





Gilmone 1834



# **OEUVRES**

COMM PARS

# DE VOLTAIRE.

TOME III.





Depute del

Lancor

TO BE A STATE OF THE STATE OF T

## OFLIVERS

# A PARIS,

CHEZ FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
QUAI DES AUGUSTINS, N. 59.

N DGGC XXXV

consider Groups



# **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE,

AVEC DES NOTES

ET UNE NOTICE HISTORIQUE SUR LA VIE DE VOLTAIRE.

TOME TROISIÈME.



A PARIS,

CHEZ FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

....

Courte Courte

.

# ESSAI

## LES MOEURS ET L'ESPRIT DES NATIONS,

ET SUR LES PRINCIPAUX FAITS DE L'HISTOIRE DEPUIS CHARLEMAGNE JUSQU'A LOUIS XIII.

#### AVIS DES ÉDITEURS!

Nou avons reimprime le plus correctement que nous avons pa la Philosophie de l'Ilistriar, coui-pose d'abord uniquement pour l'illustre marquise pose d'abord uniquement pour l'illustre marquise propose d'abord uniquement pour l'Ilistria marquise l'Exasi ser les Merur et l'Esprit den nations, fait pour la même danne. Nous avens recitié tonte les fantes typographiques éconmes dont les pércédentes éditions étaient innedées, et nous avons rempli toutes les lacunes, d'apprès le manuscrit original que l'auteur nous a confié.

que rauteur nota a contre la paru absolument ne-Ce discours préliminaire a paru absolument necessaire pour préserver les esprits bien fails de cette foule de fables absurdes dont o conditue encere d'infecter la jeunesse. L'auteur de cet ouvrage a donné ce préservatif, précisement comme l'illustre médecin l'issot ajouts, jeng-temps après, à son Artia aus penjer, un chapitre ries utile contre les charitatans. L'un écrivit pour la vérite, j'autre pour la santé.

Un reputieur du collée à Mazzin, noume Latcher, traducteur d'un vieux romas prec, intitule Califelné, et du Martinus Scribbrus de Pope, fui Califelné, et du Martinus Scribbrus de Pope, fui Califelné, et du Martinus Scribbrus de Pope, fui chara la Philosophie de l'Huttorr. La tente mouvecation la Pallosophie de l'Huttorr. La tente in lujures, section l'usage. Comme la Philosophie de l'Huttorr au de dome bous en em de l'abble blazin on repostul a l'homme de collège sous le nom d'uni control de l'abble de l'Autorité de l'Autorité de l'Autorité de l'abble de l'abble l'abble de l'abble blazin on repostul a l'homme de collège sous le nom d'uni de di lière un homme de mode, et n'en comme de collège sous le nom d'abble l'abble de l'abble de de l'abble d'abble l'abble l'abble d'abble d'abble

On trouvera la réponse du neveu dans la partie historique de cette édition \*.

 Cet avis est de Voltaire ini-même, qui s'occupeit d'une nouvelle édition de ses ouvrages peu de lemps avant sa mort.
 Voyes dans les Mélanges, année 1967

### INTRODUCTION.

I. CHANGEMENTS HANS LE GLOBE.

Veus voudricz que les philosophes eussent écrit l'histoiro aucienne, parce quo vous voulez la lire en philosophe. Veus ne cherchez que des vérités utiles, et vous n'avez guère trouvé, dites-vous, que d'inutiles erreurs. Tâchens de nous éclairer ensemble; essayons de déterrer quelques menuneuts

d'inutiles erreurs. Tâchens de nous éclairer ensemble ; essayons de déterrer quelques menuments précieux sous les ruines des siècles. Commençons par examiner si le globe que neus habitons était autrefois tel qu'il est aujourd'hui.

Il se peut que notre meude sit subi autant de changements que les états ont éprouvé de révelutions. Il parail proué que la ner « couvert des terraius immeuses, chargés aujourd hui de grandes villes et de riches meissous. Il n' y a point de rivage que le temps n'ait foigué que rapproché de la mer.

Les saloie mouvants de l'Afrique septentriennie, et des lords de la Spire voisins de l'Egype, peuvent-ils étre autre chose que les saloies de la mer s'est jour sont demerales amouçacies quant à mer s'est qui sont demerales amouçacies quant à mer s'est qui sont demerales amouçacies quait à mar de la commandation de l

Le détroit de la Sicile, cet aucien geuffre de Charylde et de Sylla, dangeroux encore aujeurd'hui pour les petites barques, ne semble-t-il pas nous apprendre que la Sicile était autrefois jointe 21 Apulte, comme l'antiquit il 1 au foujours cra? Le mout Visuve et le mout Etan ent les mêmes feudements sous la mer qui les sépare. Le Vésuve neconmença d'être un volcan dangereux que quand l'Etna cous de l'être; j'un des deux suppiraux jette encore des flammes quand l'autro est tranquifle : une secousse violente ablma la partie de cette montagne qui joignait Naples à la Sicile.

Toute l'Europe sait que la mer a englouti la moitié de la Frise. L'ai vu, il y a quarante ans, les clochers de dix-huit villages près du Mordick, qui s'élevaient encore au-dessus de ses inondations, et qui ont cédé depuis à l'effort des vagues. Il est sensible quo la nier abandonne en peu de temps ses anciens rivages, Voyez Aigues-Mortes, Fréius, Ravenne, qui ont été des ports, et qui ne le sont plus : vovez Damiette, où nous abordâmes du temps des croisades, et qui est actuellement à dix milles au milieu des terres ; la mer se retire tous les jours de Rosetto. La nature rend portout témoignage de ces révolutions ; ct, s'il s'est perdu des étoiles dans l'immensité de l'espace, si la septième des Pléiades est disperue depuis long-temps, si plusieurs autres se sont évanouies aux yeux dans la voie lactée . devons-nous êtro surpris que notre petit globe subisse des changements continuels?

Je ne prétends pas assurer que la mer ait formé ou même côtove toutes les montagnes de la terre. Les coquilles trouvées près de ces montagnes peuvent avoir été lo logement de petits testacées qui habitaient des lacs; et ces lacs, qui ont disparu par des tremblements de terre, se serout jetés dans d'antres lacs inférieurs. Les cornes d'Ammon, les pierres étoilées, les lenticulaires, les judaiques, les glossopètres, m'ont paru des fossiles torrestres, Jo n'ai jamais osé penser que ces glossopètres pusseut êtro des laugues do chien marin, et je suis do l'avis de celui qui a dit qu'il vaudrait autant croire quo des milliers de femmes sont venues déposer leurs conchas Veneris sur un rivage, que de croire que des millers de chiens marins y sont venus apporter leurs langues. On a osé dire que les mers sans reflux, et les mers dont le reflux est de sept ou huit pieds, ont formé des montagnes de quatre à cinq ceuts toises de haut ; que tout le globe a été brûle; qu'il est devenn une boule de verre : ces imaginations déshonorent la physique; une telle charlatanerie est indigne de l'bistoire.

Gardons-nous de mêler le douteux an certain, et le chimérique avec le vrai; nous avons assez de preuves des grandes révolutions du globe, sans en aller chercher de nouvelles.

La plus grande de toutes ces révolutions serait la perte de la terre atlantique, s'il était vrai que cette partie du monde eût cuisté. Il est vraisem-blablo que cette terro n'était autre chose quo l'île de Madère, découverle peut-être partse Phéniciens, les plus hardis navigateurs do l'antiquité, oubliée cusuite, et enfin retrouvée au commencement du quintième siécle de notro ère vingiare.

Eufin, il parait évident, par les échancrures

de toutes les terres que l'Océan baigne, par ces godés que les irruptions de la mer ent formés, par ces archipels semés au milien des eaux, que les deux beinisphères ont perdu plus de deux millo fleues do terrain d'un rôté, et qui lis l'ont reggand de l'autre; nais la mer ne peut avoir été peudant des sircles sur les Alpes et sur les Pyrénées ; une telle idée choque toutes les lois do la gravitadion et de l'hydroxidique.

#### II. DES DIFFÉRENTES RACES D'HOMMES.

Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la différeux esneible des espèces d'hommes qui peuplent les quatre parties connues de notre monde. Il n'est permis qu'à un avengle de douter que les Hlauxe, les Nègres, les Milnos, les Hottentots, les Lapons, les Chinois, les Américains, soient des races entièrement différentse.

Il n'y apoint de voyageur instruit (n), en passin par Leyle, n'ait va la partie du reiturlum mureum d'un Nigre disséqué par le célètre muyen. Il mayen, font le reite de cette membrane int transporté par Pierre-le-Graud dans le calinet des rarcés, à l'évenbourg. Cette membrane est noire, en concever inhérente qu'il ne perdent que dans les mabiles qui perveut déchier ce et issu, et permettre à la graisse, échappée de ses cellules, do faire des taches labanches sous la pear.

Lern y text route, leur nes épaté, leurs lèvres houjours grosse, seur o critica differement figurées, la lisie de leur tête, la meure même de leur tituliègnee, meltem entre our et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Ex et qui démontre qui la ne devieux joint este différence le leur d'innat, e'est que des Negresse, temportée dans les pays les plus fordés, produittemportée dans les pays les plus fordés, produitles multires ne sont qu'une race lédarde d'un noire.

Les Albinos sont, à la vérité, une nation très petite et très rare : ils habitent au milieu de l'Afrique : leur faiblesse ne leur permet guère de s'écarter des caverues où ils demeurent : cependant les Nègres en attrapent quelquefois, et nous les achetons d'eux par curiosité. J'en ai vu denx, et mille Européans en ont vg. Prétendre que ce sont des Nègres nains, dont une espèce de lèpre a blanchi la peau, c'est comme si l'on disait que les noirs enx-mêmes sont des blancs que la lèpre a noircis. Un Albinos no ressemble pas plus à un Nègre do Guinée qu'à un Anglais ou à un Espagnol. Leur blancheur n'est pas la nôtre ; rien d'incarnat, nul mélange de blanc et de bruu : c'est une couleur de linge, ou plutôt de cire blanchie; leurs cheveux, leurs sourcils, sont de la plus belle et de la plus douce soie : leurs yeux ne ressembleut en rien à ceux des autres hommes, mais ils approchent beaucoup des yeux de perdrix. Ils ressemblent aux Lapous par la taille, à aucuue nation par la tête, puisqu'ils ont une autre chevelure, d'autres yeux, d'autres oreilles; et ils u'ontd'homme que la stature du corps, avec la faculté de la parole et de la pensée dans uu degré très éloigné du nôtre. Tels sont ceux que i'ai vus et examinés !.

Le tablier que la nature a donné aux Cafres, et et dout la peau lâche et molle tombe du nombril sur les cuisses; le mamelon noir des femmes samovèdes, la barbe des hommes de notre continent, le menton toujours imberbe des Américains sont des différences si marquées, qu'il n'est guère possible d'imaginer que les uns et les autres ne

soient pas des races différentes.

An reste, si l'on demande d'où sont venus les Américaius, il faut aussi demander d'où sont venus les habitants des terres australes; et l'on a déja répondu que la Providence, qui a mis des bommes dans la Norwège , en a mis aussi eu Amérique et sous le cerele polaire méridioual, comme elle y a planté des arbres et fait croître de l'berbe.

Plusieurs savauts ont soupconné que quelques races d'hommes, ou d'auimaux approchants de l'homme, ont péri ; les Albiuos sont en si petit nombre, si faibles, et si maltraités par les Negres, qu'il est à craindre que cette espèce ue subsiste

pas encore long-temps.

Il est parlé de satyres dans presque tous les auteurs ancieus. Je ne vois pas que leur existence soit impossible; on étouffe encore en Calabre quelques montres mis au monde par des femmes. Il n'est pas improbable que dans les pays chauds des singes aient subjugué des filles, Hérodote, au livre at, dit que, pendant son voyage en Egypte. il v eut uue femme qui s'accoupla publiquement avec uu bouc dans la province de Mendès; et il appelle toute l'Égypte en témoignage. Il est défendu dans le Lévitique, au chapitre xvii , de s'unir avec les boues et avec les chèvres. Il faut donc que ces accomplements aient été communs; et jusqu'à ce qu'on soit mieux éclairei, il est à présumer que des espèces monstrueuses out pu naître de ces amours aboninables. Mais si elles out existé, elles n'out pu influer sur le genre humain; et, semblables aux mulets, qui n'engeudrent point, elles n'ont pu dénaturer les autres races.

A l'égard de la durée de la vie des hommes ( si vous faites abstraction de cette ligne de descen-

. Voyez, dans l'Histoire naturelle de M. de Buffon (Supplément, tom. IV, p. 239, édition du Louvre), la descrip-tion d'une Négrouse blanche amende en France, et née dans nos îles de père et mère noire. Au reste , ce dernier fait n'est sové que par des certificats , dont l'autorite , très respectable dans les tribunoux, l'est très peu en physique. K.

dants d'Adam consacrée par les livres juifs, et si long-temps iheogoue), il est vraisemblable que toutes les races humaines ont joui d'une vie à peu près aussi courte que la nôtre. Comme les animaux, les arbres, et toutes les productions de la nature, ont toujours eu la même durée, il est ridicule de nous en excepter.

Mais II faut observer que le commerce n'avant pas toujours apporté au geure humain les productions et les maladies des autres climats, et les hommes avant été plus robustes et plus laborieux dans la simplicité d'un état champêtre, pour lequel ils sout nés, ils ont dû jouir d'une santé plus égale, et d'une vie un peu plus longue que dans la mollesse, ou dans les travaux malsains des grandes villes; c'est-à-dire que si dans Constantinople, Paris et Londres, un homme, sur cent mille, arrive à cent années, il est probable que vingt hommes, sur eent mille, atteignajent autrefois cet age. C'est ce qu'ou a observé dans plusieurs endroits de l'Amérique, où le genre humain s'était conservé dans l'état de pure nature.

La peste , la petite vérole , quo les caravanes arabes communiquèrent avec le temps aux peuples de l'Asie et de l'Europe, furent long-temps inconnues. Ainsi, le geure humain en Asie, et daus les beaux climats de l'Europe, se multipliait plus aisément qu'ailleurs. Les maladies d'accid ent et plusieurs blessures ne se guérissaient pas à la vérité comme aujourd'hui; mais l'avantage de n'être jamais attaqué de la petite vérole et de la peste compensait tous les dangers attachés à notre nature, de sorte qu'à tout prendre il est à croire que le genre bumain, dans les climats favorables. iouissait autrefois d'une vie plus saine et plus beureuse que depuis l'établissement des grands empires. Ce n'est pas à dire que les hommes aient jamais vécu trois ou quatre cents ans : c'est uu miracle très respectable dans la Bible; mais partout ailleurs c'est uu conte absurde,

#### III. DE L'ANTIQUITÉ DES NATIONS.

Presque tous les peuples, mais surtout ceux de l'Asie, comptent une suite de siècles qui nous effraie. Cette conformité entre eux doit au moins nous faire examiner si leurs idées sur cette antiquité sout destituées de toute vraisemblance,

Pour qu'une nation soit rassemblée eu corps de peuple, qu'elle soit puissante, aguerrie, savante, il est certain qu'il faut uu temps prodigieux. Voyez l'Amérique; on n'y comptait que deux royaumes quand elle fut découverte, et encore, dans ces deux royaumes, on u'avait pas iuventé l'art d'écrire. Tout le reste de ce vaste continent était partagé, et l'est encore, en petites sociétés. à qui les arts sout inconnus. Toutes ces peuplades

sivent sous des huttes; elles es vétissent de peaux de lebets dans les cimast froits, et Nout presque mues dans les tempérés. Les unes se nourrissent de la chasse, les autres de reaines qu'elles pétrissent; elles n'out point recherché un autre genre de rie, parce qu'on ne désire point ce qu'on ne connait pas. Leur industrie n'a pa alter aut-che de leurs besoins pressants. Les Sampoides, les Lapons, les labitants du nord de la Solèrie; ceur de la contraine de la contraine de la Solèrie; ceur de la contraine de la contraine de la Solèrie; ceur de la contraine de la cont

Il faut un conciunts de circonstances favorables pendant des sicles pour qu'il ne forme une grande nocicié d'hommes rassemblés sous les mêmes lois; il en faut nimée pour former un langage. Les hommes à raireduréraites pas si on ne leur apprenant pronouver des pardes; lins etteraient que des cris condus; ils se se fersient enterdre que condus; ils se se fersient enterdre que tentre quarte product par la condustration de la conduction de la condu

Il a fallo peut-circ plus de lemps pour que des hommes, doué d'un latent singuler, aient formie et euscigné aux autres les premiers rudiments d'un langage imparial et barbere, qu'il n'en a fallu pour parvenir ensuite à l'échalissement de quelque sociéé. Il y a même des nations entities qui n'out jamais pu parvenir à former un hangage réquite et à pronnour d'aistincément : les out été les 17 roglodytes, au rapport de l'îne; tels sont encor cur qui inhibitur vest le cap de Bonne-Espérance. Mais qu'il y a boin de ce jargou barbare à l'article pointée ses peucèses i la d'ânce est immense.

Cet état de brutes où le genre humain a (sélong-temps dut rendre l'espéce très rare dans a (sélong-temps dut rendre l'espéce très rare dans suites à leurs besoins, et, ne s'étendant pas, ils ne pouvaient se secourir. Les bèces carnassières, ayant plus d'instinet qu'eux, devaient couvrir la terre et dévorer une partie del (espéce humaine.

Les hummes ne pouvaient se défendre contre les animaux féroces qu'en lançant des pierres, et en à armant de grosses branches d'arbres; et de la, peut-être, vint cette notion confuse de l'antiquité, que les premiers héros combattaient contre les ions et contre les sangliers avec des massues.

Les pays les plus peuplés furent sans doute les climats éhauds, où l'homme trouva une nourriture facile et abondante, dans les cocos, les dattes, les ananas, et dans le rit, qui croît de luimême. Il est bien vraisenblable que l'Inde, la Chine, les bords de l'Euphrate et du Tigre, étaient très pe pilés, quand les autres régions étaient.

presque désertes. Dans nos elimats septentrionaux, au contraire, il était beaucoup plus aisé de rencontrer une compagnie de loups qu'une société d'hommes.

#### IV. DE LA CONNAISSANCE DE L'AME.

Quelle notion tous les premiers peuples aurontils eue de l'âme? Celle qu'ont tous nos gens de campagne avant qu'ils aient eutendu le eatéchisme, ou même après qu'ils l'ont entendu. Ils n'acquierent qu'une idée confuse, sur laquelle même ils ne réfléchissent jamais. La nature a en trop de pitié d'eux pour en faire des métaphysiciens; cette nature est toujours et partout la même. Elle fit sentir aux premières sociétés qu'il y avait quelque être supérieur à l'homme, quand elles éprouvaient des ficaux extraordinaires. Elle lenr fit sentir de même qu'il est dans l'homme quelque chose qui agit et qui pense. Elles ne distinguaient point cette faculté de celle de la vie ; et le mot d'âme signifia toujours la vie eliez les anciens, soit Syriens, soit Chaldeens, soit Egyptiens, soit Grees, soit ceux qui vinrent enfin s'établir dans une partie de la Phénicie.

Par quels degrés pat-on parvenir à imaginer daus notre être physique un autre être métaphysique? Certainement des hommes uniquement occupes de leurs besoins n'en savaient pas assez ponr se tromper en philosophes,

Il se forma, dans la suite des temps, des sociétés un peu policées, dans lesquelles un petit nombre d'hommes put avoir le loisir de réfléchir. Il dolt être arrivé qu'un homme sensiblement frappé de la mort de son père, ou de son frère, ou de sa femme, ait vu dans an songe la personne qu'il regrettait. Deux ou trois songes de cette nature auront inquicté toute une peuplade. Voila un mort. qui apparait à des vivants ; et cependant ce mort . rongé des vers, est toujours en la même place, C'est done quelque chose qui était en lui, qui se proméue dans l'air ; c'est son âme, son ombre, ses manes ; e'est une légère figure de lui-même. Tel est le raisonnement naturel de l'ignorance qui commence à raisonner. Cette opinion est celle de tous les premiers temps connus, et doit avoir été par conséquent celle des temps ignorés. L'idée d'un être purement immatériel n'a pu se présenter à des esprits qui ne connaissaient que la matière. Il a falin des forgerons, des charpentiers, des macons, des laboureurs, avant qu'il se trouvât un homme qui eût assez de loisir pour méditer. Tous les arts de la main ont sans doute précédé la métaphysique de plusieurs siècles.

Remarquous, en passant, que dans l'âge moyen de la Gréce, du temps d'Homère, l'âme n'était autre chose qu'une image aérienne du corps. Ulysse voit dans les enfers des ombres , des manes : pouvait-il voir des esprits purs ?

Nons examinerons dans la suite comment les Grecs empruntèrent des Égyptiens l'idée des enfers et de l'apothéose des morts; comment ils crurent, ainsi que d'autres peuples, une seconde vie, saus soupcouper la spiritualité de l'âme. Au contraire, ils ne pouvalent imaginer qu'un être sans corps pût éprouver du bien et du mal. Et je ne sais si Platou n'est pas le premier qui ait parlé d'un être purement spirituel. C'est fa, peut-être, un des plus grands efforts de l'intelligence hamaine. Encore la spiritualité de Platou est très contestée, et la plupart des pères de l'Églisc admirent une âme corporelle, tout platoniciens qu'ils étaient. Mais nous n'en sommes pas à ces temps si nouveaux, et nous ne considérons le moude que comue encore informe et à peinc dégrossi.

V. DE LA RELIGION DES PREMIERS HOMMES.

Lorsque après un grand nombre de siedes quelques sociétés se furent établies, il est à croire qu'il y ent quelque religion, quelque espèce de celle grossier. Les hommes, alors uniquement occupied us sind és outsteir leur vie, no pouvaient remouter à l'antieur de la vie; ils ne pouvaient couvailre ces rapports de toutes les parties de l'univers, ces moyens et ces fins innombrables, qui annoncent sux sages un éternel architecte.

La counaissance d'un dieu, formateur, rémunérateur et vengeur, est le fruit de la raison cultivée.

Tout he peoples furent done pendant des sibcles et que sont aujourc'h lui les halitant de plasieure c'hes méridionales de l'Afrique, coux de plusieure lles, et la moitié des anfericains. Ces peuples n'ont suite lidée d'un dieu unique, ayant même dans l'écretile. On se doit pas pourtant les nommer athées dans le seus ordinaire, car ils en leut point l'être suprâme; lis en le comasissent pas; l'is n'en out oulte lôde. Les Cafres perme met pour profesieur un isseche, les Nègres un serpent. Chet les Américains, les uns atérent la ment avoir profesieur les les consistents de l'années de

Les Péruviens, étant policés, adoraient le soleil : ou Manco-Capac leur avait fait aceroire qu'il étais le fils de cet astre, ou leur raison commencée leur avait dit qu'ils devaient quelque reconnaissance à l'astre qui anime la nature.

Pour savoir comment tous cos cultes ou ces superstitions s'établirent, il me semble qu'il faut suivre la marche de l'esprit homain abaudonné à lui-même. Une bourgade d'hommes presque sauvages voit perir les fruits qui la nourrissent; une

inondation détruit quelques enhanes; le tonuctre en brile quedques autre, Qui leur a fait ce mal? ce ne peut être un de leurs considerens; car tous ciajaments uniferts; c'est done quelque puissance serciée : elle les a maltraidés; il faut done l'appaier. Commen det voirei à bout? Papiere. Commen det voirei à bout? Papiere, commen on sert ceux à qui on veui plaire, sui inlier autre present, le l'a un serpent dans le voisines, que pourrait lines dire ce serpent; ou fil definite dans c'hé-sories; of l'invoque quand on a la guerre coutre la bourgade voisine, qui, de son côt, a cloisil un autre presécteur.

D'autres petites peuplades se trouvent dans le qui fixe leur crainte et leur adoration, elles appelleront en général l'être qu'elles soupçonnent leur avoir fait du mal, le Maitre, le Scigneur, le Chef, le Dominant.

Cétte idée étant plus conforme que les autres à la raison commencée, qui s'accevit et se fortile avec le temps, demeure dans toutes les têtes quand la nation et d'evenue plus nombreuse. Aussi voyons-nous que beaucoup de nations n'ont eu d'autre dieu que le maître, le seigneur. C'était Adonai chez les l'héuicleus; Baal, Aleklon, Adad, Sadai, chez les Phéuicleus; Baal, Aleklon, Adad, Sadai, chez les Pequise de Syrie. Tous ces noms ne signifient que le Sérjeuer, le Patissant.

Chaqueéal eut donc, avec le-temps, sa divisité tutideire, sas sourie seulement erque c'est qui mu dieu, et sans pouvoir imaginer que l'état veisin n'elle pas, comme lui, un protecteur vérilable. Car comment penser, bresqu'o avail un seigneur, que les autres u'en eusseut pas aussi? Il à agissait seculement de saxoir lequel de tant de maltres, de seigneurs, de dieux, l'emporterait, quand les nations combattraitent les unes controles autres.

Co fut là suns doute l'origine de cette opinion si ginéralement et à long-temps repandre, que chaque pouple était révellement protégé par la divaité qu'il avait chaise. Cette de fact tellement l'est pour le considerat le la company de la très posicieurs, vous voyes lionère faire conbatte les dieux de Trois contre les dieux des Grezs, sans laisers soupcouner en aucun endroit que ce soit une choos extraordiurs et onevelle. Vous voyez Jeplás, chez les Juils, qui dit aux armonites : le Possobele-vous par de droit ce l'erzé donc que nous possédions la terre que soure rize donc que nous possédions la terre que sour-- seigneur Adonat nous a promises.

Il y a un autre passage non moins fort; c'est celui de lérémie, chap. xLLX, verset 1, où il est dit: « (uelle raison a eue le seigneur Melkom, a pour s'emparer dn pays de Gad? » Il est clair, par ces expressions, que les Juifs, quolque servie. teurs d'Adoual , reconnaissaient pourtant le seigneur Melkom et le seigneur Chamos.

Dans le premier chapitre des Juges, vous trouverez que « le dieu de Juda se rendit maître des « montagues, mais qu'il ne put vaincre dans les « vallées. » Et au troisième livre des Rois, vous trouvez chez les Syriens l'opinion étabile, que le dieu des juis n'était oue le dieu des montagnes.

Il v a bien plus. Rien ne fut plus commun que d'adopter les dieux étraugers. Les Grecs reconnurent ceux des Egyptiens : je ne dis pas le bouf Apis et le chien Anubis; mais Ammon et les douze grands dieux. Les Romains adorèrent tous les dieux des Grecs, Jérémie, Amos, et saint Étienne, nous assureut que dans le désert, pendaut quarante aunées, les Juifs ne reconnurent que Moloch, Remphau, ou kium 1; qu'ils ne fireut aucun saerifice, ne présentèrent aueune offrande au dieu Adonal, qu'ils adorèreut depuis. Il est vrai que le Pentateuque ne parle que du reau d'or, dont aucun prophète ne fait mention : mais ce n'est pas ici le lieu d'éclaireir cette grande difficulté : Il suffit de révérer également Moise, Jérémie, Amos, et saint Etienne, qui semblent se coutredire, et que les théologiens concllient.

Ce que j'observe seulement, c'est qu'excepté ces temps de guerre et de finationes anquinisire qui éteignent toute humanité, et qui rendent les meurs, les lois, la religion d'un peuple, l'objet de l'horreur d'un autre peuple, toutes les nations trouvèrent très bon que leurs voisins eussent leurs dieux particuliers, et qu'elles imitreut sourent le culte et les cérémonies des étrangers.

Les Julis mêmes, muleré leur horrour pour le rente des hommes, qui s'accrut avec le temps, qui s'accrut avec le temps, initièrent is circoncision des Arabes et des Egrations, s'attecherent, comme en derirurs, à la dislet processions, les dances sacrées, le bone l'Itanci, le vache rousse. Il sadorient souvent le Bast, le Belphéger de leurs autres voidos : tunt la untre et la coutamn l'emportent presput tonjours sur la toi, surtout quand cette bul n'est pas cinture et la coutamn l'emportent presput tonjours sur la toi, surtout quand cette bul n'est pas cindre d'Abraham, ne l'un tel difficulté d'Opuser deux sours, qui étaient ce que mus appéons idoitters, et filles d'un père doitte. Moise même épouss la et filles d'un père doitte. Moise même épouss la et filles d'un père doitte. Moise même épouss la serie de liber d'un père doitte. Moise même épouss la serie de liber d'un père doitte. Moise même épouss la serie de liber d'un père doit de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'en

Ou Réphan, ou Chevan, ou Klum, on Chion, etc. Amos, ch. v. 26: Acl. vii. 43.

fille d'un prêtre madianite idolâtre. Abraham était fils d'un idolâtre. Le petit-fils de Molse, Éléazar, fut prêtre idolâtre de la tribu de Dan, idolâtre.

Cs. mêms Juifs qui, Inny-temps après, crièrent aut coutre les cultes étrançers, aprèternt dans leurs livres sacrès l'Idolditer Nabucholonosone foit da Séquera; l'Idolditer Cyna, sussi l'olution du Séquera; l'Idolditer Cyna, sussi l'olution du Séquera; l'Idolditer Cyna, sussi l'olution d'aller dans le temple de Remnon. Mais u' autilil'Holditer Ninie, l'Idolditer Nama d'aller dans le temple de Remnon, Mais u' autilipon rivei pous soons asser que les boumnes se controllème tonjours dans leurs mourus et dans leurs his. Ne sortons point ici du sujet que nous trations; continuons à voir comment les religions diverses s'échiliers.

Les peuples les plus policés de l'Asie, en deçà de l'Euphrate, adorèrent les astres. Les Chaldéens, avant le premier Zoroastre, rendaieut hommage au soleil, comme firent depuis les Péruviens dans un autre bémisphère. Il faut que cette erreur soit bien naturelle à l'homme, puisqu'elle a eu tant de sectateurs dans l'Asie et dans l'Amérique. Une nation petite et à demi sanvage n'a qu'un protecteur. Devient-elle plus nombreuse, elle augmeute le nombre de ses dienx. Les Egyptiens commencent par adorer Isbeth, ou Isis, et ils finisseut par adorer des chats. Les premiers hommages des Romains agrestes sont pour Mars; ceux des Romains maîtres de l'Europe sout pour la déesse de l'acte du mariage, pour le dieu des latrines . Et cependant Cicéron, et tous les philosophes, et tous les initiés, reconnaissaient un dieu suprème et tout-puissant. Ils étaient tous revenus, par la raison, au point dont les hommes sauvages étaient partis par instinct.

Les apothèses ne peuvent avoir été imaguices que très long-temps après les premiers cultes. Il u' est pas naturel de faire d'alord uu dieu d'un houme que nous avois u naître coume nous souffirir comme nous les maladies, les chagrins, les misères de l'humanité, soitir les mêmes besoiat homiliants, mourir et descuir la plature des vers. Mais voici ce qui arriva chez presque toutes les natious, après he révolution de plusieur sière.

cles. Un homme qui avait fait de graudes choses, qui avait rendu des services au geure humain, ou pouvait être, à la vétife, fegarde coume un dieu par ceux qui l'avaient vu trembler de la Bêvre, et aller à la garde-rohe; mais les enthousiastes so persuadèrent qu'ayant des qualités éminentes, il les tenait d'un dieu; qu'il était fish d'un dieu: aims les dieux firent des enfauts dans tout le monde; cer, sans compter les réveries de tant de monde; cer, sans compter les réveries de tant de

s il 'no ne avrali, a n'en pouvoir douter, que les libères, ont adort le idoles dans le deser, no pas une sevele fais, entit habituellement et d'une manière persèvante, en airi lepiche s'e le persander. Cet opendant ce qu'est auril peine s'e le persander. Cet copendant ce qu'est experience de le consideration de le personne de le comme de l'entre le personne de l'entre l'entre de le cette de l'entre de le cette d'une de le cette de l'entre de le cette de l'entre de le cette de l'entre d'une d'une l'entre d'entre d'une d'une d'entre d'entre

<sup>.</sup> Dea Pertunda . Deus Stercutius.

peuples qui précédèrent les Grecs, Bacchus, Persée, Hercule, Castor, Pollux, furent fils de dieu; Romulus, fils de dieu; Alexandre fut déclaré fils de dieu en Égypte; un certain Odin, chez nos natious du nord, fils de dieu; Manco-Capac, fils du Soleil au Pérou, L'historien des Mogols, Abulcazi, rapporte qu'une des alcules de Gengis, nommée Alanku, étant fille, fut grosse d'un rayon céleste. Gengis lui-même passa pour le fils de Dieu; et lorsque le pape innocent iv envoya frère Asceliu à Batou-kau, petit-fils de Gengis, ce moine, ne pouvant être présenté qu'à l'un des visirs, lui dit qu'il venait de la part du vicaire de Dieu; le ministre répoudit : Ce vicaire iguoret-il qu'il doit des hommages et des tributs au fils de Dieu, le grand Batou-kan, son maître?

D'un fils de dieu à uu dieu il u'y a pas loin chez les hommes amoureux du merveilleux. Il ne faut que deux ou trois générations pour faire partager au fils le domaitue de son père; ainsi des temples furent clévés, avec le temps, à tous ceux qu'on avait supposés être nés du commerce surnaturel de la divinité avec nos femmes et avec

nos filles.

Ou pourrait faire des volumes sur ce sujet; mais toux ces volumes er échisient à deux mois; c'est que le gros du genre humaiu a été et sera très loug-temps insensé et imbéclie; et que peuttère les plus insensés de tous ont été ceux qui ont voulu trouver uu sens à ces faibles absurdes, et mettre de la raison dans la folie.

VI. DES USAGES ET DES SENTIMENTS COMMUNS A PRESQUE TOUTES LES NATIONS ANGIENNES.

La nature (cint partout la nobne, jes boumes out du priessariement adopter les mêmes véritée et les mêmes cercurs dans les choice qui tombent et plus sous les mes et qui frappent le plus l'inagination. Ils out dit sous attribuer le fraces et les effets du foumers au porotré d'un cles supérisor effets du foumers au porotré d'un cles supérisor effets du foumers au porotré d'un cles supérisor l'Accien, voyant les grandes mariées jenouler leur rivages à la pleise lune, out di croire que la lune édit essus de tout ce qui arrivait au monde dans le temps de sa différentes plassaries.

Dans leurs cérémonies religieuses, presque tous se tournèrent vers l'orient, ne songeant pas qu'il u'y au lorient ni occident, et rendant tous une espèce d'hommage au soleil qui se levait à leurs voux.

Parmi les animaus, le serpent dut leur paraltre doué d'uue intelligence supérieure, parce que, voyant muer quelquefois sa peau, il durent croire qu'il rajeunissait. Il pouvait donc, en changeant de peau, se maintenir toujours dans sa jeuuesse; il était donc immortel. Aussi fut-il en

Égypte, en Grèce, le symbole de l'immortatiui. Les gros serpents qui se trouvaient auprès des fontilme, empéchalent les bommes timides d'en approcher : on penna bientôt qu'ils gardiaeut des trésors. Ainsi un serpent gradit les pommes d'or bespérides; un aut e veillait autour de la toison d'er; et dans les mystères de Bechus, on portait l'image d'un serpent qui semblait garder une grappe d'or.

Le serpent passit donc pour le plus habite des animus; et de île cett encience fable indieme, que Dieu, ayant crée l'Inomes, lui doma une droque qui lui assurait une vie saine et longue; que l'homme charges sou den de ce prétent divin; mais qu'en chemin, l'ane ayant eu soif, le serpent lui enseigna une fontaine, et prit sout que l'homme perila l'immersité par a méglience, et le serpent l'acquit par son adresse. De li enfin tutt de couter d'ânes et de serpents.

Ces serpests fensleut du mal; mals comme ins avaient quéelque chose de divis, il y vanièt qui m dire qui cêt pa enséquer la les dértuire. Ainsi le respectat l'écho ent le par Apollou. Anis Ophonée, respectat l'écho ent le par Apollou. Anis (Papellou et la reguer de l'écho en le le crea enseut forpi leur Apollou. In fragment de Phéréciele perouve que cette faile du grand serpent, ennemi des dieux, ciatt une des plan anciennes de la Phéricie. Et cent sicées avant Phéréciele, les premiers farablement de l'écho en le controlle avant Phéréciele, les premiers farablement de la controlle de l'appendit de la controlle de l'appendit de l'appendit que Deleu envoy au glour distinction de l'appendit furruit neunt de péchés dans le ceut de hommes.

Nous arons déjà vu que les songes, les réveus, durent introduire les mêmes supervitions dans tonte la terre. Le suis inquiet, pendant la vrélle, de la santé de an Gename, de mon fils ; je les vais mourants pendant mon sommel; jis mourent que les jours aprèt. Il d'est pas docteurs que les citats, as et al pas de seventaji, c'est un révettrement que les discus en consequent que les discus en condéposé, al mais, dans liberaire, Jupiter en voie une songe trompeur la Agrammon, els des Grees, Ainsi qui roisième livre des Bois, chap. xxxx), le dieu qui conduit les Julis corvoi en se spoit puis la partie des Bois, chap. xxxx), le dieu qui conduit les Julis corvoi en se spoit multip pour mentir dans la neurit dans la

bouchedes prophètes, et pour tromper le roi Achah.
Tous les songes vrais eu faux vieuuent du ciel;
les oracles s'établissent de même par toute la terre.

Une feame vient demander à des mages si son mari mourra dans l'aunée. L'uu lui répond out, l'autre nou: il set bien certain que l'un d'eux sura raison. Si le mari vit, la feunme garde le silence; s'il meurt, elle crie par toute la ville que le mage qui a prédictette mort est un prophète divin. Il se trouve bientôt dans tous les pays des hommes qui prédisent l'avenir, et qui découvrent les choses les plus eachées. Ces hommes s'appellent les voyants chez les Égyptiens, comme dit Manéthou, an rapport même de Josépho, dans sou Discours contre Apioni.

Il y avait des roquats en Chaldée, en Stric-Chappie temple ent és oractes. Cerr d'Applion bétierent un si grand crédit, que Bollin, dans som Històre auctione, répéte les oractes readus par Apollon à Crèsus. Le diem devine que le roi dai cuire une torrie dans une touritérée de cuivre, et bis répond que son répas finis quand un mutée point si ces précitions, dierne de Nortadamus, ont été faites après coup; il un doute pas de la science des petres d'Apollon, ell teroit que Dieu permettait qu'Apollon dil trati: c'était apparement pour confirme les palans dans dur religion.

Une question plus philosophique, dans laquelle toutes les grandes nations policées, depuis l'inde jusqu'à la Grèce, se sout accordées, c'est l'origine du bien et du mai.

Les premiers théologieus de tontes les nations durent se faire la question que nous fesons tous des l'âge de quinze ans : Pourquoi y a-t-il du mal sur la terre:

Ou euseigna dans l'Indre qu'Adimo, fêts de Branas, produist les homnes justes par le nonbril, du côté droit, et les injustes du côté gauche; et que cest de co côté gauche que vint le mat moral et le mal physique. Les Enysiens eurent leur Tyben, qui filt rémeni d'oùist. Les Persas lmagnirent qu'Ariman perca l'euf qu'avait pondu Orouase, et y fil enterle le péché. On comast la Pandore des Gress : Cest la plus belle de toutes les allécories one l'autiquis fou suit transmise.

L'allisprie de Joh fut certainement érrite en arabe, pissique les traductions béherajque et agrecque out conservé pissieurs termes arabes, to intre, qui est d'arinan des Perses et le Stan, qui est l'Arinan des Perses et le Stan, qui est l'Arinan des Perses et le Arinand des Perses et le demandant permission au Seigneur d'afterne de demandant permission au Seigneur d'active de l'araben de l'araben et l'araben des l'échandes de l'araben et l'araben de l'araben et l'araben

Il se trouva, au fond, que tant de peuples, sans le savoir, étaient d'accord sur la croyance de deux principes, et que l'univers alors connu était en quelque sorte manichéen.

Tous les peuples durent admettre les expiatious; car, où était l'homme qui n'eût pas commis de grandes fautes contre la société? et où était l'homme à qui l'instinct de sa raison ne fit pas sentir des remords? L'eau lavait les souillures du corps et des vêtemens, le fen purifiait les métaux; il fallait bien que l'eau et le feu purifiassent les âmes. Aussi u'y eut-il aucun temple sans eaux et sans feux salutaires.

sais teux attuature.

Les lommes se plougèrent dans le Gange, dans
l'Indus, dans l'Euphrale, au renouvellement de la
lume et dans les éclipses. Cette immersion expait
les péchés. Si on ne se parifiait pas dans le Nil,
c'ett que les crocodiles auraient déroré le penietents. Mais les prêires, qui se purifiaient pour le
peuple, se plongement dans de larges cures, et,
baignaient les criminels qui venaient demander
pardon aux dieux.

Les Grees, dans tous leurs temples, eurent des bains sacrés, comme des feux sacrés, symboles universels, chez tous les hommes, de la pureté des ames. Enfin, les superstitions paraissent établies chez toutes les nations, excepté chez les lettrés de la Chine.

#### VII. DES SAUVAGES.

Entendez-vous par sauvages des rustres vivant dans des cabanes avec leurs femelles et quelques animaux, exposés sans cesse à toute l'intempérie des saisons; ne connaissant que la terre qui les nourrit, et le marché où ils vont quelquefois vendre leurs denrées pour y acheter quelques habillements grossiers; parlant un jargon qu'on n'entend pas dans les villes ; ayant peu d'idées , et par conséquent peu d'expressions; soumis, sans qu'ils sachent pourquoi, à un homme de plume, auquel ils portent tous les ans la moitié de ce qu'ils ont gagné à la sueur de leur front ; se rassemblant, certains jours, dans une espèce de grange pour célébrer des cérémonies où ils ne comprennent rien, écoutant un homme vêtu autrement qu'eux et qu'ils ne comprennent point ; quittant quelquefois leur chaumière lorsqu'on bat le tambour, et s'engageaut à s'aller faire tuer dans nne terre. étrangère, et à tuer leurs semblables, pour le quart de ce qu'ils peuvent gagner chez eux eu travaillant? Il y a de ces sanvages-là dans toutel'Europe. Il faut couvenir surtout que les peuples du Canada et les Cafres, qu'il nous a plu d'appelersauvages, sont infiniment supérieurs anx nôtres, Le Huron, l'Algonquin, l'Illinois, le Cafre, le Hottentot, ont l'art de fabriquer eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin; et cet art mauque à nos rustres. Les peuplades d'Amérique et d'Afrique sont libres, et nos sauvages n'ont pas même l'idée de la liberté.

Les prétendus sauvages d'Amérique sont des souverains qui reçoivent des ambassadeurs de nos colonies transplantées amprès do leur territoire par l'avarice et par la légèreté. Ils counaissent l'bonneur, dont Jamáis nos sutrages d'Europe u'ent centesdu parler. Houtune patrie, lis lainent, lis la défendent; lis fout de straités; lis se battent avanceurange, et paratte souvent avec une discription de la descendent; lis fout des traités; lis se battent par de la laine de laine de la laine de laine de la laine de laine de laine de laine de laine de la laine de la laine de laine de laine de laine d

e terre étrangère? ae Ces Canadiens étaient des Spartiates, eu comparaisou de nos rustres qui végètent dans nos villages, et des Sybarites qui s'énervent dans nos

villes.

Ealendez-veus par sauvages des animants deux pieks, machants uriek mains dans le besoin, siedle, errant dans les forets, Sudenici. Suden

Nons sommes, si je ne me trompe, au premier rang (s'il est permis de le dire) des auimaux qui vivent en troupe, comme les abeiles, les fournis, les castors, les oies, les poules, les moutons, etc. si l'on rencontre une abeille errante, devrz-t-on conclure que cecte abeille est dans l'état de pare nature, et que celles qui travaillent en société dans la ruche ent désériérs?

Toutanimal u'a-t-il pas son instinet irrésistible auquel il ebéti nécessairement. Qu'est-ee que cet instinet? l'arrangement des organes dont le jeu se déploie par le terups. Cet instinet ne peut se développer d'abord, parce que les organes n'eat pas acquis leur plésitude \*.

Ne voyons-nous pas en effet que tous les auimaux, ainsi que tous les autres êtres, exécutent invariablement la loi que la nature denne à leur

espèce? L'oiseau fait aon uid comme les astres fourles pareires est anneals, les privaire si thèsi; il los que l'oise pareires est anneals par seus anneals est le seus est en le le le le censent par seus le moite qui le levre. Il le le le censent par seus le moite par le levre de la levre de cel de la levre de la l

Chaque être a son objet; et, dans l'instant marqué, lipreip, et touche à son but par le ciel indiqué. Porme de le lei nazurelle, ll' partie, nisent leur course, par un principe qui ne change jamis. Comment Domme sett aurait-li change first l'activité destiné à virresolitaire comme les autres animas carnassien, aurait-li pu contredire la loi de la nature juoqu'à virrer es société? et il éait fait jour virre en troupe, comme les animaux de basse-cour et tant d'autres, côt-li pu d'abord perveirir a destiné jusqu'à virre pandant des siècles en solitaire? Il est perfectible; et de la on courde qu'il est perfectible; et de la on courde qu'il est perfectible; et de la on courde qu'il est perfectible; et pusqu'an poist où la nature a marque le limites de a serfection?

Tous les hommes vivent en société : peut-ou en inférer qu'ils n'y ont pas vécu autrefois? N'est-ce pas comme si l'on conclusit que si les taureaux ont aujourd'hui des cornes, c'est parce qu'ils n'en out pas toujours eu?

out pas conjours eur .

L'homme, en général, a toujours été ce qu'il est : cela ne veut pas dire qu'il ait toujours eu de belies villes, du canno de vingle-quatre livres de balle, des opéra-consiques, et des couvents de religieuses. Mais il a toujours eu le même instituet, qui le porte à s'aimer dans soi-même, dans la compagne de son plaisir, dans see enfants, dans ses petité-flas, dans les ouvres de see majns.

Voifa ce qui jamais ne change d'un bout de l'univers à l'autre. Le fondement de la société existant toujours, il y a done toujours en quelque société; nous n'étiens deue point faits pour vivre à la manière des ours.

On a trouvé quelquesois des ensants égarés dans les bois, et vivant comme des brutes; mais on y a trouvé aussi des moutons et des oies; cela n'empêche pas que les eies et les moutons ne soient destinés à vivre en troupeaux.

Il y a des faquirs dans les Indes qui vivent seuls, chargés de chalines. Oui; e il lis ne vivent aind qu'afin que les passants, qui les admirent, vienuent leur denner des aumônes. Ils font, par uu fanatisme rempli de vanilé, ce que fent nos mendiants des grands chemins, qui s'estropient pour attirer la compassion. Ces exeréments de la sociéch humaine sout seulement des preuves de l'abus qu'on peut faire de cette société.

Il est très vraisemblable que l'homme a été agreste pendant des milliers de siècles, comme sont encore aujeurd'hui une lufinité de paysans. Mais l'homme u'a pu vivre comme les blaireaux et les lièvres.

Par quelle loi, par quels liens secrets, par quell instituet l'hemme aura-t-il tuojours vécu en familie sans le secours des arts, et sans avoir eucore formé un langage? C'est par sa propre nature, par le godt qui le porte à s'unir avec un femme; c'est par l'attachement qu'uu Merlaque,

un Islandais, nn Lapon, nn Hottentot, sent pour sa compagne, lorsque son ventre, grossissant, lui donne l'espérance de voir naître de son sang un être semblable à lui; c'est par le besoin que cet homme et cette femme ont l'un de l'autre, par l'amour que la nature leur inspire pour leur petit. des qu'il est né, par l'antorité que la nature leur doune sur ce petit, par l'babitude de l'aimer, par l'habitude que le petit prend nécessairement d'obeir au père et à la mère, par les secours qu'ils en recoivent des qu'il a cinq ou six ans, par les nonveaux enfants que font cet homme et cette femme : c'est enfin parce que, dans un âge avancé. ils voient avec plaisir leurs fils et leurs filles faire ensemble d'autres enfants, qui ont le même instinct que leurs pères et leurs mères.

Tout cela est un assemblage d'hommes bien grossiers, je l'avoue; mais croit-on que les charbonniers des forêts d'Allemagne, les habitants du nord, et cent peuples de l'Afrique, vivent aujourd'hui d'une manière bien différente?

Quelle laugue parleront ces familles auvragenet harbarres Ellies secrott sans doute très long-temps saus en parlet auccuse; elle i'entendront très lien par des cris et par des gestes. Toutes les nations out été inini des auvrages, la prendre ce moit dans ce seux; c'est-l'èrre qu'il 1 surs en long-temps des familles errantes dans les notes, disputant teur des familles errantes dans les notes, disputant teur aux de pièrres et de grosses l'aractées d'arbres, se nourrissant de licumes suurages, de fruits de toute espèce, et entin d'aimman; mête toute espèce, et entin d'aimman; meter toute toute entire entire toute entire entire toute entire entire entire toute entire entire toute entire entire entire toute entire entire entire to

Il y a daus l'homme un instinct de mécanique que nous vvoque produire tous le jours de très grands effets daus des hommes forts grousier. Les grands effets daus des hommes forts grossiers, ont des meditiens inventées par les habitants des les controls de meditiens inventées par les habitants des les sevants. Le paysant le plus ignorant sait partout les sevants. Le paysant le plus ignorant sait partout le rememe les plus goo fanfeaux par le se sevant de la répet à se post de caura le distance du point d'appril à le puissance. El sant altu que per de siècles se seriaent évoulés aux et de la que de siècles se seriaent évoulés aux et que

Proposez à des enfants de sauter un fossé; tous preudrout machinalement leur secousse, en se retirant un peu en arrière, et courront eusuite. Ils ne savent pas assurément que leur force, en ce cas, est le produit de leur masse multipliée par leur vitesse.

Il est donc prouvéque la nature seule nous inspire des idées utiles qui précèdent toutes nos réflexions. Il en est de même dans la morale. Nous avons tous deux sentiments qui sont le fondement

de la société: la commisération et la justice. Qu'un enfant voie déchirer son semblable, il éprouvera des angoisses subites; il les témoignera par ses cris et par ses larmes; il secourra, s'il peut, celui qui souffre.

Demander à nn enfant sans éducation, qui commencera à raisouner et à parler, si le graia, qu'un homme asemé dans son champ lui appartient, et si le voleur qui en a tué le propriétaire a un droit kéjtime sur ce grain; yous vercer si l'enfant ne répondra pas comme tous les législateurs de la terre.

Dien nous a donné na priscipe de raison mirverselle, comme i à donné des plumes aux oiseaux et la fourreur aux onrs; et ce principe est si o constant, qu'il budoiste maigré touts les passions qui le combatient, maleré les tyrans qui venient le noyer dans le saug, malerf les imposteurs qui venient l'anciant dans la supersition. Ces te qui fait que le peuple le plus grossier juge toujour sirè bien, à la longue, des bois qui le goureurent, parce qu'il sent si ces lois auto onformes ou opposées aux principes de commisération et de justice qui sont dans son cours.

Mais, avant d'en veuir à former une sociétée, combreuse, un peuple, une ation; ji flast un langage; et c'est le plus difficile. Saus le dou de l'imitation, ou ri seratifjamies perveu. On aurar sans doute commenci par des cris qui auront exprimé les premiers bessius; ensustle les hommes une les plus ingérieux, nés avec les organes les plus auleurs-entants aurout répétées; et les mères surtout leurs-entants aurout répétées; et les mères surtout auront dénoné leurs langues les premières. Tout didonc commençant aura été composé de monstralles, exame flus langue les premières. Tout surtalles, comme plus saixès l'ormer de s'a récair.

Nous voyons en effet que les nations les plus anciennes, qui ont conservé quelque chose de leur premier langage, expriment encore par des monosyllabes les choses les plus familières et qui tombeut le plus sous nos sens: presque tout le chiuois est fondé encore aujourd'hui sur des monosyllabes.

Consultez l'ancien tudesque et tous les idiomes du nord, vous verrez à peite uue chose néces saire et commune exprimée par plus d'une articulation. Tout est monosyllabe. Zon, le soleil; moun, la lune; zé, la mer; l'au, le fleuve; man, l'homme; kof, la tête; boum, uu arbre; drink, boire; march, marche; shalf, dorvair, etc.

C'est avec cette brieveté qu'on s'exprimait dans les forêts des Ganles et de la Germanie, et dans tont le septentrion. Les Grecs et les Romains n'eurent des mots plus composés que long-tempe après s'être réquis en corps de peuple.

Mais par quelle sagacité avons-nous pu marquer les différences des lemps? Comment auronsnous pu exprimer les nuances je voudrais, j'anrais voulu; les choses positives, les choses conditionnelles ?

Ge ne peut d'îre que chez les nations dépà les pleis policées qu'on soil parrent, avec le tenups, à rendre sessuibles, par des mots composes, ces opérations seretrée de l'espeți hamain, lausi voit-on que chet les hazberes il u'iy à que deux ou trois tempe. Les illetreux ne heymentest que le présent et le triux. Le langue franque, al communé que le présent et le triux. Le langue franque, al communé dissipant de l'est plus de l'est de l'est par les des la communé de l'est par l'est p

## VIII. DE L'AMÉRIQUE.

Se pent-liqu'on demande anorce d'où ont venue les hommes qui on peuplé l'Amérique? On doit assurément faire la même question sur les nations due treres austriac. Elles sont-les comp plus (éci-guées du port dont partit Caristophe Colomb, que ne le sont les lis vaitilles, ou a trover des hommes et des animans; partout où la terre est habitable : que qui les y a milé fou l'a dejà dui, est et del qui les y a milé fou l'a dejà dui, est et del qui pas ditte plus surpris de trouver en Amérique des hommes que des moches,

Il est assez plaisant que le jésuite Lafitau prétende, dans sa préface de l'Histoire des Saurages américains, qu'il a'y a que des athées qui puissent dire que Dieu a créé les Américains.

On grave encore anjourd'hal des cartes de l'ancien monde, où 'hurfrique pratat sous le nom ille dallantique. Les illes du Cap-Vett y sont sous le mon de Gorgales; les Carrilles sous ceiul d'îlies Respéciales. Tout cela n'est pourtant foudé que sur l'ancienne découverte de lles Canrires, et profablement de celle d'ableve, où les Phésiatens et les Carrilles sous d'ableve, où les Phésiaders et de Carrilles voyagerent, d'êle touscette et de les Carrilles voyagerent, d'êle touscette de les carrilles de la carrille de la carrille de montré déspoés dans les ancées temp qui sicultir ball.

Laissons le père Luftaut faire venir les Carallos des peuples de Carie, à cause de la conformité du nora, et surtout parce que les femmes carallès fesaient la cuisine de leurs maris, ainsi que les femmes carallèses plassonels napposer que les Carallès ne naissent rouges, et les Négresses noires, qu'à cause de l'habitude de leurs premiers pères de sa pelindre en noir ou en rouge.

Il arriva, dit-il, que les Nègresses, voyant leurs maris teints en noir, co eurent l'imagination si frappée, que leur race s'en ressentit pour jumais. La même chose arriva anx femmes caralhes, qui, par la même force d'imagination, accouchèrent d'enfants rouges. Il rapporte l'exemple des brebis de Jacob, qui insquirent bigarrées par l'adresse qu'avait euc ee patriarche de mettre devant leurs yeux des branches dont la motivé desit écorée; ces branches paraissant à peu près de deux couleurs, donnièrent aussi deux couleurs aux agneux du patriarche. Mais le jésuite devait savoir que tout ce qui arrivait du temps de Jacob n'arrive plus anjound'uui.

Si l'on avait demandé au gendre de Laban pourquoi ses brebis, voyant toujours de l'herbe, ne fesaient pas des agueaux verts, il aurait été bien gmbarrossé.

Enfin, Lafitau fait venir les Américalns des anciens Gros; et voite ser sistons. Les Gross avaient des fables, quéques Américains en ont aussi. Les premiers Gross allaient à la classee, les Américains y vont. Les premiers Gross avaient de oracles, les Américains out des sorciers. On dansait dans les fétes de la Groce, on danse en Amérique. Il faut avouer que ces raisons sout convaiscantes.

On peut faire, sur les nations du Nouveaumonde, une reliefont que le pier Lalitu n'a point faite; c'est que les peuples élosinés des tropiques ont toujours été unischiles, et que les peuples plus rapprochés des tropiques out presque tous de soumis à des monarques. Il nei fut longéteups de même dans notre entirent. Mais on an voit point que les peuples du Canatha soint alles jamais subjuerer le mais réporte de des presents des parties peur le consequence de la comme de la conpartique les Canadios une fixes et dans l'Europe. Il partique les Canadios une fixes et dans l'Europe. Il partique les Canadios une fixes et dans l'Europe. Il

En giorial, l'Amérique n'a Jamais poètre aussi papies, que l'Encope e l'Aise; cie est couverle de marciagas immenses qui rendeut l'air très malsain; la terre y profuit un nombre prodigieux de poisons; les fiches trempées dans les sus de ces herbes venimeuses fout des plaies toujours mortelles. La usature enfin avait donné aux antéricains leacoupo mois d'ailoutrie qu'aux hommes de l'ancien monde. Toutes ces causes cessenble out pa unive heucoupo la population.

Parmi toutes les observations physiques qu'on pert faire sur cette quatrième partie de notre univers, si long-temps incounne, la plus singa-tier peut-être, cet qu'on n'y trouve qu'un peu-ple qui ait de la barbe; ce sont les Expriments, la baldates la nodre vers le cinquant-écutième dezqu', oi le froid est pleu vi qu'un montre des la comment de la contre de

leurs cheveux crasseux pour de la barbe. A qui croire 1?

Vers l'isthme de Panama est la race des Dariens presque semblables aux Albinos, qui fuit la lumière et qui végète dans les caverues, race faible, et par conséqueut eu très petit nombre.

Les lisos de l'Amérique sout chétifiet pottrons ; les asimux qui ont de la liste y sout granda et si vigoureus, qu'ils servent à porter les fardeux. Tous les fleuvez y sout dits fois au moins plus larges que les uôtres. Esful les productions naturelles de cette terre ne sout pas ciles de outre bémisphère. Aissi tout est surié; et la même providence qui a produit l'ééphaut, le rhisoceros, et les Nêgres, a fait nuitre dans un autre monde des orignaux, des condors, des aminux à qui on a cru long-temps le nombril sur le dos, et des hommes d'un carective qui v'est pas le oftre.

## IX. DE LA THÉOGRAFIE.

Il semble que la plupart des ancieunes nations aient été gouvernées par une espèce de hécerais Commence par l'Inde, vous y voye les brannes lous-temps souverains; et Peres, les magois plus grande suiveilé. L'histoire en overlies de la plus grande suiveilé. L'histoire en overlies de suite toujours que c'était un mape qui était sur le trêue de Cyrus. Plumients prétres d'agrile preserviaient aux reis jusqu'à la mesure de leur boire et de leur magier, étaite un tentane, et les jusqu'ent agrès leur mort, et souvent se fossient rois eux-mêmes.

Si nous descendons aux Grecs, leur histoire, toute fabuleuse qu'elle est, ne uous apprend-elle pas que le prophète Calchas avait assez de pouvoir dans l'armée pour sacrifier la fille du roi des rois?

Descendez encore plus bas, chez des nations sauvages postérieures aux Grecs; les druides gouvernaient la natiou gauloise.

Il ne paraît pas même possible que, dans les premières peuplades uu peu fortes a ou ait eu d'autre gouvéreument que la théocratie; car des qu'une nation a choisi un dieu tutélaire, co dieu a des prêtres. Ces prêtres domineut sur l'espué de la nation; ils ue peuveut dominer qu'au nom

Il parali qu'il existe réclèment en Amérique nne petite peuplade d'hommes barbas. Mais les Islandais avaient naviqué en Amérique long-temps avant Christophe Colomb, ei il est possible que cette peuplade d'hommes barbus soit un resie de ces navigateurs européans.

ser possione qui ettre prupsate a sommes maran sont un este de ces navigateurs européans. Carver, qui a voyagé dans le nord de l'Amérique pendant les années 166, 1767, 1768, prétend, dans son ouvrage sinprimé en 1778, que les sanvages de l'Amérique ne sont limberbes que parce qu'ils s'épient. Voyez Carver's Traret,

page 234: l'auteur parle comme témoin oculaire. K.

a On entend par premières pauplades des homnes rassemblés au nombre de quelques milliers apres plusienrs révolutions de ce globa.

de leur dieu; ils le font douc toujours parler : ils déhitent ses oracles ; et c'est par un ordre exprès de Dieu que tout s'exécute.

C'est de cette source que sont venus les sacrifices de sang humain qui out souillé presque toute la terre. Quel père, quelle mère, aurait janais pu abjurer la usature, au point de présenter sou fils ous atille à un prêtre pour être égorgés sur uu autel, si l'on n'avait pas été certain que le dieu du pays ordonnait ce sacrifice?

Non seulement la théocratie a loug-temps régné, mais elle a poussé la tyraunie aux plus horribles excès où la démence bumaine puisse parveuir; et plus ce gouveruement se disait diviu, plus il était abomiuable.

Presque tous les peuples out sacrifié des enfants à leurs dieux; douc ils croyaieut recevoir cet ordre déuaturé de la bouche des dieux qu'ils adoraieut.

Parmi les peuples qu'on appelle si improprement civilisés, je ne vois guère que les Chinois qui n'aieut pas pratiqué ces horreurs absurdes, La Chine est le seul des anciens états connus qui u'ait pas été soumis au sacerdoce; car les Japonais étaient sous les lois d'un prêtre six cents ana avant uotre ère. Presque partout ailleurs la théocratie est si établie, si enracinée, que les premières histoires sont celles des dieux même qui se sont jucarnés pour venir gouverner les hommes, Les dieux, disaient les peuples de Thèbes et de Memphis, ont regné douze mille ans en Égypte, Brama s'incarna pour régner dans l'Inde; Sammonocodom à Siam : le dieu Adad gouverna la Syrie : la déesse Cybèle avait été souveraine de Phrygie : Jupiter, de Crète : Saturne, de Grèce et d'Italie. Le même esprit préside à toutes ces fables ; c'est partout une confuse idée chez les hommes, que les dieux sont autrefois descendus sur la terre.

#### X. DES CUALUÉENS.

Les Chaldens, les Indiens, les Chinois, me pariassont les antions de plus ancientement policies. Nous avons une époque certaine de la science des Chaldens; elle se trouve dans les dif-seult cent trois ans d'observations celestes cuvoyées de labytone per Callishène au précepteur d'Alexandre. Ces tables astronomiques remontent précisément à l'amnée 223 a serun torte le revulgaire. Il est est varia que cette époque touche au temps où la Valque plus el doilige; mais n'eurreurs point le via dand les profondeurs des différentes chronologies de la Vulgate, des Semaricains, et des Septante, que nous révèrous s'autenuel. Le déluge universel de un grand miracle qui in reiu de conmun avec nos recherches. Nous ue raisonnous ici que d'après les notions naturelles, en soumettant toujours les faibles thtounements de notre esprit borné aux lumières d'un ordre supérieur.

D'anciens anteurs, citée dans George le Syncelle, disent que du temps d'un roi chalden, nommé Misoutrou, il y eut une terrible inondation. Le Tigree et Elupirate se déborderent apparentment plus qu'à l'ordinaire. Mais les Chaidéeus n'auraient per savier que par la révélation qu'un pareil fleva et submergé toute la terre labitable. Encore une fois, je n'examine ici que le cours ordinaire de la nature.

Il est dais que il les Chalidens à varient existe sur latere que depoi dis-neuf centa années avant notre ère, ce outre sopace ne leur cit pas sufi pour trouver ne partie du vériable système de notre univers; notion étomante, à laquelle les chaldème dianie enfin parvens. Arisarque de Samos nous apprend que les sages de Chaléde avient comu combient Il est impossibile que la crere occupe le centre du monde planistir; qu'il la terre occupe le centre du monde planistir; qu'il la tentre, qu'il le nainte rouler la terre e tent, qu'il le nainte rouler la terre e el la autres planèes autour de lui, chacune dans un orbe différent s'.

Les progrès de l'esprit une si leuts, l'Illusion des yeux est a justanie, l'asservisement aux idées recurs si tyraunique, qu'il n'est pas possible qu' un pepule qu'il marie qu' public qu' un cette aux, est per parreurit à ce haut degré de philosophie qui puis personne l'aux des peut per personne de l'aux des proposes de l'aux des l'est de l'aux de l'aux de l'est de l'

· Quatre ceut soixante et dix mille aus , c est

. Voyez l'article système, dans le Dictionnaire philoa Notre sainte religion, si supérieure en tout n nos lumières, nous apprend que la moude n'est fait que depuis environ six mille années selon la Valonte, ou environ sept mille suivaul les Septente. Les interprétes du cette religion ineffabin nous enseignent qu'Adam eut la science infase, et que tous les orts se perpétuérent d'Adam à Noé. Si c'est lu n effet le sentiment de l'Eglise , nous l'adoptons d'une foi forme et constante, soumettent d'ailleurs tout ce que nous erivons su jugement de cette sainte Egitse, qui est infaillible. C'est vainement que l'emperent Julien, d'aillieure st respectable par sa vertu, sa valeur et sa science, dit, done son discoure censuré par le grand et modéré sain) Cyrille, que, soit qu'Adam nu) la science infuse on non, tieu ne pouvnii ini ordonner de ne poini toucher à l'arbre de la selence du bien et du mai ; que tileu devait nu controlre loi commander de manger beaucoup de fruits de cet arbre, ofin de se perfectionner dans la science infose s'il l'avail, et de l'ocquerie all pe l'avail pas. On soil avec quelle sagesse saint

beauconp pour nous autres qui sommes d'bier, mais c'est blen peu de chose pour l'univers entier. Je sais bien que nous ne ponvons adopter ce calcul; que Ciceron s'en est moque, qu'il est exorbitant, et que surtout nons devons croire an Pentateuque plutôt qu'à Sanchoniathon et à Bérose; mais, encore nne fois, il est impossible (bumainement parlant ) que les hommes soient parvenus en dix-neuf cents ans à deviner de si étonnantes vérités. Le premier art est celni de pourvoir à la subsistance, ce qui était autrefois beaucoup plus difficile aux hommes qu'aux brutes : le second , de former un langage, ce qui certainement demande un espace de temps très considérable ; le troisième de se bâtir quelques huttes : le quatrième , de se vêtir. Ensuite, pour forger le fer, ou pour y suppleer, il fant tant de basards beureux, tant d'iudustrie, tant de siècles, qu'on n'imagine pas même comment les hommes en sont venus à bout. Quel saut de cet état à l'astronomie !

Long-temps les Chaldéens gravèrent leurs observations et leurs observations et leurs observations et leurs, en birotyphes, qui étaient des caractères parlants; usage que les Égytiens connorent après plusieurs siècles. L'art de transuctère ses pensées par des caractères alphalsétiques ne dut être inventé que très tard dans cette partie de l'àsie.

Il est à croire qu'au temps où les Chaldeus blattent des villes, ils commencèrent à se servir de l'alphabet. Comment faisait-on auparavant? dira-t-on: comme on fait dans mon village, et dans cent mille villages du munde, oh personne ne sait ni lire ni écrire, et cependant où l'on s'entend fort bien, où le s'art nécessaires sont cultivés, et même que/quéelois avec génie.

Balylone čiai probablement une très ancienne bourgade avant qu'on en et di faiure n'ille Immense et superbe. Misi qui a bidi cette ville? je n'en usia crin. Este o Sciennario? este ce Beltur et etc. Palonassar? Il n'y a pent-être jamsis en dans l'hait in de femme appeté Scirinnissi, ai d'houmen appété Beltas. C'est comme si nous dominos à des villes greques les mond 'Armagnes et d'Abberille. Les Gres, qui changérent toutes les terminations balararse en nots gres, dératherent tous les noms assistiques. De plus, l'històre de Sémiramis resemble en out aut no cotes orientation.

Nabonassar, ou plutôt Nabon-assor, est probablement celui qui embellit et fortiña Babylone, et en fit à la fin une ville si superbe. Celui-la est un véritable monarque, couun dans l'Asie par l'ère

Cyrille n réfuté cel argument. En au mait, nous prévenont toujans le lectuer que nous ne touchous en nucum mantere aux choces accrées. Nous protestone contre toutes les fausers interprétations, contre toutes les Inductions malignes que l'on voudrait liver de nou paroles.

Bel est in nou de Dicu.

qui porte son nom. Cette ère incontestable no commence que 7.73 aus avant la nôte: a sinti elle est très moderne, par export au nombre des actien actessaries pour arriver jusqu'i Telabreseiten actessaries pour arriver jusqu'i Telabreteur de la compartica de la compartica de la nome membre de Balylone, qu'elle existait lougtemps avant Nadossasz. Cest la ville du Pére Bel. Ilas signifes père en chaldreu, comme l'avoue d'interest. Elle et nom du Seigeure. Les Orientans ne la consurrent junais que sous le uom de la compartica de la considera de la considera de la contra de la consurrent junais que sous le uom de la consurrent junais que sous la consurrent junais que sous le uom de la consurrent de la consurrent junais que sous la consurrent de la consurrent

Il n'y n pas eu probablement plus de Ninus foudateur de Ninvah, nommée par nous Ninive, que de Bélus fondateur de Babyloue. Nul prince asiatique ne porta un nom en nr.

Il se peut que la circonférence de Babylone ail de de viag-quarte e non lieues mycenes; mais qu'un Niaus ail bidi sur le Tigre, si près de Babylone, que ville pojèce-lé Niirle, d'une déendue ansai grande, c'est ce qui ne paraît pas croyable. O anous parde de trois puissaits empires qui substainte la la bisi; celui de Babylone, celui d'Ausyrie ou de Miller, de celui de Salytone, celui d'Ausyrie ou de man. La chose de l'un arraisembable; c'est comme ai l'ou disse de l'un raisembable; c'est comme ai l'ou direct partie par l'un raisembable; c'est comme ai l'ou direct partie partie partie de l'un raisembable; c'est comme ai l'ou direct partie partie partie partie partie partie partie partie partie de l'un raisembable qu'est comme ai l'un distante de l'un raisembable qu'est comme ai l'un raisembable qu'est

l'avoue que je ne comprenda rien aux deux empieres de Bublyone e d'Asyrie l'Inuieurs sarants, qui ont voulu porter quelques lumières dans ces ténèbres, ont affirmé que l'Assyrie et la Chaidée n'étaient que le même empire gouverné quelquefois par deux princes j'l'un résidant à Babylone, l'autre à Ninive; et ce sentiment raisonnable peut être adopté, jusqu'à ce qu'on en trouve un plus raisonnable econt.

Co qui contribue à jeter une grande vraisemblance sur l'antiquie de cette naisoi, c'est cette fanueute tour élevére pour observer les astres. Proque tous les commentaleurs, ne pourant couteiter ce monument, se croient côtigée de auponeur c'âtait na retacte de la tour de Babel que les bommes voulvrent élever jusqu'au ciel. On se sait pas trop et que les commentaleurs entendent par le ciel : «si-ce la lune? est-ce la phatic de Viserle ciel : «si-ce la lune? est-ce la phatic de Viserte de la commentaleur de la phatic de Viserum te tour an pet lune? Il n'y a la ni aucum ma ni neume difficulté, supposé qu'on ait beaucoup d'hommes. Jescouvou d'instruments et de vivres.

La tour de Babel, la dispersion des peuples, la confusion des langues, sont des choses, comme on sait, très respectables, auxquelles nous ne touchons point. Nous ne parlons ici que de l'observatoire, qui n'a rieu de comman avec les histoires juives Si Nabonassar cleva cet édifice, il faut au moins avore que les Chaldéens eurent nu observatoire plus de deux mille quatre cents ans avant nous. Concevez ensuite combien de siècles exige la lenteur de l'esprit lumain pour en veuir jusqu'à ériger un tel monument aux scieuces.

Ce fut eu Chaldée, et non eu Égypte, qu'on inventa le zodiaque. Il y en a, ce me semble, trois preuves assez fortes : la première , que les Chaldeens furent une nation éclairée, avant que l'Égypte, toujours inoudée par le Nil, pût être habitable ; la seconde, que les signes du zodiaque convienuent au climat de la Mésopotamie, et non à celui de l'Egypte. Les Égyptiens ne pouvaient avoir le signe du taureau au mois d'avril, puisque ce n'est pas en cette saison qu'ils labourent ; ils ne pouvaient, an mois que nous nommons août, figurer un signe par une tille chargée d'épis de blé, puisque ce n'est pas en ce temps qu'ils font la moisson. Ils ne pouvaient figurer janvier par une cruche d'eau, puisqu'il pleut très rarement en Egypte, et jamais au mois de janvier 1 . La troi-

· Les points équinoxiaux répondent successivement à tous les lieux du rodinque, et leur révolution est d'environ 96,000 ans. Il est clair que ees points se trouvaient dans la balance, ou dans les gémeaux, à l'époque oo l'on a donné des noms nux signes; en effet ils sont les seuls qui présen-tent un embléme de l'égalité des nuits et des tours. Mais en supposant les points équicoxiaux placés dans une de ces con-stellations. Il reste quatre combinations écalement possibles. puisqu'on peut supposer également, soit l'équinoxe du prin temps, soit l'équinoxe de l'automne, dans le signe de la balance, ou dans celui des gemenex. Supposons to que l'équinoxe du printemps soit dans la baiance ; le solstice d'été sera dans le espricorne, celui d'hiver dans le caucer, et l'équinexe d'automne dans le belier. Supposons 2º que l'équinoxe d'automne soit dans la balance; le solstice d'été sera dans le cancer. celui d'hiver dans le capricorne, et l'équinoxe du printemps dans le belier. Supposons 3º que l'égobusse du printemps soit dans les gémenux : le solstice d'eté sera dans la vierze . ceiui d'hiver dans les poissons, et l'équinoxe d'automne dans le sagittaire. Supposoas enfiu que l'équinoxe d'automne soit dans les gémeaux ; le solstice d'êté sera dans les poissons, le colstice d'hiver dans la vierge, et l'équinoxe du printemps

dans le sagittaire. Si nous examinons ensuite ces quatre hypothèses, not trouverons d'abord nu decre de probabilité en faveur des deux premières : en effet, dans ces deux hypotheses, les solstices ont pour signes le capricorne et le caucer, ou animal qui grimpe, et un qui marche a reculuns, symboles naturels du mouvement apparent du soleil : et les deux dernières hypotheses n'on! pas cel avantage. En comparant ensuite les deux premieres , nous observerons que la balance parait devoir plus naturellement être supposee le signe du printemps : 1º parce que le signe de cet équinoxe , régarde partout comme le premier de l'année, doit avoir porté de préférence l'embiene de l'égalité; 8 parce que le capricorne, animal qui cherebe les lieux éleves , paraît le signe naturel du mois où le soleil est plus élevé ; et que le cancer , quoiqu'il poisse être regarde comme un symbole de l'un ou de l'autre soistice , parait pius propre encore a désigner le soiatice d'hiver. Or , si nous préférons la première hypothèse , la capricorne répond à juillet ; les mois d'août et de septembre, temps de l'inondation du Nil, répondent nu versonn et aux poissons, signes aquatiques; le Nil se retire eu octubre, dont le belier est le signe, parce qu'alors les troupeaux commencent a sortir ; on cultive en novembre sous la sirne du taureau , et l'on recueille en mars sous le signe de la moissonueuse. El suffit donc, pour pouvoir accordor sième raison, c'est que les ispes anciens du solisque chaldére, distant un des articles de leur religion, la ésient vous le gouvernament de donne deuts semaliers, oten éleur médiatures chacun d'eux prediate à me de ces constélations, ainsi que nous l'apprare blodere de Seite, un livre tr. Catte religien des unciens Chaldéres était le satisme, c'es-à-drie l'anortisoi d'un bies superine, c'est-à-drie l'anortisoi d'un bies superine, c'est-à-drie l'anortisoi d'un bies superine, c'est-à-drie l'anortisoi d'un bis prinent, l'est se toursaient ves l'étôte de un ord, tant leur cutte était lés l'actonomie.

Vitruve, dans son neuvième livre, où il traite det cardrans solatie, de hauteurs du soleil, de la longueur des ombres, de la lumière réfléchie par la lune, cit et oujours les anciens Chaldéens, et non les Égyptiens. C'est, ce me semble, une preuve asser, forte qu'en regardait la Chaldée, et non pas l'Egypte, comme le berceux de cette science, de sorte que rieu n'est plus vrai que cet ancieu proverbe latin:

erbe Muli .

« Tradidit Ægyptis Babylon, Ægyptus Achlyis. »

XI. DES BANTLOMENS DEVEKUS PÉRAS ASS.
A l'orient de Balytone étaient les Perses. Coux-ci
portèrent leurs armée éteur religion à Balylone,
lorsque Koresh, que nose appeione Cyrus, pritcette ville avec le secours des Medic établisa une
de la Perse. Nous avons deux fairles principales sur
Cyrus; cellé d'ilérodote, et celle de Xénophon,
qui se contredisent en tout, et que mille écrivains
ont copiées indifférenment.

Hérodote suppose un roi mède, c'est-è-dire un roi des pays vaisins de l'Hyrcanie, qu'il appelle Astyage, d'un nom gree. Cet Hyrcanien Astyage commande de noyer son petit-fils Cyrus, au berceau, parce qu'il a vu en songe as fille Mandane, mère de Cyrus, pisser si copieuement, qu'elle inoula tout el Asie. Le reste de l'aventure est à peu près dans ce goût; c'est une histoire de Garantius écrite sérjessement.

Xénophon fait de la vie de Cyrus un roman moral, à peu près semblable à notre Tékémaque. Il commence par supposer, pour faire valoir Téducation mâle et vigoureuse de sou héros, que les Médes étaient des relupteux, plongés daus la mollesse. Tous ess peuples voisins de l'Hyrcanie, que les Tartares, alors sommés Seythes, avaieut

avec le climat de l'Égyptie les nome des douss signes de actions, que ces nome leur dieni de donne lourque (réquience du printemps se trouvait au signe de la balance; c'est-i-durie qu'il faut reuler d'enviren treis meille aux l'arrection de l'autronneile. Ce système, le ples naivers de lors cert qui nont été limitaire la jumplier, le requi à accorde avec les ont été limitaires l'apurière, le requi à accorde avec les nontété limitaires de l'autronneile. Ce système, le ples naivers de l'autronneile de la description de l'autronneile de l'autronneile de l'autronneile de l'autronneile de la description de l'autronneile de la decorde de l'autronneile de l'autronneile de l'autronneile de la decorde de l'autronneile de la decorde de l'autronneile de la decorde de l'autronneile de l'au

ravagés pendant trente années, étaient-ils des Sybarites?

Tout ce qu'eu peut assurer de Cyrus, c'est qu'il fut uu grand conquérant, par conséquent un fléau de la terre. Le fond de sou histoire est très vrai ; les épisodes sont fabuleux : il en est ainsi de toute histoire.

un cristati du tempo de Crrus : elle scalu un terripeire de quarco ècni [enes, e pillati tant qu'elle pourait ses voisins; mais je ne voodrais pas garantir le combai des treis lincores, el Tarmture de Lucrèce, el le louelier desceadu du ciel, cal pierre congle avec uu rassir. Il y avait quelques Jolfs esclaves dans la Babylonie et ailleurs; mais, humalmeume tpraint, on pourrait douter que l'ange faquissi fid descendu du cele pour condure à piere le jene Toble vera l'Ilyranile, afin de le laire payer de quelque argont, et de classer but de samole de vera l'un fem de de du trobute samole de vera l'un fem de de du trabute samole de vera l'un fem de la de un bro-

Je mo garderal bien d'examiner ici le roman d'ilférodote, ou le roman de Kroophon, concernant la rie et la mort de Cyrus; mais je remarqueral que les Parsis, ou Perses, prétendalent avoir eu parani cux, il y avait six mille ans y un ancien Zerdust, un prophét, qui leur avait appris à être justes et à révèrer le soleil, comuel es ancieus Chaldèus avaient révère les étoiles en les observant.

Je me garderai bieu d'assirmer que ces Perses et ces Chaldéeus fusseut si justes, et de déterminer précisément en quel temps vint leur second Zerdust, qui rectifia le culte du soleil, et leur apprit a n'adorer que le Dieu auteur du solell et des étolles. Il écrivit ou commenta, dit-ou, le livre du Zend, que les Parsis, dispersés aujourd'hui dans l'Asie, révèrent comme leur Bible. Ce livre est très ancien, mais moins que ceux des Chiuois et des brames; en le croit même postérieur à ceux de Sanchoniathou et des einq Kings des Chinois : il est écrit dans l'aucienne langue sacrée des Chaldéens; et M. Hyde, qui neus a donné nue traduction du Sadder, nous aurait procuré celle du Zend. s'il avait pu subvenir aux frais de cette recherche. Je m'en rapporte au moins au Sadder, à cet extrait du Zend, qui est le catéchisme des Parsis, J'v vois que ces Parsis crovaient depuis long-temps un dieu, un diable, une résurrection, un paradis, un enfer. Ils sont les premiers, sans contredit, qui ont établi ces idées ; c'est le système le plus autique, et qui ne fut adopté par les autres natiens qu'après bien des siècles, puisque les pharisiens, chez les Juifs, ne soutiurent bautement l'immortalité de l'âme, et le dogme des peines et des récompenses après la mort, que vers le temps des Asmonćens,

Vollà peut-être eq qu'il y a de plus important dans l'aucienne histoire du mode vi voilà une religion utile, établés sur le dogne de l'immortalité de l'Îmme et sur le connaissance de l'Eure céssur le connaissance de l'Eure c'estiere. Ne cessons point de remarquer par combien de degrés il fallat que l'espit humain passal your concervoir un tel système. Remarquous escore que le bapètime (rimmersion dans l'esu pour prurière l'Euse par le corpsi est un des préceptes du Zend (porte 281). Le source de tous les rites est reme peut-être des Persanse et des Chabléons, jusqu'aux extrémités de la terre.

Le a samine point ici pourquoi et comment les allaylonieus eurent des dieux secondaires en reconnaissant un dieu souverain. Ce système, ou 
plutó er chose, lut celui de toutes les mations. Excepté dans les tribanaux de la Chine, ou trouve
preque partont l'extrême falle pionte à un peu de
asgene dan les lois, dans les culter, dans les unages.

L'instider, plut que le riation, condait le puret lanmethod.

Los preses précident de parton de la prese de
dans les ruines de Persépoites de salutes dels

dans les ruines de Persépoites mais assul ou voi

y l'out des têtes qui s'envientent des adans les ruines de
y voic des têtes qui s'envientent des condaires de

y voic des têtes qui s'enviente au ciel avec des allèse,

ymboles de l'enfigeration d'une vie passagire à la

vie immortelle. Passons aux nsages purement humains. Je m'étonne qu'Hérodote ait dit devant toute la Grèce. dans son premier livre, que toutes les Babyloniennes étaient obligées par la loi de se prostituer. une fois dans leur vie, aux étrangers, dans le temple de Milita ou Vénus 1. Je m'étonne encore plus que. dans toutes les histoires faites pour l'instruction de la jeunesse, on renouvelle aujonrd'hni ce conte. Certes, ce devait être nue belle fête et une belle dévotion que de voir accourir dans une église des marchands de chameaux, de chevaux, de bœufs et d'ânes, et de les voir desceudre de leurs montures pour concher devant l'autel avec les principales dames de la ville. De bonne foi, cette infamie peut-elle être dans le caractère d'un peuple policé? Est-il possible que les magistrats d'une des plus grandes villes du monde aient établi une telle police; que les maris aient conseuti de prostituer leurs femmes; que tous les pères aieut abandouné leurs filles aux padefreniers de l'Asie? Ce qui n'est pas dans la nature n'est jamais vrai. J'aimerais autant croire Dion Cassius, qui assure que les graves sénateurs de Rome proposèrent un décret par loque! César, Agé de cinquanto-sept ans, aurait le droit de

jonir de tontes les femmes qu'il voudrait. Ceux qui, en compilant aujourd'hui l'Histoire ancienne, copient tunt d'autours sans en examiner aucun, n'auraieut-lis pas dù s'apercevoir, ou qu'Hérodote a débité des falbar ridicinels, ou plutét que sont exte a été corrompu, et qu'il n'a voulu parler que des contrisans établite dans toutes les grandes villes, et qui, peut-être alors, attendaieut

les passants sur les chemins?

Je ne ceivair pas davantage Sentius Empiricus, qui prétond que chez les Perses la pédératisé ceits révolunée. Quelle pitté l'ounneur lisaginer que les hommes esusent fait une loi qui, si elle avait éch certainé, carris dérouit le roue des hommes vertainé, carris dérouit le roue des hommes s'ita pédératisé, an contraire, écil expressionent de présent de la comme de l'autre d

Strabon dit que les Perses épousaient leurs nières; mais quels sont ses garants? des out-dire, des hruits vagues. Cela put fournir une épigramme à Catulle:

« Nam magus ex maire et naio nascatur oportet. » Tout mage doit naître de l'inceste d'une mère et d'un fils.

Une telle loi n'est pas croyable; une épigrammo n'est passune preuve. Si fon n'avait pas trouté do mères qui voulissent coucher avec leurs Bis, il n'a urait donc point eu de prêtres chez les Perses. La religion des mages, dont le grand objet était la populazion, devait platifs permettre aux pères de s'anir à leurs Billes, qu'aux mères de coucher avec leurs culnuts, puisqu'un vieillen que tencendrer et au une vieille n'a nes cet avantage

Que de sottises n'avons-nons pas dites sur les Tures! les Romains en disaient davantage sur les

Perses.

En un mot, en lisant tonte histoiro, soyons en garde contre tonte fable.

#### XII. DE LA STRIE.

Je vois, par tons les monnments qui nous res-

"Voye la Défense de mon oncle, chap. v. [Mélangen, année 1973]. Voye a susi one nois sur l'article Anova socaartogre, dans le Déciassaire philosophique. E. "Voyet les réponses s'evisi qu'a précedo que la protitution exit une soi de l'empire des Babyloniens, et que la pédérantie ètait tablie en Peres, dans le métur pays, On na peut guere pousser plus soin l'opprobre de la siliérature, al oile calomine le nature himsile.

De the prefecté érullir out pérende que le marché se femili bien dans le numé, mais qu'in se consommali que debars. Simbon dil un offet, qu'iprès à ére l'irred l'irred prese plus fe femilies, le femilie reisonal chez ill. De desce plus femilies de la femilie de la fem

ient, que la contrée qui s'étend depuis Alexandrete, ou Scandrece, jusque quirsé de Bagold, fut toujours nommés 5 yrie; que l'alphabet de cès peuples fut toujours raipunc; que ce cet il que farent les andeunes villes de Zobah, de Ballet, de Damas; et depuis, celles d'Antoche, de Selucie, de Palmyre. Dalk clast si succiones, que le Processolet, que horr Bram, ou Astrolom, ciai précisebet, que horr Bram, ou Astrolom, ciai con la complete de la complete d'Assyriés dont on a tant porté, sie ou évet dans elevant des flores de la contre d

Les Gaules, tantôt s'étendirent jusqu'au Rhin, tantôt furent plus resserrées; mais qui jamais imagina de placer un vaste empire entre le Rhin et les Gaules? Ou'en ait appelé les nations voisines de l'Euphrate assyrieunes, quand elles se furent étendues vers Damas, et qu'on ait appelé Assyriens les peuples de Syrie, quaud ils s'approchèrent de l'Euphrate : c'est la eu se peut réduire la difficulté. Toutes les nations voisines se sont mélées, toutes ont été en guerre et unt changé de limites. Mais lorsqu'une fois 11 s'est élevé des villes capitales, ces villes établissent une différence marquée entre doux nations. Ainsi les Babyloniens, ou vaiuqueurs ou valueus, furent toniours différents des peuples de Syrie. Les anciens caractères de la laugue syrjaque ne furent point ceux des anciens Chaldéens

Le culte, les superstitions, les lois bonnes ou mauvaies, les usages biarres, ne furent point les mêmes. La désese de Sirie, si ancienne, n'avait aucuu rapport avec le culte des Chaldeens. Les mages chaldeens, labyloniens, persans, ne se fireur jamais eunuques, commes les prètres de la déesse de Sirie. Chose étrangel les Syriens révéraient la figure de ce que nous appelons Friape, et les prêtres de découllisent de leur virilié!

Ce renencement à la génération ne prouve-t-il pas une grande antiquité, une population considérable? Il u'est pas possible qu'eu eût voulu attenter ainsi contre la nature dans uu pays où l'espèce aurait été rare.

Les prètes de Cybèle, en Phrysie, as rendaient enuques comme ceut de Syrie. Eurore une fais, pett-on dotter que cu es fil. l'effet de l'ancienne constume de sacrifiera sur dieux ce qu'on avais de pilas cher, et de ne se point exposer, devant des receptains de l'ancienne de ceut en conjuit imparent l'ente sur étourer, après de le du chec d'autre peuples, et de l'ampartation d'un teteirer éches des taulons strictures l'autre d'atte de de l'ancienne de l'autre de faibles, comme celle de Jupiter, qui rendit euuque Sacrimen de le de l'autre de de comme celle de Jupiter, qui rendit euuque Sacrimen de le de l'autre de l'autre

ridicules, et l'esprit romanesque invente des raisons absurdes.

Ce que je remarquerai encere des anciens [5rens, c'est que la ville qu'int depain semmée la Ville sainte, et lliérapolis par les Gress, était volte sainte, et lliérapolis par les Gress, était nommée par les Syriens Mago, Gents may a un grand rapport avec les anciens mages; Il Semble commun à louseurs qui, dance est itansi, étaient commun à louseurs qui, dance est itansi, étaient est une ville sainte de la divinité. Chaque peuple est une ville sainte de la divinité. Chaque peuple est une ville sainte de loient sainte, da l'était Expère, était à unité de blient sainte, la ville de bleu, 'pamée, en Phrygie, était aussi la ville de bleu, 'pamée, en Phrygie, était aussi la ville de bleu.

Les lièreux, long-temps après, parlent des peuples de Gog et de Magor; ils pouraient entendre par ces nems les peuples de l'Empirate et de l'Oronte: ils pouraient entendre aussi les Seyties, qui vincent ravager l'Asie avant Cyrus, et qui dévastèrent la Phénicie; mais il importe fort peu de savoir quelle idée passait par la Ide d'un Juif quand il prononçuit Magoc ou Gog.

Au reste, je ne balauce pas à croire les Syriens beaucoup plus ancious quo les Égyptiens, par la raison évidente que les pays les plus aisément cultivables sont nécessairement les premiers peuplés et les premiers florissants.

### XIII. DES PHÉNICIENS ET DE SANCHONIATHON.

Les Phéniciens sont probablement rassemblés en corps de peuple anssi anciennement que les autres habitants de la Syrie. Ils peuvent être moins auciens que les Chaldéens, parce que leur pays est moins fertile. Sidon, Tyr. Joppé, Berith, Ascalon sont des terrains ingrats. Le commerce maritime a toujours été la dernière ressource des neuples. On a commencé par cultiver sa terre avant de bâtir des vaisseaux pour en aller chercher de nouvelles au-dela des mers. Mais ceux qui sont forcés de s'adouner au commerce maritime ont bientôt cette ludustrie, tifle du besoiu, qui n'aiguillonue point les autres nations. Il n'est parlé d'ancune entreprise maritime, ni des Chaldéens, ni des ludiens. Les Egyptiens même avaient la mer en horreur ; la mer était leur Typhon , un être malfesant ; et c'est ce qui fait révoquer en deute les quatre cents vaisseaux équipés par Sésostris pour aller conquérir l'Inde. Mais les entreprises des Phéniciens sont réelles. Carthage et Cadix foudées par eux. l'Angleterre découverte, leur commerce aux Indes par Eziongaber, leurs manufactures d'étoffes précieuses, lenr art de teindre en pourpre. sont des témoignages de leur habileté; et cette habileté fit leur grandeur.

Les Phéniciens furent dans l'antiquité ce qu'étaient les Vénitiens au quinzième slècle, et ce que sont devenus depuis les Hollandais, forcés de s'enrichir par leur industrie.

Le commerce exigorii nécessairement qu'ou cel des registres qui inscenti leu de no livres de compte, avec des signes aisés et durables pour citalie ces registres. L'opinion qui fait les Péricires auteurs de l'écriture alphabétique est donc les variaemblade. Le n'assurcresia paqu'is sient inventé de tels caractères avant les Chaldéens ; annais leur alphabet du certainquent le plus complet et le plus tuile, puissqu'is périgièrent les voyales, que les Chaldéens s'eprimient pas.

Je ne vois pas que les Egyptiens aient jamais communiqué leurs lettres, leur langue, à aucun peuple : au contraire, les Phéniciens transmirent leur langue et leur alphabet aux Carthaginois, qui les altéréent depuis; leurs lettres devinrent celles des Grecs. Quel préjugé pour l'antiquité des Phéniciens I

Sanchoniathon, Phédicien, qui cérvit longtempa vant la guerre de Trule Històrie des premiers lages, et dont Euclèn nous a conservé quelque fragments tradults par Philos de Biblos; Sanchoniathon, dis-je, nous apprend que les Nonciens avaieut, de temps immémorial, sacrifié aux téléments et aux vents; et qui consister aix et à un peuple analysteur. Il voolut, dans son comme toute le pruniers écrivains; il eul la même ambition que les autours du Zend et du Feidans; la même qu'eureut Manéthon en Égypte, et Ilésiole en Gréce.

On ne pourrait douter de la prodigieuse antiquité du livre de Sanchoniathon, s'îl était vrai, comme Warburton le prétend, qu'on eu lût les premières lignes dans les mystères d'Isis et de Cérès; ; hommage que les Égypieus et les Gres n'eussent pas rendu à un antieur étrauger, s'il n'avait pas été regardé comme une des premières sourres des conusissances humaines.

Sanchonishon n'écrivit rien de lui-même; il consustata toutes les archieva naciones, et surfout le petite; le frombal. Le nom de Sanchonishon si pagilic, en ancien péricirice, anature de la vérité. Porphyse le dil, Theodoretet Buchart l'avonent, la Pheinice était appelée le pays des lettres. Kirjah sepher, Quand les liélèreus virrents s'établié dans une partie de cett courtés, lis brélièreu la ville des lettres, comme ou le voit dans Josaé et dans les Jages.

Iérombal, consulté par Sanchoniathon, était prêtre du dieu suprême, que les Phénicieus nommaient Iao, Jeore, nom réputé sacré, adopté chez les Égyptieus et ensuite chez les Juifs. On voit, par les fragments de ce monument si antique, que Tyr existatit depuis très long-tennes, quoi-

qu'elle ne fût pas encore parvenue à être une ville puissante.

Ge mot EI, qui désignait Dieu chez les premiers Phénicieus, a quelque rapport à l'Alfa des Arabes; et il est proballe que de ce monosyllable EI les Grees composèrent leur Elios. Mais ce qui est plus remarquable, e'est qu'on trowe chez les ancieus Phénicieus le mot Eloa, Eloin, dont les libirous se servirent très long-temps après, quand ils établièreu dans le Canana.

C'est de la Phénicie que les Juifs prirent tons les noms qu'ils donnérent à Dieu, Eloa, Iao, Adonaï; cela ne peut être autrement, puisque les Juifs ne parlèrent long-temps en Canaan que la langue phénicienne.

Ce mot Joo, ce nom ineffable ciez les Juis, et qu'ils ne personouçuient jamais, était si commun dans l'Orient, que Diodore, dans son livre second, en parlant de ceux qui feignirent des entretiens avec les dieux, dique e Misos es vantait d'avoir « communiqué avec le Dieux Zeux; Zamolxis avec « la décesse Vesta; et le Juif Moise avec le dieu » lao, etc. «

Ce qui mèrite surtout d'être observé, c'est que Sanchosiathon, en rapportent l'autoriem cosmologie de son pays, parle d'abord du chaso d'un sirtucireaux, (Lautore-C. L'Étrie), a unit d'Résiode, est prise du mot phéricies qui s'est conserve chez les Grees. Du chasos esti Mot, qui signifie la matière. Or, qui arrangea la matière? C'est copir lon. L'esprit de Dien, le vent de Dien, c'est dopir lon, vinis de la bouche de Dien. C'est à la voix de Dien que naquirent les animans et les bommes 4.

Il est aisé de se convaincre que cette cosmogonie est l'origine de presque toutes les autres. Le peuple le plus ancien est toujours lmité par ceux qui vienuent après lui ; ils apprennent sa langue, ils suivent une partie de ses rites, ils s'approprient ses antiquités et ses fables. Je sais combien toutes les origines chaldéennes, syriennes, phéuiciennes, égyptiennes, et grecques, sout obscures Quelle origine ne l'est pas? Nous ne ponvons avoir rien de certain sur la formation du monde, que ce que le créateur du monde aurait daigné nous apprendre lui-même. Nous marchous avec sûrcté insqu'à certaines bornes : nous savons que Babylone existait avant Rome ; que les villes de Syrie étaient puissantes avant qu'on connût Jérusalem ; qu'il y avait des rois d'Égypte avant Jacob, avant Abraham : nous savons quelles sociétés se sont établies les dernières; mais pour savoir préci-

Cette manière d'entendre Sanchoniathon est très naturelle; elle est appayée sur l'autorité de Bochart. Ceux qui l'ont critiquée savent sirement très bien la langue greeque; mais ils ont prouvé que cela ne suffii pas loujeurs pour entendre les l'ures greet. N.

v. Hation

Au moins nous est-il permis de peser les prohabilités, et de nous servir de notre raison dans ee aul u'intéresse point nos dogmes sacrés, supérieurs à toute raison, et qui ne cedent qu'à la morale.

Il est très avéré que les Phéniciens occupaient leur pays long-temps avant que les Hébrenx s'y présentassent: Les Hébreux purent-ils apprendre la laugue phénicienne quand ils erraient, loin de la Phénicie, dans le désert, au milieu de quelques hordes d'Arabes?

La langue phénicienne put-elle devenir le langage ordinaire des Hébreux? et purent-ils écrire dans cette langue du temps de Josné, parmi des dévastations et des massacres continuels? Les Hébreux après Josué, long-temps esclaves dans ce même pays qu'ils avaient mis à feu et à sang, n'apprirent-ils pas alors un peu de la langue de leurs maîtres, comme depuis ils apprirent un pea de chaldéeu quand ils furent esclaves à Babylone?

N'est-il pas de la plus grande vraisemblance qu'un peuple commerçant, iudustrieux, savant, établi de temps immémorial, et qui passe pour l'inventeur des lettres, écrivit long-temps avant un peuple errant, nouvellement établi dans son voisinage, sans aucune science, saus aucune iudustrie, sans aucun commerce, et subsistant uuiquemeut de rapines?

Peut-on nier sérieusement l'antheuticité des fragments de Sanchoniathon conservés par Eusèbe? on peut-ou imaginer, avec le savaut linet, que Sanchoniathon ait pulsé chez Moise, quand tout ce qui reste de monuments autiques nous avertit que Sanchoujathou vivait avant Moise? Nous ue décidons rien ; c'est au lecteur éclairé et judicieux à décider entre Huet et Van-Dale qui l'a réfuté. Nous cherchous la vérité et nou la dispute:

#### XIV. DES SCYTHES ET DES GOMÉRITES.

Laissons Gomer, presqu'eu sortir de l'arche, aller subjuguer les Gaules et les peupler en quelques années; laissous aller Tubal en Espagne et Magog daus le nord de l'Allemagne, vers le temps où les fils de Cham fesaient une prodigieuse quantité d'enfants tout noirs vers la Guinée et le Congo. Ces impertinences dégoûtantes sont débitées dans tant de livres, que ce n'est pas la peiue d'en parier : les enfants commenceut à en rire ; mais par quelle faiblesse, ou par quelle malignité secrète, on par quelle affectation de moutrer une éloquence déplacée , tant d'historiens ont-ils fait de si grands éloges des Scythes; qu'ils ne connaissaient pas?

Pourquoi Quinte-Curce, en parlaut des Seythes

sément quel fut le premier peuple, il faut une ré- | qui habitalent au nord de la Sogdiane, au-dela de l'Oxus ( qu'il prend pour le Tanais qui en est a cinq cents lieues), pourquoi , dis-je; Quinte-Curce met-il une harangue philosophique dans la bouche de ces barbares? pourquoi suppose-t-il qu'ils reprochent à Alexandre sa soif de couquérir? pourquoi leur fait-il dire qu'Alexandre est le plus fameux volcur de la terre, eux qui avaient exercé le brigandage dans toute l'Asie si long-temps avant lui? pourquoi enfin Ouinte-Curce peint-ll ces Scythes comme les plus justes de tous les hommes? La raison en est que, comme il place en manyais géographe le Tauais du côté de la mer Caspienne, il parle du prétendu désintéressement des Scythes en déclamateur.

Si Horace, en opposant les mœurs des Scythes à celles des Romains, fait en vers harmonieux le pauegyrique de ces barbares, s'il dit (Ode xxiv. liv. m):

« Campestres melius Scythæ. · Quorum plaustra vagas rile trahunt domos » Vivunt, et rigidi Getæ; »

Voyez les habitants de l'affreuse Scythie. Qui vivent sur des chars; Avec plus d'innocence ils consument leur vie Que te peuple de Mars;

c'est qu'Horace parle en poète un peu satirique. qui est bien aise d'élever des étrangers aux dépens de sou pays.

C'est par la même raison que Tacite s'épuise à loner les barbares Germains, qui pillaient les Gaules et qui immolaient des hommes à leurs abominables dieux. Tacite, Quinte-Curce, Horace, ressemblent à ces pédagogues qui , pour donner de l'émulation à leurs disciples, prodiguent en leur préseuce des louanges à des enfants étrangers. quelque grossiers qu'ils puissent être.

Les Seythes sout ces mêmes barbares que uous avous depuis appelés Tartares; ce sont ceux-la même qui , long-temps avant Alexandre , avaient ravagé plusieurs fois l'Asie, et qui ont été les déprédateurs d'une grande partie du continent, Tantôt, sous le nom de Monguis ou de Huns, ils ont asservi la Chine et les Iudes ; tautôt , sous le nom de Tures, ils out chassé les Arabes qui avaient conquis une partie de l'Asie. C'est de ces vastes campagnes que partirent les Huns pour aller jusqu'a Rome. Voila ces hommes désintéressés et justes dont nos compilateurs vanteut enenre anjourd hui l'équité quaud ils copient Quinte-Curce. C'est ainsi qu'ou uous accable d'histoires auciennes, saus choix et sans jugement; on les lit h peu près avec le même esprit qu'elles ont été faites, et on ne se met dans la tête que des orreurs.

Les Russes habitent aujourd'bui l'aucienne Sevthie européane : ce sont eux qui ont fourni à l'histoire des vérités bieu étonnantes, Il y a eu sur la terre des révolutions qui out plus frappé l'imaginatiou; il n'y eu a pas une qui satisfasse autant l'esprit humain, et qui lui fasse autant d'honueur. Ou a vu des conquérants et des dévastations; mais qu'uu seul homme ait, en vingt années, changé les mœurs, les lois, l'esprit du plus vaste empire de la terre; que tous les arts soient venus en foule embellir des déserts ; c'est là ce qui est admirable. Une femme qui ne savait ni lire ni écrire perfectionna ce que Pierre-le-Grand avait commencé. Une autre femme (Elisabeth) étendit encore ces nobles commencements. Line autre impératrice encore est allée plus loiu que les deux autres; son génie s'est communiqué à ses sujets ; les révolutions du palais u'ont pas retardé d'un moment les progrès de la fécilité de l'empire : on a vu , en un demi-siècle , la cour de Scytbie plus éclairée que ne l'ont été jamais la Grèce et Rome.

Et ce qui est plus admirable, c'est qu'en 1770, temps auquel nous écrivons, Catherine u poursuit en Europe et en Asie les Tures fuyant derant ses aruées, et les fait trembler dans Constantinople. Ses soldats sont aussi terribles que sa cour est polie ; et, quel que soit 1 évienement de cette grande guerre, la postetité doit admirer la Thomiris du Nord : elle mérite de venger la terre de la tyrannie turque.

#### XV. UE L'ARABIE.

Si l'on est curieux de monuments tels que ceux de l'Egypte, je ue crois pas qu'on doive les chercher en Arabie. La Mecque fut, dit-on, latie vers le temps d'Abraham ; mais elle est dans un terrain si sablonueux et si ingrat, qu'il n'y a pas d'apparence qu'elle ait été fondée avant les villes qu'on éleva près des fleuves, dans des contrées fertiles, Plus de la moitié de l'Arabie est un vaste désert. ou de sables ou de pierres. Mais l'Arabie Heurense a mérité ce nom, en ce qu'étaut environnée de solitudes et d'une mer orageuse, elle a été à l'abri de la rapacité des volcurs, appelés conquérants, jusqu'à Mahomet; et même alors elle ne fut que la compagne de ses vietoires. Cet avantage est bien au-dessus de ses aromates, de son encens, de sa cannelle, qui est d'une espèce médiocre, et même de son café, qui fait aujourd'hui sa richesse.

L'Arabie Déserte est co pays malheurenx, hal-lité par quelques Amalécites, Moabites, Madianites: pays affreux, qui ne coutient pas aujourd'hui neuf à dix mille Arabes, voleurs errants, et qui ne peut en uourir davantage. C'est dans ces mêmes décetts qu'il est dit que deux millions d'Hébreux passèrent quarante années. Ce n'est point la vraie Arabie, et ce pays est souvent appelé désert de Syrie.

L'Arable Pétrie u'est ainsi appelée que du nom de Pêtra, petile obtereuse, à qui siberneut les Arales n'avient pas domié ce nom, mais qui fint nommée ainsi par les Grece vers le temps d'Alexandre. Cette Arable Pétrie est fort petile, e le peut dère confedilee, saus lui faire tort, avec l'Arable Dècret : l'une et l'autre ont toujours éée baliètée par des nodres vaplatoules. Cort auprès de cette Arable Pétrie que fut l'atie à ville appelée par nous l'évrusels.

Your cette vaste partie appelée Heureuse, près de la moitic consider aussi eu décerte; mai quaud ou avance quelques milles dans les terres, soit à forient de Moha, soit maie à l'orteut de la Mecque, c'est alors qu'ou trouve le pays le plan et de continuel, d'el folier des plantes aromatiques que la nature y fait croitee sans enture. Mille trisseaux désceudent des montaignes, et entretienant une fraicheur perpituelle, qui tempère Tarderur du soile sous des ombrages toujours Tarderur du soile sous des ombrages toujours

C'est surtout dans ces pays que le mot de jardin, paradis, signifia la faveur cileste.

Les jardius de Saana, vers Adeu, furent plus fameux chet les Arabes que ne le furent depuis ceux d'Alcinoûs chez les Gres; et cet Aden, ou Éden, était nomme le lieu des délices. On parlo encore d'un ancien Shedad, dont les jardius n'étient pas moins renommés. La félicité, dans ces climats brûlants, était l'ombrane.

Ce vaste pays de l'Yemen est si beau, ses ports sont si heureusement situés sur l'Océan indien. qu'on prétend qu'Alexandre voulut conquérir l'Yemen pour en faire le siège de sou empire, et v établir l'entrepôt du commerce du monde. Il eût entretenu l'ancien canal des rois d'Égypte, qui joignait le Nil à la mer Rouge, et tous les trésors de l'Inde auraient passé d'Adeu ou d'Éden à sa ville d'Alexandrie. Une telle eutreprise ne ressemble pas à ces fables insipides et absurdes dont toute histoire aneienue est remplie: il eût fallu, à la vérité, subjuguer toute l'Arabie; si quelqu'uu le pouvait, c'était Alexandre : mais il paraît que ces peuples ne le craignirent point; ils ne lui envoyèrent pas même des députés quand il tenait sous le joug l'Égypte et la Perse.

Les Arabes, défendus par leurs déserts et par leur courage, n'ont jamais subi le joug étranger; Trajan ne conquit qu'un peu de l'Arabie Pétrée; aujourd'hui même ils braveut la puissance du Turc. Ce grand peuple a toujours été aussi libre que les Settles, et plus civilisé qu'eux. Il faut tien se garder de confondre cosmeriem. Arches avec les hondes qui se distant descendies d'Issaid. Les Issaidlies, ou Agaréens, ou ceau qui se dissaide chantes de Celture, écient des tribus érangères, qui en mirent junais le piel dans l'Arable Flercies vers le pays de Mailing, a dans l'Arable Flercies vers le pays de Mailing, a Celtes semèlèrent depuis avec les vrais Arables, du temp de Mailong, et les semèlèrent depuis avec les vrais Arables, du temp de Mailong, et l'estignique.

Ce sont les peuples de l'Arabie proprement dite qui étaient véritablement indigènes, c'est-à-dire qui, de temps immémorial, habitaient ce beau pays, sans mélange d'ancune autre nation, sans avoir tamals été ui conquis ni conquérants. Leur religion était la plus naturelle et la plus simple de toutes ; c'é'ait le culte d'un Dieu et la vénération pour les étoiles, qui semblaient, sous un cicl si beau et si pur, annoncer la grandeur de Dieu avec plus de magnificence que le reste de la naturo. Ils regardaient les planètes comme des médiatrices entre Dieu et les hommes. Ils eurent cette religion jusqu'à Mahomet. Je crois bien qu'il y eut beauconp de superstitions, puisqu'ils étaient hommes; mais, séparés du reste du monde par des mers et des déserts, possesseurs d'un pays délicieux et se trouvant au-dessus de tout besoin et de toute crainte, ils dureut être nécessairement moins méchants et moins superstitieux que d'autres nations.

On ne les avait Jamais vus ni onvahir le bieu de leurs voisins, comme des bêtes carnassières affannées; ui ejeorger les falibles, en préfectant les ordres de la divinité; ni faire leur cour aux puissants, en les flattant par de faux oracles : leurs supersititious ue fureut ni absurdes ni barbares.

On ne parle point d'eux dans nos histoires universelles fabriquées dans notre Occident; je le crois bleu : Ils n'ont auenn rapport avec la petite nation juive, qui est dereuue l'objet et le fondement de uos histoires prétendues universelles, dans lesquelles un certain genre d'auteurs, se copiant les uns les autres, oublie les trois quarts dels aterne.

#### XVI. DE RRAM, ABRAM, ABRAHAM.

Il semble que ce nom de Bram, Brana, Abram, Ibraini, solt un den nons les plus couseurs sust anciens peuples de l'Asic. Les Indiens, que nous croyons une des premières nations, font de leur Brana im fils de Dieu, qui enseigna sux brames la manière de l'adorer. Ce nom fut en vénération de proche eu proche. Les Arabes, les Chaldéens, les Périans, se l'approprièrent, et les Juissi le regardérent comme un de leurs praira-

ches. Les Arabes, qui trafsquaient avec le sildiens, enveru privaltement les premites quelques idére confines de Brana, qu'ils nonmierant Arama, et dont cessifie lis se autiern d'être de decendus. Les Chaldéens l'Anopierant comme en réligion Millat Brahim; les Nobes, Kitá Brahim, the précadaien que cet theralim ou Airaham était de la Baetrane, et qu'il varial vieu prépales de la réligion de l'auxien Zoroastre il en mi apparent anno de l'auxien Zoroastre il en m'apparient son dont qu'un su'flevens, puisqu'ils le reconnaissent pour leur père dans leurs livres secrés.

Des savants out err que en non était indien, parce que les petires indiens s'appealient
brames, brachmanes, et que plusieurs de leurs
institutions out no rapport lamedidat a ce non;
au lieu que, chez les sistifiques occidentaux, vous
d'Afram ou Abraham. Nulle société ne s'out jamais nonnées abramique; un'it ne, unelle cerimais nonnées abramique; un'it ne, unelle ceriditient qu'il resultation est la tige des Héleroux, il
ditent qu'il vierait moi et la tige des Héleroux, il
ditent qu'il vierait moi fait lique les Héleroux, il
ditent qu'il vierait moi et la tige des Héleroux, il
ditent pris années de comment de l'appear nous, sout pourfant regardés comme
non précurseure et no maîtres.

L'Alcoran elle, touehant Abraham, les anclennes histoires arabes; mais il en dit très peu de chose: elles prétendent que cet Abraham fonda la Mecque.

Les Just's le fout venir de Chablée, et nou pas de l'Indeo au de la Bestriane; l'isi distrit voilini de de l'Indeo au de la Bestriane; l'isi distrit voilini de la Chablée; l'Inde et la Bustriane l'eur d'aisint, inconness. Aleraham deixt un érrapper pour lous ces peuples; et la Chablée étant un pays deslongtemps resummé pour les sécences el les arts, c'était un honneur, humainement pariant, pour une chélive et harbare natifor nerfermée dans la Palestine, de compter un ancien sage réputé chaldéen, au nombre de ses anottres.

S'il est permis d'examiner la partie historique des llvres judaiques, par les mêmes règles qui nous condusient dans la critique des autres histoires, ll'aut convenir, avec lous les commeuta-teurs, que le récit des aventures d'Alrabam, tel qu'il se trouve dans le Pentateuque, serait, sujet à quelques difficultés, s'il se trouvait dans une autre histoire.

La Genéze, après avoir raconté la mort de Tharé, dit qu'Abraham son lils sortit d'Aran, agé de soixante et quinze ans; et il est naturel d'eu conclure qu'il no quitta son pays qu'après la mort de sou père.

Mais la même Genèse dit que Tharé, l'ayant engendré à soixante et dix ans, vécut jusqu'à deux cent cina; insis Merhama nurait ero cent. Iterate-cinq ans quand il quitta la falcidor. Il paratit ciranse qu'à cet áge il sist alandomné le fertile pays de la Moopotamie, pour aller la trois cents miltes de là, dans la coutrée strille et pier-ceus de Sichen, qu'i vétait point un lieu de commerce. De Sichem on le fait aller acheter du hé à Memphis, qu'i extrior point access milles; et disc qu'il arrive, le roi devient amoureux de sa femme, fagée de soinnet et quime au soinnet et quime au fait.

Le ne touche point à ce qu'il y a de divin daus cette historie, pie nei utens toujours aux recherches de l'antiquité. Il est dit qu'idraham reçut de grands présents du roi d'Égypte ! Ce payrécial dés-lors un puissant état; la monarchie état établie, les arts y étaient donc eultivés; le fleuve avait été dompié; on avait creusé partout des canaux pour recevoir ses inondations, sans quoi la contrée n'eût pas été habitable.

Or, je demande à tout homme sensé îi îl a vait pas fallu des idicels pour déablir unt de empire dans un pays long-temps inaccessible, et dévasid por les eaux même qui le fertilisérent Abraham, sebu la Gentie, arriva en Egypte deux milte ans avant notre les valugier. Il faut done pardonner aux Martéban, aux liérolote, aux Diodore, aux bindere, aux bindere, aux bindere, aux construires de la comparation de certoire tout au reproduct tout au reputation de value de la comparation de celle des Chaldérens des Striens.

Ou'il soit permis d'observer un trait de l'histoire d'Abraham. Il est représenté, au sortir de l'Egypte, comme un pasteur nomade, errant entre le mont Carmel et le lac Asphaltide; c'est le désert le plus aride de l'Arabie Pétrée : tout le territoire y est bitumineux ; l'eau y est très rare : le peu qu'on y en trouve est moins potable que celle de la mer. Il y voiture ses tentes avec trois cent dix-huit serviteurs; et son neveu Loth est établi dans la ville on bourg de Sodome, Un roi de Babylone, un roi de Perse, un roi de Pont. et un roi de plusieurs autres nations, se liguent ensemble pour faire la guerre à Sodome et à quatre bourgades voisines. Ils preunent ces bourgs et Sodome; Loth est leur prisonnier. Il n'est pas aisé de comprendre comment quatre grands rois si pnissants se liguèrent pour venir aiusi attaquer une horde d'Arabes dans un coin de terre si sauvage, ni comment Abraham défit de si puissants monarques avec trois cents valets de campagne. ni comment il les ponrsuivit jusque par-defa Damas. Quelques traducteurs ont mis Dan pour

<sup>1</sup> Es Genrae parle d'un grand nombre d'esclaves et de hêtes de somme donnés a Abraham, horsque Pharaon, le croyait se diement le frère de Sara; et quand il sertit d'Égypie, Pharaon y ajouta beaucoup d'or et d'argeni. E. Damas; mais Dau n'existait pos du temps de Blolse, encore moins du temps d'Abraham. Il y a, de l'extrémité du lac Asphaltide, ou Sodome était située, jusqu'à Damas, plus de trois cents milles de route. Tout cela est au-dessus do

dome était située, jusqu'à Damas, plus de trois cents milles de route. Tout cela est au-dessus do nos conceptions. Tout est miraculeux dans l'histoire des Hébreux. Nous l'avons déjà dit, et nous redisons eucore que uous cropons ces prodiges et tous les autres saus aucun examen.

#### XVII. DE L'INDE.

S'il est permis de former des conjectures, les ludieus, vers le Gange, sont peut-être les hommes le plus anciennement rassemblés en corps de peuple. Il est certain que le terrain où les animany trouvent la pâture la plus facile est bientôt couvert de l'espèce qu'il peut nourrir. Or, il n'y a point de contrée au monde où l'espèce humaine ait sous sa main des aliments plus sains, plus agréables et en plus grande abondance que vers le Gange. Le riz y croit sans culture; le coco, la datte, le figuier, présentent de tous côtés des mets délicieux : l'oranger, le citronnier, fournissent à la fois des boissons rafraichissantes avec quelque nourriture ; les cannes de sucre sont sous la main ; les palmiers et les figuiers à larges feuilles y donuent le plus épais ombrage. On n'a pas besoin, dans ce climat, d'écorcher des troupeaux pour défendre ses enfants des riguenrs des saisons : on les y élève encore aujourd'hui tout nus jusqu'à la puberté. Jamais on ne fut obligé, dans ce pays, de risquer sa vie en attaquant les animaux, pour la soutenir en se nourrissant de leurs membres déchirés, comme on a fait presque partout ailleurs.

Les hommes se seront rassemblés d'eux-mémes dans ce climat heureux; on ne so sera point disputé un terrain aride pour y établir de maigres troupeaux; on nese sera point fait la guerre pour un puits, pour une fontaine, comme ont fait des harbares dans l'Arabie Pétrée.

Les brames se vanteut de posséder les monuments les plus ancienes qui sient eur la terre. Les rarcés les plus sutiques que l'empereur chinois Cam-hi eut dans son palsis étaint indiennes : il moutrait a somissiomaires mathématiciens d'auciennes monanies indiennes, frapées an cein, fort anticireures aux monanies de cuivre des empereurs chinois : et c'est probablement des Indiens que les rois de Perse appricent l'art mondtaire.

Les Grees, avant Pythagore, voyageaient dans l'Inde pour s'instruire. Les signes des sept planétes et des sept métaux sont encore, dans presque toute la terre, ceux que les Indiens inventerent, les Arabes furent obligés de prendre leurs chiffres. Celui des jeux qui fait le plus d'honneur à du Taurus et de l'Immaûs pour subjuguer les hal'esprit humain nous vient incontestablement de l'Inde: les éléphants, auxquels neus avons substitué des tours, en sont une preuve : il était naturel que les Indiens fissent marcher des éléphants,

mais il ne l'est pas que des tours marchent. Enfin, les peuples les plus anciennement connus, Persans, Phéniciens, Arabes, Egyptiens, allèrent, de temps immémorial, trafiquer dans l'Inde, pour en rapporter les épiceries que la nature n'a données qu'à ces elimats, sana que jamais les ludiens allassent rien demander à ancune de ces

On nous parle d'un Bacchus qui partit, dit-on, d'Égypte, ou d'une contrée de l'Asie occidentale, pour conquérir l'Inde. Ce Bacchns, quel qu'il soit, savait donc qu'il y avait an bout de notre continent nne nation qui valuit mieux que la sienne. Le besoin fit les premiers briganda, ils n'envalurent l'inde que parce qu'elle était riche; et sûrement le peuple riche est rassemblé, eivilisé, policé long-temps avant le peuple veleur,

Ce qui me frappe le plus dans l'Inde, e'est cette ancienne epinion de la transmigration des âmes, qui s'étendit avec le temps jusqu'à la Chine et dans l'Europe. Ce n'est pas que les Indiens sussent ce que c'est qu'une àme : mais ils imeginaient que ce principe, solt aérien, soit igné, allait successivement animer d'autres corps. Remarquons attentivement ce système de philosophie qui tient aux mœurs. C'était un grand frein pour les pervers, que la crainte d'être condamnés par Visnou et par Brama à devenir les plus vils et les plus malbeureux des animaux. Neus verrous bientôt que tous les grands peuples avaient une idée d'une autre vie, quoique avec des notions différentes, le ne vois guére, parmi les aneiens empires, que les Chinois qui n'établirent pas la doctrine de l'irqmortalité de l'âme. Leurs premiers législateurs ne promulguérent que des lois morales : ils crurent qu'il suffisait d'exhorter les hommes à la vertu, et de les y forcer par nne police sévère.

Les Indiens eurent un frein de plus, en embrassant la doctrine de la métempsycose : la crainte de tuer son père eu sa mère en tuant des hommes et des animaux, leur Inspira une horreur pour le meurtre et pour toute violence, qui devint chez eux une seconde nature. Ainsi, tous les Indiens dout les familles ne sont alliées ni aux Arabes, ni aux Tartares, sont encore aujourd'hui les plus doux de tous les bemmes. Leur religion et la température de leur elimat rendirent ces peuples entièrement semblables à ces animaux paisibles que nous élevons dans nos bergeries et dans nos colombiers pour les égorger à notre plaisir. Toutes les nations farouches qui descendirent du Caucase, hitants des bords de l'Inde, de l'Hydaspe, du Gange, les asservirent en se montrant,

C'est ee qui arriverait aujourd'hul à ces chrétiens primitifs, appelés Quakers, aussi pacifiques que les Indieus ; ils seraient dévorés par les autres nations, s'ils n'étaieut protégés par leurs belliqueux compatriotes. La religion chrétienne, que ces seuls primitifs snivent à la lettre, est aussi ennemie du sang que la pythagoricienne. Mais les peuples elirétiens n'ont jamais observé leur religion, et les anciennes eastes indiennes ont toujours pratiqué la leur : c'est que le pythagorisme est la seule religion au monde qui ait su faire de l'horrenr du meurtre nne piété filiale et un sentiment religieux. La transmigration des âmes est un système si simple, et même si vraisemblable anx yeux des peuples ignerants; il est si facile de croire que ce qui auime nn homme peut enauite en animer no autre, que tous ceux qui adoptèrent cette religion crurent voir les âmes de leurs parents dans tous les hommes qui les environnaient. Ils se crurent tous frères, pères, mères, enfants les uns des autres : cette idée inspirait nécessairement une charité universelle; on tremblait de blesser un être qui était de la famille. En un mot. l'ancienne religion de l'Inde, et celle des lettrés à la Chine, sont les seules dans lesquelles les hommes n'aient point été harbares. Comment put-il arriver qu'enanite ces mêmes hommes, qui se sessient un crime d'égorger un animal, permissent que les femmes se hrûlassent sur le corps de leurs maris, dans la vaine espérauce de renaître dans des corps plus beaux et plus heureux? e'est one le fanatisme et les contradictions sont l'apanace de la nature humaine.

Il faut surtout considérer que l'abstinence de la chair des animaux est une suite de la nature du climat. L'extrême chaleur et l'humidité y pourrisseut bientôt la viande; elle y est nne très mauvaise nonrriture : les liquenrs fortes y sont également défendues par la nature, qui exige dans l'Iude des boissons rafralchissautes. La métempsveose passa, à la vérité, chez nos natiens septentrionales; les Celtes crurent qu'ils renaitraient dans d'autres corps : mais si les druides avaient ajouté à cette doctrine la défense de manger de la chair, ils n'auraient pas été ebéis.

Nous ne connaissons presque rien des anciens rites des brames, conservés jusqu'à nos jours : ils communiquent peu les livres du Hanscrit, qu'ils ont encore dans cette ancienne langue sacrée : leur Veidam, leur Shasta, ont été anssi longtemps inconnus que le Zend des Perses, et que les cinq Kinqs des Chinois. Il n'y a guère que sixvingts aus que les Européans eurent les premières. notions des cinq Kinga; et le Zend na été vu que-par le célebre docteur Hyde, qui u'eut pas de quoi l'acheter et de quoi payer l'interpréte; et par le marchand Chardlin, qui ue voulut pas en donner le prix qu'on lui en demandait. Nous n'édunes que cet extrait du Zend, ou ce Sadder dont f'ai étà park.

Un basard plus beureux a procuré à la bibliothèque de l'aris un ancien livre des brames ; c'est l'Exour-Veidam, écrit avant l'expédition d'Alexandre dans l'Inde, avec un rituel de tous les ancieus rites des brachmanes, intitulé le Cormo-Veidam : ce manuscrit, traduit par un brame. n'est pas à la vérité le Veidam lui-même : mais c'est un résumé des opinions et des rites contenus dans cette loi. Nous u'avons que depuis peu d'années le Shasta; nous le devous aux soins et à l'érudition de M. Holvell, qui a demeuré très long-temps parmi les brames. Le Shasta est autérieur au Veidam de quinze ceuts années, selon le calcul de ce savant Anglais a. Nous pouvons donc nous flatter d'avoir aujourd'hui quelque connaissance des plus anciens écrits qui soient au monde.

Il faut désepérer d'avoir jamais rien des Éxptiens; leurs livres sont perdus, jur religion s'est andautie : ils n'entendent plus leur ancienne langue ruigaire, encore moins la sarcée. Ainsi, ee qui était plus près de nous, plus facile à conserver, déposé dans des bibliothèques immenses, a prir pour jamais; et nous avons trouré, au bout du monde, des mouuments non moins authentiques, que nous ne devious pas espérer de dériques, que nous ne devious pas espérer de de-

couvrir. On ue peut douter de la vérité, de l'authenticité de ce rituel des brachmanes dont je parle. L'auteur assurément ne flatte pas sa secte; il ne cherche point à déguiser les superstitions, à leur donner quelque vraisemblance par des explications forcées, à les excuser par des allévories, il rend compte des lois les plus extravagantes avec la simplicité de la candeur. L'esprit humain paralt la dans toute sa misère. Si les brames observalent toutes les lois de leur Veidam, il u'v a point de moine qui voulât s'assujettir à cet état. A peine le fils d'un brame est-il né qu'il est l'esclave de la cérémonie. On frotte sa langue avec de la poix-résine détrempée dans de la farine ; on prononce le mot oum; on invoque vingt divinités subalternes avant qu'on lui ait coupé le nombril ; mais aussi on lui dit: Vivez pour commander aux hommes ; et, des qu'il peut parler, ou lui fait sentir la dignité de sou être. En effet, les brachmanes furent

a Yoyez le Dictionnaire philosophique, art. Brachmanns, Ézous-Tuidam, esc., et les chap. 111 et 14 de l'Essai sur les Mours, etc. long-temps souverains dans l'Inde; et la théocratle fut établie dans cette vaste contrée plus qu'en aucun pays du monde.

Bienióli ou expose l'enfant à la lune; on prieri l'Étre suprème d'effacer les pichés que l'eufant peut avoir commis, quoiqu'il ne soit né que depuis huit jours; on adresse des antiennes au feu; ou donne à l'enfant, avec cent océrimonies, le nom de Chormo, qui est le titre d'honneur des brames.

Dès que cet enfant peut marcher, il passe sa vie à se baigner et à réciter des prières ; il fait le sacrifice des morts ; et ce sacrifice est institué pour que Brama doune à l'âme des ancêtres de l'enfant une demeure agréable dans d'autres cops.

On fait des prières aux ciuq vents qui peuvent sortir par les cinq ouvertures du corps humain. Cela n'est pas plus étrange que les prières récitées au dieu Pet par les bonnes vieilles de Rome.

Nulle fonction de la usature, nulle action chee les l'armes, sans prières. La pemière fois qu'on rase la tôte de l'eulant, le père dit au rasoir devoiement. « Rasoir, rase mon fils comme tu as « rasé le soleil et le dieu lindro. « Il se pourrai), après tout, que le dieu lindro. « di éé autrefois rasé; unais pour le soleil, c'ela n'est pas siaé, à comprendre, à moist que les brames a lient eu noutre Apollou, que nous représentous encore sans barbe.

Le récit de toutes ces écrémonies serait aussi ennuyeux qu'elles nous paralssent ridicules; et, dans leur aveuglement, ils en disent autant des nûtres : mais il y a cher eux un mystère qui ne doit pas être passé sous silence; c'est le Matricha Mochom. Ou se douue, par ce mystère, un nouvel être, une nouvelle vie.

L'âne est supposée être dans la poitrine; et c'est en effet le sentiment de presque tout l'autiquité. On passe la main, de la poitrine à la tôte, en appuyant sur le nerfqui on croit aller d'un de ces orsane à l'autres, et i l'on conduit ainsi son lane à son cerrean. Quand on est sûr que son âme est bleu montée, alors lejcuen homme é écrie que son âme et son corps sont réuuis à l'Être suprême, et dit: Le uis morimente me partir de la Dizinité, et la Dizinité.

Cette opinion a été celle des plus respectables philosophes de la Grèce, de ces stoicieus qui out éleré la nature humaine au-dessus d'élle-même, celle des divins Antonius; et il faut avouer que rien u'était plus capable d'Inspirer de grandes vertus. Se croire une partie de la Divinité, c'est s'imposer la loi de ue rien faire qui ne soit digne de Dieu même.

On trouve, dans cette loi des brachmanes, dix commandements, et ce sont dix péchés à éviter. Ils sont divisés en trois espèces: les pêchés du corps, ceux de la parole, ceux de la volonté. Frapper, tuter sou prechair, levoler, violer les femmes, ce sont les péchés du corpa; dissinander, mouitr, injurée, cossont les péchés de la parole (ceux de la volonté consistent à sothaiter le mal, à regardée des maières à l'article. Ceux de la volontée consistent à sothaiter le mal, à regardée des mières à l'article. Ceu dis commandements faint parchamer (son les rites rélieutée. Un voit évidemment que la monèle est l'aiméen éche toutes les mations civilisées, tandis que les utages les matières de ceux morque parasieux aux antres ou en travagants ou plassaties. Les rites décur de ceux de l'acceptant de la commande de l'onité.

La supersition n'empècha jimais les Ireadmane de reconsidre un dieu usique. Stralon, dans son quintième l'être, dit qu'il a dorre de dieu supréne, qu'il se parles le silence plusieurs des la principal de la competencia de la competencia de chautes, tempérants qu'il si vient dans la jusieur et qu'ils mercent aus ne regré. Ce et le témoignage que leur readent saint Célemont d'Alexandrie, Aprigue leur readent saint Célemont d'Alexandrie, Apripas surfoit qu'ils eurent un paradia terrente, et que les bonnes quit absurérest des leitentits de que les bonnes qu'il absurérest des leitentits de

Dieu furent chasses de ce paradis.

La chute de l'homme dégénéré est le foudement

de la théologie de precupe toutes les anciennes autions. Le penchait maurel de l'homme à se plaindre du précent, et à vauter le passé, a lait imaginer parious une espèce d'ago d'or aquel les siècles de fer ont succééé. Ce qui est plus singutier caccop, écit que le Virlaim des anciens L'actionnaise enségue que le premiter homme fut Admin, et la première fomme Pro-rair. Chez ent, Admin, et la première fomme Pro-rair voubat dire de la comme la Vir ou le Serpeut. Cette conformité mérite une crande s'attention.

#### XVIII. DE LA CHINE.

Oscens-nous parler de Calicols sans nous en rapporter à l'eurs propres annales ? elles soit conlements qu'elle étantigangs unassime de nes conlements qu'elle étantigangs unassime de les contentes de la company de la company de la contériers, culvisites, angicant; tous intéresées à se contredire, il et évident que l'ompire de la Chine était formé il y a plus de quater mille and ce peuple autique. De insendit jamas parler d'aucune de cen révolutions physiques, de ses innodations, de ces incendités, qu'elle mémoire à était conservée et altérée dans les fibles du dedre de parler de la chine de la chine de Parlecon. Le touje de Peucation et de la chine de poste protour de la Chine avait donc été privervié de ces défoux. commo il le fut toujours de la poste proprement dite, qui a tant de fois ravagé l'Afrique. l'Asie, et l'Europe.

Si quolques anuales portent un caractère de certifude, eso not celles des Chinois, quiont joint, comme on la dejà dit ailleurs, l'hibatoire du celle de la terric. Seule de tons les pepples, lis oct constamment marqué leurs éporques par des céllepes, par les conjunctions des plandes; et nos astronomes, qui ont camminé leurs calonis, ont de cionnés de les trouver presque tous crétables. Les autres nations inventirent des fables allècrétaines de les formis écrétivent des fables allècrétaines de les formis écrétivent des fables allècrétaines de les formis écrétivent des fables allècrétaines de la familie de la main, avec une sinplacté dont on trouve pont d'excepté dans le
rect de l'Asie.

Chaque règue de leurs empereurs a été cért par des ontemporais ; sulles différentes mapar des ontemporais ; sulles différentes manières de compter parmi eux ; nulles étronologies qui se contrelisent. Nes voyaquem missionnaires rapportent, avec candeur, que besqu'ils partirent au sage empereur Cam-bi de variations considérables de la chronologie de la Visigare, cam-bi leur répondit : Est-il possible que les livres en qui se vous ervorse se consistent? »

Les Chinois écrivaient sur des tablettes légères de hambou, quand les Chaldéons réferialent que sur des Inriques grossières; et ils ont même encore de ces neiennes tablettes que leur vernis a préservées de la pourriture : ce sont pest-être des plus ancieros montments de monde. Point d'histoire chez, eux avant celle de leurs empe-anne de le leurs entre de le leurs entre

Il differe surtout des autres nations en ce que leur histoire ne fait aueune mention o'un collège de prêtres qui alt jamals influé sur les lois. Les Chinois ne remouter ploti juqui aux temps auvages où les hommes curent besoin qu'on les trumplé pour les conduire. D'autres peuples commencièrent leur histoire par l'origine du monde & Zond des Perses, le Shatare et le Védiem des l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de indices, Sushebonistion, Naméton, cuita, juqui la formation de l'univers. Les Chinois n'omprise au cette folie; leur histoire n'est que celle das euc cette folie; leur histoire n'est que celle das temps histoiress.

C'est lei qu'il faut surtout appliquer notre grand principe, qu'une nation dont les premières chroniques altestent l'éstience d'un vaste empire, puissant et sage, doit avoir été rassemblée em corps de peuple pendant des siècles autérieurs. Voifa ce peuple qui, depuis plus de quatre mille ans, écri journellement ess anuales. Encore une fois, n'y aurait-il pas de la démence à ne pas voir que, pour être exercé dans tons les arts qu'exige la société des hommes, et pour en venir non seulement jusqu'à écrire, mais jusqu'à bien cerire, il avait fallu plus de temps que l'empire chipois n'a duré, en ne comptant que depuis l'emperenr Fo-bi jusqu'à nos jours? Il n'v a point de lettré à la Chine qui doute que les cinq Kings n'aient été écrits deux mille trois cents ans avant notre ère vulgaire. Ce monument précède donc de quatre cents années les premières observations babyloniennes, envoyées en Gréce par Callisthène. De bonne foi, sied-il bien à des lettres de Paris de contester l'antiquité d'un livre chinois regardé comme autheutique par tous les tribuuanx de la Chine \*?

Les premiers rudiments sont, en tont genre. plus lents chez les hommes que les grands progrès. Souvenons-nous toujours que presque personuc ne savait écrire il y a cinq cents ans, ni dans le Nord, ni en Allemagne, ni parmi nous. Ces tailles dont se servent encore aujourd'hni nos boulangers étaient nos hiéroglyphes et nos livres de compte. Il n'y avait point d'autre arithmétique pour lever les impôts, et le nom de taille l'atteste encore dans uos campagnes. Nos coutumes capricieuses, qu'on n'a commeucé à rédiger par écrit que depuis quatre cent cinquante ans, nous apprennent assez combien l'art d'écrire était rare alors. Il n'y a point de peuple en Europe qui n'ait fait, en dernier lieu, plus de progrès en un demi-siècle dans tous les arts, qu'il n'en avait fait depuis les invasions des barbares jusqu'au quatorzieme siècle

Je n'examinerai pointiei pourquoi les Chinois, parvenus à connaltre et à pratiquer tout ce qui est utile à la société, n'ont pas été aussi loin que nous allous aujourd'hui dans les sciences. Ils sont aussi mauvais physiciens , je l'avoue, que nous l'étions il y a deux centa aus, et que les Grees et les Romains l'ont été; mais ils ont perfectionné la morale, qui est la première des sciences.

Leur vaste et populeux empire était déjà gourerué comme une famille dont le monarque était le père, et dont quarante tribunaux de législation étaient regardés comme les frères aines, quand nous étions errauts en petit nombre dans la forêt des Ardeunes.

Leur religion était simple, sage, auguste, libre de toute superstition et de toute barbarie, quand nou n'avions pas même encore des Teutatés, à qui des druides sacrifiaient les enfants de nos ancètres dans de grandes mannes d'osier.

Les empereurs chinois offraient eux-mêmes au Dieu de l'univers, au Chang-ti, au Tien, au principe de toutes choses, les prémices des récoltes deux fois l'année; et de quelles récoltes encore l de ce qu'ils avaient semé de leurs propres mains. Cette coutume s'est soutenue pendant quarante siècles, an milieu même des révolutions et des plus horribles calamités.

Januis la religion des empreuras et des titilennature et ut désonorée par des imposures, jamais troublés par les querelles du sacerdoce et de l'empre, januis dargie d'innovation sahardes, qui se combattent les unes les autres avec des qui se combattent les unes les autres avec des rarguments aussi absurdes qu'elles, et dout la démence a mis à la fin le poignard aux mains des merce a mis à la fin le poignard aux mains des matiques, conduits par des fecteux. Cest par la fin surtout que les Chivois l'emportent aux toutes les nations de l'univers.

Lenr Confutzée, que nons appelons Confucius, n'imagina ni nouvelles opinious ni uouveaux rites ; il ne fit ni l'inspiré ni le prophète ; c'était un sage magistrat qui enseignait les anciennes lois. Nous disons quelquefois, et bien mal à propos, la religion de Confucius ; il n'en avait point d'autre que celle de tous les empereurs et de tous les tribunaux, poiut d'autre que celle des premiers sages. Il ne recommande que la vertu ; il ne prêche aueun mystère. Il dit dans son premier livre que pour apprendre à gonverner il faut passer tous ses jours à se corriger. Dans le second, il prouve que Dieu a gravé lui-même la vertu dans le cœur de l'homme; il dit que l'homme n'est point ne méchant, et qu'il le devient par sa faute. Le troisième est un recueil de maximes pures, où vous ne trouvez rien de bas, et rien d'une allégorie ridicule. Il eut cing mille disciples ; il pouvait se mettre à la tête d'un parti pnissant, et il aima mienx instruire les hommes que de les gouverner.

On s'est dives avec force, dans I Enzais ur les mauras et l'espis de maiona (dept. 1), contre la témètie que nous avons eue, au bout de l'occident, de vouloir jueré de cette cour crientale, et de lui attribuer l'athétime. Par quelle fureur, en effet, quelque usus d'entre nous on-tils pa appeier athée un empire dout presque toutes las ous tout fondes sur le connaissance d'un Erre suprètue, rémunérateur et venguur? Les inscriptions de leurs temples, dont tous avons des copies authentiques, sout + : « Au premier principe. a sant commencement et sans fin. I la out fait, a figureure tout. Il et a findiment lon, infinit la la la la l'attri, a figureure tout. Il et a l'infinite la la la l'attribute la l'estait par l'estait en la lattribute.

On a reproché, en Europe, aux jésnites qu'on n'aimait pas, de flatter les athées de la Chiue. Un • Voyez seulement les estampes gravées dans la collection

du jesuite du Halde.

<sup>«</sup> Voyez les lettres du savant jésuite Parennin.

Français appelé Maigrot, nommé par un pape évêque in partibus de Conon à la Chine, fut des : puté par ce même pape pour aller juger le procès snr les lieux. Ce Maigrot ne savait pas un mot de chinois : cependant il traita Coufucius d'athée, sur ces paroles de ce grand homme : Le cicl m'a donné la vertu, l'homme ue peut me nuire. Lo plus grand de nos saiuts n'a jamais débitó de maxime plus céleste. Si Confucius était athée, - Caton et le chancelier de l'Ilospital l'étaient aussi.

Répétons ici , pour faire rougir la calomnie , que les mêmes hommes qui soutenaient contre Bayle qu'une société d'athées était impossible, avançaient en même temps que le plus aucien gouvernement de la terre était une société d'athees. Nous ue pouvons trop nous faire houte de nos contradictions.

Répétons encore que les lettrés chinois, adorateurs d'nn seul Dieu, abaudounèrent le peuple aux superstitions des bonzes. Ils reçurent la secte de Laoksum, et celle de Fo, et plusieurs autres. Les magistrats sentirent que le peuple pouvait avoir des religions différentes de celle de l'état, comme il a une nourriture plus grossière; ils souffrirent les bonzes et les continrent. Presque partout ailleurs ceux qui fesaient le métier de bonzes avaient l'autorité priucipale.

Il est vrai que les lois de la Chine ne parlent point de peines et de récompenses après la mort : ils n'out point voulu affirmer ce qu'ils ne savaient pas. Cette différence entre enx et tous les grands peuples polices est très étonnante. La doctrine de l'eufer était utile, et le gouvernement des Chinois ne l'a jamais admise. Ils se contentèrent d'exborter les hommes à révérer le ciel et à être justes. Ils erurent qu'une police exacte, toujours exercée. ferait plus d'effet que des opinions qui peuvent être combattues, et qu'on craindrait plus la loi toujours présente qu'une loi à venir. Nous parlerous en son temps d'un autre peuple, infinimeut moins considérable, qui eut à peu près la même idée, ou plutôt qui n'eut aucune idée, mais qui fut conduit par des voies inconuues aux autres bommes.

Résumons lei seulement que l'empire chinois subsistait avec spleudeur quand les Chaldéens commencaient le cours de ces dix-neuf cents années d'observations astronomiques, envoyées en Grèce par Callisthène. Les Brames régnaieut alors dans une partie de l'Inde ; les Perses avaient leurs lois; les Arabes an midl, les Scythes au septentrion, habitaient sous des tentes ; l'Égypte , dont nous allons parler, était un puissant royaume.

XIX. DE L'ÉGYPTE.

Il me paraît sensible que les Égyptiens, tout

antiques qu'ils sont, ne purent être rassemblés en corps, eivilisés, policés, industrieux, puissants. que très long-temps après tous les peuples que le viens de passer en revue. La raison en est évidente, L'Egypte, jusqu'au Delta, est ressergée par deux chaînes de rochers, entre lesquels le Nil se précipite, en descendant l'Ethiopie, du midi au septentrion. Il n'y a , des cataractes du Nil à ses embouchures, en ligne droite, que cent soixante lieues de trois mille pas géométriques ; et la largeur u'est que de dix à quinze et vingt lieues jusqu'au Delta, partie basse de l'Égypte, qui embrasse une étendue de cinquante beues . d'orient en occident. A la droite du Nil sont les déserts de la Thébalde; et à la gauche, les saldes inhabitables de la Libve, jusqu'au petit pays où fut bâti le temple d'Ammon.

Les inoudations du Nil durent, pendant des siècles, écarter tous les colons d'une terre submergée quatre mois de l'année; ces enux eroupissantes, s'accumulant continuellement, durent long-temps faire un marais de toute l'Égypte. Il n'en est pas ainsi des bords de l'Euphrate, du Tigre, de l'Inde, du Gange, et d'autres rivières qui se débordeut aussi presque chaque année, en été, à la fonte des neiges. Leurs déhordements no sont pas si grauds, et les vastes plaines qui les environment donnent anx cultivateurs toute la liberté de profiter de la fertilité de la terre.

Observons surtout que la peste, ce fléau attaché au genre animal, règne une fois en dix ans au moins en Egypte : elle devait être beaucoup plus destructive quand les eaux du Nil , en croupissant sur la terre, ajoutajent leur infection à cette contagion horrible; et ainsi la population de l'Égypte dut être très faible pendant bien des siècles,

L'ordre naturel des choses semble done démontrer invinciblement que l'Égypte fut une des dernières terres habitées. Les Troglodytes, nes dans ces rochers dont le Nil est bordé, furent obligés à des travaux aussi longs que pénibles, pour ereuser des canaux qui reçussent le fleuve, pour élever des cabanes et les rehausser do vingtcinq pieds au-dessus du terrain. C'est là pourtant ce qu'il fallut faire avant de bâtir Thèbes aux prétendues cent portes, avant d'élever Memphis, et de songer à construire des pyramides. Il est bien étrange qu'aucun ancien historien n'ait fait une réflexion si naturelle.

Nous avons déjà observé que, dans le temps où l'on place les voyages d'Abraham , l'Égypte était nn pnissant royaume. Ses rois avalent déjà bâti quelques nnes do ces pyramides qui étonneut encore les yeux et l'imagination. Les Arabes ont écrit que la plus grande fut élevée par Sanrid, plusiours siecles avant Abraham. On ne sait dans

quel temps fut construite la fameuse Thèbes aux cent portes. la ville de Dien. Diospolis, Il paralt que dans ces temps reculés les grandes villes portaient le nom de ville de Dieu, comme Babylone. Mais qui pourra croire que par chacune des cent portes de cette ville il sortait deux cents chariots armés en guerre et dix mille combattants 1? cela ferait vingt mille charlots et nn million de soldats ; ct, à un soldat pour cinq personnes, ce nombre suppose au moins eing millions de têtes pour une scule ville, dans nn pays qui n'est pas si grand que l'Espagne ou que la France, et qui n'avait pas, selon Diodore de Sieile, plus de trois millions d'habitants, et plus de cent soixante mille soldats pour sa défense. Diodore, au livre premier, dit que l'Egypte était si peuplée, qu'autrefois elle avait eu jusqu'à sept millions d'habitants, et que de son temps elle en avait encore trois millions.

Vous ne crovez pas plus aux conquêtes de Sésostris, qu'an million de soldats qui sortent par les cent portes de Thèbes. Ne pensez-vous pas lire l'histoire de Picrocole, quand ceux qui copient Diodore vous disent que le père de Sésostris, foudant ses espérances sur un songe et sur un oracle, destina son fils à subjuguer le monde; qu'il fit élever à sa cour, dans le métier des armes, tous les enfants nes le même jour que ce fils ; qu'on ne leur donnait à manger qu'après qu'ils avaient couru huit de nos grandes lieues a; enfin, que Sésostris partit avec six cent mille hommes, et vingt-sept mille chars de guerre, pour aller conquérir toute la terre, depuis l'Inde jusqu'aux extrémités du Pont-Euxin, et qu'il subjugua la Mingrélie et la Géorgie, appelées alors la Colchide 2? Hérodote ne doute pas que Sésostris n'ait laissé des colonies en Colchide, parce qu'il a vu à Colchos des hommes basanés, avec des cheveux erépus, ressemblants aux Égyptiens, le eroirais bien plutôt que ces espèces de Seythes des bords de la mer Noire et de la mer Caspienne vinrent rancouner les Égyptiens quand ils ravagèrent si long-temps l'Asie avant le règne de Cyrus. Je croirais qu'ils emmenèrent avec eux des esclaves de l'Égypte, ce vrai pays d'esclaves, dont Hérodate put voir ou crut voir les descendants en clochide. Si les Colchidiens avaient en effet la supersittion de se faire circoucire, ils avaient probablement retenu cette coutome d'Expret, comme il arriva presque toujours aux peuples du Nord de prendre les rites les nations civilisées qu'ils avaient vaincens 9.

Jamais les Égyptiens, dans les temps connus, ne furent redoutables: jamais ennemi n'entra chez eux qu'il ne les subjuguât. Les Scythes commencèrent. Après les Scythes vint Nabuchodonosor, qui conquit l'Égypte sans résistance ; Cyrns n'ent qu'à y envoyer un de ses lieutenants : révoltée sons Cambyse, il ne fallut qu'une campagne ponr la soumettre : et ce Cambyse eut tant de mépris pour les Egyptiens, qu'il tna leur dien Apis en leur présence. Ochus réduisit l'Égypte en province de son royaume, Alexandre, César, Auguste, le calife Omar, conquirent l'Égypte avec nne égale facilité. Ces mêmes peuples de Colchos, sous le nom de Mamelues, revinrent encore s'emparer de l'Egypte du temps des croisades; enfin Sélim l'e conquit l'Egypte en une seule campagne, comme tous ceux qui s'y étaient présentés. Il n'y a jamais en que nos sculs croisés qui se soient fait hattre par ces Egyptiens, le plus làche de tous les penples, comme on l'a remarqué ailleurs ; mais c'est qu'alors les Égyptiens étaient gouvernés par la miliee des Mamelues de Colchos.

Il est vrai qu'un peuple humilié peut avoir été antrefois conquérant; témoin les Grecs et les Romains. Mais nous sommes plus sûrs de l'ancieune grandeur des Romains et des Grecs que de celle de Sésostris.

Le ue nie pas que celui qu'on appelle Sciostris n'ait pa vavir une guerre heureuse contre quelques Éthiopiens, quelques Arabes, quelques peuples de la Phénicie. Alors, dans le langage des exagérateurs, il aura conquis toute la terre. Il 19 va a point de nation subjuguée qui ne prélende en avoir autrelois subjugué d'autre : la vaine gloire d'une ancieune supériorité console de l'humiliation présente.

Héroable racontait ingénument aux Gres ce que les Éxptièns bin avaient dit, mais comment, en ne lui parlant que de prodiges, ne lui direntils rien des fancueus plaises d'Expte, de ce combat magique entre les sociers de Plazono et le ministre du dieu des Juils, et d'une armée eutière engloutie au fond de la mer Rouge sous les coux, élevées comme des montagnes à droite et à gauche pour laiser posser les licherues, lesquelles, en

' Il peut y avoir eu une colonie égyplienne sur les bords du Phen-Eusin, sans que Sénoitis soil parti du l'Étypte avec 600,000 combattauts pour conquérir la terre. Hécodote pouvait être a la fois us historien fabuleux et un mauvais Luxiène. K

Voltaire n'a en vue lei que les compilateurs modernes. Homes parle de cent churs qui sortaient de chaque porte de Theèes; Biodore en compile d'out cents; et c'est Pompositia Mela qui parle des dix mille combattunis. Voyez la Defense de mon oncle, chap. 1x (dans les Mélanges, unites 1781). K. e Quand on rédulent levs buit lleues à six, on ne retran-

cherait qu'en quart du ridireale.

Nous arons netinde expliquer cette histoire de Sénostris d'une manière tres impérieuxe, en la requerdant consuse une altre de la commande de la command

retonlant, submerpèreu les Égyptiens ? Créair assurément le più grand évienement dans l'historie du monde : comment donc îli lévolote, ni Manchion, îli Frontoblee, ni menne des Gress si agrands annéeurs du merveilleux, et toujours en correspondance avec Égypte, no nell'h point prilé de ces mirardes qui devalent occuper la mémoire de totale les gioristicas ? de ne lis pas assurément cette rédevise pour la mémoire de litres libérare, que je révère comme de toute les gioristicas ? de ne lis pas assurément este trédevise pour la mémoire de litres libérare, que je révère comme je dois : le me borne à m'étomer seulement du silence de litres libérare, que je révère comme je dois : le me borne à m'étomer seulement du silence de litres libérare, et de tous les Égyptiens et de tous les fress, pleu ne voulut pes sans doute qu'une histoire si d'ivine sous filt traussille par attenne main prédate.

## XX. DE LA LANGUE DES ÉGUPTIENS, ET DE LEURS STREOLES.

Le laugage des Égyptiens n'avait aucun rapport avec celul des nations de l'Asie. Vous ne trouvez chez ce peuple ni le mot d'Adoni on d'Adonai, ni de Bal ou Baal, termes qui signifient le Seigneur; ni de Mithra, qui était le soleil chez les Perses : ni de Melch, qui signifie roi en Syrie; ni de Shak, qui signifie la même chose chez les ludiens et chez les Persans. Vons voyez, au contraire, que Pharao était le uom égyptien qui répond à roi. Oshiret (Osiris) répondait au Mithra des Persans; et le mot vulgaire On signifiait le soleil. Les prêtres persans s'appelaient mogh; ceux des Égyptiens choen , au rapport de la Genèse, chapitre XLVI, Les hiéroglyphes, les caractères alphabétiques d'Égypte, que le temps a épargnés, et que nous voyons encore gravés sur les obélisques, n'out aucun rapport à ceux des autres peuples.

Arant que les hommes enseut inventé les hiéorghybes, lis avient idoubitablement des signes représentails ; car, en effet, qu'ont pu faire les premiers hommes, sinon et que nous fesous quand muss sommes à leur place? Qu'un enfant es trouve dans un pay dou II i ignore la langue, ai parle pas signes; si on ne l'entend pas, pour pen qu'il ait à mointre sagaété, ju d'essien sur un mur, avec un charlon, les choses dont II a hesoin.

On peignit donc d'alord grossèrement re qu'un vaulut fini cententre; et la rid dessiner peròcida san doute l'art d'évrire. Cest ainsi que les Meistains échtainst; li n'avaleur pas pouselert pius Isin. Telle était in méthode de tous les l'art pius Isin. Telle était in méthode de tous les premiers peuples policiés. Aver le temps, on inventa les figures priholòques; deux maire entreteixes signifierent la part, des fleches représentereat, la guerre, un est signifis la brisnité, un sexpte marqua la royaué, et de lignes qui juignissent ces figures exprimèrent des phrases courtes. Les Chinois inventèrent enfin des caractères pour exprimer chaque must de leur Inque. Mais quel peuple inventa l'alphatet, qui, eu mettant sous les yeux les différents sons qu'on peut articuler, donne la ficilité de combiner par cérit tous les most possibles. "Où put sinsi appendiré aux se most possibles." Où put sinsi appendiré aux ne réplérent point let tous les contes des anciens sur cet at qui ééranisé tous les arts; je dirai sœulement qu'il a failu bien des siècles pour y arriver.

Les choen, ou prêtres d'Égrape, continuèrem long-semps d'érre en hiéotyphes; ce qui est défendu par le second article de la loi des hieux; et quant les peuples d'Égrape enreut des caractères alphalesiques, les choes cu prirent de caractères alphalesiques, les choes cu prirent de se caractères alphalesiques, les choes cu prirent de se caractères alphalesiques, les choes en caractères alphalesiques, les choes en caractères alphalesiques, cu usaient de même: tant l'art des se caches aux hommes a semble nécessaire pour les gouverner. Non seelement es choes pour les gouverner. Non seelement es choes avalent des caracters qui n'apparentalent qu'n cut, mais la svaient éconce conservé l'antérime cette de l'articles, quant d'e tomps avait chongé celle du visiagir.

Manéthon, cité dans Eusèbe, parle de denx colonnes gravées par Thaut, le premier Hermès, en caractères de la langue sacrée : mais qui sait en quel temps vivait cet ancien Hermès? Il est très vraisemblable qu'il vivait plus de huit cents ans avant le temps où l'on place Moise; car Sanchoniathon dit avoir lu les écrits de Thant, faits, dit-il, il y a huit cents ans. Or, Sanchoniathon écrivsit en Phénicie, pays voisin de la petite contrée cananéenne, mise à feu et à sang par Josué, selon les livres juifs. S'il avait été contemporain de Molse, ou s'il était venu après lui , Il aurait sans doute parlé d'un homme si extraordinaire et de ses prodiges épouvantables ; il aurait rendu témoignage à ce fameux législateur juif, et Eusèbe n'aurait pas manqué de se prévaloir des aveux de Sanehoniathon.

Quoi qu'il es sol, les Égyptiens pardèvent surcout très scrupiessement leurs première synilodes. Cest une chose currieus de voir un leurs rature de constant par le marchine de voir un leurs rature de constant par de amineux, qui ne sour pas hobitument curt un collapse que nons comitisons. On voit encore les cine jours s'poutés depais aux douze mois, sous la forme d'un petit serpont, sur lequel cinq figures sont assies; c'est un ejerte, un homme, un chéen, un lione et un liki-, ver, un homme, un chéen, un lione et un liki-, lo na les voit dessinés dans kircher, d'après de materie et soules et alléveir de sur l'authern de constant soules et alléveir de sur l'authern de constant soules et alléveir de sur l'authern de XXI. DES MONUMENTS DES ÉGYPTIENS.

Il est certain qu'après les siècles où les Egyptiens fertiliséreut le sol par les saignées du fleuve, après les temps où les villages commencèrent à être changés en villes opulentes, alors les arts nécessaires étant perfectionnés, les arts d'ostentation commencerent à être en honneur. Alors il se trouva des souverains qui employèrent leurs sujets et quelques Arabes voisins du lac Sirbon à bâtir leurs palais et leurs tombeaux en pyramides, à tailler des pierres énormes dans les carrières de la Haute-Egypte, à les embarquer sur des radeaux jusqu'à Memphis, à élever sur des colonnes massives de grandes pierres plates, sans goût et sans proportions. Ils connurent le grand, et jamais le beau. Ils enseignèrent les premiers Grecs ; mais ensuite les Grecs furent leurs maîtres en tout quand ils enrent bâti Alexaudrie.

Il est triste que, dans la guerre de César, la moitid de la fameuse bibliothèque des Pudémées ait édé brûke, et que l'autre moitié ait chauffé les baisas des musulmans, quand Omar subjuçus d' gapte; ou eût conuu du moins l'origine des superstitions dont ce peuple fut infecté, le chaos de rup philosophie, quelques nues de leurs autiquités et de leurs sciences.

Il faut absolument qu'ils aient été en paix pendant plusieurs siècles, pour que leurs princes aient eu le temps et le loisir d'élever tous ces bâtiments prodicieux dont la plupart subsistent encore.

Levirs pyramides coûtérent bien des aunées et lien des depuess ; il fallat qu'une grande partie de la ustion et somher d'eschaves étraugers fussent long-temps employé à ces ourrages immenses. Ils forent étérés par le dospotisme, la vanité, la servire de la supervillon. En élet, il ny vanit qu'un rel despoté qui pôt forcer ainsi la nature. L'Angleierre, par exampé, ent aipart les linguisses et le control de la desperit de la disperit de l

La vanilé y avait part sans doute; c'était, ches es actiens rois d'Egype, à qui c'étrevait la plus belle pyramide à son père ou à lui-mème; la serpresse de la comparation de la comparation, ou avait autres de la comparation de la comparation de la comparation, ou avait de Egype, c'est-à-c'ince les prêtres, avaitest persuadé la nation que l'âme reutrerai dans son ourpetit au c'est de la comparation de la comparation de la comparation de l'âme su mille nas euders à l'abri de toute corruption : c'est l'est que l'est de l'actient de la comparation de la comp forme qui offrait le molus de prise aux injures du temps. Leurs corps se sont conservés au-delà des esperantees humaines. Nous avous aujourd'hui des momies égyptienues de plus de quatre mille années. Des cadavres ont duré autant que des pyramilles

Cette opinion d'une résurrection après dix siècles passa depuis chez les Grees, disciples des Egyptiens, et chez les Romains, disciples des-Grees. Ou la retrouve dans le sizième livre de l'Éncide, qui u'est que la description des mystères d'Isis et de Cérès Éleusine.

- « Has omnes, uhi mille rotam volvere per annos, « Lethæum ad fluvium Deus evocat, agmine magno;
- Scilicet immemores supera ut convexa revisant,
   Rursus et incipiani in corpora velle reverti, »
  - Rursus et Incipiant in corpora velle reverti. »

    Vine., Éscié, liv. VI., v. 748.

Elle s'introduisi ensuite chez les chrétiens, qui établirent le rèque de nille ans ; la acct de smiléaaires l'a fait revivre jusqu'à nos jours. C'est aime que plusieurs opinions out fait le four du moude. En voils assez pour faire voir dans quel esprit on bâtit ces pyramides. Ne répétons pas ce qu'on a dit sur leur architecture et sur leurs dimensions; je n'examine que l'histoire de l'esprit humain.

XXII. DES RITES ÉGYPTIENS, ET DE LA CIRCON-GISION.

Prenderement, los Égypliens reconsurent-ils un bies supr'ente-" Si l'on colt fait cette question un bies supr'ente-" Si l'on colt fait cette question d'er « si de j'emen et meinte fait se l'ente-prendere presentation de l'ong-tempe sans s'encher; si à quedre un des suger coussités jur Pythasque, par Paton, par Putarque, ji el de tier enterment qu'il n'edorite qu'un bleu. Il se serait fondé sur l'auctienne de l'auchier de l'enterment produit qu'en de l'enterment qu'il n'edorite qu'un bleu. Il se serait fondé sur l'auctienne inscription de la statur d'isis : de suit en qu'en et et entre le serait fondé sur l'auctienne s'entre l'enterment par l'enterment l'enterment de l'ente

les Expútens était celui que les Hébrens adoptérent, I ha ho, on le pronouce diversement : mais Clément d'Alexandrie assure, dans ses Stromates, que ceux qui eutraient dans le temple de Sérapis étaient obligés de porter sur eux le nom de 1 ha ho, on bien de 1 ha hou, qui signifie le Dicu éternel. Les Arabes en ont retenu que la syllabe Hou, adoptée enfin par les Turcs, qui la prononcent avec duve de ressect encore que le mos Allab.

<sup>.</sup> Voyez le Dictionnaire philosophique, art. INSTINTION

car ils se servent d'Allah dans la conversation, et lls n'emploient Hou que dans leurs prières.

es in ir emponem rivor que dans iversi pierces.

Disons ici en passant que l'ambassadeur ture
Seid Effendi, vorant représenter à Paris le Bourgoois gentifiemme, et cette cérémente ridicale
dans laquelle on le fait Ture; quand il entendit
promencre le non sacré Hou avec dérison et avec
des postures extravagantes, il regardo ce diversisement comme la profanation in plus alonnimable.

selinets comine in prostation in para adomination. Herecome. Les préteres d'Exppa mourrisoidentlière de la commandation de la

Ce qu'on doit surtout remarquer de l'Égypte et de toutes les natiens, éves qu'elles n'ent jamais eu d'epinions constantes, comme elles n'ont jamais eu de lois toujours uniformes, matgré l'attache ment que les bemmes ent à leurs anciens usafil n'y a' d'immuable que la géométrie; tout le reste est une variatien continuelle.

Les sarunt disputent, et disputerent. L'un assurque les anceime peuples ent tos de fishilitres, l'antre le nie. L'un dit quits n'out aderé qu'un dieu sans similarer; l'antre, qu'ils out récré dieu and similarer; l'antre, qu'ils out récré dont tour raison: Il u'y a seulement qu'a distinguer le temps et les hommes qui out change; iren ne ful junis d'accerd. Quand les Pichénies et les principant prêtres se moqualent du bornî paris, je peuple tombait à genome devant lei.

Juvénal a dit que les Égyptiens adoraisent des ognones; mis ascen bistorien ne l'avait dit. Il y a bien de la différence entre un ognon ascré et un ognon dieu; ou m'adore pas tout ce qu'on place, tout ce que l'on consecre sur un autel. Nons ilissus dans Cléction que les hommes qui ent épuisé toutes les uspersitions ne sont point partenes accre à celle de manger leurs diens; et que c'est la seule absurdité ou lleur mionne.

La circoncision vient-cito des Éxpisera, de Arnhes, en des Établejenes? Le n'en sas rienc, Quo ceux qui le savent le dienei. Tout ce que je sais, c'et que les préces de l'austiquité s'impiramient sur le corps des marques de leur consécration , comme depais ou marque d'une franche la main des soldats romains. Là , des sucrificateurs se tailassient le corps comme frent d'espais les prêtres de Béllone; ici, ils sa fessiant emanques, comme les prêtres de Chèble. Ce n'est point du tout par un principe de santé que les Éthiopieus, les Arabes, les Égyptieus, so circoncirent. On a dit qui ils avaient le prépuce trop long; mais, si l'on peut juger d'une nation par un individu, j'ai vu un jeune Éthiopien qui, ué hors de sa patrie, n'avait peint été circoncis : je pais assurer que son prépuce était précisément comme les nôtres.

Je ne sais pas quelle nation s'avisa la première de porter en processien le kteis et le phallum. c'est-à-dire la représentation des signes distinctifs des animaux mâtes et femelles : cérémonie aujourd'bui indécente, autrefois sacrée : les Égyptiens eurent cette coutume. On offrait aux dieux des prémices ; en leur immolait ce qu'en avait de plus précieux : il paraît naturel et juste que les prêtres offrissent une légère partie de l'organe de la génératien à cenx par qui teut s'engendrait. Les Éthiepiens, les Arabes, circoncirent aussi leurs filles, en coupant une très légère partie des nymphes ; ce qui preuve bien que la santé ni la netteté ne pouvaient être la raison de cette cérémonie. car assurément une fille lucirconcise peut être aussi propre qu'une circoucise.

Quand les prétres d'Egypte nermet conservé cette opération, uters intaités la subérent aussi ; mais, avec le temps, on alondenna nus seulis prétres cette merque distinctive. On a evoit pas qu'aute présente de la comment de la conserve de la comment de la conserve de la comment de l

## XXIII. DES MYSTÈRES DES ÉGYPTIENS.

Jennis kim koin de sverie quelle nation inventa permière cas mysères qui firenzi à carcidité depuis l'Euphratej junqi am Türer. Les Egyptiens ne nommers point l'auteure den supères d'Jiat. Zocusatre passo pour est aveir édabli en Perne; Nuo, es Celbe. He el critain que lous ces impritères annoquient une vie finture; eur Celse dil sur viers annoquient une vie finture; eur Celse dil sur christiens ; « Venevous nutente de cercire des peicres dermelles; chi tosse les ministres des mysères de la companie de la companie de cières ne les annoceivent-llu pai sur sinisfe? » de les peis que la companie de la companie de dires; les retraites de la companie de l'auteur les controlles de la companie de la companie de les controlles de la companie de la companie de de la com

o Origine, liv. vpr.

doul li fieret le nocher des morts, n'eurent leurs fament mysières d'Élensine que d'après ceux d'isis. Mais que les mysières de Zeroustre n'aient par précide ceux des Énguleus, c'est e que personne ne peut affirmer. Les mus et les autres caient de la plus laute antiquié; e'tous les auteurs grees et latius qui en ent parté convienuent que l'unité de blue, l'immortaité de l'aine, les péines et les récumpenses après la mort, étalent namenées dans ce orivennies suscrip.

Il y a grande apporence que les Éxpérieux paratu melois échilic em spières, en conservient les rites; car, malgré leur extrône légèred, ils frorat coustans dans la supersition. La priere que neus trouvous dans la pulée, quand Lucius est inité aux majeties d'init, entre l'ambonne prêtre. Les paissances céleste te servent, les enfers te sou soumit, l'uniferte, les attenties mêres de sou soumit, l'uniferte, le astens ripondent la tavoix, les saisons reviennent à tes enfers, les céliments l'edissent, etc.

Peut-on avoir une plus furte preuve-de l'unité de Dieu recomme par les Égyptiens, au milieu de toutes leurs superstitions méprisables?

AXIV. DES GRECS, DE LEURS ANGIENS RÉLUGES, DE LEURS ALPHABETS, ET DE LEURS RITES.

La Grèce est un petit pays montagneux, entreconpe par la mer, à peu près de l'étendne de la Grande-Bretague, Tout atteste, dans cette contree, les révolutions physiques qu'elle a dû épronver. Les îles qui l'environnent montreut assez, par les cencils continus qui les bordent, par le peu de profondeur de la mer, par les herbes et les racines qui croissent sous les caux, qu'elles out été détachées du continent. Les golfes de l'Eubée, de Chaleis, d'Argos, de Corinthe, d'Actium, de Messone, apprennent aux veux que la mer s'est fait des passages dans les terres. Les coquillages de mer dont sont remplies les montagnes qui reuferment la fameuse vallée de Tempé, sont des témeignages visibles d'une ancienne inondation; et les déluges d'Ogygès et de Deucalien, qui ont fourni tant de fables, sont d'une vérité historique : c'est unême probablement ce qui fait des Grecs un peuple si nouveau. Ces grandes révolutions les replongèrent dans la barbarie, quand les nations de l'Asie et de l'Egypte étaient flerissantes.

Je haisse à de plus savants que moi le soin de prouver que les treis cafants de Noé, qui ctaient les seuls habitants du glebe, le partagérent tout entier; qu'ils alièrent chacun à deux out trois mille lieues l'un de l'autre fouder partout de poissants empires; et que Javan, son petif-ills, peupla la Grèce en passant en Italie; que c'est de la que les Grèces à speciércut founcies, parce que leu euveya des colonies sur les côtes de l'Asie Mineure; que cet lon est visiblement Javan, en changeaut I en Ja, et on eu ran. On fait de ces contes aux cu fans; et les cufants u en creient rieu;

Nec pneri credunt, nisi qui nondum ære lavantur. »
 Javin., av. B. v. 153.

Le diluge l'Oggès en pleci communicate environ 1970 aurece sunt la première olympaise. Le lemine environ 1970 aurece sunt la première olympaise. Le lemine environ environ environ en la communicate de la communicate del la communicate de la communicate de la communicate del la communicate de la communicate del la comm

Il y eut eurore une autre inoudation du temps de Deucalion, lils de Prométhée. La fable ajoute qu'il ne resta des habitants de ces climats que Deucalien et Pyrrla, qui refirent des honames eu jetant des pierres derrière eux entre leurs jambes, Ainsi le genre humain se repeupla beaucoup plus vite ou une garcene.

vité qu'une garenne. Si l'ane accet de hemmes très judicient, comme l'écule lé jéunic, un est all fis de l'origine comme l'écule lé jéunic, un est all fis de l'origine de l'auto-cioqua, se mentait à si ceut hind-treis militards six ceut doute militards six mériges cellent et un peu fort. Neus sonnes aujourd hui asset maliteureux pour que de vingt-six mériges et la vie na décrité des régitards et un l'est des enfants qui devienneux peres ; c'est ce qu'en et accloid seu les rééerés des régitarte de nes plus et accloid seu les rééerés des régitarte de nes plus des même autoé, il en roise à poine six causts un locut de virgit ann. Déémi-sous de l'évat et de se seemblables, qui fent des eufants à coups de plume, aussi lième que de ceux qui not écrit que benesilien

en Pyrtha poujéreut la Gice à coupe de jacres.

La Grèce fui comme on sail, e peys de faibles; et presque chaque faible (et le presque chaque faible fui l'erique d'un cruple, d'un crup che conjuitaterie à autorie, tant de compliateurs ont its veuit prouve, dans tant de veillunes écournes, qu'une fite publique faiblir en mémire d'un éventeure dei aut mé démantiration de la vérité de cet événement? Quest'i parre un mémire d'un éventeure d'est auto- d'ententration de la vérité de cet événement? Quest'i parre qu'un célèrait dans un temple je jeune Rechus sortant de la ceisse de lupiter, ce lupiter avait en éte parde ce Bocclus da mas a cuise! Quest'i Cadinus et sa femme avaient éé changés es servetts dans la Bocclus da mas a cuise! Quest'i Cadinus et sa femme avaient éé changés es servetts dans la Bocclus actus au casse! Quest'i contra de la ceisse de lupiter, en l'appare avaient de changés es servetts dans la Bocclus actus au cassé Question en fie-

saient commémoration dans leurs cérémonies! Le temple de Castor et de Poilnx à Rome demontraitil que ces dieux étaient venus combattre en faveur des Romains?

Soyez sûr bien plutôt, quand vous voyez une ancienne fête, un temple antique, qu'ils sont les ouvrages de l'erreur : cette erreur s'accrédite au bont de deux ou trois siècles; elle devient enfin sacrée, et l'on bâtit des temples à des chimères.

Dans les temps historiques, au contraire, les plus nobles vérités trouvent peu de sectateurs; les plus grands hommes meurent sans honueur. Les Thémistocle, les Cimon, les Milliado, les Ariet ide, les Phocion, sont perséculés; tanda rique Persée, Bacchus, et d'autres personnages fantastiques, ont des temples.

On peut croire un peuple sur ce qu'il dit de lui-même à son désavantage, quand ces récits sont accompagnés de vraisemblance, et qu'ils ne contredisent en rien l'ordre ordiuaire de la nature.

Les Athéniens, qui étaient épars dans un terraintes sietélie, nous prepennent en-mêmes qu'un Égrptilen nommé Géropse, chassé de son pars, les deux donne leurs perculiers institutions. Cela paralt surprenant, posique les Éxptilens à rétaient pas navigateurs; assi il se peut que les Phéniciens, qui vopagenient ches toutes les nations, ainst namede of Cérope dun l'Attilipe. Ce qui est blem sift, éest que les Grees ne prirent point les etteres égyptiennes, lui, Les Phéniciens leur porteirent leur premier alphabet; il ne consistait aben que ne sate caractères, qui sout échémement les mêmes: les Phéniciens depuis y ajoutèrent huit autre lettres, que les Grees adopterent escore.

Je regarde un alphabet comme un monument incontestable du pay dont une nation a tiér ése premières connaissances. Il paralt encore bien probable que ces Phéniciens exploitérent les mines d'argent qui étalent dans l'Attique, comme listravaillèrent à celles d'Espagne. Des marchands furent les premieres précepteurs de ces mêmes Grects, qui depuis instruisirent tant d'autres nations.

Ce peuple, tout harbare qu'il était au temps d'Orgrès, parreit né avec des organes plus favorrables aux beaux-arts que tous les autres peuples. Ils avaient dans leur nature je ne siséquoide plus line et de plus délié; leur laneage en est un témoignage; car, avant même qu'ils aussent écrire, ce voit qu'ils enneut dans leur langue na mélange harmonieux de consunnes douces et de vryelles qu'aneun peuple d'Isan et al junais connu.

Certainement le nom de Knath, qui désigne les Phéniciens, selon Sanchoniathon, n'est pas si harmonieux que celui d'Hellen on Grafos. Argos,

Albhens, Lacoldemone, Olympie, sonneut mieuzi. Precrilie que la ville de Rebelolis, Sophia, in sageose, est plus donx que Shochematis en sy riange ces en la circuma de la compara de la compara de la consumera que melt on shak. Comparar les noms d'Agamemono, de Dimonète, d'Ilomorée, à ceux de Marchéampad, Simonials, Sohasdueri, Niricassolaiteur, Josepho lime-lime, dans son livre contre Ajoine, avoite que de Jérusalem; e cet que les Julis presonergiam de Jérusalem; e cet que les Julis presonergiam de Jérusalem; e cet que les Julis presonergiam de Jérusalem; e cet que la compara de la considera de Jérusalem; e cet que la compara de la considera de Jérusalem; e cet que la compara de la considera de Jérusalem; e cet que la considera de la considera de Jérusalem; e cet que la considera de Jérusalem; e cet que la considera de Jérusalem; e cet que la considera de Jérusalem; e con la considera de Jéru

Les Grees transformèrent tous les noms rudes syriagnes, perssans, éxpleines. De Goresh is fent Cyrus; d'Ishethet Oshireth ifs firent liss et Osiris; de Moph ils firent Menphis, et accoutomère, et acut enfiu les harbares à prononcer comme eux; de sorte que du temps des Ptdelmées, els villes de dieux d'Égypte n'eurent plus que des noms à la arrecune.

Ce sont les Grees qui donnèrent le nom à l'Inde et au Gange. Le Gange s'appelait Sannoubi dans la langue des brames; l'Indus, Sombadipo Tels sont les anciens noms qu'on trouve dans le Veidam.

Les Grecs, en s'étendant sur les côtes de l'Asie Mineure, y amenèrent l'harmonie. Leur Homère naquit probablement à Smyrne.

La belle architecture, la sculpture perfectionnée, la peinture, la bonne musique, la vraie posse, la traie éloqueuce, la manière de bien écrire l'histoire, enfin la philosophie même, quoique laforme et obscure, tont cela ne partint aux nations que par les Grees. Les deruiers venus l'emportèrent en tout sur leurs maîtres.

L'Égypte n'ent jamais de belles statnes que de la main des Grees. L'ancienne Balbek en Syria, l'anienne Palmyre en Arabie, n'eurent ces palais, ces temples réguliers et magnifiques, que lorsque les souverains de ces pays appelèrent les artistes de la Grèce.

On ne voit que des restes de barbarie, comme on l'a déjà dit ailleurs, dans les ruines de Persépolis, bâtie par les Perses; et les monuments de Balbek et de Palmyre sont encore, sous leurs décombres, des chefs-d'œuvre d'architecture.

XXV. DES LÉGISLATEURS GRECS, DE MINOS, D'OR-PHÉE, DE L'IMMORTALITÉ DE L'AME.

Que des compilateurs répèteut les batailles de Marathon et de Salamine, ce sont de grands exploits assez connus : que d'autres répètent qu'un petit-fils de Noé, nommé Sétim, fut roi de Macédoine, parce que dans le premier livre des Machabées, il est dit qu'ilexandre sortit du pays de Kittim; je m'attacherai à d'autres objets. Minos virsit à peu pres ou temps où nous placons Moise; et c'est même ce qui a donné au savant Huet, évêque d'Avranches, quelque faux prétexte de soutenir que Bituos né en Crète, et Meise né sur les conflus et l'Egypte, étaieut la même persouue; système qui u'a trouvé auseuu partisau, tout aleurde qu'il a leurie par

Ce u'est pas ici une fable grecque; il est indubitable que Minos fut un roi législateur. Les fameux marbres de Paros, monument le plus précieux de l'antiquité, et que nous devons aux Anglais, fixent sa naissauce quatorze cent quatre-vingt-deux ans avant notre ère volgaire 1. Homère l'appelle dans l'Odussée le sage, le confident de Dien, Flavien Josephe cherche à justifier Moise par l'exemple de Minos, et des autres législateurs qui se sont crus ou qui se sont dits inspirés de Dieu. Cela est nn pen étrange dans un Juif, qui ue semblait pas deveir admettre d'autre dieu que le sien, à moins qu'il ne pensât comme les Remains ses maltres et comme chaque premier peuple de l'antiquité, qui admettait l'existence de tous les dieux des autres nations 2.

Il est sûr que Minos était un législateur très sévère, puisqu'en supposa qu'après sa mert il jugeait les âmes des morts dans les enfers; il est évident qu'slors la croyance d'une autre vie était généralement répandue dans une assez grande

partie de l'Asie et de l'Europe. Orphée est un personnage aussi reel que Minos ; il est vrai que les marbres de Paros u'en font point mention; c'est probablement parce qu'il n'était pas né dans la Grèce proprement dite, mais dans la Thrace. Oneloues uns ont douté de l'existence du premier Orphée, sur un passage de Clcerou, dans son excellent livre De la nature des dieux. Cotta, un des interlocuteurs, prétend qu'Aristote ne croyait pas que cet Orphée eût été chez les Grecs : mais Aristote n'en parle pas dans les euvrages que uous avons de lui. L'opinien de Cotta n'est pas d'ailleurs celle de Cicéron. Cent anteurs anciens parlent d'Orphée : les mystères qui porteut son nom lui rendalent témoignage. Pausanias, l'auteur le plus exact qu'aient jamais eu les Grecs, dlt que ses vers étaient chantés dans les cérémonies religieuses, de préférence à ceux d'Hemère, qui ne viut que long-temps après lui. On sait bien qu'il ue descendit pas aux enfers . mais cette fable même prouve que les enfers étaient

Dans cet endroit des marbres d'Arandel, la daise ut de frédet cust ils sparten de Misco comme d'un pressonage rèsi; et le lies où se trouvre le passage mutilé suffix pour les.

Des l'agrès paires des la malances du des merges.

Des qu'en saint dit les critiques de Voltaire, es despise s'atte un l'appos qu'en coujon de Voltaire, es despise s'atte un l'appos qu'en coujon et l'avent par l'apposité de l'apposité par les des l'apposités de l'

un point de la théologie de ces temps reculés. L'epinion vague de la permanence de l'âme après la mert, men écineme, ombre du corps, mânes, souffle léger, âme iuconaue, âme incompréhensible, mais estistante; et la crovance des peines et des récompenses dans une antre vie, ciaient admises dans toute la Grèce, dans les lles, dans l'Asie, doans l'Egrpte.

Les Juiss seuls perurent ignorer absolument ce un stère; le livre de leurs lois n'en dit pas un seul met: on n'y voit que des peines et des récompenses temporelles. Il est dit dans l'Exade, e itoe nore ton père et ta mère, afin qu'Adonat prolonge tes jours sur la terre; e et le livre du Zend (porte 41) dit: « Bonore ton père et ta « mère, afin de métirel réciet.»

sures, anna enterrume destaur de Bhalespeate, "We hebrus neue merce de la versione de la version

Arasuló, le grand Arasuld, esprís superior en tout à Warburon, aval did Insag-lempa avan lui dans sa helle apologie de Pert-Bayal, cen propres prodes : c Cest le comble de l'ignorance de mettre en doute le este virilé, qui est des plus communes, et les attendre par loss les pères, que les promesses de l'Aucien Testament n'élaient que temporelle et terrestres, et que les ¿ Julis n'odoralent Dieu que pour les bieus charuels.

On a objecte que si les Ferses, Jes Arabes, Jes Spriens, les Indices, Jes Exprises, Jes Grees, croyaient l'immortalité de l'âme, une ria è venir, des peisses et des recompenses dernadels, les Hibreux pouvaient bien aussi les croires; que als les les législateurs de l'acultipatió out établi de napration sur ce fondement. Melles pouvait bien en unelois sur ce fondement, Melles pouvait bien en unenotation de l'acultifice de l'acultifice en de l'aculdifice sur les des des des l'acultifice en de l'acultifice sur de l'acultifice en de l'acultifice sur de l'acultifice en de l'acullifice sur de l'aculnifice en de l'aculnifice en de l'aculnifice en de l'acullifice en de l'ac

On répond à ces arguments que Dieu, dont Moise était l'organe, daignait se proportienner à la grossièret des Juifs. Je u'entre point dans cette question épineuse, et, respectant tonjours tout ce qui est diviu, je continue l'examen de l'bistoire des hommes. XAVI. DES SECTES DES GRECS.

Il partit que cher les Égiptiens, chez les Persuss, chet les Chaldbers, cher les Intellieus, il n'y avait qu'une secte de philosophie. Les prétires de toutes ces misines ciant tous d'une neu particullère, ce qu'en appellul Le angeuen n'appartenant l'être, qu'en appellul Le angeuen n'appartenant peuppe, nellamisit le trôje de la ciencomme an peuppe, nellamisit le trôje de la ciencomme an better mitat. Mais dans la Grèce, plus libre et plus leurs mains. Mais dans la Grèce, plus libre et plus betteres, l'excèc de la raison fut envert à tout le monde; chaeun denna l'essor à ses idees, et c'est ce qui rendit le Gree le peuple le plus ingivieux de la terre. Cest ainsi que de mo jours lu natien de la terre. Cest ainsi que de mo jours lu natien peut hemer lumisonieum chez elle.

Les stolques admirent une âme universeile du monde, dans laquelle tes âmes de tous les êtres vivants se replongeaient. Les épieuriens nièrent qu'll y est une âme, et ne coonurent que des principes physiques; ils southrent que les dieux ne se mélaient pas des affaires des hommes; et ou laissa les épicurlens en paix comme ils y lais-

salent les dieux.

Les écoles retentirent, depuis Thalès jusqu'an temps de Platon et d'Aristote, de dispates philosophiques, qui tontes décèlent la sagacité et la folie de l'esprit humain, su grandeur et sa faiblesse. On argumenta presque teujeurs sans s'entaires comme neus avous fait depuis le treizième siècle, où tous commencianes à raisourer.

La réputation qu'eut Platon ne m'étenne pas ; tous les philosophes étalent inintelligibles : il l'était antant que les antres, et s'exprimait avec plus d'éloquence. Mais quel succès aurait Platon s'il paraissait anjeurd'hui dans nue compagnie de gens de bous sens, et s'il leur disait ces belles paroles qui sont dans son Timée: « De la substance a indivisible et de la divisible Dien composa une a troisième espèce de substance au milieu des a denx, tenant de la nature du même et de l'autre : a puls prenant ces trois natures ensemble, il les « mêla tontes en une seule forme, et forca la paz a sure de l'âme à se mêler avec la nature du même; « et les avant mêlées avec la substance, et de ces a trois avant falt uu suppôt, il le divisa en pora tions convenables : chaenne de ces portions était mêlée du même et de l'autre : et de la substance e II fit sa division "! o

Ensuite il explique, avec la même clarié, le quaternaire de Pythagere. Il faut convenir que des hommes raisonnables qui viendraient de llre l'Entendement humain de Locke, prieraient Platon d'aller à son école

. Voyet daez le Dictionnaire philosophique, article

Ce galimatias du bon Platon n'empêche pas qu'il n'y ait de temps en temps de très belles idées dans ses ouvrages. Les Grecs avaient tant d'esprit qu'ils en abusèrent ; mais ee qui leur fait beaucoup d'honneur, c'est qu'aueun de lenrs gouvernements ne géna les pensées des hommes. Il n'y a que Socrate dont il soit avéré que ses opinions lui coûtèrent la vie; et il fut encore moins la vietime de ses epiniens, que celle d'un parti violent élevé contre lui. Les Athéniens, à la vérité, lui firent boire de la eigue, mais on sait combien lls s'en repentirent; en sait qu'ils punirent ses acensateurs, et qu'ils élevèrent un temple à celui qu'ils avaient condamné. Athènes laissa une liberté entière non seulement à la philosophie, mais à toutes les religions t. Elle recevait tous les dieux étrangers ; elle avait même un autel dédié aux dieux inconnus.

Il est licontestable que les Grèes reconnaissent un Dieu supérime, ainsi que toutes les nations dent nons avons parié. Leur Zeus, leur Januis prier, était le maître des dieux et des hoomes. Cette epision ne changes jamais depuis Orphée; en la retrouve ceut flois dans finemer: tous les autres dieux sont linérieux, on peut les compares ou le retrouve ceut flois dans finemer: tous les autres dieux sont linérieux, on peut les compares orients au les philosophes, caregot les stratoniciens et les épicurieus; reconnurent l'architecte du monde, le Déminourpost.

Ne craigions point de trop poses ûn celte Vérido bibotorique, que la raison humaine, commencée adera quelque paissauce, quelque être qu'on creșil aud-essua du ponvoir erdinaire, soil i eso-leil, soit la lunc ou les éclosic; que la raison bibotorique de la lunc ou les éclosic; que la raison bibotorique de la lunc ou les éclosic; que la raison bibotorie, maitre des élements et des autres deux : et que louis les maliens politices, dispussion de la luncia politice, dispussion de la luncia politica de la luncia politica de la luncia del luncia de la luncia del luncia de la luncia de la luncia de la luncia del luncia de la luncia del luncia del

LEGISLATEURS.

l'ose ici défier tons les moralistes et tous les législateurs, et je leur demande à teus s'ils out dit rien de plus beau et de plus utile que l'exorde

Les petitres antièrent plan d'une foile peuple d'Albeinceutte le philosophe, et etre freure no fe fluide qui Seconte, mais le repenter sairel bestelle le créme, et les actucutes de la commentation de la commentation de la commentaque les Greco et dies collectates, serardo à en les compare, none, qui evone immoite à le respectificié des unifiliers de victures, par des sergioles reberebres, et en actue de la victure, par des sergioles reberebres, et en actue de la production plus de quaterne elébres auxo interruption; s'i nous monde, chez qui le manières soit plates d'actuel que détentil fantatione, qui l'immoir encore des victions, at d'est de la fantatione, qui l'immoir encore des victions, at d'est l'années de contracte de la commentation de la commentation de la commentation de contracte de la commentation de la commentation de la commentation de contracte de la commentation de la commentation de la commentation de contracte de la commentation de de la commentation de des la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de des la commentation de la commentation de la commentation de des la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de des la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de de la commentation de de la commentation de de la commentation de de la commentation de de la commentation des lois de Zaleucus, qui vivait avant Pythagore, et qui fut le premier magistrat des Locriens. • Tout citoyen doit être persuadé de l'existence

de la Divinité. Il suffit d'observer l'ordre et l'harmonie de l'univers, pour être convaineu que le hasard ne peut l'avoir formé. On doit maltriser son âme, la purifier, eu écarter tout mal ; persuade que Dieu ne peut être bien servi par les pervers, et qu'il ne ressemble point aux misérables mortels qui se laissent toucher par de maguifiques cérémonies et par de somptueuses offrandes. La vertu seule, et la disposition constante à faire le bien, peuvent lui plaire. Qu'on cherche donc à être juste dans ses principes et dans la pratique; c'est ainsi qu'on se rendra cher à la Divinité. Chacun doit craindre ce qui mène à l'ignominie, bien plus que ce qui conduit à la pauvreté. Il faut regarder comme le meilleur citoven celui qui abandonne la fortune pour la justice; mais ceux que leurs passions violentes entralnent vers le mal, hommes, femmes, citoyens, simples babitants, doivent être avertis de se souvenir des dieux, et de penser souvent aux jugements sévères qu'ils exercent contre les coupables. Qu'ils aient devant les veux l'heure de la mort, l'heure fatale qui nons attend tous, heure où le souvenir des fantes amène les remords et le vain repentir de n'avoir pas soumis toutes ses actions à l'équité.

« Chaeun doit donc se conduire h tout moment, comme si ce moment était le dernier de sa vie: mais si un mauvals génie le porte arcrime, qu'il fuie au pied des autels, qu'il prie le ciel d'écretre foin de luic e génie maffesant; qu'il se jette surtout entre les bras des gens de bien, dont les conseils le ramèneront à la vertu, en lui représentant la boudé de Dieu et sa vengence. »

Non, il n'y a rien daus toute l'antiquité qu'on pnisse préérer à ce morceau simple et sublime, dicté par la raison et par la vertn, dépouillé d'enthousiasme et de ces figures gigantesques que le bon sens désavoue.

Charondas, qui sairit Zaleucus, s'expliqua de même. Les Platun, les Geicron, les divins Autonius, n'enrent point d'autre langage. Cest ainsi que s'explique, en cent endroits, ce Julien, qui eut le malleur d'abandonner la religion chrèticene, mais qui it tant d'honnen à la naturelle; Julien, le scandale de notre Église et la gloire de Pempire romaiu.

« Il faut, diel.], instruire les ignorants, et non les punir; les plaindre et non les hair. Le devoir d'un empereur est d'imiter Dieu : l'imiter, « c'est d'avoir le moins de besoins, et de faire le plus de bien qu'il est possible.» que ceux done qui insultent l'antiquité appreunent à la consultre; qu'il su confondent pas les sages kgisla-

terra rece des conteurs de fables; qu'ils aschned distingure les lois des plus ages majorts, et les usager idicules des peuples; qu'ils ne disent point: on inventa des crémonies uperstitueuse, on prodigua de faux oracles et de faux prodige; donc tous les majorista de la Greve de Rouse des la comparcia de la creation de

On doit, dans un siècle aussi éclairé que le bûter, pougir de ves déchambaisse que l'ignorance a si souvent délairées contre des sages qu'il faini milter, et non caloumier. Ne sait-on pas que dans tons pays le vulgaire est imbévile, superstitieux, insemé? N'y a-t-l pas cu des convolucionaires dans la patrie du chasceiler de l'Hospital, de loiterron, de Moultagne, de la Motte-Vajer, de Deceutre, de Bayle, de Fontenelle, de Montevet, des milleurs, den factigueix, den montevet, des milleurs, den factigueix, den montevet, des milleurs, den factigueix, den montepère, dans le pays qui ent le bonheur de donner moissace au chanceller Boon, à ces gaires immortets, Newton et Locke, et à une foule de grands hommes?

## EXVIII. DE B'ACCHUS.

Etcepté les fables visiblement all'égoriques, des Griess, comme celles des Muses, de Veius, des Griess, de l'Amour, de Zéphyre et de Flore, et qu'elpase mosse de ce genre, toutel se autres onts ur rams de contres, qui n'ont d'autre mérite que d'avoir formit de leux vers à troite et que d'avoir carcreile pineeus de non mélleurs peintres, mais il en est une qui paralt mériter l'attention de ceux qui aiment les recherches de l'antiquité : écè sa fablé de Bacchus.

Ce Bacchus, ou Back, ou Backos, on Dionysios. Ilis de Dien, a-t-il été un personnage véritable? Tant de nations en parlent, ainsi que d'Hercule; on a célèbré tant d'Hercules et tant de Bacchus différents, qu'on pent aupposer qu'eu effet il y a eu un Bacchus, ainsi qu'un Hercule.

Ce qui est indubitable; c'est que dans l'Égy pte, dans l'Asie, et dans la Grèce, Bacchus ainsi qu'Hercule étaient reconaus pour demi-dieux; qu'on célèbrait leurs fêtes; qu'on leur attribuait des miracles; qu'il y avait des mystères institués au nom de Bacchus, avant qu'on counût les livres juifs.

Ou sait assez que les Juifs ne communiquèrent leurs livres aux étrangers que du temps de Ptolémée Philadelphe, environ deux cent trente ana avant notre ère. Or, avant ce temps, l'orient et l'occident retentissaient des orgies de Bacchus. Les vers attribués à l'ancien Orphée célèbrent les conquêtes et les bieufaits de ce préteudu demi-tileu. Son histoire estsi ancienue que les pères de l'Église ont prétendu que Bacchus était Noc, parce que Bacchus et Noc passeut tous deux pour svoir cultivé

la vigne. Hérodote, en rapportant les suciennes opinions, dit que Bacchus fut élevé à Nyse, villo d'Éthiopie, que d'autres placeut dans l'Arsbie Heureuse. Les vers orphiques lui donnent lo uom de Misès. Il résulte des reckerches du savaut Huet, sur l'histoire de Bacchus, qu'il fut sauvé des eaux dans un petit coffro; qu'ou l'appela Misem, en mémoiro de cetto aventure ; qu'il fut instruit des secrets des dieux ; qu'il avait une verge qu'il changeait on serpent quand il voulait ; qu'il passa la mer Rougo à pied sec, comme Herculo passa depuis, dans son gobelet. le détroit de Calpé et d'Abyls ; que quaud il alla dans les Indes, lul et son armée jouissaieut de la ciarté du soleil pendant la nuit ; qu'il touchs de sa baguetto enchanteresse les eaux du fleuve Oroute et do l'Hydaspe, et quo ces eaux s'écoulèrent pour lui laisser uu passage libro. Il est dit même qu'il arrêta le cours du soleil et do la lune. Il écrivit ses lois sur deux tables do pierre. Il était anciennement représenté avec des cornes ou des rayous qui partaient do sa tête.

Il n'est pas étounaut, après cela, quo plusieurs asvants hommes, et surtout Bochart et Huet, dans nos deruiers temps, aiont prétendu quo Bacchus est une copie do Moise et de Jossé. Tout concourt à favoriser la ressemblance : car Bacchus s'appelait, chez les Expliens, Arsaph, et parmiles noms gue les aères out donnés à Moise, our virouvocelui-

d'Osasiroh.

a Ossarina.

Entre ces deux histoires, qui paraissent semblables en tant de points, il n'est pas douteux que ceclle do Moise ne soit la Veritis, ci, que cecle de Bacelus ne soit la fable; mais il parait que cette fable était connue des uations. Enoy-temps avant que l'histoire de Moise fût parvenue; jusqu'a elles. Ancuu auteur foren n'e sié Moise n'en parait sous l'emperavant pur parait sous l'emperavant pur parait sous l'emperavant pur celles avant Lougin, qui vivait sous l'empereur Aurélieu, et lous avaient cellores describes de avoir lougin de l'empereur Aurélieu, et lous avaient cellores describes.

Il parai incontestable que les Green ne purent promote Fidie de Bacchas dans le livro de la loi juito quilità c'escucialent para Generale Rive de la loi juito quilità c'escucialent para comissance: l'irre d'allieurs si para la moindre comunisance: l'irre d'allieurs si para la moindre comunisance: l'irre d'allieurs si nes te toura qui un seul excepulare; l'irre presquo entièrences percha, pendant l'escharage des Jusis rest toura qui un seul exceptible; l'irre presquo forticale et dans les temps de l'allie qui de l'archie de l'alse; le l'archie d'allie et d'anni les temps de l'archie et de auther ripubiliques de de l'archie d'allie d'allie d'allie et d'archie et de auther ripubilique de d'aprin intituté.

Dieu permit done que l'esprit de mensongo divalgăt les absurdités de la vie de Bacchus chez cent uatious, avant que l'esprit de vérité fit counsitro la vie de Moise à ancun peuple, excepté

nur luife

aux Jun.

Le savant évêque d'Avranches , frappé de cette 
étonuanto ressemblance, ne balançe pas à prououcer que Moisé câtin ou seulement Baschus, mais 
le Thaut, l'Osiris des Égyptiens. Il ajoute mêmo \*, 
pour allier les contraires, que Moise était usus 
ieur Typhon; ést-à-diro qu'il était à la fois le 
bon et le mauvais principe, le protecteur et l'enment, le dieu et le diable reconnas en Égypte.

Moise, selon ce savant homme, est le même quo Zoroastre. Il est Esculape, Amphion, Apollon, Faunus, Janus, Persée, Romulus, Vertumne, et enfin Adonis et Prispe. La preure qu'il étsit Adouis, c'est que Virgilo a dit (églog. x, v. ‡8) :

« Et formous oves ad flumina pavit Adossis. »

Et le bel Adouis a gardé les moutons.

Or, Moise garda les moutous vers l'Arabic. La preuve qu'il diali Priapee et oncore meilleure : c'est que quolquefois ou représentait Priape avec un âce, et que les Juffs passèreuts pour aducer un lac. Husel ajouto, pour d'enrière condirmation, quo la verge de Moise pouvail fort, bien être comparée au sesprée de l'ripee. <sup>3</sup>

« Sorptrum Priapo tribuitur, virga Wosi. »

Voith ce que Buet appello sa Démonstration. Elle n'est pas, à la vértie, géométrique, Il est a croire qu'il eu rougit les dernières années de sa vie, et qu'il se souvenaît de sa Démoustration, quand if il son Traité de la faiblesse de l'esprit humain, ot de l'incertitude do ses coumissances. XIX. DEE MÉTANOMPHOSES CHEZ LES GRECS,

RECUEILLIES PAR OVIDE.

L'opinion de la migration des âmes conduit naturellement aux métamorphoses, comme nous l'avons déjà vu. Toute idéc qui frappe l'Imsgination et qui l'amuse s'éteud bientôt par tout le monde. Dès que vous m'avez pessadé que mon âme peut eutrer dans le cerps d'un choral, yous u'aurez pas do peine à me faire creire que mous corps peut être changé en cheral aussi.

Les métamorphoses recueillies par Ovide, dont nous avous déja dit un moi, ne devaient point du tout étonne un pritaspricies, au bramo, un Chalden, un Expèteu. Les dieux s'étaient changée en auimaux dans l'ancienne Expte. Perceto était devenue poissou en Syrio; Sémiramis availédé changée eu colombe à Babriono. Les Julis, dans des temps très sposférieux, écrèmiq que Nabuchodes temps très sposférieux, écrèmiq que Nabucho-

a Proposition tv , pages 70 et 87. b Huet , page 140.

donosor fut changé en bout, sans compter la femme "terme de reprocha, un mot injurieux ; jamais ande Loth transformée en statue des el. N'est-ce pas même uno métamorphose réelle, quoique pasajerie, que toutes les apparitions des dieux et des gires, que toutes les apparitions des dieux et des gires, sons la forme humaine?

Jamais ande un metamorphose réelle, quoique pasagires, prive toutes de la matter. Les dieux et des gires sons la forme humaine?

Jamais ande un metamorphose réelle, quoique pasagires de la matter. Les dieux et de la matter de la matter

Un dieu ne peut guêre se communiquer à nons qu'en se métamorphosant en homme. Il est vrai que luplite pril la figure d'un beau eygue pour jouir de Léda; mais ces cas sont rares, et, dans toutes les reigions, la Divinité prend toujours la figure humaiue quand elle vient donner des ordres. Il serait diffielle d'entendre la voix des dieux, s'ils se présentaient à nous en crocodités ou en ouns.

Enfin, les dieux se métamorphosèrent presque partout; et dés que uous fûmes instruits des secrets de la magie, nous uous métamorphosâmes nous-mêmes. Plusieurs personnes digacs de foi se changcrent en loups: le mot de loup-garou attect encore narmi nous cette belle métamorrhoses.

Ce qui aide beaucopp à eroire toutes ces transmutations et tous les prodiges de cette espèce. c'est qu'on ne peut prouver eu forme leur impossibilité. On n'a nul argument à pouvoir alléguer à quiconque vous dira : « Un dieu vint hier chez a moi sous la figure d'un beau jeune homme, et a ma fille acconchera dans neuf mois d'un bel ene fant que le dieu a daigné lui faire : mon frère, qui a osé en douter, a été ebangé en loup; il « court et burle actuellement dans les bois.» Si la fille acconche en effet, si l'homme devenu louo vous affirme qu'il a subi en effet cette métamorphose, yous ne pouvez démontrer que la chose n'est pas vraie. Vous n'auriez d'antre ressource que d'assigner devant les juges le jeune homme qui a contrefait le dicu, et fait l'enfant à la demoiselle : qu'à faire observer l'oncle loup-garou, et à prendre des témoins de son imposture. Mais la famille ne s'exposera pas à cet examen ; elle vons soutiendra, avec les prêtres du canton, que vous êtes un profane et un ignorant ; ils vous feront voir que puisqu'une chenille est changée en papillon, un homme peut tont aussi aisément être changé en bête; et si vous disputez, vous serez déféré à l'inquisition du pays comme un impie qui ne croit ni aux loupsgarous, ni aux dieux qui engrossent les filles.

# XXX. DE L'IDOLATRIE.

Après avoir lu tout ce que l'on a écrit sur l'idallurie, ou ne trouve rien qui en donne une notion pròciso. Il semble que Locke soit le premier qui ait appris aux hommes à définir les most qu'ils prononçaient, et à ne point parler au basard. Le terme qui répond à idolitrie ue se trouve dans aucune langue arcienne; c'est une expression des Grees des derniers âges, dont ou ne s'était jamais servi avant le second siècle de noire être. C'est un

termo de reprocha, un mot injurieux ; januis asun pouje n'a pris la qualidé d'idutre ; januis aucus gouvernement n'ordonna qu'ou adorit une mage, comme le dien suprime de la nature. Les ancient Ghaldens, jes ancient àrabes, jes ancient Comment coux qui vénéralent dans le soled, jes autre et le fin, je emblème de la Divinide, peanetre et le fin, jes emblèmes de la Divinide, peasarte et le fin, jes emblèmes de la Divinide, peache de la companie de la companie de la companie de qu'ils voyaient ; mais certainement réviére le soleil et les astro, en les dya adore une figure taillée par un ouvrier ; c'est avoir un culte errose, mais ce n'est pois (teri adoltre.)

De suppose que les Egpüress aient adoré réellement le chien Anubis et le beraf apis; avil la sient édé assez fous pour ne les pas regarder comme des animaux consacrés à la Divinité, et comme un emblème du bien que leur labelt, leur liss, resait aux hommes; pour croire même qu'un rayon célette animait co beuf et ce chien consacrés; il set clair que ce n'était pas adorer une statue : ane bête n'est pas mei dole.

Il est indubitable que les hommes enreut des objets de culta vant que d'avoir des scuipteurs, et il est clair que ces hommes si ancients ne pouvelent point être appési doiditres. Il reste donc à savoir si ceux qui firent révière con estatues, so nommèrent adorateurs de statues, et leurs peuples, adorateurs de statues, et leurs peuples, adorateurs de statues et et leur peuqu'on ne trouve dans aucun monument de l'antiquité.

Mais en ne prenant point le titre d'idolâtres, l'étaient-ils en effet? était-il ordonné de croire que la statue de brenze qui représentait la figure fantastique de Bel à Babylone était le Maître, le Dieu, le Créateur du monde? la figure de Jupiter était-elle Jupiter même? n'est-ce pas (s'il est permis de comparer les usages de notre sainte religion avec les usages antiques), n'est-ce pas comme si l'on disait que nous adorons la figure du Père éternel avec une barbe longue, la figure d'une femma et d'un eufant, la figure d'une colombe? Ce sont des ornements emblématiques dans nos temples : nous les adorons si peu, que, quand ces statues sont de bois, on s'en chanffe des qu'elles pourrissent, on en érige d'autres ; elles sout de simples avertissements qui parlent aux yeux et à l'imagination. Les Turcs et les réformés croient que les catholiques sont idolâtres; mais les catholiques ne

cessent de protester contre cette injure.

Il n'est pas possible qu'ou ador réellement une statue, ni qu'on croie que cette statue est le Dieu supreme. Il n'y avait qu'un Jupiter, mais il y avait mille de ses statues : or, ce Jupiter qu'ou crovait lancer la foudre c'uti sunropés habiter les

nuese, ou le mont Olympe, ou la planète qui porte son nom ; et ses figures ne lauçaleut point la foudre, et n'étaient ui dans une planète, ui dans les nuées, ni sur le mout Olympe : toutes les prières étaient adressées aux dieux immortels ; et assuré-

ment les statues u'étaient pas immortelles. Des fourbes, il est vrai, firent croire, et des superstitieux crurent que des statues avaient parlé. Combien de fois uos peuples grossiers u'out-ils pas eu la même credulité? mais jamais, chez aucuu peuple, ces absurdités ne furent la religiou de l'état. Quelque vieille imbécile n'aura pas distiugué la statue et le dieu ; ce u'est pas une raisou d'affirmer que le gouvernement pensait comme cette vieille. Les magistrats voulaient qu'ou révérât les représentations des dieux adorés, et que l'imagination du peuple fût fixée par ces signes visibles : c'est précisément ce qu'on fait dans la moitié de l'Europe. On a des figures qui représentent Dieu le père sous la forme d'un vieillard, et on sait blen que Dien n'est pas un vieillard. On a des images de plusieurs saints qu'on vénère, et ou sait bien que ces saints ue sout pas Dieu le père.

De même, si on ose le dire, les auciens ne os méprenaient pas entre les demi-dieux, les dieux, et le maitre des dieux. Si ces auciens étaient idolàtres pour avoir des statues dans leurs temples, il moitié de la chrétienté est donc idolètre aussi; et si elle ne l'est pas, les nations antiques ne l'étaieut pas davantaes.

En un mot, il n'y a pas dans toute l'antiquité un seul poète, un seul philosophe, un seul bonne d'état qui ait dit qu'on adornit de la pierre, du marbre, du hronze, ou du bois. Les témoignages du contraire sont innombrables : les nationales l'âtres sout donc comme les sorciers : on en parle, mais il n'y en eut jamais.

Un commentateur, Dacier, a couclu qu'on adorait réellement la statue de Priape, parce que Horace, en fesaut parler cet épouvantail, lui fait dire : a l'étais autrefois un tronc ; l'ouvrier, incertain a s'il en ferait un dieu ou une escabelle, prit le a parti d'en faire uu dieu, etc. » Le commentateur cite le prophète Baruch, pour prouver que du temps d'Horace on regardait la figure de Priape comme une divinité réelle : il ue voit pas qu'Horace se moque et du prétendu dieu et de sa statue. li se peut qu'une de ses servantes, en voyant cette énorme figure, crût qu'elle avait quelque chose de divin ; mais assurément tous ces Priapes de bois dont les jerdins étaient remplis pour chasser les oiseaux u'étaient pas regardés comme les créateurs du monde.

Il est dit que Moise, malgré la loi divine de ne faire aucune représentation d'hommes ou d'animaux, érigea un serpent d'airain, ce qui était

une imitation du serpont d'argent que les prétres d'Appa portaine en procession : unis quoique ce serpont fât fait pour guérir les morrures de serpont vérilable, compendant une la diadrait pas. Salomon mit deux chérulains dans le temple ; mais on ne regardint pas enc héribaise comme des dienx, Si donc, dans le temple des Jolis et dans les notres, ou respect des rations saux d'extanties de la compensation de delivers pour quiet lant de la bacondre, our élécderivent nous accuser; un de la secondre, our élécderivent nous accuser; un de la secondre, our élécderivent nous accuser; un de la secondre, our élécderivent nous accuser; un de la secondre de la compensation de

#### NANI, DES ORACLES.

Il est évident qu'ou ne peut savoir l'avenir, parce qu'on ne peut savoir ce qui n'est pas; mais il est clair aussi qu'ou peut conjecturer uu cvouement.

Vous royez uue armée nombreuse et discipliuée, conduite par un chef habite, s'avancer dans un lieu avantageux contre uu capitaine imprudent suivi de pen de troupes mal armées, mal postées, et dont vous savez que la moitié le trahit; vous prédisez que ce capitaine sera batte.

Yous avez remarqué qu'uu jeune homme et une fille s'aiment éperdument ; vous les avez observés sortant l'uu et l'autre de la maison pateruelle; vous anuoncez que dans peu cette fille sera enceinte : vous ne vous trompez guère. Toutes les prédictions se réduisent au calcul des probabilités. Il u'y a donc point de nation chez laquelle ou n'ait feit des prédictions qui se sont en effet accomplies. La plus célèbre, la plus confirmée, est celle que fit ce traitre, Flavien Josèphe, à Vespasien et Titus son fils, vainqueurs des Juifs. H voyait Vespasien et Titus adorés des armees romaines dans l'Orient, et Néron détesté de tout l'empire. Il ose, pour gagner les bonues grâces de Vespasien, lui prédire, au uom du dieu des Juifs \*, que lui et son fils seront empereurs : ils le furent en effet : mais il est évident que Josèpho ne risquait rien. Si Vespasien succombe un jour en prétendent à l'empire, il u'est pas en état de punir Josephe; s'il est empereur, il le récompense; et tant qu'il uo règne pas, il espère régner. Vespasien fait dire à ce Josèphe que, s'il est prophète, il devait avoir prédit la prise de Jotapat, qu'il avait en vain défendue contre l'armée romaine; Josèphe repond qu'en effet il l'avait prédite; ce qui n'était pas hien surprenant. Quel commandant, en soutenant un siège dans une petite place contre une grande armee, ne prédit pas que la piece sera prise?

Il n'était pas bien difficile de sentir qu'on pouvait s'attirer le respect et l'argent de la multitude

a Joséphe, llv tH, ch. unvitt

en sesant le prophète, et que la crédulité du pemple devait être le revenn de quiconque saurait le tromper. Il y eut partout des devins ; mais ce n'était pas assez de ne prédire qu'en son propre nom, il fallait parler au nom de la Divinité; et, depuis les prophètes de l'Égypte, qui s'appelaient les voyants, jusqu'à Ulpius, prophète du mignou de l'empereur Adrieu devenu dieu, il y eut un nombre prodigieux de charlatans sacrés qui firent parler les dieux pour se moquer des bommes. On sait assez commeut ils pouvaient réussir : tantôt par une répouse ambigué qu'ils expliquaient eusulte comme ils voulaient ; tautôt en corrompant des domestiques, en s'informaut d'eux secrètement des aventures des dévots qui venaient les consulter. Un idjot était tout étonné qu'un fourbe lui dit de la part de Dieu ce qu'il avait fait de plus caché.

Ces prophètes passaient pour savoir le passé, le présent, et l'avenir ; c'est l'éloge qu'Homère fait de Calchas. Je n'ajouterai rien ici à ce que le savant Van Dale et le judicieux Fontenelle son rédacteur ont dit des oracles. Ils ont dévoilé avec sagacité des siècles de fourberie ; et le jésuite Baltus montra bien peu de sens, ou beaucoup de maliguité, quand il soutint contre eux la vérité des oracles pajens par les principes de la religion chrétienne. C'était réellement faire à Dieu une injure de prétendre que ce Dien de bouté et de vérité eût làché les diables de l'enfer pour venir faire sur la terre ce qu'il ne fait pas lui-même, pour rendre

des oracles.

Ou ces diables disaient vrai, et en ce cas il était impossible de ne les pas croire; et Dieu, appuvant toutes les fausses religious par des miracles journaliers, jetait lui-même l'univers entre les bras de ses ennemis : ou ils disaient faux ; et en ce cas Dieu déchainait les diables pour tromper tous les hommes. Il n'y a peut-être jamais eu d'opinion

plus absurde. L'oracle le plus fameux fut celui de Delphes. On choisit d'abord de jeunes filles innocentes, comme plus propres que les autres à être inspirées. c'est-à-dire à proférer de bonne foi le galimatias que les prêtres leur dictaient. La ienue Pythie montait sur un trépied, posé dans l'ouverture d'un trou dont il sortait une exhalaison prophétique. L'esprit divin entrait sous la robe de Pythie par un endroit fort humain ; mais depuis qu'une jolie Pythie fut enlevée par un dévot, ou prit des vieilles pour faire le métier : et je crois que c'est la raison pour laquelle l'oracle de Delobes commenca à perdre beaucoup de son crédit.

Les divinations, les augures, étaient des espèces d'oracles, et sont, je crois, d'une plus haute antiquité; car il fallait bicu des cérémonjes, bien du temps pour achalander un oracle divin qui ne taient des triomphes. L'un des deux partis avait

pouvait se passer de temple et de prêtres ; et rien n'était plus aisé que de dire la bonne aventure dans les carrefours. Cet art se subdivisa en mille facons; on prédit par le vol des oiseaux, par le foie des moutons, par les plis formés dans la paume de la main, par des cercles tracés sur la terre, par l'eau, par le feu, par des petits cailloux, par des baguettes, par tont ce q'uon imagina, et souvent même par un pur enthousiasme qui tenait lieu de toutes les règles. Mais qui fut celul qui inventa cet art? ce fut le premier fripon qui rencontra un imbécile.

La plupart des prédictions étaieut comme celles de l'Almanach de Liège. Un grand mourra: il y aura des naufrages. Un juge de village mourait-il dans l'anuée, c'était, pour ce village, le grand dont la mort était prédite; une barque de pêcheurs était-elle submergée, voilà les grands naufrages annoncés. L'auteur de l'Almanach de Liège est un sorcier, soit que ces prédictions soient accomplies, soit qu'elles ne le soient pas : car, si quelque événement les favorise, sa magie est démontrée : si les événements sont contraires, on applique la prédiction à toute autre chose, et l'allégorie le tire d'affaire.

L'Almanach de Liège a dit qu'il viendralt un peuple du nord qui détruirait tout ; ce peuple ne vient point; mais un vent du nord fait geler quelques vignes : c'est ce qui a été prédit par Matthieu Laensbergh, Ouelqu'un ose-t-il douter de son savoir, aussitôt les colporteurs le dénoncent comme un mauvais citoyeu, et les astrologues le traitent même de petit esprit et de méchant raisonneur.

Les Suunites mahométans ont beauconp employé cette méthode dans l'explication du Koran de Mabomet. L'étoile Aldebaran avait été en grande vénération chez les Arabes; elle signifie l'œil du taureau; cela voulait dire que l'œil de Mahomet éclairerait les Arabes ; et que, comme un taureau, il frapperait ses ennemis de ses cornes,

L'arbre acacia était en vénération dans l'Arabie ; on en fesait de grandes haies qui préservaient les moissons de l'ardeur du soleil; Mahomet est l'acacia qui doit couvrir la terre de son ombre salutaire. Les Turcs sensés rient de ces bétises subtiles . les jeunes femmes n'y pensent pas ; les vieilles dévotes y croient; et celui qui dirait publiquement à un derviche qu'il enseigne des sottises conrrait risque d'être empalé. Il y a eu des savants qui ont trouvé l'histoire de leur temps dans l'Iliade et dans l'Odyssée; mais ces savants n'ont pas fait la même fortune que les commentateurs de l'Alcoran.

La plus brillante fonction des oracles fot d'assurer la victoire dans la guerre. Chaque armée, chaque nation avait ses oracles qui lui prometrecu infailliblement un oracle véritable. Le vaincu, qui avait été trompé, attribuait sa défaite à quelque faute commise envers les dieux, après l'oracle rendu ; il espérait qu'une autre fois l'oracle s'accomplirait. Aiusi presque toute la terre s'est nourrie d'illusion. Il u'y eut presque point de peuple qui ue conservat dans ses archives, ou qui u'eût, par la tradition orale, quelque prédiction qui l'assurait de la conquête du monde, c'est-à-dire des nations voisines ; point de conquérant qui u'ait été prédit formellement aussitôt après sa couquête. Les Juiss mêmes, ensermés dans un coin de terre presque inconnu, entre l'Anti-Liban, l'Arabie Déserte et la Pétrée, espérèrent, comme les autres peuples, d'être les maitres de l'univers, fondés sur mille oracles que nous expliquons dans uu sens mystique, et qu'ils entendaient dans le sens littéral.

## NAME. DES SIBVLLES CHEZ LES GRECS, ET DE LEUR INFLUENCE SUR LES AUTRES NATIONS.

Lorsque presque toute la terre était remplie d'oracles, il y eut de vieilles filles qui, sans être attachées à aucun temple, s'avisèrent de prophétiser ponr leur compte. Ou les appela sibylles, Δώς βουλή, mots grees du dialecte de Laconie, qui signifient conseil de Dieu. L'antiquité en compte dix principales en divers pays. Ou sait assez le conte de la bonne femme qui vint apporter dans Rome, à l'ancien Tarquin, les ueuf livres de l'ancieuue sihylle de Cumes, Comme Tarquin marchandait trop, la vieille jeta au feu les six premiers livres, et exigea autant d'argent des trois restants qu'elle eu avait demandé des neuf entiers. Tarquin les paya. Ils furent, dit-on, conservés à Rome jusqu'au temps de Sylla, et furent consumés dans un incendie du Capitole

Mais comment se passer des prophétics de salphiles? On envoy trois sentaters à Erghrès, ville de Grèce, ob l'ou gardait préciessement un miller de mauvis vers grecs, qui posseiant pour fêtre de la figon de la silyile Erythrée. Chacune en voultat avoir des copies. La silyile Erythrée avait tout précile; il en était de sez prophéties comme de celles de Vostradamus parmi sous; el On ne manquait pas, à chaque évécencest, de Forge quelques vers greca qu'e autribuait à la silyile.

Auguste, qui eraijmait avec raison qu'ou ne trouvait dans cette rapsoide quelques vers qui autoriseraient des conspirations, défendit, sous peine de mort, qu'aucun Romain elt chez lui des vers sibyllinis défense digne d'un tyran soupconneux, qui conservait avec adresse un pouvoir usurpé par le crime.

Les vers sibyllins furent respectés plus que jamais quand il fut défendu de les lire. Il fallait hien qu'ils continssent la vérité, puisqu'on les cachait aux citovens.

Virgile, dans son égloque sur la maissance de Pollion, ou de Marcellos, ou de Draws, ne nanqua pas de citer l'autorité de la sibylle de Cames, qui avait prédit nettement que ce calinat, qui mourat lisetuix après, raménerait le siède calinat, par le compartité de la compartité de Le sibylle Explicate avait, dissirie non seus prophéties aussi à Cames. L'enfant nouveus-ofs, appartité de sait à Cames. L'enfant nouveus-ofs, appartité de la compartité de la compartité de autorité de la compartité de la compartité de autorité de la compartité de la compartité

Ces oracies des sibylies étant donc toujours en très grande réputation, les premiers chrétiens, trop emportés par un faux zèle, crurent qui lis pouvaient forgre le parells neceles pour lature les Gentils par leurs propres armes. Hermas et saint latin passent pour fere les premiers qui entreat le malheur de notemir cette impositre. Saint los par un chrètien qui avait pris le noun d'Islusie, et qui précendait que na silvijle avait véen du tempe du délune. Saint Chema d'Alexandrie (dans ses Stromates, livre vi) assure que l'aptire des sibiglies qui out mamifestement prédit la mansance du fis de l'ine.

Il fint que cette Épitre de saint Faul soit perdue; car on ne trouve ces paroles, il rien d'approchant, dans aucune des Épitres de saint Faul I lo nouvil dans e tempels, parmi les chrétiens, comme les Prophéties de Jahálanst, celles de Seal, d'Émoch et de Claum, in pénitence d'Adam; l'Bistoire de Zecharie, père de saint Jean; l'Évanglie de Expeines; l'Évanglie de saint Jern; l'Évanglie de Adam; les letter de Jouw-Christ, cert autres d'da, de Jaques; l'Évanglie d'Ere; l'Apocalypse d'Adam; l'es letter de Jouw-Christ, cert autres c'ette dont il resta à peine quelques fragments l'Égite chrétieure était slore retanté en su-

Chreistos ios Soter, étaiont l'une après l'autre le commencement de chaque vers. C'est dans ces poésies qu'on trouve cette prédiction :

Avec cinq pains et deux poissons Il nourrire cinq mille hommes au désert; Et, en ramassant les morceaux qui resteront, It eu remplira douze paniers.

Ou ne s'en tiut pas là ; on imagina qu'on pouvait détourner, en faveur du christiauisme, le seus des vers de la quatrième églogue de Virgile (vers 4 et 7):

- e Utima cumei venit jam carminis etas :.... » Jam nove progenies cœlo demittitur alto. »
- Les temps de la sibylle enfin sont arrivés; Un nouveau rejeton descend du haut des cieux.

Cette opinion eut al grand cours dans les premiers siècles de l'Église, que l'empereur Constautin la soutint hautement. Quand un empereur parlait, Il avait sûrement raison. Virgile passa long-temps pour na prophète. Enfin, on était si persuadé des oracles des sibylles, que nous avons daus une de nos bynanes, qui u'est pas fort aucieune, ces deur vers remarquebles:

- « Solvet sæclum in favilla, « Teste David cum sthylis. »
- Il mettra l'univers en cendres, Témoin la sibytle et David.

Parmi les prédictions attribuées aux sibylles, on fesait surtout valoir le règne de mille ans, que les pères de l'Église adoptèrent jusqu'au temps de Théodose II.

Ce rèpne de Jéssa-Caris pendant mille ans sur la terre dait fiond d'abord sur la prophétie de saint Lnc, chapitre xx; prophétie mal eutendue, que Jéssa-Christ viendrait dans les ucles, dans « une grande puissance et dans une grande majeted, avant que la ginération précueit fit passec. « La génération avait passé; mais saint par la vait dit suasi dans sa première Épitre aux Thessalouiciens, chap. v."

a du Seigneur, que nous qui vivons, et qui a du Seigneur, que nous qui vivons, et qui a sommes réservés pour son avénemeut, nous ne s préviendrons point ceux qui sout déjà dans le s sommeil.

 car, aussitôt que le signal aura été donné par a la voix de l'archange, et par le son de la tromspette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra s du ciel, et ceux qui seront morts en Jésuss Christ ressusciterout les premiers.

« Puis nous autres qui sommes vivants, et qui « serons demeures jusqu'alors , nous serons em-

- e portés avec eux dans les nuées, pour aller aue devant du Seigneur, au milieu de l'air; et ainsi e nous vivrons pour jamais avec le Seigneur. »
- Il est bien étrange que Paul dise que c'est le Seigneur lui-même qui lul avait paré; car Paul, loin d'avoir éte un des disciples de Christ, avait été long-temps un de ses persécuteurs. Quoi qu'il en puisse être, l'Apocalspue avait dit aussi, chaplire xx, que les justes régueraient sur la terre pendent mille an sueve féssue-Christ.

On s'attendait donc à tout moment que Jésus-Christ descendrait du ciel pour établir son règue, et rebâtir Jérusalem, dans laquelle les chrétiens devaient se réjouir avec les patriarches.

Cette nouvelle Jérusalem était amsoncée dans Jépozeligne : 8 Mi, Jenn Je vi la nouvelle « Jérusalem qui descendait du ciel, parée comme sue épouse... Ele avait use grande et baute » nuraille, douze portes, et us ange à chaquo porte... douze condeneuts do sont les uoms « suit anne toise for pour meurer la ville, les « portes et la muraille. La ville est bâtie en cares', es portes et la muraille. La ville est bâtie en cares', la lieguer et es hauter out égéne. Il en meure « seus la muraille qui est de cest quarante-quatre » seus la muraille qui est de cest quarante-quatre condées... Cette muraille était de jesse, et la jesse jesse, et la jesse, et la jesse jesse

s ville était d'or, etc. »

On pouvait se coutenter de cette prédiction;
mais on voulut cenore avoir pour garant une sibylle à qui l'on fait dire à peu près les mémes
choses. Cette persuation s'imprinu ai fortement
dans les esprits, que saint Instin, dans son Dialoque contre Tryphon, dit e qu'il en est conveun,
et que l'ésus doit venir dans cette légrusalem.

s beire et manger avec ses disciples. »

Satut Irefect se livra a pintementa è este opinion, qu'il attribue à sain le un l'Amquitie ces pareles : è Dans la nouvelle lérusalem, chaspacepe de vigne prodici du simile henches; et chaque e branche, dix mille hourgeous; chaque hourgeou, dix mille grapes; chaque grappe, dix mille agrains; chaque raisin, vingt-tinq amphores de vin; et quand un des saints vendangers cendivin; et quand un des saints vendangers cendile her un raisin, le raisin soids lui dira; Prendamoni, je suis mellier que lui v.

Ce n'était pas assez que la sibylle cût prédit ces merveilles, ou avait été témoiu de l'accomplissement. On vit, au rapport de Tertullien, la Jérusalem nouvelle descendre du ciel pendant quarante nuits cousécutives.

Tertullicu s'exprime ainsi b ; « Nous confessons « que le royaume nous est promis pour mille aus

a Irénée, i. v. chap. xxxv. b Tertuilien contre Marcion, liv. 111. e en terre, apres la résurrection dans la cité de

Cest Justique l'amour du mervilleux, ell'eruis d'intendre ci de dire des choses crirordinaires, a perverti le sens comman dans tous les temps; cetta sinsi qu'on soi nerti de la franche, quand on n'a pas cu la force. La raligion chritèenue fut d'allieurs soutement par des raisons si soldies, que tout cet amas d'errenrs ne put l'étrasiter. Ou d'agnee l'ore pur de lout et alliège, et l'Eglier parvint, par degrés, à l'état où nous la voyons au-jour buil.

#### XXXIII. DES MIRACLES.

Recenous toujours à la nature de l'homme; il vaime que l'extraordinaire; et cele est si vrai, que sibid qua le beau, le sublime est commun, il ne parall plus ni beau ui sublime. On vent de l'extraordinaire en tous genze, et on va jusqui l'impossible, l'histoire ancienne ressemble à celle de ce chou plus grand qu'une maison, et à ce pot plus grand qu'une église, fait pour cuire ce chou.

quielle idée arous-nous attachée au mot miracle, quil d'abord signifiel donce demirable? Nous avons dit : C'est ce que la nature ue peut opérer ; c'est ce qui et coutraire à toutes se lois. Aimi l'Aughis; qui promit au peuple de Londres de se mettre tout entire dans une bottelle déeux piutes annonçait un miracle. Et autréolire n'aurnit pas manquée de l'agendières qui aurisaire d'iffirmé l'accomplissement de ce prodiep, s'il en était revenu quelque chose au covent.

Nous croyous sans difficulté aux vrais miracles opérés dans notre sainte religion, et chez les Juifs, dont la religion prépara la nôtre. Nous ne parlons ici que des autres nations, et pous ne raisonuons que suivant les règles du bon sons, toujours soumises à la révétation.

Quicoque u'est pas illuminé par la foi ne peut regarder un mirace que comue une contraseunion qua lois éternelles de la nature. Il ne lui parait pas passible que Dicu dérange son propre ouvrage; ; il sait que lout est lé daus l'univers par des chaînes que rien ne peut rompre. Il sait que Dieu citant immusible, see lois le sont aussi; et qu'une roue de la grande machine ue peut à arrêter, sans que la nature entires osti d'ernappée.

Si Jupiter, en couchant avec Alenahue, fait une muit de vinsq-quarte beurse, lorsqu'il de deval (étre de douze, il est nécessaire que la terres 'arrês dans son cours, et recis immobile douze heures entières. Mais comme les mêmes phononieus du cele reparaissent la nuit auvante, il est nécessaire aussi que la lune et toutes les plantes es solent arrêctes. Voils une grande révolution dans tous les orbes cicetes en afeure d'une fomme de l'hebes en glôcies.

Un mort resuscis an bout de quedques jours; il dat que teus des parties impercepibles de no corps qui s'éxient atuablées dans l'âris, et que les reuts avaient emportées an lois, reviennent se motire chaesune à leur place; que les vers et les motires chaesune à leur place; que les vers et les motires chaesune à leur place; que les vers et les basancs de ce cadaver, rendent chaesune esq îls lais und pris. Le vers curprissés des antituilles de cet beaunts aucrent de managis par des literatibles, gas chaesunes de la compartie de la comparti

SIJ Érecécrael, qui a tout préva, tout arrangé, qui gouverne tout par de lagis immunhels, davient contraire à liu-même en renverant toutes se lois, ce ne peut être que pour l'aranisage de la nature entière. Bals il parait contradiciorée de supposer un cas oil e crèsticar et le matire de tout puisse changer l'ortro du monde pour le biens du monde, changer l'ortro du monde pour le biens du monde, arati, or al act la partécnic la partie en autre autre de la commencement : ai in cl'à pas préva. Il n'est plus bies.

Ou dit que c'est pour faire plaisir à une usiton, à une ville, à une famille, que l'Être éternel ressuscite Pélops, llippotyte, liferis, et quedques autres fameux personnages; mais il ne parail, pas vraisemblable que le maltre commun de l'univers oublie le soin de l'univers en faveur de cet llippolyte et de ce Pélops.

Plus les miracles sout incroyables, selon les faibles lumières de notre esprit, plus ils ont été crus. Chaque peuple eut tant de prodiges, qu'ils devinrent des choses très ordinaires. Aussi ue s'avisaitou pas de ujer ceux de ses voisins. Les Grees disaient aux Égyptiens, aux nations asiatiques : s Les dieux vous ont parlé quelquetois, its nous parlent tous les jours; s'ils ont combattu vingt fois pour vous, ils se sont mis quaraute fois à la tête de nos armées; si vous avez des métamorphoses, nous en avons cent fois plus que vous ; si vos animaux parlent, les nôtres out fait de très beaux discours. » Il u'y a pas même jusqu'aux Romains chez qui les bêtes u'aient pris la parole pour prédire l'avenir. Tite-Live rapporte qu'au boruf s'écria en plein marché : Rome, prenda aarde à toi. Phine, dans sou livre huitième, dit qu'un chieu parla , lorsque Tarquin fut chassé du trône. Une corueille, si l'on en croit Suétone, s'écria dans le Capitole, lorsqu'on allait assassiner Domitieu : Εσται πάντα καλώς : c'est fort bien fait . tout est bien. C'est ainsi qu'un des chevaux d'Achille, nommé Xante, prédit à son maître qu'il mourra devant Trole. Avant le cheval d'Achille le belier de Phrysus avait parié, aussi bien que les vaches de mont Olympe. Aiusi, au lieu deréfuter les fables, on enchérissait sur elles: on fesait comme ce praticeule à qui ou produissit une fausse obligation; il ne s'amusa point à pladéer; il produisit sur-le-champ une fausse quittance.

Il est vrai que nous ne voyons guère de morts ressuscités chez les Romains; ils s'en teusient à des guérisons miraculeuses. Les Grecs, plus attachés à la métempsycose, eureut beaucoup de résurrections. Ils tenaient es secret des Orientaux, de qui toutes les scleuces et les superstitions étaieut venues.

De toutes les guérisons miraculeuses, les plus attestées, les plus authentiques, sont celles de cet aveugle à qui l'empereur Vespasieu rendit la vue, et de ce paralytique auquel il rendit l'usage de ses membres. C'est dans Alexandrie que ce double miracle s'opère; c'est devant uu peuple innombrable, devant des Romains, des Grecs, des Egyptiens; c'est sur son tribunal que Vespasieu opère ces prodiges. Ce n'est pas lui qui cherche à se faire vaioir par des prestiges dout un mouarque affermi n'a pas besoiu; ce sont ces deux malades enxmêmes qui, prosternés à ses pieds, le conjurent de les guérir. Il rougit de leurs prières, il s'eu moque : il dit qu'une telle guérison n'est pas au pouvoir d'un mortel. Les deux infortunés insistent : Sérapis leur est apparu ; Sérapis leur a dit qu'ils seraient guéris par Vespasien. Enfin il se Jaisse fléchir : il les touche sans se flatter du succès. La divinité, favorable à sa modestie et à sa vertu. lui communique son pouvoir ; à l'instant, l'aveugle voit, et l'estropié marche. Alexandrie, l'Égypte et tont l'empire applaudissent à Vespasien, favori du ciel. Le miracle est consigné dans les archives de l'empire et dans toutes les histoires contemporaines. Cepeudant, avec le temps, ce miracle u'est cru de personne, parce que persoune n'a jutérêt de le soutenir.

si l'on en croit je ne sais quel écrivain de nos siècles barbares, nommé Heigaut, le roi Robert, filt de Hisques Capet, gaérit anes un avengle. Ce ment le resultation de la charle de la c

Les philosophes ont fait des miracles, comme les empereurs et les rois. On connaît œux d'Apollouios de Tyane; c'était un philosophe pythagoricieu, tempéraut, chaste et juste, à qui l'histoire ne reproche aucune action équivoque, ni aucune de ces faiblesses dont fut accusé Socrate. Il voyagea chez les mages et chez les brachmanes, et fut d'autant plus honoré partout, qu'il était modeste, donuaut toujours de sages conseils, et disputaut rarement. La prière qu'il avait coutume de faire aux dieux est admirable : « Dieux immortels , ac-· cordez-uous ce que vous jngerez convenable, et e dont nous ne soyons pas indignes. » Il n'avait uul enthousiasme ; ses disciples en eurent ; ils lui supposèrent des miracles qui furent recuelllis par Philostrate. Les Tvancens le mirent au rang des demi-dieux, et les empereurs romains approuvèreut son apothéose. Mais, avec le temps, l'apothéose d'Apollouios eut le sort de celle qu'ou décernait aux empereurs romains; et la chapelle

Les rois d'Angleterre, depuis saint Édouard jusqu'au roi Guillaume III., Brent journellement un grand miracle, celui de guérir les écrouelles, qu'aucuns médecins ne pouvalent guérir. Mais Guillaume III ne voulut point faire de miracles, et ses successeurs à cu sont abstenus comme lui. SI l'Angleterre éprouve jamais quelque grande révolution qui la replonge dans l'ignorance, alors elle aura des miracles tous les jours.

d'Apollonios fut aussi déserte que le Socratéion

élevé par les Athéuiens à Socrate.

## XXXIV. DES TEMPLES.

On n'est pas un temple aussităt qu'on reconnut un Dien. Les Arabes, tes Chaddees, te Persans, qui réréraient les astres, ue pouvaient guère avier d'abord des édifices consecrés; jils u'autent qu'a reparche le ciel, c'ésti là leur temple. Celui de Bed, b Babylone, passe pour le plus ancien de tous; mais ceut de Brama, dans l'inde, doivent être d'une autiquité plus reculée : au moins les beanns le oréchodeut.

Il est dit dans les annales de la Chine que les premiers empereurs sacrifiaient dans nu temple. Celui d'Hercule, à Tyr, ne paraît pas être des plus anciens. Hercule ne fut jamais, chez aucun peuple, qu'une diviuité secondaire ; cependant le temple de Tyr est très antérieur à celui de Judée. Hiram en avait un magnifique, lorsque Salomon, aidé par Hiram, bâtit le sien, Hérodote, qui voyagea chez les Tyriens, dit que, de son temps, les archives de Tyr ne donnaient à ce temple que deux mille trois cents ans d'antiquité. L'Égypte était remplie de temples depuis long-temps. Hérodote dit encore qu'il apprit que le temple de Vulcain, à Memphis, avait été bâti par Méuès vers le temps qui répond à trois mille ans avant notre ère ; et if n'est pas à croire que les Egyptieus eussent élevé

un temple à Vulcain, avant d'en avoir douné un [ à Isis, leur principale divinité.

Je ne puis concilier avec les mœurs ordinaires de tous les hommes ce que dit Bérodote au livre second : il prétend que , excepté les Égyptiens et les Grees, tous les autres peuples avaient coutume de coucher avec les femmes au milieu de leurs temples. Je soupçonue le texte grec d'avoir été corrompu. Les hommes les plus sauvages s'abstiennent de cette action devant des témoins. On ne s'est jamais avisé de caresser sa femme ou sa maltresse en présence de gens pour qui on a les moindres égards.

Il n'est guère possible que chez tant de nations. qui étaient religieuses jusqu'au plus grand scrupule, tous les temples eussent été des lieux de prostitution. Je crois qu'Hérodote a voulu dire que les prêtres qui habitaient dans l'enceinte qui entourait le temple, pouvaient coucher avec leurs femmes dans cette enceinte qui avait le nom de temple, comme en usaient les prêtres inifs et d'antres; mais que les prêtres égyptiens, n'habitant point dans l'enceinte, s'abstenaient de toucher à leurs femmes quaud ils étaient de garde dans les porches dont le temple était entouré,

Les petits peuples furent très long-temps sans avoir de temples. Ils portaient leurs dieux dans des coffres, dans des tabernacies. Nous avons déja vu que quand les Juis habitèrent les déserts, à l'orient du lac Aspbaltide, ils portaient le tabernacle du dieu Remphan, du dieu Moloch, du dieu Kium, comme le dit Amos, et comme le répète saint Étienne.

C'est ainsi qu'en usaient toutes les autres petites nations du désert. Cet usage doit être le plus ancien de tous, par la raison qu'il est bien plus sisé d'avoir un coffre que de bâtir un graud édifice.

C'est probablement de ces dieux portatifs que vint la contume des processions qui se firent chez tous les peuples ; ear il semble qu'on ne se serait pas avisé d'ôter un dieu de sa place, dans son temple, pour le promener dans la ville : et cette violence eût pu paraltre un sacrilége, si l'ancien usage de porter son dieu sur un chariot ou sur un braucard n'avait pas été dès long-temps établi.

La plupart des temples furent d'abord des citadelles, dans lesquelles ou mettait en sûreté les choses sacrées. Ainsi le palladium était dans la forteresse de Troie; les boucliers descendus du ciel se gardaient dans le Capitole.

Nous voyons que le temple des Juis était une maison forte, capable de soutenir un assaut. Il est dit au troisième livre des Rois que l'édifice avait soixante coudées de long et vingt de large ; c'est environ quatre-vingt-dix pieds de long sur trente de face. Il n'v a guère de plus petit édifice public : mais cette maison étant de plerre, et bâtie sur nue montagne, pouvait an moins se défendre d'une surprise; les fenêtres, qui étaieut beaucoup plus étroites au debors qu'en dedaus, ressemblaient à des meurtrières.

Il est dit que les prêtres logeaieut dans des appentis de bois adossés à la muraille,

Il est difficile de comprendre les dimensions de cette architecture. Le même livre des Rois nous apprend que, sur les murailles de ce temple, il y avait trois étages de bois; que le premier avait ciun coudées de large, le second six, et le troisième sept. Ces proportions ne sont pas les nôtres : ces étages de bois auraient surpris Michel-Ange et Bramante, Quoi qu'il en soit, il faut considérer que ce temple était bâti sur le penchant de la montagne Moria, et que par conséquent il ue pouvait avoir une grande profondeur. Il fallait mouter plusieurs degrés pour arriver à la petite esplanade où fut bâti le sanctuaire, long de viugt coudées; or, un temple dans lequel il faut monter et descendre est un édifice barbare. Il était recommandable par sa sainteté, mais non par son architecture, Il u'était pas nécessaire pour les desseins de Dieu que la ville de Jérusalem fût la plus magnifique des villes, et son peuple le plus puissant des peuples ; il n'était pas nécessaire non plus que son temple surpassát celtii des autres nations; le plus beau des temples est celui où les bommages les plus purs lui sont offerts.

La plupart des commentateurs se sout donné la peiue de dessiner cet édifice, chacun à sa manière. Il est à croire qu'aucun de ces dessinateurs n'a iamais bâti de maison. On concoit pourtant que ces murailles qui portaient ces trois étages étaut de pierre, on pouvait se défendre un jour ou deux dans cette petite retraite.

Cette espèce de forteresse d'un peuple privé des arts ne tiut pas contre Nabusardan, l'un des capitaines du roi de Babylone, que nous uommons

Nabuchodonosor. Le second temple, bâti par Néhémie, fut moins grand et moins somptueux. Le livre d'Esdras nous apprend que les murs de ce nouveau temple n'avajeut que trois rangs de pierre brute, et que lo reste était de bois : c'était bien plutôt une grange qu'un temple. Mais celui qu'Hérode fit bitir depuis fut une vraie forteresse. Il fut obligé, comme nous l'apprend Josèphe, de démolir le temple de Néhémie, qu'il appelle le temple d'Aggée. Hérode combla une partie du précipice au bas de la moutagne Moria , pour faire une plate-forme appuyée d'un très gros mur sur lequel le temple fut élevé. Près de cet édifice était la tour Antonia, qu'il fortifia encore, de sorte que ce temple était une vraie citadelle.

En effet, les Juis oserent s'y défendre contre

l'armée de Titus, jusqu'à ce qu'un soldat romain ayaut jeté une solive enflammée dans l'intérieur de ce fort, tout prit feu à l'instant : ce qui prouve que les bâtimeuts, daus l'enceinte du temple, n'étaient que de bois du temps d'lifrode, ainsi que sous Néhemie et sous Satomon.

Co I skiment de supiro cutredient un pen celte grande manificace dont par le l'asgirateur Josèphe. Il dit que l'itus, étaut eutré dans le sanciure, frafinira, et avous que sa richese passait sa renommée, il n'y a goire d'appareace qu'un empereur romain, an milleu da carrase, marchent sur des moncesux de morts, s'ammait aonsétere avec admiration nu rédicte d'entique de bons, ele qu'était co sanctiaurie; et qu'un bomme qu'un avait vu le Capible dit surgreis de la beauté d'un étomple juif. Ce temple était très asiet, assi qu'un pour avait vu le Califon d'un étomple juif. Ce temple était très asiet, assi que qu'un était de la destrict d'un étomple juif. Ce temple était très asiet, assi ce par la conservation de l'active de la destrict d'un étomple juif. Ce temple était et saiet, assi ce temple s'alont ceux d'Epièbes, d'Alexandrie, d'Anbiens, d'Olympie, de Rome.

loséphe, dans sa Déclamation contre Apion, dir qu'il ne fallait e qu'in temple aux 11úñ, parce « qu'il n'y à qu'un temple aux 11úñ, parce « qu'il n'y à qu'un Dieu. « Ce raisonamente aux sept ou buit centa taillet de part, comme tant d'antres peuples, il aurait falta qu'il s passassent ent via à voragen pour aller acardier dans os temple chapue aussée. De ce qu'il n'y a qu'un Dieu, il suit que lous les temples du moude ar oldvient d'ere d'erré qu'il lui; mais il ne suit pas que la de todours une manaries lodgiene.

D'ailleurs, commeut Josephe peut-il dire qu'il ne fallait qu'un temple aux Juifs, iorsqu'ils avaient, depuis le règne de Ptolémée Philométor, le temple assez couuu de l'Ouion, à Bubaste en Égypto?

XXXV. DE LA MAGIE.

Or "the-et que la magie P la seze de faire cequino peut fain la nature? c'est la chose impossible; un repetit fain la nature? c'est la chose impossible; un repetit fain la magi-nagalina, on mapper de Chabide. Ils en savaient plus que les autres; in encelerchaient la cause de la pluie et de beau temps; et hientat di is passòrent pour faire le beau temps; et la pluis. Ils cident atteronome; les plus ignorants et les plus bantis furent astrologous. Il u'evimental arrivals sous la conjuection de dever planetes de la pluis bantis furent astrologous. Il u'evicentente, et les satrologous étaiens in maitres évicament; et les attrologous étaiens in maitres évicament plus de satrologous étaiens in maitres évicament et de satrologous étaiens in maitres évicament et de la cautre de la companyation de la com

Ayant connu le cours de la lune, il était tout simple qu'ils la fisseut desceudre sur la terre. Ils disponsient même de la vie des hommes, soit en (esant des figures de cire, soit eu presonaçant le nom de Dieu, ou celui du diable. Clément d'Alexandrie, dans ses Sromatze, livre premier, dit que, suivant na nocien auteur, Moles prononça le nom de lhabo, ou Jeovah, d'une manière si efficace, à l'oreille du roi d'Espyle Phara Nekefr, que ce roi (hombs assa coussisses sans coursisses).

Enfin, depuis Jannès et Mambrès, qui étaient les sorciers à brevet de Pharaon, jusqu'à la maréchale d'Ancre, qui fut brûlée à Paris pour avoir tué un coq blanc daus la pleine lune, il u'a pas

eu uu seul temps sans sortilége.

La pythouisse d'Endor qui évoqua l'ombre de Samuel est assez conuue; il est vrai qu'il serait fort étrange que ce mot de Python, qui est grec, cht été counn des Juisé du tempse de Sail. Mais la Vulgate seule parlé de Python : le texte hébreu se sert du mot oé, que les Septante ont traduit par engastrimuthon <sup>1</sup>.

Revenous à la magie. Les Juifs eu firent le métier dès qu'ils firrent répandus dans le monde. Le sabbat des soriers et est une preuve parlante, et le bone avec lequel les sorcières étaient supposées accoupler vient de cet ancien commerce que les Juifs eurrent avec les boucs dans le désert; ce qui leur est reprocédidans le Léviline, chapitre synt.

- Il n'y a guère eu parmi nous de procès criminels
- de sorciers, sans qu'on y ait impliqué quelque Juif. Les Romains, tout éclairés qu'ils étaient du temps d'Auguste, s'infatuaient encore des sortiléges tout comme nous. Voyea l'églogue (vm) de Virgile, initiulée Pharmaceutria (vers 69-97-98):
  - Carmina vel cœlo posunt deducere tunam. »
     La voix de l'enchanteur fait descendre la tone.
  - e His ego sepe lupum fieri et se condere syn is
    - » Morrim, sepe animas imis exire sepuleris. » Morris, devenu loup, se cachait dans les bois : Du creux de leur tombeau j'at va sortir les ames.
- On s'étonne que Virgile passe aujonrd'hui à Naples pour un sercier : il n'en faut pas chercher la raisou ailleurs que dans cette églogue.
- Horace reproche à Sagane et à Canidia leurs horribles sortiléges. Les premières têtes de la république furent infectées de ces imaginations funestes. Sextus, le fils du grand Pompée, immola un enfaut dans un de ces enchautements.
- Les philtres ponr se faire aimer étaient une magie plus donce ; les Juifs étaient eu possession de les vendre aux dames romaines. Ceux de cette

L'auteur était trop modeste pour expliquer été par quel endroit parlait cette sorcière. C'est le même par leque in pythonises de Belphes recersait l'esprit divis, est veida poerquoi la Yulgare a traduit le mot ob par Python; elle a voulu mênager la modestile des tecleurs, qu'une traduction littérale aurait pu blesser. E. nation qui ue pouvaient devenir de riches courtiers fesaient des prophéties ou des philtres. Toutes ces extravagances, on ridicules, ou af-

Tontes ca extravagances, on rodicules, ou alfereuses, se perpichrent netz ouss, et il n'y a pas on siècle qu'elles sont décréditées. Des missionnaires aut été tout énomés de troiver ces extrargances au beut du monde; ils ont plaint les penples à qui le démon les inspirait. El h mes amis, que ne restier-vous dans votre patriel vons n'y aurier pas trouvé plus de diables, mais vous y anrier trouvé tout dantant de sotties.

Vons unjer vu des militers de miérables ases insensés pour se croire sorders, et des Juyes ensements pour es croire sorders, et des Juyes ensements miéclies et assecharbares pour les condaments en la condament de la compessar la magie, comme on a des lois sur le latend et sur le neutre: juris-prodence feable en Europe sur la magie, comme on qui l'a variable piè, cett que les expelses, vy sunt que la magietation et l'Étale le cryalent. À la magie, et de la magietation et l'Étale le cryalent. À la magie, et de son existence; par conséquent, plus ou pour-suivait les sorders, plus il éten formait. D'où ve mait une erreur a l'inneste et aj enfected ét de l'agnorance; et cela prouveque ceux qui détrompest les hommes sous leurs vériables blesséndaisers.

On a dit que le consentement de tous les bommes était nue preuve de la vérité. Quelle preuve l'Tous les peuples out cru à la magle à l'astrologie, aux oracles, aux influences de la toue. Il est fallu dire au moias que le consentement de tous les sages était, non pas une preuve, mais une espèce de probabilité. El quelle probabilité enore ! Tous les sages ne croyaien-lés pas, avant Copernie, que la terre était immobile au centre den mode?

Aucnn peuple n'est en droit de se moquer d'un antre. Si Babelia appelle Picatrix mon révérend père en diable, parce qu'on enseignait la magie à Tolède, à Salamanque et à Séville, les Espagnols peuvent reprocher aux Français le nombre prodicieux de leurs socciera.

La France est peut-être, de tons les pays, celul qui a le plos uni la crusuié est le ridicule. Il n'y a point de tribunal en France qui n'ait fait levie beaucoup de magiciens. Il y avait dans l'ancienne Rome des fous qui pensalent être sorriers; mais on ne trouva point de barbarca qui les brâtssent.

## XXXVI. DES VICTIMES RUMAINES.

Les hommes auraient été trop heureux s'ils n'avaient été que trompés; mais le temps, qui tanút corrompt les usages et tanút les rectille , ayant fait couler le sang des animaus sur les autels, des prêties, Lonchers secoultumés au song, passèrent des animaus aux hommes; et la superatition, fille dénaturée de la religiou, s'écorta de

la pureté de su mère, au point de forcer les hommes à immoier leurs propres enfants, sons prétexte qu'il fallait donner à Dieu ce qu'on avait de plus cher.

to pure care la pression de cette nature, dont la pression de consecuent de la pression del pression de la pression del pression de la pression del pression de la pression del pression de la pression del pression del pression del pression de la pression de la pression de la pression de la pression del pression de la pression de la pression del pression de la pression del pression

Ces abominables holocaustes s'établirent dans presque foncie la terre. Pausunia préend que Lycono immola le premier des victimes bumaines en Grèce. Il fallat bien que est usage fût reçe ut ut emps de la guerre de Troie, puisque Bomire fait immoler par Achille douse Trovess à l'ombre de Patrocle. Homère dui-il osé dire nue choe si horrible ? n'aurail-il par crinit de révolter tous ses lecteurs, si de tels holocaustes n'avaient pas été en usage? Tout pobre peint les memors de son poys.

usage i 10th poeto penti tes metras de sou pays.

Je ue parte pas do sacrifice d'Iphigenie, et de
celui d'Idamante, fils d'Idoménée: vrais ou fanx,
ils pronvent l'opinion régnante. On ne peut guère
révoquer en donte que les Seythes de la Tauride.
immolassent des étrangers.

Si nous descendons à des temps plus modernes, les Tyriens et les Carthaginois , dans les grands dangers, secrifiaient un homme à Saturne. On en fit antant en Italie; et les Romains est-mêmes, qui condamnèreat oes horreurs, immodèrent deux. Gaulois et deux Grees pour espire le crime d'une vestale. Plutarque confirme cette alfreuse vérilé dans ses Ductions aur les Romains.

Les Gaulois, les Germains, current cette horrible contume. Les druides brûlnient des vicimes humaines dans de grandes figures d'osier: des sorcières, chez les Romains, égorgeaient les hommes dévoués à la mort, et jugeaient de l'avenir par le plus ou le moins de rapidité du sang qui oujait de la blessure.

Se crois bien que ces sacrifices (ainent rares; s'ils avaientési fréquents, ai one avaitait des Réce annuelles, si chaque famille avait eu continuellement à craindre que les prôtres vimesent choisir la plus helle fille ou le fils ainé de la misson, pour lui arracher le cont sainéement sur une pierreconsacrée, on anarita béeutt fini par inmofer les prêtres cus-mêmes. Il est très probable que ces saints parricides en se commettaient que dans une nécessité pressante, dans les grands dangers, où les hommes sont subjugués par la crainte, et ou la fausse idée de l'intérêt public forçait l'intérêt particulior à se taire.

Cher le l'emmes, toutes les veuves ne se bridlaient pas toujours sur les corps de leurs maris. Les plus dévotes et les plus folles firent de temps imménorial et font escore cet d'onnant sacrifice. Les Seythes immolérent quelquelois sur manes de leurs laus les ollidiers les plus chéria de ce princes. Hérodoles décrit en détait la manière un corfées autour d'un clarder voyal, 'mai l'un es partit point par l'histoire que cet usage sit duré loug-temps.

Si nous lisions Unistoric des Julis écrite par un auteur d'uno autre nation, nous autroin princ à coriore qu'il y ait en ou effet un peuple fugilit d'àgipe qui soit veun peuple nuisit qu'il en molter sept ou luisit petites nations qu'il ne soit molter sept ou luisit petites nations qu'il ne des finance, les visillaire, de les enlants à la manuelle, et ne réserver que les petites filles ; que ce peuple sautat ait dép paul é son Dieus, quand l'arrait éte-assex criminel pour épurgner na seul homme dévond à l'annatisme. Nous ne croitroins pas qu'in un peuplé di abounisable etit pu exister une la terre; mais, con fait dans se livre saitoir, il duit le croire, ce faits dans se livre saitoir, il duit le croire.

Je ne traite point ici la question si ces livres out été inspirés. Notre sainte Église, qui ales Juis en borreur, nous apprend quo les livres juis out été dictes par lo Dieu créateur et père de tous les luomnes; jo ne puis en former auenn doute, ni me permettre même le moûnder raisonuement.

Il est vrai que notre faible entendomont no peut concevoir dans Dieu une autre sagesse, une autre justice, une antre bonté, que celle dont nous avons l'idée; mais entin, il a fait ce qu'il a vonlu; ce n'est pas à uous de le juger; je m'en tiens toujours au simple historique.

Les Juifs ont une loi par laquelle il leur est expressément ordonné ne n'épargner ancanc chose, aucun homme dévoué au Seigneur. « On ne pourre » le racheter, il faut qu'il meure, » dit la loi du Lévisique, au chapitro xxvii. C'est en vertu de cette loi qu'o nvoit lephté immoler sa propre fille, et le prêtre Sannel couper en morceaux le roi Aras; « Le Pentateume nous dit que dans le petit

Des critiques on I présendu qu'il n'était pas sûr que Samoel fût prêtre. Mais comment, a l'étant point prêtre, se senati-il arroyé le droit de sacres Saiel En but 8 fi se n'est pas en qualité de prêtre qu'il isamola Apaz, c'est donc en qualité de prêtre qu'il isamola Apaz, c'est donc en qualité de l'était l'assirité de on exception periporte tant de foit que les libélociens, pour presure que les prêtres ont le droit nou sesiment de la certre le roit et, mais d'en ascret d'estres, quaud

paya de Malian, qui est environ de neuf lleuecarrées, jest hacités apant trouveis cent soizante et quinze mille brébis, soizante et douze mille boufs, soizante et cut mille fines, et ternet-deux mille filles vierges, Moise commanda qu'on messcrit tous les hommes, toutes les femmes, et tous les enfants, mais qu'on gardât les filles, dont tente-deux seulement furent immodes. 'Le qu'il' y à de remarqualhe dans et dévouenens', évet de Maliantes, l'Albro, qu'il ni avait redul les plus grande services, et qui l'avait comblé de siconists.

Le meine livro nous dit que Jossé, fils de Nun, ayant passé avec sa horde la rivière de Jouchain a syant passé avec sa horde la rivière de Jouchain se les muss do fetelos divendos à l'anathème; il tat l'est de la companie de la companie de la companie de principal de la companie de la companie de la companie de principal de la companie de la companie de pue le même Jouch de vous à la ment doute mille habitante de la ville de Hai qu'il immola au Seipour trente et un roid du pays, tous soumés l'anathème, et qui furent pendus. Nous à vous rieu pour principal de la companie de la companie de la companie de se assassinais religieux dans nos derniers temps, si en 'est pend-dre la Sint-Barthémie de las passerses d'Irabai.

Ge qu'il y a le triste, c'est que plusieurs personnes doutent que les fails éant trauvei st cent, sonnes doutent que les fails éant trauvei st cent, sonnes de contra que le personne en doute de millé dies proclès des las le tillage d'un décert au millée des rochers; et que personne ne doute de Saint-Barthéeni. Mais ne escous de répéter combien les lumières do notre raison sont impuisants pour nous échiere un les étranges rénements de l'antiquité, et sur les raisons que Dieu, mattre de la vie et de la mort, pourtif avoir de

ceux qu'ils ont ciuts les premiers ne leur conviennent plus, et même de traiter les rois indociles , comme le doux Samuel a traité l'imple Ares? K

e traité l'impie Agag? K. \* On a prétendu que ces tre nte-deux filles farent seulement destinées au service du tabernacle ; mais si on lit attentirement le livre des Nombres, en cette histoire est rapportée, on verra que le sens de Voltaire est le plus uaturel. Les Israélites avaient massacré tous les males en état de porter les armes , et u'avaient réservé que les frames et les enfants. Moise leur en fait des reproches viulents; il leur ordonne de sang-froid, plusieurs jours après la bataille, d'égorger les enfants mâles et toutes les femmes qui na sont pas vierges. Après evoir commandé le meurtre, il prescrit aux meurtriers la méthode de se purifier. Il a oublié sculement de nous transmettre la manière dont les Juifs s'y prenaient pour distinguer une vierge d'une fille qui se l'était pas. Ainsi, li est clair que l'on peut, sans faire injure au caractère de Moise, eroire qu'après avoir ordonné le massacre de quarante mille , tant enfanta males que femmes , il n'a pas hésité à ordonner le sacrifice de trente-deux fill Comment Imagine-t-on que les Juifs sient pu consacrer au service du tabernacle trente-deux filles étrangeres et idolâtres? D'ailleurs la portion des prêtres avait été régiée à part, et ils ne se seraient pas contentés de trente-deux vierges. (Voyez paragraphe xix de l'ouvrage intitulé : Un Chretien contre six Juifs, dans les Melanges, aunée 1776 | K.

choisir le peuple juif pour exterminer le peuple cananéeu.

cananceu. XXXVII. DES MYSTÈRES DE CÉRÈS-ÉLEUSINE.

Dans le chaos des ruperstitions populaires, qui aurient fait de proque tout le globe un saus repaire de bêtes férons, il y ent me lustitution sultaire qui empôche une partie de garer humais de tomber dans un entier a heruissement; ce fut celle den paylères et des explaions. Il esti impossible qu'il ne se trouvit des espeits dons et sagres parmie and de hon crede, e, qu'il n'y qu'il de philosophes qui téchassent de rameuer les hommes à la raison et à la morale.

Ces sages se servirent de la superstition même pour en corriger les abus énormes, comme on emploie le cour des vipères pour guérir de leurs morsures; ou mêla beaucoup de fables avec des vérités utiles, et les vérités se soutinreut par les fables.

On ne connaît plus les mystères de Zoroastre. On sait peu de chose de ceux d'isis; mais nous ne pouvons douter qu'ils n'anuonçassent le grand système d'une vie future, car Celse dilà Origène, livre vun: « Yous vous vanted de croir des peines « éternelles; et tous les ministres des mystères » ne les annopériert-ils pas aux initiés? »

L'unité de Dieu était le grand dogme de tous les mystères. Nous avons encore la prière des prêtresses d'Isis, couservée dans Apulée, et que j'ai citée en parlaut des mystères égyptiens.

Les circimionies mystérieuses de Ciris farrent une mitation de celles d'isis. Cour qui avient commis des crimes les confensaleut et les expisient: o péausit, ou se purifiait, or donnail l'aumône. Toutes les cirémonies étaient tenues secrètes, cous la religion de serment, pour les rendre plus vénérables. Les mystères se célébraleut la mui pour inspière une sainte horreur. Ou y représentait des espèces de tragédies, dont le spectacle fait aux years teloubeur des justes et les peines des méchants. Les plus grands hommes de l'auti-tait aux years teloubeur des justes et les peines des méchants. Les plus grands hommes de l'auti-quié, les Pitaton, les Giéron, ou flait l'étogs de ces mystères, qui n'étaieut pas encore dégénérés de leur practé première.

De très savants hommes ont prétendu que le sittème livre de l'Énziée ves que la peinture de ce qui se pratiquait dans ces spetacles si secrets et si renomnés. Virgile u'y parle point, à la vérité, du Demiourgus qui représentait le Créateur; mais il fait voir dans le vestibule, dans l'avantscène, les endatu que leurs parenta avaient laissée périr, et c'était un avertissement aux pères et mères.

e Continuo audita roces, ragitus et ingens, etc. » Yeae, facide, liv. rc. + 4s6.

Eusuite paraissait Minos qui jugeait les morts. Les méchauts étaient entralués dans le Tartare, et les justes couduits dans les Champs-Elysées, Ces jardins étaient tout ce qu'on avait inventé de mieux pour les homnies ordinaires. Il u'y avait que les héros deml-dieux à qui on accordait l'honneur de monter au ciel. Toute religion adopta un jardiu pour la demeure des justes; et même, quand les Esséniens, chez le peuple juif, recurent le dogme d'une autre vie, ils crurent que les bons iraient après la mort dans des jardins au bord de la mer : car, pour les pharisieus, ils adoptèrent la métempsycose, et non la résurrection. S'il est permis de citer l'histoire sacrée de Jésus-Christ parmi tant de choses profanes, nous remarquerons qu'il dit au voleur repentant : « Tu seras aujourd'hula avec moi dans le jardiu a. a 11 se conformait eu cela au langage de tous les hommes.

Les mystères d'Éleusine devinrent les plus célèbres. Une chose très remarquable, e'est qu'on y lisait le commencement de la théogonie de Sanchoniathon le Phéuicien; c'est une preuve que Sanchoniathon avait annoncé un Dieu suprême. créateur et gouverneur du monde. C'était douc cette doctrine qu'on dévoilait aux initiés imbns de la créauce du polythéisme. Supposons parmi nous un peuple superstitieux qui serait accoutumé dès sa tendre enfance à reudre à la Vierge, à saint Joseph, et aux autres saints, le même culte qu'à Dieu le père ; il serait peut-être dangereux de vouloir le détromper tout d'un coup; il serait sage de révéler d'abord aux plus modérés, aux plus raisonnables, la distance influie qui est entre Dieu et les créatures : c'est précisément ce que firent les mystagogues. Les participants aux mystères s'assemblaieut dans le temple de Cérès, et l'hiérophante leur apprenait qu'au lieu d'adorer Cérès conduisant Triptolème sur un char trainé par des dragons, il fallait adorer le Dieu qui uourrit les hommes, et qui a permis que Cérès et Triptolème missent l'agriculture en honneur.

Cela est si vrai, que l'hiérophante commençait par réciter les vers de l'ancien Orphée : « Mar-« chez dans la voie de la justice, adorez le seul « maltre de l'univers; il est un; il est seul par ulu-même, tous les êtres lui doivent leur existence; il agit dans eux et par eux; il voit tou; et lamais il n° étér u des reux mortelés.»

l'avoue que je ne conçois pas commeut Pausanias peut dire que ces vers ue valent pas seux d'Homère; il faut convenir que, du moins pour le sens, ils valent beaucoup mieux que l'Héade et l'Odussée entières.

Il faut avouer que l'évêque Warburtou, quol-

. Luc , chap. until.

que tris lajunte dans plusieurs de ses décisions austeinens, donne bencacop de force à tout ce que je viens de dire de la nécessité de cacher le donne de l'unité de bien à un peuple enablé du la décime de l'unité de bien à un peuple enablé du le jeune Arklième, autra assisté à ces mydres, ne lit aucome difficulté d'Insulter aux statues de Jeunes Arklième, avant assisté à ces mydres, en lit aucome difficulté d'Insulter aux statues de Mercure, dans une partie de délianche avec planieurs de ses anis, et que le peuple en fareur de-unuel à trocollamental of Arklième.

Il fallait donc alors la plus grande discrétion pour ne pas choquer les préjugés de la multitude. Alexandre lui-même (si cette anecdote u' est pas apocryphe), ayaut obteuu en Égypte, de l'hiérophante des mystères, la permission de mandre à sa mère le socret des initiés, la conjura en même temps de brûler sa lettre après l'avoir lue, pour ue pas irriter les Grees.

Ceux qui, trompés par un faux zèle, ont préteadu depuis que ces mystères u étaient que des débauches infâmes, devaient être détrompés par le mot même qui répond à initiés: il veut dire qu'ou commencait une nouvelle vie.

Une preuve encore sans réplique que ces unytieres n'étaiset ciblelés que pour insigher la vertie aux hommes, c'est la formule par laquelle on congolialt lassemblée. On pronosque, cher les congolialt lassemblée. On pronosque, cher les pates, vielles et soyer purs. (Warburton, lég, atplies, vielles et soyer purs. (Warburton, lég, atque l'empereur Névon, coupsilé de la mort de sa mêre, apeu dit or recul à ces muréres quand li voipage dans la Gréce : le crime édait trop-fenorme; c, tout empereur qu'il était, les littées n'amaient par vendr l'admettie. Zodans dit seast que Comlangent le parlier et l'absonirée de se particidés.

Il y avait donc en effet chez les peuples qu'on nomme paiens, speniis, idolters, uue religion très pure; tandis que les peuples et les prêtres avaient des usages honleux, des cérémonles puériles doctrines ridicutes, et que même ils versaient quelquefois le sang humaiu en l'honneur de quelques dieux imaginaires, méprisés et décesée par

Gotto religion pure consistait dans l'aven de l'existence d'un Diesa suprème, de sa providence et de sa jostice. Ce qui défigurait ces myatires, c'étals, ai fi une coro l'estrullen, le dérimonie de la régénération. Il fallait que l'inité parât resur-nece d'un d'estal enbraner. On la présentait une consens. Il a fossible et souveau germe de vie qu'il d'estal embraner. On la présentait une consens. Il a fossible au préser plantait neue consens. Il a fossible au prése; plantait neue de faraper, réginait assais de touber mort; après ouil l'arantissait resoutifer. Il y a conpre cher

les francs-maçons na reste de cette aucienne cérémonie.

Pausanias, dans ses Arcadiques, nous apprend que, dans plusieurs temples d'Élensine on flagellait les pénitents, les initiés; coutume odiense, introduite long-temps après dans plusieurs églises chrétiennes 1. Je ne doute pas que dans tous ces mystères, dont le fond était si sage et si utile, il n'entrât beaucoup de superstitions condamuables. Les superstitions conduisirent à la débauche, qui amena le mépris. Il ue resta enfin de tous ces anciens mystères que des troupes de guenx que nous avons vus, sous le nom d'Egyptiens et de Bonèmes, courir l'Europe avec des castagnettes; danser la danse desprêtres d'Isis : vendre du boume : guérir la gale et en être couverts ; dire la bonue aventure , et voter des poutes. Telle a été la fiu de ce qu'on a eu de plus sacré dans la moitié de la terre conque.

XXXVIII. DES JUIFS AU TEMPS OU ILS COMMEN-CÈRENT A ÈTRE CONNUS.

Nous toucherons le moins que nous pourrons à ce qui est divin dans l'histoire des Juifs ; ou, si nous sommes forcés d'en parler, ce n'est qu'autant que leurs miracles ont un rapport essentiel à la suite des événements. Nous avons pour les prodiges continuels qui signalèrent tous les pas de cette nation, le respect qu'ou leur doit : nous les crovous avec la foi raisonnable qu'exige l'église substituée à la synagogue ; nous ne les examinous pas; nous nous en tenons toujours à l'historique. Nous parlerons des Juifs comme nous parlerions des Scythes et des Grecs, en pesant les probabilités et en discutant les falts. Persouue au monde n'avant écrit leur histoire qu'enx-mêmes avant que les Romains détruisissent teur petit état, il faut ne consulter que leurs annales.

Cette nation est des plus modernes, à ne la regarder, comme les autres peuples, que depeis temps où elle forme un établissement, et où elle possièle une capitale. Les Juifs ne paraissent considérés de leurs voisins que du temps de Salomon, qui était à peu près cettu d'Hésiode et d'Homère, et des premiers archontes d'Abbines.

Le nom de Salomoh, ou Soleinian, est fort consu des Orientaux; mais celui de David no l'est point; de Sauli, encore moinst. Les Julis, avant Saûl, ne paraissent qu'une horde d'Arabes du déert, si pou puissants, que les Phéniciens les traitaient à peu près comme les Lacolétimonlems traitaient les foltes. C'étaient des seclaves aux-

 Pausanias ne dii pas positivemeni que les coups de verges ne fussent que pour les initiés; mais il serait pietasan d'umagiore que les petiere d'Albense cussent cu le droit de frapper de verges tous ceux qu'ils rancontraleni. Passe pour les initiés et les dévoies. K. quels il rédait pas permis d'avoir des armos : lis n'avoirant pas de profut de dogre le cer, pas même cels d'aquiser les sois de leurs charruss et le cels d'aquiser les sois de leurs charruss et le tranchant de leurs copferts il flallai qu'ils allassent à leurs maîtres pour les moiodres ouvrages sent à leurs maîtres pour les moiodres ouvrages de Cette speix. Le suit de léchernet dans le livre de Samuel, et lis ajouteut qu'ils n'avaient ni gére de Samuel, et lis ajouteut qu'ils n'avaient ni gére de Samuel, et lis ajouteut qu'ils n'avaient ni gére de Samuel, et lis ajouteut qu'ils n'avaient ni gére de Samuel, et lis ajouteut qu'ils n'avaient ni de samuel, et la font de l'annéer de la font la profus de l'annéer de l'annéer d'illistims, journées oil il est rapport que Sai fit serment d'immoler un Sciapeur celui qui aurait mangé produit le conhait.

Il est vrai qu'avant cette bataille gagnée sans armes il est dit, an chapitre précédent a, que Saul, avec une armée de trois cent trente mille hommes, défit entièrement les Ammonites; ce qui semble ue se pas accorder avec l'aveu qu'ils n'avaient ni javelot, ni épée, ni aucune arme. D'ailleurs, les plus grands rois ont eu raremeut à la fois trois cent treate mille combattants effectifs, Comment les Juifs, qui semblent errauts et opprimés dans ce petit pays, qui u'ont pas une ville fortifiée, pas une arme, pas une épée, out-ils mis en campagne trois cent trente mille soldats? il y avait là de quoi couquérir l'Asie et l'Europe. Laissons à des auteurs savauts et respectables le soin de concilier ces contradictions apparentes que des lumières supérieures font disparaître ; respectons ce que nous sommes tenus de respecter, et remontons à l'histoire des Juifs par leurs propres écrits.

#### XXXIX, DES JUIFS EN ÉGYPTE.

Les annales des Julis disent que cette nation habitais une les comands of l'Egipt e anna les temps habitais une les comands of l'Egipt e anna les temps limorès; que som séjour était dans le petit pays de Gones, on Genes, vers le mont Casin et le les Sirion. C'est fa que sont ecore les Arabes qui viennent en hirer patric leurs troupeux dans la Basse-Egrate. Cette nation n'était composée que d'une seude familie, qu'i, en deux cert diruq anuées, produisit un peuple d'environ trois militons de pereinnes; en, pour forurir à tix cest millie combattants que fa Cenère compte au sortir de la Perinnes des Bennes, des Bienes de cla vieilnitare, cet un den mirrelle que file de des vieilmature, cet un den mirrelle que file ta después la contract de un den mirrelle que file ta después faire en freue de l'action.

C'est en vain qu'une foule de savants hommes a'étonne que le roi d'Égypte uit ordonné à deux sages-femmes de faire périr tous les enfauts milles des Hébreux ; que la lille du roi, qui demeurait à Memphis, soit venue se baigner loin de Memphis, dans un bras d'n Nil, oit jamais personne ne se Il disputent sur les dix plaies d'Égypte; ils disent que les magicieus du royaumene pouvient faire les mêmes miracles que l'estroyé de Dies; et que si Dieu leur donuait ce pouvoir, il semblait agir contre lui-même. Ils prétendent que Moise ayant changé tottes les caux en sang, il ne restail plus d'esur pour que les magiciens pussent faire la même métamorblasse.

Ils demandest comment Pharson pot poursuivre les Julis acce une exaveliere unabreuse, après que tous les chevaux céalent morts dans les ciuquième, sikisiene, petième et distinere plaies. Ils demandent pourquoi six cent mille combatais s'entièrent à paut Dieu à levri cle, réporavait combattre avec avantice des Égyptiens dont tous promiser-sois avaient des frappés de mort. Ils les promisers sois avaient des frappés de mort. Ils la fertile Égypte's sou peuple chéri, au lieu de la lite errere quarante ans daux d'affrant déserts.

On n'a qu'ane seule réponse à toutes ce solicition sans somme, et exter frojonne et: Dieu la vouls, l'Églie le revoi, et nous devous le coire. Gest en qui octue la facie la la vouls, l'Églie le revoi, et nous devous le coire. Choque propile a se prodier; mais faut et procedure le revoire de la voule de la voule de la commentation de l

# XL. DE MOÎSE, CONSIDÉRÉ SIMPLEMENT COMME CHEF D'UNE NATION.

Le maître de la nature donne seul ja force au bran qu'il dispuse choisir. Tout est surrasture d'ans une seul la regrede comme nu pocrette de la comme de la comme nu potroit de la comme de la comme de la comme nu potroit de la comme de la comme de la comme nu potroit de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la comme del la

baigne à cause des crocodiles. C'est en vain qu'ils font des objections sur l'âge de quatrevingts ans auquel Molse étalt déjà parvenu avant d'entreprendre de conduire un peuple entier hors d'esclavage.

a I. Rois, chap. x1, v. 8, 11

de Sinal, de Pharau, de Cokl-Barné, et à le voir rétrograde jusque vers l'endroit d'ôu li était parti, il serait difficile de le regarder comme un grand capitaine. Il cut à la tête de siz cent mille combattaints, et il ue pourroit si au vêtement si la a tabistance de ses troupes. Dies fils tout, fileu remolie la tout; il nourrit, il vêtit le peuple par en mirates. Nuice n'est donc rien pri Un-hiner, quilé que par le la bas du Tout-l'uissant; aussi nous se censidérons en lui que l'homme, et neu le ministre de Dies. Sa personne, en cette qualité, est l'objet d'une recherche plus sublime.

Il veut aller au pays des Cauanéens, à l'occideut du Jourdain, dans la contrée de Jériche, qui est, dit-on, un bou terroir à quelques égards; et, au lieu de prendre cette route, il tourne à l'orient, eutre Esiengaber et la mer Morte, pays sauvage, stérile, bérissé de montagnes sur lesquelles il ne erolt pas un arbuste, et où l'on ne trouve point de fontaine, excepté quelques petits puits d'eau salce. Les Cananéeus ou Phéniciens, sur le bruit de cette irruption d'un peuple étranger, viennent le battre dans ces déserts vers Cadès-Barné. Commeut se laisse-t-il battre à la tête de six cent mille soldats, dans un paysqui ne contient pas aujeurd'hui deux ou trois mille habitants? Au bout de trente-neuf ans il remporte deux victoires; mais il ne remplil aucun ebjet de sa légation : lui et son peuple meurent avant que d'avoir mis le pied dans le pays qu'il voulait subjuguer.

Un législateur, selou nos notions communes, doit se faire nimer et craindre; mais il ne doit pas pousser la sévérité juaqu'à la barbarie : il ne doit pas, au lieu d'infliger par les ministres de la loi quelques supplices aux coupablès, faire égorger au hasard une grande partie de sa utalou par l'autre.

Se pourai-il qu'il l'âge de près de six-rings saux Meles, n'étau coudit que par lui-men, cût été si inhumain, si endurei au carrange, qu'il été commandé aux l'étée de massacres, aus addistinction, leurs-frères, jusqu'au nombre de vingt-trois mille, leurs-frères, jusqu'au nombre de vingt-trois mille, autre d'aux light d'aux l'aux l'aux

Moise avait épousé une Madianite, fille de Jéthro, grand-prétre de Madian, dans l'Artile Pétrée; Jéthro l'avait combié de hiendist; liui avait domn son ils pour lui servir de guide dans les décerta : par quelle cruauté opposée à la politique ( à ne juger que par nos faibles notious) Moise aurait-il pu lumneler vingt-quate mille hommes de sa nation, sous rétet au o'na trovir un Juifocouché. arc une Madianie? El comment peu-lon dire, parèce efeonante boucleries, que Melas étais e le plus doux de tous les hommes ? « Arousas el le plus doux de tous les hommes ? « Arousas el mainte de la nature. Mais si nous considérons la ration el la nature. Mais si nous considérons de la nature. Mais si nous considérons parties de l'internative de desenies el des ven-genaces de Diris, bout change slore à nou yeux; ce n'est point en la menta qu'al gié ne homme, c'est en l'est point de la menta qu'al gié ne homme, c'est qu'al de l'est partie de l'est partie

Si Meise avait institué sa religion de lui-même, comme Zoroastre, Thaut, les premiers brames, Numa, Mahomet, et tant d'autres, nous pourrions lui demander pour quoi il ne s'est pas servi dans sa religiou du moyen le plus efficace et le plus utile, pour mettre un frein à la cupidité et au crime : pourquel il n'a pas annonce expressement l'immortalité de l'âme , les peines et les récompenses après la mort : dogmes recus dès long-temps eu Egypte, eu Phénicie, en Mésopotamie, eu Perse, et dans l'Inde. « Veus avez été instruit, lui dirlonsa nous, dans la sagesse des rgyptiens; vous êtes « législateur, et vous négligez absolument le dogme a principal des Égyptiens, le dogme le plus néces-« saire aux hommes, croyance si salutaire et si a sainte, que vos propres Juifs, tout grossiers « qu'ils étaient, l'ont embrassée long-temps après « vous : du meins elle fut adoptée eu partie par « les Esséniens et les Pharislens, au bout de mille a années a

Cette objection accabiantecoutre un législateur crimaire tombe et perd, comme nu voit, toute sa force, quand il 'capit d'une lel donnée par Dieu même, qui, ayant daigné étre le roit de peuple juif, le punissait et le récompensait temporellement, et qui ne voubil in viréelre la consuissance de l'anne, et les supplices éternée de l'enfer, que dans les temps marqués par ses main, ches le peuple juif, est le combié de l'increr; tout ce qui et d'une et l'anne et l'enfer que de did n'et est a-dressus de sons failés idées : l'un et l'autre uous réduisent toujeurs au sinence.

puls d'ut rettere de la temme d'une réince protinée qui ent jourse le prévanteme de l'histoire l'une qui ent jourse le prévanteme de l'histoire jump à donter qu'il r'air en un Moire, us tie, qu'à tout profigieus depuis son bercras fissqu'à son sepuère, leur a paru une limitation des nomineus fables arrabe, et particultèrement de celle de l'ancien Bacchus - ils ue savont en quel temps piacre Melse; le nem même du l'Barron, ou roi d'Éxpte, seus lequel on le fait virre, est licosona, vili nomment, uulle traces ue vous

a Voyez ci-devant l'article Baccurs, nº XXVIII.

resteut du pays dans lequet on le fait vorager. Il leur paralt impossible que Moite di gouverné deux ou trois millions d'hommes, pendant quarante ans, dans des déserts inhabitables, où l'outroure à peine aujourd'hai deux ou trois hordes vagabondes qui ne component pas trois à quatre mille hommes. Nous sommes bien lois d'adopter co sestiment féméraire, qui saperait tous les fondements de l'ancienne histoire du presple luit.

Nous u'adhérons pas non plus à l'opinion d'Aben-Esra, de Maimonide, de Nugnès, de l'auteur des Cérémonies judaiques; quoique le docte Le Clere, Middletou, les savants conuus sous le titre de Théologiens de Hollande, et même le grand Newtou, aient fortifié ce sentiment. Ces illustres savants prétendent que ni Moise ni Josué ue purent écrire les livres qui leur sout attribués : ils disent que leurs histoires et leurs lois auraieut été gravées sur la pierre, si en effet elles avaient existé; que cet art exige des soins prodigieux, et qu'il u'était pas possible de le cultiver dans des déserts. Ils se fondeut, comme on peut le voir ailleurs, sur des anticipations, sur des contradictions apparentes. Nous embrassons, contre ces grands hommes, l'opinion commune, qui est celle de la Synagogue et de l'Église, dont nous reconnaissons l'infaillibilité,

Ce u'est pas que nous osions accuser les Le Clerc. les Middletou, les Newton, d'impiété; à Dieu ne plaise! Nous sommes convaiucus que si les livres de Moise et de Josué, et le reste du Pentateuque, ne leur paraissaient pas être de la maiu de ces héros israélites, ils n'eu ont pas été moins persuadés que ces livres sout inspirés. Ils recounaissent le doigt de Dieu à chaque ligne dans la Genèse. dans Josue, dans Samson, dans Ruth, L'écrivain juif n'a été, pour ainsi dire, que la secrétaire de Dieu; c'est Dieu qui a tout dieté. Newtou sans doute u'a pu penser autrement : on le sent assez, Dieu uous préserve de ressembler à ces hypocrites pervers qui saisissent tous les prétextes d'accuser tous les grands hommes d'irréligion, comme on les accusait autrefois de magie l Nous croirions non seulement agir contre la probité, mais insulter cruellement la religiou chréticaue, si nous étions assez abandounés pour vouloir persuader au public que les plus savants hommes et les plus grands génies de la terre ne sout pas de vrais chrétiens. Plus uous respectons l'Eglise, à laquelle nous sommes soumis, plus nous pensons que cette Église tolère les opinions de ces savants vertueux avec la charité qui fait son caractère.

XLI. DES JUIFS APRÈS MOÏSE, JUSQU'A SAÜL.

Je ue recherche point pourquoi-Josuah ou Josué,
capitaine des Juifs, fesant passer sa horde de l'orient
du Jourdain à l'occident, vers Jéricho, a besoin

que Dieu suspende le cours de ce fleuve, qui n'a pas en cet eadroit quarante pieds de largeur, sur lequel il édait si aisé de jeter un pont de planches, et qu'il était plus aisé encore de posser la gué. Il y avait plusieurs gués à ecte rivière; témoiu cetul auquel les Israélites égorgèrent les quarante-deux mille laraélites qui ne pouvaient prononcer Shiboleth.

missister qui su production production. Autocoleta, consocienta, con est trampetier; ce most de nouversus production gone Dieu daigne faire en faveur du pouple dout il s'est décine le no; c'ent ners pas du ressort de l'histoire. Le n'exansine point de quel droit Josse vantai déviruire des villages qui n'avaient jamais entendu patier de lui. Les buis dissistent : « Nous entendu patier de lui. Les buis dissistent : « Nous une de l'autocoleta de

Fabricias et Holstenius se sont fait l'objection suivante; Que dirich ous un Norvégies venait en Allemagne avec quelquise centaines de ses compationes, et diani aux Allemands; et 19, quatrevents aus qu'un houme de notre pars, ills d'un poider, voyagen près de Vience; ainsi l'Autriche pous appartient, et nous venous lout massocrer au nom de Seigeur? L'es mêmes autreurs considérent que le temps de Jouen n'est pas le nôtre; que ce in et pas à nois porter un aux profines dans les des punis printings, et autroct que Dien aux li che pour les présides de Calanciera par les nature des punis précisé des Calancieras par les nature des justices.

Il est dit qu'à peine Jéricho est sans défense, que les Juits immolent à leur Dieu tous les habilants, vieillards, femmes, filles, enfants à la mamelle, et tous les auimaux, excepté une femme prostituée qui avait gardé chez elle les espions juits, espions d'ailleurs lautiles, puisque les murs dévaient tomber au son des trempettes. Pourquoi tore aussi tous les auimaux qui gouvrieut sevrir l'a

A l'égard de cette femme, que la Fulgate appelle meretriz, a paparemment elle mena dépuis une via plus honnête, puisqu'elle fat aleute de David, et même du Sauveur des chrétiens qui ont succédé aux Lills. Tous ces évérementssont des ligures, des prophéties, qui annoncent de loiu la loi de gréce. Ce sont, emocre une fois, des mystères auxquels sons se docchons pas.

Le liur mêtre de Josué rapporte que ce chef, s'étant re liur mêtre d'une partie du pays de Canaan, fis pendre ses rois au nombre de treute-un; c'est-dire treute-un chefs de bourgades, qui arnient soci dérendre leurs foyers, leurs fecunes et leurs enfants. Il faut se prosterner lei devant la Providence, qui c'hilliait les péchés de ces rois par le galar ed Josué.

Il u'est pas bien étonnant que les peuples voisius.

se reunissent contre les Juifs, qui, dans l'esprit des peuples aveuglés, ne pouvaient passer que pour des brigands exécrables, et non pour les instruments sacrés de la vengeauce divine et du futur salut du genre humain. Ils furent réduits en esclavage par Cusan , roi de Mésopotamie. Il v a loin . il est vrai , de la Mésopotamie à Jériche ; il fallait donc que Cusan eut conquis la Syrie et une partie de la Palestine. Quoi qu'il en soit, ils sont esclaves buit années, et restent eusuite soixante-deux ans sans remucr. Ces soixante-deux ans sont nne espèce d'asservissement, puisqu'il leur était ordonné par la loi de prendre tout le pays depuis la Méditerranée jusqu'à l'Enphrate: que tont ce vaste pays \* leur était promis, et qu'assurément ils auraient été tentés de s'en emparer s'ils avaient été libres. Ils sont esclaves dix-huit années sous Églon, roi des Moabites, assassiné par Aod : ils sont ensulte, pendant vingt aunées, esclaves d'un peuple canancen qu'ils ne nomment pas, jusqu'au temps où la prophétesse guerrière, Débora, les délivre, Ils sont encore esclaves pendant sept aus jusqu'à Gédéon.

Ils sont esclaves dix-buit ans der Phéniciens, qu'ils appellent Philistins, jusqu'à A-phél. Ils sont encore cetalves der Phénicieus quarante années jusqu'à Sail. Ce qui peut confondre notre jugemeut, c'est qu'ils étaient esclaves du temps même de Samson, pendant qu'il soffisait à Samson d'ane simple ank-boire d'ane pour ture mille Philistins, et que Dieu opérait, par les mains de Samson, les plus étonnattes prodies.

Arrètons-nous ici un moment pour observer combies de Julis furent exterminés par leurs propres frères, ou par l'ordre de Dien même, depuis qu'ils errèrent dans les déserts, jusqu'au temps où ils eurent un roi élu par le sort.

Les Lévites , après l'adoration

| Les Lévites, après l'adoration      |         |     |
|-------------------------------------|---------|-----|
| dn veau d'or, jeté en fonte par le  |         |     |
| frère de Moise, égorgeut            | 25,000  | Jui |
| Consumés par le feu, pour la        |         |     |
| révolte de Coré                     | 250     |     |
| Égorgés pour la même révolte        | 14,700  |     |
| Égorgés pour avoir eu com-          |         |     |
| merce avec los filles madianites. , | 24,000  |     |
| Égorgés au gué du Jourdain,         |         |     |
| pour n'avoir pas pu prononcer       |         |     |
| Shiboleth                           | 42,000  |     |
| Tués par les Benjamites qu'on       |         |     |
| attaquait                           | 40,000  |     |
| Beujamites tués par les autres      |         |     |
| tribus                              | 45,000  |     |
| Lorsque l'arche fut prise par les   |         |     |
| Philistius, et que Dieu, pour les   |         |     |
| A reporter.                         | 488 950 |     |

. Genése, chap. IV, v. 18; Deutéronome, chap. t, v. T.

ponir, les ayant affligés d'hémorholdes, lis ramehereut l'arche à Bethsamès, et qu'ils offirirent au Seigneur cinq anus d'or et citaq rasd'or; les Bethsamites, frappes de mort pour avoir regardé l'arche, au nombre de. 50,070

Somme totale. . . . 239,620 Juifs.

Report . . . 188,950

Voilà deux cent trente-neuf mille vingt Juifa exterminés par l'ordre de Dieu même, ou par leurs guerres civilles, sans compter ceux qui périrent dans le désert, et ceux qui monrurent dans les batailles contre les Cananéens, etc.; ce qui peut aller à olus d'un million d'hommes.

Si on jugealt des Julis comme des autres nations, on ne pontrait ouncervier comment les enfants de Jacob aurniert pu produire une rece savernombreuse pour supporter une telle perte. Mais Dieu qui les conduisalt, Dieu qui les époruvait et les punissalt, rendit este nation al differente en tout des autres hommes, qu'il faut la regarder avec d'autres yez que ecut dont ou examine lo reste de la terre, et un point juger de ces événements comme on jug des événements ordinante.

# MLII. DES JUIFS DEPUIS SAUL.

Les Juifs ne paraissent pas jonir d'un sort plus heureux sous leurs rois que sous leurs juges.

Leur premier roi, Saul, est obligó de se donner la mort. Isboseth et Miphiboseth, ses fils, sout assassinés.

David livre aux Gaboonites sept petits-fils de Saúl nour être mis eu croix. Il ordonne à Salomon son fils de faire mourir Adonias son antre fils , et son général Joab. Le roi Asa fait tuer une partie du peuple dans Jérusalem, Baasa assassine Nadah, fils de Jéroboam, et tous ses parents, Jehu assassine Joram et Ochoslas, soixante et dix fils d'Achab, quarante-deux frères d'Ochosias, et tous leurs amis. Athalie assassine tous ses petits-fils, excepté Joas; elle est assassinée par le graud-prôtre Joiadad. Joas est assassiné par ses domestiques, Amasias est tué. Zacharias est assassiné par Sellum, qui est assassiné par Manahem, loquel Manahem fait fendre le ventre à toutes les femmes grosses dans Tapsa. Phacéia, fils de Manahem, est assassiné par Phacée, fils de Roméli, qui est assassiné par Ozée, fils d'Éla, Manassé fait tuer un grand nombre de Juifs, et les Juifs assassineut Ammon, fils de Manassé, etc.

An milien de ces massacres, dix tribus enlevées par Salmanasar, roi des Babylonieus, sont esclaves et dispersées pour jamais, excepté quelques considérable.

manœuvres qu'on garde pour cultiver la terre. [

Il reste encore deux tribus, qui blentôt sont esclaves à leur tour pendant soixante et dix ans : au hout de ces soixante et dix ans, les deux tribus obtiennent de leurs vainqueurs et de leurs maîtres la permissien de retourner à Jérusalem. Ces deux tribus, ajusi que le peu de Jujfs qu' peuvent être restés à Samarle avec les nouveaux habitants étrangers, sont toujeurs sujettes des rois de Perse.

Onand Alexandre s'empare de la Perse, la Judée est comprise dans ses conquêtes. Après Alexandre, les Juifs demeurèrent soumis tantôt aux Séleucides, ses successeurs eu Syrie, tantôt aux Ptolémées, ses successeurs en Égypte; touleurs assujettis, et ue se soutenant que par le métier de courtiers qu'ils fesaient dans l'Asie. Ils obtinrent quelques faveurs du roi d'Égypte Ptolémée Épiphaues. Un Juif, nommé Joseph, devint fermier-général des impôts sur la Basse-Syrie et la Judée, qui appartenaient à ce Ptolémée. C'est la l'état le plus heureux des Juifs ; car c'est alors qu'ils bâticent la troisième partie de leur ville, appelée depuis l'enceinte des Machabées, paree que les Machabées l'achevèrent.

Du joug du rol Ptolémée ils repassent à celui du roi de Syrie, Autiochus le Dieu. Comme ils s'étaient enrichis dans les fermes, ils deviureut audacieux, et se réveltèrent contre leur maître Autiochus. C'est le temps des Machabées, dont les Juis d'Alexandrie ont célébré le courage et les grandes actious; mais les Machabées ne purent empêcher que le général d'Antiochus Eupator, fils d'Antiochus Épiphanes, ue fit raser les murailles du temple, en laissant subsister seulemeut le sanctuaire, et qu'en ne fit trancher la tête au grand-prêtre Onias, regardé comme l'auteur do la révolte.

Jamais les Juiss ne sureut plus inviolablement attachés à leurs rois que sons les rois de Syrie ; ils n'adorèrent plus de divinités étrangères : ce fut alors que leur religion fut irrévocablement fixée, et cepeudant ils furent plus malheureux que jamais, comptant toujeurs sur leur délivrance, sur les promesses de leurs prophètes, sur le secours de leur Dieu, mais abandennés par la Providence, dont les décrets ne sont pas connus des hommes.

Ils respirèrent quelque temps par les guerres intestines des rois de Syrie : mais bieutôt les Juifs eux-mêmes s'armèrent les uus contre les autres. Comme ils n'avaient point de rois, et que la dignité de grand sacrificateur était la première, c'était pour l'obtenir qu'il s'élevait de violents partis : on n'était grand-prêtre que les armes à la rent. Il y eut, du temps de Trajan, un tremble-

malu, et eu n'arrivait au sanctuaire que sur les cadavres de ses rivaux.

Hircan, de la race des Machabées, devenu grand-prêtre, mais toujours sujet des Syriens, fit ouvrir le sépulere de David, dans lequel l'exagérateur Josephe prétend qu'on trouva trois mille talents C'était anand on rebâtissait le temple, sous Néhémie, qu'il eût fallu chercher ee prétendu trésor. Cet Hircau obtint d'Antiochus Sidétès le droit de battre mouuaie; mais comme il n'y eut jamais de mouuaie juive, il y a grande apparence que le trésor du tombeau de David u'avait pas été

Il est, a remarquer que ce grand-prêtre Hirean était saducéen, et qu'il ne crovait ni à l'immortalité de l'âme, ni aux auges; sujet nouveau de querelle qui commençait à diviser les saducéens et les pharisiens, Ceux-ei conspirèrent coutre Hircau, et voulureut le condamner à la prison et au fonet. Il se vengea d'eux, et gouverua despotiquenient.

Sou fils Aristobule osa se faire roi pendant les troubles de Syrie et d'Égypte : ce fut uu tyran plus crnel que tous ceux qui avaient epprimé le peuple juif. Aristobule, exact à la vérité à prier dans le temple et pe mangeant jamais de porc. fit mourir de faim sa mère, et fit égorger Antigone, son frère. Il eut pour successeur un nommé Jeau ou Jeanné, aussi méchant que lui.

Ce Jeanné, souillé de crimes, laissa deux fils qui se firent la guerre. Ces denx fils étaient Aristobule et Hircan; Aristobule chassa son frère, et se fit roi. Les Romains alors subjuguaient l'Asie. Pompée en passaut vint mettre les Juifs à la raisou, prit le temple, fit pendre les séditieux aux portes, et chargea de fers le prétendu roi Aristobule.

Cet Aristobule avait un fils qui osait se nommer Alexandre, Il remua, il leva quelques troupes, et finit par être pendu par erdre de Pompée.

Enfin. Mare-Antolne donna pour roi aux Juifs un Arabe Iduméeu, du pays de ces Amalécites. tant maudits par les Juifs. C'est ce même Hérode que saint Matthieu dit aveir fait égorger tous les petits enfants des environs de Bethléem, sur ce qu'il apprit qu'il était né un roi des Juifs dans ce village, et que trois mages, conduits par une étoile, étaient venus lui offrir des présents

Aiusi les Juis surent presque toujours subjugués eu esclaves. Ou sait comme ils se révoltèrent coutre les Romains, et comme Titus et ensuite Adrien les firent tous vendre au marché, au prix de l'animal dont ils ne voulaient pas manger

ils essuyèrent un sort encore plus funeste sous les emperenrs Trajan et Adrien, et ils le méritèment de terre qui engloutit les plus belles villes de la Syrie. Les Inifs crurent que c'était le signal de la colère de Dien contre les Romains. Ils se rassemblèrent, ils s'armèrent en Afrique et en Chypre: une telle fureur les anima, qu'ils dévorèreut les membres des Romains égorgés par eux : mais bientôt tous les coupables monrorent dans les supplices. Ce qui restait fut animé de la même rage sous Adrien, quand Barchochébas, se disant leur messie, se mit à leur tête. Ce fauatisme fut étouffé dans des torrents de sang.

Il est étonuant qu'il reste encore des Juifs. Le fameux Benjamin de Tudèle, rabbin très savant, qui voyagea dans l'Europe et dans l'Asie au donzième siècle, en comptait environ trois cent quatrevingt mille, taut Juifs que Samaritains; car il ne faut pas faire mention d'un prétendn royaume de Théma, vers le Thibet, où ce Benjamin, trompeur ou trompé sar cet article, prétend qu'il y avait trois cent suille Juifs des dix anciennes tribus rassemblés sous un souverain. Jamais les fuifs n'enrent aucun pays en propre, depuis Vespasien, excepté quelques bourgades dans les déserts de l'Arabie Heureuse, vers la mer Ronge, Mahomet fut d'abord obligé de les ménager : mais à la fin il détruisit la petite domination qu'ils avaient établie au nord de la Mecque. C'est depuis Mahomet qu'ils ont cesse réellement de composer un corps de peuple.

En suivant simplement le fil historique de la petite nation juive, on voit qu'elle ne pouvait avoir nne autre fin. Elle se vante elle-même d'être sortie d'Égypte comme une horde de voleurs, emportant tout ce qu'elle avait empranté des Égyptiens : elle fait gleire de n'avoir iamais épargné ni la vicillesse, ni le sexe, ni l'enfance, dans les villages et dans les bonrgs dont elle a pu s'emparer. Elle ose étaler une haine irréconciliable contre toutes les nations \*; elle se révolte contre tous ses

 Voici ce qu'un trouve dans une réponse à l'évêque War-burton, lequel, pour justifier la haîne des Juifs contre les nations, écrivit avec beaucoup de hains et d'injures contre plusieurs auteura français :

maîtres. Toujours superstitieuse, toujours avide do bien d'autrui, toujours barbare, rampante dans le malheur, et insolente dans la prospérité. Voifa ce que furent les Juifs aux veux des Grecs et des Romains qui purent lire leurs livres ; mais , aux venx des chrétiens éclairés par la foi, ils ont été nos précurseurs, ils nous ont préparé la voie, ils ont été les bérauts de la Providence.

Les deux autres nations qui sont errantes comme la juive dans l'Orient, et qui, comme elle, ne s'allieut avec aucun autre peuple, sout les Banians et les Parsis nommés Guèbres.Ces Banians, adonnés au commerce ainsi que les Juifs, sont les descendants des premiers habitants paisibles de l'Inde; lls n'ont jamais mêlé leur sang à un sang étranger, non plus que les Brachmanes. Les Parsis sont ces mêmes Perses, autrefois dominateurs de l'Orient, et souverains des Juifs. Ils sont dispersés depuis Omar, et labonrent en paix une partie de la terre où ils réguèreut ; fidèles à cette antique religion des mages, adorant un seul Dieu, et conservant le feu sacré qu'ils regardeut comme l'ouvrage et l'emblème de la Divinité.

Je ne compte point ces restes d'Égyptiens, adorateurs secrets d'Isis, qui ne subsistent plus anjourd'hui que dans quelques troupes vagabondes, bientôt ponr jamais anéanties.

## XLIII. DES PROPHÈTES JUIPS.

Nous nons garderons hien de confondre les Nahim, les Roheim des Hébreux, avec les imposteurs des autres nations. On sait que Dieu ne se communiquait qu'aux Juifs, excepté dans quelques cas particuliers, commo, par exemple, quand il inspira Balasm, prophèto de Mésopotamie, et qu'il lui fit pronoucer le contraire de ce qu'on voulait lui faire dire. Ce Balaam était le prophète d'un autre Dieu, et cependant il n'est point dit qu'il fût un faux prophète \*. Nous avons déjà remsrqué quo les prêtres d'Égypte étaient prophètes et voyants, Quel seus attachait-on à ce mot? celui d'înspiré. Tantôt l'inspiré devinait le passé, tantôt l'avenir : souvent il se contentait de parler dans nn style figuré : c'est pourquoi l'on a donné le même nom aux poètes et aux prophètes, vates.

Le titre, la qualité de prophète était-elle une dignité chez les Hébreux, un ministère particulier attaché par la loi à certaines personnes choisies, comme la dignité de pythie à Delphes? Non ; les prophètes étaient seulement cenx qui se sentaient

a vous avez tort ; c'est votre bélement que le bais ; mais a l'ai du gout pour vos persoanes, et je vous chéris au spoint que je ue veux faire qu'une chair avec vuus ; je « m'enis à vous par la chair et le sang ; jo bois l'un , je « mange l'autre pour vous incorporer à moi. Jugez si on peut a Nombres , chap. XXII.

<sup>«</sup> Venons maintenant à la haine invétérée que les Israélites e avalent conque centre toutes les nations. Dites-moi si on « égorge les peres et les mères, les fils et les filles, les enfants « à la mamelle, et les animaux même, sans hair? Si un « homme avait frempé dans le sang ses mains dégouttantes « de fiel et d'enere , oserait-il dire qu'il aurait assassiné sans e colère et sans haine? Relisez tous les passages un il est ur-. donné aux Juifs de ne pas laisser une âme en vie , et dites « après cela qu'il ne leur était pas permis de hair. C'est se « tromper grossièrement sur la haine ; c'est un usurier qui ne

<sup>«</sup> Quoi i urdonner qu'on ne mange pas dana le pial doni a un étranger s'ast servi, de ne pas toucher ses habits, ce s n'est pas ordonner l'aversion pour les étrangers ?... Les . Juifs , dites-vous , ne habssalent que l'idulatrie , et non les « idulitres : plaisante distinction l

<sup>«</sup> Un jour un tigre rassasié de carnage rencontra des brebis « qui prirent la fuite ; il courut après elles , et leur dit : Mes a enfants, vons vons imaginez que je ne vous aime point;

inspirés, ou qui avaient des visions. Il arrivait de là que souvent il s'élevait de fanz prophètes sus mission, qui croyaient avoir l'esprit de Dieu, et qui souvent causèrent de grands malheurs; comme les prophètes des Gévenues au commencement de ce siècle.

Il était très difficile de distinguer le fanx prophète du véritable. C'est pourquoi Manassé, roi de Juda, fit perir Isale par le supplice de la scie. Le roi Sédécias ne ponvait décider entre Jérémie et Ananie, qui prédisaient des choses contraires, et il lit mettre Jérémie en prisou. Ézéchiel fut tuc par des Juifs, compagnons de son esclavage. Michée avant prophétisé des malheurs aux rois Achab et Josaphat, un autre prophète, Tsedekia, fils de Canaa a, lui donna uu soufflet, en lui disant : L'esprit de l'Éteruel a passé par ma main pour aller sur ta joue. Osée, chapitre 1x, déclare que les prophètes sont des fous; stultum prophetam, insanum virum spiritualem. Les prophètes se traitaient les uns les autres de visionnaires et de raenteurs. Il n'y avait donc d'autre moyen de discerner le vrai du faux, que d'attendre l'accom-

plissement des prédictions.

Elisée étaut allé à Damas eu Syrie, le roi, qui était malade, loi enzoy quarante chamesa.

Elisée étaut allé à Damas eu Syrie, le roi, qui était malade, loi enzoy quarante chamesa.

Elisée répossiti « que le roi poterrait guérir, mis .

Elisée répossiti « que le roi poterrait guérir, mis .

Elisée répossiti « que le roi poterrait guérir, mais seu de vaite pas été un propète du vrui Blora, on aurait pa le soupogneure des mémores une civano la tout événement, car al en roi tétait pas mort, Elisée avait prédit na quérience en distante, et qu'il n'avait gent, et qu'il n'avait gent de pour de la meri. Hais synat confirmé sa mission de sa strèctic.

Nous ne rechercherous pas iei, arce les commentateurs, ce que c'écital que l'espeti double qu'élisée reçut d'élle, ul ce que signifie le manteau que lui donna Élle, en moutata at cei dans un char de leu, traisé par des chevaux enflamnés, comme les Grees figurerent un posicie le char d'àpelton. Nous n'appredondirons point quel est le l'épelton. Nous n'appredondirons point quel est le l'épelton. Nous n'appredondirons point quel est le évez petits enfants qui, en voyant Élasée daus le chemin cearque quel condict la Béthal, lui dirent en riant, Monte, chance, monse; et de la respanso champ deux onre, qui dévocèrent en innocutae créatures. Les faits sont counus, et le sens pout au étre caché.

Il faut observer ici une coutume de l'Orient, que les Julfs poussèrent à un point qui nous

tude de parler comme lla écrivaient.
Ainai les Scythes (si on en croit Hérodote) envoyèrent à Darah, que nous appelons Darius, un
ofiseau, une soutris, une grenouille, et cinq flèches:
cela voulait dire que si Darius ne t'enfoyait aussi
vite qu' un oiseau, ou s'il nes cachait comme
souris et comme une grenouille, il périrait par
leurs flèches.

Le conte peut n'être pas vrai; mais il est toujours un témoignage des emblèmes en usage dans ces temps reculés.

Les rois s'écrivaient en énigmes : on en a des exemples dans Hiram, dans Salomon, dans la reine de Saba. Tarquin-le-Superhe, consulté dans sou jardin par son fils sur la manière dont il fant se conduire avec les Galètens, ne répond qu'en abattant les pavots qui s'élevaient aur-dessus des antres fleurs. Il fesait assez entendre qu'il fallait externiuer les grands é depargent le pour les grands é depargent le ure les grands é depargent le pour les grands été pargent le put.

C'est à ces hiéroghphes que uous devons les dables, qui farent les preniers écrits des hommes. La fable est bien plus ancienne que l'histoire. Il fant être un peu familiarisé avec l'antiquité pour u'être point effarouché des aclions et des discours énigmatiques des prophètes juifs.

Isale veut faire entendre au roi achaz qu'il l'ene delivre dans quelques années de roi de Syrière et des meits ou roiclest de Samarie, ensis contre lui; il iui dis : a Annuq roi manina ost en de de dise cernar le mait et le bleu, vous serves delivré de se cernar le mait et le bleu, vous serves delivré de la cernar le mait et le bleu, vous serves delivré de louge, pour neue la tolee, le peut de la fest de la contagn. pour neue la tolee, le pour le projetie gend deux timoins, gardair et Urie; et au fonction de la contagn. pour neue la tolee, le pour le tolee de la prophéte gend ente simoins, gardair et Urie; il couche avec la prophéte gend ente simoins, dancir et Urie; il couche avec la prophéte gend en de haberSala-lias-bau, Partages site les déposuillée; et ce donn négolité qu'on pertages la des deposities des

Je u'entre poiut dans le sens allégorique et mfiniment respectable qu'ou doune à cette prophétie; je me borne à l'examen de ces usages étonnants aujourd'hui pour nous.

Le même Isale marche tout nu dans Jérusalem, pour marquer que les Égyptiens seront entièrement dépouillés par le roi de Babylone.

Quoi l dira-t-on, est-il possible qu'un bomme marche tout nu dans Jérusalem, sans être repris de justice? Oni, sans doute: Diogène ne fut pas le seul dans l'antiquité qui eut cette hardiesse.

étonne. Cet usage était uou seulement de parler en allégories, mais d'exprimer, par des actions singulières, les choses qu'on voulsil signifier. Rien n'était plus usturel alors que cet usage; car les bommes n'ayant écrit long-temps leurs pensées qu'en hiéroglyphes, ils devaient prendre l'habi-

Strabon, dans son quinsiblem livre, dit qu'il ya valit dans les indes un socte de brachmens qui sarraient été houteut de porter des vêtements. Aujourd'hui eictore on voit des sprinients dans l'Inde qui marchent uns et chargés de chalines, avec un anneus de fer attaché à la verge, pour espier les péchés du penple. Il y en a dans l'Afrique et dans la Turque. Ces meutre ne sont pas sons mourrs, et je ne crois pas que du temps d'Isale il y oût un seul urage qui ressembléd la ut uûtres.

Jérémie n'avait que quatorze ans quand il requi Fesprit. Dies étendit sa main et la toucha la houche, parce qu'il avait quelque difficulté de parler. Il voit d'abord une chaudière bouillante tournée au nord; cette chaudière représente les peuples qui viendront du septentrion, et l'eau bouillante figure les malburs de Jérussellem.

Il achète une ceinture de lin , la met sur ses reins, et va la cacher, par l'ordre de Dieu, dans un trou auprès de l'Eurphret: il retourne ensuite la prendre, et la trouve pourrie. Il nous explique luimème cette parabole, en disant que l'orgueil de Jérusalem pourrira.

Il se met des cordes au con, il se charge de chafnes, il met un jong sur ses épaules ; il envoie ces cordes, ces chaines et ce jong aux rois voisins, pour les avertir de se soumettre au roi de Babylone, Nabuchodonesor, en fareur duquel il prophétise,

Exechiel peut surprendre davautage : il prédit aux Juifs que les pères mangeront leurs enfants, et que les enfants mangeront leurs pères. Mais avant d'en venir à cette prédiction, il voit quatre animaux étincelants de Inmière, et quatre roues couvertes d'yeux : il mange un volume de parchemin : on le lie avec des chalnes. Il trace un plan de Jérusalem sur une brique ; il met à terre une poèle de fer : il couche trois cent quatre-vingtdix jours sur le côté gauche, et quarante jours sur le côté droit. Il doit manger du pain de froment, d'orge, de fèves, de lentilles, de millet, et le couvrir d'excréments humains. « C'est ainsi , dit-il , « que les enfants d'Israel mangeront leur pain a souillé, parmi les nations chez lesquelles ils se-« ront chassés. » Mais Ézéchiel ayant témoigné son horreur pour ce pain de douleur. Dieu lui permet de ne le couvrir que d'exeréments de bœuf.

Il coupe ses chevenx, et les divise en trois parts; il en met uue partle au feu, conpe la seconde avec une épée autour de la ville, et jette au vent la troisième.

Le même Exéchiel a des allégories encore plus suprenantes. Il introduit le Seigneur, qui parle sunsi, chapitre xvi: « Quand tu naquis, on ne « l'avait point coupé le nombrit, et tu n'étais ni laxée, ni salée... tu es devenue grande, ta gorge « s'est formée, ton poil a paru... J'ai passé, j'ai e contro que c'était le tempa des amenta. Je l'ai couverte, et je me suis étends sur tos ignomices de la couverte de la couv

as donné à tes emants, etc. »

\* 0 Obla 6 torsiqué sur moi; elle a aimé avec
fureur ses amants : princes , magistrats , cavaellers... Sa sœur, Ooliba , s'est prosituée avec
plus d'emportement. Sa luxure a recherché cœux
qui avaient le... d'un âne, et qui... comme les
chevaux ». »

Ces expressions nots semblent bles indécents et item prossieres et less n'étaites print dez les n'inities et les n'inities point dez les nins, elles significient les apontaies de lévasaire. Les des Sanarie. Ces apontaies étaites représentées très souvent comme une fornication, comme ou moitire. Il ne daup se, encore nes fois, juper des mœurs, des sueges, des feçons de parier anciens, par les nôtres; ellen se es resemblest pas plus que la langue française ne ressemble au chaldéen et à l'arabé.

Le Seigneur ordonne d'abord au prophète Osée, chapitre 1, de prendre pour sa femme une prostituée, et il obéit. Cette prostituée lui donne nu fils. Dieu appelle ce fils Jezraël : c'est un type de la maison de Jéhu, qui périra, parce que Jéhn avait tué Joram dans Jezraël. Ensuite le Selgneur ordonne à Osée, chap. 111, d'éponser une femme adultère, qui soit aimée d'un autre, comme le Seigneur alme les enfants d'Israël, qui regardent les dieux étrangers, et qui aiment le marc de raisin. Le Seigneur, dans la prophétie d'Amos , chap, IV , menace les vaches de Samarie de les mettre dans la chaudière. Enfin , tout est l'opposé de nos mænrs et de notre tour d'esprit ; et , si l'on examine les usages de toutes les uations orientales, nous les trouverons également opposés à nos contumes, non seniement dans les temps reculés, mais aujourd'hui même que nous les connaissons mieux,

#### XLIV. DES PRIÈRES DES JUIFS.

Il nous reste peu de prières des anciens peuples; nons n'avons que deux ou trois formules des mystères, et l'ancienne prière à Isis, rapportée dans Apulée. Les Juifs ont conservé les leurs.

Si l'on peut conjecturer le caractère d'une na-

· Ézéchiel, chap. xx111

 Executet, casp. XXIII
 On a très approfundi cette matière dans plusieurs livres nouveaux, surtont dans les Questions sur l'encyclopédie,
 et dans l'Examen important de mitord Bolingbroke. tion par les prières qu'elle fait à Dieu, on s'apercevra nisément que les Juifs échient un peuple charnel et sangainaire. Ils paraissent, dans leurs pasumes, souhaiter la mort du pécheur plutôt que sa conversion, et ils demandent au Seigneur, dans

le style oriental, tous les hiens terrestres.

» Tu arroseras les montagnes, la terre sera ras-

« sasiée de fruits ». »
« Tu produis le foin pour les bêtes , et l'herbe
« pour l'homme: Tu fais sortir le pain de la terre,
« et le vin qui réjouit le cœur ; tu donnes l'huile

a qui répand la joie sur le visage h. »

de Juda est une marmite remplie de viandes ; la

montague du Seigneur est une montague coagutée, une montague grasse. Pourquoi regardez
vous les montagues congulées «?»

Mais il faut avouer que les Juifs maudissent leurs ennemis dans un style non moins figuré.

Demande-moi et je te donneral en heritage
 toutes les nations ; tu les régires avec une verge
 de fer de s

« Mon Dien , traitez mes ennemis selon lenrs « œuvres , selon leurs desseins méchants ; punis-

a sez-les comme ils le mériteut \*. »

soient conduits dons le sépulere f, »
 Seigneur, prenez vos armes et votre bouclier,
 tirez votre épèe, fermez tous les passages; que
 mes eunemis soient couverts de confusion; qu'ils
 soient comme la poussière emportée par le veut,

« qu'ils tombent dans le pièges. » \

« Que la mort les surprenue, qu'ils descendent

tout vivants dans la losse b. a
 Diou brisera leurs dents dans leur bouche; il
 mestra en pendre les machoires de ces ilons b. a

Ils souffriront la faim comme des chiens; ils se
 disperseront pour chercher à manger, et ne se
 ront point rassasiés 1, s

« Je m'avanerai vers l'Idumée, et je la foulerai « aux pieds <sup>k</sup>. »

e Réprimez cos bêtos sauvagos ; c est une assembéte de peuples semhlables à des taureanx et à s des vaches... Yos pieds seront baignés dans le s sang de vos ennemis, et la langue de vos chiens e en sera abrenvée 1.8

« Faites fondre sur eux tons les traits de votre « colère ; qu'ils soient exposés à votre fureur; que « leur demenre et leurs tentes soient désertes ».» « Répandez abondamment votre colère sur les

e pruples à qui vous êtes Inconnu . .

Mon Dieu , traitez-les comme les Madianites,
 rendez-les comme nue rone qui tourne toujours,

• Patome LEXEVIII. • b Pa. citi; • c Pa. cvii; • d Pa. ii., 
• Pa. XVII. • f Pa. XXI. • g Pa. XXII.; • b Pa. LIV. • 1 Pa. LVII. • b Pa. LIV. • b Pa.

» comme la paille que le vent emporte, comme » une forêt brûkée par le feu \*. »

. . Asservissez le pécheur ; que le malin soit tou-« jours à son côté droit b, »

« Qu'ilsoit toujours condamné quand il plaidera. » Que sa prière lui soit imputée à péché; que

» ses enfants soient orphelins, et sa femme veuve; « que ses enfants soient des mendiants vagabonds ; « que l'usurier enlève tout son bien. »

a Le Seigneur, juste, coupera leurs têtes : que a tous les ennemis de Sion soient comme l'herbe a sèche des toits «. »

Heureux celui qui éventrera tes petits enfants
 encore à la mamelle, et qui les écrasera contre
 la pierre é, «

On voit que si Dien avait exaucé toutes les prières de son peuple, il ne serait resté que des Juiss sur la terre, car ils détestaient toutes les pations, ils en étaieut détestés; et, en demandant sans cesse que Dieu exterminât tous ceux qu'ils haissaient, ils semblaient demander la ruine de la terre entière. Mais il faut tonjours se souvenir que non seulement les Juifs étaient le peuple chéri de Dieu, mais l'instrument de ses vengeances. C'était par lui qu'il punissait les péchés des antres nations, comme il punissait son peuple par elles. Il n'est plus permis aujourd'hai de faire les mêmes prières, et de lui demander qu'on éventre les mères et les enfants encore à la mamelle, et qu'on les écrase contre la pierre. Dieu étant reconnt pour le père commun de tous les hommes, aucun peuple ne fait ces imprécations contre ses voisins. Nous avons été aussi cruels quelquefois que les Juifs : mais en chantant leurs psaumes, nous n'en détournons pas le seus contre les peuples qui nous font la guerre. C'est pn des grands avantages que la loi de grâce a sur la loi de rigueur : et plût à Dieu que, sous une loi sainte et avec des prières divines, nous n'eussions pas répandu le sang de nos frères et ravagé la terre au nom d'un Dieu de miséricorde la

# XLV. DE JOSÈPHE, HISTORIEN DES JUIPS.

On ne doit pas i étonere que l'histoire de Fiatien fossphet trout des contradicteurs quand clie paret à Rome. Il est vrai qu'il n'y ce avait que tets peu d'exemplière; al fillulai au moins trois mois à un copiste lashié pour la transcrire. Les irres distent très chers et tier arras; peu de Romains daignulent lire les annales d'anne chétire antain d'esclares, pour qu'il es grande et les petils avaient un mépris égal. Cependant Il parril, par la réponse de Joséphe à Apsin, qu'il tovora un

b Priome LEXXII. - b Ps. cviji. - c Ps. cxxviii. -

petit nombre de lecteurs ; et l'ou voit aussi que ce petit nombre le traita de menteur et de visionnaire.

Il faut se mettre à la place des Romalies du temps de l'ius, pour concevoir avec quel mépris mêté d'horreur les vainqueurs de la terre consus et les législateurs des autons des les les feighateurs des autons des mettres de les legislateurs des autons des mêtres de les legislateurs des autons des l'autons de l'autons

Que devait penser un sénateur romain en lisant ces coates orientant 7 Joséphe rapporte (livre x, chapitre xm), que Darius, file d'Astyage, avait fait le prophéte Daniel gouerveueur de trois cent soite atviste en le prophéte Daniel gouerveueur de trois cent soite atviste priera aucun dieu pendant un mois. Certainent l'Écriture ue dit point que Daniel gouvernait trois cent soitante villes.

Josèphe semble supposer ensuite que toute la Perse se fit juive.

Le même Josèphe donue au secoud temple des luis, rekâli par Zorolabel, une singulière origine. Zorobabel, dit-il, était l'intime ami du roi Darius. Un esclave julí intime ami du roi des rois I cetà à peu près comme si un de nos historiens nous disait qu'un fanatique des Céreaues, délivré des galères, dinti l'iuthe ami de Louis xu.

quoi qui len soit, selon l'àviena hoèphe, Datins, qui était un prince de heacoup d'esprit, proposa à toute sa cour une question digne da Mercere galant, souir : qui avait le plau de force, ou du vin, ou des rois, ou des femmes. Celui qui répodariat le misca derait, pour récompense, avoir une tiere de lin, une robe de pourpre, un destant de l'arce promotere dans un teatre d'or traibe par des chevaux enharmachés d'or, et avoir des patentes de cossis du rol.

Darius 4 sasti sur son tröne d'or pour écouter les réponses de son académie de beaux esprits. L'un disserta en faveur du viu, l'autre fut pour les rois; Zorobabel prit le parti des femmes. Il n'y a rien de si puissant qu'elles; car j'ai vu, dit-il, Apamée, la maltresse du roi mon néigneur, dounce de petits soufflets sur les joues de sa sacrée majesté, et lui dére sou turbau ouur s'en coiffer

Darius trouva la réponse de Zorobabel si comique, que sur-le-champ il fit rel-âtir le temple de lérusalem.

Ce conte ressemble assez à celui qu'un de nos plus ingénieux académiens a fait de Soliman, et

d'un nez retroussé, lequel a servi de canevas à un fort joli opéra bouffon. Mais nous sommes conraints d'avouer que l'auteur du nez retroussé n'a eu ni lit d'or, ni carrosse d'or, et que le roi de France ne l'a point appelé mon cousin : nous ne

sommes plus au temps des Darius. Ces réveries dont Josephe surchargeait les livres saints fireut tort sans doute, chez les palens, aux vérités que la Bible contient. Les Romains ue pouvaient distinguer ce qui avait été puisé dans une source impure, de ce que Josephe avait tiré d'une source sacrée. Cette Bible, sacrée pour nous, était ou inconnue aux Romaius, ou aussi méprisée d'eux que Josèphe lui-même. Tout fut également l'objet des railleries et du profond dédain que les lecteurs concurent pour l'histoire juive. Les apparitions des anges aux patriarches, le passage de la mer Rouge, les dix plaies d'Egypte : l'inconcevable multiplication du peuple juif en si peu de temps, et dans un aussi petit terraiu ; le soleil et la lune s'arrêtant en plein midi, pour donner le temps à ce peuple brigand de massacrer quelques paysans deja exterminés par une pluie de pierres; tous les prodiges qui signalèrent cette nation ignorée, furent traités avec ce mépris qu'un peuple vainqueur de taut de nations, un peuple-roi, mais à qui Dieu s'était caché, avait naturellement pour un petit peuple barbare réduit eu esclavage.

Josèphe sentait bien que tout ce qu'il écrivait révolterait des auteurs profanes ; il dit en plusieura endroits : Le lecteur en jugera comme il voudra. Il craint d'effaroucher les esprits ; il diminue, autant qu'il le peut , la foi qu'on doit aux miracles. On volt à tout moment qu'il est honteux d'être Juif , lors même qu'il s'efforce de rendre sa uation recommaudable à ses vainqueurs. Il faut saus doute pardonner aux Romains, qui u'avaient que le sens commun, qui u'avaient pas encore la foi, de u'avoir regardé l'historien Josèphe que comme un misérable transfuge qui leur contait des fables ridicules , pour tirer quelque argent de ses maîtres. Bénissons Dieu , nous qui avous le bonheur d'êtreplus éclairés que les Titus, les Trajan, les Antonio. et que tout le sénat et les chevaliers remains nos maîtres ; nous qui , éclairés par des lumières supérieures, pouvons discerner les fahles absurdes de Joséphe, et les sublimes vérités que la sainte Écriture nous auuonce.

KLVI. U'UN MENSONGE DE FLAVIEN JOSÉPHE, CONGERNANT ALEXANDRE ET LES JUIFS.

Lorsque Alexaudre, élu par tous les Grecs, comme sou père, et comme autrefois Agamemnon, pour aller venger la Grèce des injures de l'Asie, eut remporté la victoire d'Issus, il s'empara de la Syrie, l'une des provinces de Darah ou Darius; il

voulait s'assurer de l'Égypte avant de passer l'Eupbrate et le Tigre, et ôter à Darius tous les ports qui pourraient lui fournir des flottes. Dans ce dessein, qui était celui d'un très grand capitaine, il fallut assieger Tyr. Cette ville était sous la protection des rois de Perse et souveraine de la mer; Alexandre la prit après un siége opiniâtre de sept mois, et y employa autaut d'art que de courage; la digue qu'll osa faire sur la mer est encore aujourd'bul regardée comme le modèle que doivent sulvre tous les généraux dans de pareilles entreprises. C'est en imitant Alexandre que le duc de Parme prit Anvers, et le cardinal de Richelien, La Rochelle ( s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes ). Rollin, à la vérité, dit qu'Alexandre ne prit Tyr que parce qu'elle s'était moquée des Juifs, et que Dieu voulut venger l'honueur de son peuple ; mais Alexandre pouvait avoir encore d'autres raisons : il fallait , après avoir soumis Tyr, ne pas perdre uu moment pour s'emparer du port de l'éluse. Aiusi Alexaudre avant fait une marche forcée pour surprendre Gaza. Il alla de Gaza à Péluse en sept jours. C'est ainsl qu'Arrien , Oulnte-Curce , Diodore , Paul Orose même, le rapportent fidèlement d'après le journal d'Alexandre.

Que fait Josèphe pour relever sa nation sujette des Perses, tombée sous la puissance d'Alexandre, avec toute la Syrie, et honorée depuis de quelques priviléges par ce grand homme? Il prétend qu'Alexandre, en Macédoine, avait vu en songe le grand-prêtre des Juifs , Jaddus (supposé qu'il y eût en effet uu prêtre juif dont le nom fiult en us); que ce prêtre l'avait encouragé à son expédition contre les Perses, que c'était par cette raison qu'Alexaudre avait attaqué l'Asie. Il ne manqua donc pas, après le siége de Tyr, de se détourner de cluq ou six journées de chemis pour aller voir Jérusalem. Comme le grand-prêtre Jaddus avaltautrefois apparu en songe à Alexandre, il reçut aussi en songe uu ordre de Dieu d'aller saluer ce roi; il obéit, et, revêtu de ses babits poutificaux, suivi de ses lévites en surplis ; il alla en procession audevant d'Alexandre. Dès que ce monarque vit Jaddus, il reconnut le même homme qui l'avait averti en songe, sept ou huit ans auparavant, de venir conquérir la Perse, et il le dit à Parméniou. Jaddus avait sur sa tête son bonnet ornó d'une lame d'or, sur laquelle était gravé un mot hébreu. Alexandre, qui , sans doute, entendalt l'hébreu parfaitement, reconnt aussitôt le nom de Jéhovab, et se prosterna humblement, sachant bieu que Dieu ne pouvait avoir que ce nom. Jaddus lui montra aussitôt des prophéties qui disaient elairement « qu'A-« lexaudre s'emparerait de l'empire des Perses ; » prophéties qui u'avaient point été failes après la

batallie d'itsus. Il le fiatta que Dieu l'avait chois jour ôter à son peuple chéri toute espérance de régner sur la terre promise; ainsi qu'il avait chois autrefois Nahuchodonosor et Cyrus, qui avaient possédé la terre promise l'un aprèl autre. Ce cont absurde du romancier Josèphe ne devait pas, ce me semble, d'ire copié par Rolliu, comme s'il était attesté par un écrivaiu sacré.

Mais c'est ainsi qu'ou a écrit l'histoire ancieune, et bien souvent la moderne.

XLVII. DES PRÉJUGÉS POPULAIRES AUXQUELE LES ÉCRIVAINS SACRÉS ONT DAIGNÉ SE CONFORMER PAR CONDESCENDANCE.

Les livres saints sont faits pour enseigner la

morale, et uon la physique

Le serpent passit dans l'antiquité pour le plus habile de tous les animaux. L'auteur du Penta-tenque veut bien dire que les enpent fut asses subli pour séduire Ève. On attribuait quedquefois le parcole aux bless : l'écrivains acred fais parler le serpent et l'ânesse de Balann. Pluséeurs Juils et pluséeurs docteurs ebrétienout regarde échet histoire comme une allégorie ; mais, soit emblème, soit réalité, elle

rote un netes : cervain sere nat parre re serpent et l'ânese de Balann. Plusieurs juil est plusieurs decteurs shrétiens out regardé cette histoire comme une alégorie; mais, soit enhibles, soit réalité, et de est également respectable. Les étoiles étaient regardées comme des points dans les moies : l'auteut dirin se proportionne à cette idée vulgaire, et dit que la linne fut faite pour présider aux étoites. L'opinion commune était que les cieux étalent

solidar; on les nommais en bebreux rabials, mon qui répond à une plaque de médat, à un corpa qui répond à une plaque de médat, à un corpa ciende ut ferme, et que nous tradistaines par firsamment. Il praita d'ac euxu, jesquiles se trépandaient par des ouvertures. L'Estiture se propotiones à cette physique; et estion on somme framament, c'est-b-dire plaque, cette profondeur mimmesse de l'espece dans lequel ou perçoit à peine les étoiles les plus étoignées à l'alde des télescopes.

Les indiens, les Chaldéens, les Persons, imaginalent que Dieu avait formé le monde en six temps. L'auteur de la Genèze, pour ne pas effaroncher la faiblesse des Juifs, représente Dieu formain le moude en six jours, quolque un mot et un lustant suffisient à sa toute-puisanee. Un jardin, de condrage, éclaelent un très grand bouber dans des pays sees et brêtés du soleil; le divit auteur place le premier bomme dans un jardin.

On n'avait point d'idée d'un être purement immatériel : Dieu est toujours représenté comme un homme ; il se promène à midi dans le jardiu, il parle, et ou lui parle.

Le mot âme, ruah, signifie le soufile, la vie , l'âme est toujours employée pour la vie dans le Pentateuque.

On croyalt qu'il y avail des nations de géants,

et la Genèse veut bien dire qu'its étaient les enfants des anges et des filles des hommes.

fants des anges et des filles des hommes.

On accordait aux brutes une espèce de raison.

Dieu daigne faire alliance, après le déluge, avec les brutes comme avec les boumes.

Personne ne savait ce que c'est que l'arc-enciel; il était regardé comme une chose surnaturelle, et Homère en parle toujours ainsi. L'Écriture l'appelle l'arc de Dieu, le signe d'alliance.

Parmi beaucoup d'erreurs auxquelles le geure humain a été livré, on croyait qu'on pouvait faire naître des animaux de la couleur qu'on voulait, en présentant cette conleur aux mères avaut qu'elles conçussent : l'auteur de la Genèse dit que lacob ent des brebis tachetées par cet artifice.

Toute l'antiquité se servait des charmes coutre la morsure des serpents; et quant la paie n'était pas mortelle, on qu'elle était incureusement succée par des charitates nommés Parles, on qu'entie de part des charitates nommés Parles, on qu'entie ou a rait appliqué aver succès des topiques couvernables, on ue cotait pas que les charmes n'emeste, opirés. Moise étera un serpeut d'airais dont la vue guérissait cenx que les serpents avaient mordus. Dies changasit une creur populaire en une vérité nouvelle.

Une des plus anciennes erreurs était l'opinion que l'on ponvait faire naître des abeilles d'uu cadavre pourri. Cette Idée était fondée sur l'expérience journalière de voir des mouches et des vermisseaux couvrir les corps des animaux. De cette expérience, qui trompait les veux, toute l'antiquité avait conclu que la corruption est le principe de la generation. Puisqu'on croyait qu'un corps mort produisait des monches, ou se figurait que le moyen sur de se procurer des abeilles était de préparer les peaux sanglantes des animaux de la manière requise pour opèrer cette métamorphose. On ne fesait pas réflexion combieu les aheilles out d'aversion pour toute chair corrompue, combien toute infection leur est contraire; La méthode de faire naître ainsi des abeilles ne pouvait réussir : mais on crovait que e était faute de s'y bien preudre. Virgile, dans son quatrième chant des Géorgiques. dit que cette opération fut heureusement faite par Aristee; mais aussi il ajoute que c'est un miracle.

mirabile monstrum ( Georg., liv. 1v, v. 554). C'est en rectifant est autique préjugèq u'il est rapporté que Samson trouva un essaim d'abeilles dans la gueule d'un lion qu'il avait déchiré de ses mains.

C'était encore une opinon vulgaire que l'aspic se bouchait les oreilles, de peur d'entendre la voit de l'enchanteur. Le Psalmiste se prête à cette erreur en disant, psaµme Lvu: « Tel que l'aspic « sourd qui bouche ses oreilles, et qui a'entend » point les enchanteurs. »

L'ancienne opinion, que les femmes fout tour-

nor, le tiu et le lait, empéchent le beurre de se gière, et étant jetri les pigenoment dans les colouilaires quand étile not leurs règles, subsiste colouilaires quand étile not leurs règles, subsiste cocer dans le petit peuple, siusi que les influences de la lune. On crut que les purgations des femmes étileuiles de réacutions d'un sang correspu, et que si un homme approchait de sa femme dans ce leurs critiques, l'estat técessirement des enfants légreux et estrephis ; que le Léviégne, chap. saite de la consideration de la consideration de la controit rendu le devoir conjugal dans ce temps critique.

Eufin l'Esprit Saint veut bien se conformer tellement anx préjugés populaires, que le Sauveur lui-même dit qu'on ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles futailles, et qu'il faut que le blé pourrisse pour môrir.

Saint Paul dit aux Corinthiens, en voulant leur persuader la résurrection : e lacuesté, ue save-« vous pas qu'il faut que legrain meure pour se vivilier? » On sait bien aujourd'hui que le grain ne pourrit ni ne meurt on terre pour lever; s'il pourrissait, li se levreati pas; mais alors ou élait dann sette ereure, et le Saint-Esprit diagnait ent rer des comparaisons utiles. C'est ce que saint lévine apeule parte par économe.

Toutes les maladies de convelsions passieres pour des possessions de diable, de que la doctrios desdiables fut alunias. L'égit-poie, chez les Romains comme cher les Greze, fut appété se mui aneré. La métancoile, accompagné d'une espece de rage, fut enoue un mal dout la cause était ignorée; ceux qui en étaient attaqué erraient la mit en hurbat autour des tombeurs. Ils fureur unit en hurbat autour des tombeurs la fis fureur la la comme de la companya de la comme L'Ectium admet des désponsages qui errent autour des tombeurs.

Les conpables, chez les anciens Grecs, étaient souvent tourmentés des furies ; elles avaient réduit Oreste à un tel désespoir, qu'il s'était mangé un doigt dans uu accès de fureur ; elles avaient poursuivi Alcméon, Étéocle et Polynice. Les Juiss hellénistes, qui furent instruits de tontes les opinions grecques, admirent enfin chez eux des espèces de furies, des esprits immondes, des diables qui tourmentaient les hommes. Il est vrai que les saducéens ne reconnaissaient point de diables ; mais les pharisiens les recureut un peu avant le règne d'Hérode. Il y avait alors chez les Juifs des exorcistes qui chassaient les diables ; ils se servaient d'une racine qu'ils mettaient sous le nez des possédés, et employaient une formule tirée d'un prétendu livre de Salomon. Enfin ils étaient tellement en possessiou de chasser les diables, que notre Sauveur lui-même, accusé, scion saint Matthieu, de les chasser par les enchuntements de Belzébuth, accorde que les Juiß ont le même pouroir, et leur demande si c'est par Belzébuth qu'ils triomobent des esprits mailus.

Certes, si les mêmes Juifs qui firent mourir Jésus avaient en le pouvoir de faire de tels miracles. si les pharisiens chassaient eu effet les diables, ils fesaient donc le même prodige qu'opérait le Sauveur. Ils avaient le dou que Jesus communiqualt à ses disciples ; et s'ils ne l'avaient pas, Jésus se conformait donc au préjugé populaire, en duignout supposer que ses implacables ennemis, qu'il appelait race de vipères, avaient le don des miracles et dominaient sur les démons. Il est vrui que ni les Juifs ni les chrétiens ne jouissent plus aujourd'hui de cette prérogative loug-temps si commune. Il y a toujours des exorcistes, mais on ne voit plus de diables ni de possédés : taut les choses chaugent avec le temps! li était dons l'ordre ulors qu'il v cut des possédés, et il est bon qu'il n'y en sit plus aujourd'hui. Les prodiges nécessaires pour élever un édifice divin sont inutiles quand il est un comble. Tout a changé sur la terre : la vertu seule ne chauge jamais. Eile est semblable à la lumière du soleil, qui ne tient presque rien de la matière connue, et qui est toujours pure, toujours immuable, quand tous les éléments se coufondent sans cesse. Il ne faut qu'ouvrir les veux pour béuir son auteur.

ILVIII. DES ANGES, RES GÉNIES, DES UIABLES, CHEZ LES ANCIENNES NATIONS ET CHEZ LES JUIPS.

Tout a sa source dans la nature de l'espeti hamain. Tous les hommes puisants, les magièrais, les princes, avaient leurs messagers; il était vraisembhalde que les dieux ca avaient anni. Les commes d'unioniers de finance de l'espetial de la malommes commes de sous qui perfèrent den anne comme d'unioniers refeises et de porteurs' dordre. Mais avant eux, les Indiens, de qui toute espèce de théologie ausse et vonos, svasient luventé les auges, et les avaient représentis, dans leur ancien les resultants de la comme de créditers de l'amort des livre du Shaur, comme des récluters immortales, participant de la direction de de la comme de la Veyent de l'amort de l'amort de l'entre de l'amort de l'amort de Veyent de l'amort de l'amort de l'amort de l'amort de l'amort de Veyent de l'amort de l'amort de l'amort de l'amort de l'amort de Veyent de l'amort de l'amort

Les Parisi ignicoles, qui subaisent encore, ont communiqué à l'auteur de la reigion des unclens Perses reconnaissaient. On eu trouve cent disneut, permi lesquele ne sont in Rephaèl ni clabriel, que les Perses n'adoptèrent que long-temps après. Ces mots sont chaldéms, ils ne fureut consus des

a Hyde, De Beligione veterum Persarum

Juifs que dans leur captivité; car, avent l'histoire de Tobie, on ne voit le nom d'aucun auge, ni dans le Pentateuque, ni dans aucuu livre des Hébreux.

Les Perses, dans leur ancien catologue qu'on trouve au-devant du Sadder, ue complaient que doute diables, et Arimane était le premier. C'était du moius une chose consolante de reconnaître plus de génies bleufesauts que de démous ennemis du genre humais.

On ne voit pas que estie doctrise ail été suites de Explient. Les Grecs, au liue de geines traitlaires, sureux des divinités socoudaires, des héros, des des demi-dieux, an lieu de diables, lis sureux 146. Étyanis, les Eumérident. Il me semble que ce le la la companie de la quivrent d'avoir channe deux génies; et le manyais reit tosjours plus d'occupation et de sucols que son antagonistes.

Quand les Juifs eurent enfin douné des noms à leur milice céieste, ils la distinguérent en dix classes: les saiuts, les rapides, les farts, les flammes, les étincelles, les députés, les princes, les fils de princes, les images, les anines. Mais cette hiérarchie ne se trouve que dans le Talmud et dans le Targum, et non dans les livres du canon bêiren.

Ces aspace cereat losquars la forme humaine, etcit atinat que nous les peignons ecores aujuerd'hul en lieur domant des siles. Raphael condusits Toble. Les unspec qui appararent à Atenium, à Loth, burest et mangieren save ces patriarches; et is l'arctile farence des habitants de Solome no preuse que trop que les aspac de Lota viviant in montant de la companya de la companya de la concernant de la companya de la companya de la comment on leur et de la companya de la comcernant de la companya de la companya de la comment on leur et de treponda, vi lis n'a vainet para sons la fagre humaine.

Les Julis alvurent pas même une nutre idée de jûne. Il parle le langue humin sere dann et et lêve; il parle le langue humin sere dann et lêve; il parle même su serpent; il se prombes dans lejardin d'Échea i hêmez de milij il daigne converser avec. Abraham, avec hes patriarches, vec Hoise. Plead oft no commendateur a vra même que ces nots de la Genèze, Feansa l'homme à un que le plus partial des étres de la terre était una nouve insupe, nouvement dire cettedont à la lettre ; et que le plus partial des étres de la terre était una lible resumblauce de la forme de son créateur, et et que cette-loire devait engager l'homme à ne jamins décinérer.

Quoique luchute des anges transformés en diables, en démons, soit le fondement de la religiou, julve et de la chrétienne, il n'en est pourtant rien, dit dans la Genèse, ni dans la lol, ni dans aucun livre canonique. La Genèse dit expressément qu'un expent parià à l'ex et la séduiti. Elle a soile d'emarquer que le seprent était le plus labile, le plus rusé de tous les animaux ; et nous vanos observé que toutes les animaux ; et nous vanos observé que toutes les animaux ; et nous qu'un de la serve de la compara de la constante seprents viont du maurais office que cet animal rendit an genre humais ; que c'est depais ce tempe-la qu'il cherche à nous morére, que nous cherchous à l'éreave ; et qu'un fait le soit vani que pour an marvais estion, à ramper aux l'evative, et à masque la poussière de la torre. Il est vrai que et à masque la poussière de la torre. Il est vrai que

Il semble à notre curiosité que c'éait à le cas d'autre de la commens que ce serpeut était un des auges rebelles derenus démons, qui venait exercer sa vengeance sur l'ouvrage de bieu, et le corrompre. Cependant, il n'est aucun passage dans le Pentateaque dont nous paissions inférerette interprétation, en ne consultant que nos faibles lumières.

Salan parall, dans Job, Jo maltro de la terre subordomá à Dien Mais quel bomme un peu versé dans l'antiquité ne sait que ce mot Satan d'activation de la compara de la comparación de la comparación de la comparación del la comparación del la comparación de la comparación del la comparación del la comparación de la comparación del l

Les démons, les sitables, chaseir d'un globe du ciel, précipiés dans le centre de notre globe, et ciel, précipiés dans le centre de notre globe, et s'échapant de leur prison pour tenter les hommes, sont regardés, despuis plassieurs siécies, comme les ount regardés, despuis plassieurs siécies, comme les des centres de notre dama l'aucièm de notre d'aument. Cest une vérité de tradition, crée du libre si autième de l'entre de que nous devoncentil au ur recherches de quelques savants anglais qui ont résidé long-temps dans le Bergaio.

Quelques commentateurs ont écrit que ce passage d'Isate: « Comment es-tu tombé du ciel, o « Lucifer? qui paraissais le matin? » désigne la chute des anges, et que c'est Lucifer qui se déguisa en serpent pour faire manger la pomme à Eve et à son mari.

Mais, eu vérité, une allégorie si étrange ressemble à ces énigmes qu'on fesait imaginer antrefois aux jeunes écoliers dans les collèges. On exponsit, par exemple, un tableau représentant an vieillard et une jeune fille. L'un dissit ? Ces l'hier et le printemps; l'autre : C'est la neige et le leu; un autre : C'est la rose et l'épise, ou baier c'est la force et la faiblesse : et celui qui avait trouvé le sens le plus éloigée da sujet, l'application la plus extraordinaire, gagnait le prix.

tion singulière de l'étoile du matiu au diable, Isale. dans son quatorzième chapitre, en insultant à la mort d'un roi de Babylone, lui dit : « A ta mort « on a chanté à gorge déployée ; les sapins, les cèe dres, s'en sout réjonis. Il n'est venu depuis au-« con exacteur nous mettre à la taille. Comment a ta bauteur est-elle desceudue au tombeau, mal-« gré le son de tes musettes ? comment es-tu con-« chée avec les vers et la vermine? comment esa to tombée du ciel, étoile du matin? Hélel, toi « qui pressais les nations, to es abattue en terre! » On a traduit cet Hélel en latin par Lucifer : on a doune depuis ce nom an diable, quoign'il y ait assurément peu de rapport entre le diable et l'étoile du matin. On a imaginé que ce diable étant tombé du ciel était un ange qui avait fait la guerre à Dieu : il ne pouvait la faire lui seul; il avait donc des compagnons. La fable des géants armés

angas s'etaient soulevés contre leur maltre. Cette idée reçuit une nouvelé forcé et l'Épitre de saint Jusie, où il est dit : - Dieu a gardé dans les téchères, escalanis jauqu'à mijagement du grand jour, les anges qui out dégénéré de leur origine, et qui out abandomés leur propre demente... Matheur à ceur qui out suivi les traces de Calza... desprésé l'accè, a septition homme et que de Calza... desprésé l'accè, a septition homme et apare salam, a prophetie, et di sant l'accè de l'entre de l'accè de l'accè de l'entre de l'accè de l'accè de l'entre de l'accè de

contre les dieux, répaudue chez toutes les nations.

est, selon plusieurs commentateurs, une imitation profane de la tradition qui nons apprend que des

On s'imagina qu'Enoch avait laissé par écrit l'histoire de la chute des anges. Mais il y a deux choses importantes à observer ici. Premièrement, Enoch n'ecrivit pas plus que Seth, à qui les Julis attribuèrent des livres; et le faux Énoch que cite saint Jude est reconu pour être forgé par un Juli - Secondement, ce faux Enoch ne dit pas un

In their perstant que en litre d'Rocch air queigne native quite, care ni tervour etit plassirers fois dans le Techment des douss particerbes, seutre livre juif, retouche par on cherin de premier neciei ret en instances de doesa particerbes in de premier neciei ret en instances de doesa particerbes. The control of the control of the retouche de premier neciei retourne de la répéteur propose de la répeteur propose de la répeteur propose de la control de la

mot de la rébellion et de la chute des anges avant la formation de l'homme, Voici mot à mot ce qu'il dit de ses Égregori. « Le nombre des · bommes s'étant prodigieusement accru, ils eue rent de très belles filles ; les anges, les veillants, e Égregori, en devinrent amoureux, et furent e entraînés dans beaucoup d'erreurs. Ils s'animee rent eutre enx; ils se dirent : Choisissons-nous e des femmes parmi les filles des hommes de la e terre. Semiaxas leur prince dit : Je crains que e vous n'osiez pas accomplir un tel dessein, et a que le ne demeure seul chargé du crime ; tous « répondirent : Fesons serment d'exécuter notre e dessein, et dévouons-nous à l'anathème si nous e y mangunns, lls s'unirent donc par sermeut et e firent des imprécations, ils étaient deux cents e eu nombre. Ils partirent ensemble du temps de · Jared, et allèrent sur la montagne appelce Here monim, à cause de leur sermeut. Voici le nom e des principanx : Semiaxas, Atarculph, Araciel, · Chobabiel-Hosampsich , Zaciel-Parmar , Thaue saël, Samiel, Tirel, Sumiel.

« Eux et les autres prirent des femmes, l'an e onze cent soixante et dix de la création du monde. « De co commerce naquirent trois genres d'hommes, les géants Napbilim, etc. » L'auteur de ce fragment écrit de ce style qui

semble appartenir aux premiers temps; c'est la même naiveté. Il ne manque pas de nommer les personnages; il n'imblie pas les dates; point de réflexions, point de maximes, c'est l'ancienne manière orientale.

On voit que cette histoire est fondée sur le sislème chapitre de la Genée : « Or en ce temps « il y avait des géants sur la terre; car les enfants « de Dieu ayant eu commerce avec les filles des » bommes, elles enfanterent les puissants du « sècée.»

Le livre d'Énoch et la Genèze sont entièrement d'accord sur l'accouplement des anges avec les filles des bommes, et sur la race des géants qui en naquit. Mais ni cet Enoch ni aucun livre de l'ancien Testament ne parle de la guerre des anges contre Dieu, ni de leur déaite, ni de leur chuite dans l'euler, ni de leur haine contre le geure bumain.

Il n'est question des esprits malins et du diable que dans l'allégorie de lob, dout nous avons parlé, laquelle n'est pas uu livre juif; et dans l'aventure de Tobie. Le diable Asmodée, on Shammadey, qui

faits. L'inceste de Joda, par exemple, n'y est pas repporté de la mine manérie. John dit qu'il abous de ca bélie dille chani tive. Le Testiment de Ribben a cela de particuleir, qu'il admed dans l'homme sept organes de sent, se lieu de cloq; il compile la vier l'acte de la pierritation paur fever sent. An ristie, tous ces patriarches se repeatent, dans en Testament, d'avoir recelle seut frier Joseph étrangla les sept premiers maris de Sara, et que Raphaèl fit déloger avec la fumée du foie d'un pois-

son, arésita point un diable julí-, mais perma, gapabel Ilala exchainer dam in Bante-Egrpie; mais il est constant que les fuirs n'ayan point d'eer, jis n'avaien jour de diables. Ils ne commencircut que fort tard h croier l'immortalité de l'lime et un enfer, et con fuquand la secte des pharisiens privalut. Ils ciaisent done l'enn éleignés de penser que les perqui qui tenta l'evé fiu un diable, pun aune précipité dans l'entre. Cette pierre, qui un aune précipité dans l'entre. Cette pierre, qui et de l'autre de la consistent de l'autre de la posée que er de londement soul l'éditice, ne fit posée que control de l'autre de l'autre de l'autre de la posée que luire de la chitu des auges decenns diables : mais nous ne avavos où en trouver l'oritaire.

On appela diables Beležuth, Belphégor, Astaroth, mais c'était d'ancieus dieux de Syrie, Belphégor dait le dieu du mariage; Belrèchth, ou Bel-se-puth, signifiait le seigneur qui préserve des inuccies. Le roi Ochosias même l'avait consulté comme un deu , pour savoir s'il guérirait d'une mandaie; et Élie, indigué de cotte démarche, avait dit: a Ny a-t-il point de Dieu en Israel, pour « aller cossulter lo dieu d'Accaron? »

Astaroth était la lune, et la lune ne s'attendait pas à devenir diable.

L'apòtre Jude dit encore a que le diable se queerella avec l'ange Michaël an nujet du norde e Moise. » Mais on uc trouve rien de semblable dans le canon des Juils. Cette dispate de Michaël avec le diable n'est que dans un livre apocryphe, initiulé: Analypse de Moise, cité par Origène dans le troisième livre de ses Principes

Il est douc indubitable que les Juifs ne reconnurent point de diables jusque vers le temps de leur captivité à Babylone. Ils puisèrent cette doctrine chez les Perses, qui la tenaient de Zoroastre,

Il n'y a que l'ignorance, le faustisme et la musica foi qui piussen nier tous ce a fils ; et il faut ajouter que la religion me doit pas s'éfrayer de conséquences. Diva certainement pranis que la croyance aux bons et aux mauvais génics, à l'immontailé de l'aux, aux récompenses et aux peinse éternelles, ait ééé chabile chex vinet nations de l'auxiquite à vant de porvenir au peuple juif. Notre sainte religion a cousacrie exte doctrine ; elle s câtile è que les aintres avaient auterne q et ce qui n'ésti chez les anciens qui une opinion est devenu par la révêtable nue vérifé divine.

XLIX. SI LES JUIFS ONT ENSEIGNÉ LES AUTRES NATIONS, OU S'ILS ONT ÉTÉ ENSEIGNÉS PAR ELLES.

Les livres sacrés n'ayaut jamais décidé si les Juiss avaient été les maltres ou les disciples des autres penples, il est permis d'examiner cette question.

de sa nation.

Philon, dans la relation de sa mission suprès de caliquia, commença partire qu'incelle su terme ne chaldém; que c'est un nom que les Chaldéms; que c'est un nom que les Chaldéms; donnérent sus justes cousacrés à Dien, qu'Inraell signifie evopant Dien. Il parali donc prouvé par signifie evopant Dien. Il parali donc prouvé par qu'ils nesse donnérent le sonn d'Israellites, que lusqu'ils neues dupelque connaissance du calabéren. Qu'ils neues quelque connaissance de cette lauquit entre quelque connaissance de cette lauquit entre quelque connaissance de cette laugue que quand la fiercut scalves on Chuldée. Estil vraisembalhé que dans les déverts de l'Arabie Prêtre lis cussent appris déjà le chaldém ?

Flavieu Joséphe, daus sa réponse à Apion, à Lysième que et à Molon, litre u, chap. v, avouc en propres termes a que ce son les Expleien qui « apprirent à d'autres unitons à se faire circoncire, « comme léfrodole le timoigne. En effet, seraiil probable que la uniton autique et puissante des Expleiens étal pris cette contume d'un petit peuple qu'elle abhorrait, et qui, de son aveu, ne fut circoncis que sous Jossa?

Les livres sacrés eux-subses nous apprennent que boise partié els mouris dus les seiences des Égaptiens, et ils ne disent unils part que les Égaptiens, et ils ne disent unils part que les Égaptiens alors plans i en appris des Julie, Quand Salomon rouluit bâtir son temple et sou palais, ne demanda-t-il pas de ouvriers au rol de 1777 il est dit même qu'il donna ving tilles au roi Hirma, pour obleair des ouvriers et des côrtes : c'écuir sans doite payer lieu chévernent, et le marties l'aire. Les la vijeus demandèrent dis des raties luifés : les Tyrieus demandèrent dis des raties luifés.

des artistes juits?

Le même Josèphe, dont nous avons parlé, avone
que sa nation, qu'il s'efforce de relever, « u'eut
- loug-temps aucu commerce avec les autres na- i tions; « qu'elle fut surtout inconnue des Grees,
e qui connaisssient les Seythes, les Tartares. Faut-il
- s'étonner, « jaute-t-il, l'ut. - claps. X, que notre
- unation, éloignée de la mer, et ne se piquant
- point de rieu écrire, sit été si peu connue? «

Lorsque le même Josèphe raconte, avec ses exagérations ordinaires, la manière aussi honorable qu'incruyable dont le roi Ptolémée Philadelphe acheta une traduction grecque des livres juifs, faite par des Hébreux dans la ville d'Alexandrie; Josephe, dis-je, ajoute que Démétrius de Phalere, qui fit faire cette traduction pour la bibliothèque de son roi, demanda à l'un des traducteurs, a comment il se pouvait faire qu'aucun · historien , aucun poète étranger n'eût iamais « parlé des lois juives. » Le traducteur répondit : Comme ces lois sont toutes divines, personne u'a « osé entrepreudre d'eu parler, et ceux qui ont « voulu le faire ont été châtiés de Dieu. Théo-· pompe, voulant en insérer quelque chose dans · son histoire, perdit l'esprit durant trente jours ; mais ayaut reconnu dans un songe qu'il était devenu fou pour avoir voulu pénétrer dans les choses divines, et en faire part aux profanes \*,
il apaisa la colère de Dieu par ses prières, et rentra dans sou lon sens.
Théodecte, poète gree, ayant mis dans une

« trajécie queiques possages qu'il avait tirés de son litres saisité, éveit atsusidé rentgel, et ne « recouvra la vue qui après avoir recomu sa faute. « Ces deux ontes de Josèphe, Indigues de l'Isitoire et d'un homme qui a le sens commun, contribient, à la veitif, le édoges qui d'onné a cette traduction grecque des litres justis; est ai était un crine d'on inseiter quépte chose dans une autre langue, éténit sans doute un liben plus autre langue, éténit sans doute un liben plus et le comme. Mes moites, levéphe extreles comme. Mes moites, levéphe extrales de comme. Mes moites, levéphe extrales de des la liber moites, levéphe extrales de des libers de la libers de la litre de la fores ai favaite insais set comaissance des livres.

Au contraire, dès que los Hébreux furent étalisi dans Alexandrie, ils s'adounèrent aux lettres grecques; on les appela les Julis helbelaistes. Il est donc indubitable que les Julis, depuis Alexandre, prirent heacoup de choses des Grecs, dont la laugue c'ait devenue celle de l'Asie Mineure et d'une partie de l'Égpte, et que les Grecs ue purent ries prendre des Hébrender

L. LES ROMAINS. COMMENCEMENTS UE LEUR EM-PIRE ET HE LEUR RELIGION; LEUR TOLÉRANCE.

Les Romains ue peuvent point être comptés parmi les nations primitives: ils sont trop nonveaux. Rome a riste que sepé net rioquante ans avant notre ère valgaire. Quand éte eut des rioquante aus et des lois, elle les tint des Tocsans et des Grees. Les Tocsans lut communiquèrent la supersition des des augures, supersition pourtait fondés sur des aubersations phrisques, sur les passes, montes parties de la communique de la communique de des autres parties de la communique de la communique de mosphère. Il semble que toutes supersitifion sit sune chose naturelle pour principe, et que lièce des ecurs soient des qui me tricité dont ou aluxe.

Les Grees bauraitent aux Romains la bit de douter Tables. In peuple qui ex checher des bis douter Tables. In peuple qui ex checher des bis et des diens chez un autre devait être un peuple petit e lardraer a unus les premiers Romains l'étation-lib. Leur territoire, du tempe des rois et des premiers commist, n'éait pas si écheniq que cetui de Regnes. Il ne fait pas sans doute entiencetui de Regnes. Il ne fait pas sans doute entiencetui de Regnes. Il ne fait pas sans doute entiencetui de Regnes. Il ne fait pas sans doute entiencrite des sancessers. Lecher d'un peut peuple de briganda sue peut jamais être desposique : les déposities se partiagent en comman, et chaeuu dé-

a Josephe, Bistoire des Juift, fiv. x11, chap II.

fend sa liberté comme son blen propre. Les premiers rois de Rome étaient des capitaines de flibustiers.

Si I en as cevil les historieres tomaints, or petit peuple commença par rair les Biste el tes hiem peuple commença par rair les Biste el tes hiem peuple commença par rair les Biste el tes hiem de ses voitins. Il devait étre exterminé; miss le fercuéte et le beaux, qui le portaient à cer rapines, randificant seis injustices heureuses; il se soutint échant toigners au gavers et enties, ano utul de cliup siècles, étant biem plus agoversi que tous les autres peuples, lite sounit tous, les mas prise les autres, depuis le fond du golfe Adriatique jusqu'à l'Eu-phrate.

An miller du brigandago, l'amour de la patric domina toujeurs jumpira tempo de 591Ra. Cet amour de la patric consista, pendant plus de quatre centa en, à resporter à la masse commune ce qu'on avait pillé chec les autres nations : C'est la verei de surbera; Almer la patric, C'esti turer di dépositier les autres hammes ; mais daux le seix de la république il y end de très grandes vertus. L'es thomains, policie sive le temps, publicent lous laters de l'Oscielle deletirent et dans le légilaters de l'Oscielle deletirent et dans le légi-

l'observerai ici sur lour religion deux choses importantes : c'est qu'ils adoptèrent ou permireut les cuttes de tons les autres peuples, à l'exemple des Grecs ; et qu'an fond, le sénat et les empereurs reconnurent toujuurs un dieu suppérane, ainsi que la plupart des philosophes et des poètes de la Grèce .

La tobérance de toutes les religians faiat une, la nouvelle, grarde dans les cours de tout les hummes; car de quel droit un être créé libre pourariel il forcer un autre être è peue comme lui zinaiel il forcer un autre être è peue comme lui zimaiel florcer un autre être è peue comme lui zimaiel florcer un autre et resemble, quand la Mais quand un peuple est rassemble, quand la verigies est devegue une loi de l'état, il faut us de soumettre à cette lui; cr. les Romains par leurs soumettre à cette lui; cr. les Romains par leurs mêmes autien beau sulche pour les dieux inconnus, comme noue l'avour dije renarque.

o Voyez l'article Drau dans le Bictionnaire p' lossphique. Les ordnnuances des douze Tables portent : « Separatim uemn habessit deus, neve nevos ; sed

« ne advenas , nisi publice adscitos , privatim coo lunto; » que persoune visi des dieux étrangers et nouveaux sans la sanction publique. On donna cette sanctinu à plusieurs cultes ; tous les autres furent tolères. Cette associatien de toutes les diviuités du monde, cette espèce d'bospitalité divine, fut le droit des geus de toute l'autiquité, excepté peu-tère chez uno ut deux netits neunles.

Comme il u'y eut point de dogues, il n'y eut point de guerre de religion. C'était bien assez que l'ambitiou, la rapiue, versassent le sang lumain, sans que la religiuu achevid d'externiner le monde

Il est eucore très remarquable que chez les Romains on ne persecuta jamais personne pour sa manière de penser. Il u'y en a pas uu seul exemple depuis Remulus jusqu'a Domitieu; et chez les Grees il n'y eut que le seul Socrate.

Il est encore incoutestable que les Romains, comme les Grees, aderaient uu dieu suprême. L'eur Jupiter était le seul qu'eu rezardêt connue le maitre du tonuerre, comme le seul que l'en nommât le dieu très graud et très bon, Deus epitimus , nuximus. Ainsi, de l'Italie à l'Inde et à la Chine, veus treuvez le culte d'un dieu suprême, et la totérance daus toutes les nations romanes.

A cette connaissance d'un dieu, à cette indugence universelle, qui sont partout le fruit de la raison cultivée, se jeiguit une feule de superstitions, qui étalent le fruit ancieu de la raison commencée et erronée.

On sait bieu que les poutets servés, et la déces Pertuada, et la décese Cleacina, son trilicites. Pourquei les vaimqueurs et les législateurs de fans de autiena n'acliment-les pas ces sottiers "é est qu'écant anciennes, elles étaient chères au peuple, et qu'elles ne aissient point au gouvernement. Les Seipion, les Paul-Émile, les Cicéron, les Calou. Les Seipion, les Paul-Émile, les Cicéron, les Calou. Les Seipion, les Paul-Émile, les Cicéron, les Calou. Les Césars, vaiuet autre chose à laire qu'a comladire les supervisions de la populace. Quand un cuite de creat est écable, la politique e' en sert veille erreure est écable, la politique e' en sert vaille erreure est écable, la politique e' en sert vaille erreure est écable, la politique e' en sert vaille erreure est écable, la politique e' en sert vaille erreure est écable, la politique e' en sert vaille erreure est de de l'entre et qu'en les aires profilés de cette seconde erreur, comme élle a profilés de la première.

## LI. QUESTIONS SUR LES CONQUÊTES DES ROMAINS , ET LEUR DÉCADENCE.

Pourquui les Remains, qui, sous Rimmlus, u'étaient que trois mille habitants, et qui n'avaient qu'un bourg de mille pas de circuit, devintrentils, avec le tomps, les plus grauds o xaquérants de la terre? et d'un vient que les Juifs, qui pretendent avoir eu six cent trente mille soldats en sortant avoir eu six cent trente mille soldats en sortant d'Expts, qui ne marchaiset qu'un milleu des mircles, qui ondiatteis sous loi dou des armées, ractes, qui ondiatteis sous loi dou des armées, ne purreal-la jamais parvenir à conquérir sent-enurit y ret 8 blond dons leur volsinage, pas même à tetre jamais à portée do les attaquer? Pourquoi es julis fuerei-la proque inquier sons l'exchavage? It a varient tent l'enthousiasmo et toute ta des armées était toujours à leur lête; et expendant es cont les Romaiss, côquée d'eux de di-l-buil conte milles, qui viennent à la fin les subjiquer et les vendro an marcha d'un les vendro an marcha de la fin les subjiquer et les vendro an marcha de la fin les subjiquer et les vendro an marcha de la ve

N'est-il pas elair (bumainement parlant, et ne considérant que les causes secondes) que si les Juifs, qui espéraient la conquête du monde, on été presque toujours asservis, ce fut leur facel. Et ai les Romains dominèrent, no lo méritérentils pas par leur courago et par leur prudence? Je demande très humblement pardon aux Romains de les comparer un moment arce les Juifs.

Pourquoi les Romains, pendant plus de quatre ceut einquante aan, ne purent-ils conquérir qu'une étendue de pays d'environ vingt-cinq lieues. N'est ce point parce qu'ils étaient en très petit nombre, et qu'ils n'avaient successivement à combiatre que de petits peuples comme eux? Mais enfin, ayant incorporé avec eux leurs vuoisins valuens, ils eurent assez do freç pour résisser à Pyryhus.

Alors tontes les petites nations qui les entouraient étant devenues romaines, il s'en forma un peut tout guerrier, assez formidable pour détruiro Carthage.

Pourquoi les Romaius employèrent-ils sept cents années à se donner enfin nu empire à peu près aussi vaste que celui qu'Alexandre conquit en sept ou bnit années? est-ce parce qn'ils eurent toujours à combattre des uations beliqueuses, et qu'Alexandre eut affaire à des peuples amoilis?

Ponrquoi cet empire fui-il détruit par des bribares? ces barbares n'étaient-ils pas plus robustes, plus guerriers que les Romains, amollis à leut toms sous Honorius et sons ses successeurs? Quand les Gimbres vinrent menecer l'Italie, oh temps de Marius, les Romains durent prévoir que les Gimbres, e éstà-dire les peuples du Nord, déchireraient l'empire lorsqu'il n'y avarie plus de Marins.

La bildesse des empereurs, les factions do leurs ministres et de ministres et de misse eunquies, la haine que l'aneisune religion de l'empire portait à la nouvelle, se que se parelles sanghantes érevés dans les christianianes, les disputes théologiques substituées au 
manisement des armes, et la moilesse à la valeur; 
des multitudes do moines remplaçant les agricultures et les sobales, but appelait este nêmes harlarres qui n'avalent pur valurer la république pur puerrière, et qui acabièrent Romo languissante, les sons des empereurs cruels, efféminés et dévots, Lorsque les Goths, les Hérules, les Vandales, les tims, inondèrent l'empire romain, quelles mesures les deux empereurs prenaient-ils pour détournor ces orages ? La différence de l' Homoiousios à l'Homogusios mettait le trouble dans l'Orient et dans l'Occident. Les persécutions théologiques achevaient de tout perdre. Nestorius, patriarche de Constantinople, qui eut d'abord un grand erédit sous Théodose 11 , obtint de cet empereur qu'on persecutat ceux qui pensaient qu'on devait rebaptiser les chrétiens apostats repentants, ceux qui crovaient qu'on devait célébrer la Pâque le 14 de la tune de mars , ceux qui ne fesaient pas plonger trois fois les baptisés; enfin il tourmonta tant les elirétiens, qu'ils le tourmentèreut à lour tour. Il appeia la sainto Vierge Anthropotokos; ses ennemis qui voulaient qu'on l'appelat Theotokos, et qui sans doute avaient raison, pnisquo lo concile d'Ephèse décida en leur faveur, fui suscitérent uno persécution violente. Ces querelles occuperent tous les esprits, et, pendant qu'on disputait, les barbares se partageaient l'Europe et l'Afrique.

Mais pourquoi Alarie, qui, au commeucement du cinquième sièclo, marcha des bords du Danube vors Rome, ne commença-t-il pas par attaquer Constantinopio, forsqu'il était maltre de la Thrace? Comment hasarda-t-il de so tronver pressé entre l'empiro d'Orient et celui d'Occident? Est-il naturei qu'il voulût passer les Alpes et l'Apennin . lorsquo Constantinople trembiante s'offrait à sa conquête? Les historiens de ces temps-la, aussi mal instruits que les peuples étaient mal gouvernés. ue nous développent point ce mystère ; mais il est aisé de le deviner. Alarie avait été général d'armée sous Théodose r", prince violent, dévot et impredent, qui perdit l'ompire en confiant sa défense any Goths, il vainquit avec eux son compétiteur. Engène, mais les Goths apprirent par la qu'its pouvaient vaincre ponr eux-mêmes. Théodose sondovait Alarie et ses Goths. Cette paie devint un tribut, quand Arcadius, fils de Théodose, fut sur to trône de l'Orient. Alarie épargna done son tributaire pour after tomber sur Honorins et sur Rome.

Honorius aveit pour général le célèbre Stilleun, le seil qui poursit déédendr Italiaci, et qui avail dépà article desendr Italiaci, et qui avail dépà article les efforts des harbares. Honorius, que de simples supposes, in list trancher le 16te sons forme de procès. Il était plus 18té d'asseniere 51 licon que de hatter Alaric. Cel 1 diagnée empereur, retiré à Ravenne, laisas lo barbare, qui intéciai supérieure en tout, mettre le ségéo dérant floure. L'ancienne matterses du monde se racheta du plabea par inté crimpille l'irre pessandr d'or, trente mille d'argent, quatre mille robes do soie, trois mille d'argent, quatre mille robes do soie, trois mille d'argent, e tris mille l'irre «Célepcries».

Les denrées de l'inde servirent à la rançon de Rome. I Honorius ne voulut pas tenir lo traité ; il envoya

quelques troupes qu'Alaric extermina : celui-ci entra dans Rome en 409, et un Goth y créa un empereur qui devint son premier sujet. L'aunée d'après, trompé par Honorius, il le punit eu saccageant Rome. Alors tout l'empire d'Occident fut déchiré; les habitants du Nord y pénétrèrent de tous côtés, et les empercurs d'Orleut ne se maintiprent qu'en se rendant tributaires.

C'est ainsi que Théodose 11 le fut d'Attila, L'Italie, les Ganles, l'Espagne, l'Afrique, furent la proje de quiconque voulut y entrer. Ce fut la le fruit de la politique forcée de Constantin, qui avait transfèré l'empire romain en Thrace.

N'y a-t-il pas visiblement une destinée qui fait l'accroissement et la ruine des états? Qui aurait prédit à Auguste qu'un jour le Capitole serait occupé par un prêtre d'nue religion tirée de la religion juive, aurait bien étonné Auguste. Pourquoi ce prêtre s'est-il enfin emparé de la ville des Scipions et des Césars? c'est qu'il l'a trouvée dans l'anarchie. Il s'eu est rendu le maltre presque saus efforts; comme les évêques d'Allemagne, vers le treizième siècle, devinrent souverains des peuples dont ils étaient pasteurs.

Tout événement en amène un autre auquel on ne s'attendait pas, Romulusne crovait fonder Rome ni pour les princes goths, ni pour des évêques, Alexandre n'imagina pas qu'Alexandrie appartiendrait aux Turcs, et Constantin n'avait pas bâti Constantinople pour Mahomet 11,

LII. DES PREMIERS PEUPLES QUI ÉCRIVIRENT L'HISTOIRE, ET DES FABLES DES PREMIERS HISTORIENS.

Il est incontestable que les plus anciennes annales du monde sont celles de la Chine. Ces aunales se suivent sans interruption. Presque toutes circonstanciées, toutes sages, sans aucun mélauge de merveilleux, toutes appuyées sur des observations astronomiques depuis quatre mille ceut cinquautedeux ans, elles remonteut encore à plusieurs siccles au-delà, sans dates précises à la vérité, mais avec cette vraisemblance qui somble approcher do la certitude. Il est bien probable que des nations puissantes, telles que les Indiens, les Égyptions, les Chaldeens, les Syriens, qui avaient de grandes villes, avaient aussi des annales.

Les peuples errants doivent être les derpiers qui aient écrit, parce qu'ils out moius de moyeus que les autres d'avoir des archives et de les couserver; parce qu'ils ont peu de besoins, peu de lois, pen d'événements; qu'ils ne sont occupés que d'une subsistance précaire, et qu'une tradition orale leur suffit. Une bourgade n'eut jamais d'histoire, un peuple errant encore moins, une simple ville très rarement.

L'histoire d'une nation ne peut jamais être écrite que fort tard ; on commeuce par quelques registres très sommaires qui sont conservés, autaut qu'ils peuvent l'être, dans un temple ou dans une citadelle. Une guerre malheureuse détruit souvent ces annales, et il faut recommencer vingt fois, comme des fourmis dont ou a foulé aux pleds l'habitation. Ce n'est qu'au bout de plusieurs siècles qu'nne histoire un peu détaillée peut succéder à ces registres informes, et cette première histoire est toujours mêlée d'un faux merveilleux par lequel on veut remplacer la vérité qui manque. Ainsi les Grecs n'eureut leur Hérodote que dans la quatrevingtième olympiade, plus de nille ans après la première époque rapportée dans les marbres de Paros. Fabius-Pictor, le plus ancien historieu des Romains, n'écrivit que du temps de la seconde guerre contre Carthage, environ einq ceut quarante ans après la fondation de Rome.

Or, si ces deux nations, les plus spirituelles de la terre, les Grecs et les Romains, nos maltres, out commeucé si tard leur histoire; si nos natious septentrionales n'ont en aucun historien avant Grégoire de Tours, croira-t-on de boune foi que des Tartares vagabonds qui dorment sur la neige, ou des Troglodytes qui se cachent dans des cavernes, ou des Arabes errauts et voleurs, qui errent dans des montagnes de sable, aient eu des Thucydide et des Xénophon? peuveut-ils savoir quelque chose de leurs ancètres? peuvent-ils aequérir quelque connaissance avant d'avoir en des villes, avant de les avoir habitées, avant d'y avoir appelé tous les arts dont ils étaient privés?

Si les Samoyèdes, ou les Nazamous, ou les Esquimaux, venaient nous donner des annales antidatées de plusieurs siècles, remplies des plus étonnants faits d'armes, et d'une snite continuelle de prodiges qui étonnent la nature, ne se moquerait-on pas de ees panvres sauvages? Et si quelques personnes amoureuses du merveilleux, on intéressées à le faire eroire, donnaieut la torture à leur esprit pour reudre ees sottises vraisemblables. ne se moquerait-on pas de leurs efforts? et s'ils joignaient à leur absurdité l'insolence d'affecter du mépris pour les savauts, et la cruauté de persécuter ceux qui douteraient, ne seraient-ils pas les plus execrables des hommes? Qu'un Siamois vienne me conter les métamorphoses de Sammonocodom, et qu'il me menace de me brûler, si je lui fais des objections, comment dois-je en user avec ce Siamois?

Les historiens romains nous content, à la vérité, que le dieu Mars fit deux enfants à une vestale dans un siècle où l'Italie n'avait point de vestales ; qu'une louve nourrit ces deux enfants au lieu de les dévorer, comme nous l'avous déju vi; que Castor el Pollar combattirent ponr les Romains; que Curtius se jeta dans on gouffre, et que le gouffre se referna; mais le skant de Rome ne condamna jamais à la mort ceux qui doutèrent de tous ces prodiges : il fut permis d'en rire dans le Capitole.

Il y a dans Thistoire romaine des événements its possibles qui son très peu traisentialaises. Plusieurs savants bommes ont déjà révoqué en doute l'aventere de oise qui sauvèrent Rome, et celle de Camille qui détruisit entièrement l'armée de Camille, et pour de l'autre de l'année. L'avente de Camille de l'année, par le le le canon de l'avente de l'année de l'avente de l'avente

Live du de roujue? au monis montounterous. Ne de douterous autre par control de la supplica mé recommendation de la supplica de la supplica de ne deslans de pointes do fer? Co genre de mort est suscrientes tunique. Comment en fomme Polylee, presque contemporain, Polylee qui était sur les liens, qui a certi su suprésirement la guerre de Rome et de Carthage, aurai-li passé sous silence un fait aussi etternordinaire, aussi important, et qui aurait ai bien justifié la mavaise foi des Romanisseners les Carthagiosis? Commante peuple aurai-li oct violer d'une manuire aussi harbare le révoit de gene avec fingulus, dans le temps que révoit de gene avec fingulus, dans le temps que principaux ciloymos de Carthage, sur lequels lis avarient su se cuper?

Enfin Diedore de Sicie rapporte, dans un de ses confats de Récultes syant fort rafgement, que les confats de Récultes syant fort romain restrictions en services en confats de le confats de la confats de l'existence de la confats de réprise de des des des confats de la confats de reprise de la confats de la co

Si nous jetons les yeux sur les premiers temps de notre històrie de France, tout en est peut-être aussi faux qu'ohseur et dégoûtant; du moins il est Lien difficile de croîre l'aventuro de childérie et d'une Bazine, feume d'un Bazine, et d'un capitaine romain, d'ur roi des Francs, qui n'avaient point encore de rois.

Grégoire de Tours est notre Hérodote, à cela près que le Tourangeau est moins amusant, moins élégant que le Grec. Les moines qui écrivirent après Grégoire furent-lis plus éclairés et plus véridiques? ne prodiguèrent-lis pas quelquefois des louanges un peu outres à des assassins qui leur avaient donné des terres? ue chargèrent-lis jamais d'opprobres des princes sages qui ne leur avaient rien donné?

Je sais bien que los Francs qui envahirent la Gaule fureut plus cruels que les Lomhards qui s'emparèrent de l'Italie, et que les Visigoths qui réguèrent en Espagne. On voit autant de meurtres, autant d'assassinats dans les annales des Clovis, des Thierri, des Childebert, des Chilgetet des Colaire, que dans celles des rois de Juda et. d'Israèl.

Rien n'est assurément plus sauvage que ces temps barbares; cependant, n'est-il pas permis de douter du supplice de la reine Brunehaut? Elle était âgée de près de quatre-viugts ans quand elle mournt, en 615 ou 614. Frédegaire, qui écrivait sur la fin du hultième siècle, cent cinquante aus après la mort de Brunehaut ( et non pas dans le septième siècle, comme il est dit dans l'abrégé chronologique, par une faute d'impression); Frédegaire, dis-je, nous assure que le roi Clotaire, prince très pieux , très craignant Dieu , humain , patient et débonnaire, fit promener la reine Brunehaut sur un chameau autour de son camp; ensuite la fit attacher par les chevenx , par un bras et par une jambe, à la queue d'une cavale indomptée, qui la traina vivaute sur les chemins, lui fracassa la tête sur les cailloux, et la mit en pièces; après quoi elle fut brûlée et réduite en cendres. Ce chameau, cette cavale indomptée, une reine de quatre-vingts ans attachée par les cheveux et par un pied à la queue de cette cavale, ne sont pas des choses bien communes.

Il est peut-être difficile que le peu de cheveux d' diremme de cet à genisse teair à une queue, et qu'on soit lié à la fois à cette queue par les cheveux et par un pied. Et comment eut-on la piense attention d'inhumer Brunchaut dans un tombeau, à Autun, sprès l'avoir brûkée dans un camp? Les moines Frédegaire et Aimoin le disent; mais ces moines sont-lis des de Thout des Blume;

Il y no autre tombesa érigé à cette reine, su quintième sèlec, dans l'abbavo é desini-l'artind'Autun qu'elle avait fondée. On a trouvé dansce séplecte en reist d'éperon. Céttal, d'élon, l'éperon que l'on mit aux finncé de la cavale indomple. Cest dommes qu'on n'y alt pas trouvé aussi le corne du chaineau sur lequel on avait faib monter la reine. Nei-li pas possible que cet éperon y ai été mis par insdrevance, ou plutély par honeur? ex., aq quintième siècle, mi épron deré dait une grande marque d'honneur. En un net, n'est-li pa roissible qu'en de l'appende son [1gement sur cette étrange aventure si mal constatée? Il est vrai que Pasquier dit que la mort de Brunebaut avait été prédite par la sibulle.

Tons ces niclea de harbarie sont des niclea d'Abrerares de marieds. Mais faundes-li-li croire font expuele se maniente limite de l'abrerares de marieds. Mais faundes-li-li croire font ce que les meisses ont écrit? Ils édiant prese les seuls qui ausseul fire et écrire, bersque Charlemagne ne savait pas signer son nom. He nous son instruité de la daté de quéques grands mous son instruité de la daté de quéques grands Martel batit le Sarrantar ginale qu'il en ait toût trois cent soi aute mille dans la lotaille, en vé-rité, c'est bemourqu'il en ait toût rité, c'est bemourqu'il en ait toût rité, c'est bemourqu'il en ait toût rité, c'est bemourque l'appendit de la lance de l'appendit de la lance de l'appendit de l'appendit de la la la la latie qu'en l'appendit de l'appendit de la latie de l'appendit de l'appen

Ils disent que Clovis, second du nom, devint fou : la chose u'est pas impossible; mais que Dieu ati affligé one cerveau pour le punir d'avoir pris un bras de saint Denis daus l'église de ces moines, pour le mettre dans son oratoire, cela n'est pas si vraisemhable.

Si Ton a'vait que de pareils contes à retrancher de l'histoire de l'hist

et fortifiées. Enfin, tous les détails de ces tempsfis sont autant de fables, et qui pis est, de fables eanuyeuses. LUI. DES LÉGISLATEURS QUI ONT PARLÉ AU NOM DES DIEUX.

Tont légistateur profane qui osa feindre que la divinité lui avait dicté ses lois, était visiblement un blasphémateur et un traitre ; un blasphémateur, puisqu'il calomniait les dienx; un traltre, pnisqu'il asservissait sa patrie à ses propres opinions. Il y a deux sortes de lois, les unes naturelles, communes à tous, et utiles à tous, « Tu o ne voleras ui ne tueras ton prochain; tu auras · un soin respectueux de ceux qui t'ont-donné le « jonr et qui ont élevé ton enfance; tu ne raviras e pas la femme de ton frère; tu ne mentiras pas e pour lni nnire; tu l'aideras dans ses besoins, e pour mériter d'en être secourn à ton tour : » voilà les lois que la nature a promulguées du fond des lles du Japon anx rivages de notre occident. Ni Orphée, ni Hermès, ni Minos, ni Lycurgue, ni Numa, n'avaient besolu que Jupiter vint au bruit du tonnerre annoncer des vérités gravées dans tons les eœurs.

Si je m'étais trouvé vis-à-vis de quelqu'un de

ces grands claristans dans laplace publique, julia surais cui- carriès, ne compromete point in e ainsi la divriaité; tu weux me trousper si to la classice comproue enseigner ceque noussan son e tous; tu veux sans doute la hire serviré, quelque a sutre usage; tu veux te prévisió efroma commes tement à des vérités éternelles, pour arracher el mois mon comentement lu ou marpation ; jo e te défere au peuple comme un tyran qui blasphème. »

Les autres lois sont les politiques : lois purement civiles, d'errellement arbitriaries, qui tanolté citalissent des éphores, tanolt des consuits, desmoires par ceutrires, ou de senuitos par triuss; un arérogar ou un sénat; l'aristocratée, la démocratic, ou la monarchie. Ce serait hém and counsitre le cour humain de soupousser qu'il soit possible et cour humain de soupousser qu'il soit possible et cour humain de soupousser qu'il soit possible pour les centres qu'il pour les des de fairs, que dans la rue de son intérêt. On ne trompe ainsi les hommes que pour son profil.

Mais sous les législateurs profunes ont-le été des fripons dignes du centrele supplier non. De même qu'aujourd'hui, dans les assemblées des magistrats, il se trouve toujours des dines d'oiles et élevées qui proposent des choses sittles le la coété, sans ev canter qu'elles leur out été révôlées; de même aussi, parmi les législateurs, ill s'en cett crouvés plusieres qu'out out instituté des less abmirrables, sans les attribuer à Jupiter out à Minerve. Te de la cette rouis, qui donne dens la Piarendre, et del de nos jours à d'él Pierre-lé-Crand, qu'eller press aux Éxptiens, Minos aux Crétois, et Zamosia sus meiens Serthes.

## AVANT-PROPOS.

Qui contient le plan de cet ouvrage, avec le précis de ce qu'étaient criginairement les nations occidentales, et les rations pour lesquelles on commence cet essai par l'Orient.

Vous voulez eofin surmonter lo dégabit que vons causa l'Histoire moderne \*, depuis la décoderne de l'empire romain, et prendre me lide générale des nations qui habitent et qui désolent la terre. Vous ne deverbeche dans este inmensité que ce qui mérite d'être consu de vous ; l'esprit, les mours, leu susse des nations principles, appuyé des faits qu'il n'est pas permis d'ignorer. Les but de ce travail s'est pas de savoir en quelle année ne quelle année.

a Cei ouvram fut composè en 1740, pour madame do Châtelet, amie de l'auteur. Aucane des compilations universeiles qu'on a vues drouis n'existait alors un prince indigne d'être connu succèda à un prince barbare chez une natieu gressière. Si l'en pouvait aveir le malheur de mettre dans sa tête la auite chronologique de toutes les dynasties, en ne saurait que des mots. Autaut il fant connaître les grandes actions des souverains qui ent rendu leurs peuples meilleurs et plus heureux, autant on peut ignurer le vulgaire des rois, qui ne pourrait que charger la mémoire. A quei vous serviraient les détails de tant de petits intérêts qui ne subsistent plus pniourd'hui, de tant de familles éteiutes qui se sout disputé des provinces englouties ensuite dans de grands royaumes? Presque chaque ville a aujourd'hni son histoire vraie eu fausse, plus ample, plus détaillée que celle d'Alexandre, Les seules annales d'un ordre monastique contiennent plus de volumes que celles de l'empire remain.

Dans tous ees recueils immenses qn'en ne peut embrasser, il faut se borner et cheisir. C'est un vaste magasin eù veus prendrez ee qui est à votre usage

L'illustre Bossuet, qui dans son discours sur une partie de l'Histoire universelle en a saisi le véritable esprit, au moins dans ce qu'il dit de l'empire romain, s'est arrêté à Chsrleinsgne. C'est en commencant à cette époque que vetre dessein est de vous faire un tableau du mende; mais il faudra souvent remonter à des temps antérieurs. Cet éloquent écrivain, en disant nu mot des Arabes, qui fonderent un si puissant empire et une religiuu si florissante, n'en parle que comme d'un déluge de barbares. Il paraît avoir écrit uniquement pour insinuer que tout a été fait dans le mende pour la natien juive; que si Dieu donua l'empire de l'Asie anx Babyleniens, ce fut pour punir les Juifs; si Dieu fit regner Cyrus, ce fut pour les venger; si Dieu envoya les Remains, ce fut encore pour châtier les Juifs. Cela peut être : mais les grandeurs de Cyrus et des Romains ent encore d'autres causes, et Bossuet même ne les a pas omises en parlant de l'esprit des nations.

Il cût eté à souhaiter qu'il n'eût pas oublié entièrement les anciens peuples de l'Orient, comme les Indiens et les Chinois qui ent été si considérahles avant que les autres natiens fussent formées.

Nourris do productions de leurs terres, vétins de leurs étofice, amusés par les jeux qu'il so ot inventés, instruits même par leurs anciennes fables morales, pourquoi négligérions-neus de connaître l'esprit de ces nations, chez qu'il se commerçants de motre Europe ont veyagé des qu'ils nut pu treuver un chemin jusqu'à elles?

En veus instruisant en philosophe de ce qui cencerne ce glebe, veus portez d'abord votre vue sur l'Orient, bereean de tous les arts, et qui a tout denné à l'Occident.

Les climats erientaux, veisins du Mldi, tiennent tout de la nature : et nous, dans netre Occident septentrional, nous devens tout au temps, au commerce, à une industrie tardive. Des forêts, des pierres, des fruits sauvages, voifa tout ee qu'a produit nsturellement l'ancien pays des Celtes, des Allobroges, des Pictes, des Germains, des Sarmates, et des Scythes. On dit que l'île de Sicile produit d'elle-même un pen d'avoine : mais le froment, le riz, les fruits délicieux, croissaient vers l'Euphrate, à la Chine, et dans l'Inde. Les pays fertiles furent les premiers penplés, les premiers polices. Tout le Levant, depnis la Greec jusqu'anx extrémités de notre hémisphère, fut long-temps célèbre, avant que neus en sussions assez pour connaître que neus étiens barbares, Quand on veut saveir quelque chose des Celtes, nos ancêtres, il faut avoir reconrs aux Grees et sux Remains, nations encore très postérienres aux Asiatiques.

Si, par exemple, des Gaulois, voisins des Alpes, joints aux habitants de ces montagnes, s'étant ctablis sur les bords de l'Éridan, vinrent jusqu'à Rome trois cent soixante et un ans après sa fondatien, s'ils assiégèrent le Capitole, ce sont les Romains qui neus l'ent appris. Si d'autres Ganlois, environ cent ans après, entrèrent dans la Thessalie, dans la Macédoine, et passèreut sur le rivage du Pont-Euxin, ce sont les Grees qui nous le racontent, sans nous dire quels étaient ces Gaulois, ni quel chemin ils prirent. Il ne reste ches neus aucun monument de ces émigrations, qui ressemblent à celles des Tartares ; elles prouvent sculement que la nation était très nombreuse. mais non civilisée. La colonie des Grecs qui fonda Marseille, six cents ans avant netre ère vulgaire. ne put polir la Gaule : la langue grecone ne s'étendit pas même au-dela de son territoire.

Gaukis, Allenands, Espagnels, Bretons, Sarmates, neus ne savons rien de nous avant dit-huit skéles, sinou le peu quo nos vainqueurs ont po neus en apprendre; nous n'avions pos neture de fables: nous n'aviens pas osé imaginer nuo origine. Ces vaines idees que tout cet Occident lut peuplé par Gomer, fils de Japhet, sont des fables orientales.

Si les anciens Toseans qui enscignirent les premiers Romains savaieut quelque chose de plus que les antres peuples occidentaux, c'est que les Grecs avaient envoyé chez enx des colonies; ou plutd, c'est parce que, el deut temps, une des propriétés de cette terre a été de produire des hemmes de génie, cemme le territoire d'Albènes était plus propre aux arts que cetti de Tbébes et clait plus propre aux arts que cetti de Tbébes et dait plus propre aux arts que cetti de Tbébes et de Lacidémone. Mais quel monument avon-nous de l'ancienno Tocane? auscui. Nous tous épuisone en vaines conjectures sur quelques inacriptions inintelligitées que les injures du temps ont éparandes, et qui proi ablèment sont des premiers siècles de la république romaine. Pour les autres nuitons de notre Europe, ils en ous reste d'elles dans leur ancieu langage, aucuu monument antérieur à notre èta.

L'Espagne maritime fut découverte par les Phéniciens, aiusi que l'Amérique le fut depuis par les Espagnols, Les Tyriens, les Carthagmois, les Romains, y trouvèrent tour à tour de quoi s'enrichir dans les trésors que la terre produjsait ajors. Les Carthaginois y firent valoir des mines, mais moins riches que celles du Mexique et du Pérou; le temps les a épuisées, comme il épuisera celles du Nouveau-Moude. Pline rapporte qu'en neuf ans les Romains en tirèrent buit mille marcs d'or, et environ viugt-quatre mille d'argent. Il faut avouer que ces prétendus descendants de Gomer avaient bien mal profité des présents que leur fesait la terre en tout genre, puisqu'ils furent subjugués par les Carthaginois, par les Romains, par les Vandales. par les Goths, et par les Arabes,

Ge que nous savons des Gaulois, par Jules-César et par les autres auteurs romains, nous donne l'idée d'un peuple qui avait besoin d'être soumis par une nation éclairée. Les dialectes du langage celtique étaient affreux : l'empereur Julien, sous qui ce langage se parlait encore, dit, dans son Misopogon, qu'il ressemblait au crossement des corbeaux. Les mœurs, du temps de César, étaient aussi barbares que le langage. Les druides, imposteurs grossiers faits pour le peuple qu'ils gouversaient, immolaient des victimes humaines qu'ils brûlaient dans de grandes et hideuses statues d'osier. Les druidesses plongeaient des couleaux dans le cour des prisonniers, et jugenieut de l'avenir à la manière dont le sang coulait. De grandes pierres un pen creusées, qu'on a trouvées sur les confins de la Germanie et de la Gaule, vers Strasbourg, sont. dit-on, les autels où l'ou fesait ces sacrifices. Voila tous les monuments de l'aucienne Gaule. Les babitants des côtes de la Biscaye et de la Gascogne s'étaient quelquefois nourris de chair humaine. Il faut détourner les yeux de ces temps sauvages, qui sont la honte de la nature.

Comptons parmi les feites de l'esprit humain, l'icomptons parmi les feites de l'esprit humain, l'icompton de les Celles des fébèreux. Ils sacrifiaient des hommes, dit-on, parce que lephié avait immoé sa file. Les druides étaient vêtus de blanc, pour minier les prétres des Juifs; ils avaient, comme eux, un grand pontife. Les druidesses sont des images de la sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on la sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on la sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora. Le pauvre qu'on des sour de Moides et de Débora.

nourrisont à Marseille, et qu'ûn immobil conround de fleure et chargé de midéletions, avait pour origine le bouc émissible, cent relies ou quatre mots cétlques et hébraques, qu'un prossince épaticular de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la contractiva de la constitución de la misso da ses de la constitución de la misso da ses de históries de la constitución de la misso da ses de históries de la consistencia de la misso da ses del conjectores forcies le peu de counsissance que nous pourriors avoir de l'antionido.

Les Germains avaient à peu près les mêmes mœurs que les Gaulois, sacrifiaient comme eux des victimes humaines, décidaient comme eux leurs petits differends particuliers par leducl, et avaient sculement plus de grossièreté et moins d'industrie. César, dans ses mémoires, nous apprend que leurs magiciennes réglaient toujours parmi eux le jour du combat. Il nous dit que quand uu de leurs rois, Arioviste, amena cent mille de ses Germains errants pour piller les Gaules, lui qui voulait les asservir et nou pas les piller, ayant envoyé deux officiers romains pour entrer en conférence avec ce barbare, Arioviste les tit charger de chaines ; que les deux officiers furent destinés à être sacrifiés anx dienx des Germains, et qu'ils allaient l'être, lorsqu'il les délivra par sa victoire.

Les families de tous ces barbares avaient en Germanie, pour uniques retraites, des cabanes où . d'un côté, le père, la mère, les sœurs, les frères, les enfants, couchaient nus sur la pailla; et, do l'autre côté, étaient leurs animaux domestiques. Ce sont la pourtant ces mêmes peuples que nous verrons bientôt maîtres de Rome. Tacite loue les mœurs des Germains, mais comme Horace chantait celles des barbares nommés Gètes : l'un et l'autre ignoraient ce qu'ils louaient, et voulaient seulement faire la satire de Rome. Le même Tacite, au milieu de ses éloges, avoue que tout le monde savait que les Germains aimaient mieux vivre de rapine que de cultiver la terre, et qu'après avoir pillé leurs voisins, ils retournalent chez eux manger et dormir. C'est la vie des voleurs de grands chemins d'aujourd'hui et des coupeurs de bourses, que nous punissons de la roue et de la corde ; et voifà ce que Tacite a le front de louer . pour rendre la cour des empereurs romains méprisable, par le contraste de la vertu germanique | | | appartieut à un esprit aussi juste que le vôtre de regarder Tacite comme uu satirique ingénieux, aussi profoud dans ses idées que concis dans ses expressions, qui a fait la critique plutôt que l'histoire de sou pays, et qui eût mérité l'admiration du nôtre. s'il avait été impartial.

Quaud César passe en Angleterre, il trouve ectte île plus sauvage encore que la Germanie. Les habitants couvraient à peine leur nudité de queiques peans de bêtes. Les femmes d'un canton y apparteasient indifféremment à tous les bonnnes du même canton. Leurs demeures étalent des cabanes de roseaux, el leurs orsements, des figures que les lommes et les femmes s'imprimaient sur la peau en y (seaut des pidures, et en y versant le suc des berles, sinsi que le pratiquent eucore les savayes de l'Amérique.

Que la nature humaine al té é pônquée pendant une longue suite de siches dans cet état si approchant de celui des brutes, et inférienr à plusieurs égrals; écte et que în évat que truy ruis. La raison en est, comme on l'a dit, qu'il n'est pas dans la nature de l'homen de désirer e qu'il ne comnaît par. Il a fallu partout, non sestement un espace de temps prodigieur, mais des circonstances brureuses, pour que l'homme s'élevit au-dessus de la vir sanimale.

Vous avez donc grande raison de vouloir passer tout d'un coup aux nations qui ont été civilisées les premières. Il se pent que long-tempa avant les empires de la Chine et des Indes il 1 y ait en des nations instruites, poiles, puissantes, que de céluges de larhares auront ensuite replongées dans le premier état d'ignorance et de grossièreté qu'on appelle l'état de pure nature.

La seule prise de Constantinople a suffi pour anéantir l'esprit de l'ancienne Grèce. Le génie des Romains fut détrait par les Goths. Les côtes de l'Afrique, autrefois si florissantes, ne sont presque plus que des repaires de brigands. Des changements encore plus grands out dû arriver dans des climats moins heureux. Les causes physiques ont dû se joindre aux causes morales ; car si l'Océan n'a pa changer entièrement son lit, du moins il est constant qu'il a couvert tour à tour et abandonné de vastes terrains. La nature a dû être exposée à un grand nombre de fléaux et de vicissitudes. Les terres les plus belles, les plus fertiles de l'Europe occidentale, toutes les campagnes basses arrosées par les fieuves du Rhin, de la Mense, de la Seine, de la Loire, ont été couvertes des caux de la mer pendant une prodigieuse multitude de siècles; c'est ce que vous avez déjà vu dans la Philosophie de l'histoire.

Nous redirous encore qu'il n'est pas si sûr que les montagues qui traversent l'ancien et le nouveau monde aient été autrélois des plaines couvertes par les mers; car, 4° plusieurs de ces montagnes sont élevées de quinze mille pieds, et plus, au-dessans de l'Océan.

2° S'il cut été un temps où ces montagnes n'eussent pas existé, d'où seraient partis les fleuves, qui sout si nécessaires à la vie des animaux? Ces montagues sont les réserveirs des eaux; elles ont,

dans les deux hémisphères, des directions diverses : ce sont, comme dit Platon, les os de ce grand animal appelé la Terre. Nous voyons que les moindres plantes ont une structure invariable : commenta la terre sersit-delle exceptécede la loi générale 5-5 il les montagnes étaient supposées avoir porté des mers, ce serait une contradiction dans l'ordre de la nature, une violation des lois de la gravita-

tion et de l'hydrostatique.

4º Le lit de l'Océan est creusé, et dans ce creux il n'est point de chaînes de montagnes d'nn pôle à l'autre, ni d'orient en occident, comme sur la terre: il ne faut donc pas conclure que tout ce globe a été long - temps mer , parce que plusienrs parties du globe l'ont été. Il ne faut pas dire que l'ean a couvert les Alpes et les Cordillières, parce qu'elle a couvert la partie basse de la Ganle, de la Grèce, de la Germanie, de l'Afrique , et de l'Inde. Il ne faut pas affirmer que le mont Taurns a été navigable, parce que l'archipel des Philippines et des Moluques a été un continent. Il y a grande apparence que les hautes montagnes ont été toujours à peu près ce qu'elles sont. Dans combien de livres n'a-t-on pas dit qu'on a trouvé nne ancre de vaisseau sur la cime des montagnes de la Suisse? cela est pourtant aussi faux que tous les contes qu'on trouve dans

IN Vidunctions en phrisjane que es qui est prouvé, et en històric que ce qui est de la plug rande probabilité récomme. Il se pent que les pays montaments ainci réprovit, par les voites et par les secousses de la terre, autant de changements que les pays plats; mais partot o di 1 y a cul es sonrese de fleuves, il y a su des montagnes. Bille créonies locales out certainement changé une partie du gibbe dans le physique et dans le morat, mais nous ne les commissions par ; et les hommes se son out est de la commission par les postures de sont parties de la dé écrit pl latoire, que le genre pour rous.

D'allieurs, vous commencer vos recherches us temps où le chase de notre Europe commence à preudro uns forme, après la chatte de l'empire romain. Parconorando accessembles epides y vorons dans quel clat il d'esta slors, en l'étudiant de la même manière qu'il prast avoir été c'etilla, c'estb-dire depuis les pays orientats jusqu'aux nôters ; et portons notre première attention sont un penséte de protons notre première attention nor un pensécie de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la latéra, lorragio nous a l'arioni pas encore l'usage de l'écritaire.

.....

## CHAPITRE PREMIER.

De la Chine, de son antiquité, de ses forces, de ses lois , de ses usages, et de ses sciences.

L'empire de la Chine dévelors écil flus vatie que celui de Charlemages, gustrou to y compremant la Corfe et le Tunquiu, provinces alors tirbulaires des Chines. Euviron terette degrés eu longitude et vingt-quate en abitude forment son écidence. Nous sous renarqué que le corps de cet écta subsiste avez spéendeur depuis plus de quatre mille ans, anna que les bois, les meurs, le langage, la manière même de s'habiller, aisent souffert à diséction sessible.

Son histoire, incoutestable dans les choses générales. la seule qui soit fondée sur des observations célestes, remonte, par la chronologie la plus sure, jusqu'à une éclipse observée deux mille cent cinquante-cinq ans avant notre ère vulgaire, et vérifiée par les mathématicieus missionnaires qui, envoyès dans les derniers siècles chez cette nation inconnue, l'out admirée et l'ont instruite. Le P. Ganbil a examiné une suite de trente-six éclipses de soleil, rapportées dans les livres de Confutzée; et il n'en a trouvé que deux fausses et deux douteuses. Les donteuses sont celles qui en effet sont arrivées, mais qui n'ont pu être observées du lieu où l'on suppose l'observateur ; et cela même prouve qu'alors les astronomes chinois calculaient les éclipses, puisqu'ils se trompèreut dans deux calculs.

Il est trai qu'Alexandre avait europé de Babylone en Grèce les observations des Chaldéens, qui remontaient un peu plus haut que les observations chinoisas, et c'est saus contredit le plus beau monument de l'autiquité : mais ces éphémèrides de Babylone n'étaient point liées à l'histoire des faits : les Chinois, su contraire, ont joint l'histoire du ciel à celle de la terre, et ont ainsi justifé l'înne me l'autre.

justifié l'une par l'autre. Deux cent trente ans au-defa du jour de l'éclipse dont on a parlé, leur chronologie atteint sans iuterruption, et par des témoignages authentiques, jusqu'à l'empereur Hiao, qui travailla lui-même à réformer l'astronomie, et qui, dans un règne d'environ quatre-vingts ans, chercha, dit-on, à rendre les hommes éclairés et benreux. Sou nom est encore en vénération à la Chine, comme l'est en Enrope celui des Titus, des Trajan, et des Antonin. S'il fut pour son temps un mathématicien babile, cela seni montre qu'il était né chez une nation deils très policée. On ne volt point que les anciens chefs des bonrgades germaines ou ganloises aient réformó l'astronomie : Clovis n'avait point d'observatoire.

Avaut like v, on trouve eiecen as role, see problecesseurs; main durée de leur rèpes est incertaine. Je crois qu'on ne peut mieux faire, dans es alience de la chrouslogie, que de recourir à la règle de Newton, qui, ayant composé une nancé commune des années quot nr. l'égul les rols des différents pays, réduit chaque règne à viagetars ans ou environ. Saivant ou esteud, d'austant plas raisonnable qu'il est plus modéré, ces sia role autrent princip le pur peu cent troute aux en que les deux cest quarante ans qu'on donne, par que les deux cest quarante ans qu'on donne, par que les deux cest quarante ans qu'on donne tres calculs d'uneutis par l'expérience de tous les leups.

Le peniier de ces rois, nommé Fe-hi, régnait donce plus de vinigarie, aix elema studi l'ere vuigaire, au temps que les Bahjoniens avalent dei, 
me suite d'observations autronomiques; et déslors la Chier chésissit à un souverain. Ses quitres 
royames, révais sous un seul homme, prouveut 
que long-cenps auparavant cet état était très peuple, poincie, paraige un beaucoup de souverainetés; 
ent justis un grand état ne s'est formé qui o de 
phistories présir, écul l'ourrage de la politique, 
du courace, et aurtout du temps : il m'y a pas me 
plus grande preuve d'antiquité.

Il est rapporté dans les cinq Kings, le livre de la Chine le plus ancien et le plus autorisé, que sous l'empereur Yo, quatrième successeur de Fo-hi, on observa une conjonction de Saturne. Jupiter, Mars, Mercure, et Venus. Nos astronomes modernes disputent entre eux sur le temps de cette conjonction, et ne devrajent pas disputor, Mais quand même on se serait trompé à la Chlae dans cette observation du ciel, il était beau même de se tromper. Les fivres chinois disent expressement que de temps immémorial on savait à la Chine que Venus et Mercure tonrnaient autour du soleil. Il faudrait renoncer aux plus simples lumières de la raison, pour ne pas voir que de telles connaissances supposaient une multitude de siècles antérieurs, quand même ces connaissances n'anraient été que des doutes.

I auracie te que ute soutes.

Ce qui rend surtout ces premiers livres respectables, et qui leur donne une supériorité reconaue sur fous ceux qui reportent lorigine des autres nations, c'est qu'on n'y roit aucun prodige, aucune prédiction, ancune même de ces fourberies politiques que nous attribuous aux fondateurs des autres états ; excepté peut-être ce qu'on a imputé h Po-hi, d'avoir fait accorior qu'il avait y nesse iois

» Quelle étrange conformité n'y a-t-il pas entre ce nom de Hino et le leo ou Jehova des Phéniciens et des Égyptiens l Cependant gardos notes de croire que ce nom de las ou Jehova vience de la Efficie. écrites sur le des d'un serpent ailé. Cette imputation même fait voir qu'ou conanissait l'écriture avant Fo-li. Enfiq, ce n'est pas à nons, au bout de notre Occident, à contester les archives d'une nation qui était toute policée quand nous n'étions que des sauvages.

Un tyran, nommé Chi-Hoangti, ordonna, à la vérité, qu'on brûlût tous les livres : mais cet ordre insensé et barbare avertissait de les conserver avec soin, et ils reparurent après lui. Qu'importe, après tout, que ces livres renferment ou non une ebronologie tonjours sûre? Je veux que nous ne sacbions pas en quel temps précisément vécut Charlemagne; des qu'il est certain qu'il a fait de vastes conquêtes avec de grandes armées, il est clair qu'il est né chez une nation nombreuse. formée en corps de peuple par nne longue suite de siècles. Puis done que l'emperent Hiao, qui vivait incontestablement plus de deux mille quatre cents ans avant notre ère, conquit tout le pays de la Corée, il est indubitable que son penple était de l'antiquité la plus reculée. De plus, les Chinois inventerent un eyele, un comput, qui commence deux mille six cent deux ansavant le nôtre. Est-ce à nous à lenr contester une chronologie nnanimement reçue chez eux, à nons, qui avons soixante systèmes différents pour compter les temps anciens, et qui, ainsi, n'en avons pas un?

Répétons que les hommes ne multiplient pas aussi aisément qu'on le pense. Le tiers des enfants est mort au bout de dix ans. Les calculateurs de la propagation de l'espèce humaine ont remarqué qu'il faut des circonstances favorables et rares pour qu'une nation s'accroisse d'un vingtième au bout de cent années ; et très souvent il arrive que la peuplade diminue au lien d'augmenter. De savants chronologistes ont supporté qu'une seule famille, après le déluge, toujours occupée à penpler, et ses enfants s'étant occupés de même, il se trouva en deux cent cinquante ans beaucoup plus d'habitants que n'en contient anjourd'hui l'univers. Il s'en faut beancoup que le Talmud et les Mille et une nuits contiennent rien de plus absorde. Il a déjà été dit qu'on ne fait point ainsi des enfants à coups de plume. Voyez nos colonies. voyez ces archipels immenses de l'Asie dont il ne sort personne : les Maldives, les Philippines , les Moluques, n'ont pas le nombre d'habitants nécessaire. Tout cela est encore nne nouvelle preuve de la prodigieuse antiquitó de la population de la Chine.

Elle était au temps de Charlemagne, comme long-temps anparavaul, plus penplée encore que vaste. Le deruier dénombrement dont nous avons connaissance, fait seulement dans les quinse provinces qui composent la Chine proprement dite, monte jusqu'à près de soixante millious d'hommes

capables d'aller à la guerre; en ne comptant ni les soldats vétérans, ni les vieillards au-dessus de soixante ans, ni la jeunesse au-dessons de vingt ans, ni les mandarins, ni la multitude des lettrés, ni les bonzes, encore moins les femmes qui sont partont en pareil nombre que les hommes, à un quinxième ou seizième près, selon les observations de eenx qui ont calculé avec plus d'exactitude ce qui concerne le genre humain. A ce compte, il parait difficile qu'il y ait moins de cent einquante millions d'habitants à la Chine : notre Enrope n'en a pas beaucoup plus de cent millions, à compter vingt millions en France, vingtdenx en Allemagne, quatre dans la Hongrie, dix dans toute l'Italie jusqu'en Dalmatie, huit dans la Grande-Bretagne et dans l'Irlande, hnit dans l'Espagne et le Portngal, dix on douse dans la Russie européane, eing dans la Pologne, autaut dans la Turquie d'Enrope, dans la Grèce et les Iles, quatre dans la Snède, trois dans la Norvége et le Danemarck, près de quatre dans la Hollande et les Pays-Bas voisins.

On ne dolt done pas être ancpris si les villes chinoises sont immeuses; al Pékir, la nouvelle capitale de l'empire, a pris de six de nos grandes lioues de eirconférence, et renferme curivou trois millious de citorques; si Nankin, l'ancienne métropole, en avait antrefois davantage; si une simple hourgade, nomuné quientense, du ion fabrique la poccelaine, contient environ un milliou d'habitant.

Le journal de l'empire chinois, journal le pins anthentique et le plus utile qu'on ait dans le monde, puisqu'il contient le détail de tons les besoins publies, des ressources et des intérêts de tous les ordres de l'état; ce journal, dis-je, rapporte que, l'an de notre ère 1725, la femme que l'empereur Yontchin déclara impératrice fit, à cetto occasion, selon une ancienne coutume, des libéralités aux panyres femmes de tonte la Chine qui passaient soixante et dix ans. Le journal compte, dans la seule province de Kanton, quatrevinet-dix-buit millo denx cent vingt-deux ferames de soixante et dix ans qui reçurent ces présents, quarante mille bnit cent quatre-vingt-treize qui passaient quatre-vingts ans, et trois mille quatre cent einquante-trois qui approchaient de cent années. Combien de femmes ne recurent pas ce présent! En voilà, parmi celles qui ne sont plus comptées au nombre des personnes ntiles , plus de cent quarante-denx mille qui le reçurent dans une seule province. Quelle doit donc être la population de l'état l et si checune d'elles reçut la valeur de dix livres dans toute l'étendue de l'empire, à quelles sommes dut monter cette liLes faces del 'état consistant, selon les relations de bommes les plus intelligieut qui forci jumais voyagé, dans uns milier d'euviron bult cent mille desviron bult cent mille solds les éneutresses. Circy cent soitante ét dix mille chevaux sont nourris; ou dans les écuries, cou dans les plusares de l'empreseu, pour monter les geans de guerre, pour les vourrises plusière. Plusieurs missionnaires, que l'empreeur kumphi, dans ces deruiers pour les courrises publice. Plusieurs missionnaires, que l'empreeur kumphi, dans ces deruiers missionnaires, que l'empreeur kumphi, dans ces deruiers des montes de la court pour les actences, rapportent qu'il bont mit dans ces mille caraîties e salutatie mille hommes. de pied marchaiest en ordre de la latillie; c'est un usace immécantiel dans ces climats.

Les villes chinoises u'ont jamais eu d'autres fortifications que celles que le bon sens inspirait à toutes les nations avant l'usage de l'artillerie : un fossé . un rempart, une forte muraille, et des tours ; depuis même que les Chinois se servent de cauon, ils n'ant pointsuivi le modèla de nos places de guerre : mais, au lieu qu'aitleurs on fortifie les places, les Chinois fortifièrent leur empire. La grande muraille qui séparait et défendait la Chine des Tartares, bâtie cent trente-sept aus avant notre ère, subsiste encore dans un contour de cinq cents lieues, a'élève sur des montagnes, descend dans des précipices, avant presque partout vingt de nos pieds de largeur, sur plus de trente de hauteur : monument supérieur aux pyramides d'Égypte, par son utilité comme par son immensité.

Ce rempert u'a pu empécher les Tartares de profiter, dans la suite des temps, des divisions de la Chine, et de le subjuguer; mais la constitution de l'état ven a été ai affaible ni changée. Le pays des conquérants est devenu une partie de l'état conquis; et les Tartares Nauchoux, maîtres de la Chine, n'ont fait autre chose que se soumettre, les armes à la main, aux lois du pays dont lis ente rembil le trône.

On trouve, dans le troisième livre de Confutrée. une particularité qui fait voir combien l'usage des chariots armés est ancien. De son temps, les vicerois, ou gouverneurs de provinces, étaient obligés de fournir au chef de l'état', ou empereur, mille chars de guerre à quatre chevaux de front, mille quadriges. Homère, qui fleurit long-temps avant le philosophe chinois, ne parie jamais que de chars à deux ou à trois chevaux. Les Chinois avaient sans doute commencó, et étaient parvenus à se servir de quadriges; mais, ni chez les anciens Grecs, du temps de la guerre da Troie, mi chez les Chinois, on ne voit aucun usage de la simple cavalerie. Il parait pourtant incontestable que la méthode de comhattre à cheval précéda celle des chariots. Il est marqué que les Pharaons d'Égypte avaient de

la cavalerio, mois ils se servaient aussi de chars de guerre : cependant il est à croire que dans un pays fangeux, comme l'Égypte, et eutrecoupé de tant de canaux, le nombre dechevaux fut toujours très médiocre.

médiocre. Quant aux finances, le revenu ordinaire da l'empercur se monte, selon les supputations les plus vraisemblables, à deux cent millions de taels d'argent fin. Hest à remarquer que le tael n'est pas précisément égal à notre once, et que l'once d'argent ne vaut pas cinq livres fraucaises, valeur intrinsèque, comme le dit l'histoire de la Chine, compilée par le iésuite du Halde ; car il n'y a point de vaieur intrinsèque numéraire ; mais deux cent millions de taels font deux cent quarante-six millions d'onces d'argent, ce qui, en mettant le marc d'argent fin à cinquaute-quatre livres dix-neuf sous, revient à environ mille six cent quatre-vingt-dix millions de notre monuaie en 1768. Je dis en ce temps, car cette valeur arbitraire n'a que tron changé parmi nous, et changera pent-être encore : e'est à quoi ne prennent pas assez garde les écrivains, plus instruits des livres que des affaires, qui évaluent souvent l'argent étranger d'une manière très fautive

Les Chinois ont eu des monuaies d'or et d'argent frappées au marteau iong-temps avant que les dariques fussent fabriquées en Perse. L'empereur Kang-hi avait rassemblé une suite de trois mille de ces monnaies, parmi lesqueiles il y en avait beaucoup des Indes ; autre preuve de l'ancienneté des arts dans l'Asie. Mals depuis long-temps l'or n'est plus une mesure commune à la Chine, ii y est marchandise comme en Hollande ; l'argent n'y est plus monuaie, le poids et le titre eu font ie prix; on n'y frappe plus que du cuivre, qui seul dans ce pays a une valeur arbitraire. Le gouvernement, dans des temps difficiles, a payé en papier, comme ou a fait depuis dans plus d'un état de l'Europe : mais famais la Chine n'a eu j'usage des banques publiques, qui augmentent les richesses d'une nation, en multipliant son crédit.

Ce pays, favorisé de la nature, possède presque tous les fruits transplantés dans notre Europe, et beaucoup d'autres qui nous manqueut. Le blé, le riz, la vigne, les légunes, les arbres de toute espèce, y couvrent la terre; mais les peuples n'ont fait du vin que daus les derniers temps, satisfaits d'une linueur naser forte qu'ils sevent tiere du riz.

L'insecte précieux qui produit la soie est origiuairo de la Chine; c'est de la qu'il passa en Perasaexe tard, a tee l'art de faire des étoffes du duvet qui le couvre; et ess étoffes étaient si rares, du temps même de Justinien, que la soie se vendait en Europe au poisté de l'or.

Le papier fiu et d'un islanc éciatant était fabriqué

chez les Chinois de temps immémorial; on ea fesait avec des filets de bois de hembou bouilli. Ou ne coanaît pas la première époque de la porcelaiue, et de ce beau verois qu'ou commence à imiter et à égaler eu Europe.

lls savent, depuis deux mille ans, fabriquer le verre, mais moins beau et moins transparent que le pôtre.

L'imprimerie fut insentée par eux dans le mône temps. On sait que cette imprimerie set une gravure sur des planches de bois, telle que Guttenler gente partique la premier à Mayanes, au quinzième nière Lard de graver les caractères sur le bis set plus perfections le à Châne, notre méthode d'employr le caractères mobiles et de finite, beaucoup supérieure à la leur, u'à point acorac été adoptée par eux, parceq o'll aurait faiture event l'alphabet, et qu'ils n'on aj mains volus qu'ilter l'écriture symbolique : lant its sont attachée à toutes leurs anciennes méthodes.

L'usage des docher est chez eux de la plus haute uniquié. Nous o'na vous eux en France qu'an sixème siècle de ustre l'en lis ont cultivé la chimie; et, assa devenir jenais hom physicieux, intent ment la pun de main physicieux, intent ment la pun de la companie de la companie

Ils ne pousséreut loir l'astronomie qu'en taut qu'elle est la ciènne de syeux et le fruit de la patience. Ils observèrent le ciel assidament, remarquèment uns les phélosomènes, et les transmirent à la posiérité. Ils divièrenti, comme tous, le et un quart. Ils connerent, mais consosience, la précession des équinoxes et des sobtience. Cequi mirries peut-tre le plus d'attention, écet que, de temps immémorial, ils partagent le moise essemience des polyments. Les indices en un sestent ainsi; la bachale et conforma l'order included, qui possible de conforma l'order included, qui possible de la conforma l'order included, qui possible de la conforma l'order included, qui possible de la conforma l'order de la conforma l'order included, qui possible absolute en de les se la conforma l'order de la confor

On moutre encore les instruments dont se servit un de leurs fameux astronomes, mille ans avant notre ère vulgaire, dans uae ville qui n'est que du troisième ordre. Nanin, l'ancienne expitale, conserve un globe de Lronze que trois hommes no peuvent embrasser, porté sur un cube de cuivre qui s'oovre, et dans lesque ou fait entrer un

homme pour tourner ce globe, sur lequel soat tracés les méridiens et les parallèles.

Pékin a ua observatoire rempli d'astrolabes et de sphères armillaires; iastruments, à la vérité, inférieurs aux obtres pour l'exactitude, mais témoignages célèbres de la supériorité des Chinois sur les autres peuples d'Asie.

La loussole, qu'ils commissaient, ue servait pas à sou véritable masge de guider la route des vaisseaux. Ils ue uaviguaient que près des côtes. Possessears d'une terre qui fournit tout, ils u'avaient pas besoin d'aller, comme nous, au tout du moade. La boussole, alnai que la poudre à tirer, était pour eux une simple curiosité, et ils u'en étaient pas plus à plaindre.

On est étoané que ce peuple juventeur n'ait iamais perce dans la géométrie au-delà des élémeats. Il est certaiu que les Chinois connaissaient ces éléments plusieurs siècles avant qu'Éuclide les eût rédiges chez les Grees d'Alexandrie. L'empereur Kang-bl assura de nos jours au P. Parennin, l'uu des plus savaats et des plus sages missiounaires qui aient approché de ce prince, que l'empereur Yu s'était servi des propriétés du triangle rectaagle pour lever un plan géographique d'une province, il v a plus de trois mille aeuf cent soixante aunées ; et le P. Parenniu lui-même cite un livre, écrit onze cents ans avant notre ère, dans lequel il est dit que la fameuse démonstration attribuée en Occident à Pythagore, était depuis long-temps au rang des théorèmes les plus connus.

Ou demande pourquoi les Chinols, avant été si loiu dans des temps si reculés, sont toujours restés à ce terme : pourquoi l'astronomie est chez eux si ancienue et si borace ; pourquoi dans la musique ils ignorent encore les demi-tons. Il semble que la nature ait donné à cette espèce d'hommes, si différente de la nôtre, des organes faits pour trouver tout d'un coup tout ce qui leur était nécessuire, et incapables d'aller au-delà. Nous, au contraire, nous avons eu des counaissances très tard, et nous avons tout perfectionné rapidement, Ce qui est moins étonnant, c'est la crédulité avec laquelle ces peuples ont toujours joiat leurs erreurs de l'astrologie judiciaire aux vraies connaissances célestes. Cette superstition a été celle de tous les hommes, et il n'y a pas long-temps que nous en sommes guéris : tant l'erreur semble faite pour le

genre hamaiu.

Si on cherche pourquoi lant d'arts et de scieuces, cultivés sans interruption depais si long-temps à la Chine, nut cependant fait si peu de progrès, il y en a peut-étre deux raisons: l'une est le respect proditieux que ces peuples ont pour ce qui leur a cêt transmis par l'une yères, et qui reud parfait.

à leurs yeux tout ce qui est aucien; l'autre est la nature de leur langue, le premier principe de toutes les counaissances.

L'art de faire commitre ses idées par l'écriture, qui derait u'être qu'une méthode très simple, es ches eux re qu'ils ont de plus difficile. Chaque mot a des caractères différents : un savant, à la Chine, est ceiu qui connuit le plus de ces caractères; quelques uns sont arrivés à la rieillesse avant que de savoir bios écrit.

Ce qu'ils out le plus consu. Je plus entitée, le plus perfectiones, évet la moraite et les lois. Le respect des enfants pour leurs pères est le fondement du gouverneme clationi. L'autorite patermelle u's est jamais affabile. Le nifis ne peut plusier contre une père qu'avec le consentement de lous les parens, des unit et des magistrats. Les unadraires éturés y sont regardés comme les pires de de l'ampire. Cette léée, enracinée dans les cours, forme une famille de cet d'est immostration.

La loi fondameutale étant donc que l'empire est une familie, on y a regardé, plus qu'ailleurs, le bien public comme le premier devoir. De la vient l'attention contouelle de l'empereur et des tribonaux à réparer les grands chemins, à joindre les rivières, à creuser des canaux, à favoriser la colture des terres et les manufactures.

Nous traiterons dans un autre chapitre du gouvernement de la Chine; mais vous remarquerez d'avance que les voyageurs, et surtout les missionnaires, ont cru voir partout le despotisme. On juge de tout par l'extérieur : on voit des hommes qui se prosternent, et des-lors ou les prend pour des esclaves. Celul devant qui l'on se prosterne doit être maître absolu de la vie et de la fortuue de cent cinquante millions d'hommes : sa seule volonté doit servir de loi. Il n'en est pourtant pas ainsi , et c'est ce que nons discuterous. Il suffit de dire lci que, dans les plus auciens temps de la monarchie, il fut permis d'écrire sur une longue table, placée dans le palais, ce qu'ou trouvait de répréhensible dans le gouvernement; que cet usage fut mis en vigueur sous le règne de Venti, deux siècles avant notre ère vulgaire; et que, dans les temps paisibles, les représentations des tribuuaux ent toujours eu force de loi. Cette observation importante détruit les imputations vagues qu'on trouve dans l'Esprit des lois contre ce gouvernement, le plus ancieu qui soit au monde.

Tous les vices existent à la Chine comme ailleurs, mais certainement plus réprimés par le freiu des lois, parce que les lois sont toujours uniformes. Le savant auteur des Mémoires de l'amiral Anson témoigne du mépris et de l'aigreur contre les Chinois, sur ce que le petit peuple de kanton trompa les Anglais autant qu'il le put; mais doiton juger du gouvernement d'une grande nation par les mœurs de la populare des frontières? Et qu'auraiseut dit de nous les Chinois, s'ils cusseut fait neufrage sun nos clése maritimes dans le temps où les lois des nations d'Europe confisquaient les effets nantiragés, et que la coutume permettait quo i écorgeti tes propriétaires?

Les circimonies continuelles qui, clere les Chiunis, gément la société et dout l'amilié seule se unis, gément la société et dout l'amilié seule se dédait dans l'intérieur des maions, ont écil il dans dounceà la lob aux meurs de la gravité et de la miers du peuple. Des missionnières accountest que souvent, dans les marchés publics, au milieu de cembarres et de ces comfusions qui excitent dans non contrères des chanceurs si barbarres et des enpretants se mettre à genous la surprise de la companya de la contraction de la prise de la contraction de la contraction de la prise de la contraction de la contraction de la service de la contraction de la contraction de la service de la contraction de la contraction de la service de la contraction de la service de la contraction de

Dans les autres pays les lois punissent le crime ; à la Chine elles font plus, elles récompensent la vertu. Le bruit d'une action généreuse et rare se répand-il daus-une province, le mandarin est obligé d'eu avertir l'empereur ; et l'empereur envoie une marque d'honneur à celui qui l'a si blen méritée. Dans nos derniers temps, un pauvre paysan, nommé Chicou, trouve une bourse remplie d'or qu'un voysgeur a perdue ; il se transporte jusqu'à la province de ce voysgeur, et remet la bourse au magistrat du canton, sans vouloir rien pour ses prines. Le magistrat, sous peine d'être cassé, était obligé d'en avertir le tribunal suprême de Pékin : ce tribunal obligé d'en avertir l'empereur ; et le pauvre paysan fut créé mandarin du conquiemo ordre : car il v a des places de maudarins pour les paysans qui se distinguent dans la morale, comme pour ceux qui réussissent le mieux dans l'agriculture. Il faut avouer que, parmi nous, on n'aurait distingué ce paysan qu'en le mettant à une taille plus forte, parce qu'on aurait jugé qu'il était à sou aise. Cette morale, cette obéissauce aux lois, jointes à l'adoration d'uu Être suprême, forment la religion de la Chiue, celle des empereurs et des lettrés. L'empereur est, de temps immémorial, le premier pontife : c'est lul qui sacrifie au Tien , au souverain du ciel et de la terre. Il doit être le premier philosophe, le premier prédicateur do l'empire : ses édits sont presque toujours des instructions et des lecons de morale.

### CHAPITRE II.

De la religion de la Chine. Que le gouvernement n'est point athère, que le christianisme n'y a point été préché au septième siècle. De queiques sectes établies dans le pays.

Dans le siècle passé, nous ne connaissions pas assez la Chine. Vossius l'admiratien tout avec exagératien. Renaudot, sou rival, et l'eunemi des gens de lettres, poissais la contradiction jusqu'à frindre de mépriser les Chinois, et jusqu'à les calomnier: thchans d'eviter ces excès. Confutzée, que ueus appelons Confucios, qui

vivait il a deux mille trois cents aus, un peu avaut Pythagore, rétablit cette religien, laquelle consiste à être juste. Il l'enscigua, et la pratiqua dans la grandeur et dans l'abaissement : tautôt premier ministre d'un rei tributaire de l'empereur, tantôt exilé, fugitif et pauvre. Il eut, de son vivant, cinq mille disciples : et après sa mert ses disciples furent les empereurs , les celao , c'est-à-dire les mandarins . les lettrés , et tout ce qui n'est pas peuple. Il commence par dire dans son livre que quiconque est destiné à gouverner e deit rectifier la raison e qu'il a recue du ciel , comme on essuie uu mie roir terui; qu'il doit aussi se renouveler soia même, pour renouveler le peuple par son e exemple. e Tout tend à ce but; il u'est point prephète, il ne se dit point inspiré; il ne connaît d'inspiration que l'attention continuelle à réprimer ses passions; il n'écrit qu'en sage : aussi u'est-il regardé par les Chiuois que comme un sage. Sa morale est aussi pure, aussi sévère, et eu même temps aussi humaine que celle d'Epictète. Il ne dit point: Ne fais pas aux autres ce que tu ne veudrais pas qu'ou te fit ; mais ; « Fais aux autres ce que tu « yeux qu'on te fasse. « Il recommande le pardon des injures, le souveuir des bieufaits, l'amitié, l'humilité. Ses disciples étaient un peuple de frères. Le temps le plus heureux et le plus respectable qui fut jamais sur la terre, fut celui où l'on suivit ses leis.

Sa familie subsiste encore : et dans un pays où la 'y a d'untre obbese que celle des errices actuels, elle est distinguée des autres familles, en
ménoire de son famélater. Pour lai, il à tous les
bonacurs, sen pas les honoueurs d'irins, qui on ne
doit à aucun homme, mais ceux que mérite un
homma qui a donné de la divintié les idées les plus
aimes que puites former l'espris humain. Cest
aimes que puites former l'espris humain. Cest
aimes que les Claimés ent Consul te vrai Diez,
quand les autres peuples étaiseit débiffers, et
« qu'il les inters peuples étaiseit débiffers, et
« qu'il les inters peuples étaiseit débiffers, et
« qu'il les inters critié dans le plus ancien temple
« de l'univers. »

Les reproches d'athéisme, dont on charge si libé-

ralement dans notre Occident quiconque ne penne pose comme nous, out été prodigués aux Chinois. Il faut être aussi inconsidérés que nous le commes dans toutes uos disputes, pour avoir os traiter d'abbé un gouvernement dent presque tous le c'dits parlent \* e' d'uu être suprême, père des peuples, récompensant et puissant avec justice, qui a mis entre l'homme et lui une correspondance de prières et de bleudist, de fautes et de

e châtiments, e

Le parti opposé aux jésuites a toujonrs prétendu que le gouvernement de la Chiue était athée, parce que les jésuites eu étaient favorisés : mais il faut que cette rage de parti se taise devaut le testament de l'empereur Kang-hi. Le voici :

a le suis âgé de soixante et dix ans ; j'en ai rée gnésoixante et uu ; je dois cette faveur à la proe tection du ciel, de la terre, de mes aucètres, et a u dieu de toutes les récoltes de l'empire : je ne e puis l'attribuer à ma faible vertu. e

Il est vrai que leur relizion n'admet point de peines et de récompenses éternelles; et c'est ce qui fait voir combien cette religien est ancienne. Le Pentateuque ne parle point de l'autre vie dans ses lois : les sadnocens, chez les Juifs, ne la crurent jamais.

On a cru que les lettrés chinois n'avaient pas une déc distinct d'un Dien immatriel; mais it il une let de distinct d'un Dien immatriel; mais it il une si nipute d'un Dien d'un Berniel; mais il un sancieux Éxpulsens, con peuples la religion, n'adomente Expulsens, con peuples la religion, n'adomente Expulsens pas la set d'un risent pas lais et doirie comme de purs espris, roms les dienes de l'antiquité désaite alorés sons une forme humaine; et ce qui montre bien à que le point les bommes son tinjustes, éver que chez les coprodes, et que chez les cres des des la divinité une nature incomue, invisible, inaccessible à nos sens.

naccessinos a nos sents.

Le famora redevicio versa será de la cipa, sobo

Le famora redevicio versa será de la Chine,

l'Alme est une partie afere, facile, qui, en

se seleparant du corps, se rémuis là substance

sel de ciel. « Ce sentiment se trouve le metion

que celai des sicheien. C'est co que virgile dévelopee admirablement dans son sixtème livre de

Péride. Or, certainment, in le Manuel d'Épic
tre ni l'Accide ne sont infectes de l'abbienne 
tre ni l'Accide ne sont infectes de l'abbienne 
None avone calomidi les Chinois, uniquement

parce que leur métaphysique n'est pas la tofer :

none surrien di admirer en eux descriméries qui

condamnent à la fois les superstitions des palem

el mourule des réclients. Jamais la religion de

» Voyez l'édit de l'empereur Yontchiu, rapporté dans les Mémoires de la Chine, rédigés par le jésuite du Halde. Voyez eussi le poême de l'empereur Kisnlong. lettrés ne fut déshonorée par des fables, ni souillée par des querelles et des guerres civiles.

En imputant l'athèsime au gouvernement dec vaute coujer, nou avons co la kjéred de lui attribuer l'idoltarie par une accusation qui se contreit ainsi elle-mienne. Le grand malestedo sur la tribue di la Cline est vont dec que nos este la tribue de la Cline est vont de cq une nos este tota au lout du monde les préjugés de notre seprit contentieux. Une génullezion, qui n'est checu qu'une revièrecco ordinaire, nous parur un acté d'aboration : nous avons pris une table pour au mutel : c'est ainsi que nous jugeons de tout. Nous vervous, en sou lemps, comment nos divitors vervous, en sou lemps, comment nos divicon missionnière.

Oucloue temps avant Coofucius, Laokium avait introduit une secte qui eroit aux esprits malins, aux enchantements, aux prestiges. Une secte semblable à celle d'Épicure fut reçue et combattue à la Chine, cioq cents aus avant Jesus-Christ : mais. dans le premier siècle de notre ère, ce pays fut inondé de la superstition des bouzes. Ils apportèrent des Indes l'idole de Fo ou Foé, adoré sous différents noms par les Japonais et les Tartares, prétendu dieu descendu sur la terre, à qui on reud le eulte le plus ridicule, et par conséquent le plus fait pour le vulgaire. Cette religion, née dans les Indes près de mille aus avant Jésus-Christ, a infecté l'Asie orientaie; c'est ce dieu que préchent les boozes à la Chiue, les talapoins à Siam, les lamas eu Tartarie. C'est en son nom qu'ils promettent une vie éternelle, et que des milliers de bonzes consacreot leurs jours à des exercices de pénitence qui effraient la nature. Quelques-uns passent leor vie enchaînés; d'autres portent un carcan de fer qui plie leur corps en denx, et tient leur front toujours baissé à terre. Leur fanatisme se subdivise à l'infioi. Ils passent pour chasser des démons. pour opérer des miracles; ils veudent au peuple la rémission des péchés. Cette secte séduit quelquefois des mandarius ; et, par une fatalité qui montre que la même superstition est de tous les pays, quelques mandarins se sont fait tondre en bouzes par piété.

Ce sont eux qui, dans la Tartarie, ont à leur tête le dalal-lama, idole vivante qu'on adore, et c'est là peut-être le triomphe de la superstition humaine.

Ce dalai-lama, successeur et vicaire du dieu Fo, passe pour fimmettel. Les prétiers nourrissent toujours to jœuce lame, désigné successeur secret du souverain pontife, qui prend sa place des que cetul-ci, qui on croît immortel, est mort. Les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux; Ji décide souverainement tous les points de foi sur lesquels les

lamas sont divisés : enfin il s'est depuis quelque temps fait souverain du Titibet, à l'occident de la Chine. L'empereur reçoit ses ambassadeurs, et lui envoie des présents considérables.

Ces sectes soot tokréres à la Chine pour l'usage du vulgaire, comme des allientes trossiers faits poor le nourre; tandis que les magistrats et les tettes, esparse no unt du peuple, se nourrisent d'une substance plus pore : il emble en effet que propriet en president pour nerigion raisonnable. Confeccion genissai pourtant de certe fuel de La sepolate se meirate pas une reigion raisonnable. La secte de Labachina vasti deji introduit les superistitions cher le peuple. Pourquoi, dii-il dans un de ses livres, y a-t-il plus du crimes chez la spoulace ignorante que parmi les lettris? Ces que le peuple es gouverné par le bonne, a

Beaucoup de lettrés sont, à la vérité, tombés dans le matérisisme; mais loro morale nen a point été alécrée. Ils peasent que la vertu est si nécessaire aux hommes et si ainable par ellemèmes, qu'oo n'a pas même besoin de la comatissaire d'un Dieu pour la suivre. D'ailleurs, il ne faut pas croire quo tous les matérialistes elinois soient athées, puisque tant de pères de l'Égise croyalent Dieu et les anges corporels.

Nous ne savons point au fond ce que c'est que la matière; encore moins connaissons-nous ce qui est immatériel. Les Chiuois n'eu savent pas sur cele plus que nous : il a suffi aux lettres d'adorer un être suprème, ou n'eo peut dooter.

Cruire Dieu et les esprits corporche est une aucienne creur michaphysique; mais ne croire absolument aucun dieu, es serait une erceur affreuse en morde, une erreur incompatible avec un gouvernement sage. C'est une contradiction digne de nous, de s'elever avec forcur, comme on a fait, contre Bayle, sur ce qu'il croit possible qu'une contre Bayle, sur ce qu'il croit possible qu'une cockicié athese subsiste: et de ceire, avec la môme violence, que le plus sage empire de l'univers est fondé sur l'atthésion.

Le P. Fouquet, jésuite, qui avait passé viugt-cinq ans à la Chiue, et qui en revint eunemi des jésuites, m'a dit plusieurs fois qu'il y avait à la Chine très peu de philosophes athées. Il en est de même parmi nous.

On prétend que, vers le builtime siècle, avant l'actiengage, la religion christienne diat comme à la Chine. On assure que non missionnaires ont le la Chine. On assure que non missionnaires ont revouvé dans la province de Kingt-ching ou Quensia une inscription en caractères syriques et chinos. Ce monument, qu'on vvid tout a long dans Kircher, atteste qu'un saint homme, nomme Obsent, counduit prede mutes libeuse, ciolorerant la riche des vents, vini de Tasin à la Chine, l'ano 1092 de Fère des Sciencies, qui ricpostal à l'un 656 de

notre ère ; qu'aussitôt qu'il fut arrivé au faubourg de la ville impériale, l'empereur envoya un colao au-devant de lui, et lui fit bâtir une église chrétienne.

Il est évident, par l'inscription même, que écu not de ces franches piesess qu'on s'est toujours trop assiment permises. Le sage Navarrète en constitut. Cap said Fazin, cette ére de s'éducides, ce nom d'Otopoèn, qui est, dit-on, chinois, et qui resemblé à un ancien mon espaque, ces unées béceu qui serrent de guides, cette église chriètiens béteu du mont par l'étin pour un prêtre de Palestine, qui ne pouvait mettre le plot à la Chien se mettre de la proposition. Crux qui s'efforrent le réducide de la supposition, Crux qui s'efforrent de la proposition. Crux qui s'efforrent de la proposition. Crux qui s'efforrent control de la proposition crux qui s'efforrent control de la proposition de l

Il fant mettre cette inscription avec celle de Malabar, où il est dit que sain. Thomas arriva dans le pays eu qualité de charpentier, avec une règle et un pieu, et qu'il porta seul une grosse pontre pour preuve de sa mission. Il y a assez de vérilés historiques, sans y mèter ces aisurdes mensonges.

Il est très vrai qu'an temps de Charlemagne, la religiou chricimen, ainsi que les peuples qui la professent, avait tonjonrs été absolument inconnue à la Chine. Il yavait des Jufis ; plusieurs familles de cette nation, non moins errante que superstitieuse, s'y étaient établies deux siècles avant notre ère vulgairs; elles y exerçaient le métier de courrier, que les Jufis ont fait dans presque tont le moude.

Je me réserve à jeter les yeux sur Siam, sur le Japon, et sur tout ce qui est situé vers l'orient et le midi, lorsque je serai parvenu an temps où l'industrie des Enropéans s'est ouvert un chemin facile à ces extrémités de notre hémisphère.

# CHAPITRE III.

Per Indes.

Es suivant le cours apparent du soleil, je trouve d'abord l'Inde, ou l'Indoustau, coutree anssi vaste que la Chine, et plus comme par les denrées précleuses que l'industrie des négociants en a tirvis dans tous les temps, que par des relations exacte. Ce pays est l'unique dans le momet qui produise ces épiceries dont la sohriété de ses habitants peut apasser, et qui sont aécessaires à la voracité des peuples septentrionaux.

Une chaine de montagenes, peu interrompue; semulte aver fist de l'initiate de l'India, entre la Chine, la Tatarire, et la Perse; le reste est entoure de mers. L'Inde, e-cucle du Gange, l'in tiney demps sommite ann Persans; et visil pourspeol Alexandre, vengaur de la Crèce et vianqueren de Parirs, poussa ses conquettes jusqu'aux Indes, tributaires de son coment.) Depuis Alexandre, jes Indiaes avaient vécu dans la liberté et dans la molleuse qu'illenjatre un technique de cimit et la reblesse de la terre.

Les Grees y voyageaient avant Alexandre, ponr y chereber la science. C'est là que le célèbre Pilpay écrivit, il y a denx mille trois cents anuées. ses Fables morales, traduites dans presque toutes les langues du monde. Tont a été traité en fables et eu allégories chez les Orientaux, et partieulièremeut chez les Indiens. Pythagore, disciple des gymnosophistes, scralt lui seul nne preuve incontestable que les véritables sciences étaient cultivées dans l'Inde. Un législateur en politique et en géometrie n'eût pas resté long-temps dans une école où l'on n'auralt enseigné que des mots. Il est très vraisemblable même que Pythagore apprit chez les Indieus les propriétés du triangle rectangle, dont on lui fait honneur. Ce qui était si connu à la Chine ponyait alsément l'être dans l'inde. On a écrit long-temps après lui qu'il avait immolé cent bœufs pour cette découverte : eette dépense est un peu forte pour nn philosophe. Il est digne d'un sage de remercier d'une peusée heureuse l'Être dont nons vient toute pensée, alusi que le mouvement et la vie; mais il est bleu plus vralsemblable que Pythagore dut ce théorème aux gymnosophistes, qu'il ne l'est qu'il alt immolé cent bonfs 1.

Long-temps avant Pilpay, les sages de l'Inde avaient traité la morale et la philosophie en fables

· On ne peut former que des conjectures incertaines sur ce que les Grees un! du de connaissances astronomiques ou prométriques, soit aux Orientaux, soit aux Egyptiens. Non seulement nous n'avans point les écrits de Pythagure no de Thales ; mais les ouvrages mathématiques de Platun, ceux mêmu de ses premiers disciples ne sont point venus jusqu'à nous. Euclide, le plus ancien auteur de ce genre dont nuus ayuns les écrits, est postérieur d'environ trois siècles au temps où les philosophes grocs allaient étudier les sciences bors de lens pays Ce n'était plus alors l'Egyple qui instruisali la Gréce, mais la Grece qui fondait une écule grecque dans la nouveile capitale de l'Exypte. Observons qu'il ne s'était passé qu'environ trois siecles entre le temps de Pythagore, qui deconvrit la proposité al célébre du triangle rectangle, et Archimede. Les Grecs, dans cet intervalle, avalent fait en géométrie des progrès prodigieus ; tandis que les Indiens et les Chinois en sont encore nu ils en étaient il y a deux millu ans.

Ainti, des qu'il s'agit de découvertes, pour peu qu'il y alt de dispate, la vraisemblance paruit devuir tonjours être en faveur des Gress.

On leur reproche leur vanité nailunale, et avec reison;

mais ils étaient si supérieurs à leurs voisins, ils uni été même si supérieurs à tous les autres hommes, si l'ou co excepte les Européans des deux derniers siècles, que jamais la vanité gationale n'a été plus pardomable. K

<sup>.</sup> Vuyez le Dictionnaire phylosophique, au mot Curve

allégoriques, en paraboles. Voulaient-ils exprimer l'équité d'un de leurs rois , ils disaient a que les e dieux qui président aux divers éléments, et qui s sout en discorde entre eux , avaient pria ce roi a pour leur arbitre. » Leurs anciennes traditions rapportent un jugement qui est à pen près le même que celui de Salomon. Ils ont une fable qui est précisément la même que celle de Jupiter et d'Amphitryon; mais ello est plus ingénieuse. Un sage découvre qui des deux est le dieu, et qui est l'homme 1. Ces traditions montrent combien sont anciennes les paraboles qui font enfants des dieux les hommes extraordinaires. Les Grecs, dans leur mythologie, n'ont été que les disciples de l'Inde et de l'Egypte. Toutes ces fables euveloppaient autrefois un sens philosophique ; ce seus a disparu, et les fables sont restées.

L'astiquité des arts dans l'Inde a topions réci recousue do tous les artres peuples. Nous avons encore une réalison de deux voyageurs arabes, qui alièrent aux luides et à la Chine en peu après le règar de Charlemagne, et quaire cents ans avant et coixilere Marc-Polo. Ces Arabes présudent avoir parlé à l'empereur de la Chine qui régunit avoir parlé à l'empereur de la Chine qui régunit a losse; jie rapporteur que l'empereur ler dit qu'il me compiait que cinq graude rois dans le monde, et qu'il mestati de ce montre le roi de réglatants et et qu'il mestati de ce montre le roi de réglatants et et pui mestati de nombre le roi de le hagean.

Favoue que ces deux Arabes ont rempli leurs récits de fables, comme tous les écrivains orientaux; mais enfin il résulte que les Indiens passaient pour les premiers inventeurs des arts dans tout l'Orient, soit que l'empereur chinois ait fait et aveu any deux Arabes. soit qu'ils aient parié

d'enx-mêmes.

Il est indubitable que les plus anciennes théo-

logies furent inventées chez les Indiens. Ils out deux livres écrits, il y a environ cinq mille ans , dans leur ancienne langue sacrée, nommée le Hanscrit, ou le Sanzcrit. De ces deux livres, le premier est le Shazia, et le second, le Veidam. Voici le commencement du Shazia:

 L'Éternel, absorbé dans la contemplation de son existence, résolut, dans la plénitude des temps, de former des êtres participants de son a essence et de sa béatitude. Ces êtres n'étaient

essence et de sa beatitude. Ces êtres n'ét
 pas : il voulut, et ils furent \*. »

On voit assez que cet exorde, véritablement su-'Voyez la Dicibanaire philosophique, au mot Anon, el blime, et qui fut long-temps inconnu aux autres nations, n'a jamais été que faiblement imité par elles.

Cos êtres nouveaux furent les demi-dient, les esprits cléstes, adoptés ensulle par les Chaldéens, et chez les Greces par Platon. Les Juifs les admi-rent, quand lis furent captifs à Balylone; ce fet la qu'ils apprirent les nouss que les Chaldéens avaient douncés aux anges, et ces nous a étaient pas coux des Indiens. Michalé, Johrelé, Rababel, laraël même, sont des mosts chaldéens qui ne furent imanis counse dans l'Inde-

C'est dans le Shasta qu'on tronve l'histoire de la chute de ces anges. Voici comme le Shasta s'exprime:

a Depuis la création des Debtalog (c'est-à-dire

« des augus), la joie et harmonie environaire act se augus), la joie et harmonie environaire de l'Éterela de l'Éterela de l'Éterela de l'Éterela de l'Éterela de l'Éterela des aurai duré jusqu'à la fin des temps; mais l'environaire et des augus des environaires des augustats la rejectrent le pouvoir de personaire la tilitaté dont l'Éterel les avait douisé dans sa activité des l'éterels les avait douisé dans sa la tilitaté dont l'Éterel les avait douisé dans sa des l'éterels des avait douisé dans sa des l'éterels des vait douisé dans sa des l'éterels des vait deuts des firstes de l'éterels des vaits des l'éterels des vaits des firstes de l'éterels de l'éterels des vaits de l'éterels de l

Ensuite la rébellion des mauvais anges est décrite. Les trois ministres de Dieu, qui sont peutêtre l'original de la Triuité de l'Iston, précipitent les mauvais anges dans l'ablme. A la fin des temps, Dieu leur fait grace, et les envoie aukmer les corps des hommes.

Il a'y a rien dans l'antiquité de la majettueur de de la philosophique. Cen spriète des brachmanes previrent enfin jusque dans la Syrie il l'aliai qu'il lin fassibil ben de la Syrie il l'aliai qu'il lin fassibil ben connen, pinque les Juils ce naisondirent parter du temps d'Hérode. Ce fit par l'appère put-lètre abrur quoi forgen, niviame se principes indiens, je faux tirre d'Hénoch, cité par l'appère du les de la compa d'Hérode. Ce fit qu'il appère de la chitte des nages. Cette doctrine devint depuis le fondement de la religion chrécièmes.

Les esprits out dégéuéré dans l'Inde. Probable-

Le sergest douit lest parté dans la Genera d'evrait à général des saints au l'appeal de la constant au le son de prins. Le constant partie de la constant au le constant partie de la la constant pa

N. E. Tout re morcean est tiré principalement de M. Holwall, qui a denseuré trente aux avec les brames, et qui entend très bien leur-langue sacrée.

surtout in Leitre à N. du N\*\*\*, membre de plusieurs académies, sur piusieurs ansectoies, dans les Mélanges (année 1776). K.

\* Voyez le Dictionnaire philosophique, aux mois Adam,

<sup>\*</sup> Yoyet le Dictionnaire philosophique, aux mots Abam, Asconan, Ames, Escen-Verbam; at in neuvième des Lettres chinoises, dans les Melanges (année 1776). K.

ment le gouvernement tartare les a hébétés, comme le gouveruement turc a déprimé les Grees et abruti les Égyptieus. Les sciences out presque péri de même chez les Perses, par les révolutions de l'état. Nous ayous vu qu'elles se sont fixées à la Chine, au même point de médiocrité où elles ont été chez nous au moven âge, par la même cause qui agissait sur nous, c'est-à-dire par un respect superstitieux pour l'antiquité, et par les réglements même des écoles. Aiusi, dans tous pays, l'esprit humain trouve des obstacles à ses progrès,

Cependant, jusqu'au treizième siècle de notre ère. l'esprit vralment philosophique ne périt pas absolument dans l'Inde. Pachimère, dans ce treizième siècle, traduisit quelques écrits d'un brame, son contemporaiu. Voici comme ce brame indien s'explique : le passage mérite attention.

· J'ai vu toutes les sectes s'accuser réciproque-« meut d'imposture ; j'ai vu tous les mages dis-· puter avec fureur du premier principe, et de la e dernière fin. Je les ai tous interrogés, et je n'ai e vu, dans tous ces chefs de factions, qu'une opi-« uiâtreté inflexible, uu mépris superbe pour les a autres, une haine implacable. J'ai donc résolu a de u'en eroire aucun. Ces docteurs, en chera chaut la vérité, sont comme une femme qui veut · faire entrer son amant par une porte dérobée, « et qui ne peut trouver la clef de la porte. Les a hommes, dans leurs vaiues recherches, res-« semblent à celui qui monte sur un arbre où il e y un peu de miel; et à peiue en a-t-il mangé, « que les serpents qui sont autour de l'arbre le a dévorent, a

Telle fut la manière d'écrire des Indiens, Leur esprit paralt encore davautage dans les jeux de leur invention. Le jeu que nous appelons des échecs, par corruption, fut inventé par eux, et uous n'avons rien qui en approche : il est allégorique comme leurs fables; c'est l'image de la guerre. Les noms de shak, qui veut dire prince. et de pion, qui signifie soldat, se sont conservés encore dans cette partie de l'Orient. Les chiffres dont nous your servons, et que les Arabes ont apportes en Europe vers le temps de Charlemagne, nous viennent de l'Inde. Les auciennes médailles. dont les curieux chiuois font taut de cas, sont uue preuve que plusieurs arts fureut cultivés aux Indes avant d'être courus des Chinois,

On y a, de temps immémorial, divisé la route annuelle du soleil eu douze parties, et, dans des temps vraisemblablement encore plus reculés. la route de la lune en vingt-huit parties. L'année des brachmanes et des plus anciens gymnosophistes commença toujours quand le soleil entrait dans la constellation qu'ils nomment Moscham, et

toujours de sept jours ; divisions que les Grecs ne conuurent jamais. Leurs jours portent les noms des sept planètes. Le jour du soleil est appelé chez eny Mithradinan : reste à savoir si ce mot mithra. qui, chez les Perses, signifie aussi le soleil, est originairement un terme de la langue des mages, ou de celle des sages de l'Iude.

Il est bien difficile de dire laquelle des deux nations enseigna l'autre; mais s'il s'agissait de décider entre les ludes et l'Égypte, je croirais touiours les sciences bien plus anciennes dans les Indes, comme nous l'avons déjà remarqué. Le terrain des Indes est hien plus aisément habitable que le terraiu voisin du Nil, dout les débordements durent long-temps rebuter les premiers colous, avant qu'ils eusseut dompté ce fleuve en creusant des canaux. Le sol des ludes est d'ailleurs d'une fertifité bien plus variée, et qui a dû exciter dayantage la curiosité et l'industrie humaine.

Quelques uns ont eru la race des hommes originaire de l'Indoustan, alléguant que l'auimal le plus faible devait naître dans le climat le plus doux, et sur une terre qui produit sans cuiture les fruits les plus nourrissants, les plus salutaires, comme les dattes et les cocos. Ceux-ci surtout donnent aisément à l'homme de quoi le nourrir, ie vêtir, et le loger. Et de quoi d'ailleurs a besoin un habitant de cette presqu'île? tout ouvrier y travaille presque nu ; deux aunes d'étoffe, tout au plus, servent à couvrir une femme qui n'à point de luxe. Les enfants restent entièrement nus, du momeut où ils sont ués jusqu'à la puberté. Ces matelas, ces amas de plumes, ces rideaux à double contour, qui chex nous exigent tant de frais et de soius, seraient une incommodité lutolérable pour ces penples, qui ne peuvent dormir qu'au frais, sur la natte la plus légère. Nos maisons de carnage, qu'on appelle des boucheries, où f'on veud tant de cadavres pour nourrir le nôtre, mettraient la peste dans le climat de l'Inde ; il ne faut à ces uations que des nourritures rafraichissantes et pures; la nature leur a prodigué des forêts de citronniers, d'orangers, de figuiers, de palmiers, de cocotiers, et des campagnes couvertes de riz. L'homme le plus robuste peut ne dépenser qu'un ou deux sous par jour pour ses aliments. Nos ouvriers dépensent plus en un jour qu'un Malabare en un mois. Toutes ces considérations semblent fortifier l'aucienne opinion, que le genre humain est originaire d'un pays où la nature a tout fait pour lul, et ne lui a laissé presque rien à faire ; mais cela prouve seulement que les Indiens sont indigènes, et ne prouve point du tout que les autres espèces d'hommes vienuent de ces contrées. Les blancs, et les uègres, et les rouges, et les Laqui est pour nous le Belier. Leurs semaines furent | pons, et les Samoyèdes, et les Albinos, ne vienneut

certainement pas du même sol. La différence entre toutes ces espèces est aussi marquée qu'entre un lévrier et un barbet ; in /y a done qu'un brame mal instruit et eutêté qui puisse prétendre que tous les hommes descendent de l'Indien Adimo et de sa formas.

L'inde, au temps de Charlemagne, n'était counue que de nom , et les Indiens ignoraient qu'il v eût un Charlemagne, Les Arabes, seuls maîtres du commerce maritime, fournissaient à-la-fois les denrées des Indes à Constantinople et aux Francs. Venise les allait déjà chercher dans Alexandrie. Le débit u'en était pas encore considérable en France chez les particuliers; elles furent longtemps incounues en Allemagne, et dans tont le Nord. Les Romains avaient fait ce commerce euxmêmes, dès qu'ils furent les maîtres de l'Égypte. Ainsi les peuples occidentaux ont toujours porté dans l'Inde leur or et leur argent, et ont toujours enrichi ce pays, déjà si riche par lui-même. De fà vient qu'on ne vit jamais les peuples de l'Inde, non plus que les Chinois et les Gaugarides, sortir de leur pays pour aller exercer le brigandage ehez d'antres nations, comme les Arabes, soit Juifs, soit Sa; rasins , les Tartares et les Romains même, qui, postés dans le plus mauvais pays de l'Italie, subsistèrent d'abord de la guerre, et subsistent aujourd'bui de la religion.

Il est incontestable que le continent de l'Indede autrois le sourcomp pius écenta qu'il ne l'est anjourd'bui. Ces lles, ces immenses archipets qui l'avoisient à l'orient et an midi, tensient dans les temps reculés à la terre ferme. On s'en aperçoit encore par la mer mième qui les sièpers: con peu de profudeur, les arbres qui croissent sur non dont, semblables à euur des lles; les nouveaux terrains qu'elle laisse souvent à découvert; tout l'âtre insemblement, quand l'Oréan, qui gagne tonjunes d'un déce qu'il perd d'autre, s'est

retiré de nos terres occidentales. L'inde, dans tous les temps connus commercante et industriense, avait nécessairement une grande police; et ce peuple, chez qui Pythagore avait voyagé pour s'Instruire, devait avoir de bonnes lois, sans lesquelles les arts ne sont jamais cultivés; mais les hommes, avec des lois sages, ont toujours en des coutumes insensées. Celle qui fait aux femmes un point d'honneur et de religion de se brûler sur le corps de leurs maris, subsistait dans l'Inde de temps immémorial. Les philosophes Indiens se jetaient eux-mêmes dans un bûcher, par un excès de fanatisme et de vaine gloire. Calan, ou Calanus, qui se brûla devant Alexandre, n'avait pas le premier donné cet exemple; et cette abominable dévotion n'est pas défutile enorse. La venire du rot de Taujior se irulia, es 4753, sur le bibète de son épora. M. Dumas, M. Dupleix, gouverneurs de Poudiécht, l'épouse de Taurina Bussel, auté étémoins de pareils sacrifices: c'est le deruier éffort de cercurs qui perrevitisent le genre hunain. Le plus austère des dervicles n'est qu'un liebe en comparison du me ferma de Mablaci. Il semilenait qu'une nation, cheronie se publication production de l'accident de la comparison du me de l'est de la comparison de l'accident de de l'est de l'accident de l'accident de de l'accident de l'accident de de l'accident de l'accident de pendant, depuis l'ancien Sèse, quiconque a atsoqu'inde, l'accident sincien.

Il serait encore difficile de conelier les idées sublimes que les bramius couservent de l'Étre suprême, avec leurs supersitions et leur mythologie fabuleuse, si l'histoire ne nons montrait pas de pareilles contradictions ebez les Grees et chez les Romains.

Il y ausil des chrétiens sur les côtes de Malan, depuis dours cents ans, an utilier de ces tations floditres. Un marchand de Syrie, nommes Mar-Thomas, réchni établi sur les feste de Malablar avec sa famille et ses facteurs, au sixième siècle, y laiss as religion, qui était le nestoraishne; ces sectaires orientaux, s'étant multipliés, se nommèrent les chrétiens de siant Thomas: ils vécurent paisillement parmi les folditres, qui ue vout point remure est arraeme preséculé. Ces chrétiens n'avaient aucune connaissance de Tédite latine.

Ce u'est pas certainement le ebristianisme qui florissait alors dans l'Inde, c'est le mahométisme, Il s'v était introduit par les conquêtes des califes : et Aaron-al-Raschild, cet illustre contemporain de Charlemagne, dominateur de l'Afrique, de la Syrie, de la Perse, et d'une partie de l'Inde, euvova des missionnaires musulmans des rives du Gange aux lles de l'Océan indien, et jusque chez des peuplades de nègres. Depuis ce temps il y eut beaucoup de musulmans dans l'Inde. On ne dit point que le grand Aaron convertit à sa religion les Indiens par le fer et par le feu, comme Charlemagne convertit les Saxons. On ne voit pas uon plus que les Indiens aient refusé le jong et la loi d'Aaron-al-Raschild, comme les Saxons refusèrent de se soumettre à Charles.

Les Indiens ont toujours été aussi mous que nos septentrionaux étaient féroces. La mollesse inspirée par le climat ne se corrige jamais; mais la dureté s'adoueit.

En général, les hommes da Midi oriental ont reçu de la uature des mours plus douces que les peuples de notre Occident; leur elimat les dispose à l'abstinence des liqueurs fortes et de la chair des animaux, nourritures qui aigrisseut le sang. et portent souvent à la férocité; et, quoque la superstition et les irruptions étrangères alent corrompu la bouté de leur naturel, cependant tous les vorgageurs conviennent que le caracère de ces peuples na rien de cette inquiétude, de cette pétulance, et de cette dureté, qu'on a en tant de peiue à contenir chez les nations du Nort.

Le physique del l'Inde différant est unt de chose du notre, i fichal bien que le moral différia aussi. Leurs vices étaient plus doux que les nôtres. Ils cherchaient es rain des reméres aux dérèglements de leurs meurs, comme nous en avous cherché. Cétait, de temps immérorial, que maxime cher eux et chez les Chinois, que le sage viendrait de l'Occident. Etemps, an contraire d'acti que les sages viendrait de l'Orient: toutes les nations ont toujours en besoin d'un sage.

#### \*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE IV.

Des Brachmanes, du Veidam et de l'Ésour-Veidam.

Sil'Inde, dequi toute la terre a besoin, et qui seule na besoin de personne, doit têre par cela même la contrée la plus anciennement policée, elle doit conséquement avoir eul a plus ancienne forme de religiou. Il est très vraisemblable que cette religion fut long-temps celle du gouvernament chinois, et qu'elle ne consistiat que dans le cuite pur d'un Etre suprème, dégagé de toute supersition et de tout fanaisme.

Les premiers brachmanes avaient fondé cette région simple, le die qué flou fichiel à la Chine par ses premiers rois; ces brachmanes gouvernieul Tinde. Lorsque les chets passibles d'un perple spiritest et doux sont à la tiét d'une rapie ces ches i voin pas besoin d'arreurs pour c'es ches i voin pas besoin d'arreurs pour être oldés. Il est si nature de croire un Dieu nique, de l'alore, et de sessiri dans le fond de son occur qu'il faut être juste, que, quand et aprinces nanonecte ces vérifes, la fide peuples court au-devant de leurs paroles. Il fant du temps pour éabir de oils arbétraires, mais li n'es faut croire un Dieu, et à devouter la vois de leur perpose.

Les premiers brachusanes, étant donc la-la-fois rois et posities, ne pouvaient guêre établir la renière de posities, ne pouvaient guêre établir la religiou que sur la raison universelle. Il n'en extpas de même dans les pays où le positiétat n'est pas uni à la royauté. Alors les fonctions réligieuses, qui apparticiencest originalrement aux pières de famille, forment une profession séparée; le culte de Dien devient un métier; et, pour faire valoir de Dien devient un métier; et, pour faire valoir .

ce métier, il fant souvent des prestiges, des fourbories, et des cruautés.

La religion dégénéra donc ches les brachmanes, dès qu'ils ne furent plus souverains.

Long-temps avant Alexandre, les brachmanes ne requaient plus dans l'Inde; mais leur trihu, qu'ou nomme Caste, était toujours la plus considérée, comme elle l'est encore aujourd'hui ; et c'est dans cette même tribu qu'on trouvait les sages vrais ou faux, que les Grecs appelèrent gymnosophistes. Il est difficile de nier qu'il n'y eût parmi enx, dans leur décadence, cette espèce de vertu qui s'accorde avec les illusions du fanatisme. Ils reconnaissaient touiours un Dieu suprême à travers la multitude de divinités subalternes que la superstition populaire adoptait dans tous les pays du monde. Strabon dit expressement qu'au fond les brachmanes n'adoraient qu'nn seul Dieu. En cela ils étaient semblables à Confucius, à Orphée, à Socrate, à Platon, à Marc-Aurèle, à Epictète, à tous les sages, à tous les hiérophantes des mysteres. Les sept années de noviciat chez les brachmanes, la loi du silence pendant ces sept années, étaient en vigueur du temps de Strabon. Le célibat pendant ce temps d'èpreuves, l'abstinence de la chair des animaux qui servent l'homme, étaient des lois qu'on ne transgressa jamais, et qui subsisteut encore chez les brames. Ils croyaient un Dien créateur, rémunérateur et vengeur. Ils croyaient l'homme déchu et dégénèré, et cette idée se trouve chez tous les anciens peuples. Aurca prima sala est ætas (OviD., Mct., 1, 89) est la devise de toutes les nations.

Apulce, Quinte-Curce, Clément d'Alexandrie, Philostrate, Porphyre, Pallade, s'accordent tous dans les éloges qu'ils donnent à la frugalité extrême des brachmanes, à leur vie retirée et pénitente, à leur panyreté velontaire, à leur mépris de toutes les vautés du monde. Saint Ambroise préfère bautement leurs mœurs à celles des chrétiens de son temps. Peut-être est-ce une de ces exagérations qu'on se permet quelquefois pour faire rougir ses concitoyens de leurs désordres. On loue les brachmanes pour corriger les moines; et si saint Ambroise avait vécu dans l'Inde, il aurait probablement loué les moines pour faire honte aux brachmanes, Mais enfin il résulte de taut de témoiguages, que ces hommes singuliers étaient en réputation de sainteté dans toute la terre.

Cette connaissance d'un Dieu unique, dont tous les philosophes leur savaient lant de gré, ils la conservent encore aujourd'hui an milieu des pagodes et de toutes les extravagances du peuple. Un de nos poètes "a dit dans une de soa

s J.-B Rousseau.

épltres où le faux domine presque tonjours : L'Inde aujourd'hui voit l'orgueilleux brachmane

Deifier, brutalement sélé, Le diable même en bronze ciselé.

Certainement des hommes qui ne croient point au diable ne peuvent adorer le diable. Ces reproches absurdes sont intolérables : on n'a iamais adoré le diable dans ancun pays du monde ; les manichéens n'out jameis rendu de culte au mauvais principe; on ne lui en rendait ancun dans la religion de Zoroastre. Il est temps que nons quittions l'indigne usage de calomnier toutes les sectes, et d'insulter toutes les nations.

Nous avons, comme vous savez, l'Ezour-Veidam, ancien commentaire composé par Chumontou sur ce Veidam, sur ce livre saeré que les brames prétendent avoir été donné de Dien aux hommes. Ce commentaire a été abrégé par nn brame très savant, qui a rendu beancoup de services à notre compagnie des Indes; et il l'a traduit lui-même de la langue sacrée en français \*.

Dans cet Exour-Veidam, dans ce commentaire. Chumontou combat l'idolâtrie; il rapporte les propres paroles du Veidam, « C'est l'Être suprême e qui a tout eréé, le sensible et l'insensible ; il y a e eu quatre âges différents; tont périt à la fin de « chaque âge, tont est submergé, et le déinge est e un passage d'nn âge à l'antre, etc.

a Lorsque Dieu existait seul, et que nul autre a être n'existait avec lui , il forma le dessein de « créer le monde; il créa d'abord le temps, en-· suite l'eau et la terre; et du mélange des cinq a éléments, à savoir, la terre, l'eau, le feu, l'air, e et la lumière, il en forma les différents corps . e et leur donna la terre pont leur base. Il fit ce e globe, que nons habitons, en forme ovale comme a un œuf. Au milien de la terre est la plus beute de « toutes les montagnes, nommée Mérou (c'est l'Ima maûs). Adimo, c'est le nom du premier homme « sorti des mains de Dieu : Procriti est le nom « de son épouse. D'Adimo nagnit Brama, qui fut « le législateur des nations et le père des brames, « Que de choses curieuses dans ce peu de paroles | On y aperçoit d'abord cette grande vérité, que Dieu est le créateur du monde : on voit ensuite la source primitive de cette ancienne fable des quatre ages, d'or, d'argent, d'airain, et de fer. Tout les principes de la théologie des anciens sont renfermés dans le Veidam. Ou v voit ce déluge de Deucalion, qui ne figure autre chose que la peine extrême qu'on a éprouvée dans tous les temps à dessécher les terres que la négligence des bommes a laissées long-temps inondées. Toutes les cita-

a Ce manuscrit est à la Bibliothèque du Roi , où charun pout le consulter. Il avail été donné à l'autour par M. de Modave qui revenuit de l'Inge.

tions du Veislam, dans ce manuscrit, sont étonnantes : on y trouve expressément ces paroles admirables : s Dieu ne créa iamais le vice, il ne peut s en être l'anteur. Dieu, qui est la sagesse et la « sainteté, ne crés jamais que la vertn. «

Voici un morcean des plus singuliers du Veidam : « Le premier bomme étant sorti des mains « de Dieu, lui dit : Il y aura sur la terre différentes a occupations, tous ne seront pas propresa toutes; · comment les distinguer entre eux? Dien lui réa pondit : Ceux qui sont nés avec plus d'esprit et « de goût pour la vertu que les autres seront les · brames. Ceux qui participent le plus du rosogoun. a c'est-à-dire de l'ambition, seront les guerriers. « Ceux qui participent le plus du tomogun, e'esta à-dire de l'avarice, seront les marehands. Cenx a qui participeront du comogun, c'est-à-dire qui e seront robustes et bornés , seront occupés aux · œuvres serviles. ·

On recounait dans ces paroles l'origine véritable des quatre castes des Judes, ou plutôt les quatre conditions de la société bumaine. En effet, sur quoi peut être fondée l'inégalité de ces conditions. sinon sur l'inégalité primitive des talents? Le Veidam poursnit et dit : « L'Être suprême n'a ni a corps ni figure ; a et l'Ezour-Veidam ajoute : · Tous ceux qui lui donnent despieds et des mains a sout insensés, a Chumontou cite ensuite ces parules du Veidam : « Dans le temps que Dieu tira a toutes choses du néant, il créa séparément un individu de chaque espèce, et vonlut qu'il portât a dans lui son germe, afin qu'il pût produire : il est le principe de chaque chose; le soleil n'est « qu'un corps sans vie et sans connaissance ; il est e entre les mains de Dieu comme une chandelle e entre les mains d'un homme.

Après cela l'auteur du commentaire, combattant l'opiniou des nouveaux brames, qui admettaient plusieurs incarnations dans le dieu Brama

et dans le dieu Vitsuon, s'exprime ainsi : s Dis-moi donc , homme étourdi et insensé , a qu'est-ce que ce Kochiopo et cette Odité, que « tu dis avoir donné naissance à ton Dien? Ne sont-ils pas des hommes comme les autres? Et ce s Dien, qui est pur de sa nature, et éternel de son e essence, se serait-il abaissé jusqu'à s'anéantir a dans le sein d'une femme pour s'y revêtir d'une a figure inmaine? Ne rougis-tn pas de nous prés senter ce Dieu en posture de suppliant devant « une de ses créatures? As-tu perdu l'esprit? ou e es-tu venu à ce point d'impiété, de ne pas roua gir de faire jouer à l'Être suprême le personnage a de fourbe et de menteur ?... Cesse de tromper a les hommes, ce n'est qu'à cette condition que je pable de l'entendre, et ce serait le prostituer que
 de te l'enseigner. »

Au livre troisième de ce commentaire, l'auteur Chumontou réfote la falle que les nouveaux brames inventaient sur une incarnatien du dieu Brama, qui, selon eux, parut dans l'inde sous le nom de kopile, c'est-à-dire de pénitent; ils prétendaient qu'il avait voulu neître de Déhobut. femme d'un homme de blen, nommé kordonu.

« S'il est vrai, dit le commentateur, que Brama « soit né sur la terre, pourquoi portait-il le nom d'Éternel? Celui qui est souverainemen heu-« reux, et danx qui seul est notre bonheur, a urait-« il voulu se soumettre à tout ce que souffre un « enfant? etc. »

\* contact rece. 3

On treave ensuite une description de l'enfer, toute sembible à celle que le Expytiens et les forces ont domné depais sons le nond e Tratera. Cerce ont domné depais sons le nond e Tratera. L'est force de l'ambient de l'entre l'entre l'alle de l'ambient de l'entre l'entre l'alle de l'Ammonton; el Bun faire ce qui mous est cre-domné par le Védam, et le faire de la foçun dont il nous le prescri. Il 3 qu'il di-l'autre pour l'unience, saus intérêt personné l'escend de l'aimen par intérêt; le troisième, de ne l'aimen que dans les moments ob l'on n'écual pas ses passions misers de quatrième, de ne l'aimer que pour chans les moments ob l'on n'écual pas ses passions misers, éc et quatrième, de ne l'aimer que pour chant l'abbiet de ces passions misers, éc et quatrième, de ne l'aimer que pour chant l'objet de ces passions misers, éc et quasinitra l'equatrième, de ne l'aimer que pour chant l'objet de ces passions misers, éc et qua-

 trième amour n'en mérite pas le nom . »
 Tel est le précis des principales singularités du Veidam, livre inconnu jusques aujourd'hui à l'Europe, et à presque toute l'Asie.

Les brames out degénéré de plus en plus. Leur Cormo-Veidam, qui est leur rituel, est un ramas de cérémonies supersititeuses, qui font rire quiconque n'est pas né sur les bords du Gange et de l'Indus, ou plutôt quiconque n'étant pas philosophe, s'étonne des sottiess des autres peuples, et ne s'étonne point de celles de son pas.

Le détail de ces minuties est immense; c'est un semenhage de toute les folies que la veine étude de l'astrologie judiciaire a pu inspirer à des satants ingénieurs, mais extravagants on fourbes. Toutel a vie d'un brame est consacrée à ces cièrticaires est de l'un participat de l'action de l'ource de l'année. Le déchet dans l'Inde, à mesure quis a cut de l'année. Le supersitions et les pointenes de peuple vainceun treolodié, Séase, Madies, les Assyrieus, les Feries, Alexandre, les Arabes, les Tartares, et de nos Journ, Sha-Nadie, ne venant les uns après les autres ravager ces beaux payx; ont fait un peuple pénitent d'un peuple qui n'a pas su être guerrier.

Jamais les pagodes n'ont été plus riches que dans les temps d'humilistion et de misère; toutes ces papodes ont des revenus consciérables, et les crés papodes ont des revenus consciérables, et les dévois les enrichisente encore de leurs offrandes. Quand un raya passe devant une pagode, il descend de son cheval, de son clameau, ou de son éléphant, ou de son paismquin, et marche k pied jusqu'à ce qu'il ait passé le territoire du temple.

Cct auxien commentaire du Feidem, donis i viens de donner Ferraili, ne peralit écrit avant les conquêtes d'Alexandre; car on n'i trouve aux des nous que les vinqueurs green imposèrent aux fleuves, aux villes, aux contrées, eu pronon-cur aler manière, et soumetaits aux terminaisons de leurs langues les nons communus du pays. Unides s'appelle d'oudnoshipo; le mous timmeda est Méron; le Gange est nommé Zanouhi. Ce am est Moron; le Gange est nommé Zanouhi. Ce am d'oudnais la larince serviel ou comme que des avants dans la larince serviel.

L'auscione purcié de la religion des premisers benchmanes ne subsiste plus que cher quolques uns de leurs philosophes; et ceux-la ne se donuent pas la peine di insturire un peuplequi ne veut pas être instruit, et qui ne le mérite pas. Il y aurait misme du risque à vuoloir se édormper : les brames ignorants as soulterarient; les frames, autheries leurs pagueds, l'aters pelitre partiques augrentiseuse, crierisen à l'impléée, Quisonque sectud, à moint agil ne soil e plas fort rédouble les ésculé, à moint agil ne soil e plas fort rédouble les chalmes de l'ignorace su lier de le resumpre.

La religion mabométane seule a fait danx l'Inde d'immenses progrès, surtout parmi les hommes bien élevés, parce que c'est la religion du prince, et qu'elle n'enseigne que l'unité de Dieu, conformément à l'ancienne doctrine des premiers brachmanes. Le christianisme n'a pas eu danx l'Inde le même xuccès, malgré l'évidence et la sainteté de sa doctrine, et malgré les grands établissements des Portugais, des Français, des Anglais, des Hollandais, des Danois. C'est même le concours de ces nations qui a uni an progrès de notre culte. Comme elles se haïssent toutes, et que plusieurs d'entre elles se font souvent la guerre dans ces climats, elles y ont fait hair ce qu'elles enseignent. Leurs usages d'ailleurs révoltent les Indiens ; ils sont scaudalisés de nous voir boire dn vin et manger des viandes qu'ils abhorrent. La conformation de nos organes, qui fait que nous prononçons si mal les langues de l'Asie, est encore un obstacle presque iuvincible ; mais le plus grand est la différence des opinions qui divisent nos mission-

a Le Shasta est beaucoup plus sublime. Voyez le Dictionnoire philosophique, au moi Auge.

naires. Le catholique y combat l'anglican, qui combat lo luthérien combatu par le catviniste. Ainsi tous contre tous y voidant annoncer chacun la véride, et accusant les autres de mensonges, ils étunnent un peuple simple et paisible, qui voi accourir chere lui, des extrémités occidentales de la terre, des hommes ardents pour se déchirer mutuellement sur les rives du Gang.

Nous avons eu dans ces elimats, comme ailleurs, des missionnaires respectables par lenr piété, et nuxquels on ne peut reprocher que d'avoir exageré leurs travaux et leurs triomphes. Mais tons n'ont pas été des hommes vertneux et instruits, envoyés d'Enrope pour changer la croyance de l'Asie. Le célèbre Niecamp, auteur de l'histoire de la mission de Tranquebar, avoue a Que les « Portugais remplirent le séminaire de Goa de mala faiteurs condamnés au baunissement ; qu'ils en a firent des missionnaires ; et que ces missionu naires n'oublièrent pas leur premier métier. Notre religion a fait peu de progrès sur les côtes. et nul dans les états soumis immédiatement au grand Mogol. La religion de Mahomet et celle de Brama partagent encore tout ce vaste continent. Il 'n'y a pas deux siècles que nous appelions toutes ces nations la paqunie, tandis que les Arabes, les Tures, les Indiens, ne nous connaissaient que sous le num d'idolâtres.

.....

## CHAPITRE V.

De la Perse au temps de Mahemet le prophète, et de l'ancienne religion de Zoroastre.

En tournant vers la Perse, on y trouve, uu pen avant le temps qui me sert d'époque, la plus grande et la plus prompte révolution que nous connaissions sur la terre.

Une nouvelle domination , une religion et des meurs jusqu'alors inconnues , avalent changé la face de ces contrées ; et ce changement s'étendait déjà fort avant en Arie, en Afrique et en Europe. Pour me faire une léde du mahométissue, qui a donné une nouvelle forme à tant d'empires , je me rappellerait dalord les parties du monde qui lui furent les premières soumises.

La Perse avait étendu sa domination, avant Alexandre, de l'Égypte à la Bactriane, au-delh du pays où est aujourd'hni Samarcande, et de la Thrace jusqu'au fleuve de l'inde.

Divisée et resserrée sous les Séleucides, elle avait repris des accroissements sous Arraces le Parthien, deux cent cinquante aus avant notre serLes Arsacides n'eurent ni la Syrie, ni les contrées qui bordeut le Pont-Euxin; mais ils disputèrent avec les Romains de l'empire de l'Orient, et leur

opposèrent toujours des harrières insurmontables. Du temps d'Alexandre-Sévère, vers l'an 226 de notre ère, on simple soldat persan, qui prit le nom d'Artaxare, enleva ce royaume aux Parthes, et rétablit l'empire des Perses, dont l'étendue ne différait guere alors de co u'elle est de nos jours.

Vous ne voulez pas examiner ici quels étaient les premiers Babyloniens conquis par les Perses, ni comment ce peuple se vantait de quatre cent mille aus d'observations astronomiques , dont on ne put retrouver qu'une snite de dix-neuf cents années du temps d'Alexandre. Vous ne voulez pas vous écarter de votre sujet pour vous rappeler l'idée de la grandeur de Babylone, et de ces monuments plus vantés que solides dont les ruines même sont détruites. Si quelque reste des arts asiatiques mérite un peu notre euriosité, ce sont les ruines de Persépolis , décrites dans plusieurs livres, et copices dans plusieurs estampes. Je sais quelle admiration inspirent ces masures échappées aux flambeaux dont Alexandre et la courtisane Thais mirent Persépolis en cendre. Mais était-ce un chef-d'œuvre de l'art, qu'un palais bâti au pied d'une chaine de rochers arides? Les colonnes, qui sont encore debout, ne sont assurément ni dans de belles proportions, ni d'un dessiu élégant. Les chapitaux, surcharges d'ornements grossiers, unt presque autant de hauteur que les fûts même des colonnes. Toutes les figures sont aussi lourdes et aussi sèches que celles dout nos églises gothiques sont encore malbeureusement urpées. Ce sont des monuments de grandeur, mais non pas de goût; et tout nous confirme que si l'un s'arrêtait à l'histoire des arts, on ne trouverait que quatre siècles dans les annales du munde : ceux d'Alexandre, d'Auguste, des Médicis et de Louis XIV. Cepeudant les Persaus furent toujours un peuple ingénieux. Lokman, qui est le même qu'Esope, était né à Casbin. Cette tradition est bien plus vraisemblable que celle qui le fait uriginaire d'Éthiopie, pays où il n'y eut jamais de philosophes. Les dogmes de l'ancien Zerdust, appelé Zoroastre par les Grecs, qui ont changé tous les noms urlentanx, subsistaient encore. Ou leur donne neuf mille ans d'antiquité : car les Persans . ainsi que les Egyptiens, les Indiens, les Chinois, reculent l'origine du monde autant que d'autres la rapprochent. Un second Zoroastre; sons Darius, fils d'Hystaspe , n'avait fait que perfectionner cette antique religion. C'est dans ces dogmes qu'on trouve, ainsi que dans. l'Inde, l'immortalité de l'âme, et une autre vie heureuse uu malheureuse. C'est la qu'un voit expressément un enfer. Zo-

. Premier tome, page 235.

roustre, dans les écrits abrigés dans le Sudder, dit que Dien iui for cit est enfer, els peines réservées aux méchants. Il y vois plusieurs rois, un entre autres august li manquait un juné ji les demande à bien la raison; plus lui répond : « Co rai perveru à lait qu'une action de houté en « sa ric. Il vit, en albunt à la chanse; un d'rous-dure qu'un fait de la chante, un d'rous-dure qu'en de la temp toir de son auge, et qui, y apprende la laire qu'un était de leur pois de la chante ; un d'rous-dure qu'un fait le la chante ; un d'rous-dure qu'un était le la chante ; un d'rous-dure put de la lei, le vois rois en de la chante ; un d'out-dure de la chante ; de la chante ; un d'out-dure de la chante de

qu'on ne peut trop faire connaître. Yous savez que les Babyloniens furent les premiers, après les Indiens, qui admirent des êtres mitovens entre la divinité et l'homme. Les Juifs me donnèrent des noms aux anges que dans le temps de leur captivité à Babyloue. Le nom de Satan paralt pour la première fois dans le livre de Job : ce nom est persan , et l'on prétend que Job l'était. Le nom de Raphaèl est employé par l'auteur, quel qu'il soit, de Toble, qui était captif de Ninive, et qui écrivit en chaldéen. Le nom d'Israel même était chaldéen, et signifiait voyant Dieu. Ce Sadder est l'abrégé du Zenda-Vesta, ou du Zend, l'un des trois plus anciens livres qui soient au monde, comme nous l'avons dit dans la philosophie de l'histoire, qui sert d'introduction a cet onvrage. Ce mot Zenda-Vesta signifialt chez les Chaldrens le culte du feu : le Sadder est divisé en cent articles, que les Orientaux appellent Portes ou Puissances : il est important de les lire, si l'on veut convaitre quelle était la morale de ces anciens peuples. Notre ignorante crédulité se figure toujours que nous avens tout inventé, que tout est venu des Juifs et de nous , qui avons succédé aux Julfs: on est bien détrompé quand on fouille un pen dans l'antiquité. Voici quelques unes de ces portes qui serviront à nous tirer d'erreur.

i\* Poars. Le décret du très juste Dieu est que les hommes soient jugés par le bien et le mai qu'ils auront fait : leurs actions seront pesées dans les balauces de l'équité. Les bonshabiteront la lumière;

-balauces de l'équité. Les bons habiteront la lumière; la foi les délivrera de Setan. Il. Si tes vertus l'emportent sur tes péchés, le -ciel est ton partage; si tes péchés l'emportent,

l'enfer est ton châtiment. V'. Qui donne l'aumône est véritablement un homme : c'est le plus grand mérite dans notre sainte religion, etc.

VI\*. Célèbre quatre fois par jour le soleil; célèbre la lune au commencement du mois.

N B. 11 ne dit point : Adore comme des dicux

le soleil et la lune, mais : Célèbre le soleil et la lune comme ouvrages du Créateur. Les anciens Parses u'étaient point ignicoles, mais déicoles, comme le prouve invinciblement l'historien de la

religiou des Perses. VII<sup>a</sup>. Dis: Ahunavar et Ashim Vuhû, quand

quelqu'uu éternue.

N. B. On ne rapporte cet article que pour faire voir de quelle prodigieuse antiquité est l'usage de saluer ceux qui éternuent.

IX°. Fuis surtont le péché contre nature ; il n'y en a point de plus grand.

N. B. Ce précepte fait bien voir combien Sextus Empiricus se trompe, quand il dit que cette infamie était permise par les lois de Perse.

XI\*. Aie soin d'entretenir le feu sacré; c'est l'âme du moude, etc.

N. B. Ce feu sacré devint un des rites de plusieurs nations.

XII\*. N'ensevelis point les morts dans des draps neufs, etc.

N. B. Co précepte prouve combien se sont trompés tous les auteurs qui ont dit que les Perses n'enecetissaient point leurs morts. L'usage d'enterrer ou de bribler les cadavres, ou de les exposer l'air sur des collines, a varié ouvent. L'es rites changent chez tous les peuples, la morale seule ne change pas.

XIII\*. Aime ton père et ta mère, si tu veux vivre à januis.

N. B. Voyez le Décalogue. XV\*. Quelque chose qu'en te présente, bénis

Dieu.
XIX\*. Marie-toi dans ta jeunesse; ce monde
u'est qu'un passage: il faut que ton fils te suive,
et que la chalne des êtres ne soit point inter-

rompue.

XXX\*. Il est certain que Dieu a dit à Zoroastre :

Quand ou sera dans le doute si une action est

bonne ou mauvaise, qu'on ne la fasse pas.

N. B. Ceci est un peu contre la doctrine des
opinions probables.

XXXIII\*. Que les grandes libéralités ne soient répandues que sur les plus digues : ce qui est confié aux indignes est perdu.

XXXV\*. Mais s'il s'agit du nécessaire, quand tu manges, donne aussi à manger aux chiens. XL\*. Quiconque exhorte les houmes à la péni-

Al.". Quantique valurite les infontines à la penitence doit être sans péchée; qu'il ait du zable, et que ce zèle ne soit point trompeur; qu'il ne mente jamais; que son caraclère soit hon, son dans esensible à l'amitié, son coure et sa langue toujours d'intelligence; qu'il soit éloigné de toute débaarche, de toute injustice, de tout péché; qu'il soit un exemple de bonté, de justice devant le penple de Dict.

N. B. Quel exemple pour les prêtres de tout | pays! et remarquez que , dans toutes les religions de l'Orient, le peuple est appelé le peuple de Dieu. XLP. Quand les Fervardagans viendront, fais les repas d'expiation et de bieuveillance; cela est

agréable au Créateur. N. B. Ce précepte a quelque ressemblance avec

les Agapes. LXVIII. Ne mens jamais; cela est infame, quand

même le mensonge serait utile. N. B. Cette doctrine est bien contraire à celle

du mensonge officieux. LXIX\*. Point de familiarité avec les courtisanes.

Ne cherche à séduire la femme de personne. LXX". Qu'on s'abstienne de tout vol, de toute

LXXI. Que ta main, ta langue et ta pensée

soient pures de tout péché. Dans tes afflictions. offre à Dieu ta patience; dans le bonbeur, rendslui des actions de grâce.

XCI\*. Jour et nuit , pense à faire du bien : la vie est conrte. Si, devant servir aujourd'hui ton prochain, in attends à demain, fais pénitence. Célèbre les six Gahambars; car Dieu a créé le monde en six fois dans l'espace d'une année, etc. Dans le temps des six Gahambârs ne refuse personne. Un jour le grand roi Giemshid ordonna au chef de ses cuisines de donner à manger à tous ceux qui se présenteraient ; le mauvais génie ou Satan se présenta sous la forme d'un voyageur; quand il eut diné, il demanda encore à manger; Giemshid ordonna qu'on lui servit un bœuf ; Satan avant mangé le bouf, Giemshid lui fitservir des chevaux ; Satan en demanda encore d'autres. Alors le juste Dieu envoya l'ange Behman, qui chassa le diable, mais l'action de Giemshid fut agréable à Dien.

N. H. On reconnaît bien le génie oriental dans cette allégorie.

Ce sont là les principanx dogmes des anciens Perses. Presque tous sont conformes à la religion naturelle de tous les peuples du monde; les cérémonies sont partout différentes; la vertu est partout la même; c'est qu'elle vient de Dieu, le reste est des hommes.

. Nous remarquerons seulement que les Parsis eurent tonjours un baptême, et jamais la circoncision. Le baptême est commun à toutes les anciennes nations de l'Orient; la circoncision des Egyptiens, des Arabes et des Juifs, est infiniment postérieure : car rien n'est plus naturel que de se layer : et il a fallu bien des siècles avant d'imaginer qu'une opération contre la nature el contre la pudeur pût plaire à l'Être des êtres.

Nous passons tout ce qui concerne des cérémonies inntiles pour nous, ridicules à nos yeux, liées à des usages que nous ne connaissons plus. Nous

supprimons aussi toutes les amplifications erientales, et toutes ces figures gigantesques, incohérentes et fausses, si familières à tous ces penples, chez lesquels il n'y a peut-être jamais eu que l'auteur des fables attribuées à Esope qui ait écrit naturellement.

Nous savons assez que le bon goût n'a jamais été count dans l'Orient, parce que les hommes, n'y avant jamais vécu en société avec les femmes, et avant presque toujours été dans la retraite, n'eurent pas les mêmes occasions de se former l'esprit qu'eurent les Grecs et les Romains. Otez anx Arabes, aux Persans, aux Juifs, le soleil et la lone, les montagues et les vallées, les dragons et les basilics, il ne leur reste presque plus de poésie.

Il suffit de savoir que ces préceptes de Zoroastre, rapportés dans le Sadder, sont de l'antiquité la plus baute, qu'il y est parlé de rois dont Bé-

rose lui-même ne fait pas mention. Nous ne savons pas quel était le premier Zo-

roastre, en quel temps il vivait, si c'est le Brama des Indiens, et l'Abraham des Juifs; mais nous savons, à n'en pouvoir douter, que sa religion enseignait la vertu. C'est le but essentiel de toutes les religions ; elles ne peuvent j'amais en avoir en d'autres : car il n'est pas dans la nature humaine. quelque abrutie qu'elle puisse être, de croire d'abord à un homme qui viendrait enseigner le crime, Les dogmes du Sadder nous prouvent encore que les Perses n'étaient point idolâtres, Notre ignorante témérité accusa long-temps d'idolàtrie les Persans, les Indieus, les Chinois, et jusqu'aux mahométans, si attachés à l'unité de Dieu, qu'ils nons traiteut nous-mêmes d'idolâtres. Tous nos anciens livres italiens, français, espagnols, appellent les mahométans païens, et leur empire la paganie. Nons ressemblions, dans ces temps-lh, aux Chinois, qui se croyaient le seul peuple raisonnable, et qui u'accordaient pas aux autres bommes la figure humaine. La raison est touiours venue tard ; c'est une divinité qui n'est apparue qu'à peu de personnes.

Les Juis imputèrent aux chrétiens des repas de Thyeste, et des noces d'OEdipe, comme les chrétiens aux palens ; toutes les sectes s'accusèrent mutuellement des plus grands crimes : l'univers s'est calomnié.

La doctrine des deux principes est de Zoreastre. Orosmade, ou Oromaze, le dieu des jours, et Arimane, le génie des ténèbres, sont l'origine du manichéisme. C'est l'Osiris et le Typhon des Égyptiens, c'est la Pandore des Gracs : c'est le vain effort de tons les sages pour expliquer l'origine du bien et du mal. Cette théologie des mages fut respectée dans l'Orient sous tous les gouvernements ; et, an milieu de toutes les révolutions, l'ancienne religion s'était toujours soutenue en Perse : ni les dieux des Grees, ni d'autres divinités n'avaient prévalu.

Nombirvan, on Gosrobs-le-Grand, sur la fin du alstime sièle, avail éciend son empire dans une partie de l'Arabie Pétrée, et de celle que l'on nommait Reveneu. Il en avait chassé les Abyssies, demi-chrétiens qui l'avaitent envahle. Il proserviti, antant qu'il le put, l'echristianisme desse propres citats, forcé a test seévrifie par le crime d'un fiste de sa femme, qui, s'étant fait chrétien, se révolta contre lui.

Les enfants du grand Nombirran, indigne d'un tel père, déclaient la Perse per des guerres ciriles et par des parriedes. Les successurs du figliateur Zuitlanne avitissient le nom de l'empire. Mantries vennit d'irre détroie par les armessers de l'house, par celles de quelque évôpres, que Processir puis partie entité de l'avoir serut. Le sang de Mantrice et de ses ciun fils avait coulé sous la main du fourreur; et le pape frégierés-le-frand, ememb des patriarbes de Constantionple, télahit d'attirer les tyran Phoces auss son parrie, en il prégulaunt des lotunges, et en condamnant la mémoire de Mantries, qu'il avait inoir pendinant des lotunges, et en condamnant la mémoire de Mantries, qu'il avait inoir pendinant au mémoire de

L'empire de Rome en Occident était anéantl. Un déluge de barbares, Goths, Hérnles, Huns, Vandales, Francs, inoudait l'Europe, quand Mabomet jetait, dans les déserts de l'Arabie, les fondements de la religion et de la puissance musulmane.

CHAPITRE VI.

De l'Arabie, et de Mahomet.

De tous les légistateurs et de tous les coupters, it n'en est acue dout la vie ait été érrite varce piut d'authentiellé et dans un plus graud détail pare son demopraies, que celle de Mahomet. Otte de cette vie les prodiges dont cette partie du monois fut toujours influtele, l'ere test d'une vériféreconne. Il mapuit dans le ville de Mecca, que mons nommons la Mercipe, l'ans 500 de notre cer veligaire, un moit de mais. Son piere à appellait Daidal, a, marbe fainnie in de sip adouters quien famille ne fit une des plus considérées et par le réposité par le distribution de la considérée et la president plus de la considérée et la consi

Les mœurs et les superstitions des premiers sges que nons conunissons s'étalent conservées dans l'Arabie. On le voit par le vœu que fit son grand-père Abdaila-Moutaleb de sacrifier un de

ses enfants. Une prétrosse de la Mecque lui ordonna de recheére en Els pour quelques chansens, que l'exagération arabe fait monter an nombre de cent. Cette prétresse était conservée au culted'une étoile, qu'on croit avoir été celle de Sirius, cen chaque triba arais on foile ou su pantes \* On rendait ansai un culte à des géntes, à des dieux mitopens; mais on reconaissait un dieu supérierer, et éest en quoi presque tons les pemples se sont accordés.

Abdalla-Moutaleb vécnt, dit-on, cent dix ans, Son petit-fils Mahomet porta les armes dès l'âge de quatorze ans dans une guerre sur les coufins de la Syrie : rédnit à la pauvreté, nn de ses oncles le donna pour facteur à nne veuve nommée Cadige. qui fesait en Syrie un négoce considérable : Il avait alors vingt-cing ans. Cette veuve éponsa bientôt sou facteur; et l'oncle de Mahomet, qui fit ce mariage, douna donze ouces d'or à son neven : environ neuf cents francs de notre monnaie furent tout le patrimoine de celui qui devait changer la face de la plus grande et de la plus belle partie du monde. Il vécut obsenravec sa première femme Cadige jusqu'à l'âge de quarante ans. Il ne déploya qu'à cet âge les talentaqui le rendaient supérieur à ses compatriotes. If avait une élognence vive et forte, déponifiée d'art et de méthode, telle qu'il la fallait à des Arabes ; un air d'autorité et d'insinuation, animé par des yeux perçants et par une physionomie heureuse ; l'intrépidité d'Alexandre , sa libéralité, et la sobricté dont Alexandre aurait eu besoin ponr être un grand homme en tout.

L'amour, qu'un tempérament ardent lui rendait nécessaire, et qui lui donna tant de femmes et de conenbines, u'affaibiti ui son courage, ni son pplication, ui as santé : c'est ainsi qu'en partent les contemporains, et ce portrait est justifié par ses actions.

Après avoir bleu comn le caractère de ses conciorens, leur ligorance, e leur créduité, et leur disposition à l'embousianne, il vit qu'il pouvait érajer en prophie. Il format e dessen d'aboir dans sa patrie le sabisme, qui consiste dans le mélange du calte de liber et de ceiul de sarter; le l'judairne, détend de toutes le nutions, et qui non tit une grande supériorité dans l'Aralhe; entin le christianhau, qu'il ne comanisati que par le partie de l'arabitation de l'arabitation de l'arapair, in prientation, montre de l'arabitation de l'ararigation de l'arabitation de l'a

a Yoyez le Koran, et la préface du Koran écrite par le savani et judicieux Sale, qui avait demeuré vingi-cirq ans en Arabie. e Dieu connaît, et vous ne connaissez pas. Abraa ham n'était ni Juif ni chrétien, mais il était de a la vraie religion. Son cœur était résigné à Dieu ; e il n'était point du nombre des idolàtres. »

Il est à croire que Mahomet, comme tous les euthousiastes, violemment frappé de ses idées, les débita d'abord de bonne fol, les fortifia par des rèveries, se trompa lui-même en trompant les autres, et appuva enfiu, par des fourberies nécessaires, une doctriue qu'il croyait bonne. Il commenca par se faire croire dans sa maison, ce qui était probablement le plus difficile; sa femme et le jeune Ali, marl de sa fille Fatime, fureut ses premiers disciples. Ses concitovens s'éleverent contre lui : il devait bien s'v attendre : sa réponse aux mensees des Coracites marque à la fois son caractère et la mauière de s'exprimer commune de sa nation, « Quand yous viendriez à moi, dit-il,

Il n'avalt encore que seize disciples, eu comptant quatre femmes, quand il fut obligé de les faire sortir de la Mecque, où ils étaient persécutés, et de les envoyer procher sa religion eu Ethiopie. Pour lui, il osa rester à la Mecque, où il affronta ses ennemis, et il fit de nouveaux prosélytes qu'il envoya encore en Ethiopie, au nombre de cent. Ce qui affermit le plus sa religion naissante, ce fut la conversion d'Omar, qui l'avait loug-temps persécuté. Omar, qui depnis devint uu si grand conquérant, s'écris dans une assemblée nombreuse : e J'atteste qu'il n'y a qu'nn Dieu, qu'il n'a ni e compagnon ni associó, et que Mahomet est son

a avec le soleil à la droite et la luue à la gauche, je

« ne reculerais pas daus ma carrière. »

a serviteur et son prophète, » Le nombre de ses eunemis l'emportait encore sur ses partisaus. Ses disciples se répandirent dans Médine; ils y formèrent une faction considérable. Mahomet, persécuté dans la Mecque, et condamné à mort, s'enfult à Médine. Cette fuite qu'on nomme hégire, deviut l'époque de se gloire et de la fondation de son empire. De fugitif il devint conquérant. S'il n'avalt pas été persécuté, il n'surait peut-être pas réussi. Réfugié à Médine, il v persuada le peuple et l'asservit. Il battit d'abord, avec cent treize hommes, les Mecquois qui étaient venus fondre sur lai su nombre de mille. Cette victoire, qui fut un miracle sux yeux de ses sectateurs, les persuada que Dieu combattait pour enx, comme eux pour lui. Dès la première victoire, ils espérèrent la couquête du monde. Mahomet prit la Mecque, vit ses persécuteurs à ses pleds, conquit en neufans, par la parole et par les armes, toute l'Arabie, pays aussi grand que la Perse, et que les Perses ni les Romains n'avaient pu conquérir: Il se trouvait à la tête de quarante mille hommes.

dans le troisième Sura ou chapitre de son Koran. | tous enivrés de sou enthousiasme. Dans ses premiers succès, il avait écrit au roi de Perse Cosroes second; à l'empereur Héraclius; au prince des Cophtes, gouverneur d'Egypte; au roi des Abyssins ; à un roi nommé Mondar, qui régnail dans une province près du golfe Persique.

Il osa leur proposer d'embrasser sa religion; et ce qui est étrange, c'est que de ces princes il y en eut deux qui se firent mahométaus : ce furent la roi d'Ahyssinie, et ce Mondar. Cosroès déchira la lettre de Mahomet avec judignation. Héraclius répoudit par des présents. Le prince des Cophtes lui envoya une fille qui passait pour un chef-d'œuvre de la nature, et qu'on appelait la belle Marie.

Mahomet, au hout de neuf ans, se eroyaut assez fort pour éteudre ses conquêtes et sa religion chez les Grecs et chez les Perses, commença par attaquer la Syrie, soumise alors à Hérachius, et lui prit quelques villes. Cet empereur, eutête de disputes métaphysiques de religiou, et qui avait pris le parti des monothélites, essuya en peu de temps deux propositions bieu singulières, l'une de la part de Cosroes second, qui l'avait loug-temps valueu, et l'autre de la part de Mahomet, Cosroes voulait ou'Héraelius embrassàt la religion des mages, et Mahomet qu'il se fit musulman.

Le nouveau prophète donnait le choix à ceux on'il voulait subjuguer, d'embrasser sa secte, oude paver nn tribu. Ce tribu était réglé par l'Alcoran à treize dragmes d'argent par an pour chaque chef de famille. Une taxe si modique est une prenve que les peuples qu'il soumit étaient pauvres. Le tribut a augmenté depuis. De tous les législateurs qui ont fondé des religions, il est le seul qui ait étendu la sienne par des conquêtes. D'autres peuples ont porté leur culte avec le fer et le feu chez des nations étrangères ; mais nul fondateur de secte n'svait été conquérant. Ce privilége nuiqua est aux yeux des musulmans l'argument le plus fort, que la Divinité prit soln elle-même de seconder leur prophète.

Enfin Mahomet, maître de l'Arabie, et redoutable à tous ses voisins, sttaqué d'une maladie mortelle à Médiue, à l'agede soixante-trois ans et demi 1, voulut que ses derniers moments parusseut ceux d'un héros et d'un juste : « Que celni à « qui l'al fait violence et injustice paraisse , s'é-« cria-t-il, et je suis prêt à lui faire réparation. » Un homme se levs, qui ini redemanda quelque argent; Mahomet le lul fit donner, et expira peu de temps sprès, regardé comme un grand homme par ceux même qui le counaissaient pour un imposteur, el révéré comme uu prophète par tout le reste.

1 Le 8 juin 632.

Ce n'était pas sans doute un ignorant, comme quelques uns l'out prétendu. Il fallait bieu même qu'il fût très savant pour sa nation et ponr son temps, puisqu'on a de lui quelques aphorismes de médecine, et qu'il réforma le calendrier des Arabes, comme César ceini des Romains, Il se donne, à la vérité, le titre de prophète non lettré ; mais ou peut savoir écrire, et ne pas s'arroger le nom de savant. Il était poète : la plupart des deruiers versets de ses chapitres sout rimés; le reste est en prose cadencée. La poésie ne servit pas peu à rendre son Alcoran respectable. Les Arabes fesaieut uu très grand cas de la poésie; et lorson'il y avait un bon poète dans une tribu, les autres tribus envoyaient une ambassade de félicitation à celle qui avait produit un auteur, qu'on regardait comme inspiré et comme utile. On affichait les meilleures poésies dans le temple de la Mecque; et quaud ou y afficha le second chapitre de Mahomet, qui commeuce ainsi : « Il ne faut e poiut douter; c'est ici la science des justes, de e ceux qui croient aux mystères, qui prient quand a il le faut, qui donnent avec générosité, etc., » alors le premier poète de la Mecque, nommé Abid, déchira ses propres vers affichés au temple. admira Mahomet, et se rangea sous sa loi \*. Voifà des mœurs, des usages, des faits si différents de tout ce qui se passe parmi nous, qu'ils doivent uous montrer combien le tableau de l'univers est varié, et combien nous devons être en garde contre notre habitude de juger de tout par nos

Les Arabes contemporains écrivirent la vie de Mahomet dans les para dédait. Jour y resent la simplicité larbare des temps qu'ou rome horiques. Sur contra de mariga avec sa première femme Cadige cut exprimé en ces mois : Attacdu que Cadige cut acupraine de Ma-honet, et Mahomet pareillement amoureux d'elles. De un voit quade repas supérdicient aes femme: on apprend le nom de ses répées et de contratt. On pour femanquer arrivant dans nou monte de la fivit-au de la fivit-au de la fivit-au de la fivit-au de la fivit-aire de la fivit de la fivit

Mais, en ue considérant ici que les choses bumaines, et en fonant teujourn abstraction des jugements de Dien, et de ses voies inconnues, pourquoi Mahomet et ses successeurs, qui commencirent leure conquêtes précisement comme les Julis, firent-ils do si grandes choses, et les Julis de si petites? Ne serait-ce point pure que les musul-

mans ceremt le plus grand soin de soumette les vaiueus à leur crâgion, antôte par la force, tantél par la persussion? Les Rébreux, an contraire, associèrent racenont les érisapperà leur culte. Les musulmans arabes incorporèrent à eux les autres antions; les Rébreux é en literat tonjours séparés. Il paraît cofin que les Arabes cerent an enthousiasme plus Rébreux et plus hardie. Le peuple hébreu avait en den de la contraire, en barreur les autres autons; de peuple note de la contraire, de la contraire, contraire,

Si ces Ismaélites ressemblaient aux Juiss par l'enthousiasme et la soif du pillage, ils étaient prodigieusement supérieurs par le courage, par la grandeur d'âme, par la magnanimité : leur histoire, ou vraie, ou fabuleuse, avant Mahomet, est remplie d'exemples d'amitié, tels que la Grèce en inventa dans les fables de Pylade et d'Oreste, de Thésée et de Pirithous, L'histoire des Barmécides n'est qu'une suite de générosités inoules qui élèveut l'âme. Ces traits caractérisent que nation. Ou ue voit, au contraire, dans toutes les annales du peuple hébren, aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l'hospitalité, ni la libéralité: ni la clémence. Leur souverain bonhenr est d'exercer l'usure avec les étrangers; et cet esprit d'usnre, principe de toute lâcheté, est tellement enraciné dans leurs cœurs, que c'est l'objet continuel des figures qu'ils emploient dans l'espèce d'éloqueuce qui leur est propre. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages dont ils peuveut s'emparer. Ils égorgeut les vieillards et les enfauts ; ils ne réservent que les filles upbiles; ils assassiuent leurs maîtres quand ils sont esclaves; Ils ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs; ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle science, nul art perfectionné dans aucun temps chez cette nation atroce. Mais, dès le second siècle de l'hégire, les Arabes devieunent les précepteurs de l'Europe dans les sciences et dans les arts, malgré leur loi qui semble l'enuemie des arts.

La dernière volonté de Mahomet ne fut point séculiée, il anni nommé Ali, non gendre, époux de Fatinne, pour l'héritée de sou coupire. Mais l'ambition, qui l'emparée sur le fantaition même, engaga les chefs de sou armée à déclarer caille, c'està-drier visione du prophète, le dieux Austè-kre, son bean-père, dans l'espérance qu'ils pour-rient bientiè ure, mêmes partager la succession. Ali r'esta dans l'Arabie, attendant le temps de so sizonder.

Cette division fut la première semence du grand schisme qui sépare aujourd'hul les sectateurs

a Lises to commencement du Koran ; il est sublime.

d'Omar et ceux d'Alı, les Sunni et les Chlas, les Turcs et les Persans modernes.

Abhibèler rassemble d'allord en un corps los liellies épares de Telerara. De lut, en présence de tous les chefs, les chapitres de ce livre, écrits teu us sur des feuilles de painler, les autres un du perchenin ; et on établi alont son authenticiel havaible. Le respect un pertiliteux pour ce tivre alls jauqu'à se personée que l'original vaui avaive s'il marié de écrit de toute écratif, ou senlement sur temps de Nahomet: les plus dérois se décherères pour l'écratif.

Biendo Ababéker meas see musulmans en Paleutine, et y délt ferère d'Bércelus. Il moornt peu après, avec la réputation du plus généreux de tous les bommes, n'ayant jamais pris pour lui qu'environ quarante sous de notre monnaie par jour, de tout le butin qu'on partageait, et ayant fait voir combien le mépris des peits Iniérèts pent s'accorder avec l'ambition que les grands intérêts inspirent.

Abubéker passe chez les Osmanlis pour un grand homme et pour uu musulman fidèle : c'est un des saints de l'Alcoran. Les Arabes rapportent son testament, concu eu ces termes : « An nom e de Dieu très miséricordieux, voici le testament « d'Abubéker, fait dans le temps qu'il est prêt à « passer de ce monde à l'autre : dans le temps où e les infidèles croient, où les impies cessent de « douter, et où les menteurs disent la vérité, » Ce début semble être d'un homme persuadé. Cependant Abubéker, beau-père de Mahomet, avait vu ce prophète de bieu près. Il faut qu'il ait été trompé fui-même par le propliète, ou qu'il sit été le complice d'une imposture illustre, qu'il regardait comme nécessaire. Sa place lui ordonuait d'en imposer aux hommes pendant sa vie et à sa mort.

Onar, éta sprès lui, fut un des juts rapides compécinus qui aleut déseils in terre. Il prend d'alsord busses, célèbre par la fertilité de son territoire, par les courrages d'aire le mulleurs de l'univers, par ces écofies de soile qui porteat ence son nom. Il chause de la Syrie et de la Pichicie les Greca qu'on appeiait flomaine ". Il reçoit aire les Greca qu'on appeiait flomaine ". Il reçoit de format prespie toojours occupée par des écrangers qui se succèders il é un oux suitres, cet qu'il mêrie la prise grande attendes de cet qu'il laise aux s'illes qu'il mérie la près grande attendes cet qu'il mêrie la près grande attendes cet qu'il laise aux s'illes qua servicients, laisi-lants de l'évasient, user pleine Illerté de conscience.

Duss le même teurps, les licutenants d'Omar s'avançaieut en Pere. Le dernier des vois persans, que mous appelons Bornisidas ry, livre hataille aux Arabes, à quedques ficues de Madain, devenue la capitale de cet empire. Il perd la hetaille et la via. Les Perese passent sons la domination d'Omar, plus facilement qu'ils n'avaisent soul le joug d'Atsandre.

Alors tomba cette ancienne religion des mages que le vainqueur de Darius avait respectée; car il ne toucha ismais au culte des peuples vaincus.

Les mages, adorateurs d'un seul dien, ennemis de tont simulacre, révéraient dans le feu, qui donne la vie à la nature, l'emblème de la divinité. Ils regardaient leur religion comme la plus ancienne et la plus pure. La connaissance qu'ils avaient des mathématiques, de l'astronomie, et de l'histoire, augmentait leur mépris pour leurs vainquenrs, alors ignorants. Ils ne purent abandonner une religion consacrée par tant de siècles, pour une secte ennemle qui venait de nattre. La plupart se retirérent aux extrémités de la Perse et de l'tade. C'est fa qu'ils vivent aujourd'hui. sous le nom de Ganres ou de Guèbres, de Parsis, d'Ignicoles : ne se mariant qu'entre eux, entretenant le feu sacré, fidèles à ce qu'ils connaissent de leur ancien culte; mais ignorants, méprisés, et, à leur panyreté près, semblables anx Julis si longtemps dispersés sans s'allier aux autres nations, et plus encore aux Banians, qui ne sont établis et dispersés que dans l'Inde et en Perse. Il resta un grand nombre de familles guèbres ou ignicoles à Ispahan, jusqu'an temps de Sha-Abbas qui les bannit, comme Isabelle chassa les Juifs d'Espaque. Ils ne furent tolérés dans les faubourgs de cette ville que sous ses successeurs. Les ignicoles mandissent depuis long-temps dans leurs prières Alexandre et Mahomet ; il est à croire qu'ils y ont joint Sha-Abbas.

Tandis qu'uu lieutenant d'Omar subjugue la Perse, un autre enlève l'Egypte entière aux Romains, et une grande partie de la Libve. C'est dans cette conquête que fut brûtée la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, monument des connaissances et des erreurs des bommes, commencé par Ptolémée Philadelphe, et augmenté par tant de rois. Alors les Sarrasins ue veulaient de science que l'Alcoran, mais ils fesaient déjà voir que leur génie pouvait s'étendre à tout. L'entreprise de renouveler en Égypte l'ancien canal creusé par les rois, et rétabli ensuite par Trajan, et de rejoindre ainsi le Nil à la mer Rouge, est digne des siècles les plus éclairés. Un gouverneur d'Égypte entreprend ce grand travail sous le califat d'Omar, et en vient à bout. Ouelle différence entre le génie des Arabes et celui des Turcs | Ceux-ci ont

a Année 15 de l'hégire, 657 de l'ére vulgaire

laissé périr un ouvrage dont la conservation valuit mieux que la conquête d'une graude province.

Les marieurs de l'antiquité, ceux qui se plaisent à comparer les génies den autoiss, verront avec plaiur combien les meurs, les mages du lement de Mahonie, d'Aublekier, d'Onner, res-somblaient aux meurs antiques dont Homère a cité le pointre fiélée. On voit les chés dédier à un combat singulier les chefs ememis; one les voit des dont a mandes, spectatires aux reux des deux armées, spectatires immediales. Ils s'internet bort des ranges et combitate aux reux des deux armées, spectatires immediales. Ils s'internet pour les comparents des comments de la comparent de la co

Il est évident que les combats des Amazones, dont parlent Homère et Hérodote, ne sont point fondés sur des fables. Les femmes de la tribn d'Imiar, de l'Arabie Heureuse, étaient guerrières, et combattaient dans les armées d'Abubéker et d'Omar. On ne doit pas croire qu'il v ait iamais eu un royaume des Amazones, où les femmes vécussent sans hommes; mais dans les temps et dans les pays où l'on menait une vie agreste et pastorale, il n'est pas surprenant que des femmes, anssi durement élevées que les hommes, aient quelquefois combattu comme eux. On voit surtout au siège de Damas une de ces femmes de la tribu d'Imiar, venger la mort de son mari tué à ses côtés, et percer d'un coup de flèche le commandant de la ville. Rien ne justifie plus l'Ariosta et le Tasse, qui dans leurs poèmes font combattre tant d'héroines.

L'histoire rous en présentera plus d'une dans le temps de la chevalerie. Ces usages, toujours très trares, peraissent aujourd'hui increyables, surtout depuis que l'artillerie un laisse plus agir la valeur, l'anteses, l'agilié de chaque combatant, et que les armées sont devennes des espèces de machines régulières qui se meuvent comme par des resours.

Les discours des héros arabes à la tête des armées, on dans les combats singuliers, ou en juraut des rèves, tiennent tous de co naturel qu'on trouve dans Homère; mais ils ont incomparablement plus d'enthousiasme et de sublime.

Vers l'an II de l'hégire, dans une bataille entre l'armée d'Iléraelius et celle des Sarrasins, le général mabonétan, nommé Dérar, est pris ; les Arabes en sont épouvautés. Rasi, un de leurs capitaines, court à exu: « Qu'inporte, laur dit-li, « que Dérar soit pris ou mort? Dieu est vivant « et vous regarde: combatte... » Il leur fait fourner tête, et remporte la vicider.

Un autre s'écrie : « Voilà le ciel, combattez » pour Dicu, et il vous donnera la terre. » Le général Kaled prend dans Damas la fille d'Héraelins et la renvoie sans rançon : on lui demande pourquoi il en use ainst : « C'est, dit-il , « que j'espère bientôt reprendre la fille avec le « père dans Constantinople. »

Quandle calife Moavia, prêt d'expirer, l'an 60 de l'hégire, fit assurer à son fils lesid le trône des califes, qui jusqu'alors était étectif, il dit.: a Grand o Dieu ! si j'ai établi mon fils dans le califat, parco que je l'en ai cru digne, je te prie d'affermir mon fils sur le trône; mais si je n'ai agi que comme père jete prie, del 'en précipiter. »

Tont ce qui arrive alors caractérise un peuple supérienr. Les succès de ce peuple conquérant semblent dus encore plus à l'enthousiasme qui l'anime qu'à ses conducteurs ; car Omar est assassiné par un esclave perse, l'au 655 de notre ère. Othman, son successeur, l'est en 635, dans une énieute. Ali, ce fameux gendre de Mahomet, n'est élu et ne gonverne qu'au milieu des troubles. Il meurt assassiné au bout de cinq ans, comme ses prédécesseurs ; et cependant les armes musulmanes sont toujours heureuses. Ce calife Ali, que les Persans révèrent aujourd'hui, et dont ils suivent les principes, en opposition à ceux d'Omar, avait transféré le siège des califes de la ville de Médine, où Mahomet est enseveli, dans celle de Cufa, sur les bords de l'Euphrate ; à peiue en reste-t-il aujourd'hui des ruines. C'est le sort de Babyloue, de Séleucie, et de toutes les anciennes villes de la Chaldée, qui n'étaient l-âties que de briques.

Il est évident que le géuie du peuple arabe, mis en mouvement par Mahomet, fit tout de luimême pendant près de trois siècles, et ressembla en cela au géuje des auciens Romains, C'est en effet sous Valid, le moius guerrier des califes, que se font les plus grandes conquêtes. Un de ses genéraux étend son empire jusqu'à Samarcande, en 707. Un autre attaque en même temps l'empire des Grecs vers la mer Noire. Un autre, en 744, passe d'Egypte en Espagne, soumise aisément tour à tour par les Carthaginois, par les Romains, par les Goths et les Vandales, et enfin par ces Arabes qu'on nomme Maures. Ils y établirent d'abord le royaume de Cordoue. Le sultan d'Egypte secoue à la vérité le joug du grand calife de Bagdad; et Abdérame, gouverneur de l'Espagne conquise, ne reconnaît plus le sultan d'Egypte : cependant, tout plie encore sous les armes musulmanes.

Cet Abdérame, petit-fils du calife Hescham, prend les royaumes de Castille, de Navarre, de l'ortugal, d'Aragon. Il s'établit en Languedoc; il s'empare, de la Gulenne et du Poitou, et sans Charles Martel, qui lui ôta la victoire et la vie, la Frauce était nne province mahométane.

Après le règne de dix-neuf califes de la maison

die Omnisdes, commentes he dynastie des chilées Anasidés, versi in 725 de notro fers. Anouşiair-Annasor, second cilife Ahasside, fixa le siège de ce grand empire à Bapaid, su-che de l'Euphraie, dans la Chablée. Les Turca disent qu'il en jeta les codements. Les Perana assurent qu'el le ciult très ancienne, et qu'il an fit que la répurer. Cest cette vitta qu'on appelle quelqués làs Ployne, et qui a étile qu'on appelle quelqués làs Ployne, et qui a étile su jets de lant de guerres outre la Perse et la Turquis.

La domination des culties dura sia ceut cinquatte-cienți am. Depotojues dans la religion cumo dans le gouverement, ili a vicinert point derivis sinci que le grand hara, mais la aviient une autorité plus récle; et daus le temps même le leur décenderes, just treuet respecté dus princes qui les peracetaisent. Tous ces sultans, turrs, arabes, tartares, recruent l'investiture des cullés avre bien moins de 'consestation que plusieure princes checiteus ne l'out reçue des papes. On ne baissit joint les pieds du callé; mais on se prosesterant sur le secul de son palais.

Si jamais puissance a menacé toute la terre, c'est celle de ces califes; car ils avaient le droit du trône et de l'autel, du glaive et de l'enthousiasme. Leurs ordres étaient autant d'uracles, et leurs soldats autant de fanatiques.

Des l'an 671, ils assiégerent Constantinople, qui derait un jour devenir mahométane; les divisions, presque inévitables parmi lant de cheés audacieux, u'arrêtèrent pas leurs conquêtes. Ils ressemblérent en ce point aux anciens Romains, qui parmi leurs merres civiles avaient subjugué l'aise dinieure.

A mesure que les mahométans devinrent puissants, its se polirent. Ces califes, toujours reconnus pour souverains de la religion, et, en apparence, de l'empire, par ceux qui ne reçoivent plus leurs ordres de si loin, tranquilles dans leur nouvelle Babylone , y font bientôt renaître les arts. Aaronal-Raschild, contemporain de Charlemagne, plus respecté que ses prédécesseurs, et qui sut se faire obeir jusqu'en Espagne et aux Iudes, ranima les sciences, fit fleurir les arts agréables et utiles, attira les gens de lettres , composa des vers, et fit succéder dans ses vastes états la politesse à la barbarie. Sous lui les Arabes, qui adoptaient déja les chiffres indiena, les apporterent en Europe. Nous ne connûmes, en Allemagne et en France, le cours des astres que par le moyeu de ces mêmes Arabes. Le mot senl d'Almanach eu est encore un témoignage.

L'Almageste de Ptolémée fut alors traduit de gree en arabe par l'estronome Ben-Hunain de ealife Almamon sit mesurer géométriquement un degré du méridien, pour déterminer la grandeur de la terre; opération qui n'a été faite en France

que plus de huit ceuts ans après, sous Louis xiv. Ce núene astroueme, Ren-Honalin, poussa ses observations assez loin, reconuut ou que Ptoleine avait fixé la plus grande déclination du soleil trop au septentrion, ou que l'obliquité de l'écliptique avait cleangé. Il vit même que la période de trentesis mille ans, qui ou avait assignée au mouvement préteadu des étoiles fixes d'occident en orient, devait être beucoup raccourrie.

La clainé et la mélecine étaient etilitées par les Arabes. La élimie, perfectionnée suipourl'hait par nous, ne nous fut counce que par eux. Nous leur d'evous de nouveaux, rendelse, qu'on nostume éta minoraifjà, plus doux et plus salutaires que cert qu'el denie al apparavent en suegé dans l'école leurs inventions. Ce terme le moutre curcee asser; soit qu'il dérive du med Algishares, soit plutéd qu'il porte le nom du fameux Arabo Geber, qui ensengiant cet at dans note haitleine siècle. Enfau, de la second siècle de Manount, il fallut que les chetiens d'occident s'instruitement des les mu-

Une preuve infailible de la supériorité d'une mains dans les arts d'espirjs, écret la culture perfectionnée de la poésie. Le ne parle pas de cette probies enflée et glante-sque, de car ransa de lieux communs et insiphées sur le soleil, la lune et les poésies, les montaignes et les mers; mais de cette poésie sage et hardie, telle qu'elle disertié, da la lune de la propie d'auguste, le les qu'ol n'a ve enultre sous Louis xar. Cette poésie d'unes et de seulinees du comme du tempe d'auguste, le les qu'ol n'a ve enultre sous Louis xar. Cette poésie d'unes et de seulinees du comme du tempe d'auguste, le les qu'ol n'a ve enultre sous le comme du tempe de, que qu'un la fragsé, et que jerrapportieie, parce qu'il est court. Il à safé in a felèbre d'étaire de Giafair le-Barrédoile.

Mortel, faible mortel, à qui le sort prospère Fait goûter de ses dons les charmes dangereux.

Fait gouler de ses dons les étarmes cangereux, Connais quelle est des rois la faveur passagère; Contemple Barmécide, et tremble d'être beureux.

Ge dernier vers surrout est treduit mot h most. Riem ne ne parall plus beau que tremble d'être farrarezz. La langue arabe vanit l'avastage d'âtre en ant Mahomet, et ne s'est point altérés depuis. Auem des jarnos qu'on perhait lories es Europe u'a pas seelment laissé la moindre trace. De quelque côté que nous nous toursons, ul faut avouer que nous n'estitons que d'hère. Nous allous puis birin que le nour peur peur de me puis birin que le nour songe tractions, ul faut avouer que nous n'estitons que d'hère. Nous allous puis birin que le nour songe tour d'an gaure; et c'est peut-être parce que nous songmes venus los derniers.

neb 1 1 1 1

## CHAPITRE VII.

Be l'Alcoran, et de la loi musulmane. Examen si la religion musulmane était nouvelle, et si elle a eté persecutante.

Le précédeut chapitre a pu nous donner quelque conuaissance des mœurs de Mahomet et de ses Arabes, par qui une grande partie de la terre éprouva une révolutiou si grande et si prompte : il faut tracer à présent une peinture fédée de leur relision.

Cest un prijugé répondu parmi nous, que le mahométisme ni fait de si grands progrès que parce qu'il favorise les inclustions rologiscues, on ne fait pas réfection que toutes les anciennes religions de l'Orient out admis la pluralité des femmes. Mahomet ne réciultà quarte le nombre illimité juequ'alers. Il est dit que David varid tistudit entre, de la companie de la companie de production de la companie de la companie de production de la companie de la companie de compagnes. Cétait done la religion juive qui était d'outgraves, et ce le de Mahomet était sièrere.

C'est un grand problème parmi les politiques, si la polygamie est utile à la société et à la propagation. L'Orieut a décidé cette question dans tous les siècles, et la nature est d'accord avec les peuples orientaux, dans presque toute espèce animale, chez qui plusicurs femelles n'ont qu'uu mâle. Le temps perdu par les grossesses, par les couches, par les incommodités naturelles aux femmes, semble exiger que ce temps solt réparé. Les femmes, dans les climats chauds, cessent de bonne beure d'être belles et fécondes. Un chef de famille. qui met sa gloire et sa prospérité dans un grand nombre d'enfants, a besoin d'une femme qui remplace une épouse inutile. Les lois de l'Occident semblent plus favorables aux femmes; celles de l'Orient, aux hommes et à l'état : il n'est point d'objet de législation qui ve puisse être un sujet de dispute. Ce n'est pas ici la place d'une dissertation; notre obiet est de peindre les hommes plutôt que de les juger.

On déclame tous les jours courte le paradis sessues de Mahoure; mais l'ansigiré êre avait jamais comon d'autre. Hercule épouss Rété dans le del, pour récompeuse de peines qu'il avait éproutées sur la terre. Les hércu beraient le nectar avec les diens; et posique l'homme dait supposé ressureller avec se sons, il édit autre de supposer nossi qu'il général, soit dans ou jurisipare pour sonsi qu'il général, soit dans ou jurisipare sons seus, qui dévient jouir puisqu'ils subsidient. Cette créance le teel des p'éres de l'Église du second et du troisième sièce. C'est ce qu'atteste récisément siant luxin, dans la seconde partie de

ses Dialognes: « Jérusalem, dit-il, sera agrandle « et embellie pour recevoir les saints, qui jouiront « pendant mille ans de tous les plaisirs des seus.» Enfin, le mot de paradis ne désigne qu'uu jardiu planté d'arbres fruitiers.

Cett auteurs, qui en ont copic un, out écrit que c'était un noime neutorien qui avait composé l'Alcovan. Les uns ont nommé ce moine Sergius. Les uns ont nommé ce moine Sergius. Les untres Bodréir, imbi i et et réclient que les chapitres de l'Alcovan furent écrits suivant l'occurrence, dans les vorques de Mahomet, et dans ses expéditions militaires. Avail - il toujours ou moine avec lui? l'on a cre accres, sur un passage ciplivaque de ce litre, que histonet ne savait ul le commerce vaige années, un poèce, un méderia, un législateur, aurall-il ignoré ce que les moinéres enfonts de au artibu apprenaient.

Le Koran, que je nomine lei Alcoran, pour ne conformer à note vicieux usage, veu dir se l'inreou la lecture. Ce u'est point un livre historique dans lequel ou air voule Intelle se librer des Hébreux et nos Évanglies; ce a "est pas non plus l'inre purenent de lois, comme le Leisique ou le Deutronome, oi un recueil de passumes et de marique, ni ner timp oppholique es dillogrique en la consideration de la companie de la disperieur de lous ces divers perme, un assemblage de sermons dans lesquiches du trouve qu'elque dist, quéques visions, des révélations, des lois religieuxes et civilles.

et civiles.

Le Koran est derenu le code de la jurisprudence, ainsi que la loi canonique, chez toutes les nations mahométanes. Tous les interprètes de ce livre couviennent que sa morale est conteuue daus ces paroles : « Recherchez qui vous chasses ; donnez à qui vous offense ; à qui vous offense ;

a faites du blen à tous ; ne coutestez point avec

les ignorants.

Il aurait dû bieu plutôt recommander de ne point disputer avec les savauts; mais, dans cette partie du monde, ou ue se doutait pas qu'il y eût ailleurs de la science et des lumières.

Parmi les déclamations incohérentes dont ce litre est rempli, selou le goût oriental, on ne lisse pas de trouver des morceaux qui peuvent paraître sublines. Mahomet, par exemple, parlant de cessation du détuge, s'exprime aiusi : o Dieu dit a Terre, engloutis tes eaux; ciel, puise les oudes

que tu as versées : le ciel et la terre obéirent, «
 Sa définition de Dieu est d'uu genre plus véritablement sublime. On lui demandait quel était

cet Alla qu'il anuonçait : « C'est celui , répondit-il , « qui tient l'être de soi-même, et de qui les autres « le tiennent ; qui n'engendre point et qui u'est » point engendré , et à qui rien n'est semblable a dans toute l'étendue des êtres. » Cette fameuse réponse, consacrée dans tout l'Orient, se trouve presque mot à mot dans l'antépénultième chapitre du Koran.

Il est vrai que les contradictions, les abaurdités, les anachronismes, sont répandus en foule duss ce livre. On y voit surtout une ignorance profonde de la physique la plus simple et la plus conune. Cest fai la pierre de touche de silvres que les fausses religions prétendent écrits par la divinité; car Dieu ui-se ni abaurde, ai ignoraut; mais le pueple, qui ne voit pas con fautes, les adore, et les imans emploient un déluge de parvoles pour les palier.

Les commentateurs du Koron distinguent toujours, le seus positif et l'allégorique, ja lettre et l'esprit. On reconnait le génie arabe dans les commentaires, comme dans le teste. Un des plus autorisés commentateurs dit « que le Koran porte « tantôt une face d'homme, tantôt une face de » bôtes » pour similier l'esprit et al lettre.

Une chose qui peut surprendre bien des lecteurs, c'est qu'il n'y eut rien de nouveau dans la loi de Mahomet, sinon que Mahomet était pro-

phète de Dieu.

En premier lien, l'unité d'un Être suprème, crédaurs et conservateur, était très ancienne. Les peines et les récompenses dans une autre vie, la croyance d'un paradis et d'un enfer, avaient été admisse sche les Chinois, les Pense, les Égyptiens, les Gres, les Bonains, et ensuite chez les Juifs, et surtout chez les chrètiens, dont la religion consecra cette doctrine.

L'Aforan reconnaît des anges et des génies, et cette criance vient des noiens Peress. Celle d'une résurrection et d'un jugement dernier était visiblement puise dans le Talmad et dans le christiansisme. Les mille ans que Bieu empleires, selon Albanous, à juger les hommes, et la mairire dont il 7, procéers, sont des accessires qui n'empleheur par que ceste jué en oid entièrement emprentée. Les des la mairires de la consideration de la conpartie de la consideration de la contraire de la consideration de la concessire de la contraction de la concessire de la contraction de la conleta de la contraction de la conleta de la contraction de la contraction de la conleta de la contraction de la conleta de la conleta de la contraction de la conleta de la

Cett ches est un'ente mages, c'est dans leur aumest que Mhounest que Mhounes a puis Hide d'un paradis, d'un jardin, ols les hommes, ceritant arce loun leurs, sens perfectionnés, goulerou par ces sens un'ente toutes, les voluptés qui leur sont propere, anna quoi ces sens leur arreitent insulies. Cest la qu'il a puisée l'idée de ces fouris, de ces femmes deste qui errorit le partage des fluis, et que les foutes qui errorit le partage des fluis, et que les les deste qui errorit le partage des fluis en le volupte de la Sedifer. Il n'exclut pour le le Sedifer. Il n'exclut pour le l'exclut pour le la Sedifer. Il n'exclut pour le distinct de l'exclut pour le les sedifers de les controls de l'exclut pour le les sedifers de les controls de l'exclut pour le l'exclut pour le l'exclut pour le les sedifers de la control de l'exclut pour le l'exclut pour le

promet des jardins, c'est le nom de paradis; mais il promet pour souveraine béatitude la vision, la communication de l'Étre suprême.

Le dogme de la prédestination absolue, et de la fatalité, qui semble aujourd'hui caractériser le mahométisme, était l'opinion de tonte l'antiquité: elle n'est pas moins claire dans l'Hiade que dans l'Alcorm.

A l'égard des ordonnances légales, comme la circoncision, lea abultions, les prières, le péleriniga de la Mecque, Mahomet ne fit que se conformer, pour le fond, aux usages reçus. La circoncision cialit praiquée de temps immémorial cher les Arabes, chez les aucieus Éxptiens, chez les peuples de la Colchide et chez les Hiebreux. Les ablitious fureat toujours recommandées dans l'Orient, comme un symbole de la pareté de l'âme.

Point de religion sans prières. La loi que Mahomet porta, de prier cinq fois par jour, était génante, et cette géne même fut respectable. Qui aurait osé se plaindre que la créature soit obligée d'adorre cinq fois par jour son créateur?

Quant au pélerinage de la Mecque, aux cérémonies pratiquée dans le Áanda et ur la pierce noire, peu de personnes ignorent que cette déronie dait chier aux Arabedepsies un grand aumbre de siècles. Le Áanda passait pour le plus anicies engule da monde, et, quoyie qui vyiefetti aber par la pierce noire, qu'ou cissit être le fundeme de faunde. Lini d'abolir ce périenage, Mahomet, pour se concilier les Arabes, eu lis un précepte positif.

Le Jelone était établé thez plusieurs peuples, et chez les Julis, et chez les chrétieus. Mahomet le rendit très sévère, en l'étendant à un mois lumaire, peudant loquel à in 'est pas permis de boire un verre d'eau, ni de fumer, avant le coucher du soleil, et ce mois lunaire arrivant souvent an plus fort de l'éée, je joine devint par à d'une si grande rigueur, qu'on a été obligé d'y apporter des adoncissements, sortout à la guerre.

Il n'y a point de religion dans laquelle on n'ait recommandé l'aumône. La mahométane est la seule qui en alt fait un précepte légal, positif, indispensable. L'Alcoran ordonne de donner deux et demi pour cent de son revenn, soit en argent, soit en deuxées.

On voit évidemment que toutes les religions ont emprunté tous leurs dogmes et tous leurs rites les unes des autres.

Daus toutes ces ordonnances positives, vous ne trouverez rien qui ne soit consacré par les usages les plus antiques. Parmi les préceptes négatifs, c'est-à-dire ceux qui ordonnent de s'abstenir, vous ne trouverez que la défense générale à toute une uatiou de Joire du viu, qui soit nouvelle et particultire au malousième. Cette nabitamen dont les musulmans se plaisment, et se dispensent souveui dans les climats rioids, foit ordonnée dans un climat lecilant, oi le viu aléreit trop niciement la santée la raison. Mais d'alleurs, a) in était pas nouveus que des hommes voueis au service de la déritié e finesar aléreime de cette fiyeur. Pludritié et finesar aléreime de cette fiyeur. Pludritié et finesar aléreime de cette fiyeur. Pludritié et finesar aléreime de cette fines. L'était ni tumoré cette mortification.

Ello ne fut point révoltante pour les Arabes: Mahomet ne prévorait pas qu'elle deviendrais un jour presque insupportable à ses musulmans dans la Thrace, la Maccioline, la Bosnie et la Servie. Il ne savait pas que les Arabes viendraieat un jour jusqu'au milieu de la France, et les Turcs mahométans devant les bastions de Vienne.

Il en est de même de la défense de manger du porc, du sang et des bêtes mortes de maladies; ce sout des préceptes de santé: le porc surtout est une nourriture très dangereuse dans ces climats, aussi bien que dans la Palestine, qui en est voisine. Quand le mahométisme s'est étendu dans les pays plus froids, l'abstinence a cessé d'être raisonuable, et n'a pas cessé de subsister.

La prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne puisse trouver d'exemple dans aucune religion. Elle ressemble à une loi de couvent plutôt qu'à une loi générale d'une nation. Il semble que Mahonent n'ait formé un peuple que pour prier, pour peupler, et pour combattre.

Toutes ces lois qui, à la polygamie près, sont si austires, et sa doctrine qui est si simple, attirèrent bientit à sa religion le respect et la confiance. Le dogme surtout de l'autité d'un Dieu, présenté sans mystère, et proportionale à l'intelligence humaine, rangea sons sa loi une foule de nations, et jusqu'à des nègres dans l'Afrique, et à des iusulaires dans l'Occan Indieu.

sometic want of city and the ci

» Veyez, dam le Dictionnaire philosophique, l'art. Anor Bi Manor. l'Arable par la prédication et par le fr. Jes Arable, franchesiant les limites de leur pas, dont les nétaitest point sortis jusqu'alors, se brec'erat jumais les étrangers à recevir la religion musulmane. Ils dounéerant toujourus le choix sus peuples subjugués d'être musulmans, ou de paret r'Intul. les volaisent piller, dominer, faire des celts us, mais non pastolis grec es ectives à reurier. Quaudi lis turnet moutle dépossédés de l'aire par les Tures et par les Turtares, par les turnes et par les Turtares, la ferni des previet de les un transpursum siriers, par les turnes de par les Turtares, la ferni des previet de leur transpursum siriers, ple musulman. Par lis on vois en effet qu'ille cont ple musulman. Par lis on vois en effet qu'ille cont convexti plust de monde qu'il la rée on sublivarie.

Le peu que je viens de dire dément bien tout ce que nos historiens, nos déclamateurs et uos préjugés nous diseut; mais la vérité doit les combattre.

Bornons-nous toujour à cette vérifé historique : le législateur des musulmans, homne poissant et terrible , établit ses dogmes par son courage et par ses armes ; cependant, sa religion deviat indugente et olierante. L'instituteur d'uin du christianisme, vivant dans l'humillite et dans la paix, prècha le pardou des outrages; et sa sainte et douce religion est devenue, par nos fureurs, la puis intolérante de toutes, et la puis larderate de toutes, et la puis larderate.

Les mabomédians ont eu romme nous des sectes et des disputes scolastiques; il n'est pas vral qu'il y ail soisante et treize sectes chez cux, c'est une de leurs réveries. Ils ont prétendu que les mages en avaient soisante et div, les pulls soisante et oure, les chrédiens soisante et doure, et que les musulmans, comme plus parfaits, devaient en avoir soisante et treize: étrange perfection, et blen digne des sousaiteurs de tous les pars Il sois diparte des soisantes et treize: étrange perfection, et blen digne des sousaiteurs de tous les pars Il

can unite des consequence de out de per period cher se les sectes qu'ils nommèreut orthodours, et celles qu'ils nommèreut bérélynes. Les crotholores sont les somiles, et-al-dir les traditionistes, decteurs attachés à la tradition la plus ancience, laquelle ser des supplément à l'Acroura. Ils sont divisés en quatre sertes, dont l'une domine aujourch'un à Constantapple, une autre en Afriquier de la constantapple, une attre en Afrier a Trateri et aux lodes, efles sont regardées comme éallement utiles pour le solt utiles pour

Les hérédiques sont ceim qui nient la prédestination abodine, ou qui différent des somites sur quéques points de l'école. Le mahemétisme a eu sex plagiens, es sociaties, es thomistes, es molinistes, se janénistes : toutes ces sectes n'out pas produit plus de révolutions que paran hous. Il fant, pour qu'une secte fasse maltre de grands troubles, qu'el estatupe les fondements de la secte dominante, qu'el les la traite d'impie, d'emmeils de Dieut el des hommes, qu'elle ai un étoubard de Dieut el des hommes, qu'elle ai un étoubard



que les esprits los plus grossiers puissent apercevoir sans peine, et sous lequel les peuples puissent aisément se ralliers. Telle a dé la secte d'all, rivale de la secte d'Omar; mais ce n'est que vers le seizième siècle que ce grand schisone s'est établir; et la politique y a en beaucoup plus de part que la religion.

#### CHAPITRE VIII.

Bu l'Italie et de l'Église avant Charlemagne. Comment le christianisme s'était établi. Examen s'il a souffert autant de persécutions qu'en le dit.

Rien n'est plus digne de notre euriosité que la manière dont Dieu voolut que l'Eglise s'établit , en fesant concourir les causes secondes à ses décrets éternels. Laissons respectueusement ce qui est divin à ceux qui en sont les dépositaires, et attachons-nous uniquement à l'historique. Des disciples de Jeau s'établissent d'abord dans l'Arabie voisine de Jérusalem ; mais les disciples de Jésus vont plus loiu. Les philosophes platoniciens d'Alexandrie, où il y avalt tant de Juifs, se joignent aux premiers chrétiens, qui emprunient des expressions de leur philosophie, comme celle du Logos, sans emprunter toutes leurs idees. Il v avait délà quelques chrétiens à Rome du temps de Néron : on jes coufondait avec les Juifs, parce qu'ils étaient leurs compatrioles, parlant la même langue, s'abstenant comme eux des aliments défendus par la loi mosaïque. Plusieurs même étaient circoncis, et observaient le subbat. Ils étaient encore si obscurs, que ni l'historien Josèphe ni Philon n'en parient dans aucun de leurs écrits. Cependant on voit évidemment que ces demi-juls demi-chrétiens étaient, dès le commencement, partagés en plusieurs sectes, ébionites, marcionites, carpocrations, valentiniens, calnites, Coux d'Alexandrie étaient fort différents de ceux de Syrie: les Syriens différaient des Achaïens, Chaque parti avait son évangile, et les véritables Juis étaient les eunemis irréconciliables de tous ces partis.

Gos Julis, également righèse et fejpons, étalent conce dans Rome un nombre de quatremille. Il y ou avait eu huit mille du temps d'Auguster mais l'hière me fit paise à moisté en Serdsiage pour l'hière me fit paise et moisté en Serdsiage pour gand mumbre d'un trop quartiers. Loin de les guert dans leur cults, ou les hissait joufs de la tolérance qu'un proxiquat duas Rome à toutes les religions. Ou leur permettait des praupopure et des jues de leur auton, comme l'in en ent aujourd'huit dans Rome church'elui des praupopure et des jues de leur auton, comme l'in en ent aujourd'huit dans Rome shrétienne, eù ils sout ce plus graud nombre. On les regrafield un glaus en lieur gen oun vayous

les nègres, comme une espèce d'hommes inférieure. Coux qui dans les colouies juives n'avajent pas assez de talents pour s'appliquer à quelque metier utile, et qui ne pouvalent couper du cuir et faire des sandales, fesaient des fables. Ils savaient les noms des anges, de la seconde femme d'Adam et de son précepteur, et ils vendalent aux dames romaines des philtres pour se faire almer. Leur haine pour les chrétiens, ou galiléens, ou nazaréens, comme on les nommait alors, tenait de cette rage dont tous les superstitieux sont animes contre tous ceux qui se séparent de leur communion, ils accuserent les Jujfs chrétiens de l'incendie qui consuma une partie de Rome sous Néron. Il était aussi injuste d'imputer cet accident aux chrétiens qu'à l'empereur ; ni lui , ui les chrétiens , ni les Juifs ; n'avaient ancun intérêt à brûler Rome ; mais ii fallait apaiser le peuple qui se sonlevait contre des étrangers également hais des Romains et des Juifs. On abandonna quelques infortunés à la vengeance publique. Il semble qu'on n'aurait pas dû enmpter, parmi les persécutions faites à leur fol, eette violence passagère ; elle n'avait rien de commun avec leur religion qu'on ne connaissait pas, et que les Romains confendaleut avec le judaïsme, protégé par les lois autant que méprisé.

Sil est vrai qu'on ait trouvé en Espagne des vivei alos lincriptions di Neren est remerée d'adviré alos le dans la province une supervittion nouvele, a l'antiquité de ce sonomments est plus que supperte. Sils sont authentiques, le christàmisme n'y est un déput de la celle ce nomments controllères par désigné; et se ellen ce nonomments controllères verait en le christèmen n'y est une production de la comment de la comme

Nous nous garderons bien de vouloir percer l'obseurité impénétrable qui couvre le berceau de l'Église naissaute, et que i'éruditien même a quelquefois redoublée.

Mais ce qui est très certaiu, c'est qu'il n'y a que l'ignorance; le fanatisme, l'esclavage des écrivains copistes d'un premier imposteur; qui aieut pu compter parmi les papes l'apôtre Pierre, Lin, Clet, et d'autres, dans le premier siècle.

Il n'y eut aucon héreuché printant près de cent aus parmi les érbriéses. L'eurs semblées secrètes se pouvernisent comme célled des primitios quaders d'injoure? Il neil. 10 deversient à la leitre le précipte de leur maître : « L'en princes che nations dominent, il n'es sery sui misi enè tre vous : quiocoquise voudre îl re il premite serle de criterie. L'en primite serti de criterie il neil sui monièreme, ci cu en bit que sour l'apin qu'il y eut des surveillaute, princepol, que nous avont tradit pre le med éréque; des preblyteroi, des piatoi, des énergumènes, des catéchumènes. Il n'est question du terme pape dans aucun des auteurs des premiers siècles. Ce mot grec était inconnn dans le petit nombre des demi-juifs qui prenaient à Rome le nom de chrétiene.

Il est reconuu par tous les savants que Simon Barjone, surnommé Pierre, n'alla jamais à Rome. On rit aujourd'hui de la preuve que des idiots tirèreut d'une épître attribuée à cet apôtre, ué en Galilee. Il dit dans cette épitre qu'il est à Babylone. Les seuls qui parlent de son prétendu martyre sont des fabulistes décriés, un Hégésippe, un Marcel, un Abdias, copiés dopuis par Eusèlie. Ils content que Simon Barjoue, et un autre Simon, qu'ils appellent le magicien, disputèrent sous Nérou à qui ressusciterait un mort, et à qui s'éleverait le plus haut dana l'air : que Simon Barjone fit tomber l'autre Simon , favori de Néron , et que cet empereur irrité fit crucifier Barjone , lequel, par humilité, voulut être crucifié la tête en bas. Ces inepties sont aujourd'hul méprisées de tous les chrétiens instruits ; mais depuis Constantin, elles furent autorisées jusqu'à la renaissance des lettres et du bon sens.

Pour prouver que Pierre ne mournt point à Rome, il n'y a qu'à observer que la première basilique bâtie par les chrétiens daus cette capitale est celle de Saint-Jean-de-Latran : c'est la première église baine ; l'aurait-ou dédiée à Jean , si Pierre avait été pape?

La liste frauduleuse des présendes premiers papes est tirée d'un livre apoeryphe, intitulé le Ponisfiead de Damase, qui dit en parlant de Lin, prétendu successour de l'ierre, que Liu fut pape jusqu'à la treisième année de l'empereur Néron. Or, c'est précisément cette année 13 qu'onfait crucifier l'ierre: il vaurait donc en deux panes ha fois.

Enfin, ce qui doit trancher toute difficulté aux yeux de tous les chrétiens, c'est que ni dans les Actes des apôtres, ni dans les Épitres de Paul, il u'est pas dit un seul mot d'un voyage de Simon Barjone à Rome. Le terme de siège, de ponific cat, de papauté, attribué à Pierre, est d'un riduculte sensible. Quel siège qu'une assemblée inconnue de cuelques paurres de la populace juire!

C'est cependant sur cette fable que la puissance papale est fondée et se suttient encore aujourd'hui après toutes ses pertes. Qu'on juge après cela comment l'opinion gouverne le monde, comment le messionge aubjugue l'ignorance, et combien ce meusonge a été title pour asservir les peuples, les euchainer, et les déponiller.

C'est ainsi qu'autrefois les annalistes barbares de l'Europe comptaient parmi les rois de France un Pharamon et son père Marcomir, et des rois

d'Espagne, de Snède, d'Écosse, depuis le déluge. Il faut avouer que l'histoire, ainsi que la physique, u a commencé à se débrouiller que aur la fin du seixième siècle. La raison ne fait que de naître.

Ge qui ott emove evertain, c'est que le giúse de sistant e fui jaimais de perécuter personue pour sa croyance; que jamais aucun empereum re voula ferez les jaimais aucun empereum re voula ferez les jaimais partires de la circulte; on la révoile sous Vespasien, ni après celle qui échata la révoile sous Vespasien, ni après celle qui échata en morpa; on érigea des statues dans leur temple avanta reulue; amis jamais il ne vait dans l'espriçt d'ancen Géser, ni d'ancun proconsul, d'un échat commit, d'emperène les jaifs de croyant de la résul commit, d'emperène les jaifs de croyant cut le christiantisme de s'étendre un servet, après c'éte formé deveriences, tans les end ul talissione.

Aucun des Césars n'inquiéta les chrétiens jusqu'à Domitien. Dion Cassius dit qu'il y eut sous cet empereur quelques personnes condamnées comme athées, et comme imitant les mœurs des Juifs. Il parait que cette vexation, sur laquelle on a d'ailleurs si peu de lumières, ne fut ni longue ni générale. On ne sait précisément ni pourquoi il y eut quelques chrétiens bannis, ni pourquoi ils furent rappelés, Comment croire Tertullieu, qui, sur la foi d'Hégésippe, rapporte sérieusement que Domitien interrogea les petits-fils de l'apôtre saint Jude, de la race de David, dont il redoutait les droits au trône de Judée, et que, les voyant pauvres et misérables, il cessa la persécution ? S'il eût. été possible qu'un empereur romain craignit des prétendus descendants de David quand Jérusalem était détruite, sa politique n'en eût donc voulu qu'aux Juifs, et non aux chrétions. Mais comment imaginer que le maitre de la terre conque ait eu des inquiétudes sur les droits de deux petits-fils de saint Jude au royaume de la Palestine, et les ait juterroges? Vollà malheureusement comme l'histoire a été écrite par tant d'hommes plus pieux qu'éclairés,

Nerva, Vespasien, Tite, Trajan, Adrien, les Antonius, no furett point persieuters: Trajan, qui avair renouvelé les défenses portées par la loi doubre Tables courte les associations particulières, écrità l'Pine-s el llue fout faire aucuner-ce detreche conte les societies par les contes essociatés, il un faut faire aucune recherche, protuvent qu'ils purest us echetre, so mutientair avec pradecco, quoique soutrent l'envir des prâtres el na supplier. Le pepulpe les haisais, il aurout le peuple des provinces, toujoure plut dur, plus sespitales el les cristis les magierales cape qu'ils de la cariont le peuple des provinces, toujoure plut dur, plus sespitales el les casiait les magierales construct event des prâtres et de cristis de la cariont le les magierales construct et al cariont le les magierales construct et de la cariont de la cariont le les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont de la cariont les magierales construct et de la cariont les de la cariont l

consul de l'Asie Mineure, de les persecuter, mais son ordonnauce porte : « Si ou calomnie les chrée tiens, châtiez sévèrement le calomuiateur.»

C'est cette justice d'Adrieu qui a fait si faussement imaginer qu'il était chrétien lui-même. Celui qui éleva un temple à Antinoûs en aurait-il voulu élever à Jésus-Christ?

Maro-Aurèle ordonna qu'ou ne poursuivit point les chrétiena pour cause de religion. Caracalla, Héliogabale, Alexandre, Philippe, Gallieu, les protégèrent ouvertement. Ils eurent donc tout le temps d'étendre et de fortifier leur église uaissante. Ils tinrent cinq conciles dans le premier siècle, seize dans le second, et treute-six dans le troisième. Les autels étaient magnifiques dès le temps de ce troisième siècle. L'histoire ecclésiastique en remarque quelques uus ornés de colonnes d'argent, qui pesaient ensemble trois mille marcs. Les calices, faits sur les modèles des coupes romaines, et les patènes, étaient d'or pur,

Les chrétiens jouirent d'une si grande liberté. malgré les cris et les persécutions de leurs ennemis, qu'ils avaient publiquement, dans plusieurs provinces, des églises élevées sur les débris de quelques temples tombés ou ruinés. Origène et saint Cypricu l'avouent ; et il faut bien que le repos de l'Eglise ait été long, puisque ces deux grands hommes reprocheut déjà à leurs contemporains le luxe, la mollesse, l'avarice, suite de la félicité et de l'abondance, Saint Cyprien se plaint expressément que plusieurs évêques, imitaut mal les saints exemples qu'ils avaient sons les yeux, « accumulaieut de grandes sommes d'argent, a'ena richissaient par l'usure, et ravissaient des terres a par la fraude. » Ce sout ses propres paroles : elles sont un témoignage évident du bouheur tranquille dont ou jouissait sous les lois romaines. L'a-

bus d'une chose en démontre l'existence. SI Décius, Maximin, et Dioclétien, persécutèrent les chrétiens, ce fut pour des raisons d'état : Décius, parce qu'ils tennient le parti de la maison de Philippe, soupconné, quolque à tort, d'être chrétien lui-même ; Maximin, parce qu'ils soutenaient Gordien. Ils jouirent de la plus grande liberté pendant vingt années sous Dioclétien. Nou seulement ils avaient cette liberté de religion que le gouvernement romain accorda de tout temps à tous les peuples , sans adopter leurs cultes ; mais ils participaient à tous les droits des Romaius. Plusieurs chrétiens étaient gouverneurs de provinces. Eusèbe cite deux chrétiens, Dorothée et Gorgonius officiers du palais, à qui Dioclétien prodiguait sa faveur. Enfin il avait épousé une chrétienne. Tout ce que pos déclamateurs écriveut

Adrien non seulement défendit à Fondagus , pro- | dée sur l'ignorance. Loiu de les persécuter, il les éleva au point qu'il ne fut plus en sou pouvoir de les abattre.

En 505, Maximien Galère, qui les haissait, engage Dioclétien à faire démolir l'église cathédrale de Nicomédio, élevée vis-à-vis le palaia de l'empereur. Un chrétien plus qu'indiscret déchire publiquement l'édit ; ou le punit. Le feu consume quelques jours après une partie du palais de Galère ; on en accuse les chrétiens : cependant il n'y eut point de peine de mort décernée contre eux. L'édit portait qu'on brûlût leurs temples et leurs livres, qu'ou privât leurs personnes de tous leurs houneurs.

Jamais Dioclétien u'avait voulu jusque-là les contraindre en matière de religion. Il avait, après sa victoire sur les Perses, donné des édits coutre les manichéens attachés aux intérêts de la Perse. et secrets eunemis de l'empire romain. La seule raison d'état fut la cause de ces édits. S'ils avaient été dictés par le zèle de la religion, zèle que les conquérants ont si rarement, les chrétiens y auraieut été enveloppés. Ils ne le furent pas ; ils eurent par conséquent vingt anuées eutières sous Dioclétien même pour s'affermir, et ne furent maltraités sous lui que pendant deux années : encore Lactauce, Eusèbe, et l'empereur Constantin lui-même, imputent ces violences au seul Galère. et non à Dioclètien. Il n'est pas en effet vraisemblable qu'un homme assez philosophe pour renoncer à l'empire l'alt été assez peu pour être uu persécuteur fanatique,

Dioclétien n'était a la verite en'nn soldat de fortune ; mais c'est cela même qui prouve son extrême mérite. Ou ue peut juger d'un prince que par ses exploits et par ses lois. Ses actions guerrieres furent grandes et ses lois justes. C'est à lui que nous devons la loi qui aunulle les contrats de veute dana lesquels il v a lésiou d'outre-moitié. Il dit lui-même que l'humanité dicte cette loi, humanum est.

Il fut le père des pupilles trop négligés ; il voulut que les capitaux de leurs biens portassent intérêt. C'est avec autant de sagesse que d'équité qu'en protégeant les mineurs il ue voulut pas que jamais ces mineurs pussent abuser de cette protection, en trompant leurs créanciers ou leurs débiteurs. Il ordouna qu'un mineur qui aurait usé de fraude serait déchu du bénéfice de la loi. Il réprima les délateurs et les usurlers. Tel est l'homme que l'ignorance se représente d'ordinaire comme un ennemi armé sans cesse contre les fidèles, et son règne comme une Saint-Bathélemi continuelle, ou comme la persécution des Albigeois. C'est ce qui est entièrement contraire à la vérité. L'ère contre Dioclétien n'est donc qu'une calomnie fon- des martyrs, qui commence à l'avenement de Dioclétien, n'aurait donc dû être datée que deux aus avant son abdication, puisqu'il ne fit aucun martyr pendant viugt aus.

C'est une fable bieu méprisable, qu'il alt quitté l'empire de regret de n'avoir pu abolir la christianisme. S'il l'avait tant persécuté, il aurait au contraire continué à régner pour tâcher de le détruire; et s'il fut force d'abdiquer, comme on l'a dit sans preuve, il n'abdiqua donc point par dépit et par regret. Le vain plaisir d'écrire des choses extraordinaires, et de grossir le nombre des martyrs, a fait ajouter des persécutions fausses et jucroyables à celles qui n'ont été que trop réelles. On a prétendu que du temps de Dioclétieu, en 287, le césar Maximien Hercule cuvoya au martyre, au milieu des Alpes, une légion entière appelée Thébéenne, composée de six mille six cents hommes, tous chrétieus, qui tous se laissèreut massacrer saus mnrmurer. Cette histoire si fameuse ne fut écrite que près de deux cents ans après par l'abbé Eucher, qui la rapporte sur des oui-dire. Mais comment Maximien Hercule aurait-it, comme ou le dit, appele d'Orient cette legiou pour aller apaiser dans les Gaules une sodition réprimée depuis une auuée entière? Pourquoi se seralt-il défait de six mille six cents bons soldats dont il avait besoin pour aller réprimer cette sédition? Comment tous étaient-ils chrétiens sons exception? Pourquoi les égorger en chemin? Qui les aurait massacres dans une gorge étroite, entre deux montagnes, près de Saiut-Maurice en Valais, où l'on ne peut ranger quatre cents bommes eu ordre de bataille, et où une légiou résisterait aisément à la plus grande armée? A quel propos cette boucherie dans uu temps où l'on ne persecutait pas, dans l'époque de la plus grande tranquillité de l'Église, tandis que, sous les yeux de Dioclétien même, à Nicomédie, vis-a-vis son palais, les chrétieus avaient un temple superbe? « La profoude paix e et la liberté entière dont nous jouissions, dit « Eusèbe, uous fit tomber dans le relâchement. » Cette profonde paix, cette entière liberté s'accorde-t-elle avec le massacre de six mille six cents sol·lats? Si ce fait incroyable pouvait être vrai . Eusèbe l'eût-il passé sous silence? Tant de vrais martyrs ont scellé l'Évangile de leur sang, qu'on ne doit point faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas partagé leurs souffrances. Il est certain que Dioclétien, les deux dernières années de son empire, et Galère, quelques années eucore après, persécuterent violemment les chrétiens de l'Asie Mineure et des coutrées voisines. Mais dans les Espagnes, dans les Gaules, dans l'Angleterre, qui

s Voyez les Eclairélesements historiques' sur cetle Histoire générale ( dans les Nelanges, annec 1765). étaient alors le partage de Constance Chlore, lois d'être poursaivis, ils virent leur religion domimante; et Eusèbe dit que Maxence, étu empereur à Rome en 506, ne persécuta personne.

Ils serviront utilement. Contianee Chieve, qui les protéges, et dont knoenchies Hélwe embrassa publiquement le christianisme. Ils firent done alex un grand porti dans Héat. Leen argent et leurs armes contribuèrent à mettre Constainin sur le trênce. Cet ce qui le rendit colleurs an sénat, au peuple comin, nars prétorients; qui finas vanient pris le parti de hixacres, con concerrent à l'empire. No historieus appellent Marene tyran, parce qu'il di malheuren. Il est portrait certain qu'il était le véritable empereur, puisque le sistet et le peuple comin l'avaire proclamé.

### CHAPITRE IX.

Que les fausses légendes des premiers chretiens n'oni point nui à l'établissement de la religion chrétienne.

Jésus-Christ avait permis que les faux évangites se mélassent aux véritables des le commencement du christiauisme; et même, pour mieux exercer la foi des fidèles, les évangiles qu'on appelle aujourd'bui apocruphes précédérent les quatre ouvrages sacrés qui sont aujourd'hui les fondements de notre foi ; cela est si vrai, que les nères des premiers siecles citent presque toujours quelqu'un de ces évangiles qui ue subsistent plus. Barnabé, Clément, Ignace, enfin tous, jusqu'à Justin, ne citent que ces évangiles apocryphes, Clément, par exemple, dans le vine chapitre, épitre II, s'exprime aiusi : « Le Seigneur dit dans a son Evangile : Si vous ne gardez pas le petit, qui « yous confiera le graud? » Or ces paroles ne sont ni dans Mattbleu, ni dans Marc, ni dans Lue, ul dans Jean. Nous avons vingt exemples de pareilles citations.

Il est bieré érident que dans les dits on dourse sectes qui partiqueint les érictions de le premier sièle, un parti ne so prévaint pas des évanglies des solveraires, à mois que ce no fût pour les combattre; chacun n'apportait en prevates que le livres de son parti. Comment doup les prères de notre vériable Égites con-lispo citer les évanglies qui ne sont point commignes? Il faut bien que ces évrits fusient regardés aloricomme authoritiques et comme sexpé.

Ce qui paraîtrait encore plus singuiler, si l'on ue savait pas de quels excès la nature humaine est capable, ce serait que, dans tontes les sectes chrétiennes répronvées par notre Église dominante, ll se fût trouvé des bommes qui enssent souffert la persécution pour leuré évangiles apocryphes. Cela na prouverait que trop que le fanx zèle est martyr de l'erreur, ainsi que le véritable zèle est martyr de la vérité.

On ne peut dissinanter les frandes pienes que malhorersensemel les pennlers christiens de toutes les sectes employèrent pour soutenir nutre reliles sectes employèrent pour soutenir nutre relilons sainte, qui d'arait par beson de cet appui honteux. On surposa une lettre de Pilate à Inbère, dans laquelle Pilate dit à cet empereur: a Le Dien des duis leurs quant premis de leur envergen seus ainte da haut du celle pie entil terr experim seus ainte da haut du celle pie entil terr experim seus ainte da haut du celle pie entil terr e trait d'une Vierge, le Dieu des Juifs l'a convejt en en files, moi deuir président en Judée, a

On supposa un prétendu édit de Tibère, qui mettait Jésus an rang des dieux : on supposa des Lettres de Sénèque à Paul, et de Paul à Sénèque : on supposa le Testament des douze patriarches, qui passa très long-temps pour authentique, et qui fnt même traduit en grec par saint Jean Chrysostôme : en supposa le Testament de Moise, celui d'Enoch, celui de Joseph; en supposa le célèbre livre d'Enech, que l'on regarde comme le fendement de tout le christianisme, puisque c'est dans ce seul livre ou on rapporte l'histoire de la révolte des anges précipités dans l'enfer, et changés en diables pour tenter les hemmes. Ce livre fut lorgé des le temps des apôtres, et avant même qu'on eût les épltres de saint Jude qui cite les prophéties de cet Enoch, septième comme après Adam. C'est ce que nous aveus dejà indique dans le chapitre des Indes.

Ou supposa une lettre de Jésus-Christ à un prétendu roi d'Édesse, dans le temps qu'édesse n'avait point de roi et qu'elle appartenait aux Romains 2.

On supposa les Vogages de saint Pierre, l'Apocalypse de saint Pierre, les Actes de saint Pierre, les Actes de saint Paul, les Actes de Pilate; on falsifia l'histoire de Flavieu Joséphe, et l'en fut assez malavisé pour faire dire à on Juif, si zélé pour sa religion juive, que Jésus était le Christ, le Messie.

Ou écrivit le roman de la querelle de saint Pierre avec Simon la magicien, d'un mort, parent de Néron, qu'ils se chargerent de ressusciter, de leur combat dans les airs, du chien de Simon qui apportait des lettres à saint Pierre, et qui rapportait les réponses.

On supposa des vers des sibylles, qui enrent un cours si prodigioux, qu'il en est encore fait mention dans les hymnes que les catholiques romains chantent dans leure églises.

« Teste David cum sibylia. »

Enfin on supposa un nembre prodigieux de martyrs que l'en confondit, comme nous l'avons déjà dit, avec les véritables:

Nous avons encore les Actes du martyre de srint André l'apôtre, qui sont reconnus pour faux par les plus pieux et les plus savants critiques, de

mûme que les Acteradus martgre de sinta (Clément, Euneche de Cesarée, an quatririme siècle, precueillit nue grande partie de ces légeudec. Cest fit que n'est d'altoné le martyre de saint Eugene, que n'est d'altoné le martyre de saint Eugene, au bon Juli, et môme récolité, et que les Jain de d'exisselme appelaient Jeque-les-Julient. Il passist les journées embieres à priere dans le temple. Il n'acti dene pas de la religion de son frère. Ils le pressèrent de déclarer que son frère était un inposteur, mais Journe ber répondir : s'actue proposère, mais Journe ber répondir : s'actue et aunce de Dieur, et qu'il doit paraître au millen de nucles, pour juger de la tout l'univers. »

Ensuite vient un Siméon, cousin-germain de Jésus-Christ, fils d'un nommé Cléophas, et d'une Marie , sœnr de Marie , mère de Jésns, On le fait libéralement évêque de Jérusalem. On suppose qu'il fut déféré aux Romains comme descendant en droite ligne du roi David ; et l'on fait voir par la qu'il avait un droit évident an royaume de Jérusalem, anssi bien que saint Jade. On ajoute que Trajan, craignant extrêmement la race de David, ne fut pas si clément envers Siméon que Demitien l'avait été envers les petits-fils de Jude, et qu'il na manqua pas de faire crucifier Siméou, de peur ou'il ne lui enlevat la Palestine. Il fallait que ce cousingermain de Jésus-Christ fût bien vieux , puisqu'il vivait sons Trajan dans la cent septieme année de netre ère vulgaire.

On supposa une longue conversation entre Trajan et saint Ignace à Antioche. Trajan lui dit: a gul a cs-tu, esprit impur, démon infernal? a Ignace lui répondit: a Je ne m'appelle point esprit impur; a je m'appelle Porte-Dieu! a Cette conversation est tout-à-fait vraisemblable.

Vient enstile une sainté Symphorone avec ses sept enfants qui alièrent voir familièrement l'empereur Adrieu, dans le temps qu'il bâtissait a belle maison de campagne à Tibur. Adrieu, quelqu'il ne persécutif jamais personne, fil fendre en sa présence le cadet des sept frères, de la têté en bas, et fit tuer les six autres avec la mère par des genres différents de mort, pour avoir plus de plaisfr.

Sainte Félicité et ses sept enfants, car il en fant toujours sept, est interrogée avec eux, jugée et

e rol Abgure è Jésus : » et Abgere était le titre des antima princes de ce petil pays, 91/00 (

On donne a ce pretendu roi le nom propre d'Abgare : a le

condamnée par le préfet de Rome dans le champ de Mars, où l'on ue jugeait jamais persoune. Le préfet jugeait dans le prétoire; mais ou u'y regarda nas de si près.

Saint Polycarpe étant condamné au feu, on eutend uuc vois du ciel qui lui dit : « Courage, Poly-« carpe, sois ferme; » et aussitôt les flammes du bûcher se divisent et forment uu beau dais sur sa tête, sans le toucher.

Un cabaretier chrétien, nommé salut Théodote, rencontre dans un pré le curé Fronton auprès de la ville d'Ancyre, on ne sait pas trop quelle année, et c'est bien dommage ; mais c'est sous l'empereur Dioclétieu. « Ce pré, dit la légende recueillie par le a révérend père Bollandus, était d'un vert naisa sant, relevé par les nuances diverses que fors maient les divers coloris des fleurs. Ah! le beau · pre, a'écria le saint cabaretier, pour y bâtir une e chapelle ! - Your avez raison, dit le curé · Frontou, mais il me faut des reliques. - Allez. a allez, reprit Théodote, je vous eu fournirai. » Il savait bien ce qu'il disait. Il y avait dans Ancyre sept vierges chrétiennes d'environ soixante-douze ans chacune. Elles furent condamnées par le gouverneur à être violées par tous les jeunes gens de la ville, selon les lois romaines ; car ces légendes supposent toujours qu'on fesait souffrir ce supplice a toutes les filles chrétiennes.

Il une so trouva heureusement auem Jeune homme qui vosibil circ leur exceuter; il u' y reit qu'un jenne ivrogne qui out assez de courage pour de atteguer d'absord à ainte Frenze, le, just jenne monte. Totane se jetà he se plots, lui montre ha comme de l'action de jetà he se plots, lui montre ha grour flaque de cer cuisses déchembres, et touter aser riche printes de crasse, etc. : ceto déstarate le jeune homme. Le gouverneure, hollient que les sept vielles ousseut couservis leur prochaço, les fit de l'action de l'acti

Le cabaretier Théodote, les voyant ainsi toutes nues, et ne pouvant souffrir cel attentat fait à leur pudeur, pris Dieu avec larmes qu'il est la bouté de les faire mourir sur-le-champ: aussitôt le gouverneur les fit jeter dans le lac d'Aueyre, une pierre au cou.

La hienheureuse Técuso apparut la null à soint to sons penser à nous. Ne souffrez pas, mon fils, lui dit-elle, sons penser à nous. Ne souffrez pas, mon cher «Théodote, que nos corps soient mangés par les « truites. » Théodote rèva un jour-entier à cette apparition.

La unit suivante il alla au lac avec quelques uns de ses garçous. Une lumère éclatauete marchait devant eux, et copendant la muit étais fort obscure. Une pluie épouvautable tomba, et fit eufler le lac. Deux vieillards dont les cheveux, la harie et les habits étaient hlancs comme la neige, lui apparurent alors, et lui dirent: « Marches , no craignez « rien , voici un flamheau céleste, et vous trou-» veres auprès du lac un cavalier céleste armé de s toutes péces, qui vous conduirs. »

s toutes pièces, qui vous couduirs. A Aussidol Forage écoloba. Le cavalier cielete se présents avec une lance étorme. Ce exvalier éste le goireux maryir, Sésandere lui-cheme, à qui Dieu vasis ordonné de descendre du ciel sur cu mivir les seminier de luc, la lance donn le reins: les sestimentes s'enfuirent. Théodote trovar a le la ex, ce, qui étail effet de la plaire, ou emporta les septi sériges, el les garçons colarreisers les enterrèrent.

La légende ne manque pas de rapporter leurs uoms : c'étaient sainte Técuse, saiute Alexandra , sainte Phainé, hérétiques, et sainte Claudia, sainte Euphrasie, sainte Matrone et saiute Julite, catho-

liques. Dès qu'on sut dans la ville d'Aucyre que ces sept pucelles avaient été enterrées, toute la ville fut en alarmes et en combustion , comme vous le crovez hien. Le gouverneur fit appliquer Théodote à la question. . Voyez, disnit Théodote, les biens dont « Jésus-Christ comble ses serviteurs ; il me donne « le courage de souffrir la question , et blentôt je « serai brûlé. » ti le fut en effet. Mais il avait promis des reliques au curé Fronton, pour mettre dans sa chapelle, et Frontou n'en avait point, Fronton monta sur un âne pour aller chercher ses reliques à Aneyre, et chargen son âne de quelques bouteilles d'excelleut vin , car il s'agissait d'uu cabaretier. Il rencontra des soldats, qu'il fit boire. Les soldats lui racoutèrent le martyre de saint Théodote, ils gardaient son corps, quoiqu'il ent été réduit eu cendres. Il les euivra si bien , qu'il eut le temps d'enlever le corps. Il l'ensevelit, et bûtit sa chapelle. « Eh bien ! lui dit saiut Théoe dote, ne t'avais-je pas hien dit que tu aurais des reliques?

Voifa ce que les jésuites Bollandus et Papebroc ne rougirent pas de rapporter dans leur Histoire des saints : voifa ce qu'un moine, nommé dom Ruiuart, a l'iusolente imbécillité d'Iusérer dans les Actes sincères \*.

. Le Franc, évêque du Pay-en-Veloy, dans une passioner en habitant de ce pays, a pris le print e passione controlle en la print partie par le print périt de la celes en estate en sant que le prépare de la verge de féreus-Chaita, hopperesment pardé au Pay-en-Veloy, et une vieille states d'ital qu'on y prend pour une iname de la Varrer, sont des pièces exthéntiques? Quelle infamie de veulois traijent transéer exchéntiques? Quelle infamie de veulois traijent transéer escould buil. "Tant de fraudes, tant d'erreurs, tant de bêtires dégoldantes, dont nons sommes innodés depuis dis-sept cents années, n'on le pa lafre tert à notre religion. Elle set sans doute divine, poisque dix-sept siècles de fripomeries et d'imbécilités n'ont pu la détraire, et nous révérons d'autant plus la vérité, que nous méprisons le mensonge.

.....

#### CHAPITRE X.

Sulle de l'établissement du christianisme. Comment Constantin en fit la religion dominante. Décadence de l'ancienne Rome.

Le rèpue de Constantin est une époque glorieux pour la religio chétience, qui result trion-phante. On a avait pas besoin d'y joindre des proudiges, comme l'appartition du laborama dans les nuées, auss qu'on dies estelement en quel pays et éleménd apparent. Il ne filalit pais écrire que les gardes du taloram en pouvaient junniès étre blosés, le bouelle tembé du tel dans l'autenne Romes, fornifamme apportée à saint Benis par ma est, toutes ces intaites ous d'artifantin le Trois est, le constitution de l'artifant ne l'rois est de la comme de l

Four dévelopes l'histoire de l'esprit humain chet les peuples chritiens, il fallalt remonter juqu'à Constantin, et même au-dell. C'est une util dans laquelle il faut allumer soi-même le fambean dont on a besin, on devrit at letterde des l'unifers d'un homme tel qu'Enebe, évêque de Césarée, confident de Constantin, e-memi d'Athanse, homme d'état, homme de lettres, qui le premier fit l'histoire de l'Étalie.

Mais qu'on est étonné quand on veut s'instruire

dans les écrits de cet homme d'état, père de l'histoire ecclésiastique!

On y trouve, à propos de l'emperour Conmatini, que c'hien a mile les nombres dans son unités qu'il s'embelli le monde par les combres de dem, et que per le combre de trois le le composa de matière et de forme; qu'enssite syant dopublte nombres de deurs, li inventa le quaire déments; que c'est une chose merveillesse qu'en fesant l'addition d'un, de deux, de trois et de quatre, on treuve le nombre de dis, qui sei la fin, le terme d'un principal de la companie de la companie de la partie, multiple gan le montre plus parfait de trois, qui et l'image sensible de le divinité, il en réquile le souther des truste jours de mois \* .

C'est ce même Eusèbe qui rapporte la lettre dont nous avons déjà parlé; d'un Abgare, roi d'Édesse, à Jésus-Christ, dans laquelle il lui offra sa petite ville, qui est assez propre, et la répouse de Jésus-Christ au roi Abgare.

to sense-current our to Assurect.

Il rapporte, d'après Tettullien, que sitôt que
l'empereur Tibére out appris par Pilate la mort de
Léus-Christ, Tibére, qui classast les suifis de Rome,
ne manqua pas de proposer an sénat d'admettre
au nombre des dieux el l'empire celui qu'il ne
pouvait connaître encore que comme un homme
de Judée; que le sénat u'en voultut rien faire, et
que Tibère es die stribument courroucé.

Il rapporte, d'après Justin, la prétendue statue élevée à Simon le magicien; il prend les Juifs thérapeutes pour des chrétiens.

C'est lui qui , sur la foi d'itégésippe, prêtend que les petils-nereus de éleas-feris par son frère Jude furent dééres à l'empereur Domitien comme des personnages très dangreux qui avaiest un droit tout naturel au trône de David; que cet empereur prit lui-rimene la peine de les interroger; qu'ils répondirent qu'ils étaient de bous payans, qu'ils abourinent de leurs males un champ de trente neuf arpents, le seul kien qu'ils possédassent.

il calomnie les Romains autant qu'il le peut, parce qu'il était Asiatique. Il ose dire que de son temps le réant de Rome sacrifiait ions les ans un homme à Inpiter. Est-il donc permis d'imputer aux Titus, aux Trajan, aux divins Antonins, der aborninations dont auccu peuple un se souillait alors dans le monde count?

Cest ainsi qu'on écrivait l'histoire dans ces temps où le changement de religion donns me nouvelle face à l'empire romain. Grégoire de l'ours ne éets point écraté de cette méthode, et on peut dires que, jusqu'à Grisbardin, et Muchiavel, nous n'avons pas a une histoire bienfaite : mais la grossèresé indeue de tous ces monuments nous l'autre l'espré de temps dans loquel ilé out téé du viet l'espré de temps dans loquel ilé out téé de non sations.

Constatin, dereau empereur matyré ies fiomains, ne pourait étre ainsé d'eux. I sel évident que le meurtre de Licinius, son hous-frère, assasien matyré la foi des serments; Lichien, son neuveu, masseré à l'âge de doute ans; Maximien, son bau-père, égarge par son ordre à Maximie, son propre fils Crispus, mis à most après lui vuie; gagié des batailles; son répouse Faust, écoffée dans un bain; toutes ces horreurs - à doucrient, pas la shaire qu'o nui portatit. C'est probalement la raison qui in fit transférer le siège de l'empire h}zance. On trouve dans le code Thécolosie un délit

a Eusébe, Panégyrique de Constantin, chap tv et v.

de Cânstatin, où il décher a qu'il a fondé Onstantinople par ordre de Dies. Il l'éignait ainsi use révisation pour imposer aisence aux marmeras : et uil se qu'unril faire commitér au cancher. Outre a vide cartonile voultrait pinétere aux moisses de la cartonile voultrait pinétere la cancher. Outre a vide cartonile voultrait pinétere tantin, parqu'ul tot changus biendé dans l'empire romain : sépur du trêne; mours de la cour, usgos, inange, habilmenest, administration ; religion. Comment démêter celui qu'un partia peint comme le plus retrimes? 81 four pense qu'il 1 di comme le plus retrimes? 81 four pense qu'il 1 di tromperus.

De savoir s'il fut cause de la ruine de l'empire, c'est une recherche digne de votre esprit. Il parait évident qu'il fit la décadence de Rome. Mais en transportant le trône sur le Bosphore de Thrace, Il posait dans l'Orient des barrières contre les invasions des barbares qui înondèrent l'empire sous ses successeurs, et qui trouvèrent l'Italie sans défense. Il semble qu'il ait immolé l'Occident à l'Orient. L'Italie tomba quand Constantinople s'éleva. Ce serait une étude curieuse et instructive que l'histoire politique de ces temps-là. Nous n'avons guère que des satires et des panégyriques. C'est quelquefois par les panégyriques même qu'on peut trouver la vérité. Par exemple, on comble d'éloges Constantin , pour avoir fait dévorer par les bêtes féroces, dans les joux du cirque, tous les chefs des Francs, avec tous les prisonniers qu'il avait faits dans une expédition sur le Rhin. C'est aiusi que furent traités les prédécesseurs de Clovis et de Charlemagne. Les écrivains qui ont été assez lúclies pour louer des actions eruelles constatent au moins ces actions, et les lecteurs sages les ingent, Ce que nous avons de plus détaillé sur l'histoire de cette révolution, est ce qui regarde l'établissement de l'Eglise et ses troubles.

mentaer Pagneë es et roomies.

Ge qu'll y a de delporable, e est qu'à peine la reigion chrétlenne fut une le trôce, que la seix en la reigion chrétlenne fut une le trôce, que la seix en la reputation par des chrétiens qui se livrière la la soid de la vengeunce, hor même que leur traispace dont de la reputation par le particular des la reigion de la r

L'Égliac de Rome fet précerée de ces crimes et de ces malheurs; et les ufut d'about et plusante, aixouillée elle retai long-temps tranquille etage au milleur d'un sein et d'un peuple qu'il suignir, saient. Il yavait dans cette capitale du monde couns ept cents temples, grands on petits, déliés aux dieux majorant et minorant gentium. Its suissereut juup à l'hédodere, et les peuples de la campages persistèreut long-temps après lut dans cette de l'ancient en l'étage de l'ancient et l'appendent et monte partie de l'ancient et l'appendent et monte de l'ancient et l'appendent et l'appendent

On sait assez sur quelle imposture est fondée la donation de Coustantin; mais cette pièce este aussi rare que curieuse. Il est utile de la franscrire ici pour faire counaître l'excès de l'absurde insolence de ceux qui gouvernaient les peuples, et l'excès de l'imbécillié des gouvernés. C'est Constantin qui parle 1.

« Nous, avec nos satrapes et tont le sénat, et le « peuple soumis au glorieux empire, nous avons a ingé utile de donner au successeur du prince « des apôtres une plus grande puissance que celle a que notre sérénité et notre mansuétude ont sur · la terre. Nous avons résolu de faire honorer la s sacro-sainte Église romaine plus que uotre puis-« sance impériale, qui n'est que terrestre ; et nous attribuons au sacré siège du bienheureux Pierre s toute la dignité, tonte la gloire et toute la puis-« sance impériale. Nous possédons les corps gloa rieux de saint Pierre et de saint Paul, et nous les « avons honorablement mis dans des caisses d'ams bre, que la force des quatre éléments ne peut e casser. Nous avons donné plusieurs grandes e possessions en Judée, en Grèce, dans l'Asie, dans · l'Afrique, et dans l'Italie, pour fournir aux frais e de leurs luminaires. Nous donnons, en outre, à « Silvestre et à ses successeurs notre palais de Laa tran, qui est plus beau que tous les autres palais a du monde

« Nous lui donnons notre diadème, notre cou-

mies Marcellin, dapp r. Um nierrahlt entiret de collège, raféraire, nomen Sonton, esterar c'ha lithel initivet ferrores de Politare; a cue sontoni que ces paroles ne soni point dans Ammon Mercellin. Il set vitte qu'n consolicitest sponten son poit confort, Nellas injectes accommenzate point control, poit confort, Nellas injectes sono propriata. A monte, l'este diet Carportomas, homela este pie Paul col Cergiusia natrement. Herrit de Valois dans sen notes un Anmise, par not del retinue de (1014). El vita de la retinue de l'este Noyel revergue como de clevit. El vita de la recomplication faite par Carport, polement de devent de la une compilation faite par

presque toujours cachées, surtout à des yeux ennemis, et les vices éclatent.

Alle N. E. Ces propres paroles se trouvent eu livre anti d'Am-

a ronne, notre mitre, tous les habits impériaux et que nous portois, et nous hit remetueus la diguie nous portois, et nous hit remetueus la diguité impériale, et le commandement de la cesuité de la commandement de la ceters de la sacro-sainte ronaine Egilie poissont et de lous les droits du sénat. Nous les créons tous pairices et command. Nous volume que leurs e cheraux sateit toujours ornés de cuparques hause, et que no principaru officer tiennent e ces chevaux par la bribé, comme nous avons comului sous-même par la bribé cheval du six-

e eré poutié.

A baus donnous en pur don au bienheureux ponitée la ville de fluore et toutes les villes ceréses ponitée la ville de fluore et toutes les villes orcices ponitée les autres pars, Nouve d'ordents le pince
aux ainsi père; noux nous démetteux de la domiautien père; noux nous démetteux de la terridair et le mondre
e maite en la province de B'azuace, u'étant pas
juste qu'un empereur terreintre ait le mondre
de la réfluor dériréiron. Les cétails le chef

Nous ordonnons que cette nôtre donation degrante ferme jusqu'à la fin du monde, et que si
quelqu'un désobicit à notre déret, nous voulons
qu'il soit danné éternellement, et que les apôtres
Pierrer et Paul la soiet, contraires en cette vie
et en l'autre, et qu'il soit plongé au plus profond
«de l'autre avec le diable. Donné sous le consulat
« de Constantin et de Gallicans.)

Croirs-t-on un jour qu'une si ridicule imposture, très digne de Gille et de Pierrot, ou de Nonotte, ait été généralement adontée pendant plusieurs siècles? Croira-t-on qu'en 1478 on brûla dans Strasbourg des ehrétiens qui osaient douter que Constantin eût cédé l'empire romain au pape? Constantin donna en effet, non au seul évêque de Rome, mais à la cathédrale qui était l'église de Saint-Jean, mille marcs d'or, et trente mille d'argent, avec quatorze mille sous de rente, et des terres dans la Calabre, Chaque empereur ensuite augmenta ce patrimoine. Les évêques de Rome en avalent besoin. Les missions qu'ils envoyèrent bientôt dans l'Europe pajenne, les évêques chassés de leurs siéges, auxquels ils donnèrent un asile, les pauvres qu'ils nourrirent, les mettaient dans la nécessité d'être très rîches. Le crédit de la place, supérieur aux richesses, fit bientôt du pasteur des chrétiens de Rome l'homme le plus considérable de l'Occident. La piété avait toujours accepté ce ministère ; l'ambition le brigua. Ou se disputa la chaire; il y eut deux anti-papes dès le milleu du quatrième siècle; et le cousul Prétextat, idolâtre, disait, en 466 : e Faites-moi évêque e de Rome, et je me fals chrétien.

Opendant est évêque n'avist d'autre pouvoir que celui que peut donne la versu je, ercitit, on l'intrigue dans des circonstances favorables. La mais aucun pattern de l'Églio n'elt. In juridiction contentieuxe, encore moins les droits régiines. Aucun aicet ce qu'on appelle just terrent, l al droit de territoire, ul droit de promunere du, payement de tout, luer din dopune. Ils contrequèrent les conciles. Constantin, à Nicés, requi qu'erent les conciles. Constantin, à Nicés, requi et jupare les caracitonis que les évéques portèrent les uns contre les autres. Le titre de nouverain possification de contre les uns contre les autres cut les uns contre les autres. Le titre de nouverain

#### CHAPITRE XI.

Causes de la chute de l'empire romain

Si quolqu'un avait pur raffermir l'empire, ou du moinrestardes achte, éc'ait l'empereur Julieu. Il n'éait point un soldat de fortune, comme les Dicclétien et los Théodoco, Réadrais pourpre, du par les armées, chéri des soldats, il n'avait point de factions à craindrée, on le regardait, depuis ses victoires en Allengane, comme le plus gand capitaine de son sixele. Nei empereur ac for plus équitable et ne result is justice plus instruction par aniem Marre Aurille. Nel philosophe un fur plus sobre et plus continue principales de la crairie et plus soldines de plus continue accessive de le plus soldine et plus continue. The carrière of the éty bits longue, il est à présumer que l'empire cêt moitus chancéls sons sa mort.

Deux fléaux détruisirent enfin ce grand colosse : les barbares, et les disputes de religion.

Quant aux barberes, il est aussi difficile de se faire une idée nette de leurs incursions que de leur origine. Procope, Jornandès, nous out débité des fables que tous nos auteurs copient. Mais le moyen de croire que les Huns, venus du nord de la Chine, ajeut passé les Palus-Méotides à guê et à la suite d'une biche, et qu'ils aient chassé devant eux, comme des troupeaux de moutons, des nations belliqueuses qui habitaient les pays aujonrd'hui nommes la Crimée, une partie de la Po- » logne, l'Ukraine, la Moldavic, la Valachie? Ces peuples robustes et guerriers, tels qu'ils le sont encore aujourd'hul, étaient connus des Romains sous le nom général de Goths. Comment ces Goths s'enfuirent-ils sur les bords du Danube; dès qu'ils virent paraître les Huns? Comment demandèrent-lis à mains jointes que les Romains daignassent les recevoir? et comment, dès qu'ils furcut passés, ravagèrent-lis tout jusqu'aux portes de Constantinople à maiu armée?

Tout cela ressemble à des coutes d'Hérodote, et à d'autres coates non moins vantés. Il est bien plus vraisemblable que tous ces peuples coururent au pillage les uns après les autres. Les Romains avaient voié les nations; les Goths et les Huns vinrent voler les Romains

Mais pourquoi les Ronains ne les exterminés neles les, comme Mariga surá exterminé les Gimbers? Cest qu'il ne se trouvait point de Marius; c'est que les mours étaient changées; c'est que l'empire était partagé entre lesariens et les atlansaiens, on ne o'cocquait que de dent objets, les courses du cirque et les trois bypostates, L'empire romain avait alors plus de moines que de soldats, et ces moines courrieut en trupes de ville en ville purs solution de en trupes de ville en ville purs sontair ou pour détraire la consubstantialité du Verbe. Il y en avait soitante et dis mille ou Egypt avait soitante et dis mille ou Spria vanit soitante et dis mille ou Egypt avait soitante et de avait mille en Egypt avait soitante et de mille ou production de mille ou mille ou

Le christinsisme ouvrait le ciel, mais il perdati l'empire; car non seulement les sectes nées dans son sein se combattaient avec le delitre des querelles théologiques, mais toutes combattaient econce l'ancient religion de l'empire; religion fausse, religion ridicule sans donte, mais sous laquelle Rome a vait marché de victoire en victoire pendant dix siècles.

Les descendants des Scipion édant devenus des controversistes, les évêchés étant plus brigués que ne l'avaient été les ouvronnes triomphales, laconsidération personnelle ayant passé des Bortensius et des Cicéron, aux Cyrille, aux Crégiére, aux Ambroise, tout fut perdu; et si l'on doit s'étonner de quelque chose, c'est que l'empire romain ait subsisté emore un peu de temps.

Théodose, qu'on appelle le grand Théodose, pay un tribut au superle Alarie, sous le son de pension du tréor impérial. Alarie mit. Rome a contribution la première fois qu'il parut devant les murs, et la seconde il la mit au pillage. Tel éciti alors l'avilissement de l'empire de Rome, que ce Goth déciagna d'être rol de Rome, andisque le misérable empereur d'Occident, Rosorius, trembiati dans Barenne, o là 18'étatt réfugié.

Alaric as douss le plaisir de créer dans Rome un empereur nommé Atale, qui venair recevoir ses ordres dans son auticlambre. L'histoire nous on auticlambre. L'histoire nous contenté dans ancelotes concranual fisnorius, qui montrent bien tout l'exès de la turpitand de ce temps: la première, qu'un este causes di impiliassis, l'a seconde, c'est qu'on proposa à ce l'alaric, empereur, yaté d'Alaric, de châtrer libonoirus pour rendre son ignomine plus complète. Après Alaric-vita Attilis, qui rezençati tont, de

la Chine jusqu'à la Gaule. Il était si grand, et les empereurs Théodose et Valentinien III si petits, que la princesse Honoria, sœur de Valentinien III, lui proposa de l'épouser. Elle lui envoya son anneau pour gage de sa foi ; mais avant qu'elle côt répouse d'Attila, elle était déjà grosse de la façon d'un de ses domestiques.

d un de ses domestrapes.

L'orsque Atilia ent defruit la ville d'Aquilée, L'os, évêque de flome, vint mettre à ses piede Lots, l'orèque de flome, l'unit mettre à ses piede tout l'or qu'il avait per receutille des flomains pour resolute d'un pillage pie environs de cette pour resolute d'un pillage pie environs de cette contracte de l'order d'order l'initioire a duré, che les chrétiens, jusqu'un seitime sièce sans interrupies.

Bientôt après, des déluges de barbares inondèrent de tous côtés ee qui était échappé aux mains d'Attila.

Que fesaient cependant les empereurs?-lls assemblaient des conciles. C'était tantôt pour l'ancienne querelle des partisans d'Athanase, tantôt pour les donatistes; et ces disputes agitaient l'Afrique quand le Vandale Genseric la subjugna. C'était d'ailleurs pour les arguments de Nestorius et de Cyrille, pour les subtilités d'Entychès; et la plupart des articles de foi se décidaient quelquefois à grands coups de bâton, comme il arriva sous Théodose 11, dans un concile convoqué par lui à Epbèse, concile qu'on appelle encore aujourd'bui le brigandage, Enlin, pour bien counaître l'esprit de ce malheureux temps, souvenons-nous qu'un moine avant été rebuté un jour par Théodose n qu'il importunait, le moine excommunia l'empereur, et que ce césar fut obligé de se faire relever de l'excommunication par le patriarche de Constantinople.

Pendant ces troubles même, les Francs envahissaient la Gaule; les Visigoths s'emparaient de l'Espagne : les Ostrogoths, sous Théodose, dominaient en Italie, bientôt après chassés par les Lombards. L'empire romain, du temps de Clovis, n'existait plus que dans la Grèce, l'Asie Mineure, et dans l'Egypte ; tout le reste était la proje des barbares, Scythes, Vandales et Francs, se firent chrétiens pour mieux gouverner les provinces chrétiennes assujetties par eux ; car il ne fant pas croire que ces barbares fussent sans politique; ils en avaient beaucoup; et en ce point tous les hommes sont à peu près égaux. L'intérêt rendit donc chrétiens ces déprédateurs; mais ils n'en furent que plus inhumains. Le jésuite Daniel, bistorien français, qui déguise taut de choses, n'ose

distinuate que Clevia fut boucoup plus unquinaire, et se soulid de plus grande r'ume après son haptane, que taudis qu'il était palen. Et ce ermes d'éstuer pad ece sefraits brévajuns qui débusiusent l'indécilité humaite : c'étaient des coles et des particles. Il suborna un prince de Colègneque is assessine son père; après que il il si massecre le fils, il ta un roietet de Cambrai son de la commanda de la commanda de la commanda de compable etil été traite ou supplice, et Clevis fonda use monarte de la compable, et Clevis fonda use monarte la compable, et Clevis

# CHAPITRE XII.

Suite de la décadence de l'ancienne Rome

Quand les Goths a'emparèrent de Rome après les Hérules; quand le célèbre Théodorie, nou moins puissant que le fut depuis Charlemagne. eut établi le siège de son empire à Ravenne, au commencement de notre sixième siècle, sans prendre le titre d'empereur d'Occident qu'il eût pu s'arroger, il exerça sur les Romains précisément la même autorité que les césars : conservant le sénat, laissant subsister la liberté de religion, soumettant également aux lois civiles, orthodoxes, ariena et idolátres; jugeant les Gotha par les lois gothiques, et les Romains par les lois romaines; présidant par ses commissaires aux élections des évêques ; défendant la simonie, apalsant les schismes. Doux papes se disputaient la chaire épiscopale; il nomma le pape Symmaque, et ce pape Symmaque étant accusé, il le fit juger par ses Missi dominici.

Atbalarie, son petit-fils; régla les élections de se papes et de tous les autres métroplitains de se royaumes, par un édit qui fut observé; édit rédigé par Cassiodere son ministre, qui depuis se retira au Mont-Cassin, et embrassa la règle de saint Benoît; édit auquel le pape Jean ur se soumait sans difficulté.

Quand Belliaire vint es taile; et qu'il la remit sous le pourie imperia), on ait qu'il cail le pape Sylvère, et qu'en cels il ne pass point les bornes de son autorité, à plosas celles de la plante. Bélliaire, et enseile Narsès, ayant arraché Rome au gong des Golds, d'autres barbares, Géplése, France, Germains, inoudèrent l'Italie. Tout l'enje cocidental été dévasté de écheire per des sus-vages. Les Lombarisé établièren l'eur domination autorité l'autres de l'entre de l

Francs, aux Bourgoigoons, qui porterent dans les Gailes leur hangage grossier, et leurs meuris encore plua agreste. La nation loubharde étaif d'abord composée de palens et d'airlens. Leur roi Rotharie poblia, vers l'au 640, medit qui donna la liberté de professer toutes sortes de religions; de de sorte qu'il 3 vanti dans presque toutes les villes d'Italie un érêque catholique et un évêque arien, qui laissalent vivre polisiblement les peuples nome-

més idolàtres, répandus encore dans les villages, Le royaume de Lombardie s'étendit depuis le Piémont jusqu'à Briudes et à la terre d'Otrante; il renfermait Bénévent , Barl , Tarente ; mais il n'eut ni la Pouille , ul Rome , ni Ravenne : ces pays demeurèrent annexés au faible empire d'Orient. L'Église romaine avait donc repassé de la domination des Goths à celle des Grecs. Un exarque gouvernait Rome au nom de l'empereur : mais il ne résidait point dans cette ville, presque abaudonnée à elle-même. Son séjour était à Ravenue . d'où il envoyait ses ordres au duc ou préfet de Romé. et aux sénateurs, qu'on appelait encore Pères conscripts. L'apparence du gouvernement municipal subsistait toujours dana cette ancienne capitale si décbue, et les sentiments républicains n'y furent jamais éteints. Ils se soutenaient par l'exemple de Venise, république fondée d'abord par la crainte et par la misère, et bientôt élevée par le commerce et par le courage. Venise était déjà si puissante, qu'elle rétablit au huitième siècle l'exarque Scolastique, qui avait été chassé de Ravenue

Quello était douc aux septième el huitième sicies a instant de Romé e elle fum ell'emailbeureuse, mai défendue par les exarques, coutiunellement mencée par les Lunhards, el reconnaisaux toujours les empereurs pour ses maitres. Le crédit des pages augmentait dans la déciation de la ville. Ils est étaites touvrent les consoliteurs et les pères mais toujours sijete, ils ne pouvaient étre consacrés qu'avec la permission expresse de l'erarque. Les formaies par lesquelles exte permission était demandée na écorcie subsistent enérarque. Les formaies par lesquelles cette permission était demandée na écorcie subsistent enérarque. Les formaies par lesquelles cette permission était demandée na écorcie subsistent enérarque. Les formaies par lesquelles cette permission était demandée na écorcie subsistent enérarque les parties de pouverneur ; canital se le page envirial en surpris du gouverneur ; canital se le page envoyait à ce métropolitains parpetients du était.

Le roi lombard Astolfe a'empara eufiu de tout l'exarchat de Ravenne, en 751, et mit fiu à cette vice-royauté impériale qui avait duré cent quatrevingt-trois aux.

Comme le duché de Rome dépendait de l'exarchat de Ravenne, Astolfe prétendit avoir Rome par le droit de sa conquête. Le pape Étienue II,

a Dana le Biorium remonum

seul défenseur des malheureox Romains, envoya demander du secours à l'empereur Coostantin, surnommé Copronyme. Ce misérable empereur envoya pour tout secours un officier du palais, avec une lettre pour le roi lombard. Cest cette faiblesse des empereurs grees qui fut l'origine du oonvel empire d'Occident et de la grandeur pontificale.

Vous ne vojet avante e temps aucun évajue qui ais apris à la moiorde notarité tempetelle, au moindre territoire. Comment l'auraient : ils osé i eur législateur fiut un pourre qui catchisis des paurres. Les auccesseurs de ces premiers chri-tiens firrent paurres. Le lesgé sei était ne copra que sons Constantin "; mais cet empereur oe souf-rit pas qu'un évéque fui propriétaire d'un seud village. Ce ne peut être que dans des temps d'amarchie que les papes saient obteun quelques sei-gnouries. Ces domaines firrent d'a bord médiorets. Onts s'agrandis, et uout tumbe avec le temps.

Lorson on passe de l'histoire de l'empire romain à celle des peuples qui l'ont déchiré dans l'Occideut, on ressemble à un voyageur qui, au sortir d'une ville superbe, se trouve dans des déserts couverts de ronces. Vingt jargons barbares succèdent à cette belle langue latine qu'oo parlait du fond de l'Illyrie au mont Atlas. Au lieu de ces sages lois qui gouvernaient la moitié de notre hémisphère, on ue trouve plus que des coutumes sauvages. Les cirques, les amphithéâtres élevés dans toutes les provinces sont changés en masures couvertes de paille. Ces grands chemins si beaux, si solides, établis du pied du Capitole jusqu'au mont Taurus, sout couverts d'eaux eroupissantes. La même révolution se fait dans les esprits ; et Grégoire de Tuurs, le moine de Saint-Gall, Frédegaire, sout nos Polybe et nos Tite-Live, L'eoteudement humain s'abrutit dans les supertitions les plus làches et les plus insensées. Ces appertitions sont portées au point que des moines devienueut seigneurs et princes; ils out des esclaves, et ces esclaves o'osent pas même se plaindre. L'Europe entière croupit dans cet avilissement jusqu'au seizième siècle, et n'eu sort que par des convulsions terribles.

\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XIII.

Origine de la puissance des papes. Digression sur le sacre des rois. Lettre de saint Pierre à Pepin, maire de France, devenu roi. Prétendues donations au saint sègn.

Il n'y a que trois manières de subjuguer les hommes; celle de les policer en leur proposant des lois, celle d'employer la religion pour appuyer ces lois, celle enflo d'éporger une partie d'une nation pour gonverner l'autre : je n'en comais pas uce quatrième. Toutes les trois denameles des circonstances favorables. Il faut remonter à l'autquité la plus recuke pour trouver des cremples de la première ; encore sond-lis suspects. Cherlomagne, Clovis, Théodorie, Alboln, Alarle, se servirent de la troisième; les papes employèrent la secondé.

Le loque que l'avult pus oritionisment plous de Jorde Jac loque que saint Augustin n'en auvait eu, par sont Rome que saint Augustin n'en auvait eu, par comme quand innecessant les pestes ville d'itagciant quand mont de la serie sur sont décenseur à Rome, comme on l'a dit sur constitution d'itage pointre set dairé de Balaylone; quand même il sel été évaque de Rome, dans un temps où il n'i y sauit certainement auseus siège particulier, ce ségure dans Rome ne pouvait douner le trône des césars; et nous avous ra que les évêques de Rome ne se requerierent, pendant sept cents ans , que comme des vuiets.

Koine, Lint de fois secongée par les Barbares, abandonnée des empereurs, pressée par les Lon-bards, incapable de rétablif 'sucieuse répulsique.' Il lui fai-bards, incapable de rétablif 'sucieuse répulsique.' Il lui fai-bair du repos : elle l'aurait goûté si elle avait pour de-bers être gouvernée par son évéque, comme le furent depuis tant de villes d'Allemagne; ell' inans-the edt au moins produit ce blem. Mais il a c'aitt pas encor reço dans l'option des chrétiens qu'un civique poit être souverait, quioqu'on est, d'ann l'histoire du monde, tant d'exemples de l'union de la caserdore et de l'empire dans d'autres régions.

Le pape Grégoire ut recourut le premier à la protection des Francs contre les Lombards et contre les empereurs. Zacharie, son successeur, anime du même esprit, reconnut Peoin ou Pipin, maire du palais, usurpateur du royaume de Frauce, pour roi légitime. On a prétendu que Pepin, qui n'était que premier ministre, fit demander d'abord au pape quel était le vrai roi, ou de celui qui o'en avait que le droit et le nom, on de celui qui en avait l'autorité et le mérite; et que le pape décida que le ministre devait être roi. Il n'a jamais été prouvé qu'on ait joué cette comédie ; mais ce qui est vrai, c'est que le pape Étienue III appela Pepin à son secours contre les Lombards . qu'il vint eu France se jeter aux pieds de Pepin, en 754, et ensuite le couronner avec des cérémonies qu'on appelait sacre. C'était une imitation d'un ancien appareil indaigne. Samnel avait versé de l'buile sur la tête de Saûl; les rois lombards se fesaient ainsi sacrer; les ducs de Bénévent même avaient adopté cet usage, pour en imposer aux peuples. On employait l'huile dans l'installation des évêques ; et on croyait imprimer nn caractère de sainteté au diadème, en y joignant une cirémonie épiscopaie. Un roi goth, nommé Vamba, fut sacré en Espague avecde l'huile bénite, en 674. Mais les Arabes vainqueurs firent hieutôt oublier cette cérémonie, que les Espagnols n'ont jamais renouvelée.

Pepin ne fut donc pas le premier roi sacré en Europe, comme nous l'écrivous tous les jours. Il avait déjà reçu cette onction de l'Anglais Boniface, missionnaire en Allemagne, et évêque de Mayeuce, qui, ayaut voyagé long-temps en Lombardie, le

sacra suivant l'usage de ce pays.

Remarque attentivement que ce Bouifisco avait de cérécéréque da Mayence par Carloman, frête de l'outrajeteur Pepin, sans assens ocasours du pape, sans que la cour romaise influid soins sur la nomination des évichés dans le royaume de Transmantion des évichés dans le royaume de Transmantion des évichés dans les royaumes des Transmantions des évites de sechés dans les royaumes des parties de l'extrage de la faite de l'extrage de la faite de l'autre de l'aut

Le pape Étienne avait plus besoin de Pepin que Pepin n'avait besoin de lui ; il y paralt bien, puisque ce fat le prêtre qui vint implorer la protection du guerrier. Le nouveau roi fit renouveler son sa re par l'évêque de Rome dans l'église de Saint-Denis : ce fait paraît singulier. On me se fait pas courouner deux fois, quand on croit la première cérémonie suffisante. Il paraît donc que, dans l'opinion des peuples , nn évêque de Rome était quelque chose de plus saint, de plus autorisé qu'un évêque d'Allemagne ; que les moines de Saint-Denis, chez qui se fesait le second sacre, attachaient plus d'efficacité à l'hulle répandue sur la tête d'un Franc par un évêque romain qu'à l'huile répandue par un missionnaire de Mayence, et que le successeur de saiut Pierre avait plus droit qu'un autre de légitimer une usurpation.

autre de registrer une dureption.

Teprin fai le premier roi sacré en France, et non le seud qui l'y al été par un ponsife de Rouse; car successit ni courant depois, et acre Louis-le-tens à Rémin. Chris a brasit été ni couranté leme à Rémin. Chris a brasit été ni couranté rempe qu'il registre de la despiée. S'il avant autre qu'il registre de la despiée. S'il avant abopte une cérémont et soit entre partier de la couranté de nécessaire. Aucun ne fui servé jusqu'i Pepin, d'entre de la courante de nécessaire. Aucun ne fui servé jusqu'i requi l'oncion dans l'abhay de Saint-Deuis. Ce ne fut que trois cent aun après Cloris que l'archevièque de Reims. Himmar, c'errit qu'in an secre de Cloris un pigeon avait apporté de ciel une file que l'une file qu'in avant apporté de ciel une file que l'appelle la sainte appoule, Preti-

étre crut-il fortifier par cette fable le droit de sacrer les rois, que ces métropolitains commençaient alors à exercer. Ce droit us établit qu'avec le temps, comme tous les antres usages; et ces prélats, long-temps après, ancrèrent constamment les rois, depuis l'hilippe "i jusqu'à literri ry, qui fut conronne à Carters, et oiut de l'ampoule de saint Martia, parce que les ligueurs étaieut maîtres de l'ampoule de saint Remi.

Il est vrai que ces cérémonies n'ajoutent rien aux droits des monarques, mais elles semblent ajouter à la vénération des peuples.

Il n'est pas donteux que cette cérémonie du sacre, aussi bien que l'usage d'élever les rois francs, goths et lombards, sur uu bouclier, ne vinssent de Constantinople. L'empercur Cantacuzene nous apprend lui-même que c'était un usage immémorial d'élever les empereurs sur un bouclier, soutenn par les grands officiers de l'empire et par le patriarche; après quoi l'empereur moutait du trônc au pupitre de l'église, et le patriarche fesait le signe de la croix sur sa tête avec un plumassean trempé dans de l'huile bénite; les diacres apportaient la couronne; le principal officier, ou le prince du sang impérial le plus proche mettait la couronne sur la tête du nouveau césar ; le patriarche et le peuple criaieut : e Il en est diene a Mais au sacre des rois d'Occident , l'évêque dit an peuple : « Youlez-vous ce roi? » et ensuite le roi fait serment au peuple, après l'avoir fait aux évêques.

Le pape Misme ne s'en tiut pas avec Pepals, cette cricuosie, i d'édudit aux Francis, sous péne d'accommunication, des douner jamais des prois d'une autre race. Tandit que cet évique, chasé de sa patrie, et suppliant dans une terre érrangère, avait les courage de douner des lois, sa politique pressit une autorité qui assurait celle de Pepin; et ce prince, pour mieux jusir de ce qui ne lui d'ait pas db, laissait au pape des droits qui ne lui apartenaisnt pas.

Пugues Capet en France, et Conrad en Allemague, firent voir depuis qu'une telle excommunication п'est pas nne loi fondamentale.

Cependant l'opinion, qui gouverne le monde, imprima d'abord dans les esprits un si grand respect pour la oriemonie faite par le pape à Saint-Denis, qu'Éginhard, secrétaire de Charlemagne, dit en termes exprès que « le roi Hilderic fut dé-» posé par ordre du pape Étienne. »

Tous ces évécements ne sont qu'un tissu d'injustice, de rapine, de fourberie. Le premier des domestiques d'un roi de France dépositifat son maître littlerie m, l'enfermait dans le couvent de Saint-Bertin, tenaît en prison le fils de son mêtre dans le couvent de Fontenelle en Normandle; un pape venait de Rome conserver ce brisandes; un On croirait que c'est une contradiction que ce pape fût venu en France se prosterner aux pleds de Pepin, et disposer ensuite de la couroune ; mais non : ces prosternements n'étaient regardes alors que comme le sont aujourd'hui uos révérences : c'était l'ancien usage de l'Orient. On saluait les évêques à geuoux ; les évêques saluaieut de même les gouverneurs de leurs diocèses. Charles , fils de Pepin, avait embrassé les pieds du pape Étienne à Saint-Maurice en Valais : Étlenne embrassa ceux de Pepin. Tout cela était sans conséquence. Mais peu à peu les papes attribuèrent à eux seuls cette marque do respect. Ou prétend que le pape Adrien ze fut celui qui exigea qu'ou ne parût jamais devant lui sans lui baiser les pieds. Les empereurs et les rois se soumlrent depuis, comme les autres, à cette cérémonie, qui rendait la religion romaine plus vénérable à la populace, mais qui a toujours ludigné tous les hommes d'un ordre supérieur.

On nous dit que Pepin passa les monts en 754 : que le Lombard Astolfe, intimidé par la seule présence du Franc, céda aussitôt au pape tout l'exarchat de Ravenne; que Pepin repassa les monts . et qu'à peine s'en fut-il retourné, qu'Astolfe, au lieu de donner Ravenne au pape, mit le siège devant Rome. Toutes les démarches de ces temps-là étaient si irrégulières, qu'il se pourrait à tonte force que Pepin eût donné aux papes l'exarchat de Ravenne, qui ne lui spoartenait point, et qu'il eût même fait eette douation du bien d'autrui . sans prendre aucuue mesure pour la faire exécuter. Cependant II est bien peu vraisemblable qu'un homme tel que Pepin, qui avait détrôué son roi . n'ait passé en Italie avec une armée que pour y aller faire des présents. Rien n'est plus douteux que cette donation eltée dans taut de livres. Le bibliothécaire Anastase, qui écrivait cent quarante ans après l'expédition de Pepin, est le premier qui parle de cette donation. Mille auteurs l'ont eitée . les meilleurs publicistes d'Allemagne la réfutent, la cour romaine ne peut la prouver, mais elle en jouit.

Il régnait alors dans les esprits un mélange bizarre de politique et de simplicité, de grossièreté et d'artifice, qui caractérise hieu la décadence générale. Étienne feignit une lettre de saiut Plerre , adressée du ciel à Pepin et à ses enfants ; elle mérite d'être rapportée ; la voiei : « Pierre , appelé e apôtre par Jesus-Christ, fils du Dieu vivant, etc... « Comme par moi toute l'Eglise catholique, apos-

- e tolique, romaine, mère de toutes les autres · Eglises, est foudée sur la pierre, qu'Étienne est
  - e évêque de cette douce Église romaine : et afin e que la grace et la vertu soient pleinement accor-
- « dées du Seigneur notre Dieu , pour arracher
- « l'Église de Dieu des mains des persécuteurs : à
- « vous, excellents Pepin, Charles et Carloman, trois

a rois, et à tous saints évêques et abbés, prêtres et moines, et même aux dues, aux comtes, et « aux peuples , moi Pierre apôtre , etc... je vous a conjure, et la vierge Marie, qui vous aura oblie gation, vous avertit et vous commande, aussi a bien que les trônes, les dominations... Si vous a ne combattez pour moi, je vous déclare, par la a sainte Trinité et par mon apostolat, que vous « u'aurez jamsis de part au paradis », «

La lettre eut sou effet. Pepin passa les Alpes pour la seconde fois : il assiégea Pavie, et fit encoro la paix avec Astolfe. Mais est-il probable qu'il ait passé deux fois les monts uniquement pour donner des villes au pape Étienue? Pourquoi saint Plerre, dans sa lettre, ne parle-t-il pas d'un fait si important? pourquoi ue se plaint-il pas à Pepin de u'être pas en possession de l'exarchat? pourquoi ne le redemande-t-il pas expressément?

Tout ee qui est vrai, e'est que les Francs, qui avalent envahi les Gaules, voulurent toujours subjuguer l'Italie, objet de la eupidité de tous les barbares; non que l'Italie soit eu effet un meilleur pays que les Gaules, mais alors elle était mieux cultivée ; les villes bâtjes , accrues , et embellies par les Romains, subsistaient ; et la réputation de l'Italie tenta toujours un peuple pauvre, inquiet, et guerrier. Si Pepiu avalt pu prendre la Lombardie, comme fit Charlemagne, il l'aurait priso sans doute ; et s'il conclut un traité avec Altolfe , e'est qu'il y fut obligé. Usurpateur de la France, il u'y était pas affermi : il avait à combattre des ducs d'Aquitaine et de Gascogne, dont les droits sur ces pays valaient mieux que les siens sur la France. Commeut doue aurait-il douné tant de terres aux papes, quand il était forcé de revenir en France pour y soutenir son usurpation?

Le titre primordial de cette donation n'a jamais paru : on est done réduit à douter. C'est le parti qu'il faut prendre souvent en histoire comme en philosophie. Le saint siège, d'ailleurs, u'a pas besolu de ces titres équivoques ; le temps lui a donné des droits aussi réels sur ses états que les autres souverains de l'Europe en ont sur les leurs. Il est eertain que les pontifes de Rome avaient dès-lors de grands patrimoines dans plus d'un pays; que ces patrimoines étaient respectés, qu'ils étaient exempts de tribut. Ils en avalent dans les Alpes, en Toscaue, à Spolette, dans les Gaules, en Sicile, et jusque dans la Corse, avant que les Arabes se fussent rendus maîtres de cette ile, au huitième siècle. Il est à croire que Pepin fit augmenter beaucoup ce patrimoine dans le pays de la Romagne, et qu'on l'appela le patrimoine de l'exarchat.

e Comment accorder tant d'artifice et tant de bêtise ? C'est pse les hommes ont toujours été fourbes, et qu'alors ils étaient fourbes et grossiers.

C'est probablement ce mot de patrimoine qui fut la source de la méprise. Les auteurs postérieurs supposèrent, dans des temps de téuèbres, que les papes avaient régné dans tons les pays où ils avaient seulement possédé des villes et des territoires.

Si quelque pape, sur la fin da balitâme siècé. précisabil éve a rang des princes. Il parati que c'ést Adrien "« La motima qui fui frappée en son son, (si cette monnie fut en effe l'hariquée de son, (si cette monnie fut en effe l'hariquée de c'il vasage qu'il introvabils de se finale paire les pieds fortile encore cette conjecture. Cependant il reconsult soignar l'emperur que pour son souverais. On pourait très bien rendre à ce ouverait d'eliquée avait hommage, n'e a faitifibore une indépendance réelle, apupée de l'autorité du ministère cectésiastique.

antimote excentionation.

In the principal of the principal of the principal of the principal of the Binne's of effects. Cs out all about deep principal of the Binne's of effects. Cs out all about end of the Binne's of the Chiefe, Cs out all collects, all talke d'un traspeau considerable. Ils sont riches et respectés sons Constanti; ils deviament partiarches de l'Occident; ils out d'immenses revenus et l'occident souveraint, mais c'est shall que tout i est court de souveraint, mais c'est shall que tout i est court de court de l'Occident de l'Occiden

Avant d'examiner comment tont changea eu Occident par la translation de l'empire, il est nécessaire de vous faire une idée de l'Église d'Orient. Les disputes de cette Église ne servirent pas peu à cette grande révolution.

•••••

# CHAPITRE XIV

État de l'Église en Orient evant Charlemagne, Querelles pour les images. Révolution de Rome commencie.

Que les usages de l'Église grecque et de la latine aient été différents comme leurs langues; que la liturgie, les habilienents, les ornements, la forme des temples, celle de la croix, n'aient pas été les metris, que les Grecs priassent debout, et les Latins à genont '; ce u'ct-pas ce que l'éramine.

L'unago de priete à genoux dans les temples distrudental peus par apre parte. Depointe de la prévance reries ¡¡] des par consequent commencer dans l'Orcident, oi il partil que crite opiolete après naissance. Après avoir éte un télée piexes de dévinée définitée affentie de la comment de projet de l'ave grande partie de trèctiques, verait de projet de trèctiques, verait de projet de trèctiques de la projet de des des l'ave grande partie de la projet de la projet de la develuir amérir l'accept de la projet de la develuir amérir l'accept de la develuir de la prévance de la prévance

Ges différentes coutumes ne mirent point aux prises. T'Orient et l'Occident; elles servaient seulement à nourrir l'aversion naturelle des nations derenues rirales. Les Grees surtont, qui n'ont jamais reçue le lapleime que par immersion, en se plougeant dans les cuves des Laplistères, haissaient les Latins, qui, en laveur des chrétiens sephentrionaux, introduisent le lapleime par supersion.

Mais ees oppositious n'excitèrent aucus trouble. La domination temporelle, ext éternet sujet de discorde dans l'Occident, fut inconnue anx égliese d'Orient. Les évêques sous les yeux du maître restèrent sujets; mais d'autres querelles aon moins funestes y furent excitées par ces disputes interminables, nées de l'expiri sophistique des fierminables, nées de l'expiri sophistique des fier-

et de leurs disciples.

La simplicite des premiers temps disparut sous le grand nombre de questions que forma la curiosité humaiue; car le fondateur de la religion a 'ayant jamais rieu écrit, et les hommes voulant tout savoir, chaque mystère fit maltre des opiuions, et chaque npinion coûta du sang. C'est une chose très remarquable, que, de près

de quatre-vingts sectes qui avaieut déchiré l'Église depuis sa nalssance, aucuue n'avait eu un Romain pour anteur, si l'on excepte Novatien, qu'à peine encore ou peut regarder comme un hérétique Aucun Romain, dans les cinq premiers siècles, ne fut compté, ni parmi les pères de l'Église, ni parmi les bérésiarques. Il semble qu'ils ne forent que pradents. De tous les évêques de Rome, il n'y en eut qu'un seul qui favorisa un de ces systèmes condamnés par l'Eglise ; c'est le pape Honorins 141. On l'accuse encore tous les jours d'avoir été monothélite. On croit par la flétrir sa mémoire : mais si on se doune la peine de lire sa fameuse lettre pastorale, dans laquelle il n'attribue qu'une volonté à Jésus-Christ, on verra un homme très sage. « Nous confessons , dit-il , une seule volonté dans e Jésus-Christ. Nous ne voyons point que les con-« ciles ni l'Ecriture nous autorisent à penser autre-« ment : mais de savoir si, à cause des œuvres de « divinité et d'humanité qui sont en lui, on doit e entendre que opération ou deux , c'est ce que je e laisse aux grammairiens, et ce qui n'importe « guère », »

Peut-être n'y a-t-il rien de plus précieux dans toutes les lettres des papes que ces paroles. Elles unus convainquent que toutes les disputes des Grecs étaient des disputes de mots, et qu'on anrait du assoupir ces querelles de sophistes dont les suites ont été si funestes. Si on les avait aban-

a En effet, toutes les misérables quevelles des théologiens a out jamais été que des disputes de grammaire, fondées sur des équivoques, sur des questions absordes, iniustiligibles, qu'on e mises pendant quintrecents aux à la place de 1 verte.

dnunces aux grammairiens, comme le veut ce judicieux pontife. l'Eglise eût été dans une paix inaltérable. Mais voulut-on savoir si le Fils était consubstautiel au Père, ou seulement de même nature ou d'une nature inferieure; le moude chrétien fut partagé, la moitié persécuta l'autre et en fut persécutée. Voulut-nn savoir si la mère de Jésus-Christ était la mère de Dieu ou de Jésus : si le Christ avait deux natures et deux volontés dans une même personne, ou deux personnes et une volonté, ou uue volonté et une personne ; toutes ces disputes, nées dans Constantinople. dans Autioche, dans Alexandrie, excitèrent des seditions. Un parti anathématisait l'autre ; la faction dominante condamnait à l'exil, à la prisou, à la mort et aux peines éternelles après la mort, l'autre faction, qui se vengeait à son tour par les mêmes armes.

De pareils troubles n'araient point été consus dans l'ancienne religion des Grecs e+des Romains, que nous appelons le paganisme; la raison en est que les paieus, dans leurs erreurs grossières, n'araient point de dogmes, et que les prêtres des idoles, encore moins les séculiers, ue s'assembèrent jamais juridiquement pour disputer.

Dans le buitième siecle, on agita dans les églies d'Orient s'il fallait rendre uu culte aux images: la loi de Moise l'avait expressément défendu. Cette loi n'avait jamais été révoquée; et les premiers chrétiens, pendant plus de deux cents ans, n'avaient même jamais souffert d'images dans leurs assemblées.

Peu à peu la coutume s'introduisit partout d'avoir chez so des crucisix. Ensuite ou eut les portraits vrais ou faux des martyrs ou des concesseurs. Il u'y avait point encorce d'austeix érigés pour les assiuts, point de messes célèbrées eu leur nons. Seulement, à la vue d'un crucifix et de l'image d'un homme de bieu, le ceur, qui surreput dans ces climats a besoin d'objets sensibles, s'excitait à la piéd.

Cet usage s'introduisit dans les églises. Quelques évêques ne l'adoptèrent pas. On voit qu'eu 593, salut Épiphane arracha d'une église de Syrie une image devaut laquelle ou priait. Il déclara que la religiou chrétieuue un permetait pas ce culte; et sa sévérité ue causa point de schisme.

Eddin, cette pralique pleuse dégloéren en abus, comme toutes les choses humaiues. Le peuple, toujours grossier, ne distingus point Dieu et les images: bientôt ou en vint jusqu'à leur attribuer des vertuses des mirales: chaque image guérissit une maladie. On les mêla même aux sortiléges, qui on presque toujours séduit la créduité du vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je dis ous resciences le vulgaire du proposition de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de la consecue de la consecue de vulgaire; je distance de la consecue de l peuple, mais celui des priuces, et même celui des

En 727, l'empereur Lóo l'Issurien voutus, à la persussion de quelques évêques, déraciter l'abus; mais, par uu abus peut-étre plus grand, il it effacer toutes les peitutres : il abutit les statues et les representations de lésus-Christ avec celles des saints. Eu d'ann aiusi tout d'uu coup aux peuples les objets de leur culte, il les évoitst on désobéti, il persécuta; il devint strau, parce qu'il avait dé imprudeut.

Il est bouteux pour notre siècle qu'il y sit encor des complictures des déchandeurs, comme Maimbours, qui répètent este ancienne falle, que deux julis ratient prédit l'empire à L'on, et qu'ils avaient exigé de lui qu'il aboit le cuite de qu'ils avaient exigé de lui qu'il aboit le cuite des les chrédienreussent ou nou des figures dans leurs, églisse. Les histories qui croiset qu'on peut ainsi prédire l'avaier sout bien indignes d'écrire ce qui s'est passe.

Sou dis Coustantin Copronyme fit passer en loi civile et eccleisatique l'abolitiou des images. Il tiut à Coustautinople uu coucile de trois cent trente-huit évêques; ils proscrivirent d'une commuue voix ce culte, reçu daus plusieurs églises, et surtout à Rômo.

Cet empereur eût voulu abolir aussi aisément les moiues, qu'il avait en horreur, et qu'il u'appelait que les abonsinables; mais il ne put y réussir : ces moines, déjà fort riches, défendirent plus habilement leurs biens que les images de leurs aints.

Les papes Grégoire n et m, et leurs successeurs, ennemis secrets des empereurs, et opposés ouvertement à leur doctriue, ne lancèrent pourtant point ces sortes d'excommunications, depuis si fréquemment et si légèrement employées. Mais soit que ce vieux respect pour les successeurs des Césars coutint encore les métropolitains de Rome, soit plutôt qu'ils vissent combien ces excommunications, ces interdits, ces dispenses du serment de fidélité seraieut méprisées dans Coustautiuople, où l'église patriarcale s'égalait au moins à celle de Rome, les papes tinrent deux conciles eu 728 et en 752, où l'ou décida que tout euuemi des images serait excommunié, sans rieu de plus, et sans parler de l'empereur. Ils songèreut dès lors plus à négocier qu'à disputer. Grégoire 11 se rendit maitre des affaires dans Rome, pendaut que le peuple soulevé contre les empereurs ne payait plus les tributs. Grégoire m se conduisit suivaut les mêmes principes. Quelques auteurs grecs postérieurs, voulant rendre les papes odieux, ont écrit que Grégoire u excommunia et déposa l'empercur, et que tout le peuple romaiu recouuut Grégoire II pour son assurerain. Ces Grees no songeatent pas que les pases, qu'il voitaient faire resendre, comme des neurpateurs, sursient dé de lors les princes les plus légitimes. Il nursient tenui leur prinsance des suffrages du peuple rojuste litte que beaucon d'emperents. Mais il u'est ni varient de leur de les Romains, mennes par Léon l'Issaurien, pressée par les Lombards, eussent du leur évêque pour seul maitre, quand la avaient lessoin depurériers. Si espes avaient en décès un la Beaut droit au rang des côars, con des leur évêque pour seul maitre, quand la avaient lessoin depurériers. Si espes avaient en décès un la Beaut droit au rang des côars, de l'active de leur de leur de leur de l'active de l'active de l'active de l'active de des l'actives de l'active de des l'actives de l'active de

# CHAPITRE XV.

#### De Charlemagne. Son ambition, sa politique. Il dépouille ses neveux de leurs états. Oppression et conversion des Saxons, etc.

Le royanme de Pepin, ou Pipin, s'étendait de la Bavière anx Pyrénées et aux Alpes. Karl, son fils, que nous respectons sous le nom de Charlemagne, recueillit cette succession tout entière; car un de ses frères était mort après le partage, et l'antre s'était fait moine auparavant au monastère de Saint-Silvestre. Une espèce de piété qui se mêlait à la barbarie de ces temps enferma plus d'un prince dans le cioltre ; ainsi Rachis, roi des Lombards, nn Carloman, frère de Pepin, nu duc d'Aquitaine, avaient pris l'babit de bénédictin. Il n'y avait presque alors que cet ordre dans l'Occident. Les couvents étaient riches, puissants, respectés; c'étaient des asiles houorables pour ceux qui cherchaient nne vie paisible. Bientôt après, ces asiles furent les prisons des princes détrônés.

La réputation de Charlemagne est une des plus grandes preuves que les succès justifient l'injustice et donneut la gloire. Pepin, son père, avait partagé en monrant ses états entre ses deux enfants, Karlman, ou Carloman, et Karl; nno assemblée solennelle de la nation avait ratifié le testament. Carloman avait la Provence, le Languedoc, la Bonrgogne, la Suisse, l'Alsace, et quelques pays circonvoisins; Karl, ou Charles, jonissait de tout le reste. Les deux frères furent toujours en mésintelligence. Carloman mourut subitement, et laissa une veuve et deux enfants en bas âge. Charless'empara d'abord de leur patrimoine (771). La malheureuse mère înt obligée de fuir avec ses enfants.chez le roi des Lombards, Desiderins, que nous nommons Didier, ennemi naturel des Francs : ce Didier était bean-père de Charlemagne, et na l'en haïssait pas moins, parce qu'il le redoutait. On voitévidemment que Charlemague ne respecta pas plus le droit naturel et les liens du sang que les autres conquérants.

Pepin sou père n'avait pas eu à beaucoup près le domaine direct de tous les états que posséda Charlemagne. L'Aquitaine, la Bavière, la Provence, la Bretagne, pays nouvellement conquis, rendaient hommage et pavaient tribut,

Deux voisins pouvaient être redoutables à ce vaste état, les Germains septentrionaux et les Sarrasins. L'Angleterre, conquise par les Anglo-Saxons, partagée eu sept dominations, toujours eu guerre ave L'Albanie qu'on nomme Éconse, et avec les Danois, était sans politique et saus puissance. L'Italie, faible et déchirée, n'attendait au un nouveau maître qui voulds ém emprer.

Les Germains septentrionaux étaient alors appelés Saxons. On connaissait sous ce nom tons les peuples qui habitaient les bords du Véser et ceux de l'Elbe, de Hambourg à la Moravie, et du Bas-Rhin à la mer Baltique. Ils étaient palens ainsi que tout le septentrion. Leurs mours et leurs lois étaient les mêmes que du temps des Romains. Chaque cantou se gouvernait en république, mais ils élisaient un chef pour la guerre. Leurs lois étaient simples comme leurs mœurs, lenr religion grossière: ils sacrifiaient, dans les grands dangers, des hommes à la divinité, ainsi que tant d'autres nations; car c'est le caractère des barbares de croire la divinité malfesante : les bommes font Dieu à leur image. Les Francs, quoique déjà chrétiens, eurent sous Théodebert cette superstition horrible: ils immolèrent des victimes humaines en Italie, an rapport de Procopo; et vous n'ignorez pas que trop de nations, ainsi que les Juifs, avaient commis ces sacriléges par piété. D'ailleurs les Saxons avaient conservé les anciennes mœnrs des Germains, lenr simplicité, lenr superstition, leur pauvreté. Quelques cantons avaient snrtout gardé l'esprit de rapine, et tous mettaient dans leur liberté leur bonheur et leur gloire. Ce sont eux qui, sous le nom de Cattes, de Chérusques et de Bructeres, avaient vainou Varus, et que Germanicus avait ensuite défaits.

Une partie de ces peuples, vers le cicquième sircle, appelée par les Bretons insulaires contre les habitants de l'Écouse, subjugua les Bretagne qui bouche à l'Écouse, et lui, donna le nom d'Angleterre. Ils y avaient déjà passé au resistème sircle; et au temps de Constantin, les côtes orientales de cette lle étaient appelées les Côtes Saxoniques.

Charlemagne, le plus ambitienx, le plus politique, et le plus grand guerrier de son siècle, fit. la guerre aux Saxons trente années avant de lesassujettir pleinement. Leur pays n'avait point encore ce qui tente aujourd'hui la cupidité des comquérants: les riches mines de Goshar et de Friedbert, dont en tière intel d'argent, vi Valent point in bert, dont en tière int d'argent, vi Valent point découvetes; elles ne le furent que sons Henri-Obiseleur, Point de richesses accumolées par une loque ladustrie, unille ville dégae de l'ambition de d'un surpreter. Il ne s'agéssit que d'avoir pour excluses des millions d'homme qui coltivatent la terre sons un climat 'riste, qui ouvorrissairent leurs troupeaux, et qui ne voulaient point de maîtres.

La guerre contre les Saxons avait commencé pour un tribut de trois cents chevaux et quelques vaches que Pepin avait exigé d'eux; et cette guerre dura trente années. Quel droit les Pranes avaientils sur eux? le même droit que les Saxous avaient eu sur l'Angleterre.

Ils étaient mal armés, car je vois dans les Capitulaires de Charlemagne une défease rigoures de de vendre des cuirases aux Saxons. Cette différence des armes, jointe à la discipline, avait rendu les Romains vainquenrs de tant de peuples : ello fit triompher eufin Charlemagne.

Le général de la plupart de ces peuples était ce fameus Witikind, dont on fait aujourd'bui descendre les principales maisons de l'Empire : homme tel qu'Arminins, mais qui ent enfin plus de faiblesse. (772) Charles prend d'abord la famense bonrgade d'Éresbourg ; car ce lien ne méritait ui le nom do ville ui celui de forteresse. Il fait égorger les babitants ; il y pille, et rase ensulte le principal temple du pays, élevé antrefois au dieu Tanfana, principe universel, si jamais ces sauvages ont counu un principe universel. Il était alors dédié au dien Irminsul; soit que ce dieu fût celui de la guerre, l'Arès des Grecs, le Mars des Romains ; soit qu'il eût été consacré au célèbre Hermann-Arminius, vainqueur de Varus, et vengeur de la liberté germanique.

On y massers les pêtres sur les dêhits de l'idole renervels on pêterfa juay nu Vêser arcel'armé victorieus. Tous ces cautous se sounjrent. Charlemagne roulut les lier à son joug par le christianisme. Tandis qu'il court à l'autre boude desse situs, à d'autre compañes, li l'eur laisse des missionnaires pour les persuader, et des soblats pour les forces. Presque tous ceux qu'in habitisent vers le Vêser se trouvèrent en un an chrétiens, mais serdaves.

Vitikind, retiré cher les Danois, qui trembisicet déjà pour leur liberté et pour leurs dieux, revient au bout de quelques années. Il ravime ses compartiotes, il les rassemble. Il trouve dans Brême, capitale du payqui potre ce non, un évêque, une église, et ses Saxons désespérés, qu'on traine à des auteis nouveaux. Il chasse l'évêque, qui a le temps de finir et de s'embarquer; il décruit le temps de finir et de s'embarquer; il décruit les temps de finir et de s'embarquer; il décruit le

christianisme, qu'on n'avait embrassé que par la force; il vient jusque auprès du Rhiu, suivi d'one multitude de Germains; il bat les lieutenants de Charlemagne.

Characteristics.

Characterist

Il fallnt encore trois victoires avant d'accabler ces peuples seus le joug. Enfin le sang cimeuta lo christianisme et la servitude. Vittkind lu-même, lassé de ses malbeurs, fut obligé de recevoir le baptême, et de vivre désormais tributaire de son vainomeur.

( 805, 804, ) Charles, ponr mieux s'assurer du pays, transporta environ dix mille familles saxonnes en Flandre, en France et dans Rome. H établit des colonies de Francs dans les terres des vaineus. On ne volt depuis lui aucun prince en Europe qui transporte ainsi des peuples malgré eux. Vons verrez de grandes émigrations, mais aucuu souverain qui établisse ainsi des colonies suivant l'ancienne méthode romaine : c'est la preuve de l'excès du despotisme de contraindre ainsi les bommes à quitter le lieu de leur naissance. Charles joignit à cette politique la cruanté de faire polgnarder par des espions les Saxons qui voulaient retourner à leur culte. Souveut les conquérants ne sont cruels que dans la guerre : la paix amène des mœurs et des lois plus douces. Charlemague, au contraire, fit des lois qui tenaient de l'inhumanité de ses conquêtes.

I loquisticion ne le fiut depuis , c'úsis la com Yelmique, ou la coor de Vesphaide, c'ósu le siégo subsista long-temps dans le bourg de Dortunud. Les jugos prounoquient piene de mort sur des délátions secvicies, ansa appelle ne accoulc. On la consecución de la comparación de la consecución de la consecución de la comparación de la consecución de qui l'exécusitant e qui asinisacient ser vaches. Cette com dendit bientió son posvoir sur tonte qui l'exécusitant e qui asinisacient ser vaches. Cette com dendit bientió son posvoir sur tonte de l'allenage: il n'a potut d'exemple d'une ride tyrannie, et disé dati exercés sur des propries Veninnes et velle, ou a cettri se vécle histoire.

Il justitua que juridictiou plus abominable que

n'a pas été instruit de ce fait si public : et il appelle Charlemagne religieux monarque, ornement de l'humanité! C'est ainsi parmi nous que des

auteurs gagés par des libraires écrivent l'histoire 1! Avant vu comment ce conquérant traita les Germains, observous comment il se conduisit avec les Arabes d'Espagne. Il arrivait della parmi eux ce qu'on vit bientôt après en Allemagne, en France et en Italie : les gouverneurs se rendaient indépendants. Les émirs de Barcelone-et ceux de Saragosse s'étaient mis sous la protection de Pepin. L'émir de Saragosse, nomme Ibnal Arabi, c'està-dire Ibnal l'Arabe, en 778, vient jusqu'à Paderborn prier Charlemagne de le soutenir contre sou sonverain. Le prince français prit le parti de ce musulman ; mais il se donna bien garde de le faire chrétien. D'autres intérêts, d'autres soins. Il s'allie avec des Sarrasins contre des Sarrasins; mais, après quelques avantages sur les frontières d'Espagne, son arrière-garde est défaite à Roncevanx. vers les montagnes des Pyrénées, par les chrétiens même de ces montagnes, mêlés aux musulmans, C'est fa que périt Roland son neveu. Ce malheur est l'origine de ces fables qu'un moine écrivit an onzième siècle, sous le nom de l'archevèque Turpin, et qu'ensuite l'imagination de l'Arioste a embellies. On ne sait point en quel temps Charles essuva cette disaráce, et on ne voit point ou'il ait tiré vengeance de sa défaite. Content d'assurer ses frontières contre des ennemis trop aguerris, il n'embrasse que ce qu'il peut retenir, et règle son ambition sur les conjonctures qui la favorisent.

.....

# CHAPITRE XVI.

Charlemagne, empereur d'Occident.

C'est à Rome et à l'empire d'Occident que cette ambition sapirait. La prissance det rois de Lombardie était le seul obstacle: l'Égliss de Rome, et toutes les Églises aur lesquelles celle influsiat, les moines déjà puissants, les peuples déjà gouvernés par eux, tout appelait Charlemagne à l'empire de Rome. Le pape Adrien, né Romain, homme d'on génis adroit et ferune, aplanit la route. D'abord il Pengga à républier la Billod no tionbard, Didier,

On peza, vere claza les Capitalires la lej par laquificalires challe la goné cuente les Sarons qui en celarires la paise de port centre les Sarons qui en celarires la peza ne podet vieir a sa hapéries, ou qui mampreost des lasaire en cereires. Des haudiques juevantes otte dei l'actione de cette loi, que Fleuri a cui la bonne foi de rapporter. Unuai na tripulual Venique, réalir par Capiteriago, rédit par d'actival par Réamilles, ou post consulter Farrieles Trètami et cui de Capiteria, et de l'actival par Réamilles, ou post consulter Farrieles Trètami et cui del Trètami et cui del Trètami de la sinderice a tel pundicites al llemandi qui oni parté de cette pienze institution de saini Charlemagne. E.

chez qui l'infortunce belle-sœur de Charles s'était réfugiée avec ses enfants.

Les meurs et les jois de ce tempe-la rétaient pas génantes, du moiss pon le sprinees. Charles avait épousé cette fille du roi des Lombards dans le temps qu'il avait déjà, dit-ou, une autre femme. Il n'élait pas rarre d'eu avoir pluiseurs à la fois-Crépoire de Tours rapporte que les rois Goutran, Caribert, Sighert, Chilpérie, avaient plus d'une épouse. Charles républe la fille de Didier saus autren fromalié.

Le roi lombard, qui voit cette uuion fatale du roi et du pape contre lui, prend un parti courageux. Il veut surprendre Rome, et s'assurer de la personne du pape; mais l'évêque habile fait tourner la guerre en négociation. Charles envoie des ambassadeurs pour gagner du temps. Il redemande au roi de Lombardie sa belle-sœur et ses deux nevenx. Non seulement Didier refuse co sacrifice, mais il vent faire sacrer rois ces deux enfants, et leur faire rendre leur héritage. Charlemagne vieut de Thionville à Genève : tient dans Genève un de ces parlements qui, en tout pays, souscrivirent toujours any volontés d'un couquérant habile. Il passe le mont Cenis, il entre dans la Lombardie. Didier, après quelques défaites, s'enferme dans Pavie, sa capitale; Charlemague l'y assiège au milicu de l'hiver. La ville, réduite à l'extrémité, se rend après un siège de six mois (774), Ainsi finit ce royanme des Lombards, qui avaient détruit en Italie la pnissance romaina, et qui avaient substitué leurs lois à celles des empereurs. Didier, le dernier de ces rois, fut conduit en France dans le monastère de Corbie, où il vécut et mour ut captif et moine, taudis que sou fils allait inntilement demander des secours dans Constantinople à ce fantôme d'empire romain, détruit en Occident par ses ancêtres. Il faut remarquer que Didier ne fat pas le senl souverain que Charlemagne enferma; il traita ainsi un duc de Bavière et ses enfants.

La belle-sœur de Charles et ses deux cofants inrent remis eutre les mains du vainqueur. Les chroniques ne nous apprennent point s'ils fureut aussi confinés dans un monastère, ou mis à mort. Le silence de l'histoire sur cet événement est una accusation courte Charlemagne.

Il n'ossit pas encore se faire souverain de Rome; il ne prit que le titre de roi d'Italie, tel que le portaient les Lombards. Il se fit conronner comme ent dans l'avie, d'none outronne de fer qu'on garde encore daus la petite ville de Monza. La justice s'administralt toujours à Rome an mon de l'emperen grec. Les pages recevaient de lus la confirmation de leur élection : c'était l'usage que le sénal écrivit à l'empereur, ou à l'exarque de Rat venne quand il 7 en avait un : « Nous vons sup-« plions d'ordonner la consécration de notre père « et pasteur . » On en domait part an métropolitain de Ravenne. L'elu était obligé de prosoneer eux professious de foi. Il 7 a join de la la tiare : mais sat-il quelque grandeur qui n'ait eu de faibles commencements?

Charlemague prit, ainsi que Pequi , le titre de patrice, que Théodoric et Attila varient aussi daigué prendre. Ainsice nom d'empereur, qui, dans son origine ne désignait qu'un général d'armée, sajnifaité encre le maitre de l'Orient et de l'Orcident. Tout vain qu'il était, on le respectait, on craignait de l'amurper; on a l'affectait que celui de patrice <sup>1</sup>, qui autrefois voulait dire sénateur romain.

Les papes, déjà très puissants dans l'Égliss, très grands seigneurs à Rome, et possessurt de plusieurs sterres, n'avaient dans Rome même qu'une autorité précaire et chancelante. Le préfet, le peuple, le sénat, dont l'ombre subsistait, s'émevaient souvent contre eux. Les inimités des familles qui prétendaient au pontificat remplissaient Rome de confusion.

Les deux nevenx d'Adrien conspirèrent contre Léon III son successeur, élu père et pasteur, selon l'usage, par le peuple et le clergé romain. Ils l'accusent de beaucoup de crimes ; ils animent les Romains contre lui : on tralue en prison , on accable de coups à Romo celui qui était si respecté partout ailleurs. Il s'évade, il vient se jeter aux genonx du patrice Charlemagne à Paderborn. Ce prince, qui agissait déjà en maître absolu, le renvoya avec une escorte et des commissaires pour le juger. Ils avaient ordre de le tronver innocent. Enfin, Charlemagne, maltre de l'Italie, comme de l'Allemagne et de la France, juge du pape, arbitre de l'Europe, vient à Rome à la fin de l'année 799. L'année commençait alors à Noël chez les Romains. Léon m le proclame empereur d'Occident pendant la messe, le jour de Noël, en 800. Le peuple joint ses acclamations à cette cérémonie. Charles feint d'être étonné, et notre abbé Velli copiste de nos légendaires , dit que « rien ne fut e égal à sa surprise. » Mais la vérité est que tout était concerté entre lui et le pape, et qu'il avait apporté des présents immenses qui îni assuraient le suffrage de l'évêque et des premiers de Rome, On voit par des chartes accordées aux Romains en qualité de patrice, qu'il avait déjà brigué hantement l'empire : on v lit ces propres mots : « Nous e espérons que notre munificence pourra nous

· Voltaire conford ici le patrice avec le patricien, Ren a Voyeg l'annaliste Rerum Italicarum tome II.

e élever à la dignité impériale \*. »

Voilà donc le fils d'un domestique, d'un de ces capitaines francs que Constantin avait condamnés aux bêtes, élevé à la dignité de Constantin. D'nu côté un Franc, de l'autre une famille thrace, partagent l'empire romain. Tel est le jeu de la fortune,

On a écrit, et on écrit encore que Charles, a vant même d'être empereur, avait confirmé la donation de l'ezarchat de Ravenne; qu'il y avait sjouté la Corse, la Sardalgue, la Ligurie, Parme, Mantoue, les duchés de Spolette et de Benérent, la Sicile, Venise, et qu'il déposa l'acte de cette donation sur le tombeau dans lequel on prétend que reposeut les coders de saint Pierre et saint Paul,

On pourrait mettre cette douation à côté de celle de Constantiu \*. On ne voit point que jamais les papes ajent possédé aucun de ces pays jnsqu'au temps d'Innocent III. S'ils avaient eu l'exarchat, ils anraient été souverains de Ravenne et de Rome : mais dans le testament de Charlemagne, qu'Eginhard nous a conservé, ce monarque nomme, à la tête des villes métropolitaines qui lui appartiennent. Rome et Rayenne, auxquelles il fait des présents. Il ne put donner ni la Sicile, ni la Corse, ni la Sardaigne, qu'il ne possédait pas ; ni le duché de Bénévent, dont il avait à peine la souveraineté; encore moins Venise, oni ne le reconnaissait pas pour empereur. Le duc de Venise reconnaissait alors, pour la forme, l'empereur d'Orient, et en recevait le titre d'hupatos. Les lettres du pape Adrien parlent des patrimoines de Spolette et de Bénévent; mais ces patrimoines ne se peuvent entendre que des domaines que les papes possédaient dans ces deux duchés. Grégoire vu luimême avoue dans ses lettres que Charlemagne donnait douze cents livres de pension au saint siége. Il n'est guère vraisemblable qu'il eût donné un tel secours à celui qui aurait possédé tant de belles provinces. Le saint siège n'ent Bénévent que long-temps après, par la concession très équivoque qu'on croit que l'empereur Henri-le-Noir lui en fit vers l'an 4047. Cette concession se réduisit à la ville, et ne s'étendit point jusqu'au duché. Il nefut point question de confirmer le don de Charlemagne.

Go qu'on peni recueillir de plus probable au millie de tant de donte, «cet que, du temps de Charlemagne, les papes obliment en propriété une partie de la Marcéd-Anchen, outre les illes, les etilles, les montes partie de la Marcéd-Anchen, outre sa price, localement en fonder. Les sput Poul sur que je pourrais me fonder. Les sput Poul s'empire d'Occident us renouvel dans le mainile des Othons, an dichien siètée, Othon im ausigns porticulièrement au saint siége la Marche d'Anchen, en conformant toutre les concessions.

a Voyez les Eclairessements. (Mélanges , annee 1765.)

faites à cette église \* : il paralt donc que Charlemagne avait donné cette Marche, et que les troubles survenus depuis en Italie avaient empêché les papes d'en jouir. Neus verrons qu'ils perdirent ensuite le domaine ntile de ce petit pays sons l'empire de la maison de Souabe. Nous les verrous tantôt grands terriens, tantôt déponillés presque de tout, comme plusieurs autres souveraius. Qu'il nous suffise de savoir qu'ils possèdent aujeurd'hui la sonveraineté reconnue d'un pays de cent quatrevingts grands milles d'Italie en longueur, des portes de Mantone aux confins de l'Abruzze, le leug de la mer Adriatique, et qu'ils en ent plus de cent milles en largeur de Civita - Vecchia jusqu'au rivage d'Ancône, d'nne mer à l'autre. Il a failu négocier toujours, et souvent combattre, pour s'assarer cette domination.

Tandis que Charlemapos devenals empereur d'Occident, réginair en Orient etelle impératrice l'riène, fameuse par son courage et par ses crimes, quivant faitunceir son fila minipe, aprèsiul aveir arraché les year. Elle côt toulu penfre Charlemagne; mais, rop faible porte la liste la guerre, elle vonlut, dit-on, l'épouser, et réunir les deux majères. Ce mariage es une leicé chainréque. Line révoltinc chanse livine d'un trione qui lui part aut coûté (802). Canter a r'ent donc que l'empire d'Occident. Il ne possiés propuer tien dans le libration de la contra de l'accident. Il ne possiés propuer tien dans le libration de la contra de l'accident. Il ne possiés propuer tien dans le libration de la contra de l'accident. Il ne prostié propuer tien dans le libration de la contra de l'accident. Il ne prostié propuer tien dans le libration de la contra de la contra de l'accident de l'Airique. Tout le reste était sous sa déministration une les dées de l'Airique. Tout le reste était sous sa déministration de la contra de l'accident de l'airique. Tout le reste était sous sa deministration de la contra de l'accident de l'airique. Tout le reste était sous sa deministration de l'airique.

S'il edit hii de Rome sa capitale, si ses successeura y enssent fixé leur principal séjour, et surtout si l'usage de partager ses états à ses enfants n'eût point prévaita chet les barbares, il est vraisemblable qu'on eût vu renaître l'empire ronnia. Tout concouratt depuis à démembrer ce vaste corps, que la valeur et la fortune de Charlemagne avaient formé; passi sen n'y contribus plus que ses de-

cendants.

Il n'axia point de capitale : seulement Aix-la-Chapelle était le séjorr qui lui plaisait le plus. Ce fun la qu'il denna des audiences, avec le faste le plus imposant, anz ambassadeurs des califes et à ceux de Constantinople. D'ailleurs il était toijeurs en guerre on en vyage, ainsi vécut Charles-Quisi long-temps après lui. Il partagea ses états, et même de son vivant, comme tous les rois de ce temps-la

Mais enfin, quand de ses fils qu'il avait désignés pour régner li ne resta plus que ce Lonis si contu sous le nom de Débonnaire, auquel il avait déjà donné le reyaume d'Aquitaine, il l'associa à l'empire dans Aix-la-Chapelle, et lui commanda de

a On pretend que cet acte d'Othon est faux, ce qui reduirait cette opinion à une simple tradition. prendre lui-même sur l'autel la couronne impériale, pour faire voir an monde que cette couronne n'était due qu'à la valeur du père et an mérite dn fils, et comme s'il eût pressenti qu'un jour les ministres de l'autel veudraient disposer de ce diadème.

ouisience. Il svair raison de déclarer son fils empereur de In avair raison de déclarer son fils empereur de son vivant; car cette dipatid, acquite par la fortion de Charlemagne, réatip joint source an fils par le droit d'héritage. Mais en laisonal l'empire à locale, et en donant l'illus le Breau-fi, fils de son de l'investigation l'investigation de la consideration de la contre les autres positions l'évolution de par aurres nécessiquement ses successures les una countre les autres l'Étali-il la présumer que le neveu, par de l'investigation de l'investigation de l'empereur voudrait blen n'être pas le maître en table?

Charlemagne mourut en \$14, avec la réputation d'un empereur aussi heureux qu'Anguste, aussi guerrier qu'Adrien, mais non tel que les Trajan et les Antonins, auxquels nul souverain n'a été comparable.

Il y avait alors en Orient un prince qui l'égalait en gloire comme en puissance; c'était le célèbre calife Aaron-al-Raschild, qui le snrpassa beaucoup en justice, en science, en bumanité.

J'ose presque ajonter à ces deux hommes illustres le pape Adrien, qui, dans un rang moins élevé, dans une fortune presque privée, est avec des vertas meins hérolques, montra une prudence à laquelle ses successeurs ont dû leur agrandissement.

La curiodić des hemmes, qui périètre dans la vie privée des princes, a voulu savoir jauqu' an détie privée des princes, a voulu savoir jauqu' an détail de la vie de Charlemagne, e, djusqu' au secret de ser platier. On a crit qu'il avait joussé l'amour des femmes jusqu'à jeuir de ses propres filles. On a dit catant d'Aquenție; mais qu'importe au genre lummain te détail de ces faiblesses qui n'ent infuée ni resu ne saffure publiques l'L'gliser au finite de l'action de Chomme qui répussifie tant de saug, qui chiadat et chomme qui répussifie tant de saug, qui chiadat et chomme qui répussifie souvrouse d'ijeussifie ses serves et qu'internation souvrouse d'ijeussifie ses serves et qu'internation au souvrouse d'ijeussifie ses serves et qu'internation propresse de l'action de l'action de l'action au souvrouse d'ijeussifie ses serves et qu'internation propresses de l'action de l'action au souvrouse d'ijeussifie ses serves de l'action de l'a

Fennisse, son rèpue par un endroit plus digne de l'attention d'un cityen. Les pay qui composent aspirur'h si la France et l'Altemagne jusqu'à Bhia ferreit trasquille pechant près de cinquante ans, et l'Italia pendant trètae, depais on aviramenta l'Ampière. Point de révolution, point de calamité pendant cer demi-riècle, qui point de la partie de la

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XVII.

Morurs, gouvernement, et usages, vers le temps de Charle-

Je m'arrête à cette célèbre époque ponr considérer les usages, les lois, la religion, les mœurs qui régnaient alors. Les Francs avaient toujours été des barbares, et le furent encore après Charlemagne. Remarquons attentivement que Charlemagne paraissait ne se point regarder comme un Franc. La race de Clovis et de ses compagnons francs fnt toujours distincte des Gaulois. L'Allemand Pepin et Karl son fils furent distincts des Francs. Vous en tronverez la preuve dans le capitulaire de Karl ou Charlemagne, concernant ses métairies, art. 4 : « Si les Francs commettent « quelque délit dans nos possessions, qu'ils soient a jugés suivant leur loi. » Il semble par cet ordre que les Francs alors n'étaient pas regardés comme la nation de Charlemagne. A Rome. la race cariovingienne passa toujours pour allemande. Le pape Adrien 1v. dans sa lettre aux archevêques de Mayence, de Cologne, et de Trèves, s'exprime en ces termes remarquables : « L'empire fut transmis · des Grees aux Allemands; leur roi ne fut empe-« reur qu'après avoir été couronné par le pape.. « tout ce que l'empereur possède, il le tient de a nous. Et comme Zacharie donna l'empire grec-

e aux Allemands, nous pouvons donuer celui des « Allemands anx Grees. »

Cependant en France le nom de Franc prévalut toujours. La race de Charlemagne fut souvent appelée Franca dans Rome même et à Constantinople. La cour grecque désignait, même du temps des Othons, les empereurs d'Occident par le nom d'usurpateurs francs, barbares francs : elle affectalt pour ces Francs un mépris qu'elle u'avait pas.

Le règne seul de Chariemagne ent une lueur de politesse qui fut probablement le fruit du voyage

de Rome, ou plutôt de son génle.

Ses prédécesseurs ne furent illustres que par des déprédations : Ils détruisirent des villes, et n'en fondèrent aucune. Les Gaulois avaient été heureux d'être valueus par les Romains, Marseille, Arles, Autuu, Lyon, Trèves, étaient des villes florissantes qui jouissaient paisiblement de leurs lois municipales, subordonnées aux sages lois romaines: un grand commerce les animait. On voit, par une lettre d'un procousul à Théodose, qu'il y avait dans Autuu et dans sa banlieue vingt-cinq mille chefs de famille. Mais, des que les Bourgulguons, les Goths, les Francs, arrivent dans la Gaule, on ne voit plus de grandes villes péuplées. Les cirques, les amphithéûtres construits par les Romains jusqu'au bord du Rhin, sont démolis ou négligés. Si la criminelle et malheureuse reine Brunehaut conserve quelques lieues de ces grands che-

mins qu'on n'imita jamais, on en est encore étonné. Qui empêchait ces nouveaux venus de hâtir des édifices réguliers sur des modèles romains? Ils avaient la pierre, le marbre et de plus beau boix que nous. Les laines fines couvraient les troupeaux anglais et espagnols comme aujourd'hui : cependant les beaux draps ne se fabriquaient qu'en Italie. Pourquol le reste de l'Europe ne fesait-il venir aucune des denrées de l'Asie? Ponranoi toutes les commodités qu' adoucissent l'amertume de la vie étaient-elles inconnues, sinon parce que les sauvages qui passerent le Rhin rendirent les autres peuples sauvages? Qu'on en juge par ces lois saliques, ripuaires, honrguignonnes, que Charlemagne lui-même confirma, ue ponvant les abroger. La panyreté et la rapacité avaient évalué à prix d'argent la vie des hommes, la mutilation des membres, le viol, l'iuceste, l'empoisonnement, Quiconque avait quatre cents sous, c'est-à-dire quatre cents écus du temps, à donner, ponvait tuer impunément un évêque. Il en coûtait deux cents sous pour la vie d'un prêtre, autant pour le viol, autant ponr avoir empoisonné avec des herbes. Une sorcière qui avait mangé de la chair humaine en était quitte pour deux cents sous ; et cela prouve qu'alors les sorcières ue se tronvaient pas seulement dans la lie du peuple, comme dans nos derniers siècles, mais que ces borreurs extravagantes étaient pratiquées chez les riches. Les combats et les épreuves décidaient, comme nous le verrons, de la possession d'un héritage, de la validité d'nn testament. La jurisprudence était celle de la férocité et de la superstition.

Qu'on juge des mœnrs des peuples par celles des princes. Nons ne voyons aucune action maguanime. La religion chrétienne, qui devait bumaniser les hommes, n'empêche point le roi Clovis de faire assassiner les petits régas, ses voisins et ses parents. Les deux enfants de Clodomir sont massacrés dans Paris, eu 533, par uu Childebert et un Clotaire, ses oncles, qu'on appelle rois de France: et Clodoald, le frère de ces innocents égorgés, est invoqué sous le nom de saint Cloud. parce qu'on l'a fait moine. Un jeune barbare, nommé Chram, fait la guerre à Clotaire sou père, réga d'une partie de la Gaule. Le père fait brûler son fils avec tous ses amis prisounlers en 559

Sous un Chilpéric, roi de Soissons, en 562, les sujets esclaves désertent ce prétendu royaume, lassés de la tyrannie de leur maltre, qui prenait leur pain et leur viu, ne ponvant prendre l'argent qu'ils n'avaient pas. Un Sigebert, un autre Chilpéric, sont assassinés. Brunehaut, d'arienne devenue catholique, est accusée de mille meurtres; et un Clatifice II, non moins barbare qu'ille, la hit traitere, d'ico, hi a quese du un cheval dans son camp, et la fait montri par ce nouveau peur ce des supplice, en cle fol. Si cetta vexture reist pas vrais; il text du moins prouvé qu'elle a cié crac comme une cobes cerdinaire, et ette opinion même atteste la larbarie de lempa. Il ne reste de mountaine de ces hear afferac que des fondispas de mousaitere, et un confait souveair de misse comment de ces hear afferac que des fondispas de mousaitere, et un confait souveair de misse confait par la confait de la confait de la commenta de la confait de la conf

Il ne faut pas croire que les empereurs reconnussent pour rois ces chefs sauvages qui dominaient en Bonrgogne, à Soissons, à Paris, à Metz, à Orléans ; jamais ils ne leur donnèrent le titra de basileus. Ils ne le donnèrent pas même à Dagobert II, qui réunissait sons son ponvoir toute la France occidentale jusque auprès du Véser. Les historiens parlent beaucoup de la magnificence de on Dagobert, et ils eitent en preuve l'orfevre saint Éloi , qui arriva, dit-on, à la conr avec nno ceinture garnie de pierreries , c'est-à-dire qu'il vendait des pierreries, et qu'il les portait à sa ceinture. On parle des édifices magnifiques qu'il fit construire : où sont-ils? la vielle église de Saint-Paul n'est qu'nn petit monument gothique. Ce un on connaît de Dagobert, c'est qu'il avait à la fois trois épouses, qu'il assemblait des conciles, et qu'il tyrannisait son pays.

Sous lui, un marchand de Sens, nommé Samon, va trafiquer en Germanie. Il passe jusque chez les Slaves, barbares qui dominaient vers la Pologne et la Bohèna: Ces autres sauvages sout si 
étonnés de voir un homme qui a fait tant de chemin pour leur apporter les choses dont ils manquent, qui lis le font roi. Ce Samon fit, di-lon, 
la guerre à Dagobert; et si le roi des Francs eut 
trois femmes, le nouvean roi slavon e ent étujuez.

Cest ous en Basgloert que commence l'autorité des maires du palais. Après lui viennent les rois lisinéants, la conduzion, le despoistant de cemmires, Cert du temps de cem maires, au commencement du huitièmes niche, que les Arabes, vianqueurs de l'Esparan, pélétrent juqua l'Arobuse, prannent la Guieme, ravagent lous juqué la Liste; et, sont près d'emberre la Gualie seutières sur cette de l'arobuse presentation de l'arobuse prannent la Guieme, ravagent lous juqué la Liste; to sont près d'emberre la Gualie seutières sur Lagar en quel ésta deraient être alors les peuples, l'Étiles e, de les different le comment les peuples, l'Étiles e, de les different le comment le peuples.

Les évêques n'eurent aucune part an gouvernement jusqu'à Pepin ou Pipin, père da Charles Martel, et grand-père de l'autre Pepin qui se fit roi. Les évêques n'assistaient point aux assemblées de la nation franque. Ils étajent tous ou Ganlois

ou Italiena, pouples regardés contune serés. Lus vail févéripe fomis, qui abpsite SUNS, avail évérit, le noir cois combre cette finneuse better ob l'ou troujue comot s' « Garder-vous bles arteute de presider « la présidence sur les évêques ; prenet leuirs conseils : l'and que rous serez on infelligence avec « exz., votre administration sera faelle. » N'I Color de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire sons peut miser. Le compare qu'à évent d'Alper des des l'étaits de l'était s'etait de l'était : le gouvernement par fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : le gouvernement ne fait que militaire de l'était : l'estait : l'était : l'étai

Mais quand les majordomes on maires de cette milieu usurpèrent insensiblement le pouvoir, ils voulnrent cimenter leur autorité par le crédit des prélats et des abbés, en les appelant aux assemblées du champ de mai.

Ce fut, selon les annales de Metz, en 692, que le maire Pepin, premier du nom, procura ret prérogative an clergé : époque bien négligée par la plapart des historiens, mais époque très considécable, et premier fondement du pouvoir truporel des érêques et des abbés, en France et en Altemazos.

------

## CHAPITRE XVIII.

Suite des usages du temps de Charlemagne, et avant lui. S'il était despotisque, et le royaume béréditaire.

On demande si Charlemagne, ses prédécesseurs, et ses successeurs, étaient despuignes, et al leur royanme était héréditaire par le droit de ces temps-la. Il est certain que par le fait Charlemagne était déspoitique, et que par conséquent son royanme fut héréditaire, puisqu'il déclare son fils empereur en plein parlement. Le droit et un peu plus incertain que le fait; voici sur quoi tous les droits étaient alers foates.

Les habitants du Nord et de la Germanie étaient originairement des penples chasseurs; et les Gaulois , soumis par les Romains, étaient agriculteura ou bourgeois. Des peuples chasseurs, toujours armes, doivent nécessairement subingner des labonreurs et des pastenrs, occupés toute l'année de leurs travaux continuels et pénibles, et encore plus aisement des bourgeois paisibles dans leurs fovers. Ainsi les Tartares ont asservi l'Asie; ainsi les Goths sont-venus à Rome. Toutes les hordes de Tartares et de Gots, de Huns, de Vandales et de Francs, avaient des chefs. Ces chefs d'émigrants étaient élns à la pluralité des voix, et cela ne pouvaitêtre autrement; car, quel droit ponrrait avoir nn volcur de commander à ses camarades? Un brigand habile et hardi, surtout heureux, dut a la longue acqueiri beaucon p'arupire sur des trigunda sutor-chomo, mein hatdes, mein hardis, et moia herreux que lui. Ils varient lora également par ta butin ; et c'al la loi la plus invisible de tous les premiers pruples conpérants. Si ou avait besoin de preuve pour faire consulter cette première loi des barberse, on la treuversati aisiement dans l'exemple de ce poerrier france qui ne veniut dans l'exemple de ce poerrier france qui ne veniut un vanc de l'église de Reims, et qui l'endû le vancè compa de lacle, sans que le befroid l'en empécher.

Cloris devisit desposique à mesure qu'il devisit pissant ; é ost la marche de la natrera bumaine. Il en tet ainsi de Charlensagne; il était fils d'un unsepateur. Le Bis du rois légitime était sait et condamné à dire ses la révlaire dans un couvent de montagements devant une nation de generice assemblée en parlement. « Nous vous avertisons, d'il-til dans un des est Capitulaire, qu'en considération de nettre humilité; et de nutre condont par amon à va conseil, que nous vous rendont par entre amon à va conseil, que nous vous rendont par entre que Diet nous à accordé, commo ves au-nètre s'un tell à l'égard de nos anolètes, «

Ses ancêtres se réduisaient à son père, qui avait euvahi le royaume; lui-même avait usurpé le partage de son frère, et avait dépouillé ses neveux. Il flattait les seigneurs en parlement; mais, le parlement dissous, malheur à quicouque cût bravé ses voloutés.

Quant à la succession, il est naturel qu'un chef de conquérants les ait engagés à élire son fils pour son successeur. Cette coutume d'élire, devenue avec le temps plus légale et plus consacrée, se maintient encore de nos jours dans l'empire d'Allemagne. L'élection était si bieu regardée comme un droit du peuple conquérant, que lorsque Pepin usurpa le royaume des Francs sur le roi dent il était le domestique, le pape Étienne, avec lequel cet usurpatenr était d'accord, prononça une excommunication coutre ceux qui éliraient pour rol uu autre qu'un descendant de la race de Pepiu. Cette excommunication étalt à la vérité un grand exemple de superstitlen, comme l'entreprise de Pepin était un exemple d'andace; mais cette superstition même est une preuve du droit d'ellre ; elle fait voir encore que la nation conquérante élisait, parmi les descendants d'un chef, celui qui lui plaisait davantage. Le pape ne dit pas : Veus élirez les premiers nés de la maison de Penin : mais : « Veus ue choisirez point ailleurs que dans e sa maison. e

Charlemague dit dans un eapitulaire .: « Si de

a l'un des trois princes mes enlants il naît un ills et de que la natien le veuille pour succéder à son père, nous voisons que ses ondes; conseilent.» Il est évédent, par co titre, et par plusieurs autres, que la nation de Francis cet, du maiste en apparent de la conseilent d'électrices de la commande de l'entre de l'entre de l'entre de la commande de l'entre de l'ent

### CHAPITRE XIX.

Suite des usages du temps de Charlemagne. Commerce, finances, sciences.

Charles Martel, usurpateur et soutien du ponvoir suprême dans une grande monarchie, vainqueur des conquérants arabes, qu'il repoussa jusqu'en Gascogne, n'est cependant appelé que sous-roitelet, subregulus, par le pape Grégoire u. qui implore sa protection contre les rois lombards. Il se dispose à aller secourir l'Église romaine ; mais il pille en attendaut l'Église des Francs, il deune les hiens des couveuts à ses capitaines, il tient sou roi Thierri en captivité. Pepip . fils de Charles Martel, lassé d'être subregulus, se fait roi, et reprend l'usage des parlements francs. Il a toujours des troupes aguerries sous le drapeau : et c'est à cet établissement que Charlemagne doit toutes ses conquêtes. Ces troupes se levaient par des ducs, gouverneurs des provinces, comme elles se lèvent aujourd'hui ehez les Turcs par les béglierbeys. Ces ducs avalent été institués en Italie par Dioclétien. Les comtes, dont l'origine me paraît du temps de Théodese, commandaient sous les ducs, et assemblaient les troupes, chacun dans son canton. Les métairies, les bourgs, les villages fournissaient un nombre de soldats preportienné à leurs forces. Douze métairies donnaient un cavalier armé d'un casque et d'une euirasse ; les autres soldats n'en portaient point : mais tous avaient le bouclier carré long, la hache d'armes, le javelot, et l'épée, Ceux qui se servaient de flèehes étaient obligés d'en avoir au moins deuse dans lenr carquois. La province qui fournissait la milice loi distribuait du blé et les previsiens uécessaires pour six mois : le rol en fournissait pour le reste de la campagne. On fesait la revue au premier de mars, ou au premier de mai. C'est d'ordinaire dans ces temps qu'ou tenait les parlements.

Dans les siéges on employait le bélier, la baliste, la tortue, et la plinpart des machines des Romains. Les seigneurs, uommés barons, leudes, richeomes, composaieut, avec lenrs suivants, le pen de caracterie qu'on vogràt alors dans les armées. Les musulmans d'Afrique et d'Espagne avaient plus de cavaliers.

Charles avait des forces navales, c'est-à-dire de grands baleaux aux embonchures de toutes les grandes rivières de son empire. Avant lui on ne les counsissait pas chez les barbares : après lui on les ignora long-temps. Par ce moyen, et par sa pollee guerrière, il arrêta les inondations des peuples du Nord : il les contitt dans leurs climats glacés; mais , sous ses faibles descendants , ils se récondirent dans l'Europe.

repandirent dans l'Europe.

Les affaires générales se réglaient dans des assemblées qui représentaient la ustion. Sous lni, ses parlements n'avaient d'antre volonté que celle d'un maître qui savait commander et persnader.

Il fit fleurir le commerce, parce qu'il était le

maître des mers; ainsi les marchands des côtes de Toscane et ceux de Marseille allaient trafiquer à Constantinople chez les chrétiens, et an port d'Alexandrie chez les musulmans, qui les recevaient, et dont ils tiraient les richesses de l'Asie,

Venise et Gônes, si paissantes depuis par le nógene, n'attireniu pas encore à delle sa richesses des uatious; mais Venise commençait à s'enrichir, et à s'agrandir. Rome, Ravenne, Milan, Lyon, Atles, Tours; avaient beaucon de manufactures d'étoffie de haine. On damasquimait le fer, à l'exemple de l'Asie: on shiriquait le errer; mais les étoffes de soie u'étaient tissues dans aucune ville de l'empire d'occident.

Les Vésitieses commençaient à les tirre de Contestinilopie; mais en oftet que privé dequatre cents sur agrer Charlemagne que les princes normande linge étalt pes commun. Saint Dorallere, dans tans lettre à un résigne d'Allemagne, lui mande qu'il uiu envoire du frey long pois pour se luver les piécs. Probablement ce mangne de linge était la surse de toutes cen mahelle de la pour, connes sons le uom de Pipre, « giodrelare abors; cur les sons le uom de Pipre, « giodrelare abors; cur les nombreux.

La monnaic avait à peu près la même valeur que celle de l'empire romain depnis Constautin. Le son d'or était le solidum romain. Ce son d'or était valait à quarante deniers d'argent fin. Ces deniers, tantôt plus forts, tantôt plus faibles, pesaient, l'un portant l'autre, trente grains.

Le sou d'or vaudrait anjourd'hui, en 1778, environ 14 livres 6 sous 5 den., le denier d'argent à peu près 7 sous 1 den. 7, monnaie de compte. Il faut toujonrs, en lisant les histoires, se ressouvenir qu'ontre ces monnaies réelles d'or et d'argent, on se servait dans le calcul d'une autre dénomination. On s'exprimait souvent en monnaie de compte, monnaie fictive, qui n'était, comme aujourd'hui, qu'une manière de compter.

Les Asiatiques et les Grees comptaient parmines et par talents, les Romains par grands sesterces, sans qu'il 1 ett ancune monnaie qui valût un grand sesterce ou un talent.

La livre numéraire, du temps de Charlemagne, était réputée le poids d'une livre d'argeut de douze onces. Cette livre se divisait numériquement en vingt parties. Il y avait, à la vérité, des sous d'argent semblables à nos écus, dont chacun pesait la 20°, 22° ou 24° partie d'une livre de douze onces; et ce sou se divisait comme le nôtre en douze deniers. Mais Charlemagne ayant ordonné que le sou d'argent serait précisément la 20° partie de douze onces, on s'accoutuma à regarder dans les comptes anméraires viugt sous comme une livre. Pendant deux siècles les monnaies restèrent sur le pied où Charlemagne les avait mises; mais, petit à petit, les rois, dans leurs besoins, tantôt chargerent les sous d'alliage, tantôt en diminnèrent le poids, de sorte que, par un changement qui est pent-être la honte des gouveruements de l'Europe, ce sou, qui était antrefois une pièce d'argent du poids d'environ cinq gros, u'est plus qu'une légère pièce de cuivre avec un 11° d'argent tout au plus; et la livre, qui était le signe représentatif de douze onces d'argent, n'est plus en France que le signe représentatif de vingt de nos sous de cuivre. Le denier, qui était la denx cent quarantième partie d'une livre d'argent de douze onces, n'est plus que le tiers de cettevile monnaie qu'on appelle uu liard. Supposé donc qu'une ville de France dût à une autre, au temps de Charlemagne, cent vingt sons ou solides de rente, soixante-douze onces d'argent, elle s'acquitterait aujour d'hui de sa dette en payant

ce que nous appelons un deu de six francé. La livre de compte des Anglais , celle des Hollandais, ont moins varié. Une livre sterling d'Augleterre vaut environ vingt-deux francs de France, et une livre de compte hollandais vant environ douze francs de France : ainsi les Hollandais se sont écartés moins que les Français de la loi primitive, et les Anglais encore moins.

Toutes les fois douc que l'histoire nous parle de monnaies sous le nom de livres, uous rivanse qu'à examiner ce que valait la livre au temps et dans le pays dont on parle, et la comparer à la valeux de la nôtre. Nous devous avoir la même attention en lisant l'histoire grecque et romaine. C'est, par exemple, un très grand embarras pour le lecteur, d'être oblicé de réformer totious les comptes mis

se trouvent dans l'Histoire ancienne d'un célèbre professeur de l'université de Paris 1, dans l'Histoire ecclésiastique de Fleuri, et dans tant d'autres auteurs utiles. Quand ils veulent exprimer en monnaies de France les talents, les mines, les sesterces, ils se servent toujours de l'évaluation que quelques savants ont faite avant la mort du grand Colbert. Mais le marc de hnit onces, qui valait vingt-six francs etdix sous dans les premiers temps du ministère de Colbert, vaut depuis long-temps quarante-neuf livres seize sous, ce qui fait nne différence de près de la moitié. Cette différence, qui a été quelquesois beaucoup plus grande, pourra augmenter ou être réduite. Il faut songer à ces variations; sans quoi on anrait une idée très fausse des forces des anciens états, de leur commerce, de la paie de leurs soldats, et de toute leur économie.

Il parali qu'il y avait alore hait fais moins d'apece circulaises en lalie, et vez les bords du Bhin, qu'il ne s'en trouve aujourd hait, On n'en peng givei juger que par le prix des deurces nicessaires à la vie; et je trouve la valeur de ces diecessaires à la vie; et je trouve la valeur de ces dieries, du temps de Chartemagne, hait fois moins chère qu'ille ne l'est de nos jours. Vingt-quaries l'irres de pain blaue valaiest un denire d'argent, par les Capitalaires, Ce desire éstit la quarantième partie d'un son d'or, qui valaie etunie quistorar l'irres six sous de notre monnais d'aujourd'hui. Aliai la livre de pain èser revenit ha in lard et quelque chose; ce qui est en effet la buittème partie de notre prix orialisme revenit ha liard et quelque

Dans les pays septentrionaux l'argent était beancoup plus rare : le prix d'un bœuf y fut fixé, par exemple, à un son d'or. Nous verrons dans la suite comment le commerce et les richesses se sont étendus de proche en proche.

Leuséences et les lesus-arten pouvaient avoir us des commencements bien faibles dans ces vastes pays tout sauvages encore. Eginhard, se-créaire de Charlemagne, nous appendi que ce conquérant se savait pas siguer son nous. Oppendint ou contra les cavait pas siguer son nous. Oppendint ou contra les cavait pas siguer son nous. Oppendint ou contra les helles-leutres étaient alecesaires. Hát venir de la les helles-leutres étaient alecesaires. Hát venir de la rélation de la comme des matteres de grammaire de d'arbitante de la contra de la commence de la commenc

Il y avait des chantres dans les églises de France; et ce qui est à remarquer, c'est qu'ils s'appelaient chantres gaulois. La race des conquérants francs n'avait cultivé aucun art. Ces Gaulois prétendaient, comme aujourd'hui, disputer da, chant avec les Romaista. La muispue grejorelmen, qu'on attribue à saint Grépoire, surroommé le Gomad, n'dait pa same meirite, et avait quedque dignisié dans sa simplicité. Les chantere ganlois, qui n'avaiten point l'usage des ancionums iones ajababi-tiques, avaient corrompue cehant, et préendaient l'avoir embelli. L'avoir embelli. L'audrienange, dans male se voyages en taile, les obligas de se conformer à la muisque de leurs maitres, Le pape Adrien, leur colonus des livres de chant notés; et deux muiscines italiens present d'abils pour enseigne la note alphabi-étique, l'un dans Mut, l'autre dans Sosiens. Il fallut encore envoyre desoppes de home.

sous. Il fallst encore envoyer desorgues de Bounc. Il n'y avait journt d'horlege sousante dans les villes des on empire, et il n'y encet que vers termine siche. De la vient l'autenne contunne qui se risine siche. De la vient l'autenne contunne qui seretitient de l'auten pedanta la mit. Le prisent que le calife Auron-al-Raschild fill à Charlemagne d'une borlege sonante, fur regardé comme une merveille. A l'équrd des sciences de l'espeti, de la sine philosophie, be la physique, de l'autronomie, des principes de la médir les, comment survientdes principes de la médir les, comment survientment par les de la physique, de l'autronomie, des principes de la médir les, comment survientment par les de la physique, de l'autronomie, des principes de la médir les de l'autenne que de autre l'autronomie de l'autronomie, autre l'autronomie, des principes de la médir de l'autronomie, autre des mais parailles qu'ait alors de l'autronomie, autre de l'autre de l'autronomie, autre des mais parailles qu'ait alors de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d

naltre parrail sous.

On compiati encore par nuits, et de la vient
qu'eu Angleterre on dit encore sept nuits, pour
qu'eu Angleterre on dit encore sept nuits, pour
quieu angleterre senione, et quatorse nuits pour deux
semaines. La langue romanee commençieit la se
former du métaque du laita neve le tudesque. Ce
langage est l'origine din français, de l'espaçund, et
de l'Italien. Il durri jusqu'au tempe de l'rédéries,
et on le parle encore dans quelques villages des
Grisons. et vers la Suisse.

Les vienemes, qui ont lonjoure changé en Occident depuis la rium de l'ampire romais, taisent courts, exceptá aux jours de cérémonie, où la naie distal couyers de lum amateus souvert doublé do pelleteire. On tirait, comme aujourd'hui, cos insurrare da Nord, et anțeut de la Russie. La Russie Sourrare da Nord, et anțeut de la Russie. La Anuarey des Romains s'était couservée. On presouver de la Russie de la Russie de la Russie de la dede bandes entrelacées en forme de brodequius, vient de bandes entrelacées en forme de brodequius, vient seul peuple cher qui l'habillement guerrie de Romain s'est conservé luqua'h no gloure.

# CHAPITRE XX.

De la religion du temps de Charlemagne. Si nous tournons à présent les yeux sur les

Si nous tournons à présent les yeux sur les maux que les hommes s'attirérent quand ils firent do la religion un instrument de leurs passions, sur les usages consacrés, sur les alus de ces usages, la querelle des *Leonoclastes* et des *Leonolaires* est d'abord ce qui présente le plus grand

objet.

L'impératrice Irène, tutrice de son malheureux fils Constautin Porphyrogenète, pour se frayer le chemin à l'empiro, flatte lo peuple et les moines, à qui le culte des images, proscrit par tant d'empereurs depuis Léon-l'Isaurien, plaisait encore. Elle v était elle-même attachée, parce quo son mari les avait eues en horreur. On avait persuadé à Irène que, pour gonverner son époux. Il fallait mettre sous lo chevet de son lit les images de certaines saintes. La crédulité entre même dans les esprits politiques. L'empereur son mari avait puni les auteurs de cette superstition. Irène, après la mort de son mari, donne un libro cours à son goût et à son ambition. Voilà ce qui assemble, en 786, le second concile de Nicée, septième concilo œenménique, commencé d'abord à Constantinople, Ello fait élire ponr patriarche un lalquo, secrétaire d'état, nommé Taraise. Il y avait ou autrefois quelques exemples de séculiers élevés ainsi à l'évêché sans passer par les autres grades : mais alors cette coutume ne subsistait plus.

Ge patriarche ouvril le concile. La conduite da ppea défine set très remarquable i l'in ànabématies pas exercisaire d'ést qui sofait patriarche; all contrait avec molessie, dans sel lettres à l'rène, contre le titre de patriarche naivez à l'rène, contre le titre de patriarche patriarche installi ainste pour qu'ou lui reade les patriarches de la Sicilo - Il redemande bantement co pen do less, tantie, qu'il arrealait, ainst que ses prédicesseurs, lo domains mille de la sait de l'elest terres consurant de la sicilia de la constant de Calariempse. Cepedant le concelle commércique do Nicée, aquel président les l'igats du pape et ce ministre satirairche, résabilite estide si mares.

C'est me chose avouée de tous les sages critiques, que les pères de ce concile, qui étaieut an nombre de trois cent cinquante, y rapportieren beaucoup de pièces évidemment fausses, beaucoup de miracles dont lo récit senadisierait dans nos jours, beancoup de livres apocryphes. Ces pièces fausses ne firent point de tort aux vraires, sur lesquelles on décida.

Mais quand il fallnt faire recevoir ee concile par Charlemagne, et par les Églises de France, quel fut l'embarras du papel Charles s'était déclaré hautement contre les Images. Il venait de faire cériro les livres qu'on nomme Carolins, dans lesquels ce culte et anabiematis. Ce livres sont cerits dans un latin asser pur: lis fout voir quo cherlemagna vair fensals à faire revirer les letcherlemagna vair fensals à faire revirer les letcherlemagna vair fensals faire revirer les letde dispute théologique sans invectives. Le tier de dispute théologique sans invectives. Le tier et d'auveur Jésus-Christ, commence le livre de "Fillbutrissime et cerclebutsime Cherles, etc., e contre le synode impertinent et arrogant team et n'Grèco pura déberre de langes, a Le livre clair et n'Grèco pura déberre de langes, a Le livre clair sous le nou des rois les chilque l'in von potat pritous le nou des rois les chilque l'in von potat priduigs : Il et certain que tous les peuples des

Ce prince, en 794, assembla un concile à France, aquel il prida selon l'usage des empereurs et des rois : concilo composé do trois cents érà-que ou abbet, atte d'Italie que de Trance, qui rejetérent d'un consentencei tunnime le service (arcivirum) et l'idocation des insegs. Ce mot opulvoque d'advention étail fa source do tota ces destinates de l'advention étail fa source do tota ces destinates de l'advention étail fa source do tota ces destinates de l'advention étail fa source do tota ces de l'advention étail de source do tota ces de l'advention étail de source de destinate de l'advention étail de source de l'advention étail de l'advention étail de l'advention étail de l'advention de l'a

royaumes do Charlemagno regardaient les Grees

comme des idolatres.

Tandis quo le pape Adrien envoyait en France les actes du second concilo do Nicée, il reçoit les livres Carolino opposés à ce coarlie; et on le presse an nom de Charles do déclarer béréliques l'empereur do Constantiopel et su mêro. On voit asses par cette condinito de Charles qu'il voulait se faire un nouveau d'orit do l'hérésio présende de l'empereur, pour lui enlever Romo sous coulenr de justice.

Le pape, partagé entre le concile de Nicée, qu'il adoptait, et Charlemagne qu'il ménageait, prit un tempérament politique, qui devrait servir d'oxemple dans toutes ces malheureuses disputes qui ont toujours divisé les chrétiens. Il explique les livres Carolins d'uno manière favorable au concile de Nicée, et par la réfute le roi sans lui déplaire ; il permet qu'on no rendo point de culte aux images; ce qui était très raisonnable chez les Germains à peine sortis de l'idolâtrie, et chez les Francs encore grossiers, qui n'avaient ni scupltenrs ni peintres. Il exhorte en même temps à ne point briser ces mêmes images. Ainsi il satisfait tout le mondo, et laisse an temps à confirmer ou à abolir un eulte encoro douteux. Attentif à ménager les hommes et à fairo servir la roligion à ses intérêts, il écrit à Charlemagne : « Jo ne pnis déclarer Irène et son e fils hérétiques après le concile do Nicée; mais e je les déclarerai tels, s'ils ne mo rendent les a biens de Sieile.

<sup>\*</sup> Toule cette partie des lettres du pape ne fut pas même loc dans le concile, par ménagement pour trêne et pour Taraise. Volaire a fort adouel le scandale de la conduie plus politique que religieuse d'Adrien. Yogen Fleuri, et les pisces originales de ces icenps. Arbarers qui ont été recueillirs par les er adits des derniers sieches. E.

On voit la même politique Intéressée de ce pape dans une dispute encore plus délicate, et qui seule eat suffit en d'autres temps pour allumer des aperres civiles. Ou avait vouln savoir si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou du Père seulement.

Ou avait d'abord dans l'Orient ajonté au premier concile de Nicée qu'il procédait du Père. Ensuite eu Espague, et puis en France et en Altemagne, on ajouta qu'il procédait du Père et du Fils : c'était la croyance de presque tout l'empire de Charles. Ces mots du Symbole attribué anx apôtres, qui ex Patre Filioque procedit, étaieut sacrès pour les Français ; mais ces mêmes mots n'avaient jamais été adoptés à Rome. On presse, de la part de Charlemagne, le pape de se déclarer. Cette question . décidée avec le temps par les lumières de l'Église romaine infaillible, semblait alors très obscure. On citait des passages des pères, et surtout celui de saiut Grégoire de Nice, où il est dit e qu'une personne est cause, et l'autre « vient de cause : l'une sort immédiatement de la · première , l'autre en sort par le moyen du Fils, par lequel moyen le Fils se réserve la propriété d'unique, sans exclure l'Esprit Saint de la re-

a lation du Père. »

Ces autorités ne parurent pas alors assez claires. Adrien 1" ne décida rien : il savait qu'on ponvait être chrétien sans pénètrer dans la profondeur de tous les mystères. Il répoud qu'il ue condamne point le sentiment du roi, mais ne change rien an Symbole de Rome. Il apaise la dispute en ne la jugeant pas, et en laissaut à chacun ses usages, Il traite, en un mot, les affaires spirituelles en prince : et trop de princes les ont traitées en évêques.

Dés-lors la politique profonde des papes établissait peu à peu leur puissance. On fait bientôt après un recueil de faux actes connus anjourd'bui sous le nom de fausses décrétales. C'est, dit-on, un Espagnol nommé Isidore Mercator, ou Piscator, ou Peccator, qui les digère. Ce sont les évêques allemands, dont la bonne foi fut trompée, qui les repaudent et les font valoir. On prétend avoir aujourd'hui des preuves incontestables qu'elles furent composées par uu Algeram, abbé de Seuones, évêque de Metz : elles sont en maunscrit dans la bibliothèque du Vatican. Mais qu'importe leur auteur? Dans ces fausses décrètales on suppose d'anciens canons qui ordonnent qu'on ne tiendra jamais un seul concile provincial sans la permissiou du pape, et que toutes les causes ecclésiastiques ressortirout à lui. Ou y fait parler les successeurs immédiats des apôtres, on leur suppose des écrits. Il est vrai que tont étant de ce mauvais style du huitième siècle, tout étant plein de fantes contre l'histoire et la geographie, l'artifice était grossier ; de l'Église, que le monde allait fiuir ; on se fou-

mais c'étaient des hommes grossiers qu'on trompait. On avait forgé des la naissance du christianisme, comme on l'a déjà dit, de faux évangiles, les vers sibullins , les llvres d'Hermas , les Constitutions apostoliques, et mille antres écrits que la saine critique a réprouvés. Il est triste que pour enseigner la vérité un ait si souveut employé des actes de faussaire.

Ces fausses décrétales ont abusé les hommes pendant buit siècles; et enfin, quand l'erreur a été recounne, les psages établis par elles ont subsisté dans nne partie de l'Église : l'antiquité leur a tenu lien d'authenticité.

Dès ces temps, les évêques d'Occident étaient des seigneurs temporels, et possédaient plusieurs terres en fief : mais aucuu n'était souverain Indépendant. Les rois de France nommaient souvent aux évêchés; plus hardis en cela et plus politiques que les empereurs des Grecs et que les rois de Lombardie, qui se contentaient d'interposer leur antorité dans les élections.

Les premières églises chrétiennes s'étaient gouvernées en républiques sur le modèle des synagogues. Ceux qui présidaient à ces assemblées avaient pris insensiblement le titre d'évêque, d'un mot gree dont les Grees appelaient les gouverneurs de leurs colonies, et qui signifie inspecteur. Les ancieus de ces assemblées se nommaient prêtres,

d'un autre mot grec qui signifie vicillard. Charlemagne, dans sa vieillesse, accorda aux évêques un droit dont son propre tils devint la viotime. Ils firent accroire à ce prince que, dans le code rédigé sous Théodose, une loi portait que si de deux séculiers en procès l'un prenait un évêque pour juge, l'autre était obligé de se soumettre à ce jugement sans en pouvoir appeler. Cette loi, qui jamais n'avait été exécutée, passe chez tous les critiques

pour supposée. C'est la dernière du code Théodosien ; elle est sans date , sans nom de consuls. Elle a excité nne guerre civile sourde entre les tribunaux de la justice et les ministres du sanctuaire; mais comme en ce temps-fa tout ce qui n'était pas clergé était en Occident d'une ignorance profonde, il faut s'étouner qu'on n'ait pas douné encore plus d'empire à ceux qui , seuls étant un peu instruits, semblaieut seuls mériter de juger les bommes.

Ainsi que les évêques disputaient l'autorité aux séculiers, les moines commençaient à la disputer aux évêques, qui pourtant étaient leurs maîtres par les canons. Ces moines étaient déjà trop riches pour obéir. Cette célèbre formule de Marculfe était bien souvent mise en usage : « Moi, pour le e repos de mon âme, et pour n'être pas placé après ma mort parmi les boucs, je donne à tel « monastère, etc. » On crut, dès le premier siècle dait are un passage de saint Luc, qui met ces perses dans la locació de éstra-Cristi: « Il y sura otes signes dans le solei, dans la lune, et dans se édoles; les mations seront construéreis; la mer et les fleaves feront un grand bruit; les hommes sécheroute de frayeur dans la litatels de la révolution de l'univers; les puissances des les mes sent dévandées, et alors il verront le « l'illa de l'homme renant dans une nuée avec une grande puissance et une grande majés. Lors-que vous verres arriver ces choses, saches que le royaume de plue est proche. Les vous dis eu vérité, eu vérité, que cette génération une finira-point sans que ces choses soint accomplies.

Plusieurs personnages pieux, ayant toujours pris à la lettre cette prédiction uon accomplle, eu attendaient l'accomplissement : ils pensaient que l'univers allait être détruit, et voyaient clairement le jugement dernier, où Jésus-Christ devait venir dans les unées. Ou se fondait aussi sur l'épltre de saint Paul à ceux de Thessalonique, qui dit : « Nous qui sommes vivants, nous serons emportés dans l'air au-devant de Jésus. » De la toutes ces suppositions de tant de prodiges aperças dans les airs. Chaque génération croyait être celle qui devalt voir la fin du monde, et cette opinion se fortifiant dans les siècles suivants, on donnait ses terres aux moines comme si effes eussent dû être préservées dans la conflagration générale. Beaucoup de chartes de donation commencent par ces mots: Adventante mundi vespero.

Des ablés béuélicitiss, long-temps avant Charlemagne, étaient assez puissants pour se révolter. Îm ablée de Fontenelle avait oés se mettre à la tête d'un parti contre Charles Martel, et assembler des tronpes. Le béves fit trancher la tête au religieux : exécution qui ne contribua pas peu à toute ces révélations que tant de moines eurent depais de la damantion de Charles Martel.

Avant ce temps on voit un abbé de Saint-Remi de Reims, et l'évêque de cette ville susciter une guerre civile contre Childebert, au sixème siècle : crime qui u'appartient qu'aux bommes puissants.

Les évèques el les abbés suvient beaucoup d'estes. On reproche à Viablé Aleui d'es avoir eu jusqu'à ringt mille. Ce nombre n'est pas increpale: Aleuin possédait plusients abbayes, dont les terres pouvient être habitées par vingt mille hommes. Ces calves, comus vous le nom de zerf, ue pouvaient se marier ni changer de demerer sans la permission de l'abbé. Ils daient chemeres de la reprission de l'abbé. Ils daient charrètes quand il l'redonnist; ils travallaient pour lui trois journs de la semaine, et il partagenit tous les fruits de la terre.

On ne pouvait, à la vérité, reprocher à ces

bénditains de rioler, par leurs richesses, jeur vou de pauvreté; car lis ne faut point expressément ce vou : ils ne s'empagent, quand lis sout reçuir dans rotrets, par leur doit. O leur donna nomes souvent des terres incultes qu'ils défrichèrent de leurs annais, et qu'ils frent ensuite cuttiver par des serfs. Ils formèrent des bourpades, des petites villes même autour de leurs monasières. Ils étudièreut; ils furent les seals qui conservèrent les twires en les copiant; et enfin, dans ces temps barbares où les peuples étalent à métrables, était une grande consolation de trouver dans les choltres une retraité assurée contre la tyrausie.

In Termine et en Allenagne, plus d'un évajue allait au cembal avec ses erfs. Cardrenagne, alaits au cembal avec ses erfs. Cardrenagne, dans une lettre à Frastade, une de ses femmes, propried accendu des Seythes, qui bailiant vers propried accendu des Seythes, qui bailiant vers le pars qu'un nomme à précent l'Autriche. Le pars qu'un nomme à précent l'Autriche, pur par qu'un abbé fuit guerne, des montres de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la comme

Il u'était pas permis de se dire clere sans l'être, de porter la tonsure sans appartenir à un évêque : de tels cleres s'appelaient acéphales. On les punisati comme vagabonds. Ou ignorait cet clat, aujourd'bui s'ommun, qui 'u'est ni s'eculier, ni ectésiastique. Le titre d'abbé, qui signifie père, u'appartenait qu'uns chefs des monasteres,

un'ya mide s'avient des her le blitten pastern que portainel les éviques, et qui assi de patricola les éviques, et qui assi de patricola les narques de la dignité positificale dans Roma patenn. Telle était la puissance de ces abbés sur les moines, qui'lle les condamnaient quedqueciàs na peines afficirées les plus endelles. Ils prirent le harbare usage des empereurs grees de faire l'eleviter les yeurs; et il failtut qui no concile leur, défendut cet attentat, qu'il no sommençaient à re-garder comme un drist.

## CHAPITRE XXI.

#### Suite des rites religieux du temps de Charlemagne.

La messe était différente de ce qu'elle est aujonrd'hui, et plus encore de ce qu'elle était dans les premiers temps. Elle fut d'abord une cène, un festin nocturne; ensuite, la majesté du eulle

augmentant avec le nombre des fidèles, cette assemblée de nuit se chaugen en une assemblée du matin : la messe deviut à peu près ce qu'est la grand messe aujourd hui. Il n'y eut, jusqu'au seiziene siecle, qu'une messe commune dans chaque église. Le uom de synaxe qu'elle a chez les Grecs, et qui signifie assemblée, les formules qui subsistent et qui s'adressent à cette assemb'ée. tout fait voir que les messes privées durent être long-temps inconnues. Ce sacrifice, cette assemblee, cette commune prière, avait le nom de missa chez les Latins, parce que, selon quelques una, on renvoyait, mittebantur, les penitents qui ne communiaient pas; et, selon d'autres, parce que la communion était envoyée, missa erat, à ceux qui ne pouvaient venir à l'église,

Il semble qu'ou devrait savoir la date précise des établissements de nos rites ; mais aucuen e na contra de salidissements de nos rites; mais aucuen e noi comme, con ne sait en qu'el temps commença la messe telle qu'on la dit aujourd'hui; on iguere l'origine précise du baptème par aspresion, de la coffession auriculaire, de la communion avec du pain arginé, e assa via; on se sait qui donna le premier le nom de sacrement au mariage, à la continentation, à l'oroction qu'on administre aut.

mplades

Quand le nombre des prêtres fut augmenté, on fut obligé de dire des messes particulières. Les hommes puissants eurent des aumoniers : Agobard, évêque de Lyon, s'en plaint au neuvième siècle. Denys-le-Petit, dans son Recueil des canons, et beaucoup d'autres, confirment que tous les tidèles communiaient à la messe publique. Ils apportaient, de son temps, le pain et le vin que le prêtre consacrait ; chacun recevait le pain dans ses mains. Ce pain était fermenté comme le pain ordinaire; il y avait très pen d'églises où le pain sans levain fut en usage : on donnait ce pain aux enfants comme aux adultes. La communion sous les deux espèces était un usage universel sous Charlemagne; il se conserva toujours chez les Grees, et dura chez les Latins jusqu'an douzième slècle : on voit même que dans le treizième il était encore pratiqué quelquefois. L'auteur de la relation de la victoire que remporta Charles d'Anjou sur Mainfroi, en 1264, rapporte que ses chevaliers communièrent avec le paln et le vin avant la bataille. L'usage de tremper le pain dans le vin s'était établi avant Charlemagne; celui de sucer le vin avec un chalumeau, ou un siphon de métal, ne s'introduisit qu'environ deux cents ans après, et fut bientet aboli. Tous ces rites, toutes ces pratiques changèrent selon la conjoncture des temps, et selon la prudence des pasteurs, ou selon le caprice, comme tout chauge,

L'Eglise latine était la seule qui priât dans nne

Jaque étrangire, jirconue au peuple. Les inocalions des larteres qui avient introduit dans l'Europe leurs idisone en dicient cause. Les Lainte dajuet anore les seuls qui confinsaent le haptoine par la seule aspection : la dulquene très antrorle pour des enfants né datus les climats réquertes des préparties en fants reine datus les climats réquertes du préparties et convenance décente répute de la confinsación de la confinsación

La confession auriculaire a'était introduite. dit-on, dès le sixième siècle. Les évêques exigèreut d'abord que les clercs se confessassent à cux deux fois l'année, par les cauons du concile d'Attigny, en 565; et c'est la première fois qu'elle fut commandée expressément. Les abbés soumirent leurs moines à ce jong, et les séculiers peu à peu le portérent. La confession publique ne fut jamais en usage dans l'Occident ; car, lorsque les barbares embrassèrent le christianisme, les abus et les scandales qu'elle entralnait après elle l'avaient abolie en Orient, sous le patriarche Nectaire, à la fin du quatrième siècle; mais souveut les pécheurs publics fesaient des pénitences pnbliques dans les églises d'Occident, surtout en Espagne, où l'invasion des Sarrasins redoublait la ferveur des chrétiens humiliés, Je ne vois ancune trace, jusqu'au douzième siècle, de la for-. mule de la confession, ni des confessionnaux établis dans les églises, ni de la nécessité préalable de se confesser immédiatement avant la communion.

Vous observerez que la confession narienlaire n'ésti point reçue aux buitime e neuvième sis-cles dans les pays au-dels de la Loire, dans le Langueloc, dans les Alpes. Alcuin sen plaint daus ses lettres. Les papies de ces contreis semblent avoir en toujours quelques dispositions à s'en tenir aux usages de la primitire Eglise, et a legier les dogmes et les contumes que l'Église plus étendue jugea convenable d'àdopte.

Aut bull'ême et neuvième siècles il y avait trois carêmes, et quelquelois quatre, comme dans l'Église grecque; et on se confessit d'ordinaire à ces quatre temps de l'amée. Les commandements de l'Église, qui ne sont bien connus qu'après le troisième \* concile de Latran , en 1213, impoèrent la nécessité de faire une fois l'année ce qui semblait auparavant plus arbitraire.

Au temps de Charlemagne, il y avait des confesseurs dans les armées. Charles en avait un pour lui en titre d'office; il s'appelait Yaldon, et était abbé d'Augle près de Constance.

a Que d'autres nomment le quatrieue.

II était permis de se confesser à un lalque, et même un femme, ne cas de nécessité à Catte permission dura très long-temps; c'est pourquis Joinville dit qu'il confesse na Afrique un cheralier, et qu'il lui donna l'absolution, sebon le pouroir qu'il cu avait. « Ce n'est pas tont à fait un socre-unent, dit saint Thomas, mais c'est comme sacerement. »

Ou peut regarder la confession comme le plus grand frein des crimes secrets. Les sages de l'antiquité avaient embrassé l'ombre de cette pratique salutaire. On s'était confessé dans les erplations chez les Égyptiens et cher les Girces, et dans presque tontes les célébrations de leurs mystères. Marchavièle, en s'associant aux mystères de Cérés-Éleusien, se confess à l'hiérophatie.

Cet usage, si saintement établi chez les chrétiens, fut malheureusement depuis l'occasion des plus funestes abus. La faiblesse du sexe rendit quelquefois les femmes plus dépendantes de leurs confesseurs que de leurs époux. Presque tous ceux qui confesserent les reines se servirent de cet empire secret et sacré pour entrer dans les affaires d'état. Lorsqu'un religienx domina sur la conscience d'un souverain, tous ses confrères s'en prévainrent, et plusieurs employèrent le crédit du confesseur ponr se venger de leurs ennemis. Enfin, il arriva que, dans les divisions entre les empereurs et les papes, dans les factions des villes, les prêtres ne donnaient pas l'absolution à ceux qui n'étaient pas de leur parti. C'est ce qu'on a vu en France du temps du roi lleuri iv ; presque tous les confesseurs refusaient d'absondre les suiets qui recounaissaient leur rol. La facilité de séduire les jeunes personnes. et de les porter au crime dans le tribunal même de la pénitence, fut eucore nn écueil très dangereux. Telle est la déplorable condition des hommes, que les remèdes les plus divius ont été tournés en poisons.

La religion christienne ne s'étalt point encore étendue au nord pais loin que les couquétes de Charlemagne. La Scandinavie, le Danemarck, qu'on appetible topas de Normanda, avaient un culte que nons appedons ridiculement infoldarie. La religion des foldutes serviat elle qui attribuerait in puissance divine à des Égarres, à des images; ce râtuj pas celle de Scandinaves : lis la rabient ni peintre un scupiteur. Ils advarient Odin, et la se guerrient qu'après, la mort le chonner de l'homme de la comme de la comme de l'accomme dans le cràme de ses vanemis. On a encore de leurs moissance channos tradiles, qui expriment cette idée II y avait long-temps que les peuples du Nord cropient un estre vie. Les d'estas avaient en-

. Voyez les Éclaircissements (Mélanges, année 1763).

seigné aux Celtes qu'ils renaltraient pour comlattre, et les prêtres de la Scandinavie persuadaient aux hommes qu'ils boiraient de la bière après leur mort.

La Pologne u'était ni moins barbare ni moins grossière. Les Moscovites, aussi sauvages que le reste de la Grande-Tartarie, eu savaient à peine assez pour être palens; mais tous ces peuples vivaient en paix dans leur ignorance, beureux d'être inconnus à Charlemague, qui vendait si cher la connaissance du christianisme.

Les Anglis commençateut à recevoir la retigion chériènem. Elle leur avait déi apporté par Conchériènem. Elle leur avait dei apporté par Constance Chôre, protecteux secret de cette religion, abses opperime. Elle u'y domina polit; l'uncient enflo du pays est le dessus encore long-temps, concluse missionniares de Guisse cultivirent grossièrement un petit nombre de ce insulaires. Le fantaux Fiènge, tro polé défenseur de la nature bumaine, était n'en Angleterre; mais il n'y fut point étre, ét il faut ecompter parmit es fonnaiss.

Li'elande, qu'on appelait Écosse, et l'Écosse comme alors sous le nom d'Allanie ou du pays des Pictes, avaient reçu aussi quelques semoces de l'ictes, avaient reçu aussi quelques semoces culte qui dominait. Le moine Colomban, ué cu l'antade, était du sistènes siècles; nais il paratt, par sa retraite en France et par les mousatters qu'il flonde ne Bourgoue, qu'il y avaie puù faire, et beaucoup à crisindre pour ceux qui cherchiaert en Irlande et na fagletrer de ce établissements riches et tranquilles qu'on trouvait ailleurs à l'aire de la tréligion.

Après une extinction presque totale du christianisme dans l'Augleterre , l'Écosse et l'Irlande . la tendresse conjugale l'y fit renaître. Ethelbert, un des rois barbares anglo-saxons de l'heptarchie d'Angleterre, qui avait son petit royaume dans la province de Kent, où est Cautorbéry, voulut s'allier avec un roi de France. Il épousa la fille de Childebert, roi de Paris. Cette princesse chrétienne, qui passa la mer avec un évêque de Soissons , disposa sou marl à recevoir le baptême, comme Clotilde avait soumls Clovis. Le pape Grégoire-le-Grand envoya Augustin, que les Anglais nomment Austin. avec d'autres moines romains, en 598, ils firent pen de conversions ; car il faut au moins entendre la laugue dn pays pour en changer la religion : mals, favorisés par la reine, ils bâtirent un monastère.

Ce fut proprement la reine qui convertit le petit royaume de Cantorhéry. Ses sujets barbares, qui n'avaient point d'opinions, suivirent aisciment l'exemple de leurs souverains. Cet Augustin n'eut pas de poine à se faire déclarer primat par Grégoire-le-Grand: il eft voults même l'être des Gaules; mais Grégoire lui écrivit qu'il ne pouvait lui donner de juridiction que sur l'Angleterre. Il fut donc premier archevêque de Cantorbéry, premier primat d'Augleterre. Il donna à l'un de ses moines le titre d'évêque de Londres, à l'autre celui de Rochester. On ne peut mienx comparer ces évêques qu'à cenx d'Antioche et de Babylone. qu'on appelle évêques in partibus infidelium. Mais avec le temps, la hiérarchie d'Angleterre se forma. Les monastères surtont étalent très riches au huitième et au penvième siècles. Ils mettaient au catalogue des saints tous les grands seigneurs qui leur avaient douné des terres : d'où vient que l'on trouve parmi leurs saints de ce temps-là sept rois. sept reines, buit princes, seize princesses, Leurs chroniques disent que dix rois et onze reines finireut leurs jours dans des cloitres. Il est crovable que ces dix rois et ces onze reines se firent seulement revêtir à lenr mort d'habits religieux, et peut-être porter, à leurs dernières maladies, dans des couvents, comme on en a usé en Espague; mais pon pas qu'en effet ils aieut, en santé, renonce aux affaires publiques, pour vivre en cénobites.

## CHAPITRE XXII.

Sulte des usages du temps de Charlemagne. De la justice, des lois. Coutumes singulières. Epreuves.

Des coutes nommés par le roi rendisent sommairement la justice. Ja avaient livers districts assignés. Ils devaient être intruits des lois, qui rélatent si défliches jai s'mombreus que les nôtens. La procédure célit simple, chacun plájdais a cause en France et en Allemagne. Some seule, et et ce qui en dépendiait, avait encore retemu beaucoup de lois et de formálists de l'empire romanin. Les lois iombardes avaient lieu dans le reste de Platific ciérieure.

Chaque comto avait sous lui un lieutenant, noumé riquier; sept assesseurs, acabini; et un greffier, notarius. Les comtes publiaient dans leur juridiction l'ordre des marches pour la guerre, enrôlaient les soldats sous des centeniers, les menaient aux render-rous, et laissaient alors leurs lleutenants faire les fonctions de juges.

Les rois envoquent des commissaires avecletres expresses, missi dominici, qui examinient la conduite des contes. Ni ces commissaires, ni ces countes ne condemaient presque jamais la la mort ul à aucun supplice; car, si on en excepte la Saxe, où Charlemagne fit des lois de sang, presque tous les délits se rachetaient dans le reste de son empire. Le seul crime de rebellion était puni de mort, et les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en réservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en reservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en reservaient le jugement. La loi s'act les rois s'en reservaient le jugement.

lique, celle des Lombards, celle des Ripuaires, avaient évalué à prix d'argent la plupart des autres attentats, ainsi que nous l'avons vu.

Leur jorisprudence, qui paralt humaine, était peut-être en éfet pins cruelle que la nôtre : elle laissait la liberté de malfaire à quievoque pouvait la payer. La plus douce loi est celle qui, mettaut le frein le plus terrible à l'iniquité, prévient ainsi le plus de crimes; mais on ne consaissait pas encore la question, la forture, nase daugereux, qui , comme on sait, un esert que trop souvent à perdre l'impocet di à saver le courable.

Les lois saliques furent remises en vigueur par Charlemagne. Parmi ces lois saliques, il è en trouve une qui marque bien expressiement dans quel mêpris étaient tombés les Romains cher les peuples barbares. Le Franc qui avait tué un citoyen romain ue payait que mille cinquante deniers; et le Romain payait pour le sang d'un Franc denx mille cique cent deniere.

Dans les causes criminelles indécises, on se pargoait par serment. Il fallait non seulement que la partie accusée jurât, mais elle était obligée de produire un certain anoubre de témoins qui juraisent avec elle. Qual les deux parties oppossient. sermentà serment, on permettait quelquefois le combat, tantò i fer émoulu. Lantò à outranez.

\* Ces combats étaient appelés le jugement de Dieu : c'est aussi le nom qu'on donnait à une des plus déplorables folies de ce gon vernement barbare. Les accusés étaient soumis à l'éprenve de l'eau froide, de l'eau bouillante, on du fer ardent. Le célèbre Étienne Baluxe a rassemblé toutes les anciennes cérémonies de ces épreuves. Elles commencaient par la messe : on v communiait l'accusé. On bénissait l'eau froide, on l'exorcisait ; eusuite l'accusé était jeté garrotté dans l'ean, S'il tombait au fond, il était réputé innocent; s'il surnageait, il était jugé conpable, M. de Fleuri, dans son Histoire ecclesiastique, dit que c'était une manière sûre de ne trouver personne criminel. J'ose croire que c'était nue mauière de faire périr beaucoup d'innocents. Il y a bien des gens qui ont la poitrine assez large et les poumons assez légers pour ne point eufoncer, lorsqu'une grosse corde qui les lie par plusienrs tours fait avec leur corps nn volume moins pesant qu'une parcille quautité d'ean. Cette malbeureuse coutume, proscrite depuis dans les grandes villes, s'est conservée jusqu'à nos jours dans beaucoup de provinces. On y a très souvent assujetti , même par sentence de juge, ceux qu'ou fesait passer pour sorciers; car rien ne dure si longtemps que la superstition ; et il en a coûté la vie à plus d'un malheureux.

o Voyez le chapitre des Duels, ci-après, chap. c

Lo jugement de Dieu par l'eux chaude s'exécutatie en écant-jouger lo bras un de l'accusé dans uue cave d'eau boeillante; il fallait prendre au fond de la ceve un saureau bénit. Le juge, en présence des prêtres et du peuple, cufermait dans un se le bras du patient, scellait le sue de son cebet; e et si, truis jours près, il no parassisti sur le bras aucnue marque de brûlure, l'innocence était reconnue.

Tous les historiens rapportent l'exemple de la reine Teutherge, bru del'empereur Lothaire, petitfils de Charlemagne, accusée d'aveir commis un inceste avec son frèro, moine et sous-diacre. Elle nomma uu champion qui se soumit pour elle a l'épreuve de l'eau beuillante, en présence d'une cour nombreuse. Il prit l'anneau bénit sans se brûler. Il est certain qu'eu a des secrets pour soutenir l'action d'un petit feu sans péril peodant quelques secondes : j'en ai vu des exemples. Ces secrets étaient alors d'autaut plus communs qu'ils étaient plus nécessaires. Mais il n'en est point pour neus rendre absolument impassibles. Il y a grande apparence que, dans ces étranges jugements, on fesait subir l'épreuve d'une manière plus ou moins rigoureuse, selon qu'on voulait coudamner ou absoudre.

Cette épreuve de l'eau bouillante était destiuée particulièrement à la conviction de l'adultère. Ces coutumes aont plus anciennes, et se sont étendues plus lein qu'on ne pense.

Les savants n'ignoreut pas qu'en Sicile, dans le temple des dieux Paliques , en écrivait son serment qu'ou letait dans nu bassiu d'eau, et que si le serment surnageait , l'accusé était absous, Le temple de Trésène était fameux par de pareilles épreuves. On trouve encore au bout de l'Orient, dans le Malabar et dans lo Japou, des usages semblables, fondés sur la simplicité des premiers temps, et sur la superstition commune à toutes les nations. Ces épreuves étaient autrefois si autorisées en Phénicie, qu'eu voit dans le Pentateuque que lersque les Juifs errèrent dans le désert, ils fesaient boire d'une eau mêlés avec do la ceudre à leurs femmes soupconnées d'adultère. Les coupables no manquaient pas sans doute d'en crever, mais les femmes fidèles à leurs maris buvaient impunément. Il est dit, dans l'Évangile de saint Jacques, que le grandprêtre ayant fait boire de cette eau à Marie et à Joseph les deux époux se récoucilièreut.

La troisième épreuve était celle d'une barre de fer ardent, qu'il fallait potre dans la main l'espace de neuf pas. Il était plus difficile de tromper dans cette épreuve que dans les autres ; aussi pe ne vois personue qui s'y soit acumis dans ces siècles grussiers. On veut savoir qui de l'Église groque ou de la latine établit ces usages la première. On veit des exemples de ces épreuves à Constantinople jusqu'au treiziemo siècle, et Pachimère dit qu'il en a été témoin. Il est vraisemblable que les Grees communiquèrent aux Latins ces superstitions erientales.

A l'égard des lois civiles, veici ce qui me paraît de plus remarquable. Un homme qui n'avait point d'enfants pouvait en adopter. Les époux pouvaient se répudier en justice; et, après le divorce, il lenr était permis de passer à d'autres ucces. Neus aveus dans Marculle lo détait de ces lois.

Made average de contrata pretical contrata de demanda, en qui un en est pas moias vara, e caq u'u en ma est pas moias vara, e caq u'u en la rest qu'u el inva deuxième de ces formulés de Marculfe, on trouve que rien u'étai plus permis ni plus communs que de déroger à cette fameuse loi salique, par lougelle en elles la héritate pas, on amenia es alle devant le comise ou le commissire, et on dissit ; » Me cette elles une particular par la consideri este missire, et on dissit; » Me cette elle, que consideri este inspétés, j'ai vu que, « somme vous mi» rec'ét dounnés tous de livue éga- el lement, je dois vous aimer de mêmo: aimai, me c'ette elles par porce ton égale avec vos frères dans toutes mes estrera, etc. ».

On ne coussissais point tehe les Francs, qui visient suivant la loi silique et ripanci, cette distinction de nobles et de roturiers, de nobles de mem et d'armes, et de nobles adres, ou gens sivant noblement. Il n'y avait que deux ordres de cicipens, les libres et les serfa, à pue pris comme sujourd hui dans les empires malounétans, et à la chief. Le terme noblidar et et employé qu'une seule bia dans les Capitaliers, an livre cinquières, pour aignifier les delibers, les consispour aignifier les delibers, les consis-

Toutes les villes de l'Italie et de la France étaiens gouveruces seleu leur droit municipal. Les tributs qu'elles payaient au souverain consistaient en foderum, paratum, mansionaticum, fontrages, vivres, meubles de séjonr. Les empereurs et les rois entretinrent long-temps leurs cours avec leurs demaines, et ces droits étaient pavés en nature quand ils voyageaient. Il neus reste un capitulaire de Charlemagno concernant ses métairies. Il entre dans le plus grand détail. Il ordonne qu'ou lui rende un compte exact de ses troupeaux. Un des grands biens de la campagne consistait en abeilles, ce qui prenve que beaucoup de terres restaient en friche. Enfin les plus grandes choses et les plus petites de ce temps-la nous fent voir des lois. des mœurs, et des usages, dont à peine il reste des traces.

\*\*\*\*

#### CHAPITRE XXIII.

Louis-le-Faible, ou le Urbonnaire, déposé par ses enfants et par des prélats

L'histoire des grands événements do co monde n'est guère quo l'histoire des crimes. Il u'est point de siècle quo l'ambition des séculiers et des ecclé-

siastiques n'ait rempli d'horreurs,

A peine Charlemagne est-il au tombeau, qu'une
gnerro civile désolo sa famille et l'empiro.

Les archovèques de Milan et de Crémone allument les premiers feux. Leur prétexte est que Bernard, roi d'Italie, est le chef de la maison carlovingienne, commo nó du fils aine de Charlemagne. Cer évêques se servent de ce roi Bernard pour exeiter uno guerre eivilo. On ou voit assez la véritable raison dans cette fureur do remuer et daus cette fréuésio d'ambition, qui s'autorise toujours des lois mêmes faites pour les réprimer. Un évêque d'Orléans entre dans leurs intrigues : l'empereur et Bernard, l'onclo et le neveu, lèvent des armées. On est prés d'en venir aux mains à Châlons-sur-Saôno; mais lo parti do l'ompereur gagne, par argent et par promesses, la moitié de l'armée d'Italie. Ou negocie, e'est-à-dire on veut tromper. Le roi est assez imprudent pour venir dans le camp do son oucle. Louis, qu'on a uommé le Débonnaire, parce qu'il était faible, et qui fut cruel par faiblesse, fait crever les venx à son neveu, qui lui demandait grâce à genoux, (819) Le malheureux roi meurt dans les tourments du corps et de l'esprit, trois jours après cette exécution cruelle. Il fut enterré à Milan, et on grava sur sou tombeau : Ci ait Bernard de sainte mémoire. Il semble que le nom de saint eu ce lemps-là ne fut qu'un titre honorifique. Alors Louis fait tondre et enfermer dans un monastère trois de ses frères, dans la crainte qu'un jour le sang de Charlemagne, trop respecté en eux, ne suscitât des guerres. Ce ue fut pas tout. L'empereur fait arrêter tous les partisans do Bernard, que ee roi misérable avait dénoncés à son oncle, sous l'espoir de sa grâce. Ils éprouvent le mêmo supplice que le roi : les ecclésiastiques sont exceptés de la sentence : on les épargue, eux qui étalent les auteurs de la guerre : la déposition ou l'exil sont leur seul châtiment. Louis ménageait l'Église ; et l'Église lui fit bientôt sentir qu'il eût dû être moins cruel et plus ferme.

Dès l'an 847, Louis avait suivi le manvais exemple do son père, en donnant des royaumes à ses enfants; et n'ayant ni le courage d'esprit de son père, ni l'autorité que ce courage doune, il s'exposait à l'Iugratitude. Onele barbare et frère trop dur, il fut un père trop facile.

Ayant associé à l'empire son fils aine, Lothaire,

donné l'Aquitaine au second, nomme Pepin, la Bavière à Louis, son troisième fils, il lui restait un joune enfant d'une nouvelle feumne. C'est ce Charles-le-Chauvo, qui fut depuis empereur. Il voulut, après le partago, no pas laisser saus états

cet enfant d'une femme qu'll aimait. Une des sources du malbeur, do Louis-le-Faible, et de tant de désastres plus grands qui depuis ont affligé l'Europe, fut cet abus qui commonçait à ualtre, d'accorder de la puissance dans le mondo à cent qui out renoncé au monde.

Vala, abbé do Corbio, son parent jur hâtardise, commença cette scène mémorable. C'était un homme furieux par sele en par esprit de faction, on par tous les deux ensemble; et l'un de ces ches de parti, qu'on a vue si souvent lârie le mal en préchant la vertu, et troubler, tout par l'esprit de la régle.

Dans un parlement teun en 829, å kir-k-Chapelle, parlement och étáselnt ettrik les abbés, parce qui'le étalent seigeneur de grandes terres, covalar spreche publiquement à l'empereur tous les désordres do l'état. C'ex rous, loi dit-il, qui en étec coupable. Il parle consuite en particulier à chaque membre du parlement avec plus de sédinien. Il ous accuser l'impératreis toublist d'aduttère. Il treut prévenir et empecher les dons que l'empereur vent faire à ce fisie qu'il en do l'impereur de l'adut de l'état, nous prévette de la bien de l'état môire.

Enfin l'empereur irrité renvoio Vala dans son monastère, d'où il n'eût jamais dû sortir. Il se resout, pour satisfaire sa femme, à donner à son fils. une petito partie de l'Allemagne vers le Rhin, le pays des Suisses, et la Franche-Comté.

Si dans l'Europe les lois avaient été fondées sur la puissance paternelle; si les esprits euseaut été pénétrés de la nécessité du respect fillal comme du prenier de lous les devoirs, ainsi que fe l'ai remarqué do la Chine; les trois enfants de l'empereur, qui avaient reu de lui de sourouses, ne so seraient point révoltés contre leur père, qui dom-

nait un héritageà un enfant du second lit.

D'abrodi lis se planjement : ansibit l'abbé de
Orbise se joint à l'abbé de Saint-Denis, plus factieux sencre, et qui, ayant les abbayes de SaintMedard de Soissons et de Saint-Gernais-deriée, pourait lierer des troupes, et ne tieux ennaite. Les évêques de Vienne, de Lyon, d'Amienx,
et l'est de l'abrondie de l'entre de l'est plus de
vielle, es déclarant rebelles à l'ibre et à l'Église
ceux qui ne serout pas de leur part. En vain
més, couvoque quatre onciles, dans lesquels on
més, couvoque quatre onciles, dans lesquels on
fist de bounse et d'inuitale lois. Ses trois fils prev-

nent les armes. C'est, je erois, la première fois qu'on a vu trois enfants soulevés ensemble contre leur père. L'empereur arme à la fin. Ou voit deux camps remplis d'évêques, d'abbés, et de moines. Mais du côté des princes est le pape Grégoire 1v. dont le nom donne un grand poids à leur parti. C'était déià l'intérêt des papes d'abaisser les empereurs. Délà Étienne, prédécesseur de Grégoire. s'était installé dans la chaire pontificale, sans l'agrément de Louis-le-Débonnaire. Brouiller le père avec les enfants semblait le moyen de s'agrandir sur leurs ruines. Le pape Grégoire vient donc en France, et menace l'empereur de l'excommunier. Cette cérémonie d'excommunication n'emportait pas encore l'idée qu'ou voulut lui attacher depuis. On n'osait pas prétendre qu'un excommunié dût être privé de ses biens par la seule excommunication : mais on crovait rendre un homme exéerable, et rompre par ce glaive tous les liens qui peuvent attacher les hommes à lui.

(929) Les évêques du parti de l'empereur se servent de leur droit, et fout dire counqueument an pape: Si exemmunicatura serinet, exemmunicatus abieti. « Sil vient pur exemmasuire, il redournera exemmunic ital-même, » ils ul derivent avec ferméd, « ne le trailant, à la virité, de pape, mais en même tempo de rive. Grédoire, plus faire corres, leur munde « Le Lermedor plus servents, leur munde « Le Lermede et de le conservent de la conservent de et de la conservent de la conservent de ce la conservent de la conservent de la conservent de celle du trône de Louis. E Ballo il felude dans concle lattre se correst qu'il a fait l'empereur.

La guerre tourne en négociation. Le pontife se rend arbitre. Il va tronver l'empereur dans son camp. Il y a le même avantage que Louis avait eu autrefois sur Bernard. Il séduit ses troupes, on il sonffre qu'elles soient séduites ; il trompe Louis , ou il est trompé lui-même par les rebelles, au nom desquels Il porte la parole. A peiue le pape est-il sorti du camp, que la puit même la moitié des troupes impériales passe du côté de Lothaire, son fils (850). Cette désertion arriva près de Bâle, sur les confins de l'Alsace, et la plaine où le pape avait négocié s'appelle encore le champ du mensonae. nom qui pourrait être commun à plusieurs lieux où l'on a négocié. Alors le monarque malheureux se rend prisonnier à ses fils rebelles, avec sa femme Judith, objet de leur haine. Il leur livre son fils Charles, âgé de dix ans, prétexte innocent de la guerre. Dans des temps plus barbares, comme sous Clovis et ses enfants, ou dans des pays tels que Constantinople, je ne serais point surpris qu'on cût fait périr Judith et son fils, et même l'empereur. Les vainqueurs se contenterent de faire raser l'impératrice, de la mettre en prison en Lom-

badiei, de ruiferme le jeuné Charlei dans le couveat de Prum, a milliée de la forté des Ardennes, et de dérione le verjere. Il me semble qui mi limat le désarte de re prêt ripe jou, ne resenta au moint une suitstetion servête, quand on voit que est fils ne furent gubre moist inqué servers que est fils ne furent gubre moist mais servers et envers le pape qui les visit di lien soutenus. Le positie retourna à Rome, tuefgreis des valinqueurs, et vales e renferma dans un inonastère ou talle.

Lobaire, d'autain plus coupeble qu'il étail sesorié à l'empler, traile son père prisonnier à Conprègne. Il y avait alors un alors flussets intérouties dans l'Égliss, qui d'éréculait de porter les armes et d'exerce les fonctions civiles pendant le bruny de la printence publique. Ces printences étaleit rares, et ne tombaient goire que sur quelques mallereux de la lite du peuple. On résoltut de fitre subir à l'empereur ce supplice informant, sous le voile d'une humilition chriètems et volosatire; et de lui imposer une péniteuce perpétuelle, qui le dégradectai pour toujour.

(853) Louis est intimidé : il a la làcheté de condescendre à cette proposition qu'on a la hardiesse de lui faire. Un archevêque de Reims, nommé Ebbon, tiré de la condition servite, élevé à cette dignité par Louis même , maluré les lois , dépose ainsi son souverain et son bienfaiteur. Ou fait comparaître le souveraiu,, entouré de trente évêques, de chanoines, de moines, dans l'église de Notre-Dame de Soissons, Son fils Lothaire, présent, y jouit de l'humiliation de son pere. On fait étendre un cilice devant l'autel. L'archevêque ordonne à l'empereur d'ôter sou baudrier , son épée , son habit, et de se prosterner sur ce cilice. Louis , le visage contre terre, demande lui-même la pénitence publique, qu'il ne méritait que trop en s'y soumettant. L'archeveque le force de lire à haute voix un écrit dans lequel il s'accuse de sacrilége et d'homicide. Le malheureux lit posément la liste de ses crimes , parmi lesquels il est spicifié qu'il avait fait marcher ses troupes en carème, et indiqué un parlement un jeudi saint. On dresse un proces-verbal de toute cette action : monument encore subsistant d'insolence et de bassesse. Dans ce procès-verbal on ne daigne pas seulement nom-. mer Louis du nom d'empereur : il y ast appelé Dominus Ludovicus, noble homme, vénérable a homme; a c'est le titre qu'on donne aujour-

d'hul aux marguilliers de paroisso.

On tâche toujours d'appuver par des exemples les entreprises extraordinaires. Cette pénifeure de Louis fut autorisée par le souvenir d'un certain roi visigoth, nommé Vamba, qui régnait en Espane, en 681. C'est le même qui avait été oint à

grand'messe?

mis à la pénitence publique dans un concile de . Tolède. Il s'était mis dans un cloltre. Son successeur, llervique, avait recounu qu'il tenait sa couronne des évêques. Ce fait était cité, comme si un exemple pouvait justifier un attentat. Ou alléguait encore la pénitence de l'emperenr Théodose ; mais elle fut bien différente. Il avait fait massacrer guinze mille citovens à Thessalonique, non pas dans un mouvement de colère, comme on le dit tous les jonrs très faussement dans de vains panégyriques, mais après une longue délibération. Ce crime réfléchi pouvait attirer sur lui la veugeance des peuples, qui ne l'avaient pas élu pour en être égorgés. Saint Ambroise fit une très belle action en lui refusant l'entrée de l'église, et Théodose en fit uue très sage d'apaiser uu peu la haine de l'empire, en s'abstenant d'entrer dans l'église pendant huit mois. Est-ce une satisfaction pour le forfait le plus horrible dont jamais un souverain se soit souillé, d'être huit mois sans eutendre la

Louis fut enfermé un an daus una cellule du couvent de Saint-Médard de Soissons, vêtu du sac de pénitent, sans domestiques, sans consolation, mort pour le reste du moude. S'il n'avait eu qu'un fils, il était perdu pour toujours ; mais ses trois enfants disputant ses dépouilles, leur désunion rendit au père sa liberté et sa courouue.

(854) Transféré à Saint-Denis, deux de ses fils, Louis et Pepin, viurent le rétablir, et remettre entre ses bras sa femme et son fils Charles, L'assemblée de Soissons est anathématisée par une autre à Thionylite : mais il u'en coûta à l'archevêque de Reims que la perte de son siège : encore fut-il jugé et déposé dans la sacristie : l'empereur l'avait été en public au pied de l'autel. Quelques évêques furent déposés aussi. L'empereur ne put ou n'osa les punir davautage.

Bientôt après , un de ces mêmes enfants qui l'avaient rétabli, Louis de Baylère, se révolte encore. Le malheureux père mourut de chagrin dans nue tente, anprès de Mayence, en disant : « Je par-« donne à Louis ; mais qu'il sache qu'il m'a donné e la mort. v (20 juin 840.)

Il confirma, dit-on, solennellement par sou testament la donation de Pepin et de Charlemagne à l'Eglise de Rome.

Les mêmes doutes s'élèvent sur cette confirmation, et sur les dons qu'elle ratifie. Il est difficile de croire que Charlemagne et sou fils aient denné aux papes Venise, la Sicile, la Sardaigne, et la Corse, pays sur lesquels ils n'avaient tout au plus que la prétention disputée du demaiue suprême. Et dans

son couronnement. Il devint imbécile, et fut sou- I tenait aux empereurs grees, et qui était infestée par les descentes continuelles des Arabes ?

# CHAPITRE XXIV.

Étal de l'Europe après la mort de Louis-le-Débonnaire ou le Faible. L'Allemagne pour toujours séparés de l'empire franc ou français.

Après la mort du fils de Charlemagne, sou empire éprouva ce qui étaitarrivé à celui d'Alexandre. et que nous verrons bientôt être la destinée de celui des califes. Fondé avec précipitation., il s'écroula de même : les guerres iutestines le divisèrent.

Il n'est pas surprenant que des princes qui avaient détrôné lenr père se saient voulu externiner l'un l'autre. C'était à qui dépouillerait-son frère, Lothaire, empereur voulait tout. Charles-le-Chanve, roi de France, et Louis, roi de Bavière, s'unissent contre lui. Un fils de Pepin, ce roi d'Aquitaine, fils du Débonnaire, et devenu roi après la mort de son père, se joint à Lothaire, ils désolent l'empire ; ils l'épuisent de soldats (844). Enfin deux rois contre deux rois, dout trois sont frères, et dont l'autre est leur neveu, se livrent nne bataille à Fontenai, dans l'Auxerrois, dout l'horreur est digne des guerres civiles. Plusieurs auteurs assurent qu'il y périt cent mille hommes (842). Il est vrai que ces auteurs ne sont pas contemporains, et que du moius il est permis de douter que tant de sang ait été répandu. L'emperenr Lothaire fut vaincu. Cette bataille, comma tant d'autres, ue décida de rien, Il faut observer seulement que les évêques qui avaient combattu dans l'armée de Charles et de Louis firent jeuuer leurs troupes et prier Dieu pour les morts, et qu'il eût été plus chrétien de na les point tner que de prier pour eux. Lothaire donna alors au monde l'exemple d'une politique toute contraire à celle de Charlemague.

Le vainqueur des Saxons les avait assujettis au christianisme, comme uu freiu uécessaire, Ouelques révoltes, et de fréquents retours à leur culte, avaient marqué leur horreur pour une religiou qu'ils regardaient comme leur châtiment. Lothaire, pour se les attacher, leur donne une liberté entière de conscience. La moitié du pays redevint idolàtre, mais fidèle à son roi. Cette conduite, et celle de Charlemagne, son grand-père, firant voir aux hommes combien diversement les princes plient la religion à leurs intérêts. Ces intérêts fout toujours la destinée de la terre. Un Franc, un Salien avait fondé le royaume de France; uu fils du maire ou majordome. Pepin, avait fondé quel temps Louis cut-il donné la Sicile, qui appar- l'empire franc. Trois frères le divisent à jamais.

Ces trois enfants dénaturés, Lothuire, Louis de | Bavière . et Charles-le-Chauve , après avoir verse tant de sang à Foutenai, démembrent enfin l'empire de Charlemagne par la fameuse paix de Verdnu. Charles 11 , surnommé le Chauve , eut la France; Lothaire, l'Italie, la Provence, le Dauphiné, le Languedoc, la Suisse, la Lorraine, l'Alsace, la F audre; Louis de Baviere, ou le Germanique, cut l'Allemagne (843).

C'est à cette époque que les savants dans l'histoire commencent à donner le nom de Français anx Francs; e'est alors que l'Allemagne a ses lois particulières ; c'est l'origine de son droit public , et en même temps de la baine entre les Français et les Allemands. Chacun des trois frères fut troublé dans son partage par des querelles ecclésiastiques, autaut que par les divisions qui arrivent toujours entre des ennemis qui ont fait la paix malgré eux.

C'est au milieu de ces discordes que Charlesle-Chanve, premier roi de la seule France, et Louis-le-Germanique, premier roi de la senle Allemagne, assemblerent un concile à Aix-la-Chapelle contre Lothaire ; et ce Lothaire est le premier empereur franc privé de l'Allemagne et de la France. Les prélats, d'un commun accord, déclarèrent Lothaire déchu de son droit à la couronne, et ses suiets déliés du serment de fidélité, « Promettez-« vous de mieux gouverner que lui? disent-ils aux deux frères Charles et Louis. Nous le pro-« mettons, répondirent les deux rois. Et nous, dit s l'évêque qui présidait, nous vous permettons « par l'autorité divine, et nous vous commandons

cule n'eut alors aucune suite. En voyant les évêques douuer ainsi les couronnes, ou se tromperait si on eroyait qu'ils fussent alors tels que des électeurs de l'Empire. Ils s'étaient rendus puissants, à la vérité, mais aueun n'était souverain. L'autorité de leur caractère et le respect des peuples étaient des instruments dont les rois se servaient à leur gré. Il y avait dans ces ecclésiastiques bien plus de faiblesse que de grandeur à décider ainsi du droit des rois suivant les ordres du plus foct.

« de régner à sa place. » Ce commandement ridi-

Ou ne doit pas être surpris que, quelques aunées après, un archevêque de Sens, avec vingt autres évêques, ait osé, dans des conjonctures pareilles, déposer Charles-le-Chauve, roi de l France. Cet attentat fut commis pour plaire à Louis de Bavière, Ces monarques, aussi méchants rois l'un l'autre, se fesaient anathematiser tour à tour. 1 d'un grand tremblement. Mais ce qui surprend, c'est l'aven que fait Charlescontre l'archevêque de Sens; « Au moins, cet ar-! de pays, nommée depuis, par contraction, Lor-

« chevêque ne devalt pas me deposer avant que · l'eusse comparu devant les évêques qui m'a-« vaient sacré rol ; il fallait qu'auparavant j'eusse « subi leur jugement, ayant toujours été prêt à e me soumettre à leurs corrections paternelles et « à leur châtiment. » La race de Charlemagne, réduite à parler aiusi, marchaît visiblement à sa rnine.

Je reviens à Lothaire, qui avait toujours un grand parti en Germanie, et qui était maître paisible en Italie. Il passe les Alpes, fait couronner sou fils Louis, qui vient juger dans Rome le pape Sergius II. Le pontife comparalt, répoud inridiquement aux accusations d'un évêque de Metz, se justifie, et prête ensuite serment de fidélité à ce même Lothaire, déposé par ses évêques. Lothaire même fit cette célèbre et inutile ordonnance, que, « pour éviter les séditions tron fré-« quentes, le pape ue sera plus élu par le peuple, e et que l'on avertira l'empereur de la vacance a du saint-siège. »

On s'étonne de voir l'empereur tantôt si humble, et tantôt si fier; mais il avait une armée anprès de Rome quand le pape lui jura obéissance. et n'en avait point à Aix-la-Chapelle quand les évêques le détrôuèrent.

Leur sentenee ne fut qu'un seandale de plus ajouté aux désolations de l'Europe. Les provinces depuis les Alpes au Rhin ne savaient plus à qui elles devaient obeir. Les villes changeaient chaque jour de tyrans, les campagnes étaient ravagées tour à tour par différents partis. On n'eutendait parler que de combats ; et dans ces combats il y avait toujours des moines, des abbés, des éviques, qui perissaient les armes à la main. Hugnes, un des fils de Charlemagne, forcé jadis à être moine, devenu depuis abbé de Saint-Quentin, înt tué devant Toulouse, avec l'abbé de Ferrière : deux

évêques y furent faits prisonniers. Cet inceadie s'arrêta un moment ponr recommencer avec plus de fureur. Les trois frères, Lothaire, Charles, et Louis, firent de nouveaux partages, qui ne furent que de nouveaux sujets de divisions et de guerre.

(855) L'empereur Lothaire, après avoir bouleversé l'Europe sans succès et sans gloire, se sentant affaibli, vint se faire moine dans l'abbave de Prum. Il ne vécut dans le froc que six jours, et mourut imbécile après avoir régné eu tyran,

A la mort de ce troisième empereur d'Occident. il s'éleva de nouveaux royaumes en Europe. que frèrer denaturés, ne ponyant se faire périr : comme des monceaux de terre après les secousses

Un autre Lothaire, fils de cet empereur, donna le-Chauve, dans un écrit qu'il daigna publier | le nom de Lotharinge a une assez grande étendue raine, entre le Rhin, l'Escaut, la Meuse, et la mer. Le Brabant fut appelé la Basse-Lorraine; le reste fut conuu sous le nom de la Haute, Aujourd'hui, de cette Haute-Lorraine il ne reste qu'une petile province de ce nom, engloutle depuis peu dans le royaume de France.

En second fils de l'empereur Lothaire, nommé Charles, ett la Savoie, le Dauphiné, une prietie du Lyounais, de la Provence, et du Languedoc. Cet étal compesa le royaume d'Arles, du nom de la capitale, ville-autrefois opuleute et embellie par los Romains, mais alors petite, pauvre, aiusi que toutes les villes en-decès dés Alpes.

Un barbare, qu'on nomme Salomon, se fit bientôt après roi de la Bretagne, dont une partie ctait encore palenue; mais tous ces royaumes tombèrent presque aussi promptement qu'ils furent élevés.

Le fauthone d'empire romain subsistait. Louis, second fils de Lothaire, qui s'avit eu en partage une partie de l'Italie, fut proclamé emperent par l'évêque de Rome, Sergius II, en 835. Il ne résidait point à Rome; il ne posséalt pas la neuviren partie de l'empire de Charlemagne, et n'avait en Italie qu'une autorité contestée pur les papes et par les ducs de Benévent, qui possédalent alors use état considérable.

Après sa mort, arrivée en 875, si la loi salique avait été en vigueur dans la maison de Charlemagne, c'était à l'ainé de la maison qu'appartenuit l'empire. Louis de Germanie, ainé de la maison de Charlemagne, devait succéder à son neven, mort sans enfants ; mais des tronpes et de l'argent firent les droits de Charles-le-Chanve. Il ferma les passages des Alpes à son frère, et se hâta d'aller à Rome avec quelques troupes. Réginus, les Annales de Metz et de Fulde, assurent qu'il acheta l'empire du pape Jean viii. Le pape non seulement se fit payer, mais, profitant de la conjoncture, il donna l'empire en sonverain ; et Charles le recut en vassal, protestant qu'il le tenait du pape, ainsi qu'il avait protesté auparavant en France, eu 859, qu'il devait subir le jugement des évêques, laissaut toniours avilir sa dignité pour en jouir, Sous Jul, l'empire romain était donc composé

de la France et de l'Italie. De dit qu'ul moierne emplosance par son métodeu, un l'uff, minné 56-fédeis ; mais personnie n's jammis dit par qu'ell-nisquere en depresionament son maltre l'Auptès de qui del-il trouvé une plus helle fortune? Ascent avenue ne parte des supplice de ce médecin "Il faut donc douter de l'emplosionnement, et faire l'util donc douter de l'emplosionnement, et faire d'éficients sentement que l'Europe chrécimen était, di égierante, que les rois étalest oblighs de choisti pour leuron médecin de Justice de S'rabes.

On voulait toujours saisir cette ombre d'empire remain ; et Louis-le-Bègue, rol de France. fils de Charles-le-Chauve, le disputait any autres descendants de Charlemagne : c'était toniours an pape qu'on le demandait. Un duc de Spolette, un marquis de Toscane, luvestis de ces états par Charles-le-Chauve, se saisirent du pape Jean viii, et pillerent une partie de Rome, ponr le forcer, disaient-ils, à donner l'empire au rol de Bavière, Carloman, l'ainé de la race de Charlemagne, Non seulement le pape Jean viii était ainsi persécuté dans Rome par des Italiens, mais il venait, en 877. de payer vingt-cing mille llyres pesant d'argent. aux mabométans possesseurs de la Sicile et du Garillan : c'était l'argent dont Charles-le-Chauve avait acheté l'empire. Il passa bientôt des mains du pape en celles des Sarrasins : 'et le pape même s'obligea, par un traité authentique, à leur en payer autant tous les aus.

Cependant ce poullé, tributaire des musulmans, et prisonnier dans flome, s'echappe, s'embarque, et passe en France. Il vient sucrer empereur couis-le-begue, dans la ville de Troyes, a l'exemple de Léon m, d'àdrien, et d'Étleane m, perséculés chez eur, et donnant ailleurs des conronnes.

Sous Charles-le-Gros, empereur et roi de France, la désolation de l'Europe redonbla. Plus le sang de Charlemagne s'éloignait de sa source, et plus il dégénéralt. (887) Charles-le-Gros fut déclaré incapable de régner par une assemblée de seigneurs français et allemands, qui le déposèrent auprès de Mayence, dans une diète convoquée par îni-même. Ce ne sout point ici des évêques qui, en servant la passion d'un prince, semblent disposer d'une couronne ; ce furent les principaux seignenrs qui crurent avoir le droit de nommer celul qui devalt les gouverner et comhattre à leur tête. On dit que le cerveau de Charles-le-Gros était affaibli; il le fut toujours sans doute, puisqu'il se mit au point d'être détrôné sans résistance, de perdre à la fois l'Allemagne, la France et l'Italie, et de n'avoir enfin pour subsistance que la charité de l'archevêque de Mayence, qui daigna le nourrir. Il paralt bien qu'alors l'ordre de la succession était compté ponr rien, pnis que Arnould, bâtard de Carloman, fils de Louis-le-Bègue, fut déclaré empereur, et qu'Endes ou Odou, comte de Paris, fut rol de France. Il n'y avait alors ni droit de naissance, ni droit d'élection recounn. L'Enrope était un chaos dans legnel le plus fort s'élevait sur les rulnes du plus faible, pour être ensuite précipité par d'autres. Toute cette histoire n'est que celle de quelques capitaines barbares qui disputaient avec des évêques la domination sur des serfs imbéciles. Il manquait aux hommes deux choses nécessaires pour se soustraire à tant d'horreurs , la raison et le courage.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE XXV.

# Des Normands vers le neuvième siècle.

Tout étant divisé, tout était malhoureux et frible. Cette confusion ouvrit un passage aux peuples de la Scandinavle et aux habitants des bords de la mer Baltique. Ces sanvages trop nombreux , n'avant à cultiver que des terres lugrates , manquant de manufactures, et privés des arts, ne cherchaient qu'à se répandre lois de lour patrie, Le brigandage et la piraterie leur étaieut nécessaires, comme le carnage aux bêtes féroces. En Allemagne on les appelait Normands, hommes du Nord, sans distinction, comme nous disons encore en général les corsaires de Barbarie. Des le quatrième siècle, ils se mélèrent aux flots des autres barbares, qui porterent la désolation jusqu'à Rome et en Afrique. On a vu que, resserres sous Charlemagne, ils craignirent l'esclavage. Des le temps de Louis-le-Débonnaire, ils commencèrent leurs courses. Les forêts, dont ces pays étaient hérissés; leur fournissaient assez de bois pour construire leurs barques à deux voiles et à rames, Environ cent hommes tenaient dans ces bâtiments, avec leurs provisions de bière, de biscuit de mer, de fromage, et de viande fornée. Ils côtoyaient les terres, descendaient où ils ne tronvalent point de resistance, et retournaient chez eux avec leur butin, qu'ils partageaient ensuite selon les lois du brigandage, ainsi qu'il se pratique en Barbarie. Dès l'an 845 ils entrerent en France par l'embouchure de la rivière de Seine, et mirent le ville de Ronen au pillage, Une autre flotte entra par la Loire. et dévasta tout jusqu'en Touraine, lis emmenaient les hommes en esclavage ; ils partageaient entre eux les femmes et les filles, prenant jusqu'aux enfants pour les élever dans leur métier de pirates. Les bestisux, les meubles, tout était emporté. Ils vendaient quelquefois sur une côte ce qu'ils avaient pille sur une autre. Leurs premiers gains exciterent la cupidité de leurs compatrioles indigents. Les habitants des côtes germaniques et gauloises se joignirent à eux, ainsi que tant de renegats de Provence et de Sicile ont servi sur les vaisseaux d'Alger.

En 844, ils couvrirent la mer de vaisseaux. On les vit descendre presque à la fois en Angleterre, en France, et en Espagne. Il faut que le gouvernement des Français et des Anglais fût meins bon que celui des mahométans qui régnaient en Espagne; car il n'y eut nulle messure prise par les Français ni per les Anglais, pour empécher ces irruptions; suais eu Espagne les Arabes gardèrent leurs côtes, et repoussèrent enfin les pirates.

En 845, les Normands pillèrent Hambourg, et pénétrérent avant dans l'Allemagne. Ce n'était oins alors un ramas de corsaires sans ordre : e'était une flotte de six cents bateaux ; qui portait une ármée formidable. Un roi de Danemarck, nommé Érie, était à leur tête. Il gagna deux batailles avant de se rembarquer. Ce roi des pirates, après être retourné chez lui avec les dépouilles allemandes : envoie en France un des chefs des corsaires, à qui les histoires donnent le nom de Réguier, 11 remonte la Seine avec cent vingt voiles. Il n'y a point d'apparence one ces cent vingt voiles portassent dix mille hommes. Cependant, avec un nombre probablement inférieur, il pille Rouen une seconde fois, et vient jusqu'à Paris. Dans de pareilles invasions, quand la faiblesse du gouvernement n'à pourvu à rien , la terrenr du peuple augmente le péril, et le plus graud nombre fuit devaut le plus petit. Les Parlsiens, qui se défendirent dans d'autres temps avec tant de courage, abandonnerent alors leur ville : et les Normands n'y tronvorent que des maisons de bois, qu'ils brûlèrent. Le malheureux roi . Charles - le - Chauve . retranché à Saint-Denys avec peu de troupes, an lieu de s'opposer à ces barbares, acheta de quatorze mille marcs d'argent la retraite qu'ils daignèrent faire Il est crovable que ces marcs étaient ce qu'on a appele long-temps des marques , marcas, qui valaient environ nn de nos demi-écus. On est indigné quand on lit dans nos auteurs que plusieurs de ces barbares furent punis de mort subite pour avoir pillé l'église de Saint-Germain-des-Prés, Ni les peuples, ni leurs saints, ne se défendirent; mais les vaincus se donnent tonjours la honteuse consolation de supposer des miracles opérés contre leurs vainaneurs.

Charles-le-Chauve, en achetant alnsi la paix: ne fesait que donner à ces pirates de nouveaux movens de faire la guerre, et s'ôter celui de la soutenir. Les Normands se servirent de cet argent pour aller assiéger Bordeaux, qu'ils pillèrent. Pour comble d'humiliation et d'horreur, un descendant de Charlemagne, Pepin, roi d'Aquitaine, n'ayant pu leur résister; s'unit avec eux ; et alors la France, vers l'an 858, fut entlerement ravagée. Les Normands, fortifiés de tous ce qui se joignait à eux, désolèrent long-temps l'Allemagne, la Flandre, l'Augleterre. Nous avons vu depuis peu des armées de cent mille hommes pouvoir à peine prendre deux villes après des victoires signalées ; tant l'art de fortifier les places et de préparer les ressources a été perfectionné. Mais alors des barbares, combattant d'autres barbares désuuls, ne trouvaient, après le premier succès , presque rien qui arrêtat [ leurs courses. Vaincus quelquefois, ils reparaissaient avec de nouvelles forces.

Godefroy, prince de Danemarck, à qui Charlesle-Gros ceda enfin une partie de la Hollande, en 882, pénètre de la Hollande en Flandre; ses Normands passent de la Somme à l'Oise sans résistance, prennent et brûlent Pontoise, et arrivent par eau et par terre devant Paris,

(885) Les Parisiens, qui s'attendaient alors à l'rruption des barbares, u'abandonnèrent point la ville, comme autrefois. Le comte de Paris, Odon ou Endes, que sa valeur éleva depuis sur le trône de France, mit dans la ville un ordre qui anima les courages, et qui leur tint lieu de tours et de remparts.

Sigefroy, chef des Normands, pressa le siège avec une fureur opiniatre, mais nou destituée d'art, Les Normands se servirent du bélier pour battre les murs. Cette juveutlon est presque aussi ancienne que celle des murailles : car les hommes sont aussi industrieux pour détruire que pour édifier. Je ne m'écarterai ici qu'un moment de mon suiet , pour observer que le cheval de Troie n'était précisément que la même machine, laquelle on armait d'une tête de cheval de métal , comma on v mit depuis une tête de bélier ; et c'est ce que Pausanias nous apprend dans sa description de la Grèce. Ils firent brèche, et donnèrent trois assauts, Les Parisiens les soutinrent avec un courage inébranlable. Ils avaient à leur tête nou seulement le comte Eudes, mais encore jeur évêque Gosliu. qui chaque jour, après avoir denué la bénédiction a son peuple, se mettait sur la brèche, le casque en tête , un carquois sur le dos, et une hache à sa ceinture, et ayant planté la croix sur le rempart, combattait à sa vue. Il paraît que cet évêque avait dans la ville autant d'autorité, pour le moins, que le comte Endes , puisque ce fut à lui que Sigefroy s'était d'abord adressé pour entrer par sa permission dans Paris. Ce prélat mourut de ses fatigues au milieu du siége, laissant uue mémoire respectable et chère, car s'il arma des mains que la religion réservait seulement au ministère de l'autel, il les arma pour cet autel même et pour ses citoyens, dans la cause la plus juste, et pour la défense la plus nécessaire, première joi naturelle, qui est toujours au-dessus des lois de convention. Ses confrères ne s'étaient armés que dans des guerres civiles et contre des chrétiens. Peut-être, si l'apothéose est due a quelques hommes, eût-il mieux valu mettre dans le ciel ce prélat qui combattit et mourut pour son pays, que tant d'hommes obscurs dont la vertu, s'ils en ont ou, a été pour le moins iuutile au monde.

et demie : les Parisiens éprouvèrent toutes les horreurs qu'entrainent dans uu long siège la famine et la contagiou qui en sont les suites, et ne furent point ébranlés. Au bout de ce temps , l'empereur Charles-le-Gros, roi de France, parut enfin à leur secours, sur le mout de Mars, qu'on appelle aujourd'hui Montmartre : mais il u'osa pas attaquer les Normauds : il ue viut que pour acheter encore une trève honteuse. Ces barbares quittèrent Paris pour aller assiéger Sens et piller la Bourgogne, tandis que Charles alla dans Mayence assembler ce parlement qui lui ôta un trône dont il était si

Les Normands continuèrent leurs dévastations ; mais, quoique ennemis du nom chrétien, il ne leur viut iamais en pensée de forcer personne à renoncer au christianisme. Ils étalent à peu près tels que les Francs, les Goths, les Alaius, les Huns, les Hérules, qui, en cherchant au ciuquième siècle de nouvelles terres, loin d'imposer une religion aux Romains, s'accommodèrent aisément de la leur : ainsi les Turcs, eu pillant l'empire des califes, se sont soumis à la religion mahométane.

Eufin, Rollou ou Raoul , le plus illustre de ces briguands du Nord , après avoir été chassé du Danemarck, avant rassemblé eu Scandinavie tous cenx qui vonlurent s'attacher à sa fortune, tenta de nouvelles aventures, et fonda l'espérance de sa grandeur sur la faiblesse de l'Europe, Il aborda l'Angleterre, où ses compatriotes étaient défa établis : mais, après deux victoires inutiles, il tourna du côté de la France, que d'autres Normands savaient ruiner, mais qu'ils ne savaient pas as-

Rollon fut le seui de ces barbares qui cessa d'en mériter le nom, en cherchant un établissement fixe. Maltre de Ronen sans pelne, au lieu de la détruire, il en fit relever les murailles et les tours, Roueu devint sa place d'armes; de la il volait tantôt en Augleterre, tantôt en France, fesant la guerre avec politique comme avec fureur. La France était expirante sous le règne de Charlesle-Simple, roi de nom, et dont la monarchie était eucore plus démembrée par les dues, par les comtes et par les barons, ses sujets, que par les Normands. Charles-le-Gros n'avait donné qua de l'or aux barbares : Charles-le-Simple offrit à Rollou sa fille et des provinces.

(942) Rollon demanda d'abord la Normandie, et on fat trop heureux de la lui coder. Il demanda ensuite la Bretagne ; ou disputa : mais il fallut la céder encore avec des clauses que le plus fort explique toujours à son avantage. Ainsi la Bretagne, qui était tout à l'heure un royaume, devient un fiel de la Neustrie ; et la Neustrie, qu'ou s'accou-Les Normands tincent la ville assiègée une année ! tuma bientôt à nommer Normandie, du nom de ses usurpateurs, fut un état séparé, dont les dues rendaient un vaiu hommage à la couronne de France. L'archevèque de Rouen sut persuader à Rollon

de se faire chrétien. Ce prince embrassa voloutiers une religion qui affermissait sa puissance.

Les véritables conquérants sont cens qui avent after des lois. Leur poissance est stable ; les utires sont des torrents ruj assanch. Rollon, paistible, fint cens li égitater de sou temp dans le continent chertien. On sait avec quelle infectibile i result chertien, on sait avec quelle infectibile i result in avianti, impact he vicu que de rapine. Longtempa après lui, son nom promoncé était un ordre aux officiers de justice d'accourir pour réprimer la violence; et de li est venu cet usage de la chamer de darro, si comme en Normandie. Le sang des plands et des l'aux sondée ensemble produisit de plands et des l'aux sondée ensemble produisit unité l'antique l'aux des l'aux des unité l'antique l'aux de unité l'antique l'aux des unité l'antique l'aux de unité l'antique l'aux des unité l'antique l'aux des unité l'antique l'aux des unité l'antique l'aux des unité l'antique l'aux de unité l'antique l'aux des unités de unités de l'aux des unités de unités unités de unités unités unités de unités unités unités unités unités uni

# CHAPITRE XXVI.

# De l'Angieterre vers le neuvième siècle. Alfred-le-Grand.

Les Anglais, ce peuple deveuu puissant, célèbre par le commerce et par la guerre, gouverné par l'amour de ses propres lois et de la vraie liberté, qui consiste à u'obér qu'aux lois, n'étaieut riea

alors de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'étaient échappés du joug des Romains que pour tomber sous celui de ces Saxous qui , avant conquis l'Angleterre vers le sixième siècle, forent conquis an huitième par Charlemagne dans leur propre pays natal. (828) Ces usurpateurs partagèrent l'Angleterre eu sept petits eantons malheureux, qu'ou appela royaumes. Ces sept provinces s'étaient enfin reunies sous le roi Egbert, de la race saxonne, lorsque les Normands vincent ravager l'Angleterre, aussi bien que la France. On prétend qu'en 852, ils remoutèrent la Tamise avec trois cents voiles. Les Anglais ne se défendirent guère mieux que les Francs. Ils payèrest comme eux leurs vainqueurs. Un roi, nommé Éthelbert, suivit le malheureux exemple de Charles-le-Chauve : il donna de l'argent : la même faute eut la même punition. Les pirates se servirent de cet argent pour mieux subjuguer le pays. Ils conquisent la moltié de l'Angleterre. Il fallait que les Anglais, nés courageux et défendus par leur situation, eussent dans leur gouveruement des vices bien essentiels, puisqu'ils furent toujours assujettis par des peuples qui ne devaient pas aborder impunément chez eux. Ce qu'ou raconte des horribles dévastations qui désolèrent cette lle surpasse encore ce qu'ou vient de voir en France. Il y a des

temps où la terre entière n'est qu'un théâtre de carnage, et ces temps sont trop fréquents.

Le lecteur respire enfin un peu, lorsque dans ces horreurs il voit s'élever quelque grand bomme qui tire sa patrie de la servitude, et qui la gou-

verne en bon rol.

Je ne sais s'il y a jamais eu sur la terre un homme plus digne des respects de la postérité qu'Alfred-le-Grand, qui rendit ces services à sa

homme plus digne des respects de la postérité qu'Alfred-le-Grand, qui rendit ces services à sa patrie, supposé que tout ce qu'on raconte de lui soit véritable. (872) Il succédait à son frère Éthelred re qui

(872) Il succedant a son irrer Etherherd i" qui ne lul laissa qu'u droit contesté sur l'Angleterre, partagée plus que jamais en souverainetés, dont plusieurs étaient possédées par les Danois. De nouveaux pirates venalent encore presque chaque année disputer aux premiers usurpateurs le peu de dépoulles qui pouvaient rester.

Alfred, u'ayant pour lui qu'une province de l'ouest, fut vaincu d'abord en bataille rangée par ces barbares, et abandonné de tout le mende, Il ne se retira point à Rome dans le collège anglais. comme Butred son oncle, devenu roi d'une petite province, et chassé par les Danois ; mais , seul et sans secours, il voulut périr ou venger sa patrie. Il se cacha six mois chez un berger dans une chaumière envirounée de marais. Le seul comte de Dévon, qui défendait encore un faible château, savait son secret. Enfin, ce comte ayant rassemblé des troupes et gagné quelque avautage, Alfred, couvert des haillons d'un berger, osa se reudre dans le camp des Daneis, en jouant de la harne. Voyant ainsi par ses yeux la situatiou du camp et ses défauts , justruit d'une fête que les barbares devaient célébrer, il court au comte de Dévon, qui avait des mílices prêtes; il revieut aux Danois avec une petite troupe, mais déterminée; il les surprend et remporte une victolre complète. La discorde divisait alors les Danois. Alfred sut negocier comme combattre ; et , ce qui est étrange, les Anglais et les Danois le recounurent unanimement pour roi. Il u'y avait plus à réduire que Londres; il la prit, la fortifia, l'embellit, équipa des flottes, contint les Danois d'Angleterre, s'opposa aux descentes des autres, et s'appliqua ensuite, pendant douze années d'une possession paisible, à policer sa patrie. Ses lois furent douces, mais sévèrement exécutées. C'est lui qui fonda les jurés, qui partagea l'Angleterre eu shires ou comtés, et qui le premier encouragea ses suiets à commercer. Il prêta des vaisseaux et de l'argent à des hommes entreprenants et sages, qui allèrent iusqu'à Alexandrie, et de là , passant l'isthme de Suez, tratiquerent dans la mer de Perse. Il institua des milices, il établit divers conseils, mit partout la règle et la paix qui en est la suite.

Out eroirait même que cet Alfred, dans des | l'Aquitaine et dans la Catalogne, tandis que les temps d'une ignorance générale, osa enveyer un Ostrogeths détruisaient le siège de l'empire romaiu vaisseau pour tenter de trouver un passage anx ludes par le nord de l'Europe et de l'Asie ? On a la relation de ce vayage écrite en anglo-saxen, et traduite en latin, à Copenbague, à la prière du comte de Pleio, ambassadeur de Louis xv. Alfred est le premier auteur de ces tentatives hardies que les Anglais , les Hellandais et les Russes, ont faites dans nos derniers temps. On veit par la combien ce prince était an-dessus de son siècle.

Il n'est poiat de véritablement grand homme qui n'ait un bou esprit. Alfred jeta les fendements de l'académie d'Oxford. Il fit venir des livres de Reme : l'Augleterre, teute barbare, n'en avait presque point. Il se plaignait qu'il n'y eût pas alors un prêtre anglais qui sût le latin. Pour lui . il le savait : il était même assez bon géomètre pour ce temps-fa. Il possedait l'histoire : an dit même qu'il fesait des vers en anglo-saxon, Les moments qu'il ne donnait pas aux soins de l'état, il les donnait à l'étude. Une sage économie le mit eu état d'être libéral. On voit qu'il rebâtit plusleurs eglises, mais aucun monastère. Il pensait sans doute que, dans un état désolé qu'il faliait repeupler, il eut mal servi sa patrie en favorisant trop ces familles immenses sans père et sans enfants . qui se perpétuent aux dépens de la nation ; aussi ne fut-il pas mis au nombre des saints ; mais l'histoire, qui d'ailleurs ne lui reproche ni défaut ni faiblesse, le met au premier rang des héros ntiles au genre humain, qui, sans ces hommes extranrdinaires, eût toujours été semblable aux bêtes farouches.

# CHAPITRE XXVII. neuvierne siecles.

De l'Espagne et des musulmans maures aux huitième et

Vous avez vu des états bien malheureux et bien mai geuvernés; mais l'Espagne, dont il faut tracer le tableau, fut plengée long-temps dans un état plus deplorable. Les barbares dant l'Europe fut inendée au commencement du cinquième siècle ravagerent l'Espagne comme les autres pays. Pourquoi l'Espagne, qui s'était si bien défendue contre les Romaius, céda-t-elle tout d'un coup aux barbares? C'est qu'elle était composée de patrintes lorsque les Romaius l'attaquerent ; mais sous le inug des Remains elle ne fut plus composée que d'esclaves maltraités par des maitres amellis ; elle fut donc tout d'un coup la proie des Suèves, des Alains, des Vandales, Anx Vandales succederent les Visigoths, qui commencerent à s'établir dans

en Italie. Ces Ostrogoths et ces Visigoths étaient, comme on sait, chrétiens : nou pas de la communion romaine, non pas de la communion des empercurs d'Orient qui régnaient alers, mais de celle qui avait été leng-temps recue de l'Église grecque. et qui eroyait an Christ, sans le eroire égal à Dieu. Les Espagnols, au coutraire, étaient attachés au rite romain ; ainsi les vainqueurs étaient d'une religien, et les vaineus d'une autre, ce qui appesantissait encore l'esclavage. Les dioceses étaient partagés en évêques ariens et en évêques athamasiens, comme eu Italie ; partage qui augmentait encore les malheurs publics. Les rois visigeths veulurent faire en Espagne ce que fit, comme neus l'avons vu. le rei lembard Retharic en Italie, et ce qu'avait fait Constantin à son avénement à l'empire : e'était de réunir par la liberté de conscience les peuples divisés par les dogmes,

Le roi visigoth, Leuvigikle, prétendit réunir eeux qui crevaient à la consubstantialité et ceux qui n'y croyaient pas. Son fils Herminigilde se révelta contre lui. Il y avait encore alors un roitelet suève qui possédait la Galice et quelques places aux environs : le fils rebelle se ligua avec ce Suève, et fit long-temps la guerre à son père; eufin, n'ayant jamais vnulu se soumettre, il fut vaincu, pris dans Cordene, et tué par un officier do roi. L'Église romaine eu a fait un saint, ne considéraut en lui que la religiou romaine, qui fut le prétexte de sa révolte.

Cette mémorable aventure arriva en 384, et ie ue la rapporte que comme un des exemples de

l'état funeste nu l'Espagne était réduite. Ce royaume des Visigeths n'était point béréditaire ; les évêques, qui eureut d'abord en Espagne la même autorité qu'ils acquirent en France du temps des Carlovingieus, fesaient et defesaient les rois, avec les principaux seigneurs. Ce fut une neuvelle source de troubles continuels : par exemple, ils élurent le bâtard Liuva, au mépris de ses frères légitimes ; et ce Liuva ayant été assassine par un capitaine goth nommé Vitterie, ils élurent ce Vitterie sans diffienté.

Un de leurs meilleurs roi, nemmé Vamba, dont neus avons déjà parlé, étaut tombé malade, înt revêtu d'un sae de pénitent, et se soumit à la pénitence publique, qui devait, dit-on, le guérir : il quérit en effet; mais, en qualité de péniteut, on lui déclara qu'il n'était pas capable des fenetions de la ruvanté : et il fot mis sept jours dans un menastère. Cet exemple fut cité en France, à la déposition de Louis-le-Faible 1.

· Il est le premser roi qui ail eru ajouter a ses droits en se

Co n'étai pas abasi que os hismèsest traiter les premiens comapérates paish, qui subjuquevant les Epaques. Ils fundireut un empire qui «étendit le la Trovences de la Inspressée à Ceste et à l'aux-pressée à Ceste et à l'aux-pressée à Ceste et à l'aux-pressée à l'aux-pressée à l'aux-prési bisendé. Il y est tander-étellionne n'Espaque, qu'entil le roi Vittes désarras une partie des sujets, et il abattre les merailles de plesieurs visible. Per cette conduite il forçait à l'obissames, mais il se privait bi-inches de recours et de re-curiè de l'aux-pressée à l'aux-pressée aux-prètres des marier.

Rodrigue, dout il avait assassiné le père, l'assassina à sou tour, et fut encore plus méchant que lui. Il ne faut pas ehercher ailleurs la eause de la supériorité des musulmans en Espagne. Je ne sais s'il est bien vrai que Rodrigue eût violé Florinde, nommée la Cava ou la Méchante, fille malheureusement célèbre du comte Julien, et si ce fut pour venger son honneur que ce comte appela les Maures. Peut-être l'aventure de la Cava est copiée en partie sur celle de Lucrèce ; et ul l'une ni l'autre ne parait appuyée sur des mouuments bien autheutiques. Il paralt que, pour appeler les Africains, ou n'avait pas besoiu du prétexte d'un viol, qui est d'ordinaire aussi difficile à prouver qu'à faire. Déjà, sous le roi Vamba, le comte Hervig, depuis roi, avait fait venir une armée de Maures. Opas, arehevêque de Séville, qui fut le principal instrument de la grande révolution, avait des intérêts plus ehers à soutenir que la pudeur d'uuc fille. Cet évêque, fils de l'usurpateur Vitiza, détrôné et assassiné par l'usurpateur Rodrigue, fut celui dont l'ambition fit venir les Maures pour la seconde fois. Le comte Julien, gendre de Vitiza, trouvait dans cette seule alliance assez de raisons pour se soulever contre le tyran. Uu autre évêque, nommé Torizo, entre dans la conspiration d'Opas et du comte. Y a-t-il apparence que deux évêques se fussent ligués ainsi avec les enuemis du nom ehrétien, s'il ne s'était aci que d'une fille?

Les mahométaus étalent maîtres, comme ils le sont encore, de toute cette partie de l'Afrique qui avait appartenu aux Romaius. Ils venaient d'yjoter les premiers fondements de la ville de Maroc.

from suzer, et il fit le premier que les prêtres chasieres à trobe. Oblag, en qualité de primient et de motor, de à trobe. Oblag, en qualité de primient et de motor, de page de la comparte de la comparte de contribe. I baldet. Ca conside formerces que an ombre d'évêque et de quolques seigneurs laiques, déclars les sujes de l'année de la comparte de déclar, de sujes de l'année de la comparte de déclar, de sujes de la comparte de la comparte de l'éclar, de sujes de la comparte de la comparte de l'année de grade de la comparte de l'année de la comparte de l'année qui se grade blem de se faire sucrer. L'avoture de l'année groit la prod d'écromine. L'avoture de l'année groit la prod d'écromine de l'année groit la prod d'écromine de l'année de l'avoture de l'année groit le l'avoture de l'année groit l'année de l'année de la comparte de l'année pris da mont Allas. Le cullé Valla Alumano, maitre de cute lois partie de la treve, résidait à Damas en Syrie. Son vice-roi, Murza, qui pencera anti-l'Arique, il gar un de se la liveranant la conquête de toute l'Epaquee. 11 y envoya d'abord son général Tarià, qui gancera l'arià, qui gancera l'arià, qui gancera l'arià, qui gancera l'arià, qui pentre de la vice. On précedu que les Sarraismo ne turnent pas lours promeses à bullen dont il se définiera per la compara lours promeses à bullen dont il se définier asse donte. L'archevite que font plus satisfait d'eux. Il prôta serment de fidélité sur mahoméman, et conserva sons sur le seuconqu'e autorité sur les digities chrétiennes, que les vainqueurs to-ferieux.

Pour le roi Rodrigue, il fut si peu regretté, que sa veuve Égiioue épouse publiquement le jeune Abdélazis, fils du conquérant Muzza, dont les armes avaient fait périr son mari, et rédult en servitude son pays et sa religion.

Les vainqueurs n'abusèrent point du succès de leurs armes; lls laissèrent aux vaiucus leurs biens, leurs lois, leur eulte, satisfaits d'un tribut et de l'honneur de commander. Non seulement la veuve du roi Rodrigue épousa le jeune Abdélazis, mais. à son exemple, le sang des Maures et des Espagnols se môla souvent. Les Espagnols, si scrupuleusemeut attachés depuis à teur religion, la quittèrent eu assez grand nombre pour qu'on leur dounat alors le nom de Mosarabes, qui signifiait, dit-on, moitié Arabes, au lieu de celui de Visigoths que portait auparavant leur royaume. Ce nom de Mosarabes n'était point outrageant, puisque les Arabes étaient les plus cléments de tous les conquerants de la terre, et qu'ils apportèrent en Espagne de uouvelles sciences et de nouveaux arts.

L'Espagne avait été soumise en quatorze moia à l'empire des califes, à la réserve des cavernes et des rochers de l'Asturie. Le Goth Pélage Teudomer, parent du dernier roi Rodrigue, caché dans ces retraites, y couserva sa liberté. Je ue sais comment on a pu donuer le nom de roi à ce prince. qui en était pent-être digne, mais dont toute la rovauté se borna à n'être point captif. Les historiens espagnols, et ceux qui les ont sulvis, lui font remporter do grandes victoires, imagineut des miracles en sa faveur, lui établissent une cour, lui donnent son fils Favila et son gendre Alfonse pour successeurs tranquilles dans ce préteudu royaume. Mais comment dans ce temps-là même les mahométans, qui, sous Abdérame, vers l'au 754, subjuguèrent la moltié de la France. auraient-ils laissé subsister derrière les Pyrénées ce royaume des Asturies? C'était beaucoup pour les chrétiens de pouvoir se refugier dans ces montagnes et d'y vivre de leurs courses, en payant tribut aux mahometans. Ce ne fut que vers l'an 739 que les chréciens commonèreux à tenir tête à leurs vianqueux, affaiblis par les victoires de Charles Martel et par leurs divisions; mais eux-mimes, plus divises entre usu, que les mahendians, retombèrent hieutôt tous le jong, (785) Mastrels et quelque etres voisines, en rendunt Autreies et quelques terres voisines, en rendunt bommage et en payant tribut. Il se sommit surtout hardreies quelques terres voisines, en rendunt bommage et en payant tribut. Il se sommit surtout de la commentation de la committe de

Cette cottume est immémoriale. Un des anciens libres juis, nommé engre E-zode, rapporte requ'un Éléazar prit trente-deux mille pucelles dans le désert affreux du Madian. De ces trente-deux mille vierges on a "en sacrifia que trente-deux au dien d'Eléazar: le reste fut abandonné aux prêtres et ans soldats pour peupler.

On donne pour successeur à ce Mauregat un diacre nomme Vérémond, chef de ces montagnards réugiés, Jesant le nuême hommage et payant le même uombre de filles qu'il était oblicé de fournir

souvent. Est-ce là un royaume, et sont-ce là des

Après la moet d'Abdeframe, les femirs des prorisone d'Expapse voultreus être indépendants. On a vu dans l'article de Charlemagne, qu'un d'exu, comme l'ane, qu'in l'article de l'article de Charlemagne, qu'un d'exu, vérisable royaume eturième en Espapse, Charles en rècle l'aps rejorder à qu'en et l'article royaume eturième en Espapse, plutôt que de se joindre à des mahoméans II priscée deux sous a protection, et se lit Rendre hommage des terres qui sont entre l'Étre et les Pyriccies, que les manuellanas gardreum. On vois, et l'yi, le blaure à bolin resurée hommage à Louisce l'yi, le blaure à bolin resurée hommage à Louispers avec le sitte et or se.

Quelque temps après, les divisions augmentieres ent éche les Maures d'Espapes. Ce conseil de Louis-le-Dictomaire en profits; que troupes amègieunt deux am Barcelon, et Jours penta en triomphe en 736. Voils le comanseceunst de la décadence des Maures. Ce vaiqueurs a fraisent plus souteurs par les Africains et par les callies, de constant de la commentation de la destant de la commentation de la destant de la commentation de la la Carlono, étaient mal clôis des gouverneurs des autres portinges.

Alfonse, de la race de Pélage, commença, daus ces conjonetures henreuses, à rendre considérables les chrètiens espagnols retirés dans les Asturies. Il refusa le tribut ordinaire à des maîtres contre lesquels il pouvait combattre; et après quelques victoires, il se vit maître paisible des Asturies et de Léon, au commencement du neuvième siècle.

C'est par lui qu'il faut conumence de retrouver en Espague des rois chrétiens. Cet Alfouse était artificieux et eruel. On l'appelle le Chante, parce qu'il fut le premier qui refous les ceut filles aux Maures. On ne sooge pas qu'il ac souitat point la guerre pour avoir refous le tribut, mais que vou-laut se soustraire à la domination des Maures, et ne plus être tributaire, il fallait bien qu'il refusit lee ceut filles ains que le reste.

Les succès d'Alfoise, malgré beaucoup de traverses, enhartieral les chrécites de Naspre à se donner un roi. Les Aragonais levèront l'étendard sous un combt : ainsi, sur la find e Loin-le-Dilomaire, ni les Maures, ni les Français, r'eurent plus rien dans esco contrés stéries; mais le reste de l'Espagne obéissait aux rois musulmans. Ce fut alors que les Normands ravagérent les cies efficapagne; mais, étant repousés, jis retournèreut oiller la France et l'Ansteterre.

On ne doit point être surpris que les Espagnois des Asturies, de Léon, d'Aragon, aient été alors des barlares. La guerre, qui avais succéée à la servitude, ne les avait pas polis. Ils étaient dans unes si profonde ignorance, qu'un autre Alfonse, roi de Léon et des Asturies, surnommé le Grand, fut obligé de livrer l'éducation de son fils à des précepteurs aubométans.

Je ne cesse d'être étonné quand je vois quels titres les historiens prodiguent aux rois. Cet Alfonse, qu'ils appellent le Graud, fit crever les yeux à ses quatre frères. Sa vie n'est qu'un tissu de eruautés et de peridies. Cero il înit par faire révolter contre lni ses sujusts, et fut obligé de céder son petit royaume à son lits don Garcie, l'an 940.

Ce titre da Bon était un abrejo du Dominus; titre qui parut trou pathélieu à l'empereur Anguste, parce qu'il signifiais Maître, et que depuis odonasa un benédician, aus seigneurs espagnos, et enfin aux rois de ce pays. Les seigneurs de letres commencèrent alor à premdre le litre de zicle homes, ricos fombres : riches signifiais possessors de terres; car dance se tempe la lui y avait point parm les chrétiens d'Espagne d'autres richesses. La grandesse n'était point enoure comme. Le titre de grand ne fut en usage que trois sircles apres. La grandesse n'était point enoure comme. Le titre de grand ne fut en usage que trois sircles apres. Sons Minose-le-Sego, dictime du non, roi de Castille, dans le temps que l'Espagne commençait à derectif Britisant.

......

# CHAPITRE XXVIII.

Puissance des musulmans en Asie et en Europe aux hultiense et neuvième siecles. L'Italie attaques par eux. Conduite marganime du pape Leon IV.

Les mahométans, qui perdaient cette partie de l'Espagne qui confine à la France, s'étendaient partout ailleurs. Si j'envisage leur religion, je la vois embrassée dans l'Inde et sur les côtes erientales de l'Afrique, où ils trafiquaient. Si je regarde leurs conquêtes , d'abord le calife Aaren-al-Raschild, ou le Juste, impose en 782 nn tribut de soixante et dix mille écus d'er par au à l'impôratrice frène. L'empereur Nicephore avant eusuite refusé de payer le tribut, Aaron prend l'île de Chypre, et vient ravager la Grèce. Almamou, sou petit-fils, prince d'ailleurs si recommandable par son amour pour les sciences et par son saveir. s'empare par ses lieutenants de l'Ile de Crète , en 826. Les musulmans bâtireut Candie, qu'ils ent reprise de nos jours.

En 328, les mêmes Africains qui avaient subjugué l'Espage, et fuit des incevisons en Sicie, revienueut encore désoler cette lle fertile, encouragés par un Sicilien nommé Euphemius, qui ayant, à l'exemple de son empereur, Nichel, éponse inne religieuse, ponrsulvi par les leis que l'empereur s'était rendues favorables, fit à pen près en Sicile ce que le comte Julien avait fait en

Ni les empereurs grecs, ni ceux d'Occident, ne purent alors chasser de Sicile les musulmans ; tant l'Orient et l'Occident étaient mal gouvernés, Ces conquérants allaient se rendre maîtres de l'Italie. s'ils avaient été unis : mais leurs fantes sauvèrent Rome, comme celles des Carthaginois la sauvèrent autrefois. Ils partent de Sicile, en 846, avec nne flotte nombreuse. Ils entrent par l'embouchure du Tibre ; et, ne trouvant qu'un pays presque désert, ils vont assiéger Rome. Ils prirent les dehors, et avant pillé la riche église de Saint-Pierre bers des murs, ils levèrent le siège pour aller combattre une armée de Français qui venait secourir Rome, sons nn général de l'emperent Lothaire L'armée française fut battue, mais la ville, rafralchie, fut manquée; et cette expédition, qui devait être une conquête, ne devint, par la mésintelligence, qu'une incursion de barbares. Ils revinrent bientôt après avec une armée formidable, qui semblait devoir détruire l'Italie, et faire une bourgade mabométane de la capitale du christianisme. Le pape Léun IV, prenant dans ce danger une antorité que les généraux de l'empereur Lothaire semblaient abandenner, se montra digne, en défendant Rome, d'y commander en souverain. Il avait em-

pleyé les richesses de l'Église à réparer les murailles, à élever des tours, à tendre des chaînes sur le Tibre. Il arma les milices à ses dépens. engagea les habitants de Naples et de Gaïète à venir défendre les côtes et le port d'Ostie . sans manquer à la sage précaution de prendre d'eux des etages, sachant bien que ceux qui sont assez puissants pour nous secourir le sont assez pour nous nuire. Il visita lui-même tous les postes. et recut les Sarrasins à leur descente, non pas en équipage de guerrier, ainsi qu'en avait usé Goslin. évêque de Paris, dans une occasien encore plus pressante, mais comme un pontife qui exhortait un peuple chrétien, et comme un roi qui veillait à la sûreté de ses sujets. Il était né Romain. (849] Le courage des premiers âges de la république revivait en lui dans un temps de lâcheté et de corruption, tel qu'un des beaux monuments de l'ancienne Rome , qu'en trouve quelquefois dans les rnines de la neuvelle.

Son courage et ses soins furent secondés. On executes Sarrains concapeuem al terre descente; recute las Sarrains concapeuem al la templée a yant dissipé la moitié de leurs valas-seux, ne partie de ces conquêrants échappés an maufrage fout nise à la chaîne. Le pape rendit sa victoire nille, en lessant travailler ans fortifications de Reme et à ses embellissements les mèmes mains qui derainent as décriture. Le mahemistas restèrent cependant maîtres du Garillan, entre Capouce et Casilee, mais plusité comme me colonie de corsaires indépendants que comme des comprérants disciplinés.

Le vois donc, an neuvime sicle, les musulmans redoutables à la fois à Rome et à Constantineple, maîtres de la Perse, de la Syrie, de l'Arabie, de toutes les côtes d'Afrique jusqu' au mont Alla, des trois quests de l'Espagne; mais ces conquérants un forment pas une mation, comme les Remains, qui, étendus presque autant qu'eux, n'avaient fait qu'un seul peuple.

Sous le fameux calife Almamon, vers l'an 815, un pen après la mert de Charlemagne, l'Egypte était indépendante, et le Grand-Caire fut la résidence d'un autre calife. Le prince de la Mauritanie Tangitaine, sous le titre de Miramolin, étant maltre absolu de l'empire de Maroc, la Nubie et la Libye obéissaient à un autre calife. Les Abdérames, qui avaient fondé le royaume de Cordene, ne purent empêcher d'antres mahométans de fender celui de Tolède. Tontes ces nouvelles dynasties révéraient dans le calife le successeur de leur prophète. Ainsi que les chrétieus allaient en foule en pélerinage à Rome, les mahométans de toutes les parties du mende allaient à la Mecque, gonveruée par un shérif que nommait le calife : et c'était principalement par ce pelerinage que le calife , maître de la Mecque, était vénérable à tous les princes de sa eroyance. Mais ces princes, distinguant la religion de leurs intérêts, dépouillaient le calife en lui rendant hommare.

\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE XXIX.

De l'empire de Constantinople aux huitième et neuvième siècles.

Tandis que l'empire de Charlemagne se démembrait, que les inondations des Sarrasius et des Normands désolaient l'Occident, l'empire de Constantinople subsistait comme nu grand arbre, vigonrenx encore, mais déjà vieux, déponillé de quelques racines, et assailli de tous côtés par la tempète. Cet empire n'avait plus rien en Afrique ; la Syrie et une partie de l'Asie Mineure lui étaient enlevées. Il défendait contre les musulmans ses frontières vers l'orient de la mer Noire : et. tantôt vaincu, tantôt vainqueur, il aurait pu au moins se fortifier contre eux par cet usage continuel de la guerre. Mais du côté du Danube, et vers le bord occidental de la mer Noire, d'autres ennemis le ravageaient. Une nation de Scythes, nommés les Abares ou Avares , les Bulgares , autres Scythes , dont la Bulgarie tient son nom, désolaient tous ces beaux climats de la Romanie où Adrieu et Traian avaient construit de si belles villes, et ces grands chemins, desquels il ne subsiste plus que quelques cbaussées.

Les Abares surtont, répandus dans la Hongrie et dans l'Autriche, se jetaient tantés sur l'empire d'Orient, Janilés sur celui de Charlemague. Ainsi, des froutières de la Perse à celles de France, la terre était en proie à des incursions presque continuelles.

Si les frontières de l'empire grec étaient tenjours resserrées et toujours désolées, la capitale était le théâtre des révolutions et des crimes. Un mélange de l'artifice des Grecs et de la férocité des Thraces formait le caractère qui régnait à la cour. Eu effet, quel spectacle nous présente Constantinople? Maurice et ses cinq enfants massacrés; Phocas assassiné pour prix de ses meurtres et de ses incestes; Constantin empoisonné par l'impératrice Martine, à qui ou arrache la langue, tandis qu'on conpe le uez à Héracléonas son fils ; Constant qui fait égorger son frère ; Constant assommé dans un bain par ses domestiques ; Constantiu Pogonat qui fait crever les yeux à ses deux frères ; Instinien II , son fils , prêt à faire à Constantinople ce que Théodose fit à Thessalonique surpris, mutilé et enchalné par Léonce, au moment qu'il allait faire égorger les principaux ci-

toyens ; Léoncé bientôt traité lui-même comme il avait traité Instinien n ; ce Justinien rétabli . fesant couler sous ses yeux, dans la place publique le sang de ses euuemis, et périssant enfiu sons la main d'un bourreau; Philippe Bardane détrôné et condamné à perdre les veux ; Léou l'Isaurien et Constantin Copronyme morts, à la vérité, dans leur lit, mais après un règne sanguinaire, aussi malheureux pour le prince que pour les sujets ; l'Impératrice Irène, la première femme qui monta sur le trône des Césars, et la première qui fit périr son fils ponr regner; Nicephore, son successeur, détesté de ses sujets, pris par les Bulgares, décollé, servant de pâture anx bêtes, tandis que son crine sert de conpe à son vainqueur ; enfin Michel Curopalate, contemporain de Charlemagne, confiné dans un cloltre, et mourant ainsi moins cruellement, mais plus honteusement que ses prédécesseurs. C'est ainsi que l'empire est gouverné pendant trois cents ans. Quelle histoire de brigands obscurs, punis en place publique pour leurs crimes, est plus horrible et plus dégoûtante?

Cependant Il faut poursuivre : il faut voir , au nenvieme siècle. Léon l'Arménien, brave guerrier, mais enuemi des images, assassiné à la messe dans le temps qu'il chantait une autienne ; ses assassins, s'applandissant d'avoir tué un hérétique, vont tirer de prison un officier, nommé Michel-le-Bègue, condamné à la mort par le sénat, et qui, au lieu d'être exécuté, recoit la ponrpre impériale. Ce fut lui qui, ctant amoureux d'une religieuse, se fit prier par le sénat de l'épouser, sans qu'aucnn évêque osat être d'un sentiment contraire. Ce fait est d'autant pins digne d'attention , que presque en même temps ou voit Euphemius en Sicile, poursuivi crimluellement pour uu semblable mariage, et, quelques temps après, on condamue à Constantinople le mariage très légitime de l'empereur Léon-le-Philosophe. Où est douc le pays où l'on trouve alors des lois et des mœurs ? ce u'est pas dans notre Occident.

Cette ancienue querelle des images troublait toujours l'empire. La cour était tantôt favorable, tautôt contraire à leur cutte, selou qu'elle voyait pencher l'esprit du plus grand nombre. Michelle-Begue commeuça par les consacrer, et finit par les abattre.

Son successor Théophile, qui régna entiron donze ans, depais 839 jusqu'à 842, se déchar contre de culte : on a écrit qu'il ne croyait point à la résarrection, qu'il niait l'existence des démons, et qu'il n'admettait pa sieus-Christ pour Dieu. Ilse peut faire qu'un empereur pensita insit; mais faut-il crière; je une dis pas sur les princes senlement, mais sur les prairectiers, la voix des centenis, oui, anse prouver aucun fait, dément

la religion et les mœurs des hommes qui n'nut pas | coupréparés sous Léon,qn'on appela le Philosophe; pensé comme eux.

Ce Théophile, fils de Miehel-le-Begue, fut presque le seul empereur qui est succèdé paisiblement à son père depuis delbs siècles. Sous lui es adorsteurs des images furent plus perséculés que jamais. On conçoit aisément, par ces longues persécutions , que tous les citoyens étaient divisés.

Il est remarquable que deux femmes aient rétabli les images. L'une est l'impératrice l'réne, venve de Léon IV; et l'autre l'impératrice Théodora,

veuve de Théophile.

Théodora, maîtresse de l'empire d'Orient sous le jeune Michel, son fils, persécuta à son tour les ennemis des images. Elle porta son zèle on sa politique plus loin. Il y avait encore dans l'Asie Mineure un grand nombre de manichéens qui vivaient paisibles, parce que la fureur d'enthousiasme, qui n'est guère que dans les sectes naissantes, était passée. Ils étaient riches par le commerce. Soit qu'on en voniût à leurs opinious on à leurs biens, on fit contre eux des édits sévères, qui furent exécutés avec crusuté. La persécution lenr rendit leur premier fanatisme. (846) On en fit périr des milliers dans les supplices ; le reste désespéré se révolta. Il en passa plus de quarante mille chez les musulmans; et ces manichéens, anparavant si tranquilles, devinrent des ennemis irréconciliables, qui , joints an Sarrasins , ravagerent l'Asie Mineure jusqu'anx portes de la ville impériale . dépeuplée par une peste horrible, en 842, et devenne un objet de pitié.

La pesde, proprement dite, est une maladie partieulière aux peuples de l'Afrique, comme la petite vérole. C'est de ces pas qu'elle vient tonjours par des vaisseaux marchands. Elle inondorait l'Europe, sans les sages préceutions qu'on prend dans nos ports; et probablement l'inattention du gouvernement laissa entrer la contagion dans la ville impériale.

Gette neidne innitention exposa l'empire à un anterième. Des lines s'embraquieux versi eporteux un son anne fième. Des lines s'embraquieux versi eporteux qu'on nomme aujourd'hui axof, sur la mer Yoler, et siremet reasque tous les rivaçues de Port-Euzin. Les Arabes, d'un autre côté, poussèrent encore cheur conquêtes par-dels l'Armeire, et d'anne l'asseine de leur conquêtes par-dels l'Armeire, et d'anne l'asseine qu'en rèque de lufertune, fait assessiné par Baule, qu'il virante de la plus lasses condition pour l'associer à l'ampire (847). À tempire (847).

L'administration de Basile ne fut guère pius beureuse. C'est sous son regue qu'est l'époque du grand schismo qui divisa l'Eglise grecque de la latine. C'est cet assassin qu'on regarda comme juste, quand il fit deposer le patriarche Photius.

Les malheurs de l'empire ne furent pas beau-

coup réparés sous Léon, qu'on appela le Philosophie, non qu'il fût un Antonin, un Marc-Aurèle, un Julien, un Aaron-al-Raschild, un Alfred, mais parce qu'il était savant. Il passe pour avoir le premier ouvert un chenin aux Turces, qui, si longtemps après, out pris Constantinople.

Les Turcs, qui combattirent depuis les Sarrasins, et qui, mélés à eux, furent leur soutieu et les destructeurs de l'empire grec, avaien-lis déja envoyé des colonies dans ces coutrées voisines du Danube ? On n'a guère d'histoires véritables de ces émigrations des barbares.

Il n'y a que trop d'apparence que les inomnes ont ains vice long-cemps. A pein en payt était un peu cultivé, qu'il était evrahi par une nation affance, chassès à on tour par une autre. Les Gaudois n'étaien-ils pas decendais en Italie 7 à -violet-ils pas convu jusque dans l'Asie Misseure? violgt pespies de la Grande-Tartarie n'ont-ils pas cherché de novel les terre ? l'es Siesse à vasientlis par mis le feu la leurs bourgades, pour allers es transplanter en Lampeloce, quand Carle is contransplanter en Lampeloce, quand Carle is conqu'étaient Pharamond et Christ, sinon des l'arbiers transplanter en la reovièrera to noit o Char l'e qu'étaient Pharamond et Christ, sinon des l'arbiers transplantée ou la reovièrera to noit o Char l'

Malgré tant de désastres, Constantinople întercore long-temps is ville chrécienne la pius oppleute, la plus pespée, la plus recommandable prie sarts. Sa siaution seule, par jacquelle elle donine sur deux mers, la rendait nécessairement commerçante. La piese de 812, lond destructive qu'elle vait été, ne înt qu'un fénn passager. Los de villed de commerça, et ol à lo con riséle, se re-revisités de commerça, et ol à lo con riséle, se re-revisités de commerça, et ol à lo con riséle, se revisités de rommerça, et ol à lo con riséle, se resent point dans une vaste capitale qui est le séjour de der riches.

Toutes ees révolutions subites dn palais, les crimes de tant d'empereurs égorgés les uus par les antres, sout des orages qui ne tombent guère sur des hommes cachés qui cultivent en paix des professions qu'on n'envie point

Les richesses n'étaient point épuisées : on dit qu'en 837, Théodora, mire de Michel, e, os edémettant malgré elle de la régence, et traitée à peu près par son Bis comme Merie de Médicis le fut de ons jours par Louis zun, fit voir à l'empereur qu'il y avait dans le trésor cent neuf mille ivres pesant d'or, et trois cent mille livres d'argent.

Un gouvernement sage pouvait donc encore maintenir l'empire dans sa puissance. Il édait resserré, mais non tout à fait démembré; changeant d'empereurs, mais toujours uni sous celuiqui se revétait de la pourpre; enfan, plus rieleu plus pleia de ressources, plus puissant que celui, d'Allemagne. Cependant il u'est plus, et l'empire d'Allemagne subsiste encore.

Les horribles révolutions qu'ou vient de voir effrainet dégoûtent; cependant il flut couvenir que depuis Coustantin, surnommé le Grand, l'empire de Constantinople u'avait guère été autrement gouverné; et, si vous en exceptez Julien et deux ou trois autres, quel empereur ne souilla pas le trôpe d'abominatious et de crimes?

\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XXX.

De l'Italie; dea papes; du divorce de Lothaire, roi de Lorraine; et des autres affaires de l'Église, aux huitième et acuvieme siècles.

Pour ne pas perdre le fil qui lie tant d'évéuements, souvenons-nous svec quelle prudence les papes se conduisirent sous Pepin et sons Charlemagne, comme ils assoupirent habilement les querelles de religiou, et comme chacuu d'euz établit sourdement les foudements de la grandeur pontificale.

Leur pouvoir était déjà très grand, puisque Grégoire 1v rebâtit le port d'Ostie, et que Léou 1v fortifia Rome à ses dépens ; mais tous les papes ne pouvaient être de grands bommes, et toutes les conjonctures ue pouvaient leur être favorables. Chaque vacance de siége causait les mêmes troubles que l'élection d'un roi en produit eu Pologne. Le pape élu avait à ménager à la fois le sénat romain, le peuple et l'empereur. La uoblesse romaine avait grande part au gouvernement : elle élisait alors deux consuls tous les ans. Elle créait un préfet, qui était une espèce de tribuu du peuple. Il y avait un tribunal de douze sénateurs, et c'étaiont ces senateurs qui nommajent les principaux officiers du duché de Rome. Ce gouvernement municipal avait tantôt plus, tantôt moius d'autorité. Les papes avaient à Rome plutôt un grand crédit qu'une puissance législative.

S'îls n'étaient pas souverains de Rome, li lue préviatent acune occision d'agir en souverains de l'Église d'Occident. Les évêques se constituaient juges des rois; et les papes, juges des évêques. Tant de conflist d'autorité, ce mélange de réligion. Tant de conflist d'autorité, ce mélange de réligion de superstitten, de faiblesse, do métamenté dans toutes les cours, l'insuffissance des lois, tout cels en peut être mieur conu que par l'aventure du marisge et du divorce de Lothaire, roi de Lor-visie, nerre de Charles-le-Chauve

Charlemagne avait répudlé uue de ses femmes, et en avait épousé une autre, non seulement avec l'approbation du pape Étienne, mais sur ses pressantes sollicitations. Les rois francs, Gontran, Caribert. Signbert, Chiloéric, Daxobert, avaient

eu plusieurs femmes à la fois, saus qu'on cût murmure, et si c'était un scandale, il était sans trouble. Le temps change tout. Lothaire marié avec Teutberge, fille d'un duc de la Bourgogne Transjurane, prétend la répudier pour uu inceste avec son frère, dont elle est accusée, et épouser sa maîtresse Valrade. Toute la suite de cette aveuture est d'une singularité nouvelle. D'abord la reine Teutherge se justifie par l'épreuve de l'eau bouillante. Son avocat plonge la main dans un vase, an fond duquel il ramasse impunément un annean bénit. Le roi se plaint qu'on a employé la fourberie dans cette épreuve. Il est bien sûr que si elle fut faite. l'avocat de la reine était justruit d'un secret de préparer la peau à soutenir l'action de l'eau bouillante. Aucune académie des sciences n'a, de nos jours, tenté de counaltre sur ces épreuves ce que savaient alors les charlatans.

(862) Le succès de cette épreuve passait pour un miracle, pour le jugemeut de Dieu même, et cependant Teutberge, que le ciel justific, avoue a plusieurs évêques, en présence de son confesseur, qu'elle est coupable. Il u'v a guère d'apparence qu'un roi qui vontait se séparer de sa femme sur une imputation d'adultère eut imaginé de l'accuser d'un inceste avec son frère, si le fait n'avait pas été public. On ne va pas supposer un crime si recherché, si rare, si difficile à prouver : il faut d'ailleurs que, dans ces temps-là, ce qu'on appelle aujourd'hni houneur ne fût point du tout counu. Le roi et la reine se couvrent tous deux de bonte, l'un par son accusation, l'autre par son a veu. Deux couciles nationaux sont assemblés, qui permettent le divorce.

Le pape Nicolas re casse les deux conciles. Il

dépose Goutier, archevêque de Cologne, qui avait

été le plus ardent dans l'affaire du divorce. Gon-

tier écrit aussitôt à toutes les églises : « Quoique le « seigneur Nicolas, qu'ou uomme pape, et qui se « compte pape et empereur, nous ait excommunié, « nous avons résisté à sa folie. » Ensuite dans son écrit, s'adressant au pape même : « Nous ne rece-« vons point, dit-il, votre mandite seuteuce ; nous « la méprisous ; uous vous rejetons vous-même « de notre communion, nous contentant de celle « des évêques, nos frères, que vous méprisez, etc.» Un frère de l'archevêque de Cologne porta inimême cette protestation à Rome, et la mit, l'épèe à la maiu, sur le tombeau où les Romains prétendent que reposeut les ceudres de saint Pierre. Mais bientôt après, l'état politique des affaires ayant changé, ce même archevêque changea aussi. Il vint au mont Cassin se jeter aux genoux du pape Adrien 11, successeur de Nicolas. « Je déclare, e dit-il, devant Dieu et devant ses saints, à vous « monseigneur Adrieu , souveraiu pontife , aux

a érêques qui rons sont soumis, et à toute a l'assemblée, que je supporte humblement le sentence de déposition donnée canoniquement coutre moi par le pape Nicolas, etc. » 0n seat combien un exemple de cette espéce affermissait la supériorité de l'Eglise romaine, et les conjonctures rendelent ces exemples fréquents.

Ce même Nicolas 1ee excommunie la seconde femme de Lothaire, et ordonne à ce prince de reprendre le première. Toute l'Europe prend part à ces événements. L'empereur Louis II, frère de Charles-le-Chauve, et onele de Lothaire, se déclare d'abord violemment pour son neveu contre le pape. Cet empereur, qui résidait alors en Italie, menace Nicolas 1\*\* : il v a du sang de répandu, et l'Italie est eu alarme. On négocie, on cabale de tous côtés. Teutberge va plaider à Rome : Valrade. sa rivale, entreprend le vovege, et n'ese l'achever. Lothaire, excommunié, s'y transporte et va demender pardon à Adrien , successeur de Nicoles. dans la crainte où il est que son oncle le Chauve . armé contre lui en nom de l'Église, ne s'empare de son royeume de Lorraiue. Adrien 11, en lui donnant le communion dans Rome , ini feit jurer qu'il u'a point usé des droits du mariage avec Velrade, depuis l'ordre que le pape Nicolas Ini avait donné de s'en abstenir. Lothaire fait serment, communie et meurt quelque temps après. Tous les historiens ne manquent pas de dire qu'il est mort en punition de son parjure, et que les domestiques qui ont juré avec lui sont morts dans

l'emnée.

Le droit qu'exercèrent en cette occasion Nicolas r° et Adrien n était fondé sur les fausses décrésales, déjà regardées comme un code usirerael. Le contra teivil qui unit deux époux, and devenu un sacrement, était soumis au jugement de l'Édise.

Catte aventure est le premier senndale touchant le mariage des têtes couronnées en Occident. On a vu depuis les rois de France Robert, Philippe ri, Philippe-Auguste, excommunés par les papes pour des marieges contractés entre parents très foignés. Les érêques nationeux prétendient long-temps devou être les juges de ces causes : les ponities de Rome les évoques maiser par entre parents très Rome les évoques maiser par entre parents très foignés. Les érêques nationeux prétendient long-temps devour être les juges de ces causes : les ponitiés de Rome les évoquefernt toujours à eux.

On u'examine point is' ai cette nouvelle jurisprudence est tulle on dangereuse; on u'écrit in comme juriscousulte, ni comme controversiste : manblées par ces scandules. Les ancients Romains et les peuples orientaux furent plus heurenx en ce point. Les droits des perse de famille; le secret de leur lit, n'y furent jamais en proie à la curiosité publique. On ne connant point che ceux de pareils procès as sujei. d'un mariage ou d'un divorce. Ce descendant de Chriermage n'il le premier qui alla plaider à trois cests liseus de chez lui devant no jugé étraner, pour avoir quelle femme il devait ainner. Les peuples furent sur le point d'être et victimes de ce différent. Lusis-t-be-blomanire avait été le premier exemple du pouvoir des évalues une les cupreurs ; Lothaire de Larraine fuit l'époque du pouvoir des papes sur les crésques, al la comme de partie et de la comme del comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la comm

#### CHAPITRE XXXI.

De Photius, et du schisme entre l'Orient et l'Occident.

(858) La plus grande affaire que l'Église eût elors, et qui en est encore une très importante auionrd'hui, fut l'origine de la séparation totale des Grecs et des Latins. La chaire patriarcale do Constantinople étant, ainsi que le trône, l'objet de l'ambitiou, était sujette enx mêmes révolutions. L'empereur Michel III, mécontent du patriarche Ignace, l'obligea à signer lui-même sa déposition, et mit à sa place Photius, eunuque du palais, homme d'une graude qualité, d'un veste géuie, et d'une science universelle. Il étalt grand écuyer et ministre d'état. Les évêques, pour l'ordonner patrierche, le firent passer en six jours par tous les degrés. Le premier jour on le fit moine, parce que les moines étaient regardés dans l'église grecque comme fesant partie de le hiérarchie : le second jour il fut lecteur, le troisième sous-diacre, puis diecre, prêtre, et enfin patriarche, le jour de Noël, en 858,

Le pape Nicolas prit le parti d'Ignace, et excommunia Photius. Il lui reprochait surtout d'avoir passé de l'état de laïque à celui d'évêque avec tant de repidité; mais Photius répondeit, avec raison, que saint Ambroise, gouverneur de Milan, et à peine chrétien, e-ait joint la dignité d'évêque à celle de gouverneur plus rapidement encore. Photius excommunia donc le pape à son tour, et le déclera déposé. Il prit le titro de patriarche orcuménique, et accusa hautement d'hérésie les évêques d'Oceident de la communion du pape. Le plus grand reproche qu'il leur fesait roulait sur la procession du Père et du Fils. « Des hommes, « dit-il dans nue de ses lettres, sortis des ténèbros e de l'Occident, ont tout corrompu par leur ignos rence. Le comble de leur impiété est d'ajonter e de nouvelles paroles au sacré symbole eutorisé

e par tous les conciles, en disant que le Saint-

e Esprit ne procède pas du Père senlement, mais e eucore du Fils ; ee qui est renoncer an chris-

e tinnisme. »

On voit, par ee passage of par beancoup d'antres, quelle supériorité les Cres affectaient en tout sur les Latins. Ils prétendaient que l'Église comaine devait tout la la grecque, jasqu'aux noms des nauges, des cérémonies, dos mystères, dosquiés. Bupélmes, cucharistie, l'integri, discères, parosias, rédepue, prétre, diazre, moins, église, tout est gree. Ils regardaient les Latins comme des disciples ignoratos, révolús contre leurs malers, dont ils us avaient pas même la largue. Ils nons accussient d'ignorer le catéchisme, enfin, de n'être pas d'réfélieu.

Les autres sujets d'anathème étaient que les Latins se servaient alors communément de pain non levé pour l'eucharistie, mangacient des œufs et du fromage eu carême, et que leurs prêtres ue se fesaient point raser la barbe. Étranges raisons pour hrouiller l'Occident avec l'Orient!

Mais quiconque est juste avouera que Photius était non senlement le plus savaut homme de l'Église, mais un graud évêque. (867) 11 se conduisit comme saint Ambroise, quand Basile, assassin de l'empereur Michel, se présenta dans l'église de Sophie. « Vous êtes indigne d'approcher e des saints mystères, lui dit-il à haute voir « vous qui avez les mains encore souillées du sang « de votre bienfaitenr. » Photius ne trouva pas un Théodose dans Basile. Ce tyran fit une chose iuste par vengeance. Il rétablit Ignace dans le siége patriarcal et chassa Photius. (869) Rome profita de cette conjoncture pour faire assemhler à Constautinople le huitième coucile œcuménique, composé de trois cents évêques. Les légats da pape présidèrent, mais ils ne savaient pas le grec, et parmi les antres évêques, très peu savaicut le latin. Photins y fut universellement condamné comme intrus, et sonmis à la pénitence publique. On signa pour les cinq patriarches avant de signer pour le pape, ce qui est fort extraordinaire; car, puisque les légats eurent la première place, ils devaient signer les premiers. Mais, en tont cela, les questions qui partageaient l'Orient et l'Occident ne furent point agitées : on ne voulait que déposer Photius.

Quelque temps après, le vrai patriarche lignace ciant mort, Photims en l'adresse de se faire réchablic par l'empereur Basile. Le pape Jean vui le reçut à sa commanine, le reconnut, loi écrivis; et, malgré ce huitième concile œuménique qui avait anathématicé ce patriarche (879), le pape envoys ses légats à na autre conneile à Constatiunople, dans lequel l'hotius fut reconnu innoceut par quater cents érêques, dont trois cents l'avaient aupuravant condamné. Les légats de ce même siège de Rome, qui l'avaient annthématisé, servirent eux-mêmes à casser le huitième concile ocuménique.

Comhien tont change chez les hommes l combieu ce qui était fant devient vrui selon les tempal Les légats de Jeau viu s'écrient en plein concile : « Si quelqu'un ne reconnait pas Photins, que « son partage soit avez Jodas. » Le coucile s'écrie: « Lonques années an patriarche Photins, et an « patriarche de Rome. Jean J

Enfin, à la suite des actes du concile ou voit nue lettre du pape à ce sarant patriarche, dans lequelle il lui dit: « Nous pensons comme vons; « nons tenous pour transgresseurs de la parole de Dieu, nous rungeons avec Judas, ceux qui « ont ajouté au symbole que le Saint-Esprit proceded n'Erect de IFIs; mais nous revojons qu'il « faut user de douceur avec eux, et les exhorter » à renoncer à ce blasphème. »

Il est donc elair que l'Église romaine et la grecque pensajent alors différemment de ce qu'on pense aujourd'hui. L'Eglise romaine adopta depuis la procession du Pere et du Fils : et il arriva même qu'eu 1274 l'emperent des Grees, Michel Paléologue, implorant contre les Tures une nouvelle croisade, envova au secoud concile de Lyon son patriarche et son chaucelier, qui chantèreut avec le concile, en latin, qui ex Patre Filioque procedit. Mais l'Eglise grecque retourna encore à son opinion, et sembla la quitter encore dans la réunion passagère qui se fit avec Eugène IV. One les hommes apprennent de là à se tolérer les nos les autres. Voilà des variations et des disputes sur un point fondamental, qui n'ont ni excité de tronbles, ni rempli les prisons, ni allumé les hûchers.

On a blimé les déférences du pape Jean vau pour le patriarles Phoisits you û sa sa seus tougé que ce pontife avait alors besoin de l'empereur Baile. Un roi de Budgarie, nomes Boyoris, aguad par l'habileté de sa femme, qui était chréitenne, était couvert, à l'exemple de Colvesi et du proi Egbert. Il s'agissait de savoir de quel patriarest crite not les des l'empereurs Bailet, Voilà en Constantinople et Rome se la disputaient. La décision dépondait de l'empereurs Baile, Voilà en partie le vujet des complaisances qu'est l'évêque de Rome nour celui de Constantinople.

Il ue faut pas oublier que dans ce concile, ainai, que dans le précédent, il y eut des cardinaux. On nommait ainsi des prêtres et des diacres qui servaient de conseils aux métropolitains. Il y en avait à Rome comme dans d'autres églises. Ils étaient déjà distingués, mais ils signaisent après les évalues et les abbés.

Le pape donna, par ses lettres et par ses légais,

le titre de votre sainieté au patriarche Photius Les autres patriarches sont aussi appelés papes dans ce concile. C'est un nom grec, commun à tous les prêtres, et qui pen à peu est devenu le titre distinctif du métropolitain de Rome.

Il paralt que Jean viii se conduisait avec prudence; car ses successeurs s'étant brouilles avec l'empire grec, et avant adopté le huitième concile ocuménique de 869, et reieté l'autre, qui absolvait Photius, la paix établie par Jean vin fut alors rompue. Photius celata contre l'Eglise romaine. la traita d'hérétique au sujet de cet article du Filioque procedit, des œuis en carême, de l'eucharistie faite avec du pain sans levaiu, et de plusieurs autres usages. Mais le grand point de la division était la primatie. Photius et ses successeurs veulaient être les premiers évêques du ebristianisme, et ne pouvaient souffrir que l'évêque de Rome, d'une ville qu'ils regardaient alors comme barbare, séparée de l'empire par sa rébellion, et en proie à qui voudrait s'en emparer, joult de la préséance sur l'évêque de la ville impériale. Le patriarche de Constautinople avait alors dans son distriet toutes les églises de la Sicile et de la Pouille; et le siége romaiu, eu passant sous une dominatiou étrangère, avait perdu à la fois dans ces provinces son patrimoine et ses droits de métropolitain. L'Église grecque méprisait l'Église romaine. Les sciences flerissaient à Constantinople : mais à Rome tout tombalt, jusqu'à la langue latine ; et quoiqu'en y fût plus instruit que dans tont le reste de l'Occident, ce peu de scieuce se ressentait de ces temps malheureux. Les Grecs se vengeaient bien de la supériorité que les Romains avaient eue sur eux depuis le temps de Lucrèce et de Cicéron jusqu'à Corneille Taeite. Ils ue parlaient des Romains qu'avec ironie. L'évêque Luitpraud, envoyé depuis en ambassade à Coustantinople par les Othons, rapporte que les Grees n'appelaient saint Grégoire-le-Grand que Grégoire-Dialogue, parce qu'en effet ses dialognes sont d'un homme trep simple. Le temps a tout changé. Les papes sont devenus de grands souverains, Rome le centre de la politesse et des arts, l'Eglise latine savante; et le patriarehe de Constantiuople n'est plus qu'un esclave, évêque d'un peuple esclave.

Photius, qui eut dans sa vie plus de revers que de gloire, fut déposé par des intrigues de cour, et mournt malheureux; mais ses successeurs, attachés à ses prétentions, les soutinrent avec vigueur.

(882) Le pape Jean vizi mourut encore plus malheureusement. Les annales de Fulde disent qu'il fut assassiné à coups de marteau. Les temps suivauts nous ferent veir le siège pontifical souveut ensanglanté, et Rome toujours un grand objet pour les nations, mais toujeurs à plaindre.

Le dogme ne troubla point encore l'Église d'Occident : à peine a-t-on conservé la mémoire d'une petite dispute excitée en 846 par un bénédictin, nemmé Jean Godescale, sur la prédestination et snr la grace : l'événement fit voir combien il est dangereux de traiter ces matières, et surtout de disputer contre un adversaire puissant. Ce moine. prenant à la lettre plusieurs expressions de saiut Augustin, enseignait la prédestination absolue et éternelle du petit nombre des élus, et du grand uembre des réprouvés. L'archevêque de Reims, Hincmar, hemme violent dans les affaires ecclésiastiques comme dans les civiles, lui dit « qu'il s était prédestiné à être condamné et à être feuet-« té. » En effet, il le fit anathématiser dans un petit coneile, en 850. On l'exposa tont un en présence de l'empereur Charles-le-Chauvo, et il fut fouetté dépuis les épanles jusqu'anx jambes par

Cette dispute impertimente, dans laquelle les deux partis oni également tori, ne rest que trop resouvelée. Vous verver chez les Hollandais un Francisco de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya del Companya de la Companya del C

Je ne ferais aucune mentien d'une folie épidémique qui saisit le penple de Dijeu, en 844, à l'occasieu d'un saint Bénigne, qui donnait, disait-on, des couvulsions à ceux qui priaieut sur son tombeau : je ne parlerais pas, dis-je, de cette superstition populaire, si elle ne s'était renouvelée de nos jours avec fureur, dans des circonstances toutes pareilles. Les mêmes folies semblent être destinées à reparaître de temps en temps sur la scène du monde; mais anssi le bon sens est le même dans tous les temps, et on n'a rien dit de si sage sur les miracles modernes opérés au tombeau de je ne sais quel diacre de Paris, que ce que dit, en 844, un évêque de Lyeu sur ceux de Diiou : « Voith uu étrange saint qui estropie ceux qui ont reconra h bui : il me semble que les miracles « devraient être faits pour guérir les maladies, et a non pour en donner. »

Ces minuties ne troublaient point la paix en Occident, et les querelles théologiques y étaient alors comptées pour rien, parce qu'on ne pensalt qu'a s'agrandir. Elles avaient plus de poids en Orient, parce que les prélats, n'y ayant jamais eu de pnissance temporelle, cherchaient à se faire valoir par les guerres de plume. Il y a encore une autre cause de la paix théologique en Occident : c'est l'ignorance, qui au moins prodnisit ce bien parmi les maux infinis dont elle était cause.

# CHAPITRE XXXII. Etal de l'empire d'Occident a la fin du neuvième eiècle.

L'empire d'Occident ne subsista plus que de nom. (888) Arnonld, Arnolfe, on Arnold, båtard de Carloman, se rendit maître de l'Allemagne; mais l'Italie était partagée entre deux seigneurs, tous deux du sang de Charlemagne par les femmes : l'un était un duc de Spolette, nommé Gui ; l'autre Bérenger, duc de Frioul, tous deux investis de ces duchés par Charles-le-Chauve, tous deux prétendants à l'empire aussi bien qu'an royaume de France, Arnould, en qualité d'empereur, regardait aussi la France comme lui appartenant de droit. taudis que la France, détachée de l'empire, était partagée entre Charles-le-Simple, qui la perdait, et le roi Eudes, grand-oncle de Hugnes Capet, qui l'usurpait.

Un Bozon, roi d'Arles, disputait encore l'empire. Le pape Formose, évêque peu accrédité de la malheureuse Rome, ne pouvait que donner l'onction sacrée au plus fort. Il couronna ce Gui de Spolette. (894) L'aunée d'après il couronna Bérenger vaingneur : et il fut forcé de sacrer enfin cet Arnould, qui vint assiéger Rome, et la prit d'assaut. Le serment équi voque que reçut Arnonld des Romains prouve que déjà les papes prétendaient à la souveraineté de Rome. Tel était ce serment : « Je jure par les saints mystères que, sauf e mon honnenr, ma loi, et ma fidélité à monsei-« gueur Formose, pape, je serai fidele à l'empe-« reur Arnould. «

Les papes étaient alors en quelque sorte semblables aux califes de Bagdad, qui, révérés dans tous les états musulmans comme les chefs de la religion, n'avaient plus guère d'antre droit que celui de donner les investitures des royaumes à cenx qui les demandaient les armes à la main ; mais il y avait entre les califes et les papes cette différence, que les califes étaient tombés du premier trône de la terre, et que les papes s'élevaient insensiblement.

il n'y avait réellement plus d'empire, ni de droit, ni de fait. Les Romains, qui s'étajent donnés à Charlemagne par acclamation, ne vonlaient plus reconnaître des bâtards, des étrangers, à peine maîtres d'une partie de la Germanie.

son mélange avec tant d'étrangers, conservait encore, comme aujourd bul, cette fierté secrète que donne la grandeur passée. Il trouvait insupportable que des Bructères, des Cattes, des Marcomans, se dissent les successeurs des Césars, et que les rives du Mein et la forêt Hercynie fussent le centre de l'empire de Titns et de Trajan.

On frémissait à Rome d'indignation, et on riait en même temps de pitié, lorsqu'on apprenait qu'après la mort d'Arnould, son fils Hilndovic, que nous appelons Louis, avait-été désigné emperenr des Romains à l'âge de trois ou quatre ans, dans un village barbare, nommé Forcheim, par quelques leudes et évêques germains. Cet enfant ne fut jamais compté parmi les empereurs ; mais on le regardait dans l'Allemagne comme celui qui devait succéder à Charlemagne et aux Césars. C'était en effet uu étrange empire romain que ce gouvernement qui n'avait alors ni les pays entre le Rhin et la Meuse, ni la France, ni la Bourgogne, ni l'Espague, ni rien enfin dans l'Italie, et pas même une maison dans Rome qu'on pût dire appartenir à l'empereur.

Du temps de ce Louis, dernier prince allemand du sang de Charlemagne par bâtardise, mort en 912, l'Allemagne fut ce qu'était la France, une contrée dévastée par les guerres civiles et étrangeres, sous un prince élu en tumnite et mai obéi,

Tout est révolution dans les gouvernements : c'en est une frappante que de voir une partie de ces. Saxons sauvages, traités par Charlemagne commo les llotes par les Lacédémoniens, donner ou prendre an bout de cent donze ans cette même dignité qui n'était plus dans la maison de leur vainqueur. (912) Othon, due de Saxe, après la mort de Louis, met, dit-on, par son crédit, la conronne d'Allemagne sur la tête de Conrad, duc de Franconie; et après la mort de Conrad, le fils du duc Othon de Saxe, Henri-l'Oiseleur, est éln (949), Tons ceux qui s'étaient faits princes héréditaires en Germanie, joints aux évêques, fesaient ces élections, et y appelaient alors les principans eitovens. des bourgades.

# CHAPITRE XXXIII.

#### Des Fiefs, et de l'Empire.

La force, qui a tout fait dans ce monde, avait donné l'Italie et les Gaules aux Romains : les barbares usurperent leurs conquêtes: le père de Charlemagne usurpa les Ganles sur les rois francs : les gouverneurs, sons la race de Charlemagne, usurpèrent tont ce qu'ils purent. Les rois lombards Le peuple romain, dans son abaissement, dans | avaient déjà établi des fiefs en Italie ; ce fut le modèle sur lequel se réglèrent les ducs et les comtes ! dès le temps de Charles-le-Chauve. Peu à peu leurs gouvernements devinrent des patrimoines, Les évêques de plusieurs grands siéges, déjà puissants par leur dignité, n'avaient plus qu'un pas à faire pour être princes ; et ce pas fut bientôt fait. De la vient la puissance séculière des évêques de Mayence, de Cologne, de Trèves, de Vurtzbourg, et de tant d'autres en Allemagne et en France. Les archevêques de Reims, de Lyon, de Beauvais, de Laugres, de Laon, s'attribuèrent les droits régaliens. Cette puissance des ecclésiastiques ne dura pas en Frauce : mais en Allemagne elle est affermie pour long-temps. Enfin les moiues eux-mêmes devinrent princes : les abbés de Fulde, de Saint-Gall, de Kempten, do Corbie, etc., étaient de petits rois dans les pays ou, quatre-vingts ans anparavant, ils défrichaient de leurs mains quelques terres que des propriétaires charitables leur avalent données. Tous ces seigneurs, ducs, comtes, marquis, évêques, abbes, rendaient hommage au souverain. Ou a long-temps cherché l'origine de ce gouvernement féodal. Il est à croire qu'il n'en a point d'autre que l'ancienne coutume de toutes les nations d'imposer un hommage et un tribut au plus faible. Ou sait qu'ensuite les empereurs romains donnèreut des terres à perpétuité, à de certaines conditions; on en trouve des exemples dans les vies d'Alexandre Sévère et de Probus. Les Lombards furent les premiers qui érigèrent des duchés dans un temps de troubles, vers 576; et lorsque la monarchie se rétablit, ces duchés en relevèrent comme flefs. Spolette et Bénévent furent, sous les

rois lounbards, des duchés béréditaires. A vant Charlemagne, Tassillon possédait le duché de Bavière, à condition d'un bommage; et ce duché eût appartenn à ses descendants, si Charlemagne, ayant vaincu ce prince, n'eût dépouillé le père et les enfants.

Biendx point de ville litre en Allemagne, almo point de commerce, point de grander richesses : les villes au-deft de fikin i avaient pas même de murailles. Cet dest, qui pouvait ferre i pulsant, cêtsi devenu si falle par le nombre es la division de ses maltres, que l'empereur Conrol fut obligé de promettre un tribut annuel aux Bongrois. Plans ou Panoniens, si bles contesus par Charlemagne, ox sounis depuis par les empereurs de fêre en qu'ils avaient des ons Atlais : la raragueisent Jallemagne, les frouières de la France; de descendaires la talle par le França, pagès avier pillé la Buvière, et revenalent consite avec les déponiles de taut de nation.

C'est au règne de Henri-l'Oiseleur que se débrouilla un peu le chaos de l'Allemagne. Ses

limites étalent alors le fleuve de l'Oder, la Bohème, la Moravie, la llongrie, les rivages du Rhin, de l'Escant, de la Moselle, de la Meuse; et vers le septentriou, la Poméranie et le flolstein étaient ses barrières.

ll faut que Henri-l'Oiseleur fût nu des rois les plus dignes de réguer. Sous lui les seigneurs de l'Allemagne, si divisés, sont réunis. (920) Le premier fruit de cette réunion est l'affranchissement du tribut qu'ou pavait aux Hongrois, et une grande victoire remportée sur cette nation terrible. Il fit entourer de murailles la plupart des villes d'Allemagne: il institua des milices: on lui attribua même l'invention de quelques jeux militaires qui donnaient quelque idée des tournois. Enfin l'Allemagne respirait; mais il ne paralt pas qu'elle prétendit être l'empire romain. L'archevêque de Mayence avait sacré Henri-l'Oiseleur ; aucun légat du pape, ancun envoyé des Romains n'y avait assisté. L'Allemagne sembla pendant tout ce règne oublier l'Italie.

Il n'en fut pas ainsi sous Othon-le-Grand, que se princes allemands, les évêques et les abbés, les princes allemands, les évêques et les abbés, diturent namimement après la mort de Henri, son de prèse. L'héritier reconnu d'un prince puissant, qui allemant que son piere, l'allemanque paul de courage, gen ain que son piere, l'alle manque pau de courage, car il cettre dans une carrière déjà ouvrette a discourage car il cette dans une carrière déjà ouvrette a fais. Almaint prèse; Charlemange, plus loit que Print, et Othon-le-Grand passa de beaucoup Henri-l'Ois-steur.

#### CHAPITRE XXXIV.

D'Othon-le-Grand au dixième siècle.

Othon, qui rétabili une partie de l'empire de Charlemagne, étendit comme lui a religion chrétienne en Germanie par des victoires. (948) Il força les Danois, les armes la hamig, à payer tribute di recevoir le baptème, qui leur avait été prêché un siècle auparavant, et qui était presque entièrement aboil.

Ges Danois, ou Normands, qui avaient conquis In Neutrie el L'Anglettere, ravagi le Prance et l'Allemange, requrent des lois d'Othon. Il d'abili de à l'entrepare de la lancourart, qui furent dors sonnis à l'archevique de Hambourg, métropolitain des (giuse des harbers, fondées depuis peu dans le Holstein, dans la Suède, dans le Danemarck. Tout cheritainsiume consistait à faire e signe de la croix. Il sonnis la Bohème après une guerre oùnistre. Cett depuis lique la Bohème après une guerre oùnistre. Cett depuis lique la Bohème et même le Danemarck furent réputés provinces de l'empire; mais les Danois secouèrent bientôt le joug.

Othon s'était ainsi rendu l'homme le plus considérable de l'Occident, et l'arbitre des princes. Son autorité était si grande, et l'état de la France si déplorable alors, que Louis-d'Outremer, fils de Charles-le-Simple, descendant de Charlemagne, était venu, en 948, à un concile d'évêques que tenait Othon près de Mayence; ce roi de France dit ces propres mots rédigés dans les actes : « J'ai e été reconnu roi, et sacré par les suffrages de e tous les seigneurs et de tonte la noblesse de « France. Hugues tontefois m'a chassé, m'a pris a frauduleusement, et m'a retenu prisonnier un « an entier ; et je n'ai pu obtenir ma liberté qu'en « lui laissant la ville de Laon , qui restait scule à a la reine Gerberge pour y tenir sa cour avec mes « serviteurs. Si on prétend que j'aje commis quel-« que crime qui méritat un tel traitement, je suis « prêt à m'en purger, au jugement d'un concile. e et suivant l'ordre du roi Othon, on par le combat

a singulier. »
Ce discours important prouve à la fois bien des
choses, les prétentions des empereurs de juger
les rois, la puissance d'Othou, la faithesse de la
France, la coutume des combats singuliers, et
enfin l'ousque qui s'établissait de donner les couronnes, non par le droit du sang, mais par les
suffrages des seigneurs, usage bientôt après aboit
en France.

Tel était le pouvoir d'Othon-le-Grand, quand il fut invité à passer les Alper par les Italiens même, qui, toujonrs factieux et faibles, ne pouvaient ni obeir à leurs compatriotes , ni être libres , ni se défendre à la fois contre les Sarrasins et les Hongrois , dont les incursions infestaient encore leur pays.

L'Italie, qui dans ser rinne était toujour la plus riche et la plus Grissante contrée de l'Occident, était déchirie sans ceuse par des 1yrans. Mais Rome, dans ces divisions, donnais encore le mouvement aux autres villes d'Italie. Qu'on souge à ce qu'était Paris dans le temps de la Promé, et plus encore sous Charles-l'Insensé, et à ce qu'était Paris dans le temps de la Promé, et plus encore sous Charles-l'Insensé, et à la cadres sous l'inférentué Charles ", on dans les gouvres civiles des York et des Lancastre, on aums quedque sidée de l'état de Rome au dittime siècle. La chaire pontificale était opprimée, déshooncée ansgiante. L'était de Rome au distinue siècle. La chaire dout on n'a goire d'exemples ni avant, ni après.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XXXV.

De la papauté eu dixième siècle, event qu'Othon-le Grand se rendit maître de Rome.

Les scandales et les troubles intestins qui affligèrent Rome et son Eglise au dixième siècle, et qui continuèrent long-temps après, n'étaient arrivés ni sons les empereurs grecs et latins, ni sous les rois goths, ni sous les rois lembards, ni sous Charlemagne : ils sont visiblement la suite de l'anarchie, et cette anarchie eut sa source dans ce que les papes avaient fait ponr la prévenir, dans la politique qu'ils avaient eue d'appeler les Francs en Italie. S'ils avaient en effet possédé tontes les terres qu'on prétend que Charlemagne lenr donna. ils auraient été plus grands souverains qu'ils ue le sont aniourd'bui. L'ordre et la règle eussent été dans les élections et dans le gouvernement, comme on les y voit. Mais on leur disputa tont ce qu'ils voulurent avoir : l'Italie fut toniours l'obiet de l'ambition des étrangers : le sort de Rome fut toujours incertain. Il ne faut iamais perdre de vue que le grand but des Romains était de rétablir l'ancienne république, que des tyrans s'élevaient dans l'Italie et dans Rome, que les élections des évêques ne farent presque jamais libres, et que tout était abandonné aux factions. Formose, fils du prêtre Léon, étant évêgne de

Jean viii, et denx fois excommunié par ce pape ; mais ces excommunications, qui furent bientôt après si terribles aux têtes couronnées, le furent si pen pour Formose, qu'il se fit élire pape en 890, Etienne vi ou vii, aussi fils de prêtre, snecesseur de Formose, homme qui joignit l'esprit du fanatisme à celui de la faction, avant tonionrs été l'ennemi de Formose, fit exhumer son corps qui était embaumé, et l'avant revêtu des habits pontificanx, le fit comparaltre dans nn coucile assemblé pour inger sa mémoire. On donna au mort un avocat ; on lui fit son procès en forme, le cadavre fnt déclaré coupable d'avoir changé d'évêché, et d'avoir quitté celui de Porto pour celui de Rome, et pour réparation de ce crime, on lui trancha la tête par la main du bourreau, on lui coupa trois

Porto, avait été à la tête d'une faction contre

Le pape Étienne vi ou vir se rendit si odieux par cette farce aussi horrible que folle, que les amis de Formose, ayant soulevè les citoyens, le chargèrent de fers, et l'étrangèrent en prison.

doigts, et on le jeta dans le Tibre.

La faction ennemie de cet Étienue fit repêcher le corps de Formose, et le fit enterrer pontificaleennt une seconde fois.

Cette querelle échauffait les esprits. Sergius III , qui remplissait Rome de ses brigues pour se faire pape, (807), fait cailé par son rival , lean IX, ami de Formose mais, recoma pape a pela i mort de Jean IX, il condama Formose encore. Desse ces troubles, Théodors, mère de Maroule, qu'elle maria depuis au marquis de Toucanelle, et d'une autre Théodors, Joues roisé colèbres par leurs gainarteins, avail à home la principale sustorità. Service a l'avail de del que par los intragens de services a vanit de del que par los intragens de services a l'avail de del que par los intragens de de Maronie, qu'il deva publiquement dans son palias. Il se paratit par qu'il fis hal des Romains, qu'i, naturellement volupteuns, useinseit ses exemples plus qu'ils ne les blamaient.

Après as mort et celle de l'imbécile Ansatse, les deux seux shareise et Théodora procurèrent is chaire de Rome à un de leurs favoris nomme Landon (1943), mais e Landon (1943), la jeune Théodora fit élire pape son amant, leanx, réchque de Bologae, poise de Ravenue, et enfin de Rome. On ne lui reprocha point, comme à Formone, d'avoir changé d'éviche. Cen press, cadamnés par la postèrité comme évêques peu relieux, n'étaires point d'indigues princes, il s'en destination de la comme de

Pour réusir dans cotte expédition , il est l'arces d'obleat ne truupe de l'empereur de Coustantinople , quoique cet empereur et à la plainter estant de Romaiss rebelles que des Sarrains. Il ils armer le conte de Capone; il oblait de milices of Tomane, et marcha l'an-elsea à la tôte de cette armée, meunt avec lui tu jenne fait de la cette armée, meunt avec lui tu jenne fait en mahométane du voitenage de Rome, il volunit aussi déliver l'Italie des Allemands et des autres circangers.

L'italie était cavahle presque à la fois par les Bérengers, par un roi de Bourgonge, par un roi d'Arles. Il les empècha tous de dominer dans Rome. Mais au bout de quelques auncès, Goido, fière utérin de laign, roi d'Arles, tyran de l'Italie, ayant épousé Marosie toute puissante à Rome, cette même Marosie conspira courte le pape, si long-temps amant de sa seorr. Il fut surpris, mis aux fers et étoufic eatre deux matelas,

(328) Marotie, maltresse de Rome, fit élire pape un nommé Livo, qu'elle fit mourrie en prison u bout de quelques mois. Essuite, ayast donné le siège de Rome à un bomme ebseur, qui ne vécar que deux ans. (351) elle mit essin sur la chaire pontificale Jean XI, son propre fils, qu'elle avait et de son adultére avec Sergius III.

Jeau xI u'avait que vingt-quatre ans quand sa

mère le fit pape; elle ne lui conféra cette dignité qu'à condition qu'il s'en tiendrait uniquement aux fonctions d'evêque, et qu'il ne serait que le chapelain de sa mère.

on prétend que Marcuie emplesons abrs son mari Guldo, mergini de Totecaulet. Ce qui est vrai, c'est qu'elle épouss le frère de son mari, lugo, rai de Lombaelle, et le mit en possession de Rome, se flattant d'être avec lui laspératrice; ains in a lis de premier lit de Marcuie es mit abrs à la tête des Romains courtres autre, chassa liugo à la tête des Romains courtres autre, chassa liugo dant le môte d'échler, qu'on appelle sujoned luit le debless Saint-Ange. On préfend que Jeau xi y mourtst emploisant le présent de la comme de la mourtst emploisant le son de la mourtst emploisant le mourtst emploisant le mourtst emploisant le mourtst emploisant le merchant le mourtst emploisant le mourt emploisant le mourtst emplore mourtst emploisant le mourtst emploisant le mourtst empl

Un Étienne vin ou ix, Allemand de naissance, cîn en 939, fut par cotte unissance seule si odicux aux Romains, que dans une sédition le peuple lui balaira le visage, au point qu'il ne put jamais paraître en public.

(926) Quedques temps après, un petit-lis de Marote, nommé Codavies Sporco, ut élu pape à l'âge de dis-buit ans par le reddit de sa familie. Il pire i les mei de Jona III, en mémoir au familie le fit posit dans les ordres quand sa familie le fit posit dans les ordres quand sa familie le fit posit dans les ordres quand sa familie le fit posit dans les ordres quands sa familie le fit posit de la comme de Jona III de value en Calertange, il tréculs-salt par le siège positifical le droité des deux poissance et le pouvertie pe lus fégliture mais il était jeune, intrê à la débauche, et n'était pas d'ail-leurs un puissant prime.

On s'éconne que sons tant de papes si sanadaleux et si peu paissants l'Église romaine ne perdit ni ses prérogatives, ni ses prétentions : mais alors presque toutes les autres églises étaleut a laint gourentées. Le clergé d'Ilaile pourait mérjires de tels papes, mais il respectait la papautié d'autant plus qu'il y appirait : enile, dans l'opision des benunes, la place était sacrée, quand la personne était obieuxe.

Pendont que Rome et l'Églie étaient aimi déchirées, Bérenge, qu'en appelle le Jeune, disputait l'Italie à Huyure d'Aries. Les Italiens, comme le dit Liviparnd, consemparia, roubient toujours avoir deux maîtres pour s'en avoir récliement avours : Russe et maibleureure politique qui les fessis changer de tyrans et de maibleurs. Tel d'ait l'état déplemble de ce beau pays, jorque Othon-le-Grand y fut appeic par les plaintes de citait l'état déplemble de ce beau pays, jorque Othon-le-Grand y fut appeic par ce jeune pape Jean au, récluit à faire vanir les Allemands qu'il ne pouvait souffir.

# CHAPITRE XXXVI.

Suite de l'empire d'Othon, et de l'étal de l'Italia

(961, 962) Othon entra en Italie, et il s'y conduisit comme Charlemagne : il vainquit Bérenger, qui en affectait la souveraineté. Il se fit sacrer et couronner empereur des Romains par les mains du pape, prit le nom de Cesar et d'Auguste, et obligea le pape à lui faire serment de fidélité, sur le tombeau dans lequel on dit que repose le corps de saint Pierre. On dressa un instrument authentique de cet acte. Le clergé et la noblesse romaine se sonmettent à ne jamais élire de pape qu'en présence des commissaires de l'empereur. Dans cet acte Othon confirme les donations de Pepin, de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire, sans spécifier quelles sont ces donations si contestées; s sauf en tout notre puissance, dit-il, et celle de « notre fils et de nos descendauts. » Cet instrument, écrit en lettres d'or, souscrit par sept évêques d'Allemagne, cinq comtes, deux abbés, et plusieurs prélats italieus, est gardé encore au châtean Saint-Ange, à ce que dit Baronius. La date est dn 13 février 962.

Mais comment l'empereur Othon pouval-il donner par cet acte, confirmatif de celui de Char-lemagne, la ville même de Rome, que jamais Charlemagne ne donne? Comment pouvai-il faire présent du duché de Bénéveut gui la pessécial pas, et qui appartenait encore à ses ducs? Comment aurai-til donné la Corse et la skelle que les Sarrasins occupaient? On Othon fut trompé, on cet acte set faux, il en faut couvenir.

On dit, et Mézerai le dit après d'autres, que Lothaire, roi de France, et llugues Capet, depuis roi, assistèrent à ce couronnement. Les rois de France étaient en effet alors si faibles, qu'ils pouvaient servir d'ornement au sacre d'un empereur, mais les noms de Lothaire et de llugues Capet ne se trouvent pas dans les signatures vraies ou fausses de cet acte.

Quoi qu'il en soit, l'imprudence de Jean xu d'avoir appelé les Allemands à Rome fut la source de toutes les calamités dont Rome et l'Italie furent afflicées pendant tant de siècles.

Le pape a étant ainsi donné un maître, quand lier volait qui ny protectere, list list biendit infidèle. Il se ligna outre l'empereur avec Bérenger mene, réfugic éche les mahonétaus qui vennient de se cantonner sur les côtes de Provence. Il sit venir le fils de Bérenger à Rome talons qu'Obton était à Parie. Il euroya cher les Hongrois pour les solliciter à rentre en Allemagne; justi îl il "était pas asser puissant pour soutenir cette action haute, et l'empereur l'était saese pour le punir.

Othon revint donc de Pavie à Rome ; et, s'étant assuré de la ville, il tint un concile dans lequel il fit juridiquement le procès au pape. On assembla les seigneurs allemands et romaius, quarante évêques, dix-sept cardinanx, dans l'église de Saint-Pierre; et fa, en présence de tout le peuple, on accusa le saint-père d'avoir joui de plusieurs femmes, et surtout d'une nommée Étiennette. concubine de son père, qui était morte en couche, Les autres chefs d'accusation étaient d'avoir fait évêque de Todi un enfant de dix ans, d'avoir vendn les ordinations et les bénéfices, d'avoir fait crever les veux à son parrain, d'avoir châtré nn cardinai, et ensuite de l'avoir fait mourir : enfin de ne pas croire en Jésus-Christ, et d'avoir invoqué le diable, denx choses qui semblent se contredire. On mèlait donc, comme il arrive presque tonjours, de fausses accusations à de véritables; mais on ne parla point du tout de la seule raison pour laquelle le concile était assemblé. L'empereur craignait sans donte de réveiller cette révolte et cette conspiration dans laquelle les accusateurs même du pape avaient trempé. Ce jeune pontife, qui avait alors vingt-sept ans, parut déposé pour ses incestes et ses scandales, et le fut en effet pour avoir voulu, ainsi que tous les Romains, détrnire la puissance allemande dans Rome.

Othon ne put se readre maltre de na personne; où si le put, il fi une faute en le istemant libre. A peine avaté-il fait élire le pape Léon van, qui, si fone nomité liséourer d'Armoud, vêque d'Or-kenn, n'édal ni ecclésiastique si même chrètien; a peine an avait le reçu l'hommage, ét avait-il quité Rome, dont probablement il ne devait par évatere, que leux aux une de courage de faire sou-levre les Romains; et, opposant alors sonciée au concile, ne dépons Léon var you ordonna que s'amais l'inférieur ne pourrait éter le rang à son s'aprieur.

Superiore, par cette décision, n'entendait pas soulement que jamais les évêques et les cardinux soulement que jamais les évêques et les cardinux ne pourraient déposer le pape; mais on désignait suast l'emperent, que les évêques de fineme regardaient toujours comme un séculier qui devait d'elle. Le cardinal, nommé Jean, qui avait d'erite les accassitions courier le pape, ent la main d'otiec compté. Ou arrada à la lançus, que conque. de la compté. Ou arrada à la lançus, que conque la forma conceile de dévolution.

Au reste, dans tous ces conciles où présidaient la faction et la vengeance, on citail toujours l'Évangile et les pères, on implorait les lumières du Saint-Esprit, on parlait en son nom, on fesait même des réglements utiles; et qui lirait ces actes sans connoitre l'histoire, croirait lire les actes des

saiuts. Si Jésus-Christétait alors revenu au monde qu'aurait-il dit eu voyaut tant d'hypocrisie et taut d'abominatious dans son Église?

Tout cot so feasit preque sous les yeux de l'impereur; et qui aui lisqué à le courage et le l'impereur; et qui aui lisqué à le courage et le resessaineut du jeune poutle, le soulte-ment des Româns en as l'aven, la baine des Româns en as l'aven, la baine des nutres villes d'Italie contre les Allenands, cussent pu potere cette révolution? pétil viais jeup el sen xu. fut assausiet trois mois après, entre les lex s' dum entre de l'entre marièr, pu el remin sun du raque qu'un equat in sa honte. Il mourut de ses hiesures au bout de built jours, on a derit que, ne crount pas à la rrigigio dont il était ponifie, il ne voulut pas recevire en mourant le vitalone.

Ce pape, ou plutôt ce patrice, avait tellement animé les Romains, qu'ils osèrent, même après sa mort, soutenir un siége, et ue se rendirent qu'à l'extrémité. Othon, deux fois vainqueur de Rome, fat le maître de l'Italie comme de l'Allemagne.

Le pape Léon, créé par lui, le sénat, les principaus du peuple, le clergé de Rome, sokennellement assemblés dans Saint-leande-latrau, confirmèrent à l'empereur le droit de se choisir un soccesseur au royaume d'Italie, d'établir le pape, et de donner l'investitore aux évêques. Après tant de traitées de sermeuts formés par la craitue, il fallait des empereurs qui demeurassent à Rome pour jes fair cobserver.

A peine l'empereur Othon était résonnée en Allemagne, qui est Romains voutures d'tre libres. Ble mirent en prison ieur nouveau pape, crésture de l'empereur. Le préfét de Rome, fois tribuns, je sénat, vouturent faire revirre les anciennes lois; se mais ce qui dans un temps est un entrepteix de héros, devient dans d'autres une révolte de séditeur. Othou revolve en tallen, fait pendre une partie du sénat; (966) el se préfét de Rome, qui avait voului être un Bruto, et thouset dans les carrefours, promene un urr un fane, et jeté dans un exche, ol à l'importe de fain.

# CHAPITRE XXXVII.

Des empereurs Othon 11 et 111, et de Rome.

Tel fut à peu pres l'état de Rome sous Othonie-Grand, Othou II, et Othon III. Les Allemanda teuaieut les Romains subjugués, et les Romaius brisaient ieurs fers des qu'ils le pouvaient.

Uu pape élu par l'ordre de l'empereur, ou nomme par lui, devenait l'objet de l'exécratiou des Romaius. L'idée de rétablir la république vivant toujours dans leurs œurs; mais cette nobie ambition ne produisait que des misères humiliantes et affreuses.

Othon II marche à Rome comme son père. Quei gonvernement | quel empire | et quel poutificat ! Un consul nommé Crescentius, fils du pape Jean x et de la fameuse Marozie, preuant avec ce titre de consul la haine de la royauté, souleva Rome contre Othon II. Il fit mourir en prison Benolt vi, créature de l'empereur : et i'autorité d'Othon, quoique éloigné, avant, dans ces troubles, donné avant son arrivée la chaire romaine au chancelier de l'empire en Italie, qui fut pape sous le nom de Jean xIV, ce malbeureux pape fut une nouvelle victime que le parti romain immola. Le pape Bouiface vii, créature du consul Crescentius, déjà souillé du sang de Benolt vi, fit encore périr Jean xiv. Les temps de Caligula, de Néron, de Vitellius, ne produisirent ui des infortunes plus déplorables, ni de plus grandes barbaries; mais les attentats et les malheura de ces papes sout obscurs comme eux. Ces tragédies sanglantes se jonaient sur le théâtre de Rome, mais petit et ruiné, et celles des Césars avaient pour théâtre ie monde connu.

Cependant Othon II arrive à Rome en 984. Les papes autrefois avaient fait venir les Francs en Italie, et s'étaient soustraits à l'autorité des empereurs d'Orient. Que font-ila maintenant? Ils essaient de retourner en apparence à jeurs anciena maitres; et avant imprudemment appelé les empereurs saxons, ils veulent les chasser. Ce même Boniface vis était allé à Constantinople presser les empereura Basile et Constantin de veuir rétablir le trône des Césara. Rome ne savait ui ce qu'elle était, ui à qui elle était. Le consul Crescentius et le sénat voulaient rétabiir la république : le pape ne voulait en effet ni république ni maître : Otbon 11 voulait régner. Il entre donc dans Rome ; il y invite à diner les principaux sénateurs et les partisana du consul : et . si i'ou en croit Geoffrol de Viterbe, il les fit tous égorger au milieu d'un repas. Voifa le pape délivré par son ennemi des sénateurs républicains : mais ii faut se délivrer de ce tyran. Ce n'est pas assez des troupes de l'empereur d'Orient qui vienuent dans la Pouille, le pape v joint les Sarrasins. Si le massacre des sénateurs dans ce repas sanglant, rapporté par Geoffroi, est véritable, il valait mieux saua doute avoir les mahométana pour protecteurs, que ce Saxon sanguinaire pour maltre. Il est vaincu par ies Grecs; il l'est par les musulmans : il tombe captif entre leurs maius, mais ii leur échappe; et profitant de la division de ses ennemis, il reutre encore dana Rome, où il meurt en 985,

Après sa mort , le consui Cresceutius maintint quelque temps l'ombre de la république romaine. Il chausa du siège possisical Origoire v, neveu de l'empereur Othon III. Mais enfia finom fut encore sosiègée et prise. Cescessiria, attiré hors du châment soint-luegue ur l'espérance d'un accommodiment, et sur la foi des serments de l'empereur, cet la tiète transle. Sou corps fut peud par les piels; et le nouveau pape, etlu par les fionaisses, sous lie nom de deux x1, ou xxxx a chon de les noces étant du hauf du château Saint-Ange dans la bêce.

Les Romains renouvelèrent alors à Othon III les serments faits à Othon I'' et à Charlemague, et il assigna aux papes les terres de la Marche d'Ancône pour soutenir leur dignité.

Agrie les trois Othons, ec conhat de la domination allemande et de la lièrei faisque resta longtemps dans les mienes termes. Sous les empereurs Henri u de Barière et Gourad du le Salique, dès qu'un empereur était occapé eu allemagne, il s'élevait un parti en Iuliel. Henri un y vint, comme les Othons, dissiper des factions, confirmer aux papes les donations des empereurs, et receveir les mêmes hommages. Cependant la papauté était à l'encar. ainci une crossue tous les autres évéches.

Benoît viii, et Jean xix ou xx, l'achetèreut publiquement l'un après l'autre : ils étaieut frères , de la maison des marquis de Toscanelle, toujours puissante à Rome depuis le temps des Marozie et des Théodora.

Après leur mort, pour perpétuer le poutificat dans leur maison, on acheta encore les suffrages pour nu enfant de douxe aus, (4054) C'était Benoît ix, qui eut l'évêché de Rome de la même annière qu'on voit encore aujourd'hui tant de familles acheter, mais en secret, des bénéfices pour des enfants.

Le désordre n'eut plus de hornes. On vit, sous le postificat de ce Benolit x, deux autres papes clus à prix d'argent, et trois papes dans Rome s'ecommunier réciproquement; mais par une occiliation heureuse qui ciouffa une guerre civile, ces trois papes s'accordérent la partager les revuel de l'Église, et à vivre en paix chacun avec sa maltresse.

Co Irimurirat, posidique et singuitire no dura quivanta qui serund do l'argenți et edita, quand lin rien curent plus, chacun vendit ta parti de la papartă cai discre Gratica, homem de quandli lei, fort riche. Mais comme le juene Benoli XI. avait dei dei las parti et avoi soloment, in prima necora soloment, in prima procur soloment, in prima procur soloment, in prima procur de la prima del prima prim

Ce Gratieu, qui prit le nom de Grégoire vi , jouissait paisiblement du pontificat, lorsque l'empereur Henri III, fils de Conrad II, le Salique, vint à Rome.

Jamais emperenr n'y exerça plus d'autorité. Il exila Grégoire vr, et nomma pape Suidger, son chaucelier, évêque de Bamberg, sans qu'on osât murmurer.

(1048) Après la mort de cet Allemand, qui, parmi les papes, est appele Ciément II, l'empereur, qui était en Allemagne, y créa, play apre un sevarois, nommé Popon : c'est Damase 11, qui, avec le brevet de l'empereur, alla se faire reconsultre à Rome. Il fut intronisé, malgré co Benoît 1x qui voulait encore rentrer dans la chaire positificale angès l'avair sendue.

Co Beararis étant mort vingt-frois jours après son intronisation, l'empereur donna la papauté à son cousio Brunon, de la maison de Lorraine, qu'il transiéra de l'évèché de Toul à ceut de Rome, par une antorité absolue. Si cette autorité des empereurs avait duré, les papes u'eussent été que leurs chapelains, et l'Italie été éé selave.

Ce poutife prit le nom de Léon IX, on l'a mis au rang des saints. Nous le verrons à la tête d'une armée combattre les princes normauds fondateurs du royaume de Naples, et tomber captif entre leurs

mains.

Si les empereurs eussent pu demeurer à Rome, on voit par la faiblesse des Romains, par le divisions de l'Ellai, et par la puissance de l'Allenagae, qu'ille cuesent été toujours les souverains de passe, et qu'e cell et ly narriat en ne unper romain.

Barc à Rome, foin des princes allements trop resultant de l'autre de l'a

débattue. Jamais Rome et l'Église latine ne furent plus méprisées à Constantinople que dans ces temps malheureux, Lultprand, l'ambassadeur d'Othon 1et anprès de l'emperenr Nicéphore Phocas, nous apprend que les habitants de Rome n'étaient point appelés Romains, mais Lombards, dans la ville Impériale. Les évêques de Rome n'y étaient regardés, que comme des brigands sehismatiques. Le séjour de saint Pierre à Rome était cousidéré comme une faple absurde, fondée uniquement sur ce que saiut Pierre avait dit, dans une de ses épltres, qu'il était à Babylone, et qu'on s'était avisé de prétendre que Babylone signifiait Rome ; on ne fesait guère plus de cas à Constantinople des empereurs saxons, qu'ou traitait de barbares.

Cependant la cour de Constantinople ne valait | pas mieux que celle des empereurs germaniques. Mais il v avait dans l'empire grec plus de commerce, d'industrie, de richesses, que dans l'empire latin : tout était déchn dans l'Europe occidentale depuis, les temps brillants de Charlemagne. La férocité et la débauche; l'anarchie et la panyreté, étaient dans tous les états. Jamais l'ignorance ue fut plus universelle. Il ne se fesait pourtaut pas moins de miracles que daus d'autres temps : il y en a eu dans chaque siècle ; et ce n'est guère que depuis l'établissement des académies des sciences dans l'Europe, qu'on ne voit plus de miracles chez les nations éclairées; et que, si l'on en voit, la saine physique les réduit bientôt à leur valeur.

.....

#### CHAPITRE XXXVIII.

De la France, vers le temps de Hugues Capet.

Pendant que l'Allemagne commeuçait à prendre ainsi une nonvelle forme d'administration, et que Rome et l'Italie u'en avaient aucune, la France devenait, comme l'Allemagne, un gouvernement entièrement féodal.

Ce royaume s'ciendait des entrious de l'Escaut et de la Meuse jaçua la mes l'Etanuique, et des Pyrénées au Rhône. C'étaieut alors ses bornes; car, quicique taut d'historiess prétendent que ce graud flet de la France allait par delle les Pyrénées jusqu'à l'Ebre, il ne paralt point du tout que les Espagnols de corporinoes, cutre l'Ebre et le Pyrénées, fussent soumis au faible gouvernement de Prance, en comhatant contre les mahousétans.

La France, dans laquelle ni la Provence ni le Dauphiné n'étaient compris, était un assez grand royaume : mais il s'en fallait beaucoup que le roi de France fût un grand souveraiu. Louis, le dernier des descendants de Charlemagne, n'avait plus pour tout domaine que les villes de Laon et de Soissons, et quelques terres qu'on lui contestait. L'hommage rendu par la Normandie ne servait qu'à donner au roi un vassal qui aurait pu soudover son maltre. Chaque province avait ou ses comtes ou ses ducs bériditaires ; celui qui n'avait pu se saisir que de deux ou trois bourgades rendait hommage aux usurpateurs d'uue province; et qui n'avait qu'nn château relevait de celui qui avait nsurpé que ville. De tout cela s'était fait cet assemblage monstrueux de membres qui ne formaient point un corps,

Le temps et la nécessité établirent que les seigneurs des grands fiefs marcheraient avec des troupes au secours du rol. Tel seigneur devait

quarante fours de service, tel autre vingt-cinq. Les arrière-vassaux marchaieut aux ordres de leurs seigneurs immédiats. Mais, si tous ces seigueurs particuliers servaient l'état quelques jours, ils se fesaieut la guerre entre eux presque toute l'année. Eu vaiu les conciles, qui dans ces temps de crimes ordonnèrent souvent des choses justes , avaient réglé qu'on ne se battrait point depuis le jeudi jusqu'au point du jour du lundi, et dans les temps de Paques et dans d'autres soleunités : ces réglements, n'étant point appuyés d'une justice coercitive, étaient saus vigueur, Chaque château était la capitale d'un petit état de brigands ; chaque monastère était eu armes : leurs avocats , qu'ou appelait avoyers, justitués dans les premiers temps pour présenter leurs requêtes au prince et ménager leurs affaires, étaient les généraux de leurs troupes : les moissous étaient ou brûlées, ou coupées avant le temps, ou défeudues l'épée à la maiu ; les villes presque réduites en solitude, et les campagues dépeuplées par de longues famines.

It semble que ce royaume sans chef, sans police, sans ordres, dût être la proie de l'étranger; mais une anarchie presque semblable daux tous les royaumes fit sa sûreté; et quand, sous les Otbons, l'Allemagne fut plus à craindre, les guerres intestines l'occupèrent.

C'est de ces temps larbares que nous teous 1'esage de rendre hommage, pour une nasion et pour un bourg, sa selgneur d'un autre village. Un praticien, un marchard qui se troure possesser d'un ancien fiel, reçali foi et hommage d'un sutre hourgesion of un pair du reyname qui una schede un arrière-fiel dans sa mourance. Les lois de fiels in subsistent plus, anais ces vielles contumes de mourances, d'hommages, de rederances, subsiérale encore : dans la physir des téchniques de seriales describes de la physir des téchniques de comme si en n'éstai pas assec d'appertents à la pairie.

Quand la Franco, l'Italië, et l'Allemange, furent sinsi partagés sous nu nombre i innondrable de petits tyrans, les armées, dout la principale force vant été l'Infanterie, sous Charlemange ainsi que sous les Romains, ne furent plus que de la exteleric. On ne connut plus que les gendarmes; les gens de pied n'avalent pas e nom, parce que, en comparaison des beumes de ebeval; ils n'ésaient point armés.

Les moindres possessurs de châtellenies ne se metaient on campagne qu' avec le plus de chevaux qu'ils pouvaient; et le faste consistait alors à mener avec soi des écuyers, qu'ion. appele suatier, du mot reazaiet, petit vassai. L'honneur étant donc mis à ne combattre qu'à cheval, su prit l'habitude de porter une armure compliète de far, qui eût accablé nn homme à pied de son poids. Les brassards, les cuissards, furent une partie de l'habillement. Ou prétend que Charlemagne en avait eu; mais ce fut vers l'an 4000 que l'usage en fut commun.

Quiconque était riche devint presque invulnérable à la guerre; et c'était alors qu'ou se servit plus que jamais de massues, pour assommer ces chevaliers que les pointes ne pouvaient percer. Le plus grand commerce alors fut en cuirasses, en boucliers, en casques ornes de plumes.

Les paysans qu'on trainait à la guerre, seuls exposés et méprisés, servaient de pionniers platôt que de combattants. Les chevaux, plus estimés qu'eux, furent bardés de fer; leur tête fut armée de chanfreins.

Ou ne connut guère alors de lois que celles que les plus puissauts fireut pour le service des fiés. Tous les autres objets de la justice distributive furent abondonnés au caprice des maltres-d'hôtel, prévôts, baillis, nommés par les possesseurs des terres.

Les sénats de ces villes, qui , sons Charlemagne et sous les Romains, avaieut joui du gouvernement municipal , furent abolis presque partout. Le mot de senior, seigneur, affecté long-temps à ces priucipaux du sénat des villes, ue fut plus douné qu' aux possesseurs des Befs.

Le Ierme de pair commençait alors à s'introduire dans la lange gallo-udenque, qu'on parbit en France. On sait qu'il venit du mot latin per, qui signitée qu'ou confrire. On ne feu était servi que daus ce sens sous la première et la seconde race des rois de France. Les enfants de Louisle-li-Clonanire s'appelirent Parez dans une de leurs enterveus, Jan 831; et louis-germa gauparvant, Dagobert donne le som de pairs à des moines. Codegrand, événue de Metr, du temps de Charlemagne, appelle pairs des évêques et des ablés, ainsi que le marque le savant Du Cang. Les vassaux d'un même seigneur s'accoutumèrent done à a papeler pairs.

Alfred-G-Grand avait (ziabli en Angeletere las juris : édeaire des paire dans chaupe profession. Un homme, dans nue cause criminelle, choisisait douze homme de au profession pour dire ses juges, Quedjues vassanx, en France, en universi mis junis le nombre des pairs a étal pas pour ceda déterminé à douze. Il y en avait danschauge de situatique de la forno, qui relevaire du même sedigueur, et qui d'atient pairs entre eux, mais non pairs de leur seigneur fécôd.

Les priuces qui rendaient un hommage immédiat à la couronne, tels que les ducs de Guienne, de Normandie, de Bourgogne, les comtes de Flandre, de Toulouse, étaient donc en effet des pairs de France.

Hugues Capet n'était pas le moins puissant. Il possédait depuis long-temps le duché de France. qui s'éteudait jusqu'en Touraine : il était comte de Paris : de vastes domaines en Picardie et en Champagne lui dounaient encore une grande autorité dans ces provinces. Son frère avait ce qui compose aujourd'hui le duché de Bourgogne, Son grand-père Robert, et son grand-oncle Eudes on Odon, avaient tous deux porté la couroupe du temps de Charles-le-Simple ; Hugues son père, surnommé l'Abbé , à cause des abbayes de Saint-Denis, de Saint-Martin-de-Tours, de Saint-Germain-des-Prés, et de taut d'autres qu'il possédait, avait ébranlé et gouverué la Frauce Aiusi l'on peut dire que depuis l'année 910, où le roi Eudes commença son règne, sa maisou a gouverné presque sans interruption; et que, si ou excepte Hugues l'Abbé, qui ue voulut pas preudre la couronne royale, elle forme une suite de souveraius de plus de huit ceut cinquante aus : filiation unique parmi les rois.

(987) On sait comment Bugues Capet, due do France, contact de París, culeva la courous na due Charles, oucle du dernier roi Louis v. Si le sufrages cussent dei bliere, le sang de Charlemagne respecté, els droit desuccession aussi serci qui aujourd'hui, Clarles avant dét roi de France. Ce ne fut point un parlement de la nation qui le prira du droit de sea austiceres, comme l'ond tita nta' fisistoriens, ce fut ce qui fait et défait les rois, la force aidée de la prudeaux.

Tandin que Lonis, ce dernier noi du sans quatonique, etait poèt limit, à l'ête de vinget-trois nas, sa ic obecure, par une maludie de lanqueur, luquees Capel assemblati d'épa ses forces; et, loin de recourir à l'autorité d'un parlement, il su disiper avec ses troupes un parlement qui se tenuit à Compiègne, pour assurer la succession à Charles. La lettre de Gerbert, depois a rechever de fletins, et pape sous le nom de Silvestre II, déterréé par et pape sous le nom de Silvestre II, déterréé par Ducéssez, en et un témogingea un thensique,

Charlen, due de Brahant et de Haisunt, étab qui compositent la Basse-Lorrine, succomia sons un rivol plar puissant et plus heureux que lui : traib par l'évéque de Loso, surpris de litre à tin-gues Capet, il mourut capuit dans la toar d'orsant de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del c

#### CHAPITRE XXXIX.

Etal de la France aux dixieme et onzieme stecles. Excommunication du roi Robert,

La France, démembrée, languit daus des malheurs obscurs, depuis Charles-le-Gros jusqu'à Philippe 1", arrière-petit-fils de Hugues Capet, près de deux cent einquante années. Nous verrons si les croisades qui signalèrent le règne de Philippe r", à la fin du onzièmo siècle, rendirent la France plus florissante. Mais dans l'espace de tempa dout je parle, tout ne fut que confusion, tyrannie, barbarie, et pauvreté, Chaque seigneur un peu considerable fesait battre monnaie : mais e était à qui l'altérerait. Les belles manufactures étaient en Grèce et en Italie. Les Français ne pouvaient les imiter dans les villes sans liberté, ou, comme on a parlé long-temps, sans privilèges, et dans un pays saus union.

(999) De tous les événements de ce temps , le plus digne de l'atteution d'un eitoyeu est l'excommunication du roi Robert. Il avait épousé Berthe, sa commère et sa cousine au quatrièmo degré : mariage en soi légitime, et, de plus, nécessaire au bien de l'état, et que les évêques avaient approuvé dans un concile national. Nous avons vu , de pos jours, des particuliers épouser leurs nièces, et acheter au prix ordinaire les dispenses à Rome, comme si Rome avalt des drofts sur des marlages qui se font à Paris. Le roi de France n'éprouva pas autant d'indulgence. L'Église romaine, dans l'avilissement et les scandales où elle était plougée, osa imposer au roi une péntence de sent aus . Ini ordonna de quitter sa femme. l'excommunia en cas de refus. Le pape interdit tous les évêques qui avaient assisté à ce mariage, et leur ordonna de venir à Rome lui demander pardon. Tant d'insoleuce paralt incrovable; mais l'ignorante apperstition de ees tempa peut l'avoir soufferte . et la politique peut l'avoir causée. Grégoire v, qui fulmina cette excommunication, était Allemand, et gouverné par Gerbert, ci-devant archevêque de Reims, dovenu eunemi de la maison de France. L'empereur Othon III, pen ami de Robert assista lui-même au concile où l'exeommunication fut proponcée. Tout cela fait croire que la raisou d'état ent autant de part à cet attentat que le fanatisme.

Les historiens disent que cette excommunication fit en France tant d'effet, que tous les courtisaus du roi et ses propres domestiques l'abandonnèrent, et qu'il ne lui resta que deux serviteurs, qui jetaient au feu le reste de ses repas, ayant il u'v a pas d'apparence quo l'absurdité pût aller si loin. Le premier auteur qui rapporte eet excès de l'abrutissement de la cour de France est le cardinal Pierre Damien, qui n'écrivit que soixantecinq aus après. Il rapporte qu'en punition de cet inceste prétendu, la reine accoucha d'un monstre; mais il n'y eut rien de monstrueux dana toute cette affaire que l'audace du pape, et la faiblesse du roi, qui se separa de sa femme.

Les excommunications, les interdits, sont des foudres qui n'embrasent un état que quand ils trouvent des matières combustibles. Il n'y en avait point alors: mais peut-être Robert eraignait-il qu'il ne s'en format.

La enndescendance du roi Robert enhardit tellement les papes, que son petit-fils, Philippe per, fut excomuunic comme lui. (1075) D'abord le fameux Grégoire vII le menaça de le déposer, s'il no se justifiait de l'accusation de simonie devant ses unnces. Un autre pape l'excommunia en effet. Philippe a'était dégoûté de sa femmo, et il était amoureux de Bertrade, épouse du comte d'Anjou. Il se servit du ministère des lois pour casser son mariage, sous prétexte de pareuté ; et Bertrade, sa maltresse. fit casser le sien avec le coute d'Anion. sous lo même prétexte.

Le roi et sa maîtresse furent onsuite mariés solennellemeut par les mains d'un évêque de Bayeux. lls étaient condamnables; mais ils avaient au moins reudu ce respect aux lois, de se servir d'elles pour couvrir leurs fautes. Quoi qu'il en soit, un pape avait excommunié Robert pour avoir épousé sa parente, et un autre pape excommunia Philippe pour avoir quitté sa parente. Ce qu'il v a de plua singulier, e'est qu'Urbain и, qui prononça cette sentence en 1094, la prononça et la soutiut dans les propres états du roi, à Clermont en Auvergue, où il vint ehereber un asile l'année suivante, et dans ce même concile où nous verrons gn'il prêcha la croisade.

Cenendant if ne paralt pas que Philippe excommunic ait été en horreur à ses aujets : c'est uno raison de plus pour douter de cet abandon général où l'ou dit que le roi Robert avait été réduit.

Ce qu'il y eut d'assez remarquable, e'est le mariage du roi Henri, père de Philippe, avec une princesse de Russie, fille d'un due nommé Jaraslau. On ne sait si cette Russie ctait la Russie Noire, la Blanche, nu la Rouge. Cette princesse était-elle née idolàtre, ou chrétienne, ou grecque? Changeat-elle de religion pour epouser un roi de France? Comment, dans un temps où la communication entre les états de l'Europe était si rare, un roi de horrenr de ce qu'avalt touebé uu excommunie. France eut-il connaissance d'une princesse du pays Quelque dégrades que fut alors la raison humaine, des anciena Sevilies? Qui proposa cette étrange mariage? L'histoire de ces temps obsenrs ne satisfait à aueune de ces questions.

Il est'a croire que le roi des Français, Henri, rerechercha cette alliance, afin de ne pas s'exposer à des querelles ecclésiastiques. De toutes les superstitions de ces temps-la, ce u'était pas la moins nuisible au bien des états que celle de ne pouvoir épouser sa parento au septième degré. Presque tous les souverains de l'Europe étaient parents de Henri, Quoi qu'il en soit, Anne, fille d'un Jaraslau (Jaroslau), due inconnu d'une Russie alors ignorée. fut reine de France ; et il est à remarquer qu'après la mort de son mari elle n'eut point la régence, et n'v prétendit point. Les lois changent selon les temps. Ce fut le comte de Flandre, un des vassaux du royaume, qui en fut régent. La reine venve se remaria à un comte de Crépi. Tout cela serait singulier aujourd'hui, et ne le fut point

En général, si on compare ces siècles au nôtre, ils paraissent l'enfance du genre humain, dans tout ce qui regarde le gouvernement, la religion, le commerce, les arts, les droits des étoyens.

C'est surtout un spectaele étrange que l'avilissement, le scandale de Rome, et sa paissance d'opinion, subsistant dans les esprits an milieu de son abaissement ; eette foule de papes eréés par les empereurs. l'esclavage de ces pontifes, feur pouvoir immense des qu'ils sont maîtres, et l'excessif abus de ce pouvoir. Silvestre II. Gerbert, ce savant du dixième siècle, qui passa pour un magicien, parce qu'un Arabe lui avait enseigné l'arithmétique et quelques éléments de géométrie, ce précepteur d'Othon III, chassé de sou archevêché de Reims du temps du roi Robert, nommé pape por l'empereur Othon in , conserve encore la reputation d'un homme éclairé, et d'un pape sage. Cependant, voici ce que rapporte la ehronique d'Ademar Chabanois, son contemporain et son allmirateur.

Un seigneur de France, Gui, vicomte de Linogea, dispute quelques droits de l'abbaye de Brantômeà un Grimpad, évêque d'Angoulème; l'évêque n' l'excommunie; le vicomte fait mettre l'évêque en prison. Ces vichences réciproques étaient très communes dans toute l'Europe, où la violesce tenait lieu de loi.

Le respect pour Rome était alors si grand dans cette anarcite universelle, que l'évêque, sort de sa prison, et le vicomte de Limogos, allèrent tous deux de France à Rome plaier leur cause evant le page Silvestre u, en plein consistoire. Le eroiratour è cessigneur fut condamné à dre tiré quatre cleraux; et la sentence etté cite éccutice, s'il ne se fût évadé. L'excès commis par ce seigneur, en feant emprisonner un évêque qui rélait pas son

sujet, ses remords, sa soumission pour Rome, la sentence aussi barbare qu'absurdo du consistoire, peignent parfaitement le caractère de ces temps aurestes

Au reste, ni le roi des Français, Henri 1<sup>er</sup>, fils de Robert, ni Philippe 1<sup>er</sup>, fils de Henri, ne furent coanus par aucun événement memorable; mais, de leur temps, leurs vassaux et arrière-vassaux conquirent des royaumes.

Nous allons voir comment quelques aventuriera de la province de Normandie, sans biens sans terres, et presque sans soldats, fondèrent la monarchie des Deux-Siciles, qui depuis fut un si grand sujet-de discorde entre les empereurs de la dynastie de Souabe et les papes, entre les maisona d'Anjou et d'Arragon, entre celles d'Autriche et de France.

# CHAPITRE XL.

Conquête de Napies et de Sielle par des gentilshommes

Quaud Charlemagne prit le nom d'empereur, ee nom ne lui donna que ce que ses armes pouvaient lui assurer. Il se prétendait dominateur suprème du duché de Bénéveut, qui composait alors une grande partie des états connus aujourd'hui sous le nom de royaume de Naples. Les ducs de Bénéveut, plus heureux que les rois lombards, lui résistèrent ainsi qu'à ses successeurs. La Pouille, la Calabre, la Sicile, furent en proie aux ineursions des Arabes. Les empereurs grecs et latins se disputaient en vain la souveraineté de ces pays. Plusicurs seigneurs particuliers en partageaient les dépouilles avec les Sarrasins. Les peuples ne savaient à qui ils appartenaient, ni s'ils étaient de la communion romaine, ou de la grecque, ou mahometans. L'empereur Othon 1" exerca son autorité dans ees pays en qualité de plus fort. Il érigea Capoue en principauté. Othon 11, moins heureux, fut battu par les Grecs et les Arabes réunis contre lui. Les empereurs d'Orient restèreut alors en possession de la Pouille et de la Calabre, qu'ils gouvernaient par un catapan. Des seigneurs avaient usurpe Salerue. Ceux qui possédaient Bénévent, et Capoue envahissaient ce qu'ils pouvaient des terres du catapan ; et le catapan les dépouillait à son tour. Naples et Galète étaient de petites républiques comme Sienne et Lucques : l'esprit de l'ancienne Grèce semblait s'être réfugié dans ces deux petits territoires. Il v avait de la grandeur à vouloir être libres, tandis que tous les peuples d'alentour étaient des esclaves qui changeaient de maltres. Les mahométans, cantonnés dans plusieurs châteaux, pillaient également les Grecs et les Latins : les Eglises des provinces du catapan étaient soumises au métropolitain de Constantinople ; les autres, à celui de Rome. Les mœurs se ressentaient du mélange de tant de peuples, de tant de gouvernements et de religions, L'esprit naturel des habitants ne jetait aucune étincelle : on ne reconnaissait plus le pays qui avait produit Horace et Ciceron, et qui devait faire naître le Tasse. Voila dans quelle situation était cette fortile contrée, aux dixième et onzième siècles, de Gaiète et du Garillan jusqu'à Otrante.

Le goût des pélerinages et des aventures de ebevalerie réguait alors. Les temps d'anarchie sont ceux qui produisent l'excès de l'héroisme ; son essor est plus retenu dans les gouvernements recles. Cinquante ou soixante Français étant partis, en 985, des côtes de Normandie pour aller à Jérusalem, passèrent, à leur retour, sur la mer de Naples, et arrivèrent dans Salerne, dans le temps que cette ville, assiégée par les mahométans, venait de se racheter à prix d'argent. Ils trouvent les Salertins occupés à rassembler le prix de leur rançou, et les vainqueurs livrés dans leur camp à la sécurité d'uno joie brutalo et de la débauche. Cette poignée d'étrangers reproche aux assiégés la lâcheté de leur soumission; et, dans l'instant marchant avec audaco au milieu de la unit, sgivis de quelques Salertins qui oscut les fmiter, its fondeut dans le camp des Sarrasins, les étonnent, les mettent en fuite, les forcent de remonter en désordre sur leurs vaisseaux, et non senlement sanvent les trésors de Salerne, mais ils y ajontent les dépouilles des enuemis.

Le prince de Salerne, étonué, veut les combler de présents, et est encore plus étoppe qu'ils les refusent : ils sont traités long-temps à Salerne comme des béros libérateurs le méritaient. On leur fait promettre de revenir. L'houneur attaché à pu événement si surprenant engage bientôt d'a ptres Normands à passer à Salerne et à Bénévent. Les Normands reprennent l'habitude de leurs pères, de traverser les mers pour combattre. Ils servent tantôt l'empereur grec, tantôt les princes du pays, tantôt les papes : il ne lenr importe pour qui lls se signalent, pourvu qu'ils recueillent le fruit de leurs travaux. Il s'était élevé un duc à Naples, qui avait asservi la république naissante. Ce due de Naples est trop benreux de faire alliance avec ce petit nombre de Normunds, qui le secourent contre un due de Bénévent, (4050) ils fondent la ville d'Averse entre ces deux territoires : e'est la première souveraineté acquise par leur valeur. Bientôt après arrivent trois fils de Tancrède de

Hauteville, du territoire de Coutances, Guillanme, surnomme Fier-à-bras, Drogon, et Humfroi, Rich

ue ressemble plus nux temps fabuleux. Ces trois frères, avec les Normands d'Averse, accompagnent le catapan daus la Sicile. Guillaume Fier-a-bras tue le général arabe, donne aux Grecs la victoire : et la Sicile allait retourner aux Grecs s'ils n'avaient pas été jugrats. Mais le catopan eraignit ces Français qui le défendaient ; il leur fit des injustices, et il s'attira leur vengeance. Ils tournent leurs armes contre lui. Trois à quatre cents Normands s'emparent de presque toute la Pouille ( 1041 ). Le fait paralt incroyable ; mais les aventuriers du pays se joignaient à eux, et devenaient de bons soldats sous de tels maîtres. Les Calabrois qui cherebaient la fortune par le courage devenaient autant de Normands, Gnillaume Fier-isbras se fait lut-même comte de la Pouille, saus consulter ni emperenr, ni pape, ni scigneurs voisins, il ne consulta que les soldats, comme ont fait tous les premiers rois de tous les pays. Chaque capitaine normand eut une ville ou un village pour son partage.

(1046) Fier-à-bras étant mort, son frère Drogon est élu souverain de la Ponille, Alors Robert Guiscard et ses deux jeunes frères quittent encore Contances pour avoir part à taut de fortune. Le vieux Tanerède est étonné de se voir père d'une race de conquerants. Le nom des Normands fosait trembler tous les voisins de la Pouille, et même les papes. Robert Guiscard et ses frères, suivis d'une fonle de leurs compatriotes, vont par petites troupes en pelerinage à Rome. Ils marchent incounus, le bourdou à la main, et arrivent enliq dans la Pouille.

(1047) L'empereur Henri III, assez fort alors pour régner dans Rome, ne le fut pas assez pour s'opposer d'abord à ces conquérants. Il leur donus solennellement l'investiture de ce qu'ils avaient euvahi. Ils possédaient alors la Poulle entière, le comté d'Averse, la moitié du Bénéventin

Voila done cette maison, devenue bientôt après maison royale, fondatrice des royanmes de Naples et de Sicile, feudataire de l'empire. Comment s'est-il pu faire que cette portion de l'empire en ait été si tôt détachée, et soit devenue un fief do l'évêché de Rome, dans le temps que les papes ne posseduient presque point de terrain, qu'ils n'étaient point maîtres à Rome, qu'on ne les reconnaissait pas même dans la Marche d'Ancône, qu'Othon-le-Grand leur avait, dit-on, dounce? Cet événement est presque aussi étonuant que les conquêtes des gentilshommes normands. Voici l'explication de cette énigme. Le pape Léon 1x voulut avoir la ville de Bénévent , qui appartenait aux princes de la race des rois lombards de possedes par Charlemagne. (1055) L'empereur Henri m lui donna en effet cette ville, qui n'était

point à lui, en échange du ficf de Bamberg, en Allemagne. Les souverains pontifes sont maitres aujourd'hui de Bénevent, en vertu de cette donation. Les nouveaux princes normands étaient des voisins dangereux, il n'v a point de conquêtes sans de très grandes injustices : ils en commettaient ; et l'emperenr aurait voulu avoir des vassaux moins redontables. Léon 1x, après les avoir excommuniés, se mit en tête de les aller combattre avec une armée d'Allemands que Henri 111 lui fournit. L'histoire ne dit point comment les dépouilles devaient être partagées : elle dit senlement que l'armée était nombreuse, que le pape y joignit des troupes italiennes, qui s'enrôlerent comme pour une guerre sainte, et que parmi les capitaines il y eut beanconp d'évêques. Les Normands, qui avaient toujours vaincu en petit nombre, étaient quatre fois moins forts que le pape; mais ils étaient accoutumes à combattre. Robert Guiseard, son frère Humfroi, le comte d'Averse, Richard, chacun à la tête d'une troupe aguerrie, taillerent en pièces l'armée allemande, et firent disparaitre l'italienne. Le pape s'enfuit à Civitade, dans la Capitanate, près du champ de bataille ; les Normands le suivent, le prennent, l'emménent prisonuier dans cette même ville de Bénévent, qui était le premier sujet de cette entreprise (1055).

On a fait un saint de ce pape Léon x; apparemente qu'il lis périmeur d'avrie fait institiment répandre tant de sang, et d'avoir mené innuiment répandre tant de sang, et d'avoir mené innui d'occèssisatique à la guerre. Il est de qu'il ene réponti, surtout quand it vit avec que l'especte la taitiée ils e gardérent prisonnier une anné entitée. Ils rendiernet Bénévent un yenfress fomlards, et ca ne f.t. qu'a près l'extinction de cette maison que le pape current effin la ville.

On conçol aisément que les priners mormands étaient plus piquées contre l'empercar qui avait fourait nes armée redoutable, que contre le page qui l'avait commande. Il fallait s'affranchir pour jamats des préventions on des droits de deux empries cartre lesqueils lies trouvaient. Il be confinient pries cartre lesqueils lies trouvaient. Il be confinient leurs conquêtes; ils s'emparent de la Calabre et de Capone pendent la minorité de l'empereur Houri ry, et tandis que le gouvernement den Grecs est plus nibile qu'une minorité.

Cétient les enfants de Tancrède de Hanteville qui conquéraient la Clalbre; c'étiaient les descendants des premhers libérateurs qui conquéraient Capone. Ces deux d'pussites victorieuses n'eurent Capone. Ces deux d'pussites victorieuses n'eurent point de ces querelles qui divitent si souvent les vainqueurs, et qui les affaiblisent. L'utilité de l'Histoire demande ici que je m'arrête un moment, ipont ediscrere que Richard d'Averse; qui sub-

jugua Capoue, se fit couronner avec les mêmes cévémonies du sacre et de l'huile sainte, qu'ou avait employées pour l'usurpateur Pepin, père de Charlemagne. Les dues de Bénévent s'étaient tonjours fait sacre ainsi. Les successeurs de Richard en usèrent de même. Rien ne fait mieux voir que chacun d'abili les mages à son choix.

Robert Guiscard, duc de la Pouille et de la Calabre, Richard, comte d'Averse et de Capoue, tous deux par le droit de l'épée, tous deux voulant être indépendants des empereurs, mirent en usage pour leurs souverainetés une précaution que beaucoup de particuliers prenaient, dans ces temps de troubles et de rapines, pour leurs biens de patrimoine ; on les donnait à l'Eglise sons le nom d'offrande, d'oblata, et on en jouissait movement une légère redevance : c'était la ressource des faibles, dans les gouvernements orageux de l'Italie. Les Normands, quoique pnissants, l'employèrent comme une sauvegarde contre des empereurs qui ponvaient devenir plus puissants. Robert Guiscard, et Richard de Capone. excommuniés par le pape Léon 1x. l'avaient tenu en captivité. Ces mêmes vainqueurs, excommuniés per Nicolas II, Ini rendirent hommage,

(4039) Robert Guiscard e le comte de Capune mirent done sous has protection de l'Égilier, entre les mains de Nicolas 11, non seulement tout ce qu'ils avaient pris, mais tout e qu'il pourraient préndre. Le duc Robert fit hommage de la Sieille même qu'il n'avaient point encore. Il se déchars feudataire du saint airge pour tous ses élats, a cette de la comme de deuter eller par ela que charrase, ce qui faint lestroup. Cet hommage de la Sieille et de la comme de deuter eller par ella que charrase, ce qui faint lestroup. Cet hommage and est de la comme de deuter eller partial l'Augéterre au saint siège, comme les deute partiel l'impérere au saint siège, comme les deute de l'ordinaire de la mit der you men à l'Égilier.

Mais selon toutes les lois du droit féodal, établies en Europe, ces priuces, vassaux de l'empire, ne pouvaient choisir un autre suzerain, ils devenaient counables de félouie euvers l'empereur; ils le mettaient en droit de confisquer leurs états. Les querelles qui survincent entre le sacerdoce et l'empire, et eucore plus les propres forces des princes normands, mirent les empereurs hors d'état d'exercer leurs droits. Ces conquérants, eu se fesant vassaux des papes, deviurent les protecteurs, et souvent les maîtres de leurs nouveaux suzerains. Le duc Robert, ayant reçu un étendard du pape, et devenu capitaine de l'Eglise, de son ennemi qu'il étalt . passe en Sicile avec son frère Roger : ils font la conquête de cette lle sur les Grees et sur les Arabes, qui la partagealeut alors. (1067) Les mahométans et les Grees se sonnirent, à condition qu'ils conserveraient leurs religiens et leurs usages.

Il faliai scheve la conquête de tout e qui compose aujuerd'hal le royaume de Ayales. Il restalt encore des prince-de Salerne, decocaduair compose de ceux qui avaient les premiers attré les Normands chias ce pars. Les Vermands culto les chasmands chias ce pars. Les Vermands culto les chasmands compose de la comparce de Rener, sous la protection de Grégoire vir, de ce même pape qui cein itermeller les empereurs. Releter, ce vasual et ce défenseur de l'Egitse, les y pourrait : Grègoire vir, me manque pas de l'exonomanter; et le lorgiere vin me manque pas de l'exonomanter; et le le l'éche de l

Grégoire vii, que neus verreus si fier et si terrible avec les empereurs et les rois, n'a plus que des complaisances pour l'excommunie Rebert. (1077) Il lui donne l'absolutien, et en reçoit la ville de Bénéveut, qui depuis ce temps-là est tou-

jours deneuvré au saint siéce.

Bientid après éclates les grandes querelles, dont nous parlevous, entre l'empreure Henri Johanne de comme Grégorie vit. (1084) Bienris était rendu maître de lesure, et ausirgeait le pape dans ce detietes qu'en a depuis appeté le téleteu Sinti-Ange, Robert accourt alors de la Delmaile, et ill resi de competies neuvelles, délivre le pape, maître le sa literanda et les Remains résuits contre la literant de la propé qu'en de la present des des propés de la present des des propés de mourant le cept et le profés d'un gentilhemme normand.

Il no flast point être étomné si taut de romans sous aprésentes des évalueires rariats deveaux de granda souverains par leur exploits, «t entrant dans la famille des emprevars. Ces précisément dans la famille des emprevars. Ces précisément verrons plus d'une fois au tempe des crisiades, verrons plus d'une fois au tempe des crisiades, foncter maries al file à Constantin, fils de l'empereur de Constantinople, Michel Ducas. Cemaringe ne flus pas beuverait. Il eu tilevaite à allie et son gendre à venger, et résolut d'allier détriner feanciétest.

La cur de Contantinople n'était qu'un continuel erage. Michel Ducas fut chassé du trône par Nicéphore, surnommé Bodoniate. Constantin, goudre de Rehert, fut fait euuvque; et enfa Alexis Comnène, qui eut depuis tant às e plainfre des croisés, monta sur le trône. (4084) Rebert, pendant ces révelutions, a s'avançait déjà par la Daimatie, par la Macédeine, et portait la terreur jusqu'à Constantineple. Boliemand, son fils d'un jusqu'à Constantineple. Boliemand, son fils d'un premier lit, si fameux dans les croisades, l'acc mpagnait à cette conquête d'un empire. Neus veyens par là combien Alexis Counèue eut raison de eraindre les croisades, puisque Bohémoud commenca par veuloir le détrôner.

(1083) La mort de Robert, dans I'lle de Corfou, mil fin à ses entreprises. La princese Anue Comuème, fille de l'empereur Alexis, lasquelle cérviti, une partie de cette histoire, ne regarde Robert que comme un brigand . et s'indigue qu'il ait eu Ilsadec de marier as ille au list d'un empereur. Elle devait songer que l'histoire même de l'empire lui dernissait des exemples de fortunes plus considérables , et que tout cècle dans le meude à la force et à la puisance.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XLI 4.

De la Sicile en particulier, et du droit de légation dans cette île.

L'idee de conquérir l'empire de Constantinople s'évaneuit avec la vie de Relet; mais les établissements de sa famille s'affermirent en Italie. Le comte Roger, son fils, d'eneura possesseur do le duc Roger, son fils, d'eneura possesseur do de Naples; Bohemond, son antre fils, alla depuis conquérir Antioche, après aveir inutilement tenté de partager les étates du due Roger, son frère.

Peuryuu in ile comte Roger, souverain de Sielle, in son neven Boger, due de la Peuille, ne prirentila point deb sors le titre de rois? Il flut du temps la bout. Rebert Caiscard, le premier comquérant, avait été investi comme due par le pape Nicolas n. Boger, son rêvre, wait été investi comme due par le pape Nicolas n. Boger, son rêvre, wait été investi probert Guiscard, en qualité de centre de Sielle. Toutes es cérémoines ne demanient que des sousse, et n sjoutaient rien au pouvoir. Mais ce comte de Sielle un undroit qui s'est conservé toquenys, et qu'aucun rei de l'Eutrope n'a cu : il deviat un second pape dans son lle.

Les papes s'étaient mis en possession d'enveyer de de toute la chrétienté des légats qu'en nemmait an latere \*, qui exergiaent une juridiction sur toutes les églises, en exigosient des décines, donnaient les bénélless, exerçaient ét dendaient le pouveir poutifical autant que les coujonctures et les intérêt de rois le permettaient. Le tempore, presque toujours mêté au spiritud, leur était sommis ; ils attraient à leur tribunal les caustes civiles, pour pen que le leur tribunal les caustes civiles.

 M. Ed. Gauttler, auteur de l'Histoire des conquétes des Normands en Holle, en Sielle et en Gréce, a trouvé dans se chaptre quelques inexactitudes.

chapitre quelques inexactitudes.

\* Lezats « Intere ( à côté du pape)

sacrés'y jolguit au profane: mariages, testaments, promesses par serment, tout était de leur ressort. C'étalent des proconsuls que l'emperent ecclésatique des chrétiens déléganti dans tout l'Occident. C'est par li que Rome, toujours faible, toujours dans l'anarchie, eschave quelquefeis des Allemands, et en prole à tous les sificans, contiusus d'être la maîtresse des nations. C'est par li que l'histoire de change peuple et tinojuers l'histoire de Rome.

Urbain i envoya un légat es Sicile des que le conte Roger ent enlevé cette le sur madeouciams content Roger ent enlevé cette le sur madeouciams et ant. Grees, et que l'Espise latine y lut établiste Cétalt de leuis les pays cetti qui sembatta en effet la laiferachte, cher un peuple dont la modifé diain la laiferachte, cher un peuple dont la modifé diain musulianae, et dont l'autre c'ait de le nommention grecque; capendant ce fut le seul pays où la kiejem in la content le content l

le nom de légat dans le pays de sa conquête. Le pape Urbain, uniquement occupé des croisades, et voulant ménager une famille de béros si nécessaire à cette grande entreprise, accorda, in dernière auuée de sa vie (4098), une bulle au comte Roger, par laquelle il revoqua son légat. et créa Roger et ses successeurs légats-nés du saint siège eu Sicile, lenr attribuant tons les droits et toute l'antorité de cette dignité, qui était à la fols spirituelle et temporelle. C'est là ce fameux droit qu'on appelle la monarchie de Sicile, c'est-à-dire le droit attaché à cette monarchie, droit que, depuis, les papes out voulu anéantir, et que les rois de Sicile out mainteuu. Si ectte prérogative est incompatible avec la hierarchie chrétienne, il est évident qu'Urbain ne put pas la douner : si c'est un objet de discipline que la religion ne répronve pas, il est aussi évident que chaque royaume est eu droit de se l'attribner. Ce privilége, an fond, n'est que le droit de Constantin et de tous les emperenrs de présider à toute la police de lenrs ctats; cependant il n'y a eu dans tonte l'Europe catholique qu'un gentilhomme normand qui ait su se donner cette prérogative aux portes de Rome.

(1150) Le fis de ce conte floger recentilit tout héritage de la maison normané; il se fit conromer et sacrer roi de Sielle et de la Poulle. Nagles, qui était lator une petite ville, n'ésit point encore à lui, et ne pouvait donner le non république, sous un doe qui relevait des empererar de Constantiople; et en de avail jusque alors échapé, par des présents, à l'ambition de la famille couperante.

Ce premier roi , Roger, fit hommage au saint siège. Il y avait alors deux papes : l'un, le fils d'un Juif, nommé Léon, qui s'appelait Auaclet, et que saint Bernard appelle judaicam sobolem, race hébraique; l'autre s'appelait innocent n. Le roi Roger i econnut Anaclet, parce que l'empereur Lothaire in reconnaissait lunocent; et ce fut à cet Anaclet qu'il rendit son vain hommosse.

Les empereurs ne pouvaient regarder les conquérants normands que comme des surpaients; ausai saint Bernard, qui entrait dans tontes les aflières des papes els erois, érrivaitonter Roper, ausai bien que contre os fits d'un Juif qui récini fils étire pape à pri d'argent. e. Un, die-li, n. » Bourpe la chaire de saint Fierre, l'autre a usurpée. S hi-Sièle; c'est d'écard le le ponir, e. Il était donc érident alors que la surreninée du pape sur ces deux provisces n'était qu'une narpation.

Le roi Roger soutenait Anaclet, qui fut toujours reconna dans Rome. Lothaire prend cette occasion pone enlever any Normands leurs conquêtes. Il marche vers la Poullle avec le pape Innocent II. Il paraît bien que ces Normands avaient eu raison de ne pas vouloir dépendre des empereurs, et de mettre entre l'empire et Naples uue barrière. Roger. à pelne roi, fut sur le point de tout perdre. Il assiègrait Naples quand l'empereur s'avance contre lui: Il perd des batailles; il perd presque toutes ses provinces dans le continent, Innocent n l'excommunie et le poursuit. Saint Bernard était avec l'empereur et le pape : il voulut en vain ménager un aecommodement. (1137) Roger, valucu, se retire en Sicile. L'empereur mourt. Tont change alors. Le roi Roger et son fils reprennent leurs provinces. Le pape Inuocent ii, reconnu enfin dans Rome, ligaé avec les princes à qui Lotbaire avait donné ces provinces, ennemi implacable du roi, marche, comme Léon IX, à la tête d'une armée. Il est vaincu et pris comme lni (4439). Que peut-il faire alors? Il fait comme ses prédécesseurs ; il donne des absolutions et des investitures, et il se fait des protecteurs contre l'empire de cetto mone maison normande contre laquelle il avait appelè l'empire à son seconrs.

Bientôt après le roi subjingue Naples et le peu qui restait encore pour arrondir son royaume de Gaiète jusqu'à Brindes. La monarchle se forme telle qu'elle est aujourd'hul. Naples devient la capitale tranquille du royaume, et les arts commencuat à renaître un peu dans ests helles provinees.

Après avoir vu comment des gentilshommes de Contianes fondèrent le royaume de Naples et de Sicile, Il faut voir comment un due de Normandie, pair de France, conquit l'Angleterre. C'est mue chose bien frappante que tunte ces rivavison, tontes ces émigratimes, qui continuèrent depnis la fin du quatrième sibele jasqu'ai commoucement du quatorième, et qui finirent par les croissales. Toutes les nations de l'Europe ont été mélées, et îl n'y en a eu presquo aucune qui n'ait ou ses usurpateurs.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XLIL

Conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc du Normandie.

Tandis que les enfants de Tancrède de Hauteville fondaient si loin des royaumes, les ducs de leur nation en aequérajent un qui est devenu plus considérable que les Deux-Siciles. La nation britanuiquo était, malgré sa fierté, destinée à se voir toujours gouvernée par des étrangers. Après la mort d'Alfred, arrivée en 900, l'Angleterre retomba dans la coufusion et la barbaric. Les anciens Anglo-Saxons, ses premiers vainqueurs, et les Danois, ses usurpateurs nouveaux, s'en disputalent toujours la possession ; et de nouveaux pirates danois venaient encore souveut partager les dépouilles. Ces pirates continuaient d'être si terribles, et les Anglais si faibles, que, vers l'an 1000, on ne put se racheter d'oux qu'en payant quarante-huit mille livres steriiug, On imposa, pour lever cette somme, uue taxe qui dura, depuis, assez long-temps en Angleterro, ainsi que la piupart des autres taxes, qu'on continue toujours de lever après le besoin. Ce tribut humiliant fut appelé argent danois, dann geld.

Canut, roi de Danemarek, qu'on a nomme le Grand, et qui n'a fait que de grandes cruantés, réunit sous sa domination lo Dunemarek et l'angleterre, (1017) Les natureis anglais furent traités alors comme des esclaves. Les auteurs de ce temps avoient que quaud un Anglais rencontrait un Dnois, il falhit qu'il s'arrêlât jusqu'à ce quo le Danois ett tossé.

(1041) La race de Canut ayaut manqué, les états du royaume, reprenant leur liberté, déférerent la couronno, premièrement à Alfred 11, qu'un traltre assassina deux après : ensuite à Edouard 111. un descendant des anciens Anglo-Saxons, qu'ou appeile le Saint ou le Confesseur. Une des grandes fautes, ou un des grands malheurs de ce roi, fut de n'avoir point d'enfants de sa fomme Édithe. fille du plus paissant seigneur du royaume. Il haïssait sa femme ainsi quo sa propre mère, pour des raisons d'état, et les fit éloigner l'une et l'autre. La stérilité de son mariago servit à sa canonisation. On prétendit qu'il avait fait vœu do chasteté: vœn téméraire dans un mari, et absurde dans un roi qui avait besoin d'héritiers. Ce vœn, s'il fut réel, prépara do nouveaux fers à l'Augieterre.

Au reale, les moines ont écrit que cet Édouard fuel le premier roil de l'Europe qui est le don de guérie les écrouelles. Il avait déjà rendu l'a tres est contrait de l'autre de l'autre de l'autre de statepie d'une humeur froide se présents devant in ; il a guérit loucotitent et seigne de la croix, et à rendit écousie, de stérile qu'int au tres de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre sait line dépait le privilege, nou pas de guérie les aveugles, mais de toucher les écrouelles, qu'ils no guérissaisent pas de guérissaisent pas qu'ils no guéris qu'ils no guéris qu'ils no qu'ils no qu'ils no qu'ils no qu'ils no qu'ils no

Saint Louis en France, comme suzerain des rois d'aignt Louis en France, comme suzerain des rois seurs jouirent de cette prérogative. Guillaume in in mégligea en Angleterro; et le temps viendra que la raison, qui commence à faire quelques progrès en France, abolira cette coutume !

Vous vovez toujours les usages et les mœurs ilo ces temps-là absolument differents des nôtres. Guillaume, due de Normandie, qui conquit l'Angieterre, loin d'avoir aucun droit sur ce royaunie, n'en avait pas même sur la Normandie, si la naissance donnait les droits. Son père, le duc Robert, qui ne s'était jamais marié, l'avalt eu de la fille d'un pelletier de Falaise, que l'histoiro appello Harlot, terme qui signifiait et signifio encore au-Jourd'hul on anglais concubine ou femme publique. L'usage des concubines, permis dans tout l'Orient et dans la loi des Juifs, ne l'était pas daus la nouvelle loi : il était autorise par la contume. Ou rongissait si peu d'être né d'une paroille union, que souvent Guillaume, en écrivant, signait le bátard Guillaume. Il est resté une lettre de lui au comte Alain de Bretague, dans laquelle il signe aiusi. Les bâtards héritaieut souvent ; car dans tous les pays où les hommes n'étaient pas gouvernés par des lois fixes, publiques et reconnues, il est clair que la volonté d'un prince puissant était le senl code. Guillaume fut déclaré par son père et par les états héritier du duché ; et il se maintint ensuite par son habileté et par sa valeur contro tous ceux qui lui disputèrent son domaino

Non seulement Louis xvxa eté sacre, ce qui, dens ce siècle, na pouvait avoir d'autre avantage que de prolonger un peu parmi je peuple le reme de la superstition, et de valoir de gros profits oux fournisseurs de la cour, mais même il a touché des écrouelles suivant l'usage étabit. Louis xv en evait touché à son sacre. L'es bonne femme de Valenciennes imagina qu'elle ferait fortune si elle powvait faire accroire que le roi l'evait guéria. Moltié espérance, mollié crainte, des médecins constetérent le guérison. L'intendant de Valenciennes (d'Arpenson ) a'empressa d'en envoyer le procis-verbal outhentique ; il recet des bureaus la réponse suivapit : Monsteur, la pré-rogative qu'ont les rois de France de guérir les écronelles est établie sur des preuves el authentiques, qu'elle s'o par besoin d'être confirmée par des faits particuliers. Un siècle plus 101, les bureaux eussent mis feur politique à paraître dupes; un siècle plus tard, aucun intendent n'osera plus leur envoyer des proces-verbeux de miracles, quand même il scrall capable d'y croira. K.

Il régnait paisiblement en Normandie, et la Bro tague lui rendait hommage, Jorsquo, Édouard-le-Confesseur étant mort, il prétendit au royaume d'Angleterre.

Lo droit de succession ne paraissait alors établi dans aucun état de l'Europe. La couronne d'Allemagne etait élective : l'Espagne ctait partagée entre les chrétiens et les musulmans : la Lombardie changeait eliaque jour de maltre : la race carlovingienne, détrônée en France, sesait voir ce que peut la force contre le droit du sang : Édonardle-Confesseur n'avait point joui du trône à titre d'héritage : Harold, successeur d'Édouard, n'était point de sa race : mais il avait le plus incontestable de tous les droits, les suffraces de toute la natinn : Guillaume-le-Bâtard n'avait pour lui ni le droit d'élection, ni celui d'héritage, nimême aucun parti en Angleterre. Il prétendit que dans un voyage qu'il fit autrefois dans cette lle, le roi Edouard avait fait en sa faveur un testament, que personne ne vit jamais; il disait encore qu'autrefois il avait délivré de prison Harold , et qu'Harold lui avait cede ses droits sur l'Angleterre : il appuya ses fai-

bles raisons d'une forte armée. Les barous de Normandie, assemblés en forme d'états, refusèrent de l'argent à leur due pour cette expédition, parce que, s'il ne réussissait pas, la Normandie en resterait appauvrie, et qu'un heureux succès la rendrait province d'Angleterre; mais plusieurs Normands hasarderent leur fortune avec leur due. Un seul seigneur, nommé Fitz-Othbern, équipa quarante vaisseaux à ses dépens, Le comte de Flandro, beau-pèro du due Guillaume. le secourut de quelquo argent. Le pape Alexandre 11 entra dans ses intérêts. Il excommunia tous ceux qui s'opposeraient aux desseins de Guillaume. C'était se jouer de la religion ; mais les peuples étaiont accontumés à ces profanations, et les princes on profitaient. Guillaumo partit de Saint-Valery-sur-Sommo (lo 14 octobro 1066) avec uue flotte nombreuse; on ne sait combien il avait de vaisseaux ui de soldats. Il aborda sur les côtes de Sussex ; et bientôt après se donna dans cette province la fameuse bataille de llastings, qui décida seule du sort do l'Angleterre. Les anciennes ehroniques nous apprennent qu'au premier rang de l'armée normande, un écuyor, nommé Taillefer, mouté sur un choval armé, ehanta la ehanson de Roland. qui fut si long-temps dans la bouche des Français. sans qu'il en soit resté le moindre fragment. Ce Taillefer, après avoir entonné la chanson que les soldats répétaient, se jeta le premier parmi les Anglais, et fut tué. Le roi Harold et le duc de Normandie quittèrent leurs chevaux, et combattirent a pied : la bataille dura six heures. La gendarmerie à cheval, qui commençait à faire ailleurs toute la force des armées, se pessil pas svalt été employée dans cette journée. Les troppes, de part et d'autre, étaient composées de fantasins. Barold s'aprocha de Londres, portant devant lui mes s'approcha de Londres, portant devant lui mes la parcela de Londres, portant devant lui mes Cette bannière foit et l'étendré auquel Lons le crisce de la comme de la comme de la comme de la comme que se raillièrent en sa faver. Il suivent sur portes, avec le magistrat de Londres, jui offir la corronase, qu'on ne pouvait réuser au vainquear.

Quelques autenrs appellent ce couronnement une élection libre, un acte d'autorité du parlemont d'Angleterre. C'est précisément l'autorité des esclaves faits à la guerre, qui accorderaient à leurs maîtres le droit de les fustiver.

Guillaumo ayant reçu une loannère du pago pour este expédition, jui envoya en récoupeuse l'étendard du roi llarold teé dans la bataille, et, une petite partie de petit trisée que prouvit avoir alors un roi anglais. C'était un précent considérate les ources parties et et et, et, et la fin d'une son siége à llosorius in, et qui, sur la fin d'une lougue guerre c'ulti- dans Rome, était rodult à l'indigence. Ainsi un barbare, fis d'une prostituée, lougue grant et displaine, partage de adjouille du de l'Assumandie, de roi d'Augiterre, et de page, utus re réduit à l'action d'un voleur normand, et d'un recéleur lombard : et c'est an foud à quoi toute usurgation se réduit.

Guillaume sut gouverner comme il sut conquérir. Plusieurs révoltes étouffées, des irruptions de Danois rendues inutiles, des lois rigoureuses durement exécutées, signalèrent son règue. Ancient Bretons, Danois, Anglo-Saxons, tous furent confondus dans le même esclavage. Les Normands qui avaient eu part à sa victoire partagérent par ses bienfaits les terres des vaiueus. De là toutes ees familles normandes, dont les descendants, ou du moins les noms, subsistent encore en Angleterre. Il fit faire un dénombrement exact de tous les biens des sujets, de quelque nature qu'ils fussent. On prétend qu'il en profita pour se faire on Angleterre un revenu de quatre cent mille livres sterling, environ cent vingt millions de France. Il est évident qu'on cela les historieus se sont trompés. L'état d'Angleterre d'aujourd'hui , qui comprend l'Écosse et l'Irlande, n'a pas un plus gros revenu, si vous en déduisez ce qu'on paie pour les auciennes dettes du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que Guillaume abolit toutes les lois du pays pour y introduire celles de Normandie. Il ordouna qu'on plaidát en normand : et depuis lui. tons les actes furent expédiés en cette langue insqu'a Édouard in. Il voulut que la languo des vainqueurs fût la seule du pays. Des écoles de la langue normande fureut établies dans toutes les villes et tes bourgades. Cette langue était le français mêlé d'un peu de Dauois : idiome barbaro, qui u'avait aucun avantage sur celui qu'ou parlait eu Augleterre. Ou préteud qu'il traitait uou seulement la nation vaincue avec dureté, mais qu'il affectait encore des caprices tyranuiques. Ou en doune pour exemple la loi du couvre-feu, par laquelle il fallait, au son de la clocho, éteindre le feu dans chaque maisou à buit heures du soir. Mais cette lol, bieu loiu d'être tyranuique, u'est qu'une ancienne police établic presque dans toutes les villes du Nord : elle s'est long-temps conservée dans les cloltres. Les maisons étaient bâties de bois, et la crainte du feu était un obiet des plus importants

On lui reproche encore d'avoir détruit tous les villages qui se trouvaieut dans un circuit de quinze lieues, pour en faire une forêt dans laquelle il pût goûter le plaisir de la chasse. Une telle action est trop insensée pour être vraisemblable. Les historiens ne font pas attention qu'il faut au moins vingt années pour qu'uu uouveau plant d'arbres devienne une forêt propre à la chasse. On lui fait semer cette forêt en 1080. Il avait alors soixantetrois ans. Quelle apparence y a-t-il qu'un homme raisonnable ait à cet âge détruit des villages, pour semer quinze lieues en bois, dans l'espérance d'y chasser uu jour?

de la police générale.

Le conquérant de l'Angleterre fut la terreur du roi de France Philippe rer, qui voulut abaisser trop tard un vassal si puissant, et qui se jeta sur le Maine, dépendant alors do le Normandle. Guillaume repassa la mer, reprit le Maine, et coutraiguit le roi de France à demander la paix.

Les prétentions de la cour de Rome u'éclatèreut jamais plos singulièrement qu'avec ce prince. Le pape Grégoire vis prit le temps qu'il fesait la guerre a la France, pour demander qu'il lui rendit hommage du royaumo d'Angleterre. Cet hommage était fondé sur cet ancleu denier de saint Pierre que l'Angloterre payalt à l'Église de Romo : il revenait à euvirou vingt sous de notro monnaie par chaque maison; offrande regardée en Angleterre-comme uue forte aumque, et à Rome comme un tribut. Guillaume-le-Conquérant fit dire au pape qu'il pourrait bien continuer l'aumône; mais, au lieu de faire hommage , il fit défeuse , eu Augleterre , de recounaltre d'autre pape quo celui qu'il approuverait. La proposition de Grégoire vn devint par là ridicule à force d'être audacieuse. C'est co même pape qui bouleversait l'Europe pour élever le sacerdoce au-dessus de l'empire ; mais , avant | les coutumes des anciens Sarmates , comme celle de parler de cette querelle mémorable, et des croisades qui prirent naissauco dans ces temps. Il faut

voir en peu de mots dans quel état étaient les autres pays do l'Europe.

#### CHAPITRE XLIII.

De l'état de l'Europe aux dixième et onzième siècles.

La Moscovie, ou plutôt la Ziovie, avait commencé à counaitre un peu de christianisme vers la fiu du dixième sièclo. Les femmes étaient destiuces à changer la religion des royaumes. Une sœur des empereurs Basile et Constantin, mariée à un grand duc ou graud knès de Moscovie, nommé Volodimer, obtint de son mari qu'il se fit baptiser. Les Moscovites, quoique esclaves de leur maltro, ne suivirent qu'avec le temps son exemple : et enfin. dans ces siècles d'ignorance, ils ue prireut guère du rite grec que les superstitions.

Au reste, les ducs de Moscovie ne se nommaient pas encore czars, ou tsars, ou tchards; ils n'ont pris co titre que quand ils ont été les maltres des pays vers Casau appartenant à des tsars. C'est uu terme slavon imité du persan; et dans la bible slavonne le roi David est appelé le csar David.

Environ dans ce temps-là une femme attira encore la Pologue au christianisme. Micislas, duc do Pologue, fut converti par sa femme, sœur du duc de Bohême. J'ai déjà remarquo que les Bulgares avaient reçu la foi de la même manière. Giselle, sœur de l'empereur Henri 11 , fit eucore chrétien sou mari, roi de Hongric, dans la première aunée du onzième siècle; ainsi il est très vrai que la moitié do l'Europe doit aux femmes sou christianisme.

La Suèdo, où il avait été prêché dès le ueuvlème siècle, était redevenue idolâtre. La Bohêmo, et tout ce qui est au nord de l'Elbe, renonça au christiauisme (1013). Toutes les côtes de la mer Baltiquo vers l'orient étaient palenues. Les Hongrois retournèrent au paganisme (1047). Mais toutes ces nations étaient beaucoup plus loin encore d'être polies que d'être chrétiennes.

La Suède, probablement depuis long-temps épuisée d'habitants par ces anciennes émigrations dont l'Europe fut inoudée, paraît dans les huitième, ueuvième, dixième et onzième siècles, comme eusevelie dans sa barbarie, sans guerre et sans commerce avec ses voisius; elle u'a part à aucun grand événemeut, et n'eu fut probablement quo plus heureuse.

La Pologno, beaucoup plus barbare que chrétienne, conserva jusqu'an treizième siècle toutes

<sup>·</sup> Chapitre sunt

de tuer leurs enfants qui naissaient imparfaits, et les vieillards invalides. Albert, surnommé le Grand dans ces siècles d'ignorance, alla en Pologne pour y déraginer ces coutumes affreuses qui durèrent inson'an milien du treizième siècle : et on n'en put veuir à bout qu'avec le temps. Tout le reste du Nord vivait dans un état sauvage ; état de la nature humaiue quand l'art ne l'a pas changée.

L'empire de Constautinople u'était ni plus resserré ui plus agrandi que uous l'avons vu au neuvième siècie. A l'occident , il se défendait contre les Bulgares; à l'orient, au nord, et au midi, contre les Tures et les Arabes

On a vu en général ce qu'était l'Italie : des seigneurs particuliers partageaient tout le pays dépuls Rome jusqu'à la mer de la Calabre, et les Normands en avaient la plus grande partie. Florence, Milan, Pavie, se gouvernaient par leurs magistrats sous des comtes ou sous des ducs nommés par les empereurs. Bologne était plus libre.

La maison de Maurienne, dont descendent les ducs de Savoie , rois de Sardaigne , commençalt à s'établir, (888) Elle possédait comme fief de l'empire le comté héréditaire de Savoie et de Maurienne, depuis qu'un Berthoj, tige de cette maison, avait eu ce petit démembrement du royaume de Bourgogne. li v eut cent seigneurs en Frauce beaucoup plus considérables que les comtes de Savoie ; mais tous ont été enfin accablés sous le pouvoir du seigneur dominant ; tous out cédé l'un après l'autre à des maisous nouvelles, élevées par la faveur des rois. Il ne reste plus de traces de leur anelenne grandeur. La maison de Maurienne, cachée dans ses montagnes, s'est agrandle de siècle en siècle, et est devenue égale aux plus grands

monarques. Les Suisses et les Grisons, qui composaient un état quatre fois plus puissant que la Savoie, et qui était , comme elle , un démembrement de la Bourgogne, obcissaiont aux baillis que les empereurs nommaient. Deux villes maritimes d'Italie commencaient à d'élever, non pas par ces invasious subites qui ont fait les droits de presque tous les princes qui ont passé sous nos yeux, mais par une Industrie sage, qui dégénéra aussi bientôt en esprit de conquête. Ces deux villes étaient Gênes et Veniso. Gênes , célèbre du temps des Romaius , regardait Charlemagne comme sou restaurateur. Cet empereur l'avait rebâtie quelque temps après que les Goths l'avaient détruite. Gouvernée par des comtes sous Charlemagne et ses premiers descendants, elle fut saccagée au dixième siècle par les mahométans : et presque tous ses citovens furent emmenes en servitude. Mais comme e était un port commercant, ello fut bientôt repeuplée. Le négoce, qui l'avait fait fleurir, servit à la rétablir. Elle de- | battre monpaie. Ces doges même étaient obliges

viut alors une république. Elle prit l'île de Corse sur les Arabes qui s'eu étaient emparés. Les papes exigerent un tribut pour cette lle, non seulemeut parce qu'ils y avalent possédé autrefois des patrimoines, mais parce qu'ils se prétendaient suzerains de tous les royaumes conquis sur les iufidèles. Les Génois payèrent ce tribut au commencement du onzième siècle ; mais bientôt après ils s'eu affranchirent sous le pontificat de Lucius 11. Eafin, leur ambition croissant avec leurs riebesses, de marchands ils voulurent devenir conquerants,

La ville de Venise, hien moins ancieune que Gêues, affectait le frivole houueur d'une plus ancienne jiberté, et jouissait de la gloire solide d'une puissance bieu supérieure. Ce ne fut d'abord qu'une retraite de pêcheurs et de quelques fugitifs, qui s'y réfugièrent au commencement du cinquième siècle, quand les Huns et les Goths ravagenient l'Italie. Il n'y avait pour toute ville que des cabanes sur le Rialto. Le nom de Venise n'était point encore conuu. Ce Rialto, bien loin d'être libre, fut pendaut trente années une simple bourgade apparteuant à la ville de Padone, qui la gouvernait par des consuls. La vieissitude des choses a mis depuis Padone sons le jong de Venise.

Il n'y a aucune preuve que sous les rois lombards Venise ait ou une liberté reconnue. Il est plus vraisemblable que ses habitants fureut oubliés dans leurs marais.

Le Rialto et les petites îles voisines ue commencereut ou'en 709 à se gouverner par leurs magistrats. Ils furent alors indépendants de Padoue, et se regardèrent comme un république.

C'est eu 709 qu'ils eurent ieur premier doge, qui no fut qu'un tribun du peuple élu par des bourgeois. Plusieurs familles, qui donnèreut leurs voix à ce premier doge, subsistent encore. Elles sont les plus anciens uobles do l'Europe, sans en excepter aucune maisou, et prouvent que la uoblesse peut s'acquerir autremeut qu'en possedant uu château, ou eu payaut des pateutes à un souverain.

Héraclée fut le premier siège de cette république jusqu'à la mort de son troisième doge. Ce ne fut que vers la fiu du neuvième siècle que ces iusulaires, retirés plus avant dans leurs lagunes, donnèrent à cet assemblage de petites lles, qui formèrent une ville, le nom de Venlse, du nom de cette côte, qu'on appelait terræ Venetorum. Les Imbitants de ces marais ne pouvaient subsister que par leur commerce. La nécessité fut l'origine de leur puissance. Il u'est pas assurément bien décidé que cette république fût alors indépendante. (950) Ou voit que Bérenger, reconnu quelque temps empereur d'Italie, accorda au doge le privilège do

d'envoyet aux empereurs, en redevance, un manteau de drap d'er tous les ans ; et Othen III lenr remit en 998 cette espèce de petit tribut. Mais ces légères marques de vassalité n'étalent rien à la véritable puissance de Venise; car, tandis que les Vénitiens pavaient un manteau d'éteffe d'er aux empereurs, ils acquirent par leur argent et par leurs armes toute la province d'istrie, et presque toutes les côtes de Dalmatie , Spalatro , Raguse , Nareuza. Leur doge prenait, vers le milieu du dixième siècle , le titre de duc de Dalmatje ; mais ces conquêtes enrichissaient moins Venise que le commerce, dans jequel elle surpassoit encore les Génois ; car, tandis que les barens d'Alfemagne et de France bâtissaient des donjons et opprimaient les peuples , Venise attiralt leur argent , en leur fournissant toutes les denrées de l'Orient. La Méditerranée était déja couverte de ses vaisseaux, et elle s'enrichissalt de l'ignorance et de la berbarie des nations septentrionales de l'Eurepe.

# CHAPITRE XLIV.

De l'Espagne et des Mahométans de ce royaume, jusqu'an commencement du douzleme siècle,

L'Espagne était toujours parlagée entre les mahometans et les chrétiens ; mais les chrétiens n'en avaient pas la quatrième partie , et ce coin de terre otait la contrce la plus stérile, L'Asturie, dont les princes prenaient le titre da rei de Léon : une partie de la Vicillo-Castille, gouvernée par des comtes; Barcelone, et la moitié de la Catalogoe. aussi sous un comte ; la Navarre, qui avait un roi ; une partie de l'Aragon , unie quelque temps à la Navarre : voila ce qui composait les états des chrétiens. Les Maures possédaient le Pertugal, la Morcie, l'Andalousie, Valence, Grenade, Tertose, et s'étendaient au milieu des terres par-delà les meutagnes de la Castille et de Saragosse. Le séjeur des rois mahométaus était toujours à Cordone, lis y avaient bâti cette grande mosquée dont la voute est souteupe par trois cent soixante-cinq colonnes de marbre précieux, et qui porte encore parmi les chrétiens le nom de la Mesquita , mosquée, queiqu'elle soit devenue cathédrale.

Les arts y fleurissaient ; les plaisirs recherchés, la magnificence, la galanterie, régnalent à la cour des rois maures. Les tournois, les combats à la barrière, sont peut-être de l'invention da ces Arabes. Ils avaient des spectacles, des théâtres, qui , tout grossiers qu'ils étaient , montraient du moins que les autres peuples étaient moins polis que ces mahemétans. Cordoua était le seul pays de l'Occident où la géométrie, l'astronomie, la chimie, la médecine, fussent cultivées. (956) Sanche le-Gros , roi de Léon , fut obligé de s'aller mettre à Cordone entre les mains d'un fameux médecin arabe, qui , invité par le roi , veulut que le roi vint à lui.

Cordoue est un pays de délices, arrosé par le

Guadalquivir, eù des forêts de citronniers, d'orangers, de grenadiers, parfument l'air, et où tout invite a la mollesse. Le luxe et le plaisir corrompirent enfin les rois musulmaus. Leur domination fut, au dixième siècle, comme celle de presque tous les princes chrétiens, partagée en petits états. Tolède, Murcie, Valence, lloesca même, eurent leurs rois. C'était le temps d'accabler cette puissance divisée; mais les chrétiens d'Espagne étaient plus divisés encore. Ils se fesaleut une guerre continuelle, se réunissaleut pour se trabir, et s'alliaient souvent avec les musnimans. Alphouse v. roi de Léon , donna même sa sœur Thérèse en mariage au sultan Abdalla, roi de Tolède (4010).

Les jalousies produisent plus de crimes entre les petits princes qu'entre les grands souverains. La guerre seule peut décider du sort des vastes états; mais les surprises, les perfidies, les assassinats, les empoisonnements, sont plus communs entre des rivans veisins, qui avant beaucono d'ambition et peu de ressources, mettent en œuvre tout ce qui peut suppléer à la force. C'est ainsi qu'un Sanche-Garcie, comte de Castille, empoisonna sa mère à la fin du dixième siècle, et que son fils. don Garcie, fut poignardé par trois seigneurs du pays, dans le temps qu'il allait se marier.

(1933) Enfin, Ferdinand, fils de Sanche, roj de Navarre et d'Aragon', réquit sons sa puissance la Vicille-Castille, dont sa famille uvait hérité par le meurtre de ce deu Garcie, et le royaume de Léon, dont ii déponiile son beau-frère, on'il tua dans une bataille (1036).

Alers la Castille devint un reyaume, et Léon en fut une province. Ce Ferdinand . non content d'avoir ôté la courenne de Léon et la vie à son bean-frère, enleva anssi la Navarre à son propre frère, qu'il fit assassiner dans une bataille qu'il lui livra. C'est ce Ferdinand à qui les Espagnols ent prodigué le nom de Grand, apparemment pour déshonorer ce titre trop prodigué aux usurpateurs.

Son père, don Sanche, sur nommé aussi le Grand, pour avoir succédé aux comtes de Castille, et pour avoir marié un de ses fils à la princisse des Asturies, s'était fait proclamer empereur, et don Ferdinand vonlut aussi prandre ce titre. Il est sûr qu'il n'est ui ne peut être de titre affecté aux souversins, que ceux qu'ils veulent prendre, et que l'usage leur donne. Le nom d'empereur signifiait parteut l'héritier des Césars et le maître de l'empire romain, ou du moins celui qui prétendait l'être. Il n'y a pas d'apparence que cette appellation pôt être le titre distinctif d'un prince mal affermi, qui gouvernait la quatrième partie de l'Espagne.

L'empereur Henri III mortifia la Berté castillane, en demandant à Ferdinand l'hommage de ses petits états oomme d'un fied de l'empire. Il est difficile de dire quellé était la plus mauraise prétention, celle de l'empereur allemand, ou celle de l'exagnol. Ces sidées saines n'ourent aueun effet, et l'état de Ferdidand resta un petit royaume libre.

C'est sous le règne de Ferdinand que vivait Rodrigue, sarnommé le Cid, qui en effet épousa depuis Chimène, dont il avait tué le père. Tons ceux qui ne connaissent cette histoire quo par la tragédie si célèbre dans le siècle passé, croient que le roi don Ferdinand possédait l'Andalousie.

Les fameux exploits du Cid Inrent d'abord d'aider don Sanche, Ills ainé de Ferdinand, à dépouiller ses frères et ses sœurs de l'béritage que leur avait laissé lenr père. Mais don Sanche ayant élé assasiné dans une de ces expéditions injustes, ses frères rentrèrent dans leurs états 1 (1073),

Alors, il v eut près de vingt rois en Espagne. soit chrétiens, soit musulmans; et, outre ces vingt rois, un nombre considérable de seigneurs indépendants et pauvres, qui venaient à cheval, armés de toutes pièces, et spivis de quelques écuvers. offrir leurs services any princes on aux princesses qui étaient en guerre. Cette coutume, desa répandue en Europe, ne fut nulle part plus accréditée qu'en Espagne. Les princes à qui ces ehevaliers s'engageaient leur ceignaient le baudrier, et leur fesaient présent d'une épée, dont ils leur donnaient uu coup leger sur l'épaule. Les chevaliers chrétiens ajoutèrent d'antres cérémonies à l'accolade. Ils fesaient la veille des armes devant un antel de la Vierge : les musulmans se contentaient de se faire ceindre d'une cimeterre. Ce fut la l'origine des chevaliers errants, ot de taut de combats particuliers. Le plus célèbre fut eelni qui se fit après la mort du roi don Sanche, assassiné en assiégeant sa sour Ouraca dans la ville de Zamore. Trois chevaliers sontinrent l'innocence de l'infante contre don Diègue-de-Lare qui l'accusait. Ils combattirent l'un après l'antre en champ clos, en présence des juges nommés de part et d'autre. Don Diègue renversa et tua deux des chevaliers de l'infante; et le cheval du troisième avant les rênes conpées, et emportant son maître hors des harrières, le combat fut jugé indécis.

Parmi tant de chevaliers, le Cid fut celui qui se distingua le plus contre les musulmans. Plusieurs chevaliers se rangèrent sous sa bannière.

et tous ensemble, avec leurs écuyers et lenrs gendarmes, composieut nes armée couverte de for, montée sur les plus beaux chevanx de pays. Le Cid vainquit plus d'un petit roi maure; et, s'étant ensuite fortifié dans la ville d'Aleasas, il s'y forma que souveraineth.

Enfin , il persuada à son maltre Alfonse vi , roi de la Vieille-Castille, d'assiéger la ville de Tolède. et lui offrit tous ses chevaliers pour cette entreprise. Le bruit de ce siége et la réputation du Cid appelèrent de l'Italie et de la France beauconp de chevaliers et de princes. Raimond, comte de Toulouse, et deux princes du sang de France de la branche de Bourgogne, vinrent à ce siège. Le roi mahométan, nommé Hiaja, était fils d'un des plus généreux princes dont l'histoire ait conservé le nom. Almamon, son père, avait donné dans Tolède nn asile à ce même roi Alfonse que son père Sanche persécutait alors. Ils avaient vecn long-temps ensemble dans nne amitié peu commune ; et Almamon, loin de le retenir, quand après la mort de Sauche il devint roi, et par conséquent à eraindre, lui avait fait part de ses trésors : on dit même qu'ils s'étaient séparés en plenrant. Plus d'nu ehevalier mahométan sortit des mars pour reprocher au roi Alfonse son ingratitude envers son hienfaiteur; et il y ent plus d'un combat singulier sous les murs de Tolède.

Le siège dura une aumée. Enfin Tolède capituls, mais à condition que fon traiteralt les musulmans comme lis en avaient usé avec les chrétiens, qu'on leur hisserait leur religion et leurs lois; promesse qu'on tint d'abord, et que le temps fit rioler. Toute la Castille-Neure se rendit ensuite an Cdf, qui en prit possesson au nom d'Alfonse; et Madrid, petite place qui derait in pour être la capitale de l'Espagee, fut pour la première fois an ponvoir des chrétiens.

Plusieurs familles vinrent de France s'établir dans Tolède. On lenr donna des priviléges qu'ou appelle même encore en Espagne franchises. Le roi Alfonse fit aussitôt une assemblée d'évêques, laquelle, sans le concours du peuple, autrefois nécessaire, éint pour évêque de Tolède un prêtre nommé Bertrand , à qui le pape Urbain 11 conféra la primatie d'Espagne, à la prière du roi. La conquête fut presque toute pour l'Église; mais le primat eut l'improdence d'en abuser, en violant les conditions que le roi avait jurées aux Maures, La grande mosunée devait rester aux mahométans. L'archevêque, pendant l'absence dn roi, en fit nne église, et exeita contre lui une sédition. Alfonso reviut à Tolède, irrité contre l'indiscrétion du prélat. Il apaisa le soulèvement, en rendant la mosquée aux Arabes, et en menacant de punie l'archevêgne. Il engagea les musulmans à lui demander eux-mêmes la grâce du prélat chrétien, et ils furent contents et soumis.

Alfonse augmenta eucore par un mariage les citats qu'il gannia par l'épée du Cla. Soit politique, soit goût, il épouss Zalée, fille de Bendatt, nouveau roi maure d'andisouse; et requt en dot plusieurs villes. On ne dit point que cette épouse d'Alfonse ait embrassé le christianisme. Les Maures passiènet encore pour une nation supérieure : on se tennit houoré de s'allier è aux; le surroun de Bodrigue était maure; et de la vient qu'on appela lee Esoannols Maranas.

On reproche à ce roi Alfonse d'avoir, conjointement avec son beau-père, appelé en Espague d'autres mahométans d'Afrique. Il est difficile de croire qu'il ait fait une si étrange faute contre la politique : mais les rois se conduisent quelquefois contre la vraisemblance. Quoi qu'il en soit, une armée de Manres vient fondre d'Afrique en Espagne, et augmeuter la coufusion où tout était alors. Le miramolin qui régnait à Maroc envoie son général Abénada au secours du roi d'Andalousie. Ce général trahit non seulement ce roi même à qui il était envoyé, mais encore le miramolin, an nom duquel il venait. Enfin, le miramolin irrité vient lui-même combattre son général perfide, qui fesait la guerre aux autres mahométans, tandis que les chrétiens étaient aussi divisés entre eux.

L'Espagne était ainsi déchirée par les mahonitions et les chriètes, lorsqué let die 60 fibritare, à la tâte de sa chevalierie, subiquas le royaume de Vielence. Il y suite e Espagne peu de rois plus puissants que lui: mais il a'en prit pass'le non, soit qu'il préféré le ture de Cât, ou que l'esperie de chevalerie le resulti fabble au roi Alfonse son mitre. Copendant il gouerren Valence avez l'autorité d'un mouverain, recevant des unbannolleurs maitre. Copendant il gouerren Valence avez l'autorité d'un mouverain, recevant des unbannolleurs es soul élévés par leur courage, tans rein unstree, il al y en a pas eu un seul qui alt en autant de puissance et de laier que le Cât.

Apcès sa mort, arrivée l'an 4006, les rois de Castille et d'Aragon continuèrent tonjours l'eurs guerres contre les Maures : l'Espagae ne fut jamais plus sunglante et plus désolée; triste effet de l'ancienne conspiration, de l'archevque Opas et du counte fullien, qui fessit, au bont de quatre cents ans, et fit encoré long-temps après les malheurs de l'Espague.

C'était donc depuis le milieu du ouzième siècle jusqu'à la fin, que le Cid se rendit si célèbre en Europe : c'était le temps brillant de la chevslerie; mais c'était aussi le temps des emportements audacieux de Grégoire vii, des malheurs

de l'Allemagne et de l'Italie, et de la première croisade.

CHAPITRE XLV.

De la religion et de la superstition aux dixième

et onzième siècles

Les hérésies semblent être le fruit d'un peu de science et de loisir. On a vu que l'état où était l'Église au dixième siècle nu permettait guère le loisir ni l'étude. Tout le monde était armé, et on ne disputait que des richesses. Cependant en France, du temps du roi Robert, il y eut quelques prêtres, et entre autres un nommé Étienne, confesseur de la reine Constance, accusés d'hérésie. On ne les appela manichéens que pour feur donner un nom plus odieux; car ni eux ni leurs juges ne pouvaient guère connaître la philosophie du Persan Manès, C'étaient probablement des enthousiastes qui tendaient à une perfection outrée pour dominer sur les esprits : c'est le caractère de tous les chefs de sectes. On leur imputa des crimes horribles, et des sentiments dénaturés, dont on charge toujours ceux dont on ne connsit pas les dogmes. (4028) ils furent juridignement acensés de réciter les litanies à l'honneur des diables, d'éteindre ensuite les lumières, de se mêler indifféremment, et de brûler le premier des enfants qui naissaient de ces Incestes, pour en avaler les cendres. Ce sont à peu près les reproches qu'on fesait aux premiers chrétiens. Les hérétiques dont je parle étaient surtout accusés d'enseigner que Dieu n'est point venn sur la terre, qu'il n'a pu naltre d'nne vierge, qu'il n'est ni mort ni ressuscité. En ce cas ils n'étaient pas chrétiens. Je vois que les accusations de cette espèce se contredisent toujours.

Ceux qu'on appelait manichéens, ceux qu'on nomma depnis Albigeois, Vandois, Lollars, et qui repararent si sonvent sous tant d'autres noms, étaient des restes des premiers chrétiens des Ganles, attachés à plusieurs anciens usages que la cour romaine changea depuis, et à des opinions vagues que le temps dissipe. Par exemple, ces premiers chrétiens n'avaient point connu les images; la confession auriculaire ne leur avait pas d'abord été commandée. Il ne faut pas croire que du temps de Clovis, et avant lui, on fût parfaitement instruit dans les Alpes du dogme de la transsubstantiation et de plusieurs antres. On vit, au huitième siècle, Claude, archevêque de Turin, adopter la plupart des sentiments qui fout aujourd'hui le fondement de la religion protestante, et prétendre que ces sentiments étaient ceux de la primitive Eglise. Il y a presque toujours un

commencement du onzième siècle, ce petit troupean fut dispersé ou égorgé, quand il voulut trop paraltre.

Le roi Robert et sa femme Constance se transportèrent à Orléans, où se tenaient quelques assemblées de cenx qu'on appelait manichéens. Les évêques firent brûler treize de ces malheureux. Le roi, la reinc, assistèrent à ce spectacle indigne de lenr majesté. Jamais, avant cette exécution, on n'avait en France livre au dernier supplico aucun de ceux qui dogmatisent sur ce qu'ils n'entendent point, Il est vrai que Priscillien, au cinquième siècle, avait été condamné à la mort dans Trèves, avec sept de ses disciples ; mais la ville de Trèves, qui était alors dans les Gaules, n'est plus annexée à la France depuis la décadence de la famille de Charlemagne. Ce qu'il faut observer, c'est que saint Martin ne voulut point communiquer avec les évêques qui avaient demandé le sang de Priscillien ; il disait hautement qu'il était horrible de condamner des hommes à la mort, parce qu'ils se trompent. Il ne se trouva point de saint Martin du temps du roi Robert.

Il s'elevait alors quelques legers nuages sur l'encharistie; mais ils ne formaient point encore d'orages. Ce sujet de querelle, qui ne devait être qu'un sujet d'adoration et de silence, avait echappe à l'imagination ardente des chrétieus grees. Il fut probablement neglige, parce qu'il ne laissait aucune prise à cette métaphysique, cultivée par les docteurs depuis qu'ils eurent adopté les idees de Platon. Ils avaient trouve de quoi exercer lenr philosophie dans l'explication de la Trinité, dans la consubstautialité du Verbe, dans l'union des deux natures et des deux volontés, enfin dans l'abime de la prédestination. La question si du pain et du vin sont changes eu la seconde personne de la Trinité, et par consequent en Dieu; si on mange et on boit cette seconde personne réellement ou seulement par la fui : cette question, dis-je, était d'un autre geure, qui ne paraissait pas soumis à la philosophie de ces temps. Aussi on se contenta de faire la cène le soir daus les premiers âges du christianisme, et de communier à la messe sous les deux espèces, au temps dont je parle, sans que les peuples eusseut une idée fixe et déterminée sur ce mystère étrange.

li parait que dans beaucoup d'Églises, et surtout en Angleterre, ou croyait qu'on ne mangeait et op on pe hu vait Dieu que spirituellement. On tronve dans la bibliothèque Bodléienne une homélie du dixième siècle, dans laquelle sont ces propres mots : « C'est véritablement per la coua secration le corps et le sang de Jésus-Christ, e non corporellement, mais spirituellement. Lo 176. K.

petit troupeau séparé du grand; et, depuis le 1 e corps dans lequel Jésus-Christ souffrit, et le « corps eucharistique, sont entièrement diffica rents. Le premier était composé de chair et d'os « animés par une âme raisonnable ; mais ce que e nous nommons eucharistie, n'a ni saug, ni os, e ni âme. Nous devons donc l'entendre dans un e sens spirituel 1. s

> Jean Scot, surnommé Érigène, parce qu'il était d'Irlande, avait long-temps auparavant, sous le règue de Charles-le-Chauve, et même, à ce qu'il dit, par ordre de cet empereur, soutenu à peu

près la même epinion.

Du temps de Jean Scot, Ratram, moine de Corbie, et d'autres, avaient écrit sur ce mystère d'une manière à faire penser qu'ils ne crovaient pas ce qu'on appela depuis la présence récele. Car Ratram, dans son écrit adressé à l'empereur Charlesle-Chauve, dit en termes expres : « C'est le corps « de Jésus-Christ qui est vu, recu, et mangé, non s par les sens corporels, mais par les veux de

\* « \$1 vous trouves un précepte qui défeude on en crime on one action bonteuse (out facinus out flagitium), qui prescrive une conduite sage ou un acte de hicnfesance, ce précepte a'est pas ene figere; mais si un précepte parait or-doncer en crime ou upe action honteuse, s'il parait condamner une condeite sage on un acte de bienfesonce , il faut l'entendre dans le seus figuré, «Si vous ne mangre la chair de « fila de l'homme, ai yous ne buvez peiel son sang, vous « n'aurez point la vie au dedans de vous. » Ce précepte semble ordanner un erime ou une action houteure. C'est donc ens figure qui nous ordonne de nous unir a la passion de Seigneur, et de garder dans notre memoire avec douceur et avec fruit que sa chair a été cracifiée et blessée peur nous.

s Si perceptiva locutio est aut flagitium aut facinus vetaa sul utilitatem aut beneficentiam jubens, non est figurata. Si autem Sagitrum aut focinus videtur jubere, aet etilitatem s aut beneficeetism vetare, figurata est. Nisi mendaco veritis, « mquit, cornem filli hominis, et sonquinem biberitis, non a habebitis ritom la robie, facinus vei fincilium videtur jua bere : figura est ergo præcipiens passioni dominion commu-« okandum, et enaviser alque utiliter recondendom in mo-« moris , quod pro nolsis caro ejos crucifixa et vulnerata sil. »

Saint Augustin, livre sur de la Doctrine chrétienne. Au concile de Constautinople, en 754, plus de trois cents réques dirent que l'eucharistie était la seule image permise de Josus-Christ; que evtie image était sous la figure de pain, parce que si ulle avait en l'apparence du la figure humaine, elle aurait pu entrainer à l'idolatrie, etc.: ils paraissaien done ne pas admettre la réalité. Dans le second concile de Nicre, ou celoi de Constantinople fut rejeté, et que nous rogardons comme o'cumensque, on répondit à ces raisonneents, et on se rapprocha davantage de la doctrine artuelle de l'Érlise rossaler; mais cette discussion parait moies intesser le concile que le culte des images, et on ne la traite qu'incidemment. Le concile de Francfort, en Occident, rejeta, comma on sail, ce second concile de Nires, sans faire aucute attention a cette dispuie sur l'eucharistic. Mais l'on pouvait présagre des-lors que les querelles aur la réalité ne tarderaicet pas à troubler l'Église

Ces actes du second concile de Nicée, qui prouvent d'allleurs dans quelle kengrance et dans quelle honteuse crédulité l'Église était alors plongée, sont antérieurs à Poschuse Ros-

Remarquons que la réalité, ou du moius le doctrine qui s'en approchait le plus, avait pour partisans ceux de rulte des ges ; et que les décisions de l'Église ont toujours été ent faveur de l'opinion la pies opposée à la raison, et la pige propee à frapper les esprits de peuple. Fouez pages l'inet l'esprit fdèle. » « Il est évident, ajoute-t-il, qu'il u'y a aucue changement dans le pain et « dans le vin; ils ne sont dene que ce qu'ils « étaient auparavant. » Il finit par dire, après aveir cité saint Augustin, que « le pain appelé « corps, et le vin appelé sang, sout uue figure, » parce que c'est uu mystère, parce que c'est uu mystère.

D'autres passages de Ratram sont équivoques : quelques uns, contradictoires aux premiers, paraissent favorables à la présence réelle; mais, de quelque manière qu'il s'eutendit et qu'on l'entendit, on écrivit contre lui. Un autre moine bénédictin, nommé Paschase Ratbert, qui vivait à peu près dans le même temps, a passé pour être le premier qui ait développé ce sentiment eu ternies exprès, en disaut que « le pain était le véri-« table corps qui était sorti de la Vierge ; et le vin « avec l'eau, le véritable sang coule du côté de « Jésus, récliement, et nou pas eu figure. » Cette dispute produisit celle des stercoristes ou stercoranistes, qui, osant examiner physiquemeat uu objet de la foi, prétendirent qu'ee digérait le palu et le viu sacrés, et qu'ils suivaient le sort ordinaire des aliments.

Comme ces questieus es traitaient en latin, et que les laiques, alers occupés ueiquement de la guerre, preniaint peu de part aux disputes de l'école, elles ue produisirent heureusement aueun trouble. Les peuples u'aviert qu'oue déte vague et obseure de la plupart des mystères : ils eut toujours reçu leurs dognes comme la mounaie, sans examier le poides els útire.

Enfin Bérenger, archidiacre d'Angers, enseigna vers 4050, par écrit et dans la chaire, que le corps véritable de Jésus-Christ u'est point et ue peut être sous les apparences du paiu et du viu.

Il affirmait que ce qui aurait denne une indigestion, s'il avait été mangé ee trop grande quantité, ne pouvait être qu'un aliment ; que ce qui aurait enivré si on en avait trop bu, était une liqueur réelle; qu'il u'y avait point de blancheur sans un objet blane, poiet de rondeur sans un objet rond ; qu'il est physiquement impossible que le même corps pulsse être en mille lieux à la fois. Ses propositions révoltèrent d'autant plus, que Bérenger, avant une très grande réputation, avait d'autaet plus d'ennemis. Celui qui se distingua le plus contre lui fut Lanfrane, de race lombarde, né à Pavie, qui était venu chercher une fortune en Frauce: il balançait la réputation de Bérenger. Voiei comme il s'y prenait pour le confendre dans son traité de corpore Domini.

 on pent dire avec verité que le corps de notre
 s'éspacur dans l'eucharistie est le même qui est sorti de la Vierge, et que ce n'est pas le même.
 s'C'est le même quant à l'essence et aux propriétés

 de la véritable nature, et ce n est pas le même quant aux espèces du paiu et du vin; de sorte qu'il est le même quant à la substance, et qu'il u'est pas le même quant à la forme.

 u'est pas le même quant à la forme.
 Cette décision théologique parut être en général celle de l'Église. Bérenger n'avait raisonné qu'en philosophe. Il s'agissait d'un objet de la foi, d'un mystère, que l'Eglise reconnaissait comme incompréhensible. Il était du corps de l'Église; il était payé par elle; il devait donc avoir la même foi qu'elle, et soumettre sa raison comme elle, disaiton. Il fut condamné au concile de Paris en 1050. condamné encore en 1079, et obligé de pronoucer sa retractation : mais cette retractation forcee se fit que graver plus avaet ses sentimeets dans son cour. Il mourut dans son opinion, qui ne fit alors ni schisme ui guerre civile. Le temporel seul était le grand objet qui occupait l'ambition des bénéfieiers et des melnes. L'autre source, qui devait faire verser tant de sang, n'était pas encore ouverte 1.

C'ost après la dispute et la condamnatien de Bérenger que l'Église institua l'usage de l'élévation de l'hostie, afin que le peuple, eu l'adorant, ne doubit pas de la réalité qu'on avait comhattue; mais le terme de transsulsationation et lut pas encore attaché à ce mystère; il ne fut adopté qu'en 4215, dans un concile de Latran.

L'opinien de Scot, de Ratram, de Berenger, ne fut pas ensevelie; elle se perpetua chez quelques ecclesiastiques; elle passa aux Yaudois, aux Albigeois, aux Hussites, aux protestants, comme nous le verrons.

Veus avez dû observer que dans toutes les disputes qui ont anime les chrétiens les uns contre les autres depuis la naissance de l'Église, Rome s'est toujours décidée pour l'opinien qui soumettait le plus l'esprit humain, et qui anéantissait le plus le raisonnement : je ee parle ici que de l'historique : je mets à part l'inspiration de l'Église et son infaillibilité, qui ne sout pas du ressort de l'histoire. Il est certain qu'en fesaet du mariage ue sacrement, eu fesait de la fidélité des époux un deveir plus saiut, et de l'adultère une faute plus odieuse : que la croyance d'un dieu réellement présent dans l'encharistie, passant dans la bouche et dans l'estomae d'un communiant, le remplissait d'une terreur religieuse. Quel respect ne devaiten pas avoir pour ceux qui changeaient d'un mot

On pouvait cependant prévoir déjà les gouvres puremont réligieuses. Le concile de Paris, tenu contre Bérence, en Con, déclare que au Bérenque ne se d'évancial evre ce sestiment de la comment de la commentant de

le pain en dieu, et surtout pour le chef d'une religion qui opérait un tel prodige! Quand la simple raison humaine combatiti ces mystères, elle affaiblit l'objet de sa vénération; et la multiplicité des prêtres, en rendant le prodige trop comman, le rendit moins respectable aux peuples.

Il ne faut pas omettre l'usage qui commença à s'introduire dans le onsième siècle, de racheter par les aumônes è par les prieres des vivants les peines des morts, de délivrer leurs âmes du purgatoire, et l'établissement d'une fête solennelle consacrée à cette niété.

L'opinion d'un purgatoire, ainsi que d'un eufer, est de la plus baute antiquité; mais elle n'est nulle part si clairement exprimée que dans le vi' livre de l'Énéde de Virgile 1, dans lequel ou retrouve la plupart des mystères de la religion des gentis.

« Ergo exercentur ponis, reterumque malorum « Supplicia expendunt, etc. »

Cette idée fut peu à pen sanctifiée dans le christianisme; et on la porta jusqu'a croîre que l'on pouvait par des prières modèrer les arrêts de la Providence, et obtenir de Dieu la grâce d'un mort condamné dans l'autre vie à des peines passagères. Le cardinal Pierre Damien, celui-i êm même qui

conte que la femme du vis idolert acconcha d'une ois, rapporte qu'un périen revenant de d'exissiem fui jeté par la tempête dans ancelle obil trons un bon ermile, lequel lui apprit que cette lle était habitée par les diables; que son visinage était tous converte de fammes, dans lesquelles les diables plongasiant les fames des trèpases; que ess mêmes diables ne cessioned de crier et de horter contro diables ne cessioned de crier et de horter contro saint Odillon, albèt de Cloui, leur ennemi mortel. Les pritres de cet Odillon, diabet nils, et cella de ses moines, nous enlèvent toujours quelque lanc.

Ce rapport avant été fait à Odillon , il institua dans son couvent de Cluui la fête des morts. Il n'v avait dans cette fête qu'un grand fonds d'humanité ct de piété, et ces seutiments pouvaient servir d'excuse à la fable du pelerin. L'Eglise adopta bientôt cette solennité, et en fit une fête d'obligation : on attacha de grandes indulgences aux prières pour les morts. Si on s'en était tenu fa , ce n'eût été qu'une dévotion; mais bientôt elle dégénéra en abus : on vendit cher les indulgences ; les moines mendiants, snrtout, se firent payer pour tirer les âmes du purgatoire ; ils ne parlèrent que d'apparitions des trépasses, d'ames plaintives qui venaient demander du secours, de morts subites et de châtiments éternels de ceux qui en avaient refusé; le brigandage succéda à la piété crédule, et ce fut nne des raisons qui, dans la suite des temps, firent perdre à l'Église romaine la moitié de l'Europe.

On croit hien que l'ignorance de ces siècles affermissait les superstitions populaires. J'en rapporterai quelques exemples qui ont long-temps exercé la crédulité hamaine. On prêtend que l'empereur Othon 111 fit perir sa femme, Marie d'Aragou, pour cause d'adultère. Il est très possible qu'un prince cruel et dévot, tel qu'on peint Othon III, envoie au supplice sa femme moius debauchée que lui : mais viugt auteurs out écrit . et Maimbourg a répété après eux, et d'autres ont répété après Maimbourg , que l'impératrice avant fait des avances à un jeuue comte Italien , qui les refusa par vertu, elle accusa ce comte auprès de l'empereur de l'avoir voulu séduire, et que le comte fut puni de mort. La veuve du comte , diton , vint , la tête de sou mari à la main , demander justice, et prouver son innocence. Cette veuve demande d'être admise à l'épreuve du fer ardent : elle tint tant qu'on voulut une barre de fer toute rouge dans ses mains sans se brûler ; et ce prodige servant de preuve juridique, l'impératrice fut condamnée à être brûlée vive.

Maimhourg aurait db hier crédesion que cette diable est rapportée par des auteurs qui out écrit très long-temps après le rèpne d'Othon II; qu'no ne dit pas seulement les souss de count iulien, et de cette veuve qui maniait si impunément des barres de fer nouse; il est même très douteur qu'il y ai jamais eu ane Marie d'Arapon, femme d'Othon III. Ealin, quand même des auteurs contemporains auraient authentiquement rendo compte d'une d'évémenent, lis ne métireziant, pas plus de croyance que les sorciers qui déposent en justice qu'il sont aissiré qu'après et ni pusice qu'il sont aissiré qu'après et en justice qu'il sont aissiré qu'après et la prise qu'il sont aissiré qu'après et en justice qu'il sont aissiré qu'après et en puis qu'il sont aissiré qu'après et en prise qu'il sont aissiré qu'après et en prise qu'il sont en prise de l'après et l'après et l'après de l'après et l'après de l'après et l'après et

L'aventure de la barre de ser doit faire révoquer en doute le supplice de la prétendue impératrice Marie d'Aragou, rapporté dans tant de dictionnaires et d'histoires, où dans chaque page le meusonge est joint à la vérité.

Les ecoudévéement est du même genre. Ou prétend que Henri u, successeur d'Othon un, éprouva la fidélité de sa femme Cumégonde, en la fesaut marcher pieds uns sur neuf socs de charrare rougis au feu. Cette histoire, rapportée dans taut de martyrologes, mérite la même réponse que celle de la femme d'Othon.

Didier, abbé du Mont-Cassin, et plusieurs autre écuisse, rapporteut un fait à peu près semblable, et qui est plus célère. Eu 1665, des moines de Florence, mécontents de leur érèque, allèrent crice à la ville et à la campagne: « Notre évèque « est un simoniagne et un scéléral ; « et lis current, dit-on, la hardiesse de promettre qu'ils prouverraient cette accusation par l'éverue du feu. On

<sup>·</sup> Vers 730 et suiz

prit done jour pour cette cérémonie , et ce fut le | d'une chose nons n'avons pas été supérieurs à eux, mercredi de la première semaine du carême. Denx bûchers furent dressés, chacun de dix pieds de long sur einq de large, séparés par un sentier d'un pied et demi de largeur, rempli de bois sec. Les deux bûchers ayant été allumés, et cet espace réduit en eharbon, le moino Pierre Aldobrandin passe à travers sur ce sentier, à pas graves et mesurés, et revient même prendre au milieu des flammes son manipule qu'il avait laissé tomber. Voita ce que plusiours historiens disent qu'on ne peut nier qu'en renversant tous les fondements de l'histoire : mais il est sûr qu'on ne peut le croire sans renverser tous les fondements do la raison.

Il se pent faire sans doute qu'un homme passe très rapidement entre denx bûchers, et même sur des charbons , sans on être tout-à-fait brûlé ; mais y passer et y repasser d'un pas grave pour reprendre son manipule, e'est une de ces aventures do la Légende dorce dont il n'est plus permis de parler à des hommes raisonnables.

La dernière épreuve que je rapporterai est celle dont ou se servit pour décider en Espagne, après la prise de Tolède en 4085, si on devait réciter l'office romain, ou celui qu'on appelait mosarablaue. On convint d'abord unanimement de terminer la querelle par le duel. Deux champions armés de toutes pièces combattirent dans toutes les regles de la chevalerio. Don Ruis de Martanza. chevalier du missel mosarabique, fit perdre les arcous à son adversaire, et le renversa mourant. Mais la reine, qui avait beaucoup d'inclination pour le missel romain , voulnt qu'on tentât l'épreuve du feu. Toutes les lois de la chevalerie s'y opposaient : cependant on jeta au feu les deux missels, qui probablement furent hrûlés; et le roi , ponr no mécontenter personne , convint que quelques églises prieraient Dieu selon le rituel ro-

main, et que d'autres garderaient le mosarabique. Tout ce que la religion a de plus auguste était défiguré dans presque tout l'Occident par les coutumes les plus ridicules. La fête des fous, celle des anes ', étaient établies dans la plupart des églises, On créait aux jours soleunels un évêque des fous : on fesait entrer dans la nef nu âne en chape et en bonnet carré. L'âne était révéré en mémoire de celul qui porta Jésus-Christ.

Les danses dans l'église , les festins sur l'antel , les dissolutions, les farees obscènes, étaient les cérémonies de ces fêtes, dont l'usage extravagant dura environ sept siècles dans plusieurs diocèses. A n'envisager que les contumes que je viens de rapporter, on croirait voir le portrait des Nègres et des Hottentots; et il faut avouer qu'en plus

Rome a souvent condamné ces continues barbares, anssi bien que le duel et les épreuves. Il y ent toniours dans les rites de l'Église romaino . maigré tous les troubles et tous les scaudales, plus de décenco, plus de gravité qu'ailleurs ; et on sentait on'en tout , cette Eglise, quand elle était libre et bion gouvernée, était faite pour donner des lecons any autres.

# CHAPITRE XLVI.

De l'empire, de l'Italie, de l'empereur Henri 17, et de Grégoire 722. De Rome et de l'empire dans le onziene siecle. De la donation de la comtesse Mathilde. De la fin malbeureuse de l'empereur Benri sv et du pape Grégoire vit.

Il est temps de revenir aux ruines de Rome, et à cette ombre du trône des Césars , qui reparaissait en Allemagne.

On ne savait encore qui dominerait dans Rome. et quel serait le sort de l'Italie. Les empereurs al lemands se crovaient de droit maltres de tout l'Occident : mais à peine étaient - ils souverains en Allemagne, où le grand gouvernement féodal des seigneura et des évêques commençait à jeter de profondes racines. Les princes normands, conquerants de la Pouille et de la Calabre, formaient une nouvello puissance. L'exemple des Vénitiens inspirait aux grandes villes d'Itatie l'amour de la liberté. Les papes n'étaient pas encoro sonverains, et voulaient l'être.

Le drait des empereurs de nommer les papes commencait à s'affermir : mais ou sent bieu que tout devait changer à la première eirconstance favorable, (1056) Elle arriva bientôt, à la minorité de l'empereur Henri 1v., reconnu du vivant de Henri III , son père , pour son successenr.

Dès le temps même de Henri III. la puissance impériale diminuait en Italie. Sa sœur, comtesse ou duchesse de Toscane, mère do cette véritable bienfaitrice des papes, la comtesse Mathilde d'Est. contribua plus que personue à soulever l'Italio contre sou frère. Elle pussédait, avec le marquiset de Mantoue, la Toscane, et une partie de la Lombardie. Ayant eu l'imprudence de venir à la conr d'Allemagne, on l'arrêta long-temps prisonnière, Sa fille , la comtesse Mathlide , bérita de son ambition, et do sa haine pour la maison impériale.

Peudant la minorité de Henri IV, les brignes, l'argent, et les guerres civiles, firent plusieurs papes. Enfin on élut, en 1061, Alexandre it, sans consultor la cour impériale. En vaiu cette conr nomma un autre pape : son parti n'était pas le plus fort en Italie; Alexandre n l'emporta, et chassa

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-apres chapitre LXXXI', et le Dictionnaire phisprophique, au mul Axe.

de Rome son compétiteur. C'est ce même Alexandre 11 que 1801s avons vu vendre sa bénédictir n au bêtard Guillaume de Normandie, usurpateur de l'Augleterre.

Henri IV, derenu majeur, se vit empereur d'italie et d'Allemagne presque sans pouvoir. Une partie des princes séculiers et ecclésiastiques de sa patrie so liguèreut contre lui, et l'on sait qu'il ne pouvait être maitre de l'Italie qu'à la téte d'une pouvait être maitre de l'Italie qu'à la téte d'une armée, qui lui manquait. Sou pouvoir était peu de close, son courage étalt au-dessus de sa fortune.

(4075) Quelques auteurs rapportent qu'étant accusé, dans la diète de Vurthourg, d'avoir du la la custime de la comme de la contre l'accusateur, il offrit de se battre en duel contre l'accusateur, qui était un simple gentilhomme. Le jour fut déterminé pour le combat; el l'accusateur, en me paraissant pas, sembla justifier l'empereur.

Des que l'autorité d'un prince est contestée, ses meurs sont toujours attaquées. On lui reprochait publiquement d'avoir des maîtresses, tandis que les moindres detres en arient impunéament. Il roulait se séparer de sa feume, ille d'un marquis de Ferrare, avec laquelle il dissit a avoir jamais pu consonamer son mariage, Quelques emportements de sa jeunesse sigrissaient encore les ceprits, et sa conduite fafalissaist sou pour la sa conduite fafalissaist sou pour

Il y avait alors à Rome uu moine de Cluni, deveuu cardinal, homme juquiet, ardent, entreprenant, qui savait mêler quelquefois l'artifice à l'ardent de son zèle pour les prétentions de l'Église. Hildebrand était le uom de cet homme audacieux, qui fut depuis ce célèbre Grégoire vu , ne à Soane en Toscane, de parents inconnus, élevé à Rome, recu moine de Cluni sous l'abbé Odillon, député depnis à Rome pour les intérêts de son ordre, employe après par les papes dans toutes ces affaires qui demandeut de la souplesse et de la fermeté, et déjà célèbre en Italie par un zèle intrépide. La voix publique le désignait pour le successeur d'Alexandre 11 , dout il gouvernait le pontificat. Tous les portraits, ou flatteurs ou odieux. que tant d'écrivains ont faits de lui , se trouvent dans le tableau d'un peintre napolitain, qui peignit Grégoire tenant une houlette dans une main et un fouet dans l'autre, foulant des sceptres à ses pleds, et avant à côté de lui les filets et les poissons de saint Pierre.

(4075) Grégoire engagea le pape Alexandue à faire un coup d'éclat inout, à sommer le jeuue llenri de venir comparaître à Rome devant le tribunal du saint siege. C'est le preniere exemple d'une telle entreprise. Et dans quel temps la hasarde-l-on? l'orsque Rome était tout accoutumée par Heuri un, 'père de llenri vi, à recevoir ses évèques sur un simple ordre de l'empereur. C'étais prévisément cette servitude dont Grégoire voulait secuere le joug : et pour empécher les empereurs de donner des lois dans Rome, il voulait que le page en donnés aux cempereurs. Cette barrdiesse n'est point de suite. Il semble qu'Alexandre n'était un enfant perdu, qu'Hidderbard décheaît contre l'empire avant d'eugage la bataille. La mort d'Alexandre suite libent de premier acte d'hostilié.

lexandre suivit bientôt ce premier acte d'hostilité. (4075) Hildebrand eut le crédit de se faire élire et introuiser par le peuple romain, sans attendre la permission de l'empereur. Bientôt il obtint cette permission . en promettant d'être fidèle. Henri 19 recut ses excuses. Son chapcelier d'Italie alla confirmer à Rome l'élection du pape; et Henri, que tous ses courtisaus avertissaient de craindre Grécoire vii . dit hautement que ce pape ne pouvait être ingrat à son bienfaiteur. Mais à peine Grégoire est-il assuré du pontificat, qu'il déclare excommunics tous ceux qui recevront des bénéfices des mains des laigues, et tout laigue qui les conférera, Il avait concu le dessein d'ôter à tous les collateurs séculiers le droit d'investir les ecclésiastiques. C'était mettre l'Église anx prises avec tous les rois. Son humeur violente éclate en même temps contre Philippe 1er, roi de France. Il s'agissait de quelques marchands italiens que les Français avaient rançonnés. Le pape écrit une lettre circulaire aux évêques de France. « Votre roi , leur dit-il , est « moins roi que tyran; il passe sa vie dans l'in-« famie et dans le erime. » Et , après ces paroles indiscrètes, suit la menace ordinaire de l'excommunication.

Bientôt après , taudis que l'empereur Henri est occupé dans une guerre civile contre les Saxons, le pape lui envoie deux légats pour lui ordonner de venir répondre aux accusations intentées contre lui d'avoir donné l'investiture des bénéfices, et pour l'excommunier en cas de refus. Les deux porteurs d'un ordre si étrange trouvent l'empereur vainqueur des Saxons, comblé de gloire et plus puissant qu'on ne l'espérait. On peut se figurer avecquelle hauteur un empereur de vingt-einq ans, victorieux et jaloux de son rang, reçut une telle ambassade. Il n'en fit pas le châtiment exemplaire. que l'opinion de ces temps-la ne permettait pas . et n'opposa en apparence que du mépris à l'audace : il abandonna ces legats indiscrets aux iusultes des valets de sa cour (1976).

sultes des valets de sa cour ( 1976).

Presque au mênse temps, le pape excommunia encore ces Normands, princes de la Pouille et de la Calabre ( comme nous 1 ravous dit précédemment). Tant d'excommunications à la fois partiraient aujourd'hui le combie de la foile. Mais qu'on fasse réflexion que Grégoire vu, en mensequal ter jui de France, adressait sa belle au due

d'Aquitaine, vassal du roi, aussi puissant que le roi même ; que , quand il éclatait contre l'empereur, il avait pour lui une partie de l'Italie, la comtesse Mathilde , Rome , et la moitié de l'Allemagne; qu'à l'égard des Normands, ils étaient dans ce temps-la ses ennemis déclarés ; alors Grégoire vii paraltra plus violent et plus audacieux qu'insensé. Il sentait qu'en élevant sa dignité audessus de l'empereur et de tous les rois, il serait secondé des autres Églises, flattées d'être les membres d'un chef qui bu miliait la puissance séculière. Son dessein était formé non seulement de secouer le joug des empereurs , mais de mettre Rome , empereurs et rois, sous le joug de la papauté. Il pouvait lui en coûter la vie , il devait même s'y attendre, et le péril donne de la gloire,

Benri 1v, trop occupé en Allemagne, ne pouvalt passer en Italie. Il parut se venger d'abord moins comme un empereur allemand que comme un seigneur italien. Au lieu d'employer un général et uue armée, il se servit, dit-on, d'un baudit nommé Cencius, très considéré par ses brigandages, qui salsit le pape dans Sainte-Marie-Majeure, dans le temps qu'il afficiait : des satellites déterminés frappèrent le pontife, et l'ensanglantèrent. On le mena prisonnier dans une tour dont Cenelus s'était rendu maltre, et on lui fit payer cher sa rancon.

(1076) Henri IV agit un peu plus eu prince, en convoquant à Worms un coucile d'évêques, d'abbés et de docteurs, dans lequel il fit déposer le pape. Toutes les voix , à deux près , conelureut à la déposition. Mais il manquait à ce coneile des troupes pour l'aller faire respecter à Rome. Heuri ne fit que commettre son autorité, en écrivant au pape qu'il le déposait, et au peuple romaiu qu'il lul défendait de recounaltre Grégoire.

Dès que le pape eut recu ces lettres inntiles , il parla ainsi dans un concile à Rome : « De la part de · Dien tout puissant, et par notre antorité, je · défends à Henri , fils de notre empereur Henri, · de gouverner le royaume teutonique et l'Italie ; e j'absous tous les chrétiens du serment qu'ils lui ont fait ou feront, et je défends que qui que ce e soit le serve iamais comme rol. » On sait que c'est là le premier exemple d'un pape qui prétend ôter la couronne à un sonverain. Nous avons vu auparavant des évêques déposer Louis-le-Débonnaire ; mais il y avait au moins un voile à cet attentat. Ils condamnèrent Louis, en apparence seulement, à la pénitence publique ; et personne n'avait jamais osé parler, depuis la fondation de l'Église, comme Grégoire vII. Les lettres circn- 1 sont au-dessus des rois , et faits pour les juger ; , nemis de ce pape lui aient reproché sa couduite

expressions non moins adroites que hardies, qui devaient ranger sous son étendard tous les prélats du monde.

Il y a grande apparence que quand Grégoire vii déposa ainsi son souverain par de simples paroles. il savait bien qu'il serait secondé par les guerres civiles d'Allemagne, qui recommencèrent avec plus de fureur. Un évêque d'Utrecht avait servi la faire condamner Grégoire. On prétendit que cet évêque, mourant d'une mort soudaine et douloureuse, s'était repenti de la déposition du pape, comme d'un sacrifége. Les remords vrais ou faux de l'évêque en donnérent au peuple. Ce n'était plus le temps où l'Allemagne était unie sons les Othons. Henri IV se vit entouré près de Spire par l'armée des confédérés, qui se prévalaient de la bulle du pape. Le gouvernement feodal devait alors amener de pareilles révolutions. Chaque prince allemand était jaloux de la puissance impériale, comme le haut baronnage en Frauce était jaloux de celle de sou roi. Le feu des guerres civiles couvait toujours, et une bulle lancée à propos pouvait l'allumer.

Les princes confédérés ne donnèrent la liberté à Heuri IV qu'à condition qu'il vivrait en particulier et en excommunié dans Spire, sans faire aueune fonction ni de chrétien ni de roi, en attendant que le pape viut présider dans Augsbourg à une assemblée de princes et d'évêques, qui devait le juger.

Il parait que des princes qui avaient le droit d'élire l'empereur avaient aussi celui de le déposer : mais vouloir faire présider le pape a ce jugement, e'ctait le reconnaître pour juge naturel de l'empereur et de l'empire. Ce fut le triomphe de Grégoire vu et de la papauté. Henri IV, réduit à ces extrémités, augmenta encore beaucoup ce triomphe.

Il voulut prévenir ce jugement fatal d'Augsbourg; et par une résolution inouie, passant par les Alpes du Tyrol avec peu de domestiques, il alla demander au pape son absolution. Grégoire vii était alors avec la comtesse Mathilde dans la ville de Canosse, l'aneien Canusium, sur l'Apennin près de Reggio, forteresse qui passait alors pour imprenable. Cet empereur, déjà célèbre par des batailles gagnées, se présente à la porte de la forteresse, sans gardes, sans suite. On l'arrête dans la seconde eneciute, on le dépouille de ses habits, on le revêt d'un cilice, il reste pieds nus dans la cour : e'était au mois de janvier 1077. On le fit jeuner trois jours, sans l'admettre à baiser les pieds du pape, qui pendant ce temps était enfermé avec la laires du pape respirerent le même esprit que sa | comtesse Mathilde, dont il était depuis long-temps sentence. Il y redit plusieurs fois que les évêques : le directeur. Il n'est pas surprenant que les euave blabille. Il est vrai qu'il avait noiannéeu au si mais il était directers. Nathiblé était flemens, jeune et faille. Le lampage de la dévealon, qu'ou fravoe dans les lettres du page à la princesse, comparé avec les emportements de son ambion, pouvait faire soupeneme que le religion servait de masque à toutes ses passions: mais au-mais fluide mais quais fait fouriere es soupons en certifude. Les hypocrites volupieux mot un du ni une authousiame si permanent, ni un zide si intériplée. Grégoire passiit pour austère, et écitiq par le qu'il était dangereux.

Eufin l'empereur eul la pernission de se protence au pici de pontific, qui coult tien l'absoudre, en le fessus jurce qu'il attendrait le jugement jurdique du pupe à Augsborg, ci, qu'il loi serait en tout parfaitement soumis. Quedques réspues et quelques seigneurs allemands du parti de lleurd firent la même soumission. Grégater un contraine de la trave, circit, la principal de la trave, circit, la trave de la trave, circit, la plusieurs des contraines de plusieurs l'action, que sou devoir était d'abaisor: les rois.

La Lombardie, qui tensii enocre pour l'emperur, fut si indigue de l'arilhemento di l'áciait reduit, qu'elle fut prête de l'alandomer. On y labasta ticriquie var beancoup plus qu'en Allemagne. Beureusement pour l'empereur, cette laine des violences di nyage l'empiras ur l'indiguation qu'inspirait la bassesse du prince. Il en guation qu'inspirait la bassesse du prince. Il en composita, et, par un changement de fortune nouvem pour des empereurs leutosiques, il se trouva contratte de la composita de la compos

D'un côté, ce pape agissait secrètement pour faire élire un autre césar en Allemagne ; et llenri n'omettait rien pour faire élire un autre pape par les Italiens (4078). Les Allemands élurent donc ponr emperenr Rodolphe, duc de Sonabe : et d'abord Gregoire vu écrivit qu'il jugerait entre Henri et Rodolphe, et qu'il donnerait la couronne à celui uni lui seralt le plus soumis. Henri s'étaut plus fié à ses troupes qu'au saint père, mais ayant eu quelques mauvais succès, le pape, plus fier, excommunia encore Henri (4080), « Je lui ôte la e couronne, dit-il, et je donne le royaume teutoa nique à Rodolphe. » Et pour faire eroire qu'il donnait en effet les empires, il fit present à ce Rodolphe d'une couroune d'or, où ce vers était gravė:

e Petra dedit Petro, Petrus diadems Rodolpho. »

La pierre a donné à Pierre la couronne, et Pierre la donne à Rodolphe.

Ce vers rassemble à la fois un jeu de mots t puéril, et uue Berté, qui étalent egalement la suite de l'esprit du temps.

Cependant, en Allemagne, le parti de Henri se fortifisit. Co même priper qui couvert d'un eller

Cependant, en Allemagne, le parti de Henri se fortifiait. Ce même prince qui, couvert d'un cilice et pieds nus, avait attendu trois jours la miséricorde de celui qu'il eroyait son sujet, prit deux résolutions plus hardies, de déposer le pape, et de combattre son compétiteur (4080). Il rassemble à Brixen, dans le Tyrol, nne vingtaine d'évêques, qui, ehargés de la procuration des prélats de Lombardie, excommunient et déposent Grégoice VII. comme fauteur des turans, simoniaque, sacrilège, et magicien. On élit pour pape dans cette assemblée Guibert, arehevêque de Rayenne. Tandis que ee nouveau pape court en Lombardie exciter les peuples contre Grégoire, llenri tv, à la tête d'une armée, va combattre son rival Rodolphe. Est-ce oxces d'enthouslasme, est-ce ce qu'on appelle fraude pleuse, qui portait alors Grégoire vи à prophétiser que llenri serait vaineu et tué dans cette guerre? « Que je ne sois point « pape, dit-il dans sa lettre aux évêques allemands e de son parti, si cela n'arrive avant la Sainte Pierre. » La saine raison nous apprend que quiconque prédit l'aveuir est nn fourbe ou un insensé. Mais considérons quelles erreurs régnaient dans les esprits des hommes. L'astrologie judiciaire fut toujours la superstition des savants. On reproche à Grégoire d'avoir eru aux astrologues. L'acte de déposition à Brixen porte qu'il se mélait de deviner, d'expliquer les songes ; et c'est sur ce fondement qu'on l'accusait de magie. On l'a traité d'imposteur au sujet de cette fausse et étrange prophétie : il se peut faire qu'il ne fût que erédule, emporté, et fou furieux,

Sa prodiction retomba sur Rodolphe, sa cristure. Il fut viance, Godefroi de Doullon, neveu de de la contesse Malbilde, le nobre qui deput conqui l'évrassen, i 1690 i tut dans i mélé ext empereur que le pape se vantiti d'avoir noumé, d'u crivait, q'alabre le pape, au liter de rechercher Henri, écrivit à tons le vicègnes teutoniques, qu'il falhit élier son astres conversin, à condition qu'il rendrait hommage an pape, comme son susal? De telles letters prouverel que la faction contre lleari en Allemagoe était encore très poissants.

C'était dans ce temps même que ce pape ordonnait à ses légals en France d'exiger en tribut un deoier d'argent par an pour chaque maison, ainsi qu'en Angleterre.

Il traitait l'Espagne plus despotiquement; il prétendait en être le seigneur suzerain et domanial; et il dit dans sa seizième épltre, qu'il rant mieux qu'elle appartienne aux Sarrasins que de ne pas rendre hommage au saint siège. Il écrivit au roi de llongrie, Salomon, roi d'un

pays à peine chrétien: « Yous ponvez apprendre « des ancieus de votre pays que le royaume de « Hongrie appartient à l'Église romaine »

 Bongrie appartient à l'Eglise romaine. 
 Quelque téméraires que paraissent les entreprises, elles sont toujoura la suite des opinions

dominantes. Il fant certainement que l'ignorance cut mis alors dans beaucoup de têtes que l'Église était la maîtresse des royanmes, puisque le pape

écrivait toujours de ce style. Son inflexibilité avec Henri n'était pas non plus

son'miteramine avec rientr'i reun, pass not prima sans foundement. Il svait tellement prévalts sur l'esprit de la comisses Mathibé, qu'elle avait dissi une dimaisse description de ser found in a sirdification de la comme de la comme de la comme durant. On ne sait s'il y en un sete, un contra, durant. On ne sait s'il y en un sete, un contra, et et le cette consonio. La contiume était de mattre sur l'autel une motte de terre quand on domait ser biens h' l'Églice des trainées tensient lien de contrat. On prétend que Mathible donna deux fois tous sex-lises au saint aigne.

La virilé de crite donation, confirmée depois per son testamen, no fit point récopiere en doute par Heuri rv. C'est le titre le plus authonispa que les papes aient cédann. Mais ce litre même fut un nouveau sujet de querelles. La countesse Nathible possébul la Tocacae, Mantone, Parma, Reggio, Plaisaner, Ferrare, Modlens, une partie de Tomtie et du deude de Spietes, Verone, perspet tout et de la commentation de la commentation de la Salat-Pierre, de Vikerle junqu'à Orvistie, avec une partie de la Marche d'Anotone.

and partie we in autorities of autorities when the properties of a content barried of Anodore sur pages; main cetter conversion a visual pass caspéché is mère de la comiseas Mathildé cost autorities de mottre en possession de villes qu'elle vassi cert lui appartent;. Il semble que Mathilde voulté répares parés as more le tort qu'elle fessit au saint siége pendant sa vic. Mais elle ne pouvait donner les fiets qu'el caires indiseable; et les empreueux pré-tendirent que tout onn patrimoine était fied de l'empris : éétait donner des terres lo compétir, et de la contrait de la compétir de la contrait de

Henri IV, ponrsuivant sa vengeance, vint eufin assiéger le pape dous Rome. Il prend cette partie de la vilte en-deçà du Tibre qu'on appelle la Léonine. Il négocie avec les citoyens, tandis qu'il menace le pape; il gagne les principaux de Rome

. Vovez la suctionissire philosophique, a l'article Boxa-

par argent. Le peuple se jette aux genoux de Grégoire, pour le prier de détourner les malleures d'un sièce, et de fiéchir sous l'empereur. Le pontife, Inébranlable, répond qu'il faut que l'empereur resouvelle sa péniteuec. s'il veut obtenir son pardon.

Cependant le slége trainait en longueur. Henrirv, tantôt précent au sièce, tantôt fince de courir échoîndre des revoltes en Allemagne, prit enfin la ville d'assant. Il est singulier que les empereurs d'Allemagne aient pris tant de fois Rome. et n'y aient jamais régié. Restait Grégaire vut à prenduc. Réflugié dans le château Saint-Ange, il y bravait et economuniais son vaiaoueur.

Rome était bieu punie de l'intrépidité de son pape. Robert Guiseard, duc de la Pouille, l'un de ces fameux Normands dont i'ai parlé, prit le temps de l'absence l'emperent, pont venir délivrer le pontife; mais en même temps il pilla Rome, également ravagée, et par les Impériaux qui assiégraient le poutife, et par les Napolitains qui le délivraient. Grégoire vit mourut quelque temps après à Salerne (24 mai 4085), laissant une mémoire chère et respectable au clergé romain , qui partages sa fierté odieuse aux empereurs et à tout bon citoyen qui considère les effets de son ambition inflexible. L'Église, dont il fut le vengeur et la victime, l'a mis au nombre des saints 1, comme les peuples de l'antiquité déifiaient leurs défenseurs Les sages l'ont mis au nombre des fons

La comtesse Mathilde, privée du pape Grégoire, se remaria bientit après avec le jeune prince Guelfe, fila de Guelfe, duc de Bavière. On vit alors de quelle imprudence était sa donation. si elle est vale. Ellevavia (guaranto-deux ana, et elle pouvait encore avoir des enfants qui eussent hérité d'une suerre civile.

La mort de Gregoire vn n'éteignit point l'ineendie qu'il avait allumé. Ses successeurs se gar-

Veyes to Deficient publisher, at Lationa XII.

Bench tax imaging alone left a-belient size de cannolpende tax in the control of the control

Bench tax in the control of the control

protestions of Effective, Detecte de text de general de

anchales, Taman legorete de de nois de genera de for
tende de la general de formation de la formation de control

to de protestion de la formation de la formation de la control

to de la formation de la control de la formation de la control

condition an positione pour se faire desser une particular de la control

control de la formation de la control de la control

control de la control de la control de la control de la control

control de la control de

Le parlement de Paris voulut sévir coutre cet attental de Benoit attra mais les cardinal de Fieeri trabit, en faver de la cour de Boune, les Interêts de son prince el ceux de la nation. Ce n'est pas que Fieuri fêt dévos, ai même hypocrite; mais il sianual par goût les stariques de prêtres, et il haissuit les parlements, que su polifenaments lus fesait croire dangereus pour l'autorité royale. Es dérent bien de faire approuver leurs élections par l'empereur. L'Église était loin de rendre hommage ; elle en exigenit ; el l'empereur excomnanné a était pas d'ailleurs complé au rang des hommes. Un moine, abbé du Mont-Cassin, lut (elt papea parè le moine Hildebrand; mais il ne fit que passer. Ensuite l'frain i, né en Prance dans Folocurité, qui siéges oaze ans , fut un nouvel ennemi de l'empereur.

Il me paraît sensible que le vrai fond de la querelle était que les papes et les Romains ne voulnient point d'empereurs à Rome ; et le prétexte, qu'on voulait rendre sacré, était que les nanes, dénositaires des droits de l'Église, ne pouvaient souffrir que des princes profines investissent les évênnes par la crosse et l'anneau. Il est bien elair que les évêques, sujets des princes et enrichis par eux, devaient un hommage des terres qu'ils tenajent de leurs bienfaitenrs. Les empereurs et les rois ne prétendaieut pas donner le Saint-Esprit, mais ils vonlaient l'hommage du temporel qu'ils avalent donné. La forme d'une crosse et d'un anneau étaient des accessoires à la question principale. Mais il arriva ce qui arrive presque toujonrs dans les disputes; on négligea le fond, et on se battit pour une cérémonie indifférente.

Henri IV, toujours excommunié et toujours persecuté sur ce prétexte par tous les papes de son temps, éprouva les malheurs que peuvent causer les guerres de religion et les guerres civiles. Urbain it suscita contre lui son propre fils Conrad : et, après la mort de ce fils déuaturé, son frère, qui fut depuis l'empereur Henri v. soulevé encore par Paschal II., fit la guerre à son père. Ce fut pour la seconde fois depnis Charlemagne que les papes contribuèrent à mettre les armes any mains des enfants contre leurs pères. Et vous remarquerez que cet Urbain 11 est le même qui excommunia Philippe 1er en France, et qui ordonna la première croisade. Il ne fut pas seulement la cause de la mort malheureuse de Henri IV, il fut la cause de la mort de plus de deux millions d'hommes.

c Tantum relligio potuit suadere malorum! » Luca., lib. 1, v. 102

(44406) Henri IV, trompé par Henri son fils, comme Louls-le-Débonnaire l'avait été par les siens, fut enfermé dans Mayence. Deux légats l'y déposent; deux députés de la diète, euvoyés par son fils, lui arractient les ornements impériaux. Bientôt après (7 auguste), échappé des prison,

Bentou apres (4 auguste), ecnappe de sa prison, paurre, errant, etsans-secours, il mourut à Liége, plus misérable encore que Grégoire vII, et plus obscurément, après avoir si long-temps tenn les yeux de l'Europe ouverte sar ses victoires, sur ses grandeurs, sur ses infortances, sur ses ricce et ses

verton. Il s'éctial en nourant 3 e Dieu des veus gances, vous sempre ce particlé 1 » De tout temps les hommes ont imaginé que Dieu exagei les hommes ont imaginé que Dieu exagei les madolicitions des morants, et arront des pères. Erreur suite et respectable, si elle arréstait le crime. The suite erreur, plus ginéralement répandue parmi nous, fessit cruire que les excommaniés cidented damaie. Le Bie de Henti y resi the combte de sans implét en sifectant la pété atroce de déclared damaie. Le die de Hent y nette dans mu entre de la legre et de la fair pour dans mu entre d'autre de Liège, et de le fair pour dans mu entre d'autre de Liège, et de le fair pour dans mu entre d'autre de la legre et de la fair pour de man mu entre d'autre de la legre et de la fair pour de man mu entre d'autre de la legre et de la fair pour de manuel de la legre et de la fair pour de manuel de la legre et de la fair pour de manuel de la legre et de la fair pour de manuel de la legre et de la fair pour de le legre et de la legre de les legre de la legre de la legre de legre de la legre de legre d

Arrêtez-vons na moment près du cadavre exbumé de ce célèbre empereur Henri av , plus malheureux que notre Henri IV. roi de France. Cherchez d'où viennent tant d'humiliations et d'infortunes d'un côté, tant d'audace de l'autre. tant de choses horribles réputées sacrées, tant de princes immolés à la religion : vous en verrez l'unique origine dans la populace; c'est elle qui donne le mouvement à la superstition. C'est ponr les forgerons et les bûcherons de l'Allemagne que l'empereur avait paru pieds nos devant l'évêque de Rome ; c'est le comman peuple , esclave de la superstition, qui veut que ses maltres en soient les esclaves. Dès que vous avez souffert que vos sujets soient aveuglés par le fanatisme, ils vous forcent à paraître fanatique comme eux ; et si vous seconez le joug qu'ils portent et qu'ils aiment, ils se soulèvent. Vous avez cru que plus les chaînes de la religion, qui doivent être douces, seraient pesantes et dures, plus vos peuples seraient sonmis ; vous vous êtes trompé : Ils se servent de ces chaînes pour vous gêner sur le trône, ou pour vons en faire descendre.

# CHAPITRE XLVII

De l'empereur Henri v, et de Rome jusqu'à Frédérie per

Ce même Henri v, qui avait détrôué et exhumé son père, une bulle du pape à la main, sontint les mêmes droits de Henri IV contre l'Église, dès qu'il fut maître.

Dijà he papes savaient se laire un appati der son de France contre les empereurs, las précations de la pepanté attoquisent, il est vrai, tout les socraits; mais on ménqueits par des neglezations ceux qu'on insultait par des bulles. Les nois de Trance ne précedueisent ries à Rome : ils desient voioins et jaloux des empereurs, qui rombient domainer une les rois; ils étaient donnéer une les rois; ils étaient donnéer une les rois par de la principal de la rois de la principal de la rois de la r

seurs en universit souvest de mêzes. Les domaines que posséalts les mista sées, pé droit qu'il reclamait en vertu des pretendues donatiens de Peple et de-Cardenagues, la donatien rééle de los moutrasses de la companyable de la c

Henri v, ayant terminé par des traités une goerre de peu de durée contre la Pologne, aux tellement intéresser les princes de l'empire à souteuir ses droits, que ces mêmes princes, qui araiset aidé à déctroire son père en vertu des builes des papes, se réunirent avec lui pour faire anuuler dans Rome ces mêmes builes.

Il descend donc des Alpes avec une armée, et Rome fut encore teinte de sang pour cette querelle de la crosse et de l'anneau. Les traités , les parjures, les excommunications, les meurtres, se sulvirent avec rapidité. Paschal II., avant solennellement rendu les investitures avec serment sur l'Évangile, fit annuler son serment par les cardinaux : nouvelle manière de manquer à sa parole. li se laissa traiter de làcho et de prévaricateur en plain concile, afin d'être forcé à reprendre ce qu'il avait donné. Ators nouvelle Irruption de l'empereur à Rome ; car presque jamais ees césars u'y allèrent que pour des querelles ecclésiastiques dont la plus grande était le couronnement. Eufin. après avoir créé, déposé, chassé, rappelé des papes. Henri v, aussi souvent excommunié que son père. et inquiété comme lui par ses grands vassaux d'Allemagne, fut obligé de terminer la guerre des investitures, en renonçant à cette crosse et à cet auueau. Il fit plus ; (1122) Il se désista solennellement du droit que s'étaient attribué les empereurs, ainsi que les rois de France, de nommer aux évêchés, ou d'interposer tellement leur autorité dans les élections, qu'ils en étaient absolument les maîtres.

Il tut donc deidd, dans un moncile tenu h Rome, que le rois us donce deidd, dans un moncile tenu h Rome, que le rois us doncerison plas un a Modeliers canonispennent d'un les investures par un siston prcourté, mais par une hapuete. L'empereur raifiés
en Allemagne les décrets de ce concile : a sins finishe et ne des la la concile, caen décidant avec quelle espèce de bision on donneraif les évéchés, parais bén et destinar le quesion a l'empereur devait confirmer l'écéction de
parç : die para éciti son trassit : sins les leines les parçs de la constitue de la sins les leines de la constitue de la confirmer l'écéction de la conf

de la comtesse Mathilde appartenaient à l'Église ou à l'empire. Il semblait qu'ou tint en réserve ces aliments d'une guerre nouvelle.

(1125) Après la mort de Henri v, qui ne laissa point d'enfants, l'empire, toujours électif, est conféré par dix électeurs à un prince de la maison de Saze : e'est Lothaire II. Il v avait bien moins d'intrigues et de discorde pour le trône impérial que pour la chaire pontificale : car quoique eu 4059 ug concile teuu par Nicolas II eût ordonné que le pape serait élu par les cardinaux évêques, nulle forme, nulle règle certaine, u'était encure introduite dans les élections. Ce vice essentiel du gouvernement avalt pour origine une lustitution respectable. Les premiers chrétlens, tous égaux et tous obscurs, liés ensemble par la crainte communo des pagistrats gouvernalent secrétement leur société pauvre et sainte à la pluralité des voix. Les richesses ayant pris depuis la place de l'Indigence, il no resta de la primitive Église que cette liberté populaire devenue quelquefois licence. Les cardinaux, évêques, prêtres et elercs, qui formalent le conseil des papes, avaient une grande part à l'élection : mais le resta du elergé voulait jonir de son ancien droit : le peuple crovait sou suffrage nécessaire ; et toutes ces voix n'étaient rien au jugement des empereurs,

(4150) Pierre de Léon, petit-fils d'un Juif très opulent, fut élu par une hetion; Innocent ni le fut par une autre. Ce fut encore une guerre civile. Le fils du Juif, comme le plus riche, rests maître de Rome, et fut proirigé par Roger, roi de Sicile (comme nous l'avons vu au chap. xxII;) l'alutre, plus habile et plus lacereux, fut recouuu en France et en Allensane.

Cest ic im trait d'histoire qu'il ue faut pas afgiège. Cet l'ancocci 1, pour avoir le suffrage de l'empreur, lui céde, à lui et à see cofiants, l'usurituit de tous le colombiere de le contense blashiete, par un sete daté de 15 jein 4135. Estite cettu qu'un appetait le papp juil faut marc, aprie avoir qu'un appetait le papp juil faut marc, aprie avoir à l'entre de l'ancocci 1, après de l'entre de l'entre de l'entre des à l'entre de l

Mas Rome ne ful por tranquille. L'aciden amore de la liberie reproduisat de temps a temps quelques racines. Plusiours villes d'altie a raisent protide decent roubles pour s'érger en réputique; comms Florence, Sienne, lobique, Milan, Parie. Ou avait les grands cemple de Gères, de Venic, de Pine; et Rome as nouveault d'avoir dé la ville de Secipiens. Le peuple réputit une carbon évoir, que produis entre produit de la ville de Secilies de deux consults. (1411) Le nouveau sérat les de deux consults. (1411) Le nouveau sérat siguifia su pupe L'ouiss at que la souveraineré résidait dans le peuple romain, et quo l'évêque ne devait avoir soin que de l'Église.

Ces sénateurs s'étant retranchés au Capitolo, le pape Lucius les assiègea en personne. Il y reçut un comp de pierre à la tête, et en mourut quelques jours après.

Eu ce temps, Arnaud de Brescia, un de ces hommes à enthousiasme, dangereux anx autres et à eux-mêmes, prêchait de ville eu ville contre les richesses immenses des ecclésiastiques, et contre leur luxo. Il vint à Rome, où il trouva les esprits disposés à l'entendre. Il se flattait de réforwer les papes, et de contribuer à rendre Rome fibro. Eugène ut , auparavant moine à Citeanx et à Clervaux, était alors pontife, Saint Bernard lui écrivaiat : « Gardez-vous des Romaius : ils sont « odieux au ciel et à la terre, impies envers Dieu. · séditieux eutre aux , jaloux de leurs voisins , e crucis envers les étrangers ; ils n'aiment per-« sonno, et µe sont aimés de personno ; et vonlant · se faire craindre de tous , ils eraigneut tout le « monde, etc. » Si on comparait ces antithèses de Bernard avec la vie de tant de papes, on excuserait un peuple qui, portant le nom romain, eherchait à n'avoir point de maîtro.

(4155) Le pape Eugèno III sut ramener co peupeu, accoutumé à tous les jougs. Le séuat subsista encore quelques années. Mais Arnaud de Brescia, pour fruit de ses sermons, fut h-fèlé à Rome sous Adrien 1v; destinée ordinaire des réformateurs qui ont plus d'indiscrétion quo de puissance.

Je crois devoir observer que cel Adrien 1v., ué Anglais, clait parvonu à ce falte des grandeurs du plus vil cètat où les bommes puissent naître. Fils d'un mendiant et mendiant lui-même, errant de paysen pays avant do potvoir être reçu valet chez des moines de Valence en Dauphinó, il clait enfin devenu pape.

On n'a jamais que les reutiments de na fortuse présente. Attern en cul d'autant plus d'évation dans l'espiri, qu'il était parreus d'un étar plus abject. L'Églier commine a toigieure est canuniage de pouvoir donner an mérite ce qu'ailleurs on donne là naissance; et uni peut ment ermarquer que, parmi les papes, coux qui onit montré le plus de hauteur not ceux qui neujerient dans la condition la plus vile. Aujourd'hau; en allemagne, il y a des couvests of 10 no nr reçoit que des nobles. L'espirit de Rome a plus de grandour et moins de vanite.

\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XLVIII.

De Frééric Barberouse. Cérémonies du couronnement des emperrurs et des papes. Suite des guerres de la liberté Italique contre la paissance allemande. Belle conduité du page Alexandre 21, valoqueur de l'empereur par la politique, et bienfaitieur du genre hamain.

(1152) Frédéric I'r, qu'on nomme commanément Barberousse, régnait alors en Allemagne ; il avait été élu après la mort de Conrad 111, son oncle, non seulement par les seigneurs allemands, mais aussi par les Lombards, qui donnèrent cette fois leur suffrage. Frédéric était un homme comparable à Othon et à Charlemagne. Il fallut aller prendre à Rome cette couronno impériale, que les papes donnaient à la fois avec fierté et avec regret , voulant conronner un vassal, et affligés d'avoir un maltre. Cette situation toujours équivoque des papes, des empereurs, des Romains, et des principales villes d'Italie, sesait répandre du sang à chaque couronnement d'un césar. La coutume était que, quand l'empereur s'approchait pour se faire couronner, le pape se fortifiait, le peuple se cantounait, l'Italie était en armes. L'empereur promettait qu'il n'attenterait ni à la vie, ni aux membres, ni à l'honneur du pape, des cardinaux, et des magistrats : le pape, de son côté, fesait le même serment à l'emperenr et à ses officiers. Telle était alors la confuse anarchie de l'Occident chrétien, que les deux premiers personnages de cette petite partie du monde, l'un se vantant d'être le successeur des Césars, l'autre le successeur de Jésus-Christ, et l'un devant donner l'onetion sacrée à l'autre, tous deux étaient obligés de jurer qu'ils ne seraient point assassins pour le temps de la cerémonie. Un chevalier armé do toutes pieces fit ce serment au pontifo Adrieu IV, au nom de l'empereur, et le pape fit son serment devant le chevalier.

Lé convoincement, ou ratlation der papes, était accompané alors de cérimonies aux citznordinaires, et qui tenaient de la simplicité plus encre que de la lavarier. Ou possit d'abord le pape étin sur une chaise percée, appelée atrecovarient, ensuite sur un séga de prophère, sur lequel on lui donnait deux clefs, de la sur un troisimon siège, un le recursi dous period et couler. Toutes ces où il recevait dous pièces de couler. Toutes ces contames, que le temps avait introduites, out rée adoits par le temps avait introduites, out rée sur fait sou serment, je pape Adrien zv vint le touver à apeques milles de Rome.

Il était établi par le cérémonial romain que l'empereur devait se prosterner devant le pape, lui baiser les pieds, lui tenir l'étrier, et conduire la laquence blauche du saint pere par la brido l'espace de neuf pas romains. Co n'était pas ainsi que les papes avaient recu Charlemagne. L'empereur Frédéric trouva le cérémonial outrageant, et refusa de s'y soumettre. Alors tous les cardinaux s'enfuirent, commo si lo prince, par un sacrilégo, avait donnó le signal d'uno guerro civilo. Mais la chaucellerie romaine, qui tenait registre de tout, ful fit voir que ses prédécesseurs avaient rendu ces devoirs. Je ue sais si aucuu autro empereur que Lothaire II, successeur do Henri v, avait mené lo cheval du pape par la bride. La cérémonie de baiser les pieds, qui était d'usage, ne révoltait point la fierté de Frédérie : et celle do la bride et de l'étrier l'indiguait, parce qu'elle parut nouvolle. Son orgueil accepta enfin ces deux prétendus affronts, qu'il n'euvisagea que comme do vaiues marques d'humilité chrétienno, ot quo la cour do Rome regardait commo des preuves de sujétion. Celui qui se disait le maître du monde, caput orbis, se fit palefrenier d'un gueux qui avait vécu d'aumônes.

Les députés du peuple romain, devenus aussi plus bardis depuis que presque toutes les villes do l'Italie avaient sonné le tocsin de la liberté, voulurent traiter de leur côté avec l'empereur ; mais avant commencé leur harangue en disant : « Grand rol. a nous yous avons fait citoyen ot notre prince . « d'étranger que vous ôtiez, « l'empereur, fatigué de tous côtés de taut d'orgueil, leur imposa sileuce, et leur dit en propres mots : « Romo n'est plus ce « qu'elle a été ; il n'est pas vrai quo vous m'avez « appelé et fait votre prince : Charlemagne et · Othon vous out conquis par la valeur ; je suis « votre maltre par une possession légitime, » Il les renvoya ainsi, et fut inauguré hors des murs par le pape, qui lui mit le sceptre et l'ópée en main. et la couronno sur la tête.

(4153, 48 juin) On savait si pen ce quo c'étain si conquel empire, notes les précessions étains si contradictoires, que, d'un obté, lo peuple romais a souleva, etil y act bassoung de sang erech, parce que le pape avait couronné l'empereur sans l'ordro du sénat et du peuple; et, de l'antre colé, lo pape Africa écrivait dans toutes ses lettres, qu'il vanit confrés à l'étéclé; le bénéde de l'empire romain, feenfeirum imperii romant. Ce ma do éenfeirum signifiat un flet à la lettre. Il fit de plus exposer en public, à home, un tableau qui possible, ce qui était la marque distinctive de la vansatié. L'insertipoi du tuables destre celles di possible, ce qui était la marque distinctive de la vansatié. L'insertipoi du tuables destre de la

- « Rez venit ante fores, jurans prim urbis honores : « Post homo fit paper, sumit quo dante coronam. »
- Le roi jure, à le porte, le maintien des honneurs de Rome, et devient vassel du pape, qui lui donne la cou-

Prédérie, étant à Benançon (reste du royaume de Bourapous, apperiennal à Prédérie par son mariage), appril cos attentats, et s'en plaignit. Un actualisal présent répondit : «Et la de qui uten-ti « donc l'empire, s'il ne le tient du pape? « Othon, contue Palaisi, ni leprés de lo perce de l'épée de l'empire, qu'il tenuit à la main. Le cardinal s'entit, le pape niègois. Les Allemands truchaisent tout alors par le glaivo, et la cour romaine se sanvatil par des équivo, et la cour romaine se sanvatil par des équivoques.

Roger, vainqueur en Sicile des musulmans, et an royaume de Naples des chrétiens, avait, en baisant les pieds du pape Urbain II, son prisonnier. obtenu de lui l'investiture, et avait fait modérer la redevance à six ceuts besans d'or, ou squifates. mounaio qui vaut environ dix livres de France d'aujourd'hui. Le pape Adrien, assiégé par Guillaume, lni céda jusqu'à des prétentions ecclésiastiques (4156). Il conscutit qu'il n'y eût jamais dans l'Île de Sicilo ni légation, ni appellation au saint siége, que quand le roi le voudrait ainsi. C'est depuis ce temps que les rois do Sicile, seuls rois vassaux des papes , sont eux-memes d'autres papes dans cette ile. Les pontifes do Rome, aiusi adorés et maltraités, ressemblaient aux idoles quo les Indions battent pour en obteuir des bienfaits.

gletere, Beari II : « On me doute pas, et vons lo « avez, que l'Irlando et toutes les lies qui out « reçu la foi, appartionnent à l'Égitse de Rome ; « or, si vous voulez entror daus cette lle pour en « classer les vices, y faire observer les lois , et « faire payer le deuier de saint Pierre par au » pour chaque maison, nous vous l'accurdons avec » plaisir. »

Adrien 1v so dédommagenit avec les autres rois

qui avaient besoiu de lul. Il écrivait au roi d'An-

Si quelque réflexions ne sout permises dans cet Essai sur l'haistré de ce moude; je considère qu'il est kieu étrangement gouverné. Un mondiant d'Angièterre, dereun érêque de floue, donne de son autorité l'île d'Islando à un homme qui rest l'unipre. Les popes aviaeit susteun des guerres pour cette investitiers par la crosse el l'anneun, et d'antenue province de l'anneun, et d'anneun de l'anneun de sur l'anneun de l'anneun en conférent une prébende est été sorrillée.

L'intrépido activité de Frédéric Barberouses suffisait à peine pour subiguer et les papes qui contestairent l'empire, et Rome qui refusait le joug, et toutes les villes d'Italie qui vonisient la libreté. Il fallait réprimer en même temps la Bohèmo qui l'iuquiétait, les Folousis qui lui fessiont la guerro. Il viut à bout de tout. La Fologou vaiucue devint un état tributaire de l'empire (4158). Il pacifia la Bohème, érigée dijà en royaume par Honri IV, en 1086. On dit que le roi de Duennario requi de la l'investiture. Il investiture II en a sasura de la fidélité des princes de l'empire, en se rendant recloutable aux étrangers, et revola dans l'Italie, qui foundait sa fiberté ror les embarres du monarque. Il la troura toute en confision, moius source par ces effetts des villes pour leur liberté, que par cette fueur et parti qui trus-blait, comme vous l'avez vu, toutes les élections des papes.

(1160) Après la mort d'Adrien IV. denx factions élisent en tumulte cent qu'on nomme Victor IV et Alexandre III. Il fallait bien que les alliés de l'empereur reconnussent le même pape que lui, et que les rois jaloux de l'empereur reconnussent l'autre. Le scandale de Rome était donc nocessairement le signal de la division de l'Europe. Victor 1v fot le pape de Frédéric Barberousse. L'Allemagne, la Bohême, la moitié de l'Italie, lui adhérèrent. Le reste reconut Alexandre. Ce fut en l'honneur de cet Alexandre que les Milanais, ennemis de l'empereur, bâtirent Alexandrie. Les partisans de Frédéric voulurent en vain qu'on la nommat Césarée : mais le nom du pape prévalut, et elle fut nommée Alexandrie de la paille : surnom qui fait sentir la différence de cette petite ville, et des antres de ce nom laties autrefois en l'honneur du véritable Alexandre.

Henreux ce siècle, s'il u'eût produit que de telles disputes! mais les Allemands voulaient toujours dominer en Italie, et les Italiens voulaient être libres. Ils avaient certes un droit plus naturel à la liberté qu'un Allemand n'en avait d'être leur maître.

Les Milanais donnent l'exemple. Les beurgeois, devenus soldats, surprennent vers Lodi les troupes de l'empereur, et les battent. S'ils avaient été secondés par les autres villes. Etalie prenait une face nouvelle. Mais Frédéric rétablit son armée. (1162) Il assiége Milan, il condamne par un édit les citoyens à la servitude, fait raser les murs et les maisons, et semer du sel sur leurs ruines. C'était bien justifier les papes que d'en user alusi. Brescia, Plaisance, furent démantelées par le vainqueur. Les autres villes qui avaient aspiré à la liberté perdirent leurs priviléges. Mais le pape Alexandre, qui les avait toutes excitées, revint à Rome après la mort de son rival : il rapporta avec lui la guerre civile. Frédéric fit élire un autre pape, et celni-ci mort, il en fit nommer encore un autre. Alors Alexandre III se réfugie en France. asile naturel de tout pape ennemi d'un empereur : mais le feu qu'il a allnmé reste dans tonte sa force. Les villes d'Italie se liguent ensemble pour le maintien de leur liberté. Les Milanais rebâtissent Milan malgré l'empereur. Le pape enfin, en nógociant, fut plus fort que l'empereur en combattant. Il falint que Frédéric Barberousse pliât. Venise eut l'honneur de la réconciliation (4477). L'empereur, le pape, une soule de princes et de cardinaux, se rendirent dans cette ville, déia maltresse de la mer, et nue des merveilles du monde, L'empereur y finit la querelle en reconnaissant le pape, en baisant ses pieds, et en tenant son étrier sur le rivage de la mer. Tont fut à l'avantage de l'Église. Frédéric Barberousse promit de restituer ce qui appartenait au saint siège; cependant les terres de la comtesse Mathilde ne furent pas spécifiées. L'empereur fit une trève de six ans avec les villes d'Italie. Milan, qu'on rebâtissait, Pavie, Brescia, et tant d'autres, remercièrent le pape de leur avoir rendu cette liberté précieuse pour laquelle elles combattaient ; et le saint père, pénétré d'une joie pure, s'écriait : « Dieu a vouln qu'nn « vicillard et qu'un prêtre triomphât sans come battre d'un empereur puissant et terrible

II est très remarquable que, dans ces longues dissensions, le pape Alexandre III, qui avait fait souveat cette cérémonie d'excommunier l'empereur, n'alla jamais jusqu'à le déposer. Cette conduite se prouve-t-elle pas nou seulement beaucoup de sagesse dans ce ponitée, mais une condamnation générale des excès de Grésoire vil?

(4199) Après la pacification de l'Italie, Prédéric Barberousse partit pour les guerres des croisades, et mourt, pour à être baigné dans le Cydnus, de la maladie dont Alexandre-le-Grand avait échappé autrelois si difficilement, pour s'être jeté tout en sueur dans ce Beure. Cette maladie était probablement un pleurésie.

Pridérie fat de tous les empereurs celul qui porta e plus lois ses préentions. Il avait fai décider à Bologne, en 4153, par les docteurs en droit, que l'empire de monde entire ini appartanait, et que l'opinion contraire était une hérèsie. Ce qui était plas résé, cest qu'à son concomment dans Bonse, lexicat et le peuple loi prééérent servente déboliérie serment deven motifiquand le pape Alexandre in trioupha de lui dans le contraire de l'angie, en lui dansait que le titre d'avocat de l'Égiler comaine; et Rome fit tout le mal quelle post à son avocat.

Pour le pape Alexandre, il récut encore quatre aux dans un repos glorient, chéri dans Rome et dans l'Italie. Il établit dans nu nombreux concile, que, désormais, pour être éta pape caroniquement, il suffait d'avoir les deux tiers des voit des aroits cardinanx : mais celte règle ne pui prévenir les achieunes qu'il furent depois causés par en qu'on appelle en Italie la rabbia papale. L'élection d'un pape fui long-temps accompagnée.

d'une guerre civile. Les horreurs des successeurs de Néron jusqu'à Vespasien n'ensanglantèrent l'Italie que pendant quarre ans; et la rage du pontificat ensanglanta l'Europe pendant deux siècles.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE XLIX.

#### De l'empereur Henri va et de Bome.

La querelle de Rome et de l'empire, plus om moins envenime, substiati tosipore, On a écrit que Henri vi, fils de l'empreur Frédérie Barierosse, spatt erça le genoux la courone impériale de cliettin m, ce paps, legide plus de quatrevisite, quatre ma, la fu tomber d'un comp de pied, visite, quatre ma, la fu tomber d'un comp de pied, semblable; mair c'est asser qu'on l'ait cru, pour lière voir jusqu'ol laminosité distil pousses. Si le paps en cêu usé sinsi, c'est lande con l'est été qu'un trait de falblesse.

Ge outronnement de Henri vs présente un plas grand objet et de plus grands indéréd. Il vooinit régere dans les Deut-Sciéles. Il se souncettai, quoique empreure, à recevoir l'investiture du pape pour des états dont ou avait fait d'aberd hommage à tempre projetaire. Il demande à kire le vassel lige du pape, et le pape le réduse. Les te vassel lige du pape, et le pape le réduse. Les Komsins ne voolaiset point de Henri vs pour voisin ; Napies n'en voulait point pour maître : mais ille foit unbarée out.

Il semblo qu'il ; ail des proples faits pour servir toujours, et pour attendre quel sers l'étranger qui voudra les subjuçuer. Il ne restait de la race égliande des ougheursts normands que la princesse Constance, filie du roi Roger r., maricé » letteri v. Tancréle, faltard de cette race, avait édé reconau roi par le peuple et par le saint sée, Qui d'esti l'emperter, one Tancréle qui avail et droit de l'écteur, on filerit qui avail avail et droit de l'écteur, on filerit qui avail le roit de l'écteur de l'entre de l'entre de la ruin, après la mort de Tancréle, est best-Sicies prochamèrent son jeune fils (1493): il fallit que Henri pérvalui.

Une des pisti grandes ildesdés qu'un nouveain puisse commettre servit à ses complies. L'intér-[ide roi d'Angletere, Richard-Cour-de-Llon, en terenant d'une des croisande dont ous parlerous, fait naufrage pris de la Dalmatie; il passe un les terres d'une de l'Autriche, (1948) Ce duc viole l'hospitallid, charge de freu le roi d'Angletere, le vend à l'empercui Henri vy, comme les Arabes wendent leurs esciaves. Rienri en tire une grosse rançon, et avec et argent us conquérir les Deux-Sielles; il fait erhumer lecorpe du roi Tranerde, et par une hartarie sussi atroce qu'insulie, ie hourreau coupe la tête au calavre. On erève ies yeux su leune roi son fils, on le hit eunapue, on le confine dans une prison à Coire, chez les crisons. Ou enferme se seurs en Abace avec leur mêtre. Les partisans de cette famille infortunée, sois bravos, soit érêques, poirseent dans les supplies. Tous les trésors sont enlevés et poutée, noit harous, soit érêques, poirseent dans

Ainsi passèrent Naples et Sielle aux Altemandy, après avoir été couquis par des Trençais. Ainsi ringt provinces ont été sous la domination de souvernian que la nature a placé à trois censi licses d'éties : éternel sujet de discorde, et presuve de la agresse d'une le tielle que la Safique; loi qui serait encore plus utile à un petit était qu'a sur annuel mei ren fut heucoup pius puissant que Préchée Barberousse. Prespue deposique est dellamagne, nouvernia et a Lombardie, à Naples, de la Marcança, nouvernia et a Lombardie, à Naples, attante, dont il aux etterminé la smille, conspira contre ce tyran, et enfin, dit-on, le lit empoissance.

(4198) A la mort de llenri vi, l'empire d'Allemagne est divisé. La France ne l'était pas; c'est que les rois de France avaient été assez prudeuts ou asser henreus pour d'ablir l'ordre de la succession. Mais ce titre d'empire, que l'Allemagne affectail, servait à rendre la couronne élective. Tout évêque et lout grand séqueme dousuit sa voix. Ce d'roit d'êlire et d'être elu flatiait l'ambition des princes, etil (quelquelois les malhours de l'état.)

(4198) Le jeune Frédéric II, fils de Heuri II, sortail du bereon. Une faction l'élit empereur, et donne à son oucle Philippe \* le titre de roi des Romains : un autre paril couronne Othou de Brunswick, son ueveu. Les papes thérent bien un autre fruit des divisions de l'Allemagne, que les empereurs n'avaient fait de ceiles d'Italie.

luncent nr, fils d'un gestilhenme d'Agnatal, près de Rome, blist mell rédifiet de la puisance tempereit dont ses prédecessorrs avaient anuace munier Philippe, voulei détécnet le jeune Prédérie, présentre esclure à junnis du trène d'Allemagne et d'italie cette mission de Souahe si odieuse aux papes, se constitur juge des role, c'était le style devenu ordinaire depais Grégérie vns. Mais Inocestit un e s'en ultip est, c'était ca qu'en popule le patrimplee de Sini-

« C'est cet empereur Philippe qui ériges la Bebêtse en royaume. Il fui assassiné par un seigneur de Vitelebach, en Pierre, si long-temps contesté. C'était une partie de l'héritage de la fameuse comtesse Mathilde.

La Romagne, l'Ombrie, la Marche d'Anodine, Orbidiello, Viierle, recommente le pepe pour rouverialn. Il domina en effect d'une mer à l'autre. La république romaine en avant pas fant conquis dans ses quatre premiers siècles; et cen pays ne lut valaient pas ce qu'ils valaient aux papes. Innoceut un couquit même Rome: le nouveau sérait plus aous lui : Il fut e lexuit du pape et non des Romains. Le titre de coussi fut adoit. Les possible et l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre per la religion les constitutions de l'autre les malters des rois. Cette grande puissance temporelle en laile en fat pas de durce.

Cédait us spectacle intéresant que ce qui se spassia discr. catte es ches de l'Églie, h'Fance, l'Allemagne, « l'Angletere. Rome domait toujours le mouvement à toute les Balfares de l'Europe. Vois aver us les querelles du sacerdoce et de 'Empire Jusqu' au pper lancecest un , et Jusqu' aux empereurs fullipse, Heuri, e'Othon, pendant que empereurs fullipse, Heuri, e'Othon, pendant que un la France, sur l'Angletere, « tour les iniérôts que ces royaumes avaient à démêter avec l'Allemagne.

# CHAPITRE L.

Etal de la France et de l'Angleterre pendant le douzième siècle, Jesugian rigne de sont Louis, de Jean-anniterre et de Henri III. Grand chanpement dans Fadministration publique en Angleterre et se France. Meutre de Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, L'Angletere deveuue province du donaine de Rome, etc. Le pape lamocent 111 joue les rois de France et d'Angletere.

Le gouvernement féolal était en vigueur dans repeaue toute Evrope, et les lois de la chevarespeaue toute Evrope, et les lois de la chevalerie partout à peu près les mêmes. Il était surrout chait dans l'empire, en France, en Angleterre, en Espane, par les lois des liefs, que si le seigueur d'un let dissit à son homme liège : Venerson useigneur, poi une desire justice, "Thomme lige devait d'alord afte trovver ler et, a les lois seigneur. En ces de refus, l'homme lige devait marcher coutre le roi, au service de ce signeur, et cost de refus, l'homme lige devait marcher coutre le roi, au service de ce signeur. Le nombre de jour specurit so, un pertre son fief, Un tel réglement pouvait étre initiulé: Ordonnance pour faire la querre civile.

(1458) L'empereur Frédéric Barberousse abolit cette loi établie par l'asage, et l'usage l'a conservée malgré lui dans l'empire, toutes les fois que les grands vassaux ont été assez puissants pour faire la guerre à leur chef. Elle fut en vigueur en

France jusqu'au temps de l'extinction de la maisou de Bourgogne. Le gouvernement féodal fit bientôt place en Augleterre à la liberté, il a cédé en Espagne au pouvoir absolu.

Dan les preunies temps de la race de Happes, Dan les preuniers temps de la race de Happes, Dan les preuniers temps de la race de Happes, Dan les preuniers de la race de la race de marchine de la race de la rac

L'angletere, dès le temps de lienri 1º, fut gouvernée comme la France. On comptait eu Angleterre, sous le roi Étienne, fils de Heuri 1º, mille chiteaux fortifiés. Les rois de France et d'Augletere ne pouvaient rien alors saus le conseutement et le secours de cette multitude de barous : et c'était, comme ou l'a déja vu, le règne de la confusion.

(1152) Le roi de France, Louis-le-Jeune, aequit un grand domaine par un mariage, mais il le perdit par un divorce. Éléonore sa femme , héritière de la Guienne et du Poitou , lui fit des affrouts qu'un marl devait ignorer. Fatiguée de l'accompagner dans ces croisades illustres et malheureuses, elle se dédommagea des ennuis que lui causait, à ce qu'elle disait, un roi qu'elle traitait toujours de moine. Le roi fit casser son mariage sous prétexte de parenté. Ceux qui ont blâmé ce prince de ne pas retenir la dot, en répudiant sa femme, ne songent pas qu'alors un roi de France n'était pas assez puissant pour commettre uue telle injustice. Mais ee divorce est un des plus grands objets du droit public que les historiens auraient bien dù approfondir. Le mariage fut cassé à Beaugenei par un concile d'évêques de France, sur le vain prétexte qu'Eléonore était arrière-cousine de Louis : encore fallut-il que les seigneurs gascons fissent serment que les deux époux étaient parents, comme si l'on ne pouvait connaître que par un serment une telle vérité. Il n'est que trop certain que ce mariage était nul par les lois superstitieuses de ces temps d'ignorance. Si le mariage était uul, les deux princesses qui en étaient nées étaient donc bâtardes; elle furent pourtant mariées en qualité de filles très légitimes. Le mariage d'Eléonore, leur mère, fut donc toujours réputo valide, malgré la décision du concile. Ce concile ne prononca douc pas la nullité, mais la cassation, le divorce; et, dans ce procès de divorce, le roi se garda bien d'accuser sa femme d'aduitère : ce fut proprement une répudiation en plein concile sur le plus frivole des motifs.

Il reste à savoir comment, selon la loi de chrislanime. Élémore et louis pouraient se remarier. Il est ascer comme, par ainsi Matthien i de par sinti. Les "qu'un bomme ne peutiu is emarier après avoir réputilé sa femme, ni éponser une républé. Cette si les d'unanée expressionnel de la poudé. Cette si les d'unanée expressionnel de la locarde de Carlest, et expendiant élé n'à jaminé de d'interdité, de traubles, et de gourers, il les papes alors avaient voulus se mêtre d'une pureille affaire dans loquelle list son entréré tant de dans lequelle list son entréré tant de la dans lequelle list son entréré tant de son entréré sant de la son entréré son de son entréré sant de son entré sant de son entréré sant de son entréré sant de son entré sant de son entré sant de son entréré sant de son entréré sant de son entré sant de son en

Un descendant du conquérant Guillaume, lient in "despit cei à Sugletere, défi maite de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, moins difficile que Louis-le-Jesse, crut pouvoir sans honte épouser une lemme galante, qu'i lui donnait la Guienne et le Poitou. Bientôt après il flut rol d'Angleterre; el ler de É France en reçut l'hommage lige, qu'il ett vooius residre an roi angleis rour tant d'états.

Le gouvernement féodal déplaisait également aut rois de France, d'Angelerre, et d'Allemagne. Ces rois s'y pirent presque de même, et presque en même teuns, pour avoir des troppes indérpendamment de leurs vassaux. Le roi Louis-lo-leme de même teuns, pour avoir des troppes indérpendamment de leurs vassaux. Le roi Louis-lo-leme d'allement de leurs vassaux. Le roi Louis-lo-leme d'allement de leurs de la traite de son dominie, à condition que chappe paroisse marché al l'arrisée sons la lamitirée du sisti de son déplise, comme le roi marchésient entre-nêmes de sisti de son d'éffise, comme le roi marchésient entre-nêmes d'allement de leurs d'allement disposar, à les elsoyens est-rent le droit d'éfire leurs chiciers municipaux, leurs chestins, et leurs naires.

C'est vers les années 4457 et 1458 qu'il faut fairer cette époque du rétablissement de ce gouvernement municipal des cités et des bourgs. Henri II, roi d'Angleterre, donna les mêmes priviléges à plusieurs villes ponr en tirer de l'argent, avec lequel II pourrait lever des troupes.

(1166) Les empereurs en uséreut à peû près de même en Allemagne. Spire, par exemple, acheta le droit de se choisir des hourgmentres, makré l'évêque qui s'y oppose. La liberté, naturelle aux hommes, renaquit du beson d'argent où étaient les prinos : mais cetle liberté n'était qu'une moindre servitude, en comparaison de ces villes d'taile, qual obras érigérent en républiques.

L'Italie citérieure se formait sur le plan de l'ancienne Grèce. La plupart de ces grandes villes libres et conféderées semblaient devoir former une république respectable; mais de petits et de grands tyrans la détruisirent bientôt.

Les papes avaient à négocier à la fois avec chacune de ces villes, avec le royaume de Naples, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Tous eurent avec les papes des démèlés, et l'avantage demeura toujours au pontife.

(4142) Leroi de France, Louls-lo-Jeune, ayant donné l'exclusion à un de ses sujets, nonnné Pierre-la-Clàtre, pour l'évêché de Bourges; l'évêque, du malgré lui, «t souteau par Rome, mit en interdit les domaines royant se son évêché : de la suit une guerre civile; misi elle ne finit que par une négociation, en reconnaismant l'évêque, et et a priant le pape de faire lever l'interdit.

Les rois d'Augleterre eurent bien d'autres querelles avec l'Eglise. Un des rois dont la mémoire est la plus respectée chez les Angluis, est Henri re, le troisième roi depuis la conquête, qui commença à régner en 1100, lis lui savent bon gré d'avoir aboli la loi du couvre-feu, qui les génait, il fixa dans ses états les mêmes poids et les mêmes mesures, ouvrage d'un sage législateur, qui fut alsément exécuté en Angleterre, et toujours inutilement proposé en France. Il confirma les lois de saint Édouard, que son père Guillaume-le-Conquérant avait abrogées. Enfin, pour mettre le elergé dans ses intérêts, il renonça au droit de régale qui lui donnait l'usufruit des bénéfices vacants : droit que les rols de France out conservé. Il signa surtout une charte remplie de priviléges

qu'il accordat à la nation : première origine des libertes d'Angletere, tent accrued anni la suite. Guillaume-le-Conquérant, son pire, avuil traité les Anglais en escluves qu'il ne crisquint pas. Si Henri, son ille, les ménages lant, c'est qu'il en arait besoin. Il était cades, il ravissait le seegire à son ainé, Robert (1105). Voils la source de arait besoin. Il était cades, il ravissait le seegire à son ainé, Robert (1105). Voils la source de qu'il était, il ne pai empèher son elergé et home qu'il était, il ne pai empèher son elergé et home l'allistiq q'il 'est desistat, q'u'il per contentit de Thommage que les évêques lui fessient pour le temporel.

La France était exempte de ces troubles; la cérémonie de la crosse n'y avait pas lleu, et on ne peut attaquer tout le monde à la fois.

Il s'en fallait peu que les érêques anglais ne funesce prioces temporeis dans leurs éréchés : du moins les plus grands vassaux de la couronne ne les surpassaient par « grandeur et en richeuses. Sons Étieune, successeur de Beuri n', un évique de Salisburr, nommé Roger, nuréle et virant publiquement avec celle qu'il recomaissait pour sa femme, fait la guerre au roi son souverain; et , dans un de ses étaleaux pris pondant cette guerre.

on trouva, dit-on, quarante mille marcs d'argent. Si ce sont des marcs, des demi-livres, c'est une somme exorbitante : si ce sout des marques, des écus, c'est encore de aucoup dans un temps où l'espèce était si rare.

Apris ce rique d'Élienne, troublé par des guerres civiles, l'Angleterre pressait une nouvelle face sous Henri II., qui réunissait la Normandie, l'Anjou, la Touraine, la Saintonge, le Poitou, la Guienne, avec l'Angleterre, excepté la Cornousille, nou encore sonnise. Tout y était tranquille, lorsque co bonheur lot troublé par la grande querelle du roi et de Thomas Becket, qu'on appelle sain Thomas de Cantorièry.

Ce Thomas Becket, avocat élevé par le roi Henri 11 à la dignité de chancelier, et enfin à celle d'archevèque de Cantorbéry, primat d'Augleterre et légat du pape, devint l'ennemi de la première personne de l'état, des qu'il fut la secoude. Un prêtre commit un meurtre. Le primat ordonna qu'il serait seulement privé de son bénéfice. Le roi indigné lui reprocha qu'un laique en cas pareil étant puui de mort, e'était inviter les ecclésiastiques au crime que de proportionner si pen la peine au délit. L'archevêque soutist qu'aucun ecclésiastique ne pouvait être puni de mort, et renvoya ses lettres de chancelier pour être entièrement indépendant. Le roi, dana na parlement, proposa qu'aucun évêque n'allât à Rome , qu'aucun sujet n'appelât au saint siège, qu'aucun vassal et officier de la couronne ne fût excommunié et suspendu de ses fonctions, sans permission du souveraiu; qu'enfiu les crimes du clergé fussent soumis aux juges ordinaires. Tous les pairs séculiers passèrent ces propositions. Thomas Becket les rejeta d'abord. Enfin il siena des lois si justes : mais il s'accusa auprès du pape d'avoir trabi les droits de l'Eglise, et promit de n'avoir plus de telles complaisances,

Acroni devant les pairs d'avoir matveré pende qu'il cliais chancière, il redus de répondre, sons précette qu'il était archevique. Condamné à la prione, comme séditeux, par les pairs coch-aisatiques et éculiers; il cefinit en France, al en dit touver Louis-le-semme, namen insatred du rei d'Angleierre. Quand il fut en France, il en communita la plupart des seigneurs qui componient le conseil de Beuri. Il lui écrivait : a le vous dois, il a trivité, frérieres comme à mon et roit mais je vour dois chainent comme à mon et roit mais je vour dois chainent comme à mon des chainent comme à mon des chainent de comme à mon de change de blée comme haudencholoner, quoispue après tout li n'y cât pas un grand rapport outre Nabechéoloner et Uneri in.

Le rol d'Angleterre fit tout ce qu'il put pour engager l'archevéque à rentrer dans son devoir. Il prit, dans un de ses voyages, Louis-le-Jeune, son

saignors suscenin, pour arkitre. « Que l'archevie que, dici-il à locis en propres moto, agiena vue « moi comme le plus saiut de sos profécesseurs » en auté avec le moindre de miseux, ej à sarai « satisfait. « Il se lit une pais simulée eutre le roit e prêtal. Bechat versiri douce « nafejeure »; mais il n'i veviat que pour excommenter tous les conféssaiteurs, effequer, effundiera, criere, qui prient au roit, qui étais alors en Normandier. Estalla Heuri su, ordir éta coller, s'estalla Heuri su, ordir éta coller, s'estalla Heuri su, ordir ét coller, s'étria : Est-il « possible qu'aucum de mes serviteurs ne me vengera de ce l'evolutio de prête? »

Ces paroles, plus qu'indiscrètes, semblaient mettre le poignard à la main de quiconque croirait, le servir en assassinant celui qui ne devait être pani que par les lois.

(1170) Quatre de ses domestiques alièrent à kenterbury, que nous nonmons Cantorbéry; in assommèrent à coups de massue l'archérèque au pied de l'autel. Ainsi, un homme qu'on aurait pu traiter en reledie deviut un martyr, et le roi l'ut chargé de la honte et de l'horreur de ce meurtre.

L'histoire ne dit point quelle justice on fit de ces quatre assassins : il semble qu'on n'en ait fait que du roi.

On a dejà va comme Adrica va domna à Heari i permission di suspero l'Iriande. La pyas Alexandre us, successeur d'Adrica vi constitues cette permission, à condition que le roi ferial traemate qui Il mission, à condition que le roi ferial tremeta qui Il iriali paise sur recevoir la discipline sur le tomli cett dei bies prand de domner l'Iriande, si lleuri auta cui al crizi-device par la main de cabanoines Il cett dei bies grand de domner l'Iriande, si lleuri d'au disposer; mais il ciuti plus grand de forcer an roi prissant de couplaite d'emmadre percion no roi prissant de couplaite d'emmadre percion

(1172) Le oi alla douc compairir l'Irlande. Cédait un pays aurage q'un consule de Pendevike avait déja subjugné en partie, avec douce cent boumes seulement. Ce conte de Pentrècle voulait retair au conquête. Honri in , plass fort que lui, et muni d'une buille du pou, s'empara nisément de tout. Ce pars ent toujours resés sous la consistato de l'Angelerre, mus incelle, pauvre, et instité, jouqu'a ce qu'enfin, dans le dit-builment de la compaire de la compaire de la lui de la compaire de la compaire de la lui de la compaire de la et l'Irlande, quoique subjugaée, est devenue et l'Irlande, quoique subjugaée, est devenue ne des plus Borisantes porvinces de l'Europe.

Heari II, contre lequel ses enfants se révoltaient, accomplit sa pénitence après avoir subjugué l'Irlaude. Il renonça soleunellement à tous les droits de la monarchie, qu'il avait sontenus contre Becket. Les Anglais condamnent cette renouciation, et même sa pénitence. Il ne devait certainement pas céder ses droits, mais il devait se repentir d'un assassinat : l'intérêt du genre humain demande un freiu qui retienne les souverains, et qui mette à couvert la vie des peuples. Ce frein de la religieu aurait pu être, par uue convention universelle, dans la main des papes, comme nous l'avons déjà remarqué ; ces premiers poutifes, en ne se mélant des quereiles temporelles que ponr les apaiser, en avertissant les rois et les peuples de leurs devoirs, en reprenant leurs erimes, en réservant les excommunications pour les grands attentats, auraient toujours été regardés comme des images de Dieu sur la terre ; mals les hommes sont rédults à n'avoir pour leur défense que les lois et les mœurs de leur pays : lois souvent mé-

prisées, et mœurs souvent corrompues. L'Angleterre fut tranquille sous Riehard-Cœurde-Llen, fils et successeur de Henri II. Il fut maiheureux par ses eroisades dout nous ferons bientôt mention : mais son pays ne le fut pas. Richard eut avec Philippe-Auguste quelques-unes de ces guerres inévitables entre un suzeralo et un vassal puissant : eiles ne changèrent rien à la fortune de leurs états. Il faut regarder toutes les guerres pareilles entre les princes chrétiens comme des temps de contagien qui dépeuplent des provinces sans en changer les limites, les usages, et les mœurs. Ce qu'il y eut de plus remarquable dans ces guerres, e'est que Richard enleva, diton, à Philippe-Auguste son chartrier qui le suivait partout; il contenuit un détail des revenus du prince, une liste de ses vassaux, un état des serfs et des affranchis. On aioute que le roi de France fut obligé de faire un nouveau chartrier, dans lequel ses droits furent pintôt augmentés que diminués. Il n'est guère vralsemblable que dans jes expéditions militaires on porte ses archives dans une charrette, comme du pain de munition. Mais que de choses iuvraisemblables nous disent les historiens l

(4194) Un autre fait digne d'attention, c'est la capitité d'un évêque de Beauvais, pris les armes à la main par le roi Richard. Le pape Célestin un redemanda l'évêque. « Rendez-moi mon flis, » écrivit-il à Richard. Le roi, en enveyant au page la cuirasse de l'étêque, lui répondit par ces paroles de l'histoire de Joseph: « Reconnaissez-vous « la tunique de votre fils? »

Il faut observer encore à l'égard de cet évêque guerrier, que si les leis des ficfs u'obligeaient pas les évêques à sebattre, elles les obligeaient pourtant d'amener leurs vassans au rendez-reus des troupes.

Philippe-Auguste saisit le temporel des évêques d'Orléans et d'Auxerre, pour n'avoir pas rempli cet abus, devenn un devoir. Ces évêques condsmnés commencèrent par mettre le royaume en interdit, et fluirent par demander pardon.

(1193) Jean-sans-terre, qui succèda à Richard, deviai déron inte 3 nes grands domaines il 1 Jojenis in Bretapos, qu'il usurpa sur le prince Artus, son nevus, à qui celte province de la prince Artus, son nevus, à qui celte province ce qu'il a sait, de deviat cellu sur partie de la resultation de la r

Heureusement pour l'instruction de tous les rois, on pent dire que ce premier crime fut la cause de teus ses malheurs. Les lois féodales, qui d'ailleurs fesalent naître tant de désordres, furent signalées ici par un exemple mémorable de justice. La comtesse de Bretagne, mère d'Artus, fit présenter à la cour des pairs de France une requête, signée des barons de Bretagne. Le roi d'Angieterre fut sommé par les poirs de comparaltre. La citation lui fut signifiée à Londres par des sergents d'armes. Le roi aceusé envoya un évêque demander à Philippe-Auguste nn saufconduit. « Qu'il vlenne, dit le rol, il le peut. » e Y aura-t-il sûreté pour le retour? » demanda l'évêque. « Oui, si le jugement des pairs le e permet, » répondit le roi. (1203) L'accusé n'ayant point comparu, les pairs de France le condamuèrent à mort, déciarèrent toutes ses terres situées en France acquises et confisquées an roi Mals qui étaient ces pairs qui condamnèrent un roi d'Angleterre à mort ? ce n'étaient point les ceclésiastiques, lesqueis ne peuvent assister à un jugement criminel. On ne dit point on'il v ent aiors à Paris un comte de Teujouse, et jamais en ne vit auenn acte de pairs signé par ces comtes. Baudeuiu ix, comte de Flandre, était alors à Constantinopie, eù il briguait les débris de l'empire d'Orient. Le comte de Champagne était mort, et la succession était disputée. C'était l'accusé lui-même qui était duc de Guienne et de Normandie. L'assemblée des pairs fut composée des hants barons relevant immédiatement de la couronne. C'est un point très important que uos historiens auraient dû examiner, au lieu de rauger à leur gré des armées en bataille, et de s'appesantir sur les sléges de queiques châteaux qu' n'existent pius,

Ou ne peut douter que l'assemblée des pairs barons français qui coudamna le roi d'Angicterre ue fût ceile-la même qui était convoquée alors à Melun pour régler les iois féodales, stabitimentum feudorium. Eudes, duc de Bourgogne, y présidait sous le roi Philippe-Auguste. Ou voit encore an las des chartes de octet assemblée les nome d'Hervé, comte de Nevers; de Renaud, comte de Boulogne; de Gaucher, comte de Saint-Paul je Gui-de-Dumpierre: et ce qui est très remarquable, on n'y trouve aucun graud officier de la couronne.

Philippe se mit hiendé en devoir de recoeiller le triút du crimé our ouvant. Il parali que le forié du crimé ou sou result. Il parali que le roi lean ésit den anturel des rois tyrass et lleche. Il se hians prendre la Normanné, la Guienne, le Polton, et se retire en Angeleterre, où if était hair de méprie. Il truvar à abrod quesque resource dans la fierté de la nation auglisie, indisprée de voir son condamné en Prince; mais les internes d'Austrace d'Austrace

Innocent III, cet homme sous lequel le saint siège fut si formidable, mit l'Angleterre en interdit, et défendit à tous les sujets de Jean de lui obéir. Cette foudre ecclesiastique était en effet terrible, parce que le pape la romettait entre les mains de Philippe-Auguste, auquel il transféra le royaume d'Angleterre en héritage perpétuel, l'assurant de la rémission de tous ses péchés, s'il réussissait à s'emparer de ce royaume. Il accorda même pour ce sujet les mêmes indulgences qu'à ceux qui allaient à la Terre-Sainte. Le roi de France ne pnblia pas alors qu'il n'appartenait pas an pape de donner des couronnes : lui-même avait été excommunié quelques aunées auparavant, en 1199, et son royaume avait aussi été mis en interdit par ce même pape innocent iii, parce qu'il avait voulu changer de femme. Il avait déclaré alors les ceusures de Rome insolentes et abusives ; il avait saisi le temporel de tout évêque et de tout prêtre assez mauvais Français pour obéir au pape. Il pensa tout différemment quand il se vit l'exécuteur d'une bulle qui lui dounait l'Augleterre. Alors il reprit sa ferame, dont le divorce lui avait attiré tant d'excommunications, et ne songea qu'à exécuter la sentence de Rome. Il employa une année à faire construire dix-sept cents vaisseaux (c'est-à-dire, mille sept cents grandes barques), et à préparer la plus belle armée qu'on eût jamais vue en France. La haine qu'on portait en Angleterre an roi Jean valait au roi Philippe encore une autre armée. Philippe-Auguste était prêt de partir, et Jean, de son côté, fesait un dernier effort pour le recevoir. Tout hai qu'il était d'nne partie de la nation, l'éternelle émulation des Anglais contre la France, l'indignation contre le procédé du pape, les prérogatives de la couronne, toujonrs puissantes, lui donnèrent enfin pour quelques sensinies une armée de priede soixante mille hommes, à la tête de laquelle il s'avança jusqu'à Douvres pour recevoir celui qui l'avait jugé en France, et qui devait le détrôuer en Angleterre.

L'Europe s'attendait donc à nue bataille décisive entre les deux rois, lorsque le pape les ioua tous deux, et prit adroitement pour lui ce qu'il avait donné à l'hilippe-Auguste. Un sous-diacre, son domestique, nommé Pandolfe, légat en France et en Angleterre, consomma cette singulière négociation. Il passe à Douvres, sous prétexte de négocier avec les barons en faveur du roi de France (4243). Il voit le roi Jean. « Vous êtes perdu, lui « dit-il : l'armée française va mettre à la voile : la « vôtre va vous abandonuer ; vous n'avez qu'une « ressource : c'est de vous eu rapporter entière-« ment an saint siège, » Jean y consentit, et en fil serment, et seize barons jurérent la même chose sur l'ame du roi. Étrange serment qui les obligenit à faire ce qu'ils ne savaient pas qu'on leur proposerait | L'artificieux Italien intimida tellement le prince, disposa si bien les barons, qu'enfin, le 45 mai 1215, dans la maison des chevaliers du Temple, au faubourg de Douvres, le roi à genoux, mettant ses

mains entre celles du légat, prossonça ces paroles: Moi Jean, par la grice de Dieu, roi d'Angleterre et signeur d'Hibernic, pour l'espiation de mes péchés, de ma pure volonié, é de l'avis de mos larens, je donne à l'Eslise de Rome, an pape latocent, et à ses resconseurs, les royames d'auglettere et d'Iriande, avec tous teurs droits: je les montes de la commentation de

C'était beaucoup dans un pays qui avait alors très peu d'argent, et dans lequel en ne frappait ancune mounaie d'or.

Alors on mit de l'argent entre les mains du kêgat, comme premier paiement de la redevance. Ou lui remit la couroune et le sceptre. Le diacre l'ablen fouls l'argent aux pieds, et garda la couronne et le sceptre cinq jours. Il rendit essuite es ornements au roi, comme un bienfait du pape, leur commun maître.

Philippe-Auguste n'attendait à Bonlogne que le retour du légat pour se mettre en mer. Le légat revieut à lui pour lui apprendre qu'il ne lui est plus permis d'attaquer l'Angleterre, devenue fief de l'Egitse romaine, et que le roi Jean est sous la protection de Rome.

Le présent que le pape avait fait de l'Angleterre

à Philippe pouvait alors lui devenir funeste. Un autre excommunie, neved ur or lean, a'éstit ingué avec lui pour s'opposer à la France, qui devenait trop la erialder. Cet excommunie était l'empereur Othon IV, qui disputait à la fois l'empire au jenne Frédérie II, fils de lieuri vi, et l'Italie au pape. C'est le soul empreur d'Allemage qui ait jamais donné une bataille eu personne contre un roi de France.

# CHAPITRE LL

D'Othon Iv et de Philippe-Auguste, au treizieme siecle. De la bataille de Bouvines. De l'Angletere et de la France, juqu'à la mort de Louis vin, pere de saint Louis. Puissanre singulière de la cour de Rome: pénitence plus singulière de Louis visit, etc.

Quoique le système de la balance de l'Europe n'ait été développé que dans les derniers temps, cependant il paralt qu'on s'est reuni, toujours autant qu'on a pu, contre les puissances prépondécautes, L'Allemagne, l'Angleterre, et les Pays-Bas , armèrent contre Philippe-Auguste, ainsi que nous les avons vus se réunir coutre Lonis xiv. Ferrand, comte de Flandre, se joignit à l'empereur Othon av. Il était vassal de Philippe; mais c'était par cette raison même qu'il se déclara contre lui, aussi bien que le comte do Boulogne. Ainsi Philippe, pour avoir voulu accepter le présent du pape, se mit au point d'être opprimé. Sa fortune et son courage le firent sortir de ce péril avec la plus grande gloire qu'ait jamais méritée un roi de France.

Entre Lille et Tournay est un petit village nommé Bouvines, près duquel Othon IV, à la tête d'une armée, qu'on dit forte de plus de cent mille combattants, vint attaquer le roi, qui n'en avait guère que la moitié (1215). Ou commencait alors à se servir d'arbalètes : cette arme était en usage à la fin du douzième siècle. Mais ce qui décidait d'une journée, e'était cette pesante cavalerie toute converte de fer. L'armure complète du chevalier était une prérogative d'honneur, à laquelle les écuvers ne pouvaient prétendre ; il ne leur était pas permis d'être invuluérables. Tout ce qu'un chevalier avait à craindre était d'être blessé au visage, quand il levait la visière de son casque; ou dans le flanc, au défaut de la cuirasse, quand il était abattu, et qu'on avait levé sa chemise de mailles, enfin sons les aisselles, quand il levait le bras.

Il y avait encore des tronpes de cavalerie, tirées du corps des communes, moins bien armées que les chevaliers. Pour l'infanterie, elle portait des armes défensives à son gré, et les offeusives

étaient l'épée, la flèche, la massue, la fronde. Ce fut un évêque qui rangea eu bataille l'armée de Philippe-Auguste : il s'appelait Guérin , et venait d'être nommé à l'évêche de Senlis. Cet évêque de Beauvais, si long-temps prisonnier du roi Richard d'Augleterre, se trouva aussi à cette bataille. Il s'y servit toujours d'une massue, disant qu'il serait irrégulier s'il versait le sang bumain. On ne sait point comment l'empereur et le roi disposerent leurs troupes. Philippe, avant le combat. fit chanter le psaume, Exsurgat Deus, et dissipentur inimici cius, comme si Othon avait combattu contre Dieu. Auparavant les Français chantaient des vers en l'honneur de Charlemagne et de Roland. L'étendard impérial d'Othon était sur quatre roues. C'était une longue perche qui portait un dragon de bois peint, et sur le dragon s'élevait un aigle de bois doré. L'étendard royal de France était un bâton doré avec un drapeau de soie blanche , semé de fleurs de lis : ce qui n'avait été long-temps qu'une imagination de peintre commencait à servir d'armoiries aux rois de France. D'ancieures couronnes des rois lombards, dont on voit des estampes fidèles dans Muratori, sont surmontées de cet ornement, qui n'est antre chose que le fer d'une lance lie avec deux autres fers recourbés, une vraie hallebarde.

Outre Vieudard rova), Philippe-Augusteft porter Forifiamme de simi Denia. Lorque le roi ciatit en danger, on hussait et laissait l'un ou l'autre de ces éteudraté. Cabque chevalier avait aussi le sien, et les grande chevaliers fessient porter un surte drapeau, qu'on nonmatt laumière. Ce terme de launière, si honorable, duit pour laut commun pour de serfu. Le ci et de guérre de Français était Monifoir soint Denia. Le cri des Allemaude était Kayre, éctiens.

Une preuve que les chevaliers bien armés ne conraient guère d'autre risque que d'être démontés, et n'élaient blessés que par un très grand basard, c'est que le roi Philippe-Auguste, renversé de son cheval, fut long-temps entoure d'ennemis, et reçut des coups de toute espèce d'armes sans verser un soutte de sans.

Ou raçoute même qu'étant couclé par terre, ou soldat alfenand voulut lui enfoncer dans la gorge un javelot à double crochet, et n'en put jamais venir à bout. Aucun chevalier un opérit dans la statille, sinou Guillaume de Longchamp, qui malbeureusennent mourut d'un coup dans l'eil, adressé par la visière de son casque.

On compte du côté des Allemands vingt-cinq chevalicrs bannerets, et sept comtes de l'emplre prisonniers, mais aucun de blessé.

L'empereur Othon perdit la bataille. On tua,

dit-on, trente mille Allemands, nombre probablement exagéré. On ne voit pas que le rai de France fit aucme conquête du côté de l'Allemague après la victoire de Bouvines, mais il en eut bien plus de pouvoir sur ses vassaux.

Celui qui perdit le plus à cette bataille fut Jeun d'Angleterre, dant l'emperure (fotton semblait la dernière ressource, 1 218) Cet empereur mournt liseuté après comme un pénitent. Il se festit, dit-on, fonter aux pieds de ses garçons de euisine, et fouetter par des moines, sebon l'opinion des princes de ce tempe-la, qui pensaient expire par quelques coups de disciplise le sang de tant de milliers d'hommelliers d'homme

mittes de udendres. Il seu pour la contra l'activara l'est l'est l'activara l'est l'activara l'est l'est l'activara l'est l'est l'activara l'est l'e

Le roi Jean se erut plus lésé en laissant par cette charte à ses sujets les droits les plus naturels, qu'il ne s'était er u dégradé en se fesant sujet de Rome : il se plaignit de cette charte comme du plus grand affront fait à sa dignité : cependant qu'y trouvet-on en effet d'injurieux à l'autorité royale? qu'à la mort d'un comte, son fils maieur, pour entrer en possessinn du fief, paiera au roi cent mares d'argent; et un haron, cent schellings; qu'aucun bailli du roi ne ponrra prendre les ehevaux des paysans, qu'en payant cinq sous par jour par elleval. Qu'on parcoure toute la charte, on trouvera seulement que les droits du genre humain n'y out pas été assez défendns; on verra que les communes qui portaient le plus grand fardeau, et qui rendaient les plus grands services, n'avaient nulle part à ce gouvernement, qui ne pouvait flenrir sans elles. Cependant Jean se plaignit : il demanda justice au pape, son nouveau souverain.

de concert avec son père, lui parle ainsi en préseuce du légat : « Monsieur , suis votre homme e lige pour li fiefs que m'avez baillés en France, « mais ne vos appartieut de décider du fait du « royaume d'Angleterre ; et si le faites, me pourvoirai devant mes pairs ».

Après avoir parlé aiusi il partit pour l'Angleterre malgré les défeuses publiques de sou père, qui le secourait en secret d'hommes et d'argent. lunocent in excommunia en vaiu le père et le fils (1216): les évêques de France déclarèreut nulle l'excommunication du père. Remarquons pourtant qu'ils n'osèrent infirmer celle de Louis ; c'està-dire qu'ils avouaieut que les papes avaient le drait d'excommunier les princes. Ils ne pouvaient disouter ce droit aux papes, puisqu'ils se l'arrogealeut eux-mêmes; mais ils se réservaient encore celui de décider si l'exeommunication du pape était juste ou injuste. Les princes étaient alors bien malheureux, exposés sans cesse à l'excommunication ehez enx et à Rome: mais les peuples étaient plus malheureux encure : l'anathème retombait toujours sur eux, et la guerre les deponillait.

Le fils de Philippe-Auguste fut reconau roi soleunelleuent dans Londres. I ne laissa pes d'enroyer des ambassadeurs plaider sa cause devant le pape. Ce pontife jouissait de l'honneur qu' avait autrefeis le sénat romain d'être juge des rois. (1216 ] Il mournt avant de rendre son arrêt définitif.

Jean-sans-terre, errant de ville en ville dans son pays, mourut dans le même temps, alandonné de tout le monde, dans un bourg de la province de Norfolk. En pair de France avait autrefois conquis l'Angleterre, et l'avait gardée; un roi de France ne la garda pas.

Louis vin, après la mort de Jean d'Angleterre, du vivant même de Philippe-Auguste, fut obligé de sortir de ce même pays qui l'avait demandé pour roi; et, au lieu de défendre sa conquête, il alla se evoiser contre les Alligeois, qu'on égorgeait alurs eu exécution des sentences de Bona

alars en executaria des arabides en nome.

Il ne rigina qui que seula sanicie a valour rai
llen rim, dont ils n'aisient pas encore nafonter na
llen rim, dont ils n'aisient pas encore nafonterat,
le tribu quilt sa sisuent de la leane, père de ce
llenri m. Ainsi Louis ne fett que l'instrument dont
les rélaires servis pour se vengre de leur monarque. Le ligat de Rome, qui écht la Londres, réche
un natire les conditions auxquefette bonis sovit
d'Angletere, de l'agal, l'en under le pape, luitmona pour perimètre de pare la Rome de distinue
mon pour perimètre de pare la Rome de distinue

» C'est une grande preuve que la pairte décidait alors de toutes les grandes affaires. de deux, années de ser recenus. Ses officiers furent Lacieau vingitéme, el les chapelains qui l'avaient accompagné furent obligés d'alter demandre à Rome leur absolution. Ils Brent le voyace; on leur ordonnat d'alter se présenter dans Paris à la porte de la cathédrale, aux quare grandes Rées, nupriés et en chemise, tenant e mais des verges dont les chanoines devaient les fouetter. Une partie de ces pénitences fut, dit-ou, acromplie.

Cette scène incroyalde se passait pour tant sous un roi habile et courageu, sous Philippe-Auguste, qui souffrait cette humiliation de son fils et de sa nation. Le vainqueur de Bouvines ne finit pas glorieusement sa carrière illustra. (1223) il avait augmenté sou royaume de la Normandie, du Maine, du Potion: le reste des hises appartenants à l'Angleterre était encore défeudu par beaucoup de seizieurs.

Du temps de Louis vur, une partie de la Guieune était française, l'autre était anglaise. Il u'y eut alors rien de grand ni de décisif.

Le testament de Louis vui mérite sculement quelque attention. (1225) Il lègue cent sous à chacune des deux mille léproseries de sou royaume. Les chrétiens, pour fruit de leurs croisades, ne remporterent enfin que la lèpre. Il faut que le peu d'usage du linge, et la malpropreté du peuple, eût bien augmenté le nombre des lépreux. Ce nom de léproserie n'était pas douné indiffèremment aux autres hôpitaux ; car on voit par le même testament que le roi lègue cent livres de compte à deux cents hôtels-dieu. Le legs que fit Louis vm de trente mille livres une fois payées à son épouse, la célèbre Blanche de Castille, revenait à ciuq cent quaraute mille livres d'aujourd'hul. J'insiste souvent sur ce prix des monnaies : c'est, ce me semble, le pouls d'un état, et une manière assez sure de reconualtre ses forces. Par exemple, il est clair que Philippe-Auguste fut le plus puissant prince de son temps, si, indépendamment des pierreries qu'il laissa, les sommes spécifiées dans son testameut monteut à près de neuf cent mille marcs d'argent de buit nnees, qui valent à présent environ quarante-neuf millions de notre monnaie, à 54 liv. 49 s. le marc d'argent fin 4 Mais il faut qu'il y ait quelque erreur de calcul dans ce testament : il n'est point du tout vraisemblable qu'un roi de Frauce, qui u'avait de revenu que celul de ses do-

Dans toutes les évaluations du marc d'or et d'argent, on a supposé que les histories ou les actes partini de marcs d'or en d'argent (in suivant la mantiere actuelle de s'experimente, au les actes partini de marcs d'or en d'argent (in suivant la mantiere actuelle de s'experimente, it les actuelles de l'argent as litte de la monaise ou de la bijusterie du temps, il faudrait corrière les monaises ou de la bijusterie du temps, il faudrait corrière les archaelles en concequence. Mais cels nest pas retainente l'abble, posteque ce aunit in viriations des monaises, altre la fautre de marcs, al con en monaises, les d'experimer les virlances de l'argent de l'argent

maines particuliers, ait pu laisser alors une somme si considérable: la puissauce de tous les rois de l'Europe consistait alors à voir marcher uu grand nombre de vasseaux sous leurs ordres, et uou à posséder assez de trésors pour les asservir.

Cest id le lieu de relever un étrange conte que font tous nos histeriess. Ils disent que fouis van featat au lit de la mort, les méderies jugérent qu'il vaj vait d'autre ennéhe pour lui que l'usage des femmes ; qu'ils mirent dans son lit une jeune fille, ammis que le roi la classe, almant mieur mourir, disent-lies, que de commettre un p'eche mortel, Le P. Daniel, dans son histoir de France, a fili graver exte aveuture à la tête de la vie de Louis run, comme le plats let exploid ce e prince.

Cette fable a été appliquée à plusieurs autres monarques. Elle n'est, comme tons les autres contes de ces temps-là, que le fruit de l'ignorance, Mais on devrait savoir aujourd'hui que la jouissance d'une lille n'est point un remède pour un malade; et, après tout, si Louis vin n'avait pu réchapper que par cet expédient, il avait Blanche, sa femme, qui était fort belle et eu état de lui sauver la vie. Le iésuite Daniel prétend donc que Louis van monrut glorieusement en ne satisfesant pas la nature, et en combattant les hérétiques, Il est vrai qu'avant sa mort il alla en Lauguedoc pour s'emparer d'une partie du comté de Toulouse, que le jeuue Amauri, comte de Moutfort, fils de l'usurpateur lui vendit. Mais acheter un pays d'un homme à qui ce pays n'appartient pas, est-ce fa combattre pour la foi? Un esprit justo, en lisent l'histoire, u'est presque occupé qu'à la réfuter.

### CHAPITRE LII.

De l'empereur Frédéric II. de ses querelles avec les papes, et de l'empire allenaud. Des accusations contre Frédéric II. Du livre De Tribus Impostoribus. Du concile général de Lyon, etc.

Vers le commencement du trésième siècle, hand sique Philippe-Auguster égaint ecces, que Geansan-terre était déposiblle par Jossis vm., qui paris la mort de Jean de Philippe-Auguste, Louis vm., chasse d'Augleerer, régnait en France, et laissait Tangletere à lierur in: dans ce temps, dis-je, lest croisades, les persécutions contre les Alliègois, de justissaite fuojours l'Europe. L'emperer Frédérier it estait sisteme les plaies una flermacée de l'Allemanne et de l'Italia. La querelée de la couronne fermanne et de l'Italia. La querelée de la couronne de l'année de l'Allière de la couronne de l'allière de l'année de

thou 1v, son compétiteur, avait abandonné avant de mourir.

Les empereurs étaient alors bien plus puissants que les rois de France; ear, outre la Sounbe et les graudes terres que Frédérie possédait en Allemagne, il avait aussi Naples et Sicile par héritage. La Lombardie lui appartenait par cette longue possession des empereurs ; mais cette liberté, dout les villes d'Italie étaient alors idolàtres, respectait peu la possession des césars allemands. C'était en Allemagne un temps d'anarchie et de brigandage, qui fut de longue durée. Ce brigandage s'était tellement accru, que les seigneurs comptaient parmi leurs droits celui d'être voleur de grand chemin dans leurs territoires, et de faire de la fausse monnaie. (1219) Frédérie 11 les contraignit, dans la diète d'Egra, de faire serment de ue plus exercer de pareils droits; et pour leur donner l'exemple, il renonça à celui que ses prédécesseurs s'étaient attribué de s'emparer de toute la dépouille des évêques à teur décès. Cette rapine était alors autorisée partout, et même eu Angleterre.

Les ungertes plus réficieles et les plus larbares étaitest alons établis. Les seigneurs suiveit innaginé le droit de coissage, de markette, de petibles tous ; c'était cells de coucher la première nuitaver les nouvelles maricie leurs usades roturières. Des éviques, des ablés, curent et droit en qualifié de lauts barons ; et quelques uns se sons fait parper, de considerance, qui s'étensifie plus suiveix à ce droit étrange, qui s'étensifie plus participes de prande, vait Menagge, et dans les provinces de France. Voils les useurs qui réganient dans le termade envisides.

L'Italie était moins barbare, mais n'était pas noins malheureuse. La querelle de l'empire et di sacerdoce avait produit les factions Guelle et Gibeline, qui divisaient les villes et les familles.

Milan, Brescia, Mantoue, Vicence, Puloue, Trévise, Ferrare, et presque toutes les villes de la Romagne, sous la protection du pape, étaieut liguées entre elles contre l'empereur.

Il avait pour lui Crémone, Bergame, Modène, Parme, Reggio, Trente. Beaucoup d'autres villes éalemt partagées entre les factions Gende et dibeline. L'Italie était le thétire, non d'une guerre, mais de cent guerres civiles, qui, en aiguisant les esprits et les courages, n'accoutunaiem que trop les nouveaux potentais italiens à l'assassimat et à l'empoisonment.

Frédérie n'était né en Italie : il aimait ce climat agréable, et ne pouvait souffrir ni le pays ni les mourrs de l'Allemague, dont il fut absent quinze années entières. Il paraît évident que son grand dessein était d'établir en Italie le trône des nonvaeux césars. Cela seul eit pu clanger la face de

l'Enrope. C'est le nœud secret de toutes les querelles qu'il eut avec les papes. Il employa tour à tour la souplesse et la violence, et le saint siège le combattit avec les mêmes armes.

Honorius III et Grégoire II ne peuvent d'abord lui résister qu'en l'éloignant, et en l'envoyant faire la guerre dans la Terre-Sainte · Tel était le préjugé du temps, que l'empereur fut obligé de sarvouer à cette cutreprise, de peur de n'être ples gardé par les peuples comme chrétien. Il fil le veu par politique; et par politique; et par positique; et par positique; et par positique; et par positique; et par positique;

Grégore xx l'excommunie selon l'unge codinaire. Frédrie per; et tundis qui fini une codsale à l'érusslem, le pape en fait une coutre la diam Bonne. Il revient, après avoir risgoré avec lessoulans, se lattre contre le aint siége. Il trouvlans éterrisire de Capoues on propre leun-père, leun de Brieme, roi titulière de Jérusslem, à la trêc de soldate du poutile, qui pertineil te signe tre de soldate du poutile, qui pertineil te signe persur portaient le signe de la reita; et les evis mirrest issuité les effe en faite.

Il ne restait guère alors d'autre ressoure à Grégoire 1x que de soulerer Henri, roi des Romains, ills de Frédérie u, contre son père, ainsi que Gregoire vu, Urbain u, et Paschal u, avaient armé les cufauts de Henri rv. (1253) Mais Frédérie, plus heureux que Heuri vı, se saisit de son fila rehelle, le dépose datus à celèbre diète de Mayence, et le condanne à une prison perspétuêlle.

Il était plus aisé à Frédéric u de faire condamer son fils dans une diété d'Allenagne, que d'oltenir de l'argent et des troupes de cette diéte pour subjuguer l'Italie. Il ent toujours assez de forces pour l'ensaughnter, et jamais assez pour l'asservir. Les Guelfes, ces partisans de la papauté, et corcer plus de la liberté, Jalancérent toujours

le pouvoir des Gibelins , partisans de l'empire La Sardaigne était encore un sujet de guerre entre l'empire et le sacerdoce, et par conséquent d'excommunications. (1258) L'empereur s'empara de presque toute l'île. Alors Grégoire 1X accusa publiquement Frédérie n d'incrédulite. e Nous avous des preuves, dit-il dans sa lete tre circulaire, du 1er juillet 1239, qu'il dit e publiquement que l'univers a été trompé par « trois imposteurs, Moise, Jesus-Christ, et Mahoe met. Mais il place Jesus-Christ fort au-dessons e des autres; car il dit qu'ils ont vécu pleins de « gloire, et que l'autre n'a été qu'un homme de « la lie du peuple, qui préchait à ses pareils. L'eme pereur, ajoute-t-il, soutient qu'un Dieu unique e et créateur ne peut être né d'une femme, et sure tout d'une vierge, a C'est sur cette lettre du pape

<sup>.</sup> Voyez le chapitre 1v1, Des Croisades.

Grégoire ix qu'on crut dès ce temps-fà qu'il y avait un livre intitulé De Tribus Impostoribus : on a cherché ce livre de siècle en siècle, et on ne l'a jamois trouvé.

Ces accusations, qui n'avaient rien de commun avec la Sardaigne, n'empéchèrent pas que l'empereur ne la gardat : les divisions entre Frédéric et le saint siège u'eurent jamais la religion ponr abiet : et cependant les papes l'excommuniajent, oubliaient contre lui des croisades, et le déposaient, Un cardinal, nommé Jacques de Vitri, évêque de Ptolémaide en Palestine, apporta en France an seune Louis 1x des lettres de ce pape Grégoire, par esquelles sa sainteté, ayant déposé Frédérie II, transférait de son autorité l'empire à Robert, comte d'Artois, frère du jeune roi de France. C'était mal prendre son temps : la France et l'Angleterre étaient en guerre : les barons de France. soulevés dans la minorité de Louis, étaient encore puissauts dans sa majorité. On prétend qu'ils répondirent « qu'un frère d'un roi de France u'avait · pas besoin d'un empire, et que le pape avait a moios de religion que Frédéric n. » Une telle réponse est trop peu vraisemblable pour être vraie.

réponse est trop peu vraisemblable pour être vraie. Rien ue fait mieux connaître les mœurs et les usages de ce temps, que ce qui se passa au sujet de cette demande du pape.

Il s'airessa aux moines de Gleava, chez lequels i savat que saint Louis devait venir en pielerinage avec sa mère. Il écrivit an chapitre : Conjurez le roi qu'il preme la protection du space contre le fils de Satan, Frédéric ; il est nicessaire que le roi me reçoire dans sou rovaume, comme Alexandre III y fut reçu costre la persécution de Frédéric ",'et saint Thos mas de Cantorbéry, contre celle de llenri II, roi «Angleter».

Le roi alla en effet à Clteaux, où il fut reçu per cinq cents moines qui le conduisirent au chapitre : là, ils se mirent tous à genoux devaut lui ; et, les mains jointes, le prièrent de laisser passer le pape en France. Louis se mit aussi à genoux devant les moines, leur promit de défendre l'Église; mais il leur dit expressément « qu'il ne pouvait recevoir « le pape sans le consentement des barons du · royaume, dont uu roi de France devait suivre e les avis. » Grégoire meurt; mais l'esprit de Rome vit toujours. Innocent IV, l'ami de Frédéric quand ilétait cardinal, devient nécessairement son enuemi dès qu'il est souverain pontife. Il fallait, à quelque prix que ce fût, affaiblir la puissance impériale eu Italie, et réparer la faute qu'avait faite Jean XII, d'appeler à Rome les Allemands. Inuocent IV, après bieu des négociations inu-

tiles, assemble dans Lyon ce fameux concile qui a cette inscription encore aujourd'hut dans la bibliothèque du Yatican: « Treixième concile général, « premier de Lyon. Frédéric u y est déclaré en-

» nemi de l'Église, et privé du siège impérial 1. « Il semble bien bardi de déposer un empereur dans une villo impériale; mais 1,0 n était sous la protection de la France, et ses archevêques s'étaient emparès des droits régaliens. Frédérie un en églisça pas d'envoyer à ce concile, où il devait être acusé, des ambassadeurs pour le défendre.

Le pape, qui se constituait jugc à la tête du concile, fit aussi la fonction de son propre avocat ; et après avoir beaucoup insisté sur les droits temporels de Naples et de Sicile, sur le patrimoine de la comtesse Mathilde, il accusa Frédéric d'avoir fait la paix avec les mahométans, d'avoir eu des concubines mahométanes, de ne pas croire en Jésus-Christ, et d'être hérétique, Comment peuton être à la fois hérétique et incrédule? et comment dans ces siècles pouvait-on former si souvent de telles accusations? Les papes Jean XII. Étienne vau, et les empereurs Frédéric 1er. Frédéric n , le chancelier Des Vignes, Mainfroi régent de Naples, beaucoup d'autres, essuyèrent cette imputation. Les ambassadeurs de l'empereur parlèrent en sa faveur avec fermeté, et accusèrent le pape, à leur tour, de rapine et d'usure. Il v avait à ce concile des ambassadeurs de France et d'Angleterre. Ceux-ci se plaignirent bien autant des papes que le pape se plaignit de l'empereur. « Vous tirez par vos Italiens , dirent-ils , plus de « soixante mille marcs par an du royaume d'An-« gleterre : yous nous avez en dernier lieu envoyé « un légat qui a donné tous les bénéfices à des lta-« liens, Il extorque de tous les religieux des taxes « excessives, et il excommunie quiconque se plaint « de ses vexations, Remédiez-v promptement ; car e nous ne souffrirons pas plus long-temps ces a avanies a

Le pape rougit, ue répondit ries, et prononça la déposition de l'empereur. Il est très à remarquer qu'il fulmina cette sentence, non pas, diil, de l'approbation du concile, mais en présence du concile. Tous les pères teucient des cierges allumés, quand le pape prononçait. Ils les éteiguirent ensuite. Une partie signa l'arrêt, une autre partie sortit en gémissant.

N'oublions pas que, dans ce concile, le pape

If I nut expèrer que Joreph i ne laissers pas long-temps subsister dans le Veitana, e motument des attentists de Rome moderne contre les droits du genre humain; à moins qu'il ne vaigli mêtes le conserver pomme une privar qu'e le mêtre capiti regne eccore dans l'Egliuc; et comme une leçon qui de mêtre montre us resis en qu'illa arraient à criandre, s'ils avient le maibrer de résiste dans les mesuges que le clergé leur Impize pour fair retomber les peuples dans l'ignorates.

<sup>.</sup> On en a fait de nos jours sous le même titre.

demanda un subside à tous les ecclésisatiques. Tous gardirent le silence, aucun ne parla ni pour approuver ni pour rejeter le subside, excepté un Auglais nommé Mespham, dopen de Lincoln; il oxa dire que le pape ranquenait trop l'Église. Le pape le dépona de sa seule autorité; et les ecclésisatiques se turcen. Insuocent ur parlait donc et agissait eu souverain de l'Église, et on le souffrait.

Frédéric II ne souffrit pas du moins que l'évêque de Rome agit en souverain des rois. Cet emperenr était à Turin, qui n'appartenait point encore à la maison de Savoie ; c'était un fiel de l'empire, gouverué par le marquis de Suze. Il demanda une cassette; on la lui apporta. Il en tira la couronne impériale. « Ce pape et ce concile, dit-il, ne me « l'ont pas ravie ; et avant qu'on m'en dépouille, « il y aura bien du sang répandu. » Il ne mangna pas d'écrire d'abord à tous les princes d'Allemagne et de l'Europe par la plume de son fameux chancelier Pierre Des Vignes, tant accusé d'avoir composé le livre des Trois Imposteurs : « Je ne suis o pas le premier, disait-il dans ses lettres, que « le clergé ait ainsi judignement traité, et je ne « serai pas le dernier. Vous en êtes cause en « obéissant à ces hypocrites dont vous connaissez a l'ambition sans bornes. Combien, si vous vou-« liez, découvririez-vous dans la cour de Rome « d'infamies qui font frémir la pudeur? Livrés an siècle, enivres de délices, l'excès de leurs ri-· chesses étouffe en eux tout sentiment de reli-« gion. C'est une œuvre de charité de leur ôter « ces richesses pernicieuses qui les accablent; e et c'est à quoi vous devez travailler tous avec « moi. »

Copendant le pape, ayant déclaré l'empire vacant, écrivil à sept princes ou évâpues : é èlaient les ducs de Bavière, de Saze, d'Autriche, et de Brabant, les archevêques de Saltzhourg, de Colopne, et de Mayence. Voils e qui a fait croise que sept électeurs élaient alors solemellement échalis. Mais les autres princes de l'empire et les autres ôvêques prélendaient aussi avoir le même droit.

Les empereurs et les papes tâchaient ainsi de se faire déposer mutnellement. Leur grande politique consistait à exciter des guerres civiles.

On avait déjà du roi des Bonains, en Allemagne, Conrad, fils de Frédéric n; mais il fallait, pour plaire au pape, choisir un autre empereur. Ce nouvean cèsar ne fut choisi ui par les ducs de Sare, ou de Bralant, ou de Bavière, ou d'Autriche, ni par aucun prince de l'empire. Les évêques de Strabourg, de Vorticourg, de Spire, de Metz, avec ceux de Mayence, de Cologne, et de Trèves, crérceut et empereur. Ils choisirent un landgrave de Thuringe, qu on appela le roi des

Quel d'enage empereur de flone qu'un inséprave qui recent la courance settement de quelques évéques de son pays l'Anra le pape fair reques évéques de son pays l'Anra le pape fair resons dominicaire, clar els frères précheurs, que nous appelous confériers ou franciscims. Cett nouvelle milite des papes commençais à c'établir en Europe - Le saint père no s'en tint pas à ces meutres : Il mésague de conspiration contre la via d'un empereur qui avait résister aux conpreurs » plaiqui un cresisdest en famini l'empereur » plaiqui un cresisdest en famini l'em-

Les mêmes prélats qui s'étaient donné la liberté de faire un césar, en firent eucore un autre après la mort de leur Thuringien, et ce fut un comte de flollande. La présention de l'Allemagne sur l'empire romain ne servit donc jamaiq qu'à la déchirer. Ces mêmes évôques qui élisalent des empreuns, se divisèrent entre eux: lour comte de Hollande fut tué dans cette guerre civile.

(1219) Prédérie n avait à combattre les papes, depais l'extrémité de la Sicile jusqu'à celle de l'Allemagne. On dit qu'étant dans la Pouille, Il, décourrit que son médecin, séduit par Innocent rv, voulait l'empoisonner. Le fait me paraît douteux; mais dans les doutes que fait naltre l'histoire de ces temps, il ne s'agit que du plus ou da moins de crimes.

Frédéric, voyant avec horreur qu'il lui était impossible de cousier sa vic à des chrétiens, sut obligé de prendre des mahométaus pour sa garde. On prétend qu'ils ne le garantirent pas des fureurs de Mainfroi, son bâtard, qui l'étouffa, dit-on, dans sa dernière maladic. Le fait me parait faux. Ce grand et malbeureux empereur, roi de Sicile dès le berceau, ayant porté viugt-deux ans la vaine couronue de Jérusalem, et celle des césars cinquante-quatre ans (puisqu'il avait été déclaré roi des Romains en 1196), mourut âgé de cinquante-sept ans, dans le royaume de Naples (1250), et laissa le monde aussi trouble à sa mort qu'à sa naissance. Malgré tant de troubles, ses rovaumes de Naples et de Sicile furent embellis et policés par ses soins ; il y bàtit des villes, y fonda des universités, y fit fleurir un peu les lettres, La langue italienne commençait à se former alors ; c'était un composé de la langue romance et du latin. On a des vers de Frédéric 11 en cette langue.

a Voyez le chapitre CIIIII, des Ordres religieux.

Mais les traverses qu'il essuya nuisirent aux sciences autant qu'à ses desseins.

Depuis la mort de Frédéric II jusqu'en 1268. 'Allemagne flut sans chef, nou comme l'avaient été la Grèce, l'ancienue Gaule, l'ancienue Germaule, et l'Italie avant qu'elle flút soumis ear Romaius: l'Allemagne ne fut ni uno république, ul un pays partagé entre plusieurs souverain, mais un corps sans tête dont les membres se déchiraient.

C'était une beffe occasion pour les papes, mais ils u'eu profitèrent pas. On feur arracha Brescia, Crémone, Mantoue, et beaucoup de petites villes. Il eut falln alors un pape guerrier pour les reprendre; mais rarement un pape eut ce caractère. Ils ébranlaient à la vérité le moude avec leurs bufles; ils donnaient des royaumes avec des parchemins. Le pape Innocent iv déclara, de sa propre antorité, Haquiu roi de Norvége, en le fesant enfant légitime, de bâtard qu'il était (1247). Un légat du pape couronna ce roi Haquin, et reçut de lui un tribut de quiuze mille marcs d'argent, et cinq cents marcs (ou marques) des églises de Norvége; ce qui était peut-être la moitié de l'argent comptant qui circulait dans un pays si peu riche.

Le môme pape Innocentir verê aussi un certain a Mandog rei de Lithuanie, mais rei reierant de Rome. Nous recevous, dil-il dans sa balle da 15 juillet 233, re nouvrant noyame de Li-s thunnie an droit et à la propriété de saint Péterre, vous present sous notre protection, a vous, votre femme, et vos enfants. s Cétail mitier en quelque sorte la grandeur de l'ancien sénat de Rome, qui accordait des titres deroite de l'étraques. La Lithuanie ne fut pas expendant un royamne; elle ne put même ensore être chrétienne que plus d'un siéto après.

Les papes parlaient donc en maîtres du moude, et ne pouvaient être maîtres chet eux : il ne leur en coûtait que du parchemin pour donner ainsi des états; mais ce n'était qu'à force d'intrigues qu'ils pouvaient se ressaisir d'un village auprès de Mantoue ou de Ferrare.

Volta quell: était la situation des affaires de l'Europe : l'Allenagen et l'Italie échrières, la France coucre faille, l'Espagen pertagée entre les Arctécians et les musilmans ; ceu-t-cuilèrement chassés de l'Italie; l'Angleterre commençantà diaputer sa libert de contre ser vis ; le gouvernement féodal établi partout; la chevalerie à la mode; les prêstus devenus priones es guerriers; une politique presque en tout différente de celle qui nime annourd bui l'Europe I, semblait que les pays de la communion romities fusseut une grande répubilque dont l'emprerer et les pages coligient être les chefs; et cette république, quoique divisée, s'était accordée long-temps dans les projets des croisades, qui ont produit des girandes et de si inflames actions, de nouveaux royaumes, de nouveaux établissements, de nouveles uniéers, et enflu heau-coup plans de malheur que de gloire. Nous les avous déjà indiquées. Il est temps de peindre ces folies guerrières.

# CHAPITRE LIII.

### De l'Orient au temps des croisades, et de l'état de la Palestine. Les religions durent toujours plus que les em-

pires. Le mahométisme florissait, et l'empire des califes était détruit par la nation des Turcomans. On se fatigue à rechercher l'origine de ces Tures, Elle est la même que celle de tous les peuples conquérants. Ils ont tous été d'abord des sauvages, vivant de rapine. Les Turcs habitalent autrefois au-delà du Taurus et de l'Immans, et bien loln, dit-on, de l'Araxe. Ils étaient compris parmi ces Tartares que l'antiquité nommait Seythes, Ce grand continent de la Tartarie, bien plus vaste que l'Europe, n'a jamais été habité que par des barbares. Leurs antiquités ne méritent guère mieux uue histoire suivie que les loups et les tigres de leur pays. Ces peuples du Nord firent de tout temps des invasious vers le midi. Ils se répandirent, vers le onzième siècle, du côté de la Moscovie, ils inondèrent les bords de la mer Caspienne. Les Arabes, sous les premiers successeurs de Mahomet, avaient soumis presque toute l'Asie Mineure, la Syrie et la Perse : les Turcomaus vinreut enfin , qui soumirent le Arabes.

Un calife de la dynastie des Abassides , nommé Motassem, fils du grand Almamon, et petit-fils du eélèbre Aaron-al-Raschild, protecteur comme eux de tous les arts, contemporain de notre Louis-le-Débounaire ou le Faible, posa les premières pierres de l'édifice sous lequel ses successeurs furent enfin écrasés. Il fit venir une milice de Tures pour sa garde. Il n'y a jamais eu un plus grand exemple du danger des troupes étrangères. Cinq à six cents Turcs , à la solde de Motassem , sont l'origine de la puissance ottomane, qui a tout englouti, de l'Euphrate jusqu'au bout de la Grèce, et a de nos iours mis le siège devant Vienue. Cette milice turque, augmentée avec le temps, devint funeste à ses maltres. De nouveaux Tures arriveut qui profitérent des guerres civiles excitées pour le califat. Les califes Abassides de Bagdad perdirent bientôt la Syrie, l'Égypte, l'Afrique, que les califes Fatimites leur enleverent. Les Turcs dépouillèrent et Fatimites et Abassides.

(4000) Togrul-Beg, on Orto-grul-Beg, de qui on fait descendre la rece des Ottonanes, entre dans Bagalea à peu près comme tant d'empereurs sont entré dans Rome. Il se remult insulté de la ville et du caille, en se prosternant à ses pieds. Orto-grul conduisit le cullo Caienè à son plais en tenunt la bride de sa mule; mais, plus labile out partie de dans Rome, il établit sa puissance, et the histo-grul de la comment de la culte de de la fonne, il établit sa puissance, et the laissa tenunt la prière à la moquele, et l'Enotare d'intendir de leur états tous les tyrans mahométans qui se fessiont touversaine.

Il faut se souvenir que comme ces Turcomans imitaient les Francs, les Normande et les Golts, dans leurs irruptions, lis les imitaient aussi en se soumettant aux lois, aux meurs et à la religion des vaineus. C'est ainsi que d'autres Tartares en ont use avec les Chimois; et c'est l'avantage que tout peuple policé, quoique le plus faible, doit avoir sur le brahre, condoune le buls fort.

Ainsi, les califes n'étaiens plus que les ches de la religion, et de que le bair, positio du Japon, qui commande en appurence suigond' lui au Cubasama, et qui lui olcit en effet; tels que le siderit de la Mecque, qui appelle le sultan turc sou vicuier; tels endin qu'eiacient les papes sous ler rois lomlardri. Je ue compare point, saus doute, la religion mabondare ave la chrietiem: je compare les révolutions. Je remarque que les califes con ci éle psi possibles de Rome à étaient rien. Le califa est loud lès ans reduc, et els pessons per distinct est de la caracteristic de Rome à étaient rien. Le califat est loud lès ans reduc, et les pessons per capacité de leurs voisien, et qui unt fait de Rome la tabs belle ville de la terre.

Il y avait done, au temps de la première croisade, un calife la Bagdad qui donnait des invesitures et un sultan ture qui régnait. Pinsieurs autres surspeteurs tures étquelgues Arabes élabeit cantonnés en Perse, dans l'Arabie, dans l'Asie Mineure. Tont était divisé, et é est ce qui pouvait rendre les croissels beureuses. Mais tout était armé, et ces peuples devient combattre sur leur terrain avec un grand avantage.

L'empire de Constantinople se soutenuit : tous se princes n'aveir taps été indigue de régner. Constantin Porpla respérade, list de Léva-de-Phila-epie, et plain-pole in-iméne, fit resultar, comme son pier, de telipos pole in-iméne, fit resultar, comme son pier, de temps leureux. Si le gouverement tantini, il debit respectation proposation de la comparation de la comparat

fement del 'empire coutre les Turce et les Bulgares, Mais sons Miche Paplaignante on avait perdu la Sièlle: sous Romais Diogine, presque tout ce qui restait vers l'orient, excepté la province de Pous; et cette province, qu'on appelle aujourd'hui Turcomanie, fomba lisendu après sous le pouvoir du Ture Soliman, qui, maltre de la plus grande partie de l'Ais Miseure, 'chalit le siège de a domination à Nicie, et meuçaul de la Constantinople au temps où commencierum les creisaires.

L'empire grec était douc borné alors presque à la ville impériale du côté des Tures : mais il s'étendait dans toute la Grèce, la Macédoine, la Thessalie, la Thrace, l'Illyrie, l'Epire, et avait même encore l'île de Candie. Les guerres continuelles. quoique toujours malheureuses contre les Tures. entretenaient un reste de courage. Tous les riches chrétiens d'Asie qui n'avaient pas vonlu sphir le joug mahométau s'étaient retirés dans la ville impériale, qui par-la mêmo s'eurichit des dépouilles des provinces. Enfin, malgré tant de pertes, malgré les crimes et les révolutions du palais, cette ville, à la vérité déchue, mais immense, peuplée, opuleute, et respirant les délices, se regardait comme la première du monde. Les habitants s'appelaient Romains, et non Grecs. Leur état était l'empire romain; et les penples d'Occident, qu'ils nommaient Latins, n'étaient à leurs yeux que des barbares révoltés.

La Palestine n'était que ce qu'elle est aujourd'hui, un des plus mauvais pays de l'Asie. Cette petite proviuce est dans sa longueur d'environ soixante-cinq lieues, et de vingt-trois en largeur : elle est couverte presque partout de rochers arides sur lesquels il n'y a pas nne ligne de terre. Si ce canton était eultivé, on pourrait le comparer à la Suisse. La rivière du Jourdain, large d'environ einquante pieds dans le milien de son cours, ressemble à la rivière d'Aar, chez les Suisses, qui coule dans une vallée plus fertile que d'autres cantons. La mer de Tibériade n'est pas comparable an lac de Genève. Les voyageurs qui ont bieu examiné la Suisse et la Palestine, donnent tous la préférence a la Suisse sans aucune comparaison. Il est vraisemblable que la Judée fut plus cultivée autrefois. quand elle était possédée par les Juifs. Ils avaient été forcés de porter un peu de terre sur les rochers pour y planter des vigues. Ce peu de terre liée avec les éclats des rochers, était soutenn par de petits murs, dont on voit encore des restes de distance en distance

Tont ce qui est situé vers le midi consiste en déserts de sables salés, du côté de la Méditerranée et de l'Égypte, et en montagnes affreuses, jusqu'à Ésiongaber, vers la mer Rouge. Ces sables et ces rochers, habités aniourd'hui par quelques Arabes voleurs, sont l'ancieune patrie des Juifs. Ils s'avancèreut un peu au nord dans l'Arabie Pétrée. Le petit pays de Jéricho, qu'ils envahirent, est un des meilleurs qu'ils possédèrent ; le terrain de Jérusalem est bien plus aride; il u'a pas même l'avantage d'être situé sur une rivière. Il y a très peu de paturages: les babitants u'y purent jamais nourrir de chevaux ; les ânes firent toujours la monture ordinaire. Les bœufs y sont maigres ; les moutons y réussissent mieux ; les oliviers en quelques endroits y produisent un fruit d'une bonne qualité. On y voit encore quelques palmiers : et ce pays, que les Juifs améliorèrent avec beaucoup de peine, quand leur coudition toujours malheureuse le leur permit, fut pour eux une terre délicieuse en comparaison des déserts des Sina, de Param, et de Cadès-Barné 1.

Saint Jérôtne, qui vécut si long-temps à Bethkem, avoue qu'on souffrait continuellement la sécheresse et la soif daus ce pays de montagnes arides, de cailloux et de sables, où il pleut rarement, où i' no manque de foutaiues, et où i'industrie est obligée d'y suppléer à grands frais par des citernes.

La Palestino, malgró le travall des Richreux, in est jama de que los creites cantous envolent le superfix mêma que les treite cantous envolent le superfix de leurs peuples servir dans les arracerés des princes qui peuvent les payer, jes Julis failsent faire le natire de courriers en adre et an Étimo. A peine Alexandrie et al-telle bâlle, qu'ils s'y étaient data le le nation de la commerçants à habitaient gaire Lévansien; et je doute que dans le temps le plus hommes auss dopulents que le sont aujourd'hui plusieurs Hérèveux d'Anssterdam, de la liaye, de Londres, de Constantinoube.

Lorsque Onar, l'un des premiers successeurs de Mahomé, é capara des fertiles pays de la Syrie, il prit la contreé de la Palestine; et enume ricussiem est une ville sainte pour les anboméleurs, il l'y eutre chargé d'une baire et d'un sec de principal de la comme de la compete de la comme de la compete de marche, couverte de plemb, orarée en destans d'un nombre profidieux de la appe d'argent, parair le sequette lis y en

Core qui dostenient que la Palestien riat été un pays the pos fertile, pouveut consulter deur grave dissertation aux est sight important, par M. Tabbé Guleine, de Facelle, aux est sight important, par M. Tabbé Guleine, de Facelle, initial de ce pays and d'usunin plus d'écsives, que l'institute de l'aux sont d'usunin plus d'écsives, que l'institute de l'aux sont d'usunin plus d'écsives, que l'estantie de l'aux sont d'usunin plus l'authentietté de la sainte exercise de l'abbé de Vertou d'usubstituté de la sainte l'aux d'usunités de l'aux des l'aux d'usunités de la sainte l'aux d'usunités de l'aux d'usunités de la sainte l'aux d'usunités d'usunités d'usunités de la sainte l'aux d'usunités d'usunités d'usunités d'usunités d'aux d'usunités d'usunités d'usunités d'usunités d'aux d'usunités d'usunités d'usunités d'usunités d'aux d'usunités d'usu avail beaucoup d'or pur « Quande ensaile tes Turedéfi mainonéma » rémparirent du pays, vera l'an 1053, lis respectérent la mosquée, et la ville tenta toujours peuplée de sept à luit mille halitants. Cédait ce que son enceius pouvail alors contenir, et eque tout le territoire d'alentour pouvait nouvrir. Ce peuple ne s'enrichissait garedi alluruq que de aplerinages des chricises et des musulmans. Les uns allient visiler la mosquée, d'alluruq vue de aplerinages des chricises et des musulmans. Les uns allient visiler la mosquée, de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de mir ture qui résidait dans la ville, et à quelque mans qui vivaient de la curlosité des pédrinas.

### CHAPITRE LIV.

De la première croisade jusqu'à la prise de Jérusalem.

Tel était l'état de l'Asje Mineure et de la Syrie. lorsqu'un péleriu d'Amiens suscita les croisades. Il u'avait d'autre nom que Coucoupêtre, ou Cucupiêtre, comme le dit la fille de l'empereur Consnèue, qui le vit à Constantinople. Nous le connaissous sous le uom de Pierre-l'Ermite. Ce Picard, parti d'Amiens pour aller en pélerinage vers l'Arabie, fut cause que l'Occident s'arma contre l'Orient, et que des millions d'Européans périrent en Asie. C'est ainsi que sont enchaînés les événements de l'univers, Il se plaignit amèrement à l'évêque secret qui résidait dans le pays, avec le titre de patriarche de Jérusalem, des vexations que souffraient les pélerins ; les révélations ne lui manquèrent pas. Guillaume de Tyr assure que Jésus-Christ apparut à l'Ermite. « Je seral avec toi, lui « dit-il, il est temps de secourir mes serviteurs, » A sou retour à Rome , il parla d'une manière si vive, et fit des tableaux si touchants, que le pape Urbain II crut cet homme propre à seconder le grand dessein que les papes avaient depuis longtemps d'armer la chrétieuté contre le mahométisme. Il envoya Pierre de province en province communiquer, par son imagination forte. l'ardeur de ses sentiments, et semer l'enthousiasme,

(1094) Urbain u tint ensuite, vers Plaisance, uu concile en rasc empapse, où se tronvèrent plus de trente mille séculiers outre les ecclésistiques. On y proposa la manière de veuger tes chrétiens. L'empereur des Grees, alécuie Commène, père do cette princesse qui écrivit l'bistoire de son temps, envoya à ce concile des amhasadeurs pour demander quelque secours contre les musulmans: mais ce n'était ui du paps ni des taliens qu'il de-

a Elle fut fondée sur les débris de la forteresse hâtie par Hérode et auparavant par Salumon; forteresse qui avait servi de temple vali Tattendre ; les Normands enlevaient alors Naples et Sicile aus Grees ; et le pape, qui voulait être au moins seigneur suzerain de ces royaumes, étant d'allieurs rival de l'Églies greeque, devenait notessairement par son état l'ennemi déclaré des empereurs d'Orient, comme il était l'ennemi couvert des empereurs teutoniques. Le pape, loin de secourir les Grees, youlait soumettre l'Orient aux Latins.

Au reste, le projet d'aller faire la guerre en Palestine fut vauté par tous les assistants au concilie de Plaisance, et ne fut embrassé par personne. Les principaux seigneurs italiens avaient chez eux trop d'intérêts à ménager, et ne voulient point quitter un pays délicieux pour aller se battre vers l'Arabie Pétrée.

(1695) On Int donc obligé de tenir un antre concile à Clermont en Auvergne. Le pape y harangua dans la grande place. On avait pleuré en Italie sur les malheurs des chrétiens de l'Asie ; on s'arma en France. Ce pays était peuplé d'une foulede nouveaux seigneurs, inquiets, indépendants, aimant la dissipation et la guerre, plongés pour la plupart dans les crimes que la débauche entraine, et dans une ignorance aussi honteuse que leurs débauches. Le pape proposait la rémission de tous leurs péchés, et leur ouvrait le ciel en leur imposant pour pénitence de suivre la plus grande de leurs passions, de courir au pillage. On prit donc la croix à l'envi. Les églises et les cloîtres achetèrent alors à vil prix beaucoup de terres des seigneurs, qui crurent n'avoir besoin que d'un peu d'argent et de leurs armes pour aller conquérir des royaumes en Asie. Godefroi de Bouillon, par exemple, duc de Brabant, vendit sa terre de Bouillon au chapitre de Liège, et Stenay à l'évêque de Verdun, Baudonin, frère de Godefroi, vendit au même óvêque le peu qu'il avait en ce navs-là. Les moindres seigneurs châtelains partirent à leurs frais; les pauvres gentilshommes servirent d'écuyers aux autres. Le butin devait se partager selon les grades et selon les dépenses des croisés. C'était une grande source de divison, mais c'était aussi un grand motif, La religion, l'avarice, et l'inquiétude, encourageaient également ces émigrations. On enrôla unc infanterie innombrable, et beaucoup de simples cavaliers sous mille drapeaux différents. Cette fonle de croisés se donna rendez-vous à Constantinople. Moines, femmes, marchands, vivandiers, tout partit, comptant ne trouver sur la route que des chrétiens, qui gagneraient des iudulgences en les nourrissant. Plus de quatre-vingt mille de ces vagabonds se rangèrent sous le drapeau de Coucompêtre, que l'appellerai toniours Pierre-l'Ermite. Il marchait en sandales, et ceint d'une corde, à la tête de l'armée : nouveau genre de vanité! Ja-

mais l'antiquitén' avait vu de ces émigrations d'une partie du monde dans l'autre produites par un enthousiame de religion. Cette fureur épidémique parut alors pour la première fois, afin qu'il n'y eût aucun fléau possible qui n'eût affligé l'espèce humaine.

humaine. La première expédition de ce général Ermite fut d'assièger une ville chrétienne en Hongrie. nommée Malavilla, parce que l'on avait refusé des vivres à ces soldats de Jésus-Christ qui, malgró leur sainte eutreprise, se conduisaient en voleurs de grand chemin. La ville fut prise d'assaut, livrée au pillage, les habitans égorgés. L'Ermite ne fut plus ajors maitre de ses croisés, excités par la soif du brigandage. Un des lieutenants de l'Ermite, nommé Gauthier-saus-argent, qui commandait la moitié des troupes, agit de même en Bulgarie. On se réunit bientôt contre ces brigauds, qui furent presque tous exterminés; et l'Ermite arriva enfin devant Constantinople avec vingt mille persoanes mourant de faim.

Ün prédicateur allemand normé Godescale, qui voiuts jouer le même rôle, fut encere plus maltraité; dès qu'il fut arrivé avec ses disciples dans cette même Hougrie où ses prédéceseurs avaient fait taut de désordres, la seule vue de la croix rouge qu'ils portaient fut un signal auquel ils furent lous massacrés.

Une autre horde de ces aventuriers, composée de plus de deux ceut mille personnes, tant femmes que prêtres, paysans, écoliers, croyant qu'elle allait défendre Jésus-Christ, s'imagina qu'il fallait exterminer tous les Juifs qu'on rencontrerait. Il y en avait beaucoup sur les frontières de France ; tout le commerce était entre leurs mains. Les ehrétiens, erovant venger Dieu, firent main basse sur tous ces malheureux. Il n'y eut jamais, depuis Adrien, nu si grand massacre de cette nation : ils furent égorgés à Verdun, à Spire, à Worms, à Cologne, à Mayence; et plusieurs se tuèrent euxmêmes, après avoir fendu le ventre à leurs femmes, pour ne pas tomber entre les mains de ces barbares. La Hongrie Int encore le tombeau de cette troisième armée de croisés.

Gependant l'Ermite Pierre trouva devant Contantinique d'autres vapadonts litalies et allemants, qui se joignireut à lui, et ravagèrent les environs de la ville. L'emprereu Acisti Commène, qui régnai, était assurément sage et modére; il se es contenta de se dédire au puis tôt de parcits hôles. Il bur fourni des hateux pour les transporter au-éta du Bouplore. Le postra l'étres et vit enfin à la tête d'une armée chrétienne contre les musulmans. Soilman, soudan de Nice, fomba avec ses Tures aguerris sur cette multiuré disserve cas Tures aguerris sur cette multiuré disportée; Cauthier-sauvaceut y reif avec bourperée; Cauthier-sauvaceut y reif avec bourconp de pauvre noblesse. L'Ermite retourna cependant à Constantiuople, regardé comme un fanatique qui s'était fait suivre par des furieux.

Il n'en fut pas de même des chefs des croisés, plus politiques, moins enthousiastes, plus accoutumés au commandement, et conduisant des troupes un peu plus régénes. Godefroi de Bouillou mensis isoinante ed its mille hommes de pied, et dit mille cavaliers couverts d'une armure complète, sous plusieurs banuières de seigueurs tous rangés sous plusieurs.

Copendant Hugues, firère du roi de France Phipipe r', marchia par l'Italia aver d'autres selgueurs qui s'ésient joints h lui. Il alluit tente le fortune. Presque tout son établissement consistait dans le litre de frère d'un roi très peu puissant par lui-mène. Ce qui est plus étranse, c'est que Robert, due de Normandie, fish ainé de Guillaume, conquêrant de l'Angeleterre, quitta cette Normandie ob il était à peine alfermi. Chassé d'augueurs escore la Normandie pour subvenir aux peutres de son rement. C'était, file-qua prince volupteux et supersilières. Ces deux qualités, que le le leur volupteux et supersilières. Ces deux qualités,

Le vieux Raimond, counte de Toulouse, maître du Languedoc et d'une partie do la Provence, qui avait déjà combattur contre les musulmans en Espagne, ne trouva ni dans son deç, ni dans les intérêtes de sa patrie, aucune raisou coutre l'ardeur d'aller en Pelastine. Il Rut un des premiers qui a'arms et passa les Alpes, suivi, dit-ou, de preis de cent mille hommes. Il ne prévoyait pas que hiendt ou précherait une croisade coutre sa propres famille.

Le plus spolitique de tous cas croisés, et peuttre le soul, fin Scheimond, dis de co flotter Guiscard conquérent de la Scilie. Toute cette familie de Normands, transplantée en Italie, cherchait à b'agrandir, tantot aux dépens des papes, tautôt à b'agrandir, tantot aux dépens des papes, tautôt sur les ruises de l'empler genc. Ce Bohémond avait lui-mème lons-temps fait la guerre à l'empeurer Alexia, en Épire et en Gréce, et u'ayant pour tout héritage que la petite principauté de Tarente et son courage, il profita de l'entionsiame épidémique de l'Europe pour rassembler siame épidémique de l'Europe pour rassembler armés, et quepte landarier, avec lenqués il pouvait conquérir des provinces, soit sur les chrétieus, soit sur les mésonellems.

La princesse Anne Comnène dit que son père fut alarmé de ces émigrations prodigieuses qui fundaient dans son pays. Ou eût eru, dit-elle, que l'Europe, arrachée de ses fondemeuts, allait tomber sur l'Asie. Qu'aurait-ce donc été, si près de trois cent mille hommes, dont les uns avaient suivi l'Ermite Pierre, les autres le prêtre Godescale, u'avaient déjà disparu?

On proposa an pape de se mettre à la tête de ces armées immenses qui restaient eucore; ¿ étais la seule manière de parvenir à la mouarchie universelle, deveuue i objet de la cour romaine. Cette entreprise demandait le génie d'un Malomet on d'un Alexandre. Les obstacles étaieut grauds, et Urbain ne vit one les obstacles étaieut grauds, et

Grégore via avait autresios conçu ce projet des crossiones. Il aurait armél Occident contre l'Orient, il aurait commandé à l'Égline precque cosme à la latine : les appes auraiest vu sous leurs lois l'un et l'autre empire. Mais du temps de Grégoire vui une telle idée n'éstici tessore que chimérique; l'empire de Constantinople n'était pas encore ausse cezable, la fermentation du fanatissum u'était pas sous violente dans l'Occident. Les apprits ue furent bien disposés que du temps d'Uraita.

Le pape et les princes croixés avaient dans ce graud appareil leurs use différentes, et Constantionple les redoutait toutes. Ou y baissait les Latins, qu'on y regardait comme des hérétiques et des bariares; on craignait surtout que Constantinophe ne ful l'objet de leur ambition, plus que la petite ville de Jérusaiem; et certes on ne se trompair pas, poisqu'ils envahirent à la fin Constantinople et l'emaire.

Ce que les Greez craignaient le plus, et avec raison, c'était ce Bohémond et ses Napolitains, ennemis de l'empire. Mais quand même les intoations de Bohémond eussent été pures, de quel droit tous ces princes d'Occident venaleut-lis prendre pour eux des proviuces que les Turcs avaient arractices aux empereurs grees?

Ou peut juger d'ailleurs quelle était l'arrogance féroce des seigneurs croisés, par le trait que rapporte la princesse Aune Comnène, de je ne sais quel comte français qui viut s'asseoir à côté de l'empereur sur sou trône dans une cérémonie publique, Baudouin, frère de Godefroi de Bouillon, preuant par la main cet homme indiscret pour le faire retirer, le comte dit tout baut, dans son jargon barbare : « Voilà un plaisant rustre que ce Grec « de s'asseoir devant des gens comme nous ! » Ces paroles furent interprétées à Alexis, qui ue fit que sourire. Une ou deux indiscrétions pareilles suffisent pour décrier uue nation. Alexis fit demander à ce comte qui il ctait. « Je suis, répondit-il, de « la race la plus noble. J'allais tous les jours dans s l'église de ma seigneurie, où s'assemblaient a tous les hraves seigneurs qui voulaient se battre e eu duel, et qui prinient Jésus-Christ et la sainte « Vierge de leur être favorables. Aueuu d'eux

« n'osa jamais se l'attre contre moi. «

Il était moralement impossible que de tels hôtes | n'exigenssent des vivres avec dureté, et que les Grecs n'en refusassent avec malice. C'était un suiet de combats continuels entre les penples et l'armée de Godefroi, qui parnt la première après les brigandages des croisés de l'Ermite Pierre, Godefroi en vint insqu'à attaquer les faubonres de Constantinople, et l'emperenr les défendit en personne. L'évêque du Puy en Auvergne, nommé Monteil, légat du pape dans les armées de la eroisade, voulait absolument qu'on commencât les entreprises contre les infidèles par le siége de la ville où résidait le premier prince des chrétiens : tel était l'avis de Bohemond, qui était alors en Sicile, et qui envoyait courriers any courriers à Godefroi pour l'empêcher de s'accorder avec l'empereur. Hugnes, frère du roi de France, eut alors l'imprudence de quitter la Sieile, où il était avec Bohemond, et de passer presque seul sur les terres d'Alexis; il joignit à cette indiscrétion celle de lui écrire des lettres pleines d'une fierté pen séante à qui n'avait point d'armée. Le fruit de ces démarches fut d'être arrêté quelque temps prisonnier. Enfin la politique de l'empereur grec vint à bout de détonrner tous ces orages ; il fit donner des vivres, il engagea tous les seigneurs à lui prêter hommage pour les terres qu'ils conquerraient, il les fit tons passer en Asie les uns après les autres . après les avoir comblés de présents. Bohémond, qu'il redoutait le plus, fut celui qu'il traita avec le plus de magnificence. Quand ee prince vint lui rendre hommage à Constantinople, et qu'on lui fit voir les raretes du palais, Alexis ordonna qu'on remplit un cabinet de meubles précienx, d'ouvrages d'or et d'argent, de bijoux de toute espèce, entassés sans ordre, et de laisser la porte dn cabinet entr'ouverte. Bohémond vit en passant ces trésors, auxquels les conducteurs affectaient de ne faire nulle attention. « Est-il possible, s'écria-t-il, qu'on péglige de si belles elsoses? si je les avais. « je me croirais le plus puissant des princes, » Le soir même l'empereur lui envoya tout le cabinet. Voilà ee que rapporte sa fille, témoin oculaire. C'est ainsi qu'en usait ce prince, que tout homme désintéressé appellera sage et magnifique, mais que la plupart des historiens des croisades ont traité de perfide, parce qu'il ne voulut pas être l'esclave d'une multitude daugereuse.

Enfin, quand il s'en fut heureusement debarrassé, et que tout fut passé dans l'Asie Mineure, on fit la reture près de Nicée, et on a prétendu qu'il se trouva cent mille cavaliers et six cent mille hommes de pled, eu complant les fommes. Ce nombre, joint avec les premiers eroisés qui périrent sous l'Ermite et sous d'autres, fait environ onne cent mille. Il justifie ce qu'on dit des armées des

rols de Perse qui avaient inoméé la Grèce, et ce qu'on raconte des tramplantations de tant de harbares; ou hien e'est une exagération semblable à celles des Gress, qui mélernt presque toujonrs la fable à l'histoire. Les Français ettin, a estrotut Raimoud de Toulouse, se trouvièrent partont sur le même terrain que les Gaulois méridousax avaient parrourt territe ents aus superavant, quand ils allerent ravager l'Asia departe de la commence de la consideration de la commence de la comm

Galatic. Les historieus aous informent rarement comment on nourrissait ces molitiodes; c'était une centreprise qui demandia attant de soins que la guerre misme. Venise ne voutet pas d'abord s'en deurger, elle «intellisait plus que jamais par son commence avec les monordans, el cralignati ou commence avec les monordans, el cralignati Le Grinnis, le Pissans, el la Grece, c'epipièrnet des vaisseaux chargis de provisions qu'ils vendient aux croisès en coloryant l'Asis Minettre. La fortune des Génois s'en acerut, et on fut déunni bientità paris de voir Ghens d'aveue nue puissance.

Le vieux Ture Soliman, soudon de Syrie, qui était sous les califes de Baglad co que les maires avaient éés sous la race de Cloix, pe pet, avec le secours de son fils, résister an premier torrent de lons ces princes eroisés. Leurs troupes étaient mieux choisés que celles de l'Ermide Piero, et disciplinées autant que le permettalent la licence et l'embouslaime.

(4007) On prit Nicée; on battit deux fois les armées commandées par le fils de Soliman. Les Tures et les Arabes ne sontinnent point dans ces commencements le choc de ces multitudes couvertes de fer, de leurs grands chevaux de bataille, et des forêts de lances auxquelles lis n'étaieut point

accoutumes. (1098) Bohémond eut l'adresse de se faire céder par les croisés le fertile pays d'Antioche, Baudouin alla insqu'en Mésopotamie s'emparer de la ville d'Edesse, et s'y forma un petit état. Enfin on mit le siège devant Jérusalem, dont le calife d'Égypte s'était saisi par ses lieutenants. La plupart des historiens disent que l'armée des assiégeants, diminuée par les combats, par les maladies, et par les garnisons mises dans les villes conquises, était réduite à vingt mille hommes de pied et à quinze cents chevaux ; et que Jérusalem, pourvue de tout, était défendue par une garnison de quarante mille soldats. On ne manone pas d'ajouter qu'il y avait, outre cette garnison, vingt mille habitants déterminés. Il n'y a point de lectenr sensé qui ne voie qu'il n'est guère possible qu'une armée de vingt mille hommes en assiége une do soixante mille dans une place fortitice; mais les historiens ont toujeurs voulu du merveilleux.

Ce qui est vrai, c'est qu'après ciuq semaiues de siège la ville fut emportée d'assaut, et que tout ce qui n'était pas chrétien fut massacré. L'Ermite Pierre, de général devenu chapelaiu, se trouva à la prise et au massacre. Quelques chrétiens, que les musulmans avaient laissé vivre dans la ville, conduisirent les vainqueurs dans les caves les plus reculées, eù les mères se cachaient avec leurs enfauts, et rien ne fut épargué. Presque tous les historiens conviennent qu'après cette boucherie, les chrétiens, tout dégouttants de sang, (1099) allèrent en procession à l'endroit qu'en dit être le sépulere de Jésus-Christ, et y fendireut eu larmes. Il est très vraisemblable qu'ils y donnèrent des marques de religiou; mais cette teudresse qui se manifesta par des pleurs n'est guère compatible avec cet esprit de vertige, de fureur, de débauche et d'emportement. Le même hemme peut être furieux et tendre, mais non dans le même temps,

Elmacim rapporte qu'en enferma les Juifs dans la synagogue qui leur avait été accordée par les Turcs, et qu'on les y brûla tous. Cette actieu est croyable après la fureur avec laquelle en les avait extermines sur la route.

(5 juillet 4099) Jérusalem fut prise par les creis tandis qu'Alexis Comnène était empereur d'Orient, Henri Iv d'Occident, et qu'Urbain II, chef de l'Église romaine, vivait encore. Il meurut avant d'aveir appris ce triemplie de la croisade dont il était l'auteur.

Les seigueurs, maîtres de Jérusalem, s'assemblaient déjà pour denner uu roi à la Judée. Les ecclesiastiques suivant l'armée se rendirent dans l'assemblée, et ouèrent déclarer nulle l'élection qu'on allait faire, parce qu'il fallalt, disaient-lis, faire un patriarche avant de faire uu souverain.

Copendant Godefroi de Bouillon fut éfu, nou paroi, nais duc de Franslem, Quelque mois après arriva su légat nemmé Damberto, qui se út nemme patriarche par le clergé; el la première chose que fit ce patriarche, ce fut de preudre le peit reyname de Aérosselm pour loi-même au som du pape. Il aflut que Codéfroi de Bouillon, qui avait compils hu tille au pric de son sang, le cidát à cet évêque. Il se réserva le port de Joppé, et quelques droist dans Aérosselm. Sa patrice, qui l'avait abandouné, valait bien au-deh de ce qu'il avait adquise n'ellestien.

-----

# CHAPITRE LV.

Croisades depuis la prise de Jérusalem. Louis-le-Jeune preud la crois. Sain! Bernard, qui d'allieur fait des miracles, prédit des victoires, et ou est batus. Saladin preud Jérusalem; ses exploits; sa conduite. Quel fui le divorce de Louis vri., dit le Jeune, etc.

Depuis le quatrième siècle, le tiers de la terre est en proie à des émigrations presque continuelles. Les Huus, venus de la Tartarie chiueise, s'établissept enflu sur les bords du Danube : et de la avant pénétré, sous Attila, dans les Gaules et en Italie. ils restent fixés eu Hengrie. Les Hérules, les Geths, s'empareut de Rome. Les Vandales vont, des bords de la mer Baltique, subjuguer l'Espagne et l'Afrique ; les Bourguignons envahissent une partie des Gaules: les Francs passent dans l'autre. Les Maures asservissent les Visigeths, couquérants de l'Espagne, taudis que d'autres Arabes étendaient leurs conquêtes dans la Perse, dans l'Asie Mineure, en Syrie, eu Égypte, Les Turcs vieuneut du bord eriental de la mer Caspienne, et partagent les états conquis par les Arabes. Les croisés de l'Europe lnendent la Syrie en bien plus grand nombre que toutes ces natiens eusemble n'en ent jamais eu dans leurs émigrations, tandis que le Tartare Gengis subjugue la Haute-Asie. Cepeudant au bout de quelque temps il n'est resté aucune trace des conquêtes des croisés ; Gengis, au contraire, aiusi que les Arabes, les Turcs, et les autres, out fait de grands établissements leiu de leur patrie. Il sera peut-être aisé de découvrir les raisons du peu de succès des croisés.

Les mêmes circonstances produisent les mômes effets. On a vu quand les successur de Mahomet enrect conquit land états, la discorde les diviss. Les croises éprunviernet us orth peu prie diviss. Les croises éprunviernet us orth peu prie diviss. Les croises éprunviernet us orth peu prie divis. Les croises éprunviernet us orth peu pries divis L'Avilà déjt trois petits états chréitens formes de la contrait de la

De tous ees nouveaux princes qui araient premis de faire hommage de leura equisitieus à l'empereur gree, aucun ne tint sa premesse, et tous tirecu jaloux le sun des autres. En peu de tempa ces nouveaux états d'ivisée et subdivisée passérent en beauconp de mains différentes. Il s'éleva, comme n'France, de petits seigueurs, des contes de Joppé, des marquis de Caliliée, de Siden, d'Arec de Césarée. Soliman qui avait perdu Antioche et Nicée, tenait toujours la campagne, habitée d'ailleurs par des colous musulmans; et sous soliman et après lui, on vit dans l'Asie un mélange de chrétiens, de Tures, d'Arabes, se feant lous la guere; un chiesa ture était voisin d'un château chrétien, de même qu'en Allemagne les terres des protestants et des catholiques sont encloyées les unes dans les autres.

De ce million de croisés hien peu restaient alora. An bruit de leurs succès, grossis par la renommée, de nouveaux osasims partirent encore de Praisee Billippe ", rament une nouvelle multition de la comparation de la comparation de praise publique de la comparation de la furent traités vers Constantiuopée à peu pris comme les suivants de l'Ermite Pierre. Ceux qui abordérent en aisé furent outre require abandonné dans l'aix silvante de l'acceptant de dans l'aix silvante de de dans l'aix silvante dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante dans l'aix silvante dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'aix silvante de dans l'

Ce qui prouve encore, ce me semble, l'extrême daiblesse de la principauté de Jérusalem, c'est l'établissement de ces religieux soldats, templiers et hospitaliers. Il faut bien que ces moines, fondés d'abord pour servir les malales, ne fuscent pas en sûreté, puisqu'ils prirent les armes : d'ailleurs, quand la sociédé générale est hien pouveruée, on ne fait gênér d'associations particulières.

Les religieux consacrés au service de Blace 3 sunt fait vou de se latter, vert l'an El Hes, il se forms tout d'un coup une milice sembable, sous les non de Tampières, qui prirent ce titre parce qu'il it demeuraient auprès de cetté égitse qui l'ard, distait-on, été autretés le templée de salamen. Ce d'abbissements se sont dus qui de Français, ou d'abbissements se sont dus qui de Français, ou d'abbissements se sont dus qui de Français, ou la Français autrement pur primeir grandement de la comment de la principal de la prin

A pelne ces deux ordres furent-lle établis par les bulles des papes, qu'ils devahrent riches et rivaux. Ils se battirent les uns contre les autres aussi souvent que contre les musulmans. Bieutôt après un nouvel ordre évalibit encore en faveru des pauvres Allemands abandonnés dans la Palestine; et ce fut l'ordre des moines teutoniques, qui devint après, en Europe, une milies de conquérants.

Eufin la situation des chrétiens était si peu affermie, que Baudouin, premier roi de Jérusalem, qui regua après la mort de Golefroi, son frère, fut pris presque aux portes de la ville par un prince turc.

Les conquêtes des chrétiens s'affaiblissaient tous les jours. Les premiers conquérants n'étaient plus ; leurs successeurs étaient amollis. Déjà l'état d'É- desse était repris par les Turcs en 1440, et lérusalem menacée. Les empereurs grees ne voyant dans les princes d'Antioche, lours voisius, que de nouveaux usurpateurs, leur fessient la guerre, non sans justice. Les chrétiens d'Asie, près d'être accablés de tous côtés, sollicitérent eu Europe une nousselle croisside cérérajes.

une nougatie croisade générale.

La Friñece avait commencé la première inondation ; e efta è elle qu'on s'adressa pour la seconda.

Le pape Eugène in, nagaère disciple de sinti Beruurd, fondateur de Clervaux, choisit avec raison

on premier maitre pour être Frogane d'un uouveun déproplement. Jamais religieux na avait miens

concilio le trumble des affaires avec Funderité de

sont état, a uceun n'était arrivé comme lui à cette

ont état, a uceun n'était arrivé comme lui à cette

outerfaire pur premeunt pérsonnéle qui est aucondictaire pur premeunt pérsonnéle qui est au
sontéent de la premier ministre de Frunce.

l'abél Super, était precuier ministre de Frunce.

on disciple était pape ; mais Bernard, simple

abbé de Clervaux, était Toracle de la France et de l'Europe.

A Vézelá en Bourgoage fut dressé un échafund una la place publique, oi Dernard parti à chéé de Louis-te-leune, roi de France. Il parta d'action, et le roi parta essuate. Tout ce qui était présent prit la croix. Louis la prit le premier da mains de saint Bernard. Le ministre Super us fut a croix que le roi shandount le hien certain qu'il pouvait faire à ses étaits, pour teuter con Strie des conquêtes incertaines; mais l'élo-quence de Bernard, et l'espiré tu temps, anna lequel cette d'oupencen l'était trien, l'emportèrent sur les consoités du ministre.

On nous peint Louis-le-Jeune comme un prince plus rempli de scrupules que de vertus. Dans une de ces petites guerres civiles que le gouvernement féodal rendait inévitables eu France, les troupes du roi avaient brûlé l'église de Vitri, et une partie du peuple, réfugice dans cette église, avait péri au milien des flammes. On persuada aisémeut au roi qu'il ue pouvait expier qu'en Palestine ce erlme, qu'il eût mieux réparé en France par une administration sage. Il fit vœu de faire égorger des millions d'hommes pour expier la mort de quatre ou cinq cents Champenois. Sa jeuue femme, Éléonore de Guienue, se craisa avec lui, soit qu'elle l'aimât alors, soit qu'il fût de la bienscance de ces temps d'accompagner son mari dans de telles aventures.

Bernard's élait acquis un crédit si singulier, que, dans une nouvelle assemblée à Chartres, nn le choisit lui-même pour le chef de la croisade. Ce fait paralt presque incroyalde; mais tout est croyalde de l'emportement religieux des peuples. Saint Bernard avait trop d'esprit pour s'exposer an ridicule qui le meusquit. L'exemple de l'Ermito

Pierre était récent. Il refusa l'emploi de général . et se contenta de celui de prophète.

De France il court en Allemagne. Il y trouve un autre moine qui préchait la croisade. Il fit taire ce rival, qui n'avait pas la mission du pape. Il donne enfin lui-même la croix rouge à l'empereur Conrad 111, et il promet publiquement, de la part de Dien, des victoires contre les infidèles. Bientôt après, un de ses disciples, nommé Philippe, écrivit en France que Bernard avait fait beaucoup de miracles en Allemagne. Ce n'était pas , à la vérité, des morts ressuscités, mais les avengles avaient vu, les boiteux avaient marché, les malades avaient été guéris. On peut compter parmi ces prodiges, qu'il prêchait partout en français aux Allemands.

L'espérance d'une victoire certaine entraina à la suite de l'empereur et du roi de France la plupart des chevaliers de leurs états. On compta, dit-on, dans chacune des deux armées, soixante et dix mille gendarmes, avec uue cavalerie légère prodigleuse : on ne compta point les fantassius. On ne peut guere réduire cette seconde émigration à moins de trois cent mille personnes, qui, jointes anx treize cent mille que nous avons précédemment trouvées, font, jusqu'à cette époque, seize cent mille bahitauts transplantés. Les Allemands partirent les premiers. les Français ensuite. Il est naturel que de ces multitudes qui passent sons un autre climat, les maladies en emportent une grande partie; l'intempérance surtout causa la mortalité dans l'armée de Conrad vers les plaines de Constantinople. De fa ces bruits répandus dans l'Occident que les Grecs avaient empoisonné les poits et les fontaines. Les mêmes excès que les premiers croisés avaient commis furent renouvelés par les seconds, et donnèrent les mêmes alarmes à Manuel Comnène qu'ils avaient données a sou grand-père Alexis.

Conrad, après avoir passé le Bosphore, se condnisit avec l'imprudence attachée à ces expéditions. La principauté d'Antloche subsistait. On pouvait se jaindre à ces chrétiens de Syrie, et attendre le roi de France. Alors le grand nombre devait vaincre; mais l'empereur allemand, jalonx do prince d'Antioche et du roi de France, s'enfonca au milieu de l'Asie Minenre. Un sultan d'Icone. plus habile que lui, attira dans des rochers cette pesante cavalerie allemande, fatiguée, rebutée, incapable d'agir dans ce terrain : les Turcs n'eurent que la peiue de tner. L'empereur blessé, et n'ayant plus auprès de lui que quelques tronpes fugitives, se sanva vers Antioche, et de la fit le voyage de Jérusalem en pélerin , au lieu d'y paraltre en général d'armée. Le fameux Frédéric

pire d'Allemagne, le suivait dans ses voyages, apprenant chez les Tures à exercer un courage que les papes devaient mettre à de plus grandes épreuves

L'entreprise de Louis-le-Jenne ent le même succès. Il faut avouer que ceux qui l'accompagnaient n'eurent pas plus de prudence que les Allemands, et enrent beaucoup moins de justice A peine fut-on arrivé dans la Thrace, qu'un évêque de Langres proposa de se rendre maître de Constantinople; mais la honte d'une telle action était trop sure, et le succès trop incertain. L'armée française passa l'Hellespont sur les traces de l'empereur Conrad.

Il n'y a personne, je crois, qui n'ait observé que ces puissantes armées de chrétiens firent la guerre dans ces mêmes pays où Alexandre remporta tonjours la victoire, avec bien moins de troupes, contre des ennemis incomparablement plus paissants que ne l'étaient les Turcs et les Arabes. Il fallalt qu'il y eût dans la discipline militaire de ces princes croisés un défaut radical qui devait nécessairement rendre leur courage inntile : ce défaut était probablement l'esprit d'indépendance que le gouvernement féodal avait établi eu Europe : des chefs sans expérience et sans art conduisaient dans des pays inconque des multitudes dérégiées. Le roi de France, surpris comme l'empereur dans des rochers vers Laodicce, fut batta comme lui: mais il essuva dans Autioche des malbenrs domestiques plus sensibles que ces calamités. Raimond, prince d'Antioche, chez lequel il se réfugia avec la reine Eléonore sa femme, fit publiquement l'amour à cette princesse : on dit même qu'elle oubliait toutes les fatigues d'un si cruel voyage avec un jeune Torc d'une rare beanté, nommé Saladin.

Louis enleva sa femme d'Antioche, et la conduisit à Jérusalem, en danger d'être pris avec elle, soit par les masalmans, soit par les troupes du prince d'Antioche. Il eut du moins la satisfaction d'accomplir son vœu, et de pouvoir dire un ionr à saint Bernard qu'il avait vu Bethléem et Nazareth. Mais, pendant ce voyage, ce qui lui restait de soldats fut battu et dispersé de tous côtés : enfin trois mille Français désertèrent à la fais, et se firent maliométans pour avoir du pain (4148).

La conclusion de cette croisade fut que l'empereur Conrad retonrna presque seni en Allemagne. Le roi Louis-le-Jeune ne ramena en France que sa femme et quelques conrtisons. A son retour il fit casser son mariage avec Éléonore de Gulenne. sous prétexte de parenté; car l'adultère, ainsi qu'on l'a déjà remarque, n'aunulait point le sacrement du mariage; mais, par la plus absurde des Barberousse, son neveu et son successeur à l'em- ¡ lois, le crime d'avoir épousé son arrière-cousine anuthit ce secrement. Louis n'était pas asserpuissant pour grarel to det en revoyant la personne; il pertiligh Guienne, cette belle province de France, après avoir perdue axis à la plus florissante armée que non pays rela eucore mise sur pele. Allife lamillés desdesé éclativent ca vain countre les prophéties de Bernard, qui en fot quitte comme lui promis de la part de Dieu, aux Iracities, de les condière daus une terre beurusee, et qui vit peir la première génération dans les deberts.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE LVI.

De Saladin.

Après ces malheureuses expéditions les ehrétiens de l'Asie furent plus divisés que jamais entre eux. La même fureur régnait chez les musulmans. Le prétexte de la religion n'avait plus de part aux affaires politiques. Il arriva même, vers l'an 4466, qu'Amauri, roi de Jérusalem, se ligua avec le soudan d'Égypte contre les Turcs; mais à peine le roi de Jérusalem avait-il signé ce traité qu'il le viola. Les chrétiens possédaient encore Jérusalem, et disputaient quelques territoires de la Syrie aux Tures et aux Tartares, Tandis que l'Europe était épuisée pour cette guerre, tandis qu'Andronic Compène montait sur le trône chancelant de Constantinople par le meurtre de son neveu, et que Frédéric Barberousse et les papes tenaient l'Italie en armes, (4182) la nature produisit un de ces accidents qui devraient faire rentrer les hommes eu eux-mêmes, et leur montrer le peu qu'ils sont, et le peu qu'ils se disputent. Un tremblement de terre, plus étendu que celui qui s'est fait sentir en 1755, renversa la plupart des villes de Syrie et de ce petit état de Jérusalem ; la terre engloutit en cent endroits les animaux et les hommes. On prêcha aux Turcs que Dieu punissait les ebrétiens; on prêcha aux chrétiens que Dieu se déclarait contre les Turcs; et on continua de se battre sur les débris de la Syrie.

An milieu de tant de ruines s'écrait le grand Sahacidein, qui no nommi ne Europe Sabdin. C'était un Persan d'origine, du petit pay des Carles, nation tologien perrière et tologien filtre. Il tot un de ce capitaines qui s'emparaient dos persones de la companie de la solicitation de la companie de la companie de la companie de la companie le roqueme de Jérusalem. De violentes factions déclarient ce petit état, et la balient su a foctour de la companie de Jérusalem. De violentes des factions déclarient ce petit état, et la balient su des

ruine. Coil de Lisignan, couronné roi, mais à qui on dispatial la couronne, rassemblé dans la Gallière lous ese chrétiens divisés que le peril rénissit, et marcia coutre Sabalia; l'révigue de Proicinals portant la clape par desus sa cuirasse, et leanne etar es sebra sur croix qu'on persuada sun chrétieus être la même qui svalt élé l'instrument de la mort de éssu-Christ. Copendant tous les chrétieus fureau tués ou pris. Le roi capiti, qui les chrétieus fureau tués ou pris. Le roi capiti, qui par Sabalia comme sujourd'hall les prisonniers de querre le sout per les généraux le plus huminis.

Saladin présenta de sa main à Lusignau une coupe de liqueur rafralchie dans la neige. Le roi , après avoir bu, voulut donner la coupe à un de ses capitaines, nommé Renaud de Châtillon. C'était une coutume inviolable établie chez les musulmans, et qui se conserve encore chez quelques Arabes, de ne point faire monrir les prisonniers auxquels ils avaient donné à boire et à manger : ce droit de l'ancienne hospitalité était sacré ponr Saladin. Il ne souffrit pas que Renaud de Châtillon bût après le roi. Ce capitaine avait violé plusieurs fois sa promesse : le vainqueur avait juré de le punir; et, montrant qu'il savait se venger comme pardonner, il abattit d'un coup de sabre la tête de ce perfide. (4487) Arrivé aux portes de Jérusalem, qui ne pouvait plus se défendre, il accorda à la reine, fenime de Lusignan, une capitulation qu'elle n'espérait pas ; il lui permit de se retirer où elle voudrait. Il n'exigea aneune rançon des Grecs qui demeuraient dans la ville. Lorsqu'il fit son entrée dans Jérusalem, plusieurs femmes vinrent se jeter à ses pieds en lui redemandant, les unes leurs maris, les autres leurs enfants ou leurs pères qui étaient dans les fers ; il les leur reudit avec une générosité qui n'avait pas encore eu d'exemple dans cette partie du monde. Saladin fit laver avec de l'eau-rose, par les mains même des chrétiens, la mosquée qui avait été changée en église; il y placa une chaire magnifique, à laquelle Noradin, soudan d'Alep , avait travaillé lui-même , et fit graver sur la porte ces paroles : « Le roi Saladin, s servitenc de Dieu, mit cette inscription après

que Dien eut pris Jérusalem par ses mains. ». Il étabili des écoles masulmanes; mais, malgres son attachement à sa religion, il rendit aux chrétiens orientaux l'égiles qu'on appelle du Suini-Végiles qu'on appelle du Suini-Végiles, quoing îl ne soit point du tout vraisemblaile que Jésus ait été enterré en cet endroit. Il faut ajouter que Salodin, au bont d'un an , rendit la liberté à Gui de Lusignan, en lui festant jurer qu'il ne porterait jamais les armes coutre son

libérateur. Lusignan ne tint pas sa parole.

Pendant que l'Asie Mineure avait été le théatre
du zèle, de la gloire, des crimes et des malheurs de

tant de milliers de croisés, la fureur d'aunoucer la religion les armes à la main a'était répaudue dans le fond du Nord.

Nous avona vn il n'y a qu'un moment Charlemagne convertir l'Allemagne aeptentrionale avec le fer et le feu ; nons avons vu ensuite les Danois idolâtres faire trembler l'Enrope, conquérir la Normaudie, sans tenter jamais de faire recevoir l'idolàtrie chez les vaincus. A peine le ehristlanisme fut affermi dans le Danemarck, dans la Saxe et dans la Scandinavie, qu'on y prêcha nne croisade contre les palens du Nord qu'ou appelait Sclaves ou Slaves, et qui ont donné le nom à ce pays qui touche à la Hongrie, et qu'on appelle Sclavonie. Les chrétiena s'armèrent contre eux depuis Brême jusqu'au fond de la Scandinavie. Plus de cent mille croisés portèrent la destruction ehez ces peuples : on tua beaucoup de monde ; on ne convertit personne. On peut encore ajouter la perte de ces cent mille hommes any seize cent mille que le fanatisme de ees temps-la coûtait à l'Europe.

Cependant il ne restait aux ehrétiens d'Asie qu'Autioche, Tripoli, Joppé et la ville de Tyr. Saladin possédait tout le reste, soit par lui-même, soit par son gendre, le sultan d'Iconium ou de Comi.

Au bruit des victoires de Sabella toute l'Europe fui troublée. Le page Giment ui remune la France, l'Allemagne, i Angleurre, Halippe-Auguste, qui réguli alors en France, et le vieux libert in , voi réguli alors en France, et le vieux libert in , voi mitreut toute leur rivalité à marcher à l'envi su securs de l'Asie, ils ordonnièrest, debens dans leurs états, que tous ceux qui ne se croisersicoi point patriente le ciliabne de leurs recesus et de irurs biens-menthles pour les frais de l'armenned. Le restal de trouble à la beloir du connocimant.

Gé emperur Frédérie Barberouse, si fameur par les perécicions qu'il esuva de apace et qu'il liseu de apace et qu'il leur di souffrir, se crisis presque an même lemps. Il semblait être ches lescrétient d'âtre ce que Si-ladin était ches les Turces, politique, grand capi-ladin était ches les Turces, politique, grand capi-ladin étaite, éprouvé par la fortime ; il condussiait une armée de cent cinquaute mille combattants. Il prime par le premier la presque d'au me rei-cui au considerat de la moisse cinquante cette, aduit que chacum poli, par son industrie, précieres, aduit que chacum pld, par son industrie, précieres, de la considerat disette qui avient contribué à firse périr les armées précidentes.

Il lui fallut d'abord combattre les Grees. La conr de Constantinople, fatiguée d'être continuellement menacée par les Latins, fit enfin une alliance avec Saladin. Cette alliance révolta l'Europe; mais il est évident qu'elle était indispensable: on ne

s'allie point avec un equemi paturel sans nécessité. Nos alliances d'aujonrd'hni avec les Turca. moins nécessaires peut-être, ne cansent pas taut de murmures. Frédérie s'onvrit un passage dans la Thrace les armes à la main contre l'empereur Isaac l'Ange : et, victorieux des Grecs, il gagna deux batailles contre le sultan de Cogni, mais s'étant haigné tont en sueur dans les eaux d'une rivière qu'on croit être le Cydnus, il en mourut, et ses victoires furent inutiles. Elles avaient coûté cher, saus doute, puisque son fils le duc de Sonabe ne put rassembler de ces cent cinquante mille hommes que sept à huit mille tout au plus, Il les conduisit à Autioche, et joignit ces débris à ceur du roi de Jérusalem, Gui de Lusignan, qui vonlait encore attaquer son vainquenr Saladin, malgré la foi des serments et malgré l'inégalité des armes.

Aprie plusieurs combats, dont aneum ne fut déeisif, ce ills de Frédérie Barberousse, qui eût pu être empereur d'Occident, perdit la vie près de Flokémais. Ceax qui ou de circit qu'il mourut marty de la chasteté, et qu'ill eût pur réchapper par l'usage des femmes, sont à la fois des pauégristes bien hardies et des physielens peu instruties. On a eu la sottie d'en dire autant depuis du roi de France Louis vitt.

L'Asie Misseure était un gouffre où l'Europe vrouils e précipiter. Nos seulement cette armée immeuse de l'empereur Frédérie était perdue; mais des flottes d'Anglais, de Français, d'Italiens, d'Allenands, précéant euore l'arrivée de Philippe-Auguste et de Richard-Caeur-de-Lion, avait Auguste et de Richard-Caeur-de-Lion, avait times.

Le roi de France et le roi d'Augleterre arritèrent enlin en Syrie devant Ptolémais. Presque tous les chrétiens de l'Orient s'étaient rassemblés pour sasièger cette ville. Saladin était embarrassé vers l'Euphrate dans une goerre eivile. Quand les deux rois entreal joint leurs forces à celles des chrétiens d'Orient, on compta plus de trois cent mille combattants.

(1199) Ptolémats, à la vérilé, fut prise, mais discorde, qui devia checasirement diviser deux chiera di adicorde, qui devia checasirement diviser deux et ichiard, fi glu que de tichard, fi glu que de mal que est treis cent mile hommes ne firent d'exploits beuvreu. Philippe, distince et dischard, su vasan, recorare da la supériorité et de l'accordant que premait en tont distinct, des massair, recorare da las parties, qu'il n'ett pas di quitter peut-être, mais qu'il est dû revoir avec plus de paties.

Richard, demeuré maître du champ d'honneur, mais non de cette multitude de croisés, plus divisés entre enx que ne l'avaient été les deux rois, déploya vainement le conrage le plus hérolque. Saladiu, qui revenait vainqueur de la Mésopotamie, livra bataille aux eroisés près de Césarée. Richard eut la gloire de désarmer Saladiu : ce fut presque tout ce qu'il gagna dana cette expédition mémorable.

Les fatigues, les maladies, les petits combats, les querelles continuelles, ruinèrent cette grande armée; et Richard s'en retourna avec plus de gloire. a la vérité, que Philippe-Auguste, mais d'une mauière hieu moins prudento. Il partit avec un seul vaisseau, et ce vaisseau avant fait naufrage aur les côtes de Venise, il traversa, déguisé et mal accompagné, la moitié de l'Allemagne. Il avait offensé en Syrie, par ses hauteura, un duc d'Autriche, et il eut l'imprudence de passer par ses terres. (1495) Ce due d'Autriche le chargea de chaines, et le livra au barbare et lâche empereur Henri vi, qui le garda en prison comme un ennemi qu'il aurait pris en guerre, et qui exigea de lui, dit-on, cent mille marcs d'argent pour sa rançon. Mais cent mille marcs d'argeut fiu feraient aujourd'hui (en 4778) environ cina milliuns et demi : et alors l'Augleterre u'était pas en état de payer cette somme : c'était probablement ceut mille marques (marcas) qui revenaient à cent mille écus. Nous eu avous parlé au chapitre xxix.

Saladin, qui avait fait un traité avec Richard, par lequel il laissait aux chrétiena le rivage de la mer depuia Tyr jusqu'à Joppé, garda fidelement sa parule. (4195) Il mourut trois ans après à Damas, admiré des chrétiens mêmes. Il avait fait porter dans sa dernière maladie, au lieu du drapeau qu'on élevait devaut sa porte, le drap qui devait l'ensevelir : et celui qui teuait cet éteudard de la mort criait à baute voix : « Voila tout ce que « Saladiu, vainqueur de l'Orient, remporte de ses e conquêtes, » On dit qu'il laissa par son testament des distributions égales d'anmônes aux pauvres mahométaua, juifs et chrétiens ; vuulant faire entendre par ces dispositions, que toua les hommes sout frères, et que pour les secourir il ue faut pas a'informer de ce qu'ils croient, mais de ce qu'ils souffrent. Peu de nos princes chrétiens out eu cette magnificence; et peu de ces chronlqueura dont l'Europe est surchargée ont su lui rendre justice.

L'ardeur des croissales no s'amortissais pos, et segueres de Philipo-Augustecont d'Aughetere et contre l'Albemage o tempéchèrent pas qu'un grand aomère des elements fraqueis nes ecroisit cancors. Le principal moteur de cette entreprise ha concre. Le principal moteur de cette entreprise ha long, chef de la premiere s'évital Bandonia, conste de Flandre. Quatre mille cheraliers, neuf mille ceupres, et ving mille hommes de pieds, composèreut cette eroisade nouvelle, qu'on peut appeler la ciequième.

Venise devenit de jour en jour une réguilique redoutable qui appoyait son commerce par la guerre. Il failui s'adresser à elle préférablement à une lerro de l'Europe. Elle s'édait mise en dat d'équiper des fluttes, que les rois d'Augéteure, inc. Ces républicais industrieus applevait a cette croisade de l'argust et des terres. Premièrement, lisseffente payer quatte-vingt-cinq unite ceu our, pour transporter seulement l'armée dans le transporter du ceute en de l'argustif (1921). Secondement, lias servirent de ceute en de l'armée de l'

Le pape Innocent III les excommunia, solt pour la forme, soit qu'il craignit déjà leur grandeur. Ces croisés excommuniés u'en prirent pas moins Zara et son territoire, qui accrut les forces de Venise en Dalmatie.

cette croisade fut différente de toutes les autres, ace qu'el le trouva Constantinop de divinée, et que les précédentes avaient eu ou tête des empereurs sidermis. Les Violines, le coma de Plandre, le marquis de Montferral joint eux, enfin les prinpous t-des, toujour politiques quand la multitude est effrénée, virent que le temps était venu d'excèster l'aucie n popte coatre l'empire des Greex, fains les chréliens dirigherent leur croisade courte le premier prince de la chréliens dirigherent leur croisade courte le premier prince de la chréliens dirigherent leur croisade courte le premier prince de la chréliens dirigherent leur croisade

## CHAPITRE LVII.

Les croisés covalissent Constantinople. Malbrurs de cette ville ci des empereurs grees. Croisade en Exypte. Aventure singuiére de saint François d'Assise. Disgrace des chrètiens.

L'empire de Constantiuople, qui avait toulours le titre d'empire romain, possédait encore la Thrace, la Grèce entière, les lles, l'Epire, et étendait sa domination en Europe jusqu'à Belgrade et jusqu'à la Valachie. Il disputait les restes de l'Asie Mineure aux Arabes, aux Turcs, et aux croisés. On cultiva toujours les sciences et les beaux-arts dans la ville impériale. Il y eut une suite d'historiens non interrompue jusqu'au temps où Mahomet it a'en rendit maltre. Les historiens étaient ou des empereurs, un des princes, ou des hommes d'état, et n'es écrivaient pas mieux : ils ne parlent que de dévotion : ils déguisent tous les faits : ils ne cherchent qu'un vain arrangement de paroles : ils n'ont de l'ancienne Grèce que la loguacité : la controverse était l'étude de la cour. L'empereur Manuel, au donzième siècle, disputa long-temps avec ses évêques sur ces paroles. Mon père est plus

grandque moi, pendunt qu'il avait à craindre les croises et les Tures. Il yavait un calcichiuse gree, dans lequel on anathématisait avec exécration ce vercest éconnuel de Alcoura, oil il estél que Dieu est un tire infini, qui ir a point été engendre, et un tire infini, qui ir a point été engendre, et qui na engendre personne. Manuel voidut qu'on dait du calcichimenc est anathème. Cet dispotessis paiserent no arque, que disacteir dispul pas que dans le cuide-inimer de la constituit qu'un pas que dans le cuide-inimer gree on insullat nu prepule victorieux, qui c'admettait qu'un Dieu incommunicable, et que note l'infinité préco la constituit qu'un Dieu incommunicable, et que note l'infinité préco la constituit qu'un Dieu incommunicable, et que note l'infinité récotait.

(4183) Alexis Manuel, son fils, qui épouss une fille du roi de France Louis-le-Jeune, fut détriné par Androuiel, uu de ses pareuts. Cet Androuie le fut à son tour par un officier du palais, nommé lear l'ange. On traine l'empereur Androuiel dans lear rues, on lui coupa une main, on lui crera les yeur, ou lui versa de l'eau bouillante sur le corps, et il entire dans les plus cruels supplices.

Isaac l'Ange, qui avait puni un usurpateur ave tant d'atrocité, fut lui-même dépouillé par son propre frère Alexis l'Ange, qui lui fit crever les yeux (4193). Cet Alexis l'Ange pri le nom de Counène, quolqu'il ne fût pas de la famille impériale des Comnène; et ce fut lui qui fut la cause de la prise de Coustautinople par les croisès.

Le fils d'Isaac l'Ange alla implorer le secours du pape, et surtout des Vénitiens, contre la barharie de son oncle. Pour s'assurer de leur secours il renonça à l'Église grecque, et embrassa le culte de l'Église latine. Les Vénitiens et quelques princes croisés, comme Baudouin, comte de Flandre. Boniface, marquis de Montferrat, lui donnèrent leur dangereux secours. De tels auxiliaires furent également odieux à tous les partis. Ils campaient hors de la villo, toujours pleine de tumulte. Le jeune Alexis, détesté des Grees pour avoir introduit les Latins, fut immolé bientôt à une nouvelle faction. Un de ses parents, surnommé Mirziflos, l'étrangla de ses mains, et prit les brodequins rouges, qui étaient la marque de l'empice.

(1884) Los creisiós, qui avaisent atora lo prátenta de respor l'emer creistures, prodièrente des céditions qui décolient la ville pour la rasager. Il y netrivent perque saux résistance, el syant tué tout ce qui se présenta, lis s'abandonnièrent tué tout ce qui se présenta, lis s'abandonnièrent tué tout ce qui se présenta, lis s'abandonnièrent toute loux civil de farçuer et de l'avarice. Nicètas assure que le soul lutin des esignours de rapace fui virtue deux cent mille l'ures d'argent en poida. Les églises furent pillées; et ce qui marque asser le carcetire de la utation, qui n'a junais changé, les Français dansévent avec des femmes dans le sanctairs de l'église de Sainte-

Sophie, tandis qu'une des prostituées qui suivaiser l'armée de laudouin chaustit des chansons de sa profession dans la chaire patriarcale. Les Grecs avaient souvent prié la sainte Vierge en assausient leurs princes; les Français buvaient, acrassaient deur seine de situation de autre de la commentation de la commentation de la politant change nation a son caractère !

Ce fut pour la première fois que la ville de Constantinople fut prise et saccagée par des étrangers, et elle le fut par des chrétiens qui avaient fait yœu de ne combattre que les infidèles.

On se voit pas que ce feu grégosis tent vante par les histories at fit île moiodre felfet. S'il câtat tel qu'on le sit, il état toujours donné sur terre et eur mer sue victoire assurée. Si c'était quelque chose de sembishé à nos phosphores. Si c'était point eu d'action dans l'eux Enfa, n'aurait point eu d'action dans l'eux. Enfa, m'aurait point eu d'action dans l'eux. Enfa, maigrée cecerré, les Eura savaient leuder presque toute l'àsé Mineure aux Grees, et les Latine leur arrachèment le rearrachèment le rearrac

Le plus puissant des croisés, Batdovin, comte de Flandre, se fit élire empereur. Ils étaient quatre prétendants. On mitiquatre grands calices de l'église de Sophie pleins de vin devant eux; cedul qui était destiné à l'éul état seul consence. Baudouin le but, prit les brodequios rouges, et fui reconnu. Ce nouvel usur pateur condamna l'autre usur pateur, Mirzifies », à être pécipité du haut d'une coloune. Les los », à être pécipité du haut d'une coloune. Les

• « On Jeta les reilques dans des lieux immondes; an répandit par terre le corps et le sang de notre Seigneux; on « emplays les vases sacres à des usages profases. Des femon » insolente vint danser dans le sanetanire, et s'asseoir dans « les sièges des prèsces. » ( Pieux! , anaée 1904.) Le pape lanocent st, si conau par la violence de sa con-

dulier et as cruante covers les Ablignois, reprodus aux revolus d'avoir extropés l'innolence des valeis sun aequement les s'ammes marières et les veuves, mais les filles et les religiennes. » (idem, nancé 1920.)

Comme de savants critiques on prérends que Voltaire avril altere l'initione, notes avons eru devoir patere let les passage de l'irent, itré evitoire, aniers contimperais, dont passage de l'irent, itré evitoire, aniers contimperais, dont les de l'évines Walff.

e Quid... referam... reliquiarum sanctorum martyrum in s loca forda abjectionem! Quod vero auditu horrendum est, ud tum erat ceraeru ut dirinus aangois et corpus Christi a humi effunderetur, et abjiceretur. Qui autem pretiosas e opeum capsulas capiehant... ipaas confinctas peo pasinis et a poculis sarrapahant...

« Buil et jamenta sellis iastrata unqua ad templi adyta interdiochanitre, quorum nenatala, cum oh spieddism si « labricum solem peribais insistere acquirent, praiapsa confolichanitra, in effusia crone et stercere seruren pariumtum inquisaretur. Imm et mailerenia quedam, cooperatum inquisaretur. Imm et mailerenia quedam, cooperaprecatis, Christia insultana et lo partirarles solo cossedens, fractum canticum occinit, et sape in urbem rotata saltarita. Abominationem et desolutiseem in loso anato vilarita.

dimus mertricles sermones rotanda ore proferentem
 L'uso conseasu omnia summa scelera et piacula omnibus
 ex aquo studio erant... in angiporits, io trivits, in templis, a quereise, fletus... virorum genitus, mellerum ejuintus, lacreatiros, stupra s'a lacreatiros, stupra s'a

 Les Français, alors très grossiers, l'appellent Mursufie, ainsi que d'Auguste lis unt fait août; de pavo, paon; de viginti, vingt; de conis, chien; de lupus, loup, etc. autres croisés parlagirent l'empire. Les Vénifieses es donnéen le Phoponese, l'île de Condie et plules donnéen le Phryonies. L'ile de Condie et plusieurs villes des côtes de Phryje qui vavaelne sieurs villes des côtes de Phryje qui vavaelne pout stabl le joug des Tures. Le marquis de Montferrat prit la Thessajie. Ainsi Bandonin n'empire pour lui que la Thrace et la Morsie. As l'égard du pape, il y agana, du moins pour un puire pour lui que la Thrace et la Morsie. Au s'entre l'égard du pape, il y agana, du moins pour un temps, l'Égiré d'oprien. Cette congrés et temps rajair un oryanne: Constantinople et chit aturt echoes un étrussien.

Aims le seul l'ruit des chrécieus dans leurs barbares croissées, luit étateminer d'autres chrétiem. Ces croisés, qui reinaisent l'emplre, aurriant pu, lien plus aissent que tous leurs prédesspuis de la comment la comment de la comment de la comment qui au puerta aixo graft au déposition de la qui au puerta aixo graft au déposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo graft au déposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo graft au déposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo graft au déposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo graft au deposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo graft au deposition de Montifier, qui, qui au puerta aixo de la comment de la commentation de la qui aixo qui aixo de la commentation de la commentation de que que de la commentation de la

Il restait beaucoup de princes de la famille impériale des Comnène, qui ne perdirent point courage dans la destruction de leur empire. Un d'eux, qui portait aussi le nom d'Alexis, se réfugia avec quelques vaisseaux rees la Colchide; et là, entre la mer Noire et le mont Caucase, forma un petit état qu'on appela l'empire de Trébisonde: tant on abussi de ce mot d'empire.

Théodore Liseauis reprit Nieé, et réubilit dans la lillupie, es servaut à propos des Arabes contre les Tures. Il se donna aussi le titre d'enpereur, et di citre u partiarche de sa communion. D'autres Grees, unis avec les Turca mienes, applehent à leur secures leurs aucties entenuits des proposers entre le nouvel empereur Basonphie de la communion de la communicación del la communicación de la communicación del la communicación de la communicación del la communicación de la communicación del la communicación del

Les sources de ces émigrations devaient tarir alors; mais les esprits des hommes étalent en monement. Les coufesseurs ordonnaient aux pénitents d'alter à la Terre-Saiute. Les fausses nouvelles qui en renaient tous les jours donnaient de fausses espérances.

Un moine bretou, nommé Elsoiu, conduisit en Syrie, resr lan 2041, une multitude de Bretons La veuve d'un roi de Hongrie se croiss arec quelques femmes, croyant qu'on ne pouvait aganer le ciel que par ce voyage. Cette maladie épidemique passa Jusqu'aux enfants. Il y en eut des milliers qui, conduits par des maltres d'école et des moines ,

quittèrent les maisons de leurs parents, sur la foi de ces paroles : Seigneur, tu as tiré la gloire des enfants. Leurs conducteurs en vendirent une partie aux musulmans : le reste périt de mière.

L'état d'Antische était ce que les chrétiens avaient conservé de plus condidérable en Sprice. Le resume de Jérussiem à veistait plus que dans présent de l'étussiem à veistait plus que dans de Lusignan, roit fuitaire, état mort vers l'an état plus de Lusignan, roit fuitaire, état mort vers l'an 1285, l'évique de l'autient propose d'alle me particules en Champagne, qui avait le peine un particules, et chief de la mison de l'évient de l'autient de l'a

Ce roi titulaire, aes chevaliers, les Bretons qui avaieut passé la mer, plusieures princes allemands, un duc d'Autriche, André, roi de Hongrie, suivi d'assez helles troupes, les templiers, les hospitaliers, les évêques de Munster et d'Utrecht; tout cela pouvait encore faire une armée de conquérauts, si elle avait eu uu chef; mais c'est ce qui manous touiours.

Le roi de flongrie ééant redrié, un comte de flolludoe entreprit e que tant de rois et de princes n'avient pu faire. Les chrédeus semblaient couche au temps de se redever; leure sepérances s'accruent par l'arrivée d'une foule de chevates qu'un liegat de pape leur amen. Lu archevique de Bordeaux, les évêques de Paris, d'Anna, de Bordeaux, les évêques de Paris, d'Anna Aughia, autant d'haliens, viurent sous diverses bomaières. Edin deue de Brienne, qu'et était arrivé à Pasièmais presque seul, se trouve à la tête de prês de cent millé combattants.

Saphadiu, frère du fameux Sahadin, qui avaii joint depnis peu l'Éxpte à ses autres états, venait de démolir les restes des murailles de lérusalem, qui n'était plus qu'un bourg ruiné; mais comme Saphadin paraissait mal affermi dans l'Égypte, les croisés crureut pouvoir s'en emparer.

De Ptolémais le trajet est court aux embouchures du Nil. Les vaisseaux qui avalent apporté tant de chrétiens, les portèrent en trois jonrs vers l'ancienne Péluse.

Pris de ruines de Péluse est élevée Damiette sor une chassée qui la défend des inoudations du Nil. (1218) Les croisés commencèrent le siége pendant la dernière madidir de Saplasdin, et le continuèrent après sa mort. Médin, l'aîné de ses fils, réganit alors en Égypte, et passait pour aîmer les lois, les sciences, et le repos plus que la guerre. Curradin, sultan de Damas, à qui la Syrie édait tombée en partage, vint le secourir contre les mobiles en partage, vint le secourir contre les

chrétiens. Le siège, qui dura deux ans, fut mémorable en Europe, en Asie et en Afrique.

Saint François d'Assise, qui établissait alors son ordre, passa lui-même au camp des assiégeauts; et s'étant imaginé qu'il ponrrait aisément convertir le sultan Mélédin, il s'avança avec son compagnon, frère Illuminé, vers le camp des Égyptiens. On les prit, on les conduisit au sultan. François le prêcha en italien. Il proposa à Mélédin de faire allumer un grand feu dans lequel ses imans d'un côté, François et Illuminé de l'autre, se jetteraient pour faire voir quelle était la religion véritable. Mélédin, à qui na interprète expliquait cette proposition singulière, répondit en riant que ses prêtres n'étaient pas bommes à se jeter au feu pour leur fol : alors François proposa de s'y jeter tont seul. Mélédin lui dit que s'il acceptait une telle offre, il paraltrait douter de sa religiou. Eusuite il renvoya François avec bonté, voyant bien qu'il ne pouvait être un homme dangereux.

Telle est la force de l'enthonsiasme, que Fraucois u'avant pu réussir à se jeter dans uu bûcher en Egypte, et à rendre le soudau ehrétien, voulut tenter cette aventure à Maroc. Il s'embarqua d'abord pour l'Espagne; mais étant tombé malade. il obtint de frère Gille, et de quatre autres de ses compagnous, qu'ils allassent convertir les Maroquins. Frère Gille et les quatre moines font voile vers Tétuan, arrivent à Maroc, et prêchent en Italien dans uue charrette. Le miramolin, ayant pitié d'eux, les fit rembarquer pour l'Espagne; ils revinrent une seconde fois, on les renvoya encore, lls revinreut une troisième ; l'empereur, poussé à bout , les condamna à la mort dans son divan , et leur trancha lui-même la tête (1218) : c'est un usage superstitieux autant que barbare que les empereurs de Maroc soient les premiers bourreaux de leur pays. Les miramelins se disalent descendus de Mahomet. Les premiers qui fureut condamués à mort, sons leur empire, demaudèrent de mourir de la main du maître, dans l'espérauce d'une expiation plus pure. Cet abominable usage s'est si bieu couservé, que le fameux empereur de Maroc, Mulei Ismaèl, a exécuté de sa maiu près de dix mille hommes dans sa longue vie.

Cette mort de cinq compagnous de Frauçois d'Assisse est encore céchérée bous les auto l'Offanire, par une procession aussi singuière que bur avacer. On précediq que les corps de cer avacer. On précediq que les corps de cer fanciscains revieres et Europe après les mort, et airelètera là Collume dans l'égite de SainteColl. Les Jeunes gens, les femmes et les illes, et airelètera là Collume dans l'égite de SainteColl. Les Jeunes gens, les femmes et les illes, et airelètera la Collume de SainteColl. Les Jeunes de SainteColl. Les de College de SainteColl. Les de SainteColl. Les de College de Co

femmes et les filles out un jupon uon moins court.

La marche est longue, et on s'arrête souvent.

(1220) Damiette cependant fut prise, et semblait ouvrir le chemiu à la conquête de l'Égypte ; mais Pélage Albano, bénédietin espagnol, légat du pape et cardiual, fut cause de sa perte. Le légat prétendait que le pape étant chef de toutes les croisades, celui qui le représentait en était incontestablement le général ; que le roi de Jérusalem , n'étant roi que par la permission du pape, devait obéir en tout au légat. Ces divisions consumèrent du temps. Il fallut écrire à Rome : le pape ordouna au roi de retourner au camp, et le roi y retourna ponr servir sous le bénédictin. Ce général engagea l'armée eutre deux bras du Nil, précisément au temps que ce fleuve, qui nourrit et qui défend l'Égypte, commençait à se déborder. Le sultan, par des écluses, inonda le camp des chrétiens. (1221) D'un côté il brûla leurs vaisseaux ; de l'autre côté le Nil croissait et menaçait d'engloutir l'armée du , légat. Elle se trouvait dans l'état où l'on peint les Égyptiens de Pharaon, quand ils virent la mer prête à retomber sur eux.

Les contemporains conviennent que dans cette extrémité on trait avec le sultau. Ils eft trouter bamiette; il reuvora l'armée en Phéulcie, après avoir fait jurer que de buit ans ou ue lui lerait la guerre, et il garda le rol Jean de Brienne, en otage. Les chrétieus n'avaient plus d'expérance que dans l'empereur Frédérie L. Jean de Brienne, sorti d'otage, lui donna su fille et les droits au royanne de jérenselmen pour del contrame de l'empereur de l'armée de l'empereur de l'e

L'empereur Frédéric 11 concevait très bien l'inutilité des croisades; mais il fallait ménager les esprits des peuples, et éluder les coups du pape, Il me semble que la conduite qu'il tint est un modèle de saine politique. Il négocie à la fois avec le pape et avec le sultan Mélédin. Son traité étant signé entre le sultan et lui , il part pour la l'alestine, mais avec uu cortége plutôt qu'avec une armée. A peine est il arrivé qu'il reud public le traité par lequel ou lui cède Jérusalem , Nazareth et quelques villages. Il fait répandre dans l'Europe que sans verser une goutte de sang il a repris les saints lieux. Ou lui reproche d'avoir laissé, par le traité, que mosquée dans Jórusalem. Le patriarche de cette ville le traitait d'athée; ailleurs il était regardé comme un prince qui savait régner.

Il faut avoner, quand on lit l'bistoire de ces temps, que ceux qui ont imaginé des romans u'ont guère pu aller par leur imaginistou au-dela de ce que fournit ici la vérile. C'est peu que uous ayons vu, quelques années aupravands, un comte de Flandre qui, ayant fait vou d'aller à la Terre-Sainte, se saisit en chemin de l'empire de Constathiopte; c'est peu que Leand de Brienne, ced.c. ele Champagne, devous roi de Jérusalem, ait éée ur le point de suipager l'Egypte. Comêne Joan de Brienne, n'ayant plus d'états, marche presque als au socurs de Constaintingle: il arrive pendant un interrègue, et on l'étit empereur (1221), ait de la commandant d

Thiland-de-Champano, roi de Navarre, si cibite par l'amor quo lus isopos pour la roine Blanche, et par ses chansous, fut anni su traine Blanche, et par ses chansous, fut anni su traine (1210-1). Il reviat la midna sunte, et civiat citre heureux. Environ soiannte et dix cherallers françois, qui voulorent se signaler avec tini, furent lous pris et menés au Crand-Caire, a un seva de Médelin, noma bélecula, qui, espan hérité des clusts et des vertus de son octe, los traita humalcontrol de la vertus de son octe, los traita humalportir pour une rancon medigae.

En et temps le territoire de Jérusalem à appartint plas ai aux Syriens, ni aux Espailens, ni aux chrédiens, ni aux musulmans. Une révolution qui n'avait point d'example donnait une mouvelle face à la plus grande partie de l'Asie. Gengis et se Tratrares avairent franchi le Causses, le Tourns, l'Immaña. Les peuples qui fusient devant eux, comme des Ebels frêcres chassées de buur requires par d'autres animaux plus terribles, fondaient à leur tour sur les terres abandomes.

(1244) Les habitants du Chorsasan, qu'on noman Gorassins, pouseis per les Tertres, se précipièrent sur la Syrie, sinsi que les Godhs, au quatrième sièle, chassés, à ce quo soid ti, par des Sythes, étaient tombés sur l'empire roussin. Ce Cramsins àdollères éngégrient qu'el restait à le'rusalent de Torcs, de chrétiens et de Julis. Les distributes de Torcs, de chrétiens et de Julis. Les distributes de Torcs, de chrétiens et de Julis. Les distributes de l'action de l'action

Coc chriticus étaient alors ligués avec le soudau do barnas. Les templiers, les chavalièrs de Saint-Jean, les chevalières teutouiques , étaient des défenseurs toujours arraés. L'Europe fournissaist sans cresse quédques volontaires. Enfin er qu'on pat ramasser combatiti les Corasmins. La défaite des croiés fut cutière. Ce n'était pas la te terme de lours malheurs; de nouveaux Turcs viarent ravager ces côles de Syrie après les Orasmins, et les exterminèrent presque tout ce qui restait de chevaliers. Mais ces torrents passagers laissèrent toujours aux chrétiens les villes de la côte.

Les Latins, renfermés dans leurs villes mariimes, se vircus tiers ans secours; el leurs querelles augmentaient leurs malheurs. Les princes d'Antoche d'Estant occupés qu'à leire guerre à quesque chrétiens d'Armésie. Les factions des Veritiens, des Groise et des Pissas, voi dipuntaient la ville de Ploéenais. Les tempières et les cheratiers de Saint-hous en disputaient tout. L'Europe refroidie n'envoyait presque plus de ces pélerias armés. Les sepéraces des chrétiens d'Orient x'étetiquaient, quand saint Louis entreprit la dernière croisade.

## CHAPITRE LVIII.

De saint Louis. Son gouvernement, sa croisade, nombre de ses vaisseaux, ses dépenses, sa veriu, son imprudence, ses malbeurs.

Louis x parsimult un prince destiné à réformer l'Europe, a le de vant pu l'étre, à rendre la France triomphante et policie, et à être en tout le moiéte des hommes. Sa pirité, qui était celle d'un anaktorête, ne lui éta useune vertu de roi. Une mage économie ne dévotar éna la mibraille. Il tout accorder une politique profonde avec une juitie mache; et pouréée est-il ses douverain qui conseil, intrépiée dans les combats sans être enporte, compatibatent comme s'il in avisit jumis été que malheureux. Il ciet pau donné à l'homme de poètre plus lois in tretai.

Il avait, conjointement avec la régente sa mère, qui savait régner, réprimé l'abus de la juridiction trop étendue des ecclésiastiques. Ils voulaient que les officiers de justice saisissent les biens de quiconque était excommunié, sans examiner si l'excommunication était juste ou injuste. Le roi, distinguant très sagement les lois civiles auxquelles tout doit être soumis, et les lois de l'Église dont l'empire doit ne s'étendre que sur les consciences, ne laissa pas plier les lois du royaume sous cet abus des excommunications, Avant, des le commencement de son administration, contents les prétentions des évêques et des laigues dans leurs bornes, il avait réprimé les factions de la Bretagne; il avait gardé une neutralité prudeute entre les emportements de Grégoire 1x et les vengeances de l'empereur Frédéric II.

Son dousaine, défà fort grand, s'était accru de plusieurs terres qu'il avait achetées. Les rois de France avaient alors pour revenus leurs biens propres, et non ceux des neuples, Leur grandeur celle d'un seigneur particulier.

Cette administration l'avait mis en état de lever de fortes armées contre le rol d'Angleterre Henri III , et contre des vassaux de France unis av e l'angieterre, lleurs m., moins riche, meins obei de ses Anglais, n'eut ni d'aussi bonnes troupes, ni d'anssi tôt prêtes. Louis le battit deux fois, et surtout à la journée de Taillebourg en Poitou. Le roi anglaia s'enfuit devant lui. Cette guerre fut auivie d'una paix utile (1241). Les vassaux de France, rentres dans leur devoir, n'eu sortirent plus. Le roi n'oublia pas même d'obliger l'Anglais à payer cinq mille livres sterling pour les frais de la campagne.

Quand on songe qu'il n'avait pas vingt-quatre ans lorsqu'il se conduisit ainsi, et que son caractère était fort au-dessus de sa fortune , on voit ce qu'il cût fait s'il fût demeuré dans sa patrie ; et on gémit que la France ait été si malheureuse par ses vertus mème, qui devaient faire le bonheur du monde.

L'an 1244, Louis, attaqué d'une maladie violente . erut . dit-on . dans une lethargie, entendre une voix qui lui ordonnait de prendre la croix contre les infidèles. A peine put-il parler, qu'il fit vœu de se eroiser. La reine sa mère, la reine sa femme, son conseil, tout ce qui l'approchait, sentit le danger de ce vœu funeste. L'évêque de Paris même lui en représenta les dangereuses consequences; mais Louis regardait ce vœu comme un lien sucré qu'il n'était pas permis aux hommes de dénouer. Il prépara pendant quatre aunées cette expédition. (4248) Enfin, laissant à sa mère le gouvernement du royaume, il port avec sa femmo et ses trois frères que suivent ansai leurs épouses ; presque toute la chevalerie de France l'accompagne. Il y out dans l'armée près de trois mille chevaliers bannerets. Une partie de la flotte immense qui portait tant de princes et de soldats port de Marseille, l'autre d'Aigues-Mortes, qui n'est plus un port aujourd'hui.

La plupart des gros vaisseaux ronds qui transportèrent les troupes furent construits dans les ports de France. Ils étaient au nombre de dixbuit cents. Un roi de France ne pourrait aujourd'hui faire un pareil armement, parce que les lois sout incomparablement plus rares, tous les frais plus grands à proportion, et que l'artillerie ne cessaire rend la dépense plus forte, et l'armement I enucoup plus difficile.

Ou voit, par les comptes de saint Louis, combien ees croisades appauvrissaient la France. Il donnait au seigneur de Valeri buit mille livres pour trente chevaliers, ce qui revenait à près de cent quarante-six mille livres numéraires de nos

dépendait d'une économie bien entendue, comme | jours 1. Le counétable avait pour quinse chevaliers trois mille livres. L'archèque de Relms et l'évêque de Langres recevaient chacun quatre mille livres pour quinze chevaliers que chacun d'eux conduisait. Cent soixante et deux chevaliers mangeaient aux tables du roi. Ces dépenses et les préparatifs étaient immenses.

Si la fureur des eroisades et la religion des serments avaient permis à la vertu de Louis d'écouter la raison , non seulement il cut vu le mal qu'il fesait à son pays, mais l'injustice extrêma de cet armement qui lui paraissait si juste.

Le projet n'eût-li été que d'aller mettre les Français en possession du misérable terrain da Jérusalem , ils n'y avaient aucun droit. Mais on marchait contre le vieux et sage Mélecsala, sondan d'Égypte, qui certainement u'avait rien à démêler avec le rol de France. Méleesola était musulman : e'était la le seul prétexte de lui faire la guerre. Mais il n'y avait pas plus de raison à ravager l'Égypte parce qu'elle suivait les dogmes de Mahomet, qu'il n'y en aurait aujourd'hui à porter la guerre à la Chine paree que la Chiue est attachée à la morale de Confucius. Lonis monilla dans l'île de Chypra : le roi de

cette ile se joint a lui ; on aborde en Egypte. Le sondan d'Egypte ne pessédait point Jérusalem, La Palestiue alors était ravagée par les Corasmina : le sultan de Syrie leur abandonuait ce malheureux pays; et le calife de Bagdad, toujours reconnu et tonjours sans pouvoir, ne se mélait plus de ces guerres. Il restait encore aux chretiens Ptolémais. Tyr, Antioche, Tripoli. Leurs divisions les exposaient continuellement à être écrasés par les sultans tures et par les Corasmins.

Dans ces elreonstances il est difficile de voir pourquoi le roi de France choisissait l'Égypte pour le théâtre de sa guerre. Le vieux Mélecsala, malade, demanda la paix; on la refusa, Lonis, renforcé par de nouveaux secours arrives de France . était suivi de solxante mille combattants , obei , aimé, ayant en tête des ennemis déjà vaineus . un sondan qui touchait à sa fin. Qui n'eût cru que l'Égypte et bientôt la Syrie seraient domptées? Cependant la moltié de cette armée florissante périt de maladie ; l'antre moitié est vaincue près de la Massoure. Saint Louis voit tuer son frère Robert d'Artois (4250); il est pris avec ses deux

· Ou 169,000 livres, si l'on entend la livre numéraire d'or : elle était alors à la livre noméraire d'argent a peu pres dans le rapport de 21 à 18. Cette différence entre l'évaluation des livres numéraires en or on en argent, vient de ce que le rapport entre les valeurs des deux métaux n'était pas le même qu'aujourd'hul; celle de l'or était plus faible. Par la même raison, il faut augmenter ( voyes la note vers la fin du cha pitre 11) d'environ un septieme les 540,000 livres léguées par Louis vitt à sa france, s'il a entenda des livres numérales

autres frères, le comte d'Anjou et le comte de lou ne voit point que les vainqueurs fissent le Poitiers. Ce u'était plus alors Mélecsala qui régnalt en Egypte', c'était sou fils Almoadan. Ce nouveau soudan avait certainement de la grandeur d'âme; car le roi Louis lui avant offert pour sa raucon et pour celle des prisonniers un million de besauts d'or, Almoadan lui eu remit la cinquième partie.

Ce soudan fut massacré par les Mamelucs, dont sou père avait établi la milice. Le gouvernement, partagé alors, semblait devoir être funeste aux chrétiens. Cependant le conseil égyptien continua de traiter avec le roi. Le sire de Joinville rapporte que les émirs même proposèrent dans une de leurs assemblées, de choisir Louis pour leur soudan

Joinville était prisonnier avec le roi. Ce que raconte un homme de son caractère a du poids sans doute : mais qu'on fasse réflexion combieu dans un camp, dans une maisou, ou est mal iuformé des faits particuliers qui se passent dans uu camp voisin, dans une maison prochaine; combien il est hors de vraisemblance que des musulmans songeut à se douner pour roi uu chrétien cunemi, qui ne counalt ni leur langue, ni leurs mœurs, qui déteste leur religiou, et qui ne peut être regardé par eux que comme uu chef de brigands étraugers, on verra que Joinville u'a rapporté qu'un discours populaire. Dire fidèlement ce qu'ou a entendu dire , c'est souvent rapporter de boune foi des choses au moins suspectes. Mais nous u'avons point la véritable histoire de Joinville; ce n'est qu'une traduction infidèle. qu'ou fit du temps de François r", d'un écrit qu'on n'enteudrait aujourd'hui que très difficilement.

Je ue saurais guère eucore concilier ce que les historiens disent de la manière dont les musulmans traitèrent les prisonuiers. Ils racoutent qu'on les fesait sortir un à uu d'uue enceinte où ils étaient renfermés, qu'on leur demandait s'ils voulaient renier Jesus-Christ, et qu'ou coupait la tête à ceux qui persistaient dans le christianisme.

D'un autre côté, ils attestent qu'un vieil émir fit demander, par interprete, aux captifs s'ils croyaient en Jesus-Christ; et les captifs ayant dit qu'ils croyaieut en lui : « Consolez-vous , dit l'éa mir; puisqu'il est mort pour vous, et qu'il a su

a ressusciter, il saura bieu vous sauver. » Ces deux récits semblent un peu contradictoires; ct ce qui est plus contradictoire eucore, c'est que ces émirs fissent tuer des captifs dont ils espéraient une rancon.

Au reste, ces émirs s'eu tinrent aux buit ceut mille besants auxquels leur soudan avait bien voulu se restreiudre pour la rançou des captifs ; et lorsqu'en vertu du traité, les troupes françaises qui étaient dans Damiette rendirent cette ville, moindre outrage aux femmes. On laissa partir la reine et ses belles-sœurs avec respect. Ce n'est pas que tous les soldats musulmans fassent modérés ; le vulgaire en tout pays est féroce : Il y eut sans donte beaucoup de violences commises, des captifs maltraités et tués; mais enfin j'avoue que ie suis étonué que le soldat mahométan n'ait pas exterminé uu plus graud uombre de ces étrangers qui, des ports de l'Europe, étaient venus sans aucune raison ravager les terres de l'Égypte.

Saint Louis , délivré de captivité , se retire en Palestine, et v demenre près de quatre aus avec les déhris de ses vaisseaux et de sou armée. Il va visiter Nazareth au lieu de retourner en France. et enfin ne revient dans sa patrie qu'après la mort de la reine Blanche, sa mère; mais il y rentro pour former une croisade nouvelle.

Son séjour à Paris lui procurait continuellement des avautages et de la gloire. Il reçut un hounear qu'on ue peut rendre qu'à un roi vertueux. Le roi d'Angleterre, Henri III, et ses barons, le choisirent pour arbitre de leurs querelles, Il prononça l'arrêt en souveraiu; et si cet arrêt, qui favorisait Henri III, ne put apaiser les troubles de l'Angleterre, il fit voir au moius à l'Enrope quel respect les hommes ont malgré eux pour la vertu. Son frère, le comte d'Anjou, dat à la réputation de Louis, et au bou ordre de son royaume, l'honneur d'être choisi par le pape pour roi de Sicile, bonneur qu'il ne méritait pas par lui-même.

Lonis cependant augmentait ses domaines de l'acquisition de Namur, de Péronue, d'Avranches, de Mortagne, du Perche ; il pouvait ôter aux rois d'Angleterre tout qu'ils possédaient en France. Les querelles de Beuri III et de ses barons lui facilitaient les moyens ; mais il préféra la justice à l'usurpation. Il les laissa jouir de la Guienne, du Périgord, du Limousiu ; mais il les fit renoncer pour jamais à la Touraine, au Poitou, à la Normandie, réunis à la couronne par Philippe-Auguste : ainsi

la paix fut affermie avec sa réputation. Il établit le premier la justice de ressort ; et les sujets opprimés par les sentences arbitraires des juges des barounies commencèreut à pouvoir porter leurs plaintes à quatre grands bailliages royaux, créés pour les éconter. Sous lui, des lettrés commencèreut à être admis aux séances de ces parlemeuts dans lesquels des chevaliers, qui rarement savaieut lire, décidaient de la fortune des citovens. Il joignit à la piété d'un religieux la fermeté éclairée d'un roi, eu réprimant les entreprises de la conr de Rome par cette fameuse pragmatique qui conserve les anciens droits de l'Église, nommés libertés de l'Église gallicane, s'il est vrai que cette pragmatique soit de lui.

Les chrétiens de Syrie n'étalent plus la race de ess premiers Franca établis d'ans Anticche et dans Tyr; c'était une génération mélée de Syrieus, d'Armôdiens, et d'Européans. Ou les appelait Poulains, et ces reases sans vigueur etaient pour plupart soumis sux Égyptiens. Les chrétiens n'avaient plus de villes fortes que Tyre et Polémens.

Les religieux templiers et hospitaliers, qu'on peut en quelque sens comparer à la milice des mamelucs, se fessient entre eux, dans ces villes même, une guerre si cruelle, que dans un combat de ces moines militaires il ne resta aucun templier en vie.

Quel rapport y avail-il entre cette situation de quelques meis sur les closs des Sprie et le voyage de saint Louis à Tunis? Son frère, Chartes d'ànjou, roi de valpes et de Sielle, anbilieux, ernel, intéressé, fesait servir la simplicité hérolque de Chouis à se desseins. Il prétendair que le roi de Tanis lui devait quelques années de tribut; il voulais or endre annier de ces pays; et saint Louis espécial, disent loui les bistorieus; ji ne si staint Louis espécial, disent loui les bistorieus; ji ne si Etrange Etrange manière de gapare ce unbonciéun su christianisme! On fait une desceute à main armée dans ses étais, vers le ruise de Certhase.

Mais bientôt le roi est assiczé lui-même dans son camp par les Maures reunis ; les mêmes maladies que l'intempérance de ses sujets transplantés et le changement de climat avait attirées dans sou camp en Égypte, désolèrent son camp de Carthage. Un de ses fils, né à Damiette pendant la captivité, mourut de cette espèce de contagion devaut Tunis. Enfin le roi en fut attaqué ; il se fit étendre sur la cendre (1270), et expira à l'âge de ciuquante-cinq ans, avec la piété d'un religieux et le courage d'un grand homme. Ce n'est pas un des moindres exemples des jeux de la fortune, que les ruines de Carthage aleut vu mourir un rol chrétien, qui venait combattre des musulmans dans un pays où Didon avait apporté les dieux des Syriens. A peine est-il mort que son frère le roi de Sicile arrive. On fait la paix avec les Maures, et les débris des chrétiens sont ramenés en Europe.

On ne peut guère compter moins de ceut mille personnes sacrifiées dans les deux expéditions de and Louis, Joigne le ceut cinquante mille qui suivront Prédérie Surbevouse, les trois ceut mille de la croissé de l'hilippe-Auguste et de Richard, deux ceut mille au moira su temps de Jean de Brêume; comptez les cent soixante mille croisée qui avaient déjà passe en Asie, et o'oublier pas ce qui périt dans l'espédition de Constantisople, et au l'année de la commanda de l'action de l'action les autres de la commanda de l'action de la contant partie de la crisissée du Nord et Coelle moutre les Albigosis, on trouvera que l'Orient fut le tomne de plus de deux milliées d'Européans.

Plusieurs pays en furent dépeuplés et appanvris. Le sire de Joinville dit expressément qu'il ue voulut pas accompaguer Louis à sa seconde croisade, parce qu'il ue le pouvait, et que la première avait ruiné toute sa seigneurie.

La rançon de aint Losis avait coldé buit cem mille besants; échia civiron nest millions de la monaise qui court actuellement (en 1778). Si des deux millions d'hommes qui mourrent dans le Levant, chacun emporta seulement cent france, écst-du-fire nu pe plus de cent sout du temps, c'est encore deux cent millions de livres qu'il ca codat. Les Guissi, les Plasant, et strott les Vinitions, y's princibirent; mais la France, l'Angleterre, Plalemagne, france d'putsée.

On dit que les rois de France gagnèreut à ces croisades, parce que saint Louis augmenta ses domaines, eu achetant quelques terres des seigneurs ruinés. Mais il ue les accrut que pendaut ses treize années de seiour, par son économie.

Le seul bien que ces entreprises procurierent, ce fut la liberté que plusieurs bourgades achetrent de leurs seigneurs. Le gouvernent municipal s'accrut un pen des raines des possesseurs des fécis. Peu à peu ces communautés, pouvant travailler et commercer pour leur propre avantage, exercèreat les arts et le commerce que l'escla vage étérjanait.

Cependant ce peu de chrétiens métia, cantonnasur lea côtes de Sir-Ji, ful hienful tetremini ou réduit en servitude. Problemia, leur principal asile, et qui n'éxit en efit qu'une cretatie de bandits, fameux par leurs crimes, ne put résister aux forces du nostida d'Éspa Médoccargh. Il ley leit at 291; Tyr et sidon se rendirent à lui. Enfin, vera la fin en treixime siècle, il n'y avait lyur dans l'àsie aucune taxo apparente de ces c'migrations des chrétiens.

\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE LIX.

Suite de la prise de Constantinople par les croises. Ce qu'était alors l'empire gree.

Ce gouvernement feodal de France avait produit, comme on l'a vu, bien des conquérants. Un pair de France, due de Normandie, avait subjugué l'Angleterre; de simples gentilshommes, la Sicile; et parmi les croisés, des seigneurs de France avaient eu ponr quelque temps Antiocho et Jérusalem; enfin, Baudouin, pair de France et comte de Flandre, avait pris Constantinople. Nous avous vu les mahométans d'Asie ceder Nicée aux empereurs grecs fugitifs. Ces mahométans même s'alliaient avec les Grecs contre les Francs et les Latins, leurs communs ennemis; et pendant ces temps-là, les frruptions des Tartares dans l'Asie et dans l'Europe empéchaient les musulmans d'opprimer ces Grecs. Les Francs, maîtres de Constantinople, élisaient leurs empereurs ; les papes les confirmaient.

(1216) Pierre de Courtenai, comte d'Auxerre, de la maison de France, avant été élu, fut courouné et sacré dans Rome par le pape Honorius m. Les papes se flattaient alors de donner les empires d'Orient et d'Occident. On a vu i ee que c'était que leurs droits sur l'Occident, et combien de sang coûta cette prétention. A l'égard de l'Orient, il ne s'agissait gnère que de Constantinople, d'une partie de la Thrace et de la Thessalie. Cependant le patriarche latin, tout soumis qu'il était an pape, prétendait qu'il n'appartenait qu'à loi de couronner ses maîtres, tandis que le patriarche grec, siégeant tantôt à Nicce, tantôt à Andrinople, anathématisait et l'empereur latin, et le patriarche de cette communion, et le pape même. C'étalt si peu de chose que cet empire latin de Constantinople, que Pierre de Courtenai, en revenant de Rome, ne put éviter de tomber entre les mains des Grecs : et après sa mort ses successeurs n'eurent précisément que la ville de Constantinople et son territoire. Des Français possédalent l'Achale ; les Vénitiens avaient la Morée.

Constantionople, autrefois riches, était dercense is purver, que Basolosi na (1/a) inbeis à le non-mer cusprecur) mit es page pour quedque argent, entre le maine de Veiluitens, la cornome d'épines de l'évue-Lirist, sea langes, se role, as serviete, on répage, et lesaccop de moreaux de la vrais croit. Saint Loris reféra ces gazes des mains de croit. Saint Loris reféra ces gazes des mains de principation de l'expression de l'exp

· Chap. TEXIL

On via ce Bandonia u venir en 1345 au cousile de Lya, dans leguel le pape Innocent v esconmania si adenacilement Práckic u. Il y impiera viamenta le accidenta de la viamenta lesconor d'une crisindo, l'a serioturna aviamenta lesconor d'une crisindo, l'a serioturna viamenta lesconor d'une crisindo, l'a serioturna deas Constatationple que pour la voir effin retourne de participate de Core, so leigliame poussesseurs. Michel Pakiologue, empercer et inteur du jeune apprent Lascaria, propti la ville par un intellimental de la constata del constata de la constata de la constata del constata de la constata de la constata de la constata del consta

Les Gres rapportèrent leurs mœure dans leur empire. L'usage recommença de crever les ¡eux. Michel Paléologue se signala d'abord en privaut son popille de la vue et de la liberté. On se servait angarexant d'une lancel medita arbeite: Michel employa le vinaigre bosillant, et l'habitude s'en couseva; car la mode entre jusque dans les crimes.

Paléologue ne manqua pas de se faire absoudre solemellement de cette crusulté par son patriarche et par ses évêrues, qui répandaient des larmes de jole, dit-on, à cette pieuse cérémonie. Paléologue so frappait la poitrine, demandit pardou à Dieu, et se gardait lien de délivrer de prison son pupille et son empreure.

Quand je dis que la supersition rentra dans constantinque aver les Grees, je n'en veux pour preuve que ce qui arriva en 1284. Tout l'empire ciul divisé entre doux patrigehes. L'empereur ordonna que chaque parti précisterait à Dieu un memience deux raisons dans Satte-Sophie, qu'on jetteratites deux mémoires dans un hresier bénit, preuve de la companya de la companya per la companya de la companya ten vanient deux en es d'elèra qu'en daissant trêler les deux papiers, et abandonna les Grees à leurs querelles ecclesiariques.

L'empire d'Orient reprit cependant un pen la vie. La Grèce lui était jointe avant les croissdes; mais il avait perdu presque toute l'Asie Mineure et la Syrie. La Grèce en fut séparée après les croissraiss un peu de l'Asie Mineure restait, et il s'étendait encore en Europe jusqu'à Belgrade.

Tout le reste de cet empire était possédépar des nations nouvelles. L'Égypte était devenne la proie de la milier des mamelues, composée d'abord d'esclaves, et ensuite de couquérants. C'éxient dos soklats ramassés des côtes septent rionales de la mer Noire; et cette nouvelle forme de brigandage s'était étaible du teurus de la metyitié de saint Louis.

Le califat touchait à sa fin dans ce treixième siècle, tandis que l'empire de Constantin penchait vers la sienne. Vingt usurpateurs nouveaux déchiraient de tous côtics la monarchie fondée pax Mahomet, en se soumettant à sa religion ; et enflu ces califes de Babylone, nommés les califes Abassides, furent entièrement détruits par la famille de Generie

Il y cut sinsi, dans les dousième et treiximo sicles, une suite de devisations un niterrompte dans tout l'émisphère. Les nations se précipilères le une sur les autres par des énigrations predigieuses, qui ont établi peu la pru de grands empires. Ce tabuils que les croisés fondaires ser la Syrie, les Turces ministeut les Arabes; et les Tartares pravente fains, qui tombierent sur les Turces, un les Arabes, sur les Indiens, sur les Chinols. Ces Turtares, condises par Goujée par res fils, chan-girrent la fine de tenue la Grande-ksie, taudis que de la fine de

#### -----

## CHAPITRE LX.

# De l'Orient, et de Gengis-Kan.

An-deñ de la Ferne, vera le Gion et l'Ozas, il s'étal formé un morte ampire des débis du caifalt. Nous l'appeions Carismeou Koustreme, du mom corrompe de ses conspiratus. Sultan Mohaumed y régnis à la fis du douzime siècle et au commencement du tricitiene, quand la grande invasion des Tartares viut engloutir fund de vates class. Mobammed le Carismin régnis de fond de 1 l'arc, qui set l'ancienue Molde, jasquè ai-de la Saydime, et fert avant dans le pays de-fle de 1 l'arc, qui set l'ancienue Molde, jasquè ai-de la de Soydime, et fort avant dans le pays de-fle de l'Inde, et se vojat un de pais grandes souverains du monde, mais treonasissant tonjears le califie de politalis, et et auquet di ne restait que l'ancient de l'ancient de l'ancient de de politalis, et et auquet di ne restait que l'ancient de l'ancient de l'ancient de de politalis, et et auquet di ne restait que l'ancient de l'ancient de de politalis, et et auquet di ne restait que l'ancient de l'ancient de de politalis, et et auquet di ne restait que l'ancient de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de de l'ancient de l'ancient de de l'ancient de

Par-delà le Tauras et le Cancasa, à l'orient de la mer Caspienne, et du Volga josqu'à la Chine, et an nord josqu'à la none glaciale, s'étendent ces an nord josqu'à la none glaciale, s'étendent ces mismenses pays des anciens Scytles, qu'is nommò-rent depuis Tatars, du nom de Tatar-kan, l'un de lucir plas grands princes, et que nons appelons Tatars. Cap pays persissent peoplés de temps limitatre. Cap pays persissent peoplés de temps limitatre. La notrera de la companie de la common del common de la common del common de la common del common de la c

Leurs courses continuelles, leur vie nécessairement frugale, peu de repos goûté en passant sous une tente, ou sur un chariot, ou sur la terre, en firent des générations d'hommes robustes, endurcis à la fatigne, qui, comme des bêtes féroces trop

multiplice, so jeiteres loin de beurs tamières; tamité vers les Plau-Ménides, leyreil la chassèrent, au cioquième siècle, les habitants de escourtrée quie précipièrent sur l'empière rumain; tamité à l'orient et au midi, vers l'Arménie et la Peres; tantit du cidé de la Chine et lipour less findes: ainsi ce vaste r'éservier d'hommes ignorants et heliquent a vomi ess mondations dans persque tout notre bénisphère; et les peuples qui habitent aujourd'hoi ca déverts, privés de lotte connaissance, avent seulement que leurs pères ont couquis le-monde.

Chaque borde ou tribu avait sou chef, et planscurs cheix er remissiont soms an Ran. Les tribus voisiene du Dalai-lune l'adorzient; et cette dour douceaux de la constant principiement en un irper tribut: les autres, pour tout culte, averifisient à diquirie de la comment que de se désaute que la comment que les désautes de la resultaté attachée de la comment que les désautes de la resultaté attachée de la comment que les désautes de la resultaté attachée de la comprésaute.

Tout ce que je puis recueillir de certain sur l'origiue de la grande révolution que firent ees Tartares anx douzième et treizième siècles, e'est que vers l'orient de la Chine les hordes des Monguls. ou Mogols, possesseurs des meilleures mines de fer, fabriquèreut ce motal avec legnel on se rend maître de ceux qui possodent toutle reste. Cal-kan, ou Gassar-kan, aleul de Gengis-kan, se trouvant à la tête de ces tribus, plus aguerries et mieux armées que les autres, força plusieurs de ses voisins à devenir ses vassaux, et fonda une espèce de monarchie, telle qu'elle peut subsister parmi des peuples errants et impatients du jong. Son fils, que les historiens enropéans appellent Pisonca, affermit cette domination naissante : et eufin Gengis l'étendit dans la pins grande partie de la terre counue.

Il y arait un poissant état entre ces terres et celles de la Chine; cet empire était celui d'un han dont les aleux avaient renoncé à la vie ragalonde des Chinois: il fou même conna ou Europe; c'est à lui qu'on donna d'abord le nom de Prêtre-lean. Descritiquesont voiul prosure que le mof propre est Prête-lean, quoique assurciment il n'y étà an-conne raison de l'appeter ul Prête oi Prêtre.

Ce qu'il y a de vral, c'est que la réputation de sa capitale, qui fesait du bruit dans l'Asie, avait exeite la cupidité des marchands d'Arméuie; ces marchands étaient de l'ancienne communion de Nestorius. Quelques uns de leurs religieux se | mirent eu chemin avec eux; et pour se rendre recommandables aux princes chrétiens qui fesaient alors la guerre en Syrie , lis écrivirent qu'ils avaient converti ce grand kau, le plus puissant des Tartares, qu'ils lui avaient donné le nom de Jeau, qu'il avait même voulu recevoir le sacerdoce. Voila la fable qui rendit le Prêtre-Jean si fameux dans uos anciennes chrouiques des croisades. Ou alla ensuite chercher le Prêtre-Jean en Éthiopie, et on donna ce nom à ce priuce nègre, qui est moitié chrétien schismatique et moitié iuif. Cepeudant le Prêtre-Jeau tartare succomba dans une grande bataille sous les armes de Gengis. Le vainqueur s'empara de ses états, et se fit élire souverain de tous les kaus tartares, sous le nom de Gengis-kan, qui signifie rol des rois, on grand kau. Il portait auparavant le nom de Témugin. Il paralt que les kaus tartares étaient en usage d'assembler des diètes vers le printemps : ces diètes s'appelaieut Cour-ilté. Eh l qui sait si ces assemblees et nos cours plénières, aux mois de mars et de mai, n'ont pas une origine commune?

Gengis publia dans cette assemblée qu'il fallait ne croire qu'un Dieu, et ne persécuter personne pour sa religion : preuve certaine que ses vassaux n'avaient pas tous la même créance. La discipline militaire fut rigoureusement établie : des dizeniers, des centeniers, des capitaines de mille hommes, des chefs de dix mille sous des généraux, furent tons astreints à des devoirs journaliers; et tous ceux qui u'allaient point à la guerre fureut obligés de travailler un jour de la semaine pour le service du graud kan. L'adultère fut défendu d'autant plus sévèrement que la polygamie était permise. Il n'y eut qu'un canton tartare dans lequel il fut permis aux babitants de demeurer dans l'usage de prostituer les femmes à leurs hôtes. Le sortilége fut expressément défenda sons peine de mort. Ou a vu 1 que Charlemagne ne le punit que par des amendes. Mais il en résulte que les Germaius, les Francs, et les Tartares, croyaient égalemeut au pouvoir des magiciens. Gengis fit jouer, dans cette grande assemblée de princes barbares, un ressort qu'ou voit sonvent employé dans l'histoire du monde. Un prophète prédit à Geogis-kan qu'il serait le maltre de l'univers : les vassaux do grand kan s'encouragérent à remplir la prédiction.

na precueton.
L'autear chinois qui a écrit les conquêtes de
Gengis, et que le P. Gaubil a traduit, assure que
ces Tartares n'avaient aucune connaissance de
l'art d'écrire. Cet art avait toujours été ignoré des
provinces d'Archangei jusqu'au-delà de la grande

muraille, ainsi qu'il le fut des Celtes, des Bretons, des Germains, des Scandinaviens, et de tous les peuples de l'Afrique an-delà du mont Atlas. L'usage de transmettre à la postérité toutes les articulations de la langue et toutes les idées de l'esprit, est un des grands raffinements de la société perfectionnée, qui ne fut connu que chez quelques nations très policées ; et encore ne fut-il jamais d'un usage universel chez ces nations. Les lois des Tartares étaient promulguées de bouche, sans aucun signe représentatif qui en perpétuat la mémoire. Ce fut ainsi que Gengis porta une loi nouvelle, qui devait faire des béros de ses soldats. Il ordonna la peine de mort contre ceux qui, dans le combat, appelés an secours de leurs camarades, fuiraient au lieu de les secourir. (4214) Bientôt maître de tons les pays qui sont entre le fleuve Volga et la muraille de la Chine, il attaqua enfin cet ancieu empire qu'on appelait alors le Catai. Il prit Cambalu, capitale du Catai septentrional. C'est la même ville que nous nommons aujourd'hul Pékin. Maître de la moitié de la Chine, il soumit jusqu'au fond de la Corée.

L'Imagination des hommes oisifs, qui s'épuise eu fletions romanesques, u'oscrait pas imaginer qu'un prince partit du fond de la Corée, qui est l'extrémité orientale de notre globe, ponr porter la guerre en Perse et aux Indes. C'est ce qu'exécuta Gengis.

Le calife de Bagdad, nommé Nasser, l'appela imprudemment à son secours. Les califes alors étaient, comme nous l'avons vu, ce qu'avaient été les rois fainéants de France sous la tyrannie des maires du palais : les Turcs étaient les maires des califes.

Ce sultan Mohammed, de la race des Carismins, dont nons venons de parler, était maltre de presque toute la Perse; l'Arménie, toujours faible, loi payait tribut. Le calife Nasser, que ce Mohammed voulait enfin dépouiller de l'ombre de diguité qui lui restait, attira Gengis dans la Perse.

Le conquérant teriere avait abers soitante aux it paraît qu'il avait régaire comme vainere; sa vie est un des témoignages qu'il n'y a point de grand conquérant est un homme dont la tôte se sert, avec une labaliée heureuse, du bras d'autris. Gengis gouvernait si abriculement la partie de la Ciute conquiera de un banden de la partie de la Ciute conquiera, qui elle une se récipil point pendant son absence; el il avait ai blen réquer qu'alte de la comme del la comme de la comme del la comme de la

Nos combats, en Europe, paraissent de légères escarmouches en comparaison de ces batailles qui ont emanglanté quelquelois l'Asie. Le aultan Mohammel marche courte Gengia sere quatre cent mille combattants, an-deit du fleure lazarte, prisde la ville d'Orar, c'edans les plaines immenses qui che coupe de la ville d'Orar, c'edans les plaines immenses qui che degré de lattitude, il recontre l'armée tartare de sept cent mille \* hommes, commandée par Gengia ct par ses quatre lis : les mahondistan frent défaits, et Orar prise. On se servit du bélier dans le siège : il semble que cette mechine de garrer soit une invention naturelle de presque tous les peuples, comme l'azer et le Stéches.

De ces pays, qui sont vers la Transoxane, le vainqueur s'avance à Bocara, ville célèbre dans toute l'Asie par son grand commerce, ses manufactures d'étoffes, surtout par les sciences que les sultans turcs avaient apprises des Arabes, et qui florissaient dans Bocara et dans Samarcande. Si même on en croit le kan Abulcazi, de qui nous tenons l'histoire des Tartares, Bocar signifie auvant en laugue tartare-mougule ; et e'est de cette étymologie, dont ll ne reste aujourd'hui nulle trace, que vint le nom de Bocara. Le Tartare, après l'avoir rauconnée, la réduisit en cendres, ainsi que Persépolis avait été brûlée par Alexandre ; mais les Orientaux qui ont écrit l'histoire de Gengis, disent qu'il voulut venger ses ambassadeurs que le aultan avait fait tuer avant cette guerre. S'il peut y aveir quelque excuse pour Gengis, il n'y en a point pour Alexandre.

Cengis, il n y en a point pour Alexandre.

Toutes ces contrées à l'orient et au midi de la
mer Caspienne furent soumises; et le sultan Mohammed, fugitifde province en province, traluant
après lul ses trésors et son infortune, mourut

abandouué des siens. Enfiu le conquérant pénétra jusqu'au fleuve de l'Inde ; et tandis qu'une de ses armées soumettait l'Indoustan, une autre, sous un de ses fils, subjugua toutes les provinces qui sont au midi et à l'occident de la mer Caspienne, le Corassan, l'Irak, le Shirvan, l'Arau; elle passa les portes de fer, près desquelles la ville de Derbent fut bâtie, diton, per Alexandre. C'est l'unique passage de ce côté de la Hante-Asie, à travers les montagnes escarpées et juaccessibles du Caucase; de là, marchant le long du Volga vers Moscou, cette armée, partout victorieuse, ravagea la Russie. C'était prendre nu tuer des bestiaux et des esclaves. Chargée de ce butiu, elle repassa le Volga, et retourna vers Gengis par le nord-est de la mer Caspienue. Aueuu voyageur n'avait fait, dit-on, le tour de cette mer : et ces troupes furent les premières qui entreprirent une telle course par des pays incultes, impraticables à d'autres hommes some, toutine or centure act of annuara.

Thousantan, prosque fout to le Pero juqu'i 1 Pizophrate, les Fonnières de la Russie, Casan, Astreau,
Para de la Carlo de la Carlo de la Carlo de la Grando Fratarie, furera toujuqu'es par
Gengis so près de dit-ànit années. Il est certala
que cette parsis de 11 Hille, où rèpeu garad lana,
éstit ensèvice dans son empire, et que le poutie
ne fut point loughée par Centis, qui avait beaucomp d'adorsteurs de cette lable humaine dans
en armées. Tous les conspéciais ont toujours
ces armées. Tous les conspéciais ont toujours
chafi les out flatife, et pare que pe pour que
chafi les out flatife, et pare que pe pour que
chafi les out flatife, et pare que la coursission de
groundie entraine celle du peuple.

En recenant des lodes par la Perse et par l'ancienne-Sogdina, il s'arrêta dans la l'ide d'Fancta, au nord-est du fieure Jasarte, comme au centro de son vaste empler. Ses fils, victories de lous clés, ses giuéraus et tous les princes tributaires, loui apportereu les tricores de l'alsa. Il en it de la reguese à ses soldats, qui ne consurrent que la la cette espèce d'abundance. C'est de la que les flames: trovvett souvest abjeard buil des monte cuertres dans les pers, auurages de la Tartarie; c'est tout ce qui reste à présent de tant de déprédations.

Il tint daus les plaines de Toncat une cour plénière triomphale, aussi magnifique qu'avait été guerrière celle qui autrefois lui prépara tant de triomphes. On y vit un mélange de barbarle tartare et de luxe aslatique. Tous les kans et leurs vassaux, compagnons de ses victoires, étaient sur ces anciens chariots seythes dont l'usage subsiste encore jusque chez les Tartares de la Crimée; mais ces chars étaient couverts des étoffes précienses, de l'or et des pierreries de tant de peuples valueus. Un des fils do Genzis lui fit , dans cette diète, un présent de cent mille ehevaux. Ce fut dans ces états généraux de l'Asie qu'il recut les adorations de plus de cinq cents ambassadeurs des pays conquis ; de là il courut remettre sous le jong un grand pays qu'on nommait Tangut, vers les frontières de la Chine. Il voulait, âgé d'environ soixante et dix ans, aller achever la conquête de ce grand royaume de la Chine, l'objet le plus chéri de son ambitieu ; mais eufin une maladie mortelle le saisit dans son camp sur la route de cet empire, à quelques lieues de la grande muraille (1226).

Jamais ni avant ni après lul aucun bomme n'a sabjugué plus de peuples. Il avait conquis plus de dix huit cents lieues do l'orient au couebant, et plus de mille du septentrion au midi. Mais dans

qn'à des Tartares, auxqueis il ne fallait ni tentes, ni provisions, ni bagages, et qui se nourrissalent de la chair de leurs chevaux morts de vieillesse, comme de celle des autres animaux.

<sup>·</sup> Il faut toujours besucoup rabattre de ces calculs.

ses conquêtes il ne fit que détraire, et si on excepte Bocara et deur ou trois autres villes dont il permit qu'ou réparât les ruines, son empire, de la frontière de Russie jusqu'à celle de la Chine, fut une dévastation. La Chine fut moins saccagée, parco qu'après la prise de Pékin, ce qu'il cursalit ne résista pas. Il partagas vasut a mort ase étais à ses quatre fils, et chacuu d'eux fut un des plus puissants rois de la terre.

On assure qu'on égorgea beaucoup d'hommes sur son tombeau, et qu'on en a use ainsi à la mort de ses successeurs qui ont régné dans la Tartarie. C'est une ancienne coutume des princes seythes, qu'ou a trouvée établie depnis peu chez les Nègres de Conco: coutume digne de ce que la terre a porté de plus barbare. On prétend que e était un point d'honneur, chez les domestiques des kans tartares, de mourir avec leurs maltres, et qu'ils se disputaient l'honneur d'être enterrés avec eux. Si ce fanatisme était commun, si la mort était si peu de chose pour ces peuples, ils étaient faits pour subjuguer les autres nations. Les Tartares, dont l'admiration redoubla pour Gengis quand ils ne le virent plus, imaginérent qu'il n'était point né comme les autres hommes, mais que sa mère l'avait conçu par le seul secours de l'influence celeste : comme si la rapidité de ses conquêtes n'était pas un assez grand prodige | S'il fallait donner à de tels hommes un être surnaturel pour père, il faudrait supposer que c'est un être malfesant.

Les Grees, et avant eux les Asiatiques, avaient souvent appelé fils des dieux leurs défenseurs et leurs législateurs, et même les ravisseurs conquérants. L'apothéose, dans tous les temps d'ignorance, a été prodiguée à quiconque instruisit, on servit. ou écrasa le acorre bumain.

Les esfants de ce conquérant éceulirent encore du domination qu'air laissée leur père. Octal, et bientés après Kombia-ham, fils d'Octal, acheriermis to computée de lo Chine. Cest ce Kombistique vit Marc Pado, vera l'an 1260, lorsque avec son fere et son oncie il ploiert dans cer paya dont le nom même était alors ignoré, et qu'il appeté le Octai, con vivo qu'air la mé dela souris par Gragir et acce votation, ac count long-temps ni cus états ni leurs viunques de l'acce de l'acce deservaisses et l'acce de l'acce d'acce d'acce d'acce d'acce d'acce d'acce d'acce d'acce d

A la vérité le pape l'unocent 1v envoya quelques franciscains dans la Tartarie (4216). Ces moines, qui se qualiflaient ambassaleurs, virent pen de chose, furent traités avec le plus grand mépris, et ne servirent à rien.

Ou était si pen instruit de ce qui se passait dans cette vaste partie du monde, qu'nu fourhe, nommé David, fit accroire à saint Louis, en Syrie, qu'il venit anprès de lui de la part du grand lan de Tratraie qui récita fiste drecine (1238). Saint Louis evroya le moine flubraquis dans ces payapour s'informer de ce qui en pouvait étre. Il parall, par la réstion de flubraquis, qu'il fut introdut devant le peti-fis de Gengia, qui régusia à la Chine. Mai quelles lumières pouvaiteu tires d'un moine qui ne fit que vorager chez des peuples dont il ignorait les langues, et qui n'était pas à partée de las ruis et qu'il vivait? Il ne rapporta de son voyage que beuscoup de faunes motions qu'elles véries indifferent sont son tentre de

Ainsi done, au même temps que les princes et les barons chrétiens baignaient de sang le royanme de Naples, la Grèce, la Syrie et l'Égypte, l'Asie était saccagée par les Tartares, presque tout notre hémisphère souffrait à la fois.

Les moines qui voyagerent en Tartarie, dans le treixième siècle, ont écrit que Gengis et ses enfants gouvernaient despotiquement leurs Tartares. Mais peut-on croire que des conquérants, armés pour partager le butiu avec leur chef, des hommes robustes, nés libres, des hommes errants, couchant l'hiver sur la neige et l'été sur la rosée, se soient laissé traiter par des conducteurs elps en plein champ, comme les chevans qui leur servaient de monture et de pâture? Ce n'est pas la l'instinct des peuples du Nord : les Alains, les Huns, les Gépides, les Turcs, les Goths, les Francs, furent tous les compagnons, et non les esclaves de leurs barbares ehefs. Le despotisme ne vient qu'à la longue; il se forme du combat de l'esprit de domination contre l'esprit d'indépendance. Le chef a toujours plus de movens d'écraser que ses compagnons de résister, et enfin l'argent reud absolu.

(4285) Le moise Plan-Carpin, ecuvoje par le page luncent y vadas Caracruma, dose capitalesta page luncent y vadas Caracruma, dose capitalesta de la Tratarie, timoin de l'insuguration d'un filland granda lass Occial, rapporte que les principaux rataries firent associr e has sur une pièce de lestre, et lui direct a l'inorce à fant sur une pièce de lestre, et lui direct a l'inorce à fant sur une pièce de si miserable que tu n'aura pas mahen le feutre tratarie par mahen le feutre d'un courties neue le court et sur lesque ti ne sansi, a Ces paroles ne sont pas

Gengis was du dreit qu' cut en toujours tout les princes de l'Orient, dreit semblaité à cérai de parience de l'Orient, dreit semblaité à cérai de taux les pères de fantille daux la loi romaine, de choisir leuns heilience, et de faire partage entre leurs endants, sons avoir égard à l'ainnes, Il déchar grand kan des Trataires son troisiene litt. Cetal, dont la positriéir rèque dans le nord de la Chien jusque rest e millient du questraines siècle. La force des armes y avait introduit les Trataires ; les questients de l'ainnes de la constitue de l'ainnes de la ce que questient de région de se de la constitue de la co tres lamas voulurent exterminer les bonzes ; ceuxci soulevèreut les peuples. Les princes du sang chinois profitèrent de cette discorde ecclésiastique, et chassèrent enuu leurs dominateurs, que l'abou-

dance et le repos avaient amollis.

Un autre fils de Geuglis, nomme Touchi, yeu le Trupuestaja, la Battrinia, le rosquam d'Astrean Cartarean Trupuestaja, la Battrinia, la Fils de co Touchi alla razque la Fologa, la Dalmatia, la Riognej, le senvirona de Constantinople [123, 1, 223]. Il si appelati Battola Ana. Le prince de la Trattric Crimice desculente fe ini de malle en mile; et les lanta Usero, Battola Ana. Le prince de la Trattria Crimice desculente fe ini de malle en mile; et les lanta Usero, monte de L'oriente de la mer Caspiemen, expoperton anasi leur origine à cette sourre. Ils sout mailres de la Sercinia expessationale; mails in en univent

Tuti, ou Tuli, autre fils de Gragis, eut la Perse du vivant de son père. Le fils de ce Tuti, sommé Bouheou, passa l'Euphrate, que Genigin à vait point passé; il détruisit pour jamais dans Baghal fempire des califes, et se rendit maltre d'une partie de l'Asie Mineure ou Natolie, tundis que les maltres natures de cette belle partie de l'empire de Constantinople étaient chassés de leur capitale par les étrélieus croisés.

dans ces beaux pays qu'une vie vagabonde, et

désoleut la terre qu'ils habitent.

Uu quatrième fila, nommé Zangatal, eut la Transoxane, Candabar, Findes esptentriouale, Cachemire, le Thibet; et tous les descendants de ces quatre monarques conservèrent quelque temps, par les armes, leurs monarchies établies par le hrigandage.

Si on compare ces vastes et soudaires déprésitions arec on qui e passe de nos journ dans notre Europe, on verza use écorine différence. Nos explaites, qui entredent l'art de la genera isinipitatione, qui entredent l'art de la genera isiniquierante; nos armées, dont us désachement aurait cissigé avez quelquos exanons toutes con burdes de l'itus», d'Ainins et de Seythes, pervent à peins aujourch bui prender quelques ville dans leurs expéditions les plus lerillantes. C'est qui alors il uy cup capitations les plus lerillantes. C'est qui alors il uy que l'arte décinité no sur de considération de l'un la front décidité du sur de

Genist et ses fils, allant de conquiète en conpuble, reurent qu'ils subhigueraire tuote la terrepuble, reurent qu'ils subhigueraire tuote la terrehabitable; c'est dans se dessein que d'un obté che considération de la Chiur, envous une armée de cett nille hommes sur mille bateaux, appaisé proques, pour compuérir le Japon, c'que Batoukan péséres aux freutières de l'Italie. Le page Céletiris IV lui ceuvos quatre religient, souls un blassé-sers qui pressent accepter une telle commission. Péric availei rapporte qu'il le pot parfer qu'à uu des capitames tartares, qui lui donna cette lettre pour le pape.

« Si tu veux demeurer sur terre, viena nous « rendre hommage. Si tu n'obéis pas, nous savous « ce qui en arrivera. Euvoie-nous de nouveaux « députés pour nous dire si tu veux être notre

« vassal ou notre ennemi, s

On a blame Charlemagne d'a voir d'ivisé sociats; on doit en louer Geugis. Les états de Charlemagne se touchaient, avaient à peu près les mêmes lois, étaient sons la même religion, et pouvaient se gouverner par un seul homme; ceux de Gengis, bear coup plus vastes, entrecoupés de déserts, pertagés en celigions différentes, ne pouvaient obdir louer-lemps au même seceive.

Cependant cette vaste puissance des Tartares-Mogols, fondce vers l'an 1220, a affaiblit de tous côtés; jusqu'à ce que Tamerlan, plus d'un siècle après, établit une monarchie universelle dans l'Asie, monarchie qui se partagoa encore.

La dynastie de Geoglis régima long-tempa à la chine, sous le nom d'twen. Il est à Corle que la science de l'astronomie, qui avait rendu les Chinois st chières, d'échat beaucoup dans cette révolution; car on ne voit, en ce tempe-li, que des manhométans stronomee à la Chine; et ili non presque toujours été esp pousselon de régier lecmentrier jusqui l'airrivée du Méssites. Cest poutfère la raison de la médiocrité où sout reutes les Chinois \*.

Voils tout es qu'il vous convient de savoir des Tartares dans est temps receits. Il n'y a la id roit civil, ai droit cance, ai division eutre le trône et Tautel, et catre des tribunant de jodicature, ul conclies, ni universités, ni rieu de ce qu'a perfectioned ou auretangé la sociédé parmi nous. Les Tartares particutel de jura désert vers l'au 242, et et carent conquis la moltié de l'hémisphère vers l'an 425, et di toute leur histoire.

Tournous maintenant vers l'occident, et voyons ce qui se passait, au treizième siècle, en Europe.

#### CHAPITRE LXI.

Be Charles d'Anjon , roi des Deux-Sielles. De Mainfrol , de Conradia , et des Vépres sictileanes.

Pendant que la grande révolution des Tartares avait son cours, que les fils et les petits-fils de Gengis se partageaient la plus grande partie du

• Ceux qui oot prétendu que les grands monuments de tous les aris, dans la Chine, sont de l'invention des Tariares, se sont étransement trompés, consument ont-lis pe supposer que des harbares toujours errants, dont le chef, Gengia, ne avait ai lire ni écrire, fossent plus instruits que la nation la plus policée et la plus ancienne de la terre? monde, que les croissdes continuaient, et que saint Lonis préparait malheu reusement la dernière, l'îllustre maison impériale de Souabe finit d'une manière inoule jusqu'alors; ce qui restait de son sang coula sur nn échafaud.

L'empereur Frédéric 11 avait été à la fois empereur des papes, lour vassal, et leur ennemi. Il leur rendait hommage lieg pour le royaume de Naples et de Sicile (1224). Son fils Conrad vr se mit en possession de ce royaume. Le vois point d'auteur qui n'assure que ce Conrad fut empoisonné par son frere Manfredi ou Mainfrei, blatard de Frédérie; mais je n'en vois aueun qui en apporte la plus lééere preuve.

Ce même emperenr Conrad iv avait été accuse d'avoir empoisonné son frère Henri: vous verrez que dans tous les temps les soupcons de poison sont plus communs que le poison même.

Cet hommage lige qu'on rendait à la cour romaine pour les royaumes de Naples et de Sieile, fut nne des sources des calamités de ces provinces, de celles de la maison impériale de Souabe. et de celles de la maison d'Anjon, qui, après avoir dépouillé les béritiers légitimes, périt elle-même misérablement. Cet hommage fut d'abord, comme vous l'avez vn, une simple cérémonie pieuse et adroite des conquérants normands, qui mirent, comme tant d'autres priuces, leurs états sons la protection de l'Eglise, pour arrêter, s'il était possible, par l'excommunication, ceux qui voudraient leur ravir ce qu'ils avaient usurpé. Les papes tournèrent bientôt en hommage cette oblation ; et n'étant pas souverains de Rome, ils étaient suzerains des Deux-Siciles.

L'empereur Frédéric II laissa Naples et Sicile dans l'état le plus florissant : de sages lois établies, des villes baties, Naples embellie, les sciences et les arts en honneur, furent ses monuments. Ce rovaume devait apparteuir à l'empereur Conrad son fils; on ne sait si Manfredi, que nous nommons Mainfroi, était fils légitime ou bâtard de Frédéric ii ; l'emperent semble le regarder dans son testament comme son fils légitime : il lui donne Tarente et plusieurs antres principautés en sonveraineté; il l'institue régent du royanme pendant l'absence de Conrad, et le déclare son successenr, eu cas que Conrad et Henri viennent à mourir sans enfants : jusque-là tout paraît paisible. Mais les ltaliens n'obéissaient jamais que malgré eux an sang germanique; les papes détestaient la maison de Souabe, et vonlaient la chasser d'Italie : les partis Guelfe et Gibelin subsistaient dans tonte lenr force d'un bout de l'Italie à l'autre.

Le fameux pape Innocent IV, qui avait déposé à Lvon l'empereur Frédéric II, c'est-à-dire qui avait usé le déclarer déposé, prétendait bien que les en-

fants d'un excommunié ne pouvaient succéder à leur père.

Innocent se hâta donc de quitter Lyon, pour aller sur les froutières de Naples exhorter les barons à ne point obéir à Manfredi, que nous nommons Mainfroi. Cet évêque ne combattait qu'avec les armes de l'opinion ; mais vous avez vu combien ces armes étaient dangereuses. Mainfroi se défia de ses barous, devots, factieux, et ennemis du sang de Souabe. Il y avait encore des Sarrasins dans la Pouille. L'empereur Frédéric II, son père, avait toujours eu une garde composée de ces mahométans : la ville de Lucéran ou Nocera, était remplie de ces Arabes ; on l'appelait Lucera de' pagani, la ville des païens. Les mahométans ne méritaient pas à beauconp près ce nom que les Italiens leur donnaient. Jamnis peuple ne fnt plus éloigné de ce que nous appelons improprement le paganisme, et ne fut plus fortement attaché sans aueun mélauge à l'unité de Dieu. Mais ee terme de païens avait rendu odienz Frédéric II, qui avait employé les Arabes dans ses armées : il rendit Manfredi plus odieux encore. Manfredi eependant, aidé de ses mahométans, étouffa la révolte. et contint tout le royaume, excepté la ville de Naples, qui reconnut le pape innocent pour son unique maître. Ce pape prétendait que les Deux-Siciles lui étaient dévolues, et lui appartenaient de droit, en vertu des paroles qu'il avait prononcées en déposant Frédérie 11 et sa race, an concile de Lyon. L'empereur Conrad IV arrive alors pour défendre son héritage ; il prend d'assaut sa ville de Naples : le pape s'enfuit à Gênes, sa patrie , et lh il ne prend d'autre parti que d'offrir le royaume an prince Richard, frère du roi d'Angleterre . Henri III. prince qui n'était pas en état d'armer deux vaisseaux, et qui remercia le saint père de son dangereux présent.

(4254) Les dissensions inévitables entre Conrad, roi allemand, et Manfredi, italien, servirent mieux la conr romaine que ne firent la politique et les malédictions du pape. Conrad mourut, et on prétend, comme je vons l'ai dit, qu'il mourut empoisonné. La cour papale accrédita ce sonpçon. Courad laissait sa couronne de Naples à un enfant de dix ans ; e est cet infortuné Couradin que nous verrons périr d'une fin si tragique. Conradin était en Allemagne : Manfredi était ambitieux ; il fit courir le hruit que Conradin était mort, et se fit prêter serment comme à un régent, si Conradin était en vie, et comme à un roi, si ce fils de l'empereur n'était plus. Innocent avait toujours pour lui dans le royaume la faction des Guelfes, ce parti ennemi de la maison impériale, et il avait encore ponr lui ses excommunications : il se déclara luimême roi des Deux-Siciles, et donna des investitures. Yoih donc enfin les papes rois de ce pays conquis par des gentilshommes do Normandie. (1255 et 1254) Mais cetterroyauté ne fut que pasgère : le page est une armée, mais il ne savait pas la commander; il mit un légat à la tête: Marier de la commander ; il mit un légat à la tête: Marier de la commander ; il mit un légat à la tête: Marier de la commander ; il mit un légat à la tête: Marier de la commander ; il mit un légat à la tête: Marier de la commander ; il mit un légat de l'armée pontificale.

Ce fut dans ess circonstances que le pape lunocent, ne pouvant pendré pour lui le rovaume de Naples, se tourna enfla vers lecontie d'Anjou, freire de siaut Lonis, (1924) et du foiff ru me ourrouse dont il n'avait nul droit de disposer, e à laquelles de conte d'Aujou l'avait nul droit de prélendre. Mais le pape mourut des le commencement de cette Mais le pape mourut des le commencement de cette de formatique de l'ambitique qui fournement a vier.

Rinaldo do Signi, Alexandre IV, sneccida à la place d'Innocent IV et à tous ses desseins. Il ne put réussir avec le frétro du roi de France, saint Louis ; ce roi malbeurousemeut venait d'épuisen la France par sa croissade ot par sa rançon en Égyple, et li dépensait le peu qui lui restati à reblûir en Palestine les nurrailles de quelques villes sur la côte, villes biontils perdues pour les chrétiens.

Le pape Alexandre 17 commence par citer parderant lui Manfrei] in archite of neisipar le bisiden fiels, puisque ce prince citait son vassal, Maisden fiels, puisque ce prince citait son vassal. Maiscomparti devant têre que ceit di plus fort. Il 11° a unit pae d'apparence qu'un vassal armé comparti devant têre que ceit de la plus fort. Naples, dont ses intrigues lui avaient ouvert les portes : il afgoire ave son vassol qui citait dans la Poville. Manfred pris le saint père de lui envoye un cardinal pour traiter aves lui. La cour du pape décids, , id non conveniro sancte social va bonori, in tearindaes its mode unitatur; « qu'il ne couvenir pas à l'honneur du saint siépe d'euvors ainti des cardinaux.

La goerre civile continua done: le pape publia une crisoide contre Mainfrej, comme on en avai public contre les musulmans, les empereurs, et es laligoist. Il y alem loin de Naplece Angisterre; copendant cette crisiades y fait préchée; que nonce y alla lever des décimes (1923): ce noncerreives a de son vue le roil lierei in; qui avait fait in list faire un auter evu de fourrir de l'argent et des troupes au pape dans sa guerre contre Manriedi.

de la couronne de Nojeles pour le prince Edinond, sonsilis; mais dans lo même tempe de lengéciait avec Charles d'Anjon, toujours pétite donne les Denta-Siciles à qui les vooutrias pare je louis behrement. Toutes ces négociations échouèrent pour lour; jou page dissipa l'argant qu'il avait letré en Angleterre pour sa croissale, et ne la fit point; Man-rédi régan, et Alexandre vi mouret sans rémair à rien qu'a éctorquer de l'argent de l'Angletero (1290).

In saretier, devenu pape 8008 le non d'Urbain y, continu cope ess pelécesseus savient commencé. Ce saveier était de Troyes en Champape; so perécléseant avait fait precher une cruissale en Angleterre contre les Deut-Scieles ; celui-ci en Il précher une en Prance ; il prodiguagdes indulgances pléailères; mais il ne put avoir des indulgances pléailères; mais il ne put avoir que peu d'argart, et quéques sodats, qu'un counte de Flandre, gendre de Charles d'Anjou condist et Pasider, gendre de Charles d'Anjou conduist en Stalie. Charles accepta enfin le ouronne de Naples et de Sciele : le roi saint Louis consentit, mais l'étain ir mourat ans avoir pu voir les commencements de cette révolution (1261).

Voilà trois papes qui consument leur vie à persécuter en vain Manfredi. Un Languedocien (Clément IV), sujet de Charles d'Anjou, termina ce que les autres avaient entrepris, et eut l'honneur d'avoir son maître pour son vassal. Ce comte d'Anjon, Charles, possédait déjà la Provence par son mariage, et une partie du Languedoc; mais ce qui augmentait sa puissance, c'était d'avoir soumis la ville de Marseille. Il avait encore une dignité qu'un homme babile pouvait faire valoir. c'était celle de sénateur unique de Rome : car les Romains défendaient toujours leur liberté contre les papes : ils avaient depuis cent ans créé cette dignité de sénateur nniquo, qui fesait revivre les droits des anciens tribnns. (1265) Le séuateur était à la tête du gouvernement municipal, et les papes, qui donnaient si libéralement des couronnes, ne pouvaient mettre un impôt sur les Romains ; ils étaient ce qu'un électeur est dans la ville de Cologne. Clément ne donna l'investiture à son ancien maltre qu'à coudition qu'il renoncerait à cette diguité au bout de trois ans , qu'il paierait trois mille onces d'or au saint siège, chaque année, pour la mouvance du royaume de Naples, et que si jamais le paiement était différé plus de deux mois, il serait excommunié. Charles sonscrivit aisément à ces conditions et à toutes les autres. Le pape lui accorda la levée d'une décime sur les biens ecclésiastiques de France. Il part avec de l'argent et des troupes, se fait couronner à Rome, livre bataille à Mainfroi dans les plaines

froi soit tué en combattant (†266). Il usa durement de la victoire, et parut aussi cruel que son frère saint Louis était humain. Le légat empécha qu'on ne donnât la sépulture à Mainfroi. Les rois ne se vengent que des vivants; l'Église se vengeait des vivants et des morts.

Cependant le jeune Gouradia, rérisable hériter du royaume de Naples, était en Allemagne pendant cet interrègne qui la désoluit, et pendant qu'on lai ravisable involume de Naples; ses partiusas l'excitent à veuir désendre son héritage. Il m'avait encore que quinze mas ; son courage était au-dessus de son âge; il se met, avec le duc d'autriche, non parent, à la tiée d'une armée, et vient souteuir ses droits (1268). Les Romains claim pour lui. Conradiant excommunies étre qu'i Rôme un a extimations de tout le peuple, dans le temps una exclumation de tout le peuple, dans le temps même que le peup o loint approche de sa capi-

On pout dire que de toutes les guerres de ce siècle, à lub luis te dait celle que fessii Conradia; elle fiut la plus infortuné. Le pape fis précher la crésido courte loi, aissi que coutre les Tures. Ce prince est défait et pris dans la l'ouille, avec son parest Précher, due d'Autriche, duch s'altriche, jou, qui dévait honorer leur courage, les fit coadamer par des jurisconsultes : la sentence portait qu'ils méritaient la mort pour avoir pris let armes courter l'Églist. Ces deux princes furent exécutés publiquement à Naples par la main du bourreau.

Les historiens contemporains les plus accrédités, les plus fidéles, les culciardina de las Del Thou de ces temps-là, rapportent que Charles d'Anjou conulla le pape Cienton ir, autrelois aco chascelier en Provence, et alors son protecteur, et que ce prève lui riposale de style d'avacté viné Corndini, mors Garoli; mors Corradini, vita Caridini, post contra les valets en robe de Charles 
passèrent dix mois entiren la se déterminor sur ce 
de li justice. La sentence ne lut portée na laprès 
la mort de Clément sv.

On ne peut assez événoure que Conis st. casso-

On ne peut assez s'etonner que Louis IX, eauonisé depuis, n'ait fait auen reproche à son frère d'une action si harbare, si bonteuse, et si peu politique, lui que des Égyptiens avaient épargaé si généreusement dans des circonstances hien moins favorables. Il devait condamner plus qu'un autre la férocité réfléchie de Charles son frère.

Le vainqueur si indigne de l'être, an lieu de ménager les Napolitaius, les irrita par des oppressions; ses Provençaux et lui furent en horrour. C'est une opinion générale, qu'nn gentilbomme

a Voyez les Annales du l'empire, sur la maison de Souabe (années 1967-68). de Sicile, nommé Jean de Procida, déguisé en cordelier, trama cette fameuse conspiration par laquelle tous les Français devaient être égorges à la même heure, le jour de Pâques, au son de la cloche do vêpres. Il est sûr que ce Jean de Procida avait en Sicile préparé tons les esprits à une révolution, qu'il avait passé à Constantinople et en Aragon, et que le roi d'Aragon, Pierre, gendre de Mainfroi, s'était ligué avec l'empereur grec contre Charles d'Anjou : mais il n'est guère vraisemblable qu'on eût tramé précisément la conspiration des véures siciliennes. Si le complot avait été formé, c'était dans le royanme de Naples qu'il fallait principalement l'exécuter; et cependant aucun Français n'y fut tué. Malespina raconte qu'un Provencal, nommé Droguet \*, violait une femme dans Palerme le lendemain de Pâques, dans le temps que le penple allait à vêpres; la femma cria, le peuple accourut, on tua le Provençal (1282). Ce premier mouvement d'une vengeance particulière anima la baine générale, Les Siciliens, excités par Jean de Procida et par leur furcur, s'écrièrent qu'il fallait massacrer les ennemis. On fit main-basse a Palerme sur tout ce qu'on trouva de Provençaux : la même rage qui était dans tous les cœnrs produisit ensuite le même massacre dans le reste de l'île; on dit qu'on éventrait les femmes grosses pour arracher les enfants à demi formés, et que les religieux même massacraient leurs pénitentes provençales : il n'y eut, dit-on , qu'un gentilhomme , nommé Des Porcellets, qui échappa. Cependant il est certain que le gouverneur de Messine, avec sa garnison, se retira de l'île dans le royaume de Naples 1.

Le sang de Couradin fut ainsi vongé, mais sur d'autres que sur celui qui l'aruit répandu. Les vèpres siciliennes attirèrent encore de nouveaux matheurs à ces peuples qui, nés daus lo climat le plus fortuné de la terre, n'en d'aleient que plus méchants et plus misérables. Il est temps de voir quels nouveaux d'ésastres furent produits danse ce même sicéle par l'abus des croissades, et par celui de la religion.

a Pour excuser Droguet, on pretend qu'il se contenta de trousser cette dame dans la rue: j'y consens.

Ottle opinion and fondée ner une tradition très reculée. Perceitet, disson d'auteurs exivairs, foi anseré sere il de masacer de Palerme, i cause de sa trande prouf homée et servia. Une periund qu'en autre Perceitte savue Richard-Corar-de-Llon envéoppé par les Sarrasion, en attitunt leurs coups sur claimente. Après surort, les Sarrasion trempérent des litopre dans son sare, par une supervittion dipne de ces temps de valeque et de ferceit. Cette families substitute oucce, mais

> Une pearreit noble set tout or qui Jui revie. Seire, I., 4. E.

> > .....

#### CHAPITRE LXII.

De la croisade contre les Languedociens.

Les operelles sanglantes de l'empire et du sacerdece, les richesses des mouastères, l'abus que tant d'évêques avaient fait de leur puissance temperelle, devaient tôt ou tard révolter les esprits et lenr inspirer que secrète indépendance. Arnaud de Brescia avait osé exciter les peuples insquo dans Rome à seconer le joug. On raisonna benucoup en Enrope sur la religion, dès le temps de Charlemanne, Il est très certain que les Francs et les Germains ne connaissaiont alors ni images, ni reliques, ni transsubstantiation. Il se trouva ensuite des hommes qui ne vonlurent de loi que l'Évangile, et qui préchèrent à pen près les mêmes dogmes que tiennent aujourd'hui les protestants. On les nommait Vaudois, parce qu'il y en avait beaucoup dans les vallées du Piémont; Albigeois, à cause de la ville d'Albi ; bons hommes, par la régularité dont ils se piquaient ; enfin manichéens, du nom qu'ou donnait alors en général aux hérétiques. On fut étonné, vers la fin du douzième siècle, que le Languedoc en parût tout rempli.

Dès las 4198, le pape înnoceat uz décigna deux simples moines do Citeanz pour jugre les hérétiques. « Nous mandons, di-il, aux princes, « anx comtes, et à tous les seigneurs de votre » province, de beasister puissamenes toortees e » hérétiques, par la puissance qui lis out reçue » pour la punifion des méchanis; en sorte qui » » près que frère Bainier aura pronsucci l'excommunication contre eux, les sciencurs com-

« fisquent leurs biens, les bannissent de leurs « terres, et les punissent plus sévèrement s'ils « (seut y résister. Or nous avous donné pouvoir

 à frèro Rainier d'y contraindre les seigneurs par e excommunication et par interdit sur leurs a biens, etc. » Ce fut le premier fondement de l'inquisition.

Un abbé de Citeaux fut nommé ensuite avec d'autres moines pour aller faire à Toulouse ce que l'évêque devait y faire. Ce procédé indigna le comte de Foix et tous les princes du pass, déjà

séduits par les réformateurs, et irrités contre la cour de Romo.

La secte était en grande partie composée d'une bourgosies réduite à l'indigence par le long e-clavage dont on sortait à peine, et eucore par les croisades. L'abbéde Citesus paraissait avec l'équipage d'un priuce. Il voulut en vain parier on apôtre; le peuple lui criait: Quittea le fance on le sermon. Un Expagnol, évêque d'Osma, très bomme de bien, qui était alors à Toulouse, conseilla aux inquisiteurs de renoncer à leurs ôqui-

pages songateux, de marcher à pied, do vitre sustriement, et d'imiter les Alliègios pour les convertir. Saint Dominique, qui avail accompagnée cérévique, donna l'exemple avec lui de cette vie apostoliquo, et parut alors soniabies qui on remphosit jamanis d'autres armes contre les exreums (12071). Mais Pierre de Castelana, l'um qui lat dialest propre, no sonievant socrèmente qui lat dialest propre, no sonievant socrèmente resultant de la considerat socrèmente l'ordinate, et en succitant une querre civile. Cét inquisiteur fut assassiné. Le soupçou tomba sur le conte de l'autoni.

Le pape innocent un ne balança pas à délier les sujets du comite de Toulouse de lour serment de fidélité. C'est ainsi qu'on traitait les descendants de Raimond de Toulouse, qui avait le premier servi la chrétienté dans les croisades.

Le conte, qui savalt ce quo pouvait quelque fois une hulle, se soumit à la stalitation qu'on exigen de lui (1200). Un des légats du pape, nomme Milon, il commande de le veix frouver à Valence, do lui livrer sept châteux qu'il poscidit en Protreste, de se croiser in Levinez contre es Albagesti ses sujets, de fairo amende hourable. Le come docti à foir il parenta dernat le entre des la commande de la contre de la contre reviste d'un simple caleçon, à la porte de l'églie de Salat-Gilles; la un diarer la intu ne cordona cou, et un satre diarre lo louette, tandis quo le figat tenait in lout de la corde; appres qui on fit prosterarer le prince à la porte do cetto églispendant le diare du ligat.

On writid I'ms ofde le due de Bourspope, lo conte de Nevers, Simone, conte de Montier, les civiques do Sens, d'Antinu, de Nevers, de Clermond, de Listeu, de Bayen, la la Uke de leurs troupes, et le matheureux conte de Toulouse an milieu d'ens, comme leur clarge; de l'autre-dué, des peuples animes par le fanatisme de la persano. La ville de Refiers vouluit tenir contre les croisés: on égorgus tous les habitants réfugiés dans une église; la ville fuir foulties or condres. Les cliopeus de Carcassonne, éffrayés de cet estamble, implorierant la miséricorde des eroisés : on leur pains la vie. On leur permit de soufir present le leur habitant le ville, et on l'eur permit de soufir present en l'une de l'autre d'autre de la contrait d'autre d'autre d'autre d'autre de la contrait de la cont

On donnait au comte Simon de Montfort le nom de Machabée. Il se rendit maltre d'une grande partie du pars, s'assurant des châteaux des seigœuers suspects, attaquant ceux qui ne se mettaient pas entre ses mains, poursitant les brictiques qui osaient se défendre. Les écrivains cecleisatiques racontent eu-mêmes que Simon de Montfort ayant allume un bécher pour ces malheureux, II y en eut cent quarante qui courreent, le chantant de passumes, se précipier dans les finames. Le jésuite Baniel, en parlant de ces infammes. Le jésuite Baniel, en parlant de ces infames de l'acce l'infames et décendales. Il est bien évident quedes hommes qui robateut ainsi au marryle u avaient point des meurs infâmes. Il n'y a saus doute de testaite que la farbarie avec la papielle on les traits, et il n'y a furfilme que les paroles de la contrait de l'acce de la contrait de la contrait de l'acce de la contrait de l'acce de la contrait de l'acce de la contrait de la contra

L'opprid de jinstice et de raison, qui à cei introduit depuis dans de roit public de l'Europe, afait voir enfin qu'il n' avait rien de plus injuste que la gouvercoatrele Alhigoici. On rataguais point des peuples rebelles à teur prince; éctait le prince même qui ou attaguais pour le forcer à déturire ses peuples. Que diration aujoural bui si sont prince me l'autorité de l'autorité de la serie se de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de se l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de sujes de ces princes out impunément d'autres cerémoins que les sujets de ce s'équise?

Eu dépeuplant le Languedoc, on dépouillait le

· Dans le temps de la destruction des tésultes, un eut en France une legere velleité de perfectionner l'éducation. On imprina donc d'établir une chaire d'histoire a Toulouse. L'abbe Audra, qui en fut c'argé, se servit de l'Essai sur les Marara et l'Esprit des Nations , dont il ent soin de retrancher les faits qui nouvalent rendre lu tyrannie du clerré tropodieuse; mais il conserva les principes de raison et d'hum ulté qu'il croyalt utiles. Le bas-clergé de Toulouse jeta de grands eris. L'archevêque intimède se crut obligé de se joindre aux persecuteurs de l'abbé Audra. Le clergé de France avait dressé, vers le même temps (eu 1770), un avertissement aux Adeles contre l'ineredulité. Cétait un ouvrage fres curieux, uu l'un établissait qu'il n'y avait rien de plus agréable que d'avoir heaucoup de foi, et que les prêtres avaient rendu un grand service aux hommes en leur prenant leur argent, parce qu'un homme misérable qui meart sur uu fumier, avec l'esperance d'aller nu ciel , est le plus beureux du munde. On v citait avec complaisance non sculement Tertuliten , qui comme on suit , est most héretique et fou , mais je ne sais quelles rapsodies d'un rhéteur nommé Lactance, dout on fcsait un père de l'Église. Ce Lactance , à în vérlié , avait cerit qu'on ne peut rien savoir en physique ; mals en même temps il ne doutait pas que le vent ne fecondat les cavales, et il expilquait par la le mystère de l'incarnation. D'ailleurs il s'einit rendu l'apologiste des assassitats par lesquels la race abominable de Constantin reconnut les bienfrits de la famille de Dioelétien. En adressant cet unvrage aux fidèles de son diocese, l'inchevêque de Toulouse insista sur la scandale qu'avait donné le malbeureux professeur d'bistoire. Aussitôt les pénitents, les dévôts, le bas-clergé, qui avaient eu, quelques années nuparnynni, in consolation de faire rouer l'Innocent Calas, se mirent a crier haro sur l'abbé Audra. Il ne put resister a tant d'indignites. Il tomba mainde et mourut. Cetto mort fut un des grands chagrins que Voltaire ait essusés, Elle lui arrachalt encore des larmes peu de jours avant sa mort. Depuis ce temps un enseigne aux Toulousains l'histoire de Daniel; ils y opprennent que leurs ancètres étaient infâmes et détaitables; et il est défendu, sous peine d'un mandement, de leur dice que c'est aux depoubles des comtes de Toulouse et des malheureux Albigrois que le cierge du Languedoc doit ses richesses, et son credit, qui n'est appuvé que sur ses richesses. K.

control de Toulouse. Il ne s'écité défendu que par les négociations. 12(20) Il alla frouver encore dans Saint-Gilles les légats, les abbés, qui Cátantà la tête de cette crosalet; il pleura d'evant eux : on lui répondit que ses larmes venalent de fureur. Le légat lui laisa le chois ou de céder à Simon de Montifort tout ce que ce comée avait usurpé, d'un moiss le courage de choisir l'excommunicade noiss le courage de choisir l'excommunicade noiss le courage de choisir l'excommunicate de la communication de la communication de la presque autant à se plainter du chef des croisés que le courté de l'oulouse.

son constante de rousses que en la indulencia (Copondant l'accidente anutifijità la cerroise. Les èveque de destinate de la companie de la conduma tiona kêre poultar, mais las fourciers patificatives étant rompues, on abandonan cen quefit ante croise, qui les masser-trent (2411). On jeta dans un puits la seure du seigneur de Lavaur, et on brêta dator de pulta trois cetta la bidanta qui un voultrent pas renoucer à leurs continoss.

Le priuce Louis, qui fut depuis le roi Louis vm, se joignit à la vérité aux croisés pour avoir part aux dépouilles; mais Simon de Montfort écarta bientôt un compagnon qui edt été son maître.

C'était l'intérêt des papes de douner ces pays à Montfort; et le projet en était si bien formé, que le roi d'Aragon ne put jamais, par sa médiation, obteuir la moindre grâce. Il paratt qu'il u'arma que quand il ne nut s'eu dispenser.

(2315) La batalile qu'il livra aux croiés suprès de Toulouse, dans laquelle lif tut (p. pass pour une des plus extraordinaires de ce monde. Une consideration de l'exivaira répète que Simon de Mondrort, avec luit cents hommes de cheval seulement, et din la fantassia, attaqua l'armée du vio d'Arapon et du conne de Toulouse, qui fesairent le siège de Murret; la siinent que le roi d'Arapon avait ceut mille constantants, et que la piannis il n'y eut une Mondrort, l'évépué de Toulouse, et l'évêpue de Comminge, divisérent leur armée en trois corps, en l'homere de la saiste Trinité.

Mais quand on a cent mille ennemis en tête, va-t-ou les attaquer avec dis-huit cents hommes en pleine campagne, et divise-t-on une si petite troupe ou trois corps? C'est un miracle, disent quelques écrivains; mais les gens de guerre qui lieent de telles aventures, les appellent des absur-ties.

Plusienrs historiens assurent que saiut Dominique était à la tête des troupes, un erucifix de fer à la main, encourageaut les croises au carnage. Ce u'était pas la la place d'uu saint ; et il faut avouer que si Dominique était confesseur, le comte de Toulouse était martyr.

Après cette victoire le pape tint un coneile général à Rome. Le comte de Toulouse vint y demander grâce. Je ne puis déconvrir sur quel fondement il espérait qu'on lui rendrait ses états ; il fut trop heureux de ne pas perdre sa liberté. Le coneile même porta la miséricorde jusqu'à statuer qu'il jouirait d'une pension de quatre cents marcs ou marques d'argent. Si ce sout des marcs, c'est à peu près viugt-deux mille francs de nos jours ; si ce sout des marques, e'est environ douze ceuts francs : le dernier est plus probable, attendu que moins ou lui dounait d'argent, plus il en restait pour l'Église.

Quand Innocent in fut mort. Raimond de Toulouse ne fut pas mieux traité (4218). Il fut assiégé dans sa capitale par Simon de Moutfort : mais ee conquéraut y trouva le terme de ses succès et de sa vie : un coup de pierre écrasa est homme, qui, eu fesant tant de mal, avait acquis tant de renommée.

Il avait un fils à qui le pape donna tous les droits du père : mais le pape ne put lui donuer le même crédit. La croisade contre le Languedoc ue fut plus que languissante. Le fils du vieux Raimond, qui avait succédé à sou père, était excommunié comme lui. Alors le roi de France, Louis van, se fit céder, par le jeune Moutfort, tous ces pays que Montfort ne pouvait garder ; mais la mort arrêta Louis vau au milieu de ses conquêtes.

Le règue de saiut Louis, neuvième du nom. commença malheureusemeut par cette horrible croisade contre des chrétiens ses vassaux. Ce u'était point par des croisades que ce monarque était destiné à se couvrir de gloire. La reine Blauche de Castille, sa mère, femme dévouce au pape, Espagnole, frémissant au uom d'hérétique, et tutrice d'un pupille à qui les dépouilles des opprimés devaieut revenir, prêta le peu qu'elle avait de forces à un frère de Montfort, pour achever de saccager le Languedoc : le jeune Raimond se défendit. (1227) On fit uue guerre semblable à celle que pous avons vue dans les Céveunes. Les prêtres ne pardonuaient iamaisaux Languedociens, et ceux-ci n'épargnaient point les prêtres (1228). Tout prisonuier fut mis à mort pendant deux années. toute place rendue fut réduite eu cendres.

Eufiu la régeute Blanche, qui avait d'autres ennemis, et le jeuue Bajmond, las des massacres et épuisé de pertes, firent la paix à Paris. Un cardiual de Saint-Ange fut l'arbitre de cette paix; et voici les lois qu'il douna, et qui furent exécutées.

Le comte de Toulouse devait payer dix mille

mares ou marques aux églises de Languedoc, entre les mains d'un receveur dudit cardinal : deux mille aux moines de Olteaux, immensément riches : einq eeuts aux moines de Clervaux, plus riches encore, et quinze cents à d'antres abbaves : il devait aller faire pendant eing ans la guerre aux Sarrasins et aux Tures, qui assurément n'avaient pas fait la guerre à Raimond ; il abandonnait au roi, saus nulle récompense, tous ses états en dech du Bhône; car ce qu'il possedait en déla était terre de l'empire. Il signa son déponillement. moyennant quoi il fut recounu par le cardinal Saint-Auge et par un légat, non seulement pour être bou catholique, mais pour l'avoir toujours été, Ou le conduisit, sculement pour la forme, eu chemise et nu-pieds, devant l'autel de l'église de Notre-Dame de Paris : la il demanda pardon à la Vierge: apparemment qu'au fond de son cœur il demandait pardon d'avoir signé un si infâme traité.

Rome ne s'oublis pas dans le partage des dépouilles. Raimond-le-Jeune, pour obtenir le pardon de ses péchés, céda au pape à perpétuité le comtat Veuaissiu, qui est en-dela du Rhône, Cette cession était nulle par toutes les lois de l'empire : le comtat était un fief impérial, et il n'était pas permis de donner son fief à l'Église , sans le consentement de l'empereur et des états. Mais où sont les possessions qu'ou ne se soit appropriées que par les lois? Aussi, bientôt après cette extorsion, l'empereur Frédérie u rendit au comte de Toulouse ce petit pays d'Avignon, que le pape lui avait ravi ; il fit instice comme souverain, et surtout comme souverain ontragé. Mais lorsque ensuite saint Lonis et son fils, Philippe-le-Hardi, se fureut mis en possession des états des comtes de Toulouse, Philippe remit au pape le comtat Venaissin, qu'ils ont toujours conservé par la libéralité des rois de France. La ville et le territoire d'Avignon n'y furent point compris ; elle passa dans la branche de France d'Anjou qui régnait à Naples, et y resta jusqu'au temps où la malbeureuse reine Jeanne de Naples fut obligée enfiu de céder Avignon pour quatre-vingt mille florius, qui ne lui furent jamais payés. Tels sont eu général les titres des possessions : tel a été notre droit public.

Ces emisades contre le Languedoc durèrent vingt années. La seule envie de s'emparer du bien d'autrui les fit naître, et produisit eu même temps l'inquisition (4204). Ce nouveau fleau, inconnu auparavant chez toutes les religions du monde , recut la première forme sous le pape Innocent in ; elle fut établie en France dès l'aunée 1229, sous saint Louis. Un concile à Toulouse commença dans cette année par défendre aux chrétiens laiques de lire l'ancien et le nouveau Testaments. C'était insulter an genre humaiu que d'oser lui-dire : nous. voulons que vous ayez une croyance, et neus ne voulens pas que vous lisiez le livre sur lequel cette croyance est fondée.

Dans ec concile on fit briller les ouvrages d'Aristote, e écad-ince deux ou truis esemplaires qu'on axui apportés de Constantinople daus les premières crisolaise, livres que personne routendait, et sur losquels en a l'imaginait que l'hérois de Languelocieus éntis fondes. Des conciles suivants out mis Artistote presque la Côté des peres vants out mis Artistote presque la Côté des peres uneuts des théologiem, les supersitiens des perples, le hautisme, varier consultantes de proples, de hautisme, varier consultantes de proples, de hautisme, varier consultantes des consultantes de la consultante de la consultante de la calcantifi, junqu'na temps où quelques scadémies, quelques sociées éculirées, con fait rougimes quelques sociées éculirées, con fait rougi-

(4257) Mais ce fut bien pis quand le roi eut la faiblesse de permettre qu'il y edi dans son royaume un grand inquisiteur nommé par le pape. Ce fut le cordelier Robert qui exerça ee pouvoir nouveau, d'abord dans Toulouse, et ensuite dans d'autres provinces.

Si ce Robert n'eût été qu'un fanatique, il y aurait du moins aus ministère une apparece de aéle qui eût excusé ses fureurs aux yeus des simples; mais c'était un apostat qui conduissif avec lui une femme perdue, et pour mettre le comble à l'horreur de son ministère, cette femme était elle-même bérêtique : c'est ce que rapportent Matthieu Páris et Mousk, et ce qui est prouvé dans le Spécifequime de Lue d'Acheri.

Le roi saint Louis eut le malheur de lui permettre d'exercer ses fonctiens d'inquisiteur à Paris, en Champagne, en Bourgogne et en Flandre. H fit accroire au roi qu'il y avait une secte nonvelle qui infectait secrètement ces provinces. Ce menstre fit brûler, sur ce prétexte, quiconque étant sans crédit, et étant suspect, ne voulnt pas se racheter de ses persécutions. Le peuple, souvent bon juge de ceux qui en imposent aux rois, ne l'appelait que Rebert-le-B ... . Il fut enfin reconnu ; ses iniquités et ses infamies forent publiques ; mais ce qui vous indignera, c'est qu'il ne fut condamné qu'à une prison perpétuelle; et ce qui pourrait encore vous indigner, c'est que le jésuite Daniel ne parle point de cet homme dans son Histoire de France.

C'est donc ainsi que l'inquisitien commença en Europe : elle ne méritait pas un autre berceau. Yous sentez assez que c'est le dernier degré d'une barbarie brutale et absurde de maintenir, par des délateurs et des bourreanx, la religion d'un Dieu que des bourreaux fireut périr. Cels est presque aussi contradicière que d'altirer à soi les trécordes peuples et des rois au nom de ce même Dieu qui naquit et qui vécut dans la pauvreté. Vous verrez dans un chapitre à part ce qu'a été l'inquisision en Espapace et ailleurs, et jueytà que le rescis la barbairé et la rapocié de quelques hemmes ont abusé de la simplicié des antres.

......

### CHAPITRE LXIII.

### Etal de l'Europe ou treixième siècle.

Nous avous vu que las croissides épaisèrems. Eleurope d'hommes et d'argent, et che i cirlisèrerest pas. L'Alternages fet dans une entière anament de depuis la mout de Prédérie n. Torsa les seigneurs s'emparèrent à l'evat des revenus publics attachés à l'empire els sorts que quand Rodolphe de Habsbourg fut elle (19273), en ne l'ni accerda que des soldats, avec lesqués il comparif l'Autriche sur Ottocre, qui l'avait enlevée à la maison de Barèlère.

C'est pendant l'interrègne qui précéda l'élection de Rodolphe, que le Danemarck, la Pologne, la Illongrie, s'affrauchissent entièrement des légères redevances qu'elles payaient aux empereurs, quand ceux-ci étaient les plus forts.

Mais c'et aussi dans ce tempe-ll que plusiegre illes établissent leur gouverneuent guateipal qui dure enore. Elle a sallient entre elles pour so déclerale des invassons des setigencess. Les villes aussietupes, comme Lubeck, Cologue, Brunswick, Danticki, avançuelles quater-ringta autres se joignett avec le temps, ferment une république commerçante dispersé chan pituleure el dat differents, Le a antrègues s'établissent : ce sont des arbiters de convention entre les setigents; comme entre les villes; ils tienneul leu des tribunans et des lois oni manousier en Allemanov.

L'italie se forme sur un plan nouvean avant Rodolphe de Habsbourg, et sous son règne beancoup de villes deviennent libres. Il leur confirma cette liberté à prix d'argent. Il paraissait alors que l'Italie pouvait être pour jamais détachée de l'Allemance.

Tous les seigneurs allemands, pour être plus paissants, s'étaiest accordes à vouloir ne mepereur qui fût faible. Les quatre princes et les trois archevêques, qui peu à peu s'attriboèrent à eux seuls la étoit d'élection, n'avaient choisi, de concert avec quelques antres princes, Rodelphe de Blabsbourg pour empereur que parce qui l'était sans états condéfarbles : c'était un seigneur usièse.

a On commencait alors à donner ce nom indifférenment anz sodomites et aux hératiques.

qui s'était fait redouter comme un de ces chefs que les Italiens appelaient Condottieri : il avait été le champion de l'abbé de Saint-Gall contre l'évêque de Bâle, dans une petite guerre pour quelques tonneaux de vin ; il avait secouru la ville de Strasbourg. Sa fortune était si peu proportionnée à son courage, qu'il fut quelque temps grand-maître d'hôtel de ce même Ottocare, roi de Bohême, qui depuis, pressé de lui rendre hommage, répondit « qu'il ne lui devait rien, et qu'il lui avalt payé ses « gages. » Les princes d'Allemagne ne prévoyaient pas alors que ce même Rodolphe serait le fondateur d'une maisou long-temps la plus florissante de l'Europe, et qui a été quelquesois sur le point d'avoir dans l'empire la même puissance que Charlemague. Cette puissance fut long-temps à se former; et surtout à la fin de ce treizième siècle, et au commencement du quatorzième, l'empire u'avait sur l'Europe aucune influence,

La France cút dé heureuse sous ses souverais de que saint Louis, sans ce fluoses perjuigé des croissafes, qui causa ses malheurs, et qui le fix mourir sur les saines d'Ariepae. On soit, par le grand nombre de vaisseux équipés pour ses expéditions fatales, que la France eit pe a suré aiximent une grande mariae commerçuete. Les statuts est aint Louis pour le commerce, une nouvelle police étable par loi dans Fraris, as praguasique marcino qui sustru la divellène de l'Épite galliment de la comme del la comme de la comme del comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comm

Quant à l'Angletere, elle fat, sous Édousard e', sous heureuse que les mours du tempe pouvaient le permettre. Le pays de Galles lui fet réuzi; elle suitgant Elocae, qui repet un evid de la main d'Édousel. Les Anglais la vérife in avaient plate la Normandien il Taique, mais la possediaient les Normandien il Taique, mais la possediaient poille genera passagére avec la France, il le faut attificer aux centaires qu'il en cit-coporn cher lait, soit quand il soumist l'Econe, soit quand il la perfit à la fin de son règne.

Nons dounerons un article particulier et plus étendu à l'Espagne, que nous avous laissée depuis long-temps en proie aux Sarrasius. Il reste ici à dire un mot de Rome.

La papauté fut, vers le treizième siècle, dans le même état oi elle était depuis si long-temps. Les papes mal affermis dans Rome, n'ayant qu'une autorité chancelaint en Italie, et à peine maîtres de quéques placos dans le patrimoise de Saint-Pierre et dans l'Ombrie, donnaient toujours des royaumes, et jogasient les rois. En 1229, le pape Nicolas jugen solemellement à Rome les démètés du rois de Portugal et de son clergé. Nous avons vu qu'en 1285 le pape Martin ry déposa le roi d'Aragon, et donna ses éstat au roi de France, qui les put mettre la buille du pape à exécution. Bonilisce vui donna le Sardaigne et la Cores à un autre roi d'Aragon, Jacques, surnommé le Juste.

VES INA 5260. Les souchs succession su rovaument par le comme de la set.

d'Écosse était contestée, le pape Bonlièce vus manqua pas d'écrire au roi Édouard : « Yous « devers savoi que c'est à nous donner un roi à « l'Ecosse, qui a tonjours de plein droit appartenu « ta pipartient encore à l'Égitse romaine : que si « vous y prétendet avoir que éque droit, envoyes— nous vos procureurs, et nous vous rendrons se justice : car nous réservous cette affaire à dous. »

Lorsque sera la flu da treisième siecle quelque princes déposertes. Adolphe de Nassas, successera du premier prince de la maison d'autriche, fill de Rodolphe, lisarquesceient une buile du page pour déposer Nussau. Ils attribusient au pape leur propes pourale. Ce misse Benilees, appresant l'édécisen d'Albert, de misse Benilees, appresant l'édécisen d'Albert, de misse Benilees, appresant qui soit iri ed de Romains, comparaise desant a note pour se perger du crime de lète-majosié est de l'excommensation occours.

Os sais qu'albert d'Autriche, au lieu de conparaltre, vinquil, Nassu, le tua dans la batalle aupreis de Spire, et que Boniline, après lui viori prodigas les communications, il prodigas les bésédicions quand er pape est besind de lui coutre Philippe-Bell (1365); s'obri il reppide, par la pésinde de su poissance, à l'irrépairaité, de l'élection d'Albert; il lui donne dans a boille le rezume de France, qui de droit appartensi; d'il-il, aux emperaux. Cest aims que l'intérêt change ses démarches, et emploie à ses fins le mcré et le prolane.

D'autres têtes couronnées se soumetaient à la joridicion pepale. Marie, femme de Charles-le-Boiteux, roi de Naples, qui prétendait au royaume de Bongrie, fit plaider sa cause devant le pape et ses cardinaux, et le pape lui adjuges le royaume par défaut. Il ne manquait à la senteuce qu'une armée.

L'an 4329, Christophe, roi de Dancmarck, syant dé déposé par la noblese et par le clergé, Magous, roi de Suiche, demande au pape la Seanie et d'autres terres. « Le royaume de Danemarck, dit-il « dans sa lettre, ne dépend, comme vous le savez, « très saint-père, que del Église romaine, à laquelle el li pair tribut, et nou de l'empire. » Le pontife

<sup>.</sup> Vovez le chapitre LXV, du roi Philippe-le-Rei.

que ce roi de Saiolei implorail, et dont il reconnatisait la juridicito inemporelle sur tous les rois de la terre, ciati, Liequies Fournier, Benolt XII, résident a Avigaon : mais le nous est insuite; il ne s'agit que de faire voir que fout prince qui voubit usurper ou recouver un domaine s'adressit au pape comme à son maître. Benolt prit le part il du roi de Danemars, la répossit qu'il ne fersit justice a de ce monarque que quand il l'auralt ciris comparaltre devant tini, sécole sa casciena usages. S

La France, comme nous le verrous, n'avait pas pout Bonifiec viu uue pareille défécence. Au reste, il est assez counu que ce positié institua le julié, et ajusta uue seconde couronne à celle du honnet pontifical, pour againfier les deux paissances. Jean xxui les surmouta depuis d'une troissine; mais Jean ne fit point porter d'exaut lui les deux épècs unes, que fesait porter Boniface en donnant des indulgences.

On passa, dans ce treizième siècle, de l'ignorrance sauvage à l'ignorance soolastique. Altre, surnommé le Grand, enseignait les principes du chaud, du trold, du sec, et de l'Immide; il enseignait aussi la politique suivant les régles de l'autrologie et de l'influence des autres, et la morale suivant la logique d'Aristote.

Souvent les institutions les plus sages ne flurent dues qu'el l'arcupéenest et la faiblese. Il n'y a guère dans l'Église de cércinonie plus noble, plus puère dans l'Église de cércinonie plus noble, plus puère dans l'Église de cércinonie plus noble, plus ire ent guère dont l'appareit fait plus auguste. Cependant, qui fut la cause de cet établissement? un erlégiense de lière, nonum Monormillon, qui s'imaginalt voir toutes les untin un trou à la lone de l'appareit fait plus plus l'appareit que la lune significat l'Église, c. le la rou composa avec elle r'Office de sinil-secrement; la flus établis l'église, chi l'arcu composa avec elle r'Office de sinil-secrement; la flus éte cichili à Liége, et Urbain re l'adopta pour tout l'Église !

\* Cette solennité fut long-temps en Françe une source de troubles. La populace catholique forçait à coupa de pierres et de bâtou les protestants a tendre leurs maisons, à se mettre à genoux dans les rues Le cardinal de Lorraige, les Guises, employèrent souvent ce moyen pour faire rompre les édits de pacification. Le gouvernement a fait éricer en loi cette fantaisie de la populace; ce qui est arrivé plus souvent qu'on ue eroit dana d'autres circonstances et chez d'autres nation Pendant piua d'un siècle, il n'y a pas eu d'année ou cette fête p'ast amené quelques émeutes ou quelques procès. A present elle n'a plus d'autre effet que d'embarrasser les rues, et de nourrir dans le peuple le fanatisme et la superstition. En Flandre et a Aix en Provence, la procession est accompanée de mascarades et de houffonneries diznes de l'ancienne fête des foqs. A Paris, il n'y a rien de curieux que des éve lutions d'encensoirs assez plaisantes , et quelques enfants de la petite bourgeolsie qui courent les rues masqués en sain's Jeans , en Madeleines , etc. Un des crimes qui ont conduit le caevalier de La Barre sur l'echafaud, en 1766, etait d'avoir

An donzième siècle, les moines noirs et les blancs formaient deux grandes factions qui partageaient les villes, à peu près comme les factions bleues et vertes partagèrent les esprits dans l'empire romain. Ensuite , lorsqu'an treizième siècle les mendiants eurent du crédit , les blancs et les noirs se réunireut contre ces nouveaux venus, jusqu'à ce qu'enfin la moitié de l'Europe s'est élevée contre eux tous. Les études scolastiques étaient alors et sont demeurées, presque jusqu'à nos jours, des systèmes d'absurdités tels, que, si on les imputait aux peuples de la Taprobane, nous croirions qu'on les calomnie. On agitait e si Dieu peut produire « la nature universelle des choses , et la conserver e sans qu'il y ait des choses ; si Dieu peut être a dans un prédicat, s'il peut communiquer la faa culté de créer, rendre ce qui est fait non fait . e changer one femme en fille ; si chaque personne a divine peut prendre la nature qu'elle vent ; si · Dieu peut être scarabée et citrouille ; si le « père produit son fils par l'intellect on la vo-« lonté , on par l'essence , ou par l'attribut , naa turellement ou librement ? a Et les docteurs qui résolvaient ces questions s'appelaient le grand, le subtil, l'angélique, l'irréfragable, le solennel, l'illuminé, l'universel, le profond,

### CHAPITRE LXIV

De l'Espagne aux douzième et treizième siècles.

Quand le Gid ent chasse les massimans de Tolière et de Valence, à la fin du outime siècle, l'Espages es trouvait partagie entre plusierur domissitions. Le royaume de Casille compressai les deux Casilles, Léon, la Galice, et Valence. Le vocame d'Arago deits alors reins à la Navarre. L'Andalousie, une partie de la Murcle, Grenade, papartensient aux Maures. Il y vasti des comites de Barredone qui l'essient hommage aux rois d'Aragon. Le tiers du Portrant fédit sur chrétien.

Ce tiers du Portugal, que possédaient les chrétieus, n'était qu'un comté. Le fils d'un duc de Bourgogne, descendant de Hugnes Capet, qu'on nomme le comte Henri, venait de s'en emparer au commencement du douzième siècle.

Une croisade aurait plus facilement chassé les, musulmans de l'Espagae que de la Syrie; mais il est très vraisemblable que les princes chrétiens de l'espages ne voulurent point de ce secours dangereux, et qu'ils aimèrent inieux déchirer euxmèmes leur patrie, et la disputer aux Maures, que la voir enzaible par des croisès.

passé, un jour de pluie, le chapenn aur la tête, à quelques pus d'une de ces processions. K. (1114) Alfouse, surnommé le Batailleur, roi d'Aragon et de Navarre, prit sur les Maures Saragosse, qui dovint la capitale d'Aragon, et qui ne retourna plus au pouvoir des musulmans.

(4137) Le fils du comte Heuri, que je nomme Alfoose de Portugal, pour le distinguer de taut d'autres rois de ce nom, ravit aux Maures Lisbonne, le meilleur port de l'Europe, et le reste du Portugal, mais non les Algarves. (4139) Il gagna plusieurs batailles, et se fit enfin roi de Portugal.

Cet événement est très important. Les rois de Castille alors se disaient encore empereurs des Espagnes, Alfonse, comte d'une partie du Portugal, était leur vassal quand il était peu puissant ; mais, des qu'il se trouve maître par les armes d'une province considérable, il se fait souveraio iudépendant. Le roi de Castille lui fit la guerre comme à un vassal rebelle : mais le nouveau roi de Portugal soumit sa conronne an saint siège, comme les Normands s'étaient rendus vassaux de Rome pour le royaume de Naples, Engène III confero, donne la diguité de roi à Alfonse et à sa postérité , à la charge d'on tribut annuel de deux livres d'or (4447). Le pape Alexandre in confirme ensuite la donation movement la même redevance. Ces papes donnalent douc en effet les royanmes. Les états de Portugal assemblés à Lamego, sous Alfonse, ponr établir les lois de ce rovaume naissant, commencèrent par lire la bulle d'Engène III, qui donnait la couronne à Alfonse ; ils la regardaient donc comme le premier droit de leur iodépendance; e'est donc encore une nonvelle preuve de l'usage et des préjugés de ces siècles. Aucuo nouveau prince n'osait se dire souverain, et pe pouvait être reconnu des autres princes sans la permission du pape; et le fondement de toute l'histoire du moyen âge est toujours que les papes se croient seigneurs suzerains de tous les états, sans en excepter aucun, en vertu de ce qu'ils prétendent avoir succédé seuls à Jésus-Christ : et les empereurs allemands , de leur côté , feignaient de penser, et laissaient dire à leur chancellerie, que les royaumes de l'Europe n'étaient que des démembrements de leur empire, parce qu'ils prétendaient avoir succédé aux Césars, Cependant les Espaguols s'occupaient de droits plus réels.

Encore quelques efforts, et les musulmans éclaient chassés de ce contients; mais il fallatt de l'union, et les chréjiens d'Espagne se fessiont toujours la guern. Familé la Castille d'Aragoné sissient en armes l'one contre l'autre, tantôt la Navarre combattai l'Aragon : quelquoficie ses tries provinces se fessiont la guerre à la fois; et doos chacum de ces royames il y avait souveau ne genere intestine. Il y est desuite trois rois d'Aragon qui joiguirent à cet éta la plus graode partic de la Naguirent à cet éta la plus graode partic de la Na-

varra, dont les musulmans occupients le rote. Allome-le-bitallier, qui mourat es 18.1, qui le dernier de ces rois, 0n peut ligger de l'esprit de temps, et de massris pouvernement, pet lestamps, et de massris pouvernement, pet lestament de crui qui lisies se royamme aux chavaliers du Emple et à ceux de étraublem. C'ésait ordonner des partres éviles par sa dernièr vavalure du Emple et à ceux de étraublem. C'ésait ordonner des partres éviles par sa dernièr un pas ce état de soutenir le testament. Lus égis d'aragos, tosquare liftes, edirente pour les rois des Bamire, l'être du roi dernièr mort, quoique mois depuis quarande so, et évêque épuis quéques années. On l'appels le potter-roi, et le paps la moisse di la la probabilité de l'archive l'entre de l'appels portres de l'archive l'archive

(1454) La Navarre, dans cos secousses, fut divisée de l'Aragon, et redevint un royaume particulier qui passa depuis, par des mariages, aux comtes de Champagne, appartint à Philippe-le el et à la maisou de France, ensoite tomba daus celles de Foix et d'Albret, et est absorbé aujourd'hui dans la monarchie d'Ésoagne.

(4183) Feadant ce divisioni en Marces sepatienes: lis repérent Valence, Leurs incersiona donnèrent naissance à l'ordre de Calatrara, Demoines de Clastra, sance pissantas pour foronir aux frais de la déleuse de la ville de Calatrara, armirais de la déleuse de la ville de Calatrara, armiculator de l'accessor de la companya de la concella des freix contra, qui combattire de portant le sapplaire. Biendit d'uti ai religieux si militaire, dans lequel on d'uti ai religieux si militaire, dans lequel on poet se marier une foit, et qui ne coosiste que dans la poissance de plusieurs commanderies en Expagae.

Les querelles des chrétiens durèrent toujours, et les mahométans en profilèrent quelquelois. Vers l'an 1497, un roi de Navarre, nommé don Saoche, persécuté par les Castillans et les Aragonais, fut obligé d'aller en Afrique implorer le secours du obligé d'aller en Afrique implorer le secours de l'annéer de l'annéer le secours de l'annéer de l'annéer le secours de l'annéer l'ann

Largue notrolai Tapaque entilez étai rémis sous lera dia florique, prince past. der la constitución sous lera dia florique, prince past. der la constitución seus, mais brave, elle fut subjuguée en moiss de deux anniers; el maintenant qui del étai dérissée entre tant de dominations platoues, ni les minmolies d'Arieque, ni le roi maure d'Anadousie, no pouvaient faire des coopuléss. Cest que les Legapodo étaisent plus agentra, que la pas était Legapodo étaisent plus agentra, que la past était Legapodo étaites plus agentra, que la past était Legapodo étaites plus agentra, que la past était Legapodo étaites de la companya plus grande dangues, que la résultant de la constitución par plus sas que des chrécless. Na

(1200) Enfin toutes les nations chrétiennes de l'Espagne se réunirent pour résister aux forces de l'Afrique, qui tombaient sur eux.

Le miramolin Mahomed-ben-Joseph avait passé

la mer avec près de cent mille combattants, au rapport des bistoriens, qui out presque tous exagéré; on delt toujours rabattre beaucoup du nombre des soldats qu'ils mettent en campagne, et de ceux qu'ils tuent, et des trésors qu'il étalent. et des prodiges qu'ils raconteut. Enfiu es miramolin, fortifié encore des Maures d'Andaleusie, s'assurait de conquérir l'Espagne. Le bruit de ce graud armement avait réveillé quelques chevaliers francais. Les rois de Castille, d'Aragon, de Navarre, se réunirent par le danger. Le Portugal fonrnit des troupes. (4212) Ces deux grandes armées se rencontrèrent dans les défilés de la Montagne Noire \*, sur les confins de l'Andalonsie et de la province de Tolède. L'archevêque de Tolède était à côté du roi de Castille, Alfonse-le-Noble, et portait la croix à la tête des troupes : le miramelin tenait un sabre dans une main, et l'Alcoran dans l'autre. Les chrétiees vainquirent ; et cette journée se célèbre eucore tous les aus à Tolède le 46 juillet : mais la victoire fut plus illustre qu'utile. Les Maures d'Andalousie furent fortifiés des débris de l'armée d'Afrique, et celle des chrétiens se dissipa bientôt.

Presipe tous les chevaliers retournaient ches cut, daux et tempo-la, après une bataille. On savait se bettre, mais on ne savait pas faire la guerre; et les Maures savaient encore moins cet art que les Espagnols. Ni chrétiens ul musulmans n'avaient de troupes continuellement rassemblées sous le draceau.

L'Espagne, occupée de ses propres afflictions pendaut cing cents ans, ne commenca d'avoir part à celles de l'Europe que dans le temps des Albigeois. Nous avons vu comment le roi d'Aragen. Pierre u , fut obligé de secoerir ses vassaux du Languedoc et du pays de Foix, qu'on epprimait sous prétexte de religion, et comment il mournt en combattant Montfort, le ravisseur de son fils et le conquérant du Languedoc. Sa veuve, Marie de Montpellier, qui était retirée à Rome, plaida la cause de ce fils, qui régna depuis sous le nom de Jacques 1", devant le pape innocent III, et le supplia d'user de son antorité ponr le faire remettre en liberté. Il y avait des moments bien honorables pour la cour de Rome. (4244) Le pape ordonna à Simon de Montfort de rendre cet enfant aux Aragenais, et Montfort le rendit. Si les papes avalent toujours usé ainsi de leer autorité, lls eussent été les législateurs de l'Europe.

Ce rième roi Jacques est le premier des rois d'Aragen à qui les états aleat prêté serment de fidélité; c'est lui qui prit sur les Maures l'île de Majorque; (1238) c'est lui qui les chassa du beau royaume de Valence, pays favorisé de la nature, où ellé forme des hommes robustes, el leur doene tout ce qui peut Blatte leur seas, le ne sais comment tand d'historiens peuvent dire que la ville de Valence n'avait que mille pas de circuit, et qu'il en sortit plus de cinquante mille mahone/dans : comment nec si petite ville pouvait-elle contenir tant de meede?

Ce temps semblait marqué pour la gloire de l'expussion et sour l'expussion des Maures. Le roi de Castille et de Léon, Ferdianad in; leur enlevait la côlèbre ville de Cordone, résidence de leurs premiers rois, ville fort supérieure à Valence, dans laquelle lis avaieut fait bâtir une super-be mosquée et tant de beaux palais.

Au ou deutamina de nom, assorvit incroi es manulamina de harce, case un peita para,
mais fertile, et dans loquel les Maures reculisient bescoupe de sois, dont lis falirquianest do
belles écoltes, (1248) Esfin après sesie mois de
siée, il se rendit mattre de Séville, a plus opnlente ville des Maures, qui ne retourna plus à hour
comination. Sa mer mit fis à se sousces (1432), Si Japobicose est due à ceut qui ont delivre lesparire, l'Expagne révier aure autaint de raison
l'erdinand que la France invoque saint Lonis. Il
qu'en attribue le conseil royal de Castille, qui subsista toujours depois list.

(1252) Il eut pour ministre un Ximénès, archerèque de Tolède; uom heureux pour l'Espagne, mais qui n'avait rien de commun avec cet autre Ximénès, qui, dans le temps suivaut, a été régent de Castille.

La Castillo el l'Aragon étaiont alors des poisancos: mais il neu lus escriere que leurs souversiant lussett alsonius; aucun no l'était en Euprey. Les edigencies, me Esquese plus qu'alleurs, propose de la castillo de l'esqueration de leurs rois: le tet. Les Aragonais se souvienneut encore aujornche du les flores de l'esaguration de leurs rois: le grand justicier du royaume prouosquit ces paroies au nue mé atte: 1/sor que vedemne tanté como vou, y que podemon mut que vou, en hacemon aucutor orgy a design, con sid que gameirs insustron un entre le qui pouvons plus que veus, nous vous a vens, et qui pouvons plus que veus, nous vous à secons notre roi, à condition que vous garderez

Le grand justicier prétendait que ce n'était pas une vaine cérémonie, et qu'il avait le droit d'accuser le roi devant les états, et de présider au jugement : je ne veis point pourtant d'exemple qu'on ait usé de ce privilège.

a nos lois; si non, non. »

La Castille n'avait geère meins de droits, et les

etais mettaient des bornes au ponvoir souverain. Enfin on deit juger que dans des pays où il y avait tant de seigneurs, il était anssi difficile aux rois de dompter leurs sujets que de chasser les Maures.

Alfonse x. surnommé l'Astronome on le Sage, fils de saint Ferdinand, en fit l'épreuve. On a dit de lui qu'en étudiant le ciel il avait perdu la terre. Cette pensée triviale serait juste si Alfonse avait négligé ses affaires pour l'étude ; mais c'est ce qu'il ne fit jamais. Le même fond d'esprit qui en avait fait un grand philosophe en fit un très bon rol. Plusieurs auteurs l'accusent encora d'athéisme, pour avoir dit « que s'il avait été du conseil de a Dieu, il lui aurait donné de bons avis sur le a mouvement des astres. . Ces autenrs ne font pas attention que cette plaisanterie de ce sage prince tombait uniquement sur le système de Ptolémée, dont il sentait l'insuffisance et les contrariétes. Il fut le rival des Arabes dans les sciences ; et l'université de Salamanque, établie en cette ville par son père, n'eut-aucun personnage qui l'égalât. Ses tables aifensines font encore aujourd'hui sa gloire, et la honte des princes qui se font un mérite d'être ignorants; mais aussi il faut avoner qu'elles furent dressées par des Arabes.

Les difficultés dans lesquelles son rèppe fut en-Les difficultés dans lesquelles son rèppe fut enbarrassé n'étaient pas, sans doute, un effet des seciences qui rondiernal Monne illustre, mais un suite des dépenses excessives de son-père. Ainsi que saint Louis avait épuise la France par ses voyages, saint Ferdinand avait ruiné pour un temps la Castille par ses acquisitions mêmes, qui avaient oddé l'pas qu'elses valurent d'abord.

Après la mort de saint Ferdiuand, il fallut que son fils résistàt à la Navarre et à l'Aragon jalouz. Cependant tous ces embarras, qui occupaient ce roi philosophe, n'empêchèrent pas que les

ce roi philosophe, n'emplebreut pas que les princes de l'emple ne le demandassent pour emprience de l'emple ne le demandassent pour empereur, et s'il ne le fut pas, ai Bodolphe de Halabourgfetenfind das a palec, il fine dui, ce me semlide, Instribuce qu'i a distance qui séparait la castile de Vallemagne, Alfouse morte do ni il gocatile de Vallemagne, Alfouse morte do ni il governa la Castille, son recoulé dois, ay n'on appelle lan Partida, y est encove un des fondements de pois arrache l'arbre, et que le despota arrache l'arbre, et que le sage monarque « l'évanche. »

(4285) Ce prince vil; dans sa vieilleuse, son fils don Sanche rus serviollec contre lui; mais les erime du fils ne fait pas, je crois, la honte du père. Ce don Sanche était ne d'un second mariage, et prétendit, du visant de son père, se faire déclarer son héritier à l'exclusion des petits-fils du premier li. Len assemblée de factieux sous le mom d'éctats, lui déféra même la couronne. Cet attentat est une nouvelle preuve de ce que j'ai souvent dit, qu'en Europe il n'y avait point de lois, et que presque tont se décidait suivant l'occurrence des temps et le carrice des hommes.

Alfonse-le-Sage fut réduit à la douloureuse nécessité de se liguer avec les mahométans contre un fils et des chrétiens rebelles. Ce n'était pas la première alliance des chrétiens avec les musulmans contre d'autres chrétiens, mais c'était certainement la plus juste.

Le miramolis de Marco, appelé par le roi al. finex y, passa la mer l'Alfricain et le Castillan fanex y, passa la mer l'Alfricain et le Castillan se vivent à Zara, sur les coolins de Gresade. L'històrir deis perpetier è jamais la conduite et le discours du miramolis ; il cósis la place d'honnera un ried Castillan. el se vont traite ainsi, ditsi ll, parce que vous étes malheureux, et je me un unita avec vous étes malheureux, et je me commune de tous ten rois et de fous les pères, a commune de tous ten rois et de fous les pères, a commune de tous ten rois et de fous les pères, commune de tous ten rois et de fous les pères, commune de tous ten rois et de fous les pères, commune de tous ten rois et de fous les pères, commune de tous ten rois et de fous les pères, commune de tous ten rois et de fous les pères commune de tous les rois et de fous les pères commune de tous les rois et de fous les persons commune de tous les rois et de fous les persons commune de tous les rois et de fous les persons commune de fous les rois et de fous les persons commune de fous les rois et de fous les persons commune de fous les rois et de fous les persons commune de fous les rois et de fous les de fous commune de fous les rois et de fous les rois de fous les rois et de fous les rois et de fous les de fous et de fous les rois et de fous et de fous les rois et de fous les rois et de fous et de

Le roi de Maroc fut obligé de passer dans ses états: don Sanche, fils dénaturé d'Alfonse et usurpateur du trône de ses neveux, régna, et même régna heureusement.

La domination portugaise compressi dars les Agarres, arrachées enfi aux Marres. Ce mot Algurers signifie en arabe pags ferile. Noa-bloom pas encore qui Alonse-1-Saga avait beauconp aide in Pertugal dans estie computée. Tout coit par les este en company en la company de la company d

Alfonse-te-Philosophe avait oublié si peu le temporel, qu'il s'était fait donner par le pape Grégoire x le tiers de certaines d'îmes du clergé de Léon et de Castille, droit qu'il a transmis à ses successeurs.

Sa maison fut troublée, mais elle s'affermit toujours contre les Maures. (1395) Son petit-fils, Ferdinand 1v, leur enleva alors fibraltar, qui n'était pas si difficile à conquérir qu'aujourd'hui,

On appelle ce Ferdinand IV, Ferdinand-l'Ajourné, parce que dans un accès de colère il fit, dit-on, jeter du haut d'un rocher deux seigneurs qui, avant d'être précipités, l'ajouruèrent a comparaître devant Dien daus treute jours, et qu'il

 Un éditeur des Œuvres de Voltaire (Desoer), croyant que estie phrase était incompléte, proposait de mettre: Aifonac combatits son fils, le suimquit es lui pardenna, ce qui prouve, etc. mourut au bout de ce terme. Il serial à souhaiter que ce coute fût véritable, ou du moins cru tel par ceux qui peasent poavoir tont fairo impunément. Il fut père de ce fameux Pierre-le-Crue dont nous verrous les excessires se'érliés; prince implacable, et punissant cruellement les hommes, sans qu'il fût aitoures du tribunal de Dien.

L'Aragon, de son côté, se fortifla, commo nons l'avons vu, et accrut sa puissance par l'acquisition de la Sicile.

Les papes prétendaient pouvoir disposer du royanme d'Aragon pour deux raisous : premièrement, parce qu'ils le regardaient comme un fief de l'Église romaino; secondement, parce quo Pierro m, surnommé le Grand, auquel on reprochait les vêpres siciliennes, était excommunié. non pour avoir eu part au massacre, mais pour avoir pris la Sicile, que le pape ne voulait pas lui donner. Son royaume d'Aragon fut donc transféré par sentence du pape à Charles de Valois, petitfils de saint Lonis ; mais la bulle no put être mise à exécution : la maison d'Aragon demeura florissante; et bientôt après les papes, qui avaient voulu la perdro, l'enrichirent encore. (1294) Bonifaco vitt donna la Sardaigne et la Corse au roi d'Aragon, Jacques IV, dit le Juste, pour l'ôter aux Génois ot aux Pisans qui se disputaient ces fles : nouvelle preuve de l'imbécile grossièreté de ces temps barbares.

Alors la Castille et la France étaient unies, parce qu'elles étaient ennemies de l'Aragon : les Castillans et les Français étaient alliés de royaume à royaume, de peuple à peuple, et d'homme à

Ce qui se passait alors en France du temps de Philippe-le-Bel, au commencement du quatortièmo siècle, doit attirer nos regards.

#### CHAPITRE LXV.

Du rol de France Philippe-le-Bel , et de Boniface vant.

Le temps do Philippe-b-Bel, qui commença son rigno en 12857, fixt uns grande époque en France, par l'admission du tiera-feat aux assemblées de la nation, par l'isubition des trilmanus suprêmes nommés parlements \*, par la première récetion d'uno nouvelle patrie, faite en laveur du duc de Bretagno, par l'abolition des duels en mais l'intére civile, par la loi des apanages restrients aux aonis héritiers milles. Nous nous arrêterons à présent à deux autren objets, aux querelles do Phil-

 Voyez les chapitres concernant les états généraux et les iribunaux de parlement (chap. LXXVI, LXXXIII, LXXXV). lippe-le-Bel avec le pape Boniface viii, et à l'extinction de l'ordre des templiers.

Nous avons dejà vn quo Boniface vin, do la maison des Cajetans, était un homme semblable à Grégoire vii, plus savant encoro que lui dans le droit canon, non moins ardent à sonmettre les puissances à l'Église, et tontes les Églises au saint siège. Les factions gibeline et quelfe divisaient plus que jamais l'Italie. Les gibelins étaient originairement les partisans des empereurs; et l'empire alors n'étant qu'un vain nom, les gibelins se servaient toujours de ce nom pour se fortifier et pour s'agrandir. Boniface fut long-temps gibelin quand il fut particolier, et on peut bien juger qu'il fut quelfe quand il dovint pape. On rapporto qu'un premier jour de carême, donuant les cendres à un archevêque de Gênes, il les lui jeta au nez, en lui disant : Souviens-toj que tu es qibelin. La maison des Colonne, premiers barons romains, qui possédait des villes au milion du patrimoine de Saint-Pierre, était de la faction gibeline. Leur intérêt contre les papes était le même que celui des seigneurs allemands contre l'emperenr. et des Français contro le roi do Franço : le ponyoir des seigneurs de fiefs s'opposait partont au pouvoir souverain.

Les autres barons voisins de Rothe avalent le même espiri, lis à noissaient avec le rois de Sicile, et avec les gibelins des villes d'Italio-il ne dant pas s'éconner à le pape les precietas et en ful persècuté; presque tous ces ségnours avaient ful persècuté; presque tous ces ségnours avaient et do ricaires de l'empire; source nécessaire de et do ricaires de l'empire; source nécessaire de guerres civiles, quo le respect de la religion ne pui jamais tarir, et quo les hauteurs de Bonificevu un offereu oi secrotive.

Ca violence a noi pu fini que par les violences concere plus grandes d'Aucanders, u-verious deux, encere plus grandes d'Aucanders, u-verious deux, encere plus grandes d'Aucanders, u-verious deux que fine en la compartició de la mesta de la mesta desta porte d'Ossie : les eprécendai le domaino un-poème : il possidais quelques villes en proper c'éxili une poissance des plus médiceres. Le grand revenu des papes consistait dans ce que l'éxili une poissance des plus médiceres de la confidence de la compartició de la compartició de la compartició de la confidence de la compartició de la confidence del la confidence de la confidence del la confidence del la confidence del la confidence de la confidence del la confidence del la confidence del la confidence de la confidence del la confidence de la confidence del la

Une telle situation devait porter Bonifaco à incinager une pnissaucoqui pouvait le priver d'uno partie de ces revenus, et fortifer contre lui les giledins. Aussi dans le commencement même do ses démélés avec le roi do France, il si venir en ltalie Charles de Valois, frèro do Philippe, qui acriva avec quelque gendarmerie : il lui fit ciouser la poètic-fille de Baudouin, second empereur de la poètic-fille de Baudouin, second empereur de Constantinople dépossédé, et nomma solemellement Valois empereur d'Orient; de sorte que e deux annés il donna l'empire d'Orient, celui d'Occident, et la France; car nous avons dighremarqué que ce pape, réconcilié erec Albert d'Autriche, lui ili tuu don de la France (1503). Il n'y cut de ces précents que celai de l'empire d'Allemagne qui fut reçu, parce qu'Albert le possédait en effet.

Le pape, erant su réconcillation erec l'empereur, avait dome à Charles de Valois na autretie. L'entre de l'entre de l'empère ni talle, et principellement en Yousen. El pensis, pubigui l'inome mait les maîtres, devoir, à plus forte raison nommer les vicieres aunei Charles de Valois, pour ini plaire, persécuts violemment le parti gibé-imme à l'encenc. Ces toportant précisement dans le temps que Valois lui read ce service qu'il outragement et qu'il pouse à bout le roi de Françes son frèreles et qu'il pouse à bout le roi de Françes son frèrelière ne pouve mieux que la passion et l'auinsisé l'emportes unovent au l'Inderét mième.

Philippe-le-Bel, qui voulait dépenser beaucoup d'argent, et qui en avait pen, prétendait que le clerge, comme l'ordre le plus riche de l'état, devait contribuer aux besoins de la France sans le permission de Rome. Le pape voulait avoir l'ergent d'une décime accordée sous le prétexte d'un secours pour la Terre-Sainte, qui n'était plus secourable, et qui était sous le pouvoir d'un descendant de Geugis. (4304 et 4502) Le roi prenait cet argent pour faire, en Guienne, la guerre qu'il eut contre le rol d'Angleterre Édonard. Ce fut le premier spiet de la querelle. L'entreprise d'un évêque de la ville de Pamiers eigrit enspite les esprits. Cet homme avait cabalé contre le roi dans son pays, qui ressortissait alors de la conronne, et le pape aussitôt le fit sou légat à la cour de Philippe. Ce suiet, revêtu d'une dignité qui, selon la cour romaine, le rendait égal au roi même, vint à Paris braver sou sonverain, et le menacer de mettre son royaume en interdit : un séculier qui se fût conduit aiusi aurait été pani de mort ; il fallut user de grandes précautions pour s'assurer seulement de la personne de l'évêque, encore fallut-il le remettre entre les mains de sou métropolitain, l'archevêque de Narbonue.

Vous avez dijh obserré que depais le mort de Charlemegne on en til nacura positie de Rome quinde de Rome qui charlemegne on en til nacura positie de Rome qui charlemegne on en til nacura charlemegne qui un sidect de Louis xur ces quervilles, qui nont a solte nécessair de la forme de governement la plus abstrufe à laquelle les hommes se soient la plus abstrufe à laquelle les hommes se soient giamais soumis. Cett assarpité consistait à dépendre ches soi d'un d'aranger: en effet souffir qu'un firanger donne ches rous des féts; na pouvoir recevoir de subsides des possesseurs de ces fiefs qu'avec le permission de cet étranger, et sans partager avec lui; être contiunellement expose à voir fermer par son ordre les temples que vous avez construits et dotés : conveuir qu'une partie de vos sujets doit aller plaider à trois cents lieues de vos états : c'est fa une petite partie des chaînes que les souveraius de l'Europe a'imposèrent însensiblement, et sans presque le savoir. Il est clair que si aujonrd'hui ou venait pour la première fois proposer au couseil d'un souverain de se soumettre à de pareils usages, celui qui oserait en faire la proposition serait regardé comme le plus insense des hommes. Le fardeau, d'abord léger, s'était appesanti par degrés : on sentait bien qu'il fallait le diminuer : mais ou n'était ni assez sage, ui assez instruit, ul assez ferme, pour a'en défaire enticrement.

(1502 et suiv.) Dejà, dem une bulle long-temps fammen, p'évique de Rome, posifice vui, evait décidé e qui acent ciere us doit rien payer au roi e son maitre aus spermission expresse du souveer min positié. » Philippe, roi de France, a l'osa commande de l'acent de l'arguit lors du royause, game de l'emps, casonissi suit Louis, et les moises conclusient que si un homme disposait du cid, il gouvait dispose de l'argunt de la territ.

Le roi piada devant l'archevique de Narbonne, courte l'evique de l'amiens, par la bouche de son chancoiser Fierre Flotte, à Senlis; et ce chancolier l'archevit de l'amient de l'amient de l'archevit d'un souverain résè à un souverain magisnire; il la dit très expressionnet que le royaume de l'archevit d'un souverain résè à un souverain magisnire; il la dit très expressionnet q que le royaume de l'archevit d'archevit d'archevit

Le pape fut asses hardi pour s'en offenter: Il circit au riu in bred dans lequel on trouve ces parole: « Saches que vous nous fies soumis dans se temporel comme dans le spirituel.» Un histories judicien: et instruit remarque trisà propos que e bref dist. comerce à Paris dans un ancien manuscrit de la bibliothèque de Saint-Germainab-Pris, «que por on a déchie le feullel, en laissant relaister un sommaire qui l'indique et un extrait qui le ranguel.

Philippe répondit : « A Boniface, prétendu « pape, peu ou point de salut ; que votre très « grande fatuité sache que uous ne sommes somms « à personne pour le temporel. « Le même historien observe que cette même reponse du roi est conservée au Vaiicau : ainsi les Romains modernes ont eu plus de sois de conserver les choses curieuses que les bénédictins de Paris. L'authenticité de ces lettres a été vainement contestée ; je ne crois pas qu'elles aient jamis été revêtues des formes ordinaires, et présentées en cérémonie ; mais elles furent certainement écrites.

Le pontife lança bulles sur bulles, qui toutes déclarent que le pape est le maître des royaumes; que si le roi de France ne lui obéit pas, il sera excommunié, et son royaume en interdit, c'est-àdire qu'il ne sera plus permis de faire les exercices du ehristlanisme, ni de baptiser les enfants, ni d'enterrer les morts. Il semble que ce soit le comble des contradictions de l'esprit humain, qu'un évêque chrétien, qui prétend que tous les chrétiens sont ses sujets, veuille empêcher ces prétendns sujets d'être chrétiens, et qu'il se prive ainsi tout d'un conp lui-même de ce qu'il croit son propre hien. Mais vons sentez assez que le pape comptait sur l'imbécillité des hommes; il espérait que les Français seraient assez láches pour sacrifier lour roi à la crainte d'être privés des sacrements. Il se trompa: (1303) on brûla sa bulle; la France s'éleva contre le pape, sans rompre avec la papauté. Le roi convoqua les états. Était-il donc nécessaire de les assembler pour décider que Boniface vm n'était pas roi de France?

Le cardinal Le Moine . Français de naissance . qui n'avait plus d'autre patrie que Rome , vint à Paris pour négocier : et , s'il ne pouvait rénssir. pour excommunier le royanme. Ce nouveau légat avait ordre de mener à Rome le confesseur du roi, qui était dominicain, afin qu'il y rendlt compte de sa conduite et de celle de Philippe. Tont ce que l'esprit humain peut inventer pour élever la puissance du pape était épulsé; les évêques soumis à lai; de nouveaux ordres de religieux relevant immédiatement du saint sièce , portant partout son étendard ; nn roi qui confesse ses plus secrètes pensées, on du moins qui passe pour les confesser à un de ses moines ; et enfin ce confesseur sommé par le pape, son maître, d'aller rendre compte à Rome de la conscience du roi son pénitent. Cependant Philippe ne plia point; il fait saisir le temporel de tous les prélats absents : les états généranx appellent an futur concile et au futur pape. Ce remède même tenait un pen de la faiblesse; car appeler au pape, c'est reconnaître son autorité : et quel hesoin les hemmes ont-ils d'un concile et d'un pape pour savoir que chaque gouvernement est indépendant, et qu'on ne doit obéir qu'aux lois de sa patrie?

Alers le pape ôte à tous les corps ecclésiastiques de France le droit des élections, aux universités les grades, le droit d'enseigner, comme s'il révo-

quait une grâce qu'il oût donnée : ces armes étaient faibles, il voulut y joindre celles de l'empire l'Allemagne.

Vous avez vu les papes donner l'empire, le Portugal, la Hengrie, le Dauemarck, l'Angleterre, l'Aragon, la Sicile, presque tous les royaumes; celui de France n'avait pas encore été transféré par uno bulle. Boniface enfin le mit dans le rang des autres états, et en fit un don à l'empereur Albert d'Autriche, ci-devant excommunié par lui, et maintenant son cher fils et le sontien de l'Église. Remarquez les mots de sa bulle (4503): « Nous « vous donnons par la plénitude de notre puis-« sance... le royaume de France, qui appartient « de droit aux empereurs d'Occident. » Boniface et son dataire ne songeaient pas que, si la France appartenait de droit aux empereurs , la plénitude de la puissance papale était fort inutile. Il y avait pourtant un reste de raison dans cette démence ; on flattait la prétention de l'empire sur tous les états occidentaux; car vous verrez toujours que les jurisconsultes allemands croyaient on leignaient de croire que le peuple de Rome s'étant donné avec son évêque à Charlemagne, tout l'Occident devait appartenir à ses successeurs, et que tous les autres états n'étaient qu'nn démembrement de l'empire.

Si Albert d'Autriche avait eu deux ceut mille hommes et deux cents millions, il est clair qu'il eût profité des bontés de Boniface; mais clant pauvre, et à peine affermi, il abandonna lo pape au ridicule de sa donation.

Le roi de France eut toute la liberté de traiter le pape en prince ennemi : il se joignit à la maison des Colonne, qui ne fesait pas plus de cas que lui des excommunications, et qui quelquefois réprimait dans Rome même cette autorité sonvent redontable ailleurs. Guillaume de Nogaret passe en Italie sons des prétextes plausibles, lève secrètement quelques cavaliers, donue rendez-vons à Sciarra Colonna. On surprend le pape dans Anagni. ville de son domaine, où il était né; on crie; · Meure le pape, et vivent les Français l » Le pontife ne perdit point courage : il revêtit la chape , mit se tiare en tête; et, portant les clefs dans une main et la croix dans l'autro, il se présenta avec majesté devant Colonna et Nogaret, Il est fort deuteux que Colonna ait en la brutalité de le frapper . les contemporains disent qu'il lui criait : · Tyran, renouce à la papauté que tu déshonores, « comme tu y as fait renoncer Célestin I « Boniface répondit fièrement : « Je suis pape et je mourrai pape, » Les Français pillèrent sa maison et ses trésors. Mais après ces violences, qui tenaient plus du brigandage que de la justice d'un grand roi . les habitants d'Anagni, ayant reconnn le petit nombre des Français, furent honteux d'avoir laissé leur compatriote et leur pontife dans les mains des étrangers : ils les chassèrent (4565), Bouiface alla à Rome, méditant sa vengeance; mais il mourut en arrivant. C'est ainst qu'ent été traités en l'alie presque tons les papes qui voulurent être trop puissants : veus les voyez toujours domant des rovanmes, et persécutés chez enx.

Philippe-le-Bel poursuivit son ennemi jusque dans le tombean : il veulnt faire cendamner sa mémoire dans un concile : il exigea de Clément v. né son suiet, et qui siégeait dans Avignon, que le procès contre le pape sou prédécesseur fût commencé dans les formes. On l'accusait d'avoir engagé le pape Célestin v, son prédécesseur. à renoncer à la chaire pontificale : d'aveir ebtenu sa place par des veies illégitimes, et enfin d'avoir fait meurir Célestin en prison. Ce dernier fait n'était que trop véritable. En de ses demestiques , nommé Maffrede, et treize antres témoius, déposalent qu'il avait insulté plus d'une fois à la religien qui le rendait si pnissant, en disant : . Ah l e que de biens nous a faits cette fable du Christ I » qu'il niait en conséquence les mystères de la Trinitó, de l'incarnation, de la transsubstantiation : ces dépositions se trouvent encore dans les enquêtes juridiques qu'on a recneillies. Le grand nombre de témoins fortifie ordinairement une accusation, mais icl il l'affaiblit : il n'v a point dn tout d'apparence qu'un sonverain pontife alt proféré devant treize témelns ce qu'on dit rarement à un seul. Le roi voulait qu'ou exhumât le pape, et qu'en fit brûler ses os par le bourreau : il osait flétrir ainsi la chaire pontificale, et ne sut pas se soustraire à son ebéissance. Clément v fnt assez sage pour faire évanonir dans les délais une entreprise trop flétrissante pour l'Église.

La conclusien de tente cette affaire fut que. loin de faire le procès à la mémoire de Boniface viii . le roi consentit à recevoir seulement la main-levée de l'excommunication portée par ce Bonlface contre lui et son royaume. Il souffrit même que Nogaret, qui l'avait servi, qui n'avait agi qu'en son nom, qui l'avait vengé de Boniface, fût condamné par le successeur de ce pape à passer sa vic eu Palestine. Tout le grand éclat de Philippelo-Bel ne se termina qu'à sa honte. Jamais veus ne verrez, dans ce grand tablean du moude, un roi de France l'emporter à la longue sur un pape. Ils feront ensemble des marchés; mais Reme y gagnera tonjonrs quelque chose; il en coûtera toujonrs de l'argent à la France. Vous ne verrez que les parlements du royanme combattre avec inflexibilité les souplesses de la conr de Rome ; et très souvent la politique ou la faiblesse du cabinet , la nécessité des conjenctures, les intrigues des moines, rendront la fermeté des parlements inutile; et

cette faiblesse durera jusqu'à ce qu'un roi daigne dire résolument : Je veux briser mes fers et ceux de ma nation

(1506) Philippe-le-Bel, pont so dépliquer, chassa tous les Juiss du royaume, s'empara de leur argeut, et leur défendit d'y reveuir, sous peine de la vie. Ce me fut point le parlement qui reudit cet arrêt; ce fut par un ordre secret, donné dans son conseil privé, que Philippe punit l'usure juive par une injustice. Les peuples se crarent rengés, et le roi fut riche.

Quelque temps après, un événement, qui ent encore sa source dans cet esprit vindicatif de Philippe-le-Bel, étouna l'Europe et l'Asle.

## CHAPITRE LXVI.

Du supplice des templiers, et de l'extinction de cet ordre.

Parmi les contradictions qui entrent dans le gouvernement de ce monde, ce n'en est pas une petite que cette institution de moines armés qui font vœu de vivre à la foia en anachorètes et en soldats.

On accusait les templiers de réunir tout ce qu'ou reprochait à ces deux professions, les débauches et la cruauté du guerrier, et l'insatiable passion d'acquérir, qu'en impute à ces grands ordres qui ent fait vœu de pauvreté.

Tamdia qu'ils goducieu le frait de leurs travans, ainsi que les cheviers hospitallers de Saint-Jean, Fordre teutonique, francomme enz dans le Palenine, éroparait au treizime siècle de la Frusse, de la Livenie, de la Courlande, de la Samogliat. Ces chevaliers tentos étalent accessi de reduirs les exclosistiques counte de paten à l'ectivage, qu'es, d'exerce un brigandage borribet, mais en qu'es, d'exerce un brigandage borribet, mais en pières cuitivent l'envir, parce qu'ils vivalent ches lours compatriotes avec tout l'orgueil que doma pries cuitivent l'envir, parce qu'ils vivalent ches lours compatriotes avec tout l'orgueil que doma l'espedience, et dans les plaisirs effortés que presnent des geas de guerre qui ne sont point retenus par le frie al du mariage.

(4366) La rigueur des impôts, et la malverstion du conscil du rel Pulippe-le-Bel dans les monnaies, excita une sedition dans Paris. Les tes pliers, qui avaient en garde le tréon en trent accutés d'avoir en part à la mutinerie; et en a vu déjà que Philippe-le-Bel était implacable dans ses vengeances.

Les premiers accusateurs de cet ordre furent un bourgeots de Béziers, nommé Squin de Florian, et Noffodei, Florentin, templier apostat, détonns tous deux on prison pour leurs crimes. Ils demandèrent à être conduits derant le roi, à qui seul lis voulpient érévier des choses importantes. Si la visvaient pass quelle éstait indignation de nué contre les templiers, auraient-lis espéré leur grace ou les execusant? lis fureré couést. Le roi, var leur déposition, ordonne à tous les baillis du royaume, le baul es délicers, de perudre mais-ferte (1999); le ure envoie uu ordre cacheté, avec défense, sous peine de la vie, de l'ouveri avant le 15 codoire. Cé jour veux, chacun ouvre son ordre : il pertait de mêtre en prison tous les templiers. Tous sont arrêcés. Le roi aussiblé fait saisér en sou ne les bliens des chevallers jusqu'à ce qi'on en dis-

Il paralt érident que leur perte était résolue très long-temps avant cet écial. L'accusation et l'emprisonuement sont de 1309; mais ou a retrouré des lettres de Philippe-le-Bei an comte de Flandre, datées de Melun, 4306, par lesquelles il le priait de se joindre à lui pour extirper les temnifiers.

Il fallait juger ce prodigieux nombre d'accusés. Le pape Clément v, créature de Philippe, et qui demeurait alors à Poitiers, se joint à lui après quelques disputes sur le droit que l'Église avait d'exterminer ces religieux, et le droit du roi de punir des sujets. Le pape interrogea lui-même soixante et douze ehevaliers. Des inquisiteurs . des commissaires délégués , procèdent partout contre les autres. Les bulles sout envoyées chez tous les potentats de l'Europe pour les exeiter à imiter la France. On s'y conforme en Castille. en Aragon, en Sicile, en Angleterre; mais ee ne fut qu'en France qu'on fit perir ces malbeureux. Deux cent et un témoins les accusèrent de renier Jésus-Christ en entraut dans l'ordre, de cracher sur la croix, d'adorer une tête dorée montée sur quatre pieds. Le novice baisait le profes qui le recevait, à la bouche, au nombril, et à des parties qui paraissaient peu destinées à cet usage. Il jurait de s'abandouner à ses confrères. Voilà, disent les informations conservées jusqu'à nos jours, ce qu'avouerent soixante et douze templiers au pape même, et cent quarante-un de ces accusés à frère Guillaume, cordelier, inquisiteur dans Paris, en présence de témoins. On ajoute que le grand-maitre de l'ordre même, et le grand-maître de Chypre, les maîtres de France, de Poitou, de Vienne, de Normandie, fireut les mêmes aveux à trois cardinaux délégués par le pape.

(1512) Ge qui est industiable, e'est qu'on fit fession. Ilutifismenent, les cinquaute-neuf qu'on subtre la trutreze les plus crentels à plus de cent la vita fiprient libre à ténoir de leur inno-cheraliers, qu'on en bruils vité cinquante-neuf en cence, et ue voulreut point la vit qu'on leur c'en plus qu'on leur c'en considere de l'artis, l'ait à condition de s'arouer conquière. Quelle da dauphin d'auverpne, deux des principaus seit en de dauphin d'auverpne, deux des principaus seit en de deux de principaus seit d'auteur l'environment, soitante et l'entre de l'artis qu'en de l'Europe, l'une par soitagité, l'autre ; quantre l'englières on accusé entreprirent de

par sa naissance, furent aussi jetés vifs dans les flammes, uon loin de l'endroit où est à préseut la statue équestre de Henri IV.

Ces supplices, dans lesquels ou fait mourir taut de citoyens d'ailleurs respectables, cette foule de témoins contre eux, ces avenx de plusieurs accusés mêmes, sembleut des preuves de leur erime et de la justiee de lenr perte.

Mais aussi que de raisons en leur faveur! Premièrement, de tous ces témoins qui déposent contre les templiers, la plupart n'articulent que de vagues accusations. Secondement, très peu diseut que les templiers reniaient Jésus-Christ Qu'auraient-ils eu effet gagné en maudissant une religion qui les nourrissait, et pour laquelle ils combattaient? Troisièmement, que plusieurs d'eutre eux, témoins et complices des débauches des princes et des ecclésiastiques de ce temps-la, eussent marqué quelquefois du mépris pour les abus d'une religion tant déshonorée en Asie et en Europe : qu'ils en eusseut parlé dans des mouients de liberté, comme on disait que Boniface viit en parlait; c'est nu emportement de jeunes gens dout certainement l'ordre n'est point comptable. Quatrièmement, cette tête dorée qu'on prétendait qu'ils adoraient, et qu'ou gardait à Marseille, devait leur être représentée : on ne se mit seulemeut pas en peine de la chercher ; et il faut avouer qu'une telle accusation se détruit d'elle-même. Cinquièmement, la manière infame dont on leur reprochait d'être recus dans l'ordre ne peut avoir passé en loi parmi eux. C'est mal connaître les hommes de croire qu'il v ait des sociétés qui se soutiennent par les mauvaises mœurs, et qui fassent une loi de l'impudieité : on veut toujours rendre sa société respectable à qui vent y entrer. Je ne doute nullement que plusieurs jeunes templiers ne s'abandonnasseut à des excès qui de tout temps ont été le partage de la jeunesse; et ce sont de ces vices passagers qu'il vaut beancoup mieux ignorer que punir. Sixièmement, si tant de témoius ont déposé contre les templiers, il y eut aussi beaucoup de témoignages étrangers en faveur de l'ordre. Septièmement, si les accusés, vaineus par les tonrments, qui font dire le mensonge comme la vérité, ont confessé tant de erimes, peut-être ces aveux sont-ils autaut à la honte des juges qu'à celle des chevaliers ; on leur promettait lenr grâce pour extorquer leur confession. Huitièmement, les cinquaute-ueuf qu'ou brûla vifs prirent Dien à témoiu de leur innocence, et ue voulureut point la vie qu'on leur offrait à condition de s'avouer conpables. Quelle plus grande preuve non seulement d'innocence, mais d'honneur! Neuviemement, soixante et défendre l'erdre, et ne furent point écoutés. Dixièmement, lorsqu'on lut au grand-maltre sa confession rédigée devant les treis cardinaux, ce vieux guerrier, qui ne savait ni lire ni écrire, s'écria qu'on l'avait trompé; que l'on avait écrit une autre déposition que la sienne; que les cardinaux ministres de cette perfidie méritaient qu'en les punit comme les Turcs punissent les faussaires, en leur fendant le corps et la tête eu deux. Onzièmement, on eût accordé la vie à ce grand-maître, et à Gui, frère du dauphin d'Auvergne, s'ils avaient voulu se reconnaître connables publiquement; et eu ne les brûla que parce qu'appelés en présence du peuple sur un échafaud nour avoyer les crimes de l'ordre, ils jurérent que l'ordre était innocent. Cette déclaration, qui indigna le roi, leur attira leur supplice, et ils meururent en invoquant en vaiu la seugeance céleste coutre leurs persécuteurs.

Cependant, en conséquence de la bulledu pape et de leurs grands biens, eu poursuivit les templiers dans toute l'Europe ; mais en Allemagne ils surent empêcher qu'eu ue saisit leurs personnes. Ils soutiurent eu Aragon des sièges dans leurs châteaux. Enfin le pape abolit l'ordre de sa seule autorité dans un consisteire secret, peudant le concile de Vienne : partagea qui put leurs dépouilles. Les rois de Castille et d'Arageu s'emparèrent d'une partie de leurs hiens, et eu fireut part aux chevaliers de Calatraya : on denna les terres de l'endre eu France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne aux hospitaliers, nommés alors chevaliers de Rhodes, parce qu'ils venaient de preudra cette ilc sur les Turcs, et l'avaieut su garder avec un conrage qui méritait au meins les dépouilles des chevaliers du Temple pour leur récompense.

Denis, roi de Portugal, institua en leur place l'ordre des chevaliers du Christ, ordre qui devait combattre les Maures, mais qui, étant devenu depuis un vain honueur, a cessé même d'être honneur à force d'être prodigué.

Philippe-le-Bel se fit donner deux cent mille livres, et Louis Birtin son fibry lit conce suivante mille livres sur les hiean des templeres. Figuere cui revint a page, mais jet où ei-domment que les frais des cardinaux, des inquisiteurs delégués pour faire e procés épouvantalle, montérent à des sommes immenues, lem dais peut-fixe tramps, le quante je la sare cons la letter crientie de Philippe quant je lus avec cons la letter crientie de Philippe peut puis peut de l'endome à son signification de procés de la commission de procés peut réclier le puis peut de l'endome à son signification de Philippe est rapportée par l'ierre lu puis l'entre de l'entre l'e

priétaires? Or, dans ce temps, on pensait que les papes élaieut les malites des licus de l'Éjilies: cependant je ui jamais pu découvrir ce que le papo recueillit de cette déposille. Il est avéré qu'en Provence le pape partagen les lines inseubles de templiers avec le souverain. Ou joignait à la basseuse de s'emparer du blein des procerits la hente de se désheuorer pour peu de chess mais y avait-il alors de l'houneur?

Il faut considérer un événement qui se passait dans le même temps, qui fait plus d'honueur à la nature humaine, et qui a fendé une république invincible.

.......

## CHAPITRE LXVII

De la Suisse, el de sa révolution au commencement du quatorzieme siècle.

De tous les pays de l'Europe, celui qui avaite plus conserve à sumplieité et la putrorédes premiers laps était la Suisse. Si elle n'était pas devenue liter, elle il avairat pistude place dans l'histoire du mende; elle serait coulondue avec tant de provinces plas fertius et plus oppoietes qui suivent le sort des royaumes ei elles sout enclareces on se s'attre l'attention que quand on est quelque chone par sol-minac. En civil triste, un experience de la companie de l'estat de l'actre de projetione, c'est la tout es que la nature s'atti pour les trois quarts de cette contrée, Cependant ous disputait la soureminet de ces roches avec la même fareur qu'on s'éspropait pour aveir le royaume de Naples, el l'acté Miterre.

Dans ces dix-buit ans d'anarchie où l'Allemagne fut sans empereur, des seigneurs de châteaux et des prélais combattaieut à qui aurait une petite portion de la Suisse. Leurs petites villes voulaient étre libres comme les villes d'Italie, sous la protection de l'empire.

Quand Rodolphe fut empereur, quelques seipeners de châteux accusirens i pridiquement les cautons de Schwitz, d'Uri, et d'Underwald, de s'être soustraits à leur domination féodale. Rodolphe, qui avait autrelies combattu ces petits tyraus, jugea en faveur des citoyeus. Albert d'Autriche, son life, (dant parvenu h

l'empire, voulut faire de la Suisse une principanté pour un de ses enfauts. Une partie des terres du pays était de son demaine, comme Lucerne, Zurich, et Glaris. Des geuverneurs sévères furent enverés, qui abusérent de leur pourveir.

Les foudateurs de la liberté helvétienne se nommaient Mclchtal , Stauffacher , et Walther Furst. La difficulté de prononcer des noms si respectables nuit à leur célébrité. Ces trois paysans fureut les premiers conjurés; chaena d'eux on attira trois autres. Ces neuf gagnèrent les trois cantons de Schwitz, d'Uri, et d'Underwald.

Tons les historiens prétendent que , tandis que cette conspiration se tramait, un gouverneur d'Uri, nomme Gessler, s'avisa d'un genre de tyrannie ridicule et horrible (4507). Il fit mettre, dit-on, un de ses bonnets au haut d'une perche dans la place, et ordonna qu'on saluât le bonnet sous peine de la vie. Un des conincés , nommé Guillaume Tell, ne salua point le bonnet. Le gouvernenr le condamna à être pendu, et ne lui douna sa grace qu'à condition que le coupable, qui passait pour archer très adroit, abattrait d'un coup de flèche une pomme placée sur la tête de son fils \*. Le père tremblant tira, et fut assez heureux ponr abattre la pomme. Gessler, apercevant une seconde flèche sous l'habit de Tell, demanda ce qu'il en prétendait faire, « Elle t'était destinée , dit le « Suisse, si j'avais blessé mon fils. » Il faut convenir que l'histoire de la pomme est hien suspecte. Il semble qu'on ait eru devoir orner d'une fable le berceau de la liberté helvétique; mais on tient pour constant que Tell, ayant été mis au fers, tua ensuite le gouvernenr d'un coup de flèche; que ce fut le signal des conjurés, que les peuples démolirent les forteresses,

L'empereur Allert d'Autriche, qui voulsit ponir ces houmes libres, du préveus par la mort. Le duc d'Autriche, Léopoid, assemble contre curvingt mille hommes. Les Suisses se conduisirent comme les Lacédémonleus aux Thermopties (1451s). Ils attenderne, au nombre de quatre ou cinq cents, la plus grand partie de l'armée autrichiemon apa s'de Morgarten. Plus heureux que les Lacédémonleus, ils mirent en futio leurs enmenties en roulant zur est se pierres. Les autres corps de l'armée enuemis fureut lattus en même temps par ma usus jetti nombre de Soisses.

Cette victoire ayaut été gagnée dans le cauton de Schwitz, les deux autres cantons donnèrent ce nom à leur alliance, laquelle devenant plus générale, fait encore souvenir, par ce seul nom, de la victoire qui leur acquit la liberté.

Petit à petit les autres cantons entrèrent dans l'alliance. Berne, qui est en Suisse ce qu'Amsterdam est en Hollande, ne se ligua qu'en 4532; et ce ne fut qu'en 4545 que le petit pays d'Appenzel se joignit aux autres cantons, et acheva le nombre de treize.

Januais peuple n'a plus long-temps ni mieux combattu pour sa liberté que les Suisses ; ils l'ont gagoie par plus de soitante contluste contre les des Autrichiens; et la est Accivie qu'il la conserverent long-temps. Tout pays qui n'a pas une grande cientede, qui ni pas trop de richesses, et où les la biés sont donces, doit être libre. Le nouvea gonvermenent en Signés e fait change de façe à la nature; un termin arbie, négligié sous des maltres tres durant par la tres durant par la ties sur des rochers; des bruyères défrichées et la pouveaux par la participa de participa de la participa de participa de la pa

Chaque pation a eu des temps où les esprits s'emportent au-delà de leur caractère naturel ; ces temps ont été moins fréquents chez les Suisses qu'ailleurs : la simplicité, la frugalité, la modestie. conservatrices de la liberté, ont toniours été leur partage : jamais ils n'ont entretenu d'armée pour défendre leurs frontières on pour entrer chez leurs voisins ; point de citadelles qui servent contre les ennemis ou contre les citovens ; point d'impôt sur les peuples : ils n'ont à payer ni le luxe ni les armées d'un maître ; lenrs moutagnes font leurs remparts, et tout citoyen y est soldat pour defendre la patrie. Il y a bien peu de républiques dans le moude; et encore doivent-elles leur liberté à leurs rochers ou à la mer qui les défend. Les hommes sont très rarement dianes de se gonverner eux-mêmes

#### CHAPITRE LXVIII.

Suite de l'état où étaient l'empire, l'Italie, et la papauté, au quatoraleme siecle

Nous avons entamé le quatorrième siècle. Nons pouvons remarquer que depuis si cents ans Rome faible et malheureuse est toujours le principal objet de l'Europe; elle domine par la religion, taudis qu'elle est dans l'avrilissement et dans l'aurichie: et malgré tant d'haissement et tant de deordres, ni les empereurs ne peuvent y établir le trôue des césers. ni les noulifes s'r reudre als-

On prétend que ce conte est tiré d'une ancienne légende danoise.

<sup>\*</sup> Quelques éditions portent bar.

solus. Voilà depuis Frédérie 11 quatre empereurs de suite qui oublient entièrement l'Italie : Courad IV, Rodolphe I", Adolphe de Nassan, Albert d'Autriche. Aussi c'est alors que toutes les villes d'Italie rentrent dans leurs droits naturels, et levent l'étendard de la liberté : Gênes et Pise sont les émules de Venise; Florence devient une répnblique illustre; Bologne ne reconnalt alors ni empercurs ni papes: le gouvernement municipal prevaut partout, et surtout dans Rome. (4512) Clément v, qu'on appela le pape gascon, aima mienz transférer le saint siège hors d'Italie, et jouir en France des contributions payées alors par tous les fidèles, que disputer inutilement des châteaux et des villes auprès de Rome. La cour de Rome fut établie sur les frontières de France par ce pape ; et e'est ce que les Romains appellent encore aujonrd'hui le temps de la captivité de Babylone. Clément allait de Lyon à Vienne en Dauphiné, à Avignon, menant publiquement avec lui la comtesse de Périgord, et tirant ce qu'il pouvait d'argent de la piété des fidèles : c'est celui que vous avez vu détruire le corps redoutable des templiers.

Comment les Italiens, dans ces conjonctures, ne firent-ils pas, loin des empereurs et des papes, ce qu'ont fait les Allemands, qui sous les yeux même des empereurs ont établi, de siècle en siècle, leur association an ponvoir suprême, et leur indépendance? Il n'y avait plus en Italie ni empereurs vi papes : qui forgea donc de nouvelles chaînes à ce beau pays? la division. Les factions quelle et gibeline, nées des querelles du sacerdoce et de l'empire, subsistaient tonjours comme un fen qui se nonrrissait par de nouveaux embrasements; la discorde était partout. L'Italie ne fesait point un corps, l'Allemagne en sesait toujours un. Enfin le premier emperenr entreprenant qui aurait vouln repasser les monts pouvait renonveler les droits et les prétentions des Charlemagne et des Othon, C'est ce qui arriva enfin à Henri vu, de la maison de Luxembourg : il descend en Italie avec une armée d'Allemands; il vient se faire reconnaître ( 1311 ). Le parti guelfe regarde son voyage comme une nouvelle irruption de barbares; mais le parti gibelin le favorise : il sonmet les villes de Lombardie ; c'est une nouvelle conquête : il marche à Rome pour y recevoir la couronne impériale.

Nome, qui ne roulait, si d'empereur ni de pape, et qui ne put scoure fonte-bail le poig de l'in et de l'autre, ferma ses portes en vain (+413). Les Urinis et le frèvée de Robert, roi de Naples, ne purrent empêcher que l'empereur n'entrât l'épée à la main, secondé du parti de Colonnes on se battit long-temp dans les rues, et un évêquo de Liège fut tué à côdé de l'empereur. Il y ent beaucoup de sang répandu pon eette céréconné de nouvement de l'empereur.

ment, que trois cardinaux firent eufin au lieu du pape. Il ne faut pas oublier que Henri vir proteit par-devant notaire que le serment par loi prêté à son sacre n'était point un serment de fidélité. Les papes osaient donc prétendre que l'empereur étail leur vassal.

Maltre de Rome, il y établit un gouverneur: il ordonna que fontes les villes, que tous les princes d'Italie lui payassent un tribut annuel; il comprit même dans est ordre le royaume de Naples, séparé alors de celui de Sielle, et cita le roi de Naples de comparaître. Ainsi l'empereur réclame son droit sur Naples: le pape en étalt surenin ; l'empereur so dissit suscrain du pape, et le pape se croyait su-zerain de l'empereur.

(4513) Henri vu allait soutenir sa prétention sur Naples par les armes, quand il mourut empoisonné, à ce qu'on prétend : un dominicain mêla, dit-on, du poison dans le vin consacré.

Les empereurs communiaient alors sous les deux espèces, en qualité de chanoines de Saint-Jeande-Latran. Ils pouvaient faire l'office de diacres à la messe du pape, et les rois de France y auraient été sous-diacres.

On u'a point de preuves juridiques que Heur va ali péri par cet empoisonuement sacrilége: frère Bernard Politien de Montepulciano en fut accusé; et les dominicains obtinrent, treute ans après, du Bis de Heuri va, Jean, roi de Bobème, des lettres qui les déclaraient innocents. Il est triste d'avoir eu besoin de ces lettres.

De même qu'alors peu d'ordre régnait dans les élections des papes, celles des empereurs étaient très mal ordonnées. Les hommes n'avaient point encore su prévenir les schismes par de sages lois.

Louis de Bavière et Frédéric-le-Beau, due d'Autriche, furent deus à la fois au milieu des plus funestes troubles. Il n'y avait que la guerre qui pôt décider ce qu'une dikte réglée d'électeurs aurait dú juger: un combat, dans lequel l'Autrichien fut vaincu et pris (4522), donna la couronue au Bavarois.

On avait alors pour pape Jean xxxx, du à Lyon en 1515. Lyon sergardait encore comme nou tille libre; mais l'évêque en voluit tonjours dure le maitre, et les rois de Franco n'avaitur escore pa sommettre l'évêque. En litipos-le-Long, à peine roi sommettre l'évêque. En litipos-le-Long, à peine roi ville libre; et, après leur avoir juré qu'il ne leur de France, avait essemble les cardiaines dans cette ville libre; et, après leur avoir juré qu'il ne leur estat aussure violenes, ill es avait enfernés tons, et ne les avait rélèchés qu'après la nomination de leun xxxx.

Ce pape est encore un grand exemple de ce que peut le simple mérite dans l'Église; car il faut sans doute en avoir beoucoup pour parvenir de la profession de savetier au rang dans lequel ou se fait baiser les pieds.

Il est au nombre de ces pontifes qui eurent d'autaut plus de hanteur dans l'esprit, que leur origine était plus basse aux veux des hommes. Nous avons dejà remarqué que la cour pontificale ne subsistait quo des rétributions fournies par les chrétiens : ce fonds était plus considérable que les terres de la comtesse Mathilde. Quand je parle du mérite de Jenn xxn, ce u'est pas de celui du désintéressement : ce pontife exigeait plus ardemment qu'aueun de ses prédécesseurs, non seulement le denier de saint Pierre, que l'Angleterre pavait très irrégulièrement, mais les tributs de Suède, de Danemarck, de Norvège, et de Pologne : il demandait si souvent et si violemment, qu'il obtenait toujours quelque argent; ce qui lui eu valut davantago, ce fut la taxe apostolique des péchés; il évalua le meurtre, la sodomie, la bestialité: et les hommes assez méchauts pour commettre ces péchés fureut assez sots pour les payer. Mais être à Lyon, et n'avoir que peu de eredit en Italie, ce n'était pas être pape.

Pendant qu'il sirçoit à Lyon, et que Losis de Barkier évidablissi en Allemage, l'Italies perdait et pour l'empereur et pour lui. Les Viscouil commençient à évidablir à Milan, l'empereur Louis, ne pouvant les abaiser, feignatie de les proteger, et leur lissait le titre de sei leutemants; lis étaient jaleities; comme tels lis s'emparaient d'une partie de ces terres de la countese Mitalide, éternel sujet de discorde. Jean les fit décharer loréticues par Tinquistion: il était en Transe, il posvuis sans r'em résquer donner une de ces bellies que l'un de la comme de les des les des vals sans r'em résquer donner une de ces bellies Louis de Bartier en bête par une desse ladies, de louis de Bartier en bête par une desse ladies, de louis de Bartier en bête par une desse ladies, de moulées.

(4527) L'empereur ainsi déposé se hâta de marcher vers l'Italie, où celui qui le déposait n'osait paraître : il vint à Rome, séjour tonjours passager des empereurs, accompagné de Castracani, tyran de Lucques, ce hèros de Machiavel.

Ludovico Monadesco, natif d'Orviette, qui, à 'Rège de cent quiture aus, cérvit des mémoirse de son temps, dit qu'il se ressouvient très bien de cette entrée de l'empereur Louis Ravière (t.528), « Le pemple chantait, dit-il, y l'ev Dieu et l'empereur i nous sommes délivrés de la guerre, de la famine, et du pape. « Ce trait ne svant la peine d'être cité que parce qu'il est d'un homme qui cérvisit à l'âge de ceut quiture aunées.

Louis de Bavière convoqua dans Rome une assemblée générale semblable à ces anciens parlements de Charlemagne et de ses enfants : ce parlement se tint dans la place de Saint-Pierre; des

princes d'Allemagne et d'Italie, des députés du visiles, des réques, des ables, des refigieux y asistèreut en foute. L'empereur, assis sur un trème an hant des dergrée de l'églie, la couronne en tête et un sceptre d'or à la main, fit crier trois fois par un moineamgustin : 3" a-l'apules juri qui vieillie « défondre la cause du prêtre de Cahors qui se » nomme le pare leuri « 1 (228) Personou s'ayant compara, Louis prononça la sentence, par lequelli pirsuit le pape de tout l'évilée, e le livrait au leras séculier pour être bridé comme hérédique. Condammer ains la la mot un souveria poutifie était le dernier excès où pât mouter la querelle du serendere et de l'empire.

Quelques jours après, l'empereur, avec le même appareil, créa pape un cordelier napolitain, l'investit par l'auneau, lui mit lui-même la chape, et le fit asseoir sons le dais à ses côtes; mais il se garda bien de déferer à l'usage de baiser les pieds du nontifé

Farmi tous les moines, dont je parleral à part, les franciscains fessiont alors le plos de bruit. Quelques uns d'eux austient prétendu que la préfection constituent professor que professor professor de la compartica de la compartica de cette réferme l'Opinion que leur boire et leur manger ne leur apparteniateur pas en propre. Le pape avait condamné ess propositions, la condamution autir évolte les reformateurs : enfin, la querelhe c'anni c'elantife, les inquisiteurs de Marnomiens (1318). L'inte quarte de comfidereux moisons (1318).

Le cordelier fait pape par l'empereur était de leur parif; vois pourquoi Jean xxn était hérétique. Ce pape était destiné à être acensé d'hérésie; car quelque temps après, a pant préché que les saints ne jouiraient de la vision béatifique qu'après le jagement dernier, et qu'en attendant ils avaient une vision imparfaite, ces deux visions partagèreux l'Éxise, et enfin Jean se rétracta.

Cependant ce grand appareil de Louis de Bavière à Rome n'eut pas plus de suite que les efforts des autres césars allemands: les troubles d'Allemagne

les rappedient toujours, et l'Italie leur échappeil. Louis de Bairie, su foud pen pissen, ne pot empécher à son rétour que son positife ne fit prisper le parti de leur xxx, n et ne fit conduit dans Arignon, où il fut enfermé. Enfin telle était alors de l'allement de mempereur et d'un pape, que Louis de Barière, tout sare qu'il était, mourni pourre dans son pass (1431), en que le pape, étaition de l'allement de l'allement de l'allement de son commercia, chara le compertie et d'un protique de l'allement de l'allement de l'allement subject de l'allement de l'allement de l'allement subject de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l'allement de l'allement de l'allement de subject de l'allement de l' tiers, ce serait eucore beaucoup: aussi la papauté n'avait jamais tant valu à personne; mais aussi jamais poutife ne vendit tant de bénéfices, et si chèrement.

Il à ciata tatribas la réserve de toutes les prélemées, de prespue tous les évéches, et le revenu de tous les brieflees vacantes; il a vait trouvé, pur l'art des réverse, could e prévents prospue toutes les descisions et de douver tous les lécénées; les délèptest sept ou limit : chappe prométies ne attirait d'autres, et toutes valaiment de l'argent. Les isacs pour les dispuesces de pour les péches firmes inventées et rédigires de son temps : le livre de set taxes a cité imprime poisseurs foid depuis le scialimonièles, et et a mis au jour de la binner plus rédifiéres de la l'Insodemte fourbério des prêtres de l'autiquité :

Les papes ses successeurs restèrent jusqu'en 4571 dans Arignon. Cette ville ne leur appartenait pas, elle était aux comtes de Provence, mais les papes s'en étaient rendus insensiblement les maltres usufruitiers, tandis que les rois de Naples, comtes de Provence, disputaient le royaume de Naples.

(1518) La malheureuse reiue Jeanne, dont nous allons parler, se crott heureuse de céder Avigoon au pape Clément v1 pour quatre-vingt mille florins d'or qu'il ne par a jamais. La cour des papes y était tranquille; elle répandail l'abondance dans la Provence et le Dauphiné, et oubliait le séjour oraseux de Bome.

Je ne vois presquo auenn temps, depuis Charlemagne, dans legnel les Romains n'aient rappelé leurs anciennes idées de grandeur et de liberté : ils choisissaient, comme on a vu, tantôt plusieurs sénateurs, tantôt un seul, on un patrice, ou un gonverneur, on un consul, quelquefois uu tribun. Quand ils virent que le pape achetait Avignon, ils songèrent encore à faire renaltre la république : ils revêtirent du tribunat un simple citoyen, nommé Nicolas Rienzi, et vulgairement Cola, homme né fanatique et devenn ambitienx, capable par conséquent de grandes choses; il les entreprit, et donna des espéranees à Rome : c'est de lui que parle Pétrarque dans la plus belle de ses odes ou canzoni; il dépeint Rome, échevelée et les yeux mouillés de larmes, implorant le secours deRienzi :

- « Con gli occhi di dolor bagnati e molli « Ti chier' mercè da tutti sette i colii. »
- Ce tribun s'iutitulait « sévère et elément libé-« rateur de Rome , zélateur de l'Italie , amsteur « de l'univers : » il déclara que tous les peuples de
  - . Voyer le Bictionnaire philosophique , article TAXE.

l'Italie étaient libres et citoyens romains. Mais ces convusions d'une liberté depuis al long-temps mourante ne fureut pas plus efficaces que les prétentions des empereurs sur Rome : ce tribunat passa plus viue que le sénat et le consultat ev ain rétablis. Rienzi ayant commencé comme les Gracques, finit comme cux; il fut assassiné par la foction des familles patriciennes.

Rome devais dépérir par l'absence de la cour despapes, par l'extramble del Halia per la sérilité de son territoire, et par le transport de ses manufetures à Cons, à Pies, à Venise, à Forence. Les péérenages seuls la soutensient alors : le saice parad jubliés arout, nistutie par Bonifsee van de siècle en aicele, mais établi de cinquante ce en circulate par l'estimate de l'estimate de considerate de l'estimate de l'estim

#### CHAPITRE LXIX.

De Jennne, reine de Naples.

Nous avons dit que le siége papal aequit Avignon de Jennne d'anjou et de Provence. On ue vend ses états que quand ou est malheureux. Les infortunes et la mort de cette reine entrent dans tous les événements de ce temps-la, et surfout dans le grand schisme d'Occident, que uous aurons bientôt sous les verux.

Naples et Sicile étaient toujours gouvernées par des étrangers : Naples , par la maison de France ; l'ile de Sicile, par celle d'Aragon, Robert, qui mourut en 4545, avait rendu son royaume de Naples florissant ; son neveu , Louis d'Anjou , avait été élu roi de Hongrie. La maison de France étendait ses branches de tous côtés; mais ces brauehes ne furent unies ni avec la sonebe commune ni entre elles : toutes devinrent malheureuses. Le roi de Naples, Robert, avait, avant de mourir, marié sa petite-fille Jeanne, son héritière, à André, frère du roi de Hongrie. Ce msriage, qui semblait devoir cimenter lo bonheur de cette maison, en fit les infortunes : André prétendait régner de son ehef ; Jeanne, toute jenne qu'elle était, voulut qu'il ne fût que le mari de la reine. Un moine franciscain, nommé frère Robert, qui gouvernait André, alluma la haine et la discorde entre les deux époux : une cour de Napolitains auprès de la reine, une autre anprès d'Audré, composée de Hongrois, regardés comme des barbares par les naturels du pays, augmentaient l'antipathie. Louis, prince de Tarente, prince du sang, qui

bientôt après épousa la reine, d'autres princes du sang, les favoris de cette princesse, la fameuse Catanoise, sa domestique, si attachée à elle, résolvent la mort d'André : (4546) on l'étrangle dans la ville d'Averse, dans l'autiehambre de sa femme, et presque sous ses veux ; on le iette par les fenêtres : on laisse trois ionrs le corps sans sépulture. La reine épouse, au bout de l'an, le prince de Tarente, accusé par la voix publique. Que de raisons pour la croire conpuble! Ceux qui la justifient alleguent qu'elle eut quatre maris, et qu'une reine qui se soumet toujours an joug du mariage ne doit pas être accusée des crimes que l'amour fait commettre. Mais l'amour seul inspire-t-il les attentats? Jeanne consentit au meurtre de son époux par faiblesse, et elle eut trois maris ensuite par une autre faiblesse plus pardonnable et plus ordinaire, celle de ne pouvoir régner seule.

Louis de Hongrie, freve d'André, écrività Jeanne qu'il vengerait à mort de son friere sur elle et sur set compliees ; il marcha vers Naples par Venise et par Rome, et il accuser Jeanne juridiquement à Rome devant ce tribun, Oak Bleant, qui, dans sa puissance passagère et ridicule, vii pourtant des rois à son tribunal ; comme les anciens Romains. Rienzi n'oas rien décider, et en cela seul Il montra de la prudence.

Ocpondant le roi Louis avança vera Naples, fesant porter devant. Il un effendard nois sur lequel on avait peint un roi étranglé. Il fait conpela tété à un prince de sang. Charles de Durazao, complice du mourter (1517); il postranit la reliae citaté de Provence. Mais, ce qui est bien étrange, on a préfendu que l'ambition n'est point de part de la vengence de Louis. Il provaits d'emparer de rovanure, et il ne le fit pos. On trouve raremont de tele energies. O prifue avait, d'hea, une vertu ausère de la lette de la proprie avait d'hea, une vertu contre de la Bongant de la consideration de l'étage. Non comment de la Bongant son l'archeve par telefistement de la Bongant son traitere par telefis-

um du andrega.

um d'un crime qui attun sur sus perples antant de calamilés que sur elle, alandonnée à la tôse Napolitain et des Provençaus, y a trouver le pape Clément vi dans àvianon, dont elle étation verraine; élle lui alandonnaus nille et on berrisière pour quatre-tingt mille Borina d'or qu'elle ne reret point. Pendanta qu'on nigéet ce ascribée (1535), elle platée elle-mène et cause derant le Clément vi, pour l'internet pour quatre-tingt mille Borina d'or qu'elle ne l'Albert de l'embre et cause derant le Bonagrie, stipule que Jenne lui paiera trois cent de l'embre de l'em

qui régnait alors n'a produit jamais ui plus de dureté ni plus de générosité.

La reine, chassée par son beau-frore, et rétablie par la faveur du pape, perdit son second mari (4576), et jouit seule du gouvernement quelques années. Elle éponsa un prince d'Aragon qui mou-

annetes. Ene eponau uit princie le Arigany en ura til honisti parie e infla, a l'app de quarrante-six ans, elle se renarrie avec un codet de la maison ans, elle se renarrie avec un codet de la maison lot annet e distribution de la maison bet annet qui poi tui plaire qu'un prince qui la prid officiente. Non bettiern tauter desta un autre de la premiern de la principa de la premiern de la principa de la premiern de la principa del la principa de la principa del la principa de la principa del la principa del la principa dela principa del la principa del la principa del la principa del la

Dejà cictationt les saites sanglantes de ce schiame, dont nous parlerons biestoli. Brigano 1, qui prit le nom d'Urbain v1, et le comte de Genève qui s'appela cliement v11, se dispatierent la titure avec fureur ; ils partagosient l'Europe. Jenne prit le parti de Ciement, qui résidait dans àvignon. Durazzo, ne voltant pas attendrel mort naturelle de sa mère adoptive pour régner, s'engagoa avec Brismo-Urbain.

(1380) Ce pape couronne Durazzo dans Rome, à condition que son nevu Brigano aura la principauté de Capoue : Il excommanie, Il dépose la reine Jeanne; et pour mieux assurer la principauté de Capoue à sa famille, il donne tous les biens de l'Église ans principales maisons napolitaines.

Le pape marche avec Durazzo vers Naples. L'or et l'argent des églises fut employé à levre une armée. La reine ne pent être secourue, ni par le pape Cément qu'elle a reconnu, ni par le mari qu'elle a choisi ; à peine a-t-elle des troupes : elle appelle contre l'ingrai Durazzo na frère de Charles y, roi de France, aussi da nom d'Anjou; elle l'adopte à la place de Durazzo.

Ce nouvel béritier de Jeanne, Louis d'Anjon, arrive trop tard pour défendre sa bienfaitrice, et pour disputer le royanme qu'on lui donne.

Le choix que la reine a fait de lui aliène encoro ses sujets : on craint de nouveaux étrangers. Le pape et Charles Durazzo avancent. Othon de Brunswick rassemble à la hête quelques tronpes; il est défait et prisonnier.

Durazzo entre dans Naples; six galères que la reine avait fait venir de son comté de Provence,

Les auteurs de l'art de verifier les dates, la Biographie univeracile et Voltaire lui-même, dans su liste chronologique en tête des Annoics de l'empère, écrivent Prignano et qui nouillaieut sons le châteun de l'étaf, îndi l'imperiu suscours initie : tout se ceit trop tard; la fuite a trâtat plus praticable. Elle tombe dans le mains de l'ausqueter. Ceptine, our cubere sa bardarie, se federa le vengeur de la mont d'audre. Il consulta Louis de Houper; qui, toujours inflexible, lui manda qu'il faliait faire périr le rière de la mise men qu'il et aud lounés sous premier mari. Durezzo la fit énuffer eutre deux matelas (15%2), ou voi partout des crines punis par d'autres crimes, Quelles horreurs dans in famille de salta (coli a

La ponérité, toujours juste quand elle est étaliée, a plaint cette reine, parce que le meutre de son premier mari fut plaid l'effet de sa faiblese que de sa méchancet, va qu'elle a vasai que dixheit aus quand elle consenti à cet attentat, et que de la proposition de la consenti à cet attentat, et que qu'il fut plainfer; ils furent les victimes de ces roubles. Louis, doct d'Apun, celleus let résors du roi Charlev son frère, et appauvril la France pour autre l'autre de la consentie de l'entre de la condire tente i multiment de veuger la mont de Jeanne, et pour recueillir son héviage. Il most aus parti et sun argen.

Le royaume de Naples, qui avait commencé a sortir de la habraire sons le roi Robert, y fit replongé par tous ces malheurs que le grand schisme aggravait encore. Avant de considérer ee grand schisme d'Occident que l'empereur Sigismond éteignit représentons-nous quelle forme prit l'empire.

#### CHAPITRE LXX.

De l'empereur Charles rv. De la buile d'or, Du retour du saint siège d'Avignon à Rome. De sainte Catherine de Sienne, etc.

L'empire allemand (eur dans les dissensions qui secompapièrent les érailrès ansaées de Jouis de Serviere, il n'était plus d'empire romain) prit enfin une forme un peu plus stable sons Éhrnés ru de L'assensioner, roide Bobben, petit-fils de Heuri vat. (1455) Il list à Numember; cette fameuse constitution qu'on nommait daird dans la basse lattité : on voi sisément par la pourquoi le célis des papes sont peur la commanda de l'assensione de l'assension l'assension de l'assension de l'assension de l'anné l'expirit du regue, La piriconnusti Englishe, l'un de cet compilateurs d'opinions qui lement correction de los in Galles de l'assension par l'anné l'expirit du régles acté tuble l'icommesce par une apostrophe à l'oraceil, à Satan, à la coèter, la lauxre, ou y dut que le nombre ées spet discteurs est uécessaire pour s'opposer aux sept péchés mortels. On y parle de la chute des anges , du paradis terrestre, de Pompée et de César ; on assure que l'Allemagne est fondée sur les trois vertua théologales, comme sur la Trinité.

Cette loi de l'empire fut faite en présence et du consentement de tous les princes, évêques, abbés, et même des députés des villes impériales, qui pour la première fois assistèrent à ces assemblées de la nation tentouique. Ces droits des villes, ces effets naturels de la liberté , avaient commencé à renaltre en ttalie, en Angleterre, en Frauce, et en Allemagne. On sait que les électeurs fureut alors fixés au nombre de sept. Les archevêques de Mayence, de Cologne, et de Trèves, en possession depuis long-temps d'élire des empereurs, ne souffrirent pas que d'autres évêques, quoique puissants, partageassent cet honneur. Mais pourquol le duehé de Bavière ne fut-il pas mis au rang des électorats? et pourquol la Bohême, qui originairement était un état séparé de l'Allemagne, et qui, par la bulle d'or, n'a point d'entrée aux délibérations de l'empire, a-t-elle pourtant droit de suffrage dans l'élection? On en voit la raison : Charles sy était roi de Bobême, et Louis de Bayière avait été son ennemi.

Ou dit dans este bulle, composée par Barthole, que les sept électeurs étaient déjà établis; lis l'étaient donc, mais depuis fort peu de temps; tous les témoignages autérieurs du trézierun siècle et du dousième font voir que jusqu'au temps de Frédérie n les seigneurs et les prélats possédant des fiéfs élisaient l'empereur; et ce vers d'ibrord en est une preuve manifoste;

Eligit unanimis cieri procerumque voluntas. »
 I.a volonte unanime des seigneurs et du clergé fait les empereurs.

Mals comme les principaux officiers de la maison étalent des princes puissants; comme ces officiers déclaraient celul que la pluralité avait élu; enfia, comme ces officiers étalent au nombre de sept, lis s'attribuérent, à la mort de Frédéric n., le droit de nommer leur maltre; et ce fut la seule origine des sept éfecteurs.

Auparavant, un maltre-fibiel, un écuper, un échansou, étaient de principaux domentiques d'un homme; et avec le temps lle s'étalent érigie on maltres-fibiel de l'empire roanie, oé échansons de l'empire romain. Cest ainsi qu'en France cetta qui formissait le rid uroi s'a speple grand bouteillier de France; son paneller, son échanson, deriment grand panetler, grand échanson de France, quoique assurément ces officiers ne erviseent ai pein, n'iu, n'i stanée, l'éupire et bla France. L'Europe fut inondée de ces dignités héréditaires de maréchaux, de grands veneurs, de chambellans d'une province. Il u'yeu pas jusqu'a la grande maîtrise des gueux de Champagne qui ne fût une prérogative de famille.

Au reste, la dignité impériale, qui par ellemême ne donnait alors aucune puissance réelle, ne reçut jamais plus de cet éclat qui impose aux penples, que dans la cérémonie de la promulgation de la bulled'or. Les trois électeurs ecclesiastiques, tous trois archichancetiers, y parurent avec les sceaux de l'empire. Mavence portait ceux d'Allemagne : Cologne, ceux d'Italie ; Trèves, ceux des Gaules, Cependant l'empire n'avait dans les Gaules que la vaine monvance des restes du royaume d'Arles, de la Provence, du Dauphine, bientôt après confondus dans le vaste royaume de France. La Savoie, qui était à la maison de Maurienne, relevait de l'empire ; la Franche-Comté, sous la protection impérlale, était indépendante, et appartenait à la branche de Bourgogne de la maison de France.

L'empereur était nommé dans la bulle le chef du monde, caput orbis. Le danphin de France, fils du malheureux Jean de France, assistait à cette cérémonie, et le cardinal d'Albe prit la place audessus de lui : tant il est vrai qu'alors ou regardait l'Europe comme un corps à deux têtes; et ces deux têtes étaient l'empereur et le pape ; les autres princes n'étaient regardés, aux diétes de l'empire et aux conclaves, que comme des membres qui devaient être des vassaux. Mais observez combien ces usages ont change; les électeurs alors cedaient aux cardinaux : ils ont depuis mieux senti le prix de leur dignité; nos chanceliers ont long-temps pris le pas sur ceux qui avaient osé précéder le dauphin de France. Jugez après cela s'il est quelque chose de fixe en Europe.

On a vu ce que l'empereur possèdait en Italie: il n'éait en Allemagne que souverain de ses édats héréditaires; cependant il parle dans sa bulle en croi despotique, il y fait tout de sa certaine science et pleine puissance; mots insoutenables à la liberté germanique, qui ne sont plus soufferts dans les ditest impériales, où l'empereur s'exprime ainsi: « Nous sommes demeurés d'accord avec les « édats, et les états avec nous. »

Pour donner quelque idée du faste qui accompagua la cérémonie de la bulle d'or, il suffira de savoir que le due de Lusenbourg et de Brabani, neveu de l'empereur, lui servait à boir e; que le duc de Saxe, comme grand-maréchal, parul avec une mesure d'argent pleine d'avoine; que l'électeur de Brandebourg donna à laver à l'empereur et à l'impératrice; et que le conte platia possi.

les plats d'or sur la table, en présence de tous les grands de l'empure.

Ou «da pris Charles » pour le roi des ross. Jamais Genstania, le pais fasteure des emperares, n'avait étalé des debues plus cidonissants; ceperdant Clarles», pous eupereur romain qu'il affectait d'être, avait fait serment au pape Citonest y (1346), avant d'âtre ells que s'al la lia jiannisse faire coursoner à fome, il n'y coucherait pas seulements une unit; e qu'il n'e reutrerail jamais en Italie sans la permission du saint père; el til y a encore une lettre de lui su cardinal Colonjière, deput du sacré collège, datée de l'an 1533, dans jaugelle il appette e douve l'arc Mojente.

Aussi laissa-t-il à la maison de Visconti l'usurpation de Milan et de la Lombardie : aux Véniticus, Padoue, autrefois la souveraine de Venise. mais qui alors était sa sujette, ainsi que Vicence et Verone Il fut couronne roi d'Arles dans la ville de ee nom; mais e était à condition qu'il n'y resterait pas plus que dans Rome. Tant de changemeuts dans les usages et dans les droits, cette opiniâtreté à se conserver un titre avec si peu de pouvoir, forment l'histoire du bas-empire. Les papes l'érigèrent en appelant Charlemagne et ensuite les Othon dans la faible Italie : les papes le detruisirent ensuite autant qu'ils le pureut. Ce corps qui s'appelait et qui s'appello encore le saint empire remain, n'était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire,

Les électeurs dont les droits avaient été affermis par la bulle d'or de Charles IV, les firent bientôt valoir contre son propre fils, l'empereur Vencestas roi de Robème.

La France et l'Allomagne furent siftigées à la fais aus secentyle; le roi de France et l'empereur avaient perdu presque en même temps l'empereur avaient perdu presque en même temps l'empereur avaient perdu presque en même temps l'empereur de ses organes, causait cebui de la characte de la table, hissait l'empire dans l'amsteil. Catalers tu en fat point déposée que l'empereur des l'amsteils. Catalers tu en fat point déposée que l'empereur désiderent la France en son nom: mais les larcos de foliables enfluentent d'excessés (1953), qui se de foliables enfluentent d'excessés (1953), qui se entre de l'empereur en Allemagne le déposérent jurislighes mout par une sentence polique : las entre que l'est déposé comme négligent, institut, d'aisopheter, c'intignes.

On dit que quand on lui annonça sa déposition, il écrivit aux villes impériales d'Allemagne qu'il n'exigeait d'elles d'autres preuves de leur fidélité que quelcues touneaux de leur meilleur vin.

L'état déplorable de l'Allemagne semblait laisser le champ libre aux papes en Italie; mais les républiques et les principautés qui s'étaient élevées avaient en le temps de s'affermir. Depuis Clément v, Rome était étrangère aux papes; le Limousin Grégoire xi, qui enfin transféra le saint siège à Rome, ne savait pas un mot d'italien.

(4576) Ce pape avait de grands démêlés avec la republique de Florence, qui établissait alors son pouvoir en Italie : Florence s'était liguée avec Bologne. Grégoire qui, par l'ancienne concession de Mathilde, se prétendait seigneur immédiat de Bologne, ne se borna pas à se venger par des censures; il épuisa ses trésors pour payer les condottieri, qui louaient alors des troupes à qui voulait les acheter. Les Floreutins voulurent s'accommodor et mettre les papes dans leurs intérêts ; ils crurent qu'il leur importait que le pontifo résidat à Rome: il fallut doue persuader Grégoire de quitter Avignon. On ne peut concevoir comment, dans des temps où les esprits étaient si éclairés sur leurs intérêts, on employait des ressorts qui paraissent autourd'hui si ridicules. On deputa au pape sainte Catherine de Sienne, non seulement femme à révélations, mais qui prétendait avoir épousé Jésus-Christ solennellement, et avoir reçu de lui à son mariage un anneau et un diamant. Pierre de Capoue son confesseur, qui a écrit sa vie, avait vu la plupart de ses miracles. « J'ai été témoin, dit-il, · qu'elle fut un jour transformée en homme, avec « une petite barbe au menton ; et cette figure eu la-· quelle elle fut subitement changée était celle de · Jésus-Christ même. » Telle était l'ambassadrice que les Florentins députèrent. Ou employait d'un autre côté les révélations de sainte Brigite, née en Suède, mais établie à Rome, et à laquelle un ange dicta plusieurs lettres pour le pontife. Ces deux saintes, divisées sur tout le reste, se réunirent pour ramener le pape à Rome. Brigite était la sainte des cordeliers, et la Vierge lui révélait on'elle était née immaculée : mais Catherine était la sainte des dominicains, et la Vierge lui révélait qu'elle était née dans le péché. Tous les papes n'ont pas été des hommes de génie. Grégoire était-il simplo? fut-il ému par des machines proportionnées à sou entendement ; se conduisit-il par politique ou par faiblesse? Il céda enfin, et le saint siège fut transféré d'Avignon à Rome au bont de soixantedouze ans ; mais ce ne fut que pour plonger l'Europe dans de nouvelles dissensions.

#### CHAPITRE LXXI.

Grand schisme d'Occident.

Le saint siège ne possédait alors que le patrimoine de Saint-Pierre en Toscane, la campagne de Rome, le pays de Viterbe et d'Orviette, la Sabiue, le duché de Spolette, Bénevent, une petite partie de la Marche d'Aucône : toutes les contrées réunies depuis à son domaine étaient à des seigueurs vicaires de l'empire ou du siège papal. Les cardinaux s'étaieut mis depuis 4138 en possession d'exclure le peuple et le clergé de l'élection des pontifes, et depuis 1216 il fallait avoir les deux tiers des voix pour être canoniquement élu. Il n'y avait à Rome, au temps dont je parle, que seize cardinaux, onze français, un espagnol, et quatre italieus : le peuple romain, malgre son gout pour la liberté, malgré son aversion pour ses maîtres. voulait un pape qui résidat à Rome, parce qu'il haissait beaucoup plus les ultramontains que les papes, et surtout parce que la présence d'un pontife attirait à Rome des richesses. Les Romains menacèrent les cardinaux de les exterminer, s'ils lenr donnaient un pontife étranger, (1378) Les électeurs épouvantés nommèrent ponr pape Brigano, évêque de Bari, Napolitain, qui prit le nom d'Urbain, et dont nous avons fait mention en parlant de la reine Jeanne, e'était un homme impétueux et farouclie, et par cela même pen propre à une telle place. A peine fut-il intronisé qu'il déclara, dans un consistoire, qu'il ferait justice des rois de France et d'Angleterre, qui troublaient, disait-il, la chrétieute par leurs querelles : ces rois étaient Charles-le-Sage et Édouard III. Le cardinal de la Grange, non moins impétueux que le pape, le monaçant de la main, lui dit qu'il avait menti : et ces trois paroles plougereut l'Europe dans une discorde de quarante années.

La plupart des cardinaux, les italiens même, choqués de l'humeur féroce d'un homme si pen fait pour gouverner, se retirérent dans le royanme de Naples. Là ils déclarent que l'élection du pape, faite avec violeuce, est nulle de plein droit : ils procedent unanimement'à l'élection d'un nouveau pontife. Les cardinaux français euront alors la satisfactiou assez rare de tromper les cardinaux italieus : on promit la tiare à chaque Italien en particulier, et eusuite on élut Robert, fils d'Amédée, comte de Genève, qui prit le nom de Clément vit. Alors l'Europe se partagea : l'empereur Charles IV, l'Angleterre, la Flandre, et la Hongrie, reconnureut Urbain, à qui Rome et l'Italie obéissaient ; la France, l'Écosse, la Savoie, la Lorraine, furent pour Clément. Tous les ordres religieux se diviseront, tous les docteurs écrivireut, tontes les universités donnèrent des décrets. Les deux papes se traitaient mutuellement d'usurpateurs et d'Antechrists; ils s'excommuniaient réciproquement. Mais ce qui devint réellement funeste (1379), on se battit avec la double fureur d'une guerre civile et d'une guerre de religion. Des troppes gasconnes et liretonnes, levées par le neven de Clément.

marchent en Italie, surprennent Rome; ils y tunent, dans leur première furie, tout ce qu'ils rencontrent; mais bientôt le peuple romain, se ralliant contre eux, les extermine dans ses murs, et on y égorge bout ce qu'on trouve de prêtres et on y égorge bout ce qu'on trouve de prêtres français. Peu de temps après, une armée du pape Cément, kevée dans le royame de Naples, seprésente à quelques lieues de Rome devant les troupes d'Urbain.

Chacuno des armées portait les clefs de saint Pierre sur ses drapeaux. Les elémentius furent vaincus. Il ne s'agissait pas seutement de l'iniéric de ces deux pontifes: L'iroint, vainqueux, qui destinait une partile du royamme de Naples à son neveu, en déposséda la reine Jeanne, protectrice de Clément, laquelle réginait depuis long-temps dans Naples avec des succès divers, et nue gloire soniilée.

Nous avons vu cette reine assassinée par son consin, Charles de Durazzo, avec qui l'Irbini vouaiti partager le royaume de Naples. Cet usurpateur, devenn possesseur tranquille, n'eut garde de tenir ce qu'il avait promis à un pape qui n'était pas assez puissant por l'roontraindre.

Urbain, plus ardent que politique, ent l'imprudence d'aller tronver son vassal sans être le plus fort. L'ancien cérémonial obligeait le rol de balser les pieds du pape et de tenir la bride de son cheval : Darazzo ne fit qu'une de ces deux fonctions; il prit la bride, mais ce fut pour conduire lui-même le pape en prison. Urbain fut gardé quelque temps prisonnier à Naples, négociant continuellement avec son vassal, et traité tantôt avec respect, tantôt avec mépris. Le pape s'enfuit de sa prison, et se retira dans la petite ville de Nocera. Là il assembla bientôt les débris de sa conr. Ses cardinaux et quelques évêques, lassés de son bumeur faronche, et plus encore de ses infortunes, prirent dans Nocera des mesures ponr le quitter, et pour élire à Rome un pape plus digne de l'être. Urbain , informé de lenr dessein, les fit tous appliquer en sa présence à la torture. Bientôt obligé de s'enfuir de Naples et de se retirer dans la ville de Gênes, qui lui envoya quelques galères. il traina à sa snite ces cardinaux et ces évêques estropiés et enchaînés. Un des évêques, demi-mort de la question qu'il avait soufferte, ne pouvant gagner le rivage assez tôt an gré du pape, il le fit égorger sur le chemin. Arrivé à Gêues, il se délivra par divers supplices de cinq de ces cardinaux prisonniers. Les Caligula et les Néron avaient fait des actions à peu près semblables; mais ils fureut punk, et Urbain mourut paisiblement à Rome, Sa créature et son persecuteur, Charles de Durazzo, fut plus malbenreux ; car étant allé eu Hongrie pour envahir la conroune, qui ne lui appartenale point, il y fut assassiné (4389).

Après la mort d'lirhain, cette guerre civile paraissait devoir s'éteindre; mais les Romains étaient bien loin de reconnaître Clément. Le schisme se perpétna des deux côtés. Les cardinaux urbanistes élurent Perin Tomasel; et ce Perin Tomasel étant mort, ils prirent le cardinal Meliorati. Les clémentins firent succéder à Clément, mort en 1594. Plerre Luna, Aragonais, Jamais pape n'eut molns de pouvoir à Rome que Mellorati, et Pierre Luna ne fut blentôt dans Avignon qu'nn fantôme. Les Romains, qui voulnrent encore rétablir leur gouvernement municipal, chassèrent Meliorati, après bien du sang répanda, quoiqu'ils le reconnassent ponr pape; et les Français, qui avaient reconnu Pierre Luna, l'assiégèreut dans Avignon même, et l'y retinrent prisonnier.

Cependant, tous ces misérables se disaient hautement « les vicaires de Dieu et les maîtres des rois; » ils tronvaient des prêtres qui les servaient à genoux, comme des vendeurs d'orviétan tron-

vent des Gilles

Les états-généraux de France avalent pris dans ces temps funestes nne résolution si sensée, qu'il est surprenant one toutes les antres nations ne l'imitassent pas. Ils ne reconnurent aucun pape : chaque diocèse se gonverna par son évêque; on ne paya point d'annates, on ne reconnut ni réserves ni exemptions. Rome alors dut craindre que cette administration, qui dara quelques années, ne subsistift toujonrs. Mais ees lueurs de raison ne jetèrent pas un éclat durable : le clergé. les moines, avaient tellement gravé dans les têtes des princes et des peuples l'idée qu'il fallait pu pape, que la terre fut long-temps troublée ponr savoir quel ambitieux obtiendrait par l'intrigue le droit d'ouvrir les portes du ciel. Lnna, avant son élection, avait promis de se

démettre ponr le bien de la paix, et n'en vonlait rien faire. Un noble vénitien, nommé Corrario, qu'on ent à Rome, fit le même serment, qu'il ne garda pas mieux. Les cardinanx de l'un et de l'autre parti, fatigués des querelles générales et particulières que la dispute de la tiare trainait après elle, convinrent enfin d'assembler à Pise nn concile général. Viugt-quatre cardinanx, vingtsix archevêques, cent quatre-vingt-donze évêques, deux cent quatre-viugt-neuf abbés, les députés de toutes les universités, ceux des chapitres de cent deux métropoles, trois cents docteurs de théologie, le grand-maître de Maîte et les ambassadeurs de tous les rois assistèrent à cette assemblée. On y créa nn nonveau pape, nommé Pierre Philargi, Alexandre v. Le fruit de ce grand concile fut d'avoir trois papes, on antipapes, au lieu de deux. L'empereur Robert ne voulut point reconnaître ce concile, et tout fut plus brouillé qu'auparavant.

On ne peut s'empédere de plaindre le sort de Rome. On lui donnait un évique et un prince malgré elle: des troupes l'anquises, sous le commandement de Tamongui du Chile, l'internet encore la rausger pour lui laire accepter son trésième pep. Le Vénitie Cerario porta a litare à Gabtle, sous la praiection du list de Charles de Derazzo. Que nous assumones Lauceits, qui réguait alors à Vaples; e l'Errer Luna transfera son siège à Perpipant, financ lei coursege, mais ame foils, pour pipant, financ lei coursege, mais ame foils, pour politique qui régnait alors fut cause qu'on le crat emotissone.

Let cardinaux du concio de Pise, qui l'avalet des, a s'aint rendus maîtres de house, mirent à su place Balthaux Cozza, Napolitain. C'éait un bomme de guerre; il avait été consisse, et s'éait signale dans let troubles que la querelle de Castre signale dans let troubles que la querelle de Castre correr de puis. Pique en Allemagne, il s's feail enrichi en vendant des indisqueres; il s'artie enrichi en vendant des indisqueres; il s'artie ni a'arti point acheté mointe dévenent as concelhin conjunctures où éait Rome, il lui fallait peut-fere Conjunctures où éait Rome, il lui fallait peut-fere d'un belooferie.

Depuis Urbain vt , les papes rivaux négocialent, excommuniaient, et bornaient leur politique à tirer quelque argent. Celui-ci fit la guerre. Il était reconnu de la France et de la plus grande partie de l'Europe sous le nom de Jean xxIII. Le pape de Perpignan n'était pas à craindre ; celui de Gaiète l'était, parce que le roi de Naples le protégeait. Jean xxiii assemble des troupes, publie une crolsade contre Lancelot, roi de Naples, arme le prince Louis d'Anjou, auquel il donne l'investiture de Naples. On se bat auprès du Garillan : le parti du pape est victorieux ; mais la reconnaissance n'étant pas une vertu de souverain, et la raison d'état étant plus forte que tont le reste, le pape ôte l'investiture à son bienfaiteur et à son vengeur. Louis d'Arrjou. Il reconnaît Lancelot son enucmi pour roi, à condition qu'on lui livrera le Vénitien Corrario.

Lancelot, qui ne vochait pas que Jeau xxm fût trop puissant, laisa échapper le pape Corrario. Ce pontile errant se retira dans le châteou de Rimini, chez Malatesta, l'un des petits tyrans d'Italie. Cest là que, ne subsistant que des aumônes de ce seigneur, et n'étant reconnu que du duc de Bavière, il excommuniait tous les rois, et pertait en matire de la terre.

Le corsaire Jean xxIII, seul pape de droit, puis-

qu'il avait été créé, reconnu à Rome par les cardinaux du concile de Pise, et qu'il avait succédé au pontife élu par le même concile, était encore le seul pape en effet; mais comme il avait trahles son bienfaiteur Louis d'Anjou, le roi de Naples, Laucelot, dont il était le bienfaiteur, le trahit de même.

Lancolot vielorieux voulut régner à Rome. Il surprit cette maiheureuse ville; Jean xxiii enf à peine le temps de se sairer. Il fut heureux qu'il y out alors en Italie des villes libres. Se mettre, comme Corrario, entre les mains d'un des tyrans, c'étals se rendre esclare; il se jeta entre les brasdes Florentins, qui combattirent à la fois sontre Lancolot nour le liberté et pour le nane.

Lancelot allait prevajoir : le pape se vovait assiègé dans Bologne. Il ent recours alors à l'empereur Sigismond, qui était descendu en Italie pour conclure un traité avec les Vénitiens, Sigismond, comme empereur, devait s'agrandir par l'abaissement des papes, et était l'ennemi naturel de Lancelot, tyran de l'Italie. Jean xxut propose à l'empereur une ligue et un concile : la ligue pour chasser l'ennemi commun ; le concile , pour affermir son droit au pontilicat. Ce concile était même devenn nécessaire : celul de Pise l'avait indiqué au bout de trois ans. Sigismund et Jean XXIII le convoquent dans la petite ville de Constance ; mais Lancelot opposalt ses armes victorieuses à toutes ces négociations. Il n'y avait qu'un coup extraordinaire qui en pût délivrer le pape et l'empereur. (4414) Lancelot mourut à l'âge de trente ans, dans des donleurs aignès et subites, et l'usage du poison passait alors pour fréquent.

Jean XXIII, défait de son ennemi, in avait plus que l'empereur et le concile à craindre. Il dét voulu cioigner ce sénat de l'Europe, qui pent juger les ponities. La convocation était annoncée, l'empereur la pressait; et lous ecux qui avaient droit d'y assister se bâtaient d'y venir jonir du titre d'arbitres de la chrétienté.

#### .....

# CHAPITRE LXXII. Concile de Constance.

Sur le bord occidental du lac de Constance, la ville de ce nom fut bâte, dit-on, par Constantin. Sigismond la choisit pour être le théâtre où cette scène devait se passer. Jamais assemblée n'avait cié plus nombreuse que celle de Pise : le concile de Constance le fut davantage.

Outre la foule de prélats et de docteurs, il y eut cent vingt-buit grands vassaux de l'empire; l'empereur y fut presque toujours présent. Les électeurs de Mayence, de Saxe, du Palatinat, do Brandebourg, les ducs de Bavière, d'Autriche et de Silésie, y assistèrent; vingt-sept ambassadenrs y représentérent leurs sonverains : chacun y disputa de luxe et de magnificence; on en peut juger par le nombre do cinquante orfevres qui vinrent s'y établir avec leurs ouvriers pendant la tenue du concile; on y compta einq cents jouonrs d'instruments, qu'on appelait alors ménétriers, et sept cent dix-huit courtisanes, sous la protection du magistrat. Il fallut bâtir des cabanes de bois pour loger tous ces esclaves du luxe et de l'incontinence que les seigneurs, et, dit-on, les pères du concile trainaient après eux. On ne rougissait point de cette coutumo; elle ctait autorisée dans tous les ctats, comme ello le fut autrefois chez presque tous les peuples de l'antiquité. Au reste, l'Église de France donnait à chaquo archevêque député au concile dix francs par jour ( qui reviennent environ à soixante-dix de nos livres), huit à un évêque, cinq à un abbé, et trois à un docteur,

Avant de voir ce qui se passa dans ces états de la chrétienté, je dois vous rappeler, en peu de mots, quels étaiout alors les principaux princes do l'Europe, et en quel état étaient leurs dominations.

Sigiamond joignait le royaumo de Bongrie à la diquisidé empercue: il avaité de malbueroux contre le fameux Bajazet, sultan des Turce; la Bongrio épuisée de I-Managne divisée éclaient menacées du joug mahométan. Il avait encore eu plus à souffrir de ses sujets que des Turcs; les Bongrois Favaient mis on prison, el avaient offert le couronne la Lancott, roi de Naples. Échappé des a prison, il is 'était rétabil en Bongrie, el enflu avait été choisi pour che de l'emeire.

En France, le malheureux Charles v1, tombé en frénésio, avait lo nom de roi : ses parents, occupes à déchirer la France, en étaient moin attentifs au concile ; mais ils avaient intérêt que l'empereur ne parût pas le maltre de l'Enrope.

Ferdinand régnait en Aragon, et s'intéressait pour son pape l'ierre Luna.

Jean II, roi de Castille, u'avait aucune influence dans les affaires de l'Europe; mais il suivait encore le parti de Luna. La Navarre s'était aussi rangée sous son obédience.

Henri v, roi d'Angleterre, occupé, comme nous le verrons, de la conquête de la France, souhaitait quo le poutificat, déchiré et artili, no pût jamais ni rauçonner l'Angleterro, ni se mêler des droits des couronnes; et il avait assez d'esprit pour désirer que le nom de pape fût aboli pour jamais.

Romo, délivrée des troupes françaises, maltresses ponrtant encore du château Saint-Ange, et retonrnée sons l'obeissance de Jean xxin, n'aimait point son pape, et craignait l'empereur. Les villes d'Italie divisées ne mettaient presquo point do poids daus la balance; Venise, qui aspirait à la domination de l'Italie, profitait de ses troubles et de ceux de l'Église.

Le duc de Bavière, pour jouor un rôlo, protégeait le papo Corrario réfugié à Rimini; et Frédéric, duc d'Autriche, ennemi secret de l'empereur, ne songeait qu'à lo traversor.

Sigismoud se rendit maître du concile, en mettant des soldats autour de Constance pour la sûreté des pères. Le pane corsaire . Jean xxIII . eût bien mieux fait de retourner à Rome, où il pouvait être le maître, quo de s'aller mettre entre les mains d'un empereur qui pouvait le perdro, Il se ligua avec le duc d'Autriche, l'archevêque do Mayence, et lo duc de Bourgogne; et ce fut ce qui le perdit. L'empereur devint son ennemi, Tout pape légitlme qu'il était, on exigea do lui qu'il cédat la tiare, aussi bien que Luna et Corrario: Il lo promit solennellement, et s'en repeutit lo moment d'après. Il se trouvait prisonnier au milieu du concile même anquel il présidait (1415). Il n'avait plus do ressource que dans la fuite. L'empereur lo faisant observer de près. Le duc d'Antriche ne trouva pas de meilleur moven. pour favoriser l'évasion du pape, que de donuer au concile le spectacle d'un tournoi. Le papo, au milieu da tumalte de la fêto, s'enfuit, déguisé en postillon. Le duc d'Autriche part un moment après lui. Tons deux se retirent dans uno partic de la Suisse, qui appartenait encorc à la maison autrichienne. Le pape devait être protégé par le duc de Bourgogne, puissant par ses états et par l'autorité qu'il avait en France. Un nonveau schisme allait recommencer. Les chefs d'ordre attachés au pape se retiraient désa de Constance : et le concile, par le sort des événements, pouvait devenir une assemblée de rebelles. Sigismond, malhoureux en tant d'occasions, rénssit en celle-ci, Il avait des troppes prêtes ; il se saisit des terres du duc d'Antriche en Alsace, dans le Tyrol, eu Suisse. Ce prince, retourné au coucile, y demando à genoux sa grace à l'empercur; il lui promet, en joignant les mains, de ne rien entreprendre jamais contre sa volonté; il lui remet tous ses états, pour que l'empereur en dispose en cas d'infidelité. L'empereur tendit enfin la main an duc d'Autricho, et lui pardonna, à condition qu'il lui livrerait la personne du pape.

Le pontife fugitif est saisi dans Fribourg en Brisgaw, et transféré dans uu château voisin. Cependant le concile instruit son procès.

On l'accuse d'avoir vondu les bénéfices et des reliques, d'avoir empoisonné lo pape son prédécesseur, d'avoir fait massacrer plusienrs personnes: l'impiété la plus licenciense, la débauche la plus outrée, la sodomie, le blasphème, lui furent limputé, mais on supprima cinquate a trides du procès-reall, trop injurieux au ponificat; enfin, en présence de l'empereur, on lut la seotence de déposition. Cette sentence porte « que le « concile se réserve le droit de punir le pape pour » ses crimes, suivant la justice ou la miséricorde.» (29 mai 1413.)

Jean XXIII, qui avait eu tant de conrage quand il s'éait batul autrefois sur mer et sur terre, roit que de la résignation quand on lui vint lire son arrêt dans sa prison. L'empereur le garda trois ans prisonnier dans Manheim, avec une riguour qui attira plus de compassion sur ce pontife que ses crimes n'avalent excité de haine contre lui.

On avait déposé le vrai pape. On voulut avoir les renonciations de cenx qui prétendaient l'être, Corrario envova la sienne, mais le fier Espagnol Luna ne voulut jamais plier. Sa déposition dans le concile n'était pas une affaire; mais c'en était une de choisir un pape. Les cardinanx réclamaient le droit d'élection; et le concile, réprésentant la chrétienté, voulait jonir de ce droit. Il fallait donuer un chef à l'Église, et un sonverain à Rome : Il était juste que les cardinanx, qui sont le conseil du prince de Rome , et les pères du concile , qui avec enx représentent l'Église, jouissent tous du droit de suffrage. Trente députés du concile, joints anx cardinaux, (1417) élurent d'une commune voix Othon Colonne, de cette même maison de Colonne excommunice par Boniface viii jusqu'à la cinquième génération. Ce pape, qui changea son bean nom contre celui de Martin, avait les qualités d'un prince et les vertus d'un évêque.

Jamais pontife ne fut inauguré plas pompensment. Il marcha vers l'égine, monté sur un cheval blanc dont l'empereur et l'électeur palatin à pied tenaient les rênes; nue foule de princes et un concile entire fermaient la marche. On le couronna de la triple couronne que les papes portaient depuis environ deux siècles.

Les pères du concile ne s'étaient pas d'abord assemblés pour détrôner un poutife; mais leur principal objet avait paru être de réformer toute l'Egise : c'était surtout le but du fameux Gerson, et des autres députés de l'université de Paris.

On avait crié pendant deux ans dans le concile contre les annaies, les cremptions, les riserves, les implôts des papes sur le clergé au profit de la cour de Rome, contre tous les visce dont l'Église citait innoide. Quelle fut la réforme tant attendure? Le pape Martin déctars, 1° qu'il me failait pas donner d'exemptions sans connaissance de cause; 2° qu'ou examinerit les béréfices rémis, 5° qu'ou devait disposer sedou le droit public des revenus des églises venantes, 1° il décêmit intuitement la des églises venantes; 1° il décêmit intuitement la simonie; 5º il voulut que ceux qui auraient des bénéfices fussent tossurés; 6º il défendit qu'on dit la messe en habit de séculier. Cos ont fa les lois qui fureut promulguées par l'assemblée la plus solennelle du monde. Le concile déclara qu'il (dais au-dessus du pape; cette vérité était blen claire, puisqu'il fui fiesait son procès : unais ou concile passe, la papauté reste, et l'autorité bui demeure.

Gerons est même beaucoup de peine à obtenir la condamuation de ces propositions, qu'il y a des cas où l'assassiant est une action vertueuse, beau-oup plas méritoire dans un chearler que dans un ceuper, et écnucoup plas dans un prince que aux le ceuper, et denucoup plas dans un prince que avait dés soutemes par un nomme lesa Pétil, docteur de l'antiversité de Paris, à l'occasion du meurire du due d'Orlémas, proper direir du roi. Le concile dinda long-temps la requête de Gerons. Atan il faitut condammer cette de dectrine du fata il faitut condammer cette de dectrine du particular de l'antiversité de Paris, a l'occasion du particular de l'antiversité de l'antivers

Voilà l'idée que j'ai cru devoir vous douner de tous les oljets politiques qui occupérent le concile de Constance. Les bûchers que le zèle de la religion alluma sont d'une autre espèce.

#### CHAPITRE LXXIII.

#### De Jean Hus, et de Jérôme de Prague.

Tout ce que nous avons vu dans ce tableun do l'inisioire générile montre dans quelle [goorance avaient coupil les peuples de l'Occident. Le na-tous soumies aux Romains éclainet devenues lar-lares dans le déchirement de l'empire, et les natures l'avaient loujons été. Lire de écrire écait une science liéen pen commune avant l'rédérie ; si ce la fameus héchéles de cleric, per loquel un crimital condamné à mort debtauit sa grêce en est de l'aux les comments de ces temps. Plus le montre science que région, avait donné sur exa ne derié et aux resigion, avait donné sur exa ne derié et aux resigion, avait donné sur exa ne derié et aux resigion, avait donné sur exa ne derié et aux resigion, avait donné sur exa ne derié et aux resiligies, avec tet autorité naturelle que le supériorité des unaires donné aux mattres un res disciples.

De cette autorité naquit la puissance ; il n'y eut point d'évêque eu Allemagne et dans le Nord qui ne fût souverain ; nul eu Espagne, en France, en Angleterre, qui n'eût ou no disputât les droits régaliens. Presque tout abbé devint prince ; et les papes, quoique persécutés, étaient les rois de tous

Jean Hus, moins coupable, fut brûlé vif; mais Jean Hus avait attaqué les prétentions des prêtres, et les deux cordeliers n'avaient attaque que les droits des bommes K les souveraius. Les viens attachés à l'opulezor, et les désastres qui suivent l'ambition, ramenèreu en fin la plupart des évêques et des abbés à l'ignorance des laiques. Les universités de Bologne, de Paris, d'Oloft-of, foudée vers le treisième sècle, cultivérent cette science qu'un clergé trop riche abaudonnait.

Les doctenrs de ces universités, qui u'étaient que docteurs, éclatierent bientôt contre les scandales du reste du clergé; el l'euvie de se signaler les porta à examiner des mystères qui, pour le bien de la paix, devaient être toujours derrière un voile.

Cetti qui décliria le voile avec le plus d'empertement Int. Iam Wielef, docteur de Université d'Usford; il petcha, il ceivrit, taudis qui Uriain v c Climent d'editionel Uffeling per lors redisson; prétendit qu'on devais faire pour toujourse en par la France avais fait in nemps, ne reconsaître jamais de pape. Cette loide fut embrassée par beaumais de pape. Cette loide fut embrassée par beaumais de pape. Cette loide fut embrassée par leanmais de pape. Cette loide fut embrassée par leanpear le fut de cette lourission.

Wiclef fnt moins protégé dans sa théologie que dans sa politique : il renonvela les anciens sentiments proscrits dans Bérenger; il soutint qu'il ne faut rieu croire d'impossible et de contradictoire, qu'un accident ne peut subsister sans sujet, qu'un même corps ne peut être à la fois , tout entier, en cent mille endroits; que ces idées monstrueuses étaient capables de détruire le christianisme dans l'esprit de quiconque a conservé une étincelle de raison ; qu'eu un mot le paiu et le vin de l'eucharistic demeurent du pain et du vin. Il voulut détruire la confession introduite dans l'Occident, les indulgences par lesquelles on vendait la justice de Diou, la hiérarchie éloignée de sa simplicité primitive. Ce que les Vaudois enseignaient alors en secret, il l'enseignait en public; et, à peu de chose près, sa doctrine était celle des protestants qui parurent plus d'un siècle après lui. et de plus d'une société établie long-temps auparavant.

Sa doctrine fut réprimée par l'université d'unford, par les éviques et lo ciergé, niss nos désorfée. Ses manuscrits, quotique mal digérés et obseurs, se répendirent par la socio carisaité qu'inspriment la sujé de la querelle et la hardiness de l'auteur, de qu'il les mourus irrépéchessibles domadent du poids à ses opinions. Ces ouvrages de l'auteur, de qu'il les mourus irrépéchessibles domadent du poids à ses opinions. Ces ouvrages qu'il de l'ignorance à plus grousière commançait à passer à extle sutre expèce d'ignorance qu'on apcient sort extendire de l'apprendire commançait à passer à extle sutre expèce d'ignorance qu'on apcient sort extendire.

L'empereur Charles IV , legislateur de l'Allemagne et de la Bohême, avait foudé une université dans Prague, sur le modèto de celle de Paris. Déjà on y comptait, à ce qu'on dit, près de vingt mille étudiants au commeucement du quinzième siècle. Les Allemands avaient trois voix dans les délibérations de l'académio, et les Bohèmiens une seule. Jean Hus, né en Bohême, devenu bachelier de cette académie, et confesseur de la reine Sophie de Bavière, femme de Venceslas, obtint do cette reine que ses compatriotes, au contraire, eussent trois voix, et les Allemands une seule. Les Allemands irrités se retirèrent : et ce furent autant d'ennemis irréconciliables que se fit Jean Hus. Il recut dans ce temps-là quelques ouvrages de Wiclef ; il en reieta constamment la doctrine, mais il en adopta tout ce que la bile de cet Auglais avait répandu coutre les scandales des papes et des évêques, contro celni des excommunications lancées avec tant de légèreté et de furenr ; enfin coutre toute puissance ecclésiastique, que Wiclef regardait comme une usurpation. Par là il se fit de bien plus grands ennemis: mais aussi il se concilia beaucoup de protecteurs, et surtout la reine qu'il dirigenit. On l'accusa devaut le pape Jean xxIII. et on le cità à comparaître vers l'an 1411. Il ne comparut point. On assembla cependant le concile de Constance, qui devait juger les papes et les opinions des hommes; il y fut cité (1411). L'empereur lui-même écrivit en Bohême qu'on le fli partir pour venir rendre compte de sa doctrine.

partir pour venir resultor comple de la doctino.

Lesa Blus, plein de custaines, al las u concile,
où al loi ui le pape n'auraient du âtier. Il y artria eccompande du quebre ne identification de la concile.

Tria eccompande du quebre ne identification et al.

qui est très essentiel, il ue s'y rendst que mois
deus sust'ecustiol de l'empereur, dels du 18 octobre 4141, sauf-conduit le plus favoraile et lo

plus ample qui no puisse junuis donner, et par

lequel l'empereur le presuit sous sa sauvegardo

pour son ropage, son sépare, et son retour. A

peino fui-li arriré qu'on l'empérasons qu'on

antresist son precès en même temps que cetul

de pape. Il embit comme ce poulle, et la di
con l'empereur le presentaire de production de la pro
compande de l'empereur le presentaire de poulle, et la di
compande de l'empereur le presentaire de l'empereur le cetul

de pape. Il embit comme ce poulle, et la di
concione temps desse la mème trison que producte temps de controlle en le controlle en le controlle en le controlle en le controlle en la metal de l'empereur le presentation de l'empereur le l'empereur le presentation de l'empereur le l'empereur le presentation de l'empereur le l'empereur l'empereur le l'empereur le l'empereur le l'empereur

Data to neverse lutinal Betimmsher des Reveites, pur la principación de morale as collers proaj (Table Vingeri), de a lati Tapologie de Sigismodi il lest certain ceperi-que la collection de Sigismodi il lest certain ceperi-que lucience ri espatialit, main qui l'evale courare nei de remplir e qu'il devail a un deves tapita arrêté contre la foi publique, ai de venuer l'outre la fai a personne et à lour publique, and tenuer l'outre la fai a personne et al seu est de l'autre de l'experiment de la collection de l'experiment d

(1415) Enfin II compares lipsieurs fois, chargi de chains. On Illestropa sur quides penagas de ses écris. Il fiust l'avoier, Il n'y a personne qu'un ne prisse perde en siterprésant se paroles ; qu'ul n'y a qu'une égitse cathelique qui res, ai on condamne au blober quiconque dit e qu'il n'y a qu'une égitse cathelique qui resèrene dans son est lous les précèsaites; qu'uu réprouvé n'est pas de cette égitse; que les seinement de de diverte doitres doilgre les prêtes a observer la loi; qu'un mauvais pape n'est pas et retaire de desina-Christ? «

Veilà quelles étaient les propositions de Jean Hus. Il les expliqua toutes d'une manière qui pouvait obtenir sa grâce : mais on les-entendant de la manière qu'il fallait pour le condamner. Un père du coneile lui dit : « Si vous ue crovez pas l'unie versel à parte rei, veus ue crovez pas la pré-« sence réelle. » Quel raisonuement, et de quoi dépendait alers la vie des hommes! Un autre lui dit : « Si le saeré coneile prononçait que vous êtes e borgne, eu vain serlez-veus pourvu de deux a bons yeux, il faudrait veus confesser borgne. Jean Hus n'adoptait aueune des propositions de Wielef, qui séparent aujeurd'hui les protestants de l'Église romaine ; espeudant il fut condamné à expirer dans les flammes. En eherchaut la cause d'une telle atrocité, le u'ai jamais pu en treuver d'autre que cet esprit d'epinlâtreté qu'on puise dans les écoles. Les pères du concile voulaient absolument que Jean Hus se rétractát; et Jean Ilus, persuadé qu'il avait raison, ue veulait point aveuer qu'il s'était trompé. L'empereur, touché de compassion, lui dit : « Que veus coûte-t-il e d'abjurer des erreurs qui vous sont faussement « attribuées? Je suls prêt d'abjurer à l'Instant « toutes sortes d'erreurs, s'ensuit-il que je les aie a tenues? a Jean Hus fut luffexible. Il fit voir la différence entre abjurer des erreurs en général. et se rétracter d'une erreur. Il aima mieux être brûlé que de couvenir qu'il avait eu tort.

Le concile fut aussi inflexible que lui : mais l'oploidireté de courir à la mort avait quelque chose d'héroique; ceille de l'y condamner était bieu eruelle. L'empereur, malgré la foi du souf-conduit, ordenna à l'électeur palaits de le faire trainer au supplice. Il fut brâté vil, en préseuce de l'électeur même, et leus Dieu jusqu'à ce que la famme téculiffa sa voix.

Quelques mois après, le coucile exerça encore la même sévérité contre Hiéronyme, disciple et ami de Jeau Hus, que nous appeleus Jérôme de

mond et du concile de Constance. Que dirions-nous des Tures a'lle s'avisaient de créer une chaire de géométrie, et qu'ils in donnsseut à un homme qui aurait eu le maiheur de trouver la quadrature du certe! K.

Prague. Cétais un bemme bles supérieur à leun lus en esprit et en doquence. Il avait d'alord souscrit à la condamnation de la doctrine de sou multre; mais ayant appris avec quelle grandour d'âme Jean Ilus était mort, il est hoste de virec. la rétracte publiquement, et fou rency à su bicher. Poggie, Pierentiu, secrétaire de Jean xain; c' l'un des premiers restaurateurs des lettres, précent à ses interrepolitiers et à son supplies, dit qu'il u'àvait jamais rême entende qui apprechit autant de l'éloquence des Grocs et des Romaiss qu'il d'avait jamais rême entende qua paprechit autant de l'éloquence des Grocs et des Romaiss autant de l'éloquence des Grocs et des Romaiss qu'il d'avait jamais rême nitende que a avec autant d'albigrane que Socrate avait bu la come de feine.

Puisque Poggle a fait cette comparaison, qu'il me soit permis d'igoiter que Socrate fut en clief condemné comme Jean Blus el Jérôme de Prague, pour être attêt l'ilminité des supplisées et des fours de l'argent de la comparaise de l'argent de la comparaise de la

Puis-je encore ebserver que dans ce concile un homme aceusé de tous les crimes ne perdit que des bonneurs; et que deux hommes accusés d'avoir fait de faux arguments furent llvrés aux flammes?

mannes?

Tel fut ce fameux coueile de Constance, qui dura depuis le premier novembre 1415 jusqu'au 20 mai 1418.

Ni l'empereur ui les pères du concile à s'auteur préva les uius de su spujice de 16 en Blus et d'Hiérosyme. Il sortit de leur ceudre uue guerre cirile. Les Doienless current leur union outragée; lis impuièrent la mort de leurs compatices à la vengance des Allemands retirés de l'université de Prague. Ils reprochèrent à l'empereur la visitation du dreit des gene. Enflu, peu de temps après (1419), quand Siginanest venutiu sucodéer en Bodiem à Vancestas non frère, il

La mant delicerate est level compile qu'effer l'autiquité d'un homme condenant à mont pour un optionier; saita le pragié d'althem se repetité par de trans a présente; saita le pragié d'althem se repetité par de trans paper, les accesaires de Scrates ferret pours; ce recette de la conserte de sont autre de sont par le se de la memoire. L'assessinas juridique de Jean Blus, se contraire, a ét and just, stréparé même par un repetité instité. Les prande critemes, les sauges haberers que nous reprecision art a notéres, continue, les capits haberers que nous reprecision art a notére, and capital de la contraire de la cont

trouva, tout empereur, teut roi de Hongrie qu'il était, que le bieleir de deux citoreus lui fernait le chemin du trôue de Prague. Les vengeurs de Jeau Hus étaient au nombre de quarante mille. C'étaient des animaux sanvages que la sévérité du conceile avait effarouebés et déchaloés.

Les prêtres qu'ils reconstrainent payalent de leurs anna le artuati des prêces de Consisance. Jean, surcommo Zislas, qui veut dire borgue, chei flarand et ces harberse, belatti Sigiamend plans d'une fois. Ce Jean Zisla, ayant perdu dans une balle l'oil qui lei trestait, marchait escore à la tiète de ses troupes, donnais ses conseils aux générant, et assaitait aux viedores. Il redoman qu'a-près sa mort on fit un taniouer de sa peas ; en apparant de l'annaisse l'annaisse l'annaisse l'annaisse l'annaisse l'annaisse de l'annaisse l'annaisse l'annaisse l'annaisse de l'annaisse d'annaisse de l'annaisse d'annaisse d'annaisse de l'annaisse d'annaisse d'annaisse d'annaisse d'annaisse d'an

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

CHAPITRE LXXIV.

De l'état de l'Europe vers le temps du concile de Constance. De l'Italie.

En réfichisant sur ce onscilemême, Jean sons les your d'un empereur, de tant de princes et de tant d'ambassadeurs, sur le déposition du souverin poutifs, sur celle de Venezia, en voit que l'Europe catholique était es édet une interprése de l'empereur, et dont les men-leres déciunis sont des royaumes, des provinces, des villes libres, sous vings gouverneues difficents. Il n'y avait aueune affaire dann laquelle l'empereur, et du pept en était-sout. Toutes les numerous de l'empereur et le pept en était-sout. Toutes les numerous de l'empereur et le pept en était-sout. Toutes les numerous de l'empereur et les cheches de l'écret de l'empereur et le centre de l'empereur et le centre de l'empereur et les cheches de l'empereur et le centre de l'empereur et le centre et l'empereur et l'empereur et le centre et l'empereur et le centre et le centre et l'empereur et le centre et l'empereur et l'empereur et l'empereur et le centre et l'empereur et l'empereur et l'empereur et le centre et le centre et l'empereur et le centre et le centre et l'empereur et le centre et l'empereur et l'empereur et l'empereur et le l'empereur et l'empereur et le centre et l'empereur et le l'empereur et l'e

Rome et Rhodes étaient deux villes communes

à lous les chrécieus du rite latin, et listarisatium commune anomit dans le sultan des Turcs. Les deux elects du mende catholique, l'empereux et le pape, n'avient précisément qu'un grandeur d'opinion, sutile poissance réclie. Si Siginanoul ravult pasen la holdme et la Heigner, dont Il tirait encore très peu de ebose, le titre d'empereux n'etté de la peut qu'ouiverux. Les domaines de l'empire citient tous alfactes; les princes et le l'empire citient tous alfactes; les princes et le Le corps germanique, était aussi litre, mait non si bien réglé qu'il l'à été peu la paix de Vestpalite. Le titre deré d'Il talle était aussi litre que celui de Litre deré d'Il talle était aussi litre que celui de

roi d'Allemagne ; l'empereur ue possédait pas uue ville au-defa des Alpes.

Cest toujours is même problème à résoude; comment Haise à pas affernis a liberté, et n'a pas ferne pour jamais l'entrée aux écrangers. Elle y tavailla toujour, et du ste flatte par d'y parvenir : élle ésis! florissante. La maisou de Stavie s'agrandissait sans être encore puissante: les souversins de ce pays, feuslataires de l'empire, élaisent de conntes. Signanol, qui donnait su meina des titres, les it ducs en 1416 : aujourd'hai ils sont ords indépendant, magir ét titre de fondairies. De la contra de l'année de l'année de l'empire, de l'empire, pay de l'empire de l'empire, de l'empire, par de l'empire, pay de l'empire, l'année de l'empire, pay de l'empire, l'année de l'empire, pay de l'empire, l'

Les Floreutius industrieur étaient recommandeles par la liberé, le peine, et le commerce. On ne voit que de petité étais jusqu'aux frontières du royanme de Naples, qui tous aspiret à la liberté. Ce système de l'Italie durc depuis la mert de Fréérie jusqu'aux lemps des papes Alexandre vi et Jules III, ce qui fait une périole d'environ trois cents années ; misto en tois entes des vients prisée d'une ville aux me années es sont praise d'une ville au me année, et de vyuns qui cieme c'hec, mais image horfare; on eultivais ciemes c'hec, mais image horfare; on eultivais et ants, et en censpiral; misto me avait pas combattre comme aux Thermopyles et à Marabbon.

Voyez dans Machiavel l'histoire de Castracani, tyran de Lucques et de Pistoie, du temps de l'empereur Louis de Bavière; de pareils desseins, heureux eu malbeureux, sont l'bistoire de toute l'Italie. Lisez la vie d'Ezzelino da Romano, tyrau de Padoue, très naïvemeut et très bien écrite par Pietro Gerardo, son contemporain : cet écrivain affirme que le tyran fit périr plus de douze mille citovens de l'adoue au treizième sicele. Le legat qui le combattit en fit mourir autant de Vicence, de Vérone, et de Ferrare. Ezzeliu fut enfin fait prisonnier, et toute sa famille mourut dans les plus affreux supplices. Une famille de citoyens de Vérone, nemmée Scala, que nous appelons L'Escale, s'empara du gouvernement sur la fin du treizième siècle, et y régna cent anuées ; cette famille soumit, vers l'au 1550, Padoue, Viceuce, Trévise, Parme, Brescia, et d'autres territoires; mais au quinzième siècle il ne resta pas la plus legère trace de cette puissanee, Les Visconti , les Sforce, ducs de Milan, ont passé plus tard et sans retour. De tous les seigneurs qui partageaient la Remagne, l'Ombrie, l'Émilie, il ne reste aujourd'hui que deux eu trois familles devenues sujettes

Si veus recherchez les annales des villes d'Ita-

lie, vous o'en trouverer pas une dans lequelle iln vy alie und es conspirations conditions avec autant d'art que celle de Catilina. Oune pouvaid année e pieté data in s'éérer ui se défende avec des armées : les assassinats, les empoisonnements y applécients souver. Une rémeté de pouple fessir un prince, une autre émente le fessit tombre : c'ent ainsi que Mantone, par exemple, passo de tyrans en tyrans jusqu'à la maison de Gonzague, qui 5 y établit en 1528.

Venise seule a toujours conservé sa liberté, qu'elle doit à la mer qui l'environne, et à la prudence de son gouvernement, Gênes, sa rivale, lui fit la guerre, et triompha d'elle sur la fin du quatorzième siècle : mais Gênes ensuite déclina de jour en jour, et Venise s'éleva toujours jusqu'au temps de Louis xu et de l'empereur Maximilien, où nous la verrons iutimider l'Italie, et donner de la jalousie à toutes les puissances qui conspirent pour la détruire. Parmi tous ces gouvernements, celui de Venise était le seul réglé, stable, et uniforme : il n'avait qu'uu vice radical, qui n'en était pas un aux yeux du senat ; c'est qu'il manquait un contrepoids à la puissance patricieune, et un encouragement aux plébéiens. Le mérite ne put iamais, dans Venise, élever un simple citoveu, comme dans l'ancienne Rome. La beauté du gouvernement d'Angleterre, depuis que la chambre des communes a part à la législation, consiste dans ce contre-poids et dans ce chemiu toujours ouvert aux honneurs pour quiconque en est digne.

Pise, qui u'est aujourd'hui qu'uue ville dépeuplée, dépendante de la Toscane, était aux treizième et quatorzième siècles une république célèbre, et mettait eu mer des flottes aussi considérables que Gêues.

Parme ci Phisame appartensient ant Viscout; les papes, réconcilés arce eus, leur en donèrent l'investiture, parce que les Viscout an coultreut pas alors la demandre aux empereurs, dout la puisamez s'anématissait en Italie. La maison d'Ex, qui avait produit ette fameuse contesse Mathide, hienhairte du saint siege, possibil Ferrare el Mobbe. Elle teauli Perrare de l'empereur Othon III, et cripendant le saint siege que que que de l'empereur Othon III, et cripendant le saint siege que que que de l'aux le de pariseurs c'asta de la Romagne; pource intarissable de confusion et de froudis

Il arriva que pendant la transmigration do saint sige des bords du Tibre à ceux du Rhône, il y eut deux pubsauces imaginaires en Italie, les empereurs et les papes, dont toutes les autres recvalent des diplômes pour légitimer leurs usurgations; et quand la chaire poutificale fut réabile dans Rome, elle y fut saus povoir réel, et les empereurs

furent oubliés jusqu'à Maximilien II". Noi évanger ne possédai alori de terain en Italie : on se pouvait plus appeler évangères la maisou d'Aujou citable à Naples en 1264, et celle d'Aragon, pouveraine de Sicile depuis 1237. Ainsi l'Italie, riche remplied et illes florissantes, féconde en bommes de génie, pouvait se mettre en état de ne recevoir jusquis la loi d'accome nation. Elle avait nême us avantage sur l'Allemagne, c'est qu'aneum évêque, eccepté le pape, ne était fuis couverain et que tous ces différents états, gouvernés par des séculiers, en dereaine tête plus prupers à la guerre.

Si les divisions dont mult quelquefuels la liberto publique troublaisent l'Italie, elles n'éclatient pas moisses a Altemagne, où les ségneurs out tous des moisses a Altemagne, où les ségneurs out tous des précestions la le charge leu uns des autres; mais, comme vous l'avez dégl'ennarqué, l'Italie ne fit junisité succept, et l'Altemagne en titus. Le lègeme germanique a connervé junsqu'el la constitution de c'éclat saines et antière; l'Italie, mois grande que des saines de constitution et l'éclat saines de miller ; l'Italie, mois grande que une constitution et à l'orde d'esprit et de finnes et les ést touves épartiege en phisieure dats affai-bils, subjuguée, et eusanglautés par des nations étrangères.

Naples et Sicile, qui avaient formé nne puissauce formidable sous les conquérants normands. n'étaient plus, depuis les vepres siciliennes, que deux états jaloux l'un de l'autre, qui se nuisaient mutuellement. Les faiblesses de Jeanne re ruinerent Naples et la Provence, dout elle était souve raine; les faiblesses plus honteuses encore de Jeanne 11 achevèrent la ruine. Cette reine, la der nière de la race que le frère de saint Louis avait transplantée en Italie, fut sans aucun crédit ainsi que son royaume, tout le temps qu'elle régna. Elle était sœur de ce Lancelot qui avait fait trembler Rome dans le temps de l'anarchic qui précéda le coucile de Constance : mais Jeanue 11 fut bien Join d'être redoutable. Des intrigues d'amour et de cour firent la honte et le malheur de ses états. Jacques de Bourbon, son second mari, essuya ses iufidélités, et quand il voulut s'eu plaindre, on le mit en prison : il fut trop beureux de s'echapper, et d'aller cacher sa douleur, et ce qu'on appelait sa honte, dans uu couvent de cordeliers à Besancon.

Cette Jeanne II, ou Jeannette, fut, sans le prévoir, la cause de deux grands événements. Le premier fut l'élévation des Sforce au duché de Milan ; le le second, la guerre portée par Charles viu et par Louis xu en Italie. L'élévation des Sforce est un de ces jeux de la fortune qui font voir que la terre n'appartient qu'à even qui perunt s'en emparer. Un paysan nommé Jacomurio, qui se its soklat, et qui changes non nom cu celui de Sforza, dévinit de favori de la reine, connétable de Naples, gonfalonier de l'Église, et acquit assez de richesses pour laisser à un de ses bâtards de quoi conquérir lo duehé de Milan.

Le second événement, si funeste à l'Italie et à la France, fut causé par des adoptions. On a déià vu Jeanne 1" adopter Louis 1", de la seconde branche d'Anjou, frère du roi de France Charles v : ces adoptions étaient un reste des aneiennes lois romaines : elles donnaient le droit de succéder, et le prince adopté tenait lieu de fils ; mais le consentement des barons y était nécessaire. Jeanne 11 adopta d'abord Alfonse y d'Aragon, surnommé par les Espagnols le Sage et le Magnanime : ce sage et magnanime prince ne fut pas plutôt reconnu l'héritier de Jeanne qu'il la déponilla de toute autorité, la mit en prison, et voulnt lui ôter la vie. François Sforce, le fils de cet illustre villageois Jacomuzio, signala ses premières armes, et mérita la grandeur où il monta depuis, en délivrant la bienfaitrice de son père. La reine alors adopta un Louis d'Anjon, petit-fils de celni qui avait été si vaiuement adopté par Jeanne 1'e. Ce prince étant mort (1455), elle institua pour son héritier René d'Anjou, frère du décédé : cette double adoption fut loug-temps un double flambeau de discorde entre la France et l'Espague. Ce René d'Anjou, appelé pour régner dans Naples par une mère adoptive, et en Lorraine par sa femme, fut également malhou eux eu Lorraine et à Naples. On l'intitule roi de Naples, de Sicile, de Jérusalem, d'Aragon, de Valence, de Majorque, duc de Lorraine et de Bar : il ne fut rien de tout cela. C'est une source de la confusion qui reud nos bistoires modernes souvent désagréables, et peut-être ridienles, que cette multiplicité de titres inutiles fondes sur des prétentions qui n'ont point eu d'effet. L'histoire de l'Europe est devenue un immeuse procèsverbal de contrats de mariage, de généalogies, et de titres disputés, qui répandent partout autant d'obscurité que de sécheresse, et qui étouffent les grands événements, la counaissance des lois et celle des mœurs, objets plus dignes d'attention.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE LXXV.

De la France et de l'Anzieterre da temps de Philippe de Valeis, d'Edouard 11 et d'Edouard 111. Déposition du rei Edouard 11 par le parlement. Edouard 111, vainqueur de la France. Examen de la loi salique. De l'artillèrie, etc.

L'Angleterre reprit sa force sons Édouard "", vers la fin du treizième siècle. Édouard, successenr de Henri III son père, fint obligé à la vérité de reuoncer à la Normandie, à l'Anjon, à la Tou-

raine, patrimoines do ses ancêtres; mais il conserva la Guienne; (1285) il s'empara du pays de Galles : il sut contenir l'humeur des Anglais , et les animer. Il fit fleurir leur commerce antant qu'on le pouvait alors. (1291) La maison d'Écosse étant éteinte, il ent la gloire d'être choisi pour arbitre entre les prétendants. Il obligea d'abord le parlement d'Écosse à reconnaître que la couronne de ce pays relevait de celle d'Angleterre; ensuite il nomma pour roi Baliol, qu'il fit son vassal : Édonard prit enfin pour lui ce royaume d'Écosse, et le conquit après plusieurs batailles; mais il ue put le garder. Ce fut alors que commenca cette antipathie entre les Anglais et les Écossais, qui aujourd'hui, malgré la réunion des denx peuples, n'est pas encore tont-à-fait éteinte.

Sous ce prince on commençait à s'apercevoir que les Anglais ne seraient pas long-temps tributaires de Rome; on se servait de prétextes pour mal payer, et on éludait une autorité qu'on n'o-

sait attaquer de front.

Le parlement d'Angleterre prit, vers l'an 4500, une nonvelle forme, telle qu'elle est à peu près de nos jours. Le titre de barons et de pairs ne fut affecté qu'a ceux qui entraient dans la chambro liante. La chambre des communes commença à régler les subsides, parce que le peuple seul les payait. Edouard 1" donna du poids à la chambre des communes pour pouvoir balancer le pouvoir des barons. Ce prince, assez ferme et assez habile pour les ménager et ne les point eraindre , forma cette espèce de gouvernement qui rassemble tons les avantages de la royauté, de l'aristocratic et de la démocratie, mais qui a aussi les inconvénients de toutes les trois, et qui ne pent subsister que sous nn roi sage. Son fils ne le fut pas, et l'Augleterre fut déchirée.

Édouard 1er mourut lorsqu'il allait conquérir l'Écosse, trois fois subjuguée et trois fois soulevée : sou fils, âgé de viugt-trois ans, à la tête d'une nombreuse armée, abandonna les projets du père pour se livrer à des plaisirs qui paraissaient plus indignes d'un roi en Angleterre qu'ailleurs. Ses favoris irritérent la nation , et surtont l'épouse du roi . Isabelle . fille de Philippe-le-Bel , femme galante et impérieuse, jalouse de son mari qu'elle trahissait. Ce ne fot plus dans l'administration publique que fureur, confusion et faiblesse. (1512) Une partie du parlement fait trancher la tête à un favori du monarque, nommé Gaveston : les Écossais profitent de ces troubles; ils battent les Anglais, et Robert Bruce, devenu roi d'Ecosse, la rétablit par la faiblesse de l'Angleterre.

(1516) On me peut se conduire avec plus d'imprudence, et par conséquent avec plus de malheur qu'Édonard u : il souffre que sa femme Isabelle, irritée contre lui , passe en France avec son fils , qui fut depuis l'heurenx et le célèbre Édouard III. Charles-le-Bel , frère d'Isabelle , régnait en

Charles-le-Bel, frère d'Isabelle, réguait en France; il suivalt cette politique de tous les rois, de semer la discorde chez ses voisins : il encouragea sa sœur Isabello à lever l'étendard contre sou mari.

Ainsi done, sons préfento qu'un jeune Pavori, nommé Spenore, gouverant indigeneunt le roi d'Augeletere, sa feumos se prépare à faire la guerre, de l'augeletere, sa feumos se prépare à faire la guerre, et de Hollande; elle enquêre ce comte à lui douner et de Hollande; elle enquêre ce comte à lui douner se joint à main armée aux ennemis de sons époux se joint à main armée aux ennemis de sons époux son annant, Mortturer, était avec elle à la tête de ses troupes, tandis que le roi fuyait avec sou favori Spenore.

(1526) La reine fait pendre à Bristol le père du favori, âgé de quatre-viugt-dix ans: cette cruauté, qui no respecta point l'extrême vicillesse, est un exemple unique; elle punit ensuite du même supplice, dans Herford, le favori lui-même, tombé dans ses maiua : mais elle exerça dans ce supplice une vengeance que la bienséance de notre siècle no permettrait pas ; elle fit mettre dans l'arrêt qu'on arracherait au jeune Spencer les parties dont il avait fait un coupablo usage avec le monarque. L'arrêt fut exécuté à la potence : elle ne craignit point de voir l'exécution. Froissard ne fit point difficulté d'appeler ces parties par leur nom propre. Ainsi cetto cour rassemblait à la fois toutes les dissolutions des temps les plus efféminés, et toutes les barbaries des temps les plus sauvages

Eafin le roi, alandonoi, fugili dans son royamme, est pis, conduit là Londer, institté par le peuple, enfermé dans la lour, jung par le parlement, et dépoès par un jagment solemel. Un nommé Trussel lui signilà su dépositione en ces nots récligés dans les actes publics : Moi, Guillaume Trussel, procureur du parlement et de la auton Trussel, procureur du parlement et de la auton Trussel, procureur du parlement et de la autoni peus de la celle procure de la respecta i a la prissance royale. « Du donna la couronne à la prissance royale. « Du donna la couronne à ca la prissance royale. » Ou donna la couronne à ca la prissance royale. » Ou donna la couronne à no la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Ou donna la couronne à la prissance royale. » Il sur la couronne de la la prissance royale. » Il sur la prissa de la

(4527) Édouard n survécut à peine une année à sa disgrâce : on ne trouva sur son corps aucune marque de mort violente. Il passa pour constant qu'on lui avait enfoncé un fer brûlant daus les eutrailles à travers un tuyan de corne.

Le fils punit bientôt la mère. Édouard in , mineur encore , mais impatient et capable de régner, saisit aux yeux de sa mère son amant Mortimer . comte de La Marche (1251). Le parlement juge ce favoir suis Pentouler, comme les Speiner l'avaient été. Il périt par le supplice de la potence, non pour avair établemour le litte sour on, l'avoir détrêné et l'avoir fait assassiner, mais pour les concessions, les mair-rentations dont sott toiglours accusis ceux qui pour tersent. La retine, euflerande dans le château de faites au de faites au de faites au ceit que questi l'arres plant que de faite production de l'accession de faite au ceit de l'accession de l'accession de faite par le cette de l'accession d

[4532] Édouard un, maître, et bientôt maître alsolu, commence par conquérir l'Écosse; mais alors uneuouvelle scèue s'ouvrait en France. L'Europe en suspeus ne savait si Édouard aurait ce royaume par les droits du sang ou par ceux des armes.

La France, qui ne comprensit ni la Froveuce, ni le Dauphine, ni la Franche-Coutté, était pourtant un royaume puissant, mais sou roi ne l'était pas eucore. De grauds états, tels que la Bourgogne, Tartois, la Flander , la Breiagne, la Guienne, relevant do la couronne, fesaient toujours l'inquitude du prince beaucoup plus que sa grandeur.

Les domaines do Philippe-le-Bel, avec les implots sur ses supplet immediats, avaient monté a cent soitante mille livres de poids. Quand Philippele-Bel fil le guerre aux Flanands (1502), et que presque tous les vassaux de la France contribuirem à cette guerre, on fil raper le cinquième des revenus à tous les séculiers que leur état dispensait do faire la campagne. Les peuples étaient malbeureux, et la familie royale l'était davantage.

Rieu n'est plus conus que l'opprobre dont les trus contauts de hillippe-le-Bet souvrirent à la fois, en accusant leurs femmes d'adultère en plein parlament; toutes treis furent condumérs à tre renfermés. Louis Butin, l'ainé, fit périr la sieme, Margacrité de Bourgogne, par le cordeux. Les amants de ces princesses furent condamnés à un ouvreus gonre de supplier; on les écorcha vifs. Quets temps! et uous nous plaiguons encere du nôtre!

noltre! (1516) Après la mort de Louis Blutin, qui avait joint la Navarre à la France comme son père, la Cer ain e lissait qu'une fille co an avait secore jamais examiné en France à les filles devaient britier de la corronne; les lois es évaliants jamais faites que selon le besoin précout. Les anciennes cois saliques étainet jamorées; l'asseg en tennit lites, et cet usage variait toujours en France. Le purferment, sons l'hippe-le-jel, avait adjugi l'albeit à la mellie, aujé picie de plus production purferment, sons l'aine de plus de l'aine précise de l'aine de l'aine de l'aine précise de l'aine de l'aine de l'aine précise de plus précise de l'aine précise de l'aine précise de l'aine précise préc ravie: Philippe-le-Bel n'eut la Champagne que par sa femme, qui en avait exclu les princes. On voit par là que le droit changesit comme la fortune, et qu'il s'en fallait beaucoup que ce fût une loi fondamentale de l'état d'exclure une fille du trône de sou père.

Dire, comme tant d'auteurs, que « la conronue « de France est si noble qu'elle ne peut admettre « de femmes , » c'est une grande puérilité. Dire avec Mézerai que » l'imbécillité du sexe ne permet » pas aux femmes de régner. » c'est être doublement injuste : la régence de la reine Blanche, et le règne glorieux de tant de femmes, dans presque tous les pays de l'Europe, réfutent assez la grossièreté de Mézerai. D'ailleurs l'article de cette ancienne loi , qui ôte toute hérédité aux filles en terre saligne, semble ne la leur ravir que parce que tout seigneur salien était obligé de se trouver en armes aux assemblées de la nation : or, une reine n'est point obligée de porter les armes, la nation les porte pour elle. Ainsi on peut dire que la loi salique, d'ailleurs si peu counue, rezardait les autres ficis, et non la couronne. C'était si peu une loi pour les rois, qu'elle ne se tronve que sous le titre de allodiis, des alleuds. Si c'est une loi des anciens Saliens, elle a donc été faite avant qu'il y eut des rois de France; elle ne regardait donc point ces rois a

De plus, il est indubitable que plusieurs fiels n étaieut point soumis à cette loi; à plus forte raison pouvait-ou alléguer que la couronue n'y devait pas être assujettie.

On a toujours vouda fortifier see opinious, quelles updiels fuseurs, per Tautorité de l'irre sacris; les partisans de la loi salique out cité ce passage que fra per travelle de la mé frair ; de de li bout consciu fine retraveller an in effertir ; de di libout consciu guer dans le vouvante des lis. Cepeudant les lis ar travaillent point, èt un prime des lis. Cepeudant les lis ar travaillent point, èt un prime des les des l'angelerere et les fours de Castille et es lide prava, et les lides prevent vepter en Gastille et en Angéterre. De plus est moitré des rous de Frances et resonuléreux ten servent de l'autorité de l'autorité

#### « Cuspidis in medio uncum emittit scutum. »

l. écu de France est un fer pointn au milieu de la hallebarde.

Toutes les raisons contre la loi salique furent opiniâtrément soutenues par le duc de Bourgogne, oncle de la princesse fille de Hutin, et par plusieurs

a Voyez l'article Los salique, dans le Dictionnaire phi-

princesses du sang. Louis Hutin avait deux frères, qui en peu de temps lui succédèrent, comme on sait, l'un après l'autre; l'aluf, Philippe-le-Long, et Charles-le-Bel, le cadet. Charles alors, ne croyant pas qu'il touchait à la couronne, combattit la loi sainou na rialousie contre son frès.

as ot sanque par jauouse contre sou trere.
Philippe-le Long ne manque pas de faire déclarer
dans une assemblée de guelques barons, de prêtats
et de lourgeois de Paris, que les filles devaient être
exclues de la couronne de France; mais si le parti
opposé avait prévalu, on eût hienôt fait une loi
fondamentale toute contraire.

Philippe-le-Long, qui n'est guère connu que pour avoir interdit l'entrée du parlement aux réques, étant mort après un règne fort court, ne laisse anonce que des filles, La loi salique fut confirmée alors une seconde fois. Charles-le-Bel, qui s'y était opposé, prit incontestablement la couroune, et exclut les filles de son feère.

Charles-le-Bel, en mourant, laissa encore le même procès à décider. Sa femme était grosse ; il fallait un régeut au royaume : Édouard III prétendit la régence en qualité de petit-fils de Philippe-le-Bel par sa mère, et Philippe de Valois s'en saisit en qualité de premier prince du sang. Cette régence lui fut solennellement déférée, et la reine douairière avant accouché d'une fille, il prit la couronne du consentement de la nation. La loi salique qui exclut les filles du trône était donc dans les mœurs : elle était fondamentale par une ancienne convention universelle. Il n'y en a point d'autre. Les hommes les font et les abolissent. Qui peut douter que si jamais il ue restait du sang de la maison de France qu'une princesse digne de régner, la nation ne pût et ne dût lui décerner la couronne?

Non seulement les illes étaient exclues, mais le représentant d'une ille l'était auss', so présendait que le roi Édouard ne pouvait avoir par sa mère un drait que sa mère n'avait que. Lu erazion plus forte encore lesait préférer un prince du saug au nétranger, à lun rétranger, à lun prince né daus une nation anturellement ennemie de la France. Les pouples donnéerest alors à Philippe de Valois ie nom de Fortane. Il past y joindre quesque temps celui de Fortane. Il past y joindre quesque temps celui de réserveux de la past; car le consta de Fortane. Il past y joindre quesque temps celui de valoriterieux de la past; car le consta et s'autorieux de la past; car le consta et avant tout pocifié, il ditas comet de Flandre: « Ne vous attirex plus tant de révoltes par une mauraise conduite. »

Ou pouvait lo nommer fortuné encore, lorsqu'il reçut dans Amiens l'hommage solennel que lui vint rendre Édouard II. Mais bientôt cet bommage (ut suivi de la guerre: Édonard disputa la couronne à celui dout il s'était déclaré le vassal.

L'n brasseur de bière de la ville de Gand fut le grand moteur de cette guerre fameuse, et celui qui détermina Édouard à prendre le titre de roi de Frauce. Ce brasseur, nommé Jacques d'Artevelt, était un de ces citoyens que les souverains doivent perdre ou ménager : le prodigieux crédit qu'il avait le rendit nécessaire à Édouard ; mais il ne voulut employer ce crédit en faveur du roi anglais qu'à condition qu'Edouard prendrait le titre de roi de Frauce, afiu de rendre les deux rois irréconciliables. Le roi d'Angleterre et le brasseur signèrent le traité à Gand, long-temps après avoir commencé les hostilités coutre la France. L'empereur Louis de Bavière se ligua avec le roi d'Angleterre avec plus d'appareil que le brasseur, mais avec moins d'utilité pour Édouard.

Remarques avec une grande atteution le perigine qui régna à line grempe dans la république allimande, reviture du sitre d'empirer comais , empreur Louis, qui posséchia tentement la fiaciar de la comparation de la comparation de la constitución de la Gologne, de la dignisió de vicaire del Tempire, es presente de prespet tous la sprinces et de tous les chevaliers allemands et aughis; fai il prononce que en old e France est deliya el periode, qu'il a forlait la protection de l'empire, declarant bestiment par ent sete l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se par ent sete l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se par ent sete l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se service de l'esseurd se par ent sete l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se service de l'esseurd se par ent sete l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se service de l'esseurd se par esseurd se l'esseurd se par esseurd se par est set l'Hillippe de Velois et l'Esseurd se se l'esseurd se par l'esseurd se par

L'Anglais s'aperçut bieutôt que le titre de vicaire était aussi vain par lui-même que celui d'empereur quand l'Allemagne ne le secoudait pas; et il conçut un tel dégoût pour l'anarchie allemande, que depuis, lorsqu'on lui offrit l'em-

pire, il ne daigna pas l'accepter. Cette guerre commença par moutrer quelle supériorité la nation anglaise pouvait uu jour avoir aur mer. Il fallait d'abord qu'Édouard in tentat de débarquer eu Frauce avec une grande armée . et que Philippe l'en empêchât : l'un et l'autre équipèrent en très peu de temps chacun une flotte de plua de cent vaisseaux ; ces navires n'étaieut que de grosses barques; Edouard u'était pas. comme le roi de France, assez riche pour les construire à ses dépens : des cent vaisseaux anglais, vingt lui apparteuaient, le reste était fourui par toutes les villes maritimes d'Angleterre. Le pays était si peu riche en espèces, que le prince de Galles n'avait que vingt schellings per jour pour sa paie; l'évêque de Derham, un des amiraux de la flotte, n'en avait que six et les barons quatre. Les plus pauvres vainquirent les plus riches, comme il arrive presque toujours. Les batailles navales étaient alors plus meurtrières qu'aujourd'hui : on ne se servait pas du canou. qui fait tant de bruit; mais ou tuait beaucoup plus du monde : les vaisseaux s'abordaient par la proue; ou en abaissait de part et d'autre des pontslevis, et on se battait comme eu terre ferme. (1540) Les amiraux de Philippe de Valois perdirent soixante-dit vaisseaux, et près de vingt mille combattants. Ce fut là le prélude de la gloire d'Édonard, et du célèbre Prince Noir, son fils, qui gapèrent en personne cette bataille mémorable.

le vous éparque ici les détails des guerres, qui se ressemblent presque toutes; mais, insistant toujours sur ce qui caractérise les mours du temps, j'observerai qu'Edouard défia Philippe de Valois à uu combau singulier: le roi de France le refusa, disant qu'uu souveraiu ue s'abaissait pas à se battre contre son rasser.

(1541) Opendant un nouvel érénement sembilit reuverne concer la loi silique. La Bretapne, fed de France, venait d'être adjugée par la cour des pairs à Clarités de Blois, qui avait éponde la coule de ce due, avait été exclu. Les lois et les inérties étaient autstant de contradicions. Le roi de France, qui semblait devoir souteur la sol silique dans le curse de contre de Monfert, héritier nalse de la Bretapne, promaît le parti de silique dans le curse de contre de Monfert. Le le roi d'Anglerer, qui devait mattenier le droit des frames, dans Charles de Blois, se déclarati pour le course de Monfert.

La guerre recommence à ectie occasion entre la France et l'Anglestere. On surprend d'abord Monfort dans Nantes, et on l'amène prisonnire à Paris dans la tour du Louvre. Sa femme, élle du counte de Flandre, était une de ces héraines sin-upières qui on para rarement dans le nonde, et au l'expelles on a saus donts imaginé les falles des Anastones. Elle en notarti répés à la main, le casque en tête, aux teoropes de son mari, portina de Anastones. Elle en notarti répés à la main, le casque en tête, aux teoropes de son mari, portina Romelon, fi des sorties, combattis ara la vécile, et enfis. A l'aide de la fotte anglaise qui vini à son secours, el de li terre le nése.

sections, etc in text's retaige.

(Anguste 1546) Gepenhant la fiction anglaise et le parti français se battirent fong-temps en el collection, en Remardies, en Marmadies et le parti français se battirent fong-temps et els irripires de Somuse, d'acute cette sugarier et elle privace de la vinitation de Somuse, d'acute collection de la vinitation de Somuse, d'acute de la vinitation de la vinitation

Cette invention des Chinois fut-elle apportée

en Europe par les Arabes, qui trafiquaient sur les mers des ludes? il n'y a pas d'apparence : c'est un bénédictin allemand, nommé Berthold Sehvartz, qui trouva ce secret fatal. Il y avait longtemps qu'on y touchait. Un autre bénédietin anglais, Roger Bacon, avait long-temps auparavant parlé des grandes explosions que le salpêtre enfermé pouvait produire 4. Mais pourquoi le roi de France n'avait-il pas de canons dans son armée, aussi bien que le roi d'Angleterre? et si l'Anglais ent cette supériorité, pourquoi tous nos historiens rejettent-ils la perte de la bataille sur les arbalétriers génois que Philippe avait à sa solde? La pluie mouilla, dit-on, la corde de leurs arcs : mais cette pluje ne mouilla pas moins les cordes des Anglais. Ce que les historiens anraient pent-être mienx fait d'observer, c'est qu'nn roi de France qui avait des archers de Gênes, an lien de discipliner sa nation, et qui n'avait point de canons quand son ennemi en avait, ne méritait pas de vaincre.

Il est tiem étrange que cet usage de la poudre paut di change reloniment l'art de la guerre, on ne voir point l'époque de ce changement. Les suitons qui sarsit us se preserre une bonne artilcidant de la comment de la comment de la comment de c'était de tons les artis le plas fineste, mais celhi qu'il faillat le plus pérectionane. Cepondant, jinqu'in lemps de Charles vun, ji reste dans son chance : tant les naciens sages prévalent, tant la lemteur artée l'industrie homaine. On ne se servit d'artillerie ans sièges de places que sons le roil de l'entre Charles vui, blomes front houje de l'entre Charles et de limone front houje de l'entre Charles et de limone front houje loine, jusqu'aux deruiers temps de limon i ;

On préced qu'à la journée de Créci, les Anglais à raxient que deux mille cinq ceuts bommes de gendarmerie et treute mille fantassins, et que les Francias vaient quarsate mille fantassins et près de trois mille gendarmes. Ceux qui finiment la perte des Français disent qu'elle ne monta qu'à viett mille bommes : le contac Louis de Blois, qui c'etal l'une des canes apparentes de l'ôtis, qui c'etal l'une des canes apparentes de commande du reyaume forest encore définies. Échaurel, après deux vicioires remperées en doux jours, prit Calais, qui resta aux Anglais deux ceut dix années.

Ou dit que pendant ce siège Philippe de Valois ne pouvant attaquer les lignes des assiègeants, et désespéré de n'être que lo témoin de ses pertes, proposa an roi Édouard de vider cette grande querelle par nn combat de sit coutre six. Édouard, ne voulant pas remettre à un combat innertain la

prise certaine de Calais, refusa ce duel, comme Philippe de Valois l'avait d'abord refusé. Jamais les princes n'ont terminé enx senls leurs différents; c'est toujours le sang des nations qui a coulé.

Ce qu'on a le plus remarqué dans ce famens siège qui donna à l'Angleterre la elef de la France, et ce qui était peut-être le moins mémorable. e'est qu'Édouard exigea, par la capitulation, que six bourgeois vinssent lui demander pardou à moitié nus et la corde an cou : c'était ainsi qu'on en usait avec des suiets rebelles. Édouard était intéressé à faire sentir qu'il se regardait comme roi de France. Des historiens et des poètes se sout efforcés de célébrer les six bourgeois qui vinrent demander pardon, comme des Codrus qui se dévousient pour la patrie; mais il est fanx qu'Edouard demandât ces pauvres geus ponr les faire pendre. La capitalation portait « que six bour-« geois, pieds nns et tête nue, viendraient hart au e col lui apporter les clefs de la ville, et que a d'oeux le roi d'Angleterre et de France en fe-

e rait à sa volonté, a Certainement Édouard n'avait nul dessein de faire serrer la corde que les six Calaisiens avaient au cou, puisqu'il fit présent à chacun de six écus d'or et d'une robe. Celui qui avait si généreusement nonrri toutes les bouches inutiles chassées de Calais par le commandant Jean de Vienne; celui qui pardonna si généreusement au traltre Aimeri de Pavie, nommé par lui gouverneur de Calais, convaincu d'avoir vendu la place aux Français; celui qui, étant venu lui-même battre les Français venns pour la prendre, an lieu de faire trancher la tête à Charni et à Ribeaumont, coupables d'avoir fait ce marché pendant une trève, leur donna à souper après les avoir pris de sa main, et leur fit les plus nobles présents; enfin, celui qui traita avec tant de grandenr et de politesse son malheureux captif, le roi de France Jean, n'était pas nu barbare. L'idée de réparer les désastres de la France par la grandeur d'âme de six babitants de Calais, et de mettre au théâtre d'assez mauvaises raisons en assez manvais vers eu faveur de la loi salique, est d'un énorme ridicule.

saleul tor i arts saigue, est de l'échtime nature.

Bit que reg qui ne feault à la têch dichierment de l'échtime nature.

In fait que reg de l'échtime et d'argent la France et l'Angeleure d'hommes et d'argent la France et l'Angeleure d'hommes et d'argent le reinnierment pas ders le beurge de se détruire pour l'intérêt de l'amilion : il est faits se rémit contre na fine d'une autre espece, (1847 et six48) Une poste mortelle, qui avait fait le tour du monde, et qui sait foigneple l'asse el Marique, viat alors ravager l'Europe, et particulièrement la France et l'Angeleure.

Elle enleva, dit-ou, la quatrième partie des hommes: e'est une des causes qui out fait que

<sup>·</sup> Roger Bacon étail cordelier et non bénédictin.

dans nes climats le genre humain ne s'est point multiplié dans la preportion où l'ou croit qu'il devait l'être.

Mézerai a dit après d'autres que cette peste vint de la Chine, et qu'il était sorti de la terre une exhalaison enflammée eu globes de feu, laquelle en crevant répandit son infection sur l'hémisphère. C'est denner une erigine trep fabuleuse à un malheur trop certain. Premièrement, en ne voit pas que jamais un tel météore ait donné la peste; secondement, les annales chineises ne parlent d'sucune maladie contagieuse que vers l'au 4504. La peste, proprement dite, est une maladie attachée au climat du milieu de l'Afrique, comme la petite vérole à l'Arabie, et comme le venia qui empoisonae la source de la vie est originaire chez les Caralbes. Chaque climat a son poisou daus ce malheureux glebe, où la nature a mèlé un peu de bien avec beaucoup de mal. Cette peste du quatorzième siècle était semblable à celles qui dépeuplérent la terre sous Justinien, et du temps d'Hippocrate. C'était dans la violence de ee fleau qu'Edouard et Philippe avaient combatta pour réguer sur des mourants.

Après l'enchsiuement de tant de calamités, après que les éléments et les fureurs des hommes ont ainsi conspiré pour désoler la terre, oa s'étonne que l'Europe soit aujeurd'hui si florissante. La seule ressource du genre humaiu était dans des villes que les grands souverains méprisaient. Le commerce et l'industrie de ces villes a réparé sourdement le mal que les princes fesaient avec tant de fracas, L'Angleterre, sous Edouard III, se dédommagea avec usure des trésors que lui coûtèrent les entreprises de son meuarque : elle vendit ses laines; Bruges les mit en œuvre. Les Flamands s'exercaient aux manufactures; les villes anséatiques formaient une république utile au monde ; et les arts se soutensient toujours dans les villes libres et commerçantes d'Italie. Ces arts ne demandeut qu'à s'étendre et à croître : et après les grands erages ils se transplantent comme d'euxmêmes dans les pays dévastés qui en ont besoin.

(1536) Philippe de Valois mourut dans ex scientances, hien deligué de porter au tombesu le beau titre de fertanci. Cependant il venalt derièn le Danquis de la France. Le device prince de ce pars, ayant perdu ass enfants, laud des guerres de la particular de la companie de la

empereurs ont toujours réclamé leurs droits sur cette province jusqu'à Maximilien ir., Les publicitées allemands précedent coore qu'elle deit être une mouvance de l'empire. Les souverains du buuphioé peusent autrement. Rieu u'est plux vain que ces recherches; il vaudrait sutant faire valoir les droits des empereurs sur l'Égypte, parce qu'Auguste en était de matre.

Philippe de Valois ajouta eucore à son domaine le Roussillen et la Cerdagne, en prétant de l'argent au roi de Majorque, de la maison d'Aragon, qui lui donns ces provinces en nantissement; provinces que Charles vur rendit depuis saus être remboursé. Il sequit aussi Montpellier, qui est demeuré à la France. Il est surprenant que dans un règne si malbeureux il ait pu acheter ces provinces, et paver encore beaucoup pour le Dauphiné. L'impôt du sel, qu'on appela sa loi salique, le haussement des tailles, les infidélités sur les monnaies, le mirent en état de faire ces acquisitiens. L'état fut augmenté, mais il fut appauvri ; et si ce roi eut d'abord le nom de fortuné, le peuple ne put jamsis prétendre à ce titre. Mais sous Jean, son fils, on regretta encore le temps de Philippe de

Ceguil II est de plus intéressant pour les perples source rème lui Tappel comme d'abus que le partement introdulist peu à pou par les soits de Tavocs-feéral, Fierre Gagnières. Le clergé s'en phaignit hautement, et le rois se conteuts de comirer à cet uage, et de ne pas s'opporer à un remède qui soutenit son autorité et les lois de l'état. Ca appet comme d'abus, interjeteau par lements du resumme, est une plainte contre les sentences en ligiates en incomplécetre que pervent rendre les tribunants ecclarisatiques particulais en la comme de la président en contre les tribunants ecclarisatiques particulais en parvent étre contraires aux droits du roi et du rorsame s'.

Ce remèté, on plutôte pallitiff, n'était qu'une faible imitatien de la fancues de l'armanusire, publice sous Édouard III par le parlement d'Angleterre; bio par lequelle quicosque portait à des cours eccleisastiques des causes dont la contasisance appartenait aux tribunaux royanx, était mis en prison. Les Anghis, dans tout e qui courerne les libertés de l'état, out donné plus d'une fois l'exemple.

<sup>.</sup> Voyez Tarticle Aucs, dans le Dictionnaire philoso-

#### CHAPITRE LXXVI.

De la France sous le roi Jean. Célèbre tenue des étatsgenéraux. Bataille de Poitiers. Capitvité de Jean. Ruine de la France. Chevalerie, etc.

Le règue de lean est encore plus mallicurems que celui de Philippe, (1520) Jean, qu'on a surnommé le Bon, commence par faire assassiser son constitule le conceté la (1521) (desque temps après, le roi de Navarre, son cousin et son gendre, tal sassasiere le ouveau connéable don La Cerda, prince de la maison d'Epagne. Ce roi de Navarre, Charles, pelitiblis de Louis Blutin, et roi de Navarre par sa mère, prince du sang du roide des porpe, fut, lasi quel eroi dean, un des fiécus de la France, et mérita lient le uom de Charles-le-Matrosis.

(4553) Le rou ayant été forcé del hi pardonner en plein parlement, vieut l'arrêter lui-même pour de moindres crimes, et, sans aucune forme de procès, fait trancher la tête à quatre seigneurs de sea anis. Des excitations si cruêles édient la suite d'un gouvernement faible. Il produisait des cabales, et ces calades attiraient des vengeauces atroces que suivait le repentir.

Jeau, dis le commencement de son règne, avait augmenté l'altération de la monnaice, déjà altérée du temps de son père, et avait meuocé de mort les officiers chargés de ce servet. Cet abus était l'effet et la preuve d'un temps très malheureux. Les calamités et les abus produiseut enfin les lois. La France fut quelque temps gouvernée comme l'Augleterre.

Les rois convoquaient les états-géuéraus substitués aux ancieus parlements de la nation. Ces états-généraux étaient entièrement semblables anx parlements anglais, composés des nobles, des véques, et des députés des villes; et ce qu'on appelait le nouveau parlement sédentaire à Paris était à peu près ce que la cour du bane du roi était à Londres

Le chanceller était le second officier de la conronne dans les deux était; il protati, en Angieterre, la parole pour le roi dansies était-généraux d'Angleterre, et avait inspection sur la cour du lanc. Il no était de même en France; et co qui achère de montrer qu'on se condusiat ilabra à Paris et à Londres sur les mêmes principes, c'est que les était-généraux de ét355 proportient et firent signer au roi Jean de France presque les mêmes réglements, presque la même deratre qu'àvait signée l'ean d'Augleterre. Les subsidés, la navait signée l'ean d'Augleterre. Les subsidés, la roi en les controls de l'en de l'en de l'en de l'en de troit de su suides, le na de l'en de l'en de pet les cres les suites de l'entre de suides de petait de suides de suite de suites de petait de suides de suite de petait des vivres à la les de l'en de l'en de l'en de petait de l'entre de suides de suite de petait de suite de l'entre de suides, l'en de l'en de petait de l'entre de l'en de l'en de petait de l'entre de l'en d'en de l'en d'en de l'en d'en de l'en d'en d'en d'en d'en d'e

maison, à ne se servir de leurs voitnres et de leurs lits qu'en payant, à ne jamais changer la monuaie, etc.

Ces états-généranx de 1555, les plus mémorables qu'on ait jamais tenus, sont ceux dont nos histoires parlent le moins. Daniel dit seulement qu'ils furent tenns dans la salle du nouveau parlement ; il devait ajouter que le parlement, qui n'était point alors perpétnel, n'eut point entrée dans cette grande assemblée. En effet, le prévôt des marchands de Paris, comme député-né de la première ville du royaume, porta la parole an nom du tiers-état. Mais un point essentiel de l'histoire. qu'on a passé sons silence, c'est que les états imposèrent un subside d'environ cent quatre-vingtdix mille marcs d'argent pour payer trente mille gendarmes; ce sont dix millions quatre cent mille livres d'aujourd'hui; ces trente mille gendarmes composaient an moins nne armée de quatre-vingt mille hommes, à laquelle on devait joindre les commnnes du royanme; et au bont de l'année on devait établir encore un nonvean subside pour l'entretien de la même armée. Enfin, ce qu'il faut observer, c'est que cette espèce de grande charte ue fut qu'un réglement passager, au lieu que celle des Anglais fut une loi perpétuelle. Cela prouve que le caractère des Anglais est plus constaut et plus ferme que celni des Français.

Mais le Prince Noir, avec une armée redoutable, quoique petite, s'avançait jusqu'à Poitiers, et ravageait ces terres qui étaient autrefois du domaine de sa maison. (Septembre 1556) Le roi Jean accourt à la têté de près de soisante mille horames. Personne n'ignore qu'il pouvait, en temporisant, prendre toute l'armée anglaise par famine.

Si le Prince Noir avait fait une grande faute de s'être engagé si avant , le roi Jean en fit une plus grande de l'attaquer. Cette bataille de Maupertuis ou de Poitiers ressembla beaucoup à celle que Philippe de Valois avait perdne. Il y eut de l'ordre dans la petite armée du Prince Noir ; il n'y eut que de la bravoure chez les Français : mais la bravoure des Anglais et des Gascons qui servaient sous le prince de Galles l'emporta. Il n'est point dit qu'on eût fait usage du canon daus aucune des deux armées. Ce silence peut faire donter qu'on s'en soit servi à Créci ; ou bien il fait voir que l'artillerie ayant fait pen d'effet dans la bataille de Créci, on en avait discontinué l'usage; ou il montre combien les hommes négligeaieut des avantages nouveaux ponr les contumes auciennes : on enfin il accuse la négligence des historiens contemporains. Les principaux chevaliers de France périrent ; et cela prouve que l'armure n'était pas alors si pesante et si complète qu'antrefois : le rente a'ectilis. Le roi, blessé au visage, fut fait prisoniera aven un des seils. Cest une particularité digne d'attention que ce monarque se resulti à un de ses sigiste qu'il vauit banui, et qui serrait chez ses ennemis. La même chose artiva depuis à rence particularité au le resultat d'autre des ses ennemis. La même chose artiva depuis à vace quelle politisse, avez quel respois se, avez quel respois se, avez quel respois se, avez quel respois se, avez quel respois mondeis. Il entra un posit cheval noir, marchant à la gauche de son prisonnier monté sur un chest el renarqual de pra sa beauté et par son harnois ; nouvelle mauière d'augmenter la pompe du triomphe.

La prison du voi fut dans Paris le signal d'une querre civile. Chacun pense alors à se faire un parti. On ne voit quo factions sous prétexte de réformes. Charles, dauphin de France, qui fut depuis le sage roi Clarles y, n'est déclaré régent du royaume que pour le voir presque révolté contre lui.

Paris commençait à être une ville redoutable; il y avait ciuquante mille hommes capables de porter les armes. On invente alors l'usage des chaines dans les rues, et on les fait servir de retranchement contre les séditieux. Le dauphin Charles est obligé de rappeter le roi de Navarre . que le roi son père avait fait emprisonner. C'était déchainer son ennemi. (4557) Le roi de Navarre arrive à Paris ponr attiser le feu de la discorde. Marcel, prévôt des marchands de Paris, entre au Louvre suivi des séditicux. Il fait massacrer Robert de Clermont, maréchal de France, et le maréchal de Champagne, aux yeux du dauphin. Cependant les paysans s'attroupent de tous côtés, et dans cette confusion ils se jettent sur tons les gentilshommes qu'ils rencontrent : ils les traitent comme des esclaves révoltés, qui ont entre leurs mains des maîtres trop durs et trop faronches. Ils se vengent par mille supplices de lenr bassesse et de leurs misères. Ils portent leur fureur jusqu'à faire rôtir un seigneur dans son châtean, et à contraindre sa femme et ses tilles de manger la chair de lenr époux et de leur père.

Dans ces convulsions de l'état, Charles de Navarra sapire à la conorneo; le doubpil et l'ui se lont une guerre qui ne finit que par une pair siunde. La France et sinit boulevreire pendant quatre an depuis la bataille de l'oiléers. Comment quatre an depuis la bataille de l'oiléers. Comment Debonard et le prince de Gallen en profitziene-lis l'abonard et le prince de Gallen en profitziene-lis l'une pas de leur victoire et de malheurs des vaincust l'armédie de leurs maltres; ils leur fournissaient peu de leurs maltres; ils leur fournissaient peu de cescons; et Édonard réstails de la rançon de son prisonnier, tandis que le Prince Noir acceptait une rivère.

Il paralt que de tons côtés on fesait des fautes : mais on ue pent comprendre comment tous nos historiens ont eu la simplicité d'assurer que le roi Édouard in , étant venu pour recueillir le fruit des denx victoires de Créci et de Poitiers, s'étant avancé jusqu'à quelques lieues de Paris, fut sais! tont à coup d'une si sainte frayeur, à cause d'une grande pluie, qu'il se jeta a genoux, et qu'il fit vœu a la sainte Vierge d'accorder la paix (1560). Barement la pluie a décidé de la volonté des vainqueurs et du destin des États, et si Édonard III fit un vœu à la sainte Vierge, ce von était assez avantagenx pour lui. Il exige, pour la rancon du roi de France. le Poitou, la Saintonge, l'Agénois, le Périgord, le Limousin, le Querci, l'Angoumois, le Roucrgue, et tout ce qu'il a pris antour de Calais ; le tont en souveraineté, sans hommage. Je m'étonne qu'il ne demandat pas la Normandic et l'Anjon, son ancien patrimoiuc : il vonlut encore trois millions d'écus d'or.

(4560) Édouard cédait par ce traité à Jean le titre de roi de France, et ses droits sur la Normandie, la Tonraiue et l'Anjou. Il est vrai que les anciens domaines du rol d'Angleterre en France étaient beaucoup plus considérables que ce qu'on donnait à Édouard par cette paix : cependant ce qu'on cédait était un quart de la France. Jean sortit enfin de la tour de Londres après unatre ans, en donnant en otage son frère et deux de ses fils. Une des plus grandes difficultés était de payer la rançon : il fallait donner comptant six cent mille écus d'or pour le premier paiement, La France s'épnisa, et ne put fournir la somme : on fut obligé de rappeler les Juifs, et de leur vendre le droit de vivre et de commercer. Le roi même fut réduit à payer ce qu'il achetait pour sa maison en une monnaie de cuir, qui avait an milicu na petit clou d'argent ; sa pauvreté et ses malheurs le privèrent de toute antorité, et le royaume de tonte police.

Les soldats licencies, et les payans derema generiers, s'atroupèrent partout, mai principalement par-delà la Loire. Un de leurs chefa se di nommer l'ami de Dieu, et l'ensemi de tout le monde; un nomme l'arn de Gouge, hourgeois do Sens, se fit reconneller en jar ces higginads, et fit presque autant de mal par ses ravages que le véritalbe roi en avait prodult par ses malheurs. Enfin ce qui n'est pas moins s'érange, c'est que le roi, dans cette décolation générale, alla reconavier dans Arignon, où étaient les papes, les ancieus projets des croissoins.

Un roi de Chypre était venu sollichter cette entreprise contre les Turcs, répandus déjà dans l'Europe. Apparemment le roi Jean ne songeait qu'à quitter sa patrie; mais au lieu d'aller faire ce voyage chimérique contre les Turcs, u'ayaut pas de quoi payer le roste de sa rançon aux Anglais, il retourna se mettre en otage à Londres, à la place de sou frère et de ses enfants; il y mourut, et sa rançon ue fut pas payée. On disait, pour comble d'humiliation, qu'il il échai retourné en Augleterre que ponr y voir uue femme dont il ciait amourens à l'âge de cliquante-six sus.

La Bretagne, qui avait été la cause de cette guerre, fut alandomée à son sort : le comte Charles de Blois et le counte de Montfort se disputèrent cette province. Montfort, sorti de la prison de Paris, et Blois, sorti de celle de Londres, décidèrent la querelle près d'Aurai en bataille rangée (1564) : les Anglais périalurent encore; le comte de Bleis fut tué.

Ces temps de grossièreté, de séditions, de rapines et de menrtres, fureut cependant le temps le plus brillant de la chevalerie : elle servait de contre-poids à la férocité géuérale des mœurs ; neus en traiterons à part ; l'houveur, la générosité, joints à la galanterie, étaient ses principes. Le plus célèbre fait d'armes dans la chevalerie est le combat de trente Bretons contre vingt Auglais . six Bretons et quatre Allemands, quand la comtesse de Blois, au nom de son mari, et la veuve de Montfort, au nem de son fils, se fesaient la guerre en Bretagne (1351). Le point d'houneur fut le suiet de ce combat, car il fut résolu dans uue conférence tenue pour la paix. Au lieu de traiter, on se brava; et Beaumanoir, qui était à la tête des Bretons pour la comtesse de Blois , dit qu'il fallait combattre pour savoir qui avait la plus belle amie. Ou combattit en champ clos : Il n'y eut des soixante combattants que cinq chevaliers de tues, un seul du côté des Bretons, et amatre du côté des Anglais. Tons ces faits d'armes ne servaient à rien, et ue remédiaient pas surtout à l'indiscipline des armées , à une administration presque toute sauvage. Si les Paul-Émile et les Scipion avaient combattu en champ clos pour savoir qui avait la plus belle amie , les Romains n'auraient pas été les vainqueurs et les législateurs des nations.

Educard, après ses victoires et ses competies, en fit plus que de tournois. Amorteux d'une fomme indigne de sa tendresse, il lui sacrifia ses intérètes et a gloire, et perdit enfin tout le fruit de ses travaux en France. Il n'était plus occupé que de jeux, ét cournois, des cérémoises de sou ordre de la Jarceière; la grande Table mode, toutie par la la Vindon, à laspetie e rendairent des la competit de la com

gloire, et mournt (1377) entre les bras d'Alix Perse, sa maltresse, qui lui ferma les yeur volaut ses pierreries, et en lui arrachaut la hague qu'il portait au doigt. On ne sait qui mourut le plus misérablement, ou du vainqueur ou du vaincu.

Cependant, après la mort de Jean de France. Charles vou Bis, justement auronomé le Supe, réparait les ruines de son pays par la patience de por per les négociations : nous versons comment il chassa les Aughis de presque toute la France. Mai maidin qu'il les préparait à cette gande estreprise, le Prince Noir, vers l'an 4566, ajoutait une nouvelle gloire à celle de Cricci et de Poitiers. Janusis les Aughis ne firent des actions plus mémorables et plus instilles.

#### CHAPITRE LXXVII.

Du Prince Noir, du roi de Castille don Pédre-le-Cruel, et du connétable Du Guesclin.

La Castille était presque aussi désolée que la France. Pierre ou don Pôtre, qu'on nomme le Cruel, y réganit. On nous le représente comme un trige altéré de anga humain, et qui sestuit de la le joie à le répandre; un tet carastère est bien rare-ment dans la nature ; les hommes sunguinaires no ment dans la nature ; les hommes sunguinaires ne le sont que dans la fureur de la vengrance, ou dans les sérérités de cette politique artor, qui fait croire la crusanté uc'essaire; unais personne ne répand le sang pour sou plaisir.

Il monta sur le trône de Castille étant encore mineur, et dans des circonstauces fâcheuses. Sou père Alphonse xi avait eu sept bâtards de sa maitresse Éléonore de Gusman. Ces sent bâtards, puissamment établis , bravaient l'autorité de dou Pèdre : et leur mère , encore plus puissante qu'eux, insultait à la mère du roi. La Castille était partagée entre le parti de la reine-mère et celui d'Éléonore. A peiue le roi eut-il atteiut l'âge de vingtun ans, qu'il lui fallut soutenir contre la faction des bâtards une guerre civile. Il combattit, fut vainqueur, et accorda la mort d'Éléonore à la vengeance de sa mère. On peut le nommer jusque-là courageux et trop sévère, (4554) Il épouse Blanche de Beurbon, et la première nouvelle qu'il apprend de sa femme, quand elle est arrivée à Valiadolid, e'est qu'elle est amonreuse du grandmaître de Saint-Jacques , l'un de ces mêmes bàtards qui lui avaient fait la guerre. Je sais que de telles intrigues sont rarement prouvées, qu'uu roi sage doit plutôt les ignorer que s'en venger; mais enfin le roi fut excusable, puisqu'il y a encore une famille en Espagne qui se vante d'être issue de co commerce : e'est celle des Heurique.

Blanche de Bourbon eut au moins l'imprudence d'être trop unie avec la faction des bâtards ennemis de son mari. Faut-il après cela s'étouner que le roi la laissât dans un château, et se consolât dans d'autres amours?

Don Pebre eut à la fois à comlattre et les Aragousie set efres-rebelles : if lit concer vainquent , et rendit sa victoire inhumaine. Il ue pardonna gabre: ses proches, qui aviante pris parti contre lui, furent immolés à ser resentiments ; enfin ce grand maître de Saint-Jacques fut tué par seo dres. C'est ce qui ini mérita le nom de Cruel, tandis que Jean , roid de France , qui avait assassiné son connétable et quatre seigneurs de Normandie, était nommé Jean-le Bon.

Dans ces tronbles , la femme de don Pèdre mournt. Elle avait été coupable, il fallait bieu qu'on dit qu'elle monrut empoisonnée; mais , encore une fois , on ne doit point iuteuter cette accusation de poison sans preuve.

C'était sans doute l'intérêt des ennemis de don Pèdre de répandre dans l'Europe qu'il avait empoisonné sa femme. Henri de Transtamare, l'un de ces sept bătards , qui avait d'ailleurs son frère et sa mère à venger, et surtont ses intérêts à soutenir , profita de la conjoncture. La France était infestée par des brigands réunis, nommés Malandrins; ils fesaient tout le mai on Edouard n'avait pu faire. Henri de Transtamare négocia avec le roi de France Charles v pour délivrer la France de ces brigands et les avoir à son service : l'Aragonais, toujonrs ennemi du Castillan, promit de livrer passage. Bertrand Du Gnesclin, chevalier d'nne grande réputation, qui ne cherchait qu'à se signaler et à s'enrichir par les armes, engagea les Malandrins à le reconnaître pour chef et à le snivre en Castille. On a regardé cette entreprise de Bertrand Do Gnesclin comme une action sainte, et qu'il fesait, dit-il, pour le bien de son âme : cette action sainte consistait à condnire des brigands au secours d'un rebelle contre un roi cruel, mais légitime.

On sait qu'en passant près d'Avignon, Du Guesclin, monquant d'argent pour payer ses tronpes, rançonna le pape et sa cour. Cotte estorsion était nécessaire; mais je n'ose prononcer le nom qu'on lui donnerait si elle n'ott pas été faite à la tête d'une troupe qui pouvait passer ponr me armée.

(4566) Le blard Benri, secondé de ens troupes grossie dans lem marche, et appuyé de l'Aragon, commença per se faire déclarer roi dans Burgos. Don Pôdre, atlauje dianis par les Prançais, eutrecours an Prince Noir, leur vainqueur. Ce prince était souverain de la Guieune; le rois mo père la lui avait cédée pour pris de ses actions hérôtynes. Il devait Voir d'un oil jaioux le succès des armes françaisse en Espague, et prendre par intérêt et par honneur le parti le plus juste. Il marche en Espagne avec ses Gascons et quelques Anglais, Bientôt, sur les bords de l'Ebre et près du village de Navarette, don Pèdre et le prince Noir d'un côté. de l'antre Henri de Transtamare et Dn Guesclin . donnérent la sanglante bataille qu'on nomme de Navarette. Elle fut plus glorieuse au Prince Noir que celle de Créci et de Poitiers, parce qu'elle fut plus disputee. Sa victoire fut complète; il prit Bertraud Du Gnesclin et le maréchal d'Andrehen, qui ne se rendirent qu'à lni. Henri de Transtamare fut obligé de fuir en Aragon, et le Prince Noir rétablit den Pèdre sur le trône. Ce roi traita plusieurs rebelles avec une cruauté que les lois de tous les états antorisent du nom de instice. Don Pèdre usait dans toute son étendue du malheureux droit de se venger (4568). Le Prince Noir qui avait eu la gloire de le rétablir, eut encore celle d'arrêter le cours de ses cruautés. Il est, après Alfred, celui de tous les héros que l'Angleterre a le plus en vénération.

Quand celui qui sontenait dou Polre se fut rade qua per la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del co

Transtamare avait penr lui l'Aragon, les révoltés de Castille, et les secours de la France. Don Pèdre avait la meilleure partie des Castillans, le Portugal, et enfin les musulmans d'Espagne : ce nonveau secours le rendit plus odieux, et le défendit mal. Transtamare et Du Guesclin, n'avant plus à combattre le génie et l'ascendant du Prince Noir, vainquirent enfin don Pèdre auprès de Tolède (4568). Retiré et assiégé dans nn château après sa défaite, il est pris, en voulant s'échapper, par nn gentilhomme français qu'on appelait Le Bègue de Vilaines. Conduit dans la tente de ce chevalier, le premier objet qu'il aperçoit est le comte de Transtamare. On dit que, transporté de fureur, il se jeta, quoique désarmé, sur son frère. Ce qui est vrai , c'est que ce frère Ini arracha la vie d'un coup de poignard.

Ainsi périt don Pédre à l'âge de trente-quatre ans, et avec lui évitegiit la race de Castille. Son enneni, son frère, son assasin, parvint à la couronne sans autre droit que celui du mentre : c'est de lui que sont descendus les rois de Castille, qui on trégué en Espagne jump à Jeanne, qui fit passer ce sceptre dans la masson d'Autriche par son mariage avec Philippe-le-Bean père de Charles-Quint.

#### CHAPITRE LXXVIII.

De la France et de l'Angleierre du temps du roi Charles v. Comment ce prince habile déposible les Anglais de leurs conquêtes. Son gouvernement, Le roi d'Angleterre Richard II, fils du Prince Noir, détrôné.

La dextérité de Charles v sauvait la Frauce du uaufrage. La nécessité d'affaiblir les vainqueurs . Édouard m et le Prince Noir, lui tint lien de justice. Il profita de la vieillesse du père et de la maladie du fils attaqué de l'hydropisie. Il sut d'abord semer la division entre ce prince souverain de Gnienne et ses vassaux, éluder les traités, refuser le reste du paiemeut de la rançon de son père, sur des prétextes plausibles; s'attacher le nouveau roi de Castille, et même ce roi de Navarre, Charles, surnommé le Mauvais, qui avait tant de terres en France; susciter le nouvean roi d'Écosse , Robert Stuart , coutre les Anglais ; remettre l'ordre dans les finances , faire contribuer les peuples sans murmures, et réussir enfin, sans sortir de son cabinet, autant que le roi Édouard qui avait passé la mer et gagné des batailles.

Quand il vit toutes les machines que sa politique arraugeait bieu affermies, il fit une de ces démarches audacieuses qui ponrraient passer pour des témérités en politique, si les mesures bien prises et l'événement ne les justifiajent. (1369) Il envoie un chevalier et un juge de Toulonse citer le Prince Noir à comparaître devant lui daus la cour des pairs, et à venir rendre compte de sa conduite. C'était agir en juge souverain avec le vainquenr de son père et de son grand-père, qui possédait la Guienne et les lieux circonvoisins en souveraineté absolue par le droit de conquête et par un traité solenuel. Non seulement on le eite comme nu sujet, (4370) mais on fait rendre un arrêt du parlement de Paris, par lequel on confisque la Gnienne et tout ce qui appartieut en France à la maison d'Angleterre. L'usage était de déclarer la guerre par un hérant d'armes, et on envoie à Londres un valet de pied faire cette cérémonie. Édouard n'était donc plus à craiudre.

La valeur et l'habileté de Bertrand Du Guesclin, devenu counétable de France, et surtout le bon ordre que Charles v avait mis à tout, ennoblirent l'irrégularité de ces procédés, et firent voir que dans les affaires publiques, où est le profit, l'act la qoire, comme dissit Louis xi.

Le Prince Noir monrant ne pouvait plus paraltre en campagne. Son père ne put lui eurorgeque de faibles secours. Les Anglais, auparavant victorieux dans tous les combats, furent battus partout. Bertrand Du Guesclin, sans remporter de ces grandes victoires, telles que celles de Créci et de Poitiers, fit une campange entièrement semi-

blable à celle qui, dans les derniers temps, a fait paper le vionet de l'urenne pour le plus grand aprierie de l'Eurenço, (1870) Il tomba dans le discreta de l'Eurenço, (1870) Il tomba dans le majeriere de troupes anglaises, les délit toutes les uses après les aures, et pri de se main leur général Grandoon. Il raugen le Poiton, in Saintonge, sous l'ôtéries asse de la France. Les villes se rendaient, les unes par la force, les autres par l'intrigue. Les sessions combattaient encore pour Charles v. Une flotte formidable, équipée en Angleterre, lui tours repoussée pei es vents contraires. Des trèves adroitement mésagées préparèreut encore de nouveux succès.

(4378) Charles, qui viugt ans auperavant n'avait pas en de quoi entretenir une garde pour sa personne, cut à la fois cinq armées et une flotte. Ses vaisseaux portirent la guerre jusqu'en Angleterre, dout on ravages les côtes, tandis qu'après la mort d'Edouard in l'Angléterre ne prenait aueumes mesures pour se venger. Il ne rostait aux Anglais que la ville de Bordeaux, celle de Calais, et qu'elques forteresses.

(4580) Ce fut alors que la France perdit Bertrand Du Guesclin. On salt quels honneurs son roi rendit à sa mémoire. Il fut, je crois, le premier dont ou fit l'oraison funcbre, et le premier qu'on enterra dans l'église destiuée aux tombeaux des rois de France. Son corps fut porté avec les mêmes cérémonles que ceux des souverains. Quatre princes du sang le suivaient. Ses ehevaux, selon la continue du temps, fureut présentés dans l'église à l'évêque qui officiait, et qui les bénit en leur imposant les mains. Ces détails sout peu importants, mais ils fout connaître l'esprit de chevalerie. L'attentiou que s'attiraient les grands chevaliers, célèbres par leurs faits d'armes, s'étendait sur les chevaux qui avaient combattu sous enx. Charles suivit bientôt Du Guesclin (4380). On le fait encore mourir d'un poison lent, qui lui avait été donné Il y avait plus de dix années, et qui le consuma à l'âge de quaraute-quatre aus : comme s'il y avait dans la nature des aliments qui pussent donner la mort au bout d'un certain temps. Il est bieu vrai qu'un poison qui n'a pu donuer une mort prompte laisse une laugueur dans le corps, ainsi que toute maladie violeute; mais il u'est point vrai qu'il fasse de ces effets lents que le vulgaire eroit inévitables. Le véritable poison qui tua Charles v était une mauvaise constitution.

Personne n'ignore que la majorité des rois de France fut fixée par lui à l'âge de quatorze ans commencés, et que cette ordouseuce sage, mais encore trop inutile pour prévenir les tronhles, fut enrezistrée dans un lit de justice (1574). Il avait voulu déraciuer l'ancien abus des guerres particulières des seigneurs, abus qui passait pour une loi de l'état. Elles furent défendues sons son règne, quand il fut le maître. Il interdit même jusqu'au port d'armes; mais c'était une de ces lois dont l'exécution était impossible.

On fait monter les trésors qu'il amassa jusqu'à la somme de dis-est millions de livres de sou temps. La livre, monaise d'argent, équivalait alors à caviron 8 livres est et ; et la livre, momaise d'arçent, equivalait qu'il avait accumulé, et que tout le fruit de sou économie far avri et dissiple pass offrère le due d'Anjou, dans sa malhenreuse expédition de Naples dout 1 jui parlé.

Après la mort d'Édouard III, vainquenr de la France, et après celle de Charles v, son restauratenr, on vit bien que la supériorité d'une nation ne décend que de ceux qui la conduisent.

Le fils du Prince Noir, Richard II, succéda à son grand-père Édouard III à l'âge de onze ans ; et quelque temps après Charles vi fut roi de France à l'âge de douze. Ces deux minorités ne furent pas beureuses, mais l'Angleterre fut d'abord la plus à plaindre.

On a vu quel esprit de vertige et de fureur avait saisi en France les habitants de la campagne, du temps du roi Jean, et comme ils vengèrent leur avilissement et leur misère sur tout ce qu'ils rencontrèrent de gentilsbommes, qui en effet étaient leurs oppressenrs. La même furie saisit les Auglais (4584). On vit renouveler la guerre que Rome eut autrefois contre les esclaves. Un couvreur de tuiles et un prêtre firent autant de mal à l'Angleterre que les querelles des rois et des parlements peuvent en faire. Ils assemblent le peuple de trois provinces, et leur persuadent aisément que les riches avaient joui assez long-temps de la terre, et qu'il est temps que les panvres so vengent. Ils les menent droit à Londres, pillent une partie de la ville, et font couper la tête à l'archevêque de Cantorbéry et au grand trésorier du royaume. Il est vrai que cette furenr finit par la mort des chefs et par la dispersion des révoltés; mais de telles tempêtes, assez communes en Enrope, font voir sous quel malheureux gouvernenement on vivait alors. On était encore loin du véritable but de la politique, qui consiste à enchalner an bien commun tons les ordres de l'état.

On peut dire qu'alors les Anglais ne savaient pas jusqu'où devaient s'étendre les prérogatives des rois et l'antorléé des parlements. Richard 11, à l'âge de dix-huit ans, voulut être despotique,

et les Anglais trop libres. Biendé il y ent une guerre civile. Prespu toujours dans les autres ciuts les guerres civiles sont fatales aux conjurés; ciuts les guerres civiles sont fatales aux conjurés; après avoir disputé dix ans son autorité coutre ses suites, fat enfantadonné deson propre parti. Son cousin le duc de Lancastre, petit-lés d'Édouard ny. etilé depuis long-temps du royaume, y revinit seulement avec trois vaisseaux. Il n'avait pas besond un grant de courre, la maisse de de la constitue de la configuration de de la configuration de de la configuration de la configurati

(4399) Un parlement lui fait son procès, comme l'avait fait à béaond in. Les accusions juridiquement porties coutre lui ont été conservées : un des griéte que qu'il a entprust de l'argent sans payer, qu'il a entretean des espions, et qu'il avait dui qu'ilétait lemaitre des biens des subjet. On le condaman comme ennemi de la liberté naturelle, et comme coupable de trabion. Richard, enfermé dans la tour, remit au duc de Lancastre les marnes de la royaut, avec un érist signé de sa main, par lequel il se reconnaissait indigne de régere. Il l'était en effet, puisqu'il à daissait à le dire.

Ainsi le même siècle vit déposer solennellement deux rois d'Angleterre, Édouard II et Richard II, l'empereur Venceslas et le pape Jean xxIII, tous quatre jugés et coudamnés avec les formalités juridiques.

Le parlement d'Angletere, ayant enfernés on roi, décerna que a quelqu'un entreprenait de le délivre, des lors Richard II serait dipar de mort. An premier mourement qu'un se les consistentes son (1409): il défenulti es vie mieux qu'il n'avail écheul son triche [il arreiche la bené d'armes à no des meuritiers; il en ton quatre avant de sucmombre. Le duce de Lancaster régian cependant sons le sonn de Henri rr. L'Angleterre se fit ut travelle la compara de la compara de la compara compara de la compara de la compara de la compara compara de la compara de la compara de la compara plus grande révolution qui fit a rrivée en France depuis Charlemagne.

#### CHAPITRE LXXIX.

Du roi de France Charles vr. De sa maiadie. De la nouvelle invasion de la France par Henri v, roi d'Angleterre.

Une partie des soins que le roi Charles v avait pris pour rétablir la France, fut précisément ce qui précipita sa subversion. Ses trésors amassés furent dissipés, et les impôts qu'il avait mis révoltèrent le natiou. On remarque que ce prince

Voyez ci-dessua, page tét. En général nous entendona loujours par livre numéraire la livre numéraire, monnaite d'argent.

dépensait pour toute sa maison quinze cents marcs d'or par an, environ 1,200,000 de nos livres. Ses féves, régents du royaume, en dépensaient sept mille marcs, ou 5,600,000 livres, pour Charles v., lagé de treize ans , qui , malgró cette dissipation , manquait du nécessaire. Il ne faut pas niéptiere de tels délaits , qui sont la source cachée de la ruine des états comme des faullés.

Louis d'Anjou, le même qui fut adopté par Jeanne 1", reine de Naples, l'un des oucles de Charles vi . non content d'avoir ravi le trésor de sou papille, chargeait le peuple d'exactious. Paris, Rouen , la plupart des villes se soulevèrent ; les mêmes fureurs qui ont depuis désolé Paris du temps de la Fronde, dans la jeunesse de Louis XIV. parnrent sous Charles vi. Les punitions publiques et secrètes furent anssi cruelles que le soulèvement avait été orageux. Le grand schisme des papes, dont j'ai parlé, angmeutait eucore le désordre. Les papes d'Avignon, recounus en France, achevalent de la piller par tous les artifices que l'avarice déguisée en religiou peut inventer. On espérait que le roi majeur réparerait tant de maux par un gouvernement plns benreux.

(4384) Il avait veugé en personne le comte de Flandre, son vassal, des Flamands rebelles toujours soutenus par l'Angleterre. Il prolita des troubles où cette lle était plongée sous Richard 11. On équipa même plus de douze ceuts vaisseaux pour faire une descente. Ce nombre ne doit pas paraltre incrovable, saint Louis en eut davantage : il est vral que ce n'étaient que des vaisseaux de transport ; mais la facilité avec laquelle on prépara cette flotte montre qu'il y avait alors plus de bois de construetion qu'aniourd'hni, et qu'on n'était pas sans industrie. La jalousie qui divisuit les oncles du roi empêcha que la flotte ne fût employee. Elle ne servit qu'à faire voir quelle ressource aurait eue la France sous un bon gouvernement, puisque, malgré les trésors que le due d'Anjou avait emportés pour sa malheureuse expédition de Naples, on pouvait faire de si grandes entreprises.

Enfin on respirait, Jorsque le roi, allante na Bretagne faire la gerre au due, douit il avait à se plaindre, fut attaqué d'une frénésie borrible. Cette maladie commençait par des assoptissements suivis d'aliénation d'esprit, et enfin d'accès de fureur. Il tun quatre hommes dans son premier accès, continua de frapper tout ce qui était autour de lui, jusqué ac eq úrépuisé de ces mouvements convinsife, il tomba dans une léthargie profonde.

le ne m'étonne point que tonte la France le crût empoisonné et ensorcelé. Nous avons été témoins dans notre siècle, tout éclairé qu'il est, de préjugés populaires aussi injustes <sup>1</sup>. Son frère, le duc d'Orléaus, avait épousé Valentine de Milau. On accuse Valentine de cet accident; ce qui prouve seulement que les Français, alors fort grossiers, pensaient que les Italiens eu savaient plus qu'eux.

Le soupcon redoubla quelque temps après dans une aventure digue de la rustieité de ce temps. Ou fit à la cour une mascarade dans laquelle le roi, déguisé en satyre, trainait quatre autres satyres euchalues. Ils étaieut vêtus d'une toile euduite de poix-résine, à laquelle on avait attaché des étoupes. ( 1595) Le duc d'Orléans eut le malbeur d'approcher un flambeau d'un de ces habits qui en fureut enflammés eu uu moment. Les quatre seigneurs furent brûlés, et à peine put-on sauver la vie au roi par la présence d'esprit de sa tante la duchesse de Berri, qui l'euveloppa dans son manteau. Cet accident hâta une de ses rechutes (4393). On eût pu le guérir peut-être par des saignées, par des bains, et par du régime : mais on fit venir un magicien de Montpellier. Le magicien vint 2. Le roi avait quelques relâches, qu'on ne manqua pas d'attribuer au pouvoir de la magie. Les fréquentes rechutes fortifiérent bientôt le mal, qui devint incurable. Ponr comble de malheur, le roi reprenait quelquefois sa raison. S'il eût été malade saus retour, on aurait pu pourvoir an gonvernement du royaume. Le peu de raison qui resta au roi fut plus fatal que ses accès, On n'assembla point les états, on ne régla rien; le roi restait roi, et confiait son autorité méprisée et sa tutelle tautôt à son frère, tautôt à ses oueles le duc de Bourgogne et le due de Berri. C'était un surcrolt d'infortune pour l'état que ces princes eussent de puissants apanages. Paris devint nécessairement le théâtre d'une guerre eivile, tantôt sourde, tantôt déclarée. Tout était faction ; tout, jusqu'à l'université, se mélait du gouvernement,

(4407) Personue a ignore que Jean, duc de Bourgoure, Bi sassasiner son cousia le duc d'Ur-léans, frère du roi, dans la rue Barbette. Le roi rôiati ni asser maltre de son esprit ni assez puissant pour faire justice du coupable. Le duc de Bourgoure daigna ecpendant prendre des lettres d'abolition. Ensuite il vint his cour faire trophée de son erime. Il assemblis tout e util il vant de de son erime. Il assemblis tout e util il vant de

Voltaire veut parier des soupcons d'empoisonnement qu'on avait éleves contre le duc d'Orieans, régent, et qu'il a toujours combaltus.

Aprire ce magniere, on vil des moines augustins, des conferres de societes, se presente pour guerir en ci. Piusieurs de ces moiscables furent condamors an feu, ce qui cital abundre el cread i zue condentatal les prantipes de la super-sition de ces hempa-la, pusque ces pauvres gens manauem fuer coep, i étant bles clar qu'il pouvainte être des fripons ou des fous, mois qu'n roup sêr ils n'étaient pas des magnetos. N.

princes et de grands; et en leur précence le docteur lean Petit no seulement jussifié la mort do du d'Orfeins (1408), mais il établis la doctrine de l'homiche, qu'il floods aur l'example de tous les assassimats dont II est parlé dans les livres historiques de l'Ecriture. Il ouis litare us dogme de ce qui i est écrit dans ces livres que comme un révenente, un lieur d'apprendre aux l'ommes, comme on l'aurait toujours d'a fire, qu'i ou assasant rapperé dans Il-Erriture est sous déseableurs de la comme de l'aurait de l'aurait de l'aurait de un dans celle du temps dont je parle. Cett obeter l'est de l'aurait de l'aurait de l'origin de l'aurait de Constance, et u'a pas moins été renouvelée depsis.

C'est vers ce temps-la que le marcícul de Boucicual tisias perfor Gênes qui éclait mise sous la protection de la France. Les Français y furent massacrés comme en Siclie (1410). L'élite de la noblesse qui avait couru se signaler en Hongrie coutre Bajaret, l'empereur des Torcs, avait dét tuée dans la Istaille malheureuse que les chrétiens perdirent. Mais ces malheur étrangers étairent peu de chose en comparaisou de ceux de l'état.

La femme do roi, Isabelle de Bavière, avait qu parti dans Paris : le doc de Bourgogne avait le sien : celui des enfants du doc d'Orléans était pnissant : le roi seul n'en avait point. Mais ce qui fait voir combien Paris était considérable, et comme il était le premier mohile du royaume, c'est que le duc de Boorgogne, qui joignait à l'état dont il portait le nom la Flandro et l'Artois, mettait toute son ambition à être le maître de Paris. Sa faction s'appelait celle des Bourguignons; celle d'Orléans était nommée des Armagnacs, du nom du comte d'Armagnac, beau-père du duc d'Orléaos, fils de celui qui avait été assassiné dans Paris. Celle des deux qui dominait fesait tour à tour conduire au gibet, assassiner, brûler ceux de la faction contraire. Personne ne poovait s'assurer d'ou jour de vie. On se battait daos les rues, dans les églises, dans les maisons, à la campagne 1.

Co siche Therreux compending produit un magnitud som the ext bassor des men pian laserers. It cittle des print the ext bassor des men pian laserers. It cittle des print the ext bassor des men pian la compensation of the control of the control of the cittle and a spial to the cittle Creit & Jone control des Chang and compensation. As many control, if had so that the control of the control of the control of the control of sind fullar, out up or crite evision full med to the control of sind fullar, out up or crite evision full med to the control of sind fullar, out up or crite evision full med to the control of sind fullar, out up or crite evision full med to the control of sind extend departs in control or so relates to the cortic of bladt of the cortage in its diseaser part Carlette Vs. alsor proceeds bladt of the cortage in its diseaser part Carlette Vs. alsor proceeds sind control of the control of the control of sind control of sind

C'était une occasion hien favorable pour l'Angleterre de recouvrer ses patrimoines de France, et ce que les traités lui avaient douné. Henri v, prince rempli de prudeoce et de courage, négocio

crédit dans le parlement, ne l'arrêtent point ; il sollicite un arrêt qui erdonne la destruction des meulins et le remboursement de leur valeur au denier dix; il l'obtient, parce qu'on espère faire asitre des ebatacies à l'exécution. Mais la nuit même tous les moulins sont abattus , et la subsistance du peuple assurée. Pendant la première attaque de fulie du Charles vi , les priaces s'emparérent du gouverne-ment ; on persecuta les ministres. Ou ous l'épec de connetable a Clisson; Novent et la Rivière fureat emprisonnés; Juvenal prit ieur défense et les sauvs. Le due de Bourgogne, Philippe, terite contre ini, veut le faire decapater dans les bailes ; c'était alors le sort des gens en place d'agraciés , comme l'exil il y a quelque temps, et maintenant t'uubii. On suborne des témoins contre lui ; Juvénal était cher au peuple. La cabaretier, qui avait surpris la cahier des informations (car c'était au abaret que se traitaient les intrigues de gouvernement). s'expose à tunt pour l'avertir ; Juvenal justruit ne laisse pas le temps d'accomplir le projet, se présente hardiment aus princes, et réduit ses adversaires au silence. Échappe de cu danger, il coaserve tout son courage; attaché au roi et à l'état, au milieu des factions des Orléanais et des Bourgulenens, il ose reprocher au duc d'Orlenas ses dissipations, sa legereté et ses debauches, et iui en prédire les suites. Il reproche avec la même franchise, au duc de Bourgogne, ses liaisous avec des scélérate, et son ubstination à tirer vanite de l'assassinat du due d'Orléans En 1410, il devient avocat du roi au parlement : c'était dans

le temps uit le graod schisme d'Occideat agitait toute l'Europe. Juvenal soutient que le roi a droit d'assembles acciergé, d'y présider, et, après l'avoir consulté, de choisir le page qu'il voudra reconnaître; maximes qui assoncent des

pape qu'il voudra reconnaître; maximes qui annoncent des idees aupérieures a sou sicéle. Le duc de Lorraine avant fait abattre les armes de France placées dons des terres qui rejevante à du roi; le parfement

placées dans des terres qui relevasent du roi; le parlement de Paris le condamna, par contumace, à la confiscation de ces terres et au baunissement. Cependaut le duc arrive à la cour, protegé par le due de Bourgogne, alors tout puissant. Le parlement députe au roi pour lui faire seutir la nécessité de maintenir sou arrêt. Juvénai arrive avec la députation au paiais du rul, à l'instant même un le due de Bourgogne allait lui présenter le duc de Lorraine, il uxpose avec force les motifs du parlement. Le duc de Bourgogne, judigné de se veir arrêté par l'activité et le courage de Juvénal : « Jean Juvénal, « lui dit-il, ce u'est pas ainsi qu'eu agit. -Si fait, monseigneur, a dit Jean Jovénal ; et il ajunta : Que tous ceux qui sout bon « cituyens se jeignent à met, et que les autres restent avec . M. de Lorraine. » Le due étonné quitte la maia du duc de Lorraine, se Joiat a Juvenal; et le duc de Lorraine est ebligé d'impierer la ciemence du rei. Avenons que ce trait vaut bien celui de Pepilius

Apres l'assassiant du duc d'Orléans , le duc de Bourgogne, maitre de Paris, livrait aux hourreaux ceux des Armagnacs qui a'evalent pu s'échapper ; une troupe de scélérats à ses orrs emprisonnait, fercait à des rançous, assassinait ceux qu'ea n'usait ou qu'un ne daignait pus livrer à un supplice public. Le roi , la reine , le dauphiu , Louis , gendre du duc de Bourgogne, étalunt prisonniers et exposés à l'insolence des satellites hoursuignons. Juvénal ose concevoir seul l'ideu de les délivrer et de sauver l'etat. Il était aimé du peuple, et surteut de celui de son quartier. Il sait à la fois refever leur courage, exciter feur sele et le coutenir ; et cette révolution faite par le pruple, s'exécute sans qu'il en coute un seul homme. Peu de jeurs après, il sauve se rei que le duc de Bourgogne voulait eniever, sous prétexte de le memer à la chasse. Aiusi , au milieu d'un prupla révolté, de princes , de grands accompagnés de troupes armees, agites par l'ambition et par la luine, ua seul homme rétablit la paix, et tout lui ebrit sans qu'il ait d'autre force que celle que donne la vertu. Le dauphia , Louis , fot à la tête des affaires , et Juvénal devint son chancelier. On déclara la guerre su due de Beurcome, à qui Juvenal avait eu la generosité de laisser la liberté ters du tumulte de Paris. On reprit sur tui tout le et arme à la fois. Il descend en Normandie avec I une armée de près de cinquante mille hommes, Il prend Harfleur, et s'avance daus un pays désolé par les factions : mais une dissenterie contagieuse fait périr les trois quarts de son armée. Cette grande invasion réunit cependant contre l'Anglais tous les partis. Le Bourguignon même, quoiqu'il traităt déjà secrètement avec le roi d'Angleterre, envoie cinq cents hommes d'armes et quelques arbalétriers an secours de sa patrie. Toute la noblesse monte à cheval; les communes marchent sous leurs bannières. Le connétable d'Albret se trouva bientôt à la tête de plus de soixante mille combattants (1415). Ce qui était arrivé à Édouard 111 arrivait à Henri v ; mais la principale ressemblance fut dans la bataille d'Azincourt, qui fot telle que celle de Créci. Les Anglais la gagnèrent aussitôt qu'elle commeuça. Leurs grands arcs de la bauteur d'un homme, dont ils se servaient avec force et avec adresse, leur donnèrent d'abord la victoire. Ils n'avaient ni canons ni fusils; et c'est une nouvelle raison de croire qu'ils n'en avaient point eu à la bataille de Créci. Peut-être que ces ares sont une arme plus formidable : i'en ai vu qui portaient plus loin que les fusils; on peut s'en servir plus vite et plus long-temps : cependant ils sont devenus enticrement bors d'usage. On peut remarquer encore que la gendarmerie de France combattit à pied à Azincourt, à Créci, et à Poltiers; elle avait été auparavant invincible à cheval. Il arriva dans cette journée une chose qui est horrible, même dans la guerre. Taudis qu'on se battait encore, quelques milices de Picardie vinrent par derrière piller le camp des Anglais. Heuri ordonna qu'on tnat tous les prisonniers qu'on

pays dont II s'était emparé depuis Compiégn Josqu'à Arra. Le rei di en personne le sieçe de cette ville; et le duc de flourgogn, haite en vestaint à secourir, demandée pui le flourgogn, haite en vestaint sie secourir, demandée pui le pair. Ce fui le dernier service qu'il rendit à son pay. Il était chanceller du dauphit; en lai présenta les lettere qui contrnaire des dous excessifs accordés par ce prince; il refusa de les sceller, et perdit sa place.

Lors de la prise de Paris par le due de Bourgone, Javela cili dans la villa, attable du parti du rei do conte la cabiedial dans la villa, attable du parti du rei do conte la cabieduci de hoyarcere, qui loi deruit la vie, l'eté popurel. Jamile
dur de hoyarcere, qui loi deruit la vie, l'eté popurel. Jamile
tyras peut-tern e un lata de fausepour garan mouvement de
férocités a il est difficié de suppour garan mouvement de
sérocités a il est difficié de suppour garan mouvement de
server blurs, l'un des gaterias et du ce de Bourgona, le
méme qui avec Chatelas et l'idé-datan étables at le
méme qui avec Chatelas et l'idé-datan étables, at le
chêtene pau le reura pullages, ferme tection, a il teurs resultés.

On ne parle plus de l'ul apres cette époque. Ses services furent récompensés dans ses enfants. L'us fut chanceller; an aute, archéviqua de Reims, a donné une histoire de ces temps malheureux, où il y a plas de patriutisme et moins de supervition qu'on ne devait en attendre. Il a le courage de fauer son pere de ce qu'il avait usé dire contre les prétentions du cirezé.

Cette familla est éteiute; les deux dernières héritières se sont alliées dans les maisons de Harville at de Saint-Chamans de Pesché K. avait faits. On les passa au fil de l'épée; et après ce carnage on en prit encore quatorze mille, à qui on laissa la vie. Sept princes de France périrent dans cette journée avec le counétable. Cinq princes forent pris; plus de dix mille Français restèrent sur le champ de bataille.

Il semble qu'après une victoire et entière, il « varié plus qu'a marcher à l'artie, et à neigiguer un royaume divisé, épuisé, qui n'était qu'une vater since. Mais cer unies mêmes étalent un peu fortifiées. Enfin il est constant que cette testime d'artie, qui mit la France en deuil, et qui ne coûts pas trois hommes de marque aux Applès, ne produisit sur victorieur que de la pôrier. Henri vin téalige de repuser en Agietroupes.

(1415) L'esprit de vertige, qui troublait les Français au moins autant que le roi, fit ce que la défaite d'Azincourt n'avait pu faire. Deux dauphins étaient morts ; le troisième, qui fat depuis le roi Charles vir, âgé alors de seize aus, tâchait déjà de ramasser les débris de ce grand naufrage." La reine sa mère avait arraché de son mari des lettres-patentes qui lui laissaient les rêues du royaume. Elle avait à la fois la passion de s'enrichir, de gouverner, et d'avoir des amants. Ce qu'elle avait pris à l'état et à son mari était en dépôt en plusieurs endroits, et surtout dans les èglises. Le dauphin et les Armagnacs, qui déterrèrent ces trésors, s'en servirent dans le pressant besoin où l'on était. A cet affront qu'elle recut de son fils, le roi, alors gouverné par le parti du dauphin, en joignit un plus cruel. Un soir, en rentrant chez la reine, il trouva le seigneur de Boisbourdon qui en revenait; il le fait prendre sur-le-champ. On lui donne la question, et cousu dans un sac on le jette dans la Seine. On envoie incontinent la reine prisonnière à Blois, de la à Tonrs, sans qu'elle puisse voir son mari. Ce fut cet accident, et non la bataille d'Azincourt, qui mit la couronne de France sur la tête du roi d'Angleterre. La reine implore le secours du duc de Bourgogne. Ce prince saisit cette occasion d'établir son autorité sur de nouveaux désastres.

(1418) Il enlive la reine à Tours, ravage tout sur son passage, et coueite nième lique avec le roi d'Angelerre. Sans cette lique il u'y est point que reve le reiveil vaine l'entre à sescules enlis vingt-cinq mille bommes, et délarque une seconde fois en Normande. Il avance du côde de Taris, tambis cu Normande. Il avance du côde de Taris, tambis cu Normande. Il avance du côde de Taris, tambis cu Normande. Il avance du côde de Taris, tambis cu Normande. Il avance du côde de Taris, tambis cu Normande. Il avance de Carlo de

Tours, cinq c'eques, l'abbé de Saint-Denis, et quarante magistrats. La rêne et el duc de Bourgegoe font l'aris une eutrée triomphante au milieu du carnage. Le dauphin fuit au-deh de la Loire, et Henri vest déji mattre de toute la Normandie (4418). Le parti qui teusit pour le roi, la rêne, le duc de Bourgoge, le dauphin, tous négocient avec l'Angleterre à la fois; et la four-berie et égale de tous cûtés.

(1119) Le jeune dauphin, gouverné alors par Tanuegui du Châtel, ménage enfin cette funeite entrevue avec le due de Bourgogue sur le pont de Montereau. Chaeuu d'eux arrive avec dit c'hevaliers. Tannegui du Châtel y assassitue le due de Bourgogne aux yeux du dauphin. Aiusi le meurtre du due d'Orlènes est vengé enfin par un meurtre, d'autant plus odieux que l'assassinat était joint à la violation de la foi publique v.

Peu de jours avant l'assassinat du duc d'Ortèans, le duc de Bourgogne et lui avairent commoulé de la même hostle sur laqualle ila rétailent juré une amitié éternelle. La mort de ce duc de Bourgogne, Jean, fut-elle l'effet

d'une trabisou ou du hasard?
Nous croyons in seconde opinion plus vraisemblable, et

voici nos raisons:

Charles vas a cti un prince faible : mals on ne lui a repro

ché auruse action atroce. Le duc de Bourgogue s'était souillé da toutes les especes de crimes. Il est donc plus naturel de soupçonner le duc d'avoir voulu

ti est donc paus naturel de soupconner le duc d'avoir vouu se salair du dauphin, que le dauphin d'avoir formé le complot de l'assassiner.

Charles ala que le meurtre du duc de Bourgogne fât prémédité. Tannegui du Châtel fit faire la même déclaration sur

as foi de chavalier au fils et à la veuve du dnc de Bourzogne. Il s'offrit à la maleteoir par les armes contre deux clevraliers, et personne à'accepta la defi. Jamais al l'un oi l'untre ne varièrent dans leurs declarations. Parmi le grand nombre de chevaliers attachés au dec de

Parmi le grand nombre de chevaliers attachés au dec de Bourgogne, aucus n'osa entreprendre de le venger; et il est hien vraisemblable que c'était uon par licheté, mais d'après l'idée supersitilieuse qui fesult croire que Dien accordait la victoire à la cause de la vérité. Le duc de Bourgogne avait orpendant avoné hautement

Tassansiant on the O'Unitensy, II swall full contents par lecritical particular and the Contents of the Cont

gospe, parmi les complices, parce qu'après la mort du duc, elle se retira dans les terres do dauphio, pour échapper à la

On serait presque traté de dire que ce uneutre ne fut point prémiellé, tant on avait mal pris ses meures pour en soutenir les mites. Philippel-les 000s, nouveau due de Bourpopen, successur de son père, deviat un ennemi nécessaire du dambin par devoir et par politique. Le rénes a mère outragée deviat une marâter implecable ; et le roil pagis, profiatan de aut d'horreurs, dissist que Dieu l'ameauit par la main pour puuir les Francais, (1420) jashellede Bavière et de unvieue due Philippe conclurent à Troyes une paix plus d'annet que loutel se guerres précédente, par la laquelle on donna Cuberine, illie de Charles 11, pour épones au roil d'Angletere, avec la France

Il fut stipulé dès lors même que Heuri v serait recounu pour roi, mais qu'il ne prendrait que le nom de régent peudant le reste de la vie malheu-

vengrance de la duchesse. Cette accusation n'est-elle pas absurde? Que pouvait offrir le danpan à cetta femme, pour la dédommager de ce qu'il lui fesait perdre? La dame de Gyac avait conseillé au duc de Bourgome d'ac-

La dame de Gyac avait conscillé au dur de Bourgogne d'accepter la conférence de Montereau : c'en était asses pour que la duchesse la crût coupable , mais cefa ne prouve rieu contre elle.

On a instruit une espèce de procés contre les meurtriers; devant qui? devant les officiers de la maison du duc de Bourgogna : qui a-t-on entendu ?

1º Trols des dix seigneurs qui l'ont accompagné: et de ces trols, deux disent ue pas savoir comment la chose s'es passée. Un seul dit avoir vu le duc frappé par du Châtel; mais aucun des trols ne parle des circonstances qui ont pu eccasioner le tumulte.

2º Seruinst, secrétaire du due, long-temps retenu à Bourgre par le dauphiu comme prisonnier; il était entré dans les barrieres : son récit est très detaillé, et il cai le seul qui charge le deuphin. 3º Deux écuyers du sire de Noeilles de la maison de Foix:

The service of the control of the control of the state of the control of the cont

Le d'applie ni is due devained for accompagnée charac de la premise le dépaire dut Halle, pre-construit aux construit aux des premises le dépaire dut Halle, pre-construit aux des parties de la principal de la fille, que la bennez de robe partie de la principal de la fille, que la bennez de robe presidée en aux suit président de la fille président de la fille président de la fille de la f

Charles, due de Bourbon, gradre de duc, était avec lui : Il suivit le damphin, et combatili pour lui dans la même anuce cu Languedoc, où il prit Reciers. Est - il vraieroblable qu'll cui tenu cette conduite, s'il cui vu le dauphin faire assasainer son benu-pére sous ses yeux ? Les partinant du dauphin out prétendu que le doc de Bourreuse du roi de France devenue unitérement imbéclic. Enfin, le contrat portaiqu'on poursuivrait sans realche celui qui se dissit dauplin de France. Insabelle de Bairice conduisit som malheureun mari et as fille à Troyes, en le mariage s'accomplit. Berrit, devenu roi de France, entet dans Paris paisiblement, et y régna sans contradiction, tandis que Clarles v et deits infermé avec se demostiques à l'indée Saint-Paul, et que la reine Isabelle de Bavière commençui d'âpà às erpentir.

(1120) Philippe, duc de Beurgogne, fit demander solennellement justice du meurtre de son père aux deux rois à l'hôtel de Saint-Paul, dans une assemblée de teut ce qui restait de grands. Le procureur-général de Bourgegne, Nicolas Rollin, un decteur de l'inniversité, nommé Jean Larcher, accusent le dauphin. Le premier président du parlement de Paris et quelques députés de son corps assistaient à cette assemblée. L'avocat-général Marigni prend des conclusions-contre l'héritier et le défenseur de la couronne, comme s'il parlait contre un assassin ordinaire. Le parlement fait citer le dauphin à ce qu'en appelle la table de marbre. C'était uue grande table qui servait du temps de saint Leuis à recevoir les redevances en nature des vassanx de la Teur du Louvre, et qui resta depuis comme une marque de juridictien. Le dauphin y fut condamné par coutumace. Eu vain le présideut Hénault, qui n'avait pas le courage du président de Theu, a voulu déguiser ce fait ; il n'est que trop averé \*.

que le daspille l'ayant refusi, après d'excèptes dissonts les ser de Nolliès anisi de lougheir en tilt mais es sen expercion de la companie de la companie de la companie de la la arca, com secondo fiola fil liberté e fin vie (care e fin la arca, com secondo fiola fil liberté e fin vie (care e fin la darca, com secondo fiola fil liberté e fin vie (care e fin la darca, com secondo fiola fil liberté e fin vie (care e fin la companie de la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la companie de la liberté de la fine que en la companie de la companie de la liberte de la fine que de la companie de la companie de la liberte de la fine de la companie de la companie de la liberte de la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie

epec Asyste Illitiatie de Charles VI, par laveral des Drines. Nous croyses donc que Un odd tregarder le dauplin el Tanneral ún Chaiste comme absoloment innocents, non serment de l'associanta priemetile, unas insulten du meurtre du due Jean; qu'il n'y ent irris de promicilité dans cet assossima, qu'il c'est pour enou que l'impurchet tralison du due di Bourgouez, qui vaulait profiter de la faiblisse de diappilie Laiste d'appelle se serviceur de des Orbelsan qui saisiere in caiste d'appelle serviceur de des Orbelsan qui saisiere in Laiste d'appelles serviceurs de des Orbelsan qui saisiere in consideration de la comme del la comme de la co

prétexte pour le tuer.

Nos historiens ont presque tons accusé le dauphin et du Châtel, parce que, si on excepte Juvénal des Urains, tous les historiens du terups étaient ou sujets ou partisans de la maison de Bourgogne.

Voyez dans les Essais historiques sur Paris, par M. de Saint-Foix, nne dissertation très intéressante sur ce point de notre histoire. K.

a L'archevêque de Reisos, des l'esins, l'avoue dans son

C'était une de ces questions délicates et difficiles récourte, de norse par qui le daupuil destriétre jugé, si on pouvait dééruire le lois salique, si le meutre du duc d'Ordena ni sajant pointéé vengé, l'assessinat du mourtiere d'essil l'étre. Ou a vo long-may après, ne Espages, Philippe i thire périr son fants, qui avait assessine l'autre. Ce fait est très vii: en a contesté tem alla propos d'avrilla-cette avacuture; le président de Thou fait asser avacuture; le président de Thou fait asser autre dreq u'il en fait informé sur les lieux. Le ctar Pierre a fait de nos jours condamner son flis à la mort; c'emple affertex, dans lesquells in et à sais-

sait pas de donner l'héritage du fils à un étranger l Voila done la loi salique abolie, l'héritier du trône déshérité et proscrit, le gendre régnaut paisiblement, et enlevant l'héritage de son beaufrère, comme depuis en vit, eu Angleterre, Guillaume prince d'Orange, étranger, déposséder le père de sa femme. Si ectte révelution avait duré comme tant d'autres, si les successeurs de Henri v avaient soutenu l'édifice élevé par leur père, s'ils étaieut aujeurd'hui rois de France, y aurait-il ny seul historien qui ne trouvât leur cause juste? Mézerai n'eût point dit eu ce cas que Benri v meurut des hémerrheïdes, en punition de s'être assis sur le trône des rois de France. Les papes ne leur anraient-ils pas enveyé bulles sur bulles? N'auraient-ils pas été les oints du Seigneur? La lei salique n'aurait-elle pas été regardée comme une chimère? Que de bénédictins auraient présenté aux rois de la race de Benri y de vieux diplômes contre cette lei salique! que de beaux esprits l'eussent tournée en ridicule | que de prédicateurs eussent élevé jusqu'au ciel Henri v, vengeur de l'assassinat, et libérateur de la France!

Le damplin, retiré dans l'Anjen, ne parsiasait qu'un exité. Benvir, roi de France et d'Angleterre, fli veile vers Londres pour aveir encore de terre, fli veile vers Londres pour aveir encore de tait pas l'inférêt du peuple anglais, ameureux de sa likerté, que son roi fit mairte de la France. L'Angleterre était en danger de deveuir une prature d'un royaume d'angre; et apple s'étreépnisée pour affermir son roi dans Paris, elle est dérécluires nervérulde par les forces du pays même qu'éle aurait vainer, et que son roi aurait cues dans sa mais.

Cepeudant Heuri v retourua bientôt à Paris, plus maître que jamais. Il avait des trésors et des armées; il était jeune encore. Tout fesait eroire que le trône de France passait pour toujours à la maison de Lancastre. La destince reuversa tant de

histoire. Voyes le chap. vs de l'Histoire du Parlement de

prospérités et d'espérances. Henri y fut attaqué d'une fistule. On l'étil guéri dans des temps plus éclairés ; l'ignorance de son siècle causa su mer. (1422) Il expira an château de Vincennes, à l'âge de treute-quatre ans. Son corps fut exposé à Saint-Denis comme celui d'un roi de France, et ensuite porté à Westminster parmi ceux d'Augleterre.

Charles 11, à qui on avait encore laissé par pitié le vain titre de roi, fait bientôt après sa triste vie, après avoir passé treute années dans des rechutes continuelles de frénésie. (4422) Il mourut le plus malheureux de l'Europe.

Le frère de Beeri Y, le duu de Bedford, fot le seul qui saissi à se sineriallies. On 7 yi na aceun seigneur. Les uns étaient motts à la batillé d'Assiouver; les suitres capifié en Angelerere. Et le duc de Bourgogne ne voulait pas coder le pas au duc de Bestford : Il fallait bleu pourtent lui côder lout. Bedford fut d'éclaré régent de France, et on procham roi à Paris et à Loudres Heari Y, fill en le commande de l'active d'active de l'

### CHAPITRE LXXX.

De la France du temps de Charles vii. De la Pucelle, et de Jacques Cœur.

Ce didordement de l'Auglesterre en France fut enfin semblable à colti qui avait inomé l'Angleterre, du temps de Louis vu; missi llut plus long et plus orague. Il fallot que Charles vu regaptià et plus orague. Il fallot que Charles vu regaptià princes de Bourgone, d'évenu l'un des plus puissants princes de l'Europe, par l'union du Bishaut; du Brelant, et de la Itoliande à se domainen. Les amis de Charles vu édante pour lui sausi dangecruz que ses ensemis. La plupart abassient de ses renza que ses ensemis. La plupart abassient de ses sons connétable, feire du tote de Brectagne, Bi Cérnapée deux de ses favoris.

On pent juger de l'état déplorable où Charles était réalut, par la nécessié où il fut de baisser dans les pays de son obléssance la livre unuinaire, qui valait plus de 8 de nos livres à la fin du règne de Charles v, à moins de ...' de ces mêmos livres actuelles; en sorte qu'elle ne désignait alors qu'un cinquantième de la valeur qu'elle avait désignée peu d'anonées suparavant.

Il failut bientôt recourir à un expédient plus étrange, à un miracle. Un gentilhomme des fron-

tières de Lorraine, nommé Bandricourt, crut trouver dans unc jeune servante d'un cabaret de Vaucouleurs un personnage propre à jouer le rôle de guerrière et d'inspirée. Cette Jeanne d'Arc. que le vulgaire croit une bergère, était en effet une jeune servante d'hôtellerie, « robuste, mon-« tant chevaux à poil, comme dit Monstrelet, et e fesaut autres apertises que jeunes filles n'ont « point accoutume de faire, » On la fit passer pour une bergère de dix-huit ans. Il est cependant averé, par sa propre confession, qu'elle avait alors vingt-sept années. Elle eut assez de courage et assez d'esprit pour se charger de cette entreprise, qui devint béroïque. On la mena devant le roi à Bourges. Elle fut examinée par des femmes, qui ne manquerent pas de la trouver vierge, et par une partie des docteurs de l'université et quelques conseillers du parlement, qui ne balancèrent pas à la déclarer inspirée ; soit qu'elle les trompét. soit qu'ils fusseut eux-mêmes assez habiles pour entrer dans cet artifice : le vulgaire le crut et ce fut assez.

(1422) Les Amplais assiéguatest alors la ville d'Oriena, la estre ressource de Charles, et datient près de 'an rendre maltres. Cette fille guerrière, vietue en homme, conduite par d'hables capitaines, nutreprend de jeter du secours dans la place. Elle parle aut soldast de la part de Blue, el leur inspire ce courage d'enthousisses qu'ont tous les hommes qu'ercients voir la Bivinite Comalatte pour est. Elle marche à l'eur lête et délivre Oriena; et courage d'enthousisses qu'on de la comme de l'entre de l'entre de courage de comme de l'entre de l'entre de courage de l'entre de l'

(1429) Ces victoires rapides d'une fille, les appareuces d'un miracle, le sacre du roi qui rendait sa personne plus vénérable, allaient bientôt rétablir le roi légitime et chasser l'étranger : mais l'instrument de ces merveilles. Jeanne d'Arc fut blessée et prise en défendant Compiègne. Lu homme tel que le Prince Noir eût honoré et respecté son courage. Le régent Betford crut nécessaire de la flétrir pour ranimer ses Anglais, Elle avait feint un miracle, Betford feiguit de la croire sorcière. Mon but est toujours d'observer l'esprit du temps; c'est lui qui dirige les grands évênements du monde. L'université de Paris présenta requête contre Jeaune d'Arc. l'accusant d'bérésie et de magie. Ou l'université pensait ce que le régent voulait qu'on crût ; on , si elle ne le pensait pas, elle commettait une lâcheté détestable. Cette béroine, digne do miracle qu'elle avait feint, fut jugée à Ronen par Cauchon, évêque de Beanvais, cinq autres évêques français, un seul évêque d'Augleterre, assistés d'un moine dominicain, vicaire de l'inquistion , et par des docteurs de l'université. Elle fut qualitée de « superstitues, devineresse du diable , blasphèmeresse en Dieu et en es saissite si staite, errant par moitt de fors « nu la foi de Carist. « Comme telle, elle fut codumnés ) jeine en paine et l'eva dues une prison perpétantle. Elle fil à sei juges une réponse digue d'une inducer éternéle. Interregé porques cledre de l'accession de l'accession de l'accession de de l'accession de l'accession de l'accession de étendard, elle répondie : « Il est juste que qui a « cu para ut arrayat en ai à l'honneur les nières.

(1431) Enfin, accusée d'avoir repris une fois habit d'homme, qu'on lui avia lisaés esprès pour la tenter, ess jages, qui n'éxient pas assurémen en droit de la juger, puisqu'els échi prisonnière de guerre, la déclarèrent hérétique relapse, et literat mourir par le le coel equi qu'ant sauré son roi, aurait en des auteis dans les temps hérétiques. Où les hommes en écheriten à l'eurs libératiers. Charles ur rédabil depuis sa mémoire, asser lonorèr par son supplice même.

Co n'est pas asser de lu crasuité pour porter les hommes de telles exciusions, il fant moure ce finantisme composé de supersition et d'inporance, qui a été lu matidie de prosque tout les alècies, autres de la companie de la companie de la companie de la companie de comp

Que les citorens d'une ville immense, où les arts, les plaisirs et la paix règnent aujonrd'hui, où la raison même commence à s'introdnire, comparent les temps, et qu'ils se plaignent s'ils l'osent. C'est une réficxion qu'il faut faire presque à chaque page de cette histoire.

Dans ess trivies temps, la communication des provinces delas is intercompse, les gueyles limitrophes desient si étrangers les uns aux autres, qu'une arentatrière oas, quelques annéa après la mort de la Pucelle, prendre son nom en Lorraine et sometir hardiment qu'elle avait (chappé au supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait brèlé un fandôme à su supplice, et qu'on avait freils en fandôme à su supplice, et qu'on avait (chappé au supplice, et qu'on avait (chappé au la present en écrité pouve le l'action de la mission des servoires la virtiable héroine qui, quolque née dans l'obscurité, obt été pour le mins égale à lui par se grandes actions s'.

a Voyez l'erticle Anc (Jeanne n'Anc), dans les Questions sur l'Encyclopédie.

Pendant cette guerre, plus longue que décisive, qui causait tant de malheurs, un autre événement fut le saint de la France. Le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, mérita ce nom en pardounant enfin au rol la mort de son père, et en s'unissant avec le chef de sa maison contre l'étranger. Il fit à la vérité paver cher au roi cet aucien assassinat. en se donnaut par le traité tontes les villes sur la rivière de Somme, avec Roye, Montdidier et le comté de Boulogne. Il se libéra de tont hommage pendant sa vie, et devint un très grand souverain; mais il eut la générosité de délivrer de sa longue prison de Londres le duc d'Orléans. le fils de celui qui avait été assassiné dans Paris. Il paya sa rançon. On la fait monter à trois cent mille écus d'or : exagération ordinaire aux écrivains de ce temps. Mais cette conduite montre une grande vertu. Il y a eu toujours de belles àmes dans les temps les plns corrompus. La vertu de ce prince n'excluait pas en lni la volnpté et l'amour des femmes, qui ue peut jamais être un vice que quand il conduit aux méchantes actions. C'est ce même Philippe qui avait en 4430 institué la Toison d'or en l'honneur d'une de ses maltresses. Il eut gninze bâtards qui eurent tous du mérite. Sa cour était la plus brillante de l'Europe, Anvers , Bruges , fesaient un grand commerce, et répandajent l'abondance dans ses états. La France lui dut enfin sa paix et sa grandeur, qui augmentérent toujours depuis, malgré les adversités, et malgré les guerres civiles et étrangères.

Charles vu resigna non royaume à peu prècomme Henri vi ecoquiel cent citopante aux après. Charles n'avait pas à la véridé ce courage prillant, et esprit prompt et estif, et ce craretère biéroique de Henri vi; mais obligé, comme lui, de mênager souvent es amis et se cennemis, de donner de pritis combats, de surprendre des villes et d'en acheter, l'ururd anda Paris comme y entra depuis lleuri vi, par intripue et par force. Tous dern out été décrère incepaire de possiéer la couroume, et lous deux out partionné. Ils avaient convoune, et lous deux out partionné. Ils avaient proposition de la liver de la liver de de li l'urer proposité le la liver de la l'urer pour su les affaires d'éta chez les princes chrèties, contin in "rite point dans les recte du monde.

Charles ne fil son extreé dann Paris qu'en 4437. Ces borgonis qui s'édant signalés par tant de massacers, altérent su-derant de bui avec toutes de directores de affection et de joi qui datient en usage chez ce peuple grossier. Sept filler représentant les sept péchés qu'en nomme mortels, et sept antres figurant les vertus théologales et carcimales, avec des écriteux, le requerent vers la porte Sain-Denis. Il s'arrêtait quelques minutes hans les carredonnes à voir les mystères de la reil-

giou, que des bateleurs jeuaient sur des tréteanx. Les habitants de cette capitalo étaient alors aussi panyres que rustiques : les provinces l'étaient davantage. Il fallut plus de vingt ans pour réformer l'état. Ce ne fut que vers l'an 4450 que les Anglais fureut entièrement chassés de la France. Ils ne gardèrent que Calais et Guines, et perdirent ponr jamais teus ces vastes domaines que les trois victoires de Créci, de Poitiers et d'Azincourt, ne purent leur couserver. Les divisions de l'Angleterre contribuèrent antant que Charles vn à la réunion de la France. Cet Heuri vi, qui avait porté les deux courouues, et qui même était venn se faire sacrer à Paris, détrôné à Londres par ses parents, fut rétabli et détrôné encore.

Charles vu , maltre enfin paisible de la France, v établit un ordre qui n'v avait iamais été depuis la décadence de la famille de Charlemagne. Il conserva des compagnies réglées de quinze cents gendarmes. Chacnn de ces gendarmes devait servir avec six chevaux ; de sorte que cette troupe composait neuf mille cavaliers. Lo capitaine de cent hommes avait mille sept cents livres de compte par an, ce qui revient à envirou dix mille livres numéraires d'anjourd'hui. Chaque gendarme avaittrois cent soixante livres de paie annuelle, et chacun des cinq hommes qui l'accompagnaient avait quatre livres de ce temps-là par mois. Il établit aussi quatre mille cinq ceuts arcbers, qui avaient cette même paie de quatre livres, c'est-à-dire environ vingtquatre des nôtres. Ainsi en temps de paix il en coûtait environ six millions de notre monnaie présente pour l'entretieu des soldats. Les choses ont hien changé dans l'Europe : cet établissement des archers fait voir que les mousquets n'étaient pas encore d'un fréquent usage. Cet justrument de destruction ue fut commun que du temps de Louis x1.

Outre ces troupes, tenues continuellement sous le drapeau, chaque village entreteuait uu francarcher exempt de taille; et c'est par cette exemption, attachée d'ailleurs à la noblesse, que tant de personnes a attribuèrent bientôt la qualité de gentilhomme de nom et d'armes. Les possesseurs des fiels immédiats furent dispensés du ban, qui ne fut plus convoqué. Il n'y eut que l'arrière-ban, composé des arrière-petits vassaux, qui resta sujet cucore à servir dans les occasions.

On s'étonue qu'après taut de désastres la France eût tant de ressources et d'argent. Mais un pays riche par ses denrées ue cesse ismais de l'être. quand la culture n'est pas abandonuée. Les guerres civiles éhranlent le corps de l'état, et ne le détruiseut point. Les menrires et les saccagements qui désolent des familles en enrichissent d'antres. Les négociants deviennent d'autant plus habiles qu'il artisans et les marchands, que leur obscurité dé-

faut plus d'art pour se sauver parmi tant d'orages. Jacques Conr en est un graud exemple : il avait établi le plus grand commerce qu'aucun particulier de l'Europe eût jamais embrassé. Il n'y eut depuis lui que Cosme Medici , que nous appelous de Médicis, qui l'égalàt. Jacques Cœur avait trois cents facteurs en Italie et dans le Levant. Il prêta deux cent mille écns d'or au roi, sans quoi on n'aurait jamais repris la Normandie. Son industrie était plus utile pendant la paix que Dunois et la Pucelle ne l'avaient été pendant la guerre. C'est une grande tache peut-être à la mémoire de Charles vii, qu'en ait persécuté un homme si nécessaire. Ou n'en sait point le sujet : car qui sait les secrets ressorts des fautes et des ininstices des

bommes? Le roi le fit mettre en prison, et le parlement de Paris lui fit son procès. Ou ne put rien prouver contre lui , sinon qu'il avait fait rendre à uu Turc un esclave chrétien, lequel avait quitté et trahi son maltre, et qu'il avait fait vendre des armes au soudan, d'Égypte. Sur ces deux actions, dont l'une était permise et l'autre vertueuse, il fut condamné à perdre tous ses biens. Il trouva dans ses commis plus de droiture que dans les courtisans uni l'avaient perdu, ils se cotisèrent presque tous pour l'aider dans sa disgrace. On dit que Jacques Cœur alla continuer son commerce en Chypre, et n'eut jamais la faiblesse de revenir dans son iugrate patrie, quoiqu'il y fût rappelé. Mais cette auecdote n'est pas hien avérée.

Au resto, la fiu du règne de Charles vii fut assez heureuse pour la France, quoique très malheureuse pour le roi, dont les jaurs finirent avec amertume, par les rébellions de son fils dépaturé, qui fut depuis le roi Louis x1.

## CHAPITRE LXXXI

Mœurs, usages, commerce, richesses, vers les treizième et quaterzième siècles.

Je voudrais découvrir quelle était alors la société des hommes, comment ou vivait dans l'intérieur des familles, quels arts étaient cultivés, plutôt que de répéter tant de malheurs et taut de combats, funestes objets de l'histoire, et lieux communs de la méchanceté bomaine.

Vers la fin du treizième siècle et dans le commencement du quatorzième, il me semble qu'ou commençait en Italie, malgré tant de dissensions, à sortir de cette grossièreté dent la rouille avait couvert l'Europe depuis la chute de l'empire romain. Les arts nécessaires n'avaient point péri. Les robe à la fureur ambitieuse des grands, sont des fourmis qui se creusent des habitations en stience, tandis que les aigles et les vautours se dechirent.

Ou tronva même dans ees siècles grossiers des inventions ntiles, fruits de ce génie de mécanique que la nature donne à certains bommes, très indépendamment de la philosophie. Le secret, par exemple, de seconrir la vue affaiblie des vieillards par des lunettes qu'on nomme besicles est de la fin du treizième siècle. Ce beau secret fut trouvé par Alexandre Spina. Les machines qui agissent par le secours du veut, sont conunes en Italie dans le même temps. La Flamma, qui vivait an quatorzième siècle, en parle, et avant ini on n'en parle point. Mais e'est un art counn long-temps auparavant chez les Grees et chez les Arabes : il en est parlé dans des poètes arabes du septième siècle. La faience, qu'ou fesait principalement à Faenza . tenait lieu de porcelaine. On connaissait depnis long-temps l'usage des vitres, mais il était fort rare : e'était un luxe de s'en servir. Cet art, porté en Angleterre par les Français vers l'an 4480, y fut regardé comme une grande magnificence.

Les Vénitiens eurens seuls, au treistèmes siècle, secret des miroires de cristal. Il y avait en Italie quelques horloges à roues : celle de Bologne était fametes. La merchie plus tuit de la houssoic festi deux auteurs de la houssoic de la deux de la houssoic de la deux de la commentant de parties siècle. Cortaine, historien de Padunc, parté d'un certain Paz qui en établit la Padoue la première suide. Lortaine, historien de Padunc parté d'un certain Paz qui en établit la Padoue la première numafenter pair de la niside avant l'invention de l'Imprimerie. Cest simil che vant l'invention de l'Imprimerie. Cest simil butter de vant l'invention de l'Imprimerie.

Il s'en fallait beaucoup que le reste de l'Europe ett des villes telles que Veniles, Gênes, Bologne, Sienne, Pise, Florence. Presque toutes les maisons dans les villes de France, d'Allemagne, d'Angleterre, étaient couvertes decharme. Hen étalt même ainsi en Italie dans les villes mains riehes, comme Alexandrie do la palle, Nice de la paille, etc.

Quoique les forêts ensent convert tant de terrains demeurès long-temps sans culture, cependant on ne savait pas encore se garantir du froid à l'alde de ces cheminées qui sont anjourd'hui dans tous nos appartements un secours et un onement. Une famille entière s'assemblait au milieu d'une salle commune enfunée, antour d'un large foyer rond dont le turna tilait percer le plafond,

La Flamma se plaint au quatorzième siècle, selon l'usage des auteurs peu judicieux, que la frugale simplicité a fait place au luxe; il regrette le temps de Frédérie Barberousse et de Frédérie II., lorsque dans Milan, capitale de la Lombardie, on ne mangenit de la viande que trois fois par semaine. Le vin alors était rare, la bongie était inconnue, et la chandelle un luxe. Ou se servait , dit-il , chez les meilleurs eitovens de morceanx de bois secallumés pour s'éclairer; on ne mangeait de la viande chaude que trois fois par semaine ; les chemises étaient de serge et non de linge ; la dot des bourgeoises les plus considérables était de cent livres tout au plus. Les choses ont bien changé. ajoute-t-il : on porte à présent du linge ; les femmes se couvrent d'étoffes de soie, et même il v entre quelquefois de l'or et de l'argent; elles ont jusqu'à deux mille livres de dot, et ornent même leurs oreilles de pendants d'or. Cependant ce luxe dont il se plaint était encore loin à quelques égards de ce qui est aujourd'hui le nécessaire des peuples riches et industrieux.

reines et unisotresus. Le lingué de table éduit très rare en Angleterre. Le vim ne s'y venduit que, cher les apolhicaires comme un cerdia. Toutes les maisons des particus de la comme un cerdia. Toutes les maisons des particus de la comme del la comme de la comme del la comme de la

Un seul trait suffire pour faire connaître la disette d'argeut en Écosse et même en Angeleterre, aussi bien que la rusticité de ces temps-la, appelés simplicité. On lit dans les actes publies que quand les rois d'Écosse venaient à Londres, la cour d'Angeleterre leur assignait trente schellings par Jour, donze pains, donze gâteaux, et treute bouteillés de vin

Cependant il y eut toujours chez les seigneurs de fiefs, et ehez les principaux prélats, toute la magnificence que le temps permettait. Elle devait nécessairement s'introdnire ehez les possesseurs des grandes terres. Dès long-temps auparavant les évêques ne marchalent qu'avec un nombre prodigieux de domestiques et de chevanx. Un concile de Latran, tenu en 4479, sous Alexandre III, leur reproche que souveut on était obligé de vendre les vases d'or et d'argent dans les églises des monastères, pour les recevoir et pour les défrayer dans leurs visites. Le cortége des archevêques fut réduit, par les canuns de ces conciles , à cinquante chevaux, celui des évêgnes à treute, celui des cardinaux à vingt-cinq ; car un cardinal qui n'avoit pas d'évêché, et qui par conséquent n'avait

point de terres, ne pouvait pas avoir le luxe d'un c'évique. Cette magnitiseure des prédits éais plus dévique. Cette magnitiseure des prédits éais plus désires alors qui aujonnt but, parce qu'il û y avait pour d'ut misseure entre les grandes et les pétits, entre les riches et les pautres. Le commerce et l'industrier dous pur former qu'avec le temps cet éast miteres qu'il ait la réchesse d'une autien. La suisselle d'argent dait presque incomme dans la plupart des villes. Massus, érrivain fombard du quattratifien séléte, cegrate commer un grand luxe et fourchettes, les cuillers, et les tasses d'arcette.

Un père de famille, dit-il, qui a neufà dix personnes à nourrir, avec deux chevaux, est obligé de dépenser par an jusqu'à trois cents florins d'or. Cétait tout an plus deux mille livres de la monnaie de France courante de nos jours.

L'argent était donc très rac en heauxoup d'endroits étalie, et bien plus en France aux douzième, tretzième et quatorième siècles. Les Florentius, les Lomalards, qui fesselus sens le commerce en France et en Angéterre, les Julis, leurs coutrier, étaient en possession de tirer des Français et des Anghis vingt pour cent par an pour l'indérée ordinaire du prêt. Le haut indérêt de Pargent est la marque infailible de la pauvreté publique.

Le rio Charles v amassa quelques trésors pas som économie, por la saga administration de ses domaines (alves le plus grand revenu des rois), et par des implos fisicuels sous Philippe de Valois, qui, quolque faibles, firent besuccom purmurer en people pauvre. Son misistre, le cardinal de La Grançe, ne «Fait que trop entciente de la Caraça, esta esta esta esta periode participato de la compania de periode participato de periode de la Grançe, ne «Fait que trop entre la compania de periode caracter participato de periode periode de periode periode de politico de la periode caracte de pódition d'Italie. La France rosta dans la miser jusque aux deminier stemps de Charles vii.

Il n'en était pas alusi dans les belles villes commerçantes de l'Italie: on y vivait avec commodité, avec opulence; ce n'était que dans leur sein qu'on jonissait des douceurs de la vie. Les richesses et la liberté y exeitèrent enfin le génie, comme elles élevèrent le courage.

### CHAPITRE LXXXII.

# Sciences et beaux-arts aux treizième et quatorzième siècles,

La langue italienne n'était pas encore formée du temps de Frédérie II. On le voit par les vers de cet empereur, qui sont le dernier exemple de la langue romance dégagée de la dureté tudesque:

- e Plas me el cavalier Frances,
- Fias me el cavatier Fra E la donna Catalana
- E I Covrar Genoes,
  E la danza Trevisana,
- E lou cantar Provensales,
   Las man e cara d'Angles,
- « E lou donzel de Toscana, »
- Ce mouumeut est plus précieux qu'on ne pense, et est fort au-dessus de tous ees décombres des bâtiments du moven-âge, qu'une euriosité grossière et sana goût recherche avec avidité. Il fait voir quo la nature ue s'est démentie chez aucune des nations dout Frédéric parle. Les Catalanes sont, comme au temps de est empereur, les plus belles femmes de l'Espagne. La noblesse française a les mêmes grâces martiales qu'on estimait alors. Une pean donce et blanche, de belles mains, sont cucore une chose commune en Angleterre. La jeunesse a plus d'agrémonts en Toscane qu'ailleurs. Les Génois ont conservé leur industrie ; les Provencaux, leur goût pour la poésie et pour le chant. C'était en Provence et en Languedoc qu'on avait adouci la laugue romance. Les Provencaux furent les maîtres des Italiens. Rien n'est si connu des amateurs de ces recherches que les vers sur les Vaudois de l'année 1100.
  - « Que non voglia maudir ne jura ne mentir, « N'occir, ne avoutrar, ne prenre de altrui, « Ne s'avengear deli suo conemi,
  - \* Loz dison qu'es Vaudes et los feson morir. >
- Cette citation a encore son utilité, en ce qu'elle est une preuve que tons les réformateurs ont toujours affecté des mœurs sévères 4.
- Ce jargou se maintint malheureussement tel qu'il deitie in Prevence et u Languedoc, tandis que sous la plume de l'étrarque la langue Italiena de l'étrarque la langue Italiena de l'étrarque la langue Italiena de la figure de la figure de l'étrarque la langue Italiena de la figure de la langue tocasea per son poème harrer, mais brillant de beutife naturelles, nuturalé Comédite; a langue tocasea per son poème d'ame les discriments de la langue tocasea per son poème d'ame les discriments de la langue tocasea de la langue t

One ere monitoria (estemos) que die es trapa le hommes que cilibration les empatt animètes ne respect des prégnar qui cilibration les mestre attente ne compete des prégnar que les maistres des misers planers autres persona de la compete de la competencia del la compete de la compete de la compete del la compete de la compete del compete de la compete del la compete de la compete de la compet

ed du Tasse. On ne doit pas s'étonnet que l'auteur, l'un des principant de la faction giletine, perécetté par Boniface vun el par Charles de Vahai, ait dans sou poince extales à colouer sur les querelles de l'empire et du sacerdoce. Qu'il soit permis d'insérer el une faible traduction d'un des passages du Daute, concernant ces dissentions. Cos monuments de l'esprit lumani delbssent de la longue attention aux malheurs qui ont troublé la terre.

> Jolito nvi il dans me peit probonde De deux soleits felimbenat taire a monde, Qui sans se unire éctaireat les humains. Da trai devoir energiantes les chemias El nous montrisent de l'aigle impériale El nous montrisent de l'aigle impériale Le montrisent de l'aigle impériale Le montrisent de l'aigle impériale L'un des soleits, de rapeurs surchargé, En échappant de sanice ctrirère, Voulut de l'autre alsourber la tamière. La règle donte de l'actuale in mulière. La règle donte de l'actuale in mulière. La règle donte de l'actuale in mulière.

Après le Daute, Pétrarque, né en 250 d dans Arezo, patrie de Gol Arétin, mil dans la hangue italienne plus de parceé, avec toute la douceur dont ellé citai suscepible. On trouve dans ces deux poètes, et surfont dans Pétrarque, an grand mombre de ces traits emblables le ses beuns ourrages des anciens, qui ont à la fois la force de tratquier et la Facheur du moderne. Sil y a de l'attiquité et la Facheur du moderne. Sil y a de l'attiquité et la Facheur du moderne. Sil y a de deir active de l'acceptant de la constitue de poète le commence de la belle cole à la fontaire de Vaucheur, en vers croisés: en vers croisés .

Chier fontiate, onde aimable, onde pure, On la heunie qui consume mon correr, On la heunie qui consume mon correr, Das frant de jour évisit la Leuheur; Adreb heureurs done la feuillage, Le courrit de sus conierge, Qui expertien teus coppie, La courrit de sus conierge, Qui expertien teus coppie, Correction de la contraction de la contr

Immortalisé par ses charmes,
Deuce clarté des maits que je prefère au jour,
Lieux dangereux et chers, ou de ses tendres armes
L'Amour a ble-sé tous mes seus :
Ecoutes mes dérnières cents,
Receves mes dernières termes.

Cinq pièces, qu'on appelle Canzoni, sont regardées comme ses chefs-d'œuvre : ses autres ouvrages lui firent moins d'honneur. Il immortalisa la fontaine de Vaucluse, Laure, et lui-même. S'il n'avait point ainté il serait beaucoup moins connu. Quelque imparfaite que soit cette imitation, elle fait entrevoir la distance immense qui était alors entre les Italiens et toutes les autres nations. J'ai mieux aimé vous donner anelque légère idée du génie de Pétrarque, de cette douecur et de cette mollesse élégante qui fait son caractère, que de vous répéter ce que taut d'autres ont dit des honneurs qu'on lui offrit à Paris, de ceux qu'il reçut à Rome, de ce triomphe au Capitole en 1541; célèbre hommage que l'étennement de son siècle payait à son génie alors nnique, mais surpassé depuis par l'Arioste et par le Tasse. Je ne passerai pas sous silence que sa famille avait été bannie de Toscane et dépouillée de ses biens, pendant les dissensions des guelfes ct des gibelius, et que les Florentins lui députéreut Boccace ponr le prier de venir bonorer sa patrie de sa présence, et y jouir de la restitution de son patrimoiue. La Gréce, dans ses plus beaux jours, ne montra jamais plus de goût et plus d'estime pour les taleuts.

Ce Boccace fixa la laugue toscano: il est encore le premier modèle en prose pour l'exactitude et pour la purcéé du style, aiusi que ponr le naturel de la narration. La laugue, perfectionnée par ces deux écrivains, ne reçut plus d'attération, tandis que tous les autres peuples de l'Europe, jusqu'aux Grees mêmes, out changé leur idione.

qu'aux trees methes, out clauge neur rolonne. Il y ent une unite non intervouspe de poètes taliens qui out tous passé à la postérité cer lo Patclé cervit après Péraquey le Boyardo, comic de Scandiano, succeda na Patcl; et l'Artoute les Composites de la commanda de la youldaine sape son Forrague et Boccoco uniona céleire cette infortance Lenne de Naptes dont l'appet cultivé sessait auto, leur mérite, et qui fat même une de leurs disciples. Ellé réait sales récionés tou cutties aux beaux-arts, dont los charmes fessient oublier les temps criminés de sou prenier mariges. Ses mours, changées par la culture de l'esprit, devaicet la défendre de la crusaté tragque qu'il fait se jours le acrusaté tragque qu'il fait se jours le acrusaté tragque qu'il fait se jours le acrusaté tragque qu'il fait se jour le de l'acrus de l'acrus

Les beux-aris, qui se (icuneut comme par la main, et qui d'ordinaire périssent et renaissent ensemble, sortaient en Italie des ruines de la harie. Cimalos, sonaient en Italie des ruines de la harie. Cimalos, sona aicuns secures, étalt comme un uouvel investeur de la poisture au treizieme un uouvel investeur de la poisture au treizieme perfette. Les Giots fides sableant qui on voit encore avec palair. Il reste surrout de lui cette famense pedature qui on a mise en mossique, et qui représente le premier apôtre marchant sur les ensu; sente la premier apôtre marchant sur les ensu; en le voit au-diseas de la grande porte de Saint-Pierre de Rome. Erunelleschi commençà i réfor-ment l'architecture coblinne. Giu d'Arezzo, Jons-ment l'architecture coblinne.

temps auparavaut, avait iuventé les nouvelles notes de la musique à la fin du ouxième siècle, et rendu cet art plus facile et plus commuu.

On fat redevable de toutes ces belles nouveaufies un Toecans. His frest tout remitter par leur seut génie, avant que le peu de science qui clait rest de Constantinople reditut en Italia evance la lauque grecque, par les computes des Ottomans. Florence datai dons une nouvel de Meltene; et parrai les orsteurs qui vinrent de la part des villes d'Illes haraques Boulines vun aur son estalation, on compta dis-buil Piercettinis. On voit par la que e n'est point aux negriture de versitation ple qu'on compta dis-buil Piercettinis. On voit par la que en est point aux negriture de versitation ple qu'on consigner aux Italiens que le grec. Ils à avantes en est point aux des considere aux latiens que le grec. Ils à avantes en consigner aux Italiens que le grec. Ils à avantes en consigner aux Italiens que le grec. Ils à avantes en consigner aux Italiens que le grec. Ils à avantes que l'on tenait le peut de pipri, qu'ex de mathématique pau (en savait dorri.

Il peut paraltre étomani que tant de grands géries as coinet féveré dans l'Italie, sans protection comme ann modéle, au milleu de dissensions et des generes; aux Loreires, elle 18 binauliu, set Baccliques, (Loleirou ses livre de philosophie dans les borreurs des guerres civiles. Quand une fois une langue commence à premeir suffere su forme, cet un instrument que les grands artisles trouveut tout préparé, et dont les se serveut, sans veut tout préparé, et dont les se serveut, sans l'embarrasser qui gouverne et qui troube la devindermant qui troube la contract de que troube et que l'embarrasser qui fourtente et qui troube la contract de que troube et que l'embarrasser qui fourtente et qui troube la contract de que l'embarrasser qui fourtente et qui troube la contract de que l'embarrasser qui fourtente et qui troube la contract de que l'embarrasser qui fourtente et qui troube la contract de que l'embarrasser qui fourtente de que l'embarrasser que le grands de l'embarrasser que l'emba

Si ecte lucur éclaira la seule Toosane, ce n'est pas qu'il n'e dat allierra quelques telents. Saint Bernard et Alcitard en France, au doussième sicle, a cuardent pet tre regardés comme de besux esauraient pet en regardés comme de besux eser et ils payèrent en Istin titud au mauriai poi du temps. La rime à laquelle on assipiait ces hymnes latiuse des doursième et treitéme siècles te secue de la berbarie. Co d'état pas ainsi qu'il l'exec chantait les joux séculaires. La thoibeige codostrique, libil baltarde de la philosophie logic codostrique, libil baltarde de la philosophie tot à la raison et caux bonnes études que n'es valuent libil est unes et les Vaudales.

L'art des Sophocle u'existait point : on ne comnut d'abord en llaile que des reprénentations naives dequelques histoires de l'ancien et du nouveux Tostament; et «éet de là que ho coutime de jouer les mystères passa en France. Ces spectacles cisient originaires de Constantinople. Le poète naint Grégoire de Narianne les avait introduits pour les opposer aux ouvrages dramatiques des anciens Grece et des anciens Romains : et comme anciens Grece et des anciens Romains : et comme les chours des tragédies grecques claiest des hymnes religieuses, et leur thédire une chose sarée, Grégaire de Narianne et ses sogsesseurs fi-

rent det tragédies sainter, mais malbeureusement le nouveau hidérie nel reporta pa sur celui d'Ahiènes, comme la rotigion chrécienne l'emporta su sur celui d'ahiènes, comme la rotigion chrécienne l'emporta
sur celle de gentilis. Il est retté de ces pieuses faress des thétires ambulants que promieunt encore les bergers de la Calabire: class le temps de 
solemultie, jis représentent la naissance et la mort 
de Jésus-Christ. La populace des nations septentrioustes adopta sussi bienult ces usages. On a 
depuis traité ces sujets arce plus de dignité. 
Nous en voyons de nos jours des exemples dans 
ces petits opéra qu'ou appelle oratoriz et enfin 
les Frauçais ont mis sur la scène des chef-d'auvre 
tris de l'audeer l'estiment.

Les confrères de la Passion en France, vera lo seixiden sètle, filten paraltre l'assa-Christ sur la scène. Si la langue française avait écé alora aussi mejetucues qu'elle déstit ualve et grossière, si parmi tant d'hommes ignorants et lourds il l'écalt turové un homme de ginei, il est de voire que la mort d'au juste persècui par des prêtres jules, mort d'au juste persècui de la la la nort d'au juste persècui de la partie de la la la présentation de la la la présentation de la compa échsir de u d'elt pas permis ces représentations.

Les beaux-arts n'étaient pas tombés dans l'Orient; et puisque les poésies du Persan Sadi sont eucore aujourd'hui dans la bouche des Persans. des Turcs et des Arabes, il faut bien qu'elles aient du mérite. Il était contemporain de Pétrarque, et il a autaut do réputatiou que lui. Il est vrai qu'en général le bou goût n'a guèro été le partage des Orientaux. Leurs ouvrages ressemblent aux titres de leurs souverains, dans lesquels il est souvent question du soleil et de la luue. L'esprit de servitude paralt naturellement ampoulé, comme celui de la liberté est uerveux, et celui de la vraie grandeur est simple. Les Orientaux u'out point de délicatesse, parce que les femmes ne sont point admises dans la société. Ils n'ont ni ordre, ni méthode, parce que chacun s'abandonne à son imagination dans la solitude où ils passent une partie de leur vie, et que l'imagination par elle-même est déréglée. Ils n'out jamais connu la véritable éloquence, telle que celle de Démosthèue et de Cicérou. Qui anrait-on eu à persuader en Orient ? des esclaves. Cependant ils ont de beaux éclats de lumière; ils peignent avec la parole; et quolque les figures soient souvent gigantesques et incobérentes, on y trouve du sublime. Vous aimerez peut-être à revoir ici ce passage de Sadi que j'avais traduit en vers blancs, et qui ressemble à quelques passages des prophètes hébreux. C'est une peinture de la grandeur de Dieu : lieu commuu à la vérité, mais qui vous fera connaître le génie de la Perse,

Hast distinctement or of as for james, por or of the property of the or cycles or certific or remptle. Prince, if it's pas benefit qu'on le serve à genoux; perce, il air pas benefit qu'on le serve à genoux; perce, il air pas benefit que soi lot det chres. Il air tend no tritte dans le sais de son antecn. Il a tend no tritte dans le sais de son antecn. Il attend e resultà le price a le solici : Il stone de resultà le price a le solici : Il stone de resultà price a le solici : Il stone de resultà le price a le solici den merc. L'étre sa son de sa voix fist tiré du notest. Cell' partie, et destin l'activation de la merc. L'étre sa son de sa voix fist tiré du notest. Qu'il part, et l'activate l'accivate se rendre qu'ol partie, et l'activate l'accivate se rendre qu'ol partie, et l'activate repasse.

Si les belles-lettres datient almá cultivées sur les bords du Tigre e de l'Euphras, é extu ne preuve que les autres arts qui courtibaent aux agrienents de la vie étaient rive commu. On n'a le superdin qu'a près le nécessaire; mais co nécessire nanquait accord dans preque toute l'Europe, (ne consistant-our ce Altenagne, en France, en Angietres, alléme de Altenagne, en France, en Angietres, les courtes de la réque te de l'autre de l'échtique de l'autre de l'échtique que tumiliteures, les dusts, los tourrois, la théologie sochatique, et les sortillées.

On célébrait toujours dans plusieurs églises la fête de l'aue, ainsi que celle des innoceuts et des fous. On amenait un ane devant l'antel, et on lui chantait pour antienne, Amen, amen, asine; ch ch ch, sire ane, ch ch ch, sire ane.

Du Cange et ses continuatenrs, les compilateurs les plus exacts, citent uo manuscrit de cinq cents ans, qui contient l'hymne de l'àne.

- Orientis partibus
   Adventavii asigus
   Pulcher et fortissimus, >
- Eh! sire fine, çà, chantez, Belle bouche, rechignez, Yous aurez du foin asses.

Une fille représentant la mère de Dien allant en Égypte, montée sur cet ûne, et tenent uu enfant entre ses bras, conduisait une longue procession; et à la fin de la messe, an llen de dire lte, missa est, le prêtre se mettait à braire trois fois de toutes ses forces, et le peuple répondait par les mêmes cris.

Cotte supervittion de survages renais pourtant d'allale. Mais quodre au tretrième et an quatorsième sichele quelques Italiane commençassent à louveir des térobères, toute la populear ç'aist toujours plongée. On avait imaginé à Vérone que 
l'âme qui port à describait avait surveité ser la 
tre qui port à describait avait surveité ser la 
monte de l'aiste de l'aiste de l'aiste de l'aiste 
pour de l'aiste de l'aiste de l'aiste 
anginé au pré pour palotre, qu'il y avait réces 
long-temps, qu'il y était mort. On enferma ser 
ord mus une neur intélle qu'int étéqué dans l'éord mus une neur intélle qu'int étéqué dans l'é-

glise de Notre-Dame des Orgues, sous la garde de quatre chanoines : ces reliques furent portées en procession trois fois l'année avec la plus grande solemnité.

Ce fut cet âne de Véroce qui fit la fortune de Notre Dame de Lorette. Le pape Boniface vitt, voyant que la procession de l'âne attirait beaucoup d'étrangers, crut que la maison de la Vierge Marie en attirersit davantage, et ne se trompa point : il antorisa cette fable de son autorité apostolique. Si le peuple croyait qu'un âne avait marché sur la mer, de Jérusalem jnsqu'à Vérone, il pouvait bien croire que la maison de Marie avait été transportée de Nazareth à Loretto. La petite maison fut bientôt eufermée dans une église superbe : les voyages des pélerins et les présents des princes rendirent ce temple aussi riche que celui d'Enhèse. Les Italiens s'corichissaient du moins de l'aveuglement des autres peuples ; mais ailleurs ou embrassait la superstition pour elle-même, et seulement en s'abandonnant à l'instinct grossier et à l'esprit du temps. Vous avez observé plus d'nne fois que ce fanatisme, auquel les bommes ont tant de penchant, a toujours servi non seulement à les rendre plus abrutis, mais plus méchants. La religion pure adoucit les mœurs en éclairant l'esprit; ct la superstition, en l'aveuglaot, inspire toutes les furenrs.

Il y avait en Normandie, qu'on appelle le paya de sapience, un abbé des conards, qu'on promenait daus plusieurs villes sur un char à quatre chevaux, la mitre en tête, la crosse à la main, doonant des bénédictions et des maodements.

Un rol des ribends (sail ciabli à la cour par lettres patents. C'altil dans no religion en chef, tettres patents. C'altil dans no religion en chef, no juge d'une petite garde de palais, et c efic ensuite un fou de corr qui premait un dreis sur les filous et sur les filles publiques. Point de rilles pain n'ed des conférées d'artisaux, be ourgrois, de fermans: les plus entraragantes cérémonies y et claimet érigées en musières sacrés; et c'est de la que vient la société des france-maçons, échappée au temps, qui adérnit totes les autemps, qui adernit tons les autemps, qui a dérnit tons les autemps, qui a dérnit tons les sautemps, qui a des sautem

La plus méprisable de toutes ces conférérés fui, ceil des finglishins, ce of tul la plus feradue. Elle avait commencé d'abord par l'insolence de quelue per l'éries qui a s'arbernt d'abore de la faiblesse des pécifests publics, jusqu'à les finstiger; cen vois concern prest de cet usage dans les hapesteut-dont sont armé les pésitenciers à home. Essaite les moires se finsigneme, s'insaginant que rien a Cisatmontes se finsigneme, s'insaginant que rien a Cisatnomes se finsigneme, s'insaginant que rien a Cisatnomes se finsigneme, s'insaginant que rien a Cisatporte de la commentation de l'acceptant de la commentation de l'acceptant de la conceptant de la commentation de l'acceptant de la contraction de la contraction de l'acceptant de la contraction de l'acceptant de la contraction de l'acceptant de l'accepta nne partie de l'Europe. Cette association fit même une secte qu'il failut enfin dissiper.

Tandis que des troupes de gueux corraient le monde en se fusiquent, des loss narchaient dans presque toutes les villes à la tête des processions, avec une robe plisée, des grelots, une marotte; et la mode s'en est encore couserrée dans les villes de l'ays-bas et en Allemagne. Nos nations septentrousles avaient pour toute littérature, en langue valgaire, les farces nommées moralités, suivies de celles de la mère sont et du prince de sost .

On u'entendait parler que de révélations, de possessions, de malélices. On ose accuser la femme de Philippe III d'adultère, et le roi envoie consulter une beguine pour savoir si sa femme est iunocente ou coupable. Les enfants de Philippele-Hel font entre eux une association par écrit, et se promettent un secours mutuel contre ceux qui voudront les faire périr par la magie. On brûle par arrêt du parlement une sorcière qui a fabriqué avec le diable un acte en faveur de Robert d'Artois. La maladie de Charles vi est attribuée à uu sortilége, et on fait venir un magicien pour le guérie. La princesse de Glocester, en Angleterre, est condamnée à faire amende honorable devant l'église de Saint-Paul , alusi qu'on l'a déjà remarqué, et pne haronne du royaume, sa prétendue complice, est brûlée vive comme sorcière.

Si ces horreurs, enfautées par la crédulité, tomhalent sur les premières personnes des royaumes de l'Europe, on voit assez à quoi étaient exposés les simples eitoyens. C'était encore la le moindre des malheurs.

L'Allenagne, la France, TEapagne, lout ce qui vitali pas en la lile grande ville commerçante, cărit alsolument sans police. Les bourgades muries de la Germanie de dia France forent asceagées dans les guerres civiles. L'emprie gree tui mondé par les Troix. L'Engagne était enocre partagées entre les chrétienre le mahométann arabes; et alaque parti était déchirés sources par des guerres intestines. Enfie du temps de Philippe de Voile, d'Édonate III, de Louis de Bavière, de Clément II, no peste générale entère ce qui avait échappe du gaite vet à la misère.

himicidiatement avant cest temps du quatoritimo schele, on a vue ieroisade depeniper et appeavrir uotro Europe. Remontes depuis ces croisades au temps qui Josouliventa sprès la mort de Charlemagne: ils ne sout pas moins malheuroux et activate de la companie de la companie de la consideration de ces affectes avec le sobre (quienque per revenitée et quétable avec le sobre (quienque per revenitée et quétable que la companie de la companie de la considera possibilité de la companie de la companie de la considera possibilité de la companie de la considera possibilité de la companie de la considera de la companie de la considera de l

Il ne faut pas croire que tont ait été sauvage : il y eut de grandes vertus dans tous les états, sur le trône et dans les eloltres, parmi les chevaliers, parmi les ecclésiastiques; mais ni un saint Louis ni un saint Ferdinand ne pureut guérir les plaies du genre humain. La longue querelle des empereurs et des papes. la lutte opinistre de la liberté de Rome coutre les césars de l'Allemagne et contre les pontifes romains, les schismes fréquents, et eufiu le grand schisme d'Occident, ne permirent pas à des papes élus dans le trouble d'exercer des vertus que des temps paisibles leur auraient iuspirées. La corruption des mœurs ponyait-elle ne se pas étendre jusqu'à eux ? Tout homme est formé par son siècle : bien pen s'élèvent au-dessus des mours du temps. Les atteutats dans lesquels plusieurs papes furent entrainés, leurs scandales autorisés par un exemple général , ue peuvent pas être ensevelis dans l'oubli. A quoi sert la peinture de leurs vices et de leurs désastres ? à faire voir combien Rome est heureuse depuis que la décence et la tranquillité y règnent. Quel plus graud fruit ponvous-nous retirer de toutes les vicissitndes recueillies dans cet Essai sur les mœurs, que de nous convaiuere que toute nation a toujours été maihenreuse jusqu'à ce que les lois et le ponvoir législatif aient été établis sans contradiction ?

De même que quelques monarques, quelques pontifes, digues d'un méllieur temps, ne parent arrêter tant de désordres; quelques bons esprits, ués dans les térèbres des nations septentrionales, ue purent y attirer les sciences et les arts.

Le roi de France Charles v, qui rassembla environ neuf cents volumes cent ans avant que la bibliotbèque du Vatican fût fondée par Nicolas v, encouragea en vain les talents. Le terrain n'était pas preparé pour porter de ces fruits étraugers. On a recueilli quelques malhenreuses compositions de ce temps. C'est faire un amas de cailloux tirés d'antiques masures quaud on est entonré de palais. Il fut obligé de faire venir de Pise nu astrologue. et Catherine 4, fille de eet astrologue, qui écrivit en fraucais, prétend que Charles disait : « Tant « que doctrine sera honorée en ce royaume, il « continuera à prospérité. » Mais la doctrine fut inconnue, le goût encore plus. Un malbeureux pays déponrvu de lois fixes, agité par des guerres civiles, sans commerce, sans police, sans coutumes écrites, et gouverné par mille coutumes différentes ; uu pays dout la moitié s'appelait la langue d'Oni ou d'Oil, et l'autre la langue d'Oc, ponvaitil n'être pas barbare? La poblesse française eut seulement l'avantage d'un extérieur plus brillant que autres les nations.

' C'est par erreur que Voltaire a mis Catherine. M. Daunou le premier a, en 1925, remarqué qu'il failait fire Christine.

Quand Charles de Valois, frère de Philippe-le-Bel , avait passé en Italie, les Lombarda, les Toscans même prirent les modes des Français. Ces modes étaient extravagantes : e'était nn corps qu'on laçait par-derrière, comme aujourd'hui ceux des filles : c'étaient de grandes manches pendantes, un capuchon dont la pointe trainait à terre. Les chevaliers français donnaient ponrtant de la grâce à cette mascarade, et justifiaient ce qu'avait dit Frédérie 11 : Plas me el cavalier frances. Il eût mienx valu connaître alora la diseipline militaire : la France n'eût pas été la proie de l'étranger sons Philippe de Valois, Jean et Charles vs. Maia comment était-elle plus familière aux Anglais? c'est peut-être que, combattant loin de leur patrie, ils sentaient plus le besoin de cette discipline, ou plutôt parce que la nation a un courage plus tranquille et plus réfléchi.

## CHAPITRE LXXXIII.

Affranchissements, priviléges des villes, états-généraux.

De l'anarchie générale de l'Europe, de tant de désastres même , naquit le bien inestimable de la liberté, qui a fait fleurir pen à peu les villes impériales et tant d'autres cités.

Vous avez déjà observé que dans les commencements de l'anarchie féodale presque toutes les villes étaient peuplées plutôt de serfs que de citoyeus, comme on le voit encore en Pologne, où il n'y a que trois on quatre villes qui puissent posseder des terres, et où les habitants appartiennent à leur seigneur, qui a sur eux droit de vie et de mort. Il en fut de même en Allemagne et en France. Les empereurs commencèrent par affrapchir plusieurs villes; et, dès le treizième siècle. elles a'nnirent pour leur défense commune contre les seigneurs de châteanx qui subsistaient de brigandage.

Louis-le-Gros, en France, snivit cet exemple dans ses domaines, ponr affaiblir des seigneurs qui lni fesaient la guerre. Les seigneurs eux - mêmes vendirent à leurs petites villes la liberté, pour avoir de quoi soutenir en Palestine l'honnenr de la chevalerie.

Enfin en 1167, le pape Alexandre in déclare. an nom du concile, « que tous les chrétiens de-« vaient être exempts de la servitude. » Cette loi seule doit rendre sa mémoire chère à tons les euples, ainsi que ses efforts pour soutenir la liberté de l'Italie doivent rendre son nom précieux aux Italiens.

le rol Lonis Hutin, dans ses chartes, déclara que tous les serfs qui restaient encore en France devaient être affranchis, parce que c'est, dit-il, le rouaume des Francs. Il fesait à la vérité paver

cette liberté, mais ponvait-on l'acheter trop eher? Cependant les hommes pe rentrèrent que par degrés et très difficilement dans leur droit naturel. Louis Hutin ne put forcer les seigneurs ses vassaux à faire ponr les sujets de leurs domaines ce qu'il fesait pour les siens. Les cultivateurs, les bourgeois même restèrent encore long-temps hommes de pocst, hommes de puissance attachés à la glèbe, ainsi qu'ils le sont encore en plusieurs provinces d'Allemagne. Ce ne fut guère en France que du temps de Charles vII, que la servitade fut abolie dans les principales villes. Enfin il est si difficile de faire bien, qu'en 4778, temps auquel je revois ce chapitre, il est encore anelques cantons en France où le penple est esclave, et, ce qui est aussi borrible que contradictoire, esclave de moines,

Le monde avec lenteur marche vers la sagesse.

Avant Louis Hutin les rois anoblirent quelques citoyens. Philippe-le-Hardi, fils de saint Louis, anoblit Raoul qu'on appelait Raoul-l'Orfèvre, non que ce fût un ouvrier, son anoblissement eût été ridicule ; c'était celni qui gardait l'argent du roi. On appelait orfèvres ces dépositaires, ainsi qu'on les nomme encore à Londres, où l'on a retenu beaucoup de coutumes de l'ancienne France; et saint Louis anobilt sans doute son chirurgien La Brosse. puisqu'il le fit son ehambellan.

Les communautés des villes avaient commencé en France sous Philippe-le-Bel, en 4304, à être admises dans les états-généranx, qui forent alors substitués aux anciens parlements de la nation, composés auparavant des seigneurs et des prélats. Le tiers-état y forma son avis sons le nom de requête : cette requête fut présentée a genoux. L'nsage a toujours aphsisté que les députés du tiersétat parlassent aux rois nn genon en terre, ainsi que les genadu parlement, du parquet, et le chancelier même dans les lits de justice. Ces premiers états-généraux forent tenus pour a'opposer aux prétentions du pape Boniface van. Il faut avouer qu'il était triste pour l'humanité qu'il n'y eût que deux ordres dans l'état : l'un composé des seigneurs des Befs, qui ne fesaient pas la cinq millième partie de la nation : l'autre du clergé, bien moins nombreux encore, et qui par son institution sacrée est destiné à un ministère supérieur, étranger aux affaires temporelles. Le corps de la nation avait donc été compté pour rien jusque-là. C'était une des véritables raisons qui avaient fait languir le royanme de France en étouffant toute Industrie. C'est en vertu de cette loi que, long-temps après Si en Hollande et en Angleterre le corps de l'état n'unit formé que de larons séculiers et ecclisaiste ques, cos pouples à uvraient pas, dans la gaerre de 1701, teuu la balance de l'Europe. Dans le erpolisiques, à Veines, à Gônes, le peuple n'eut Jamais de part au gouvernement, mais il ne fut jamais ecteixe. Les cisitains d'Italie teliaient fort différents des hourgoois des pays du Nord; le tourgeois et Pauce, cea allémagné, et daient hourgois d'un négateure, d'un évêque ou du rei; ais papartentaient hu homme; les câtains ai appartentaient hu de nomme; les câtains ai appartentaient hu de nomme de l'entre de nomme de l'entre l'entre de la comme de l'entre de la comme de l'entre l'entre de la comme de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de la comme de l'entre l'entre de l'entre l'

Philippe-le-Bel, à qui on reproche sou peu de fidité sur l'article des monnairs, as persécution coutre les templiers, et une animosité peut-être trop acharnée contre Boniface vur et contre sa mémoire, fit donc beaucoup de bien à la nation en appelant le tiers-état aux assemblées générales de la France.

Il est essentiel de faire sur les états-généraux de France une remarque que nos historiens auraient dû faire : c'est que la France est le seul pays du monde où le clergé fasse uu ordre de l'état. Partont ailleurs les prêtres ont du crédit, des richesses, ils sont distingués du peuple par leurs vêtements; mais il ne composent point un ordre légal, une nation dans la nation. Ils ne sout ordre de l'état ni à Rome ni à Constantinople : ni le pape ni le grand Ture u'assemblent jamais le clergé, la noblesse et le tiers-état. L'uléma, qui est le clergé des Tures, est un corps formidable, mais non pas ce que uous appelons un ordre de la natiou. En Angleterre les évêques siègent en parlement, mais ils y siégent comme barons et uon comme prêtres. Les évêques, les abbés, ont séance à la diète d'Allemagne; mais c'est en qualité d'électeurs, de princes, de comtes. La France est la senle où l'on dise, le elergé, la noblesse, et le peuple.

La chambre des communes, eu Angleterre, commencaità se former dans ces temps-là, et prit nn grand crédit dès l'an 4300. Ainsi le chaos do gonvernement commencait à se débrouiller presque partont, par les malheurs mêmes que le gonvernement féodal trop anarchique avait partout occasionés. Mais les peuples, en reprenant tant de liberté et tant de droits, ne purent de long-temps sortir de la barbarie où l'abrutissement qui nali d'une longue servitude les avait rédults. Ila acquirent la liberté : ils furent comptés pour des hommes; mais il n'en fureut ni plus polis, ni plus industrieux. Les guerres ernelles d'Edouard in, et de Henri v plongèrent le peuple en France dans un état pire que l'esclavage, et il ne respira que dans les dernières années de Charles vII. Il ne fut pas moins malheureux en Ancleterre ancès le règne de Henri v. Son sort fut moins à plaindre en Allemagne du temps de Venceslas et de Sigismond, parce que les villes impériales étaient déjà puissautes.

## CHAPITRE LXXXIV.

Tailles et monnales.

Le tiers-état ue servit, en 1345, aux états tenus par Philippe de Valois, qu'à donuer son consentement au premier impôt des aides et des gabelles : mais il est certain que si les étata avaient été assemblés plus souvent en France, ils eussent acquis plus d'autorité; car immédiament après le gouvernement de ce même Philippe de Valois, devenn odieux par la fansse monnsie, et décrédité par ses malheurs, les états de 1355, dont nons avons déja parlé, nommèreut eux-mêmes des commissaires des trois ordres pour recueillir l'argent qu'on accordait au roi. Ceux qui donnent ce qu'ils veulent, et comme ils venlent, partagent l'autorité souveraine : voifa pourquoi les rois n'ont convoqué de ces assemblées que quand ils n'ont un s'en dispenser. Aiual le peu d'habitude que la nation a ene d'examiner ses besoins, ses ressources et ses forces, a topiopre laissé les états-généraux destitués de cet esprit de spite, et de cette connaissance do leurs affaires qu'ont les compagnies réglées. Convoqués de loin en loin, ils se demandaient les lois et les usages au lieu d'en faire : ils étaient étounés et incertains. Les parlements d'Angleterre se sont donné plus de prérogatives ; ils se sont établis et maintenns dans le droit d'être un corps nécessaire représentant la nation. C'est la qu'on connaît surtout la différence des denx peuples. Tous deux partis des mêmes principes, leur gonvernement est devenu entièrement différent ; il était alors tont semblable. Les états d'Aragon, ceux de Hongrie. les diètes d'Allemagne, avaient encore de plus grands privilèges.

Les états-ginéraux de France, ou plutôt la partie de la France qui cembalatila pour son ci Charles un contre l'usupateur Heuri v, accorda ginéressement à son maltre une talle ginérale en 1426, dans le fort de la guerre, dans la disette, dans le temps netione l'or crisiqual de histor le terres sans culture. (Ce sont les propres mots promonés dans la harrange de lier-réale.) Oct implé viviaten de leura domaines; mais il ne resulpreque pius de domaines à Charles vi; et, sans les barves guerriers qui se accriférent pour lus de les lavres guerriers qui se accriférent pour lus de pour la patir, sans le connétable de Richemont qui le maltrisait, mais qui le servait à ses dépens,

Bientôt après, les cultivateurs qui avaient payé auparavant des tailles à leurs seigneurs dont ils avaient été serfs, pavèrent ce tribut au roi seul dont ils furent sujets. Ce n'est pas que les rois n'eussent aussi leve des tailles, même avant saint Louis, dans les terres du patrimoine royal. On connalt la taille de pain et vin, payée d'abord en nature et ensuite en argent. Ce mot de taille venait de l'usage des collecteurs, de marquer sur une petite taille de bois ce que les contribuables avaient donné : rien n'était plus rare que d'écrire chez le commuu peuple. Les contumes mêmes des villes n'étaient point écrites ; et ce fut ce même Charles vii qui ordonna qu'on les rédigeat, eu 1454, lorsqu'il eut remis dans le royaume la police et la tranquillité dont il avait été privé depuis si long-temps, et lorsqu'une si longne suite d'infortunes out fait naître une nouvelle forme de gouveruement.

Je considère done ici en général le sort des hommes plutôt que les révolutions du trône. Cet au genre humain qu'il est fallo faire attention dans l'histoire: c'est là que chaque écrivain est dù dire homo sum; mais la plupart des historiess ont décrit des batallés.

Ce qui troublait encore en Europe l'ordre public, la tranquillité, la fortune des familles, e'était l'affaiblissemeut des monnaies. Chaque seigneur en fesait frapper, et altérait le titre et le poids, se fesant à lui-même un préjudice durable pour un hien passager. Les rois avaient été obligés, par la nécessité des temps, de donner ce funeste exemple. J'ai déjà remarque que l'or d'une partie de l'Europe, et surtout de la France, avait été englouti eu Asie et en Afrique par les infortunes des croisades. Il fallut done, dans les besoins toujours renaissants, augmenter la valeur numéraire des monnaies. La livre, dans le temps du roi Charles v, après qu'il eut conquis son royaume, valait entre 8 et 9 de nos livres numéraires ; sous Charlemagne elle avait été réellement le poids d'une livre de douze onces. La livre de Charles v ne fut done en effet au envirou deux treizièmes de l'ancienne livre : donc une famille qui aurait eu pour vivre une ancienne redevauce, une inféodation, un droit payable en argent, était devenue six fois et demie plus pauvre.

Qu'on juge, par un exemple plus frappant enoce, du peu d'argent qui roulait dans su royaume tel que la France. Ce même Charles v déclara que ten fils de France auraient un apanage de doure mille livres de crente. Ces dours mille livres u'en valent aujourd'hui qu'environ cent mille. Quelle neite ressource pour le fils d'un roil Les espèces :

u'étaient pas moins rares en Allemagne, en Espagne, en Angleterre.

Le roi Édouard III fut le premier qui fit frapper des espèces d'or. Qu'on songe que les Romains u'en eurent que six cent cinquante ans après la fondation de Rome.

Henri va 'avait que cinquanto-six mille livres sterling, exivren douse cent ving mille livres de notre monnale, d'aujourd'hui, pour tout revenu. C'est avec ce faible secours qu'il voolute conquérir la France. Anasi après la victoire d'Aricourt il c'atit obligé d'aller emprunter de l'argent dans Londres, et de metter tout en gage pour recommencer la guerre. Et enfin les conquêtes se fessieut avec le fer plus qu'avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec le result avec l'estieut avec l'estieut avec

On ne connaissait alors en Suède que la monnaie de fer et de cuivre. Il n'y avait d'argent en Danemarck que celui qui avait passé dans ce pays par le commerce de Lubeck en très petlte quantié.

quantité. Dans cette disette générale d'argent qu'on éprouvait eu France après les eroisades, le roi Philippe-le-Bel avalt non sculement haussé le prix fictif et ideal des espèces; il en fit fabriquer de bas aloi, il y fit mêler trop d'alliage : en un mot, c'était de la fausse monnaie, et les séditions qu'excita cette manœuvre ne rendirent pas la nation plus heureuse. Philippe de Valois avait encore été plus loin que Philippe-le-Bel; il fesait jurer sur les évaugiles aux officiers des monnaies de garder le secret. Il leur enjoint, dans son ordonnance, de tromper les marchands, « de façon, e dit-il, qu'ils ue s'aperçoivent pas qu'il y ait « mutation de poids. » Mais comment pouvait-il se flatter que cette infidélité ne serait point découverte? et quel temps que celui où l'on était force d'avoir recours à de tels artifices! Ouel temps où presque tous les seigneurs de fiels depuis saint Louis fesaient ce qu'on reproche à Philippe-le-Bel et à Philippe de Valois | Ces seigneurs vendirent en France au souverain leur droit de battre monuaie : ils l'ont tous conservé en Allemagne, et il en a résulté quelquefois de grauds abus, mais non de si universels ni de si funestes.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE LXXXV.

### Du parlement de Paris Jusqu'à Charles vrs.

Si Philippe-le-Bel, qui fit tant de mal en altérant la bonne monnaie de saint Louis, fit beaucoup de bien en appelant aux assemblées de la nation les citoyens qui sont en effet le corps de la nation, il n'en fit pas moins eu instituant sous le nom de parlement une cour souveraine de judicature sédentaire à Paris.

Co qu'on a écrit sur l'erigine et ur la nature du parlement de Paris ne doane que des l'unaires confines, parce que font passage des naciens usages aux nouvenux échappe la la vue. L'un veut que les chambres des enquêtes et des requêtes représent précisément les naciens comparants de la Gaule; l'autre précised que le parlement u'a d'autre droit de rendre justice que parce que les naciens oppara daires de la nation, et que parte de la parlement u'a parte de la nation, et que parlement u'a papel de cour des pairs.

Un peu d'attention rectifiera ces idées. Il se fit un grand ehaugement eu France sous Philippe-le-Bel au commencement du quatorzième siècle, c'est que le grand gouvernement féodal et aristocratique était miné peu à peu dans les domaines du roi de France ; c'est que Philippe-le-Bel érigea presque en même temps ce qu'en appela les parlements de Paris, de Teulouse, de Normandie, et les grands jours de Troves, pour rendre la justice ; c'est que le parlement de Paris était le plus considérable par son graud district, que Philippe-le-Bel le rendit sédentaire à Paris, et que Philippele-Long le rendit perpétuel. Il était le dépositaire et l'interprète des lois auciennes et neuvelles, le gardien des droits de la conronne, et l'eracle de la nation : mais il ue représentait nullement la nation. Peur la représenter, il faut, ou être nommé par elle, ou eu avoir le droit inhérent en sa personne. Les officiers de ce parlement (excepté les pairs) étaient nommés par le rol, payés par le rol, amovibles par le roi.

Le conseil évoit du rol, les états-généraux, les parlement, étaient trois choses très différentes. Les états-généraux étaient véritablement l'anciers Les états-généraux étaient véritablement l'anciers les éépités des communes. L'éroit conseil du rol les éépités des communes. L'éroit conseil du rol était composé de grands officiers qu'il voniaix y admettre, et surtout des pairs du respunse, qui chainent laus princes du sang; et la cour de justiceciairent laus princes du sang; et la cour de justiceciaire d'aux princes du sang; et la cour de justiceciaire d'aux princes du sang; et la cour de justiceciaire d'aux princes des services des les étaits d'abort composé d'érôques et de bervaliers, sassirés de légistes, joit louurés, soit hisques, justifuités percodures.

Il filiali ideo que, les paire essenti droit de édance dian cette corr, poisqu'il fécialet origisilicement les juges de la natien. Mais quand les paires s'aurainel pas en dreit de édance, elles s'en elle paires s'aurainel pas en dreit de édance, elles s'en elle pas moias éde une cour suprême de judiciture; comme la édambie impéraite d'altienagne est une cour suprême, queique les édecteurs ui en autres princes de l'empire s'à justif, laminiturie pariedicion suprême, queique les grands d'Expagne n'alcept par le privillée d'a vour sénere. Ge parlement u'étalt pas tel que les auceimes assemblées des champs de marcs et démai dont il retenait le nom. Les pairs current le derivil, et avoitée, d'y saister autre et partie réducit pas voitée, d'y saister autre en pairs vétaint pas, comme lis le sont encore en Angleteres, les suit noubles de roquaine; c'étainet des pleues rubivant de la couronne; cé quaid ou sen créait, de nouveaux, ou rovail les prendre que jarmis les princes. La Champagne ayant cosé d'être un parice, parce que Philippel-les l'avait acquisis par son mariage, il étipes en pairie la Bretâgne et Philippel-les l'Avait acquisis par son mariage, il étipes en pairie la Bretâgne et Philippel-les l'Avait acquisis par son mariage, il étipes en pairie la Bretâgne et partie de causes au parlement de parts, mais sollacteur évoites v requient.

Ce neuveau parlement s'assemblait d'abord dens fois l'au. On changeait souvent les membres de cette cour de justiee, et le roi les payait de son trésor pour chacuue de leurs séances. On appela ces parlements cours souteraines : le président s'appelait le souverain du corps, ce

qui ne vontait dire que le chef. Témoin ces mots exprès de l'ordonnance de Philippe-le-Bel : « Que « uul maltre ne s'absente de la chambre sans le e congé de son souverain. » Je dois encore remarquer qu'il n'était pas permis d'abord de plaider par procureur; il fallait venir ester à droit soimême, à moins d'une dispense expresse du roi, Si les prélats avaient conservé leur droit d'assister aux séances de cette compagnie toujours subsistante, elle eût pu devenir à la longue une assemblée d'états-cénéraux perpétuelle. Les évêques en furent exelus sous Philippe-le-Long, en 4320. Ils avaient d'abord présidé au parlement et précédé le chancelier. Le premier laigue gul présida dans cette compagnie par ordre du rol, en 4320, fut un haut-baron, comte de Bonlogne, possédant les droits régaliens, eu un mot un prince. Tous les hommes de loi ne prirent que le titre de conseiller jusque vers l'an 1530. Ensuite les jurisconsultes étant devenus présidents, ils portérent le manteau de cérémonie des chevaliers. Ils eurent les priviléges de la poblesse : ou les appela souvent chevaliers ès lois. Mais les nobles de nosu et d'armes affectèrent toujours de mépriser cette noblesse paisible. Les descendants des hommes de loi ne sont point encore reçus dans les chapitres d'Allemagne. C'est un reste de l'ancienne barbarie d'attacher de l'avilissement à la plus belle feuctieu de l'humanité, celle de rendre la justice,

Ou objecte que ce u'est pas la fonction de rendre la justice qui les avilissait, puisque les poirs et les rois la rendaient, mais que des hommes nés dans une condition servile, introduits d'abord au parlement de Paris pour instruire les procès, et uon pour donner leurs voix, et ayant prétendu



depuis les droits de la noblesse, à qui seule il appartenait de jnger la nation, ne devaient pas partager avec cette poblesse des bonneurs incommunicables. Le célèbre Fénelon, archevêque de Cambrai, dans une lettre à notre Académie Française, nous écrit que pour être digne de faire l'histoire de France. il faut être versé dans uos anciens usages; qu'il faut savoir, par exemple, que les conseillers du parlement furent originairement des serfs qui avaient étudié nos lois, et qui conseillaient les nobles dans la cour du parlement. Cela peut être vrai de quelques uns élevés à cet honneur par le mérite : mais il est plus vrai eucore que la plupart n'étaient point serfa , qu'ils étaient fils de bons bourgeois des long-temps affranchis, vivant librement sous la protection des rois dont ils étaient bourgeois. Cet ordre de citoveus en tout temps et en tout pays a plus de facilités pour s'instruire que les hommes nés dans l'esclavage.

Ce tribunal était, comme vous savez, ce qu'est en Angleterre la cour appelée du banc du roi. Les rois anglais, vassaux de ceux de France, imitèrent en tout les usages de leurs souverains. Il y avait un procurent du roi au parlement de Paris : il y en eut un au banc du roi d'Angleterre : le chancelier de France peut résider aux parlements français, le chancelier d'Angleterre au banc de Loudres. Le roi et les pairs anglais peuvent casser les jugements du banc, comme le roi de France casse les arrêts du parlement en sou conseil d'état, et comme il les casserait avec les pairs, les hautsbarons, et la noblesse, dans les états-généranx qui sont le parlement de la uation. La cour du banc ne peut faire de lois , de même que le parlement de Paris n'en peut faire. Ce même mot de bane pronve la ressemblance parfaite; le banc des présidents a retenu son nom chez nons, et nous l'appelons encore aujourd hui le grand bane.

La forme du gouvernemeis anglais n'a point change comme la noire, nous l'avour dej remarque. Les états-généram anglais ont subsisté tourque. Les états-généram anglais ont subsisté tour artement cenvolvel, sont bors d'une, les cours de justice, appetées parmi nous parlements, étant de justice, appetées parmi nous parlements, étant depuis de l'appet de la president de l'appet l'appet, out sequis insensiblement tant par parlement accruer, out sequis insensiblement, tant bigne l'appet par l'appet, et de temps, de l'appet par l'appet, des de prois qu'ils u'avaient il sont l'allipped-bet, droit qu'ils u'avaient ils sont l'allipped-bet, droit set fis, ni sons set fis,

Le plus grand lustre du parlement de Paris vint de la coutume que les rois de France introduisirent de faire enregistrer leurs traités et leurs édits à cette chambre du parlement sédentaire, afin que le dépôt en fût plus authentique. D'ailleurs cette chambre n'entrait dans aucue affaire d'état, ni

dans celles des finauces. Tout ce qui regardait les revenus du roi et les impôts était incontestablement du ressort de la chambre des comptes. Les premières remontrances du parlement sur les finances sout du temps de François s'r.

Tout change chee les Français leuscoup plus que chee les saires peuples. Il y avait mes autéense contume, par laquelle on urécetait aucun arrêt portant peine différier que cet arrêt ne fût signé du souverain. Il en est encore ainsi en Anglestre, comme en beaucoup d'autres était : rieu u'est plus humain et plus juste. Le fanatisme, l'esprit de parti, l'ignocare, on fait condamner à mort plusieurs citoyens innocents. Ces citoyens appartiement au roi, c'és-d-dire à l'étair, oi die un homme à la patrie, on fisier las famille, sans que comme de la patrie, on fisier las famille, sans que d'uniterent parcent la partie, son de un forme de la patrie, pos fisier las familles, domaine d'uniterent parcent la partie, son fisier la famille crimes inaquaires, auraient dû la vie à un roi céssiré!

Loin que Charles vi fût éclairé, il était dans cet état déplorable qui rend un homme le jouet des houmes.

Ce fut dans ce parlement perpétuci, établi à l'est is qualità des simi Cosis, que Carle va Itali, el 25 décembre 4 420, ce fameus il de justice en proprio non un est de l'active de l'act

Il y a bien plus; on assure que les registres du parlement, sous l'année 1420, portent que précédemment le dauphiu (depuis Charles vii) avait été ajourné trois fois à son de trompe, au mois de janvier, et condamné par contumace au bannissement perpétuel ; de quoi , ajoute ce registre , il appela à Dieu et à son épée. Si le registre est véritable, il se passa donc près d'une année entre la condamnation et le lit de justice, qui ne confirma que trop ce funeste arrêt. Il n'est point étonnant qu'il ait été porté. Philippe, duc de Bourgogne, fils du duc assassiné, était tout puissant dans l'aris; la mère du danphin était devenue pour son fils une marâtre implacable ; le roi, privé de sa raison, était eutre des mains étrangères ; et enfin le dauphin avait puni un crime par un crime encore plus horrible, puisqu'il avait fait assassiner à ses yeux son parent Jean de Bourgogne, attiré dans le piège sur la foi des serments. Il faut encore considérer quel était l'esprit du temps. Ce même Henri v, roi d'Angleterre, et régent de France, avait été mis en prison à Londres, étant prince de Galles, sur le simple ordre d'un juge ordinaire auquel il avait donné un soufflet, lorsque ce juge était sur son tribunal.

On vit dans le même siècle un exemple atroce de la justice poussée jusqu'à l'horreur. Un han de Croatie ose juger à mort et faire noyer la régente de Hongrie Élisabeth, coupable du meurtre du roi Charles de Durazzo.

Le jugement du parlement contre le dauphin était d'une autre espèce; il n'était que l'organe d'une force supérieure. On n'avait point procédé contre Jean, duc de Bourgogne, quand il assassina le duc d'Orléans; et on procédo coutre le dauphin pour venger le meurtre d'un meurtrier.

On doit se souvenir, en lissus la déplorable histoire de ce tempes fi, qua près le fimeus tratici histoire de ce l'empes fi, qua près le fimeus tratici de de Troyes, qui donna la France au roil leui ri d'Angeletrer, il pe ut deux parlemens de la Ligue, près de comme on evitéeux du temps de la Ligue, près de deux centis ans series mais tout écité double dans la subversion qui arriva sons Charles v., il y avait le au toute deux rois, deux reines, deux parlements, deux universités de Paris, et chaque parti avait ses ma-réchaux et ses grands officiers.

l'observe encore que dans ces siècles, quand il falls faire le procès à un pair de royame, le roi était obligé de présider au jugement. Charles va, de distinct au le direité au mête de sa vie, fut livimênte, selon cette contume, à la tête des juges qui conshament de de déheque; contume qui parut de-puis imbigne de la justice et de la majesté royale, puis puis présent de souversul sembleit géner de de la majesté projet, de la contraire de la majesté royale, et de la majesté royale de la maj

Eñfin je remarque que, pour juger un pair, la delit esceutié d'assembler des pairs. Ils étaient ser juges naturels. Charles vu y ajouta des grands officiers de la coronne dans l'affaire du duc d'alesque; il III plus, il admit dans cette assemblés des tréceires de France, avec les édiputés laigues sui du parlement. Ainsi Jont Change. L'histoire des usages, des jois, de privilegas, a ées n'eacuop de pays, et surfout en France, qu'un talérau mouvant.

C'est dope une léée bien vaine, un travail léen ingra, de vouisée natingra, de vouisée tout rapuéer au susges antiques, et de vouisée face c'ette roue que le tensy aépoque faudrait-il avoir recours? est-ce à celle de de capitaines france, qui venaient en plein champ de capitaines france, qui venaient en plein champ rigéer, au premier de mars, les partiages des déchaites de la capitaine france, de la commanda de de la capitaine france, qui venaient en plein champ capitaine france, qui venaient en plein champ de la capitaine france, qui venaient en plein champ de capitaine france, qui venaient de capitaine france, qui venaient de capitaine france de la commentation de s'active de la capitaine d nommée aussi parlement? A quel siècle, à quelles lois faudrail-il remonter? à quel usage s'en tent? Le bourgrois de flome serait aussi bien fonde à demander au pape des cousts, des tribiums, un sistat, des comices, et lo réablissement entier de la république romaine; et un bourgosis d'Attiènes pourrait réclamer aprised au sultan fancie aréopage et les assemblées du peuple qui s'appelaient égilize.

## CHAPITRE LXXXVI.

Du concile de Bûle irau du temps de l'empereur Sigismond et de Charles vii , au quinzième siècle.

Ce que sout des étalesgénéraux pour les rois, les couciles le soit pour les papes ; mais ce qui se ressemble le plus differe toujours. Dans les manachés tempérées par l'esprit le lyas régubilcuin, les états ne es sout jamais crus au-dessas des rois, quoiqui hi sient deposé leurs souverains dans des nécessités pressantes ou dans des troubles. Les éclecturs qui déposéerat l'empereur vincesslas ne se sout jamais erus supérieurs à un empereur résonne. Les coré et d'Aragon dissient a roi qui fis que podemon mas que voi ; mais quand le roi que podemon mas que voi ; mais quand le roi et ait couronné, jis ne s'expinancien plus ainsi, lis ne se dissient plus supérieurs à celui qu'ils avaient fait leur souverais.

Mais il r'en est pas d'une assemblée d'évèques chant d'Églisse siglament indépendants comme du corps d'un état monarchique: ce corps a mo souverain, et les Églises n'ont qu'un premier métrophitain. Les matières de religion, la doctrine et la discipline ne peuvent être counises la décision d'un seul homme, au mépris du monde nière. Les conciles sout donc supériers sur papes dans un même seul que mille suis dévient l'emtire. Les conciles sout donc supériers sur papes dans un même seul que mille suis dévient l'emtire. Les conciles sout donc supériers sur papes dans un mille seul que mille suis dévient l'emdévent ne les dévient de Poupe et les élécteurs de l'empire allemand ont le droit de déposer leur souverbant de l'empire allemand ont le droit de déposer leur souverbant de l'empire allemand ont le droit de dé-

Catte question est de celles que la riston da plan fen pour seul écider. Si d'un cédium s'imple conseile provincial peut déposible un évapur, une assemblée du monde chréten peut à plus farte raison dégrader l'évâpue de Rome. Mais de l'autre ché cet évâque de Souverain ce ne les pas un concilo qui lui a donné son état; comment des conciles peuver-lui les lui raivir, quand ses sujets sont coatents de son administration? Un électeur exceléssatique, dont l'empire et son d'externat peut de celéssatique, dont évêque par fous les évêques de l'univers; il resta-

rait électeur, avec le même droit qu'un roi excommunié par toute l'Église, et maître chez lui, demeurerait souverain.

Le oucile de Constance avait dépoie le souveraiu de Rome, parce que Rome n'avait vool ui pu s'y opposer. Le zoncile de Bile, qui prétendit dix ans après suivre cet exemple, fit voir combien l'exemple ést trompeur, combien sont différentes les affaires qui sembleut les méues, et que ce qui est grand et seulement hardi dans uu temps, est petit et lémérare dans uu autrer dus su

Le concile de Bàle n'était qu'une prolongation de plusieurs autres indiqués par le pape Martin v. tantôt à Pavie, tantôt à Sienne : mais dès que le pape Eugène iv fut élu, en 1451, les pères commeucèrent par déclarer que le pape n'avait ni le droit de dissoudre leur assemblée, ni même celui de la transférer, et qu'il leur était soumis sous peine de punition. Le pape Eugène, sur cet énoncé, ordonna la dissolutiou du concile. Il paraît qu'il y eut dans cette démarche précipitée des pères plus de zèle que de prudeuce, et que ce zèle pouvait être fuueste. L'empereur Sigismond, qui régnait encore , n'était pas le maître de la personne d'Eugèue comme il l'avait été de celle de Jean xxIII. Il ménageait à la fois le pape et le concile. Le scandale s'en tint long-temps aux négociatious; ou v fit entrer l'Orient et l'Occideut. L'empire des Grees ue ponvait plus se soutenir coutre les Turcs que par les princes latius; et pour obtenir un faible secours très incertain, il fallait que l'Église grecque se soumit à la romaine. Elle était bien éloignée de eette soumission. Plus le péril était proche, plus les Grecs étaient opiniâtres. Mais l'empereur Jean Paléologue, second du nom, que le péril intéressait davantage, consentait à faire par politique ce que tout son clergé refusait par opiniâtreté. Il était prêt d'accorder tout, pourvu qu'on le secourût. Il s'adressait à la fois au pape et au coucile; et tous deux se disputaieut l'honneur de faire fléchir les Grecs. Il envoya des ambassadeurs à Bâle, où le pape avait quelques partisans qui furent plus adroits que les autres pères. Le concile avait décrèté qu'on enverrait quelque argent à l'empereur, et des galères pour l'amoner en Italie, qu'ensuite on le recevrait à Bâle. Les émissaires du pape firent un décret clandestin . par lequel il était dit, au nom du concile même, que l'empereur serait reçu à Florence, où le pape trausférait l'assemblée; ils eulevèrent la serrurc de la cassette où l'ou gardait les sceaux du concile, et scellèrent ainsi au nom des pères mêmes le contraire de ce que l'assemblée avait résolu. Cette ruse italienue réussit : et il était palpable que le papedevait en tout avoir l'avantage sur le concile.

Cette assemblée n'avait poiut de chef qui pût

réusir les espeits el écraser le pape, comme il ; on vasité ou m'avait point de but arrêdé; elle se conduisait avec si peut de prudence, que, dans ut écrit que les pères délivrirent aux ambassadeurs grecs, ils dissient qu'après avoi édetruit l'érési des bussièses, ils allaient déferrire l'hérésis de l'Egitse grecque. Le pape, par les bables, retaitst avec plus d'aresse; il ue parfait aux Grecs que d'union et de fraterrité, et écorparait les termes d'union et de fraterrité, et comparait les termes d'union et de l'attentif, et qu'artic de l'artic par de l'artic de l'artic qu'artic de l'artic par de l'artic l'artic qu'artic de l'artic par de l'artic l'artic qu'artic de l'artic par de l'artic per qu'artic de l'artic par de l'artic présent avait qu'artic présent de l'artic par de l'artic présent de l'artic prés

pretes avaut cettes des peres. I empere, a rembarque. L'empereu, deféraje par les pape, a rembarque qui voulaint bien renoncer aux sestiments de tout l'Églies grecque pour l'intérêt de la patrie (14159). Le pape les reçuit à Ferrare. L'empereu et les évêques, dans leur soumission réclie, gardérent en appureuce la majesté de l'empire et la diquité de l'Églies greque. Aucun ne baiss bes pieds du pape; mais après quelques contestations donne-tempe an appunde, sur le pais arme, sur le purgaciore, on se réunit en tout au seutiment des Romains.

Le pape transféra son concile de Ferrare à Florence. Ce fut la que les dépuisé de l'Église grecque adoptèrent le purgatoire. Il fut décidé que « le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par « la production de spiration; que le Père communique tout su Fils, excepté la paternité, et que le Fils a de toute éternité la vertu productive.»

Enflu l'empereur gree, son patriarche et presque tous ses prélats, signéreut dans Florence le point is lonz-temps débattu de la primatie de Roma. L'histoire byzautiue assure que le pape achet a leur signature. Céla est vraisemballes i il importait an a pape de gaguer cet avantage à quelque prix que ce fût, et les évêques d'un pays désolé par les Tures étaient pauvres.

Cette union des Grees et des Latins fut à la vérifie passagère; of oft uue comédie Jouée par Jempereur Jean Paléologue secoud. Toute l'Égitse grecque la réprouva. Les évêques qui avaieut signé à Florence en demandèrent pardon à Constantionople; ils direut qu'ils avaient trabil la fol. On les compara à Judas qui trahit son maître. Ils ue fureut réconciliés à leur Égitse qu'aprés avoir abjuré les iunovations reprochées aux Jatins.

L'Église latine et la grecque fureut plus divisées que jamais. Les Grees, toujours fiers de leur anciennée, de leurs premiers coneiles universets, de leurs sciences, se fortilèrent dans leur haine et dans leur mépris pour la communion romaine. Ils rebantissient les Latius qui revenaient à eux: et de fi vient qu'uijourd fiui, à Péterslourg et à l' lig, le spérfere susse donneut un second baptifine à un catholique qui embrasse la relificant greque. Plusiern ertenacherent le confirmation et l'extrême-oution du nombre des sacrements. Tous s'élevirent de nouveau courte la procession du Saint-Esprit, courtre le purgatoire, courte la communion sous une seule expère; et il est très vrai enfin qu'its différent autant de l'Église de Bone ous les référentés.

Cependant Eugène IV passait dans l'Occident pour avoir éteint ce grand schisme. Il avait soumis l'empereur grec et son Église en apparence. Sa victoire était glorieuse, et jamais pontife avait lui n'avait paru rendre un si grand service à l'Église romaine, ni jouir d'un si beau tricmphe.

Dans le temps même qu'il rend ce service aux Latins, et qu'il finit, antant qu'il est en lui, le schisme de l'Oriente de l'Occident, le concile de Bâte le dépose du pontificat, le déclare « rebelle, « simoniaque, schismatique, bérétique, et parsire (14.39). »

si on consistère le concile par ce décret, on iyvoit qu'un teruoque de factient; si on le reparde par les règles de discipline qu'il donna, on y verapoint de part la ces réglements, et qu'elle gission i àvait point de part la ces réglements, et qu'elle gission seule dans la déposition d'Euglien Le corps le plus auguste, quaud la faction l'entre la corps par le dantes qu'un seul homme. Le concours plais de hattes qu'un seul homme. Le concours plais de hattes qu'un seul homme. Le conque l'on avait faites avec auguste, et rejeta l'arrêt que l'on avait faites avec auguste, et rejeta l'arrêt que l'esperit de notti avail décide.

Ce sont ces règlements qui servirent à faire la pragmatique sanction, si long-temps chère any peuples de France. Celle qu'on attribne à saint Louis ne subsistait presque plus. Les usages en vain réclamés par la France étaient abolis par l'adresse des Romains. On les rétablit par cette célèbre pragmatique. Les élections par le clergé, avec l'approbation du roi, y sont confirmées ; les annates déclarées simoniaques; les réserves, les expectatives y sont détestées. Mais d'nn côté on n'ose jamais faire tont ce qu'on peut, et de l'autre ou fait au-delà de ce que l'on doit. Cette loi si fameuse, qui assure les libertés de l'Église gallicane. permet qu'on appelle au pape eu dernier ressort, et qu'il délègue des juges dans toutes les canses ecclésiastiques, que des évêques compatriotes pouvaient terminer si aisemeut. C'était eu quelque sorte reconnaître le pape pour maître; et dans le temps même que la pragmatique lui laisse le premier des droits, elle lui défend de faire plus de vingt-quatre cardinaux, avec aussi peu de raison que le pape en aurait de fixer le nombre des ducs et pairs, ou des grands d'Espagne. Ainsi tout est contradictiou. Il est vrai que le concile de Bâle avait le premier fait cette défeuse anx papes. Il n'avait pas cousidéré qu'en diminuant le nombre il augmentait le pouvoir, et que plus une dignité est rare, plus elle est respectée.

Ce fut encore la discipline établie par ce concile qui produist depuis le concordat germanique. Mais la pragmatique a été abolio en France; le concordat germanique s'est souteun. Tons les usages d'Allemape ontsubisté. Élections des prelats, juvestitures des princes, priviléges des villes, droits, rangs, ordre de séance, presque rien n'a changé. On ne voit au contraire rieu «n France des usages recue du temps de Charles y II.

Le concile de Bâle, avant déposé vainement un pape très sage que toute l'Enrope continnait à reconnaître, lui opposa, comme on sait, un fantôme, nn duc de Savoie, Amédée viii, qui avait été le premier duc de sa maison, et qui s'était fait ermite à Ripaille, par une dévotion que le Poggio est bien loiu de croire réelle. Sa dévotion ne tint pas contre l'ambition d'être pape. On le déclara sonversin poutife, tout séculier qu'il était. Ce qui avait causé de violentes guerres du temps d'Urbain vi. ne produisit alors que des querelles ecclésiastiques. des bulles, des censures, des excommunications réciproques, des injures atroces. Car si le concile appelait Eugène simoniaque, bérétique, et parjure, le secrétaire d'Eugène traitait les pères de fous, d'enragés, de barbares, et nommait Amédée cerbère et autechrist. Enfin, sous le pape Nicolas v, le coucile se dissipa peu à peu de lui-même; et ce duc de Savoie, ermite et pape, se contenta d'être cardinal, laissant l'Église dans l'ordre accoutume (4449). Ce fut là le vingt-septième et le dernier schisme considérable excité pour la chaire de saint Pierre. Le trône d'aucun royaume n'a jamais été si souvent disputé.

Ænan Ficolomini, Florentin, poète et ornsteur, qui fut serceitare de co concile, avai ciert violenment pour soutenir le supériorité des conciles sur les papes. Mais forsque ensuite il fut pape luimémes sous le nom de Pie n., il censura encore plus violenment se propres écrits, immobat tout à l'intérêt présent, qui seul fait si auvent les principes de vériet de d'erceur. Il y aut d'autres écrits de lui, qui couraient dans le monde qui maine de ses bâterds qu'il svait et d'une femme au nu de ses bâterds qu'il svait en d'une femme au pape.

Ce concile fait voir en tout combien les choses changent selon les temps. Les pères de Constance avaient livré au bûcher Jean Hns et Jérôme de Prague, malgré leurs protestations qu'ils ne suivaient point les dogmes de Wielef, malgré leur foi nettement expliquée sur la présence réelle, persistant seulement dans les sentiments de Wielef sur la hiérarchie et sur la discipline de l'Église.

Les hussites, du temps du coucile de Bâle, allaient bien plus loin que leurs deux fondateurs. Procope-le-Rasc, ce fameux capitaine, compagnon et successeur de Jean Ziska, vint disputer au concile de Bâle, à la tête de deux cents gentilshommes de son parti. Il soutint entre autres choses que les moines étaient une invention du diable. . Oui, « dit-il. je le prouve. N'est-il pas vrai que Jésus-« Christ ne les a point institués? - Nous n'en e disconvenons pas , dit le cardinal Julien. - Eli · blen! dit Procope, il est donc clair que c'est le · diable. » Raisonnement digne d'un capitaine bohémien de ce temps-là. Æueas Silvius, témoin de cette scène, dit qu'on ne répondit à Procope que par un éclat de rire; on avait répondu aux infortunés Jean Hus et Jérôme par un arrêt de mort.

On a vu pendaut ce concile quel était l'avilissement des empereurs grees. Il fallait bien qu'ils tonchassent à leur roine, puisqu'ils allaient à Rome mendier de failles secours, et faire le serrifice de leur religion : aussi succombèrent-ils quelques aunées après sous les Tures, qui prirent Canstantinople. Nous allons voir les canses et les suites de cette evolution.

\*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE LXXXVII.

Décadence de l'empire grec, soi-disant empire romain. Sa faiblesse, sa supersiliion, etc.

Les croisades, en dépenplant l'Occident, avaient ouvert la brèche par où les Tures entrèrent enfin dans Constautinople; car les princes croisés, en usurpant l'empire d'Orient, l'affaiblirent. Les Grecs ne le reprirent que déchiré et appauvri.

On doit se souvenir que cet empire retourna aux Gress en 1261, et que Michel Paléologue l'arreche aux usurpateurs latius, pour le ravir à son pupille Jean Lascaris. Il faut encore se représenter que daus ce temps-là le frère de saint Louis, Charles d'Anjon, euvahissalt Naples et Sicile, et que, saus les vépres siciliennes, il etil dispaté au tyran Paléologue la ville de Constantinople, destinée à lette la proit des nurprateurs.

Ce Michel Paléologue ménageait les papes pour détormer l'orage. Il les flatta de la soumission de l'Église grecque; mais sa basse politique ne put l'emporter contre l'esprit de parti et la supersition qui dominaient dans son pays. Il se rendit si

odieux par ce manége, que son propre fils Andronie, schismatique, malhenrensement zélé, n'osa ou ne voulut pas lui donner les bonneurs de la sépulture chrétienne (1285).

Cos malbrereux Grees, pressés de lous clóse, et per les Turces de per les Laitas, disquiaient expendant sor le transfiguration de Assoc-Christ. La molité de l'empire prétendait que la lumière de Thalor était éternelle; et l'autre, que Dieu l'avait produite seulement pour la transitignarion. Une grande secte de moises et de évote contemplatifs voyaient cette lumière è leur nombril, comme les fairs des indes voient la lumière céteste au lout de leur nex. Copendant les Turces se fortifisient dans l'Asia bliucure, et bleutôt inondérent la Turces.

Ottoman, de qui sont descendus tous les empereurs osmaulis, avait établi le siège de sa domination a Burse en Bithynie. Orcan son fils vint jusqu'aux bords de la Propontide, et l'empereur Jean Cantacuzène fut trop heureux de lui donner sa fille en mariage. Les noces furent célébrées à Scutari, vis-à-vis de Constantinople. Bieutôt après, Cantacuzene, ne pouvant plus garder l'empire qu'un autre lui disputait, s'enferma dans un monastère. Un empereur, beau-père du sultan, et moine, aunouçait la chute de l'empire. Les Turcs n'avaient point encore de vaisseaux, et ils voulaient passer en Europe. Tel était l'abaissement de l'empire, que les Géuois, moyennant une faible redevance, étaient les maltres de Galata, qu'on regarde comme un faubourg de Constantinople, séparé par un canal qui forme le port. Le sultan Amurat, fils d'Orcau, engagea, dit-on, les Génois à passer ses soldats au-deca du détroit. Le marché se conclut, et on tieut que les Génois, pour quelques milliers de besauts d'or, livrèrent l'Europe. D'autres prétendent qu'on se servit de vaisseaux grecs. Amurat passe, et va jusqu'à Andrinople, où les Turcs s'établissent, menaçant de la toute la chrétienté (†578). L'empereur Jean Paléologue 1et court à Rome baiser les pieds du pape Urbaiu y : il reconnaît sa primatie; il s'humilie pour obtenir par sa médiation des secours que la situation de l'Europe et les funestes exemples des croisades no permettaient plus de donner. Après avoir inutilement flèchi devant le pape, il revient ramper sous Amurat, Il fait un traité avec lui, non comme un roi avec un roi, mais comme un esclave avec un maltre. Il sert à la fois de lieutenant et d'otage au conquérant turc, et après que Paléologue, de coucert avec Amurat, a fait crever les yeux à son fils alué, dont ils se défiaient également, l'empereur donne son second fils au sultan. Ce fils, nommo Manuel, sert Amurat contre les chrétiens, et lo suit dans ses armées. Cet Amurat donna à la milice des janissaires déjà instituée la forme qui subsiste encore.

(1559) Ayant de assassim dans le cours de esvicieires, son list Bajaret Heirin, on Bajaret-le-Fondre, lui mecchi, La honde et l'absissement des compressa gere forent à leur comisión, Antonia, expère avai creve les yeax, s'enluis vers lajare, et implore sa protection contre son père et coarre Manuel son frère. Bajaret lui donne quatre mille chettant, et les Grioni, toujourn matters de faista, l'assistent d'hommes et al argent, Andronia, aver l'assistent d'hommes et al argent, Andronia, aver

Le père, au hout de deux ans, reprend la pourpre, et fait élever une citadelle près de Galata, pour arrêter Baiszet, qui déja projetait le siège de la ville impériale. Bajazet lui ordonne de démolir la citadelle, et de recevoir uu cadi ture dans la ville pour y inger les marchands tures qui y étaient domiciliés. L'empereur obeit. Cependant Bajazet, laissant derrière lni Constantinople, comme une proie sur laquelle il devait retomber, s'avance au milieu de la Hongrie. (4596) C'est là qu'il défait, comme ie l'ai déjà dit, l'armée chrétienne, et ces hraves Français commandes par l'empereur d'Occident Sigismond, Les Français, avant la bataille, avaient tué leurs prisonnlers turcs : ainsi no ne doit pas s'étonner que Bajazet, après sa victoire, eût fait à son tour égorger les Français qui lui avaient donné ce crnet exemple. Il n'en réserva que vingt-cinq chevaliers, parmi lesquels était le comte de Nevers, depuis duc de Bourgogne, anquel il dit, en recevant sa rancon : « Je ponrrais t'obliger à faire ser-· ment de ne plus t'armer contre moi : mais je moo prise tes serments et tes armes, » Ce duc de Bourgogne était ce même Jean-saus-peur, assassin du duc d'Orléans, et assassiné depuis par Charles vii. Et nous nous vantons d'être plus humains que les Tarcs !

Après cette défaite, Mannel Palséogue, qui était detenne unspereur de la ville de Constantinople, court cher les rois de l'Europe comme son père lean n' et sons filse bann i. H'istat el Prance cher-cher de vains secours, On ne pouvait prendre nu lemps moins propies : é'estit cetal de la Fréncie. Bernap moins propies : é'estit cetal de la Fréncie. Band l'albeique rests deux ans estatris à Paris, tandis que la capital des chrédiens d'Orient était sand le la compartie de la constant de l'albeique per la Frence. Band le sièque est formé, et de la constant de

La puissance des Tartares-Mogols, de laquelle nous avons vu l'irrigine, dominait du Volga anx frontières de la Chine et au Gange. Tamerlan, l'uu de ces princes tartares, sauva Constantinople en attaquant Bajazet.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE LXXXVIII.

### De Tamerlan.

Timour, que je nommerai Tamerian pour me conforme à l'usage, desenchiai de Cenjis par les femmes, sebo les meilleurs historieus. Il naquit lara 1527, dans l'uile de Cash, territorie del l'aucriente Songliane, noi les Green federièreus aucriente Songliane, noi les Green federièreus aulouise. Cett anjourc'h nit le pays des Esbecs. Il commence ha rivière den Gion, ou derl'Oxus, dont louise. Cett anjourc'h nit le pays des Esbecs. Il commence ha rivière den Gion, ou derl'Oxus, dont louise c'est anjourc'h nit pays de l'experience c'est le meise de la sonrece du Tigre et de l'Euphraice. Cett ce même deure cloin dont il et parté dans la Gerière, et qui c'ondisi d'une mème fontaine avec font et denné.

Au nom de la ville de Cash, on se figure un pays affreux; il est ponrtant dans le même climat que Naples et la Provenee, dant il n'épronve pas les chalenrs; c'est nne contrée délicieuse.

An nom de Tamerlan, on s'imagine aussi un barbare approchant de la brute : on a vu qu'il n'y a jamais de grand conquérant parmi les princes, non plus que de grandes fortunes chez les particuliers, saus cette espèce de mérite dont les sueces sont la récompense. Tamerlan devait avoir d'autant plus de ce mérite propre à l'ambition . qu'étant né sans états , il subingua autant de pays qu'Alexandre, et presque autant que Gengis. Sa première conquête fut cellede Balk, capitale de Corassan, sur les frontières de la l'erse. De là il va se rendre maltre de la province de Candahar. Il subjugue tonte l'ancienno Perse; il retourne sur ses pas ponr soumettre les peuples de la Transoxane. Il reviont prendre Bagdad. Il passe aux Indes. les soumet, se saisit de Déli qui en était la capitale. Nous voyons que tous ceux qui se sont rendus maîtres de la Perse ont aussi conquis ou désolé les Indes. Ainsi Darius Ochus, après tant d'autres, en fit la conquête. Alexandre, Gengis, Tamerlan, les envahirent aisément. Sha-Nadir, de nos jours, n'a eu qu'à s'y présenter ; il y a donné la loi, et en a remporté des trésors immenses.

Tamertan, vaioqueur des Indes, redouros sur ses pas. Il se jette sur la Syrie; il prend Damas. Il revole à Bagdad dejà soumise, et qui voulai seconer le joug. Il la livre au pillage et au glaive. On dit qu'il y périt près de buit cent mille habitants; elle fut entièrement déruille. Les villes de contrées étaient aisément rasées, et ser châtissalent.

de même. Elles n'ciaioni, comme so I a déjà remarqué, que de briques cichées as soleil. Cestas milies du cours de ses vicieires que l'empereur gree, qui ne trouvait accus secours des les ehrètiens, s'adresse enfin à ce Tartare. Cino princes les rives du Pout-Euxin, impleraient dans le même temps son secours. Il descendit dans l'Asie Dineure, appelé par les musulmans et par les chrètiens.

Ce qui pent denner une idée avantageuse de son caractère, c'est qu'en le veit dans cette guerre observer au meins le droit des natiens. Il commence par enveyer des ambassadenrs à Bajazet, et lui demaude d'abandenner le siège de Constantineple, et de rendre justice aux princes musulmans dépossédés. Bajazet reçoit ces propositions avec colère et avec mépris. Tamerlan lui déclare la guerre ; il marche à lui. Bajazet lève le siège de Constantinople, (4401) et livre entre Césarée et Anevre cette grande bataille eù il semblait que toutes les ferces du mende fussent assemblées. Saus deute les troupes de Tamerlan étaieut bien disciplinées. puisque après le combat le plus epiniâtre elle vainquirent celles qui avaient défait les Grecs, les Hongrois, les Allemands, les Frauçais, et taut de nations belliqueuses. Ou ne saurait deuter que Tamerlan, qui jusque-là combattit toujeurs avec les flèches et le cimeterre, ne fit usage du canen contre les Ottomans, et que ce ne soit lui qui ait envoyé des pièces d'artiflerie dans le Mogol, ein l'en eu veit encore, sur lesquelles sont gravés des caractères inconnus. Les Turcs se servirent contre lui, dans la bataille de Césarée, non senlement de canons, mais aussi de l'ancien feu grégeois, Ce double avantage cût denné aux Ottomans une victoire infaillible, si Tamerlau n'eût eu de l'ar-

Bajaze vit son fils alof, Mustapha, toé en combalanta aupràs de lui, et tomba e regifi entre les mains de son vainqueur avec ur autre de ses fils, nomel Musa, es vibele. Ou aime à savier les suites de cette bataille mémerable entre deux nations qui semblaient se disputer l'Europe el Taisie, et entre deux conquérants dent les nous sont enoresi celèbres; basille qui d'ailleurs savar pour un temps l'empire des Grees, et qui pouvait aider à dériure cetul des Tures.

Auenn des auteurs persans et arabes qui ent écrit la vie de Tamerlan ne dit qu'il enferma Bajaret dans une cage de fer ; mais les annales turques le diseat : est-ee pour rendre Tamerlan oldeux? est-ee plutolt parce qu'il ent colpié des histories grees? Les anteurs arabes prétendent que Tamerlan se fessait verser à boire par l'épouse de Bajacet à demi nue; et c'est ce qui à donné lite à la fablic

reçue, que les sultans turcs ne se marièrent plus depuis cet entrage lait à nue de leurs femmes. Cette fable est démentie par le mariage d'Amarat u, que ueus verrons épouser la fille d'un despote de Servie, et par le mariage de Mahomet u avec la fille d'un prince de Turcomanio

Il est difficile de concilier la cage de fer et l'affront bratal fait à la femme de Bajazet avec la générosité que les Tures attribuent à Tamerlan. Ils rapportent que le vaiuqueur, étant eutré dans Burse, eu Pruse, capitale des états tures assiatiques, écrivit à Soliman, fils de Bajazet, une lettre qui eût fait henneuer à Alexandre. « Je veux oublier,

- e dit Tamerlan dans cette lettre, que l'ai été l'eue nemi de Bajazet. Je servirai de père à ses ene fants, pour vu qu'ils attendent les effets de ma
- « fants, pourvu qu'ils attendent les effets de ma « elémence. Mes conquêtes me suffisent, et de neu-« velles faveurs de l'inconstante fertune ne me
- « velles faveurs de l'inconstante fertune ne me « tentent point. » Supposé qu'une telle lettre ait été écrite, elle

pouvait n'être qu'un artifice. Les Tures disent encore que Tamerlan n'étant pas écouté de Solimau, déclara sultan dans Burse ce même Masa, fils de Bajazet, et qu'il lui dit : « Reçois l'béritage de tou « père ; une âme royale sait congnérir des revau-

« mes, et les reudre. «

Les bistoriens erientaux, ainsi que les nôtres, mettent souvent dans la bouche des hommes célèbres des paroles qu'ils n'ont jamais pronencées. Tant de magnanimité avec le fils s'accorde mal avec la barbarie dont en dit qu'il usa avec le père, Mais ce qu'en peut recueillir de certain, et ce qui mérite netre attention, e'est que la grande vietoire de Tamerlan n'ôta pas enfin une ville à l'empire des Tures. Ce Musa, on'il fit sultau, et qu'il protegea ponr l'epposer et à Soliman et à Mahomet 1", ses frères, ne put leur résister, malgré la protectieu du vainqueur. Il y cut une guerre civile de treize années entre les enfants de Bajazet, et on pe veit point que Tamerlan en ait prefité. Il est prouvé par le malheur même de ce sultan, que les Tures étaient un peuple belliqueux qui avait pu être vaincu, sans pouveir être asservi; et que le Tartare, ne trouvant pas de facilité à s'étendre et à s'établir vers l'Asie Mineure, porta ses armes en d'autres pays.

Sa précedute magnanimité overen les fits de Bigirant viétal pas sans deute de la modération. On le veit hieuldi après rarager encore la Sprise, qui appartensil aux mamelues de l'Espett. De la il repassa l'Espàrate, et retourna dans Samarcaude, qu'il regardati comme la capitale de ses vastes états. Il avait conquis presque autant de retrain que Genglis cera si Gengie teu tune partie de la Chine et de la Corée, Tamerlane eut quelque tungs la Sprie et une partie de l'Até Miseure, où Gengis n'avait pu pénétrer; il possédait encore presque tout l'Indoustan, dont Gengis n'eut que les proviuces septentrionales. Possesseur mal affermi de cet empire immense, il méditait dans Samarcande la conquête de la Chine, dans un âge où sa mort était prochaine.

Ce fut à Samarcande qu'il reçut, à l'exemple de Gengis, l'hommage de plusieurs princes de l'Asie, et l'ambassade de plusieurs souverains. Non seulement l'empereur grec Manuel y envoya ses ambassadeurs, mais ll en viut de la part de Henri m, roi de Castille. Il y donna une de ces fêtes qui ressemblent à celles des premiers rois de Perse. Tons les ordres de l'état, tous les artisans passèrent en revue, chacun avec les marques de sa profession. Il maria tous ses petits-fils et tontes ses petitesfilles le même jour. (1406) Enfin il monrut dans une extrême vieillesse, après avoir régné trentesix ans, plus heureox par sa longue vie, et par le bonheur de ses petits-fils, qu'Alexandre auquel les Orientaux le comparent ; mais fort inférieur au Macédonien, en ce qu'il naquit chez une natiou barbare, et qu'il détruisit beaucoup de villes comme Gengis, sans en bâtir une senle : au lieu qu'Alexandre, dans une vie très courte, et au milieu de ses conquêtes rapides, construisit Alexandrie et Scanderon, rétablit cette même Samarcande, qui fut depuis le siége de l'empire de Tamerlan, et bâtit des villes insque dans les Indes, établit des colonies grecques au-delà de l'Oxus. euvoya en Grece les observations de Babylone, et changea le commerce de l'Asio, de l'Europe et de l'Afrique, dont Alexandrie devint le magasin universel. Vuifa, ce me semble, en quoi Alexandre l'emporte sur Tamerlan, sur Gengis, et sur tous les conquérants qu'on lui veut égaler.

Je ne crois point d'ailleurs que Tamerlan fût d'un naturel plus violent qu'Alexandre. S'il est permis d'égayer nn peu ces événements terribles, et de mêler le petit an grand, je répéterai ce que raconte un Persan contemporain de ce prince. Il dit qu'un fameux poète persan, nommé Hamédi-Kermani, étant dans le même bain que lui avec plusienrs conrtisons, et jouaut à un jen d'esprit qui consistait à estimer en argent ce que valait chacun d'eux : « Jo vous estime trente aspres, » dit-il au grand kan. . La serviette dont je m'es-« sule les yaut. » répondit le monarque. « Mais · c'est aussi en comptant la serviette, » répondit Hamédl, Peut-être qu'un prince qui laissait prendre ces innocentes libertés, n'avait pas un fouds de naturel entièrement féroce; mais on se familiarise avec les petits, et on égorge les autres.

Il n'était ni musulman ul de la secte du grand lama; mais il reconnaissait nu seul Dieu, comme les lettrés chinois, et en cela marquait un grand

sens dont des peuples plus polis ont manqué. On ne voit point de superstitiou ni chez lui ni dans ses armées : il souffrait également les musulmaus, les lamistes, les brames, les guèbres, les Juifa, et ceux qu'on nomme idolàtres; il assista même, en passant vers le mont Liban, aux cérémonies rellglenses des moines maronites qui habitent dans ces montagnes : il avait seulement le faible de l'astrologie judiciaire, erreur commune à tous les hommes, et dont nons ne fesons que de sortir. Il n'était pas savant, mais il fit élever ses petit-fils dans les sciences. Le fameux Oulougbeg, qui lui succéda dans les états de la Transoxane, fonda dans Samarcande la première académie des sciences, fit mesurer la terre, et ent part à la composition des tables astronomiques qui portent son nom; semblable en cela au roi Alfonse x de Castille, qui l'avait précédé de plus de cent années. Aujourd'hui la grandeur de Samarcande est tombée avec les sciences ; et ce pays, occupé par les Tartares Usbees, est redevenu barbare pour refleurir peut-être un jonr.

Sa postérité règue encore dans l'Indoustan, que l'on appelle Mogol, et qui tient ce nom des Tartares-Mogols de Gengis, dont Tamerlan descendalt par les femmes. Uno autre branche de sa race régna en Perse jusqu'à ce qu'une autre dynastie de princes tartares de la faction du mouton blanc s'en empara, en 4468. Si nous songeons que les Tnrcs sont anssi d'origine tartare, si nous nous souvenons qu'Attila descendait des mêmes peuples, tout cela confirmera ce que nous avons déjà dit, que les Tartares ont conquis presque toute la terre: nous en avons vu la raison. Ils n'avaient rien à perdre ; ils étaient plus robustes, plus endurcis que les antres peuples. Mais depuis que les Tartares de l'Orient, ayant antingué une seconde fois la Chine dans le dernier. siècle, n'ont fait qu'un état de la Chine et de cette Tartarie orientale : depuis que l'empire de Russie s'est étendu et civilisé : depuis enfin que la terre est hérissée de remparts bordés d'artillerie, ces grandes émigrations ne sont plus à craiudre ; les nations polics sont à couvert des irruptions de ces sauvages. Toute la Tartarie, excepté la Chinoise, ne renferme plus que des hordes misérables, qui serajeut trop beureuses d'être conquises à leur tonr, s'il ue valait pas encore mieux être libre que civilisé.

## CHAPITRE LXXXIX.

Suite de l'histoire des Turcs et des Grees, Jusqu'à la prise

Constantinople fut un temps hors de danger par a violetie de Tamerhan; mais les successeurs de Bajazet réabilirent i hentôt leur empire. Le fort des conquetes de Tamerlan etital dena la Terre, dans la typie et aux lindes, dans l'Arménie et vere conservéent duts et qu'il sa vaient en Europe; il fallait alors qu'il y etal plus de correspondance et moins d'aversion qu'aupour lui entre les musulmans et les chréciens. Cantacuzine n'avail fait unité difficulté de domner a faille en marinea à Oren; et anurait n, petit fis de la planet et its de la hânce de comment de la planet et la ce de conservéent de cervis, manuré trout.

Amurat il était un de ces princes turcs qui contribibèrent à la grandeur ottomane : mai il était très détrompé du faste de cette grandeur qu'il accroissait par ses armes; il n'avait d'autre but que la retraite. C'était une chose asser area qu'un philosophe turc qui abdiquait la couroune. Il la résigan deux fois; el deux fois les instances de ses lachas et de ses janissaires l'engagèrent à la represultre.

Jean 11 Paléologue allait à Rome et au concile . que nous avons vu assemblé par Eugène sv à Florence; il y disputait sur la procession du Saint-Esprit, tandis que les Vénitiens, déjà maîtres d'une partie de la Grèce, achetaient Thessalonique, et que son empire était presque tout partagé entre les chrétiens et les musulmaus. Amurat cependaut prenait cette même Thessalonique à peine vendue. Les Vénitiens avaient ern mettre eu sûreté ce territoire, et défendre la Grèce par une muraille de huit mille pas de long, selon cet ancien usage que les Romains eux-mêmes avaient pratiqué au nord de l'Angleterre ; c'est une défense contre des incursions de peuples encore sauvages ; ce u'en fut pas une contre la milice victorieuse des Turcs : ils détruisirent la muraille, et poussèrent leurs irruptions de tous côtés dans la Grèce, dans la Dalmatie, dans la Hongrie.

Les peuples de l'ougries écient donnés au jeune Judisias re, noi de Pologue (1444). Amerat in ayant fais quelques années la guerre en Bongrie, dans la Thrace et dans tout les pays voisins, avec des succès divers, condeut la paix le plus solemnelle que les chrétiens et les mountanes useum jamais contrasée: a mourat et Ladisis la jurièrent tous deux solemnellement, fina sur l'Acronn, et l'autre sur l'Évanglie. Le l'ure promettii d'eue pass vanerp lus lois se computés; il en rendit même.

quelques unes ; on régla les limites des possessions ottomanes, de la Hongrie, et de Venise.

Le eardinal Julien Cesarini, légat du pape en Altenague, homme fameux par ses poursuities contre les partisans de Jean Blus, par le coueile de Bâle auquel il avait d'abord présidé, par la croisade qu'il préchait contre les Turcs, lut alors, par un zèle trop aveugle, la cause de l'opprobre et du malbeur des chrétiens.

A peine la paix est jurée que ce cardinal vent qu'on la rompe; il se flattait d'avoir engagé les Veiutiens et les Génois à rassembler une flotte formidable, et que les Grees réveillés allaient faire un dernier effort. L'occasion était favorable : Cétait précisément le temps où Amarat n, sur la foi de cette paix, venuit de se consacre à la rétaite, et de résigner l'empire à Mahomet son fils, jeune eucore et saus expérience.

Le précate manquait pour violer le serment. Manural avait dosseré toutes les conditions avec une exactitude qui ne laissait nul subterfuge aux infracteurs. Le légat n'eut d'autre resource que de persuader à Ludislas, aux chefs hongrois, et aux Tolonisis, qui on pouvat violer ses serments; il harnagus, il écrivit, il assura que la paix jurée sur l'Evagile était unule, parce qu'elle avait cé faite malgre l'inclination page. La reffet le page, qu'état shots Depuis et v, écrivit à Laissian qu'il qu'état des Depuis et l'entre de la consideration pu faire à l'issus des saint siège. « On a déjà vu pu faire à l'issus des saint siège. » On a déjà vu que la maxime était introduite, et en pas gar-« et le lioi suix héréciques : on en conclusit qu'il me faitin pas la garder aux mahometra.

Cest aims que l'aucienne Rome voide la trève avec Carthage dans as derairies gener punique. Mais l'éviencement fut bien différent. L'indédité du sissant fut celle d'un vainqueur qui opprime; et celle des chrétiens fut un effort des opprimes pour repousser un peuple d'unsurpeturs. Enfin Julien prévalut : lous les chéts se haisérent enratuer au torreut, autrout Jeun Corri Illunisde, ce fament général des armées bongroises qui combathi si souvent d'aurant et Mahomet.

Ladista, séduit par de fausses espérances et por une morrela que les sucès selo puvait justifer, qui ra dans les terres du sultan. Les janissiers alors allèrent pieres humart de quitter as solitude pour se mettre à leur tète. Il y consenuit; (1444) Le deux armées se rencontrevent vers le Post-Entin, dans ce pets qu'on somme aujourd but ha prese de la ville de Varrese. Aurural portait dans son soin le traisié de pais qu'on renait de conclure. Il et tira au milieu de la méée dans un moment où ses troupes plisient, et pris Dêra, qui punit le pasjures, de vauper cett outrage fait aux bis le pasjures, de vauper cett outrage fait aux bis den nations. Voils ce qui donna lieut à la fable que le pair svall été jure sur l'encharité, que l'houite avail été remise aux mains d'Ammrat, et que ce chui à Cette houte qu'il s'adressa dans la bataile. Le parjure requi cette fois le châtiment qu'il méritait. Les chrétiens furrent valunes après une longue résistance. Le roi Ladolais fui percè de coups ; as tité, e courée par un janissier, ett potrée en triomphe de raug en raug dans l'armée turque, et ce spectales abevin à dévoute.

Amurat vainqueur fit enterrer ce roi dans le ebamp de bataille avec une pompe militaire. Ou dit qu'il éleva une colonne sur son tombeau, et même que l'inscription de cette colonne, loin d'insulter à la mémoire du vaineu, louait son courage et plaipnait son infortune.

Quelques uns disent que le cardinal Julien, qui avait assisté à la bataille, voulaut dans sa fuite passer une rivière, y fut ablmé par le poids de l'or qu'il portait; d'autres disent que les llongrois mêmes le tuéreut. Il est certain qu'il périt dans cette journée.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, e'est qu'Anurat, après cette victoire, retorma dans sa solitude, qu'il abdiqua une seconde fois lacurome, qu'il fut une seconde fois obligé de la reprendre pour combattre et pour vience. (1431) Enfin il mourut à Audrinople, et laissa l'empire à son fils Mahomett, qui songea plus à limiter la valeur de son pière que sa philosophie.

## CHAPITRE XC.

## De Scanderbeg

Un autre guerrier non moins célèbre, que je ne sais si je dois appeler commili ou chrétien, ne rais ais je dois appeler commili ou chrétien, arrêta les progrès d'Amurat, et fut même long-temps depois un rempart des chrétiens contre les vicioires de Mahomet n: je veux parter de Sennachter, ne dans l'Albanie, partie de l'Epire, pays illustre dans les temps qu'on nomme bi-droques, et dans les temps qu'on nomme bi-droques, et dans les temps qu'on nomme bi-droques, et dans les temps variantes liberiques des Romalius. Son nom était en Castriol. Il était fait d'un déspuée on d'un petit hospodar de cette con-que signifial déspuée c; en voir veut dire à la siter, que signifial despuée c; en voir veut dire à la siter, que signifial despuée c; et il est étrange que l'on ait depuis affecté le mot de despoisque aux grands souverains qui se sont rendus abouter.

Jean Castriot était encore enfant lorsque Amurat, plusieurs années avant la bataille de Varues, dont je viens de parler, s'était saisi de l'Albanie, après la mort du père de Castriot. Il élèva cet enfant, qui restait seul de quatre frères, Les annales turques ne disent point du tout que ces quatres princes sieut été immolés la le reguence d'Ammiral. Il ne paralt pas que ces barbaries fussent dans raral. Il ne paralt pas que ces barbaries fussent dans ratent de le caractier d'un unultun qui aldiquin deux fois la 
couronne, et il n'est guère vraisenabble qu'Ammirat ett donné sa teucresse et sa condane à celui 
douti il ne devait attendre qu'une haine implacable. Il le cherissait, il fe estic combatter auprès de sa 
personne. Jean Castriot se distingua tellement, 
que le sultan et les painsaires lui douvierent le 
nom de Scanderheg, qui siguitle le xigneur 
Alcarantre.

Eufo l'amitié prévaînt sur la politique. Amurat lui confia le commandeument d'une petite armée contre le despote de Servie, qui s'était rangé du parti des chretieus, et fesait la guerre au sultan son gendre : était avant sou abdication. Scanderbes, qui n'avait pas alors vingt ans, conçut lo desseiu de n'avoir plus de maltre et de réquel.

Il sut qu'nn secrétaire qui portait les sceaux du sultan passait près de sou camp. Il l'arrête, le met aux fers, le force à écrire et à sceller un ordre au gouverneur de Croye, capitale de l'Épire, de remettre la ville et la citadelle à Scanderbeg. Après avoir fait expédier cet ordre, il assassine le secrétaire et sa suite, (1443) Il marche à Crove : le gouverneur lui remet la place saus difficulté. La nuit même il fait avancer les Albanais avec lesquels il était d'intelligence. Il égorge le gouverneur et la garnison. Sou parti lui gagne toute l'Albanie. Les Albauais passent pour les meilleurs soldats de ces pays. Scanderbeg les conduisit si bien, sut tirer tant d'avantages de l'assiette du terrain apre et montagueux, qu'avec peu de troupes il arrêta toujours de nombreuses armées turques. Les musulmans le regardaient comme un perfide ; les ehrétiens l'admiraient comme un héros qui, en trompant ses eunemis et ses maltres, avait repris la couronne de sou père, et la méritait par son courage.

## CHAPITRE XCI.

### De la prise de Constantinople par les Turcs.

Si les empereurs grecs avaient été des Seauderbeg, l'empire d'Orient se serait conservé; mais ce même esprit de cruauté, de faiblesse, de division, de superstition, qui l'avait ébranlé si longtemps, bâta le moment de sa chute.

On comptait trois empires d'Orient, et il n'y en avait réclement pas un. La ville de Constantinople entre les mains des Grecs fesait le premier; Audrinople, refuge des Lascaris, pris par Amurat 1", en 1562, et tonjours demeure aux sultans, était regardé comme le accond empire; et une province barbare de l'aneienne Colchide, nommée Trébisonde, où les Comnènes a'étaient rétirés, était réputée le troisième.

Ce déchirement de l'empire, comme on l'a vui ditti l'unique délic considérable des rosinades. Déviaté par les Francs, repris par ses anciens maltres, mais repris pon c'ile ravagé encer, il ciui cionnant qo'il sulvistit. Il y avait deux partis dans constantinoje, a charries îm contre l'autre par la religion, à peu pres comme dans dérasalem, quand Vespasie en Titun l'assiépèrent. L'un ciait celui des cuspercurs, qui, dans la vaine espérance d'ere secours, consentaient de sommétre l'Édres de prèse, qui , es ouveaux encre de l'insesant des croisés, varient en exérciation la réunion des deux Églies. On s'occupit toujours de controverses, et le Turce ciaient aux portes.

Jean in Pál-lologue, Je même qui s'était soumis au pape dans la vaine expérance d'étre seouru, avait règed vingt-sept aus sur les débris de l'empire rounait grec et après se mot, a rivicé en 4439, telle fut la faillease de l'empire, que Canstantin, l'un de se sells, fat foliglé et recevoir du Turc Amurat II, comme de son ségueur, le contrantion des dépuile l'impériale, lu frêre de ce transition des sidépliés l'impériale, lu frêre de ce un troisième eut ce que les Vénificus si àvaient pas dans le l'étopoule.

(1431) Telle était la situation des Grecs quands Mahomes Bouyois, ou Nahomel-Geriard, sus-cida pour la seconde fois as sultan Amurat, son a son piente e Mahomet Composit per Les moises out piente e Mahomet comme un lardrare insensé, qui tantió coupait la téte la surprécedude maliteres friene, pour a pairse les mormeres de ses janissaires, tantió fesait ouvrie la viente à quaterne de ses pages pour voir qui d'eutre eux avait mangé un mehon. On trouve encore est histoires aburdes dans une dictionanires qui out été long-temps, pour la plupart, des archives alphabétiques de messuabilitiques de messuabilities de messuabilitiques de messuabilities de messuabilitiques de messuabilities de messu

Toutse les ainales turques nous apprennent que Monomet avait été le prince le misez étre de son temps : ce que nous venous de dire d'Amurat, son temps : ce que nous venous de dire d'Amurat, son père, pouves assex qu'il n'avail pas négligif réducation de l'héritler de sa fortune. On a pe peut encore disconverir que habitonet s'uti écouté le devoir d'un fils, et s'ait écouffe son ambidion, quand il fiellut endre le trôce qu'Amurat lui avait cold. Il redeviat deux fois sujet, sans exciter le moistire trouble. Ces un fuit tuispe duns l'histories de deux fois suiper, que l'apprenne de considéré trouble. Ces un fuit tuispe duns l'histories de considéré trouble cau malitie nu fouge d'un corracter viniers.

Il parlait le gree , l'arabe , le persan ; il enten-

dait le latin; if dessinait; il savait ce qu'on ponvait savoir alors de géographie et de mathématiques ; il aimait la peinture. Aueun amateur des arts n'ignorequ'il fit venir de Venise le fameux Gentili Bellino, et qu'il le récompensa, comme Alexandre a vait payé Apelles, par des dons et par sa familiarité. Il lui fit présent d'une couronne d'or, d'un collier d'or, de trois mille ducats d'or, et le renvoya avec honneur. Je ne puia m'empêcher de ranger parmi les contes improbables celui de l'esclave auquel on prétend que Mahomet fit couper la tête, pour faire voir à Bellino l'effet des muscles et de la peau sur un cou séparé de son tronc. Ces barbaries que nous exerçons sur les animaux, les hommes ne les exercent sur les hommes que dans la fureur des vengeances ou dans ce qu'ou appello le droit de la guerre. Mahomet 11 fut souvent sanguinaire et féroce, comme tous les conquérants qui ont ravagé le moude : mais pourquoi lui imputer des eruautes si peu vraisemblables? à quoi bon multiplier les horreurs? Philippe de Commines, qui vivait soua le siècle de ce sultan, avoue qu'en mourant il demanda pardon à Dieu d'avoir mis na impôt aur ses sujets. Où sont les princes chrétiens qui manifestent un tel repentir?

Il était âgé de vingt-deux ans quand il monta sur le trône des sultans, et il se prépara dés-lors à se placer aur celui de Constantinople, tandia que cette ville était toute divisée pour savoir a il fallait se servir ou non de pain azyme, et a il fallait price en grec ou en latiu.

(4455) Mahomet i nommença donc par serrer la villed uclòti del l'Europe et du cète de l'Asie. Enfin, dès les premiers jours d'avril 1455, la campagne fut couverte de soldats que l'exagération fait monter à trois cent mille, et le détroit de la Proponitée d'envirou trois cents galères et deux cents petits vaisseaux.

Uu des faits les plus étranges et les plus attestés, c'est l'usage que Mahomet fit d'une partie de ses navires. Ils ne pouvalent entrer dans le port de la ville, fermé par les plus fortes chaînes de fer, et d'ailleurs apparemment défendu avec avantage, Il fait en une uuit couvrir une demi-lieue de chemin aur terre de planches de sapin enduites de suif et de graisse, disposées comme la crèche d'nn vaisseau : il tait tirer à force de machines et de bras quatre-vingta galères et soivante et dix allèges du détroit, et les fait couler sur ces planelles. Tout ce grand travail s'exécuta en une seule nuit, et les assiégés sont surpris le lendemaiu matin do voir une flotte entière desceudre de la terre dans le port. Un pont de bateaux, dans ce jour même, fut construit à leur vue, et servit à l'établissement d'une batterie de canon.

Il fallait ou que Constantinople n'eût point d'ar-

tillerie, ou qu'elle fit bien mal servie. Car comment le canno i récil·l pas foudryc'e opont de lasteaux? Mais il set douteux que Mahomet se servit, comme no le dit, de canno de doux cents livres de balle. Les vaineus engèrent tout. Il edu l'alla evirior ceat (enquantal livres de poudre pour léme chasser de tels boulés). Cette quantité de poudre un peut s'allumer à la fais; l'orup partirait avant que la quintaiene partis prit feu, et le partire de l'alla de l'alla de l'alla de l'alla de l'alla de par l'aporance, canopisation de ce nomes; ré peut-être les Grece, par la même ignorance, en sistent effravés.

Des le maies de mai on donna des assuntés la ville qui se croyais la espitade du mondes; elle citait done liein mal fortides; elle ne fut guine cardinal des Rome, l'umpreura, accompagné d'un cardinal de Rome, nomme fisidore, suivait le rite commit on feignait de le native, pour enaggar lo pape el les princes catholiques à le secourir; mais, are cette triste maneurure, il l'iritait el décourseguit les Gress, qui no vontalent pas seulement corter dans les éjeties qu'il fréquentait. « Nous « aimons mieux, fécriaient lis, voir iel le turban « ou vue abaque de cardinal. »

Dans d'autres temps, presque tous les princes ehrétiens; sous prétexte d'une guerre saiute, se liguèreut pour envahir cette métropole et ce rempart do la chrétienté; et quaud les Turcs l'attaquèrent, aucun ne la défendit.

L'empereur Prédérie un rétait ni asser puissant. La Pologae était from mal sous entrepresont. La Pologae était from mal gouvernée. La France sortait à peine de l'abline où la guerre chire celle counter l'Angisir l'avaient plongée. L'Augisterre commençait à être d'iritée et l'attible. Lo due de Bourgonge, Philippel-le-Bon, était un puissant prince, mais trop habile pour remouvelre suil ge croisade, et troy viens pour de telles actions. Les princes italieus étaient en guerre. L'Aragon et la Castille d'étaient point encore unis, et les musulmans occupaient toujours une partie de l'Espapen.

jours une partie de l'aspigne.

Il vi y avail en Europe que deux princes dignes d'attaquers Mahomet in. L'un detti l'unishée, prince d'attaquers Mahomet in. L'un detti l'unishée, prince fonders; l'autre, on finmeu Senderbeite, qui in pouvait quo se sosteair dans les montagnes de l'Epire, à peu pré comme autreind den Pélago dans celles des Asturies, quand les mahométaus autreignes des l'arguaces (autreignes des mahometaus multipulgerient l'Espaçae. Quatre variesseux de Génes, dont l'un appartensit à l'emperour Prédeir un, farent presque le seul secour que le monde chrétien fournit à Constantinople. Un cédenis mommé clientificat. Tout bittimen qui est modernit de l'arguar commendit dans la ville; ¿cédat un Génois nommé Glustifialad. Tout bittimen qui est refult à des appuis étrapares menare rulle. Ja-

mais les anciens Green n'eurent de Persan à leur tibo, et jamais Gaulois ne commande les troupes de la république romaine. Il fallait donc que Constantinople fût prise : aussi le fut-elle, mais d'une mauière entièrement différente de celle dont tous nos auteurs, copistes de Ducas et de Chalcondyle, le racoutent.

Cette conquête est une grande époque. C'est là où commence véritablement l'empire ture au milien des chrétiens d'Europe; et e'est ce qui transporta parmi eux quelques arts des Grecs.

Les aunales turques, rédigées à Constantinople par le feu prince Démétrius Cantemir, m'apprenneut qu'après quarante-neuf jours de siège l'empereur Constantin fut obligé de capituler. Il envoya plusieurs Grees recevoir la loi du vainqueur. On convint de quelques artieles. Ces annales torques paraisseut très vraies dans ce qu'elles disent de ce siège. Ducas lui-même, qu'on croit de la race impériale, et qui dans sou enfance était dans la ville assiégée, avoue dans son histoire que le sultan offrit à l'empereur Constantin de lui donner le Péloponèse, et d'accorder quelques petites provinces à ses frères. Il voulait avoir la ville et ne la point saccager, la regardant déjà comme son bien qu'il ménageait; mais dans le temps que les envoyés grecs retournalent à Constantinople pour y rapporter les propositions des assiégeants, Mabomet, qui voulut leur parler encoro, fait conrir à eux. Les assiégés, qui du haut des murs volent un gros de Turcs conrant après les lenrs, tirent Imprudemment sur ces Turcs, Ceux-ci sont bientôt joints par un plus grand nombre. Les envoyés grees rentraient délà par une poterne. Les Tures entrent avec eux : ils se rendent maîtres de la hante ville séparée de la basse. L'empereur est tué dans la fonlo : et Mahomet fait aussitôt du palais de Constantin celui des sultans, et de Sainte-Sophie sa principale Mosquée.

Ext-on plan touché de pitti que saisi d'indignation, locragio nil t dans Deux que le sultan «envoya ordre dans le camp, d'allumer partout des feux, e qui int fait avec e ce i rimple qui « est lo signo particulier de leur supersition dése et le signo particulier de leur supersition dese testabler » Ce et i migie est le nom de Dieu, Alfah, que les mahonofans invoyens dans tous les Greses qui se rédigièrent dans losse les Greses qui se rédigièrent dans losse sur la ful d'une prédiction qui les assurait qu'un man de descendrait dans l'égits pour les débautre.

On tua quelques Grees dans le parvis, on fit lo reste esclave; et Mahomet u'alla remercior Dieu dans cette église qu'après l'avoir lavée avec de l'ean rose.

Souverain par droit do conquête d'uno moitió de Constantinople, il ent l'homanité ou la politique d'offrir à l'autre partie la même capitulation qu'il avait voulu accorder à la ville entière, et Il la garda religieusement. Ce fait est si vrai, que tontes les églises chrétiennes de la basse ville furent conservées insque sous son petit-fils Sélim qui en fit abattre plusieurs. On les appelait les mosquées d'Issévi : Issévi est, en ture, le nom de Jesus. Celle du patriarche grec subsiste encore dans Constantinople sur le canal de la mer Noire. Les ottomans ont permis qu'on fondât dans ce quartier une académie où les Grecs modernes enseignent l'ancien grec qu'on ne parle plus guère eu Grèce, la philosophie d'Aristote, la théologie, la médecine ; et c'est de cette école que sont sortis Constantin Ducas, Mauro Cordato, et Cantemir, faits par les Tures princes de Moldavie. l'avoue que Démétrius Cantemir a rapporté beaucoup de fables anciennes; mais il ne peut s'être trompé sur les monuments modernes qu'il a vns de ses yeux, et sur l'académie où il a été élevé.

On a conservé encore aux chrétieus uno église et une rue entière qui leur appartient en propre, en faveur d'un architecte grec, nommé Christobule. Cet architecte avait été employé par Mahomet ii pour construire une mosquée sur les ruines de l'église des Saints-Apôtres, ancien ouvrage de Tbéodora, femme de l'empereur Justinien; et il avait réussi à en faire un édifice qui approche le la beauté de Sainte-Sophie. Il coustruisit aussi, par ordre de Mahomet, huit écoles et huit honitaux dépendants de cette mosquée : et c'est pour prix de ce service que le sultan lui accorda la rue dont je parlo, dont la possession demeura à sa famille. Ce n'est pas un fait digne de l'histoire qu'un architecte ait eu la propriété d'une rue; mais il est important de connaître que les Turcs ne traitent pas toujours les chrétiens aussi barbarement que nous nous le figurons. Aucaue nation chrétienne ne sonffre que les Turcs aient chez elle une mosquée, et les Turcs permettent que tous les Grecs aient des églises. Plnsieurs de ces églises sont des collègiales ; et on voit dans l'Archipel des chanoiues sous la domination d'un bacha

Les erreurs historiques séchlisent les nations entires, Les node d'étrivains occidentant a préentires, L'a noble d'étrivains occidentant a préprétendu que les mahométans adoraient Vénus, et a qu'il naisent la Providence, corious lui-même a répéé que Nahomet, organd et faux propiètes, avanti instirait une colombe à voler apprès de son oveille, et avait fait accroire que l'espirit de Dieu overille, et avait fait accroire que l'espirit de Dieu vivail l'instirtire sons extel forme. On a proviligué une le consentant de l'account de

Ce qui moutro évidemment, malgré les déclamations du cardinal Isidore et de tant d'autres.

que Mahomet était un prince plus sage et plus poli qu'on ne croit, c'est qu'il laissa aux chrétiens vaincus la liberté d'élire un patriarche. Il l'installa lui-même avec la solennité ordinaire : il lui donna la crosse et l'anneau que les empereurs d'Occident n'osaient plus donner depuis longtemps; et s'il s'écarta de l'usage, cone fut que pour reconduire jusqu'aux portes de son palais le patriarche élu, nommé Gennadius, qui lui dit « qu'il « était confus d'un bonneur que jamais les em-« pereurs chrétiens n'avaient fait à ses prédéces-« seurs. » Des auteurs ont eu l'imbécillité de rapporter que Mahomet 11 dit à ce patriarche: « La sainte Trinité te fait, par l'autorité que j'ai · reçue, patriarche œcuménique. · Ces auteurs connaissent bien mal les musulmans. Ils ne savent pas que notre dozme de la Trinité lenr est en horreur; qu'ils se croiraient souillés d'avoir prononcé co mot ; qu'ils nous regardeut comme des idolàtres adorateurs de plusieurs dieux. Depnis ce temps, les sultans osmaulis ont toujours fait un patriarche qu'on nomme œcuménique; le pape en nomme un autre qu'on appelle le patriarche latin; chacun d'eux, taxé par le divan, rançonne à son tour son troupeau. Ces deux églises, égalelement gémissantes, sont irréconciliables; et le soin d'apaiser leurs querelles n'est pas aujonrd'hui une des moindres occupations des sultans, devenus les modérateurs des chrétiens aussi bieu que leurs vainqueurs.

Ces vinqueurs n'eu usèrent pointavec les Gress, comme antréois su drikiene et ouitime niceles avec les Arales, dont ils avaient adopté la langue, la région, et les mourse. Quand les Turca sounirent les Arabes, jis étaient encore entirement les traires; mais quand lis suilquerent l'empire, pre-, la constitution de lour gouvernement était des longemps toute formes. În avaient repecté la arales, peup toute formes, la visient peup de la contitution de lour gouvernement était des longtemps toute formes. În avaient repecté la arales, peup toute formes, la visient peut de la maiser, avec des peuples asservis.

Ils out conservé tous les nages, toutes les iois qu'ils entrest au temps de leurs compaies. Le temps de leurs compaies. Le corps des graujehéris, que nous nommons junisaires, ubiesta dans toute sa vigueur au mêmo nombre d'environ quarante-ciniq mille. Ce sont de tous les soldate de la terre ceux qu'i ont tonjours été le mieux nourris; chaque oda de junisires avait et a enore un pourvocquer qui leur fournit du mouton, du ris, du beurre, des légomes, et du pain en abondance.

Les sultans ont conservé en Enrope l'ancien usage qu'ils avaient pratiqué en Asie, de donner à leurs soldats des fiels à vie, et quelques nus héréditaires. Ils ne prirent point cette coutume des califes arabes qu'ils délrônèrent : le gouvernement

des Arabes était fondé sur des principes différents. Les Tartares occidentaux partagèrent toujours les terres des vaineus. Ils établirent des le cinquième siècle, en Europe, cette institution qui attache les vainqueurs à un gouvernement deveuu leur patrimoine; et les nations qui se mêlèrent à eux, comme les Lombards, les Francs, les Normands, suivirent ce plan. Tamerlan le porta dans les Indes, où sont anjourd'hui les plus grands seigneurs de fiefs, sous les noms d'omras, de rajas, de nababs. Mais les Ottomans ne donnérent jamais que de petites terres. Leurs zaimets et lenrs timariots sont plutôt des métairies que des seigneuries. L'esprit guerrier paralt tout entier dans cet établissement. Si un zaim menrt les armes à la main, ses enfants partagent son fief; s'il ne meurt point à la guerro. le béglierbeg, c'est-à-dire le commandant des armes de la province, peut nommer à ce bénéfice militaire. Nul droit pour ces zaims et pour ees timars que celui de fournir et de mener des soldats à l'armée, comme chez nos premiers Francs ; point de titres, point de juridiction, point de noblesse.

On a loujours tiré des mêmes écoles les calis, les mollas, qui sont les juges ordinaires, et les deux cadilisaces d'Asic ed l'Europe, qui sont les juges des provinces et des armées, et qui président sous le muphi à la religion et aux lois. Le muphit et les cadilisaces not loujours été éplement soumis au divan. Les dervis, qui sont les moltes mendiants cher les Tures, es sont multiplies, et noirt pas changé, La contume d'estabil des carvassements pour les vougaers, et des écoles ave des highlans auprès de toutes les moscoles ave des highlans auprès de toutes les mosses ont es qu'ils écitent, non seclement quand lis pasèrent pour les conseils quand dis passèrent pour la presière fois et le Europe.

### CHAPITRE XCH.

### Entreprise de Mahomet II, el sa mort.

Pendant trente et une années de règne, Mahomet II marché de conquére en compute, anna que les princes chréciens se lignassent contre ment d'intellisecce entre tiusaide, prince de l'Enseigne, et celébre l'unisable, prince de l'Enseigne, et celébre l'unisable, prince de s'il avait été mieux secoura, les chréciens n'anraient pas perdo tous les pays que les unibonétans possèbent en Europe. Il reponses Mahomet i sur de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre possèbent en Europe. Il reponses Mahomet i statisposès. Data ec temps-la même les Persana tombieste sur les Tures, et décormaient en torrent dont la chrérièneit était incodée. Usame-Lossan, de la marchaele de Transerla, qu'on nomme de la faction de la characte de la characte au l'action de la characte de la characte

Le Tartare Usuna-Cassau, geodre de l'emprecur chrétien Duvid Commène, attaqua Mahomet vers l'Euphrate. C'était une occasion favorable pour la chrétienté : elle let neone négligié. On laissa Mahomet, après des fortunes diverses, faire la pusi vace le Persan, o l'emprede essuite l'Erdisonde avec la partie de la Cappadoce qui en dépendait; l'unerre vers la cifèce, saint le l'ésperoju, réourner au fond de la mer Noire, s'emparer de Caffa, l'actienna Thodotte (exhite per le Gottos); rennir rodum es Sectari, Zoate, Cephalone; et de l'empression de la commentation de la Calabre, d'où il menaçait le reste de l'Italie, et d'où se licetament sue recriterient qu'espes sa mort.

Sa fortune échoua contre Rhodes. Les clievaliers, qui sont aujourd'hui les chevaliers de Malte, eurent ainsi que Scanderbeg, la gloire de repousser les armes victorieuses de Mahomet II.

Ce fut en 1480 que ce conquérant fit attaquer cette lle autrefois si célèbre, et cette ville fondée très long-temps avant Rome, dans le terrain le plus heureux, dans l'aspect le plus riant, et sous le ciel le plus pur ; ville gouvernée par les enfants d'Itereule, par Danaûs, par Cadmus, fameuse dans toute la terre par son colosse d'airain, dédié au soleil, ouvrage immense, jeté en fonte par un Indien 1, et qui s'élevant de cent pieds de hauteur, les pieds posés sur deux môles de marbre, laissait voguer sous lui les plus gros navires. Rhodes avait passé au pouvoir des Sarrasins dans le milieu du septième siècle; un chevalier français, Foulques do Villaret, grand-maître de l'ordre, l'avait reprise sur enx en 4340; et un autre chevalier français. Pierre d'Aubusson, la défendit contre les Tores.

C'est une chose bien remarquable que Mahomet u employàt dans cette entreprise une foule de chrétiens renégats. Le grand-visir lui-même, qui vint attaquer Rhodes, était un chrétien; et ce qui est encore plus étrange, il était de la race impériale des Paléologues. Un autre chrétien, Georges

Par Charès, Lindien, c'est-à-dire natif de Lindos, ancienne ville dans l'île de Rhodes, maintenant ruinés. Fripan, conduisait le niège sous les ordres du vinie, On ne vi juanis de malonefan quitter leur religion pour servir dans les armées chrétienne. Dui vient ette différence? serait-eq qui ne religion qui a coldé une partie d'eux-misson à coudant ne copération très doubreurens, en devient dans une opération très doubreurens, en devient eausite plus chère? serait-ce purce que les vainceussis de l'Europe? serait-ce qu'on ett cru, quan ces temps d'ignorance, les armes des munimans plus favories de bloss des munimans plus favories de bloss de munition de la consideration de l'est de l'est de l'est trimphate de talla meilleure?

Friere d'Aubussou ît alors triompher la siente. Il força, au but de truis muis, le grand-visit Messith Parlodque la ferre le siège. Cladeondyle, dans son Històrie de Tures, vous dit qui les essaigement, en montant de la finale participate de proposition de la finale de la finale de la finale de belle femme vitue de lanar; que ce miracle les alarma, et qu'ils prirent la fuite saitsi d'éporvante. Il y a pourtat quelqueapparence que la true d'une belle femme aurait plutde encouragé qu'intimidé le Tures, que les valeur de Ferre d'a thussaon et des chernières fut les ent prodige suquel li tederivaient.

Cette petite lle manquée ne rendait pas Mahomet Bouyouk moins terrible au reste de l'Occident. Il avait depuis long-temps conquis l'Épire après la mort de Scanderbeg. Les Vénitiens avaient eu le courage de défier ses armes. C'était le temps de la puissance vénitienne ; elle était très étendue en terre ferme, et ses flottes bravaient celles de Mahomet : elles s'emparèrent même d'Athènes : mais enfin cette république, n'étant point secourue, fut obligée de céder, de reodre Athènes, et d'acheter, par un tribut annuel, la liberté de commercer sur la mer Noire, songeant toujours à réparer ses pertes par son commerce, qui avait fait les fondements de sa grandeur. Nous verrons que, bientôt après, le pape Jules 11 et presque tous les princes chrétiens rent plus de mal a cette république qu'elle n'en avait essuvé des Ottomans.

Ocpendant Malomet it allait porter sea armes victorieuses contre les sullans manufecto d'Egypte, tambiq que ses lientenants étaient dans le royaume de Naples; eminit el sis fattatid evenir presidre flome comme Constantisople; et en entendant parter de la créenmie dans laquelle le diege de parter de la créenmie dans laquelle le diege de l'inverrait lientifat de de cette de la l'inverrait lientifat de de cette me cousenmes son marige. Une collepace rabba per opris et les dessins de ce conquérant. (1481) Il mourt de l'inversión sulla production de l'inversión sulla l'alcométic, à l'age de cinquante-trois sus, fort-

qu'il se préparait à faire encore le siège de Rhodes, et à conduire eu Italie une armée formidable.

# CHAPITRE XCIII.

État de la Grèce sous le Joug des Tures : leur gouvernement, leurs meurs.

Si l'Italie respira par la mort de Mahomet II, les Ottomans n'ont pas moins conservé en Europe un pays plus beau et plus grand que l'Italie entière. La patrie des Miltiade, des Léonidas, des Alexandre, des Sophocle et des Platon, deviut bientôt barbare. La langue grecque dès-lors se corrompit. Il ne resta presque plus de trace des arts ; car quoiqu'il y ait dans Constantinople une académie grecque, ce n'est pas assurément celle d'Athènes; et les beaux-arts n'ont pas été rétablis par les trois mille moines que les sultans laisseut toujours subsister au mont Athos. Autrefois cette même Constantinople fut sous la protection d'Athènes. Chalcédoine fut sa tributaire ; le roi de Thrace briguait l'honnenr d'être admis au rang de ses bourgeois. Aujourd'hui les descendants des Tartares dominent dans ces belles régions, et à peine le nom de la Grèce subsiste. Cependant la seule petite ville d'Athènes aura toujours plus de réputation parmi nous que les Turcs ses oppresseurs, eussent-ils l'empire de la terre.

La plupart des grands monuments d'Athènes, que les Romains imitèrent et ne purent surpasser, ou sont en ruine, ou ont disparu : une petite nosquée est bâtie sur le tombeau de Thémistocle, ainsi qu'une chapelle de récollets est élevée à Rome sur les débris du Capitole ; l'ancien temple de Minerve est aussi changé en mosquée ; le port de Pirée u'est plus. Un lion antique de marbre subsiste encore auprès, et donne son nom au port du Lion presque comblé. Le lieu où était l'académie est couvert de quelques buttes de jardiniers. Les beaux restes du Stadion inspirent de la vénération et des regrets; et le templede Cérès, qui n'a rien sonffert des injures du temps, fait entrevoir ce que fut autrefois Athènes. Cette ville, qui vainquit Xerxès, contient seize à dix-sept mille habitants, tremblants devant douze cents janissaires qui n'ont qu'un bâton blanc à la main. Les Spartiates, ces anciens rivaux et ces vainqueurs d'Athèues, sont confondus avec elle daus le même assujettisement. Ils ont combatto plus long-temps pour leur liberté, et semblent garder encore quelques restes de ces mœurs dures et altières que lenr inspira Lycurgue.

Les Grecs resterent dans l'oppression, mais non pas dans l'esclavage. On leur laissa leur religion et leurs lois; et les Turcs se condusirent comme s'claient conduits les Arabes en Espagne. Les familles grecques subsistent dans teur patrie, a vilies, mefprisées, mais tranquilles : elles ne paient qu'un dépret ét, mais tranquilles : elles ne paient qu'un léger tribut ; elles fout le commerce et cultivent la terre; leurs vilies et leurs bourgades ont encore leur Protogéros qui juge leurs différents ; leur patriarche est entreteu par elles nonrablement. Il ant thète qu'il en tire des sommes asser cousidérables, puisqu'il pale à son installation quatre mille ducats au trésor mérial, et autant aux officiens de la Porte.

Le plus grand assujettissement des Grecs a été long-temps d'être obligés de livrer au sultan des enfants de tribut, pour servir dans le sérail ou parmi les janissaires. Il fallait qu'un père de famille doonât un de ses fils , ou qu'il le rachetât. Il y a en Enrope des provinces chrétieupes où la coutume de donner ses eufants, destinés à la guerre des le berceau, est établie. Ces enfants de tribut. élevés par les Tures, fesaient souvent dans le sérail une grande fortune. La condition même des janissaires est assez lonne. C'était une grande preuve de la force de l'éducation et des bizarreries de ce monde, que la plupart de ces fiers ennemis des chréticus fussent nes des chrétiens opprimés. Une plus grande preuve de cette fatale et invincible destinée par qui l'Être suprême enchaîne tous les evénements de l'univers, c'est que Constantin ait bâti Constantiuople pour les Turcs, comme Romulus avait, tant de siècles auparavant, jeté les fondements du Capitole pour les pontifes de l'Église catholique.

Je crois devoir ici combattre un préjugé, que le gonvernement turc est un gouvernement absurde qu'on appelle despotique; que les peuples sont tous esclaves du sultan, qu'ils u'out rien en propre. que leur vie et leurs bieus appartiennent à leur maltre. Une telle administration se détruirait ellemême. Il serait bien étrange que les Grecs vaincus ne fussent point réellement esclaves, et que leurs vainqueurs le finssent. Quelques voyageurs ont cru que toutes les terres appartenaient au sultan , parce qu'il donne des timariots à vie, comme autrefois les rois francs donnaient des bénéfices militaires. Ces voyageurs devaient considérer qu'il y a des lois ponr les héritages en Turquie, comme partout ailleurs. L'Alcoran, qui est la loi civile, aussi bien que celle de la religion, pourvoit des le quatrième chapitre aux héritages des hommes et des femmes; et la loi de tradition et de coutume supplie à ce que l'Alcoran ne dit pas,

Il est vrai que le mobilier des bachas décédés appartient au sultan, et qu'il fait la part à la famille. Mais c'était une contume établée en Europe dans le temps que les flets n'étaient point béréditaires; et long-temps après les évêques même béritèreut des menbles des ecclésiastiques inférienrs, et les papes exercèrent ce droit sur les cardinaux et sur tous les bénéficiers qui monraient dans la résidence du premier pontife.

Non sentement les Turcs sont tous libres, mais ils n'out chez eux aucune distinction de noblesse. Ils ne conuaissent de supériorité que celle des emplois.

Leurs mænrs sont à la fois féroces, altières et efféminées; ils tiennent leur dureté des Scribes leurs ancêtres, et leur mollesse de la Grèce et de l'Asie. Leur orgueil est extrême. Ils sont conquerants et ignorants; c'est pourquoi ils méprisent toutes les nations.

L'empire ottoman n'est point un gouvernement monarchique, tempér par des meurs douces, comme le sont aujourd'hui la Franco et l'Espaper. Il ressemble encore moins à l'Allemagne, devenue avec le temps une république de princes et de values, sous un ches des puréen qu'est est litre d'empereur. Il n'a rien de la Pologne, où les cultirateurs out extexes, et où les noûtes sont extexes, et où les noûtes sont extexes, et où les noûtes sont externes de la rollet en pour et externe de la rollet en pour et externe de la rollet en pour es ceit un purerennent arbitaire en tout, où la bis permette ant caprices d'un seud d'immolet à son get des multitudes d'homens, comme des bêtes fauves qu'on entretient dans un parc pour son plaisir.

Il semble à nos préjugés qu'un chiaoux pent aller, un haticbérif à la main, demander de la part du sultan tout l'argent des pères de famille d'une ville, et toutes les filles pour l'usage de son maitre. Il y a sans donte d'horribles abus dans l'administration turque : mais en général ces abus sont bien moins funestes au peuple qu'à ceux mêmes qui partagent le gnuvernement ; c'est sur cux que tombe la rigueur du despotisme. La sentence secrète d'un divan suffit pour sacrifier les principales têtes aux moindres sonpçons, Nul grand corps legal établi dans ce pays pour rendre les lois respectables, et la personne du souverain sacrée. Nulle digue opposée par la constitution de l'état aux injustices du visir. Ainsi peu de ressources pour le sujet quaud il est opprisué, et pour le maltre quand on conspire contre lui. Le souverain qui passe pour le plus puissant de la terre est en même temps le moins affermi sur son trône. Il suffit d'un jour de révolutions pour l'en faire tomber. Les Turcs ont en cela imité les mœurs de l'empire grec qu'ils ont détruit. Ils ont sculement plus de respect ponr la maison ottomane, que les Grees n'eu avaient pour la famille de leurs empereurs. Ils déposent , ils égorgent uu sultan ; mais c'est toujours en faveur d'un prince de la maison ottomane. L'empire grec, au contraire, avait passé par les assassinats dans vingt familles différentes.

La crainte d'être déposé est un plus grand frein pour les empereurs turcs que toutes les lois de l'Alcoram. Mistre alsoite dans son sérail, malter de la vio de ses officiers, au moyen d'un fetfa du muphiti, il ne l'est pas des usages de l'empire : il n'augmento point les impôts, il ne toache point aux monnsies; son trésor particulier est sépare du trisor public.

La place du sultan est quelquefois la plus oisive do la terro, et celle du grand-visir la plus laborieuse; il est à la fois connétable, chaucelier, et premier président. Le prix de taut do peines a été souvent l'exil ou lo cordeau.

Les places de bacbas n'ent pas été moins dangereuses, et jusqu'à nos jours une mort violente a été souvent leur destinée. Tout cela ue prouve quo des mœurs dures et féroces, telles que l'ont ôté long-temps celles de l'Europe chrétienne, lorsque tant do têtes tombaient sur les échafauds. lorsqu'ou pendait La Brosse, le favori de saint Louis; que le ministro Laguette mourait dans la question sous Charles-lo-Bel; que le connétablede France, Charles de La Cerda, était exécuté sous lo roi Jeau, sans forme de procès; qu'on voyait Enguerrand de Marigni pendu au gibet de Montfaucon, que lui-mêmo avait fait dresser : qu'ou portait au même gibet lo corps du premier miuistre Montagu; quo le grand-maître des templiers et tant de chevaliers expirajent dans les flammes, et que de telles cruautés étaient ordinaires dans les états monarchiques. On se tromperait beaucoup si on pensait que ces barbaries fussent la suite du pouvoir absolu. Aucun prince chrétien n'était despotique, et le grand-seigneur ne l'est pas davantago. Plusieurs sultans, à la vérité, ont fait plier toutes les lois à leurs volontés, comme un Mahomet 11. un Sélim, un Soliman..... Les conquérants trouvent peu de contradictions dans leurs sujets; mais tous nos bistoriens nous ont bien trompés quand ils out regardé l'empire ottoman commo un gouvernement dont l'esseuce est lo despotisme.

Lo comte de Marsijal, plus instruit qu'eux tous, s'exprime ainsi : en tutte le noutre storie senetamo estlar la sovranità cho così desposicatamo estlar la sovranità cho così desposicatamo elle dal vero l' - La milice des janissaires,
tamo elle dal vero l' - La milice des janissaires,
tilci, qui retach Constantinoje, de qu'on nomme
capicali, a par sea lois le pouvoir do mettre en
prizos lo sullam, de le faire monrier et de lui
gener est souveat obligi de consulter l'état poitique et militaire pour faire la carerre ell posit.

Les bachas ne sont point absolus dans leurs provinces commo nous le croyons; ils dépendent de leur divan. Les principaux citoyens ont le droit de se plaindre do lenr conduite, et d'envoyer contro eux des mémoires au grand-divan de Coustantinople. Enfin, Marsigli conclut par donner au gouvernement turc le nom de démocratie. C'en est une en esset à peu près dans la sorme de celle de Tunis et d'Alger. Ces sultans, que lo peuple n'ose regarder, et qu'on n'aborde qu'avec des prosternements qui semblent tenir de l'adoration. n'out donc que le dehors du despotisme ; ils ne sont absolus que quand ils savent déployer heureusement cette fureur de pouvoir arbitrairo qui semble être née chez tous les hommes. Louis AI, Henri vin, Sixte-Quint, d'autres princes out été aussi despotiques qu'aucun sultan. Si on approfoudissait ainsi lo secret des trônes de l'Asie. presque toujours incounu aux étrangers, on verrsit qu'il y a bien moins de despotisme sur la terro qu'on no pense. Notre Europo a vu des princes vassaux d'un autre prince qui n'est pas absolu, prendre dans leurs états une autorité plus arbitraire que les empereurs de la Perse et de l'Inde. Ce serait pourtant une grando erreur de penser que les états de ces princes sont par leur constitution un gouvernement despotique.

Toutes les histoires des peuples modernes, excepté peut-être celles d'Augleterre et d'Allemagne, uous douneur presque toujours do fausses notions, parce qu'on a raremont distingué les temps et les personnes, les abus et les lois, les événements passagers et les usages.

On se trompersit encore si on croyait que le gouvernement turc est uno administration uniforme, et que du fond du sérail de Constantinople il part tous les jours des courriers qui portent les mêmes ordres à toutes les provinces. Ce vaste empire, qui s'est formé par la victoire en divers temps, et que nous verrous toujours s'accroltre jusqu'au dix-buitième siècle, est composé de trente peuples différents qui n'ont ni la même langue, ni la même religiou, ni les mêmes mœurs. Ce sont les Grecs de l'ancienno Ionie , des côtes de l'Asie Mineure et de l'Achaie , les habitants de l'ancienne Colchide, ceux de la Chersonèse Taurique : ce sont les Gètes devenus chrétions, et connus sous le nom de Valaques et de Moldaves; des Arabes, des Arménieus, des Bulgares, des Illyriens, des Juifs; ce sont enfin les Égyptiens, et les peuples de l'ancienne Carthage, quo nous verrons bientôt engloutis par la puissance ottomane. La seule milice des Turcs a vaincu tous ces peuples, et les a contenus. Tous sont différemment gonvernés : les uns recoivent des princes nommes par la Porte, comme la Valachie, la Moldavie, et la Crimée, Les Grees vivent sous l'administration municipalo dépendante d'un bacha. Le nombre des subjugués est immense par rapport au nombre des vainqueurs ; il n'y a que très peu de Tures natureis; presque aucun d'eux ne cultire la terre, très peu s'adonnent aux arts. On pourrait dire ce que Virgile dit des Bomalins: Leur art est de comunander. La grande différence entre les coequérants tures et les ancense conquérants romains, c'est que Boure s'incorpora tous les peuples vaiueus, et que les Tures restent toujours séparés de ceux qu'ils ont soumis, et dont ils sont entourse.

Il est resté, à la vérité, deux cent mille Gres dans Constantinople; mais ce sont envireu deux cent mille artisans eu marchauds qui travaillent pour leurs dominateurs. C'est un peuple entier toujeurs conquis dans sa capitale, auquel il n'est ass même permis de s'habiller comme les Turcs.

Ajoutons à cette remarque qu'une seule puissance a subjugué tons ces pays, depuis l'Archipel jusqu'à l'Eupbrate, et que viugt puissances coujurées n'avaient pu, par les croissales, établir que des doministions passagères dans ces mêmes contrées, avec viugt fois plus de soldats, et des trareaux qui durréent deux siècles entiers.

Ricant, qui a demeuré long-temps en Turquie. attribue la puissance permanente de l'empire ottoman à quelque chese de surnaturel. Il ue peut compreudre comment ce gouvernement, qui dépend si sonveut du caprice des janlssaires, peut se souteuir contre ses propres soldats et contre ses ennemis. Mais l'empire romain a duré ciuq cents ans à Rome, et près de quatorze siècles dans le Levant, au milieu des séditions des armées : les possesseurs du trône furent renversés, et le trône ue le fut pas. Les Turcs ont pour la race ottemane une vénération qui leur tient lieu de los fendamentale : l'empire est arraché souvent au sultan : mais, comme nous l'avens remarqué, il ne passe jamais dans une maison étrangère. La constitution intérieure n'a done eu rien à eraindre, queique le menarque et les visirs aient eu si souvent a trembler.

Jusqu'à présent cet empire n'a pas redouté d'invasions étrangères. Les Persans ent rarement entamé les frontières des Torcs. Veus verrez au contraire le sultan Amurat 1v prendre Bagdad d'assaut sur les Persans en 1658, demeurer toujours le maître de la Mésopotamie, enveyer d'un côté des troupes au grand-mogel contre la Perse. et de l'autre menacer Venise. Les Allemands ne se sont jamais présentés aux portes de Constantinople comme les Turcs à celles de Vienne. Les Russes ne sont devenus redoutables à la Turquie que depuis Pierre-le-Grand. Enfin, la ferce et la rapine établirent l'empire ettoman, et les divisiens des chrétiens l'ent maintenu : il n'est rien la que de naturel. Nous verrons comment cet empire s'est accru dans sa puissance, et s'est con-

servé long-temps dans ses usages féroces, qui commencent enfin à s'adoucir.

-----

### CHAPITRE XCIV.

## Du roi de France Louis 11.

Le geuvernement féodal périt bientôt en France, quand Charles vu eut commencé a établir sa puissance par l'expulsion des Anglais, par la jouissance de tant de provinces réunies à la couronne, et enfin par des subsides readus perpétuels.

L'erder foods l'affermissait en Alfemagne, par une raison contraire, sous des empereurs électiés, qui en qualité d'empereurs n'avaient ni provinces ui subisde. L'Italie festi toujours partagée enrépubliques et en principaules indépendantes. Les pouveir abouts n'éstit coma ni en Espagne, ui dans le Nord; et l'angéeurs piesti au millen de se divisiens les semences de ce geuvernement singuiter, dent les recines, toujeurs coupées et origiers sanghantes, out entire problir pares des cipales de libertée et de les rousses.

flets, la Bourcegoue et la Bretague; mais leur pouvoir les rendit indépendantes; et malgré les lois fédoales, elles n'étaient pas respectées en Europe comme fésant partie du royaume. Le duc de Bourgoupe, Philippe-le-Bon, avait même stipulé qu'il ne rendrait point hemmage à Charles vu, quand il lui pardonna l'assassinat do duc Jean, son père. Les princes du sang avaient en France des na-

Des pinces ou sang avenue en France oue s quanages en pairie, mais resortissants au parlement scientière. Les seigneurs, puissants dans leurs terres, ne l'étacien pas comme autréeis dans l'était : il n'y avait plus quère au-deit de la Loire que le comte de Foiq ui s'intituilà Prince par la gràce de Dieu, et qui fit battre monoule; mais les seigneurs des liefs et les communautés des grandes villes avaient d'immenses privilé immensses priviles.

Louis x, lis de Charles vx, devint le premier oi absol un Europe depuis la décadence de la maison de Charlemagne. Il ne parvint enfin le convenir travapille que par des secondo solo esta de la composito della composito del la composito del la composito della composito del la composito del la composito del la composito della composit

empoisonné par sou fils, pronve trop que le fils passait pour être eapable de ce crime.

sprès avoir bien pesé toute la conduite de Luisi x, ne peut on pas sele représente comme un homme qui voulut effects rouvent ses violences imprudentes par des artifices, et outeuir des fourbreites par des cruantés? D'on vient que dans les commencements des our règne, tant de seigneurs attacles à son père, et autrout ce fameux contacte pundes, deut l'épé aux itsouteun te controme, eutrevent courte înt dans la fique du biera publicatere courte înt dans la fique du biera publicale au force. N'est-li pas évident que le père, intracit par se faite de par se malheur, avait très bien gouverné, et que le fils, trop enfié de sa prossance, commença par gouverne mai pas assec, commença par gouverne mai par

(1465) Cette ligue le mit au hasard de pentre ao corrune et as vic. La bataille domné à Mont-héri contre le comte de Charchias et tant d'autres princes nécédent êre; mais il est extertia qu'il la perdit, paisque ses concenis eurernt le champ de bataille, et qu'il fict doublied le leur accondertout ce qu'ils démandèreut. Il ne se releva du traitéchonteux qu'ils demandèreut. Il ne se releva du traitéchonteux de confinas que il ne violant dans tous se pointe. Jamas il n'accompili un serment, la moin spiri la cristie roit de Saliné de la traitéchonteux que le resultant de la compilir un serment, la moin spiri la que le paripire sur ce mocreou de le los fesait mourrier fois de Saliné dans l'autre.

Le barbare, après le traité, fil jeter dans la ri-'ide puiseurs bourgeois de Paris soupponnés d'être partisans de son ennemi. On les liait deux à deux dans nn sec : Cest la chronique de Saini-Deuis qui rend cet émoignage. Il ne désunit enfin les confédérés qu'en donnaut à chacun d'eux ce qu'il démaudait. Ainsi, jusque dans son habileté, il y eut encore de la faiblesse.

Il se fius irrécouciliable ennemi de Charles, ils de hilippes-les no, maître de la Boragues, de la Franche-Comid, de la Franche, cler Lirtois, de la Franche-Comid, de la Franche, et de la Hollande. Il excite les Liégois i faire une perdide à ce duc de Bourent en maisse de la commentation de la com

Non seulement il fut tuojuors perfide, mais il il aime miene, être son tributaire (4473). Il izame força le duc Charles de Bourgogae à l'être ; carc el prince était né emporté, violeut, téméraire, mais eloipané de la fraude. Louis xx, en troupant tous aux enviere en sont since la ministations à le trouper. A ce com- il d'un roide France, d'employer à se mettre en état de l'arché de l'arche, d'employer à se mettre en état de l'arché prince, d'employer à se mettre en état de l'arché prince, d'employer à se mettre en état de l'arché prince, d'employer à se mettre en état de l'arché prince, d'employer à se mettre en état de l'arché prince, d'employer à se mettre en état de l'arché prince de

merce de fraude se joiguirent les barbaries les plus sauvages. Ce fut surtout alors qu'ou regarda comme un droit de la guerre de faire pendre, de uover, ou d'égorger les prisonniers faits dans let batailles, et de tuer les vieillards, les enfants et les femmes, dans les villes conquises, Maximilieu, depuis empereur, fit pendre par représailles, après sa victoire de Guinegaste, un capitaine gascon qui avait defendu avec bravoure uu ehâteau coutre toute son armée ; et Louis x1, par une autre représaille, fit mourir par le gibet cinquante geutilshommes de l'armée de Maximilien, tombés eutre ses mains. Charles de Bourgogne se vongea de quelques autres cruautés du roi eu tuaut tout dans la ville de Dinant prise à discrétion, et en la réduisaut en ceudres.

Louis a craint son frère le duc de Berri, (472) et ce prince est empisionné par un moine bénédietin, nommé Farre Vérois, son confesseur. Ce net pas içui no de ces semptionnements équivoques adoptés sans preuves par la maigne crédiques adoptés sans preuves par la maigne crédiques de Montstornu, sa maltresse, et son confesseur; celui-el leur fait apporter une péche d'une grosseur singulière: la dame expire imméditatement après en avoir aim parçès que péche d'une grosseur singulière: la dame expire imméditatement après en avoir mangé; le prince, après de cruelles convulsions, meurt au bont de quelque temps.

Odet Daidie, brave seigneur, veut venger le mort, auguel il avait été toujours attaché. Il conduit loin de Louis, eu Bretagne, le moine empoisonneur. On lui fait son procès en liberté; et le jonr qu'on doit prononcer la sentence à ce moine, on le trouve mort dans sou lit. Louis x1, pour apaiser le eri public, se fait apporter les pièces du procès, et nomme des commissaires ; mais ils ne décident rien, et le roi les comble de bienfaits. On ue douta guère dans l'Europe que Louis u'eût commis ce crime, lui qui étant dauphiu avait fait craindre un parricide à Charles vu, son père. L'histoire ne doit point l'en accuser sans preuves ; mais elle doit le plaindre d'avoir mérité qu'on l'en soupcounât. Elle doit surtout observer que tout prince coupable d'un attentat avéré, est coupable aussi des jugements téméraires qu'on porte sur tontes ses actions.

Tolle est la consistie de Louis 31 avec set sus set es proches. Noire elle qu'il tent avec ses sonies et le proches. Noire elle qu'il tent avec ses voisies. Le rei d'Aughetere, Édouard 17, délarque en France pon l'estel de restre des les conquêtes de ses pères, Louis peut le comulatire, mais l'aime mienes atres out telustaire (1473). Il game les principaux officiers anglais : il fait des présents de virus houtel armée ; il adhébile 1 récour du cette armée en Angletere. N'el-lui pas ééé plus digue d'un moide France d'emplore à les mettre en était du moi de France d'emplore à les mettre en était.

de résister et de vaincre, l'argeut qu'il mit à séduire un prince très mal afferni, qu'il craignait, et qu'il ne devait pas craindre?

Les grandes âmes cheisissent hardiment des favoris illustres et des ministres approuves: Louis zu n'eut guère pour ses confideuts et pour ses ministres que des hommes nés dans la fange, et dont le œur était au-dessous de leur état.

Il y a peu de tyrans qui aient fait moorir plus de cityeus par les maias des bourreaux, et par des supplices plus recherchés. Les chrouiques du temps completit quatre mille sujets exécutés sous sus, règne en public ou eu secret. Les cachets, les cages de fer, les chaines dont en chargonit ses cages de fer, les chaines dont en chargonit ses contiemes, sont les monuments qu'a hàsses ce monarque, et an on vait avec horreus.

Il est étonnant que le père Daniel indique à peine le supplice de Jacques d'Armagnae, due de Nemours, descendant recounu de Clovis. Les circonstances et l'appareil de sa mort (4477), le partage de ses déponilles, les cachots où ses jeunes enfants furent enfermés jusqu'à la mort de Louis xi. sont de tristes et intéressants objets de la euriosité. On ne sait point précisément quel était le crime de ce prince. Il fut jugé par des commissaires, ce qui peut faire présumer qu'il n'était point conpable. Quelques historiens lui imputeut vaguement d'avoir voulu se saisir de la persoune du roi. et faire tuer le dauphin. Une telle accusation n'est pas crovable. Un petit prince ue pouvait guère, du pied des Pyrénées où il était réfugié, prendre prisonnier Louis xren pleine paix, tout puissaet et absolu dans sou rovanme. L'idée de tuer le dauphin encore enfant, et de conserver le père, est encore une de ces extravagauces qui ne tombent point dans la tête d'un hemme d'état. Tent ce qui est bien avéré, c'est que Louis xi avait en exécration la maison des Armagnacs ; qu'il fit saisir le due de Nemeurs dans Carlat, en 1477; qu'il le fit enfermer daus une cage de fer à la Bastille; qu'ayaut dressé fui-même toute l'instruction du procès, il lui envova des juges, parmi lesquels était ce Philippe de Commines, célèbre traitre, qui, ayaut leng-temps vendu les secrets de la maison de Bourgogne au roi, passa enfin au service de la France. et dont en estime les Mémeires, queique écrits avec la retenue d'un courtisau qui craignait eucore de dire la vérité, même après la mort de Louis xt.

Le roi voulut que le due de Nemours făi Interrogé dans sa cage de fer, qu'il y subit la question, et qu'il y rechi son arrêt. On le coufessa eussilic dans une salle tendue de noir. La confession commençait à devenir une grâce accordée aux condamnés. L'appareil noir était en usage pour les princes. C'est ainsi qu'on a vaite crécnité Couradin à Naples, et qu'on traits depuis Marie Stuort en Angleterre. Os daits harbare en criemonie chez les peuples chrétiens occidentaux, et ce rafiliement d'inbunanité n'a jamais été connu que d'eux. Teute la grâce que ce malheurenx prince put obtenir, ce fut d'être euterré en habit de cordigarde price digne de la supersitien deces temps atroces, qui écabit le rabrairaire.

Mais ce qui ne fut jamais en usage, et ce que pratiqua Louis xI, ce fut de fuire mettre sous l'échafaud, dans les halles de Paris, les jeunes enfants du duc, pour receveir sur eux le sang de leur père. Ils en sortirent tout couverts; et en cel état on les conduisit à la Bastille, dans des cachots faits en forme de hettes, où la gêne que leurs corps éprouvaient était un continuel supplice. On leur arrachait les dents à plusieurs intervalles. Ce genre de torture, aussi petit qu'odieux, était en usage, C'est ainsi que du temps de Jean, roi de Frauce. d'Édouard III , rei d'Augleterre, et de l'empereur Charles IV, eu traitait les Juiss en France, eu Augleterre, et dans plusieurs villes d'Allemague, pour avoir leur argeut. Le détail des tourments inouls que souffrirent les princes de Nemeurs-Armagnac seruit incrovable, s'il n'était attesté par la requête que ces princes infertunes présentérent aux états, après la mert de Louis x1, en 1485.

Jamais il n'y cut meius d'homueur, que sous ce règne. Les juges ne rougirent point de partager les biems de celui qu'ils avaient condanné. Le traître Philippe de Commines, qui avait trahi le duc de Bourgogne en lieble, et qu'il rip lus lichement l'un des commissaires du duc de Nemours, eut les terres du duc dans le Teurnaisis.

Les temps précédents avaient l'espiré des meurs fèrres et larlares, dans lesquelles on sit éclates quelqueóis de l'héroisme. Le règue de Charles su vait et des Dunois, des. La l'rinceuille, des Clisson, des Richemont, des Saintraille, des La llire, et des magistrats d'un grand homme. Il aviit in untion. Il n'y est multe retu: l'obbissment in lite untion. Il n'y est multe retu: l'obbissment in lite des tous, et le peuple fut enfin tranquille comme les forçats le sout dans une galère.

Ce cour artificieux et dur avait pourtant deux penchants qui aussient du ductre de l'humanisé dues ses mours; c'ésient l'amour et la dévotion. Il leut des maltresses i l'eut tries liktoris ji fit des neuvrines et des péleringes. Mais son amour te-mail de son caractère, et sa dévotion n'était que la craiste superstitieuse d'une lame timéde et ga-re. Foujours courret de reliques, et portant à sont bonnet sa Notre-Dame de plemb, on prétend qu'il lui demandist purdon de se sassessiate avant de les commettre. Il donn par contra le comit de Boulegne à la sinte Viegne, La piéde ne con-

siste pas à faire la Vierge courtesse, mais à s'alisteuir des actions que la conscience reproche, que Dieu doit punir, et que la Vierge ne protége point.

Il introduisit la coutume italienne de sonner la eloche à midi, et de dire un Ace Maria. Il demanda au pape le droit de porter le surplis et l'aumusse, et de se faire oindre une seconde fois de l'ampoule de Reims.

(1485) Enfin sentant la mort approcher, renfermé au ebâteau du Plessis-les-Tours, inaccessible à ses sujets, entouré de gardes, dévoré d'inquiétudes, il fait venir de Calabre un ermite, nommé François Martorillo, révéré depuis sous le nom de saint François de Paule. Il se jette à ses pieds ; il le supplic en pleurant d'intercéder auprès de Dieu, et de lui prolonger la vie, comme si l'ordre éternel eût dû changer à la voix d'un Calabrois dans un village de France, pour laisser dans un corps usé une âme faible et perverse plus long-temps que ne comportait la nature. Tandis qu'il demande ainsi la vie à un crmite étranger , il croit en ranimer les restes en s'abreuvant du sang qu'on tire à des enfants, dans la fausse espérance de corriger l'aereté du sien. C'était un des excès de l'ignorante médecine de ces temps, médecine introduite par les juifs , de faire boire du sang d'un cufant aux vicillards apoplectiques, aux lépreux, aux épileptiques,

On ue peut éprouver un sort plus triste dans le sein des prospérités, n'ayant d'autres seutiments que l'ennui, les remords, la erainte, et la douleur d'être détesté.

C'est expendant lui qui le premier des nois de France, prit tonjura le non de Jriz Chritien, à peu près dans le temps que Ferdinand d'Arapo, llistre par des prefisies autant que par des conquêtes, prenail le nom de Catholique. Tant de vices u'ébèren par à Louis xus sons qualités. Il avait du courage; il savait donner en roi; il conmissait les hommes el les fafires; il volatique la juntier fitt rendue, et qu'au moins lui seul pât être lujoste.

Paris, désolé par une contagion, fut repengle par ses soiss : il le fut à la vérité de beaucoup de brigands, anisi qu'une police sérère contrain de deveire citoyens. De son demps il y cut, gois capables de porter les armes. Cest à lui que peuple dist le permier abaissement des grants. Environ cioquante familles en out murmuré, et peuple doit le premier abaissement des grants. Environ cioquante familles en out murmuré, et peuple de cinq cestamiles en de murmuré, et de partenent familles en out murmuré, et de partenent familles en out murmuré, et de partenent et l'université de Paris, deux et le partenent et l'université de Paris, deux et l'autre de l'au

De lui vient l'établissement des postes, non de qu'il est aujourd viu en Europe ; il ne fi que rétublir les verclaris de Charfemague et de l'ancies empire comain. Deux cent treute courriers à ses gases portaient ses ordres incessamment. Les particuliers pouvaient courrie avec les éveaux destiné à ces courriers, en payant dix sous par chevral pour chaque traite de quatte fisses. Les lettres pour chaque traite de quatte fisses. Les lettres du roi. Cette poller ne fut ling-temp conunc epir France. Il vionité tempé les piéte les mesures uniformes dans ses états, comme ils l'avalent dé du tempé de Charfemagne. Enfait il provas qu'un méchant homme peut faire le bien public, quand on intérêt particulier n'y et pas courrière.

som interre piertecture à y est pas couraire.

Les impositions sous Charles yn independamment du domaine, desire de la proposition de la commentation de la commentat

Telle était la paissance de la France avant que la Bourgogne, l'Artois, le territoire de Boulogne, les villes sur la Somme, la Provenee, l'Anjou, fussent incorporés par Louis xi à la monarchie française. Ce royaume devin bienotile pelus puissant de l'Europe. C'était un fleuve grosst par vingt rivières, et épuré de la fange qui avait si longtemps troublé son cours.

Les titres commenèrena lores à être donnés au communication promote. Lois six fut le premier no il de France à qui on donna quelquefois le titre de majest 6, que qui on donna quelquefois le titre de majest 6, que un roi, jusqu'à no de crimeir temps. Les rois d'A-ragon, de Casillle, de Fortugal, avaient le titre d'atlases con d'atlases 2 on distait à cleui d'Angleterre, robre grace; on aurait pu dire à Louis xu, robre desponience.

Note a your vu par combine d'attendats heurs li fait le preus li fait le premier de le l'Europe aboilu, depuis l'établissement du grant gouvernement féodat, principal de l'accident le distribution de la constant l'étre en Aragon, tabelle, par son adresse, prépara les Gatillans à l'obésissone peasive, mass elle ne régan point despodiquement. Chaque état, chaque protune, chaque ville, avait se priviléere dans noute vous ces privilées, et les nois éherchaient à soumatire réalment à leur prissance les ségieneurs un despréssions de l'accident à leur prissance les ségieneurs icolaux et les villes. Nul s'y parvina alors que Louis si maise fou ne feast couler se loc étaite Louis si maise four les étaites et le Lucenpourg, ée louis si maise de soupeaux en prant chèreles soupeaux et les experiments de la composité de ment les exécuteurs de ses vengences, Isabelie finese sans crusuté, il ragiosait, par exemple, de réunir à la concorne de duché de Placettai : que finese sans concornes de duché de Placettai : que fines de sans du duc de Placettai : que sans du duc de Placettai ; lis s'assemblent, ils dessemblent de l'en vasseux de la reire, et éles consent per complaisance.

Louis 3 compugnement son pouvoir me ses peuples par se rispueres, augmenta son resume par son industrie. Ils est donner la Frovence par de deruier come soverain de ce deix, a caracha ainsi su feudataire à l'empire, comme Philippe de Valois s'écili fait donner le bapishii. L'aujon et le Maine, qui appartensient au comte de Provence, furrent encore rémin à la courone. L'habitelé, J'argent, et le bouleur, accrurent petit be pout de chose, et que les Anghais avaient presque detriui. Ce même hoebeur rejoi-guit la Bourgogue à la France, et les lautes de deriuir du ce rendirea ua corpa de Fetat une proderiui d'un rendirea ua corpa de Fetat une proderiur du cer meller au norpa de Fetat une proderiur du cernolier au corpa de Fetat une prode

viuce qui en avait été imprudemment séparée. Ce temps fut en France le passage de l'anarchie à la tyrannie. Ces changements ne se font point sans de grandes convulsions. Auparavant les seigueurs féodaux opprimaient, et sous Louis x1 ils furent opprimes. Les mœurs ne forent pas meilleures ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni dans le Nord. La barbarie, la superstition, l'ignorance, couvrsient la face du monde, excepté en Italie. La puissance papsle asservissait toujours toutes les autres puissances ; et l'abrutissement de tous les peuples qui sout au-delà des Alpes était le véritable soutien de ce prodigieux pouvoir contre lequel tant de princess'étaient inutilementélevés de l siècle eu siècle. Louis xı baissa la tête sous ce joug. pour être plus le maître chez lui. C'était sans doute l'intérêt de Rome que les penples fussent imbéciles. et en cela elle était partout bieu servie. On était assez sot à Cologne pour croire posséder les os pourris de trois préteudus rois qui vinrent, dit-on, du fond de l'Orient apporter de l'or à l'enfant Jésus dans une étable. On envoya à Louis x1 quelques restes de ces cadavres, qu'on fesait passer ponr ceux de ces trois monarques, dont il n'est pas même parlé dans les évangiles; et l'on fit accroire à ce prince qu'il n'y avait que les os pourris des rois qui pussent guérir nn roi. On a conservé que de ses lettres à ic ne sais quel prient de Notre-Dame de Salles, par laquelle il demande à cette Notre-Dame de lui accorder la fièvre quarte, attendu, dit-il,

que les médicais l'assurent qu'il n'y a que la fibre, quirte qui soit leune pour sa suich. L'impudent cup trait qui soit leune pour sa suich. L'impudent charlatusione des médicais résit donc aussi grand que l'imbécillié de Louis 11, et soit médélité résit égale à sa tyramine. Ce portrait rést pas serient égale à sa tyramine. Ce portrait rést pas serient égale à sa tyramine. Ce portrait rést pas serient de l'impudent de

......

### CHAPITRE XCV.

De la Bourgogne, et des Suisses ou Helvétiens, du temps de Louis xx, au quinzième siècle.

Charles-lo-Teinéraire, jasu en droite ligne de can, roi de France, possédait de tudelé de Bontgoge, comme l'apanage de sa maison, avec les villes sur la Somme que Charles va avait cédées. Il avait par droit de succession la Franche-Comité, Fartois, la Flander, de preque toute la follande. Sex villes des Pays-las fortsacient par un commerce qui commercit à approcher de cebui de transière, c'apopanie mille ouvriere travaillaries transière, c'apopanie mille ouvriere travaillaries commerçante qu'Anvers; arras évait renoumée de son nom en Allemagne, en Angeletre, et en ttalié.

Les princes étaient alors dans l'usage de vendre leurs états quand ils avaient besoin d'argent. comme aujourd'hui on vend sa terre et sa maison. Cet usage subsistait depuis le temps des croisades. Ferdinand, roi d'Aragon, vendit le Roussillon à Louis xi avec faculté de racbat. Charles, duc de Bourgogne, venait d'acheter la Gueldre. Un duc d'Autriche lui vendit encore tous les domaines qu'il possedait en Alsace et dans le voisinage des Suisses. Cette acquisition était blen au-dessus du prix que Charles en avait payé. Il se voyait maître d'un état contigu des bords de la Somme jusqu'aux portes de Strasbourg : il n'avait qu'à jouir. Peu de rois dans l'Europe étaient aussi puissants que lui ; aucun n'était plus riche et plus magnifique. Son dessein était de faire ériger ses états en royaume; ce qui pouvait devenir un jour très préjudiciable à la France, Il ne s'agissait d'abord que d'acheter le diplôme de l'empereur Frédérie III. L'usage subsistait encore de demander le titre de roi aux empereurs; c'était un hommage qu'on rendait à l'ancienne grandeur romaine. La négoeiatiou manqua; et Charles de Bourgogne, qui vouluit ajouter à ses états la Lorraine et la Suisse, était bien sûr, s'il eût rénssi, de se faire roi sans la permission de personne.

Son ambition ne se convrait d'aueun voile; et c'est principalement e qui luif donner le surnom de l'éméraire. On peut juger de son orgueil par la réception qu'il ût à des députés de Shisse (1474). Des érrivains de ce pays assureut que le due obligea ces députés de lui parler à genoux. C'est une étrange contradiction dans les mœurs

C'est une étrange contradiction dans les mœurs d'un peuple libre, qui fut bientôt après son vaiuqueur.

Voici sur quoi était fondée la prétention du duc de Bourgogne, à laquelle les Helvétieus se soumirent. Plusieurs bourgades suisses étaient enclavées dans les domaines veudus à Charles par le duc d'Autriebe. Il eroyait avuir acheté des esclaves. Les députés des communes parlaient à genoux au roi de France; le duc de Bourgogne avait conservé l'étiquette des elicfs de sa maison. Nous avons d'ailleurs remarqué que plusieurs rois, à l'exemple de l'empereur, avaient exigé qu'on fléchit un genou en leur parlant, ou en les servant ; que cet usage asiatique avait été introduit par Constantin, et prévédemment par Dioclétien. De la même venait la coutume qu'un vassal fit hommage à son seigneur, les deux genoux en terre. De la encore l'usage de baiser le pied droit du pape, C'est l'histoire de la vanité humaine.

Philippe de Commines et la foule des historiems qu'in ots sini; précidents que la gerre contre les Suises, si fatale au duc de Bourgogne, fut extére pour une charret de peaux de moutons. Le plus leger sujet de querelle produit une guerre, quand ou a earie de la faire: unis il y varil déjà long-temp que Louis x tanismait les Suisses contre ou qu'in de la faire de la faire de la faire comp d'hostifice de part et d'autre vanui l'aventure de la charrette : il est très sûr que l'ambition de Charles éstil i huique sujet de la guerre.

Il n'y avait alors que buit cantons suisses conciléries; Fribung, Sodeure; Chaffunge et Appernaci, n'étaient pas encere entrée dans l'union. Blés, ville impériale, que as situation sur le fibhi rendait puissante et riche, ne fesait pas partie de cette république naissante, comus esculement par sa pauvrete, as simplicité et sa valeur. Les députies de Berner airent remoutrer à cet ambilieux que tout leur pays ne valait pas les éperous de ses chevaiters. Ces Bernois ne se mirrel point à genoux; il les pairlement ace humilité, et se défendireut avec courace.

étounés des richesses trouvées dans le camp des

Aurait-on prévu , lorsque le plus gros diamant de l'Europe, pris par nu Suisse à la bataille de Grauson, fut vendu au général pour un écu, auraiton prévu alors qu'il y anrait un jour en Suisse des villes aussi belles et aussi opulentes que l'était la capitale du duché de Bourgogne? Le luxe des diamants, des étoffes d'or y fut long-temps ignoré, et quand il a été connu, il a été prohibé; mais les solides richesses, qui consistent dans la culture de la terre, y ont été recueillies par des mains libres et vietorieuses. Les commodités de la vie y ont été recherchées de nos jours. Toutes les douceurs de la société, et la saine philosophie, sans laquelle la société u'a point de charme durable, ont pénétré dans les parties de la Suisse où le climat est le plus doux, et où règne l'abondance. Enfin, dans ces pays autrefois si agrestes, on est parvenn en quelques endroits à joindre la politesse d'Athènes à la simplicité de Lacédémone

Cependant Charles-t-Teinéraire voulut se venger sur la Lorraine, et arracher au due René, légitime possesseur, la ville de Nanci qu'il avait déjà prise une fois ; mais ers mêmes Suisses vainqueurs, assistés de ceux de Fribourg et de Soleure, digues par là d'entrer dans leur alliance, défient encore l'usurpateur, qui paya de son saug le nom de Teinéraire qua la posétriét lui donne (1477).

de l'eméraire que la postérité lui donne (1477). Ce fut alors que Louis x1 s'empara de l'Artois et des villes sur la Somme, du duché de Bourgogne comme d'un fiel mâle, et de la ville de Besançon, par droit de bienséance.

La princesse Marie, fille de Charles-E-Témèrice, nuique hérilière de tant de provinces, sevit donc tont d'un coup dépouillée des deux tiers de ses états. On aursit pu jiondre ancore au royame de France les dit-sept provinces qui restaient à peu près à cette princesse, en lui fessant éponser le fils de Louis 31. Ce roi se flatta vaiuement d'avoir pour bru cetle qu'il dépouillait, et ce grant opisitique manqua l'occasion d'unir au royaume la Franche-Comité et tous les Favas et de tous les favas d'avoir pour but cette et tous les Favas de l'autre d'avoir pour but cette et tous les Favas d'avoir de l'avoir de l'a

Les Gantois et le reste des Flamands, plus libres alors sons leurs souverains que les Anglais même ne le sont aujourd'hui sous leurs rois, destinèrent à leur princesse Maximilien, fils de l'empereur Frédérie III.

Aujourd'hui les penjeles apprennent le mariages de leurs princes, la paix et la guerre, les établissements des impôts, et toute leur destinée, par une déclaration de leurs maîtres : Il u'en était pas ainsis en Flandre, Les Gantois routierant que leur princesse épousta un Allemand, et ils firent couper la tête au chancelier de Marie de Bourgogne, et à Imbercourt, son chambellan, parce qu'ils négo-

<sup>(1476)</sup> La gendarmerie du duc, converte d'or, fut battue et mise deux fois dans la plus grande déroute par ces hommes simples, qui furent

ciaient pour lui douner le dauphin do Franco. Ces deux ministres furent exécutés aux yeux do la jeune princesse, qui demandait en vain lour grâce à ce peuplo férice.

a ce jeupo tervae.

Maximiliera, appelé par les Gamois plus quo par la princesse, viut concluro ce mariage comme un simple gentillommo qui falti a flortueu erce uno héritière : sa femme fournit aux frais de son voyage, à son ciquipage, à son entretieu. Il eut cette princesse, mais uno sas états : il ne ful quo le mari d'une souveraine ; et mécon, lorsque après ai mort do sa femmo on lai donna la tutéle de son fills, lorsqu'il ent l'administration des Pava-Bas.

Si les princes ont abusé souvent de leur pouvoir, les peuples n'ont pas moins abusé do leurs droits. Ce mariage do l'héritière do Bourgegne avec Maximilien fut la source do toutes les guerres qui ont mis pendant tant d'années la maison de France aux mains avre celle d'Antriche. C'est ce qui produisit la grandeur de Charles-Quint; c'est co qui mit l'Europe sur le point d'être asservie : et tous int l'Europe sur le point d'être asservie : et tous

lorsqu'il vonait d'être élu roi des Romains et cesar .

les habitants do Bruges le mirent quatre mois on

prison, en 1488, pour avoir violé leurs priviléges.

ces grands óvénements arrivérent, parce que des bourgeois de Gand s'étaient opiniâtrés à marier leur princesse.

.....

CHAPITRE XCVI.

Du gouvernement fodal après Louis x1, au quinzième

Vous avez vu en Italie, en France, en Allemagne, l'anarchie se tourner en despotisme, sous Charlemagne, et le despotisme détruit par l'anarchie,

sous ses descendants. Your savez quo c'est uno erreur de penser que les flefs n'eussent jamais été béréditaires avant les temps de Itugues Capet : la Normandie est une assez grande preuvo du contraire : la Bavièro et l'Appliaine avaient été héréditaires avant Charlemagne : presque tous les fiefs l'étaient en l'Italio sous les rois lombards. Du temps de Charles-le-Gros et de Charles-le-Simplo , les grands officiers s'arrogèrent les droits régaliens, ainsi que quelques évêques ; mais il v avait toujours eu des possesseurs de grandes terres, des sires en France, des herrens en Allemagne, des ricos hombres en Espagno. Il v a toujours en aussi quelques grandes villes gonvernées par leurs mrgistrats, comme Rome, Milan, Lyoo, Reims, etc. Les limites des libertes de ces villes, celles du pouvoir des seigneurs particuliers, out toujours changé : la force et la fortuno ont

vinrent des surpateurs, le père de Charlemagne l'avait été. Ce Popin, pét-lills d'un Arroud, precepteur de Dagobert et évêquo de Metz, avait déponillé la race de Clovis. Bugues Capet détrôus la podéfrié de Pepin, et les descendants de Hugues no purent réunir tous les membres épars de cette aucienne monarchie frauçaise, laquelle avant Clovis n'avait éé jamis une monarchie.

Louis a vasil porté un coup mortel en France à la puissance ficuldo: Freditinand et lashelle la combattaient dans la Castillo et dans l'Aragon : elle avait colé en Angelsterre au gouvernement mitto : die subistissi en Pologue sous une autre forme; mais é cliet on Allenagou qu'elle avait conservé et augmenté tonto as tiqueux. Le comit conservé et augmenté tonto as tiqueux. Le comit offer de Ceptri Annonan. Loiseux et d'autres gens de la l'appellent uou institution bizarre, un moustre compact de membre sons de membre sons de membre compact de membre sons de membre sons de membre sons de membre compact de membre sons de membre sons

On pourrait croire quo ee n'est poiut un puissont effort du géuio, mais un effet très naturel et très commun do la raison et de la cupiditó humaine, quo les possesseurs des terres aient voulu être les maîtres chez eux. Du fond de la Moscovie aux montagnes do la Castille, tous les grands terriens eurent toujours la même idée sans se l'être communiquée; tous voulurent quo ni leurs vies ni leurs biens ne dépendissent du pouvoir suprême d'un roi : tous s'associèrent dans chaque pays contro ce pouvoir, et tous l'exercèrent autant qu'ils le purent sur leurs propres sujets : l'Europe fut ainsi gouvernée pendant plus de cinq cents ans. Cette administration était inconnue aux Grees et aux Romains; mais olle o'est point bizarre, puisqu'ollo est si universelle dans l'Europe : olle paralt injuste en ce que le plus grand nombre des hommes est écrasé par lo plus petit, et que jamais le simple citoven ne peut s'élever quo par un bouleversement général : nulle graode ville, point de commerce, point do beaux-arts sous un gouvernement féodal. Les villes puissaotes n'ont fleuri en Allemagne, en Flandre, qu'à l'ombre d'un peu de liberté; car la ville de Gand, par exemple, celles do Bruges et d'Anvers, étaient hien plutôt des républiques, sous la protection des ducs de Bourgogne, qu'elles n'étaient soumises à la puissance arhitraire de ces ducs : il en était de même des villes impériales.

de grandes terres, des sires en France, des herreaus

Ous avez va s'établit dans une grande partie

a loujours en aussi quedques grandes villes gou
revenées par leurs majestrats, comme fonne, Milan,

Lyon, Reims, etc. Les limites des libertes de ces

libres, elles du pour oir de saigne partie vant les unes veries, par leurs majestrats, comme fonne, Milan,

Lyon, Reims, etc. Les limites des libertes de ces

l'ibres, celles du pouvoir des segientes particuliers,

alord parties de l'activité dans les villes, celles du pouvoir des segientes resintaires,

alord pour décidé do lour. Siles grandes folieres de l'apet genées par les des les resistants,

controlles caus de l'activité de

rains en France. Mais quel homme peut dire dans sa terre, je descends d'un conquierant des Gaules? et quand il serait sorti en droite ligne d'un de ces usurpateurs, les villes et les communes n'auraient-elles pas plus de droit de repreudre leur liberté que ce Franc ou ce Visigoth n'en avait eu de la leur ravir?

On ne peut pas dire qu'en Allemagne la puissance féodale se soit établie par droit de couquête, ainsi qu'en Lombardie et en Frauee. Jamais toute l'Allemagne n'a été conquise par des étrangers; c'est cependant aujourd'hui de tous les pays de la terre le seul où la loi des fiefs subsisto véritablement. Les bouards de Russic ont leurs sujets ; mais ils sont suiets eux-mêmes, et ils ne composent point un corps comme les princes allemands. Les kans des Tartares, les princes de Valachie et de Moldavie, sont de véritables seigneurs féodaux qui relèvent du sultan ture ; mais ils sont déposés par un ordre du divan, au lieu que les seigneurs allemands ne peuvent l'être que par un jugement de toute la nation. Les nobles polonais sout plus égaux entre cux que les possesseurs des terres eu Allemagne : et ce n'est pas la encore l'administration des fiefs. Il n'y a point d'arrière-vassaux en Pologne: un noble n'y est pas sujet d'un autre noble comme en Allemagne : il est quelquefois son domestique, mais uon son vassal. La Pologue est une république aristocratique où le peuple est esclave.

La loi féodale subsiste en Italie d'une manière différente. Tout est réputé fief de l'empire en Lombardie; et c'est encore une source d'incertitudes, car les empereurs n'ont été dominateurs suprêmes de ces fiefs qu'en qualité de rois d'Italie, de successeurs des rois lombards; et certainement une diète de Ratisbonne n'est pas roi d'Italie. Mais qu'est-il arrivé? La liberté germanique avant prévalu sur l'autorité impériale en Allemagne, l'empire étant devenu une chose différcute de l'empereur, les fiefs italiens se sont dits vassanx de l'empire et non de l'empereur : aiusi une administration féodale est devenue dépeudante d'une autre administration fcodale. Le fiel de Naples est encore d'une espèce toute différente : c'est un hommage que le fort a rendu au faible : c'est une cérémoule que l'usage a con-

servec. Tout a été fiel dans l'Europe; et les lois de fiel ciaient partout différentes. Que la branche mâle de Bourganes éétéigne, le roi Louis sus ecroit en droit d'hériter de cet état; que la branche de Saxe on de Barière éti unanque, l'empereur n'eût pas été en droit de s'emparer de ces provinces. Le page pourrait encore moins prendre pour lui le rovanue de Naples à l'ettitucion d'une maison régante. La force, l'usage, les covrenions, donnet det éta frois : la force le donnet de tels frois : la force le donnet en effet de la fusion en effet de loursque, un combte de Nerres des Boursque, un combte de Nerres decembant de de Boursque, un combte de Nerres descembant de mar ses droits. Il était encre for froi doutert, que mer ses droits. Il était encre for froi doutert, que parte de Boursque ne dit pas succèder à non de la forcepte per le value en portait que les héritiers succèderaient; et une filse est bérillère.

La question des fiefs masenline et féminies, le droit d'hommage simple, de droit d'hommage simple, l'embarras où se trouvaient des seigneurs vassaux de deux suserains à la fois pour des terres différentes, ou vassaux de suzerains qui se disputaient le domaine suprème, millé difficultés pareilles firent inaltre de ces provés que la guerre seule peut juger. Les fortunes des simples citoyens furent souvent encore plus incertaines.

quel dat, pour un cultivateur, que de se ser trouver sujet du sespeura qui estilu-même nijelui-même nijelui-même nijelui-même nijelui-même nijelui-même nijelui-même nijelui-même nijelui qu'il plaisé devant lous cest tribunaux; et ili ett qu'il plaisé devant lous cest tribunaux; et ili pred son kien avant d'avoir pu obtenir un ingenet définitif. Il est sirque ce ne sont pas les ente définitif. Il est sirque ce ne sont pas les sont des l'est partie de l'est sirque ce ne sont pas les sont definitifs. Il n'il a sirque d'est plaise d'est

## CHAPITRE XCVII.

## De la chevalerie.

L'extinction de la maison de Bonrgogne, le gouveramement de Louis 31, et surtout la nouvelle manière de faire le guerre, introduite dans toute l'Europe, coutribuerent à abolir peu à peu ce qu'on appelait La checalerie, espèce de dignité et de confraternité dont il ne resta plns qu'une faible image.

Gette chevalerie elait un câulissement guerrier qui s'atli fait de lui-même parui les seigneurs, comme les conférires dévotes s'etalent établés parmi les bourrajes. L'aurachies et le hérgindage, parmi les bourrajes. L'aurachies et le hérgindage, chenc de la maison de Charlemagne, donnièrent maissance hette institution. Dues, contes, vicontes, vialames, châlchias, étant devenus souverains and sui eura terra, sous se firent la guerre; et au liont de ces grandes armées de Charles Martel, de Fépils, et de Charlemagne, greuque benute l'Europe Fépils, et de Charlemagne, greuque benute l'Europe principal de la control de la control de principal de la control de la control de principal nicatious entre les provinces, plus de grands chemins, plus de sûreté pour les marchands, dout ponrtant ou ne ponvait se passer; chaque possesseur d'un donjon les rancounait sur la ronte : beaucoup de châteaux, sur les bords des rivières et aux passages des montagnes, ne furent que de vraies cavernes de voleurs : ou enlevait les femmes. ainsi qu'on pillait les marchands.

Plusieurs seigneurs s'associéreut insensiblement pour protéger la sûreté publique, et pour défendre les dames : ils en firent vœn ; et cette iustitution vertueuse deviut un devoir plus étroit, en devenaut un acte de religion. On s'associa ainsi dans presque tontes les proviuces : eliaque seigneur de grand fief tint à honneur d'être chevalier et d'entrer dans l'ordre.

On établit, vers le onzième siècle, des cérémouies religienses et profanes qui semblaient donner un nonveau caractère au récipiendaire : il ieunait. se confessait, communiait, passait une nuit tout armé : ou le fesait diner senl à une table séparée, pendant que ses parraius et les dames qui devaient l'armer chevalier mangeaient à une antre. Ponr lui, vêm d'une tunique blanche, il était à sa petite table, où il lui était défendu de parler, de rire, et mêrue de manger. Le lendemaiu il entralt dans l'église avec son épée peudne au cou ; le prêtre le bénissait ; ensuite il allait se mettre à genoux devant le seigneur ou la dame qui devait l'armer chevalier. Les plus qualifiés qui assistaient à la cérémonie lui chanssaient des éperons, le revêtaient d'une cuirasse, de brassards, de cuissards, de gantelets, et d'une cotte de mailles appelée haubert. Le parrain qui l'installait lui donnait trois coups de plat d'épée sur le cou, au nom de Dieu, de saint Miehel, et de saint George. Depnis ce moment, toutes les fois qu'il entendait la messe il tirait son épée à l'Évangile, et la tenait hante.

Cette installation était suivie de grandes fêtes. et sonvent de tournois ; mais e'était le peuple qui les pavait. Les seigneurs des grands fiefs imposaient une taxe sur leurs suiets pour le jour où ils armaient leurs cufants chevaliers : c'était d'ordinaire à l'âge de vingt et uu ans que les jennes gens recevaient ce titre. Ils étaient anparavant bacheliers, ce qui voulait dire bas chevaliers, nu varlets et écovers ; et les seigneurs qui étaient en confraternité se donnaieut mutuellement leurs enfants les uns aux autres pour être élevés, loin de la maison pateruelle, sous le nom de variets, dans l'appreutissage de la ebevalerie.

Le temps des croisades fut celui de la plus grande vogue des chevaliers, Les seigneurs de fiefs, qui amenaient leurs vassanx sous leur bannière, furent appelés chevaliers bannerets; non que ce titre

taut sans cesse contre son voisin. Plus de commu- ? seul de chevalier leur donnât le droit de paraître eu campagne avec des banuières; la pnissauce senle, et nou la cérémouie de l'accolade, pouvait les mettre eu état d'avoir des troupes sous leurs enseignes. Ils étaieut baunerets en verto de leurs fiefs, et non de la chevalerie, Jamais ce titre ue fut qu'une distinction introduite par l'usage, et uon nu honneur de convention. nne dignité réelle dans l'état : il n'iufina en rien dans la forme des gouvernements. Les élections des empereurs et des rois ne se fesaient point par des chevaliers; il ne fallait point avoir recu l'accolade pour entrer aux diètes de l'empire, aux parlements de France, aux cortes d'Espagne : les inféodations, les droits de ressort et de monvauce, les héritages, les luis rieu d'essentiel n'avait rapport à cette ehevalerie. C'est eu quoi se sont trompés tons ceux qui ont écrit de la ehevalerie : ils ont écrit, sur la foi des romans, que cet honueur était uue charge, nn emploi ; qu'il y avait des lois coucernant la chevalerie. Jamais la jurisprudence d'aucuu peuple n'a connn ces préteudues lois : ce u'étaient que des usages. Les grands priviléges de cette institution consistaient dans les ieux sanglants des tournois : il n'était pas permis ordinairement à un bachelier, à un écuyer, de jouster contre uu ehevalier.

> Les rois voulurent être eux-mêmes armés chevaliers, mais ils n'en étaient ni plus rois, ni plus puissants : ils voulaient seulemeut encourager la chevalerie et la valenr par leur exemple. On portait nn grand respect dans la société à eeux qui étaient ehevaliers ; e'est à quoi tont se réduisait.

Ensuite, quand le roi Édopard m eut institué l'ordre de la Jarretière ; Philippe-le-Bou, due de Bourgogne, l'ordre de la Toison d'or : Lonis xi. l'ordre de Saint-Michel, d'abord aussi brillaut one les deux autres, et anionrd'hui si ridiculement avili 4, alors tomba l'ancienne chevalerie. Elle n'avait point de marque distinctive, elle n'avait point de chef qui lui conférât des bonneurs et des privilèges particuliers. Il u'y eut plus de chevaliers bannerets, quand les rois et les grands princes enreut établi des compagnies d'ordonnauce ; et l'ancienne chevalerie ne fut plus qu'un uom. On se fit toniours un honneur de recevoir l'accolade

· Ou a fait de cet ordre la récompense du mérile dans l'ordre civil; mais on a pris toutes les précautions possibles pour empêcher qu'il ne parût trop honorable, comme si l'ou eut eraint que le public ne s'imaginat qu'il est plus glorieux d'avoir des talents que des ancêtres. Si Jamais les hommes deviencent raisonnables, ils auroot bieu de la peine à coucevoir l'importance attachée aux ordres, aux chapitres à preuves, et à la fonction de généalogiste; ils seront étonnés que des hommes de bon sens, et même assez éclairés, aieut fast gravement ce ridicule metter. Ils rirent en voyant un Immense in-folio rempli par la généalogie d'on gentilhomm dont la famille ne mérite pas d'occuper une demi-page dans

d'un grand prince ou d'un guerrier renommé. Les seigneurs constitués en quelque dignité prirent dans leurs titres la qualité de chevalier; et tous ceux qui fesaient profession des armes prirent celle d'écuyer.

Les orders militaires de chevalerie, commo ceux de temple, cust de Malle, Forder Fetunique, et tant d'autres, sont une imitation de l'ancienne chevalerie qui joignail les cérémonies religieuses aux fouctions de la guerre. Mais cette espèce de localezine it adomned différent de l'ancienne: cele produisit en effet des orders moussitiques militaires, fondés par les papes, possédant des bénéfices, astreints aux trois vœux des moines. Dece orderies singuliers, les untot été de grands conquérants, les autres out de la boils sous prétexte de débanches, d'autres out abaids à considerations de l'accessifications de l'

L'ordre Teutonique fut souverain; l'ordre de Malte l'est eucore, et le sera long-temps.

Il n'y a guère de prince en Baroje qui n'ait undui mistiture un outre de chavalter. Le timple titre desheralier que les rois d'Augleterre donnent aux rictores, anse la gréger à acure outre particulier, et une dérivation de la chevalérie aniene, et liure disquigée de sa source. Sa vraie 6-liation ne s'est conservée que dans la céréannie au s'est conservée que dans la céréannie valler les miseau de la chevalérie aux vertifiers de la conservée que dans la céréannie valurer les miseau dour era que l'autre crisé de Veniée; et l'accoulse est la seule céréannie qu'on aix conservée dans cette civilations cette civilations cette de Veniée; et l'accoulse est la seule céréannie qu'on aix conservée dans cette civilations.

Les chevaliers ès lois s'instituérent d'eux-mèmes, cumme les vais chevaliers d'armes; et cel même annonçait la décadence de la chevalerie. Les étudiants prirent le nom de lacheliers, après avoir soutenu une thèse; et les docteurs en droit s'initiulèrent chevaliers: titre rédicole, puisque originairement chevalier était l'homme combattant à cheval, ce qui ue pouvait convenir au juriste.

Tout cela présente un tableau blen varié; et si fon suit attentivement la chalhe de tous les usages de l'Europe depuis Charlemagne, dans le gouvernement, dans l'Église, dans le gouver, dans le di guités, dans les finances, dans la société, eufin jusque dans les habillements, ou ve verra qu'une vicissitude porpétuelle.

# CHAPITRE XCVIII.

#### De la noblesse.

Après ce que nous avons dit des fiefs, il faut déhrouiller, autaut qu'ou le pourra, ce qui regarde la noblesse, qui seule posséda long-temps ces fiefs.

Le met de noble en fut point d'abord un titre qui donnté de récis te qui fût hérétine. Nobifitat cher les Romains signifiait ce qui est notable, et nou pas un octré de clivens. Le étant fut institée pour gouverner; les chevaliers, pour combattre à chevant, quand lis étaient asser riches pour avoir un cheval; les phèblens deviurent benafiers, et corrent imme séclatures, soit qu'on voulbit augmentèr le sénat, soit qu'il se sussent benafiers, et soit qu'il se sussent de la commande de la commande

de chevalier étaient béréditaires.

Chez les Gaulois, les principaux officiers des villes et les druides gouvernaisent, et le peuple obésicult; duss tout pays 11 y a eu des distinctions obésicult; dus tout pays 11 y a eu des distinctions obésicult; dus tout pays 11 y a eu des distinctions distinctions of the desired pays of

Ses lois, ses usages, ont varié comme tout le reale. Nous vous avois dijà fait vari que la plus ancienne noblesse héréditaire était celle des patriciens de Venies, qui entrairest au conseil avant qu'il y clú un dope, des les ciuquième et sixième sixième, at il ait encore des describats de ces promiers chierias, comme on de di la promiers chierias, comme on de di la promiers chierias, comme on de di la la comme de la difficient de la disconseil de la difficient de la disconseil de disconseil de la disconseil de disconseil de la disconseil de disconseil de la disc

· Il a axisté et il existe encore plusieurs nations où l'on na connsit ni dignités ni prérogatives héréditaires : mais les familles qui ont été riches et puissantes durant pinsieurs genérations, les descendants des grands hommes en tout genre , de crus qui ont rendu ou qui passent pour avoir rendu de grands services à la patrie, de ceux enlla à qui l'on attribue des actions extraordinaires, obtienneut dans tons les pays une consideration heréditaire. Voita ce qui est dans la nature; le reste est l'oovrage des préjugés. Les prérogatives héréditaires étrignent l'emulation; restreignent le choix pour les places importantes entre un plus petit nombre d'hommes, rendent inntiles les talents de ceux qui, assez riches pour avoir rern anc bonne éducation, manquent de l'illustration nécessaire pont arriver aus places : les privilèges en argent, comme ceux de la noblesse française, sont une des principoles capses de la mauvaise administration des finances et de la misère du peuple. Ces priviléges, ces prerogatives, obtenus par la force ou par l'intrigue, ont trouvé, au boot d'an certain temps, des hommes qui en ont fait l'apologie, et ont voulu en prouver l'utilité. C'est le sort de toutes les mauvaises Institutions; orus qui les ont faites serairat bien étonnes des motifs qu'en ieur prête, et de lout l'espeit qu'en leur au proose, K.

Partont alleurs la noblese derint le partage des possessors de terres. Les Arroras d'Ilemagne, les la flamagne, les la flamagnes de la flamagne, les la flamagnes de la flamagnes d

Dans la décadence de la race de Charlemagne, presque tous les états de l'Europe, hors les républiques, furent gouvernés comme l'Allemagne l'est aujourd'hoi : et uous avons déjà vo que chaque possesseur de fle deviut souverain dans sa terre autant qu'il le put.

He of chile por des souverains no devaient rico personale, alone or que les petits d'adient enagris de payer aux grands. Ainsi un chiletain 
payit une paire d'operons à un viconte, qui 
payit une paire d'operons à un viconte, qui 
payit une paire d'operons à un viconte, qui 
payait no fascon à un comte, qui payait à un due 
ne autre marque de vassalit. Tous reconnaisnaiseut le rol du pay pour leur seigneur auszerin, 
mais accun d'eux peuvait être imposé à sucune 
taxe. Ils devaient le service de leur personne, 
parce qui li conditationt pour l'exit reris est pour 
eux-mêmes, en combattant pour l'état et pour le 
en ouveaux nobles, les anoblis, qui ne possècent 
ien nouveaux nobles, les anoblis, qui ne possècent 
mêmes ausent terrain, ne paient point l'impôt apmêmes ausent terrain, ne paient point l'impôt ap-

pelé taille. Les maitres des châteaux et des terres, qui composaient le corps de la noblesse en tout pays, excepté dans les républiques, asservirent autant on'ils le purent les babitants de leurs terres : mais les grandes villes leur résistèrent toujours : les magistrats de ces villes ne voulurent point du tout être les serfs d'un comte, d'un baron, ni d'un évêque, encore moins d'un abbé qui s'arrogeait les mêmes prétentions que ces barons et que ces comtes. Les villes du Rhin et du Rhône, quelques autres plus ancieuves, comme Autun, Arles, et surtout Marseille, florissaicut avant qu'il y cut des seigneurs et des prélats. Leur magistrature existait plusieurs siècles avant les fiefs ; mais bientôt les barons et les châtelaius l'emportèrent presque partout sur les citoyens. Si les magistrats ne furent pas les serfs du seigneur, ils furent an moins ses bourgeois : et de la vient que dans tant d'anciennes chartes on voit des échevins, des maires, se qualifier bourgeois d'un comte ou d'un évêque. bourgeois du roi. Ces bourgeois ne pouvaient choisir un nouveau domicile sans la permission do leur seigneur, et sans payer d'assez gros droits; espèce de servitude qui est encore en usage eu Allemague.

De même que les des forent distingués en francs fiefq ui ne devaient rien au seigneur suzerain, ne grands fiefs, et en petits redevables, il y ent aussi des francs bourgeois, c'est-à-dire ceux qui ache-tèrent le droit d'être exempts de toute redevance à leur seigneur; il y eut de grands bourgeois qui étaient dans les emplois municipaux, et de petits bourgeois qui puiseurs points étaient estelars.

Cette administration qui s'étalt formée insensiblement, s'altéra de même en plusieurs pays, et fut détruite entièrement dans d'autres.

Les rois de France, par exemple, commencèrent par anoblir les bourgeois, en leur conférant des titres sans terres. On prétend qu'on a trouvé dans le trésor des chartes de France , les lettres d'anoblissement que Philippe 1er donna à un bourgeois de Paris nommé Eudes Le Maire (1093). Il faut bien que saint Louis eût anobil son barbier La Brosse, puisqu'il le fit son chambellan. Philippe ni. qui anoblit Raoul son argentier, n'est donc pas, comme on le dit, le premier roi qui se soit arrogé le droit do changer l'état des hommes. Philippele-Bel donna de même le titre de noble et d'écuyer, de miles, au bourgeois Bertrand, et à quelques autres : tous les rois suivireut cet exemple, (4339) Philippe de Valois anoblit Simon de Buci, président au parlement, et Nicole Taupin sa femme

(4550) Le roi Jean anobiit son chanceiter Guillamme de Dormans: cra lots aucen office de clerc, d'homme de loi, d'homme de robe longne, ne donnait rang parmi ia noblesse, malgré le titre de chevalier ès lois, et de hacheiter ès lois que prenaieul les clercs. Ainsi, Jean Pastourel, avocat du roi, fint anobil par Charles v, avec sa femme Sédille (4354).

Les rois d'Angletere, de leur ôxée, crévent des countes, des harvas, qui n'avaient in comté ni baronnie. Les empereurs univent de ce privilége en laite à leur exemple les ponsessers des grands fiels à raropirent le pouvoir d'anobilir et de corrière intile la baserd de la missiment. Un contre de l'Oxis donna des lettres de noblesse à maltre Reriera des productions des lettres de noblesse à maltre Reriera des derient nobles; muit il dépondait du roit etder autres seigneurs de reconnaître on non cette mobilesse. De simples exigneurs d'orange, de Salucce, et benuoup d'autres, se donnèrent la même licence.

La milice des francs-archers et des Taupins, sous Charles vin, étant exemple de la contribution des tailles, prit sans aucune permission le litre de noble et d'œuyer, confirmé depuis par le temps, qui établit et qui détruit tous les usages et privitiges; et plusieurs grandes maisons de France descendent de ces Taupins, ou lie @frent nobles. et qui méritaleut de l'être, puisqu'ils avaient servi la patrie.

Les eupereurs crééreux non seulement des nobles sans terres, mais des connes palatins. Ces titres de comtes palatins furent donnés à des docteurs dans les universités. L'empereur Charles ri introduisit cei usage, et Barthole fut le premier auquel il donna ce titre de comte, titre avec lequel ses ediants ne seraient point entrés dans les chapitres, uon plus que les enfants des Taupins.

Les papes, qui prétendaient être su-dessus des empereurs, crurent qu'il était de leur dignité de faire aussi des palatins, des marquis. Les légats du pape, qui gouvernent les provinces du saint siégo, firent partout de ces prétendus nobles; et de fa vient qu'en latie il y a beaucoup luis de marquis et de comtes que de seigneurs féodanx.

En France, quand Philippe-le-Bel cut établi le tribunal apéch perferent, les esigueurs de fici qui siéguient eu cette cour furent obligés de s'aiqui siéguient eu cette cour furent obligés de s'aider du secours des cleres tirés ou de la coudition servile, ou du corps des francs, grands et petits bourgeois. Ces cleres pirenta bieudo les titres de chevalieres de la chelieres, à l'imitation de la noblesse; mais com de chevalier, qui leur c'aint dound par les plaideurs, ne les rendait pas nobles la cour, puisque l'avocat-général Pasourde et le chanceller Dormans furent obligés de proudre de teltre de noblesse de se destinat pas nobles treat la qualité de licencie sprès un autre enance, l'insust traverbe s'ettir de chevaliere.

Il paraltque c'edi éée une graude contradicion que les gam de los qui juguelent les mobies ne jouissent pas des droits de la noblesse : cependant etée contradicion subsistait paratori; mais en France lis jouirent des mêmes exemptions que les mobies pedant leurs vie. Il est varia que leurs droits en c'étendient pas jusqu'il prendre sénnes aux duste géorars un equilité de ségleurent de liet, de deuts géorars un equilité de ségleurent de liet, de personne à la guerre, mais seulement de ne point parve la taille, de s'attituler neuzier.

Le défaut de lois bien chirre et hien commen, la variation des usages et des lois flut toujours ce qui caractérias la France. L'état de la role fit long-temps incertain. Les cours de justice, que les Françaisons appeches professors, jugérent soucett des prodes concernant le droit de noblesse que précendaient les enfants des officiers de role. Le Mitra, avont du rol, des estes prarque noblement (130). Il rendit ensuite un arrêt semblable enfatter d'un consolité nommé Ménage (1378):

mais les jurisconsultes eurent des opinions différentes sur ces droits que l'usage attachait insensiblement à la robe. Louet, conseiller au partement, prétendit que les eufants des magsirtats devaient partager en roture; qu'il n'y avait que les petits-fils qui pussent jouir du droit d'almesse des gentilsbommes.

Les avis des jurisconsultes ne furent pas des décisions pour la cour. Henri n: déclara par un édit « qu'aucun , sinon ceux de maison et race « noble, ne prendrait doréuavant le titre de noble « et le nom d'écuyer (4582). »

(4600) Henri iv flut moins sévère et plus juste, lorsque dans l'édit du réglement des tailles il déclara, quoique en termes très vagues, « que ceux « qui ont servi le public eu charges honorables » peuvent donner commencement de noblesse à » leur postérité. »

Cette dispute de plusieurs siècles sembla terminée depuis sous Louis xIV, en 1644, au mois de juillet, et ne le fut pourtant pas. Nous devançons ici les temps pour donner tout l'éclaircissement nécessaire à cette matière. Vous verrez dans le Siècle de Louis xiv quelle guerre civile fut excitée dans Paris pendant la jeuuesse de ce monarque. Ce fut dans cette guerre que le parlement de l'aris, la chambre des comptes, la cour des aides, et toutes les antres cours des provinces (4644), obtinrent les priviléges des nobles de race, gentilshommes et barons du royaume, affectés aux enfants des conseillers et présidents qui auraient servi lingt ans, ou qui seraient morts dans l'exercice de leurs charges. Leur état semblait être assuró par cet édit.

(4669) Pourrait-on croire après cela que Louis xIV, séant lui-mème au parlement, révoqua ces priviléges, et maintiut seulement tous ces officiers de judicature dans leura anciens droits, en révoquant tous les priviléges de noblesse accordés à eux et à l'eurs descendants en 4644, et depuis jusqu'à l'aunée 1669?

Louis xxx, tout paissant qu'il était, ne l'a pas étà asse pour ôter à tant de citopens un droit qui leur avait été donné sous son nom. Il est difficile qu'un seul homme paisse ubliger tant d'autres hommes à se déposibler de ce qu'ils out regardé comme leur passession. L'édit de 1644 a prévala : les cours de judicature out jui des priviléges de la noblesse, et la nation ne les a pas contestés à ceux qui jugent la nation.

Pendant que les magistrats des cours supérieures disputaient ainsi sur leur état depuis l'an 1300, les hourgeois des villes et leurs officiers principaux flottèrent dans la même incertitude. Charles v, dit Le Sage, pour s'acquérir l'affection des citoyens de Paris, I eur accorda plusieurs priviléges de la

noblesse, comme de porter des armoiries et do teuir des tiefs sans payer la finance, qu'on appelle le droit de France fief, et ils en jouissent eurore. Les maires, les échevins de plusieurs villes de France jouirent des mêmes droits, les uus par un aucien usace. Les autres par des concessions.

La plus aucienne concession de la noblesse à un office de plume en France, fot celle des sercitaires du roi. Ils étaient originairement ec que sont aujourd bui les sercétaires d'état; ils s'appelaient celera du secret; et poisqu'ils évrivaient sous les rois, et qu'ils expédiaient leurs ordres, il était juste do les dislinguer. Leur droit de jouit de la noblesse après viingt aus d'exercées servit de modèle aux officiers de judicature.

C'est ici quo se voit principalement l'extrêmo variation des usages do France. Les secrétaires d'état, qui n'ont originairement d'autre droit que do signer les expéditions, et qui ne pouvaient les rendre authentiques qu'autant qu'ils étalent clercs du secret, secrétaires-notaires du roi, sont deveuus des ministres et les organes tout puissants de la volonté royale toute puissante. Ils se sout fait appeler monseigneur, titre qu'on ne donuait autrefois qu'aux princes et aux chevaliers; et les secrétaires du roi ont été relégués à la chancellerie. où leur unique fonction est de signer des patentes. On a augmenté leur nombre inutile jusqu'à trois cents, uniquement pour avoir do l'argent : et ce bonteux moveu a perpétué la noblesse française dans près de six mille familles, dont les chefs ont acheté tour à tour ces charges.

Un nombre prodigieux d'autres citorens, hanquiers, chirurgiens, marchands, domestiques de princes, commis, ont obtenu des lettres de noblesse; et au bout de quelques générations ils prennent chez lours notaires le titre de très bauts et très puisants seigneurs. Ces titres ont avill la nollesse ancienne sans relover beauteup la nou-

Enfin le service personnel des anciens chevaliers et écuyers ayant entièrement cessé, les datagénéraux n'étant plus assemblés, les privilèges de toute la noblèses, soit ancienne, soit nouvelle, se sont réduits à payer le capitation au liou de payer la taille. Ceux qui n'out eu pour père ni échevin, ni conseiller, ni homme anobil, ont été désigné par des noms qui sont devenus des outrages : ce sont les noms de viaint et de routrier.

Vilain viont de villo, parce qu'autrefoi il n'y avait de noblee que les possescurs des chéteeux; et rolarier, do rupturo de terre, labourage, qu'ou a nomme rolare. De la il arriva que souvent un ileutenant gén'al des armées, un brave officier couvert do blessures, était taillable, tandis que le Bis d'un commis jouissait des mêmes droits que

les premiers officiers de la couronne. Cet abus d'esbonorant uia été réformé qu'en 4752, par M. d'Argenson, secrétairo d'état do la guerre, celui de tous les ministres qui a fait le plus de bien aux troupes, et dont je fais iel l'éloge d'autant plus librement. qu'il est diszracié.

Cette multiplicité ridicule de nobles sans fouction et sans vraie noblesse, cette distinction avilissante entre l'anobli inutile qui ne paje rieu à l'état, et le roturier utile qui paie la taille, ces charges qu'on acquiert à prix d'argent, et qui dounent le vain nom d'écuyer, tout cela ne se trouve point ailleurs : c'est un effort de démence dans un gouvernement d'avilir la plus grande partie de la nation. Quiconque en Angleterre a quarante francs de revenu en terre est homo ingenuus, franc citoyen, libre Anglais, nommant des députés au parlement : tout ce qui n'est pas simple artisan est reconnu pour gentilbomme gentleman; et il n'y a de nobles, dans la rigueur de la loi, que ceux qui dans la chambre hauto représentent les anciens barons, les anciens pairs do l'état 1.

Dans lesarcoup de pays libres, les droits du sans un edonnent autour avantage; on no commât quo cruz de clioyen; et même à Bilo, autour gentil-bilgue. În mônta qu'il ne reneare, a comme per peut peut de la république. În mônta qu'il ne reneare, dans touts les réasts de la république et la république et mâsit de la république et mâsit de la république et mais tet est l'ousque, tet est le préjude, que charque d'autor de de la resultation n'empédement pas de l'arcer de l'a

Ces usages sont le tableau de la vanité et do l'inconstance; et c'est la moins fuueste partie do l'histoiro du genre humaiu.

While year send 'fer yearsyme de villagen's. Le mel lief edd en same per straffer habitation de champs , the de construction of the construction o

\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XCIX.

#### Des tournois.

Les tournois, si long-temps célébres dans l'Europe chrétienne, et si souvent anathématisés, étaieut des jeux plus nobles que la lutte, le disque et la course des Grecs, et bien moins barbares que les combats des gladiateurs chez les romains. Nos tournois ne ressemblaient en rien à ces spectacles. mais beaucoup à ces exercices militaires si communs dans l'antiquité, et à ces jeux dont on trouve tant d'exemples dès le temps d'Homère. Les jeux guerriers commencèrent à prendre naissauce en Italie vers le temps de Théodorie, qui abolit les gladiateurs au cinquième siècle, non pas en les juterdisant par un édit, mais en reprochant aux Romains cet usage barbare, afin qu'ils apprissent d'un Goth l'humanité et la politesse, Il y eut ensuite en Italie, et surtout dans le royaume de Lombardie, des jeux militaires, de petits combats qu'on appelait bataillole, dont l'usage s'est conservé encore dans les villes de Venise et de

Il passa bientot chez les autres nations. Nithard rapporte qu'en 870, les enfants de Louis-le-Dé-bonuaire signalèrent leur réconciliation par une de ces joutes solennelles, qu'ou appela depuis tournois. « Ex utraque parte alter in alterum « veloci cursu ruebaut. »

L'empereur Henri-l'Oiseleur, pour cédètres on couronoment, donna une de ces Étes militaires (920): ou y combattit à cheval. L'appareil en fut aussi magnifique qu'il pouvait l'être daus un pays pauvre, qui d'avait eucore de villes murées que celles qui avaient été l'âties par les Romains le long du Rhis.

mantantino de la competita con France, ca Augiterre, chez les Espagulos et chez les Marces. On sait que Geoffroi de Presilit, chevalier de Toatane, résileça quelques lois pour la célération de ces jeux, vers la fin do outzime siède; qualque uns précidenci que est de la villé de Toursqu'ils enrent le nom de tournois; car on ne tournat point dans ce jeux comme dans les courses de chars chez les Greca et chez les Romains. Mais il est plus probable que tournoi remait d'épéc tourrante, erais terrentieza, sinsi nommé dans la lance, la competit de la competit de la competit de la lance, la competit de la competit de la competit de frapper avec une autre pointe que colle de la lance.

Ces jeux s'appelaient d'abord chez les Français emprises, pardons d'armes; et ce terme pardon signifiait qu'on ne se comhattait pas jusqu'à la mort. Ou les nommait anssi béhourdis, du nom d'une armure qui couvrait le poitrail des chevaux. René d'Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, due de Lorraine, qui, ue possédant aucun de ses états, s'amusait à faire des vers et des touruois, fit de nouvelles lois pour ces combats.

« S'il veut faire un tournoi, ou hébonrdis, « dit-il dans ses lois, faut que ce soit quelque e prince, ou du moins haut-haron. « Celui qui fesait le tournoi envoyait un hérant présenter uue épéc au prince qu'il invitait, et le priait de nommer les juges du camp.

e Les tournois, dit ce bon roi René, peuvent e être moult utiles; car par adventure il pourra e advenir que tel jeune chevalier ou écuyer, pour e y bien faire, acquerra grâce ou augmentation e d'amour de sa dame. »

Ou voit eusuite toutes les cérémonies qu'il prescrit; comment on pend aux fenôtres ou aux galeries de la lice les armoiries des chevaliers qui doivent combattre les chevaliers, et des écnyers qui doivent jouter contre les écuyers.

Tott to festit il homener des dames, sebotle lois du bor roi fiende. Ellev sitaient touse les ærmes, elles distribusiont les prix; et si quelque chevalles distribusiont les prix; et si quelque chevales or dever du tournoi avai una part de quelques unes d'elles, les autres tournorpants le bastente de leur s'ejes, jusqu'à ce que les dames
criassout grâce; ou bien on le metalt sur les barrières de la lie, eis jumbes pendantes à droite et d'est per les dames
à pauche, comme on met upiourd'hui un noblat
sur le cheval de los sur les sur les sur les cheval de los sur les cheval de los sur les sur l

Ontre les touruois, on justitua les pas d'armes : et ce même roi René fut encore législateur dans ces amusements. Le pas d'armes de la gueule du dragon auprès de Chiuon, en 1446, fut très célèbre. Quelque temps après, celui du château de la joyeuse garde eut plus de réputation encore. Il s'agissait dans ees combats de défendre l'entrée d'un château, ou le passage d'un graud chemin. René eut mieux fait de tenter d'entrer en Sicile ou eu Lorraine. La devise de ce galant prince était une chaufferette pleine de charbon, avec ees mots, porté d'ardent désir ; et cet ardent désir n'était pas pour ses états qu'il avait perdus, c'était pour mademoiselle Gui de Laval, dont il était amoureux, et qu'il épousa après la mort d'Isabelle de Lorraine.

Ce farent ces anciens tournois qui donnèreut naissance long-temps auparavant aux armoiries, vers le commencement du dountième siècle. Tous les blasons qu'on aupone avant ce temps sont évidemment faux, sinsi que toutes ces prétendues lois des clievaliers de la Table ronde, tant chautie par les romans. Cobaque clevalier qui se préceutait avec le casque fermé fesait peindre sur son bouclier ou sur a cotte d'armes quelques figures.

de fantaisse. De la ces noms s célèbres dans les anciens romanciers, de chevaliers des aigles et des lious. Les termes du blason, qui paraissent aujourd'bui un jargon réliculeet barbare, étaient alors des mots communs. Le couleur de fen était appelé gueules, le vert était nommé sinople, un pieu était un pai, une baunde était une fasce, de fascia qu'ou écrit denuis face.

Si ces jeux guerriers des tournois svaient jamais dû être autorisés, c'était dans le temps des croisades, où l'exercice des armes était nécessaire, et devenait consacré; cependant c'est dans ce temps rueue que les papes s'avisèrent de les défendre, et d'auathématiser une image de la guerre, eux qui avaient si souvent excité des guerres véritables. Entre autres. Nicolas III., le même qui depuis couscilla les vêpres siciliennes, excommunia tous ceux qui avaient combattu et même assisté à un tournoi en France sous Philippe-le-Hardi (1279): mais d'autres papes approuvèrent ces combats, et le roi de France Jean douna au pape Urbain v le spectacle d'un touruoi, lorsque, après avoir été prisonnier à Londres, il alla se croiser à Avignon, dans le dessein chimérique d'aller combattre les Turcs, au lieu de penser à réparer les malheurs de son royaume.

L'empire gree n'adopta que très tard les tonsmois ; tontes les coutumes de l'Occident étaient méprisese des Grees; ils déclaignaisent les armoiries, et la seinne et du blanon leur partr diféculetion, et la seinne de dibanon leur partr diféculetion, et l'est de l'est de l'école de l'école de l'école sus princesse de Savoie (1826), que'que jeune sur princesse de Savoie (1826), qu'edques jeune soryards domirent le sperécade d'un touroni à Constantisople : les Grees slors à secontumbrem de terrainsi qu'on pouvait résider aux Tures; il de tournois qu'on pouvait résider aux Tures; il une les Grees a réquert presense issaine une pour les Grees a réquert presense issaine

L'usago des tonraois se couserva dans toute Flurupe, Lin de plus solements fut rebui de Boulogue-sur-mer (4509), au mariage d'lashelle de France arce folouard n, roi d'Angeletre. Edouard m, en fit deux beuxs à Loudres. Il y en eut nôme un la Faire du cuespa de mablemeux Charles v: enmite vinrent ceut de Recé d'aspan. Charles v: enmite vinrent ceut de Recé d'aspan. Cante vi en de de la company de la des de la company de la company de la la mert du roi de France Henri it, mé, commen sait, dans ut outroni au palais de Tournelles (1539). Cet accident semblait devoir les sholir pour jamais.

La vie désoccupée des grands, l'habitude et la passiou, renouvelèrent pourtant ces jeux fuuestes à Orléans, uu an après la mort tragique de Heuri II. Le prince Henri de Bourbon-Montpensier eu fut encore la victime; nue chutede cheval

le fit périr. Les touruois cessèrent alors absolument. Il en resta une image dans le pas d'armes. dont Charles 1x et Henri m furent les tenants un an après la Saint-Barthélemi ; car les fêtes furent toujours mêlées, dans ces temps horribles, sux proscriptions. Ce pas d'armes n'était pas dangereux; on n'y combattait pas à fer émoulu (4584). Il n'y eut point de tournoi au mariage du duc de loyeuse. Le terme de tournoi est employé mal à propos à ce sujet dans le jonrnal de l'Étoile. Les seigneurs ne combattirent point; et ce que l'Étoile appelle tournoi ne fnt qu'une espèce de ballet guerrier représenté dans le jardin du Louvre par des mercenaires : c'était un des spectacles qu'on donnait's la cour, mais non pas un spectacle que la cour donnât elle-même. Les jeux que l'on contiqua depuis d'appeler tournois ne forent que des carrousels.

L'abdotion des tournois est donc do l'année 1560. Avec eus pric'il fancien esprit de la chevalorie, qui ne reparut plus garbe que daus les temps de François l'esquit acones deucouspa an temps de François l'et de Charles-Quint. Philpippe II, reulerend dans son palsa, n'établit en lippe II, reulerend dans son palsa, n'établit en temps de volutié. La Françe, après la mort de lemi a, fut plongée dans le fanaisme, et décolée par les guerres de religion. L'Allemagne, divine en carboliques rousains, l'abdricine, activinites, coubis tous les anciens usages do chevalerie; et Pespit d'intrigue les détruités et laber.

A ces pas d'armes, aux combats à la barrière, à ces imitations des suciens tournois partout abolis, out succédé les combats contre les taureaux en Espagne, et les carrousels en France, en Italie, en Allemagne. Il serait superfin de donner ici la description de ces jeux : il suffira do grand carrousel qu'on verra dans le Siècle de Louis XIV. En 1750, le roi de Prusse donna daus Berlin un carrousel très brillant; mais le plus magnifique et le plus singulier de tons a été celui de Saint-Pétersbonrg , donné par l'impératrice Catherine seconde : les dames coururent avec les seigneurs, et remportèrent des prix. Tons ces jeux militaires commencent à être abandounés, et de tous les exercices qui rendaient autrefois les corps plus rohnstes et plus agiles, il n'est presque plus resté que la chasse ; encoro est elle negligée par la plupart des princes do l'Enrope. Il s'est fait des révolutions dans les plaisirs comme dans tout le resto.

## CHAPITRE C.

Des Duels.

L'éducation oe la noblesse étendit beaucoup l'usage des duels, qui se perpétua si long-temps, et qui commença avec les monarchies modernes. Cette coutume de juger des procès par un combat juridique ne fut connue que des chrétiens occidentaux. On ne voit point de ces duels dans l'Église d'Orient: les anciennes nations n'enrent point cette barbarie. César rapporte dans ses Commentaires que deux de ses centurions, toujonrs jaloux et toujours en nemis l'un de l'autre, vidèrent seur querelle par un défi : mais ce défi était de montrer qui des deux ferait les plus belles actions dans la bataille. L'un, après avoir renversé pu grand nombre d'ennemis, étant blessé et terrassé à son tour, fut secouru par son rival. C'étaient fà les duels des Romains.

Le plus ancien monument des duels ordomés par les arrêts des rois est la loi de Gondeband-le-Bourguignon, d'une race germanique qui avait suurpé la Bourgogue. La mone jurisyradence était établie dans tout notre Occident. L'ancienne était établie dans tout notre Occident. L'ancienne loi atalane, citée par le savant Du Cange, les lois allemandes-bavaroises spécifient plusieurs cas pour ordonner le due.

Dans les assises tenues par les croises à Jérusalem, ou s'exprime ainsi : « Le garent que l'on « liève... com esparjur doit respondre... à celui « qui enci le liève : Tu ments, et je auis prest... « Le rendre mort ou recreant... et vessi mon gage.»

L'ancien coutumier de Normandie dit : « Plainte « de meurtre doit être faite, et si l'accusé nie, il « en offre gage....... et bataille li doit être « ottroyée par justice. »

Il est évident par ces lois qu'un homme accuse d'homicide était en droit d'en commettre deux. On décidait sonvent d'une affaire civile par cette procédure sanguinaire. Un béritage était-il contesté, céti qui se battait le mieux avait raison, et les différents des citoyens se jugeaient, comme ceux des usulons, par la force.

Gotte jurisprudence ent ses variations comme toutes les institutions ou sages ou folles des hommes. Saint Louis ordonna qu' un écuyer accusa par un vilain pourrait combattre à cheral, et que le vilain accusé par l'écuyer pourait combattre à pied. Il exempte de la loi du duel les jeunes gens au-dessous de vingt et un ans, et les vicillards audessous de soixante.

Les femmes et les prêtres nommaient des champions pour s'égorger en lenr nom; la fortune, l'honneur, dépendaient d'un choix heureux. Il arriva même quelquefois que les gens d'église offrirent et acceptèrent le duel. Ou les vit combattre eu champ clos; et II paraît, par les coustitutions de Guillaume-le-Couquérant, que les clercs et les abbés ne pouvaient combattre sans la permission de leur évêque: Si clericus duellum sine episcopi licentit ausceparit, etc.

Par les établissements de saint Louis, et d'autres monuments rapportés dans Du Cange, il paralit que les vaincus étaieut quelquefois pendus, quelquefois décapités ou mutilés : c'étaieut les lois de l'honneur; et ces lois étaient manies du secan d'un saint roi qui passe pour avoir voutu abolir cet usage digue des sauvages.

(1468) On avait perfectionné la justice du temps de Louis-le-leune, au point qu'il statua qu'on u'ordonnerait te duel que dans des canses où il s'agirait au moins de cinq sous de ce temps, quinque solidos.

Philippe-le-fiel publis un grand code de duels. Si de demander voolulis te latter per procureur, nommer un champion pour déleudre sa cause, if devait dire : « Norte souverins séquer, je proc teste et reclusa que par lorgle essoine de mon corps (cetal-dre par hillstesse ou maddet), je paisse suvir an agentificomme mon avoué, qui en parties vivoir an gentificomme mon avoué, qui en judice de l'un judice de l'acceptance de paisse suvir an gentificomme mon avoué, qui en judice de l'un judice de montaie gueur saist Cocept, fer a ona loyal devoir à mes coûts et dépens, éte .

Les deux parties adverses, on bien leurs champions, comparissient an jour assigné dans une liée de quatre-vingts pas de long et de quarante le de large, archée parde sergents d'armes. Its arrivalent à cheval, visière baissée, éen au col, a glave an poing, épées et dagues ceintes. « Il leuré était cujoint de porter un crueilis, on l'image de la Vierge, ou celle d'un saint, dans leurs bannières. Les hérants d'armes fessiont ranger les déclards d'âtre à bendant au speciele, mil était déclards d'âtre à bendant au speciele, mil était declards d'âtre à bendant au speciele, pour un noble, de perdre su monture, et pour un lourgeois, de perdre une oreille.

Le marchal du camp, aidé d'un prêtre, fesait jurer les deux combattauts sur un crucifix que leur droit était bon, et qu'ils n'avaient point d'armes enchantées; ils en prensient à témois mouileur saint Goerge, et enongenient au paradis s'ils étaient menteurs. Ces biasphèmes étant prononcés, le marchal criait : Laisse-les aller; il jeitait un gant; les combattants partaient, et les armes du vaince appartenaient un marchal.

Les mêmes formules s'observaient à pen près en Angleterre. Elles étaient très différentes en Allemagne : on lit dans le Théàtre d'homeur, et dans plusieurs anciennes chroniques, que d'ordinaire le bourg de l'all en Souabe était le champ de ces combats. Les deux canomis venasend demander permission aux notables de Souabe assemblés, d'eutrer eu lice. Ou donnait à chaque combattant an parraiu et un confesseur; le peuple chantait un Libera, et ou plaçait au beut de la lice une bière eutourée de torches pour le vaincu. Les mêmes dérimonies s'observaient à Wisbourg.

Il y eut beaucoup de combats en champ clos dans toute l'Europe jusqu'au treizième siècle. C'est des lois de ces combats que vieuneut les proverbes: a Les morts out tort; Jes battus paient a l'amende. »

Les parlements de Franco ordounéent quelquefois ces comlais, comme ils ordounent aujourd' bui une preuve par écrit ou par témoius. (1143) Sous Philippe de Valois, le parlement jugea qu'il y avait gage de bataille et nécessité de se ture eutre le chevalier Dulois et le chevalier de Vervins, parce que Vervins avait voulu persuader à Philippe de Valois que Dulois avait ensorcelé son altesse le roi de France.

Le duel de Legris et de Carrouge, ordonné par le parlement, sous Charles vi, est encore fameux aujourd'bui. Il s'agissait de savoir si Legris avait couché ou nou avec la femme de Carrouge malgré elle.

(1442) Le parlement, long-temps après, dans l'écuyer Taehon, déclara que le cas dont il s'agis-sait ne requérait pas gage de bataille, et qu'il fallait une accusation grave et dénuée de témoins pour que le duel fût légitimement ordonné.

Ce cas grave arriva en 4154. Un ehevalier, nommé leau Picard, accusé d'avoir abusé de sa propre fille, fut recu par arrêt à se battre contre son geadre qui était sa partie. Le Théâtre d'honneur et de chevalerie ne dit pas quel fut l'évênement; mais, quel qu'il fût, le parlement ordonna un parriètée pour avérer un inceste.

Les évajues, les abbés, à l'initation des pariements et du couse d'itroit der rois, ordonnèrent sussi le combat en charge plos dans leurs territoires. Yves de Charter reproche à l'archevique de Sens, et à l'évêque d'Oriens, d'avoir autorité aint trop de deux pour des affaires (viviles, Godlant trop de deux pour des affaires (viviles, Godlant de la commanda de l'archevique de l'archevique les moines de Shirt-Serga de prouver par, le moines de Shirt-Serga de prouver par, le moines de Shirt-Serga de prouver par, le charge de l'archevique de l'archevique de l'archevique de le charge de l'archevique de l'archevi

Sous la dernière race des ducs de Bourgogne, les bourgeois des villes de Flandre jouissaieut du droit de prouver leurs préteutious avec le bouelier et la massue de mesplier; ils oignaient de suif leur pourpoint, parce qu'ils avaient entendu dire qu'autrefois les athlètes se frottaient d'huile;

eusuite ils plongeaient les mains dans un baquet plein de ceudres, et mettaient du miel ou du sucre dans leurs bouches, après quoi ils combattaient jusqu'à la mort, et le vaiucu était pendu.

La liste de ces combats eu champ clos, commandés aiusi par les souverains, serait trop longue. Le roi Francois 1er eu ordonna deux solennellement. et son fils Henri 11 en ordonna aussi deux. Le premier de ceux qu'ordouna Henri fut celui de Jarnac et de La Châteignerave (1547). Celui-ci soutenait que Jarnac couchait avec sa belle-mère, celul-la le uiait : était-ce là une raison pour un monarque de commander, de l'avis de son conseil, qu'ils se coupassent la gorge en sa présence l'mais telles étaient les mœurs. Chaeun des deux champions jura sur les Évangiles qu'il combattait pour la verité, et qu'il « n'avait sur lui ni paroles, ui char-« mes, ui incautations. » La Châteignerave étant mort de ses blessures, Henri n fit serment qu'il n'ordonnerait plus les duels ; et deux ans après il donna dans sou conseil privé des lettres-patentes. par lesquelles il était enjoint à deux jennes geutilshommes d'aller se battre en champ clos à Sedan, sous les yeux du maréchal de La Marck, prince souverain de Sedan. Henri croyait ne point violer son serment, en ordonuant aux parties d'aller se tuer ailleurs qu'eu son royaume. La conr de Lorraine s'opposa formellement à cet honneur que recevait le maréchal de La Marck. Elle envoya protester dans Sedan que tous les duels entre le Rhiu et la Meuse devaient, par les lois de l'empire se faire par l'ordre et en présence des souverains de Lorraiue. Le camp u'en fut pas moins assigné à Sedan. Le motif de cet arrêt du roi Heuri is rendu eu sou conseil privé, était que l'un de ces deux gentilshommes, nommé Daguères, avait mis la main dans les eleausses d'un ieune bomme nommé Fendilles. Ce Fendilles, blessé dans le combat. ayant avoué qu'il avait tort, fut jeté hors du camp par les hérauts d'armes, et ses armes furent brisées ; e'était une des punitions du vaincu. Ou ue peut coucevoir aujourd'hui comment une cause si ridicule pouvait être vidée par un combet juridique.

Il ne faut pas confondre avec tous ces duels, regardés comme l'ancien jugement de Dieu, tes combats singuliers entre les chefs de deux armées, entre les chevaliers de partis opposés. Ces combats sont des faits d'armes, des exploits de guerre, de tout temps en usage chet toutes les nations

On ne sait si on doit placer plusieurs cartels de déû de roi à roi, de prince à prince, eutre les duels juridiques, ou eutre les exploits de ebevalerie : il y eu ent de ces deux espèces.

Lorsque Charles d'Anjou, frère de saint Louis, et Pierre d'Aragon, se défièrent après les vêpres siciliennes, ils couvinrent de remettre la justice | triche espagnole, et dout une partie est libre aude leur cause à un combat singulier, avec la permission du pape Martin IV, comme le rapporte Jean-Baptiste Caraffa dans son histoire de Naples : le roi de France Philippe-le-Hardi leur assigna le camp de Bordeaux : rien ne ressemble plus aux duels juridiques. Charles d'Anjou arriva le matin au lien et au jour assigné, et prit acte du défaut de son enuemi, qui n'arriva que sur le soir. Pierre prit acte à son tour du défaut de Charles qui ne l'avait pas attendu. Ce défi singulier eût été an rang des combats juridiques, si les deux rois avaient eu autant d'envie de se battre que de se braver, Le duel ou'Edouard in fit proposer à Philippe de Valois appartient à la chevalerie. Philippe de Valois le refusa, prétendant que le seigneur suzerain ne pouvait être défié par son vassal : mais, lorsque enauite le vassal eut défait les armées du suzeraiu, Philippe proposa le duel : Édouard III. vainqueur, le refusa, disant qu'il était trop avisé pour remettre au hasard d'un combat singulier ce qu'il avait gagué par des batailles.

Charles-Quint et François 1er se défièrent, s'envoyerent des cartels, se direut » qu'ils avaient · menti par la gorge, · et ne se battirent point. Il n'y a pas un seul exemple de rois qui aient combattu en champ clos : mais le nombre des chevaliers qui prodiguèrent leur saug dans ces a ventures est prodigieux.

Noua avons déià cité ! le cartel de ce duc de Bourbon qui, pour éviter l'oisiveté, proposait nu combat à outrance à l'honneur des dames.

Un des plus fameux cartels est celui de Jean de Verchin, chevalier de grande renommée, et sénéchal du Hainaut : il fit afficher dans toutes les grandes villes de l'Europe qu'il se battrait à outrauce, seul ou lui sixième, avec l'épée, la lance et la hache, a avec l'aide de Dien, de la sainte « vierge, de monsieur saint Georges, et de sa « dame. » Le combat se devait faire daus uu village de Flandre, nommé Conchi : mais, personne n'avant comparu pour venir se battre contre ce Flamand, il fit vœu d'aller chercher des aventures dans tout le royaume de France et en Espagne, toujours armé de pied en cap; après quoi il alla offrir un bourdon à monseigneur saint Jacques en Galice: on voit par la que l'original de don Quichotte était de Flandre.

Le plus horrible duel qui fut jamais proposé, et pourtant le plus excusable, est celui du dernier duc de Gueldre, Arnoud ou Arnaud, dont les états tombérent dans la branche de France de Bourgogne, appartiurent depuis à la branche d'Auiourd'hui.

( §470 ) Adolphe, fils de ce dernier duc Arnoud. fit la guerre à sou père du temps de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogue; et cet Adolphe occlara publiquement devant Charles que son père avait joni assez long-temps, qu'il voulait jouir à son tour; et que si son père voulait accepter une petite pension de trois mille florins, il la lui ferait volontiers. Charles, qui était très pulssant avant d'être malheureux, engagea le père et le fils à comparaître en sa préseuce. Le père, quoique vieux et infirme, jeta le gage de bataille, et demanda au duc de Bourgogne la permission de se battre contre son fils dans sa cour. Le fils l'accepta, le due Charles ne le permit pas : et le père avant justement déshérité son coupable fils, et donné ses états à Charles, ce prince les perdit avec tous les siens et avec la vie, dans une guerre plus injuste que tous les duels dont nous avons parle.

Ce qui contribua le plus à l'abolissement de cet usage, ce fut la nouvelle manière de faire combattre les armées. Le roi lleuri 1v décria l'usage des lances à la journée d'Ivri : et anjourd'hui que la supériorité du feu décide de tout dans les hatailles, un chevalier serait mal recu à se présenter la lauce en arrêt. La valeur consistait autrefois à se tenir ferme et armé de tontes pièces sur un cheval de carrosse qui était aussi bardé de fer : elle consiste aujourd'hui à marcher lentement devant cent bonches de canon qui emportent quelquefois des rangs entiers.

Lorsque les duels juridiques n'étaient plus d'usage, et que les cartels de chevalerie l'étaient encore, les duels entre particuliers commencèrent avec înreur : chacun se donna soi-même, pour la moindre querelle, la permission qu'on demandait autrefois aux parlements, aux évêques, et aux rois.

Il y avait blen moins de duels quaud la justice les ordonnait solennellement; et lorsqu'elle les condamna ils furent innombrables. Ou eut bientôt des seconds dans ces combats, comme il y en avait eu dans ceux de chevalerie.

Un des plus fameux dans l'histoire est celui de Caylus, Maugiron, et Livarot, contre Antragues, Riberac, et Schomberg, sons le règne de Henri III, à l'endroit où est aujourd'hui la place rovale à Paris, et où était autrefois le palais des Tournelles. Depuis ce temps il ne se passa presque point de jour qui ne fût marqué par quekme duel ; et cette fureur fut ponssée au point qu'il y avait des compagnies de gendarmes dans lesquelles on ne recevait personne qui ne se lût battu au moins une fois, on qui ne jurât de se battre dans l'année. Cette coutume horrible a duré jusqu'au temps de Louis x1v.

<sup>&#</sup>x27; Voyez chap. CXXI. Voltaire a écrit ce qui forma auj. d'hui le chapitre e après le chapitre ex x1. Vollà comment dana ce chapitre il a pu dire : Ness nvens dejà cité

#### CHAPITRE CI.

De Charles viss, et de l'étal de l'Europe, quend il entreprit la conquéte de Naples.

Louis xI laissa son fils Charles viii, enfant de quatorze aus, faible de corps, et sans aucune culture de l'esprit, maltre du plus beau et du plus puissaut royanme qui fût alosr en Europe. Mais il lui laissa une guerre civile, compagne presque iuseparable des minorités. Le roi, a la vérité, u était point mineur par la loi de Charles v, mais il l'était par celle de la nature. Sa sœur ainée, Aune, femme do duc de Bourbon-Beaujeu, eut le gouvernement par le testament de sou père; et on prétend qu'elle eu était digne. Louis, duc d'Orleans, premier priuce du sang, qui fut depuis ce même roi Louis xII, dont la mémoire est si chère, commença par être le fléau de l'état dont il devint depuis le père. D'un côté, sa qualité de premier prince du sang, loin de lui douucr aucun droit au gouvernement, ne lui eût pas même douué le pas sur les pairs plus anciens que lui ; de l'autre, il semblait toujeurs ctrange qu'une femme, que la loi déclare incapable du trone, regnat pourtant sous un autre nom. Louis, duc d'Orléans, ambitieux (car les plus vertueux le sont), fit la guerre civile à son souverain pour être son tuteur.

Le parlement de Paris vit alers quel crédit il pouruit un jour aveir dans les minurieis. Le due d'Oriens vint s'adresser aux chambres assemblées pour avoir un arrèt qui changest le gouvernement. La Vaquerie, homme de loi, premier présideut, répondit que ni les finances ni le gouvernement de l'état ne regardent le parlement, unuis lien les clats-généraux, lesquels le parlement un erprésente pas.

On voit par cette réponse que Paris alors était tranquille, et que le parlement était dans les interets de madame de Beaujeu. (1488) La guerre civile se fit dans les provinces, et surtout en Bretagne, où le vieux duc François II prit le parti du | siècle. due d'Orkeans. On donna la bataille près de Saint-Aubiu eu Bretagne. Il faut remarquer que dans l'armée des Bretons et du duc d'Orléans il y avait | quatre ou cinq cents Anglais, malgré les troubles qui épuisaient alors l'Angleterre. Quand il s'agit d'attaquer la Frauce, rarement les Auglais out été neutres. Louis de la Trimeuille, grand général, battit l'armée des révoltés, et prit prisonnier le duc d'Orleans leur chef, qui depuis fut sou souverain. (4491) Ou le peut compter pour le troisième des rois capetiens pris en combattant, et ce ne fut pas le dernier. Le duc d'Orléans fut enfermé près de trois ans dans la tour de Beurges , jusqu'à ce que Charles vui allât le délivrer lui-même. Les

mœurs des Français étaient bien plus douces que celles des Auglais, qui, daus le même temps, tourmentés chez eux par les guerres civiles, sessient peirir d'ordinaire par la main des bourreaux leurs ennemis vaincus.

La paix et la grandeur de la France furent eimenties par le mariage de Charles vm., qui força enfin le vieux duc de l'iretague à lui denner sa life et ses ciats. La princesse Anne de Bretague, l'une des plus helles personuers de son temps, ainait le duc d'Orieans, jeuue encore et pleiu de grâces. Ainsi par cette guerre civile il avait perdu sa libetté ets amatiresse.

Les marigues des princes fent dans l'Europe te dectit des peuples. Le voi Charles vus, qui avait dectit des peuples. Le voi Charles vus, qui avait pui du temps de son père épouser Naire, l'hécitière de Bourgoppe, pouvait ecrore épouser la fille de Cette Nairai, et du roi des Remains Maximiliers (et Maximilier, et on coié. veut de Marin de Bourgoppe, e échit flatté, avec raison, d'obtemit avan de Brivalper, l'avait même-épouse per pro-cureur, et le cointe de Naissan avait, au nom out oft des Remains. mis une jambe dans le lit de la princesse, selon l'usage de ces temps. Mais le roi de France u ne coucht pas moins son mariges, il eu la princesse, et pour det la Bretagne, qui depuis a étér-foulle en province de França e l'account pas moins son mariges. Il

La France alors était au comble de la gleire. Il fallait autant de fautes qu'on en fit, pour qu'elle ue fût pas l'arbitre de l'Europe.

On a souvient comme le dernier comte de Provence doum, par sou testament, et dei at Louis xx. Ce conte, en qui finit le maison d'Anjou, premais per le titre de rei de Deux-Scicles, que es maison avait a perdute soutes deux depuis long-temps. Il comme inque ce titre à louis xx, en la dienum trélement. la Provence. Charles vun voutu ne pas porter un viant ittre; et sont la them prépare pour le computée de Nuples, et pour dominer dans toute l'Italie. Il turn et représente rice que de cla de la Europe au temps de con événements, vore la fin du quintième siècle.

#### CHAPITRE CH.

État de l'Europe à la fin du quinzième nièrle. De l'Aftemaçne, el principalement de l'Espagne. De malbrareux règne de Henri ur, sornomare l'Impuissant. D'Isabelle et de Ferdinand. Prise de Grenade. Persécution contre les Julis et contre les Maures.

L'empereur Frédéric III, de la maison d'Autriche, venait de menrir (1493). Il avait laissé l'empire à sou fils Maximilien, élu de son vivant rei des Romains. Mais ces rois des Romains n'avaient plus auenn pouveir en Italie. Celui qu'on leur laissait en Allemagne n'était guère au-dessus i de la paissance du doge à Venise : el la maison d'Autriche était encore bien loin d'être redontable. En vaiu l'on montre à Vienne cette épitaphe, « Ci-« glt Frédéric III. empereur pieux, auguste , sou-« verain de la chrétienté, roi de Hongrie, de . Dalmatie, de Croatie, archiduc d'Autriche, etc.: » elle ne sert qu'à faire voir la vanité des inscriptions. Il n'eut jamais rien de la Hongrie que la couronne. ornée de quelques pierreries, qu'il garda toujonrs dans son cabinet, sans les renvoyer ni à son pupille Ladislas, qui en était roi, ni à ceux que les Hongrois élurent ensuite, et qui combattirent contre les Turcs. Il possédait à peine la moitié de la province d'Autriche; ses cousins avaient le reste; et quant au titre de souverain de la chrétienté, il est aisé de voir s'il le méritait. Son fils Maximilien avait, outre les domaines de son père, le gouvernement des états de Marie de Bourgogne, sa femme, mais qu'il ne régissait qu'au nom de Philippe-le-Beau, son fils. Au reste, on sait qu'on l'appelait Massimiliano pochi danari, surnom qui ne désignait pas nu puissant prince.

L'Angleterre, encore presque sauvage, après avoirété long-temps déchirée par les guerres civiles de la roue blanche et de la roue rouge, ainsi que uous le verrons incessamment, commençaità peina respirer sous no roi Henri vu, qui, à l'exemple de Louis xi, abaissait les barons et favorisait le pennole.

En Espagne, les princes chrétiens avaient toujours été divisés. La race de Henri Transtamare, bâtard usurpateur (puisqu'il finit appeler les choses par lenr nom), régnaît toujours en Castille; et nue usurpation d'un genre plus singulier fut la source de la grandeur espagnole.

Henri rv, un des descendants de Transtamare, qui commença son malbeurenx règne en 1454, était énervé par les voluptés. Il n'y a jamais eu de cour entièrement livrée à la débauche, sans qu'il y ait eu des révolutions, ou du moins des séditions. Sa femme dona Juana, que j'appelle ainsi pour la distinguer de sa fille Jeanne et des autres princesses de ce nom, fille d'nn roi de Portugal, ne convrait ses galanteries d'aucun voile. Peu de femmes dans leurs amours eurent moins de respect pour les bieuséances. Le roi don Henri 1v passait ses jours avec les amants de sa femme, ceux-ci avec les maltresses du roi. Tous ensemble donuaieut aux Espaguois l'exemple de la plus grande mollesse et de la plus effrénée débanche. Le gouvernement étant si faible, les mécoutents, qui sont toujours le plus grand nombre en tout temps et en tout pays, devinrent très forts en Castille. Ce royaume était gouverné comme la France, l'Angleterre . l'Allemagne et tous les états monarchiques de l'Europe l'avaient été si long-temps. Les vassaux partageaient l'autorité. Les évêques n'étaient point princes souverains comme en Allemagne; mais ils étaient seigneurs et grands vassaux, ainsi qu'en France.

Un archevèque de Tolède, nommé Carillo, et plusienra autres évêçues, se mirent à la tête de la faction contre le roi. On vit renatire en Espane les mêmes désordres qui affligèrent la France sous Louis-le-Débonaire, qui sous tant d'emprecars troublèrent l'Allemague, que nous verrons reparaître encore en France sous Benri un, et désoler l'Angleterre sous Charles i".

(1465) Les rebelles, devenus pulssants, déposèrent leur roi en effigie. Jamais on pe s'était avisé jusque-là d'une pareille cérémonie. On dressa un vaste théâtre dans la plaine d'Avila. Une manyaise statue de bois représentant don Henri, couverte des habits et des oruements royaux, fut élevée sur ce théâtre. La sentence de déposition fut prononcée à la statue. L'archevêque de Tolède lui ôta la conronne, un antre l'épée, un autre le sceptre : et un jeune frère de Henri, nommé Alfonse, fut déclaré roi sur ce même échafand. Cette comédie fnt accompagnée de toutes les horreurs tragiques des guerres civiles. La mort du jeune prince , à qui les conjurés avaient donné le royaume, ne mit pas fin a ces troubles. L'archeveque et son parti déclarèrent le roi impuissant dans le temps qu'il était entouré de maltresses ; et, par une procédure înonie dans tous les états, ils prononcèrent que sa fille Jeanne était bâtarde, née d'adultère, încapable de régner. On avait auparavant reconnu roi le bâtard Transtamare, rebelle envers son roi légitime ; c'est à présent un roi légitime on on détrône, et dont on déclare la fille bâtarde et supposée, quolque née publiquement de la reine, qunique avouée par son père.

Plusieurs grands précedaient à la royauté; mais les rebelles se résolurent à reconnalire labelle, sœnr du roi, âgée de dix-sept aus, plutôt que de se soumettre à un de leurs égaux; ainmant mieux déchirer l'état au nom d'une jeune princesse encore saus crédit, que de se donner un maître.

L'archevique syant donc fait la guerre à non oria au mod el finanta, la continna non mod e l'infante : el lor oi ne put enfin sortir de tant de tronbles el demourer are le trôce, que par un des plus honteux tratifés que jamais souverain als tiginés. Il reconnt as sour habelle pour a soue bértilère béglüne (1468), au méjeri des droits de sa propre file Jeame; el le revible fui la sisterant la oun de roi à ce prix. Ainsi le malhiereux Charles ny. Il faliali pour consommer ce seanalaires corrarage, domes la juene absielle un mari qui fine ndat de soutenir son parti. Ils jederent les yeux sur Ferdinand, héritierd Aragon, princie à peu près de l'age mariage, fait sons des anspires si functies, foit sons des anspires si functies, fait sons des anspires si functies, fait sons des anspires si functies, fait realize de la grandere de l'Epagne. Il renouvella d'abord les dissensions, les guerres civiles, les traités frauduleux, les faues réunions qu'a augmenteur les haines, letteri, après un de ces commandements, fait attaige d'un mui violent des commandements, fait attaige d'un mui violent de commandement de l'agression de commandement de l'agression de l

En vaiu il laissa sou revaume en monrant à Jeanne, sa fille, en vain il jura qu'elle était légitime; ni ses serments au lit de la mort, nl ceux de sa femme, ne pureut prévaloir contre le parti d'Isabelle et de Ferdinand, surnommé depuis le Catholique, roi d'Aragon et de Sicile. Ils vivaient ensemble, non comme deux époux dont les biens sont communs sous les ordres du mari, mais comme deux monarques étroitement alliés. Ils ne s'aimaient, ni ne se halssaient, se voyant rarement, ayant chacun leur conseil, sonvent jaloux l'uu de l'autre dans l'administration, la reine encore plus jalouse des infidélités de son mari, qui remplissait de ses batards tous les grands postes ; mais unis tous deux inséparablement pour leurs communs intérêts, agissant sur les mêmes principes, ayant tonjeurs les mots de religien et de piété à la boûche, et uniquement occupés de lenr ambition. La véritable héritière de Castille, Jeanne, ue put résister à leurs forces réunies. Le roi de Portugal, dou Alfouse, son oncle, qui voulait l'épouser, arma en sa faveur (1479) : mais la conclusion de taut d'efforts et de tant de tropbles fut que la malheureuse princesse passa dans un cloltre une vie destinée au trône.

Jamás Injustice no fat si mieux coloróe, ni plus heureuse, ni pais satifice par une conduite hardis et prudente. Isabelle et Ferdinand formature que pais sente telle que l'Espagne n'en avait point encore vu depuis le réablissement des chrètens. Les maloments avarles-marces n'avaient plus que le royaume de Gerende; et ils touchiaum que les malhenidens trues sembients président put les malhenidens trues sembients président put les malhenidens trues sembients, au commencement du huitimes sicies, perdu l'Espagne par leura dixisions, et la même cause chassa enfile les Maures d'Espagne.

Le roi de Grenade Alboacen vit son neveu Bosboilla réveité contre lui. Ferdinand-le-Catholique ue manqua pas de fomenter cette guerre civile, et de soutenir le neveu coutre l'oncle pour

les affaihlir tous deux l'nu par l'autre. Bieutôt après la mort d'Alboacen, il attaqua avec les forces de la Castille et de l'Aragon son allié Boabdilla. Il en coûta six années de temps pour conquérir le royaume mahométan. Enfin la ville de Grenade fut assiégée : le siége dura huit mois. La reiue Isabelle y vint jouir de son triemphe. Le roi Boabdilla se rendit à des conditions qui marquaient qu'il eût pu encore se défeudre : car il fut stipulé qu'ou ne toncherait ni aux biens, ni aux Jois, sni à la liberté, ni à la religien des Maures ; que leurs prisonuiers même seraient rendus saus rancon, et que les Juifs, compris dans le traité, jouiraient des mêmes priviléges. Boabdilla sortit à ce prix de sa capitale, (4491) et alla remettre les clefs à Ferdinand et Isabelle, qui le traitèrent en roi pour la dernière feis.

Les contemporaiss ont éreit qu'il versa des larmes en se réclorant vers les murs de cette trait affaires en se réclorant vers les murs de cette vitile bâtie par les mahométans depuis près de cinq cetts ans, pepilée, optientes, ernés de ce vaste palais des rois maurres dans lequel étaient salles voltées étaient soutennes sur cent colonnes salles voltées étaient soutennes sur cent colonnes d'allatre. Le lux equi regretatie fits probablement l'instrument dess perte. Il alla finir sa vie en Afrique.

Ferdinand fut respatié dans l'Europe comme le vengeur da la région et le retuarrieur de la patrie. Il fut des lors appelé mi d'Esparae. En anadepar tes armes, del l'Armon pur la maissance, il se lui manquait que la Navarre, qu'il cavabil. Erance pour la Cerdague et le Reussillon, en appés Louis av, no puet juger à, dant roi de Sicile, il vestat d'un originato Clarles van per se des la commentation de la commentation de sicile, il vestat d'un originato Clarles van prét des dissistant de l'armonique de la commentation de sicile, il vestat d'un originato Clarles van prét delle sur la technique d'avables, est d'avables d'avables, est d'avables d'avables, est d'avables d'avables d'avables, est d'ava

Nous verrons bientôt éclore les fruits d'une ialousie si naturelle. Mais avant de considérer les querelles des rois, yous voulez toujours observer le sort des peuples. Vous vovez que Ferdinand et Isabelle ne trouverent pas l'Espagne dans l'état eu elle fut depnis sous Charles-Quint et sous Philippe-11. Ce mélange d'aneiens Visigoths, de Vandales, d'Africains, de Juifs et d'aborigènes, dévastait depuis long-temps la terre qu'ils se disputaient; ello n'était fertile que sons les mains mahométanes. Les Maures, vaincus, étaient devenus les fermiers des vainqueurs; et les Espagnols chrétiens ne subsistaient que du travail de leurs anciens ennemis. Point de manufactures. chez les chrétiens d'Espagne, point de commerce : très peu d'usage même des choses les plus nécessaires à la vie : presque point de meubles, uultehôtellerie dans les grands chemins, nulle commodité dans les villes: le liuge fin y fut très longemps ignoré, et le linge grossier asser are. Tout leur commerce intérieur et extérieur se fesait par les Juifs, devenus nécessaires à une natiou qui ne savait que combattre.

Lorsque vers la fin du quinzième siècle ou voulut rechercher la source de la misère espagnole, on trouva que les Juiss avaient attiré à eux tout l'argent du pays par le commerce et par l'asure. On comptait en Espagne plus de cent cinquante mille hommes de cette nation étrangère si odieuse et si nécessaire. Beaucoup de grands seigneurs, auxquels il ne restait que des titres, s'alliaient à des familles juives, et réparaient par ces mariages ce que leur prodigalité leur avait coûté : ils s'en fesaient d'autant moius de scrupule, que depuis loug-temps les Maures et les chrétiens s'alliaient souvent ensemble. On agita dans le conseil de Ferdinand et d'Isabelle comment on pourrait se délivrer de la tyrannie sonrde des Juifs, après avoir abattu celle des vainqueurs arabes. (1492) On prit entin le parti de les chasser et de les depouiller. On ue leur donna que six mois pour vendre leurs effets, qu'ils furent obliges de vendre au plus bas prix. On leur défendit, sous peine de la vie, d'emporter avec eux ni or, ni argent, ni pierreries. Il sortit d'Espagne trente mille familles juives, ce qui fait cent ciuquaute mille personnes, à cinq par famille. Les uns se retirèrent en Afrique, les autres en Portugal et eu France : plusieurs revinrent feignant de a'être faits chrétiens. On les avait chassés pour a'emparer de leurs richesses, on les reçut parce qu'ils en rapportaient ; et c'est contre eux principalement que fut établi le tribunal de l'inquisition, afin qu'au moindre acte de leur religion, ou pût juridiquement leur arracher leurs biens et la vie. On ne traite point ainsi dans les Indes les banians, qui y sont précisément ce que les Juifs sont en Europe, séparés de tous les peuples par une religion aussi ancienue que les aunales du monde, unis avec eux par la nécessité du commerce dont ils sont les facteurs, et aussi riches que les Juifa le sont parmi nous. Ces banians et les guèbres aussi anciens qu'eux, aussi séparés qu'eux des autres hommes, sont cependant bien vonlus partout : les Juifs souls sont en horreur à tous les peuples chez lesquels ils sont admis. Quelques Espagnols ont prétendu que cette nation commencait à être redoutable. Elle était perniciense par ses profits sur les Espagnols; mais n'étaut point guerrière, elle n'était point à craindre. On feignait de s'alarmer de la vanité que tiraient les Juifs d'être établis sur les côtes méridionales de ce royaume long-temps avant les chrétiens. Il est vrai qu'ils avaient passé en Andalousie de temps immémorial. Ils enveloppaient cette vérité de fables ridicules, telles qu'en a toujours débité ce peuple, chez qui les gens de bon sens ne s'appliquent qu'au négoce, et où le rabbiuisme est abandonné à cenx qui ne peuvent mieux faire. Les rabbins espagnols avaient beauconp écrit pour prouver qu'une colonie de Juifs avait fleuri sur les côtes, du temps de Salomou, et que l'ancienne Bétique payait un tribut à ce troisième roi de la Palestine. Il est très vraisemblable que les Phéniciens, en découvrant l'Audalousie, et en y fondaut des colonies, y avaient établi des Julfs, qui servicent de courtiers, comme ils en ont servi partont, Mais de tout temps les Juifa ont défiguré la vérité par des fables absurdes ; ils mirent en œuvre de fausses médailles, de fausses Inscriptions. Cette espèce de fonrberie, jointe anx autres plus essentielles qu'ou leur reprochait, ne contribua pas peu à leur disgrâce.

C'est depuis ce temps qu'on distingua en Espagne et en Portugal les anciens chrétiens et les nouveaux, les familles dans lesquelles il était entré des filles mabométanes, et celles dans lesquelles il en était entré de juives.

Cependant le profit passager que le gonvernement tira de la violence faite à ce peuple nsurier, le priva blentôt du revenu certain que les Juifs payaient auparayant au fisc royal. Cette disette se fit sentir jusqu'au temps où l'ou recnelllit les trésors du nouveau monde. On y remédia autant que l'on put par des bulles, Celle de la Cruzade, donnée par Jules n (4509), produisit plus au gouvernement que l'impôt sur les Juifs. Chaque particulier est obligé d'acheter cette bulle pour avoir le droit de manger des œufs et certaines parties des animaux en carême, et les vendredis et samedis de l'année. Tous ceux qui vont à confesse ne penvent recevoir l'absolutinn sans montrer cette bulle au prêtre. On inventa eucore depuis la bulle de compesition, en vertu de laquelle il est permis de garder le bien qu'on a volé, pour ru que l'on n'en connaisse pas le maltre. De telles snperstitions sont bien aussi fortes que celles qu'en reproche aux Hébreux. La sottise, la folie, et les vices, font partout une partie du revenu public.

La formule de l'absolution qu' on donue à ceux qui ont acteté la buille de la Cuzade, n'est pas indigne de ce tableau général des coutumes et des mœurs des hommes : « Par l'autorité de Dieu tout « puissant, de saint Pierre et de saint Paul, et de « notre très saint père le pape, à mol commise, le « Yous accorde la rémission de tous vos pèchés « Yous accorde la rémission de tous vos pèchés

vous accorde la rémission de tous vos pechés
 confessés, onbliés, ignorés, et des peines du

· purgatoire. »

La reine tabelle, on plutôt le cardinal Ximfnies, traita depuis les mahométans comme les Juifs; on en força en très grand monthre à se faire chritieus, malgré la capitolation de Grenade, et on les hrâla quand dis roteuribreuis è leur religion. Autant de musulmans que de Julís se réfugierent en Afrique sans qu'on pât plaintére ni ces Arabes qui avaient al long-temps sul-juqué l'Espagne, ni ces tibéreux qui l'avaient plus long-temps piléc.

Les Portugais sortaient alors de l'obseurité : et. malgré toute l'ignorance de ces temps-là, ils commencaieut à mériter alors une gloire aussi durable que l'univers , par le changement du commerce du moude, qui fut bientôt le fruit de leurs découvertes. Ce fut cette nation qui navigua la première des nations modernes sur l'océan Atlantique. Elle n'a dù qu'à elle seule le passage du cap de Bonne-Espérance, au lieu que les Espagnols dûrent à des étrangers la découverte de l'Amérique. Mais c'est à un seul homme, à l'infant don ttenri, que les Portugais furent redevables de la grande entreprise contre laquelle ils murmurèrent d'abord. Il ne s'est presque jamais rien fait de grand dans le monde que par le génie et la fermeté d'un seul homme qui lutte contre les préjugés de la multitude, ou qui lui en donne

Le Portugal était occupé de ses grandes navigations et de ses succès en Afrique; il no prenait aucune part aux événements de l'Italie qui alarmaient le reste de l'Europe.

#### CHAPITRE CIII.

#### Be l'état des Juifs en Europe

Après avoir vu comment ou trainist les Juifs ce Espagne, no peut closerve ici quale fuel teur situation ches les autres maisons. Ce peuple doit nous intéressor, puispeu nous tennes de ran notre reigion, plaiseurs même de nos lois et de nos mages, et que cuoa ne somme au fond que de Juifs avec un prépare. Ils firent . comme vous ne l'Egoret que nutre doit de courriers et de resequenter, ainsi qua nutreios à Bahijone, à forme, et dans Alexanque autreios à Bahijone, à forme, et dans Alexanque autreios à Bahijone, à forme, et dans Alexanper de le terre dans le publication de l'appendie de l'appendie de production de l'appendie la forme-maister. Les mandres de l'appendie la forme-maister. Les l'appendies de l'appendie la forme de l'appendie l

Il n'était pas plus permis d'ôter un Juif à un baron que de lui prendre ses munants ou ses chevaus. Le même droit s'escrçait en Allemagne. Ils sont déclarés serfs par une constitution de Prédéici II. Un Juif était domaine de l'empereur, et ensuite chaque esigneur ent ses Juifs. Les lois féodales avaient (dabil dans presque toute l'Europe, jusqu'à la flu de quatorzième siècle, que si un Juif embrassait le christianisme, il perdait alors tous ses biens, qui étaient confisqués au profit de son seigneur. Ce n'était pas un sûr moyen de les convertir; mais il fallait bien délommager le lavron de la perte de sou Juif. >

use de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya del la compa

Leur grande application avant été de temps immémorial à prêter sur gages, il leur était défendu de prêter ni sur des ornements d'église, ni sur des habits sauglants ou mouillés. (4215) Le conelle de Latran ordenna qu'ils portassent une petite roue sur la poitrine, pour les distinguer des chrétiens. Ces marques changèrent avec le temps ; mais partout on leur en fesait porter une à laquelle on pût les reconnaître. Il leur était expressement dofendu de prendre dea servantes ou des nourrices chrétiennes, et encore plus des concubines : il y cut même quelques pays où l'on fesait brûler les filles dont un Juif avait abusé, et les hommes qui avaient eu les faveurs d'une Juive, par la grande raison qu'en rend le grand jurisconsulte Gallus, e que e est la même chose de coucher avec un Juif e de que coucher avec un chien, »

Quand ils avaient un procès contre un chrétien, on le fessit jurer par Sabaoth, Éloi, et Adonai, par les dis noms de Dieu; et on leur annonçait af fèrer tierce, quarte, et quotidieme, s'ils se parqualent; à quoi lis répondaient Amen. On avait toujours soin de les pendre entre deux chiens, lorsqu'ils éciaient condamés.

Il leur était permis en Angleterre de prendre des hiens de campague en hypothèque pour les sommes qu'ils avaient prétées. On trouve dans le Monaticum anglicanum qu'il en coûta six marques sterling, aex marcas (peut-être six marcs), pour libérer une terre hypothèquée à la julverie.

Ils furent chassés de presque toutes les villes de l'Europe chrétienne en divers temps, mais presque toujours rappelés; il n'y a guère que Rome qui les ait constamment gardés. Ils furent entièrement chassés de France, en 4594 par Charles v1, et jamais depuis ils n'ont pu obteuir de séjourner dans

<sup>·</sup> Annales de Lempire, année 1300-

Paris, où ils avaieut occupé les halles et sept ou huit rues entières. On leur a sentement permis cles synagogues dans Metzet dans Bordeaus, parce pu'ou les y frouva établis lorsque ces villes fureut miles à la couronne; et ils sont todjours restés constamment à Arignon, parce que c'édait terre papale. En un mot, ils furent partout usuriers, selon le privilège et la bénédiction de leur loi, et pertout en horreur par la même raison.

Leurs fameux rabbins Maimonide, Abrabauel, Aben-Esra, et d'autres, avaient beau dire aux chrétiens dans leurs livres : Nous sommes vos pères, nos écritures sout les vôtres, nos livres sont lus dans vos églises, nos cantiques y sont chautés : on leur répondait eu les pillant, en les chassant, ou en les fesaut pendre entre deux chiens : ou prit en Espagne et eu Portugal l'usage de les brûler. Les derniers temps leur ont été plus favorables, surtout en Hollande et en Angleterre, où ils jouissent de leurs richesses et de tous les droits de l'humanité, dont on ne doit dépouiller persoune. Ils ont même été sur le point d'obtenir le droit de bourgeoisie eu Angleterre, vers l'au 1750, ct l'acte du parlement allait déjà passer en leur faveur ; mais enfiu le cri de la nation et l'excès du ridicule jeté sur cette entreprise la fit échouer. Il courut ceut pasquinades représentant mylord Aaron et mylord Judas seants dans la chambre des pairs ; on rit , et les Juis se contentèreut d'être riches et libres.

Ce n'est pas une légère preuve des capriess de l'esprit humain de voir les descendant de Jacob l'esprit humain de voir les descendant de Jacob brûtés en procession à Lishoume, et aspirant à tous bes privilèges de le Canade-Bretaque. Il nes sont, en Turquie, ni hrûtés, ni bachas; mais lis s'y sont rendus les mattres de tout le commerce, et ni les Français, ni les Vénitiess, ni les Auglais. al les Blollandis , n'y peuvent achetre ou vendre qu'en passant par les mains des Julis ; aussi les riches courtiers de Constatinisple regretein-lis peu Árusalem, tout méprisés et tout rançonnés utils sont par les Turcs.

Vous sites frappés de cette haine et de ce mégris que toutei les unitons ent toujours en pour les dustis c'es et la suite inévitable de leur légistation; , on qu'ils de la libration de leur légistation; , on qu'ils de la libration de leur légistation; , on qu'ils suites et borreur, et de se croire soulliés s'ils avaient mangé dans un plat qui et dis paperteun la un homme d'une autre loi. Ils appelaient les nacions vings à treute bourgades, leur voissues, qu'ils voulsient esterminer, et ils crurent qu'ils libration de commenter de distant le la libration de commente de de suites saidons victorieuses, qui leur apprirent que le moude était plus grand qu'ils se croyorieut, ils se moude était plus grand qu'ils se croyorieut, ils se

trouvient, par leur loi môme, ennemia naturelo de ceu miona, e-tenfin du guren humán. Leur politique aburufe subsista quand elle derait change est per leur superficion anguenta reve leurs malbeurs: leurs vainqueurs étaieut incirconcis; il ne parut pays huy permis à un Juif de manger dans un piat qui avait servi à un Romaiu que dans le plat d'un Amorthèen. Ils gardreient tous leurs usages, qui sout préciséement le contraire des sugges sociables; lis furent donc avec raison traités comme une nation opposée eu tout aux untres; les servins par avarice, les décisants par fantatione, se fesent de l'asure un devoir sacré. Et ce sout nos pières à

### CHAPITRE CIV

#### De ceux qu'on appelait Bohêmes ou Égyptiens.

Il y avait alors une petite natiou aussi vagaboude, aussi méprisée que les Juifs, et adounée à une autre espèce de rapine ; c'était un ramas de gens inconnus, qu'on nommait Bohêmes en France, et ailleurs Égyptiens, Giptes, ou Gipsis, ou Syriens : on les a nommés en Italie Zingani et Zingari. Ils allaient par troupes d'un bout de l'Europe à l'autre, avec des tambours de basque et des castagnettes; ils dansaient, chantaient, disaient la bonne fortune, guérissaient les maladies avec des paroles, volaient tout ce qu'ils trouvaient, et conservaient entre eux certaines cérémonies religieuses , dont ni eux ni personne ne counsissait l'origine. Cette race a commencé à disparaître de la face de la terre depuis que, dans nos derniers temps, les hommes out été désiufatués des sortiléges, des talismans, des prédictions et des possessions ; on voit encore quelques restes de ces malheureux. mais raremeut : c'était très vraisemblablement un reste de ces anciens prêtres et des prêtresses d'Isis, mélés avec ceux de la déesse de Syrie. Ces troupes errautes, aussi méprisées des Romains qu'elles avaient été honorées autrefois, portèrent lenrs cérémonies et leurs superstitions mercenaires par tout le monde. Missionnaires errants de leur culte, ils couraient de province en province convertir ceux à qui un hasard heureux confirmait les prédictions de ces prophetes, et ceux qui, étaut guéris naturellement d'une maladie légère, crovaient être guéris par la vertu miraculeuse de quelques mots et de quelques signes mystérieux. Le portrait que fait Apulée de ces troupes vagabondes de prophétes et de prophétesses, est l'image de ce que les hordes errautes appelées Bobêmes ont été si long-temps dans toutes les parties de l'Europe : leurs castaguettes et leurs tambours de basque sont les cynibales et les crotales des prêtres isiaques et syrlens. Apuléc, qui passa presque tonte sa vie à rechercher les secrets de la religion et de la magie, parle des predictions, des talismans, des céreinonies, ets danses et des chants de ces prêtres péterins, et spécifie surtout l'adresse avec laquelle ils volaient dans les maisons et dans les basse-cours.

Quand le christianisme eut pris la place de la religiou de Numa, quand Théodose eut détruit le fameux temple de Serapis en Egypte, quelques prêtres égyptiens se joignirent à ceux de Cybèle et de la déesse de Syrie, et allèrent demander l'aumone, comme ont fait depuis nos ordres mendiants. Mais des chrétiens ne les auraient pas assistés ; Il fallut donc qu'ils métassent le métier de charlatans à celui de pélerins : ils exercaieut la chiromancie. et formaient des danses singulières. Les hommes venieut être amusés et trompés; ainsi ce ramas d'anciens prêtres s'est perpétué jusqu'à nos jours ; telle a été la fin de l'ancienne religion d'Osiris et d'Isis, dont les noms impriment encore du respect. Cette religion, tout emblématique et toute vénérable dans son origine, était, dès le temps de Cyrus, un mélange de superstitions ridicules. Elle devint encore plus méprisable sons les Ptolémées, et tomba dans le dernier avilissement sous les Romaina : elle a fini par être abandonpée à des troupes de volenrs. Il arrivera peut-être aux Juifs la même catastrophe : quand la société des hommes sera perfectionnée, quand chaque peuple fera le commerce par lui-même et ne partagera plus les fruits de son travail avec ces courtiers errants. alors le nombre des Juifs diminuera nécessairement. Les riches commencent parmi eux à mépriser leurs superstitions; elles ne seront plns que le partage d'un peuple sans arts et saus lois, qui, ne tronvant plus à s'enrichir par notre négligence, ne pourra plus faire une société séparée; et qui n'entendant plus son ancien jargon corrompn, mélé d'hébraïque et de syriaque, ignorant aiors jusqu'à ses livres, se confondra avec la lie des untres peuples.

#### CHAPITRE CV.

Suite de l'état de l'Europe au quinzième siècle. De l'Italie. De l'assassinat de Galéan Sforce dans une église. De l'assassinat des Médicis dans une église; de la part que Sixie se eu à octie conjuration.

Des montagnes du Dauphiné au fond de l'Italie, voici quelles étaient les puissances, les intérêts et les mœurs des nations.

L'état de la Savoie, moins étendu qu'aujourd'hui, n'ayant même ni le Montferrat, ni Saluces, manquant d'argent et de commerce, n'était pas regardé comme une barrière. Ses souverains étaient attachés à la maison de France, qui depuis peu, dans leur minorité, avait disposé du gouvernement; et les passages des Alpes étaient onverts.

On descend du Piémont dans le Milanais, le pays le plus fertile de l'Italie citérieure : c'était eucore, ainsi que la Savoie, une principanté de l'empire, mais principauté pnissante, très indépeudante alors d'un empire faible. Après avoir appartenu aux Visconti, cet état avait passé sous les lois du bâtard d'un paysan, grand homme et fils d'un grand homme : ce paysan est François Sforce, devenu par son mérite connctable de Naples et puissant en Italie. Le bâtard son fils avait été un de ces condottieri , chef de brigands disciplinés qui lonaient leurs services aux papes, aux Venitiens, aux Napolitains. Il avait pris Milan vers le milieu du quinzième siècle, et s'était ensuite emparé de Gênes, qui antrefois était si florissante. et qui, ayant soutenu neuf guerres contre Venise, flottait alors d'esclavage en esclavage. Elle s'était donnée anx Français du temps de Charles vi : elle s'était révoltée (4458) : elle prit ensuite le jong de Charles vii, et le secoua encore : elle voulut se donner à Louis xI, qui répondit qu'elle ponyait se donner au diahle, et que ponr lui il n'en voulait point. Ce fut alors qu'elle fut contraînte de se livrer à ce duc de Milan, François Sforce (4464).

Galéas Sforce, fils de ce batard, fnt assassiné dans la cathédrale de Milan le jour de Saint-Étienne (4476). Je rapporte cette circonstance, qui ailleurs scrait frivole, et qui est ici très importante : car les assassins prièrent saint Étienne et saint Ambroise à hante voix de leur donner assez de courage pour assassiuer leur souverain. L'empoisonnement, l'assassinat, joints à la superstition, caractérisaient alors les peuples de l'Italie ; ils savaient se veuger, et ue savaient guère se battre ; on trouvait beaucoup d'empoisonnenrs et peu de soldats; et tel était le destin de ce beau pays depuis le temps des Othon. De l'esprit, de la superstition , de l'athéisme, des mascarades, des vers, des trahisons, des dévotions, des poisons, des assassinats, quelques grands hommes, un nombre infini de scélérats habiles, et cependant malheureux; voilà ce que fut l'Italie. Le fils de ce malheureux Galéas, Marie, encore enfant, succeda au duché de Milan, sous la tutéle de sa mère et du chancelier Simonetta; mais son onclo, que nous appelons Ludovic Sforce, ou Louis-le-Maure, chassa la mère. fit mourir le chanceller, et bientôt après empoisonna son neveu.

C'était ce Lonis-le-Manre qui négociait avec Charles vui , pour faire descendre les Français en Italie

La Toscane, pays moins fertile, était au Milanais ce que l'Attique avait été à la Béotie ; car depuis nn siècle Florence se signalait, comme on a vn. par le commerce et par les beaux-arts. Les Médicis étaient à la tête de cette nation polie : aucune maison dans le monde n'a jamais acquis la puissance par des titres si justes ; elle l'obtint à force de hienfaits et de vertus. Cosme de Médicis, né eu 4389, simple citoyen de Florence, vécut sans rechercher de grands titres; mais il acquit par le commerce des richesses comparables à celles des plus grands rois de son temps : il s'en servit pour secourir les pauvres , pour se faire des amis parmi les riches en leur prétant son bien , pour orner sa patrie d'édifices , pour appeler à Florence les savants grecs chassés de Constantinople : ses conseils furent pendant trente années les lois de sa république : ses bienfaits furent ses principales intrigues, et ce sont toujours les plus sûres. Ou vit après sa mort, par ses papiers, qu'il avait prété à ses compatriotes des sommes immenses, dont il n'avait jamais exigé le moindre paiement : il mourut regretté de ses ennemis mêmes (4464). Florence, d'un commun consentement, orna son tombeau du nom de Père de la patrie, titre qu'aucun des rois qui ont passé devant vos yeux n'avait pu obtenir.

Sa réputation valut à ses decendants la principale autorité dans la Tocane; son fils l'admisitra sons le nom de Gonfatoire; (4178) Ses deux petiti-dis, Larnet et Julien, mattres de la république, furent assassinés dans une église par des conjurés, an moneral don elevair l'houtie : Julien en morrut; Laurent échappe, Le gouveraneure de Pierrentins resumbhail : Levi des Albédiens, comme leur giule : Il édait tamoit arraker-apire, comme leur giule : Il édait tamoit arraker-apire, la traymante.

Come de Médicis pouvait être comparé à Pisitrate, qui, malerie on pouveir, fui mis a nombre des sages. Los petit-sils de ce Comme entret le sour des cafants de Pisitrate, assassinés per litramedins et Aristaçion : Laurent échappa aux meutriers comme nu des enfants de Pisitrate, et vengea comme lui la mort de son frere. Mais ce qu'o nu tavati point vu dans Athène, et ce qu'o nu tà riotrence, c'est que les chéré de la religion tramèrent cette conspiration sanguinaire.

On peut, par cet événement, se former une idée très juste de l'esprit et des menrs de ces tempslés. La Rovère, Siste rv, était souverain pontile. Le u'examinerai pas ici avec Machiavel si les Riarico, qu'il feasit passer pour ses neveux, étaient en effet ses enfants; ul avec Michel Brutus, s'il les avait fait nattre lorsqu'il était cordeller. Il suffit, pour l'inellièmenc des faits, de savoir entil sacrifiait tout pour l'agrandissement de Jérôme Riario, l'nu de ces prétendus neveux. Nous avons déjà observé que le domaine du saiut slege n'était pas à beaucoup près aussi étendu qu'aujourd'hui. Sixte 1v voulut dépouiller les seigneurs d'Imola et de Forli pour enrichir Jérôme de Jeurs états. Les deux frères Médicis secoururent de leur argent ces petits princes, et les soutinrent. Le pape crut que pour dominer dans l'Italie il fallait qu'il exterminát les Médicis. Un bangnier floreutin établi à Rome, nomme Pazzi, ennemi des deux frères, proposa au pape de les assassiner. Le cardinal Raphaël Riario, frère de Jérôme, fut envoyé à Florence pour diriger la conspiration ; et Salviati. archevêque de Florence, en dressa tout le plan. Le prêtre Stephano, attaché à cet archevêque, se chargea d'être un des assassins. On choisit la solennité d'une grande fête dans l'église de Santa-Reparata pour égorger les Médicis et leurs amis , comme les assassins du duc Galcas Sforce avaient choisi la cathédrale de Milan, et le jour de Saint-Étienne, pour massacrer ce prince au pied de l'autel. Le moment de l'élévation de l'hostie fut celui qu'on prit pour le meurtre, afin que le peuple, attentif et prosterné, ne pût en empêcher l'exécution. En effet, dans cet instant même, Julien de Médicis fut tué par un frère de Pazzi et par d'autres coniurés. Le prêtre Stephano blessa Laurent, qui eut assez de force pour se retirer dans la sacristie.

Quand on voit un pape, un archevêque, un prêtre, méditer un tel crime, et choisir pour l'exécution le moment où leur Dieu se montre dans le temple, on ne peut douter de l'athéisme qui régnait alors. Certainement s'ils avaient cru que leur Créateur leur apparaissait sous le pain sacré, lls n'auraient osé lui insulter à ce point. Le peuple adorait ce mystère ; les grands et les hommes d'état s'en moquaient : toute l'histoire de ces tempslà le démontre. Ils pensaient comme on pensait à Rome du temps de César : leurs passions conclusient qu'il n'y a aucune religion. Ils fesaient tous ce détestable raisonnement : Les hommes m'ont enseigné des mensonges; donc il u'v a point de Dieu. Ainsi la religion naturelle fut éteinte dans presque tous ceux qui gouvernaient alors; et jamais siècle ne fut plus fécond en assassinats, en empoisonnements, en trahisons, en débanches monstrueuses.

Les Florentins, qui aimaleut les Médicis, les vengirent par le supplice de tous les coupables qu'ils renoutrient. L'archevique de Florence (ni pendu aux fenêtres du palais public. Laurent eut la générosité ou la prudence de sauver la vie au cardinal neveu, qu'on voubit égorger au pied de l'autel qu'il avait soulilé, et où il se réfugia. Pour Stephano, comme il n'étique prêtre, le pour Stephano, comme il n'étique prêtre, le

peuple ne l'épargna pas ; il fut traîné dans les rues ! de Florence, mntilé, écorché, et enfin peudu.

Une des singularités de cette conspiration fut que Bernard Bandini, l'un des meurtriers, retiré depuis chez les Turcs, fut livre à Laurent de Médicis ; et que le sultan Bajazet servit à punir le crime que le pape Sixte avait fait commettre. Ce qui fut moins extraordinaire, c'est que le pape excommunia les Florentins, pour avoir puni la conspiration ; il leur fit même une guerre que Médicis termina par sa prudence. Vous voyez à quoi l'on employait la religion et les anathèmes. Je défle l'imagination la plus atroce de rien inventer qui approche de ces détestables horreurs.

Laurent, vengé par ses concitoveus, s'en fit almer le reste de sa vie. On le surnomma le Père dez muses, titre qui ne vant pas celui de Père de la Patrie, mais qui aunonce qu'il l'était en effet. C'était une chose aussi admirable qu'cloignée de nos mœurs, de voir ce citoyea, qui fesait toujours le commerce, vendre d'une main les denrées du Levant, et soutenir de l'antre le fardeau de la république : entretenir des facteurs, et recevoir des ambassadenrs : résister au pape , faire la guerre et la paix, être l'oracle des princes, cultiver les belles-lettres, donner des spectacles au peuple, et accueillir tous les savants grecs de Constantinople. Il égala le grand Cosme par ses bienfaits, et le surpassa par sa magnificence. Ce fut dès lors que Florence fut comparable à l'ancienne Athènes. On y vit à la fois le prince Pic de La Mirandole , Poliziano . Marcello Ficino . Landino . Lascaris . Chalcondyle, one Lanrent rassemblait autour de lni. et qui étalent supérieurs peut-être à ces sages de la Grèce tant vantés

Son fils Pierre eut comme lui l'autorité principale et presque souveraine dans la Toscane, du temps de l'expédition des Français, mais avec bien moins de crédit que ses prédécesseurs et ses descendants.

## CHAPITRE CVL

Be l'état du pape, de Venise, et de Naples, au quinzieme

L'état du pape n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, encore moins ce qu'il aurait dû être si la cour de Rome avait pu profiter des donations qu'on croit que Charlemagne avait faites, et de celles que la comtesse Mathilde fit réellement. La maison de Gonzague était en possession de Mantoue, dout elle fesait hommage à l'empire. Divers seigneurs ionissaient en paix, sous les noms de vicaires de l'empire ou de l'Eglise, des belles terres qu'ont

anjourd'hni les papes. Pérouse était à la maison des Bailloni ; les Bontivoglio avaient Bologne ; les Poleutiul , Ravenue ; les Manfredi , Faenza ; les Sforce , Pezaro ; les Riario possédajent Imola et Forli ; la maison d'Est régnait depuis long-temps a Ferrare; les Pic a la Miraudole; les barons romains étaient encore très pnissants dans Rome : on les appelait les menottes des papes. Les Colonne et les Ursin , les Conti , les Savelli , premiers barous, et possesseurs anciens des plus considérables domaines, partageaient l'état romain par leurs querelles continuelles , semblables aux seigneurs qui s'étaient fait la guerre en France et en Allemagne dans les temps de faiblesse. Le peuple romain, assidn aux processions, et demandaut à grands cris des indulgences plénières à ses papes, se soulevait souvent à leur mort, pillait leur palais, était prêt de jeter leur corps dans le Tibre. C'est ce qu'on vit surtout à la mort d'Innoceut vist, Après lui fut élu l'Espagnol Roderico Borgia.

Alexandre vi, homme dont la mémoire a été reudue exécrable par les cris de l'Europe eutière, et par la plume de tous les historiens. Les protestants, qui dans les siècles snivants s'élevèrent contre l'Église, chargèreut encore la mesure des iniquités de ce pontife. Nous verrons si on lui a Impnté trop de crimes. Son exaltation fait blen connaître les mœurs et l'esprit de son siècle, qui ne ressemble en rien an nôtre. Les cardinaux qui l'élurent savaient qu'il élevait cinq enfants nés de son commerce avec Vanoza. Ils devaient prévoir que tous les biens, les bonneurs, l'autorité, seraient entre les mains de cette famille : cependant ils le choisireut pour maitre. Les ehefs des factions du conclave vendirent pour de modiques sommes leurs intérêts et ceux de l'Italie.

Venise, des bords du lac de Cosme, étendait ses domaines en torre ferme jusqu'au milieu de la Dalmatie. Les Ottomans lui avaient arraché presque tout ce qu'elle avait autrefois envahi en Grèce sur les empereurs chrétieus; mais il lui restait la grande ilc de Crète (4457), et elle s'était approprié celle de Chypre par la donation de la dernière reine, fille de Marco Cornero, Vénitien, Mais la ville de Venise, par son industrie, valait seule et Crète, et Chypre, et tous ses domaines en terre ferme. L'or des nations coulait chez elle par tous les cananx du commerce : tous les princes italiens craiguaieut Veuise, ct elle craignait l'irruption des Français.

De tous les gonvernements de l'Europe, celui de Venise était le seul réglé, stable, et uniforme. Il n'avait qu'nn vice radical qui n'en était pas un anx yeux du sénat : c'est qu'il manquait un contrepoids à la pnissance patricienne, et un enconragement aux plébéiens. Le mérite ne put jamais dans Yunke éherer un simple citoren, comme dans l'ancienne flonce. La levatié da gouvernement d'Augleterre, depuis que la chambre des ou munes a part à la législation, consiste dans ce contre-pools, et dans ce chemis toujours ouvert aux bonneurs part qui conspuen est d'auge; mais aux le peuple étant toujour sens dans la migfermi, et les discordes civiles paré dissipace. On un'erainst point la démocratic, qui ne convient qu'à na pelli canton saise, ou à fonère s'.

Pour les Napolitains, toujonrs faibles et remuants, incapables de se gouverner eux-mêmes, de se donner un roi et de sonffrir celni qu'ils avaient, ils étaient an premier qui arrivait chez eux avec une armée.

Le vieux roi Fernando régnaità Naples. Il étail blater de la maior d'argao. La blater die a maior d'argao. La callair c'était enore l'arceblafarde de don Fébre-béfeire, qui était sur le trône de don Fébre-béfeire, qui était sur le trône de de des Pébre-béfeires, de la maior d'ajon, qui refenanient leurs d'avis. Maie il i était ainei ni du spape son sur le des l'arceblafarde de la maior d'ajon, qui refenanient leurs d'avis. Maie il i était ainei ni du spape son sur true famille flortunde, è qui Callest vui ravit le trône saus pouvoir le garbet, et qu'il persénta pour son peopre malleur.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CVII.

De la conquête de Naples par Charles vitt, roi de France et empereur. De Zizim, frère de Bajaxet it. Du pape Alexandre vi, etc.

Charles VIII, son conseil, ses jennes courtisans, étaientsi enivrés du projet de conquérir le royanme de Naples, qu'on rendit à Maximilieu la Francho-Comté et l'Artois, partle des dépouilles de sa femme, et qu'on remit la Cerdagne et le Roussillon

\* Si l'on entend par démocratie une constitution dans laelle l'assemblée generale des citoyens fait immédiatement les lois, il est clair que la démocratie ne convient qu'à un petit étal : meia si l'on entend une constitution où tous les citoyens, partagés en plusieurs assemblées, élisent des députes charges de représenter et de porter l'expression généraia de la volonté de leurs commettants à une assemblée genérale qui représente alors la natiou, il est aisé de voir qua cette constitution convient à de grands états. On peut même, en forment plusieurs ordres d'assemblees représentatives, l'appliquer oux empires les plus étendus, et leur donner par oyen une consistance qu'aucun n'a pu aveir iusqu'ici, el en même temps cette unité de vues si pécessaire, qu'il est impossible d'obtenir d'une manière durable dans une constitution fedérative. Il serait possible même d'établir une forme de constitution telle que toute loi, ou du moins toute loi importanta, ful aussi récliement l'expression de la volenté générale des catoyens qu'elle peut l'être dans le couseil générai de Genève ; et alors il serait in ossible de ne pas la regarder comme une vraie démocratie. L

à Perdinand-le-Catholique, auquel on fit encore une remise de trois cent mille écus qu'il devait, à condition qu'il ue troublerait point la conquête. On ne fesait pas réflexiou que doure villages qui joigneut un état valent mieux qu'un royaume à quatre ceuts lieues de cher soi. On fesait encore une autre faute; on se fiait au roi catholique.

L'enivrement du projet chimérique de conquêrir non seulement une partie de l'Italie, mais de dérivere le sultan des Tures, fut aussi une das rianosa qui forciverest Charles vut a concettre avec lleurir vu, rol d'Augleterre, un marché plus homes enscere que cetui de Louis a tare Eduard IV. Il se soumit à hui paper six cent vingt mille écui de concette avec que cetui de Louis a tare Eduard IV. Il se soumit à hui paper six cent vingt mille écui de concette de l'auflement de cre de l'auflement de l'a

(1494) Enfin Charles viii descend en Italie, Il n'avait pour une telle entreprise que seixe cents . hommes d'armes, qui, avec leurs archers, composaient un corps de bataille de cinq mille cavaliers pesamment armés, deux ceuts gentilshommes de sa garde, cinq cents cavaliers armés à la légère, six mille fantassins français et six mille Suisses, avec si peu d'argent qu'il était obligé d'en emprunter sur les chemins, et de mettre eu gage les pierreries que lui prêta la duchesse de Savoie. Sa marche cependant imprima partout l'épouvante et la soumission. Les Italieus étaieut étonnés de voir cette grosse artillerie trainée par des chevaux, eux qui ne connaissaient que de petites couleuvrines de cnivre trainées par des bœufs. La gendarmerie italienne était composée de spadassius, qui se louaient fort cher pour un temps limité à ces condottieri. lesquels se louaient encore plus cher aux princes qui achetaient leur dangereux service. Ces chels prenaient des poms faits pour intimider la populace. L'un s'appelait Taille-Cuisse; l'autre, Fierà-Bras, ou Fracasse, ou Sacripant, Chacun d'eux craignait de perdre ses hommes : ils poussaient lenrs ennemis dans les batailles, et ne les frappaient pas. Ceux qui perdaient le champ étaient les vaincus. Il v avait beaucoup plus de saug répandu dans les vengeances particulières, dans les enceintes des villes, dans les conspirations, que dans les combats. Machiavel rapporte que dans la bataille d'Anguiari, il n'y eut de mort qu'un cavalier étouffé dans la presse.

Une guerre sérieuse les effraya tous, et ancun n'osa paraître. Le pape Alexandre vi, les Vénitiens, le ducde Milan, Lonis-le-Maure, qui avaient aooeté le roi en Italie, voulureut le traverser dés qu'il y fut. Pierre de Médicis, contraint d'implorer sa protection, fut chassé de la république pour l'avoir demandée, et se retira dans Venise, d'où il n'osa sortir, malgré la bieuveillance du roi, craignant plus les vengeances secrètes de son pays qu'il ne compatis sur l'appui des Français.

Le roi entre à Florence en maître. Il délivre la ville de Sienne du joug des Toscans, qui bleuût après la remirent en servitude. Il marche à Rome, où Alexandre v1 négociait eu vain coutre lui, il y fait son entrée en couquérant. Le pape, rétugié dans le château Saint-Ange, vitles canoms de France touracé contre ses faibles murailles. Il demanda grâce.

Il ue lui en coûta guère qu'un chapeau de cardinal pour fléchir le roi (4494). Brissonuet, de président des comptes deveuu archevêque, conseilla cet accommodement qui lui valut la pourpre. Un roi est souvent bieu servi par ses sujets quand ils sout cardinaux, mais rarement quand ils veulent l'êtro. Le confesseur du roi entra encore dans l'intrigue. Charles, dout l'intérêt était de déposer le pape, lui pardonna, et s'en repentit, Jamais pape n'avait plus mérité l'indignation d'un rol chrétien. Lui et les Vénitiens s'étaieut adressés à Bajazet II, sultau des Tures, fils et successeur de Mahomet II. pour les aider à chasser Charles viit d'Italie. Il fut avéré que le pape avait envoyé un nonce, nommé Bozzo, à la Porte, et on eu couclut que le prix de l'union du sultan et du pontife était un de ces meurtres atroces dont on commence à sentir quelque borreur aujourd'hui dans le sérail même de Coustantinople.

Le pape, par un euchalnemout d'événements extraordinaires, avait entre ses mains Zizim ou Geus, frère de Bajazet. Voici comment ce fils de Mahomet u était tombé entre les mains du pape.

Zizim, chéri des Turcs, avait disputé l'empire à Bajazet, qui en était hai. Mais, malgré les vœux des peuples. Il avait été vaineu. Dans sa disgrâce il cut recours aux chevaliers de Rhodes, qui sont aujourd'bui les chevaliers de Malte, auxquels il avalt envoyé un ambassadeur. Ou le recut d'abord comme un prince à qui on devait l'hospitalité, et qui pouvait être utile ; mais bientôt après on le traita en prisounier. Bajazet pavait quarante mille sequins par an aux chevaliers, pour ne pas laisser retourner Zizim en Turquie. Les chevaliers le menèrent en France dans une de leurs commanderies du Poitou, appelée le Bourgneuf. Charles vin reçut à la fois un ambassadeur de Bajazet et un nonce du pape Innocent viii, prédécesseur d'Alexandre, au sujet de ce précieux captif. Le sultan le redemandait; le pape voulait l'avoir comme un gage de la sûreté de l'Italie coutre les Tures. Charles envoya Zizim au pape. Le pontife le recut avec toute la spleudeur que le maître de Rome pouvait affecter avec le frère du maltre de Constantinople. On voulut l'obliger à baiser les pieds du pape ; mais Bozzo, témoiu oculaire, assure que le Turc rejeta cet abaissement avec iudignation. Paul Jove dit qu'Alexandre v1, par uu traité avec le sultan, marchanda la mort de Zixim, Le roi de France, qui, daus des projets trop vastes, assuré de la couquête de Naples, se flattait d'être redoutable à Baiazet, voulut avoir ce frère malbeureux. Le pape, selon Paul Jove, le livra empoisonué. Il resta indécis si le poisou avait été douué par un domestique du pape, ou par uu miuistre secret du grand-seigneur ; mais on divulgua que Bajazet avait promis trois ceut mille ducats au pape pour la tête de son frère.

Le prince Démètrius Cantemir dit que, selon les annales turques, le barbier de Zizim lui coupa la gorge, et que ce barbier fut grand-visit pour récompense. Il ures pas probable qu'on ait fait ministre et général un barbier. Si 2-zi sui navait déci anies assanic, le not Cantelev xiz, qui renvoir son corps à non frère, aucuit us ce genre de mori; les coutempersies en auraient parté. Le prince Cautemir, et ceux qui accessent parté. Le prince Cautemir, et ceux qui accessent Alcanadre vi, pereux si trompre deplament. La dibert, sui imputat de proprie de qu'in powralt abbre, sui imputat dous les crêmes qu'il powralt commetter.

Le pape, ayant juré de ne plus inquiéter le roi dans sa conquête, sortit de sa prison, et reparut en pontife sur le théâtre du Vaticau. Là, dans un consistoire public, le roi vint préter ce qu'on appelle hommage d'obédience, assisté de Jean de Gannai, premier président du parlement de Paris, qui semblait devoir être ailleurs qu'à cette cérémonie. Le roi baisa les pieds de celui que deux jours auparavant il voulait faire condamuer comme un crimiuel; et, pour achever la scèue, il servit la messe d'Alexandre vt. Guichardin, auteur contemporain très accrédité, assure que dans l'église le rot se placa au-dessous du doven des cardinaux. Il ne faut donc pas tant s'étonner que le cardinal de Bouillon, doven du sacré collège, ait de nos jours, en s'appuyant de ces anciens usages, écrit à Louis xiv : « Je vais prendre la e première place du monde chrétieu après la sue prême. »

Charleusgne s'était fait déclarer dans Rome empereur d'Occident; Charles vitt y fut déclaré empereur d'Octeut, mais d'une manière bien différente. Un Paléologue, nerveu docteit qui avait perdu l'empire et la vie, c'éda très isutilement a Charles vitt et à ses successeurs un empire qu'on ne nouvait lous recouvere.

Après cette cérémonie, Charles s'avança au

rorpume de Nsples. Alfonse u, pouveau roi dece psys, hal de ses sigies comme non pére, el inti-mide par l'appreche des l'Enneais, donna au monde l'exempé dum licheté nouvélle il l'énfaits excrément à Nessine, et se fit moine certour di, ne de l'intigent de la l'entre de l'appreche de l'entre dans la petite lle d'elisé, sirée d'entre dans la petite lle d'elisé, sirée d'entre dans la petite lle d'elisé, sirée d'entre dens la petite lle d'elisé, sirée d'entre de l'entre d'entre d'

Charles, maltre du royaume et arbitre de l'Italie (4495), eutra dans Naples en vainqueur, sans avoir presque combattu. Il prit les titres prématurés d'Auguste et d'empereur. Mais dans ce temps-là même presque toute l'Europe travaillait sourdement à lui faire perdre la couronne de Naples. Le pape, les Vénitiens, le due de Milan, Louis-le-Maure, l'empereur Maximilieu, Ferdinad d'Aragon, Isabelle de Castille, se liguaient ensemble. Il fallait avoir prévu cette ligue, et pouvoir la combattre. Il repartit pour la France cinq mois après l'avoir quittée. Tel fut, ou son aveuglement ou son mépris pour les Napolitains. ou plutôt son impuissance, qu'il ne laissa que quatre à cinq mille Français pour conserver sa conquête; et il se trompa au point de croire que des seigneurs du pays, comblés de ses bieufaits,

soutiendrajent son parti pendant son absence. Dans son retour auprès de Plaisauce, vers le village de Fornovo, que nous nommons Fornoue, rendu célèbre par cette journée, il trouve l'armée des confédérés forte d'environ trente mille hommes. It n'en avait que buit mille. S'il était battu, il perdait la liberté ou la vie; s'il battait, il ne gagnait que l'avantage de la retraite. On vit alors ce qu'il eût fait dans cette expédition, si la prudence avait secondé le courage. (4493) Les Italiens ne tiurent pas long-temps devaut lui ; il ne perdit pas deux cents hommes : les alliés en perdirent quatre mille. Tel est, d'ordinaire, l'avautage d'une troupe aguerrie qui combat avec sou roi contre une multitude merceuaire. Guieciardino dit que, depuis quelques siècles, les Italiens n'avaient jamais donné une bataille si sauglante. Les Vénitiens comptereut pour une victoire d'avoir, dans ce combat, pillé quelques bagages du roi. On porta sa tente en triomphe dans Venise. Charles vin ne vainquit que pour s'en retourner en France, laissant encore la moitié de sa petite armée près de Novare dans le Milanais, où le due d'Orléans fut bieutôt assiégé, et dont il fut obligé de sortir avec les restes d'une garnison exténuée de misère et de faim.

Les ligués pouvaient encore l'attaquer avec un grand avantage; mais ils n'osèrent. Nons ne pou-

vons résister, disaient-ils, alla furia francese. Les Français firent précisément en Italie ce que les Anglais avaient fait en France; ils vaiuquirent en petit nombre, et ils perdirent leurs conquêtes.

Quand le roi fut à Turin, ou fut bien étouné de voir un camérine du pape Mesandre vi qui ordionns au roi de l'enne de retierre se troupe du Milanais et de Naples, et de venir rendre compte de sa conduite au saiul père, sous peine d'excommunication. Cette bravade n'est été qu'un sujet de plaisanterie, d'à dilleurs la couduite du pape n'estl pas été un sujet de plainte très sé-

rieux. Le rol revint en France, et fut anssi uégligent Le rol revint en France, et fut anssi uégligent à conserver ses conquêtes qu'il avait été proups les faire. Prédic, onet de Ferando, er rol de Naples dériosé, deveuu roi titulaire après la mort de de Ferando, repire en un mois tout aou repaume, assissé de Gousalve de Cordone, surnomané le grande capizinne, que Ferdinand d'Arque, surnomme le Catholique, envoya pour lors à aon secours.

Le due d'Orienne, qui régne bientôt apres, fut trop beureux qu'ou le laissit sortir de Novare. Enfin, de ce torrent qui avait lonnod l'Italie, il ne resta nul vestige; et Charles viu, dont la gloire avait passé si tie, mourut sans cefauts à l'àge de près de vingt-huit aus (4497), laissant à Louis xu son premier exemple à suivre, et ses fauts à répare.

## CHAPITRE CVIII.

#### De Savonarele.

Avant de voir comment Louis xu soutint set droits sur l'Italie, ce que devint tout ce beau pays agité de tant de factions, et disputé par tant de puissanses, et comment les papes formèrent l'état qu'ils pissédent aujourd'hui, on doit quedque attention à un fait extraordinaire qui exerçait slors la crédulité de l'Europe, et qui étalait ce que peut le fanatsime.

Il y avait à Florence uu dominicain nommé. Lévime avouroné. Cétait un de ces précisceurs à qui le talent de parler eu chaire fait croire qu'ils peuvent gouverner les peuples, un de ces théologiess qui syaut expliqué l'Apocadypac peusent être devenus prophètes. Il dirigeati, il préchait, il confessair, il écrivait; et dans uu eville libre, pleine nécessaireuseit de factions, il voulait étre à la tête d'un parti.

Des que les principaux citoyens de Florence surent que Charles vui méditait sa descente en Italie, il la prédit, et le peuple le crut inspiré. Il déclama contre le pape Alexandre vi ; il eucouragea ceux de ses compatriotes qui persecutaient les Médicis, et qui répandiront le sang des amis de cette maison. Jamais homue n'avait cu plus de credit à Florence sur le commuu peuple. Il était devenu une espèce de tribuu, en fesaut recevoir les artisans dans la magistrature. Le pape et les Médicis se servirent contre Savonarole des mêmes armes qu'il employait ; ils envoyèrent un franciscain prêcher contre lui. L'ordre de saint François baissait celui de saint Dominique plus que les guelfes ne haissaient les gibelins. Le cordelier réussit à rendre le dominicain odieux. Les deux ordres se déchaînérent l'un contre l'autre. Enfin un dominicain s'offrit à passer à travers un bûcher pour prouver la sainteté de Savonarole. Un cordefier proposa aussitôt la même épreuve pour prouver que Savonarole était un scélérat. Le peuple, avide d'un tel spectaele, en pressa l'exécution ; le magistrat fint contraint de l'ordonner. Tous les esprits étaient encore remplis de l'ancienne fable de cet Aldobrandin, sarnommé Petrus igneus, qui dans le onzième siècle avait passé et repassé sur des charbons ardents au milieu de deux bûchers; et les partisans de Saronarole ne doutaient pas que Dieu ne fit pour un iacobin ce qu'il avait fait pour un bénédictin. La faction contraire en espérait autant pour le cordelier. Si nons lisious ces religieuses horreurs dans l'histoire des troquois, nous ne les croirions pas. Cependant cette scène se jouait chez le peuple le plus ingénieux de la terre, dans la patrie du Dante, de l'Arjoste, de Pétrarque, et de Machiavel. Parmi les chrétiens, plus un peuple est spirituel, plus il tourue son esprit à soutenir la superstition, et à colorer son absurdité.

Ou alluma les feux ; les champions comparrent en présence d'une foule inumérable; mais quand ils virent tous deux de sang froid les hôcherse diamane, tous deux treulèrent, et leur peur commune leur sugegéra une commune érasion. Le dominician ne volute entrer dans le tôcher que l'hostic à la main. Le cordelier prédenuit, que c'était une clause qui n'etait pas duns les conventions. Tous deux s'olatinérent, et s'aidant aina, fur l'un flaurie à sortir d'un marurie pas, ine donnirent point l'affreuse comédie qu'ils avaient préparée.

Le peuple alors, sonleve par le parti des cordeliers, voulut saisir Savonarole. Les magistrats ordonucirent à ce moine de sortir de Florence. Mais quoiqu'il edt contre lui le pape, la faction des Médics et le peuple, il refussa d'obéri. Il flu pris et appliqué sept fois à la question. L'estrait de ses dépositions porte qu'il avona qu'il édait un fans repoblère, un fourte qui al bassist du secreti. des confessions, et de celles que lui révélaient ses frères. Pouvait-il ne pas avouer qu'il était un imposteur? Un inspiré qui cabale n'est-il pas convaincu d'être un fourbe? peut-être était-il encore plus fanatique : l'imagination humaine est capable de réunir ces deux excès qui semblent s'exclure. Si la justice seule l'eût condamné, la prison, la penitenee, auraient suffi ; mais l'esprit de parti s'en mêla. On le condamna lui et deux dominicains à mourir dans les flammes qu'ils s'étaient vantés d'affronter. Ils furent étranglés avant d'être jetés an feu (45 mai 1498). Cenx du parti de Savonarole ne manquerent pas de lui attribuer des miracles ; dernière ressource des adbérents d'un chef malheureux. N'oublions pas qu'Alexandre vi lui envoya, dès qu'il fut condamué, une indulgence plénière.

Vous regardez en pitié toutes ces seines d'absurdité et d'horreut; vous ne trouvez rien de pareil ni chez les Romains et les Grees, ni chez les barbares. C'est le fruit de la plus inflâme supersitition qui sit jamais abruti les hommes, et du plus mauvais des gonvernements. Mais vous savez qu'il a 'y a pas long-temps que nous sonames sortis de ces témèbres, et que tout n'est pas ecuver éclairé.

## CHAPITRE CIX.

#### De Pic de la Mirandole.

Si l'aventure de Savonarole fait voir quel c'ait encore le faustieme, les thèses du jeune prince de La Hirandole nous montreut en quel état étaient les sciences. C'est à Florence et à Rome, chez les peuples alors les plus ingénieus de la terre, que se passent ces deux scènes différentes. Il est aisé d'en conclure quelles laéthers éclient répadules ailleurs, et avec quelle leuteur la raison humaine se forme.

Cast toujours une preuve de la aspecionité des l'atlaines dance stempés , que de-na l'ançois l'it de La Mirandole, prince souverain, ait été dès as plus tendre jeunesse un profigie d'étude et de mémoire : il edit été dans utort eunye un profigie de véristable éradison. Le goût de asciences fut si forten lui, qu'à la fin il remonor à sa principant. Si crette niq, qu'à la fin il remonor à sa principant. Se retter à l'entre (1191) à ul monrat le mine jour que Charles vun ils son entrée dans acte vulle. On diqu'à 15ge defi - loid ans li savoit cute vulle. On diqu'à 15ge defi - loid ans li savoit des la cours ordinaire de la nature. Il u' a point de langue qui a tenande environ une amé pour la hiera savoir. Qu'ossque dans une si grande jeune sesse en asit inqu'elem, peut d'ex esuponmé de

les savoir bien mal, ou plutôt il en sait les cléments, ce qui est ue rien savoir.

Il est encore plus extraordinaire que ce prince, avant étudié tant de langues, ait pu à vingt-quatre ans soutenir à Rome des thèses sur tous les obicts des sciences, sans en excepter une seulc. On trouve à la tête de ses onvrages quatorze cents conclusions générales sur lesquelles il offrit de disputer. Un peu d'éléments de géométrie et de la sphère étaient dans cette étude immense la seule chose qui méritait ses peines. Tout le reste ne sert qu'à faire voir l'esprit du temps. C'est la Somme de saint Thomas; c'est le précis des ouvrages d'Albert, surnommé le Grand; c'est un mélange de théologie avec le péripatétisme. On y voit qu'un ance est infini secundiem quid : les animaux et les plantes naissent d'une corruption animée par la vertu productive. Tout est dans ce goût. C'est ce on on apprenait dans toutes les universités. Des milliers d'écoliers se remplissaient la tête de ces chimères, et fréquentaient jusqu'à quarante ans les écoles où on les enseignalt. On ne savait pas mieux dans le reste de la terre. Ceux qui gouvernaient le monde étaient bien excusables alors de mépriser les sciences, et Pic de la Mirandole bien malheureux d'avoir consumé sa vie et abrégé ses jours dans ces graves démences.

Ceux qui, nés avec un vrai génie cultiré par la lecture des bons unteurs romains, avaient échappe aux inchères de cette érudition, étalent, depuis le Dante el Pétrarque, en très petit nombre. Leurs ouvrages conveniient darantage aux princes, aux hommes d'état, aux femmes, aux seigneurs, qui ne cherchent dans la lecture qu'un débassement agréable, et ils devaient être plus propres au prince de La Winnadole que les complisitions d'Al-

hert-le-Grand Mais la passion de la science universelle l'emportait, et cette science universelle consistait à savoir par cœur sur chaque matière quelques mots qui ne donnaient aucuue idée. Il est difficile de comprendre comment les mêmes hommes qui raisonnent si juste et si finement sur les affaires du monde et sur leurs intérêts, ont pu se paver de paroles inintelligibles dans presque tout le reste. La raison en est qu'on veut paraître instruit plutôt que de s'instruire, et quand des maltres d'erreur ont plié notre âme dans notre jeunesse, nous ne fesons pas même d'efforts pour la redresser; nous en fesons au contraire pour la courber encore. De là vient que tant d'hommes pleius de sagacité, et même de génie, sont pétris d'erreurs populaires; de la vient que de grands hommes, tels one Pascal et Arnauld, finirent par être fanatiques.

Pic de La Mirandole écrivit, à la vérité, contre l'astrologie judiciaire : mais il ne faut pas s'v

méprendre, c'était contre l'astrologie pratiquée de son temps. Il en admettait nne antre, et c'était l'aucienne, la véritable, qui, disait-il, était négligée.

ange.

ange, idea dans an première proposition que « la maje, idea qu'elle est aujourc'huil « d'our e l'Églice condemne, n'est point fondée aur la vérité, piunje elle drépend des piunsances enne-smies de la vérité. » On voit par ces paroles mèmes, toutes contradictoires qu'elles sont, qu'il admettali la magie comme non exusve des démons, et c'était le seniment revea. Aussi il assure qu'il n'y a sucone vertu dans le ciel et sur la terre qu'un magicien ne puison faire agrir « il prouve que les paroles sont elliceses en magie, parce que le paroles sont elliceses en magie en magien en la parole pour arranger le les magients de la parole pour arranger le

Ces thèses firent beaucomp plus de bruit, est encrité plus d'éclu que "en out et de nos jours les déconvertes de Newton, et les véries appronoises par Locke. Le pape l'unocent un fit entre déciries. Le pape l'unocent un fit entre déciries. Ces ceutrer resemblaient un décision de ces indiens qui condamnaient l'opinion que la terre est souteure par un dragon, parce que, dissinci-tils, elle a peut dére souteure que par un éciphant. Pie de La Mirandole ils son apologie; il s' plaint des censeurs. Il diq viut d'eux avert-vous, jui dit le jeune prince, ce que vent dire controlle de la controlle de l'autorité de la vier de la controlle de l'autorité de la vier controlle coloir l'étable de l'autorité de l'autorité

el théologieu; ne salt-on pas que c'était un s hérétique qui écrivit coutre Jésns-Christ. » Enfin, ji fallut que le pape Alexandre vi, qui an moins avait le mérite de mépriser ces disputes, lui envoyât une absolution. Il est remarquable u'il traita de même Pic de La Mirandole et Savo-

narole.

L'histoire du priuce de La Mirandole n'est que celle d'un écolier plein de génie, parcourant une vaste carrière d'erreurs, et guidé en aveugle par des maltres aveugles : ce qui snit est l'histoire des maltres du mensonge, qui foudent leur puissance sur la stupidité humalue.

#### .....

#### CHAPITRE CX.

Du pape Alexandre vi el du roi Louis xii. Crimes du pape et de son fils. Malbeurs du faible Louis xii.

Le pape Alexandre vi avait alors deux grands objets, celui de joindre an domaine de Rome tant de terres qu'on prétendait en avoir été démenibrées, et celui de donner une conronne à son fils César Borgia. Le scandale de ses amours et les horrenrs de sa conduite ne lui ôtaient rien de son autorité. On ne vit point le peuple se révolter contre lui dans Rome. Il était accusé par la voix publique d'abuser de sa propre tille Lucrèce, qu'il enleva successivement à trois maris, dont il fit assassiner le dernier (Alfonse d'Aragon) pour la donner enfin à l'héritier de la maison d'Est. Ces noces furent célébrées au Vatican par la plus infâme réjouissance que la débauche ait jamais inventée, et qui ait effrayé la pudeur. Cinquante courtisanes nues dansèrent devant cette famille incestueuse, et des prix furent donnés aux mouvements les plus lascifs. Les enfants de ce pape, le duc de Gandie, et César de Borgia alors diacre, archevêune de Valence en Espagne et cardinal, avaient passé publiquement pour se disputer la jouissance de leur sœur Lucrèce. Le duc de Gandie fut assassiné dans Rome : la voix publique imputa ce meurtre au cardinal Borgia, et Guichardin n'hésite pas à l'en accuser. Le mobilier des cardinaux appartenait après leur mort au pontife ; et il y avait de fortes présomptions qu'on avait hâté la mort de plus d'un cardinal dont ou avait voulu hériter. Cependant le peuple romain était obéissant, et toutes les puissances recherchaient Alexandre vi.

Louis xII, roi de France, successeur de Charles viii , s'empressa plus qu'aucun autre à s'allier avec ce pontife. Il en avait plus d'una raison. Il vonlait se séparer, par un divorce, de sa femme, fille de Louis xI, avec laquelle il avait consommé son mariage, et qui avait vécu avec lui vingt-deux années, mais sans en avoir d'enfants. Nul droit, hors le droit naturel, ne pouvait autoriser ce divorce ; mais le dégoût et la politique le rendaient nécessaire.

Anne de Bretagne, veuve de Charles viii, conservait poor Louis xII l'inclination qu'elle avait sentie pour le due d'Orléans, et s'il ne l'épousait pas, la Bretagne échisppait à la France. C'était un usage ancien, mais dangereux, de s'adresser à Rome, soit pour se marier avec ses parentes, soit pour répudier sa femme ; car de tels mariages ou de tels divorces étant souvent nécessaires à l'état, la tranquillité d'un royaume dépendait donc de la maniere de penser d'uu pape, souveut eunemi do ce rovaume

L'autre raison qui liait Louis x11 avec Alexandre vt. c'était ce droit funeste qu'on voulait faire valoir sur les états d'Italie. Louis revendiquait le duché de Milan, parce qu'il comptait parmi ses grand'mères une sœnr d'un Visconti , lequel avait eu cette principauté. On lui opposait la prescription de l'investiture que l'empereur Maximilien avait donnée à Lonis-le-Maure, dont même cet empereur avait épousé la nièce.

vait être interprété que par la loi du plus fort. Ce duché de Milan, cet ancien royaume des Lombards, était un fief de l'empire. On n'avait point décido si ce fief était mâle on femelle, si les filles devaient en hériter. L'aleule de Louis XII. fille d'un Visconti , duc de Milan , n'avait eu par son contrat de mariage que le comté d'Ast. Ce contrat de mariage fut la source des malheurs de l'Italie. des disgràces de Louis XII. et des ma beurs de Francois re. Presque tous les états d'Italie ont flotté ainsi dans l'incertitude, ue pouvaut ni être libres, ni décider à quel maltro ils devaieut appartenir.

Les droits de Louis xII sur Naples étaient les mêmes que ceux de Charles vIII.

Le bâtard du pape, César de Borgia, fut charge d'apporter en France la bulle du divorce, et de uégocier avec le roi sur tous ses projets de conquête. Borgia ne partit de Bome qu'après s'être assuré du duché de Valentinois, d'une compagnie de cent hommes d'armes, et d'uue pension de vingt mille livres one lui donnait Louis xII . avec promesse de faire épouser à cet archevêque la sœur do roi de Navarre. César de Borgia, tont diacre et archevèque qu'il était, passa done à l'état séculier, et son père, le pape, donna en même temps dispense à son fils et an roi de France, à l'un pour quitter l'Eglise, à l'autre pour quitter sa femme. On fut bientôt d'accord. Louis yn prépara uue nouvelle descente en Italie.

Il avait pour lui les Vénitiens, qui devaient partager une partie des dépouilles du Milanais. Ils avaient déjà pris le Bressan et le pays de Bergame : ils voulaient au moius le Crémonais, sur legnel ils n'avaient pas plus le droit que sur Constantinople.

L'empereur Maximilien, qui eût dû défendre le duc de Milan, onele de sa femme et son vassal. contre la France son ennemie naturelle, n'était alors en état de défendre personne. Il se soutenait à peine contre les Suisses, qui achevaient d'ôter à la maison d'Autriche ce qui lui restait dans leur pays. Maximilien joua donc en cette conjoncture le rôle force de l'indifférence.

Louis xu termina tranquillement quelques discussions avec le fils de cet empereur, Philippe-le-Beau, pere de Charles-Quint, maltre des Pays-Bas; et ce Philippe-le-Beau rendit hommage en personne à la France pour les comtés de Flandre et d'Artois. Le chancelier Gui de Rochefort reçut dans Arras cet hommage. Il était assis et couvert, tenant entre ses mains les mains jointes du prince, qui, déconvert, sans armes et sans ceinture, prononca ces mots : « Je fais kommage à monsienr le roi « pour mes pairies de Flandre et d'Artois, etc. » Louis XII avant d'ailleurs renouvelé les traités

de Charles viii avec l'Angleterre, assuré de tons Le droit public féodal toujours incertain ne pou- côtés, du moins pour un temps, fait passer les Alpea kon armée. Il est à remarquer qui en outreprenant cette genre, loin d'aumente les implés, il les dimina, et que cette indutjence commença à lui faire donne le nom de Père du peuplé. Mais il vendit plusieurs ollices qu'on nomme ropaux, et auroidic cuut des finances 3. Nocht-il pan mieux valu établir des lungbit équiement réparit, que l'interduire la vénitalit bonteues des deux des des la commentation de la commentation de deux de la commentation de la commentation de la commentation de d'altaire in a vendit des d'autorités de la chambre a procédie de la chambre a prototique, et ce n'est que de nos jours que les papes out aboit cette continue.

L'armée que Louis 11 envoya au-delà des Alpes n'éait gière plus forte que celle a ves tagelle Charles vin avait conquis Naples. Mais ce qui doit paraître étrango, c'est que Louis - le-Maure, simple duce da sillian, de Parane et de Plaisance, e siegneur do Géaes, avait une armée tont aussi considérable que le rui de France.

(1199) On vit encore ce que pouvait la furia francese contre la sagseité italienne. L'armée du roi s'eaparta en vingt jours de l'état de Milan et de celui de Gênes, tandis que les Vémitiens occuperent le Crémonais.

Louis xn, après avoir pris ces belles provinces par ses généraux, fit son entrée dans Milan : il v recut les députés de tous les états d'Italie en homme qui était leur arbitre : mais à peine fut-il retourné à Lyon, que la négligence, qui suit presque toutoujonrs la fougue, fit perdre aux Français le Milanais comme ils avaient perdu Naples (4500). Louis-le-Maure, dans cet établissement passager, payait un ducas d'or ponr chaque tête de Français qu'on lui portait. Alors Lonis xn fit un nonvel effort. Louis de la Trimouille va réparer les fautes qu'on avait faites. On centre dans le Milanais, Les Suisses, qui dopuis Charles vui fesaient usage de leur liberté pour se vendre à qui les pavait, étaient à la fois en grand nombre dans l'armée française et dans la milanaise. Il est remarquable que les ducs de Milan furent les premiers princes qui prirent des Suisses à lour solde ; Marie Sforce avait donné cet exemple aux souverains.

Quelques capitaines de cette nation, si ressemblante jusqu'alors aux anciens Lacédémontens por la liberté, i'égalité, la pauvreté et le courage, flétrient sa gloire par l'amour de l'argent. Ils gardaient dans Novare le due de Milan, qui lenr avait confié as personne préférablement aux italians (1500) ; mais, lind on érrière recte confiance, lis composierent avec les Français. Tout et que Louisle-Marrep nit collectir, ce fit de sontri avec eux, les Marrep nit collectir, ce fit de sontri avec eux, parties de la configuration de la configuration de la conlection de la configuration de la configuration de la conceix, maisceva qu'il avient revuel le d'érent biends recommittre. Il est pris, conduit à Pierre-Encise, ce il actus la même tour de Bourges, oi Louis su ini-même avait été en prison; endit transféré à Loches, oil il vécut ensere d'as unes, one dans une cage de for, commo on le crest communié les destinations and la constant de la continuit de la constant de la contrait de la constant de la contrait de la conlection de la conlection de la conlection de la contrait de la conlection de la

Louis xII, maître du Milanals et de Gênes, veut encore avoir Naples; mais il devait craindre ce même Ferdinand-le-Catholique, qui en avait déjà chassé les Français.

Ainsi qu'il s'était uni avec les Vénitiens pour conquérir lo Milanais dont ils partagèrent les dépouilles, Il s'unit avec Ferdinand pour conquérir Naples. Le roi catholique alors aima mieux dépouiller sa maison que la secourir : il partagea, par un traité avec la France, ce royaume où régnait Frédéric, le dernier roi de la branche bâtarde d'Aragon. Le roi catholique retient pour fui la Pouille et la Calabre, le reste est destiné pour la France. Le pape Alexandre vi, allié de Louis xii, entre dans cette conjuration coutre un monarque innocent, son feudataire, et donne aux deux rois l'investiture qu'il avait donnée au roi de Naples. Le roi catholique envoie ce même général Gonsalve de Cordone à Naples, sous prétexte de défendre son parent, et en effet pour l'accabler : les Francais arrivent par mer et par terre. Il fant avouer que dans cette conquête de Naples il n'y eut qu'iniustico, perfidie et bassesse; mais l'Italie ne fut pas gouvernée autrement pendant plus de six cents années.

(130) Les Napolitaius n'énient point dans l'haibuide de combitre pour leurs rois l'infortune monarque, trahi par son parent, pressi par les armes française, domé de toute resouver, ainsa miens se remettre dans les mains de Louis su, qu'il certa giorieva, que dans celles dan ci catholique qui le traitait avec tant de perdide, il demande aux l'il demande laux l'il demande laux in et l'armaçin son passe port pour ordir de son royaume : il vient en France avec cinq galères, et fi i irecolt en practice de cent vingt mille livres de notre monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour un souverait de nour monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour un souverait de nour monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour un souverait de nour monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour un souverait de nour me monaite d'aujourc'hui : étrange destinée nour un souverait de nour me souverait de nour de nour un souverait de nour d

Louis xn avait done tout à la fois un duc de Milan prisonnier, un roi de Naples sulvant sa cour, et son pensionnaire: la république de Gènes était une de ses provinces. Le royaume, peu chargé d'impôts, était un des plus florissants de la terre;

On en vit altere dans la vente de ces offices qu'un moyen d'avate de l'appert it en fai de même lorque Prançois irvendit les charces de judiciature, lorsque Henri III vendit les mutifises dans les arts et méliers. Rais dans la suise ou vest avisé de faire l'apologie de ces usages houteux on lymnique, de les regarder comme de belles institutiones positiques, lières avec l'expeti de la nation et avec la constitution de l'état N.

it in manquait seulement l'industrie du commerce et la gloire des beaux-arts, qui étaient, comme nous le verrons, le partage de l'étalle.

#### CHAPITRE CXL

Attentats de la famille d'Alexandre vi et de César de Borgia. Suite des affaires de Louis xii avec Ferdinand-le-Catholique. Mort du pape.

Alexandre vi fesait alors en petit ce que Louis ixi exécutait eu graud: il conquérait les fiofs de la Romague par les mains de son ills. Tout était destiné à l'agrandissement de ce fils; mais il n'en jouit guère: il travaillait sans y penser pour le domaine ecclesisatione.

Il n'y est ni violence, ni artiflor, ni grandene de courage, ni scièntesee, que Cesta Borgia ne mit en usaso. Il employa, pour eurabri buit ou dispetita villee, que pour as deláare de quesques pe-petita villee, que pour as deláare de quesques pe-petita villee, que pour as deláare de quesques periodes de la periode partie de la terre. On vendit des indulgences pour avoir une armée le de viente de venies on en vendit pour près de seize centa entre de venies on en vendit pour près de seize centa marce d'ov. On inguosa led divines une tous les revenus ecclesiantiques, sons précise d'une gener venus ecclesiantiques, sons précise d'une gener en un sorte de Rouse.

D'abord on saisit les places des Colonna et des Savelli auprès de Rome. Borgia emporta par force et par adresse, Forll, Faenza, Rimini, Imola, Piombino; et dans ces conquetes, la perlidie, l'assassinat, l'empoisonnement, font une partie de ses armes. Il demande au nom du pape des troupes et de l'actillerie au duc d'Erbin : il s'eu sert contre le due d'Urbin même, et lui ravit son duché : il attire dans une conférence le seigneur de la ville de Camerino; il le fait étrangler avec ses deux fils. Il engage, par les plus grands serments, le due de Gravina, Oliverotto, Pagolo Vitelli, et un autre, à venir traiter avec lui auprès de Sinigaglia, L'enbuscade était préparée : il fait massaerer impitovablement Vitelli et Oliverotto, Pourralt-on penser que Vitelli, en expirant, suppliât son assassin d'obtenir pour lui auprès du pape son père nne indulgence à l'article de la mort ? C'est pourtant ce que disent les contemporains: rien ne montre mieux la faiblesse humaine et le pouvoir de l'opinion. Si César Borgia fût mort avant Alexandre vi du poison qu'on prétend qu'ils préparèrent à des cardinaux, et qu'ils burent l'un et l'autre, il ne fandrait pas s'étonuer que Borgia, en monrant, eût demandé nne indulgence plénière an pontife son père.

Alexandre vi, dans le même temps, se saississait des amis de ces lafortunés, et les fesait étrangler au chôteau Saint-Ange, Guicciardino croit que le seigneur de Farneza, nommé Astor, jeune homme d'une grande beauté, livré an bâtard du pape, fut force de servir à ses plaisirs, et envoyé ensuite avec sou frère naturel au pape, qui les fit périr tous deux par la corde. Le roi de France. père de son peuple, et honnête homme chez îni. favorisait en Italio ces crimes, qu'il aurait punis dans son royaume. Il s'en rendait le complice: il abandonnait au pape ces vietimes, pour être sicondé par lui dans sa conquête de Naples ; ce qu'on appelle la politique, l'intérêt d'état, le rendit iniuste en faveur d'Alexandre vi. Quelle politique. quel intérêt d'état, de seconder les atrocités d'un scélérat qui le trabit bientôt après! Et comment les hommes sont gouvernés! Un pape, et son bâtard qu'on avait vu archevêque, souillaient l'Italie detous les erimes; un roi de France, qu'on a nomme père du peuple, les secondait ; et les nutions bélétées demeuraient dans le silence!

La destinée des Français, qui ciati de conquérir. Naples, était aussi d'en être chassés. Ferdinandle-Catholique, ou le perfide, qui avait trompé le dernier roi de Naples, son parent, ne fut pas phis fidie à Louis xur: il fut blentic d'accord avec Alexandre vi pour ôter au roi de France son partage.

Gonsalve de Cordoue, qui mérita si bien le titre de grand capitaine, et non de vertueux, lui qui disait que la toile d'honneur doit être grossièrement tissue, trompa d'abord les Français, et et. suite les vainqult. Il me semble qu'il y a eu sonvent dans les généraux français beancoup plus de ce conrage que l'honneur inspire, que de ect art nécessaire dans les grandes affaires. Le due de Nemours, descendant de Clovis, commandait les Français : il appela Gonsalve en duel. Gonsalve répondit en battant plusieurs fois son armée, et spriout à Cerignola dans la Pouille, où Nemones fut tué avec quatre mille Français (4505) : il ne périt, dit-on, que neuf Espagnois dans cette hataille ; preuve évidente que Gonsalve avait choisi nn poste avantageux, que Nemonrs avait manoné de prudence, et qu'il n'avait que des tronnes découragées. En vain le fameux chevalier Bayard soutint seul sur un pont étroit l'effort de deux cents ennemis qui l'attaquajeut ; cet effort de valeur fut glorieux et iuntile. On le comparaît à Horatius Coclès ; mais il ne combattait pas pour les Romains.

ces, nous i nie comandant pas pour les nomanis. Ce fut dans eette guerre qu'on tronva nue nonvelle manière d'exterminer les hommes. Pierre de Navarre, soldat de fortune et grand général espagnol, inventa les mines, dont les Français épronvèrent les premiers effets. La France cependant était alors si poissante que fouis un put metre la fois iros armés en campagae et une flotte en mer. De ces trois armés, l'uno fut destinés pour Naples, les deux autres pour lo Roussillon et pour Foutarahie; mais acueun de carmées ne fit des progrès, et celle de Auples fut bientée entièrement dissipée, autres pour nouvaires conduit à cello du grand capitaine; enfois Louis su perdit sa part du royaume de Auples saus retour.

(4595) Bientôt après, l'Italio fut délivrée d'Alexandre va et de sou fils. Tous les historiens se plaisent à transmettre à la postérité que ce pape mourut du poison qu'il avait destiné dans un festin à plusienrs cardinaux : trépas digne en effet de sa vie; mais le fait est bieu pen vraisemblable. Ou prétend que dans un besoin pressant d'argent il voulut hériter de ces cardinaux ; mais il est prouvé quo César Borgia emporta cent mille ducats d'or du trésor de son père après sa mort ; le besoin n'était done pas réel. D'ailleurs, comment se méprit-on à cette bouteille de vin empoisonnée qui, dit-on, donna la mort au pape et mit son fils au bord du tombeau? Des hommes qui out une si longue expérience du crime no laissent pas lieu à une telle méprise : on ne cite personne qui en ait fait l'aveu; il paralt donc bien difficilo qu'on en fût informé. Si, quand le pape mourut, cette canse de sa mort avait été sue, elle l'eût été par ceux-fa mêmes qu'on avalt voulu empoisonner : ils u'eussent point laissé un tel crime impuni ; ils n'eussent point souffert que Borgia s'emparât paisiblement des trésors de son père. Le peuple, qui bait souveut ses maltres, et qui a de tels maîtres eu exécration, tenn dans l'esclavage sous Alexandro, eût éclaté à sa mort : il eût troublé la pompe fanèbre de ce monstre : il eût déebiré son abominable fils. Enfin, le journal de la maisou de Borgia porte que lo pape, âgé do soixante et douze ans, fut attaqué d'une fièvre tierce, qui bientôt devint continue et mortelle : ce n'est pas là l'effet du poison. Ou ajonte que lo duc de Borgia se fit enfermer dans le ventre d'une muje. Je voudrais bien savoir de quol venin le ventre d'une mule est l'antidote : et comment ce Borgia moribond serait-il allé au Vatican prondre cent mille ducats d'or ? Était-il enfermé dans sa mule quand il enleva ce trésor?

Il est vrai qu'après la mort du pape il y ent du umulle dans Rome. Les Colonne et les Ursin y rentrèrent en armes; mais é était dans ce tumullou même qu'on ett du accuser solennellement le père et le fils de ce crime. Enfin, le pape Julestr, uortel ennemi de cette maison, et qui ent longtemps le dueen sa puissance, ue lui imputa point ce que la voir publique lui attribue. Mais, d'un autre côté, pourquoi le cardinal Bembo, Guichardi, Paul Jove, Tomasi, est tant de routemporains, s'accordent-lis dans cetto ferriages accussion d'où viennent tant de deronstances déstillées? pourquoi nomme-t-on l'especde pission dont on sersett, qui s'appelati contarella? On peut r'épondre qu'il n'est pas difficile di neutren quando accuse, et qui filalte colorer rella? On peut répondre qu'il n'est pas difficile il neutren quando accuse, et qu'il fallait colorer rella et l'especial de l'accus de l'accus ribite, que controlle est peut de chairre d'accus de l'accus de l'accus qu'on pourait soupçonner cette dernière seidresses lorsque and d'autre s'alcient avérées.

Alexandro vi laissa dans l'Europe auo mémoire plus odiense que celle des Néron et des Caligula. parce quo la sainteté de son ministère le rendit plus coupable. Cependant c'est à lui que Rome dut sa grandeur temporelle, et ee fut lui qui mit ses successeurs en état do tenir quelquefois la balance de l'Italie. Son fils perdit tout le fruit de ses crimes, que l'Eglise recueillit. Presquo toutes les villes dont il s'était emparé se donnèrent à d'autres dès que son père fut mort ; et le pape Jules 11 le força bientôt après de lui rendre celles qui lui restaient. Il ne conserva rien de toute sa funeste grandeur. Tout fut pour le saint siége, à qui sa scélératesse fut plus utile que no l'avait été l'habileté do tant de papes soutenue des armes de la religion. Mais ce qui est singutier, c'est que cette religion ne fut pas attaquée alors : comme la plupart des princes, des ministres et des guerriers n'en avaient poiut du tont, les crimes des papes ne les inquiétaient pas. L'ambition effrénée ne fesait aueuno réflexion à cetto suite horrible de saeriléges : on n'étudiait point, on ne lisait point, Le peuple hébété allait en pélerinage. Les grands égorgeaient et pillaient; ils no voyaient dans Alexandre vi quo leur semblablo, et on donnait toulours le uom de saiut siège au siège de tous les crimes.

Machiavel prétend que les mesures de Borgia étaient si bien prises, qu'il devait rester maltre de Rome et do tout l'état ecclésiastique après la mort de son père : mais qu'il ne pouvait pas prévoir que lui-même serait anx portes du tombeau dans lo temps qu'Alexandre y descendrait. Amis, eunemis, alliés, parents, tout l'abandonna en peu de temps; on le trabit comme il avait trabi tout le monde. Gonsalve de Cordoue, le grand capitaine, anquel il s'était confié, l'envoya prisonnier en Espague. Louis XII lui ôta sou duché de Valentinois et sa pension. Enfin, évadé de sa prison, il se réfogia dans la Navarre. Le courage, qui n'est pas uue vertu, mais une qualité beureuse, commune aux scélérats et aux grands hommes, ne l'abandonna pas dans son asile. Il ne quitta en rieu son caractère; il intrigua, Il commanda l'armée du roi de Navare, sou beau-fère, dans une guerre qu'il cusseilla pour dépossèler les vassaux de la Navarre, comme il avait autrefois dépossède les vassaux de l'empire et du saint sége. Il fut tue les armes à la main. Sa mort fut glorieuse; et nous vyons dans le cours de cette histoire des souverains légitimes et des hommes vertueux périr par la main des bourreux.

#### CHAPITRE CXII.

#### Suite des affaires politiques de Louis XII.

Il eût été possible aux Français de reprendre Naples, de même qu'ils avaient repris le Milapais. L'ambitiou du premier ministre de Louis xu fut cause que cet état fut perdu pour toujours. Le cardinal Chaumont d'Amboise, archeveque de Rouen, tant loué peur n'avoir en qu'un seul benéfice, mais à qui la France, qu'il gouvernait en maltre, tenait au moins lieu d'un second, vonint en avoir un autre plus relevé. Il prétendit être pape après la mort d'Alexandre vi, et on eût été forcé de l'élire, s'il eût été aussi politique qu'ambitieux 1. Il avait des trésors : les troupes qui devaient aller au royaume de Naples étaient aux portes de Rome : mais les cardinaux italiens Ini persuadèrent d'éloigner cette armée, afin que son élection en parût plus libre et en fût plus valide. Il l'écarta (1503), et alors le cardinal Julieu de La Rovère fit élire Pie m., qui mourut au bout de vingt-sept jours. Ensuite ce cardinal Julien, qu'on appelle Jules 11, fut pape lui-même. Cepeudaut la saison pluvieuse empêcha les Français de passer assez tôt le Garillan, et favorisa Gonsalve de Cordoue. Ainsi le cardinal d'Amboise, qui pourtant passa pour un homme sage, perdit à la fois la tiare pour lui, et Naples pour sou roi.

Une seconde faute d'un autre genre qu'on lui a reprochée, fut l'incompréhensible traité de Blois, par lequel le conseil du roi démembrait et détruisait d'un coup de plume la mourchie francaise. Par ce traité, le roi domnait la seule ille qu'il côt d'Anue de Bretagne au petit-fils de l'empreur et du roi Ferdiusand d'Aragon, ess deux ennemis,

Il parati que le cardinal avait de l'ambition et de l'avidite, et qu'il ne mootra dans les affaires qu'une habielé tres médiocre. Mais comme il ne fui ni anquinaire ni dépréaleur, et surtout qu'il (us souvent trompé, il a laissé la réputation d'un homme vertœux; reputation facile à ebienir dans le siècle des Ferdinand et des Borgis.

Voltaire l'a frop loue dans la Henriade (chani vii); le déraire des qualte vers où il en parle est peul-être le seul qui solt rigouressement vial. Mais Voltaire, accore très jeune lorsqu'il fil la Henriade, parlait stors d'après l'opinion genérale, et non d'après ses propres recherches sur l'histaire. E. à ce même prince qui fut depais, sous le nom do Challes-Quint, si terribbe à l'Erance et à l'Europe. Qui eroinit que sa dot devait être composée de la Fertagne entière, de la Bourgouse, et qu'on abandonnait blian, Génes, sur lesquels on céclait ses cas qu'il moordis saus enfants malles. On ne peut cas qu'il moordis saus enfants malles. On ne peut que crito de le criscordinaire qu'en dissunt que crito de le criscordinaire peut de dissunt que crito de le criscordinaire de la france contamé le cardinai d'Ambole de l'artifice. Mais quel artifice et quelle ichmiel (lo set réduit à minuste au bin Quins 111 mibbellille un france.

i 3500) Aussi les états-généraux, assemblés à Jours, réclamente contre ce projet immet. Peutétre le roi, qui s'en repentait, out-il l'habiteté de se linie dessander peu la France enflèrer e qu'il n'ouait faire de l'in-même peut-étre cédan-il par d'Anne de Bresbane fut donc étée à l'àrcitier de la maison d'Autriche et de l'Expasse, ainsi qu'Anne de l'ende avait de l'arcite à l'engener Maximilien. Elle éjouns le comte d'Augusilleme, qui l'ut dequis Françair. La Brestague deux fois suite à la Trance, et deux fois près de lui échapper, sit la Trance, et deux fois près de lui échapper, sit la Trance, et deux fois près de lui échapper, sit prombiéé.

Une autre faute qu'ou reproche à Louis xn fut de se liguer contre les Vénitiena, ses alliés, avec tous ses ennemis secrets. Celt un évènement inout jusqu'àlors que la conspiration de tant de rois contre une république qui , trois cents aunées au-paravant, était une ville de pécheurs devenus d'illustres négociants.

## CHAPITRE CXIII.

#### De la Ligue de Cambrui, et quelle en fui la suite. Du pape Jules 11, etc.

Le pure Julier II, n'él Savone, domaine de Cônes, voyait avec indiguestion in patrie sous le joug de pour voyait avec indiguestion in patrie sous le joug de pour voyait en consciencillente, 'availéé point par Louis su avec plus de faite que de rigueur. Il par Louis su avec plus de faite que de rigueur. Il availé fait brêller en sa présence tous les priviléges de la ville; encuelle, ayant fait d'exert on trêune dans la grande place sur un échantitud superhe. Il it renir les Goisson a poie de l'échandin, qui, entendirent leur sentence à genous. Il ue les coudamns qu'un enneude de cent miller écus d'er,

et bâtit une citadelle qu'il appela la bride de Gênes Le pape, qui, comme tous ses prédécesseurs, aurait voulu chasser tous les étrangers d'Italie. cherchait à remoyer les Français na-sleh des Apps ; mais il roubit d'abord que les Venitiens s'unissent avec lui , et commençassent par lui remettre beaucoup de villes que l'Églia r'eclamait. La plupart de ces villes avaient cié arrachéen à leurs possessens par le duc de Valentinis, Coiar Borgia; et les Vénitiens, toujours attentità l'eurs interêts, s'édiacte mepres', immédiatement aprés la mort d'Accaudre v., de himini, de Feens, de concoup de terre dans la fionagne, dans le l'encaucoup de terre dans la fionagne, dans le l'encaucoup de terre dans la fionagne, dans le l'encaucoup de terre dans la fionagne, dans le l'encaurir leurs conquiéres, Jules tus servit alers contre visite des Français, illes tus servit alers contre visite des Français mêmes, contre lespoles il cid voulu l'armer. Ce ne fut pas asset des Français, il te entre roule l'Europe dans la life turer toule l'Europe dans la life turer toule l'Europe dans la life turer toule l'Europe dans la life.

Il n'y avait guère de souverain qui ne pût redemander quelque territoire à eette république. L'empereur Maximilien avait des prétentions illimitées comme empereur. Un fait très intéressant, qui u'a pas été connu à l'abbé Dubos dans son excellente Histoire de la Lique de Cambrai, un fait qui nous parait aujourd'hui très extraordinaire. et qui pourtant ne l'était pas aux yeux de la chancellerie allemande, c'est que l'empereur Maximilien avait elté déjà le doge Loredano et tout le senat de Venise à comparaître devant lui, et à demander pardon de n'avoir pas souffert qu'il passat par leur territoire avec des troupes pour aller se faire couronner empereur à Rome. Le seunt n'avant point obei à ses sommations , la chambre impériale le condamna par contumace, et le mit au ban de l'empire.

Il est donc évident qu'or reparchit à Vienne les Vinitiens comme des seaux reledes, et quie jamais la cour impériale ne se départit de ses prétentions sur presque toute l'Europe. S'Il et dé aussi aixde prendre Venise que de la condamure, cette république, la plas ancienno et la plus florissante de la terre, n'existerait plus. Le droit le plus sacré de la terre, n'existerait plus. Le droit le plus sacré de la terre, n'existerait plus. Le droit le plus sacré de la terre, n'existerait plus. Le droit le plus sacré ten bommes, a literté, cé droit plus ancien que tous les cupires, ne serait qu'une rélediton. C'est à un érança droit public !

D'allera Virone, N'enene, Padone, la Marche Trésiane, le Filou, d'aute il la lieurâme de l'empreur. Le roi d'Argon, Ferdinand-le-Catholeup, pourait repondre quedques villes martidures dans le royaume de Naples, qu'il avait cutagaise aux Vestiènes. C'edat non manière prompte de s'acquitter. Le roi de flourire avait des prétentions sur une partie de la Dalmatie. Le due de Savoie purvait aussi resendique r'Ille de Chyre, parce qu'il éstat tallé de la maion de Chyre qui restitatat plus. Les Florentins, en qualité de vésius, avaient aussi des droits.

(1508) Presque tous les potentats, conemis les uns des autres, suspendirent leurs querelles pour

s'unir cassenble à Cambrai contre Venine. Le Ture, son ensemi nuturel, et qui tirisi aten en pais avec elle, fut le seul qui u'accèta pas à ce tratif. Annais tant do reiu se d'éclare lispas entre l'amérene Rome. Venire éclai aussi c'elle qu'exte l'amérene Rome. Venire éclai aussi c'elle qu'exte l'amérene Rome. Venire éclai aussi c'elle qu'exte et surtout dans la désusion qui se mit. biente entre tant d'alliés. In se tensit qu'a éle d'apaiser Jules u, principal auteur de la lisue; mais et de déclaigne de demander grée, e los attendre l'orage. C'est peut-ètre la seule fois qu'elle ait édétémeraire.

Les excommunications, plus méprisées cher les Vénitiens qu'ailleurs , furent la déclaration du pape. Louis xit envoya un liéraut d'armes annoucer la guerre au doge. Il refernandait le Crémonais qu'Il avait cédic lui-mêne aux Vénltiens , pui qu'Il avait cédic lui-mêne aux Vénltiens , pui de la visait de la prendre le Milanais. Il revendiquait le Bressan , Bergame , et d'autres terres.

Cette rapidité de fortune qui avait accompange les l'rauceis dans les commencements de toutes leurs expéditions ne se démentit pas. Louis xu, la la tête des au marne, détruisit les fortex vénitionnes à la cièlère journie d'Agnadel, près de la triètire d'Adn, Alors chacun des prédendants se leits sur son partage. Jules n'écmpara de toute la fonasse pet 1590 j. Junis les papes, qui devaient, dileon, à un compercur de Frauce leurs premiers donniers, durent le reste aux armes de Louis xu. Ils farrent stors en possession de presque tout le pays qu'ils secueptent algourd fluit.

Les troupes de l'empereur, s'avançant esperant dans les Froids, qui ceitresté à la maison d'Autriche. Les troupes d'Espera occupieroit e que Vestie a suit en Caladre. Il n'y ent pes jusqu'au due de l'errare et aux en l'entre de l'errare de marche d'estiente, qui en seississent leur proie. Venier passa de la témérité à la consternation. Elle alamona ellemème es veilles de terre froire, et leur remit uns s'uniement les serments de lidritié, mais l'arrequ m'elles devisement l'état; et réduire à ses l'agunes, clie implera la midericorde de l'empereur profit les results de l'arreques, fut la metre de l'arreque per l'estie de l'empereur profit le l'estie à l'arreque per l'estie l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'arreque l'estie l'est

mentonicas, eccomunial por le pape et opprindi por trata de princes, virus abase d'autre porti A par trata de princes, virus abase d'autre porti A prender que de se jetre entre les bras du Ture. Il depata lonis faliamond en qualité d'ambasadeur ven Bajazet; mais l'empereur Maximilien ayant cionica aus aiges de Padoue, les Vieillens reprirent courrae, et contremanderen leur ambassadeur. Al leu de devenir tribataires de la Prote ottodue la leur tribataire de la Prote ottodue la leur de l'emperation de l'emperation de l'emperation de Jules II, ausquel ils envoyèrent six nodes. Le pape leur imposa de sprinciences comme s'il avait fait la guerre par ordre de Dieu, et comme si Dieu avalt ordonné aux Vénitiens de ne pas se défendre. Jules u avant rempli son premier projet d'agran-

dir Rome sur les ruines de Venise, songea au seeond; c'était de chasser les barbares d'Italie. Louis xut était retourné en France, presant

toujours, aiusi que Charles vin, moins de mesares ponr conserver qu'il n'avait eu de promptitude à enoquérir. Le pape pardonna aux Vénitlens, qui, revenus de leur première terreur, résistaient aux armes impériales.

Enfin il se ligua arce cette mêmo république contra ces mêmes Prançais, apelà Fairò opprimée que cux. Il voubit détruire on liable tous les éérames perse une par les autres, externiter e reste abres de la contra del la co

Une nouvelle faute de Louis xu seconda les desseins de Jules 11. Le premier avait une économie qui est une vertu dans le gouvernement ordinaire d'un état paisible, et un vice dans les grandes affaires.

Une mauvaise discipline festit consister alors toute la force des armées dans la gendarmerie, qui comisatait à pied comme à cheval. On n'avait pas sa faire encore une bonne infanterie française, ce qui était pourtant aisé, comme l'expérience l'a prouré depuis; et les rois de France soudoraient des fantassins allemands ou suisses.

On sit que les Shises surteut avaient contribué à la comptée du Nilaush. Il sa s'amient vendique leur surç, et jusqu'à leur loune foi, en livrant leur surç, et jusqu'à leur loune foi, en livrant de leur surç, et jusqu'à leur louné foi, en livrant de leur de le

ces mêmes Français étaient alors les alliés de l'empire allemand, dont ils ont été al souvent eunemis. Ils étaient de plus ses vassanx. Louis xu avait douaé, pour l'investiture de Milan, cent millé écas d'or à l'empereur Maximilien, qui a'étai et un allié puissant, ni un am lidéle; et commo empereur, il n'aimait ui les Français, ui le pape. Ferdinand-lo-Catholique, par qui Louis xu Ho tologiars troupé, landoma la Rique de Cambrai. des qu'il est e qu'il précedait en Calalez. Il recut du pape l'investiture pleine et entière du royanme de Naples. Jules u le mit à ce pris entièrement dans es indréts. Ainsi le pope, par a politique, avait pour lui les Vénitiens, les Suises. Les secons du royanme de Naples, cou môme de l'Anglettre; et ce fut aux Français à soutenir tout le fardeux.

(4510) Louis xII, attaqué par le pape, convoqua une assemblée d'évêques à Tours, pour savoir s'il lui était permis de se défendre, et si les excommunications du pape seraient valides. La postérité éclairée sera étounée qu'on ait fait de telles questions; mais il fallait alors respecter les préjugés du temps. Je ne puis m'empêcher de remarquer le premier cas de conscience qui fut proposé dans cette assemblée : le président demanda « si le pape « avait droit de faire la guerre, quand il ne s'agis-« sait ni de religion, ni du domaine de l'Église : » et il fut répondu que non. Il est évident qu'en ne proposait pas ce qu'il fallait demander, et qu'on répondait le contraire de ce qu'il fallait répondre ; car, en matière de religion et de possession ecclésiastique, si on s'en tient à l'Évangile, un évêque, loin de faire la guerre, ne doit que prier et souffrir; mais en matière de politique, un souverain de Rome peut et doit assurément secourir ses alliés et venger l'Italie : et si Jules s'en était tenu là . il ent été un grand prince.

Cette assemblée française répondit plus dignement, eu concluant qu'il fallait s'en tenir à la fameuse praguatique sanction de Charles vu, au plus envoyer d'argent à Bome, et en lever sur le clergé de France pour faire la guerre au pape, chef romain de ce clergé francies.

On commenca par se hattre vers Bologne et vers le Ferrarois. Jules 11 avait déjà enlevé Bologne aux Bentivoglio, et il vonlait s'emparer de Ferrare. Il détruisait, par ees invasions, son grand dessein de chasser d'Italie les étrangers ; car Bologue et Ferrare appelaient nécessairement les Français à leurs secours contre lui; et après avoir voulu être le vengeur de l'Italie, il en devint l'oppresseur. Son ambition, qui l'emportait, plongea l'Italie dans les calamités dont il eût été si glorieux de la tirer. Il préféra ses intérêts aux bienséances, au point de recevoir dans Belogne une nombreuse troupe de Tures, arrivés avec les Vénitiens pour le défendre centre l'armée française commandée par Chaumont d'Amboise : c'est Paul Jove, évêgne de Nocera, témoin oculaire, qui nous instruit de ce fait singulier. Les autres papes avaient armé contre les Turcs. Jules fut le premier qui se servit d'eux ; il fit ce que les Vénitiens

avaient voulu faire. On ne pouvait insulter davautage au christianisme, dont il était le premier pontife. On vit ce pape, dgé de soixante-dix aux, sasiéger en persoune la Miraudole, aller le casque en tôte à la tranchée, visiter les travaux, presser les ouvrages, et eutrer en vaiqueur par la brêche.

(4151) Tandis que le pape, cassé de vieillese, était sous les armes, le roi de France, encore dans la vigueur de l'âge, assemblat un concile. Il remuait la chrétienté ecclésiastique, et le pape la chrétienté guerrière. Le coneile fui indiqué à Pias, où quelques cardinaux, ennemis du pape, se rendirent. Mais lesconcile du roi ne fut qu'un entreprise vaine, et la guerre du pape fut heureuse.

En vain on fit frapper à Paris quelques médailles, sur lesquelles Louis xu était représenéailles, sur lesquelles Louis xu était représenéa détruirai jusqu'au nom de Babylone. » Il était, honteux de s'en vanter, quado no était si loiu de l'exécuter; et d'ailleurs, quel rapport de Paris à Jérusalem, et de Rome à Babylone?

Les actions de courage les plus brillantes, souvent même des batailles gagnées ne servent qu'à illustrer nne nation, et non à l'agrandir, quand il y a dans le gouvernement politique un vice radical qui à la longue porte la destruction. C'est ce qui arriva aux Français en Italie. Le brave ebevalier Bayard fit admirer sa valeur et sa générosité. Le jeune Gaston de Foix rendit à vingt-trois ans son nom immortel, en repoussant d'abord une armée de Suisses, en passant rapidement quatre rivières, en chassant le pape de Bologue, en gagnant la célèbre bataille de Ravenne, où il acquit tant de gloire, et où il perdit la vie (4542). Tous ees faits d'armes rapides étaient éclatants : mais le roi était éloigné, les ordres arrivaient trop tard, et quelquefois se contredisaient. Son économie, quand il fallait prodiguer l'or, donnait peu d'émulation. L'esprit de subordination était inconnu dans les troupes. L'infanterie était composée d'étrangers allemands, mercenaires peu attachés. La galanterie des Français, et l'air de supériorité qui convenait à des vainqueurs, irritait les Italiens humiliés et jaloux. Le coup fatal fut porté, quand l'empereur Maximilien, gagné enfin par le pape, fit publier les avocatoires impériaux par lesquels tout soldat allemand qui servait sons les drapeaux de France devait les quitter, sous peine d'être déclaré traitre à la patrie.

Les Suisses descendent aussitôt de leurs montagnes contre ces Français qui, au temps de la ligue de Cambrai, avaient l'Europe pour alliée, et qui maintenant l'avaient pour ennemie. Ces montaguards se fesaient un honneur de mener avec eux le ills de ce duc de Wilan, Louis-le-Vaure, et d'expier, en couronnant le fils, la trahison qu'ils avaient faite au père.

Les Français, commandès par le maréchal de Trivuke, abandonnent l'une après l'autre toutes les villes qu'ils avaient prises du fond de la Romagne aux coufins de la Savoie. Le fameux Bayard fesait de belles retraites; mais e'était un béros obligé de fuir. Il n'y eut que trois mois entre la vietoire de Ravenne et la totale expulsion des Frauçais. Louis xu eut encore une destinée plus triste que Charles viii; car du moius les Français s'étaient ouvert une retraite glorieuse sous Charles par la bataille de Fornone : mais sons Louis ils furent chassés par les seuls Suisses à la bataille de Novare : ce fut le comble du malheur et de la honte. Louis de la Trimouille avait été envoyé avec une armée pour conserver au moins les restes du Milanais qu'on perdait. Il assiègeait Novare : douze mille Suisses viennent l'attagner avant qu'il se soit retrauché. Ils se présentent sans canon, marchent droit au sien, et s'en emparent : ils détruisent toute son infanterie, font fuir la gendarmerie, remportent une victoire complète, dont le président Hénault ne parle pas, et donnent à Maximilien Sforce le duebé de Milau, que Louis avait tant disputé : il ent la mortification de voir établi dans Milan, par les Suisses, le jenne Maximilien Sforce, fils du due mort prisonnier dans ses états. Gênes, où il avait étalé la pompe d'un roi d'Asie, reprit sa liberté, et chassa deux fois les Français : il ne resta rien à Louis xu au-delà des Alpes.

Voifa le fruit de tant de sang et de tant de trésors prodigués : toutes ses négociations, toutes ses gnerres, eurent une fin malbeureuse.

Les Suisses devenus ennemis du roi, dont ils avaient été les fantassins mercenaires, vincent au nombre de vingt mille mettre le siège devant Dijon. Paris même fut épouvanté. Louis de la Trimouille, gouverneur de Bourgogne, ne put les renvoyer qu'avec vingt mille écus comptaut, une promesse de quatre cent mille au nom du roi, et sept otages qui en répondaient. Le roi ne voulnt donner que cent mille écus, payant encore à ce prix leur invasion plus eher que leurs seconrs refusés. Mais les Suisses, furieux de ne recevoir que le quart de leur argent, condamnèrent à la mort lenrs sept otages. Alors , le roi fut obligé de promettre nou seulement toute la somme, mais encore la moitié par-dessus : les otages, heureusement évadés, sauvèrent au roi son argent, mais non pas sa gloire.

......

#### CHAPITRE CXIV.

Suite des affaires de Louis xII. De Ferdinand-le-Catholique, et de Henri VIII, roi d'Angleterre.

Cette fameuse ligue de Cambrai, qui s'était d'abord tramée contre Venise, ne fut donc à la fin tournée que contre la France; et c'est à Louis xu qu'elde devint funeste, Ou voit qu'il y avait surtout deux princes plus babiles que lui, Ferdinand-lectholique et le pape. Louis varait été à craindre qu'un moment; et il eut, depuis, le reste de l'Euronce à erzindre.

Tambia qu'il perdait Milan et Génea, sea trésoret ses troupes, on le privait encore d'un rempart que la France avait contre l'Espagne. Son allié et son pareut le roid Novarre, faend Abbred, vit son état enievé tout d'un comp par Ferdinant, chicholique. Ce l'inquadage desi appois d'un préterte serci: Perdinanta précionalit avoir une buille comme adhierent du roid de France et du concéle de Pise. La Navarre est restée dépuis à l'Espagne, sans une limante le en ait tié d'échet en ait tiés d'échet en ait tiés d'échet en sans une la maire et en ait tiés d'échet en ait tiés d'échet en sans une limante le en ait tiés d'échet en

Pour mieux connaître la politique de ce Ferdinand-le-Catholique, fameux par la religion et la bonne foi dont il parlait sans cesse, et qu'il viola toniours, il faut voir avec quel art il fit cette conquête. Le jeune Henri vui , roi d'Angleterre, était son geudre : il lui propose de s'unir ensemble pour rendre aux Anglais la Guienne, leur ancien patrimoine, dont ils étaient chassés depuis plus de cent ans. (1512) Le jenne roi d'Angleterre ébloui envoie une flotte en Biscaye : Ferdiuand se sert de l'armée anglaise pour conquérir la Navarre. et laisse les Anglais retourner ensuite chez eux sans avoir rien tenté sur la Guienne, dont l'invasion était Impraticable. C'est ainsi qu'il trompa son gendre. après avoir successivement trompé son parent le roi de Naples, et le roi Lonis xu, et les Vénitiens et les papes. On l'appelait en Espagne le sage, le prudent : en Italie, le pieux : en France et à Londres. le perfide.

Louis xu, qui avait mis un bon ordre à la défense de la Guienne, ne fut pas aussi heurens re-Picardie. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri vu, prenaît ce temps de calamité pour faire de ce côté une irroption en France, dont la ville de Calais donnait toujours l'entrée.

Ce jeune rol, bouillant d'ambition et de conco, atsqua seul la France, sans être secouru des troupes de l'empereur Maximilien, ni de Ferdinand-le-Catholique, ses alliés. Le viell empereur, toujons entreprenant et pauvre, servit dans l'armée du roi d'Angleterre, et ne rougit point d'en recevoir une paie de cent écus par jour. Heuri viii, avec ses seules forces, semblait près de reasonveler les temps funestes de Politiers et d'Azincourt. Il eut une victoire complète à la journée de Guinegasse (1515), qu'on nomma la journée des pérense. Il prit l'évoune, qui à présent n'existe plus, et Tournai, ville de tout temps incorporcé à la France, et le berceau de la monarelaio française.

Louis x1, alors veuf d'anne de Bretagne, ne put avoir la pais avec Henrit van given épousant sa seur Martie d'Augleterre; mais an lieu que les rôs, assui biou que les partienliers, recivent na dot de leurs femmes, Louis x1 en pays une: il lui de de von visiqueure. Raccoma à un constant la terre et par les Suisses, loujours trompé par faterre et par les Suisses, loujours trompé par fater d'allaip par la fermeté de Jules x1, il fluit bientôt apprès as acrière (et 1513).

Comme il mit peu d'impôts, il fin appelé Père, par le peuple. Les héros dont la France était plaine l'eussent aussi appelé leur père, a'il avait, en imposaut des tributs nécessaires, conservé l'Italie, réprim les Suisses, scourre d'incernent la Navarre, repoussé l'Auglais, et préservé la Picardie et la Bourgoque d'invasions plus ruineuses que ces impôts a varient pu l'éture.

Mais a'il fut malbeureureux au-debors de son royaume, il fut heureux au-dedans. On ne peut reprocher à ce roi que la vente des charges . laquelle ne a étendit pas sous lui aux offices de judicature : il en tira en dix sept années de règne la somme de douze cent mille livres dans le seul distriet de Paris : mais les tailles , les aides furent modiques. Il eut toujours une attention paternelle à ne point faire porter au peuple un fardeau pesant : Il ne se croyait pas roi des Français comme un seigneur l'est de sa terre, puiquement pour en tirer la substance On ne counut de son tempa auenne imposition nouvelle (4580) : et lorsque Fromentean présenta au dissipateur Henri m nn état de comparaison de ce qu'on exigeait sous ce malheureux prince, avec ce qu'on avait pavé sous Louis xit, on vit à chaque article une somme immense pour Heuri III, et une modique pour Louis, si e était un ancien droit ; mais quand e était une taxe extraordinaire, il y avait à l'artiele Lonis xII, néant; et malbeureusement cet état de ce qu'on ne payalt pas à Louis xn et de ce qu'on exigenit sous Henri III. contient nn gros volume.

Ce rol a'avait environ que treize millions de revenu; mais ces treize millions en valaient environ einquante d'anjourd'hui. Les denrées étalent beanconp moins ebères, et l'état n'était pas endetté: il n'est done pas étounant qu'avec ce faible revenu unnéraire et une sage économie, il véett avec splendeur et mainfint son peuple dans l'alondance. Il avit sind que la justice fit reudue partont avec promptitude, avec impartialité et presque sus frais: on paysit quarantolis noiss d'épiesa qu' nijoura l'ui \*. Il n' y avit dans le baillige de l'aris que quaranto-end sergents, et à présent il y en a plus de cioq ceots : il est vrai que Paris n'elli pas la ciulquiene partie de ce qu'il est de noso jours; mais le nombre des officers de justice et al exer de sus me lien plus grande propertion que Paris, et les maux incéparables des grandes tible out ausgenief clhus que le nouiset des ha-

Il maintint l'usege où étalent les parlements du royamme de choist trois nighes pour remplir une place vacante : le roi nommait un des trois. Les diquités de la role n'étalent dounées alors qu'aux avocats : elles Caisent le prix du mérite, ou de la réputation qui suppose le mérite. Son éfait de 4499, éternélement mémorable, et que nos hiscries a marvaient pas di outiler, a credu sa mémoire chère à bous ceux qui rendent la justice, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra ret difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra ret difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra pret difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra pret difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra pret difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ret et difit, et à ceux qui l'ambent, il nohmen, ra pret nière diversités et arraches du monarque.

Le plan général suivant lequel vous étudiez lei l'histoire n'admet que peu de détails; mais de telles particularités, qui font le bouheur des états et la leçon des bous princes, devienuent un objet principal.

Louis stif fut le premier des rois qui mit les laboureurs à couvert de la rapacité du soldat, et qui fit punir de mort les gendarmes qui raugomaient le paysan. Il en coûta la vieà eing gendarmes, et les campageas firent trapquilles. S'il ne fut ni un héros, ui un grand politique, il ent done la gloire plus précieuse d'âtre un bon roi; et as mémoire sera toujours en béndiction à la postérité.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CXV.

De l'Angleterre et de ses malbrurs après l'invasion de la France. De Margorrite d'Anjou, france de Henri vi, etc.

Le pape Jules II, au milieu de toutes les dissensions qui agitèrant toujours l'Italie, ferme daus le dessein d'eu chasser tous les étrangers, avait doumé au pontificat une force temporelle qu'il u'avait point eue jusqu'alors. Parme et Plaisance, déta-

a Sous Louis xv, en n'en paya plus depuis 1771: le chancire de Maupeon, en abolisant l'anfane venalité des offices de judicature introduite par le chanceller Duran; supprima aussi poppeobre des épices; mais la vénalité et les épices ont ête rétablies en 1771. Voic quostre en 1775.) ehés du Milanais, étaient Joints au domaine de Rome, du consentement de l'empereur même, (1515) Jules avait consommó son pontificat et sa vie par cette action qui honore sa mémoire. Les appea n'ont point conservé et état. Lesaint siège était alors en Italie une puissance temporelle prépondérante.

ponocrame.

Venise, quoique en guerre avec Ferdinand-leCathollque, roi de Naples, demeurait encore très
puissante. Elle résistait à la fois aux mahométans
et aux ehrètiens. L'Allemagne était paisible; ¡ Angleterre recommençait a être redoutablo. Il faut
voir d'oi elle sortait, et où elle parrint.

L'aliénation d'esprit de Charles vi avait perdu la France; la faiblesse d'esprit de Henri vi désola l'Angleterre.

(1412) D'abord ses parents se disputierent le gouvre memel dates as jeunese, ainé que les parents de Charles y avaient tout bouleveré pour commander en son nom. Si dans Fairs in due de Bourgegne fit assassiner un due d'Orbeius, on vit le Lorder la dichesse de Gleevel, mus du rei, de sortifiqes. Une malheureuse devineresse et un précire laivéelle ou selévent, qui se dissont sorciers, fureul iréléve sife pour exte prévendue conparitain. La duchesse fut heureuse de riter condamnée qu'à faire une amende honorable en chemise, et lu meption prépuduel. L'espeit de chemise, et lu meption prépuduel. L'espeit de che dait le centre de la supersition et de la de de dit le centre de la supersition et de le de dit le centre de la supersition et de

(1441) La plupart des querelles des souverains out fini par des mariages. Charles vir donna pour femme a Henri vi Margnerite d'Anjon, fille de ce René d'Anjou, roi de Vaples, due de Lorraine, comte du Maine, qui, avec tons ces titres, était sans états, et qui n'eut pas de quoi donner la plus légère dot à sa fille. Peu de princesses ont été plus mallieureuses en père et en époux. C'était une femme entreprenante, courageuse, inébraulable; héroine, si elle n'avait d'abord sonillé ses vertus par un erune. Elle eut tous les talents du gouvernement et toutes les vertus guerrières ; mais aussi elle se livra quelquefois aux eruautés et anx attentats que l'ambition, la guerre et les factions inspirent. Sa hardiesse et la pusillanimité de son mari furent les premières sources des calamités publiques.

(4517) Elle voulut gonveruer; et il fallit se défaire du due de Glocester, onde du roi, et mari de cette duchesse déja saerfilée à ses runemis, et confinée en prison. On fait arrêter ce due sous précette d'une conspiration nouvelle, et le lendemain il est trouvé mort daus son lit. Cette violence rendit le gouverimente de la reine et le nour du roi odicut. Rarement les Anquis lauisent sans compièrer. Il es trouvit alore en Anquisterre un demendant d'Édonard un, despui nome la branche chair, plus pres el un decpt de la southere commune que la branche alors répusates. Co prince était un de d'York, il presiduar son éve un orase fourche, et le roit lienti et, de la branche de Lancante, postati une rose rouge. Cet de fia que viairent ces noms fameux consacrés à la guerre civile.

civile. Dans les commencements des factions, il fant être protégé par un parlement, en attendant que ce parlement devienue l'esclave du vaiuqueur. (1150) Le duc d'York accuse devant le parloment le duc de Suffolk, premier ministro et favori de la reine, à qui ces deux titres avaient valu la baine de la nation. Voici un étrange exemple de ce que neut cette haisse. La cour, pour contenter le peuple, bannit d'Augleterre le premier ministro. Il s'embarque pour passer en France. Le capitaine d'un vaisseau de guerre garde-côte rencontre le vaisscau qui porte ce ministre ; il demande qui est à bord : le patron dit qu'il mène en France le due de Suffolk. « Yous ne conduirez pas ailleurs celui « qui est accusé par mon pays, » dit le capitaine ; et sur-le-ehamp il lui fait trancher la tête. C'est ainsi que les Anglais en usaient en pleine paix. Bieutôt la guerre ouvrit une carrière plus horrible. Le roi Henri vi avait des maladies de langueur qui le rendaient, pendant des années entières, incapable d'agir et de penser. L'Europe vit, daus co siècle, trois souverains que le dérangement des organes du cerveau plougea dans les plus extrêmes malbeurs: l'empereur Venceslas. Charles vi de France, et flenri va d'Angleterre, (4455) Pendani nne de ees années funestes de la langueur de Heuri vr. le duc d'York et son parti se rendent les maîtres du conseil. Le roi, comme en revenant d'un long assonpissement, ouvrit les veux : il se vit sans autorité. Sa femme, Marguerite d'Anjou. l'exhortait à être roi : mais pour l'être, il fallut tirer l'épée. Le duc d'York, chassé du conseil, était déjà à la tête d'une armée.. On traina Heuri à la bataille de Saint-Alban; il y fut blessé et pris, mais non encore detrôné. Le due d'York, son vainquent, le conduisit en triomphe à Loadres (1455); et lui laissant le titre de roi, il prit pour lui-même celui de protecteur, titre déjà connu aux

Anglais. Henri vr., souvent malade et toujours failde, n'était qu'un prisonnier servi avec l'appareil de la rosanié. Sa femme soulut le rendre libre pour l'étre etle-nière; son courage éslait plus grand que set malheurs. Elle lève des troupes, comme on en levait dans ce temps-la, avec le secours des veigneurs de son parti. Elle tire son mari de Lon-veigneurs de son parti. Elle tire son mari de Lon-veigneurs de son parti. Elle tire son mari de Lon-

dres, et devient la générale de son armée. Les Anglais en peu de temps virent ainsi quatre Françaises conduire des soldats: la femme du comte de Montfort en Bretagne, la femme du rol Édouard n en Angletetre, la Pucelle d'Orkéans en France, et Marguerite d'Aujou.

(1460) Cette reine rangea elle-même son armée en bataille, à la sanglante journée de Northampton, et combattità côté de son mari. Le due d'York, son grand ennemi, n'était pas dans l'armée opposce : son fils alné, le comte de la Marche, y fesait son apprentissage de la guerre civile sous le comte de Warwick. l'homme de ce temps-la qui avait le plus de réputation, esprit né pour ce temps de trouble, pétri d'artifice, et plus encore de courage et de fierté, propre pour une campagne et ponr un jour de bataille, fécond en ressources, capable de tout, fait pour donner et pour ôter le trône, selon sa volonté. Le génie du comte de Warwick l'emporta sur celui de Marguerite d'Anjou ; elle fut vaineue. Elle eut la douleur de voir prendre prisonujer le roi sou mari dans sa tente; et, tandis que ce malheureux prince lui tondalt les bras, Il fallut qu'elle s'enfult à toute bride avec son fils le prince de Galles. Le roi est reconduit, pour la seconde fois, par ses vainqueurs, dans sa capitale, toujours roi et toujours prisonnier.

On convoqua un parlement, et le duc d'York, auparavant protecteur, demanda cette fois un autre titre. Il réclamait la couronne comme représentant Édouard III. à l'exclusion de Henri vi. né d'une brauche cadette. La cause du roi et de celul qui prétendait l'être fut soleunellement débattue dans la chambre des pairs. Chaque parti fournit ses raisons par écrit, comme dans up proces ordinaire. Le due d'York, tont vainqueur qu'il était, ne put gagner sa cause entièrement. Le parlement décida que Henri va garderait le trone pendant sa vie, et que le duc d'York, à l'exclusion du prince de Galles, serait son successeur. Mais à cet arrêt on ajouta une clause qui était une nouvelle déclaration de trouble et de guerre : o'est que, si le roi violait cette loi, la couroupe dès ce moment serait dévolue au duc d'York.

Marquerile d'Anjon, vaineure, fugitive, cioque de sou mari, quato notre elle de ud d'ork vistorieux, Londres et le parlement, ne pertit positiere. Londres et le parlement, ne pertit positiere course. Elle courtai dans la principausi de Galles et dans les provinces visitiens, animant sea amis, s'on fenant de aouseux, et formant une armée. On sait auser que ces armées n'étaient pas des troupes requières, tenses non-temps sous le drapeaus, et des positieres de la consentide à la marie et qu'il pouvait d'hommes rasemaldés à la bâte. Le pillage tensit l'ête de provisions et de doct. Il fallatie et neuri béspaté, ane testille, ou de de l'administration de la consentide à la des de l'administration de la consentide à la des l'administration de la consentide de la consentidad de la consentida se retier. Le reine se trouve enfin en présence de le son grand enuem il deu d'Ord, dans la province de ce nom, près du château de Sandal. Elle était à la tête de dit-huit mille hommes, (1461) La fortune dans cette journée seconda son coarage. Le due d'Ord, vaineu mourut percé de coups. Son due d'Ord, vaineu mourut percé de coups. Son père, plantéesur la muraille avec celle de quelques généraux, y resta long-temps comme un monument de sa défaite.

Marguerite, victorieuse, marche vers Londres pour délivrer le roi son époux. Le comte de Warwick , l'âme du parti d'York , avait encore une armée dans laquelle il trainait llenri son roi et son captif à sa suite. La reine et Warwick se rencontrèrent près de Saint-Alban , lieu fameux par plus d'un combat. La reine eut encore le bonheur de vaincre (4461) : elle goûta le plaisir de voir fuir devant elle ee Warwick si redoutable, et de rendre à son mari sur le champ de bataille sa liberté et son autorité. Jamais femme n'avait en plus de succès et plus de gloire ; mais le triomphe fut conrt. Il fallait avoir pour soi la ville de Londres : Warwick avait su la mettre dans son parti. La reine ne put y être reçue, ni la forcer avec une faible armée. Le comte de La Marche, fils ainé du due d'York, était dans la ville, et respirait la vengeance. Le seul fruit des victoires de la reine fut de pouvoir se retirer en sûreté. Elle alla dans le nord d'Angleterre fortifier son parti, que le nom et la pré-

seuce du roi rendaient encore plus considérable. (4464) Cependant Warwick, maitre dans Londres, assemble le peuple dans une campagne anx portes de la ville, et lui montrant le fils du duc d'York : « Lequel voulez-vous pour votre roi, dit-il. ou ce jeune prince, ou Henri de Laucastre? Le peuple répondit, York. Les cris de la multitude tinrent lieu d'une délibération du parlement II n'y en avait point de convoqué ponr lors. Watwick assembla quelques seigneurs et quelques évêques. Ils jugèrent que Heuri vi de Laucastro avait enfreint la loi du parlement, parce que sa femme avait combattu pour lui. Le jeune York fut done recount dans Londres sous le nom d'Édouard 1v., taudis que la tête de son père était encore attachée aux murailles d'York , comme celle d'un coupable. On ôta la couronne à Henri vi, qui avait été déclaré roi de France et d'Angleterre au berceau, et qui avait régné à Londres trente-huit années, sans qu'ou eut pu jamais lui rien reprocher que sa faiblesse.

Sa femme, à cette nouvelle, rassembla dans le nord d'Angleterre jusqu'à soixante mille combattants. C'était un grand effort. Elle ne hasarda cette fois ni la personne de son mari, ni celle de son fils, ni la sienne. Warwick conduisit son jeune roi à la

tête de quarante mille hommes coutre l'armée de la reine. On se trouva en présence à Santou, vers les bords de la rivière d'Aire, aux confins de la province d'York. (4461) Ce fut la que se donna la plus sanglante bataille qui ait dépeuplé l'Angleterre. Il y périt, disent les contemporaius, plus de trente-six mille hommes. Il faut toujours faire attention que ces grandes batailles se donnaient par nne populace effrénée, qui abandonnait pendant quelques semaines sa charrue et ses pâturages; l'esprit de parti l'entralnait. On combattait alors de près, et l'acharnement produisait ces grands massacres dont il y a peu d'exemples depuis que des troupes réglées combattent pour de l'argent, et que les peuples oisifs attendent à quel vainqueur leurs blés appartiendront.

Warsik fut pleinement victorieux, le jenne bloomst va iferne, et Margentie d'Aujon alandonnée. Elle s'enfuit dans l'Ecoses avec son mari et on fils. Alors le roi Edouard d'i Grev des murs d'Urch la lête de son père pour y mettre celles des géréraux ennemis. Chaque parti daus le cours de ces guerres exterminait tour la tour, par la main des bourreux, le principaux prisonniers. L'Angleterre était un vaste lichter de carrage, obtine le cidadant de laires. L'angleterre était un vaste lichter de carrage, obtine le cidadant de laires de l'anglet de la comme de la comme

.....

#### CHAPITRE CXVI.

D'Edouard sv., de Marguerite d'Anjou, et de la mort de Benti vs.

L'intrépide Marguerite ne perdit point courage, Mal secourue en Écosse, elle passe en France à travers des vaisseaux eunemis qui convraient la mer. Louis x1 commençait alors à régner. Elle sollicita du seconrs ; et quoique la fausse politique de Lonis lui en refuse, elle ne se rebute point. Elle emprunte de l'argent, elle-emprunte des vaisseaux; elle obtient enfin eing eeuts hommes; elle se rembarque ; elle essuie une tempête qui sépare son vaisseau de sa petite flotte : enfin elle regagne le rivage de l'Angleterre; elle y assemble des forces; elle affronte encore le sort des batailles ; elle ne eraint plus alors d'exposer sa personne, et sou mari, et son fils. Elle donne nne nouvelle bataille vers Hexham (4462); mais elle la perd encore. Toutes les ressources lui manqueut après cette défaite. Le mari fuit d'un côté, la femme et le fils de l'autre, sans domestiques, sans secours, exposes à tous les accidents et à tous les affronts. Henri, dans sa fuite, tomba entre les mains de ses ennemis. On le conduisit à Londres avec ignominie, et on le renferma dans la tonr. Marquerite, moins malheureuse, es sauva avec sou fils en France, chez René d'Anjou son père, qui ne pouvait que la plaindre.

Le jeune Édouard IV, mis sur le trône par les mains de Warwick, délivré par lni de tous ses ennemis, maître de la personne de Henri, régnait paisiblement. Mais dès qu'il fut tranquille, il fut ingrat. Warwiek, qui lni servait de père, négociait en France le mariage de ce prince avec Bonne de Savoie, sœur de la femme de Louis x1. Édouard, pendant qu'on était prêt à conclure, voit Élisabeth Woodville, veuve du chevalier Gray, en devient amonreux, l'épouse en secret, et eufin la déclare reine saus en faire part à Warwick (1465). L'ayant alnsi offensé, il le néglige; il l'écarte des conseils: il s'en fait un ennemi irréconciliable. Warwiek, dont l'artifice égalait l'audace, employa bientôt l'un et l'antre à se venger. Il séduisit le due de Clarence, frère du roi ; il arma l'Angleterre ; et ce u'était point alors le parti de la rose rouge contre la rose blanche ; la guerre civile était entre le roi et son sujet irrité. Les combats , les trèves , les népociations, les trabisons, se sucrédèrent rapidement. (1470) Warwick ehsssa enfin d'Angleterre le roi qu'il avait fait, et alla à la tour de Londres, tirer de prisou ce même Henri vi qu'il avait détrôné, et le replaça sur le trône. On le uommait le feseur de rois. Les parlements n'étaient que les organes de la volonté du plus fort. Warwiek en fit convoquer un ani rétablit bientôt Henri vi dans tous ses droits, et qui déclara usurpateur et traitre ee même Édouard IV, anguel il avait, pen d'années auparavant, décerné la conroune. Cette longue et sanglante tragédie n'était pas à son dénouement. Édouard ty, réfugié en Hollande, avait des partisans en Angleterre, Il v rentra après sept mois d'exil. Sa faction lui ouvrit les portes de Londres, llenri, le jouet de la fortune, rétabli à peine, fut encore remis dans la tour. Sa femme . Marguerite d'Anjon , tonjours prête à le venger, et toujonrs féconde eu ressources, repassait dans ces temps-la même eu Augleterre avec sou fils le prince de Galles. Elle apprit, en abordant, son nonveau malhenr. Warwick, qui l'avait tant persécutée, était sou défenseur ; il marchait contre Édonard : e'était un reste d'espérance pour cette malhenreuse reine. Mais à peine avait-elle appris la nouvelle prison de son mari, qu'un second courrier lui apprend sur le rivage que Warwick vient d'être tué dans un combat, et qu'Édouard ty est vainqueur (1471).

On est étonné qu'une femme, après cette foule

de disgréces, ait encore osé tenter la fortune. Exciso de son courage lu flit trover des ressources et des anis. Quiconque avait un parti en Angeletrer édia ifá, au lout de quelque temps, de trouver sa faction fortilife par la haine contre a tour et contre le ministre. Cette en partie ce qui valut encore un armée à Margarentie d'anjeu, après taut de revers et de déditact. Il n'y avait guière de province en angeletrer dans lasquelle elle n'ell combattu la Las bonds de la Sexrene et le parce de Tewkebury threut le champ de sa dernière tostielle. Elle commandità set troupes, menant de rang en rang le prince de chile (4471), command de range en rang le prince de chile (4471).

La reine, dans le décordre de sa désile, ne voyant point son lis, et demandant en vain de se nouvelles, perdit tout sentiment et toute connaissance. Elle resta long-temps évanoule sur uu chariot, et ne reprit ses sens que pour voir son fils présonnier, et son vainqueur Edouard ur devaut elle. On sépara la mèrere le fils. Elle fut conduite à Londres dans la tour, où était le roi son mari.

Tandis qu'on enlevait aiusi la mère, Édouard se tonrant vers le prince de Galles : « Qui vous a a rendu assez hardi, lui dit-il, pour entrer dans « mes états? - Je suis venu dans les états de mon a père, répondit le prince, pour le venger, et « pour sauver de vos mains mon héritage. « Édonard irrité le frappa de son gantelet au visage; et les historieus disent que les propres frères d'Edouard, le due de Clarence, rentré pour lors en grâce, et le due de Glocester, aecompagnés de quelques seigneurs, se jetèrent alors comme des bêtes féroces sur le prince de Galles, et le percèrent de coups. Ouand les premiers d'une nation ont de telles mœurs, quelles doivent être celles du peuple? On ne donna la vie à auenn prisounier; et enfin on résolut la mort de Henri va.

Le respect que dans est temps féreces on avail en pendaut puis de quantate années pour la vertu de ce monarque, avait toujurs arrêté jusque-le tem ains des assessins. Más a parés avoir ainsi massacef le prince de Galles, ou respecta moins le mais des assessins. Más a parés avoir ainsi massacef el prince de Galles, ou respecta moins le mais mais partir que no de prince de financiar de partir de partir de partir de partir de partir de la contra de la comparis de la com

as rançon. En effet forsque, quatre ans spris, febourd, psishlecher lui, vint é clais pour faire la guerre à la France, et que Louis xa le reuvoya en Angeleterre à force d'argeut, par un traité bondeux, Louis, dans est acourd, recheta cete hévinies peur ciuquante mille écu. C'estait lescuerp pour des Anglais appearris par les guerres de France et par pour surobles domestiques. Margeurité d'alpiet, agrèca sorie susteme des principals de la reine, l'épouse et la mère la plus malheureuse de FEurope; et, justs le meutre de l'oncle de son mari, la plus véerable.

.....

## CHAPITRE CXVII.

Suite des troubles d'Angleterre sous Édouard 1v, sous le 1yran Richard III, et jusqu'à la fin du règne de Benri vit.

Édouard 1v régna tranquille. Le triomphe de la rose blanche était complet, et sa domination était cimentée du sang de presque tous les princes de la rose rouge. Il n'y a personne qui, en cousidérant la conduite d'Édouard 1v, ne se figure un barbare uniquement occupé de ses vengeances. C'était cependant un bomme livré au plaisir. plonge dans les intrigues des femmes autant que dans celles de l'état. Il n'avait pas lesoin d'être roi pour plaire. La nature l'avait fait le plus bel homme de son temps, et le plus amoureux ; et par un contraste étonuant, elle mit dans un cœur si sensible une barbarie qui fait horreur. (4477) Il fit condamner son frère Clarence sur les sujets les plus légers, et ne lui fit d'autre grâce que de lui laisser le choix de sa mort. Clarence demanda qu'ou l'étouffât dans un tonneau de vin, choix bizarre dont on ue voit pas la raison. Mais qu'il ait été noyé dans du vin , ou qu'il ait péri d'uu genre de mort plus vraisemblable, il en résulte qu'Edouard était un monstre, et que les peuples n'avaient que ce qu'ils méritaient, en se laissant gouverner par de tels scélérats.

Le secretde plaire à sa nation était de faire la guerre à la France. On a éjà vui, dans l'article de Louis xi, comment cet Étoiarel passa la mer Louis xi, comment cet Étoiarel passa la mer Louis xi adreta le retrituie de ce roi, moins patissant que lui, et mal affernat. Actietre la paix d'un mennai, c'est lui donner de quoi firir la guerre. (1483) Étoiarel proposa donc à son parienent un nouvelle uravion en France. Jamais offre ne for acceptée avec une joie plus tutiverside. Mais il mourrat l'à see de ouaranti-cettes aux (1485).

Comme il était d'une constitution très robuste, on soupponna son frère Richard, ducéde Glocester, d'avoir avancé ses jours par le poison. Ce n'était pas juger témérairement du due de Glocester; ce prince était an autre monstre né pour commettre

de sang froid tous les crimes. Édouard iv laissa deux enfants mâles, dont l'ainé, âgé de treize ans, porta le nom d'Edouard v. Glocester forma le dessein d'arracher les deux enfants à la reine leur mère, et de les faire mourir pour regner. Il s'était déjà rendu maître de la personne du roi, qui était alors vers la province de Galles. Il fallait avoir en sa puissance le duc d'York son frère. Il prodigua les serments et les artifices. La faible mère mit son second fils dans les mains du traître, croyant que deux parricides seraieut plus difficiles à commettre qu'un seul. Il les fit garder dans la tour. C'était, disait-il, pour leur sûreté. Mais quand il fallut en veuir à ce double assassinat, il trouva un obstacle. Le lord Hastings, homme d'un caractère farouche, mais attaché au jeune roi, fut sondé par les émissaires de Glocester, et laissa entrevoir qu'il ne prêterait jamais son ministère à ce crime. Glocester, voyant un tel secret en des mains si dangereuses, n'hésita pas un moment sur ce qu'il devait faire. Le conseil d'état était assemblé dans la tour ; Hastings y assistait : Glocester entre avec des satellites : « Je t'arrête pour tes crimes, dit-il au « lord Hastings. Qui? moi, mylord? répondit « l'accusé. Oui, toi, traître, « dit le duc do Glocester : et dans l'instaut il lui fit trancher la tête eu présence du conseil.

Délivré ainsi de celui qui savait son secret, et méprisant les formes des lois avec lesquelles on colorait en Angleterre tous les attentats, il rassemble des malbeureux de la lie du peuple, qui crient dans l'hôtel de ville qu'ils veulent avoir Richard de Glocester pour mouarque. Un maire de Londres va le leudemain, suivi de cette populace, lui offrir la couronne. Il l'accepte ; il se fait courouner sans assembler de parlement, sans prétexter la moindre raison. Il se contente de semer le bruit que le roi Édouard IV, son frère, était ne d'adultère, et ne se fit point de scrupule de déshonorer sa mère, qui était vivante. De telles raisons n'étaient inventées que pour la vile populace. Les iutrigues, la séduction et la craiute, contenaient les seigneurs du royaume, non moins méprisables que le peuple.

(1485) A peine fut-il couronné, qu'un nommé Tirrel étrangla, dit-on, dans la tour, le jeune roi et son frère. La nation le sut, et ne fit que murmurer en secret; tant les hommes chaugeut avec les temps! Glocester, sous le nom de Richard ur, jouit deux ans et demi du fruit du plus grand des crimes que l'Augleterre dit emore vus, tout accoutamele, qui était des horreurs. M'Apple containes qui était de sin breurs. M'Apple révoipe en doute ce double crime. Mais sons le rèque de Calreir, on retevour les cossements de ces deux enfants précisément au même enfroit où for dissit qu'il santent été enterés. Peut-êtro dans la foule des forfalts qu'ou impute à cet yran, il en est qu'il n'o pac commis; mais d'il no a fait de lui des jigements téméraires, c'est lui qui cu est cupaide. Il est certain qu'il enfrema se neveux dans la tour; ils ne parurent plus, c'est à lui d'en récondre.

Dans exte courte jouisance du trône, il assenbla un pariment, dans lequel il loss fiire canniner son droit. Il 1 a destemps où les hommes sont léches a propost fion que leurs maîtres sout errels. Ce parciel de la leur de leur de leur de leur de leur de été dalutier; que ai le feu roi fiduard ny, ai sea autre-frères, n'écusa le fétimes que les esti qui le fût était fichard : et qu'aind la couronne lut apparetuni la l'exclusión des droit, genue priures cirranções dans la tour, mais sur la mort desquels on ne s'exployari pas. Le parlements out fait quelquesia des actions plus cruelles, mais jamais quelquesia des actions plus cruelles, mais jamais corrections de la celle léchet.

Enfin an bout de deux ans et demi Il parut nu

veugeur. Il restoit après tous les princes massacrés un seul rejeton de la rose rouge, caché dans la Bretagne. Ou l'appelait Henri, comte de Riehmond. Il ne descendait point de Henri va. Il rapportait , comme lui , son origine à Jean de Gand, due de Laneastre, fils du grand Édouard III, mais par les femmes, et même par un mariage très ennivoque de ce Jean de Gand. Son droit au trône était plus que douteux ; mais l'horreur des crimes de Richard in le fortifiait. Il était encore fort jeune quand il concut le dessein de venger le sang de tant de princes de la maison de Lancastre, de puuir Richard m et de conquérir l'Angleterre. Sa première teutative fut malheureuse, et après avoir vu son parti défait, il fut obligé de retourner en Bretague mendier un asile. Richard négoria secrè-

tement, pour l'avoir en sa puissance, avec le mi-

nistre de Francois II, due de Bretague, père d'Anne

de Bretagne, qui épousa Charles viri et Louis XII.

Ce due n'était pas eapable d'une action lâche, mais

som ministre Landais Fénit. Il promit de livrer le cuntre de Richmond au tyran. Le jeune princes Genfuit déginisé sur les tercres d'Anjon, et n'y arriva qu' une heure avaut les satellites qui le cherenient. Il dait de l'intérêt de Charles vur, alors roi de France, de protéger Richmond. Le petit-lils de Charles vur, qui pouvait unire aux Aughis, et qui les côt la bissés en repos, edt manqué au premier devoir de la politique. Auis Charles vun ne donan

que deux mille hommes. C'eu était assez, supposé quo le parti de Richmond eût été considérable. Il le devint bientôt : et Riebard même , quaud il sut que son rival ne débarquait qu'avec cette escorte. juges que Richmond trouverait bientôt une armée. Tout le paya de Galles, dont ce jeune prince était originaire, s'arma eu sa faveur. Richard III et Riehmond combattireut à Bosworth, près de Lichfield. Richard avait la couronne en tête, eroyant avertir par là ses soldats qu'ils combattaient pour leur roi coutre un rebelle. Mais le lord Stanley, un de ses généraux, uni voyait depuis long-tomps avec horreur cette couronne usurpée par tant d'assassinats, trahit son judigne maltre, et passa avec un corps de troupes du côté de Richmond (1485). Richard avait de la valeur : c'était sa seule vertu. Quand il vit la bataille désespérée, il se jeta eu fureur au milleu de ses eunemis, et y recut une mort plus glorieuse qu'il ne méritait. Son corps nu et sauglant, trouvé dans la foule des morts, fut porté dans la ville de Leicester, sur un cheval, la têto pendante d'un côté et les pieds de l'autre. Il y resta deux jours exposé à la vue du peuple, oul , se rappelant tous ses crimes, n'eut pour lui aucuue pitié. Stanley, qui lui avait arraché la couronne de la tête , lorsqu'il avait été tué , la porta à Itenri de Richmond.

Les victorieux chautèrent le Te Deum sur le champ de bataille : et après cette prière , tons les soldats, Inspirés d'un même mouvement, s'écrierent : Vive notre roi Henri! Cette journée mit fin aux désolations dont la rose rouge et la rose blanche avaient rempli l'Angleterre. Le trône, toujours ensanglanté et renverse, fut enflu ferme et tranquille. Les malheurs qui avaient persécuté la famille d'Edonard in cessèrent. Henri vit, en épousant une tille d'Édouard IV, réunit les droits des Lancastre et des York en sa personne. Avant su vainere, il sut gouverner, Son règne, qui fut de vingt-quatre ans, et presque toujours paisible, humanisa un peu les mœurs de la nation. Les parlements qu'il assembla, et qu'il ménagea, firent de sages lois ; la justice distributive rentra dans tous ses droits; le commerce, qui avait commencé à fleurir sous le grand Edouard III. ruiné pendant les guerres civiles, commença à se rétablir. L'Angleterre en avait besoin. On voit qu'elle était pauvre, par la difficulté extrême que llenri vu eut à tirer de la ville de Londres un prêt de deux mille livres sterling, qui ne revenait pas à cinquante millo livres de notre monnaie d'aujourd'hul. Son goût et la nécessité le rendirent avare. Heût été sages'il n'eût été qu'économe ; mois une lésine honteuse et des rapines fiscales ternirent sa gloire. Il tenait un registre secret de tout ce que lui valaient les confiscations. Jamais les grouds

rois n'ont decendu à ces bassesses. Ses coffres se trouverent remplis à si mort de deux millions de livres sterling, somme immense, qui edit été plas utile en circulant dans le public qu'en restant enseveile dans le trèsor du prince. Mais dans un pays où les penples étaient plus enclins à faire des révolutions qu'à donner de l'argeut à leurs rois, il était nécessaire que le roi ett un trèser.

Les entreprises hardies, quoique malheureuses, font souvent des imitateurs. On est excité par nu exemple brillant, et nu espère de meilleurs succès. Temois si faux Démérins qu'un a vus de suite en Moscovie, et témoin taut d'autres imposteurs. Le garçon houlauger fut suiri par le flis d'un Juif, courier d'Anvers, qui joua un plus grand personnage.

Ce jeune Juif, qu'on appelait Perkin, se dit fils du roi Édouard IV. Le roi de France, attentif à nourrit toutes les semeures de division en Angleterre, le reçut à sa cour, le reconnut, l'encouragea; mais bientôt ménageant Heuri VII, il abandonna cet imposteur à sa destinée.

La vieille douairière de Bourgogne , sœur d'Édonard sy et veuve de Charles-le-Téméraire, laquelle fesait jouer ce ressort, reconnut le jeune Juif pour son neveu (4495), Il jouit plus longtemps de sa foncberie que le jeune garcon boulanger. Sa taille majestneuse, sa politesse, sa valeur, semblaient le rendre digne du rang qu'il usurpait. Il épousa une princesse de la maison d'York, dont il fut encore aimé même quand sou imposture fut découverte. Il eut les armes à la main pendant cinq ans entiers : il arma même l'Écosse , et eut des ressources dans ses défaites. Mais enfin, abandonné et livré au roi (1498), condamné sculement à la prison, et ayant voulu s'évader, il paya sa hardiesse de sa tête. Ce fut alors que l'esprit de factinn fut anéanti, et que les Anglais, u'étant plus redoutables à leurs monarques, commencèreut à le devenir à leurs voisins, surtout lorsque Heuri vin, en montaut au trône, fut, par l'économie extrême et par la sagesse du gouvernement de son père, possesseur d'un ample trésor et maitre d'un penple belliqueux, et pourtant soumis autant que les Anglais peuvent l'être.

-----

# CHAPITRE CXVIII.

Idée pénérale du seizieme siècle

Le commencement du setzime sirele que nauvous déja entane, com présente la fasi les plus grands spectades que le moule ait jauasis fourna; son ajectades que le moule ait jauasis fourna; son ajectades que le moule ait jauasis fourna; son ajectades que le moule ait jauasis fourna; son grands changements dout ilso neté cause , renderal leura sonas i umorrels. Cest, à Constantinople, un Selim , qui met sous la domination ottomane la Syrie et l'Egypte, dout les mahomelaus mangen ne avaient été en posession d'epuis le retazime sitécle. Cest, après lui, son lis le grand Soliman, qui qui le premire des empereurs trors marche jusqui le premire des empereurs trors marche jusdent Baglad, prire par ces armontr où de Peres dan Baglad, prire par ces armontr où de rene dan Baglad, prire par ces armontr où de Peres dan Baglad, prire par ces armontr où de Peres

On voit en même temps, vers le Nord, Gustave Vasa, brisant dans la Suède le joug étranger, élu roi du pays dont il est le libérateur.

En Moscovie, les deux Jean Basilowitz ou Basiides délivrent leur patrie dn joug des Tartares dont elle était tributaire; princes à la vérité barbares, et chefs d'une nation plus barbare encore : mais les vengeurs de leur pays mériteut d'être comptés parmi les grands princes.

En Espanse, en Allemagne, en Italie, on voil. Charles-Quini, mairre de tous ce états sous des titres differents, souteant le fardeux de l'Europe, toujourse na caion et en négociation, heureux long-temps en politique et en guerre, le seul empercer puissant depois Charlemagne, et le premier roi de toute l'Espagne depuis la conquête d'asmares, possant des barrières à l'empire ottoman, fesant des rois et une multitude de princes, et se dépouillant cafin de toutes les couronnes dont il est chargé, pour aller monfr en solitaire après avoir troubs l'Europe.

Son rival de gloire et de politique, François ry, oid e France, moins heureux, nais plus brave et plus aimable, partage entre Charles-Quint et ult les voux et l'estime des nations. Vaincue tjoin gloire, il rend son royaume Borissant malgré ses malheurs; il transplanteu Errance les beuax-inqui étaient en Italie au plus haut point de perfection.

Le roi d'Augleterre lienti vm., trop eruel, trop capricieux pour être mis au raug des héros, a ponttant sa place entre ces rois, et par la révolution qu'il fit dans les esprits de ses peuples, et par la balance que l'Angleterre apprit sous lui à tenir entre les souverains. Il prit pour devise un guer trei tendant son arc. avec est mots. Oui ie hétrei tendant son arc. avec est mots. Oui ie héfends est maître; devise que sa nation a rendue | quelquefois véritable.

Le nom du pape Leon x est célèbre par son esprit, par ses mœurs aimables, par les grauds hommes dans les arts qui éternisent son siècle, et par le graud changement qui sous lui divisa l'Église.

An commencement du même siècle, la religion et le prétexte d'épurer la loi recue, ces deux grands instruments de l'ambition , font le même effet sur les bords de l'Afrique qu'en Allemagne, et chez les mahométans que chez les chrétiens. Un nouveau gouvernement , une race nouvelle de rois , s'établissent dans le vaste empire de Maroc et de Fez, qui s'étend jusqu'aux déserts de la Nigritie. Ainsi , l'Asie , l'Afrique , et l'Europe , éprouvent à la fois une révolution dans les religions : car les Persans se séparent pour jamais des Torcs ; et recounaissant le même dieu et le même prophète, ils consomment le schisme d'Omar et d'Ali. Immédiatement après, les chrétiens se divisent aussi entre eux, et arrachent au pontife de Rome la moitié de l'Europe.

L'ancien monde est ébranlé, le nouveau monde est découvert et couquis par Charles-Quint; le commerce s'établit entre les Indes orientales et l'Europe, par les vaisseaux et les armes du Portugal.

D'un côdé, Cortez sommet le puissant empire du Mesique, et les Plazars font la conquête du Pérou, arre moins de soldats qu'il u'en faut en Europe pour assièger une petite rille. De fautre, Albequerque dans les Indes établit la domination et le commerce du Portugal, arre presque aussi peu de forces, malgré les rois des Indes, et malgrè les efforts des musulmans en possession de ce commerce.

La nature produit alors des hommes extraordinaires presque en tous les genres, surtout en Italie.

Ce qui frappe encore dans ce siècle illustre, c'est que malgré les guerres que l'ambition excita, et malgré les querelles de religion qui commençaient à troubler les états, ce même génie qui fesait fleurir les beaux-arts à Rome, à Naples, à Florence, à Venise, à Ferrare, et qui de la portait sa lumière dans l'Europe, adoucit d'aberd les mœurs des hommes dans presque toutes les provinces de l'Enrope chrétienne. La galanterie de la cour de François 1er opéra en partie ce grand changement. Il v eut entre Charles-Ouint et lui une émulation de gloire, d'esprit de chevalerie, de courtoisie, au milieu même de leurs plus furieuses dissensions; et cette émulation qui se communiqua à tous les courtisans, donna à ce siècle un air de grandeur et de politesse inconnu jusque alors. Cette

politesse brillait même au milieu des crimes ; c'était une robe d'or et de soie ensanglantée.

L'opulence y contribus ; el cetté opulence, deveuve plus préciele, était en partie par une étrange révolution) la suite de la pette funeste de Centantinople : cer hiestit après tous le commerce des Ottomans fut fait par les chrétiers, qui les allant charger sur leur vaisseurs dans Aleanndre, et les portant esuite dans les mere du Levani. Les Vénitiess surfout firent ce commerce on sectiones liques à la compette de l'Égypte par le sultan Sélim, mais jusqu'au temps où les Pertuguis devirent les segociants des lui-

L'industrie fut persont excitée. Marseille fit un grand commerce. Lyou eut de helles mauufetures. Les villes des Pay-Bas furent plus florissantes encore que sous la maison de bourgogne. Les dannes appelées à la cour de François 1º eu firent le ceutre de la magnificence, comme de la politiese, comme de la politiese, comme de la conditera, obtende de la magnificence, comme de la conditera, obtende de la magnificence, comme de la conditera, obtende la conditera de la cond

En allemagne, les villes d'Augsbourg et de Nurembers, répandul les récheuses de l'àu qu'elles utraient de Veuise, se rescentaient digà de leur correspondance avec les Italiens. On voyait dans corries de petitutres à frespe à la maulère vicitienne. En un mon, l'Europe voyait aultre do beuux jours; mais in furent troublés par les temcienne. En un mon, l'Europe voyait aultre do beuux jours; mais in furent troublés par les temçois n'excita; et les querelles de religion, qui propriet que la rivalie en experient de consideration de cubic de les des des des des des des des des cubics, et els handients affecues, it y proferopt enfin une espèce de barbarie que les litérales, les vandeles, et les llums, n'avaient junaies connue.

#### CHAPITRE CXIX.

État de l'Europe du temps de Charles-Quini. De la Moscovie ou Russie. Digression sur la Laponie.

Avant de voir ce que fui l'Europe sous Charlesquiut, je dois me forme un tableu de différents gouvernements qui la partagezient. J'ai déjà vu ce qu'étaient l'Eugene, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angéletre. Je ne parierai de la Turquie et de ses conquettes en Syrie et un Afrique qu'àprès voir vu tout ce qui se passa d'àdmirable et de messet ches les chrétiens, se vierque exant de funesse ches les chrétiens, se vierque exant commerce militaire en kies, l'aurai vu en quel état. disti le monde oriental.

Je commence par les royaumes chrétiens du Septentrion. L'état de la Moscovie ou Russie prenait quelque forme. Cet empire si puissant, et qui le devient tous les jours davantage, n'était depnis le onxième siècle qu'un assemblage de demi-chrétiens sauvages, esciaves des Tartares de Casan descendants de Tamerian. Le duc de Russie pavait tous les ans un tribut à ces Tartares en argent, en pelleteries et en bétail. Il conduisait le tribut à pied devant l'ambassadeur tartare, se prosteruait à ses pieds. lui présentait du lait à bolre : et s'il en lombait sur le cou du cheval de l'ambassadenr. le prince était obligé de le lécher. Les Russes étaient, d'un côté, esciaves des Tartares; de l'autre, pressés par les Lithuaniens; et vers l'Ukraine, ils étaient encore exposés aux déprédations des Tartares de la Crimée, successeurs des Scythes de la Chersonèse Taurique, auxqueis ils payaient un tribut. Enfin Il se trouva uu chef nommé Jean Basilides, on fils de Basile, homme de courage, qui anima les Russes, s'affranchit de tant de servitude, et joignit à ses états Novogorod et la ville de Moscou, qu'il conquit sur les Lithuaniens à la fin du quinzième siècle. Il étendit ses conquêtes dans la Finlande, qui a été souvent un sujet de cunture entre la Russie et la Suede.

La Russie fut done alors une graude monarchie, mais non-encre redoutable à l'Europe. On dit que plan Basilider ramens de Moscou trois cents chariots chargis d'or, d'argent et de plerreries. Les peuples de Moscou II histoire des temps grossiers. Les peuples de Moscou, pen plus que les Tratraes, n'a vaient aiors d'argent que celui qu'ils avaient pillé; muis, voie et peuples de Moscou. This de l'argent que celui qu'ils avaient pillé; avaier à temps de son peuples que les riches de sion qu'emps par ce ce Tartare, quelles richesses poursaient, sis voie; l'ait peuples riches de l'argent qu'en que le dicessaire.

Le pays de Moscou produit de bon blé qu'on sème en mai, et qu'on recueille en septembre ; la terre porte quelques fruits; le miel y est commun, ainsi qu'eu Pologne; le gros et le menu bétail y a toujours été en abondance : mais la laiue u'était poiut propre aux manufactures, et les peuples grossiers n'ayant aucune industrie, les peanx étaieut leurs seuls vêtements. Il u'y avait pas à Moscoù une seule maison de pierre. Leurs huttes de bois étaient faites de troncs d'arbres enduits de mousse. Quant à leurs mœurs, ils vivaient en brutes, avant une idee confuse de l'Église grecque, de laquelle ils crovalent être. Leurs pasteurs jes enterraient avec un biliet pour saint Pierre et pour saint Nicolas, qu'on mettait dans la main du mort. C'était la leur plus grand acte de religiou : mais au-delà de Moscou, vers le nord-est, presque tous les villages étaient idolâtres.

(1531) Les czars, depuis Jeau Basilides, eurent des richesses, surtout lorsqu'nn antre Jean Basilowitz eut pris Casan et Astracan sur les Tartares ; mais les Russes furent toujours pauvres : ces souverains absoins, fesant presque tout le commerce de leur empire, et rançonnant ceux qui avaient gagné de quoi vivre, eurent bientôt des trésors, et ils étalèrent même une magnificence asiatique dans les jours de solennité. Ils commercaient avec Constantinople par la mer Noire, avec la Pologne par Novogorod. Ils ponyaient donc policer leurs états, mais le temps n'en était pos venu. Tout le uord de leur empire par-delà Moscon consistait dans de vastes déserts et dans quelques habitations de sanvages. Ils ignoraient même que la vaste Sibérie existôt. Un Cosaque découvrit la Sibérie sous ce Jean Basilowitz, et la conquit comme Cortez conquit le Mexique, avec quelques armes à feu.

Les caars prenajent peu de part aux affaires de l'Europe, excepté dans quelques guerres contre la Suède an sujet de la Finlande, ou coutre la Pologne pour des frontières. Nul Moscovite ne sortait de son pays : ils ne trafiquaient sur aucune mer. excepté le Pont-Euxlo. Le port même d'Archangel était alors aussi inconnu que ceux de l'Amérique. Il ne fut découvert que dans l'année 4353 par les Anglais, lorsqu'ils cherchèrent de nouvelles terres vers le nord, à l'exemple des Portugais et des Espaguols, qui avaient fait tant de nouveaux établissements au midi , à l'orient et à l'occident. Il faliait passer le Cap-Nord, à l'extrémité de la Laponie. Ou sut par expérience qu'il y a des pays où pendant près de cinq mois le soleit n'éclaire pas l'horizon, L'équipage entier de deux vaisseaux périt de froid et de maladie dans ces terres. Un troisième, sous la conduite de Chancelor, aborda le port d'Archangel sur la Duina, dout les bords n'étaient habités que par des sauvages. Chancelor alla par la Duina vers le chemin de Moscou, Les Anglais, depuis ce temps, foreut presque les seuls mattres du commerce de la Moscovie, dont les pelleteries précieuses contribuèrent à les enrichir. Ce fut encore une branche de commerce enlevée à Venise. Cette république, ainsi que Gênes, avait eu des comptoirs autrefois, et même une ville sur les bords du Tanals; et depuis, elle avait fait ce commerce de pelleteries par Constantinople, Quicouque lit l'histoire avec fruit, voit qu'il y a eu autant de révolutions dans le commerce que dans les états.

On était aiors bien bien d'imaginer qu'un jour no prince russe fonderait dans des marais, au fond du guife de Finlande, une nouvelle capitale, oi il aborde tous ies ans environ deux cont cinquaute vaisseeux étrangers, et que de la il partirait des armées qui viendraient faire des rois en Pologne, secouiri l'empire allemané coutre la France, démembre la Suède, perendre éleux fois la Crimée.

et envoyer des flottes victorieuses anx Dardanelles .

On commenca dans ces temps-là à connaîtra plus particulièrement la Laponie, dont les Suédois mêmes, les Danois et les Russes, n'avaient encore que de faibles notions. Ce vaste pays, voisin du pôle, avait été désigné par Strabon sous le nom de la contrée des Troglodytes et des Pygmées septentriouaux : nous apprimes que la race des Pygmées n'est point une fable. Il est probable que les Pygmées méridionanx ont péri, et que leurs voisins les ont détruits. Plusieurs espèces d'hommes out pu ainsi disparaltre de la face de la terre, comme plusieurs espèces d'animaux. Les Lapons ne paraissent point tenir de leurs voisins. Les hommes, par exemple, sont grands et bien faits en Norvége; et la Laponie ne produit que des hommes de trois coudées de haut. Leurs yenx, leurs oreilles, leur nez, les différencient encore de tous les peuples qui entourent leurs déserts. Ils paraissent une espèce particulière faite pour le climat qu'ils habitent, qu'ils aiment, et qu'eux seuls peuvent aimer. La nature, qui n'a mis les rennes ou les rangiferes que dans ces contrées, semble y avoir produit des Lapons; et comme leurs rennes ne sont point veuus d'ailleurs, ce n'est pas non plus d'un autre pays que les Lapons y paraissent venus. Il n'est pas vraisemblable que les habitants d'une terre moins sanvage aient franchi les glaces et les déserts pour se transplanter dans des terres si stériles. Une famille peut être jetée par la tempête dans nue fle deserte, et la peupler; mais on ne quitte point dans le continent des habitations qui produisent quelque nourriture, pour aller s'établir au loin sur des rochers converts de mousse, où l'on ne peut se nourrir que de lait de rennes et de poissons. De plus, si des Norvégiens, des Suédois, s'étaient transplantés en Laponie, y auraient-ils changé absolument de figure? Pourquoi les Islandais, qui sont aussi septeutrionaux que les Lapons, sont-ils d'une haute stature; et les Lapons non seulement petits, mais d'une figure toute différente? C'était donc une nouvelle espèce d'hommes qui se présentait à nous , tandis que l'Amérique , l'Asie et l'Afrique, nous en fesaient voir tant d'antres. La sphère de la nature s'élargissait pour nous de tous côtés, et c'est par la seniement que la Laponie mérite notre attention,

Je ne parleral point de l'Islande qui était le Thulé des anciens, ni du Groenland, ni de toutes ces contrées voisines du pôle, où l'espérance de découvrir un passage en Amérique a porté nos vaisseaux : la connaissance de ces pays est aussi

triompher de toutes les forces de l'empire ottoman, i stérile qu'eux, et n'entre point dans le plan politiqno du monde.

La Pologne, ayant long-temps conservé les mours des Sarmates, commençait à être considérée de l'Allemagne depuis que la race des Jagellons était sur le trône. Ce n'était plus le temps où ce pous recevait un roi de la main des empereurs, et leur payait tribut.

Le premier des Jagellons avait été éln roi de cette république en 4382. Il était due de Lithuanie; son pays et lui étaient ldolâtres, ou du moins ce que nous appeions idolàtres, aussi bien que plus d'un palatinat. Il promit de se faire chrétien . et d'incorporer la Lithuanie à la Pologne : il fut roi à ces conditions.

Ce Jagellon, qui prit le nom de Ladislas, fut père de ce malheureux Ladislas, roi de Hongria et de Pologne, né pour être un des plus puissants rois du monde, (1444) mais qui fut défait et tué à cette bataille de Varnes, que le cardinal Julien lui fit donner contre les Turcs, maigré la foi jurée, ainsi que nous l'avons vu.

Les deux grands ennemis de la Pologna furent long-temps les Turcs et les religieux chevaliers teutoniques. Ceux-ci, qui s'étaient formes dans les croissées, n'ayant pu réussir contre les musulmans, s'étaient jetés sur les idolâtres et sur les chrétiens de la Prusse, province que les Polonais possédaient.

Sous Casimir, au quinzième siècle, leschevaliers religieux teutoniques firent long-temps la guerre à la Pologne, et enfin partagerent la Prusse avec elle, à condition que le grand-maître serait vassal du royaume, et en même temps palatin, avant séance aux diètes.

Il n'y avait alors que ces palatins qui eussent voix dans les états du royaume ; mais Casimir v appela les députés de la noblesse vers l'an 1460, et ils ont tonjours conserve ce droit.

Les nobles en eurent alors un autre commun avec les palatins, ce fut de n'être arrêtés pour aucun crime avant d'avoir été convaincus juridiquement : ce droit était celui de l'impunité. Ils avaient encore droit de vie et de mort sur leurs paysans : ils pouvaient tuer impunément un de ces serfs, pourva qu'ils misseut environ dix écus sur la fosse; et quand un noble polonais avait tué un paysan appartenant à un autre noble, la loi d'houneur l'obligeait d'en rendre un autre. Ce qu'il v a d'humiliant pour la nature humaine, c'est qu'un tel privilége subsiste encore.

Sigismond, de la race des Jagellons, qui mournt en 1348, était contemporain de Charles-Quint, et assait pour un grand prince. Les Pelenais eurent de son temps beaucoup de guerres contre les Moscovites et encore contre ces chevaliers teutoniques

dont Albert de Brandebourg était grand-maltre. Mais la guerre étalt tout ce que connaissaint les Polonais, sans en connaître l'art, qui se perfectionnait dans l'Europe méridionale; ils combattaleut ansa ordre, n'avaient point de place fortifié; leur cavalerie fesait, comme anjourd'hui, toute leur force.

Ils négligeaient le commerce. On n'avait découvert qu'an tresième siècle les salities de Cracovie, qui font nne des richesses on pays. Lo négoce du blé et du sel était abandonné aux Juifs et aux étrangers, qui s'enrichissaient de l'orqueitleux coisvéd éen nobles et de l'escharge du peuple. Il y avait déjà en Pologne plus de deux ceuts synapones.

D'nu côté, cette administration était à quelques égards une image de l'ancien gouvernement des Francs, des Moscovites, et des Huns; de l'autre, elle ressemblait à celui des anciens Romains, eu ce que chaque noble a le droit des tribuns du peuple, de pouvoir s'opposer aux lois du senat par le seul mot veto : ce pouvoir, étendu à tous les gentilshommes, et porté jusqu'au droit d'annuler par nue seule voix toutes les voix de la république, est deven 1 la prérogative de l'anarchie. Le tribun était le magistrat du peuple romain, et le gentilhomme n'est qu'un membre, un sujet de l'état : le droit de ce membre est de troubler tout le corps : mais ce droit est si cher à l'amour-propre, qu'un sûr moven d'être mis en pièces serait de proposer dans une diète l'abolition de cette coutume.

Il n'y avait d'autre titre en Pologne que celui de noble, de même qu'en Suède, en Danemarck, et dans tout le Nord ; les qualités de duc et de comte sont récentes : c'est une imitation des usages d'Allemagne; mais ces titres ne donneut aucun pouvoir : toute la noblesse est égale. Ces palatins, qui ôtaient la liberté au penple, n'étaient occupés qu'à défeudre la leur contre leur roi. Quoique le sang des Jagellons eût régné long-temps, ces princes ne furent jamais ni absolus par leur royauté, ni rois par droit de naissance; ils furent toujours élus comme les chefs de l'état, et non comme les maltres. Le serment prêté par les rois, à leur couronnement, portait, en termes expres, « qu'ils e priaient la nation de les détrôner, s'ils n'obser-« vaient pas les lois qu'ils avaient jurées. »

Co u était pas une chose aisée de conserver toujours le droit d'élection, en hissant toujours la même famille sur le trône; mais les rois n'avant infortereuse, nil a disposition du tréor public, ni celle des armées, la liberté u a jamais reçu d'atteine. L'état n'accordait atons un oiq que douve cest mille de nos livres annuelles pour souteuir, a diratié. Le roi de Sudde annour 4 bui n'en a pas

tant. L'empereur n'a rien; il està ass'frais a le chef «
a de l'univers orfictien, « a pum d'oris c'aristimis; 
tandis que l'îlle de la Grande-Bretagne donne à 
son roi environ vingt-trois millions pour sa liste 
civille. La vente de la royanic éta d'evenue en Pologne la plus grande source de l'argent qui roule 
dans l'état. La registation des Justis, qui fait un 
de ses gros revenus, ne monte pas à plus de cent 
vingt mille Borius du pays «.

A l'égard de leurs lois, ils u'en eurent d'écrites en leur langue qu'en 1552. Les nobles, toujours égaux entre eux, se gouvernaient suivant leurs résolutions prises dans leurs assemblées, qui sont la loi véritable encore aujourd'hui, et le reste de la nation ne s'informe seulement pas de ce qu'on y a résolu. Comme ces possesseurs des terres sont les maîtres de tout, et que les cultivateurs sont esclaves, c'est aussi à ces seuls possesseurs qu'appartiennent les biens de d'Église. Il en est de même en Allemagne : mais c'est en Pologne une loi expresse et générale, au lieu qu'en Allemagne ce n'est qu'un usage établi, usage trop contraire an christianisme, mais conforme à l'esprit de la constitution germanique. Rome, différemment gouvernée, a eu tonjours cet avantage, depuis ses rois et ses consuls jusqu'an dernier temps de la monarchie pontificale, de ne fermer jamais la porte des honneurs au simple mérite.

Las royammes de Suède, de Danemarck, et de Norvége, étainet féctifs à peu près comme la Pologne. Les agriculteurs étainet seclaves en Danmarck; mais es Suèdei las avaient étaine aux diètes de l'état, et domanient leurs voix pour régier les impôts. Januais peuples voisinn éurent une antipathie plus violente que les Suédeis et les Duniois. Cependant ce nations rivales à vavient composé qu'un seuf état par la famesse nulon de Collme, n'à le fin de quatorrième siède.

Un roi de Suède, nommé Albert, ayant voulu prendre pour linie lieures de médicies du myaume, ses sujets se soulerèrent. Marguerite Waldemar, fille de Waldemar us, la Sémiramis du Nord, profist de ces troubles, et se fit reconsilère reine de Suède, de Danemarck, et de Norvége (1593). Elle unit deux ansprès corsoyames, qui devisair citre à perpétuité gouvernés par un même souveseit.

Quand on se souvient qu'autrefois de simples pirates danois avaient porté leurs armes victorrieuses prespue dans toute l'Europe, et couquis l'Angleterre et la Normaudie, et qu'nu voit ensuite la Suède, la Norvège et le Dauemarck réunis n'être pas nne puissauce formidable à leurs voisins, on

a Toul ceci avait été écrit vers 1760; et souveal, tandis qu'en parle de la constitution d'un étal, cette constitution

voit évidemment qu'on ue fait des conquêtes que chez des peuples mal gouvernés. Les villes anséationes, Hambourg, Lubeck, Dantxick, Rostock, Lunebourg, Vismor, pouvaient résister à ces trois royaumes parce qu'elles étaient plus riches. La seule ville de Lubeck fit même la guerre aux suecesseurs de Marguerite Waldemar. Cette union de trois royaumes, qui semble si belle au premier conp d'œil, fut la sonrce de lenrs malheurs.

Il y avait en Suède un primat, archevêgne d'Upsal, et six évêques, qui avaient à peu près cette autorité que la plupart des ecclésiastiques avaient acquise en Allemagne et ailleurs. L'archevêque d'Upsal surtout était, ainsi que le primat de l'ologne, la seconde personno du royaume. Quiconque est la seconde veut tonjours être la première.

(1452) Il arriva que les états de Suède, lassés du joug danois, élurent pour leur roi, d'un commun consentement, le grand maréchal Charles Canutson, d'une maison qui subsiste encore.

Non moins lassés du jong des évêques, ils ordonnèrent qu'on feralt une recherehe des biens que l'Eglise avait envahis à la faveur des tronbles. L'archevêque d'Upsai, nommé Jean de Saistad. assisté des six évêques de Suede et du clergé, excommunia le roi et le senat dans une messe solennelle, déposa ses ornements sur l'autel, et, prenant une cuirasse et une épée, sortit de l'église en commençant la guerre civile. Les évêques la continuèrent pendant sept ans. Ce ne fut depuis qu'une anarchie sangiante et une guerre perpétuelle entre les Suedois, qui voulaient avoir un roi indépendant, et les Danois, qu' étaient presque toujonrs les maîtres. Le clerge, tantôt armé ponr la patrie, tantôt contre elle, excommunialt, combattait, et pillait. Il eût mieux valu pour la Suède d'être demenrée palenne que d'être devenue chrétienue à ce prix.

Enfin les Danois l'ayant emporté sous leur rol Jeau, fils do Christiern 1er, les Suédois s'étant soumis et s'étant depuis souleves, ce roi Jean fit rendre, par son senat en Danemarck, un arrêt contre le senat de Suède, par lequel tous les senateurs suédois étaient condamnés à perdre leur noblesse et leurs biens (4503). Ce qui est fart singulier. e'est qu'il fit confirmer cet arrêt par l'empereur Maximilien, et que cet empereur écrivit aux étals de Suède « qu'ils eussent à obéir, qu'autrement il | e procéderait contre eux selon les lois de l'eme pire. » Je ne sais comment l'abbé de Vertot a oublié, dans ses Révolutions de Suède, un fait aussi important, soigneusement recueilli par Puffendorf,

ainsi que les papes, out toujours prétendn une : les plus pauvres de l'Europe. Il allait les faire pas-

danois vonlait flatter Maximilien, dont, en effet, Il obtint la fille pour son fils Christiern II. Voifa comme les droits s'établissent. La chancellerie de Maximilien écrivait aux Suédois, comme celle de Charlemagne eût écrit aux peuples de Bénévent on de la Guienne. Mais 11 fallait avoir les armées et la puissance de Charlemagne.

Ce Christiern II, après la mort de son père, pris des mesures différentes. An lieu de demander un arrêt à la chambre impériale, il obtint de Francois 1er, coi de France, trois mille hommes, Jamais les Français jusque alors n'étaient entres dans les onerelles du Nord. Il est vraisemblable que Francois rer, qui aspirait à l'empire, voulait se faire nn appul du Danemarek. Les troupes françaises combattirent en Suede sous Christiern, mais elles en forent bien mal récompensées : congédiées sans paie, poursnivies dans leur retour par les paysans, il n'en revint pas trois cents hommes en France; suite ordinaire parmi uous de toute expédition qui se fait trop loin de la patrie.

Nous verrons dans l'artiele du luthéranisme quel tyran était Christiern. Un de ses crimes fut la sonree de son châtiment, qui lui fit perdre trois royaumes. Il venait de faire un accord avec un administrateur eréé par les étata de Suède, nomme Stépon Store. Christiern semblait moins craindre eet administrateur que le jeune Gustave Vasa, neveu dn rol Canutson, prince d'nn courage entreprenant, le héros et l'idole de la Suède. Il feignit de vouloir conférer avec l'administrateur dans Stockholm, et demanda qu'on lui amenat sur sa flotte, à la rade de la ville, le jeune Gustave et six autres

(1518) A peine furent-ils sur son vaissean, qu'il les fit mettre aux fers, et fit voile en Danemarck avec sa proio. Alors il prépara tout pour une guerre ouverte. Rome se mélait de cette guerre. Voici comme elle v entra, et comme elle fut trempée.

Troll, archevêque d'Upsal, dont je rapporterai les cruautés en parlant du luthéranisme, élu par le elergé, confirmé par Léon x, et lié d'intérêt avec Christiern, avait été déposé par les états de Suède (1517), et coudamné à faire pénitence dans un monastère. Les états forent excommunics par le pape selon le style ordinaire. Cette excommunication, qui n'était rien par elle-même, était beaucoup par les armes de Christiern.

Il y avait alors en Denemarck un légat, du pape, nommé Arcemboldi, qui avait vendu les indulgences dans les trois royaumes. Telle avait été son adresse, et telle l'imbécillité des peuples, qu'il avait Ce fait prouve que les empereurs allemands, i tiré près de deux millions de florins de ces pays juridiction universelle. Il prouve encore que le roi | ser à Rome: Christiern les prit pour faire, disaitil, la guerre à des excommuniés. Sa guerre fut heureuse : Il fut reconnu roi, et l'archevêque Troll fut rétabil.

(4520) C'est après ce rétablissement que le roi et son primat donnérent dans Stockholm cette fête funeste, dans laquelle ils firent égorger le sénat entier et tant de citovens. Cependant Gustaves'était échappé de sa prison, et avait repassé en Snède. Il fut obligé de se cacher quelque temps dans les montagnes de la Dalécarlie, déguisé en paysan. Il travallla même aux mines, solt pour subsister, soit pour se mieux déguiser. Mais enfin il se fit connaître à ces hommes sauvages, qui détestaient d'autaut plus la tyrannie que toute politique était inconnue à leur simplicité rustique. Ils le suivirent, et Gustave Vasa se vit bientôt à la tête d'une armée. L'usage des armes à feu n'était point encore connu de ces hommes grossiers, et peu familier an reste des Suédois ; c'est ce qui avait donné toujours aux Dauois la supériorité. Mais Gustave, ayant fait acheter sur son crédit des mousquets à Lubeck; combattit bientôt avec des armes égales.

Lubeck ao fournit pas sedement des armes, elle envoys des troupes; sams quoi Guastave ell en blem de la peine à rénaire. C'était une simple enterhands de qui dépendant la destinété de la Sabéle. Christiers était alors en Danemarch. L'armétique d'ipas soutist tout le poid de la genere contre le libérateur. Enfin, ce qui n'est pas ordinardes de la contre de libérateur. Enfin, ce qui n'est pas ordinardes de la contre de libérateur. Enfin, ce qui n'est pas ordinardes de la contre sa miberareus, le salti les liberateurs de la votant de la contre de l

Christiern, furieux, qui dès long-fomps arait en son pouroir à Copenhague la mère et la sœur de Gestare (1331), sit une action qui, même après equi on a vu de lui, parait d'une atrocife presque incroyable. Il sit jeter, dit-on, ces deux princesses dans la mer, enfermées dans un sac l'une et l'autre. Il ya des auteurs qui disent qu'on se conteuta de les menacer de ce supollec.

Ce tyran savait ainsi se venger, mais il nesavait pas combattre. Il assassinait des femmes, et il n'osalt albre en Suède faire tièle à Gustave. Non moins erüel cuvers ses Danois qu'euvers ses canemis, il fut bientôt aussi exécrable au peuple de Copenbagne qu'aux Suèdois.

Ces Dancis, en possession alors d'élire leurs rois, avaient le droit de punir un tyran. Les premiers qui renoncérent à sa domination furent ceux de Juliand, de deché de Schlewick, et de la partie du Holstein qui apartenait à Christiero. Sou oncel Frédéric, duc de Holstein, profila du juste sonlèvement des peuples. La force appuya le droit. Tous les labitants de ce qui composait autrefois la Chere la labitants de ce qui composait autrefois la Chere.

sonèse Cimbrique firent signifier au tyran l'acte de sa déposition authentique par la premier magistrat de Jutland.

Ce ched de justice intréplué cos porter à Christern sa netuces dess Copenhage même. Le tyren, vroyant tout le reate de l'état déraulé, hai de ser propres officiers, n'a usant se fier à personne, reçut dans son palais, comme un criminel, son arté qu'un seul homme désarante il signifiait. Il faut conserver à la postérité le sonn de ce majoriant. Il faut conserver à la postérité le sonn de ce majoriant. Il es princes. Le Danemarch deltà l'arrett. Il n'y princes, l'arrett. Il n'y princes a l'arrett. Il n'y princes a l'arrett. Il n'y princes princes del prince de l'arrett. Il n'y princes l'arrett. Il n'y

Son oncle Frédéric fut élu dans Copenhague roi de Dauemarck, de Norvége, et de Suède; mais il n'eut de la couronne de Suède que le titre. Gustave Vasa, ayant pris dans le même temps Stockholm, fut élu roi par les Suédois, et sut défendre le royaume qu'il avait délivré. Christiern, avec son arebevêque Troll errant comme lui, fit au bout de quelques appées une tentative pour rentrer dans quelques uns de ses états. Il avait la ressource que donnent toujours les mécontents d'un nouveau regne. Il v en eut en Dauemarck, il v eu eut en Snède. Il passa avecaux en Norvége. Le nouveau roi Gustave commençait à secouer le joug de la religion romaine dans quelques unes de ses provinces. Le roi Frédéric permettait que les Danois en changeassent. Christiera se déclarait hon catholique; mais n'en étaut ni meilleur prince, ni meilleur général, ni plus aime, il ne fit qu'un effort inptile.

Abandound bientât de tou le monde, Il se laisas mener en Dancenarck, et finit ses jours en prison (1552). L'empereur Charles-Quint, son beau-frère, qui céranni l'Europe, ne fit pas assez poissant pour le seconder. L'archevejue Toil, d'une ambition inquiête, ayant arme la ville de Lubeck coutre le Dancenarck, morrut de ses blessures plus glorieusement que Christiern, dignes l'un et l'entre d'une fin plus tradique.

Gnatave, libérateur de son pars, jouit asses paisiblement de sa gloire. Il Bit le premier connaître aux nations étrangères de quel poids la Suède pouvait être dans les affaires de l'Europe, dans un temps où la poiltique européane prenaît une nouvelle face, où l'on commençait à vouloir établir la balance du pouvoir.

François 1<sup>er</sup> fit une alliance avec lu], et même, tont luthérien qu'était Gustave, il lui envoya le collier de son ordre malgré les statuts. Gustave, le rente de sa vie, se fit une étude de régier l'état. Il fallut suer de toutes a predieuce pour que la religion qu'il avait dérimin ne troublêt pas son gourencement. Les blacterines, qui l'avaient aidé les premiers à monter sur le trône, furent les premiers à l'inquiéer. Leur rasticité favouche les aitecheit ans aneiens uages de leur Édise; ils niteites etabloiques que comme lis écalent larbarres, par la naissance et par l'édocation. On ce peut joupe par seu reprete qu'il ni prévenivent: ils demandéerent que le roi are portié point d'haifet consumer les sons de les prévenits de la considerant sons les colors qu'il reinnier grate le vouvelle. Cétais presque la seule-chose, quoi lis distinguaient les cabolismes des ulthériess.

Le roi étouffs tous oes mouvements, établit avec adresse as religion en conservant des évêques, et eu diminant leurs revenus et leur ponvoir. Les anciennes jois de l'état frent respectées; (1534 îl il îl déclarer son fils Prédérie son successeur par les états, et même il oblist que la couronne resterait dans su maison, à condition que si as race terait dans su maison, à condition que si as race états, et méme il oblist que dans le rois d'érécignait, les états rentereaient dans le drois d'élection; que s'il ne restait qu'une princesse, elle unrait une doit sour portene.

Voils dans qu'elle situation étalent les affaires de Nord in tempe de Charles-Quille. Les mourrs de Nord in tempe de Charles-Quille. Les mourrs de lous ces peuples étainet simples, mais d'ures: on n'ex était que moins vertieurs pour étre plus ignorant. Les titres de comte, de marquis, de baron, de chevalier, et la piupart des vanboles de la vanité, n'avaient point pénétré cher les Soidés, et per chet ne Danois; mais aussi les livron-tions utiles y dairent jeun pénétre. Ils n'avaient ni commerce régle, in mannactures. Ce fet Gustave Vasa qui, es tirant les Suédois de l'obscurié, anima aussi les Danois pros on exemple.

La Hongrie se gouvernais catièrement comme la Pologne: elle élassit ses rois dans es citéses. Le palstin de Hongrie avait la même autorité que le primat polonais; et do plant il étail juge entre le roi et la nation. Telle avait été autrefués la puissance ou le droit du palstin de l'empire, du maire du palsia de France, du justicier d'Aragon. On voit que, dans toute les monarchies, l'autorité de rois commença toujours par être balancée : on voubtet des monarques, mais jumais de despotes.

Les nobles avaient les mêmes priviléges qu'en Pologne, jo veux dire d'ére impunis, et de disposer de leurs serfs; la populace était ectave. La forcede l'état était dans la cavalerie, composée de nobles et de leurs suivants: l'infanterie était un rumas de paysans sans ordre, qui combattisent dans le temps qui suit les semailles, jusqu'à celui de la moisson.

On se souvient que vers l'an 1000 la Hongrie

recut le clerisionisme. Le clef des Bongrois, Elienne, qui vosibilit êter ojs, servir de la force et de la religion. Le pope Silvestre u lai dona a le tire deroi, eficience de rei spostolique. De auteurs précédent que ce fut Jean xvmou xx qui conféra codeux honeurs l'Elenner e 1005 voi 1004. De téles discussions ne oou pas le but de mes recherches. Il me suffil de considérer que c'est pour avoir donné ce tirro deux une beloit, que les papes prétendades et expre des tributs de la tiongèrie; ce c'est translatent exiger des tributs de la tiongèrie; ce fonné per l'est de la constitución de la constitución l'organica.

On voil qu'il y a des préingés par lesquels les rois et les nations entières se gouverent. Le clet d'une nation genrière à avait osé prendre le titre de roi sans la permission du pape. Ce royaume et celui de Pologne étaient gouvernés sur le modèle de l'empre allemand. Cependant le rois de Pologne étaient gouvernés sur le modèle de l'empre allemand. Cependant le rois de Pologne et de Bongrie, qui ont fait enfin des contes, so voirent jamies faire des dues ; Join de prendre le titre de majesté, on les appelait alors roire ex-cellence.

Les empereurs regardaient même la Hongrie comme un fiel de l'empire; en effet, Conrad-le-Salique avait reçu un hommsge et un tribut du roi Pierre; et les papes, de leur côté, soutensiemt qu'ils deviand donner cette couronne, pares qu'ils avaient les premiers appelé du nom de roi la chef de la nation hongroise.

Il faut un moment remonter iei au temps où la maison de France, qu'i a fourni des rois au Portugal, à l'Angleterre, à Naples, vit aussi ses rojetons sur le trône de Hongrie.

Vers l'an 1290, le trôue étant vacant, l'empereur Rodolphe de Habsbourg en donna l'investiture à son fils Atbert d'Antriche, comme s'il cût donné un fief ordinaire. Le pape Nicolas sv., de son côté, conféra le royaume comma su bénéfice au petit-fils de ce fameux Charles d'Anjou, frère de saint Louis, roi de Naples et de Sieile. Ceneveu de saint Louis était appelé Charles Martel, et il prétendait le royaume parce qua sa mère, Marie de Hongrie, était sœur du roi bongrois dernier mort. Ce n'est pas chez les penples libres un titre pour régner que d'être parent de leurs rois. La Hongrie na prit pour maître ni celui que nommait l'empereur, ni celui que lni donnalt le pape ; elle choisit André, surnommé le Vénitien parce qu'il s'était marié à Venise, prince qui d'ailleurs était du sang royal. Il y eut des excommunications et des guerres ; mais après sa mort, et après celle de son concurrent Charles Martel, les arrêts du tribunal de Rome farent exécutés.

(4565) Boniface van, quatra mois avant que l'affront qu'il recut du roi da France le fit, dit-on, mourir de douleur, jouit de l'honneur de voir plaider devant lui, comme on l'a déjà dit, la cause de la maisou d'Anjou. La reime de Naples, Marie, parla elle-même devant le consistoire; et Boniface donna la flongrie au prince Carobert, fils de Charles Martel, et petit-fils de cette Marie.

(4506) Ce Carobert fut done en effet roi par la grâce du pape, soutenu de son parti et de son épée. La Hongrie, sous lui, devint plus puissante que les empereurs, qui la regardaient comme un fief. Carobert réunit la Dalmatie, la Croatie, la Servie, la Transylvanie, la Valachie, provinces démembrées du rovaume dans la suite des temps.

Le fils de Carobert, nomme Louis, frère de cest André de Hongrie, que la reine de Naples leanne, sa femme, fit éraugler, acerut encore la paissance des Hongrois. Il passa au royaume de Naples pour venger le mentre de son frère. Il aidcharles de Durazzo dictroder Jeanne, sons l'aider dans la cruelle mort dont Durazzo fit périr cette rieno. De relour d'anta li Hongrie, il y acquit une vraie gloire, cur il fut juste: il fit de sages lois; il i abolit les éprenves du fer archet et de l'eus boultlante, d'autunt plus accréditées que les peuples étaient plus grossier.

On remarque toujours qu'il n'y a guère de grand homme qui n'ait aimé les lettres. Ce priuce cultivait la géométrie et l'astronomie. Il protégenit les autres arts. C'est à cet esprit philosophione, si rare alors, on'il faut attribuer l'abolition des épreuves superstitieuses. Un roi qui connaissalt la saine raison, était un prodige dans ces elimats. Sa valeur fut égale-à ses autres qualités. Ses penples le chérirent : les étrangers l'admirèrent : les Polonals, sur la fin de sa vie, l'élorent ponr leur rol (+570), il régna heureusement quarante ans en Hongrie, et douze ans en Pologne. Les peuples lui donnèrent le nom de Grand, dont il était digne. Cependant il est presque Ignoré en Europe : il n'avait pas régné sur des hommes qui susseut transmettre sa gloire aux nations. Qui sait qu'au gnatorzième siècle il y eut un Louis-le-Grand vers les monta Krapae?

Il était si aimé, que les états élurent (4382) sa fille Marie, qui n'était pas encore nubile, et l'appelèrent Marie-roi, titre qu'ils ont encore renouvelé de nos jours pour la fille du dernier empereur de la maison d'Autriebe.

Tout sert à faire voir que si, dans les royammes héréditaires, on peut se plaindre des abus du despoisme, les étais électifs sont exposés à de plus grands orages, et que la liberté même, cet avantages si naturel et dicher, a quelqueois produit de grands malheurs. La jeune Marie-roi était gonvenée, aussi bien que l'état, par sa mère Elisabeth de Bonsie. Les seigneurs fuerant mécontents peut de Bonsie.

d'Éliabeth; ils se servirent de leur droit du mettre la conronne sur nne antre tête. Ils la donnèrent à Charles de Durazzo, suranomsé le Petit, descendant en droite ligne du l'rère de saint Louis, qui régna dans les Deux-Seiles (1386). Il arrive de Naples à Bude : il est couronné solennellement, et reconn pri opa Filsabeth elle-même.

Voiei un de ces événements étranges sur lesquels les lois sont mnettes, et qui laissent en doute si ce n'est pas un erime de punir le crime même.

Elisabeth et as fille Marle, après avoir vécu en intelligence autant qu'il était possible avec celois qui possédait leur conronne, l'invitent ehez elles et le font assassiner eu leur présence. Elles souièveut le peuple en leur faveur; et la jeune Marie, toujours conduite par sa mère, reprend la conrouue.

(1389) Quelque temps après, Elisabeth et Marie vorgaet dans la Basse-Hongrie. Elles passeut imprudentment sur les terres d'un conste de florase, ban de Crostie. Ce ban était e qu'un appelle en Bongrie comie supréme, commandant les armées, et redant la justice. Él était attaché au roi ansasiné. Lui était-il permis ou non de vaeger la mort des one roi? Il ne débier pas , et parut consulter la justice dans la crasaté de sa parut consulter la justice dans la crasaté de sa resquance. Il fail le prode sur deux crieses, fait notre Elisabeth, et garde Marie eu prison, comme la moise crimiente.

Dans le même temps, Sigêmond, qui depuis qui tempere, rentaire flosgreis, et resultéponsers resultéponsers la reine Marie. Le ban de Croatie se crit assex la reine Marie. Le ban de Croatie se crit assex hard pour la ille amoner lui-même cette reine dont il l'aruit flat noyer la mêre. Le crit avoir fait qu'un acte de de justice sérère. Mais Sigêmond le fit tenuiller et de mourir dans les comrents. Sa mort solders la contract se contrac

On peut régnes sur beancoup d'étate, et n'être pas nn puissant prince. Co Sigismond (tut à la fois empereur, roi de Bohême et de Hongrie. Mais en Hongrie il fut battn par les Tures, et mis une fois en prison par ses sujeis krévioks. En Bohême il lut presque toujours eu guerre contre les Hassites; et dans l'empire, son antorié fut presque ton-jours contre-balancée par les priviléges des princes et des rilles.

En 1458, Albert d'Autriche, gendre de Sigismond, fut le premier prince de la maison d'Autriche qui régna sur la Hongrie.

Il fut, comme Sigismond, empereur et rol de Bohême; mais il ne régna que trois ans. Ce règne si court fut la sonree des divisions intestlnes qui, jointes aux irruptions des Tures, ont dépeuplé la Hongrie, et en ont fait une des malheureuses coutrées de la terre.

Les Hongrois, toujours libres, ne voulurent point pour leur roi d'un enfant que laissait Alliert d'Autriche, et ils choisirent cet Uladislas, ou Ladislas, roi de Pologne, que nous avons vu perdre la bataille de Varnes avec la vie (4444).

(4440) Frédèric III d'Autriche, empereur d'Allemagne, sei dit roi de Bongeric, et ne le fut jamais. Il garda dans Vienne le fils d'Albert d'Autriche, que l'appellera L'adisias Albert, pour le distinguer de tant d'autres, taudis que le famens. Jean Huniade tennis tête en Hongrie à Mahomet II, vainqueur de tant d'éats. Ce Jean Huniade n'était pas roi, mais il était général chéri d'une sation libre et guerrière, et nul roi ne fut aussi abolu que lui.

Après sa mort la maison d'Antriche eu la sounroune de Hongrie. Ce Ladissa Albert fut éin. Il fit périr par la main du bourreau nn des fils de ce Jean Huniade, venquer de la patrie. Mais che les peuples libres la tyrannie n'est pas impunie; Ladissa Albert d'Autriche fut chassé de ce toe souillé d'un si bean sang, et paya par l'exil sa ermanté.

Il restait un fils de ce grand Huniade: ce fut Mathias Corvin, que les Hongrois ne tirèrent qu'à force d'argent des maiss d'aburiche. Il combattit et l'empereur Frédéric III, anquel il enleva l'Autriche, et les Turcs, qu'il chassa de la Haute-Hongrie.

Après sa mort, arrivée en 1490, la maison d'Autriche voulut toujours ajouter la Hougrie à ses autres états. L'empereur Maximilien, rentré dans Vienne, ne put obtenir ce royaume. Il fut déféré à un roi de Bohéme, nommé encore Ladislas, que j'appellerai Ladislas de Bohéme.

Les Hongrois, en se choisissant ainsi leurs rois, restreignaient toujours leur autorité, à l'exemple des nobles en Pologne, et des électeurs de l'empire. Mais il faut avouer que les nobles de llongrie étaient de petits tyrans qui ne voulaient point être tyrannisés. Leur liberté était une indépendance funeste, et ils réduisaient le reste de la nation à un esclavage si misérable, que tous les habitants de la campagne se soulevèrent contre des maltres trop durs. Cette guerre civile, qui dura quatre années, affaiblit encore ce malheureux royaume. La noblesse, mieux armée que le peuple, et possédant tont l'argent, eut enfin le dessus; et la guerre finit par le redoublement des chaînes du peuple, qui est encore réellement esclave de ses seigneurs.

Un pays si long-temps dévasté, et dans lequel il ne restait qu'un peuple esclave et mécontent, sous des maîtres presque toujours divisés, ne pou-

vail plus résister par lui-même an a armes de sultant sture : sous i quand le joue clusi n, fils de ce Ladislas de Bohème, et beau-frère de l'emperur Charles-Quint, voults soutenir les efforts de Soliman, toute la Hongrie ne put, dans cette carriène nécessité, jui fourrir une armée de treute mille combattants. Un cordeire momme Tomoré, ginéral de cette armée dans lapstell et ju vait cinq ginéral de cette armée dans lapstell et ju vait cinq créques, promit la victoire au roi Louis, (1528). Eramée fin décrite à la celette journe de Montre de

En vaiu la nature a placé dans ce pays des mines d'er, els vrais triscors, des bles é des tias; ce vain elle y forme des hommes robustes, hien sits, spiritudes: on ne vojuit presupe plas qu'un vate doert, des villes ruinfes, des campagnes dott on labourait no partiel es arrenés à la main, des villages eccusés sous terre, où les habitants essenvésiassels avec leurs grains et deurs bescesserésiassels avec leurs grains et deurs besten de leurs de leurs de leurs des possesseurs disputaient la souverainéel sur Turce et aux Allemands.

Il y avait encore plusieurs beaux pays de l'Europe dévastés, incultes, inhabités, tels que la motité de la Dalmatie, le nord de la Pologue, les bords du Tanais, la fertile contrée de l'Ekraine, tandis quo na allait chercher des terres dans un nouvel univers et aux bornes de l'ancien.

Dans ce tableau du gouvernement politique du Nord, je ne dois pas onblier l'Écosse, dont je parlorai encore en traitaut de la religion.

L'Écouse cutrait un peu plus que le reste dans le systeme de l'Europe, parce que cette sation, ennemie des Anglais qui voulieut la dominer, de la discission de l'arcac depais long-temps, il n'en coltait pas lesaucoup aux rois de France pour faire morie les Cossision, lo voit que Pracupe, il n'en voya que trente millé écos (qui font aujour? lui intri cest vituge millé de ma livres) apreti qui font de l'arcac de l'ar

Un état pauvre voisin d'un état riche est à la longue vénal. Mais tant que ette province ne se vendit point, elle fut redoutable. Les Anghis, qui subignièrent si aisément l'Irlande sous Henri 11, ne purent dominer est Écosse. Édouerd III, grand guerrier et adroit politique, la dompta, mais ne put le garder. Il y eut toujours entre les Ecossais et les Anghis une laimitié et une jalousie pareille

<sup>.</sup> Cect était écrit en 1740.

à celle qu'on voit aujourd'hul entre les Portugais et les Espagnois. La maison des Stutter réginit sur l'Écose depuis 1370. Jamais maison n'a été est prise infertuée. Loques 1", après avoit été primis infertuée. Loques 1", après avoit été primis par ses ajusé par ses ajusé; 1460 j. Jacques infortuée dans siné par ses ajusé; 1460 j. Jacques infortuée dans une expédition malhentreuse à hoxborrough, à l'âge de vinagt-neuf aux (1489) Jacques in, n'en ayant pas encore treute-ciuq., fit tué par ses sujets en basilier nagée, (1531) Jacques 11, genére du roi d'aujettere Henri vin, périf âgé de treute-neuf au dans une basilie contre les haquille contre les haquilles parles un rèspectrés malheurreux. (1452) Jacques v mourut dans la four de son fap, à treute aux las fluer de son fap, à treute aux na fluer de son fap à treute de la fluer de la fluer

Nous verrons la fille de Jacques v, plus malheureuse que tous ses prédécesseurs, augmenter le nombre des reines mortes par la main des bourreaux. Jacques vi son fils ne fut roi d'Écosse . d'Angleterre et d'Irlande, que pour jeter, par sa faiblesse, les fondements des révolutions qui ont porté la tête de Charles to sur un échafaud, qui ont fait lauguir Jacques vii dans l'exil, et qui tiennent encore cette famille infortunce errante loin de sa patrie. Le temps le moins funeste de cette maison était celui de Charles-Ouiut et de François 1" : e'était alors que régnalt Jacques v. père de Marie Stuart, et qu'après sa mort, sa venve, Marie de Lorraine, mère de Marie Stuart, eut la regence du royaume. Les troubles ne commencèrent à naître que sous la régence de cette Marie de Lorraine; et la religiou, comme ou le verra, eu fut le premier prétexte.

Je n'étendral pas davantage ce recensement de royaumes du Nord au seizième siècle. J'al déjà exposé en quels termes étaient ensemble l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne : alasi je me suis donné une comaissance préliminaire des intérêts du Nord et du Midi. Il faut voir plus particulièrement ce que était que [empire.

## CHAPITRE CXX.

De l'Atlemagne et de l'empire aux quinzième et setzième siècles

Le nom d'empère d'Occident subsitati toojours. Ce n'était gére depois très long-temps q'un utilier conéreus; et il y parut bien, putsque l'ambitiers. Édouard in, ajou les décetars l'Offrient, (1548) n'en voulut point. L'empereur Cherles IV, regardé comme le législateur de l'empère, ne put obtenit du pape lanocent vi et des harvas romains la permission de se faire couronner empereur l'a Bonne, qu'à condition qu'il ne coucherait pas dans la ville. Sa famouse bulle d'or mit quotient pas dans la ville. l'ancrèné de l'Allemagne. Le uombre des électeurs un fit tils pier cette lis, qu'ou regrato comme fondamentaile, et la hapuelle on a déregé depuis. De son temps les Villes impériales cereur vius déliberative dans les dêlées. Toutes les villes de la Lombardié désint récliement libres, et l'empère ne servibrative dans les dêlées. Toutes les villes de la Lombardié désint récliement libres, et l'empère ne paure continua d'être souverain dans ses terres en Al l'emagne et en Lombardie pendant tous les rigues solvants.

Les temps de Venceslas, de Robert, de Josse, de Siglamond, firment des temps obseurs nú l'on ne voit aucune trace de la majesté de l'empire, excepte dans le coneile de Constanee, que Siglamoud convoqua, et où il parut dans toute sa gloire, mais dont il soriti avec la honte d'avoir violé le droit des gens na laisant brûler Jean Hus et Jérôme de Prague.

Les empereurs n'avaient plus de domaines ; ils les avaient cédés aux évêques et aux villes, tantôt pour se faire un appui contre les seigneurs des granda fiefs, tantôt pour avoir de l'argent. Il ne leur restait que la subventiou des muis romains, taxe qu'on ne payait qu'en temps de guerre, et pour la vaine cérémonle du couronnement et du voyage de Rome. Il était douc absolument nécessaire d'élire un chef puissant par lui-même : et ce fut ce qui mit le sceptre dans la maison d'Autriche. Il fallait un prince dont les états pussent, d'un côté, communiquer à l'Italie, et de l'autre résister aux inondations des Turcs. L'Allemagne trouvait cet avantage avec Albert 11. duc d'Autriche, roi de Bohême et de Hongrie; et c'est ce qui fixa la dignité impériale dans sa maisou ; le trône y fut héréditaire sans cesser d'être électif. Albert et ses successeurs furent choisis, parce qu'ils avaient do grands domaines ; et Rodolphe de Habsbourg, tige de cette maisou, avait été élu, parce qu'il n'en avait point. La raisou en est palpable : Rodolphe fut ehoisi dans uu temps où les maisons de Saxe et de Souale avalent fait craindre le despotisme; et Albert 11, dans un temps où l'on croyait la maison d'Autriche assez puissante pour défendre l'empire, et non assez pour l'asservir.

Prédérie m eut l'empire à ce litre. L'Allemagne, de son temps, fut dans la langueur et dans la tranquilité. Il ne fut pas aussi puissant qu'il aurait pu l'être, et nons avons vu qu'il était bien loin d'être souerain de la chrétienté, comme le porte son épitaphe.

Maximilien 1º, n'étant encore que roi des Romains, commença la carrière la plus glorieuse par la victoire de Guinegaste en Flaudro, qu'il remporta contre les Frauçais, et par le traité de 1492, qu'il ui sasura la Frauche-Comté, l'Artois et le Charolais (1476). Mais ne tirant rien des Pays-Basui appartenieut à sou fils Philippe-te-Besu, rien des peuples de l'Allemagne, et peu de chose de ses états tenus en échec par la France, il u'aurait jamais eu de crédit en Italie saus la ligue de Cambrai, et anns Louis xu qui travailla pour lui.

(4588) D'abord, he pape et les Vénitiens l'emphériente de reine s'aftie couronne à Rome, et il peit le titre d'emperare rile, ue pouvant être umpereur couronne per le pape (1515). On le tris, depait la lique de Cambreat, recevoir une solde de cour écus per jour du r'ol Angelerre l'entri van. Il avait dans ses étast d'Allemagne des hommes avec lesquels on pouvait combattre les Tures; mais il o'avait pas les tréoirs avec lesquels la France, l'Angelerre et l'Italie, combattaient de

L'Allemague était deveuue véritablement une république de princes et de villes, quoique le chef s'expliquat dans ses édits eu maître absoln de l'univers. Elle était des l'au 4500 divisée en dix cercles, et les directeurs de ces cercles étant des princes souverains, les généraux et les colonels de ces cercles étant payés par les provinces et non par l'empereur, cet établissement, qui linit toutes les parties de l'Allemagne ensemble, en assurait la liberté. La chambre impériale, qui jugeait en dernier ressort, payée par les princes et par les villes, et ne résidant point dans les domaines particuliers du monarque, était encore un appui de la liberté publique. Il est vrai qu'elle ne pouvait jamais mettre ses arrêts à exécution contre de grands princes, à moins que l'Allemagne ue la secondât ; mais cet abus même de la liberté en prouvait l'existence. Cela est si vrai , que la cour aulique, qui prit sa forme en 4542, et qui ne dépeudait que des empereurs, fut bieutôt le plus ferme appul de leur autorité.

L'Allenagne, sous cette forme de gourennemement, était abra suns heurense qui acueu autreétat du monde. Pempiée d'une nation guerrière et acapable des plus grands trevans militaire, il in 'y a vail pas d'apperence que les Turcs pussens jamais le soliquere, soil cyrain est asser bon et ansexe abrien bien cultivé pour que ses habitants n'en cherchassent pas d'autres comme autréfois; et là n'étaient en si asser riches, oi assex paurres, ai asset unis, pour conquérir toute l'Italie.

Mais quel était alors le droit ser l'Italie et sur l'empire romais l'e même que celle de Otheus, et de la maison impériale de Souale; le même qui anti codié tant de sang, et qui vait souffert tant d'alférations depuis que Jenn xu, patrice de Rome seasi lése que lapse, qui leur de trécille le sourage des auciens flomains, mait en l'improderced appedes auciens flomains, mait en l'improderced appetir est depair et lemps il y est thojours me guerre sourde estre l'empire et le sacrotone, sans l'est de l'estre d'estre de l'estre l'empire et le sacrotone, sans l'est qu'estre les droits des emperers et les li-

berés des provinces d'Italia. La titre de césar ofttils qu'une source de druits contestés, de disputes indications de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyasaient des rois et leur improsient des tributes. Si le rui de Prance louis sui védits tenendu sere les Vésiliens, sus lieu de les lotter, jamais probableter de la companyation de la companyament les empreures une aerization exercus en la laine. Mais II fallais nécessairement, par les dirisions des princes latiente, et par la nature des pouversements pontifical, qu'une grande partie de ce save fils toujours à novel de d'excussion.

## CHAPITRE CXXI.

### Usages des quinzième et seizième ziècles, et de l'état des beaux-aris.

On volt qu'en Europe il n'y avait guère de sonverains absoins. Les empereurs, avant Charles-Quint, n'avaient osé prétendre an despotisme. Les papes étaieut beaucoup plus maîtres à Rome qu'anparavant, mais moins dans l'Église. Les courounes de Hongrie et de Bohême étaieut eucore électives , ainsi que toutes celles dn Nord ; et l'élection suppose nécessairement un contrat entre le roi et la nation. Les rois d'Angleterre ne pouvaient ul faire des lois ni en abuser sans le concours du parlement. Isabelle, en Castille, avait respecté les priviléges des cortès, qui sont les états du royaume. Ferdinand-le-Catholique n'avait pu en Aragon détruire l'autorité du justieier, qui se croyait eu droit de juger les rois. La France seule denuis Lonis x1, s'était tonraée en état parement monarehique : gouvernement heureux lorsqu'un roi tel que Louis xu répara par son amour pour son peuple toutes les fautes qu'il commit avec les étrangers; mais gouvernement le pire de tous sous uu roi faible ou méchant.

La pollee générale de l'Europe s'était perfectionnée, en ce que les guerres particulières des seigneurs féodaux n'étaient plus permises nulle part par les lois ; mais il restait l'usage des duels \*.

Les décrets des papes, toujours sages, et de plus toujours utiles à berédienté dans ceç uine concernait pas leurs intérêtes personnels, austhématissient ex combats; mais plusients évêques hes permettalent. Les parlemonts de France les ordonnaient quedéncis; fession toulés de Legris et de Carrouge sons charfer s'. Il se fit beaucoup de charge sons charfer s'. Il se fit beaucoup de chât aussi appuré en Albenage, en Italie, st en Espages, par des formes regardées comme essatulleles. On ne manquait pas sertout de les confesser telleles. On ne manquait pas sertout de le confesser telleles. On ne manquait pas sertout de le confesser aussi de les confesses de les de les confesses de

a Voyez le chap. C. Bes Buris.

et de communier avant de se préparer an meurtre. Le bon chevalier Bayard fessit toujours dire une messe lorqui il lait se lature en duel. Les combattents choisissaient un parrain, qui presait soin de leur donner des armes égales, et surtont de voir s'ils n'avaient point sur eux quelques enchantements; car rien n'était plus erèdnle qu'nu chevalier.

On vit quelquefois de ces elevraliers partir de leurs paya pour aller chercher un dnel dans un autre, sans autre raison que l'envie de se signaler. (1114) On 3 vu que le duc Jean de Bonrion Bit déclarer « qu'il irait en Angleterre avec seize chevaliers combattre à outrance pour éviter l'oisis veté, « le pour mériter la sicce de la très belle veté, « le pour mériter la sicce de la très belle

« veté, et pour mériter la « dont il est serviteur. »

Les tournois \*, quoique encore condamnés par les papes, étaient partout en usage. On les appelait toujours Ludi Gallici, parce que Gooffroi de Preuilli en avait rédigé les lois au ourième siècle. Il y avait en plus de ceut tehrealiers tués dans ces jeux, et ils n'en étaient que plus en vogue. C'es ce qui a été détaillé au chaujtre des Tournoist.

L'art de la guerre, l'ordonnance des armées, les armes offensives et défensives, étaient tout autres encore qu'aujourd'hul.

L'emperenr Maximilien avait mis en usage les armes de la phalange macédonienne, qui étaient des piques de dix-huit pieds : les Suisses s'eu servirent dans les guerres du Milanais; mais ils les quittèrent pour l'espadon à deux mains.

Les arquelsusse fisient devenues nue armo oflensive indispensable contre ces remparts d'acier dont chaque gendarme était couvert. Il n'y avait guère de casque et de cuirasse à l'épreave de sa arquelsuse. La gendarmerie qu'on appelait la fataille, combattait à pied comme à cheval : etcle de France, au quinzième siècle, était la plus estimés

L'infanterie allemande et l'espagnole étaient réputées les meilleures. Lecri d'armes était aboli presque partout. Il y a eu des modes dans la guerre comme dans les babillements.

Quant au gouvernement des états, je vois des cardianas à la blé de presque tous les royaumes. C'est en Epsagne un Nimérie, sous Isabelle, qui sperie la mord des reines entrégent du royaume; qui, loujours vêtu en cordelier, met son faste à fonder sous es samballes le faste engang, qui liver dont es conservations de la commentation de la Mrique, est prend fores, qui comba de partie de qu'à ce que le jeune Charles-Quist le reavoire à son archer-chè de Tolèsle, et le fasse mourir de douleur.

. Voy. le chap. xcix, Des Tearneis.

On voil Josit xu governé par le cardinal d'Ambier, Françair ; a pour ministre le cardinal Doprat; Henri vun est pendant rings ana soutinis au cardinal Wolter, Bid en la bocher, houme anasi fustueux que d'Ambies, qui comme lai vontule res pape, et qui in y réussit pas misure. Carlier, Quint pris pour son ministre en Espages son précie cardinal favourée pouvena enueulie a Flandre. Le cardinal Martinusian fut maître en Hoprie sons Fredinand, ¿Fred ec Charles-quint.

Si tant d'ecclésiastiques ont régi des chas tous militaires, ce n'est pas seulement parce que les rois se fiaient plus aisément à un prêtre qu'ils ne rezignaient point, qu'à un général d'armée qu'ils ne redoutaient; c'est encore parce que ess hommes d'églisé étalent souvent plus instroits, plus propres aux affaires, que les généraux et les courtissans.

Ce ne fix que dans ce sivile que les encrimans, sujets des rois commenérent la prendre le pas sur les chancellers. Ils le disputaient aux élections, et le cédairent en Françe et a Analéterer aux chancellers de ces royammes; et évet senore une des contradictions geles naeges de l'oraceil avaient introduites dans la république chrétienne. Les residrets du parlement d'Angelerers font foi que le chanceller Warham précéda lo cardinal-Wolser jousqu'à Tannée 1316.

jusqu'i a l'annee 310.

Le terme de mujeure commemonia à brea affecte
Le terme de mujeure commemonia à brea affecte
L'empereur avait sanc outroit le se premiers home.
L'empereur avait sanc outroit le se premiers home.
L'empereur avait sanc outroit le se premiers home.
L'empereur avait le viole d'argano, le Portugal, la Sielle, alternaient ser l'Angleterre :
pois venaient l'Écosse, la Bongrie, la Navarre,
Chypre, la Robbane, el la Polique, L'Danneaux che
et la Suele étaient les derniers. Ces prés-énueces
constructu depais de violents demire. Presque
jamais content le prevale r raug anx empereurs;
la l'out conserver en présant les demires des

Tous les mages de la vie civile différaient des nôtres; le pour point et le petit mantean étaient des notres in bait de toutes les cons. Les bommes de role portaient partout la robe longue et étroite; les marchands, une petite robe qui descendait à la motifé des immbes.

Il n'y avait sous François 1<sup>et</sup> que deux coches dans l'aris, l'un pour la reine, l'antre ponr Diane de Poitiers : hommes et femmes allaient à cheval.

Les richesses étaient tellement augmentées, que Henri van, roi d'Angleterre, promit en 4519 auc dot de trois eeut trente-trois mille éeus d'or à sa Bille Marie, qui devait épouser le fils alné de François r'': on n'en avait jamais donné une si forte.

L'entrevue de François rer et de Henri fut longtemps célèbre par sa magnificence. Leur camp fut appelé le camp du drap d'or : mais cet appareil passager et cet effort de luxe ue supposait pas cette magnificence generale et ces commodités d'usage si supérieures à la pompe d'un jour, et qui sont aujourd'hui si communes. L'industrie n'avait point changé en palais somptneux les cabanes de bois et de plâtre qui formaient les rues de Paris : Londres était encore plus mal bâtie, et la vie y était plus dure. Les plus grands seigneurs menaient à cheval leurs femmes eu croupe à la campagne : c'étalt ainsi que voyageaient toutes les princesses, convertes d'une cape de toile cirée dans les saisons pluvieuses ; on u'allait point autrement au palais des rois. Cet usage se conserva jusqu'au milieu du dix-septlème siècle. La magnificence de Charles-Quint, de François 1er, de Henri viu, de Léon x, n'était que pour les jours d'éclat et de solennité ; aujour l'hui les spectacles journaliers, la foule des chars dorés, les milliers de fanaux qui éclairent pendant la nuit les grandes villes, forment un plus beau spectacle et annoncent plus d'aboudance que les plus brillantes cérémonies des monarques du seixième siècle.

On commeuçait des le temps de Louis x11 à substituer aux fourrures précieuses les étoffes d'or et d'argent qui so fahriquaient en Italie : il n'y en avait point encore à Lyon. L'orfevrerie était grossière. Louis xu l'ayant défendue dans son royaume par une loi somptuaire indiscrète, les Français firent venir leur argenterie de Venise. Les orfèvres de France furent réduits à la pauvreté, et Louis xu révoqua sagement la loi.

François 1er, devenu économe sur la fin de sa vie défendit les étoffes d'or et de sole. Henri III renouvela cette défense : mais si ces lois avaient été observées, les manufactures de Lyon étaient perdues. Ce qui détermina à faire ces lois, c'est qu'on tirait la soje de l'étranger. On ne permit sous Henri 11 des habits de soie qu'aux évêques. Les princes et les princesses eurent la prérogative d'avoir des habits ronges, soit en soie, soit en laine. (4563) Enfin. Il n'y cut que les princes et les évêques qui eurent le droit de porter des souliers de soje

Toutes ces lois somptuaires ne prouvent autre chose sinon que le gouvernement u'avait pas toujours de grandes vues, et qu'il parut plus aisé aux ministres de proscrire l'industrie que de l'eucourager 4.

\* Toute loi somptuaire est injuste en elle-même. C'est poor le maintien de leurs droits qua les hommes se sont réuvis en société, et non pour donner aux autres celoi d'altraier à la liberté que dolt avoir chaque individu de s'habiller, de se nourrir, de se loper, à sa fantalisie; en un mot, da faire de sa

Les mûriers n'étaient encore cultivés qu'eu ltalie et en Espagne : l'or trait ne se fabriquait qu'à Venise et à Milan. Cependant les modes des Francais se communiquaient déià aux cours d'Allemagne, à l'Angleterre, et à la Lombardie. Les historiens Italiens se plaignent que depuis le passage de Charles viii ou affectait chez eux de s'habiller à la française, et de faire venir de France tout ce qui servait à la parure.

Le pape Jules 11 fut le premier qui laissa croître sa barbe, pour inspirer par cette singularité uu nouveau respect aux peuples. François Ier, Charles-Ouint, et tous les autres rois, suivirent cet exemple, adopté à l'instant par leurs courtisans, Mais les gens de robe, toujours attachés à l'aucier, usage, quel qu'il soit, continuaient de se faire raser, tandis que les jeuues guerriers affectaient la marque de la gravité et de la vieillesse. C'est une petite observation, mais elle entre dans l'histoire des usages,

Ce qui est bien plus digne de l'attention de la postérité, ce qui dolt l'emporter sur toutes ces coutumes introduites par le caprice, sur toutes ces lois abolies par le temps, sur les querelles des rois qui passent avec eux, c'est la gloire des arts, qui ue passera jamais. Cette gloire a été, pendant tout le seixième siècle, le partage de la seule Italie. Rien ne rappelle davantage l'idée de l'ancienne Grèce : car si les arts fleurirent eu Grèce au milieu des guerres étrangères et civiles. Ils eureut en Italie le même sort : et presque tout v fut porté à sa perfection, tandis que les armées de Charles-Ouint saccagerent Rome, que Barberousse ravagea les côtes, et que les dissensions des princes et

propriété l'usage qu'il veut en faire, pourvu que cet usage ne blesse le droit de personne. Les iois somptuaires ont été très communes chez les na-

tions anciennes; elles eureot poor cause l'eovie que les eltoyens paovres portaient aux riches, oo la politique des riches mêmes, qui ne voulaient pas que les hommes de leur parti dissipassent en frivolités des richesses qu'on poevait employer à l'accroissement de la puissance commone. Les anciens, qui , dans plusirurs de leura institutions politiques, ont montré une sagacité et une profondeur de voes que nous admirons avec raison, ignoralent les vrais principes de la legislatico, et comptaient pour rien la justice. Ils croyalent que la volouté publique a droit d'exiger toot des individos, et de les soumettre à lout; opinion faosse, dangereuse, fu-nesse aux progrès de la civilisation et des lussières, et qui ne sobsiste encore que trop parmi nous. L'histoire a prouvé que toutes les lois sompluaires des an-

ciens et des modernes ont été parlout, après un temps très court, abolies, éludees, ou négligées : la vanité inventera toujoura pius de manières de se distinguer que les lois n'en pourront defendre. Le seul moyen permis d'altaquer le luxe par les lois, et en

même temps le arol qui soit vraiment efficace, est de chercher à établir la plus granda égalité entre les fortunes , par le partage éral des soccessions, la destruction ou la restriction du droit de tester, la liberté de touta espèce de commerce et d'Industrie; et ces lois sont précisément celles qu'indépendamment do desir d'abolir le luxe, la justice, la raison, et la nature, conscilleraieut à tout législateur éclairé. K. des républiques troublèrent i'Intérieur du pays. L'Italie eut, dans Guichardin, son Thneydide ou plutôt son Xénophon; car il commanda quelquefois dans les guerres qu'il écrivit. Il n'y eut, en aueune province d'Italie, d'orateurs comme les Démosthène, les Périclès, les Eschine. Le gouvernement ne comportait presque nulle part cette espèce de mérite. Celui du théâtre, quoique très inférieur à ce que fut depuis la scène française, pouvait être comparé à la scène grecque qu'elle fesnit revivre : il v a de la vérité, du naturel et du bon comigne dans les comédies de l'Arioste ; et la seule Mandragore de Machiavel vaut peut-être mieux que toutes les pièces d'Aristophane. Machiavel, d'ailleurs, était un excellent historien, avec lequel uu bel esprit, tel qu'Aristophane, ne peut entrer en aucune sorte de comparaison. Le cardinal Bibiena avait fait revivre la comédie grecque; et Trissino, archevêque de Bénévout 1, la tragédie. dès le commencement du scizième siècle. Ruccelai suivit bientôt l'archevêque Trissino. On traduisit à Venise les meilleures pièces de Plaute ; et on les traduisit en vers, comme elles doivent l'être, puisque c'est eu vers que Plaute les écrivit ; elles fu-

et dans les couvents où l'on cultivait les lettres. Les Italieus, en imitant les tragiques grees et tes coniques tatins, ne les égalèrent pas; mais ils firent de la pastorale un genre nouveau dans lequel ils n'avaient point de guides, et où personne ne les a surpassés. L'Aminta du Tasse, et le Pautor Fild du Guarini, sont encore le charme de tous ceux oui entendent l'italieu.

rent jouées avec succès sur les theatres de Venise,

Presque toutes les nations polies de l'Europe sentirent alors le besoin de l'art thestral, qui rassemble les citovena, adoncit les mœurs, et conduit à la morale par le plaisir. Les Espagnols approchèrent un peu des Italiens; mais ils ne purent parvenir à faire aucun ouvrage régulier. Il y eut un théâtre en Angleterre, mais il était encore plus sauvage. Shakespeare donna de la réputation à ce théâtre sur la fin du seizième siècle. Sou génie perça au milien de la barbarie, comme Lope de Véga en Espague. C'est dommage qn'il y ait beaucoup plus de barbarie encore que de génie dans les ouvrages de Shakespeare, Pourquoi des scènes entières dn Pastor Fido sont-elles sues par cœur aujourd'hui à Stockholm et à Pétershourg? et pourquoi aucune pièce de Shakespeare n'a-t-elle pu passer la mer? C'est que ie bou est recherché de toutes les nations. Un peuple qui aurait des tragédies, des tableaux, une musique uniquement de son goût, et réprouvés de tous les antres peuples policés, ne pourra jamais

se flatter justement d'avoir le bon goût en par-

Les Italiens réussirent surtout dans les grands poèmes de longue halaine; genre d'autant plus difficile que l'uniformité de la rime et des stances, à laquelle ils s'asservirent, semblait devoir étouffer le génie.

ter le gener. Si Ton veut mettre sans préjugé dans la lalauce l'Objacé d'Homère avec le Rolend de l'Asione, l'Albard emporte à lous égres, tons deux ayans le même détaut, l'intempérance de l'imagiantion, et le rousaseque increpatie. L'Arbote a rachete ce détaut par des alégories il vraise, approducide du corre humain, par les gréese de approducide du corre humain, par les gréese de consique, qui succèdent sans cesse à des trais terribles, enfit par des leuxiés si immediables en tout genre, qu'il a trouvé le secret de faire un moustre salarisable.

montaire sufficiente.

A l'égard de l'Hinele, que chaque lecteur se demande à lui-môme ce qu'il penserais il lisals, de comande à lui-môme ce qu'il penserais il lisals, con la pression de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la companie de l'acceptant d

Il parsit indubitable que la peinture fut portée, dans ce seizieme siècle, à nne perfection que les forces ne couturent jennis, puisque non seulement ila n'avaient pas cette variété de couleurs que les Italiens employèrent, mais qu'ils ignoraient l'art de la perspective et du clair-obseur.

La sculpture, art plus facile et plus lorne, fut celni où les Grecs excelierent, et la gloire des llulieus aut d'avoir approché de leurs modèles. Ils les ont surpasses dans l'architecture; et, de l'aven de toutes les nations, rieu u'à panals éé comparable au temple principal de Rome moderne, ie plus beau, le plus vaste, le plus hardi qui jamais ait été dans l'univers.

La musique ue fut bien enltivée qu'après ce seixième siècle; mais les plus fortes présomptions font peuser qu'elle est très supérieure à celle des Grecs, qui n'ont laissé aucun monument par lequel on pût sourconuer qu'ils chantassent en parties.

La gravure en estampes, inventée à Florence au milieu du quinzième siècle, était un art tout nouveau qui était alors dans sa perfection. Les Allemands jouissaient de la gloire d'avoir inventé l'imprimerie, à peu près dans le temps que la gravure fut connue: et. par ce seul service. ils

<sup>\*</sup> Trissing n'était pas écclésiastique.

multiplièreul les connaissances humaines. Il n'est par vraj, comme le disent les autoures anglais de l'Histoire naiveralle, que Fauste fut condamné une les par les partieunes de Paris comme suréer; mais il est vrai que ses facteurs, qui vinerat vendre cuché de maje; excite accussion n'est accusaion neces soite. Cest seulment une triste preuve de la grossier ignorance dans laquelle on della ploné, et que l'art udmen de l'imprimerie ne put dissiper de long-empe. (1471): le parfement list sisier tous les livres qui un des facteurs de Mayence avait par l'autour de l'autour le l'article de l'article de

Il n'eût pas fait cette démarebe dans un temps pius éclairé : mais tel est le sort des compagnies les plus sages, qui n'out d'autres règles que leurs anciens usages et leurs formalités; tout ce qui est uouveau les effarouche. Ils s'opposent à tons les arts naissants, à toutes les vérités contraires aux erreurs de leur cufance, à tout ce qui n'est pas dans l'ancien goût et dans l'ancienne forme. C'est par cet esprit que ce même parlement a résisté si long-temps à la réforme du calendrier, qu'il a défendu d'enseigner d'autre doctrine que celle d'Aristote, qu'il a proscrit l'émétique, qu'il a fallu plusieurs lettres de jussion pour lui faire enregistrer les lettres de pairie d'un Montmoreuei , qu'il s'est refusé quelque temps à l'établissement de l'Académie Française, et qu'il s'est enfin opposé de nos jours à l'inoculation de la petite vérole et au débit de l'Encyclopédie.

Comme aucuu membre d'une compagnie ne répond des délibérations du corps, les avis les moins raisonnables passeut quelquefois sans contradiction : c'est pourquoi le due de Suili dit dans ses mémoires que si la sagesse descendait sur la terre, elle aimerait mieux se loger dans un escule s'une compagnie. 3

Louis 11, qui ne pouvsil être méchant quand il ne céalt supérieure quand elle nétait pas éreujée par ses passions, da la connaissance de cette affaire au parlement; il ne souffirs pas que l'acce du l'allement; il ne souffirs pas que la France flut à jamais déshonorée par la proscription de l'imprimerie et flut payer aux artistes de Mayence le pris de leurs livres.

La vraie philosophie ne commença à luire sux hommes que sur la flu du seitéme aixène. Galife fut le premier qui fit parler à la physique le lanage de la vérité et de la raison : c'était un peu avant que Copernie, sur les froutières de la Pologne, avait découvert le véritable système du monde. Galife fut non seulement le premie hon physicien, mais it écriri aussi dégamment que Platon, et il ent sur le philosophe grec l'avantage. incomparable de ne dire que des choses certaines et Intelligibles. La manière dont ce grand hommo fut traité par l'inquisition sur la fiu de ses jours imprimerait une bonte éternelle à l'Italie, si cette honte n'était pas effacée par la gloire même de Galiice. Une congrégation de théologiens, dans un décret donné eu 1616, déclara i opinion de Copernic, mise par le philosophe florentin dans un si beau jour, « non seulement hérétique dans la foi, « mais absurde dans la philosophie. » Ce jugement contre une vérité prouvée depuis en tant de manières est un grand témoignage de la force des préjugés. Il dut apprendre à ceux qui n'out que le pouvoir à se taire quand la philosophie parle, et à pe pas se mêler de décider sur ce qui n'est pas de leur ressort. Galilée fut condamné depuis par le même tribunal, en 1653, à la prison et à la pégitence, et fut obligé de se rétracter à genoux. Sa sentence est à la vérité plus douce que celle de Socrate; mais elle n'est pas moins honteuse à la raison des juges de Rome que la condamnation de Socrate le fut aux lumières des juges d'Athènes : c'est le sort du genre humain que la vérité soit persécutée des qu'elle commence à paraltre. La philosophie, toujours gênée, ne put, dans le seizième siècle, faire autant de progrès que les beaux-arts.

Les disputes de religion qui agitérent les esprits en Ailemagne, dans le Nord, en France, et en Angleterre, retardèrent les progrès de la raison an lieu de les bâter : des aveugles qui combattaient avec înreur ne pouvaient trouver le chemiu de la vérité : ces querelles na furent qu'une maladie de plus dans l'esprit humain. Les beaux-arts continuèrent à fleurir en Italie, parce que la contagion des controverses ne pénétra guère dans ce pays : et il arriva que lorsqu'on s'egorgenit en Allemagne, en France, en Angleterre, pour des choses qu'on n'entendait point, l'Italie, tranquille depnis le saccagement étonnant de Rome par l'armée de Charles-Quint, cultiva les arts pius que jamais, Les guerres de religion étalaient ailleurs des roines; mais à Rome et dans plusleurs autres villes italieunes l'architecture était signalée par des prodiges. Dix papes de suite contribuèrent presquo sans aucune interruption à l'achèvement de la basilique de Saint-Pierre, et encouragerent les autres arts ; on ne vovait rien de semblable dans le reste de l'Enrope. Enfin la gloire du génie appartint alors à la seule Italie, ainsi qu'elle avait été le partage de la Grèce.

Une centaine d'artistes en tout genre a formé ce beau siècle que les Italiens appellent le Seicento <sup>1</sup>. Plusieurs de ces grands hommes ont été

 Ginguené fait abserver qu'ici Voltaire se trompe. Le siècle nequel appartiennent les années du règne de Léon z est apmalhenreux et persécutés ; la postérité les venge : 1 leur siècle, comme tous les autres, produisit des crimes et des calamités; mais il a sur les autres siècles la supériorité que ces rares génles lui ont donnée. C'est ce qui arriva dans l'âge qui produisit les Sophocie et les Démosthèue, dans celui qui fit naître les Cicéron et les Virgile. Ces hommes, qui sont les précepteurs de tous les temps, n'out pas empêché qu'Alexandre n'ait tué Clitus, et qu'Auguste n'ait signé les proscriptions. Racine, Corneille, et La Fontaine, u'ont certainement pu empêcher que Louis xiv n'ait consuis de très grandes fautes. Les crimes et les malheurs out été de tous les temps, et il n'y a que quatre siècles pour les beaux-arts. Il faut être fou pour dire que ces arts ont nui aux mœurs; ils sont nes malgré la méchanceté des hommes, et ils ont adouci jusqu'aux mœurs des tyrans.

#### .....

#### CHAPITRE CXXII.

De Charles-Quint et de François te- jusqu'à l'élection de Charles a l'empire, en 1819. Du projet de l'empereur Maximitien de se faire pape. De la bataille de Marigoan.

Vers es siècle on Charles-Quint eut l'empire, les papes ne pouvaient plus en disposer comme antrefois; et les empereurs avaient oublié leurs droits sur Rome. Ces prétentious réciproques resemblaient à ces últres vains de roi de France que le roi d'Angleterre prend encore, et au nom de roi de Narurre que le roi de France couserre que le roi de Trancer que le roi de France cousers.

Les partis des quelfes et des gibelins étaient presone entièrement oubliés. Maximilien n'avait acquis en Italie que quelques villes qu'il devait au succès de la ligue de Cambrai, et qu'il avait prises sur les Vénitiens; mais Maximilien Imagina nu nouveau moveu de soumettre Rome et l'Italie aux empereurs : ce fut d'être pape luimême après la mort de Jules II, ctant veuf de sa femme, fille de Galéas Marie Sforce, duc de Milan. On a encore deux lettres écrites de sa main, l'une à sa fille Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, l'autre au seigneur de Chièvres, par lesquelles ce dessein est manifesté : il avoue dans ces lettres qu'il marchandait le pontificat; mais il n'était pas assez riche pour acheter cette singulière couroune tant de fois mise à l'enchère.

Qui peut savoir ce qui serait arrivé si la mème tête cût porté la courouue impériale et la tiare? le système de l'Europe cût bien changé; mais il changea autrement sous Charles-Quint.

pele par les fialiens Cinquerento (de 1301 à 1600), et non

(1318). A in mort de Maximilien, précisiment comme les indispenses et Luther commerciseut à diviser l'Allemagne, François 1º, roi de France, et Charles d'Austriche, roi d'Espage, des deux Siciles, de Navarre, et souverain des dix-sept protuces de Party-als principarent ouvertement I empire dans le temps que l'Allemagne, messacé par les Turcs, avuil besoin d'un chet de que Franser les trois, avuil besoin d'un chet que Pranser les trors, avuil besoin d'un chet que Pranser les trors, avuil besoin d'un chet que Pranser les trors, avuil besoin d'un chet ci que Franser les trors, avuil besoin d'un chet ci que Franser les trors, avuil besoin d'un chet ci que Franser les trors, avuil de d'allemagne. Françoir s', plus gâte de riqua et que son rival, en paraissait plus digne par les grandes actions qu'il venuil de faire.

(4515) Dès son avèuement à la conronne de France, la république de Gênes s'était rémise sous la domination de la France, par les intrigues de ses propres citoyens: François 1" passe aussitôt en Italie aussi rapidement que ses prédécesseurs.

Il a rajissiti d'abord de conquierir le Milanais, perdu par Loissi, de d'arrecher encre à cette malheureuse maison de Sforce. Il avait pour lui les Véstileus, qui voulient reprendre au moius le Vérionsi, enlevé par Mazimilien: il avait contre lui alorsi pape Léon 1, vife il tatiquani, el l'empereur Mazimilien, affaibil par l'âge di incapable digir: mais los Sissess, loquions rittée contre la Vagir: mais los Sissess, loquions rittée contre la l'arme de depuis leur querelle avec Louis 211, toutre de l'emperation de la Sisue, étaitent le pius dangeroux, est contre de l'arme de l'emperation dangeroux, est contre de l'arme de l'arme tire de défensare lors papes, 4 de protections de princes; et ces titres, depuis près de dix ans, n'étient pout imaginaires.

Le roi, qui marchait à Milan, négociait toujours avec au. Le cardinal de Sion, qui leur appeit à tromper, fit amuser le roi de vaines promesses, jusqu'à ce que les Suisses, ayant su que la caisse militaire de Frauce était arrivée, crureut pouvoir enlever cet argent et le roi même: ils l'attquérent comme on attaque uu convoi sur le grand chemin.

(1315) Vingt-dun mille Suisses, portant une (Fapanet est rus potirione le dei de saint Fierre, les uns armés de ces longues piques de dix-luit piede que placieure soldats poussaien elsemble en batalilon serré, les autres tenant leurs grands espadons à deux maiss, virente flondre à grands cris dans le camp du roi, près de Marignan, vera libilin : ce fut de toutes les bataliles domnées en talei le plus sanglante et la plus longue. Le jeunera, le pour son coupt de sain, à vauncia pié domnée no talei en plus sanglante et la plus longue. Le jeunera, le contie de la muit, attendirent le jour pour recommencer. Ou sait que le roi d'ornitaur la Trâtis d'un memer. Ou sait que le roi d'ornitaur la Trâtis d'un canon, à einquante pas d'uu bataillon snisse. Ces peuples, dans cette bataille, attaquèrent toujours. et les Français furent toujours sur la défeusive : c'est, me semble, une preuve assez forte que les Français, quand its sont bien conduits, peuvent avoir ce courage patient qui est quelquefois aussi nécessaire que l'ardeur inupétueuse qu'on leur accorde. Il était beau, surtout à un jeune priuce de vingt-un aus, de ne perdre point le sang-froid dans une action si vive et si longue. Il était difficile, puisqu'elle durait, que les Suisses fussent vaiuqueurs, parce que les bandes noires d'Allemagne qui étaient avec le roi fesaient une infanterie aussi ferme que la leur, et qu'ils n'avaient point de gendarmerie : tont ce qui surprend, c'est qu'ils purent résister près de deux jours aux efforts de ces grands chevaux de bataille qui tombaient à tout moment sur leurs bataillons rompus. Le vieux maréchal de Trivulce appelait cette journée une bataille de géants. Tout le monde convenait que la gloire de cette victoire était due principalement au fameux counctable Charles de Bourbon, depuis trop mal récompensé, et qui se vengea trop bien. Les Suisses fuirent enfin, mais sans déroute totale, laissant sur le champ de bataille plus de dix mille de leurs compagnons, et abandonnant le Milauais aux vainqueurs. Maximilien Sforce fut pris et enmené en France comme Louis-le-Maure, mais avec des conditions plus douces (1515): il devint sujet, au lieu que l'antre avait été captif. On laissa vivre en Frauce, avec une pension modique, ce souverain du plus beau pays de l'Italie.

Fraucois, après cette victoire de Marignan et cette conquête du Milanais, était devenu l'allié du pape Léon x, et même celui des Suisses, qui, enfiu , aimèrent mieux fournir des troupes aux Français que se battre contre eux. Ses armes forcerent l'empereur Maximilien à céder aux Véuitiens le Véronais, qui leur est toujours demeuré depuis : it fit donner à Léon x le duehé d'Urbin, qui est encore à l'Église. Ou le regardait donc comme l'arbitre de l'Italie, et le plus grand prince de l'Enrope, et le plus digne de l'empire, qu'il briguait après la mort de Maximilien. La renommée ne parlait point encore en favenr du jeune Charles d'Autriche; ce fut ce qui détermina eu partie les électeurs de l'empire à le préférer. Ils eraignaient d'être trop soumis à un roi de France : ils redontaient moins un maître dont les états, quoique plus vastes, étaient éloignés et séparés les uns des autres. (1519) Charles fut done empereur, makere les quatre cent mille écus dont François (\*\* erut avoir acheté des suffrages.

......

## CHAPITRE CXXIII.

De Charles-Quint et de François ter. Malheurs de la

Ou comaiquelle rivalié "éleva des lors entre es deux princes. Comment pouvieur-lis a être pas éternéllement en guerre? Charles, seigneur pas éternéllement en guerre? Charles, seigneur François "frei à l'Arois et beaucoupé villes à recensliquer: roi de Naples es de Scielle, il voyait Prançois "frei à érchamer seséata un même titre que Louis xxx : roi d'Espagne, ll'avait l'usurpation de la Navarre à soutient : empreur, il devait de-fel ha Navarre à soutient : empreur, il devait de-fel ha Navarre à soutient : empreur, il devait de-fel ha Navarre à soutient : empreur, il devait de-fel ha Navarre à soutient : empreur d'édoir l'Espagne.

Entre ces deux grands rivaux, Léon x veut d'abord tenir la halanee; mais comment le peut-il? qui choisira-t-il pour vassal, pour roi des Deux-Siciles, Charles ou François? que deviendra l'aneienne loi des papes, portée dès le treizième siècle, e que jamais roi de Naples ne pourra être empereur? » loi à laquelle Charles d'Anjou s'était soumis, et que les papes regardaient comme la gardienne de leur indépendauce. Léon x n'était pas assez puissant pour faire exécuter cette loi : elle pouvait être respectée à Rome : elle ne l'était nes dans l'empire. Bientôt le pape est obligé de donner une dispense à Charles - Quint, qui vent bien la solliciter, et de reconnaître malgré lui un vassal qui le fait trembler : il donne cette disponse, et s'en repent le moment d'après.

Cette balance que Léon x vouluit tenir, Henri viii l'avait entre les mains: aussi le roi de France et l'empereur le courtisent: mais tons deux tâchent de gagner son premier ministre le cardiual Wolsey.

(4520) D'abord François 1<sup>er</sup> ménage cette célèbre entrevue près de Calais avec le roi d'Angleterre. Charles, arrivant d'Espague, va voir ensuite Henri à Cantorbéry, et Henri le recouduit à Calais et à Gravelines.

Il ciati naturel que le roi d'Angleterre prit le parti de l'empereur, puisqu' nos liguont aveil il pouvait espèrer de reprendre en France les provinces dont araient jusi ses ancêtres; au lieu qu'en se liguont avec François r'il ne pouvait rieu gagner en Allemagne, où il n'avait rieu à préleodre.

Pendant qu'il temporise eucore, François r'commença cette querelle interminable en s'emparant de la Navarre. Je suis très éloigné de perdre de vue le tableau de l'Europe pour chercher à rèfinet les détails rapportés par quelques historiens; mais je ne puis m'empécher de remarquer combien Puffendor's te trompe souvent : il dit une cette entreprise sur la Navarre fui faite par le voi dépossée (d'136), immédiatement après la mort de Ferdianad-le-Catholique; il ajoute que « Charles « avait toujours devantles ques son para lufrà, et « fortat il de jour en jour de vastes desseins. » 18 y a la blee de semprises. (1261 Charles avait 19 a la blee de semprises, 1261 Charles avait 11 à vant point pris escores a devise de plus uttrà. Un vant point pris escores a devise de plus uttrà. Un vant point pris escores a devise de plus uttrà. De la differe disputation de Ferdianad, en es flat pris de differe de la compacte passagére au d'altrest mourat cete année-fa même (1316); ce fot Penneis 1" qui en 81 la nompatée passagére au mon de Henri d'Athers, nom pas en 1316, mais

Ni Garles vm, ni Louis xu, ni François v\*, ne gardierent leurs conquêtes. La Xvarer è peine soumise fet prisepar les Espagnols. Dès lors les Français furent obligés de se haure toujours coure les forces espagnoles, à tontes les extrémités du reyaume, vers Fontarable, vers la Flandre, vers l'Italie, et cette situation des affaires a dorré jusqu'a ofs-habilitém siècle.

(4521) Dans le même temps que les tronpes espagnoles de Charles-Quint reprenaient la Navarre, ses troupes allemandes pénétraient jusqu'en Pieardie, et ses partisans soulevaient l'Italie: les factions et la guerre étaient partout.

Le pape Léon x, susjours flottant entre Francis "et Charle-chint, était alors pour l'emperore. Il su'ult raison de se plandre des Français : lis avient votud lui enlever Reggio comme une disavient votud lui enlever Reggio comme une dide leurs nouveaux voisies par des violences horde sisson. Latture, gouverneur du Milansia, avisi l'ait écarteler le seigneur Pallavicini, soupçomé de votaior soulever le Milansia, et il avait donné à non propre fière de Poix la confiscation de l'ascese. Cela seul rendait le non français oldesax. Tous les esprits étairent révolte. Le gouvernament avait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de soule de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de soule de l'ait de l'ait

En vain le roi de France devenu l'allié des Soisses en avail à soulé; ij l'e neut aussi dans l'armée impériale; et ce cardiaul de Slou, toujours si funeste aux rois de France, ayant su reuvoyre en leur pays ceux qui étaient dans l'armée francaies, Lautres, gouverneur du Nilannis, let chasses de cle la capitale, et bieofé de tout le pays. (422) L'on x mourst abres dans le temp que a monarachè en procelle s'affernissais, et que la spirituello commencial à fombre et décadeur.

Il parut bien à quel point Charles-Quint était puissant, et quelle était la sagesse de son conseil. Il eut le crédit de faire élire pape son précepteur Adrien, quoique né à l'itreênt et presque inconnu à Rome. Ce conseil, toujours supérieur à celui de

François "", eut encore l'habitéé de nueciter coutre la France le rold Angleterre lleuri vim, qui espéra pouvoir démembrer au moins ce pasy qu'àxient pussédé ses prédécesseurs. Charle va luimôme en Angletere précipiter l'armement et le départ. Il sut même blenist après décaber les Voitifeus de l'alliance de la France, et les mettre voitifeus de l'alliance de la France, et les mettre avait dans febres, aldré de ses troopes, chasse les voitifeus de l'alliance de la France, et les mettres un l'anni febres, aldré de ses troopes, chasse les voitifeus de l'alliance de la france, et les mettres l'un inspérifier à roits à puissance et on a nécespresseinet et endouraient de tons cléss la mousechie franceise.

François 1er, qui dans de telles circonstances dépensait trop à ses plaisirs, et gardait peu d'argent pour ses affaires, fut obligé de prendre dans Tours une grande grille d'argent massif dont Louis xx avait entouré le tombeau de saint Martin : elle pesait près de sept mille marcs \*; cet argeut. à la vérité, était plus nécessaire à l'état qu'à saint Martin; mais cette ressource moutrait un besoin pressant, Il y avait déjà quelques aunées que le roi avait vendu vingt ebarges nouvelles de conseillers du parlement de Paris. La magistrature ainsi à l'encan, et l'enlèvement des ornements des tombeaux, ne marquaient que trop le dérangement des finances. Il se voyait seul contre l'Europe: et cenendant loin de se décourager. il résista de tons côtés. On mit si bon ordre aox frontières de Picardle, que l'Anglais, quoiqu'il eût dans Calais la clef de la France, ne put entrer dans le royaume ; on tint en Flandre la fortune égale ; on ne fut point entamé du côté de l'Espagne ; enfiu le roi, anquel il ne restait en Italie que le châtean de Crémone, voulut aller lui-même reconquerir le Milanais, ce fatal objet de l'ambition des rois de France.

Pour avoir tant de resources, et pour oser rettere dans le Minanis, lorsqu'o de diai tatequé partont, vingt charges de consetllers et la grille de satul Martin ne suffissient pas : on alérina pur la première fois le domaine du roi; on haussa les talles et les autres impôts. C'étalt un grand avantage qu'avaient les rois de France sur leurs voisins; Chartes-Quint o était depsotique è en point dans aucun de ses états; mais cette facilité funeste de se raines royalisit studs d'un maleur en France.

On peut compter parmi les causes des disgrées de François n' l'injustice qu'il fla au connétable de Bourbon, a aquel il devait le succès de la jounée de Marignan. C'était peu qu'on l'edt mortifié dans lottes les occasions : Louise de Savoie, duchesse d'Angoulème, mère du roi, qui avait voubs emarier au counteiable devenu veuf, et qui cu

a Vavez l'Histoire du Parlement, chap. 171.

avait essuyé un refus, voulut le ruiner, ne pouvaut l'épouser; elle lui suscita un procès reconnu pour très injuste par tous les jurisconsultes; il n'y avait que la mère toute puissante d'un roi qui pût

le gaguer.

Il s'agissait de tous les biens de la lezanche de Boarbon. Les juges, toup soliticités, donnérens du Boarbon. Les juges, toup soliticités, donnérens du Boarbon. Les juges, toup soliticités, donnérens du Boarbon de Boarb

plus pleinement ee triste plaisit de la vengeauce. Tous les historiens flétrisent le connétable du nom de traltre. On pouvait, il est vrai, l'appeler rebelle et trausfuge; il faut donner's chaque chose son nom vériable. Le traitre est celui qui livre le trésor, ou le secret, ou les places de son maitre, ou son maître lu-iméne à l'ennemi. Le terme latin tradere, dout traitre dérive, n'a pas d'autre signification.

et se donna à l'empereur. Peu d'hommes ont goûté

C'était un persécuté fugitif qui se dérobait aux vexations d'une cour injuste et corrompue, et qui s'allait mettre sous la protectiou d'un défenseur puissant pour se venger les armes à la main.

Le connétable de Bourbon, loin de livrer à Charles-Quint rien de ce qui appartenait au roi de France, se livra seul à lui dans la Franche-Comié, où il s'enfuit sans aucun secours.

(4322) Dès qu'il fat entre sur les terrende l'empire, il rompin publiquement tous les lleus qui l'Attachaient au roi dont il était outragé il franougà boutes se diquisée, et accopa le titre de généralissime des armies de l'empereur. Ce n'était point trails e roi, c'était se décare coutre lui ouvertement. Sa franchise était à la vérité cellu d'un réelle, as décision était ondamantale; mais il n'y avait assurément ni perfaite ni hassesse. Il était à peu près dans le nome cas que le prince Louis de Bourton, nome de ground Candé, qui, pour se veuge en deniabl Materia, alles mentre pour se veuge en deniabl Materia, alles mettre fatte de la continue de soules. Ces deux prince fatte de la continue de soules. Ces deux prince fatte de la continue de soules.

Il est vral que la cour de France, soumise à la duchesse d'Augoulème, ennemie du connétable, persécuta les annis du fugitif. Le chanceller Duprat surtout, homme dur autant que servile, le dit condamner lui et ses amis comme traltres : mais la trabisou et la rébellion sont deux, choses très différences.

Tous nos livres en ana, tous nos recueils de contes out répété l'historiette d'un grand d'Expagne qui brials as maison à Madrid, parce que le traltre Bourlon y avait coutelé. Cette anecdate est aisément détrulte; le connétable de Bourlon n'alla jamais ca Espagne, el d'ailleurs la grandeur espaguole consista toujours à protéger les Francais persécutés dans leur hartie.

Le comiciable, comitié de maioriation de la caracteristique de arrivée de l'emperagne, no dans la hillanta, lo lie Français écient contés sons l'amiral Bonules, arrivée de l'emperagne, il no dans l'alle de la caracteristique de la caracterist

L'amiral Bonnivet, opposé à ces généraux, ne leur fut pas comparé ; et quand même il leur eût été supérieur par le génie, il était trop inférieur par le nombre et par la qualité des troupes, qui encore n'étaient point pavées. Il est obligé de fuir. Il est attaqué dans sa retraite à Biagrasse. Le fameux Bayard, qui ne commanda jamais en chef, mais à qui le surnom de chevalier sans peur et sans reproche était si bien dû, fut blessé à mort dans cette déroute de Biagrasse. Pen de lecteurs ignorent que Charles de Bourbon, le voyant dans cet état, lui marqua combien il le plaignait, et que le chevalier lui répondit en mourant : « Ce e n'est pas moi qu'il faut plaindre, mais vons e qui combattez contre votre roi et contre votre e patrie. »

Il s'en fallut bien peu que la défection de ce prince ne fût la ruine du royaume. Il avait des droits litigieux sur la Provence, qu'il ponyait faire valoir par les armes, au lieu de droits réels qu'un procès lui avait fait perdre. Charles-Quint lui avait promis cet ancien royaume d'Arles, dont la Provence devait faire la principale partie. (152t) Le roi Henri yut lui donnait cent mille écus par mois cette année pour les frais de la guerre. Il venait de prendre Toulon ; il assiégea Marseille. François I" avait sans doute à se repentir ; cependaut rien n'était désespéré ; le roi avait une armée florissante. Il courut au seconrs de Marseille; et ayant délivré la Provence, il s'enfonca eucore dans le Milanais. Bourbon alors retournait par l'Italie en Allemagne chercher de nouveaux soldats. François 1", dans cet intervalle, se crut quelque temps maltre de l'Italie.

## CHAPITRE CXXIV.

Prise de Francois ter. Rame accagée. Soliman reponssé. Principantés donnees. Conquête de Tunis. Question si Charles-Quint voulait la monarchie aniverselle. Soliman reconna toi de Perse dans Babvione.

Vnici un des plus grands exemples des coups de la fortune, qui n'est autre chose, après tout, que l'enchalnement nécessaire de tous les événements de l'univers. D'un côté Charles-Ouint est occupé dans l'Espagne à régler les rangs et à former l'étiquette ; de l'autre, François 17, désa célèbre dans l'Europe par la victoire de Marignan. aussi valeureux que le chevalier Bayard, accompagné de l'intrépide noblesse de son royaume, suivi d'une armée florissante, est au milieu du Milanais. Le pape Clément vu, qui redoutait avec raison l'empereur, est hautement dans le parti du rol de France. Un des meilleurs capitaines de ce temps-là ; Jean de Médicis, avant quitté alors le service des Impériaux, combat pour lui à la tête d'une troupe choisie. Cependant il est vaincu devant Pavie; et malgré des actions de bravoure qui suffiraient pour l'immortaliser (4525, 44 février), il est fait prisonnier, ainsi que les principaux seigneurs de France, et le roi titulaire de Navarre, Henri d'Albret, fils de celui qui avait perdu son royaume et conservé sculement le Béarn. Le malhenr de François voulut encore qu'il fût pris par le seul officier frauçais qui avait snivi le duc de Bourbon, et que le même homme qui était condamné à Paris devint le maître de sa vie. Ce gentilhomme, nommé Pomperan, eut à la fois la gloire de le garantir de la mort et de le prendre prisonnier. Il est certain que le jour même le duc de Bourbon, l'un de ses vainqueurs, vint le voir, et juuit de son triomphe. Cette entrevue ne fut pas pour François i" le moment le moins fatal de la journée. Jamais lettre ne fut plus vraie que celle qu'écrivit ce monarque à sa mère : « Madame, tout est perdu, bors l'honneur. » Des frontières dégarnies, le trésor royal sans argent, la consternation dans tons les ordres du royaume, la désunion dans le conseil de la mère du roi régente, le roi d'Angleterre, Henri viit, menacant d'entrer en France, et d'y rennuveler les temps d'Edouard ni et de Henri v., tout semblait annoncer une ruine inévitable.

Clarles-Quint, qui n'avait pas encore tiré lépée, tieut en prison à Madri don seulement un roi, mais un héros, Il semble qu'alma Charles manqua à sa fortune; car, au lieu d'eutrer en France et de venir profiter de la vletoire de ses genéraux en Italie, il reste oisif en Espagne; au lieu de preudre au maisse Builanais pour lui, il

se croit obligé d'en vendre l'investiture à François Sorce, pour ne pas donner trop d'ombrage à l'Italie. Henri var, au lieu de se réunir à lui pour démembre la Françe, d'éreit aljoux de sa grandeur, et traite avec la régente. Edfin la prisde François r'eu, qui destil faire naltre de si grandes révolutions, ne produisit guère qu'une rançon revée are reproches, des déments, des défis solemots et inutiles, qui mébrent du ridicule la ce événement terrilles, et qui semblérent d'e grade les deux premiers persounages de la chrétient.

Henri d'Albret, détenu prisonnier dans Pavie. s'échappa et revint en France. Francois 1er, mieux gardé à Madrid, (4526, 45 janvier) fut obligé. pour sortir de prison, de céder à l'empereur le duché entier de Bourgogne, une partie de la Franche-Comté, tout ce qu'il prétendait au-dela des Alpes, la suzeraineté sur la Flandre et l'Artois, la possession d'Arras, de Lille, de Tournai, de Mortague, de Hesdin, de Saint-Amant, d'Orchies: non seulement il signe qu'il rétablira le connétable de Bonrbon, son vainqueur, dans tous les biens dont il l'avait dépouillé, mais il promet enenre de « faire droit à ect ennemi pour les pré-« tentions qu'il a sur la Provence. » Enfin, pour comble d'humiliation, il épouse en prison la sœur de l'emperenr. Le comte de Lannoy, l'un des généraux qui l'avaient fait prisonnier, vient en bottes dans sa chambre lui faire signer ce mariage forcé. Ce traité de Madrid était aussi funeste que celui de Bretigni : mais François 177 . en li-

berté, n'exécuta pas son traité comme le roi Jean. Avant cédé la Bnurgogue, il se trouva assez puissant pour la garder. Il perdit la suzeraineté de la Flaudre et de l'Artois; mais en cela il no perdit qu'un vain bommage. Ses deux fils furent prisonniers (1526) à sa place en qualité d'otages ; mais il les racheta pour de l'argent ; cette rançon, à la vérité, se monta à deux millions d'écus d'or, et ce fut un grand fardeau pour la France. Si on considère ce qu'il en coûta pour la captivité de Francois ret, pour celle du roi Jean, pour celle de saint Louis, combien la dissipation des trésors de Charles v par le duc d'Anjon son frère, combien les guerres contre les Anglais avaient épuisé la France, on admire les ressources que François ir trouva dans la suite Ces ressources étaient dues aux acquisitions successives du Dauphiné, de la Provence, de la Bretagne, à la réuninn de la Bour gogne, et au commerce qui florissait. Voifa ce qui repara tant de malheurs, et ce qui soutint la France contre l'ascendant de Charles-Quint.

La gloire ne fut pas le partage de François 1<sup>er</sup> dans toute cette triste aventure. Il avait donné sa parole à Charles-Quint de lui remettre la Bourgogue; promesse faite par faiblesse, faussée par raison, nais arce boute. Il en essuya le reproche de l'empereur. Il eut bean tui répondre, « Yous « avez menti par la gorge, et toutes les fois que le direz, mentirez, » la loi de la politique était pour François "", mais la loi de la chevalerie était cottre lui.

Le roi voulut assurer son honneur eu proposant un duel à Charles-Quiut, comme Philippe de Valois avait defié Edouard nt. L'empereur l'accepta, et lui envoya même un héraut qui apportait ce qu'on appelait la sûreté du camp, c'est-à-dire la désignation du lieu du combat et les conditions. François 1" recut ce héraut dans la grand'salle du palais, en présence de toute la cour et des ambassadeurs; mais il ne voulut pas lui permettre de parler. Le duel n'eut point lien. Tant d'appareil n'aboutit ou au ridicule, dont le trône même ne garantit pas les homnies. Ce qu'il y eut encore d'étrange dans toute cette aveuture, c'est que le roi demanda au pape Clément vu une bulle d'absolution, pour avoir cédé la mouvance de la Flaudre et de l'Artois. Il se fesait absoudre pour avoir gardé un serment qu'il ne pouvait violer, et il ne se fesait paa absoudre d'avoir juré qu'il céderait la Bourgogne et de ne l'avoir pas rendue. On ne croirait pas une telle farce, si cette bulle du 23 novembre n'existait pas.

Cette même fortune qui mit uu roi dans les fers de l'empereur fit encore le pape Clément vu son prisonnier (4525), sans qu'il le prévit, sans qu'il y eût la moindre part. La crainte de sa puissance avait uni contre lui le pape , lo roi d'Angleterre , et la moitié de l'Italie (1327). Ce même duc de Bonrbon, si fatal à François r", le fut de même à Clément vu. Il commandait sur les frontières du Milanais une armée d'Espagnols, d'Italiens et d'Allemands, victorieuse, mais mal payée, et qui manquait de tont. Il propose à ses capitaines et à ses soldats d'aller piller Rome pour leur solde, précisément comme autrefois les Hérules et les Goths avaient fait ce voyage. Ils y volèrent, malgré une trève signée entre le pape et le vice-roi de Naples (1527, 5 mai). On escalade les murs de Rome : Bourbon est tué en montant à la mursille ; mais Rome est prise, livrée au pillage, saccagée comme elle le fut par Abaric; et le pape, réfugié au châtean de Saint-Ange, est prisonnier,

Les troupes allemandes et espaguoles vécurent neul mois à discrétion dans Rome : le pillage monta, dit-on, à quinze millions d'écus romains : mais comment évaluer au juste de tels désastres?

Il semble que c'était la letemps d'être en effet empereur de Rome, et de cousonmer ce qu'avaient commencé les Charlemagne et les Othon; maia, par une fatalité singulière, dont la seule cause est

toujours venue de la jalousie des uations, le nouvel empire romain n'a jamais été qu'un fantôme.

La pitse de Rome et la captivité du pape ne servient pap luis à rendre Charle-Quint maltre absoit de l'Italie, que la pitse de François 1º ou bis vait donné une entrée en François 1º ou Quits et donc aussi fausse et aussi chimérique que cetle qu'un imputa depuis à Londs xuv. Lois que cetle qu'un imputa depuis à Londs xuv. Lois que cette qu'un imputa depuis à Londs xuv. Lois que cette qu'un imputa depuis à Londs xuv. Lois que cette qu'un imputa depuis à Londs xuv. Lois que cette mille, donné me la rie ent jamais que cent mille, comme il rend la liberté aux enfants de Françe pour deux millibant d'écus

Ou est surpris qu'un empereur, maître de l'Espagne, des dix-sept provinces des Pays-Bas, de Naples et de Sicile, suzerain de la Lombardie, délà possesseur du Mexique, et pour qui dans ce tempsla même on fesait la conquête du Pérou, ait ai peu profité de sou bonheur ; mais les premiers trésors qu'on lui avait envoyés du Mexique furent engloutis dans la mer ; il ne recevait point de tribut réglé d'Amérique, comme en reçut depuis Philippe II. Les troubles excités en Allemagne par le luthéranisme l'inquiétaient : les Turcs en Hongrie l'alarmalent davantage ; il avait à repousser à la foia Soliman et Françoia re, à contenir les princes d'Allemagne, à ménager ceux d'Italie, et surtout les Venitiens, à fixer l'inconstance de Itenri vin-Il jour toujours le premier rôle sur le théâtre de l'Europe: mais Il fut toujours bien loin de la monarchie universelle.

Ses ginéraux ont encore de la peine à chasser d'Italie les Français, qui étaient jusque dans le roraume de Naples. (1528) Le système de la balance et de l'équilibre était des lors établi en Europe : car inmédiatement après la prise de François "," l'Angléterre et les puissances italiennes se liguèreut avec la François et de l'ences se liguèreut avec la François de même après la prise du pape.

(4329) La peix se fit à Cambrai, sur le pha du traité de Madrid, par lequel François n° avait été délivré de procon. C'est à cette paix que Charles rendit les deux enfants de France, et se désista de ses prétentions sur la Bourgogne pour deux millions d'écus.

Alors Charles quitle l'Espague pour aller receveir la conroue des mains du pape, et pour laiser les pieds de celui qu'il avait retenn captif. Il investit François Sforce du Milanais, et Alesandre de Nédicis de la Toscane; il donne un duo à Mantous (1529); il list rendre par le pape Nodene et Reggio au due de Ferrare (1539); mais tout cela pour de l'argent, et sans se réserver d'antre droit que celui de la suzrainette.

Taut de princes à ses pieds lui donnent une grandeur qui impose. La grandeur véritable fut d'aller reponsser Soliman de la Hongrie , à la tête de cent mille hommes, assisté de son frère Ferdinand, et surtout des princes protestants d'Allemagne, qui se signalerent pour la défense commune. Ce fut là le commencement de sa vie active et de sa gloire personnelle. On le vuit à la fois combattre les Turcs, retenir les Français au-dela des Alpes, indiquer uu concile, et revoler en Espagne pour alter faire la guerre en Afrique, Il aborde devant Tunis (1555), remporte une victoire sur l'usurpateur de ce royanme, donne à Tunis un roi tributaire de l'Espague, délivre dix huit mille captifs chrétiens, qu'il ramène en triomphe en Europe, et qui, aides de ses bienfaits et de ses dons , vont , chaeun dans leur patrie . élever le nom de Charles-Onint jusqu'au ciel. Tons les rois ebrétiens alors semblaient petits devant lui, et l'éclat de sa renommée obscureissait toute autre gloire.

Son boubeur voulut eucore que Soliman, ennemi

plus redoutable que François I", fut alors occupé

contre les Persans (4554), Il avait pris Tauris, et

de là , tournant vers l'ancienne Assyrie, il était entré en conquérant dans Bagdad, la nouvelle Babylone, s'étant rendu maître de la Mésopotamie. qu'on nomme à présent le Diarbeck, et du Curdistan, qui est l'ancienne Suziane. Enfin, il s'était fait reconnaître et inaugurer roi de Perse par le calife de Bagdad. Les califes en Perse n'avaient plus depuis long-temps d'autre bonneur que celui de donner en cérémonie le turban des sultans et de ceindre le sabre au plus puissant, Mahmoud, Gengis, Tamerlan, Ismael Sophi, avaient accoutumé les Persans à changer de maîtres, (45551 Soliman, après avoir pris la moitié de la Perse sur Thamas, fils d'Ismael, retourna triomphant à Constantinople. Ses généraux perdirent en Perse une partie des conquêtes de leur maître. C'est ainsi que tout se balançait, et que tons les états tombaient les uns sur les autres, la Perse sur la Turquie, la Turquie sur l'Allemagne et sur l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sur la France; et s'il y avait eu des peuples plus occidentanx, l'Espagne el la France auraient eu de nouvennx ennemis. L'Europe ne sentit point de plus violentes se-

L'Extrepe ité sentur joint de pius romentes secousses dépuis le chute de l'empire romain, et au l' empereur depuis Charlemagne n'est tant d'éclat que Charles-quint. L'un a le preimier rang dans la mémoire des hommes comme compuérant et fondateur; l'autre, avec antaut de puissance, a un personnage hien plus difficile à soutenir. Charlemagne, avec les combreuses arreises aguerries par Pepin et Charles-Martel, subjugoa aisément des Lombards amollis, et triompha des Saxons sauce vages. Charles-Quint a toujours à craindre la France, l'empire des Turcs, et la moitié de l'Allemagne.

L'Angleterre, qui était séparée du reste du monde au huitième siècle, est, dans le scizième, un puissant royaume qu'il faut toujours ménager. Mais ee qui rend la situation de Charles-Onint très supérieure à celle de Charlemagne, c'est qu'avant à pen près en Europe la même étendue de pays sous ses lois, ce pays est plus peuplé, beaucoup plus florissant, plein de grands hommes en tout genre. On ne comptait pas une grande ville commerçante dans les premiers temps du renouvellement de l'empire. Anenn nom , excepté celui du maltre, ne fut consueré à la postérité. La seule province de Flandre, au seizieme slècle, vaut mieux que tout l'empire au neuvième. L'Italie, an temps de Paul m , est à l'Italie du temps d'Adrien i" et de Léon m, ce qu'est la nouvelle architecture à la gothique. Je ne parle pas lei des beaux-arts, qui égalaient ce siècle à celui d'Anguste, et du bonbeur qu'avait Charles-Quint de compter tant de grands génies parmi ses sulets : il ne s'agit que des affaires publiques et do tableau général da monde.

#### -----

## CHAPITRE CXXV.

Conduite de François 1er: Son entrevue avec Charles-Quint. Leurs querelles, leur guerre. Atliance du roi do France et du sultan Soliman. Mort de François rer

Que François 1", voyant son rival douner des royatmes, voulti entere dans le Milanais, auquel il avait renoncé par deux traités; qu'il air appeld à son secours ce même Soliman, ces mêmes Turcs repoussés par Charles-Quint; cette maneuvre pent être politique, mais il fallait de grands succès pour la rendre sporieuse.

Ce prince pouvait abandonner ses prétentions sur le Milanais , source intarissable de guerres et tombeau des Français, comme Charles avait alundonné ses droits sur la Bourgogne, droits fondés sur le traité de Madrid : il eût joui d'une heureuse paix; il eût embelli, police, éclairé son royanme beaucoup plus qu'il ue fit dans les derniers temps de sa vie ; il eut donné une libre carrière à toutes ses verius. Il fut grand pour avoir encouragé les arts; mais la passion malheureuse de vouloir toujours être due de Milan et vassal de l'empire malgre l'empereur, fit tort à sa gloire. (1536) Réduit bientôt à chercher le secours de Barberousse, amiral de Soliman, il en essuya des reproches pour ne l'avoir pas secondé, et il fut traité de renegat et de parjure en pleine dicte de l'empire.

Quel funeste contraste de faire brûler à petit feu | dans Paris des Inthérieus parmi lesquels il y avait des Allemands, et de s'unir en même temps aux princes Inthérieus d'Allemagne, auprès desquels il est abligé de s'excuser de cette rigueur, et d'affirmer même qu'il u'v avait point eu d'Allemands parmi ceux qu'en avait fait mourir ! Comment des historieus peuvent-ils avoir la lücheté d'appreuver ce suppliee , et de l'attribuer au zele pieux d'uu prince voluptueux, qui n'avait pas la moindre ombre de cette piété qu'en lui attribue? Si c'est la un acte religieux, il est eruellement démenti par le nombre prodigieux de captifs catholiques que son traité avec Soliman livra depuis aux fers de Barberousse sur les côtes d'Italie : si c'est une action de politique, il faut dene appreuver les persécutions des païens qui Immolèrent tant de chrétiens. Ce fut en 1535 qu'en brûla ees malheureux dans Paris. Le P. Daniel met à la marge, Exemple de niété. Cet exemple de piété consistait à suspendre les patients à une haute poteuce dont en les fesait tember à plusieurs reprises sur le bûcher : exemple en effet d'une barbarie raffinée, qui inspire antant d'herreur contre les historiens qui la louent que contre les juges qui l'ordennèrent.

Daniel ajoute que François 1" dit publiquement qu'il ferait mourir ses propres enfants s'ils étaient hérétiques. Cependant il écrivait dans ce temps-là même à Melauchton, l'un des fondateurs du luthéranisme, pour l'engager à venir à sa cour.

Charles-Quint ne se conduisalt pas ainsi, quoique les Inthériens fussent ses ennemis déclarés; et loin de livrer des hérétiques aux bourreaux, et des chrétiens anx fers, il avait délivré dans Tunis dix-buit mille chrétiens esclaves, soit catholiques, soit protestants.

Il faut, pour la funeste expédition de Milan. passer par le Piément; et le due de Savoie refuse au roi le passage. Le roi attagne done le duc de Savoie pendant que l'empereur revenait triemphant de Tunis. Une autre cause de ce que la Savoie fut mise à feu et à sang (4554), c'est que la mère de François 1es était de cette malson. Des prétentions sur quelques parties de cet état étalent depuis long-temps un sujet de discorde. Les guerres du Milanais avaient de même leur origine dans le mariage de l'aleul de Louis xu. Il n'y a aucun état héréditaire en Europe où les marisges n'aient apporté la guerre. Le droit public est devenu par là un des plus grands fléanx des peuples ; presque toutes les clauses des contrata et des traités n'ont été expliquées que par les armes. Les états du due furent rayagés : mais cette invasion de François 1" procura une liberté entière à Genève, et en fit comme C'est une grande injustice dans le P. Daniel de dire que la ville de Genère mit alors le comble à sa révelte courte le duc de Savele: ce de un était point son seuverain; elle était ville libre impériale; elle partageait, comme Cologue et comme beaucoup d'autres villes, le genvernement avec son révigue. L'érque avait cédé une partie de ses druits au duc de Savoio, et ces droits disputés étaient en compromis depuis doure années.

Les Géneveis disalent qu'un évêque n'a nul dreit à la sonveraineté; que les apôtres ne furent point des princes; que si dans les temps d'anarchie et de barbarie les évêques usurpèrent des provinces, les peuples, dans des temps éctairés, devajent les reprendre.

Mais ce qu'il fallait observer, c'est que Genève était alors nne ville petite et pauvre, et que depnis qu'elle se rendit libre, elle fut plus peuplée du denble, plus industrieuse, plus commercante.

Cependant quel fruit François 1" recueille-t-il de tant d'entreprisse? Charles-quint arrive de Rome, fait repasser les Alpes aux François, entre en Provence avec ciaquante mille hommes, x-avance jusqu'à Marseille (1556), met le siège devant Arles; et une autre armée ravage la Champagne et la Picardie. Ainsi le fruit de cette neuvelle tentative sur l'Itale fut de hasardor la France.

La Provence et le Dauphiné ne furent sauvées que par la sage conduite du maréchal de Montmorenci, comme elles l'ent été de nos iours par le maréchal de Belle-Isle. On peut, ce me semble, tirer un grand fruit de l'bistoire, en comparant les temps et les événements. C'est un plaisir digne d'un bon citoyen d'examiner par quelles ressources on a chassé dans le même terrain et dans les mêmes occasions deux armées victorieuses. On ne sait guère, dans l'eisiveté des grandes villes, quels efforts il en coûte pour rassembler des vivres dans un pays qui en fournit à peine à ses habitants, pour avoir de quei paver le soldat, pour lui fournir le nécessaire sur son crédit, pour garder des rivières, pour eniever aux ennemis des postes avantageux dent ils se sont emparés. Mais de tels détails n'entrent point dans notre plan ; il n'est nécessaire de les examiner que dans le temps même de l'actien ; ce sont les matériaux de l'édifice : on ne les compte plus quand la maison est construite.

L'empereur fut ablisé de sortir de ce pays dé-

la capitale de la neuvelle religien réfermée. Il arriva que ce même roi, qui l'esast périr à Paris les nevateurs par des supplices affreux, qui festi des processions pour expier leure erreurs, qui dissil e qu'il n'épargnerait pas see enfants s'ils en étaient « coupables, » était pariout ailleurs le plus grand soutien de ce qu'il veulait exterminer dans sos états.

a Voyez l'Bistoire du Parlement, chap. 111.

vasté, et de regaguer l'Italie avec une armée diminuée par les maladies contagieuses. La France envahle de ce obté regarda sa délivrance comme un triomphe; mais il cût été plus beau de l'empécher d'eutrer que de s'apolaudir de le voir sortir.

Ce qui caractérised avantage les démoiés de Charles-Quint et de François ".", el les secousses qu'ils donuèrent à l'Europe, c'est ce melauge bizarre de françoise et de duplicité, d'emportements de cobre et de réconciliation, des plus sanglants outrages et d'un prompt oubli, des artifices les plus

raffines et de la plus noble confiance.
Il y ent des choses horribles , il y en eut de ridicules.

François, dauphin, fils de François r<sup>e</sup>, meuri d'une pleuréise (1556) : on accuse un tialine, nommé Montécuculli, sou échanson, de l'avoir empoisonné; on regarde Charles-Quiut comme l'auteur du crime. Qu'aurati gagué l'empreura à faire périr par le poison un prince de dis-huit ans qui u'avait jamais fait parter de lui, et qui avait un frère? Montécuculi fut écartelé; roila ce qui est burrilles c'oici le ridicule; voide le ridicule.

François 1º, qui por le traité de Madria d'était plus suzeraiu de la Flandre et de l'Artois, et qui u'était sorti de prison qu'à cette condition, fait citer l'empereur au parlement de l'aris, en qualité de conte de Flandre et d'Artois, son vassal. L'avocat-général Cappel prend des conclusiess contre Charles-Quint, et le parlement de Paris lo déclare rebleit.

Peut-ou s'attendre que Charles et François se vervont familièrement comme deux gentibbonames voisits après la prison de Matrid, après des démentair par la gorge, cha défis, de douts proposés en présence du pape en plein consistoire, après la ligne du roi de France ares Colinas; cellin, après que l'empereur a étà eccusà aussi publiquement qu'injustement d'avoir fait empionemer le premier dasphin, et lorque'il se voit condamné comme constaunes par une cour de judicuture, dans le même pays qu'il a fait trembler tant de fois?

Cependaut ces deux grands rivaux se voient à la rade d'Aigues-Mortes: le pape avait ménagé cetto entrevue après une irère. Charles-Qnint même descendit à terre, fit la première visite, et se mit entre les mains de son enuemi: c'éstial suite de d' l'esprit du temps: Charles se délla tonjours des promesses du mouarque, et se livra à la foi du chevalier.

Le duc de Savoie fut loug-temps la victimo de cette entrevue. Ces deux monarques, qui en sa voyant avec tant de familiarité prenaient toujeurs des mesures l'un contre l'autre, gardèrent les places du duc : le roi de France, pour se fraver un passage dans l'occasion vers le Milanais; et l'empereur, pour l'en empécher.

Charles-Quint, après cette entrevue à Algues-Mortes, fait un veyage à Paris, qui est bien plus étonnant que celui des empereurs Sigismoud et Charles Iv.

Retourné en Espanne, il apprend que la ville de Gand s'est révoltée en Flandre. De savoir jusque où exter ville avait du soutenir ses privilèges, et jusqu'où elle en avait abusé, c'est uu problèmequ'il n'appartient qu'à la force de réseudre. Charles passage au roi, qu'il uni envoie le dupphin et le duc d'orléans jusqu'à Bayonne, et qui va Joi-même au-de-vant de lui jusou'à Châtdelrant.

L'empereur aimuit à torquer, à se montre à lous les peuples de l'Europe, à juni et as giore; ce vouyse fut un enchaîmennt de fête; et le but était d'aller faire peut évinf-quaire malharerux citoyens. Il edit pu aiximent s'épargner taut de latiques en euvoyant quedques troques à la gouveraunte des P13-B2s; con peut même s'élonner qu'il vidre d'ap la lise sour en l'audre pour réprimer d'en chi de la proposition de la litte de la consideration de la conside

Le dessein de Frauçois re, cu recevant l'empereur dans ses états avec tant d'appareil et de bonne fei, était d'obteuir enfin de lui la promesse de l'investiture du Milanais. Ce fut dans cette vaine idée qu'il refusa l'hommage que lui offraient les Gautois: il n'eut ni Gand ui Milan.

On a prétendu que le connédable de Mentancie di dispració par le roi pour le in avier conseillé de se contenter de la promoses verbale de Charles-Quini: 15 rapporte ce petit (vénement, parce que, s'il est vrai, il fait comunitre le cummunia. Tu houmes qui n'a qu'à s'en prendre à his-même d'avoir autivi un marvais avie est soules de la commanda de la commanda de la comtante de la commanda de la comcerta in c'ett pas ét plus s'orte.

François ir avait promis par derit de ecder la Bourgogae, et la était bien donné de garde de tenir sa parole : on ne cède guére à son ennemi uue grande provinco sans y être force par les armes. L'empereur avous depuis, publiquement, qu'il avait promis le Milanais à un Bis du roi; mais il soutiat que c'était à condition que Prançois ye éscuerait Turin, que François garda toujours.

La générosité avec laquelle le rei avait reçu l'empereur eu France, tant de fêtes somptueuses, tant de témoignages de confiance et d'amitié réeiproques, n'aboutirent donc qu'à de nouvelles guerres.

Pendant que Soliman ravage encore la Hongrie, pendant que Charles-Quint, pour mettre le comble à sa gloire , veut conquérir Alger comme il a subjugué Tunis, et qu'il échouo dans cette entreprise, François 1er resserre les nœuds de son alliance avec Soliman. Il envoie deux ministres secrets à la Porte par la voie de Venise; ces deux ministres sont assassinés en chemin par l'ordre du marquis del Vasto, gouverneur du Milanais, sous prétexte qu'ils sont nés tous deux sujets de l'empereur. Le dernier duc de Milan, François Sforce, avait, quelques années auparavant, fait traucher la tête à un autre ministre du roi (1541). Comment accorder ces violations du droit des gens avec la générosité dont se piquaient alors les officiers de l'empereur, aiusi que cenx du roi? La guerre recommence avec plus d'animosité que jamais vers le Piémout, vers les Pyrénées, en Picardie : c'est alors que les galères du roi se joignent à celles de Cherediu, surnommé Barberousse, amiral du sultan, et vice-roi d'Alger. Les fleurs de lis et le croissant sont devaut Nice (4543). Les Français et les Turcs, sous le comte d'Enghien, de la branche de Bourbon, et sous l'amiral turc, ne peuvent prendre cette ville, et Barberousse ramène la flotte turque à Toulon. dès que le célèbre André Doria s'avance au secours de la ville avec ses galères.

Barberousse était le mattre absolt dans Toulon. Il ¶ il changer un moquée : ainsi le même rol qui avait laissé périr dans son moquée : ainsi le même rol qui avait laissé périr dans son troyame tant de derériens de le communion de Lather par le plus cruel supplice, laissait les Marches de la lather par le plus cruel supplice, laissait les Volid la picé que le jissiite bauiel loue; c'est ainsi est de la laisse de de la laisse de de la laisse se déshoncent. Un historieu cidoyen est avoné que la latiorieus se déshoncent. Un historieu des utbrênesse et sovieist d'en supuntana.

ous interferens et inversant en montennam. André Doire al et befors qu'on peut mettre à la étée de lous ceux qui servirent la fortune de Charle-Quint. Il raria de la fina de la

considéré de l'Europe. Gênes lui éleva une statue comme au libérateur de la patrie.

Cependant le couste d'Enghien répare l'altront de Nice par la victoire qu'il remporte à Cérisole, (1314) dans le Piémont, sur le marquis del Vasto: jamais victoire ne fut plus complète. Quel fruit retira-t-ou de cette glorieus journée? aucm. C'etait le sort des Frauçais de vainere inutiliement en tallei : les jouraées d'Agnadie, de Fornouse, de Ravenue, de Marignan, de Cérisoles, eu sout des témoignages immortels.

Le roi d'Augietere Beuri van, par une fiabilie inconcerable, s'aillait coutre la France avec ce même empereur dont il avait réprodé la taute à blottessement, et dont il avait décêre là cousine lâdarde; avec ce même empereur qui avait force le pape Gément via l'excommunier. Les princes oublient les injures comme les bienfaits quand l'intérêt parle; mais il semble que c'édit alors le caprice plus que l'intérêt qui fluit Blenri vun avec Charles-Quint.

Il comptait marcher à Paris avec trente mille bommes : il assigeis il Boulopes-ur-mer, tandis que Charles-Quiut avançait en Picardie. Où était alors cette balance que Henri vun voulait tenir? Il ne voulait qu'embarrasser Prançois t'', el l'empècher de traverser le mariage qu'il projetalt eutre son lis Édonace de Marie Stuart, qui fut depais reine de Prance : quelle raison pour déclarer la guerre l

Ces nouveaux périls rendent la bataille de Cérlsoles infructueuse : le roi de France est obligé de rappeler une grande partie de cette armée victorieuse pour venir défendre les frontières septeutrionates du royaume.

La France (dait plus en dauger que jamais: Charles (dait dyb. Sosisons, et le rol'd augletere premait Roulogne; on tremblait pour Paris, Le unitéranisme it alors le salut de la France, et la servit mieux que les Turcs, sur qui le rui avait aut complé. Le sprince l'uthérieux d'Allemagne s'unissalent alors contre Charles-Quint, dout la craginalent de dopolisme; lis éclaire en armes, et la paix à Cripi en Valois (1544), pour aller confeditor ées suisées mé Milemagne.

Par cette paix, il promit encore le Milanais au duc d'Orléaus, fils du roi, qui devalt être son gendre: mais la destinée ne voulait pas qu'un prince do France eût cette province; et la mort du duc d'Orléans épargua à l'empereur l'embarras d'une nouvelle violation de sa proto.

(4546) François i<sup>ee</sup> acheta bientôt après la paix avec l'Angleterre pour huit cent mille écus. Voifà ses derniers exploits; voifà le fruit des desseins qu'il eut sur Naples et Milan toute sa vic. Il fut La France, sous ce prince, commençait sortir de la tarbarie, el la lanque prenait un tour moissotthique. Il reste encore quelques petits ouvrages de ce temps, qui, s'ils ne sont pas réguliers out du set et de la naiveté; comme quelques épigrammes de l'évêque Saint-Gelais, de Ckément Marci, de François s'il même. Il écrivit, dit-on, sous un portrait d'Aguès Sorel:

Gentille Agnès plus d'honneur en mérile, La cause étant de France recouvrer, Que ce que peut dedans un cloître ouvrer Close nonatin ou bien dévot ermite.

Je ne saurais ponrtant concilier ces vers, qui paraissent purement égrits pour le temps, avec les lettres qu'on a encore de sa main, et surtout

- avec celle que Daniel a rapportée :

  a Tout à steure ynsi que je me vouloys mettre

  o lit est arvyé Laval . lequel m'a aporté la cer-
- teneté du levement deu siège, etc. »
   Ce u'était point ainsi que les Scipion, les Sylla, les Cèsar, écrivaient en leur langue. Il faut avouer que, malgré l'instinct heureux qui animait Francoie. " en faveur des arts, tout était harbare en

que, malgre l'instinct heureux qui animait Francois r'' en faveur des arts, tout était barbare en France, comme tout était petit en comparaison des anciens Romains.

Il composa des memoires sur la discipline mili-

taire dans le temps qu'il voulait établir en France la légion romaine. Tous les arts furent protégés par lui; mais il fut obligé de faire venir des peintres, des sculpteurs, des architectes, d'Italie.

Il voulut l'âtir le Louvre; mais à poine eut-li te tempa d'en fiste jeter les foudeneurs; sou projet magnifique du collège voyal ne put être excuté; mais du moins on enseigna par ses litéralités les langues groupe et hôrbraţue, et la goner dans l'université. Cette université avait le matheur de n'être famense que par sa théologie matheur de n'être famense que par sa théologie un houme ou France vaust ce temps-th qui soltice les cracticires de

On ne se servait dans les écoles, dans les tribunaux, dans les monuments publics, dans les cantrats, que d'un mauvais latin appelé le langage du moyen âge, reste de l'ancienne harbarie des Francs, des Lombards, des Germains, des Goths, des Auglais, qui ue surent ni se former une langue régulière, ui bien parier la latine.

Rodolphe de Babbourg awil ordonné daus Il-Rlemunge qu'on pialid et qu'on rendit les arrèts dans la langue du pars. Alfonsche-Sage, en Catille, établi le mône usuez, Étobard ut en fit antant en Angleterre. François s'octoma cadia qu'en France cuer qui avaient le malleur de phaider pussent lire leur ruine dans leur propre libitone. Cen feit pas ce qui commença à polir la laugue françoise, ce fut l'esprit du roi et celoi de sa cour à qui l'ou cet ette foligiquoir.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE CXXVI.

Troubles d'Allemagne, Bataille de Mulberg, Grandeur et disgrâce de Charles-Quint, Son abdication.

La mort de François e l'aphanit pas à Charlequiut le clomis res cette monarchie universelle dant on lui imputait le dessein ; il re duit abralien eloiga. Son soutement il est tanta Heuri III, successor de François, un causemi redoutable, mais, dans ce tempela unheu, les princes, les villes dels movrelle retigion en Allemagne, fossiente la guerre civile, et assemblaient cuntre lui une grande armée. Cétait le parti de la literté beantoup plus soncere que etui du luthémaines

Cet empereur si puissant, et son frère Ferdinand, roi de llongrie et de Bohème, ne pureut lever autant d'Allemands que les confédérés leur en opposaient. Charles fut obligé, pour avoir des forces égales, de recourir à ses Espagnols, à l'argent et aux troupes du pape Paul III.

Bien ne fit plus ciclasia que sa vicioir de Misi-Bien ne fit plus ciclasia que sa vicioir de Misiprisonaires ha suite, le part li utilerien consterné, le taxes impuesse simpuése sur les vaitures, tout sembais le rendre despoisque en Allemagne; misitil ni arriva enorse ce qui fui citai ravir caprès la l'ini arriva enorse ce qui fui citai ravir caprès la fui partire de la companio de la companio de la companio de fut perdu. Ce même pape Paul 11 retira sex trosped des qui il le vitto posissant. Inenti vu transima les restes lauguissants du parti iuthéries en Allemagne. Le nouvé d'electer de Saxe, Maurfee, à qui Charles avait donné le deshé du vaincu, se chetans latinti contre lui, se se mis à la tête de la

(4552) Enfin cet empereur si terrible est sur le point d'ètre fait prisonaier avec son frère par les princes protestants d'Allemagne, qu'il ne regardait que comme des sujets révoltés. Il fuit en dèsordre dans les dérioits d'inspruek. Dans ce tempsfin même, le roi de France, Henri 11, se saisit de Metz, Toul, et Verdun, qui sont toujours restés à la France pour prix de la liberté qu'elle avait assurée à l'Allemagne. On voit que dans tous les temps les seigneurs de l'empire, le luthérasisme mâne, durent leur conservation aux rois de France: C'est es qui est encore arrivé depuis sous Ferdinand n'e tous Ferdinand 11.

Le possesser du Mexique est obligé d'emprunte deux cent mille éeus d'urd du de Flucence Come, pour tâcher de represdre Mexi, et s'étant le recommodé ne les fouthéries pour se vengerque de rois de France, il assige cette ville à la tête de ciapante mille combattaus (1523). Ce siège est un des plus mémorales dans l'histoire; il fait la glaire écretelle de Français de Guise, qui défeudit à ville soinante-cinq jours courte Charle-Quint, et qui le contrajuit estiul d'absolonnes son entreprise, a près avoir perdu le tiers de son armée.

La piússance de Charles-Quiet n'étalt alors qu'nn mans de grandeurs et de diguilés eutouré de précipies. Les apitations de su vio ne lui permirent jamais de lière de ses vates étais un corps riquiter et roluste dont toutes les parties s'aidssent mottellement, et lui flormissent de grandes sont mottellement, et lui flormissent de grandes sont mottellement, et lui flormissent de grandes ramées toujours entredeues. C'est ceque sus faire valinquere des Saous et des Lomiardes, l'il a'vaul point uu Sollman à repousse, de rocis de l'anne à combattre, de poissents princes d'Allemagne et un pape plus puissant l'éprimer ou de raindre.

Chartes sentait trop quel climent était nécessaire pour látir un édifice aussi fort que celui de la grandem de Charlemague. Il fallait que Philippe son fils eu! l'empire; alors ce prince, que les treiors du Mexique et du Pérou rendirent plus riche que tous les rois de l'Europe ensemble, celt pu parveuir à este ainonarchie universelle, plus aisée à limadirer qu'à salsir.

C'est dans cette vue que Charles-Quiut fit tous ses-efforts pour engager son trère Ferdinand, roi des Romains, à céder l'empire à Philippe: mais à quoi aboutit cette proposition revoltaute? à hrouiller pour ismais Philippe et Ferdinand.

(4356) Enfin, lassé de taut de secousses, vieilli avant le temps, détrompé de tout, parce qu'il avait tout épouvé, il renonce à ses conronnes et aux hommes, à l'âge de cinquante-six aux, c'est-à-ller à l'âge où l'amblin des autres hommes est dans toute sa force, et où tant de rois subalternes nommés ministres ont commeucé la carrière de leur grandeur.

On prétend que son esprit se derangea dans sa s ditude de Saint-Just. En effet, passer la journée

à démonter des pendules et à touramenter des novivers, se dounce dans l'égles le condicié de son propre enterrement, se mettre dans un cercueil, et chanter son De profundis, ce ue sont pas fa des traits d'un ecrevan bien organisé. Cedui qui avait fait trembler l'Europe et l'Afrique, et reponsei le vainqueur de la Peres, mourut douc en déuence (1538). Tout meutre dans sa famille l'excisé de la faiblese humaine.

Son grand - père Maximilien veut être pape; Jeanne sa mère est folle et eufermée; et Charles-Quint s'enferme chez les moines, et y meurt ayant l'esprit aussi troublé que sa mère.

Noublious pas que le pape Paul n' ne vooile juminis reconsulire pour empreure Perülinand n', à qui son frère avait côdé l'empire : ce pape prétandist que Charles d'avait pu abliques saus sa permission. L'archevôque électeur de Mayance, chancière de l'empire, promulqua tous se actes su son de Charles-Quint, jusqu'à la mort des prince. Cest à devinité epoque de la précention que contract de la précention de la précention que contract de la précention de la précention que contract de la précention de la précention que de la précention éstanque, on carrieit que Paul 1 y avait le cerveux encore plus blessé que Charles-Quint.

Arant de voir quelle influence eut Philippe II, son fils, sur la moitié de l'Europe, combien l'Angletterre fut paissante sous Élisaleth, ce que devint l'Italie, comment s'établic la république des Provinces-Unies, et à quel déta afferus la France fut réduite, je dois parler des révolutions de la religiou, parce qu'elle entra daus toutes les affaires, comme cause ou comme prétexte, dès le temps de Charles-Quint.

Ensuite, je me ferai une idée des conquêtes des Espaguols dans l'Amérique, et de celles que firent les Portugais dans les Indes : prodiges dont l'hilippe ut recueillit tout l'avantage, et qui le rendirent le prince le plus puissant de la chrétienté.

## CHAPITRE CXXVII.

#### De Léon x, at de l'Église.

Vous avez percouru tout ce vasic cliaos dans legnel l'Europe chréticune a été confusément plongée depuis la clute de l'empire romain. Le gouvernement politique de l'Église, qui semblait devoir rénir toutes ces parties divisées, fut malheureussement la nouvelle source d'une confusion inoufe jusque clars dans les annales de monde o-

<sup>3</sup> Les abus de la puissance ecclesiastique en Occident commencèrent à devenir sensibles vers la fin de la premiere zace de nos rois; les réclamations qui s'éleverent coutes elle da-

L'Eglise romaine et la grecque, sans cesse aux 1 prises, avaient, par leurs querelles, ouvert les portes de Constantinople aux Ottomans, L'empire et le sacerdoce, toujours armés l'un contre l'autre. avaient désolé l'Italie, l'Allemagne, et presque tous les autres états. Le mélange de ces deux pouvoirs, qui se combattaient partout, ou sourdement ou hautement, entretenait des troubles éterpels.-Le gouveruement féodal avait fait des souverains de plusieurs évêques et de plusieurs moines. Les limites des diocèses n'étaient point celles des états. La même ville était italienne ou allemande par son évêque, et française par son roi : c'est un malheur que les vicissitudes des guerres attachent encore aux villes frontières. Vous avez vu la juridiction séculière s'opposer partout à l'ecclésiastique, excepté dans les états où l'Église a été et est encore souveraine : chaque prince séculier cherchant à rendre son gouvernement indépendant du siège de Rome, et ne pouvant y parvenir ; des évêques

tent du même temps, et elles out coutinué sans interruption. Jusqu'aux guerres contre les Albigeois, le clergé n'eut besoln, pour conserver sa puissance, que de livrer au supplire comme hérétiques tous erux qui, par ces réclamations, se fesarent un petit parti dans le peuple. Cet usage barbare de punir de mort pour les opinions, introduit dans l'Eglise chretienne a la fin du quatrieme siècle, par le tyran Masime, a subsisté depuis plus constamment qu'aurun autre point de la discipline ecclesis stique. Les Albigeois ne s'étaient repandus que dans quelques provinces; une eroisade préchée contre eus ciouffs cette hérésie dans le sang de deux ou trois cent mille hummes: les souverains de la Bohême commirent la faute de risquer leur trone, et de détruire leur pays pour assurer au elergé le maintien de sa puissance, et l'hérésie des hussites fut ancantie. Ces évenements avaient peu Infiué sur le reste de l'Europe. Chaque opinion n'était répandue que dans le pays où elle avait pris naissance. L'invention de l'imprimerie vint tout changer. Un auteur se fesait entendre à la fois de tous les pays ou sa langue était conque. Un livre écrit en latin était lu dans toute l'Europe. Le clergé crut pouvoir employer au seixième siecle les mêmes armes qu'au treixième, et il se trompa : ceus qu'il persécutait plaidèrent leur cause au tribunal de toutes les nations, et la gagnérent auprès de

La destruction des abus de la guissance exclusisatique étal te vea secret de tous les hommes instruit set vericeres, de tous les pictors, de tous les maintrais de l'Europe. Blas par de la commencia de la commencia de fact ils méteres la beur retenantos des applicas that pour que. Ces questions, sur l'espuriles presque personne n'avail dupision preixes ou bien arrêvée, ex au spuelles le plus grand combre n'avail jamais pense, occapierni lécatol tous les ravies, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et chesen prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge, et l'acteur prit ou graff a l'options qu'il creat la plus virge.

Les hommes ne changèrent pas d'opinion, comme on le croit communément, mais chacun en sdopta une, ou garda celle qu'il avait auparavant, sans savoir que ses voixins en cussent une autre.

Il etti tét fatile aux princes d'écoffer cet disputes en se paraisant point y auther d'imperimen, et de faire le hier de leux perples en soumentant leur puissance et l'eux pardie et le commande de leux pressons austres, tant d'eccleciataliques instilles rendus à la population et au travail, he de leux consonné et leux pressons austres, tant d'eccletaisaliques instilles rendus à la population et au travail, he vive de l'impériment et le commande de l'entre des les calles, en aumérier aux maines, en fêter, en peierinosge, en achait de presser pressons de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre pressons de l'entre l'entre d'entre l'entre l'entre

tantôt résistant aux papes, tantôt s'unissant à eux contre les rois; en un mot, la république chrétienne du rite latin unie presque toujours dans le dogme en apparence et à quelques scissions près, mais sans cesse divisée sur tout le reste.

Après le pontificat détesté, mais beureux, d'alexandre v1, après le règne guerrier et plus heureux eucore de Jules 11, les papes pouvaient se regarder comme les arbitres de l'Italie, et influerbeauconp sur le reste de l'Europe. Il 11 y avait aucun potentat italien qui cût plus de terres, excepté le roi de Naples, lequel relevait eucore de la tiare.

(4515) Dans ces circonstances favorables, les vingt-quatre cardinaux qui composaient alors tout le collège élurent Jean de Médicis, arrière-petitfils de ce grand Cosme de Médicis, simple négociant, et père de la patrie.

Créé cardinal à quatorze ans, il fut pape à l'âge de treute-six, et prit le nom de Léan x. Sa famille

que d'avantages pour les souverains très peu riches de provinces depeupièrs, sans industrie, et sans culture! Il n'eul fallu que vouloir, on n'eut trouve dans les peuples, au premier moment, que de l'horreur pour les scandales et les extorsions du ciergé, et de l'indifférence pour les dugmes. Cela est si vrai, que tous les princes qui ont voulu se séparer du Rome et réfermer leur clergé y ont réussi. La fausse poll-tique de Charles-Quint et de François 2-r empêcha la révolution d'être générale et paisible. Ils ne songèrent qu'a l'interêt qu'ils croyaient avoir de sa ménager l'appui du pape pour leurs guerres d'Italie, et lis se disputèrent a qui lui immolerait le plus de victimes humaines. Cependant ni la protection du pape, ni les états qu'ils se disputaient, ne pouvaient augmenter feur puissance réelle autant que la réunion à feur domaine des bénéfices inutiles. La secointisation des évêchés et des abbayes d'Allemagne cut donne a Charles , dans l'empire, une puissance plus grande que celle qu'il se flatta vainement d'acquérir en allumant les sperres funestes qui ont manqué deux fois de causer la ruine de sa maison. Le rescrit de la diète de Noremberg , en 1525, et sa réponse au pape , prouvent que Charles cut alors été le maitre d'établir la réforme sans exciter le moindre trouble. Peut-être l'opinion eut-elle eu la force de l'emporter sur la mauvaise politique de ces princes; mais malheureusement une grande partie de ceux qui dominalent alors sur les opinions, resterent attaches à la religion romaine qu'ils méprisaient au fond du cour autant que les subtilités théologiques des nouveaux sectaires : les uns par ersinte, par amour de la paix, d'au-tres dans l'idée que la réforme des abus devait être la sultu infallible, mais tranquitie, du progrès des lumières, et qu'il ne fallait pas se hiter de peur de tout perdre. Ils se trompèreut, et leur indifférence ou leur erreur a plonge l'Europe dans des instheurs auxqueis nulle autre époque de l'histoire ne présente rien de comparable.

A la vérité, l'intolerance des protestants rend plus exensable la conduite de ceux qui refusèrent de se joindre à eux. Its ne virent point que la principe d'examen adopté par les protestants conduisait necessairement à la tolerance, au lieu que le principe de l'autorité, point fondamental de la eroyance romaine, en écarte non moins nécessaires qu'enfin l'intolérance des protestants, et même ce qu'ila avaient conservé de dogmes théologiques, n'était qu'un reste de papisme que les principes mêmes sur lesquels la réforme était fondre devalent detroire un jour. Ils crurent que puisqu'ils n'avaient que le choix de leurs chaines, il valait mieus porter celles que la naissance leur avait données, que d'en prendre de nouvelles, et ne se mêler de ces querelles qua pour adoucir l'erreur des partis, puisque dans tous ceux qui partagealent l'Europe, quiconque voulait penser d'après luimême a'avait que le choix du silence ou du bûcher. K

alors était rentrée en Toscane. Léon eut bientôt le crédit de mettre son frère Pierre à la tête du gouvernement de Florence. Il fit épouser à son autre frère, Julien-le-Magnifique, la princesse de Savoie, duchesse de Nemours, et le fit un des plus pulssants seigneurs d'Italie. Ces trois frères, élevés par Ange Politien et par Chalcondyle, étaient-tous trois dignes d'avnir en de tels maîtres. Tous trois cultivaient à l'envi les lettres et les beaux-arts; ils méritèrent que ce siècle s'appelât le siècle des Médicis. Le pape surtout joignait le goût le plus fin à la magnificence la plus recherchée. Il excitait les grands génies dans tous les arts par ses bienfaits, et par son accueil plus séduisant encore. Son couronnement coûta cent mille écus d'or. Il fit représenter dans plusieurs fêtes publiques le Pénule de Plaute. la Calandra du cardinal Bibiena. On croyait voir renaltre les beaux jours de l'empire rumain. La religion n'avalt rien d'austère. elle s'attirait le respect par des cérémonies pomneuses : le style barbare de la daterie était aboli . et fesait place à l'éloquence des cardinaux Bembo et Sadolet, alors secrétaires des brefs, hommes qui savaient imiter la latinité de Cicéron, et qui semblaient adopter sa philosophie sceptique. Les comédies de l'Arioste et celles de Machiavel, quoiqu'elles respectent peu la pudeur et la piété, furent jouées souvent dans cette cour en présence du pape et des cardinaux, par les jeunes geus les plus qualifics de Rume. Le mérite seul de ces ouvrages (mérite très grand pour ce siècle) fesait impression. Ce qui ponvait offenser la religion n'était pas aperçu dans une cour occupée d'intrigues et de plaisirs, qui ne pensait pas que la religion pût être attaquée par ces libertés. En effet, comme il ne s'agissait ni du dogme ni du pouvoir, la cour romaine n'en était pas plus effarqueliée que les Grecs et les anciens Romaina ne le furent des railleries d'Aristophane et de Plaute.

Les affaires les plus graves, que Léon x savait traiter en maître, ne dérobèrent rien à ses plaisirs délients. La conspiration même de plusieurs cardinaux contre sa vie, et le châtiment sévère qu'il en fit, n'altérèrent point la gaieté de sa cour.

Lei cardinan l'étricei, Soil, et quelques autres, tritis de ce que le pape avid été e loché d'Urbin au neveu de Juleu II, currompirent un chirrapien qui devait panier un nicére sercet du pape; et la mart de Léou x devait être le signal d'une révobutin dans beaucop de rilles de l'état ecclusiasique. La compiration fut découverle (1937), il en cotla la vie à plus d'un cuupalle. Les deux cardinans furent appliqués à la question, et condumés à la mart. On pedit le cardinal Pétrucidans la peison : l'autre racheta sa vie par ses trésors. Il est très remarquable qu'ils furent condamiles per les magistrats sociules né fatos qu'in faren per les magistrats sociules né fatos que, et uns par leurs pairs. Le pape semblait, par cette exicio, miviter les souverismà rendre tous les eccleinstiques justiciables des juges ordinaires : mais jamais le saint siége une crut devoir decir en rois un droit qu'il se donnait à lui-noîne. Comment les saint siége un con-libaisoic condinant, qui dieste ules papes, leur on-li-laisoic condinant, qu'il deste ules papes, leur on-li-laisoic princes de l'empire na fant restreit le pouvoir des empereurs? C'est que ces princes out des des, que les cardinants n'ait ou que des dignités.

Cette triste aventure fit bientôt place aux réjonissauces accoutumées. Léon x, pour mieux faire oublier le supplice d'un cardinal mort par la corde. en crea trente nouveaux . la plupart italiens : et se conformant au génie du maltre, s'ils n'avaient pas tous le goût et les connaissances du pontife, Ils l'imitèrent au moins dans ses plaisirs. Presque tous les antres prélats sujvirent leurs exemples. L'Espagne était alors le seul pays où l'Église conuût les mœurs sévères; elles y avaient été introduites par le cardinal Ximénès, esprit né austère et dur, qui n'avait de gnût que celui de la domination al solue, et qui , revêtu de l'habit d'un cordelier quand il était régent d'Espagne, disait qu'avec son cordon il saurait ranger tous les grands à leur devnir, et qu'il écraserait leur fierté sons ses sandales.

Partout ailleurs les prélats vivalent en princes volupteurs. Il y en avait qui possédient jusqu's huit et neuf évéchés. On s'éfraise aujourd'hui en comptant tous les l'éndées dont jouissalent, par exemple, un cardinal de Larraine, un cardinal de Wolsey, et tant d'autres; mais ces biens écelésiastiques accumulés sur un seut homme ne fesaient pas un plus manvais effet alors que n'en font au-jourd'hui tant d'évéchés réunis par des électeurs on na des prédicts d'Allemanes.

Tous les écrivains protestants et catholiques se récrient contre la dissolution des mœurs de ces temps : ils disent que les prélats , les eurés et les maines, possaient une vie commode; que rien n'était plus commun que des prêtres qui élevaient publi-jument leurs enfants, à l'exemple d'Alexandre vi. Il est vrai qu'un a eucore le testament d'un Croy, évêque de Cambrai en ces temps-fa, qui laisse plusieurs legs à ses enfants, et tient une somme en réserve pour « les bâtards qu'il espère e encore que Dieu lui fera la grâce de lui donner, « en caa qu'il réchappe de sa maladie. » Ce sont les propres mots de son testament. Le pape Pie 11 avait écrit des long-temps « que pour de fortes · raisona nn avait interdit le mariage aux prêtres, e mais que pour de plus fortes il fallait le leur » permettre. » Les protestants n'ont pas manqué de recneillir les preuves que dans plusieurs états of Allemagne les peuples obligacient toripurs leurs curvé d'avoit des occusiones, and que les formmes urariées tassent plus en afreit. On voit même channe les cett gries, réligies aupareus altre plus diété de les cett gries, réligies aupareus altre plus diété de l'empire sous Charles-Quint, coutre les abus de l'Engine, que les évéques vendaient aux curvés, pour un ceu par an, le droit d'avoir une cousemble, est qu'il faillait parey, soit qu'on nais de ce privilége, soit q'on le négliget! mais aussi il not couverir que en évait pas me raison pour autoriser tant de guerres éviles, et qu'il ne faillait part un relie que qu'elques pas ture les autres hommes, parce que qu'elques prêtat sessient des coûnts, et que des curés ache-taites avec en deu de droit d'en faire taient avec ne due le droit d'en faire des courses de le traitent avec ne due le droit d'en faire.

Ce qui révoltait le plus les esprits, c'était cette vente publique et particulière d'iodulgences, d'absolutions, de dispenses à tout prix ; c'était cette taxe apostolique, illimitée et incertaine avant le pape Jean xII, mais rédigée par lui comme un code du dreit cauon. Uo meurtrier sousdiacre, ou diacre, était absous, avec la permission de posséder trois bénéfices, pour douze tournois, trois ducats et six carlins; e'est environ vingt éeus, Un évêque, un abbé, pouvaient assassiner pour environ trois cents livres. Toutes les impudicités les plus monstrueuses avaient leur prix fait. La bestialité était estimée deux cent cinquante livres. On obtenuit même des dispenses, non seulement pour des pécbés passés, mais pour ceux qu'on avait envie de faire. On a retrouvé dans les archives de Joinville une indulgence en expectative pour le cardinal de Lorraine et douze personnes de sa suite, laquelle remettait à chaeun d'eux, par avance, trois péchés à leur choix. Le Laboureur, écrivain exact, rapporte que la duchesse de Bonrbon et d'Auvergne, sœur de Charles van, eut le droit de se faire absoudre toute sa vie de tout péché, elle et dix persounes de sa suite, à quarante-sept fêtes de l'année, saus compter les dimanches.

Cet étrange abus semblait pourtant avoir se source dans les anciennes lois des nations de l'Europe, dans celles des Francs, des Saxons, des Bourguignoss. La ceur-pontificate n'avait adopté cette óraitation des péchés et des dispenses que daus les temps d'anarchie, et même quand les pages n'ossient résider à Rome. Lanasia sucue censeile ne mit la taxe des péchés parmi les articles de foi.

Il y avait des abus violents, il y en avait deridientes. Ceux qui dirent qu'il fallait réparer l'édilice, et non le détruire, semblent avoir dit tout ce qu'on pouvait répondre aux eris des penples indignés. Le grand nombre de pieres de famille qui traveillent sans cesse pour assurer à leurs femmes et à leurs enfants no médiorer fortuse, le nombre beaucoup supérieur d'artisans, de cultivateurs, qui gagneot leur pain à la sueur de leur front, voyaient avec douleur des moines eutourés du faste et du fuxe des souverains : on répondait que ces richesses répandues par ce faste même rentraieot dans la circulation. Leur vie mole, loin de troubler l'intérieur de l'Église, en affermissait la paix : et leurs abus, eusseut-ils été plus excessifs, étaient moins dangereux sans doute que les borreurs des guerres et le saccagement des villes. On opposé ici le sentiment de Machiavel, le docteur de ceux qui u'ont que de la politique. Il dit dans ses discours sur Tite-Live, que « si les Italieos de son temps étaient excessive-« ment méchants, ou le devait imputer à la relie gion et aux prêtres. » Mais il est clair qu'il ne peut avoir en vue les guerres de religion, puisqu'il n'y en avait point alors ; il ne peut entendre par ces paroles que les crimes de la cour du pape Alexandre vi, et l'ambition de plusieurs ecclésiastiques, ee qui est très ctranger aux dognies, aux disputes, aux persécutions, aux rébellious, à cet acharnement de la baine théologique qui produisit tant de meurtres,

Venise même, dout le gouvernement passifi pour le plus sage de l'Europe, avail, diven, très graul soin d'entretenir tout son clergé dans la cédiouche, afin qu'ent mous révêré, il fit sans credit parmi le peuple, et ne pit le soubever. Il y avait cependuri partout des loumes de meuers très pares, des pasteurs dipans de l'être, der relitries pares, des pasteurs dipans de l'être, der relitries pares, des pasteurs dipans de l'être, der relitries pares, des pasteurs dipans de l'étre, der relicisation de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de melles liumaine, mais ex-vertus auto etnes ellies dans l'obscurife, laudis que le laux et le vice dominered dans la plestedor.

Le faste de la cour voluptemes de Léón x pour viul flower les que; mais aussi on devait voir que cette cour même poliçair l'Europe, et rendait les lommes plus sociales. La religion, depuis la persécution contre la hassites, ue causair plus aucus trouble dans le monde. L'impulsition exerçuit, à la vérité, de grandes cruautés en Espage outre les musulmans et les Julis; mais en es sout pas fa de ces mailteurs mairereste qui louiterreseate nations. La plupart des chrétiens vivaimnt dans une ignorance leuence. Il n'y a vait peutdans une particulaire vait sout en la grant dans une particulaire de la peutgaire, ou du moint let traductions qu'on en avait ainties daus pon de parv édient ignorale.

Le haut clergé, occupé uoiquement du temporet, savait jouir et ue savait pas disputer. On peut dire que le pape Léou x, en encourageant les études, donna des armes contre lui-même. J'ai oui dire à un seigneur anglais qu'il avait vu une lettredu seigneur Pouso on de la Pole, depuis cardinal, à ce pape, dans laquelle, en le félicitant | sur ce qu'il étendait le progrès des sciences en Europe, il l'avertissait qu'il était dangereux de rendre les hommes trop savants. La naissance des lettres dans une partie de l'Allemagne, à Londres, et ensnite à Paris, à la faveur de l'imprimerie perfectionnée, commença la ruiue de la monarchie spirituelle. Des hommes de la Basse-Allemagne, que l'Italic traitait toujours de barbares, furent les premiers qui accontumèrent les esprits à mépriser ce qu'on révérait. Érasme, quoique long-temps moine, on plutôt parce qu'il l'avait été, jeta sur les moines, dans la plupart de ses écrits, un ridicule dont ils ne se relevèrent pas. Les auteurs des Lettres des Hommes obscurs firent rire l'Allemagne aux dépens des Italiens, qui jusque-la ue les avaient pas crus capables d'être de bons plaisants : ils le furent ponrtant : et le ridicule prépara, en effet, la révolution la plus sériense.

Leon x était hien loin de craindre cette révolution qu'il vit dans la chrétienté. Sa magnificence, et une des plus belles eutreprises qui puissent illustrer des souverains, en furent les principales causes.

Son prédécesseur. Jules 11, sous qui la peinture et l'architecture commencerent à prendre de si nobles accroissements, voulut que Rome eût un temple qui surpassit Sainte-Sophie de Constantinople, et qui fût le plus beau an'on eût encore élevé sur la terre. Il eut le courage d'entreprendre ce qu'il ne pouvait jamais voir finir. Léon x suivit ardemment ce beau projet ; il fallait beaucoup d'argent, et ses magnificences avaient épuisé son trésor. Il n'est point de chrétien qui n'eût dû contribuer à élever cette merveille de la mêtropole de l'Europe; mais l'argent destiné aux ouvrages publics ae s'arrache jamais que par force ou par adresse. Léou x eut recours, s'il est permis de se servir de cette expression, à une des clefs de saint Pierre avec laquelle on avait ouvert quelquefois les coffres des chrétiens pour remplir eeux

Il précèsa une guerre courre les Tures, et dit condre, dans tous les états de la chrédienté, ce qu'on appette des indulgences, c'est-à-lire la détirence des pienes du purgatoire, soit pour soiméter, soit pour ser parents et auist. Une pareille tente publique fait voir l'esprit du temps: personne n'en fat surpris. Il y est partout des burest d'indulgence on les affernais comme les remarches de la comme de la comme de se tensient dans des cabarces. Le prédictateur, les fermier, le distributeur, chenne y apunit. Le pape dounn à us neur une partie de l'argent qui lui en revint, q Personne ne murmurer enoire. Les préficateurs dissients haustement en chaire que se par quand au marit violé à sainte Verege, on erait ai a abous en achetant des indulgences; s' et le pauple récoutair ces paroles ave c'évricols. Mais quand on ent donné aux dominicains cette ferme en Almenane, les suspaints, qui en avaisent été longmenane, les suspaints, qui en avaisent été longtemps en posession, furent jaleux, et ce point intérêt de moines, dans en cain de la Saxe, produitsi plas de cent aux de dissordes, de fureurs et d'infectuarse ches treute nations.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CXXVIII. Be Luiher, Des indulgences.

Vous n'ignorez pas que cette grande révolution dans l'esprit humain et dans le système politique de l'Europe commença par Martin Luther, moine augustin, que ses supérieurs chargèrent de prècher contre la marchandise qu'ils o avaient pu vendre. La querelle fut d'abord entre les augustins et les dominicaius.

Vois sere di voir que toutes les querelles de triligion étaient vennes jusque- de des prêtres théologiens; car l'ierre Vaido, marchand de Lyon, qui passe pour l'asteur el le secte des Vandiois, o' en était point l'asteur; il me fit que rassembler ses frères et les enourager. Il suivisti les dagmes de Bérenger, de Claude, evoque de Turin, et de plusieurs autres; co n'est qu'apres. Euther que les sécniters ont degunstiés en foute, quand la Bible, traduite en tant de langues, et différenment traduite, a fait naître presque autant d'opinions qu'elle a de passage difficiels e spilquer.

Si on avait dit alors à Luther qu'il détruirait la religion romaine dans la moitié de l'Europe, il ne l'aurait pas cru; il alla plus loin qu'il ne pensait, comme il arrive dans toutes les disputes et dans presque toutes les affaires.

(4517) Après avoir décrié les judulgeuces, il examina le pouvoir de celui qui les donnait aux chrétiens. Un coin du voile fut levé. Les peuples animés voulurent juger ce qu'ils avaient adoré. Les horreurs d'Alexandre vi et de sa famille n'avaient pas fait naître un doute sur la puissance spirituelle du pape. Trois cent mille pelerins étaient venus dans Itome à son jubilé: mais les temps étaient changes: la mesure était au comble. Les délices de Léon (prent punies des crimes d'Alexandre, Ou commenca par demander une réforme, on finit par une schuration entière. On seutait assez que les hommes puissants ne se réforment pas. C'était à leur autorité et à leurs richesses qu'on eu voulait : c'était le joug des taxes romaines qu'on voulait briser. Qu'importait, en effet, à Stockholm, à Copenhague, à Londres, à Dresde, que l'on eût du plaisir à Rome? Mais il importait qu'on ne pavât point de taxes exorbitantes, que l'archevêque d'Upsal ne fût pas le maître d'un royaume. Les revenus de l'archevêché de Magdebourg, ceux de tant de riches abbayes, tentaient les princes séculiers. La separation, qui se fit comme d'ellemême, et pour des causes très légères, a opéré cependant à la fin, en grande partie, cette réforme tant demandée, et qui n's servi de rien. Les mœurs de la cour romaine sont devenues plus déceutes, le clergé de France plus savant. Il faut avouer qu'en général le clergé a été corrigé par les protestants, comme un rival devient plus circonspect par la jalousie surveillante de son rival : mais on n'en a versé que plus de sang, et les querelles des théologiens sont devenues des guerres de can-

Pour parvenir à cette grande seission, il ne fallait qu'un prince qui animat les peuples. Le vieux Frédéric, électeur de Saxe, surnommé le Sage, celni-là même qui, après la mort de Maximilien, ent le courage de refuser l'empire, protégea Luther ouvertement. Cette révolution dans l'Église commenca comme tontes celles qui ont détrôné les souverains : on présente d'abord des requêtes, on expose des griefs; on finit par renverser le trône. Il n'y avait point encore de séparation marquée en se moquant des indulgences, en demandant à communier avec du pain et du vin, en disant des choses très peu intelligibles sur la instification et sur le libre arbitre, en voulant abolir les moines, en offrant de prouver que l'Écriture sainte n'a pas expressement parle du purgatoire.

(1820) Léon x, qui dans le fond méprissit ces disputes, fut obligé, comme pape, d'anathématiser solennellement par une buile toutes ces propositions. Il ne savait pas combien Luther était protégé secrétement en Allemagne. Il faliait, dissiton, le faire changer d'opinion par le moyen d'un chapeau rouge. Le mépris qu'on ent pour lui fut fatal à forme.

Luther ne garda plas de mesures. Il composs sonitres De La Grapitivi de Badipane. Il ethoris sonitres De La Grapitivi de Badipane. Il ethoris sonitres per la ceptione à seemer le joug de la papare de la composition de la composi

et moindre encore eu Allemagne. La transubstantiation fut proscrite comme un mot qui ne se trouve ni dans l'Écriture ni dans les pères. Les partisans de Luther prétendaient que la doctrine qui fait évapouir la substance du pain et du vin, et qui en conserve la forme, n'avait été universellement établie dans l'Église que du temps de Grégoire vu. et que cette doctrine avait été soutenue et expliquée pour la première fois par le bénédictin Paschase Bathert au neuvième siècle. Ils fouillaient dans les archives ténébreuses de l'antiquité, pour y trouver de quoi se séparer de l'Église romaine sur des mystères que la faiblesse humaine ne peut approfondir. Luther retenait une partie du mystere, et rejetait l'autre. Il avoue que le corps de Jésus-Christ est dans les espèces consacrées : mais il v est, dit-il, comme le feu est dans le fer enflamme : le fer et le feu subsistent ensemble. C'est cette manicre de se confondre avec le pain et le vin qu'Osiander appela impanation, invination, consubstantiation. Luther se contentait de dire que le corps et le sang étaient dedans, dessus, et dessous, in, cum, sub, Ainsi, tandis que ceux qu'on appelait papistes maggaient Dieu sans pain, les luthériens mangeaient du pain et Dieu. Les calvinistes vincent bientôt apres, qui mangéreut le pain, et qui ne mangerent point Dieu.

pain, et qui ni mangerent posti tiera. Les tabiéreus voubreunt d'actor de mouvelle. Les tabiéreus voubreunt d'actor de mouvelle. Les tabiéreus voubreus et des versions purgies de toutes les néglimouves et indécliée qu'ils imputation à le Fairgoire. En effet, lorsque le coucile voubt d'epois
îbir c'dimprieure cette Virgière, les sist commismissaires chargés de ces soin par le coucile trouvirent dans cette anenceme traduction buit mille
fanter; et les savants prédendent qu'il y en a bien
déclarer le Virgière de le coucile se courients de
déclarer le Virgière que le coucile se courients de
déclarer le Virgière authentique, sans entreprendre
vous de le Virgière de le virgière précent qu'il savait pen d'hétrere, le Rible genantique; maisso opérend qu'il
savait pen d'hétrere, et que sa traduction est plus
remplié de fautes que le Virgique.

Les dominicains, avec les nouces du pape qui citaient en Allemagne, firent hérlète les permiers écrits de Luther. Le pape domas une nouvellé buille contra lui. Luther à litrifier la haile du pape et les décrésales dans la place publique de Vittemberg, On voit pare et rait é clâsit an homme lardit; mais aussi ou voit qu'il étail déjà bien pinissant. Dès-fors une partie de Allemagne, faiguée de la grandeur pontificals, était dans les intérêurs grandeur pontificals, était dans les intérêurs (Fooles.

Cependant ces questions se multipliaient. La dispute du libre arbitre, cet autre écueil de la raison humaine, mêlnit sa source jutarissable de quorelles absurdes à ce torrent do haines théologiques. Luther nia le libre arbitre, quo copendant ses sectateurs ont admis dans la suite. L'univeraité de Louvain, celle de Paris, écrivireut: celleci suspendit l'examende la dispute s'il y a cel trois Magdeleines, ou une seulo Magdeleine, pour proserire les dogmes de Luther.

Il demando omnite quo les veux monatiques intensent abolis, parce qui line son la risso de l'institution primitivo; que leprères passent être maries, parce quo julies aprères plassent être maries, parce quoi elsam, parce qui la rivita, le parce que elsam, parce parce qui la rivita, parce que que elsa hommes ne se societa divise.

Il fallait bion qu'Aristote entrà dans la querelle; car il était alors le maltre des Cools. Enther a yant affirmé que la doctrino d'Aristote était fort instille pont l'instillegenced l'Écriture, la sacrée faculté de Paris traita cette assertion d'errouée et d'Insensée. Les thèses les plus vaines étaient mélées avec les plus profundes; étade deux déties les fausses imputations, les injaires atroces, les anablèmes, nourrissaient l'aminosité des paris.

saint r'aminoleuve parle de pluié, lire la manière On se peut, a suns rire de pluié, lire la manière dont Luther traito tous seu adversaire, et since et page. Peut pape, peut papelle, nous étés un « see, un stoon; alles doucement, li fait gain « see, un stoon; alles doucement, li fait par et de la comment de la comment de la comment et de la comment de la comment de la comment et la comment de la comment de la comment a lune et estropié. Un ême sait qu'il est âme, une pierre sait qu'il det est pierre; unais ces petits a honsa de papes us avent pas qu'il issontanons. « a honsa de papes us avent pas qu'il issontanons. « de la susse grossière da aiguard hai ai dégolatante ne révoltaient point des exprits asset grossiers. Luther, avec es bassesses d'un stèle hariare, triomphait dans son pays de toute la politeuse romaine.

Si on r'en était tenn à des injures, Luther auparti fait moins de mai à l'Egite romaine qu'Érasme; mist juisients docteurs hardis, se joignant à lui, életéreut luier voit, non pas seulement courtre les dogmes des scolastiques, mais coutre le rôtiq que les papes 'étiente arrogé depuis Grégolire vui delisposer des royaumes, contro le trafie de tous les objetale à nerigion, courte de partietient de la region de la region de partiesions publiques et particulière: ils étabient dans les chaires et dans less régre lus tablesus de cinq cents ans de perécentions: ils représentaient IXIlonagne halgincé dans le sang par les querelles de

l'empire et du sacerdoce; les peuples traités comme des animaux sauvages; le purgatoire ouvert et formé à prix d'agont par des incestament, des assassins, et des empoisonnours. De quol front un Alexandre vi, l'horreur de toute in terre, avait-il osé se dire le vicaire do Dieu? et comment Léon x, daus le sein des plaisirs ot des scandales, ponvaitil prendre ce titre?

Tous ces eris excitaient les peuples ; et les docteurs de l'Allemagne allumaient pins de haine contre la uouvelle Romo que Varus u'en avait excité contro l'ancienne dans les mêmes elimats.

La hizarre destinée qui se ione de ce monde voulut que lo roi d'Angleterre Henri vin entrât dans la dispute. Son père l'avait fait instruire dans les vaines et absurdes sciences de ce temps-là. L'esprit du jeune Henri , ardent et impétuenx , s'était nonrri avidement des subtilités de l'école. Il vonlut écrire contre Lnther, mais auparavant il fit demander à Léon X la permission de lire les livres de cet bérésiarque, dont la lecture était interdite sona peine d'excommunicatiou. Léon X accorda la permission. Le roi écrit; il commento saint Thomas; il défend sept sacrements contre Luther, qui alors en admettait trois, lesquels bientôt se rédnisirent à deux. Le livre s'achève à la hâto : ou l'envoie à Rome. Le pape ravi compare ce livro, que personno ne lit aujonrd'hui, aux écrits des Augustin et des Jérôme. Il douna le titre de défenseur de la foi au roi llenri et à ses successeurs : et à qui lo donnait-il? à celui qui devait être quelques années après le plus sanglant ennemi do Rome.

Peu de personnes prirent le parti do Luther en lattic. Ce peuple inspileux, occupé d'inritgiuse et de plaisirs, n'ent aueune part à ces troubler. Les Expapsols, tont vités et out spiritules qu'is sont, ne s'en mêlèrent pas. Les Prançais, quoiqui lis aient verc l'espri de ces peuples un gost plus violent pour les nouveaulés, furent long-temps sans prendre parti. Le thébitre de cette guerre d'espri chit cher les Allemands, cher les Suisses, qui réalent par chyelon de lors les hommes de la terro re d'alort par chyelon de lors les hommes de la terro re d'alort par chyelon de lors les hommes de la terro réalent par chyelon de lors les hommes de la terro la ceur de Rome, avante et polie, no s'ésti pas attenduc que ceru, qu'elle traisit de barbares pourraient, la Bible comme le fer à la main, ful arvir la moisité de l'Europe et déranter l'autre.

C'est un grand problème si Charles-Quint, alors empereur, dovait embrasser la réforme, ou s'y opposer. En secouant le joug de Rome, il vengeait tout d'uu coup l'empire de quatre cents ans d'injures que la fiare avait faites ha couronne imperiale; mais il courait risque de perdre l'Italie. Il avait à ménager le pape, qui devait se joindre à lui contre l'amossir ": de plus, see étais hérédiu to contre l'amossir ": de plus, see étais hérédiu.

taires étaient tous catholiques. On lui reproche ! mêtue d'avoir vu avec plaisir naître une factiou qui lui donnerait lieu de lever des taxes et des troupes dans l'empire, et d'écraser les eatholiques, ainsi que les luthériens, sous le poids d'un ponvoir absolu. Eufin sa politique et sa dignité l'engagérent à se declarer coutre Luther, quoique peutêtre il fût, dans le fund, de son avis sur quelques artieles, comme les Espagnols l'en soupçounérent après sa mort 1. On peut ajouter qu'au moment où Charles-Quint renonça au gnuvernement , les états de la maison d'Autriehe en Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, Naples, étaient remplis de protestants : que les catholiques mêmes de tous ees pays demandaient une réforme : qu'il lui eût été facile, en excluant le pape et ses sujets du coucile, d'en abtenir des décisions conformes à l'intérêt général de l'Europe ; qu'il en eût été le maître surtout du temps de Paul 1v., pontife également sanguinaire et insensé. Il imagina malheureusement qu'avec des bulles, des rescrits, et de l'or, il se rendrait le maître de l'Allemagne et de l'Italie; et après trente ans d'intrigues et de guerres, il se trouva beaucoup moins puissant, lorsqu'il abdiqua l'empire, qu'au moment de son élection.

Il somma Luther de veuir rendre compte de sa destrie en sa présence à la dici impériale de Vorras, c'est-à-dire de veiry 4 déclarer s'il soutemail les dogmes que finone avail process'(s (321), Luther comparut avec un sauf-conduit de l'emperur, s'expossalt hardiment au sort de lean llus; mais cette assemblée étant composée de princes, s'ai se fais leur hommeur. Il parad desenul l'empereur et dérant la diète, et soutint sa doctriea avec courage, On précédiq que Charles-Quist fai sollier de l'empereur de devant la diète, et soutint sa doctriea avec courage, On précédiq que Charles-Quist fai sollier de l'empereur d

Cependant Luther ayant contre lui son emperceur, le roi d'Angleterre, le pape, tons les évoluet tous les religieux, ne s'étonna pas : caché dans une forteresse de Saxe, il brava l'empereur, irrita la moitié de l'Allemagne contre le pape, répondit au roi d'Angleterre comme à son égal, fortifia et étendit son égien oaissante.

Le vieux Frédérie, elécteur de Sare, sonhaitail Festippatho de l'Églier romaine. Luther erut qu'il était temps enfin d'abolir la messe privée. Il s'y prit d'une manière qui dans un temps plus édairé n'eût pas trouré beacoup d'applaudissenents. Il feizuit que le diable lni étant apparu ulu avait, reproché de dire la messo et de consacrer. Le diable lui prouva, dit-il, que c'était une idolâtrie. Luther, dans le récit de cette fiction. avoua que le diable avait raison, et qu'il fallait l'en croire. La messe fut abolie dans la ville de Vittemberg, et bientôt apres dans le reste de la Saxe. On abattit les images. Les moines et les religieuses sortaient de leurs cloitres ; et peu d'années après, Luther épousa une religieuse nommée Catherine Bore. Les ecclesiastiques de l'ancienne communion lui reprochèrent qu'il ne pouvait se passer de femme : Luther leur répondit qu'ils ne pouvaient se passer de maitresses. Ces reproches mutuels étaient bien différents : les prêtres catholiques qu'ou accusait d'incontinence, étaient forcés d'avouer qu'ils transgressaient la discipline de l'Église cutière : Luther et les siens la changeaient.

Ia loi de l'histoire oblige de readre justice à la plupart de moinceupi abandouairent leurs églisses plupart des moinceupi abandouairent leurs églisses est vai, la libérté dout lis aviente little et serifiere; et leurs elbres pour se marier. Ils reprirent leurs vont : mais ils nos furest positilistrum, et on espet leur reproduct des mourns scandalesses. La môme impartialité obit reconstiture que tabler et les autres moines, en cua-utractant des mariages utiles à l'état, ne violient est des mariages utiles à l'état, ne violient que puire plus leurs veux que ceux qui, apant fait leurs serment d'être pauvres et bumbles , possolairent der richesses fauteurses.

Parmi les voix qui s'élevaient contre Luther, plusieurs fesaient entendre avec ironie que celui qui avait consulté le diable pour détruire la messe, témoignait au diable sa reconnaissance en abolissant les exoreismes, et qu'il voulait renverser tous les remparts élevés pour repousser l'ennemi des hommes. On a remarqué depuis, dans tons les pays où l'on cessa d'exorciser, que le nombre enorme de possessions et de sortiléges diminua beaucoup. On disait, on écrivait que les démons entendaient mal leurs intérêts , de ne se réfugier que chez les catholiques, qui seuls avaient le pouvoir de leur commander; et on n'a pas manqué d'observer que le nombre des soreiers et des possédés a été prodigieux dans l'Église romaine jusqu'à nos derniers temps. Il ne faut point plaisanter sur les sujets tristes. C'était une matière très sérieuse, rendue funeste par le malheur de tant de familles et le supplice de taut d'iufortunés; et c'est un graud bonheur pour le genre humain que les tribunaux, dans les pays éclairés, n'admettent plus enfin les obsessions et la magie. Les réformateurs arrachèrent cette pierre de scandale deux cents aus avant les eatholiques. On leur reprochait de heurter les fondements de la religion chrétienne; on leur disait que les ob sessions et les sortiléges sont admis expressément daus l'Écriture, que Jésus-Christ chassait les dé-

Voyer in note page 319 K.

moss, et qu'il envoys aurtous ses aplices pour les classers cus sou une. In érpoudacien le écti objections pressante ce que répondent aujourd'hui tous les majaritats asses, que Dieu permetait autrefisit des choes qu'il ne permet pleu aujourd'hui; que l'Églice naissente avait besoin de miracles ; dont l'Églice affereine à plus besoin. En un moi, non cropous, par le témologique de l'Écriture ; qu'il y avait des possédant et des sorvers, et il est de contract de l'écriture ; qu'il y avait des possédant et des sorvers, et il est de contract de l'écriture ; qu'il y avait des possédant et des sorvers, et il est de contract de l'écriture ; qu'il y avait des possédant et des sorvers, et il est de l'écriture ; qu'il y avait des possédant et des sorvers ; et l'est de l'écrit de protestants du lors de crédit de l'écrit de l'autre des pour faire encer autre l'autre de l'écrit de l'écrit de l'autre des pour faire encer autre l'autre de l'écrit d

### CHAPITRE CXXIX.

De Zuingle, et de la cause qui rendit la religion romaine odieuse dans une partie de la Suisse.

La Suisse fut le premier pays bors de l'Albamagno do s'éculta lis nouvelle secte qu'on appelait la primière église. Zuisgle, curé de Zurich, alla plus loin encore que Latter, étae lui point d'impensation, point d'invination. Il n'admis point que bien entricl dans le pain et dans les vin, moins encore que tout le corps de êviss - Christ fui tout culter dans chapue parcelle et dans chapue poutle. Ce fut lui qu'e l'inance a papela normenation on qu'il fut d'abord donnés usus les réformateurs

(1323) Zningle s'attira des invectives du clerge de son pers. L'affaire ful perfet aux magistrats. Le sénat de Zurich examina le procès, comme s'il sétat agi d'un béringe. On alla aux voix : la citala de foule la sentience du seximi. L'orsque le cutable en foule la sentience du seximi. L'orsque le cause, tout le peuple înt dans le moment de la religion du sénat. Les bourgade suisse juges Bonn. Heuvens, peuple, après tout, qui dans sa simplicité s'en remetalit à ses magistrats sur ce que ni lui, ni eux, ni Zuingle, ni le pape, ne pouvaient catendre?

Quelques anuées après, Berne, qui est en Suisse ce qu'Amsterdam est dans les Provincesl'uies, jugea plus soleantellement eucore ce même procès. Le sénat, ayant entendu pendant deux mois les deux parties, condamns la religiou romaite. L'arrêt fut reçu sans difficulté de tout le canton; et l'on érigea une colonne, sur haquelle on grava en lettres d'or ce jugement solenuel, qui est depuis demeuré dans toutes a force.

(4528) Onand en voit ainsi la nation la moins : en sa faveur per les moines devaut le grand autel ;

inquiète, la moins remnante, la moins rolage de l'Europe, quitter tout d'un conp une religion pour une autre, il y a infailiblement une cause qui doit avoir fait une impression violente sur tous les esprits. Voici cette cause de la révolution

des Suisses. Une animosité ouverte excitait les franciscains contre les dominicains depuis le treizième siècle. Les dominicains perdaient beaucoup de leur credit chez le peuple, parce qu'ils honoraient moins la Vierge que les cordeliers , et qu'ils lui refusaient avec saint Thomas le privilége d'être née sans péché. Les cordeliers, au contraire, gagnaient beaucupp de crédit et d'argent en prêchant partout la conception immaculée soutenue par saint Bonaveuture. La baine entre ces deux ordres était si forte, qu'un cordelier préchant à Francfort, sur la Vierge (4505), et voyant entrer un dominicain, s'écria qu'il remerciait Dieu de n'être pas d'une secte qui deshenorait la mère de Dieu môme, et qui empoisonnait les empereurs dans l'hostie. Le dominicain, nommé Vigau, lui eria qu'il eu avait menti, et qu'il était hérétique. Le franciscain descendit de sa chaire, excita le peuple; il chassa son enuemi à grands coups de erneitix , et Vigan fut laissé pour mort à la porte. (4504) Les dominicains tinrent à Wimpfen un chapitre, dans lequel ils résolurent de se venger des cordeliers, et de faire tomber leur crédit et leur doctrine . en armant coutre eux la vierge même, Berno fut choisi pour le lieu de la scène. Ou y répandit pendant trois ans, plusieurs histoires d'apparitions de la mère de Dieu, qui reprochait aux cordeliers la doctrine de l'immaculée conception, et qui disait que c'était un blasphème, lequel ôtait à sou fils la gloire de l'avoir lavée du pêché originel et sauvée de l'enfer. Les cordeliers opposaient d'autres apparitions. (4507) Enfin les dominicains avant attiré chez eux un jeune frère lai . nommé Yetser, se servirent de lai pour convaincre le peuple. C'était une opinion établie dans les couvents de tons les ordres, que tout novice qui n'avait pas fait profession, et qui avait quitté l'habit, restait en purgatoire jusqu'au jugement dernier, à moins qu'il ne fût racheté par des prières et des aumônes au couvent.

Le prieur dominicain du couveut estre la mais dans la cellule d'éven, vâtu d'une relos où ton avait peint des dialem. Il était chargé de chaines, esconpagné de quatre chiese; et als bouche, dans laquelle on avait mis une petite boite roude peloin d'éctopue, jetait des Bammes. Ce prieur di la Vetser qu'il était un ancien moite mis en pergatoire pour avoir quité l'habit, et qu'il en terait délitré, a le joune l'étuer roulait iden ac laire fossetter cordeliers

Yetser n'y manqua pas. Il délivra l'âme du purgatoire. L'âmo lui apparut rayonnante et en habit blanc, pour lui appreudre qu'elle était moutée au ciel, et pour lui recommander les intérêts de la Vierge quo les cordeliers calomniaient.

Quelques nuits après, sainte Barbe, à qui frère Yetser avait une grando dévotion, lui apparut : c'était un autre moine qui était sainte Barbe : elle lui dit qu'il était saint, et qu'il était chargé par la Vierue de la veneer de la mauvaise doctrine des

Enfin la Vierge desseodit ello-mémo par le plation à vec deux auges; elle iui commanda d'annoncer qu'elle était née dans le péché originel, et que les cordeliers étaient les plus grands ennemis de son fils. Elle lui dit qu'elle voulsit l'honorer des cinq plaires dont sainte Lucie et sainte Catherine avaient été favorisées.

La mait suivante les moines ayant fait boire au frère du vin mélé d'opium, on lui perça les mains, les pieds, et le côté. Il se réveilla tout en sang. Ou lui dit que la sainte Vierge lui avait imprimé les stigmates; et en cet c'att, on l'exposa sur l'autel à la vue du neuple.

Cepeudaut, malgré son imbécillité, le pauvre frère, avant cru reconnaltre dans la sainte Vierge la voix du sous-prieur, commença à soupconner l'imposture. Les moines u'hésitèrent pas à l'empoisonner : ou lui donna , on le communiaut, uue bostie saupoudrée de sublimé corrosif. L'âcreté qu'il ressentit lui fit rejeter l'hostie : aussitôt les moiues le chargèrent de chaînes comme un sacrilége. Il promit, pour sauver sa vie, et jura sur une hostie, qu'il no révélerait jamais le secret. Au bout de quelque temps, avant trouvé le moven de s'évader, il alla tout déposer devant le magistrat. Le procès dura deux aunées, au bout desquelles quatre dominicains furent brûlés à la porte de Berne, le dernier mai 4509 (ancien style), après la condamnation prononcée par un évêque délégué de Rome.

Getta avonture Inspira une borrour pour les moioses telle qu'ide devrail la produire; On no mouosu pas d'en relever toute les circonstauces défreuses au commencement de la réforme. On oublisit que flome même avait înit pousir ce sacriège ar le plus grand supplice co une se souvenait que du nacriège. Le peuple, qui en avait été timoin, currel saus peince eté fouide de préndation et de prestiges faits à pris d'argent, qu'ou reprochait particulièrement aux ordres mendiants et qu'ou impostin à toute l'Égliss. Si ceux qui renairent encore pour le cette romain objectaires que le stêge de par les mêmes, on leur motitui devant les yeux par les moioses, on leur motitui devant les yeux ententats dont politicers pages échient souji-

lés. Rieu n'est plus aisé que de rendre un corps entier odieux, en détaillant les crimes de ses

membres. Le senat de Berne et celui de Zurich avaient donné une religion au peuple ; mais à Bâle ce fut le peuple qui contraignit le sénat à la recevoir. Il y avait dėja alors treize cantons suisses: Lucerne, et quatre des plus petits et des plus pauvres. Zng, Schwitz, Uri, Underwald, étant demeurés attachés à la communion romaine, commencèrent la guerre civile contre les autres. Ce fut la première guerre de religion entre les catholiques et les réformés. Le curé Zuinglo se mit à la tête de l'armée protestante. Il fut tué dans le combat (4551), regardé comme un saint martyr par sou parti, et comme un hérétique détestable par le parti opposé : les catholiques vainqueurs fireut écarteler son corps par le bourreau, et le jetérent ensuite dans les flammes. Ce sont la les préludes des fureurs auxquelles on s'emporta depuis.

Ge famera Zuingle, en établissant sa secte, avait paru plus salé pour la liberté que pour le christinissant. Il croyait qu'il suffissait d'être verteuen, pour être heureu dans l'autre rie, et que Caton et saint Paul, Numa et Abrabam, jonissaient de la méne hésitalet. Ce sentiment est devenu ceiui d'uno induité de surante modérén. Ils ont peus qu'il était abonissable de regerber le père de la nature comme le tyran de presque tout lo genre unumais, et lo bonisher de quélèque personnies dumais, d'un de la comme de la considera trompés som doute : maris qu'il est bumais de se trompés som doute : maris qu'il est bumais de se

couper anom in de Zuingle s'appela depuis le carisnisme. Calvin lui doma son som, comme Américarisme. Calvin lui doma son som, comme Américaveri par Colomb, voltà en par d'amèrica troisgilies nonvelles; celle de Lather, celle de Zuingle, celle d'Angletere, déclarbes du centre do l'union, et se gouvernant par elles-nedues. Celle de Prance, suns jamais rompee avec le chef, étailencore regardés à Rome comme ou membre siprés sur biende sartiele; comme ne la supériarité des conciles, sur la fillithillé du premier pout fou de l'estat sur la comme de la supériapout de l'estat sur la comme de la supériarité des conciles, sur la fillithillé du premier pout sur le legat en de la calvin de l'estat de l'estat sur les des l'estat sur la nomination aux briefees, sur les trois que Rome eligies que sur les de-

La grande société chrétienne ressemblait eu uu point aux empires proûnes qui fureut dans leurs commencements des républiques pauvres. Ces républiques devinrent, avec le temps, de riches monarchies; et ces monarchies perdirent uedques provinces qui relevirrent républiques.

\*\*\*\*\*

### CHAPITRE CXXX.

Progrès du luthéranisme en Suède, en Danemarck, el en Allemagne.

Le Danemarck et toute la Suède embrassaient le luthéranisme, appelé la religion évangélique. (1525) Les Suédois, en secouant le joug des évêques de la communion romaine, écouterent surtout les motifs de la vengeauce. Opprimés longtemps par quelques évêques, et surtout par les archevêques d'Upsal, primats du royaume, ils étaient encore indignés de la barbarie commise (4520), il n'v avait que trois aux, par le dernier archevêque , nommé Troll : cet archevèque, ministre et complice de Christiern 11 , surpommé le Néron du Nord, tyran du Danemarck et de la Snède, était un monstre de cruauté, non moins aboninable que Christiern : il avait obteuu une hulle du pape contre le sénat de Stockholm, qui s'était opposé à ses déprédations aussi bien qu'à l'usurpation de Christiern ; mais tout ayant été apaisé , les deux tyrans, Christiern et l'archevêque, ayaut juré sur l'hostie d'oublier le passé, le roi invita à souper dans sou palais deux évêques, tout le sénat, et quatre-vingt-quatorze seigneurs. Toutes les tables étaient servies : on était dans la sécurité et dans la joie , lorsque Christiern et l'archevêque sortirent de table : ils rentrèrent un moment après, mais suivis de satellites et de bourreaux : l'archevêque, la bulle du pape à la main, fit massacrer tous les couvives. On fendit le ventre au grandprieur de l'erdre de Saint-Jean de Jérusalem , et on hi arracha le cœur.

Cette fête de deux tyrans fut terminée par la boucherie qu'eu fit de plus de six cents citoyeus, sans distinction d'âge ni de sexe.

Les deux moustres, qui devaient périr par le supplice du grand-prieur de Saint-leun, menrarent à la vérité dans leur III; mais l'archiveique appès avoir été blessé dans lu combat, et Christiern après avoir été détroit. Le fameux Gostave Vasa, comme nous l'avons dit en parhait de la Salède, délirra as patir de li tyran (1923); et les quarte dats du royame bui a part décre la realronne de la comme de la particular de la disconlarité de la présentation de la décenleur de la comme de la particular de la disconlarité de la présentation de la décenbre crimes.

Le luthéranisme fut done bientôt étal-il sans aucune contradiction dans la Suède et dans le Danemarck, immédiatement après que le tyran eut été chassé de ses deux états.

Luther se voyait l'apôtre du Nord, et jouissait en paix de sa gloire. Des l'an 1523 les états de Saxe, de Brunswick, de Hesse, les villes de Strasbourg et de Francfort, ambrassaient sa doctrine.

Il est certain que l'Église romaine avait besoin de réferme : le pape Adrien, successeur de Léon x. l'avouait îni-même. Il n'est pas moins certain que s'il n'y avait pas eu dans le monde chrétien une autorité qui fixât le sens de l'Ecriture et les dogmes de la religion, il y aurait autaut de sectes que d'hommes qui sauraient lire : car enfin le divin législatent n'a daigné rieu écrire; ses disciples ont dit très peu de choses, et ils les out dites d'une manière qu'il est quelquefois très difficile d'enteudre par soi - même ; presque chaque mot peut susciter une querelle : mais aussi une puissance qui aurait le droit de commander toujours aux hommes au nom de Dieu, abuserait bientôt d'un tel pouvoir. Le genre humain s'est trouvê souvent, dans la religion comme dans le gouvernement, eutre la tyrannie et l'anarchie, prêt à tomber dans l'un de ces deux gouffres 1.

Les réformateurs d'Allemagne, qui voulaient suivre l'Évangile mot à mot , donnèrent un nouveau spectacle quelques aonées après : ils dispensèrent d'une loi reconnue, laquelle semblait ne devoir plus recevoir d'atteinte : c'est la loi de n'avoir qu'une femme; loi positive sur laquelle paraît fondé le repos des états et des familles dans toute la chrétienté : mais loi quelquefois funeste, et qui peut avoir besoin d'exceptions, comme tant d'autres lois. Il est des cas où l'Intérêt même des familles, et surtout l'intérêt de l'état, demandent qu'on épouse une seconde femme du vivant de la première, quand cette première ne pent donuer un héritier nécessaire. La loi naturelle alors se joint au bien public ; et le hut du mariage étant d'aveir des enfants, il paralt contradictoire de refuser l'unique moven qui mène à ce hut.

Il nes est trouvé qu'un seul pape qui ait écouté cette loi naturelle; c'est Grégoire II, qui, dans sa cièbre décrétale de l'an 726, déclara que « quand « un bomme a une épouse infirme, incapable des

1. Laserbhe en politique est un grade mal, poccequit est important au bonbeur common que la force politique se névaisar pour la pretictue du droit de cheven; a no centraire, l'amerchie dans la reliquo non section de la commentation excidentation excidentation excidentation excidentation de la commentation de la comm

B'ailleurs, il fant ubserver que le droit d'examiner ce qu'on doit croire, et de profissar ce qu'on croil, est un d'obinaturei qu'ancune puissance ne peut liniter anna tyrannie, et que presonne ne peut attaquer sans vinier les premières lois de la conocience.

Tout homme de honne foi, qui raisonnerait juste, ne pourrait proposer une loi d'iniolérance, sans poser pour premier, perincipe que la religion n'est et ne peul jamala sire qu'un ctablissement politique. Aussi compte-t-ou, parmi les fauteurs de l'iniolerance, plus d'hypocrites encore que de fannliques. K · fonctions coujugales, il peut en prendre une « secende, pourvu qu'il ait soin de la première. » Luther alla beaucoup plus loin que le pape Grégoire 11. Philippe-le-Magnanime, landgrave de Hesse, voulut, du vivant de sa femme Christine de Saxe, qui n'était point jufirme, et dont il avait des enfants, épouser une jeune demoiselle, nommée Catherine de Saal, dont il était ameureux. Ce qui est peut-être plus étrange, e'est qu'il parait, par les pièces originales concernant cette affaire, qu'il entrait de la délicatesse de conscience dans le dessein de ce prince : e'est un des grands exemples de la faiblesse de l'esprit humaiu. Cet hemme, d'ailleurs sage et politique, semblait eroire sincèrement qu'avec la permission de Luther et de ses compagnons, il pouvait transgresser une lei qu'il reconnaissait. Il représenta donc à ces chefs de son Eglise que sa femme, la princesse de Saxc, « était laide, sentait mauvais, e et s'enivrait souvent. » Ensuite il avoue avec naïveté, dans sa requête, qu'il est tombé très souvent dans la fornication, et que son tempérament lui rend le plaisir necessaire : mais, ce qui n'est pas si natf, il fait sentir adroitement à ses docteurs que, s'ils ne venlent pas lui donner la dispense dont il a besoin, il pourrait bien la demander au pape.

Luther assembla un petit synode dans Vittemberg, composé de six réformateurs : ils sentaient qu'ils allaient choquer une loi reçue dans leur parti même. La loi naturelle parlait senle en faveur du landgrave; la nature lui avait donné au nombre de trois ce qu'elle ne denne d'ordinaire aux autres qu'au nombre de deux; mais il n'apporte point

cette raison physique dans sa requête. La décrétale de Grégoire 11, qui permet deux femmes, n'était point en vigueur, et n'autorise personne. Les exemples que plusieurs rois chrétiens, et surtout les rois goths avaient donnés autrefois de la polygamie, n'étaient regardés par tons les ehrétiens que comme des abus. Si l'empereur Valentinien-l'Ancien éponsa Justine du vivant de Severa sa femme, si plusieurs rois francs eurent deux en trois semmes à la fois, le temps en avait presque effacé le souveuir. Le synode de Vittemberg ne regardait pas le mariage comme un sacrement, mais comme un contrat civil : il disait que la discipline de l'Eglise admet le divorce, quoique l'Evangile le défeude ; il disait que l'Évangile n'ordonne pas expressément la monogamie: mais enfin il voyait si clairement le scandale, qu'il le déroba antant qu'il put aux veux du public. La permission de la polygamie fut signée ; la concubine fut épousée du consentement même de la légitime épouse : ce que, depuis Grégoire, jamais n'avaient osé les papes, dont Luther attaquait le pouveir excessif, il le fit n'avant aucun pouvoir. Sa dispense fut secrète: mais le temps révêle tous les secrets de cette uature. Si ect exemple n'a guère eu d'imitateurs, c'est qu'il est rare qu'un homme puisse conserver chez soi deux femmes dent la rivalité ferait une guerre domestique continuelle, et rendrait trois personnes malheureuses.

Cowper, chancelier d'Angleterre du temps de Charles II, épousa secrètement une seconde femme, avec le consentement de la première ; il fit un petit livre en faveur de la polygamie, et vécut heureusement avec ses deux épouses; mais ces

cas sont très rares.

La loi qui permet la pluralité des femmes aux Orientaux est, de toutes les lois, la moins en viguenr chez les particuliers : on a des concubines ; mais il n'y a pas à Constantinople quatre Turcs qui aient plusieurs épouses »

Si les nouveantés n'avaient apporté que ces scaudales paisibles, le monde eût été trop houreux ; mais l'Allemagne fut un théâtre de scènes plus tragiques.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CXXXI.

### Des anabaptistes.

Deux fanatiques, nommés Stork et Muncer, nés en Saxe, se servirent de quelques passages de l'Ecriture qui insinuent qu'on n'est point disciple de Christ sans être inspiré : ils prétendirent l'étre.

(4525) Ce sont les premiers enthousiastes dont ou ait oul parler dans ces temps-la: ils voulaieut qu'on rebaptisat les enfauts, parce que le Christ avait été baptisé étant adulte; c'est ce qui leur procura le nom d'anabaptistes. Ils se dirent inspirés, et envoyés pour réformer la communion romaine et la luthérienne, et pour faire périr quiconque s'opposerait à leur évangile, se foudant sur ces paroles : e Je ne suis pas veuu apq porter la paix, mais le glaive.

Luther avait réussi à faire soulever les princes , les seigneurs, les magistrats, contre le pape et les évêques. Muncer souleva les paysans contre tous ceux-ci : lui et ses disciples s'adressèrent aux habitauts des campagnes eu Souabe, en Misnie, dans la Thuringe, dans la Franconie, lls développérent cette vérité dangereuse qui est dans tous les cours, c'est que les hommes sont nes égaux, et que si les papes avaient traité les princes en su-

a Voyez le Dictionnaire philosophique, article Paune.

jots, les viejneurs trailaieut les paysans en blêre. A la vérile, le manièret de ces saurayes, an nom des hommes qui entièren la terre, surait éés signé per L'eurgese i le démandaiseut qu'on ne lesist sur eur que les dimes des grains; qu'une pertie hupplyées su ordiquement des paures; qu'une pertie hupplyées su ordiquement des paures; qu'une pertie qu'un fair et l'eu monteur il tiers; qu'une pertie qu'un fair et l'eu monteur il tiers; qu'une pertie qu'un fair et l'eu monteur il tiers; qu'un modérit qu'un fair et l'eu monteur il tiers; qu'un modérit de deut l'eur les récents de la viele de pour se autre de l'eure de l'

Les cruantés que nous avons vues exercées par les communes de France, et en Angleterre du temps des rois Charles vi et Henri v, se renouvelèrent en Allemagne, et furent plus violentes par l'esprit de fanatisme. Muncer s'empare de Mulhauseu en Thuringe en préchant l'égalité, et fait porter à ses pieds l'argent des habitants en préchant le désintéressement. (4525) Les paysans se soulèvent de la Saxe jnsqu'en Alsace : ils massacrent les gentilshommes qu'ila rencontrent; ils égorgent nne fille bâtarde de l'empereur Maximilien per. Ce qui est très remarquable, c'est qu'à l'exemple des anciens esclaves révoltés, qui, se sentant incapables de gouverner, choisirent pour lour roi le seul de leurs maîtres échappé au caruage, ces paysans mirent à leur tête un gentilhomme.

In ravaghrout tous les endroits où lis pénitrierent depuis la Sax jusqu'en Lorraine; maisbientôt ils eureut le nort de tous les attroupements qui n'ont pau un ché habile; a prés avoir fait des naux affrent; ces troupes furent exterminées par des troupes réquirers. Muners, qui avait voulu s'ériger en Mahomet, péril, à Mainaueux, sur l'échand (1825); Lither, qui qui en héalt par le ces emportements, mais qui en héalt par le ces emportements, mais cisp, pièque le premier il avait fenal la herrière de la soumission, se perdit rient de son crèdit, at n'en fut pensoule se propiète de son ter-

### CHAPITRE CXXXII.

## Suite du luthéranteme et de l'annhaptisme.

Il n'était plus possible à l'empereur Charle-Quint ni à son fère Ferdiana d'arrête le progrès des réformateurs. En vain la diète de Spire êt des articles modérés de particution (1529); quatorze villes et plusieurs princes protestèreu contre cet édit de Spire : ce fut cette protestation qui ît donner depuis à lous les ennemis de Rome le nom de Protestants. Luthériens, saingificus, arcolampadiens, aurlotsfeliens, chrissière, preercolampadiens, aurlotsfeliens, chrissière, prehytériens, puritains, haute Église anglicane, petite Église anglicane, tous sont désignes aujourd'hul sous eenom. C'est une républiq ne immense, compasée de factions diverses, qui se réunissent toutes coutre Rome, leur ennemle commune.

(4550) Les luthériens présentèrent leur confession de foi dans Augsbourg, et c'est cette confession qui devint leur bonssole; le tiers de l'Allemagne y adhérait : les princes de ce parti so liguaient déjà contre l'autorité de Charles-Quint, aius) que contre Rome : mais le sang ne coulait point encore dans l'empire pour la cause de Luther : il n'v eut que les anabaptistes qui, toniours transportés de leur rage aveugle, et peu intimidés par l'exemple de leur ehef Muncer, désolèrent l'Allemagne au nom de Dien (1554). Le fanatisma n'avait point encore produit dans le monde une fureur pareille; tous ces paysans, qui se croyaient prophètes, et qui ne savaient rien de l'Écriture sinon qu'il faut massacrer sans pitlé les ennemis du Seigneur, se rendirent les plus forts en Vestphalie, qui était alors la retrie de la stupidité: ils s'emparèrent de la ville de Munster, dont ils chassèrent l'évêque. Ils voulaient d'abord établir la théocratie des Juifs, et êtro gouvernés par Dieu seul; mais un nommé Matthieu, leur principal prophète, ayant été tué, un garçon tailleur, nommé Jean de Leyde, né à Leyde en Hollande. assura que Dieu lul était apperu, et l'avait nommé roi : il le dit et le fit croire.

La pouse de son couronement fot magnifique ou voit eccere de la montain qu'il il frapper; son samme les festes de la fest éprés dans la même position que les fels du part, Monarque et prophete à la fois, il il st partic douse apôres qui alternat annonce no reigne dans totte la bassealtienta annonce nou reigne dans totte la bassenaté, il vioudi a vaire plasieurs femmes, et en épons jumpé de la bi lois. Une e delle syant présence des autres, qui, soit per enalte, soit par fansitime, dansièrent avec lui autour du cadarce sandant de leur compagne.

carre singiant de seur controption.

Ce rol prophice ent una vertire qui it set que Centroption (et al. 1888) et la control de l'estate de la control de l'estate de l'estate

reprit Jean de Leyde. L'évêque, après l'avoir ! quelque temps montré de ville en ville, comme on fait voir uu monstre, le 6t tenailler avec des teuailles ardentes. L'enthousiasme auabaptiste ne fut point éteint par le supplice que ce roi et ses complices subirent; leurs frères des Pays-Bas furent sur le point de surprendre Amsterdam : on extermina ce qu'on trouva de conjurés; et dans ces temps-la tout ce qu'on rencontrait d'anabaptistes dans les Provinces-Unies était traité comme les Hollandais l'avaieut été par les Espagnols; on les noyait, on les étranglait, on les brûlait : conjurés on non, tumultueux ou paisibles. on courut partout sur eux dans toute la Basse-Allemagne, comme sur des monstres dont il fallait purger la terre.

Cependant la secte subsiste asser nombreuse, cinentée du sang des prosélytes, qu'ils appelleut mariyar, mais entièrement différente de ce qu'elle distil dans son origine; les successurés de ces fiantiques anagoinaires sont les plus pásitides de tous les boumes, occupie de leurs majore, laboritos, charitales. Il u'y a point la veria de la companie de la companie de la companie la veria de la companie de la content, que no daigue pas à aperceroir et ils sont changés ou nou, s'ils sont méchant ou verteure.

Ce qui a changi leurs mours, c'est qu'ils ses noise, rangis au parti de valiers, ce ad-àcrie de coux rangis au parti de valiers, ce ad-àcrie de coux qui ue reconnaissent qu'uu se sol bies, et qui, equi, en révenante Caris, vivent auss beaucoup de degenesseur de suu saccure dispute; boumes condamnés dananceu changis da nacure dispute; boumes condamnés dananceu changis da nacure de suu a million d'est communions, s'unte en pair, au million d'est communions, et au million d'est communions de contraire de leur de l'abord de frières paichrétiens; que l'entre d'abord de frières paisibles, souffrants et cachés, et enfin des soliciras di abaurdes et betrafers. Les anabaptiers commencircau par la barbarie, et ont flui par la douceur
et la success.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CXXXIII.

De Genève et de Calvin,

Abitat que les anabaptistes mécitaient qu'on sount le tocsia ser ous de tous les coins de l'Europe, autaut les protestants devinrent recommandables aux yeut des protes par la manière dont leur réforme s'établit en plusieurs lleux. Les magistrats de General ferret soutenir des thèses pendant tout le mois de jain 1535. On invita les catoloiques et les protestants de tous les pays à venir y d'inputer : quatre secrétaires reféques venir y d'inputer : quatre secrétaires reféques poutre. Essuité le transi donvir de la silfe y moisse. pendant deux mois le résultat des disputes : c'était aimis le puri per gou ce a vait uix de Zuriche et à Berne, mais moins jurnifiquement et avec mois moins jurnifiquement et avec mois de maturité et d'appareil. Enfin et conseil preservit la religion romaine, et l'on voit encore amourt moi dans l'était de l'appareil. Enfin et macription gravée sur une plaque d'airain : « En mémoire de la griec que bien nous a faite d'avoir seconé le si joug de l'antechrist, a sobi la supersition, et e recouvrisorir et lierté.

Les Génevois recouvriernel eu effet leur vrais liberté. L'évâque qui disputait la droit de souvraincés sur Genève au duc de Savoie et au peuple. à l'exemple de tant de présita illemands, fut obligé de fuir et d'abaudonner le gouvernement aux ctoipens. Il y avait depuis long-demps deux partis dans la ville, celuit des protestants et celui der roussins: les protestants s'applicate guotes, du mot cégnousers, alléée par serment. Les grotes, du mot cégnousers, alléée par serment. Les grotes, du tromphièrent, authirevant à eux une partiée de qu'ent formphièrent, authirevant à eux une partiée de disposar de la comment de la comme de la comme

Cette réforme surtout opposa la sévérité des mœurs aux scandales que donnaient alors les catholiques. Il y avait sous la protection de l'évêque, comme prince de Genève, des lieux publics de débauches établis dans la ville; les filles légalement prostituées payaient nne taxe au prélat; le magistrat élisait tous les ans la reine du b....., comme on parlait alors, afin que toutes choses se passassent en règle et avec décence. Ou aurait pn excuser en quelque sorte ces débauches, en disant qu'alors il était plus difficile qu'aujourd'hui de séduire les femmes mariécs ou leurs filles : mais il régnait des dissolutions plus révoltantes : car après qu'on eut aboli les couvents dans Genève, on tronva des chemins secrets qui donnaient entrée aux cordeliers dans des couvents de filles. Ou découvrit à Lausanne. dans la chapelle de l'évêque, derrière l'autel, pne petite porte qui condnisait par un chemin souterrain chez des religieuses du voisinage; et cette porte existe encore.

La religion de Genère n'étit pas absolment celle des Suisses, mais la différence était peu de chose, et jamais leur communion n'en a été altiéré. Le faneux Galvin, que nous regardous comme l'apôtre de Genère, n'eut aucune part à ce changement : il se retair quelque temps après dans cette ville; mais il en fat d'abord exclu, parce que ad odorien nes ésacordais pas en bout avec la dominante; il y retourna ensuile, et s'y ériges en pape des proteatairs.

Son nom propre était Chauvin : il était né à

communication.

malheureux Michel Servet.

Noyon, en 4509 : il savait du latin, du grec et de la mauvaise philosophie de son temps : il écrivait mieux que Luther, et parlait plus mai : tons deux laborieux et austères, mais durs et emportés; tous deux brûlant de l'ardeur de se signaler et d'obtenir cette domination sur les esprits qui flatte tant l'amour-propre, et qui d'un théologien fait une espèce de conquérant 1.

Les catholiques pen instruits, qui savent en général que Luther, Zuingle, Calvin, se marièrent, que Luther fut obligé de permettre deux femmes au landgrave de Hesse, pensent que ces fondateurs s'insinuèrent par des séductions flatteuses, et qu'ils ôtèrent aux hommes un joug pesant pour leur en donner un très léger ; mais c'est tout le contraire : ils avaient des mœurs farouches ; leurs discours respiraient le fiel. S'ils condamnèrent le celibat des prêtres, s'ils ouvrirent les portes des couvents, e'était pour changer en couvents la société liumaine. Les jeux, les spectacles, furent défendus chez les réformés ; Genève, pendant plus de cent ans . n'a pas souffert chez elle un instrument de musique. Ils proscrivirent la confession auriculaire, mais ils la voulurent publique : dans la Suisse, dans l'Écosse, à Genève, elle l'a été ainsi que la pénitence. On ne réussit guère ches les hommes, du moins jusqu'aujourd'hui, en ne leur proposant que le facile et le simple ; le maltre le plus dur est le plus suivi : ils ôtaient aux hommes le libre arbitre, et l'on courait à eux. Ni Luther, ni Calvin, ni les autres, ne s'entendirent sur l'eucharistie : l'nn, ainsi que je l'ai déjà dit, voyait Dieu dans le pain et dans le vin comme du feu dans un fer ardent ; l'autre , comme le pigeon dans lequel était le Saint - Esprit. Calvin se brouilla d'abord avec ceux de Genève qui communiaient avec du pain levé; il voulait du pain azyme. Il se réfugia à Strasbourg; car il ne pouvait retourner en France, où les bûchers étaient alors allumés, et où François rer laissait brûler les protestants, tandis qu'il fesait alliance avec ceux d'Allemagne, S'étant marié à Strasbourg avec la veuve d'un anabaptiste, il retourna enfin à Genève; et communiant avec du pain levé comme les autres, il y acquit autant de crédit que Luther en avait en Saxe.

Il régla les dogmes et la discipline que suivent tous ceux que nous appelons calvinistes, en Hollande, en Suisse, en Angleterre, et qui ont si long-temps partagé la France. Ce fut lui qui établit les synodes, les consistoires, les diacres; qui régla la forme des prières et des prêches ; il institua

même une juridiction consistoriale avec droit d'ex-Sa religion est conforme à l'esprit républicain, et cependant Calvin avait l'esprit tyrannique.

On en peut juger par la persécution qu'il suscita contre Castalion, homme plus savant que lui, que sa jalousie fit chasser de Genève; et par la mort cruelle dont il fit périr long-temps après le

### CHAPITRE CXXXIV.

## De Calvin et de Servet.

Michel Servet, de Villanueva en Aragon, très savant médecin, méritait de jouir d'une gloira paisible, pour avoir, long-temps avant Harvey, découvert la circulation du sang; mais il négligea un art utile pour des sciences dangereuses : il traita de la préfiguration du Christ dans le verbe, de la vision de Dieu, de la substance des anges, de la manducation supérieure : il adoptait en partie les auciens dogmes soutenns par Sabellius, par Eusèbe, par Arius, qui dominèrent dans l'Orient, et qui furent embrassés au seizième siècle par Lelio Socini, reçus ensuite en Pologne, en Angicterre, en Hollande,

Pour se faire une idée des sentiments très peu connus de cet homme que sa mort barbare a senie rendu célèbre, il suffira peut-être de rapporter ce passage de son quatrième livre de la Trinité : « Comme le germe de la géuération était en Dieu. a avant que le fils de Dieu fût fait réellement, a ainsi le Créateur a voulu que cet ordre fût oba servé dans toutes les générations. La semence a substantielle du Christ et toutes les canses sé- minales et formes archétypes étant véritablement e en Dieu, etc. » En lisant ces paroles, on croit llre Origene, et, au mot de Christ près, on croit lire Platon, que les premiers théologiens chrétiens regardèrent comme leur maître.

Servet était de si honne foi dans sa métaphysique obscure, que de Vieune en Danphiné, où il séjourna quelque temps, il écrivit à Calvin sur la Trinité. Ils disputèrent par lettres. De la dispute Calvin passa aux injures, et des injures à cetto haine théologique, la plus implacable de tontes les haines. Calvin eut par trahison les fenilles d'un ouvrage que Servet fesait imprimer secrètement. Il les envoya à Lyon avec les lettres qu'il avait recues de lui : action qui suffirait pour le désho-

Luther ent plutôt un caractère violent qu'un caractère dur. Il ful emporté dans sa conduite, dans ses écrits, dans ses discours : mais on ne lui reproche aucune action cruelle. On assure que, malgré la fureur théologique qui règne dans ses ouvrages, il était un bon homme dans son intérieur, d'un caractère franc , d'une société passible : sa baine pour les sacramentaires se bornali à les chasser des universités et du ministere, et c'est bien peu de chose pour le siècle ou il a récu. K.

un esprit plus positique et plus charitable que celles de Caiviu. Les carboliques ne provent compender que les protestants reconnaissent de tels paperses : les protestants repondent qui in l'invergent poi protestant qu'ent poi un l'invergent poi protestant qu'ent poi un l'invergent poi un consideration qu'ent poi protestant qu'ent production qu'en l'invergent poi un saingaire, qu'ils reconnaisser poi un saingaire passions de Lutter et de Caivin; q'en les dorreite des repositions dans l'esprit des réportes, que les mourres d'Alexandre vi et de Léva 1, cel les barbaries de saint l'esprit des réclinèques.

Cette réponse est sage, et la modération semble aujourd'inti prendre dans les deux partis opposés las place des anciennes foreurs. Si le même esprit sanguinaire avait toujours présidé à la réligion, l'Europe serait un vaste cimetière. L'esprit de philosophie a enilu émoussé les glaives. Faut-li qu'on ait éprouré plus de deux cents ans de frénésie pour artiver à des inurs de reposit

Ces seconsses, qui par les événements des guerres remirent taut de biens d'eglise entre les mains des séculiers, u'enrichirent pas les théologlens promoteurs de ces guerres. Ils eurent le sort de ceux qui sonnent la charge et qui ne partagent point les dépouilles. Les pasteurs des églises protestantes avaient si hautement élevé leurs voix contre les richesses du clergé, qu'ils s'imposèrent à eux-mêmes la bienséance de ne pas recueillir ce qu'ils condamnaient ; et presque tous les souverains les astreignirent à cette bienseance. Ils voulurent dominer en France, et ils y curent en effet un très grand crédit; mais ils y ont fini enfin par en être chasses, avec défense d'y reparaître, sous peine d'être pendus. Partout où leur religion s'est établie, leur pouvoir n été restreint à la longue dans des bornes étroites par les princes, on par les magistrais des républiques.

Les pasteurs calvinistes et luthériens ont eu partout des appointements qui ne leur ont par permis de luxe. Les revenus des monastères ont été mis presque partout entre les mains do l'état, et appliqués à des hôpitanx. Il n'est resté de riches évèques protestants en Allemagne que ceux de Lubeck et d'Osnabruck, dont les revenus n'ont pas été distraits. Vous verrez, en continnant de jeter les yeux snr les suites de cette révolution, l'accord bizarre, mais pacifique, par lequel le traité de Vestphalie a rendu cet évêché d'Osnabruck alternativement catholique et luthérien. La réforme en Angleterre a été plus favorable su clergé anglican, qu'elle ne l'a été en Allemagne, en Suisse, et dans les Pays-Bas any Inthériens et sux calvinistes. Tous les évêchés sont considérables dans la Grando-Bretagne ; tous les béndices y donnent de quoi virre homélement. Les curés de le armygue y ont plus à leur aise qu'un Franco: l'état et les séculières b'y ont prodicique de l'aloisement des moustres. Il y a des quartiers entires à Londres qui un formaient autréois qui un seu couveut, et qui nont peuplés autréois qui un seu couveut, et qui nont peuplés autréois qui un seu nation qui a convervir les courents à l'usage public y benacoup gazos, sams que personnes qui perduc car en effe tou de finale, que personnes qui perduc car en effe tou de finale que personnes qui perduc car en effe tou de finale que personnes qui perduc car en effe tou de finale production de de decendants que pissant su ont point biancier que de decendants que pissant se produit un bien pour des siécles.

» product un transplour au serces.

In set arrivé ensilie, par différentes révolutions, que les controlles de la moitié de la moitié de la controlle de la con

Cependant, avant qu'on più poser tant de limite, et, qu'on partita même à metre pesque ordre dans la confusion, le deux partis estabolique et duns la confusion de la competitate et le confusion de la competitate de la resignitate qu'en somme érampétique était étaité la resignitate qu'en somme érampétique était étaités de la resignitate de la competitate provinces de l'empire. Les luthérieus voulaient alaisser la puissance du tant suivre le ces révolutions de l'experit humain en fait de retigion, et vuir comment s'établit Tê-de de France.

### CHAPITRE CXXXV.

Du roi Henri vers. De la révolution de la religion en Angleterre.

On sait que l'Angleterre se sépara du pape parce que le roi Henri van fut amoureux. Ce que u'avaient pu ni le denier de saint Perre, un les réserres, ni les provisions, ni les annates, ni les collectes et les ventes des indulgences, ni cinq cents années d'exactions toujonrs combattues par les lois des pariements et par les murmures des penples, un amour passager l'exécuta, ou du moins en fut cause. La première pierre qu'on jeta suffit pour renverser ce grand monument dès long-temps ebranlé var la baine publique.

Henri vini, homme volupleux, fingueux, et opinitire dans tous ses desirs. cut parmi beauconp de maltresses Anne de Bonlen, fille d'un gentihomme de son royaume. Cette fille, d'un enjouement et d'une liberté qui prometialent tout, entipourtant l'adresse de ne se pas abandonner entirement, et d'irriter la passion du roi, qui résolut d'en faire sa femme.

Il était marié depuis dix-huit ans à Catherine d'Espagne, fille de Ferdinand et d'Isabelle, et tante de Charles-Quint, de laquelle il avait eu trois enfants, et dont il lui restait encore la princesse Marie, qui fut depuis reine d'Angleterre, Commeut faire un divorce? comment casser son mariage avec une femme telle que Catherine d'Espague, à laquelle ou ne pouvait reprocher ni stérilité, ni mauvaise conduite, ui même cette bumeur qui accompagne si souvent la vertu des femmes ? Ayaut d'abord épousé le prince Artur, frère ainé de Henri viii , et l'avant perdu au bout de quelques mois. Henri vu l'avait fiancée à son second fils Henri, avec la dispense du pape Jules n; et ce Henri viii, après la mort de son père, l'avait solennellement épousée. Il eut long-temps après un bâtard d'une maîtresse nommée Blunt. Il ne sentait alors que des dégoûts de son mariage, et point de scrupules; mais quand il aima éperdument Anne de Boulen , et qu'il ne put venir à bout de jouir d'elle sans l'épouser, alors il eut des remords de conscience, et trembla d'avoir affensé Dien dix-buit ans avec sa femme. Ce prince . soumis encore aux papes sollicita Clément vii de casser la bulle de Jules II, et de déclarer son mariage avec la tante de Charles-Quiut coutraire aux lois divines et humaines.

Ckément var, băterd de Julien de Médicis, venuide do vir Rome secenço par l'armé de Charlet-Quint. Ayant ensuitle fait à peine la paiz avec l'empereur, l'ieralgain lisopiurs que ce prince ne le fit déposer pour sa bâtardise. Il eraignait encore pais qu'on ne le déclarist simoniaque, et qu'on ue produist le fatal billet qu'il avait fait au cardinal Colome; billet par lequel il lui prometait des biens et des homeurs, s'il parvennii au pontificat par la faveur de sa voix et de ses bons oficit et des re-

Il ne pouvait déclarer la tante de l'empereur concubine, et mettre les enfonts de cette femme si long-temps légitime au rang des blatarls. D'ailleurs un pape ne pouvait guére avouer que son prédécesseur n'avait pas été en droit de donner une dispense : il aurait sapé lui-même les fondements de la grandeur poutificale en avouant qu'il y avait des lois que les papes ne pouvaient enfreindre.

Louis xii avait fait, il estevrai, dissoudre son mariage: mais le cas était bien différent. Il n'avait point eu d'enfants de sa femme; et le pape Alexandre vi, qui ordonna ce divorce, était lié d'intérêt svec Louis xii.

François 1\*\*, roi de France, devenu par son second mariage neveu de Catherine d'Espagne, soutint à Rome le parti de Henri vin, comme son allié, et surtout comme ennemi de Charles-Ouint . devenu si redoutable. Le pape pressé entre l'empereur et ces deux rois, et qui écrivait qu'il était entre l'enclume et le marteau , négocia , temporisa, promit, se rétracta, espéra que l'amour de Henri viii dureralt moins qu'une négociatiou italienne : il se trompa. Le monarque anglais, qui était mslheureusement théologien, fit servir la théologie à son amour. Lui et tous les docteurs de son parti avaient recours au Lévitique, qui défend de « révéler la turpitude de la femme de son frère, « et d'épouser la sœur de sa femme, » Les états chrétiens ont long-temps manqué, et manquent encore de bonnes lois positives. Leur jurisprudence, encore gothique en plusieurs points, composée des aneiennes coutumes de cinq cents petits tyraus, a recours souvent aux lois romaines et à celles des Hébreux, comme un homme égaré qui demande sa route : ils vont chercher dans le code du peuple juif les règles de leurs tribunaux.

Mais si na voulait suivre les lois matrimonials des Hébreux, il faudrait done les suivre en tout; il faudrait condammer à la mort cetui qui approche de sa femme quand elle a ses règles, et se soutentre à beaucoup de commandements qui ne sont faits al pour uos climats, ni pour nos mœurs, ni pour nos mœurs, ni pour nos mœurs, ni pour la loi nouvelle.

Ce n'est la que la moindre partie de l'abus où l'on se jetait en juguent le mariage de l'herri par le L'érièque. On se dissimulait que dans cen méma l'urre où Dieu semble, selon uns fallois lumières, l'intre du Dieu semble, selon un faible lumières, cer l'évésance humaire, il éait non seulement permis par le Descrizonome, mais ordonné d'épouser la veuve de son frère quand elle n'avait point d'enfants, que la veuve était cu droit de sommer son beau-frère d'arctuter cette loi; et que aux son refens de derait hil jeter un soulier à la gras nor fens de derait hil jeter un soulier à la

tête.

On oubliait encore que si les lois juives défeudaient à un frere d'épouser sa propre sœur, cette
défense même n'était pas absolue; témoin Thamar, fille de David, qui, avant d'être violée par
son frère Amnon, lui dit en propres mois : « Mon
« frère, ne me faites pas de sotties», vous passe», rieze pour un fou; d'enaude-roni en martagé à
rieze pour un fou; d'enaude-roni en martagé à

 mon père, il ne vous refusera pas. » C'est ainsi que les lois sont presque tonjonrs contradicteires.
 Mais il était plus étrauge encore de vouleir gonverner l'île d'Angleterre par les contumes de la Judée.

C'était un spectacle curieux et rare de veir d'un côté le roi d'Angleterre solliciter les universités de l'Enrope d'être faverables à son ameur. de l'antre l'empereur presser leurs décisions en faveur de sa tante, et le roi de France au milieu d'eny soutenir la lei du Légitique contre celle du Deutéronome, pour rendre Charles-Quint et llenri viii irréconciliables. L'empereur donnait des bénéfices aux docteurs italiens qui écrivaient sur la validité du mariage de Catherine : Henri viii pavait partout les avis des docteurs qui se déclaraient ponr lui. Le temps a déconvert ces mysteres : on a vu daus les comptes d'un agent secret de ce roi, nommé Crouk : « A un religieux sere vite, nn écu; à deux de l'Observance, deux « écus ; au prieur de Saint-Jean, quinze écus ; au « prédicateur Jean Marino, vingt écus. » On veit que le prix était différent selon le crédit du suffrage. Cet acheteur de décisiens théologiques s'excusait en protestant qu'il n'avait iamais marchandé, et que jamais il n'avait denné l'argent qu'après la signature. (4550, 2 juillet) Enfin les universités de France, et surtout la Sorbonne, décidérent que le mariage de Henri avec Catherine d'Espagne n'était point légitime, et que le pape n'avait pas le droit de dispenser de la lei du Levitique.

Les agents de Benri vur altèrent jusqu'à semmit dessuffragedor rabbins ceue ué soude-net au qu'à la vérité le Dextéronome ordennait quine qu'à la vérité le Dextéronome ordennait quine cette bai véait que pour la Palestine, et que le Lettique devait être observé en nabjectre. Les Lettique devait être observé en nabjectre. Les Lettique devait être observé en nabjectre. Les pensient tout autrement; mais Heuri ne les consults par jennais les théologiens ne front voir tant de démonce et unt de lassesse.

Muni des apprehations qui ne lui avaient pas oluité cher, prosè par a maltrens, laus de subterfuge du pape, soutenu de sou clergé, autoricé per les universités et maître de son parlement, encourage encore par l'anquis »", Henri fait casmen, archivelque de Cantoricher, La reine ayant soutenu ses dreits avec fermedé, mais avec modenie, et ayant décinie écte juristicion mas donner des armes contre elle par des plainest rop anières, retireè à la campage, Liaisso no li et son trône retireè à la campage, Liaisso no li et son trône en la contre de la compage, Liaisso no li et son trône mois, quand elle fut déclarée feamme et reine, alt mois quand elle fut déclarée feamme et reine, alt son estrée dans Londre avec une poupe autait

an-dessus de la magnificence ordinaire, que sa fortune passée était au-dessous de sa dignité préseute.

Le pape Clément vn ne put alors se dispense d'accorder à Charle-Quial entragé, claux prérogatives du saint-siège, une holle contre Henri vn. Mais le pape, par exte bulle, perdit le royaume d'Angletere. (1534) Henri presque au même temps se fait déclarer, par son elergé, cles fuuprème de l'Église anglaise. Son parlement lai profine de l'Église anglaise. Son parlement lai pape, ses annates, son denier de saint Pierre, les provisiense des biedices. Les peagles prédirent avez allégresse un nouveau serment au roi, quo du pape, à piasiant pordant tant de siècles, tomise es un instant sanc contradictien, maigre le dévessoir des ordres réligieux.

Ceux qui prétendaient que dans un grand royaume en se pourait rousper ex etc le pape sans danger, virent qu' an seul coup pourait reurerez ce colosse vécirable, dont la tête était der, et dont les pieds étaient d'argile. En effet, les dreist par lesqués la crur de Reme avait vezé longtemps les Anglais n'étaient fondés que sur ce par lesqués la crur de Reme avait par par lesqués la crur de Reme avait par temps les Anglais n'étaient fondés que sur ce le volute plan l'étre, no securie que qu'un et volute plan l'étre, no securie qu'un qui n'est qua fondé sur la force n'est rien par luimène.

Le rois el dénner par son parlement les annates un personaint les pans, Il crés às t'évichis nouveux : Il fit faire en son nom la visite des couveux : Il fit faire en son nom la visite des couques débauches scandaleuses, qu'en cut soin d'exapiere, de quelques faux miraches, dent en grossit le nombre, de reliques supposées dont on se servait dans plus d'en couvent pour exciter la pidéct pour attirer les effrandes. (1535) fon levial dans le marché de Lodortes plusieurs statese de bois que des meines fessieut meuveir par des resorts.

Mais parmi ces instruments de frande, le peque pei ne vitqu'à vecu ben'erre d'unitereus tribler les restes de saint Thomas de Cantorbéry, que l'Angleterre réréruit. Le noi s'en apperpeñ la châsse enrichis de piercreire. S'il reprochait sux mêmes leurs catorisons, il les metaits bien en dreit de l'accuter de rapine. Tens les couvents frontes apperince, lon assigna de restraties aux vieux religieux qui ne pouvaient retourner dans vieux religieux qui ne pouvaient retourner dans vieux religieux qui ne pouvaient retourner dans services, religieux qui ne pouvaient retourner dans services, religieux qui ne pouvaient retourner dans services, religieux qui ne pouvaient retourner dans services. L'accident ne l'accide

lége (±356), récompensa quelques serviteurs, et main du hourreau la mère de ce cardinal, sans convertit le reste à son usage.

Ce même roi, qui avait soutenn de sa plumer l'autorité du pape contre Luther, devenait ains un ennemi irréconciliable de Rome. Mais ce zele, qu'il avait si bautement montré contre les opinions de cet bérésirque réformateur, fut une des raisons qui le retinrent sor le dogue, quand il eut chancé la discipline.

Il voulut hien être le rival du pape, mais uon luthèricu ou sucramentaire. L'iuvocation des saints ne fut point abolie, mais restreinte. Il ils life l'Écriture en langue vulgaire; mais il ue voulut pas qu'on allat plea savant. Ce fut un eriome capital de eroire au pape; c'en fut un d'étre protestant. Il fil furbler dans la mémo place const qui parlaient pour le poutife, et ceux qui se déclaraient de la réforme d'Allenague.

Le cébère Morus, qui avait été grand-chancelier, et un évàpen nommé Fisher, qui refueirent de prêter le serment de suprématie, c'est-à-dire de reconnaître Henri vui pour le page d'Angleterre, furent condamnés, par le pareinenni, àperdre la tête, selon la rigneur de la loi nouvellement portée; car c'était toujours avec le glaive de la loi que Henri vui fesait périr quiconque résistait.

Presque tous les historiens, et surtout ceux de la communion romaine, se sont accordés à regarder ce Thomas More ou Morus comme un humme vertueux, comme une victime des lois. comme un sage rempli de clémence et de bonté ainsi que de doctrine; mais la vérité est que c'était un soperstitieux et un barbare persécutenr. Il avait, un an avant son suppliee, fait venir chez lui un avocat nommé Bainham , accusé de favoriser les opinions des luthériens ; et l'ayant fait battre de verges en sa présence, l'ayant fait conduire à la tour, où il fut témoin des tortures on'il lui fit sphir, il l'avait enfin fait brûler vif dans la place de Smithfield. Plusieurs autres malheureux avaient péri dans les flammes par des arrêts principalement émanés de ce chancelier qu'on nous peint comme un homme si doux et si tolérant. C'était pour de telles cruautés qu'il méritait le dernier supplice, et uon pas pour avoir nié la nouvelle suprématie de Henri vnt. Il mourut en plaisantant : il eût mieux valu avoir un caractère plus sérieux et moins barbare.

Le pape Paul III, successeur de Cleinent III, crut sauver la viel l'évêque l'êbre, prendant qu'on instruisait son procès, en lui envoyant le chapeau de cardinal: îl ne fit que domner au roi le plaisir de faire périr un cardinal sur l'échafaud. La tête du cardinal Polus, ou de La Pole, qui était à Bome, fut mise à prix. Le roi fit périr par la

main du bourreau la mère de ce cardinal, sans respecter ui la vieillesse ui le sang royal dont elle était; et tout cela parce qu'ou lui contestait sa qualité de pape anglais.

Lu jour le roi, suchunt qu'il y avait à Londres un asseruntation asser baileir, soumé Lambert, voulnt se donner la gloire de disputer coutre lui dans une grande assemblée coursquée à West-mintaer. La fin de la dispute fut que le voi infinter. La fin de la dispute fut que le voi infinter. La fin de la dispute fut que le voi mentre partir et le roi ent la théne crausaité de la finire excétert. Les évéques d'Augléterré élaient encore catholiques, en renouçant à la jurisétices du pape; et lé éclient si animés courte les béré-tiques, que, lorsqu'ils les armient condamnés au de processor de la finire d

Tous ces meutres se fesaient par l'autorité du parlement. Ce masque de justice, plus odieux peut-être que l'oppression qui brave les lois, fut pourtant ce qui prévint les guerres ciriles. Il n'y cut que quelques séditions dans les provinces. Londres, tremblante, fut tranquille; tant lleuri vux, adroit et terrible, avait su se rendre aboolu!

Sa volonté fesait toutes les lois; et ces lois, par lesquelles on juçeait les hommes, étaient si imparfoites, qu'os pouvait alors condamner à mort un accusé sans avoir deux témoins contre lui. Ce ne fut que sous le règne d'Édouard v1 que les Anglais décernèrent, à l'exemple des autres nations, qu'il faut deux témoius pour faire condamner un courable.

Anne de Boulen louissait de son triomphe à l'ombre de l'autorité du roi. On prétend que les partisans secrets de Rome conjurerent sa perte, dans l'espérance que, si le roi se séparait d'elle, la fille de Catherine d'Espagne hériterait du royaume, et rétablirait la religion abolie pour sa rivale. Le complot réussit au-delà de ce qu'ou espérait : le roi , amoureux de Jeanne de Seymour, fille d'honneur do la reine, recut avidement ce qu'on lui dit contre sa femme. Toutes ses passions étaient extrêmes : il ne craignit point la honte d'accuser son épouse d'adultère dans la chambre des pairs. Ce parlement, qui ue fut jamais que l'instrument des passions dn roi , condamna la reine au supplice sur des indices si légers, qu'un citoyen qui se brouillerait avec sa femme pour si peu de chose passerait pour un homme jujuste. On fit trancher la tête à son frère, qu'on supposait avoir commis un inceste avec elle, sans qu'on en cût la moindre preuve. On fit monrir deux hommes qui lui avaient dit un jour de ces choses flatteuses qu'on dit à toutes les femmes, et qu'une reine vertueuse veut

entendre, quand l'enjouement de son esprit permet quelque liberté à ses courtisans. On pendit un musicien qu'on avait engagé à déposer qu'il avait eu ses faveurs, et qui ne lui fut jamais confronté. La lettre que cette malheureuse reine écrivit à son mari avant d'aller à l'échafaud parait un grand temeignage de son junocenee et de son courage. « Yous m'avez toujonrs élevée, dit-elle : de simple demoiselle vous me fites marquise; de marquise, « reine; et de reine vous voulez aujourd'hui me « faire sainte. » Eufin Anne de Boulen passa du trône à l'échafaud par la jalousie d'un mari qui ne l'aimait plus (19 mai 1336). Co ne fut pes la vingtième tête couronnée qui périt tragiquement eu Augleterre, mais ce fut la première qui mourut par la main du bourreau. Le tyran (en ne pent lui denner un autre nom) fit encore un divorce avec sa femme avaut de la faire mourir, et par là déclara bâtarde sa fille Élisabeth , comme il avait déclaré bâtarde sa première fille Marie.

Dès le lendemain même de l'exécution de la reino, il épousa Jeanne de Seymour, qui monrut l'année suivante, après lui avoir douné un fils.

(4559) Henri passe bientôt à de nouvelles noces avec Anne de Clèves, séduit par un portrait que le fameux peintre llolbein avait fait de cette princesse. Mais quand il la vit, il la trouva si différente de ce portrait, qu'au bout de six mois il se résolut à un truislème divorce. Il dit à son clergé qu'en épousant Anne de Clèves il n'avait pas donné un consentement intérieur à son mariage. On ne peut avoir l'audace d'alléguer une telle raison que quand on est sûr que ceux à qui ou la donne auront la làcheté de la trouver bonne. Les bornes do la justice et de la heute étaient passées depuis longtemps. Le elergé et le parlement donnèrent la sentence de divorce. Il épousa une einquième femme : c'est Catherine Heward, l'une de ses sujettes. Tout autre se fût lassé d'exposer sans cesse au public la honte vraie eu fausse de sa maison. Mais Henri, ayant appris que la reiue, avant son mariage, avait eu des amants, fit encore trancher la tête à cette reine ( \$5 février 4342) pour une faute passée qu'il devait ignorer, et qui ne méritait aucune peine lorsqu'elle fut commise.

Soulité de trois divorces et du sang de deux épouses, il fit porter une loi dont la honte, la cruauté, le ridicule, l'impossibité dans l'excetion, sont égales; c'est que tout homme qui sera instruit d'une galanterie de la reine dei l'acceser, sons peine de haute trabison; et que toute fille qui épouse un rei d'Angleterre, et n'est pas vierge, doit le dicarer sous la même peine.

La plaisanterie (si on pouvalt plaisanter dans une telle cour) disait qu'il fallait que le roi épousát une veuve : aussi en épousa-t-il une dans la

personne de Catherine Parr, sa sixième femme (1545). Elle fut prête de subir le sort d'Anne de Bouleu et de Catherine Howard, nou pour ses galanteries, mais parce qu'elle fut quelquefois d'un autre avis que le roi sur les matières de théologie.

Quelques souverains qui ont changé la religion de leurs états out été des tyrans, parce que la contradiction et la révolte fout naître la craucit. Ellent' vui était cruel par son caractère; tyran dans le gouvernement, dans la reigion, dans sa famille. Il mouruit dans son lit (1545); el Henri vi. le plus doux des princes, avait été détrôné, empoissoné. assainé!

On vit dans sa dernière maladie un effet singulier du pouvoir qu'ont les lois en Angleterre jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, et combien en s'est tenu dans tous les temps à la lettre plutôt qu'à l'esprit de ces lois. Personne n'osait avertir Henri de sa fin prochaine, parce qu'il avait fait statuer quelques années auparavant, par le parlement, que c'était un crime de haute trahison " de prédire la mort du souverain. Cette loi , aussi cruelle qu'incpte, ne pouvait être foudée sur les troubles que la succession entralnerait, puisque cette succession était réglée en faveur du prince Édouard : elle n'était que le fruit de la tyrannie de lleuri viii, de sa crainte de la mort, et de l'opinion où les peuples étaient encore qu'il y a un art de connaître l'avenir.

### CHAPITRE CXXXVI.

## Sulte de la religion d'Angleterre.

Sous le barkare et caprieleux Henri 1111, hanglass ne avaient encore de quelle religien its devaient étre. Le lathéranisme, le paritanisme, l'incience religion monaile, par lasquient et troublaient les capris que la raisou o éclairait pas concre. Co conflict d'opsisions et de cottes botileversait tes têtre, s'il ne subvertissait pas féast, en la conflict de la commence de conflict de la conflict de la commence de conflict de la commence de cotte placephie bardie qui se déploya long temps après sous Charles ni et sous ses auccesseurs.

Déjà même, quoique le acepticisme ett peu de partiansa en Angleterre, et qu'ou en disputal que pour saveir sous quel maître en devait é egarere, il y ent dans lo grand parlement convoque par lienar ides experits males qui déclarèrent hautement qu'il ue fallait croire ni à l'Église de Rome ni aux sectes de Luthere et de Zuingel. Le délière lord Herhert nous a conservé le discours plus hardid un membre du parlement (1229), lequel (1229), lequel (1229), lequel (1229), lequel

théologiques qui s'étaient combattues dans tous les temps mettait les hommes dans la nécessité de n'en croire aucune, et que la seule religiou nécessaire était de croire un Dieu et d'être juste. On l'ecouta, on ne murmura pas, et on resta dans l'incertitude.

Sous le règne du jeune Édonard vi, fils de Heuri van et de Jeanne Seymonr, les Anglais furent protestants, parce que le prince et son conseil le furent, et que l'esprit de réforme avait jeté partout des racines. Cette Église était alors un mélange de sacramentaires et de luthériens ; mais personne ne fut persécuté ponr sa foi , hors deux pauvres femmes anabaptistes, que l'archevêque de Cantorbery, Cranmer, qui était luthérien, s'obstine à faire brûler, ne prévoyant pas qu'un jour il périrait par le même supplice. Le jenne roi ne voulait pas consentir à l'arrêt porté contre une de ces infortanées ; il résista long-temps ; il signa en pleurant. Ce n'était pas assez de verser des larmes, il fallsit ne pas signer ; mais il n'était âgé que de quatorze ans, et ne pouvait avoir de volonté ferme ni dans le mai ni dans le bien.

Cenx que l'on appelait alors anabaptistes en Angleterre sont les pères de ces quakers pacifiques, dont la religion a été tant tournée en ridienle, et dont on a été forcé de respecter les mœurs. Ils ressemblaient très peu par les dogmes, et encore moins par leur conduite, à ces anabaptistes d'Allemagne, ramas d'hommes rustiques et féroces que nons avons vus pousser les fureurs d'un fanatisme sanvage aussi loin que peut aller la nature humaine abandonnée à effe-même. Les anabaptistes anglais n'avalent point encore de corps de doctrine arrêté; auenne secte établie populairement n'en peut jamais avoir qu'à la longue; mais ce qui est très extraordinaire, c'est que, se croyant chrétiens, et ne se piquant unilement de philosophie, ils n'étaient réellement que des déistes : car ils ne reconnaissaient Jésus-Christ que comme un homme à qui Dien avait daigné donner des Inmières plus pares qu'à ses contemporains. Les plus savants d'entre eux prétendaient que le terme de fils de Dieu ne signifie ebez les Hébreux qu'homme de bien, comme fils de Satan on de Bélial ne vent dire que méchant homme. La plupart des dogmes, disajent-ils, qu'on s tirés de l'Écriture, sont des subtilités de philosophie dont on a enveloppé des vérités simples et naturelles. Ils ne reconnaissaient ni l'histoire de la chute de l'homme, ni le mystère de la sainte Trinité, ni par consequeut celui de l'Incaruation. Le baptême des enfauts était absolument rejeté chez enx; ils en conféraient un nouveau aux adultes : plusieurs même ne regardaient le baptême que conune une ancienne ablu-

déclara que la prodigieuse multitude d'opinions i tion orientale adoptée par les Juifs, renouvelée par saint Jean-Baptiste, et que le Christ ne mit iamais en usage avec aneun de ses disciples. C'est en cela surtout qu'ils ressemblérent le plus aux quakers qui sont venus après eux, et e'est principalement leur aversion pour le baptême des enfants qui leur fit donner par le peuple le nom d'anabaptistes. Ils pensaient suivre l'Évangile à la lettre, et en mourant pour leur secte, ils croyaient monrir pour le christianisme : bien différents en cela des théistes ou des déicoles, qui établirent plus que jamais leurs opinions secrètes an milieu de tant de sectes publiques.

Ceux-ci, plus attachés à Platon qu'à Jésus-Christ, plus philosophes que chrétiens, fatigués de tant de disputes malheureuses, rejetèrent témérairement le révélation divine dont les hommes avalent trop shusé, et l'antorité ecclésiastique dont on svait abusé encore davantage. Ils étaient répandus dans toute l'Europe, et se sont multipliés depnis à un excès prodigieux, mais sans jamais établir ni secte ni société, sans s'élever contre aucnne puissance. C'est la seule religion sur la terre qui n'ait jamais eu d'assemblée, celle dans laquelle on a le moins écrit , celle qui a été la plus paisible : elle s'est étendne partont sans aucune communication. Composée original rement de philosophes, qui, en suivant trop leurs lumières naturelles, et saus s'instruire mutuellement, se sont tous égarcs d'une manière uniforme ; passant ensuite dans l'ordre mitoven de ceux qui vivent dans le Joisir attaché à une fortune bornée, elle est montée depuis chez les grands de tous les pays, et elle a rarement descendu cher le peuple. L'Aueleterre a été de tous les pays du monde celui où cette religion , on plutôt cette philosophie , a jeté avec le temps les racines les plus profondes et les plus étendues. Elle y a pénétré même chez quelques artisans et jusque dans les campagnes. Le peuple de cette île est le seni qui ait commencé à penser par lui-même : mais le nombre de ces philosophes agrestes est très petit, et le sera toujonrs : le travait des mains ne s'accorde point avec le rajsonnement, et le common people eu général n'ose ni n'abuse guère de son esprit.

Un athéisme funeste, qui est le contraire du théisme, naquit encore dans presque toute l'Enrope de ces divisions théologiques. On prétend qu'alors il y avsit plus d'athées en Italie qu'ailleurs. Ce ne furent pas les querelles de doctrine qui conduisirent les philosophes italiens à cet excès, ce furent les désordres dans lesquels presque toutes les cours et celle de Rome étaient tombées. Si on lit avec attention plusieurs écrits italieus de ces temps-la, on verra que leurs anteurs, trop frappés du débordement des crimes dont ils parlaient, ne

reconnaissaient point l'Être suprême dont la pro- | que Henri son père était emporté, elle eut un vidence permet ces crimes, et pensaient comme | autre genre de tyrannie. Lucrèce pensait dans des temps non moins malheureux. Cette opinion pernicieuse s'établit chez les grands en Angleterre et eu France ; elle eut peu de cours dans l'Allemagne et dans le Nord, et il n'est pas à craindre qu'elle fasse jamais de grands progrès. La vraie philosophie, la morale, l'intérêt de la société, l'ont presque anéantie; mais alors elle s'établissait par les guerres de religiou, et des chefs de parti deveuus athées conduisaient uue multitude d'enthousiastes 1.

(4553) Edouard vi mourut dans ces temps funestes, n'ayant encore pu donner que des espérances. Il avait déclaré, en mourant, héritière du royaume sa cousine Jeanne Grey, descendante de lleuri vn. au préjudice de Marie, sa sœur, fille de Heuri viii et de Catherine d'Espague. Jeanne Grev fut proclamée à Londres : mais le parti et le droit de Marie l'emportèrent. A peine y eut-il nne guerre. Marie enferma sa rivale dans la tour avec la princesse Elisabeth, qui régna depuis avec tant de gloire.

Beaucoup plus de sang fut répandu par les bourreaux que par les soldats. Le père, le beaupère, l'époux de Jeanne Grey, elle-même enfin, furent condamnés à perdre la tête. Voilà la troisième reine expirant en Angleterre par le dernier supplice. Elle n'avait que dix-sept ans ; on l'avait forcée à recevoir la couronne : tout parlait en sa faveur, et Marie devait craindre l'exemple trop fréqueut à passer du trône à l'échafaud. Mais rieu ne la retint ; elle était aussi cruelle que fleuri viii. Sombre et trauquille dans ses barbaries, autant

. Si l'an entend par athée un homme qui, rejetant toute religion particulière, ne connelt pas la religion paturelle. Il y en a eu un grand nombre dans tous les temps. Ila onl été communs parmi les hommes puissants de tous les pays, et surtout parmi les prêtres de toutes les religions. Le monde a été sans interruption la proiz da scélérats imbéciles qui croyaient tout, dirigés par des scélérats hypocrites qui na croyaient rien. Cette espèce d'athéisme usa se muntrer presque un vertement en Italie, vers le seizième siècle : c'est alurs qu'on imagina d'ériger l'hypocrisie et le mensonge en synème de morale, et d'établir que la croyance des fables religieuses est un frein salutaire pour la méchanceté humaine; a honta de la raison, ce système a encore des partisans anceté humaine; at , à la

Quant aux philosophes qui nient l'existence d'un Être sudes hommes, et ne punissant la crime que par ses suites naturelles, la craiute et les remords, et aux sceptiques qui , laissant à l'écart en questiona insolubles at des lors indifferentes, se sont borcés à enseigner une morale naturelle, ils ont été très commune dans la Grèce, dans Reene; et ils commencent à le devenir parmi nous. Mais ces philoso-phes ne sont pas dangereux. Le fanalisme est une bête féroce que la religion enchaîne on axcite à son gré : la raison ule peut l'étouffer dès sa naissan

servous expendant avec quel soin Voltaire saisil toutes les occasions d'annoncer aux hummes un Dieu vengeur des crimes, et apprenons a connaître la bouns foi des fescurs da libelles, qui l'ent accusé de détruire les fondements de la morale , et qui l'ont fait croire à force de le repéter. E.

Attachée à la communion romaine, toujonrs irritée du divorce de sa mère, elle commença par convoquer, à force d'adresse et d'argent, une chambre des communes toute catholique. Les pairs, qui, pour la plupart, n'avaient de religion que celle du prince, ue furent pas difficiles à gagner. Il arriva en matière de religion ce qu'on avait vu eu politique dans les guerres de la rose blanche et de la rose rouge. Le parlement avait condamné tour-a-tour les York et les Laucastre. Il poursuivit sous Henri viii les protestants ; il les encouragea sous Édouard v1; il les brûla sons Marie. On a demandé souvent pourquoi ce supplice horrible du feu est chez les chrétlens le châtiment de cenx qui ne penseut pas comme l'Église dominante, tandis que les plus grands crimes sont punis d'une mort plus donce. L'évêque Burnet en donne pour raison que, comme on croyait les hérétiques condamnés à être brûlés éternellement dans l'enfer. quoique leur corps n'y fut poiut avant la résurrection, on pensait lmiter la justice divine en brûlant leur corps sur terre. (4555) L'archevêque de Cantorbéry, Cranmer,

qui avait beaucoup servi Henri viii dans sou divorce, ue fut pas condamné pour ce dangereux service, mais pour être protestaut. Il eut la faiblesse d'abjurer ; et Marie eut la satisfaction de le faire brûler, après l'avoir deshonoré. Ce primat du royaume reprit son courage aur le bûcher. Il déclara qu'il mourait protestant, fit réellement ce qu'on a écrit et probablement ce qu'on a feint de Mutius Scévola; il plongea d'abord dans les flammes la maiu qui avait signé l'abiuration, et n'élanca son corps dans le bûcher que quand sa main fut tombée : action jutrépide et plus lonable que celle qu'on attribue à Mutius. L'Anglais se punissait d'avoir succombé à ce qui lui paraissait une faiblesse, et le Romain d'avoir manqué un assas-

On compte environ huit cents personnes livrées aux flammes sous Marie. Une femme grosse acconcha dans le bûcher même. Quelques citoyens, touchés de pitié, arrachèrent l'enfant du feu. Le juge catholique I'y fit jeter. En lisaut ces actions abominables, croit-on être pé parmi des hommes, ou parmi ces êtres qui nous sont représentés dans un gonffre de supplices, acharnés à y plonger le genre hnmain?

De tous ceux que Marie fit exécuter vifs dans les flammes, il n'y en eut sucnn qu' fût accusé de révolte : la religion fesait tout. On laisse aux Juifs l'exercice de leur loi ; on leur donne des privilèges : ct les chrétiens livrent à la plus horrible mort d'autres ehrétiens qui différent d'eux sur quelques | articles |

(4338) Marie mourut paisible, mais méprisee de son mari Philippe n et de ses sujets, qui lui reprochent encore la perte de Calais, laissant enfin uue mémoire odieuse dans l'esprit de quicouque n'a pas l'âme d'un perséenteur.

A Marie catholique succola Élimbeth protesment. Le parlemen flu protestant; la nation ensière le deviut, « il fest encore. Alora la religion fut face. La literaje qui on avait élamochés sous de la commentation de la la hérerarbie romaine connervie a see la intendie de de cérémocle que des les catalolaques, et un peu plus que chez les luthérieus; la confession permise et non ordonnée; la créance pue lière est dans l'escharistie sami transubstantiation; c' est on général es qui constitue la religion angitene. La poblique extincil que la supérionite rendit la cotact de man est au face de la commentation de la Cette femme avait plus d'esprit, et un mellieur Cette femme avait plus d'esprit, et un mellieur

esprit que Henri vin son père, et que Marle sa sœur. Elle évita la persécution autant qu'ils l'avaient excitée. Comme elle vit à son avénement que les prédicateurs des deux partis étaient en chaire les trompettes de la discorde, elle ordouna qu'on ne préchât de six mois, sans une permission expresse signée d'effe, atin de préparer les esprits à la paix. Cette précaution uouvelle contiut ceux qui eroyaient avoir le droit, et qui pouvaient avoir le talent d'émouvoir le peuple. Personne ne fut persécuté, ni même recherché pour sa crovance 1; mais on poursuivit sévèrement selou la loi ceux qui violaient la loi et qui troublaient l'état. Ce grand principe si long-temps meconnu s'établit alors en Angleterre dans les esprits, que c'est à Dieu seul à juger les cœurs qui peuvent lui déplaire, que c'est aux hommes à réprimer ceux qui s'élèvent contre le gouvernement établi par les hommes. Vous examinerez dans la suite ce que vous devez peuser d'Elisabeth, et surtout ce que fut sa nation.

# CHAPITRE CXXXVII.

De la religion en Écosse.

La religion n'éprouva de troubles en Écosse que comme un reflux de ceux d'Angleterre, Vers l'au

Il faut en excepter les anti-trinitaires. On en condamna pissieurs aux flammes sous son rème. Cette manière de lès railer était is seul point de discipline eccleulatique sur lequel on fut alors d'accord en Europe : dans un siècle on ne le ser, plus que vur în loieranne. K. 4559, quelques calvinistes s'étaient d'abord insinués dans le peuple, qu'il faut presque toujours gauger le premier. Il est de bonne foi; il se met lui-même la bride qu'on lui présente, jusqu'à ce qu'il lenue quelque bomme qu'il a tienne, et qui s'en serve à sou avantage.

Les évêques catholiques ne manquèrent pas d abord de faire condamner au feu quetques hérétiques : c'était une chose aussi en usage en Europe que de faire périr uu voleur par la corde.

Il arriva en Écosse ce qui doit arriver dans tous les pays où il reste de la liberté. Le supplice d'un vieux prêtre, que l'archevêque de Saint-André avait condamné au bûcher (4559), avant fait beaucoup de prosélytes, on se servit de cette liberté pour répandre plus hardiment les nouveaux dogmes, et pour s'élever coutre la cruauté de l'archevêque. Plusieurs seigneurs firent en Écosse, dans la minorité de la fameuse reine Marie-Stuart, ce que firent depuis ceux de Frauce dans la minorité de Charles 1x. Leur ambition attisa le feu que les disputes de religion allomaient ; il y eut beaucoup de sang répandu comme ailleurs. Les Écossais, qui étaient alors un des peuples les plus pauvres et les moins industrieux de l'Europe, auraieut bien mieux fait de s'appliquer à fertiliser par leur travail leur terre ingrate et stérile, et à se procurer au moius par la pêche une subsistance qui leur manquait, que d'ensanglanter leur malheureux pays pour des opinions étrangères et pour l'intérêt de quelques ambitieux. Ils ajoutèrent ce nouveau malheur à celui de l'indigeuce où ils étaient alors.

(4559) La reine régente, mère de Marie Stuart, crut étouffer la réforme en fessait venir des troupes de France; mais elicétablit par cala même lechangement qu'elle voulait empécher. Le parlement d'Écosse, indigné de voir le pays rempli de soldats étrangers, obligne la régente de les renvoyer; il abolti la religion romaine, et établit la confession de foi de Genère.

Marie Stuart, veuve du roi de Frauce Francois n, princesse laible, née seulement pour l'amour, forcée par Catherine de Médicis, qui craiguais sa beauté, de quitter la France et de retourner en Écosse, ne retouva qu'une contrée mabieureuse, divisée par le fanatisme. Yous verrez comme elle augmenta par ses faiblesses les maiheurs de son pays.

Le calvinisme enfin l'a emporté en Écosse, malgré les évêques catholiques, et ensuite malgré les évêques angliens. Il est aujourd'hui presque aboli en France, du moins il u'y est plus toléré. Tout a été révolution depuis le seizème sècle, en Ecosse, en Augleterre, en Allemagne, en Suètè, en Danemarck, en Hollande, en Suisse, et en France.

#### .....

# CHAPITRE CXXXVIII.

## De la religion en France, sous François 1 = et ses

Les Français depuis Charles vu étaient regardés à Rome comme des schismatiques , à cause de la pragmatique sanction faite à Bourges, conformément aux décrets du concile de Bâle, eanemi de la papanté. Le plus grand objet de cette pragmatique était l'usage des élections parmi les ecclesiastiques, usage encourageant à la vertu et à la doctrine en de meilleurs temps, mals source de factions. Il était cher aux peuples par ces deux endroits; il l'était aux esprits rigides comme un reste de la primitive Eglise, aux universités comme récompense de leurs travaux. Les papes cependant, malgré cette pragmatique qui abolissait les annates et les autres exactions, les recevaient presque toujours. Fromenteau nous dit que dans les dix-sept appées du règne de Louis xu, ils tirèrent du diocese de Paris la somme exorbitante de trois reillions trois cent mille livres numéraires de ce temps-la.

Lorsque François s'' alla faire, en 1315, ses expéditions d'Italie, brillantes au commencement comme celles de Gharles van et de Louis xii, et ensuite plus malheureuses encore, Léon x, qui s'était d'abord opposé à lei, en eus besoin et lui fut nécessiers.

(1515 et 1516) Le chancelier Duprat, qui fut depuis cardinal, fit avec les ministres de Léon x ce fameux concerdat par lequel en disait que le roi et le pape se donnérent ce qui ne leur appartenait pas. Le rei obtint la nomination des bénéfiers : et le pape eut, par un artièle secret, le revenu de la première année, en renonçant aux mandats, aux réserves, aux expectatives, à la prévention, droits que Rome avait long-temps pretendus. Le pape, immédiatement après la signature du concordat, se réserva les annates par una bulle. L'université de Paris, qui perdait un de ses droits, s'en attribua em qu'à peine un parlement d'Angleterre pourrait prétendre : ella fit afficher une défense d'imprimer le concordat du roi, et de lui obéir. Cependant les universités ne sont pas si maltraitées par cet accord du roi et du pape . puisque la troisième partie des bénéfices leur est réservée, et qu'elles peuvent les impétrer pendant quatre mois de l'année, janvier, avril, juillet, et octobre, qu'en nomme les mois des gradués.

Le clergé, et surtont les chapitres, à qui on ôtait

le druit de nommer leurs révigues, en muruurirent; l'appeirance d'oblenir des bréfées de la cour les apaim. Le parlement qui n'attendeit pas de grênce de la cour, fut infortantelle deux sus formació nostesir les anciens suspers, el les libertic de l'Egine gallicane donsi il était le conservateur; il résista respectuesement à plusieurs letteur; il résista respectuesement à plusieurs letteur de Jassir, est des la conservation de Jassir, est des la conservadement du rei, résiéré plusieurs fois . Copendant le parlement daus ser remonstrances,

Corporati se partenente usan sos remonstracoss, "université dans ses plaintes, semblient ostibler un service essentiel que l'ançois s' rendait à la cation en accordant les aumates - c'elles avaient de parées avant lui sur un pied escribitant, alusi que an Angeletrer : il les moders, celles se montont pas anjeurel hui à quatre cent mille france, année commone. Rais enfis les veux de toute la nation étairent qui on an payêt point de tout d'anuntes à Rome.

On souhaltait au moins un concordat sembleble au concordat germanique. Les Allemands, toujeurs jaloux de leurs droits, avaient stipulé avec Nicolas v que l'élection canonique serait en vigueur dans toute l'Allemagne; qu'on ne paierait point d'anuates à Rome ; que seulement le pape pourrait nommer à certains canonicats pendant six mels de l'année, et que les pourvus pajerajent au pape une somme dent en convint. Ces riches cauenicats allemands étaient encore un grand abus aux yeux des jurisconsultes, et cette redevance à Reme una simonie. C'était, selon eux, un marché onéreux et scandaleux, de payer en Italie pour obtenir un revenu dans la Germanie et dans la Gaule. Ce trafic paraissait la bente de la religion : et les calculateurs politiques fessient voir que c'etait une faute capitale en France d'envoyer tous les ans à Rome envirou quatre cent mille livres. dans un temps eù l'on ne regagnait point par le commerce ce que l'on perdait par ce contrat pernicieux. Si le pape exigenit cet argent comme un tribut, il était odieux ; comme une aumône, elle était trop forte. Mais enfin, aucun accord ne s'est jamais fait que pour de l'argent ; reliques, indul-

pones, dispenses, bénéfices, tout a été voide.
S'il fallait mettre sinsi la religien à l'encan H
valait mieux, sans doote, laire servir celte attronie au bien du l'état qu'ue profit d'un évêque
déranger, qui, par derdit de hautre et des gens,
u'était pas plus autorisé à recervoir la première
année du revene d'un bénéfice ou Prauseq que la
première année du revenu de la Châne et des

Cet accord alors si révoltant se fit dans le temps

a Yoyez Phistoire du Parlement chap. 17.

qui précèda la rupture du Nord entier, de l'Angleterre, et de la moitié de l'Allemagne, avec le siège de Rome. Ce siège en devint bientôt plus odieux à la France; et la religion pouvait souffrir de la haine que Rome insoirait.

Tel fut long-temps le cri de tous les magistrats, de tous les chapitres, de toutes les universités. Ces plaintes aggaravient encore, quand on vit la bulle dans laquelle le voluptueux Léon x appelle la pragmatique-sauction la dépravation du rousume de France.

Cette insuite faite à toute une nation, dans nue hulle où l'on citait saint Paul, et où l'on demandait de l'argent, excite encore aujonrd'hui l'indiguation publique.

Les premières années qui suivirent le concordat furent des temps de troubles dans plusieurs diocèses. Le roi nommait un évêque, les chauoines un antre; le parlement, en vertu des appels comme d'abus, jugeait en faveur du clergé. Ces disputes eussent fait naltre des guerres civiles du temps du gouvernement feodal. Enfin François 1er ôta au parlement la connaissance de ce qui concerne les evêchés et les abbaves, et l'attribua au grand-conseil. Avec le temps tout fut tranquille : on s'accoutuma an concordat, comme a'll avait toujours existé; (4538) et les plaintes du parlement cessèrent entièrement, lorsque le roi obtiut du pape Paul m l'indult du chancelier et des membres du parlement ; indult par lequel ils peuvent eux-mêmes faire en petit ce que le roi fait en grand, conférer un bénéfice dans leur vie : les maltres des requêtes eurent le même privilége.

Dana toute cette affaire, qui fit tant de peine à François ser, il était nécessaire qu'il fât obéi, s'il voulait que Léon x remplit avec lui ses engagements politiques, et l'aidât à recouvrer le duché de Milau.

On voit que l'étroite liaison qui les unit anelque temps ne permettait pas au roi de laisser se former en France une religion contraire à la papauté. Le conseil crovait d'ailleurs que toute nouveauté en religion traîne après elle des nouveautés dans l'état. Les politiques peuvent se tromper en ne ingeant que par un exemple qui les frappe. Le conseil avait raison, en considérant les troubles d'Allemagne qu'il fomentait lui-même ; peut-être avait-il tort s'il songeait à la facilité avec laquelle les rois de Suède et de Danemarck établissaient alors le luthéranisme. Il pouvait encore regarder en arrière, et voir de plus grands exemples. La religion chrétienne a était partont introduite sans guerre civile: dans l'empire romain, sur un édit de Constantin ; en France, par la volonté de Clovis ; en Angleterre, par l'exemple du petit roi de Kent. nommé Ethelbert; en Pologne, en llongrie, par les mêmes causes. Il n'y avait guère plus d'un siècle que le premier des Jagellons qui régua en Pologne s'était fait chrétien, et avait rendu toute la Lithuanie et la Samogitie chrétiennes, sans que ces anciens Gépides eussent murmuré. Si les Saxons avaient été baptisés dans des ruisseaux de sang par Charlemagne, c'est qu'il a agissait de les asservir. et non de les éclairer. Si on voulait leter les veux sur l'Asie entière, on verrait les états musulmans remplis de chrétiens et d'idolâtres également paisibles, plusieurs religions établies dans l'Inde, à la Chine, et ailleurs, sans avoir jamais pris les armes. Si on remontait à tons les siècles anciens, on y verrait les mêmes exemples. Ce n'est pas une religion nouvelle qui par elle-même est dangerense et sanglante, c'est l'ambition des grands, laquelle se sert de cette religion pour attaquer l'autorité établie. Ainsi les princes luthériens s'armèrent contre l'empereur qui voulait les détruire : mais François 1er, Henri II, n'avaient chez eux ni princes ni seignenrs à craindre.

La cour, divisée depuis sons des minorités malhenreuses, était alors réunie dans une obéissance parfaite à François I\*: aussi ce prince laissa-t-il plutôt persécuter les hérétiques qu'il ne les poursuivit. Les évêques, les parlements, allumèrent des hûchers : il ne les éteignit pas. Il les aurait éteints si son cœnr n'avait pas été endurci sur les malheurs des autres autant qu'a molli par les plaisira ; il anrait du moins mitigé la peine de Jean Le Clerc, quifut tenaille vif, età qui on coupa les bras, les mamelles, et le nez, pour avoir parlé contre les images et contre les reliques. Il sonsfrit qu'on brûlât à petit feu vingt misérables, accusés d'avoir dit tout haut ce que lui-même pensait sans donte tout bas, si l'on en juge par toutes les actions de sa vie. Le nombre des suppliciés pour n'avoir pas cru au pape, et l'horreur de leurs aupplices, font frémir : il n'en était point ému ; la religion ne l'embarrassait guère. Il se liguait avec les protestants d'Allemagne, et même avec les mahométana, contre Charles-Quint; et quand les princes luthériens d'Allemagne ses alliés lui reprochèrent d'avoir fait mourir leurs frères qui n'excitaient aucun trouble en France, il rejetait tout aur les juges ordinnires.

Nons avons vu les juges d'Angleterre, sous. llenri vun et sons Marie, exerce des cruautés qui font horreur : les Français, qui passest pour un peuple plus doux, surpassèrent beaucoup ces barbaries faites an nom de la religion et de la justice.

Il faut savoir qu'au douzième aiècle, Pierre Valdo, riche marchand de Lyon, dont la piété et les erreurs dounèrent, dit-on, naissance à la secte des Vaudois, s'étant retiré avec plusieurs pauvres

qu'il nourrissait dans des vallées incultes et desertes entre la Provence et le Dauphiné, il leur servit de pontife comme de père ; il les instruisait dans sa secte, qui ressemblait à celle des Alhigenis. de Wiclef, de Jean Ilus, de Luther, de Zuingle, sur plusieurs points principaux. Ces hommes, long-temps ignorés, défrichèrent ces terres stériles. et par des travaux ineroyables les rendirent propres au grain et an pâturage : ce qui prouve combien il faut accuser notre negligence, s'il reste en France des terres incultes. Ils prirent à cens les héritages des environs ; leurs peines servirent à les faire vivre et enrichir leurs seigneurs, qui jamais ne se plaignirent d'eux. Leur nombre en deux cent cinquante ans se multiplia jusqu'à près de dix-huit mille. Ils habitèrent trente bourgs, sans compter les hamaux. Tont cela était l'ouvrage de leurs maius. Poiut de prêtres parmi eux, point de querelles sur leur culte, point de procès; ils décidaient entre eux leurs différents. Ceux qui allaient dans les villes voisines étaient les seuls qui sussent qu'il y avait une messe et des évêques. Ils priaient Dieu dans leur jargon, et un travail assidu rendait leur vie innocente. Ils jonirent pendant plus de deux siècles de cette paix, qu'il faut attribuer à la lassitude des gnerres contre les Alhigeois. Quand l'esprit humain s'est emporté longtemps aux dernières fureurs, il mollit vers la patience et l'indifférence : on la voit dans chaque particulier et dans les nations entières. Ces Vandois jouissaient de ce calme, quand les réformateurs d'Allemagne et de Genève apprirent qu'ils avaient des frères (1340). Aussitôt ils leur envoyèrent des ministres; on appelait de ce nom les desservants des églises protestantes. Alors ces Vaudois furent trop connus. Les édits nouvesux contre les hérétiques les condamnaieut au feu. Le parlement de Provence décerna cette peine contre dix-neuf des principaux habitants du bourg de Mérindol, et ordonna que leurs bois seraient coupés, et leurs maisons démolies, Les Vaudois, effravés, députèrent vers le cardinal Sadolet, évêque de Carpentras qui était alors dans son évêché. Cet illustre savant, vrai philosophe, puisqu'il était humain. les reçut avec bonté, et intercéda pour eux. Langeai, commandaut en Piemont, fit surseoir l'execution (4544); François rer leur pardonna à condition qu'ils abjureraient. On u'abjure guère nne religion sucée avec le lait. Leur opiniatreté irrita le parlement provençal, composé d'esprits ardents. Jean Meynier d'Oppède, alors premier président, le plus emporté de tous, continua la procédure.

Les Yandois enfin s'attroupèrent. D'Oppède, riché, aggrava leur faute appès du roi, et obtint le compatre les prétentions de l'Église de Rome, permission d'exécuter l'arrêt suspendu cinqua naque l'hérèsie détraissi. La liberté rigide et répu-

nées entières. Il fallail des troupes pour cette expédition: d'Oppède et l'avocat-général Guérin en prireat. Il paralté vident que ces babilants trop opiuiltres, appeles par le déclamateur Maimbourg une comille récolète, n'étaient point du tout disposés à la révolte, puisqu'ils ne se défendirent pas; lla s'enfuirent de tous colés, en demandant miséricorde. Le soldat égorgue les femmes, les enfants, les vieillards, qui ne porent fuir assex tét.

D'Oppède et Guérin courent de village en village. On tue tout ce qu'on rencontre : ou brûle les maisons et les granges, les moissons et les arbres : on poursuit les fugitifs à la luenr de l'embrasement. Il ne restait dans le bourg fermé de Cabrières que soixante bommes et trente femmes : ils se rendent, sous la promesse qu'on épargnera leur vie; mais à pelne rendus, on les massacre. Quelques femmes réfugices dans une église voisine en sont tirées par l'ordre d'Oppède : il les euferme dans une grange. à laquelle il fait mettre le feu. On compta vingtdeux bourgs mis en eendres; et lorsque les flammes furent éteintes, la contrée, auparavant florissante et peuplée, fut un désert où l'on ne voyait que des corps morts. Le peu qui échappa se sauva vers le Piémont, François 1er eu eut horreur : l'arrêt dont il avait permis l'exécution portait seulement la mort de dix-neuf bérétiques : d'Oppède et Gnérin firent massaerer des milliers d'habitants. Le roi recommanda, en mourant, à son fils de faire jnstiee de cette barbarie, qui n'avait point d'exemple ohez des juges de paix.

En effet, Beuri i permitant seigneurs ruinés de ser villages décrules et de ces penples égorgés de porter leurs plaintes au parlement de Paris. L'affaire fut plaidée. D'Oppedeent lecrédit de paraître innocent; tout retombas sur l'avocat-général Guerin; il n'y ent que cette tête qui paya le saug de cette multitude nebheureuse.

Ces exécutions n'empêchaient pas le progrès du calvinisme. Ou brûlait d'un côté, et on chantait de l'autre en riant les psaumes de Marot, selon le génie toujours léger et quelquefois très cruel de la nation frauçaise. Tonte la conr de Marguerite, reine de Navarre et sœur de François 1", était calviniste; la moitié de celle du rei-l'était. Ce qui avait commencé par le peuple avait passé aux grands, comme il arrive toujonrs. On fesait secrèterrent des préches : on disputait partout hautement. Ces querelles, dont personne ne se soucie aujourd'hul, ui dans Paris, ni à la cour , paree qu'elles sont anciennes, aiguillonnaient dans leur nonveauté tous les esprits. Il y avait dans le parlement de Paris plus d'un membre attaché à ce qu'on appelait la réforme. Ce corps était toujours occupé à combattre les prétentions de l'Église de Rome,

blicaine de quelques conseillers se planial exocre. À netriere une secte sérvequi condomnial les débauches de la cour. Hearl in, micontent de piasieurs membres de ec corps, entre na jour inopinément dans la grand chambre, taodis qu'on délibérais un l'adoussement de la persécution coutre les buguenots. Il fait arrêter cinq conseilrer (1253): l'un d'ext, anouel Bourg, qui avait parté avec le plus de force, signa dans la Basille sa confession de foi, qui se trouva conferme en beaucuep d'arricles à celle des calvinistes et des luthériens.

Il y avait alors un inquisiteur en France quoique le tribunal de l'inquisition, qui est en horreur à tons les Français, n'y fût pas établi, L'éveque de Paris, cet inquisiteur, nommé Mouchi, et des commissaires du parlement , jugérent et condamnèrent du Bourg, malgré l'ancienno loi suivant laquelle il ne devait être jugé que par les chambres du parlement assemblées ; loi toujours subsistante . toujours réclamée , et presque toujours inutile : car rien n'est si commun dans l'histoire de France que des membres du parlement jugés ailleurs que dans le parlement. Anne du Bourg ne fut exécuté que sous le règne de François 11. Le cardinal de Lorraine, homme qui gouvernait l'état avec violence, vouleit sa mort (1559): on pendit et on brûla dans la Grève ca prêtre magistrat, esprit trop inflexible, mais juge intègre et d'una vertu reconnue \*.

Les martyrs font des prosélytes : le supplice d'an tel homme ilt plus de réformés que les livres de Calvin. La sixième partie de la France était calviniste sous François 11, comme le tiera de l'Altenagne, au moins, fot luthériou sous Charles-Quint.

Il ne restati qu'un parti à prendre : c'état d'imiter Charles-Quint, qui finit après hien des guerres, par laisser la liberté de conscience, et la reine Elisabeth qui, en protégeant la religion domiannte, laisse abeum adorer Dieu soivant ses principes, pourvu qu'on fût soumis aux lois de l'état.

C'est ainsi qu'on en use avjourd'hni dans tous les pays désolés autrefois par les guerres de religion, après que trop d'expériences fuuestes ont fait commitre combien et parti est salutaire.

Mais pour le prendre, il faut que les lois soiens diffrmise, de pue la fureur des factions commence à se calmer. Il n'y est en France que des factions senglantes depuis François II jusqu'aux bellemances du grand Heeri. Donn ce temps de troubles les lois farcat inconnece; et le fantième, survivant encore à la guerre, assaussins commonarque

an milleu de la paix par la main d'un furieux et d'un imbécile échappe du eloltre.

M'étant fait ainsi une idée de l'état de la religion en Europe au seizième siècle, il me reste a parler des ordres religiaux qui combattaient les opinions nouvelles, et de l'inquisition, qui s'efforçalt d'exterminer les protestants.

# CHAPITRE CXXXIX.

Des ordres seligieux.

La vie monastique, qui a fait tant de bien et tant de mal, qui a été une des colonnes de la papauté, et qui a produit celui par qui la papanté fut exterminée dans la moitié da l'Europe, mérite une attention particulière.

Beaucoup de protestants et de gens du monde s'inagineut que les papes ont inventé toutes ces milices différentes en habit, en chaussure, en nourrilure, en occupations, en règles, pour être dans tous les états de la circlienté les armées du saint siége. Il est yrai que les papes les ont mises en usare mais il ne les aut sepain invertées un usare mais il ne les aut sepain invertées du

en usage, mais il ne les ont point inventées, Il y eut chez les peuples de l'Orient, dans la plus haute autiquito, des hommes qui se retiraient de la foule pour vivre ensemble dans la retraite. Les Perses, les Egyptions, les Indiens surtout, eurent des communautés de cénobites, indépendamment de ceux qui étaient destinés au cutte des autels. C'est des Indiens que nous viennent ces prodigieuses austérités, ces sacrifices et ces tourments volontaires auxquels les hommes se condamnent, dans la persuasion que la Divinité se plait aux souffrances des hommes. L'Europe en cela ne fut que l'imitatrice de l'Inde. L'imagination ardente et sombre des Orientaux s'est portée beaucoup plus loin que la nôtre. On ne voit point de moines chez les Grecs et chez les Romains : tom les colléges de prêtres desservaient leurs temples auxquels ils étaient attachés. La vie monastique était inconnue à ces peuples. Les Juiss eurent leurs esséniens et leurs théraneutes : les chrétiens les imiterent.

Sainl Basile, au ecomoencement du quatrième sécle, dans une province betraere vers la mer Noire, éCabit sa règle suivie de tous les moines de l'Orient: il imagina les trois vœus, auxqueb les soitaires as coumirent tous. Saint Benedict, ou Besoit, donns la sienne an sixème siècle, et le tier patriarche des cénobites de l'Occident.

Ce fut long-temps une consolation pour le genre humain qu'il y eût de ces asijes ouverts à tous ceux qui voulaient fuir les oppressions du gouvernement.

<sup>.</sup> Voyer l'Bistoire du Parlement, chap. XXL.

goth et vandale. Presque tout es qui n'était pas seigneur de château était esclave : on échappait, dans la donceur des clottres, à la tyraunie et à la guerre. Les lois féodales de l'Occident ne permettaieut pas à la vérité, qu'un esclava fût reçu moine sans le consentement du seigneur ; mais les couvents savaient éluder la loi. Le peu de connaissances qui restait chez les Barbares fut perpétué dans les cloitres. Les bénédictins transcrivirent quelques livres. Peu à peu il sortit des cloltres plusieurs inventions utiles. D'ailleurs ces religieux cultivaient la terre, chantaient les louanges de Dieu, vivaient sobrement, étaient bospitaliers ; et leurs exemples ponyajent servir à mitiger la férocité de ces temps de barbarie. Ou se plaignit que bientot après les richesses corrempirent ce que la vertu et la nécessité avaient institué : il fallut des réformes. Chaque siècle produisit en tous pays des hommes animes par l'exemple de saint Benolt, qui tous soulurent être fondaleurs de congrégations nouvelles.

L'esprit d'ambision est presque totipurs joint à ciuli d'exthousisse, et se miele, sun qu'on s'en apercoire, à la picté la plus austire. Entre dans fordre nacien dessini Bonolt, ou de sauti fiasile, c'était se faire sugiet; crére un nouvel neithe éclait se faire nue quiren. De la cette multitude de cierce, de chamitiens régaliters, de religieux, et éclait se faire nue quiren. De la cette multitude de cierce, de chamitiens régaliters, de religieux, et acté bien revet des papes, pareq qu'ils ont ééé jous immédiatement soussie au saint sière, et acté bien revet qu'ou le pape, pareq qu'ils ont dé jous immédiatement soussie au saint sière, et acté bien revet qu'ou le par par le soussier sous soustraits, nature qu'ou le par pour de la chrétienté, et de cette capitale in euvoient au bout un moda les portens que le poutile leur donne.

. Mais ce qu'on n'a pas assez remarqué, c'est qu'il s'en est fallu peu que le pontificat romain n'ait éte pour jamais entre les mains des moines. Ce dernier avilissement qui manquait à Rome ne fut pas à craindre lorsque Grégoire 1" fut élu pape par le clergé et par le peuple (590). Il est vrai qu'auparavant il avait été bénédictin, mais il v avait long-temps qu'il était sorté du cloître. Les Romains depuis s'accoutumérent à voir des maines sur la chaire papale; elle fut remplie par des dominicains et par des franciscains aux treixième et quatorzième siècles, et il y en eut beaugoup au quinzième. Les cardinaux, dans ces temps de tronble, d'ignorance, de fausse science, et debarbarie, avaient ravi au clergé et au penple romain le droit d'élire leur évêque. Si ces moines papes avaient osé seulemant mettre dans le collège des cardinaux les deux tiers de moines, le pontificat restait pour jamais entre leurs mains ; les moines alors auraient gouverné despotiquement toute la chrétienté cabolique; tous les rois auraient cét enposés à l'excès de l'opprobre. Les cardinaux n'ont paru sentir ce danger que vers la fit du seixième siècle, sous le pontificat du cordeire Siste-Quint. Ce u'est que dans ce temps qu'ils ont pris la résolution de ue donner le ciapsau de cardinal qu'à très peu de motose, et da n'en filira aucun pour pape \*.

Tous les états chrétiens étaient inondés, au commencement du seizième siècle, de citovens devenus étrangers dans leur patrie, et sujets du pape. Un autre abus, c'est que ces familles immenses se perpétuent aux dépens de la race humaine. On peut assurer qu'avant que la moitié de l'Europe eût aboli les cloltres, ils renfermaient plus de einq cent mille personnes. Il y a des campagnes dépeuplées; les colonies du Nouveau-Monde manquent d'habitants; le fléau de la guerre emporte tons les jours trop de citoyens. Si le but de tout législateur est la multiplication des sujets, c'est aller sans doute contre ce grand principe que de trop encourager cette multituda d'hommes et de femmes que perd chaque état, et qui s'engagent par serment , autant qu'il est en eux , à la déstruction de l'espèce humaine. Il serait à souhaiter qu'il y eût des retraites douces pour la vieillesse : mais ce seul institut nécessaire est le seul qui ait été oublié. C'est l'extrême ieunesse qui peuple les cloltres : c'est dans un âge où il n'est permis nulle part de jouir de ses biens . qu'il est permis de disposer de sa liberté pour jamais.

On ne peut nier qu'il n'y ait eu dans le cloltre de très grandes vertus : il n'est guère encore de monastère qui ne renferme des àmes admirables, qui font bonneur à la nature humaine. Trop d'ecrivains se sont fait un plaisir de rechercher les désordres et les vices dont furent sonillés quelquefois ces asiles de la piété. Il est certain que la vie a tonjours été plus vicieuse, et que les plus grands crimes n'ont pas été commis dans les monastères : mais ils ont été plus remarqués par leur contraste avec la règle. Nul état u'a toujours été par, il fant n'envisager ici que le bien général de la société : il faut plaindre mille talents ensevelis, et des vertus stériles qui enssent été utiles an monde. Le petit nombre des eloitres fit d'abord beaucoup de bien. Ce petit nombre proportionné à l'étendue de chaque état eût été respectable. Le grand nombre les avilit, ainsi que les prêtres, qui, autrefois presque éganx anx évêques, sont maintenaut à

a Maigré cette résolution inspirée par la politique, il y a cu dans ce siècle deux papes tirés des ordres religieux, Orsini (Benoît 1281), dominicain; Companetti (Ciémont XIV), francuscais; tant les choses changeut! leur égard ce qu'est le peuple en comparaison des

Il est vrai qu'entre les anciens moines noirs et les nouveaux moines blancs il régnait une inimitié scandaleuse. Cette jalousie ressemblait à celle des factions vertes et bleues dans l'empire romain : mais elle ne causa pas les mêmes séditions.

Dans exte foule d'ordres religiers, les béndiésius tenients toujeurs le premier rang. Occupés de leur puissance et de leur richosses, lis n'entrèreur guéra au sécilime sicle dans les disposte soulstiques; ils regardaient les autres moines comme l'ancienne noblesse voil la nouvelle. Cest de CIteaux, de Clervaux, et leacucoup d'autres, étaient de rejécans de la souche de saint Beoth, et n'étaient, du temps de Luther, connus que par leur poulence. Les riches abhayes d'Allemagne, tranquilles dans leurs états, ne se mélaient pas de controverse, et les béndiétiens de Paris in avaient pas encore employé leur loisir à ces avantes recherches qui leur nut donné tant de réputation.

Les carmes, transplantés de la Palestine en Europe, au treizième siècle, étaient contents, pourvu

qu'on crit qu'Elie étais leur fondateur. L'ardre des Carterous, établis pres de Grenoble à la fin du omième siècle, seul ordre ancien qui mit jamais en besoin de reforme, était en petit nombre; trop riche, à la vérité, pour des hommes siparés du siècle, mais, majer des richesses, consacrès ans redictement un pième, a u siènce, la prière, la soitonte; tranquilles ura la treve, la prière, la soitonte; tranquilles ura la treve, la prière, la soitonte; tranquilles ura la treve, raina que par les prières es bieurs mans out insièrés. Heureux a des vertus à purese et à persévèrautes vaisent put d'en uilles au monde.

Les prémontrés, que saint Norbert fonda (1120), ne fesaient pas beauconp de bruit, et n'en valaient que mieux.

Les franciscains édaient les plus sombreux et les plus agissants. François d'assise qui les fonda vers l'an 1210, ciait l'homme de la plus grande simplicité et al plus prodigieur automotissame: c'était l'esprit du temps; c'était en partice célui de la populace des croisés; c'était en partice célui de la populace des croisés; c'était celui des Yandois et des Albignois. Il trevers beaucoup d'hommes de sa treupe, et les assoche. Les gourres des croissales noss ant défà fait turi un grand exemple de on said et de oction de ses compegnoss, quand de con said et de oction de ses compegnoss, quand chritien, et que frère Gille prôcha à dointineurs dans Marox.

Jamais les égarements de l'esprit n'ont été poussés plus loin que dans le livre des Conformites de François arec le Christ, écrit de son temps, augmenté depuis, recueilli et imprimé enfin au commencement du seizième siècle, par un cordelier nomme Barthélemi Albizzi. On regarde. dans ce livre, le Christ comme précurseur de François, C'est là qu'on trouve l'histoire de la femme de neige que François fit de ses mains : celle d'un loup enragé qu'il guérit miraculeusemeut, et auquel il fit promettre de ne plus manger de moutous; celle d'un cordelier devenn évêque, qui, déposé par le pape, et étant mort après sa déposition , sortit de sa bière pour aller porter une lettre de reproche au pape ; celle d'un médecin qu'il fit mourir par ses prières dans Nocera , pour avoir le plaisir de le ressuseiter par de nouvelles prières. On attribuait à François une multitude prodigiense de miracles. C'en était un grand, en effet, qu'avait opéré ce fondateur d'un si grand ordre, de l'avoir multiplié an point que de son vivant, à un chapitre général qui se tint près d'Assise (1219), il se trouva cinq mille de ses maines, Aujourd'hui, quoique les protestants leur aient enlevé un nombre prodigieux de leurs monastères, ils ont encore sept mille maisons d'hommes sous des noms différents, et plus de neuf cents couvents de filles. On a compté, par leurs derniers chapitres, cent quinze mille hommes, et environ vingt-neuf mille filles : abus intolérable dans des pays où l'on a vu l'espèce humaine manager sensiblement.

manquer sensiblement.

Gers-à dizint ardent à tont; prédicateurs, Gers-à dizint ardent à tont; prédicateurs, théologiens, missionnaires, quêteurs, émissaires, des tons corrait d'un bout du mende à l'autre, de et tons correit de la compartie de la mère de la compartie de la mère de l'éduc-drieit. Les dominicains assuraes qu'elle était the livrée su déma comme les autres : les distinctes de la mère de du péché originel. Les dominicains crysièmet être du péché originel. Les dominicains crysièmet de modes sur l'opinion de seint Thomas; l'éconsis, nommé internation de la compartie de l'éconsis de l'éconsis de l'éconsis de l'éconsis produit de l'éconsis de l'éc

La querelle politique de ces deux nrdres était la suite du prodigieux crédit des dominicains.

Consed, foudés un peu après les francisciens, vidatent pas i nombreux; mais its dicient plus poissants, par la charge de maltre du sexeré palsis, de Rome, qui, depuis saint Domnique, est affectée à cet ordre, et par les tribunaux de l'Impitation anquela cer religious président. Leurs ginéraux même nommèrent foug-temps les inquisiteurs dans i chrécienté. Le pape, qui les nomme actuellement, laise tonjours subsiner la congrétation de intérieurs de pape, qui les nomme actuellement, laise tonjours subsiner la congrétation de intérieurs de sondies sont accord requisiteurs dans treute deux tribunaux de l'Italie, sans compter caus d'un brauga de de l'Espage, teres du Portugal et de l'Espage. Pour les Augustius, c'étail originairement un econgrégation d'emitie, anxquels le pape Atenandre iv donna une règle (1234). Quoique le sacristain du pape fût toujours tiré de leur corps, et qu'ils fissent en poucealon de précher et de reudre les indulgences, lis n'étaient ut si répandus que les cordeliers, ui s'piesants que és odminicians; et lis ne sont guère cousur du monde séculier que pour avoir eu Luther dans leur ordre.

Les mistimes ne fessiont si hlen ni mal. Its fraction field para momenta para cerul fondés para no homme sans jugement, par ce Francesco Marterillo, que Louis x; prisid le ini le protoager la via. Ce Marterillo yant réglé en Calabre que ses moises mangeralent tout à l'haule, parcequel' bulley est presupe pour l'en, ordonna la même chose à use moises établis par loi-noime. It is not le comment de la commenta de la commenta de la collège se cerus consent point, et de l'haule cel collèges se croisent point, et de l'haule cel quelquesios si chère, que cette nourritare, ordonnée par la freuzillé, est un Inne.

J'émets us grand nombre de congrégation affiférentes; car, dans ce plan ginéral, je ne fais point passer en revue tons les régiments d'unearmée. Mais l'ordre de jésuisée, établé in temps de Luther, demande une attention distinguée. Le monde chrètien soi et paise à la cité du bien et du mai. Cette société s'est étendué partout, etpartout ciléa eu des enuenis. Un très grand nombre de personnes peuse que sa hodation était l'éforttout ciléa eu des enuenis. Un très grand nombre de personnes peuse que sa hodation était l'éfortde la politique, et que l'autitution d'injus, que notes nommens lignace, était un dessein formi d'asservir les consciences des rois à sour dree, de le faire dominier sur les esprits des peuples, et de l'ais celui me espèce de nomartiles mi-

verselle. Ignace de Loyola était bien éloigné d'une pareille vue, et ne fut jamais en état de former de selles prétentions : c'était un gentilhomme biseayen, sans lettres, né avec nu esprit romanesque, entêté de livres de chevalerie, et disposé à l'enthousiasme. Il servait dans les troupes d'Espagne tandis que les Français qui voulaient en vain retirer la Navarre des mains de ses usurpateurs, assiégeaient le châtean de Pampelnne (4521). Ignace, qui alors avait près de trente ans, était reufermé dans le châtean. Il v fut biessé. La Légende dorée. qu'on ini donna à lire pendant sa convalescence. et une vision qu'il crut avoir, le déterminèrent à faire le pélerinage de Jérusalem. Il se dévoua à la mortification. On assure même qu'il passa sept jours et sept uuits sans manger ni boire, chose presque incroyable, qui marque une imagination un peu faible et un corps extrêmement robuste. Tout ignorant qu'il était, il prêcha de village en village. On sait le reste de ses aventures ; comment il se fit chevalier de la Vierge après avoir fait la veille des armes pour elle: comment il routier commattre m Maure qui avait parte pour respectueusement de celle dout il était cheralier, et comme il abandona la chose la decision de son cheral, qui prit un sittre chemin que celui du Maure. Il précedui alter pécher les trues : il alla junqu'à Venhe; mais fenant réflexion qu'il ne asavit pas le latin, junque pourtant asses inutile en Turquie, il récouran, à l'âge de trents-trois aus , commence ses étuels à Salamaque.

commencer ses études à Salamanque. L'inquisition l'avant fait mettre en prison parce qu'il dirigeait des dévotes, et en fesait des pélerlues, et n'avant pu apprendre dans Alcala ni dans Salamanque les premiers rudiments de la grammaire, il alla se mettre eu sixième dans Paris, au collège de Montaigu, se soumettant au fouet comme les petits garçous de sa classe. Incapable d'apprendre le latin, pauvre, errant dans Paris, et méprisé, il trouva des Espagnols dans le même état ; il se les associa : quelques Français se joignirent à eux. Ils allerent tous à Rome, vers l'an 1557, se présenter au pape Paul III, en qualité de pélerius qui voulaient aller à Jerusalem, et y former une cougrégation particulière. Ignace et ses compagnous avaient de la vertn : ils étaieut désintéressés, mortifiés, pleins de zèle. On doit avouer aussi qu'Ignace brûlait de l'ambition d'être chef d'un institut. Cette espèce de vanité dans laquelle entre l'ambition de commander, s'affermit dans un cœur par le sacrifice des autres passious, et agit d'autant plus puissamment qu'elle se joint à des vertus Si Ignace u'avait pas eu cette passion, il serait entré avec les sieus dans l'ordre des Théatins, que le cardinal Cajetan avait établi. En vain ce cardinal le sollicitait d'entrer dans cette communauté, l'envie d'être foudateur l'empêcha d'être religieux sous un autre.

Les cheraius de Jérusalem u\*étaient pas súns ; if falitat rester en Europe, Igane, qui avait appris un pen de grammaire, se consacra à enseigner les cualants. Ses disciples remplirent cette uve avec un tris grand succès; mais ce succès même fut une source de trublele. Les jéssities enren la combattre des rivaux dans les universités où lis furent reque; et les villes où lis enseighement en concurrence avec l'université furent nû thé-litre de divisions.

Si le déir d'enseigner, que la charité inspira à ce foudateur, a produit des événements funestes, l'humilité par laquelle il recoure lui et les siens aux dispités ecclésiastiques est précisément ce qui a fait la grandeur de son ordre. La plupart de sou verains prirent des jésuites pour confesseurs, afiu de n'avoir pas un évéché a douner pour nue aboution; et la place de confesseur est devenue souvent bien plus importante qu'un siège épisce souvent bien plus importante qu'un siège épisce. pal. C'est un ministère secret qui devient puissant semble uniquement par l'obéissance qu'ils vouent à proportiou de la faiblesse du prince.

Enfoi space et ser compagnous, pour arrache du pape une buile d'établissemes, los d'idible à cobtenir, furent conscilés de faire, outre les vous containers, un quarither even particulier d'obsissance au pape; et c'est ce quatrième vous, qui, adants suités, produit des missionniers portant la religion et la gioire du souvereis pontife suu scritchniet de la terre. Voifi comme l'esprit de missionniers portant pur particulier d'obsissance au proposition de la produit de missionniers portant la religion et la giore de la poire du souvereis pontife suu retrientie de la terre. Voifi comme l'esprit de monde le rodois politique donna missance an matter de religion, l'enthousiasme commence Louisure le dituineur, mais l'habiled l'échère.

(4540) Paul in promulgua leur bulle d'institution, avec la clausse axpresse que leur nombre ne passerait jamais soixanta. Cependant Ignace, avant de mourir, eut plus de mille jésuites sous ses ordres. La prudence gouverna enfin son enthousiasme : son livre des Exercices spirituels, qui devait diriger ses disciples, était à la vérité romanesque : il y représenta Dieu comme un général d'armée, dont les jésuites sont les capitaiues ; mais on peut faire un très mauvais livre, et bien gouverner. Il fut assisté surtout par un Lainez et un Salmeron qui, étant deveaus habiles, composèrent avec lui les lois de son ordre. François de Borgia, duc de Gandie, petit-fils du pape Alexandre 31, et neveu de César Borgia, aussi dévot et aussi simple que son oncle et son grand-père avaient été méchants et fourbes, entra dans l'ordre des jésuites, et lui procura des richesses et du crédit. François Xavier, par ses missions dans l'inde et su Japon, rendit l'ordre célèbre. Cette ardeur, cette opiniàtreté, ce mélange d'enthousiasme et de sonplesse, qui fait le caractère da tont nouvel institut, fit recovoir les iésuites dans presque tous les royaumes. malgré les oppositions qu'ils esspyèrent, ( 1561 ) Hs ne furent admis en France qu'à condition qu'ils ne prendraient iamais le nom de iésuites, et qu'ils seraient soumis aux évêques. Ce uom de jésuite paraissait trop fastueux; on lour reprochait de vouloir s'attribuer à eux seuls un titra commun à tous les chrétiens : et les vœux qu'ils faisaient au pape donnaient de la jalousie.

On les a vas depuis souverner plusieurs cours de l'Europe, se dire un grand non par l'éducation qu'ils out donnée à la jeunesse, aller réfermer les acisneces la folke, resdre pour un teraps le lapon chrétien, et donner des lois aux peuples du Paragual \*. A l'époque de leur expulsion de l'Portugal, premier signal de leur destruction, ils édiant extrement de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre de la magnéral perpetituel et alsonit, liés lous entre la magnéral personne de la magnéral personne la magnéral personn

· un prince qui ne reconualtrait aucua souverain

· au-dessus de lui. · Ces plaintes paraissaient un

pou exagérées; mais elles étalest fondées. Cé cordre eut bancoup de peis e s'établir en France; et cels derait être. [l naquit, il i élèse: France; et cels derait être. [l naquit, il i élèse: France; et fut protégé par elle. Les jésuies du temps de la lisgue, étaient les pensionaniers de Philippe 11. Les autres religions, qui extérent tous dans celte hécion, excepé le bénédiction et les chartreux, n'attissient le feu qu'en France; les chartreux, n'attissient le feu qu'en France; les jésuies les soulfiaies de Rome, de Madrid, de Bruzelles, nu milleu de Paris. Des temps plus leurque (1 de l'artis. Des temps plus leurque) et étre de Blauces.

leureux ont éteint con finamen.

Rien ne semble plus outraidetoire que cette
haine pablique dont îls ont été chargés, et crite
nonfinace qu'ils se sont attirés; o de oprit qui les
exila de plusieurs pars, et qui les y remit en crèdit; ce prodiferes nombre d'eunemis, et cuto
faveur populare: mais ouvair ut des exemples
de occ contrastes dans les outres messilais, il y a
torigionz dans une sociétée, montre d'eunemisses, et cuto
traine de les confinaments de les confinaments de les
inquies de les confices de les confirments de les
es font de la réputation, des caractères institunats
un les font de la réputation, des caractères institunats
ut intent parti du travail et du caractère de tous
les autres.

Il no faut pas sans douts attribuer à bur institut, à un dessei borne, ginéral, a lotojours sitri, les crimes auxqueis des temps funentes out ertraitel puisseur jointe, Co è est pas certainement la fauto d'ignace, si isspère Matthieu, Guignard, loffere, et d'attre, cabalèret at écririent contre Benri y avec tant de fureur, et à lis ont dei conn chassée de la france, de l'Espapee et du Portingal, et dédraits par un pape cordeller, maisidee, it de monte ples et par la faute de side et de la faute de la faute de la faute de la poissona l'empereur Heari vu es le commonissa, et à un autre assassian le roi de l'auxee Heari iu.

à un seul. Lour pouvemement dait devenu le modifie d'un gouvement des manchique. Ils marchied d'un gouvernement monachique. Ils marchied de maions pauvre, fis en avaient de très riches. L'évèque du theique, don Jona de Plaisiène, L'évèque de Mesique, don Jona de Plaisiène, cervait au pape lumoceut a, envise que tans et des jéquies presque tours les richesses de ces provinces. Deur de Jona collège possèdent trois event mille moutons, sis grandes sucreries dont quelques unes valent prés d'un million d'écus; il lis out des misses d'argent très riches; leurs misses sout s'oudiffathelse qu'elles suffraient à

<sup>.</sup> Voyez le chapitre cure, Du Paragual.

l'empoisonnement du duc de Guienne, frère de Lonis XI, par un benédictin. Nul ordre religieux ne fut foudé dans des vues criminelles, ni même politiques.

Les pères de l'Ortatoire de France, d'une instintion plus nouvelle, sont différents de tous les oedres. Leur coogrégation est le seule où les vœur soiest inconnus, et et u babile point le repentir. Cest une retraite toujours volonatire. Les riches y virent à leurs dépens, les pauvres aux dépens de la maison. On y jouit de la liberté qui convient à des bommes. La superstition et les petitesses n'y déchaonoren quivre la vertu.

Il a régné entre tous ses ordres une émultation que la régné entre tous ses ordres une émultation de la haine entre les moines noirs et les moines blautes audients violenment pendant queiques siècles : les dominicaines tels franciscians furent néces airement divisés, comme on la remarqué ; chaque ordre semblait se railles rous un étendre différent. Ce qu'on appelle esprit de corps anime toutes les sociétes.

Les institute consecrés au soulagement des pauvers et nu errice de maindeur on les présidées moins avec les respectables. Peut-être n'écil rien de plus grand en respectables. Peut-être n'écil rien de plus grand neue seuf letre que le sacrifice que fait nu sex-délicet de la leures, souvent de la hauteu de la leures, souvent de la hauteu maissure, pour soulager dans les bligheut et era-mas de toutes les misères humaines dent la vue de sit à humiliant pour l'orgenit himmain, et si ré-rie de la communion romaine de un limité qu'inméré de la communion romaine de un limité qu'inment de la charité si généreuse; maissuaut soul parfaitement une charité si généreuse; maissuaut soul cette congrégation soultre et la moint sombreuse.

Il est une autre congrégation plus héroique; en ce nome contreis aux trinitaires de la récemption des capith, établis vers l'an 4120 par un gentilhomms nommé Jean de Matha. Cer religieux se conserrant depais six cents san à hriser les chànes des chrétiens ches les Maures: Ils emploient à payer les rangons des esclaves lens rerenas et les annobess qu'ils recessillent, et qu'ils portent eu-mêmes en Afrique.

On ne peut se plaindre de tels instituts; mais one plainte ne giriert que la trie monastique a dérolds trop de sujets à la société civile. Les religieuses surtous tour moter pour la patrière les douts de la commentant de son saise qui travaille de se maiss aux ourrages de son seus gapte hencoup plant que ne colde l'enciente d'un excligatou. Leur sort peut distriptification de la commentant de la commentant

virginide en Asio; les Chinois et les Japonsis seuls ent quelques bonnesses : miss elle se sont pas este quelques bonnesses : miss elle se sont pas absolument inutiles : il n'y cut jaransi dans l'an-cione Rome que suix restales ; encore pauraient-elles sortir de leur retraite au bout d'un certain lousse pour se marier : les temples cercet très peut des précisesses consacrées à la virginité. Le page saint Léva, dont la mémoirre est a respectée, ordennesses junis le vitte aux titles en sui titue de la commercia junis le vitte aux titles en sui vitte demental junis le vitte aux titles en sui vitte demental junis le vitte aux titles en sui vitte demental junis le vitte aux titles en sui de l'état decotte sage bui de l'Église : un abéli impressent aux de la liste de l'état decotte sage bui de l'Église : un abéli avoit le reupe cut le sagresse ausi établi.

Un des plus horribles abus de l'état monatique, un ainsi qui no tombe que sur ceux qui, ayant au l'impradence de se faire moines, ont le maiburu de se's or pessifi, c'es il nicroca que les supérienzs des couvents se donneut d'exercer la justice at d'être che eux lischemants-crimines : ils enfarment pour toujeurs dans des cachots souterraisment papage; il y en a ce en France c'est ce que dans le largun des moines ils appellent être in pace, à ce en France c'est ce que dans le largun des moines ils appellent être in pace, à ce su pain de tribulation.

Vous touwere dans l'Histoire du dreit publice céclésimique , auguel travailla M. d'argenno, le ministre des aflaires étresgères, hemme beaucorpait, reus trouveres, dis-je, que l'intendant corpait, reus trouveres, dis-je, que l'intendant découvrit difficiences a près le pois cactes recherches. Vaus verres que M. de Collin, évèque d'Oriesus, délires un de ces malbeurest moinces enferné dans une citerne houchée d'une grosse priere. Mais ce que vous ne litre par, c'est qu'on ait prait l'innolence hat avec de ces sepéciers moi ait prait l'innolence hat avec de ces sepéciers par voule, et qu'il recruelle vive faut de transis è,

La politique semble exiper qu'il n'y sit pour la service des autes, et pour les autres secours, que le nombre de ministres nécessaire : l'Angleterre, l'Écosse, et l'Irlande, n'en ent pas vingt mille. La foldande, qui contient deux milliens d'habitants, n'a pas mille exclésiassiques : ces bommes consacrés à l'égite, e; dant presque tous mariés, fournissent des sujets à la patrie, et des sujets élerés avec asserse.

On comptait en France, vers l'an 1700, plus de deux cent cinquante mille ecclésiastiques, tant seculiers que réguliers; et d'est beaucoup plus que le nembre ordinaire de ses soldats. Le clergé de

a Tome I, page 2009.

b Le pariement de Paris punit en 1705 les meines de Giervaux d'une vezation semblable: Il leur en souts quarante
mille écus.

l'état du pape composait environ trente-deux mille 1 ne put empêcher la muitié de l'Europe de se sonshommes, et le nombre des religieux et des filles clottrées allait à huit mille : c'est de tous les états catholiques celui où le nombre des cleres séculiers excède le plus celui des religieux ; mais avnir quarante mille ecclésiastiques, et ne pouvoir entretenir dix mille soldats , c'est le sûr moyen d'être toujours faible.

La Frauce a plus de couvents que toute l'Italie ensemble. Le nombre des hommes et des femmes que renferment les cloîtres montait en ce royaume à plus de quatre-vingt-dix mille au commencement du siècle courant : l'Espagne n'en a environ que cinquante mille, si un s'en rapporte au dénombrement fait par Gonzalès d'Avila (1620); mais ce pays n'est pas à beaucoup près la muitié aussi peuplé que la France; et après l'émigration des Maures et des Juifs, après la transplantation de tant de familles espagnoles en Amérique, il faut convenir que les eloitres eu Espagne tiennent lieu d'une mortalité qui détruit insensiblement la nation.

li y a dans le Portugal uu peu plus de dix mille religioux de l'un et de l'autre sexe ; c'est un pays à peu près d'une populatiou égale à celle de l'état du pape, et cependant les cloitres y sont plus peuplés,

Il n'est point de royaume où l'na n'ait souvent proposé de rendre à l'état une partie des citoyens que les monastères lui enlèveut ; mais ceux qui gouvernent sont rarement touchés d'une utilité éloignée, toute sensible qu'elle est, surtont quand cet avantage futur est balancé par les difficultés présentes.

Les ordres religieux s'apposent tous à cette réforme ; chaque supérieur qui se voit à la tête d'un petit état voudrait accroître la multitude de ses sujets, et souvent un moine, que le repentir desseche dans son elultre, est encore attaché à l'idée du bien de son ordre, qu'il présère au bien réel de la patrie 1.

## CHAPITRE CXL.

### De l'inquisition

Si une milice de eing ou six eent mille religieux. combattant par la parole sous l'étendard de Rome,

· Joseph st vient d'entreprendre cette réforme que, dans tous les états catholiques , les hommes éclaires , les hons citoyens, desiraient en vain depuis long-temps. Il a sapprimé successivement un grand nombre de coovents des deux sexes, et quelques ordres entiers, en commencant par les pius inutiles. Il assure aux individus qui vivalent dans ces couvents une subsistance sufficutta, en permettant à ceux qui voudraient es réunir librement, de moner la vie commune sous l'inspection de l'évêque. Ce qui reste des biens de ces couvents est consecré à l'éducation pu-

traire au joug de cette cour, l'inquisition u'a récilement servi qu'à faire perdre au pape encore quelques provinces, comme les sept Provinces-Unies, et à brûler ailleurs inutilement des malheu-

On se souvient que, dans les guerres contre les Albigeois, le pape Innoceut. III établit, vers l'an 1200, ce tribunal qui juge les pensées des bommes, et qu'au mépris des évêgues, arbitres naturels dans les procès de doctrine, il fut conflè à des dominicaius et à des cordeliers.

Ces premiers inquisiteurs avaient le droit de eiter tout hérétique, de l'excommunier, d'accorder des indulgences à tout prince qui exterminerait les condamnés, de réconcilier à l'Église, de taxer les pénitents, et de recevoir d'eux en argent une caution de leur repentir.

La bizarrerie des événements, qui met tant de contradictions dans la politique bumaine, fit que le plus violent ennemi des papes fut le protecteur le plus sévère de ce tribunal.

L'empereur Frédérie II , accusé par le pape, tantôt d'être mabométan, tantôt d'être athée, erut se laver do reproche en prepant sous sa protection les inquisiteurs; il donna même quatre édits à Payle (1244), par lesquels il ordonnait aux inges séculiers de livrer aux flammes ceux que les inquisiteurs condamneraient comme bérétiques obstinés, et de laisser dans une prison perpétuelle ceux que l'inquisition déclarerait repentants,

Frédéric II, malgré cette politique, n'en fut pas mains persécuté, et les papes se servirent depuis, contre les droits de l'empire, des armes qu'il leur avait données.

En 4255 le pape Alexandre III établit l'inquisition en France, sous le roi saint Louis. Le gardieu des cordeliers de Paris et le provincial des domicains étaient les grands inquisiteurs. Ils de-

blique, à des établissements utiles pour l'instruction et pour gement do peuple.

En même temps li a soustrait les moines, qu'il n'a pas eru de rolr supprimer encore, à l'obéissance du pape, et a ceile de tout supérieur étranger. Il a rétabli les évêques dans leurs anciena droits; et en respectant la primanté du sière de Rome , remrdee comme un dogme par l'Eglise catholique , il

en a décliné la joridiction, que l'histoire prouve n'être qu'un établissement purement bumain, qu'une suite de la faiblease des princes et de la superstition des peuples. Il a rendu a tous ses sujets le droit de sulvre le culte qua leur prescrit leur conscience, en les assujettissant seulement à quelques sacrifices que l'amour de la paix rend necessaires : mais ces sacrifices ne sont une atteinte ni à la liberté de la science, ul a aucun autre droit des hon

L'esclavage de la glèbe a été adoori, ou plutôt supprimé dans des pays immenses où, joint à l'intolérance, il avait empêché si long-temps les progrès de la population et du l'industrie. Ces changements houreux ont été l'ouvrage de la emière année du règna de Joseph II; et jamais aucun prince el ancien el moderne n'a montré au monde un plus couraux et plus éclairé restaurateur des droits de l'hum des fois de la justice. K.

En Portugal, Jean de Bragance, ayant arraché son pays à la domination espagoole, voutut aussi le delivere de l'inquisition; mais il ne patréusair qu'à priver les inquisiteurs des coufseations. Is le déclarèreut exommousé après somer. Il fallut que la reine sa veuve les engagedi à donner au cadareu une alsoniton aussi ridicinel que bonteuse. Par cette absolution, on le déclarait conpalie.

Quand les Espagnols s'établirent en Amérique, ils portèrent l'inquisition avec eux. Les Portugais l'introduisirent aux Indes occidentales, immédiatement après qu'elle fut autorisée à Lisbonne.

On comait l'inquisition de Goa. Si cette joriciticon opprime alliense le droit naturel; elle est dans Goa contraire à la politique. Les Portugais ne sout dans l'inde que pour y négocie: le commerce et l'inquisition paraissent incompatibles. Si elle étair reçue dans Londrese de loss Amsterdam, ces villes ne sersient in si pupilées ni al opostente. En étle, quand Philippe in a voulut introduire dans les provinces de Plandre, l'interraption du commerce fait me de principales causes de la révolution. Le Prince et de fina. Elle causes de la révolution. Le Prince et de fina. Elle causes de la révolution. Le Prince et de fina. Elle en de les guerres finissent, et l'inquisition une fois établies et éternelle.

Il u'est pas étonnaut qu'on ait imputé à un tribuual si détesté des excès d'horreur et d'iusolence gn'il n'a pas commis. On trouve daus beancoup de livres que ce Constantin Ponce, confesseur do Charles-Onint, condamné par l'inquisition, avait été accusé an saint-office d'avoir dicté le testament de l'empereur , dans lequel il n'y avait pas assez de legs pieux, et que le coulesseur et le testament furent condamnés l'un et l'autre à être hrûles; qu'enfin tout ce que put Philippe II fut d'obtenir que la sentence ne s'exécutât pas sur le testament de l'empereur son père. Tont cela est manifestement faux : Constantin Ponce n'était plus depuis long-temps coufesseur de Charles-Quint quand il fut emprisonué; et le testament de ce prince fut respecté par Philippe 11, qui était trop habile et trop puissaut pour souffrir qu'on deshonorât le commencement de son règne et la gloire de sou père.

et que ces paroles lui aieut échappé ; il est seule-

meut bien cruel qu'il ne sauvât pas ceux qu'il plaignait. Mais on sjoute que le grand-inquisitenr avant recueilli ces paroles, en fit un crime au roi même ; qu'il eut l'impudence atroce d'en demander une réparation ; que le roi eut la bassesse d'en faire une : et que cette réparation à l'hoppeur du saint-office consista à se faire tirer du sang , que le graud - inquisiteur fit brûler par la main du bourreau. Philippe na fut nu priuce borné, mais non d'une imbécillité si humiliaute. Une telle aventure n'est croyable d'aucun priuce; elle u'est rapportée que dans des livres sans aveu, dans le tableau des papes, et dans ces faux mémoires imprimés en Hollande sous tant de faux uoms. Il faut être d'ailleurs bieu maladroit pour calomnier l'inquisition, et pour chercher dans le meusouge de onoi la rendre odiense.

Co tribunal, inventé pour extirper les hérésies, est précisément ce qui éloigne le plus des protestants de l'Église romaine: il est pour eux un objet d'horreur; ils almeralent mileux mourir que s'y sommettre, et les chemises ensonfrées du saint-office sont l'éteudard contre lequel ils sout à jamsis réunis.

L'inquisition a été moius cruelle à Rome et en Italie, où les Juifs ont de grands privilèges, et où les citovens sout tous plus empressés à faire leur fortune et celle de leurs parents dans l'Église qu'à disputer sur des mystères. Le pape Paul 1v., qui donna trop d'étendue au tribunal de l'inquisition romaine, fut détesté des Romains; le peuple troubla ses funérailles , jeta sa statue dans le Tibre , démolit les prisons de l'inquisition, et jeta des pierres aux ministres de cette juridiction : cependant l'inquisition romaine, sons Paul IV, u avait fait mourir personne. Pie 1v fut plus barbare 1; Il fit brûler trois malbeureux savauts , accusés de ne pas penser comme les autres ; mais jamais l'inquisition italienne n'a égale les horreurs de celle d'Espagne. Le plus grand mal qu'elle ait fait à la longue en Italie , a été de tenir autaut qu'elle l'a pu dans l'ignorance une nation spiritnelle. Il faut que ceux qui écrivent demandent à un jacobin permission de penser, et les antres, permission de lire. Les bommes éclairés, qui sont en grand nombre, gemissent tout bas en Italie; le reste vit daus les plaisirs et l'ignorance; le bas peuple, dans la superstition. Plus les Italiens out d'esprit, plus on a voniu le restreindre; et cet esprit ne

Aucun ponife, dil M. Daunou dans son Essel historiese sur la putsanne temporelle des papes, nã fail bridar a Rome plus directiques ou de promones suspecte diberiole. On remarque parmi les victimes de son zele pituleurs mante, et surfour Palestin qui avait compare l'inquisition a un polganet direjé sur les gens de lettres, sicom distriction in jusque l'alteratorem

Rebreux, quolqu'elle puisse assurément faire sans eurs le commerce. Les Juiss ne paraissaient pas plus dangereux en Espague; el les laxes qu'on pouvait leur imposer étaient des ressources assurées pour le gouvernement: il est donc bien difficile de pouvoir attributer à une sage politique la persécution qu'il se sanyèrent.

L'inquisition procési costre eux et contre les mississimes. Nous avons déplochers écombien de familles mahométanes et juives simérest mieur quiter l'Esponge que de souteni la rigueur de ce tribunal, et combien Ferdinand et lashelle profitent de sijest. C'étaine certainment ceux de leur secte les moins à cradorte, puisqu'ils pré-finants la fuir à la révolte. Ce qui restait fequit d'être cherième. Mais le grand - inquisiteur Torquenda fit requerde à l'arcelle tous ces cheviens dégnisés comme des hommes dont il fails iconfisque les bestue et procertre la vie.

Ce Torquemada, dominicain, devenu cardinal, donna au tribunal de l'inquisition espagnole eette forme juridique opposée à toutes les lois humaines, laquelle s'est toujours conservée. Il fit en quatorze ans le procès à près de quatre-vingt mille hommes, et en fit brûler six mille avec l'appareil et la pompe des pins augustes fêtes. Tout ce qu'on nous raconte des peuples qui ent sacrifié des hommes à la Divinité n'approche pas de ces exécutions accompagnées de cérémonies religieuses. Les Espagnols u'en concurrent pas d'abord assez d'horrear, parce que c'étaient leurs anciens ennemis et des Juiss qu'on immolait. Mais bientôt euxmêmes devinrent victimes; car lorsque les dogmes de Lnther éclatèrent, le peu de citoyens qui fut soupçonné de les admettre fut immolé. La forme des procédures devint un moyen infaillible de perdre qui on voulait. On ue confronte point les acensés aux délateurs , et il n'y a point de délateur qui ne soit écouté. Un criminel public et flétri par la justice, un enfant, une courtisane, sont des accusateurs graves : le fils même peut déposer contre son père, la femme contre son époux : enfin l'accusé est obligé d'être lui-même sen propre délateur, de deviner et d'avouer le délit qu'un lui sappose, et que souvent il ignore. Cette procedure inoule jusque alors fit trembler l'Espagne. La défiance s'empara de tous les esprits; il u'y eut plus d'amis, plus de société : le frère craignit son frère, le père son fils. C'est de la que le silence est devenn le caractère d'une nation née avec toute la vivacité que donne un climat chaud et fertile. Les plus adroits s'empresserent d'être les archers de l'inquisition sous le nom de ses famiflers, aimant mienx être satellites que suppli-

Il faut encore attribuer à ce tribunal cette pro-

fonde iguornace de la saîne philosophie où les écoles d'Epagne desmeurent plongées, Landis que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italia même, ont découvert tant de vérités, et ont d'argi la sphère de nos connaissances. Jamais la nature humalne n'est si aville que quand l'Ignorance sapersititeuse est armée de pouvoir.

Mais ces tristes effets de l'inquisition sont peu de chose en comparaison de ces sacrifices publics qu'on nomme  $auto-da-f\dot{e}$ , acte de fol, et des horrents qui les précèdent.

C'est un prêtre en surplis, c'est nn moine voué à l'bumilité et à la douceur, qui fait dans de vastes cachots appliquer des hommes aux tortures les plus cruelles. C'est ensuite un thoutre dressé dans une place publique, où l'on conduit au bûcher tous les condamués, à la suite d'une procession de moines et de confréries. Ou chante, on dit la messe, et on tue des bommes. Un Asiatique qui arriverait à Madrid le jonr d'une telle exécution . ne saurait si c'est une réjouissance, une sête religicuse, un sacrifice, ou une boucherie; et c'est tout cela ensemble. Les rois, dont ailleurs la seule présence suffit pour donner grâce à un criminel. assistent nu-tête à ce spectacle, sur un siège moins élevé que celui de l'inquisiteur, et voient expirer leurs sujets dans les flammes. On reprochait à Montezuma d'immoler des captifs à ses dieux : qu'aurait-il dit s'il avait vu un autoda-fé?

Ces exécutions sont aujourd'hul plus rares qu'autrefois; mais la raison, qui perce avec tant de peine quand le fanatisme est établl, n'a pu les abolir encore.

L'Impaistion ne foi hirtoduite dans le Portsaique vers la ni 237, quande que say u'itai point soumis san Epspeole. Elle desmy d'abend toute le constraéctions que son seul nom deviai produire: mais enfin elle a'éabilt, et sa jurispraduire i mais enfin elle a'éabilt, et sa jurispraduce fui la même à Listonne qu'à Modrid. Le grand-inquisteur est momme par le roi et conmir par le pape. Le tribuous particuliers de cet oldies, qu'on nomme Saint, sout soumis, en Expense et en Pottungi, au tribunal de la capitale. L'Inquisition est dans en deux dessa la nobas servicité de la media estetución à laginale son peaservicité de la media estatelo à laginale son pea-

En Espagne, après la mort de Charles-Quint, elle osa faire le procès au confesseur de cet empereur. Constantin Poace, qui mourut dans un cachot, et dont l'effigie fut brûtée après sa mort dans un auto-da-fé.

Le célèbre comte d'Aranda a détruit en 1771 une partie de ces abus abominables , et ils ent repara depuis.

valent, par la buile d'Alexandre, consulter les : fitèrent, pour la première fois, des querelles de évêques; mais ils n'en dépendaient pas : cette | leurs maîtres : il y eut pourtant dans Naples et étrange incidiction, donnée à des hommes qui font vœu de renoncer au monde, indigna le clergé et les laigues. Un cordeller inquisiteur assista au iugement des templiers ; mais bientôt le soulèvement de tous les esprits ne laissa à ces moiues qu'uu titre luotile.

En Italie les papes avaieut plus de crédit parce que, tout désobéis qu'ils étaient dans Rome, tout éloignés qu'ils en furent long-temps, ils étaient toujours à la tête de la faction guelfe coutre celle des gibelius : Ils se servirent de cette inquisition contre les partisans de l'empire (4502); car le pape Jéan xxII fit procéder par des moines inquisiteurs contre Matthieu Visconti, seigneur de Milan , dont le crime était d'être attaché à l'empereur Louis de Bavière. Le dévouement du vassal à son suzerain fut déclaré hérésie : la maisou d'Est, celle de Malatesta, furent traitées de même pour la même cause : et si le supplice ue sulvit pas la sentence, c'est qu'il était alors plus aisé aux papes d'avoir des inquisiteurs que des armées.

Plus ce tribunal s'établit, et plus les évêques, qui se vovaient enlever un droit qui semblait leur appartenir , le réclamèrent vivement ; les papes les associèrent aux moines inquisiteurs qui exerçaient pleinement leur autorité dans presque tous les états d'Italie, et dont les évêques ne furent que les assesseurs.

(1289) Sur la fin du treizième siècle, Venise avait dejà reçu l'inquisitiou : mais si ailleurs elle était toute dépendante du pape, elle fut dans l'état vénitieu soumise au sénat : la plus sage précaution qu'il prit fut que les amendes et les confiscations n'appartinssent pas aux inquisiteurs. On croyait modérer leur zèle, en leur ôtant la tentation de s'enrichir par leurs jugements; mais, comme l'envie de faire valoir les droits de son ministère est chez les hommes une passion aussi forte que l'avarice, les eutreprises des inquisiteurs obligèrent le sénat long-temps après, au seizième siècle, d'ordonner que l'Inquisition ue pourrait jamais faire de procédure sans l'assistance de trois sénateurs. Par ce réglement, et par plusieurs autres aussi politiques , l'autorité de ce tribunal fut anéantie à Venise à force d'être éludée.

Un royaume où il semblait que l'iuquisition dât s'établir avec le plus de facilité et de pouvoir, est précisément celui où elle n'a jamais en d'entrée ; c'est le royaume de Naples. Les souverains de cet état et ceux de Sicile se croyaient eu droit , par les concessions des papes, d'y exercer la juridiction ecclésiastique : le pontife romain et le roi disputant toujours à qui nommerait les inquisi- l teurs , ou n'en nomma point , et les peuples pro- | province de Hollande possède environ douve mille

Sicile moins d'hérétiques qu'alleurs. Cette paix de . l'Eglise dans ces royaumes prouva blen que l'Inquisition était moins un rempart de la fei qu'un Béau inventé pour troubler les hommes.

(1478) Elle fut enfin autorisée en Sicile, après l'avoir été en Espagne par Ferdinand et Isabelle ; mals elle fut en Sicile, plus encore qu'en Castille, un privilège de la couronne, et nou un tribunal romain ; car en Sicile c'est le roi qui est pape.

Il y avait déjà long-temps qu'elle était reçue daus l'Aragon : elle y languissait ainsi qu'en France, sans fonctious, sans ordre, et presque oubliće.

Mais ce ne fut qu'après la conquête de Grenade qu'elle déploya dans toute l'Espagne cette force et cette rigueur que iamais n'avalent eues les tribunaux ordinaires. Il faut que le génie des Espagnols eût alors quelque chose de plus austère et de plus impitoyable que celui des autres uations. On le voit par les cruautés réfléchies dont ils inondèrent bientôt après le Nouveau-Monde. On le voit surtout ici par l'excés d'atrocité qu'ils mirent dans l'exercice d'une juridiction où les Italiens ses iuventeurs mettaient beaucoup plus de douceur. Les papes avaient érigé ces tribunaux par politique et les iqquisiteurs espagnols y ajoutérent la barbarie,

Lorsque Mahomet n eut subjugué Constantinople et la Grèce, lui et ses successeurs laissèrent les vaincus vivre en paix dans leur religion ; et les Arabes, maîtres de l'Espagne, u'avaient jamais forcé les chrétieus régnicoles à recevoir le mahnmétisme. Mais après la prise de Grenade, le cardinal Ximénès voulut que tous les Maures fussent chretiens, soit qu'il y fût porté par zèle, soit qu'il écoutât l'ambition de compter un nouveau peuple soumis à sa primatie. C'était une entreprise directement contraire au traité par lequel les Maures s'étaient soumis, et il fallait du temps pour la faire réussir. Mais Ximénès voulut convertir les Maures aussi vite qu'on avait pris Grenade. On les prècha, on les persécnta : ils se soulevèrent : on les soumit , et on les força de recevoir le baptême (1499). Ximénès fit donuer à cinquante mille d'entre eux ce signe d'une religion à laquelle ils ne croyalent pas,

Les Juifs, compris dans le traité fait avec les rois de Grenade, n'éprouvèrent pas plus d'indulgence que les Maures. Il y en avait beaucoup en Espagne. Ils étaient ce qu'ils sout partout ailleurs, les courtiers du commerce. Cette profession, loin d'être turbulente, ne peut subsister que par un esprit pacifique. On compte plus de vingt mille Juifs autorisés par le pape en Italie : il v a près de deux cent quatre-vingts syuagogues en Pologne. La seule

leur sert qu'à être dominés par des moines dont il faut baiser la main dans plusieurs provinces; de même qu'il ne leur a servi qu'à baiser les fers des Goths, des Lombards, des Francs, et des Teutons 1.

Ayant ainsi parcourn tout en qui est attaché à la religion, et réservant pour un autre lieu Thistoire plus détaillée des malheurs dont elle fut en France et en Allemagne la canse ou le prétexte, je viens au proligie des découvertes qu'i frent et ce temps la gloire et la réchesse du l'ortugal et de l'Espague, qui embrassèrent l'univers entier, et qui rendirent l'hilippe zu le plus puissant monarque de l'Enrope de l'Enrope.

# CHAPITRE CXLI.

# Des déconvertes des Portugais.

Jusqu'ici nons n'avons guère vn que des bommes dont l'ambition se disputait ou troublait la terre connue. Une ambition qui semblait plus utile an monde, mais qui ensuite ne fut pas moins funeste excita enfin l'industrie humaine à chercher de nouvelles terres et de nouvelles mers.

On sait que la direction de l'aimant vera le noct, si long-temps inconnue aux peuples les plus savants fut trouvée dans le temps de l'ignorance, vers la lu du treizième siecle. Flavio Goia, clioyen, d'Amallà au royaume de Naples, investa bientido après la boussole; il marqua l'aiguille aimantée d'ame fleur de lis, parce que cet ornement entrait dans les armolries der rois de Naples, qui étaient de la masion de France.

Cette invention resta long-temps sans usage; et les vers que Fauchet rapporte pour prouver qu'ou s'en servait avant l'an 4500, sont probablement du quatorzième siècle.

Depis pay Visitar a secti or chapter. Inspection a relief certificate Billion, now traped l'Imperciate Billion, not request l'Imperciate Billion, not request l'Imperciate Billion (au l'Entre l'Apple de l'Apple le tempé d'Emperciate de l'Apple le tempé de l'apple le des sextises de la destre de l'apple le l'apple le de l'apple le de l'apple le de l'apple le de l'apple

medét. Orgendant l'inquisition a repris de nuvetire forces en lapages cite ablige plusieurs j'avors Espagnola qui annonciami pages cite ablige plusieurs j'avors Espagnola qui annonciami a porressivi Ulardite, qui avail refe dans un dierest une province prespér d'homanes laborieux et pleios s'industrie, mais qui avail commais le plus grande des crimes aux yeav des prêtres, cetul d'avoir bien conne toute l'étenduc du mai qu'ils ont fait sus homanes. E.

On avait déjà retrouvé les lles Canaries sans le secours de la boussole, vers le commencement dn quatorzième siècle. Ces lles, qui, du temps de Ptolémée et de Pline, étaient nommées les iles Fortunées, furent fréquentées des Romains. maîtres de l'Afrique Tingitane, dont elles ne sout pas éloignées ; mais la décadence de l'empire romain avant rompu toute communication entre les nations d'Occident, qui devinrent toutes étrangeres l'nne à l'antre, ces iles furent perdues pour pous. Vers l'an 1500, des Biscayens les retrouverent. Le prince d'Espagne, Louis de La Cerda, fils de celui qui perdit le trône, ne pouvant être rol d'Espagne, demanda, l'an 4506, an pape Clément v, le titre de roi des lles Fortunées; et comme les papes vonlaient donner alors les royanmes réels et imaginaires, Clément v le couronna roi de ces lles dans Avignon. La Cerda aima mieux rester dans la France, son asile, que d'aller dans les lles Fortunées.

Le premier nsage bien avéré de la boussole fut fait par des Anglais, sous le règne du roi

Edouard m.

Le pen de science qui s'était conservé chez les hommes était renfermé dans les cloitres. Un moine d'Oxford, nommé Linna, babile astronome pour son temps, pénétra jusqu'à l'Islande, et dressa des cartes des mers septentironales, dont on se servit depuis sous le règue de Benri vi.

Mais ce ne fut qu'au commencement du quinzième siècle que se firent les grandes et nitiles découvertes. Le prince Heuri de Portina, il lis d'noi Jean 1º, qui les commença, rendit son nom plus glorieux que celui de tous ses contemporains. Il était philosophe, et il mit sa philosophie à faire du bien au monde: Talent de bien faire était sa devise.

A cinq degrés en deçà de notre tropique est nu promontoire qui s'avance daus la mer Atlantique, et qui avait été jusque-la le terme des navigationa counnes : on l'appelait le Cap Non : ce monosyllabe marquait qu'on ne pouvait le pesser.

Le prince Herrit trovus des pilotes assets hardis pour doublere ce esp, et pour eller jusqu's cétul de Bayador, qui n'est qu'à deux degrés du tropique; mais en nouveau promonéties d'astagent l'espace de tix-vingt milles deux d'octavités d'une mor crangeue, d'ecourages les pilotes. Le prince, que rien ne découragent, en envoya d'une tres Coux-ci en peucet passer; mais en s'en redourants par la grande mer (4449), lis retrouvierent III de Madère, que saus doute les Carthagiados avaient comme, et que l'ex-grinde trouvierent III de Madère, que saus doute les Carthagiados avaient comme, et que l'ex-grinde de l'environne de l'envi de quelques molcrues pour l'Amérique même. On jui donna le nome de Maère, parce qu'elle était couverite de lois, et que Madera signifie éois, droi nons est eveu le molt é madirer. Le prince l'leuri y fit planter des vignes de Grice, et des cannes de surce, qu'il trut de Sicile et de Chypre, où les Aralues les avaient apportées des indes ; et es sout ce cannes de surce qu'ou sa transpluctées depuis dans les lies de l'Amérique qui en fournissent aujourd bui l'Euroc's.

Le prince don Henri conserva Madère; mais il fut obligé de céder aux Espagnols les Canaries, dont il s'était emparé. Les Espagnols firent valoir le droit de Louis de La Cerda, et la bulle de Clément v.

Le cap Boyador avait jeid uno telle éponvante dant Feyrié de tous les juitos, que pendant treire années aucen n'ous teuter le passage. Enfin lafemét du prince Herni insigné au douvage. On passa le tropique (1416); on alla à près de quatre cents liceus par-dels jusqu'au Cap-Vert. Cest par ses osins que furent trouvies les lles du Cap-Vert et de Aprers (1406). Si el set rai qu'ou via (1416) aur nu rocher des Apores une statue représentant un bounce de verde, tennat la mait gauche sur un bounce de verde, tennat la mait gauche sur un bounce de verde, tennat la mait gauche sur main droite, on put croire que ce monument featin des anciens Carthagois et l'inscription, dont on se put concarde les caractères, semble favorable és ette opinion.

Presque toutes les côtes d'Afrique qu'on avait découvertes étaient sous la dépendance des empereurs de Maroc, qui, du détroit de Gibraltar jusqu'au flenve du Sénégal, étendaient leur domination et leur secte à travers les déserts ; mais le pays était peu peuplé, et les habitants n'étaient guère au-dessns des brutes. Lorsqu'on eut pénétré au-dela du Sénégal, on fut surpris de voir que les hommes étaicut entièrement uoirs au midi de ce fleuve, tandis qu'ils étaient de couleur cendrée au septentrion. La race des nègres est une espèce d'hommes différente de la pôtre, comme la race des épagneuls l'est des lévriers. La membrane muqueuse, ce réseau que la nature a étendu entre les muscles et la peau, est blanche chez nous, chez eux noire, bronzée ailleurs. Le célèbre Ruysch fut le premier de nos jours qui, en disséquant un uegre à Amsterdam, fut assez adroit pour eulever tout ce réseau muqueux. Le czar Pierre l'aebeta, mais Ruysch en conserva une petite partie que j'ai vue, et qui ressemblait à de la gaze noire. Si un nègre se fait une brûlure, sa peau devient brane, quand le réseau a été offensé; sinon la peau reualt noire. La forme de leurs yeux u'est point la uêtre. Leur lainc noire ue ressemble point à nos cheveux; et on peut dire que si leur intelligence n'est pas d'une autre esjèce que notre catendemet, diet est forifierieure. Ils e sont pas expables d'une grande attention; ils combisent peu, et ne paraissent faits ui pour les avantagen il pour les abus de notre philosophie. Ils sont orifinaires de cette partie de l'Artique, comme les eligibants pire de Marce, souvent mème supérieurs aux truupes Isaances qu'un appelle Manchez : ils se croisent née en Guinée pour être vendus aux Mance et pour les servir.

Il y a plusieurs espèces de nègres : ceux de Guinée , ceux d'Éthiopie , ceux de Madagascar , cenx des ludes, ne sout pas les mêmes. Les noirs de Guinée, de Congo, ont de la laine, les autres de longs crins. Les peuplades noires qui avaient le moins de commerce avec les autres nations ne connaissaient aucnn culte. Le premier degré de stupidité est de ne penser qu'au présent et aux besoins du corps. Tel était l'état de plusieurs nations, et surtout des insulaires. Le second degré est de prévoir à demi, de ne former aucune société stable, de regarder les astres avec admiration, et de célébrer quelques fêtes, quelques réjouissances au retour de certaines saisons, à l'apparition de certaines étoiles, sans aller plus loin, et sans avoir aucune uotion distincte. C'est entre ces deux degrés d'imbécillité et de raison commençée que plus d'une uation à vécu pendant des siècles. Les découvertes des Portugais étaient jusque

Les accouvertes aux rorrugas extenen jusque alors plus curricuses qu'utiles. Il faliait peupler les lles, el le commercedes oltes occidentales d'Arique ne produisait pas de granda sautages. On trouve enflu de l'or sur les côtes de Guinée, mais en petite quantité, sous le roi l'era ni. C'est de fa qu'on douna depuis le nom de guinéer aux momaies que les Aughis firent frapper avec l'or qu'ils trouvèrent dans le même pays.

Les Portugais, qui seuls avaient la gloire de reenier pour nous les bornes de la terre, passèrent l'equateur, et découvrirent le royaume de Congo: alors on aperçnt un nouveau ciel et de nouvelles étoiles.

Les Européans rirent, pour la première fois, le plus avistal et les quatres (colles qui en sont les plus voisines. Cétait une singularité lièns surprantet, que le fancus Dante et l'aprel flus de cent anna superavant de ces quatre étoiles: . le me tourse nai a main droite, di-til dans le première chaut e de son Purgaboire, et je considérail 'autre pôle: . 'y vis quatre étoiles qui n'avaiter jamais été e consuce que dans le premier days du monde. . e consuce que dans le premier days du monde. . e consuce que dans le premier days du monde. . e consuce que dans le premier days du monde. . e consuce que dans le premier days du monde. . e consuce que dans le premier days du monde. . de consuce que dans le premier days du monde. . de consuce que dans le premier days du monde. . de consuce que dans le premier days du monde. . de consuce que dans le premier days du monde. . de consuce que dans le premier days de la consuce da de la consuce da la con

« veau monde, et que Thulé ne sera plus la borne « de la terre. »

Cette idée vague de Sénèque n'est qu'une espérance probable, fendée sur les progrès qu'on pouvait faire dans la navigation; et la prophétie du Dante n'a récliement aueun rapport aux déconvertes des Portugais et des Espagnols. Plus cette prophétie est claire, et meins elle est vraie. Ce n'est que par un hasard assez bizarre, que le pôle austral et ces quatre étoiles se trouvent aunences dans le Dante. Il ne parlait que dans un sens fignré : son poème n'est qu'une allégorie perpétnelle. Ce pôle chez lui est le paradis terrestre ; ces quatre éteiles, qui n'étaient connues que des premiers hemmes, sont les quatre vertus eardinales, qui ont disparu avec les temps d'innocence. Si en approfondissait ainsi la plupart des prédictions, dent tant de livres sont pleins, en trouverait qu'en n'a lamais rien prédit, et que la connaissance de l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Mais si on avait eu besoin de cette prédiction du Dante ponr établir quelque droit en quelque epinion, comme on aurait fait valoir cette prophètie! comme elle eût paru claire! avec quel zèle en aurait epprimé ceux qui l'auraient expliquée raisonnablement!

On ne savait auparavant si l'alguille aimantée serait dirigée vers le pôle antarctique en approchant de ce pôle. La direction fut constante vers le nord (1486). On poussa jusqu'à la pointe de l'Afrique, où le eap des Tempêtes causa plus d'effroi une celui de Boyador : mais il donna l'espérance de trouver au-delà de ce cap un chemin pour embrasser par la navigation le tour de l'Afrique, et de trafigner aux Indes : dès lors il fut nommé le cap de Bonne-Espérance, nom qui ne fut point trompeur. Bientôt le roi Emmanuel, héritier des nobles desseins de ses pères, envoya, malgré les remontrances de tent le Pertugal, une petite flette de quatre vaisseaux, sons la conduite de Vasco de Gama, dent le nom est devenu immertel par cette expédition.

Servicio de l'estagais ne firent alter attern d'abbienement à refamera cop que les follaisais ent rendu depuis une des plus délicieuses habitatiens de la crer, et et à les cultivent avec succès les productiens des quatre parties du mende. Les naturels de ce pars ne rescendibent si aux blanes, ai aux niègres; tous de couleur d'aluvie fancée, tous ayant des criss. Les opaques de la veix sont différents des abbres; ins forment un bégienement en montant des criss. Les opaques de la veix sont différents des abbres; ins forment un bégienement en pour service de la veix de la contraire, leurs menurs étaient doices et par se contraire, leurs menurs étaient doices et monentes. Il est doublishée qu'il na vaient point poussé l'usage de la raison jauqu'à reconnaître un cres esperies. Ils désient dans et depré de s'uspi-

dité qui admet une sociée informe, fondée sur les besoins communs. Le maltre es arts Pierre Kolb, qui a si long-temps vergagi parmi eux, est sûr que ees peuples descendent de Céthura, l'une des femmes d'Abrabam, et qu'ils adorent un petit cerf-volant. On est fort peu instruit de leur théologie; et quant à leur arbre généalogique, je ne sais si Pierre Kolb a en de bons mémoirs.

(1497) Cama ayan double la pointe de l'Afrique, et remendant par es mes inconneas verse l'équateur, n'avait pas enouve repassé le capril'équateur, n'avait pas enouve repassé le caprilices qui persient arabe. De la bauteur des Canacies jounq à Solla, le bonomes, les aniames, les plantes, tout avait part d'une espèce neuvelle. La surprise fut attrème de retrouver de hemmes qui ressemblaient à ceux du continent comm. Le morprise fut attrème de retrouver de hemmes qui ressemblaient à ceux du continent comme le mamuniforme, en alla la Viorient de l'Afrique, et les chrétieux, en rementant par l'occident, se rencontraient à une extrémidé de la territorie de l'a

(1498) Ayant eufin trouvé des piletes mahométans à quatorze degrés de latitude méridienale, il aborda dans les grandes ludes au royaume de Calleut, après aveir reconnu plus de quinze cents lieues de côtes.

Ce veyage de Gama fut ce qui changea le commerce de l'ancien monde. Alexandre, que des déelamateurs n'ent regardé que comme un destrueteur, et qui cependant fonda plus de villes qu'il u'en détruisit, hemme sans donte digne du nom de grand, malgré ses vices, avait destiné sa ville d'Alexandrie à être le centre du commerce et le lieu des nations : elle-l'avait été en effet et sous les Ptolémées, et sons les Romains, et sous les Arabes. Elle était l'entrepôt de l'Égypte, de l'Eurepe, et des Indes. Venlse, an quinzième siécle, tirait presque seule d'Alexandrie les denrées de l'Orient et du Midi, et s'enrichissait, aux dépens du reste de l'Europe, par cette industrie et par l'ignerance des autres chrétiens. Sans le veyage de Vasco de Gama, cette république devenait bientôt la puissance prépondérante de l'Eudétourna la source de ses richesses.

Les princes avaient jusque-là fait la guerre pour ravir des terres ; on la fit alors pour établir } des comptoirs. Dès l'an 1500, on ne put avoir du poivre à Calieut qu'en répandant du sang.

Alfonse d'Albaquerque et d'autres fameux capitaines portugais, en petit nombre, combattirent successivement les rois de Calicut, d'Ormus, de Siam, et défireut la flotte du soudau d'Égypte. Les Vénitiens, aussi intéresses que l'Égypte à traverser les progrès du Portugal, avaient proposé à ce soudan de conner l'isthme de Suez à leurs dépens, et de creuser un canal qui eût joint le Nil à la mer Ronge. Ils eusseut, par cette entreprise, conservé l'empire du commerce des Indes ; mais les difficultés firent évanouir ce grand projet, tandis que d'Albuquerque prenait la ville de Goa (1510) au-decà du Gauge, Malaca (1511) dans la Chersonèse d'or , Aden (4515) à l'entrée de la mer Rouge, sur les côtes de l'Arabie Heureuse, et qu'enfin il a'emparait d'Ormus dans le golfe de Perse.

(4514) Bientôt les Portugais s'établirent aur toutes les côtes de l'île de Ceylan, qui produit la canelle la plus précieuse et les plus beaux rubis de l'Orient. Ils eurent des comptoirs au Bengale ; ils trafiquèrent jusqu'à Siam, et fondérent la ville de Macao sur la frontière de la Chine, L'Éthiopie orientale, les côtes de la mer Rouge, furent fréquentées par leurs vaisseaux. Les lles Moluques, scul endroit de la terre où la nature a place le girofle, furent déconvertes et conquises par eux. Les négociations et les combats contribuèrent à ces nouveaux établissements : Il y fallut faire ce commerce nouveau à maiu armée.

Les Portugals, en moins de cinquante ans, ayant découvert cinq mille lieues de côtes, farent les maltres du commerce par l'opéau Éthiopique et par la mer Atlantique, ils enrent vers l'au 4540. des établissements considérables depnis les Moluques jusqu'au golfe Persique, dans une étendue de soixante degrés de longitude. Tout ce que la nature produit d'utile, de rare, d'agréable, fut porté par eux en Europe , à bien moins de frais que Venise ue pouvait le donner. La route du Tage an Gange devenait fréquentée. Siam et le Portugal étaient alliés.

### CHAPITRE CXLIL

Du Japon.

Les Portugais, établis en riches marchands et en rois sur les côtes de l'Inde et dans la presqu'ile

rope ; mais le passage du cap de Bonne-Espérance : du Gange, passèrent cufin dans les lles du Japon (1558).

De tous les paya de l'Iude, le Japou n'est pas celui qui mérite le moins l'attention d'un philosophe. Nous aurions dû connaître ce pays des le treizième siècle par la relation du célèbre Marc Paul. Ce Vénitien avait voyagé par terre à la Chine: et, avant servi long-temps sous nu des enfants de Gengis-kan, il y eut les premières notions de ces lles que nous nommons Japon, et qu'il appelle Zipangri; mais ses contemporaina, qui adoptaient les fables les plus grossières, ne crurent point les vérités que Marc Paul annoncait. Son manuscrit resta long-temps ignoré ; il tomba enfin entre les maina de Christophe Colomb, et ue servit pas peu à le confirmer dans son espérance de trouver un monde nouveau qui pouvait rejoindre l'Orient et l'Occident. Colomb ne se trompa que dans l'opiniou que le Japou touchait à l'hémisphère qu'il découvrit.

Ce royaume borne uotre coutinent, comme noua le terminous du côté opposé. Je ue sais pourquoi on a appelé le Japouais nos antipodes en morale : il n'y a point de pareils antipodes parmi les penples qui cultivent leur raison. La religion la plus autorisée au Japon admet des récompenses et des peiues après la mort. Leurs principaux commandements, qu'ils appellent divina, sont précisément les nôtres. Le mensonge, l'incoutinence, le larcin. le meurtre, sont également défendus ; c'est la loi uaturelle réduite en préceptes positifs. Ils y ajoutent le précepte de la tempérance, qui défend jusqu'anx liqueurs fortes, de quelque nature qu'elles soient ; et ils étendent la défense du meurtre insqu'aux animaux. Saka, qui leur donua cette loi, vivait environ mille ans avant notre ère vulgaire. Ils ne différent done de nous, en morale, que dans lenr précepte d'épargner les bêtes. S'ila ont beauconn de fables, c'est en cela qu'ils ressembleut à tous les peuples et à nous qui n'avons count que des fables grossières avant le chriatianisme, et qui n'eu avona que trop mété à notre religion. Si leurs usages sont différents des nôtres, tous ceux des nations orientales le sont aussi depuis les Dardanelles jusqu'au fond de la Corée.

Comme le fondement de la morale est le même ehez toutes les nations, il y a aussi des usages de la vie civile qu'on tronve établis dans toute la terre On se visite, par exemplé, an Japon, le premier jour de l'année, on se fait des présents comme dana notre Europe. Les parents et les amis se rassemblent dans les jours de fête.

Ce qui est plua singulier, c'est que leur gouvernement a été pendant deux mille quatre cents ans entièrement semblable à celui du calife des musulmans et de Rome moderne. Les chefs de la

religion ont été chez les Japonais les chefs de l l'empire plus long-temps qu'en aueune nation du monde : la succession de leurs pontifes-rois remonte incontestablement six cent soixante ans avant notre ère. Mais les séculiers, ayant peu à peu partagé le gouvernement, s'en emparerent entièrement vers la fin du seizième siècle, sans oser pourtant détruire la race et le nom des pontifes dont ils ont envahi tont le pouvoir. L'empereur ecclésiastique, nommó dairi, est une idole toujonrs révérée; et le général de la couronne, qui est le véritable empereur, tient avec respect le dairi dans une prison honnrable. Ce que les Turcs ont fait à Bagdad, ce que les empereurs allemands ont youlu faire à Rome, les Taicosamas l'ont fait an Japon.

La nature humaine, dont le fond est partont le même, a établi d'autres ressemblances entre ces peuples et nous. Ils out la superstition des sortiléges, que nous avons eue si long-temps. On retrouve chez eux les pélerinages, les épreuves même du feu, qui fesaient autrefois une partie de notre jurisprudence : enfiu, ils placent leurs grands hommes dans le ciel, comme les Grecs et les Romains. Leur pontife a seul , comme celul de Rome moderne . le droit de faire des apothéoses , et de consaerer des temples aux hommes qu'il en iuge dignes. Les ecclésiastiques sont en tout distingués des séculiers ; il y a entre ces deux ordres un neepris et une haine réciproques, comme partout aillenrs. Ils ont depuis très long-temps des religieux, des ermites, des instituts même, qui ne sont pas fort éloignés de uos ordres guerriers; car il y avait upe apeienne société de solitaires qui fesaient vœu de combattre pour la religion.

Cependant, malgré cet établissement, qui semble annouer des gareres civiles, comme l'ordre testomique de Prusse en a causé en Europe, la liberé, 
un impartagé en plusieres sectes, poispers sussi léere 
que dans tout le reste de l'Orient. Le Japon était 
que dans tout le reste de l'Orient. Le Japon était 
partagé en plusières sectes, posipers sous un roi 
positife; mais toutes les sectes se réunissaient dans 
un même principe de morale. Cest qui covisient 
la métempresce, et ceur qui n' croyalent pas, 
stablemalent et s'abstilement encore unjourd'uni 
de manager la chair de santiaux qui rendest sercive à l'homme. Toute la malons sonorité de lite 
vie à l'homme. Toute la malons sonorité de l'avent 
privait l'appendant de l'appendant 
qui semble en un me verte plas qu'un sexpersition.

La doctrine de Confucius a fait heanconp de progrès dans cet empire. Comme elle se réduit tutte à la simple morale, elle a charmé tous les esprits de ceux qui ne sont pas attachés aux bonzes; et c'est toujours la saine partie de la nation. On croit que le progrès de cette philosophie n'a pas peu contribué à ruiner la puissance du dairi. (1700) L'empereur qui régnait n'avait pas d'autre religion.

Il semble qu'on abuse plus au Japon qu'à la Chine de cette doctrine de Confucius. Les philosophes japonis regardeut l'homicide de soi-même comme une action vertueuse quand clie ne blesse pas la société. Le naturel Ber et violent de ces insulaires met souvent exter béorie en perlique, et reud le suiésile beaucoup plus commun encore au Japon qu'en Angeletere.

La liberté de conscience, comme le remarque Kempfer, ee véridique et savaut voyageur, avait toujours été accordée dans le Japon, ainsi que dans presque tont le reste de l'Asie. Plusieurs religions étrangères s'étaient paisiblement introduites an Japon. Dieu permettait ainsi que la voie fût ouverte à l'Évangile dans toutes ees vastes contrées. Personne n'ignore qu'il fit des progrès prodigieux sur la fin du seizième siècle dans la moitié de cet empire. Le premier qui répandit ce germe fut le célèbre François Xavier, jésuite portugais, homme d'un zele courageux et infatigable; il alla avec les marebands dans plusienrs lles du Japon , tautôt en pelerin , tantôt dans l'appareil pompeux d'un vicaire apostolique deputé par le pape. Il est vrai qu'obligé de se servir d'un truchement, il ne fit pas d'abord de grands progrès. · Je n'entends point ce peuple, dit-il dans ses e lettres, et il ne m'entend point; nous épelons « comme des enfants. » Il ne fallait pas qu'après cet aveu les historieus de sa vie lui attribuasseut le don des langues : ils devaient aussi ne pas mépriser lears lecteurs jusqu'au point d'assurer que Navier avant perdu son crucifix, Il lui fut rapporté par un caucre ; qu'il se trouva eu deux endroits an même instant, et qu'il ressuscita neuf morts \*. On devait a'en tenir à louer son zèle et ses tentatives. Il apprit enfin assez de Japonais pour se faire un peu entendre. Les princes de plusieurs îles de cet empire, mécontents pour la plupart de leurs bonzes, ne furent pas fâcbés que des prédicateurs étrangers vinssent contredire ceux qui abusaient de leur ministère. Peu à peu la religion chrétienne s'établit.

La célètre ambassade de trois princes chrétiens japonais au pape Grégoire xut est peut-être l'hommage le plus flatteur que le saint siège ait jamais reçu. Tout ce grand pars où il faut aujourd bui adjoure l'èvagalle, et où le ses ub Hollandais sout reçus à condition de n'y faire aueun acle de religion, a cét sur le point d'être un royaume chrétien, et peut-être un royaume portugais. Nos

a Voyez l'article Prançois Xavien, dans le Dictionnair

prêtres y étaient honorés plus que parmi nous; aujourd'hui leur tête y est à prix, et ce prix même est considérable; il est envirou de douze mille livres. L'indiscrétiou d'un prêtre portugais, qui ne voulut pas céder le pas à uu des premiers officiers du roi, fut la première cause de cette révolution ; la seconde fut l'obstination de quelques jésuites qui soutinrent trop un droit odieux, en ne voulant pas rendre une maison qu'un seigneur japonais leur avait dounée, et que le fils de ce seigneur redemandait; la troisième fut la crainte d'être subjugué par les chrétiens; et c'est ce qui causa une guerre civile. Nous verrous comment le christianisme, qui commença par des missions, finit par de batailles,

Tenons-uous-en à présent à ce que le Japon était alors, à cette antiquité dont ces penples se vantent comme les Chinois, à cette auite de rois pontifes qui remonte à plua de aix siècles avant notre ère : remarquons aurtout que c'est le seul peuple de l'Asie qui u'ait jamais été vaincu. On compare les Japonaia aux Auglais, par cette fierté insulaire qui leur est commune, par le suicide qu'on proit si fréquent dans ces deux extrémités de notre hémiaphère. Mais les lles du Japon n'ont jamais été subjugées ; celles de la Grande-Bretagne l'ont été plus d'une fois. Les Japonais ne paraissent ras être un mélange de différents peuples, comme les Anglais et presque toutes nos nationa ; ils sembleut être aborigènes. Leurs lois, leur culte, leurs mœurs, leur laugage, ne tieunent rien de la Chine; et la Chiue, de son côté, semble originairement exister par elle-même, et u'avoir que fort tard recu quelque chose des autres peuples. C'est cette grande antiquité des peuples de l'Asie qui vous frappe. Ces peuples, excepté les Tartares, ne se 1 sont jamais répandus loiu de leurs limites, et yous voyez une uation faible, resserrée, peu nombreuse. monde, venir en très petit nombre du port de Listonne déconvrir tous ces pays immenses, et a'v établir avec aplendeur.

Jamais commerce ne fut plus avantageux aux Portugais que celui da Japon. Ils en rapportaient, à ce que disent les Hollandais, trois cents tonnes d'or chaque année; et on sait que ceut mille florina fout ce que les Hollandais appelleut nue tonne. C'est beaucoup exagérer : mais il paralt, par le soin qu'ont ces républicains industrieux et infatigables de se conserver le commerce du Japon à l'exclusion des autres nations, qu'il produisait, surtout dans les commencements, des avautages immenses. Ils y achetaient le meilleur thé de l'Asie, les plus belles porcelaines, de l'ambre gris, du cuivre d'une espèce supérieure au nôtre ; enfin , l'argent et l'or , objet principal de toutes ces eutreprises. Ce pays possède, comme la Chine, presque tout ce que nous avons, et presque tout ce qui nous mauque. Il est aussi peuplé que la Chine à proportion : la nation est plus fière et plus guerrière. Tous ces peuples étaient autrefois bien supérjeurs à nos peuples occidentaux dans tous les arts de l'esprit et de la main. Mais que nous avona regagné le temps perdu! Les pays où le Bramante et Michel-Ange ont bâti Saint-Pierre de Rome, où Raphaël a peint, où Newton a calculé l'infini, où Cinna et Atbalie ont été écrits, sont devenus les premiers pays de la terre. Les antres peuples ue sont dans les beaux-arts que des barbares ou des enfants, malgré leur antiquité, et malgré tout ce que la nature a fait pour eux.

### CHAPITRE CXLIII.

De l'Inde en decà et delà le Gange. Des espèces d'hommes differentes, et de leurs coulum

Je ne voua parlerai paa ici du royaume de Siam, qui n'a été bien connu qu'au temps où Louis xiv en recut une ambassade, et v envova des missionnaires et des troupes également inutiles. Je vous épargue les peuples du Tunquin, do Laos, de la Cochinchine, chez qui on ne pénétra que rarement, et long-temps après l'époque des entreprises portugaises, et où notre commerce ne s'est jamais bien étendu.

Les potentats de l'Europe, et les négociants qui les eurichissent, n'ont eu pour objet, dans toutes ces découvertes, que de nouveaux trésors. Les philosophes y ont découvert un nouvel univers en morale et en physique. La route facile et ouverte de tous les ports de l'Europe jusqu'aux extrémités des ludes mit notre curiosité à portée de voir par à peine comptée auparavant dans l'histoire du 1 ses propres yeux tout ce qu'elle ignorait ou qu'elle ue counaissait qu'imparfaitement par d'anciennes relations infidèles. Quels objets pour des hommes qui réfléchissent, de voir au-delà du fleuve Zavre, bordé d'une multitude innombrable de nègres, les vastes côtes de la Cafrerie, où les bommes sout de couleur d'olive, et où ils se coupent uu testicule à l'honneur de la Diviuité, taudis que les Éthiopiena et tant d'autres peuples de l'Afrique se contentent d'offrir une partie de leur prépuce | Ensuite si vous remontez à Sofala, à Ouiloa, à Monthasa, à Mélinde, your trouvez des noirs d'une espèce différente de ceux de la Nigritie, des blanes et des bronzés, qui tous commercent ensemble. Tous ces pays sout couverts d'animaux et de régétaux incounus dans nos climats.

Au milieu des terres de l'Afrique est une race peu nombreuse de petita hommes blancs commo de la neige, dont le visage a la forme du visage des negres, et dont les yeux ronds ressemblent parfaitement à ceux des perdrix : les Portugais les nommèrent Albinos. Ils sont petits, faibles, louches. La laine qui couvre leur tête et qui forme leurs sourcils est comme un coton blanc et fin : ils sont au-dessous des nègres pour la force du corps et de l'entendement, et la nature les a peut-être placés après les nègres et les llottentots, au-dessus des singes, comme un des degrés qui descendent de l'homme a l'animal 1. Peut-être aussi y a-t-il eu des espèces mitovennes inférieures, que leur faiblesse a fait périr. Nous avons eu deux de ces Albinos en France; j'en ai vu un à Paris, à l'hôtel de Bretagne, qu'un marchand de nègres avait amené. On trouve quelques uns de ces animaux ressemblants à l'homme dans l'Asie orientale : mais l'espèce est rare : elle demanderait des soins compatissants des autres espèces humaiues, qui n'ent ont point pour tout ce qui leur est inutile.

La vasie presign lle de l'Indie, qui s'avance des monoculeurs el Indius et du Gange juqu'à unilien des lles Maldives, est peuplée de vingt nations différentes, dont les mœurs et les réglions ne se ressemblent par. Les natures du pays sont d'une condeur de cuivre rouge. Dampierer touva depeils est de cuivre jaune; tant la nature se variet La est de cuivre jaune; tant la nature se variet La partie des terres australes, s'parcès de notre hémisphere, à laupelle on a doucile et ound e Nou-

 Tout ce qu'on appeile homme doit être regardé comme de même espèce, parce que toutes ces variétés produisent ensemble des méis qui généralement sont féconds : tous apprennent à parier, at marchent naturellement sur deux indicates.

La difference entre Thomner et la singer set plus arrande que colled a cheval 3 line, mais plus participa colled a cheval 3 line, mais plus participa colled a cheval a laterna. Il pourrait donc exister des métis sorias da mé-hange de Thomner de de singer, et comme les moiets, enquient inferenda ou grérala, produient expendant quelqueñas, le mais presentant, produient expendant quelqueñas, le mais presentant, produient expendant quelqueñas, le mais presentant, produient expendant quelqueñas, le mais presentant presentant que mais que l'expensant de la comparticipa de la comparticipa de la collegat, et ou est participa de consentant que l'expensant participa de consentant participat de soin, que l'existence d'une de ce esqueve sinoretien reservant que l'existence d'une de ce esqueve sinoretien reservant que l'expensant que l'existence d'une de ce esqueve sinoretien reservant que l'expensant que l'existence d'une de ce esqueve sinoretien reservant que l'existence de homas de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence de homas de l'existence de homas de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence de homas de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence de homas de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence d'une de l'existence d'une d'une de l'existence d'une d'une d'une de l'existence d'une d'une

this black a year is formed on visual, in charrest den aberramais on ne skil para excercitions de i dent una monatronosité dans l'emplee des nivers , ou dans cuite don molitares ; it évaau containe une ne particulières, à les qualités qui les distitiquent des autres bommes se perpréterrient dans leux enmaisse, etc. Conque a l'emple de l'emple de l'emple des les distinctes de l'emple de

were yearden's question at la nature n'a firme qu'une patre de chema nactive nommun des harbets et des levriers, un chema nactive nommun des harbets et des levriers, un bien un seul homme et une suule femme d'uis descendent les Lapons, les Caralbes, les Nerger et les Prançais, ou même une patre de chaque geore dont les dépérérations auraient produit totent les autres espèces, on seul qu'elle est inseitable pour nous, qu'ulte le sera long, temps encore, mais qu'elle n'est pas ependant bens de la pourée de l'esqu'it bunatis. Il, velle-Bollande, ce fut une troupe de nègres qui vensient à lui em marchant sur les mains comme sur les pieds. Il est à croire que, quand on aura pénétré dans ce monde austral, on comaltre encore plus la variété de la nature; jout agrandira la spère de nos idées, et diminuera celle de nos préjugés.

Mais, pour revenir aux obtes de l'inde, dans la presqu'il de doi, de Gauge habitent des multitudes de Banians, descendants des auciens brachmanes attaches à l'ancien dogme de la métemproces, et à celui des deux principes, répandu dans toutes les provinces des Indes, ne mangeant rien de ce qui resprire, aussi obsticés que les Juils à ne s'allier avec aucune nation, aussi aniciens que ce peuple, et aussi occupiés que lui du comment.

C'est surtout dans ce pays que s'est conservée la coutume immémoriale qui enconrageles femmes à se brûler sur le corps de leurs maris, dans l'esperance de renaître, ainsi que vous l'avez vu précédemment.

Vers Surate, vers Cambaye, et sur les frontières de la Perse, étaient répandus les Guèbres, restes des anciens Persans, qui snivent la religion de Zoroastre, et qui ne se mélent pas plus avec les autres peuples que les Banians et les Hébreux. On vit dans l'Inde d'anciennes familles juives qu'on y erut établies depuis leur première dispersion. On trouva sur les côtes de Malabar des chrétiens nestoriens. qu'on appelle mal à propos les chrétiens de saint Thomas; ils ne savaient pas qu'il y cut nne Eglise de Rome. Gouvernés autrefois par un patriarche de Syrie, ils reconnaissaient encore ce fantôme de patriarche, qui résidait, on plutôt qui se cachait dans Mosul, qu'on préteud être l'ancienne Ninive. Cette faible Eglise syriaque était comme ensevelie sous ses ruines par le pouvoir mahométan, ainsi que celles d'Antioche, de Jérusalem, d'Alexandrie. Les Portugais apportaient la religion catholique romaiue dans ces climats; ils fondaient un archevêché dans Goa, devenue métropole en mêmo temps que capitale. On voulnt soumettre les chrétiens du Malabar au saint siège ; on ne put jamais y répssir. Ce qu'on a fait si aisément chez les sauvages de l'Amérique, on l'a toujours tenté vainemeut dans toutes les Églises séparées de la communion de Rome.

Lorsque d'Ormus on alla vers l'Arabie, on rencontra des disciples de saint Jeau, qui n'avaient jamais connu l'Évangile: ce sont ceux qu'on nomme les Sabécus.

Quand on a pénétré ensuite par la mer orientale de l'Inde à la Chine, an Japon, et quand on a vécu dans l'intérieur du pays, les mœurs, la religion, les usages des Chinois, des Japonais, des Siamois, out été mieux connus de nous que ne l'éphes dans nos siècles de barbarie.

C'est un obiet dixne de l'attention d'un philosophe que cette différence entre les usages de l'Orient et les pôtres, aussi grande qu'entre nos langages. Les peuples les plus policés de ces vastes contrées n'ont rien de notre police : leurs arts ne sont point les nôtres. Nourriture, vêtements, maisons, jardins, lois, enlte, bienséances, tout différe. Y a-t-il rien de plus opposé à nos coutumes que la manière dont les banians trafiquent dans l'Indoustan? Les marchés les plus considérables se concluent sans parler, sans écrire ; tout se fait par signes. Comment tant d'usages nrientaux ne différeraient-ils pas des nôtres? La nature, dont le fond est partout le même, a de prodigieuses différences dans leurs climats et dans le nôtre. On est nubile à sept ou huit ans dans l'Inde méridionale. Les mariages contractés à cet âge y sont communs. Ces enfants, qui deviennent pères, jonissent de la mesure de raison que la nature leur accorde dans uu âge où la nôtre est à peine développée.

Tous ces peuples ne nons ressemblent que par les passions, et par la raison universelle qui contre-balance les passinns, et qui imprime cette loi dans tous les cœurs : « Ne fais pas ce que tu ne e voudrais pas qu'on te fit. » Ce sont là les deux caractères que la nature empreint dans tant de races d'hommes différentes, et les deux liens éteruels dont elle les unit, malgré tont ce qui les divise. Tout le reste est le fruit du sol de la terre. et de la coutume.

Là e'était la ville de Pégu, gardée par des erocodiles qui nagent dans des fossés plejns d'eau, lei e'était Java, où des femmes montaient la garde au palais du roi. A Siam, la possession d'un éléphant blanc fait la gloire du royaume. Point de blé au Malabar. Le pain, le vin, sont ignorés dans toutes les iles. On voit dans une des Philippines un arbre dont le fruit peut remplacer le pain. Dans les iles Mariannes l'usage du feu était inconnu.

Il est vrai qu'il faut lire avec un esprit de donte presque tontes les relations qui nous viennent de ees pays éloignés. On est plus occupé à nous envoyer des côtes de Coromandel et de Malabar des marchandises que des vérités. Un cas particulier est souvent pris pour un usage général. Ou nous dit qu'à Cocbin ee n'est point le fils du roi qui est son héritler, mais le fils do sa sœur. Un tel réglement contredit trop la nature : il n'y a point d'homme qui veuille exclure son fils de son héritage : et si ce roi de Cochin n'a point de sœur, à qui appartiendra le trône? Il est vraiscaphlablo qu'un neveu habile l'aura emporté sar un fils mal conseillé et mal secouru, ou qu'un prince, n'avant

taient auparavant ceux de nos contrées limithro- | faissé que des fils en bos âge, aura en son neven pour successeur, et qu'un voyageur aura pris cet accident pour une loi fondamentale. Cent écrivains auront copié ce voyageur, et l'erreur se sera accréditée.

Des auteurs qui ont vécu dans l'Inde prétondent que personne ne possète de bien en propre dans les états du grand-mogol : ce qui serait encore plus contre la nature. Les mêmes écrivains nous assurent qu'ils ont négocié avec des Indiens riches de plusieurs millions. Ces deux assertions semblent un peu se contredire. Il faut toujours se souvenir que les conquérants du Nord ont établi l'usage des fiefs depuis la Lombardie jusqu'à l'Inde. Un banian qui aurait voyagé en Italie du temps d'Astolphe et d'Albouin, aurait-il eu raison d'affirmer que les Italiens ne possédaient rien en propre. Ou ne peut trop combattre cette idée humiliante pour le genre humain, qu'il y a des pays où des millions d'hommes travaillent sans cesse pour un seul qui dévore tont.

Nous ue devons pas moins nous défier de ceux qui nous parlent de temples consacrés à la débauche. Mettons-nons à la place d'un Indieu qui serait témoin dans nos elimats de quelques scènes scandaleuses de nos moines : il ne devrait nas assurer que c'est là leur Institut et leur rècle.

Ce qui attirera surtout votre attention, c'est de voir presque tous ces peuples imbus de l'opinion que leurs dieux sont venus souvent sur la terre. Visnut s'y métamorphosa neuf fois dans la presou'lle du Gange; Sammonocodom, le dieu des Siamois, y prit cinq cent cinquante fois la forme humaine. Cette idée leur est commune avec les anciens Egyptiens, les Grecs, les Romaius. Une erreur si téméraire, si ridieule et si universelle. vient pourtant d'un sentiment raisonnable qui est au fond de tous les eœurs : on sent naturellement sa dépendance d'un être suprême ; et l'erreur, se joignant toujours à la vérité, a fait regarder les dieux, dans presque toute la terre, comme des seigueurs qui venaient quelquefols visiter et réformer leurs domaines. La religion a été chez tant de peuples comme l'astronomie : l'une et l'autre ont précédé les temps historiques ; l'une et l'autre ont été un mélange de vérité et d'Imposture. Les premiers observateurs du cours véritable des astres leur attribuèrent de fausses influeuces : les fondateurs des religions, en reconnaissant la Divinité, souillèrent le culte par les superstitions.

De tant de religious différentes, il n'en est aucune qui n'ait pour but principal les expiations. L'homme a toujours senti qu'il avait besoin de elémence. C'est l'origine de ces pénitences effravantes auxquelles les bouzes, les bramins, les faquirs, se dévouent ; et ces tourmeuts volontaires, qui semblent crier miséricorde pour le genre humain, sont devenus un métier pour gagner sa vie.

Je n'entrerai point dans le détail immense de leurs coutumes ; mais il y en a une si étrange pour nos mœurs, qu'on ne peut s'empêcher d'en faire mention : c'est celle des bramins, qui portent en processiou le Phallum des Égyptiens, le Priape des Romains. Nos idées de bienséance nous portent à croire qu'une cérémonie qui nous paralt si infâme n'a été inventée que par la débauche ; mais il n'est guère croyable que la dépravation des mœurs ait jamais chez aucun peuple établi des cérémonies religieuses. Il est probable, au contraire, que cette coutume fut d'abord introduite dans des temps de simplicité, et qu'on ne pensa d'abord qu'à bonorer la Divinité dans le symbole de la vie qu'elle nons a donnée. Une telle cérémonie a dû inspirer la licence à la jeunesse, et paraltre ridicule aux esprits sages, dans des temps plus raftinés, plus corrompus, et plus éclairés. Mais l'ancien usage a subsisté malgré les abus : et il n'y a gnère de peuple qui n'ait conservé quelque cérémonie qu'on ne peut ni approuver ni abolir.

Permi latt d'spinione extravagantes et de naportitions litarres, cordinats aous que tous ces paiens des Indes reconsissent comme nous m Ere infiniment parfail q'ait l'appellent s'Etire des êtres, l'Etre souverain, invisible, incompréhensible, saus figure, résident et conservateur, junte et miséricordieux, qui se plait à le communique aux lommes pour les coneduire au bonheure derard ? Ces Idees sont conservateur, junte et miséricordieux, qui se plait à la communique aux lommes pour les coneduire au bonheure d'entral ? Ces Idees sont conmunes, et novem miers dans le Notare, planacien que le l'écidem. Elles sont répandueu dans les écrits modernes des bramis.

Un savaul danois, missionnaire sur la côte de Tranquelar, cite plusieurs passage, plusieurs formules de prêres, qui semblent partir de la raziona la plus office, et de la simietia plus équarèce. En voici ube tirée d'un livre initiulé Farandur : e Bouverina de tous les étres, Seigneur « du ciel et de la terre, ju ne vous contiens pasdus mon cœur l'Dearat qui déporterai-je ma mière, si vous m'abandonnez, vous la qui je de dism mon cœur le et na contervation? sans vous « de lime nous de et na contervation? sans vous » je ne sanrais vivre. Appele-moi, Seigneur, afin « ne l'alle vers vous .

Il fallait être aussi ignorant et aussi téméraire que son moines du moyen fige, pour nous bercer continuellement de la fausse idée que tout ce qui habite au-deils de notre petite Europe, et nos aniens maîtres et législateurs les Romains, et les Grees précepteurs des Romains, et les anciens Egyptiens précepteurs des Romains, et les anciens Egyptiens précepteurs des Grees, et enfin tout ce

qui n'est pas nous, ont toujours été des idolâtres odieux et ridicules.

Cependant, malger une doctrine si sage et al subline, le puls ubasses et les plas folles supersittions prévalent. Cette controlicion n'est que trop dans in antante de Hommer. Les forces et les Romains avaient la môtes élée d'un Étre superême, et la savaient joint tout de divinitées bankerreas, le peuple avait bouce é ced fivinitée par tant de presistations, et avait d'unifiée les raint de presistations, et avait foundir la virinième de ce qui était digue de respect, et ce qui mérisis le méris.

Vons op perdrex point an tempa précienx à rechercher toutes les sectes qui partagen l'Inde. Les erceurs se subdivisent en trop de manières. Il est d'allieur vraisembable que nos vorgagers ont pris quelquefois des rites différents pour des socies popolese; il est aixi es de l'a prégrendre. Chaque collège de prêtrey, dans l'auxieume Grèce et dans ancienne Roma, vait as occironates et es sacrilancienne Roma, vait as occironates et es sacrilancienne Roma, vait sa occironate et es sacrilon, si Innon comme Véaus: tous ces différents cultes appartenient pourtant à la miere religion.

Nos peuples occidentans out fait éclatre dans toutes enécouvertes une grande supériorité d'espurit et de ourage sur les nations orientales. Nous nous sommes daible chez elles, et très souvent malgre leur résistance. Nous avons appris leurs natignes, nous leur avons enseigné quelques uns de nos arts. Mais la nature leur avait donné sur de nos arts. Mais la nature leur avait donné sur nous un avantage qui balance tous les utéres : c'est qu'elles n'avaient oul besoin de nous, et que nous avious besoin d'elles.

# CHAPITRE CXLIV.

### De l'Éthiopie, ou Abyssinie.

Arant ce temps, non nations occidentales no consussissent of Téthiopie, que le seul som. Co fut sous le fineres Jean n., roi de Portugal, que don Francisco Alteres piéterts dans ces vastes contrées qui sont entre le tropique et la ligne équitoniste, et du liet ai difficile d'aborde par mer. On y trouva la religion chrétienne établie, mais ettle qu'el écât qu'es régular partiqué par les premiers juils qui l'emprasèrent avant que les deux rises fussent curièrement séparés. Ce métange de judaime et de christainisme s'est todjouver maintenu jusqu'el du diamache également observés : le mariage est diamache également observés : le mariage est de diamache également observés : le mariage est permiss sus avoirces. I elivorce à tout le modée.

et la polygamie y est en usage ainsi que chez tous les Juifs de l'Orient.

Cox Alymin, moité jufis, moité chrélleus, recomaissent pour leur partarcher la rehervêque qui réside dans les ruines d'Alexandrie, ou au Claire de Egypte; et opendant ce partiractée à pas la nother réligion qu'eux; il est de l'ancher niez grec, le gouvernement ture, maltre de l'Egypte, y laissen paix ce petit troupean. Ou ne trouve point auvarie que ces récléten plonques theur senfants dans des curves d'eux, et portent l'eucheristie aux femmes dans leurs maisonn, sous la forme d'un morcessu de pain trempé dans du vin. Ils semanouvisan.

Don Francisco Alvarès fut le premier qui apprit la position des sources du Nil, et la cause des inoudations régulières de ce fleuve : deux choses inconnues à toute l'antiquité, et même aux Égyptiens.

La relation de cet Alvarés fut très long-temps au nombre des virilés peu connue; ci depuis lui jusqu'à nos jours on a u trop d'anteurs, écho des rereurs accrétifes de l'antiquié, répéter qu'il u'est pas donné aux hommes de consultre les ouveres du XII. Ou donne afort le consultre les na uvégus ou rol d'Ethopie, saus autre raisen au végus de l'aux de l'aux des la role de Sala, et parce que depuis les croissées on aveurait qu'on des la role de l'aux d

Tout le fruit des vorages en Éthiople se rednisit à obtenir une ambassade du roi dece pays au pape Ckémemt vni. Le pays était pauvre, avec des mines d'argent qu'on dit abondantes. Les habitants, moins industrieux que les Américains, pe savaient ui mettre en œuvre ces trésors, ni tirer parti des trésors véritables que la terre fournit pour les besoins réels des houmes.

En effet on voit nue letter d'un David, neigne d'al-bibbje, qui demande au gowerneur portugain daza les indes des ouvriers de toute espece: Cétail chien letter évifablement purver. Les trusis quarts de l'Afrique et l'Asie septemtrionale étaient dans l'ember indigence. Nous pessons, dans l'opdiente remembre, cit nous ne songrons pas que les hommes out en le comme le rest de sa almansa, avant souvenit à peine le couvert et la plutre au millies même de se mines d'or et de dismansa.

Ce royaume d'Ethiopie, tant ranté, étais i faible, ¿ qu'iei semble disparaître derant cette espèce de qu'iei semble derant

mencement du seizième siècle. Nons avons la famense lettre de Jean Bermudes au roi de Portugal dont Sébastien, par laquelle nous pouvons nous convaincre que les Éthiopiens ne sont pas ce peuple indomptable dont parle Hérodote, ou qu'ils ont bien dégénéré. Ce patriarche latin, envoyé avec quelques soldats portugais, protégeait le jeune negus de l'Ahyssinie contre ce roi maure qui avait envahi ses états : et malheureusement , quand le grand négus fut rétabli, le patriarche voulut toujours le protéger. Il était son parrain, et se croyalt son maître en qualité de père spiritnel et de patriarche. Il lui ordonna de rendre obcissance au pape, et lui dénonca qu'il l'excommuniait en cas de refus. Alfonse d'Albuquerque n'agissait pas avec plus de hauteur avec les petits princes de la presqu'lle du Gange. Mais enfin le filleul rétabli spr son trône d'or respecta peu son parrain, le chassa de ses états, et ne reconnut point le pape.

Ce Bermudes prétend que sur les frontières du pays de Damut, eutre l'Abyssiuie et les pays voisins de la source du Nil, il y a une petite contrée où les deux tiers de la terre sont d'or. C'est là ce que les Portugais cherchaient, et ce qu'ils n'out point trouve; c'est la le principe de tous ces voyages; les patriarches, les missions, les conversions, n'ont été que le prétexte. Les Européans n'ont fait prêcher leur religion depuis le Chili jusqu'au Japon que pour faire servir les hommes, comme des bêtes de somme, à leur insatiable avarice. Il est à croire que le sein de l'Afrique renferme beaucoup de ce métal qui a mis en mouvement l'univers ; le sable d'or qui roule dans ses rivières indique la mine dans les montagnes. Mais jusqu'à présent cette mine a été inaccessible aux recherches de la cupidité; et à force de faire des efforts en Amérique et en Asie, on s'est moins trouvé en état de faire des tentatives dans le milieu de l'Afrique.

# CHAPITRE CXLV.

# De Colombo et de l'Amérique

C'est à ces déconvertes des Portagais dans l'ancien moude que nous devons le nouvean, si ponrtant c'est une obligation que cette conquête de l'Amérique, si funeste pour ses habitants, et quelquelois pour les conquérants mêmes.

C'est ici le plus grand événement sans doute de notre globe, dont une moitié avait toujours été lignorée de l'autre. Tout ce qui a paru grand jusqu'iei semble disparaltre devant cette espèce de création nouvelle. Nous prononçons encore aven par admiration respondentes les nome des Arcanautes, qui firent cent fois moins que les matelots de Gama et d'Albuqoerque. Que d'autels on eût érigés dans l'antiquité à uo Gree qui eût découvert l'Amérique! Christophe Colombo et Barthélemi son frère ne furent pas traités ainsi,

Colombo, frappé des entreprises des Portugais, concut qu'on pouvait faire quelque chose de plos grand, et, par la seulo inspection d'une carte de uotre univers, jugea qu'il devait y en avoir on autre, et qu'on le trouverait en vognant toujours vers l'occident. Son courage fut égal à la force de son esprit, et d'autant plus grand qu'il eut à combattre les préjugés de tous ses contemporains, et à soutenir les refus de tous les princes. Gênes sa patrie, qui le traita de visionnaire, perdit la seule occasion de s'agrandir qui pouvait s'offrir pour elle, llenri vu, roi d'Angloterre, plus avide d'argent que capable d'en hasarder dans une si noble entreprise, n'écouta pas le frère de Colombo : luimême fut refusé en Portugal par Jean 11, dont les vues étaient entièrement tournées du côté de l'Afrique. Il ne pouvait s'adresser à la France, où la marine était toujours négligée, et les affaires autant que jamais en confusion sous la minorité de Charles viii. L'empereur Maximilien n'avait ni ports pour une flotte, ni argent pour l'équiper, ni grandeur de courage pour un tel projet. Venise cut pu s'en charger; mais, soit que l'aversion des Génois pour les Vénitiens ne permit pas à Colombo de s'adresser à la rivale de sa patrie, soit que Venise ne conçût de grandeur que dans son commerce d'Alexandrie et do Levant. Co-

lombo n'espèra qu'en la cour d'Espagne. Ferdinand, roi d'Arazoo, et Isabelle, reine de Castille, réunissaiont par leur mariage toute l'Espagne, si vous en exceptez le rovaume de Grenade, que les mahométans conservaient encore. mais que Ferdinaud leur enleva bientôt après, L'uoion d'Isabelle et de Ferdinand prépara la graudeur de l'Espagne; Colombo la commença; mais ce ne fut qu'après huit ans de sollieitations que la cour d'Isabelle consentit ao hien que le citoyeu de Gênes voulait lui faire. Ce qui fait échooer les plus grands projets, e'est presque toujours le défaut d'argent. La cour d'Espagne était paovre. Il fallut que le prieur Pérez, et deux négociants, nommés Pinzone, avancassent dix-sept mille ducats pour les frais de l'armement. (1492, 25 août ) Colombo eut de la cour nne patente, et partit enfin du port de Palos eu Andalousie avec trois petits voisseaux, et on vain titre d'amiral.

Des lles Canaries où il monilla, il ue mit que trente-trois jours pour découvrir la première lle de l'Amérique; et peudant ee court trajet il eut à soutenir plus de murmures de son équipage qu'il n'avait essuvé de refus des princes de l'Eurone. Cette lle, située environ à mille lieues des Canaries, fut nommée San Salvador, Aussitôt après il découvrit les autres lles Lucaves, Caba, et Hispaniola, nommée aujourd'hui Saint-Domingue, Ferdinaod et Isabelle furent dans uue singulière surprise de le voir revenir au bout de sept mois (4493, 45 mars) avec des Américains d'Hispaniola, des raretés du pays, et surtout de l'or qu'il leor présenta. Le roi et la reine le firent asseoir et couvrir comme ou grand d'Espagne, le nommèrent grand-amiral et vice-roi du Nouvean-Monde. Il était regardé partout comme un homm e onique envoyé du ciol. C'était alors à goi s'intéresserait dans ses eutreprises, à qui s'embarquerait sous ses ordres. Il repart avec uoe flotte de dix-sept vaisseaux. (1493) Il trouvo encore de nouvelles lles, les Antilles et la Jamaique. Le doute s'était changé en admiration pour lui à son premier voyage; mais l'admiration se tourna en euvie au second

Il était amiral, vice-roi, et pouvait ajouter à ces titres celul de bienfaiteur de Perdinand et d'Istabelle. Cependant des juges, envoyés sur ses vaisseaux mêmes pour veiller sur sa conduite, lo ramenèrreit en Espagne. Le peuple, qui esteudit que Colombo arrivait, courut au-devant de lui, comme du geine tutchiere de l'Espagne. On tira Colombo du vaisseau ; il parut, mais avec les fers aux piels et aux maiss.

Ce traitement hi svait été fait par l'ordère de Bruzco, intendut des armements. L'impartitude était aussi grande qui services. Isabelle de Bruzco, intendut des armements. L'impartitude était aussi grande qui sensive services. Isabelle en fait honteuse : elle répara cet affront autant qu'elle le pat; mais on reint Comois quater names, soit qu'on craignil qu'il ne prêt pour lui es qu'il avait découvert, soit qu'on sa conduite. Eufin on le renvoya encore dans sou constitue de la comme de la comme de la comme Noveraum-Monde, (1495) Cet fait le criobismes de la comme de la comme de la comme l'industrie qu'il vir la céto au l'on a bâti Carlluster.

Lorsque Colombo avait promis un nouvel hismispheve, on lui avait souteus que ce themisphève no pouvait cuisier; et quand il l'est découvert, no préceduit qu'il vaixi déc consu depuis longcert avait de consu de propriet la companie de l'est de la companie de l'est de la companie de Vaurenderer, qui, dit-on, alls de Nurenherr, au décrit de Magellau es 1160, avec une pienne d'une duchesse de Bourgogne, qui, ne réginant pas alors, se pouvait donner de patentes, le ne parle pas des précendues cortes qu'on montre de ce Martin Behen, de construètelisme qui dévercer Martin Behen, de construètelisme qui déverler de la construète de la construète de la n'avait pas quequ'é l'amérique, on en fesait homnivant pas quequ'é l'amérique, on en fesait homeur au Carridagiquis, et ou citati un livre com au Carridagiquis, et ou citati un livre d'Aristote qu'il n'a pas composé. Quelques-uns out eru trouver de la conformité entre des paroles caraibes et des mots hébreux, et n'ont pas manqué de suivre ppe si belle ouverture. D'autres out su que les enfauts de Noé, s'étant établis en Siberic, passèrent de la en Canada sur la glace, et qu'ensuite leurs enfants nés au Canada allérent peupler le Pérou. Les Chinois et les Japonais, selon d'autres, envoyèrent des colonies en Amérique, et y fireut passer des jaguars 1 pour leur divertissement, quoique ni le Japon ni la Chine n'aient de jaguars. C'est ainsi que sonvent les savants ont raisonné sur ce que les hommes de génie ont inventé. On demande qui a mis des hommes en Amérique: ne pourrait-on pas répondre que c'est celui qui y fait croître des arbres et de l'herbe?

La réponse de Colombo à ces envieux est cibiere. Bi dissinci que rieu 'étai [19 stelle] que ses déconsertes. Il leur proposa de faire tenir un cui d'eclou; at anoun à syam pe la fine; il cessa le bout de l'aur, et le îli tenir. Cat c'ali bien eis, direst le assistants. Que ne rous en avisiervous donc' répondit Colombo. Ce conte est repport du Bruncleich, grand artine, qui réforma l'activité cutte l'increte, le print artine, qui réforma l'activité cutte l'increte fois person pa sum par de chilecture à l'increte de l'activité de l'activité de des robles.

La cendre de Colombo ne s'intéresse plus à la gloire qu'il eut pendant sa vie d'avoir doublé pour nous les œuvres de la création ; mais les hommes aiment à rendre justice aux morts, soit qu'ils se flattent de l'espérance vaine qu'on la rendra mieux aux vivants, soit qu'ils aiment naturellement la vérité. Americo Vespucci, que nous nommons Amérie Vespuce , négociant florentin , jouit de la gloire de donner son nom à la nouvelle moitié du globe, dans laquelle il ne possédait pas un ponce de terre : il prétendit avoir le premier découvert le continent. Quand il serait vrai qu'il eût fait cette déconverte. la gloire n'en serait pas à lui; elle appartient incontestablement à celui qui eut le génie et le courage d'entreprendre le premier voyage. La gloire, comme dit Newton dans sa dispute avec Leibnitz, n'est due qu'à l'inventeur : ceux qui viennent après ne sont que des disciples. Colombo avait déjà fait trois voyages en qualité d'amiral et de vice-roi, cinq ans avant qu'Améric Vespuce en eût fait un en qualité de géographe, sous le commandement de l'amiral Oieda: mais avant écrit à ses amis de Florence qu'il avait découvert le Nouvean-Monde, on le

Cesi le plus grand des animaux féroces du Nouveau-Monde. Il est le lion on le tigre de l'Amérique: male il a'approche des lions et des Ugres de l'ancieu monde ni pour la grandeur, ni pour la furce, ni pour le crurace. K. crut sur sa parole; et les citoreus de l'Iorence ordonnèrent que tous les ans, aux fêtes de la Toussaint, on fit pendant trois jours devant sa maison une illumination solennelle. Cet homme ne méritait certaineune aueuns homeurers pour s'être trouvé, en 1408, dans une escadre qui rangea les côtes du Brésil, lorsque Colombo, cinq aus suparavant, avait montré le chemin au reste du monde.

Il a paru depuis peu à Floreuce une vie de cet Améric Vespuce, dans laquelle il ne paralt pas qu'on ait respecté la vérité, ni qu'on ait raisonné consequemment. On s'y plaint de plusieurs auteurs français qui ont rendu justice à Colombo. Ce n'était pas aux Français qu'il fallait s'en prendre, mais aux Espagnols, qui les premiers ont rendu cette justice. L'auteur de la vie de Vespuce dit qu'il veut « confondre la vanité de la nation française , « qui a toujours combattu avec impunité la gloire e et la fortune de l'Italie. » Quelle vanité y a-t-il à dire que ce fut un Génois qui découvrit l'Amérique? quelle injure fait-on à la gloire de l'Italie en avouant que c'est un Italien né à Génes à qui l'on doit le Nouveau-Monde? Je remarque exprès ce défaut d'équité, de politesse, et de bon sens, dont il n'v a que trop d'exemples; et je dois dire que les bons écrivains français sont en général ceux qui sont le moins tombés dans ce défaut jutolérable. Une des raisons qui les font lire dans toute l'Europe, c'est qu'ils rendent justice à toutes les nations

Les habitants des lles et de ce continent étaient une espèce d'hommes nouvelle : aucun n'avait de barbe. Ils furent aussi étonnés du visage des Espagnols que des vaisseaux et de l'artillerie : ils regarderent d'abord ces nouveaux hôtes comme des monstres, ou des dieux qui venaient du ciel ou de l'Océan, Nous apprenions alors, par les vavages des Portugais et des Espagnols, le pen qu'est notre Europe, et quelle variété règne sur la terre. On avait vu qu'il y avait dans l'Indonstan des races d'hommes jaunes. Les noirs, distingués encore en plusieurs espèces, se tronvaient en Afrique et en Asie assez loin de l'équatenr; et quand on eut depnis percé en Amérique jusque sous la ligne, on vit que la race y est assez blanche. Les naturels du Brésil sont de couleur de bronze. Les Chinois paraissaient encore une espèce entièrement différente par la conformation de leur nez, de lenra yenx et de lenrs oreilles, par leur couleur, et peutêtre encore même par leur génie ; mais ce qui est plus à remarquer, e'est que, dans quelques régions que ces races soient transplantées, elles pe changent point quand elles ne se mêlent pas anx naturels du pays. La membrane muqueuse des nègres, reconnue noire, et qui est la cause de leur couleur,

est une preuve manifeste qu'il y a dans chaque espèce d'hommes, comme dans les plantes, uu principe qui les différencie.

La nature a subordouncia ce principe est difficients depriés de gine et esc carceires de nations orque de poir et esc carceires de nations qui on vois si rerement changer. C'el par la que les nières soultes esclaves des notires hommes. On les achies sur les côtes d'Arlique comme des bètes, et les mutitudes de ces noirs, Lurappiacies can conce papris nombre d'Européans. L'exprience aconce appris quelle supériorité ces Européans ont sur les Amérique, présent vainces paratont, n'out jamais ou tentre d'autropéans on tur les Américains, qui, ainément vainces paront, n'out jamais ou tentre une révolution, quoiqu'ils fussent pists de mille coutre un.

Cette partie de l'Amérique était encore remaquable par des animaus et des végitus, que les trais autres parties du monde n'ont pas, et par le besoin de ce que nou avous. Les chevans y, le bié de toute espece, le fre, étaient les principales productions qui manquaient dans le Verique et dans le Pérou. Parmi les domres ignorées dans l'auclem monde, la cochemile fui une des premières et des monde, la cochemile fui une des premières et des conditions qui marquis et de l'acceptation de l'acceptation de mondres de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de immériorie aux lebels estitutes commérciales de lecuption de l'acceptation de l'a

Au transport de la cocheniile ou joignit bientôt cettid el Tiologo, du craco, de la vaille, de bois qui servont à l'ornement, on qui entrent dans la meldecine : enfin du quinquina , seul spécifique contre les fièrers intermittentes, placé par la nature dans les montagnes du Pérou, tandis qu'elle a mais fa fièrer dans le resté du moude. Ce nouveau continent possète aussi des perles, des pierres de couleur, des diamants.

Il est certain que l'Amérique pocurer aujourd'uni aux mointes cistopes de l'Europe des commodités et des plaisirs. Los mines d'or et d'arpent n'ont été utiles d'abord qua ur rois d'Espagne et aux négociants. Le reste du monde en fut appouvit; cur le grand monaire, qui ne fait point le négoce, s'est trouvé d'abord en posession de peu d'explexe en comparsion des sommes immenses qui entraient dans les trèsors de ceux qui profilérent des premisérs decouvertes. Blas peu à peu peut de la comme de la comme de la comme de la trouverte de la comme de la comme de la comme de la trouverte de la comme de la comme de la comme de la comme de la viex plus qui peut d'active de deurice à la haussé dans tonte l'Europe à peu près dans la même revororioux.

Pour comprendre, par exemple, comment les tresors de l'Amérique ont passé des mains espagnoles dans celles des antres uations, il suffira de considérer ici deux choses: l'usage que Charles-Quiut et Philippe II firent de leur argeut, et la manière dout les autres peuples entrent en partage des mines du Pérou.

Charles-Quist, empereur d'Alemagne, tonjours en vorage de toujourse guerre, filt-ressairement posser beaucoup d'espèces en Allemagne et en l'estile, qu'il recut du Meriagne et du Pérou. Lorsqu'il envoya son fils Philippe nà Londres épouser la reine Marie et pendre le titue de roi d'Augle-terre, ce peince remit à la tour vingt-segi grandes caisses d'agent en harre, et la charge de cent chevats en argent et en or tomany. Les troubles controlles de l'estile de

Quant à la manière dont l'or et l'argent du Pérou parviennent à tous les penules de l'Europe. et de la vont en partie aux grandes Indes, c'est une chose connue, mais étonnante. Une loi sévère établie par Ferdinand et Isabelle, confirmée par Charles - Quint et par tous les rois d'Espagne, défend aux autres nations non seulement l'entrée des ports de l'Amérique espagnole, mais la part la plus indirecte dans ce commerce. Il semblait que cette loi dût donner à l'Espagne de quoi subjuguer l'Europe; cependant l'Espagne ne subsiste que de la violation perpetuelle de cette loi même. Elle peut à peine fournir quatre millions en denrées qu'on transporte en Amérique ; et le reste de l'Europe fournit quelquefois pour cinquante miffions de marchandises. Ce prodigieux commerce de nations amies ou enuemies de l'Espagne se fait sous le nom des Espagnols mêmes, toujours fidèles aux particuliers, et toujours trompaut le roi , qui a un besoin extrême de l'être. Nuffe reconvaissance n'est dounce par les marchands espagnols aux marchands étrangers. La bonne foi. sans laquelle il n'y aurait iansais eu de commerce. fait la seule sûreté.

La manière dont on donna long-temps aux étrangers l'or et l'argent que les galjons ont rapportés d'Amérique fut encore plus singulière. L'Espagnol, qui est à Cadix facteur de l'étranger, confiait les lingots reçus à des braves qu'on appefait Météores. Cenx-ci, armés de pistolets de ceinture et d'épées, allaient porter les lingots uumérotés au rempart, et les jetaient à d'autres Météores, qui les portaient aux chalonpes auxquelles ils étaient destinés. Les chalognes les remettaient aux vaisseaux en rade. Ces Météores, ces facteurs . les commis . les gardes , qui ne fes troublaient jamais, tous avaient leur droit, et le négociant étranger n'était jamais trompé. Le roi , avant recu son indult sur ces trésors à l'arrivée des galions, y gagnait lui-même. Il u'y avait proprement que la loi de trompée, loi qui n'est utile qu'autant qu'on y contrevient, et qui n'est pourtant pas eucore abrogée, parce que les ancieus préjugés sont toujours ce qu'il y a de plus fort chez les hommes.

Le plus grand ecemple de la violation de exite de la disidié des Engapols, et alta twir en 1681. La guerre datai dedarcé entre la France et 1681. La guerre datai dedarcé entre la France et 1682 de la catabique voulut es asiair des difés des Français. On employs en vain les distinctus et les monitoires, les rec'herches et les eccemmanications; aucun commissaire engapoul en tie excemmanications; aucun commissaire engapoul en te excemmanications; aucun commissaire engapoul en te excemmanication et les monitores, provera hier que les vous correspondent français. Cette disdité, à bous-raide à la untiun espagne, provara hier que les vous compresses de la commissaire engage de la volute de la vient de la commissaire de la vient de la commissaire de la vient d

Si la découverte de l'Amérique fit d'abord beauconp de bien aux Espagnois, elle fit aussi de très grands maux. L'uu a été de dépeupler l'Espagne par le nombre nécessaire de ses colonies ; l'autre, d'infecter l'univers d'une maladie qui n'était connue que dans quelques parties de cet autre monde, et surtout dans l'île Hispaniola. Plusieurs compagnons de Christophe Colombo en revinrent attaqués, et portèrent dans l'Europe cette contagion. Il est certain que ce veuin qui empoisonne les sources de la vie était propre de l'Amérique, comme la peste et la petite vérole sont des maladies originaires de l'Arabie méridionale. Il ne faut pas eroire même que la chair humaine, dont quelques sauvages américains se nourrissaieut, ait été la source de cette corruption. Il n'y avait point d'anthropophages dans l'He Hispaniola, où ce mal était iuvétéré. Il n'est pas uon plus la suite de l'excès dans les plaisirs : ces excès n'avaient jamais été punis ainsi par la nature dans l'ancien monde; et aujonrd'hui, après nu moment passé et oublié depuis des années, la plus chaste union peut être suivie du plus ernel et du plus honteux des fléaux dont le genre humain soit affligé.

Pour voir maintenant comment cette maitié du globe devint la proie des princes chrétieus, il faut suivre d'abord les Espagnols dans leurs découvertes et dans leurs conquêtes.

Le grand Colomio, après avoir biti quelques habitations dans les lles, et reconne les outienes, avait reposé en Espagne, où il jonissit d'une price qui résit point soutière de repaise et de creanirés : il mourat en 1306 à Valhabild. Mais les gouverneures de Cales, d'Hispaniles, qui lui accession de consecuent de la consecuent d

carrange, a yasat une fois commentoi, ne consulta plus de borners, list d'epusiferent en post d'amére Hispaniola, qui contensit trois millions d'hubitants, et clata qui en arrait plus de six cent mille. Barthélemi de Las Canas, évèque de Chiapa, L'émois de ces destruccions, rapporte qui on alisti à la chasse des hommes a verc des chiens. Cue mallemterat unavage, presque uni et aux arrares, éxiscui rent un conservation de la conservation de la facilité, dévoire par des deputs, et auxès acuspe de la finit, ou sureret en tribés dous leurs habitations.

Ce témoin oculaire dépose à la postérité que sonvent on fesait sommer, par un dominiciant et par un cordelier, ces malheureux de se soumettre à la retigion chrétienne et au roi d'Espague; et, après cette formailié, qui n'était qu'une injussite de plus, ou les égorgenit sans remords. Le crois le récit de Las Casse «tagér en plus d'un enfont; in récit de Las Casse «tagér en plus d'un enfont; in mais, supposé qu'il en uite dis finis de trop, il resto de usoi être saisi d'horreur.

Ou est escore surpris que cette extinction totate d'une reac d'hommes dom lispanolis, soit arrivée sous les yeax et sous le gouvernement de phoseieur refigieur de salut leffouse car le cardiculture de la commentation de la commentation de (onli,, avait envoye quitre de est noistes est quapures tame deute réfisire au torrent; et la laine de natures du pars, devenue vor cason implacable, readit leur perle malheureusement nicessaire.

#### CHAPITRE CXLVI.

Vaines disputes. Comment l'Amérique a été peuplée. Différences spécifiques entre l'Amérique et l'ancien monde. Religion. Anthropophages. Baisons pourquoi le Nouvens-Monde est moins peuplé que l'antéen.

Si ce fut un effort de philosophie qui fut découvrir l'Amérique, ce n'eu est pas un de demander tous les jours commeui il se peut qu'on ait trouvé des hommes dans ce continent, et qui les y a menés. Si on ne s'étonne pas qu'il y ait des mouches en Amérique, e'est une stupidité de s'étonner qu'il y ait des hommes. Le sanvaze qui se croit une production de son

elimat, comme son original et sa raeine de manioc, n'est pas plus ignorant que nous eu ce point, et raisonne mieux. En effex, puisque le niègre d'Afrique ne tire point son origine de nos peuples blancs, pourquoi les rouges, les olivitates, les ceudres de l'Amérique, viendraien-lis de nos contrées? et d'ailleurs, quello serait la contrée primitive?

La nature, qui couvre la terre de fleurs, de

fruits, d'arbres, d'animaux, u'en a-t-elle d'abord place que dans un seul terrain, pour qu'ils se rénandissent de la dans le reste du monde? ou serait-ce ce terrain qui aurait eu d'abord toute l'herbe et tontes les fourmis, et qui les aurait envoyces au reste de la terre? comment la mousse et les sapins de Norvége auraient-ils passé aux terres australes? Quelque terrain qu'on imagine, il est presque tout dégarni de ce que les antres produisent. Il faudra anpposer qu'originairement il avait tout, et qu'il ne lui reste presque plus rien. Chaque climat a ses productions différentes, et le plus abondant est très pauvre en comparaison de tous les autres ensemble. Le maître de la nature a peuplé et vario tout le globe. Les sapins de la Norvége ne sont point assurément les pères des girofliers des Moluques; et ils ne tirent pas plus leur origine des sapins d'un autre pays que l'herbe des champs d'Archaugel u'est produite par l'herbe des bords du Gange. On ne s'avise point de penser que les ehenilles et les limaçons d'une partie du moude soient originairement d'une autre partie : pourquoi s'étouner qu'il y ait en Amérique quelques espèces d'animanx, quelques races d'hommes, semblables anx nôtres?

L'Amérique, aiusi que l'Afrique et l'Asie, produit des végétaux, des animaux qui ressemblent à ceux de l'Enrope; et tout de même encore que l'Afrique et l'Asie, elle en produit beaucoup qui n'ont ancune analogie à ceux de l'ancien munde.

Les terres du Mexique, du Pérou, du Canada, n'avaient jamais porté ni le froment qui fait notre nourriture, ni le raisiu qui fait notre boisson ordinaire, ni les olives dont nous tirons tant de secours, ni la plupart de nos fruits. Toutes nos bêtes de somme et de charrue, ehevanx, chameaux, âues, bœufs, étaient absolument inconuus. Il y avait des espèces de bœufs et de moutous, mais toutes différentes des nôtres. Les moutons du Pérou étaient plus grands, plus forts que eeux d'Europe, et servaient à porter des fardeaux. Leurs bœufs tenaient à la fois de nos buffles et de nos chameaux. Ou trouva dans le Mexique des troupeaux de pores qui ont sur le dos une glande remplie d'une matière ouctueuse et fétide : point de chiens, point de chats. Le Mexique, le Pérou, avaient uue espèce de lions, mais petits et privés de erinière ; et ce qui est plus singulier, le lion de ces elimats était un animal poltron.

On peut réduire, si l'on veut, sous une seule espèce tous les hommes, paree qu'ils ont tous les mêmes organes de la vie, des seus et du mouvemeut. Mais cette espèce parat évidemment divisée en plusieurs autres dans le physique et dans le moral.

Quant au physique, ou crut voir dans les Esquimaux qui habitent vers le soixantième degré du nord, une figure, une taille semblable à celle des Lapous. Des peuples volsins avaient la face toute velue. Les Iroquois, les Hurons, et tous les peuples jusqu'à la Floride, parurent olivâtres et sans aucun poil sur le corps, excepté la tête. Le eapitaine Rogers, qui navigua vers les côtes de la Californie, y découvrit des peuplades de nègres qu'on ne souoconnait pas dans l'Amérique. On vit dans l'isthme de Panama une race qu'on anuelle les Dariens \*, qui a beaucoup de rapport aux Alhinos d'Afrique. Leur taille est tout au plus de quatre pieds ; ils sont blancs comme les Albinos ; et c'est la seule race de l'Amérique qui solt blanche. Leurs veux rouges sont bordés de paupières faconnées en demi-cereles. Ils ne voient et ne sortent de leurs trons que la nuit ; ils sont parmi les hommes ce que les hiboux sont parmi les oiseaux. Les Mexicains, les Péruviens, parurent d'une couleur bronzée, les Brasiliens d'un rouge plus foncé, les peuples du Chili plus cendrés. On a exagéré la graudeur des Patagons qui habitent vers le détroit de Magellau : mais on eroit que e'est la nation de la plus haute taille qui soit sur la terre. Parmi tant de nations si différentes de nous, et

Farmi laut de nations si différente de nous, et à différente service elles, on n'a juanais trocvé d'homme isolés, solitaires, errant à l'aventure à la manière des ninauns, s'accomplant comme eux au baserd, et quittant leurs femelle- pour eherére exest leur platture. Il faut que la nature lamaine ne comporte jass cet éxit, et que partie l'institut de l'espèce l'entralne à la société comme à la liberté; c'est ce qui fai que la prison sans une automonamere avec les hommes etru aupplée une automonamere avec les hommes etre un aupplée une automonamere avec les hommes etre des pour rait moiss supporter encore que l'inoune, dipour l'institut de l'espèce de l'inoune di-

Du détroit de Magellan jusqu'à la baie d'Hudson, on a vu des familles rassemblées et des huttes qui composaient des villages ; point de penples er rants qui changeassent de demeures selon les saisous, comme les Arabes-Bédouins et les Tartares : eu effet, ces peuples, n'ayaut point de bêtes de somme, n'auraient pu transporter aisément leurs cabanes. Partout on a trouvé des idiomes formés. par lesquels les plus sauvages exprimaient le petit nombre de leurs idées : e'est encore un instinct des hommes de marquer leurs besoins par des articulations. De la se sout formées nécessairement tant de langues différentes, plus ou moins abondantes, selon qu'on a eu plus ou moins de connaissances. Ainsi la langue des Mexicains était plus formée que eelle des Iroquois, comme la nôtre est

» Ou ac voit presque plus aujourd'hui de ces Barsens

molèdes.

De tous les peuples de l'Amérique, un seul avait une religion qui semble, au premier coup d'œil. ue pas offenser notre raison. Les Péruvieus adoraient le soleil comme un astre bieufesant, semblables en ce point aux anciens Persaus et aux Sabéens; mais si vous en exceptez les grandes et nombreuses nations de l'Amérique, les antres étaient plougées pour la plupart dans une stupidité barbare. Leurs assemblées n'avaient rien d'un culte réglé : leur créance ne constituait point une religion. Il est constant que les Brasiliens, les Caraïbes, les Mosquites, les peuplades de la Guiane. celles du Nord, n'avaient pas plus de notion distincte d'un Dieu suprême que les Cafres de l'Afrique. Cette connaissance demande une raison cultivée, et leur raison ue l'était pas. La nature seule peut inspirer l'idée confuse de quelque chose de puissant, de terrible, à un sauvage qui verra tomber la foudre, ou un fleuve se déborder. Mais ce u'est la que le faible commencement de la connaissance d'un Dieu créateur : cette connaissance raisonnée manquait même absolument à toute l'Amérique.

Les autres Américains qui s'étaient fait une religion l'avaient faite abominable. Les Mexicains n'étaient pas les seuls qui socrifiassent des hommes à je ne sais quel être malfesant : on a prétendu même que les Péruviens souillaient aussi le culte du soleil par de pareils holocaustes : mais ce reproche paralt avoir été imaginé par les vainqueurs pour excuser leur barbarie. Les anciens peuples de natre hémisphère, et les plus policés de l'autre. se sont ressemblés par cette religion barbare.

Herrera nous assure que les Mexicains mangeaient les victlmes humaiues immolées. La plupart des premiers voyageurs et des missionnaires disent tous que les Brasiliens, les Caralbes, les lroquois, les Hurnns, et quelques autres peuplades, mangeaient les captifs faits à la guerre; et ils ne regardent pas ce fait comme uu usage de quelques particuliers, mais comme un usage de nation. Tant d'anteurs auciens et modernes ont parfé d'anthropophages, qu'il est difficile de les uier. Je vis en 1723 quatre sauvages amenés du Mississipia Fontainchleau, Il v avait parmi eux une femme de couleur cendrée comme ses compagnons; je lui demaudaj, par l'interprète qui les conduisait, si elle avait mangé quelquefnis de la chair humaine; elle me répondit que oui, très froidement, et comme à une question ordinaire. Cette attrocité, si révoltante pour notre nature, est pourtant bien moins cruelle que le meurtre. La véritable barbarie est de donner la mort, et uon de disputer un mort aux corbeaux ou aux

plus régulière et plus abondante que celle des Sa- | vers Des peuples chasseurs, tels qu'étaient les Brasiliens et les Canadiens, des insulaires comme les Caraïbes, n'avant pas toujours une subsistance assurce, out pu devenir quelquefois anthropophages. La famine et la vengeance les ont accoutumés à cette nourriture : et quand nous voyons, dans les siècles les plus civilisés, le peuple de Paris dévorer les restes sauglants du maréchal d'Ancre, et le peuple de La Have manger le cœur du grand-pensionnaire de Wit, nous ne devous pas être surpris qu'une horreur chez pous passagère ait durc chez les sauvages.

Les plus anciens livres que nous avons ne nous permettent pas de douter que la faim n'ait poussé les hommes à cet excès. Moise même menace les Hébreux, dans cinq versets du Deutéronome, qu'ils mangeront leurs enfants s'ils transgressent sa loi. Le prophète Ézéchiel répète la même menace, et ensuite, selon plusieurs commentateurs. il promet aux Hébreux, de la part de Dieu, que s'ils se défeudent bien contre le roi de Perse, ils auront à manger de la chair de cheval et de la chair de cavalier 1. Marco Paolo , ou Marc Paul , dit que, de son temps, dans une partie de la Tartarie, les magiciens ou les prêtres (e'était la même chose) avaient le droit de manger la chair des criminels coudamués à la mort. Tout cela soulève le cœur; mais le tableau du geure humaiu doit souvent produire cet effct.

Comment des peuples toujours séparés les uns des autres ont-ils pu se réunir dans une si horrible coutume? faut-il croire qu'elle u'est pas absolument aussi opposée à la nature humaine qu'elle le paraît? il est sûr qu'elle est rare, mais il est sûr qu'elle existe.

On ne voit pas one ui les Tartares, ni les Juifs, aient mangé souvent leurs semblables. La faim et le désespoir contraignirent, aux sièges de Sancerre ot de Paris, pendant nos guerres de religion, des mères à se nourrir de la chair de leurs enfants. Le charitable Las Casas, évêque de Chiapa, dit que cette horreur n'a été commise en Amérique que par quelques peuples chez lesquels il n'a pas voyagé. Dampierre assure qu'il u'a jamais rencontré d'anthropophages, et il n'y a peut-être pas

'En examinant ce passage, on volt que Dieu ordonne d'abord aox Israelites d'annoncer aux olseaux de prote et aux bêtes féroces qu'il leur donnera à dévurer la chair des princes el des gecrriers ; ensuite , sans que la construction grammaticale puisse determiner à qui Il s'adrese, il parle de manger sur sa table la chair des chevaox et des cavaliers. Suppe t-on que Dieu répète deux fois de suite la même invitation aux oisenox de prote, de peor qu'ils ne l'entendent pas hirn du premier coup? leur propose-i-il de se mettre à sa table? sa table est-elle la terre sur laquelle Il sert de la chair humaine? ou enfin en promet-il aux Juifs pour leur récompense ? C'est aux thrologiens à Juger laquelle de ces deux interprésations est la plus conforme a l'idre qu'ils se font de l'Être supreme K.

tome soit en usage.

Il est un autre vice tout différent, qui semble plus opposé an but de la nature, que ecnendant les Grecs ont vanté, que les Romains out permis, qui s'est perpétué dans les nations les plus polies, et qui est beancoup plus commun dans nos climats chands et tempérés de l'Europe et de l'Asie, que dans les glaces du Septentrion ; on a vu en Amérique ce même effet des caprices de la nature bumaine : les Brasiliens pratiquaient cet usage monstrucux et commun; les Canadiena l'ignoraient. Comment se peut-il encore gn'une passion qui renverse les lois de la propagation humaine se soit emparée dans les deux hémisphères des organes de la propagation même .

Une autre observation importante, e'est qu'on à tronvé le milien de l'Amérique assez peuplé, et les deux extrémités vers les pôles peu habitées; en général, le Nouveau-Monde ne contenait pas le nombre d'hommes qu'il devait contenir. Il y en a certainement des causes naturelles ; premièrement, le froid excessif, qui est aussi percant en Amerique, dans la latitude de Paris et de Vienne, qu'il l'est à notre continent au cercle polaire,

En second lieu, les fleuves sont pour la plupart, en Amérique, vingt, trente fois plus larges au moins que les nôtres. Les inondations fréquentes ont dù porter la stérilité, et par conségnent la mortalité, dans des paya immenses. Les montagues, beaucoup plus hautes, sont aussi plus inhabitables que les nôtres ; des poisons-violents et durables, dont la terre d'Amérique est enuverte, rendent mortelle la plus légère atteinte d'une flèche trempée dans ces poisons; enfin, la stapidité de l'espèce hamaine, dans une partie de cet hémisphère, a dù influer beaucoup sur la dépopulation. On a connu, en genéral, que l'entendement humain n'est pas si formé dans le Nouveau-Monde que dans l'ancien : l'homme est dans tons les denx un animal très faible ; les enfants périssent partout faute d'un soin convenable; et il ne faut pas croire que, quand les habitants des bords du Rhin, de l'Ethe, et de la Vistule, plongeaient dans ces flenves les enfants nonveau-ués dans la rigueur de l'hiver, les femmes aflemandes et sarmates élevassent alors autant d'enfants qu'elles en élèvent aujourd'hui, surtout quand ces pays étaient converts de forêts qui rendaient le climat plus matsain et plus rude qu'il ne l'est dans nos derniers temps. Mille peuplades de l'Amérique manquaient d'une bonne nonrriture : on ne pouvait ni fonrnir aux enfants un bon lait, ni leur

aujonrd'huj deux peuplades où cette horrible cou- [ donner ensuite une subsistance saine, ni même suffisante. Plusieurs espèces d'animaux carnasaiers sont réduites, par ce défaut de subsistance, à nne très petite quantité; et il faut a étonner si on a trouvé dans l'Amérique plus d'hommes que de singes.

#### CHAPITRE CXLVII.

#### De Fernand Cortés.

Ce fut de l'île de Cuba que partit Fernand Cortès pour de nonvelles expéditions dans le continent (4349). Ce simple lieutenant du gouverneur d'une lle nouvellement découverte, auivi de moins de six cents bommes, n'ayant que dix-buit chevanx et quelques pièces de campagne, va subjuguer le plus puissant état de l'Amérique. D'abord il est assez beureux pour trouver un Espagnol qui, ayant été neuf ans prisonnier à Jucatan, sur le chemin du Mexique, lui sert d'interprète. Une Asuéricaine, qu'il nomme dona Marina, devient à la fois sa maltresse et son conseil, et apprend bientôt assez d'espagnol pour être anssi une interprète utile. Ainsi l'amour, la religion, l'avarice, la valeur, et la cruauté, ont conduit les Espagnots dans ce nonvel hémisphère. Ponr comble de bonheur, on trouve un volcan plein de sonfre, on découvre du salpêtre qui sert à renouveler dans le besoin la poudre consommée dans les combats. Cortes avance le long du golfe du Mexique, tantôt caressant les naturels du pays, tantôt fesant la guerre : il tronve des villes policés où les arts sont en honneur. La pnissante republique de Tlascala, qui florissait sous un gonvernement aristocratique, s'oppose à son passage; mais la vne des chevaux et le bruit senl du canon mettaient en fuite ces multitudes mal armées. Il fait une paix aussi avantageuse qu'il le veut; six mitle de ses nouveaux affiés de Tlascafa l'accompagnent dans son voyage du Mexique. Il entre dans cet empire sans résistance, malgré les défenses du souverain. Ce souverain commandait cependant, à ce qu'on dit, à trente vassaux, dont chaeun pouvait paraltre à la tête de ceut mille hommes armés de flèches et de ces pierres tranchantes qui leur tenaient lieu de fer. S'attendait-ou à trouver le gouvernement féodal établi au Mexique?

La vitte de Mexico, bâtic au mitieu d'un grand lac, était le plus beau monument de l'industrie américaine . des chaussées inquenses traversaient le lae tont couvert de petites barques faites de trones d'arbres. On voyait dans la vitte des maisons spacieuses et commodes, construites de pierre, des marches, des boutignes qui brittaient d'ou-

<sup>.</sup> Voyez dans le Dictionnaire philosophique l'art. Amoun SOCRATIQUE.

vrages d'or et d'argent ciselés et sculptés, de vai- | prisonnier de Saûl, et à le couper en merceaux ; selle de terre vernissée, d'étoffes de cotou, et de tissus de plumes qui formaient des dessins éclatants par les plus vives nuances. Auprès du graud marché était un palais où l'on rendait sommairement la justice aux marchands, comme dans la juridiction des consuls de Paris, qui n'a été établie que sous le roi Charles IX, après la destruction de l'empire du Mexique. Plusieurs palais de l'empereur Montezuma augmentaient la somptuosité de la ville. Un d'eux s'élevait sur des colounes de jaspe, et était destiné à renfermer des euriosités qui ne servaient qu'au plaisir ; un autre était rempli d'armes offensives et défensives, garnies d'or et de pierreries : un autre était entouré de grands iardins où l'on ne cultivait que des plantes médicinales; des intendants les distribuaient gratuitement aux malades : on rendait compte au roi du succès de leurs usages, et les médecins en tenaieut registre à leur manière, sans avoir l'usage de l'écriture. Les autres espèces do magnificence ne marquent que les progrès des arts; celle-la marque le progrés de la morale.

S'il n'était pas de la nature humaine de réunir le meilleur et le pire, ou no comprendrait pas comment cette morale s'accordait avec les sacrifices humains dont le sang regorgeait à Mexico devant l'idole de Visiliputsli, regardé comme le dicu des armées. Les ambassadours de Moutezuma dirent à Cortès, à ce qu'on prétend, que leur maître avait sacrifié dans ses guerres plus de vingt mille ennemis, chaque année. dans le grand temple de Mexico. C'est une très grande exagération : on sent qu'on a voulu colorer par la les injustices du vainqueur de Montezuma ; mais enfin, quand les Espagnols entrèrent dans ce temple, ils trouvèrent, parmi ses ornements, des erânes d'bommes suspendus comme des trophées. C'est ainsi que l'antiquité nous peint le temple de Diane dans la Chersonèse Taurique.

Il n'y a guére de peuples dont la religion n'ait été inhumaine et sanglante : vous savez que les Gaulois, les Carthaginois, les Syriens, les anciens Grees, immolèrent des hommes. La loi des Juifs semblait permettre ces sacrifices; il est dit dans le Lévitique : « Si nne ame vivante a été promise · à Dieu, on ne pourra la racheter ; il faut qu'elle · meure. · Les livres des Juis rapportent que, quand ils envahirent le petit pays des Cananéens, ils massacrèrent, dans plusieurs villages, les hommes, les femmes, les enfants, et les animaux domestiques, paree qu'ils avaient été dévonés. C'est sur cette loi que furent fondés les serments de Jephté, qui sacrifia sa fille, et de Saûl, qui, sans les cris de l'armée, eût immolé son fils : c'est elle encore qui antorisait Samuel à égorger le roi Agag.

execution aussi horrible et aussi dégoûtante que tout ce qu'on peut voir de plus affreux chez les sauvages. D'aitleurs il paraît que chez les Mexicains on n'immolait que les enuemis ; ils n'étaient point anthropophages comme un tres petit nombre de peuplades américanes.

Leur police en tout le reste était humaine et sage. L'éducation de la jeunesse formait un des plus grands objets du gouveruement : il y avait des écoles publiques établies pour l'un et l'autre sexe. Nous admirons encore les anciens Égyptiens d'avoir connu que l'année est d'environ trois cent soixante-cing jours : les Mexicains avaient poussé jusque-là leur astronomie.

La guerre était chez eux réduite en art : c'est ce qui leur avait donné tant de supériorité sur leurs voisins. Un grand ordre dans les finances maintenait la grandeur de cet empire, regarde par ses voisins avec crainte et avec envie.

Mais ces animaux guerriers sur qui les priucipaux Espagnols étaient montés, ce tonnerre artificiel qui se formait dans leurs mains, ces châteaux de bois qui les avaient apportés sur l'Océan. ce fer dont ils étaient couverts, leurs marches comptées par des victoires, tant do sujets d'admiration joints à cette faiblesse qui porte les peuples à admirer ; tout cels fit que , quand Cortés arriva dans la ville de Mexico, il fut reçu par Montezuma comme son maltre, et par les habitants comme leur dieu. On se mettait à genoux dans les rues quand un valet espagnol passait. On raconte qu'un cacique, sur les terres duquel passait un capitalue espagnol, îni présenta des esclaves et du gihier. « Si tu es dieu, lui dit-il , voila des e bommes, mange-les; si tu es bomme, voilà e des vivres que ces esclaves t'apprêteront. »

Ceux qui ont fait les relations de ces étranges événements les ont voulu relever par des miraeles, qui ne servent en effet qu'à les rabaisser. Le vrai miraele fut la conduite de Cortès. Peu à peu la cour de Montezumas apprivoisant avec lenrs hôtes, osa les traiter comme des hommes. Une partie des Espagnols était à la Vera-Crux, sur le chemin du Mexiquo : un génóral de l'empereur. qui avait des ordres secrets, les attaqua; et. quoique ses troupes fussent vaineues, il y ent trois on quatre Espagnols de tués : la tête d'un d'eux fut même portée à Montezuma. Alors Cortès fit ce qui s'est jamais fait de plus bardi en politique : il va au palais, suivi de cinquaute Espagnols, et accompagné de la dona Marina, qui lui sert toujonrs d'interprète; alors mettant en usage la persuasion et la menace, il emmène l'empereur prisonnier au quartier espagnol , le force à lui livrer ceux gul ont attaqué les siens à la Vera-Crux, et fait mettre les fers aux pieds et aux maius de l'empereur même, comme un général qui punit un simple soldat; ensuite il l'engage à se reconnaître publiquement vassal de Charles-Ouint.

Montezuma et les principaux de l'empire donnent pour tribut attaché à leur hommage six cent mille marcs d'or pur, avec une incrovable quantite de pierreries. d'ouvrages d'or, et de tout ce que l'industrie de plusieurs siècles avait fabriqué de plus rare : Cortès en mit à part le cinquieme pour son maltre, prit un cinquième pour lui, et

distribua le reste à ses soldats.

On peut compter parmi les plus grands prodiges que les conquérants de ce nouveau monde se déchirant eux-mêmes, les conquêtes n'en souffrirent pas. Jamais le vrai ne fut moins vraisemblable : tandis que Cortes était près de subjuguer l'empire du Mexique avec cinq cents bommes qui lui restaient, le gouverueur de Cuba, Velasquez, plus offensé de la gloire de Cortès , son lientenant, que de son peu de soumission, envoie presque toutes ses tronpes, qui consistaient en huit cents fantasslas, quatre-vingts cavaliers bien montés, et denx petites pières de canon, pour réduire Cortès, le prendre prisonnier, et poursuivre le cours de ses victoires. Cortes , avant d'un côté mille Espagnols a combattre, et le continent à retenir dans la soumission, laissa quatre-vingts hommes pour lui répondre de tout le Mexique, et marcha, suivi du reste, contre ses compatriotes; il en défait une partie, il gagne l'autre. Enfin , cette armée , qui venalt pour le détruire, se rauge sous ses drapeaux,

et il retourne au Mexique avec elle. L'empereur était toujours en prisou dans sa capitale, garde par quatre-vingts soldats. Celui qui les commandait, nommé Alvaredo, sur un bruit vrai ou faux que les Mexicaius conspiraient pour délivrer leur maître, avait pris le temps d'une fête où deux mille des premiers seigneurs étajent plougés dans l'ivresse de leurs liqueurs fortes : il fond sur eux avec ejuquante soldats, les égorge eux et leur suite sans resistance, et les dépouille de tous les ornements d'or et de pierreries dont ils s'étaient parés pour cette fête. Cette énormité, que tout le peuple attribuait avec raison à la rage de l'avarice, souleva ces hommes trop patients : et quand Cortes arriva, il trouva deux cent mille Américains en armes contre quatre-vingts Espagnols occupés à se défendre et à garder l'empereur. Ils assiégèrent Cortès pour délivrer leur roi ; ils se précipitèrent en foule contre les canons et les monsquets. Antonio de Solis appelle cette action i une revolte, et cette valeur une brutalité : tant l'injustice des valuqueurs a passé jusqu'aux écrivains!

combats, blessé malhenreusement de la main de ses sujets. Cortès osa proposer à ce roi, dont il causait la mort, de mourir dans le christianisme; sa coneubine dona Marina était la catéchiste. Le roi mourut en implorant inutilement la vengeance du ciel contre les usurpateurs. Il laissa des enfants plus faibles encore que lui, auxquels les rois d'Espagne n'ont pas craint de laisser des terres dans le Mexique même ; et anjourd'hui les descendants en droite ligne de ce puissant empereur vivent à Mexico même. On les appelle les comtes de Montezuma : il sout de simples gentilshommes ebrétiens, et confondus dans la foule. C'est ainsi que les sultans torcs ont laissé subsister à Constantinople une famille des Paléologues. Les Mexicains créérent un nonvel empereur, animé comme eux du desir de la vengeanee. C'est ce fameux Gatimozin, dont la destince fut encore plus funeste que celle de Montezuma. Il arma tout le Mexique contre les Espagnols.

Le désespoir, l'opiniâtreté de la vengeance et de la haine, précipitaient toujours ces multitudes contre ces mêmes hommes qu'ils n'osaient regarder auparavant qu'à genoux. Les Espagnols étaient fatignés de tuer, et les Américains se succédaient en foule sans se décourager. Cortès fut obligé de quitter la ville, où il eût été affamé ; mais les Mexicains avaient rompu toutes les chaussées. Les Espagnols firent des ponts avec les corps des ennemis ; mais dans four retraite sanglaute ils perdirent tous les trésors qu'ils avaient ravis pour Charles-Quint et pour eux. Chaque jour de marebe était une bataille : on perdait toujours quelque Espagnol, dont le sang était payé par la mort de plusieurs milliers de ces malheureux qui combattaient presque nus.

Cortès n'avait plus de flotte. Il fit faire par ses soldats, et par les Tlascalieus qu'il avait avec lui. neuf bateaux, pour rentrer dans Mexico par le lac même qui semblait lui en défeudre l'entrée.

Les Mexicaius ne eraignirent point de donner un combat naval. Quatre à eiuq mille canots, chargés chacun de deux hommes, couvrirent le lac, et vincent attaquer les neuf bateaux de Cortès, sur lesquels il y avait environ trois cents bommes. Ces neuf brigantins qui avaient du canou renversèrent bientôt la flotte ennenrie. Cortés avec le reste de ses troupes combattait sur les chaussées. Vingt Espagnols tués dans ce combat, et sept ou buit prisonniers, fesaient un événement plus important dans cette partie du monde que les multitudes de nos morts dans nos batailles. Les prisonniers furent sacrifiés dans le temple du Mexique. Mais enfin, après de nouveaux combats, on prit Gatimozin et l'impératrice sa femme. C'est ce Gatimo-L'empereur Montezuma mourut dans un de ces i zin , si fameux par les paroles qu'il prononça lors-

mettre sur des charbons ardents, pour savoir en quel endroit du lac il avait fait jeter ses richesses : son grand-prêtre, condomné an même supplier, jetait des cris; Gatimozin lai dit : Et moi , suisje sur un lit de roses?

Cortès fut maltre absolu de la ville de Mexico, (1521) avec laquelle tout le reste de l'empire tombo sous la domination espagnole, ainsi que la Casti le d'ur, le Darieu, et toutes les coutres voi-

Quel fut le prix des services inouta de Cortés? celni an eat Colombo : il fut persécuté : et le même évêque Fonseca, qui avait contribué à faire renvover le découvreur de l'Amérique chargé de fers, vonlut faire traiter de même le vainqueur. Enfin, malgré les titres dont Cortés fnt décoré dans sa patrie, il y fut pen considéré. A peine put-il obtenir andience de Charles-Quint ; un jour il fendit la presse qui entourait le coche de l'empereur, et monta sur l'étrier de la portière. Charles demanda quel était cet homme : « C'est , répondit Cortés , · celui qui vous a donné plus d'états que vos pères « ue vous ont laissé de villes.

#### CHAPITRE CXLVIII.

# De la conquête du Pérou.

Cortès avant sonmis à Charles-Quint plus de deux cents lieues de nouvelles terres en longueur. et plus de cent cinquante en largeur, croyait avoir peu fait. L'isthme qui resserre entre deux mers le continent de l'Amérique n'est pas de vingt-cinq lienes commanes : on voit du haut d'une montagne, près de Nombre de Dios, d'un côté la mer qui s'étend de l'Amérique jusqu'à nos côtes, et de l'autre celle qui se prolonge jusqu'aux grandes Indes. La première a été nommée mer du Nord . parce que nous sommes au nord; la seconde, mer du Sud, parce c'est au sud que les grandes Indes sont situées. On tenta done, des l'an 4545. de chercher par cette mer du Sud de nouveaux pays à soumettre.

Vers l'an 4527, den a simples aventuriers, Diego d'Almagro et Francisco Pizarro, qui même ne connaissaient pas lenr père, et dont l'éducation avait été si abandonnée qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, furent ceux par qui Charles-Quint acquit de nouvelles terres plus vastes et plus riches que le Mexique. D'abord ils reconnaissent trois cents lieues de côtes américaines en cinglant droit an midi; blentôt ils entendent dire que vers la ligne équinoxale et sons l'autre tropique il y a nne contree immense, où l'or, l'argent, el les pier-

qu'un receveur des trésors du roi d'Espagne le fit : reries , sont plus communs que le bois , et que le pays est genyerné par un roi aussi despotique que Montexuma ; car dans tont l'univers le despotisme est le fruit de la richesse.

Du pays de Cusco et des environs du tropique du Caprieorne jusqu'à la hauteur de l'île des Perles, qui est au sixième degré de latitude septeutrionale, un seul roi étendait sa domination absolue dans l'espace de près de trente degrés. Il était d'une race de conquerants qu'on appelait Incas. Le premier de ces incas qui avait subjugué le pays, et qui lui imposa des lois, passait pour le fils du Soleil. Ainsi les penples les plus policés de l'ancien monde et du nouveau se ressemblaient dans l'usage de déifier les bommes extraordinaires, soit conquérants, soit législateurs,

Gareilasso de La Vega, issu de ces incas, transporté à Madrid , écrivit leur histoire vers l'an 4608. Il était alors avancé en âge, et son père pouvait aisement avoir vu la révolution arrivée vers l'an 4550, Il ne ponvait, à la vérité, savoir avec certitude l'histoire détaillée de ses ancêtres, Aucun peuple de l'Amérique n'avait connu l'art de l'écriture ; semblable en ce point aux anciennes nations tartares, aux habitants de l'Afrique méridionale, à nos ancêtres les Celtes, aux peuples du Septentrion, aucune de ces nations n'eut rien qui tlnt lieu de l'histoire. Les l'érnviens trausmettaient les principaux faits à la postérité par des nœuds qu'ils fesaient à des cordes : mais eu général les luis fondamentales, les points les plus essentiels de la religion, les grands expluits dégagés de détails, passent assez fidèlement de bonche en bouche. Ainsi Garcilasso pouvait être instruit de quelques principaux événements. C'est sur ces objets seuls qu'on peut l'en eroire. Il assure que dans tout le Pérou un adorait le soleil, eulte plus raisonnable qu'aucun autre dans un monde où la raison humaine n'était point perfectionnée. Pline, ehez les Romains, dans les temps les plus éclairés, n'admet point d'autre Dien. Platon , plus éclaire que Pline, avait appelé le soleil le fils de Dieu, la spiendenr du Père ; et cet astre long-temps auparavant fut révéré par les mages et par les anciens Égyptiens. La même vraisemblance et la même erreur régnèrent également dans les deux hémisplières.

Les Péruviens avaient des obélisques, des gnomons réguliers, pour marquer les points des équinoxes et des solstices. Leur année était de trois cent soixante et cinq jours ; peut-être la science de l'antique Egypte ne s'étendit pas au-delà. Hs avaient élevé des prodiges d'architecture et taillé des statues avec un art surprenant. C'était la nation la plus policee et la plus industrieuse du Nouvean-Monde.

L'inca Huescar, père d'Atabalipa, dernier inca, sous qui ce vaste empire fut détruit, l'avait beaucoup augmenté et embelli, Cet luca, qui conquit tout le pays de Quito, sujourd'hui la capitale du Pérou, avait fait, par les mains de ses soldats et des peuples vaincus, un grand chemin de cinq cents lieues de Cosco jusqu'à Quito, à travers des précipices comblés et des montagnes aplanies. Ce monument de l'obéissance et de l'industrie humaine n'a pas été depuis entretenu par les Espagnols. Des relais d'hommes établis de demi-lieue en demi-liene portaient les ordres du monarque dans tont sou empire. Telle était la police : et si on vent juger de la magnificence, il suffit de savoir que le roi était porté dans ses voyages snr un trône d'or, qu'on tronvs peser vingt-cinq mille ducats, et que la litière de lames d'or sur laquelle était le trône, était soutenue par les premiers de l'état

Dans les cérémonies pocitiques et religiouses à l'honneur du solici, no fornait de danses : rien la mentale danses : rien usage de norbe honneur du solici danses i rien de plus anciera usage de norbe honnelphère. Bleeser, pour rendre les danses plus graves, fil porter par les dances de conseque de la possibilité de l'onique de se plus graves, fil porter par les dances me soules un chalone. Il laut conclure de ce fait que l'or c'ait plus comman au Péron que ne l'est parmi nous le coirre.

François Pizarro sttaqua cet empire avec deux ceut einquante fantassins, soixante eavaliers, et nne douraine de petits canons que trainaient souvent les esclaves des pays déjà domptés. Il arrive par la mer do sud à la hauteur de Quito par-delà l'équateur. Atabalipa , fils d'Huescar, régnait alors : il était vers Ouito avec environ quarante mille soldats armés de fièches et de piques d'or et d'argent, Pizarro commença, comme Cortès, par nne ambassade, et offrit à l'inca l'amitié de Charles-Quint, L'inca répond qu'il ne recevra pour amis les déprédateurs de son empire, que quand ils auront rendn tout ce qu'ils ont ravi sur lenr route; et après cette réponse il marche anx Espagnols. Quand l'armée de l'inca et la petite troupe castillane furent en présence, les Espagnols voulnrent encore mettre de teur côté inson aux apparences de la religion. Un moine nommé Valverds, fait évêque de ce pays même qui ne leur appartenait pas encore, s'avance avec un interprète vers l'inea, une Bible à la main, et lui dit qu'il faut croire tont ce qui est dans ce livre. Il lui fait nn long sermon de tons les mystères du christianisme. Les historiens ne s'accordent pas sur la manière dont le sermon fut reçn ; mais ils conviennent tous que la prédication finit par le combat.

Les canons, les chevaux, et les armes de fer, firent sur les Péruviens le même effet que sur les Mexicains; on n'eut guère que la peine de tuer; et Atabalipa, arraché de son trône d'or par les vainqueurs, fut chargé de fers.

Cet emperenr, pour se procurer nne liberté prompte, promit une trop grosse rançon; il s'obligea, selon tierrera et Zarata, de donner autant d'or qu'une des salles de ses palais ponvait en contenir jusqu'à la hauteur de sa main, qu'il éleva en l'air an-dessus de sa tête. Anssitôt ses courriers partent de tous edtés pour assembler cette rançon immense; l'or et l'argent arrivent tons les jours au quartier des Espagnols : mais soit que les Péruvieus se lassasseut de dépouiller l'empire pour un captif, soit qu'Atabalipa ne les pressat pas, on ne remplit poiot toute l'étendue de ses promesses. Les esprits des vainqueurs s'aigrirent, leur avarice trompée monta à cet excès de rage, qu'ils condamnerent l'empereur à être brûle vif : toute la grâce qu'ils lui promirent, c'est qu'en cas qu'il vonlût mourir chrétien, on l'étranglerait avant de le brûler. Ce même évêque Valverda lui parta de christianisme par un interprète; il le baisa, et immédiatement après on le pendit, et on le jeta dans les flammes. Le malheureux Garcilasso, inca devenn espaguol, dit qu'Atabalipa avait été très cruel envers sa famille, et qu'il méritait la mort ; mais il n'ose pas dire que ce n'était point aux Espagnols à le punir. Quelques écrivains témoins oculaires, comme Zarata, prétendent que François Pizarro était déjà parti pour aller porter à Charles-Ouint une partie des trésors d'Atabalipa, et que d'Almagro sent fut coupable de cette barbarie. Cet évêque de Chispa, que i'ai défà cité, ajoute qu'on fit sonffrir le même supplice à plusieurs capitaines péruviens qui, par une générosité aussi grande que la cruanté des vainqueurs, aimèrent mieux recevoir la mort

que de déconvrir les trésors de leurs maîtres. Cependant, de la rançon déjà payée par Atabalipa, chaque cavalier espagnol eut deux cent cinquante marcs en or pur; chaque fantassin en eut cent soixante: on partagea dix fois environ antant d'argent dans la même proportion ; ainsi le caveller eut nu tiers de plus que le fantassin. Les officiers eurent des richesses immenses, et on envoya à Charles-Quint trente mille marcs d'argent, trois mille d'or non travaillé, et vingt mille marcs pesant d'argent avec deux mille d'or en ouvrages du pays. L'Amérique lui aurait servi à tenir sous le jong une partie de l'Europe, et surtout les papes, qui lui avaient adjugé ce Nouveau-Monde, s'il avait reçu souveut de pareils tributs.

On ne soit si on doit plus admirer le courage

même source, qui est l'avarice, produisit tant de bien et tant de mal. Diego d'Almagro marcho à Cusco à travers des multitudes qu'il faut écarter ; il pénètre insqu'au Chili par-delà le tropique du Capricorue. Partout on preud possessiou au nom de Charles-Quint. Bientôt après, la discorde se met entro les vainqueurs du Pérou, comme elle avait divisé Velasquez et Fernand Cortès dans l'Amérique septentrionale.

Diego d'Almagro et Francisco Pizarro font la guerre civile dans Cusco même, la capitale des incas. Toutes les recrues qu'ils avaient recues d'Europe se partagent, et combattent pour le chef qu'elles choisissent. Ils donnent nu combat sanglant sous les murs de Cusco, sans que les Péruviens osent profiter do l'affaiblissement de leur ennemi commun; an contraire il y avait des Péruviens dans chaquo armée : ils so battaient pour leurs tyrans ; et les multitudes de Péruvleus disperses attendaient stapidement à quel parti de lours destructeurs ils seraient soumis, et chaque parti n'était quo d'environ trois cents hommes : tant la nature a donné en tont la supériorité aux Européans sur les habitants du Nonveau-Mondo! Enfin, d'Almagro fut fait prisonnier, et son rival Pizarro lui fit trancher la tête ; mais hientôt après

il fut assassiné lui-mêmo par les amis d'Almagro. Déjà se formait dans tout le Nouveau-Monde le gonvernement espagnol. Les grandes provinces avaient leurs gouvernours. Des audiences, qui sont à peu près ce quo sont nos parlements, étaient établies; des archevêques, des évêques, des tribunaux d'inquisition, toute la hiérarchie ecclesiastiquo exercait ses fonctious comme à Madrid, lorsquo les capitaines qui avaient conquis lo Pérou pour l'empereur Charles-Onint voulureut le prendre pour eux-mêmes. Un fils d'Almagro se fit reconnaîtro rol du Pérou : mais d'autres Espagnols, almant mieux obéir à leur maître qui demenrait en Europe qu'à leur compagnon qui dovonait lenr souverain, le prirent, et le firent périr par la main du bourreau. Un frère de François Pizarro eut la mêmo ambition et lo même sort. Il n'y eut contre Charles-Quint de révoltes que celles des Espagnois mêmes, et pas une des penples sonmis.

Au milieu de ces comhats que les vainqueurs livraient entre eux, ils découvrirent les mines du Potosi, quo les Péruviens même avaient ignorées. Ce n'est point exagérer do dire que la terre de ce canton était touto d'argent : ello est encore anjourd'hui très loin d'êtro épuisée. Les Pérnyiens travaillèrent à ces mines pour les Espagnols commo probablement les Espagnols avaient beaucoup éxapour les vrais propriétaires. Bientôt après on joi- géré les depravations des Mexicains, et que l'éve-

opiniâtre de ceux qui découvrirent et conquirent ; gnit à ces esclaves des nègres qu on achetait en taut do terres, ou plus détester leur férocité : la l'Afrique, et qu'on trausportait an Perou comme des animaux destines au servico des hommes.

On ne traitait en effet ni ces nègres, ni les bahitants du Nouveau-Monde, comme uno espèce humaine, Ce Las Casos, religieux dominicain, évêque de Chiapa, duquel nous avons parlé, touché des cruautés de ses compatriotes et des misères do tant de peuples, eut lo courage de s'on plaindre'a Charles-Quint et à son fils Philippe 11, par des mémoires que nous avons encore. Il y représente presque tons les Américains comme des hommes donx et timides, d'un tempérament faible qui les rend naturellement esclaves. Il dit quo les Espagnols ne regardèrent dans cetto faiblesse que la facilité qu'elle donnait aux vainquonrs de les détruire; que dans Cuba, dans la Jamaigno, dans les lles voisines, ils firent perir plus do douze cent mille hommes, comme des chasseurs qui dépeuplent une terre de bêtes fanves, « Je les al vus, « dit-il, dans l'Ilo Saint-Domingue et dans la Ja-« malque, remplir les campagnes de fourches e patibulaires, auxquelles ils pendaient ces mal-

a henrenx treize à treize, en l'honneur, disaient-« ils. des treize apôtres. Je les ai vus donner des « enfants à dévorer à leurs chiens de chasse, »

Un caciquo de l'Ile de Cuba, nommé Hatneu, condamné par eux à périr par le feu, pont n'avoir pas donné assez d'or, fut remis, avant qu'on allumăt le bûcher, entre les mains d'un franciscaiu qui l'exhortait à mourir chrétien, et qui lui promettait le ciel. Quoi ! les Espagnols iront donc au eiel? demandait le cacique. Oni , sans donte , disait le moine. Abl s'il est ainsi, que je n'aille point au ciel , réplique ce prince. Un caclque de la Nouvelle-Grenado, qui est entre lo Pérou et le Mexique, fut hrûlé publiquement pour avoir promis en vain de remplir d'or la chambre d'un capitaine.

Des milliers d'Américains servaient aux Espagnois de bêtes de somme, et ou les tuait quand leur lassitude les empêchait de marcher. Enfin , ce témoin oculaire affirme que dans les lles ot sur la torro ferme ce petit nombre d'Européans a fait périr plus de douze millions d'Américains. « Pour

- · vous justifior, ajoute-t-il, vous dites que ces mal-
- · henreux s'étaient rendus coupables de sacrifices · humains; que, par exemple, dans le temple du · Mexiquo on avait secrifió vingt mille hommes :
- e jo prends à témoin lo ciel et la terre que les
- · Mexicains, usant du droit barbare de la guerre,
- e n'avaient pas fait souffrir la mort dans leurs e temples à cent cinquante prisonniers. »

De tout ce quo jo viens de citer, il résulte que

que de Chiapa outrait aussi quelquefois ses reproches contre ses compatrioles. Observous lei que, si on reproche aux hlexicains d'avoir quelquefois accrifié des eonemis vaincus au dieu de la guerre, jamais les Péruries ne literat de les sacrificos au solcil, qu'ils regardaient comme le dieu bienfesant de la usture. La nation du Pérou était peutètre la plus douce de toute la terzie la plus douce la plus la plus de la plu

Enfiu les plaintes réitérées de Las Casas ne furent pas inutiles. Les lois envoyées d'Europe ont un peu adouci le sort des Américains. Ils sout aujourd'hui sujets soumis et non esclaves.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CXLIX.

## Du premier voyage autour du mende.

Ce mélange de grandeur et de cruauté donne et indigne. Trop d'horreurs déshonorent les grandes actious des vainqueurs de l'Amérique; mais la gloire de Colombo est pure. Telle est celle de Magalhaens, que nous nommons Magellau, qui outreprit de faire par mer le tour du globe, et de Sélastien Cano, qui acheva le premier ce prodigieux vorage, qui u'est plus un prodigie aujourd hui.

Ce fui en 1319, dans le commencement des conquiets espagaoles eu Amérique, et au milieu des grands succès des Portugais en Asie et eu Afrique, que Magellau découvrit pour l'Espagace le décroit qui porte soo nom, qu'il entra le premier dans la mer du Sud, et qu'en voguant de l'occident à Torient, il trouva les Hes qu'on nomma depuis Mariannes.

Ces lles Marianues, situées près de la ligne, méritent une attentiou particulière. Les habitants ue connaissaient point le feu, et il leur était absolument inutile. Ils se nourrissaient des fruits que leurs terres produisent en abondance, surtout du coco, du sagou, moelle d'une espèce de palmier qui est fort au-dessus du riz, et du rima, fruit d'un grand arbre qu'on a nommé l'arbre à pain. parce que ses fruits peuvent en tenir lieu. Ou prétend que la durée ordinaire de leur vie est de cent vingt aus : on en dit autant des Brasiliens, Ces insulaires n'étaient ui sauvages ui cruels ; aucune des commodités qu'ils pouvaient desirer ne leur manquait. Leurs maisons, bâties de planches de cocotiers, industrieusement façounées, étaient propres et régulières. Ils cultivaient des jardins plantes avec art ; et peut-être étaient-ils les moins malheureux et les moins méchants de tous les hommes. Cependant les Portugais appelèrent leur pays les lles des Larrons, parce que ces peuples, ignorant le tien et le mien, mangérent quelques provisions du vaisseau. Il u'v avait pas plus de religion chez eux que chez les Hottentots, ni chez beaucoup de natioos africaines et américaines. Mais au-dela de ces lles, en tirant vers les Moluques, il y eu a d'autres ou la religion mahométane avait été portée du temps des califes. Les mahousctans y avaient aborde par la mer de l'Inde, et les chrétieus y venaient par la mer du Sud. Si les mahométans arabes avaient counu la boussole , c'était à eux à découvrir l'Amérique; ils étaient dans le chemin; mais ils n'out jamais navigue plus loin qu'a l'île de Mindanao, à l'ouest des Manilles. Ce vaste archipel était peuplé d'hommes d'espèces différentes, les uns blancs, les autres noirs, les autres olivâtres ou rouges. On a toujours trouvé la nature plus variée dans les climats chauds que dans ceux du Septeutrion.

Au reste, ce Magellau était un Portugais auquel on avait refusé une augmentation de piecé es ix ceux. Ce rétais le determina à servir l'Espagne, et à clarecher par l'Amérique un passage pour aller partager les possessions des Portugais eo Asie. En effet, ses compagnons après sa mort à établirent à Talor, la principale des lles Moluques , où croisseut les plus préciouses éjeccies.

Les Portugais furent élousie d'y trouvre les Expansuls, et no perunt couprendre comment lis y avaient alordé par la mer criotate, lorsque tous et valorent de l'ortegal ne pour saint venir que de l'orcètent. Ils ne souponaient pas que les Expandes essent fait une partie du tour du globe. Il fallet une nouvelle gougraphie pour terminer les crievent des Degraphie pour terminer les crievent des Degraphie et les Pretiguis, et pour les crievent des Degraphie de les Pretiguis, et pour les crievent des Degraphie de les Pretiguis, et pour les crievent des Degraphie de les Pretiguis, et pour les crievent des Degraphies de les de l'accessions de l'accession de l'accession par les des les des les les des les des l'accessions de l'accession d'

Il but swoir que, quand le cichiere prince don lient commencia à reculte peur nous les foruses leuri commencia à reculte peur nous les foruses de l'autiver, les Portugais d'emmadérent aux paysles possession de lout ce qu'il a découvrisient. La saint siège, depuis que Crégoire un résist mais en saint siège, depuis que Crégoire un résist mais en possession de les donners ; on crousig par la sissurer contre une unsurpation étrangère, et intéressaires possible des los donners de resultant seiners possible conseines. Plussienes possible confirmientes donc au Portugal les récles qu'il vaux la acquis , et qu'il ne poursalent récles qu'il vaux la acquis, et qu'il ne poursalent fortiels qu'il vaux la acquis, et qu'il ne poursalent fortiers de la conseine de la conseine fortier de la creation de la conseine fortier de la conseine de la conseine fortier fortier de la conseine fortier de la conseine fortier de la conseine fortier fortier

Lorsque les Espaguols commençaient à s'étalair dans l'Améripue, les pages Alexaudre vi divisa les deux Nouveaux-mente, l'améripue, les deux Nouveaux-met l'assaique, en deux parties : tout ce qui était à l'orient des lies Açores depuit appartenir au Portiga); tout ce qui était à l'occident fut doune à l'Espagne : nn trara uue liques sur le golbe, qui marqua les limités de ces droits réciproques, ct qu' on appelle de figure de mercation. Le voyage de Magglaud dérangya la ligne du pape. Les îles Mariaunes , les Philippines , les Moluques , se trouvaient à l'orient des découvertes portingaies. Il fallut done tracer une autre l ligue, qu'on appela de dénarcation. Qu'y a-t-il de plus étounant, ou qu'on ait découver tant de pays, ou que des évelues de Rome les aient dounies tous?

Tontes ces lignes furent encore dérangées lorque les Portegais abordérent au Brésil; elles ne furent par respectées por les Français et par les An-lais, qui rétablirent essuite dans l'Amérique septentrionale. Il est vrai que ces nations n'ont fait que glaner après les riches moissons des Esquolisgnols; mais enfin ils y out eu des établissements considérables.

Le funeste effet de toutes ces découvertes et de ces transplantations à été que nos nations commerçantes se out fait la guerre en Amérique et en Asie, toutes les fois qu'elles se la sout déclarée en Europe. Elles out réciproquement déranti leurs colonies naissautes. Les premiers voyages ont eu pour objet d'unir toutes les nations : les dernières out été entreuris pour objet d'unir toutes les nations : les dernières out été entreuris pour onus dérruire a bout du monde.

C'est un grand problème de savoir si l'Europe a gapaien se portant en Améripue. Il est certain que les Epagnols en retirrent d'abord des richesses timmentes : mais l'Espagne a été dépenplée, et est trésors, partagés à la fin par test d'attern sations, on remis l'égalife q'in avaient d'attern déée. Le pris des deuves a suguentée qu'a d'attern déée. Le pris des deuves a suguentée à la savoir si la corbuille et le quinquina sond d'un assez grand prix pour compenser la perte de tant d'honnes.

#### CHAPITRE CL.

#### Du Brésil.

Quand les Espagnols envahissaient la plus riche partie du Nouveau-Monde, les Portugais, surelungés des trésors de l'ancien, uégligeaient le Brésil, qu'ils découvrirent en 4300, mais qu'ils ne cherchaient pas.

C'étaient des peuples chasseurs, par conséquent n'ayant pas toujours uue subsistance assurée; de là nécessairement féroces, se fesant la guerre avec leurs fleches et leurs massues pour quelques pièces de gibier, comme les barbares policés de l'ancien continent se la font pour quelques villages. La colère, le resseutiment d'une injure les armait souvent, comme na le raconte des presulers Grecs et des Asiatiques. Ils ne sacritiaient point d'hommes, parce que n'avant aueun culte religieux, ils n'avaient point de sacrifices à faire, ainsi que les Mexicains ; mais ils mangeaient leurs prisonniers de guerre; et Améric Vespuce rapporte dans une de ses lettres qu'ils furent fort étonnés quand il leur fit entendre que les Europeans ne mangeaient pas leurs prisonniers.

Au reste, inlles lois chez les Brasiliens que edles qui s'établissienta un basard pour le mount présent par la peuplade assemblée; l'instinct seul les gauvernait. Cet instinct les portait à ciasserquand ils avaient faim, à se joindre à des feauues quand le besoin le demandait, et à satisfaire ce besoin passager avec des jeunes geus.

Ces peuples sont une prevere assez forte que Vandérique n'aux ljamak de counte de l'auxene monde : on aurait porté quelque religion dans cette terre pue désigné de l'Arique. Il est hien difficile qu'il a' y flut resté quedque trace de cette religion quelle qu'el flut; on a' y ent trouva aucune. Quelques charitains, portant des plumes rai latét, ecclaitent les pouples au combal, lour aux latét, ecclaitent les pouples au combal, lour maisse de la combal de l'auxent de l'auxent des autent des herbes qui au guérissaient pas leurs autent des herbes qui au guérissaient pas leurs des autels, un culle, e'est e qu'aneum vivageur a dit, malgré la pente la deire.

Les Mexicains, les Péruviens, peuples policés, avaient un eulte établi. La religiou chez eux maintenait l'état, parce qu'elle était entièrement suhrodonnée au priuce; mais il n'y avait point d'état ehez des sauvages saus besoins et saus police.

Le bortugal laissa pendant près de cinquante ans languir les colonies que des marchands avaient envorées au Breili. Enfin, en 1359, on y fit de citalissements solides, et les rols de Portugal eurent à la fois les tributs de deux mondes. Le Bréill augmenta les richesses des Espagnols, quand leur rof Philippe s l'empara de Portugal es 1364. Les Hollandais le prirent presque tout entire sur les Espagnols depuis 1625 inspez à 1650.

Ces mêmes Ilollandais eulevaient à l'Espagne tout ce que le Portingal avait établi dans l'ancien monde et dans le nouvean. Enfin, lorsque le Portugal cut seconic le joug des Espagnols, il se remit en possession des côtes du Brésil. Ce pays a preduit a ces nouveans maltres ce que le Mexique, le Pérou, et les fles, donnaient aux Espagnols, de l'or, de l'argent, des denrées précieuses. Dans nos derniers temps même, on v a découvert des mines de diamants, anssi abondantes que celles de Golconde. Mais qu'est-il arrivé? taut de richesses ont appauvri les Portugais. Les colonies d'Asie, du Brésil, avaient enlevé beaucoup d'habitants : les autres . comptant sur l'or et les diamants, ont cessé de cultiver les véritables mines, qui sont l'agriculture et les manufactures. Leurs diamants et leur or ont payé à peine les choses nécessaires que les Anglais leur ont fournies : e'est pour l'Angleterre, en effet, que les Portugais ont travaillé en Amérique. Enfin , en 1756, quand Lisbonne a été renversée par un tremblement de terre, il a fallu que Loudres envoyât jusqu'à de l'argent monnayé au Portugal, qui manquait de tout. Daus ce pays, le roi est riche, et le peuple est pauvre.

## CHAPITRE CLL

#### Des possessions des Français en Amérique.

Les Espagnols tiralent déjà du Mexique et du Péron des tréors immenses, qui pourtant à la fin ne les ont pas beaucoup enrichis, quand les autres nations, jalouses et excitées par leur exemple, n'avaient pas encore dans les autres parties d' l'Amérique une colonie qui le ur fût avantageuse.

L'amiral Coligni, qui avait en tont de grandes idées, imagina, en 4557, sous Henri 11, d'établir les Français et sa secte dans le Brésil : un chevalier de Villegagnon, alors calviniste, y fut envoyé; Calvin a interessa a l'entreprise. Les Genevois n'étaient pas alors d'aussi bons commerçants on aujourd'hui. Calvin envoya plus de prédicauts ue de cultivateurs : ces ministres, qui vonlaient dominer, eurent avec le commandant de violentes querelles; ils exciterent une sédition. La colonie fut divisée; les Portugais la détruisirent. Villegagnon renonça à Calviu et à ses ministres; il les traita de perturbateurs, ceux-ci le traitèrent d'athée, et le Brésil fut perdu pour la France, qui n'a jamais su faire de grands établissements audehors.

On disait que la famille des incas s'éxit retriere dance vaste pas dont les limites touchent é celles du Péreu; que é était fu que la plupart des Fériuss avaient, étaigné à l'avaires et à la cranaité des éhrèties d'Europe; qu'il shabitaient au milieu des terres, pet alum certais las Parima dont le sable était d'or; qu'il y avait une ville dont les toutes étaient courses de ce méait : les Epagnoles appelaient cette ville Étidorado; ils la cherchèrent lous-temps.

Ce nom d'Eldorado éveilla toutes les puissances. La reine Élisabeth envoya en 1596 nne flotte sous le commandement du savant et malheureux Raleig, pour disputer aux Espagnols ces nouvelles dépouilles. Raleig, en effet, pénétra dans le pays habité par des peuples ruuges. Il préteud qu'il y a une nation dont les épaules sont aussi hautes que la tête. Il ne doute point qu'il n'y ait des mines : il rapporta une centaine de grandes plaques d'or, et quelques morceaux d'or ouvragés : mais enfin, on ne tronva ui de ville Dorado, ni de lae Parima. Les Français, après plusieurs tentatives, s'établirent en 4664 à la pointe de cette grande terre dans l'île de Cayenue , qui n'a qu'environ quinze lieues communes de tunr. C'est la ce qu'ou nomma la France équinoxiale. Cette France se réduisit à un bourg composé d'environ ceut cinquante maisons de terre et de buis ; et l'île de Cavenne n'a valu quelque chose que sous Lonis xIV, qui, le premier des rois de France, encouragea véritablement le commerce maritime ; encore cette ile futelle enlevée aux Français par les Hollandais dans la guerre de 1672 : mais une flotte de Louis xiv la reprit. Elle fournit aujourd'hui un peu d'iudigo. de mauvais café, et on commence à y eultiver les épiceries avec succès. La Guiana était, dit-on, le plus beau pays de l'Amérique où les Français pusseut s'établir, et e'est celui qu'ils négligèrent.

On leur parls de la Floride entre l'ancien et le nouveau Mexique Le Espagnols étaient dégà en possession d'une partie de la Floride, à la lequelle même ils aviaett donné en som : ansi comme un armateur français préfendait y avoir abordé à peu prée dans le même tengra qu'en, c'édait un droit à dispeter; les terres des Américains devant spapraturit, peu avier éroit des gens ou der avissens, partiert, peu de éroit des gens ou des avissens, princip, mais à celui qui disait le première les avoir vise.

L'amiral Coligon y avait envoyé, sous Charles II, vers l'an 4564, une colonie huguenote, voulant toujours établir sa religion en Amérique, comme les Espagnols y avaient porté la leur. Les Espagnols ruinérent cet établissement (4585), et pendirens aux arbres tous les Français, avec un grand ééritean au dos : e Pendus, non comme Français, amis comme bérétiques.

Quedque temps après, un Gasona, nommé le chevalier de Courgues, em it à la têté de quedques cursaires pour essayer de reprendre la Floride. Il s'empara d'un petit fort espagnol, et fit pendre à son tour les prisonniers, sans oublier de leur mettre un écriteau: « Pendus, uno comme Espa « gnols, mais comme voleurs et maranes. » Dejá les peuples de l'Amérique voyaient leurs déprédaters seuropéens les venger en s'exterminaut les uns les autres ; ils ont eu souvent cette consolation.

Après avoir pendu des Espagnosis, il fallats, pour ne le pas être, évacuer la Florido, à laquelle les Français renoncerent. C'était un pays meilleur encore que la Guiane: mais les guerres affreuses de religion qui riunaieut alors les habitants de la France, ne leur permettaient pas d'aller égorger et convertir des sauvages, ni de disputer de beaux pays aux Espagnols.

Déià les Anglais se mettaient eu possession des meilleures terres et des plus avantageusement situées qu'on pnisse possèder dans l'Amérique septentrionale au-dela de la Floride, quand deux ou trois marchands do Normaudie , sur la légère espérance d'un petit commerce de pelleterie. équipèrent quelques vaisseaux, et établirent une colonie dans le Canada, pays couvert de neiges et de glaces liuit mois de l'année, habité par des barbares, des ours et des castors. Cette terre, découverte auparavant, des l'an 4555, avait été abandonnée; mais enfin, après pinsieurs tentatives, mal appuyées par un gonvernement qui n'avait point do marine, une petite compagnie de marchands de Dicope et de Saint-Malo fonda Ouébec . en 1608, c'est-à-dire hâtit quelques cabanes; et ces cablues ne sout deveuues une ville que sons Louis xIV.

Cet établissement, celui de Louisbourg, et tous les autres dans cetto nouvelle France, ont éci toujours très pauvres, tandin qu'il y a quince mille acrosses dans les little de Netion, et devantage dans celle de Lina. Ces marvais pays n'en ont pas moins del un sejte de guerre presque continuel, soit avec les natureis, soit avec les Angisis, qui, soit avec les natureis, soit avec les Angisis, qui, proposesseurs dem mélieurs terrolisee, soit voulu proposesseurs dem mélieurs terrolisee, soit voulu ters du commerce de cette partie lorfaite du monde.

Les peujes qu'on trouva dans le Canala n'étaien pas de la nature de ceut du Keique, du Pérou, et du Brééil. Ils leur ressemblième use qu'ils sont privés de poil conne eux, et qu'ils n'en ont qu'aux sourcis et à la lèté '. Ils en differnent par la colleur, qui approche de la nôtre; jis en different escore plus par la fleté et le couraç. Ils no conancre il mains le gouvernement monarchique; l'esprit républicain a été le partage de tous les peuples de Nord dans l'enourem monde et dans le nouveau. Tous les labitains de l'Amérique septentrionnie, des montagnes des Apabeles au détroit de Davis, sout des paysans et des chassers de divisées de bourgaée, institution naturellé de l'esdrités de Davis, sout des paysans et des chassers

El est Ires vraisemblable, comme nous l'avons déjà observé, que si ces peuples soni prives de poil, c'est qu'ils l'arrachent dès qu'il commence a paraitre. E.

Ce qu'il y avait de plus horrible cher les Canadieus, est qu'il Seasient mourir dans less upplices leurs ennemis capith, et qu'ils les mangealent. Cette horreur leur était commune avec les Brasiliess, ébignés d'eux de cinquante degrés. Les uns et les autres mangeaient un ennemi comme le gibier de leur chaese. C'est un mang qu'in est pas de teus les jours; mais il a étécommun à plus d'un peuple, et nous en vous traité à part 1.

C'était dans ces terres stériles et glacées du Canada que les hommes étaient souvent sutropophages: lis ne l'étaient point dans l'Acadie, pays melllour où l'on no manquo pas de nourriture; ilse ne l'étaient point dans le reste du continent, exte l'étaient point dans le reste du continent, excel dans quelques parties du Brésil, et chez les cannibales des lles Caraibes.

Quesque jústiles et quedques haguenots, assemblés par une fatallés signillères, cultiveren la colonie naissante du Canada; elle s'altin exustile var les Hurous qui fisaient la guerre ant res-read quois. Ceu-ci nutrieren bauccon à la colonie, priente quedques jéssiles présonieres, et, diéson, les mangèrens. Les Anghais ne furent pas moissi manièrent. Les Anghais ne furent pas moissi manièrent. Les Anghais ne furent pas moissi qu'ille commençait à être bâtie et fortifiée (1629) qu'ils l'attaiphetent. Ils prirent toute l'sondiere cede une vent dire autre chose sinon qu'ils détraisitent des calances de pécheurs.

Les Français n'avaient donc dans ces temps-là aneun établissement hors de France, et pas plus en Amérique qu'en Asie.

La compaguie de marchands qui s'était raînédans ces entreprises, espérant réparer ses pertes, pressa le cardinal de Richelieu de la comprendre dans le traité do Saint-Germain fait avec les Augiais. Ces peuples rendirent lo peu qu'ils avaient euvahi, dont ils no fesaient alors aucun cas ; etce pu deviat ensuite la Novelle-France. Cette Nou-

Buns le Dictionnaire philosophique, au mol Antunoro puages.

velle-France resta loug-temps dans un état misérable; la pêche de la morne rapporta queiques légers profits qui soutinrent la compagnia. Les Anglais, informés de ces petits profits, prireut encure l'Acadie.

Ils la rodirent encore au traité de Broch (1651).

Bufin, lis la priencia (piú, et. ère sont conservé la propriéte par la paix d'Utrecht (1715), pais also heutreus, qu'et de-ceue depois liueute à l'Europe, c'et nous verenus que les ministers pais liueute à l'Europe, c'et nous verenus que les ministers (de l'Acadie, l'Augsterre voolnat los étender, et la France la resurrer, co coin do terre a été le suigh d'un oguere s'olotte ou 475 actur ces deux nations rivales, et cette guerre a produit celle de l'Alendage, qu'il a y avait aucus rappert. La complication de inférêts politiques est venue an joint de l'acture de

La petite llo du cap Breton, où est Loutsboure, la rivière da Saist-Laurent, Québec, lo Canado, deracurierat done à la France en 1745. Cer établissements servient plus à entretestir la navigation et à former des matelots, qu'its ne rapportierant de profiss, Québec contensait environ sept mille habitants : les dépenses do la guerre pour conserver est pays collaient plun qu'illa ne vau-drout jannais ; et cependant elles paraissaient nécessaires.

Ou a compris dans la Nouvelle-France un pays immense qui touched'un côté au Canada, de l'autre au Nouveau-Mexique, et dout les bornes vers le nord-ouest sont inconnues: on l'a nommé Mististipi, du nom du fleuve qui descend dans le golfe du Mexique; et Louisiane, du uom de Louis 11v.

Cotte étendue de terre était à la hienesience des Espaculos, qui, a vasat que trop de domaines en Amérique, out négligé cetts possession, d'austate plus qu'il ai y out pas trouvel d'or. Quépiuse Français du Canada s'y transportérent, en descrudant par le pays et par la rivière des llimitos, et en essurant toutes les faitgases et tous les daupers' d'un et voyage. Ces commercia vou touit alter en Égypte par la capie Bonne-Enjerance, au tiete du pressi et voyage. Ces commercia vou touit aiter négypte par la capie Bonne-Enjerance, au tiete du pressi Nouvello-France fait, jusqu'en 1700, remposée d'une douraine de familles errantes dans des désertes et dans des tois \*.

Louis xIV, accablé alors de malheurs, voyait

a Les Francais, dans la guerre de 2506, otá perda ceta Louisiane. Elle letra e de rendue a la pair; mais la Foot réder aus Espanols, et tou le Canada. Ainsi, à Pesception de quelques iles et de quelques etablissements irês per consolerables des Bollandais et des Francais sur la cost de l'Amertique merdiénale, l'Aguerique a ets partures entre les Espanols, les Annalis, et les Poutrejus.

dépérit l'ancienne France, et ne pouvait pousser's la nouvelle. L'étail répuis d'hommes et d'argred. Il net hon de savoir que, dans cette mis-repoblique, deux hommes savient agané cheun neviron quarrate millions: l'un par un grand comtroit de la tole, 'étaile per Collert, étui dévulle; l'ancient des latos, 'étaile per Collert, étui dévulle; l'antre par des affaires avec un ministère malterens, olert, et ignorant. Le grand néopérant, qui se nommail Covata, étant auer riche et suer la troit pour risquer une partie de seu frores, se il concoèler la Louisiane par le rei, l'econdition que couper unisseu que lui cles sauvées en verrieint, le commerce et la population y languirent également.

Après la mort de Louis 1xt, l'Écossis Law ou Las, homme Catrodinaré, dout plusieurs Idées out été tilles, et d'autres peruicieurs, fia ecroire à la nation quals touisiane prodinities untant d'e que le Péron, et allais fournir autant de soin que la Câme. Ce fui la première époque de fameux susteme do Lass. On envoya dec odonés au Missingi [1777 et 1718], sug ravue la pina d'une ville mannilique et régulière, nonanté la Nouvelle-Orilesa. Les colaus prévient la playar de maleure, de la comme de la comme de la constitución de l'esta. Les colaus prévient la playar de maleude de trep er Prance, serva-di avantageux de penpler la Louisiane; mals il est plus vraisemblable qu'il faudra l'abandourer \*.

\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CLU.

Des îles françaises, et des flibustiers.

Les possessions les plus importantes que les Français ont acquises avec le tempa sont la moitié de I'lle Saiut-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, et quelques petites lles Amillies; ce u'est pas la deux-ceutième partie des couquités espaguoles; mais ou eu a tiré enfiu de grauds avanlages.

Saint-Jonnique est cette mûne le Hispanica, que les haithands nommiente Batil, découverte par Galondo, et dépenyble par les Espagolos. Les Prançais noi pas fouvra, dans la partie qu'il biabilent, l'or et l'argent qu'ou y trouvait autrecis, soit que les mânast denandent une longue soite de siècles pour se former, soit plutié qu'il û y en qu'el moit déterminée dans la terre, et quel a mise ne renaisse plus; l'or et l'argent entre l'avant point des mises, les défliéele de con-

e L'exenement a justifie cette prediction.

cevoir ce qui les reproduirait. Il y a encore des mines de ces métaux dans le terrain qui reste aux Espagnols; mais les frais n'étant pas compensés par le profit, ou a cessé d'y travailler.

La France n'est eutrée en partage de cette les vere l'Espane, que par le barlisses échespéted un peuple nouveau que le lassard osurposa d'Angais, de Bertons, et autrout de Normends. Ou les a nommés bouceniers, filiabatiers : leur union et leur origine l'entre à peu près celles des anciens Romains; leur courage fut plus impétueux et plus terrible. Imagine des tigres qui articuier un peu de raison ; voits cequi étaient les filiabatiers : voici leur histoire.

Il arriva, vers l'an 1625, que des aventuriers français et anglais abordèrent en même temps daus une lle des Caraïbes , nommée Saint-Christophe par les Espagnols, qui donnaient presque toujours le nom d'un saint aux pays dont ils s'emparaient, et qui ézorgeaient les naturels au nom d'un saint. Il fallut que ces nouveaux venus, malgré l'antipathie naturelle des deux nations, se réunissent contre les Espagnols. Ceux-ei, maitres de toutes les îles voisines comme du continent, vinreut avec des forces supérieures. Le commandant francais échappa, et retourna eu France. Le commandant anglais capitula : les plus déterminés des Français et des Auglais gagnérent dans des barques l'île de Saint-Domiugue, et s'établirent dans un endroit juabordable de la côte, au milieu des rochers. Ils fabriquèrent de petits canots à la manière des Américains, et s'emparèrent de l'île de la Tortue. Plusieurs Normands allèrent grossir leur nombre, comme au douzième siècle ils allaient à la cooquête de la Pouille, et dans le dixième à la conquête de l'Angleterre. Ils eurent tontes les aveutures heureuses et malheureuses que pouvait attendre un ramas d'hommes sans lois, venus de Normendie et d'Angleterre dans le golfe du Mexique.

Cromwell, en 1655, envoye une flotte qui coleve la Jamaique aux Espagnols : on n'en serait point venu à bout sans ces flibustiers. Ils pirataient partout; et, plus occupés de piller que de conserver, ils laissèrent, pendant une de leurs courses, reprendre par les Espagnols le Torjue. Ils la reprirent ensuite ; le ministère de France fut obligé de nommer pour commandant de la Tortue celui qu'ils avaient choisi : ils infestèrent la mer du Mexique, et se firent des retraites dans plusieurs lles. Le nom qu'ils prirent alors fut celui de frères de la Côte. Ila s'entassaient dans un misérable canot qu'un coup de canon ou de vent aureit brisé, et allaient à l'abordage des plus gros vaisseaux espagnols, dont quelquefois il se rendaient maltres. Point d'autres lois parmi enx que celle du partage égal des dépouilles , point d'autre religion que la

naturelle, de laquelle encore ils s'écartaient moustrueusement.

lls ue fureut pas à portée de ravir des épouses, comme on l'a couté des compagnons de Romalus; (1663) ils obtiurent qu'on leur enroyat cent illies de France : ce n'était pas assez pour perpétuer une association devenue uconteres. Deur flitatiers tiraient aux dés une fille; le gagnant l'épousait, et le perdaot il aveit droit de coucher avec elle que quand l'autre était occupé ailleurs.

Ges hommes étaient d'ailleurs plus faite pour le destruction que pour fonder ne dét. Leur exphisis claisent inoids, leurs crususés aussi. Un d'eux (nomné l'Ounsis, peur qu'il était des Saldés d'Ionne ) perced, avec un seul cause, une frégate armée jusque dans le port de la llavane. Il intérroge un des présoumiers, qu'il ui avone que cette frégate était destiné à lui dommer le chases q'ej on devait se saisir de lui et le pondre. Il avone encore que lui qui parielt était le bourreu. L'Otonia sur-lechang le fait pendre, coupe lui-même la této à tous les capits, et sues eur saug.

Cet Olonais et un autre, nomme le Basque, vont jusqu'au fond du petit guife de Veneznela (1667) dana celui de Houduras evec cinq cents hommes; is metteuta feu et la sang deux villes considérables ; is the reciencut hargés de buint; jis montent les vaisseaux que les canots out pris. Les voifa bientoit une puissance meritime, et sur le point d'être de grands conquérants.

Morgan , Anglais , qui a laissé un nom fameux , se mit à la tête de mille flibustiera, les uns de sa nation, les antres Normands, Bretons, Saintongeois . Basques : il entreprend de s'emparer de l'orto-Bello, l'entrepôt des richesses espagnoles, ville très forte , munie de canons et d'une garnison considérable. Il arrive sans artillerie , monte à l'escalade de la citadelle sous le feu du canon eunemi : ct. malgré nue résistance opiniâtre, il prend la forteresse ; cette témérité heureuse oblige la ville àse recheter pour environ un million de piastres. Quelques temps après (4670) il ose s'enfoncer dans l'isthme de Peuame, an milieu des troupes espagnoles ; il penetre à l'ancienne ville de Panama, enlève tous les trésors, réduit la ville en cendres, et revient à la Jemeique victorieux et enrichi. C'était le fils d'un paysan d'Angleterre : il cut pu se faire un royanme dans l'Amérique ; mais enfin il mourut en prison à Londres.

Les filiustiers français, dont le repaire était tantôt dans les rochers de Saint-Domingue, tantôt à la Tortue, arment dit bateaux, et rout au nombre d'environ douze couts hommes, attaquer le Vera-Cruz (1465). zele act eussi térméraire ques idouze cents fiscayena renaient asséger Bordeaux ave city harmuse, lis prement la Vera-Cruz d'assuit: ils eu rapportent einq millinns, et font quinze | uns allèrent jouir dans leur patrie do leurs ricents esclaves. Enfin , après plusieurs succès de cetto espece, les flibustiers anglais et français se déterminérent à entrer dans la mer du Sud, et à piller le Pérou. Aucuu Français n'avait vu encore cetto mer : pour v entrer, il fallait on traverser les montagnes de l'istlime do Panama, ou entreprendre de côtover par mer toute l'Amérique méridiouale, et passer le détroit de Magellan qu'ils ne connaissaient pas. Ils se divisent en deux troupes (1687), et prennent à la fois ces deux routes.

Ceux qui franchissent l'isthme renversent et pillent tout ce qui est sur leur passage, arrivent à la mer du Sud, s'emparent dans les ports de quelques barques qu'ils y trouvent, et attendent avec ces petits vaisseaux ceux de leurs camarades qui ont dû passer le détroit de Magellan. Ceux-ci, qui étaient presque tous Français, essuverent des aventures aussi romanesques que leur entreprise ; ils ne purent passer au Pérou par le détroit , ils furent repoussés par des tempêtes, mais ils allèrent piller les rivages de l'Afrique.

Cependant les flibustiers qui se trouvent au-dela de l'isthme, dans la mer du Sud, n'ayant que des barques pour naviguer, sont poursuivis par la flotte espagnole du Pórou : il faut lui échapper. Un de leurs compagnons, qui commando une espèce de canot chargé de cinquante hommes, se retire jusqu'à la mer Vermeille et dans la Californie ; il y reste quatre années, revient par la mer du Sud, prend dans sa route un vaisseau charge de cinq cent millo piastres, passe le détroit de Magellan, et arrive à la Jamaique avecson butin. Les autres cencudant rentrent dans l'isthme chargés d'or et de pierreries. Les troupes espagnoles rassemblees les attendent et les poursuivent partout : il faut que les flibustiers traversent l'istlime dans sa plus grande largeur, et qu'ils marchent par des détours l'espace de trois cents liques, quoiqu'il n'y en ait que quatrevingts en droite ligno de la côte nu ils étaieut à l'endroit où ils voulaient arriver. Ils trouvent des rivières qui se précipitent par des cataractes, et sont réduits à s'y embarquer dans des espèces de tonneaux. Ils combattent la faim, les éléments, et les Espagnols, Cependant ils se rendent à la mer du Nord avec f'or et les pierreries qu'ils ont pu conservor. Ils n'étaient pas alors au nombre de ciuq cents. La retraite des dix mille Grecs sera toujours plus célèbre , mais elle n'est pas comparable.

Si ces aventuriers avaient pu se réunir sous un chef, ils auraient fondé nne puissance considérable en Amérique. Ce n'était , à la vérité, qu'une troupe de voleurs : mais qu'out été tons les conquerants? Les flibustiers ue réussirent qu'à faire aux Espagnols presque antaut de mal que les Espaguols en avaient fait aux Américains, Les chesses; les autres moururent des oxces où ces richesses les entrainèrent ; beaucoup furent réduits à lenr première indigence. Les gonvernements de France et d'Angleterre cessèrent de les protèger quand on n'eut plus besoin d'eux; enfin, il ne resté de ces héros du brigandage que leur nom et le souvenir de leur valeur et de leurs cruautés.

C'est à eux que la France doit la moitié de l'île do Saint-Domingue; c'est par leurs armes qu'on s'y établit dans tout le temps de leurs courses.

On comptait, en 1757, dans la Saint-Domingue française, environ treute mille personnes, et cent millo esclaves negres ou mulatres, qui travaillaient aux sucreries, aux plantations d'indigo, de cacao, et qui abrègent leur vie peur flatter nos appétits nouveaux, en remplissant nos nouveaux besoins, que nos peres no connaissaient pas. Nous allons acheter ces nègres à la côte de Guinée , à la côte d'Or, à celle d'Ivoire. Il y a trente ans qu'on avait un beau negre pour cinquante livres ; c'est à peu pres cinq fois moins qu'un bœuf gras. Cette marchaudise humaino coûte aujourd'hui, en 1772. environ quinze cents livres. Nous leur disons qu'ils sout hommes comme nous, qu'ils sont rachetés du sang d'uu Dieu mort pour eux, et ensuite on les fait travailler comme des bêtes de somme ; on les nonrrit plus mal : s'ils veulent s'enfuir, on leur coupe une jambe, et on leur fait tourner à bras l'arbre des moulins à sucre, lorsqu'on leur a douué une jambede bois. Après cela nous osons parler du droit des gens! La petite lle de la Martinique, la Guadeloupe, que les Prançais cultivérent en 1755, fouruireut les mêmes denrées quo Saint-Domingue. Ce sont des points sur la carte, et des événements qui se perdeut dans l'histoire do l'univers ; mais enfin ces pays, qu'on peut à peine apercevoir dans une mappemonde, produisirent en France uno circulation annuelle d'environ soixante millions de marchandises. Ce commerce n'eurichit point un pays; hien au contraire, il fait périr des hommes, il cause des naufrages : il n'est pas sans doute un vrai bien : mais les hommes s'étant fait des uécessités nouvelles, il empêche que la France n'achète chérement de l'étranger un superflu devenu nécessaire.

#### CHAPITRE CLIII.

Des possessions des Anglats et des Hollandais

Les Anglais étant necessairement plus adonnés que les Français à la marine, puisqu'ils habitent une lle, ont eu dans l'Amérique septentrionale de bien meilleurs établissements que les Français. Ils possèdent six cents lieues communes de côtes, depuis la Caroline jusqu'à cette baie d'Iludson. par laquelle on a cru en vaiu trouver un passage qui pût conduire jusqu'aux mers du Sud et du Japon. Leurs colonies n'approchent pas des riches contrées de l'Amérique espagnole. Les terres de l'Amérique anglaise ne produisent, du moins jusqu'à présent, ni argent, ni or, ni indigo, ni cochenille, ni pierres précieuses, ni bois de teinture; eependant elles ont procuré d'assez grands avantages. Les possessions anglaises en terre ferme commenceut à dix degrés de notre tropique, dans un des plus heureux elimats. C'est dans ce pays. nommé Caroline, que les Français ne purent s'établir; et les Auglais n'en out pris possession qu'après s'être assurés des côtes plus septentrionales.

Vous avez vu les Espagnols et les Portugais maltres de presque tout le Nouveau-Monde , depuis le détroit de Magellan jusqu'à la Floride. Après la Floride est cette Caroline, à laquelle les Auglais out ajouté depnis pen la partie du sud appelée la Géorgie, du nom du roi George 1er: ils n'ont en la Caroline que depnis 1664. Le plus grand lustre de cette colonie est d'avoir reçu ses lois du philosophe Locke. La liberté entière de conscience, la tolérance de toutes les religions fut le fondement de ces lois. Les épiscopaux y vivent fraternellement avec les puritains; ils y permettent le culte des catholiques leurs ennemis, et celui des Indiens nommés idolátres : mais, pour établir légalement une réligion dans le pays, il fant être sept pères de famille. Locke a considéré que sept familles avec leurs esclaves pourraient composer cing à six cents personnes, et qu'il ne serait pas juste d'empêcher ce nombre d'hommes de servir Dieu suivant leur conscience, parce qu'étant génés ils abandonueraient la colonie.

Les mariages ne se contraetent, dans la moitió du pays, qu'en présence du magistrat; mais ceux qui veulent joindre à ce contrat civil la bénédietion d'un prètre, peuvent se donner cette satisfaction.

Ges iois semblèrent admirables, après les torrents de sang que l'espeit d'intidérance avait répandun dans l'Europe : mais on n'aurait pas seulement songà hirré dettelle soic bet les Grees et cher les Romains, qui ne soupcomérent jamais qu'il pid arriver, un temps où les bommes vonqu'il pid arriver, un temps où les bommes vonderent de les de la president de la comme de la arriver les legres avec la même humaité qu'ion a pour sez domestiques. La Caroline posséalat en 1757 quarante mille heige et vitag mille hiance.

757 quarante mille negres et vingt mille blancs. Au-delà de la Caroline est la Virgiuie, nommée

ainsi en l'honneur de la reine Elisaleth, peupléd'ahord par les soins du fameux Baleig, si cruellement récompensé depuis par Jacques t". Cet etablissement ne s'était pas fait sans de grandes peiues. Les sauvages, plus aguerris que les Mexicaius et aussi injustement attaqués, détruisirent pressure toute la colonie.

presque toute la colonie. On prétend que depuis la révocation de l'édit de Nantes, qui a valu des peuplades aux deux mondes. le nombre des habitants de la Virginie se monte à cent quarante mille, sans compter les nègres. On a surtout cultivé le tabac dans cette province et dans le Maryland; c'est un commerce immense, et un nuveau besoin artificiel qui n'a commencé que fort tard, et qui s'est accru par l'exemple : il n'était pas permis de mettre de cette poussière acre et malpropre dans son nez à la conr de Louis xıv ; cela passait ponr une grossièreté. La première ferme du tabac fut en France de trois cent mille livres par an : elle est aujourd'hui de seize millions 1. Les Français en achètent pour près de quatre millions par année des colonies anglaises, eux qui pourraieut en planter dans la Louisiane. Je ne puis m'empecher de remarquer que la France et l'Angleterre consument aujonrd'hui en deurées inconnues à nos pères plus que leurs couronnes n'avaient autrefois de revenns.

De la Virgine, en allant toujours au nord, vous entrez dans le Maryland qui possede quarante mille blancs et plus de soixante mille nègres 2. Au-defa est la célèbre Pensylvanie, pays unique sur la terre par la singularité de ses nouveaux colons. Guillaume Penn, chef de la religion qu'on nomme très improprement Quakerisme, donna son nom et ses lois à cette contrée vers l'an 1680, Ce n'est pas ici une usurpation comme toutes ces invasions que nous avons vues dans l'ancieu monde et dans le nouveau. Penn acheta le terrain des indigènes, et devint le propriétaire le plus légitime. Le christianisme qu'il apporta ne ressemble pas pins à celui du reste de l'Enrope que sa colonie ne ressemble aux autres. Ses compagnons professaient la simplicité et l'égalité des premiers disciples de Christ, Point d'autres dogmes que ceux qui sortirent de sa bonche : ainsi presque tont se bornait à aimer Dien et les hommes : point de baptême, parce que Jésus ne baptisa personne; point de prêtres, parce que les premiers disciples étaient également conduits par le Christ lui-même. Je ne fais ici que le devoir d'un historien fidèle,

Yers 1720. Elle a beuscoap augmenté depuis. Les cairels de la population de charune des colonies anglaises sont livra d'ancients étaits publies en Angleterre; et d'après les observations de M. Franklin, crite population doublait tous les vingt aux. Os trouvers dans Povarge de M. L'abbé Baynal la population de ces mêmes colonies, pour les annese qui on précéde immédiatement la guerre &

et j'ajonterai que si Penn et ses compagnons errerent dans la théologie, cette source intarissable de querelles et de matheurs, ils s'élevèrent au-dessus de tous les peuples par la morale. Placés entre denze petites nations que nons appelons sanvages, ils n'eurent de différents avec aueune : elles regardaient Peuu comme leur arbitre et leur père. Lui et ses primitifs qu'on appelle Quakers, et qui ne doivent être appelés que du nom de Justes. avaient pour maxime de ne jamais faire la guerre anx étrangers, et de n'avoir point entre eux de procès. On ne voyait point de juges parmi eux , mais des arbitres qui, sans aueuns frais, accommodaient toutes les affaires litigieuses. Poiut de médecins chez ce penple sobre qui n'en avait pas hesoin

La Pensylvanie fut long-temps sans soldats, et ce n'est que depuis peu que l'Angleterre eu a envové pour les défendre, quand on a été en guerre avec la France. Otez ce nem de Quaker, cette habitude révoltante et barbare de trembler en parlant dans leurs assemblées religieuses, et quelques coutumes ridicules, il fandra convenir que ces primitifs sont les plus respectables de tous les hemmes : leur colenie est aossi flerissaote que leurs mænrs out été pures, Philadelphie, en la ville des Frères, leur capitale, est une des plus belles villes de l'univers; et on a compté cent anatre-vingt mille hammes dans la Pensylvanie en 1740. Ces uouveaux citoyens ne sont pas tons du nombre des primitifs ou quakers ; la moitié est composée d'Allemands, de Suédois, et d'autres peuples qui forment dix sept religious. Les primitifs qui gouvernent regardent tous ces étrangers comme teurs frères \*

Au-delà de cette contrée nuique sur la terre, où s'est réfugiée la paix baunie partout allleurs, vois rencoutrez la Neuvelle-Angleterre, dont Boston, la ville la plus riche de toute cette côte, est la capitale.

Elle fut habitée d'abord et gouvernée par des purisius percéucie en Angelserre par el Laud, archevèque de Cantorbérr, qui depuis paya de sa détecte se persciation, et dont l'écalizad servit à l'élever celui du roi Charles W. Ces purisius, es rebujerent vers l'au (620 dans en 1978, nonmé depuis les l'Avacetle-Angelserre. Si les phonogaux les avaient portenties valent distingue de l'autre d'autre d'autre

s'établir. Mais en 1692, ces puritains se puniteut eux-mêmes par la plus étrange maladie épidémique de l'esprit qui ait jamais attaqué l'espèce humaine.

Tandis que l'Enrope commençait à sortir de l'abime de superstitions horribles où l'ignorance l'avait plongée depuis tant de siècles, et que les sortileges et les possessiens n'étalent plus regardés en Angleterre et chez les nations policées que comme d'anciennes felies dont on rougissait , les puritains les firent revivre en Amérique. Une fille eut des convulsions en 4692 ; un prédicant accusa une vieille servante de l'avoir ensorcelée; on força la vieille d'avener qu'elle était magicienne ; la moitié des habitants ernt être possèdée. l'antre moitié fut accusée de sortllége ; et le peuple en fureur menacolt tous les juges de les pendre, s'ils ne fesaient pas pendre les accusés. On ne vit pendant deux ans que des sorciers, des possedés, et des gibets ; et c'étaient des compatriotes de Locke et de Newten qui se livraient à cette abominable démence. Enun la maladie cessa; les citovens de la Nouvelle-Angleterre reprirent leur raison, et s'étonnèrent de leur fureur. Ils se livrèrent au commerce et à la culture des terres. La colonie devint bientôt la plus florissante de teutes. On v comptait, en 1750, environ trois cent cinquante mille habitants; e'est dix fois plus qu'on n'en comptait dans les établissements français,

complair dans les établissements français.

De la Neavelle-Angleterre vans passex à la Susveille-Fark, à l'Acedie, qui est derente us passex à la Susveille-Fark, à l'Acedie, qui est derente us de la Susveille-Fark, à l'Acedie, qui est derente passex pass

Les lies que les Anglais possèdent en Amérique leur ent presque autant valu que leur continent; la Jamaique, la Barbade, et quelques autres où lis cultivent le suere, leur ent été très profitables, tant par leurs fabriques que par leur commerce avec la Neuvelle-Espagne, d'autant plus avantageux qu'il est probiblé.

Les Bollandais, si pussants anx Index Orientales, sout à poine consus en Amérique; le petit terrain de Surianm, près du Brésil, est ce qu'ils out conserve de plus considérable. Ils y ent porté le génie de leur pays, qui est de couper les terres en cananx. Ils out fait une nouvelle Amsterdam à Surianm, comme à Bataris; el Tile de Guraços leur produit des avantages asses considérables. Les Danois estille non en triès petites files, et out

<sup>»</sup> Cette respectable colonie a ete forcee de connaître enfin la guerre, et menacce d'être detruite par les armes de l'Angleterre, la mère patrie, en 1776 et 1777.

commence un commerce très utile par les encouragements que leur roi leur a donnés.

Voifa jusqu'à present ce que les Européans ont fait de plus important dans la quatrième partie du moude

Il en reste une cinquième, qui est celle des terres australes, dont on n'a découvert encore que quelques oltes et quelques lles. Si on compreud sous le nom de ce nouveau monde austral les terres des Papons, et la Nouvelle-Guideé, qui commence sous l'équateur même, il est clair que cette partie du plobe est la plus vaste de toutes.

Maçellan vii le premier, en 1320, la terre autreilque, à deuquinte et un degré vers le pile austra! unsid ces climats placés ne pouvaient pas interie les possessers du l'évon. Depuis ce temps on fit la découverte de plusieurs pays immenses au midi des indes, comme la Nouvelle-Hollande, qui s'évend depuis le dixieme degré Jusque perfade de terreillene, Quelques personnes prévadents de la terreillene, Quelques personnes prévadents de la terreillene, Despuises et les prévadents de l'est de la terreillene de provinces et un commerce. Il est vraisombiblieque que pour pour ait enorre en abit et vraisombiblieque que pour le control de la mode en que la natire n'a point négligé ces climats, et qu'on y verrait des marques de la sarché et des provinces de l'entreil de marques de la sarché et de sa province de l'entreil de marques de la sarché et de sa province de l'entreil de l'entreil

Nous apprenous la découverte de la Nouvelle-Zéfande. C'est un pays immense, inculte, affreux, peuple de quelques anthropophages, qui, à cette coutume près de manger des hommes, ne sont pas plus méchants que nous \*.

Les découvertes du cébbre Cook on prouvé qu'il n'existe point propresent de contiend dans cette partie du plobe, mais plusiurs archipris et quelques grandes lles dont une seele, à Nouvelle-Hollande, et aussi grande que l'Europe. Les dires s'étendent plus loin dans l'hem-sphère souriet que dans le nôter. Elles couvertes un credent insbordable tout ce qui s'étend au-delà de l'endroit ou les voyageurs anglais ont prenetre.

Parmi les peuples qui habitent les îles, plusieurs sont anthropophages et mangent leurs prisonniers. Ils n'out cryondant commis de violence curves les Europeans, ni tramé de trahison contre cox, qu'après en avoir cie eus mêmes maitaités en trahis. Parinui ou a trouve l'homme sanyare hon.

### CHAPITRE CLIV.

Du Paragual. De la domination des jésuites dans cette partie de l'Amerique; de leurs querelles avec les Espagnols et les Portugais.

Les conquétes du Mexique et dn Pérou soot des prodiges d'audace; les cruautés qu'on y a exercées, l'extermination cutière des habitants de Saint-Douingue et de quelques autres lles, sont des excès d'horreur; mais l'établissement dans le Paraguai par les seuls jésuites espagnols paraît à

mais implacable dans sa vengeance, Les mêmes insulaires qui soangèrent le capitaine Marion, après l'avoir attiré dans le pièce par de longues démenstrations d'amilie, avaient pris le plus grand solo de quelques malades du vaisseau de M. de Surville ; mais cet officier, sous préteate de punir l'enlève-ment de son bateau, nuiène sur sa flotin le même chef qui avail pracreusement recu dans sa case nos matelots malades, et mit en partant le feu à plusieurs villages. Ces peuples s'en vengèrent sur le premier Européan qui aborda chez eux, Comme IIs se distinguent point encore les différentes nations de l'Europe, les Andais ont quelquefois ete punis des viulences des Espagnols ou des Français, et reciproquement; mais les sauvaces n'attaquent les Européans que comme les sangliers attaquent les chasseurs , quand ils ont été blesses. Dans d'autres iles ou la civilisation a fait plus de progrès, l'usage de manger de la chair humaine s'est aboli. Cet usage a même plusieurs degrés cheg les peuplades les plus grossières ; les uas mancent la chair des hommes comme une autre nourriture; Ils n'assassinent point, mais ils fost la guerre pour s'en procuree. D'autres peuplades u'en mangent qu'en ceremie et après la victoire, Dans les iles ou l'anthropophagie est détruite, la sociéte

Dans its lies ou l'antinopopulaire et detraille, la notirie étail perféctioner, les hammes virue de la péteix de la étaile. Les puées et des relations qu'il noi il relation de la comment de la comment de la comment de la contailement de la commentation de la commentation de la contailement air fer in les meioux, lis ont porte anex loin. Enferes et l'intéligence dans loss les airs deressaires, l'es airmei la danse, uni dei lastraments de musique, et même des pièces d'amatiques ce sont des enjects éto considies ou l'ou joue les aventieres scandillemes arrivers dans le parts, comme dans et qu'in appelle l'anterime canadi-

greeque. Ces hommes sont gais, doux, et palsibles; ils ont la mémo morale que nous, a cela près «u'ils ne partagent pas le prejusé qui nous fait regarder comme criminel ou comme deshonorant le commerce des deux sexes entre deux personnes libres

Its from agreeme explore due relate, accrute opiolos articles and march, post entertreewed leads it reing do experimental and the relate of the post entertreewed leads it reing do experimental and the relate of the post entertreewed leads are related to the related of the related and t

Il y a dans ces iles quelques traces d'en gouvernement feodal, comme un amiral Independant du chef suprime, des chefs particuliers que ce pressive elef un nomme pas, et qui dans les affaires ou la nation entière est interessée, recoiver-ses orderes pour les poeter a leurs vasavas. Mais on duit trouver a peu près ces mêmes usages dans toutes les nations qu'en peu près ces mêmes usages dans toutes les nations qu'en

quelques égards le triomphe de l'humanité; il semble expier les cruautés des premiers conquérants. Les quakers dans l'Amerique septentrionale, et les jésuites dans la méridionale, ont donné un nouveau spectaele au monde. Les primitifs ou quakers out adouci les mœurs des sauvages voisius de la Pensylvanie; ils les ont instruits seulement par l'exemple, sans attenter à leur liberté, et ils leur ont procuré de nouvelles doueeurs de la vie par le commerce. Les jésuites se sont à la vérité servis de la religion pour ôter la liberté aux peuplades du Paraguai : mais ils les ont policés; ils les ont rendues iudustrieuses, et sont venus à bout de gouverner un vaste pays. comme en Europe on gouverne un couvent. Il parait que les primitifs ont été plus justes, et les jésuites plus politiques. Les premiers unt regardé comme un attentat l'idée de soumettre leurs voisins : les autres se sout fait une vertu de soumettre des sauvages par l'instruction et par la persuasion.

Le Paraguai est un vaste pays entre le Brésil, le Pérou, et le Chili. Les Espagnols s'étaient rendus maîtres de la côte, où ils fondèrent Buenos-Aires, ville d'un grand commerce sur les rives de la Plata; mais quelque puissants qu'ils fussent, ils étaient en trop petit nombre pour subjuguer tant de natious qui habitaient au milieu des forêts. Ces nations leur étaient nécessaires pour avoir de nouveaux sujets qui leur facilitassent le chemin de Buenos-Aires au Pérou. Ils furent aidés, dans cette conquête, par des jésuites, beaucoup plus qu'ils ne l'auraient été par des soldats. Ces missionnaires pénetrerent de proche en proche dans l'intérieur du pays au commencement du dixseptième siècle. Quelques sauvages pris dans leur enfance, et élevés à Buenos-Aires, leur servirent de guides et d'interprètes. Leurs fatigues, leurs peines, égalèrent eelles des conquérants du Nouveau-Moude. Le courage de religion est aussi grand pour le moins que le courage guerrier. Ils ne se rebuterent jamais; et voici enfin comme ils réussirent.

Les bœufs, les vaehes, les moutons, amenés

se soni formees par la réunion volontaire de plusieurs pen-

finite, maist san Favete redelle A Inschavane.

La terre ed in operate the fertile, saise clean offer rien
jusqu'et qui paisse tenter l'avarice caropriane. Les Andalis y
out seen de raziene de l'Enroye. It seul profession de l'avarice caropriane. Les Andalis y
out seen de raziene de l'Enroye. It seul par le les Montanes de culture, y
out seen de raziene de l'Enroye. It seul par le seul bienfaits.
Copredant la finite mazino, dans les monte temps, te souitliail en Amerique et en kie de toutes les peridies, de toutes
les habraire. Cet ayu che les peuples les plus citalier il que
en l'autre de la profession de la contra les professions. Il seul profession de la color de l

d'Europe à Buenos-Aires, s'étaient multiplies à un excès prodigienx; ils eu menèrent une grande quantité avec eux ; ils fireut charger des chariots de tous les instruments du labourage et de l'architecture, semèrent quelques plaines de tous les grains d'Europe, et donnérent tout aux sauvages, qui furent apprivoisés comme les animaux qu'on prend avec un appat. Ces peuples n'étaient composes que de familles separces les unes des autres, sans société, sans aueune religion : on les accoutuma aisement a la société, en leur donnant les nouveaux besoius des productions qu'on leur apportait. Il fallut que les missionnaires, aidés de quelques habitants de Buenos-Aires, leur apprisseut à semer, à labourer, à cuire la brique, à faconner le bois, à construire des maisons ; bientôt ces hommes fureut transformés, et deviurent sujets de leurs bieufaiteurs. S'ils n'adoptèrent pas d'abord le christianisme qu'ils ne purent comprendre, leurs enfants élevés dans cette religion devincent entièrement chrétiens.

L'édalissement a commencé par cinquante familles, et il monta en 1750 à pers de cent mille. Les jésuites, dans l'espace d'un siècle, ont formé tente cautos, qui la papelleut le pays des missions; chacun coultent jusqu'à présent environ dis mille habitats. Le religieux de Saind-Françuis, nommé l'orcritin, qui passa par le Françuni en 1711, et qui, dans sa redation, marque à chaque page son admiration pour ce gouvernement au travant, dit que la pepulade d'ésaint-Aasier, ou l'autorité de la pepulade de Saint-Aasier, pour le partie de la pepulade de Saint-Aasier, contraction de la pepulade de Saint-Aasier, pour le partie de la pepulade de Saint-Aasier, pour l'acceptant longe, Si fon i en rapporte à son l'orané quatre cent mille sujets par la scule persuassion.

persission.
Si quelque chose peut donner l'inée de cette colonie, cest l'ancient gouvernement de Laccicinone.
Tout est en comman dans la contriré des missions. Ces vaisins du Péron ne consaissent point l'or et l'argent. L'essence d'un Spartiale citait l'Ocisiance aux lois de L'eurgure, et l'essence d'un Paraquéen et de lipsufici d'oblisance aux, lois des jésuites : tout se ressemble, à ceta près que les Paraquéens n'out point d'accèvre pour consenerer leurs terres et pour couper leurs lois, comme les Spartiales; ils sout les esclerus des jé-

suites. Ce pars dépend à la vérité pour le spirituel de l'évêque de Buénos-Aires, et du gouverneur pour le temporel. Il est roumis aux rois d'Espague, ainsi que les contrées de la Plata et du Chili; mais les gisaites, fontateurs de la colonie, se sont toujours maintenus dans le gouvernement absoir des peuples qu'ils ont formés. Ils donnent au roi d'Espague une pistère pour chacun de leurs sujéts; et pague une pistère pour chacun de leurs sujéts; et

plades.

On distingue aussi deux classes d'hommes dans plusieurs de ces iles: celle qui a le plus de force et de besuté a aussi plus d'intelligence et des meurs plus d'ouves; elle domine

cette piastre, ils la paient au gouverneur de Buénos-Aires, soit en deurées, soit en monaie; cer eux esuls out de l'argent, et leurs peuples n'en toucheut jumis. C'est la seule marquole vassaité que le gouvernement espagnol crut alors devoir exiger. Ail le gouverneur de Buénos-Aires ne pouvaul délègeur un officier de guerre ou de majstrature au pays des jémiles, ni l'évêque ne pouvait y envoyer une siré.

Ou tenta une fois d'envoyer deux curés dans les peuplates appelées de Notre-Dame-de-Foi et Saint-Ignace; on prit même la précaution de les faire escorter par des soldats : les deux peuplades abandomèrent leurs demeures; elles se répartirent daus les autres cantons; et les deux curés, demeurés seuls, retournèrent à Buénos-Aires.

Un autre évêque, irrité de cette aventure, voulut établir l'ordre hiérarchique ordinaire dans tout le pays des missions; il invita tous les ecclésiastiques de sa dépendance à se rendre chez lui pour recevoir leurs commissions; personne n'usa se présenter. Ce sont les jésuites eux-mêmes qui nous apprennent ces faits dans un de leurs mémoires apologétiques. Il restèrent donc maîtres absolus dans le spirituel, et non moins maîtres dans l'essentiel. Ils permettaient au gouverneur d'envoyer par le pays des missions des officiers au Pérqu; mais ces officiers ne pouvaient demeurer que trois jours dans le pays, ils ne parlaieut à aucun habitant; et quoiqu'ils se présentassent au nom du roi, ils étaient traités véritablement en étrangers suspects. Les jésuites, qui ont toujours conservé les dehors, firent servir la piété à justifier cette conduite, qu'on put qualifier de désobéissance et d'insulte : ils déclarèrent au conseil des Indes de Madrid qu'ils ne pouvaient recevoir un Espagnol dans leurs provinces, de peur que cet officier ne corrompit les mœurs des Paraguéeus : et cette raison, si outrageaute pour leur propre nation, fut admise par les rois d'Espagne, qui ne purent tirer ancun service des Paraguéens qu'à cette singulière condition, déshonorante pour une nation aussi fière et aussi fidele que l'espagnolo.

Voici la manière dont ce gouvernement unique sur la terre était administré. Le provinced jévnite, assisté de son conseil, réligiral les lois ; et chaque recteur, aidé d'un autre conseil, les festit observer; un procureur fiscal, tiré du corpe des hailants de chaque canton, avait sons lui un lieutenant. Ces deux officiers fessient tous les jours la visité de leur district, et avertissaient le supérieur jésuite de lout ce qui se passait.

Tonte la peuplade travaillait; et les onvriers de chaque profession rassembles fesaient leur ouvrage en commun, en présence de leurs surveillants. nommés par le fiscal. Les jésuites fournissaient lo chantre, le coton, la laiue, que les habitants mettaient en cuvre : Ils fournissaient de même les grains pour la senence, et ou recurillait en conmon. Tout la récolte était déposée dans les magasius publics. On distribuait à chaque famille ce qui suffisait à ses besoins : le reste était vendu à Buénos-Aircs et au Péron.

Ces peuples out des troupeaux. Ils cultiveut les blés, les légnmes, l'indigo, le coton, le chanvre, les cannes de sucre, le jalap, l'inécacuanha, et surtout la plante qu'on nomme herbe du Paraquai 1, espèce de thé très recherché dans l'Amémérique méridionale, et dont on fait un trafic considérable. On rapporte en retour des espèces et des denrées. Les jésuites distribuaient les denrées. et sesaient servir l'argent et l'or à la décoration des églises et aux besoius du gouvernement. Ils eurent un arsenal dans chaque canton; on dounait à des jours marqués des armes aux habitants. Un jesuite était préposé à l'exercice ; après quoi les armes étaient reportées dans l'arsenal, et il n'était permis à aucun citosen d'en garder dans sa maison. Les mêmes principes qui ont fait de ces penples les sujets les plus soumis, en ont fait do trés bons soldats ; ils croient obeir et combattre par devoir. On a en plus d'une fois besoin de leurs secours contre les Portugais du Brésil, contre des brigands à qui on a donné le nont de Mamelus. et contre des sauvages nommés Mosquites, qui étaient anthropophages. Les jésuites les out touiours combuits dans ces expéditions, et ils ont toujours combattu avec ordre, avec courage, et avec succès.

Lorsqu'en 4662 les Espagnols firent le siège de la ville du Saint-Sacrement, dont les Portugais s'étaient emparés, siège qui a causé des accidents si étranges, un iésuite amena quatre mille l'aragucens, qui monterent à l'assant et qui emportérent la place. Je n'oncettrai point un trait qui montre que ces religieny, accontumés au commandement, en savaient plus que le gouverneur de Buénos-Aires, qui était à la tête de l'armée. Ce général voulut qu'en allant à l'assant ou placât des rangs de chevaux au-devant des soldats, afin que l'artillerie des remparts avant épuisé son feu sur les chevaux, les soldats se présentassent avec moins de risque : le iésuite remontra le ridicule et le danger d'une telle entreprise, et il fit attaquer dans les régles.

On en fuil dans l'averleger me rédionale le mome usave, que les Anclan et les liolitandais foit du thé. Cette plante n'est pas sérimente comme le lle, mais anière et atométique. L'en malbeureux Peruviers, entères e dans les jumes avec une lababation dinne des desendaits de Prairare et d'Almatro, s'en servent pour namer leurs farces et soulent leur couvre, le la contraction de la contr

l'Espagne a fait voir qu'ils sauraient se défendre contre elle, et qu'il serait dangereux de vouloir changer leur gouvernement. Il est très vrai que les jésuites s'étaient formé dans le Paraguai un empire d'euviron quatre cents lieues de circonférence .. et qu'ils auraient pu l'étendre dayantage.

Soumis dans tout ce qui est d'apparence au roi d'Espagne, ils étaient rais en effet, et peut-être : les rois les mieux obéis de la terre. Ils ont été à la fois fondateurs, législateurs, pontifes, et souverains.

Un empire d'une constitution si étrange dans nu autre hémisphère est l'effet le plus éloigné de sa cause qui ait jamais paru dans le monde. Nous voyous depuis long-temps des moines princes dans notre Europe : mais ils sont parvenus à ce degré de grandeur, opposéà leur état, par une marche naturelle ; ou leur a douné de grandes terres qui sont devenues des fiefs et des principantés comme d'autres terres. Mais dans le Paraguai on n'a rien donné aux jésuites, ils se sont faits souverains sans se dire seulement propriétaires d'une lieue de terrain, et tout a été leur ouvrage,

lla out enflu abusé de leur pouvoir, et l'ont perdu ; lorsque l'Espagne a cédé au Portugal la ville du Saint-Sacrement et ses vastes dépendances, les jésuites ont osé s'opposer à cet accord ; les peuples qu'ils gouverneut n'ont point voulu se soumettre à la domination portugaise, et ils not résisté également à leurs anciens et à leurs nonyeaux maitres.

SI on en croit la relacion abreviada, le général portugais d'Andrado écrivait, dès l'an 1750, au général espagnol Valderios : « Les jésuites sont les e seuls rebelles. Leurs Indiens ont attaqué deux e fois la forteresse portugaise du Pardo avec une artillerie très bien servie. La même relation ajoute que ces ludiens ont coupé les têtes à leurs prisonniers, et les ont portées à leurs commandants jésuites. Si cette accusation est vraie, elle n'est guère vraisemblable.

Ce qui est plus sûr, c'est que leur province de Saint-Nicolas s'est soulevée en 1757, et a mis treize mille combattants en campagne, sous les ordres de deux jésuites, Lamp et Tadeo. C'est l'origine du bruit qui courut alors qu'un jésuite s'était fait roi du Paraguai sous le nom de Nicolas y".

Peudant que ces religieux fesaient la guerre en Amérique aux rois d'Espagne et de Portugal, ils étaient en Europe les confesseurs de ces princes. Mais enfin, ils ont été accusé de rébellion et de parricide à Lisbonne ; ils ont été chassés du Portugal en 4758; le gouvernement portugais en a purgé toutes ses colonles d'Amerique ; ils out été ! rent à la mollesse. Le neuvième empereur du sang

La manière dont ces peuples ont combattu pour ! chassés de tous les états du roi d'Espagne, dans l'ancien et dans le nouveau monde ; les parlements de France les ont détruits par un arrêt ; le pape a éteint l'ordre par une bulle; et la terre a appris enfin qu'on peut abolir tous les moines sans rieu craindre.

#### CHAPITRE CLV.

État de l'Asie ou temps des découvertes des Portugais.

Tandis que l'Espagne inuissait de la conquête de la moitié de l'Amérique, que le Portugal dominait sur les côtes de l'Afrique et de l'Asie, que le commerce de l'Europe prenait une face si nouvelle, et que le grand changement dans la religion chrétieune changeait les intérêts de tant de rois. il faut vous représenter dans quel état était le reste de notre aucien univers.

Nous avons laissé, vers la fin du treizième siècle, la race de Gengis souveraine dans la Chine, dans l'Inde, dans la Perse, et les Tartares portant la destruction jusqu'en Pologne et en Hongrie. La branche de cette famille victorieuse qui régna dans la Chine s'appelle Yven. On ne reconnait point dans ce nom celui d'Octaikan, ni celui de Coblai, son frère, dont la race régna un siècle entier. Ces vainqueurs prirent avec un nom chinois les mœurs chinoises. Tous les usurpateurs veulent conserver par les lois ce qu'ils ont envahi par les armes. Sans cet intérêt, si naturel de jouir paisiblement de ce qu'on a volé, il n'y aurait pas de société sur la terre. Les Tartures tronvèrent les lois des vaincus si belles, qu'ils s'y soumireut pour mieux s'affermir. Ils conserverent surtout avec soin celle qui ordonne que personne ne solt ni gouverneur ni juge dans la province où il est ué : loi admirable, et qui d'ailleurs convenait à des vainqueurs.

Cet aucien principe de morale et de politique, qui rend les pères si respectables anx enfants, et qui fait regarder l'empereur comme le pere commun, accoutuma bientôt les Chinois à l'obeissance volontaire. La seconde génération oublia le sang que la première avait perdu. Il y eut neuf empereurs consécutifs de la même race tartare, sans que les annales chinoises fassent mention de la moindre tentative de chasser ces étrangers. Un des arrièrepetits-fils de Gengis fut assassiné dans son palais ; mais il lo fut par un Tartare, et son héritier uaturel lui succèda sans aucun tronble.

Enfin, ce qui avait perdu les califes, ce qui avait autrefois détrôné les rois de Perse et ceux d'Assyrie, renversa ces conquerants ; ils s'abandonnéde Gengia, estourci de femmes et de prêtres lamas qui le gouvernaite tour à tour, exclu le mépris, caqui le gouvernaite tour à tour, exclu le mépris, canenis des lamas, fromes les premiers auteurs de nemis des lamas, fromes les premiers auteurs de la révolution. Un aventurire qui avait été valet dans un ouverent de lomars, «faut mis si la lété des que le cours apients les révolutions de que le cours apients les révolutions de que locur apient de la révolution de exemples pareils dans l'empire roussis, et sur dans celui de Strees. La terre et un vaste théêtre, où la même tragédie se joue sous des nous différents.

Cet aventurier chasas la race des Tartares es district este de 18-75, et commune, la vingé et uniten famille ou dynasile, noramée Ming, dos empereurs chinois. Elsa régué deux cent sicusaine et seix en air, mais mêmes. Tartares qu'éle avait chassés, la toujours district qu'à la longue le peuple le pais intriuti, le plus riche, le plus policé, ai todé partout au peuple sauvage, peurs et rolioste. Il n'a 2 set que l'artilleire perfectionnée qui ait pue enfin égaler les districtes de content les las réserves. Non a des districtes qu'en de l'artilleire perfectionnée qui ait pue enfin égaler les districtes qu'en de l'artilleire perfectionnée qui ait pue enfin égaler les districtes de l'artilleire perfectionnée qui ait pue enfin égaler les districtes de l'artilleire qu'en chief es oriente ils la territories. Non chief est pour de l'artilleire de l'orde de l'artilleire d

Le restaurateur de l'empire chinois prit le nom de l'ng-tsong, et rendit ce nom célèbre par les armes et par les lois (4653). Une de ses premières attentions fut de réprimer les bonzes, qu'il connaissait d'autant mieux qu'il les avait servis. Il défendit qu'ancun Chinois n'embrassat la profession de bonze avant quarante ans, et porta la même loi pour les bonzesses. C'est ce que le czar Pierre-le-Grand a fait de nos jonrs en Russie. Mais cet amour invincible de sa profession, et cet esprit qui anime tous les grands corps, ont fait triompher bientôt les bonzes chinois et les moines russes d'une loi sage ; il a toujours été plus aisé dans tons les pays d'abolir des contumes invétérées que de les restreindre. Nous avons déjà remarqué que le pape Léon 1er avait porté cette même loi , que le fanatisme a toujours bravée.

Il parait que Tai-tsoug, ce second foudateur de la Chine, regardait la propagatiou comme le premier des devoirs; car en diminuant le nombre des bonzes, dont la plapart n'étaieut pas maries, il ent soin d'exclure de tous les emplois les monques, qui auparavant gouvernaient le palais et amolissaient la nation.

Quoique la race de Gengis eût été chassée de la Cuoique, ces anciens vainqueurs étaient tonjours très redoutables. Un empereur chinois, nommé Yng-tong, Int fait prisonnier par eux, et ameué capit dans le fond de la Tartarie, en 1444. L'empire chinois paya pour lui une rançou immense.

Ce priuce reprit se liberté, mais non pas sa couronne; et il atteudit paisiblement, pour remonter sur le trône, la mort de son frère qui régnait pendant sa captivité.

L'intérieur de l'empire fut tranquille. L'histoire rapporte qu'il ne fut troublé que par un bonze qui voulut faire soulever les peuples, et qui eut la tête tranchée.

La rieigion de l'empereur et des lettrés ne change point, On définit seulement de rendre à Confutire les mémes houneurs qu'on rendait à la menoire des rois, édémes houseurs, puisque aut roi noire des rois, édémes houseurs, puisque aut roi n' u'avait, rendu tant de services la patrie que Contuite; mais défense qui prouve que Constutaire ne fut jamais adoré, et qu'il n'entre point d'idoltrier a daus ess créconneis dont les Chinicis honoreux lines de leurs aleur et les mises des grands hommes. Riese ne confound meur les mégrisables disputes que nous avons eure es Europe sur les rites chinois, une étame contino rémait alors à la Chine:

on ciuti permude (qu'il y avuil un secre pour rendre les hommes immortels. Des charitans qui ressembisient à nos alchimistes se vantient de pouveir comporer un liqueur qu'il sappelaient le brevauge de l'immortalité. Ce fut le sujet de l'unite faite dont l'Asie fut inoulée, et qu'on a prisse pour de l'histoire. On prétend que plus d'un empereur chiosis dépensa des soumes intanesses empreur chiosis dépensa des soumes intanesses crevateint que nos rois de l'Europe ent recherché évieuemente la fination de Jourence, aussi connue dans non ancient romans gatioles que le coupe d'immortalité dans les romans salatiques.

Sous in dynastie Yven; c'est-duries sous la postirité de Genigs, et sous celle des restaurateurs, nommée Ming, les arts qui appartiennent à l'esprit, et à l'imagiantion d'urret plus cultives que jamais : ce u'était ai notre sorte d'esprit ni notre sorte d'imagiantion; c'epoudant ou retrouve dans leurs petits romans le aisme find qui plati à toutes les ancions. Ce sout des miliaeux imprevin, des arannations. Ce sout des miliaeux imprevin, des aranlarges inerprits, des recommissances : on ; trouve se de carret l'est de la contrate de la mortite de la contrate de la contrate de la contrate de part ovida, tel que les contes arabse et les falles de Soutante et de l'Artote. L'iuvention, dans les falles chinoises, s'ològique rerroment de la vraisemblance, et tend todjurn's la morate.

La passion du thétère dorint universelle à la Chine depuis le quatorzième sièclo jusqu'à nos jours. Ils ne pouvaieut avoir requ cet art d'aucus peuple; ils ignoraient que la Grèce eût esisté; et ni les mahoucitans, ni les Trarteses, n'avaient put leur communiquer les ouvrages grees: ils inventèreut l'art; mais par la tragédie chinoise qu'on a treduite, on voit qu'ils ne l'out pas perfectionés. Cette tragólic, Intilutée l'Orphelin de Tehno, est du quatorilens isòlect on nous la dome comme la meilleure qu'ils aient eue encore. Il est vrai plales les ouvraces demantiques cidents plan grosslers en Europe. Il peite même cet at nous internet, et cette des l'est entre cet at nous l'est entre de l'est entre de l'est entre de l'est entre l'est entre

lls écriveut en général comme its peignent, sans connaître les secrets de l'art : leurs tableaux jusqu'à présent sont destitués d'ordounance, de perspective , de clair-obscur ; leurs écrits se resseuteut de la même faiblesse : mais il paraît qu'il règne dans leurs productions une médiocrité sage, une vérité simple qui ue tient rien du style ampoulé des autres Orientaux. Vous ne vovez dans ce que vous avez lu de leurs traités de morale aucune de ces paraboles étranges, de ces comparaisons gigantesques et forcées : ils parlent rarement en éuigmes ; c'est encore ce qui en fait dans l'Asie un peuple à part. Vous lisiez il n'y a pas long-temps des réflexious d'un sage chinois sur la manière dont on peut se procurer la petite portion de bonheur dont la nature de l'homme est susceptible : ces réflexions sont précisément les mêmes que nous retrouvons dans la plupart de nos livres.

La théoriede la méderien n'est encore chez ense qu'ilporance et erreur : crependat les méderies les méderies chisois ont une prutique asser heureuse. La usture n'a par permis que la vice de hommes dépendit de la phraique. Les Grees savaient saigner à propay. assu savoir que les sun circuilst. L'expérience des sens savoir que les sun circuilst. L'expérience des traipe dans toute la terre : el des a partout un art suite dans toute la terre : el des a pratout un art un quelques les déclares que quelquefois la nature, et qualquesées la déclare que que que quelquesées la déclare que que quelquesées la déclare que qu'enquesées la déclare qu'enqu'en qu'en qu'e

En général, l'espetid d'ordre, de modération, le poul des sciences, la culture de loss les arts utilles à la vie, un nombre provijeines d'inventions qui rendaiente es arts plus facilles, composalent la segesse chimièse. Cette sargesse avait poil les couquérants Instrares, et les avait incroperés à la nation : c'est un avantage que les Gress n'ont put avoir sur les trues. Enfait les Chimica savient chassé leurs maîtres, et les Gress n'ont pos insertid de secourse le jour de leurs sinaueuren.

Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace; elle est en tout pays uniquement occupée du travail des maius 1 : l'esprit d'une nation réside toujours dans le petit uombre, qui fait travailler le grand, est uourri par lui, et le gouverne. Certainement cet esprit de la nation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit sur la terre.

Ce gouvernement, quelque beau qu'il fût, était nécessairement infecté de grands abus attachés à la coudition humaine, et surtout à un vaste empire. Le plus graud de ces abus, qui n'a été corrigé que dans ces derniers temps, était la coutume des pauvres d'exposer leurs eufants, dans l'esperance qu'ils seraient recueillis par les riches : il périssait aiusi beaucoup de sujets : l'extrême population empêchait le gouvernement de prévenir ces pertes. On regardait les hommes comme les fruits des arbres, dout on laisse périr sans regret une partie quand il en reste suffisamment pour la nourriture. Les conquérants tartares auraient pu fouruir la subsistance à ces enfants abandonnés, et en faire des colonies qui auraient peuplé les déserts de la Tartarie. Ils n'y songèrent pas; et dans notre Occident, où nous avions un besoin plus pressant de réparer l'espèce humaine. nous n'avions pas eucore remédié au nième mal . quojqu'il nous fût plus préjudiciable. Londres n'a d'hôpitaux pour les enfants trouvés que depuis quelques années. Il faut bien des siècles pour que la société humaine se perfectionne.

.....

# CHAPITRE CLVI.

Des Tartares.

Si les Chinois, deux lois subjugues, la première a pra Gengia-han un treitique sicle, et la secondo de dans le dix-septième, ont toujours été le premier a peuple de l'Asic dans les arts et dans les arts et dans les les ils. Bet première l'action de la commentation de la commenta

Cost une sulte caterolle de l'inecallie que les marraises lois meteres éturie les fertimes, et de cette quatité d'Ammerque le culte récluires, une jurisprendence complequée, un système final absorbe de synampes, et actour, et la mattie des canadies attents, abbets il pengle d'intéresté au contra de la contra del contra de la contra del la contra

Mahmoud, qui sure la fla de diviène siècle conquila Perse et l'Inde, étale un Tartez : il u'est prespue connu aujourd'hui des peuphes occidents que par la répose d'une paurer feume qui lui demanda justice, dans les Indes, du meurire de son ills, voié et assassié dans la province d'Irac en Perse, « Comment voulez-vous que je rende justice des inior 2 etile sublan. « Pourquei done nous avez-vous coequis, ne pouvant » nous souverners » révonétia lume.

Ce fut du fond de la Tartarie que partit Geugislau, à la fiu du douzième siècle, pour conquerir l'Inde, la Chiue, la Perse et la Russie. Batou-kau, l'un de ses enfants, ravaçea jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Il ne reste aujourd'abi du vaste empire de Capshae, partage de Batou-kau, que la Crinée possèdee par ses descendants, sous la protection des Turce.

Tamerlau , qui subjugna une si grande partie de l'Asie, était un Tartare, et même de la race de Cencia

Ussum Cassan, qui régna en Perse, était aussi né dans la Tartarie.

Enfin, si vous regardez d'où sont sortis les Ottomans, vous les verrez partir du bord oriental de la mer Caspienne pour venir mettre sous le joug l'Asje Miueure, l'Arabie, l'Éxypte, Constan-

tinople et la Grèce.

Vorons ce qui restait dans ces sastes déserts de la Tafarie, au settime sivele, après tant d'énigrations de compuérants. Au nord de la Chine distant ces mêmes Monguls et ca Mantehoux qui la comquirent sous Gengis, et qui l'out encore reprise il y au usicle. Ils éclaris alters de la religion dant le datei-lema est le ché dans le réligion dant le datei-lema est le ché dans le balbient les Elles, per le partie la resultant des la Ressie: de la Ressi

# CHAPITRE CLVII.

Du Mocol.

La race de Tamerlau régnait dans le Mogol : co royamme de l'indeu 'avait pas été tout à fait soumis par Tamerlan. Les enfants de ce conquérant se firent la guerre pour le partage de ses étata, comme les successeurs d'Alexaudre; et l'inde fut très mailteureuse. Ce pays, où la uature du climat inspire la moillesse, résisté faitbement à la postérité de ses vainqueurs. Le sultan Babar, arrièrepetit-fils de Tamerlan, se rendit absolument le maltre de tout le pays qui s'étend depuis Samarcande jusque auprès d'Agra.

Quaire nations principales étaleut alors établies dans l'Inde : les mahometans arabes, nommés Patanez, qui avaient conserve quelques pays depois le disième siècle; les anciens Parsis ou Cnèbres, réfugés du temps d'Omar; les Tartares de Gengis et de Tamerlan; enfiu les vrais Indiens, en plusieurs tituls ou castes.

en juneares trituno de case de la case en presentar la compositiona de la case de la cas

Amsyum ne put rentrer daus l'Inde qu'après la mort de Soliman et de Chircha. Une armée de Persans lo remit sur le trôue. Aiusi les Indiens out toujours ôté subjugués par des étrangers.

Le peilt royaume de Guarate, près de Surate, demental tencer soumis aux asciens Arabes de l'Inde: c'est presque tout ce qui reatait dans l'Asie à ces vainquours de tant d'étais, que vous avez vus tout conquérir dépais la Peres jusqu'aux provinces méridionales de la France. Ils furent obligés alors d'implorer les seconts des Portugais contre Acèar, fils d'Amayum, et les Portugais ne pureut les empôcher de succombocher de succombo

Il y avait encore vers Agra un prince qui se di suit descendant de Por, que Quinte-Curea a rendu si cièbles sous le nom de Porus. Alchar le vainquit, et ne lui rendit pas son royaume; mais il 81 daus Il Jude plus de blen qui Alexandre n'eut le temps d'en faire. Se fondations son immenses; et l'on aduire toujours le grand chemit bordé d'arber l'espace decent ciuquante l'ieses, dapuis Agra jusqu'à Labor, célèbre ouvrage de ce conquitat, enibell encere par son fils Gonguir

La presqu'ile de l'Iude decà le Gange n'était pas encore entame; et si elle avait connu des vaiuqueurs sur ses côtes, c'étaient des Portugais, Le vice-roi qui résidait à Gos égalait alors le grandmogol en magaliènence et en face, et le passait beaucoup eu paissance maritime : il donnait cinq gouvernements, ceux de Mozambique, de Malera, de Mascate, d'Ormus, de Ceilan, Les Portugais citient les maitres du commerce de Surate, et les pruples du grand-mospi recreviated d'ext toutes les deurées précieuses des lles. L'Amérique, pendant qurantes ans, nevalut pas dassattage aux Elpagnols; et quand Philippe n'empara du Portugal es 1350, il se travura maltre tout d'un coup des principales richesses des deux mondes, sans aroir en la moinfre part le lur décourrete. Le grand-mogel n'était pas alors comparable à un roi d'Espagne.

Nous n'avons pas tant de connaissance de cet empire que de celui de la Chine: les fréquentes révolutions depuis Tamerlan en sout cause; et on n'y a pas envoyé de si hons observateurs que ceux par qui la Chine uous est connne.

Cens qui ont recueilli les relations de l'inde nous out donnés somet des déclarations contradictoires. Le P. Catrou nous dit que le mogné retenu ne propre toutes les terres de frapiers; et dans la même page, il nous dit que les cufants de rappa succédient aux terres de leurs prése. Il sautre que tous les grands sont cestimes; et il dit que le publieurs décencient consi jusqu's iright l'erreit a mille soldats; qu'il n' à de loi que la volonié du mogni et qu'on à a point crependant touché » aux droits des peuples. » Il est difficile de concilier ce solotons.

Taveruier parle plus aux marchands qu'aux philosophes, et ne donne guère d'instructions que pour connaître les grandes routes et pour acheter des diamants.

Bernier est un philosophe; mais il n'empilos pas sphilosophis à instruire à houd du gouvernement. Il dit, comme les autres, que toutes les creves appartiement à l'empereur. Cest et qui a sont deux choises abselument différentes. Les rois sont deux choises abselument différentes. Les rois europeans, qui doment tous les benifectes exclesiastiques, no les possèdent pas. L'empereur, dout de drois est de conférer tous les fiés d'à Allemagne est d'attale, quand ils vaquent faste d'à-felliers, ne recessiles pas les ribis de ces frenze. Le position des fiés à ses janissaires et à ses spains; il ne les prende pas pur l'un-mêne.

Bernier n'a pas cru qu'on abuserait do se expressions jusqu'au point de penser que tous les Indiens labourent, sèment, bâtissent, travaillent pour un Tartare. Ce Tartare, d'ailleurs, est àsoin sur les sejete de son domaine, et a très peu de pouvoir sur les vice-rois, qui sont assez puissants pour lui désobêr;

Il n'y a dans l'Inde, dit Bernier, que des grands seignenrs et des misérables. Comment accorder cette idée avec l'opulence de ces marchands que Tavernier dit riches de tant de millions? Quoi qu'il en soit, les Iudiens n'étaient plus ce pemple supérieur chez qui les anciens Grecs voyagérent pour s'instruire. Il ne resta plus chez ces Iudiens que de la supersition, qui redoubla même par leur asservissement, comme cellé des Égyptiens n'en devint que plus forte quand les Romains les sonnirent.

Les eaux du Gange avaient de tout temps la reputation de purifier les âmes. L'ancienne coutnme de se plonger dans les fleuves au moment d'nue éclipse n'a pu encore être abolie ; et, quoiqu'il v eût des astronomes indiens qui sussent calculer les éclipses, les peuples n'en étaient pas moins persuadés que le soleil tombait dans la gueule d'un dragon, et qu'ou ne pouvait le délivrer qu'en se mettant tont nn daus l'eau, et en fesant un grand bruit qui épouvantait le dragon et lui fesait lâcher prise. Cette idée, si commune parmi les peuples orientanx, est une preuve évidente de l'abus que les peuples ont tonjours fait en physique, comme en religion, des signes établis par les premiers philosophes. De tont temps les astronomes marquerent les deux points d'intersection où se fant les éclipses, qu'on appelle les nœuds de la lune. l'un par une tête de dragon, l'autre par une queue, Le peuple, également ignorant dans tous les pays du monde, prit le signe pour la chose même. Le soleil est dans la tête du dragon, disaient les astronomes. Le dragon va dévorer le soleil, disait le peuple, et surtout le peuple astrologue. Nous insultons à la crédulité des Indiens, et nous ue songeons pas qu'il se vend en Europe, tous les ans, plus de trois cent mille exemplaires d'almanachs remplis d'observations uon moins fausses, et d'idoes non moins absurdes. Il vaut autaut dire que le soleil et la lune sont entre les griffes d'un dragon, que d'imprimer tons les ans qu'on ne doit ni planter, ni semer, ni prendre medecine, ni se faire saigner, que certains jours de la lune. Il serait temps que dans un siècle comme le nôtre on daignât faire, à l'usage des cultivateurs, un calendrier utile, qui les instruislt et qui ne les trompat plus.

L'écote des anciens grunosophistes subsissité encore dans la grande ville de Benéres, sur les rives du Gange. Les hramins crolitriacien la langue arcrés, qui on jusque les énanceir, qui lis regardent sur les des la compartice de la compartice de la conmettent des génies, comme les promiers Peransa, la encisienné à leurs disciples que toute les idoles ne sont faites que pour facer l'attention des penjes, et ne sont que des conbièmes divers d'un semi Dieu: mais ils eachent au peuple cette théoples appear que leur produitari tene, et l'abandoment à des errours qui teur sont suiles. Il des l'actions de la consideration de per l'action de la consideration de leur produitari etc. et l'abandoments à des errours qui teur sont suiles. Il gion fit en Europe.

pertition et à l'euthousiame qu'ailleurs. On a va sourcet des Indiens dévois se précipier à l'euvi sons les noues du char qui portait l'idole Jagenat, et se faire briser son ser précé. La superatition populaire rénaissait tonales contraires : on vorait, d'an chée, les priètres de l'idole Jagenat ameser tons les aus une illim'à leur d'une pour être bonorée du tire de son épones, comme on en présenhait une quedquéois en Éxple au dieu Auulés; de l'autre dué, on condissait au bécer de jeunes reures, qui se jétaient en chantant et en dassant dans les flammes arries corps de leurs natifs.

On raconte a qu'en 1642, un rava avant été assassine à la cour de Sha-Géan, treize femmes de ce rava accourgrent incontinent, et se jetèrent toutes dans le bûcher de leur maltre. Un missionpaire très croyable assure qu'en 1710, quarante femmes du prince de Marava se précipitèrent dans un bûcher allumé sur le cadavre de ce prince. Il dit qu'en 1717, deux princes de ce pays étant morts, dix-sept femmes de l'un, et treize de l'autre, se dévouérent à la mort de la même manière, et que la dernière, étaut enceinte, atteudit qu'elle eut accouché, et se jeta dans les flammes après la naissance de son fils. Ce même missionnaire dit que ces exemples sont plus fréquents dons les premières castes que dans celles du peuple ; et plusieurs missionnaires le confirment. Il semble que ce dût être tout le contraire. Les femmes des grands devraient tenir plus à la vie que celles des artisana et des bommes qui mènent que vie pénible : mais on a malheureusement attaché de la gloire à ces dévouements. Les femmes d'un ordre supérieur sont plus sensibles à cette gloire; et les bramins b, qui recueillent toujours quelques dépouilles de ces victimes, out plus d'intérêt à séduire les riches.

dure tos riches.
Un nombre prodigieux de faits de cette uature ue peut laisser deuter que cette contame no fût en vigueur dans le Mogol, comme elle y est encore dans toute la presqu'lle jusqu'au cap de Comorin. Une résolution si désespérée daus un sexe si timide nous éctone : mais la superstition inspire partout

· Lettres curieuses et édifiantes. Tome xrrt.

une force surnaturelle .

Lettees curieuses et eduantes. Iome xiri.
 Voyex le chapitre de l'Eizour-Feidam (chap. IV de l'Es-eni sur les Meurs).

« Voyez les éconnantes singularités de l'Inde et les événements matheureux qui y soni arrivés sous le règee de Louis xx, dans les Fragments sur l'Inde (Wilangex, année 1775), et dans le Précis du siècle de Louis XV.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CLVIU.

De la Perse, et de sa révolution au seixième siècle; du ses usages, de ses mœurs, etc.

La Perse éprouvait alors une révolution à peu près semblable à celle que le changement de rali-

Un Persan nommé Eidar, qui n'est connu de nous que sous le nom de Sophi, c'est-à-dire sage, et qui, outre cette sagesse, avait des terres considérables, forma sur la fin du quinzième siècle la secte qui divise aujourd'hui les Persaus et les Tures.

Pendant le règne du Tartare Ussum Cassau, une partie de la Perse, flattée d'opposer uu culte nouyean à celui des Turcs, de mettre Ali au-dessus d'Omar, et de pouvoir aller eu pélerinage ailleurs qu'à la Mecque, embrassa avidement les dogmes du sophi. Les semences de ces dogmes étaient jetées depuis long-temps : il les fit éclore, et donna la forme à ce schisme politique et religieux , qui parait aujourd'hui nécessaire entre deux grands empires voisins, jaloux l'un de l'autre. Ni les Turcs ni les Persans n'avaient aucune raison da reconnaître Omar ou Ali pour successeurs légitimes de Mahomet. Les droits de ces Arabes qu'ils avaient chassés devaieut peu leur importer; mais il importait aux Persans que le siège de leur religiou ne fût pas chez les Tures.

Le peuple persan avait toujours compté parant ses griefs contre le peuple ture le meurre d'Ai , quoique Afi n'ét point été assassiné par la nation turque, qu'on ne conaissait point alors : mais c'est ainsi que le peuple raisonne. Il est même surprenant qu'on n'edt pas prolité plus tôt de cette antipatitie pour ciabilir une secte nouvelle. Le sophi dognatisait done pour l'intérêt de la

Perse; mais il dogmatisait aussi pour le sieu propre. Il se reudit trop considérable. Le Sha-Rustan , usurpateur de la Perse , le craignait Eofin ce réformateur eut la destinécà laquelle Luther et Cal-

vin out échappé. Rustau le fit assassiuer en 1499. Ismaël, fils de Sophi, fut assez courageux et assez puissaut pour souteuir, les armes à la main, les opinious de son père; ses disciples devinrent des soldats.

Il convertit et conquit l'Armenie, ce royaume si fameux autrefois sons Tignnee, et qui l'est si peu depois ce temps-lio. Ou y distingue à peine les ruines de Tigranocette. Le pays est pauvre; il y a beaucomp de chrétiens grece qui subsisteut du uégoce qu'ils font en Perre et dans le reste de l'Asie; mais il rea fut par curier que cette province nourrisse quinne ceut mille familles chrétiennes, comme le daueut les relations. Cett multitudi arius à cinq ou six millions d'habitants , et le pays n'en a pas le tiers. Isanaël Sophi, maître de l'Arménie, ; subjugua la Perse entière et jusqu'aux Tartares de Samarcande. Il combatti le sultan des Tures Sélim 1<sup>er</sup> avec avantage , et laissa a son fils Thamas

la Perse puissante et paisible. C'est ce même Thamas qui repoussa enfin Soliman, après avoir été sur le point de perdre sa couronne. Ses descendants ont régné paisiblement

en Perse jusqu'aux révolutions qui, de nos jours,

ont désolé et empire La Perse devint, sur la fin du seizième siècle, un des plus florissants et des plus henreux pays du monde, sous le règue du grand Sha-Abias, arrière-petit. Bid d'Isnael Sophi. Il n'y a gode d'états qui n'aient eu un temps de grandeur et d'éetat, après lequel ils désenérent.

Les usages, les mœurs, l'esprit de la Perse, sont aussi étrangers pour nous que eeux de tous les peuples qui ont passé sous vos yenx. Le voyageur Chardin prétend que l'empereur de Perse est moins absolu que celui de Turquie; mais il ne paralt pas que le sophi dépende d'une miliee comme le grand - seigneur. Chardin avoue du moins que toutes les terres en Perse n'appartiennent pas à un seul homme : les citovens v jouissent de leurs possessions, et paieut à l'état une taxe qui ne va pas à un éeu par an. Point de grands ni de petits fiefs, comme dans l'Inde et dans la Turquie, subjuguées par les Tartares, Ismael Sophi, restanrateur de cet empire, n'étant point Tartare, mais Arméuien, avait suivi le droit naturel établi dans son pays, et non pas le droit de conquête et de brigandage.

Le sérail d'Ispalano passais pour moins eruel quocé celoi de Constainquie, La jabouis de utrice porcetoi de Constainquie, La jabouis de utrice porteit de la constainte une la farcier les la preuelles des princess de leur sang. A la Chine, on la jamais imagine due la strée du trône exigeide de tuer on d'aveugler ses frères ou ses nerenz. On leur laissait loujours des homeures anna autorité. Tout prouve que les meurs edinioless éclared les plus lammines et les plus augres de l'Orient.

Les rois de Perse out conservé la contiume de recevoir des précisit de leurs siglés. Cet usages est établi au Mogel et en Turquie; il l'a dét en Pologae, et éct le seul royamme obli i sembhait ràsionanble; car les rois de Pologne, n'ayant qu'un tràs fallèr evenu, avaient besoin de ces seconrs, Mais le grand-seigneur surtout, et le grandmos production de trèes rimmense, ne devalent se montrer que pour donne. Cest s'abaisser que se montrer que pour donne. Cest s'abaisser que de recevoir; et de cet abaissement lis fout un litre de grandeur. Les empereurs de la Chine vio utj. mais s'atti sinsi leur digité. Charolit précteul que mais s'atti sinsi leur digité. Charolit précteul que les étrennes du roi de Perse lui valaient cinq ou six de nos millions.

Ce que la Perse a tonjours eu de commun avec la Chine et la Turquie, c'est de ne pas connaître la noblesse; il n'y a dans ces vastes états d'autre noblesse que celle des emplois; et les hommes qui ne sont rieu n'y peuvent trer avantage de ce qu'out été leurs péres.

Dans la Perse, comme dans toute l'Asie. la justice a torjours été rendre sommairement; on n'y a jamais comu ni les avocats, ni les procédures; on plásié as cause soi-même; et la maxime qu'une courte injustice est plus supportable qu'une justice longue et épineuse, a prévaln chez tous espeuples qui, policis lous-temps avant nous, ont été moins rafilisée en tout que nous ne le sommes.

La religion mahométane d'Ali, dominante en Perse, permettait un libre exercice à toutes les autres. Il y avait encore dans Ispahan des restes d'anciens Perses ignicoles, qui ne furent chasses de la capitale que sous le règne de Sha-Abbas. Ils étaient répandus sur les frontières, et partieulièrement dans l'ancienne Assyrie, partie de l'Arménie haute où réside encore leur grand-prêtre. Pinsieurs familles de ces dix tribus et demie, de ces Juifs samaritains transportés par Salmanazar du temps d'Osée, subsistaient encore en Perse : et il y avait, au temps dont je parle, près de dix mille familles des tribus de Juda, de Lévi, et de Benjamin, emmenées de Jérusalem avec Sédécias leur roi par Nabuehodonosor, et qui ue revinrent point avec Esdras et Néhémie.

Quedques sabéens, disciples de saint Jean-Baytitet, desquels on a diép parlé, distant répandus vers le golfe Persigne. Les chrotieus arménieus du rite grec fession le plus grand noulner: les nestorieus composaient le plus petit; les Indiens de n réligion de Sarmius remplissaient lapahan; on en compait plus de inigi mille. La plupart étaient de ces baulans qui, du cap de Comorii jusqu'à la mer Caspienne, vont trafiquer avec inigi natious, sans ş'ête imain mêté à avecure.

Enfiu toutes ces religions étaient vues de bon œil en Perse, excepté la secte d'Omar, qui était celle de leurs ennemis. C'est ainsi que le gouvernement d'Angleterre admet toutes les sectes, et tolère à peine le catholieisme, qu'il redoute.

L'empire persan evalguait avec raison la Turquio, à laquelle il n'et comparable ni par la population, ui par l'étendue. La terre u'y est pas si ferille, e tia mer lui manquait. Le port d'Ormas ne lui apparteant point alors. Les fortugais s'en claient emparés en 4507. Une petite nation européane dominait sur le golfe Persique, et fermait le commerce maritime à toute la Perse. Il a fallu que le grand Sha-Albes, tout puissant qu'il énit, ail eu recours aux Anglals pour chasser les Portugais en 1622. Les peuples d'Europe out fait par leur marine le destin de toutes les côtes où ils ont

Si le terroir de la Perse n'est pas si fertile que cetui de la Turquie, les peuples y sont plus industrieux : sie cultivent plus les sciences; mais leurs sciences ue mériteraient pas ce nom parmi nons. Si les missionuaires européans ont étoun él a Chine par le peu de physique et de mathématiques qu'ils savaieut, ils n'auraient pas moins étouué les Persans.

Leur langue est belle, et depuis six cents aus elle u'a point été altérée. Leurs poésies sont nobles, leurs fables ingénieuses ; mais s'ils savent un peu plus de géométrie que les Chinois, ils n'out pas beaucoup avancé au-delà des éléments d'Euclide. Ils ue connaissent d'astrouomie que celle de Ptolémée; et cette astronomie n'est encore chez eux que ce qu'elle a été si long-temps eu Europe, nu chemiu pour parvenir à l'astrologie iudiciaire. Tout se réglait eu Perse par les jufluences des astres, comme chez les aucieos Romains par le vol des oiseaux et l'appétit des poulets sacrés. Chardin prétend que de son temps l'état dépensait quatre millions par an en astrologues. Si un Newton, uu Halley, un Cassini, se fusseut produits en Perse, ils auraieut été négligés, à moins qu'ils u'eussent voulu prédire.

Leur médecine était, comme celle de tous tes peuples ignorants, une pratique d'expérieuce réduite eu préceptes, sans aucuue conuaissance de l'austomie. Cette science avait pér avec les autres; mais elle rouaissait avec elles en Europe, au commeucement du seizème siècle, par les découvertes de Vesale et par le séuie de Fernel.

Enfin, de quelque peuple policé de l'Asie que nous parlious, nous pouvons dire de lui : Il nous a précédés, et nous l'avous surpassé.

# CHAPITRE CLIX

De l'empire oltoman au seizième stècle: ses usages,

Le temps de la graudeur et des progrès des Ottomans fut plus long que celui des sophis; car

depuis Amurat II ce ne lut qu'un euchaluement de victoires. Mahomet u avait conquis assez d'états pour que a race se coutentât d'un tel béritage; mais Sélim r'' y ajouta de nouvelles conquiètes. Un prit qu

sa race se coutentat d'un tel héritage; mais Sélim 1" yajouta de nouvelles couquètes. Il prit, en 1315, la Syrie et la Mésopotamie, et entreprit de soumettre l'Egypte. C'ent été une entreprise aisée, s'll u'avait eu que des Egyptieus à combattre; mais l'Egypte était gouvernée et défeudue par une milice formidable d'étrangers, semblable à celle des janissaires. C'étaient des Circasses venus encore de la Tartarie : ou les appelait Mamelucs, qui signifie esclaves : soit qu'eo effet le premier soudan d'Egypte qui les employa les cût achetés comme esclaves, soit plutôt que ce fut un nom qui les attachât de plus près à la personne du souverain, ee qui est bien plus vraisemblable. En effet, la manière figurée dont on parle chez tous les Orientaux y a toujours introduit chez les prinees les titres les plus ridieulement pompeux, et chez leurs serviteurs les noms les plus humbles. Les baebas du grand-seigneur s'intitulent ses eselaves : et Thamas Kouli-kan, qui de nos jours a fait crever les yeux à Thamas son maltre, ue s'appelait que son esclave, comme ce mot même de Kouli le temoi-

Ces mandeus étaient les maitres de l'Explored depuis uos demières encisales. In avaient vaince et pris le malbeureux saint Louis. It établiernt depuis ce teups uo gouvernement qui n'est paus différent de ceiui d'Alger. Un roi et vingt-quatre sobdats. La mollesse du climat n'affaibit point cette race guerrière, parce qu'els es renouvelait tous les sus par l'affuence des autres Greasses appeles saus cesse pour remplire ce orça de vainqueurs toujours subsistant. L'Exple fut ainsi gouvernée peud part de l'accept de l'accept queurs toujours subsistant. L'Exple fut ainsi gouvernée peudant pris de frois couts amées,

Il se présente ici un champ bieu vaste pour les conjectures bistoriques. Nous voyons l'Egypte loug-temps subjuguée par les peuples de l'ancienne Colehide, babitants de ces pays harbares qui sont aujourd'hui la Géorgie, la Circassie, et la Mingrélie. Il faut bien que ces peuples aient été autrefois plus recommandables qu'aujourd'hui, puisque le premier voyage des Grees à Colchos est une des graudes époques de la Grèce. Il est indubitable que les usages et les mœurs de la Colchide tenalent beaucoup de ceux de l'Égypte; ils avaient pris des prêtres égyptiens jusqu'à la circoncision. Ilérodote, qui avait voyagé eu Egypte et en Colchide, et qui parlait à des Grecs instruits, ne nous laisse aucuu licu de douter de cette conformité; il est fidèle et exact sur tout ce qu'il a vu; mais on l'accuse de s'être trompé sur tout ce qu'on lui a dit. Les prêtres d'Égypte lui ont confirmé qu'autrefois le roi Sésostris étant sorti de soo pays dans le dessein de conquérir toute la terre, il u'avait pas manqué d'envelopper la Colchide daus ses conquêtes, et que c'était depuis ce temps-là que l'usage de la circoncision s'était conservé à

Premièrement, le dessein de conquérir toute la terre est une idée romanesque qui ne peut tomler dans la tête d'un homme de sens rassis. Ou fait d'abord la guerre à son voisin, ponr augmenter ses états par le brigaudage, on peut ensuite pousser ses conquêtes de proche en proche, quand on y tronve quelque facilité : c'est la marche de tous les conquérants 4.

Secondement, il n'est goère vraisemballes qu'un or de la fettle Egypte où alle perdre son aquerir les coutrées affrenses du Canacae, habitées par les plus robuses des hommes, aussi belliqueux que pauves, et dont une central de la compartie de la Mésopotamie pour aller conquerir la Suise par de la Mésopotamie pour aller conquerir la Suise par la conquerir la Suise partie per la conquerir la Suise partie par la conquerir la Suise partie par la conquerir la Suise partie per la conquerir la Suise per la

Ce sont les peuples pauvres, nourris dans des pays âpres et sériles, virant de leur chasse, et féroces comme les animaux de leurs pays, qui désertent ces pays autrages pour aller attaquer les nations opuleutes; et ce ue sont pas ces natiens opuleutes qui sortent deleurs demeures agréables pour aller chercher des contréss incultes.

Les féreces fabilitats de Nord ont fait dans tons test temps des irreptions dans les contresse du Midi. Vous voyez que les peuples de Colchos ont subjuque trois ceuts ans l'Egypte, à commencer du temps de saint Luisi. Vous voyez dans tons les temps connus get Egypte fut toiopiers conquises tamps connus get Egypte fut toiopiers conquises par quienoque vontat l'attaquer. Il est donc bien persibled que les harberes du Canesse avaient asservi les bords du Nil; mais il ne l'est point que Sobottis es soit emaré du Canesse.

Troisiemement, pourquoi, de tous les peuples que les prêtres égyptiens disaient avoir été vaincus par leur Sésostris, les Colchidiens avaient-ils seuls recu la circoncision? Il fallait passer par la Grece ou par l'Asie Mineure pour arriver au pays de Médée. Les Grecs, grands imitateurs, auraient dù se faire circoncire les premiers. Sésostris aursit eu plus de soin de dominer dans le beau pays de la Grece, et d'y imposer ses lois, que d'aller faire couper les prépaces des Colchidiens. Il est bien plus dans l'ordre commun des choses que co soient les Scythes, habitants des bords du Phase et de l'Araxe, toujours affamés et toujours conquerants, qui tombèrent sur l'Asie Mineure, sur la Syrie, sur l'Egypte, et qui, s'étant établis à Thébes et à Memphis dans ces temps reculés, comme ils s'y sont établis du temps de saint Louis, aient ensuite rapporté dans leur patrie quelques rites religienx et quelques usages de l'Egypte.

C'est au lecteur intelligent à peser toutes ces raisons. L'aucienne histoire ne presente chez toutes les nations de la terre que des doutes et des conjectures.

Toman-Bey fut le dernier roi mameluc; il n'est célèbre que par cette époque, et par le maiheur qu'il eut de lomber entre les mains de Sélim; mais il mérite d'être connu par une singularité qu'il neus paralt étrange, et qu'in el 'était pas chez les Orientaux; ¿ ces que le vainqueur lui condia le geuvernement de l'Égypte, qu'il lui avait euleuée.

Toman-Bey, de roi devenu bacha, eut le sort des bachas; il fut étranglé après quelques mois de gouvernement.

Depuis ce temps te peuple de l'Éxptef fut caseveil dans le plus henteux attissement; cette nation, qu'on dit avoir été si gererière du temps de Séssatris, est devemue plus pusillaime que du temps de Cléopâtre. Ou nous dit qu'elle inventa les sciences, et elle n'en cuttire pas une; qu'elle cluit sérieuse et grave, et aujourd bui on la vois, lègre et giale, danner et chanter dans la pauveste et dans l'esclavage : cette multitude d'habitants given dissi intonebrable se récultà it avisi millions tout an plus. Il ne set pas fait mp plus qu'on disait innoubrable se récultà it avisi millions tout an plus. Il ne set pas fait mp plus carrelle d'augement dans fonne et diant Albeies; carrelle d'augement dans fonne et diant Albeies; fut en le caractère des hommes, le guiverne fut en le caractère des hommes, le guiverne ment à bien loid ar d'influssore concer ou le climat.

Soliman, fils de Sélim, fut toujours un ennemi formidable aux chrétiens et aux Persans. Il prit Rhodes (4521), et quelques années après (4526), la plus grande partie de la Hongrie. La Moldavie et la Valachie (1529) devincent de véritables fiefs de son empire. Il mit le siège devant Vienne ; et ayant manqué cette entreprise, il tonrna ses armes contre la Perse; et, plus heureux sur l'Euphrate que sur le Danube, il s'empara de Bagdad comme son père, sur lequel les Persans l'avaient repris. Il sonmit la Géorgie, qui est l'ancienne Ilérie. Ses armes victorieuses se portaient de tons côtés : car son amiral Cheredin Barberousse, après avoir ravage la Pouille, alla, dans la mer Rouge, s'emparer du royaume d'Yémen, qui est plutôt un pays de l'Inde que de l'Arabie. Plus guerrier que Charles-Ouint, il lui ressembla par des veyages continuels. C'est le premier des empereurs ottomans qui ait été l'allié des Français; et cette alliance a toujonrs subsisté. Il mourut en assiégeant, en Hongrie, la ville de Zigeth, et la victoire l'accompagna jusque dans les bras de la mort ; à peine eut-il expiré que la ville fut prise d'assaut. Son empire s'étendait d'Alger à l'Euphrate, et du fond de la mer Noire au fond de la Grece et de l'Epire.

<sup>·</sup> Voyez la note des editeurs de Kehl sur Sesostris, dans Pintroduction de l'Essal sur les merurs et l'esprit des na-

l'ile de Chypre par ses lieutenants (4571), Comment tous nos historiens penvent-ils nous repeter qu'il n'entreprit cette conquête que pour boire le viu de Malvoisie de cette ile, et pour la donuer à un Juif? Il s'en empara par le droit de convenance. Chypre devenait necessaire any possesseurs de la Natolie, et jamais empereur ne fera la conquête d'un royaume ni ponr un Juif, ni pour du vin. Un Bebreu, nomme Mequines, donna quelques ouvertures pour cette conquête, et les vaincus mélérent à cette vérité des fables que les vainquenrs ignorent.

Après avoir laissé les Turcs s'emparer des plus beaux climats de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique, nous contribuàmes à les enrichir. Venise trafiquait avec eux dans le temps même qu'ils lui entevaient l'île de Chypre, et qu'ils fesaient écorcher vif le sénateur Bragadino, gouverneur de Famagouste. Gênes, Florence, Marseille, se disputaient le commerce de Constantinople. Ces villes payaient en argent les soies et les autres denrées de l'Asie. Les pérociants chrétieus s'enrichissaient de ce commerce, mais e'était aux dépens de la chrétienté. On recueillait alors peu de soje en Italie. nuenne en France. Nous avons été forcés sonvent d'aller acheter du blé à Constantinople : mais enfin l'industrie a réparé les torts que la nature et la négligence fesaient à nos climats, et les manufactures ont rendu le commerce des chrétiens, et surtout des Français, très avantagenz en Turquie. malgré l'opinion du comte Marsigli, moins informé de cette grande partie de l'intérêt des nations que les négociants de Londres et de Marseille.

Les nations chrétiennes trafiquent avec l'empire ottoman comme avec toute l'Asie. Nous allons chez ces peuples, qui ue vienuent iamais dans notre Occident ; c'est une preuve évidente de nos besoins. Les Échelles du levant sont remplies de nos marchands. Toutes les nations commercantes de l'Europe chrétienne y out des consuls. Presque toutes entretiennent des ambassadeurs ordinaires à la Porte ottomane, qui n'en envoie point à nos conrs. La Porte regarde ces ambassades perpétuelles comme un hommage que les besoins des chrétiens rendent à sa puissance. Elle a fait souvent à ces ministres des affronts. pour lesquels les princes de l'Europe se feraient la guerre entre eux, mais qu'ils out toujonrs dissimulés avec l'empire ottomau. Le roi d'Angleterre. Guillanme, disait, dans nos derniers temps, e qu'il n'y a pas de point d'honneur avec les · Tures. » Ce langage est celui d'un négociant qui vent vendre ses effets, et non d'un roi qui est jaloux de ce qu'ou appelle la gloire.

Sélim II. son successeur, prit sur les Vénitiens | différente de la nôtre que les mœurs et la retigion. Une partie des revenus du grand-seigneur consiste. uon eu argent monnavé, comme dans les gouveruements chrétiens, mais dans les productions de tous les pays qui lui sont soumis. Le canal de Constantinople est couvert toute l'aunée de navires qui apportent de l'Égypte, de la Grèce, de la Natolie, des côtes du Pont-Enxin, tontes les provisions nécessaires pour le sérail, pour les jamssaires, pour la flotte. On voit, par le Canon Nameh, c'est-à-dire par les registres de l'empire, que le revenu du tresor en argent, jusqu'à l'année 1683, ne montait qu'à près de treute-deux mille bourses, ce qui revenait à peu près à quaraute-six millions de nos livres d'aujourd'hui.

Ce revenn ne suffirait pas ponr entretenir de si grandes armées et taut d'officiers. Les bachas dans chaque province, ont des fonds assignés sur la province même pour l'entretien des soldats que les fiefs fournisseut; mais ces fonds ne sont pas considérables : celul de l'Asie Mineure , ou Natolie, allait tout au plus à douze cent mille livres : celui du Diarbek à cent mille ; celui d'Alep n'était pas plus considérable ; le fertile pays de Damas ne donnait pas deux cent mille francs à son bacha; celui d'Erzerum en valait environ deux cent mille. La Grèce entière, qu'ou appelle Romélie, donnait à son bacha douze cent mille livres. En un mot. tous ces revenus dont les bachas et les béglierbevs entretenaient les troupes ordinaires, jusqu'en 1683, ne montaient pas à dix de nos millions : la Moldavie et la Valachie ne fournissaient pas deux cent mille livres à leur prince pour l'entretien de huit mille soldats au service de la Porte. Le capitan bacha ne tirait pas des fiefs appelés Zaims et Timars, répandus sur les côtes, plus de huit cent mille livres pour la flotte.

Il résulte du dépouillement du Canon Namele quo toute l'administration turque était établie sur moins de soixante de nos millions en argent comptant, et cette dépeuse, depuis 1683, n'a pas été beancoup augmentée; ce n'est pas la troisième partie de ce qu'ou paie en France, en Angicterre. pour les dettes publiques ; mais aussi il y a, dans ces denx royaumes, nne culture plus perfectionnée, une plus grande industrie, beaucoup plus de circulation, un commerce plus animé.

Ce qu'il y a d'affreux, c'est que, dans le trésor particulier du sultan, on compte les confiscations pour un grand objet. C'est une des plus anciennes tyrannies établies, que le bien d'une famille appartienne au souverain, quand le père de famille a été condamné. On porte à un suitan la tête do son vizir, et cette tête lui vaut quelquefois plusieurs millions. Rien n'est plus horrible qu'un L'administration de l'empire des Turcs est aussi droit qui met un si grand prix à la cruanté, qui donuo à un souverain la tentation continuelle de n'être qu'un voleur homicide.

Pour le mobilier des officiers de la Porte, nous avons déjà obsert, qu'il appartieu nu sulan, par une ancienno usurpation qui n'a été que trop long-tempe cu sage, étre les chrécieses. Desso toul l'anivers, l'administration publique a été souveau tun régandates antierés, excepté dans quelipes étais régandates antierés, excepté dans quelipes étais propriédé out été plus servis, et oil tes linances de l'état étant méditeres, out été miseux dirigées, parce que l'oil embrasse les petits objets, et que les grands confonded la Yue.

On peut donc présumer que les Turcs out excité de très grandes choice à peu de Trist. Les appointements attachés aux plus grandes diquisés sont très médiores; ou ca peut jugge par le place du muphit. Il n'a que deux mille aspers par jour, ce qui fait entriren enti. cirquates millo îurres par année. Ce n'est que la distience parte dan recurs du quedques édises chrelieums. Il en est recurs du quedques édises chrelieums. Il en est recurs du produces édises chrelieums. Il en est et des présents, cotte dignisé produrirat plus a l'honce que de fout de l'apprent de l'est présents, cotte dignisé produrirat plus a l'honurer que de fout che, excepté en femoné de merre.

Les Tures n'ont point fait la gnerre commo les princes do l'Europe la font anjourd'hui, avec de l'argent et des négociations : la forco du corps, l'impétuosité des janissaires, ont établi sans discipline cet empire, qui se soutient par l'avilissement des peuples vaincus, et par les jalousies des peuples voisiné.

Les aultaus n'ont jamais mis en campagne cent quarante mille combattauts à la fois, si on retrancho les Tartares et la multitude qui suit leurs armées; mais ce nombro était toujours supérieur à celui que les chrétiens pouvaient leur opposer.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CLX.

#### De la bataille de Lépante.

Les Vénitions, après la perte de l'Ille de Chypre, commerçant toujour avec les Turres, et coant toujours être leurs ennemis, demandaient des secours à tous les princes chriefens, que l'intérêt commen devuit rouint. Cédait envore l'occasion de la retroit de l'actre de l'actre de l'actre le d'un avrie finà autrerio d'intuitle, on nen fessit point de nécessaires, Le pape l'èv tit bien misur, que de précher une croissale; il out le couragné faire la guerro à l'empire ottoman, en se liguant avec les Vénitiens et le roi d'Expange Philippe 11. Avec les Vénitiens et le roi d'Expange Philippe 11. Pries de Rouse afforder les paires outonant et le piefère de Rouse afforder les paires outonants.

Cette seule action du pape, par laquello il finit sa vie, doit consacrer sa mémoiro. Il ne faut, ponr connaître ce pontifo, s'en rapporter à aucun de ces portraits colorés par la flatterie, ou noircis par la malignité, ou cravonnés par le bel esprit, Ne jugeons jamais des hommes que par les faits. Pio v, dont le nom était Ghisleri, fut un de ces hommes que le mérite et la fortuno tirérent de l'obscurité ponr les élever à la première place du christianismo. Son ardeur à redoubler la sévérité de l'inquisition , le supplice dont il fit périr plnsieurs citovens, montrent qu'il était superstitieux. cruel et sangninaire. Ses intrigues pour faire sonlever l'Irlande contre la reine Elisabeth , la chaleur avec laquelle il fomenta les troubles de la France, la fameuse bulle In cœna Domini, dont il ordonna la publication toutes les années, font voir quo son zèle pour la grandent du saint siégo n'était pas conduit par la modération. Il avait été dominicaiu : la sévérité de son caractère a'était fortifiée par la dureté d'esprit qu'on puise dans le cloltro. Mais cet homme, élevé parmi des moines, eut, comme Sixte-Quint, son successeur, des vertus royales : ce u'est pas lo trône, c'est le caractère qui les donne. Pie y fut le modèle du fameux Sixte-Quint; Il lui donna l'exemple d'amasser, en peu d'années, des épargnes assez considérables pour faire regarder le saint slège commo une puissance. Ces épargnes lui donnaiont de quoi mettro en mer des galères. Son zèlo sollicitait tous les princes chrétiens ; mais il ne trouvait que tiédeur ou impuissance. Il s'adressait en vain au roi de Frauce Charles IX, à l'empereur Maximilien, au roi de Portugal don Sébastien, au roi do Pologno Sigismond 11.

Charles Ix était allié des Tures, et n'avait point de vaisseaux à donner. L'empereur Maximilion 11 craignait les Turcs : il manquait d'argent, et avant fait uno trève avec eux , il n'osait la rompre. Le roi don Schastien ctait eucoro trop jeune pour exercer ce courage, qui depuis le fit périr en Afrique. La Pologno était épuisée par uno guerro avec les Russes, et Sigismond, son roi, était dans uno vieillesse languissante. Il n'y eut donc que Philippe II qui entra dans les vues du pape. Lui seul, de tous les rois catholiques, était assez richo pour faire les plus grands frais de l'armement nécessaire ; lui seul pouvait, par les arrangements de sou administration, parveuir à l'execution prompto de ce projet : il y était principalement intéressé par la nécessité d'écarter les flottes ottomanes de ses états d'Italio et de ses places d'Afrique; et il se liguait avec les Vénitiens, dont il fut toniours l'eunemi secret en Italio, contre les Tures qu'il craignait davantage.

Jamais grand armement ne se fit avec tant de

célérité. Doux cents galères, six grosses galéasses, 1 vingt-cinq vaisseanx de guerro, avec einquante navires de ebarge, furent prêts dans les ports do Sicile, en septembre, cinq mois après la prise de l'île de Chypre. Philippe it avait fourni la moitié de l'armement. Les Vénitiens furent chargés des deux tiers de l'autre moitié, et le reste était-fourni par lo pape. Don Juan d'Autrieho, ce célèbre bâtard de Charles-Quint, était le général de la flotte. Marc-Antoine Colonne commandait après lui , au nom du pape, Cette maison Colonne, si long-temps ennemie des pontifes, était devenue l'appui de leur grandeur, Schastien Veniero, que nous nommons Venier, était général de la mer ponr les Vénitiens. Il y avait eu trois doges dans sa maisou, et aucun d'eux n'eut autant de réputation que lui, Barbarigo, dont la maison n'était pas moins célèbre à Venise, était provéditeur, c'est-à-dire intendaut de la flotte. Malte envoya trois de ses galères, et ne pouvait en fournir davautage. Il ne faut pas compter Gêues, qui craiguait plus Philippe 11 quo Sélim, et qui u envoya qu'uue galère.

Cette armée navale portait, disent les historieus, cinquante mille combattants. On no voit guère que des exagérations dans des récits do bataille. Deux cent six galères et vingt-einq vaisseaux ne pouvaient être armés, tout au plus, que de vingt mille hommes de combat. La seule flotte ottomane était plus forte que les trois escadres elirétiennes. On v comptait environ doux cent einquante galères, Les deux armées se rencontrérent dans le golfe de Lépante, l'aneien Naupactus, non loin de Corinthe. Jamais, depuis la bataille d'Actium, les mers de la Gréce n'avaient vu ni une flotte si nombreuse, ni une bataille si mémorable. Les galères ottomaues étaient manœuvrées par des esclaves chrétiens, et les galères chrétiennes par des esclaves tures, qui tous servaient malgré eux contre leur patrie.

Les deux flottes se elsoquérent arec titutes les armes do l'autiquité et toutes les modernes, les flôches, les longs javelots, les lances à feu, les grappins, les canous, lets mousquets, les piques et les sabres. Ou comitatité crept à corpe sur la plinart des galères accrochées, comme sur un champ de lataille, 62 octobre 1471) Les chrédiens remu-portèrent une victoire d'autant plus illustre que c'était la première de exte especia.

Don Juan d'Autriche et Veniero, l'amiral des Vénitiens, attaquerent la espitane ottomane que montait l'amiral des l'ures nomué alí. Il lut pris avec sa galère, et on lui fit trancher la tête, qu'on actora sur son propre parillou. Cétait abuser du d'roit de la guerre: mais ceux qui avaient écorché Bragadiun dans l'amagouste ne meritaient pas un vatte traitement. Les Tures perfierant plus de cent ciaquante bátiments dans cette journée. Il est difficile de savoi en oubre des morts: on le fensis monter è pres de quisno milio: environ einq millo difficile de savoi format difficile. Vesteis eignals cette victoire par des Rets qu'elle seule savoit alors donner. Constantinopés fut dans la couster-unition. Le pape Pie v, en apprenant extie grande victoire, qu'on attribuent surrois d'abor June, lo généralisme, mais à lapuelle les Venities a artisent period de la constantinopés de dans particular surrois en constantinopés de la constantino del constantino de la con

Don Juan d'Autriche acquit tout d'un coup la plus grande réputation dout iamais capitaino ait joui. Chaque nation moderne no compte que ses béros, et uéglige ceux des autres peuples. Don Juan, comme vengeur de la chrétienté, était le héros do toutes les nations; on le comparait à Charles-Quint son père, à qui d'ailleurs il ressensblait plus que Philippe, Il mérita surtout ectte idolátrie des peuples, lorsque deux aus après il prit Tunis, comme Charles-Quiut, et fit comme lui un roi africain tributaire d'Espagne. Mais quel fut le fruit do la bataille de Lépante et de la conquête de Tunis? Les Vénitiens ne gagnèrent aneun terrain sur les Turcs, et l'amiral de Sélim 11 reprit saus peiue le royaume de Tunis (4574); tons les chrétiens y furent égorgés. Il semblait que les Turcs eussent gagué la bataille de Lépante.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CLXI.

#### Des côtes d'Afrique

Les côtes d'Afrique, depuis l'Égypte jusqu'aux royaumes de Fez et de Maroc, accrurent encore l'empire des sultans : mais elles furent plutôt sous leur protection que sous leur gouveruement. Lo pays de Barca et ses déserts, si fameux autrefois par le temple de Jupiter Ammon, dépendirent du bacha d'Egypte. La Cyrénaique eut un gouverneur particulier. Tripoli, qu'on reueuntre ensuite en allant vers l'occident, ayant été pris par Pierre de Navarre, sous le règne de Ferdinand-le-Catholique, en 4510, fut donné par Charles-Quint aux elievaliers de Malte : mais les amiraux de Soliman s'en emparerent : et avec le temps elle s'est gouvernée comme une république, à la tête de laquelle est un general qu'on pomme deu, et qui est éla par la milice.

Plus loin vous trouvez le royanme de Tunis, l'aucieu séjour des Carthaginois. Vous avez vu Charles-Quint donner un roi à cet état, et le rendre tributaire de l'Espague; don Juan le reprendro encore sur les Maures avec la même gloire que Charles-Quint son père; mais enfin l'amiral de Sélim 11 remettre Tunis sous la domination mabométane, et y exterminer tous les chrétiens, trois ans après cette famueus bataille de Lipante, qui produisit tant de gloire à deu Juan et aux Vénitiens avec si peu d'avantage. Cette province se gouverna depois comme Tripoli.

Alger, qui termine l'empire des Turcs en Afrique, est l'aucieune Numidie, la Mauritanie césarienne, si fameuse par les reis Juba, Syphax et Massinissa, Il reste à peine des ruines de Cirte, leur capitale, aiusi que de Carthage, de Memphis, et même d'Alexandrie, qui u'est plus au même endroit où Alexandre l'avait l'âtie. Le royaume de Juba était deveuu si peu de chose, que Cherediu Barberousse aima mieux être amiral du grand-seigneur que roi d'Alger. Il céda cette province à Soliman ; et , de roi qu'il était , Il se contenta d'eu être bacha. Depuis ce temps jusqu'au commencement du dix-septième siècle. Alger fut gouvernée par les bachas que la Perte y enveyait : mais eufiu la même administration qui s'établit à Tripoli et à Tuuis se forma dans Alger, devenue que retraite de corsaires. Aussi un de leurs derniers deva disait au consul de la natiou auglaise, qui se plaignait de quelques prises ; « Cessez de veus · plaindre au capitaine des veleurs, quand vous avez été volé.

Dats toute cette partie de l'Afrique on treuve encore des meuments des ancients formaties, et en o' y vit ipsa un seul vestige de ceux dos chrésiens, propose de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'Espagne et dans la France exacentie. Il y en a deux raisons: l'une, que les plus sanciens diffices, billiées pierre durc, de martire et de circunst, dans les climats sees, résistent là destructien piun que pue les nouveux; l'autre, que les laurbaux avec l'inscription Disi Manifors, que les laurbaux avec l'inscription Disi Manifors, que les laurbaux n'en-

Constautiuople fut toujeurs regardée comme la capitale de tant de régiens. Sa situatien semble faite pour leur commander, Elle a l'Asie devant elle, l'Europe derrière. Son port, aussi sâr que vante, ouvre et ferme l'entrée de la me Nuire à l'erient, et de la Mediterranée à l'occident. Bonze, leine mais vasitagemennet siduce, dus un terrain ingrat, et dans un coin de l'Italie où la mamois proprè à dominier sur les nations; experdant elle deviut la capitale d'un empire deux lois public cièrend que cetti de Turcs; c'est que les ancients Remains ne trouvèrent aucun peuglies cierendit comme cetti de Turcs; c'est que les contiditonnes ents disciplies militaire, et que contiditonnes ents disciplies militaire, et que ont trouvé presque tout le reise de l'Europe aussi aguerri et misse discipliné qu'eu.

# CHAPITRE CLXII.

### Du royaume de Fez et de Meroc.

La protection du graud-seigneur or é'écent point jissuit l'empirée de Morce, vaste pars qui comprend une partie de la Mauritanie tingitane. Tanger était la capitale de la coleuie romaine; c'est de la que partirent depuis ces Maures qui subjugnerent l'Espanen. Tanger date conquise ellemême sur la fin du quiunième siècle par les Portugais, et domne dans no deraires temps à Charles n, roi d'Angleterre, pour la dot de l'infante de Portugal as femme; et une floarles ni l'a cédée au roi de Marce. Peu de villes ent éprouve plus de révolution.

Cet empire s'étend jusqu'aux frentières de la Guince sous les plus beaux elimats : il n'v a point de territoire plus fertile, plus varié, plus riche; plusieurs branches du mout Atlas sont remplies de mines, et les campagues produisent les plus abondantes meissons et les meilleurs fruits de la terre. Ce pays fut cultivé autrefois comme il méritait de l'être ; et il fallait bien qu'il le fût du temps des premiers ealifes, puisque les sciences y étaient en honneur, et que c'est toujeurs la dernière chose dont en prend soiu. Les Arabes et les Maures de ces contrées portèrent en Espague leurs armes et leurs arts : mais teut a dégénéré depuis , tout est tombé dans la plus épaisse barbarie. Les Arabes de Mahomet avaient policé le pays, ils se sout retirés dans les déserts, eù ils out repris l'ancieune vie pastorale ; et le gouvernement a eté abaudonné aux Maures, espece d'hommes meins faverisée de la uature que leur elimat, moins industrieuse que les Arabes, nation cruelle à la fois et esclave. C'est fà que le despotisme se montre dans toute son horreur. L'ancieune coutume établie que les miramelins ou empereurs de Maroc soient les premiers bourreaux du pays, n'a pas peu contribué à faire des habitants do ce vaste empire des sauvages fort au-dessons des Mexicains. Ceux qui habiteut Tétuan sont un peu plus civilisés; les autres deshonorent la nature humaine, Beaucoup de Juifs chassés d'Espagne par Ferdinand et Isabelle se sont réfugiés à Tetuan , à Mequinez, à Maroc, et v vivent misérablement. Les habitants des provinces septentrionales se sont mêles avec les noirs qui sont vers le Niger. On voit dans tout l'empire. dans les maisous, dans les armées, un mélange de noirs, do blancs et do métis. Ces peuples trafiquèrent de tout temps en Guinée. Ils allaient par les déserts aux côtes où les Portugais vinrent par l'Ocean. Jamais ils ue connurent la mer que commo l'élément des pirates. Enfin toute cette vaste côto de l'Afrique, depuis Damietto insqu'an mout Atlas, était devenue barbare, tandis que plusieurs de nos peuples septentrionaux, autrefois beaucoup plus barbares, atteignaient à la politesse des Grees et des Romains.

Il y ett des querelles de religios dans ce pays comme allieurs; et un exet de musulmans, qui se prétendist plus orthodore que les autres, dispose du trône; c'est equi n'est janals artivé à Constantiople. Il y out assis, comme ailleurs, des que tous les états de Fer, de Marro, de Taillet, que tous les états de Fer, de Marro, de Taillet, un de la fanceus victoire que les Maures remprétertat ner le malhermes S'abstier n'oir de Portugal.

Dans quelque abrutissement que ees peuples soieut tombés, jamais l'Espagne et le Portugal u'out pu se venger sur eux de leur ancien esclavago, et les asservir à leur tour. Oran, frontière de leur empire, pris par le cardinal Ximénès, perdu ensuite, et repris depuis par le due de Montemar. sous Philippe v. en 1752, n'a pu ouvrir le chemiu à d'autres conquêtes. Tanger, qui pouvait être une clef de cet empire, fut toujours inutile. Ceuta, que les Portugais prirent en 1409, que les Espaguols curent sous Philippe II, et qu'ils out conservé toujours, n'a été qu'un objet de dépense. Les Maures avaient accable toute l'Espagne, et les Espagnols n'ont pu encore que harceler les Maures. lls ont passe la mer Atlantique, et conquis un nouyeau monde, saus pouvoir se venger à cinq lieues de chez eux. Les Maures, mai armés, indisciplinés, esclaves sous un gouvernement détestable , n'ont pu être subjugués par les ebrétiens. La véritable raisou est que les chrétiens se sont toujours mutuellement décbirés. Comment les Espagnols auraient-ils pu passer en Afrique avec de grandes armées, et dompter les musulmans, quand ils avaient la France à combattre? ou lorsque, étant unis avec la France, les Anglais leur preuaient Gibraltar et Minorque?

Ce qui est siaguiler, c'est le nombre de ronépats espanos, français, anglais, qu'on a trouvédans les clats de Marce. On a ru uu Espano, de nommé Peirs, amiral sous l'empire de Mulei Ismuê; un Français, nommé Pilet, gouverneur de Salé: une irfandaise concebuie du tyran Ismaë!; quelques marchauds anglais établis à Tétum. L'espriment de fair fortum e étar les nations insorantes privante de fair fortum e étar les nations insorantes Asie, surtout en Amérique. La raison nomarier retoin follu de nous les seuples de ces finants.

......

# CHAPITRE CLXIII.

De Philippe 12, roi d'Espagne.

Après le règne de Charles-Quint, quatre grandes puissanes laulareut les forces de l'Europe chritieme : l'Eupage, par ses ribenses du Nouveaution. Qui empèchait les vastes clats de Philoson. de se communique; l'Allemagne, par la mutitude même de ses princes, qui, quadque d'ities une de communique; l'Allemagne, par la mutitude même de ses princes, qui, quadque d'ities quatre : l'Ampéteure, après la mort de Barte, par la patrie : l'Ampéteure, après la mort de Barte, par la patrie : l'Ampéteure, après la mort de Barte, par la periode de losse. L'Écoase, bain de faire un corpt avec elle. éstits un ennemie, el l'Inande luiéstit è l'angre. Les rovaumes du Nord n'extrésant coint encore les comments de l'Ampéteure de l'est de l'est

dans le système politiquo de l'Europe, et l'Italie ne pouvait être une puissance prépondérante. Philippe p semblait la tenir sous sa main. Philibert, due de Savoie, gouverneur des Pays-Bas, dépendait ontièrement de lui ; Charles-Emmanuel , fils de ee Philibert, et gendre de Philippe 11, ne fut pas moins dans sa dépendanco. Le Milanais, les Deux-Sieiles, qu'il possédait, et surtout ses trésors. firent trembler les autres états d'Italie pour leur liberté. Enfin Philippe n joua le premier rôle sur le théâtre de l'Europe , mais non le plus admiré. De moius puissants princes, ses coutemporains, nnt laissé un plus grand nom , comme Élisabeth , et surtout Henri IV. Ses géneraux et ses ennemis ont été plus estimés que lui : le nont de don Juan d'Autriche, d'Alexandre Farnèse, celui des princes d'Orange, est bieu au-dessus du sieu. La postérité fait une grande différence entre la puissance et la

gloire.

Pour blen connaître les temps de Philippe II, il faut d'abord connaître son caractère, qui fut en partie la cause de tous les grands événements do son siècle, maison ne peut aprecevoir son caractère que par les faits. On ne peut trop redire qu'il faut se délier du pinceau des contemporains, couduit pressure toujouriers par la flattére ou par les duit pressure toujouriers par la flattére ou par les

haine; et pour ces portraits recherchés, que taut d'historiens modernes font des anciens persounages, on doit les reuvoyer aux romans.

Ceux qui ont comparé depuis peu Philippe 11 à Tibere n'ont certainement vu ni l'un ni l'antre. D'ailleurs, quand Tibère commandait les légions et les fesait combattre, il était à leur tête : et Philippe était dans une chapelle entre deux récollets. pendant que le prince de Savoie, et ce comte d'Egmont, qu'il fit périr depuis sur l'échafaud, lui gagnaient la bataille de Saint-Quentin. Tibère n'était ni superstitieux ni hypocrite; et Philippe prepait souvent un crucifix en main quand il ordonnait des meurtres. Les débauches du Romain et les voluptés de l'Espaguol ne se ressemblent pas. La dissimulation même qui les caractérise l'un et l'antre semble différente : cello de Tibère paraît plus fuurbe, celle de Philippe plus taciturne. Il faut distinguer entre parler pour tromper, et se taire pour être impénétrable. Tous deux paraissent avoir eu une eruauté tranquille et réfléchie ; mais combien de princes et d'hommes publics ont mérité le même reproche l

Pour se faire une idée juste de Philippe, il faut se demander ce que c'est qu'un sonverain qui affecte de la picté, et à qui le prince d'Orange, Guillaume, reproche publiquement, dans son manifeste, un mariage secret avee dona Isabella Osorio, quand il épousa sa première femme, Marie de Portugal. Il est accusé à la face de l'Europe, par ce même Guillaume, du parrieido de son fils, et de l'empoisonnement de sa troisième épouse, Isabelle de France : on lui impute d'avoir force le prince d'Ascoli à épouser une femme qui était enceinte de ce roi même. On ne doit pas s'en rapporter au témoignage d'un ennemi, mais cet ennemi était un prince respecté dans l'Europe. Il envoya son manifeste et ses accusations dans toutes les cours. Était-ce l'orgueil, était-ce la force de la vérité qui empêchait Philippe de répondre? Pouvait-il mépriser ce terrible manifeste du prince d'Orange, comme on méprise ees libelles obscurs, composés par d'obscurs vagabonds, auxquels les particuliers mêmes ne répondent pas plus que Louis xiv n'y a répondu? Ou'ou joigne à ces acensations, trop authentiques, les amours de Philippe avec la femme de son favori Rui Gomez, l'assassinat d'Escovedo, la persecution contre Autonio Pérès, qui avait assassiné Escovedo par sun ordre; qu'on se souvienne que c'est là ce même homme qui ne parlait que de son zèle pour la religinn, et qui immolait tout à ce zèle.

C'est sous ce masque infâme de la religion qu'il trama une conspiration dans le Béarn, eu 1564, pour enlever Jeanne de Navarre, mère de Henri iv, avec son fils encore cufant, la mettre comme hé-

rédique entre les mains de l'inquisition, la faire brûler et es saier du Béarn, en vertu de la conliscation que ce tribunal d'assassins aurait prononcée. On voit une partie de ce projet au trentesixieme livre du président de Thon, et cette ancalote importante a trop été négligée par les historiens suivants. §

Ou'on mette en opposition à cette conduite le soin de faire rendre la justice eu Espagne, soin qui ne coûte que la peine de vouloir, et qui affermit l'autorité : une activité de cahinet, un travail assidu aux affaires générales, la surveillance continuelle sur ses ministres, tonjours accompagnée de défiance ; l'attention de voir tout par soimême autant que le pent un roi ; l'application suivie à entretenir le trouble chez ses voisins, et à maintenir l'Espague en paix; des yeux toujours ouverts sur une grande partie du globe, depuis le Mexique jusqu'an fond de la Sieile; un front toujours composé et toujours sévère au milien des chagrius de la politique et du trouble des passions : alors on pourra se former un portrait de Philippe 11.

Mais il fant voir quel ascendant il avait dans Etrucope. Il deit antarde el Erspane, du Milanais, des Deut-Sielles, de tous les Pays-Bas; ses ports ciaient garais de visiscant; son père lui avait laissé les troupes de l'Europe les mieut disciplinées et les plus Biers, commandées par les compagnoas de ses victoires. Sa seconde femme, Marie, etne d'Angleterre, nes gouvernant que par ses impirations, festil beller les profestants, et decharat la guerre à bour l'Augettere parmi ses royaumes. Les moisous d'or et d'argent qui liu vanient da Nuneva-Unoule le rendelieu plus puissant que Charles-Quint, qui n'en avait eu quo les prémices.

L'Italie tremblait d'être asservie. C'est ce qui détermina le pape Paul 1 y, Caraffa, né sujet d'Espagne, à se jeter du cété de l'France, comme Clément v.i. Il voulut, ainsi que tous ses prédécesseurs, établir une lealance que leurs mains trop faibles ne nurent jamais teuir, de pape proposa à

On tonce on recit default do cette anecdote dans one drappieces des menter de Villeral. I partique has halfaren pieces des menter de Villeral. I partique has halfaren et central de l'acceptant de la deservation de l'acceptant de la deservation de l'acceptant de la deservation de l'acceptant de l'acceptant

Henri II de donner Naples et Sicileà nu fils de France.

Cétait toujours l'ambition des Valois de convoirri le Milania et les Deux-Sicias, Le pape coit avoir une armée; il demande au roi lleurir in le célèler Français de Giuse pour la commander; mais la plupart des cardinaux étaient pensionauires de l'hilippe. Paul etait mai lobie; il n'est que peu de troupes, qui ne servirient qui à exposer fome à être prier e ascançe per le due d'Alle, sous l'hilippe n; comme elle l'avait été sous Charles-Quint. Le de de Giuse arrive par l'éhonni, où les Français avaient seucore Turlie; il marche collection de l'avait de l'avait de l'avait de de Saint-Queutin en l'icordie, perdue par les Franrais; (14 aout 152 per la français (14 aout 152 per l'avait ).

Marie d'Angleterre avait douné contre la France buit mille Anglais à Philippe son époux, qui vint à Loudres pour les faire embarquer, mais nou pas pour les conduire à l'ennemi. Cette armée, jointe à l'élite des troupes espagnoles commandées par le duc de Savoie, Philibert-Emmanuol, l'un des grands capitaines de ce siècle, défit si entièrement l'armée française à Saint-Quentin, qu'il ne resta rien de l'infanterie ; tout fut tué ou pris ; les vainquenrs ne perdirent que quatre-vingts hommes; le connétable de Montmorenci et presque tous les officiers généraux furent prisonniers, uu duc d'Enghien blessé à mort, la fleur de la noblesse détruite. la France dans le deuil et dans l'alarme. Les défaites de Créci, de Poitiers, d'Aziucourt, n'avaient pas été plus fuuestes ; et cependant la France, tant de fois prête de succomber, se releva toujours, Charles-Quint et Philippe 11 son fils parnrent prêts de la détruire.

Tous les projets de Henri 11 sur l'Italie s'évanouissent; on rappelle le duc de Guise. Cependant le vainqueur Philibert-Emmanuel de Savoie prend Saiut-Quentin. Il pouvait marcher jusqu'à Paris, que Henri II fesait fortifier à la hâte. et qui par conségnent était mal fortifié : mais Philippe se contenta d'aller voir sou camp victorienx. Il pronva que les grands événements dépendent souvent du caractère des hommes. Le sien était de donner peu à la valeur, et tout à la politique, Il laissa respirer sou ennemi, dans le dessein de gagner par une paix qu'il aurait dictée plus que par des victoires qui ne pouvaient être son ouvrage. Il donne au duc de Guise le temps de revenir, de rassembler une armée, de rassurer le royanme.

Il semblait qu'alors les rois ue se crusseut pas faits pour se secourir eux-mêmes. Henri ri déclare le duc de Guise vice-roi de France, sous le uom de lieutenant-général du royaume. Il était en cette qualité au-dessas du connétable.

Prendre Calais et tout son territoire au militee de l'accept au militee de l'accept au militee de l'accept au militee de l'accept au l'accept au de la rendre odieuse aux Anglis.

Mais, tandis que le dine de Guise rassurait la Francepar la prise de Calais (45 juillet 4558), et ensuite par celle de Thionville, l'armée de Philippe in gagna encore une asser grande bataille coutre le marchal de Ternes, apprès de Gravelines, sous le commandement du couste d'Egmont, de de ce même contre d'Egmont, à qui Philippe il depuis traucher la tête pour avoir défendu les droits et la liberté de sa patrie.

Taut de batailles rangées, perdues par les Francais, et tant de villes prises d'assant par eux, dounent lieu de croire que ces peuples étaient, comme du temps de Jules-César, plus propres pour l'impétuosité des assauts que pour cette discipliue et ces manœn vres de railement qui décident de la victoire dans ne champ de bataille.

Philippe ne profita pas plus en guerrier de la victoire de Gravelines que de celle de Sajut-Queutin; mais il fit la paix glorieuse de Cateau-Cambresis (4559), dans laquelle, pour Saiut-Queutin et les denx bourgs de Ham et du Catelet qu'il rendit. il gagna les places fortes de Thionville, de Marienbourg, de Moutmédi, de Hesdin, et le comté de Charolais en pleine souveraineté. Il fit raser Térouane et Ivoi, fit rendre Bouillon à l'évêque de Liége, le Montferrat au duc de Mautoue, la Corse aux Génois, la Savoie, le Piémont, et la Bresse, au duc de Savoie; se réservant d'entreteuir des troupes dans Verceil et dans Asti, insqu'à ce que les droits prétendus par la France sur le Piémont fusseut réglés, et que Turin, Pignerol, Quiers, et Chivas, fusseut évacués par Honri II.

Pour Calais et son territoire, Philippen 'ly prispas un graudi utder?'d. Se femen, Paire d'Augleterre, venait de mourir: Elisabeth commenqui à régner. Cepetualle le roi de France s'obligne de rendere Calais dans holt aunées, et à payre huit cem millé céus d'or a boud de ces huit ans, si Calais n'éait pas alors rendu ; spécifiant de plus expersiement que, soit que les huit ent millé écus d'or fussent payés ou non, Henri et ses successeurs demeurementeu houjers oblighé à rendu Calais et son territoire . On a toujours regardé cette paix comme le triomphe de Philippe 11. Le P. Daniel y cberche en vaiu des avantages pour la France ; en vain il compte Metz, Toul, et Verdun, conserves par cette paix : il u'en fut point du tout question dans le traité de Cateau-Cambresis. Philippe ne fesait aucune attention aux intérêts de l'Allemagne, et il prenait fort peu à cœur ceux de Ferdiuand son onele, auquel il ne pardonna jamais le refus de se démettre de l'empire en sa faveur. Si ce traité produisit quelque avantage à la France. ce fut celui de la dégoûter pour toujours du dessein de conquérir Milan et Naples. A l'égard de Calais, cette clef de la France ne fut jamais rendue à ses anciens ennemis, et les huit cent mille écus d'or ne furent jamais pavés.

Cette guerre finit encore, comme tant d'autres, par un mariage. Philippe prit pour troisième femme, Isabelle, fille de Heuri III, qui avait été promise à don Carlos; mariage infortuné, qui fut, dit-on, la cause de la mort prématurée de don Carlos et de la princesse.

Philippe, après de si glorieux commencements, retourna triomphant en Espague saus avoir tire l'épée ; tout favorisait sa grandeur. Le pape Paul 19 avait été forcé de lui demander la paix, et il la lui avait donnée. Henri II, son beau-père et son ennemi naturel, venait d'être tué dans un tournoi, et laissait la France pleine de factions, gonvernée par des étrangers, sous un roi enfant. Philippe, du fond de son cabinet, était le seul roi en Europe puissant et redontable. Il n'avait qu'une inquiétude, c'était que la religion protestante ne se glissat dans quelqu'un de ses états, surtout dans les Pays-Bas, voisins de l'Allemsgne : pays où il ue commandait point à titre de roi, mais à titre de due, de comte, de marquis, de simple seigneur : pays où les lois fondamentales bornaient plus qu'ailleurs l'autorité du sonverain.

Son grand principe ful de gouverner le saindège en lip requisant les plus grandes respects, et d'externime partout les protestants, Il y eu avait un très petit noutre en cheggen; le promit solenner de la compartie de la compartie de la compartie de et il accomplit non veu : l'impuisition le seconda leu. On brella » petit feu dans Vallatoid tous ceux qui étaient soupcomés; et Philippe, des-felorte de son palsis, contemplata teur supplier, et entendait leurs cris. L'archervique de Tolder, et le ceitendait leurs cris. L'archervique de Tolder, et le Comstanta houre, prédicteure et confiseure de du saint-office; et Poner fut brêléen effigie après sumert, sinsi qu'en de spir le production de la saint-office; et Poner fut brêléen effigie après sumert, sinsi qu'en de spir le present de la saint-office; et Poner fut brêléen effigie après sumert, sinsi qu'en de spir le present de la compartie de la co

Philippe sut que dans une vallée du Piémont.

a Ni Mézerai ni Dantel n'ent capporté fidèlement ce traité

vaisine du Milansie, il y avait quelques befetiques; il mande au gouverneur de Milan d'y envoyer des troupes, et lui éerit ces deux mots : tous au gubet. Il supprend que dans la Galabre il y a quelques cantons où les opinims sonverles ent péactre; il ordomeq u'on passe les novateurs au il de l'épée, et quo en reiseres soisante, dont trente doivent périr par la corde, et trente par les fammes : l'orite est etécrété avec ponetnalité.

Cet esprit de crumaté, et l'aluis de son pousuis, finilièrent oulin ce pouvoir immeuse : car si il avait ménage les esprits des Flamands i il n'elt par la république de Sept Provinces a former par ses seules persécutions : cette révolution ne l'utilité par de se reséors : et bergue ensuite le Prutugal et les possessions des Pertugals dans l'autilité de l'entre déchére du sur le point de recevoir des lois de lui, et d'avoir sa fille pour ciren, il état pur cuir à bout de se grands desseins, sans cette funeste guerre que ses rigueurs alluminet dans les Pays-Bas.

### CHAPITRE CLXIV.

Fondalton de la république des Provinces-Unies.

Si on consulte tous les monuments de la fondation de cet dat, aparvant presqui incomin, devens biendt si puissant, on verra qu'il s'est formés and dessint et coutre toute variemblance. La révolution commença par les belles et grandes provinces de terre ferme, le Bralant, la Flandre, et le fluisant, elles qui pourtant resterent sightes; et un petit coin de terre presque neigh dans Fent, qui ne sudessistiq que d'ipériche plas rença pui ne sudessistiq que d'ipériche plas rença pui de la préventific se successeurs de presque tout ce qu'ils avaient dans les Indes orientales, et a foil cain par le protéce.

On ne peut nier que ce ne soit Philippe n Inimême qui ait furcé ces penples à jauer un si grand rôle, auquel ils ne s'attendaient certainement pas: son despotisme sanguinaire fut la cause de leur grandeur.

Il est important de cunsifiere que tou les peuples ne pouverneu pas sur le même modèle; que les Pay-Bas éciaren na assemblanc de plusieras seignonies papartemente à Philippe à des titires différents; que chacune avait ses lois et ses usares; que dans la Frite et dans le pays de Craningne, un tribut de six mille écus éciation te qu'un devait au seignore; que dans aceune ville on ne porvait mettre d'impôts, ni donner les mobis à d'autre qu'un der reinforts, ni entreembois à d'autre qu'il de rerienfore, ni entretenir des troupes étrangères, ui cultar ine himover, sons le consentement des états, l'état dit par les anciennes constitutions du Brabant : Si le son-verain, par violence ou par articles, event en-freindre les privileges, les états seront délici du serment de Bédich, et pour ront prendre les partis qu'aix certions touvenable ». Cette forme de qu'ils cretiront convenable ». Cette forme de gouvernement avait pércial lons-jevinge dans me tres grante partie de l'Europe ; autlle lo di câuti province, malle levée de derivers u'etat lines sans la province présiduit it cert états un nond up rince, et opouvernement avait appelait starté-holder, teneur d'états, ou treaunt l'état, on lieutenant dans toute la Base-Allemage.

Philippe II, eu 4559, douna le gouvernement de Bollande, de Zelande, de Frise, et d'Utrecht, à Guillanme de Nassau, prince d'Orange, On peut observer que ce titre de prince ne signifiait pas prince de l'empire. La principauté de la ville d'Orange, tombée de la maison de Châlons dans la sienne par une donation, était un aucien fief du royaume d'Arles, devenu indépendant, Guillaume tirait une plus graude illustration de la maison impériale dont il était : mais quoique cette maison, aussi ancienne que celle d'Autriche, eût donné un empereur à l'Allemagne, elle n'était pas au rang des princes de l'empire. Ce titre de prince, qui ne commenca à être en usage que vers le temps de Frédéric 11, ne fut pris que par les plus grauds terriens. Le sang impérial ne donnait aucun droit, aucun honnenr; et le fils d'un emperenr qui n'aurait possède auenne terre n'était qu'empereur s'il était élu, et simple gentilhomme s'il ne succédait pas à son père. Gnillaume de Nassan était comte dans l'empire, comme le roi Philippe II était comte de Hollande et seigneur de Malines ; mais il était sujet de Philippe en qualité de son stadt-holder, et comme possédant des terres dans les Pays-Bas.

Philippe voolut être souverain alsolo dans les Parp-Bas, ainsi qu'il frâtt en Expagne. I suffisiait d'être homme pour avoir ce projet; lant l'autoricé derréche toijours à renverse les harrières qui la restreignent: assis Philippe trouvait encore qui la restreignent: assis Philippe trouvait encore ce triche pass, vosini de la France; il pouvait eu et riche pass, vosini de la France; il pouvait eu ce as désembere un moiss la France pour jamais, poisse no perdant sest provinces, et étant souveut tris gâde dans les autres, il lite encore sur le point de subjuguer ce royaume, sam mème étre jamais à la tête d'acunea armée.

(1565) Il vouint donc abroger tontes les lois, imposer des taxes arbitraires, créer de nouveaux évêques, et établir l'inquisitiou, qu'il n'avait pu faire recevoir ni dans Naples ni dans Milan. Les Flamands sout naturellement de bons sujets et de mauvais esclaves. La seule crainte de l'inquisition fit plus de protestants que tons les livres de Calvin chez ce peuple, qui n'est assurement porté par son caractère ni à la nouveauté ni aux remuements. Les principaux seigneurs s'unissent d'abord à Bruxelles pour représenter leurs droits à la gouvernante des Pays-Bas, Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles-Quint. Leurs assemblees s'appelaient une conspiration, a Madrid : c'était, dans les Pays-Bas, l'acte le plus legitime. Il est certain que les confédérés n'étaient point des rebelles, qu'ils envoyèrent le comte de Berghes et le seigneur de Montmorenci-Montigui porter en Espagne leurs plaintes au pied du trône. Ils demandaient l'éloignement du cardinal de Grandvelle, premier ministre, dont ils craignaient les artifices. La cour Jeur envoya le duc d'Albe avec des troupes espagnoles et italiennes, et avec l'ordre d'employer les bonrreaux autant que les soldats. Ce qui peut ailleurs étouffer aisément une guerre civile, fut précisément ce qui la fit maître en Flandre. Guillaume de Nassau, prince d'Orange, surpommé le Taciturne, songea presque seul à prendre les armes, tandis que tous les antres peusaient à se soumettre.

Il y a des espriis Bers, profonda, d'une intripi die tranquille el opinitère, qui s'irrient par les dificultis. Tel était le caractère de Guillaume-le-Tactiurne, et le a dé depsis son arrive-peitlai le prince d'Orange, roi d'angleterre. Guillaume-le-Tactiuren n'avait ni troupe si argent pour résistre à un monarque et que Philippe 11. les perrècultos li les doubriers. Le souveu uribumi établi à Bruxelles jeus les peuples dans le dictablis principal de la proposition de la citablis principal de la president de la république des Provinces-Lines.

Le prince d'Orange, retiré en Allemagne, condamné à perdre la tête, ne pouvait armer que les protestants eu sa favenr ; et ponr les animer, il fallait l'être. Le calvinisme dominait dans les provinces maritimes des Pays-Bas. Guillaume était né luthérien. Charles-Quint, qui l'aimait, l'avait rendu catholique; la nécessité le fit calviniste; car les princes qui ont ou établi, ou protégé, ou changé les religions, en out rarement eu. Il était très difficile à Guillaume de lever une armée. Ses terres en Allemagne étaient peu de chose : le comté de Nassau apportenait à l'nu de ses frères. Mais ses frères, ses amis, son mérite, et ses promesses, lui firent trouver des soklats. Il les envoie d'abord en Frise sous les ordres de son frère le comte Louis ; son armée est détrnite. Il ne se décourage point ; il en forme une antre d'Allemands et de Français que l'enthousiamo de la religio el l'espoir du pillage eugaren de no service. La furtue loi est rerement favorable ; il est reduit à aller combattre dans l'armée des bugnents de France, ne pouvant priedrer dans les l'ays-Bat. Les sévirités epagaoles donniernat cencre de nouvelle ressoures. Limpastion du ditième de la veute des biens meutles, du viugtieme des immeulles, et di encetteme des fonds, acheva d'irriter les Flamands. Commeut le maltre du hissique et du Pérous étail-di port en de du hissique et du Pérous étail-di port en de du hissique et du Pérous étail-di port en de même dans le pays, commé san père, éduifer pous ces trobales.

(1379) Leprince d'Orange reutra enfin dans le Frahant avec une petite armée. Ils erriar en Zélande et en Hollande. Amsterdam, aujourd'lusi à fameuse, était alors peu de chose, et n'ous pas même se déclarer pour le prince d'Orange. Cette l'ille était alors coccipé d'un commerce nouveux et las en apparence, mais qui fuit fe fondément de sa grandour. La péche du harcage et la ride lessaler ne paraissent pas un objet lien important dans se grandour. La péche du harcage et la ride lessaler ne paraissent pas un objet lien important dans d'un par suréprié et sérire une patisance respectification de la commerce de la force de la commerce de la force de la forc

Toute la ressource du priuse d'Orange était dans des pirates : lu d'eu surprend la Brille; u nouré fait déclarer Flessingue; enfin les états de Hollande et de Zélande assemblés à Dordrecht, let Amsterdam elle-même, s'anissent avec lui, et le reconaissent pour stathouder: il tint alors des peuples cette même dignité qu'il avait tenue du roi. On aboit la religion romaine, afin de n'avoir plus rien de commun avec le gouvernement espaque).

Ges peuples depuis long-temps à vavient point passé pour gourriers, et ilse desirent tout d'un coup. Jamais on ne combatif de parte d'antren aver plus de courage ni avec tant de firerer. Les Espagnels, an sérge de Harfem (1975), synal jeté dans la ville la telé d'un deleurs priomoniers, les labitants leur jetternet onne téte d'Espagnols, avec det inscription, D. Di têtes pour le pienement de d'ultimos denier, et l'outième pour l'intérêt, a d'ultimos denier, et l'outième pour l'intérêt, a contrait partier de la preparent denier, et l'outième pour l'intérêt, a les preparent deniers, et l'outième pour l'intérêt, a des proposes de la propose de la propose

Le duc d'Albe, dont les inhumanités n'avaient servi qu'à faire perdre deux provinces au roi son maître, est enfiu rappelé. On dit qu'il se vantait, en pariant, d'avoir foit mourir dix-huit mille nersonnes par la main du bourreau. Les horreurs de la guerre n'en continuèrent pas moias sous le nouveau goureruent des Pays-Bas, le grand-commandeur de Requeseus. L'armée du prince d'Orange cet encore battue (1574), est Frees sonttués, et son partis se ferillé par l'animosité d'un peuple nd tranquille, qui ayant une fuis passé les bornes ne savait plus reculer.

(1574, 1575) Le siège et la défense de Levde sont un des plus grands témoignages de ce que peuvent la constauce et la liberté. Les flollandais firent précisément la même chose qu'on leur a vu hasarder depuis, en 1672, lorsque Louis auvétait aux portes d'Amsterdam ; ils percèreut les digues ; les eaux de l'Issel, de la Meuse, et de l'Occan. inoudérent les campagnes ; et une flotte de deux cents bateaux apporta du seconts dans la ville par-dessus les uuvrages des Espagnols. Il v eut na autre prodige, e'est que les assiègeants osèrent continuer le siège et entreprendre de saigner cette vaste inondation. Il n'y avait point d'exemple dans l'histoire ni d'une telle ressource dans des assièrés. ni d'une telle opiniâtreté dans des assiègeants; mais cette opiniâtreté fut inutile, et Levde célèbre encore anionrd'hui tous les ans le jour de sa délivrance. Il ne faut pas oublier que les habitants se servirent de pigeons dans ce siège pour donner des nouvelles au prince d'Orange : c'est une pratique commune en Asie.

Quel ciai donc ce guivernement si sage et si aunti de Philippe II, roriqui ovo si claus ce tempsla même ses troupes se mutiner en Flandre, faute de piement, seccere la ville d'Anvere (1976), et que loutei les provinces de Flys-Bas, saux consultre ni lui si son gouverneur, font un traifé de pardiention avec les révoltes, publient une auntitir, roudeut les prosonaires, font destroit des forteresses, et ordonneur qu'on absurta la frameur seuti devi à su crasuit, et qui cidat morre détont dans la citadelle d'Anvers, dont le roi était le maltre?

après la mort du grand-commandeur de Requies, l'hilippe, qui pouvait encore esser de remettre le calme dans les Pays-Bas par as présence, y avoicé dos luns du striche, un freier, ce prince de l'acceptation de

bant dans Bruxelles, lorsque don Juau en sortait (1577), après y avoir été installé gouverneur-géuéral. Cet honneur qu'on rendit à Guillaume-le-Tacitarue fut cepeudant ce qui empêcha le Brabant et la Flandre d'être libres, comme le furent les Hollaudais. Il y avait trop de seigneurs dans ces deux provinces; ils furent jaloux du prince d'Orange, et cette Jalousie conserva dix provinces à l'Espagne. Ils appellent l'archiduc Mathias pour être gouverneur-général en concurrence avec don Juan. On a peine à concevoir qu'un archiduc d'Autriche, proche parent de Philippe II, et catholique, vienne se mettre à la tête d'un parti presque tout protestant contre le chef de sa maison; mais l'ambition ne connaît point ces liens, et Philippe n'était aimé ni de l'empereur ni de l'empire.

Tou se divise alors, tout est en coufusion. Le prince d'Orange, nommé par les dist lustenamiprince d'Orange, nommé par les dist lustenamiginéral de l'archiduc Matthia, est uécessairement le le riud secret de ce prince: tous deux sout opposés à dou Juan: les états se déficreu de tous tes rives. Le autre partie, également mécontent et des états et des trois princes, déchire la patrie. Les états publicant la libert de conscience (1978); mais il n'y avait plus de remble à la frénésie incurable des faccios. Dou Juan, ayant gapte une bataille inutile à Cembloura, meurt à la fleur de sous de su miliel deces troubles (1978).

A e fils de Charles-Quint succède un peti-fils no moinsi illustre, c'est ca el Acasuré Faruine, due de Farune, descendant de Charles per sa mère, et du pape Paul un par sou père; l'entine qui vini depuis so France délivrer Paris, et combattre l'entri-le-Grand l'histoire ne célètre pout de plus grand homme de guerre; mais il ne put empécher un la fondation de super Provinces-fulles, ni let propris de cette république qui naquit sous ses veux.

Ces sept provinces, que nous appedona sujour- d'init du mon giécard de la Ifoliande, contractent (29 janvier 8379) par les soins du prince d'orange cette union qui parall si fragile, equi a édi es is constante, de sept provinces toujours indépendantel "une de l'autre, ayant toujours des indévents de l'une de l'autre, ayant toujours aussi étroitement jointes par le grand intérêté de la liberté, que l'est en faise de fièches qui forme leurs armoiries et leur emblème.

Cette union d'Utrecht, le fondement de la république, l'est aussi du stathondérat. Guillaume des déclaré che des sept proviuces sous le noue capitaiue, d'amirat géuéral, de stathouder. Les dix autres provinces, qui ponvaient avec la Hollande former le république la plus puissante du monde, ne se joignent point aux sept petites Provinces-Unies. Celles-ci se protégeut elles-mêmes ; mais le Brabant, la Flandre, et les autres, veulent un prince etranger pour les proteger. L'archidue Mathias était devenu inntile. Les états-généraux renvoient avec une pension modique ce fils et ce frère d'empereur, qui fut depuis empereur lui-même. Ils font veuir François, duc d'Anjou, frère du roi de France, Henri III, avec lequel ils negociaient depuis long-temps. Toutes ces provinces étaient partagées entre quatre partis : celui de Mathias. si faible qu'ou le reuvoie ; celui du duc d'Anion qui devint bientôt funeste ; celui du duc de Parme. qui, n'ayant pour lui que quelques seigneurs et son armée, sut enfin conserver dix provinces au roi d'Espagne; et celui de Guillaume de Nassau. qui lui eu arracha sept ponr jamais.

Cest dans ce temps que Philippe, toujours tranquille Madrid, poscrivit le price d'orange (1380), et mit sa tete à ringt-ring mille ceux. Cette méthode de commander de sassaninas, inoufe depuis le triumvirat, avait été pratique en France contre Famiral de Coligi, leat-père de Guillamme; et ou avait promis cinquante mille écus pour sous ains; c'edui du prince son gendre ue fut estimé que la moitié par Philippe, qui jouvait payer plus chéerment.

Quel était le préjugé qui régnait encore l Le roi d'Espagne, dans son étit de proscription, avoue qu'il a violé le serment qu'il avait fait aux Flamands, et dit « que le pape l'a dispensé de ca « serment. » Il royait donc que cette raison pouvait faire une forte impressiou sur les sepris de catholiques? Mais combieu devait-elle irriter te protestants, et so affermir dans leur décétoid !

La réponse de Guillaume est un des plus beaux nomments de l'històric. De sujet qu'il est prémomments de l'històric. De sujet qu'il est preseri. On voit dans son apologie un prince d'une maison impériale non moins noienue, non moins lister autrelois que la maison d'Auriche, un stabuoder qui se porte pour accusateur de plus puissant reid e l'Europe an tribunal de toutes les cours et de tous les hommes. Hest eufls supérieur l'Alligne, eu ce que, pouvant le proserire à sou tour, il abhorre cette vengeance, et n'attend as sérée qua de sou péné.

Philippe dans ce temps-là même était plus redoutable que jamais; car il s'emparait du Portugal saus sortir de son cabinet, et pensait réduire de même les Provinces-Inies. Gnillaume avait à craindre d'un célé les assassins, et de l'autre un nouveau maitre dans le duc d'Anjou, frère de Henri un, arrivé dans les Pays-Bas, et recomm par les peuples pour dine de Brahant et comte de Flandre. Il fut bientôt défait du duc d'Anjou, comme de l'archidue Mathias.

(1389) Ce due d'Anjou voulut être souverain aboul d'un pays uil l'avait chols jour son protecteur. Il y a cu de tout temps des compirations contre les princes se prince en fit une coutre les presses se reprince en fit une coutre les presses, et d'autres villes qui l'etat veu décadre. Quinne cents Français furent ties dans la surprise moitte d'Autres : ses meuvers masquérent sur les autres places. Pressé d'un céde par Alexandre Parises, de l'autre bale des peuples, il la vettar en tiene, de l'autre la des peuples, il la vettar en cell prince d'ornage se diapater les Pays-Bas. et le propose d'ornage se diapater les Pays-Bas. qui deviances le brâxier le plus l'Blaster de la puerce en Europe, et l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les braves de nou les pays al l'école militaire où les pays al l'école militaire où les pays al l'ecole militaire où les pays al l'école militaire où les pays al l'ecole militaire où les pays al l'ecole

Des assassins vengèrent enfin Philippe du prince d'Orange, Un Français, nommé Salcède, trama sa mort. Jaurigni, Espagnol, le blessa d'un coup de pistolet dans Auvers (4585). Enfin, Balthasar Gérard. Franc-Comtois, le tua dans Delft (1581). aux yeux de son épouse, qui vit ainsi assassiner son second mari après avoir perdu le premier, ainsi que son pero l'amiral, à la journée de la Saint-Barthélemi, Cet assassinat du prince d'Orange ne fut point commis par l'envie de gagner les vingt-cinq mille écus qu'avait promis Philippe. mais par l'enthonsiasme de la religion. Le jésuite Strada rapporte que Gérard soutint toujours dans les tourments « qu'il avait été poussé à cette action e par un instinct divin. » Il dit encore expressément que « Jaurigni n'avait auparavant entrepris e la mort du prince d'Orange qu'après avoir « purgé son âme par la confession aux pieds d'un · dominicain, et après l'avoir fortifice par le pain « céleste, » C'était le crime du temps : les anabaptistes avaient commencé. Une femme, en Allemagne, pendant le siège de Munster, avait voulu imiter Judith; elle sortit de la ville dans le dessein de concher avec l'évêque qui l'assiégeait, et de le tuer dans son lit. Poltrot de Méré avait assassiné François, due de Guise, par les mêmes principes. Les massacres de la Saint-Barthélemi avaient mis le comble à ces horreurs : le même esprit fit répandro ensuite le sang de Henri m et de Henri sy, et forma la conspiration des poudres en Angleterre. Les exemples tirés de l'Écriture, prèchés d'abord par les réformés ou les novateurs, et trop souvent ensuite par les catholiques, fesaient Impression sur des esprits faibles et féroces, imbécilement persuadés que Dieu leur ordonnait le meurtre. Leur aveugle fureur ne leur laissait pas comprendre que si Dieu demandait du sang dans l'ancien Testament, on ne pouvait obéir à cet ordre que quand Dieu lui-même descendait du ciel ponr

dieter de sa bouche, d'une manière elaire et précise, ses arrêts sur la vie des hommes dont il et le maitre : et qui sait encore si Dieu n'eût pas été plus content de ceux qui auraient fait des remontrances à sa clémence, que de ceux qui auraient olé il sa justice?

Philippe II fut très content de l'assassinat ; il récompensa la famille de Gérard ; il lui accorda des lettres de noblesse, pareilles à celles que Charles vii donna à la famille de la Pucelle d'Orléaus, lettres par lesquelles le ventre anoblissait. Les descendants d'une sœur de l'assassin Gérard jouirent tous de ce singulier privilège, jusqu'au temps où Louis xIV s'empara de la Franche-Comté : alors ou leur disputa un honneur que les maisona les plus illustres n'ont point en France, et dont même les descendants des frères de Jeanue d'Arc avaient été privés. On mit à la taille la famille de Gérard : elle osa présenter ses lettres de noblesse à 31, de Vanolles, intendant de la province ; il les foula aux pieds : le crime cessa d'être honoré, et la famille resta roturière.

Quand Guillaume -le-Taciturne fut assassiné, il était près d'être déclaré comte de Hollande. Les conditions de cette nouvelle dignité avaieut déjà été stipulées par toutes les villes, excepté Amsterdam et Gouda. On voit par la qu'il avait travaillé pour lui-même autant que pour la récolbique.

Maurice son fils ue put préteudre à cette principauté; mais les sept provinces le déclarèreut stathouder (1584), et il affermit l'édifice de la liberté fondé par son père, il fut digue de combattre Alexandre Farnèse. Ces deux grands hommes s'immortalisaient sur ce théâtre resserré où la scène de la guerre attirait les regards des nations. Quand le due de Parme, Farnèse, ne serait illustre que par le siège d'Anvers, il serait compté parmi les plus grands eapitaines : les Anversois se défendirent comme autrefois les Tyriens ; et il prit Auvers comme Alexandre, dont il portait le nom, avait pris la ville de Tyr, en fesant une digue sur le flenve profond et rapide de l'Escaut, et en renouvelant un exemple que le cardinal de Richelieu suivit aussi au siége de la Rochelle.

La nouvelle république fut obligée d'implore te secours de la ricio d'angletere E lisable. Elle lui les escours de la ricio d'angletere E lisable. Elle lui quate mille sodais : étais issex alsos. Le prince neuvoya, sous le counte de Leicester, un secours de quater mille sodais : étais issex alsos. Le prince Manrice ceut quelque temps dans Leicester un le deux d'Anjou et dans l'archidue Mathias. Lei-cester prité lutire de le rang de gouverneur général; autre ceutre prité lutire de le rang de gouverneur général; mais il fut bientôt désavoir par sa reine. Maurice une laises pas entiemes son stathodorfert des sept en laises pas entières d'une s'elle range de la laise son de la fait n'autre la laise naudei.

Toute cette guerre si longue et si picine de vicissitudes ne put enfiu ni reudre sept provinces à Philippe, ni lui ôter les autres. La république devenait chaque jour si formidable sur nier, qu'elle ne servit pas peu à détruire cette flotte de Philippe II , surnommée l'Invincible. Ce peuple pendant pius de quarante ans ressembla aux Lacédémoniens, qui repoussèrent toujours le grand roi. Les mœurs, la simplicité, l'égalité, étaient les mêmes dans Amsterdam qu'à Sparte, et la sobriété plus grande. Ces provinces tenaient encore quelque chose des premiers âges du monde. Il n'y a point de Frisou un peu instruit qui ne sache qu'alors l'usage des clefs et des serrures était inconnu en Frise. On u'avait que le simple nécessaire, et ce u'était pas la peine de l'enfermer : ou ne craignait point ses compatriotes; on défendait ses troupeaux et ses grains contre l'ennemi. Les maisons, dans tous ces cantons maritimes, n'étaient que des cabanes où la propreté fit toute la magnificence. Jamais peuple ne connut moins la délicatesse : quand Louise de Coligni vint épouser à La. Haye le priuce Guillaume, on euvoya au-devant d'elle une charrette do poste découverte, où elle fut assise sur une planche. Mais La Haye devint, sur la fin de la vie de Maurice, et dans le temps de Frédéric-Henri, un séjour agréable par l'affluence des princes, des négociateurs et des guerriers. Amsterdam fut, par le commerce seul, une des plus florissantes villes de la terre ; et la bouté des paturages d'aleutour fit la richesse des habitants des campagnes.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CLXV.

Suite du règne de Philippe tr. Malheur de don Séhastien,

Il semblait que le roi d'Espague dût alors écraser la maison de Nassau et la république uaissante du poids de sa puissance. Il avait perdu à la vérité en Afrique la souveraineté de Tunis, et le port de la Goulette où était autrefois Carthage : mais uu roi de Maroc et de Fez, nommé Mulei-Mehemed, qui disputait le royaume à son oncle, avait offert à Philippe de se rendre son tributaire, dès l'an 1577. Philippe le refusa, et ce refus lui vaiut la couroune de Portugal. Le monarque africain alla lui-même embrasser les genoux du roi de Portugal, Sébastieu, et implores sou secours. Ce jeuue priuce, arrière-petit-fils du grand Emmanuel, brûlait de se signaier dans cette partie du monde où ses ancêtres avaient fait tant de conquêtes. Ce qui est très singulier, c'est que n'étant point aidé de Philippe, son oncle maternel, dont il allait être le

gendre, il reçut un secours de doute ceut b hommes du prince d'Orange, qui ponvait à pelne alors se soutezir en Flandre. Cette petite circonstance, dans l'bistoire générale, marque bien de la grandeur dans le prince d'Orange, mais surtout une passion déterminée de faire partout des ennemis à Philippe.

Sébastieu débaroue avec près de huit cents bătiments au royaume de Fez, dans la ville d'Arzilla, conquête de ses ancêtres. Son armée était de quinze mille hommes d'infanterie ; mais il n'avait pas mille chevaux. C'est apparemment ce petit nombre de cavalerie, si peu proportionué à la cavalerie formidable des Maures, qui l'a fait condamner comme un téméraire par tous les historiens; mais que de louanges s'il avait été heureux l Il fut vaincu par le vieux souverain de Maroc, Molucco (4 sugusto 1578). Trois rois périrent dans cette bataille, les deux rois maures. l'oncle et le neveu, et Sébastien. La mort du vieux roi Molucco est une des plus belles dont l'histoire fasse mention. Il était lauguissant d'une grande maladie; il se sentit affaibli au milieu de la bataille, donna tranquillement ses derniers ordres, et expira en mettant le doigt sur sa bouche, pour faire entendre à ses capitaines qu'il ne fallait pas que ses soldats sussent sa mort. On ne pent faire une si grande chose avec plus de simplicité. Il ne revint personne de l'armée vaincue. Cette journée extraordinaire eut une suite qui ne le fut pas moins : on vit pour la première fois uu prêtre cardiual et roi ; c'était dou Henri, âgé de soixante et dix ans, fiis du grand Emmanuel, grand-oncle de Séhastien. Il eut de plein droit le Portugal.

Philippe se prépara dès lors à Ini succéder : et pour que tout fût singulier dans cette affaire, le pape Grégoire xiii se mit au nombre des concurrents, et prétendit que le royaume de Portugal appartenait an saint siège, faute d'héritiers en ligne directe; par la raison, disait-il, qu'Alexandre m avait autrefois créé roi le comte Aifonse, qui s'était reconnu feudataire de Rome : c'était une étrange raison. Ce pape Grégoire xIII , Buoncompagno, avait le dessein ou plutôt l'idée vague de donner un royaume à Buoncompagno, sou bâtard, en faveur duquel il ne voulait pas démembrer l'état ecclésiastique, comme avaient fait plusieurs de ses prédécesseurs. Il avait d'abord espéré que son fils aurait le royaume d'Irlande, parce que Philippe 11 fomentait des troubles dans cette lle, ainsi qu'Elisabeth attisait le feu allumé dans les Pays-Bas. L'Irlande, ayant encore été donnée par les papes, devait revenir à eux ou à leurs enfants quand la souveraine d'Irlande était excommuniée. Cette idée ne réussit pas. Le pape obtiut, à la vérité, de Philippa quelques vaisseaux et quelques Espagools qui alordérent en Irlande avec des Italiena, sous le pavillon du saint siege; mais ils furent passés an fil de l'épèe, et les Irlandais de leur parti périrent par la corde. Grégoire XIII, après cette entreprise si ettrasquaine et simalheureuse, tourna ses vues du côté du Portugal; mais il avail affaire à Philippe n, qui aveit plus de droits que lui et plus de movens de sets poutenir.

(1580) Le vieux cardinal-roi ne régna que pour voir discuter juridiquement devant lui quel serait son héritier. Il mourut bientôt. Un ebevalier de Malte, Antoine, prieur de Crato, voulut succéder au roi-prêtre, qui était son oncle paternel, au lieu que Philippe II n'était neveu de lleuri que du côté de sa mère. Le prieur passait pour bâtard, et se disait légitime. Ni le prieur ni le pape n'héritèrent. La branche de Bragance, qui semblait avoir des prétentious justes , eut alors ou la prudence ou la timidité de ne les pas faire valoir. Une armée de vingt mille hommes prouva le droit de Philippe; il ne fallait guère dans ce temps-la de plus grandes armées. Le prieur, qui ne pouvait résister par lui-même, eut en vain recours à l'appui du grandseigueur. Il ne manquait à toutes ces bizarreries que de voir le pape implorer aussi le Ture pour être roi de Portugal.

Philippe ue fesait jamais la guerre par lui-même: il conquit de son cabine le Portugal. Le vieux due d'Albe, extilé depuis deux ans. après ses longs services, rappelé comme un dogue enchaîné qu' on léche encore pour aller à la classe, termina sa carrière de sang eu battant deux, fois la petite arméd un roi-prieur, qui, abandonné de tout le monde, erra long-tempé dans sa patrie.

Philippe vint alors se faire couronner à Lisbonne, et promit quatre-ringt mille ducats à qui livrerait don Antoine. Les proscriptions étaient les armes à son usage.

(1381) Le prient de Crato se rélugia d'alord en Angletera seu quelques compannos de son infortune, qui , manquant de tout , et dèlabrés comme lui, se errajent à genome. Cet usage, citabil par les empereurs allemands qui succedirent à la par les empereurs allemands qui succedirent à la crea de Chairlengae, (un reçu en Espapane quand Alphanas x, roi de Castille, eut été du empereur an teclairen siècle. Les rois d'Aughetre ons suivi est except qui semble contredire la fibre libere et en de la comme de propriet de la Bohana de la comme del la comme de la c

Élisabeth n'était pas en état de faire la guerre pour le prieur de Crate : ennemie implacable , mais non déclarée , de Philippe, elle mettait toute son application à lui résister, à lui susciter secrètement des ennemis ; et ne pouvant se sontenir ou Angleterre que par l'affection du peuple, ne ponvant conserver cette affection qu'en ue demandant point de nouveaux subsides, elle n'était pas en était de porter la guerre en Espagne.

Don Intoine's adresse à la France, Le conseil de limetri ricial as re-billippe dans les mêmes seranse de jalonisi et de crainer que le conseil d'angletere. Il n'a vait point de guerre déclarie, mais une ancience infinitié, une cavie mutuelle des acunier, el Henri ju tolojour, embarsaé entre un les hugumots, qui fessiont un état dans l'état, et les hugumots, qui fessiont un état dans l'état, et billippe, qui voultre en faire una active en offenat toujours aux catholiques sa protection dangerense.

Catherine de Médieis avait des prétentions sur le Portugal, presque aussi chimériques que celles du pape. Don Antoine, en flattant ces prétentions, en promettant une partie du royaume qu'il ne pouvait recouvrer, et au moins les lles Açores où il avait un grand parti, obtint par le crédit de Catherine un secours considérable. On lui donna soixante petits vaisseaux, et environ six mille hommes, pour la plupart huguenots, qu'on était bien aise d'employer an loin, et qui l'étaient encore davantage d'aller combattre des Espagnols. Les Français, et surtout les calvinistes, cherchaient partout la guerre. Ils suivaient alors en foule le due d'Anjou pour l'établir en Flandre. Ils s'embarquèrent avec allégresse pour tenter de rétablir don Autoine en Portugal. On s'empara d'abord d'une des lles : mais bientôt la flotte d'Espagne parut (1585) : elle était supérieure en tout à celle des Français par la grandeur des vaisseaux, par le nombre des trnupes ; il y avait douxe galères à rames qui accompagnaient einquante galions, C'est la première fois qu'on vit des galères sur l'Occan. et il était bien étonnant qu'on les eût conduites jusqu'à six cents lieues dans ces mers nouvelles, Lorsque Louis xiv, long-temps après, fit passer quelques galères dans l'Océan, cette entreprise passa pour la première de cette espèce, et ne l'était ponrtant pas ; mais elle était plus périlleuse que celle de Philippe II , parce que l'océan Britannique est pins orageux que l'Atlantique.

Cette skatillen aavale (la la percuière qui se doma dans cette partie du monde. Les Engragolis vainquirent, et abusèrent de leur victoire. Le marquis de Santa-Cruz, général de la foste de Philippe, fit mourir presque tous les prisonniers français per la min de hourren, sons précette que la guerre n'ésta point déclarée outre l'Espagne et la França. La devait les trattes comme des praries. Don Andrée depur per la fotte, altre faire servir à puntou et Prança, et mourir dus faire servir à puntou et Prança, et mourir dus la pouvréé.

Philippe alors se voit maltre non-seulement du

Portugal, mais de tous les grauds établissements que sa nation avait faits dans les Indes. Il étendait sa domination au bout de l'Amérique et de l'Asie, et ne pouvait prévaloir contre la Hollande.

(4584) Une ambassade de quatre rois du Japon sembla mettre alors le comble à cette grandeur suprême qui le fesait regarder comme le premier monarque de l'Europe. La religiou ehrétienne fesait au Japon de grands progres; et les Espagnols pouvaient se flatter d'y établir leur puissauce, comme leur religion.

Philippe axait daus is chrédienté le pape, suzorain de son royaume de Naples, à meiusge; la France à tenir toujours divisée, eu quoi il réussissait par le moyen de la Ligue et par ses trécors; la Bollande à réduire, et surtout l'Angleterre à troubler. Il fessit mouvoir à la fois tous ces ressorts; et il partu bienté, par l'armement de sa flotte nommée l'huivacible, que son hut était de conquérir l'Angleterre plutôt que de l'inquiéter.

La reine Elisabeth lui fouruissait assez de raisons; elle soutenait bautement les confédérés des Pays-Bas. François Drake, alors simple armateur. avait pillé plusieurs possessions espaguales dans l'Amérique, traversé le détroit de Magellan, et était revenu à Londres, en 1580, chargé de dépouilles, après avoir fait le tour du monde. Un prétexte plus cousidérable que ces raisons était la captivité de Marie Stuart, reine d'Écosse, retenue depnis dix-huit ans prisonuière contre le droit des gens. Elle avait pour elle tous les catholignes de l'île. Elle avait un droit très apparent sur l'Angleterre, droit qu'elle tirait de Henri vii. par une naissance dont la légitimité n'était pas contestée comme celle d'Élisabeth, Philippe pouvait faire valoir pour îni-même le vain titre de roi d'Angleterre qu'il avait porté : et enfin l'entreprise de délivrer la reine Marie mettait nécessairement le pape et tous les catholiques de l'Europe dans ses intérêts.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CLXVI.

De l'invasion de l'Angleterre, projetée par Philippe tr. De la flotte invincible. Du pouvoir de Philippe tr en France. Examen de la mort de don Carlos, etc.

Dans co dessein, Philippe prépare cette flote prodigieuse qui devait être scondée par un attre armement en Flandre, et par la révolte des catholiques en Angleterre. Ce fut ce qui perdit la reine Marie Staurt (4587), et la conduisit sur m échafund, au lieu de la délivrer. Il ne restait plus à Philippe qu'à la vengre en perannt l'Angleterre

pour lui-même; après quoi il voyait la Hollande soumise et punie.

Il avait fallu l'or du Pérou pour faire tous ces préparatifa. La flotte invincible part du port de Liabonne (5 juin 1588), forte de cent einquante gros vaisseaux, de vingt mille soldats, de près de trois mille canons, de près de sept mille hommes d'équipage, qui pouvaient combattre dans l'occasion. Une armée de trente mille combattants, assemblée en Flandre par le due de Parme, n'attend que le moment de passer en Angleterre aur des barques de transport déjà prêtes, et de se joindre aux soldats que portait la flotte de Philippe. Les vaisseaux auglais, beauconp plus petits que ceux des Espagnols, ne devaient pas résister au choc de ces citadelles mouvantes, dont quelques unes avaient leurs œuvres vives de trois pieds d'épaisseur, impénétrables au canon. Cependant rien de cette entreprise si bien concertée ne réussit. Bientôt cent vaisseaux anglais, quoique petits, arrêtent cette flotte formidable; ila prennent quelques bâtiments espagnols : ils dispersent le reste avec bnit brûtets. La tempête seconde ensuite les Anglais; l'Invincible est prête d'échouer sur les côtes de Zélande. L'armée du duc de Parme, qui ne pouvait se mettre en mer qu'à la faveur de la flotte espagnole, demeure inutile. Les vaisseaux de Philippe, vaineus par les Auglais et par les vents, se retirent aux mers du Nord : quelques uns avaient échoné sur les côtes de Zélande, d'autres sont fracassés vers les rocbers des îles Orcades et aur les côtes d'Écosse : d'autres font naufrage en Irlaude. Les paysans y massacrèrent les soldats et les matelots échappés à la furenr de la mer ; et le vice-roi d'Irlande eut la barbarie de faire pendre ee qui en restait. Enfin il ne revint en Espagne que cinquante vaisseaux : et d'environ trente mille bommes que la flotte avait portés, les naufrages, le canon, et le fer des Anglais, les blessures et les maladies, u'en laissèrent pas rentrer six mille dana leur patrie.

Il rique encore en Angletere un singuiler pripie un cetto fotie invincible. Il 17 sa guere de utgocciant qui ne répète souvent à sea apprentis que ce fat un marchand, nomme éresham, qui sauva la patrie, en retardant l'equipement de la fotole d'Espanya, et en acciderant cetto de la Butto ministère espange in evrojuit des lettres de charge à Ceine pour payer les armements des perts d'Ilministère espange in evipal des lettres de charge à Ceine pour payer les armements des perts d'Ildinguistres que en même temps un c'ilens, et menaç asse correspondants de ne plus jamais triter avec eux il préfériente le pajer des Expaguois su sien. Les Génois ne balancièrent pas que que un archand anglais et on simple rei d'Ex-

pagne. Le marchand tira tout l'argent de Gênes ; il afin que la France, apprivoisée par cet exemple, n'en resta plus pour Philippe n, et son armement resta six mois suspendu. Ce conte ridicule est répété dans vingt volumes ; on l'a même débité publiquement sur les théâtres de Londres : mais les historiens sensés ne se sont jamais désbonorés par cette fable absurde. Chaque peuple a ses eontes inventés par l'amour-propre : il serait beureux que le genre humain n'eût jame is été berce de contes plus absurdes et plus dangereux.

La florissante armée de trente mille hommes qu'avait le due de Parme ne servit pas plus à aubjuguer la Hollande que la flotte invincible n'avait servi à conquérir l'Angleterre. La Hollande, qui se défendait si aisément par ses canany. par ses digues, par ses ótroites eliaussées, encore plus par un peuple idolátre de sa liberté, et devenu tout guerrier sous les princes d'Orange, aurait pu tenir contre une armée plus formidable.

Il n'y avait que Philippe it qui put être encore redoutable après un si grand desastre. L'Amérique et l'Asie lui prodiguaient de quoi faire trembler ses voisins; et avant manqué l'Angleterre, il fut sur le point de faire de la Franco une de ses provinces.

Dans le temps même qu'il conquérait le Portugal, qu'il soutenait la guerre en Flaudre, et qu'il attaquait l'Angleterre, il animait en France cette lique nommée sainte, qui renversait le trône, et qui déchirait l'état ; et, mettant encore lui-même la division dans cette lique qu'il protégeait, il fut près troia fois d'être reconnu souverain de la France, sous le nom de protecteur, avec le pouvoir de conférer toutes les charges. L'infante Eugénie, sa fille, devait être reine sous ses ordres, et porter en dot la couronne de France à son époux. Cette proposition fut faite par la faetion des Seize, des l'au 1589, après l'assassinat de Henri 111. Le duc de Mavenne, chef de la ligue, ue put éluder cette proposition qu'en disant que la ligue ayant été formée par la religion, le titre de protecteur de la France ne pouvait appartenir qu'au pape. L'ambassadeur de Philippe en France poussa très loin cette négociation avant la tenue des états de Paris, en 4593. On délibéra long-temps sur les moyens d'abolir la loi salique, et enfin l'infaute fut proposée pour reine aux états do Paris.

Philippe accoutumait Insensiblement les Frauçais à dépendre de lui ; car, d'un côté, il envoyait à la ligue assez de secours pour l'empêcher de succomber, mais non assez pour la rendre Indépendante ; de l'autre, il armait son gendre, Charles-Emmanuel do Savoie, contre la France; il lui entretenait des troupes; il l'aidait à se faire reconnaitre protecteur par le parlement de Provence, reconnût Philippe pour protecteur de tout le royaume. Il était vraisemblable que la France y serait forcce. L'ambassadeur d'Espagne regnait en effet dans Paris en prodiguant les pensions. La Sorbonne et tous les ordres religieux étaieut dans son parti. Son projet n'était point de conquérir la France comme le Portugal, mais de forcer la France à le prier de la gouverner.

(1590) C'est dana ce dessein qu'il envoie du fond des Paya-Bas Alexandre Farnèse au secours de Paris, pressé par les armes victorieuses de Henri 1v; et c'est dans ce dessein qu'il le rappelle, après que Farnèse a délivré par ses savantes marches, sans coup férir, la capitale du royanme, Ensuite, lorsque Henri IV assiège Rouen, il renvoie encore le même duc de Parme faire lever le sière.

(4594) C'était une chose bien admirable, lorsque Philippe était assez puissant pour décider ainai du destin de la guerre en France, que le prince d'Orange, Maurice, et les Hollandais, le fussent assez pour s'y opposer et pour envoyer des secours à Henri IV, eux qui, dix ans auparavant, n'étaient regardés en Espagne que comme des séditieux obscurs, incapables d'échapper au supplice. Ils envoyèrent trois mille hommes au roi de France ; mais le due de Parme n'en détivra pas moins la ville de Roueu, comme il avait délivré celle de Paris.

Alors Philippe le rappeile encore; et toujours donnant et retirant ses secours à la ligue, toujours se rendant nécessaire, il tend ses filets de tous côtés sur les froutières et dans le cœur du royaume. pour faire tomber ce pays divisé dans le piège inévitable de sa domination. Il était déia établi dans une grande partie de la Bretagne par la force des armes, Son gendre, le duc de Savoio, l'était dans la Provence et dans une partie du Dauphiné : le chemin était toujours ouvert pour les armées espagnoles d'Arras à Paris, et de Fontarable à la Loire. Philippe était si persuadé que la France ne pouvait lui échapper, que dans ses entretiens avec le président Jeanniu, envoyé du duc de Mayenne, il lui disait toujours : Ma ville de Paris, ma ville d'Orléans, ma ville de Rouen.

La cour de Rome, qui le craignait, était pourtant obligée de le seconder ; et les armes de la religion combattaient sans cesse pour lui. Il ne lui en coûtait que l'affectation d'un grand zèle. Ce voile de zéle pour la religion catholique était eucore le prétexte de la destruction de Genève , à laquelle il travaillait dans le même temps. Il fit marcher, des l'au 4589, une armée aux ordres de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, son gendre, pour réduire Genève et les pays circonvoisias; mais des peuples paurres, deves au-dessus d'eux-mêmes par famoure de la bletef, furrest toujours l'écueril de ce riche et puissant mourpeu. Es Génevois, ailés des seuds autous de Zuriche et de Berne, et de trais ceuts sodats de Bernir y, so soufinent courte les troises du lesupere et courte les arues du gendre. Ces mêmes fenevois delivrestre lleur ville, en 1002, des mains de ce même due de Sarvie, qui l'avait surpreis par escaled en ploine pais, et qui digli à mettait au pulage, l'es creent reême la hardiesse de beinnidage, et de faire prodre trece uficiers qualifies, qui, n'ayaut pa être conquierants, furent tallés counne des voluers de mit.

Philippe, sans sortir de son cabinet, soutenait douc sans cesse la guerre à la fois dans les l'ays-Bas contre le prince Maurice, dans presque tontes les provinces de France contre Heuri IV, à Genève et dans la Suisse, et sur mer contre les Anglais et les Hollandais. Ouel fut le fruit de toutes ees vastes entreprises qui tinrent si long-temps l'Europe en alarmes? Henri IV. en allaut à la messe. lui fit perdre la France en un quart d'heure. Les Anglais, aguerris sur mer par lui-même, et devenus aussi bons marins que les Espagnols, ravagèreut ses possessions en Amérique (1595), Le comte d'Essex hrûla ses galions et sa ville de Cadix (1596). Enfin, après avoir encore désolé la Frauce après qu'Amiens eut été pris par surprise, et repris par la valeur de Henri 19. Philippo fut obligé de conclure la paix de Vervins, et de reconnaître pour roi de France celui qu'il u'avait jamais uommé que le prince de Béarn.

Il faut observer surtout que daus cette pair, il rendit à la France la ville de Calais (2 mai 1598), que l'archiduc Albert, gouverneuer des Pays-Bas, avait prise pendant les malbeurs de la France, et qu'on ue fit unelle mention de adroits prétentius par Élisabeth dans le traité; elle u'ent ni cette ville ni les luit cent mille écus qu'on lui devait par le traité de Cateau-Cambresis.

Le pouvoir de Philippe foit aires comme un grand deuve rentré dans son ils, après avoir janud deuve rentré dans son ils, après avoir janud és la bin les campagnes. Philippe resta le total leurir, a vaient une gloire plus prosonnelle; mais Philippe onnecer jaugu'un derriter moment ce grand sacendant que lui donnist l'immensité de ses pays et de ser tréors. Trois nille millions de nos livres que lui codiferent sa crusatié desputique dans les Pays Bas, et son ambitime on France, ne l'apparavirient point. L'Amérique et les lodes orientates frarent toujours inéprisables pour loi. Il arriva seulement que ses tréors enrichieres l'Europe malgré et son intentio. Ce que ses intri-

gues prodiguérent en Angleterre, en France, en Italie, ce que ses armements lui coûtéreut dans les Pays-Bas, ayant augmenté les richesses des peuples qu'il voulait subjuguer, le prix des deurées dauba presque partout, et l'Europe s'enrichit du mal qu'il avait voult lui faire

som on this graph are according to the control of t

Les Espagnols eurent une supériorité marquée sur les autres peuples : leur langue se parlait à Paris, à Vienne, à Milan, à Turin; leurs modes, leur manière de peuser et d'écrire, subjuguérent les esprits des Italiens; et depuis Charles-Quint jusqu'au commeucement du règne de Philippe In, L'Espagne et une considération que les autres

peuples n'avaient point.

Dans le temps qu'il fesait la paix avee la France, il donna les Pays-Bas et la Franche-Comté en dot a sa fille Claire-Eugénie, qu'il n'avait pu faire reine, et il les douna comme un fief reversible à la couroune d'Espague, faute de postérité.

Philippe mourut hieuki aprisi (15 sephembre 1598) hi fáge de soitante et onze ann, dans ce vaste paínis de l'Escurial, qui il avait fait veu de listir eu cas que ses généraux granssent la hataille de Saint-Quentin : comme s'il importait à bieu que le conneciable de Moutmorenci ou Philipetr de Savoie gaguit la bataille, et comme si la faveur crétest és acticultir que de stitientest.

La postérité a mis ce prince au rang des plus puissants rois, mais non des plus grands. On l'appela le *Démon du Midi*, parce que du foud de l'Espague, qui est au midi de l'Europe, il troubia tous les autres états.

Si, après l'avoir considéré sur le théâtre du gouvernement, on l'observe dans le particulier, on voit en lui un maltre dur et défant, un amant, un mari cruel, et un père impitoyable.

Un grand événement de sa vie domestique, qui excree ouser aujourd'hall la curiosité du monde, est la mort de son fils don Carlos, Personne ne sait comment mourut ce prince; son corps, qui est dans les tombes de l'Escrial, y est séparé de sa tête : ou prétend que cette tête el est ésparé que pare que La caisse de plomb qui renferme le corps est en effet trop petite. C'est une difféquatio bler faible : il était aise.

de faire un cereueil plus long. Il est plus vraisemblable que Philippe fit trancher la tête de son fils, On a imprimé dans la vie du czar l'ierre pa que, lorsqu'il voulut condamner son fils à la mort , il fit venir d'Espagne les actes du procés de don Carlos; mais ni ces actes ni la condamnation de ce prince n'existent. On ne connaît pas plus son crime que son genre de mort. Il n'est ni prouvé ni vraisemblable que son père l'ait fait condamuer par l'inquisition. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1568, son père vint l'arrêter lui-même dans sa chambre, et qu'il écrivit à l'impératrice, sa sœur, « qu'il n'avait jamais découvert dans le prince son · fils aucun vice capital ni aucun crime déshono-\* rant, et qu'il l'avait fait enfermer pour son bien e et pour celni du royaume. » Il écrivit en même temps au pape Pie v tout le contraire : il lui dit dans sa lettre du 20 janvier 1568, a que des sa e plus tendre jeunesse la force d'un naturel vicieux « a étouffé dans don Carlos toutes les instructions o paternelles, o Après ces lettres par lesquelles Philippe rend compte de l'emprisonnement de son fils, nn n'en voit point par lesquelles il se justifie de sa mort ; et cela seul, joint aux bruits qui coururent dans l'Europe, peut faire croire qu'en effet Philippe fut coupable d'un parricide. Son silence au milieu des rumeurs publiques justifiait encore ceux qui prétendaient que la cause de cet horrible aventure fut l'amour de don Carlos pour Élisabeth de France, sa belle-mère, et l'inclination de cette reine pour ce jeune prince. Rien n'était plus vraisemblable : Élisabeth avait été élevée dans une cour galante et voluptueuse; Philippe u était plougé dans les intrigues des femmes ; la galanterie était l'essence d'un Espagnol. De tous côtés était l'exemple de l'infidélité. Il était naturel que don Carlos et Élisabeth, à peu près du même âge. eussent de l'amour l'un pour l'autre. La mort précipitée de la reino, qui suivit de près celle du prince, confirma ces soupcons.

Toote l'Europe crut que l'hilippe avait immode as femme et son fils as jalouise, « on le crut d'autant plus que quelque temps après ce même eprit de jalouis le perit à robini fils re périt par la main du lourreau le fameux Autoine l'érès, on rival après de la princisea d'Établ. Ce sont la les accusations qu'on a vue intentées courte du par le prince d'Orange na tribund du public. Hest leien cirange que l'hilippe n' fil pas su moins de l'étable qu'en de par le prince par le pière per l'hilippe n' fil pas su moins de l'étable prince de par le prince par l'entre par l'étable l'urince d'Orange. Ce ne sont pas fu des convictions entière, main ce sont les précomptions le présont par le prince précomptions le présont pas fu les convictions entière, main ce sont le précomptions les pulsa fortes; et l'histoire ne doit pas négliger de les rapportes comme celles, le gugeennt de la postrétie étant

le seul rempart qu'on ait contre la tyrannie honreuse.

#### CHAPITRE CLXVII.

Des Anglais sous Édouard vt, Marie, et Elisabeth.

Les Anglais n'eurent ni cette brillante prospérité des Espagnols, ni cette influence dans les autres cours, ni ce vaste pouvoir qui rendait l'Espagne si dangereuse; mais la mer et le négoce leur donnérent une grandeur nouvelle. Ils connurent leur véritable élément, et cela seul les rendit plus licureux que toutes les possessions étrangères et les victoires de leurs anciens rois. Si ces rois avaient régné en France. l'Angleterre n'eût été au'une province asservie. Ce peuple, qu'il fut si difficile de former, qui fut conquis si aisement par des pirates danois et saxons, et par un due de Normandie, n'avait cté, sous les Édouard III et les llenri v. que l'instrument grossier de la grandeur passagère de ces monarques ; il fut sous Élisabeth un peuple puissant, policé, industrieux, laborieux, entreprenant. Les navigations des Espagnols avaient excité leur émulation : ils chercherent dans trois voyages conseentifa un passage au Japon et à la Chine par le nord. Drake et Candish firent le tour du globe, en attaquant partout ces mêmes Espagnols qui s'étendaient aux deux bouts du monde. Des sociétés qui n'avaient d'appui qu'elles-mêmes, trafiquerent avec un grand avantage sur les côtes de la Guinée. Le célèbre chevalier Raleigh, sans aneun secours du gouvernement, jeta et affermit les fondements des colonies anglaises dans l'Amérique sententrionale en 1585. Ces entreprises formèrent bientôt la meilleure marine de l'Europe; il y parut bien lorsuu'ils mireut cent vaisseaux en mer contre la flotte invincible de Philippe II , et qu'ils allèrent ensuite inaulter les côtes d'Espagne, détruire ses navires et brûler Cadix; et qu'enfin, deveuus plus formidables, ils battirent en 1602 la première flotte que Philippe in eût mise en mer, et prirent dès lors une supériorité qu'ils ne perdirent presque jamais.

Debte premières annies du règne d'Étatelet, ils s'appliquèreul aux manofacture. Les Fismands, persécutés par Philippe II, vincreal peupler Loudres, la rendre dindistrieuse, d'Eurichieir. Loudres, tranquille sous Étatelet, cultira même aver succès les bous-arts, qui sont la marque et le fruit de l'abondance. Les ponns de Spencer et de l'abulespare, qui liberrient de ce temps, sont parvenus aux autres nations. Londres s'agrandit, se police, s'embellir, qu'un fai notifé de cette lie de

la Grande-Bretagne balança la grandeur espagnole. Les Anglais étaient le second peuple par leur industrie ; et comme libres, ils étaient le premier. Il v avait délà sous ce rèque des compagnies de commerce établies ponr le Levant et pour le Nord. On commençait en Angleterre à considérer la culture des terres comme le premier bien, tandis qu'en Espagne on commençait à negliger ce vrai bien ponr des trésors de convention. Le commerce des trésors du Nouveau-Monde enrichissait le roi d'Espagne; mais en Angleterre le négoce des deurées ctait utile aux citoyens. Un simple marchand de Londres, pommé Gresliam, dont nous avons parlé. eut alors assez d'upulence et assez de générosité pour bâtir à ses dépens la bourse de Londres et nn collège qui porte son nom. Plusieurs autres citoyens fondèrent des hopitanx et des écoles, C'était là le plus bel effet qu'eût produit la liberté; de simples particuliers fesaient ce que font aujourd'hui les rois, quand leur administration est heureuse.

Les revonus de la retine Éliasbeth n'allaient guire au-deis de six cent mille livres sterling, et le nombre de ses sujets no montait pas à beaucoup plus de quatre millions d'habitauts. La seule Espague abra en contevait une fois davantage. Ce-pendant Éliasbeth se défendit toujours avec succès, et eut la gloir of àidre à la fois Henri và con-quérir son reyaume, et les Hollandais à établir leur république.

Il faut remonter en peu de mots aux temps d'Édonard viet de Marie, pour connâtre la vie et le

règne d'Élisabeth.

Cette reine, née en 4555, fut déclarée au berceau héritière légitime du royaume d'Angleterre. et peu de temps après déclarée hâtarde, quand sa mère Anne Boulen passa du trône à l'échafaud, Son père, qui finit sa vic eu 1547, mourut en tyran comme il avait vecu. De son lit de mort il ordonnait des supplices, mais toujours par l'organe des lois. Il fit condamner à mort le duc de Norfolk et son fils, sur ce seul prétexte que leur vaisselle était marquée aux armes d'Angleterre. Le père, à la vérité, obtint sa grâce, mais le fils fut exécuté. Il faut avouer que si les Anglais passent pour faire peu de cas de la vie, leur gouvernement les a traités selon leur goût. Le règne du jeune Édouard vi, fils de Henri viii et de Jeanne Seymour, ne fut pas exempt de ces sanglantes tragédies. Son oncle Thomas Seymour, amiral d'Angleterre, eut la tête tranchée, parce qu'il s'était brouillé avec Édouard Seymour, son frère, duc de Somerset, protecteur du royaume ; et bientôt après le duc de Somerset lui-même périt de la même mort. Ce règne d'Édonard vs. qui ne fut que de cinq ans, fut un temps de sédition et de troubles peu-

dant lequel la nation fut ou parut protestante. Il ne laissa la couronne ni a Marie ni a Élisal eth, ses sœurs, mais à Jeanne Gray, descendante de Henri vu, petite fille de la veuve de Louis xII et de Brandon, simple gentilhomme, créé duc de Suffolk. Cette Jeanne Grav était femme d'un lord Guildford, et Guildford était fils du due de Northumberland, tout puissant sous Edouard vi. Le testament d'Edouard vi, en donnant lo trône à Jeanne Gray, ne lui prépara qu'un échafaud : ello fut proclamée à Loudres (1555); mais le parti et le droit de Marie, fille de Henri vin et de Catherine d'Aragon, l'emportèreut ; et la première chose que fit cette reine, après avoir signé son contrat de mariago avec Philippe, ce fut de faire condamner à mort sa rivale (4534), princesse de dix-sept ans, pleine de grâce et d'innocence, qui n'avait d'autre crime que d'être nommée dans le testament d'Édouard. En vain elle se dépouilla de cette dignité fatale, qu'elle ue garda que neuf jonrs; elle fut conduite au supplice, ainsi que son mari, son père, et son beau-pèro. Ce fut la troisième reine en Angleterre, en moins de vingt années, qui mourut sur l'échafaud. La religion protestante, dans laquelle elle était née, fut la principale cause de sa mort. Les bourreaux, dans cette révolution, furent beaucoup plus employés que les soldats. Toutes ces cruautés s'exécutaient par actes du parlement. Il y a en des temps sanguinaires chez tous les peuples; mais chez le peuple anglais, plus de têtes illustres ont été portées sur l'échafaud que dans tout le reste de l'Europe eusemble. Ce fut le caractère de cette nation de commettre des meurtres juridiquement. Les portes de Londres ont été infectées de crânes humaius attachés aux murail-

CHAPITRE CLXVIII.

De la reine Élisabeth.

les, comme les temples du Mexique.

Élisabeth fat d'abord mise en prison par sa sour, la reine Maric-Elle employa nen prodence au-dessin de son dage, et une flatterie qui a l'écui pudana sou caractère, pour conserver a si. c. Cetto fut crine, vomitai alora épouser lo comte de lacombire Coartenia; et il paralt par les settres qui restent d'elle qu'elle availe beaucoup d'inclination pour luir : en te mariga n'est ly otali d'éc éxtroordinaire; ou vois que Jenne Gray, d'estinée au le comme de la comme de la comme de la comme de la tente, avait peus de berd Guildirat l'astic, reinie chen, avait peus de berd Guildirat l'astic, reinie dans les bras du chevaller francion. Toute la maisne respel d'unique rer vois sur le sur le comme de la comme de la son respel d'unique rer vois sur les sur les sur les sur les des parties de la comme de la son de la comme de la homme nommé Tudor, qui avait épousé la veuve de Itenri v, fille du roi de France Charles v; et et France, quand les rois n'étaient pas eucore parvenus au degré de puissauce qu'ils out eu depuis, la veuve de Louis-le-Gros ne fit aueune difficentle d'épouser Matthieu de Moutmorenci.

Élisabeth, danssa prison, et dans l'état de persécution où elle récut toujours sous Marie, mit à profit sa disgrée; elle cultiva son seprit, appril les langues et les seinnes: mais de tous les arts où elle exella, celui de se ménager avec sa sœur, avec les catholiques et avec les protestants, é dissimuler et d'apprendre à réguer, fut le plus

(1539) A peine proclamée reine, Philippe n, son house-frère, la recherchen en marige. Si elle l'eût épousé, la France et la Hollande cournient reineu d'étre acatélors; mais elle haissail la rélagion de Philippe, n'alunsit pas personne, et un alta à la fais point de l'unité d'être simée et du lair à la fais point et le unité d'être simée et du la reine a cour catholique, elle songen, des qu'éta la reine a cour catholique, elle songen, des qu'éta la fait en le trône, à reunée le royaume protestant. (1539) Elles elli pourtant couronner par un évêque catholique, pour ne pas efferoucher d'abord les espris. Le remarquerai qu'éte alba de Westiniant à la tour de Londres dans un feat suivi de cent autres. Ce n'est pas que les eurrosses financial sur le contra de la contra suivi de cent autres. Ce n'est pas que les eurrosses financials de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra d

Immédiatement après elle convoqua un parlement qui établit la religion anglicane telle qu'elle est aujourd'hui, et qui donna au souverain la suprématie, les décimes, et les annates.

Élisabeth eut done le titre de chef de la religion anglicane. Beaucoup d'auteurs, et principalement les Italiens, out trouvé cette dignité ridicule dans une femme : mais ils pouvaient considérer que cette femme réanait ; qu'elle avait les droits attachés au trône par les lois du pays; qu'autrefois les souverains de toutes les nations counues avaient l'iuteudance des choses de la religion ; que les empereurs romaius furent souverains pontifes; que si aujourd'hui dans quelques pays l'Église gouverue l'état, il y en a beaucoup d'autres où l'état gouverne l'Église. Nous avons vu en Russie quatre souveraines de suite présider au synode qui tient lieu du patriarcat absolu. Une reine d'Angleterre qui uomme un archevêque de Cantorbery, et qui lui prescrit des lois, u'est pas plus ridicule qu'une abbesse de Fontevrault qui nomme des prienrs et des eures, et qui lenr donne sa bénédiction : en un mot chaque pays a ses usages.

Tous les princes doivent se sonvenir, et les évêques ne doivent pas perdre la mémoire de la fameuse lettre de la reine Élisabeth à Heaton, évêque d'Ély.

#### PRÉSOMPTUEUX PRÉLAT,

- e J'apprends que vous différez à conelure l'afe faire dont vous étes conveux : ignorez-vous donc e que moi, qui vous ai élevé, je puis également o vous faire rentrer dans le néant? Remplissez au e plus tôt votre engagement, ou je vous ferai des-
- ceudre de votre siège,
   Votre amie, tant que vous mériterez que je le

a sois.

## · ÉLISABETH. ·

Si les princes et les magistrats avaient toujours pu clabif un gonvernement assez ferme pour être en droit d'écrire impunéraceut de telles lettres, il n'y aurait jamais eu de sang versé pour les querelles de l'empire et de sacerdoce 1. Les troblèss relations, qui ont al long-temps déchiré

l'Europe, ont pour première origine la faute que firent les premiers empereurs elicetiens de se mêter des affaires ecclesastiques a la sollicitation des prêtres, qui, n'ayant pu udversaires, espérerent uvoir sous ces nouveaux princes le plaisir de les punir. Soit mauvaise politique, soit vanite, soil superstition, ou vit le ferore Constantin, noa encore haptise, paraltre à la tête d'un concile. Ses successeurs suivirent sou exemple, et les troubles qui ont depuis agite l'Europe fureat la suste nécessaire de cette conduite. En effet, des que l'on établil pour principe que les priaces sont obliges es conscience de sévir contre ceux qui attaquent lu religion, du statuer une peixe quelle qu'elle soit, cootre la profession ouverte ou cachée, l'exercice public ou secret d'une un colte ; la maxime que les peuples ont le droit et même sont dans l'obligation de s'armer contre ua prince héretique ou conemi de la religion, en devieat une consequence ucci saire. Les droits des priaces peuveat-ils balancer ceux de la Divinité même ? la paix temporelle mérite-t-elle d'être achetée aux depens de lu foi? Il n'est pas question ici d'accorder à des particuliers le droit dangereux de se révolter ; il existe un tribunal regulier qui prononce si le prince a mérité ou non de perdre ses droits; aiusi les objections qu'on fait contre le droit de résistance soutenu par plusicors poblicistes, les restrictions qui rendent ce droit , pour ainsi dire . nui dans la pratique, ae peuveni s'appliquer a celui de se révolter contre un priace heretique.

le sais que les partisans de l'intolérance relicieuse ont soutenu, suivant leurs interêts, tantôt les maximes seditiquees, tantôt les maximes contraires. Maia entre deux opinions opposces, souteaues suivant les circonstances par un mêmo eneps, celle qui s'accorde avec ses priacipes constaats ne doitelle pas être regardée comme sa vraie doctrino? Cette proposition: Tout prince doit employer sa puissance pour detruire l'hérésie; et celle-ci : Touto aution a droit de se soulever coutre ua prince herrique, sont les consequences d'ua même principe. Il faat, si l'oa veut raisouner juste, ou les admettre, ou les rejeter ensemble, Tout ce qu'on a dit. pour prouver que des prêtres intolerants pruvent être de bons eitovens, se reduit u ua por verbiage : faire jurer a un prince d'exterminer les beretiques, c'est lui faire jurer en termes équivalents, qu'il se soumei a être dépogiffé de son trone, si lui-même devient beretique.

trone, a tut-imena uservature. L'interée des princes a donc éé, not do chercher à régler la rélièrin, mabé de séparre la rélizion de l'état, de l'aisser aux précres la libre disposition des sacrements, dos emispres, des fonctions ecclesiantiques; mais de ac douner aucun effect curi à aucune de leurus decrions, de ac leur donc aucun effect en l'action de leurus decrions, de ac leur donc aucun effet mont en l'aisse de leurus decrions de leurus decrions de l'aisse de l'aisse de l'indices que l'indices eur les metres qui constatent la ment ou la naissance de ne des l'indices de l'indices

La religion anglicane conserva ce que les cérémonies romaines ont d'auguste, et ce que le luthéranisme a d'austère. J'observe que de neuf mille quatre cents bénéficiers que contenait l'Angleterre. il n'y ent que quatorze évêques, cinquante chanoines et quatre-vingts eures, qui, n'acceptant pas la reforme, restèrent catholiques et perdirent leurs bénéfices. Quand on pense que la nation anglaise changea quatre fois de religion depuis Henri vm., on s'étonne qu'un peuple si libre ait été si soumis, ou qu'un penple qui a tant de fermeté ait eu taut d'inconstance. Les Anglais en cela ressemblérent à ces eantons suisses qui attendirent de leurs magistrats la décision de ce qu'ils devaient eroire. Un acte du parlement est tout pour les Anglais; ils aiment la loi, et on ne peut les conduire que par les lois d'un parlement qui proponce. ou qui semble prononcer par lui-même 1.

Personne ue fut persécuté pour être cutholique; mais ceux qui voulurent troubler l'état par principe de conscience furent sévèrement punis. Les Guises, qui se servaient alors du préteste de la religion pour établir leur pouvoir en France, ne manquèrent pas d'employer les mènes armes pour mettre Marie Shart, reine d'Écosse, leur nièce, sur le trôse d'Angleter. Maltres des

med dan secan acte civil on politique, et de jugar les proche qui s'élèvreiser le trire est a les cliuyes pour des droits temportes réalifs à l'ears fonctions, comme on déclévail les proces semblables qu'il-éversaine carée de membre d'un association libre, ou entre cette association et des particeliers. Si Constantail est la vitri cette politique, que de sant l'entre s'et maler de la leur Si Constantail est la vitri cette politique, que de sant l'entre s'et mêté de la nei l'acte de l'acte de l'acte d'acte de l'acte de l'acte de l'acte de en fit louriste à de pursa correnoles, l'est a de l'enable, priètre et peup de lour les alternatives de l'acte de l'acte de priètre et peup de lour les alternatives de l'acte de l'

· Ces mêmes Anglais , si doclles sous la maison de Tador , firent une guerre opiniatre à Charles ser, par zèle de religion; ils chassèrent Jacques II, son fils, sur le simple soup-con qu'il songrait à rétablir la religion romaine; mais les onstances avaient changé. Beari vett éprouva peu de résistance, parce qu'il n'altaque que la bierarchie ecclésiastise, dont les abus avalent révolté tous les peuples : sous que, dont les abus avalens revotte unus ses propue. Edouard, la religion protestante devint aisement la dominanta; elle avait fait des progrès rapides sous le règne de Benri vut, maigré les persecutions; el Rome ne reconnaismal pour catholiques que ceux qui reconnaissalent son autorité, tous ceux qui avaient approuvé la révolution de Henri viii se trouvérent protestants sans le vouloir. Le règne de Marie fut court ; elle étonna la nation par des supplices, aiseile ne la changea point; et il fut aise a Elisabeth de rétablir le protestantisme. Enfin, lorsqu'à force de disputes on eut bien établi la distinction entre les différentes cro lorsque les persécutions eurent forcé les dissidents à se réuntr en sectes blen distinctes , tout changement du religion devint plus difficile en Angleterre qu'ailleurs ; elle n'eut la paix qu'après que la tolérance de loutes les communions chrétiennes ful hien établie; et même, tant que les lois pénales contre les catholiques subsisteront, jant que l'entrée da parlement restera fermee sux non-conformistes, cette pain ne sera fondée que sor l'indifférence pour la religion ; indifference qui est mains grande en Augleterre que dans aucun aulre pays. En 1780, les compatriotes de Locke et de Newton oni donné à l'Europe étounée la speciacle d'eu inceudie allumé au nom de Dieu. K.

finances et des armées de France, ils enversient des troupes de l'argont en L'écose, sous prétente de secourir les Ecosais rottes lans. Marie Stuart, éposus de François II, rois de France, preusait hautennent le titre de reine d'Angleterre, comme descendante de Honri vat. Tous les cathériques anglass, écosais, inchadis, étaient pour elle. Le trois de Éliasteut n'était pas encore affermi ; les intrigues de la republica par les consentantes de l'argon pour leur le reuverser. Éliasteut dissipe ce premier orace; elle envoie me me reine de l'étaiteut de l'argon pour leur le reuverser. Eliasteut dissipe ce premier orace; elle envoie me me reine de l'étaiteut de l'argon parier leur faction, mire de blairé Staurt, à recevuit la lei jar un traité, et à reuvojer les troupes de France dam vinte leurs.

François 11 meurt : elle ablige Marie Stuart, sa veuve, à renoncer au titre de reine d'Angleterre. Ses intrigues encouragent les états d'Edimbourg à ctablir la réforme en Écosse, par fa elle s'attacho un pays dont elle avait tout à eraindre.

À peine est-ette libre de cos inquiedutes que Philippe n'ul donne de plus grandes alarnes. Philippe était indispensablement dans ses intérêts, quand Marie Stuart, héritire a Élisabeth, pouvait espère de rénius rau une même ticles couronnes de France, d'Angleterro et d'Écosse. Mais Franrois i téant mort, et sa veuer eteornée es Écosesaus appoi, Philippe, n'ayant que les protestants heraindre, devint l'implacaitée menui d'Élisabeth.

Il soulève en secret l'Irlande contre elle, et elle reprime toniours les Irlandais, il envoie cette flotte invincible pour la détrôner, et elle la dissipe. Il soutient en France cette ligue catholique, si funeste à la maison royale, et elle protége le parti apposé. La république de Hollande est pressée par les armes espagnoles; elle l'empêche de succomber. Autrefois les rois d'Angleterre dépeuplaient leurs états pour se mettre en possession du trône do France; mais les intérêts et les temps sont tellement changés, qu'elle envoie des secours réitérés à Henri IV pour l'aider à conquérir son patrimoine. C'est avec ces secours que Henri assiégea enfin Paris, et que, sans le due de Parme, ou sans son extrême indulgence pour les assiégés, il eût mis la religion protestante sur le trône. C'était ce qu'Élisabeth avait extrêmement à cœur. On aime à voir ses soins réussir, à ne point perdre le fruit de ses dépenses. La haine contre la religion catholique s'était encore fortifiée dans son cœur depuis qu'elle avait été excommuniée par Pie v et par Sixte-Quint; ces deux papes l'avaient déclarée indigne et iucapable de régner : et plus Philippe 11 se déclarait le protecteur de cette religion , plus Elisabeth en était l'ennemie passionnée. Il n'y eut point de ministre protestant plus affligé qu'elle quand elle apprit l'abiuration de Henri IV. Sa

lettre à ce monarque est bien remarquable ; « Yous · m'offrez votre amitié comme à votre sœur, je sais

- e que je l'ai méritée, et certes à un grand prix ; « je ne m'en repentirais pas si vous n'aviez pas
- e change de père. Je ne puis plus être votre sœur « de père ; esr j'simerai toujours plus cherement
- « celui qui m'est propre que celui qui vous a « adopté, » Ce billet fait voir en même temps son cœur, son esprit, et l'énergie avec laquelle elle

s'exprimait dans une langue étrangère. Malgré cette haine contre la religion romaine,

il est sûr qu'elle ne fut point sanguinaire avec les catholiques de son royaume, comme Marie l'avait été avec les protestants. Il est vrai que le jésuite Créton, le jésuite Campion, et d'autres, furent pendus (4584), dans le temps même que le duc d'Anjou, frère de Henri III, préparait tout à Londres pour son mariage avec la reiue, lequel ne se lit point; mais ces jesuites furent unanimement condamnés pour des conspirations et des séditions dont ils furent accusés : l'arrêt fut donué sur les dépositions des témoins. Il se peut que ces victimes fussent innocentes ; mais aussi la reinc était innocente de leur mort, puisque les lois seules avaient agi : uous n'avons d'ailleurs nulle preuve de leur innocence; et les preuves juridiques de leurs crimes subsistent daos les archives de l'Angleterre.

Plusieurs personnes en France s'imaginent encore qu'Élisabeth ne fit périr le comte d'Essex que par une jalousie de femme ; elles le croient sur la foi d'une trancdie et d'un roman. Mais quiconque a un peu lu, sait que la reine avait alors soixante et buit ans ; que le comte d'Essex fut coupable d'une révolte ouverte, fondée sur le déclin même de l'âge de la reine, et sur l'espérance de profiter dn déclin de sa puissance; qu'il fut enfin condamné par ses pairs, lui et ses complices.

La justice, plus exactement renduc sous le rèzne d'Élisabeth que sous aucun de ses prédécessenrs, fut un des fermes appuis de son administration. Les finances ne furent employées qu'à défendre l'état.

Elle eut des favoris, et n'en enrichit auenn aux dépens de la patrie. Son peuple fut son premier favori ; noo qu'elle l'aimât en effet, mais elle sentait que sa sureté et sa gloire dépendaieot de le traiter comme si elle l'eût aimé.

Élisabeth anrait joui de cette gloire sans tache, si elle n'eût pas souillé un si beau règne par l'assassinat de Marie Stoart, qu'elle osa commettre avec le glaive de la instice.

# CHAPITRE CLXIX.

De la reine Marie Stuart

Il est difficile de savoir la vérité tout entière dans une querelle de partienliers : combico plus dans que querelle de têtes couronnées, lorsque tant de ressorts secrets sont employés, lorsque les deux partis font valoir également la vérité et le mensonge! Les auteurs contemporsins sont alors suspects; ils sont pour la plupart les avocats d'un parti, plutôt que les dépositaires de l'histoire. Je dois done m'en tenir aux faits averés dans les obscurités de cette grande et fatale aventure

Toutes les rivalités étaient entre Maric et Élisabeth, rivalité de nation, de couronne, de religion, celle de l'esprit, celle de la beauté. Marie, bien moins puissante, moins maltresse chez elle, moins ferme, et moius politique, n'avait de supériorité sur Élisabeth que celle de ses agréments, qui contribuerent même à soo matheur. La reine d'Écosse encourageait la faction catholique en Angleterre; et la reine d'Angleterre animait avec plus de succès la faction protestante en Écosse. Élisabeth porta d'abord la supériorité de ses intrigues jusqu'à empêcher long-temps Marie d'Écosse de se remarier à son choix.

(1565) Cepeodant Marie, malgré les négociations de sa rivale, malgré les états d'Écosse composés de protestants, et malgré le comte de Murray, son frère naturel, qui était à leur tête, épouse Henri Stuart, comte Darnley, son parent, et catholique comme elle. Elisabeth alors excite sous main les seigneurs protestants, sujets de Marie, à prendre les armes ; la reine d'Écosse les poursuivit elle-même, et les contraignit de se retirer en Angleterre : jnsque-là tout lui était favorable, et sa rivale était confonduc.

La faiblesse du cœur de Marie commença tons ses malheurs. Un musicien italien, nommé David Rizzio, fut trop avant dans ses bonues grâces. Il jonait bien des instruments, et avait une voix de basse agréable : c'est d'ailleurs une preuve que délà les Italiens avaient l'empire de la musique, et qu'ils étaient en possession d'exercer leur art dans les cours de l'Europe; toute la musique de la reine d'Écosse était italienne. Une preuve plus forte que les cours étrangères se serveut de quiconque est en crédit, c'est que David Rizzio était pensionnaire du pape. Il contribua beaucoup au mariage de la reine, et ac servit pas moins ensuite à l'en dégoûter. Darnley, qui n'avait que le nom de roi, méprisé de sa femme, aigri, et jaloux, entre par un escalier dérobé, suivi de quelques hommes armés, dans la chambre de sa femme, où elle soupait avec Rizzio et une de ses favorites ; on renverse la table, et on tuo fitzio aux yeur de la reine, qui so mete e varia no-devant de lui. Elle datai enceiate de cinq mois: la vue des ejeées usus et sanglantes its urel elu me impression qui passa jusqu'au frait qu'elle portait dans son flanc, son fla Jacquers v., roi d'Écomes et d'Angeleterre, qui maquit quatre mois apris cette aventare, qui maquit quatre mois apris cette aventare de la force, cette aventare de la force de la commenza de la commenza de la cette de la commenza del commenza de la commenza de la commenza del commenza de la commenz

La reino reprit bientôt son antorité, se raccommoda avec le comte de Murray, pour suivit les meurtriers du musicien, et prit un nouvel engagement avec un comte de Rothwell. Ces nouvelles amours produisirent la mort du roi son époux (4567) : on prétend qu'il fut d'abord empoisonné, et que son tempérament ent la force de résister au poison; mais il est certain qu'il fat assassiné à Édimbonrg dans nue maison isolée, dont la reine avait retiré ses plus précieux meubles. Dès que le conp fut fait, on fit santer la maison avec de la pondre ; on enterra son corps auprès do celui de Rizzio dans le tombeau de la maison rovale. Tous les ordres de l'état, tont le peuple, accusèrent Bothwel do l'assassinat; et dans le temps même que la voix publique criait vengeance, Marie se fit enlever par cet assassin, qui avait encore les mains teintes du sang de son mari, et l'épousa publiquement. Ce qu'il y eut de singulier dans cette horreur, c'est que Bothwell avait alors une femme. et que, pour se separer d'elle, il la forca de l'accuser d'adultère, et sit prononcer un divorce par l'archevêque de Saint-André selon les usages du pays.

Bollwell ent tonte l'insolence qui suit les grands crimes. Il assemble les principaux reigneurs, et leur fli signer un écrit, par lequel il était dit erleur fli signer un écrit, par lequel il était dit ersavit couche avec elle Cousce salis sons avérés; avait couche avec elle Cousce salis sons avérés; les elles portest un caractère de vérité auque l'ast d'filicié on le pas se rendre. Ces attenatis soolevèrent l'Écouse. Marie, abandounée de sun armés, fat obligée de se rendre aux consédérés. Bothwell s'enfait dans les lles Orcades; on obligea la reine de côder la courume à son fils, et on int permit de nommer un régent. Elle nomme on counte de Murray, son férer. Ce comite no l'en ascounte de Murray, son férer. Ce comite no l'en ascounte de Murray, son férer. Le comite no l'en ascounte de la comite no l'entre de la comite no l'entre sauve de sa peison. L'humeur dure et sériere de six mille hommes, mais elle est vainene, et se pririgie nur les frondères d'Angelerer (1568). Elisabeth la fit d'abord recevoir avec homneur dans carrière, mas felle litt d'irreg déclar accusée par Carrière, mas felle litt d'irreg déclar accusée par devait s'en justifier, et qu'elle serait protégée, , al elle était innocent.

Élisabeth se rendit arbitre entre Marie et la regence d'Écosse. Le régent vint lui-même jusqu'à Hamptoucourt (4569), et se soumit à remettre entre les mains des commissaires anglais les preuves qu'il avait contre sa sœur. Cette malhenreuse princesse, d'un autre côté, retenue dans Carlisle. accusa le comte de Murray Ini-même d'être auteur de la mort de son mari, et récusa les commissaires anglais, à moins qu'on ne leur joignit les ambassadeurs de France et d'Espagne, Cependant la reine d'Angleterre fit continuer cette espèce de procès, et joult du plaisir de voir flètrir sa rivale, sans vouloir rien prononcer. Elle n'était point jnge de la reine d'Ecosse; elle lui devait un asile, mais elle la fit transférer à Tuthbury, qui fut pour elle une prison.

Iui pour elle une prison. Ces déassires de la maison royale d'Écosse retombalent sur la nation partagée en factions produites par l'anarchie. Le comie de Murray fut assassiné par une faction qui se fortifialt du nom de Marie. Les assassins entrièrent à main armé en Angleterre, et firent quelques ravages sur la frontière.

(1570) Élisabeth envoya bientôt une armée punir ces brigands, et tenir l'Écosse en respect. Elle fit élire pour régent le comte de Lenox, frère du roi assassiné. Il n'y a dans cette démarche que do la justico et de la grandenr : mais en même temps on couspirait en Angleterre pour délivrer Marie de la prison où elle était retenue; le pape Pie v fesait très indiscretement afficher dans Londres une hulle par laquelle Il excommuniait Élisabeth, et déliait ses sujets du serment de fidélité : c'est cet attentat, si familier aux papes, si horrible, et si absurde, qui ulcéra le cœur d'Élisabeth. On voulait secourir Marie, et on la perdait. Les deux reines négociaient ensemble, mais l'une du haut du trône, et l'autre du fond d'une prison. Il ne parait pas que Marie se conduisit avec la flexibilité qu'exigenit son malheur. L'Ecosse pendant ce temps-là ruisselait de sang. Les catholiques et les protestants fesaient la guerra civile,

L'option que l'imagination des mères indites en le factus en de l'impergens painie presque généralement, le publicacion et de l'impergens painie presque généralement, le publicacion de l'imperation de l'imp

L'ambassadeur de France et l'archevêque de Saint-André furent faits prisonniers, et l'archevêque pendu (1574) sur la deposition de son propre confesseur, qui jura que le prélat s'était accusé à lui d'être complice du meurtre du roi.

Le grand malbeur de la reine Marie fut d'avoir des amis dans sa disgrâce. Le duc de Norfolk, catholique, voulut l'épouser, comptant sur une révolution et sur le droit de Marie à la succession d'Elisabeth. Il se forma daus Loudres des partis en sa faveur, très faibles à la vérité, mais qui pouvaient être fortifiés des forces d'Espagne et des intrigues de Rome. Il eu coûta la tête au duc de Norfolk, Les pairs le condamnérent à mort (1572), pour avoir demandé au roi d'Espagne et au pape des secours en fayeur de Marie. Le sang du duc de Norfolk resserra les chalnes de cette princesse malheureuse. Une si longue infortune ue découragea point ses partisans à Londres, animés par les princes de Guise, par le saint siége, par les jésnites, et surtout par les Espaguols.

Le graud projet était de délivrer Marie, et de mettre sur le trône d'Angleterre la religion catholique avec elle. Ou conspira contre Élisabeth. Philippe 11 préparait déjà son invasion (4586). La reine d'Angleterre alors , ayant fait mourir quatorze conincés, fit juger Marie son égale, comme si elle avait été sa sujette (1586). Quarante-deux membres du parlement et cinq juges du royaume allèrent l'interroger dans sa prison à Fotheringay ; elle protesta, mais répondit. Jamais jugement ne fut plus incompétent, et jamais procédure ne fut plus irrégulière. On lui représenta de simples coples de ses lettres, et jamais les originaux. Ou fit valoir contre elle les témoignages de ses secrétaires, et on ne les lui confronta point. On prétendit la convaincre sur la déposition de trois conjurés qu'on avait fait mourir, et dont on aurait pu différer la mort pour les examiuer avec elle. Enfin, quaud on aurait procédé avec les formalités que l'équité exige pour le moindre des hommes, quaud on aurait prouvé que Marie cherchait partout des secours et des vengeurs, on ne pouvait la déclarer eriminelle. Élisabeth n'avait d'autre juridiction sur elle que celle du puissant sur le faible et sur le malheureux.

Enfin , après dit-buit ans de prison dans un part qu'el a suit impruelmente (thois) pur saile, Marie eut la tête tranchée dans une chumbre de sa prison tendue de noir (le 28 évirer é 1871. Elisabeth sentait qu'elle femit une action très condamsable, et del la rendit ecorre plus offices eu voulant trouper le monde, qu'elle ne tromps point, an affecturi de plainfar celle qu'el es rait fit innounaffecturi de plainfar celle qu'el es rait fit innouen féman mettre en prison le socrétaire d'ést qui suit, disait-elle, afti recluter tropt le fordre signé

par ello-même. L'Europe eut en horreur sa crususé et sa dissimulation. On estima son règen, mai est est dissimulation. On estima son règen, mai en détesta son caractère. Ce qui condamna davantage l'ilisabeth, c'est qu'elle n'était point forcé à cette barbarie; on pouvait même préciendre que la conservation de Marie lui était nécessaire pour lui répondre des attentats de ses partisans.

openate nos alactacas les las perioder d'Élisoleth, il y a une indicélife fantatien è les anosiere Marie Staart comme une martyre de la religion : elles le fut que de son adultiere, du meurtre de son mari, et de son imprudence : sea fantes et ses infortanes resembleren paralitement à celles de Jeanne de Naples; toutes deux belles et spirituelles, cutaritànéts dans le crime par faiblese, cottes deux mises à mort par leurs purents. L'hibitoir e nunées ce et le crime para of le crime.

.....

### CHAPITRE CLXX.

De la France vers la fin du seixième siècle, sous François 12.

Tandis que l'Espagne intindial I Europe par sa usate puissance, « que l'Angletere jonail le second rôle en lui risistant, la France était déchirée, daibie, « petré at étre demenheré; elle était loin d'avoir en Europe de l'influence et du crédit. Les querres civiles in condient dépendant de tous ses voisins. Cos temps de fureur, d'artifissement, et de calmités, on fourni plus de volumes que n'en contient toute l'histoire romaine. Quelles fureur les causse de tant de malheur 18 n'etigion, l'ambition, le défaut de bonnes Jols, un mauvais gouvernement.

Henri II. par ses rigueurs contre les sectaires , et surtont par la condamnation du conseiller Anne du Bonrg, exécuté après la mort du roi, par l'ordre des Guises, fit beaucoup plus de calvinistes en France qu'il n'y en avait en Suisse et à Genève. S'ils avaient paru dans un temps comme celui de Lonis xII, où l'ou fesait la guerre à la cour de Rome, on eut pu les favoriser; mais ils venaient précisément dans le temps que Henri 11 avait besoin du pape Paul 1v pour disputer Naples et Sicile à l'Espagne, et lorsque ces deux puissances s'unissaient avec le Torc contre la maison d'Autriche. On crut donc devoir sacrifier les ennemis de l'Église aux intérêts de Rome. Le clergé, puissant à la cour, craignant pour ses biens temporels et pour son autorité, les poursuivit; la politique, l'intérêt, le zele, concoururent à les exterminer. On pouvait les tolerer, comme Elisabeth en Angleterre tolera les catholiques ; ou ponvait conserver de bons sujets, en leur laissant la liberté de conscience. Il eût importé peu à l'état qu'ils chantassent à leur mauière, pourra qu'ils cussent été soumis aux lois de l'état : on les persécuta, et on cu lit des rebelles.

La mort funeste de llenri in fut le signal de trente ans de guerres civiles. Un roi enfant gouverné par des étrangers, des princes du sang et de grands officiers de la couronne jaloux du crédit des Guises, commencèrent la subversion de la France.

La fameuse conspiration d'Amboise cest le première qu'un conssissence ex pars, Les ligues faites et rouspues, les monvements passagers, les comportements et le repeutir, semibaient avoir fait jusque alor l'ecaractère des Gaulois, qui, pour avoir pris le uone de França, et ensuite cetul de Français, u'avaient pas changé de mours. Mais II y eut d'amcette compartation une audoce qui tennai de celle de Catilina, um manége, name profendeur, et un excert qui la rochité muillable à celle des vipere excert qui la rochité muillable à celle des vipere excert qui la rochité muillable à celle des vipere extre qui la rochité muillable à celle des vipere extre qui la rochité muillable à celle des vipere extre qui la rochité muillable à celle des vipere extre qui la rochité des viperes de la vipere de Goude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Goude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude en fut l'ame invisible , et condusit cette de Coude par l'ame de l'ame

Cette conspiration avait cela de particulier qu'elle pouvait paraltre excusable, en ce qu'il s'agissait d'ôter le gouvernement à François duc de Guise, et au cardinal de Lorraiue, son frère, tous deux étrangers, qui tenaient le roi en tutéle, la nation en esclavage, et les princes du sang et les officiers de la couronne éloignés : elle était très criminelle, eu ce qu'elle attaquait les droits d'un roi majeur, maître par les lois de choisir les dépositaires de son autorité. Il u'a jamais été prouvé que dans ce complot on cût résolu de tuer les Guises; mais, comme ils auraieut résisté, leur mort était iufaillible. Cing cents gentilshommes, tous bien accompagnés, et mille soldats déterminés, conduits par treute capitaines choisis, devaient se rendre au jour marqué du fond des proviuces du royanme dans Amboise, où était la cour. Les rois n'avaient point encore la nombreuse garde qui les eutoure aujourd'hui : le régiment des gardes ne fut formé que par Charles 1x. Deux cents archers tout au plus accompagnaient François u. Les autres rois de l'Europe n'en avaient pas davantage. Le connétable de Montmorenci, revenant depuis dans Orleans, où les Guises avaient mis une garde nonvelle à la mort de François II. chassa ces nouveaux soldats, et les menaca de les faire pendre comme des ennemls qui mettaient une barrière entre le roi et son père.

La simplicité des mœnrs autiques était encore dans le palais des rois ; mais aussi ils étaient moins assurés contre une entreprise déterminée. Il était aisé de se saisir, dans la maison royale, des ministres, du rei même; às succès sembalis sir. Le secret sit garde proudus personie de sir mois. L'indiscretion du chef, nomme de sir mois. L'indiscretion du chef, nomme de sir mois. L'indiscretion du chef, nomme de parrie de La Renaudie, qui s'ouvrit dans Faris is an avocat, sit découvrir la conjuration : elle n'eu no avocat, sit découvrir la conjuration : elle n'eu renais surrout du famitaime de la religion : ess gentilsboumnes étaieut la plupart des cativinistes, qui se fessient un devini de senger teurs freres personnes. La prince Louis de Conde avait hauter, de la companie de la conde avait hauter, de la conde de la conde avait hauter, de la conde del la conde de la co

(1509) Les Guisse eurent à peine le temps de finir veuir des trupes. Il s' avait pas alors quiuse mille homme enrégimenté dans tout le royaune; mission our arsambia hieuto laser pour etterinaiser mais ou en arsambia hieuto dans pour etterinaiser parèes, list furent aintenent définir, du berri de La fennandie futule en condebatta; lipisieurs monrurent comme lui les armes à la main. Ceux qui firent pris paireixe dans les supplies cir poudant un mois eutier on ne vit dans Amil-oise qué des châtalus aintenent et des potences chargées de châtalus ainquiste et des potences chargées de châtalus ainquiste et des potences chargées de

La conspiration déconverte et ponie ne servit qu'à augmente le pouvoir de certa g'on avait, voult détruire. François de Guise eut la puissance des anciess maires du palais, sous le nouveau titre de lieutenant-égérical du royquane : suis cette aux torité même de François de Guise, l'ambition turbulente du cardinal en Franço; Frotièrent contre eux tous les ordres du royaume, et produisirent de nouveaux troubles.

Les calvinistes, toujours secrètement animés par le prince Louis de Coudé, prirent les armes dans plusieurs provinces. Il fallait que les Guises fussent bien puissants et bien redoutables, puisque ni Coudé, ni Antoine, roi de Navarre, son frère, père de Henri IV, ni le fameux amiral de Coligni, ni son frère d'Andelot, colonel-général de l'infanterie, n'osaient encore se déclarer ouvertement. Le prince de Condé fut le premier chef de parti qui parut faire la guerre civile en homme timide. Il portait les coups et retirait la main ; et , croyant toujours se ménager avec la cour, qu'il voulait perdre, il eut l'imprudence de venir à Foutainebleau en courtisau, dans le temps qu'il cût dû être eu soldat à la tête de son parti. Les Guises le font arrêter dans Orléans. On lui fait son procès par le couseil privé et par des commissaires tirés du parlement, malgré les privilèges des princes du sang de n'être jugés que dans la cour des pairs, les chambres assemblées : mais qu'est un privilége contre la force? qu'est un privilège dont il n'y avait d'exemple que dans la violation même qu'on en avait faite autrefois dans le procès criminel du duc d'Alencon?

(1500) Le prince de Condé est condamés de Perdre la tête. Le célère chancelire de L'Itopical, e grand législateur dans un temps où on manquait debia, ce cei mérajde lyblosophe dans un temps d'enthousisme et de fureurs, refun de suité de campe d'enthousisme et de fureurs, refun de suité cet example courageux. Copendant on allait exécuter l'arrêt. Le prince de Condé allait finir par la main du bourreus, lorque tout à couple jeune François un, malude depuis long-temps, et distrace des one nafonce, meur la l'ârde de dis-sept ans, ainsant à son fère Charles, qui in arque di, un protamme épsisé et en pries aux fixeur de la pries aux fixeur d

La most de François is fût le salist da prince de Condei; on le fil hiemid sortir de prison, après avoir ménagé entre lui et les Guises un erécondtilisión qui rédicté se le pouvait être que le seven de la foir de la transporter. On assemble les de la foir de la transporter. On assemble les des de la foir de la transporter. On assemble les desta dans de particles circonstances. La tuitèle de Charles is et l'administration du royaume sont ascordées par les étable à Calterine de Medicis, mais non pas le nom de régente. Les états même u le lui donnérent point le littre de mégléré! de l'adai nontre de la littre de mégléré! d'alait nontre de la littre de la littre de la littre de donnérent point le littre de mégléré! d'alait nontre de la littre de la littre de de l'estat de la littre de présent de l'estat de l'est

----

#### CHAPITRE CLXXI.

### De la France. Minorité de Charles 1x.

Dans toutes les minorités des souverains, les anciennes constitutions d'un royanme reprennent toujours un peu de vigueur, du moins pour un temps, comme une famille assemblée après la mort du père. On tint à Orléans, et ensuite à Pontoise, des états-généraux : ces états doivent être mémorables par la séparation éternelle qu'ils mirent entre l'épée et la robe. Cette distinction fut ignorée dans l'empire romain jusqu'au temps de Constantin. Les magistrats savaient combattre, et les guerriers savaient juger. Les armes et les lois furent aussi dans les mêmes mains chez toutes les nations de l'Europe, jusque vers le quatorzième siècle. Peu à peu ces deux professions furent separées en Espagne et en France : elles ne l'étaient pas absolument en France, quoique les parlements ne fussent plus composés que d'hommes de robe

longne. Il restait la jurisliction de baillis d'épéc, telle que dans plusieurs provinces allemandes, ou frontières de l'Allemagne. Les éstat d'Orléans, convaincus que ces baillaid de robe courte ne pour-vainet guère s'astreindre à étudier les lois, leur dérent l'administration de la justice, et la conférence à leurs seuis lieuteusait de robe longue : ainsi ceux qui par leurs institutions avaient toujours été juges, cessèrent de l'Eve cosèrent de l'Eve cosèrent de l'Eve

Le chancelier de L'Hospital eut la principale part à ce changement. Il fut fait dans le temps de la plus grande faiblesse du royanme; et il a contribué depuis à la force du souverain, en divisant saus retour deux professions qui auraient pu, étant réquies, balancer l'autorité du ministère. On a ern depuis que la noblesse ne pouvait conserver le dépôt des lois. On n'a pas fait réflexion que la chambre haute d'Augleterre, qui compose la seule noblesse du royaume proprement dite, est une magistrature permanente, qui concourt à former les lois, et rend la justice. Quand on observe un grand changement dans la constitution d'nn état, et qu'on voit des peuples voisins qui n'ont pas subi ces changements dans les mêmes circonstances, il est évident que ces peuples out eu un antre génie et d'autres mours.

a Garties succionales de l'accionales combies de l'Administration d'a royature deut viceues. Le rai citai endété de quarante millions de livres. Ou rai citai endété de quarante millions de livres. Ou manqual d'argarci, con en est à peine. Cest la le véritable principe du bouleversement dels France. Est Catherine de Médicis avait es de quoi acheter des serviceurs et de quon payer une armée, les différents parsi qui roubbleine I Vista avarient été coutenus par l'autorité royate. La reine-merce se ten Candes et les Guises. Le consétable de Montation de la consecution de la consecution de la contration de l'accionales de l'accionales les Candes et les Guises. Le consétable de Montadans la court, dans Paris, et d'acus le production Catherine de Médicis ne pouvait guère que népocier au lle un derigner. Se maniame de tout diviser,

· Ces fonctions n'ent pu être confondues que chez des pouples où les lois étaient simples, et qui n'avaient point de froupes reglées toujours subsistantes. Alors un même homme remplissait tour à tour toutes les fonctions de la sociéte, comme chaque philosophe embrassait toute l'étendue des sciences, lorsque les détails de chacune étaieul très peu étendus. A Rome, les fonctions de militaire et de magistrat comnoèrent à se separer long-temps avant la destruction de la république, quoique jamnis elles n'nient appartenu à des ordres séparés. Un général était le juge suprême des provinces qu'il gouvernail; un jurisconsuite, devenu préteur ou proconsul, commandail les troupes de sa pruvince. Mais ce melange n'avait lieu que pour les personnages de cet ordre : les lurisconsultes se formaient au barreau, et les guerriers dans les camps. Le mal n'est douc pas en France d'avoir separé ces finctions, mais d'avoir formé deus mêres de ceux qui les remplissent. Il serait ridicule que les militaires voulussent Juger, comme il le serait qu'un géomètre vouiut enseigner la chimie; mais toute distinction légale, toute esclusion en ce genre est nuisible à la société K.

aliu d'être maîtresse, augmenta le trout le et les maîteurs. Elle commença par indiquer le colloque de Poissi entre les catholiques et les protestants : ce qui était mettre l'ancienne religion en compronis, et donner un grand crédit aux calvisites, en les fesant disputer contre ceux qui ne se croyaient faits une rout res inzer.

Dans le temps que Théodore de Bèse et d'autres ministres venaient à Poissi souteuir soleunellement leur religion en présence de la reine et d'une cour où l'on chantait publiquement les psaunies de Marot, arrivait en France le cardinal de Ferrare, légat du pape Paul IV. Mais comme il était petit-fils d'Alexandre vi par sa mère, on eut plus de mépris pour sa naissance que de respect pour sa place et pour son mérite ; les laquais insultèrent son porte-eroix. On affiehait devant lui des estampes de son grand-père, avec l'histoire des scaudales et des crimes de sa vic. Ce légat amena avec lui le général des jésuites, Lainez, qui ne savait pas un mot de français, et qui disputa au colloque de Poissi en Italien ; langue que Catherine de Médicis avait rendu familière à la cour, et qui influait alors beaucoup dans la langue française. Ce iésuite, dans le colloque, eut la hardiesse de dire à la reine qu'il ne lui appartenait pas de le convoquer, et qu'elle usurpait le droit du pape. Il disputait cependant dans cette assemblée qu'il réprouvait : il dit en parlant de l'eucharistie, « que · Dieu étalt à la place du paiu et du vin, comme un roi qui se fait lui-même son ambassadeur, a Cette puérilité fit rire. Son andace avec la reine excita l'indignation. Les petites choses nuisent quelquefols beaucoup; et dans la disposition des esprits tout servait à la cause de la religion nou-

velle. (Jauvier 1562) Le résultat du colloque et des intrigues qui le suivirent fut un édit, par lequel les protestants pouvaient avoir des prêches hors des villes ; et cet édit de pacification fut encore la source des guerres civiles. Le due François de Guise, qui n'était plus lieutenant-général du royaume, voulait toujours eu être le maltre. Il était déja lié avec le roi d'Espagne Philippe 11, et se fesait regarder par le peuple comme le protectenr de la catholicité. Les seigneurs ne marchaient dans ce temps-la qu'avec un nombreux cortége ; on ue voyageait poiut comme aujourd'hui dans une chaise de poste précédée de deux ou trois domestiques ; on étalt suivi de plus de cent chevaux, o'était la seule magnificence. On conchait trois ou quatre dans le même lit, et on allait à la cour habiter une chambre où il n'y avait que des coffres pour meubles. Le duc de Guise, en passant auprès de Vassi sur les frontières de Champagne. trouva des calvinistes qui, jouissant du privilège de l'édit, chantaient paisiblement leurs pasume dans une grange: ser valets insulfèrent ces malbeureux; ils en tuèreut euriron soitante, Mendter et dissipréent le reste. Abre le proiestants se soulèveut dans presque lout le ropanne. Tonte la Françe est partique eutro le price de Condée et François de Guise. Catherinade Mélicis flotte entre ou deux. Ce ne fuid e lous côtés quemasserent et pillages. Elle était alors dans Paris avec le roi son flet, elle s'y où sans sudreif; elle étrius prince daits un ordre de continuer la guerre éville; on le la resident de continuer la guerre éville; on le la fessi qu'avec trop d'imbananté: chaque ville était devenue une place de guerre, et les rues dec hamps de battille.

(1582) D'un c'hé éaiset les Guises, réunis par bliensénne ave la faction du comelèable de Montnocenci, maltre de la personne du roi; de l'autre sill le prince de Condé ave les Coligia. Antoine, roi de Navarre, premier prince du sang, faille es rivésola, ne sachant de quelle région ui de quel partiil (isuli, jaloux du prince de Condé son frère, es tervant malgre lui le due de Colie qu'il détestion de la comme de la comme de la condé son frère, au la comme de la comme de la comme de la contraine de Médies elle-mome il est suit à estige, et il ne mérite d'être placé dans l'histoire que parce qu'il fut le père de grant lifent iv.

La guerre se fit toujours jusqu'à la paix de Vervius, comme dans les temps anarchiques de la décadence de la seconde race et du commencement de la troisième. Très peu de troupes réglées de part et d'autre, excepté quelques compaguies de gens d'armes des principaux cheis : la solde n'était fondée que sur le pillage. Ce que la faction protestante pouvait amasser servait à faire venir des Allemands pour achever la destruction du royaume. Le roi d'Espagne, de son côté, envoyait de petits secours aux catholiques pour ontretenir cet eucendie, dont il espérait profiter. C'est ainsi que treize enseignes espagnoles marchèrent au secours de Montlue dans la Saintonge. Ces temps furent saus contredit les plus funestes de la monarchie.

(1522) La première basilier rangée qui se donze fut celle de Dreux, ce d'acit pas seulement Français contre Français; les Suises fesalent la princial contre Français; les Suises fesalent la prinripale force de l'infinaterie royale, les Allemanda celle de l'armée protestante. Cette Joursée fut unique par la prisc des deux givéraix : Monttonrenci, qui commandait l'armée royale en quatife de condetale, el le prince de Goulé, forrent tous deux prisonniers. François de Goule, l'acut deux prisonniers. François de Goule, l'acut deux prisonniers. François de Goule, fortet tous deux prisonniers. François de Goule, fortet doir aux combés de sa gloire; toujours rainqueur partou of il #Zéait trous, et toujours rainqueur partou de l'acut de Coule, et toujours rainqueur les maiheurs du connétable, son rival en autorité, mais non pas en réputation. Il était l'idole des catholiques, et le maître de la cour; affable, généreux, et en tout sens le premier bomme de l'état.

(1565) Après la victoire de Dreux, il alla faire le siège d'Orléans ; il était prêt de prendre la ville, qui était le centre de la faction protestante , lorsou'il fut assassiné. Le meurtre de ce grand homme fut le premier que le fanatisme fit commettre en France. Ces mêmes huguenots qui, sous Francois 1er et sous Henri 11 , n'avaient su que prier Dieu, et souffrir ce qu'ils appelaient le marture, étaient devenus des enthousiastes furieux : ils ne lisaient plus l'Écriture que pour y chercher des exemples d'assassinats. Poltrot de Méré se crut un And envoyé de Dien pour tuer un chef philistin. Cela est si vrai que le parti fit des vers à son bonueur, et que i'ui vu encore une de ses estampes . avec une inscription qui élève son crime jusqu'au ciel. Ce crime cependant n'était que celui d'un làche; car il feignit d'être un transfuge, et assassina le duc de Guise par derrière, Il osa charger l'amiral de Coligni et Théodore et Bèze d'avnir au mnius connivé à son attentat ; mais il varia tellement dans ses interrogatoires, qu'il détrnisit luimême son imposture. Coligni offrit même d'aller à Paris subir que confrontation avec ce misérable. et pria la reine de suspendre l'oxécution jusqu'à ce que la véritó fût reconnue. Il faut avouer que l'amiral, tout chef de parti qu'il était, n'avait jamais commis la moindre action qui pût le faire sonponner d'une noirceur si lâche.

Un moment de pais succéda à ces troubles: condes à scourances avec la cour; mai l'amiral ciait teajours à la tête d'un grand parti dans les partires de la comparat de la comparat de la les Allecandos el les Sosieses, visuous niére les Français à se détraire; les Anglais se biaiverat bieselt de conocurir à cette commune reine. Les protestants avaient introduit dans le l'arre-cle côrec, bâtiga Français s'', roiss millà neglais. Le connectable de Montancement, alors à la tôte de connectable de Montancement, alors à la tôte de connectable de Montancement, alors à la tôte de la peine à les ce-tablese;

(4565) Cependant Charles rx, ayant atteint l'âge de treize ans et nu jour, vint tenir son lit de justice, nou pas an parlement de Paris, mais à celui de Rouen; et , ce qui est remarquable, sa mère, en se démettant de sa régeuce, se mit à genoux devant fui.

Il se passa, à cet acte de majorité, une scène dant iln' y avait point d'exemple. Odet de Châtillon, cardinal, évêque de Beauvais, s'était fait protestant comme son frère, et s'était marié. Le pape l'avait ravé du nombre des cardinaux : lui-même avait mégrieir e titre : mais, pour braver le pape, il assista à la céronise : nabit de cardinal; sa cardinal; sa cardinal; sa cerima : sa veriente en qualific de femme d'un pair du reyamer, ét no la nommait indifférentment modame la contrase de Besumai no de modame la contrase de Besumai no de modame la contrase de Besumai no de modame la contrase de la contrase del contrase de la contrase de la contrase del contrase de la contrase del la contrase de la contrase

La France était pleine de bizarreries aussi grandes. Le désordre des guerres civiles avait détruit toute police et toute bienséance. Presque tous les bénéfices étaieut possedés par des séculiers : on donnait une abbaye, un évêché, en mariage à des filles; mais la paix, le plus grand des biens, fesait nublier ces irrégularités, auxquelles on était accoutumé. Les protestants . tolérés, étaient sur leurs gardes, mais tranquilles, Louis de Condé prenait part aux fêtes-de la cour : ce calme ne dura pas. Le parti huguenot demandait trop de sûretes, et on lui en donnait trop pen. Le prince de Condé voulait partager le gouvernement. Le cardinal de Lorraine, à la tête de sa maison, si étendue et si puissante, voulait retenir le premier crédit. Le connétable de Montmorenci. eunemi des Lorrains, conservait son pouvoir et partageait la cour. Les Coligni et les autres chess de parti se préparaient à résister à la maison de Lorraine. Chacun cherchait à dévorer une partie du gouvernement. Le clergé d'un côté, les pasteurs calvinistes de l'autre, crinient à la religion. Dieu était leur prétexte; la fureur de dominer était leur dieu : et les pouples, enivrés de fanatisme, étaient les instruments et les victimes de l'ambition de tant de partis opposés.

(4567) Louis de Condé, qui avait voulu arracher le jeune François II des mains des Guises , à Amboise, veut encore avoir ontre ses mains Charles 1x, et l'enlever, dans Meaux, au counétable de Montauorenci. Ce prince de Condé fit précisément la même guerre, les mêmes manœuvres, sur les mêmes prétextes, à la religion près, que fit depuis le grand Condé, du même nom de Louis, dans les guerres de la Fronde, Le prince et l'amiral donnent la bataille de Saiut-Denis (4567) contre le conuétable, qui est blessé à mort, à l'àge de quatre-vingts ans; homme intrépide à la cour comme dans les armées, pleiu de grandes vertus et de défauts, général malbeureux, esprit austère, difficile, apiniâtre, mais honnête homme, et pensant avec grandeur. C'est lui qui répondit à son coufesseur : « Pensez-vous que j'aie vécu « quatre-vingts ans pour ne pas savoir monrir un « quart d'heure? » On porta son efficie en cire. comme celle des rois, à Notre-Dame, et les conrs supérieures assistèrent à son service par ordre de la cour, honneur dont l'usage dépend, comme presque tout, de la volonté des rois et des circunstances des terms.

Cette bataille de Saint-Denis fut Indécise, et la France u'en fut que plus malhenrense. L'amiral de Coligni, l'homme de son temps le plus fécond en ressources, fait venir du Palatinat près de dix mille Allemands, sans avoir de quoi les paver. On vit alors ce que peut le fanatisme fortifié de l'esprit de parti. L'armée de l'amiral se cotisa pour soudover l'armée palatine. Tout le royaume est ravagé. Ce n'est pas une gnerre dans laquelle une puissance assemble ses forces contre une autre, et est victoriense ou détruite; ce sont autant de guerres qu'il y a de villes; ce sont les citovens, les parents, acharnés partout les uns contre les autres : le catholique, le protestant, l'indifférent, le prêtre, le bourgeois, n'est pas en sûreté dans son lit : on abandonne la culture des terres , on on les laboure le sabre à la main. On fait encore une paix forece (1568): mais chaque paix est une guerre sourde, et tous les jours sont marqués par des meurtres et par des assassinats.

Blentôt la gnerre se fait ouvertement. C'est alors que La Rochelle devint le centre et le principal siège du parti réformé, la Genève de la France. Cette ville, assez avantagensement située sur le bord de la mer pour devenir une république florissante, l'était déjà à plusieurs égards ; car, ayant appartenu au roi d'Angleterre depuis le mariage d'Eleonore de Guienne avec Henri 11, elle s'était donnée au roi de France Charles v. à condition qu'elle aurait droit de battre en son propre nom de la monnaie d'argent, et que ses maires et ses échevins seraient réputés nobles : beaucoup d'autres priviléges, et un commerce assez étendu, la rendajent assez puissante, et elle le fut jusqu'an temps du cardinal de Richelieu. La reine Elisabeth la favorisait; elle dominait alors sur l'Annis, la Saintonge et l'Angoumois, où se donna la eélèbre bataille de Jarnae.

Le duc d'Anjou, depois Henri III, à la tête de l'armée reyale, avail le nom de glerierit; le maréchal de Tavannes l'éalt en effet; il flut vainqueur (15 mars 1890). Le prince Louis de Condé fut toé, ou pluté assassiné, après sa défaite, par Montesplou, epision des gardes du des l'Anjon. Coligin; qu'on nomme teujours Tamiral, quoiqu'on le feit plus, rasemble les debris de l'armée vainceu, et reyalt la victoire des rovaites insufic. Calle de l'armée de l'armée de l'armée, le lit reconnaitec shef du parti; de sorte que lleuri vi, be ueilleur des rois de France, fut, is nisti que le temple de l'armée de l'armée, le lit reconnaitec shef du parti; de sorte que lleuri vi, la ueilleur des rois de France, fut, in sini que le

hon rai Lonis xx, rebelle avant que de régner 4. L'amiral-Oliga ifu le chri véritable et partie de l'armée, et servit de pére à lleurit y et aux princes de la naison de Candé. Il soutitu test le poids de cette cause malheureuse, manquant d'argon, et cependant ayan des troupes; trovanta l'art d'olevairi des secours allemands, saus pouvoir les acheter; valunce uncorè a li gournée de Monocour (†509), dans le Potion, por l'armée du duc d'Anjon, et réprant tojopours les ruines de son plan, et

Il n'y avait point alors de manière noiforme de consistre. L'infantiera allemand et suisse ne se servisi que de longues pluque; la française employait plus ordinariement des orquelesses avvec de courtes hallebardes: la cavaleire allemande se servait de pistoles la française emperatural de pistoles allemandes exercit de pistoles qu'avec la lance. On entremblit souvent par avec la lance. On entremblit souvent par armées a fallieint pas alors à vingt mille hommes: les balailles et de secadron. Les plus fortes tende non avait pas de qué en payer davantage. Mille petits consists suivirent la lastaille de Moncontour dans toutes les provinces.

Enfin, au milieu de tant de désolations, uue nouvelle paix semble faire respirer la France; mais cette paix ne fait que la préparation de la Saint-Barthélemi (1570). Cette affrense journée fut méditée et préparée pendant deux années. On a peine à concevoir comment une femme telle que Catherine de Médicis, élevée dans les plaisirs, et à qui le parti buguenot était celui qui lui fesait le moins d'ombrage, put prendre une résolution si barbare. Cette horreur étonne encore davantage dans un roi de vingt ans. La faction des Guises eut beaucoup de part à l'entreprise. Denx Italiens, depuis cardinaux, Birague et Retz, disposèrent les esprits. On se fesait un grand houueur alors des maximes de Machiavel, et surtout de celle qu'il ne faut pas faire le crime à demi. La maxime qu'il ne fant jamais commettre de crimes cût été même plus politique; mais les mœurs étaient devenues féroces par les guerres civiles, malgré les fêtes et les plaisirs que Catherine de Médicis entretenait toujours à la cour. Ce mélange de galan-

1. The is had of 1 hills derawholte de France, acts and R. Nazarra, sowern all was repassed higherent of the R. Parace, relates floodinement, a feeting has pleased in particular of the Read in particular the repassed higher and the Read in particular and the Read in particular and the Read in the Read

terie et de fureurs, de voluplés et de carnage, forme le plus bizarre tableau où les contradictions de l'espèce humaine se soient jamais peintes. Charles IX. qui n'était point du tout guerrier, était d'un tempérament sanguinaire; et quoiqu'il eût des maltresses, son cœur était atroce. C'est le premier roi qui ait conspiré contre ses sujets. La trame fut ourdie avec une dissimulation aussi profonde que l'action était horrible. Une seule chose anrait pu donner quelque soupçon; e'est qu'un jour que le roi s'amnsant à chasser des lapins dans nu clapier : a Faites-les-moi tous sortir, dit-il, afin a que j'aie le plaisir de les tuer tous. » Aussi un gentilbomme du parti de Coligni quitta Paris, et lui dit, en prenant congé de lui : « Je m'enfuis, a parce qu'on nous fait trop de caresses, »

(4572) L'Europe ne sait que trep comment Charles 1x maria sa sœur à Henri de Navarre, pour le faire donner dans le piége ; par quels serments il le rassura, et avec quelle rage s'exécutèrent enfin ces massacres projetés pendant deux années. Le P. Daniel dit que Charles 1x joun bien la comédie; qu'il fit parfaitement son personnage. Je ne répéterai point ce que tout le monde sait de cette tragédie abominable ; une moitié de la nation égorgeant l'autre, le poignard et le crucifix en main; le roi lui-même tirant une arquebuse sur les malheureux qui fuyaient : je remarquerai seulement quelques particularités; la première, c'est que, si on en croit le duc de Sulli, l'historien Matthien, et tant d'autres, Henri iv leur avait souvent raconté que jonant aux dés avec le duc d'Alençon et le duc de Guise, quelques jours avant la Saint-Barthélemi, ils virent deux fois des taches de sang sur les dés, et qu'ils abandonnèrent le jeu, saisis d'éponyante. Le jésuite Daniel, qui a recueilli ce fait, devait savoir assez de physique pour ne pas ignorer que les points noirs, quand ils font un angle donné avec les rayons du soleil, paraissent rouges; c'est ce que tout bomme peut épronver en lisant : et voila à quoi se réduisent tous les prodiges. Il u'v eut certes dans toute cette action d'autre prodige que cette fureur religieuse qui changeait en bêtes féroces nne nation qu'on a vue souvent si donce et si légère.

Le jeuite Daniel répète emcore que brouquo en pendu le cabure de Goigin in agibte de Mont-faucon, Charles 11 alls repaitre ses yous de ce specticle, et dit a que le corps d'un ennemi mort a sensiti toujoure hou; » il devait ajouter que c'est un ancien mot de Vitellina, qu'on s'est a raisé d'attribuer à Charles 1x. Mais ce qu'on doit i le croit que le comparaise de l'. Daniel vent faire corrèct que les massers de l'. Daniel vent faire corrèct que les massers de l'. Daniel vent faire corrèct que les massers de l'. Daniel, le lieu, la massire, le lieu, la massire, le lieu, la massire, le le nombre des roorstis, a l'eusent par dé concept-

tés peudant deux aunées; mais il est rai que le dessein d'exterminer le parti était pris des long-temps. Tout en perapporte Mézerai, meileur Français que le jésnité Daniel, et historien três supérieur dans les cent dernières années de la monarchie, ne permet pas d'en douter; et Daniel se contredit lui-même en louaut Charles xx d'avoir blen joué la comédif, d'avoir hie nái son réde.

user pous se conscute, a a vor neu nais son rade. Est de mommi de bommes, l'aport de paine de mommi de bommes, l'aport de paine se contente de dire qu'on lous à Rome e le sele de es hérédipens. » Baronius dit que cette action étail es hérédipens. » Baronius dit que cette action étail mécesaire. La cour ordonna dans toutes les provinces les mêmes massacres qu'à Paris; mais piulieurs commandants refueirent d'oble; En Saintléterne en Airergue, un La Gulchè Miscou. En sointieurs commandants refueirent d'oble; En Saintléterne en Airergue, un La Gulchè Miscou en crétivient à Cante et la adubtante de con prodes; « qu'ils périraient pour son service, mais qu'ils en l'assacriment de l'autorité de l'aport de l'apo

Ces temps étaient si fuuestes, le fanatisme ou la terrenr domina tellement les esprits, que le parlement de Paris ordouna que tous les ans on ferait une procession le jonr de la Saint-Barthélemi, pour rendre grâces à Dieu. Le chancelier de L'Hospital peusa bien autrement, eu écrivant Excidat illa dies. On reprochait à L'Hospital d'être fils d'un Juif, de n'être pas chrétien dans le fond de son cœur; mais c'était un homme juste 1. La procession ne se fit point, et l'on ent enfin horreur de consacrer la mémoire de ce qui devait être oublié pour jamais. Mais dans la chaleur de l'événement, la cour voulut que le parlement fit le procès à l'amiral après sa mort, et que l'on condamuat juridiquement deux gentilshommes de ses amis, Briquemant et Cavagnes. Ils furent trainés à la Grève sur la claie, avec l'effigie de Coligni, et exécutés. Ce fut le comble des horreurs d'ajouter à cette multitude d'assassinats les formes qu'on appelle de la justice.

S'il pouvait y avoir quelque chose de plus déplorable que la Saint-Barthélemi, c'est qu'elle fit ualtre la guerre civile, au lieu de couper la raciue des troubles. Les calviuistes ne pensèrent plus,

Il il y a junale en avenam percer que l'Respella di se l'an Auf (pur père ; pole, méche de a destinal de Resrnant de l'année per l'année de l'année per le destination de l'année per de chanceller. Il est ure versionableé duit, des comme per de chanceller. Il est ure versionableé duit, destination de l'année de l'an das tout to royanne, qu'à vendre chèrement leurs vis. Ou avait égorge bisante mille de leurs frères en pleine pair ; il en restait environ deux millions pour faire la genre. De nouveaux masserce suivent donc de part et d'autre ceux de la Sain-Bar-tent donc de part et d'autre ceux de la Sain-Bar-tent dibeni. Le niège de Sancerre fut minomable. Les comme les utils l'étrasaleme outre l'Itus: ils succomblement en mome enur ; ils  $\gamma$  épouvirent les mêmes extrémistés; et l'ou raper et qu'un prère et une mère  $\gamma$  magnérent leur propre fille. On en distant du siège de Paris du siège de Paris du siège de Paris de l'une ribert et leur propre fille. On en distant du siège de Paris du siège de Paris de l'aire thereir vis.

#### CHAPITRE CLXXII.

Sommaire des particularités principales du concile de Tronte.

C'est au milieu de tant de guerres de religion et de tant de désastres que le coneile de Trente fut assemble. Ce fut le plus long qu'on ait jamais tenn, et cependant le moins orageux. Il no forma point de schisme comme le concile de Bâle; il n'alluma point de bûchers comme celui de Constance: il ne préteudit point déposer des empereurs comme celui de Lyon ; il se garda d'imiter celui de Latran, qui dépouilla le comte de Toulouse de l'héritage de ses pères; encore moins celui de Rome, dans lequel Grégoire vn alluma l'incendie de l'Europe, en osant déposséder l'empercur Heuri IV. Le troisième et le quatrième concile de Constantinople, le premier et le second de Nicce, avaient été des champs de discorde : le concile de Trente fut paisible, ou du moins ses querelles n'eurent ni éclat ui suite.

S'il est quelque certitude historique, on la tronve dans ce qui fut écrit sur ce concile par les contemporains. Le célèbre Sarpi, ce défenseur de la liberté vénitienne, plus connu sous le nom de Fra-Paolo, et le iésuite Pallavieini, son antagoniste, sont d'accord dans l'essentiel des faits. Il est vrai que Pallavicini compte trois eent soixante Ferreurs dans ra-Paolo; mais quelles errenrs? il lui reproche des méprises dans les dates et dans les noms. Pallavicini lui-même a été convaincu d'autant de fautes que son adversaire ; et quand il a raison contre lni, ce u'est pas la peine d'avoir raison. Qu'importe qu'une lettre inutile de Léon x ait été écrite en 1316 ou 17? que le nonce Arcimboldo, qui-vendit tant d'indulgences dans le Nord, fût le fils d'un marchand milanais, ou d'un génois? ce qui importe, c'est qu'il ait fait trafic d'indufgences. On se soucie peu que le cardinal Martinusins ait été moine de Saiut-Basile, ou ermite de bajut-Paul : mais on s'intéresse à savuir si ce défenseur de la Transpiranie contre les Turcs fut assassiné par les ordres de Fordinand 1°, frère de Charles v. Enfin Sarpiet Pallavicini ont tous deux dit la vérité d'une manière différente, l'un en homme libre, défenseur d'un sénat libre; l'autre en jésuite qui voulait être cardinal.

Dès l'an 1333, Charles y proposa la convocation dece concile supper Cémentaty, agi, encoreaceffrayé du saccagement de flome et de sa prison, craignant que le pretette de sa flétardise n'encarignant que le pretette de sa flétardise n'ensition, sans ocer refuser l'emprever. Le roi de France, François jr', proposa Genève, pour le lieu de l'assemblée, précisiement dans le temps qu'on ocumenceit à prêcher la réforme dans cette rille (1340). Il est the probable que si le concile se fût teun dans Genève, le parti des réformés y cht beaucoup perclu.

Previduat qu'on diffère, les protestants d'Allamagne demandent un concle national, et a fondent dans leur réponse au légat Contarini sur conprotée expresses ; é Quand dext un trois seront protée expresses ; é Quand dext un trois seront et d'ext. » On leur accorde que ce article est « d'ext. » On leur accorde que ce article est la terre deux ou trois personnes son assemblées en ce uson, e des pourrais produire ent mille conciles, et ceut mille concilesions de foi différentes : en ce cas il n'y aersit eu jumis de récinion, mais aussi il n'y et plusties de verses produit judessir imme la leuférence.

Le pipe Paul III, Fatniese, propose Vicence; mais les Véitilieses répondent que le d'im a de Canstautinople prendrait trep d'ombrage d'une assemblée de hérilées dans le territoire de Veuise. Il propose Mantoue; mais le seigneur de cette lille eraint d'y evecuré une garation d'érangère: (1/342) public, lile déclare pour la villede Trays (1/342) public, lile déclare pour la villede Trays prand bésoit; car il opérait sident d'obbenit l'invetillure de Milansis pour son blated Pierre Parbes, augent il donne depuis Parme et Pisiance.

(1545) Le coucile est enfin convoqué par une noissile, « de l'auterié du Pier, « du Fils, da Saint-unité, « de l'auterié du Pier, « du Fils, du Saint-unité, « Esprit, des apôtres l'ierre el Paul, laquelle auterié du Fils, « le roi de France, « et les autres princes, de veuir au concile. Charles V étonigne son Indition, charles V étonigne son Indition, et autre prince de qu'un ose mettre un roi à côté de unit, et surtout un roi allé des moustimans, après tous les services rendus par l'empereur à l'Église. Il ondisit le pillage de flome.

Le pape Paul III, ne ponvant plus espérer que l'empereur donnât le Milanais à son bâtard, voulait lui donner l'investiture de Parme et de Plaisance, et croyait avoir besoiu du secoure si de François r.". Pour intimider l'empereur, pressé à la fois par les Tures et par les protestants, il menses Charles v du sort de Dathan, Coré, et Abiron, s'il s'oppose à l'insestiture de Parne, ajoutant que e les Julis sont dispersés pour avoir supplicié le maltre, et que les Grecs sont asservis pour avoir e bravé le viesire. » Mais il ne fallait pas que les vicaires de Dieu cussent tant de bâtards.

Après bien des intrigues, l'empereur et le pape se réconélient. Charles permet que le bâtard du pape règne à Parme, et Paul envoie trois légats pour ouvrir à Trente le concile qu'il doit diriger à Rome. Ces légats out un édifire avec le pape; c'était une Invention alors très peu commune, et dont les talleins se servireur les premiers.

Les légats et l'archeveque de Trente commencent par accorder trois aus et ceut soixante jours de délivrance du purgatoire à quiconque se trouvera dans la ville à l'ouverture du concile.

(1545) Le pape défend par une bulle qu'aucur prélat comparaisse par procureur; et aussitôt les procureurs de l'archevêque de Mayence arrivent, et sont bien reçus. Cette loi ne regardait pas les évêques princes d'Allemagne, qu'ou avait tant intérêt de méusager.

Paul III investit enfin son fils Pierre-Louis Farnèse du duehe de Parme et Plalsance, avec la connivence de Charles-Quint, et public un jubilé.

Le concile s'nutre par le sermon do l'évêque de Bloton. Ce prêcit prouse qu'un concile dait nécessaire, premièrement, a parce que plusieure conciles unt déposé der sois et des empreurs; s secondement, parce que, dans l'Énérids, puişter sessembla le conseil des dieux. Il últ qu'à la créstion de l'homme et à la tour de Balel, Dieu s' y prien forme de concile, et que tous les pré-lates divent se rendre à Trente, comme dans le cheral de Traire : enfin, que la porte du consile et du paradis est la même; l'out vive en conte, les pères dévinet en arrorse l'eurs centrs contrs configue de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre

Un tel discours semblo réluter ce que nous avans dit de la renaissance des lettres eu Italie: mais cet évêque de Bitouto était un moino du Milanais. Un Floreutlu , un Romain, un étère des Benbo et des Casa, u ceit point parté alvai. Il faut songer que le bon goût établi dana plusieurs villes es s'est jamais étendu dans toutes les provinces.

(1546) La première chose qui fut ordonuée par le concile, c'est que les prélats fussent toujours revêtus de l'habit de leur profession. La coutume était alors de s'habitler en séculier, excepté quand ils officiaient. Il y avait alors peu de prélats au coneile, et la plupart des évêques des grands sièges menaieut avec eux des théologiens qui parlaient pour eux. Il y

avait aussi des théologiens employes par le pape. Presque tous ces théologiens étaient ou de l'ordre de Saint-François ou de celui de Saint-Dominique. Ces moines disputèrent sur le péché originel, malgré les ambassadeurs de l'empereur. qui réclamaient en vain contre ces disputes, regardées par eux comme inutiles. Ils entamèrent la grande question si la Vierge, mère de Jésus-Christ, naquit soumise au péché d'Adam. Les dominicains, ennemis des franciscains, soutinrent toujours avec saint Thomas qu'elle fut conçue dans le péché. La dispute fut vive et longue, et le concile ne la détermina qu'en statuant qu'on ne comprenait pas la Vierge dans le péché originel commun à tous les hommes, mais aussi qu'ou ne l'en exceptait pas.

Duprat, évêque de Ciermont, demande essuite qu'on prie Dieu pour le roi de France comme pour l'empereur, pulsque ce roi a été invité au cuncile; mais il est refusé sons prétexte qu'il aurait faillu prier aussi pour les autres rois, et qu'un aurait indisposé ceux qu'on aurait nommés les derniers. Leurs rangs n'étaieut plus réglés comme autrefois.

(1316) Pietre Danès arrive en qualité d'ambassadent de France. Cets alors que dans une des congrégations il fit cette fameuse réponse à un évoque talier, qui dit, après l'avoir estendu haranguer: « Vraiment ce con chante blem. » Les most de cop et de Français signifient la même chore dans la langue latine, dont se servait cet érôque. Danès répondit à ce froil giu de mosts: « Piùt à Dieu que Pietre se repentit au chant du « conț !»

C'est ici le liou de placer le mot de dom Barthélemi-des-Martyrs, primat do Portugal, qui, en parlant de la nécessité d'uno réformation, dit : « Les très illustres eardinaux doiveut être très « illustrement réformés. »

Les érèques colsient avec peine aux cardinaux, qu'its ne complactur pas dans la biérarchie de l'Ediles; et les cardinaux alors ne prenaient point le titré d'minere, qu'ils ne se sont donné quo sous Trèsiu van. On peut encere observer que sous trèsiu van. On peut encere observer que sous la résiu van. On peut encere observer puis laient en latin dans les sessions: mais il havineur quelque peiras à seitendre les mus eautres; un desquèpe peiras à seitendre les mus eautres; un despuépe de la cestional de la complete de pour la complete de la complete la complet

(4546) Une des plus importantes questions qui furent agitées fut celle do la résidence et de l'établissement des évêques de droit divin. Presque tous les prélats, excepté ceux d'Italie, attachés particulièrement an pape, s'obstinèrent toniours à vouloir qu'on décidat que leur justitution était divine, prétendant que si elle ne l'était pas ils ne se voyaient pas en droit de condamner les protestants. Mais aussi, en recevant leurs bulles du pape, comment pouvaient-ils être établis purement de droit divin? Si le concile constatait ce droit, le pape n'était plus qu'nn évêque comme eux. Sa chaire était la première dans l'Église latine, mais non le principe des autres chaires : elle perdait son autorité; et cette question, qui d'abord semblait purement théologique, tenait en effet à la politique la plus délicate. Elle fut longtemps débattue avec éloquence, et aueun des papes sous qui se tint ee long concile ne souffrit au elle fût décidée.

Les matières de la prédestination et de la grace furent long-temps agitées. Les décrets lurent formés. Dominique de Soto, théologien dans ce concile, explique ces décrets en faveur de l'opinion des dominicains, en trois volumes in-folie; mais frère André Vega les explique, en quinze tomes, à l'avantage des cordeliers.

La doctriue des sept sacrements fut ensuite examinée long-temps avec attention, et n'excita aucune dispute.

Après avoir établi cette doctrine telle qu'elle set reque par tout l'Églie latine, on passa la pluralité des bésélors, article plus épinens. Plunieurs voir réclament contre labos introduit dès long-temps de tant de préstatures accumulées dans les mêmes maiss. Ou recouvelle les plaintes faites du temps de Ciément vur, qui donna, en 1533, an cardioni llipophi, es, ou neveu, la jouissance de tous les bésélors de la terre vacauts pendant six mois.

Le pape Paul III vout se réserver la décision de cette question ; nais les pères décrètent qu'on ne peut posséder deux évichés à la fois. Ils statucur pourtant qu'on le peut avec une dispossé de focus, et é est ce qu'on n'a jamais refusé aux prébat auliemands : ainsi il est arrivéqu'on cure rai-pouit jamais de deux paroisses de cent écue chaectine, et qu'on présent de la commanda de la commanda de justification de l'autre de la commanda de les peuples de déractiner cet abus : il est cepondant sotoriés.

Cet article ayant mis quelque aigreur dans les esprits, Paul in transfère le concile de Treute à Bologne, sous prétexte des maladies qui régnaient à Treute.

Pendant les deux premières sessions du concile à Bologne, le bétard du pape, Pierre-Louis Farnèse, duc de Parme, devenu insupportable par l'insolence de ses débauches et de ses rapines, est assasiné dans Plaisance, ainsé que Cosme de Médicis l'avait été auparavant dans Florence, Julien avant ce Cosme, le duc Galèsa à Milan, et tant d'autres princes noureaux. Il u'est pas prouvé que Charles-Quint ett part à ce meurtre; mais il en recueillat le fruit dès le lendemain, et le goureneur de Milan se saisit de Plaisance au nom de l'empereur.

(1548) On peut juger si cet assassinat et cette promptitude à priver le pape de la ville de Plai sance mireut des disseusions entre l'empereur et Paul m. Ces querelles influaient sur le concile; le peu d'évêques impériaux restés à Treute ne

voulaient point reconnaître les pères de Bologne, C'est dans le temps de ces divisions que Charles-Quint ayant vaincu les princes protestants dans la célèbre bataille de Mulberg, eu 4547, et marchaut de succès en succès, mécontent du pape, n'espérant plus rien d'un concile divisé, ambitionne la gloire de faire ce que n'avait pu ce coneile, de réunir, du moins pour un temps, les catholiques et les protestants d'Allemagne. Il fait travailler des théologiens de tous les partis ; il fait publier son inhalt, sou interim, profession de foi passagère en attendant mieux. Ce u'était poiut se déclarer chef de l'Église, comme le roi d'Angleterre, Henri vin ; mais c'eût été l'être en effet, si les Allemands avaient eu autaut de docilité que les Anglais,

Le foudement de cette formule de l'interim est du dectirie rousaine, mais mitigée, et epsiliquée en termes qui peuvent ne point clouper les réformatiers. Du permet aux peuples le viu dans la commission y on permet aux peuples le marique, prise de division pouvait jamais être content : mais ni les catholiques ni les protestants ne furent asni les catholiques ni les protestants ne furent astistifis. Paul ut (1588), qui pouvait écaler contre cette entreprise, garda le silence. Il prévoyait qu'elle temberait d'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait de l'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait de l'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait d'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait de l'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait d'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait de l'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait de l'élle-mûne; et d'il naix tou qu'elle temberait d'elle-mûne; et d'il naix tou prouve d'elle-mûne; et d'il naix tou prouve d'elle-mûne; et l'elle-mûne; et l'elle-

D'autres intérêts plus pressants, parce qu'ils sont particuliers, troubleut la vie du pape. L'afaire de Parue et de Plaisance étai des plus épineuses et des plus bixarres : Charles-Quint, comme maître de la Lombardie, vieut de réunir Plaisance à ce domaine, et peut y réunir Parme.

Le pape, de son oddé reut réunir Parme à l'état ceclésiastique, et donner un équivalent à son petite-fits Octave Fartièse. Ce prince a éponsé une blaterde de Charles-Quint, qui lui ravit Plaisance: il est petit-fills du pape, qui veut le priver de Parme. Persécuté à la fois par ses deux grandspères, il prend le parti d'implorer le secours de la France, et de résister au pape son ateul. Ainsi, dans le condici de Terute; c'est l'income, d'année du dans le condici de Terute; c'est l'income la querelle à plus pape et de l'empereur qui forme la querelle à plus importante. Ce soul les unes latares qui produisent les plus violentes intrigues, taudis que des mointes les plus violentes intrigues, taudis que des mointes les plus violentes intrigues, taudis que des mointes de productes. Ce ponsil freuer tosis de douleur, comme presque tous les souvreains su milites des troubles qu'ils ont excisé, et qu'ils ne maintes des roubles qu'ils ont excisé, et qu'ils ne ne descisé, et qu'ils ne le plus de productes de l'entre de l'

(1351) Jean del Noute, Jules III, est élu, et consent à réclair le concie à Treatie; mais la quevelle de Parme traverse toujours le concie. Coctave Parabes persisté a ne point reudre Parme à l'Eglise; Charles-Quint i dostine à garder Plaisauce, malgré les pleurs de sa ille Marguerite, éjouse d'Octave. Une suive Matrade se jette à la traverse, et attitute la guerre en Italier, c'est la femme d'un frère d'Octave, lille du roi de France, le la fout de la dechesse de Velentionist; elle femme d'un frère d'Octave, lille du roi de France, le la feure de la femme d'un frère de la femme d'un frère de la femme d'un frère de la femme d'un femme d'un frère de la femme d'un frère de la femme d'un fout de la femme de la

Taodis que le roi très chrétien se déclare contre le concile, quelque princes protestants y envoient leurs ambassadeurs, comme Maurice, nouveau duc de Saeu, en lue de Virtembers, et ensuile l'êteteur de Brandelours; mais con ministres, peu staidistis, s'en relorment bienth. Le roi de France y envoie aussi un ambassadeur, Jacques Amyol, plus connu par sa naive traduction de Piturque que par cette ambassade; mais il n'arrive que pour protester contre l'assemblée.

(4551) Cependant deux électeurs, Mayence et Trèves, prenueut séance au-dessous des légats: deux cardinaux légats, deux nonces, deux ambassadeurs de Charles-Quint, un du roi des Romains, quelques prélats italiens, espaguols, allemands, reudent au concile son activité.

Les cordeliers et les jacobians partagent encore les opinions des pères sur l'encharistie commesur la prédestination. Les cordeliers soutiennent que le corps de bieu, dans le sacrement, passe d'un lieu à un autre; et les jacobins affirment que ce corps ne passe point d'un lieu à un autre, mais qu'il suf fait en un instant du pain transsubstanțié.

Les pères décident que le corps divin est sous l'apparence du pain, et son sang sous l'apparence du vin ; quele corps et le sang sont ensemble dans chaque espèce par concomitance, tout entiers, reproduits en un instant dans chaque parcelle et dans chaque goutte, auxquelles on doit un culte de latrie.

Cependant le prince Philippe, fils de Charles-

Quint, depuis roi d'Espagne, et le prince hérditaire de Savoie passent per Trente i (1522). Il est dit dans quelques livres concernant les beux-arts, o que les pères domèrent un lail « ser princes, que « le cardinal de Mantoue ouvril le lai, « que les a » pères dansèrent avre beuxoup que gravité et de « à décence. » On cite sur ce fail le cardinal Palalicidici ; et, pour faire voir que la danse u'est point une chose profune, on se prévaut du silence de Tra-Ponlo, qui ne condamne point e bal du

concile. Il est vrai que chez les Hébreux et chez les Gentils la danse fut souvent une cérémonie religieuse ; il est vrai que Jésus-Christ chanta et dansa après sa pâque juive, comme le dit saiut Augustiu dans ses Lettres : mais il n'est pas vrai, comme on le dit, que Pallavicini parle de ectte danse des pères. Ou réclame en vain l'indulgence de Fra-Paolo : s'il ne condamne point ce hal, c'est qu'en effet les pères ne dansèrent point. Pallavicini, dans son livre ouzième, chapitre 15, dit seulement qu'après un repas magnifique donné par le cardinal de Mantoue, président du concile, dans une salle bâtie exprès à trois cents pas de la ville, il y eut des divertissements, des joutes, des danses; mais il ne dit point du tout que ce président et le concile aient dansé.

Au milieu de ces divertissements et des occupations plus sérieuses du concile, Perdinand 1<sup>st</sup>, roi de Hongrie, Frère de Charles-Quint, fait assessine le cardinal Martinusius en Hongrie. Le concile, à cette nauvelle, est pleiu l'dialigation et de trouble. Les pères remettent la connaissance de cet attentat au pape, qui n'en peut commaltre; ce n'est plus le temps de Tbomas Becquet et de lleuri in d'Andelerre.

Jules ni excommunie les assassins, qui étaient Italiens, et, au bout de quelque temps, déchare le roi Perdinand, frère du puissant Charles-Quint, absous des censures. Le meurtre du célèbre Marthusius demeure dans le grand nombre de assassituats impuuis qui déshonorent la uature hu-

De plus grandes entreprises dérangen le conle: le parti protestant, désit à Nulley, reprend vigueur; il est en armes. Le nunvel électeur de Saxe, Maurice, assiée Augélong; (1523 L. Compereur est surpris dans les déliés du Tyvol: còligie de fuir avez son frère Ferdinand, il perd tout le fruit de ses victoires. Le Tures menacent la liongie. Ileari 1, noujours ligué avec le Tures et les protestants, tandis qu'il fait brûler les béréires de son reysame, excide des troupes en Allemagne et de la liala. Les pères du concile s'entrimètre n'a lie de la liala. Les pères du concile s'entrimètre n'a lie de la liala. Les pères du concile s'entrimètre de la contine produit de la contine de la condité per-

(4560) Enfin Medichino, Pie IV, qui se disait de la maison de ces grands négociants et de ces grands princes les Médleis, ressuscite le concile de Trente. Il invite tons les princes chrétiens ; il envoie même des nonces aux princes protestants assemblés à Naumbourg en Saxe. Il leur écrit, A mon cher fils; mais ces princes ne le reconnaissent point pour père, et refusent ses lettres.

(1562) Le coueile recommence par une procession de cent douze évêques entre denx files de mousquetaires. Un évêque do Reggio prêche avec plus d'éloquence que n'avait fait l'évêque de Bitonto. On ne peut relever davantage le pouvnir de l'Église; il égale son antorité à celle de Dieu; « Car. dit-il. l'Église a détruit la circoncision et « le sabbat que Dieu même avait ordonnés \*. » Dans les deux anuées 1562 et 65 que dura la reprise du concile, il s'élève presque toujours des disputes entre les amhassadeurs sur la préséance : ceux de Bavière veulent l'emporter sur cenx de Venise; mais ils cèdent enfin, après de longues contestations.

(1562) Les ambassadeurs des cantons suisses catholiques demandent la préséance sur eeux du duc de Florence, et l'obticnnent. L'un de ces députés suisses, nommé Melchior Lnei, dit qu'il est prêt de soutenir le concile avec son épèc, et de traiter les ennemis de l'Église comme ses compatriotes out traité le curé Zuingle et ses adhérents. qu'ils tuèrent et qu'ils brûlèrent pour la bonne cause.

Mais la plus grande dispute fut entre les ambassadeurs de France et d'Espagne. Le comte de Luna. ambassadeur de Philippe II, roi d'Espagne, vent être encensé à la messe, et baiser la patène avant Ferrier, ambassadenr de France. Ne pouvant obtenir cette distinction, il se réduit à souffrir qu'on emploie en même temps deux patènes et deux encensoirs: Ferrier fut inflexible. On se menace de part et d'antre ; le service est interrompu, l'église est remplie de tumnite. On apaise enfin ce différent, en supprimant la cérémonie de l'encensoir et le baiser de la patène.

D'autres difficultés retardaient l'exameu des questions théologiques. Les ambassadeurs de l'empereur Ferdinand, successeur de Charles-Quint, veulent que cette assemblée soit un nouveau concile, et non pas une continuation du premier. Les légats prennent un parti mitoyen; ils disent : « Nons continuons le concile en l'indiquant, et « nons l'indiquons en le continuant. »

La grande question de l'institution et de la rési-

dence des prélats de droit diviu se renouvelle avec chaleur (mars 1562); les évêques espagnols, aidés de quelques prélats arrivés de France, soutiennent lears prétentions : c'est à cette occasion qu'ils se plaignent que le Saint-Esprit arrive toujours de Rome dans la malle du courrier : bon mot célèbre

dont les protestants ont triomphé,

Pie 1v. outré de l'obstination des évêques, dit que les ultramontains sont ennemis du saint siège, qu'il aura recours à nn million d'écus d'or. Les prélats espagnols se plaignent hautement que les prélats italiens abandonnent les droits de l'épiscopat, et qu'ils reçoivent du pape soixante écus d'or par mois : la plupart des prélats italiens étaient pauvres, et le saint siège de Rome, plus riche que tous les évêques du concile eusemble, pouvait les aider avec bienscance; mais ceux qui recoiveut sont toujours de l'avis de celui qui donne.

Pie 1y offre à Catherine de Médicis, régente de France, cent mille ecus d'or, et cent mille autres en prêt, avec' un corps de Suisses et d'Allemands catholiques, si elle veut exterminer les huguenots de France, faire enfermer dans la Bastille Montluc, évêque de Valence, soupçonné de les favoriser, et le chancelier de L'Hospital, fils d'un Juif, mais qui étalt le plus grand bonime de France, si ce titre est dù au génie, à la science et à la probité réunies. Le pape demande encore qu'on abolisse toutes les lois des parlements de France sur tont ce qui concerne l'Église (4562); et dans ces espérances, il donne vingt-cinq mille écus d'avance. L'hamiliation de recevoir cette aumône de vingteing mille écus montre dans quel ablme de misère le gouvernement de France était alors plongé.

(Novembre 4362) Ce fut un plus grand opprobre quand le cardinal de Lorraine, arrivant enfin au concile avec quelques évêques français, commenca par se plaindre que le pape n'eût donné que vingt-cinq mille écus an roi son maltre. C'est alors que l'ambassadent Ferrier, dans son disconrs au concile, compare Charles 1x enfant à l'empercur Constantin. Chaque ambassadenr ne manquait pas de faire la même comparaison en faveur de son souverain : ce parallèle ne convenait à personne : d'ailleurs Constantin ne recut jamais d'un pape vingt-cinq mille écus de salssides, et il y avait un pen de différence entre un enfant dont la mère était régente dans nue partie des Gaules, et uu empereur d'Orient et d'Occident.

Les ambassadeurs de Ferdinand au concile so plaignaient cependant avec aigreur que le pape eût promis de l'argent à la France. Ils demandaient que le concile réformat le pape et sa cour, qu'il n'y cût tout au plus que vingt-quatre cardinaux, ainsi que le coueile de Bâlc l'avait statné (4562). ne songeant pas que ce petit nombre les reudait

Cei évêque avalt plus raison qu'il ne croyait; car Jésus ne prêcha rien que l'obéissance à la religion juive, et ne comnda Jamais rien de ce que l'on pratique chez les chrétiens : cela est evident.

plus considérables. Ferdinaud 1<sup>re</sup> demandait encore que chaque nation priât Dieu dans sa langue, que le calice fût accordé aux laiques, et qu'on laissat les princes allemands maltres des biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés.

On fesait de telles propositions quaud ou était mécouteut du siége de Romo; et on les oubliait quand on s'était rapproché.

La dispute sar le calice dura long-temps. Placutur biologica silimirerat que la coupe a cit pas ufecasaire à la commanion; que la nume du pas ufecasaire à la commanion; que la nume du diciere; figure de l'Evoluchrisie, avait dei mangée sans boire; que l'onathas ne luit point en nan-gent son maie; que l'éva-t'hrist et donnant le pain aux apôtres les traita en bisques, et qu'il l'est prêtere a luer donnant le vin. Cett question fur décide avant l'arrivée du cardinal de Loris que de l'est de l'est de l'est de l'est que l'est par la page la liferé d'accorder ou de frobure le viu art latques, selon qu'il le trouverait plus courenable.

La question du droit divin se renouvelait topjours et divisait le coucile. Cestà octte occasion que le jésuite Lainez, successeur d'Ignace dans le généralat de son ordre, et théologieu du pape au concile, dit e que les autres Égliese ne peuvent réformer la cour romaine, parce que l'osclave au i'est pasa un-dessus de son segineur. »

Les évêques italieus étaieut de sou avis, ils ne reconnaissaient de droit divin que dans le pape. Les évêques français, arrivés avec le cardiual de Lorraine, se joiguent aux Espaguols contre la cour de Rome: et les prélats italieus dissient que le concile était tombé dalla rogna spagnuola nel mal francese.

(4565) Il fallut négocier, jutriguer, répaudre Targent. Les égats aganaient autant qu'ils pouvalent les théologiens étrangers. Il y eut surtout un certain flugonis, docteur de Sorbonne, qui leur servit d'esplon : il fut avéré qu'il avait requ cinquante écus d'or d'un évéque de Viutimiglia pour rendre compte des secrets du cardinal de Lorraine.

(Octobre 1565) La cour de France, épuisée alors par les querelles de religion et de politique, n'arait pas même de quoi payer ses théologieus au concile; ils retourneut tous en France, exceptée cet llugonis, pensionaire des légats; neuf évêques francais avaient déjà quitté le concile, et il n'en restait plus que buit.

Les querelles de religion fesaient alors conter le sang en France, comme elles en avaient inoude l'Allemagne du temps de Charles-Quint; une paix passagère avait été signée avec le parti protestant, au mois de mars de cette année 1365. Le pape, courroucé de cette paix, fait condamner à Rome.

par l'inquisition, le cardinal de Châtillon, évêque de Beauvais, l'ungenot décâner; mais il eutropia, dans cette condamnation dit autres évêques de France, et ou ne voit point que ces évêques en appelient au concile: quelques uns se contentent de se pourvoir aux parlements du royaume. En un not, aucune congrégation du coacile ne réclama

contre cet acte d'autorité.

(1565) Les près prennent ce temps pour former un décret coutre tous les princes qui voudront, juge les cedissitationes et leur demander des sulsides. Tous les ambassadeurs rôpposent à ce décret, qui ne passe point. La querelle s'échauffe; l'ambasadeur de France, Ferrier, dit dans le tumulier e, Quand disso-Christ approche, il ne faut » pas crier tei comme les diables. Euvoyer-nous « stans des troupeaux de occloss. 10 ne voit pas » dans des troupeaux de occloss. 10 ne voit pas bién quel zapport ce troupeau de occlosus pouvait avoir avec cette dispate.

(†1 novembre 1365) Après taut d'altercations topiopris vives et loujours apaisés par la prudence des Égats, on presse la conclusion du concile On y decrète, dans la rinat-quartirisse session, que le lieu de mariage est pers'eute dépuis Adam, qu'il le test devenu un secrement depuis l'écuch-Carlst, que l'adultère ne le peut dissoudre, et qu'il ne peut l'adultère ne le peut dissoudre, et qu'il ne peut d'este auntil que par la parcuté jasqu'in quatrième degré, à moiss d'une dispense du pape. Les pre-testants , au contraire, pensaient qu'en pouvait épouers sa cousine, et qu'on peut quitter une femme adultère pour en prendre une autre.

Leconcile déclare dans cette session que les évèques, dans les causes criminelles, uc peuvent étre jugés que par le pape, et que, s'il est besoin, etre jugés que par le pape, et que, s'il est besoin, etc à lui seul de commettre des évêques pour juges. Cette jurisprudence n'est pas admise dans la plupart des tribunaux, et surptout en France.

(1565) Dans la dernière session, on prononce anathème contre ceux qui rejettent l'invocation des saints, qui préteudent qu'il ne faut invoquer que Dieu seul, et qui pensent que Dieu n'est pas semblable aux princes faibles et horaés qu'on ne peut aborder que par leurs courtisans.

Anathème contro ceux qui ne vénérent pas les réques, qui penent que les os de moits n'out rien de commun avec l'esprit qui les anins, et que ces on n'out neume vertu. Anathème coutre oux qui nient le purgatoire, audeu dogue des Exprises, des Ferce, et des Romains, suctifié par l'Églie, et reparde par quebiques uns comme pas touveniels de un tibe qui tert defent, qui faire de l'activité de l'

Dans tous ces anathèmes on ne spécifie ni les peuples de la confession d'Augsbourg, ni ceux de la communiou de Zuingle et de Calvin , ni les anglicans.

Cette même session permet que les moiues fassent des vœux à l'âge de seize aus, et les filles à douze; permission regardée comme très préjudiciable à la police des états, mais sans laquelle les ordres monastiques seraient bientôt anéautis.

Ou soutient la validité des indulgences, première source des quercelles pour lesquelles ce concile fut convoqué, et on défend de les vendre : cependant on les vend encore à Rome, mais à très bon marché; on les revend quatre sous la pièce dans quelques petits cantons catholiques suisses. Le grand profit se fuit dans l'Amérique espagnole, où l'on est plus riche et plus ignorant que dans les petits cantons.

(1565) On finit enfin par recommander aux évêques de ne céder jamais la préséance aux ministres des rois et aux seigueurs : l'Église a toujours peusé ainsi.

Le concile est souserit par quatro légats du pape, onze cardinaux, vingt - cinq archevêques, cent soixante-huit évêques, scot abbés, trente-ueuf procureurs d'évêques absents, et sept généraux d'ordre.

On n'y employa pas la formule, « Il a semblé « bon au Saint-Esprit et à nous; » mais, « En » présence du Saint-Esprit il nous a semblé bou.» Cette formule est moins hardie.

Le cardinal de Lorraine renouvela les aneiennes acelamations des premiers coneilles grees; il s'écria : « Longues années au pape, à l'empereur, et aux « rois ! » Les pères répeièrent les mêmes paroles. On se plaignit en France qu'il n'edt point nommé le roi son maître, et on vit dès lors combieu ee cardinal craignait d'offenser Philippe ur, qui fut le soutieu de la tigue.

Ainst finit ee coneile, qui dura, dans ses interruptions depuis ac novecation, l'espece de trigitun ans. Les théologiens qui n'avaient point de voix délibérative y expliquèrent les dogmes; les prétats pronouerent, les légats du papo les dirigèrent; ils apaisèrent les murmures, adouctient les aigreurs, c'indérent tout ce qui pouvait blesser la cour de Rome, et furent toujours les maltres.

## CHAPITRE CLXXIII.

De la France sous Henri III. Sa transplantation en Pologne, sa fuite, son retour en France. Mururs du temps, ligue, assassinate, meurtre du roi, anecdotes curiouses.

Au milien de ces désastres et de ces disputes, le duc d'Anjou , qui avait acquis quelque gloire en Europe , dans les journées de Jarnac et de Moucoutour, est élu roi de Pologne (1575). Il ue regardait cet honneur que comme un exil. On l'appelait chez un peuple dont il n'entendait pas la langue, regardé alors comme barbare, et qui . moins malheureux, à la vérité, que les Français, moins fanatique, moins agité, était cependant beaucoup plus agreste, L'apanage du duc d'Anion lui valait plus que la couronne de Pologne : il se montait à douze cent mille livres ; et ce royaume éloigné était si panyre, que, dans le diplôme de l'élection, on stipula, contra une clause essentielle, que le roi dépenserait ees douze cent mille livres en Pologne. Il va done chercher avec donleur cette terre étrangère. Il n'avait pourtant rien à regretter en France : la cour qu'il abandonnait était en proje à autant de dissensions que le reste de l'état. C'étaient chaque jour des conspirations, ou réelles ou supposées, des duels, des assassinats, des emprisonnements sans forme et sans raison, pires que les troubles qui en étaient cause. On ne voyait pas tomber sur les échafauds autant de têtes considérables qu'en Angleterre, mais il y avait plus de meurtres secrets, et on commençait à counaltre le poison. Cependant, quand les ambassadenrs de Pologne

viarent a Drift rendre hommande literit my des viarent a Drift rendre hommande literit my des leur donna la fich e julu beillante e it plant inglinicuse. Le naturel et les grieces de la nallun percueix encor et la reverse tant de calamités et de fureurs. Seize dames de la cour, représentant les site principales provinees de France, ayant damé un ballet accompagné de machines, présentèrent a production de la contra de la contra de la contra de Pologo et aux ambassadeurs des médallies d'or, sur l'esquelles on avait gravé les productions qui carectréssient chaque provines.

(1974) A poine Beart in est-il transplanté sur le trône de Poince, que Charles it neut à l'âge de ving-quatre ans et un mois. Il avait rendu sen mo cidieux à toute la terre, dans un âge où les citoyens de sa capitals ne sont pas encore maljeurs. La maladie qui l'emporta est très rare; son sang coulait par tous les pores : est accident, dont il y apolques exemples, est la suite ou d'un cerainte excessive, ou d'une peasine fariebant et atrablaire : il passa dans prour l'idet de la vençanace disino. Opinion utile, aille pavoit airert les attentates de cert qui sont auer puissants et assex malheureux pour n'être pas sounis su n'étre des lois l'avait de la vier de la contra del contra de la contra de la

Dès que Henri III apprend la mort de son frère, il s'évade de Pologue, comme on s'enfuit de prison. Il surait pu engager le sénat de Pologue à souffrir qu'il se partagest entre ce royaume et ses pays héréditaires, comme il y eu a eu fant d'exemples: mais il s'empressa de fuir de ce pays saurage,

pour aller chercher, daus sa patrie, des malheurs, et une mort nou moius funeste que tout ce qu'ou avait vu jusque alors eu France.

Il quittait un pays où les mœurs étaient dures . mais simples, et où l'ignorance et la pauvreté rendaient la vie triste, mais exempte de grands crimes. La cour de France était, au contraire, uu mélange de luxe, d'intrigues, de galanteries, de débauches, de complots, de superstitiou, et d'athéisme. Catherine de Médieis, nièce du pape Clément vir, avait introduit la véualité de presque toutes les charges de la cour, telle qu'elle était à celle du pape. La ressource, utile pour un temps, et dangereuse pour toujours, de vendre les revenus de l'état à des partisans qui avaucaient l'argent, était encore une invention qu'elle avait apportée d'Italie. La superstition de l'astrologie judiciaire, des enchantements, et des sortiléges, était aussi uu des fruits de sa patrie, transplanté en France : car, quoique le génie des Florentins eut fait revivre des longtemps les beaux-arts, il s'eu fallait beaucoup que la vraie philosophie fût connue. Cette reine avait amené avec elle un astrologue nommé Luc Gauric. bomme qui u'eût été de nos jours qu'un misérable charlatan méprisé de la populace, mais qui alors était un homme très important. Les curieux conservent encore des anneaux constellés, des talismans de ces temps-fa. On a cette fameuse médaille où Catheriue est représentée toute nue eutre les constellations d'Aries et Taurus, le uom d'Ébulée Asmodée sur sa tête, ayant un dard dans uue main, un cœur dans l'autre, et dans l'exergue le nom d'Oxiel.

Jamais la démonce des sortiléges ne fits plus en crédit. Il était commu de faire des figures de circ, qu'ou piquait au cœur en pronouçant des paroles iuntelligitales. On croyait par la fiter périr ses ennemis; et le nauvais succès ne détrompait pas. On fit subir la question à Cosme Ruggieri, Florcatin, accusé d'avoir attenté, par de tels sortiléges, à la vide de Charles: N. Un de ces sortieses, oudamné à être brâté, dit, dans son interrogatoire, qu'il y en variej busé de trutte mille en France.

Ces manies étaient jointes à des pratiques de dévionis; et os pratiques se métaient à la déviroim; et os pratiques se métaient à la déviroim; et os pratiques se métaient à la distance de la cour; ils punissaient de meurs austieres à celles de la cour; ils punissaient de mours austieres à celles de la cour; ils punissaient de la course de la course de la course de la course de la cour; ils punissaient de la course de l

surtout depuis la Saiut-Barthélemi, formé le dessein de s'ériger en république.

Le roi de Navarre, qui fui depuis Beari IV. et le prince Beari de Coude, fils de Louis, assassiné à Barnae, étaient les chesés du parti; mais ilsavaient des freeteurs piconomiers à la cour d'épuis le temps des massacres. Charles IV leur avait proposé l'alternative d'un changement de religion ou de la mort. Les princes, en qui la religion ou est presque plansia que leur indicet, se récolvent arcament au martyre. Henri de Navarre et Beuri de Coudés é. Esteun fais caudoliques; mais vers letemps de la mort de Caudes IV, Condé, évaid de prison, avait dont le Pablicai, III, il meingant, éve les Allemands, den secours pour son parti, à l'exemple de son père.

Henri III, en revenant eu France, ponvait la rétablir : elle était sanglaute . déchirée . mais non démembrée. Pignerol , le marquisat de Saluces , et par consequent les portes de l'Italie, étaient encore à elle. Une administration tolérable peut guérir, en peu d'années, les plaies d'un royaume dont le terraiu est fertile et les babitants iudustrieux. Henri de Navarre était toujours entre les mains de la reine-mère, déclarée régeute par Charles ix jusqu'au retour du nonveau roi. Les protestants ne demandaient que la sûreté de leurs biens et de leur religiou : et leur projet de former une république ne pouvait prévaloir contre l'autorité souveraine, déployée sans faiblesse et sans excès. Il eût été aisé de les contenir : tel avait toujours été l'avis des plus sages têtes, d'un chancelier de L'Hospital, d'un Paul de Foix, d'un Christopbe de Thou, père du véridique et éloqueut historien, d'un Pibrac, d'un Harlai ; mais les favoris, croyant gagner à la guerre, la firent

révondre.

A peins donc le roi fut à Lyon , qu'avec le peu de troupes qu'on lui avait amenées li voulut forcre de villes, qu'il elle prangar à leur deoir avec un peu de politique. Il dut s'apercevoir, quand l'avoitet entre a main armée dans une petite ville nomme Livron, qu'il n'avait pap ris le bon prattir; on lui c'aid de baut des murs : Approsées.

des, assossiss; veues, massecreurs, vois no estite de l'avait pap par le des de l'avait pap par l'aborni comme l'aminent l

Il porali d'après les mémoires du temps, que la voix publique accessit literai sur d'avoir aide sa mere a vainer la presistance que Cardes en opposait au massacre de la Saintmarthélenii. Les remords de ce malbeures princé, su not extra-refinaire, varient réjete louis la laisne de refortal sur Cathérine et sur Honti 111, d'aitleurs aviil par as supersittion et par se meure.

Dans son passage en Dauphiné, Montbrun pilla les équipages de sa petite armée; el lorsqu'on lui reprocha cette ac-

Il u'avait pas alors de quoi payer ses soldats; ils se débandèrent; et, trop heureux de n'être point attaque dans son chemin, il alla se faire sacrer à Reims, et faire son entrée dans Paris sous ces tristes auspices, au milieu de la guerre civile qu'il avait fait renaltre à son arrivée, et qu'il eût pu étouffer. Il ne sut ni contenir les huguenots. ni contenter les catholiques, ni réprimer son frère le duc d'Alencou, alors due d'Anjou, ni gouveruer ses fluances, ui discipliner une armée : il voulait être absolu, et ue prit aucun moven de l'être. Ses débauches honteuses avec ses miguous le rendirent odieux; ses superstitions, ses processions , dont il erovait convrir ses scandales. et qui les augmentaient, l'avilireut; ses profusions, dans un temps où il fallait n'employer l'or que pour avoir du fer, énervèrent sou autorité. Nulle police . uulle justice : on tuait , on assassinait ses favoris sous ses yeux, ou ils s'égorgeaient mutuellement dans leurs querelles. Son propre frère, le duc d'Anjou, catholique, s'unit contre lui avec le priuce Henri de Coude, calviniste, et fait veuir des Suisses , tandis que Condé rentre en France avec des Allemands.

Dans cette anarchie, Henri, duc de Guise, filis de François, riche, puissant, devenu le Chef de la maisou de Lorraite en France, ayant tout le crédit de son père, idolitré du peuple, redouté à la cour, force le roi à lui douver le commandement des aranées. Son intérêt était que tout fât brouillé, aflu que la cour cât toujours besoiu de lui.

Le roi demande de la ragent à la ville de Paris: ilelle lui répond qu'elle a fourni treute-similions d'extraordinaire en quinze ans, et le elergisoixante millions; que les campagnes sont désolese par la soldatesque; la ville, par la rapacité des fluaneiers; l'Église, par la simonie et le scaudale. Il n'obtient que des plaiutes au lieu de secours.

Cepeudant le jeune lieuri de Xwarre se sauve enfit de la cour, où il distai toujours prisonnier. On pourait le reteuir comme prince du sang; mais on a vasit und droit sur la liberté d'uu roi; il l'était en effet de la Basse-Navarre, et la haute lui apparteuait par droit d'héritage. Il va en Guienne. Les Allemands, appetés par Condé, entreut dans la Champagne. Le due d'Anjon, frère du roi, est en armes.

Les dévastations qu'on avait vues sous Charles ix recommencent. Le roi fait alors, par un traité bonteux dont on ue lui sait point de gré, ce qu'il aurait dû faire, en souverain habile, à son avinemeut : il doune la paix; mais il accorde beancoup plus qu'on pe lui eût demaudé d'abord : libre exercice de la religion réformée, temples, synodes , chambres mi-parties de catholiques et de réformés dans les parlements de Paris, de Toulouse, de Greuoble, d'Aix, de Rouen, de Dijou, de Rennes. Il désavoue publiquement la Saint-Barthélemi , à laquelle il n'avait eu que trop de part. Il exempte d'impositions, pour six ans, les enfants de ceux qui out été tues dans les massacres , réhahilite la mémoire de l'amiral Coligni; et, pour comble d'humiliatiou, il se soumet à payer les troupes allemandes du prince palatin . Casimir . qui le forçaient à cette paix : mais n'ayant pas de quoi les satisfaire, il les laisse vivre à discrétion pendant trois mois dans la Bourgogne et dans la Champagne, Eufin il envoie au prince Casimir six ceut mille écus par Bellièvre. Casimir retieut l'envoyé du rui en otage pour le reste du paiement , et l'emmène prisonnier à Heidelberg, où il fait porter eu triomphe, au son des fanfares, les dépouilles de la France, dans des chariots traînés par des hœufs dont ou avait doré les cornes,

Ce fut cet excès d'opprobre qui enhanitit e due lleuri de Guise à former la lique projetée par sou once le cardinal de Lorraine, et à s'élever sur les unies d'un royaume si malbeureur est si mai gouverné. Tout respirait abres les factions, et lleuri de Guise était fait pour delse. Il avait, d'il-on, toutes les grausles qualités de son père, avec une ambit un plus efficience e plus artificience, il mediantait comme ini tous les ceurs, on dissist du père et du fit qui appré de faut sur les uters princes parasissement de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme del com

La première proposition de la ligue fut faite dans Paris. On fit courir chez les bourgeois les plus zélés des papiers qui contenaient un projet d'association pour défeudre la religion, le roi et la libertó de l'état; c'est-à-dire pour opprimer à la fois lo roi et l'état par les armes de la religion. La ligue fut ensuite signée solennellement à Péronne et dans presque toute la Picardie. Bientôt après les autres provinces y entrent. Le roi d'Espagne la protége et ensuite les papes l'autorisent. Le roi, pressé entre les calvinistes, qui demandaient trop de liherté, et les ligueurs qui voulaient lui ravir la sienne, eroit faire un coup d'état en signant luimême la ligue, de peur qu'elle ne l'écrase. Il s'en déclare le ebef, et par cela même il l'enhardit. Il se voit obligé de rompre malgré lui la paix qu'il avait dounce aux réformes (1576), saus avoir d'argent pour renouveler la guerre. Les étatsgénéraux sont assemblés à Blois mais on Inj refuse

tion, il répondii : La guerre et le jeu rendent les hommes égaux. K

les subsides qu'il demande pour eette guerre à 1 laquelle les états mêmes le forçaient. Il n'obtient pas seulement la permission de se ruiner en aliénant sou domaine. ll'assemble pourtant une armée, eu se ruinant d'une autre manière, en engageaut les revenus de la couronne, en créant de nouvelles charges. Les bostilités se renouvellent de tous côtés, et la paix se fait encore. Le roi n'avait voulu avoir de l'argent et une armée que pour être en état de ne plos eraindre les Guises : mais, des que la paix est faite, il consomme ces faibles ressources en vaius plaisirs, en fêtes, en profusious pour ses favoris.

Il était difficile de gouveruer un tel royaume autrement qu'avec du fer et de l'or. Henri qu pouvait à peine avoir l'on et l'autre. Il faut voir quelles peines il eut à obtenir dans ses pressants besoins treize cent mille francs du elergé pour six anuées, à faire vérifier au parlement quelques nouveaux édits bursanx, et avec quelle rapacité le marquis d'O. surintendant des finances, dévo-

rait cette subsistance passagère.

Il ne regnait pas. La lique catholique et les coufédérés protestants se fesajent la guerre malgré lui dans les provinces. Les maladies contagieuses , la famine, se joignaient à tant de fiéaux : et e est daus ces temps de calamités que, pour opposer des favoris au due de Guise, avant ercé ducs et pairs Joyeuse et d'Épernon, et leur avant donné la préséance sur leurs anciens pairs . il dépense quatre millions aux noces du due de Joveuse, en le mariant à la sœur de la reiue sa femme, et en le fesant son bean-frère. De nouveaux impôts pour paver ses prodigalités excitent l'iudignation publique. Si le due de Guise n'avait pas fait une ligue coutre lui, la conduite du roi suffisait pour eu

produire une. C'est dans ce temps que le due d'Anjou, son frère, va dans les Pays-Bas ebereher, au milieu d'une désolation nou moins funeste, une principanté qu'il perdit par uue tyrannique imprudence. Comme Henri III permettait à sou frère d'aller ravir les pravinces des Pays-Bas à Philippe u , à la tête des mécontents de Flandre, on peot juger si le roi d'Espagne encourageait la ligne en France, où elle prenait chaque jour de nouvelles forces. Quelle ressource le roi erut-il avoir contre elle? celle d'instituer des confréries de pénitents , de bâtir des cellules de moiues à Vincenues pour lui et pour les compagnons do ses plaisirs, de prier Dieu en publie taudis qu'il outrageait la nature en secret, de se vêtir d'un sae blane, de porter une discipline et un rosaire à la ceinture, et de s'appeler frère Henri. Cela même indigna et enhardit les ligueurs. On préchait publiquement dans Paris contre sa dévotion scandaleuse. La faction des

Seize se formait sous le due de Guise, et Paris u'était plus au roi que de nom.

(1585) Henri de Guise, devenu maître du parti catholique, avait déjà des troupes avec l'argent de son parti, et il attaquait les amis du roi de Navarre. Ce prince, qui était, comme le roi Francois 1", le plus généreux ebevalier de sou temps. offrit de vider ce grand différent en se battant contre le duc de Guise, ou seul à seul, ou dix contre dix, ou en tel nombre qu'ou voudrait. Il écrit à Henri 111, sou beau-frère : il lui remoutre que e'est à lui et à sa couronne que la ligue en veut, bien plus qu'aux buguenots; il lui fait voir le précipice ouvert ; il lui offre ses biens et sa vie pour le sauver.

Mais dans ce temps-fà même le pape Sixte-Ouint fulmine contre le roi de Navarre et le prince de Coudé cette fameuse bulle, dans laquelle il les appelle génération bâtarde et détestable de la maison de Bourbon : il les déclare déchus de tout droit, de toute succession. La ligue fait valoir la bulle, et force le roi à poursuivre son beau-frère qui voulait le secourir, et à seconder le due de Guise qui le détrônait avec respect. C'est la neuvième guerre eivile depuis la mort de François 11.

Henri sv (car il faut déjà l'appeler ainsi , puisque ce nom est si célèbre et si cher, et qu'il est devenu un nom propre), Henri IV eut à combattre à la fois le roi de France, Marguerite sa propre femme, et la ligue. Marguerite, en se déclarant contre sou époux, rappelait ces aneiens temps de barbarie où les excommunications rompaient tous les liens de la société, et rendaient un prince exécrable à ses proches. Ce prince se fit connaître des inrs pour un grand homme, en bravant le pape jusque dans Rome, en y fesant afficher dans les carrefours un démenti formel à Sixte-Quint, et en appelant à la cour des pairs de cette bulle.

Il n'eut pas grande peine à empêcher son imprudente femme de se saisir de l'Agénois, dont elle voulut s'emparer ; et quant à l'armée royale qu'on envoya contre lui sous les ordres du due de Joyeuse, tout le monde sait comment il la vainquit à Coutras (octobre 1587), combattant en soldat à la tête de ses troupes, fesant des prisonniers de sa main, et montrant après la victoire autant d'humauité et de modestie que de valeur pendant la bataille.

Cette jouruée lui fit plus de réputation qu'elle ne lui douna de véritables avantages. Sou armée n'était pas celle d'un souverain qui la soudoie et qui la retient toujours sous le drapeau, e'était celle d'un ehef de parti : elle n'avait point de paie réglée. Les capitaines ne pouvaient empêcher leurs soldats d'aller faire leurs moissons; ils étaient obligés eux-mêmes de retourner dans leurs terres. On accusa Henri 1v d'avoir perdu le fruit de as sicolore, en altant dans le Bears voir la comre seue de Cramonent, dont il étai naumeran. On ne fait pas réfection qu'il été tire sais de faite en agir son armée es no absence, ri l'austi po la conserver. Henri de Condé, son cousis, prince auxi autére dans ses meuru que la vararrois avait de galanterie dans les siemes, qu'ilti l'armée avait de galanterie dans les siemes, qu'ilti l'armée et comme loi al, also comme loi dans es terres, après estre de puèque temps dans le l'ution, aissi se avoir resé quelque temps dans le l'ution, aissi se pue tous les sulficier, qui priverate de ce rétouver, et le 20 de novembre, au render-vous des troupes. Cetait simsi ou fossi la guerre s'on fessi le puerce s'on fessi le guerre s'on fessi l'auterre s'on fessi l'auterre s'on fessi le guerre s'on fessi l'auterre s'on fession s'on fessi l'auterre s'on fessi l'auter s'on fessi l'auterre s'on

Mais le scionr du prince de Conde dans Saint-Jean-d'Augeli fut une des plus fatales aventures de ces temps horribles. A peine a-t-il soupé, à son retour, avec Charlotte de la Trimonille, sa femme, qn'il est saisi de convulsious mortelles qui l'emporteut en deux jours (janvier 1588). Le simple inge de Saint-Jean-d'Angeli met la princesse en prison, l'interroge, commence un procès criminel contre elle : il coudamne par contumace uu jeune page nommé Permillac de Bel-Castel, et fait exècuter Brillant, maltre-d'hôtel du prince, qui est tiré à quatre chevanx dans Saint-Jean-d'Angeli . après que la sentence a été confirmée par des commissaires que le roi de Navarre a nommés luimême. La princesse appelle à la cour des pairs ; elle était enceinte ; elle fut depuis déclarée innocente, et les procédures brûlées. Il u'est pas inutile de réfuter encore ici ce coute répété dans tant de livres, que la princesse accoucha du père du grand Coudé, quatorze mois après la mort de sou mari, et que la Sorbonne fut consultée pour savoir si cet cufant était légitime. Rien n'est plus faux, et il est assez prouvé que ce nouveau prince de Condé naquit six mois après la mort de son père.

Si Henri de Navarre délit l'armée de Henri in a la journée de Contras , le duc de Guise, de son côté, dissipa dans le même temps une armée d'Allemands qui venaient se joindre au Navarrois. et il fit voir, dans cette expédition, autant de conduite que Henri 1v avait montré de courage. Le malheur de Coutras et la gloire du duc de Guise furent deux nouvelles disgrâces pour le roi de France. Guise concerte, avec tous les princes de sa maison, une requête an roi, par laquelle ou lui demande la publication du concile de Treute, l'établissement de l'inquisition, avec la confiscation des biens des huguenots au profit des chefs de la ligue, de nouvelles places du sûreté pour elle, et le bannissement de ses favoris qu'on lui nommera. Chaque mot de cette requête était que offense. Le peuple de Paris, et surtout les Seize, insultaient publiquement les favoris du roi, et marquaient peu de respect pour sa personne.

Rien ne fait mieux voir la malbeurcuse admi-

nistration du gouvernement, qu'une petite chose qui fut la source des désastres de cette année. Le rui, pour éviter les troubles qu'il prévuvait dans Paris, fait défense au duc de Guise d'y venir. Il Ini écrit deux lettres ; il ordonne qu'ou lui dépêche deux courriers. Il ue se trouve point d'argent dans l'épargne pour cette dépense nécessaire; ou met les lettres à la poste ; et le duc de Guise vient à Paris, ayant pour excuse apparente qu'il n'a point reçu l'ordre. De la suit la journée des Barricades. Il serait superflu de répêter lei ce que tant d'historiens out détaillé sur cette journée. Qui ne sait que le roi quitta sa capitale, fuyant devant son sujet, et qu'il assembla ensuite les seconds états de Blois, où il fit assassiper le duc et le cardinal de Guise son frère (décembre 1588), après avoir communié avec eux, et avoir fait serment sur l'hostie qu'il les aimerait toujours?

Les lois sont une chore is respectable et ai minte, que ai Henri in en avait seulement conservé l'aqparence, si, quand il etet en son pouvrie le prince et le cardinal, dans le châte une Bois, il étà timi dans sa vengeauce, comme il le pouvait, quedque formatific de justico, sa ploire et peri-clere sa vice cuessent été sauvive; mas il reassainat d'un héror et d'un prôtte le rendirent acrévalle ans, years de tous les catholiques, mon le rendre plus redoutable.

Je crois devoir réfuter ici une erreur qui se trouve dans beaucoup de livres, et principalement dans l'État de la France qu'on réimprime souvent. On y dit que le duc de Guise fut assassiné par les gentilshommes ordinaires de la chambre du roi; et le déclamateur Maimbourg prétend, dans son Histoire de la lique, que Lognac, le chef des assassius, était premier gentilhomme de la chambre : tont cela est faux. Les registres de la chambre des comptes qui ont échappé à l'incendie, et que i'ai consultés, font foi que le maréchal de Retz et le comte de Villequier, tirés du nombre des gentilsbommes ordinaires, avaient le titre de premier gentilhomme, charge de nouvelle création, instituée sous Heuri n pour le maréchal de Saint-Audré. Ces mêmes registres fout voir les noms des gentilshommes ordinaires de la chambre, qui étaient alors des premières maisons du royanmes ; ils avaient succèdé sous François rer aux chambellans, et ceux-ci aux chevaliers de l'hôtel. Les gentilshommes nommés les quarante-rinq, qui assassinerent le duc de Guise, étaient une compagnie nouvelle, formée par le duc d'Épernon, payée au trésor royal sur les billets de ce duc, et auenn de leurs noms ne se trouve parmi les gentilshommes de la chambre.

Lugnac, Saint-Capaulet, Alfrenas, Herbelade, et leurs compognous, étaient de pauvres gentils-

hommes gacous que d'Epérona vasit fineria sur ori, de seguet de mis, de grast de révire, comme on les appelait abres. Chaque prince, chaque grand seigner en avait aperés fui indunes temps de troubles. Cétait par des hommes de cette espèce que la misson de Citica vasit fait sussainer Saint-Mégris, l'un des favoris de Heari nr. Ces meurs l'actionne chevalent, et de ces temps d'une barlarie plus princreuse, dans les juets ou terminait par de l'actionne chevalent, et de ces temps d'une barlarie plus princreuse, dans les juets ou terminait se différentes en Camp dos à ermes épales.

Tel est le pouvoir de l'opiolion cheu les hommes, que les mêmes assaisse qui n'avaient fait un'iscrapuile de tuere en liche le duc de Guise, refluisern de tremper leurs annals dans le saig du cardinal son fèrer. Il fallut chercher gastre subdas durigiment des garles, qui le masseriernet dans le même chileau à coups de hallétardes. Il se passa desse jours sent el mort des dest rivères : cets une prevent instruction que de sui sent de le sengu de prevent instruction que la paparecesse d'un els formulés lustier précipiles que apparecesse d'un formulés lustier précipiles.

Nou seulement if n'eut pas l'art de prendre ce masque nécessaire, mais il se manqua encore à lui-même en ne courant pas dans l'instant à Paris avec ses troupes. Il ent beau dire à la reine Catherine, sa mère, qu'il avait pris tontes ses mesures, il n'eu avait pris que pour se venger, et non pour régner. Il restait dans Blois, inutilement occupé à examiner les cahiers des états, taudis que Paris, Orléans, Roueu, Dijon, Lyou, Toulouse, se soulévent presque en même temps, comme de coucert. On ne le regarde plus que comme un assassiu et un parjure. Le pape l'excommunie; cette excommunication, qui eût été méprisée en d'autres temps, devient terrible alors, parce qu'elle se joint aux cris de la vengeance publique, et paraît reunir Dien et les hommes. Soixante et dix docteurs assemblés en Sorbonne le déclarent déchu du trône (1589), et ses sujets déliés du serment de fidélité. Les prêtres refusent l'absolution aux pénitents qui le reconnaissent ponr roi. La faction des Seize emprisonne à la Bastille les membres du parlement affectionnés à la monarchie. La veuve du duc de Guise vient demander justice du meurtre de son époux et de son beau-frère. Le parlement, à la requête du procureur-général, nomme deux conseillers. Conrtin et Miehon, qui instruisent le proces criminel contre Henri de Valois, ei-deant roi de France et de Pologne. Voy. l'Histoire du Parlement, où ee fait est discuté (chap. xxx et xxxi).

Ce roi s'était conduit avec tant d'aveuglement, qu'il n'avait point encore d'armée: il envoyait Sancl négocier des soldats ches les Suisses, et il avait la bassesse d'écrire an duc de Mayenne, déjà chef de la ligne, pour le prier d'oublier l'assassinat de son frère. Il lui fesait parler par le noncedu pape, et Mayenne répondait au nonce : « Jene par-« dounerai jamais à ce misérable. » Les lettres qui rendeut compte de cotte négociation sout eucore aujourd'hui à Rome.

Enfin le roi est obligé d'avoir recours le Gent de Navarre, son vainqueur et son successur légitime, qu'il est dû des le commencement de la ligue peradre pour son appai, nou sestement comme le seul intéressé u maintien de la monarchie, mais comme un prince dont il connaissait la franchise, dont l'âme était au-dessus de son siècle, et qui n'aurait jamais abusé de son droit d'héritier présomptif.

Avec le secours du Navarrois, avec les efforts de son parti, il a une armée. Les deux rois arriveut devant Paris. Je ne répéterai pas ici comment Paris fut délivré par le meurtre de Henri III. Je remarquerai seulemeut avec le président de Thon. que quand le dominicain Jacques Clément, prêtre fanatique, eucouragé par son prieur Bourgoin. par son convent, par l'esprit de la ligue, et muni des sacrements, vint demander audience pour l'assassiner (4589), le roi sentit de la joie en le voyant, et qu'il disait que sou cœur s'épanouissait toutes les fois qu'il voyait uu moine. Je ne vous fatiguerai point de détails si connus, ui de tout ce qu'ou fit à Paris et à Rome : je ne dirai point avec quel zèle on mit sur les autels de Paris le portrait du parricide ; qu'on tira le cauon à Rome ; qu'on y prononca l'éloge du moine : mais il faut observer que dans l'opinion du peuple ce miserable était nu saint et un martyr ; il avait délivré le peuple de Dieu du tyrau persécuteur, à qui on ne donnait d'autre nom que celui d'Ilérode, Ce n'est pas que Henri III, roi de Frauce, eût la moindre ressemblance avec ce petit roi de la Palestiue; mais le bas peuple, toujours sot et barbare, ayant oul dire qu'Hérode avait fait égorger tous les petits enfants d'un pays, donnait ce nom à Henri III. Clément était à ses yeux un bomme inspiré: il s'était offert à une mort inévitable : ses supérienrs et tous ceux qu'il avait consultés lui avaient ordouné de la part de Dieu de commettre cette sainte action. Son esprit égaré était dans le cas de l'ignorance invincible. Il était intimement persnade qu'il s'immolait à Dieu, à l'Eglise, à la patrie; enfin, selon le sentiment de ses théologiens, il courait à la gloire éternelle, et le roi assassiné était damné. C'est ce que quelques théologiens calvinistes avaient pensé de Poltrot ; c'est ce que les catholiques avaient dit de l'assassin du prince d'Orange.

Il n'y ent aucun pays catholique, à l'exception de Venise, où le crime de Jacques Clément ne fût consacré. Le jésuite Mariana, qui passait pour un histories age, s'esprime ainsi dans son livre de l'Intritution des rois : lacques Clément se fit un a grand nom; le meutre fut espié par le meutre, et le sang royal coula cu saerifice aux malaes du c duc de Guise perfidement assassiné. Ainsi périt a Jacques Clément, âgé de vaigné-quater ans, la gloire éternelle de la France. » Le fantaisme fut porté en France jusqu'à métire le portrial de cet.

assassin sur les autels, avec ces mots gravés au

bas: Saint Jacquez (Lièment, prira pour noux. Un fait très louje-temps ignori, e c'es la forme du jugement contre le cadarre du moine particide: son percès la tait par le marquiso d'Richelieu, grand prevdi de France, père du cardinal; et hinq que le procurera-prieria | La Guelle, icimoin de l'assentinat, et qui avril anneul Prev Chicontinat programme; il de fit quelle di crissia; un de l'archive de l'archive de l'archive le des l'archive de l'archive de l'archive le de l'archive il déposa comme les autres. Ce lut literi ri qui prota la infance l'archive et de l'archive prota l'archive de l'archive l'archive prota l'archive l'archive l'archive prota l'archive l'archive prota l'archive

du moine à être écartelé et brûlé, de l'avis de son

conseil, signé Ruzé (à Saint-Cloud, 2 août 4.589).

Ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'un autre jacoba, nommé Jean Le Roi, ayant assassiné le commandant de Contances en Normandie, Henri tri jugea autie en malbuerreux le jour même qu'il jugea Clément. Il condamna le moine Jean Le Roi à étér mis dans unes, et à lêtre jédans la rivière; ce qui fut exécuté a Saint-Clond, deux jours après. C'était une chose très rare qu'un tel jugement et un tel supplice; mais les crimes qu'on puinssit étaites en corre plus formants.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE CLXXIV.

De Henri tv.

En lisant l'histoire de Benri av dans Danlel, on est lout élonné de ne le pas trouver un grand homme. On y voit à prins son caractère; tris per de ces belles réponses qui sont l'Image de son dame; rien de ce dissours, digue de l'Immortalité, qu'il dira' l'assemblé des notables de Bouer; a aucun détail de tout le bien qu'il fit à la patric, les manueurs de guerre déclement resonaice, per les manueurs de guerre declement resonaice, per les des la comparation de l'acceptant de la comparation de les des la comparation de l'acceptant de la comparation de la pariel, et l'acceptant de l'acce

Bayle, souvent aussi répréhensible et aussi petit quand il traite des points d'histoire et des affaires du monde, qu'il est judicieux et profond quand il manie la dialectique, commence son article de Henri, rv par dire que « si on l'eût fait « eunque, il oùt pu effacer la giojre des Alexan« dre et des Cesar. » Voilà de ces choses qu'il eût dù effacer de son dictionnaire. Sa dialectique même lui manque daus cette ridicule supposition : car César fut beaucoup plus dél-auché que ficuri ry ne fut amoureux; et on ne voit pas pourquoi Henri 14 cût été plus loin qu'Alexandre Bayle at-il prétendu qu'il faille être un densi-homme pour être un grand homme? Ne savait-il pas, d'ailleurs, quelle foule de grands capitaines a mêlé l'amour aux armes? De tous les guerriers qui se sont fait un nom , il n'y a peut-être que le seul Charles xII qui ait renoncé absolument aux femmes; encore a-t-il eu plus de revers que de succès. Ce n'est pas que je veuille, dans cet onvrage serieux, flatter cette vaine galanterie qu'on reproche à la nation française ; je ne veux que reconnaître une très grande vérité : c'est que la nature, qui donne tout, ôte presque toniours la force et le courage à ceux qui sont dépouillés des marques de la virilité, ou en qui ees marques sout imparfaites. Tout est physique dans toutes les espèces; ce n'est pas le bœuf qui combat, c'est le taureau. Les forces de l'âme et du corps sont puisées dans cette source de la vie. Il n'y a parmi les eunuques que Narsès de capitaine, et qu'Origène et Photius de savants. Henri sv fut souvent amoureux, et quelquefois ridiculement; mais jamais il ne fut amolli : la belle Gabrielle l'appelle dans ses lettres mon soldat; ce seul mot réfute Bayle. Il est à souhaiter, pour l'exemple des rois et pour la consolation des peuples, qu'on lise ailleurs, comme dans la grande histoire de Mézerai, dans Péréfixe, dans les Mémoires de Sulli, ce qui concerne les temps de ce bon prince 1.

Fesons, pour notre usage particulier, un précis de cette vie qui fut trop conrte. Il est des son

Ce passage du dictionnaire de Bayle, ainsi qu'un graad aombre d'autres, oe peul être regarde que comme une plai-

Il est certain qu'ue priace qui profile de l'impualité que son rang lui assure, pour priver ou de ses sujets de sa femme, comment un acté de jyrannie. Tadultère en un crisine pour qui souverain comme pour un parliculier; mais les circonstances qui sugmentent ou diminuent la gravité du crisse, sans en changer la nature, rendent célui-ci bien ples grava dans up roi coe dans un bomme prive.

B hut avouer emore qu'us prince dont les passions oost, publiques, publiques, peut availre, out par l'inférence que sa fabléesse donne a sez anaîtressez, soit par les actions indigets de lui où l'amour peut l'entraiser, soit même par le ridiceste dont peuvent le couvrir les indéditiés on l'insoleme de ses mais-

Cependant, de toutes les passions des rois, l'amour exentore la moins finense à leurs propies. Ce à vet point Marie Fouchet qui a conseillé la Saint-Rarchéren; mademe de Montespas à ra point contribée à la révocation de l'étit de Nantes; ce ne sont point les maitresses de Louis x vo de sons premier ministres qui ont fait démar l'étit de 13%. Les confesseurs des rois out fait bien plus de mai à l'Europe que leurs maitresse.

Observois safia que l'amour des plaisirs et la chasteté sont également compatibles avec tentes les vertus et tous les vices, toutes les grandes ections at lous les crimes. E. enfance nourri dans les troubles et dans les malheurs. Il se trouve, à quatorze aus, à la bataille de Montcontour, Il est rappele à Paris, Il n'épouse la sœur de Charles 1x que pour voir ses amis assassinés autour de lui , pour courir lui-même risque de sa vie , et pour rester près de trois ans prisonnier d'état. Il ue sort de sa prison que pour essuyer toutes les fatigues et toutes les fortunes de la guerre, manquant souvent du nécessaire, n'avant iamais de repos, s'exposant comme le plus hardi soldat, fesant des actions qui ne paraissent pas croyables, et qui ne le deviennent que parce qu'il les a répétées : comme lorsqu'à la prise de Cabors, en 4588, il fut sous les armes pendant cinq jours, combattant de rue en rue sans presque prendre de repos. La victoire de Coutras fut due principalement à son courage. Son humanité après la victoire devait lui gaguer tous les cœurs.

Le meurtre de Henri III le fait roi de France : mais la religion sert de prétexte à la moitié des chefs de l'armée pour l'abandonner, et à la ligue ponr ne pas le reconnaltre. Elle choisit pour roi un fantôme, un cardinal de Bourbon-Veudôme; et le roi d'Espagne, Philippe 11, maître de la ligue par son argent , compte déja la France pour une de ses provinces. Le duc de Savoie, gendre de Philippe, envahit la Provence et le Dauphiné. Le parlement de Languedoc défend, sous peine de la vie, de le reconnaître, et le déclare a inca- pable de posséder jamais la couronne de France. « conformément à la bulle de notre saint père le s pape. a Le parlement de Rouen (septembre 1589. ) déclare a criminels de lese-maiesté divine s et humaine a tous ses adhérents 1.

Heari iv n'avait pour lui que la justice de sa cames, son courage, et quelques mis. Jamais il no fut en état de tenir long-temps une armés un précipie d'entre quelle armés el leut use amonts précipie jamais à doute millé hommes complétes : de la companie de la companie de la companie de des arritiones une la descrimant en ou public des arritiones une la descrimant les uns après na bannière, et s'en redournaient les uns après les autres au hond de quelques moi de service. Les Suisses, qu'à peine il pouvait payer, et queque compagnés de lances, fessierte lo dout permanent de ses forces. Il fallait courir de ville en ville, comhattre et négocier sans relàche. Il n'y a presque point de provinces en France où il n'ait fait de grands exploits à la tête de quelques amis qui lui teuaient lieu d'armée.

D'alord, avec environ cion mille combottans, il last, à la journée d'Arques (cottele 1259); auprès de Diepre, l'armée de duc de Mayenne, forte de vingt mille hommes; c'est albers qu'il cériviteueleutreau marquis de Crillon; a Penda-se de, jeave c'illon; nous avons combatu la «Arque», et uu n'y étais pas. Adieu, mon anni, a vous aimo à tont et la travera. Ensuite il emporte les faulontps de l'aris, et il ne lui inanque qu'assex de soldas pour pendre la ville. Il faut qu'il se retire, qu'il force jusqu'nax villages contracted pour de vouvrir des passages, pour com-

numiquer avec les villes qui défendent sa cause. Fuenhat qui "le taiss continuellement dans la faitgue et dans le danger, un cardinal Cajéan (Egat de Rome, vient tranquillement à Paris donner des bis au sons du pape. La Sorkonne ne cesso de déclarer qu'il ne pas roit et els suissie encore 1); et la ligue règne sous le nom de ce cardimai de Vendème, qu'el se ppécific Abrates x, au and de Vendème, qu'el se ppécific Abrates x, au nomu duquel on frappais la monnaie, tandis que le roit e récans l'orisonner à Tours.

Les religieux animent les peuples coutre lui. Les jésulées courrent de Paris à lonce et en Expagne. Le P. Matthien, qu'on nommait le courrier de la ligne, ne cesse de procurer de la bulles cu des soldats. Le roi d'Expagne (44 mars 1950) envice quinte centis lances fournisse, qui fessiont curiron quatre mille cavaliers, et trois mille bommes de la vicile infanteire valone, sous le contre d'Expanort, fils se cet Expanort à qui et en de la contre de la contre de la constant de la contre de la constant de la constant de la contre de la contre de la constant de la contre de la conleta de la contre de la conleta d

\*\* Ce que noes sevos dil dans la note précédente pest s'application (\*\*). La Sorbonne activatal alors d'après les précipes d'untéricans cains par tous les biendeurs, d'après l'inse précipes d'un de la commandation de la commandation de la commandation de la tast q'elle n'unes(quen pas dans ses c'ottes que lous aires de volunce temporales aerect contre l'harrie ou l'inguirie en contrair à la justice, et par consequent a la loi de l'inc, inst particultus que calle qu'il reçoi de la glassane recollère, qu'il qu'il conserve le devit de l'on priver, ou est en devid de croire qu'il harrie conserve le priver, ou est en devid de croire qu'il harrie conserve le priver, ou est en devid de croire

D'allieurs il n'est que trop public qu'elle n'a point rougt d'avascer bastement dans la cœusure de Rélisaire, et plus récemment dans a cells du l'Ilisaiorie philosophique du comsurer des Deux-Indes, les principes des assassins et den bourreans du selzième sièce.

Ainsi, sotant il serali injuste de reprocher sox parlements leurs arrêts contre Henri 17, autant est-il rasionable de reprocher al Sorbenne 200 décret contre Henri 111, sez décisions contre Henri 17, ses instructions au P. Maithieu, etc., etc., etc. k.

Les apoliçates des jéxuises not reporché eux arrite aux , els accruments, lunguilly dévisitante les paries, e les accruments, lunguilly dévisitante les paries, e les accruments de la companie de la com

commandés par le due de Mayenne, et aux Espaguals tris supérieurs en monbre, au artillere, en tout ce qui peut entreduir nue arraice consideraile. Il again cette habitat lanche ranscentral de la companie de la companie de la conenuemis au militou d'une forti de lances. Ou se souvieudra dans bous les sieles de la succes. Ou se « SI vous perder vos enseignes, rallier-vous à romo pranche blue; vious le rouveret toujours « « au chemitude l'houseur et de la gloire. « Sauvre « au chemitude l'houseur et de la gloire. « Sauvre « Serbariuniest sur les valinces.

Ce n'est plus comme à Coutras, où à peine il était le maître. Il ne perd pas un moment pour profiter de la victoire. Son armée le suit avec allégresse; elle est même renforcée : mais enfin il n'avait pas quinze mille hommes, et avec ce pen de troupes il assiège Paris, où il restait alors deux cents vingt mille habitants. Il est constant qu'il l'eut pris par famine, s'il n'avait pas permis Inimême, par trop de pitié, que les assiégeants nourrissent les assiègés. En vain ses généraux publiaient sous ses ordres des défenses, sous peine de mort, de fouruir des vivres aux Parisiena : les soldats eux-mêmes leur en vendaient. Un jour que, pour faire un exemple, on allait peudre deux paysans qui avaient amené des charrettes de pain à une poterne. Henri les rencontra en allant visiter ses quartiers : ils se jetèrent à ses genoux , et lui remontrérent qu'ils n'avaient que cette manière pour gagner leur vie : Allez en paix, leur dit le roi, en leur donnant aussitôt l'argent qu'il avait sur Inj. « Le Béarnais est pauvre, ajouta-t-il ; s'il avait da-« vantage , il vous le donnerait. » Un cœur bien né ne peut lire de pareils traits sans quelques larmes d'admiration et de teudresse.

Pendant qu'il pressait Paris, les moines armés fessient des processions, le mousquet et le crueifix à la main, et la cuirasse sur le dos. Le parlement (juin 1390), les cours supérieures, les choyens, fessiont seremes sur l'Évangile, es présence du légat et de l'ambassadeur d'Espagne, de ne le point recevoir; mais enfin les vivres manquent, la famine fait sentir ses plus cruelles extrémités.

Le duc de Parme est envoir par Philippe n au secons-de Paris com puissante armée: Henrity court lui présenter la Istaille, Qui ne connait cette lette qu'il de citarde de l'autre de l'autr

une chose impossible : voilà donc encore sa fortune retardée et ses victoires iuutiles. Du moins il empêche le due de Parme de faire des conquêtes, et le côtoyant jusqu'aux dernières frontières de la Picardie, il le fit rentrer en Flandre.

A peine est-il délivré le cet ennemi, que le page de frégiere xv.; Solontat, emploie une partie des frégiere xv.; Solontat, emploie une partie des trésors amassés par Siste-Quist à envoyer des troujes à la ligac. Le jésuite la voirei vaone dans son histoire que le jésuite Nigri, supérieur des noveises de Paris, rassembla tous le nontres de cet a vordre en Prance, et qu'il les conduisit jusqu'à Nerriègimenta, et qu'il les incerpora à cette armée, par paquelle ne laisac en France que ve les races des plus borribles dissolutions : ce trait peint l'esprit du temps.

C'était bien alors que les moines ponvaient écrire que l'évêque de Rome avait le droit de déposer les rois : ce droit était prêt d'être constaté à main armée.

Henri iv avait toujours à combattre l'Espagne, Rome, et la France; car le duc de Parme, en se retirant, avait laisse buit mille soldats au due de Mayenne. Un neveu du pape eutre en France avec des troppes italienues et des monitoires : il se joint au due de Savoje dans le Dauphiné. Lesdigujères . celui qui fut depuis le dernier connétable de France et le dernier seigneur puissant, battit les troupes savoisienunes et celles du pape. Il fesait la guerre comme Henri IV, avec des capitaines qui ue servaient qu'un temps : cepeudant il détit ces armées réglées. Tout était alors soldat en France, paysan, artisan, bourgeois: c'est ce qui la dévasta; mais e est ce qui l'empêcha enfiu d'être la proie de ses voisins. Les soldats du pape se dissipèreut, après n'avoir donné que des exemples d'une débauche juconuue au-dela de leurs Alpes. Les habitants des campagnes brûlaient les chèvres qui suivaient leurs régiments.

Philippe 11, de fond de son palais, continuis a entretenir et ménager la dissension, topiquar domant au doude Mercenne de petits secours, afin qu'il ne fid ai rive, plaibe ui trop paisant, de produce de la companie d

Cependant il s'en fallnt peu que la faction des Seize, pensionnaire de Philippe II, ne resoplit en-

fin les projets de ce monarque, et u'achevât la ruine entière du royaume. Ils avaient fait pendre (novembre (594) le premier président du parlement de Paris et deux magistrats qui s'apposaient à leurs complots. Le duc de Mayenne, prêt à être accablé lui-même par cette faction, avait fait pendre quatre de ces séditieux à son tour. C'était au milleu de ces divisions et de ces horreurs, après la mort du prétendu Charles x, que se tenaient à Paris les etats-généraux, sous la direction d'un légat du pape et d'un ambassadeur d'Espagne : le légat meine y présida, et s'assit dans le fauteuil qu'on avait laissé vide, et qui marquait la place du roi qu'on devait élire. L'ambassadeur d'Espagne y eut seance : il y harangua contre la loi salique, et proposa l'infante ponr reine. Le parlement fit des remuntrances au duc de Mayenue en favenr de la lol salique (4595); mais ces remontrances n'étaient-elles pas visiblement concertées avec ce chef de parti? La nomination de l'infante ue lui ôtaitelle pas sa place? le mariage de cette princesse. projeté avec le duc de Guise sou neveu, ne le rendait il pas sujet de celui dont il vouloit demeurer le maitre?

Vous remarqueres qu'à ces états le parlement voulnt avoir sance par députés, et ne put l'obteuir. Vous remarqueres encore que ce même parlement venait de faire brûler, par son bourreau, un arrêt du parlement du roi séant le Châlons, donné contre le légat et contre sou prétendu pouvoir de présider à l'election d'un roi de France.

A peu près dans le même temps, plusieurs cipopes ayant présent érquête à la tille et au parlement pour demander qu'on pressêt au moins le vid ées faire calolique, avant de procéder à une eléction, la Sorboune déclara cette requête impte, éstificates, impis, muité, etterdu qu'on commit l'obstination de Henri le réage. Elle excommunie a auteurs de la roptie, et conclut la les chasser de la ville. Ce décret, rendu en aussi mauvais lain que concep ne un esprit de démence, et du premier novembre 1502. Il a éét révoqué depuis, pour le part egné, le décret de l'active de l'active pour le par egné, le décret de l'active pour le par egné, le décret de l'active continue de proclique à Philippe n le sitre de protecteur de la France et de l'Étaire.

Des prêtres de la ligue étaient persuadés et persuadaient aux peuples que Henri 1v n'avait uul droit au trône; que la loi salique, respectée depuis si long-temps, n'est qu'une chimère; que c'est à l'Église seule à donner les couronnes.

On a conservé les écrits d'un nommé D'Orléans, avocat au parlement de Paris, et député aux états de la ligue. Cet avocat développe tout ce système dans uu gros livre intitulé Réponse des vrais cathéliques. C'est une chose digno d'attention que la fourberie et le finatisme avec lesquels tous les auteurs de ce temps-la cherchent l'sostenir leurs sectiments per les livres pisit : comme si leu sugged'un petit peuple conflué dans les rochers de la Palestine devient. Etre, au bout de trois mille ans, la rèple du royaume de France. Qui croïvait que, pour exclure lleuri u' de suo héritge, on citail l're-emple d'un roitelet juil nommé Ozizar, que les prêtres avaient chassé deson publis procqui a n'art la lipre, et qu'il n'avait la lipre que pour avoir voulo offirie de l'ences au Seigener, l'a librésie,

- « dit l'avocat D'Orlèons (page 250), est la lèpre de « l'âme; par conséquent Henri IV est un lèpreux « qui ne doit pas régner. » C'est aiusi que raisonne tout le parti de la ligue; mais il faut transcrire les propres paroles de l'avocat au sujet de la lois salique.
- Le devoir d'un roi de France est d'être chré tien aussi bien que mûle. Qui ue tient la foi
- « catholique, apostolique et romaine, n'est point « chrétien, et ne croit point en Dieu, et ne peut
- étre justement roi de France, uon plus que le
   plus grand faquin du monde (page 221).
   Voici uu morceau encore plus étrange :
- Pour être roi de France, il est plus uccessaire
   d'être catholique que d'être homme : qui dispute
- d'être catholique que d'être homme : qui dispute
   cela, mérite qu'un bourreau lui répoude plutôt
   qu'un philosophe (page 272).
   Rien ne sert plus à faire connaître l'esprit du

temps. Ces maximes étaient en vigueur dans Rome depuis huit cents ans, et elles n'étaient en horreur dans la moilié de l'Europe que depuis un siècle. Les Espagnois, avec de l'argent et des prêtres, fesaient valoir ces opinions en Frauce, et Philippe i ett soutenu les sentimens contraires, s'il y avait eu le moindre intérêt.

Pendant qu'on employait contre Heuri les armes, la plume, la politique, et la surperstition ; pendant que ces états, aussi tumultueux, aussi divisés qu'irréguliers, se tenaient dans Paris, Henri était aux portes, et menaçait la ville. Il y avait quelques partisans. Beancoup de vrais citoyens, lassés de leurs malheurs et du joug d'une puissance étrangère, sonpiraient après la paix ; mais le peuple était retenn par la religion. La plus vile populace fait en ce point la loi aux grands et aux sages ; elle compose le plus grand nombre ; elle est conduite aveuglément, elle est fanatique ; et Henri IV n'était pas en état d'imiter Henri van et la reine Élisabeth. Il fallut changer de religion: il en coûte toujonrs à un brave homme. Les lois de l'houncur, qui ne changent jamais chez les peuples polices, tandis que tout le reste change, attachent quelque honte à ces changements quand l'intérêt les dicte ; mais cet intérêt était si grand, si général, si lié an bien du royanme, que les meilleurs serviteurs qu'il eût parmi les calvinistes lui conseillèrent d'embrasser la religion même qu'ils haissaient, « Il est néces-« saire, lui disait Rosui, que vous soyez papiste, e et que je demeure réformé. » C'était tout ce que craignaient les factions de la ligue et de l'Espagne. Les noms d'hérétique et de relaps étaient leurs principales armes que sa conversion rendait impuissantes. Il fallut qu'il se fit instruire, mais pour la forme; car il était plus instruit en effet que les évêques avec lesquels il conféra. Nourri par sa mère dans la lecture de l'ancien et du nouveau Testament, il les possedait tous deux. La controverse était, dans son parti, le sujet de toutes les conversations aussi bien que la guerre et l'amour. Les citations de l'Écriture, les allusions à ces livres, entraient dans ce qu'on appelait le bel esprit en ces temps-là ; et la Bible était si familière à llenri 1v, qu'à la bataille de Coutras il avait dit, en fesant prisonnier de sa main un offlcier, nommé Châteaurenard : « Rends-toi , Phi-

e listin, e On voit assez ce qu'il pensait de sa conversion, par sa lettre (24 juillet 1593) à Gabrielle d'Estrées, « C'est demain que je fals le saut périlleux, « Je crois que ces gens-ci me feront hair Saint-« Denis autant que vous haissez Monceaux... « C'est immoler la vérité à de très fausses bienséances, de prétendre, comme le jésuito Daniel, que quand Henri IV se convertit, il était des long-temps catholique dans le cœur. Sa conversion assurait sans doute son salut, je le veux croire; mais il parait bien que l'amant de Gabrielle ne se convertit que pour régner; et il est encore plus évident que ce changement u'augmentait en rien son droit à la couronne.

Il avait alors anprès de lui un envoyé secret de la reine Élisaboth, nommé Thomas Vilquési, qui écrivit ces propres mots, quelque temos après.

a la reine sa maltresse. « Voici comme ce prince s'excuse sur son chan-« gement de religion, et les paroles qu'il m'a « dites » : Quand je fus appelé à la cournnue. a huit cents gentilshommes et neuf régiments se e retirérent de mon service, sous prétexte que · j'étais hórétique. Les ligueurs se sont hâtés « d'élire un roi ; les plus notables se sont offerts an duc de Guise. C'est pourquoi je me suis résolu, après mûre délibération, d'embrasser la · religion romaine: par ce moyen, je me suis ene tièrement adjoint le tiers-parti ; j'ai anticipé · l'élection du duc de Gnise ; je me suis acquis la · bonne volonté du peuple français : i'ai cu parole « du duc de Florence en choses importantes : i'ai a finalement empêcbé que la religion réformée « n'ait été flétrie. «

· Henri envova le sicur Morland à la reine d'Angleterre pour certifier les mêmes choses, et faire comme il pourrait ses excuses. Morland dit qu'Élisabeth lui répondit : « Se peut-Il faire qu'une e chose mondaine lui ait fait mettre bas la crainte « de Dieu? « Quand la meurtrière de Marie Stuart parlait de la crainte de Dieu, il est très vraisemblable que cette reine fesait la comédienne. comme on le lui a tant reproché; mais, quand le brave et généreux Henri IV avouait qu'il n'avait changé de religion que par l'intérêt de l'état, qui est la sonveraine raison des rois, on ne peut donter qu'il ne parlât de bonne foi. Comment donc le jésuite Daniel peut-il insulter à la vérité et à ses lecteurs au point d'assurer, contre tant de vraisemblance, contre tant de preuves, et contre la connaissance du cœur humain, que Henri 1v était depuis long-temps catholique dans le cœur? Encore une fois, le comte de Boulainvilliers a hien raison d'assurer qu'un iésuite ne peut écrire fidèlement l'histoire.

Les couférences qu'on ent avec lui rendirent sa personne chère à tous ceux qui sortireut de Paris pour le voir. Un des députés, étonné de la familiarité avec laquelle ses officiers se pressaient antour de lui, et fesaient à peine place : « Yous ne « voyez rien, dit-il; ils me pressent hicn antre-« ment dans les batailles. « Enfin, ayant repris d'assant la ville de Dreux, avant d'apprendre son nouveau catéchisme, ayant ensuite fait son abinration dans Saint-Denis, s'étant fait sacror à Chartres, et ayant surtout ménagé des intelligences dans Paris, qui avait une garnison de trois mille Espagnols, avec des Napolitains et des Lansquenets, il v entre en souverain, n'avant pas plus de soldats autour de sa personne qu'il n'y avait d'étrangers dans les murs.

Paris n'avait vu ni reconnu de roi depuis quiuze ans. Deux hommes ménagérent seuls cette révolution ; le maréchal de Brissac, et un brave citoven dont le nom était moins illustre, et dont l'âme n'était pas moins noble ; c'était nn échevin de Paris, nommé Langlois. Ces deux restaurateurs de la tranquillité publique s'associèrent bientôt les magistrats et les principaux bourgeois. Les mesures furent si bien prises, le légat, le cardinal de Pellevé, les commandants espagnols, les Seize. si artificiensement trompés, et ensuite si bien contenus, que Henri 1v fit son entrée dans sa capitale, sans qu'il y cût presque du sang répandu (mardi 12 mars 1594). Il reuvova tous les étran-

a Tiré du troisième tome des manuscrit des Bèze, n. vill. . Tiré du troisième tome des manuscrits de Bèze, nº vill

gers, qu'il pouvait reteuir prisonniers; il pardouu à tous les ligueurs. Les ambassadeurs de Philippe ul partirent le jeur même sans qu'en leur Il la moindre vielence; et le roi, les veyant passer d'une feedtre, leur dit : a Messieurs, mes e compliments à votre maître; mais u'y revenez e plus. \*

Plasieurs villes suivient l'exemple de Paris, mais lleuri édit acore lèun éloighe d'être maltre du reyaume. Philippe 11, qui, dans la vue d'être loujours nécessiré à li ligue, û ratis jimais fait de mal au rei qu'à denil, lui en fessit encore asser dans plus d'une province. Détrougé de l'espérance de réquer es France sous le uom de sa Bile, il se aosgeat; plus qu'à affaiblir pour jimais le royaume, en le démembrant; et il élait três vraide que quand les Anghis en possédaient la moitié, et quand les séquences particuliers 'yannisiaient quand les séquences particuliers' yannisiaient proposition de la moitié, et quand les séquences particuliers 'yannisiaient proposition de la moitié, et proposition de la moitié de la moitié de la moitié, et quand les séquences particuliers y yannisiaient proposition de la moitié de la moitié de la moitié, et proposition de la moitié de la moitié, et proposition de la moitié de

Le due de Nayeune avait la Bourgone; le due de Guise, fils du Balqiré, possétait Reims et une partio de la Champagne; le due de Merceur dominit dans la Brestagne, et les Espagnols y avisent Blavet, qui est aujourd'hui le Port-Louis. Les principaux capitaines méine de Heuri ru son-gosieut às e rendre indépendants; et les calvinistes qu'il avait quittés, se cantonant courte les lie gueurs, se ménageaieut dépi des ressources pour résister un jour l'autorité (rout).

Il fallait autaut d'intrigues que de combats pour que Henri iv regagnât peu à peu son royaume. Teut maltre de Paris qu'il était, sa puissance fut quelque temps si peu affermie, que le pape Clément vin lui refusait constamment l'absolution, dont il u'eût pas eu besoin dans des temps plus heureux. Aucun ordre religieux ne priait Dieu pour lui dans les eloltres. Son uem même fut omis, dans les prières, par la plupart des eurés de Paris jusqu'en 1606 ; et il fallnt que le parlement. rentré dans le devoir, et y fesant rentrer les prêtres, erdenuât, par un arrêt (16 juin 1606), que tous les curés rétablissent dans leur missel la prière pour le roi. Enfin la fureur épidémique du fanatisme possedait encore tellement la populace catholique, qu'il n'y eut presque point d'années eù l'ou n'attentat contre sa vie. Il les passa teutes à combattre tantôt un chef, tantôt un autre, à vaiuere, à pardonner, à négocier, à payer la soumissieu des enuemis. Qui eroirait qu'il lui en coûta trente-deux milliens numéraires de son temps pour payer les prétentions de tant de seigneurs? les Mémeires du due de Sulli en feut foi : et ees promesses furent fidèlement acquittées, lorsque enfin, étant roi absolu et paisible, il eût pu refuser de payer ce prix de la rébellien. Le duc de Mayenne ne fit son accommodement qu' en 156 de literis e récoucilia sincérement avec lid, et il denna le gouvernement de l'Ile-de-France. Non seolement il lui dit, après l'avoir lassé qui jour dans une promenade, « Men cousin, veils le seul « mal que je vous fersi de un vie; » mais il lui tiut narcle, et il u' en manqua ismais à persoune.

unt parece, et il i et in manqua jamassa persoune. Plusieurs polituleus ent prétendu que quande ce prince fut maitre, il devait alors imiter la reine Élisabeth, et ésparer son revanne de la comunniou romaiue. Ils disent que la balunce penebalt trop es Europe du côté de Philippe n et des catholiques; que pour tenir l'équilibre il faliait rendre la France protestante; que éciai l'unique moyen de la rendre pouplée, riche, et puissante,

Mais Heuri va était pas dans les mêmes conjonctures qu'hissabet; il in avait point à ses ordres un parlement de la nation affectienné à ses intérêts; il manquait encore d'argeut; il n'avait pas une eranée assec considérable; Philippe II lui fesait toujeurs la guerre; la lique était encore puissante et eucore animée.

Il recours son royaume, mais pauvre, déclairé, et dans la mêue subversine et il avait été du temps de Philippe de Valois, Jean, et Charles v.). Plusieurs grands de Chemina svaient dispars ouss les Philippes de valois, Jean, et Charles v., pages inseults. Faris, qui contient aujoural bui envirou sept cent mille habitants, d'en avait pas cent quarte-voige mille quand il y centra \* Less disapres sous Henri m, nétient plus alert qui un traite public de restes du sang du peuple, que le conseil de Sinauces partagoil avec les trajants.

La reine d'Angleterre, le grand-duc de Florence, des princes d'Allemagne, les Hellandais, lui avaient prêté l'argent avec lequel il s'était souteun contre la ligue, contre Reme, et coutre l'Espague; et pour payer ces dettes si légitimes, on abandeunait les recettes générales, les demaines, à des fermiers de ces puissances étrangères, qui géraient au cœur du royaume les revenus de l'état. Plus d'un ehef de la ligue, qui avait vendu à sou roi la fidélité qu'il lui devait, tenait aussi des receveurs des deniers publics, et partageait cette portion de la souveraitteté. Les fermiers de ces droits pillaient sur le peuple le triple, le quadruple de ces droits aliénés; ce qui restait au roi était admittistré de même : et eufin, quaud la déprédation générale ferca Henri IV à denner l'administration entière des finances au due de Sulli, ce ministre, aussi éclairé qu'intègre, trouva qu'en 4596, on levait cent cinquante millions sur le peuple

 If y avait deux cent vingt mille âmes à Paris au temps du siège que fit Henri 1v, en 1500. Il ne s'en trouva que cent quatre-vingt mille en 1505. pour en faire entrer environ treute dans le trésor royal.

Sì Hearir n'avait été que le plus brave prince de son temps, le plus demat, le plus droit, le plus droit, le plus droit, le plus bonnée homme, sus royaume était ruisé : il fallait un prince qui sit faire la guerre et la pais, comalitre toutes les Hessures de son état, et y apporter les remodes ; veiller sur les graudes et les petites choses, tout réference et out faire : este et qui ou trouvar daus tienn. Il piggall l'administration de Charles-le-Sago à la valeur et à la franchis de Franchis de Franchis de Franchis de Franchis de Pranchis d

Pour subveuir à tant de besoins, pour faire à la fois tant de traités et taut de guerres . Henri convoqua dans Rouen une assemblée des notables dn royaume ; c'était une espèce d'états-généraux. Les paroles qu'il y prononça sont eucore dans la mémoire des bons citoyens qui savent l'histoire de leur pays : « Béja par la faveur du ciel , par les « conseils de mes hons serviteurs, et par l'épée e de ma brave noblesse, dont je ne distingue e point mes princes, la qualité de gentilhomme · étaut notre plus beau titre, j'ai tiré cet état de « la servitude et de la ruine. Je veux lui reudre « sa force et sa spleudeur : participez à cette see conde gloire, comme vous avez en part à la « première. Je ne vous ai point appelés, comme « fesaient mes prédécesseurs , pour vous obliger « d'approuver aveuglement mes volontes, mais · pour recevoir vos couseils, pour les croire, pour · les suivre, pour me mettre en tutèle entre vos · mains. C'est une envic qui ne prend guère aux « rois, aux victorieux, et aux harbes grises; mais « l'amour que je porte à mes sujets me reud tout « possible et tout houorable, » Cette éloquence da cœur, dans un héras, est bien au-dessus de toutes les harangues de l'antiquité.

(Mars 1597) Au milieu de ces travaux et de ces dangers continuels, les Espagnols surprenuent Amiens, dont les bourgeois avaient voulu se garder cux-mêmes. Ce funeste privilége qu'ils avaient. et dont ils se prévalureut si mal, ne servit qu'a faire piller leur ville, à exposer la Picardie entière, ct à ranimer encore les efforts de ceux qui voulaient démembrer la France. Henri, dans ce nouveau malheur, manquait d'argent et était malade, Cependant il assemble quelques troupes, il marche sor la frontière de la Picardie, il revole à Paris, écrit de sa main aux parlements, aux communautés, « pour obtenir de quoi nourrir ceux qui défen-« dalent l'état ; » ce sont ses propres paroles. Il va lui-même au parlement de Paris : « Si na me · donne une armée, dit-il, je donneraj gajement « ma vie pour vous souver et pour relever la · patrie, « Il proposait des créations de nouveaux offices pour avoir les promptes ressources qui

étalent nécessaires; mais le parlement, ue vojaut dans ces ressources nêmes qu'un nouveau malheur, refusait de vérifier les édits, et le roi eut besoin d'employer plusieurs jussious pour avoir de quoi aller prodiguer son sang à la tôte de sa noblesse. Sa maîtresse, Gabrielle d'Estrées, lui prêta de l'argent pour hasarder ce sang, et son parlement lui en rofusa.

Edilu, par des emprunts, par les soins infairgables et par l'écomoin de ce flossi, due de Silli, si digne de le servir, il vient à lout d'assembles une florissante arme. Ce fut la sestle, depais trente ans, qui fili pourvue du niccessire, et la première qui et un hiplati réglé, dans lepez les blaciés et les malaises entrent le secours qui on na visual vanit soil est des l'est de la constitution de vant avait soil de ses blaciés comme file pouvait, et le manque de soin avait fait périr autant de monde que les armes de l'est de l'est de l'est de l'est de monde que les armes de l'est de l'est de l'est de l'est de monde que les armes de l'est de l'est de l'est de l'est de monde que les armes de l'est de l'est de l'est de l'est de monde que les armes de l'est d

(Sociembre 1397) Il reprend Amiens, à la vue de l'archidux Harr, et le contraint des retirer. De là il court pacifier le reste du royaume : enin toute la France et à lui. Le pape, qui lui avait reduct une alsolution aussi inutile que ridiente, quandi la 'cital pas afferni), la lui avait donnée quandi la 'cital pas safferni), la lui avait donnée quandi la 'cital pas safferni), la lui avait donnée pais avoc l'Esquape; elle fui cuaelhe à Verrine pais avoc l'Esquape; elle fui cuaelhe à Verrine gaux que la France eté fait avec se ennemis depuis l'hippe, adapte.

Alors il met tous ses soins à policer, à faire fleurir ce royaume qu'il avait conquis ; les troupes inutiles sont liceuciées; l'ordre dans les floances succède aux plus odieux brigandages ; il paie pen à peu toutes les dettes de la couronne, sans fouler les peuples. Les paysans répétent encore aujourd'hui qu'il voulait qu'ils cussent une poule au pot tous les dimanches : expression triviale, mais scutiment paternel. Ce fut une chose bien admirable que, malgré l'épuisement et le brigandage, il cût, en moins de quinze ans, diminué le fardeau des tailles de quatre millions de son temps. qui eu feraient environ dix du nôtre : que tous les autres droits fusseut rédults à la moitié, qu'il eût payé ceut millions de dettes, qui aujourd'hui feraieut environ deux ceut cinquante millions. Il racheta pour plus de cent cinquante millions de domaines, aujourd'hui aliénés; toutes les places furent réparées, les magasins, les arsenanx remplis, les grands chemins entretenus : c'est la gloire éternelle du duc de Sulli, et celle du roi, qui osa rhoisir un homme de guerre pour rétablir les finances de l'état, et qui travailla avec son ministre.

La justice est réformée, et ce qui était beaucoup plus difficile, les deux religioss vivent en paix, au moins en apparence. Le commerce, les arts, sont en honneur. Les étalfes d'argant et d'or, procerties d'alsord per un étil somptaire dans le commencement d'un règne difficile et dans la pauvrelé, peraissent ave poin d'étal, et entitissient Lyon et la France. Il établit des manufactures de tapiseries de haute-liée, en laince et en soir rebanssée d'or. On commence à faire de petites glaces dans le goid de Venies. Cest à lui seri que on doit les veri a soie, les plantations de miriers, maigre les veri a soie, les plantations de miriers, maigre les des des comments de la comment de la comment

Henri fait creuer le canal de Briare, par lequel on a joint la Seine et la Loire. Paris est agrandi et embelli : il Brune la Place-Booyle; il restauterona le sonsi. Le faulonog: Sain-Germain ne tensis point à la ville; il n'était point paré : le rois echarge de tout. Il fait construiré ce beau pont où les peuples regardent asjourd'hui a saitea avec tendreses. Sain-Germain, Monceutz, Fontainebleau, et surtout le Louvre, sont augmentés, et presque entirement blaix. Il donne des bagments dans le Louvre, sons cette longue gelere qui est son ouvrega, des artistes en tous genre qui est son ouvrega, des artistes en tous genre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, des artistes en tous gentre qui est son ouvrega, de sa traits en tous gentre qui est son ouvrega, de sa traits en tous gentre parties de la consentation de la consentación de la con

Quand don Pédre de Toicie fut envoje par Philippe une anisassea auprés de leur, i în en reconau plus cette ville, qu'il a rait vue autreioù si amblerreuse es is languissante. C est qu'alors va le père de la famille n'y était pas, lui dit Henri, e e t aujourd biu qu'il a soin de see cafants, lis a prospèrent. Les jeux, les Réus, les bals, les ballets introduis à la cour par Catherin de Médigis dans les temps même de troubles, ornièrent, sous Benri vi, les temps de la pict c'és la Rélicié.

En fesant sinsi fleorir son cita; il était l'arbiter des autres. Les papes à suriante pas imagnie, du temps de la ligue, que le Bérantais sersit le pacifesteur de l'Italie, et le médiateur ontre oux et Venise. Cependant Paul y fut trop heureus d'avoir corcurs à lui pour le tirrer du mauvais pas oil il était engaée en communisant le doge et le seina; de cui pétant equi no appelle un listerité sur tout en plant et qu'un appelle un listerité sur tout en plant et qu'un appelle un listerité sur tout que ce était maintenait avec sa régionnement que ce était maintenait avec sa régionnement de le contrait de la comment de l'exister du different : c'esti que les papes awrient exommanié fil lever » l'exommanient de Venice.

 Daniei raconte une partiruiarité qui parait bien extraordinaire, et il est il e serai qui la raconte. Il prétend que Henri tr, après avuir reconcillé fe papa avec la république de Venise, gâta lut-même cet accommodement, en communiquant au more, a Paria, une lettre interceptéc d'un prédiquant au more, a Paria, une lettre interceptéc d'un prédiIl protégea la république naissante de la Hollande, l'aida de son épargne, et ne contribua pas peu à la faire reconnaître libre et indépendante ner l'Espagne

par l'Espagne. Sa gloire était donc affermie an dedans et audehors de son royaume : il passait pour le plus grand homine de son temps. L'empereur Rodolphe n'eut de réputation que chez les physiciens et les chimistes. Philippe 11 n'avait jamais combattn ; il n'était, après tout, qu'un tyran laborieux, sombre et dissimulé : et sa prudence ne pouvait entrer en comparaison avec la valeur et la frauchise de Henri IV. qui, avec ses vivacités, était encore aussi politique que lui. Elisabeth acquit une grande réputation ; mais n'avant pas eu à surmonter les mêmes obstacles, elle ne pouvait avoir la même gloire. Celle qu'elle mérite fut obscurcie par les artifices de comédienne qu'on lui reprochait, et souillée par le sang de Marie Stuart, dont rien ne la pent laver. Sixte-Quint se fit un nom par les obélisques qu'il releva, et par les monuments dont il embellit Rome : mais sans ce mérite, qui est bien loin d'être le premier, on ne l'aurait connu que pour avoir obtenu la papauté par quinze ans de fausseté, et pour avoir été sévère insqu'à la cruanté.

Ceux qui reprochent encore à Henri IV ses amours si amèrement ne sont pas rédexion que toutes ses faiblesses furent celles du meilleur des hommes, et qu'aueune ne l'empêcha de hien gouverner. Il y parut assez, lorsqu'il se préparait à

cant de Genève, dana faquelle ce prêtre se vantait que le doge de Venise et plusieurs sénateurs étaient protestants dans le corur ; qu'ila n'attendaient que l'occasion favorable de se déclarer; que le P. Fulgentio, de l'ordre des Servites, le comignon et l'aml du celebre Sarpl, si conuu sous le nom de Fra-Paulo, «travaillali efforcement dans cette vigne.» Il ajoute qua Henri IV fit moutrer cette lettra au sénal par son ambassadeur, et qu'un en retrancha seulement le num du doje accusé. Mais après que Daniel a rapporté la sybstance de cette lettre, dans laquelle le num de Fra-Paolu ne se trouve pas, il dit cependant que ce même Fra-Paolo fut cite et accuse dans la copie de la lettre muntrée au senat. Il ne nou puint le pasteur calviniste qui avail écrit cette prétendue lettre interceptée. Il faut remarquer encore que dans cette lettre il était question des jésuites, lesquels étaient ban-uis de la république de Venise. Enfin Daniel empluie cette manoruvre, qu'il impute a Henri IV, comme une preuve du zèle de ce prince pour la religion catholique. C'eut été un zèle bien étrange dans Henri sv., de mettre ainsi le troubl dans le senat de Venise, le meilleur de ses allies, et de mêler le rôle méprisable d'un brouillun et d'un délateur au personnage glorieux de pacificateur. Il se peut faire qu'il y ail eu une lettre vraie ou supposée d'un miniatre de Genère, se cette lettre même ait produit quelques petites l'utrigues fort indifferentes aux grands ubjets de l'histoire; mais il n'est point du tout vraisemblable que Heart sy soit descendu a la bassesse dont Baniai iul fati honneur; il ajoute que a quicunque a des llaisons avec les hérétiques est de leur re-e ligion, ou n'en a point du tout.» Cette réflexion odieuse est même contre Henri tv. qui , de lous les hommes de sou temps, avait le plus de liaisons avec les réformés. Il eut été à desirer que le P. Daniel fut entré plutôt dans les détails de l'administration de Henri IV et du duc de Sulli que dans ces petitesses qui muntrent plus de partialité que d'équité, es qui decèlent malheureusement un auteur plus jésuite que citoyen

âtre l'arbitre de l'Europe, à l'occasion de la succession de Juisc. Cest une calonomi aburade de Le Vassor et de quelques autres compilators, que lemi volute interprendre cette guerre pour la jeune princesse de Condé. Il faut en croire le duc de Suill, qui sovole la fabliesse de combarque, et qui , en même temps, prouve que les grands desseits du roi n'avalent rien de comma reve la passion de l'amour. Ca vical pas certainement pour la princesse de Condé que le terri vait fait le traité de quéraque, qu'il s'atla saurce dont la traité de qu'eraque, qu'il s'atla saurce dont la traité de qu'eraque, qu'il s'atla saurce dont la traité de gorden que et qu'il allait autre le combie à sa gloire en tenant la balance de l'Europe-cuilère.

Il était prêt à marcher en Allemagne à la tête de aparaute-six mille hommes. Quarante millious en réserve, des préparatifs immenses, des alliances sures, d'habiles généraux formés sous lui, les princes protestants d'Allemagne, la uouvelle république des Pays-Bas, prêts à le seconder, tout l'assurait d'un succès solide. La prétendue division de l'Europe en quiuze dominations est reconnue pour une chimère qui n'entra point dans sa tête. S'il v avait jamais eu de négociation entamée sur un desseiu si extraordinaire, on en aurait trouvé quelque trace eu Angleterre, à Venise, en Bollande, avec lesquelles ou suppose que Heuri avait préparé cette révolution ; il n'y en a pas le moindre vestige; le projet n'est ni vrai, ni vraisemblable " mais par ses alliances, par ses armes, par son économie, il allait changer le système de l'Europe, et s'en rendre l'arbitre.

Si on fesait ce portrait fidèle de Henri n' à un étranger de hon seus, qui v'eil jamais entendu parler de lui auparavant, et qu'on finit par lui dire : c'est là ce même homme qui a été sessainé. au milieu de son peuple, et qui l'a été plusieurs fois, et par des bommes auxquels il u'avait pas fait le moindre mai; il ne le pourrait croire.

C'est une chose bien déplorable que la même religion qui ordoune, aussi bieu que tant d'autres, le pardon des injures, ai fait commettre depuis loug-temps tant de meurires, et cela en vertu de cette seule maxime, que quicoque ne pense pas comme nous est réprouvé, et qu'il faut avoir les réprouvés en borreur.

Ce qui est eucore plus françe, c'est que des catholiques conspirèrent contre les jours de ce bon roi depuis qu'il fut catholique. Le premier qui voultu attenter à su ie, dans le tempa cince qu'il fesait son abjuration dans Saint-Denis, fut un malbeureux de la lie du peuple, nommé l'ierre Barrière (27 août 1 395). Il eut quedque scrupele quand le roi eut abjuré; mais il fut confirmé dans son desenie par le plus furieux des liqueurs, Aulvi, son desenie par le plus furieux des liqueurs, Aulvi,

curé de Saint-André-des-Arcs : par un capucin, par un prêtre babitué, et par Varade, recteur du collége des jésuites. Le célèbre Étienne Pasquier, avocat-général de la chambre des comptes, proteste qu'il a su de la bouebe même de ce Barrière que Varade l'avait eucouragé à ce crime. Cette accusation reçoit un nonveau degré de probabilité par la fuite de Varade et du curé Aubri, qui se réfugièrent chez le cardinal légat, et l'accompagnèrent dans son retour à Rome, quand Henri sy entra dans Paris; et enfin ce qui rend la probabilité encore plus forte, c'est que Varade et Aubri furent depuis écartelés eu effigie ( 25 janvier 4395 ), par un arrêt du parlement de Paris, comme il est rapporté dans le journal de Henri IV. Daniel fait des efforts pardonnables pour disculper le jésuite Varade : les curés n'en font aucun pour justifier les fureurs des curés de ce temps-là. La Sorbonne avoue les décrets purissables qu'elle donna; les dominicains conviennent aujourd'hui que leur confrère Clément assassina Henri III, et qu'il fut exhorté à ce parricide par le prieur Bourgoin. La vérité l'emporte sur tous les égards ; et cette même vérité prononce qu'aucun des ecclésiastiques d'aujourd'bui ne doit ui répondre ui rougir des maximes sanguiuaires et de la superstition barbare de ses prédécesseurs, puisqu'il n'en est aucun qui ne les abhorre ; elle conserve seulement les mounments de ces crimes, afin qu'ils ne soient jamais imités 1.

L'esprit de fanatisme était si généralemeut répardu qu'on séduisit un chartreux Imbécile, nommé Ouin, et qu'on lui mit en tête d'aller plus vite an ciel en tuant Beuri IV. Le malheureux fut enfermé comme un fou par ses supérieurs. Au commencement de 1599, deux jacobius de Flandre,

Voltaire connaissait mieux que personne la liaison étroite et nécessaire qui existe eutre ces maximes séditieuses et celin de l'intolérance religieuse; mois il fait tei au cirrgé de France,

le l'intolérance religieuse; mois le la tria cirrgé de France,

au l'intolérance de l'intolérance d

de l'intolérance religirus; mini il III it au cirryg de France, a la Sorbonne, su sui seobles, l'houseur de croire qu'ils les ont égitement abjurées.

Il n'est peut-tier pas l'ains et reproduires au si produire l'ains de l'ain

Execute or maximum can main increase qu'abontimables. Difereron morre qu'avan les troubles régient s' de sirliberron le morre qu'avan les troubles régient s' de sirplour le supplice contre les ouverant, sous pretent que de
lors principales en volunt passes à rabbargademe en
la principale de la contre del la contre del la contre del la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre del

I'un nommé Arge, l'autre Ridicovi, originaire d'italie, résolurent de renouvelle raletion de Jacques Cikment, leur confrère : le comptet fut découvert ; ils espléent à la potence le erinne qu'ils n'avaient pu crécuter. Leur supplice a' effrays pas un frère expucie de Milan, qu'i tuit à Paris Alana le même dessein, et qui fut pendu comme eux. (4395 I un vieatre de Saint-Nicolas-de-Champs, un tapissier (1396), méditirent le même erinne, et périrent du même supplice.

(27 december 1504) L'assissinat coumis par que lesprit de vertige régnait alers. Né d'une houachte lamile, de perents riches, hien dévé par eus, peune, sans expérience, n'ayant pas encore disgenne, sans expérience, n'ayant pas encore dispeune, sans expérience, n'ayant pas encore disment aux, in l'estit pas possible qu'il esté formé de lin-même cette résolution désepérée. On sait que, dans le Louvre meher, il doma un coupé e conteau que ce hou prioce, qui embrasalt tous six exerterus longuit us vesanen lui faire le erro our après quelque abenne, se baissist alors pour embrasser houstign.

Il soutint, à son premier interrogatoire, « qu'il « avait fait une bonne action, et que le roi, n'étant « pas encore absous par le pape, il pouvait le tuer « en conscience : « par cela seul la séduction était prouvée.

Il avait doudé long-temps an collège des jécuit.

Il avait doudé long-temps an collège des jécuit.

En armi les suppentitione daugreruses de rea
temps, il y eu avait une crapble d'éspere les etemps, il y eu avait une crapble d'éspere les etemps, il y eu avait une crapble d'éspere les etemps propriés ; c'était de la femps de démons, de
taient pérists de reprécentations de démons, de
tourments, et de fammes, évairés d'une leure
tourmers, et de fammes, évairés d'une leure
tourmers, et de fammes de l'entre de l'entre de
tourmers, et de fammes de l'entre de l'entre de
tourmers de l'entre de l'entre de l'entre de
tourmers de l'entre de
tourmers de l'entre de
tourmers de l'entre de l'entre de l'entre de
tourmers de l'entre de l'entre de l'entre de
tourmers de l'entre de l'entre de l'entre de
tourmers de l'entre

Il est indubitable que les juges auraient manqué à leur devoir, s'ils n'avaient pas fait examiner les papiers des jésuites, surtout après que lean Châtel eut avoué qu'il avait souvent entendu dire, ebez quelques nus de ces religieux, qu'il était permis de ture le roi.

On trouva dans les écrits du professeur Gisgnard ces propres paroles, de sa main: que « al « Henri III, ail Henri III, ail la reine Elissheth, ni « le roi de Suède, ni l'électeur de Save, n'étaient » point de vérilables rois ; que Henri III délat u Sardanajule, le Béarnais un renard, Elissheth » une louve, le roi de Suède un Griffon, et l'élec-« teur de Saze un porc. « Cele s'appelait de l'éloquence. « Jacques Clément, disait-il, a fait un acte « hérolque, inspiré par le Saint-Esprit : si on peut « guerroyer le Béarnais, qu'on le guerroie ; ai en « ne peut le guerroyer, qu'on l'assassine. »

Guignard était bien imprudent de n'avoir pas trulé cet évrit dans le moment qu'il aporti l'attentat de Châtel. On se saisit de sa personne, et de celle de Guèret, professeur d'une science alsourde qu'on nemmait philosophie, et dont Châtel avait été leus-temps l'écolier. Guignard fot pendn et brulé; et Guèret, n'avantries avoit hu question, fut seulement condamné à être banni du royaume avec tous Lus frères nommés i ésuites.

Il faut que le préjuge mette aur les venx un bandeau bien épais, puisque le jésuite Jouvenei, dans son Histoire de la compagnie de Jesus, compare Guignard et Guéret aux premiers chrétiens persécutés par Néron. Il loue surtout Guignard de n'avoir jamais voulu demander pardon au roi et à la justice, lorsqu'il fit amende honorable, la torche an poing, ayant au dos ses écrits. Il fait envisager Guignard comme no martyr qui demande pardon a Dieu, parce qu'après tont il ponvait être pécheur; mais qui ne peut, malgré sa conscience, avouer qu'il a offensé le roi. Comment aurait-Il done pu l'offenser davantage qu'en écrivant qu'il fallait le tuer, à moins qu'il ne l'eut tue lui-même? Jouvenel regarde l'arrêt du parlement comme un jngement très inique: « Meminimus, dit-il, et « ignoscimus; nous nous en souvenons, et nons « le pardonnons. » Il est vrai que l'arrêt était sévère : mais assorément il ne peut paraître injuste. si en considère les écrits du jésuite Guignard, les emportements du nommé Hay, autre jésuite, la confession de Jean Châtel, les écrits de Tollet, de Bellarmin, de Mariana, d'Emmanuel Sa, de Suarea, de Salmeron, de Molina, les lettres des jésnites de Naples, et tant d'autres écrits dans lesquels en trouve cette doctrine du régieide. Il est très vrai qu'auenn jésuite n'avait conseillé Châtel; mais aussi il est très vrai que, tandis qu'il étudiait chez enx, il avait entendu cette doctrine, qui alors était trop commune. Il est encore très vrai que les iésuites se souvennient que le jésulte Guignard avait été penda et brûlé; mais il est très faux qu'ils le pardonnassent.

paraminente en conserva trop injuste, dande Commente en paraminente des jeuires, quand per la comparaminente des jeuires, quand per la comparaminente de ceiu des jeuires, quand per la comparaminente de ceiu de cei de la terde de la Cabale, qui in viariori di seuire er trian que d'avoir mis au moude un malbereres, dost que alidica l'esqui? E o parents infortunes furest condamois au hannissement et à me amonde; qui de moit leur malou, et un offera à la pace une pyrramide, où l'on grava le crime et l'arrêt; il y' était d'ili. ; la core a la sanni contre ceit de covidés d'un d'ili. ; la core a la sanni contre cei l'accivisé d'un de l'ili. ; la core a la sanni contre cei sociédé d'un d'un service de l'accivisé d'un le contre de l'accivisé d'un de l'ili. ; la core a la sanni contre cei sociédé d'un de l'accivisé d'un service de l'accivisé d'un de l'accivisé d'un service de l'accivisé d'un de l'accivisé d'un service d'un service de l'accivisé d'un d'un service de l'accivisé d'un service de l'accivisé d'un d'un service d'un service d'un service d'un service d'un service de l'accivisé d'un d'un service d « gare couveau et d'une supersition diabollage, qui a proté le autheta è che brotileparticide. Ce qui est encore bien digne de remarque, c'es qui est encore bien digne de remarque, c'es de Rome. Tout chá démontre que ces temps clairet ceru de fanalisme; que si les jeuistes avaient, comme les autres, enségiz des maximes affreuses, parce qui in devasient la jeuneses; qu'ils furract parte qu'ils démarques qu'ils démarques qu'ils devasient la jeuneses; qu'ils furract parte qu'ils démarques qu'ils charct qu'ils q

Ill 'était tellement, qu'on vit paraître alors une apologie pour Jean Châtel dans laquelle il est dit que son particide est un acte vertueux, généreux, e héroique, comparable aux plus grands de l'històire sacrée de profane, et qu'il latu être athée a pour endouter. Il n'a y, dit cette apologie, qu'un point à refire, c'est que Châtel n'a pas mis de chef son entreprise, pour envoyer le méchant est son caiteque comme ludas.

Cette apologie fait voir clairement que si Guigandra ve voului jumai demandre parton au roi. c'est qu'il ne le reconnaissait pas pour roi. «La constance de ce sain homme, dit l'anteur, ne voulut jamais recomaître celui que l'Église ne voulut jamais recomaître celui que l'Église ne reconnaissait pas ; et, quoique les jages aient un brûlé son corps, ei jet ses rendres au rent, son sum pe laissera de bouillonner contreces meurt-tires devant le dien Sabsoth, qui saura le leur rendre.

Tel était l'esprit de la ligue, tel l'esprit monacal, tel l'abus exécrable de la religion si mal entendue, et tel a subsisté cet abus jusqu'à ces deruiers temps.

On a vu encore de nos Jonrs un jésnile, nommé La Croix, Itéologien de Cologue, réimprimor et commeuter je ne sais quel ouvrage d'un aucien jésuite nommé Busembaum; ouvrage qui eté téé aussi ignoré que son antener ets ocummentateur, si on n'y avait pas déterré par hasard la doctrine la pins monstruense de l'homicide et d'u régétide.

Il est dit dans ce livre qu'un bomme proscrit per no prince ne peut être assassiné légitimement que dans le territoire du prince; mais qu'un souverain proscrit par le pape doit être assassiné partout, parce que le pape est souverain de l'insires, et qu'un homme chargé de tuer un excommunié, quel qu'i soit, peut donner cette commission à un autre, et que c'est un acte de charité d'accepter cette commission.

Il est vrai que les parlements ont condamné ce livre abominable ; il est vrai que les jésuites de France ont détesté publiquement ces propositions mais enfin ce livre, nouvellement réimprimé avec des additions, prouve assex que ces maximes infermales out été long-temps gravées dans plus d'une lète; que ces maximes ont été regardées comme sarcés, comme des points de religion; et que par conseçuout les lois ne pouvaient s'élèver avec trop de rigueur contre les docteurs du récieide.

(14 mai 1619, à 4 heures du soir. ) Henri 1v fut enfin la victime de cette étrange théologie chrétienne. Ravaillac avait été quelque temps feuillant, et son esprit était encore échauffé de tout ce qu'il avait eutendu dans sa jeunesse. Jamais, dans aucun siècle, la superstition n'a produit de pareils effets. Ce malheureux crnt, précisément comme Jean Châtel, qu'il apaiserait la justice divine en tuant Henri IV. Le peuple disait que ce roi allait faire la guerre an pape, parce qu'il allait secourir les protestants d'Allemagne, L'Allemagne était divisce par deux lignes, dont l'une était l'évangélique, composée de presque tons les princes prutestants : l'autre était la catholique, à la tête de laquelle on avait mis le nom du pape. Henri 19 protégeait la ligue p'otestante : voil à l'unique cause de l'assassinat. Il faut en croire les dépositions constantes de Ravaillae. Il assura, sans jamais varier, qu'il n'avait aucun complice, qu'il avait été poussé à ce régicide par un instinct dont il ne put être le maître. Il signa son interrogatoire, dont quelques feuilles furent retrauvées, en 1720, par un greffier du parlement ; ie les ai vues ; cet abominable nom est peint parfaitement, et il y a audessous, de la même main, « Que toujours dans « mon cœur Jésus soit le vainqueur : » nouvelle preuve que ce monstre n'était qu'un furieux im-

Constitution of the consti

La fatalité de la destinée se fait sentir lei plus qu'en aucun autre événement. C'est un maître d'école d'Angouléme, qui, sans conspiration, sans complice, sans intérêt, tue Henri iv au millien de son peuple, et change la face de l'Europe.

On voit par les actes de son procès, imprimés en 1611, que cet homme n'avait en effet d'autres complices que les sermons des prédicateurs, et les discours des moines. Il était très dévot, fesait ! l'oraison mentale et iaculatoire : il avait même des visious célestes. Il avoue qu'après être sorti des feuillants, il avait eu souvent l'euvie de se faire jésuite. Son aveu porte que son premier dessein était d'engager le roi à proscrire la religion réformée, et que, même, pendant les fêtes de Noël, voyant passer le roi en earrosse, dans la même rue où il l'assassina depuis, il s'écria, « Sire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, e et de la sacrée vierge Marie, que je parle à « yous ] » qu'il fut repoussé par les gardes; qu'alors il retourna dans Angoulème, sa patrie, où il avait quatre-vingts écoliers ; qu'il s'y confessa et communia souvent. Il est prouvé que son crime ne fut conçu dans son esprit qu'au milieu des actes réitérés d'une dévotion sincère. Sa réponse, dans son second interrogatoire, porte ces propres mots: « Personne quelconque ne l'a conduit a à ce faire que le commun bruit des soldats qui di-« sajeut que si le roi voulait faire la guerre contre « le saiut père, ils l'y assisteraient et mourraient a pour cela ; à laquelle raison s'est laissé aller à la e tentation qui l'a porté de tuer le roi, parce que e fesant la guerre contre le pape, c'est la faire « contre Dieu, d'autaut que le pape est Dieu, et « Dieu est le pape. » Ainsi tout concourt à faire voir que Henri iv n'a été en effet assassiné que par les préjugés qui depnis si long-temps ont aveuglé les hommes et désolé la terre. On osa imputer ce crime à la maison d'Autriche, à Marie de Modieis, epouse du roi, à Balzac d'Entragues, sa maltresse, au duc d'Épersion : conjectures odieuses, que Mézerai et d'autres out recueillies sans examen, qui se détruisent l'une par l'autre, et qui ne servent qu'à faire voir combien la malignité humaine est crédule.

Il est très avéré qu'on parlait de sa mort prochaile dans les Pay-Ess avant le coup de l'assassin. Il n'est pas étonsant que les partisans de la lige catabilique, en organi l'armée fornidable qu'il allait commander, eussent dit qu'il n' à vanit que la mot de literai qui pai les sanorer. Eux et les restes de la lique sonianizient quebque Clèsment, quedque Crèsni, qu'esque Chiele. On passa entre de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée pandirenz; lis altèrent aux oreilles de Ravaillae, et le déterminéera.

Il est encore certain qu'on avait prédit à Henri qu'il mourrait en carrosse. Cette idée venait de ce que ce prince, si sutrépide ailleurs, était toujours inquétéé de la crainte de verser quand il était en voiture. Cette faiblesse fut regardée par les astroduces comme un pressentiment; et l'aventure la moins vraisemblahle justifia ce qu'ils avaient dit au basard.

Bavallea en fat que l'instrament aveugle de l'esprit du temps, qui visiti pas monta aveugle. Ce Barrière, ec Châtel, ce chartreux nommé Ouin, er vaireire de Saire. Vicioal-sie-Champs, pendu en 1935; enfo, jusqu'à un mallieureux qui était ou qui contrefessi l'ismossé, d'autres dont le nom n'échappe, mélitèrent le mème assassinat, presque tous jeunes et tous de la lié du peuple : tant la religion devient fureur dans la populace et dans jeunessel le tous le assassina de cette espèce que ce sicie a affecus produisti, il n'y ent que contre de la contre de l'estant produisti, peuple cette qui reput tuté lo du de Golde, par corler de llerati un coux-la n'étaient pas fanatiques: l'un réciteur que de llebes mercenaires.

Il n'est que trop vrai que Henri iv ne fut ni connu ni aimé pendant sa vie. Le même esprit qui prépara taut d'assassinats souleva toujours contre lui la faction catholique; et son changement nécessaire de religion lui aliéma les réformés. Sa femme, qui ne l'aimait pas, l'accabla de chagrius domestiques. Sa maltresse même, la marquise de Verneuil, conspira contre lui : la plus cruelle satire qui attaqua ses mœurs et sa probité fut l'ouvrage d'une princesse de Conti, sa proche parente. Enfin, il ne commença à devenir cher à la nation que quand il eut été assassiné, La régence inconsidérée, tumultueuse et infortunée de sa veuve augmenta les regrets de la perte de son mari. Les Mémoires du duc de Sulli développèrent toutes ses vertus, et firent pardonner ses faiblesses : plus l'histoire fut approfondie, plus il fut aimé. Le siècle de Louis xiv a été beaucoup plus grand sans doute que le sien; mais Henri IV est jugé beaucoup plus grand que Louis xiv. Enfin, chaque jour ajoutant à sa gloire, l'amour des Français pour lui est devenu nne passion. On en a vu depuis peu un témoignage singulier à Saint-Denis. Un évêque du .Puy en Velay prononçait l'oraison funèbre de la reine, épouse de Louis xv : l'orateur n'attachant pas assez les esprits, quoiqu'il fit l'éloge d'une reine chèrie, nne cinquantaine d'auditeurs se détacha de l'assemblée pour aller voir le tombeau de Heuri iv : ils se mirent à genoux autour du cereucil, ils répandirent des larmes, on entendit des exclamations : jamais il n'y eut de plus véritable apothéose.

#### ADDITION.

Voici plusieurs lettres écrites de la main de Henri IV à Corisande d'Andouin, veuve de Philibert, comte de Grammont. Elles sont toutes sans date; mais on verra aisément, par les notes, dans quel temps elles furent écrites. Il y en a de précieuses.

## PREMIÈRE LETTRE.

Il ue se sauve point de laquais, ou pour le moins fort peu qui ne soient dévalisés, ou les lettres ouvertes. Il est arrivé sept ou huit gentilshommes de ceux qui étaient à l'armée étrangère, qui assureut comme est vrai (car l'un est M. de Moulouet, frère de Rambouillet, qui était uu des députés pour traiter), qu'il n'y a pas dix gentilshommes qui aient promis de ne porter les armes, M. de Bouillon u'a point promis : bref, il ne s'est rien perdu qui ne se recouvre pour de l'argent. M. de Mayenne a fait un acte de quoi il ue sera guère loue; il a tué Sacremore (lui demandant récompense de ses services) à coups de poignard : l'on me mande que ne le voulant conteuter, il craignit qu'étant mal content, il ne découvrit ses secrets, qu'il savait tous, même l'entreprise contre la personne du roi, de quoi il était ebef de l'exécution \*. Dieu les veut vaincre par eux-mêmes, car e'était le plus utile serviteur qu'ils eussent : il fut enterré qu'il n'était pas eucore mort. Sur ee mot vient d'arriver Morlans, et un laquais de mon cousin qui ont été dévalisés des lettres et des babillements. M. de Turenne sera lei demain : il a pris antour de Syjac dix-huit forts en trois jours; je ferai peut-être quelque ehose de meilleur bientôt, s'il plaît à Dieu. Le bruit de ma mort allaut à Pau et à Meaux, a couru à Paris, et quelques prêcheurs en leurs sermons la mettaient pour un des bonheurs que Dien leur avalt promis, Adieu, mon âme, Je vous baise un million de fois les mains.

De Montauban, ce 14 janvier.

#### DEUXIÈME LETTRE b.

Pour achever de me peindre, il m'est arrivé un des plus extrêmes malbeurs que je pouvais eraindre, qui est la mort subite de M. le Prince. Je le plains comme ce qu'il me devait être, nou comme ce qu'il m'était : je suis à cette beure la seule butte où visent tous les perfides de la messe. Ils l'out empoisonné, les traîtres; si est-ce que Dieu demeurera le maltre, et moi par sa grâce l'exécuteur? Ce pauvre prince, non de cœur, iendi avant couru la bague, sonna se portant bien : à minuit lui prit un vomissement très violent qui lui dura jusqu'au matin ; tout le vendredi il demeura au lit, le soir il soupa, et avaut bien dor-

· Rien n'est al curieux que cette anecdote. Ce Sacremore était Birague de sou nom. Cette aventure prouve que le duc de Mayenne était bieu plus méchant et plus cruel que tous les historiens ne le dépeignent ; ce qui n'est pas extraordinaire dans un chef de parti. La lettre est de 1587. b Mars 1588

très intéressantes, et le nom de Henri IV les rend | mi , il se leva le samedi matin , diua debout , et puis ioua aux échecs; il se leva de sa chaise, se mit à se promener par sa chambre, devisant avec l'un et l'autre : tout d'un coup il dit , baillez-moi ma chaise, je sens une grande faiblesse; il ne fut pas assis qu'il perdit la parole, et soudain après il rendit l'âme assis. Les marques du poison sortirent soudain; il n'est pas eroyable l'étonnement que cela a apporté en ce pays-la. Je pars des l'aube du jour pour y aller pourvoir en diligence. Je me vois en chemin d'avoir bien de la peiue ; priez Dieu hardiment pour moi; si j'eu échappe, il faudra bien que ce soit lui qui m'ait gardé jusqu'au tombeau, dout je suis peut-être plus près que je ne pense. Je vous demeurerai fidèle esclave. Bonsoir, mon âme, je vous baise un milliou de fois les mains.

#### TROISIÈME LETTRE \*.

Il m'arriva hier , l'un à midi , l'autre au soir , deux courriers de Saiut-Jean d'Angely : le premier rapportait comme Belcastel , page de madame la Princesse, et sou valet de chambre, s'en étaient fuis soudain, après avoir vu mort leur maltre. avaient trouvé deux ebevaux valant deux cents écus, à une hôtellerie du faubourg, que l'on v tenait, il y avait quinze jours, et avaient chacun une mallette pleine d'argent : enquis l'hôte . dit que c'était un nommé Brillant b qui lui avait baillé les chevaux, et lui allait dire tous les jours qu'ils fussent bieu traités; que s'il baillait aux autres chevaux quatre mesures d'avoine, qu'il leur eu baillat huit , qu'il paierait aussi le double. Ce Brillant e est un homme que madame la Princesse a mis en la maisou, et lui fesait tout gouveruer. Il fut tout soudaiu pris, confessa avoir baillé mille écus au page, et lui avoir achepté ses chevaux par le commandement de sa maîtresse pour aller en Italie. Le second confirme, et dit de plus, que l'on avait fait écrire une lettre par ce Brillant au valet de chambre, qu'on savait être à Poitiers, par où il lui mandait être à deux cents pas de la porte, qu'il voulait parler à lui. L'autre sortit soudain : l'embuscade qui était la le prit, et fut mené à Saint-Jean. Il n'avait été encore oui ; mais bien , disait-il à ceux qui le meuaient, ah l que madame est méchante l que l'on

a Celle-ei est du mois de mars 1588. b Brillant, contrôleur de la maison du prince de Condé, est mai à propos nommé Brillaud par les historiens

c li fut ecartelé à Saint-Jean-d'Angely, saus appel, par sentence du prevôi ; el par cette même sentance la princesso de Condé fut condamnée à garder la prison jusque sprès son acconchement. Elle acconcha au mois d'auruste de Henri, de Condé, premier prince du sang. Elle appela à la cour des alra ; mais elle resta prisonnière , sous la garde de Salate-Meme , dans Angely, jusqu'en l'an 1506. Henri sy fit supprimer alors les procédures.

prenne le tailleur , je dirai tout , sans gêne ; ce | jours. Je finis fa , allant monter à cheral ; je te qui fut foit.

Voilà ce que l'on en sait jusqu'à cette heure ; souvenez-vous de ce que je vous en ai dit autrefois : je ne me trompe guère en mes jugements : c'est une dangereuse bête qu'une mauvaise femme. Tous ees empoisonneurs sont papistes; voilà les instructions de la dame. J'ai découvert un tueur pour moi \*, Dieu m'en gardera, et je vous en manderai bientôt davantage. Le gouverneur et les capitaines de Tailfebourg m'ont envoyé deux soldats, et écrit qu'ils n'euvriraient lenr place qu'à moi , de quoi je suis fort aise. Les ennemis les pressent, et ils sout si empressés à la vérification de ce fait, qu'ils ne leur donnent nul empêchement; ils ne laissent sortir homme vivant de Saint-Jean que ceux qu'ils m'envoient. M. de La Trimouille y est, lui vingtième seulement. L'on ni'a écrit que si je tardais beaucoup il y pourrait avoir du mal et grand ; cela me fait hâter , de façon que je prendral vingt maitres, et m'y en irai jour et nuit pour être de retour à Sainte-Foi, à l'assemblée. Mon âme, je me porte asser bien du corps , mais fort affligé de l'esprit. Aimez-moi. et me le faites paraître; ce me sera une grande consolation ; pour moi , je ne manquerai point à la fidélité que je vons ai vouce : sur cette vérité . je vous baise un millioo de fois les mains. D'Ayneet, or 15 mars.

### QUATRIÈME LETTRE.

J'arrivai hier au soir en ce lieu de Pons , où il m'arriva des nouvelles de Saint-Jean par où les soupçons croissent du côté que les avez pu juger. Je verrai tout demain ; j'apprébende fort la vue des fidèles serviteurs de la maison , ear c'est à la vérité le plus extrême denil qui se soit jamais vu. Les prêcheurs romains prêchent tout haut par les villes d'ici autour qu'il n'y en a pins qu'un à avoir. canonisent ce bel acte et celui qui l'a fait, admonestent tout bon catholique de prendre exemple à une si chrétienne entreprise, et vous êtes de cette religion l Certes, mon cœur, c'est un beau sujet pour faire paraître votre piété et votre vertu : n'attendez pas à une autre fois à jeter le froc anx orties; mais je vous dis vral. Les querelles de M: d'Espernon avec le maréchal d'Aumont et Crillon troublent fort la conr , d'où je saurai tous les jours des nouvelles, et vous les manderai. L'homme de qui vous a parlé Briquesière m'a fait de méchants tours que i'ai sus et avérés depuis deux

baise, ma chère maîtresse, un million de fois les mains.

Ce 17 mars

#### CINQUIÈME LETTRE.

Dieu sait quel regret ce m'est de partir d'ici sans vons aller baiser les mains; certes, mon conr., j'en suis au grabat. Vnus trouverez étrange (et direz que je ne me suis point trompé) ce que Lyceran your dira. Le diable est déchalué . le suis à plaindre, et c'est merveille que je ne succombe sous le faix. Si je n'étais huguenot , je me ferais ture. Ah! les violentes épreuves par où l'on sonde ma cervelle! je ne puis failfir d'être bientôt un fol ou habile homme; cette année sera ma pierre de touche; c'est nn mal bien douloureux que le domestique. Tontes les géhennes que peut recevoir un esprit sont sans cesse exercées sur le mien. je dis toutes ensemble. Plaignez-moi, mon âme, et n'y portez point votre espèce de tourment ; c'est celui que j'appréhende le plus. Je pars vendredi, et vais à Clayrac : je retiendrai votre précepte de me taire. Crovez que rien qu'un manquement d'amitic ne me peut faire changer la résolution que j'ai d'être éternellement à vous, non toujours esclave, mais oui bien forcat, Mon tout, aimezmoi; votre bonne grâce est l'appui de mon esprit au choc de mon affliction; ne me refuse ce sontien. Bou soir, mou âme, je te baise les pieds uu million de fois.

## De Nérac, le 8 mars, à minuit.

## SIXIÈME LETTRE.

Ne vous manderé jamais que prises de villes et forts. En huit jours se sont rendus à moi Saint-Mexant et Maille-Saye, et espère devant la fin du mois, que vous oyerez parler de moi . Le roi triomphe : il a fait garrotter en prison le cardinal de Gnise, puis montre sur la place vingt-quatre heures le président de Neuilli, et le prevôt des marchands pendus, et le secrétaire de feu M. de Guise et trois autres. La reine sa mère lui dit : Mon fils, octrovez-moi une requête que je vous veux faire ; selon ce que sera , madame ; C'est que

· Cette lettre doll être écrite treis ou quatre jours après l'assessinat du duc de Guise ; mais on le trompa sur l'execution prétendue du président Neuilli et de La Chapelle-Martran. Henri ses les tini en prison ; lis méritalens d'être pendus, mais ils pe le forest pas. Il ne faut pas toujours croire ce que les rois écrivent ; ils ont souvent de mauvaises nouvelles. Cette erreur fut probablement corrigée dans les lettres qui suivirent, et que nous n'avons point. Ce Neuilli et ce Marteau étaient des ligueurs outres, qui avaient massacre beaucoup de réformés et de catholiques attaches au roi, dans la journée de la Saint - Barthelemi. Rose, évêque de Senlis, ce licueur furieux, séduisit la fille du président Neuilli, et lui fit un cafant. Jamais on ne vit plus de cruautés et de débauches.

<sup>·</sup> C'est à Nérac qu'ou découvrit un assassin, Lorrain de nation, envoyé par les prêtres de la ligue. On attenta plus de cinquante fois sur la vie de ce grand et bon prince

a Tantum reliigio petuit sundere malorum! e Ancades, 1, 102.

Guise; ils sont jeunes, ils vous feront un jour service. Je le veux bieu, dit-il, madame; je vous donne les corps et retiendrai les têtes. Il a envoyé à Lyon pour attrapper le duc de Mayeune, l'on ne sait ce qu'il en est réussi. L'on se bat à Orléans, ct encore plus près d'ici, à Poitiers, d'où je ne serai demaiu qu'à sept lieues. Si le roi le voulait, je les mettrais d'accord. Je vous plains, s'il fait tel temps où vous êtes qu'ici , car il y a dix jours qu'il ne dégèle point. Je n'attends que l'henre d'ouIr dire que l'on aura envoyé étrangler la reine de Navarre \*: cela , avec la mort de sa mère , me ferait bien chanter le cantique de Siméon, C'est une trop longue lettre pour uu homme de guerre. Bon soir, mon âme; je te baise un million de fois : aimez-moi comme vous eu avez sujet.

C'est le premier de l'an.

Le pauvre Caramburu est borgne, et Fleurimont s'en va mourir.

## SEPTIÈME LETTRE.

Mon âme , je vous écris de Blois b, où il v a cinq mois que l'on me condamnait bérétique, et indigne de speceder à la couronne, et j'en suis à cette heure le principal pilier. Voyez les œuvres de Dieu envers ceux qui se sont fiés en loi, car y avait-il rien qui eût tant d'apparence de force qu'un arrêt des étata? cependant j'en appelaia devant celui qui peot tout (aiosi font hien d'antres), qui a revu le procès, a eassé les arrêts des hommes, m'a remis en mon droit, et crois que ce sera aux dépens de mes ennemis ; tant mieux pour vous! ceux qui se fient en Dieu et le serveut, ne sont jamais confus ; voilà à quol vous devriez songer. Je me porte très bien, Dien merci , vous jurant avec vérité que je n'aime ni honore rien au monde comme vous; il n'y a rieu qui n'y paraisse, et vous garderai fidélité jnsqu'ao tombean. Je m'en vais à Boisjeancy, où je crois que vous oyerez bientôt parler de moi, je n'en doute point, d'une ou autre façon. Je fais état de faire venir ma sœur hientôt ; résolvez-vous de venir avec elle. Le roi m'a parlé de la dame d'Auvergne ; je crois que je lui ferai faire un mauvais saut. Bon jour, mon cœur, je te baise un million de fois. Ce 48 mai , celoi qui est lié avec vons d'un tien indissoluble.

### HUTTIÈNE LETTRE.

Vous entendrez de ce porteur l'heureux succès que Dien nons a donoé au plus furienx com-

s C'est de sa ferame dont il parle ; elle était liée avec les Guises; et la reine Catherine, sa mère, était alors malade à

b C'est shremeni sur la fin d'avril 1580. Il étail alors à Blois avec Henri III.

vous me donniez M. de Nemoura et le priuce de | bat \* qui se soit feit de cette guerre : il vous dira aussi comme MM, de Loogueville, de La Noue, et antres, out triomphé près de Paris. Si le roi use de diligence, comme j'espère qu'il le fera, nous verrous bientôt les clochers de Notre-Dame de Paris, Je vous écrivis il n'y a que deux jours par Petit-Jean. Dieu venille que cette semaine uous fassions encore quelque chose d'aussi signalé que l'autre! Mon cœur, aimez-moi toujours comme vôtre, car le vous aime comme mienne : sur cette vérité , le vous baise les mains, Adjeu, mon âue,

## C'est de Boisleaney, le 90 mai.

#### SPECIÈME LETTRE.

Renvoyez-moi Briquesière, et il s'en retournera avec tout ce qu'il vous faut , bormis moi. Je suis très affligé de la perte de mon petit b, qui mourut hier : à votre avis ce que serait d'un légitime ! Il commençait à parler. Je ne sais si c'est par acquit que vous m'avez écrit pour Doysit, c'est pourquoi je fais la réponse que vous verrez sur votre lettre , par celui que je desire qui vienne : mandez-m'en votro volonté. Les eunemis sont devant Montégu , où ils seront bien mouillés : car il n'v a couvert à demi-lieue autour. L'assemblée sera achevée dans douze jours, Il m'arriva hier force nouvelles de Blois ; je vous envoio nn extrait des plus veritables : tout à cette heure me vient d'arriver un homme de Montégu; ils ont fait pue très belle sortie, et tué force ennemis ; je maode toutes mes tronpes, et espère, si ladite place peut tenir quinze jours , y faire quelque bon coup. Ce que le vous ai mandé de ne vouloir mal à personne est requis pour votre contentement et le mien ; ie parle à cette heure à vous-même étant mienne, Mon âme , j'ai uu cunni êtrange de vous voir, Il y a ici un homme qui porte des lettres à ma sœur du roi d'Écosse ; il me presse plus que jamais du ma riage; il s'offre à me venir servir avec six mille hommes à ses dépens b, et venir lui-même offrir son service; il s'en va infailliblement être roi d'Angleterre ; préparez ma sœur de loin à îni vouloir du bien , lui remontrant l'état anquel nous sommes, la grandeur de ce prince avec sa vertu. le ne lui en écris point, ne lui en parlez que comme discourant, qu'il est temps de la marier, et qu'il n'y a parti que celui-là , car de nos parents , c'est pitié. Adieu , mon cœur, je te baise cent millions de fois.

#### Ce dernier décembre.

» Ce combat est cefui du 18 mais 1349, où le comte de Châtitlon defit les liqueurs dans une mélée Ires acharnée.

b C'étail un fils qu'il avoit de Corisande. e Voità une avecdote bien singuière, et que tous les hisiorieus ent ignores : ceia veut dire qu'il scrait un jour roi d'Angieterre, parce que la reine Eliasbeth n'avail poist d'en-fants. C'est ce même roi que Heari sy appela toujours depuis

maître Jacques. Cette lettre doit être de 1588.

#### CHAPITRE CLXXV.

De la France, sous Louis XIII, Jusqu'au ministère du cardinal de Richelleu. États-generaux tenus en France. Administration malheureure. Le maréchal d'Ancre aasasiné; sa femma condamuée a être brûlée. Ministère du due de Luines. Guerres civiles. L'omment le cardinal de Richellre entra se conseil.

On vit après la mort de Henri IV combien la puissance, la considération, les mœnrs, l'esprit d'une nation, dépendent souvent d'un seul homme. Il tenait, par une administration douce et forte, tous les ordres de l'état réunis, toutes les factions assoupies, les deux religions dans la paix, les peuples dans l'abondance. La balance de l'Europe était dans sa main par ses alliances, par ses trésors, et par ses armes. Tous ces avantages sont perdus dès la première année de la régence de sa veuve . Marie de Médicis. Le duc d'Épernon, cet orgneilleux mignon de Henri III., ennemi secret de Henri IV. déclaré ouvertement contre ses ministres, va au parlement le jour même que Henri est assassiné. D'Épernon était colonel-général de l'Infanterie : le régiment des gardes était à ses ordres : il entre en mettant la main sur la garde de son épée, et force le parlement à se donner le droit de disposer de la régence (14 mai 1610), droit qui jusque alors n'avait appartenu qu'aux états-généraux. Les lois de toutes les nations ont toujours vouln que ceux qui nomment au trône, quand il est vacant, nomment à la régence. Faire un roi est le premier des droits; faire nn régeut est le second, et suppose le premier. Le parlement de Paris jugea la cause du trône, et décida du pouvoir suprême pour avoir été menacé par le duc d'Épernon, et parce on on n'avait pas eu le temps d'assembler les trois ordres de l'état.

Il déclara 'par un arrêt, Marie de Médicis senie régente. La reine vint le lendemain faire confirmer cet arrêt en présence de son fils; et le chancelier de Silleri, dans cette cérémonie qu'on appelle lit de jusifie, prit l'avis des présidents avant de prendre celui des pairs et même des princes du sang, qui précendiaent partager la résence.

Vous voyet par la, et vous avez souvent remarqué comment les droits et les usages s'établissent, et comment ce qui a été fait une fois solennellement coatre les règles anciennes devient une règle pour l'avenir, jusqu'à ce qu'une nouvelle occasion l'abolisse.

Marie de Médicis, régente et non maltresse du toyaume, dépense en profusions, pour s'acquérir des créstures, tont ce que Henri-le-Grand avait amassé pour rendre sa nation puissante. Les troupes à la tête desquelles il allait comhattre sont pour la plupart licenciées; les princes dont il était l'avipui sont alsandomés (1810). Le die de Savipui pui sont alsandomés (1810). Le die de Savipe.

Charles-Emmannel, nouvel allié de litera ir, est obligé de demander parlou à l'Philippe ui, ron d'Espagne, d'avoir fait un traité avec le roi de France; il erotse son lis à Manife implorer la clémence de la cour espanole, et s'hamiller d'Allemanne, que llent avait probjet avec nes armée de quarante mille hommes, ne sont que l'allements everans. L'état perd outes a considération au-delors; il est troublé au-dedaux. Les princes du sang et le grands seigenur reapilsseut la France de factions, sinti que du temps de drait à l'arnace d'autoni, sinti que du temp de dans la minorité de Louis vir. «..., et depois dans la minorité de Louis vir. «..., et depois dans la minorité de Louis vir. «...

(4614) On assemble enfin dans Paris les derniers états-généraux qu'on ait tenna en France. Le parlement de Paris ne pnt y avoir s'annee. Ses députés avaient assisté à la grande assemblée des notables, tenue à Rouen en 1392 : mais ce n'était point fa une convocation d'états-généraux; les intendants des finances, les trésoriers y avaient pris sènnee comme les massétraits.

Université de Paris somma juridiquement la chambre du elergé de la recevair comme membre des états; c'était, disait-telle, son ancien privilége; a suns l'université avait perdus ser priviléges ave sa considération, à meutre que les esprits étains devenue plus déliées, sand être plas éclairés. Ces états, assemblés à la hâte, a l'avaient point de dépoit des biet et de suages, comme le parlement d'Angleterre, et comme les délets de l'empire : la me fessient polit partie de la éfessiblion sateurs. C'est à quoi aspire afecsairement un corpu irreprisent ne matino; ils forme de l'annitions écrèté de chaque particulier une ambition genérale.

Cequ'il reut de plus remerquable dans ces ciats, c'est que le dregé demanda inalitiment que le concile de Treute fût reçu en France, et que le tres-réat demanda, non môns vainement, la publication de la loi a qu'aneme puissance ni terna porteit en is printeule n'a droit de disposer du royaume, et de disponer le sujets de leur nement de fibrille ; et que l'opinion, qu'il soit le sincipal de ture les rois, et impie et déteataile, c'était surotute en même tier-était de Paris qui

Cetat surtout en meme nerr-ceut de rars qui demandait cute loi, a près avoir voului dépose demandait cute loi, a près avoir souffert les extrémités de la famine pitud que de reconnaitre Henri 11. Mais les factions de la lique c'anni écinites, le tierrical, qui compose le fouds de la nation, et qui ne peut avoir d'intérêt particulier, aimoit le trône et détestait les précintions de la cour de Rôme. Le cardinal Duperrou oudifsi dans cette occasion ce unil d'estif au sans de Henri 11. v., et ne se souvirie.

que de l'Église. Il s'opposa fortement à la loi proposée, et s'emporta jusqu'à dire « qu'il serait obligé · d'exeommnnier ceux qui s'obstineraient à sou-« tenir que l'Eglise n'a pas le ponyoir de dépos-« séder les rois. » Il aionta que la puissance du pape était pleine, plénissime, directe au spiritnel, et indirecte au temporel. La chambre du elergé, gouvernée par le cardinal Duperron, persuada la ehambre de la noblesse de s'unir avec elle. Le corps de la noblesse avait toujours été jaloux du clergé; mais il affectait de ne pas penser comme le tiers-état. Il s'agissait de savoir si les puissances spirituelles et temporelles pouvaient disposer du trône. Le corps des nobles assemblés se regardait au fond, et sans se le dire, comme une puissance temporelle. Le cardinal leur disait : « Si un roi e voulait forcer ses sujets à se faire ariens ou « mahométans . Il faudrait le déposer . » Un tel discours était bieu déraisonnable ; car il v a eu une foule d'empereurs et de rois arieus, et on n'en a déposé anenn pour cette raison. Cette supposition, tonte chimérique qu'elle était, persuadait les députés de la noblesse qu'il y avait des cas où les premiers de la nation pouvaient détrôner leur souverain ; et ce droit , quolque éloigné , était si flatteur pour l'amour-propre, que la noblesse voulait le partager avec le elergé. La chambre ecclésiastique signifla à celle du tiers-état qu'à la vérité il u'était jamais permis de tuer sou rei, mais elle tint ferme sur le reste.

Au milieu de cette étrange dispute, le parlement rendit un arrêt qui déclarait l'indépendance ab-

solue du trône, loi fondamentale du rouaume. C'était sans doute l'intérêt de la cour de soutenir la demande du tiers-état et l'arrêt du parlement, après tant de troubles qui avaient mis le trône en danger sons les règnes précédents. La cour, cependant, céda au cardinal Duperron, au clergé, et surtout à Rome qu'on ménageait : elle étouffa elle-même une opinion sur laquelle sa sûreté était établie : c'est qu'au fond elle pensait alors que cette vérité ne serait jamais réellement combattne par les événements, et qu'elle voulait finir des disputes trop déficates et trop odieuses : elle supprima même l'arrêt du parlement, sons prétexte qu'il n'avait aneun droit de rien statuer sur les délibérations des états , qu'il lenr manquait de respect, et que ce n'était pas à lui à faire des lois fondamentales : ainsi elle rejeta les armes de ceux qui combattaient pour elle, comptant n'en avoir pas besoin : enfin tout le résultat de cette assemblée fut de parler de tous les abus dn royaume, et de n'en pouvoir réformer un seul.

La France resta dans la confusion, gonvernée par le Florentin Coneini, favori de la reine, devenn marcelal de France sans jamais avoir tiré l'épée, et premier ministre sans connaître les lois du royanme. C'était assez qu'il fût étranger pour que les princes du sang eussent sujet de se plaindre.

Marie de Médicis était biem malhoureuse; que delle ne pouvait parage sou autorité avec le prince de le ne pouvait parage sou autorité avec le prince de Condé, chef des mécoutents, sans la perdre, on il a conder à Concini, sans infogracer tout le 170 yaume. Le prince de Condé, liteuri, père du grand Condé, et âl de cetui qui avait gaque la lataillé de Coutras avec liteuri ny, se mec à la tiète d'ou partit et prend les armes. La cour condeilut avare loi une pais simulée, et le fait mettre à la Bastille.

Ce fut le sort de son père, de son grand-père, et de son fils. Se prison augments le nombre des mécontents. Les fuites, autrefois ennemis si impleachles des Condés, se joignent la présent avec eux. Le dos de Yendóne, fils de Henri IV, le do de Nevers, de la misson de Consague, le maréchal de Bosillon, tous les seigneurs mécontents, so actionnent dans les provinces; lis protentent qu'ils servent leur roi, et qu'ils ne font la guerre qu'au premier ministre.

Concisi, qu'on appelait le marcéal d'Anere, savané de la farre, les Parvait tous, ll leus appt mille homme à ise dépens pour maisnéur l'autorité royale, on platolt à sienne, et ce flat ce qui le perdit. I lest vira qu'il levalt ces troupes avec use commission du rei; mais é était un des grands matheurs de l'état, qu'un d'exanger, qu'oit altre une n'êrnec saus assent bien, qu'i de quoi assemblée une armée suus forte que celte avec lexpelles literal ir avait reconquis son royanne. Presque toute la France sonlevée courie hu ne pat le faite toutler; et un jurne homme de la contra de la contra de la contra lui, canse can can can contra lui, canse can can ce tous les malbeurs de Marie de Médicie.

Charles-Albert de Luines, né dans le contat d'Avignon, admis avec ses deux frères parmi les gentilsbommes ordinaires du roi attachés à son éducation, s'était introduit dans la familiarité du ieune monarque, en dressant des pies-grièches à prendre des moineaux. On ne s'attendait pes que ees amusements d'enfance dussent finir par nne révolution sangiante. Le maréchal d'Anere lui avait fait donner le gouvernement d'Amboise, etcroyait l'avoir mis dans sa dépendance : ce jennehomme conçut le dessein de faire tuer son bienfaiteur, d'exiler la reine, et de gouverner : et il en vint à bout sans aueun obstacle. Il persuadebientôt au roi qu'il est capable de régner par luimême, quoign'il u'ait que seize ans et demi ; il lui dit que la reine sa mère et Concini le tiennenten tutèle. Le jeune roi, à qui on avait donné dans son enfance le sur uom de Juste, consent à l'assassiuat de son premier ministre. Le marquis de Vitri, capitaiee des gardes, du Hallier, son frère, Persan, et d'autres , l'assassinent à coups de pistolet dans la cour même de Louvre (1617). On erie vive le roi, comme si on avait gagné une bataille. Louis xm se met à la fenêtre, et dit : Je suis maintenant roi. Ou ôte à la reine-mère ses gardes; on les désarme : ou la tient en prison dans son appartement : elle est enfiu exilée à Blois. La place de maréchal de France qu'avait Coecini est donnée à Vitri qui l'avait tué. La reine avait réconspensé du même honneur Thémiees, pour avoir arrêté le prince de Condé ; aussi le maréchal duc de Bonillon disait qu'il rougissait d'être maréchal, depuis que cette dignité était la récompeuse du metier de sergent et de celui d'assassin.

La populaco, toujours estrême, toujours bare, quando ni tellebe la bride, va delerre le oppa de Conciul, inhumé à Sain-Germain-l'Auxeris, le traise da mis er use, lui arrede le cœur; et il se trouva des hommes assez brutaux pour le il mayer. Son exps fut entil pendu par le peuple mayer. Son exps fut entil pendu par le peuple mayer. Son exps fut entil pendu par le peuple goulde de serva peuple casa des calon repartaisail dans toutes a ferce. Le peuple cacion repartaisail dans toutes a ferce. Le peuple d'Auxer que parce qu'il était étranger, et qu'il avait déranger, et qu'il était étranger, et qu'il etait étranger, et qu'il avait de nouve le parce qu'il était étranger, et qu'il avait étranger.

L'histoire du cétôbre Naui, les Mémoires du marc'ehal d'Estrées, du comte de Brienne, rendent justice au mérite de Concini et à sos iunocceec; témoignages qui servent au moins à éclairer les vivaets, s'ils ne peuvent rion pour ceux qui sout morts injestement d'une mauière si cruelle.

Cet emportement de haine n'était pas seulement dans le peuple; une commission est envoyée au parlement pour condamner le marcébal après as mort, pour jeger as femme Éléonore Galigat, et pour courrir par une cruaudé joir idique l'opprobre de l'assassinat. L'inq conseillers du parlement refusèrent d'assister à ce jugement; mois il n'y eut une cinn bomgens sages et justes.

Jamais procédure no fits plus éloiguée de l'équisé, ni plus déchonorante pour la raisou. Il ny avait rien à reprocher à la maréchale; elle avait éés favorite de la reine, c'éctait la tout son crime; on l'accuss d'être sorcière; on pri des agnus Dei qu'elle portait pour des taissuass. Le conseiller Courrin luit devanada de quel charme elle s'était servie pour essorceler le reine; c'aligial, indiguée contre le conseiller, et un peu méconteute de Marie de Médicis, ripondit : « Mos sortillere a gété en a portofit que les innes fortes delivent avoir ner les esperies faibles. « écter répones ne la sanva pas; querèques juges curent assex de lumières et déquité pour se pas oiguer à la mort; mais le reste, entrainé par le préjugé public, par l'agnarance, et plus encere par ceux qui voulient re-cueillir les déposibles de ces infortunés, condumierant à la fois le mariéque font et la fomme, a moirest à la fois le mariéque font et la fomme, a marierat list a fois mariéque font et la fomme, a marierat list mariéque fout et la fomme, a marieration fout de l'ambient de sortifice, de juddame et de sortifice, de puddame et de sortifice, de puddame et de sortifice, de juddame et de sortifice de sortifice (1617), et son corpu brûté; le favori Luines eut la contis-cution.

Cest cette infortuncie Galigal qui avait été le premier mobile de la fortunce du cardinal de libértice, forequi d'entil peus encore, et qu'il à appelait leur, forequi d'entil peus encore, et qu'il à appelait de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire d'état ne de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire d'état ne de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire d'état ne de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire d'état ne de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire d'état de Laçon, et l'avait enfin fait secrétaire de ses protecteurs; et celui qui depuis en exist late d'autres du bant du triéme où il s'assit prés de son maire, fut alors exilé daes un petit prieuré au fond de l'Anjon.

Coecini, saus être gnerrier, avait été maréchal de Fracce; Luines fut quatre ans après cométable, étant à peine officier. Une telle administration inspira peu de respect; il n'y eut plus que des factions dans les grands et dans le peuple, et on osa tont entrepreudre.

(1619) Le duc d'Éperuon, qui avait fait donner la régence à la reine, alla la tirer du château de Blois où elle était reléguée, et la mena dans ses terres à Angoulème, comme un souverain qui secourait son alliée.

C'était la manifestement un crime de lese-majesté, mais un crime approevé de tout le royaume, et qui ne dounait au due d'Épernon que de la gloire. On avait hai Marie de Médicis tonte puissante; on l'aimait malbeureuse. Personne n'avait murmuré dans le royaume, quand Louis am avait emprisoneé sa mère au Louvre, quand il l'avait reléguée sans aucune raison; et alors on regardait comme un attentat l'effort qu'il voulait faire pour ôter sa mère à ue rebelle. On craignait tellement la violence des conseils de Luines et les cruautés de la faiblesse du roi, que son propre confesseur, le jesuite Arnnux, en préchaut devant lui avant l'accommodement, pronoeça ses paroles remarquables; « On pe doit pas eroire qu'un « prince religieux tire l'épée pour verser le sang « doet il est formé ; yous ne permettrez pas, sire, « que j'aie avancé un mensonge dans la chaire de « vérité. Je vous coujure , par les eutrailles de « Jésus-Christ, de ne point éconter les conseils « violents, et de ne pas donner ce scandale à tonte a la chréticeté, »

C'était une nouvelle preuve de la faiblesse du

gouvernement, qu'ou out parler aiust en étaire. Le P. Arroux ne se veril pas apriné autrement si le ni vait condamné sa mère à mort. A poinc touis una vait la dobs une arnée outre le ducde l'écreum. Cétal précher publiquement contre le d'Épérenn. Cétal précher publiquement contre le duce de l'écreum de l'écreum de l'écreum de l'écreum centre le dre de luisse. Ou ce condesser avais une liberté héroique et indiscrète, ou il étais supé par Marie de Médicis. Que que foit son motif, ce discours public mostre qu'il y avait soir de la hardéese, même daus les expiris qui ne semblent faite que pour la souplesse. Le cométable îl, quédages années aprés, rearroy le con-

(1619) Cependant le roi, loin de s'emporter aux violences qu'on semblait craindre, rechercha sa mère, et traita avec le duc d'Épernou de couronne à couronne. Il a osa pas même, daus sa déclaration, dire que d'Épernou l'avait offeusé.

A peine le tratié de réconciliation fut-il since, qu'il fut romps; c'était la l'esprit tut emps. De nouveaux partians de Marie armèrent, et c'était louguers coatte l'étu de Laines, nonme auparavant contre le marcéal d'Aucre, et jamais contre levol. Jout favor trainait later asprés lui à partre civile. Louis aux et sa mère se firent en dét la guerre. Marie de Mélicie s'étit en Ajou, à la tête d'une petite armée contre son fils; on se batiti au pont de Cé, et l'état était su poit de les urines.

(1620) Cotte confusion it is fortune du célière fichelieu. Il citi surintendant de la maison de la reine-mère, et avait supplanté tous les considerais de cette princerse, comme il l'emporté depuis sur dissor de son giric devaient pertont lui donner la première place on le perdre. Il médigne l'accommodement de la mère et du lis. La nomiastion au cardinalat que la reine demanda pare lui, et qu'elle obdait difficiliement, fini la recompesse de ce service. Le due l'Éperson fait le premier à poser les armse, et les demanda ries : tous les faits la guerre.

La reine et le roi son fils se virent à Brisace, et s'embrassèrent en versant des farmes, pour se brouiller ensuite plus que jamais. Tant de faiblesse, tant d'intrigues et de divisions à le ouy, portaient l'anarchie dans le royaume. Tous les vices intérieurs de l'état, qui l'attaquaient depois long-temps, augmentierent, et lous coux que

Henri iv avait extirpés renaquirent.

L'Église souffrait benueoup, et était encore plus

déréglée.

L'intérêt de Henri 1v n'avait pas été de la réformer; la piété de Louis XIII, peu éclairée, laissa subsister le désordre: la régle et la déceuce n'out été introduites que par Louis xzv. Presque tous les bénéfices étaient possédés par des laïques, qui les fesaient desservir par de pauvres prêtres à qui on donnait des gages. Tous les princes du sang possédaient les riches abbayes. Plus d'un bien de l'Église était regardé comme un bien de famille. On stipplait une abbave pour la det d'une fille, et un colonel remontait son régiment avec le revenu d'un prieuré 1. Les ecclésiastiques de cour portaient souvent l'épée; et, parmi les duels et les combats particuliers qui désolaient la France, on en comptait beaucoup où des gens d'Église avaient eu part, depuis le cardinal de Guise, qui tira l'épée contre le duc de Nevers-Gonzague en 4617. jusqu'à l'ablé depuis cardinal de Retz, qui se battait souvent en sollicitant l'archeviché de Paris

Les ospris demouraient en genéral grossiere si sum culture. Les quiendes datalatiere des Racems n'étaient qui une lumeire naissante qui ne se répandit jas dans la nation. Lue pédestrier susrage, compagne de cette ignorance qui passuit pour science, airientais les moures des los les corps destinés à censégner la jeunesse, et nôme de la pagistature. On a de la peine a croire que le parlement de Paris, en 4621, défendit, sons peine de mort, de rien enseigner de contraire à Artistote et aux anciens auteurs, et qu'on hamis de Paris un nommé de Clarect se associée, pour avoir-

Nesi-il pas étrainge que la construction des églises et des perbyères, Printrielle der moliens mendiants, les appolitiements des summittes des troupers ou des vaisseaux, sosteux is charge des peuples; qu'un citengé d'une richesse immense ait recours, pour bâtir des églises, à la ressource hodiseux des loierries (qu'il en tiene payer de toutes les fonctions qu'il exercit; qu'il reade pour doute ou quitne sous, à qui veut excherit, et morites infinite du corpse et du une fait de sacherie, les morites infinite du corpse et du une fait de l'estatement de l

Dee partie des bleen de l'Églies a dé-destinée que les effects au acceptant de parvers y avant plant au melleure trans a consignement de parvers y avant plant au melleure trans a consignement de parvers y avant plant au melleure transport de l'esta, et pouvoir debit l'es lampéts autrerait publiques y pouvoir des des l'esta, et pouvoir des des l'esta de l

voulu soutenir des thèses contre les principes d'Aristote, sur le nombre des éléments, et sur la matière et la forme.

Malgré es mours sévères, et malgré est rigeners, la justice était vénule dans prespue tous les tribunant des provinces. Henri tr'avait avoie au parlement de Paris, qui se distingua tonjours autant par mos product incorrapitible que par un espri de résistante aux rodutois dem ministres et aux délis pécuniaires. » le auts, teur dissil-lé, que considerate de la companya de la companya de tres parlements il faut touverne souteuries non droit a par lesancoup d'argent; je m'en souvieus, et j'ai boursillé mos même. »

La noblesse, cantonnée dans ses ebâteaux, ou moutant à ebevai pour alier servir un gouverneur de province, ou se rangeant auprès des princes qui troublaient l'état, opprimait les cultivateurs. Les villes étaient sans police, les chemins impraticables et infestés de brigands. Les registres du parlement font foi que le guet qui veilie à la sûreté de Paris consistait alors eu quarante-cinq hommes, qui ne sesaient aucuu service. Ces déréglements, que Heuri IV ne put réformer, n'étaient pas de ces maladies du corps politique qui peuvent le détruire : les maladies véritablement dangereuses étaient le dérangement des finances, la disaipation des trésors amassés par Henri 1v, la nécessité de mettre pendaut la paix des impôts que Henri avait épargnés à sou peuple, lorsqu'il se préparait à la guerre la plus importante : les levées tyranniques de ces impôts, qui n'enriehissaient que des traitants : les fortunes odieuses de ces traitants, que je due de Sulli avait éloignés, et qui, sous les ministères suivants, s'engraissèrent du sang du penple.

A ces vices qui fesaient languir le corps politique, se joignaient ceux qui lui donnaient souvent de violentes secousses. Les gouverneurs des provinces, qui n'étaient que les lieutenants de Henri IV, voulaient être indépendants de Lonis XIII. Leurs droits on lenrs usurpations étaient immenses: ils donnaient tontes les places; les gentiishommes pauvres s'attachaieut à eux, très peu au roi, et encore moins à l'état. Chaque gouvernenr de province tirait de son gouvernement de quoi pouvoir entretenir des tronpes, au lieu de la garde que Henri IV lenr avait ôtée. La Guienne valait au duc d'Épernon un million de livres, qui répondent à près de deux miliious d'aujonrd'bui, et même à près de quatre, si on considère l'enchérissement de toutes les denrées

Nous venons de voir ce sujet protéger la reinenière, faire la guerre au roi, en recevoir la paix avec hauteur. Le maréchal de Lesdiguières avait, trois annauparavant, en 1616, signalé sa grandeur et la fablisses du trône d'une manière plerienze. On l'avait vu herre ha veritable armée has cidpens, ou platôt à ceur du Dauphiné, province dont il n'était pas même gouverneur, mais simplement lieuteann-jenéral; meuer cette armée dann les Alpes, maigre les défeuses positives et cidtéries de la cour; secourir contre les Espagnols le danc de Sarvier que cette cour abandomail, et raduc de Sarvier que cette cour abandomail, et raduc de Sarvier que cette cour abandomail, et raduc de sur les cettes cour abandomail, et rale de sejement puissants, comme du temps de fleuri m, et n'e câtiq sepins faible.

li n'est pas étonnant que la France manquât alors la plus benreuse occasion qui se fût présentée depuis le temps de Charles-Quint, de mettre des bornes à la puissance de la maison d'Autriche, en secourant l'électeur palatin éln roi de Bobême, en tenant la balance de l'Allemagne suivant le plau de Heuri 1v. auquel se conformèrent depuis les cardinaux de Richelieu et Mazarin. La conr avait concu trop d'ombrage des réformés de France. pour proteger les protestants d'Aliemagne, Elle craignait que les buguenots ne fissent eu France ce que les protestants fesaient dans l'empire. Mais si le gonvernement avait été ferme et puissant comme sous Henri 1v. dans les dernières années de Richelieu et sous Louis xxv, il eût aidé les protestants d'Allemagne et contenu ceux de France. Le ministère de Luines n'avait pas ces grandes vues; et quaud même il eût pur les concevoir, il n'aurait pu les remplir : il eût falln une antorité respectée, des finances en bon ordre, de grandes armées : et tout cela mauguait.

Les divisions de la cour, sons un roi qui voulait étre maltre, et qui se donnait lonjours u maitre, répandaient l'esprit de sédition dans toutes les villes. Il était impossible que ce leu ne se communiquit pas tot ou tard aux réformés de France. Céait ce que la cour eraignail, et sa faiblesse avait produit cette crainte; elle senait qu'on déobeirrait quand elle commanderait, et cependaut elle voulut commander.

(4020) Jonis sur réminssit alors le Bérar à la couronne par un édit soiemel : ce del firestituais aux catholiques les églises dont les réformés s'éctient emparés avant le règne de laurei ny, et que ce monarque leur avait consertées. Le parti s'assemble à la Rochelle, au mégris de la décime de roi. L'amour de la illerté, si naturel aux hommes, estable à la Rochelle, au mégris de la décime de roi. L'amour de la illerté, si naturel aux hommes, laistait alor les réformés d'Alters, préphiliciaines; liavarient devant les yeux l'exemple des protestes d'Altersange qui les échauffait. Les protinces d'Altersange qui les échauffait. Les protinces d'Altersange qui les échauffait. Les protinces d'Altersange aux allersanges, et ce pinéerant cialent un marchad de Bonillon, un duc de Soule, un duc de La Trismonièle. m. Ofabillon, no de de Soule, un duc de La Trismonièle. m. Ofabillon, no

tit-dis de l'amiral Coligni; embo, le marchal de Lesdiguières. Le commandant ginéral qu'ils devaient choisir, en cas de guerre, devait avoir nu seau où étaient gravés ces mets, Pour Christ et pour le roi; c'est-à-dire contre le roi. La Rochelle était regardée comme la capstale de cette république, qui pouvait former un état daus l'état.

Les réformés des lors se préparèrent à la guerre. On voit qu'ils éclaute sace puissants, puisqu'ils offirirent la place de généralissime au maréchal de Lesdiquières, ava ceut mille écus par mois. Lesdiquières, qui vonhait être consetable de France, et quitta même bienolate que de les commander, et quitta même bienolat apres leur resigion; mais intermopé da colonater que de les commanders, et quitta même bienolat apres leur resigion; mais intermopé da codo dans ses espéraires à la cour. come épés, prit pour lui celle de connéciale, et calegiarieres, trope quaggé, filo chile de servir sous. Les cincultures de la connecial de connéciale, et calegiarieres, trope quaggé, filo chile de servir sous. Lucius contre les réformés, dont il avait été l'appui jusque alext.

Il fallut que la cour négociát avec tous les chefs du parti pour les coutenir, et avec lous les gouverneurs de provinces pour fournir des trouges. Louis aux marche vers la Loire, en Poiton, en Béarn, dans les provinces méridionales : le prince de Condé est à la tête d'un corps de troupes; le counétable de Luines commande l'armée roys le

Ou renouvela une ancienne formatilé, aujonrbui eutièrement abolle. Lorqui un avançuit vers une ville où commandait un homme suspoet, un héreuit d'armes se présentait aux portes; le commandant l'écoutait, chapseus has: el ne ròi, lon souverain seigneur et le mien, te commandé de list uvoirr, de de receveroir comme « tui el ods, jui et son armée; à faut de qui, te te declare crimine de liste majorié in premier le declare crimine de liste majorié in premier le declare crimine de liste majorié in premier le declare crimine de liste majorié in premier « seront conséqués, los maisous rasées, et celleva les saissituit conséqués, los maisous rasées, et cellede les saissituit en

Presque toutes les villes ouvrirent leurs portes au roi, excepté Saint-Jean-d'Angely, dont il démolit les remparts, et la petite ville de Clérac, qui se reudit à discrétion. La cour, enflée de ce succès, lit pendre le consul de Clérac et quatre pasteurs.

(4621) Cotte exceution irrita les protestants au lieu de les initialier. Pressés de tous céés, abandounés par le maréchal de Lesdiguières et par le maréchal de Bouillon, ils élurent pour leur général le célèbre du Benjamin de Rohas, qu'on regardait comme un des plus grands capitaines de son siècle, compratale aux princes d'Orage, espable, comme eux, de fonder une république; plus sèés qu'eux enocre pour sa religion, ou du

moins prasissant l'étre: homme vigilant, infaitgable, nes permetant aueun des plaitres qui dédourneut des affaires, et lait pour être chef de des la comment des affaires, et lait pour être chef de variable ess memmets des anias. Co lites, ec rang, ces qualités de chef de parti, étaient depais qui consignation preque tout l'étrope, l'objet et l'étand des ambitions. Les guelles et le gibelian avient commence in laite; les Guisses el les Gibgui établièrest d'epuis en France une espèce d'égui établièrest d'epuis en France une espèce d'écui de la commence de la comme de la commence de la comme ambient de la comme de la comme de la comme de la comme ambient de la comme de la comm

Louis xin était réduit à assiéger ses prepres villes. On crut réussir devant Montauban comme devant Ciérac; mais le counétable de Luines y perdit presque toute l'armée du roi sous les yeux de son maître.

Montaubau dait une de ces villes qui ne sontiendraient pas aujourd'hui on siège de quatre jours; elle fut si mai investie, que le due de Roban participate de la fina de la fina de la Force, al la guera de la fina de la Force, al qui l'en fina tianque. C'estat ce même depusa Nompar de La Force, si siquilièrement sauré de la Sintiqui l'en fina tianque, cui massarce de la Sintiment, dans son enfance, sui massarce de la Sinti-Batthèlemi, et que Louis un fit depuis marc'esla de France. Les cloress de Montauban, à qui l'exemple de Clèrez inspirait un courage déseties de la commentation de la commentation de la contraite de la commentation de la commentation de la vivile publicame des resultes.

Le connéable ne pouvant réusuir par les armes temporelles, employa ies spirituelles. Il fit renir nn carme espagnol, qui avait, dit-on, aidé per ses miracles l'armée catholique des Impériaux à gagne la Istalide de Frague contre les protestans. Le carme, nommé Dominique, vint au camp; Il béuit l'armée, distribua des agnus, et dit au roi : « Yous ferez tiere quatre cents coops de canon, ca-

vous ferez tirer quatre cents coups de canon, e ctau quatre centième Montanbau capitulera. «
Il pouvait se faire que quatre cents coups de canou bien dirigés prednisissent cet effet: Lonis les fit tirer; Moutanban ue capitula point, et il fut obligé de lever le siége.

(Décembre 1621) Cet affront rendit le roi moins respectable aux cubollques, et moins terrible aux huguenots. Le cométable fut coireux à tout le monde. Il mena ler via ve veuger de la disgrâce de Montauban aux une petite ville de Guienae commés dembuer; une fêver y termina sa vie. Toute espèce de brigandage était abors si cudinaire, qu'il vii, en mourant, piller tous ses meubles, nos deplipage, son argent, par ses domestiques et par ses sodats, et qu'il pretaix peine un drap pour enservieir l'homme le plus puissant du rovaume, qu'il oure main avait teur l'épée de mourut hai du penple et de son maître,

Louis xın était malheureusement engagé dans la guerre contre une partie de ses sujets. Le dne de Luines avait voulu eette guerre pour tenir sou maître dans quelque embarras, et pour être connetable. Louis xm s'était accoutumé à croire cette guerre iudispensable. On doit transmettre à la postérité les remoutrances que Duplessis-Mornai lui fit à l'âge de prés de quatre-vingts ans. Il lui écrivait ainsi, après avoir épuisé les raisons les plus spécieuses : « Faire la guerre à ses sujets, c'est té-« moigner de la faiblesse. L'autorité consiste dans « l'obéissance paisible du peuple; elle s'établit e par la prudence et par la justice de celui qui e gouverne. La force des armes ne se doit ema ployer que contre un ennemi étranger. Le feu « roi aurait bleu renvoyé à l'école des premiers « éléments de la politique ces nouveaux ministres e d'état, qui, semblables aux chirurgieus igno-« rants, u'auraient point eu d'autres remèdes à e proposer que le fer et le feu, et qui seraient « venus lui conseiller de se couper un bras malade « avec celui qui est en bon état. »

Ces raisons ne persuadèrent point la cour. Le bras malade donuait trop de convulsions au corps ; et Louis xin, n'ayaut pas cette force d'esprit de son père, qui retenait les protestants dans le devoir, crut pouvoir ne les réduire que par la force desarmes, il marcha done encore coutre eux dans les provinces au-defa de la Loire, à la tête d'une petite armée d'environ treize à quatorze mille hommes. Onelques autres corps de troupes étaient répandus dans ces provinces. Le dérangement des finauces ue permettait pas des armées plus considérables, et les huguenots ne pouvaient en opposer de plus fortes.

(1622) Soubise, frère du duc de Rohan, se retranche avec huit mille hommes dans l'île de Ries, aéparée du Bas-Poitou par un petit bras de mer. Le roi y passe à la tête de son armée, à la faveur du reflux, défait entièrement les ennemis, et force Soubise à se retirer en Angleterre. On ne pouvait montrer plus d'intrépidité, ui remporter une victoire plus complète. Ce prince n'avait guère d'autre faiblesse que celle d'être gouverné dans sa maison, dans son état, dans ses affaires, dans ses moindres occupations : cette faiblesse le rendit malhenreux toute sa vie. A l'égard de sa victoire, elle ne servit qu'à faire trouver aux chefs calvinistes de nouvelles ressources.

Ou négociait encore plus qu'on ne se battait, ainsi que du temps de la tigne et dans tontes les guerres civiles. Plus d'un selgueur rebelle, coudamné par un parlement au dernier supplice, obtenait des récompenses et des honneurs, tandis

connétable, et de l'antre les sceaux, de France ; il | qu'on l'exécutait en effigie. C'est ce qui arriva au marquis de La Force, qui avait chassé l'armée royale devant Moutanban, at qui tenait eucore la campagoe centre le roi; il eut deux cent mille écus et le bâton de maréchal de France. Les plus grands services n'eusseut pasété mieux pavés que sa soumission fut achetée. Châtillon, ce petit-lits de l'amiral Coligni, vendit au roi la ville d'Aigues-Mortes, et fut aussi maréchal. Plusieurs firent acheter ajusi leur obéissance : le seul Lesdigujères vendit sa religiou. Fortifié alors dans le Dauphiné, et y fesant encure profession du calvinisme, il se laissait ouvertement sollieiter par les buguenots de revenir à leur parti, et laissait eraindre an roi an'il ne rentrat dans la faction.

> (1622) On proposa dans le conseil de le tuer on do le faire counétable : le roi prit ce dernier parti, et alors Lesliguières devint en un instant catholique: il fallait l'être pour être consétable, et non pas pour être maréchal de France : tel était l'usage. L'épée de cougétable aurait pu être dans les mains d'un huguenot, comme la sprintendance des finances y avait été si long-temps ; mais il ne fallait pas que le chef des armées et des conseils professat la religiou des calviuistes eu les combattant. Ce changement de religion dans Lesdiguières aurait déshonoré tout partieuller qui n'eût eu qu'un petit intérêt; mais les grands objets de l'ambition ne connaissent point la houte.

> Louis xnu était done ubligé d'acheter sans cesse des serviteurs, et de négocier avec des rebelles, II met le siège devant Moutpellier : et, eralguant la même disgrâce que devant Montauban, il consent à n'être recu dans la ville qu'à condition qu'il confirmera l'édit de Nantes et tous les priviléges, Il semble qu'eu laissant d'abord aux autres villes calviuistes leurs priviléges, et eu suivant les conseils de Duplessis-Mornai, il se serait épargné la guerre; et on voit que, malgré sa victoire de Ries, il gagnait peu de ebose à la continuer.

> Le due de Rohan, voyant que tout le monde négocialt, traita aussi. Ce fut lui-même qui obtint des habitants de Montpellier qu'ils recevraient le roi dans leur ville. Il entama et il conclut h Privas la paix générale avec le connétable de Lesdigujères (1622). Le roi le pava comme les autres. et lui donna le duebé de Valois en engagement,

> Tout resta dans les mêmes termes où l'on était avant la prise d'armes : alnsi II en coûta beauconp au roi et au rovaume pour ne rien gagner. Il y eut, dans le cours de la guerre, quelques malheureux citoyens de pendus, et les ehefs rebelles eurent des récompenses.

> Le conseil de Louis xin, peudaut cette guerre civile, avait été aussi agité que la France. Le prince de Condé accompagnait le roi, et voulait

conduire l'armée et l'édat. Les ministères élairent partais; ils n'avaient pressel e roi de donner l'épèr de cométable à Lestiquières que pour d'immer l'autorité du prince de Condé. Ce prince, laise de combattre dans le calinet, alla à Home, des que la pair foil faite, pour obteiner que les Lèmelées qu'il possèalt funeste héréditaires dans sans les heré qu'il de l'ammé de qu'il n'est point. A poise partie d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité qu'on înt d'omât à Bonne le titre d'altesse, et lous les cardinaux-prétres prirent sans difficulté la main sur lui. Ce fut le tout le rituit de son vorganis Rome.

La cour, délivrée du fardeau d'une guerre cirile, ruineuse, et infruetueuse, fut en proie à de nouveiles intrigues. Les ministres étaient tous eunemis déclarés les uns des autres, et le roi se déflait d'eux tous.

Il parta bien, après la mort du comdelale de Luise, que édait loi, plutic que les et, qui avait persécuté la reine-mère. Elle fut à la bié du concion de la comparta de la comparta de la comparta de por miera afferiuri son autorità remissatir, por miera afferiuri son autorità remissatir, Rechelen, on acres, con utrinicachin, et qui lui devait la pourpre. Elle compelii gouverner par lui, et necessità de presser le roi de l'admottre dans le ministère. Presspet con les Mémoires de ce tempe-là fout connaître la répengamen du roi. Il tradata de fourbe celti en qui il mit depais mouvers.

Ce prince, dévôt, scrupuleux, et soupconneux, avait plus que de l'aversion pour les galanterles du cardinal ; elles étaient éclatantes, et même accompagnées de ridicule. Il s'babillait en cavalier ; et, après avoir écrit sur la théologie, il fesait l'amour en plumet. Les Mémoires de Retz confirment qu'il mélait encore de la pédanterie à ce ridicule. Vous n'avez pas besoin de ce témoignage du cardinal de Retz, puisque vous avez les thèses d'amour que Richelieu fit soutenir, chez sa uièce, dans la forme des thèses de théologie qu'on soutient sur les bancs de Sorbonne. Les Mémoires du temps disent encore qu'il porta l'audace de ses désirs, ou vrais on affectes, jusqu'à la reine régnante, Anne d'Autriche, et qu'il en essuya des railleries qu'il ne pardonna ianuais. Je vous remets sons les yeux ces anecdotes qui ont influé sur les grands ávénements. Premièrement, elles font voir que dans ce cardinal si célèbre, le ridicule de l'homme galant n'ôta rien a la grandeur de l'homme d'état, et que les petitesses de la vie privée peuvent s'allier avec l'héroïsme de la vie publique. En second lien, elles sont une espèce de démonstration, parmi hien d'autres, que le Testament politique qu'on a publié sons son uom ne peut avoir été fabrique par 101. Il rétait pas possible que le cardinal de Richelieu, trop connu de Louis xin par ses intrigues galautes, et quel 'amant publié de Marion Delorme eté ut le front de recommander la chasteté au chaste Louis xin; âgé de quarante ams, et accablé de maladies.

La répuguance du roi était si forte, qu'il failut encore que la reine gagost le surintendant la Vieuville, qui était alors le ministre le plus accrédité, et à qui ce uouveau compétiteur donnait plus d'ombrage encore qu'il u'inspirait d'aversion à Louis XIII.

Le sis, encore une foir, combien toutes en potice particularités sont indigens per elle-entones d'arrêter son reganis; ciles divivent être ancânties sous les grands événements: mais it elles sont nécessières pour détruire ce préjugé qui a subsissi si long-temps dans le public, que le cardinal de Richelien foir premier ministre et mattre absolu des qu'il fut dans le constell. Cest ce préjugé qui lait dire à l'imposteur auteur du Testamant poliprier : Lurque vote majusée résoluté de me dosprier : l'arquè vote majusée résoluté de me doslières de la complete de la constell. Cest ce l'arquè et « grande part dans sa contiance, je lui promis « d'employer mes soins pour rabister l'orgueil « des grands, ruiner les buquenois, et relever » son nom dans les nations étrangères.

Il est manisse que le cardinal de Ribelicien "a pun parler alas", puisqu'il n'eu etpoint d'alord la conflance du roi. Je u'insiste pas sur l'improdence d'un ministre qui aurait débuté par dire à son maître : « le relèverat votre non, » et par lui faire sentir que con moit ai vill. Ne n'est point lei dans la multitude des raisons invincibles qui prouerent que le l'actuam politique attitubé au cardiunt de Richelicu n'est et ne peut ôtre de lui ; et je revienn à son ministre.

Ce qu'on a dit depuis à l'occasion de son mausolée élevé dans la Sorbonne, magnum disputandi argumentum, est le vrai caractère de son génie et de ses actions. Il est très difficile de connaître un homme dout ses flatteurs out dit tant de bien, et ses encemis tant de mil. I ent i combattre la maisou d'Autriche, les calvinsites Jes grands du reyame, la reione-ire a sibenditive, le frère du roi, Ja reine régnante, dont il osa dèr l'amant, enfin le oil luvi-mêne, aquelle flu toujours nécessaire et souvent odieux. Il était impossible qui on echerchélaps à le décrier pas de libelles; il y fessil répondre par des panqyriques. Il ne autre corte le les noss a les autres, mais se repré-

senter les faits.
Pour dres eft des faits, autant qu'on le pent, on doit discerner les livres, que penser, par exemple, et l'extrait de la Vigé de J. Jusepl, qui rapporte de l'extrait de la Vigé de J. Jusepl, qui rapporte de l'extrait de la Vigé de J. Jusepl, qui rapporte de l'extrait de l'extrait de l'extrait dit-il , immédiatement après son eutrée dans te conseil? « Comme vous être le principal agent dont o Dieu é est servi pour me conduire dans tons les houneurs où je me vois éteré, je me sens obligé de vous apprendre qu'il à pla au roi de me dois- even le châtre qu'es pour prendre qu'il à pla au roi de me dois- even le châtre qu'es pour prendre de son premier minister, à la crer la châtre qu'es pour prendre minister, à la

Le cardinal n'ent les patentes de premier ministre qu'en 1629. Cette place ne s'appelle point une charge, et le capacin Joseph ne l'avait conduit ni aux honneurs. ni dans les honneurs.

Les livres ne sont que trop picins de suppositions pareilles; et ce u'est pas un petit travail de démèler le vrai d'avec le faux. Fesons-nons ici un précis du ministère orageux du cardiual de Richelieu, ou plutôt de son rèune.

# CHAPITRE CLXXVI.

## Du ministère du cardinal de Richelieu

Le surintendant La Vieuville, qui avait prêté la main au cardinal de Richelleu pour monter au ministère, en fut écrasé le premier au bout de six mois, et le serment sur l'hostie ne le sauva pas. On l'accusa secrètement des malversations dont on peut toujours charger un surintendant.

La Viewille devait se grandeur au chancelire de Silleri, ef l'assi lital disgracier. I est rainé à de Silleri, ef l'assi lital disgracier. I est rainé à son tour par Richelieu, qui ini devait sa place. Ce vicisitules, de commanes dans toutes les ours. Pétainet encore plus dans celle de Louis xun que dans acuene autre. Ce ministre et unis en prison an château d'Amboise. Il avait commençà in aéjocation du mariage entre la sour de Louis xun, Henriette, et Charles, prince de Galles, qui fait himbita aprère de la Grande-Breadge: le cardinad inuit le traité malgré les ours de Rome et de Madrid.

Il favorise sous main les protestants d'Allema-

gne, et il n'en est pas moins dans le dessein d'accabler ceux de France.

Avant son ministère, on négocialt valuement avec tons les princes d'Italie, pour empécher la maison d'Autriche, si puissante alors, de demenrer maîtresse de la Valteline.

Cette petite province, alors catholique, apportenait au ligues grises qui sont réformées. Les Espugnols vouluient joindre ces vallées au Milanais. Le duc de Savoie et Venise, de concert avec la France, s'oposaient à tout agrandissement de la maison d'Autriche en Italie. Le pape Urbain vin avait enlin obtenu qu'on séquestràt cette province entre ses mains, et un désespérait pas de la garder,

Marquemoni, ambassadenr de France à Rome,

cerià dichelleu une longue dépèche, dans loquei cel di claie loutes les difficultés de cette affaire. Celui-ci répond par cette fameuse lettre : « Le evia e change de conseil, « le ministère de « mastine : on enverra une armée dans la Valleine, qui rendre le pape moins incretini et les « Espagnos plus traitable». A assaidi le marquis de Courver centre dans la Valleria « eve una ermée. de Courver centre dans la Valleria» est cun armée. de la littra de la conseina del conseina del conseina de la conseina del conseina de la conseina del conseina de la conseina del conseina del conseina de la conseina de la conseina del c

(1023) L'argent manguait sous les précédents ministères, et l'one trouve asser pour prôter aux Hollandais trois millons deux cent mille ll'tres, afin quibis soient en état de soutenir la guerre contre la branche d'Autriche espagoles, leur ancienne souveraine. On fournit de l'argent à ce fameux chel Manfeld, qui soutennis presque seul alors la cause de la maison palatine, et des protestauts contre la maison impéries.

considération chez les étrangers.

Il faliai bien i attendre, en armant aini les protestants érangers, que le ministre espanol exciterait caux de France, et qu'il lenr rendrait (comme dissist libriels, almassaders d'Espagne). l'argest douné aux Bollandais. Les luguerouts, en felt, animés et pariç par l'Esparen, recommencual ta guerre divide en France. C est depois Charlec-Quint et François i' que dun cette pollèque entre les princes cultoiliques, d'arme les protesant dens autris, et de les pourroits entre est autris, et de les pourroits entre est siè de la religion à a januais été, dans les courra, une le masque de la religion et de la predisir.

Pendant cette nouvelle guerre contre le duc de Rohan et son paril, le cardinal négocie encore avec les puissances qu'il a outragées; et ni l'empereur Ferdinand 11, ni Philippe 11, roi d'Espagne, n'attaquent la France.

La Rochelle commençait à deveuir une puissauce; elle avait alors presque autant de vaisseaux,

que le roi. Elle voulait imiter la Hollande, et aurait pu y parvenir, si elle avait trouvé, parmi les peuples de sa religion, des alliés qui la secourussent. Mais le cardinal de Richelieu sut d'abord armer contre elle ces mêmes Hollandais qui, par les intérêts de leur secte, devaient prendre parti pour elle, et jusqu'aux Anglais, qui, par l'intérêt d'état, semblaieut encore plus la devoir défendre, Ce qu'on avait donné d'argent aux Provinces-Unies, et ce qu'ou devait leur donner encore, les engagea à fournir une flotte contre ceux qu'elles appelaient leurs frères ; de sorte que le roi catholique secourait les calvinistes de son argent, et les Hollandais calvinistes combattaient pour la religion catholique, tandis que le cardinal de Richelieu (1623) chassait les troupes du pape de la Valteline en faveur des Grisons huguenots.

C'est un sojet de surprise que Sonbise, ha letée la flotte rochelloise, ods attaquer la fibrite hollandaise auprès de l'île de Ré, et qu'il remportât l'avantage sur ceux qui passaient alors pour les meilleurs marins du monde (1625). Ce succès, en d'antres temps, aurait fait de la Rochelle une république affermé et puissant.

Louis xii alors vialt no aniral et point de folici. Le circilia, ne commençant son ministère, avait trouvé dans le royaume tout à réparer ou à trière, et il o'avait pu, dans l'espace d'une année, établir une marine. A peine dit ou douze petits vaisseant de guerre pouviant être armés. Le due de Montmorenci, alors aniral, celul-là même qui finit depuis as viei strapiquement, fut obligé de monter sur le vaisseau amiral des Provinces-tulles; et ce ne fuq aive et de vaisseau infoliac-diss et anglais qu'il listit le fotte de la Rochelt. Cette victoire meme basoctati qu'il fallait se

rendre puissant sur mer et sur terre, quand on avait le parti calviniste à soumettre en France, et la puissance autrichieune à miner dans l'Europe. Le ministre accorda donc la paix aux huguenots pour avoir le temps de s'affermir (4626).

Le cardinal de Richelieu avait dans la cour de plus grands enuemis à combattre. Aucun prince du sang ne l'ainmalt; Gaston, frère de Louis xirr, le détestait; Marle de Médicis commençait à voir son ouvrage d'un œil jalonx: presque tons les grands cabalaient.

Il de la place d'amiral au duc de Montmorenci, pour se la doune blendt à la lim-ême sous un autre uon, et par fi il se fait un eunemi rivéconciliable, (1463) beur 3lis de lieuri v, César de Vendôme et le grand-prisur, veulent se soutenir contre lui, et il les fait enfermer à Vinceunes. Le maréchal Ornano et Taleyrand-Chalais animent contre lui Gaston: il les fait accuser de volloir auteuter contre le roi même. Il enveloppé dans l'auteuter contre le roi même. Il enveloppé dans

l'accusation le comte de Soissons, prime du sang, Gaston, frère du roi, et jusqu'à la reine régnante, dont il avait osé être amoureux et dont il avait été rebuté avec mépris. On voit par la combien il savait soumettre l'insolence de ses passions passagères à l'intérêt permaneut de sa politique.

On dépose tantôt que le dessein des conjurés a été de tuer le roi , tantôt qu'en a formé le dessein de le déclarer impuissant, de l'enfermer dans un eloltre, et de donner sa femme à Gaston, son frère, Ces deux accusations se contredisaient, et ni l'une ni l'autre n'étaient vraisemblables. Le véritable crime était de s'être uni contre le ministre, et d'avoir parle même d'attenter à sa vie. Des commissaires jugent Chalais à mort (4626); il est exécuté à Nantes. Le maréchal Ornano meurt à Viucennes : le comte de Soissons fuit en Italie : la duchesse de Chevreuse, courtisée auparavant par le cardinal, et maintenant accusée d'avoir cabalé contre lui, prête d'être arrêtée, poursuivie par ses gardes, échappe à peine, et passe en Angleterre . Le frère du roi est maltraité et observé. Anne d'Autriche est mandée au conseil : ou lui défend de parler à aucun homme chez elle qu'en présence du roi son mari ; et on la force de signer qu'elle est coupable.

Les souponis, la crinite, la décolation, étisela dias la finnille royale et dans tout la cour. Louis un n'était pas l'homne de son royaume le moin malheurent. Hérült à criadre au femme moin malheurent. Hérült à criadre au femme avait autréois si maltraible, et qui en laisast toulours échaper que depes souveir; plus embarrasse encore devant le cardinal, dont il commesqu'à le sour le des la cristica de affaires d'arapperes desis encore pour lui un nouveau sujet de pefice; le cristica de faires des la faires du la criadre et par les lutrigues d'onnestiques, par la nécessité de cristique d'arabperes, par la nécessité de prefre sou crédit che les saitons.

Trode ministres également poissants fessions obers prespet ouis de destin de l'Europe; Olivaries on Espane, Buckingham en Angelerre, Richelien en France; bust ries abalasseut réciproquement, et tous trais négociatent toujours à la fois les mas contre les autres. Le cerdinal de Réchelien se contre les autres. Le cerdinal de Réchelien se contre les autres. Le cerdinal de Réchelien se temps même que l'Angelerre lui foursissait des suissanux contre les Rocheller, et il se liguait avec le conste-duc Olivarie, horsqu'il resait d'enlever la Valletine au roi d'Engale.

De ces trois ministres, le duc de Buckingham passait pour être le moins ministre; il brillait

» Elle traversa la rivière de la Somme à la nage pour aller excuer Calain comme un favori et un grand-seigneur, libre, l franc, andacienx, non comme un homme d'état; ne gonvernant pas le roi Charles r" par l'intrigne, mais par l'ascendant qu'il avait eu sur le père, et qu'il avait conservé sur le fils. C'était l'homme le plus bean de son temps, le plus tier, et le plus généreux. Il pensait que ni les femmes ne devaient résister aux charmes de sa figure, ni les hommes à la supériorité de son caractère. Enivré de ce double amour-propre, il avait conduit le roi Charles, encore prince de Galles, en Espague pour lui faire éponser une infante, et pour briller dans cette cour. C'est là que, joignant la galanterie espagnole à l'audace de ses entreprises, il attaqua la femme do premier ministre Olivarès . et fit manquer, par cette indiscrétion, le mariage do prince. Étant depuis venu en France, en 1625, pour conduire la princesse Henrictte qu'il avait obtenne ponr Charles rer, il fut encore sur le point de faire échoner l'affaire par une indiscrétion plus hardle. Cet Anglais fit à la reine Anne d'Autriche une déclaration, et ne se cacha pas de l'aimer, ne pouvant espérer dans cette aventure que le vain honneur d'avoir osé s'expliquer. La reine, élevée dans les idées d'une galanterie permise alors en Espagne, ne regarda les témérités du duc de Buckingham que comme un hommage à sa beauté, qui ne pouvait offenser sa vertu.

de France, sans lui donner de ridieule, parce que l'audace et la grandeur n'en sont pas susceptibles. Il mena Henriette à Londres, et y rapporta dans son cœur sa passion pour la reine, angmentée par la vanité de l'avoir déclarée. Cette même vanité le porta à tenter un second voyage à la cour de France : le prétexte était de faire un traité contre le duc Olivarès, comme le cardinal en avait fait un avec Olivarès contre lui. La véritable raison qu'il laissait assez voir était de se rapprocher de la reine : non seulement on lui en refusa la permission, mais le roi chassa d'anprès de sa femme plusieurs domestiques acensés d'avoir favorisé la témérité du due de Buckingham. Cet Anglais fit déclarer la guerre à la France, uniquement parce qu'on lul refusa la permission d'y venir parler de son amour. Une telle aventure semblait être du temps des Amadis. Les affaires du monde sont tellement mélées, sont tellement enchaînées, que les amonrs romanesques du due de Buckingham produisirent une guerre de religion et la prise de la Rochelle (1627).

L'éclat du duc de Bnekingham déplut à la cour

Un chef de parti profite de toutes les circonstances. Le due de Roban, aussi profond dans ses desseins que Buckingham était vain dans les siens, obtient du dépit de l'Anglais l'armement d'une Botte de cent vaisseaux de transport. La Rochelle et tout le parti étaient tranquilles; il les auine, et engage les fochellois à recevoir la fotto anglaise, uno par dans la ville même, mais dans l'île de Ré. Le duc de Bhechingham descend dans l'île avec environ sept mille hommes. Il n'y avait qui na petit fort à prendre pour se rendre maître de l'île, et pour séparce ja junnis la flochelle de la l'îne pour séparce ja junnis la flochelle de la l'ine de l'ine de l'ine de l'ine de l'ine de l'ine de de cardinal de Richellem auraient été évanonie, d' le duc de Buck-lobam avait été aussi grand bronne de guerre, ou du moins aussi heureux qu'il était audacieux.

audacieux. (Juillet (627) Le marquis, depuis maréchal de Thoiras, sauva la gloire de la France, ea conservant Il-de Ré acce peu de troupes, contre les Anglàs très supérieux. Louis sus a le temps d'enverant le de Ré accession de la Rochelle. Son feire Gaston la commande d'abord. Le roi y vieile les. Son feire Gaston la commande d'abord. Le roi y vieile de la commande d'abord. Le roi y vieile les commandes de la commande de

Tous trois combattaient pour eux-mêmes : le dne de Rohan, pour être toujours chef de parti : le prince de Condé, à la tête des troupes royales, pour regagner à la cour son crédit perdu ; le duc de Montmorenci , à la tête des troupes levées par lui-même et de sa seule autorité, pour deveuir le maltre dans le Langue-loc, dont il était gouverneur. et ponr rendre sa fortune indépendante, à l'exemple de Lesdiguières. La Rochelle n'a donc qu'alle senle pour se soutenir. Les eitovens, animes par la religion et par la liberté, ces deux puissants motifs des peuples, élurent un maire nommé Guiton, encore plus déterminé qu'eux. Celui-ci, avant d'accepter une place qui lui dounait la magistrature et le commandement des armes, prend un poignard, et le teuant à la main : « Je n'accepte, « dit-il , l'emploi de votre maire qu'a condition

» serve contre moi. si jamnij je songe ka opituler. ». Fendant que la Rochelle se pripara ainsì une reisitance invincible, le cardinal de Richelicu composito toutes les ressources pour la soumettre y valseaux i Mátis à la hâte, troupes de renfort, valseaux i Mátis à la hâte, troupes de renfort, valseaux i Mátis à la hâte, troupes de renfort, valseaux i Mátis à la hâte, troupes de renfort, valseaux i Mátis à la hâte, troupes de renfort contre le des de Bockingham, fesant valoir les intérêts de la religion, prometant tout, et oldemant des valseaux du vid (Espagne, alors l'en-mont des valseaux du vid (Espagne, alors l'en-mont des valseaux du vid (Espagne, alors l'en-mont des valseaux).

« d'enfoncer ce poignard dans le cœur du pre-

· mier qui parlera de se rendre : et qu'on s'en

nemi naturel de la France, pour ôter aux Rochellois l'espéranced un nouveau secours d'Angleterre. Le comte-duc euvoie Frédéric de Tolede avec quarante vaisseaux devant le port de la Rochelle.

L'aminal espagnol arrive (1628). Croitaileo que le orifemolair readit esceucori mittie; et que louis su, pour u'avoir pas vouls accorder à l'action de se controlle a l'action de l'action de

Le due de Buckingham prépare un morre a mement pour saver la ville. Il pouvait en très peu de temps rendre tous les efforts du roi de Prance insulite. La cour a toujour de persuacie que le cardinal de Richelden, pour parce co conp, se servit de l'ausoir rièue de Buckinghom pour anne d'astriele. et qu'on en signe de la réneque (elle revitté au due. Elle pirts, dié-on, de différer au crief de de l'action de la principa de la réneque (elle le pirts, die-on, de différer au le l'action de l'action

Cette anecdote singulière a acquis tant de crédit, qu'on ne peut s'empêcher de la rapporter : elle ne dément ni le caractère de Buckingham, ni l'esprit de la cour; et en effet on ne pent comprendre comment le duc de Buckingham se borne à faire partir seulement quelques vaisseaux, qui se montrent inutilement, et qui reviennent dans les ports d'Angleterre. Les intérêts publics sout at souvent sacrifiée à des intrigues secrètes, qu'on ne doit point du tout a étonner que le faible Charles rer, en feignant alors de protéger la Rochelle, la tratit pour complaire à la passion romanesque et passagère de son favori. Le général Ludlow. qui examina les papiers du roi lorsque le parlement s'en fut rendu maltre, assure qu'il a vu la lettre signée Charles rex, par laquelle ce monarque ordonnait au chevalier Pennington, commandant de l'escadre, de suivre en tout les ordres du rol de France quand il serait devant la Rochelle et de couler à fond les vaisseaux Anglais dont les canitaines ne voudraient pas občir. Si qualque chose pouvait justifier la cruauté avec laquelle les Auglais traitèrent depuis leur roi, ce scrait que telle lettre.

H n'est pas moins singulier que le cardinal ait seul commandé au siège, tandis que le roi était retourne à Paris. Il avait des patentes de général. Ce fut son coup d'essai il montra que la résolutina et le génie suppléent à tout ; aussi exact à mettre la discipline dans les troupes qu'appliqué dans Paris à établir l'ordre, et l'un et l'autre étant également difficile. On ne pouvait réduire la Bochelle taut que son port serait ouvert aux flottes auglaises; il fallait le fermer et dompter la mer, Pompe Targon, ingénieur italien, avait, dans la précédente guerre civile, imaginé de construire une estacade, dans le temps que Louis am voulait assieger cette ville et que la paix fut couelue. Le cardinal de Richelieu suit cette vue ; la mer renverse l'ouvrage : il n'en est pas meins ferme à le faire recommencer. Il commanda une digue dans la mer d'environ quatre mille sept cents pie.ls de long: les vents la détruisent. Il ne se rehuta nos et ayant à la main son Quinte-Curce et la description de la digue d'Alexandre devant Tyr, il recommence encore la digue. Deux Français, Métézeau et Tiriot, mettent la digue en état de résister aux vents et aux vagnes.

(Mars 1628) Louis sur vientau siége et preus depois kens de narn 1628 jusqu's a redilition. Gouventpréesu aux atlaques, et donnant l'exemple aux officiers, Il presse le grand ouvrage de la disque, mais il est toujours à craindre que lieuxi au mouvelle fluide anglaie ne reinne la renverser, due de luckingham, s'éant encore heruillé avec flechelien, était préest find de partie été conduire une flotte redoutable d'erant la Rochelle, (septembre 6628) levrigé un Anglis familière, nommé Felton, Jasassion d'un coupde contenu, sans quaission ai put de dovourire est maligheteurs.

Cependant la Rochelle, sans secours, sans vives, tensit jar son seul courage. La mère et la seur da due de Roban, souffrant comme les autres la plus dure disette, encourageient les ciuyens. Bes matheurenu prets la expirer de falm déphonient leur cita devant le maire Guiton, qui répondait : « Quand il ne restera plus qu'un seul, ehomme. il daudra qu'il freum eles portes, »

L'espérance renait dans la ville, à la vue de la flotte préparée par Brackingham, qui paraît enfan sous le commandement de l'amira Lindee; Elle ne peut percer la digue, Quarante pièces de canon, citablies sur un fort de bois, daus la mer, écartaient les vaisseaux. Louis se montrait sur ce fort expose à toute l'atilièreire de la flotte ennemie, dont tous les efforts furera limitalité.

La famine vainquit entin le courage des Rochellois, et, apris une année entière d'un siège du lis se soutinrent par eux-mêmes, lis furent obligies de se rendre (28 octobre 1628), malgré le poignard du maire, qui restait loujours sur la table de l'hôtel de ville, pour percer quiconque parle rait de capituler. On peut remarquer que ni Louis un comme roi, ni le cardinal de Richelicu comme ministre, ni les marc'elaux de Frauce en qualité d'officiers de la couronne, ne signèrent la capitulation. Deux marc'elaux de camp signèrent. La Rochelle ne perdit que ses privilèges; il n'en colta la vieà personne. La religion catholique fut rétablic dans la ville et dans le pays, et on laissa aux habitants leur calvinisme, la seule chose qui leur resità.

Le cardinal de Richelieu ne vonlait pas hisses non ouvrageimpañit. On marchait venles autres provinces où les réformés avaient tant de places de séruée, de ol heu noubre les rendait encore puissants. Il fallant absutre et désarmer tout le parti, avaut de pouvroir déployer en afércé toutes ses forces contre la maison d'autricle, en Allemage, en Italie, en Flandre, et vers l'Espagne. Il importait que l'état. fût uni et tranquille, pour troubler et divisse le autres états.

Déjà l'intérêt de donner à Mautoue un duc dépendant de la France et non de l'Espagne, après la mort du dernier souverain, appelait les armes de la France en Italie. Gustave-Adolphe voulait descendre déjà en Allemagne, et il fallait l'appuyer.

Dans ces circonstances épineuses, le duc de Rohan, ferme sur les ruines de son parti, traite avec le roi d'Espagne, qui lui promet des secours, après en avoir donné contre lui uu an auparavaut. Philippe IV, roi catholique, ayant consulté son conseil de conscience, promet trois cent mille ducats par an au chef des calvinistes de France : mais cet argent vient à peine. Les troupes du roi désolent le Languedoc. Privas est abandouné au pillage, et tout y est tué. Le duc de Roban ne pouvant soutenir la guerre, trouve encore le secret de faire une paix générale pour tout le parti aussi bonne qu'on le pouvait. Le même homme, qui venait de traiter avec le roi d'Espagne, en qualité de chef de parti, traite de même avec le roi de France son maître. dans le temps qu'il est condamné par le parlement comme rebelle; et, après avoir recu de l'argent de l'Espagne pour entretenir ses troupes, il exige et reçoit cent mille écus de Louis xm (4628) pour achever de les payer et pour les congédier.

Les villes calvinistes sout traitées comme la Rochelle; on leur de leurs fortifications et tous les droits qui pouvaient être dangereux; on lenr laisse la liberté de concience, leurs temples, leurs lois municipales, les chambres de l'édit, qui ne pouvaient pas noire. Tout est apaisé. Le grand parti calviniste, au lien d'établir une domination, est désarmé et abatu san ressourer. La Shise, la Blollande, n'claient pass à puissantes que ce parti quand étles s'érgèrent en souverquisés injécen-

dantes. Genève, qui était peu de chose, se douns la liberté et la conserva. Les calvinistes de France succombèrent: la raison eu est que leur parti môte était dispersé dans leurs provinces, que la motifé des peuples et les parlements étaient catholiques, que la paissance royale tombait sur leurs pays tout ouverts, qu'on les attaquait avec des troupes supérieures et disciplinées, et qu'il serrent affaire ou cardinal de Richelieu.

rent stater ou curvame de netweeten.

In comparis tout de glair ope i aloment ; car, i saudia qui apria la pria de la Rochelle les arraries forçains qui apria la pria de la Rochelle les arraries forçains en lugue (a) i de locissance, i sottenia se sa litiés en litalie; il marchait an secours da due de Manoue (mars 1629) au traverse des Alpes, au miliese d'un hiver rigourens, forçait trois barricades au pas de Suza, y emparai de Suza, obligani le due de Secole à s'emir à la direction de la consecución de la revoure, amb à avair à manul courgae d'este de la revoure, amb à a vair à au qua courgae d'este de la revoure, amb à a vair a una courgae d'este de la revoure, amb à a vair a una courgae d'este de la revoure, amb à a vair a una courgae d'este de la revoure, amb à a vair a una courgae d'este de la revoure, amb à a vair a des la consecución de la revoure, amb à a vair a de la consecución de la revoure, amb à a vair a de la consecución de la revoure, amb à a vair a la consecución de la revoure, amb à a vair a la consecución de la revoure, amb à a vair a la consecución de la revoure de la revo

Cependant le cardinal de Richelieu négociait avec tous les souverains, et contre la plus grande partie des souveraius. Il envoyait un capucin à la diète de Ratisbonne pour tromper les Allemands, et pour lier les mains à l'empereur dans les affaires d'Italie. En même temps Charnacé était chargé d'eucourager le roi de Suède, Gustave - Adolphe, à descendre en Allemagne : entreprise à laquelle Gustave était déjà très disposé. Richelieu songesit à ébranler l'Europe, tandis que la cabale de Gaston et des deux reines tentait en vain de le perdre à la cour. Sa faveur causait encore plus de troubles dans le cabinet que ses intrigues n'en excitaient dans les autres états. Il ne faut pas croire que ces troubles de la cour fussent le fruit d'une profonde politique et de desseins bien concertés, qui unissent contre lui un parti habilement formé pour le faire tomber, et pour lui donner un successeur capable de le remplacer. L'humeur, qui domine souveut les hommes, même dans les plus grandes affaires, produisit en grande partie ces divisions si funestes. La reine-mère, quoiqu'elle eût toujours sa place au conseil, quoiqu'elle eût été régente des provinces en-deca de la Loire pendant l'expédition de son fils à la Rochelle, était toujours aigrie contre le cardinal de Richelieu, qui affectait de ne plus dépendre d'elle. Les Mémoires composés pour la défense de cette princesse rapportent que le cardipal étant venu la voir, et sa maiesté lui demandant des pouvelles de sa santé, il lui répondit, enflammé de colère et les lèvres tremblantes (1629) : « Je me porte mieux que ceux qui sont ici ne vou-« draient. » La reine fut indiguée; le cardinal s'emporta : il demanda pardon ; la reine s'adoucit ; et deux jours après ils s'aigrireut encore : la politique, qui surmonte les passions dans le cabinet, n'en étant pas toujours maîtresse dans la couversation.

(24 novembre 4629.) Marie de Médicis ôte alors au cardinal la place de surintendant de sa maison. Le premier fruit de cette querelle fut la patente de premier ministre que le roi écrivit do sa main en faveur du cardinal, lui adressant la parole, exaltant sa valeur et sa magnanimité, et laissant en blanc les appointements de la place pour les faire remplir par le cardinal même. Il était deià grand-amiral de France, sous le nom de surintendant de la uavigation ; et ayant ôté aux calvinistes leurs places de sûreté, il s'assurait pour lui-même de Saumur, d'Angers, de Honfleur . du Havre-de-Grace . d'Oléron . de l'Ile de Ré, qui devenaient ses places de sûreté contre ses ennemis ; il avait des gardes ; son faste effaçait la diguité du trône ; tout l'extérieur royal l'accompagnait, et toute l'autorité résidait eu lui.

Les affaires de l'Europe le rendaient plus que jamais uccessaire à son maltre et à l'état. L'empereur Ferdinand 11, depuis la bataille de Pragne , s'était rendu despotique eu Allemagne , et devenait alors puissaut en Italie. Ses troupes assiégeaient Mantoue. La Savoie bésitait eutre la France et la maison d'Autriche. Le marquis de Spinola occupait le Moutferrat avec une armée espagnole. Le cardinal veut lui-même combattre Spinola : il se fait nommer généralissime de l'armée qui marche en Italie, et le roi ordoune dans ses provisions qu'ou lui obéisse comme à sa propre personne. Ce premier ministre, fesant les fonctions de counétable, avant sous lui deux maréchaux de Frauce, marche eu Savoie. Il négocie dans la route, mais en rol, et veut que le duc de Savoie vienne le trouver à Lyon (4650) : il ne peut l'obtenir. L'armée française s'empare de Pignerol et de Chambéri en deux jours. Le roi preud enfin lui-même le chemiu de la Savoie ; il amène avec lul les deux reines, son frère, et toute une cour eunemie du cardinal, mais qui n'est que témoin de ses triomphes. Le cardinal revient trouver le rol à Grenoble ; ils marchent ensemble en Savoie. Une maladie coutagieuse attaqua dans ce temps Louis xIII, et l'obligea de retourner à Lyon. C'est pendant ce temps-là que le duc de Montmorenci remporte, avec peu de troupes, une victoire signalée, au combat de Végliane, sur les Impériaux, les Espagnols, et les Savoisiens; il blesse et prend lui-même le général Doria. Cette action le combla de gloire. Le roi lui écrivit (juillet 4650) : « Je me sens obligó envers vous autant « qu'un roi lo puisse être. » Cette obligation n'empêcha pas que Montmoreuci ne mourût deux aus a près sur uu échafaud.

tl ne fallait pas moins qu'une telle victoire pour

soutonir la gloire et les intérêts de la France, taudis que les Impériaux prenaient etsaccag ealent Mantoue, poursuivaient le duc protégé par Louis xiii , et battaient les Vénitiens ses alliés. Le cardinal, dont les plus grands enn emis étaient à la cour , laissait le duc de Montmorenci combattre les eunemis de la France, et observait les siens aupres du roi. Ce monarque était alors mourant à Lyon. Les confidents de la reine régnante, trop empressés, proposaient déjà à Gastou d'épouser la femme de sou frère, qui devait être bientôt veuve. Le cardinal se préparait à se retirer dans Avignon. Le roi guérit : et tous ceux qui avaient fondé des espérauces sur sa mort fureut confondus. Le cardinal le suivit à Paris; il y trouva beaucoup plus d'intrigues qu'il n'y en avait en Italie entre l'Empire, l'Espagne, Veuise, la Savoie, Rome, et la France.

Mirabel, l'ambassadeur espagnol, était ligué contre lui avec les deux reines. Les deux frères Marillae, l'uu maréchal de France, l'autre gardedes-sceaux, qui lui devaieut leur fortune, seffattaient de le perdre et de succèder à son crédit. Le maréchal de Bassompierre , saus prétendre à rien . était dans leur confidence : le premier valet de chambre . Béringhen . iustruisait la cabale de ce qui se passait chez le roi. La reine-mère ôte une seconde fois au cardinal la charge de surintendant de sa maisou, qu'elle avait été forcée de lui rendre; emploi qui, daus l'esprit du cardinal, était au-dessous de sa fortune et de sa fierté, mais que par que autre fierté il ne voulait pas perdre. Sa nièce, depuis duchesse d'Aiguillou, est renvoyée; et Marie de Médicis, à force de plaintes et de prières redoublées , obtient de son fils qu'il dépouillera le cardinal du ministère.

Il u'v a dans ces lutrigues que ce qu'on voit tous les jours dans les maisons des particuliers qui ont uu grand nombre de domestiques ; se sont des petitesses communes, mais ici elles entrainent le destin de la France et de l'Europe. Les négociations avec les princes d'Italie, avec le roi de Suède, Gustave-Adolphe, avec les Provinces-Unies et le prince d'Orange, contre l'empereur et l'Espagne, étaient dans les mains de Richelieu, et n'en pouvaient guère sortir sans dauger pour l'état. (40 uovembre 1630) Cepeudaut la faiblesse du roi, appuyée eu secret dans son cœur par ce dépit que lui inspirait la supériorité du cardinal. abandonne ce ministre nécessaire; il promet sa disgrâce aux empressements opiniâtres et aux larmes de sa mère. Le cardinal entra par une fausse porte dans la chambre où l'ou conclusit sa ruine : le rol sort sans lui parler ; il se croit perdu, et prépare sa retraite au Havre-de-Grace, comme il l'avait déjà préparée pour Avignon, quelques mois aupravant. Sa ruine parsissait d'astant plus sire, que ler ni, le jour m'me, donne pouvoir au maréchal de Marilluc, ennemi déclared na cardinal, de faire la gener et la paix dans le Pérmont. Mors le cardinal preses son dispars : ses mules avaient délip parie ses tréors à terenée-cing lièmes, sans passer par auenne ville; prévautie pries contre la haine publique. Ses amis lul conseilleut de tenter eufin auprès du roi un nouvel effort.

Le cardinal va trouver le roj à Versailles (14 novembre 4650), alors petite maison de chasse, achetée par Lonis xm vingt mille écus , devenue depuis, sons Louis xIV, nn des plus grands palais de l'Enrope et un ablme de dépenses. Le roi, qui avait sacrifié son ministro par faiblesse, se remet par faiblesse entre ses mains, et il lui abandonne ceux qui l'avaient perdu. Ce jour, qui est encore à présent appeló la journée des dupes, fut celui du pouvoir absolu du cardinal. Dès le lendemain le garde-des-sceaux est arrêté, et conduit prisonnier à Châteaudun, où il mournt de douleur. Le jour même le cardinal dépêche un huissier du cabinet. de la part du roi , aux maréchaux de La Force et Schomberg, pour faire arrêter le maréchal de Maril'ac au milieu de l'armée qu'il allait commander seul. L'huissier arrive nne heure après que ce maréchal de Marillac avait reçu la nouvelle de la disgrace de Richelieu. Le maréchal est prisonnier. dans le temps qu'il se crovait maitre de l'état avec son frère. Richelieu résolut de faire mourir ce général ignominieusement par la main du bonrreau; et ne pouvant l'accuser de trahison. il s'avisa de lui imputer d'être concussionnaire, Le procés dura près de deux années : il faut en rapporter ici les suites, pour ne point rompre le fil de cette affaire, et pour faire voir ce que peut la vengeance armée du pouvoir suprême, et colorée des apparences de la justice.

Le cardinal ne se contenta pas de priver le maréchal du droit d'être ingé par les deux chambres du parlement assemblé, droit qu'on avait déjà violé tant de fois : ce ne fut pas assez de lui donner dans Verdnn des commissaires dont il espérait de la sévérité ; ces premiers juges ayant , malgré les promesses et les menaces, concin que l'accusé serait reçu à se justifier, le ministre fit casser l'arrêt : il lui donna d'antres juges , parmi lesquels on comptait les plus violents eunemis de Marillac, et surtout ce Paul Hay du Châtelet, counu par une satire atroce contre les deux frères. Jamais ou n'avait méprisé davantage les formes de la justice et les hienséances. Le cardinal leur insulta an point de transférer l'accusé, et de continuer le procès à Ruel, dans sa propre maisou de campagne.

Il est expressément défendu par les lois du royaume de détenir un prisonnier dans une maison particulière; mais il n'y avait point de lois pour la vengeance et pour l'autorité. Celles de l'Église ne furent pas moins violées dans ce proces que celles de l'état et celles de la bionséance. Le nouveau garde-des-sceaux, Chateauneuf, qui venait de succéder au frère de l'accusé, présida au tribunal, où la décence devait l'empêcher de paraltre : et . quoiqu'il fût sous-diacre et revêtu de bénéfices, il instruisit un procés criminel : le cardinal lui fit venir une dispense de Rome, qui lui permettait de juger à mort. Ainsi, un prêtre verse le sang avec le glaive de la justice, et il tient ce glaive en France de la main d'un antre prêtre qui demenre au fond de l'Italie.

Ce procis fait liées voir que la vie des infortants dépend du deix é puire sun komme puisants. Il fallur rechercher toutes les actions du maréchal on déterra gaequeus salur dans l'acrecice de son commandement; quelques anciens profits jiliettes et ordinaires, faits autrecis jes pri lui ou par ses domestiques, dans la construction de la citadiele de Verdur - Chone étragge dissist-il à ses si juges, qu'un homme de mon rang soit pers'exuel a vac tant de rigueure et d'injustice; il ne s'agit e dans tout mon procès que de foin, de paille, de spierre, et de chaux. »

Cependaut ce général, chargé de blessures et de quarante années de service, fut condamné à la mort (1652) sous le même roi qui avait douné des récompenses à trente sujets rebelles.

Pendant les premières instructions de ce procès étrange, le cardiual fait donner ordre à Beringhen de sortir da royaume; il met en prison tous ceux qui ont voula lui nuire ou qu'il soupeonne. Toutes ces cruantés, et en même temps toutes es petitesses de la vengeance ne semblairent pas faites pour une grande âme occupée de la destinée de l'Europe.

Il conclusit alors avec Gustave-Adolphe le traité qui devait ébranler le trône de l'emperenr Ferdinand n. Il n'en coûtait à la France quo trois cent mille livres de ce temps-là une fois payées, et neuf cent mille par an pour diviser l'Allemagne, et pour accabler deux empereurs de suite, jusqu'à la paix de Vestphalie; et deia Gustave-Adolphe commencait le cours de ses vietnires, qui donnaient à la France tout le temps d'établir en liberté sa propre grandeur. La cour de France devait être alors paisible par les embarras des autres nations; mais le ministre, en manquant de modération, excita la haine publique, et rendit ses ennemis implacables. Le duc d'Orléans Gaston, frère du roi, fuit de la cour, se retire dans son apanage d'Orléans, et de là en Lorraige (1652).

et proteste qu'il ne rentrera point dans le rorsumettan que le cardinal, son persoluteur et celui de sa mère, y régeren. Richelieu flait dériare, par un arrêt du canseil, tous les amis de Gaston criminels de bès-majesté. Cet arrêt est caroré au parlement, les vois y furent partagées. Le roj, holigné de ce partage, unanda au Louvre le parlement, qui vin à pient, et qui partia geceration de la companyament de la companyament de et nois procédure. En déchiér en a présent et trois productive. En déchiér en su présent et trois productive. En déchiér en su présent et loris productive.

Le cardinal de Richelieu ne se bornait pas à soutenir ainsi son autorité liée désormais à celle du roi : avant forcé l'héritier présomptif de la couronne à sortir de la cour, it ne balança plus à faire arrêter la reine, Marie de Médicis. C'était une entreprise délicate depuis que le roi se repentait d'avoir attenté sur sa mère, et de l'avoir sacrifiée a un favori. Le cardinal fit valoir l'intérêt de l'état pour étouffer la voix du sang, et fit jouer les ressorts de la religion pour calmer les scrupules. C'est dans cette occasion surtout qu'il employa le capucin Joseph du Tremblai, homme en son genre aussi singulier que Richelleu même, enthousiaste et artificieux, tantôt fanatique, tantôt fourbe, voulant à la fois établir une croisade contre le Ture, fonder les religieuses du Calvaire, faire des vers, négocier dans toutes les cours, et s'élever à la pourpre et au ministère. Cet homme, admis dans un de ces conseils secrets de conscience inventés pour faire le mai en conscience, remontra au roi qu'il ponyait et qu'il devait sans scrupule mettre sa mère hors d'état de s'opposer à son ministre. La cour était alors à Compiègne. Le roi en part, et y laisse sa mère entourée de gardes qui la retiennent (février 1631). Ses amis, ses créatures, ses domestiques, son médecin même, sont conduits à la Bastille et dans d'autres prisons. La Bastille fut toujours remplie sous ce ministère. Le maréchal de Bassompierre, soupçonné seulement de n'être pas dans les intérêts du cardinal, y fut renfermé pendant le reste de la vie du ministre.

[Juillet 654] Depais commont Marie nervill plan slo mit, ni Paris qu'et a ravit caubelli. Cette ville lui devait le palais du Lazembourg, cea apaçõues diapse de Rome, et la promenade publique qui porte encore le nom de la Feire. Totojura imambé de des Arcivis, et gesas le reste de ses jours dans un cult volontaire, mais doncres. La evere de Herri-Pe-Crand, il mire ul mario de France, la belle-microscota, di morte de l'arcive de l'arci

Cette reine, qui avait si long-temps dominé en

France, alla d'abord à Bruxelles, et, de cet asile. cllc crie's son fils; elle demaude justice aux tribunanx du royaume contre son ennemi. Elle est suppliante auprès du parlement de Paris, dont cile avait tant de fois rejeté les remontrances, et qu'elle avait renvoyé au soin de juger des procès, tandis qu'elle fut régente : taut la manière de penser change avec la fortune! On voit encore aujourd'hui sa requête : « Supplie Maric, reine de France e et de Navarre, disant que depuis le 25 février elle aurait été arrêtée prisonnière au château « de Compiegne, sans être ni accusée ni soupcon-« née, etc. » Toutes ses plaintes réitérées contre le cardinal furent affaiblies par cela même qu'elles étaient trop fortes, et que ceux qui les dictaient. mélant leurs ressentiments à sa douleur, joi-

gnaient trop d'accusations fausses aux véritables ;

enfin, en déplorant ses malheurs, elle ne fit que

les augmenter.

(1631) Four réponse aux requêtes de la reine europées contre le ministre, il se fait crèer due et pair, et nominer gouverneur de bretagne. Tout entre de pair, et nominer gouverneur de bretagne. Tout magne, dans les Pay-Bas. Albes Mazarin, ministre du parpe dans l'affaire de Mantone, c'ait devenu le ministre de la Trance par la destérié heureuse de su régorialme; et, en servant le crailla de Rit-chéléen, il pétalt sous le prévoir les fondements de ces ministre. Il retait saus le prévoir les fondements de ce ministre. Il retait à vantagen y vessif c'âtre conclu sex le savoir et de ce ministre. Il retait à vantagen y vessif c'âtre conclu sex la Savoir ; elle cédait pour jamais Pignerol à la Prance.

Vers les Pays-Bas, le prince d'Orange, seconru de l'argent de la France, fesait des conquêtes sur les Espagnols; et le cardinal avait des intelligences jusque dans Bruxelles.

En Altemagne, le bonheur extraordinaire des armes de Gustave-Adolphe rehaussait encore les services du cardinal en France. Enfiu, toutes les prospérités de son ministère tenaient tous ses ennemis dans l'impuissance de lui nuire, et laissaient un libre cours à ses vengeances, que le bien de l'état semblait autoriser. Il établit une chambre de justice, où tous les partisans de la mère et du frère du roi sont condamnés. La liste des proscrits est prodigieuse; on voit chaque jour des poteaux chargés de l'effigie des hommes ou des femmes qui avaient ou suivi ou conscillé Gaston et la reine ; on rechercha jusqu'à des médecins et des tireurs d'horoscopes qui avaient dit que le roi n'avait pas long-temps à vivre; et deux furent envoyés anx galères. Enfin, les biens, le douaire de la reine-mère, furent confisqués. « Je uc veux e point vous attribuer, écrivit-elle à son fils 4 (4654), la saisie de mon bien, ni l'inventaire « qui en a été fait, comme si j'étais morte ; il n'est

- « pas crovable que vous ôtiez les aliments à celle
- « qui vous a donné la vie. »

Tout le royaume murmarit, mais presque personne nosit dever lavoir. I endine retenuit ceux qui pouvaient prendre le parti de la reinmer et du due d'Ordenas. Il vi y cut guere alors que le marichal due de Montmorenci, gouverneur du Languelose, qui crut pouvair leaver la fortune du cardinal. Il se flatta d'être chel de presente de la cardinal. Il se flatta d'être chel de sa province, comme Lesdignières avait su l'être prince dangere no l'éle Il n'étail point maître de sa province, comme Lesdignières avait su l'être du Dauphile. Ses provinces la raisent mis- hors d'état d'acheter un asser grand noubre de serviteurs; son gold pour les plaisirs ne pouvait le laiser tout entire aux faliries ceitin, pour être chel d'on parti, il falitu n parti, et il n'en avait pos.

Gaston le flattait du titre de vengeur de la famille royale. On comptait sur un secours cousidérable du duc de Lorraine, Charles IV, dont Gaston avait épousé la sœur ; mais ce duc ne pouvait se défendre Ini-même contre Louis xIII, qui s'emparait alors d'une partie de ses états. La cour d'Espagne fesait espérer à Gaston, dans les Pays-Bas et vers Trèves, nne armée qu'il conduirait en France; et il put à peine rassembler deux ou trois mille cavaliers allemands, qu'il ne put paver, et qui ne vécurent que de rapines. Des qu'il paraltrait en France avec ce secours, tous les peuples devaient se joindre à lui ; et il n'y eut pas une ville qui remnåt en sa faveur dans toute sa route, des froutières de la Franche-Comté aux provinces de la Loire et jusqu'en Languedoc. Il esperait que le duc d'Épernon, qui avait autrefois traversé tout le royaume pour délivrer la reine sa mère, et qui avait soutenu la guerre et fait la paix en sa faveur, se déclarerait aujourd'hui pour la même reine, et pour un de ses fils, héritier présomptif du royaume, contre un ministre dont l'orgueil avait souvent mortifié l'orgueil du duc d'Épernou. Cette ressource, qui était grande, manqua encore. Le duc d'Épernon s'était presque ruiné pour secourir la reine-mère, et se plaignait d'avoir été négligé par elle après l'avoir si bien servie. Il baissait le cardinal plus que personne, mais il commeucait à le craindre.

Le prince de Condé, qui avait fait la guerre au marchal d'Ancre, était bien loin de se déclarer coutre Richelien : il écdait au goine de ce muistre; et, uniquement occupé du soin de sa fortune, il briguait le commandement des troupes au-clei de la Loire contre Montumerenci son besu-frère. Le contre de Soissons u'avait encore qu'une haine impuissante contre le cardinal. et n'ossi réclater,

Gaston, abandonno parce qu'il n'était pas assex fort, traversa le royaume, plutôt comme un fugitif suivi de bandits étrangers que comme un priuce qui venait condustre un roi, il arrise qui findass le Lauguche. Le du cel Muntarement y a rassemblé, à ses dépens et à force de prounsesse, six à sept uille hommes que l'un compte pour une armée. La division, qui se met toujoure dans les partis, affaibilit es forces de Gaston det qu'elles pureut agri. Le duc d'Elleut, fas ori de Mousieur, vousille partique le commandement acte el duc do Moutancement, qui avait fout fait, et qui se trouvait dans son gouvernement.

(1er septembre 1632) La journée de Castelnaudari commença par des reproches entre Gaston et Montmorenci. Cette jouruée fut à peiue un combat; ce fut une rencontre, une escarmouche, où le due se porta, avec quelques seigneurs du parti. contre un petit détachement de l'armée royale. commandée par le maréchal de Schomberg ; soit impétuosité naturelle, soit dépit et désespoir, soit encore débanche de viu, qui n'était alors que trop commune, il franchit un large fosse suivi seulement de cinq ou six personnes ; c'était la manière de combattre de l'ancieuue chevalerie, et non pas celle d'un général. Ayant pénétré dans les rangs ennesuis, il y tomba percé de coups, et fut pris à la vue de Gaston et de sa petite armée, qui ne fit aucun mouvement pour le secourir.

actorn movement pour re secontry.

Eston i étail pas le seu filis de Benri ry préseul à cette jourue; le connée de Moret, léatard
de ce monarque et de madeunoiselle du Beuil, se lasarda plus que le fils légitime; il ne voultu point alandouner le duce de Montanorci, et dut tué à ses côtés. C'est ce même contre de Moret qu'on a fait revirse depuis, et qu'ou a présedun avoir été long-temps crunite : vaine fable méée à ces tristes événements.

Le moment de la prise de Montmoreuci fut celui du découragement de Gastou, et de la dispersion d'unearmée que Montmoreuci scullui avait donnée.

And the description of the property of the control of the control

On n'ignore point la triste fin du maréchal due de Montmorenci. Sou supplice fut juste, si celui de Marillac ne l'avait pas été: mais la mort d'un homme de si grande espérance, qui avait gague des batailles, et que son extrêute valeur, sa générosité, ses grâces, avaient rendu cher à toute la France, reudit le cardinal plus odicux que n'avait fait la mort de Marillac. On a écrit que, lorsqu'il fut conduit en prison, ou lui trouva un bracelet au bras, avec le portrait de la reine Anne d'Autriche : cette particularité a toujonrs passé pour constante à la cour ; elle est conforme à l'esprit du temps. Madame de Motteville, confidente de cette reine, avoue dans ses Mémoires que le duc de Montmoreuci avait, comme Buckingham, fait vanité d'être touché de ses charmes ; c'était le aglantear des Espagnols, quelque chose d'approchant des sigisbés d'Italie, un reste de chevalerie, mais qui ne devait pas adoucir la sévérité de Louis xm. Montmorenei, avant d'aller à la mort (50 octobre 1632), légua un fameux tableau du Carrache au cardinal. Ce q'était pas la l'esprit du temps, mais un sentiment étranger inspiré aux approches de la mort, regardé par les uns comme un christianisme béroique, et par les autres comme une faiblesse.

(45 novembre 4652) Monsieur n'étant revenu un France que pour faire périr sur l'échafan sun ani et sou défenseur, réduit à n'être qu'exilé de la cour par grâce, et eraignant pour sa liberté, sort encore du rousume, et va chezt les Espagnols réjoindre sa mêre à Bruxelles.

Sous un autre ministère, une reine, un héritier présomptif de la France, retirés chez les ennemis de l'état, tous les ordres du revaume mécontents, ceut familles qui avaient du sang à venger, eussent pu déchirer le royaume dans les nouvelles circonstances où se trouvait l'Europe. Gustave-Adolphe, le fléau de la maison d'Autriche, fut tue alors (46 nuvembre 4652), au milieu de sa victoire de Lutzen, auprès de Leipsick; et l'empereur, délivré de cet ennemi, pouvait avec l'Espagne accabler la France. Mais, ce qui n'était presque jamais arrivé, les Suédois se soutinrent dans uu pays étrauger après la mort de leur chef. L'Allemagne fut aussi troublée, aussi sanglante qu'auparavant, et l'Espagne devint tous les jours plus faible. Toute cabale devait donc être cerasce sous le pouvoir du cardinal. Cependant il n'y eut pas un jour sans intrigues et sans factions. Lui-même y donnait lieu par des faiblesses secrètes qui se mêlent toujours sourdement aux grandes affaires, et qui malgré tous les déguisements qui les cachent, décèlent les petitesses de la grandeur.

On précend que la duchesse de Cherreuse, toujours intrigante e belle encore, emageaul le cardinal ministre, par ses artifices, dans la passiou qu'elle vonbil lui nispirer, et qu'elle le sactifials au garde-des-secaux Châteauneuf. Le commandeure de Jars et d'autres entraisent dans la confidence. La reine Anne, femme de Louis LIII, n'avait d'autre consoliton, dans la perte de son rec'hit, que d'aider la duchesse de Cherreuse à

rabaisser par le ridicale celni qu'elle ne pouvait perdre. La duchesse feignait du goût pour le cardinal, et formait des intrigues, dans l'attente de sa mort, que de fréquentes maladies fessient voir aussi prochaine qu'on la souhailait. In terme injurieux dont on se servait dans cette cabale pour désigner le cardinal, lut eq qui l'offensa davantage \*.

Le garde-des-scennx fut mis en prison saus forme de procès, parce qu'il n'y avail point de procès à lui faire. Le commandeur de Jarse d'autres, qu'on accuss de conserver quebques intelligences avec le frère et la mère du roi, furent condamnés par des commissaires à perdre la tête. Le commandeur eut sa grice sur l'échafaud, mais les autres furent exéculés.

(1635) On ne poursuiruit pas seutement les suplets qu'on pouvait accuser d'être dans les intirêts de Gaston; le due de Lorraine, Charles IV, en la trictine. Louis XIII s'empre. Les des Nued, et proudit de lai rendre sa capitale, quand ce prince de Lorraine, qui s'auti excrètement froque Monsieur. Ce mariage était une nouvelle source de disputes et de purcelle dans l'état et doubt Monsieur. Ce mariage était une nouvelle source de disputes et de purcelle dans l'état et dans l'Église. Ces disputes mêmes poursaient un jour entraîner me grande révolution. Il s'apissieul de la succession à la couronne; et depuis in question de la sin contraité.

Le roi voulait que le mariage de sou frère avec Marquerite de Lorraine fid déclaré nul. Gaston n'avait qu'une fille de son premier mariage avec l'héritière de Montpensier. Si l'héritier présomptif du royaume persistati dans son nouveau mariage, s'il en naissait nn prince, le roi prétendait que ce prince fid déclaré bikatre d i norapable d'hériter.

C'était évidemment insulter les usages de la religion; mais la religion n'ayant pu être instituée que pour le bien des états, il est certain que quand ces usages sont nuisibles ou dauger eux. Il faut les abolir.

Le mariage de Mousteur avait été célètric en présence de témoins, autorisé par le père et par toute la famille de son épouse, consommé, reconsu mindiquement par les parties, confirmé solonnel-lement par l'archevique de Malines. Toute le cour de Rome, toute le nuiversité étrangères regardaient ce mariage comme valide et indissoluble; a la faculté même de Louvain déclara depuis qu'il n'était pas au pouvoir du pape de le cassée, et que c'était un sacrement indifactable.

Le bien de l'état exigenit qu'il ne fût point permis aux princes du sang de disposer d'eux sans la volonté du roi; ce même bien de l'état pouvait, dans la suite, exiger qu'on reconnût pour roi légi-

a La reine Anne et la duchesse l'appelaient cut pourri.

time de France le fruit de ce mariage déclaré illégitime : mais ce dauger était éloigué, l'intérêt présent parlait : et il nuportait qu'il fût décidú, malgré l'Égitise, qu'un sacrement let que le mariage doit être anuntié, quand il u'a pas été précédé de l'aveu de celui qui tient lieu du père de famille.

(Septembre 1634) Un édit du conseil fit ce que Rome et les conciles n'eussent pas fait, et le roi vint avec le cardinal faire vérifier cet édit au parlement de Paris. Le cardinal parla dans ce lit de justice en qualité de premier ministre et de pair de France. Vous saurez quelle était l'éloquence de ces temps-là, par deux ou trois traits de la harangue du cardinal ; il dit « que convertir une âme « e'était plus que créer le monde ; que le roi u'o-« sait toucher à la reine sa mère non plus qu'à · l'arche : et qu'il u'arrive jamais plus de deux e ou trois recliutes aux grandes maladies, si les e parties uobles ne sont gatées, » Presque toute la harangue est dans ce style, et encore était-elle une des moins mauvaises qu'on prononçat alors. Ce faux goût, qui régna si long-temps, n'ôtait rien au génie du ministre, et l'esprit du gouvernement a toujours été compatible avec la fausse éloqueuce et le faux bel esprit. Le mariage de Mousieur fut solenuellement cassé : et même l'assemblée générale du clergé, en 1655, se conformant à l'édit, déclara nuls les mariages des princes du sang contractés sans la volonté du roi. Rome ne vérilia pas cette loi de l'état et de l'Église de France.

L'état de la maison roste devenait problèmatique ce Europe, Si l'heitier présomptif de royaume peristait dans un mariage réprouvé en France, les endants nés de ce mariage éciatent làtards an France, et suraient besoin d'une guerre civile pour heitre : Si premit une autre formne, les cafants nés de ce nouveau mariage éciatent làtands à Rome, et lis fesaient nue querre civile ountre les enfants du premier lit. Ce sutremités rémais qu'en cette occasion; et le roi un entre qu'en cette occasion; et le roi un entre qu'en cette occasion; et le roi un entre de la forme de la Mossieur : il u'en est qu'en cette occasion; et le roi un est qu'en cette occasion; et le roi un entre de la forme de la forme de la forme de la formuné se noi treire; mais l'étit qui casse tons les mariage des princes du sang contractés sams l'avend noi, est demeuré dans toutes force.

Cetto opinitirreé du cardinal à poursuivre le frirée du roi jusque dans l'intérier de sa mision, à lui ôter sa femme, à dépouiller le due de Lorraine, son beau-fire, à leui et neine-mêre dans l'exil et dans l'indigence, soulère enfin les partissan de ces princes, et il y et un complet de l'assassiner : on accusa juridiquement le P. Chanteloube de l'Orative, aumônier de Marie de Médies, d'avoir suborué des meurtriers, dout l'un fet troté à Metz. Ces attentats fureau li revor a l'un fet troté à Metz. Ces attentats fureau li revers l'act.

on avait conspiré hien plus souvent coutre la vie de Henri IV; mais les plus grandes inimitiés produisent moius de crimes que le fanatisme.

Le cardinal, mieux gardó que Heuri IV, n'avait rien à craindre; il triomphait de tous ses eunemis. La cour de la reine Marie et de Mousieur, errante et désolée, était encore plongée dans les disseusions qui suivent la faction et le malheur.

Le cardinal de Richelieu avait de plus pnissants ennemis à combattre, il résolut, malgré tous les troubles secrets qui agitaient l'intérieur du royaume, d'établir la furce et la gloire de la France au-deburs, et de remplir le grand projet de Beuri ty, en fesant une guerre ouverte à toute la maison d'Autriche, en Allemagne, en Italie, en Espagne, Cette guerre le rendait nécessaire à un maître qui ne l'aimait pas, et auprès duquel on était souvent prêt de le perdre. Sa gloire était intéressée dans cette entreprise : le temps paraissait venu d'accabler la puissance d'Autriche dans sou décliu. La Picardie et la Champagne étaient les bornes de la France ; on pouvait les reculer, tandis que les Suédois étaient encore dans l'empire. Les Provinces-Unies étaient prêtes d'attaquer le roi d'Espagne dans la Flandre, pour peu que la France les secondat. Ce sont la les seuls motifs de la guerre contre l'empereur, qui ue finit que par les traités de Vestphalie, et do celle coutre le roi d'Espagne, qui dura long-temps après jusqu'au traité des Pyrénées : toutes les autres raisons ne furent que des prétextes.

(6 decembre 1631) La cour de France jusque alors, sous le moi d'allècé de Saciónis et de midiatrice dans l'empire, avait cherché à protifer des troubles de l'Alemagne. Les Socións avaient l'Alemagne. Les socións avaient l'Alemagne. Les socionis de la lacinativa de dependance. Le hancelier Ossentieres viat rendre bommage, dans Compiènes, à la fortume du cardial, qui de los fros les mattre des affaires en Allemagne, au lieu qu'Ossentiere l'étaté auqueranut. Il fair en moie tomps un trait à avec les L'âte-éprièrens pour partagner d'avaise avec exa considerativa de l'alemagne.

Louis sur envoya déclarer la guerro à Brastelle par un hérata d'arme. Cehérata d'évait présente un caréla au cardinal indust, fils de Philippe III, gouvereur de Pay-Bas. Ou petu docterver que ceprince cardinal, saivant l'usage de temps, commadat des armes. I avait de l'i un des r'uses qui genéreta la batallé de Nordingen court et es Siéles, de La Valeite, et de Soundis, neolosser la lieu, de La Valeite, et de Soundis, neolosser la cuiranse, et marcher à la tele des troupes : tous cor basge out changé. La déchardation de guerre cor basge out changé. La déchardation de guerre par un héraut d'armes ne se renouvela plus depuis ce temps-ià : on se contenta de publier la guerre chez soi , sans l'aller signifler à ses ennemis.

Le cardinal de Richelieu attira encore le duc de Savoic et le due de Parme dans cette ligue : il s'assura surtout du duc Bernard de Veimar, en lui donnant quatre millions de livres par an , et lui promettant le landgraviat d'Alsace. Aucun des événements ne répondit aux arrangements qu'avait pris la politique. Cette Alsace, que Veimar devait possèder, temba long-temps après dans les maius de la France; et Louis xIII, qui devait partager en une campagne les Pays-Bas espagnols avec les Hollandais, perdit son armée, et fut près de voir toute la Picardie en proie aux Espagnols (4656). Hs avaient pris Corbie. Le comte de Galas, général de l'empereur, et le duc de Lorraine, étaient déin auprès de Dijon. Les armes de la France furent d'abord malbeureuses de tous les côtes. Il fallut faire de grands efforts pour résister à ceux qu'ou crovait si facilement abattre.

Enfin le cardinal fut en peu de temps sur le point d'être perdu par cette guerre même qu'il avait suscitée pour sa grandeur et pour celle de la France. Le mauvais succès des affaires publiques diminua quelque temps sa puissance à la cour. Gaston, dont la vie était un reflux perpétuel de querelles et de raccommodements avec le roi son frère, était revenu en France; et le cardinal fut obligé de laisser à ce prince et au comte de Soissons le commandement de l'armée qui reprit Corbie (1656). Il se vit alors exposé au ressentiment des deux princes. C'était, comme on l'a déjà dit, le temps des conspirations ainsi que des duels. Les mêmes personnes qui depuis exciterent, avec le cardinal de Retz, les premiers troubles de la froude, et qui firent les barricades, embrassaient des lors toutes les occasions d'exercer cet esprit de faction qui les dévorait. Gaston et le comte de Soissous consentirent à tout ce que ces conspirateurs pourraient attenter contre le cardinal. Il fut resolu de l'assassiner chez le roi même ; mais le duc d'Orléans, qui ne fesait jamais rien qu'à demi, effrave de l'attentat, ne donna point le signal dont les conjurés étaient convenus. Ce grand crime ne fut qu'un projet inutile.

Les Impériaux furent classés de la Borrgome, les Espagols, de la Ficardie : le duc de Veimar réusit en Alsace, et s'empara de presque tout ce landgravist que la France lui avait garanti. Enfin, après plus d'avantages que de malheurs, la fortune, qui sauva la vie du cardinal de latut de consignations, saura aussi sa gloire, qui dépendait des succès.

(1657) Cet amour de la gloire lui fesait rechereber l'empire des lettres et du bel esprit jusque dans la crise des affaites publiques et des siennes, et parmi les attentats contre sa personne. Il cirguitt dans et menpela même l'accedimie françuise, et donnait dans son palais des pièces de thétre auxquelles il travallait quelquésis. Il reprenait sà hauteur et sa ferte seiver des que le petichi passe. Car est neutore dans et tempa qu'il fomenta les premiers troubles d'Angheterre, acontrat de la proposition de l'angheterre, avant qu'il soit un an, verra qu'il et d'Angheterre, avant qu'il soit un an, verra qu'il et d'Angheterre, avant qu'il soit un an, verra qu'il

(1655) Lorsque le sièçe de Fontaralie fin Inévi par le prince de Condé, son armée battue, et le due de La Valette accusé de n'avoir pas secours le prince de Condé, il 38 trondament. La Valette legitif par des commissaires auxquels le rois presida limentane. Cistal Fancien mage de gouvernement de la pairie, quand les rois i édaient entoir retient de la pairie, quand les rois i édaient entoir reseaux, y vois de la partie de la pairie, par desence, la vois du souverain dirigentit trop l'opinion des juges.

(1658) Cette guerre, excitée par le cardinal, ne réussit que quand le due de Veimar eut enfin gagué nne bataille complète, dans laquelle il fit quatre généraux de l'empereur prisonniers, qu'il s'établit dans Fribourg et dans Brisach, et qu'enfin la branche d'Autriehe espagnole ent perdu le Portugal par la seule conspiration heureuse de ces temps-là, et qu'elle perdit encore la Catalogne par nne revolte ouverte, sur la fin de 1640, Mais avant que la fortune eût disposé de tous ces événements extraordinaires en faveur de la France. le pays était exposé à la ruine : les troupes commençaient à être mal payées. Grotius, ambassadeur de Spède à Paris, dit que les finauces étaient mal administrées. Il avait bien raison, car le cardinal fut obligé, quelque temps après la perte de Corbie , de créer vingt-quatre nouveaux conseillers du parlement et un président. Certainement on n'avait pas besoin de nouveaux juges; et il était honteux de n'en faire que pour tirer quelque argent de la vente des charges. Le parlement se plaignit. Le cardinal, pour toute réponse, fit mettre en prison einq magistrats qui s'étaient plaints en hommes libres. Tout ce qui lui resistait dans la cour, dans le parlement, dans les armées, était disgracié, exilé ou emprisonné.

C'est une chose peu dispe d'attention, qu'il ne se trouva que vinşt personnes qui achessaent ces places de juges : mais ce qui fait commaître l'esprit des bommes, et surtout des Français, c'est que ces nouveaux membres furent long-temps l'objet de l'aversion et du mèpris de lout le corps ; c'est que, dans la guerre de la fronde, ils furent obligés de payer chacun quiane mille livres pour obteuir les payer chacun quiane mille livres pour obteuir les bonnes gráces de leurs confèrres, par cette coutribulion à la guerre contre le gouvernement; c'est, comme vons le verrez, qu'ils en arrent le sociquet de Quinez-Vioytz é c'est qu'estin, de nos jours, quand on a voults supprimer des cossiclers inutiles, le parlement, qui avait éclaid contre l'introduction des membres surnuméraires, contre l'introduction des membres surnuméraires, contre d'introduction des membres surnuméraires, comme comes soms bién ou mai represe séon les temps, et qu'on se plaint souvent autant de la quérion que de la blesure.

Louis XIII avait toujours besoin d'un confident, qu'ou appelle un favori, qui pût amuses soi humeur triste, et recevoir les confidences de ses amertumes. Le due de Saint-Simou occupait ce poste; mais n'ayant pas assex mónagé le cardinal, il fut éloigué de la cour et rolégué à Blayes.

Le roi s'atteclait quelqueloù à des fenumes; il ainait inademiente de la Fayette, fille d'homeur de la reine réganate, comme un homme faible, exemplese et peu volupteurs peu la ainer. Le carpadient et peu volupteurs peu la ainer. Le lision, qui pouvait servir à hier rappete la reine mer. Mademolété de La Fayette, en se laissant ainer d'uro, citait dans les iniertits des deux reines, contre le cardinai ; unais le mainiart el rempets sur la maltresse et sur le confessour, comme il l'avait la mattresse et sur le confessour, comme il l'avait l'appeté au l'e deux reines. Mademolétel de La l'appete l'archient reines. Mademolétel de La l'appete l'archient reines. Mademolétel de La l'appete l'archient reines. Mademolétel de La l'archient l'ar

Ce même fésulte Caussin avait conseillé à Louis aux de mettre le royame sous la protection de la Vierge, pour sanciller l'amour du roi et de mademoiséele de La Fayette, qui n'dati regardé que comme une liaison du ceur à laspatel se som que comme une liaison du ceur à laspatel se som en cardinal de hicheleu remplit cette die l'année suivante, landis que Caussin célèrais en manvais en cardinal de hicheleu remplit cette die l'année suivante, landis que Caussin célèrais en manvais que la maison d'atteride avait aussi Marie pour protectrice; de sorte que, aussi les urenues des que la maison d'atteride avait aussi Marie pour protectrice; de sorte que, aussi les urenues des Vierge est die supremment fort indécise.

La duchesse de Savoie, Christine, fille de Henri IV, veuve de Louis Amédée, et régente de la Savoie, avaltanssi un confesseur jésuite qui cabalait dans cette cour, et qui l'iritait sa pénitente coutre le cardinal de Richellen. Le ministre préféra la vengeance et l'intérêt de l'état au droit des gens; il ne balance, pas à faire saisir ce jésuite dans les états de la duchesse.

Remarquez ici que vons ne verrez jamais dans l'histoire aucun trouble, ancune intrigue de conr, dans lesquels les confessenrs des rois ue soient entrés; et que souvent lis ont étédisgraciés. Un prince est asser faible pour consulter son confesseur sur les affaires d'état (et éveit ble plus grand inconvénient de la confession auriculaire): le confesseur, qui est presque toujons d'un faction, débe de faire regarder à son pénilent cette faction comme la voloni de Dieu: le ministre en est bientó instruit; le confessour est puni, et on en prend un antre qui emplote le même artifice.

(1057) Les intrigues de cour, les calales, concinuent loujours. La rien Anne d'Espane, que nous nommons han d'Autriche, pour avoir écril à la duclesse de Chevreuse, eunemie du cardinal et fugitive, est traitée comme une sajette crimuelle. Ses papiers sont saisis, et elle subit un interrogatorie devant le chanceléer Ségüeri. Il n'y avait point d'exemple en France d'un pareil procès criminel.

Tous ces traits rapprochés forment le tableau qui peint en missière. Le même homme semblait destiné à dominer sur toute la famille de lieni xi, à perséculer sa veuve daus les pays érangers; à maltraiter Gaston, son fils; à soulever des partis contre la reine d'Angleterre, sa fille; à se rendre maltre de la duclesse de Savoie, son autre fille; enfin, à humilier Louis xun en le rendant puissant, et à faire trembler son érouse.

Tout le temps de sou inivisère se passa ainsi se ceiter la haise de la vengre; et l'oui presque chaque année des rébellions et des châtimens. La révolte du conte de Soissons fut la flut d'angereuse: elle était apoprée par le duc de Bouillou. Il die du marchàl, juil le reçut dans édant, par le due de Guise, petit-dis du balafet, qui, avec le courage de sus ancières, voulat en faire revive la courage de sus ancières, voulat en faire revive la par est troujes de Pay-Bas. Ca u'était pas une restative hasardée conne cet de céde conne cet de

Le comte de Soissous et le due de Bouillon avaient une bonne armée ; ils savaient la conduire; et, pour plus grande sûreté, tandis que cette armée devait s'avancer, on devait assassiner le cardinal, et faire soulever Paris. Le cardinal de Retz, encore très jeune, fesait dans ce complot son apprentissage de conspirations. (4644) La bataille de la Marfée, que le comte de Soissons gagna, près de Sedan, contre les troupes du roi, devait eucourager les conjurés : mais la mort de ce prince, tué dans la bataille, tira encore le cardinal de ce nonyean danger, II fut, cette fois seule, dans l'im-. puissance de punir. Il ne savait pas la conspiration contre sa vie, et l'armée révoltée était victoriense. Il fallut négocier avec le duc de Bouillon, possesseur de Sedan. Le seul due de Guise, le même qui depnis se rendit maltre de Naples , fut condamné par contamace au parlement de Paris.

Le duc de Bouillon, recu en grâce à la cour, et 1 raccommodé en appareuce avec le cardinal, jura d'être fidèle, et dans le même temps il tramait une nonvelle conspiration. Comme tout ce qui approchait du roi haissait le ministre, et qu'il fallait toujours au roi un favori, Richelieu lui avait dounc lui-même le jeune d'Effiat Cinq-Mars, afiu d'avoir sa propre créature auprès du monarque. Ce jeune homme, devenu bientôt grand écuver, prétendit entrer dans le couseil; et le cardinal, qui ne le voulut pas souffrir, ent aussitôt en lui un ennemi irreconciliable. Ce qui enhardit le plus Cinq-Mars à conspirer, ce fut le roi Ini-même. Souvent mécontent de son ministre, offense de son faste, de sa hauteur, de sou mérite même, il confiait ses chagrius à son favori, qu'il appelait cher ami, et parlait de Richelieu avec tant d'aigreur, qu'il enhardit Cinq-Mars à lui proposer plus d'une fois de l'assassiner ; et c'est ce qui est prouve par une lettre de Louis xiii lui-même au chancelier Séguier. Mais ce même roi fut ensuite si mécontent de son favori , qu'il le bannit souveut de sa présence ; de sorte que hientôt Ciuq-Mara hait également Louis xiii et Richelien. Il avait eu déia des intelligences avec le comte de Soissons : il les continuait avec le duc de Bouillon : et enfin Monsieur, qui, après ses entreprises malheureuses, se tenait tranquille dans son apauage de Blois, enunyé de cette oisiveté, et pressé par ses confidents, entra dans le complot. Il ne s'en fesait point qui n'eût pour l-ase la mort du cardinal ; et ce projet, tant de fois tenté, ne fut exécuté jamais.

(4642) Louis xIII et Richelien , tous deux attaqués déjà d'une maladie plus dangereuse que les conspirations, et qui les conduisit bientôt au tombeau, marchaient en Roussillon, pour achever d'ôter cette province à la maison d'Autriche, Le duc de Bouillon à qui l'on n'aurait pas dû donner une armée à commander lorsqu'il sortait d'une bataille contre les troupes du roi, en commandait pourtant une en Piémont contre les Espagnols ; et c'est dans ce temps-la même qu'il conspirait avec Monsieur et avec Cinq-Mars. Les conjurés fesaient un traité avec le comte-duc Olivarès pour introduire une armée espagnole en France, et pour y mettre tout en confusion dans nue régence qu'on croyait prochaine, et dont chacuu espérait profiter. Cinq-Mars alors, ayant suivi le roi à Narbonue, était mieux que jamais dans ses bonnes grâces; et Richelieu, malade à Tarascon, avait perdu toute sa faveur, et ne conservait que l'avantage d'être nécessaire.

(1642) Le honneur du cardinal voulut encore que le complot fût découvert, et qu'une copie du traité lui tombât entre les mains. Il cu coûta la vic à Cinq-Mars. C'était une auecdote transmise par

les conrtisans de ce temps-la, que le roi, qui avait ai souvent appelé le grand-écuyer cher ani, tira sa montre de sa poche à l'heure destinée pour l'execution, et dit : « Je crois que cher ami fait à présent une vilaine mine. Le duc de Bouillon fut arrêté au milieu de son armée à Casal. Il sauva sa vie, parce qu'on avait plus besoin de sa principauté de Sedan que de son sang. Celui qui avait deux fois trahi l'état conserva sa dignité de prince. et eut en échange de Sedan des terres d'un pins grand revenu. De Thou, à qui on ne reprochait que d'avoir su la conspiration, et qui l'avait desapprouvée, fut condamné à mort pour ne l'avoir pas révélée. En vain il représenta qu'il n'aurait pu pronver sa déposition, et que s'il avait acensé le frère du roi d'un crime d'état dont il n'avait point de preuves, il aurait bien plus mérité la mort. Une justification si évidente ne fut point reçue du cardinal, son ennemi personnel. Les juges le coudamnèrent suivant une loi de Louis x1, dont le seul nom suffit pour faire voir que la loi était cruelle 1. La reine elle-même était dans le secret de la conspiration ; mais , n'étant point accusée , elle échappa aux mortifications qu'elle aurait essuyées. Pour Gaston, duc d'Orléans, il accusa ses complices à son ordinaire, s'humilia, consentit à rester à Blois, sans gardes, sans honneurs ; et sa destinée fut toujours de trainer ses amis à la prison on a l'échafaud.

Le cardinal déploys dans ax rengrauce, autoricée de la Instict, toute ax riguera bustine. On le vit trainer legrand-écuyer à sa suite, de Tarasion à 1,500, sur le Rhône, dans un laticus attaché an sien, frappé lin-même à mort, et triompiant de celti qui allait mourir par le derrier suppitee. De fa le cardinal se dit porter à Paris, sur les épaules de ses gardes, dans une chamilee ornée, où il i pouvait tesir deux hommes à tôté de son lit : ser gardes ser despriett, ou a alettat de gana de maraille pour le faire entre plas commodément dans raille pour le faire entre plas commodément dans raille pour le faire entre plas commodément dans (1 décembre 1812), à clampante-lant nas, et qu'il laissa le roi satisfiait de l'avoir perclu et embarrase d'être le maler.

On dit que ce ministre régna encore après sa

Le fils de Ramerell ful condemné en Hollende vor une semblable nocusation : le Florentin Ners Davail été de même à Florence en 1871: cependant le Jurisconsulte milinais Gigas était éteré contre cette excessive sérérité: qui lades condemnant, dil-il, non sant judices, set carrifices. Huygens de Zulltchem, père du célèbre luygene, fil ser la mort de M. de Thou ce distique bairo:

O legara subtile nette! quibes inter emirce
 Nelle Edem frastra prodere prodiilo est.

Le duc de Bouillon était neveu du stathouder, ellié de la France, et qui de plus avait servi le cardinel anprès de Louis XIII. K. mort, parce qu'on remplit quelques places vacantes de ceux qu'il avait nommés; mais les brevets étaient expédiés avant sa mort; et ce qui pronve sans replique qu'il avait trop regné, et qu'il ne régnait plus, c'est que tous ceux qu'il avait fait enfermer a la Bastille en sortirent, comme des victimes déliées qu'it ne fallut plus immoler à sa vengeance. Il légua an roi trois millions de notre monnaie d'aviourd'hui, à cinquante tivres le marc, somme qu'il tenait toujours en réserve, La dépense de sa maison, depuis qu'il était premier ministre, moutait à mille écus par jour. Tout chez lui était spleudeur et faste, tandis que chez le roi tout était simplicité et négligence ; ses gardes entraient jusqu'à la porte de la chambre, quand it atlait chez son maître; il précédait partout les princes du sang. Il ne lui manquait que la couronne : et même, lorsou'il était mourant, et qu'il se flattait encore de survivre au roi, il prenait des mesures pour être régent du royanme. La veuve de Henri 1v l'avait précédé de cinq mois (5 luillet 4642), et Louis xm le suivit eing mois après.

(Mai 1645) Il était difficile de dire lequel des trois fut le plus malbeureux. La reine-mère, lougtemps errante, mourut à Cologne dans la pauvreté. Le fils, maître d'un beau royaume, ne goûta jamais ni les plaisirs de la grandeur, s'il en est, ni ceux de l'humanité : toujours sous le joug, et toujours voulant le secouer; malade, triste, sombre, insupportable à lui-même; n'ayant pas un serviteur dont il fût aimé : se défiant de sa femme : hai de son frère : quitté par ses maîtresses, sans avoir connu l'amour ; trahi par ses favoris, abaudonné sur le trône; presque seul au milieu d'une cour qui n'attendait que sa mort, qui la prédisait sans cesse, qui le regardait comme incapable d'avoir des enfans : le sort du moindre citoyen paisible dans sa famille était bien préférable au sien.

Le cardinal de Richelieu fut peut-être le plus malheureux des trois, parce qu'il était le plus hal, et qu'avec une mauvaise santé il avait à soutenir, de ses maius teintes de sang, un fardeau immense dont il fut souvent prêt d'être écrasé.

Data es temps de conspirations et de supplices le royaume fleurit pour fait; et, magir clauf d'allièrions, le siècle de la politiesse et des arts s'amougil. Louis aux m'y contribue ar rein; mais le cardinal de Riéchéine servit leaucoup à ce changement. La philosophie ne put, il est vin, efinere la rouille scolastique; mais Cornelle commence, en 1656, per la rezaglié de d'.d. le siècle qu'on appelle celui de Louis avv. Le Poussin égals Rapabel d'Urbin dans quedance parties de la péniture. La sudjature fui Henrik perfectionnée par Girardon, et le massolée même du cardinal de

Richelieu en est une preuve. Les Français commencèrent à se rendre recommandables, surtout par les grâces et les politesses de l'esprit : c'était l'aurore du bon goût.

La nation n'était pas encore ce qu'elle devint depuis : ni le commerce n'était blen cultivé, ni la police générale établie. L'Intérieur du royaume était encore à régler : uulle belle ville, excepté Paris, qui manquait encore de bien des choses nécessaires, comme on peut le voir ci-après dans le Siècle de Louis XIV. Tont étalt aussi différent dans la manière de vivre que dans les babillements, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Si les hommes de nos jours voyaient les hommes de ce temps-là, ils ne croiraient pas voir leurs pères. Les petites bottines, le pourpoint, le manteau, le grand collet de point, les moustaches, et une petite barbe en pointe, les rendraient aussi méconnaissables pour nous que leurs passions pour les complets, leur fureur des duels, leurs festins au cabaret, leur ignorance générale, maigré teur esprit naturel.

La nation n'était pas aussi riche qu'elle l'est devenue en espèces monnayées et en argent travaillé : aussi le ministère , qui tirait ce qu'il pouvait du peuple, n'avait guère, par année, que la moitié du revenu de Louis xIV. On était encore moins riche en industrie. Les manufactures grossières de draps de Rouen et d'Elbeuf étaient les plus belles qu'on consût en France : point de Inpisseries, point de cristanx, point de glaces. L'art de l'horlogerie était faible, et consistait à mettre une corde à la fusée d'une montre ; on n'avait point eucore appliqué le pendu le aux horloges. Le commerce maritime, dans les échelles du Levant, était dix fois moins considérable qu'aujourd'hui ; celui de l'Amérique se hornait à quelques pelleteries du Canada : nul vaisseau n'aliait anx indes orientales, tandis que la Hollande y avait des royaumes, et l'Augleterre de grands établissements.

mentantial la France possédait hion moint d'arrent per conscionait v. Le gouvernement empranhit à un plat bant prix : les moindres indrivat par donneil pour les constitutions des rentes étaient de sept et demi pour cent à la mort du cardinai de Rédelieu. On peut liter de la une prevue lavin-cible, parmi tant d'autres, que letestament qu'on lui stribue ne peut dre de lui. Le flussaire ignorant et dissurde qui a pris son nom, dit au chapter d'el de la ceconde pertie, quo la poissance fait le remisorissement entré de ces rentes en sept pur l'a spélieu et de cent ; et il in n'a pas vu que le remisorissement d'un capital.

quatorze. Tout ce qu'il dit dans ce chapitre est d'un homme qui n'entend pas mieux les premiers éléments de l'arithmétique que ceux des affaires, J'entre ici dans ce petit détail, seulement pour faire voir combieu les noms en imposent aux hommes ; tant que cette œuvre de ténébres a passé pour être du cardinal de Richelieu, on l'a louce comme un chef-d'œuvre; mais quand on a recomu la foule des auachronismes, des erreurs sur les pays voisins, des fausses évaluations, et l'ignorance absurde avec laquelle il est dit que la France avait plus de ports sur la Méditerranée que la monarchie espagnole; quand ou a vu enfin que dans un prétendu Testament politique du cardinal de Ricbelieu, il n'était pas dit un seul mot de la maujère dont il fallait se conduire dans la guerre qu'on avait à soutenir; alors on a méprisé ce chef-d'œuvre qu'on avait admiré saus examen

.....

# CHAPITRE CLXXVII.

Du gouvernement et des mœurs de l'Espagne depuis Philippe 11 jusqu'à Charles 11.

On voit, depuis la mort de Philippe II, les monarques espaznols affermir leur pouvoir absolu dans leurs états, et perdre insensiblement leur credit dans l'Europe, Le commencement de la décadence se fit sentir des les premières années du règne de Philippe su : la faiblesse de son caractère se répandit sur toutes les parties de son gonvernement. Il était difficile d'étendre toujours des soius vigilants sur l'Amérique, sur les vastes possessions en Asie, sur celles d'Afrique, sur l'Italie, et les Pays-Bas; mais son pere avait vaineu ces difficultés, et les trésors du Mexique, du Pérou, du Bresil, des Indes orientales, devaient surmonter tous les obstacles. La négligence fut si grande, l'administration des deniers publics si infidèle, que, dans la guerre qui continuait toujours contre les Provinces-Unies, on n'eut pas de quoi payer les tronpes espagnoles ; elles se mutinèrent , elles passèrent, au nombre de trois mille bournes, sous les drapeaux du prince Maurice. (1604) Un simple stathouder, avec un esprit d'ordre, pavait mieux ses troppes que le souverain de tant de royaumes. Philippe in aurait pu couvrir les mers de vaisseaux, et les petites provinces de Hollande et de Zélande en avaient plus que lui : leur flotte lui enlevait les principales lles Moluques (1606), et surtout Amboine, qui produit les plus précieuses épiceries, dont les Hollandais sont restés en possession. Enfiu, ces sept petites provinces rendaient sur terre les forces de cette vaste mo-

donne pas sept et demi par année, mais près de quarchie inntiles, et sur mer elles étaient plus quatorze. Tout ce qu'il dit dans ce chapitre est puissantes.

[1600] Philippe III, en pais avec la France, vare l'Angheter, e'u'yaut la guerre qu'uve cette république naissante, est obligé de conclure avec de lue uterbre de doute années, de lui laisser tout ce qui était en sa passoni, de lui assurer la li-teré du commerce dans les Grandes-Indes, et do rendre entin à la maison de Nassau ses biens sit-teré du commerce de la monarchie. Henri ir est doute, dans les terrores de la monarchie. Henri ir est deurs. Cest d'ordinaire le parti le plus faible qui deurs. Cest d'ordinaire le parti le plus faible qui deurs en teréve, et epequal at le prince Marries ne la voubit pas. Il fut plus difficile de l'y faire consentir que d'y récourde le roit d'Espague.

(1609) L'expulsion des Maures fit bien plus de tort a la monarchie. Philippe III ne pouvait venir a bout d'un petit uombre de Hollandais, et il put malheureusement chasser six à sept cent mille Maures de ses états. Ces restes des ancieus vainqueurs de l'Espagne étaiont la plupart désarmés, occupés du comiuerce et de la culture des terres. bien moins formidables eu Espagne que les protestants ne l'étaieut en France, et beaucoup plus utiles, parce qu'ils étaient laborieux dans le pays de la paresse. On les forçait à paraître chrétiens ; l'inquisition les poursuivait sans relàche. Cette persecution produisit quelques révoltes, mais faibles et bientôt apaisées (1609), Henri IV voulut prendre ces peuples sons sa protection; mais ses intelligences avec eux furent découvertes par la trahison d'un commis du bureau des affaires étrangères. Cet incident hâta leur dispersion. On avait défa pris la résolution de les chasser ; ils proposèrent en vain d'acheter de deux millions de ducats d'or la permission de respirer l'air de l'Espagne. Le couseil fut inflexible : vingt mille de ces proscrits se réfugièrent dans des montagues; mais n'ayant pour armes que des frondes et des pierres, ils y furent bientôt forcés. On fut occupé, deux années entières, à transporter des citoyens hors du royaume, et à dépeupler l'état. Philippe se priva ainsi des plus laborieux de ses suiets , an lieu d'imiter les Turcs, qui savent contenir les Grecs, et qui sont bion éloignés de les forcer à s'établir ailleurs.

La plus grande partie des Maures espagnols se fridujérent en Afrique, leur aucienne patrie; quelques uns passérout en France, sous la régence du Marie de Melidis: ceux qui ne voulurent pas renoncer à leur roligion s'emlarquérent en France pour Tunis. Quedques familles, qui d'iernt prodession du ediristianisme , a'établirent en Frovence, ce la que de la cite vint à Paris même, qe leur race n'1 a pas été inconnue : mais endu ces fujei tils se cost incorporés à la sation, qui a profitié tils se cost incorporés à la sation, qui a profitié de la faute de l'Espagne, et qui ensuite l'a imitée dans l'émigration des réformés. C'est ainsi que tous les penples se mêlent, et que toutes les nations sont absorbées les unes dans les autres, tantôt par les persécutions, tantôt par les conquêtes.

Cette grande émigration, jointe le celle qui arriva sons issuléte, et aux colonies que l'avarice transplantait dans le Noureau-Monde, épuisati insersissement l'Espaige d'Indiants, et tientité la stance. La supersition, ce vice des annes faitées, avaité encore le rèpeu de Philippe un ; as cour ne fut qu'un clano d'intégues, comme celle de Louis AIII. Ces deux rois ue possivait virre sans favoris, an l'exper sans premières ministres. Le due de Levne, depois cardinal, gavernes lons-temps de Levne, depois cardinal, gavernes lons-temps chassa de sa place. Son fils lui succèda, et l'Expagen ne s'en trova pass melur a

(1021) Le désordre augments sous Philippers, the de Philippers I. Son flavoir le comte-due Olivaries, loit ît premêre le nom de grand à son avécennent : si l'avaité de , il n'et du point en de premier ministre. L'Europe et sessajeis lui rédusirent ce têtre, et quanti en leu predu depuise flooasible par la faillesse de ses armes, le Portugal par sa diffésience. Le faibante par l'alaré son pouroier, de la commanda del la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la command

Ce beau royaume était alors pen puissant audehors, et misérable an-dedans. On n'y connaissait nulle police. Le commerce intérieur était ruine par les droits qu'on continuait de lever d'une province à une autre. Chacune de ces provinces ayant été autrefois un petit royaume, les auciennes douanes subsistaient : ce qui avait été autrefois une loi rezardée comme nécessaire devenait un abus onéreux. On ne sut point faire de toutes ces parties du royaume un tont régulier. Le même abus a été introduit en France; mais il était porté en Espagne à un tel excès, qu'il n'était pas permis de transporter de l'argent de province à province. Nulle industrie ne secondait, dans ces climats heureux , les présents de la nature : ni les soies de Valence, ni les belles laines de l'Andalousie et de la Castille , n'étaient préparées par les mains espagnoles. Les toiles fines étaient un luxe très peu connn. Les manufactures flamandes, reste des monuments de la maison de Bourgozne, fournissaient à Madrid ce que l'on connaissait alors de magnificeuce. Les étoffes d'nr et d'argent étaient défeudues dans cette monarchie, comme elles le seraient dans une république indigente qui craindrait de s'appanyrir. En effet, malgré les mines du Nouveau-Monde, l'Espagne édait si paurre, que le ministère de l'Etiliper su terous refauit à la nécessié de la monsaie de cuirre, la laquelle ai de l'espagne su les l'espagnes de l'espagnes de la faute de la faute monnaie pour payre les charges de la faute monnaie pour payre les charges de la faute monnaie pour payre les charges de l'éct. On nosit, si one crest le sage Gourrille, moporer des taxes personnelles, parec que ni les bourgoins in les gens de la companye, a s'apart de l'est contraints à payre. Jamais es que del Cardes-Cuirt ne se trouva si vrai : « En France tout a-slonde, tout manque en Espagne.

Le règue de Philippe IV ne fut qu'un enchaînement de pertes et de disgrâces; et le comte-duc Olivarés fut aussi malheurenx dans son administration que le cardinal de Richelieu fut beureux dans la sieune.

(4625) Les Hollandais, qui commencèrent la guerre à l'expiration de la trève de donze années. enlèvent le Brésil à l'Espagne; il leur en est resto Surinam, Ils prennent Mastricht, qui leur est enfin demeuré. Les armées de l'hilippe sont chassées de la Valteline et du Piémont par les Français, sans déclaration de guerre : et enfin . lorsque la guerre est déclarée en 1655. Philippe 1v est malheureux de tous côtés, L'Artois est envahi (4659): la Catalogne entière, jalouse de ses privilèges auxquels il attentait, se révolte, et se donne à la France (1640); le Portugal secoue le joug (1641); une conspiration aussi bien exécutée que bien conduite, mit sur le trône la maison de Bragance, Le premier ministre, Olivarès, eut la confusinu d'avoir contribué lui-même a cette grande revolution en envoyant de l'argeut au duc de Bragance. pour ne point laisser de prétexte au refus de ce prince de venir à Madrid. Cet argent même servit à paver les conjurés.

La révolution rétait pas difficile. Oliverse avait un l'impredacte de retirer ne garnione espaguole de la forteresse de Lisbonne. Peu de troupse guode de la forteresse de Lisbonne. Peu de troupse gardaient le roquame. Les peuples édiant irrités d'un nouvel impde; et eufn, le premier ministre, qui crospit trouper le duc de Bragace, bia viait donné le commandement des armées (11 décemtre 616). La declesse de Mantoue, viac-reine, più fut chassée, , ann que personue prits a défense. In sercétaire d'âst espagnd, et un de ses com-

mils, furent les senles victimes immolées à la vençeance publique. Touts les villes du Portuçal imitérent l'exemple de Lisbonne presque dans le même jonr. Jean de Bragance fut partout proclamé roi sans le moindre tumnite : un fils ne succède pas plus paisibilément à son père. Des vaisseaux partirent de Lisbonne pour toutes les villes de l'Asie et de l'Afrique, pour toutes les villes de l'Asie et de l'Afrique, pour toutes les villes de

partenaient à la couronne de Portugal : il n y en eut aucune qui heistid à chasser les gouverneurs espagnols. Dout ce qui restait du Brésil, ce qui n'avait point été pris par les Hollandais sur les Espagnols, retourna aux Portugais; et culin les Hollandais, unis avec le nouveau roi, don lean de Bregance, lui rendireut ce qu'ils avaient pris à l'Espagne daus el Brésil.

Les iles Açores, Mozambique, Goa, Nacao, Inreat animées du même spiri que Lishonne. Il semblait que la conspiration ett été tramée dans toutes ces villes. Ou vii partout combien une domination étrangère est odieuse, et en même temps combien peu le ministère espaguol avait pris de mesures pour conserver tant d'états.

pris de mesures pour conserver (ant d'états. On vit aussi comme o flate les rois dans leurs malheurs, comme o flette d'états des vériels tristes. La mailre dont Olivares anouque à Phillippeur serve de de l'alle de l'entre conviction propriment de l'alle de l'entre de l

Le comte-due Olivarès, long-temps le maître de la monarebie espagnole, et l'émule du cardinal de Richelieu, fut enfiu disgracié pour avoir été malheureux. Ces deux ministres avaientété long-temps également rois, l'uu eu France, l'autre eu Espague, tous deux ayant pour ennemis la maison rovale, les grands, et le peuple : tous deux très différents dans leurs earactères, dans leurs vertus, et dans leurs vices ; le comte-duc aussi réservé, anssi tranquille, et anssi doux, que le eardinal était vif, hautain, et sanguinaire. Ce qui conserva Richelicu dans le ministère, et ce qui lui donna presque toujours l'ascendant sur Olivarès, ce fut sou activité. Le ministre espagnol perdit tout par sa negligence; il mourut de la mort des ministres déplacés : on dit que le chagrin les tue : ce n'est pas seulement le chagrin de la solitude après le tumulte, mais celui de sentir qu'ils sont hais et qu'ils ne peuvent se venger. Le cardinal de Richelien avait abrege ses jours d'une autre manière, par les inquiétudes qui le dévorèrent dans la plénitude de sa puissance.

Avec toutes les pertes que fit la branche d'Autriche espagnole, il lui resta eucore plus d'étas que le royaume d'Espagne n'en possède aujourd'iui. Le Milanais, la Flandre, la Franche-Conté, le Ronssillon, Naples, et Sielle, appartenaient à cette mouarchie; et, quelque mauvais que fût son gouvernement, elle fit encore beaucoup de peine à la France jusqu'à la naix des Pyrénées.

La dépopulation de l'Espaçue a cide in grande que le celèrer L'atrair, homme d'état, qui cérivait en 1725 pour le hien de son pays, n'y compaqu'environ sept millions d'haldients, un peu moias des deux cinquièmes de ceux de la France; et ne palsiquant de la diministion des étolorens, il se plaint assai que le nombre des moines soin il se plaint assai que le nombre des moines soin de maltre des miniser der set afragren se se montaient pas à quatere-ringt millions de nos livres d'aujourd hau.

Les Espagnols, depuis le temps de Philippe II jusqu'à Philippe IV, se signalerent dans les arts de génie. Leur théâtre, tout imparfait qu'il était. l'emportait sur celui des autres nations ; il servit de modèle à celui d'Angleterre ; et lorsque ensuite la tragédie commença à paraître en France avec quelque éclat, elle emprunta beaucoup de la scène espagnole. L'bistoire, les romans agréables, les fictions ingénieuses, la morale, furent traités en Espagne avec un succès qui passa beaucoup celni du theatre; mais la saine philosophie y fut toujours ignorée. L'inquisition et la superstition y perpétuèrent les erreurs scolastiques ; les mathématiques furent peu eultivées, et les Espagnols, dans leurs guerres, employèrent presque toujours des ingénieurs italiens. Ils eurent quelques peintres du second rang, et jamais d'école de peinture L'architecture n'y fit point de grauds progrès : l'Escurial fut bâti sur les desseins d'un Français. Les arts mécaniques y étaient tous très grossiers, La magnificence des grands seigneurs consistait dans de grauds amas de vaisselle d'argent, et dans un nombreux domestique. Il régunit chez les grands une générosité d'ostentation qui en imposait aux étrangers, et qui n'était en usage que dans l'Espagne : e'était de partager l'argent qu'on gagnait au jen avec tous les assistants, de quelque condition qu'ils fussent. Montrésor rapporte que quand le duc de Lerme recut Gaston. frère de Louis xut, et sa suite dans les Pays-Bas, il étala une magnificence bien plus singulière, Ce premier ministre, chez qui Gaston resta plusieurs jours, fesait mettre après chaque repas deux mille louis d'or sur une graude table de jeu. Les suivants de Monsieur, et ce prince lui-même, ionaient avec cet argent.

Les fêtes des combats de taureaux étaient très fréquentes, comme elles le sont encore aujourd'hui; et é était le spectaele le plus magnifique et leplus galant, comme le plus dangereux. Cepcudant rien de ce qui rend la vie commode n'était countu. Cette disette de l'utile et de l'agréable augmenta depuis l'expulsion des Maures. De la vient qu'on voyago en Espagne comme dans les déserts do l'Arabie, et que dans les villes on trouve peu de ressource. La société ne fut pas plus porfectionnée que les arts de la main. Les femmes, presque aussi renfermées qu'en Afrique, comparant cet eselavage avec la liberté de la France, en étaient plus maineureuses. Cette contrainte avait perfectionné un art ignoré parmi nous, celui de parler avec les doigts : un amant ne s'expliquait pas autrement sous les fenêtres de sa maîtresse, qui ouvrait en ce moment-la ces netites grilles do bois nommées jalousies, teuant lieu de vitres, pour lui répondre dans la même langue. Tout le monde jouait de la guitare. et la tristesse n'en était pas moins répandue sur la face de l'Espagne. Les pratiques de dévotion teunient lieu d'occupation à des citoyens désœuvrés.

On dissist dorsque fa feer fc, helvistion, I amour, et el riositezée, composite it caractiere de la nation; em anis anns il n' e est aucuno de ces révolutions amis a mais il n' e est aucuno de ces révolutions saments de son de la recorde de l'accept. A le composite de l'accept. A l'accept.

Après la mort do l'hifspe rt, arrivée en 1666, l'Espagn fait très malburernes. Marie d'Autricle, sa veure, seare de l'empereur Léopold, fai régente dans la minorité de don Carles, ou Charles is do nom, son fils. Sa régence ne lat pas si oragemes que celle d'Annol Autriche en Piance; mais éles extrent ces tristes conformités, que la reino d'Espues s'attira la baire des Espagnes pour savir donné leministère à un prêtre d'ranger, comme la reinne de Piance evolul le syvit de Français pour les avoir mis sons lo joug d'un cardinal tialler; l'autre monarchie coutre ce deux misières, et l'autre monarchie autre deux misières, et l'autre monarchie autre deux misières, et l'autre deux deux nouvelles deux nouv

Le premier ministre qui gonverna quelque temps l'Espagne, dans la minorité de don Carlos, ou Charles II, était le jésuite l'evrard Nitard, Allemand, confesseur de la reine, et graud-inquisiteur. L'incompatibilité que la religion semble avoir mise entre les venx monastiques et les intrigues du ministère excita d'abord les murmures contre le jésuite.

Son caractère augments l'indignation publique. Nitard, capable de dominer sur sa penitente, ne l'était nas de gouverner un état, n'avant rien d'un

ministre et d'un prête que la basteur et l'ambition, et pas même la dissimulation : il avait oué dire un jour au due de Lerme, même avant do gouverant : a Cet vous qui me devez du respect; » j'ai tous les jours votre bleu dans mes mains, « et votre reindo mes pleus, a leve cette fiert di si contraire à la vraie grandeur, il laissait lettéen ruino, les ports sans vaisseuus, les armées sans sincipaine, desitiuées de hefs qui sussent commander : c'est là surfout cenqui contribus aux premers succès de touis at quand la tatequi son ravit la moité de la Flandre et touto fa Franchecomté.

On se souleva contre lo jésuite, comme en France on s'était soulevé contro Mazarin. Nitard trouva surtout dans don Juan d'Autriche, bâtard de Philippe IV, un ennemi aussi implacable quo le grand Condé le fut du cardinal. Si Condé fut mis en prison, don Juau fut exilé. Ces troubles produisirent deux factions qui partagèrent l'Espagne. cependant if n'y out point de guerro eivile. Ello était sur le point d'éclater, forsque la reine la prévint, en chassant, malgré elle, le P. Nitard, ainsi que la reine Anne d'Autriche fut obligée de renvoyer Mazarin, son ministre: mais Mazarin revint plus puissant que jamais ; le P. Nitard , renvoyé en 4669, ne put rovenir en Espagne. La raison en est que la régente d'Espagne ent un antre confesseur qui s'opposait au retour du premier, et la régente de France n'eut point de ministre qui Ini that fien de Mazarin.

Nitard alla à Rome, de il sollicita le chapeau de cardinal, qui one dome paint des milutes delplacés. Il y vicut peu accureilli de ses confrères, qui marquent tuojours quebpe ressentiment à quiconque s'est cière àu-dessus d'eux. Mais culti il obitat par ses intrigues, et par la faveur de la reine d'Espagne, cette dignité de cardinal, que tous les ecclesiastiques ambitionnent; alors ses confrères les identises devirents es courtisans.

Le règne de don Carlos, Charles II, fut aussi faible que celui de Philippe III et de Philippe IV, comme vous le verrez dans le Siècle de Louis XIV.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE CLXXVIII.

Des Allemands sous Rodolphe II., Mathias, et Ferdinand II. Des malbeurs de Frédéric, électeur palatio, Des conquêtes de Gustave-Adolphe, Para de Vestphalie, etc.

Pendant que la Franco reprenait une nouvelle vie sous Henri IV, que l'Angleterre florissait sous Élisabeth, et que l'Espagne était la puissance prépondérante de l'Europe sous l'hilippe 11, l'Allemagne et le nord ne jouaient pas un si grand rôle.

Si on regarde l'Allemagne comme le siège de l'empire, cet empire n'était qu'un vain nom ; et on peut observer que, depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'au règne de Léopold, elle n'a eu aucun crédit en Italie. Les couronnements à Rome et à Milan furent supprimés comme des cérémonies inutiles; on les regardait auparavant comme esseutielles; mais depuis que Ferdinand 1", frère et successeur de l'empereur Charles-Quint, négligea le vuvage de Rome, on s'accoutuma à s'en passer. Les prétentions des empereurs sur Rome . celles des papes de donner l'empire , tombérent insensiblement dans l'oubli ; tout s'est réduit à une lettre de félicitation que le souverain pontife écrit à l'empereur élu. L'Allemagne resta avec le titre d'empire, mais faible, parce qu'elle fut toujours divisée. Ce fut une république de princes, à laquelle présidait l'empereur ; et ces princes, ayant tous des prétentions les uns contre les autres, entretinrent presque toujours une guerre civile, tantôt sourde, tantôt éclatante, nourrie par leurs intérêts opposés, et par les trois religions de l'Allemagne, plus opposées encore que les intérêts des princes. Il était impossible que ce vaste état, partagé eu tant de principautés désunies, sans commerce alors et sans richesses, influât beaucoup sur le système de l'Europe. Il u'était point fort audehors, mais il l'était au-dedans, parce que la nation fut toujours laborieuse et belliqueuse. Si la eoustitution germanique avait succombé, si les Turcs avaient euvahi une partie de l'Allemagne, et que l'autre eût appelé des maîtres étrangers, les politiques n'auraient pas manque de prouver que l'Allemague, déjà déchirée par elle-même, ne pouvait subsister : ils auraient démontré que la forme singulière de son gouvernement, la multitude de ses princes, la pluralité des religions, ne pouvaient que préparer une ruine et un eselavage inévitable. Les causes de la décadence de l'ancieu empire romain u'étaient pas, à beaucoup près, si palpables ; cependant le corps de l'Allemagne est resté inébranlable, en portant dans son sein tout ce qui semblatt devoir le détruire ; il est difficile d'attribuer cette permauence d'une constitution si compliquée à une autre cause qu'au génie de la nation.

L'Allemagne avait perdu Metz, Toul et Verdun, en 4532, sous l'empereur Charles-Quint; mais ce territoire, qui était l'ancieune France, pouvait être regardé plutôt comme une excressence du corps germanique, que comme une partie naturelle de cet état. Ferdinand 1º ni ses successeurs ne firent aucune teutative pour recouvere ces villes. Les empereurs de la maison d'Autriche, devenus rois de llongrie, eurent tonjours les Tures à craindre, et ne furent pas en état d'inquiéter la France, quelque faible qu'elle fût depuis François su jusqu'à Henri IV. Des princes d'Allemagne purent venir la piller, et le corps de l'Allemagne ne put se réunir pour l'accabler.

se réunir pour l'accalder. Predinand "Y unute u vain réunir les trois religions qui partageaient l'empire, et les princes qui se fessient quelquéels la guerre. L'ancienne mavine. dieixer pour régaer, an lui convenit par l'ancient pour regaer, an lui convenit par l'ancient pour regaer, an lui convenit foit puissant; mais boin d'être unie, elle fut démembrée. Cet lui pércéinient et sou temps que les chevaliers retuniques dimatrent sus Polonia les chevaliers retuniques dimatrent sus Polonia les chevaliers retuniques d'amatrent sus Polonia l'acces dont à précent un possession. Le s'ochéd de la Saxe et d'ul Brandeloure, tous sécularies, luites soul à précent un possession. Le s'ochéd de la Saxe et d'ul Brandeloure, tous sécularies, en furent pas un démembrement de l'état, mais un grand changement qui rontil ces princes plus puissants, et l'empereur plus faible.

Maximilien II fnt encore moins souverain que Ferdinand 1et. Si l'empire avait conservé quelque vigneur, il aurait maintenu ses droits sur les Pays-Bas, qui étaient réellement une province impériale. L'empereur et la diéte étaient les juges naturels ; ces peuples, qu'on appela rebelles si long-temps, devaient être mis par les lois au ban de l'empire : cependant Maximilien a laissa le prince d'Orange, Guillaume-le-Taciturne, faire la guerre dans les Pays-Bas, à la tête des troupes allemandes, sans se mêler de la gnerelle. En vain cet empereur se fit élire roi de Pologne, en 4575, après le départ du roi de France lleuri in ; départ regardé comme une abdication : Battori, vaivode de Transylvanie, vassal de l'empereur, l'emporta sur son souverain ; et la protection de la Portenttomane, sous laquelle était ce Battori, fut plus puissante que la cour de

Rodolphe II, successer de son père Maximilien II, fint les rènes de l'empire d'une main encore plus faillé. Il était à la fois empereur, roi de Bolcème et de llongrie, et il n'ioflus en rien ni sur la Bolchem, ni sur la Hongrie, ni sur l'Altemagne, et encore moins sur l'Italie. Les temps de Rodolphe sembleut prouver qu'il n'est point de règle générale en politique.

Ce prince passait pour être beaucoup plus incapable de gouverner que le roi de Prince Heirr III. La canduite du roi de France lui coûta la vie, et perdil presque le royaume; la conduite de Rodolphe, beaucoup plus falibe, ne causa aucen trouble en Allemagne. La raison en est qu'eu France lous les esigneurs voulurent é établir sur les raines du tribue, et que les seigneurs allemands étaient déjà tout établis.

Il y a des temps où il faut qu'un prince soit

guerrier. Rodolphe, qui ne le fut pas, rit toute la lougrie envahie per le Tures. L'Allemagne ésit alors it mal administrée, quo n fut obligé de faire une quête publique pour avoir de quois otoposer aux conquérants ottomans. Des troutes furent étabits aux pertse de toutes les églisses : cel la predient de la companya de la pela leure est pela la companya de la companya de positiones de la función estada pour jumais sous le pouvoir de Coustantinople.

On vit précisément en Allemagne, sous cet empereur, ce qu'on venait de voir en France sous Henri m, une ligue catholique contre une ligue protestante, sans que le souverain pût arrêter les efforts ni de l'une ni de l'antre. La religion, qui avait été si long-temps la cause de tant de troubles dans l'empire, n'eu était plus que le prétexte. Il s'agissait de la succession aux duchés de Clèves et de Juliers. C'était encore une suite du gouvernement féodal ; on ne pouvait guère décider que par les armes à qui ces ficfs appartenaient. Les maisons de Saxe, de Brandebourg, de Neubourg, les disputaient. L'archiduc Léopold, cousin de l'empereur, s'était mis en possession de Clèves, en attendant que l'affaire fut jugée. Cette querelle fut, comme nous l'avons vu, l'unique cause de la mort de Henri IV. Il allait marcher au secours de la ligue protestaute. Ce prince victorieux, suivi de troupes aguerries, des plus grands généraux et des meilleurs ministres de l'Europe, était près de proûter de la faiblesse de Rodolphe et de Philippe 111.

La mort de Henri rv., qui fit avorter cette graude entreprie, ne rendit pas Bodolphe plus heureux. Il avait cedé is Hongrie, l'Autriche, la Morarie, à son frère Mathias, lorsque le roi de France se préparait à marcher contre lui; et lorsqui li tut délivré d'un ennemi si redoutable, il fut encore oblègie de céder la Bahéma é en même Mathias; et en conservaul te titre d'empereur, il vécute n bomme privé.

Tout se fit sais lui sous son empire : il no ettit pas même mêdé de la singuiêre affaire de Gerhard de Truchsès, électeur de Cologne, qui vouluit garder son archevichet et a forume, et qui fut classé de son cirectorat par les armes de ses chanolises et de son compétieur. Cete inaction singuières venait d'un principe plus singuière avont dans un engerer. La philosophie qu'il colcident de la competit de son de la cologne de la competit de son de la cologne de sourceria, la sinait le seucony miesa s'instruite avec le fameux. Tych-Brahé que teuir les états de llougrie et de Bolèrine.

Les fameuses tables astronomiques de Tycho-

Brahé et de Kepler portent le nom de cet empereur; elles sont connues sous le nom de Tables Rodolphines, comme celles qui furent composées au douzième siècle, en Espagne, par denx Arabes, portèrent le nom du roi Alfonse. Les Allemauds se distinguaient principalement dans ce siècle par les commencements de la véritable physique. Ils ne réussirent jamais dans les arts de goût comme les Italieus ; à peine même s'y adonnérent-ils. Ce n'est jamais qu'aux esprits patients et laborieux qu'appartient le don de l'invention dans les sciences naturelles. Ce génie se remarquait depuis long-temps en Allemagne, et s'éteudait à leurs voisins du Nord, Tycho-Brabé était Danois, Ce fut une chose bien extraordinaire, surtout dans ce temps-là, de voir un gentilhomme danois dépenser cent mille écus de son bien à bâtir, avec le secours de Frédéric 11, roi de Danemarck nou seulement un observatoire, mais une petite ville babitée par plusieurs savants : elle fut uommée Urauibourg , la ville du ciel. Tycho-Brahé avait à la vérité la faiblesse commune d'être persuadé de l'astrologie indiciaire; mais il n'en était ni moins bon astronome, ni moins habile mécanicien. Sa destinée fut celle des grands hommes : il fut persécuté dans sa patrie après la mort du roi son protecteur ; mais il en trouva un autre daus l'empereur Rodolphe, qui le dédommagea do toutes ses pertes et de toutes les injustices des cours.

Copernic avait trouvé le vrai système du monde, avant que Tycho-Brahé inventât le sien, qui n'est qu'ingénieux. Le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le mande partit de la petite ville de Thorn, dans la Prusse polonaise, dès le milieu du setirème siècle.

Kepler, né dans led uché de Virtemberz, desina, an commencement du dis-septime siècle, es lois mathématiques du cours des satres, et flut regardé comme un législabeur e autronomie. Le chauce-liée facou proposait alors de nouvelles sciences; mais Gopernie et Kepler en investiont. L'antiquité n'avait point fait de plus grande efforts, et de frèces n'avait pas été lliustre par de plus leilles découvertes; mais les autres aris fleurirent ha fois en cêves, au lies qu'en allemagne la physique de la commence de la com

Enfin, la ligue catholique et la protestante plongèrent l'Allemague dans une guerre civile de trente années, qui la réduisit dans un état plus déplurable que n'avait été celui de la France avant le règne paisible et heureux de Henri IV.

En l'an 1619, époque de la mort de l'empe-

reur Mathias, successeur de Rodolphe, l'empire ! allait échapper à la maison d'Autriche ; mais Ferdinand, archiduc de Gratz, réunit enfin les suffrages ou sa fayeur. Maximilien de Bayière, qui lui disputait l'empire, le lui coda ril fit plus, il soutint le trône impérial aux dépens' de son sang et de ses tresors, et affermit la grandeur d'une maison qui depuis ecrasa la sienne. Deux branches de la maison de Bayière réunies auraient pu changer le sort de l'Allemagne ; ces deux branches sont celles des électeurs palatins et des ducs de Bavière, Deux grands obstacles s'opposaient à leur intellizence, la rivalité et la différence des rellgions, L'électeur palatin, Frédéric, était réformé, le duc de Bayière cutholique. Cet électeur palatin fut un des plus malheureux princes de sou temps, et la cause des fongs malheurs de l'Allemagne.

Anmais les idées de liborté n'avaient prévain dans l'Europe que dans ces tempes. La Blongrie, la Bohême et l'Autriche même étaient, aussi jalouses que les Augleis de lours priviléges. Cet esprit dominait en Allemagne depuis les demires temps de Charles-Quint. L'exemple des sept Provinces-Unies état sanc esses présein des peuples qui prétendaient avoit les mêmes droits, ret qui crovaient avoir ulus dé force que la Bollande.

Ouand l'empereur Mathias fit élire, en 4618. son cousin Ferdinand de Gratz, rol désigné de Hongrie et de Bobème : quand il lui fit céder l'Autriche par les autres archiducs, la Hongrie, la Bohême, l'Autriche, se plaignirent également qu'on u'eût pas assez d'égard au droit des états. La religion entra dans les griefs des Bohémiens, et alors la fureur fut extrême. Les protestants vonlurent rétablir des temples que les catholiques avaient fait abattre. Le conseil d'état de Mathias et de Ferdinand se déclara contre les protestants : ceux-ci entrèrent dans la chambre du conseil . et précipitèreut de la salle dans la rue trois principaux magistrats. Cet emportement ne earactérise que la violence du peuple, violence toujours plus grande que les tyrannies dont il se plaint : mais ce qu'il y eut de plus étrange, c'est que les révoltés prétendirent, par un manifeste. qu'ils n'avaient fait que suivre les lois, et qu'ils avaient le droit de jeter par les fenêtres des conseillers qui les opprimaient. L'Autriche prit le parti de la Bohême, et ce fut parmi ces troubles que Ferdinand de Gralz fut éln empereur.

Sa nouvelle dignité n'en imposa point ans protestants de Bohem, qui citaint alors très redoutables; il se crurent en droit de destituer le roi qu'ils avaient diu, citis offirent leur couronne à l'électeur palatin, gendre du roi d'Angloterre, Jacques r<sup>e</sup>. Il accepta ce trône (19 novembre 1620), sans avoir asses de force pour s'y minite-

nir. Son paront, Maximilien de Bavière, avéc les troupes impériales et les sienues, lui fit perdre à la bataille de Prague et sa couronne et son palatinat.

Cetto journée foi le commercement d'un cerune de treites anoise, la rifective de Prague décida pour quelque temps I anotenue quercile des princes de l'empire e de l'emperer; elle readis-Ferdiana d'un position (2021). Il mit l'éfecteur polatin au bau de l'empire, par an aimple arrafradesse colaciel sullapse, esprocérist tous les prisides en colaciel sullapse, esprocérist tous les prisices et tous lès esigenars de sou parti, sa mégria des capitulations impériales, qui ne pouvaien sitre un féreia que pour les faitiles.

. L'électeur palatin fuvait en Silèsie, en Danemarck, en Hollande, en Angleterre, en France; li fut au nombre des princes malheureux à qui la fortune manqua toujours, privé de toutes les ressources sur lesquelles il devalt compter. Il ne fut point seconru par son beau-père, le roi d'Angleterre, qui se refusa aux cris de sa nation, aux sollicitations de son geudre et anx interêts du parti protestant, dont il ponvait être le chef ; il ne fut point alde par Louis xIII, malgre l'intérêt visible qu'avait ce prince à empêcher les princes d'Allemagne d'être opprimés. Louis xIII n'était point alors gouverné par le cardinal de Richelieu. Il ne resta bientôt à la maison palatine, et à l'union protestante d'Allemagne, d'autres secours que deux guerriers qui avaient chacun une petitearmée vagabonde, comme les Condottieri d'Italie: l'un était un prince de Brunsvick, qui n'avait pour tout état que l'administration ou l'usurpation de l'évêché d'Halberstadt; il s'intitulait ami de Dien, et eunemi des prètres, et méritait ce dernier titre, puisqu'il ue subsistait que du pillage des églises : l'autre. soutien de ce parti alors ruiné, était un aventurier, bâtard de la maison de Mansfeld, aussi digne du titre d'ennemi des prêtres que le prince de Brunsvick. Ces deux secours pouvaient bien servir à desoler une partie de l'Allemagne, mais non pas à rétablir le palatin et l'équilibre des

(4925). L'empereur, afferuit alors en Allemaque, assemble usue dicis à Raixbonne, dans lecentre de la companie de la companie de la companie de rendu criminel de lex-majorie, se étas, ses biens, ses dispulés, sont dévolus su domainimpérial; mais que ne vointes pas diminuer le nombre des électeurs, il vest, commande et cordonne que Maximilie de Bavière soit investi « de l'électorat patata. « Il doute en effe cette investime du hard ut trêne, et son sivec-bancelier prononce que l'empereur conférial cette diguité de sa pleine puisanne.

La ligue protestante, près d'être écrasée, fit de

nouveaux efforts pour prévenir sa ruine entière. | reuts. Gustave-Adolphe , appelé alors par les Elle mit à sa tête le roi de Danemarck, Chris- princes protestants que le roi de Danemarck n'etiern av. L'Angleterre fournit quelque argent; | sait plus secourir, vint les venger en se vengeant mais ni l'argent des Auglais, ni les troupes de Danemarck, ni Brunsvick, ni Mansfeld, pe prévalurent contre l'empereur, et ne servirent qu'à devaster l'Allemagne, Ferdinand a triomphait de tout par les mains de ses deux généraux, le duc de Valstein et le comte Tilly. Le roi de Danemarck était toujours battu à la tête de ses armées, et Ferdinand, sans sortir de sa maison, était victorieux et tout puissant.

Il mettait au ban de l'empire le duc de Meckelbourg, l'un des chefs de l'union protestante, et donnait ce duché à Valstein son général. Il proscrivait de même le due Charles de Mantoue, pour s'être mis en possessiou, saus ses ordres, de son pays qui lui appartenait par les droits du sang. Les troupes impériales surprirent et saccagérent Mantoue; elles répandirent la terreur en Italie. Il commencait à resserrer cette ancienne chaîne qui avait lié l'Italie à l'empire, et qui était relachée depuis sl long-temps. Cent cinquante mille soldats, qui vivaient à discretion dans l'Allemagne, rendaient sa puissance absolue. Cette puissance s'exerçait alors sur un peuple bien matheurenx; on eu peut juger par la mounaie, dont la valeur numéraire était alors quotre fois au-dessus de la saleur ancienne, et qui était encore altérée, Le duc de Valstein disait publiquement que le temps était veux de réduire les électeurs à la condition des dues et pairs de France, et les évêques à la qualité de chapelains de l'empereur. C'est ce même Valstein qui voulut depuis se rendre indépendant, et qui ne voulait asservir ses supériours que pont s'élever sur eux.

. L'usage que Ferdinand п fesait de son bonheur et de sa puissance, fut ce qui détruisit l'un et l'autre. Il voulut se mêler en maitre des affaires de la Suède et de la Pologne, et prendre parti contre le jeune Gustave-Adolphe, qui soutenait alors ses prétentions contre le roi de Pologne, Sigismond, son parent. Aiusi ce fut lui-même qui, en forcaut ce prince à venir en Allemagne, prépara sa propre ruine. Il hâta encore son maiheur, en réduisant les priaces protestants au désespoir.

Ferdinand H se crut, avec raison, assez puissant pour casser la paix de Passan, faite par Charles-Quint, pour ordonner de sa seule autorité à tous les princes, à tous les seigneurs, de rendre les évêchés et les bénéfices dout ils s'étalent emparés (1629). Cet édit est encore plus fort que celui de la révocation de l'édit de Nantes, qui a fait tant de bruit sous Louis xiv. Ces deux eutreprises semblables out eu des succès bien diffélui-même.

L'empereur voulait rétablir l'Église pour en être le maître ; et le cardinal de Richelieu se déclara contre lni. Romemême le traversa. La craiate de sa puissance était plus forte que l'intérêt de la religion. Il n'était pas plus extraordinaire que le ministre du rol très chrétien , et la cour de Romemême, soullesseut le parti protestant contre un empereur redoutable , on'il ne l'avait été de voir François rer et Henri n ligués avec les Tures contre Charles-Quint. C'est la plus forte démonstration que la religion se talt quand l'intérêt parle.

Ou aime à attribuer toutes les grandes choses à un seul bomme quand il en a fait quelques unes. C'est un préjugé fort commun en France, que le cardinal de Richelieu attira les armes de Gustave-Adolphe en Allemague, et prépara seul cette révolption; mais il est évident qu'il ne fit autre chose que profiter des conjonctures. Ferdinand il avait en effet déclaré la guerre à Gustave ; il voolait lui enlever la Livonie, dont ce jeune conquérant a'était emperé; il soutennit contre lui Sigismond, son competiteur au royaume de Suède ; il lui refusait le titre de rol. L'Intérêt, la vangeance, et la fierté, appelaient Gustave en Allemagne; et quand même, lorsqu'il fut en Poméranie, le ministère de France ne l'eût pos assiste de quelque argent, il n'en aurait pas moins tenté la fortune des armes dans une guerre dejà commencée.

m (1634) Il était vainqueur en Poméranie quand la France fit son traité avec lui. Trois cent mille Francs une fois payés, et aeuf cent mille pur an qu'on lui donna, n'étaient ni un objet important, ni un grand effort de politique, ni un secours suffisant. Gustave-Adolphe fit tout par ini-même. Arrive eu Allemagne avec moins da quinze mille hommes, il en eut bientôt près de quarante mille. on recrutant dans le paya qui les nouvrissait, en fesant servir l'Allemagne même à ses conquêtes en Allemagne, il force l'électeur de Brandebourg à lui assurer la forteresse de Spandan et tous les passages; il force l'électeur de Saxe à lui donner ses propres troupes à commander.

L'armée impériale commandée par Filly est entièrement défaite aux portes de Leipsick (47 septembre 4651.) Tout se soumet à lui des bords de l'Elbe à ceux du Rhin. Il rétablit tout d'un copp le duc de Meckelbourg dans ses états, à un bout de l'Allemagne : et il est déjà à l'autre bout ; dans le Palatinat, après avoir pris Mayence

L'empereur, immobile dans Vienne, tombé en moins d'une campagne de ce haut degré de grandeur qui avait paru si redontable, est réduit à demander au pape Urbain vitt de l'argent et des troupes : on lui refusa l'un et l'autre. Il veut engager la cour de Rome à publier une croisade cuntre Gustave; le saint père promet un jubilé au lieu de croisade. Gustave traverse en victorieux toute l'Allemagne; il amène dans Munich l'électeur palatin, qui eut du moins la consolation d'entrer dans le palais de celui qui l'avait dépossede. Cet électeur allait être rétabli dans son palatinat, et même dans le royaume de Bohême, pur les mains du conquérant, lorsqu'à la seconde bataille auprès de Leipsick, dans les plaines de Lutzeu, Gustave fut tué an milien de sa victoire (46 novembre 4632). Cette mort fut fatale au palatin, qui étant alors malade, et croyant être sans ressource, termina sa malheureuse vie.

Si l'on demande comment autrefois des essaims venus du Nord conquirent l'empire romain, qu'on voie ce que Gustave a fait en deux aux contre des peuples plus belliqueux que n'était alors cet empire, et l'on ne sera point étonné.

C'est un événement hieu digae d'attentioi, que nit la mort de Gustave, ni la minorité de sa lille Christille, reine de Subèle, ni la sançtante défaite des Suédois à Nordilingen, ne muisit point à la conquele. Ce fut alors que le ministère de France jous en effet le rôle principal; i fit la loi aux Suédois et aux princes protestants d'Allemagne, en les soutenant; et ce fits re qui vanit depair l'Alssea au roi de France, aux dépens de la maison d'Autriche.

Gustave-Adolphe avait laissé après lui de très grands généraux qu'il avait formés : c'est ce qui est arrivé a presque tous les conquerants. Ils furent secondes par un héros de la maison de Saxe, Beruard de Veimar, descendant de l'anclenne branche électorale dépossédée par Charles-Quint, et respirant encore la baine coutre la maison d'Autriche. Ce prince n'avait pour tout bien qu'une petite armée qu'il avait levée dans ces temps de trouble, formée et aguerrie par lui, et dont la solde était au boot de leurs épées. La France payait cette armée, et payait alors les Suédois. L'empereur, qui ne sortait point de son cabinet, n'avait plus de grand général à leur opposer ; il s'était défait lui-même du seul homme qui pouvait rétablir ses armes et son trône : il craignit que ce fameux duc de Valstein, auquel il avait donné un pouvoir sans bornes sur ses armées, ne se servit contre ini de ce pouvoir dangereux ; (5 février 4634) il fit assassiner ce géuéral qui voulait être indépendant.

C'est ainsi que Ferdinand 1" s'était défait, per un assassinat, du cardinal Martinusius, trop puissant en Hongrie, et que Henri m avait fait périr le cardinal et le duc de Gulse.

Si Ferdinand n avait écommunéé lul-mêtre ses armées, comme il le devalt dans ces conjoucturés critiques, il u'eut point eu besoin de recourir à crette veugeance des faibles, qu'il crut nécessaire; et qui ne le rendit pus plus heureux.

" Jamais l'Allemagne ne fut plus humillée que dans ce temps : un chancelier suédois y dominal? et y tenait sous sa main tous les princes protestants. Ce chancelier Oxenstiern, anime d'abord' de l'esprit de Gustave-Adolphe, son maltre, pe voulait point que les Français partageasseut le fruit des conquêtes de Gustave; mais, après fa bataille de Nordlingen , il fut obligé de prier le ministre françaix de dalgner s'emparer de l'Alsacé sous le titre de protecteur. Le cardinal de Richelieu promit l'Alsace à Bernard de Veimar, et fit ce qu'il put pour l'assurer à la France. Jusque-la ce ministre avalt temporisé et agi sous main : mais alors Il éclata. Il déclara la guerre aux deux branches de la maison d'Autriche, affaiblies toutes les deux eu Espagne et dans l'empire. C'est fa le fort de cette guerre de trente années. La France. la Suède, la Hollande, la Savoie, attaqualent à la fois la maison d'Antriche, et le vrai système de Henri ry était suivi.

(45 ferire 1637) Ferdinand i mourut hamce triste etronosance, hi Tige de chipaustiued ans, opcie dicholta ane d'un répue topjours troublép aré agrere intestina et étrangères; n'ayant jamais combattu qué de son cobinet. Il fui tre, anatherenzes; publique dans sencés il se' ceut odifigé d'être sanguinaire; et q'ui l'infant sonciare cousis de grounds everes. L'étamagne clair plas malbacraces que hii, remipé tour-è-lors par vant la famine, la dieter, est plongée dans la bacloarie, audie inévitable d'une guerre si longue et si andiercenze.

Ferdinand u a été loué comme un grand empereur, et l'Allemagne ne fut jamais plus à plaindre que sous son gouvernement; elle avait été beureuse sous ce Redolphe u qu'ou méprise.

Ferdinand II laissa l'empire à sou fils, Ferdinand III, déjà élu roi des Romoins; mais il ne luilaissa qu'un empire déchiré, dont la France et la Suède partagèrent les dépouilles.

Sous le règue de Ferdinand III, la pinissanceautrichienne déclint toujours. Les Soédos, établir dans I Allemago, n'en sortirent plus : la Princer, jointe à renx, soutemit toujours le parti prôtestant de son argent et de ses armes (er, quojour étile fût elle-neème embarracé dans une guerre d'abord malbeureuse contre l'Espagne, quoyique le ministère etit souvent des compirations ou des giuerres. eiviles à étouffer, cependant elle triompha de l'empire, comme un bomme blessé terrasse avec du secours un ennemi plus blessé que lui.

Le due Bernard de Veinar, descendant de l'infortué due de Sac, deposséd par Charle-Quint, reugea sur l'Autriche les malheurs de sa rece. Il avait che l'un des spécieux de Gustree, el il u'y ent avait che l'un des spécieux de Gustree, el il u'y ent pas un seul de ces généraux qui, depuis sa mort, avait che l'un des productions de l'autriche de l'un de Veimar fut le plus faits de tons à l'empereur. Il avait caulle de Vordingen; mais a paut depuis rassenulés caulle de Vordingen; mais a paut depuis rassenulés avait de l'un de l'autriche de l'autriche de l'autriche de naissait que l'ul. Il agapa quatre battlies, en mains de quatre mois, coutre les Impériaux. Il complais se faire une souveraineté le long du Rhiu, La France même his garautissait, par son traité, la possession de l'Alance.

(1655) Ce souveau conquérant mourrui à treuteiqua se, et ligas no arració a se frères, comme ou lèque son patrimoine; mais la France, qui avail plus d'argent que les frères du due de Veimar, acheta l'armée, et coulinus les conquêtes pour felle. Le marcicha de Guideriant, le visome de Turenne; et le due l'Englishe, devid le prant de conmocé. Les gréraies suchois Bamilier et Nortemocé. Les gréraies suchois Bamilier et l'orsierson pression I l'attriche d'un côdé, tandis que l'armée et condé l'attuignement de l'autre.

Ferdiguand III, fatigué de lant de seconsses, fut obligé de conclure enfin la pair de Vestphalic. Les Suédois et les Français furrent, par ce fameux traité, les législateurs de l'Allemagne dans la politique et dans la religion. La querelle des empereurs et des princes de l'empire, qui durait depuis sept cents ans, fut enful ternimée. L'Allemagne fut nue grande aristocraite, composée d'un roi, des électeurs, des princes et des villes innéritales.

Il faltu que l'Altenague épuisée payà e encore cium milliona de rixdales aux Suédois, qui l'avalent dévastée et pacifiée. Les rois de Suéde de viarent princes de l'empire, en se fesant céder la plus belle partie de la Pomerine, Settin, Vismar, Rugen, Verden, Brême, et des territoires considérables. Le roi de France devint landgrave d'Alsace, saus dire prince de l'empire.

La mision publice fut colin réabile dans ser admission publice fut colinis, excepté dans le Baut-Pallatian, qui deductis, excepté dans le Baut-Pallatian, qui demeura à la branche de Bavière. Les prétentions des moires penditibionness furend discardés devaul les phéapotentiaires, comme dans une couvsupéme de justice. Il y eut ceut, quarante resiltutions d'ordomères, et qui furent faites. Les trois régions, la romaine, la luthérieme, et la civiniste y furent équiennest autorisées La chambre impérials fut composé de vinge-quarte membres

protestants, et de vingt-six catholiques, et l'empereur fut obligé de recevoir six protestants jusque dans son conseil aulique à Vienne.

L'Allemague, sans cette paix, serait devenue ce qu'elle était sous les descendants de Charlemague, un pays presque sauvage. Les villes étaient ruinées de la Silésic jusqu'au Rhin, les campagnes en friehe, les villages déserts; la ville do Magdebonrg, réduite en cendres par le général impérial Tilly, n'était point rebâtie; le commerce d'Augsbourg et de Nuremberg avait péri. Il ne restait guère de manufactures que celles de fer et d'acier ; l'argent était d'une rareté extrême ; toutes les commodités de la vie ignorées ; les mœnrs se ressentaient de la durcté que trente ans de guerre avaient mise dans tous les esprits. Il a fallu un siècle catier pour donner à l'Allemagne tout ce qui lui manquait. Les réfugiés de France ont commencé a y porter cette réforme, et c'est de tons les pays celui qui a retiré le plus d'avantages de la révocation de l'édit de Nautes. Tout le reste s'est fait de soi-même et avec le temps. Les arts se communiquent toujours de proche en proche; et enfiu l'Allemagne est devenue aussi florissante que l'était l'Italie au seizième siècle, lorsque tant de princes entretenaient à l'envi dans leurs cours la magnificence et la politesse.

......

### CHAPITRE CLXXIX.

## De l'Angleterre Jusqu'à l'année 1641.

Si l'Espagne s'affaihit après Philippe n, si la Prance tomba dans la dévoênce et dans le trouble après flenri rv jusqu'anv grands succès du cardinal de Richeiteu, l'Angeletre, déchut long-temps dequis le règne d'Elisabeth. Son successeu, Jacques n', devait avoir plus d'influence qu'elle dans l'Europe, polspuil juiggait à la courome d'Angleterre celle d'Écosse; et cependant son règne fut lien moins générieux.

Il est à remarquer que les lois de la succession, an trône d'avaitent pas en Angletere celle sauction et cette force incontestable qu'elles out en France et en Espagne. (1003) On compte pour un des droits de Jacques le testament d'Elisabelts qui l'appétait à la couronne; et Jacques avait craint den être pas nommé dans le testament d'unc reine respectée, dont les dernières volontés auraieut pu ditirer la nation.

Malgré ce qu'il devait au testament d'Élisabeth, il ne porta point le deuil de la meurtrière de sa mière. Dès qu'il fut reconnu roi, il erut l'être de droit divin; il se fesait traiter, par cette raison, de sacrée majesté. Ce fut la le preuier fondement du mécontentement de la nation, et des malheurs inonis de son fils et de sa postérité.

Dans le temps paisible des premières années de son règne, il se forma la plus horrible conspiration qui solt jamais entrée dans l'esprit humain; tous les antres complots qu'ont produits la vengeauce, la politique, la barbarie des guerres elviles, le fanalisme même, n'approchent pas de l'atrocité de la conjuration des poudres. Les catholiques romains d'Angleterre s'étaient attendus à des condescendances que le rol n'eut point pour eux; quelques uns, possédés plus que les autres de cette fureur de parti, et de cette mélancolie sombre qui détermine anx grands erimes, résolurent de faire régner leur religiou en Angleterre, en exterminant d'un seul coup le roi , la famille rovale , et tous les pairs du royaume. (Février 1605) Un Plercy, de la maison de Northuml-erland, un Catesby, et plusieurs autres, concurent l'idée de mettre trentesix tonneaux de poudre sous la chambre où le roi devait haranguer son parlement. Jamais erime ne fet d'une exécution plus facile, et jamais succès ne parut plus assuré. Personne qe pouvait soupconner une entreprise si inouje : aucun empêchement n'y ponyait mettre obstacle. Les trente-six harils de poudre , gehetés en Hollande , en divers temps, étaient déjà placés sous les solives de la chambre, dans nne cave de charbon louée depuis plasieurs mois par Piercy. On n'attendalt que le jour de l'assemblée : Il u'v anrait eu à craindre que le remords de quelque coninré: mais les iésuites Garnet et Oldcorn, auxquels lls s'étalent confessés, avaient écarté les remords, Pièrcy, qui allait sans pitié faire périr la poblesse et le roi, eut pitié d'un de ses amis, nommé Monteagle, pair du royanme; et ce seul mouvement d'humanité lit avorter l'entreprise. Il écrivit par une main étrangère à ce pair : « Si vous aimez votre vie, n'asa sistez point à l'ouverture du parlement : Dieu et « les hommes concourent à punir la perversité du e temps : le danger sera passé en aussi peu de « temps que vous en mettrez à brûler cette lettre, »-

Pieere, dans as sécurié, se crovait pas possible you on devind tope le parlement eatier devit périr par un amas de poudre. Copendant la lettre ayant dél leud dans le consoli de roi, el personne n'ayant par conjecturer la nature de complet, dont il 1971 avait pas le modre de complet, dont il 1971 avait pas le modre de louge; le crist d'orer, tangian pécticement quel claut le descisi des conjunts, che va par son metre, la sult monte que tangian pécticement quel claut le descisi des conjunts, che va par son metre, la sult monte que monte, le va par son metre, la sult monte de conjunts, che va par son metre, la sult monte que monte, le va par son metre, la sult monte de une moche, et un cheval qui l'attendit : on trouve les termé-sis, tonneurs.

Piercy et les chefs , au premier avis de la dé-

courier, eurent recore le fouje de rasemblecent caraliers catabilique, et venditor bérenent leurs vie. Huit conjere suelement furent prie ecentrale; les dus jossiles périrent du mêre supplice. Le rel soulist pal-liquement qu'ils aviesa de l'egitimente condannés; len rordre les sontiat innocents, et en fit des martyrs. Tel étail. Feyett du tempé dans tous les pays de les querelles de la religion avenghient et pervertissien

Cependaut la conspiration des poudres fut le seul grand estemple d'arrecité que les Anglais donnièrest un monde sons le règne de Jacques ("". Loin d'être per-écuter, il enthreasti ouverlement le tolérentisme; il ecnaux vivement les perelytérieux, qui caselgenient alors que l'enfer est nécessairement le pariage de tout catholique romain. Son règne fut une pais de vingt-étem sanées: le commerce forissuit; la nation virus dans l'ac-

Soa regge thit are part or vinge-feet annees - commerce feetings, in author 14th dark Iscommerce feetings, in author 14th dark Isbers et au-dednus. Il le fot au-defore, parc
qu'estant la lat feet du parti protessint er Europe,
Il lue le soutiat pas courre le parti cuttlesifique, dans
la grande crisé de la guerre de boldeme, et que
Jacques abandonna son gendre, l'éte-éterr palairie,
mégochant quand i fablist combattes; rempé à la
mégochant quand i fablist combattes; rempé à la
curvant toujours de céféres ambassades, at
viayant jamisé d'affice.

Son peu de crédit cher les maions d'ampères contribus heacoup à le prives de celul qu'il devial avoir cher lui. Son autorité en Aughetere éporova nu grand déchet peu le creuce doi îl la mis lui-mine, en voulant lui donner trop de poide et rop d'écalt, ne sessant de dire à se parfement que lives l'avait fait maître absolut que lous leurs priviléges n'écante que des concessoume de la fonté des rois. Per fait excita les parfements à caminer les bornes de l'autorité de l'avait de la fonté des louis de la comme de la fonté des l'unitées qu'un ne commissuit pas lières crocsce. L'écoupres du rois es ervir les la la stière de L'écoupres du rois es ervir les la stières de L'écoupres du rois es ervir les la stières de l'écoupres du rois es ervir les la stière de l'écoupres du rois es ervir les la stière de l'écoupres du rois es ervir les l'in stière de l'écoupres du rois es revir les l'in stière de l'écoupres du rois es ervir les l'in stière de l'écoupres du rois es ervir les l'in stière de l'écoupres du rois es ervir les l'in stière de l'écoupres du rois es revir les l'in stière de l'écoupres du rois es revir les l'in stière de l'écoupres du rois es revir les l'in stière de l'écoupres du rois es revir les l'in stière de l'écoupres du rois es maiorités de l'écoupres du l'écoupres du l'écoupres du l'écoupres du l'écoupres de l'écoupres du rois es maiorités de l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres du l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres du l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres de l'écoupres du l'écoupres de l'écoupres du l'écoupres de l'écoupres

eritiques elvères : on ne result pas à noi d'adition toute la justice quel trevaju méricie. Hentir re or l'appelal ; jamais que Maltre Jacquez; et se sugies ne l'indomateur par des titres plus fistens. Assai il disait à son partenent : « le votust aj quel de la fillet, et avous à reve point dansé ; ja vous » ai chanté des lamontations, et vous n'avez point « de attendrés. » Mettant ainsi ser droits en comprouse par de vries discours mai reçui, il n'oblint preque jumais l'argent qu'il d'emandul. Ses liféralitée et sou indigence l'obligavent, connue plussieurs autres prieses, de v-endre det dipinté et des titres que la vauité piut toujours chérement. Il l'ercè deux enset hevaliers plumonts béréditaires; ce faible honneur fut payé danz mille livres sterling par chacun d'eux. Toute le prérogative de ces baronnets consistait à passer devant les chevaliers : ni les uns ni les autres n'entraieut dans la chambre des pairs; et le reste de la nation fit peu de cas de cette distinction nonvelle.

Ce qui aliéna surtont les Anglais de lui , ce fut son abandonnement à ses favoris, Louis xun . Philippe ut et Jacques avaient en même temps le même faible : et, tandis que Louis xun était abso-Imment gouverné par Cadenet, créé duc de Luines, Philippe nu par Saudoval, fait due de Lerma, Jacques l'était par un Écossais nommé Carr, qu'il fit comte de Sommerset; et depuis il quitta ce favori pour Georges Villiers, comme que ferame al andonne un amant pour un autre.

Ce Georges Villiers est ce même Buckingham, fameux alors dans l'Europe par les agréments de sa figure, par ses galanteries et par ses prétentions. Il fut le premier gentilhomme qui fut duc en Angleterre sans être parent ou allié des rois, C'était un de ces caprices de l'esprit humain, qu'un roi théologien, écrivant sur la controverse, se livrât sans réserve à un héros de roman, Buckiugham mit dans la lête du prince de Galles, qui fut depuis l'infortuné Charles 1et, d'aller déguisé, et sans aucune suite, faire l'amour, dans Madrid, à l'infanto d'Espagne, dont ou ménageait alors le mariage avec ce jeune prince; s'offrant à lui servie d'écnyer dans ce voyage de chevalerie arrante. Jacques, que l'on appelait le Salomon d'Angleterre, donna les mains à cette bizarre aventure. dans laquelle il basardait la surete de son fils. Plus il fut obligé de ménager alors la branche d'Autriche, moins il put servir la cause protestante et celle du palatin son gendre.

Pour rendre l'aventure complète, le duc de Buckingham, amoureux de la duchesse d'Olivarès. ontragea de paroles le duc son mari, premier ministre, rompit le mariage avec l'infante, et ramona le prince de Galles en Angleterre aussi précipitamment qu'il en était parti. Il négocia aussitôt le mariage de Charles avec Henriette, fillede Henri IV et sour de Louis XIII; et , quoiqu'il se laissit emporter en France à de plus grandes témérités qu'en Espagne, il réussit : mais Jacques ne regagna jamais dans sa nation le crédit qu'il avait perdu. Ces prérogatives de la majesté roysle, qu'il mélait dans tous ses discours, et qu'il ne soutint point par ses actions, firent naître nue faction qui renversa le trône, et en disposa plus d'une fois après l'avoir sonillé de sang. Cette faction înt celle des paritains, qui a subsisté longtemps sous le nom de whigs; et le parti opposé. inspirèreut dès lors à la nation un esprit de dureté, de violence et de tristesse, qui étouffe le serme des sciences et des arts à peiue développé.

Ouelques génies, du temps d'Élisabeth, avaient défriché le champ de la littérature, toujonrs inculte jusque alors en Augleterre. Shakespeare, et après lui Ben-Johnson, paraissaient dégrossir le théâtre barbare de la nation, Spencer avait ressuscité la poésie épique. François Bacon, pluis estimable dans ses travaux littéraires que dans sa place de chancelier, ouvrait une carrière toute nouvelle à la philosophie. Les esprits se polissaient: s'éclairaient. Les disputes du clergé, et les animosités entre le parti royal et le parlement, ramenèrent la barbarie.

Les limites du pouvoir royal, des priviléges parlementaires, et des libertés de la nation, étaient difficiles à discerner, tant en Angleterre qu'en Écosse. Celles des droits de l'épiscopat anglican et écossais ne l'étaient pas moins. Benri vin avait renversé toutes les barrières; Élisabeth en trouva queiques unes nouvellement posées, qu'elle abaissa et qu'elle releva avec dextérité. Jacques re' disputa : il ne les abattit point, mais il prétendit qu'il feliait les abattre toutes ; et la nation, avertie par lui, se préparait à les défendre, ( 1625 et suiv. ) Charles rer, bientôt après son avénement, voulut faire ce que sou pere avait trop propose; et qu'il n'avait point fait."

L'Angleterre était en possession, comme l'Allemagne, la Pologne, la Suède, le Danemarck, d'accorder à ses souverains les subsides comme un don libre et volontaire. Charles 1ºr voulut seconrir l'électeur palatin, son beau-frère, et les protestants. contre l'empereur. Jacques, son père, avait enfin entamé ce dessein. la dernière année de sa vie. lorsqu'il n'en était plus temps. Il fallait de l'argent pour envoyer des troupes dans le Bas-Psiatinat ; il en fallait pour les autres dépenses : ce n'est qu'avec ce metal qu'on est puissant, depuis qu'il est deveuu le signe représentatif de toutes. choses. Le roi en damandait comme une dette ; le parlement n'en voulait accorder que comme un don graduit; et svaut de l'accorder, il voulsit que le roi reformat des abus. Si l'on attendait dans chaque royaume que tous les abus fussent réformés pour avoir de quei lever des troupes, on pe ferait iamais la guerre. Charles ier était déterminé par sa sœur, la princesse palstine, à cet arrangement ; c'étalt elle qui avait forcé le prince son mari à recevoir la couronna de Bohême, qui ensuite avait, pendant cinq ans entiers, sollicité le roi son pere à la secourir, et qui enflu obtenuit, par les inspirations du duc de Buckingham, un secours qui fut celui de l'église anglicane et de l'autorité | sl long-temps différé. Le parlement ne donna qu'un royale, a pris le nom de torns. Ces animosités très léger subside. Il y avait quelques exemples en

Augleterre de rois qui, ne voulant point assembler de parlement, et ayant besoin d'argent, en avaient extorqué des particuliers par vole d'emprunt. Le prêt étalt forcé : celul qui prêtait perdalt d'ordinaire son argent, et celui qui ne prétait pas était mis en prison. Ces moyens tyranniques avaient été mis en usage dans des occasions où un roi affermi et armé pouvait exercer impunément quelques vexations. Charles 1er se servit de cette voie; qu'il adoucit; il emprunta quelques deniers, avec lesquels il eut une flotte et des soldats, qui revinrent

sans avoir rien fait (1626) Il fallut assembler un parlement nonveau. La chambre des communes, au lieu de seconfir le roi, poursuivit son favori, le duc de Buckingham, dont la puissance et la fierté révoltaient la nation. Charles, loin de souffrir l'outrage qu'on lui fesait dans la personne de son ministre, fit mettre en prison deux membres de la chambre des plus ardents à l'accuser. Cet acte de despotisme, qui violait les lois, ne fut pas soutenu ; et la faiblesse avec laquelle il relacha les deux prisonniers enhardit contre lui les esprits, que la détention de ees deux membres avait irrités. Il mit eu prison pour le même sujet an pair du royaume, et le reticha de même. Ce n'était pas le moven d'obtenir des subsides : aussi n'en ent-il point. Les emprunts forcés continuèrent. On logen des gens de guerre chez fes bourgeois qui ne voulurent pas prêter, et cette conduite acheva d'afléner tous les oœurs. Le duc de Buekingham augmenta le mécontentement général par son expédition infructueuse à la Rochelle (#627). Un nouveau parlement fut convoqué, mais e'était assembler des citoyens irrités ; lis ne songenieut qu'a rétablir les droits de la nation et du parlement : ils votèrent que la femeuse loi Habeau corona. la gardienne de la liberté, ne devait jamais recevoir d'atteinte ; qu'aucune levée de denlers ne devait être faite que par acte du parlement : et que c'était violer la liberté et la propriété, de loger les gens de guerre chez les hourgeois. Le roi s'opiniatrant toujours à soutenir son autorité, et à demander de l'argent, affaiblissait Fune et n'obtenuit point l'autre. On voulait loujours faire le procès au duc de Buckingham. (†628) Un fanatique nommé, Felton, comme on l'a déja dit, rendu furieux par cette animoslté générale, assessina le premier ministre dans sa propre malson et au milieu de ses courtisans. Ce coup fit voir quelle furent commencalt des lors à saisir la nation.

Il v avait on petit droit sur l'importation et l'exportation des marchandises, qu'on nommait droit de tonnage et de pontage. Le feu roi en avait toujours jour par acte du parlement, et Charles marchands de Londres avant refusé de pavez cetto petite taxe, les officiers de la donane saisirent jours marchandises. Un de ces trois marchanda était membre de la chambre basse. Cette chambre, avant à soutenir à la fois ses libertés et celles du people, poursulvit les commis du rol. Le roi irrité cassa le parlement et fit emprisonner quatre membres de la chambre. Ce sont la les faibles et premiers principes qui bouleverserent tout l'état, et qui ensanglanterent le trône.

A ces sources du malheur public se joignit le torreut des dissensions ecclésiastiques en Écesse, Charles voulut remplir les projets de son père dans la religion comme dans l'état. L'épiscopat n'avait point été aboli en Écosse au temps de la réformation, avant Marie Stuart; mais ces évêques protestants étaient subjugués par les presbytériens. Une république de prêtres égaux entre eux muvernait le peuple écossais. C'était le seul pays de la terre où les bonneurs et les richesses un rendaient pas les évêques puissants. La séance au parlement, les droits honorifiques, les revenus de leur siège, leur étaient conservés; mais ils étaient pasteurs sans troupeau et paira sans crèdit. Le parlement écossais, tout presbytérieu, ne laissuit subsister les évêques que pour les avilir. Les anciennes abbayes étaient eutre les mains de séculiers, qui entraient au parlement en vertu de ce titre d'abbé. Peu à peu le nombre de ces abbés titulaires diminua, Jacques (" rétablit l'épiscopat dans tous ses droits. Le roi d'Angleterre n'était pas reconnu ebel de l'Église en Écosse; mais étant né dans le pays: et prodiguant l'argent anglais, les pensions et les charges à plusieurs membres, il était plus maltre à Édimbourg qu'à Londres. Le rétablissement de l'épisconat n'empêcha pas l'assemblée presbytérienne de subsister. Ces deux corps se choquèrent toulours, et la république synodale l'emporta toujours sur la monarchie épiscopale. Jacques, qui regardait les évêques comme attaehés au trône, et les calvinistes presbytériens comme ennemis du trône, crut qu'il réunirait le peuple écossais aux évêques en fesant recevoir une liturgie nouvelle, qui était précisément la liturgie anglicane. Il mourut avant d'accomplir ce dessein, que Charles son fils voulut exécuter.

La lithurgie cousistait dans quelques formules de prières, dans quelques cérémouies, dans un surplis que les célébrants devaient porter à l'église. A peine l'évêque d'Édimbourg eut fait lecture dans l'église des cauous qui établissaient ces usages indifférents, que le peuple s'éleva coutre lul en fureur et lui jeta des pierres. La sédition passa de ville en ville. Les presbytériens firent que ligue, comme s'ff s'était agi du renversement crovait n'avoir pas besolu d'un second acte. Trois | de toutes les lois divines et humaines. D'un côté cette passion si naturelle aux grands de soutenir leurs entreprises, et de l'autre la fureur populaire, excitèrent une guerre civile en Écosse.

On ne sut pas alors et qui la fomentalt, etc. qui prépara la la trapique de Charles; était le cardinal de Richelieu, Co ministre-roi, voulant empéher Marie de Médicia de trouse un asileen empéher Marie de Médicia de trouse un asileen anglais, plus fer que positique, des reduc qui rain anglais, plus fer que positique, des reduc qui l'ain al au comte d'Estrades, alors envoye en Angleter etc. per positique, des reduc qui l'ain al au comte d'Estrades, alors envoye en Angleter etc., est proprie moi bien remanquales, que ue conte d'Estrades, alors envoye en Angleter et d'Angleterre es repetitoria, avant qu'il soit un van, d'avoir néglisé mes offres; on comalire au su, d'avoir néglisé mes offres; on comalire en bientife du pre solt pas une métrie.

Il avait parmi ses secrédaires un prêtre l'rlandais qu'il envoya à Londres et à Édimbourg semer la discorde avec de l'argent parmi les puritains; et la lettre au comte d'Estrades est encore un mouument de cette manœurre. Si l'on ouvrait toute les archives, on y verrait toujours la religion im-

molée à l'intérêt et à la vengeance.

Les Écossais armèrent. Charles eut reconrs au elergé anglican, et même aux catholiques d'Angleterre, qui tous haissaient également les paritains. Ils ne lui fonrnirent de l'argent que parce que e'était une guerre de religion ; et ll ent même jusqu'à vingt mille hommes pour quelques mois, Ces vingt mille hommes ne ini servirent guère qu'à négocier; et quand la plus grande partie de cette armée fut dissipée, faute de paie, les négociations devlurent plus difficiles. (4638 et suiv.) [] fallut donc se résoudre encore à la guerre. Ou trouve peu d'exemples dans l'histoire d'une grandeur d'âme pareille à celle des seigneurs qui composaient le couseil secret du roi ; ils lui sacrifièrent tous une grande partie de leurs biens. Le célèbre Laud, archevêque de Cantorbéry, le marquis Hamilton surtout, se signalerent dans cette genérosité; et le fameux comte de Strafford donna seul vingt mille livres sterling : mais ces libéralités n'étant pas à beaucoup près suffisantes, le rol fut encore obligé de convoquer un parlement.

La chambre des communes ne regardait pas les Ecossais comme des ennemis, mués comme des frères qui lui enseignaient à défendre ses priviléges. Le roi ne recueilli d'elle que dont ils servant pour avoir des seconrs qu'elle lui refusait. Tous les môres durent des rois et les récissais. Tous les droits que les rôus que les rois que les maries, vente de priviléges exclusión de sumre per les priviléges exclusión des maries, vente de priviléges exclusión de sum est parties, vente de priviléges exclusión de sum est partier per les priviléges exclusión de la privilége exc

chands, Jogement de soldats par hillets chez les bourgeois, enfin tout ca qui gioait la liberté publique. Ou se plaignit surtout d'une cour de justice nommée la Chambre étoifée, dont les arrêts avaient condamné trop séverement plusieure; cloyens, Charles cassa ce nouveau parlement, et acarrav aiusi les arries de la nation.

Il semblait que Charles prit à tâche de révolter tous les esprits ; car, au lieu de méuager la ville de Londres dans des circonstances si délicates, il lui fit intenter un procès devant la Chambre étoilée, pour quelques terres en Irlande, et la fit condamner à une amende considérable. Il continua à exiger toutes les taxes contre lesquelles le parlement s'était récrié. Un roi despotique qui en aurait usé ainsi aurait révoltó ses sujets; à plus forte raison un roi d'une monarchie limitée. Mal secouru-par les Auglais, secrétement inquiété par les intrigues du cardinal de Richelieu, il ne putempêcher l'armée des puritains écossais de pénétrer jusqu'à Newcastle. Ayant ainsi préparé ses malheurs, il convoqua enfin le parlement, qui acheva so ruine (4640).

Cette assemblée commença, comme toutes les autres, per lui demander la réparation des griefs. abolition de la Chambre étoilée, suppression des impôts arbitraires, et particulièrement de celui de la marine ; enfin elle vonlut que le parlement fût couvoqué tous les trois ans. Charles . ne pouvant plus résister, accorda tont. Il crut regagner son autorité en pliant, et il se tromps. Il comptait que son perlement l'aiderait à se venger des Écossais, qui avaient fait une irruption en Angleterre; et ce même parlement leur fit présent de trois cent milie livres sterling pour les récompenser de la guerre eivile. Il se flattait d'abuisser en Angleterre le parti des puritains, et presque toute la chambre des communes était puritaine. Il aimait tendrement le comte de Strafford, dévoué si généreusement à son service ; et la ehambre des communes, pour ce dévouement même, accusa Strafford de haute trahison. Ou lui imputa quelques malversations inévitables dans ces temps de troubles, mais commises toutes pour le service dn roi, et surtont effacées par la grandeur d'âme avec laquelle il l'avait secouru. Les pairs le condamucrent ; ii fallait le consentement du roi pourl'execution. Le peuple féroce demandait ce sang a grands cris. (4641) Strafford poussa la vertu jus-, qu'à supplier lui-même le roi de consentir à sa, mort ; et le roi poussa la faiblesse jusqu'à signer

mort; et le roi poussa la faiblesse jusqu'à signer cet acte fatal, qui apprit aux Aughais à répandre un sang plus précieux. On ne voit point daus lesgrands hummes de Plutarque une telle magnanimité dans un citoyen, ni une telle faiblesse dans un monarque.

## CHAPITRE CLXXX.

Des malhours et de la mort de Charles 1-r.

L'Angleterre, l'Écosse, et l'Irlande, étaient alors partagées en factions violentes, ajusi que l'était la France : mais celles de la France u'étaient que des cabales de princes et de seigneurs contre un premier ministre qui les écrasait : et les partis qui divisaient le royanme de Charles 2er étaient des convulsions générales dans tous les esprits, une ardeur violente et réfléchie de changer la constitution de l'état, uu dessein mal couçu ehez les rovalistes d'établir le pouvoir despotiqué. la fureur de la liberté dans la nation, la soif de l'autorité dans la chambre des commuues, le desir vague dans les évêques d'écraser le parti calviniste-pnritain : le projet formé ebez les puritains d'hnmilier les évêques ; et enfin le plan suivi et caché de ceux qu'on appelait indépendants, qui consistait à se servir des fautes de tous les autres pour devenir leurs maltres.

(Octobre 1641) Au milieu de tous ces troubles, les catholiques d'Irlande erurent avoir trouvé enfin le temps de secouer le joug de l'Angleterre. La religion et la liberté, ces deux sources des plus grandes actions, les précipitèrent dans une entreprise bocrible dont il n'y a d'exemple que dans la Saint-Barthélemi, Ils.complotérent d'assassiner tous les protestants de leur lle, et en effet ils eu égorgèreut plus de quarante mille. Ce massaere n'a paadans l'histoire des erimes la même célébrité que la Saint-Barthélemi ; il fut pourtant aussi général et aussi distingué par toutes les horreurs qui penvent sigualer un tel fanatisme. Mais cette dernière conspiration de la moitié d'un peuple contre l'autre, ponr cause de religion, se fesait dans nne lle alors peu counue des autres nations ; elle ne fut point antorisée par des personnages aussi considérables qu'une Catherine de Médieis, un roi de France, un due de Guise : les victimes immolées n'étajeut pas aussi illustres, quoique aussi nombreuses. La scène ne fut pas moins sonillée de sang ; mais le théâtre n'attirait pas les yenx de l'Europe. Tout retentit encore des fureurs de la Saint-Barthélemi, et les massaeres d'Irlande sont presque oublics.

Si on comptait les meurtres que le fanatisme a commis depuis les querelled 'Alhanase et d'Ariajusqu'à nos jours, on verrait que ces querelles on plus servi que les combats à dépeupler la terre: car dans les batailles on ne détruit que l'espèce mâle, toujours plus combresse que la femelle; mais dans les massacres faits pour la religion, les feemees sont immolées comme les hommes.

Pendaut qu'nne partie du peuple irlandais

égorgeait l'antre, le roi Charles iet était en Écosse. à peine pacifice, et la chambre des communes gouvernait l'Angleterre. Ces catholiques irlandais, pour sejustifier de ce massacre, prétendirent avoir recu une commission du roi même pour prendre les armes ; et Charles, qui demandait du secours coutre eux à l'Ecosse et à l'Augleterre, se vit accusé du crime même qu'il voulait punir. Le parlement d'Écosse le renvoie avec raisou au parlement de Londres, parce que l'iriande appartient en effet à l'Augleterre, et non pas à l'Écosse, fi retourne done à Londres. La chambre basse, crovant ou feignant de eroire qu'il a part en effet à la rébellion des Irlandais, n'envoie que peu d'argeut et peu de troupes dans cette ile, pour ne pas degaruir lo royaume, et fait an roi la remontrance la plus terrible.

Elle hat signifie » qu'il font désermais qu'il en aix piero casse que cesq ue le partieue l'hi o nommers, et en cas de relos elle le mensor de prendre des meurses. « Trois nembres de la chambre allevent lei présenter à genous cetterquelle qui la déclarait la garere. Oliver éCommer chit dépà dans ce temps-la admit dans la chambre basse; et il di que, « se ce preje de remondrei les que que la companya de la companya de la destant de l'acque et certaire de l'acque les crediterait de l'Augèterre.

de la liberté, que son ambition développée foula deunis aux pieds.

de la liberté, que son ambition développée foula deunis aux pieds.

(1641) Charles n'osait pas alors dissoudre le parlement : on ne lui cût pas obéi. Il avait pone lui plusieurs officiers de l'armée assemblée auparavant contre l'Écosse, assidus auprès de sa persoune. Il était soutenn par les évêques et les selgueurs catholiques epars dans Londres; eux qui avaient voulu, dans la conspiration des pondres, exterminer la famille royale, se livraient alors à ses intérêts : tout le reste était contre le rel. Déjà le peuple de Londres, excité par les puritains de la chambre basse, remplissait la ville de séditiona; il erialt à la porte de la chambre des pairs ; a Point d'évêques | point d'évêques | » Douze prélats intimidés résolurent de s'absenter, et protestèrent contre tout ce qui se ferait pendant lenr absence. La chambre des pairs les envova à la Tour ; et, bientôt après, les autres évêques se retirèrent du parlement.

Dans ce décitu de la puissauce du rol, un de ses favoris, le lord Digly, ni donna le fatal conseil de la soutenir par un coup d'autorité. Le roi oublis que é ciais précisément le temps où Il me faltal pas la comprometre. Il alla lui-même dans la chambre des communes pour y faire arrêter cing sénatours les plus opposés à ses intérêts, et qu'il accousti de haute trabaison. Cor cinq memtres s'útaient érade; toute la chambre se récrie sur la violation de ses priviléges. Le roi, comme un lomme égaré qui ne suit pubus quoi se prendre, va de la chambre des communes l'hibéte-de-ville du demander du scours; le conseil de la ville ne lui rejound que par des plaintes contre la villes ne lui rejound que par des plaintes contre la vienches. Il serie la demarche qu'on lui avait conseillée, il certir à la chambre beuse « qu'il ne désint de ses crier à la chambre beuse « qu'il ne désint de ses elles autaunt de soin des privilèges du parl'ensoit « put de su proper vie. Sa violemen l'avait readu osièux, et le parcon qu'il en demandait le readu osièux, et le parcon qu'il en demandait le readis noieux, et le parcon qu'il en demandait le readis noieux, et le parcon qu'il en demandait le readis noieux, et le parcon qu'il en demandait le readis noieux, et le parcon qu'il en demandait le

La classifice bases commercial alors à gouverner l'état. Les juiss onte neparlement pour enzmentre; c'est l'autice droit des barons et des seiquemen de fiels; les communes sout en perferent general de fiels; les communes sout en perferent técs. Le peuple avait bire pleu de continuer dans técs. Le peuple avait bire pleu de continuer dans pairs. Ceux-ci, pour regipme le crédit qu'ils perdautet insensiblement, autraint dans les sentiments de la union, et soitenaient l'autorité d'un perferences dans le dictient orighnistement la parpriements dans le dictient orighnistement la parpriements dans le dictient orighnistement la par-

Pendant cette anarchie, les rebelles d'Irlande triomphent, et, teints du sang de leurs compatriotes, ils s'autorisent encore du nom du roi, et surtout de celui de la reine sa femme, parce qu'elle était catholique. Les deux chambres du parlement proposent d'armer les milices du royaume, bieu enteudu qu'elles ne mettront à leur tête que des officiers dépendants du parlement. On ne pouvait rien faire, sclon la loi, au sujet des milices saus le consentement du roi. Le parlement s'attendait bien qu'il ne souscrirait pas à un établissement fait coutre lui-même. Ce prince se retire, ou plutôt fuit vers le nord d'Angleterre. Sa femme . Heuriette de France . fille de Benri ry qui avait presque toutes les qualités du roi son père, l'activité et l'intrépidité. l'insinuation et même la galanterie, secourut en hérolise un époux à qui d'ailleurs elle était infidèle. Elle vend ses meubles et ses pierreries, empronte de l'argent en Angleterre, en Hollande, donne tout à son mari, passe en Hallande elle-même pour solliciter des secours par le moyen de la princesse Marie, sa fille, femme du prince d'Orange. Elle nézocie dans les cours du Nord : elle cherche partout de l'appui, excepté dans sa patrie, où le cardinal de Richelieu , son ennemi , et le roi son frère, étaient mourants

Le guerre civile n'était point encore déclarée. Le parlement avait de son autorité mis un gou-

verneur, nommé le chevalier Hotham, dans Hull, petite ville maritime de la province d'York. Il v avait depuis long-temps des magasins d'armes et de munitions. Le roi s'y transporte, et veut y entrer. llotham fait fermer les portes, et cooservant encore du respect pour la personne du roi , il se met à genoux sur les remparts, en lui demandant pardon de Ini désobéir. On lui résista depuis moins respectueusement. Les manifestes du roi et du parlement innudent l'Angleterre. Les seigneurs attachés au roi se rendent auprès de lui. Il fait venir de Londres le grand sceau du royaume, sans lequel on avait eru qu'il n'y a point de loi; nasis les lois que le parlement fesait contre lui n'en étalent pas moins promulguées. Il arlora son étendard royal à Nottinghom; mois cet étendard ne fut d'abord entouré que de quelques milires sons armes. Enfin , avec les secours que lui fournit la reine sa femme, avec les présents de l'université d'Oxford, qui lui donna toute son argenterie, et avec tout ce que ses amis lui fournireut, il eut une armée d'envirou quatorze mille

Le parlement, qui dispossit de l'argent de la nation, en aviat une plus considérable. Charles protesta d'abord, en présence de la sienne, qu'il en ministiendrait les lois du praume, gel se price d'uji l'argin et mourrait dens la véltable rece de qu'il virait et mourrait dens la véltable relation protestante. e C'est àmist que les princes, ce la lite et région, debisseut plus aux peuples que les peuples ne leur octionent. Quand une face ce qu'on appelle étrigene est mais peuples face ce qu'on appelle étrigene est mois qu'il mourra pon c'e-deume. Il est plus aisé de tenir ce donnes nous d'échierre le soule et.

Les armées du roi furent presque toujunts commandées par le prince Rubert, frère de l'infortuné Frédéric, électeur palatin, prince d'un grand courage, renommé d'ailleors pour ses commaissances dans lu physique, dans laquelle il fit des démouvertes.

<sup>8</sup> Le dernier parti serail le plus noble et le plus sir. Les princes out cre faire un grant truit de politique, en ac paratet d'un zière religieux; et li a évat fait par le que le mettre dans la dépendance de fantalques de leur serie, et ausarer aux partis politiques, soulevés contre cus, l'appui du fantaine de toutes les actres; or et apper une la par donner é ces partis la force de résister à l'actorilé regale, ou de la de-truire.

Il c'est pas même nécessaire, pour le sûreté et l'indépendance d'un prince, qu'il s'occupe directement du soin d'écient ses aujets; il suffit qu'il cesse de proégar, et surtout de naver cruz dont le metier en de le tromper.

se payer crus dont le métier est de le tromper.

Bans l'état acoulé de l'Europe, touse revolution prompte est impossible, é moins que le fauctisser religieux n'en seit un des mobiles. Ains tous les sons que perd ou prices paur protègre la religion, et cupêcher le peuple de seconer le jout des publicses, sieux d'austre sédis que de comerver aux factieux de ses étais le seul moyen de returener aon toire, moulla naissant entanders aves accès. K

[4612] Les combate de Weronter et d'Espechill (greut d'abort farrothe in la couse de red. Il s'arape, jauque aspeès de Londres, La reine, sa forme la imane de fédiande des soldats, de l'artiblerie, des armes, des musitions. Elle repursit suchechamp pour after chercire de nouveaux accours, qui elle amena quedques mois après. On commaisseit dans etche activat de carregue ha fille del lluris IV, Les parlemostatives ne forrest pioni del grant IV, Les parlemostatives ne forrest pioni del carregue de la commanda de la commanda valuncia qu'ils étiants, il sa ajussicant comme des maltres courte fescule le ori était révenule le orient de la commanda maitre courte fescule le orient de la contra de la commanda maitre courte fescule le orient de la commanda maitre courte fescule le orient de la contra le commanda de la commanda de la contra la commanda de la contra la commanda de la commanda de la contra la commanda de la contra la commanda de la contra la contra la commanda de la contra la contra

lle condamațiui à la mort, pour crime de Justite traitore, le sajete, qui voliniest rendre au roi dei villea; ce le roi ne voultr poirt alors au roi dei villea; ce le roi ne voultr poirt alors aced peut justifier, aux yeut de la post-risie; ceitil qui litt si crimine aux yeus de ne pouple. Esse appelle politiques le justifier de la reine de la reine de la reine politiques le justifier, selan cas, positique d'un perdudis qui d'acuit, pelan cas, positique d'un permier succès, ca i cumplerer que occorrare netif e la intrédide mis un best flair de norrait del delste.

(1645) Charles et le prince Robert, quoique battus à Newbury, eurent pourtant l'avautage de la campsence, Le parlement u'en fut que plus opiniàtre. On voyait, ce qui est très rare, une compeguie plus ferme et plus inebranlable dans ses vues qu'un roi à la tête de son armée.

Ler pritains, qui domisaient dans les deux chambres, pércèue dus le manque lis 'univent colemnées, pércèue dus le manque lis 'univent colemnées, marce l'Econe, et signiferant (1618) le fanneux coursenis, par le peut les érengièrent à détruit ciphecopat. Il était visible, par ce corrents, que l'écone et l'Anquérers peutiaires courses, que l'écone et l'Anquérers peutiaires du calvisième. Il tental long-cuspe en Franço exte de Calvisième. Il tental long-cuspe en Franço exte project je l'écocite en follande à mais en Franço et en Anquérers, on ne pouvait arriver a ce les tais che en ze poulse qu'à traver des flots en but si che na pouples qu'à traver des flots en l'autre des flots de l'autre des flots en l'autre de flots en l'autre de flots en l'autre de flots en l'autre des flots en l'autre de flots en

de sang. Tandis que le presbytérianisme armait ainsi l'Angleterre et l'Ecosso, le catholicisme servait encore de prétexte aux rebelles d'triande, qui teints du sang de quarante mille compatriotes. continuaient à se défendre contre les troupes envoyées par le parlement de Londres. Les guerres de religion, souis Louis xIII, étaient toutes récentes, et l'invasion des Suédois en Allemagne. sous prétexte de religion , durait encore dans toute sa force, C'était une chose bien déplorable que les chrétiens eussent cherché, durant tant de siècles, dans le dogme, dans le culte, dans la discipline, dans la hiérarchie, de quoi ensangianter presque sans relache la partie de l'Europe où ils sout établis. La furenz de la guerre civile était nourrie par

La furenz de la guerre civile était nourrie par cutte, austérité sombre et atroce que les puritains affections. Le partement prix et temps pour faire brible par le Journeau un petil jiure du rei Jacques IV, dans lequel ec monarque savant somenait qu'il fictal pressi de se divertire le dismanche après le service divin. On croyait par la servir le région et outrage et nui régional. Qu'esque temps après , ce même partement a avisa d'indiquez an jour de plein par sensaine, « d'orbonner du on papit la valeur du repas que su se retimebaix, le pour autreur à la guerre civit. L'empereur fische autreur de la partie partie partie par des aumines, Le parti partiementaire seas a dans Loudres de vaincre par des séches.

De tant de troubles qui ont si souvent bouleversé l'Angleterre avant qu'elle ait pris la forme stable et heureuse qu'elle a de nos jours, les troubles de ces années , jusqu'à la mort du roi , furent les seuls ou l'excès du ridicule se mèla aux excès de la fureur. Ce ridicule, que les réformateurs avajent tant reproché à la communion romaine. devint le partage des presbytériens. Les évêques se conduisirent en làches : ils devaient monrir pour défendre une cause qu'ils croyaient juste : mais les presbytériens se conduisirent en insensés : leurs habillements, leurs discours, leurs basses allusions aux passages de l'Évangile , leurs contorsions, leurs sermons, leurs prédictions, tout en eux aurait mérité, dans des temps plus tranquilles, d'être joué à la foire de Londres, si cette farce n'avait pas été trop dégoûtante. Mais malheureusement l'absurdité de ces fanatiques se joiguait à la fureur : les mêmes hommes dont les enfants se seraiont moqués, imprimaient la terreur en se baignant dans le sang : et ils étaient à la foit les plus fous de tous les hommes et les plus redoutables.

Il ne faut pas croire que dans aucune des factions, ni en Angleterre, ni en Irlande, ni en Écosse, ni auprès du roi, ni parmi ses ennemis, il y cût beaucoup de ces esprits déliés qui, dégagés des préjugés de leur parti, se servent des erreurs et du fanatisme des autres pour les gouveruer; ce n'était pas la le génie de ces nations. Presque tout le monde était de bonne foi dans le parti qu'il avait embrassé. Cenx qui en changeaient pour des mecontentements particuliers, changenient presque tous avec hauteur. Les indépendants étaient les seuls qui cachassent leurs desserus : premièrement, parce qu'étant à peine comptés pour chrétiens, ils auraient trop révolté les autres sectes; en second lieu, parce qu'ils avaient des idées fanatiques de l'égalité primitive des hommes, et que ce système d'égalité choquait trop l'ambition des autres.

Une des grandes prenves de cette atrocité inflexible répandue alors dans les esprits, c'est le supplies de l'archevique de Cantorchéri, Goilliamme Land, qui, aprisa roir dei quatre name prison, fut cudin condusuré par le parlement. Le seul crime bien constaté qui no lui reproche, dati de s'être servi de quelques cérémentes de l'Églier roussine consacrant une église de Londres. La sentence porta qu'il serait pende, et qu'on lui arracherait le cour pour lui ne alture le jouse; supplice etdinaire des traitres : en lui fit grâce en lui coupant la tété.

Charles, voyant les parlements d'Angleterre et d'Écosse réunis contre lui, pressé entre les armées de ces deux reyaumes, crut devoir faire au moins une trève avec les catholiques rebelles d'Irlande. afin d'engager à sa cause une partie des troupes anglaises qui servaient dans cette ile. Cette politique lui réussit. Il eut à son service nen seulement beaucoup d'Anglais de l'armée d'Irlande. mais encore un grand nombre d'Irlandais qui vinrent grossir son armée. Alers le parlement l'accusa hautement d'avoir été l'auteur de la rébellion d'Irlande et du massacre. Malheureusement ces troupes neuvelles, sur lesquelles il devait tant compter, furent entièrement défaites par le lord Fairfax, l'uu des généraux parlementaires (1644); et il ne resta au roi que la douleur d'aveir denné à ses enuemis le prétexte de l'accuser d'être complice des Irlandais.

Il marchait d'infertune en infortune. Le prince Rebert , avant soutenu long-tenus l'henneur des armes royales, est battu anprès d'York, et son armée est dissipée par Mauchester et Fairfax (4644). Charles se retire dans Oxferd, où il est bientôt assiègé. La reine fuit en France. Le danger du rei excite, à la vérité, ses amis à faire de neuveaux efforts. Le siège d'Oxferd fut levé. Il rassembla des troupes; il eut quelques succis. Cette apparence de fertune ne dura pas. Le parlement était toujours en état de lui eppeser une armée plus forte que la sienue. Les généraux Essex , Manchester, et Waller, attaquèrent Charles à Newbury, sur le chemin d'Oxferd. Cromwell était colonel dans leur armée; il s'était délà fait conmaître par des actiens d'une valeur extraerdinaire. Ou a ocrit qu'à cette bataille de Newbury (27 octobre (644), le corps que Manchester commandait ayant plié, et Manchester lui-même étant entraîné dans la fuite, Cromwell courut à lui, tout blessé, et lui dit, « Vous veus trempez, milerd ; ce n'est e pas de ce côté que sout les ennemis ; » qu'il le ramena au combat, et qu'enfin on ne dut qu'à Cromwell le succès de cette jeurnée. Ce qui est certain, c'est que Cromwel, qui commençait à aveir autant de crédit dans la chambre des communes qu'il avait de réputation dans l'armée, accusa son genéral de n'avoir pas fait son devoir.

Le penchant des Anglais pour des choses inoules fit éclater alors une étrange nouveauté, qui déveleppa le caractère de Cromwell, et qui fut à la feis l'origine de sa grandeur, de la chute du parlement et de l'épiscopat, du meurtre du rol, et de la destruction de la menarchie. La secte des indépendants commençait à faire quelque bruit. Les presbytériens les pins emportés s'étaient jetés dans ce parti : ils ressemblaient aux quokers, en ce qu'ils ne viulaient d'autres prêtres qu'euxmêmes, ni d'antre explication de l'Évangile que celle de leurs propres lumières; ils différaient d'eux en ce qu'ils étaient aussi turbulents que les quakers étaient pacifiques. Leur projet chimérique était l'égalité entre tous les hemmes : mais ils allaient à cette égalité par la violence. Olivier Cromwell les regarda comme des instruments propres à faveriser ses desseins.

La ville de Loudres, partagée entre plusieurs factions, se piaignait alers du fardeau de la guerre civile que le parlement appesantissait sur elle. Cromwell fit proposer à la chambre des communes. par quelques indépendants, de réformer l'armée, et de s'engager ; eux et les pairs , à renoncer à tous les empleis civils et militaires. Teus ces empleis étaient entre les mains des membres des deux chambres. Trois pairs étaient généraux des armées parlementaires. La plupart des colonels et des majers, des trésoriers, des munitionnaires, des commissaires de toute espèce, étaient de la chambre des communes. Peuvait-on se flatter d'engager par la force de la parole tant d'hommes puissants à sacrifier leurs dignités et leurs revenus? C'est pourtant ce qui arriva dans une seule séance. La chambre des communes surtout fut éblouie de l'idée de régner sur les esprits du peuple par un désintéressement sans exemple. On appela cet acte l'acte du renoncement à soi-même. Les pairs hésitèreut; mais la chambre des communes les entralna. Les lords Essex , Denbigh , Fairfax , Manchester, se déposèrent eux-mêmes du généraiat. (1615); et le chevalier Fairfax, fils du général, n'étant point de la chambre des communes.

fut semmé seul commandant de l'armée. Cétail ce que vesialis Cromwell; il avait un empire absolu sur le cheraliser Fairfas, Il en avait un si grand dans la chamiler, qu'un lui conserva un régiment quotqu'il flut membre du parlement; et môme il lut corômé au géréard le ul conflere à commandement de la cavalerie qu'on envessible et môme il lut corômé au géréard à vaite et l'action de la cavalerie qu'on envessible avait et l'action de la cavalerie qu'on envessible avait et l'action de la cavalerie qu'on envessible et de l'action de la cavalerie qu'on enves de la cavalerie de la cavalerie qu'on en s'apperçui bien que l'armé devait qu'un cavalerie pariement. Le nouveu genéral Fairfas,

aidé de Cromwell, réforma toute l'armée, incorpora des régiments dans d'autres, changea tous les corps, établit une discipline nouvelle : ce qui, dans tout autre temps, eût excité nne révolte, se fit alors saus résistance.

Cette armée, animée d'un nouvel esprit, marcha droit au roi, près d'Oxford; et alors se donna la bataille décisive de Naseby, non loin d'Oxford. Cromwell, général de la cavalerie, après avoir mis en déronte celle du roi, revint défaire son infanterie, et eut presque seul l'honneur de cette célèbre jonrace (14 juin 1645). L'armée royale. après un grand carpage, fot ou prisonnière ou dispersée. Toutes les villes se rendirent à Fairfax et à Cromwell. Le jeune prince de Galles , qui fut depuis Charles 11 , partageant de bonne heure les infortunes de son père, fut obligé de s'enfuir dans la petite lle de Seilly. Le roi se retira enfin dans Oxford avec les débris de son armée, et demanda au parlement la paix, qu'ou était bion loin de lui accorder. La chambre des communes insultait à sa disgrâce. Le général avait envoyé à cette chambre la cassette du roi , trouvée sur le champ de bataille, remplie de lettres de la reine sa femme. Ouelgnes nnes de ces lettres u'étaient que des expressions de tendresse et de donlenr. La chambre les lut avec ces railleries amères qui sont le partage de la férocitó.

Le roi était dans Osford, ville presque sans factification, entre l'armée victorieus des Aoglais et celle des Écossais, payée par les Anglais. Il crut teurer sa siarcé dans l'armée écossaise, moins achancée conte tuil. Il el livra entre ses mains; mais la chambre des communes ayant donné à l'armée écossaise deux cert mille livres steriles d'arrèrages, et loi en devant encore antant, le roi cessa des lors d'âtre libre.

(46 février 1645) Les Écossais le livrérent an commissaire du parlement anglais , qui d'abord ne sut comment il devait traiter son roi prisonnier. La guerre paraissait finie; l'armée d'Écosse pavée retournait en son pays : le parlement n'avait plus à craindre que sa propre armée qui l'avait rendu victorieux. Cromwell et ses indépendants y étaient les maîtres. Ce parlement, ou plutôt la chambre des communes, toute puissante encore à Londres, et sentant que l'armée allait l'être , voulut se débarrasser de cette armée dovenne si dangerense à ses maltres : elle vota d'en faire marcher une partie en Irlande, et de licencier l'autre. On pont blen croire que Cromwell ne le souffrit pas. C'était fa le moment de la crise; il forma un conseil d'officiers, et un autre de simples soldats nommés agitateurs, qui d'abord firent des remontrances, et qui bientôt donnérent des lois. Le roi était entre les mains de quelques commissaires du parlement, dans uu château nommé Holmby. Des soldats du conseil des agitateurs allèreut l'eulever au parlement dans ce châtean, et le conduisirent à Newmarket.

Après ce coup d'autorité, l'armée marcha vers Londres. Cromwell, voulant mettre dans ses violences des formes usitées, fit accuser par l'armée onze membres du parlement, ennemis ouverts du parti indépendant. Ces membres n'osèrent plus, des ce moment, rentrer dans la chambre. La ville de Londres ouvrit enfin les yeux, mais trop tard et trop inutilement, sur tant de malheurs; elle voyait un parlement oppressent opprimé par l'armée, son roi captif entre les mains des soldats, ses citovens exposés. Le conseil de ville assemble ses milices, on entopre à la hâte Londres de retranchements; mais l'armée étant arrivée sux portes, Londres les ouvrit, et se tot. Le parlement remit la tour au général Fairfax (1647), remercia l'armée d'avoir désobél, et lui donna de l'argent.

Il restati tosjours à savoir ce qu'on ferait du roiprisonnier, que les indépendants a risoler transféré de à la maison royale de Hamplon-court. Cromwell d'un oldé, le prespiréciene de l'autorité, ratialient serviciennes avec lui. Le Écousis lui propossiones de l'enlever. Charles, crisgant églement tous les tenants partis, trouva le moyen de s'enluir de Hamploncourt et de passer dans l'Ile de Wiglia, où il crust transtrouver no aside, et où il ne trouva qu'une nouvelle prison.

Dans cette anarchie d'un parlement factieux et méprisé, d'une ville divisée, d'une armée audacieuse, d'un roi fugitif et prisonnier, le même esprit qui animait depuis long-temps les Indépendants saisit tout à coup plusieurs soldats de l'armée ; ils se unmmèrent les aplanisseurs, nom qui signifiait qu'ils voulaient tout mettre an nivean . et ne reconnaître aucun maître au-dessus d'enx . ni dans l'armée, ni dans l'état, ni dans l'Église. Ils ne fesaient que ce qu'avait fait la chambre des communes : ils imitaient leurs officiers, et leur droit paraissait aussi hon que celui des antres ; leur nombre était considérable. Cromwell, voyant qu'ils étaient d'antant plus dangereux qu'ils se servaient de ses principes, et qu'ils allaient lui ravir le fruit de tant de politique et de tant de travaux, prit tout d'un coup le parti de les exterminer au péril de sa vie. Un jour qu'ils s'assemblaient il marche à eux , à la tête de son régiment des Frères rouges, avec lesquels il avait toniours été victorleux , leur demande an nom de Dieu ce qu'ils veuleut, et les charge avec tant d'impétnosité, qu'ils résistèrent à peine. Il en fit pendre plusieurs, et dissipa ainsi uue faction dont le crime était de l'avoir imité.

Cette action augmenta encore son pouvoir dans:

l'armée, dans le parlement, et dans Londres, Le chevalier Fairfax était toujours général, mais avec bien moins de crédit que lui. Le roi , prisonnier dans l'Île de Wight, ne cessait de faire des propositions de paix , comme s'il ent fait encore la guerre, et comme si on eut voulu l'écouter. Le duc d'York, un de ses fils, qui fut depuis Jacques II, âgé alors de quinze ans, prisonnier au palais de Saint-James , se sauva plus heureusement de sa prison que son pere ne s'était sauve de Hamptoncourt : il se retira en Hollande ; et queiques partisans du rol avant dans ce temps-la même gagué une partie de la flotte anglaise, cette flotte fit voile au port de la Brille où ce jeune prince était retiré. Le prince de Galles , sou frère , et lui , monterent sur cette flotte pour aller au secours de leur père, et ce secours háta sa perte.

Les Ésonals), houteux de passer dans l'Europe pour avoir reudel leur maltre, assemblaient de loin quelques troupse en sa faveur. Plusieurs jeunes seigenurs les scoolsient en Aughetre, Crounwell marche à eux à grandes journées, avec une partie de l'armée. Il se dédait eutilièrenne à Preston, (1645) à preud prisonaire le duc Hamilton, gérlet l'armée. Il se al ville de Coldenter, dans le montée d'éseas, a tribie de Coldenter, dans le montée d'éseas, par le composité de l'armée. Il le acciuer la se yeu, comme des traites, plussieurs seigneurs qui avaient soulevé la ville en faveur de leur princip.

Pendaut que Fairfax et Cromwell achevaient ainsi de tout soumettre, le parlement, qui crajgnait encore plus Cronswell et les indépendants qu'il n'avait craint le roi , commençait à traiter avec lui, et cherchait tous les moyens possibles de se délivrer d'une armée dont il dépendait plus que jamais. Cette armée, qui revenait triomphaute, demande enfin qu'ou mette le roi en justice . comme la cause de tous les maux, que ses principaux partisans soient punis, qu'on ordonne a ses culants de se soumettre, sous peine d'être déclarés traitres. Le parlement ne répond rien ; Cromwell se fait présenter des requêtes par tous les régiments de son armée, pour qu'on fasse le procès au roi. Le général Fairfax, assez aveuglé pour ne pas voir qu'il agissait pour Cromwell, fait transférer le mouarque prisonnier de l'île de Wight au châtean de Hurst, et de la h Windsor, sans daiguer seulement en reudre compte au parlement. Il mène l'armée à Londres , saisit tous les postes, oblige la ville de payer quarante mille livres ster-

Le lendemain la chambre des communes reui s'assembler; elle trouve des soldats à la porte, qui chassent la plupart de ces membres preshytérieus, les arriens auteurs de tous les troubles dont

ils éxistent ators les victiones; on un laisse outers que les indépondants et les presbyticiens rigides, en ennemis toujours impleachée de la roystaté. Les membres exclus prostentes; on éclierte leur protextation éxilièreus. Ce qui restati de la chambre des communes d'acti plus qu'un est rope de bourgosis esclaves de l'armée; les officiers, membres de cette chambre, y dennimient; la full était asservie à l'armée; et ce même conseil de ville, qui unguère avait pris le parti de roi, d'irigis laters par les viniqueurs, donanda par une requête qu'on luif lis sus proces.

un it also preces.

The programme of the programme of the property of the control programme, pour drawner control les for total chair promones, pour drawner control les for idea accusations juridiques: on érique une cour de justices nouvelle, composée de Fairfax, de Cromwell, directon, gendre de Cromwell, de Waller, et decent quartane-sepa atures jungs, cudeques pairs qui s'assemblaient encore dans les chambres de la control programme de la chambre de la control programme de la con

Alors la chambre l'asse déclara enfin que le pouvoir souverain réside originairement dans le peuple, et que les représentants du peuple avaient l'autorité légitime : c'était une question que l'armée jugeait par l'organe de quelques citoyens; c'était renverser toute la constitution de l'Angleterre. La nation est , à la vérité , représentée légalement par la chambre des communes; mais elle l'est aussi par un roi et par les pairs. On s'est toujours plaint dans les autres états, quand ou a vu des particuliers jugés par des commissaires, et c'étaient ici des commissaires nommés par la moindre partie du parlement, qui jugesient leur souverain. Il n'est pas douteux que la chambre des communes ne crût en avoir le droit ; elle était composée d'indépendants, qui pensaient tous que la nature n'avait mis aucune différence entre le roi et eux, et que la seule qui subsistait était celle de la victoire. Les Mémoires de Ludlow, colonel alors dans l'armée, et l'uu des juges, font voir combien leur fierté était flattée en secret de condamuer en maîtres celui qui avait été le leur. Ce même Ludlow, presbytérien rigide, ne laisse pas douter que le fanatisme u'eût part à cette catastrophe. Il développe tout l'esprit du temps, en citant ce passage de l'ancien Testament : « Le pays o ne peut être parifié de saug que par le sang de e celui l'a répando, s

(Janvier (648) Enfia Pairfax, Cromwell, les indépendants, les presbytériens, croyalent la mort du roi nécessaire à leur dessein d'établir une république. Cromwell ne se flattait certainement ; souveraine en apparence de l'Angleterre et de pas alors de succeder au roi ; il n'était que lieutenant-général dans une armée pleine de factions, Il espérait, avec grande raison, dans cette armée et dans la république, le crédit attaché à ses grandes actions militaires et à son ascendant sur les esprits : mais a il avait formé dès lors le dessein de se faira reconnaître pour le souverain de trois revaumes, il n'aurait pas mérité de l'être. L'esprit humain dans tous les genres, ne marche que par degrés, et ces degrés amenèrent nécessairement l'élévation de Cromwell, qui ne la dut qu'à sa valeur et à la fortune.

Charles Pr ? roi d'Ecosse, d'Angleterre et d'Irlande, fut exécuté par la maiu du bourreau, dans la place de Whitehall (40 fevrier 4649); son corps fut transporté à la chapelle de Windsor, mais on n'n jamais pu le retrouver. Plus d'un roi d'Augleterre avait été déposé anciennement par des arrêts du parlement ; des femmes de rois avaient péri par le dernier aupplice ; des commissaires auglais avaient jugé à mort la reine d'Écosse, Morie Stuart, sur laquelle ils n'avalent d'autre droit que celui des briganda sur ceux qui tombent entre leurs mains : mais en n'avait vu encore aucun peuple faire périr son propre roi sur un échafaud. avec l'appareil de la justice, il fant remonter jusqu'à trois cents ans avant notre ère pour trouver dans la personne d'Agis, roi de Lacédémone. l'exemple d'une pareille catastrophe 4.

CHAPITRE CLXXXI.

Après le meurtre de Charles rer, la chambre des communes défendit, sous peine de mort, de reconnaître pour roi ni son fils ni aucun autre. Elle abolit la chambre haute, où il ne siègeait plus que seize pairs du royaume, et resta aiusi

1 Ou a conservé les actes de ceite procédure. La tribunal légitime qui condamnerail un garnement à un mois de Bi estre, sar une pareille instruction, commettrail un acte de tyrannie; et si ou ajoute que ni suivant le droit particulier d'Angleterre, al (en supposant alors les Anglais absolument libres ; sulvant aucan principe de droit public qu'un homme de boa seas paisse admettre , ce tribanal ne ponvait être re garde comine legitime, on avra ane idée juste de ce jugement

Charles répondit avec une modération et une fermeté qui hasorent sa memoire, et qui contrastent avec la dureté et la manyaise fol de ses juces

On pretred que des volcurs de grands chemitas se sont avises quelquefeis de condaraner en céremonie, avant de les assassiner, des juges qui cialent tombés entre feurs mains, Rien se resemble mieux à la conduite de Cromwelf et de oes amis. El a faifu toute l'atrocité du fanalisme pour que cette sentence ne soulevat point leus les partis, et que l'indi-gnation générale n'en rondit pas l'exécution impossible ; et le famatisme seul en a pu faire l'apologie. E. l'Irlande.

Cette chambre, qui devait être composée de cinq cent treize membres, ne l'était alers que d'environ quatre-vingts. Elle fit un neuveau grand sceau, sur leanel étaient gravés ces mots : Le parlement de la république d'Angleterre. On avait dejà abattu la statue du roi, élevée dans ta Bourse de Londres, et on avait mis en sa place cette inscription : Charles le dernier roi et le premier turan.

Cette mome chambre condamna à mort pinsieurs seigueurs qui avaient été faits prisonniers en combettant pour le roi. Il n'était pas étounant qu'on violât les lois de la guerre, après avoir violé celles des uations; et pour les enfreindre plus pleinement encore, le due Hamilton, Écossais, fut du nombre des condamnés. Cette nouvelle barlarie servit beaucoup à déterminer les Écossais à reconnaître pour leur roi Charles it : mais en même tamps, l'amour de la liberté était si profondement grave dans tous les cours qu'ils pornèrent le pouvoir royal autant que le parlement d'Angleterre l'avait limité dans les premiers troubles. L'Irlande reconnaissait le nouveau roi saus conditions. Cromwell alors se fit nommer gouverneur d'Irlande (1649) : il partit avec l'élite de son armée, et fut suivi de sa fortune ordinaire, Cependant Charles II était rappelé en Écosse

par le parlement, mais aux mêmes conditions que ce parlement écossais avait faites au roi son père. On voulait qu'il fût preshyterien, comme les Parisiens avaient vouln que Henri IV, son grandpère, fut catholique. On restreignait en tout l'autorité royale ; Charles la voulait pleine et entière. L'exemple de son père n'affaiblissait point en lui des idées qui somblent nées dans le conr des monarques. Le premier fruit de sa nomination au trône d'Écosse était déjà une guerre civile, Le marquis de Montrose, homme celebre dans ces temps-la par son attachement a la famille royale et par sa valeur, avait amene d'Allemagne et du Danemarck quelques soldats dans le nord d'Ecosse; et, suivi des mentagnarda, il prétendait joindre aux dreits du roi celui de conquête. Il fut défait, pris et condamné par le parlement d Ecosse à être pendu à une potence haute de trente pieds, à être ensuite écartelé, et ses membres à être attachés aux portes des quatre principales villes, pour aveir contrevenu à ce qu'en appelait la loi nouvelle, ou convenant presbutérien. Co brave homme dit à ses juges qu'il n'était fâché que de n'avoir pas assez de membres pour être attachés à toutes les portes des villes de l'Europe, comme des monuments de sa fidélité pour son roi. Il mit même cette pensce en assez beaux vers, en allant au supplice. C'était un des pins agréables; plece de Fairlax. Il se rend en Écouse avec une la pins héròtque qui filt dans les trois reyaumes. Le clergé presbytérieu le couduisit à la mort en l'insoltant et en prononçant sa damantion.

(1659) Charles II, il ayant pas d'autre ressource, vint de Hellande se remettre à la discrétion de ceux qui venaient de faire pendre son général et sou appui, et entra dans Édimbourg par la porte où les membres de Montrose étaient exposés.

La nouvelle république d'Angleterre se prépara des ce moment à faire la guerre à l'Ecosse, ne voulant pas que dans la moitié de I lie il y eût un roi qui prétendit l'être de l'autre. Cette nouvelle république soutenait la révolution avec autant de conduite qu'elle l'avait faite avec fureur. C'était une chose inouie, de voir un petit nombre de citoyens obscurs, sans aucun chef à leur tête, tenir tous les pairs du reyanne dans l'éloignement et dans le silence, dépouiller tous les évêques, conteuir les peuples, entretenir en Irlande environ seise mille combattants et autant en Angleterre, maintenir une grande flotte bien pourvue, et payer exactement toutes les dépenses, saus qu'aucun des membres de la chambre s'enrichit aux dénens de la nation. Pour subvenir à tent de frais. on employait avec une économie sévère les revenus autrefois attachés à la couronne, et les terres des évêques et des chapitres qu'on vendit pour dix années. Enfin la nation payait une taxe de cent vingt mille livres sterling par mois, taxe dix feis plus ferte que cet impôt de la marine que Charles per s'était arrogé, et qui avait été la première cause de taut de désastres.

Ce parlement d'Angleterre n'était pas gouverné par Cromwell, qui alors était en Irlande avec son gendre Ireton; mais il était dirigé par la faction des indépendants, dans laquelle il conservait toujours un grand crédit. La chambre résoiut de faire marcher une armée contre l'Écosse, et d'y faire servir Cromwell sons le général Fairfax. Cromwell reçut ordre de quitter l'Irlande , qu'il avait presque sonmise. Le général Fairfax né voulut point marcher contre l'Écosse: Il n'ôtait point indépendant, mais presbytérien. Il prétendait qu'il ne lui était par permis d'aller attaquer ses frères. qui n'attaquaient point l'Angleterre. Quelques représentations qu'on lui fit, il demeura inflexible, et se démit du généralat pour passer le reste de ses jours en paix. Cette résolution n'était point extraordinaire dans un temps et dans un pays où chacun se conduisait suivant ses prin-

(Juin 1650) C'est là l'époque de la grande fortune de Cromwell. Il est nommé général à la

armée accoutumée à vaincre depuis près de dix ans, D'abord il bat les Ecossais à Dunhar, et se rend maltre de la ville d'Édimbourg. De la 11 suit Charles II, qui s'était avance jusqu'à Worcester. en Angleterre, dans l'espérance que les Anglais de sou parti viendraient l'y joindre; mais ce prince n'avait avec lui que de nouveiles troupes sans discipline. (13 septembre 1650) Cromwell l'attaqua sur les bords de la Saverne, et remporta presque sans résistance la vietoire la plus complète qui eut iamais signalé sa fortune. Environ sept mille prisonuiers furont meués à Londres, et vendus pour aller travailler aux plantations auglaises en Amérique. C'est, je crois, la première fois qu'on a vendu des hommes comme des esclaves, elles les chrétiens, depuis l'abolition de la servitude. L'armée victorieuse se rend maltresse de l'Écosse entière. Cromweil ponrsuit le roi partout.

L'imagination, qui a produit tant de romans, n'a guère inventé d'aventures plus singulières, ni des dangers plus pressants, ni des extrémités plus cruelles, que tout ce que Charies n essuya en fuyant la poursuite du meurtrier de son père. Il fallut qu'il marchat presque seul par les routes les moins fréquentées, exténue de fatigue et de faim, jusque dans le comté de Strafford. Là, au milieu d'un bois, poursuivi par les soldats de Crouwell, il se cacha dans le creux d'uu ebène, où il fut obligé de passer un jour et une puit. Ce chêne se voyait encore au commencement de ce siècle. Les astronomes l'ont placé dans les coustellations du pôle austral, et ont ainsi éternisé la memoire de tant de malheurs. (Novembre 1650) Ce prince, errant de village en village, déguisé, tantôt en postiflon, tantôt en bûcheron, se sanya enfin dans une petite barque, et arriva en Normandie, après six semaiues d'aventures jueroyables. Remarquons ici que son petit-neveu, Charles Édouard , a éprouvé de nos jours des aventures pareilles, et encore plus inoules. On ne peut trop remettre ces terribles exemples devant les yeux des hommes vulgaires qui voudraient intéresser le moude entier à leurs malheurs, quand ils ont été traversés dans leurs petites prétentions, ou dans leurs vains plaisirs.

Cromwell eependant reviut à Londres en trionple. La plupart des éépaiés, du parlement, leur orateur à leur tête, le conseil de ville, précédé du maire, allièrent qua-de-suit de lui à quelque milles de Londres. Son premier soin, dès qu'il tut dans la ville, fuit de porter le parlement à un abus de la vicloire dont les Anglais devenie tère flattés. La champer réunit l'Écosse à l'Angleterre comme un nays de counciée, et aboils in rovautic étre les vaincus, comme elle l'avait exterminée chez les vainqueurs.

Jamais l'Angleterre n'avait été plus puissante que depuis qu'elle était république. Ce parlement tout républicain forma le projet singulier de joindre les sept Provinces-Unies à l'Angleterre, comme il venait d'y joindre l'Écosse (1651). Le stathouder. Guillaume II, gendre de Charles 1", venait de monrir, après avoir vonlu se rendre souverain en Hollande, comme Charles en Angleterre, et n'ayant pas mieux réussi que lui. Il laissait un fils au berceau, et le parlement espérait que les Hollandais se passeraient de stathouder. comme l'Angleterre se passait de monarque, et que la nouvelle république de l'Angleterre, de l'Écosse et de la Hollande, pourrait tenir la balance de l'Europe : mais les partisans de la maison d'0range s'étaut opposés à ce projet, qui tenait beaucoup de l'enthousiasme de ces temps-là, ce même enthonsiasme porta le parlement anglais à déclarer la guerre à la Hollande. Ou se battit snr mer avec des succès balancés. Les plus sages du parlement, redoutant le grand crédit de Cromwell, ne continuaient cette guerre que ponr avoir un prétexte d'augmenter la flotte aux dépens de l'armée, et de détruire ainsi peu à pen la puissance dangereuse du général

Cromwell les pénétra comme ils l'avaient pénétré : ce fut alors qu'il développa tont son caractère. « Je suis , dit-il au major-général Vernon . a poussé à un dénoûment qui me fait dresser les a cheveux à la tête, » Il se rendit au parlement (30 avril 1633), suivi d'ufficiers et de soldats choisis qui s'emparèrent de la porte. Dès qu'il eut pris sa place ; « Je cruis, dit-il , que ce parlement est assez mûr pour être dissous. » Quelques membres lui ayant reproché son ingratitude, il se met au milieu de la chambre : « Le Seigneur, e dit-il . n'a plus besoin de vons ; il a choisi d'aua tres instruments pour accomplir son ouvrage.» Après ce discours fanatique, il les charge d'injures, dit à l'un qu'il est un ivrogne, à l'autre qu'il mêne une vie scandaleuse, que l'Evangile les condamne, et qu'ils aient à se dissoudre sur-lechamp. Ses officiers et ses soldats entrent dans la chambre. « Qu'on emporte la masse du parle-« meut , dit-il ; qu'on nous défasse de cette mae rotte. » Son major-général, Harrisson, va droit à l'oratenr, et le fait descendre de la chaire avec violence. « Vous m'avez forcé, s'écria Cromwell, · à en user ainsi; car j'ai prié le Seigneur, toute · la nnit, qu'il me fit plutôt mourir que de com-« mettro une telle action. » Ayant dit ces paroles, il fit sortir tous les membres du parlement l'ou après l'antre, ferma la porte lui-même, et emporta la elef dans sa poche.

Ce qui est bien plus étrange, c'est que le parlement étant détruit avec cette violence, et nulle autorité législative n'étant reconnue, il n'y ent point de confusion. Cromwell assembla le conseil des officiers. Ce furent eux qui changèrent véritablement la constitution de l'état; et il n'arrivait en Angleterre que ce qu'on a vu dans tous les pays de la terre, où le fort a donné la loi au faible. Cromwell fit nommer par ce conseil cent quarantequatre députés du penplo, qu'on prit pour la plupart dans les boutiques et dans les ateliers des artisans. Le plus accrédité de ce nonveau parlement d'Angleterre était un marchand de cuir. nommé Bareboue; c'est ce qui fit qu'on appela cette assemblée le parlement des Barebones . Cromwell, en qualité de général, écrivit une lettre circulaire à tons ces députés, et les somma de venir gouverner l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, Au bout de cinq mois, ce prétendu parlement, aussi méprisé qu'incapable, fut obligé de se casser lui-même, et de remettre à son tour le pouvoir souverain an conseil de guerre. Les officiers souls déclarèrent alors Cromwell protecteur des trois royaumes (22 décembre 1655). On envoya chercher le maire de Londres et les aldermans, Cromwell fat installé à Whitehall, dans le palais des rois, où it prit dès lors son logement. On lui donna le titre d'altesse, et la ville de Londres l'invita à un festin, avec les mêmes honneurs qu'on rendait aux monarques. C'est ainsi qu'un citoyen obscur du pays de Galles parvint à se faire roi, sous un antre nom, par sa valeur secondée de son hypocrisie.

Il était âgé alors de près de cinquante ans . et en avait passé quarante sans ancun emploi ni civil ni militaire. A peine était-il connu en 4642, lorsque la chambre des communes, dont il était membre. lui donna une commission de major de cavalerie. C'est de là qu'il parvint à gouverner la chambre et l'armée, et que, vainqueur de Charles 1" et de Charles II, il monta en effet sur leur trône, et régna, saus être roi , avec plus de ponvoir et plus de bonheur qu'aucun roi. Il choisit d'abord, parmi les senls officiers compagnons de ses victoires, quatorze conseillers, à chacun desquets il assigna mille livres sterling de pension. Les troupes étaient toujours payees un mois d'avance, les magasins fournis de tout ; le trésor public, dont il disposait, était rempli de trois cent mille livres sterling : il en avait cent cinquante mille en Irlande. Les Hollandais lui demandèrent la paix, et il en dicta les conditions, qui furent, qu'on Ini paierait trois cent mille livres sterling, que les vaisseanz des Provinces-Unies baisseraient payillon devant les vaisseaux anglais, et que le jeune prince d'Orange

<sup>.</sup> Cela signific as decharnes

ue serait jamais rétabli dans les charges de ses ancêtres. C'est ce même prince qui détrôna depuis Jacques II, dont Cromwell avait détrôné le père.

Tontes les nations courriséent à l'envi le protecteur. La France rechercha son âliance contre l'Espane, et îni livra la ville de Dunkerque - Ses flottes prireat ur les Espanols la Banalque, qui cut restée à l'Angletere. L'Irlande fut ensièrement somnise, et traitée comme un pays de conquête. Ou donna aux vainqueurs les terres des vaineus, et ceux qui étaient le plus attachés à leur patrie perirent par la main des bourreauss.

Cromwell, gouvernant en roi, assemblait des parlements; mais il s'en rendait le maltre, et les cassait à sa volonté. Il découvrit toutes les conspirations contre lui, et prévint tous les soulèvements. Il n'y eut aucun pair du royanme dans ces parlements qu'il convoquait ; tous vivaient obsenrément dans leurs terres. Il eut l'adresse d'engager un de ces parlements à lui offrir le titre de roi (4656), afin de le refuser et de mieux conserver la puissance réelle. Il menait dans le palais des rois nne vie sombre et retirée, sans ancun faste, sans aucun excès. Le général Ludlow, son lieutenant en Irlande, rapporte que, quand le protecteur y envoya son fils, Henri Cromwell, il l'envoya avec un seul domestique. Ses mœurs furent toujours austères : il était sobre, tempérant, économe sans être avide du bien d'autrui, laborieux et exact dans toutes les affaires. Sa dextérité ménagrait toutes les sectes, ne persécutant ni les catholiques ni les anglicans, qui alors à peine osaient paraître ; il avait des chapelains de tous les partis ; enthousiaste avec les fauatiques, maintenant les presbytériens qu'il avait trompés et accablés, et qu'il ne craignait plus; ne donnant sa confiance qu'aux indépendants qui ne pouvaient subsister que par lui, et se moquant d'eux quelquefois avec les theistes. Ce n'est pas qu'il vit de bon œil la religion du théisme, qui, étant sans fanatisme, ne peut guère servir qu'à des philosophes, et jamais à des conquérants.

Il y avait peu de cos philosophes, et il se delasait quelquefois avec eux anz dépens des insensés qui lui avaient frayé le chemin du trône, l'Évangile à la main. C'est par cette conduite qu'il conserva jusqu'à sa mort son antorité cimentée de susq, et maintenue par la force et par l'artifice.

La nature, malgré sa sobriété, avait lixé le fin de sa vie à cinquante-cinq ans. (13 septembre 4558) il mourut d'une fièvre ordinaire, causée probablement par l'inquictude attachée à la tyrannije; car daus les derniers temps il craignait toujours d'être assassiné; il ne couchait jamais

a Vovez le Siècle de Louis XIV. chap. Vt.

deux nits de suite dans la même chambre. Il mourrat après avoir nommé fichard Cromwel son mourrat après avoir nommé fichard Cromwel son successer. A peine real-il espiré qu'un de ses chapelains, preshytérien, nommé Herry, dit aux assistants : « Ne rous alarmez pas; s'il a protégé « le peuple de Dieu tant qu'il a été parmi nous, « il le protégera bien da santage à préseat qu'il « est mouté an ciel où il sera assis à la droite de « Jésus-Christ ». Le fanatisme etiat is puissant, et a fassacherist sit puissant, et de l'assu-Christ ». Le fanatisme etiat is puissant, et

Cromwell si respecté, que personne ne rit d'un

pareil discours. Ouclaues intérêts divers qui partageassent tous les esprits, Richard Cromwell fut déclaré paisiblement protecteur dans Londres. Le conseil ordonna des funérailles plus magnifiques que pour ancon roi d'Augleterre. On choisit pour modèle les solennités pratiquées à la mort du roi d'Espagne, Philippe II. Il est à remarquer qu'on avait représenté Philippe n en purgatoire pendant deux mois, dans un appartement teudu de noir, éclairé de peu de flambeaux, et qu'ensuite on l'avait représenté dans le ciel , le corps sur un lit brillant d'or, dans une salle tendue de même, éclairée de cinq cents flambeaux, dont la lumière, renvovée par des plaques d'argent, égalait l'éclat du soleil. Tont cela fut pratiqué pour Otivier Cromwell : ou le vit sur son lit de parade, la couronne en tête et un sceptre d'or à la main. Le penple ne fit anile attention ni à cette imitation d'une pompe catholique, ni à la profusion. Le cadavre embaumé. que Charles n fit exhumer depnis, et porter au gibet fut enterré dans le tombean des rois.

### CHAPITRE CLXXXII.

De l'Angleterre sons Charles 1L

Le second protecteur, Richard Cromwell. n'ayant pes les qualités du premier, ne pouvait en avoir la fortune. Son sceptre n'était point soutenn par l'épée : et n'avant ni l'intrépidité ni l'hypocrisie d'Olivier . Il ne sut ni se faire craindre de l'armée, ni en imposer any partis et any sectes qui divisaient l'Angleterre. Le conseil guerrier d'Olivier Cromwell brava d'abord Richard. Ce nouveau protectour prétendit s'affermir en convoquant un parlement, dont nue chambre, composée d'officiers, représentait les pairs d'Angleterre, et dont l'autre, formée de députés anglais, écossais, et irlandais, représentait les trois royaumes ; mais les chefs de l'armée le forcèrent de dissoudre ce parlement. Ils rétablirent eux-mêmes l'ancien parlement qui avait fait couper la tête à Charles 1et, et qu'eusuite Olivier Cromwell avait dissons avec tant de hauteur. Ce parlement était tout républicain, aussi bien que l'armée. Ou ne voulait point de roi : mais on ne voulait pas non plus de protecteur. Ce parlement, qu'on appela le croupion (rump), semblait idolatre de la liberté; et malgré son enthousiasme fanatique, il se flattait de gouverner , haissant également les noms de roi , de protecteur, d'évêques, et de pairs, ne parlaut jamais qu'an nom du peuple. ( 12 mai 1659) Les officiers demanderent à la fois au parlement établi par eux, que tous les partisans de la maison royale fussent à iamais privés de leurs emplois, et que Richard Cromwell fût privé du protectorat. Ils le traitaient honorablemeut, demandant pour lui vingt mille livres sterling de rente, et huit mille pour sa mère ; mais le parlement ne donna à Richard Cromwell que deux mille livres une fois payées, et lui ordonna de sortir dans six jours de la maison des rois ; il obéit sans murmure , et vécut en particulier paisible.

On n'entendait point alors parler des pairs ni des évêques. Charles 13 paraissait abandonné de tout le monde, aussi bien que Richard Crounwell ; et ont crovait dans toutes les cours de l'Europe que la république anglaise subsisterait. Le célèbre Monk, officier-général sous Cromwell, fut celui qui rétablit le trône : il commandait en Ecusse l'armée qui avait subjugué le pays. Le parlement de Londres ayant voulu casser quelques officiers de cette armée, ce général se résolut à marcher en Angleterra ponr tenter la fortune. Les trois royanmes alors n'étaient qu'une anarchie. Une partie de l'armée de Mouk, restée en Écosse, ne pouvait la tenir dans la sujetion. L'autre partie, qui suivait Monk en Angleterre, avait en tête celle de la république. Le parlement redontait ces deux armées, et voulait eu être le maître. Il y avait la de quoi renouveler toutes les horreurs des guerres civiles.

Monk ne se sentant pas assez puissant pour snecéder aux deux protecteurs, forma le dessein de rétablir la famille royale ; et au lieu de répandre du sang, il embrouilla tellement les affaires par ses négociations, qu'il augmeuta l'anarebie, et mit la nation an point de desirer un roi. A peine y eut-il du sang répandu. Lambert, un des gonéranx de Cromwell, et des plus ardents républicains, voulut en vain rennuveler la guerre; il fut prévenu avant qu'il eût rassemblé un assez grand nombre des anciennes troupes de Cromwell, et fut battn et pris par celles de Monk. Ou assembla un nouvean parlement. Les pairs, si long-temps oisifs et onbliés, revinrent enfin dans la chambre haute. Les deux chambres reconnurent Charles 11 pour roi, et il fut proclamé dans Londres.

(8 mai 1660) Charles II, rappelé ainsi en Angleterre, sans y avoir contribué que de son consentement, et sans qu'on lui oût fait aucune coudition , partit de Bréda , où il était retiré. Il fut reçu aux acclamations de toute l'Angleterre ; il ne paraissait pas qu'il y cût eu de guerre civile. Le parlement exhuma le corps d'Olivier Cromwell, d'Ireton son gendre, d'un nommé Bradshaw, président de la chambre qui avait jugé Charles 1er. On les traina an gibet sur la claie. De tous les juges de Charles 1er, qui vivaient encore, il n'y en ent que dix qu'on exécuta. Aucun d'eux ne témoigna le moindre repentir; aueun ne reconnut le roi régnant : tous remercièrent Dieu de mourir marturs pour la plus juste et la plus noble des causes. Non sculement ils étaiont de la faction intraitable des indépendants, mais de la secte des anabantistes qui attendaient fermement le second avénemeut de lésus-Christ, et la cinquième monarchie 1.

Il n'y avait plus que neuf évâques en Angleterre, le rei en complète lisenit le nombre. L'ordre ancien fut résibil : ou vit les plaisirs et la maguillence d'une cour succider la livita fernmaguillence d'une conscionate la livita ferntrodunit le glassir de ces ficience. Can tes u liredunit le glassir de ces ficience, con la combibilitatil, souille de sanq de sea pere, Les indépendants ne parreces plus ; les partiales furencontenns. L'espir de le sanque per Les indecenns. L'espir de le sanque es rei debre si changé, que la guerre civil se précident fut tournée n résidue. Ces acetes soubres et sévères, qui avaient mis tant d'enthousiame dans le ede té toute la jecunese.

Le théisme, dont le roi fesait une profession assez ouverte, fut la religion dominante au milieu de tant de religions. Ce theisme a fait depuis des progrès prodigieux dans le reste du monde. Le comte de Shaftesbury, le petit-fils du ministre, l'un des plus grands soutiens de cette religion, dit formellement, dans ses Caractéristiques, qu'on ne saurait trop respecter ce grand pom de théinte. Une foule d'illustres écrivains en ont fait profession ouverte. La pinpart des sociniens se sont enfin rangés à ce parti. On reproche à cette secte si étendue de n'écouter que la raison, et d'avoir secoué le jong de la foi ; il n'est pas possible à un chrétien d'exeuser leur indocilité; mais la fidélité de ce grand tableau que nous traçons de la vie bumaine ne permet pas qu'en condamnant leur er-

Casties it rêl mottré un milleur politique en experienteles qui ces métidal access recherche contre ces mismbles, ai en mirra listant pas l'honasor de mourir avec un corene qui diniental l'honerer de leur citats. Il rêl été jils noble de valiers Cromwill, que de faire irritore ace nedare ser le clais. On a prévindi que Casties i a vail indee pay de na austrain poré l'aire perir quelque uni des mettriérs qui féature leur de dans les pays d'enapers. Cette conduit qu' étalent elerré dens les pays d'enapers. Cette conduit de dont les rectes trechèmes son ripne, et contribores à l'inspition des minimités.

reur on ue rende justice à leur couduite. Il faut avouer que de toutes les sectes, c'est la seule qui n'ait point troublé la société par des disputes ; la seule qui, en se trompant, ait toujours été sans fanatisme : il est impossible même qu'elle ne soit pas paisible. Ceux qui la professent sont unis avec tous les hommes dans le principe commun à tous les siècles et à tons les pays, dans l'adoration d'un seul Dieu; ils différent des autres hommes en ce qu'ils n'ont ni dogmes ni temples, ne croyaut qu'uu Dieu juste, tolérant tout le reste, et découyrant rarement leur sentiment. Ils disent que cette religion pure est aussi ancienue que le moude : qu'elle était celle du peuple hébreu avant que Moise lui donnât un culte particulier. Ils se fondeut sur ce que les lettrés de la Chine l'ont touiours professée : mais ces lettrés de la Chine out un culte public, et les théistes d'Europe n'ont qu'un culte secret, chacun adorant Dieu en particulier, et ne fesant aucuu scrupule d'assister aux cérémnules publiques : du moins il u'v a eu jusqu'ici qu'un très petit nombre de ceux qu'on nomme unitaires qui se soient assemblés; mais ceux-fa se disent chrétiens primitifs plutôt que

La Société royale de Londres, déjà formée, mais qui ne s'établit par des lettres-pateutes qu'en 1660, commenca à adoucir les mœurs en éclairant les esprits. Les belles-lettres renaquirent et se perfectionnèrent de jour en jour. On n'avait guère counu, du temps de Cromwell, d'autre science et d'autre littérature que celle d'appliquer des passages de l'ancien et du nouveau Testament aux dissensions publiques et aux révolutions les plus atroces. On s'appliqua alors à connaître la nature, et à suivre la route que le chancelier Bacon avait moutrée. La science des mathématiques fut portée bientôt à un point que les Archimede n'auraient pu même deviner. Un grand homme a conuu cafin les lois primitives, jusque alors eachées, de la constitution générale de l'univers ; et , tandis que tontes les autres nations se repaissaient de fables , les Auglais trouvèrent les plus sublimes vérités. Tout ce que les recherches de plusieurs siècles avaient appris eu physique u'approchait pas de la seule découverte de la nature de la lumière. Les progrès furent rapides et immenses en vingt ans ; c'est fa un mérite, une gloire, qui ne passeront jamais. Le fruit du génie et de l'étude reste; et les effets de l'ambition, du fauatisme, et des passions, s'aucantissent avec les temps qui les ont produits. L'esprit de la nation acquit sous le règne de Charles 11 une réputation immortelle , quoique le gouvernement n'en eut point.

L'esprit français qui régnait à la cour la rendit aimable et brillaute ; mais nu l'assojettissant à des mœurs nouvelles, elle l'asservit aux intérèts de Louis xiv : et le gouvernement anglais, vendu long-temps à celui de France, fit quelquefois regretter le temps où l'usurpateur Cromwell rendait sa uation respectable.

Le parlemoni d'Angletere et celui d'Écoas rétablis s'empressèrent d'accordre au roi, dans chaeun de ces deux royaumes, tout ce qu'ils pounaient lui donner, comme une espèce de réparation du meurtre de son père. Le parlement d'Angletere surlout, qui seul pouvait le rendre puissant, jui sasigna un revenu de douze ceut mille livres stéring, pour lui et pour toutes les parties de l'administration, indépendamment des parties de l'administration, indépendamment des noiss destinés pour lui droite; juans Éfinaleth n'en avaite et unit. Cependant Charles n, prodigue, n'en avaite et unit. Cependant Charles n, prodigue, par de vendre pour moins de éteux ceut quanante mille livres sterling Dunkerque, acquise par les nécociatioss et les armes de Croumes de

La guerre qu'il eut d'abord contre les Bollandais fut très onéreuse, puisqu'elle coûta sept millions et demi de livres sterling au peuple; et elle fut honteuse, puisque l'amiral Ruyter entra jusque dans le port de Chatham, et y brûla les vaisseaux anglais.

Des accidents functes se mébrent à ces déstartes : (465) une peter ravazes Lorders au commencement de ce règne, (4666) et la ville presque entire fui déruite par un linevalle. Ce malheur, arrivé après la contagion, et au fort d'une guerre malheurcuse coutre la Bolande, paraissait irréparable; cependant, à l'étonnement de l'Europe, Loudres fut rédatée en trois années, beauceup plus helle, plus réquières plus commende qu'elle était apparate. Diese plus commende qu'elle était apparate. Diese sufficent à ce travail immense. Ce fut un grand exmiple de ce que pure au le hommes, et qui rend croyable ce qu'on rapporte des auclemes villes de l'aise et de l'Expre, comstraites avec

Ni ces accidents, ui ces travaux, ni la guerre de 662 contre. La Hollonde, ul les cabales funt la cour et le parlement furent remplis, ne dérobérent rien aux plaisir et à la gaieté que Charles n avait amenés en Angleterre, comme les productious du elimas de la France, où il avait demeuré piusieurs aunées. Une maltresse finançies, l'espriti français, et surtout l'argeut de la France, dominaient à la cour.

tant de célérité

Malgré taut de changements dans les esprits , ui l'amour de la liberté et de la faction ne chaugea dans le peuple, ui la passion du pouvoir absolu dans le roi et dans lo dne d'York son frère. On vit enfin , au milieu des plaisirs , la confusion , la division, la baine des partite et des sectes, désofere encore les trois royaumes. In 19-cu plou, a la vérité, de grandes guerres civiles comme du temps de Cromwell. nais une suite de complets, de conspirations, de meurtres jurisliques ordonnés en crett des lois interprétées par la baine, e écfin plasieurs assessinats, assuyués la nation n'étail point escore accountanée, funeréerquiedque temps le règae de Charles n. Il semblait, par on cracelère doux et ainable, forme pour rendre sa nation heureuse, comme il fesait les dôlices de con qu'il apprecient. Cependant les sagiouslisticas que con cur qu'il apprecient. Cependant les sagiouslisticas de la les autres. La religion seule ful le quane de tant de désastres, monienc Charles filt res hollesonés.

Il u'avait point d'enfant ; et son frère , héritier présomptif de la couroune, avait embrassé ce qu'on appelle en Angleterre la scete papiste, objet de l'execration de presque tout le parlement et de la nation. Dès qu'on sut cette défection , la crainte d'avoir un jour un papiste pour roi aliéna presque tous les esprits. Quelques malbeureux de la lie du peuple, apostés par la faction opposée à la cour, dénoncérent une conspiration bien plus étrange eucore que celle des poudres. Ils affirmerent par serment que les papistes devaieut tuer le roi, et donner la conronne à son frère ; que le pape Clément x, dans une congrégation qu'on appelle de la propagande, avait déclaré, en 1675. que le royaume d'Angleterre appartenait aux papes par un droit imprescriptible; qu'il en donnait la lieutenance au jésuite Oliva, général de l'ordre : que ce lésuite remettait son autorité au duc d'York, vassal du pape; qu'on devait lever uue armée en Augleterre pour détrôner Charles 11; que le jésuite La Chaise, coufesseur de Louis xiv, avait envoyé dix mille louis d'or à Londres pour commencer les opérations ; que le jésuite Conyers avait acheté un poignard une livre sterling pour assassiner le roi , et qu'on en avait offert dix mille à un médecin pour l'empoisonuer. Ils produisalent les noms et les commissions de tous les officiers que le général des jésuites avait nommés

pour comisander l'armée papiste.

Jamais accusation ne fut plus abaurdo. Le finaeux Irlandais qui voyai à cinquante pieds sons terre; la femme qui accouch sous les buit jours d'un lapin dans Londres; celui qui promit à la pittes; «t., parmi nous, l'affaire de notre buile pittes; «t., parmi nous, l'affaire de notre buile courte les philosophes, not passé i per rideciles. Mais quand les esprits sous échanifies, plus une position et imperatue, plus elle de crédit.

Toute la uation fut alarmée. La cour ne put empecher le parlement de proceder avec la séverité la plus promple. Il e mêla une vérite à tous ces menmesonges jucruyables, et dès lors tous ces mensonges parurent vrais. Les délateurs prétendaient que le général des jésuites avait nommé pour son sercétaire d'étaet angleterre un nommé Coleman, attaché au due d'York: ou saisit les papiers de ce Coleman, on trouva des lettres de lui au P. La Chaise, conçues en ces termes:

« Nous poursuivons une grande entreprise; il « s'agit de convertir trois royaumes, et peut-être « de détruire à jamals l'hérésie; nous avons un « prince zété, etc... Il fant euroyer beaucoup « d'argent au roi : l'argent est la logique qui per-« snade tout à notre cour. »

Il est évident, par ces lettres, que le parti caholique voulait avoir le dessus; qu'il attendial beaucoup du duc d'York; que le roi loi-même favoirserait les caboliques, pourre qu'on lui dimnât de l'argent; qu'enfin les jésuites fessient tout ce qu'il pouvaient pour servir le pape en Augleterre. Tout le reste était manifestement faux; les contradictions des délateurs étaient si grossières; qu'en tout autre temps on n'aurait pu s'empècher d'en etse.

Mais les lettres de Colemau , et l'assassinat d'un de ses juges. fireut tout croire des papistes. Plusieurs accusés périreut sur l'échafaud:cinq jésuites furent pendus et écartelés. Si on s'était contenté de les juger comme perturbateurs du repos public, entretenant des correspondances illicites, et vonlant abolir la religion établie par la loi . leur condamnation eut été dans toutes les règles; mais il ne fallait pas les pendre en qualité de capitaines et d'aumôniers de l'armée papale qui devait subjuguer trois royaumes. Le zèle coutre le papisme fut porté si lolu, que la chambre des communes vota presque unanimement l'exclusion du duc d'York, et le déclara incapable d'être jamais roi d'Augleterre. Ce prince ne coufirma que trop, quelques années après, la sentence de la chambre des communes.

Casanire des communes.
L'Angleterre, ainsi que tout le Nord, la moitié
de l'Alkemagne, les sept Provinces-Unies, et les
trois quarts de la Suisse, s'éciaton constnée jasque-fa de regarder la religion catholique romaise
comme une toldwiter: mais cette féfrissure n'avait encore passé utile part en loi de l'état. Le
parlement d'Angleterre joint à l'ancien seremet
de test l'obligation d'abhorrer le papisme comme
une idolitrie.

Quelles révolutions dans l'espesi humain! Les premiers chrétiens accusérent le séuat de Rome d'adorer des statues qu'il valorait certainement pes. Le christianisme subsista trois cents ans sans images; douze empereurs chrétiens traitèrent d'idolatres ceux qui priaient devant des figurede saints. Ce culte fut reçu ensuite dans l'Occident et dans l'Orient, abborré après dans la moité de l'Europe. Enfin Rome chretienne, qui fonde sa gloire sur la destruction de l'idolàtrie, est mise au rung des palens par les lois d'une nazion puissante, respectée aujuord hui daus l'Europe.

L'enthousiasme de la nation ne se borna pas à des démonstrations de baine et d'horreur contre le papisme; les accusations, les supplices, continuèrent.

Ce qu'il y eut de plus déplorable, ce fut la mort du lord Stafford, vieillard zélé ponr l'état, attaché au roi, mais retiré des affaires, et achevant sa carrière honorable dans l'esercice paisible de toutes les vertus, il passait pour papiste, et ne l'était pas, Les délateurs l'accuserent d'avoir vouln engager l'un d'eux à tner le roi. L'accusateur ne lui avait iamais parlé, et ceneudant il fut eru : l'innocence dn lord Stafford parut en vain dans tout son jour ; il fut condamné, et le roi n'osa lui donner sa grâce: faiblesse infâme, dout son père avait été coupable, et qui perdit son père. Cet exemple pronve que la tyrannie d'un corps est toujours plus impitovable que celle d'un roi ; il v a mille movens d'apaiser un prince ; il n'y en a point d'adoucir la férocité d'un corps entraîné par les préjugés. Chaque membre, enivré de cette fureur commune, la recoit et la redouble dans les autres membres, et se porte à l'inhumanité sans crainte, parce que personne ne répond pour le corps entier.

Pendant que les papistes et les anglicans donnaieut à Londres cette sanglante scène, les presbytériens d'Écosse eu donnérent une non moins absurde et plus abominable Ils assassinèrent l'archevêque de Saint-Audré, primat d'Écosse ; car il y avait encore des évêques dans ce pays, et l'archevêque de Saint - André avait conservé ses prérogatives. Les presbytériens assemblèrent le peuple après cette belle action, et la comparèrent hautement dans leurs sermons à celles de Jahel, d'Aod, et de Judith, auxquelles elle ressemblait en effet. Ils menèrent leurs auditeurs, au sortir du sermon, tambour bettant, a Glascow, dont its a'emparèrent, ils jurèrent de ne plus obéir au roi comme chef suprême de l'Eglise auglicane, de ne reconneltre jamais son frère pour roi, de n'obéir qu'au Seigneur, et d'immoler au Seigneur tous les prélats qui s'opposeraient aux saints.

(1679) Le roi fut obligé d'envoyer contre les saints le due de Monmonth, son fils naturel, avec une peitie armée. Les presbytériens marchèrent contre lui au nombre de huit mille hommes, commandés par des ministres du saint l'avagile. Cette armée s'appelait l'armée du Seigneur. Il y avait un vieux ministre qui monta sur un petit lettre, et qui selt soutenir les mains comme Molee, pour et qui selt soutenir les mains comme Molee, pour obtenir une victoire sûre. L'armée du Seignenr fut mise en déroute des les premiers coups de canon. On fit douse cents prisonniers. Le dec de Monmouth les traita avec humanité; il ne fit pendre que deux prêtres, et donna la liberté à tons

penore que deux prettes, et donna la laberte la fous les prinomiers qui voulures i jurer de ne plus troubler la patrie au nom de Dieu: neuf cents firent le serment; trois cents igréreet qu'il valais mieux obdir à Dieu qu'aux bommes, et qu'is aimaient mieux mourir que de ne pas ture les anglicans et les papistes. On les transporta en Amèrique, et leur visseus ayant fait modrage, les requrent au fond de la mer le coureanne du martire.

Cei esprit de vertige dura encore quelque temps en Augletere, en Écosse, en Irlande : mais enfin, le roi apaisa tout, moins par sa prudence, peutétre, que par son caractère aimable dont la douceur et les grices prévalurent, et changèrent insensiblement la férocité atrabiliaire de tant de factieux en des mouvrs plus sociables.

Charles II parall être le premier roi d'Angleterre qui ait acheté par des pensions secrètes les suffrages des membres du parlement; du moins, dans un pays où il n'ay à presque rien de secret, cette méthode n'avait jamais été publique; on u'avait point de preuve que les rois ses prodécesseurs eussent pris ce parti, qui abréga les difficultés, et qui prévient les coutracticions.

Le second parlement, couvoqué en 4679, procède contre dis-buit membres des communes du parlemeut précédent, qui avait duré dis-buit années. On leur reprocha d'avoir reçu des pensions; mais comme il n'y avait point de loi qui éféndit de recevoir des gratifications de son souverain, on ne put les poursuirre

Cependant Charles II, voyant que la chambre des communes, qui avait détrône et fait moutrison père, volait désheriter son frère de son vivant, et craignant pour lui-meme les suites d'une telle entreprise, cassa le parlement, et régna sans en assembler désormais.

(4881) You fut tranquille die le moment que l'autorité raya les periennaties nes échquièrent plus. Le roi fut réduit enfin à virre avec économie de son revens, et d'une pension de ent mille livres sterling, que lui fessit Lonis 377. Il entrecnati seulement quote mille homme de troupes, et on bit reprochait cette garde comme 3'il est ue sur pied une quissante arriée. Le rois n'a raient, communément, avant lui, que cent hommes pour leur parde ordinaire.

On ne connut alors en Angleterre que deux partis politiques, celui des torys qui embrassaient une soumission entière aux rois, et celui des whigs qui soutenzient les droits des peuples, et qui liunitaient ceux du pouvoir souverain. Ce dernier parti l'a presque toujours emporté sur l'autre.

Mais ce qui a fait la puissance de l'Angleterre, c'est que tous les partis ont également concouru. depuis le temps d'Elisabeth, à favoriser le commerce. Le même parlement qui fit couper la tête a son roi, fut occupé d'établissements maritimes, comme si on cût été dans les temps les plus paisibles. Le sang de Charles 1et était encore fumant, quand ce parlement, quoique presque tout composé de fanatiques, fit en 1650 le fameux acte de la navigation, qu'on attribue au seul Cromwell, et apquel il n'eut d'autre part que celle d'en être fáché, parce que cet acte, très préjudiciable aux Hollandais, fut une des causes de la guerre cutre l'Angleterre et les sept Provinces, et que cette guerre, en portant toutes les grandes dépenses du côté de la marine, tendait à diminuer l'armée de terre, dont Cromwell était général. Cet acte de la uavigation a toujours subsisté dans toute sa force. L'avantage de cet acte consiste à ne permettre qu'aucon vaisseau étranger puisse apporter en Angleterre des marchandises qui ne sont pas du pars auquel appartient le vaisseau 1.

Il y sut dès le temps de la reine Éliatelet une compagni des lucles, antérieure même à celle de Hollande, et on en forma encore une nouveile du Hollande, et on en forma encore une nouveile du Hollande, et on en forma encore une nouveile du 1612, les Anglais furcrot seols en pouseasion de la 1612, les Anglais furcrot seols en pouseasion de la vierne de la compagnitation de l'entre troppeaux. D'activate visitent todipear de le tenri troppeaux. D'activate visitent de la compagnitation de l'activate de l'

On weaking are et este paris in Bellindrich des paris prift instantes fronçaisment a Praighterie in morthosilisme dermarken. Dimensioni qu'ils avanies mottre dessa les histoders de la companya de la companya de la companya de qu'el e serioritant allatinate au les commerciant de pays ambas desse los deverse risides literas aimes des acts viers principares na peu placifica, et d'un particular de la companya de province qu'elle qu'el les a requires departs comme à l'exiltate producte publica. Valorie, qui d'evant pole fail sino de la l'épitiche commente; mois en partiquent cette diputis de a l'épitiche commente; mois en partiques de la l'épitiche commente l'exil-

some ein a Friedrich er Jacqueter einemarger Fesperation der gathe, eile a deus Inconvenients Fesperation der gathe, eile a deus Inconvenients Fesperation bei der der in neisen, Fautre differer ust pes le prix moren de labe pour Frangeriere, comparé na scale sentient, mais exacte avantage qu'une liberré thooles a vicé promet plus servennet et place complémente etcore. They possible opport, and per la complément et place complément et place complément et place possible opport, dans que la finite de la complément et place possible opport, dans que la finite de la complémente etcore. They possible opport, dans que la finite de la complémente de la complém

La culture des terres a ciè surtout enouragé, nonsqu'na commenci, en 1689, à donner des récompenses à l'exportation des grains. Le gancreament a toujour accordé depuis ce tempe-lacing schellings pour chaque mesure de fromest cinq schellings pour chaque mesure de fromest la contract de la commentation de la commentation de vente de la commentation de la commentation de proportion; et dans les derniers temps il a cit surte de loss les suttre grains a été enouragée à proportion; et dans les derniers temps il a cit provise dans le parlement que l'exportation des grains avait valu en quatre années cent notantfrance.

L'Angleierre n'avait pas encore toutes ces grandes resources du temps de Charles n: elle siait encore tributaire de l'Industrie de la Françe, qui triait d'elle plass de buit millione cheque sonnée par la bolance du commerce. Les manufactress de toiles, ed gaece, de cuivre, d'airin, d'acier, de papier, de chapeaux nême, manquaient aux Anglais : Cest la réveation de l'étid de Nantes qui leur a douné presque toute cette nouveille industrie.

On pentjugor par ce sott leatis les falteurs de Louis xur ont en raison de le loue, d'avoir privé la Frauce de citorens utiles. Aussi, ce d'887, la nation anglaise, sentant de quel avantage lui seraient és ouverner franquis rélogié chez elle, leur a donné quinac ecet mille france d'ambies, et a neurri triere mille d'ese nouveraux citoyens dans la ville de Londres, aux dépens du public, peudant une année entière.

Cette application an commerce, dans une nation guerrière. l'a mise enfin en état de soudoyer une partie de l'Europe contre la France. Elle a de nos jours multiplié son crédit, sans augmenter ses fonds, au point que les dettes de l'état aux particuliers ont mouté à cent de nos millions de rente. C'est précisément la situation où s'est trouvé le reyaume de France, dans lequel l'état. sons le nom du roi, doit à peu près la même somme par année aux rentiers et à ceux qui ent acheté des charges. Cette manœuvre, incounceà tant d'autres nations, et surtout à celles de l'Asie, a été le triste fruit de nos guerres, et le dernier effort de l'industrie politique; industrie non moins dangereuse que la guerre même. Ces dettes de la France et de l'Angleterre, sent depuis augmentées prodigieusement \*.

Le capital numinal de la dette de la France était en têm (note compris la rente viagère ut les cautionnements) de quarer militarde quatre cont noissante-deux militons évez cent cinquante milié francs. La dette de l'Angleterre est de viogè et na militarde trois cent dis-neuf militone six, cent uniqualité.

#### CHAPITRE CLXXXIII.

De l'Italie, et principalement de Rome, à la fin du seizième siècle. Du concile de Trente De la réforme du calendrier, etc.

Autant la France et l'Allemagne furent bouleversées à la fin du seizième et au commencement du dix-septième siècle, languissantes, sans commerce, privées des arts et de toute police, abandonnées à l'anarchie ; autant les peuples d'Italie commencerent en général à jouir du repos, et cultivèreut à l'envi les arts de goût, qui ailleurs étaient ignorés, on grossièrement exercés. Naples et Sicile furent sans révolutions; on n'y ent même aucune inquiétnde. Quaud le pape Paul IV. poussé par ses neveux, voulut ôter ces deux royaumes a Philippe 11, par les armes de Henri 11, roi de France, il prétendait les transférer au due d'Anjou, qui fut depuis Beuri 111, moyennant vingt mille ducats de tribut annuel au lieu de six mille, et surtout à condition que ses neveux v auraient des principautés considérables et indépendantes.

Ce royaume était alors le seul an monde qui fût tributaire. On prétendait que la cour de Rome vontait qu'il cessat de l'être, et qu'il fût enfin réuni au saint siège ; ce qui aurait pu rendre les papes assez puissants pour tenir en maîtres la balance de l'Italie. Mais il était impossible que ni Paul IV, ni toute l'Italie ensemble, ôtassent Naples à Philippe II, pour l'ôter ensuite an roi de France, et déponiller les deux plus puissants monarques de la chrétienté. L'entreprise de Paul 1v ne fut qu'une témérité malhenreuse. Le fameux due d'Albe, alors vice-roi de Naples, insulta aux démarches de ce pontife, en fesant fondre les cloches et tout le bronze de Benévent qui appartepait au saint siège, ponr en faire des canons. Cette gnerre fut presque aussitôt finie que commencée. Le duc d'Albe se flattait de prendre Rome, comme elle avait été prise sous Charles-Quint, et du temps des Othon, et d'Arnond, et de tant d'autres ; mais il alla, au bont de quelques mois, baiser les pieds du pontife; on rendit les cloches à Bénévent, et tont fut fini.

(1350) Ce fut un spectacle affreux, après la unerté de Paul y, que la condamnation de ses deux merceux, le prince de Palliano, et le cardinal Carfall: les sercé oligie vit avec horreur ce cardinal, condamné par les ordres de Pier IV, mourir par la corde, comme delait mort le cardinal Soil sons Léon 1. Mais une action de cruatife net sur par un regue croté, et la nation romaine ne fut par un regue croté, et la nation romaine ne fut pape voudit les charges du palais, abas qui asguntat dans la suitente que trapare vondit les charges du palais, abas qui asguntat dans la suitente que trapare vondit les charges du palais, abas qui asg

(1563) Le concile de Trente fut terminé sous Pie 1 v d'une manière paisible v. Il ne produisit aucun effet nouveau ni parani les catholiques qui eroraient tous les articles de foi enseignés par ce concile, ni parmi les protestants qui ne les croyaient pas : il ne changea rien anz nasges des nations catholiques qui adoptaient quelques règles de discipitue différentes de celle du concile.

La France spriont conserva ce qu'on appelle les libertés de son Église, qui sont en effet les libertés de sa nation. Vingt-quatre articles, ani choquent les droits de la juridiction civile, ne furent jamais adoptés en France : les principaux de ces artieles donnaient aux seuls évêques l'administration de tons les hôpitaux, attribnaient au seul pape le jugement des canses criminelles de tous les évêques, soumettaient les laïques en plusieurs cas à la inridictiou épiscopale. Voilà pourquoi la France rejeta toujours le concile dans la discipline qu'il établit. Les rois d'Espagne le reçurent dans tous leurs états avec le plus grand respect et les plus grandes modifications, mais secrètes et sans éclat : Venise imita l'Espagne. Les catholiques d'Allemagne demandèrent encore l'usage de la conpe et le mariage des prêtres. Pie 1v accorda la communion sous les deux espèces, par des brefs, à l'empereur Maximilien 11 et à l'archevêque de Mayence ; mais il fut inflexible sur le célibat des prêtres. L'Histoire des papes en donne pour raison que Pie sv, étant délivré du concile, n'en avait plus rien à craindre : « De la vient, ajonte l'auteur, e que ce pape, qui violait les lois divines et hu-· maines, fesait le scrupuleux sur le célibat, · Il est très faux que Pie IV violât les lois divines et humaines : et il est très évideut qu'en conservant l'ancienne discipline du célibat sacerdotal, depuis si long-temps établie dans l'Occident, il se conformait à une opinion devenne nne loi de l'Exlise.

Tous les autres usages de la discipline ecclésiastique particulière à l'Allemagne subsistèrent, Les questions préjudiciables à la puissance séculière ne réveillèrent plus ces guerres qu'elles. avaient autrefois fait naltre. Il y eut tonjours des difficultés, des épines, entre la cour de Rome et les cours catholiques : mais le sang ne coula point, pour ces petits démêlés. L'interdit de Venise sous Paul v a été depuis la senle querelle éclatante. Les guerres de religion en Allemagne et en Frauce occupaient alors assez ; et la cour de Rome ménageait d'ordinaire les souverains catholiques, de penr qu'ils ne devinssent protestants. Malheur sculement aux princes faibles, quand ils avaient en tête un prince puissant comme Philippe, qui était le maître au conclave l

 La relation des disputes et des actes de ce concile se trouve au chapitre CLEASS

Il manqua à l'Italie la police générale : ce fut là son véritable fiéan. Elle fut infestée long-temps de brigands au milien des arts et dans le sein de la paix, comme la Grèce l'avait été dans les temps sauvages. Des frontières du Milanais au fond du royaume de Naples, des troupes de bandits, courant saus cesse d'une province à nne autre, achetaient la protection des petits princes, ou les forçaient à les tolérer. On ne put les exterminer dans l'état du saint siège jusqu'au règne de Six-Quint : et après lui ils reparurent quelquefois. Ce fatal exemple encourageait les particuliers à l'assassinat : l'usage du stylet u'était que trop commun dans les villes, tandis que les bandits couraieut les campagnes; les écoliers de Padoue s'étaient accoutumés à assommer les passants sous les arcades qui bordent les rnes.

Malgré ces désordres trop communs, l'Italie était le pays le plus florissant de l'Europe, s'il n'était pas le plus puissant. On n'eutendait plus parler de ces guerres étrangères qui l'avaient désolée depuis le règne du roi de France Charles viii, ni de ces guerres intestines de principauté contre principauté, et de ville contre ville ; on ne voyait plus de ces conspirations autrefois si fréquentes. Naples, Venise, Rome, Florence, attiraient les étrangers par leur magnificence et par la culture de tous les arts. Les plaisirs de l'esprit n'étaient encore bien counus que dans ce climat. La religion s'v montrait aux peuples sous un appareil imposaut, nécessaire aux imaginations sensibles. Ce n'était qu'en Italie qu'on avait élevé des temples dignes de l'antiquité; et Saint-Pierre de Rome les surpassait tous. Si les pratiques superstitieuses, de fausses traditions, des miracles supposés, subsistaient encore, les sages les méprisaient, et savaient que les abus ont été de tous les temps l'amusement de la populace.

Peut-être les écrivains ultramontains, qui ont tant déclamé contre ces usages, n'ont pas assez distingué entre le peuple et ceux qui le conduisent. Il n'aurait pas falln mépriser le sénat de Rome parce que les malades guéris par la nature tapissaient de leurs offrandes les temples d'Esculape, parce que mille tableaux votifs de vovageurs echappés aux naufrages ornaient on défiguraient les autels de Neptune, et que dans Egnatia l'encens brûlait et fumait de lui-même sur une pierre sacrée. Plus d'un protestant, après avoir goûté les délices du séjour de Naples, s'est répandu en juvectives contre les trois miracles qui se font à iour nommé dans cette ville, quand le sang de saint Janvier, de saint Jean-Baptiste, et de saint Étienne, conservé dans des bonteilles, se liquétie ciant approché de leurs têtes. Ils accusent ceux qui président à ces églises d'imputer à la Divinité des prodiges inatiles. Le surant et sage Addison dit qu'il a jamais va amor bauging trick, un tour plus grossier. Tous ces auteurs poursient boster que ces ministituos ne muisent point aux mours, qui doivent être le principal objet de la police civile et eccidisatique; que probablement les imaginations ardeutes des climats chauds out besoin de signes visibles qui les metents-contineditenent sous la main de la birituité; qu' qu'estile essignes pouvrisent étre abilis que quand ils seraieut méprisés du même peuple qui les révier ?

A Pie 1\* succède ce dominicain Ghisteri, Pie 1, ai hai dans Rome même, pour 3 voir fait exercer avec trop de crusuité le ministère de l'inquistition, publiquement combattu ailleurs par les tribunsux séculiers. La fameuse bulle In comé Domini; cinancée sous Paul III, et pobliée par Pie 7, dans laguelle on harvet bous les droits des souverains, révolta plusieurs cours, et fit élever contre elle les vois de plusieurs suiversités.

L'extinction de l'ordre des hamiliés fut un des principaux événements de son pontition. Les religieux de cet ordre, établis principalement an Milanais, vixaient dans le seandale. Saint Charles Borronnée, archevêque de Milau, voulni les réformer : quatre d'eutre eux conspirèrent contre sa vie; l'un des quatre lui it au no coup d'arquebuse dans son palais, pendant qu'il lessit sa priere (1571). Ce saint homme, qui ne fut que légère (1571). Ce saint homme, qui ne fut que légère

Con appentitions or notes particular parametal indiffientes qu'il Vollaire. Comme le mincher revenit de maguer as pré de chattains qui est chargéé le faire, si que je peuple une pré de chattains qui est chargéé le faire, si que je peuple parties propriée le francis sus cierce de Naples a palese numbereux, dennée de toute montle, que le sanç actionnée de la qu'il rie ne peutre ce sonte que le cettennée de la liquidiration aux dalcolumns le pouvernefemer, (aux les qu'il rie ne peutre de reservefemer, (aux les qu'il réplisa su préfer devien si possible chable. Buderait octaire le prophi; mais si en minister de veryel acquel de la contra de peutre de la contra de la veryel acquel a louis la feure de peutre.

En seigneur napolitain avait imaginé de faire le miracie clus ce myene était on des plus ains pour le faire des her : mais la gouvernement eut peur des petires, et un lui défaudit découtinéer. Son secret se trouve décrit dans les memoires de l'acodémie des actionnes de Paris, 1707 [page 350]; mais il n'est pas soir que ce soit exactement le même que crisi des prêtres.

Espérons qu'en archevêqua de Naples aura quelque Jour asacz de véritable piéci et de courage pour avoure que ses prédéresserur et son elergré ont abusé de la errédulité du peuple, pour révêlet toute la fraode, et en exposer le secret au grand jour.

Il out bon du navule que, al la miracie est restrafe, il arrivo comment que la propula c'en percia actrangere qui se trouvent dans l'egilles, et qu'il soupponne d'être des hévésiques que les pouvails i compo de pierres. Il d'y a pas qu'inse avant El popuratis i compo de pierres. Il d'y a pas qu'inse avant El le prince de S. et M. Li consist de C. cessay sévent ce traisment, anna se l'éve autire par accuste fedireréson. El retror la vivil de Naples était sa pouvadr des Français; le eftre de la vivil de Naples était sa pouvadr des Français; le efqu'il les plès tijs qu'un ou er Estanchie le uniente se tifs, qu'il qu'il les plès tijs qu'un ou er Estanchie le uniente se tifs, qu'il ment blessi, denasuda un pape la grâce des coupables; mais le pape ponit leur attentat par le dernier supplice, et alolit l'ordre catter. Ce ponitie envos quelques troupee en France au secours de roi Charles IX coutre les huguenois de sou royanne. Elles se trouvèrent à la bataille de Moncontour. Le gouvernement de France était alors par venu à cet accès de subvertissement, que deux mille soldats du pape étaiest un secours utile.

Mais ce qui consacra la mémoire de Pie v, ce ful sou empressement à défendre la chrétienté contre les Turcs, et l'ardeur dont il pressa l'armement de la flotte qui gagna la bataille de Lépante. Son plus bel cloge vint de Constantinople même, l'on fit des réjouissances publiques de sa mort.

Grégoire xIII, Buoucompagno, successeur de Pie v. rendit son nom immortel par la réforme du calendrier qui porte son nom ; et en cela , il imita Jules Cesar. Ce besoin où les nations furent toujours de réformer l'année montre bien la lenteur des arts les plus nécessaires. Les hommes avaient su ravager le moude d'un bout à l'autre, avant d'avoir su connaître les temps et régler leurs jours. Les anciens Romains n'avaient d'abord connu que dix mois lunaires et une année de trois cent quatre jours ; ensuite leur année fut de trois cent cinquante-cinq. Tous les remèdes à cette fausse computation furent autant d'erreurs. Les pontifes. depuis Numa Pompilius, furent les astronomes de la nation, ainsi qu'ils l'avalent été chez les Babyloniens, chez les Egyptiens, chez les Perses, chez presque tous les peuples de l'Asie. La science des temps les rendait plus vénérables au peuple, rien ne conciliant plus l'autorité que la connaissance des choses utiles inconnues au vulgaire.

Comme chez les Romains le suprême pontificat était toujours entre les mains d'un sénateur, Jules César, en qualité de pontife, réforma le calendrier autant qu'il le put ; il se servit de Sosigènes, mathématicien, Grec d'Alexandrie. Alexandre avait transporté dans cette ville les sciences et le commerce : c'était la plus célèbre école de mathématiques, et c'était là que les Égyptiens, et même les Hébreux, avalent enfin pulsé quelques connaissances réelles. Les Égyptiens avaient su auparavant élever des masses énormes de pierre : mais les Grecs leur enseignèrent tous les beaux-arts, ou plutôt les exercerent chez eux sans ponvoir former d'élèves égyptieus. En effet, ou ne compte, chez ce peuple d'esclaves efféminés, aucun homme distingué dans les arts de la Grèce.

Les pontifes chrétiens réglèrent l'année, ainsi que les pontifes de l'ancienne Rome, parce que c'était à eux d'indiquer les célébrations des fêtes. Le premier concile de Nicée, en 525, voyant le dérangement que le temps apportait au calendrice.

de César, consulta, comme lui, les Grecs d'Alexandrie : ces Grees répondirent que l'équinoxe du printemps arrivaltalors le 21 mars ; et les peres réglerent

le temps de la fête de Pâques suivant ce principe, Deux légers mécomptes dans le calcul de Jules César, et dans celui des astronomes consultés par le concile, augmentérent dans la suite des siècles, Le premier de ces mécomptes vient du fameux nombre d'or de l'Athénieu Méton : il donne dixneuf années à la révolution par laquelle la lune revient au même point du ciel : il ne s'en manque qu'une heure et demie ; méprise insensible dans un siècle, et considérable après plusieurs siècles, Il en était de même de la révolution apparente du soleil, et des poiuts qu'i fixent les équinoxes et les solstices. L'équinoxe du printemps, au siècle du concile de Nicée, arrivait le 21 mars; mais au temps du concile de Trente, l'équinoxe avait avancé de dix jours, et tombait à l'onze de ce mois. La cause de cette précession des équinoxes, inconnue à toute l'antiquité, n'a été découverte que de nos jours : cette cause est un mouvement particulier à l'axe de la terre; mouvement dont la période s'achève en vingt-cinq mille neuf cents années, et qui fait passer successivement les équinoxes et les solstices par tous les points du zodiaque. Ce mouvement est l'effet de la gravitation, dont le seul Newton a connu et calculé les phénomènes, qui semblaient hors de la portée de l'esprit humain.

Il ne s'agissait pas, du temps de Grégoire xIII. de songer à deviner la cause de cette précession des équinoxes, mais de mettre ordre à la confusion qui commencait à troubler sensiblement l'aunée civile. Grégoire fit consulter tous les célèbres astronomes de l'Europe. Un médéciu , nommé Lilio, né à Rome, eut l'houneur de fournir la manière la plus simple et la plus facile de rétablir l'ordre de l'année, telle qu'on la voit dans le nouveau caleudrier; il ue fallait que retrancher dix jours à l'année 4582, où l'on était pour lors, et prévenir le dérangement dans les siècles à venir par une précautiou aisée. Ce Lilio a été depuis ignoré; et le calendrier porte le nom du pape Grégoire, ainsi que le nom de Sosigènes fut couvert par celui de César. Il n'eu était pas ainsi chez les anciens Grecs ; la gloire de l'invention demeurait aux artistes.

Grépoire sur est celle de presser la conclusion de cette réforme uécessire; il est plus de peine à la faire recevoir par les nations qu'à la faire recevoir par les nations qu'à la faire rédiger par les mathématiciens. La France résista quelques mois; et enfin, sur ue dit de Hent iu, euregistré au parlement de Paris (5 novembre 1582), ou s'accoutuma à compter comme il le fallait; mais l'empereur Maximillen un pet pter-

suader à la diète d'Augshoure, que l'équisone étalt a vancé de dix jours. On craignit que la cour de Rome, rei instruisant les hommes, os prille droit de les maltriser. Ainsi l'ancies calendrier subsista encore quedque temps ches les catholiques nome de l'Albenague. Les protestants de toutes les commooloms s'obstiment à ne pas recorroit des mains du pape une vérité qu'il anrait fallo recevoir des Tures, t'ils l'avaient proposée.

(4575) Les derniers jours du poutificat de Grécoire xiii furent célèbres par cette ambassade d'obédience qu'il recut du Japon. Rome fesait des conquêtes spiritnelles à l'extrémité de la terre, tandis qu'elle fesait tant de pertes en Europe. Trois rois ou princes du Japon, alors divisé en plusieurs souverainetés, envoyèrent chacun un de leurs plus proches parents saluer le roi d'Espagne, Philippe II, comme le plus puissant de tous les rois chrétiens; et le pape, comme père de tous les rois. Les lettres de ces trois princes au pape commencaient tootes par un acte d'adoration envers lui. La premiere, du roi de Bungo, était écrite : « A l'adorable qui tient sur terre la place « du roi du ciel ; » elle finit par ces mots : « Je e m'adresse avec crainte et respect à votre saio-« teté, que j'adore, et dont je baise les pieds très e saints, a Les deox autres diseut à peu près la même chose. L'Espagne se flattait alors que le Japon devieudrait une de ses provinces, et le saint siége voyait déjà le tiers de cet empire soumis à sa juridiction ecclésiastique.

Le peuple romain edt éét très henreux sous le gouvernement de Grégoire xm, si la tranquillié, publique de ses états n'avait pas été quelquelois troublée par les bandits. Il abolit quelques imptés onéreux, et ne démembra point l'état en faveur de son bâtard, comme avaient fait quelques uns de ses prédécesseurs 4.

#### CHAPITRE CLXXXIV.

De Sixte-Ouint.

Le règne de Sixte-Quint a plus de célébrité que coux de Grégoire xus et de Pie v, quoique ces deux pontifes aient fait de grandes choses: l'un s'étant signalé par la bataille de Lépante, dont il fut le

' Grégoire XIII approuva le massacre de la Saint-Barthélerini, l'annonça dans un consistoire comme un événement conseilant pour la religion, et voulud en conserrer et en éterniser le anovenir par un tableau qu'il fit placer dans son palais. Cette seule action suffit pour rendre sa mémoire à jamais exécrable.

jamais exectaire.

Il 61 awas frapper une médaille sur ce sujet horrible. Elle
porte le nom et le portrail de ce pape, et su revers des figures
allégoriques avec ces mois: l'égonotorum strages, 1872. L'ai
une de ces médailles entre mes mains. K.

premier mobile, et l'autre par la réforme des temps. Il arrive quelquefois que le caractère d'un homme et la singularité do son élévation prrêtent sur lui les yeux de la postérité plus que les netions mémorables des antres. La disproportion qu'on croit voir entre la naissance de Sixte-Quint, fils d'un panvre vigneron, et l'élévation à la dignité suprême, nugmente sa réputation : cependant nons avons vu que jamais une naissance obscure et basse ne fot regardée comme un obstacle au pontificat, dans une religion et dans une cour où toutes les places sout réputées le prix do mérite. quoigo elles soient aussi celui de la brigoe. Pie v u'était guère d'une famille plus relevée ; Adrien va fut le fils d'un artisan ; Nicolas v était né dans l'obscurité; le père do famenz Jean xxu, qui ajouta un troisième cercle à la tiare, et qui porta trois cooronnes, sans posséder aucune terre, raccommodait des souliers à Cabors : c'était le métier do père d'Urbain 1v. Adrien 1v, l'un des plus grands papes, fils d'un mendiant, avait été mendiant lui-même. L'histoire de l'Église est pleine de ces exemples, qui encouragent la simple vertu. et qui confondent la vanité humaine. Ceux qui out voulu relever la uaissaoce de Sixte-Quint n'ont pas songé qu'eu cela ils rabaissaient sa personne ; il lui ôtaient le mérite d'avoir vaincu les premières difficultés. Il y a plus loio d'un gardeur de porcs, tel qu'il le fut dans son enfance, aux simples places qu'il eut dans son ordre, que de ces places au trône de l'Église. On a composé sa vie à Rome sur des journaux qui n'apprennent que des dates, et sur des panégyriques goi n'apprennent rien. Le cordelier qui a écrit la vie de Sixte-Ouint commence par dire « qu'il a l'houneur de parler du « plus haut, du meilleur, du plus grand des pon-

 plus haut, du meilleur, du plus grand des pontifes, des princes, et des sages, du glorieux et de l'immortel Sixte. » Il s'ôte lut-même tout crédit par ce début.

L'esprit de Sixte-Qoint et de son règne est la partie esseutielle de son histoire; ce qui le distingue des autres papes, c'est qu'il ne fit rien comme les autres. Agir toujours avec hauteur, et même avec violence, quand il est un simple moine : dompter tout d'oo coup la fougue de son caractère des qu'il est cardinal; se donner quinze ans pour incapable d'affaires, et surtout de régner, afin de déterminer un jour en sa faveur les suffrages de tous ceux qui compteraient régner sous son nom ; reprendre toute sa hauteur au moment même qu'il est sur le trôno ; mettre dans son pontificat une sévérité inoute, et de la grandeur dans toutes, ses entreprises ; embellir Rome, et laisser le trésor pontifical très riche; liceucier d'abord les soldats, les gardes mêmes de ses prédécesseurs, et dissiper les baudits par la seule force des lois, saus avoir de troupes; so faire craindre de tout le monde parsa place et par son caractère; c'est fice qui mit son nom parani les nonsi illustres, du vivant même de Henri et d'Elisabeth. Les autres souverains risquaient alors leur trôue, quand ils leutaient quelque entreprise sam le secours de cen manhrenses armées, qu'ils ont entretenues depois: il n'en d'atil pas ainsi des ouverains de Rôme qui, réunissant le sacerdoce et l'empire, n'avaient pas même besoin d'une garde.

Sixte-Quata es il une grande riputation e enbilissant et en poliçani Rone, comue literii vi embellissisti et poliçait Paris; mais ce fut lis le moindre mérite de flerari, et éciali le premier de Sixte. Aussi ce pape ili en ce goure de hien plus grandes choses que le roi de France: il comunadati à un people hien plus pisible, et abers infimises plus inductivos qu'el avai dansie ruines un periodici de la companie de la consideration de induction de la companie de la consideration de recover dans les travaux de ses prédécesseurs, tout l'encouragement à sez grands dessoits.

Du temps des césars romains, quatorze aquéducs immenses, soutenus sur des arcades, voituraient des fleuves entiers à Rome J'espace de plusieurs milles, et y entretenaient continuellement cent cinquante fontaines jaillissantes, et cent dixhuit grands bains publics, outre l'ean nécessaire à ces mers artificielles, sur lesquelles on représentait des batailles navales. Cent mille statues ornaient les places publiques, les carrefours, les temples, les maisons. On voyait quatre-vlugt-dix colosses élevés sur des portiques : quarante-hnit obélisques de marbre de granit, taillés dans la Hante-Egypte, ctonnaient l'imagination, qui concevait à peine comment on avait pu transporter du tropique aux bords du Tibre ces masses prodigieuses. Il restait aux papes de restaurer quelques aquéducs, de relever quelques obélisques ensevelis sous des décombres, de déterrer quelques statues.

Sitte-Quist réabili la fontaine Mazia, dont la source est à vingt milles de Rome. auprès de l'ancienne Préneste, et il la fit conduire par un aquéduc de treize mille pas: il failut élevre des arcades daus un chemin de sept milles de longuer; un tel ouvrage, qui eût été 'peu de chose pour l'empire romain, était lieaucoup pour Rome pauvre et resserrée.

Cinq obélisques furent relevées par ses soins. Le nom de l'architecte Fontana, qui les rétabilit, est encore célèbre à Rome : celoi des artistes qui les taillèrent, qui les transportèrent de si loin, n'est pas connu. On lit dans quelques voyageurs, et dans cent autenrs qui les ont copiés, que quand il fallut clever sur son péciéstal l'obélisque du Vatiena, les cordes emplovées à et usage se trouvitiena, les cordes emplovées à et usage se trouvirent trop longues, et que, malgré la défense sons peire de mort de parler pendant cette opération, un homme du peuple s'écris : Mouitles tes cordea. Ces contes, qui renden! l'histoire ridicule, sont le fruit de l'ignorance : les calestans dont on se servait ne pouvaient avoir besoin de ce ridicule secours.

L'ouvrage qui donna quelque supériorité à Rome moderne sur l'ancienne fut la conpole de Saint-Pierre de Rome. Il ne restait dans le moude que trois mouuments antiques de ce genre, une partie du dôme du temple de Minerve dans Athènes, celui du Panthéon à Rome, et celui de la grande mosquée de Constantinople, autrefois Suinte-Sophie, ouvrage de Justinien. Mais ces coupoles assez élevées dans l'intérienr, étaient trop écrasées au-dehors. Le Brunelleschi, qui rétablit l'arcbitecture en Italie au quatorzième siècle, remédia à ce défant par un coup de l'art, en établissant deux coupoles l'une sur l'autre, dans la cathédrale de Florence : mais ces coupoles tenaieut eucore un peu du gothique, et n'étaient pas dans les nobles proportions Michel-Ange Buonarotti, peintre. sculptenr, et architecte, également célèbre dans ces trois genres, douna, dès le temps de Jules II, le dessin des deux dômes de Saint-Pierre; et Sixte-Quint fit constrnire en vingt-deux mois cet ouvrage dont rien n'approche.

La bibliothèque, commenceie par Nicolas y, fultilement augmenté alors, que Sixte-Jouint peat passer pour en être le vrai fondateur. Le vaisseu qui la contient ette coroce na feasu momment, il n'y avait point alors dann l'Europe de bibliothèque noi si ample, ni si crientese mais la ville de Paris l'ac emporté depuis sur home en ce point; est ai l'activetture de la bibliothèque roya de Paris n'est pas comparable à celle du Vaiton, Jestivers youn en beacuop plus grand nombre, leis miera arrangés, et présés aux particuliers avec une tout autre facilité.

Le malheur de Sixte-Quint et de ses états fut que toutes ces grandes fondations appauvrirent son peuple, au lieu que Heuri 1v soulagea le sien. L'un et l'autre, à leur mort, laissérent à peu près la même somme en argent comptant ; car quoique Henri iv eût quarante millions en réserve dont il pouvait disposer, il u'y en avait environ que vingt dans les caves de la Bastille : et les cinq millions d'écus d'or que Sixte mit dans le château Saint-Auge revenaient à peu près à vingt millions de nos livres d'alors. Cet argent ne pouvait être ravi à la circulation dans un état presque sans commerce et sans manufactures, tel que celui de Rome, sans appauvrir les habitants. Sixte, ponr amasser ce trésor, et ponr subvenir à ces dépenses, fut obligéde donner encore plus d'étendue à la vénalité des euplois, que n'ataient fait ses prédécesseurs. Siste IV, Jules II, Léon X, avaieut commeucé; Siste aggrava beucoup ce fardeau; il créa des reutes huit, à neuf, à dix pour cent, pour le paiement desquelles les implots furent augments. Le peuplo oublis qu'il embellissait Romo; il seutit seulement qu'il l'appaires.

Il faut toujours regarder les papes sous deux aspects, comme souverains d'un état, et comme chefs de l'Église. Sixte-Quint, en qualité de premier pontife, voulut renouveler les temps de Grégoire VII. Il déclara Benri IV, alors roi de Navarre. sucapable de succèder à la couronne de France. Il priva la relne Elisabeth do ses rovaumes par une bulle : et si la flotte invincible de Philippe 11 oût abordé en Angleterre , la bulle eût pu êtro mise à oxécution. La manière dont il se conduisit avec Henri III, après l'assassinat du due do Guise et du cardinal son frère, ne fut pas si emportée, il se contenta do le déclarer excommunié s'il ne fesait pénitence de ces deux meurtres. C'était imiter saint Ambroise; c'était agir comme Alexandre 111, qui exigea une pénitence publique du meurtre de Becket, canonisé sous lo nom de Thomas de Cantorbéry. Il était avéré quo lo rol do France. flonri III, venait d'assassiner dans sa propre maison deux princes, dangereux à la vorité, mais auxquols on n'avait point fait lo procès, et qu'il eût été très difficile de convaincre do crime en justice réglée. ils étaient les chefs d'une ligue funeste, mais que ic roi lui-même avait signée. Toutes les eirconstances de ce double assassinat étaient horribles : et sans entrer ici dans les justifications prises de la politique et du malheur des tomps, la sûreté du genre humain semblait demander un frein à de pareilles violences. Sixte-Ouint perdit le fruit de sa démarche austère et inflexible, en ne soutenant quo les droits de la tiare ot du sacré collége, et non ceux de l'humanité; en no blâmant pas le meurtre du duc de Guiseautant que celui du cardinal : en n'insistant que sur la prétendue immunité de l'Église, sur le droit que les papes réclamaient de juger les cardinanx; en commandant au roi de France de relâcher le cardinal de Bourbon et l'archevêque de Lyon, qu'il retenait en prison par les raisons d'état les plus fortes; enfin eu lui ordonnant de venir dans l'espace de soixante jours expier son erime dans Rome. Il est très vrai que Sixte-Onint, ehef des chrétiens, ponyait dire à un prince chrétien : « Purgez-vous devant Diou d'un « double homieide; « mais il ne pouvait pas lui diro : « C'est à moi seul de juger vos sujets ecelé-« siastiques : e'est à moi de vous juger dans ma e cour. »

Ce pape parut encore moins conserver la gran-

deur et l'importabilité de son ministère, quand, après le perriché de moire la eques Chiment, il pronouça devant les cardinant ces propres parse, fluidement resportées par lo secrétaire du consistoire : « Cette mort, di-til, qui donne tant d'éconnement et à d'admiration, sera creuè pelnio « de la postérité, fin très puissant rol, entouré d'une forte armée qui a récluit Paris à lui de-mandre miséricorle, est usé d'un seul output de la content par no pative religiero. Certes, ce a grand erempé a été donne, d'un que chacun commiste la force de pigenente de la content par no pative religiero. Certes, ce a grand erempé a été donne, d'un que chacun commiste la force de pigenente de la content par la mise la force de pigenente de la production de la production de la production comme que inscisitation de la Productione.

Sixte était eu droit de refuser les vains houneurs d'un service funcher à literi in, qu'il regadait comme exclu de la participation aux prières. Aussi dit-il dans le même consistuire : « Je les dois « au roi de France, mais je ne les dois pas à Heuri « de Valois impénieut.

Tout cède à l'intérêt : ce même pape, qui avait privé si fièrement Élisabeth et le roi de Navarre de leurs royaumes, qui avait signifié au roi Henri zu qu'il fallait venir répondre à Rome dans soixante jours, ou être excommunié, refusa pourtaut à la fin de prendre le parti de la ligue et de l'Espague coutre Henri IV, alors bérétique. Il sentait que si Philippe II réussissait, ce prince, maître à la fois de la France, du Milanais et de Naples, le serait bientôt du saint siège et de toute l'Italio. Sixte-Ouint fit donc ce que lout homme sage eût fait à sa piace ; il aima mieux s'exposer à tous les ressentiments de Philippo II que de se ruiner lui-même en prétant la main à la ruine de Heuri 1v. Il mourut dans ces inquiétudes (26 augusto 1590), n'osant secourir llenri iv, ot craignant Philippe II. Le peuple romain, qui gémissait sous le fardeau des taxes, et qui haissait un gouvernement triste ot dur, éclata à la mort de Sixte; nn eut beaucoup de peine à l'empêcher do troubler la pompe funèbre, de déchirer en pièces celui qu'il avait adoré a genoux. Presque tous ses trésors furont dissipés un au après sa mort, alnsi que ceux de Henri 1v : destinée ordinaire qui fait voir assez la vanité des desseins des hommes.

.....

# CHAPITRE CLXXXV. Des successeurs de Sixte-Ouint

-----

On voit combien l'éducation, la patrie, tous les préjugés, gouvernent les bommes. Grégoire xiv, né Mitanais et sujet du roi d'Espagne, fut gouverné par la faction espagnole, à laquelle Sixte, ne sujet de Rome, avait résisté. Il izomola tout à Philippe un lune armée d'Italiens fut levée pont aller vazege la France aux dépens de ce même trésor que Sixte-Quint avait amassé pour défendre l'Italie; et cette armée ayant élé hattue et dissipée, il ue resta à Grégnire xuy que la bonte de s'être appauvri pour Philippe u, et d'être dominé par lui.

Clément VIII , Aldobrandin , fils d'un banquier florentin, se conduisit avec plus d'esprit et d'adresse : il connut très bien que l'intérêt du saint siège était de tenir, autant qu'il pouvait, la balance entre la France et la maison d'Autriche. Ce pape accrut le domaine ecclésiastique du duché de Ferrare : e était encore un effet de ces lois féodales si épineuses et si contestées, et e'était une suite évidente de la faiblesse de l'empire. La comtesse Mathilde, dont nous avons tant parlé, avait donné aux papes Ferrare, Modene et Reggio, avec bien d'autres terres. Les empereurs réclamèrent toujours contre la donation de ces domaines, qui étaient des fiefs de la couronne de Lombardic. Ils devinrent, malgré l'empire, fiels du saint siège, comme Naples, qui relevait du pape après avoir relevé des empereurs. Ce n'est que de nos jours que Modène et Reggio ont été enfin soleunellement déclarés fiels impériaux. Mais depuis Grégoire vii. ils étaient, ainsi que Ferrare, dépendants de Rome : et la maison de Modène, autrefois propriétaire de ces terres, ne les possédait plus qu'à titre de vicaire du saint siège. En vaiu la cour de Vienne et les diètes impériales prétendaient toujours la suzeraineté. (1597) Clément vui enleva Ferrare a la maison d'Est, et ce qui pouvait produire une guerre violente ne produisit que des protestations. Depuis ce temps. Ferrare fut presque déserte ».

Ce pape fit la cérémonie de donner l'absolution et la discipline à Henri IV, en la personne des cardinaux du Perron et d'Ossat; mais on voit combien la copr de Rome craignait toujours Philippe H. par les ménagements et les artifices dont usa Clément viii pour parvenir à réconcilier Henri IV avec l'Église. (1595) Ce prince avait abjuré solennellement la religion réformée; et cependant les deux tiers des cardinaux persistèrent dans un consistoire à lui refuser l'absolution. Les ambassadeurs du roi eurent beaucoup de peine à empêcher que le pape se servit de cette formule : « Nous rehabilitons Henri dans sa a royanté. » Le ministère de Rome voulait hien reconnaître Henri pour roi de France, et opposer ce prince à la maison d'Autriche; mais en même temps Rome soutenait, autant qu'elle pouvait, son ancienne prétention de disposer des royaumes. Sous Borghèse, Paul v, renaquit l'ancienne

a Voyez l'article Funnana dans le Dictionnaire philosophique. querelle de la juridiction acculère et de l'ecclésissitique, qui avait fait verser autrefois tant de saug. (1603) Le séant de Venise avait défende les nouvelles douations faites aux églises saus son concours, et surout l'alienation des biens-fonds en faveur des moines. Il se erut aussi en droit de faire arrêter et de juger un channée de Viceone, et un abbé de Nervèse, convaineus de rapines et de meurtres.

Le pape écrivit à la république que les décrets el l'emprisonnement des deux ecclésiastiques blessaient fhonneur de Dieu; il etigea que les ordonnances du sénat fussent remises à son nonce, et qu'on lui rendit aussi les deux coupables, qui ne devaient être justiciables que da la our romaine.

Paul v. qui peu de temps auparavant avait fait plier la république de Gênes dans une occasiou pareille, crut que Venise aurait la même condescendance. Le sénat envoya un ambassadeur extraordinaire pour soutenir ses droits. Paul répondit à l'ambassadeur que ni les droits ni les raisons de Venise ne valaient rien, et qu'il fallait obeir. Le senat n'obéit point. Le doge et les sénateurs furent excommuniés (47 avril 4606), et tout l'état de Venise mis en interdit, c'est-à-dire qu'il fut défendu au clergé, sous poins de damnation éternelle, de dire la messe, de faire le service, d'administrer aucun socrement, et de prêter son ministère à la sépulture des morts. C'était ainsi que Grégoire vii et ses successeurs en avaient usé envers plusieurs empereurs, bien sûrs alors que les peuples aimeraient mieux abandonner leurs empereurs que leurs églises, et comptant toujours sur des princes prêts à envahir les domaines des excommunics. Mais les temps étaient changes : Paul v, par cette violence, hasardait qu'on lui désobélt, que Venise fit fermer toutes les églises, et renoucât à la religion catholique : elle pouvait aisément embrasser la grecque, on la luthérienne, ou la calviniste, et parlait, en effet, alors de se séparer de la communion du pape. Le changement ne se fût pas fait sans troubles; le roi d'Espagne aurait pu en profiter. Le senat se contenta de défendre la publication du monitoire dans toute l'étendue de ses terres. Le grand-vicaire de l'évèque de Padoue, à qui cette défense înt signifiée, répondit au podestat qu'il ferait ce que Dieu lui inspirerait : mais le podestat avant réplique que Dieu avait inspiré au conseil des dix de faire pendre quiconque désobeirait, l'interdit pe fut publié pulle part ; et la cour de Rome fut assez heureuse pour que tous les Vénitieus continuas-

sent à vivre en catholiques malgré elle.
Il u'y ent que quelques ordres religieux qui
obéirent. Les jésuites ne voulurent pas donner
l'exemple les premiers, Leurs députés se rendirent

à l'assemblé générale des capucius; ils leur directs que, e dans colle grande affaire; l'univers avait, que, e dans colle grande affaire; l'univers avait e les teus sur les capucias, et qu'on attendait leur e démarcées pour savoir que partir on derait en prendre. « Les capucias, quis ecrurent en apecade à l'univers, une balancèrest pas à fermer leurs églises. Les jésuites et les théstins fermèrent dans res levers. Ao éssait les fit tous cembarquer pour Rome, et les jésuites furent baunis à per-pétatif.

Parmi tant de moines qui , depuis leur fondation, avaient trahi leur patrie pour les intérêts des papes, il s'en trouva un à Venise qui fut citoyen, et qui acquit une gloire durable en défendant ses souverains contre les prétentions romaines : ce fat le célèbre Sarpi , si conna sous le nom de Fra-Paolo. Il était théologicu de la république : ce titre de théologien ue l'empêcha pas d'être un excellent jurisconsulte. Il soutint la cause de Venise avec tonte la force de la raison . et avec une modération et une finesse qui rendaient cette raison victorieuse. Deux suiets du pape et un prêtre de Venise subornèrent deux assassins pour tuer Fra-Paolo. Ils le percèrent de trois coups de stylet, et s'enfnirent dans une barque à dix rames, qui leur était préparée. Un assassinat si bien concerté, la fuite des meurtriers assnrée avec tant de précautions et de frais, marquaieut évidemment qu'ils avaient obéi aux ordres de quelques homines puissants. On accusa les icsuites : on soupconna le pape : le crime fut désavoné par la cour romaine et par les jésuites. Fra-Paolo, qui réchappa de ses blessures, garda lougtemps un des stylets dont il avait été frappé, et mit au-dessous cette inscription : Stile della chiesa romana.

Le roi d'Espagne excitait le pape contre les Vénitiens, et le roi Henri IV se déclarait pour eux. Les Vénitieus armèrent à Vérone , à Padoue , à Bergame, à Brescia; ils levèrent quatre mille soldats en France. Le pape, de son côté, ordonna la levée de quatre mille Corses, et de quelques Snisses catholiques. Le cardinal Borghèse devait commander cette petite armée. Les Turcs remercièrent Dieu solennellement de la discorde qui divisait le pape et Venise. Le roi llenri 1v eut la gloire, comme je l'ai déjà dit, d'être l'arbitre du différent, et d'exclure Philippe un de la médiation. Paul v essuya la mortification de ne pouvoir même obtenir que l'accommodement se fit à Rome, Le cardinal de Joyeuse, envoyé par le roi de France h Venise, revoqua, an nom dn pape, l'excommunication et l'interdit (1609). Le pape, abandonné par l'Espagne, ue montra plus que de la modération, et les jésuites restèrent bannis de la republique pendant plus de cinquante ans : ils u'y

ont été rappelés qu'en 1657, à la prière du pape Alexandre vu ; mais ils u'ont jamais pu y rétablir leur crédit

Paul v, depuis ce temps, ne roulut plus faire aucune décision qui pût compromettre son autorité: on le pressa en vain de faire nu article de foi de l'Immaculée conception de la sainte Vierge; il il se contenta de défendre d'ensigne le contraire en public, pour ne pas choquer les dominicains , qui prétendent qu'elle a été couçue comme les autres dans le péché originel. Les dominicains

étaient alors très puissants en Espagne et en Italie. Il s'appliqua à embellir Rome, à rassembler les plus beaux ouvrages de sculpture et de peinture, Rome lui doit ses plus belles fontaines, surtout celle qui fait jaillir l'eau d'nn vase antique tiré des thernes de Vespasien, et celle qu'on appelle l'Acqua Paola, ancien ouvrage d'Auguste, que Paul v rétablit ; il y fit conduire l'eau par un aquéduc de trente - cinq mille pas, à l'exemple de Sixte-Quiut : c'était à qui laisserait dans Rome les plus nobles monuments. Il acheva le palais de Monte-Cavallo. Le palais Borghèse est un des plus considérables. Rome, embellie sous chaque pape, devenait la plus belle ville du monde. Urbain vui construisit ce grand autel de Saint-Pierre, dout les colonnes et les ornemeuts paraîtraient partont ailleurs des ouvrages immenses, et qui n'ont là qu'une juste proportion : c'est le chef-d'œuvre du Florentin Bernini, digne de mêler ses ouvrages avec ceux de son compatriote Michel-Ange.

Cet Urbain viii . dont le pom était Barberinl . aimait tous les arts; il réussissait dans la poésie latine. Les Romains, dans une profonde palx, jonissaient de toutes les donceurs que les talents répandent dans la société, et de la gloire qui lenr est attachée. (4644) Urbain réunit à l'état ecclésiastique le duché d'Urbino, Pesaro, Sinigaglia, après l'extinction de la maison de La Rovère, qui tenait ces principautés en fiel du saint siège. La domination des pontifes romains devint donc toujours plus puissante depuis Alexandre va. Rien ne troubla plus la tranquillité publique : à peine s'apercuton de la petite guerre qu'Urbain vin, on plutôt ses deux neveux, firent à Édonard, duc de Parme, pour l'argent que ce due devait à la chambre apostolique sur son doché de Castro. Ce fut une guerre peu sanglante et passagère, telle qu'on la devait atteudre de ces nouveaux Romains, dont les mœnrs doivent être nécessairement conformes à l'esprit de leur gonvernement. Le cardinal Barberin , anteur de ces troubles, marchait à la tête de sa petite armée avec des indulgences. La plus forte bataille qui se donna fut entre quatre ou cinq ceuts hommes de chaque parti. La forteresse de Piégaia se reudit à discrétion, dès qu'elle vit approcher Farillierie: cette artillerie consistait en deux coulevrines. Cepeudant il fallut pour étouffer ces troubles, qui ne méritent paint de place dans l'histoire, plus de négociations que s'il s'était agi de l'ancienne Roue et de Carthage. On ne rapporte cet événement que pour faire connaître le génie de Rome moderne, qui fait tout par la négociation, comme l'aucienne Rome finissait tont par des victoires.

Les cérémonies de la religion, celles des présiones, les arts, les antiquités, les édifices, les jardins, la musique, les assemblées, occupieral le loisir des Romains, tandis que la guerre de treute ans ruina l'Allemagne, que le sang des peuples et du roi coulait en Angleterre, et que bientid après la guerre civile de la fronde désola la France.

Mais si Rome était heureuse par sa tranquillité, et illustre par ses monunents, le peuple était dans la misère. L'argent qui servit à élever tant de chefs-d'œuvre d'architecture retournait aux autres nations par le désavantage du commerce.

Les paper étaient tolligés d'achter des étrangers le lié dont managent les Romains, et qu'on revencatie de lié dont managent les Romains, et qu'on revendait en détail dans la ville. Cette coutume dures encore asjunct luis ji 1 y des états que le lance currichti, il y en a d'astres qu'il apparent la panelender de que'ques cardinaux et des parents des papes servait à faire mieux resurquer l'indigence des autres ciorques, qui pourtant, à la vœ de tant de beaux édities , sembléent s'enorqueilif, dans leur parenté, d'être habitatus de home.

Les voyageurs qui allaient admirer cette ville étaient étonnés de ne voir, d'Orviette à Terracine, dans l'espace de plus de cent milles, qu'un terrain dépeuplé d'hommes et de bestiaux. La campagne de Rome, il est vrai, est un pays inhabitable, infecté par des marais eroupissants, que les ancieus Romains avaient desseches. Rome, d'ailleurs, est dans un terrain ingrat, sur le bord d'un fleuve qui est à peine navigable. Sa situation entre sept montagnes était plutôt celle d'un repaire que d'une ville. Ses premières guerres furent les pillages d'un peuple qui ne pouvait guère vivre que de rapines; et lorsque le dictateur Camille eut pris Véies, à quelques lieues de Rome, dans l'Ombrie, tout le peuple romain voulut quitter son territoire stérile et ses sept montagnes, pour se transplanter an pays de Véies. On ne rendit depuis les environs de Rome fertiles qu'avec l'argent des nations vaiucues, et par le travail d'une foule d'esclaves : mais ce terrain fut plus couvert de palais que de moissons. Il a repris eufin son premier état de campague déserte.

Le saint siège possédait ailleurs de riches contrèes, comme celle de Bologne. L'évêque de Sulisbury . Burnet , attribue la misère du peuple, dans les meilleurs cantons de ce pays , anx taxes et à la forme da gouvernement, ll a prétendu, avec presque tous les écrivains, qu'un prince électif, qui règne peu d'années, n'a ni le ponvoir ni la volonté de faire de ces établissements utiles qui ne peuvent devenir avantageux qu'avec le temps. Il a été plus aisé de relever les obélisques , et de construire des palais et des temples , que de rendre la nation commercante et opuleute. Quoique Ron e fût la capitale des peuples catholiques, elle était cependaut moins peuplée que Venise et Naples , et fort au-dessous de Paris et de Londres ; elle n'approchait pas d'Amsterdam pour l'opulence, et pour les arts nécessaires qui la produisent. On ne comptait, à la fin du dix-septième siècle, qu'environ cent vingt mille habitants dans Rome, par le dénombrement imprimé des familles ; et ce calcul se trouvait encore vérifié par les registres des naissances. Il naissait, année commune, trois mille six cents enfauts : ce nombre de naissances, multiplié par trente-quatre, donne toujours à peu près la somme des habitants; et cette somme est ici de cent vingt - deux mille quatre cents. Paul love , dans son Histoire de Léon x , rapporte que, du temps de Clément vir. Rome ne possédait que trente-deux mille habitants. Quelle différence de ces temps avec ceux des Trajan et des Antonin ! Environ huit mille Jnifs, établis à Rome, u étaient pas compris dans ce dénombrement : ces Juils ont toujours vécu paisiblement à Rome, ainsi qu'à Livourne. On n'a jamais exerce contre eux en Italie les cruautes qu'ils ont souffertes en Espague et en Portugal. L'Italie était le pays de l'Europe ou la religion inspirait alors le plus de donceur.

Bone dat le seul centre des arts et de la polities jusqu'au sièce de Louis Ary, et c'est ce qui détermina la reine Christino y fiser son sojour, a mais isenda! L'ille înt égaler dans plus d'un genre par la France, et surpassée de lesauroup dans quedques une. Les Anglais curent sur elle autant des supériorité par les sciences que par le commerce, Rome conserva la gloire de ses antiquiés et des travaux qui la distingoèrent depois Jules II.

#### CHAPITRE CLXXXVI.

#### Suite de l'Italie au dix-septième siècle.

La Toscane était, comme l'état du pape, depuis le sezizème siècle, un pays tranquille et beureux. Florence, rivale de Rome, attirait chez elle la même fonle d'étrangers qui venaient admirer les ches-d'œuvre antiques et modernes dont elle était remplie. On y voyait cent soixante statues publiques. Les deux seules qui décoraient Paris, celle de licuri iv et le cheval qui porte la statue de Louis xiii, avaient été foudues à Floreuce, et étaient des présents des grands-dues.

Le commerce avait rendu la Toscanes i florissuate et assouverains si riches, que le grand-due Cosme n, fut eu état d'euvoyer viogt mille hummes au secours du duc de Mantoue coutre le duc de Savoie, en 615, sans mettre aucuu implú sur ses sujets; exemple rare chez les ustions pulss puissantes.

La ville de Veuise ionissait d'un avantage plus siugulier, e'est que depuis le treizième siècle sa tranquillité intérjeure ue fut pas altérée un seul moment; nul trouble, nulle sédition, nul danger dans la ville. Si ou allait à Rome et à Florence pour y voir les grands mouuments des beauxarts, les étrangers s'empressaient d'aller goûter dans Venise la liberté et les plaisirs; et ou y admirait encore, ainsi qu'à Rome, d'excellents morceanx de peinture. Les arts de l'esprit y étaient cultivés : les spectacles y attiraient les étrangers, Rome était la ville des cérémonies, et Venise la ville des divertissements : elle avait fait la paix avec les Turcs, après la bataille de Lépante, et sou commerce, quoique déchu, était encore cousidérable dans le Levant : elle possédait Candie, et plusieurs lles , l'Istrie, la Dalmatie, une partie de l'Albanie, et tout ce qu'elle conserve de uos jours en Italie.

(1618) Au milieu de ses prospérités, elle fut sur le poiut d'être détruite par une conspiration qui n'avait point d'exemple depuis la foudation de la république. L'abbé de Saint-Réal, qui a écrit cet événement célèbre avec le style de Salluste. v a mélé quelques embellissements de romau; mai le foud en est très vrai. Venise avait eu une petite gnerre avec la maison d'Autriche sur les côtes de l'Istrie, Le roi d'Espagne, Philippe III, possesseur du Milanais, était toujours l'eunemi secret des Vénitions. Le duc d'Ossone, vice-roi de Naples, dou Pèdre de Tolèle, gouverueur de Milan, et le marquis de Bedmar, ambassadeur d'Espagne à Venise, depuis cardinal de la Cueva, s'unirent tous trois ponr aoéantir la république : les mesures étaient si extraordinaires, et le projet si hors de vraisemblaoce, que le scnat, tout vigilant et tout éclairé qu'il était, ne pouvait eu coucevoir de soupcou. Venise était gardée par sa situation. et par les lagunes qui l'environnent. La fange de ces lagunes, que les eaux portent tautôt d'un côté, tantôt d'un autre, ne laisse jamais le même chemin ouvert aux vaisseaux; il faut chaque jour indiquer une route nouvelle. Venise avait une flotte formidable sur les côtes de l'Istrie, où elle fesait.

la guerre à l'archiduc d'Autriche, Ferdinand, qui fut depuis l'empereur Ferdinand 11. Il paraissait impossible d'eutrer dans Venise : cependant le marquis de Bedmar rassemble des étrangers dans la ville, attirés les uns par les autres jusqu'au nombre de cinq cents. Les principaux conjurés les engagent sous différents prétextes, et s'assurent de leur service avec l'argent que l'ambassadeur fournit. Ou doit mettre le feu à la ville en plusieurs endroits à la fois : des troupes du Milauais doivent arriver par la terre ferme : des matelots gagnés doiveut montrer le chemin à des barques ehargées de soldats que le due d'Ossone a euvoyées à quelques lieues de Venise : le capitaine lacques Pierre, un des conjurés, officier de marine au service de la république, et qui commandait douze vaisseaux pour elle, se ebarge de faire brûler ces vaisseaux, et d'empêcher, par ce coup extraordinaire, le reste de la flotte de veuir à temps au secours de la ville. Tons les conjurés étant des étrangers de nations différentes, il n'est pas surprenant que le complot ait été découvert. Le procurateur Nani, historien célébre de la 16publique, dit que le sénat fut justruit de tout par plusieurs personnes: il ne parle point de ce protendu remords que sentit un des conjurés, nommó Jaffier, quand Renaud, leur chef, les harangua pour la dernière fois, et qu'il leur fit, dit-on, une peinture si vive des horreurs do leur eutreprise, que ce Jaffier, au lieu d'être encouragé, se livra au repentir. Tontes ces harangues sout de l'imagination des écrivaius : ou doit s'en défier en lisaut l'histoire ; il n'est ni daos la nature des choses, ni dans aucune vraisemblance, qu'un ebef de coujurés leur fasse une description pathétique des horreurs qu'ils vont commettre, et qu'il effraie les imaginations qu'il doit eubardir. Tout ce que le sénat put trouver de conjurés fut pové incontinent dans les canaux de Venise. On respecta dans Bedmar le caractère d'ambassadear, qu'on pouvait ne pas ménager; et le sénut le fit sortir secrètement de la ville, pour le déro-

ber à la firerar du peuple.

Venies, échappé à ce danger, fut dans un état
florissant jusqu'à la price de Candle. Cette répohique notuts seule la guerre contre l'empire
ture pendau pris de treute aus, depuis 1641 jusplas andinerable dout l'històire fanse ineution,
any a 1669. La siège de Candle, le plas loug et le
plas andinerable dout l'històire fanse ineution,
any price de vinge suit, suitoft courné en blocus.

Journaper de vinge suit, suitoft courné en blocus,
any price de vinge suit, suitoft courné en blocus,
pitaiseurs reprises, lait enflu dans les formes, deux
ant ét dami sant refleibe, jusqu'à equi ce monceau de consières fût rendu sux Tures avec l'ile
presque tout entitére eu 1669.

Avec quelle lenteur, avec quelle difficulté le

genre humain se eivilise, et la société se perfectionne l'On voyait auprès de Venise, aux portes de cette Italie, où tous les arts étaient en honneur, des peuples anssi peu policés que l'étaieut alors ceux du Nord. L'Istrie, la Croatie, la Dalmatie, étaient presque barbares : c'était pourtant cette même Dalmatie si fertile et si agréable sous l'empire romain; c'était cette terre délicieuse que Dioclétien avait cluisie pour sa retraite, dans un temps où ni la ville de Venise ni ce nom n'existaient nas encore. Voilà quelle est la vicissitude des choses humaines. Les Morlaques, surtout, passajent ponr les peuples les plus farouches de la terre. C'est ainsi que la Sardaigne, la Corse, ne se ressentaient ni des mœurs ni de la culturo de l'esprit, qui fesaient la gloire des autres Italiens : Il en était comme de l'ancienne Grèce, qui voyait anprès de ses limites des nations encore sauvages.

Les chevaliers de Malte se sonteuaient dans cette ile, que Charles-Ouint Jeur donna après que Soliman les eut chasses de Rhodes en 4523. Le grand-maître Villiers L'Isle-Adam, ses chevaliers. et les Rhodiens attachés à eux, furent d'abord errants de ville en ville, à Messine, à Gallipoli, à Rome, à Viterbe. L'Isle-Adam alla jusqu'à Madrid implorer Charles-Quint; il passa en France, en Angleterre, tâchant de relever partout les déhris de son ordre qu'on croyait entièrement ruiné. Charles-Quint fit présent de Malte aux chevaliers en 4525, aussi bien que de Tripoli : mais Tripoli lenr fut bientôt enlevé par les amiraux de Soliman, Malte n'était qu'nn rocher presque stèrile : le travail y avait forcé autrefois la terre à être féconde, quand ce pays était possédé par les Carthaginois : car les nouveaux possesseurs y trouvèrent des débris de colonnes, de grands édifices de marbre, avec des juscriptions en langue punique. Ces restes de grandeur étaient des témoignages que le pays avait été florissant. Les Romains ne dédalgnèrent pas de le prendre sur les Carthaginois ; les Arahes s'en emparèreut au neuvième siècle ; et le Normand Roger, comte de Sicile, l'aunexa à la Sicile vers la fin du douzième siècle. Quand Villiers L'Isle-Adam eut transporté le siège de son ordre dans eette île, le même Solimau, indigné de voir tous les jours ses vaisseaux exposés anx courses des eunemis qu'il avait ern détruire, voulut prendre Maîte comme il avait pris Rhodes. Il envoya trente mille soldats devant cette petite place, qui d'était défendue que par sept cents chevaliers. (4565) Le grand-maître, Jean de La Valette, âgé de soixante et onze ans. soutint quatre mois le siège.

Les Turcs montérent à l'assant en plusieurs eudroits différents; on les repoussait avec une ma-

chine d'une nouvelle invention; c'étaient de grands cercles de bois, couverts de laine endnite d'eau-de-vie, d'huile, de salpêtre et de poudre à canon, et on jetait ces cercles emflammes sur les assaillants. Enfin, environ six mille hommes de secours étant arrivés de Sicile, les Turcs levèrent le siége. Le principal bourg de Malte, qui avaitsoutenu le plus d'assants, fut nommé la cité victoricuse, nom qu'il conserve eucore apjourd'hui, Le grand-maître de La Valette fit bâtir une cité nouvelle, qui porte le nom de La Valette, et qui rendit Malte imprénable. Cette petite lle a toujours, depuis ce temps, bravé toute la puissauce ottomane : mais l'ordre n'a jamais été assez riche pour tenter de grandes conquêtes, ni pour équiper des flottes nombreuses. Ce monastère de guer riers ne subsiste guère que des bénéfices qu'il possède dans les états catholiques, et il a fait bien moins de mal aux Turcs que les corsaires algériens n'en ont fait aux chrétiens.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE CLXXXVII.

De la Bollande au dix-septième siècle

La Hollande mérite d'autant plus d'attention, que c'est un état d'une espèce toute nouvelle, devenn puissant sans posséder presque de terrain, riche en n'avant pas de son fonds de quoi nourrir la vingtième partie de ses habitants, et considérable en Europe par ses travaux au bout de l'Asie. (1609) Yous vovez cette république reconnne libre et sonveraine par le roi d'Espagne, son ancien maître, après avoir acheté sa liberte par quarante ans de gnerre. Le travail et la sobriété furent les premiers gardiens de cette liberté. On raconte que le marquis de Spinota et le président Richardot, allantà La Have, en 1608, ponr negocier chez les Hollandais mêmes cette première trève, ils virent sur leur chemin sortir d'un petit bateau huit ou dix personnes qui s'assirent sur l'herbe, et firent un repas de pain, de fromage et de bière, chacun portant soi-même ce qui lui était nécessaire. Les ambassadenrs espagnols demandèrent à un paysan qui étaient ces voyagenrs. Le paysan répondit : « Ce sont les députés des e états, nos souverains seigneurs et maîtres. » Les ambassadeurs espagnols s'écrièrent : « Voifà des a gens qu'on ne pourra jamais vainere, et avec « lesquels il faut faire la paix, » C'est à peu près ce qui était arrivé autrefois à des ambassadeurs de Lacédémone, et à ceux du roi de Perse. Les mêmes mœurs peuvent avoir rameué la même aventure. En général les particullers de ces provinces étaient pauvres alors, et l'état riche; au lieu que depuis, les citoyens sont devenus riches, et l'état pauvre. C'est qu'alors les premuers fruits du commerce avaieut été consacrés à la défeuse publique.

Ce penple ne possedait eucore ni le cap de Bonne-Espérance, dont il ue s'empara qu'en 1655 sur les Portugais, ni Cochin et ses dépendances, ni Malaca. Il ne trafiquait point encore directement à la Chine. Le commerce du Japon , dont les Hollandais sont aujourd'hui les maîtres, leur fut interdit jusqu'en 1609 par les Portngais, ou plutôt par l'Espagne, maîtresse encore du Portugal. Mais ils avaient dejà conquis les Moluques : ils commencaient à s'établir à Java : et la compagnie des Indes, depuis 4602 jusqu'en 1609, avait déjà gagné plus de deux fois son capital. Des ambassadeurs de Siam avaient déjà fait à ce peuple de commercants, en 1608, le même houneur qu'ils firent depuis à Louis AIV. Des ambassadeurs du Japon vinreut, en 1609, conclure un traité à La Haye, sans que les états célébrassent cette ambassade par des médailles. L'empereur de Maroc et de Fez leur envoya demander un secours d'hommes et de vaisseaux. Ils augmentaient, depuis quarante ans, leur fortune et lour gloire par le commerce et par la guerre.

La douceur de ce gouvernement, et la tolérance de toutes les mauières d'adorer Dieu; , dangereuse peut-ctre ailleurs, mais là nécessaire, peuplèrent la Hollande d'une foule d'étrangers, et sur lout de Wallous que l'inquisition perséculait dans leur attrie, et qui d'esclaves devinrent étivens.

La religion réformée, dominante dans la Holade, servit encore às a puissance. Capeys, alors si pauvre, n'avrait pun is suffire à la magnificance des prédats, ni nourrir des ordres religieux; et cette terre où il fallait des hommes, ne ponvai admettre ceax qui évangusent par sement à laisser périr, autaux qu'il est en eux, l'espèce hommien. On avail l'exemple de l'augletera, qui cleid d'un tlers plus peuplée depuis que les ministres des autels jouissieut de la douceut du marine, et que les espérances des familles o'étaient point ouverties dans le célialt du cloitze.

Amsterdam, malgré les uncommodités de son port, devint le magasin du monde. Torte la fisilande s'enrichit et s'embellit par des travaux immenses. Les eux de la mer furent contenues par de doubles digues. Des canaux creasés dans toutes es villes furent reclus de plerres; les rues devincent de larges quais ornés de grands arbes. Les larques chargés de marchandisca fordérent aux portes des particuliers, et les étranges is ue sessent point d'admirer e en délagnée singulier, formé par les faltes des maisons, les cimes des arbres, et les bauderoles des vaisseaux, qui donneut à la fuis, dans un même lieu, le spectacle de la mer, de la ville, et de la campagne.

Mais le mal est fellement mêlé avec le bien, les hommes s'éloignent si souvent de leurs principes, que cette république fut près de détruire ellemême la liberté pour laquelle elle avait combattu, et que l'intolérance fit couler le sang chez un peuple dont le bonheur et les lois étaient fondés sur la tolérance. Deux docteurs calvinistes firent ce que tant de docteurs avaient fait ailleurs. (1609 et suiv. ) Gomar et Armin disputérent dans Leyde avec fureur sur ce qu'ils n'entendaient pas, et ils divisèrent les Provinces-Unies. La guerelle fut semblable, en plusieurs points, à celles des thomistes et des scotistes, des jansénistes et des niolinistes, sur la prédestination, sur la grâce, sur la liberté, sur des questions obscures et frivoles, dans lesquelles on ne sait pas même définir les choses dont on dispute. Le loisir dont on jouit pendant la trève donne la malheureuse facilité à un peuple ignorant de s'entêter de ces querelles ; et enfin , d'une controverse sculastique il se forma deux partis dans l'état. Le prince d'Orange, Maurice, était à la tête des gomaristes ; le peusionuaire Barnevelt favorisait les arminiens. Du Maurier dit avoir appris de l'ambassadeur son père, que Maurice ayant fait proposer au pensionnaire Barnevelt de concourir à donner au prince un pouvoir souverain, ce zélé républicain n'en fit voir aux états que le danger et l'injustice, et que des lors la ruine de Barnevelt fut résolue. Ce qui est avéré, c'est que le stathouder prétendait accroître son autorité par les gomaristes, et Barnevelt la restreindre par les arminiens : c'est que plusieurs villes leverent des soldats qu'on appelait Attendants, parce qu'ils attendaient les ordres du magistrat, et qu'ils ne pronaient point l'ordre du stathouder; c'est qu'il y ent des séditions sauglantes dans quelques villes (1618); et que le prince Maurice poursuivit sans relâche le parti contraire à sa puissance. Il fit enfin assembler un concile calviniste à Dordrecht, cumposé de toutes les Églises réformées de l'Europe, excepté de celle de France, qui n'avait pas la permission de son roi d'y envoyer des députés. Les pères de ce synode, qui avaient tant erié contre la dureté des pères de plusieurs conciles, et contre leur autorité, condamnèreut les arminiens, comme ils avaient été eux-mêmes condamnés par le concile de Trente. Plus de cent ministres arminiens furent bannis des sept Provinces. Le prince Maurice tira du corps de la noblesse et des magistrats vingt-six commissaires pour juger le grand-pensionnaire Barnevelt, le célèbre Grotius, et quelques autres du parti.

On les avait retenus six mois en prison avant de leur faire leur procès.

L'un des grands motifs de la révolte des sept Provinces et des princes d'Orange contre l'Espague, fut d'abord que le due d'Albe fesait languir long-temps des prisonniers sans les juger, et qu'enfin il les fesait condamner par des commissaires. Les mêmes griefs dont on s'était plaint sons la monarchie espagnole renaquirent dans le sein de la liberté. Barnevelt eut la tête tranchée dans La Have (4619), plus injustement encore que les comtes d'Egmont et de Horn à Bruxelles, C'était un vicillard de soixante et douze aus, qui avait servi quarante aus sa république dans toutes les affaires politiques, avec autant de succès que Maurice et ses frères en avaient eu par les armes. La sentence portait qu'il avait contristé au possible l'Énlise de Dicu. Grotius, depuis ambassadeur de Suède en France, et plus illustre par ses ouvrages que par son ambassade, fut condamné à une prison perpétuelle, dont sa femme eut la hardiesse et le bonheur de le tirer. Cette violence Et naître des conspirations qui attirérent de nonveaux suppliees. Un fils de Barnevelt résolut de venger le sang de son père sur celui de Manrice (1625). Le complot fut découvert. Ses complices, à la tête desquels était un ministre arminien , périrent tous par la main du bourreau. Ce fils de Barnevelt eut le bonheur d'échapper tandis qu'nn saisissait les conjurés : mais son jeune frère eut la tête tranchée, uniquement pour avoir su la conspiration. De Thou mourut en Frauce précisémeut pour la même cause. La condamnation du ieune Hollandais était bien plus cruelle : c'était le comble de l'injustice de le faire mourir parce qu'il n'avait pas été le délateur de son frère. Si ces temps d'atrocité eussent continué, les Hollandais libres eussent été plus malbenreux que leurs aucêtres esclaves du duc d'Albe. Ces persécutions gomariennes ressemblaient à ces premières persécutions que les protestants avaient si souvent reprochées aux catholiques, et que toutes les sectes avaient exercées les unes envers les autres.

Amsterdam, quoique remplic de gomaristes, Luvista tolipars les arminiens, et eubrassa le parti de la tolérance. L'austition et la crusaté du prince Maurice laiséerent une prodonde plaie dans le cour des liedhaudis, et le souvenir de la mort de Barnevel ne contribus pas peu dans la suite à faire exteure du stathoudirat le jeune prince d'orange, Collisame un, qui la d'equis roi d'orange, Mallamme un, qui la d'equis roi d'orange, Mallamme un, qui la d'equis roi le pensionnire de Witt stiputs, Jams le traité de particular de la companie de la companie de le pensionnire de Witt stiputs, Jams le traité de particular de la companie de la companie de comme d'apraire qui encer dans cet enfant, le Comm vell poursireit encere, dans cet enfant, le

roi Charles i", son grand-père, et le pensionaire de Witt rengouit le sang d'un pensionnaire. Cette manœuvre de Witt fut enfin la cause funeste de sa mort et de celle de son frère : mais voils à peu près toutes les catastrophes sangiantes causées en tiollande par le combat de la liberté et de l'ambition.

La compagnie des Indes, indépendante de ces factions , n'en bâtit pas moins Batavia , des l'année 1618, malgré les rois du pays, et malgré les Anglais qui vinrent attaquer ce nouvel établissement. La Hollande, marécagense et stérile en plus d'un canton, se fesait, sons le cinquième degré de latitude septentrionale, un royaume dans la contrée la plus fertile de la terre, où les campagnes sont convertes de riz, de poivre, de cannelle, et où la vigne porte deux fois l'année. Elle s'empara depuis de Bantam dans la mêmelle, et en chassa les Anglais. Cette seule compagnie eut huit grands gouvernements dans les Indes, en y comptant le cap de Bonne-Espérance, quoique à la pointe de l'Afrique, poste important qu'elle enleva anx Portugais en 4655,

Dans la même temps que les Hollandais s'établissaient ainsi aux extrémités de l'Orient ils commencèrent à étendre leurs conquêtes du côté de l'Occident en Amérique, après l'expiration de la trève de douze années avec l'Espagne. La compaguie d'Occident se rendit maltresse de presque tont le Brésil, depuis 4625 jusqu'en 4656. On vit avec étonnement, par les registres de cette compagnie, qu'elle avait, dans ce conrt espace de temps, équipé huit cents vaisseaux, tant ponr la guerre que pour le commerce, et qu'elle en avait enlevé cinq cent quarante-cinq aux Espagnols. Cette compagnie l'emportait alors sur celle des Indes orientales : mais enfin lorsque le Portugal eut seconé le joug des rois d'Espagne, il défendit mieux qu'enx ses possessions, et regagna le Brésil, où il a trouvé des trésors nouveaux.

La plus fructueuse des expéditions hollandaises fut celle de l'amiral Pierre ttein, qui enleva tous les galions d'Espagne revenant de la Havane, et rapporta, dans ce senl voyage, vingt millions de nos livres à sa patrie. Les trésors du Nouveau-Monde, conquis par les Espagnols, servaient à fortiller contre eux leurs anciens sujets, devenus leurs ennemis redontables. La république, pendant quatre-vingts ans, si vous en exceptez une trève de douze années, soutint cette guerre dans les Pays-Bas, dans les Grandes-tudes et dans le Nouveau-Monde; et elle fut assez puissante pour conclure une paix avantageuse à Munster, en 1647, indépendamment de la France, son alliée et long-temps sa protectrice, sans laquelle elle avait promis de ne pas traiter.

Bienlôt après, en 4652, et dans les aunées suivantes, elle ne craint point de rompre avec son alliée. l'Angleterre: elle a antant de vaisseaux qu'elle ; sou amiral Tromp ne cède au fameux amiral Blake qu'en mourant dans une bataille. Elle secourt ensuite le roi de Danemarck, assiégé dans Copenhague par le roi de Suède, Charles x. Sa flotte, commandée par l'amiral Obdam, bat la flotte sucdoise, et délivre Copenhague. Toujours rivale du commerce des Anglais, elle leur fait la guerre sous Charles 11 comme sous Cromwell, et avec de blen plus grands succès. Elle devient l'arbitre des couronnes en 1668. Louis xiv est obligé par elle de faire la paix avec l'Espagne. Cette même république, auparavant si attachée à la France, est depuis ce temps-la jusqu'à la fin du dix-septième siècle l'appui de l'Espagne contre la France même. Elle est long-temps une des parties principales daus les affaires de l'Europe. Elle se relève de ses ehutes; et enfiu, quoique affaiblie, elle subsiste par le seul commerce, qui a servi à sa fondation, saus avoir fait en Europe aucune conquête que celle de Mastricht et d'un très petit et mauvais pays, qui ne sert qu'à défendre ses froutières; on ne l'a point vue s'agrandir depuis la paix de Munster ; en cela plus semblable à l'ancienue république de Tyr, puissante par le seul commerce, qu'à celle de Carthage, qui ent tant de possessions en Afrique, et à celle de Venise, qui s'était trop étendue dans la terre ferme.

### CHAPITRE CLXXXVIII.

Du Banemarck , de la Suède , et de la Pologne , au dixseptième siècle.

Yous ne voyez point le Danemarck entrer dans le système de l'Europe au seizième siècle. Il n'y a rien de mémorable qui attire les yeux des autres nations depuis la déposition solennelle du tyran Christiern n. Ce royaume, composé du Danemarck et de la Norvége, fut long-temps gonverné à peu près comme la Pologne. Ce fut une aristocratie à laquelle présidait un roi électif. C'est l'anclen gouvernement de presque toute l'Europe. Mais, dans l'année 1660, les états assemblés déferent au roi, Frédéric III, le droit héréditaire et la souveraineté absolue. Le Danemarck devient le seul royaume de la terre où les peuples aient établi le pouvoir arbitraire par un acte solenuel. La Norvége, qui a six cents lieues de long, ne rendait pas cet état puissant. Un terrain de rochers stériles ne peut être beaucoup peuplé. Les lles qui composent le Danemarck sont plus fertiles; mais on n'en avait pas encore tiré les mêmes avantages qu'aujourd'bui. On ne s'attendait pas encore que les Danois auraient un jour une compagnié des Indes, et un échlissement l'Arnaupebar; que le roi pour-raite utretenir sièment trente vaisseur de guerre et une armée de vingt-éun mille hommes. Les optivernements sont comme les hommes de gouvernements sont comme les hommes: les oformest tard. L'esprid de commerce, d'Industrie, d'économie, s'et communiqué de proche en proche. Le ne parierai point ici des guerres que le banearch a lo que une soutement de Suéde; et un maisse miner au l'entre de suite et vous sinner même considérer les meurs et le crome des postreroments, que d'écuré dans le détail des meurtres qui n'on point produit d'ériments dissont de la poutérité.

Les rois, en Suède, n'étaient pas plus despotiques qu'eu Danemarck anx seizième et dix-septième siècles. Les quatre états, composés de mille gentilshommes, de cent ecclésiastiques, de cent cinquante bourgeois, et d'environ deux cent ciuquante paysans fesajent les lois du royaume. On n'y connaissait, non plus qu'en Dancmarck et dans le Nord, aucun de ces titres de comte, de marquis, de baron, si fréquents dans le reste de l'Europe. Ce fut le roi Éric, fils de Gustave Vasa, qui les introduisit vers l'au 1561. Cet Érie cependant était bien loin de réguer avec un pouvoir absolu, et il laissa au monde uu nouvel exemple des malheurs qui peuvent suivre le desir d'être despotique, et l'incapacité de l'être, (1569) Le fils du restaurateur de la Suède fut accusé de plusieurs crimes par-devant les états assemblés, et déposé par une sentence unanime, comme le roi Christiern u l'avait été en Danemarck : on le condamna à une prison perpétuelle, et ou donns la couronne à Jean son frère.

Comme votre principal dessein, dans cette fouls d'événements, et de porter la vue aux ceux qui tiennent aux meurs et à l'expit du temps, il deut sanvique ce noi leur, qui édait catholique, eraigannt que les partissus de son frère ne le tirasseride as prinon et ne le remissert sur le tries, lui enveys publiquement du psion, comme le sultanmente nu cordeux et le il enterpressione de movie su cordeux et le il enterpressione de consideration de la conservation de doutst de sa mort, et qu'on une put se servir de son som pour troubler lo norveur rique.

(1580) Le jésuite Possevin, que le pape Grégoire xui envoya dans la Subèle et deas tout lo Nord, en qualité de nonce, imposa su roi Jean, pour péaitence de cet empoisonuement, de ne faire qu'un repas tous les mercredis; pénitence ridicule, mais qui montre au moins que le crime doit être expié. Ceux du roi Érie avaient été punis plus ricoureusemest.

Ni le roi Jean, ni le nonce Possevin, ne purent

réussir à faire dominer la religion catholique. Le 1 rol Jean, qui ue s'accommodait pas de la luthérienne, tenta de faire recevoir la grecque; mals il n'y réussit pas davantage. Ce roi avait quelque teinture des lettres, et il était presque le seul dans son royaume qui se métât de controverse. Il y avait une université à Upsal, mais elle était réduite à deux ou trois professeurs sans étudiants. La nation ne connaissait que les armes, sans avoir pourtant iait eacore de progrès dans l'art militaire. On n'avait commence à se servir d'artillerie que du temps de Gustave Vasa; les autres arts étaient si inconnus, que, quand ce roi Jean tomba malade, eu 1592, il mourut sans qu'on pût lui trouver un médecin; tout au contraire des autres rois, qui unelquefois en sont trop environnés. Il n'y avait eucore ni médecin ni chirurgien en Suède. Quelques épiciers vendaient seulement des drogues médicinales qu'ou prenait au basard. On en usait ninsi dans presque tout le Nord. Les hommes, hieu loin d'y être exposés à l'abus des arts, n'avalent pas su encore se procurer les arts nécessaires.

Cependant la Suède pouvait alors devenir très puissante. Sigismond, fils du roi Jean, avait été clu roi de Pologue, (4587) cinq ans avant la mort de son père. La Suède s'empara alors de la Finlande et de l'Estouie. (4600) Sigismond, roi de Suède et de Pologne, pouvait conquérir toute la Moscovie, qui n'était alors nl hien gouvernée ui bien armée ; mais Sigismond étant catholique , et la Suède luthérienne, il ne conquit rien, et perdit la couronne de Snède. Les mêmes états qui avaient déposé son oncle Éric le déposèrent aussi (1604). et déclarèrent roi un autre de ses oneles, qui fut Charles 1x, père du grand Gustave-Adolphe, Tout cela ne se passa pas sans les troubles, les guerres et les conspirations qui accompagnent de tels changements. Charles 1x n'était regardé que comme un usurpateur par les princes atliés de Sigismond : mais en Suède il était roi légitime.

(1611) Gustave-Adolphe, son fils, lui succéda sans aucun obstacle, u'avant pas encore dix-huit ans accomplis, qui est l'âge de la majorité des rols de Suède et de Danemarck, ainsi que des princes de l'empire. Les Suédois ne possédaieut point alors la Scanie, la plus belle de leurs provinces ; elle avait été cédée au Danemarck dès le quatorzième siècle; de sorte que le territoire de Suède était presque toujours le théâtre de tontes les guerres entre les Suédois et les Danois. La première chose que fit Gustave-Adolphe, ce fut d'entrer dans cette province de Scanie; mais il ne put iamais la reprendre. Ses premières guerres furent infructueuses : il fut obligé de faire la paix avec le Danemarck (1615). Il avait tant de penchant pour la guerre, qu'il alla attaquer les Moscovites aueled de la Newa, des qu'il lut délivré des Banois. Ensuite il se jet aur la Livonie, qui apparteant alors aux Polonais; et, atlaquant partout Sigiamond, son cousia, il pérderis jusque Lithanaie. L'empereur Ferdimand it était allé de Siglamond, et craignais (Gastra-Adolphe, il envoy quelques troupes contre loi. On peut juger de la que ministère de Penne ne let pas grande pésine à faire renir Guarte en Allemagne. Il si a res Sigiament renir Guarte en Allemagne. Il si a res Sigiament en compulées. Vous avez comme il d'eranis le trône de Ferdimand II, et comme il mourat à la le trône de Ferdimand II, et comme il mourat à la leur de son des, au mitieu de ses téctoires.

(1632) Christine, sa fille, non moins célèbre que lui, avant régué aussi glorieusement que son père avait combattu, et avant présidé aux traités de Vestphalie qui pacifièrent l'Allemagne, étonna l'Europe par l'abdication de sa couronne, à l'âge de vingt-sept ans. Puffendorf dit qu'elle fut obligée de se démottre : mais en même temps it avoue que, lorsque cette reine communiqua pour la première fois sa résolution au sénat, en 1651, des sénateurs eu larmes la conjurérent de ue pas abandouner le royaume; qu'elle u'en fut pas moius ferme dans le mepris de son troue, et qu'enfin, avant assemble les états (21 mai 4654), elle quitta la Snède. malgré les prières de tous ses sujets. Elle n'avait jamais paru iucapable de porter le poids de la couroune, mais elle aimait les beaux-arts. Si elle avait été relue eu Italie où elle se retira, elle u'eût point abdiqué. C'est le plus grand exemple de la supériorité réelle des arts, de la politesse, et de la société perfectionnée, sur la grandeur qui n'est que grandeur.

Charles x, sou cousin, due de Deux-Pous, fulchois par le séla pour son successor. Ce prince ne consuissit que la guerre. Il marcha en Polone, et las coquit avec la même rapidir que nous sou cut Charles xxx, son peticilis, la subjugare. et il la perdit de même. Les Danois, shors déreseurs de la Pologne, parce qu'ils étaient toojuarsuemais de la Soide, tombérent sur elle (1638); mais Charles x, quoique chossé de la Pologne, marcha sur la me placée, dille en lie, Jasqu'h conclure ou paix qui rendità la Soide la Sontie, persude depub (reis siècles.

Son fils, Charles xi, fut le premier roi absolu, et son peile fils, Charles xii, fut le dervier. Je n'observerai lei qu'uue seule chose, qui montre combien l'esprit du gouvernement a changé dans le Nord et combien il a failu de temps pour le charles xii que la Suède, toujours guerrière, è set enflu tourcele à l'agriculture et au commerce, quatant qu'uu terrain ingrat et la médiorrité de ser fichesses peur rain ingrat et la médiorrité de ser fichesses peur rain ingrat et la médiorrité de ser fichesses peur

vent le permettre. Les Suédois ont eu enflu uue compagnie des ludes; et leur fer, dont ils ue se servaieut autrefois que pour combatte, a été porté avec avantage sur leurs vaisseaux, du port de Gothembourg aux provinces méridionales du Mozol et de la Chine.

Voici un nouvelle vicissitude et un nouveau contraste dans le Nord. Cette Suède, despotiquement gouvernée, est devenue de nos jours le royaume de la terre le plus libre, et celui où les rois sont le plus dépendants. Le Danemarck, au contraire, où le roi n'était qu'un doge, où la noblesse était souveraine, et le peuple esclave, deviut, des l'an 4661, un royaume entièrement mouarchique. Le clergé et les bourgeois aimèrent mieux un souverain absolu que ceut nobles qui voulaient commander ; ils forcèrent ces nobles à être sujets comme eux, et à déférer au roi, Frédérie III, une autorité saus bornes. Ce monarque fut le seul dans l'univers qui, par un consentement formel de tous les ordres de l'état, fut recounu pour souverain absolu des bommes et des lois, pouvant les faire, les abroger et les négliger, à sa volonté. On lui douna juridiquement ces armes terribles, contre lesquelles il u'y a point de bouclier. Ses successeurs en ont rarement abusé, ils out senti que leur grandeur consistait à rendre heureux leurs peuples. La Suède et le Danemarck sont parvenus à cultiver le commerce par des routes diamétralement opposées. la Snède en se rendant libre, et le Danemarck en cessant de l'être 1.

CHAPITRE CLXXXIX.

De la Pologne au dis-septième siècle, et des sociatens pu unitaires.

La Pologue d'aît le seul pays qui, joignant le nom de république à celui de monarchie, se dounàt toujours un rol étrauger, comme les Véuiticus choistseut un général de terre. C'est encore le seul royaume qui n'aît point ur l'esprit de conquête, occupé suulement de défendre ses frontières contre les Turest de outre les Mossonités.

Les factions catholique et protestante, qui avaient troublé tant d'états, pénétrèrent entin chez cette nation. Les protestants furent assez considérables pour se faire accorder la liberté de conscience en 1387; et leur parti était déjà si fort, que le nonce du pape, Annibal de Capoue, n'employa qu'eux pour técher de douner la couronne

loya qu'eux pour tâcher de donner la coure

Ce chapite a été écrit avant la révolution de 1772.

à l'archidec Maximillen, Fere de l'empereur Rododphe n. En eff. le protestants polomis d'urent ce prince autrichien, tandis que la fertion opposée choissais le Suchio Sigimond, pell'ini de Gustave Vasa, dont nous avons parfé. Sigimond devait être oi de Suche, siele droits loung avoien céé consultés: mais vons avec vu que les états de la Subde disposite du tréde. Il était i bin de réper en Suble, que Gustave-holophe, sus consis, net sur le point de le décènère en Pologne, et ne renonça è cette entreprise que pour aller feuter de detrème? I entrepreser.

C'est une chose étonnaté que les Suédois aieut souveraparcurent le l'Osigen en vialqueres; et que les Tures, bien plas puisants, u alent jamai prdurér beaucou pa so-éta de ses frontières. Le sultau Osman attaqua les Pólonais avec deux cert lau Osman attaqua les Pólonais avec deux cert sul la comma de l'est de la stéchaire le projection, de la Modalvic : les Cosaques, seuls peuples alors attachés à la république et sous as protection, rendirent, par une resistance opinilare, l'irrepmentale avec d'un d'a premente, d'anni controle de manurais avec d'un d'a premente, d'anni controle de les capitaines d'Osman se acrielent pas faire la souvere?

(4632) Sigismond mourut la même aunée que Gustave-Adolphe, Son fils Ladislas, gul lui succéda, vit commencer la fatale défection de ces Cosaques qui, avant été long-temps le rempart de la république, se sont enfin donnés aux Russes et aux Tures. Ces peuples, qu'il faut distinguer des Cosaques du Tanais, habitent les deux rives du Borysthèue : leur vic est entièrement semblable à celle des auciens Scythes et des Tartares des bords du Pont-Euxin. Au nord et à l'orient de l'Europe, tonte cette partie du monde était encore agreste ; c'est l'image de ces prétendus siècles héroiques où les hommes, se bornaut an uécessaire, pillaient ce nécessaire chez leurs voisins. Les seigneurs polonais des palatinats qui touchent à l'Ekraine voulurent traiter quelques Cosaques comme leurs vassaux, e est-à-dire comme des serfs. Toute la nation, qui n'avait de bien que sa liberté, se souleva unanimement, et désols long-temps les terres de la Pologne. Ces Cosaques étaient de la religiou grecque, et ce fut encore une raison de plus pour les rendre irréconciliables avec les Polonais. Les uns se donnèrent aux Russes, les autres aux Tures, toujours à condition de vivre dans leur libre anarchie. Ils ont conservé le peu qu'ils ont de la religion des Grecs, et ils ont enfin perdu presque entierement leur liberté sous l'empire de la Russie, qui, après avoir été policée de nos jours, a vonlu les policer aussi.

Le roi Ladislas mourut sans leisser d'enfants de sa femme, Marie-Louise de Gouzagne, la même qui avati aimé le graude écuper Cinq-Marx. Ludislas vasit deux frenze, sou deux dans les ordres : l'un jésule et cardinal, nommé Jean Casimir; l'autre civique de Broslau et de Kiovie. Le cardinal et révique de Broslau et de Kiovie. Le cardinal et révique de Broslau et de Kiovie. Le cardinal et révique de Broslau et de Kiovie. Le cardinal et révique de Broslau et de Kiovie. Le cardinal et révique de Broslau et de Roslau et de Rosla

La Pologne ne fut pas plus heureuse sous son successeur Michel Coribut. Tout ce qu'elle a perdu en divers temps composerait un royaume immense. Les Suédois lui avaient enlevé la Livonie, que les Russes possèdent eucore aujourd'hui. Ces mêmes Russes, après leur avoir pris autrefois les provinces de Pleskou et de Smolensko, s'emparerent encore de presque toute la Kiovie et de l'Ukraine. Les Tures prirent, sous le règne de Michel, la Podolie et la Volhiule (4672). La Pologue ne put se conserver qu'en se rendant tributaire de la Porte ottoniane. Le grand-maréchal de la couroune. Jean Sobieski, lava cette bonte, à la vérité, dans le sang des Turcs à la bataille de Chokzim ; (1674) cette célèbre bataille délivra la Pologne du tribut, et valut à Sobieski la couronue; mais apparemment cette victoire si celebre ne fut pas aussi sauglanto et aussi décisive qu'on le dit, puisque les Turcs garderent alors la Podolie et une partie de l'Ukraine, avec l'importante forteresse de Kaminieck qu'ils avaieut prise.

ll est vrai que Sobieski, devenu roi, rendit depuis son nous immortel par la délivrance de Vieune; mals il ue put jamais reprendre Kaminieck, et les Turcs ne l'out rendu qu'après sa mort, à la paix de Carlowitz, en 1699. La Pologne, dans toutes ces secousses, ne changea jamais ni de gouvernement, ni de lois, ni de mœurs, ne devint ni plus riche ni plus pauvre; mais sa discipline militaire ne s'étant point perfectionnée, et le czar Pierre ayant eufin, par le moyen des étrangers, introduit chez lui cette discipline si avantageuse, il est arrive que les Russes, autrefois méprisés de la Pologne, l'ont forcée en 1753 à recevoir le roi qu'ils ont voulu lui donner, et que dix mille Russes ont impose des lois à la uoblesse polonaise assemblée.

L'impératrice-reine Marie-Thérèse, l'impératrice de Russie Catherine II, et Frédéric, roi de l'russe, out imposé des lois plus dures à cette république, au moment que nous écrivons.

Quant à la religion, elle causa peu de troubles

dans cette partie du monde. Les unitaires eurent quelque temps des églises dans la Pologne, dans la Lithuanie, au commencement du dix-septième siècle. Ces unitaires, qu'on appelle tantôt sociniens, tantôt ariens, prétendalent soutenir la cause de Dieu même, en le regardant comme un être unique, Incommunicable, qui n'avait nn fils que par adoptiou. Ce n'était pas entièrement le dogme des anciens eusébéiens. Ils prétendaient ramener sur la terre la pureté des premiers âges du christianisme, renoncant à la magistrature et à la profession des armes. Des citovens qui se fesaieut un scrupule de combattre, ne semblaient pas propres pour un pays où l'on était sans cesse en armes contre les Turcs. Cependant cette religion fut assez florissante en Pologne jusqu'à l'année 1658. On la proscrivit dans ce temps-là, parce que ces sectaires, qui avaient renonce à la guerre. u'avaient par renoncé à l'intrigue. Ils étaient lies avec Ragotski, prince de Transylvanie, alors ennemi de la république. Cependant ils sont encore en grand nombre en Pologne, quoiqu'ils y aient perdu la liberté de faire une profession ouverte de leurs sentiments.

Le déclamateur Maimbourg prétend qu'ils se réfugièrent en Hollande, où « il n'y a, dit-il , que a la religion catholique qu'on ne tolère pas. » Le déclamateur Maimbourg se trompe sur cet article comme sur hien d'autres. Les catholiques sont si tolérés dans les Provinces-Unies, qu'ils y composeut le tiers de la nation, et jamais les unitaires ou les sociniens n'y ont eu d'assemblée publique. Cette religion s'est étendue sourdement en Hollande, en Transylvanie, en Silésie, en Pologue, mais surtout en Angleterre. On peut compterparmi les révolutions de l'esprit humain, que cette religion, qui a dominé dans l'Église à diverses fois pendant trois cent cinquante années depuis Constantin, se soit reproduite dans l'Europe depuis deux siècles, et soit répandue dans tant de provinces, sans avoir aujourd'hui de temple en auenn endroit du moude. Il semble qu'on ait craint d'admettre parmi les communions du christianisme une secte qui avait autrefois triomphé si long-temps de toutes les autres communions.

Cest encore une contradiction of l'esprit humain. Qu'importe, en eflet, que les chréciens reconnaissent dans Jésus-Christ un Dieu portion indivisible de Dieu, et pourtant séparée, ou qu'ils révient dans lui la première restaure de Dieu ; Ces deux systèmes sont egalement incompréhensibles ; mais les lois de la morale, Famour de Dieu bles; mais les lois de la morale, Famour de Dieu ct celui du prochain, sont également à la portée de tont le monde, également nécessaires.

.....

#### CHAPITRE CXC.

De la Russie aux seizième et dix-septième siècles.

Nous ne dounious point alors le nom de Russie à la Moscovie, et nous u'avious qu'une idée rague de ce pays; la rille de Moscou, plus connue en Europe que le reste de ce vate empire, lui fesial douner le nom de Moscovie. Le souveraiu preud le titre d'empereur de toutes les Russies, parce qu'e effet il y a plusieurs provinces de ce nom qui lui appartiement, ou sur lesquelles il a des précentions \*.

La Moscovie ou Russie se gouvernait su seixième siècle à peu près comme la Pologne. Les boyards, ainsi que les uobles polonsis, comptaient pour toute leur richesse les habitants de leurs terres ; les cultivateurs étaient leurs esclaves. Le czar était quelquefois choisi par ces boyards; mais aussi ce czar nommait souvent son successeur, ce qui n'est jamais arrivé en Pologne. L'artillerie était très peu en usage au seizième siècle dans toute cette partie du monde ; la discipline militaire inconnue : chaque hoyard amenait ses paysans su rendezvous des troupes, et les armait de flèches, de sabres, de bàtons ferrés en forme de piques et de quelques fusils. Jamais d'opérations régulières en campagne, nuls magasius, point d'hôpitaux : tout se fesait par incursion; et quand il n'y avait plus rien à piller, le boyard, ainsi que le staroste polonais, et le mirza tartare, ramenait sa troupe,

Labourer ses ehamps, conduire ses troupeaux, et comhattre, voila la vie des Russes jusqu'au temps de Pierre-le-Grand; et c'est la vie des trois quarts des habitants de la terre.

Les Russes conquirent aisciment, su milite of a seistime siècle, les royames de Casus et d'Astracan sur les Tartares affaiblis et plus and dislinés que su conoce; mais jusqu's Pierre-la-Grand, ils se parent se sostenir contre la Saide du côté de la Fillambert, dus troppes régulères du côté de la Fillambert, dus troppes régulères pois tean Basilovitz, ou Basilides, qui conquir Artezcu et Casan, une pareis de la Lironie, Pleskou, Noropordo, jusqu'au car Fierre, il u'y a riese ud considérable.

Co Basilides eut une étrange resemblance avec Pierre i"; é est que tous deux firent mourir leur Bis. Jean Basilides, soupçonant son fils d'une conspiration pendant le siège de Pieskou, le tua d'un coup de pique; et Pierre ayaut fait condamour le sien à la mort, ce jeune prince us survécut pas à sa condamuation et à sa grâce. L'histoire no fineurit survée d'évigement huise

a Voyez l'Histoire de Pierro-le-Grand, chap, let.

extraordinaire que celui des faux Demetrius (Dmitri), qui agita si long-temps la Russie après la mort de Jean Basilides (1584). Ce czar laissa deux fils , l'uu uommé Fédor ou Théodor, l'autre Demetri ou Demetrius. Fédor régns : Demetri fut confiné dans un village nommé Uglis avec la czarine sa mère, Jusque-là les mœurs de cette cour n'avaient point eucore adopté la politique des sultans et des anciens empereurs grecs, de sacrifier les princes du saug à la sûreté du trêne. En premier ministre, uomme Boris-Gudeuou, dont Fédor avait épousé la sœur, persusda au ezar Fédor qu'on ne pouvait bien réguer qu'en imitant les Turcs, et en assassinant sou frère. Ce premier ministre. Boris, envoya un officier dans le village où était élevé le jeune Demetri , avec ordre de le tuer. L'officier de retour dit qu'il avait exécuté sa commission, et demanda la récompense qu'on lui avait promise. Boris, pour toute récompense, fit tuer le meurtrier, afin de supprimer les preuves du crime. Ou prétend que Boris , quelque temps après, empoisonna le czar Fédor; et quoiqu'il en fut soupconné, il u'en monta pas moius sor le trône.

(1397) Il parti dors dans la Lithuanie un jeune homme qui préendait être le prince Demetri chappé à l'assassin. Plusieurs personnes, qu'i l'avaieut va suprès des anter, le recomnissient à des marques certaines, il resembleit parnetifiée de plerreire, qu'on avait attaché au rou de Demetri, à son bapéme. Un palatin de Sandomir le reconsul d'abord pour le lisé de Jean Basilides, et pour le vériable care. Une diéte de Pologne examis abonnellement les preuves de sa missance, et les pant trouvées incontextables, lui et de l'approprie de l'approprie de la contextable, sult et pour rereire de souvoure de se anuélyse.

Cependant on traitait en Russie Dennetri d'imposteur, et même de magicieu. Les Russes ue pouvaient cruire que Dennetri, présenté par des Polonais catholiques, et ayant deux jésuites pour conseil, pat des leur véritable rol. Les loyards le regardaient tellement comme un imposteur, que le caza Boris étant mort, lis mirent sans difliculté sur le trône le Blis de Boris, âgé de quiture

aus.
(1603) Cependant Demetri à avançait eu Russie avec l'armée polonaise. Ceux qui étaient mécoutents du gouverument moteovire se déclarèreut ens sa faveur. Un général russe, étant en présence de l'armée de Demetri, s'écril : el lest le seul « légitume héritier de l'empire, » et passa de son obé avec les troupes qu'il commandait. La révolution fut hienité pleine et entière; Demetri ne fut plus un magicieu. Le peuple de Moscou court au plus un magicieu. Le peuple de Moscou court au

château, et traina en prison le fils de Borss et sa mère. Demetri fut proclamé czar sans aucune contradiction. On publia que le jeune Boris et sa mère s'étaient tués en prison; il est plus vraisemblable que Demetri les lit mourie.

La veue de Joan Basilides, mêre du vrai ou Lau Demetri, etait dupuis long-temp reféguédant le nori de la hausie; le nouveau cara l'envoyadant le nori de la hausie; le nouveau cara l'envoyadant le nori de la hausie; le nouveau cara l'envoyange qu'on en pourait soir el avec. I alla plateieurs mille sa detrant d'elle; tous deux se reconsurera d'une fonie innombrable; personne abors dans vac des transportes et des larmes, en présence d'une fonie innombrable; personne abors dans l'empère en deux que Demetri en fêde i véritable empereux, (1066) Il épous la fillé du polatin de empereux, (1066) Il épous la fillé du polatin de le perül.

Le peuple vit avec horreur une impératrice catholique, une cour composée d'étrangers, et surtout une église qu'on bâtissait pour des jésuites. Demetri dès lors ne passa plus ponr un Russe.

Un boyard, nommé Zuski, se mit à la tête de plusicurs conjurés, an milieu des fêtes qu'on donnait pour le mariage du czar : il entre dans le polais, le sabre dans une main et une croix dans l'autre. On égorge la garde polonaise : Demetri est chargé de chaines. Les conjurés amènent devant lui la czarine, veuve de Jean Basilides, qui l'avait reconnu si solennellement pour son fils. Le clergé l'obligea de jurer sur la croix, et de déclarer enfin si Demetri ctait son fils on non. Alors, soit que la crainte de la mort forçât cettre princesse à un faux serment et l'emportat sur la nature, soit qu'en effet elle rendit gloire à la vérité, elle déclara en pleurant que le ezar n'était point son fils :. que le véritable Demetri avait été, en effet, assassiné dans son enfance, et qu'elle n'avait reconnu le nouveau czar qu'à l'exemple de tout le peuple. et pour venger le saug de son fils sur la famille des assassins. On prétendit alors que Demetri était un homme du peuple, nommé Griska Utropova, qui avait été quelque temps moine dans un couvent de Russie. On lui avait reproché apparavant de n'être pas du rite gree, et de n'avoir rien des mœurs de son pays ; et alors on lui reprocha d'être à la fois un paysan russe et un moine grec. Onel qu'il fût, le chef des conjurés, Zuski, le tua de sa main (1606), et se mit à sa place.

Ce nouveau czar, monté eu un moment sur le trône, renvoya dans leur pays le peu de Polonais échappés au carrage. Comme il n'avait d'autre droit au trône ni d'autre mérite que d'avoir assasiné Demetri, les autres boyards, qui deses égaux devenaient ses sujets, prétendirent bienolt que le carr assassiné n'ésti point ni miposteur, qu'il ctait le véritable Demetri, et que son meurtrien'était pas digne de la couronne. Ce nom de Demetri devint cher aux Russes. Le chancelier de celui qu'on venait de tuer a'usis de dire qu'il u'était pas mort, qu'il guérriait bientôt de ses blessures, et qu'il reparaltrait à la tête de ses fideles sujets.

Ce chancelier parconrut la Moscovie, menant avec lui, dans une litière, un jenne bomme auquel il donnait le nom de Demetri, et qu'il traitait en souverain. A ce nom seul les peuples se soulevèrent : il se donna des batailles au pom de ce Demetri qu'on ne vovait pas : mais le parti du chancelier avant été battn, ce second Demetri disparut bientôt. Les imaginations étaient si frappées de ce nom, qu'un troisième Demetri se présenta en Pologne. Celui-la fut plus henreux que les autres ; il fut soutenu par le roi de Pologne Sigismond, et vint assiéger le tyran Zuski dans Moscou même. Zuski, enfermé dans Moscou, tenait encore en sa puissance la veuve du premier Demetri, et le palatin de Sandomir, père de cette venve. Le troisième redemanda la princesse comme sa femme. Zuski rendit la fille et le père, espérant peut-être adoucir le roi de Pologne, ou se flattant que la palatine ne reconnaltrait pas son mari dans un imposteur ; mais cet imposteur était victorieux. La veuve du premier Demetri ne manqua pas de reconnaître ce troisième pour son véritable époux : et si le premier trouva une mère. Je troisième trouva aussi aisément une épouse. Le beau-père jura que c'était la son geudre, et les peuples ue doutèrent plus. Les boyards, partagés eutre l'usurpateur Zuski et l'imposteur, ne reconnurent ni l'un ni l'autre. Ils déposèrent Zuski et le mirent dans un couvent. C'était encore une superstition des Russes, comme de l'ancienne église grecque, qu'un prince qu'on avait fait moine ne pouvait plus re-

des Tarieres.

(1610) Les boyards alors offrirent leur couronne an prince Ladislas, fishe Siglamond, roi de
Pologne. Ladislas se préparalt à venir la recenir,
lorsqu'il parut encore un quatrième Demotri pour
la lui disputer. Cetti-ei pubbliq que Dien Tarait
tonjours conservé, quoiqu'il est été assassiné à
les principales de l'apparation par la latient de l'apparation qui current ces trois miracle. La villé
de l'Reshon le recommi pour care; il y établit su
corr quediques américe, pendent que les Rauses, se
control que l'apparation par la latient de l'apparation qu'il de l'apparation qu'il de l'apparation de l'ap

gner : ce même usage s'était juscusiblement établi

autrefois dans l'Église latine. Zuski ne reparut

plus, et Demetri fut assassiné dans un festiu par

milieu de ces troubles, on mis sur le trône le fils du patriarche Fédor Romanow: ce patriarche était parent, par les femmes, du cara Jeau Bestildes. Son fils, Michel Fédérowitz, c'est-a-dire fils de Fédor, fut élu 1 Figo de dis-sept nas par le crédit du père. Toute la Russie recount ce Michel, et la ville de Pleskou lui livra le quatrième Demetri, qui finit par fête pendu.

Il en restait un cinquième: c'était le fils du premier qui avait réponé effe, de colt-û-la même qui avait époné la fille du palatis de Sandonni: Samére feilende né Moscool fouvqu'elle alla trouver le troisième Demerti, et qu'elle friquit de le reconsultre pearon-vivraible marti, (1452) Elle er retira cussite chez les Cosaques avec cet enfant, qu'on effet, pouvait bien préfit pr

On ne s'attendait pas à un sixième Demetri. Cependant, sous l'empire de Michel Fédérowitz en Russie, et sons le règne de Ladislas en Pologne. on vit encore un nouveau prétendant de ce nom à la cour de Russie. Ouelques jeunes gens, en se baignant avec un Cosagne de leur âge, apercureut sur son dos des caractères russes imprimés avec une aiguille; on v lisait : Demetri, fils du czar Demetri. Celui-ci passa pour ce même fils de la palatine de Sandomir, que le czar Fédérowitz avait fait nover dans un étang glacé. Dieu avait opéré un miracle pour le sauver ; il fnt traité en fils du czar à la cour de Ladislas, et on prétendait bien se servir de lui pour exciter de nouveaux troubles eu Russie. La mort de Ladislas, son protecteur, lui ôta toute espérance: il se retira en Suède, et de la dans le Holstein ; mais malheureument pour lui le duc de Holstein ayant envoyé en Moscovie une ambassade ponr établir uu commerce de soie de Perse, et son ambassadeur n'ayant réussi qu'à faire des dettes à Moscon, le duc de Holstein obtint quittance de la dette en livrant ce dernier Demetri, qui fut mis en quartiers.

Toutez ces aventures qui tiement da fabileux, et qui son pour tait vie vriei, a raivivent point cher les peuples policés qui ont une forme de gouvement régulière. Le car Alexis, fis de Michel Féderowita, et petit-als du patriarche Fédor Romanow, courone et et 61z, n'est gabre connu dans l'Europe que pour avoir été le père de l'ierre-le-Grand. La Rossie, jouqu'un car Pierre, resta presque incomne aux peuples méridionaux de FEurope, enseréles ouss un despoisse malhenereux du princes sur les toutrads, et des boyards aux princes sur les toutrads, et des boyards aux jes cultivateurs. Les alus dout se plazienet

aujourd'hui les nations poticées, anrient été des lois divines pour les Russes. Il y aquéques réglements parmi nous qui exciteut les murmures des commerçants des manufacturies; mais dans ces pays du Nord il était très rare d'avoir un litno conchait sur des figures, etc. se moins pauvres couvraient d'un gros d'arp achété aux foires désignées, no lites d'un peru d'inimal, soit dometique, soit sauvage. Lorsque le comte de Carliet, ambassabent de Clarler n' d'Appeleure à Mocora, traversa tout l'uniper russe d'Archangel Mocora, traversa tout l'uniper russe d'Archangel et la pouvrée désirel, que cet usege suppose, et la pouvrée fénérale que cet usege suppose, tandisque lor et les pierreties billaient à la cour, au milleu d'une onne grossire.

Un Tartage do in Crimée, un Consque du Tanas, reduit à la vie sauvage du Cioper crasse, effait lites plus heureux que ce citoyen, poissprii ceitt litter d'aller de Il voulait, et qu'il éait dé-feudu au Resse de sortir de son pays. Yous consuiter, par l'històrie de Charles rui, et par celle maisse, par l'històrie de Charles rui, et par celle différence de l'artic de Charles rui, et par celle différence. Terus de sicles in Anarienal pa faire ce qu'a fait Pierre en voyageant quelques aunées.

### CHAPITRE CXCI.

De l'empire ottoman au dix-septième siècle. Siége de Candie. Faux messie.

Après la mort de Sélim 11 (4585), les Ottomaus conservèrent leur supériorité dans l'Europe et dans l'Asie. Ils étendirent encore leurs frontières sous le règne d'Amurat III. Ses généranx prirent, d'un côté, Raab en Hongrie, et de l'autre, Tibris en Perse. Les janissaires, redontables aux ennemis, l'étaient toujours à leurs maîtres; mais Amurat III leur fit voir qu'il était digne de leur commander, (4593) Ils vincent un jour lui demander la tête du tefterdar, c'est-àdire du grand-trésorier. Ils étaient répandus en tomulte à la porte intérieure du sérail, et menaçaient le sultan même. Il leur falt ouvrir la porte : suivi de tous les officiers du sérail, il fond sur eux le sabre à la main, il en tue plusieurs ; lereste se dissipe et obéit. Cette milice si fière souffre qu'on exécute à ses yeux les principanx auteurs de l'émeute : mais quelle milice que des soldats que leur maître était obligé de combattre l Ou pouvait quelquefois la réprimer; mais on ne pouvait ni l'accoutumer au joug, ni la discipliner, ni l'abolir, et elle disposa souvent de l'empire.

Mahomet ut, fils d'Amurat, mériait plus qu'ancon sultan que se planissiries usassert contre lai du droit qu'it à s'arrogaelant de juger leurs maltier. Il commence son règue, à ce qu'ou dit, par l'entre de la commence de son pière, qu'ou croyait avecientes. On unururar a piene; il 7 s que les failles de punis : ce harbare gouverna avec spiencuer. Il protége al Transylvaise contre l'empereur footophen; qui abandonnait le soin de ses citats et de l'empire; il dérenta la tolorgée; il prier Louis et de l'empire; il dérenta la tolorgée; il prier Mulha; et son règne afferts ne laiso; pas de maintenir le grandeur ottomane.

Pendant le règne d'Achmet 1er, son fils, depuis 1603 jusqu'en 1631, tout dégénère. Sha-Abbasle-Grand, roi de Perse, est toujours vainqueur des Turcs. (4603) Il reprend sur eux Tsuris, ancien théâtre de la guerre entre les Turcs et les Persans ; il les chasse de toutes leurs conquêtes , et par là il délivre Redolphe, Mathias et Ferdinand it d'inquiétude. Il combat pour les chrétiens sans le savoir. Achmet couclut, en 1615, une paix houteuse avec l'empereur Mathias; il lui rend Agria, Canise, Pest, Albe-Royale conquise par ses aneêtres. Tel est le contre-poids de la fortune. C'est ainsi que vons avez vn Ussum Cassan, Ismsèl Sophi srrêter les progrès des Turcs contre l'Allemsgne et contre Venise; et, dans les temps sutérieurs, Tamerlan sauver Con-

stantinople. Ce qui se passe après la mort d'Achmet nous prouve hien que le gouvernement ture n'était pas cette monarchie absolue que pos historiens nous ont représentée comme la loi du despotisme établie sans contradiction. Ce pouvoir était entre les mains du sultan comme un glaive à deux tranchants qui blessait son maltre quand il était manié d'une main faible. L'empire était souvent, comme le dit le comte Marsigli, une démocratie militaire, pire eucore que le pouvoir arbitraire. L'ordre de succession n'était point établi. Les janissaires et le divan ue choisirent point pour leur empereur le fils d'Achmet qui s'appelait Osman, mais Mustapha, frère d'Achmet (4617), Ils se dégoûtérent au bout de deux mois de Mustapha, qu'on disait incapable de régner; ils le mirent en prison et proclamèrent le jeune Osman, son neveu, âgé de douze ans : ils régnèrent en effet sous son nom.

Mustapha, du fond de sa prison, avait encore un parti. Sa faction persuada aux janissaires que le jeune Osman avait dessein de diminuer leur nombre pour affaibir leur pouvoir. On déposa Osman sur ce prétexte; on l'enferma aux Sept-Tours, et le grand-visir Daout alla lui-même

égorger son empereur (1622). Mustapha fut tiré de la prison pour la seconde fois, reconnu sultan, et au bout d'un an déposé encore par les mêmes janissaires qui l'avaient deux fois ein. Jamais prince, depuis Vicilius, ne fut tratié aver plus d'ignominie. Il fut promené dans les rues de Constantinople, monté sur un fane, esposé aux outrages de la populace, puis conduit aux Sept-Tours, et étranqué dans su prison.

Tott change Soat Amme 11, surromme Goat. That change Soat Amme 11, surromme Goat. That chiple. It is fail respected on justiasiers en les occupant contre les Persans, en les condiatant lui-même. (Et décembre 16-28) Il enlive Errerom à la Perse. Dix ans après, il prend d'assunt l'agadig, celte soncienne Sécleucle, capitale de la Mésopolamie, que nous appelous Diarlekir, et qui est demarder aux Turres, ainsi gal'Exercom. Les Persans n'out cru depuis pouvoir mettre leurs remittère es safredq ein dérastant treute lisues de leur propre pays par dels flagida, et en issant le leur propre pays par dels flagida, et en issant la Perso. Les autres peoples défendent leurs réontières par des citabelles ; les Persaus out défendu les leurs par des désexs.

Dans le même temps qu'il prenaît Bagând, il envoyait quarante mille hommes au secours du grand mogol, Sha-Gean, contre sou ills Aurengzeb. Si ce torrent qui se débordait en Asie fût tombé sur l'Allemagne, éccupée alors par les Suédois et les Français, et déchirée par elle-même, l'Allemagne était en risque de perdre la gloire de n'avoir i amais éée mitérement subtimuée.

Les Tures avouent que ce couquérant n'avait de mérite que la valeur, qu'il était cruel, et que la délauche augmentait encore sa cruauté. Un excès de vin termina ses jours et déshonora sa mémoire (1659).

Ibrahim, son fils, eut les mêmes vices, avec plus de faiblesse, et nul courage. Cependant c'est sous ce règne que les Turcs conquirent l'Île de Candie, et qu'il ne leur resta plus à prendre que la capitale et quelques forteresses qui se défendirent vingt-quatre années. Cette lle de Crète, si célèbre dans l'antiquité par ses lois, par ses arts, et même par ses fables, avait deia été conquise par les mahométaus arabes au commencement du uenvième siècle. Ils y avaient bâti Candie, qui depuis ce temps donna son nom à l'île entière. Les empereurs grecs les en avaient chassés au bout de quatre-vingts ans; mais, lorsque du temps des croisades les princes latins, ligués ponr secourir Constantinople, envahirent l'empire grec au licu de le défendre, Venise fut assez riche pour acheter l'île de Candie, et assez heureuse pour la conserver.

Une aventure singultère, et qui tient du roman,

attira les armes ottomanes sur Caudie. Six galères de Malte s'emparèreut d'uu graud vaisseau turc, et viureut avec leur prise mouiller dans un petit port de l'île nommée Calismène. On prétendit que le vaisseau ture portait un fils du grand-seigneur. Ce qui le fit croire, c'est que le kislar-aga, chef des eunuques noirs, avec plusieurs officiers du sérail, était dans le navire, et que cet enfant était élevé par lui avec des soius et des respects. Cet eunuque ayant été tué dans le combat, les officiers assurerent que l'enfaut appartenait à Ibrahim, et que sa mère l'euvoyait en Egypte. Il fut long-temps traité à Malte comme fils du sultan, dans l'espérance d'uue rauçon proportionnée a sa naissance. Le sultan dédaigna de proposer la rancon, soit qu'il ne voulut point traiter avec les chevaliers de Malte, soit que le prisounier un fût point en effet sou fils. Ce prétendu prince, néglige enfiu par les Maltais, se fit dominicain : ou l'a contiu long-temps sous le nom du père Ottoman; et les dominicains se sont toujours vautés d'avoir le fils d'uu sultan dans leur ordre.

La Purte ue pouvant so veuger sur Malte, qui des on rocher inaccessible brave la puissance turque, fit tomber sa colère sur les Vénitiens; elle leur reprochait d'avoir, malgre les traités de paix, reçu dans leur port la prise faite par les galères de Malte. La flotte turque aborda en Candei: (1643) ou prit la Canée, et en peu de temps presque toute l'Île.

Ibrahim a'est sacues part à est évinement. On a hit quelqueió les plus grandes choses sous sous les princes les plus faibles. Les janissaires fureur les princes les plus faibles. Les janissaires fureur alabolument les maltres, du temps d'Ibrahim: s'ilis firent des coquales, ce ne fut pas pour lui, mais aboutement les melarires. Doubli sil dépose siur rous cécision du muphil, et sur un arrêt du d'enn. une décision du muphil, et sur un arrêt du d'enn. et l'effest) l'empire true fut alors une véritable démocratie; car après avoir enfermé le sultan dans l'appartement de ses femmes, on ne pro-clams pout d'émpereur; l'administration con-

(1619) No historiem priemdent qu'Ibrahu (nu ella risure presentant qu'Ibrahu (nu ella risurgia per quetre muest, dans la fusus supposition que les muests sont emplorés à l'existication des oriens samptioniers qui se douncet dans le sérial; mais in u'nu jamais été que sur le cante de sérieux. Il ne faut regarder que comme un ureman la relation de la mort de ce prince étranglé par quatre muest; les anuales turques en desen pour les comment il mourer : ce fat un server de saires qu'un nous a déchiées sur le gouvernment de Tures, dont nous sommes si voisins, doivent bien redoublem nous sommes si voisins, doivent bien redoublem nous sommes si voisins, doivent bien redoublem comme define pour l'absolute par l'absolute presentant presen

peut-on espérer de nous faire connaître les Serthes, les Gomérites et les Celles, quand on nous instruit si mail de ce qui se passe autour de nous? Tout tous coufirme que nous devous nous cu tenir aux évenements publics dias l'histoire des nations, et qu'on perd son temps à vouloir approfondir les détails secrets, quand ils en nous out pas dé transmis par des témoius oculaires et accrédités.

Par une fatalité singulière, ce temps fuueste à Ibrahim l'était à tous les rois. Le trôue de l'empire d'Allemagne était ébranlé par la fameuse guerre de trente ans. La guerre civile désolait la France. et forcait la mère de Louis xiv à fuir de sa capitale avec ses enfauts. Charles 1er, à Loudres, était condamné à mort par ses sujets. Philippe ry, roi d'Espagne, après avoir perdu presque toutes ses possessious en Asie, avait perdu eucore le Portugal. Le commencement du dix-septième siècle était le temps des usurpateurs presque d'un bout du monde à l'autre. Cromwell subjuguait l'Angleterre, l'Écosse, et l'Irlande. Un rebelle, nommé Listching, forçait le dernier empereur de la race chiuoise à s'étrangler avec sa femme et ses enfants, et ouvrait l'empire de la Chine aux conquérants tartares. Aurengzeb , dans le Mogol , se révoltait contre sou père ; il le fit languir en prison, et jouit paisiblement du fruit de ses crimes. Le plus graud des tyrans, Mulci-Ismaèl, exerçait dans l'empire de Maroc de plus horribles cruautés. Ces deux usurpateurs, Aureugzeb et Mulei-Ismaël, furent de tous les rois de la terre ceux qui vécureut le plus heureusement et le plus longtemps. La vie de l'un et de l'autre a passé ceut aunées. Cromwell, aussi méchant qu'eux, vécut mnius, mais regna et mourut tranquille. Si on parcourt l'histoire du moude, on voit les faiblesses puties, mais les grands crimes beureux, et l'univers est une vaste soène de brigandage abandonnée à la fortune.

Cependant la guerre de Candie était semblable à celle de Troie. Ou elquefois les Turcs menacaieut la ville; quelquefois ils étaient assiégés euxmêmes dans la Canée, dout ils avaient fait leur place d'armes. Jamais les Véuitiens ne montrérent plus de résolution et de courage; ils battirent souvent les flottes turques. Le trésor de Saiut-Marc fut épuisé à lever des soldats. Les troubles du sérail, les irruptions des Turcs en Hongrie, firent languir l'entreprise sur Caudie quelques auuées, mais jamais elle ne fut juterrompue, Enfin, en 1667, Achmet Cuprogli, ou Kieuperli, grand-visir de Mahomet IV, et fils d'un grandvisir, assiègea regulièrement Caudie, défendue par le capitaine général Francesco Morosioi, et par du Pui-Montbrun-Saint-André, officier français, à qui le sénat donns le commandement des i troppes de terre.

Cette ville ne devait jamais être prise, pour peu que les princes chrétiens eussent imité Louis xiv, qui, en 1669, énvoya six à sept mille hommes au secours de la ville, sous le commandement du duc de Beaufort et du duc de Navailles. Le port de Caudie fut toujours libre, il ne fallait qu'y transporter assez de soldats pour résister aux janissaires. La république ne fut pas assez puissante pour lever des troupes suffisantes. Le duc de Beaufort. le même qui avait joué du temps de la fronde un personnage plus étrange qu'illustre, alia attaquer et renverser les Turcs dans leurs tranchées, snivi de la noblesse de Frauce : mais un magasin de poudre et de grenades avant sauté dans ces tranchées, tont le fruit de cette action fut perdu. Les Français, croyant marcher sur un terrain miné, se retirèrent en désordre poursnivis par les Turcs, et le duc de Beaufort fut tué dans cette action avec beaucoup d'officiers français. Louis xiv, allié de l'empire ottoman, secourut

ainsi ouvertement Venise, et ensuite l'Ailemagne contre cet empire, sans que les Tures parassent en avoir beaucoup de ressentiment. On ne sait point pourquoi ce monarque rappela bientôt après ses troupes de Candie. Le duc de Navailles, qui les commandait après la mort du duc de Beaufort, était persuadé que la place ne ponyait plus tenir contre les Turcs. Le capitaine général, Francesco Morosini, qui soutint si long-temps ce fameux siège, pouvait abaudonnor des ruines sans capituler, et se retirer par la mer doat il fut toujours le maître : mais en capitulant il conservait encore quelques places dans l'île à la république, et la capitulation était un traité de paix. Le visir Achmet Cuprogli mettait toute sa gloire et celle de l'empire ottoman à prendre Candio.

(Sopl. 4669) Co visir et Morosini firent domo la pais, dout le pris fut la ville de Candio réduite en cendres, et obi il ne resta qu'une vingtaine de chrétiens malabet. Jamais les chrétiens ne firent avec les Tares de capitulation plus honorable ni de miest observép par les vainqueres. Hot permis Morosini de faire embarquer tout le canon menes à Candio perdant la querre. Le vaisir prèta des chalospes pour conduire des citorens qui ne provincient trouve piece auf les vaisires avaisce per la companient de consument de qui lui préemb les clefs, et deux centà è checun de cerus qui l'acompanient. Les Turce et les Visitiens se visitérent comme des peuples amis jessorà no un de l'embarquement.

Le vainqueur de Candie, Cuprogli, était un des meilleurs généraux de l'Enrope, un des plus grands ministres, et en même temps juste et hu-

main. Il acquit une gloire immortelle dans cette longue guerre, où, de l'aveu des Turcs, il périt doux cent mille de leurs soldats.

Les Morosini (car il v'en avait quatre de ce nom dans la ville asslégée), les Cornaro, les Gnstiniani, les Benzoni, le marquis de Montbrun-Saint-André , le marquis de Frontenac , rendirent leurs uoms célobres dans l'Europe. Ce n'est pas sans raison qu'on a comparé cette guerre à ceile de Troie. Le grand-visir avait un Grec auprès de lui qui mérita le surnom d'Ulysse; il s'appelait Payanotos, on Payanoti. Le priuce Cantemir prétend que ce Grec détermina le conseil de Candie à capituler, par un stratagème digne d'Ulysse. Quelones vaisseanx français, charges de provisions pour Candie, étaient en route. Payanotos fit arborer le pavillon français à plusieurs vaissegux tures qui, avant pris le large pendant la nuit, entrèrent le jour à la rade occupée par la flotte ottomane, et furent reens avec des cris d'allégresse. Payanotos, qui négocia avec le conseil de guerre de Caudie, leur persuada que le roi de France abandonnalt les intérêts de la république en faveur des Tures dont il était affié : et cette feinte hâta la capitulation. Le capitaine général Morosini fut accusé en plein sénat d'avoir trahi Venise. Il fot défendu avec autant de véhémence qu'on en mit à l'accuser. C'est encore une ressemblance avec les anciennes républiques grecques, et surtout avec la romaine. Morosini se instifia depnis en fesant sur les Tarcs la ronquête du Péloponèse, qu'on nomme aujourd'hui Morce, conquête dont Venise a joui trop peu de temps. Ce grand homme monrut doge, et laissa après fui une réputation qui durera autant que Venise.

Pendaol la guerre de Candie il arrira chet les Turcus un évéennent qui fui l'biglé de l'atteution del Europee de le l'aise. Il s'était répandu un herait général, fonds s'an s'anien curiosité, que l'année 1666 derait être l'époque d'une grande révolutions ara la terre. Le nombre mistquie de 666 qui se trouve dans L'apocalgane était la source de cette equinas. Amais l'atteut de l'attacheris a mainter l'autre de l'année de l'ann

Un Juif de Snyrne, nommé Salutel-Sevi, I homme asset savant, fils d'un riche courrier de chomme asset savant, fils d'un riche courrier de la fectorerie anglaise, profits de cette opinion générie, et s'annone, pour le messie, Il édait foiquent et d'une figare avantagense, affectant de la modestie, recommandant la justice, parlant en oracle, disant partont que les temps échient accumplis. Il trosget d'abord en Gree et en Italie. Il endera une fille à Livourne, et la menà à dern sidem, oil l'ommença precher ses driers.

C'est chez les Juis une tradition constante, que leur Shilo, leur Messiah, leur vengeur et leur roi, ue doit venir qu'avec Élie. Ils se persuadent qu'ils ont eu un Éliab qui doit reparaître an renonvellement de la terre. Cet Éliah, que nous nommona Élie, a été pris par quelques savants pour le soleil, à canse de la conformité du mot Πλιος, qui signifie le soleil chez les Grecs, et parce qu'Elle, avant été transporté hors de la terre dans un char de feu, attelé de quatre chevaux ailés, a beancoup de ressemblance avec le char dn Soleil et ses quatre chevaux inventés par les poètes. Mais sans pous arrêter à ces recherches. et sans examiner si les livres hébreux ont été écrits après Alexandre, et après que les facteurs juifs eurent appris quelque chose de la mythologie grecque dans Alexandrie, c'est assez de remarquer que les Juifs attendent Élie de temps immémorial. Autourd'hui même encore, quand ces malhenreux circoncisent un enfant avec cérémonie, ils mettent dans la salle un fauteuil ponr Élie, en cas qu'il veullle les honorer de sa présence. Élie doit amener le grand sabbat, le grand messie, et la révolution universelle. Cette idée a même passé chez les chrétiens. Élie doit venir annoncer la fin de ce monde et un nouvel ordre de choses. Presque tous les fanatiques attendent un Élie. Les prophètes des Cévennes, qui allèrent à Londres ressusciter des morts en 1707, avaient vu Élie ; ils lui avaient parlé ; il devait se moutrer au peuple. Aujourd'hni même ce ramas de convulsionnaires qui a infecté Paris pendant quelques années, annonçait Élie à la populace des faubourgs. Le magistrat de la police fit, en 1724, enfermer à Bicêtre denx Élies qui se battaient à qui serait reconn pour le véritable. Il fallait donc absolument que Sabatel-Sevi fût annoncé chez ses frères par un Élic, sans quoi sa mission aurait été traitée de chimérique.

Il trouva un rabbin, nommé Nathan, qui crut qu'il y aurait assez à gagner à jouer ce second rôle. Salastei déclara anz Juifs de l'Asie Mineurc et de Syrie que Nathan était Élie, et Nathan assura que Sabatei était le messie, le Shilo, l'attente du peuple saint.

salem, et y réformèrest la synagogne. Nathan expliquait les prophètes, et festi voir chicircemot qu'au bont de l'annér de sultan devait ètre détroue, et que lécrusalem devait devenit à maitresse du monde. Tous les Juifs de la Syrie furent persuadés. Les synagogues rétentissaient des anciennes prédictions. On se fondait sur ces porsole d'Isale ! « Levez-vons, Jérusalem; levez-vous dans voir e force et dans votre gloire; il n'y aurs plus d'in« circoncis al d'impurs au milieu de vous. » Tous les rabbins vasieu à la houche co passage ? « ; lib, « feront venir vos frieres de tous les climats à la montagne sinte de élevaulem , un des chars, « ser des litières , sur des mulets , sur des chars, » rettes . » Etind , cont passages que les frammes et les cenfants répétaient , nomrissaient leur caprance. Il n's avait point de Juil qui ne se préparat à loger quelqu'un des dix anciennes tribus disrance. Il n's avait point de Juil qui ne se préparat à baser quelqu'un des dix anciennes tribus dispréses La personaion fut si forte, que les Juisabandonnaiont partout leur commerce, et se tensient prêts pour le voyage de éfensalem.

Nathan choisit à Damas douzo hommes pour présider anx douze tribus. Sabatei-Sevi alla se montrer à ses frères de Smyrne, et Nathan Ini écrivait : « Roi des rois , seignenr des seignenrs, e quand serons-nous dignes d'être à l'ombre de « votre âne? Je me prosterne pour être foulé sous « la plante de vos pieda, » Sabatei dénosa dans Smyrne quelques docteurs de la loi qui ne le reconnaissaient pas, et en établit de plus dociles, Un de ses plus violents ennemis, nommé Samuel Pennia, se convertit à lui publiquement, et l'annonça comme le fils de Dieu. Sabatel s'étant un jour présenté devant le cadi de Smyrne avec une foule de ses suivants, tous assurèrent qu'ils voyaient une colonne de feu entre lui et le cadi. Oneignes autres miracles de cette espèce mirent le sceau à la certitude de sa mission. Plusieurs Juils même s'empressaient de porter à ses pieds leur or et leurs pierreries.

Le bacha de Smyrne vonlut le faire arrêter. Sabatei partit ponr Constantinople avec les plus zélés de ses disciples. Le grand-visir, Achmet Cuprogli, qui partait alors pour le siège de Candie. l'envoya prendre dans le vaisseau qui le portait a Constantinople, et le fit mettre eu prison, Tous les Juis obtenaient aisément l'entrée de la prison pour de l'argent, comme c'est l'asage en Turquie : ils vinrent se prosterner à ses pieds et haiser ses fers. Il les préchait, les exhortait, les bénissait, et ne se plaignait jamais. Les Juifs de Constantinople, persnadés que la venue d'un messie abolissait tontes les dettes, ne payaient plus leurs créanciers. Les marchands anglais de Galata s'avisèrent d'aller tronver Sabatei dana sa prison ; ils lui dirent qu'en qualité de roi des Juifs il devait ordonner à ses snjets de payer leurs dettes. Sabatei écrivit ces mots à ceux dont on se plaignait : « A vous qui « attendez le salut d'Israèl, etc...., satisfaites à « vos dettes légitimes; si vons le refusez, vous « n'entrerez point avec nous dans notre joie et « dans notre empire. »

La prison de Sabatei était toujours remplie

<sup>1</sup> table , 1.11 , 1.

d'adoracurs. Les Juis commençalent à exciter quelques temules dans Constantione). Le peuple eiuit alors très mécoutent de Nabouert v. On craignait que la préciticion des Juis ne acusait des troubles. Il semblait qu'un gouvernement auxicrérère que ceit de Turas dits faire mourir celui qui se dissit voi d'Iural i copendant uns econtents de le transfère au châteu des Darfanelles. Les Juis alors s'écrièrent qu'il o était pas au pouvoir des bounnes de le faire mourir out des bounnes de le faire mourir de jour des bounnes de le faire mourir.

Sa réputation s'étant éteudue dans tous les pays

de l'Europe, il reçut aux Dardanelles les députa-

tions des Juifs de Pologne, d'Allemagne, de Livourne, de Venise, d'Amsterdam; ils pavaient chérement la permission de lui baiser les pieds. et c'est probablement ce qui lui conserva la vie. Les partages de la Terre-Sainte se fesaient tranquillement dans le château des Dardanelles, Enfin le bruit de ses miracles fut si grand, que le sultan, Mahnmet, eut la curiosité de voir cet homme, et de l'interroger lui-même. On amena le roi des Juifs au sérait. Le sultan lui demanda en turc s'il était le messie. Sabatei répondit modestement qu'il l'était : mais comme il s'exprimait incorrectement en turc : « Tu parles bien mal, lui dit 4 Mahomet, pour un messie qui devrait avoir le « don des langues. Fais-tu des miracles? Ouelque-· fois . répondit l'autre. Eh bien , dit le sultan , « qu'on le dépouille tout nu ; il servira de but « aux flèches de mes icoglans ; et s'il est invulnée rable, nous le reconnaîtrons pour le messie, » Sabatei se jeta à genoux, et avoua que c'était un miracle qui était au-dessus de ses forces. Ou lui proposa alors d'être empalé ou de se faire musulman, et d'aller publiquement à la mosquée. Il ne balanca pas : et il embrassa la religion turque dans le moment. Il précha alors qu'il n'avait été envoyé que pour substituer la religion turque à la juive . selon les anciennes prophéties. Cependant les Juifs des pays éloignés crurent encore long-temps en lui; et cette scène, qui ne fut poiut sanglante, augmenta partout leur confusion et leur opprobre.

Quelque temps après que les Juis eurent essayé cette boute dant l'empire ottoma, les chrétiens de l'Égite batine eureat ne autre mortification. Il avaient loujour jouque abes couver la practie de l'égite batine eureat ne autre mortification. Il avaient loujour jouque abes couver la practie d'argent que faurnissaient plusieurs princes de ler communion, et sutrout le roil d'Espagne; mais ce même Payanotos, qui avait couclu le eure communion, et sutrout le roil d'Espagne; mais ce même Payanotos, qui avait couclu ne l'entaid de la reddition de Candle, obtitud du graud-visir, Achmet Caprogli (1671.), que l'Égite grecque avait d'adornais la parde de tous les literations de l'entait de la reddition à la parde de tous les literations de l'entait de l'avaient la partie de tous les literations de l'entait de l'avaient le cali de écutamen, et l'autre d'avaient le cali de écutamen, et l'autre de l'autre de l'autre d'avaient le cali de écutamen, et l'autre de l'autre d'avaient le cali de écutamen, et l'autre d'avaient le cali de écutamen de l'autre d'avaient le cali de écutamen partie de l'autre d'avaient l'autre d'avaient le cali de l'autre d'avaient le cali de l'autre d'avaient l'autre

ensuite au grand divan de Constantinople. On décida que l'Église grecque ayant compté Jérusalem dans son district avant le temps des croisades, sa prétention était juste. Cette peine que prenaient les l'urcs d'examiner les droits de leurs sujets chrétiens, cette permission qu'ils leur donnaient d'exercer leur religion dans le lien même qui en fut le berceau, est un exemple bien frappant d'un gnuvernement tolérant sur la religion. quoiqu'il fût sanguinaire sur le reste. Quand les Grecs voulurent, en vertu de l'arrêt du divan, se mettre en possession, les mêmes Latins résistérent, et il y eut du sang répandu. Le gouvernement ne punit personne de mort : nouvelle preuve de l'humanité du visir Achmet Caprogli, dont les exemples ont été rarement imités. Un de ses prédécesseurs, en 1638, avait fait étrangler Cyrille. fameux patriarche grec de Constantinople, sur les accusations reitérées de son Église. Le caractère de ceux qui gouvernent fait eu tont lieu les temps de douceur ou de cruauté.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE CXCII.

Progrès des Turcs. Siège de Vienne. Le torrent de la puissance ottomane ne se ré-

pandait pas seulement en Camilie et dans les lite de la république vinitieme; il pieritaria souvent en Pologue et en Bongrie, Le même Mahomet 19. dout le grand-vièri avait pris Camilie, marche en personne contre les Pubnais, sous présets de protégre les Osseptes multiraties pre ux. Il enteva aux Polomis l'Ekraine, la Polofie, la Vodleva aux Polomis l'Ekraine, la Polofie, la Vodpati, (1672) qu'e poir imposante cet citola summet de vings mille écus, dont Jean Sobiesti les délivra bientôt.

Les Tarcs avalent laissé respirer la Hongrie poduant is guerre de trente nan qui soludiversa produant is guerre de trente nan qui soludiversa l'Allemagne. Ils possiciaient, depuis 1341, tes deux bords du Danuels è peu de chose près, josqu'à Bude inclusivement. Les conquêtes d'Amurat tr en Perse l'avaient empôché de porter us aranes vers l'Allemagne. La Transjivanie cutière appartament à des princes que les empereurs Ferdinand ne d'éredinand m'étalent obligés de missarque qu'en était de la Hongrie posissait de la liberté. Il a cut paus de même de temps de l'empereur Léopôl c'amparte l'amparte de l'acceptation de la liberté. Il a cut paus de même de temps de l'empereur Léopôl c'amparte l'amparte Léopôl de l'amparte l'a

De tous les peuples qui ont passé sous nos yenx dans cette histoire, il n'y en a point eu de plus malheureux que les Hongrois. Leur pays dépeuple, partage entre la faction catholique et la protestaute, et entre plusieurs partis, fut à la fois occupé par les armées turques et allemandes. Ou dit que Ragotski, prince de la Transylvanie, fut la première cause de tous ces malbeurs. Il était tributaire de la Porte; le refus de payer le tribut attira sur lui les armes ottomanes. L'empereur Léopold envoya contre les Turcs ce Montécuculli. qui depuis fut l'émule de Turenue. (1663) Louis xiv fit marcher six mille bommes au secours de l'empereur d'Allemagne, sou ennemi naturel. Ils eurent part à la célèbre bataille de Saint-Gothard (1664), où Montécueulli battit les Tures, Mais, malgré cette victoire, l'empire ottoman fit uue paix avantageuse, par laquelle il garda Bude. Neuhausel même, et la Transylvanie.

Les Hongrois, délitrés des Turcs, voularest alors dédende leur liberté doutre Léopolit; et cet empereur ne consust que les droits de sa conrouse. De nouveaux troubles éclativest. Le Jeune Emerit Tétéli, seigneur hongrois, qui avuit a vengre le sang de sa suits et des persents, répende par la cour de Vienne, soulera la partie de la longrie qui obissian l'a l'empereur Leopold. Il se docus à l'empereur Mahonet ri, qui le déclara de la que l'empereur de la contra de la destancia de la que l'empereur de la contra de la que l'empereur de la prises chieftiens, celles de la Baturi-Hongrie, de la Transylvanie, de la Valenie, et de la Videlie, et de la Videlie,

Il a'en fallut peu que le sang des seigneurs bougrois du parti de Tékéli, répaudu à Vieune par la main des bourresux, ne coûtât Vienne et l'Autriche à Léopold et à sa maison. Le grand-visir, Kara Mustapha, successeur d'Achmet Cuprogli, fut charge par Mahomet 1v d'attaquer l'empereur d'Allemagne, sous prétexte de venger Tékéli. Le aultan Mahomet viut assembler sou armée dans les plaines d'Andrinople. Jamaia les Turcs n'eu levèrent que plus nombreuse; elle était de plus de cent quarante mille hommes de troupes reguhieres. Les Tartares de Crimée étaient au nombre de trente mille ; les volontaires, ceux qui servent l'artillerie, qui ont soin des bagages et des vivres, les ouvriers en tout genre, les domestiques composaient avec l'armée environ trois ceut mille hommes. Il fallut épuiser toute la Hongrie pour fouruir des provisions à cette multitude. Rieu ne mit obstacle à la marche de Kara Mustapha. Il avanca sans résistance jusqu'aux portes de Vienne (16 juillet 1683), et en forma aussitôt le

Le comte de Staremberg, gouverneur de la ville, avait une garuison dout le fonds était de seize mille hommes, mais qui n'en composait pas en effet plus de buit mille. On armé les hour-

geois qui étaient restés dans Vienne; ou arma jusqu'à l'université. Les professeurs, les écoliers, mouterent la garde, et ils eurent un médecin pour major. La retraite de l'empereur Léosold augmentait eucore la terreur. Il avait quitté Vienne des le septième juillet, avec l'impératrice sa belle-mère, l'impératrice sa femme, et toute sa famille. Vienue, mal fortifiée, ne devait pas tenir long-temps. Les annales turques prétendent que Kara Mustapha avait dessein de se former, dans Vienne et dans la Hongrie, un empire indépendant du sultau. Il s'était figuré que la résidence des empereurs d'Alicmagne devait conteuir des trésors immenses. En effet, de Constantinople insqu'aux bornes de l'Asie, c'est l'usage que les souverains aient toujours un trésor qui fait leur ressource en temps de guerre. On ne connaît chez eux ni les levées extraordinaires dont les traitants avancent l'argent, ni les eréations et les ventes de eharges, ni les rentes foucières et viagères ann l'état ; le fantôme du crédit public, les artifices d'une banque au nom d'uu sonveraiu, sont ignorés; les potentats ne savent qu'accumuler l'or, l'argent, et les pierreries : c'est ainsi qu'on en use depuis le temps de Cyrus. Le visir pensait qu'il en était de même chez l'empereur d'Allemagne; et, dans cette idée, il ne poussa pas le siège assez vivement, de peur que la ville étant prise d'assaut, le pillage ne le privât de ses trésors imaginaires. Il pe fit jamais donner d'assaut général, quoiqu'il y eût de très grandes brêches an corps de la place, et que la ville fût sans ressource. Cet aveuglement du grand-visir, son luxe. et sa mollesse, sauvèrent Vienne qui devait périr. Il laissa au roi de Pologne, Jean Sobieski, le temps de venir an secours ; an duc de Lorraine, Charles v, et aux princes de l'empire, celui d'assembler une armée. Les janissaires murmuraient ; le découragement succéda à leur Indignation : ils s'écriaient : « Venez, jufidèles : la seule vue de e vos chapeaux nous fera fuir. »

En effic, dis que le rei de Pologue et le duce le Lorraise desconficere de la mostago de Calemberg, les Turcs prievat la fuite presque nas combiette. Rara Musicaba, qui avait compét trauver taut de trêcers dans Vienne, hissas tots les sienes au poevoir de Sobenial, et hientalt après il fut érannél (12 septembre 1685). Tickell, que ce térandé (12 septembre 1685). Tickell, que ce rem d'Allonague, fut arrêlé par le nouveut steri, et a Portic demande de sojour de la production reur d'Allonague, fut arrêlé par le nouveut steri, et euvoyé, les fers aux piedes et aux mision, à Constantionale (1683). Les Turcs perdirent presque tout la little de la president de la contra de la president de la con-

(4687) Le règne de Mahomet IV ne fut plus fameux que par des disgrâces. Morosini prit tout le

Pélopouèse, qui valait mieux que Candie, Les hombes de l'armée vénitienne détruisirent, dans cette conquête, plus d'un ancien monument que les Tures avaient épargnés, et entre autres , le fameux temple d'Athènes dédie aux dieux inconnus. Les janissaires, qui attribuaient tant de malheurs à l'indolence du sultan, résolurent de le déposer. Le caimacan, gouverneur de Constantinople, Mustapha Cuprogli, le shérif de la mosquée de Sainte-Sophie, et le nakif, garde de l'étendard de Mahomet, viureut signifier au sultan qu'il fallait quitter le trône, et que telle était la volonté de la nation. Le sultan leur parla longtemps pour se justifier. Le nakif lui répliqua qu'il ctait venu pour lui commander, de la part du peuple, d'abdiquer l'empire, et de le Jaisser à son trère Soliman. Mahomet IV répondit : « La vo-« lonté de Dieu soit faite; puisque sa colère duit a tomber sur ma tête, allez dire a mon frère que « Dieu déclare sa volonté par la bouche du peue ple. a

La plupart de nos historiens présendent que Mahoneut rel fecprés par les janissiers: mais les annales turques font foi qu'il véeut encore cisque ma renfermé dans le sérait. Le même Bustapha Cuprodij, qui avait déposé Mahouset vr, fut grand-sir sous Solinam m. Il reprit une partie de la flongrie, et rédabili la réputation de l'empire ur: mais depuis e entaps les finistes de cet enspire se passérout januis Belgrade ou Ténersur. Les suitans couservieux Caudie; nais ins essait creaties dans le rédeponde qu'n 1713. Les celès contre les Turces out fait voir qu'on pouvait les vaincre, mais non pas qu'on pôt faire sur eux leuxong de computées.

Ce gonvernement, qu'on nous peint si despotique, si arbitraire, paralt ne l'avoir jamais été que sous Mahomet II, Soliman, et Sélim II, qui firent tout plier sous lour volonté. Mais sons presque tous les autres padishas ou empereurs, et surtout dans nos derniers temps, your retrouvez dans Constantinople le gouvernement d'Alger et de Tanis; vous vovez en 1703 le padisha, Mustapha u. inridiquement déposé par la milice et par les citoyens de Constantinople. On ne choisit point, un de ses enfants ponr lui succéder, mais son frère Achmet 14. Ce même empereur Achmet est condamné en 1750, par les janissaires et par le peuple, à résigner le trône à son neveu Mahmoud, et il obeit sans résistance, après avoir inutilement sacrifié son grand-visir et ses principaux officiers an ressentiment de la natiou. Voilà ces souverains si absolus ! Ou s'imagine qu'un homme est par les lois le maltre arbitraire d'une grande partie de la terre, parce qu'il pent faire impunément quelques crimes dans sa maison, et ordonner le meurtre de quelques esclaves; mais il ne peut persécuter sa nation, et il est plus souvent opprimé qu'oppresseur.

Les mœurs des Turcs offrent un grand contraste : ils sont à la fois féroces et charitables, iutéressés et ue commettant presque jamais de larcin ; leur oisiveté ne les porte ui au jeu, ni à l'intemperance ; très peu usent du privilége d'épouser plusieurs femmes, et de jouir de plusieurs eselaves; et il u'y a pas de grande ville en Europe où il y ait moins de femmes publiques ou a Constantinople, invinciblement attachés à leur religion, ils halssent, ils méprisent les chrétiens : ils les regardent comme des idotatres ; et cependant ils les souffrent, ils les protègent dans tout leur empire et dans la capitale ; on permet aux chrétiens de faire leurs processions dans le vaste quartier qu'ils out à Constantinople, et en voit quatre janissaires précèder ces processions dans les rues.

Les Tures sont fiers et ne connaissent point la noblesse; its sont braves, et n'ont point l'usage du duel; c'est une vertu qui lenr est commune avec tous les peuples de l'Asie, et cette vertu vient de la couturne de n'être armés que quand ils vont a la guerre. C'était anssi l'usage des Grecs et des Romains, et l'usage contraire ne s'introduisit chez les chrétiens que dans les temps de barbarie et de chevalerie, où l'on se fit un devoir et un houneur de marcher à pied avec des éperons aux talons, et de se mettre à table ou de prier Dieu avec une longue épée au côté. La noblesse ehrétienne se distingua par cette contume, bientôt suivie, comme on l'a déjà dit, par le plus vil peuple, et mise au rang de ces ridicules dont ou ne s'apercoit point, parce qu'on les voit tous les iours.

#### CHAPITRE CXCIII.

De la Perse, de ses mœurs, de sa dernière revolution, et de Themas Kouli-kan, ou Sha-Nadir.

La Perise distit alors plus civilisée que la Turquie, les arts y édistent plus en homeure, les meutres plus douces, la police générale bien mieux déservée. Ce n'est pas sectionness un effet du climar, les Arabes y variator cultiré le sur éven ével de la climar, les comments de la climar del la climar

gna, elle y porta les mœnrs douces de l'Arménie. où cette famille avait habité long-temps, Les auvrages de la main passaient pour être mieux travailles, plus finis en Perse qu'en Turquie. Les sciences y avaient de bien plus grands encouragements : point de ville dans laquelle il n'y eût plusieurs collèges fondes où l'un enseignait les belleslettres. La langue persane, plus donce et plus harmonieuse que la turque, a été féconde en poésies agréables. Les anciens Grecs, qui ont été les premiers précepteurs de l'Europe, sout encore ceux des Persaus. Ainsi leur philosophie était, au seizième et au dix-septième siècle, à peu près au même état que la nôtre. Ils tenaieut l'astrologie de leur propre pays, et ils s'y attachaient plus qu'aueun peuple de la terre, comme nous l'avons déià indiqué. La coutume de marquer de blane les jours heureux, et de uoir les jours fanestes, s'est conservée chez eux avec scrupule. Elle était très familière aux Romains, qui l'avaient prise des natious asiatiques. Les paysans de nos provinces ont moins de foi aux jours propres à semer et à planter Indiqués dans lours almanachs, que les courtisans d'Ispahan n'en avaient aux heures favorables on dangereuses pour les affaires. Les Persans étaient, comme plusieurs de nos nations, pleins d'esprit et d'erreurs. Quelques voyageurs ont assuré que ce pays n'était pas aussi peuplé qu'il pourrait l'être. Il est très vraisemblable que du temps des mages Il était plus peuplé et plus sertile. L'agricultura était alors un point de religion : c'est de toutes les professions celle qui a le plus Lesoiu d'une nombreuse famille, et qui, eu conservant la santé et la force, met le plus aisement l'homme en état de former et d'entretenir plusieurs enfants.

Gepeulant Ispalana, aranat les dernitires récolotions, était sans grand et aunis peppé que Loudres, On compati dans Tauris plus de cius com mille babitants. On comparati Cachada à Lyon. Il est limpossible qui une ville soit iden perupér a i les campagose ne la cont para, à moiss qua cette ville as salisiste uniquement du commerce d'aranger. On a i que des albes les vayeus sur la popilation de la Turquis, de la Petre, et de tous les dats de Tauis, except de la Cinier: mais i est introblable qua proposition de la comparation de la comparation de sette le monite de l'arange de la comparation de la comparation de sette la contract de la comparation de la comparation de la comparation de sette la contract de l'acceptant de la contract de la contra

La cour de Petre étabit plus de magnificence que la Porte ottomane. On eroit lire une relation du temps de Kercke, quand on voit dans nos vonageurs ces ebevaux couverts de riches brocarts, leurs harnais l'irillaits d'or et de pierreries, et ces quatte mille vases d'or dont parle Chardin, lesquels sernaient pour la table du roi de Perse. Les choese communes, et surtout les comestibles.

ciaien à trois foir meilleur marché is lepalan et de Constationipe les parmi nous. Ce bas prit est la démoustration de l'abondance, quand il n'est pau use suité de la crezid des mésicas. Les vojsgeurs, comme Chardin, qui ont bien comme in terres apparticament au roi. Ils evouent qu'il y un comme particulaiteurs, des denaites royaxx, comme particulaiteurs, des denaites royaxx, comme particulaiteurs, des denaites royaxx, particuliteur possèdent de drui, lesquests lour sont transmissi de leve de l'uni, lesquests lour sont transmissi de leve de l'uni, lesquests lour sont transmissi de leve de l'uni, lesquests lour sont l'armanissi de leve de l'uni, l'armanissi de leve de l'uni, lesquests lour sont l'armanissi de leve de l'uni, l'armanissi de l'uni, l'armanissi de l'uni, l'armanissi de l'uni, l'armanissi de l'uni, l'armani

Tout ce qu'on uous dit de la Perse nous persuade qu'il n'y avait point de pays monarchique où l'ou joult plus des droits de l'humanité. On s'y était procuré, plus qu'en aucun pays de l'Orient. des ressources contre l'enqui, qui est partout le poison de la vie. Ou se rassemblait dans des salles immenses, qu'on appelait les maisons à café, où les uns pronaient de cette liqueur, qui n'est en usage parmi nous que depuis la fin du dix-septième siècle; les antres jouzient, on lisaient, ou écoutaient des feseurs de centes, tendis qu'à un bout de la salle un ecclésiastique prêchait pour quelque argent, et qu'a un autre bout ces espèces d'hommes, qui se sout fait un art de l'amusement des autres, déployaient tous leurs taleuts. Tout cela annonce un peuple sociable, et teut nous dit qu'il méritait d'être heureux. Il le fut, à ce qu'on prétend, sous le règne de Sha-Abbas, qu'on a appelé le Grand. Ce prétendu grand homme était très cruel; mais il y a des exemples que des hommes féroces out aimé l'ordre et le bien public. La cruanté ne s'exerce que sur des particuliers exposes sans cesse a la vue do tyran, et ce tyrau est quelquefois par ses lois le bienfaiteur de la patrie.

Sha-Abbas, descendant d'ismaèl-Sopbi, se rendit despotique en détruisant une milice telle à pen près que celle des janissaires, et que les gardes prétorieunes. C'est ainsi qua le czar Pierre a détruit la milice des strélits pour établir sa puissance. Nous voyous dans toute la terre les troupes divisces en plusieurs petits corps affermir le trône, et les troupes réunies en un grand corps disposer du trôue et le renverser. Sha-Abbas transporta des peuples d'un pays dans un antre ; c'est ce que les Turcs n'out jamais fait. Ces colonies reussisseut rarement. De trente mille familles chrotiennes que Sha-Abbas tansporta de l'Arménie et de la Géorgie dans le Mazanderan, vers la mer Caspienne, il n'en est resté que quatre à cinq cents : mais il construisit des édifices publics, il rebâtit des villes, il fit d'utiles fondations; il reprit sur les Turcs tout ce que Soliman et Selim avaient conquis sur la Perse : il chassa les Portugais d'Ormus; et toutes ces grandes actions lui méritèrent le nom de Grand: il mourut en 1629. Son fils Sha-Sophi, plus cruel que Sha-Ahhas, mais moins guerrier, moins politique, abruti par la débauche, cut un règne malheureux. Le grand mogol Sha-Gean enleva Candabar à la Perse, et le sultan Amprat ty prit d'assant Bazdad en 1652.

Depuis ce temps vous voyer la mouarchie persaue décliner sensithlement, jusqu'à ce qu'enfin la mollesse de la dynastie des Sophis a causé sa ruine entière. Les ennuques gouvernsient le sérail et l'empire sous Muza-Sophi, et sons Hussein, le dernier de cette race.

C'est le comble de l'avilissement dans la nature humaine, et l'opprobre de l'Orient, de dépouiller les hommes de leur virilité ; et c'est le dernier attentat du despotisme de confier le gouvernement a ces malheureux. Partout où lenr pouvoir a été excessif, la décadence et la ruine sont arrivées. La faiblesse de Sha-Hussein fesait tellement languir l'empire, et la confusion le tronhlait si violemment par les factions des eunnques noirs et des eunuques blaucs, que si Myri-Veis et ses aguans n'avaient pas detruit cette dynastie, elle l'eût été par elle-même. C'est le sort de la Perse que toutes ses dynasties commencent par la force et finissent par la faiblesse. Presque toutes ces familles ont eu le sort de Serdan-pull, que nons nommons Sardanapale.

Ces agants, qui ont bouleversé la Perse an commencement du siècle où nous sommes, étaient use anicieuve colonie de l'artares la latunt les moialagene de Candabar entre l'Inde et la Perse. Presque toutes les révolutions qui ont changé le sert de ce pays-lis sont arrivées par de Tartares. Les Persuss araient reconquie Candabar sur le Wogd, et l'artares de la lature de l'artares de l'artares l'artare

C'est enore ici nue de cer révolutions où le caractère des popples qui la fircut ut plus de part que le caractère de leurs elles ; car Myri-Vici ayant de assessiné et emplacé par un antre barbare, nommé Maghamad , son propre neves , qui victui de que de dis-huit ans, il a y avait pas d'apparence que ce jeune homme pût faire leaant que le compar la in-même, et qu'il conduité ces troupes indisriplaries de montaganta féroces, comme optients combinent des armés recibes. Le montaganta fire ces, comme optients combinent des armés recibes. Le province de Carda Barbar della méghant de caracte, de de de la General de Carda Barbar de Carda

capitale, abdiqua le royaume à ses pieds, et le reconnut pour son maître; trop henreux que Maghmud daignôt epouser sa fille.

Tous les tubiesast des crusulés et des mulheurs des hommes, que nous étaminous depuis le temps de chardenagne, n'out réne de plus horrible que les suites de la réviolution d'lepsahm. Maghraud crust une pouvoir s'affernir qu'un fesant égorger les millies des printipaux cloiseus. La Force outière a été trente années ce qu'avait été l'Allemagne avant la pair de vésphulle, eque fut la France du temps de Charles v1, l'Angelerre dans les generes de la race rauge et de la roue flanche; un mais la Perus est fomité d'un état plus florissant dans un plus grand altime de malbeun de la contraction de la cont

La religion eut encore part à ces désolations, Les aguans tenaient pour Omar comme les Persans pour Ali : et ce Maghmud , chef des aguans , mélait les plus lâches superstitions aux plus détestables cruautés ; il monrut en démence, en 1725, après avoir désolé la Perse. Un nonvel usurpateur de la nation des aguans lui succéda ; il s'appelait Asraf. La désolation de la Perse redoublait de tons côtés. Les Turcs l'inundaient du côté de la Géorgie, l'ancienne Colchide. Les Russes fondaient sur ses provinces, du nord à l'occident de la mer Caspienne, vers les portes de Dellient dans le Shirvan, qui était sutrefois l'Ibérie et l'Albanie. On ne nous dit point ce que devint parmi tant de troubles le roi détrôné, Sha-Hussein. Ce prince n'est connu que ponr avoir servi d'époque au malheur de sou pays.

Un des fils de cet empereur, nommé Thamas, échappé an massacre de la famille impériale, avait encore des sujets tidéles qui se rassemblérent autour de sa personne vers Tauris. Les guerres civiles et les temps de malheur produisent toujours des hommes extraordinaires qui eussent été ignorés dans des temps paisibles. Le fils d'un berger devint le protecteur du prince Thamas, et le sontien du trône dont il fut ensuite l'usurpateur. Cet homme, qui s'est placé au rang des plus grands conquérants, s'appelait Nadir. Il gardait les moutons de son père dans les plaines du Corassan, partie de l'ancienne Hyrcanie et de la Bactriane. Il ne faut pas se figurer ces bergers comme les notres : la vie pastorale qui s'est conservée dans plus d'une contrée de l'Asie n'est pas sans opulence : les tentes de ces riches bergers valent beaucoup mieux que les maisons de nos cultivateurs. Nadir vendit plusieurs grands troupeaux de son père, et se mit à la tête d'une troupe de bandits, chose encore fort commune dans ces pays où les peuples ont gardé les mœurs des temps antiques. Il se donna avec sa troupe au prince Thamas : et à force d'ambition , de courage , et d'activité , il

fut à la tête d'une arusée. Il se fit appeler alors Thamas kouli-kan, le kon ceclare de Thamas; mais l'eschave citait le maître sous un prisce aussi faible et aussi efféminé que son père Bussein. (1729) Il reprit lapaban et toute la Perse, poursuivit le uouveau roi Asraf jusqu'à Candakar, pe vainquit, le prit prisonnier, et lui fit couper la tête après lui avoir arraché le veux.

kouli-kan avant ainsi rétabli le prince Thamas sur le trône de ses aieux, et l'ayant mis en état d'être ingrat, voulut l'empêcher de l'être. Il l'enferma dans la capitale du Corassan, et agissant toujours au nom de ce prince prisonnier, il alla faire la guerre aux Turcs, sachant bien qu'il ne pouvait affermir sa puissance que par la même voie qu'il l'avait aequise. Il battit les Turcs à Erivan, reprit tout ce pays, et assura ses conquêtes en fesant la paix avec les Russes. (4756) Ce fut alors qu'il se fit déclarer roi de Perse, sous le nom do Sha-Nadir. Il n'oublia pas l'ancienne couturne de crever les veux à ceux qui peuvent avoir droit an trône. Cette cruauté fut exercée sur son souverain Thamas. Les mêmes armées qui avaient servi à désoler la Perse servicent aussi à la rendre rednutable à ses voisins. Kouli-kan mit les Turcs plusieurs fois en fuite. Il fit enfin avec eux une paix honorable, par laquelle ils rendirent tout ce qu'ils avaient jamais pris aux Persans, excepté Bagdad et son territoire.

Koull-kau, chargé de crimes et de gloire, alla usultie conquérir l'Inde, comme nous le verrans au chapitre du Mogol. De rotour dans sa patrie, al trovas un parti formé en faver de sprinces de la maison royale qui esistait encore; et au milite de ces nouveaux troubles, if fut assassio par ton propeu ueveu, ainsi que l'avait été Myñ-Vais, le premier autieur de la révolution. La Perse alors promier autieur de la révolution. La Perse alors Tant de dévastations y out déruit le commerce et le cest arts, es détruitant une portie du peuple : mais quand le terrain est fertile et la nation industrieue, jous se répare à la longue.

#### CHAPITRE CXCIV.

#### Do Mogol.

Cette prodigieuse variéé de mours, de coutumes, de lois, de révolutions, qui ont toutes le même principe, l'inférêt, forme le tableau de l'univers. Nous n'avons va ni en Perse ni en Turquie de fils révolté contre son père. Vous voyez dans l'inde les deux fils du grand mogol Geun-Guir lui faire la guerre l'un apres l'autre, au commonerment du dis-serbièmesééro. L'in de ex-detutionecement du dis-serbièmeséro. L'in de ex-detuprinces, nommé Sha-Gen, s'empare de l'empire, en 4527, après la mort de son père, Gen-Güir, au préjudice d'un petit-fils à qui Gean-Güir avait laissé le trône. L'ordre de succession s'éait point dans l'Asie une loi reconnue comme dans les nations de l'Europe. Ces peuples avaient une source de malheurs de plus que nosse.

Sha-Gean, qui s'était révolté contre son père, vit aussi dans la suito ses enfants soulevés contre lui. Il est difficile de comprendre comment des souverains, qui ne pouvaient empêcher leurs propresenfants de lever contre eux des armées, étaleut aussi absolus qu'on veut nous le faire croire. Il paralt que l'Inde était gouvernée à peu près comme l'étajent les royaumes de l'Europe du temps des grands fiefs. Les gouverneurs des provinces de l'Indoustan étaient les maîtres dans leurs gouvernements, et ou donnait des vice-myautes anx enfants des empereurs. C'était manifestement un sujet éternel de guerres eiviles : aussi, des que la santé de l'emperenr Sha-Gean devint languissante, ses quatre enfants, qui avaient chacun le commandement d'une province, armèrent pour lui succéder. Ils s'accordajent pour détrôner lenr père, et se fesaient la guerre entre eux : c'était précisément l'aventure de Louis-le-Débonnaire ou le Faible. Aurengzeb, le plus scélérat des quatre frères, fut le plus heureux.

La même Îrjocerisie que mus avois vue dusa Comwell se returea dans ce prieme indien; la même dissimulation el la même crusatié avec un cour plas dénative. Il se ligue al derod avec un de ses féres, et se rendit maître de la personne de son père, sha-cem, qu'il inti toujour en prison; emulie il assissima ce même frère, dont prison; emulie il assissima ce même frère, dont qu'il falleit extendire; il poruruit se dont autres frères, dont il triomphe, et qu'il fait enfin étranpler frun après l'autre.

Cependant le père d'Aurengzeh vivait encore. Son fils le retenait dans la prison la plus dure; et le nom du vieil empereur était souvent le prétexte des conspirations contre le tyran. Il envoya enfin un médecin à son père, attaqué d'une indisposition légère, et le vieillard mourut (1666): Aurengzeb passa dans toute l'Asie ponr l'avoir empoisonné. Nul homme n'a mieux montré que le bonheur n'est pas le prix de la vertu. Cet homme, souillo du sang de ses frères, et conpable de la mort de son père, réussit dans toutes ses entreprises : il ne mourut qu'en 1707, agò d'environ cent trois ans. Jamais prince n'eut une carrière si longue et si fortunée. Il ajouta à l'empire des Mogols les royaumes de Visapour et de Golconde, tout le pays de Carnate, et presque toute cette grande presqu'ile que bordent les côtes de Coromaudel et de Malahar. Cet homme, qui eût péri par le dernier supplice, s'il eût pu être jingé par les lois ordinaires des nations, a déc sans contredit le plus puissant prince de l'usivers. La magnilicence des rois de Perse, tout éblouissante qu'elle noess a parr., n'était que l'effort d'une cour médiocre qui étale que éque faste, en comparaisson des richesses d'avenegach.

De tous temps les princes asiatiques ont accumulé des trésors; ils ont été riches de tout ce qu'ils entassaient, au licu que dans l'Europe les princes sont riches de l'argent qui circula dans leurs états. Le trèsor de Tamerlan subsistait encore, el tous ses successeurs l'avaient augmenté. Aurengzeh v ajouta des richesses étonnantes : un seul de ses trôues a été estimé par Tavernier cent soixaute millions de son temps, qui en font plus de trois cents du nôtre. Douze colonnes d'or, qui soutenaient le dais de ce trône, étaient entourées de grosses perles : le dais était de perles et de diamants, surmonté d'un paon qui étalait une quene de pierreries ; tout le reste était proportionné à cette étrange magnificence. Le jour le plus solennel do l'année était celui où l'on pesait l'empereur dans des balances d'or, en présence du peuple; et, ce jour-là, il recevait ponr plus de ciuquante millions de présents.

Si jamais le climat a influé sur les bommes, cest assorément dans l'Inde : les empercurs y étalaient le même luxe, vivaient dans la même mollesse que les rois indiens dont parle Quinterce; et les vainqueers tartares prirent insensiblement ces mêmes mœurs, et deviarent Indiens

Tout cet excès d'opalence et de luse n'a servi qu'au malheur de l'Indoustan. Il est arrivé, en 1759, au petit-fils d'Aurengzeh, Malamad-Sha, la nême chose qu'à Crésus. Ou avait dit à ce roi de Lydie: 2 Vous arez beaucoup d'or, mais celui a qui se servira du fer mieux que vous, rous enelversa tout cet or. s.

Thams Souli-lan, deré au trôte de Perse sprès avicé détrois on malter, vatice les aguans et pris Candahar, est reus jusqu'à la capitate des ludes, anns autre raison que l'envir d'arracher au Magol tous ces troison que les Mogolavarient d'une plus grande armés que cele de grand a d'une plus grande armés que cele de grand a d'une plus grande faiblesse. Il Opposa deuxe pui mais de la les des des des des des des des entre des des mais present de la leve de canon, et deux mille éléphant armés nes guerre, au vainqueur de la Perse, qui a lvast jas avec lui armés inde de force contre d'acuande.

On ajoute encore que cette multitude d'In-

diens était couverte par des retranehements de six lieues d'étendue, du côté que Thamas Konlikan pouvait attaquer; e'était bien sentir sa faiblesse. Cette armée innombrable devait entourer les ennemis, leur couper la communication et les faire périr par la disette dans un pays qui leur était étranger. Ce fut, an contraire, la petite armée persane qui assiégea la grande, lui conpa les vivres, et la détruisit eu détail. Le grand mogol Mahamad semhlait n'être venu que pour étaler sa vaine grandenr, et pour la soumettre à des hrigands aguarris. Il vint s humilier devant Thamas Kouli-kan, qui loi porla en maltre, et le traita en sujet. Le vainqueur entra dans Delhi , ville qu'on nous représente plus grande et plus peuplée que Paris et Londres. Il tralpait à sa sulte ce riche et misérable empereur. Il l'enferma d'abord dans nne tour, et se fit proclamer luimême empereur des ludes.

mente empereul des luides. 
Quéques officier majons essayèrent de profiter 
d'une ouit ob les Persaus s'étaient livrés à la débache, pour predier les armes coutre leurs 
uningents. Thismand the laimanner à la sie autoniques. Thismand the laimanner à la sie aumajorate bourcopp plus de tréores de Belli que 
ne majorate bourcopp plus de tréores de Belli que 
les Espanolis a'en prirent à la conquête du Narquique. Ces richeses, a mansées par un brignodage de quatra siècles, out été apportées en Prez par 
de quatra siècles, out été apportées en Prez par 
par d'être long-temps le plus malhèrenzes. 
Persaus d'être long-temps le plus malhèrenzes 
peuple de la terre : elles 3 pont dispersées ou enservices pendant les guerres civiles jusqu'an temps 
où quéque tyan les rassemblers.

Kouli-kan, en partaut des Indes pour retournec en Perze, est la vanidé de laisser le nou d'empereur à ce Mahamad-Sha qu'il a vait détroiné; mais il laissa le gourtemenent la un vier-ord qui avait déve le grand mogni, et qui s'était recold indépendant de lui. Il désticha trois royaumes de ce vasic empire, Gachemire, Gabont et Mullan, pour les incorporer à la Perse, et imposa h'Indoustan un tribut de quelques millions.

L'Indoustan fut gouverné alors par un vice-roi, et par un conseil que Thamas Koull-kan avait établi. Le petit-élis d'Anneugzeb garda le litre de roi des rois et de souverain du monde, et ne fut plus qu'un fantéme. Tout est rentré ensuite dans l'ordre ordinaire quand koull-kan a été assainé en Perse au millen de ses triomphes : le Mogo n'a plus pardé a tribut ; les provinces enlevées par le valuquer persan sont retournées à l'empire.

Il ne faut pas croire que ce Mahamad, roi des rois, ait été despotique avant sou malheur; Aurengzeb l'avait été à force de soins, de victoires, et de cruautés. Le despotisme est un état violent

qui semble no pouvoir durer. Il est impossible que, dans un empire où des vice-rois soudoient des armées de vingt mille hommes, ces vice-rois obéissent long-temps et aveuglément. Les terres que l'empereur donne à ces vice-rois deviennent des là même indépendantes de lui. Gardons-nous douc bien de eroire que dans l'Inde le fruit de tous les travaux des hommes appartienne à un seul. Plusieurs castes Indieunes out conservé leurs ancienges possessions. Les autres terres ont été dounées aux grands de l'empire, aux raiss, aux nababs, aux omras. Ces terres sont eultivées, comme ailleurs, par des formiers qui s'y enrichissent, et par des colous qui travaillent pour leurs maîtres. Le petit penple est pauvre dans le riche pays de l'Inde, ainsi que dans presque tous les pays du monde; mais il n'est point serf et attaché à la glèbe, ainsi qu'il l'a été dans notre Europe, et qu'il l'est encoro en Pologne, en Bobêmo, et dans plusieurs pays do l'Allemagne. Le paysan, dans toute l'Asie, peut sortir de son pays quand il en est méconteut, et en chercher un meilleur, s'il en trouve.

Ce qu'on peut risumer de l'Iude eu ginéral, éest qu'elle est gouvernée comme un pars de conquiète par trente tyrans qui recounaissent un supereur annolli comme cust dans les déliers, et qui dévoreut la substance du peuple. Il u'y a point la de ces grands tribunaux permanents, déposiaires des lois, qui protégent le faible coutre le fort.

C'est un problème qui paralt d'abord difficile à résoudre, que l'or et l'argent venus de l'Amérique en Europe aillent a'engloutir continuellement dana l'Indoustan pour n'en plus sortir, et que cependant le peuple y soit si pauvre qu'il y travaille presque pour rien ; mais la raison en est que cet argent ne va pas au penple; il va aux marchands, qui paient des droits immenses anx gonverneurs; ces gouverneurs en rendent beaucoup au grand mogol, et enfouissent le reste, La peine des hommes est moins pavée que partout ailleurs dans ce pays le olus richo de la terre. parce que dans tont pays le prix des journaliers ne passe guère leur subsistance et leur vêtement. L'extrême fertilité de la terre des Indes, et la chaleur du elimat fout que cette subsistance et ce vêtement ne coûtent presquo rien. L'ouvrier qui eherche des diamants dans les mines gagne de quoi scheter un peu de riz et nue chemise do coton. Partout le pauvreté sert à peu de frais la richesse.

Je ne répéteral point ce que j'ai dit des îndiems : leurs superstitions sont les mêmes qué du temps d'Alexandre ; les bramins y enseignent la même religion ; les femmes se jettent encore dans des bûchers affennés sur le corres de leurs maris : nos vorgeurs, nos négociants, en out vu plusieurs cemples. Les disciples sos not fais assi quelquelois un point d'homeur de ne pas survivre à leurs mattres. Taverieur rapporte qu'il file fémine dans Agra néme, i 'une des espitales de l'Iude, que le grand-bramin étant mort, nu sejeciant, qui avait étulés ous but, vint à la loge des Itolisadas, art et as ecomptes, l'uru dit qu'il faut récond d'alter des des comptes, l'uru dit qu'il faut récond d'alter mourir de faim, quelque effort qu'on fit poor lui persuader de vive.

Une chose digne d'observation, c'est que les arts ue sortent presque jomais des familles où lis sont cultivés; les filles des artisaus ne prennent des maris que du métier de leurs pères : e est uno contune très ancienne en Asle, et qui avait passé autrefois en loi dans l'Expté.

La loi de l'Asie et de l'Afrique, qui a toujoure permis la pluraité des femmes, n'ext pas une loi dont le peuple, toujours pauvre, puisse faire usage. Les richeson ut toujours sompté les femmes au nombre de leurs biens, et ils ont pris des enunques pour les garder : c'est un usage inménerial, établid hans l'Iude comme dans toute l'Asie. Lorsquo les abies souler avaive uro, il 17 plus de trois mille ans, Samuel, jour magistrat et leur petite, et l'est plus des prois mille ans, Samuel, jour magistrat et leur petite, moutre aux visit que montre aux value que ce roi leur imporerait des tributs pour avoir de quot donner à ses enunques. Il fallait que les hommes fussent des long-temps bien pifé à l'exclavage, pour qu'une telle coutume ne partie plus extraordinaire transcriaire.

Lorsqu'on fluissalt ce elapitre, une nouveille rivolution à louiver+s' Floidusta. Les princes terributions. Les princes tributaires, les vice-rois, ont tous second le Jong, a les pupiles de l'inférier out défroité souverain. L'Inde est diveraue, comme la Perse, le thétitro des guerres diviles. Ces élasties font voir que le gouvernement était très mavaris, et en même lemps que ce prétendu desposition n'estaits jus. L'empereur n'était pas assex puissant pour se faire obért d'un rails.

Nos vesgeurs out era que le pouvoir arbiterire résidat essendiellement dans la personue des grands mogolis, parce qu'averagnes à vait tout asservi. În û rait pas comisidére que cette passiment pas comisidére que cette passiment que control de la passiment pas de la comitant qu'averagne qui dérenit tout, se dérauit enfin de lai-mêtine. Il u'est pas une forme de gouvernement, mais une subression de tout gouvernement, mais une subression de tout gouvernement, mais une subression de tout gouvernement, mais une subression de sout gouvernement. Il admet le caprice pour toute règle; il de comment de s'appair point sur des bies qui sauterne de s'appair point sur des bies qu'est passiment de la forme de ses débris un a plus le bras tevi : Il se forme de ses débris de la passiment de la comment de l

uue forme coustante que quand les lois régnent. | pire de la Chine. Plus il y a de grands corps dépositaires de ces lois , moins l'administration est

#### CHAPITRE CXCV.

#### De la Chine au dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième.

Il vous est fort inutile, sans doute, de savoir que, dans la dynastie chinoise qui régnait après la dynastie des Tartares de Gengis - kan, l'empereur Onaneum succéda à kinkum, et kicum à Quancum. Il est bon que ces noms se trouvent dans les tables chronologiques; mais, vous attachant toujours aux événements et aux mœurs, vous franchissez tous ces espaces vides pour venir aux temps marqués par de grandes choses. Cette même mollesse qui a perdu la Perse et l'Inde fit à la Chine, dans le siècle passé, une révolution plus complète que celle de Gengis-kan et de ses petitsfils. L'empire chinois était, au commencement du dix-septième siècle, Lien plus heureux que l'Inde, la Perse, et la Turquie. L'esprit humain ne peut certainement imaginer un gouvernement meilleur que celui où tont se décide par de grands tribunaux, subordonnés les uns aux autres, dont les membres ne sont recus qu'après plusieurs examens sévères. Tout se règle à la Chine par ces tribunaux. Six cours souveraines sont à la tête de toutes les cours de l'empire. La première veille sur tous les mandarins des provinces; la seconde dirige les finances; la troisième a l'intendance des rites, des sciences, et des arts; la quatrième a l'intendance de la guerre: la cinquieme préside aux juridictions chargées des affaires criminelles ; la sixième a soin des ouvrages publics. Le résultat de toutes les affaires décidées à ces tribunaux est porté à un tribunal suprême. Sous ces tribuuaux, il y en a quarante-quatre subalternes qui résident à Pékin. Chaque mandariu, dans sa province, dans sa ville, est assisté d'un tribunal. Il est impossible que, dans une telle administration, l'empereur exerce un pouvoir arbitraire. Les lois générales émanent de lui; mais, par la constitution du gouvernement, il ne peut rien faire sans avoir consulté des hommes élevés dans les lois, et élus par les suffrages. Que l'on se prosterne devant l'empereur comme devant un dieu, que le moindre manque de respect à sa personne soit puni selon la loi comme un sacrilège, cela ne prouve certainement pas un gouvernement despotique et arbitraire. Le gouvernement despotique serait celui où le prince pourrait, sans contrevenir à la loi, ôter à un citoyen les biens ou la vie, sans forme et saus autre raison que sa volonté. Or, s'il y eut jamais un état dans lequel la vie, l'honneur, et le bien des hommes, aient été protégés par les lois, c'est l'em-

pire de la Chine. Plus il y a de grands corps deposistaires de ces lois, moins indeministration et arbitraire; et si quedquedois le sonverain abuso de son pouvoir contre le petit nombre d'hommes qui s'expose à citre connu de lui, il ne peut eu abuser contre la multitude, qui lui est inconnue, et qui vit sous la protection des lois.

La culture des terres, poussée à un point de perfection dont on n'a pas encore approché en Europe, fait assez voir que le peuple u était pas accablé de ces impôts qui génent le cultivateur ; le grand nombre d'hommes occupés de donner des plaisirs aux autres montre que les villes étaient florissantes autant que les campagnes étaient fertiles. Il n'y avait point de cité dans l'empire où les festins ne sussent accompagnés de spectaeles. On n'allait point au théûtre, on fesait venir les theatres dans sa maison; l'art de la tragédie, de la comedie, était commun, sans être perfectionne; car les Chinois n'ont perfectionné aucun des arts de l'esprit : mais ils jouissaient avec profusion de ce qu'ils connaissaieut ; et enfin ils étaient heureux autant que la nature humaine le comporte.

Ce bonbeur fut suivi, vers l'an 1650, de la plus terrible entastrophe et de la désolation la plus générale. La famille des conquérants tartares, descendants de Gengis-kan, avait fait ce que tous les conquérants out tâché de faire; elle avait affaibli la nation des vainqueurs, afin de ne pas craindre, sur le trône des vaincus, la même révolution qu'elle y avait faite. Cette dynastie des Iven ayant été enfiu dépossédée par la dynastie Ming, les Tartares qui habitèrent au nord de la grande muraille ne furent plus regardés que comme des espèces de sauvages dont il n'y avait rien ni à espèrer ni a eraindre. Au-defa de la grande muraille est le royaume de Leaotong, incorporé par la famille de Gengis-kan à l'empire de la Chine, et devenu entièrement chinois. Au nord-est de Leaotong étaient quelques hordes de Tartares mantchoux, que le vice-roi de Legotong traita durement. Ils firent des représentations hardies, telles qu'on nous dit que les Scythes en firent de tout temps depuis l'invasiou de Cyrus ; car le génie des peuples est toujours le même, jusqu'à ce qu'une longue oppression les fasse dégénérer. Le gouverneur, pour toute réponse, fit brûler leurs calanes, enleva leurs troupeaux, et voulut transplanter les habitants. (4622) Alors ces Tartares, qui étaient libres, se choisirent un chef pour faire la guerre. Ce chef, nommé Taîtsou, se fit hientôt roi; il battit les Chinois, entra victorieux dans le Leaotong, et prit d'assaut la capitale.

Cette guerre se fit comme toutes celles des temps les plus reculés. Les armes à fou étaient inconnues dans cette partie du moude. Les anciennes armes, counce la fiche, la luoce, la massue, le cimestere, c'alciaient un sage; on se servait pue de boucliers est de casques, encore moins de brassards et de couptes, cucore moins de brassards et de control de constituent en la fortie de constituent en un fossé, un mur, des tours; on sapait le mur, ou no montais il écheadide, da seule force du corps rade desait donner la victoire; et les Tartares, accountais de formir en pela champ, devaient avoir cituais à dormir e oplie champ, devaient avoir l'avantage sur un peuple élevé dans une vie moins dure.

Taitsou, ce premier chef des hordes tartares. étant mort en 1626, dans le commencement de ses conquêtes, son fils, Taitsong, prit tout d'un coup le titre d'empereur des Tartares, et s'egala à l'emperent de la Chine. On dit qu'il savait lire et ècrire, et il paralt qu'il reconnaissait un seul Dieu, comme les lettrés chinois; il l'appelait Tien, comme enx. Il s'exprime ainsi dans une de ses lettres circulaires aux magistrats des provinces chinoises : « Le Tien élève qui lui plalt ; il m'a · peut-être choisi pour devenir votre maltre. » En effet, depuis l'appée 1628, le Tien lui fit remporter victoire sur victoire. C'était un homme très habile; il policait son peuple féroce pour le rendre obéissant, et établissait des lois au milieu de la guerre. Il était toujours à la tête de ses troppes ; et l'empereur de la Chine, dout le nom est devenu obscur, et qui s'appelait Hoaitsong, restait dans son palais avec ses femmes et ses euuuques : aussi fut-il le dernier empereur du saog chinois. Il n'avait pas su empêcher que Taltsong et ses Tartares lui prissent ses provinces du nord; il n'empecha pas davantage qu'uu maudarin rebelle, nommé Li-tsé-tching, lui prit celle du midi. Tandis que les Tartares ravageaient l'orient et le septentrion de la Chine, ce Li-tsé-tching s'emparait de presque tout le reste. Ou prétend qu'il avait six cent mille hommes de cavalerie et quatre cent mille d'infanterie. Il viut avec l'élite de ses troupes anx portes de Pékiu, et l'empereur ne sortit jamais de son palais; il ignorait une partie de ce qui se passait. Li-tsé-tching le rebelle (on l'appelle ainsi, parce qu'il ne réussit pas) renvoya à l'empereur deux de ses principaux eunuques faits prisonniers, avec une lettre fort courte, par laquelle il l'exhortait à abdiquer l'empire.

C'est ici qu'on voit bien ce que c'est que l'orgueil asiatique, et combien il accorde ave la mollesse. L'empereur ordonna qu'on coupai la ticte aux deux enunques, pour lui avoir apporté une lettre dans laquelle on lui manquait de respect. On eut beaucoup de peine à lui faire entendre que les têtés des princes du sang, et d'une fou le de mandarius que Li-téc-tebing avait entre ses mains, répondraient de celles de se deux enunques.

l'endant que l'empereur délibérait sur la ré-

ponse . Li-tsé-tching était déia entré dans Pékin. L'impératrice out le temps de faire sauver quelques uns de ses enfans mâles; après quoi elle s'enferma dans sa chambre, et se pendit. L'empereur y accourut; et ayant approuvé cet exemple de fidélité, il exborta quarante autres femmes qu'il avait à l'imiter. Le P. de Mailla, jésnite, qui a écrit cette histoire dans Pékin même, au siècle passé, prétend que toutes ces femmes obéirent sans réplique; mais il se peut qu'il y en eût quelques unes qu'il fallut aider. L'empereur, qu'il uous dépeiut comme un très bon prince, apereut, après cette exécution, sa fille unique, ágée de quinze ans, que l'impératrice n'avait pas jugé à propos d'exposer à sortir du palais; il l'exhorta à se pendre comme sa mère et ses belles-mères ; mais la princesse n'en voulant rien faire, ce bon prince, aiusi que le dit Mailla, lui donna un grand coup de sabre, et la laissa pour morte. On s'attend qu'un tel père, un tel époux se tuera sur le corps de ses femmes et de sa fille; mais il alla dans un pavillon hors de la ville pour attendre des nouvelles; et enfin, ayant appris que tout était désespéré, et que Li-tsé-tching était dans son palais. il s'ctrangla, et mit fin à un empire et à une vie qu'il n'avait pas osé défendre. Cet étrauge événement arriva l'année 1641. C'est sous ce dernier empereur de la race chinoise que les jésuites avaient eufin pénétré dans la conr de Pékin. Le P. Adam Schall, natif de Cologne, avait tellement réussi anprès de cet empereur par ses connaissances en physique et en mathématiques, qu'il était devenu mandarin. C'était lui qui le premier avait fondu du cauon de brouxe à la Chine : mais le peu qu'il y en avait à Pékin, et qu'on ne savait pas employer, ne sauva pas l'empire. Le mandarin Schall quitta Pékin avant la révolution.

Après la mort de l'empereur, les Tartares et les recletles se dispoirers la Chine. Les Tartares relations unui et aquerris; les Chinois étaient divisés et Indisciplinés. Il fallut petit à petit céder tout aux Tartares. Leur nation avait pris un caractre de supériorité qui ne dépendait pas de la conduite de leur chef. Il ne était comme des Arabes de Machomet, qui forceu pendant plus de trois cents aus si redoutables par eux-mêmes.

La mort de l'empereur Tailsong, que les Tarters perdiente ne ce teupe-8, ne les empéchapas de ponessirre leurs conquêtes, lis d'urret un de ses nerveu centre effont; c'est Chun-tehi, père du célèbre Kang-hi, sous lequel la religiona chricienne a fait des progrès la LGine. Cer penples, qui avaient d'abord pris les armes pour dédendre leur llierde, ne comassissent pas le droit birécitiaire. Nous voyons que tous les peuples on commencé par l'êtir des chefs pour la guerre; ensuite ces chefs sont devenus absolus, oxeepté chez quelques nations d'Europe. Le droit héréditaire s'établit et devient sacré avec le temps.

Une minorité ruine presque toujours des conquérants, et ce fut pendant cette minnrité de Chun-tchi que les Tartares acheverent do subjuguer la Chino. L'esurpatenr Li-tsé-tehing fut tué par un autro usurpateur chinois qui prétendait venger le dernier empereur. On reconnnt dans plusieurs provinces des enfants vrais ou faux du dernier princo détrônó et étranglé, comme on avait produit des Demetri en Russic. Des mandarins chinois tâchérent d'usurper des provinces, et les grands usurpateurs tartares vincent enfin à bout de tous les petits. Il v eut un général chinois qui arrêta quelque temps leurs progrès. parce qu'il avait quelques canons, solt qu'il les eût des Portugals do Macao, soit que le jésnite Schall les eût fait fondre. Il est très remarquable que les Tartares, dépourvus d'artillerie. l'emporterent à la fin sur ceux qui en avalent : e'était le contrairo de ce qui était arrivé dans le Nouveau-Monde, et une preuve de la supériorité des peuples du Nord sur cens du Midi.

Ce qu'il y a de plus surprenant, e'est que les Tartares conquirent pied à pied tout ce vaste empire de la Chine sous deux minorités; car lenr jeune empereur Chun-tchi étant mort, en 1661. à l'âge de vingt-quatre aus, avant que leur domination fût entierement affermie, ils éturent son fils , Kang-ki , au même êge de huit ans auquel ils avaient élu son père, et ce Kang-kl a rétabli l'empire de la Chine, ayant été assez sage et assez heureux pour so faire également obéir des Chinois et des Tartures. Les missionnaires qu'il fit mandarius l'ont loué comme un prince parfait. Onelques voyageurs, et surtout Le Gentil, qui n'ont point été mandaries, disent qu'il était d'une avarice sordide, et plein de caprices : mais ces détaits personnels n'entrent point dans cette peinture générale du mondo; il sufilt que l'empire ait été heureux sous ce prince ; e'est par là qu'il faut regarder et juger les rois.

Predictive or ligare us too. The Predictive of t

Le temps n'a pas encore confondu la nation conquérante avec le peuplo vaincu, comme il est arrivé dans nos Gaules, dans l'Angleterre, et ailleurs. Mais les Tartares ayant adopté les lois, les usages, et la religion des Chinois, les deux nations n'en composeront bientôt qu'une seule.

Sons le vicue de ce Europà li to ministomaires d'atrapo joulera d'uno grande considération; d'atrapo joulera d'uno grande considération; plusieurs forreul logis dans le palais impérial; ils distincte des gifices; ils curent de remissons opulentes. Ils avaient réussi en Amérique en menione apparent de la Cilino on enseignant les rais les plus entre d'atraport de la Cilino on enseignant les rais les plus réverès à une maison aprituello. Mals bleuds la jálousie corrompit les fruits de lour sagesse; et et espris d'impéritude et de condetinion, attaché en Europe anx commissances et aux talents, reuversa les plus grands desseins.

On fut étonné à la Chine de vuir des agges qui nétaient pas d'accord sur ce qu'ils venaient enseigner, qui se persécutaiont et à auathématissient réciproquement, qui s'inteutaient des procès criminets à Rome ; et qu'i fesalent décider dans des congrégations de cardinaux si l'empereur de la Chine enleudraf aussi bien sa langue que des missionnaires venus d'Italie et de France.

Ces querelles allèrent si loin, que l'on craignir dans la Chine, ou qu'on feignit de craindre les némes troublés qu'on s'esti couyés au Japon b. Les auccessuré dangal défendit l'exercice de la religion chrétienne, tandis qu'on permettait à l'ambient de l'archive de l'estimate de l'

» hourses et de lamas dans voire pays? comment is brecerties-ung? Si rous aves us tromper en mos père, n'espérez pas me tromper de mêne. Vous voulet que les Chimins embrasent voire e loi. Voire eulle n'en inêre paint d'autre, jo le sais : en ecc açu de évindemn-onos? les e sujes de vos princes. Les dietples que vous faisen en comaissen que voirs. Daus ut iruips e de troubles ils n'éconteralent d'autre roit quo et le voire de la voire de la voire de la voire de la voire. Les sibles qu'à présent il n'y n'ene e à ces indret; mais quand to suissenux téconier. Les mênes jévalites qui rendeut compte de ces paroles, vanuent avec tous les autres que est emcreur des directions de suites que et en las conpretent de la voire de la voire de la voire de reveru était un des obses sacs est des vius s'énétere de la vius de la voire de la voire de la voire de reveru était un des obses sacs est des vius s'éné-

a Oue diriez-vous si i envoyais une troupe de

 Voyes le chap, Exur des Bispares sur les cérémonies chinoises, etc., a la fin du Sécée de Louis XIV.
 Voyes le chapitre suivant concérnant le Japon. recox princes qui ainst Jamis régné; toujeurs cocupi du soin de soulager les pairves, et de les faire travailler, exact elservaieur des lois, répréteunst l'ambition et le manége de louses, entreteunst la pairs et l'alondaine, exocurageant tous in ear du tiles, et servoit la collure des urres. De sont temps les éditiers polities, les grands chemins, en causar, qui juigent toui se floures de caprand et une éconemie qui n'au prince de caprand et une éconemie qui n'a rien d'égal que cher les Romains.

Ce qui mérite bien notre attention, ¿ est le translamente de terre que la Chine sexpa ne 1609, sons l'empereur kamp-hi. Ce phénomènes fut plus functe que celui qu'in dons jours a décivit Linna finance que celui qu'in dons jours a décivit Linna celui mais que de l'empereur de la commanda de la finance de la finance feut pompie de maistre initiamente la finance qu'i remission la funcie est la finance feut pompie que la premisire decore de la terre porte sur des genffres, et qu'el eles circupils de maistre initiamente. La commanda de la commanda del commanda del la c

.....

#### CHAPITRE CXCVI.

Du Japon au dix-septième siècle , et de l'extinction de la relicion chrétienne en ce pays.

Dans la foule des révolutions que nous avons vues d'un bout de l'univers à l'autre, il paralt un enchalpement fatal des causes qui entralnent les hommes, comme les vents poussent les sables et les flots. Ce qui s'est passé au Japon en est une nouvelle preuve. Un prince portugais, sans puissance, sans richesses, imagine au quinzième siècle d'enveyer quelques vaisseaux sur les côtes d'Afrique. Bientôt après les Portugais découvrent l'empire du Japon. L'Espagne, devenue pour un temps souveraine dn Pertugal, fait au Japon un commerce immense. La religion chrétienne y est portre à la faveur de ce commerce ; et à la faveur de rette tolérance de toutes les sectes admises si généralement dans l'Asie, elle s'y introduit, elle s'y ctablit. Trois princes japonais chrétiens viennent à Rome baiser les pieds du pape Grégoire xix. Le rhristianisme allait devenir au Japon la religion dominante, et bientôt l'unique, lorsque sa puissance même servit à le detruire. Nous avons deju remarqué que les missionnaires y avaient beaucoup d'euneniis; mais aussi ils s'y étaient fait un parti très puissant. Les booxes craignireut pour leurs ancieunes possessions, et l'empereur enfin

eraignit pour l'état. Les Espagnols s'étaient rendus maîtres des Philippines, veisines du Japou : on savait ce qu'ils avaient fait en Amérique; il n'est pas étonnant que les Japonais fussent alarmés.

L'empereur du Japon, dès l'an 1386, prescrivit la religion chrétienne : l'exercice en fut défendu aux Japonais sous pelue de mert : mais comme on permettait toujeurs le commerce aux Portngais et aux Espagnols, leurs missiennaires fessient dans le peuple autant de prosélytes qu'on en condamuait aux supplices. Le geuvernement défendit aux marchands étrangers d'introduire des prêtres chrétiens dans le pays : malgré cette défense , le gouverneur des lles Philippines envoya des cordeliers en ambassade à l'empercur iaponeis. Ces ambassadeurs commencèrent par faire construire une chapelle publique dans la ville capitale, nommée Méaco; ils furent chasses, et la persécution redeubla. Il y eut long-temps des alternatives de cruauté et d'indulgence. Il est évident que la raison d'état fut la seule cause des persécutions, et qu'on ne se déclara contre la religion ehrétienne que par la craiute de la voir servir d'instrument aux entreprises des Espagnols : car lamais on ne persecuta au Japon la religion de Confucius, queique apportée par un peuple dont les Japonais sont jaloux, et auquel ils ont souvent fait la guerre.

jasons, et asquéri in oits souvent int it goerre.

Le avanut et joudieure, oiscretzeur récapier,
qui a si long-temps été ure les lieux, asous dit que,
Tau 1674, on il tel décimentement des habitants
de Mécco. Il y avait douse religions dans cette
conjular, qui visiment toutere en pair, et ces donss
avectes compastion; plus de quatre cent milièr,
avouressis ponitie. Il parall que si les Portagais
et les Espagouls éticisent contentés de la liberté de
concrience, lis avaitent été aussi publied cans le
lapon que ces doute religions. Ils y fessiont eucre
en 856 le commerce le plus avantageur; kronjfer dit qu'ils ce rapportèrent à Macso deux mille
treis exet cinquante caisses d'argent.

Les Hollandais, qui trafiquaient au Japon dipuis 1690, étanti piatora du commerce des Epaguolos. Ils prirent au 657, vers le cap de Bonneguolos. Ils prirent au 657, vers le cap de Bonneley de la companio de la companio de la companio de d'un oficier portugais, nomer Moro, espoca de consul de la unido; con lettre renfremient le plan d'une conspiration des chréciens du Japon contre l'empreure; on apécifiait le nombre des vaisseaux et des soldais quo un atendati de Fiziprope de des childresentes d'aise, por laire relazción de production de la companio de la contra de la companio de la companio de la companio de de la production de la companio de la companio de de la production de la companio de la companio de de la production de la companio de de la production de la companio de la companio de la companio de del productiva de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la companio d

Alors le gouvernement aima mioux renoncer à tout commerce avec les étrangers que se voir exposé à do telles entreprises. L'ompereur Jemitz, dans une assemblée do tous les grands, porta ce fameux édit, que désormais aucuu Japonais ne pourrait sortir du pays, sous peine de mort; qu'aucun étranger ne serait recu dans l'empire : quo tous les Espagnols ou Portugais seraieut reuvoyés, que tous les chrétiens du pays seraient mis eu prison, ot qu'ou donnerait en viron mille écus a quiconque découvrirait un prêtre chrétien. Ce parti extrêmo de se séparer tout d'un coup du reste du monde, et de renoncer à tous les avantages du commerce, no permet pas de douter que la conspiration n'ait été véritable ; mais ce qui rend la preuve complète, c'est qu'en effet les chrétiens du pays, a vec quelques Portugais à leur tête, s'assemblérout en armes au nombre de plus de trente mille. ils furent battus en 1658, et se retirerent dans une forteresse sur le bord de la mer, dans le voisipage du port de Nangazaki.

Cependant toutes les nations étraugères étaient alors chassées du Japon : les Chinois mêmes étaient compris dans cetto loi générale , parce que quelques missionnaires d'Europe s'étaient vantés au Japon d'être sur le point de convertir la Chine au christianisme. Les Hollandais eux-mêmes, qui avaient découvert la conspiration, étaient chassés comme les autres : on avait déjà désuoli le comptoir qu'ils avaient à Firando : leurs vaisseaux ctaient dejà partis : il en restait un , que le gouvernement somma de tirer son canon coutre la forteresse où les chrétiens étaient réfugiés. Le capitaine hollaudais Kokbeker rendit ce funeste service : les chrétiens furent bientôt forcés , et périreut dans d'affreux supplices. Encore nue fois, quand on se représente un capitaine portugais, nommó Moro, et un capitaine hollandais. nommé Kokbeker, suscitant dans le Japon de si étranges événoments, ou reste convaincu de l'esprit remuant des Européans, et de cetto fatalité qui dispose des nations.

Le service odieux qu'avaient rendu les Holtudais au Japon uo leur litria pas la grâce qu'lla espéraient d'y commercer et des 'y établir libirenem; mais ils obtinnent la permission d'aborder dans une petite lle nommée Désima, près du port de Nangazaki; c'est la qu'il leur est permis d'apporter une quantité déterminée de marchandises. Il fallut d'abord marcher sur la croix, renoncer.

à tottes les marques du christianismo, et jurer qu'ils a'étaient pas do la religion des Portugais, pour oblouir d'être reçus dans cette petito llo, qui leur sert de prison : dès qu'ils y arrivent on s'emparo do leurs vaisseaux et do leurs marchandiscs, auxquelles ou met le pris. Ils s'iement chaquo année subir cette prison pour gamer de Targest; cess upis ont rois à Bastia et dans les Molaques, se laissent ainsi traiter en eclaves: le et vair de la esta via de la este le de la sisson tretenus jusqu'à la cour de l'empereur; et ils sont retenus jusqu'à la cour de l'empereur; et ils sont partout reque avec civilité et avec hommer, mais garich'à vuo et observés; leurs conducteurs et lours garache sont un sermens par écrit signé de et lours garache sont un sermens par écrit signé de cher des l'ollishosses, et qu'ils en rendront to course débiés.

On a imprime dans plusieurs livres qu'ils abjuraient le christianisme au Japon : cette opinion a sa source dans l'aventure d'un Hollandais qui . s'étant échappé et vivant parmi les naturels du pays, fut bientôt reconnu; il dit, pour sauver sa vio, qu'il n'était pas ehrétien, mais Bollandais, Le gouvernement japonais a défendu depuis ce temps qu'on hâtit des vaisseeux qui pussent aller en haute mer. Ils ne veulent avoir que de longues barques à voiles et à rames pour le commerce de leurs lles. La frequentation des étrangers est devenue chez eux le plus grand des crimes ; il semble qu'ils les craignent oucoro après le danger qu'ils out couru. Cetto terreur ne s'accorde ni avec le courage do la natiou, ni avec la grandeur de l'ompire ; mais l'horreur du passé a plus agi en eux que la crainte de l'avenir. Toute la conduite des Japonais a été celle d'un peuple généreux, facile, ficr, et extrême dans ses résolutions : ils recurent d'abord les étrangers avec cordialité. et quand ils se sont crus outragés et trahis par eux, ils ont rompu avec eux sans retour.

Lorsque le ministre Colhert, d'éternelle mimire; étabili le premier une companue des l'indes en France, il voutut essayer d'iuttodairo le commerce des Franceis au Jopon, complant so servir des seuls protestants, qui penvaient jurer qu'ilia 'étaiteu ped de l'religion des Portugais : mais les Hollandais s'opposèrent à ce desseri, et les Japonis, contents de recevoir tous les aux chez oux une nation qu'ils font prisomière, ne vouturent pas en recevoir deux.

Le ue parierai point lei du rroyaume de Siam, qu'on nous représential benucoup ples suate et plus opudent qu'il n'est; ou verra dans le Siètel de Louis INF (ballet est vi) le peur gif est nicessaire d'en savoir. La Corèce, la Cochinchine, le Tumpin, le Lous, A-ra, Peju, sout des paya dout on a peu de comanissance; et dans ce prodigeur combre d'las répandes aux curécimis les l'Aire, montre d'las répandes aux curécimis les l'Aire, la chia la le la companie de la companie de la la commèrce d'activité de la companie de la commèrce de partie de la commèrce d'aux plus de cette histoire giorante. Il en est aimi de tous les peuples ni cocuente la milles de l'Airèce, et d'une ples ni cocuente la milles de l'Airèce, et d'une ples ni cocuente la milles de l'Airèce, et d'une présent de la milles de l'Airèce, et d'une ples ni cocuente la milles de l'Airèce, et d'une l'airèce de l'airèce de l'airèce l'airèce de l'airèce de l'airèce l'airèce de l'airèce de l'airèce l'airèce de l'airèce l'airèce de l'airèce l'airèce de l'airèce l'airèce l'airèce de l'airèce l' infinité de peuplades daus le Nouveau-Monde. Le remarquerai seulement qu'avant le sérième siècle, plus de la ménité du glehe ignerait l'usage du pain et du vin; une grande partie de l'Amérique et de l'Afrique orientale l'ignore encore, et il faut y porter ces neurritures pour y célèbrer

les mystere de nater religion.

Les anthro-phages sout beaucoup plus rares qu'en ne le dit, et depuis cinquante ans aucun de nos respozurs n'en a u<sup>-1</sup>. Il y a beaucoup d'espèce d'hommes manifestement différentes les muse des autres. Plusieurs natiens vivent encore dans l'état de la pure nature; et, Landis que neus terres n'en virol monde pour decouvrir si l'eurr terres n'en rien qui puise ausourir niet courir d'autres l'eumes qu'enx, et passent l'eurr jours dans une beureuse indeleuce qui serait uu mal-leur pour neus.

Il reste beaucoup à découvrir pour netre valne euriosité; mais si l'en s'en tieut à l'utlle, en n'a que trop découvert.

....

CHAPITRE CXCVII.

Résumé de touts cette histoire jusqu'au lemps où commence le beau siècle du Louis XIV

l'ai parcouru ce vaste théstre des révolutiess depois Charlemague, et même en rementant souvent beaucoup plus hant, jusqu'au tempa de Louis xiv. Quel sera le fruit de ce travail? quel profit tirea-ton de l'bistiere? On y a vu les faits et les mours; veyons quel avantage nous produira la connaissance des une et des autres.

Un lecteur sage s'apercevra aisément qu'il net doit eroire que les grands événements qui out quelque vraisemblance, et regarder en pitié toutes les fables dont le fanatisme, l'esprit romanesque, et la crédulité, out chargé dans tous les temps la soène du meude.

Constantiu triomphe de l'empereur Maxence : mais certaiuement un Labarum ne lui apparut

· Denuis le temps uù Voltaire a écrit eette histoire, les voyageurs ont trouvé des anthropophages dans plusieurs îles de la mer du Sud, il parait résulter du leurs abservations que cet usage s'abolit peu à peu chez ces peuples, à mesure que le temps amène quelques progrès dans leur civilisation. Les peuples qui mangent quelques uns de leurs ennemis dans une espèce de fête harbare sont encore en assez grand nombre ; mais il est très rare d'an trouver qui tnent leurs ennemis pour les manger. Ce sont deux degrés de barbarie bien distincts, dont le premier a précédé l'autre qui paraît n'être qu'un reste de l'ancien usage. Au reste, on n'a trouvé chez aucun de ces propies l'usage de faire brûler vivants les hommes qui ne sont pas de l'avis des autres, ni celui de faire mourir les prisonniers dans les supplices : ces coulumes paraissent appartenir exclusivement aux théologiens de l'Europe et aux sauvages de l'Amérique septentrionale. E.

le point dans les nuées, en Picardie, avec une inse scription grecque.

Clovis, souillé d'assassinats, se fait cbrétien, et commet des assassinats nouveaux; mais ni une colombe ue lui apporte une ampoule pour sou baptême, ui un ange ne descend du ciel pour lui douner un étendard.

Un moiee de Clervaux peut précher une creisale; mais il faet être imbécile pour écrire que Dieu fit des miracles par la maiu de co meiee, afin d'assurer le succès de cette croisade, qui fut aussi malheureuse que follement estreprise et mal conduits.

Le roi Louis vin peut mourir de phthisie; mais il n'y a qu'un fanatique ignorant qui puisse dire que les embrassements d'une jeune fille l'anraieet guéri, et qu'il monrut martyr de sa chasteté.

Chez toates les nations l'histeire est défigurée par la fable, jusqu'à ce qu'eufin la philosophie vienne échiere les hemmes; et lersque enfin la philosophie arrire au milieu de ces téubères, elle trouve les espriss à sreuglés par des sièdes d'erreurs, qu'elle peut à peine les détrumper; elle troure des cérémontes, des faits, des meuumeuts, établis pour coustaire des measonges

Comment, par exemple, un philosophe auraitil pu persuader à la populaco, dans le temple de Jupiter Stator, que Jupiter n'était poiet descendu du ciel pour arrêter la fuite des Romains? Quel philosophe eût pu nier, dans le temple de Castor et de Polfux, que ces deux jumeaux avaient combattu à la tête des troupes? ne lui aurait-on pas montré l'empreinte des pieds de ces dieux conservée sur le marbre? Les prêtres de Jupiter et de Pollux d'auraient-ils pas dit à ce philosophe : Criminel incrédule, vous êtes obligé d'avouer, en veyant la colonue restrale, que neus avons gagué une bataille pavale dont cette coloune est le monument : avouez donc que les dieux sont descendus sur terre pour neus défeudre, et ne blasphémez poiut nos miracles ee présence des menuments qui les attestent. C'est ainsi que raisonnent dans tous les temps la fourberie et l'imbécillité.

Une princesse idiote bâtit une chapelle anx unze mille vierges; le desservaut de la chapelle ne doute pas que les onze mille vierges n'aient existé, et il fait lapider le sage qui en doute.

Les menuments ne prouvent les faits que quand ces faits vraisemblables nous sout trausmis par des contemporains éclairés.

Les chreuiques du temps de Philippe-Auguste et l'abbaye de la Victoire sont des preuves de la bataille de Bovines : mais quand veus verrez à Rome le groupe du Laccoon, croirez-veus pour cela la fable du cheval de Troia? et quand vous verrez les bideuses statues d'an saiut Denis sur le chemîn de Paris, ces monuments de barbarie vous prouveront-ils que saiut Denis, a yaut en le ou coupé, marcha nue lieue entière portant sa tête entre ses bras, et la baisant de temps en temps?

La plupart des mosuments, quand ils sont éspé loug-teuns parêt laction, ne prouvent que des erreurs consacrives il faut même quelquefuis se délice des médialles frappées dans le temps d'un événement. Nous avons vu les Anglais, trompés par nos fasson souvelles, graves sur l'escrptie d'une médialle, Al'amiral Pernon, sainqueur de Cartingique; et la poise este médialle flut-elle frappée, qu'ou apprit que l'amiral Vernou avait et le régie de le propie qu'ou apprit que l'amiral Vernou avait et le régie de la me attain dans las parelle il y a la postérié, que devou-nous prouve des peuples de la postérié, que devou-nous prouve des peuples des tennes absondués la trovaite; insorque?

Croyous les érénemons attociés par les registres publics, par le consentence des auteurs contemporais, virsus dans ane capitale, éclairés en les parties de la midio. Mals pour les reverpoite faits chaeurs et routeurs, écrits par che hommes observés dans les fond de quelque province insorants et hardars; pour ces couteurs, chapfs de circonstances absurdes, pour ces prodige que deshonovest l'haintire au liue de l'emchapfs de circonstance saburdes, pour ces prodige que deshonovest l'haintire au liue de l'emtantie et les consentations de la consentation de la lieu de l'emperation de la consentation de l'emperation de la lieu de l'emperation de la consentation de l'emperation de la lieu de l'emperation de l'emperati

Il est aixi de remarquer comitien les mours contients des respects total la terre dipuis ies inontainions des tarbares jusqu'à nos juner. Les arts, qui adoonistent les esprise en les clearinant, commencierent un peu à renaltre des le dourièmes sixiele; mais les plus liches et les plus alturales suspectitions, c'ouffinat ce germe, thrutissaient processes de la contient de la contrate del la contrate de la contrate del la contrate de la contrate de la co

Les Arabes polirent l'Asie, l'Afrique, et une partie de l'Espagne, jusqu'un tempso ûi lis furent subjugués par les Turcs, et eufin chassés par les Espagnols; alors l'ignorance courrit toutes ces belles parties de la terre; des mœers darces t somores rendirent le geure humalu faronche de Bagdad jusqu'i à Rome.

Les papes ne furent élus, pendant plusieurs sicées, que les armes à la mais; et les peuples, les princes même, étaient si imbéciles, qu'an auticule pape recontup eren était des comment viculier de Dieu, et un bomme infaillible. Cet homme infaillible étail-il dépoié, on révérait le caractère de la Divitulé dans son successer; et ces dieux l

sur terre, tantid assassias, tantid assassinies, empoisooneurs et empoisoonés tour à tour, eazichissant lenra bitards, et domant des décres contre la foruication, anathématisant les tournois, et lesant la guerre, excommensient, dépassal los rois, et reudant la rémission des péchés aux peuples, étaient à la fois le seandale, l'horreur, et la divinité de l'Europe establique.

divinité de l'Europe catholique.

Vous aver av 1, aux douzième et treizième siècles, les moises devenir princes, ainsi que les siècles, les moises devenir princes, ainsi que les têtelurs ; ces évêques; ces évêques et ces moises parsona à la tôté du gouvernement feodal. Ils établièmet des continues rificules, aousi grossières que leurs meurs; le droit exclusif entuer daus une égliss exce on fancous aure pointe, le droit de faire lattre les eaux des étaugs pur les cultisentesses pour emplécher les grevoielles d'interressages la batron, le moise, ou le perfect, le droit de posser pour mytiches des grevoielles d'interressages la batron, le moise, ou le perfect, le droit de posser le mars douzies; le feroit de rapourer les marchauds fornias, cut alors il n'y avait point d'autres marchands.

Vous avez vu parmi ces barbaries ridicules les barbaries sanglautes des guerres de religion.

La querelle des pontifes avec les empereurs et les rois, commencée des le temps de Louis-le-Faible, n'a cessé entièrement en Allemague qu'après Charles-Quint; en Angleterre, que par la constançe d'Eisabeth; en France, que par la soumission forcée de Henri IV à l'Égiles romaine.

Une autre source qui a fait couler tant de sans séé la furer ofensalique; elle a louderersé plus d'un dest, depois les massacres des Allègeeis au d'un dest, depois les massacres des Allègeeis au treixième siece, jusque la petite gener des Cévennes au commencement du dis-buildene. Les sans a couli déans les campagnes et ur les césafaules, pour des argaments de théologie, annôté sans que petit de la campagnes de ur les césafaules, pour des argaments de théologie, annôté sans que petit de la compagnes de la contre faule, à duré à long-temps que parce qu'on a les qu'un a de la contre pour le volupiurs néglies à morte pour le doit de la primer aprèse à morte pour le doit pur de la morte pour le doit par de la contre de la contre les de la contre le de la contre de la contre le de la contre de la contre le de la contre le la contre le de la contre la contre le de la contre le de la contre le de la contre la contre le de la contre le de la contre le de la contre la contre le de la contre la contre le de la contre la contre la contre le de la contre la contre le de la contre l

Il faut done, encore une fois, avouer qu'en gonéral foute cette histoire est un ramas de crimes, de folies, et de malheurs, parmi lesquels nous avons vu quelques vertus, quelques temps heureux, comme on découvre des habitations répaudues cà et là dans des désetts sauvages.

L'homme peut-être qui, dans les temps grossiers qu'on nomme du moyen dec, méritu lejus du genre humain, fut le pape Alexandre III. Ce fut lui qui, dans un concile, au douriene siècle. abolit autant qu'il le put la serviinde. C'est ce même pape qui triompha dans Venise, par sa saguesse, de la violence de l'empereur Frédéric Bar-

<sup>·</sup> Chap. xxxnt.

berousse, el qui força Henri II, roi d'Angleterre, de demander pardon à Dieu et aux hommes du meurtre de Thomas Becket, Il ressuscita les droits des peuples, et réprima le crime dans les rois. Nous avons remarqué qu'avant ce temps toute l'Europe, excepté un petit nombre de villes, était partagée entre deux sortes d'hommes, les seigneurs des terres, soit séculiers, soit ecclésiastiques, et les esclaves. Les hommes de loi qui assistaient les chevaliers, les baillis, les maltres d'hôtel des fie's dans leurs jugements, n'étaient réellement que des serfs d'origine. Si les hommes sont rentrés dans leurs droits, e'est principalement au pape Alexandre in qu'ils en sont redevables ; c'est à lui que tant de villes doiveut leur splendeur : cependant nous avons vu que cette liberté ue s'est pas étendue partout. Elle u'a jamais pénétré en Pologne; le cultivateur y est encore serf, attaché à la glèbe, ainsi qu'en Bohême, en Souabe, et dans plusieurs autres pays de l'Allemagne; on voit même encore en France, dans quelques provinces éloignées de la capitale, des restes de cet esclavage. Il y a queiques chapitres, quelques moines, à qui les bieus des paysans appartiennent.

Il n'y a chez les Asistiques qu'une servitude domestique, et chez les chrétiens qu'une servitude cirile. Le paysan polonois est serf daus la terre, et non seclave dans la maino de son seiguert. Nous n'achetons des œclaves domestiques que chez les aègres, on nous reproche ce comarres: un peuple qui trafique de ses esfants est anocre plus condamnable que l'acheteur: ce mégree démontre notre supériorité; celui qui se donne un maitre était né pour en avoir :

Plusieurs princes, en délivrant les sujets des seigneurs, ont voulu réduire en une espèce de servitude les seigneurs mêmes; et c'est ce qui a causé tant de guerres civiles.

On crolesit, sur la foi de quelques dissertateurs qui accommodent tout à leurs idées, que les républiques (urent plus verteueures, plus heureuses, plus leureuses que les monarchies; mais, sans compter les guerres opinistres que se tirent si long-temps les Véstitiens et les Génois à qu' rendrait ses marchandises chez les maliometans, quels troubles Venise, Génes, Florence, Pise, n'éprouvèrent-elles pas? combien de fois Génes, Florence, et Pise, out-elles changé de maîtres? Si Venise n en a jamais eu, elle ne doit oct avantage qu'à ses profonds marais appelés legauses.

On peut deciander comment, an milieu de tant de secousses, de guerre initecties, de conspirations, de crimes, ot de folies, fi y a ou tant d'hommes qui aient cultivé les arts sulles et les arts agréables en luile, et tessuite dans les autres diats chrétiens. C'est ce que nons ne voyons point sous la domination des Tures.

il faut que notre partie de l'Europe sit eu dans ses meurs et dans son génie un caractère qui no se trouve ni dans la Thrace, ob les Tures ou établi le siège de leur émpire, n'idans la Tartarie, dont ils sortirent autréols. Trois choses influceu sans cesse sur l'espril des hommes, le climat, le gouvernement, et la religion : c'est la seule manière d'expliquer l'énisme de ce monde.

On a pu remarquer, dans le cours de taut de révolutions, qu'il s'est formé des peuples presque sauvages, tant en Europe qu'en Asie, dans les contrées autrefois les plus policées. Telle lle de l'Archipel qui florissail autrefois est réduite aujourd'hui au sort des bourgades de l'Amérique. Les pays où étaient les villes d'Artavartes, de Tigranocertes, de Colchos, pe valent pas à beaucoup près nos colonies. Il y a dans queiques lles . dans quelques forêts, et sur quelques montagues, au milieu de notre Europe, des portions de peuples qui n'ont nui avantage sur ceux du Canada ou des noirs de l'Afrique. Les Turcs sont plus policés ; mais nous ne connaissons presque aucune ville bâtie par eux : ils ont laissé dépérir les plus beanx établissements de l'antiquité : ils règnent sur des ruines.

Il n'est rien dans l'Asie qui ressemble à la noblesse d'Europe : on ne treuve nulle pari en Orient un ordre de citavens distingués des autres par des titres héréditaires, par des exemptions et des droits attachés uniquement à la naissauce. Les Tartares paraissent les souls qui aient dans les races de leurs Mirsas quelque faible image de cette institution : on ne voit ni en Turquie, ni en Perse, ni aux Indes, ni à la Chine, rien qui donne l'idée de ces corps de nobles qui forment une partie essentielle do chaque monarchie européane. Il faut aller jusqu'au Malabar pour retrouver une apparence de cette constitution, encore est-elle très différente; c'est une tribu entière qui est toute destinée aux armes, qui ne s'allie iamais aux antres tribus ou castes, uni ne daigne même avoir

avec elles aucun commerce.
L'anteur de l'Esprit des Lois dit qu'il n'y a

Cotte expression data l'emerche dans le softe som galticole diata qu'il y des necleurs pas nature. Nai recliqui parelle de la fallebrar on de la lichele d'us asir les tonne norse protta der gue creation bonnes noriente d'un est avec monte le fait quelquelle qu'un avec motive d'invessione, c'ett comme l'es du quelquelle qu'un avec motive d'invessione, c'ett que d'utilité averrer pour avrice des présentaires evenires, les quelquelles qu'un avec motives d'entre des recliques qu'un de la comme d

point de républiques en Asie. Cependant cent hordes de Tartares, et des penplades d'Arabes, forment des républiques errantes. Il y ent autrefois des républiques très florissantes et appérienres à celles de la Grèce, comme Tyr et Sidon. On n'en trouve plus de pareilles depuis leur chnte. Les grands empires ont tout englouti. Le même auteur croit en voir nne raison dans les vastes plaines de l'Asie. Il prétend que la liberté trouve plus d'asiles dans les montagnes ; mais il y a bien antant de pays montueux en Asie qu'en Enrope. La Pologne, qui est une république, est un pays de plaines. Venise et la Hollande ne sont point hérissées de montagnes. Les Suisses sont libres, à la vérité, dans one partie des Alpes ; mais leurs voisins sont assujettis de tout temps dans l'autre partie. Il est bien délicat de chercher les raisons physiques des gonvernements ; mais surtout il ne faut pas chercher la raison de ce qui n'est point.

La plus grande différence entre nous et les Orientaux eal la manière dont nous trations les femmes. Aucune u a régné dans l'Orient, si ce n'est une princesse de Mingrélle dont nous parle Chardin, par lapuelle il di qu'il fut volc. Les femmes, qui ne peuvent régner en France, y sont régentes; elles out droit à tous les autres trônes, exceptà à celui de l'empire et de la Pologne.

Line autre différence qui nalt de nos usages avec les fommes, é cat este coutume de mettre auprès d'elles des hommes déposités de leur virilité; usage inmémorial de l'Asie et de l'Afrique, quelquebsi introduit en Europe chez les empereurs romains. Nans n'avons pas aujonrd'hut dans notre Europe chrécienne trois cents cenuques pour les chapelles et pour les théâtres; les séraits des Orientaux en sont remplis.

Tout differe entre une et nous; reisjone, police, pouver, entre. Loures, nourriture; vétements, manière d'écrire, de s'exprimer, de penser. La plan grande resemblance que nous ayons avec destruction, qui a tonjeura dépenglé la terre. Il moita adans le caractère des peuples de l'Îndre et de l. Chine que dans le charaction que cette fareur entre hien moins dans le caractère des peuples de l'Îndre et de l. Chine que dans le nôter. Nons e voyons autrout aucune guerre commencée par les Indiens in par les Chineis courte les labilitude du l'Nord : même, ou plubb leur douseur les a perdus; ils entite minne, ou plubb leur douseur les a perdus; ils entité misquigne.

Au milieu de ces saccagements et de ces destructions que nous observons dans l'espace de neuf cents années, nous voyona un amour de l'ordre qui anime en secret le genre humain, et qui a prèvenu sa ruine tetale. C'est un des ressorts de la nature qui repreud toujours sa force; c'est

lul qui a formé le code des nations ; c'est par lui qu'on révère la loi et les ministres de la loi dans le Tunquin et dans l'Île Formose, comme à Rome. Les enfanta respectent leurs pères en tout pays; et le fils en tout pays, quoi qu'on en dise, hérite de son père : car si en Turquie le fils n'a point l'héritage d'un timariot, ni dans l'Inde celui de la terre d'un omra, c'est que ces fonds n'appartenaient point an père. Ce qui est un bénéfice à vie n'est en aucon lien du monde un héritage ; mais dans la Perse, dans l'Inde, dans toute l'Asie, tout citeven, et l'étranger même, de quelque religion qu'il soit, excepté au Japon, peut acheter une terre qui n'est point domaine de l'état, et la laisser à sa famille. J'apprends par des personnes dignes de foi . qu'un Français vient d'acheter une belle terre auprès de Damas, et qu'un Auglais vient d'en acheter une dans le Bengale \*.

C'est dana notre Europe qu'il y a encore quelques peuples dont la loi ne permet pas qu'un citranger acidet un champ et un tombean dana leur territoire. Le barbare droit d'anloine, par lequel un étranger voit passer le bien de son père an fisc royal, subsiste encore dans tens les royaumes chrétiens, à moins qu'on y ait dérogé par des conventions particulières.

Nous pensons encore que dans tou l'Orient les fermes sont eschers, parce qu'elles sont attachés à une vie-domestique. Si elles (atsent escheres, elleurs maris; c'est ec qui n'arrive polnt : elles ont partout une portion réglée par la loi, et elles obtiennent exter portion en cas de divorce. D'un bout din moude à l'autre vous trouvez des lois établies pour le maintien des familles.

Il y a partont un frein imposé au pouvoir arbitarire, par la his, par la naisay, so par les interior, par la his, par la naisay, so par les meners. Le enlina ture ne pout ui loucher à la l'intérieur des séraits de sus sujes. L'emperer chinoise perpenuigne pas un édit sans la sanction d'un tribunal. On essuie dans tous les états de rades violences. Les grande-viirar les tilmadonlets exercent le meurire els rapline; mais lis uyson pas plus autoriés par les his que les Arabes et les Tartares vagalonds ne le sout à piller les carvavaies.

» Ceci était écrit long-temps avant que les Anglais eussent

In proposal, shabile on France le droil d'achaire par me los grésias. Le danceller d'Agoneses y's réussi, parce que c'était, dissai-il, la loi la plus ancience de la monarchie. Ce deut a rée àbell d'epois par des traités particuliers avec les puissances chez qui il était récipeuque. Il substité encore avec l'Augheters, puire que les Arquits ses l'était pois aboil cher cut; at que lous se lonconscienté actification de l'ori que de la commence de la dérirate de France. L'augheters n'a secun justicé de le dérirate es France.

La religion energipe la moine morade à tous les propries sans accent exception : les ecrémonies satsitiques sont kitarres, les erospanes absurdes, assistiques sont kitarres, les erospanes absurdes, les les mais les prévotes juntes. Le derriche, le faquir, le bonze, le talspoin, disent partout : soyet équitables et liminésants. On reproche au bas pengle de la Chine beaucoup d'initiélités dans lonégore: et qu'il achète de ses boures pour la plus ville monaite l'expiation dont il crist avoir bessin. La morate qu'on hi inspire est boure; Findulgence qu'on lui ringrire est boure; Findulgence qu'on lui ringrire est boure; Findulgence qu'on lui vind, perricleises.

En vaiu quelques voyageurs et quelques missionnaires nous out représenté les prêtres d'Orient comme des prédicateurs de l'iniquité; e est calomnier la nature humaine : il n'est pas possible qu'il y ait jamais une société religieuse instituce nour inviter au crime.

Si daos presque tous les pays du monde on a immolé autrefois des victimes humaines, ces cas out été rares. C'est une barbarie abolie dans l'ancien monde; elle était encore en usage dans le nouveau, Mais cette superstition détestable n'est point un précepte religieuz qui influe sur la société. Qu'on immole des captifs dans un temple chez les Mexicains, ou qu'on les étrangle chez les Romains dans une prison, après les avoir trainés derrière un char au Capitole, cela est fort égal. c'est la suite de la guerre ; et quand la religion se joint à la guerre, ce mélange est le plus horrible des fléaux. Je dis seulement que jamais on n'a vu aneune société religieuse, aucun rite institué dans la vue d'encourager les hommes aux vices. On s'est servi dans toute la terre de la religion pour faire le mal, mais elle est partout instituée pour porter au bien; et si le dogme apporte le fanatisme et la guerre, la morale inspire partout la concorde.

On ne se trompe pas moins quand on eroit que la religion des musulmaus ne s'est établie que par les armes. Les mahométans ont eu leurs missionnaires aux Indes et à la Chine; et la secte d'Omar conflat la secte il'Ali par la parole jusque sur les côtes de Coromandel et de Malabar.

Il résulte de ce tablesu que tout ce qui tient intimement à la nature humaine e ressemble d'un bout de l'univers à l'autre; que tout ce qui ce que dépende de la coutame est différent, et que c'est un hacrd s'il se ressemble. L'empire de la ture; il s'élend sur les mours, sur tous les coutame est lien pais vaste que cette de la nature; il s'élend sur les mours, sur tous les cousque; il répand la variété sur les côme de l'univers; la nature y répand l'unité; elle établit partout un petit nombre de principes invariables : nints le fonds est partout le même, et la enture produit des fruits d'ieres.

Puisque la nature a mis dans le cour des bommes l'intérêt, lor gueil, et toutes les passious, il n'est pas écomant que nous ayons vu, dans une période d'environ dix siècles, une suite presque continue de crimes et de désastres. Si nous remontons aux temps précédeuts, ils ne sont pas meilleurs. La coutume a fait que le mai a été opéré partout d'une manière différente.

Il est aisé de juger par le tableau que nous avous fait de l'Europe, depuis le temps de Charlemagne jusqu'a nos jours, que cette partié du monde est incomparablement plus peuplée, plus civilisée, plus riche, plus éclairée, qu'elle ne l'était alors, et que même elle est beaucoup supérieure à ee qu'étail l'empire romain, si vous en excepter l'Italié.

C'est une idée digue seulement des plaisanteries des Lettres persunce, ou de ces nouveaux paradoxes, nou moins frivoles, quoique débités d'un ton plus sérieux, de prétendre que l'Europe soit dépeuplée depuis lo temps des auciens Romains.

Que l'ou considère, depuis Pélershour; jusqu's Madrid, e consolre proligieux de Villes superies, blaties dans des lieux qui élaient des déserts il 1 qui cents aux qu'ou fases attention à ces forèts immenses qui couvraient la terre des horis da transière à marmale à la me fabilique, e, giasqu'au milieu de bouscoup de terres définiées, jil y a beuscoup de loumes. L'agriculture, quai qu'en en dise, et le commerce, on été lessuoup plus en houneur qu'ils ne l'étiscient auparvatel.

Une des raisons qui ont contribué en général à la population de l'Europe, e est que daus les guerres innombrables que toutes ces provinces ont essuyées, ont n'a point transporté les natious vaincues.

Charlemague dépeupla, à la vérité, les bords du Véser; mais é est un peit cauton qui s'est rétabli avec le temps. Les Tures ont transportébeaucoup de familles longroises et dalunatiennes; aussi ees pars ne sont lis pas assez peuplés; et la Pologne ne manque d'habitants que parce que le peuple y est encore esclave.

Uses quel c'ast florissant serait done l'Europe, suns les guerres continuelles qui la trubulent pour de très kigers intérêts, et souvent pour de petits caprisest l'used aprèc de perfection à n'aurait pas reçu la culture des terres, et combien les aris qui manufacturent ce production à nuariant-ils pas répende encore pius dis ecours et d'aissurpes et pende encore pius dis ecours et d'aissurpes et pende encore pius dis ecours et d'aissurles et leitres en uneutre réconsant d'innames et de femmes innitées! Une lumanité nouvelle qu'on a l'archite dans le fâu de le jucrer, et qui ru introbité dans le fâu de le jucrer, et qui ru la faute de l'archite de l'archite de l'archite de la consideration de l'archite dans le fâu de le jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de le jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucrer, et qui ru l'archite dans le fâu de la jucre de l'archite de l'a

les peuples de la destruction qui semble les menacer à chaque instant. C'est un mal à la vérité très déplorable, que cette multitude de soldats entretenus continuellement par tons les princes; mais aussi, comme ou l a déjà remarqué, ce mal produit un bien : les peuples ue se mêlent point de la guerre que font leurs maltres; les citoyens des villes assiégées passent sonvent d'une domination à une autre, sans qu'il en ait coûté la vie à un senl habitant : ils sont seulement le prix de celui qui a eu le plus de soldats, de canons et d'argent,

Les guerres civiles out très long-temps désolé | blit toujours.

adoucit les borreurs, a coutribué encore à sanver | l'Allemagne, l'Angleterre, la Frauce; mais ces malheurs ont été bientôt réparés; et l'état florissant de ces pays prouve que l'industrie des hommes a été beaucoup plus lois encore que leur fureur. Il n'en est pas ainsi de la Perse, par exemple, qui depuis quarante ans est en proie anx dévastations ; mais si elle se réunit sous un prince sage , elle reprendra sa consistance en moins de temps qu'elle ne l'a perdue.

Quand une nation connaît les arts, quand elle n'est point subjuguée et transportée par les étrangers, elle sort aisément de ses ruines, et se réta-

PIN DE L'ENBAI SUR LES M'ERRS

# ANNALES DE L'EMPIRE

#### DEPUIS CHARLEMAGNE.

#### A MADAME LA DUCHESSE

#### DE SAXE-GOTHA.

#### MADAME,

Je n'ai fait qu'obeir aux ordres de votre Altesse Sérénissime en écrivant cet ebrégé de l'histoire ile l'empire. Il eurait uu grand evantage si j'étais resté plus lung-temps dans votre cour. J'aurais mieux peint la vertu, surtout cette vertu humeine et sociable à qui l'esprit et les grâces donnent un nouveau prix; mais elle est peu du ressort de l'histoire. L'ambition, qu'on masque du grand nom de l'intérêt des états, et qui ne fait que le melheur des états ; les passions féroces , qui out conduit presque toujours la politique, laissent pen de place à ces vertus douces qu'on ne cultive guère que dans la trenquillité. Partuut où il y a des troubles, il y a des crimes, et l'histoire n'est que le tablean des troubles du monde. Il est important pour toutes les nations de l'Eu-

rope de s'instruiro des révolutions de l'empire. Les histoires de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Pologne, se renferment dans leurs bornes. L'empire est un théâtre plus veste ; ses prééminences, ses droits sur Rome et sur l'Italie, taut de rois, taut de souverains qu'il a crées, tant de dignités qu'il a conférées dans d'eutres étets, ces assemblées presque continuelles de tant de princes, tout cela forme une scèue auguste, même dans les siècles les moins policés. Mais le détail en est immense ; et il reste aux hommes occupés trop peu de temps pour lire ce prodigieux amas de faits qui se précipitent les uns sur les autres, et ces recueils de lois presque toujours contredites à force d'être expliquées. Le justesse de votre esprit vous a fait desirer des auneles qui ne fusseut ni sèches ni prolixes, et qui donnassent une idée générale de l'empire dans une langue que parlent toutes les nations, et qui est embellie dana votre bouche. On aurait pu sans doute obéir aux ordres de votre Altesse Sérénissime avec plus de succès, mais non avec plus de zele et plus de respect.

\* Cel ouvrage ful commencé dans le château de Saxe-Goiba, au retour de la cour de Prusse, achevé à Strasbourg, et imprimé à Coimar en 1784.

#### AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

\$103.

Ces courtes ennales renferment tous les événements principaux depuis le renouvellement de l'empire d'Occident. On y voit cinq ou aix royaumea vassaux de cet empire; cette longue querelle des papes avec les empereurs; celle de Roma avec les uns et les eutres, et cette lutte opiniatre du droit féodal contre le pouvoir supreme ; on y voit comment Rome, al souvent prete d'etre subjuguée, a échappé à un joug étranger, et comment le gouvernement qui subsiste en Allemagne s'est établi. C'est à la fois l'histoire de l'empire et du sacerdoce, de l'Allemagne et de l'Italie. C'est en Allemagne que s'est 'ormée cette religion qui a ôté tant d'états à l'Eglise romaine, Ce même pays est devenu le rempart de la chrétienté contre les Ottomens. Ainsi , ce qu'on appelle l'empiro est, depuis Charlemagne, le plus grand théatre de l'Europe. Ou a mis au commencement du volume le catalogue des emperenra avec l'année de leur naissence, de leur avénement et de leur mort, les noms de leurs femmes et de leurs enfants, Vis-à-vis est la liste des papes, presque tous caractérisés par leurs actions principales; on y trouve l'année de leur exaltation : de sorte que le lecteur peut consulter d'un coup d'aril ce tableau, sans aller chercher des fragm nis de cette liste à la tête du règne de chaque empereur.

On a placé à la fin du volume une autre liste à colonnes contenant tous les électeurs. Le catalogue des nois de l'Europe et des empereurs ottomaus, qu'on trouve si facilement partout ailleurs, ett trop grossi cet ouvrage, qu'on a voulu rendre court autant que plein.

Pour le rouler plus utile aux jeunes gens, et pour les aides à retenir tant de unes et de dates qui chappent presque toujours à la mémoire, on a reserré dans une centaine de vers techniques forter de succession de tous les empereurs demandes de la mour et de les principales actions, auxant que la briréveté et le geure de ces unes font par les principales actions, auxant que la briréveté et le geure de ces extra fout pur parente. O quienque aux appris ces cent vers aux toujours réans l'espris, sons béent, tout le fond de l'Histaire de l'empire. Les destre tout le fond de l'Histaire de l'empire. Les destre tout le fond de l'Histaire de l'empire. Les destre pour le fond de l'Histaire de l'empire. Les destre pour le fond de l'Histaire de l'empire. Les devienements qu'un e ha; c'est à méthode le plus aret et à plus fecile.

# CATALOGUE

#### DES EMPEREURS, DES PAPES, DES ROIS DE BOHÊME, ET DES ÉLECTEURS.

#### EMPEREURS.

1.— CHALERACY, et al. (100.), to to veri 174, response to so, most on the first personal followers, dill to come a so, most on the first personal followers, dill to the come and the come of the come and the com

- 8. LOUIS-LE-FAIBLE, as en 178, empereur en 814, mort en 80, le 00 jules. Eur avanus 1: Immegnach, fille d'un contré de Habsbanie; Judith, fille d'un contré de Habsbanie; Judith, fille d'un contré de Nouabe, Sire AVANTS: LEINIÈRE, emperceur Pépin, roil d'Aquillaine, mort en 80%; Glacife, femme d'un comit de Bourpagne; Louis, roil de Germanie, mort en 80%; Adriale, femme d'un contré de Buurgone; Alpaide, femme d'un comit de Paris; Uharies-Echaye, qu'el de France, et empereur.
- 3. LOTHAIRE I, né en 795, empereur en 840, mort en 835. Sa Farme: Hermengarde, fille d'un comte de Thionville. SER EFFATS: Louis second, empereur; Lothaire, roll de Lorraine, mort en 862; Charles, rol de Bourgogne; Hermengarde, femme d'un deu au 1a Moselle.
- 4 LOUIS II, né en 225, empereur en 233, mort en 275, le 33 auguste, Sa FERMET: Ingelberthet, fille de Louis, roi de Germanie. Sa FILER: Hermenparde, mariée à Bozon, roi da Bozroppe.
- E. CHARLES-LE-CHAUVE, no en 255, comporeur en 25 anott en 375, de o ectobre. Ses grasska: Hirmentrode, ellie d'Odon, de d'Otelans, Rishilda, fille d'au comte de Bouvines. Ses xyravrs: Louis-le-Bèpue; Charles, tud en 262; Carloman, averaide en 253; Judiah, femme en premières nores d'Ellelted, roi d'Ampleterre, et en secondes noces de Baudoni I, conta de Flandre.

#### PAPES.

ZACHARIE, etalté en 741; e'est lui qu'on pretend avoir decidé que celu-la reul était roi qui en aruit le pouroir. Il nanthematia ceux qui démontralent qu'il y a des antipodes : l'innorance de cet homme infallible était au point, qu'il affirmait que, pour qu'il y etit de antipodes, il failait

nécessairement deux soleils et deux lunes. ETIENNE II ou III, 752; le premier qui se fit porter sur les epauls s des hommes.

les épaults des hommes.

PAUL 1, 737, de son temps la graude querelle des images
divisait l'Éclise.

ETIENNE III ou IV, 768; il disputa le siège à Constantin, qui était séculier, et à Philippe. Il y eut beauroup de sang répandu. Ce n'était pas le premier achisme; on en a vu plus de quarante : il faut remarque rici que cet Etienne IV

déposa, dégrada Constantin sou predécesseur, et lui fit crever les yeux.

ADRIEN 1, 772; ses légats eureut la première place au

second concile de Nieve.

I in omma Charlemagne empereur le jour
de Noël en 800. Il in er voulut point ajouter filioque au symbole. On prétend que ce fut toi qui lutroduisit l'insage de baiser les pieds des papes. La cour romaine dit qu'il donna l'empire à Charlemagne, la vérité dit qu'il fut l'organe du peuple,
agent par l'er, a i intiadé par le fer.

ETIENNE IV ou V. 816.

PASCAL I, 817; accusé d'avoir fait assassiner le primicier Théodore, et obligé de se purger par serment devant les commissaires de l'empereur Louis. Il forga ou laissa forger lo faox acte par lequel l'empereur Louis-le-Débounaire lui dounait la Stelle, et à tous ses successeurs.

EUGENE II, 821, surgomme le Pere des passres. VALENTIN. 827.

GREGOIRE IV, 889, qui trompa Louis-le-Paible dans En champ entre Bèle et Colmar, qu'ou appela depuis le Champ du merronge, et qu'on va voir par eurioilé.

SERGIUS II, 841, qui se fit ascrer aans attendre la permission de l'empereur, pour établir la grandeur de l'Église romaine. LEON IV, 847; il sauva Rome des mahométans par sou courage of sa vigilance.

BENOIT III, 835, à l'aide des France, maleré le peuple romaiu. Sous lui le donier de Saint-Pierre s'etabilt en An-

gleterre.
NICOLAS i , 858; de son temps commence lo graud.

schisme entre Constantinople et Rome ADRIEN II, 1867; il fit le premier porter la croix devant lui. Le patrierche Pholius Fescommonia par représallées. JEAN VIII, 872; il reconnut le patriarche Photius. Ou dit

tus. Le patriarehe l'holius i escommonia par represalités. JEAN VIII, mrs. il reconnul le patriarehe Photius. Ou dit qu'il fut assassiné à coups de marteus. Cela n'est pas pirs vral que l'histoire de la papese Jeanne. On lui attribus le rôle de cette papese, parce que les Romains disalent qu'il n'avait pas montré plus de courage qu'une femme coutre Photius.

<sup>\*</sup> Toyet to note dons l'outrage, nance MC.

615

- 6 LOUIS-LE-BÉGUE, né en 843, le premier november, empereur eu 818, mort en 879, le 16 avril. Ess rummeirs Aosgarde, Adélaide. Sas suramrs : Louis, Carloman, et Charles-le-Simple, noi de France: Égiselle, mariée à Rollou ou Raoul, premier due de Normandie.
- 7.—CHARLES-LE-GROS, empereur en 880, dépossédé en 887, mort en 888, le 13 janvier, sans ENFANTS.
- 8. ARNOLPHE ou ARNOUD, né en 8-3, smptreur en 887, mort en 899. Il eut de 5a maitrassas Elengarde, Louis-l'Enfant ou Louis IV, empereur ¿Ventibold, roi de Loreaine: Rapolde, tige des contes d'Audeck et de Tyrol.
- LOUIS IV ou LOUIS-L'ENFANT, né en 893, empereur vers 900, mort en 913, sans postérité.
- 10. CONRAD I, empereur en 911 ou 912, moet en 918, le 25 décembre. Sa FRANK : Cunégonde de Bavière, doot il eut Arnolphe-le-Mauveis, tige de la maison de Bavière.
- 41. HENRI-L'OISELEUR, due de Sare, né en 1918, empereur en 1913, mort en 1916. Sar reumas : Blathourge, filled fan comte de Mershourg: Merchide, filled d'un comte de Ringelbrim. Sas awaxas : Tausard, tot a Merchourg, en 1919 : Fempereur Hübni-G-Grand; Gerberge, marice à Gieselberg, due de Locraine ; Adulde, marice à Bugnes, comte de Paris ; Heori, due de Ravière. Famnon. évitum de Colorne.
- 18.—OTHON I, on LE GRAND, as le 22 november 932, capture of 252, but not en 252, but not sail San Francas: Édite, fille d'Édouard, roil d'Authenters; Additable, fille de Broughes II, sail de Deursques. San save avers: Lobble), due de Novalez. Luttarde, France d'an dec de Larralme et de Francas. Luttarde, France d'an dec de Larralme et de Francas. Des de Ordenbourgs; Additable, marrier à un marquis de Montferat. Bichilde, au no comis d'Emingeun; Guillianne, arrierdeque de Mayenc.
- 13. OTHON II, ou LE ROUX, né en SSS, empereur en 973, mert en SC. Sa Fausas "Théophanie, belle-fillede l'enpereur Nicéphore. Sez EXPANTS : Othon, depais empereur ; Sophie, abbress de Gamecheim; Mishidele, femme d'un comte palatin; Vithilde, fille naturelle, femme d'un comte de Bollande.
- 14. OTHON III, né en 973, empereur en 983, mert en 1008 : on prétend qu'il épousa Marie d'Aragon. Mort sains postérité.
- HENBI II, surnommé le Saint, le Chaste, et le Buiteux, duc de Bavière, petit-fils d'Othon-le-Grand, empereur ен 1602, mort eu 1636. Sa Римии: Cunégonde, fille de Sigefrol, comte de Lu sembourg. Sans postérité.
- 16. CONRAD II., le Salique, de la maison de Pranconie, empereur en 1024, mort en 1020, le a juito. Sa Pransu: Giselle de Socale. Sas avraurs: Henri, depais empereur; Bédrix, ablesse de Gasodersheim; Jadith, marrier, a ce qu'on prirend, a Aron d'Est, ee Ijabe.

- MARIN I ou MARTIN II, sulvant un usage qui e prévelz, 886. ADRIEN III, 884.
- ETIENNE VI, 884; il défendit les épreuves par le feu et par l'enu.
- FORMOSE, set. ÉTIENNE VII, sec; dis d'en prêtre; il di déterrer le corps de son prédecesseur Formose, lui tranche la tête, et le jeta dans le Tibre: il fut césulis mis en prison et étranglé. JEAN IX. Ser; de pos leurps les mahométans vincent dans
- la Calaber.

  BENOIT IV, 900.
- LEON V, 904 SERGH'S III, 905; homme eruel, amant de Marozie, fille de la première Théodora, dont il cut le pape Jean XI.
- ANASTASE III, 941. LANDON, 913.
- JEAN X, 911; amout de la jeune Théodora, qui lul procura le salut sière et dont il eut Crescence, premier consul de cu non. Il mourut étranglé dans sou lit. LEON V1, 998.
- ETIENNE VIII, 929; qu'on eroit encore fis de Marozie, enfermé ex château qu'on nomme eujourd'hai Saint-Ance. JEAN XI, 501; fis de pape Sergias et de Marozie, sous qui sa mère gouverne despotiquement.
- LEON VII, 556. ÉTIENNE IX, 559, Allemand de unissance, sabré au visage par les Romains. MARIN II ou MARTIN III. 945. — AGAPET II, 946.
- JEAN XII, 866, fils de Marozie et du patrice Albéric; petrice iui-même. Falt pape à l'âce de dis-buit aus. Il s'opposa e l'empereur Othon I. Il fut essassiné en alient chez sa
- maîtresse. LÉON VIII, 963, nommé par un petit concile à Rome par les ordres d'Othon.
- BENOIT V, 965, chavsé immédiatement oprès par l'empereur Otbon I, et mort eo exil a Hambourg. JEAN XIII, 965, chavsé de Rome, et pais rétablt.
- BENOIT VI, 573, étranglé par le consul Crescence, fils du pape Jean X.
- BONIFACE VII, 974; il voniut rendre Rome aux empereurs d'Orient. DOMNUS, 974. BENOIT VII, 975.
- JEAN XIV, 984; da temps de Bonifece VII, mort eu pri-
- son eu chiteau Saint-Angr.

  BONIFACE VII, rétabli; essassiné à coups de poignard.

  JEAN XV ou XVI, 986, chassé de Rome, par le consul
- GREGURE V, 996, à la nominetion de l'empereur GREGURE V, 996, à la nominetion de l'empereur
- SILVESTRE II, 999; c'est le fameux Gerbert Auvergnac, archerèque de Reims, prodige d'éradition pour son temps. JEAN XVIII, 1000. JEAN XVIII, 1004.
- SERGIUS IV, 1009, regardé comme un ornement de l'Église.
- BENOIT VIII, 1012; il repoussa les Sarrasins.
  JEAN XIX un XX, 1024; chassé et rétabli.
- RENOIT IX, 1633, qui acheta le pontificat, lui troisième, et qui revendit sa part.

17. - HENRI III, dit le Neir, né le 28 octobre 1017, empereur en 1030, mort en 1036. Sus FRMMES : Cunegoede, fille de Canut, rei d'Angleterre ; Agnes, fille de Gmillaume, duc d'Aquitaine. Ses expants de La seconde pemme : Mathilde, mariée a Rodolphe due de Souabe; l'empereur Henri IV; Cenrad, duc de Baviere; Sophie, marife à Salomon, roi de Hongrie, et depuis à Vladislas, rol de Pologne; Itha, femme de Léopold, marquis d'Autriche; Adelaide, abbesse de Gon-

18. - Renri IV, né le 11 covembre en 1000, empereur en 105C, mert en 1106. bus Femmus : Berthe, fille d'uthon de Savole, qu'on appelait marquis d'Italie ; Adélaide de Russie, youve d'un margraye de Brandebourg, Nes expants pa aga-THE : Conrad, dec de Lorraine : l'empereur Henri v ; Agnès, femme de Prederie de Souabe; Berthe, marice a un due de Carinthie; Adelaide, à Boleslas III, roi de Pelogne; Sophie, a Godefroi, duc de Brabant.

19. - HENRI V, né en 1081, empereur en 1106, meri en 1125, le 25 mai, Sa renne : Mathilde, file de Henri I. rol d'Angleterre. Sa FILLe : Christine, femme de Ladislas, duc de Sileale.

20. - LOTHAIRE II, dee de Saxe, empereur en 1125, mort en 1137. Sa FERNE: Richeze, fille de Henri-le-Gres, due de Saxe.

21. - COSRAD III, né en 1092, empereur en 1138, mort en 1132, le 15 fevrier. Sa femme : Gertrude, fille d'un comte de Suitabach. Ses ENPANTS : Henri, mort en bas age ; Frederic, comte de Rethembourg

23. - FRÉDÉRIC 1, surnommé Barbereusse, duc de Sounde, ne en 1121, empereur en 1152, mort en 1150. Ses Pannes: Adelaide, fille du marquis de Vobenliourg, repudice; Beatris, fille de Renaud, comte de Bourgegne, Sas Exparts: Henri, depais empereur ; Fredérie duc de Souake ; Contad, duc de Spolette; Philippe, depais empercur; Othon, comte de Bourgogne; Sophie, mariee au marquis de Montferrat; Beatris, abbesse de Quedlimbourg-

13. – HENRI VI, né en 1165, empereue en 1190, mort en 1197. SAFEMME: Constance, fille de Roger, rol de Sicile, Sua enFants : Frédéric , depuis empereur : Marie, femme de Conrad, marquis de Mahren.

24. - PHILIPPE, duc de Soeabe, fils pulné de Frédéric Harberousse, tuteur de Frédarie II, ne en 1181, empereur en 1158, mort en 1908, le 21 juin. Sa PREME : Irène, fille d'Issac, empereur de Constantineple. Ses expants : Béntris, ésque de Fardioand III, roi de Castille; Cuurgoude, épouse de Vencealas III, roi de Bohème; Marie, épouse de Henri, duc de Brabani; Béatria, mora: immédiatement après sau ma-riage avec Othon IV, duc de Brunsvick, depais amperaur.

25. - OTHON IV, dac de Brunsvick, ampereur en 1118 , mert en 1218. Sa secende PRIME : Marie, fille de Bengi-le-Vertueux, duc de Brabant. Mort sans postérité.

16. - FRÉDÉRIC II, due de Sonabe, roi des Deux-Siciles, né le 26 décembre 1195 ', empereur en 1912, mort en 1230, le 15 decembre. Sas vammes : Constance, filla d'Alfonze II, roi d'Aragon ; Violente, filla de Jean de Brienne, roi de Jérusalem ; Isabelle, fille de Jean, roi d'Angletarre, Sea

' L'art de verifer les dates elle pouttrement l'ennée 1291,

GREGOIRE VI. 1045, déposé. CLEMENT II, évêque de Bamberg, en 1046, nommé par l'empereur Henri III.

DAMASE II , 1048 , nommé excore par l'empereur. LEON IX, 1048, pape vertueux.

VICTOR II, 1053, grand returmateur, Inspiré et goaverné par Hildebrand , depuis Grégoire VIL

ÉTIENNE X , 1057 , frère de Godefroi , due de Lorraine. NICOLAS II, exalté a main armée en 1008, chassa se compétiteur Benoît. Il soamit le premier la Peuille et la Calabre ou soint siège.

ALEXANDRE II , élu par le parti d'Hildebrand, saes co sentement de la cour impériale, en 1001 ; de son temps est l'étonnante aventure de l'épreuve da Petrus Igneus, vraie,

ou fausse, ou examirée. GREGOIRE VII, 1073; c'est le fameua Hildabrand, qui le premier rendit l'Église romaine redoctable; il fut la victime de son vita

VICTOR III , 10%; Grégoire VII l'avait recommandé à sa mert

URBAIN II, de Châtillon-sur-Marne, 1087; Il publia les croisades imaginées par Grégoire VII.

PASCAL II, 1000; Il marcha sur les traces de Grégoire VII. GÉLASSE IL 1118, traîné immédiatement après en prison

par la faction opposée. CALIXTE II, 1119, finit le graed procès des investitures. HONORIUS II. 1134

INNOCENT II, 1130; presque teutes les élections étaient doubles dans ce siècle ; tout était schisme dans l'Église; tout a'ubtenzit par brigue , par simonie , on par violence; et les papes n'étaient point maîtres dans Rome.

CÉLESTIN II, 1143. LUCIUS II . 1144, lué d'un coup de pierre, en combattant

intre les Romains EUGENE III. 1145, maîtraité par les Romains, et rèfugié en France.

ANASTASE IV, 1653,

ADRIEN IV, 1154, Anglais, file d'en mendiont, mendions lul-même, et devenu grand homme, ALEXANDRE III, 1159, qel humilla l'empereur Frédérie Barberousse et le roi d'Angleterre Henri II.

LUCIUS III, 1181, chassé encore, el pourselvi par les Romains, qui, en recoenais-ant l'évêque, ne voulaient pas reconnaitre le prince.

ERBAIN III, 1183. GREGOIRE VIII , (187 ; passe pour savant , éloqueet , et bonneta homme

CLEMENT III, 1188, vociul réformer le clerge.

CELESTIN III, 1198, qui défendit qu'on enterrât l'empereur Henri VI.

INNOCENT III, 1198, qui jeta an interdit sur la France ? sous lui la croisade contre les Albircois.

HONORIUS III, 1916, commença à a'élever coetre Frédétie 11

GREGOIRE IX, 1227, chassé encore par les Bomains, excommunia, et erut déposer Prédérie II. CRLESTIN IV, 1841. INNOCENT IV, 1243, excommunia et

munia encore Frédérie II, et erut le deposer au ceneile de Lyan.

evpants: Henri, rol des Romains, mort en prison en 1856; Courad, depais empereur, pere de Contadin, en qui fauit la maison de Souset; Henri, gouverneur de Sicilie; Bargueria, époses d'Alberg-le-Dépaive, Landgrave de Tharinge, et marquis de Missine. De ses mairmesses, il eut Enric, rol de Sarchaigne; Manfredo, rol de Sicile; Frédéric, prince d'Antioche.

97. — CONRAD IV, empereur en 1230, mort en 1234. SA FERRIE Z. Élisabeth, fille d'Utboo, comite palatita. Son 7112 : Connello, due de Sonate, heiriter du royaume de Sielle, à qui Charles d'Anjou fit couper la tête n'îze de dis-sept aon, E SO ciobler 280, con 120, con 120, con 120, con 120, con (Alphonse X, rol d'Espagne, et Richard, due de Cornomilles, fils de Janz-nan-1-rey, cons deux c'ens en 1837;

nonsilles, fils de Jean-sans-torre , tons deux étas en 1857 ; mais ils ne sout pas comptes parmi les empereurs. )

at ... = DOUGHTME, come of thisbory on States, layed to mission of Astricts, one of the Reporter of 11th, most on the Reporter of 11th, most on the Reporter of 11th, most of of 11th, mo

29. — A DOLPHE DE NASSAU, empereur en 1895, mort en 1298, le 2 juillet. Sa renne: Imagine, fille de Jerlach, conste du Limbourg. Ses mes avre: Henri, mort jeune; Robert de Nassau; Jerlach de Nassau; Ynidrame, Adolphe; Adelaide, Imagine, Mathide, Philippe.

30. — ALBERT I, d'Autriche, empereur en 1398, mort en 1308. Sa reame : Élisabeth, fille de Menard, dec de Carinthie et comte de Tyrol. Sea expaxts : Frédéric-le-Beau, depaus empereur ; Alberi-le-Sage, duc d'Autriche.

34. — HENRI VII, de la maison de Loxembourg, sempereur en 1398, mort an 1343 Ses FRENKE: Margnerite, fille d'en duc de Brabant; Catherine, Sile d'Albert d'Antriche, fiances seulement avant sa mort. Son FILE: Jean, coi de Bobème.

AB.—LOUIS V, de Bavière, emperure m 184, mori es 613. Sur PARSIA: Bénira de Glosge, l'Ampretica, comesse de Hollande. San esparsa: Lossa'l'Ancese, marrorre de Brandebourg, Elimon-le-Booter, des flavière; Bachiside, Brandebourg, Elimon-le-Booter, des de Bavières, Bachiside, marrès à Jann, due de la Basse-Bavière; Guillaums, cense de Hollande; Louis-le-Boomin, marquis de Brandebourg; Oltos, marquis de Brandebourg.

NS. — CHARLES IV, de le maison de Laxembourg, né en 1816 empereur en 1817, mort en 1878. Ses rentsus: Blanche de Valois; Anne Platine; Anne de Sifésie; Eijabeth de Pomeranie. Sas EMPAUTE: Venceslas, depuin empereur; Sipisemond, depuis empereur; Jean, marquis de Braedebourg.

34. — VENCESLAS, né en 1361, empereur en 1378, déposé en 1483, ssort en 1419. Sau pummus : Jeanne et Sophie, de la maison de Bavière. Sans postérité.

NS — ROBERT, comte palatin du Rbin, empereur en 1400, mort en 1410. Sa runne: Éliabeth, fille d'un hurrave de Nuremberg, Sas enpars: Robert, mort avant iuj; Lousla-Barba et l'Aveugis, électeur; Fréderic, comte de HamALEXANDRE IV, 1936, qui protégea les moines menlinnis contre l'oniversité de Paris. URBAIN IV, 1981 : Il fut d'abord savetier à Troves es

Champagne; il appela le premier Charles d'Aujou è Reples.

CLEMENT IV, 1984; un prétend qu'il conseille l'assassiuni de Commilu et da duc d'Antriche par la maie d'un bour-

nt de Coumdiu et da duc d'Antriche par la main d'un sourne. GRÉGOIRE X , 1871 : il donna des régies sévères pour fa

tenue des conclaves.
INNOCENT V, 1976
ADRIEN Y, 1976.

JEAN XXI, 1876; en dit qu'il élait ausse bon médecia. NICOLAS III, 1877, de in maison des Ursins ; on dit qu'avant de mourir il conseilla les vépres sielliennes.

MARIN III, ou MARTIN IV, 1881; des qu'il fai paps, ils se îli dire denateur de Rome pour y nvoir ples d'autorité. BIDVORIUS IV, 1885, de la maison de Savelli, prit la parti des Francais en Sicile. NICOLAS IV, 1885; sous lui les chrétiens entièrement

chassés de la Sarie.

CÉLESTIN V, 1807; Beuoit Cairian jul persuada d'abdiquer.
BONIFACE VIII (Besoit Cairian), 1804; il enferma sou prédécesseur, excommunin Philippe-le-Bel, s'intituin maitre de tous les rois, fil porter doux épèce devaui lui, mit deux couronnes me sa tête, et l'estituin le juible.

CLÉMENT V (Bertrend de Gott), Bordeinis, 1305, poursuivii les templiers. It est dit qu'ou vendait n sa cour tous les bénéfices.

JEAN XXII, 1366, ŝis d'an aveciar de Cabors, nomas d'Euse, qui pana pour rucir revole encore pias de Medices que son predécesseur, et qui est un grand erdid dons l'Europe, ann-pouvier en avoid can Rome. Il révisis trajours vers le Richer, Il écrivit sur la pierre particular de l'estat de l'estat

BENOIT XII (Incues Fournie) 1334, réside à Avignor CLEMENT VI (Pierre Roger), 1344, réside à Avignon qu'il sebeta de la reine Jeanne.

INNOCENT VI (Etienne Aubert), 1365, réside à Avignon. URBAIN V (Guillaume Grimourd), 1362, réside à Avi-

gnon, il fii un voyage à Rome, mais il n'ona s'y établir, GRÉGOIRE XI (Roger de Mouson), 1370, remit le saint siège à Rome, où il fut reça comme seigneur de in villa.

Grand schisme qui commence en 1378, entre Frignano, URBAIN VI, et Robert de Genève, CLEMENT VII. Ce schisme coninue de compétieur en compétieur jesqu'a 1447, Jamais on re vit plus de trochles et plus de crimes dans l'Eglise chritienne. berg; Étisabeth, moriée a un doc d'Antriche; Agnès, à un comte de Clèves: Marguerite, a un due de Lorraine; Jean, comte nalatin Zimmeren.

- comte palatin Zimmereu.

  26. JOSSE, marquis de Brandehourg et de Moravie, empereur en 1410, mort trois mois après.
- 37. SIGISMOND, frere de Venceslas, né en 1268, empereur en 141, mort en 137. Sar Frankas: Marle, héribère de Hongrie et de Bohème; Barba, comiesse de Sillé. Sa Fills: Élisabeth, fille de Marie, héribère de Hongrie et de Bohème, mariée a l'empereur Albett II, d'Autriche.
- 38. ALBERT II, d'Autriche, né en 1209 °, empereur en 1238, moet en 1200 Sa reusse: Elisabeth, fille de Sigismond, herritère de Boldeme et de Hangrie. Sus aryarts : (correnort je-me; Anne, mariée à un duc de Save; Elisabeth, a un prince de Pologue; Ludislar, posihume, roi de Bohému et de Hongrie.
- 20. FRÉDÉRIC d'Autriche, né en 1415, empereur en 1440, mort en 1465. Sa Funnu: Kiéonore, fille du roi de Poetugal. Ess unyants: Maximillien, depuis empereur; Guneponde, maries s un duc de Baviere.

- no MAXIMILEN I, d'Antricha, ne en 1400, rol des Ramalis en 1602, morrer en 1603, mort en 1509, le 18 Jinvier. Sar, Parwas I: Marie, heritière de Bouregone et des Pays-lass; Blauche-Marie Sforre, Ser user avez Tri Philippelie-Pays-lass; Blauche-Marie Sforre, Ser user avez Tri Philippeliepent en bercous; Margarette, promite è Charles VIIII, et de France, gervernate der Pays-Ras, marrier a Jenn, nils de France, proventate der Pays-Ras, marrier a Jenn, nils de France, proventate der Pays-Ras marrier schen, miss exists bilderide des en mallyresse.
- si. CHARLES (CINT, so le 2a ferrier 1000, roll d'Espence 1155, engèrer en 1550; endère le 7 septembre 1250; endère le 7 septembre 1250; a reune 1 silvation de l'entragis de mars re l'hilippel 1, so d'Exposto, d'expence 150; entragis entragis en 150; en
- 42. FERDINAND I, frère de Charles-Quint, né le 10 mars LOS, roi de Romains en 1834, emperure en 1556, mort le S3 juillet 1865, Sa reame : Anne, seror de Louis, roi de Hongrie et de Bohème; 11 us nor genra usyants : Matimillen, depuis empereur : Blisbeht, mariec à Sigis-

- MARTIN V (Colonna), 1417, élu par le concile de Constance. Il pacifie Rome, et recouvra beaucoup de domaines du saint sière.
- du saint siège.

  EUGÉNE IV (Gondelmère), 1431. On l'a cru fils de Grégoire XII. L'un des papes du grand schisme : il triompha du concile de Bâle, qui le déposa valocument.
- NICOLAS V (Sarzabe), 1447; c'est lui qui fit le concordet avec l'empire.
- CALIXTE III (Borsia), 1455; il envoya le premier des galères contre les Ottomans. PIE II / Æness Silvius Piccolomini), 1458; il écrivit deux
- le temps du concile de Bàle contre le ponvoir du saint sière, et se rétracte étant pape. PAUL II (Barbo), Vénitien, 1464; il augmenta le nombre
- et les honneurs des cardinaux, institue des jeux publics et des frères minimes. SIXTE IV (de Le Rovére), 1471; il encouragea le conjuration des Pazzi contre les Médicis; il fit réparer le pout
- Antonin, et mit un impôt sur les courtisanes.

  INNOCENT VIII (Cibo), 1484; marié avant d'être prêtre, et avant heaccomp d'enfants.
- ALEXANDRE VI (Borgis), 1492; on consult esset sa maitresse Vanesia, as dist Lucrèce, son fils le due de Valentinos. et les voice dont il se servit pour l'arrandissement de ce fils, dont le saini siège profita. On l'a mai a propos comparé a Moron : il est reai qu'il ne cut la crusante; mais il ne fut poiss
- parricide, et il cut une politique aussi adroite que la conduite de Néron (ul insensée. PIE III (Piccolomini), 1303; on trompa pour l'élire le cardinal d'Amboise, premier ministre de France, qui se croyalt
- assuré de le tlare.

  JULES II (de La Rovère), t203; il augmenta l'état ecclésiantique; guerrier auquel il ne manqua qu'une grande armée.

  LEON X (Médicia), 154X; amateur des arts, magnifique, volupturus. Sous jul le religion chrétienne est partagée en

plusieura sectes.

- ADRIEN VI (Florent Boyens, d'Utrecht), 4981; précepteur de Charles-Quint, bai des Romains comme étranger. A sa mort ou cerivit sur la porte de son médecin : Au libérateur de la putrie.
- CLEMENT VII (Médicis), 1983 : de sou temps Rome est saccage, et l'Angleierre se détache de l'Église romaine. On lui reprocha d'être bâtard, et d'avoir acheté le poutificat : ces deux reproches étaient tres f-môds.
- PAUL III (Farnèse), 1834; il donne Parme et Plaisance, ei ce fut un sajet de troubles; il croyalt é l'astrologie judiciaire plus que tous les princes de son temps. JULES III (Ghlocchi), 1830; c'est lui qua fit cardinal son
- porte-sings, qu'on appele le cardinal Simia : Il passait pour fort voluptueux. MARCEL 11 (Cervin), 1883, no siège que vingt-un jours.
  - PAUL IV (Caraffa), toos; viu a près de quatre-vingss uns; ses nereus gouvernèrent. L'inquisition fut violente a Rome, et le peuple, oprès sa mort, hrûla les prisons de ce tribunal.
  - PIE IV (Medechino), 1839. Il fit étrançlor le cardinal Caraffa, neveu du Paul IV, et lu népotisme, sous lui, domina comme sous son predecesseur.

mond-Auguste, noi de Boolgne; Aune, au duc de Bavière. Abbet Y' Biarc Suillaume, duc de Julier; Backdeire, religieuxe Callectine, qui epous en premieres noce France, duc de Maintone, et ca necodies, Silvanond-Auguste, ac de Gallectine, qui epous et l'acceptant de la commandation de la commandation

- AS.—M.X.IMILEN II, «Assirish, of the premier aspulse LUT, esperier on D.S., note it devolete DIS. SA PERRE: Marie, Bile de Charies-Quint; it. SP or TONING SP ANTI: Récollept, épuis emperer; l'archiede Carnet; Mattha, depais empereur; l'archiede Mazimilier; Albert, aux de Pinfante Carnet Sarcios: Vernesia, mort a direspt aux; Anne, épous de Prinjipe II, roi Chaparie; Elisabett, et aix enfants morts au brecase.
- 44. RODOLPHE II, ué le 18 juillet 1578, empereur en 1576, mort en 1612, le 20 janvier; sams FERRIES: mais il ent cinq enfants uniurels.

- 45. MATHIAS, frère de Rodolphe, ne en 1357, le 24 fevrier, empereur en tél2, mort en tél9, le 20 mars. Sa FEMME: Anne, fille de Ferdinand de Tyrol; sans postérité
- 46. PERDINARD II, ilin de Charles, archibac de Silvie de Carinbies, pepti di die l'empereur Fredinard I, n'en 6378, les juilites, empereur nettry, non tuxty, le 15ê-reis, Sas rausans Baire-Aure, ille de Ground Groupe de Carine, se l'entre de Carine, se l'est de Carine, se l'est se l'es
- at. FERDINAND III, not en 100%, le 13 juillet ; empereur nu 157, mort i 100%, Sur evanuer, Sabra-Aura, die de Philippe III, not d'Englage. Il ante L'Angoldene, this de de Philippe III, not d'Englage. Il ante L'Angoldene, this de de Mantione, Sur sur sur le Ferdinand, poi des fact de Mantione, Sur sur sur le Ferdinand, poi des fact mains, mont avingt et en naux l'Antré-Anne, prouse de Philippe IV, not de Saprage, l'Allippe Account, et Massimismo, page IV, not de Saprage, l'Allippe Account. Alle Saprage de Panara l'Englage Aura, moi le pance Eléctron-Marie, qui, était nu veux de Mitede ; not de Palogne, apossa Charles, dec de naux l'anne de l'Angoldene, de l'Ang
- as—LEOPOLD, si e 1000, to 3 jub. resperar en 1057.

  The control to 100, it is a les avances. Exemplared Theiries, more in 1000, it is a les avances. Exemplared Theiries, for the control to 100, it is a less a less a less a less a less a less a les avances. Exemplared Theiries, more platistic sold or Philippe-Gillane, content platistic sold or Review (in the State of Philippe-Gillane, content platistic sold or Review (in the State of Philippe-Gillane, sold or Review (in the State of Philippe-Gillane, State, State of Philippe-Gillane, State of Phil

PIE V (Ghisleri), dominicaiu, 1560; Il fit brûler Jules sannetti, P. Carnesecchi et Palearius; il eut de grands de-

mélés avec la reine Elisabeth.
GRÉGOIRE XIII (Buoncompagno), 1579; la première
année de sou ponificat est laneuve par le massacre de la
Saint-Barthélensi; on en fit à Rome des feux de jaie. Il donna
à Jarques Buoncompagno, son baitent, beaucoup de biens
et de dignite; mais il ue démembra pas l'état ecclessatique

en sa favtaer.

SIXTE V, fils d'un panvre vigneron nommé Peretti, t'As,
acheva l'égliss de Saint-Pierre, embellit Rome, inissa cinq
millions d'ecus dans le château Saiut-Anga en cinq anuèrs
de gauvernement.

URBAIN VII (Castagna), 1380. GREGOIRE XIV (Sfoudrate), 1380, envoya du secours à la Lirue en France.

INNOCENT IX (Santiquatro), 1294.

CLEMENT VIII (Aldobrandin), 1202; Il donna l'absolution et la discipline ar rol de l'ance Henri IV sur le dos des
cardinaux De Perron et d'Ossai: il s'empara du doché de

Ferrare.

PAUL V \* (Borghèse), 1605; il excommunia Venise, et s'en repentit, il éleva le palais Borghèse, et embellit Rome.

GRÉGOIRE XV (Ladovisto), tout ; il aida à pacifier les trombies de la Valteline. ERBAIN VIII (Barberino), Florentin, toux; il passa pour en bon poète latin ; tant qu'il régna, ses neveux gouverue-

rent, et fireut la guerre au duc de Parme.

bellissements à Rome.

INNOCENT X (Pamphill), 1644; son pontificat fet longtemps gouverné par dona Olimpis, sa belle-serur. ALEXANDRE VII (Chigi), 1606; il 61 de uon veaux em-

CLÉMENT IX (Rospiglioni), 1667; il voulet rétablir à Rome l'ordre dans les dinances. CLÉMENT X (Aitieri), 1670; de son temps commenca la

querelle de la régale en France. INNOENT XI (Odescalebl), 1670; il fut toujours l'enueml de Louis XIV, et prit le parti de l'empereur Léopold. ALEXANDRE VIII (Ottebon), 1699.

INNOCENT XII (Pignatelli), 1691; il conseilla au roi d'Espagne Charles II sou testament en faveur de la masson de France.

CLEMENT XI (Albano), 1700; il reconnut malgré lui Charles VI, roi d'Espagne; c'est loi qui faimina, seton l'espression italienne, cette fameuse buile Cnigestines, qui a couvert le saint siège d'opprobre et de ridicule, seton l'opinion d'une grande parile de l'Esroce.

\* Entre Clement VIII el Paul V. on comple Léon XI, quelqu'il n'art que page que singi-sepi pours.

la mort de son pere

L'empereur CHARLES IV.

L'empereur VENCESLAS.

en 43.64

49.-JOSEPH 1, né eu 1678, le 20 juillet, roi des Romeins ee 1690, à l'âge de douze ans, empereur en 1765, mort en 1711, le 17 avril. Sa Penna : Amélie , fille du duc Jean-Frédéric de Honovre. Ses angants : Marie-Joséphine , mariée o Frédéric-Auguste, roi de Poiogne, électeur de Saxe; Léopoid-Joseph, mort au berccou; Marie-Amelie, mariée eu prince

électoral de Baviere. 50. - CHARLES VI, né en 1683, le 1" octobre, emp en 1711, mort en 1740. Sa FRENE : Élisabeth-Christine, fille de Louis-Rodalp'se , duc de Brunavick. Sas ENPANTS : pold, mort dans l'enfance ; Marie-Thérèse, qui épousa Fraurois de Lorraine, le 12 fevrier 1736; Marie-Anne, marice & Charles de Lorraine; Marie-Amélie, morte dans l'enfance. Charles VI fut le dernier prince de la maison d'Autriche '.

#### BOIS DE ROHÉME. DEPUIS LA PIN DU TRAIGIÉME SIÈCER.

#### L'empereur SIGISMOND.

OTTOCARE, fils du roi Vencesles-le-Borgne, tué en 1280, 1 dans la hataille contre l'empereur Rodolphe. L'empereur ALBERT II D'AUTRICHE YENCESLAS-LE-VIEUX est mis, oprès le mort de son père, sous la tutelo d'Othon de Brandebourg. Mart en 1806.

LADISLAS-LE-POSTHUME, fila de l'empereur Albert d'Autriche : mort en 1457, dana le temps que Magdeleine, VENCESLAS-LE-JEUNE, mort de debauche, un an apres fille du coi de France Charles VII, passait en Allemague pour HENRI, duc de Carinthie, comte de Tyrol, beau-frère de

GEORGE PODIBRADE, vaincu par Methias de Hongrie : Venersias-le-Jeune, depouillé deux fois de son royaume : la mort en 1471. première par Rodolphe d'Autriche, fils d'Albert I; la se-VLADISLAS DE POLOGNE, roi de Bobime et de Hon-

grie : mort en 1516 LOUIS, fils de Vindislas, aussi roi de Bohême et de Bongrie, tue a l'age de vingt ons, en combattant contre les Turcs,

en 1536 L'empereur FERDINAND I , et depuis lui, les empereurs de le maison d'Autriche.

#### ÉLECTEURS DE MAYENCE.

conde par Jean de Luxembourg, fils de l'empereur Bears VII.

Silésie, et de la Lusace, tué en France, e la bataille de Créci,

JEAN DE LUXEMBOURG, maitre de la Boblone, de la

#### DAPUIA LA FIN DU TORIZIÈMO SIÈCLE

VERNIER, comte de Faickenstein, celui qui soutint le plus ses pretentions sur la ville d'Erfort : mort en 1294. HENRI ENODERER, moine franciscatu, confesseur de

l'empereur Rodolphe : mort en 1258. GERARD, baron d'Eppenatein, qui combattit à la bataille

où Adolp'ir de Nassau fut tué : mort en 1305. PIERRE AICHSPALT, bourzeois de Treves, médecin de

Henri de Luxembourg, et qui guérit le pape Clémeot V d'une maladie jugée mortelle : mort en 1300 MATHIAS , comte de Bucheck : mort en 1324

BAUDOUIN, frère da l'empereur Henri de Luxembourg, eut Treves et Mayence pendant tross ans : c'est un exemple

HENRI, comte de Virnebourg, excommunié par Clémeni VI. GERLACH DE NASSAU : mort en 1371.

JEAN DE LUXEMBUERG, comte de Saiet-Peul : mort ADOLPHE I DE NASSAU, à qui Cherles IV donna la ne-

tite ville d'Burcht ; mort en 1300, CONRAD DE VEINSBERG ; Il fit brûler les Yendels : mori en 1396.

JEAN DE NASSAU; e'est celul qui déposa l'empereur Vencestas : mort en 1419. CONRAD, comte de Rens, battu par le landgrave de Besse :

mort on 1434 THEODORE D'URBACK ; Il eurait du contribuer à pre téger l'imprimeria , inventée de son temps a Mayence ; mort

on tard l'Yerrs la note sjouice à la fin de l'auvrage, note qui donne la selije

DITRICH, on DIÉTHERE, on DIÉTHERICH, comte long-temp: l'archevêché à main armée. Isembourg cède 16lectoret a son compétiteur Nassau, en 1463.

ADOLPHE II DE NASSAU, mort en 1475. DITRICII remonte sur le siège électorei, bâtit le château

de Mavence : mort en 1489, ALBERT DE SAXE, mort en 1444. BERTOLD DE HANNEBERG, principal auteur de la Rose

de Souabe, grand réformateur des couvents de religieuses t mort en 1504. Gualtiers présend faussement qu'il mourus d'une maladie peu ennvenable à un archeveque, JACOUES DE LIERENSTEIN, mort en 1508

ERIEL de GEMHINGEN, mort en 1514. ALBERT DE BRANDEBOURG, file de l'electeur Jean , archevequa de Mayance, de Magdebourg, et d'Halberstadt è la fois, voulut bien encorr être cardinal ; mort en 1543.

SEBASTIEN DE HAUENSTEIN, docteur és fois : de son temps un prince de Brandehourg brûle Mayence : mort en USSS.

DANIEL BRENDEL DE HOMBOURG ; il laissa de lui une memoire chère et respectée ; mort en 1589. VOLFGANG DE DALBERG ; Il se priva de gibier, parce

que la cha-se fe ali tori eux campagnes de ses sujets ; mort JEAN ADAM DE BICKEN; il essista en France à la diapute du cardinal Du Perr n et de Mornsi ; mort en 1604.

JEAN SCHVEIGHARD DE CRONEMBOURG , longtemps persécute par le prince de Brunsvick, l'ami de Breu et l'ennemi des prétres, délivre par les armes de Tilly : moci cn 1646

GEORGE-FRÉDÉRIC DE GREIFFENCLAU, principal auteur du fameux édit de la restitution des benefices, qui ANSELME-CASIMIR VAMBOLD D'UMSTADT, chasse

par ice Suédola : mort ou 1647. JEAN-PHILIPPE DE SCHOENBORN, remit la ville d'Erfort some sa pulssance par le seconre des armes françaises at des diplômes de l'empereur Léopold : mort en 1673. LOTHAIRE-FREDERIC DE METTERNICH, obligé de

cèder des terres a l'électeur pulatin : mort en 1675. DAMIEN-HARTARD VON DER LEYEN; Il 61 bâtir le palais de Mayence : mort an 1678. CHARLES-HENRI DE METTERNICH , mort en 1689.

CHARLES-HENRI DE METTERNICH, mort en 1689.

ANNELME - FRANÇOIS D'INGELHEIM; les François s'emparèrent de sa ville; mort en 1695.

LOTHAIRE, FRANÇOIS DE SCHOENBORN, condiuteur

en 1894, e-timé de lous ses contemporains : mort en 1789. FRANÇOIS-LOUIS, comte palatin : mort en 1734. PHILIPPE-CHARLES D'ELTZ, mort en 1745. JEAN-PREDÉRIG-CHARLES, comte d'Ostein.

## ÉLECTEURS DE COLOGNE,

DEPUR LA PIN DU TRRIZIÉME SIÈCLE

ENGELBERG, comte de Falckensiein, hon soldat et malheureux archeréque, pris en guerre par les habitants de Cologne: mort vers l'an 1874.

SIFRO1, comta de Vesterbuch, non moins soldat et plus malheureux que son prédecesseur, prisonnier de guerre pendant sepl ans: 'mort en 1986. VICKROLD DE HOLT, autre guerrier, mais plus beu-

reux: mort en 1805.

HENRI, comie de Vinnanbuch, dispute l'électorat contre deux compétitaors, et l'emporta: mort en 1838.

VALRAME, comte de Juliers, prince pacifique : mort en 1358.

GUILLAUME DE GENEPPE, qui amassa et laissa de grands tresors: mori an tSck. JEAN DE VIRNENBOURG, força le chapitre à l'élire, et

dissipa tout l'argent de son predécesseur : mort en 1363.

ADOLPHE, comte de La Marche, résigne l'archevêché en 1364, se fait comte de Cières, et a des enfants.

ENGELRERG, counte de la Marche. CONON DE FALCEENTEM, roadjateer du précédent, et en même trains archevêque de Trêves , pouverne Colonne pendant trois ans, et est oblige de resuper Gologne en 1570. De apporta Ecologne, suis son gouvernement, le corpa tout frait d'un des pet le innocents qui Mérode avait autir fois falt massierre, comme ni sait; ce qui donna un nouveau

relief aux reliques conservers dans la ville. FREDERIC, comte de Sarverde, prince paisible : mort en

1444.
THEODORE, comte de Merurs, dispute l'archevéché à
Gulllaume de Ravensberg, évê us de Paderborn; mais cet
evêque de Paderborn s'étant marié, le comte de Musur
est les deux diocises; il eut escore Malberaude; ma

en 1457.
ROBERT DE BAVIÈRE, se servit de Charles-de-Tenéraire, duc de Bourgogue, pour assujeitle Cologne; obliga onsaite de s'enfair: mort en 1460.
HERMAN, landgrava de Hesse, qui gouverna quelques

nanées, du temps de Robert de Bavière : mort en 5308. PHI LIPPE, comte d'Oberstein : mort en 1518. HERMAN DE VEDA, ou NEUVID, apres trente-deux ans d'épisoppal, embrassa la religion luthérianne : mort en 1538,

dans is retraite.

ADOLPHE DE CHAUMBOURG, un des plus savants hommes de son temps, coadjusteur du précédent archérèque lubbélen et annulus non appropriet met les tiens de la principal de la

luthérien, et ensuite son successeur : mort en 1556. ANTOINE, fière d'Adolphe, évêque de Liége et d'Utrecht : mort en 1558.

JEAN, comte de Manufeld, né luthèrien: mort en 1862. FRÉDÉRIC DE VEDA abdique en 1868, se réserve ene pension de trois mille flories d'or qu'oe ne lui pate point, et meurt de misère.

SALBATIN, connée d'hembours, après avoir gouverné diz nns, aisemble le chapitre et la noblesse, leur reprocho les soins qu'il s'est donnée pour eus, et l'ingratitude dont il a été payé, abdique l'archevèché, et se marie à use comtesse de La Marche.

GEBHARD TRUCHSES DE VALDBOURG, quitta son archevêche pour la belle Agnès de Mansfeld, que le P. Kolba

appelle sa sarriirge épouse : ce père Kolbs n'est pas politiment en 1985.

mort en 1585. ERNEST DE BAVIÈRE, au li-u d'una femme eut les évéchés de Lièpe, Hild-sheim, et Fresingen; il fit long-temps la guerre, et arrandit Colonne, mort an 1612.

FERDINAND; see états turent desolés par le grand Gustave : soort en 1630.

MAXIMILIEN-HENRI; il recuellit le cardinal Masarin dans sa r-traite : mort en 1688.

dans sa retraite : mort en 1688. JOSEPH-CLÉMENT, qui l'emporta sur le cardical de Furstemberg: mort en 1745. AUGUSTE-CLÉMENT.

# ÉLECTEURS DE TRÈVES,

HENRI DE VESTIGEN, subjugue Cobientz: morten 1896. BOÉMOND DE VANSBERG detruit des ebâteaux de barons volcors: mort en 1200.

DiTRICH DE NASSAU, elté à Rome pour répondre aux plaintes de son clergé qui îni refusa la sépulture : mort en 1307.

BAUDOUIN DE LUXEMBOURG, qui prit le parti de Philippe de Valois contre Édouard III: mort en 1554. ROÉMOND DE SARBRUCK, qui cut, dans sa vieillesse, de grands démètes avec le Palatinat; murt en 1508.

CONRAD DE FALCKENSTEIN; il fil de grandes fondations, et resigna l'electorat a son noveu, malgré les chanolnes, en 1386. VERNIER DE KOENIGSTEIN, neveu do précédent, ré-

VERNIER DE ROENIGSTEIN, neveu do précédent, réduisit Vesel avec de l'artificie, at fit presque toujoura la guerre; noort en 1418. OTHON DE ZIEGENHEIM, battu par les bussiles, at

mort dans erite expedition, en 1430.

BABAN DE HELMSTADT, en guerre avec ses volsins, engaran tout et qu'il possedant, et mourut insolvable en 1430.

JACQUES DE SIRCE: Péletionat de Trèves, ruine, oc

auffisait pas poor sa subsistance; il eut l'évêcié de Meta: mort en 1434. JEAN DE BADE; ce foi lei qui conclut la mariage de Maximilien et de Marie de Bourgogne; mort en 1204. JACOUES DE BADE, arbitze entre Cobune et l'arche-

JACQUES DE BADE, arbitra entre Cobigne et l'archevéque: nord en 1811. RICHARD DE VOLFRAT, qui tint long-temps le parti de François l'', dans la coatsurence de ce roi et de Charles-Quint pour l'empire: mort en 1834.

JEAN DE METZENHAUSEN, fit fleurir les arts et cultiva les vertes de son état: mort en 1540. JEAN-LOUIS PE HAGEN, ou de la Haye; mort en 1847.

JEAN D'ISEMBOURG; sous lut Treves souffrit beanconp des armes lutheriennes : mort en 1556. JEAN DE LEYEN; il assiéres Trèves : mort en 1567, JACQUES D'ELTZ; il soumit Trèves : mort en 1581.

JEAN DE SCHONNERG; on trouve de son temps à Treves la robe de Jésus-Curl-t, mais on ne sait pus precisément d'où cette robe est vanue; mort en 1599. LOTHAIRE DE METTERNICH; il entra vivement dans

la lipse catholique: mort en 60%
PUILIPPE-CHRISTIPPIE DE SOTEREN; il fut pris par
les Espagnols, et ce foi le pretextu pour lequel Louis XIII
déclara la guerre a l'Espagne; rétabil dans son sège par les
victoires de Goude, de l'uvenne: mort a quatre-vingle sept

aus, un 1652. CHARLES-GASPARD DE LEYEN, charré de sa ville par les armes de la France, y rentra par la defaite du marcénal de Crégal : mort en 1676.

JEAN-HEGUES D'ORSBECK; il vit Trèves presque détraite par les Français; la guerre loi fai toujours funeste : mort en 1711. CHARLES-JOSEPH DE LORRAINE, coadjuieur en

1710, est encore beaucoup à souffrir de la guerre: mort en 1715. FRANÇOIS-LOUIS, comts paintin, évêque de Breslau, Vorms, et grand-maître de l'ordre teutonique: mort en 1788.

forms, et grand-maitre de l'ordre teutonique : mort en 170 FRANÇOIS-GEORGE DE SCHOENBORN.

## ÉLECTEURS PALATINS.

DEPUIS LA PIN DE TREIZIÈME SIÈCLE. LOUIS, mort en 1985; soo père, Othoo, fut le premier

comte palatin de aa maison. RODILLPHE, fils de Louis, et frère de l'ampereur Louis de Bavière : mort en Angleterre en 1319.

ADOLPHE-LE-SIMPLE, mort en 1327. RODOLPHE II, frère d'Adolphe-le-Simple, et fils de

Rodolphe I. brau-père de l'empereur Charles IV : mort cu fzzz RORERT-LE-ROUX, mort en 4500.

RORERT-LE-DUR, mort en 1308. ROBERT L'EMPEREUR.

LOUIS-LE-RARBU et LE PIEUX, mort en 1556. LOFIS-LE-VERTUEUX, mort en 1419.

FREDERIC-LE-RELLIQUETX, tuteur de Philippe et électeur, quolque son pupillo vécût : mort en 1676. PHILIPPE, tils de Louis-lo-Vertueux : mort en 1308.

LOUIS, fils de Philippe : mort en 1551. FREDERIC-LE-SAGE, frère de Louis : mort en 1576. OTHON-HENRI, petit-fils de Philippe : mort en 1550

FREDERIC III, do la branche de Simmeren : suort LOUIS VI, fils de Frédérie, mort en 1583,

PREDERIC IV du nom, petit-fils de Louis; mort en 1610. PREDERIC V du nom, fits de Frederic IV, gendre du roi d'Angleterre, Jacques Irr, eiu rol de Bubenne, et depossede da ses états : mort en 1632.

CHARLES-LOUIS, rétabli dons le Palatinal : mort CHARLES, fils du précédent : mort en 1683, sans enfants. PHILIPPE-GUILLAUME, de la branche do Neubourz,

brau-pere de l'empereur Léopold, du roi d'Espagne, du roi de Portugal, etc.: mort en 1600, JEAN-GUILLAUME, né en 1638; fils de Charles-Philipp Son pays fut ruine dans la guerre de testi; et à la paix de

Risrick, les terres que la maison d'Orleans lui disputalt furent adjugées à cet électeur, par la sentence arbitrale du pape: m et en 1716 CHARLES-PHILIPPE, dernier électeur de la branche de

ourg: mort en 1713.

# CHARLES-PHILIPPE-THÉODORE DE BELTZBACIL

ÉLECTEURS DE SAXE. DAPTIS LA PIN DE TRACEIÈME SIÈCLE ALBERT II , arrière-petit-fi's d'Aibert-l'Ours , de la mol-

son d'Anhalt, succède a ses ancêtres en 1200, et gnuverna la Saxe trente-sept ans : mort en 1297.

ROBOLPHE I , fits de cet Albert : mort eu 1256. ROBOLPHE II , fits de Rodolphe I : mort en 1370. VENCESLAS, frère puine de Rodolphe II : mort eu 1388. RODOLPHE III, fils de Vencesias : mort en 1119

ALBERT III, frère de Rodolphe III, dernier des électeurs de la maison d'Anhalt, qui avait possede la Suxe deux cent vinti-sept ans : mort en 1422. FRERERIC I, de la maison de Misnie, surnommé le Belliqueux : mort en 1 im.

PREDERIG L'AFFABLE : mort en 1464. ERNEST-FREDERIC-LE-RELIGIEUX : mort en 1506.

FREDERIC-LE-SAGE : mort en 1585. C'est lui qu'on dit avolr refusé l'empire JEAN, surnomme le Constant, frère du Sage : morten 158.

JEAN-FREDERIC-LE-MAGNANIME : mort en 1534, dépossedé de son électorat par Charles-Quint. Les besnehes de Gotha et de Vrimar descendent de lui-MAURICE, cousin au rinquième degré de Jean-Frédéric,

revêtu de l'electorat par Charles-Quint : mort en 1553. AUGUSTE-LE-PIEUX, frère de Maurice : mort en 1580. CHRISTIAN, fils d'Auguste-le-Pieux , mort en 1291. FREDERIC-GUILLAUME, administrateur pendant dix ana; mort en 1602.

CHRISTIAN II, fils de Christian I : mort en 1621. JEAN-GEORGE, frere de Christian : mort en 1636.

JEAN-GEORGE II, mort en 1680.

JEAN-GEORGE III, mort en 1691. JEAN-GEORGE IV, mort en 1604

AUGUSTE, roi de Pologne, à qui les succès de Charles XII étèrent le royaome que les malheurs de même Charles XII lul rendirent : mort en 1735.

FREDERIC-AUGUSTE II, électeur et rol de Pologne.

#### ELECTEURS DE BRANDEBOURG, APRES PLUSIEURS ÉLECTEURS DES MAISONS D'ASCANIE,

DE SAVIERS ET DE LUXEMBOURG.

FRÉDÉRIC DE HOHENZOLLERN, burgrave de Nuremberg, achète cent mille fiorius d'or, de l'empereur Signamond, le marquisat de Brandebourg, rachetable par le même ompereur : mort en 1440.

JEAN 1, als do Prédéric, abdique an faveur de son frère en 1966. Il n'est pas compté dans les Mémoires de Brandebourg; ainsi on pout or pas le regarder comme électeur. FREDERIC-ALX-DENTS-DE-FER, frère du précedent :

mort en se ALBERT-L'ACHILLE, frère des précédents. On préteud qu'il abdique en 1476, et qu'il mourut en 1486.

JEAN, surnomme le Ciceron, fils d'Albert-l'Achilla ; mort en 1499. JOACHIM I, Nesior, fils de Jean : mort en 1555.

JOACHIM II, Bector, fils de Joachim I : mort en 1871. JEAN-GEORGE, fils de Joachim II : mort en 1578. JOACHIM-FREDERIC, file de Jean-George, administrateur de Magdebourg : mort en 1608.

JEAN-SIGISMOND, fils de Joachim-Frédéric; il partagea la succession de Cléves et de Juliers avec la maison de Neubours : morl en 1619.

GEORGE-GUILLAUME, dont le pays ful dévasté dans sa guerre de trente ans : mort en 1010. FRÉDERIC-GUILLAUME, qui rétabilit son pays : mort en 1686

FRÉDÉRIC, qui fit ériger en royaume la partie de la pre vince de Prusse dont il ctatt due, et qui relevatt auparavant de la Pologno: mort en 1713.

FREDERIC-GUILLAUME II, rol de Prusse, qui repes pla la Prusse entièrement dévastée : mort en 1740. FREDERIC III, roi de Prusse.

# ÉLECTEURS DE BAVIÈRE.

MAXIMILIEN, eréé en 1083, at davenu alors la premier des électeurs après le roi de Bohême : mort en 1651. FERDINAND-MARIE, son fils, mort en 1679

MAXIMILIEN-MARIE, qui servit beauroup à délivrer Vienne des Tures, se signala aux sièges de Budes et de Belgraile; mis au ban do l'empire par l'empereur Joseph, en

1706, rétabli à la pals de Bade : mort en 1726. CHARLES-ALBERT, son file, empereur; mort en 1745.

CHARLES-MAXIMILIEN-JOSEPH, file de Charles-Albert.

#### ELECTEURS DE HANOVRE.

ERNEST-AUGUSTE, dur de Brunsviek, de Hanovre, etc., eréé en 1072 par l'empereur Léopold , à condition de fournir six mille hommes contre les Turcs, et trois mille contre la France: mort en 1698.

GEORGE-LOUIS, fils du précédent, admis dans le collère électoral à Ratisbonne, et 1708, svec le litre d'archi-trésorier de l'empire ; roi d'Angieterre en 1715 : mort en 1737. GEORGE, son fils , aussi roi d'Angleterre.

Cette liste des électeurs ne s'étend que jusqu'à l'époque où la nouvelle maison d'Autriche est montée sur le trôpe Impe-

#### VERS TECHNIQUES

#### •

LA SUITE CHRONOLOGIQUE DES EMPEREURS, ET LES PRINCIPAUT ÉVÉNEMENTS DEPUIS CHARLEMAGNE.

#### NEUVIÈME SIÈCLE.

#### DIXIÈME SIÈCLE.

Louis, le fils d'Arnoud, quatri-lime du nom, Du sang de Charlemague avorté rejeton, Termine en neuf cent douze une inutile rie, On ôfit en plein champ Conard de Franconie. On voit en neuf cent vingt le Saxon l'Osiseleur, Henri, roi des Gremanis hie in platto qu'empercer. Ol hout, que ses seveis font prand prince et grand homer, Et l'an soitant-deux ser red malter de Rome. Rome, au distième siècle en proie à trois Othons, Gémit dans le serondae et dans les factions,

#### ONZIÈME SIÈCLE.

Saint Henri de Bavière, en l'an trois après mille, Puis Conrad-le-Salique, Henri trois di le Noir. Henri quatre, pieds nus, sans sceptre, sans pouvolr, Demande au fier Grégoire un pardon inutile: Meurt en l'an mil cent six à Llège, son asilc, Détrobé par son fils et au lui déterré.

#### DOUZIÈME SIÈCLE.

Le cinqui-me Heart, ce ilis dénature.

Sur le trème soutient la cause de son père.

Le pèpe en ving et deux soumére du sur-silare.

Le pèpe en ving et deux soumére du sonnée.

Baise les pieds du pape, à genoux prosterné,

Tent l'étries sext, couduit la saiste mule.

L'emperour Courad trois, par un autre serupule,

L'emperour Courad trois, par un autre serupule,

Et l'empire romain pour son lisest perdu.

Cet en cirquiant-éeux que Barberous erigue;

Il veut que l'Italie et le serve et le rezigue;

ell veut que l'Italie et le serve et le rezigue;

ell reut que l'Italie et le serve et le rezigue;

l'ureut que l'Italie et le serve et le rezigue;

l'ureut que l'Italie et le serve et le rezigue;

Murt en quatre-vinat-dit : sa tombe est ignorie.

Murt en quatre-vinat-dit : sa tombe est ignorie.

Il fait périr le sang de ses illustres rois, Et huit ans à l'empire il impose des lois.

#### TREIZIÈME SIÈCLE.

Philippe le régent se fait bientôt élire, Mais en douze cent huit il meurt assassiné. Othon quatre à Bouvine est vaincu, détrôné : C'est en douze cent quinze, Il fult et perd l'empire De Frédéric second les jours trop agités. Par deux papes hardis long-temps persécutés, Finissent au milieu de ce siècle treizième, Après lui Conrad quatre a la grandeur suprême. C'est en soixante-huit que la main d'un bourreau Dans Conradin son fils éteint un sang si beau. Après les dix-huit ans qu'on nomme d'anarchie, Dans l'an soixante et treize Habsbourg, plein de vertu, Du bandeau des césars a le front revêtu : Il défait Ottocare, il venge la patrie, Et de sa race auguste il fonde la grandeur. Adolphe de Nassau devient son successeur : En quatre-vingt-dix-huit une main ennemie Finit dans un combat son empire et sa vie.

#### QUATORZIÈME SIÈCLE.

Albert, fiské Habsbourg, est est heureux valaqueur I meurt en roise cobbil, ei gar un parriedo. "Republication of the parriedo and the parri

# QUINZIÈME SIÈCLE. Robert règne dix ans : Josse moins d'une année.

Venceslas traine enor sa vie inbrtunée. Son frère Sigismond, nuois guerrier que prudent, Dans l'an quinze finit le schisme d'Occident. Son gendre Albert serond, sage, puissaut, et riche, Fie le trône enin dans la maison d'Autriche. Frédérie son parent en quarante est élu; Mort en quatre-vingt-treize, et jamais absolu.

#### SEIZIÈME SIÈCLE.

De Maximilien le riche mariage, El de Jeanne à la fin l'Espagne en héritage, Font du grand Charles-Quint un empereur puissant; Vainqueur heureut deilsi, de Rome, et du croissant; Ilmenri eu cinquante-buir, las des grandeurs supremes. Son frère Ferdinand porte trois diademes; El l'an soixante-quatre il les laisse à son filis, Rodolphe en quittà deux.

#### DIX-SEPTIÈME SIÈCLE-

Mathias fut assis En douze après six cent au trône de l'empire. Gustave, Richelieu, la fortune conspire Contre le puissant roi second des Ferdinands, Oui laisse en trente-sept ses états chancelants, Munster donne la psix à Ferdinand troisième.

#### DIX-BUITIÈNE SIÈCLE.

Léopold, délivré du fer des Ottomans, Expire en sept cent cinq; et Joseph l'an onzième. Charles six en gusrante : et le sang des Lorrains S'unit au sang d'Autriche, au trône des Germains.

INTRODUCTION.

De toutes les révolutions qui not changé la face de la terre, celle qui transféra l'empire des Romains à Charlemagne pourrait paraître la seule juste, si le mot de juste peut être prononcé dans les choses où la force a tant de part, et si les Romains furent en droit de donner ce qu'ils ne possédaient pas.

Charlemague fut en effet appelé à l'empire par la voix du peupleromain même, qu'il avait sauve à la fois de la tyrannie des Lombards et de la négligence des empereurs d'Orient,

C'est la grande époque des nations occidentales. C'est à ces temps que commence un nouvel ordre de gonvernement. C'est le fundement de la puissance temporelle ecclésiastique; car ancun évêque, dans l'Orient, n'avait jamais été prince, et n'avait eu aucun des droits qu'ou nomme régaliens. Ce nnuvel empire romain ne ressemble en rien à celui des premiers césars.

On verra dans ces Annales ce que fut en effet cet empire, comment les pontifes romains acquirent leur puissance temporelle, qu'on leur a tant reprochée, pendant que tant d'évêques occidentaux, et surtout ceux d'Allemagne, se fesaient souverains; et comment le peuple romain voulut long-temps conserver sa liberté entre les emperenrs et les papes qui se sont disputé la domination de Rome.

Tont l'Occident, depuis le cinquième siècle, était on désolé ou barbare. Tant de nations, subjuguces autrefois par les anciens Romains, avaient do moins veeu, jusqu'à ce cinquième siècle, daus une sujetion heureuse. C'est un exemple unique dans tous les àges, que des vainqueurs aient Lâti pour des vaineus ces vastes thermes, ces amphitheatres, aieut construit ces grands chemins qu'aucune nation n'a osé dennis tenter même d'imiter. Il n'y avait qu'un peuple. La langue latine, du temps de Théodose, se parlait de Cadix à l'Emphrate. On commerçait de Rome à Trèves et à Alexandrie avec plus de facilité que beaucoup de provinces ne tratiquent anjourd'hui avec leurs voisius. Les tributs mêmes, annique onéreus, l'étaient bien moins que quand il fallut payer depuis le luxe et la violence de taut de seigueurs particuliers. Que l'on compare seulement l'état de Paris, quand Julien-le-Philosophe le gouvernant, à l'état où il fut cent cinquante ans après. On'on voic ce qu'était Trèves, la plus grande ville des Gaules, appelée du temps de Théodose une seconde Bome, et ce qu'elle devint après l'inondation des barbares. Autun, sous Constantin, avait dans sa banlieue vingt-cinq mille chefs de famille. Arles était encore plus peuplée. Les barbares apportèrent avec cux la dévastation, la pauvreté et l'ignorance. Les Francs étaient au nombre de ces peuples affamés et féroces qui couraient au pillage de l'empire. Ils subsistaient de brigandages , quoique la contrée où ils s'étaient établis fût très belle et très fertile. Ils ne savaient pas la cultiver. Ce pays est marqué dans l'ancienne carte conservée à Vienne. On y voit les Francs établis depuis I embouchure du Mein jusqu'à la Frise, et dans une partie de la Vestphalie, Franci ecu Chamari. Ce n'est que par les anciens Romains mêmes que les Français, quand ils surent lire, connurent un peu leur origine.

Les Francs étaient donc une partie de ces peuples nommes Saxons, qui habitaient la Vestphalie : et quand charlemagne leur tit la guerre, trois cents ans après, il extermina les descendants de ses pères.

Ces tribus de Francs dont les Saliens étaient les plus illustres, s'étaient peu à peu établis dans les Gaules, non pas en alliés du peuple romain. comme ou l'a prétendu, mais après avoir pillé les colonies romaines, Trèves, Cologne, Mavence, Tongres, Tournai, Cambrai : battus à la vérité pa · le célèbre Actius, un des derniers soutiens de la grandeur romaine, mais unis depuis avec lui par uccessité contre Attila, profitant ensuite de l'anarchie où ces irruptions des Huns, des Goths et des Vandales, des Lombards et des Bourguignons, réduisaient l'empire, et se servant contre les empereurs mêmes des droits et des titres de maîtres de la milice et de patrices, qu'ils obtenaient d'eux. Cet empire fut déchiré en lambeaux : chaque horde de ces fiers sauvages saisit sa proje. Une preuve incontestable que ces peuples furent longtemps larbares, c'est qu'ils detraisirent beancoup de villes, et qu'ils n'en fonderent aucune.

Toutes ces dominations farent peu de chose jusqu'à la fin du huitième siècle, devant la puissance des califes, qui menaçait tonte la terre.

Plus l'empire de Mahomet florissait, plus Constantinople et Rome étaient avilies. Rome ne s'était jamais relevée du comp fatal que lui porta Constantin, en transférant le siège de l'empire. La gloire, l'amour de la patrie, n'animerent plus

les Romaius. Il u'v eut plus de fortune à espérer ! pour les habitants de l'aocienne capitale. Le courage s'énerva : les arts tombérent : ou ne vit plus dans le sciour des Scipion et des Cesar que des contestations entre les juges séculiers et l'évêque. Prise, reprise, saccagée taut de fois par les barbares, elle obéissait encore aux empereurs ; depuis Justinien, un vice-roi, sous le uem d'exarque, la gouvernait, mais ne daignait plus la regarder comme la capitale de l'Italie. Il demeurait à Ravenue, et de la il euvevait ses erdres au préfet de Reme. Il ne restait aux empereurs, en Italie, que le pays qui s'éteud des bornes de la Toscane jusqu'aux extrémités de la Calabre. Les Lombards possédaieut le Piémont, le Milanais, Mantoue, Gênes, Parme, Modèue, la Toscane, Bologne, Ces états composaient le royaume de Lombardie. Ces Lombards étaient venus, à ee qu'ou dit, de la Pannonie, et ils y avaient embrassé l'espèce de ehristianisme qui avait prévalu avant Constantiu, et qui fut la religion dominante sous la plupart de ses successeurs; c'est ce qu'ou uomme l'arianisme. Les barbares lombards avaient pénétré eu Italie par le Tyrol. Leurs chefs se firent alers catholiques romains pour affermir leur domination à l'aide du clergé, ainsi que Clovis en usa dans la Gaule celtique, Rome, dont les murailles étaient abattues, et qui n'était défendue que par des troupes de l'exarque, était souvent meuacée de tomber au pouvoir des Lombards. Elle était alors si pauvre, que l'exarque n'eu retirait pour toute imposition annuelle qu'un son d'or par chaque homme domieillé; et ce tribut paraissait un fardeau pesant. Elle était au rang de ces terres stériles et éloignées qui sont à charge à leurs maîtres.

Le diurnal romain des septième et huitième sièeles, monument précieux, dont une partie est imprimée, fait veir d'une manière authentique ce que le souverain pontife était alors. On l'appelait le vicaire de Pierre, évêque de la ville de Rome : quoiqu'il soit démoutré que Simen Barjone (Pierre) ne vint iamais dans cette capitale. Des one l'évêque était élu par les eitoyens, le elergé en corps en donuait avis à l'exarque, et la formule était : · Nous vous supplions, vous chargé du ministère · impérial, d'ordeuner la consécration de natre · pere et pasteur. · Ils donnaient part aussi de la nouvelle élection au métropolitain de Ravenue, et ils lui écrivaient: «Saint-père, nous supplions vetre · beatitude d'obtenir du seigneur exarque l'erdie nation dont il s'agit, e Ils devaient aussi en écrire aux juges de Ravenne, qu'ils appelaient Vos Eminences

Le uouveau pontife alers était obligé, avant d'être ordonné, de prononcer deux professions de foi ; et dans la secoude, il condamnait, parmi les bérétiques, le pape Henerius 1\*\*, parce qu'à Constantioople cet évêque de Rame passait pour n'avoir reconnu qu'une volouté dans Jésus-Christ.

Il y a loin de là à la tiare; mais il y a loin aussi du premier moine qui précla sur les bords du Rhin au bonnet électoral, et du premier chef des Saliens errants à un empereur romain: Loute grandeur a est formée peu à peu, et toute origine est petile.

Le pootife de Rome, dans l'avilissement de la ville, établissait jusensiblement sa grandeur. Les Romains étaient pauvres, mais l'Église ne l'était pas. Constantin avait donné à la seule basilique de Latran plus de mille marcs d'or, et environ treute mille d'argent, et lui avait assigné quatorze mille sous de rente. Les papes, qui nourrissaient les pauvres, et qui envoyaient des missions dans teot l'Occident, ayaot eu besoin de secours plus considérables, les avaient obtenus saus peine. Les empereurs et les rois lombards même leur avaient accordé des terres. Ils possédaient auprès de Rome des reveuus et des rhâteaux qu'ou appelait les iustices de saint Pierre. Plusieurs eitoveus s'étaient empressés à enrichir, par donation ou par testament, une église dont l'évêque était regardé comme le pére de la patrie. Le crédit des papes était très supérieur à leurs richesses ; il était impossible de ne pas révérer une suite presque non interrompue de pontifes qui avaient consolé l'Église, étendu la religion, adouci les mœors des Hérnles, des Goths, des Vandales, des Lombards, et des Francs. Quoique les pontifes romains n'étendissent, du

temps des exarques, leur droit de métropolitais que sur les villes sourhielens et-de-dire sur les villes soumises au gouvernement du préfet de les villes soumises au gouvernement du préfet de lonce, expendant on leur domait souverle le nom de paye univerzé, à cause de la primanté et de la commentant de la comme

Enfin le temps vint els les papes concurent le dessain de délivrer à la fois Rome, et des Lombards qui la menaçaient sans cesse, et des enquereurs grecs qui la défendaient mal. Les papes vivent done alsos que ce qui, dans d'autres temps, n'eût éé qu'une révolte et une sédition impuissante et punissable, pour suit devenir une révelution exeusable par la nécessité, et respectable par le sucrès. Cest exter exfuntion qui fui table par le sucrès. Cest exter exfuntion qui fui decommeucée sous le second Pepin, usurpateur du royaume de France, et consommée par Charlemagne, son fils, dans un temps où tout était en confusion, et où il fallait nécessairement que la face de l'Europe changeât.

Le royame de France s'écndait abort des Prieces dets Alges an Rhin, an Mein, c'à la Săle. La Bavière dépendait de ce vaste royame: c'ait le roi des Francs qui donnait ce ducié quand il était assez fort pour le donner. Ce royame des Francs, presque toujours partagé depuis Cloris, déchiré jeu fes guerres intestines, rézit qu'une vate province habraire de l'ancleu empire romain, laquelle n'était regardée par les empreures de Constantiople que comme une province rebelle, mais avec qui elle traitait comme avec un royame puissant.

#### ......

# CHARLEMAGNE,

742. Naissance de Charlemagne, près d'àt-i-d-Chapelle, le lo avril. Il était his de Pepin, maire du palais, due des Francs, et petit-ilis de Charles Martel. Tout ce qu'on connaît de sa mère, c'est qu'ele s'appelait Berthe. On ue sait pas mème précisément le lieu de sa naissance. Il maquiti pendant la tenue de concile do Germanie; et, grâce à l'igiorance de ces siècles, ou ne sait pas où ce fameux concile est tenu.

- La moitié du pays qu'ou nomme aujourd'hui Allemagne était idolátre, des Jords du Véser, et meme du Mein et du Blán, jusqn'à la mer Baltique, l'autre demi-chrétienne.
- Il y avait déjà des évêques à Trèves, à Cologne, à Mayence, villes frontières fondées par les Romains et instruites par les papea. Mais ee pays s'appelalt alors l'Austrasie, et élait du royaume des Francs.
- In Audini, nommé Villehoul, du temps du price de Charles Marrit, daist allé précher aux price de Charles Marrit, daist allé précher aux idolâtres de la Frise le peu de christianisme qu'il savait. Il yeut, vera la fui de spétime séciet, un écique titulaire de Vestphalie qui resusseitait les preits enfants mont. Villebrder prit levainitre d'evéque d'Utrecht. Il y lútit une prêtie église que les précise mênts motivairent. Enfin, au commencement du buttième siècle, un autre Anglais, qui on appela depais homiliere, alli précher en Allemague son l'en regarde comme l'apôtre. Les Anglais, que tou l'en regarde comme l'apôtre. Les Anglais (cétait aux papes que tous soce papeles, ainsi qui les Gaulois, devaient le par de lettres et de christianisme qu'ils comnaissalent.

745. Un synode à Lestine en Halmaut sert à faire connaître les mœurs du temps; en 3 règle que ceux qui ont pris les hiens de l'Eglise pour soutenir la guerre, douneront un écu à l'Église pour par méclairie e réglement regardait les officiers de Charles Martel et de Pepin son fils, qui jouirent jusqu'à leur mort des ablayes dont lis a éclaent emparés. Il était ators également ordinaire de douner aux moines et de leur des de la despendent de douner aux moines et de leur des des des de l'aux de l

Booiface, cet apôtre de l'Alfemagne, fonde l'abbaye de Fulde dans le paya de Hesse. Ce a e fut d'alord qu'une église couverte de chaume, envirunnée de cabanes habitées par quelques moines qui défrichaien une terre ingrate; c'est aujourd'hui une principauté; il faut être gentilhoomme pour être moine; l'abbé est souveraiu depuis long-temps, et évigue depuis 1753.

744. Carloman, oncle de Charlemagne, due d'Austrasie, réduit les Bavarois, vassaux rebelles du roi de France, et lat les Saxons dout il veat faire aussi des vassaux. On voit par fa évidemment qu'il y avait déjà de granda vassaux; et il est constant que le royaume des Lombords en Italié ciait composé de fiefs, et même de Befs her-réditaires.

745. Eu ce temps Boniface était évêque de Mayouce. La diguité de métropole, attachée jusque-la au siège de Vorms, passe à Mayence. Carloman, frère de l'epin, aldique le duché de

l'Austrasée; c'élait un puissant reyaume qu'il gouvernait sous le moi de maire du palisis, tandis que son térée l'épin dominait dans la l'enne cocicientale, et que Cidiorie; cui de toute la l'enne cocientale, et que Cidiorie; cui de toute la l'enne cocientale, et que Cidiorie; cui de toute la santiale sa maison. Carlaman resonce à sa ouvernincie sa maison. Carlaman resonce à sa ouvernincie nout alles sa faits de l'entre l'e

747-748. On renouvelle dans la plupart des villes de France l'usage des anciens Romains, connu sous le nom de patrouage ou de clientelle. Les bourgeois se choistsent des patrons parmi les sejacuers, et cela seul prouve que les peuples n'étaient point partagés dans les Gaules, comme on l'a précleud, en maitres et en séclaves.

719. Pepin entreprend enfin ce que Charles Martel son père n'avait pu faire. Il veut ôter la couronne a la race de Merovée. Il mit d'abord l'apotre Boniface dans son parti, avec plusieurs évêques, et enfin le pape Zacharie.

750. Pepin fait déposer sou roi Hilderie ou Childerie m; il le fait moine à Saint-Bertin, et se uret sur le trène des Francs Comme cette usurpation atroce irritait plusieurs seigneurs, il attiro le clergé dans son parti; il fonde le riche évéché de Vurtibours, dont le préats te prétend duc de Frauconie: il appelle aux citats - généraux, nommés partiaments ( parliaments), les évêques et les abbés, qui auparavant o'y vensient que très rarement, et quand on les consultait.

T51. Pejai veut suljuguer les peuples nommés sons Satons, qui s'étenhaient depain les envirous du Mein jusqu'à la Chersonèse cimbrique, et qui avaient conquis l'Angeletrre. Le page Etieme un demande la protection de Pepin contre-Astolphe, rio de Lombardie, qui voulait se rendre maître de Rome. L'empereur de Constantinople éstait trop cleiginé et trop faille pour le secourri; et le premier domestique du roi de France, deveau usurpaters, pruvait seul le protéger.

733. La premièro action comuu de Charlemagne est daller, dela part de Pepin son père, au-devant du pape Étieune à Saint-Manrice en Yalais, et de se prosterure devant loi. Cétait un u uaged Orient : on s'y metaits sonvent à genoux devant les évêques ; et ces-évêques libethssaient les genoux non seulement devant les empereurs, mais devant les gouverneurs des provinces, quand ceux-ci venaient prondre possession.

Pour la coutinne de baiser les pieds, elle n'état point encer introduire dans l'Occident. Diocédien avait le premier exigé, dit-on, cette marque de respect, en quoi il ne fut que trop minié par Constautin. Les papes Adrien l'' et Loin un fureut caux qui attirèrent ne ponificat cet houseur que Diocédien avait arrogé à l'empire, après quoi les rois et les emperens se soumirent comme les autres à cette cérémonie, qu'ils me regardèrent que comme un acte de piété indifférent, quoique ridicuite, et que les papes von-leur taire passer comme un acté de sujétion.

Pépin se fait sacrer roi de France par le pape, au mois d'auguste, dans l'abbaye de Saint-Denis ; il l'avait déjà été par Boniface; mais la main d'un pape rendait aux veux des penples son naurpation plus respectable. Eginhard, secrétaire de Charlemagne, dit en termes exprés « qu'Hilderic « fut déposé par ordre du pape Étienne. » Pépin n'est pas le premier roi de l'Europe qui se soit fait sacrer avec de l'huile à la manière juive : les rois lombards avaient pris cette coutume des empereurs grecs ; les ducs de Bénévent même se fesaient sacrer : ces cérémonies imposaient à la populace. Pépin ent soin de faire sacrer en même temps ses deux fils, Charles et Carloman. Le pape, avant de le sacrer roi, l'absout de son parjuro envers Hildéric son souverain; et après le sacre il fulmina une excommunication contre quicon-

que wodrait un jour entreprendre d'iter la connone à la familie de Pépin. Cest sain que les princes el les prêtres se sont souvent joués de Diese et des houmes. Ni tigues Capet ni Conrad n'ont par eu un grand respet pour cetto excomminisation. Le souveau rel, pour pris de la complaisance du pape, passe les Ajoes avec Tastos de la companisación de la complaisance de la pape, passe les Ajoes avec Tastolipe dans Paris, et a fer recorne la maine sanés sans avoir bien fait ni la puerre ul la paix. 735. A peine Pepin st-11 respossé les Ajoes

qu'Astolphe assiége Rome. Le pape Étienue conjure le nouveau roi de France de venir le délivere. Ricu ne marque mieux la simplicité de se temps grossiers, qu'une lettre que le pape fait écrire au roi de France par saint Pierre, comme si elle étail descendue du ciel; simplicité pour taut qui n'exclusil jamais ni les fraudes de la politique, ai les attentats de l'ambtion.

Pépin délivre Rome, asslége encore Pavie, se reud maître de l'exarchat, et le donne, dit-on, an pape. C'est le premier titre de la puissance temporelle du saint siège. Par là Pépin affaiblissait également les rois lombards et les empereurs d'Orient. Cette donation est bien douteuse, car les archevêques de Ravenne prirent alors le titre d'exarques. Il résulte que les évêques de Rome et de Ravenne voulaient s'agrandir. Il est très probable que Pépin donna quelques terres anx papes, et qu'il favorisait en Italie ceux qui affermissaient en France sa domination. S'il est vraiqu'il ait fait ce présent any papes, il est clair qu'il donna ce qui ne lui appartenait pas : mais aussi il avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Ou ne trouve guère d'autre source des premiers droits : le temps les rend légitimes. Il faut avoner qu'en fait de donations comme de décrétales , la cour de Rome est un pen décriée; témoin la fameuse donation de Constantin , rapportée dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations 1.

756. Bouifece, archevique de Mayence; init une mission ches the S'Fronsi foldikre. Il 7 ecotio II en martyre. Mais comme les historieus disente. Il 7 ecotio II en martyre. Mais comme les historieus disente por la fun tarriyrie dans son camp, eq ell' y ent insionanires disente dans son camp, eq ell' y ent insionanires distinct des soldats. Trasillon, duce de Barière, fait un hommage de son duché an roit de France, dans las forme de hommages qu'on a depuis appelés liger. Il y avait déjà de grands des fest héréditaires, et la Barière en était on.

Pepin défait encore les Saxons. Il paraît que toutes les guerres de ces peuples, contre les Francs, n'étaient guère que des incursions de barbares qui venaient tour à tour enlever des

troupeanx et ravager des moissons. Point de jusqu'aux derniers confins de la Thuringe. Il est place forte, point de politique, point de dessein formé; cette partie du mende était encore sauvage,

Pepiu, après ses victoires, ne gagna que le paiement d'un ancien tribut de trois cents chevaux, auquel on ajouta cinq cents vaches; ee n'était pas la peine d'égorger tant de milliers d'hommes.

758-759-760. Didier . successeur du roi Astolphe, reprend les villes dennées par Peoin à saint Pierre; mais Pepin était si redeutable que Didier les rendit, à ce qu'on prétend, sur ses seules menaces. Le vasselage béréditaire commeucait si bien à s'introduire , que les rois de France prétendaient être seigneurs suzerains du duché d'Agnitaine. Pepin force, les armes à la main, Galfre, duc d'Aquitaine, à Ini prêter serment de fidélité en présence du duc de Bavière ; de sorte qu'il eut denx grands souverains à ses genoux. On seut bien que ces hommages n'étaient que ceux de la faiblesse à la force.

762-765. Le duc de Bayière, qui se croit assez paissant et qui voit Pepin loin de lui , révoque son hommage. On est prêt de lui faire la guerre, et il renouvelle son serment de fidélité.

766-767. Érection de l'évêché de Saltzbourg. Le pape Paul 1er envoie an rol des livres , des chantres, et une horloge à roues. Constantin Copronyme lui envoie aussi un orgue et quelques musiciens. Ce ne serait pas un fait digne de l'histoire, s'il ne fesait voir combien les arts étalent étrangers dans cette partie du monde. Les Francs ne connaissaient alors que la guerre , la chasse , et la table.

768. Les années precédentes sont stériles en événements, et par conséquent heureuses pour les peuples; car presque tous les granda traits de l'histoire sont des malheurs publics. Le duc d'Aquitaine révoque son hommage, à l'exemple du duc de Baylère. Pépin vole à lui, et rénnit l'Aquitaine à la couronne.

Pepin , surnommé le Bref , meurt à Saintes 1 , le 24 septembre, âgé de oinquante-quatre ans. Avant sa mort il fait son testament de bouche, et non par écrit, on présence des grands officiers de sa maison, de ses généranx, et des possesseurs à vie des grandes terres. Il partage tous ses états entre ses deux enfants, Charles et Carloman. Après la mort de Pepin , les seigneurs modifient ses volontés. On donne à Carl, que nous avons depnis appelé Charlemagne, la Bourgogne, l'Aquitaine, la Provence, avec la Neustrie, qui s'étendait alors depuis la Meuse jusqu'à la Loire et à l'Océan, Carloman out l'Austrasie depuis Relms évident que le royanme de France comprenait alors près de la moitié de la Germanie.

770. Didier, rei des Lombards, offre en mariage sa fille Désidérate à Charles ; il était défà marió. Il épouse Désidérate ; ainsi il paralt qu'il cut deux femmes à la fois. Lu chose n'était pas rare : Grégeire de Tours dit que les rois Gontran. Caribert, Sigebert, Chilperic, avaient plusieurs femmes.

774. Son frère Carloman meurt soudainement à l'âge de vingt ans. Sa veuve s'enfuit en Italie avec denx princes ses enfants. Cette mort et cette fuite ne prouvent pas absolument que Charlemagne ait veulu réguer seul, et ait eu de mauvais desseins contre ses neveux : mais elles ne prouvent pas aussi qu'il méritat qu'on célébrat sa fête, comme ou a fait en Allemague.

772. Charles se fait couronner roi d'Austrasie, et réunit tout le vaste royaume des Francs sans rieu laisser à ses neveux. La postérité, éblouie par l'éclat de sa gloire, semble avoir oublié cette injustice. Il répudie sa femme, fille de Didier, pour se venger de l'asile que le roi lombard donnsit à la veuve de Carloman son frère.

Il va attagner les Saxons, et trouve à leur tête un homme digne de le combattre ; c'était Vitikind, le plus grand défensent de la liberté germanique après Hermann que nous nommons Arminius.

Le roi de France l'attagne dans le pays qu'on nomme aujourd'hul le comté de la Lipue. Ces peuples étaient très mal armés : car dans les Capitulaires de Charlemagne on voit une défense rigonreuse de vendre des cuirasses et des casques aux Saxons. Les armes et la discipline des Francs devaient donc être victorieuses d'un conrage féroce. Charles taille l'armée de Vitikind en pièces, il prend la capitale nemmée Erresbourgh. Cette capitale était un assemblage de cabanes entourées d'un fossé. On égorges les habitants ; mais comme on força le peu qui restait à recevoir le baptême , ce fut un grand gain pour ce malbeureux pays de sauvages, à ce que les prêtres de ce temps ont assuré.

773. Tandis que le roi des Francs contient les Saxens sur le bord du Véser, l'Italie le rappelle. Les querelles des Lombards et du pape subsistaient toujours : et le rei , en seconrant l'Ezlise , pouvait envahir l'Italie, qui valait mieux que les pays de Brème , d'Hanovre , et de Brunsvick, Il marche donc contre son beau-père Didier, qui était devant Reme. Il ne s'agissait pas de veuger Reme, mais il s'agissait d'empêcher Didier de s'accommoder avec le pape pour rendre aux deux fils de Carloman le royaume qui leur appartenait. Il court attaquer son bean-père, et se sert de la piété pour appuyer son usurpation. Il est suivi de

<sup>\*</sup> Il y tomba malade , mals |1 mourat a Saint-Denis.

soizante et dir mille hommes de troupes régleés, chose inouté ofans ces temps-là. On assemblait, auparavant, des armées de ceut et de deux ceut mille hommes; mais c'étaient des paysans qui allaient faire leurs moissons après une bataille pertue ou gagée. Charlenague les retenait puis loug-temps sous le drapeau, et c'est ce qui contribua à ses victoires.

774. L'armée française assiège Pavie. Le roi va à Rome, renouvelle, à ce qu'on dit, la donatiou de Pepin, et l'augmente : il en met lui-mème nue copie sur le tombeau qu'on prétend renfermer les cendres de saiut Pierre. Le pape Adrieu le remercie par des vers qu'il fait pour lui.

La tradition de Roune est que Charles donna la Corse, la Sardaigne, et la Sicile. Il ne donna suus doute aucun de ces pays qu'il ne possidait pas; mais il existe une lettre d'Adrien à l'impératrice frène, qui prouve que Charles douna des terres que cette lettre ne spécific pas. « Charles, due des « Franes et patrice, nous a, dii-il, donné des provinces et restitue les villés cue les perfides Lourvinces et restitue les villés que les perfides Lour-

« lards retenaient à l'Église, etc. »

On sent qu'Adrien ménage encore l'empire en ne donnant que le titre de duc et de patrice à Charles, et qu'il veut fortifier sa possession du nom de restitution.

Le roi retourue devant Pavie. Didier se rend à lai, Le roi le fait mome, et l'envoie en France dans l'ablaye de Corbie. Ainsi finit ce royaume des Lombards, qui avaient, en Italie, dévirult à puissance romaine, et substitué leurs lois à celles des empereurs. Tout roi détrâné devient moine daus ces temps-En, ou est assassitie.

Charlemagne se fait couronner roi d'Italie, à Pavie, d'une couronne où il y avait un cercle de fer, qu'on garde encore dans la petite ville de Monza. La iustice était administrée toujours dans Rome

La justice écait administree toujours dans nome au nom de l'empereur gree. Les papes némes recevaient de lui la confirmation de leur élection. On avait été à l'empereur le vrai pouvoir; on loi lassait quelques apparences. Charlemagne prenait saulement, ainsi que Pepin, le titre de patrice.

Cependant ou frappial tobre de la monaise à Gemea au moui Adrieu, Que pusto une ou couchure sinon que le pape, délirré des Lombards, et uchéssast plus aux empereurs, étai le maltre dans Rome? Il est indubitable que les poutiles romains se assirient de donts regilente des qu'il let parent, comme ont fait les évojues francs et gerents, pous autorité veut toujes reordre; et comme de Charlemage, sur les souvelles monaises nom de Charlemage, sur les souvelles monaises de Rome; horsei que 800 le jage et le prople romain l'arrest nommé empereur. Quelques critiures présendent que les monaises fraprèes au

nom d'Adrieu i" n'étaient que des médailles en l'bonneur de cet évêque ; cette remarque est d'une très graude vraisemblance, puisque Adrieu n'était pas certainement souverain de Rome.

773. Second effort des Saxons contre Charlemagne, pour leur liberté, qu'on appelle révolte. Il sont encore vaincns dans la Vestphaile; et après beaucoup de saug répandu, ils donnent des bœufs et des otages, n'ayant autre chose à donner.

776. Teutative du fils de Didier, nommé Adaljuse, pour reconver le royaume de Lombardie. Le pape Adrien la qualifie horrible comprénation. Charles court la punir. Il revole d'Allemagne en Italie, fait coupre le tête à nu due de Frioul assez conrageux pour s'opposer aux Invasions du conuérant. et trop faible pour ne pas succondier,

Pendaut ce temps-la mémo les Saxons revienuent encore eu Vestphalie; il revient les battre. Ils se soumettent, et promettent encore de se faire chrétiens. Charles bâtit des forts dans lenr pays avant d'v bâtir des éclises.

777. Il donne des lois anx Saxons, et leur fait jurce qu'ils secont esclaves s'ils cessent d'être chrétiens et soumis. Dans une grande diéte terme à Paderborn sous des tentes, un émir musulman, qu'i commandait à Saragosse, vint conjurer Charles d'appuyer sa rébellion contre Abdérame, roi d'Emague.

778. Charles marche de Palerborn en Espapse, proced pearti de cet dein; assiége mapeleme, et s'en rend maltre. Il est à remarquer que les die commissions forent partagée autre le roi, les officiers, et les sodats, sélon l'anicience contende en le ries partager également entre tons eran qui avaient neue égale part un dunger. Mais tout ce butin est perdu en repassant les Pyrédes. L'arrièresparde de Charlemanne est taillée en pièces à l'inocentur par les Arabes et par les Gascons. Cest là que péril, divon, plédand con never, si deces d'aprende de la contra del contra de la contra del contra de la co

celebre par son courage et par sa force increpalabe.

Comme les Sauson avient repris les armes pendant que Charles était en Balle, fils les reprenentatique Charles était en Balle, fils les reprenentatique all et els Eugenes. Visibility, retrie étest le duc de Dancanark son bono jeve, revient ramient ses compartices. Il les reusembles ; Il rouve dans létant, capitale du paya qui protie es nom, son caincient de caracter de comment de la comment de

780. Vainqueur de tous côtés, il part pour Reme avec uue de ses femmes, nommée Hidegarde, ct deux enfants pulnés, Pepin et Louis. Le pape Adrien haptise ces denx enfants, sacre Pepin roi de Lomi ardie, et Louis roi d'Aquitaine; ainsi l'Aquitaine fut érigée en royanme pour quelque ; et rebâtit Florence. C'est une chose singulière que

781-782. Le rol de France tient sa cour à Vorms, à Ratisbonue, à Cuierci 1. Alcuin, arche- preuve que le roi n'avait pas, sur toutes les fronvêque d'York, vient l'y trouver. Le roi, qui à peine | tières , de puissants corps d'armée. Les anciens savait signer son nom, voulnit faire fleurir les sciences, parce qu'il voulait être grand en tout. I les Alpes. Pierre de Pise lui enseignait un peu de grammaire. Il n'était pas étonuant que des Italiens instruisissent des Gaulois et des Germains, mais il l'était qu'on eût toujours besoin des Anglais pour apprendre ce qui n'est pas même honoré aujourd'hui du nom de science.

On tient devant le roi des conférences qui peuvent être l'origine des académies, et surtout de celles d'Italie, dans lesquelles chaque académicien preud un nouveau nom. Charlemagne se nommait David, Alcuin, Albinus; et un jeune bomme nommé ligebert, qui fesait des vers en laugue romance, prenait bardiment le nom d'Homère.

785. Cependant Vitikind, qui n'apprenait point la grammaire, soulève encore les Saxons. Il bat les généraux de Charles sur le bord du Véser. Charles vient réparer cette défaite, Il est encore vaingnenr des Saxons; ils mettent bas les armes devant lui. Il leur ordonne de livrer Vitikind. Les Saxons lui répondent qu'il s'est sauvé en Danemarck. Ses complices sont encore ici, répondit Charlemagne : et il en fit massacrer quatre mille cinq cents à ses yeux. C'est ainsi qu'il disposait la Saxe an christianisme. Cette action ressemble à celle de Sylla ; les Romains n'ont pas du moins été assez láches pour louer Sylla. Les barbares qui ont écrit les faits et gestes de Charlemagne à ont en la bassesse de le louer, et même d'en faire un bonne juste : ils ont servi de modèles à presque tous les compilaleurs de l'Histoire de France.

784. Ce massacre fit le même effet que fit longtemps après la Saint-Barthélemi en France. Tous les Saxons reprennent les armes avec une fureur désespérée. Les Danois et les penples voisins se joignent à eux.

785. Charles marche avec son fils, du même nom que lui, contre cette multitude. li remporte une victoire nouvelle, et doune encore des iois inutiles. Il établit des marquis, c'est-à-dire des commandants des milices sur les frontières de ses rovaumes.

786. Vitikind cède enfin. Il vient avec un duc de Frise se soumettre à Charlemagne dans Attigni sur l'Aisne. Alors le royanme de France s'étend jusqu'au Holstein. Le roi de France repasse en Italie, · Probablement Quierst, près des rives de l'Oise, où nos

dès qu'il est à un bout de ses royanmes, il y a toujours des révoltes à l'antre bout : c'est une Saxons se joigneut aux Bavarois : le roi repasse

787. L'impératrice lrène, qui gouvernait encore l'empire grec, alors le seul empire, avait formé une puissante ligue contre le rol des Francs, Elle était composée de ces mêmes Saxons et de ces Bavarois, des Huns, si fameux antrefois sous Attila, et qui occupaient, comme aujourd'hui, les bords du Danube et de la Drave; une partie même de l'Italie y était entrée. Charles vainquit les Huns vers le Danube, et tout fnt dissipé.

Depuis 788 jusqu'à 792. Pendant ces quatre années paisibles, il institue des écoles ebez les évêques et dans les monastères. Le chant romain s'établit dans les églises de France. Il fait dans la diète d'Aix-la-Chapelle des lois qu'on nomme Capitulaires. Ces lois tenaient beaucoup de la barbarie dont ou voulait sortir, et dans laquelle on fut long-temps plongé. La plus barbare de toutes fut cette loi de Vestphalie, cet établissement de la cour vémique, dont il est bien étrange qu'il ne soit pas dit un seul mot dans l'Esprit des lois ni dans l'Abrégé chronologique du président Hénault. L'inquisition, le conseil des dix, n'égalèrent pas la cruauté de ce tribunal secret établi par Charlemagne en 805 : il fut d'abord institué principalement pour retenir les Saxons dans le christianisme et dans l'obéissance ; bientôt après cette inquisition militaire s'étendit dans toute l'Allemagne. Les juges étaient nommés secrètement par l'empereur; ensuite ils choisirent eux-mêmes leurs associés sons le serment d'un secret inviolable : on ne les connaissait point; des espions, liés aussi par le serment, fesaient les informations. Les juges prononçaient sans jamais confronter l'accusé et les témoins, souvent sans les interroger; le plus ienne des inces fesait l'office de bourreau. Oui croirait que ce tribunal d'assassins ait duré jusqu'à la fin du règne de Frédérie m' cependant rien n'est plus vrai : et nous regardons Tibère comme un méchant homme let nous prodiguons des éloges à Charlemagne.

Si l'ou veut savoir les coutumes du temps de Charlemagne dans le civil , le militaire , et l'eeclésiastique, on les trouve dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.

793, Charies, devenn voisiu des Hnns, devient par conséquent leur ennemi naturel. Il lève des troupes contre enx, et celut l'épèe à son fils Louis, qui n'avait que quatorze ans. Il le fait ce qu'on appelait alors miles , c'est-à-dire il fui fait

rolade la secoade race avaieni un palais. Notamment Jean Turpin, moine de Saint-Denis et archevâque au huitième siècle , à qui l'on attribue le rossau historique : De Gestis Caroli magni

apprendre la guerre ; mais ce u'est pas le créer elevalier, comme quelques auteurs l'on teru. La chevalerie ne s'établit que long-temps après. Il défait encore les Huns sur le Danube et sur le

Raab.

Charles assemble des érêques pour juger la doctrine d'Élipad, que les histories disent archevêque de Toléde : il u'y avait point d'archevêque encore : ce titre n'est que du disième siècle. Mais il faut asroir que les musulmans vainqueurs laissèrent lenr religion aux vaincus; qu'ils ne croyacien pas les chrècies dignes d'être musulmans, et qu'ils se coutentaient de leur imposer un lécer tribut.

Cet évêque Élipand imaginait, avec un Félix d'Urgel, que Jésus-Christ, en tant qu'bomme, était fils adoptif de Dieu, et en tant que Dieu, fils naturel : il est difficile de savoir par soi-même ce qui en est. Il faut s'en rapporter anx joges,

et les juges le condamnèrent.

Pendaut que Charles remporte des victoires, juit des bias, sasemble des évéques, on conspire courte lui, il avait un fils d'une de ses feumes on concellides, qu'on nommal Pépal-e-Bossu, pour le distinguer de son autre fils Pepia, n'oi d'Italie. Les enfauts qu'on comme ainport du liblards, et qui n'héritent point, pouvaient bériler alors, et n'etient point repuise blards. Le Bossu, qui ctili Taluie de tous, u avait point d'apunage; et visit Torigine de la compiration. Il ois arrèé à le constituit de la compiration. Il ois arrèé à le constituit de la compiration. Il ois arrèé à le constituit de la compiration il ois arrèé à le constituit de la compiration il ois arrèé à le constituit de la compiration il ois arrèé à le constituit de la compiration il ois arrèé à le constituit de la compiration il ois arrèé a le constituit de la compiration de la constituit de la constituit de la compiration de la constituit de la constituit de la compiration de la constituit de la compiration de la constituit de la constitui

794. Les Saxons se révoltent encore, et sout encore facilement battus. Vitikind u'était plus à leur tête.

Célèbre concile de Francfort. On y condamne le second coucile de Nicée, dans lequel l'impérstrice l'rèue venait de rétablir le culte des images. Charlemagne fait écrire les livres carolins contre

ce cuite des images. Bonne ne pensait pas comme le royaune des Franzes, et cette différence d'opinion ne brouilla point Charlemagne avec le pape, qui avait besoin de lui. Observe que les iurres carolins et le concile de Francfort traitent les Piers du concile de Nicée d'impire, d'inséents, et d'impertinents: les Gaulois, les Frances, les Germains, encore barbers, u'àyaut in pintres ni sculpieurs, ue poursient aimer le culte des images.

Observez encore que la religion de presque tous les chrétiens occidentaux différait beaucoup de celle des orientaux. Claude, évêque de Turin, couserva surtout dans les montaguos et dans les vallées de son diocèse la croyance et les rites de son égliso : e'est l'origine des réformes préchées et souteures presque de siècle en siècle par eeux qu'on appela vaudois, albigcois, lollards, Inthériens, calvinistes, dans la suite des temps.

795. Le duc de Frioul, vassal de Charles, est envoyé contre les Huns, et s'empare de leurs trésors, supposé qu'ils en eusseus. Mort du pape Adrien, le 25 décembre. On prétend que Charlemagne lui fit une épitaphe en vers latins. Il n'est guère croyable que ce roi franc, qui ne savait pas écrire couramment, sût faire des vers latins

796. Léon ur succède à Adrien. Charles lui écrit : « Nous nous réjouissons de votre électiou, « et de ce qu'on nous rend l'obéissance et la fidélité qui nous est due. » Il parlait ainsi en patrice de Rome, comme sou père avait parlé aux Francs

en maire du palais.

1937-198. Pepin, roi d'Italie, est envoyé par son père contre les Huns, prever qu'on a n'axii remporté que de faibles victoires. Il en remporte une nouvelle. La célèbre impératrice l'reine est mise dans un choltre par son ils Coustanitu v. Elle remonite sur le trône, fait erver les yeux le son fils, il en meurt; elle pleure sa mort. Cet cette l'rien, l'eunemie naturelle de Charlemagne, et qui axii volu s'allier avec lou s'allier avec let qui axii volu s'allier avec lui.

799. Dans ce temps-là, les Normands, c'est-àdire les hommes du Nord, les habitants des côtes de la mer Baltique, étaient des pirates. Charles équipe une flotte contre eux, et en purge les mers.

Le nouvean pape Léon nu irrite contre lui les Romains. Ses chanoines veuelut lui creere les yeux, el lui couper la langue. On le met en saug, mais il guérit. Il vient à Paderborn demauder justice à Charles, qui le renvoie à Rome avec une escorte. Charles le suit bieroté. Il envoie son fils Pepin se saisir du duché de Rénévent, qui re-levait encore de l'empereur de Constantinipole.

800, il arrive à Rome. Il déclare le pape incocqui des erimes qu'on lui impattis, et le pape le déclare empereur aux neclamations de tout le 
pouple. Charlemagna affects de caches 3 joie sous la molestie, et de paraître étonné de sa ploire. 
Il agit en souverain de fomo, et travouveil l'empire des césars. Mais, pour rendre cet empire des césars. Mais, pour rendre cet empire des d'on juie supérier est en l'entre de l'entre d'on juie supérier qui lissisti à l'Églis tous ses d'on juie supérier qui lissisti à l'églis tous ses privièges, et au peuple tous ses droits. Les historiess ne nous narquent pas s'il eutréensit un préfet, un gouverueur à Rome, s'il y avait des troupes, s'il donnait les emplois : ce silence pourrait presque faire soupconner qu'il fut plutôt le protecteur que le souverain effectif de la ville dans laquelle il ue revint jamais.

801. Les historiens disent que dès qu'il fat empereur, Jrène voulut l'épouser. Le mariage eût été entre les deux empires plutôt qu'entre Charlemanne et la vieille Irène.

802. Charlemagne excree tonte l'autorité des ances empercurs partout ailleurs que dans Rome même. Nul pays, depuis Bénérent jisuqu'à Bayonne, et de Bayonne jusqu'en Barière, exempl de sa puissance législative. Le due de Venise, Jean, ayant assassiné un évêque, est accusé deyant Charles, et no le récuse pas pour juge.

Nicephore, successeur d'Irène, reconnaît Charles pour empereur, sans convenir expressé-

ment des limites des deux empires. 803-804. L'empereur s'applique à policer ses états autant qu'on le ponvait alors. Il dissipe encore des factions de Saxous, et transporte enfin une partie de ce peuple dans la Flandre, dans la Proveuce, en Italie, à Rome même.

803. Il dicte son testament, qui commence ainsi : Charles , empereur , césar , roi très invincible des Francs, etc. Il donne à Louis tout le pays depuis l'Espague jusqu'au Rhiu. Il laisse à Pepin l'Italie et la Bavière ; à Charles la France, depuis la Loire jusqu'à lugolstadt, et toute l'Austrasie, denuis l'Escaut jusqu'anx confins du Brandebourg. Il y avait dans ces trois lots de quoi exciter des divisions éternelles. Charlemagno crut y pourvoir en ordounant que s'il arrivait un différent sur les limites des royaumes, qui ne pût être décidé par témoins, le jugement de la croix en déciderait. Ce jugement de la croix consistait à faire tenir aux avocats les bras étendus, et le plus tôt las perdait sa canse. Le bon sens naturel d'un si grand conquérant ne pouvait prévaloir sur les coutumes de son siècle.

Charlemagne reinit toujours! Comprice et la souverlanteé, et il était le roi des rois ses enfants. C'est à Thionville que se fit ce fameux testament avec l'approbation d'un perfenent. Ce partement était composé d'évêques, d'abblés d'officer du plaisit et de l'armés, qui d'étaient fit que pour attester ce que voithi un maltre absent. d'haif, et cette vasar frepublique de princes, de seignonrs, et de villes libres sous un chef, n'était pas étaible.

806. Le fameux Aaron, calife de Bagdad, nonvelle Babylone, envoie des ambassadenrs et des présents à Charlemagne. Les nations donnèrent à cet Aaron un titro supérieur à celui de Char-

lemagne. L'empereur d'Occident était surnommé le Grand, mais le calife était surnommé le Juste.

Justic.

"La que decembra qu'arro-al-lamebil desvois des malamentes à l'empreser français; vois des malamentes à l'empreser d'ovois de la commande de l'empreser d'ocitett mis eque juerit (domant, c'estqu'un caillé cât, comme disent nos historiers, proposé de céler Jerusalem à Chertengage. C'ett dés, dans le caillé, une profanation de cefer à des sérviciens une ville resulté en mouytes, et cette prefanation lui aurant côté le trove et la vie. De plea, d'exclude à l'exclude à l'exclude de l'exclude à l'exclude d'exclude à l'exclude à l'exclude plea de la vie. De plea,

Charles coavoque un concile à his-la-Chapelle. Concordie points un symboloque à Saint-Expril concorde du Père et du Père. Cette abilition n'était protecte du Père et du Père. Cette abilition n'était après; a inais plusieures dogmes se not établis peut à peut. Cres tains q'on avait donné deux natures et une personne à Lésus; ainsi on avait donné Naria le titre de honcore s'i ainsi le terme de transaubstantaition ne s'établit que vers le douraitme siècle.

Dans or temps, les peuples appelés Normands. Dansin, el Casadimares, fortilida d'ameiest Saxons retirirà che ent., essienta menaner les côtardin nonvel empire: Challes Larreste PEllos, el Gidefroi, le chef de tous ces barbares, pour se mettre la convert, tirce un large fossie entre Pellona el la mer Ballipre, aux confins du Boletin, l'ancienne cherponde culturique. Il revitif e dossé d'une forte polisade. C'est ainsi que les Romains avaisent siré un retranchement entre l'Angleterre et l'Esonse, la libre intisticos de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la fanceus muraille de la Chilles de la fanceus muraille de la Chilles de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la fanceus muraille de la Chilles de la consensa de la consensa de la consensa de la fanceus de la consensa de

807-808-809. Traités avec les Danois. Lois pour les Saxons. Police dans l'empire. Petites flottes. établies à l'embouchure des fleuves.

810. Pepia, ce fils de Charlemagne, à qui sonpère avait donné le royamme d'Italie, meurt de maladie au mois de juillet: il laisse un bătard, aommé Bernard. L'empereur donne sans difficulté l'Italie à ce bătard, comme à l'héritier naturel, selon l'usage de ce lemps-là.

811. Flotte établie à Bonlogne sur la Manche. Pbare de Bonlogne relevé. Vurtzbourg bâti. Mort du prince Charles, destiné à l'empire.

815. L'empereur associe à l'empire sou fils, Louis, au mois de mars, à Aix-la-Chapelle. Il fait donner à tous les assistants leurs volx pour cette association. Il donne la ville d'Ulm à des moines qui traitent les habitants en esclaves. Il donne des terres à Éginhard, qu'on a dit l'amant de sa fille

<sup>1</sup> Mère de Dieu.

Emma. Les légendes sont pleines de fables dignes de l'archevêque Turpiu sur cet Éginhard et cette prétendue fille de l'emperenr : mais, par malheur. iamais Charlemagne n'eut de tille qui s'appelât

814. Il meurt d'une pleurésie après sept jours de fièvre, le 28 iauvier à trois heures du matin. Il n'avait point de médecin auprès de lui qui sût ce que c'était qu'une pleurésie. La médecine, ainsi que la plupart des arts, n'était connue alors que des Arabes et des Grecs de Constantinonie. Cette année 814 est en effet l'année 845, car alors elle

commençait à Pâques. Ce monarque, par lequel commença le nouvel empire, est revendiqué par les Allemands, parce qu'il naquit près d'Aix-la-Chapelle. Goistad cite une constitution de Frédéric Barberousse dans laquelle est rapporté un édit de Charlemagne en favour de cette ville : voici un passage de cet édit : « Yous saurez que, passaut un jour auprès de cette « cité, je trouvai les thermes et le palais que Grae nus, frère de Néron et d'Agrippa, avait autre-« fois bâtis, » Il faut croire que si Charlemagne ne savait pas bien signer son norn, son chancelier était bien savant.

Ce monarque, au fond, était, comme tons les autres conquérants, un usnipateur : sou père n'avait été qu'nu rebelle, et tous les historiens appellent rebelles ceux qui ue veulent pas plier sous le nouveau joug. Il usurpa la moitié de la France sur son frère Carloman, qui mourut trop subitement pour ne pas laisser des soupçons d'une mort violente : il usurpa l'héritage de ses neveux et la aubsistance de leur mère ; il usurpa le royanme de Lumbardie sur son bean-père. On connaît ses ldtards, sa higamie, ses divorces, ses concubines : on sait on'il fit assassiner des milliers de Saxons : et on eu a fait un saint 5.

LOUIS-LE-DÉBONNAIRE OU LE FAIBLE. SECOND EMPRERUE.

814. Louis accourt de l'Aquitaine à Aix-la-Chapelle, et se met de plein droit en possession de l'empire. Il était né, en 778, de Charlemagne et d'une de ses femmes, nommée Hildegarde, fille d'un duc allemand. On dit qu'il avait de la beauté, de la force, de la santé, de l'adresse à tous les exercices, qu'il savait le latin et le grec ; mais il était faible, et il fnt malbeureux. Son empire avait pour bornes, au septentrion la mer Baltique et le Dauemarek ; l'Océan au couchant ; la Médi-

terranée et la mer Adriatique, et les Pyrénées, au midi : a l'orient la Vistule et la Talsse. Le due de Bénévent était son foudataire, et lui payait sept mille écus d'or tous les ans pour son duehé : c'était une somme très considérable alors. Le territoire de Bénévent s'étendait beauconp plus loin qu'aujourd'hni, et il fesait les bornes des deux empires.

815. La première ehose que fit Louis fut de mettre au convent toutes ses sœurs, et en prison tons leurs amants, ce qui ne le fit aimer ni dans sa famille ni daos l'état ; la seconde, d'augmenter les priviléges de toutes les églises ; et la troisième, d'irriter Bernard, roi d'Italie, son neveu, qui vint lni prêter serment de fidélité, et dont il exila les

816. Étienne zy est éln évêgne de Rome et pape par le peuple romain, saus consulter l'empereur : mais il fait jurer obéissance et fidélité par le peuple à Louis, et apporte lui-même ce serment à Reims, Il y couronne l'empereur et sa femme Irmengarde. Il retourne a Rome au mois d'octobre, avec un décret que dorénavant les élections des papes se feraient en présence des ambassadeurs de l'em-

817. Louis associe à l'empire son fils alué Lothaire; c'était bien se presser. Il fait son second fils l'epin roi d'Aquitaine, et érige la Bavière avec quelques pays voisius en royanme pour son dernier üls Lonis. Tous trois sout mécontents : Lothaire d'être empereur sans pouvoir : les deux autres, d'avoir de si petits états ; et Bernard, roi d'Italie, neveu de l'empereur, plus mécontent

qn'eux tous. 818. L'empereur Louis se crevait empereur de Rome ; et Bernard, petit-fils de Charlemagne, ne voulait point de maître eu Italie. Il est évident que Charlemagne, dans taut de partages, avait agi en père plus qu'en homme d'état, et qu'il avait préparé des guerres eiviles à sa famille. L'empereur et Bernard leveut des armées l'un contre l'autre. lla se rencontreut à Châtons-sur-Soône, Bernard, plus ambitieux apparemment que guerrier, perd une partie de son armée sam combattre. Il se remet à la clémence de Louis son oucle. Ce prince fait erever les veux à Bernard, son neveu, et à ses partisans, L'opération fut mai faite snr Bernard; il en mournt an hout de trois jours, Cet usage de crever les youx aux princes était fort pratiqué par les empereurs grecs, igaoré ehez les califes, et défendu par Charlemagne, Louis était faible et dur ; et ou l'a nommé Débonnaire.

\$19. L'empereur perd sa femme l'imengarde, Il ne sait s'il se fera moine ou s'il se remeriera. Il épouse la lille d'un comte bavarois, nommée Ju-

<sup>·</sup> Charlemagne ful canonisé par Gui de Crême, anti-pape sous le nom de Pascal III, vers 1165-.

dith; il apaise quelques troubles en Pannouie, et lient des diètes à Aix-la-Chepelle.

820. Ses généreux reprennent la Caruiole et la Carinthie sur des barbares qui s'en étaient emparés.

321. Plusieurs eccléaintiques donneut de remorch à l'emperer Louis sur le supplie du roi Bernard son neves, et sur la captivité mossacié où il avait richatticas de ses propre rivers, nomme la togan, Thierri, et litogres, malgré la pracéchéaistiques at alest raison. Cet tu en consolation pour le genre humain qu'il y ait partout des hommes qui poissent, on nom de le Divinité, impirer de remords aux princes; mais il feadrait s'en teuir. Se, et ale le pourraivre ni les aville, parce qu'une guerre culté produit cart aville, parce qu'une guerre culté produit en mottre.

822. Les évêques et les abbés imposent une peintence publique à l'empereur. Il paralt dens l'assemblée d'Attigni couvert d'un cilice. Il donne des évéchés et des abbayes à ses frères, qu'il avait faits moines malgré eux. Il deuusade pardon à Dieu de la mort de Bernard: cela pouvait se faire saus le cillec, et sans le péintieuce publique, qui

rendait l'empereur ridicule. 825. Ce qui était plus dangereux, c'est que Lothaire était associe à l'empire, qu'il se fessit companyer. à Rome par le page Pascal, que l'impe-

Lothaire était associé à l'empire, qu'il se levacouroure à Rome per le pape Pascal, que l'impiratrice itodité, sa belle-mère, lui domnait un l'intre, et que les Romains n'almaient un à cuilcuit était de nomains n'almaient un à cuilcuit était de ne poi possibilité de grandes faiser a l'outre de la commandation de la commandation de l'appropriée de la commandation de la commandation de sum révalation à cett qui préchaient l'obléssance aux mérentaires de la commandation de la commandation de n'avait point de part à ces récentions, et l'empereeur ne désint me.

L'impératrice Judith accouche à Compiègne d'un fils qu'ou nomme Charles. Lothaire était revenu alors de Rome : l'empereur Louis, son père, exige de lui un serment qu'il consentire à laisser donner quelque royaume à cet enfant; espèce de serment dont on devait prévoir la violation.

824. Le pape Pascal meurt; les Romeins ne veulent pas l'enterrer. Lothaire, de retour à Rome, fait informer contre sa mémoire. Le procès u'est pas ponssuivi. Lothaire, comme empereur souverain de Rome, felt des ordonnances pour protéger les papes; mais dans ces ordonnances mêmes in nomme le pape avant îni: inatteation bien dangercuse.

Le pape Eugèue II fait serment de fidélité aux deux empereurs, mais il y est dit que c'est de sou pleiu gré. Le clergé et le peuple romain jurent de

ne jamais souffrir qu'un pape soit élu sans le consentement de l'empereur. Ils jurent fidélité eux seigneurs Louis et Lothaire: mais ils y ajouteut, sout la foi promise au seigneur pape.

Il semble que dans tous les serments de ce temps-fa il y ait toujours des clauses qui les aunullent. Tout annonce la guerre éternelle de l'empire et du sacerdoce.

L'Armorique ou la Bretagne ne voulait pas alors reconnaître l'empire. Ce peuple u avait d'autre droit, comme tous les hommes, que cetui d'être libre; mais en moins de quarante jours il faillut cèder au plus fort.

823. Un Hériolt, duc des Denois, vient à la cour de Louis embrasser la religion chrétienne; mais c'est qu'il était chausé de ses états. L'empereur envoie Annchaire, moine de Curbie, précher le christianisme denn les déserts oi Stockholm est actuellement bátie. Il fonde l'évéché de Hambourg pour cet Annchaire; et c'est de Hambourg que doivent partir les missionnaires pour aller convertir le Nord.

La nouvelle Corhie fondée eu Vestphalie pour le même usage. Son abbé, au lieu d'être missiouneire, est eujourd'hui prince de l'empire.

826. Pendant que Louis s'occupait à Aix-la-Chapelle des missions du Nord, les rois maures d'Espagne envoient des troupes en Aquitaine, et la guerre se fait vers les Pyrénées, entre les musulmans et les chrétieus; mais elle est hientôt terminée par un ecord.

827. L'empereur Louis feit tenir des concileis à Mayence, à Paris, et à Toollouse, Il s'en trouve mai. Le concile de Peris loi écrit à lui et à sou fils Lathaire: « Nous prisons ven cerelleuresse de vous « soureuri, à l'exemple de Constantin, que les vidences not avoit de vous juger, teque les vidences de vous peris de la vidence de la commentation de vous juger, è que les crier l'emple de Coustantin, qui fat trojours le maître abord des évêques, et qui en chitici un grand nombre.

Louis donne à son jeune fils Charles, au berceau, ce qu'on appelait elors l'Allemagne, c'està-dire ce qui est situé entre le Mein, le Rhiu, le Necker, et le Denube. Il y ajunte la Bourgogne transjurane; c'est le pays de Genève, de Suisse,

et de Savoie.

Les trois autres ensents de Louis sont indignésde ce partage, et excitent d'abord les cris de tout l'empire.

828. Judith, mère de Charles, cet enfant nouveau roi d'Allemagne, gouvernait l'emperenr son mari, et était gouvernée par un comte de Barcelone, son amant, nommé Bernard, qu'elle avait mis à le tête des affaires.

829. Tant de feiblesses forment des factions.

Un abbé nommé Vala, parent de Louis, commence la conjuration coutre l'empereur. Les trois enfants de Louis, Lottaire associé par lui à l'empire, Pepin à qui il a donné l'Aquitaine, Louis qui lui doit la Bavière, se déclarent tous contre leur père.

Un abbé de Saint-Denis, qui avait à la fois Saint-Méniral de Sissons et Saint-Germin, premet de lever des troupes pour eux. Les éviques de Vienne, d'almens, et de 1500, décherul a rea beltes à Dien et à l'Église ceux qui ne se joindrent par à eux. Ce u'ésti pas la première nois d'onne par à eux. Ce u'ésti pas la première fois qu'ou avait vu la guerre civile ordonnée au om de Dien; maic était la première bis qu'un père avait vu trois enfants soulevés à la fois et dénaturés au non de Dien; mait vu trois enfants soulevés à la fois et dénaturés au non de Dien.

830. Chacun des cafants rebelles a une armée, et le père n'a que peu de troupes, avec lesquelles il fuit d'Àix-la-Chapelle à Boulogue, eu Picardie. Il part le mercredi des Cendres, circonstance inutile par elle-même, devenue detruellement mémorable, parce qu'on lui en fit nu crime, comme si c'eltée un sacriège.

D'alord un reste de respect pour l'autorité paternelle impériale, mété arch le révolte, fait qu' on de récoute Louis-le-Faillée dans une assemblée à Compième. Il y promet au roi Pepin, son Bis, de ses contentes de la restriction de la rectul des prérezparen en la récommendation décisive, Pepin fait les qu'on prenne une rédottuto décisive, Pepin fait les crever les yous, selon la méthode ordinaire, à la Bernard, cet amant de Judish, laquetle se croquit

Les amateurs des recherches de l'antiquité croire que Bernard conserva ses yeur, que sou rôtere paya pont lni, et qu'il flut coudamné à mort sous Charles-le-Chauve. La vraie science ne consiste pas à savior ces choses, mais à savoir quels usages barbares régnalent alors, combien le gouvernement était faible, les nations malhoureuses, le clergé puissait.

Lothaire arrive d'Italie. Il met l'empreur son père en prison entre les mains des moines. Un moine plus adroit que les autres, nommé Gonbaud, sert adroitement l'empreur; il le fait délivere. Lothaire demande entil pardon à sou pière à Nimèque. Les trois frères sont divisés, et l'empereur, à la merci de cenx qui le gouverneut, laisse tout l'empire dans la confusion.

851. On assemble des diètes, et on lève de toutes parts des armées. L'empire devieut nne anarchie. Louis de Bavière entre dans le pays nommé Allemagne, et fait sa paix à main armée.

Pepiu est fait prisonuier. Lothaire rentre en grâce, et dans chaque traité on médite une révolte nouvelle. 852. L'impératrice Judith profite d'un moment de bonheur pour faire dépoullier Pepin du royaume d'Aquitaine, et le douner à son fits Charles, c'est-à-dire à elle-même sous le nom de son fits. Si l'empereur Louis-le-Faible n'eût pas donné tant de royaumes, il edu gardé le sieu.

Lothaire prend le prétexte du détrôuement de Pepin, sou frère, pour arriver d'Italie avec une armée, et avec cette armée il amène le pape Grégoire IV pour inspirer plus de respect et plus de

855. Quelques évêques attachés à l'empereur Louis, et surtout les évêques de Germanie, écrivent au pape : « Si tu es venu pour excommne nier, tu t'eu retourneras excommunié. » Mais ic parti de Lothaire, des autres enfants rebetles, et du pape, prévaut. L'armée rebelle et papale s'avance auprès de Bâle contre l'armée impériale. Le papo écrit aux évêques : « Sachez que l'auto-« rité de ma chairc est au-dessus de celle du a trône de Louis. a Pour le prouver, il négocie avec cet empereur, et le trompe. Le champ où il negocia s'appela le Champ du mensonge. Il seduit les officiers et les soldats de l'empereur. Ce malheureux pere se reud à Lothaire et à Louis de Bavière, ses enfants rebelles, à cette seule condition qu'on ne crèvera pas les veux à sa femme et à son fils Charles, qui était avec lui.

Il faut remarquer que ce Champ du mensouge, où le papo usa de tant de perdide euvers l'empereur, est auprès de Roufiac dans la Ilante-Assoc, à quelques lieuce de Bâle : il a conserve le nom de Champ du mensonge. Si nos campagnes avaient cèé désignées par les crimes qui s' y sont commis, la terre entière serait un monument de scéératesse.

Le rebelle Lothaire euvoie sa belle-mère Judith prisonnière à Tortone, son père dans l'abbaye de Saint-Médard, et son frère Charles dans le mouastère de Prum. Il assemble une diète à Compiègne, et de fà à Soissous.

un archevique de Reima nommé Ebbon, tufe de la coudition servile, elevé maigré les lois la cette diguité par Louis même, dépose sou souverniet et son leienflieure. On fait comparaire le monarque devant ce prelat, eutouré de trente c'éques, de chancines, de moines, dans l'égitie de Notre-Dame de Soissons. Lothaire, son fait, or précent à l'humiliation de son préce de l'abundistant de son préce de l'abundistant de son préce de l'abundistant de la comparaire de la constant l'autel. L'archevique or son habit, det de prostrierer arc cettiles, Lossi, le visage contre terre, demande lui-méme la périnte publique qu'il or mérista que trop en s'y soumettant. L'archevique le force de litre à y soumettant. L'archevique le force de litre à paute voix la liste de ses crimes, parmi lesquels

il est spécifié qu'il avait fait marcher ses tronpes le mercredi des Cendres, et indiqué un parlement nn Jeudi-Saint. On dresse un procès-verbal de toute cette action, monument encore subsistant d'insolence et de bassesse. Dans ce procès-verbal on ne daigne pas seulement nommer Louis du nom d'emoereur.

Lonis-le-Faible reste enfermé nn an dans une cellule dn couvent de Saint-Médard de Soissons, vêtu d'nn sac de pénitent, sans domestiques. Si des prêtres appelés évêques (se disant successeurs de Jésus, qui n'institua jamais d'évêques) traitaient ainsi leur empereur, lenr maître, le fils de Charlemagne, dans quel borrible esclavage n'avaient-ils pas plongé les citoyens! à quel excès la nature homaine n'était-elle pas dégradée l mais, et empereurs et penples méritaient des fers si honteux, puisqu'ils s'y sonmettaient.

Dans ce temps d'anarchie, les Normands, c'està-dire ce ramas de Norvégieus, de Suédois, de Danois, de Poméranlens, de Livoniens, infestaient les côtes de l'empire. Ils brûlaient le nonvel évêché de Hambourg ; ils saccageaient la Frise ; ils fesaient prévoir les malheurs qu'ils devaient causer un jonr : et on ne put les chasser qu'avec de l'argent, ce qui les invitait à revenir encore.

854. Louis, roi de Bavière, Pepin, roi d'Aquitaine, veulent délivrer leur père parce ou'ils sont mocontents de Lothaire lour frère. Lothaire est force d'y consentir. Ou réhabilite l'empereur dans Saint-Denis auprès de Paris: mais il n'ose reprendre la couronne qu'après avoir été al sous par les évêques.

855. Des qu'il est absous, il pent lever des armées. Lothaire lui rend sa femme Judith et son fils Charles. Une assemblée à Thionville anathématise celle de Soissons, Il n'en coûte à l'archevêque Ebbon que la perte de son siége; eucore ne fut-il déposé que dans la sacristie. L'empereur l'avait été aux pieds de l'autel.

856. Tonte cette année se passe en vaines négociations, et est marquée par des calamités pu-

857. Louis-le-Faible est malade. Une comète parait : « Ne manquez pas, dit l'empereur à son astrologue, de me dire ce que cette comète sie gnilie. » L'astrologue répond!! qu'elle annonçait la mort d'un grand prince. L'empereur ne douta pas que ce ne fût la sienne. Il se prépara à la mort, et guérit. Dans la même année la comète eut son effet sur le roi Pepin son fils : ee fat un nouveau sujet de trouble.

838. L'empereur Lonis n'a plus que denx enfants à craindre au lieu de trois. Louis de Bavière se revolte encore, et lui demande encore pardon.

850. Lothaire demande aussi pardon, afin

d'avoir l'Aquitaine. L'empereur fait un nouveau nariage de ses états. Il ôte tout anx eufants de Pepin dernier mort. Il ajonte à l'Italie, que possédait le rebelle Lothaire, la Bourgogne, Lyon, la Franche-Comté, nue partie de la Lorraine, du Palatinat, Trèves, Cologne, l'Alsace, la Franconie, Nuremberg, la Thuringe, la Saxe, et la Frise. Il donne à son bien-aimé Charles, le fils de Judith, tout ce qui est entre la Loire, le Rhône, la Meuse, et l'Ocean. Il tronve eucore, par ce partage, le secret de mécontenter ses enfants et ses petits-enfants. Lonis de Bayière arme coutre lui.

840. L'empereur Louis meurt enfin de chagrin. Il fait, avant sa mort, des présents à ses enfants. Quelques partisans de Louis de Baviere, lui fesant un scrupule de ce qu'il ne donnait rien à ce fils dénaturé : « Je lui pardonne, dit-il ; mais « qu'il sache qu'il me fait monrir. »

Son testament, vrai ou faux, confirme la donation de Penin et de Charlemagne à l'Église de Rome, laquelle doit tout aux rois des Francs. On est étonné, en lisant la charte appelée Carta divisionis, qu'il ajoute à ces présents la Corse, la Sardaigne et la Sieile. La Sardaigne et la Corse étaient disputées entre les musnimans et quelques aventuriers chrétiens. Ces aventuriers avaient reconrs aux papes, qui leur donnaient des bulles et des aumônes. Ils consentaient à relever des papes; mais alors, ponr acquérir ce droit de mouvance, il fallait que les papes le demandassent aux empereurs. Reste à savoir si Louis-le-Faible lenr céda en effet le domaine su prême de la Sardaigne et de la Corse. Pour la Sieile, elle appartenait aux empereurs d'Orient.

Louis expire le 20 juiu 840.

LOTHAIRE.

TROISIÈME EMPEREI II.

841. Bientôt après la mort du file de Charlemagne, son empire éprouva la destinée de celui d'Alexandre et de la grandeur des califes, Fondé avec précipitation, il s'écroula de même; et les guerres intestines le divisèrent.

Il n'est pas surprenant que des princes qui avaient détrôné leur père se voulussent exterminer I'nn l'autre. C'était à qui dépouillerait son frère. L'empereur Lothaire voulait tout. Louis de Baviere et Charles, fils de Judith, s'unissent contre lui. Ils désolent l'empire, ils l'épuisent de soldats. Les deux rois livrent à Fontenai, dans l'Anxerrois, une bataille sanglante à leur frère. On a cerit qu'il y périt cent mille hommes. Lothaire fat vaiucu. Il donne alors au moude l'exemple d'une politique tonte contraire à celle de Charlemagne. Le vanqueur des Saxons et des Frisons les avait assijettis au christianisme, comme à nu frein nécessaire: Lothaire, pour les attacher à son parti, leur donne nue liberté entière de conscience; et la moitié du pars redevient idolûtre.

842. Les deux frères, Lonis de Bavière et Charles d'Aquitaiue, s'unissent par ce fameux serment, qui est presque le seul monument que nous ayons de la langne romance.

Pro deo amur... On parle encore cette langue chez les Grisons dans la vallée d'Engadina.

845-844. On s'assemble à Verdun pour un traité de partage eutre les trois frères. On se bat et on négocie depuis le Rhin jusqu'aux Alpes. L'Italie, tranquille, attend que le sort des armes lui donne un maltre.

845. Pendant que les trois frères déchirent le sein de l'empire, les Normands continuent à désoler ses frontières impunément. Les trois frères signent enfin le fameux traité de partage, terminé à Coblentz par cent vingt députés. Lothaire reste empereur ; il possède l'Italie , une partie de la Bourgogne, le cours du Rhin, de l'Escaut et de la Meuse. Louis de Bavière a tont le reste de la Germanie, Charles, surnommé depnis le Chauve, est roi de France. L'empereur renonce à toute autorité sur ses deux frères. Ainsi il n'est plus qu'empereur d'Italie, sans être le maître de Rome. Tous les grands officiers et seigneurs des trois royaumes reconnaissent, par un aete authentique, le partage des trois frères, et l'hérédité assurée à leurs enfants.

Le page Sergiusz test din par le pengier comain, es prompier comain, es prompier comain, es prompier comain est pass asset, est pass asset, per se prises n'est pas asset, puissant pour se venger, mais il 1º sta asset pour envoyer son fils Louis confirmer à Rome l'élection du pape, afiu de conserver son driet, et pour le couronner roi des Lombards ou d'Italie. Il fait encorre rigle n'a home, dans une assemblée d'éviques, que jamais les papes ne pourront être conservés sans la confirmation des ongentation sur les s

Cependant Louis en Germanie est obligé de comlattre tantôt les Huns, tantôt les Normands, tantôt les Bohmes. Ces Bohmes, avec les Siléieiens et les Moraves, étaient des idolâtres barbares qui conraient sur des chrétiens barbares avec des succès divers.

L'empereur Lothaire et Charles-le-Chauve ont eucore plus à souffrir dans leurs états. Les provinces depuis les Alpes jusqu'an Rhin ne savent plus à qui elles doivent olseir.

Il s'élève un parti en faveur d'nn fils de ce malhenrenx Pepin, roi d'Aquitaine, que Louis-le-Faible son père avait dépouillé. Plusieurs tyrans

s'emperent de plusieurs villes. On donne partous de petitis combais, dans lesquies il y a toigiars de mointes, des albéré, des éviques, tués les armes is namis. Hugues, fon des blaires de Charlena-gue, forc'à lètre moine, et depuis albé de Saintague, cort à lètre moine, et depuis albé de Saintague, l'est à l'étre moine, et depuis albé de Saintague, l'est à l'étre par les des des des l'estre les des l'estre les des l'estre les des des l'estre les des l'estre l'estre les des les des les des l'estre les des l'estre les des l'estre les des les des l'estre les des les des l'estre les des l'estre les des les des

847. L'empereur Lothaire, non moins malheureux, cède la Frise aux Normands à condition d'hommage. Cette funeste coutume d'avoir ses eunemis pour vassaux prépare l'établissement de ces pirates dans la Normandie.

848. Pendant que les Normands ravagent les côtes de la France, les Sorrasins entraient en Italie. Ils s'éainet emparès de la Sicile. Ils s'avancent vers Rome par l'embouchure du Tibre. Ils pillent la riche église de Saint-Pierre hors des

Le pape Léou 1v, prenant dans ces dangers nue autorité que les généranx de l'empereur Lothaire paraissaieut abandonner, se moutra digne, en défeudant Rome, d'y commander en souverain. Il avait employé les richesses de l'Église à réparer les murailles, à élever des tours, à tendre des chalnes sur le Tibre. Il arma les milices à ses dépens, engagea les habitants de Naples et de Gaiète à venir défendre les côtes et le port d'Ostie, sons manquer à la sage précantion de prendre d'eux des otages; sachant bien que ceux qui sont assex puissants ponr nous secourir le sont assez pour nous nuire. Il visita lui-môme tous les postes, et recut les Sarrasins à leur descente, non pas en équipage de guerrier, ainsi qu'en usa Goslin, évêgue de Paris, dans une occasion encore plus pressante, mais comme un pontife qui exhortait un penple chrétien, et comme un roi qui veillait à la sûreté de ses sujets. Il était ne Romain : on doit répéter ici les paroles qui se tronvent dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations : « Le courage « des premiers âges de la république revivait en a lui dans un temps de lâcheté et de corruption :

lui dans un temps de lâcheté et de corruption;
 tel qu'nn beau monument de l'ancienne Rome,
 qu'on trouve quelquefois dans les rulnes de la

a nonvelle. »

Les Arabes sont défaits, et les prisonniers employés à bâtir la nouvelle enceinte autour de Saint-Pierre, et à agrandir la ville qu'ils venaient détenier.

Lothaire fait associer son fils Louis à son faible empire. Les musulmans sont chassés de Bénévent; mais ils resteut dans le Garillan et dans la Calabre,

849. Nouvelles discordes entre les trois frères.

entre les évêques et les seigneurs. Les peuples | Alpes. Dans les temps florissants de la républin'en sont que plus malhenreux. Quelques évêques francs et germains déclarent l'empereur Lothaire dechu de l'empire, lls n'en avaient le droit, ni comme évêques, ni comme Germains et Francs, puisque l'empereur n'était qu'empereur d'Italie. Ce ne fut qu'un attentat inutile : Lothaire fut plus heureux que son père.

850-851. Raccommodement des trois frères. Nouvelles incursions de tous les barbares voisins de la Germanie.

852. Au milieu de ces horreurs, le missionnaire Anschaire, évêque de Hambourg, persuade un Éric, chef on due ou roi du Danemarck, de souffrir la religion chrétienne dans ses états. Il obtient la même permission en Suède. Les Suédois et les Danois n'eu vont pas moins en course contre les chrétiens.

853-854. Dans ces désolations de la France et de la Germanie, dans la faiblesse de l'Italie menacée par les musulmans, dans le mauvais gouveruement de Louis d'Italic, fils de Lothaire, livré aux débauches à Pavie, et méprisé dans Rome, l'empereur de Constantinople négocie avec le pape pour recouvrer Rnme; mais cet empereur était Michel, plus débauchó encore, et plus méprisé que Louis d'Italie, et tout cela ne contribue qu'à rendre le pape plus puissant.

855. L'empereur Lothaire, qui avait fait moinc l'empereur Louis-le-Faible son père, se fait moine à son tour, par lassitude des troubles de son empire, par crainte de la mort, et par superstition. Il preud le froe dans l'abbaye de Prum, et meurt imbécile, le 28 septembre, après avoir vécu en tyran, comme il est dit dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.

# LOUIS II.

..... QUATRIÈME EMPEREUR.

856. Après la mort de ce troisième empereur d'Occident, il s'élève de nouveaux rovaumes en Europe. Louis l'Italique, son fils alné, reste à Pavie avec le vain titre d'empereur d'Occident. Le second fils , nomme Lothaire comme son père, a le royaume de Lotharinge, appelé ensuite Lorraine : ce royaume s'étendait depuis Genève jusqu'à Strasbourg et jusqu'à Utrecht. Le troisième, nommé Charles, eut la Savoie, le Dauphiné, une partie du Lyonnais, de la Provence, et du Languedoc. Cet état composa le royaume d'Arles, du nom de la capitale, ville autrefois opulente et embellie par les Romains, mais alors petite et pauvre, aiusi que toutes les villes en de-cà des

que et des césars, les Romains avaient agrandi et décore les villes qu'ils avaient soumises ; mais rendues à elles-mêmes ou anx barbares; elles dépérirent toutes , attestant , par leurs ruines , la supériorité du génie des Romains.

Un barbare, nommé Salomon, se fit bientôt après roi de la Bretagne, dout une partie était encore palenne; mais tous ces royaumes tombérent presque anssi promptement qu'ils furent élevés.

857. Louis-le-Germanique commence par enlever l'Alsace au nouveau roi de Lorraine. Il donne des priviléges à Strasbourg, ville déla puissante lorsqu'il n'y avait que des bourgades dans cette partie du monde au-dela du Rhin. Les Normands désolent la France, Louis-le-Germanique prend ce temps pour venir accabler son frère, au lieu de le secourir contre les barbares. Il le défait vers Orléans. Les évêques de France nnt beau l'excommunier, il veut s'emparer de la France. Des restes des Saxons, et d'autres barbares , qui se jettent sur la Germanie , le contraignent de veuir défendre ses propres états.

Depuis 858 jusqu'à 865, Louis 11, fantôme d'empereur en Italie, ne prend point de part à tous ces troubles, laisse les papes s'affermir, et n'ose résider à Rome.

Charles-le-Change de France et Louis-le-Germanique font la paix , parce qu'ils ne penvent se faire la guerre. L'événement de ce temps-la qui est le plus demeuré dans la mémoire des hommes, concerne les amours du roi de Lorraiuo, Lothaire: ce prince voulut imiter Charlemagne, qui répudiait ses femmes et épousait ses maltresses. Il fait divorce avec sa femme nommée Teutberge, fille d'un seigneur de Bourgogne. Il l'accuse d'adultère. Elle s'avoue coupable. Il épouse sa maîtresse nommée Valrade, qui lui avait été auparavant promise pour femme. Il obtient qu'on assemble un concile à Aix-la-Chapelle, dans leguel on approuve son divorce avec Teutherge. Le décret de ce coucile est confirmé dans un autre à Metz, en présence des légats du pape. Le pape Nicolas rer casse les conciles de Metz et d'Aix la-Chapelle, et exerce une autorité jusque alors inouie. Il excommunie et dépose quelques évêques, qui ont pris le parti du roi de Lorraine. Et enfin ce roi fut obligé de quitter la femme qu'il aimait, et de re-

prendre celle qu'il n'aimait pas. Il est à soubaiter sans doute qu'il y ait un tribunal sacré qui avertisse les souverains de leurs devoirs, et les fasse rougir de leurs violences : mais il paralt que le secret du lit d'un monarque pouvait n'être pas soumis à un évêque étranger, et que les Orientaux ont toujours en des usages plus conformes à la nature, et plus favorables au repos întérieur des familles, en regardant tous les fruits de l'amour comme légitimes, et en rendant ces amours impénétrables aux yeux du publie.

Pendant ce temps les descendants de Charlemagne sont tonjours anx prises les uns contre les autres, leurs royanmes toujours attaqués par les barbares.

Le jeune Pepin, arrière-petit-fils de Charlemagne, fils de ce l'epin, roi d'Aquitaine, déposé et mort sans états, ayaut quelque temps trainé une vie errante et malheureuse, se joignit aux Normands, et renonça à la religion étrétienne; il finit par étre pris et enferme dans un couvent où il mosquat.

866. C'est principalement à cette année qu'on peut fâxer le schisme qui dure encore entre les Egises grecque et romalue. La Germanie ni la France n'y prirent aucun intérêt. Les peuples ciaient trop malhenreux pour s'occuper de ces disputes qui sont ai intéressantes dans le loisir de la naix.

Charles, roi d'Arles, meurt sans enfants.
L'empereur Louis et Lothaire partagent ses états.
C'est la destinée de la maison de Charlemagne

que les enfants s'arnient contre leurs péres. Louisle-Germanique avait deux enfants. Louis, le plus jeune, mécontent de son apanage, veut le détrôner : sa révolte n'abontit qu'à demander grâce.

867-868. Lonia, roi de Germanie, bat tes Moraves et les Bohemes par les mains de ses enfants. Ce ne sont pas la des victoires qui augmentent un ctat, et qui le fassent fleurir. Ce n'était que reponsser des sauvages dans leurs montagnes et dans leurs furêts.

869. L'excommunie roi de Lorraine va voir le nouveau pape Adrien à Rome, d'lue avec lui, lui promet de ne plus vivre avec sa maltresse; il mourt à Plaisance à son retour.

Charles-le-Chauve s'empare de la Lorraine, et même de l'Alsace, au mépris des droits d'onnée. Louis-le-Germanique avait pris l'Alsace à Lothaire, mais il la rendit; Charles-le-Chanve la prit, et ne la rendit point.

870. Louis de Germanie reut avoir la Lorraine.

Louis d'Italie, empereur, veut l'aroit aussi, et met le pape Adrien dans ses intérêts. On n'a égant in à l'empereur n'a up pape. Louis de Germanie et Charlet-le-Chanve partagent tous les états compris sous le non de Lorraine en deux parté égales. L'Occident est pour le roit de France, l'Orient pour le roit de Gramanie. Le pape Adrien mensce d'exommanication. On commençuit défà à se servir de ces arrens, mais elles fureur méreixes.

L'empereur d'Italie n'était pas assez puissant pour les rendre terribles.

871. Cet empereur d'Italie pouvait à peine prévaloir contre un don de Bénévent, qui, étant à la fois vassal des empires d'Orient et d'Occident, ne l'était en effet ni de l'un ni de l'autre, et tenait entre eux la balance écale.

L'empereur Louis se hasarde d'aller à Bénéveut, et le duc le fait mettre en prison. C'est précisément l'aventure de Louis x1 avec le duc de Bourgogne.

872-875. Le pape Jean vin, successeur d'àdrien n, voyant la santé de l'empereur Lonis n chancelante, promet en secret la couronne impériale à Charles-le-Chauve, roi de France, et lui vend cette promese. C'est ce même Jean vin qui ménages taut le patriarche Photius, et qui souffrit qu'on nommat Photius avant lui, dans un concile à Constantinople.

Les Moraves, les Iluns, les Danois, continuent d'inquieter la Germanie, et ce vaste état ne peut encore avoir de bonnes lois.

874. La France n'était pas plus heurense. Cliarles-le-Chauve avait us lis nommé Carloman, qu'il avait lait tonsurer dans son callance, et qu'on avait ordonné disere malgré lui. Il se rétugia enfin a Metz dans les états de Louis de Germanie, son onele. Il lève des troupes; mais ayant été pris, son père lui fit crever les yeox, suivant la nouveille coutume.

875. L'empereur Louis 11 meurt à Milan. Le roi de France, Charles-le-Chauve, son frère, passe les Alpes, ferme les passages à son frère Louis de Germanie, court à Rome, répand de l'argent, se fait proclamer par le peuple roi des Romains, et couronner par le pape.

Si la loi salique avait été en vigueur dans la maison de Charlemagne, écétait à l'indé de maison, à Loini-le-Germanique, qu'appartenait l'emison, à Loini-le-Germanique, qu'appartenait l'emison, à Loini-le-Germanique, qu'appartenait l'emison de la confession de la condescendance, et de l'argent, féreut les denis condescendance, et de l'argent, l'avait les adjuicit pour cu jouir. Le pape Jean vuit donna la controune et avaverain; le Charlem le partur de conférer l'emison de la confession de ce profisie le potrur de conférer l'emison de la conférer de la con

Certes les papes eurent raison de se croire en droit de donner l'empire, et même de le veudre, puisqu'on le lenn demandait et qu'on l'achtetait, et puisque Charlemagne lui-même avait reçu le titre d'empereur du pape Léon III: mais aussi ou avait raison do dire que Lévu III, en déclarant Charleusque empereur, l'avait déclaré sou maire; que ce prince avait pris les droits attachés à sa dignité; que c'était à ses successeurs à confirmer les papes, et uon à être choisis par eux. Le temps, l'occasion, l'usage, la prescription, la force fout tous les droits.

Ou a conservé et on garde peut-être encore à Rome uu diplôme de Charles-le-Chauve, daus lequel il confirme les donations de Pepin; mais Othon III déclara que loutes ces donations étaient aussi gasses que celles de Constantin.

-----

## CHARLES-LE-CHAUVE.

## CINQUIÈME EMPEREUR.

Charles se fait couronuer à Pavie , roi de Lomlardie, par les évêques, les comtes, et les abbés de ce pays. Nous vous élisous, ést-il dit dams ect acte, d'un commun consecutement, puisque vous avez été élevé au trône impérial par l'ine tercession des apôtres saint Pierre et saint « Paul, et par leur vicaire Jeau , souverain pousité, étc. »

876. Louis de Germanie se jette sur la France, pour se venger d'avoir été préveau par son frère dans l'achat de l'empire. La mort le surprend dans sa vengeance.

La coutume, qui gouverne les hommes, était alors d'affaiblir ses étaits en les partageant entre ses cenfauts. Trois fils de Louis-le-Germanique partagent ses étaits. Carbonna a la Bavier, la Carrinthe, la Pannonie; Louis. la Pfrie, la Sanç, la Thuringe, la Franconie; Cliarles-le-Grox, depuis empereur, la moitié de la Loraine, avec la Sonale et les pays circouvoisins, qu'ou appelait alors l'Allemage.

ATT. Co partage rend l'empereux Charles-le-Charve plus pulsant. Il veut suisi i modif de la Lorraine qui loi manque. Voici uu grand exemple de l'extrens seprestition qu'on jaiguai alora à la rapacité et à la fourtierie. Louis de Germanie et de l'extrens seprestition qu'on jaiguai alora à la cher-le-Chauve, pour lui prouver, au nom de Dieu, que sa partie de la torraine lui appartient. Dis de ces trente confesseurs ramasseut di hapuse et de califort dans une chaudière d'eu houillante sans s'échaudier; dit autres porteut chacuu un fer l'en afroige l'espace de neuf pieds sans se brilèer; dit autres, lies avec des cordes, sont jetés dans de l'en afroige de tombent au fond, e qu'in arequait la bonne cause; cur l'eur reposssait en bant les parignes.

L'histoire est si pleine de ces épreuves qu'ou

no peut guère les hiet toutes. L'usage qui les rendait communes rendait aussi communs les secrets qui font la peut luseuslible pour quelque temps à l'action du feu, comme l'huile de vitriol et d'autres corrosiés. A l'égard du miracle d'ailer au fond de l'eau quand ou y est jeté, ce serait un plus graud miracle de surrousper.

Louis ne s'en tiut pasà cette cérémonie. Il battit auprès de Cologne l'empereur, sou oncle. L'empereur battu repasse en Italie, poursuivi par les

vaiuqueurs.

Rome alors était menacée par les missulmans , toujours cantonnés dans la Calabre. Cartonan , ce roi de Bartiere<sup>9</sup> ligué avec sou frère le Lorrain, poursuit en Italie sou oncle le Chaure, qui se touve pressé la lois par son euvec, par les mahométans, par les intrigues du pape, et qui meurt a mois d'octobre dans un village près du Mont-Céuis.

Les historiens diseut qu'il fut empoisouné par sou médeciu, un Juif nommé Sédécias. Il est seulement constant que l'Europechrétienne était alors si ignorante, que les rois étaieut obligés de preudre pour leurs médecins des Juifs ou des Arabes.

Cest à l'empire de Charles-le-Chauve que commeuve le grand gouvernement (fodat, et la décadence de toutes choes. C'est sour l'oi que plusieur possesser des grands offices militaires, des duchés, des marquisats, des comés, veelent les rendre hérélitaires : ils fessionst très bien. L'empire romais avait été fondé par d'illustres l'élapands d'Italie; des brigands du Vorde as varient élevé un astre au res dédris. Pourquès les sousbigands de l'action des l'empires de domaines? le genre bumais on souffrait, mais il a toujoure dét traité ainsi.

# LOUIS III, OU LE BÉGUE,

878. Le pape Jean viii, qui se croit en droit de momer un empereur, se soutient à peiue dais Rome. Il promet l'empire à Louis-le-Bègue, roi de France, fils du Chauve. Il le promet à Carloman de Bavière. Il s'engage avec uu Lambert, due de Spolette. vassal de l'empire.

Ce Lambert de Spolette, joué par le pape, se joint à un marquis de Toscaue, entre dans Rome, et se saisit du pape; mais il est ensuite obligé de le relàcher. L'u Bosou, duc d'Arles, prétend aussi à l'empire.

Les mahométaus étaient plus près de subjuguer Rome que tous ces compétiteurs. Le pape se soumet à leur payer un tribut annuel de vingt-cinq mille marcs d'argeut. L'anarchie est extrême dans le Germanie, dans la France, et dans l'Italie. Louis-le-Bègue meurt à Compiègne, le 10

avril 879. On ne l'a mis au rang des empereurs que parce qu'il était fils d'un priuee qui l'était.

# CHARLES III, ou LE GROS, SEPTIÈME EMPEREUR.

879. Il s'agit alors de faire un empereur et un roi de France. Louis-le-Begue laissa deux enfants de quatorze à quinze aus. Il n'était pas alors décidé si un enfant pouvait être roi. Plusieurs nouveaux seigneurs de France offrent la couronne à Louis de Germanie. Il ue prit que la partie oceidentale de la Lorraine, qu'avait eue Charle-le-Chanve en partage. Les deux enfants du Bègue, Louis et Carloman, sont reconnus rois de France, quoiqu'ils ne soient pas reconnus unanimement pour eufants légitimes ; mais Boson se fait sacrer roi d'Arles, augmente son territoire, et demande l'empire. Charles-le-Gros, roi du pays qu'on nommait eucore Allemagne, presse le pape de le couronner empereur. Le pape répond qu'il donnera la couronne imperiale à celui qui viendra le se-

courir le premier coutre les chrétiens et contre les mahométans. 880. Charles-le-Gros, roi d'Allemague, Louis, roi de Bavière et de Lorraine, s'unissent avec le roi de France contre ce Boson, nouveau roi d'Arles, et lui font la guerre. Ils assiégent Vienue en Dauphiué; mais Charles-le-Gros va de Vienne à Rome.

881. Charles est couronné et saeré empereur par le pape Jeau viii, dans l'église de saint Pierre, le jour de Noël.

Le pape lui envoio une palme, selon l'usage; mais ce fut la seule que Charles remporta.

882. Son frère Louis, roi de Bavière, de la Pannonie, de ce qu'ou nommait la France orientale, et des deux Lorraines, meurt le 20 janvier de la même année. Il ne laissuit point d'enfants. L'empereur Charles-le-Gros était l'héritier naturel de ses états ; mais les Normands se présentaient pour les parlager. Ces fréquents troubles du Nord achevaient de rendre la puissance impériale très problématique dans Rome, où l'aucienne liberté repoussait toujours des racines. On ue savait qui dominerait dans cette ancienne capitale de l'Europe ; si ce serait ou uu évêque , ou le peuple , ou un empereur étranger.

Les Normanda pénètrent jusqu'à Metz ; ils vont brûler Aix-la-Chapelle, et détruire tous les ouvrages de Charlemagne. Charles-le-Gros ne se dé-

soixaute marcs d'argent, avec lesquels ils allèrent

préparer des armements nouveaux. 883. L'empire était devenu si faible, que le

pape Martin II, successeur de Jean viii, commeuce par faire un décret solennel, par lequel on n'attendra plus les ordres de l'empereur pour l'élection des papes, L'empereur se plaint en vaiu de ce décret. Il avait ailleurs assez d'affaires

Un due Zvintilbold ou Zvintibold, à la tête des paiens moraves, dévastait la Germsuie, L'empepereur s'accommoda avec lui comme avec les Normands. On ne sait pas s'il sysit de l'argent à lui donner, mais il le reconnut prince et vassul de

884. Une grande partie de l'Italie est toujours dévastée par le due de Spolette et par les Sarrasins. Ceux-ci pillent la riehe abbaye de Mont-Cassin, et enlèvent tous ses trésors; mais un due de Bénéveut les avait déjà prévenus,

Charles-le-Gros marche en Italie pour arrêter tous ces désordres. A peine était-il arrivé, que les deux rois de France ses neveux étant morts, il repasse les Alnes pour leur succéder.

885. Voifa done Charles-le-Gros qui réunit sur sa tête toutes les courounes de Charlemagne : mais elle ne fut pas assez forte pour les porter.

Un bâtard de Lothaire, pommé llugues, abbé de Saint-Denis, s'était depuis long-temps mis en tête d'avoir la Lorraine pour son partage, Il se ligue avec un Normand auquel on avait cédé la Frise, et qui épousa sa sœur. Il appelle d'autres Normands.

L'empereur étouffa cette conspiration. Un eomte de Saxe, nommé Henri, et un archevêque de Cologne, se chargerent d'assassiner ce Normand, duc de Frise, dans une conférence. On se saisit de l'abbé Bugues , sous le même prétexte . en Lorraiue, et l'usage de erever les voux se renouvela pour lui.

Il eut mieus valu combattre les Normands avec de benues armées. Ceux-ci, voyant qu'on ne les attagnait que par des trabisons, pénétrent de la Hollande en Flandre; ils passent la Somme et l'Oise sans résistance, prennent et brûlent Pontoise et arrivent par cau et par terre à Paris. Cette ville, anjourd'hul immense, n'était ni forte, ni grande, ni penpice. La tour de grand Châtelet n'était pas encore entierement élevée quaud les Normands parurent. Il failut se hâter de l'achever avec du bois ; de sorte que le bas de la tour était de pierre, et le haut de charpente,

Les Parisiens, qui s'attendaient alors à l'irruption des barbares, n'abandonnérent point la ville comme autrefois. Le comte de Paris, Odon ou livre d'eux qu'en prenant toute l'argenterie des | Eudes, que sa valeur éleva depuis sur le trône de eglises, et en leur donnant quatre mille cent i France, mit dans la ville un ordre qui anima les courages, et qui leur tint lieu de tours et de remparts, Sigefroi, chef des Normands, pressa le siège avec que fureur opiniâtre, mais non destituée d'art. Les Normands se servirent du bélier pour battre les murs. Ils firent brèche, et donnérent trois assauts. Les Parisiens les soutinreut avec nn conrage inébranlable. Ils avaient à leur tête le eomte Eudes, et leur évêque Goslin, qui fit à la fois les fonctions de prêtre et de guerrier dans cette petite ville : il benissait le peuple, et combattait avec lui : il mourut de ses fatigues au milien du siège : le véritable martyr est celui qui meurt pour sa patrie.

Les Normands tinrent la petite ville de Paris bloquée un an et demi, après quoi ils allèrent piller la Bourgogne et les frontières de l'Allemagne, tandis que Charles-le-Gros assemblait des dietes.

887. Il ne manquait à Charles-le-Gros que d'être malheureux dans sa maison : méprisé dans l'empire, il passa pour l'être de sa femme l'inspératrice Richarde, Elle fut accusée d'infidélité. Il la répudia, quoiqu'elle offrit de se justifier par le jugement de Dieu. Il l'envoya dans l'abbave d'Andlaw, qu'elle avait fondée en Alsace.

On fit ensuite adopter à Charles, pour son fils (ce qui était alors absolument bors d'usage), le fils de Boson, ce roi d'Arles, son ennemi. On dit qu'alors son cerveau était affaibli. Il l'était sans doute, puisque, possédant autant d'états que Charlemagne, il se mit an point de tout perdre sans résistance. Il est détrône dans une diète auprès de Mayence.

# ARNOUD.

# HUITIÈME EMPEREUR.

888. La déposition de Charles-le-Gros est un spectacle qui mérite une grande attention. Fut-il déposé par ceux qui l'avaient étu? quelques seigneurs thuringieus, saxons, bavarois, pouvaientils, dans un village appelé Tribur, disposer de l'empire romain et du royaume de France ? non ; mais ils pouvaient renoncer à reconnaître un chef indigne de l'être. Ils abandonuent donc le petitfils de Charlemagne pour un bâtard de Carloman. tils de Louis-le-Germanique : ils déclarent ce b4tard, nommé Arnond, roi de Germanie. Charlesle-Gros meurt sans secours, auprès de Constance, le 15 janvier 888.

Le sort de l'Italie, de la France, et de tant d'étata, était alors incertain.

Le droit de la succession était partont très peu reconnu. Charles-le-Gros Ini-même avait été conronné roi de France au préjudice d'un fils pos- | près de Lonvain, et l'Allemagne respire.

thume de Louis-le-Bégue ; et. au méoris des droits de ce même enfant, les seigneurs français élisent ponr roi Eudes, comte de Paris,

Un Rodolphe, fils d'un autre comte de Paris, se fait roi de la Bonrgogne transjurane.

Ce fils de Boson, roi d'Arles, adopté par Charles le-Gros, devient roi d'Arles par les intrigues de sa mère.

L'empire n'était plus qu'un fantôme, mais un ne voulait pas moins saisir ce fantôme, que le nom de Charlemague rendait encore véuérable, Ce prétendu empire, qui s'appelait romain, devait être donné à Rome. Un Gui, due de Spolette, un Bérenger, duc de Frioul, se disputaient le nom et le rang des césars. Gui de Spolette se fait conronner à Rome. Bérenger preud le vain titre de roi d'Italie : et, par une singularité digne de la confusion de ces temps-là, il vient à Langres en Champagne se faire couronner roi d'Italie.

C'est dans ces troubles que tous les seigneurs se cantonnent, que chacun se fortifie dans son château, que la plupart des villes sout sans police. que des troupes de brigands courent d'un bout de l'Enrope à l'autre, et que la chevalerie s'établit pour réprimer ces hrigands, et pour défendre les dames on pour les enlever.

889. Plusieurs évêques de France, et surtout l'archevêque de Reims, offrent le royaume de France an batard Arnoud, parce qu'il descendait de Charlemagne, et qu'ils haissaient Endes, qui n'était du sang de Charlemagne que par les femmes.

Le roi de France Eudes vs trouver Arnoud à Vorms, lui cède une partie de la Lorraine, dont Arnoud était déjà en possession, lui promet de le reconnaître empereur, et lui remet dans les mains le sceptre et la couronne de France, qu'il avait apportes avec lui. Arnoud les lui rend et le reconnaît roi de France, Cette soumission prouve que les rois se regardaient encore comme vassaire de l'empire romain. Elle prouve encore plus combien Eudes craignait le parti qu'Arnond avait en France.

890-891. Le règue d'Arnond, en Germanie, est marqué par des événements sinistres. Des restes de Saxons mêlés anx Slaves, nommés Abodrites, cantounés vers la mer Baltique, entre l'Elbe et l'Oder, ravagent le nord de la Germanie ; les Bohêmes, les Moraves, d'antres Slaves, désolent le midi et battent les troupes d'Arnoud; les Huns font des incursions. les Normands recommencent leurs rayages: taut d'invasions n'établissent pourtant ancune cononête. Ce sont des dévastations passagères, mais qui Isissent la Germanie dans un état très panyre et très malheurenx.

A la fin, il défait en personne les Normands, au-

892. La décadeuce de l'empire de Charlemagne calardit le faible empire d'Orient. Eu patrice de Constantinople reprend le duehé de Bénévent avec quelques troupes, et menace Rome: mais comme les Grecs out à se déclendre des Sarrasius, le vaiuqueur de Bénévent ne peut aller jusqu'à l'ancienne capitale de l'empire.

Ou voit combien Endes, roi de France, avaiteu raisou de mettre sa couronne aux pieds daronoid. Il avait besoin de ménager tout le monde. Les seigneurs et les érêques de France rendeut la couronne à Charles-le-Simpt, ce fils posthumed Louis-le-Bêgue, qu'ou lit alors revenir d'Augleterre, ui il clair réfugie.

895. Comme dans ces divisions le roi Eudes uvai imploré la protection d'Arnoud, Charles-le-Simple vient l'implorer à son tour à la diéte de Vorms. Arnoud ne fait rien pour lui; il le laisse disputer le royaume de Frauce, et marche en Italie, pour y disputer le uon d'emperenr à Gui de Spotette, la Lombardie à Bérenger, et Rome an pape.

894. Il assiège l'avie, où était cet empereur de Spoiette, qui fuit. Il s'assure de la Lombardie; Bérenger se cache; mais ou voit des lors combieu il est difficile aux empereurs de se rendre maitres de Rome. Aruoud, au lieu de marcher vers Rome. va teuir un ocucile auprès de Mavenee.

895. Arnoud, après son concile, tenu pour s'attacher les évêques, tieut une diéte à Vurms, pour avoir de nuuvelles troupes et de l'argent, et pour faire couronner son fils Zventilbold roi de Lorraine.

896. Alors il retourne vers Rome. Les Romains en vollsieut plus d'empereur; nais ils se sa-vaieut pas se défendre. Aronol atteque la partie de la ville appéte L'ouine, du nou du crêcter postilé Léon rv., qui l'avait fait estourer de narielles. Il la force. Le reste de la ville, au-died du Tibre, se rend; et le pape Formose sarce Aronou empereur dans l'égite de Saint-Perre, Les sénaturs (enr il y avait encore un sénat) lui font le modernains sermont de fidélité duns l'égites de soint-Perre, Les sénaturs (enr il y avait encore un sénat) lui font le modernain sermont de fidélité duns l'égites de saint-Perre, Les sénaturs (enri l'avait encore un sénat) lui font le modernain sermont de fidélité duns l'égites de saint-Perre Les sénaturs de l'autre de l'égite de l'autre de la constitute de l'autre d

396. Une femme d'un graud course, nomméséplitude, haré de ce précised empereur Gui de Spolette, laquetle avait en vini armé Rome contre Armod, se défine docure course lui, Armoul l'assiège dans la ville de Ferme. Les auteurs préèsdent que cette lécrolie bai envuy au breuvage empoisonné, pour adoucir sou exprit, et diseau que l'empereur lat assez inducérie bour le preudre. Ce qui est incontestable, e'est qu'il leva le sége, qu'il était mable, q'uil regass les Alpes

avec une armée délabrée, qu'il laissa l'Italie dans une plus grande confusion que jamais, et qu'il retourna dans la Germanie, où il avait perdu toute son autorité pendant son absence.

NST-38S-399. La Germanier est alors dans la micea nauchie que la France. Le seigneurs s'étaient cantoures' dans la Lorraine, dans l'Alsere dans le pass pagée alourel' luit la Sare, dans la Basière, dans la Franconie. Les évàptes et les avocts, é cat-à-dire des capitaines, qui leur prétei serment, auxquels ils domment des terren, et qui tassifé combattent pour eux, et tantôl te pair de la contraine de la moustaine; et les nouvelles de moustlers; et les nouvelles des principautés; les avoués deriarrent des sei-greurs.

Les évêques et les abbés d'Italie ne furent jamais sur le même pied : premièrement, parce que les seigneurs italieus étaient plus habiles, les villes plus puissantes et plus riches que les bourgades de Gernanaie et de France; et enfin parce que l'Église de Rome, quoique très mai conduire, ne souffirait pas que les autres Églises d'Italie finssent puissantes.

La devalerie et l'esprit de chevalerie s'étendent dans tont l'Occident. On ne décide presquo plus de procès que par des champions. Les prêtres bénissent leurs armes, et ou leur fait toujours joinrer avant le combat que leurs armes ne sont joinenchantées, et qu'ils n'ont point fait de pacte avec le diable.

Arnoud, empereur sans pouvoir, meart en Bavière en 899. Des auteurs le foat mourir de poison, d'autres d'une maladie pédieulaire : mais la maladie pédieulaire est une chimère, et le poison en est souvent uue autre.

## LOUIS IV,

# NEUVIÈNE EMPEREUR.

900. La coofusion angmente. Bérenger rice un Lombardie, mais au milieu des factions. Ce ille do Boson, roi d'Arles par les intrigues de sa mère, est, par les mêmes intrigues, reconsus uneprecur à Rome. Les femmes solors dispossiont de tout : elles fessieut des empereurs et des papes, mais qui n'en avaieut que le umn.

Louis iv est reconnu roi de Germanie. Il y joint la Lorraine après la mort de Zventilbold, son frère, et u'en est guere plus puissant.

Depuis 904 jusqu'à 907. Les Huns et les Hongrois réunis viennent ravager la Bavière, la Souabe, et la Francouie , où il semblait qu'il n'y eût plus i rien à prendre.

Un Moimir, qui s'était fait duc de Moravie et chrétien, va à Rome demander des évêques.

Un marquis de Toucane, Adelbert, celèbre pas a femme Théodors, est dispositique dans Rome. Bérenger à affermit dans la Lombardie, fait alliance acce les Hums ain d'emplecher les nouveau roi germain de venir en Italie; fait la guerre au prétendu cempereur d'Artes; le pread prisonner et lui fait creter les yeax; entre dans Rome, et force le pape par les des la la la compara de la compereur d'Artes par la carde, ésculit à l'avenne, et ser un autre empereur noumé Lambert, fils du due de Spoelle, errant et pauve, qui proude lettir d'insin-

cible et uniquar anquate.

988-909-910-91-01-f, cependant Louis IV, roi de
Germanie, s'initule aussi empereur; pinsieurs
auteurs lui donnet et ettre; mais Stebert dit
qui exuse des maux qui de son temps désolvent
l'Italie, il ne mérita pas la héndélición impériale: la
veritable raison est qu'il me fut point auser paisant pour se faire reconsaltre empereur. In a vet
aucune part aux troubles qui agitérent l'Italie de
son temps.

912. Sons cet étrauge empereur, l'Altenague et dans la demiré déclation. Les lluss, payés pas Bérague pour venir ravager la Germanie, pas Bérague pour venir ravager la Germanie, de du utue de l'ancoine, élèvent, et fout plus de mais que les lluns. On pille toutie les réglacs; les units que les lluns. On pille toutie les réglacs; les units que les lluns. On pille toutie les réglacs; les entre louis vie et dentité la companie de l'ancoine de l'a

\*\*\*\*\*\*\*

# CONRAD 11.

DIXIÈME EMPEREUR.

Les seigneurs germains assembleut à Vorma pour dière un roi. Cos seigneurs cisateut tous ceux qui, ayant le plus d'intérêt à clusier un prince seiso heur goid, avaient asser de pourvoir et asser de crédit pour se mettre au rang des électeurs. On reidies no Europe. Les élections ou librers on fercies réféties ne Europe. Les élections ou librers on fercies prévalaient presque partout; l'émoin celle d'arreidies ne Europe. Les élections ou librers ou fercies prévalaient presque partout; l'émoin celle d'artrager en Islai, de don Sanche en Aragon, d'Euder, de Hobert, de Band de Hugues Cape en France, de Hobert, de Band de Hugues Cape en France, vassaux, tant de princes l'angelier per l'anne, de cholist nu de les l'espérance de pouvair l'être. On prétend qu'Othon, duc do la nouvelle Saxe, fut choisi par la diéte, mais que se voyant trop vieux il propose lui-môme Conrad, due de Franconie, son ennemi, parce qu'il le croyait digne du trône. Cette action i est guiré adans l'esprit de ces temps presque sauvages. Ou y voit de l'ambition, de la fourbrier, du courage, comme dans tous l'es autres siècles : mais à commencer par, Clovis, on ne voit pas une action de magnaminité.

Courad ne fut jamals reconnu empereur ni cu Italie ni en France. Les Germains seuls, accoutumés à voir des empereurs dans leurs rois depuis Charlemagne, lui donnèreut, dit-on, ce titre.

Depuis 915 jusqu'à 949. Le règne de Conrad ne change rien à l'état où il a trouvé l'Allemagne. Il a des guerres contre ses vassaux, et particulièrement coutre le fils de ce duc de Saxe auquel on a dit qu'il devait la couronne.

Les Hongrois font toujours la guerre à l'Allemagne, et on rést occupé qu' les repousser. Les Français, peudant ce temps, s'emparent de la Lorraine. Si Charles-le-Simple avait fait cette conquête, il ne méritait pas le nom de Simple; mais il avait des ministres et des générans qui ne l'étaient pas. Il crée un duc de Lorraine.

Les évêques d'Altemagne s'affernissent dans la possession de leurs fide. Conrad meurt en 919 : dans la petite ville de Veilbourg. Ou prétend qu'avant sa mort il désigna lieuri, duc de Saxe, pour son successeur, au préjudéce de son propre frère. Il n'est guère vraisemblablé qu'il eût cru être en droit de choisi no successeur, ni qu'il eût chois son ennemi.

Italie pendant son règne. La Lombardie était en proie aux divisions, Rome aux plus horribles scandales, et Naples et Sicile aux devastations des Sarrasins. C'est dans ce temps que la prostituée Théodora

C'est dans ce temps que la prostituée Théodora plaçait à Rome sur le trône de l'Église Jean x, non moins prostitué qu'elle.

# HENRI-L'OISELEUR,

ONZIÈME EMPEREUR.

919-920. Il est important d'observer que dans ces temps d'anarchie plusieurs bourgades d'Allemagne commencèrent à jouir des droits de la liherté naturelle, à l'exemple des villes d'Italie. Les unes achetèrent ces droits de leurs seigneurs, lesautres les avaient souteurs les armes à la main.

Le 33 décembre 918, selon Voltaire, dans le Catalogue des empereurs, et selon l'art de vérifier les dates, qui cite Quedlimbourg au lieu de Weilbourg. Les députés de ces villes concourarent, dit-on , avec les étèques et les seigneurs , pour ehoisir un empereur, et sout eette feis au rang des électeurs. Ainsi Henri 1" dit l'Oiseleur , due de Saze, est clu par une assemblee qui resemble aux trois citas établis leng-temps après en France. Rieu n'est plus conferme à la nature que lous ceux qui ont intérêt d'être bien gouvernés concourent à ciablir le geuvernement.

cation in geternament.

Ce n'est par qu'il y cit. slors en Allemagne trois
class distincte, trois ordres distinctement reconment de la comment de la comment de la commentation de la

Depuis 921 jusqu'à 950. Un des droits des rois de Germanie, comme des rois de France, fut touiours de uemmer à tous les évêchès vacants.

L'empereur Henri a une courte guerre avec le duc de Bavière, et la termine en lui cédant ce droit de nemmer les évêques dans la Bavière.

Il y a dans ces années peu d'événements qui iutéressent le sort de la Germanie. Le plus important est l'affaire de la Lorraine. Il était toujours indécis si eller esterait à l'Allemague eu à la France,

Henri-Oiseleur soumet toute la baute et lause Lorraine en 23, et l'enière a du Geishert, i qui les rais de France l'avaient donnée. Il la rend ensuité à ce du cont le naturé auls a dépendance de la Germanie. Cette Lorraine n'éstit plus qu'in démenhèment du royaume de Lobaringe, C'ésil dispuise ensuite par l'évêque de Lièrge, c'ésiant le terres entre lette et le Franche-Counté, dispuitées aussi par l'évêque de Lièrge, c'ésiant parès à la France ; il en foit ensuite ésparé.

Heari fait des lois plus intéressantes que les ériennemes et les révelutieus deut les surcharges l'histoire. Il tire de l'anarchie feodule ce qu'en peut en tière. Les vassaux, les arrière-vassaux, se sommetten à feurair des milices, et des grains pour les faire subsister. Il change et villes les lourge dépeuplés que les llous, les Bohemes, les Morres, les Normands, vasient dévastes. Il bâtit Brangledourg, Missile \*, Slevide. Il y établit des marquis pour garder les marches de l'Albenagan.

nées. Il construit quelques villes, comme Getha, Herford <sup>2</sup>, Goslar.

Les anciens Saxens, les Slaves-Abodrites, les Yandales leurs voisins, sont repoussés. Son prédécesseur Conrad s'était soumis à payer un tribut aux Hongrois, et Henri-l'Oiseleur le payait eucore. Il affranchit l'Allemagne de cette honte.

Depair 950 jusqu'à 955. On dit que des députés de Hengrois dant reus demander leur putés de Hengrois dant reus demander leur tribut, Henri leur donna ne chien galezo. C'était une pusition des des bestalers allemand, quand its varient commis des crimes, de porter un chien respect d'une line. Cette grossièret, dipne de ces tempe-la, n'éte rien à la grandeur du courrage. Il est varia que les llongries viencent daire plus de dégat que le tribut n'eti coûté: mais estin lis sont reponsaies et valient.

Alers il fait fortifier des villes pour tenir en pride les barbares. Il lève le neuvième homme dans quelques previnces, et les met en garnison dans ces villes. Il exerce la neblesse par des joutes et des espèces de tournois; il en fait un, à ce qu'ou dit, où près de mille gentilshommes entrent en lice.

Ces tourneis avaient été inventés en Italie par les rois lembards, et s'appelaient battauliole.

Ayant pourru à la défense de l'Allemagne, il veut enfin passer en Italie, à l'exemple de ses prédécesseurs, pour avoir la courenne impériale. Les truubles et les sandales de Rome étaient augmentés. Maronie, fillé de l'Atodora, avait platé un le chier de sant admitte de les nat, né es son distillée veut le chier de saist l'érreire le jeune den 11, né es son doilète evre Sergius III, et gouvernait puis de tout les benumes : mais l'impresa de tout les benumes : mais l'impresance de le leur superstition si ensainée, qu'ou respectais leur superstition si ensainée, qu'ou respectais leur superstition si ensainée, qu'ou respectait le logier, leur superstition à consainée, qu'ou respectable result de l'entre de l'ent

Heuri-l'Oiseleur comptant sur ses forces, erut profiter de ces treubles; mais il mourut en chemin daus la Thuringe, en 956. On ne l'a appelé empereur que parce qu'il avait eu envie de l'être, et l'usage de le nommer sinsi a prévalu.

Ou Corwei, Corbein norn, en Vestphalie, ainsi que l'abbaye d'Herbord, Herwordia. Erfurth.

Il rétablit les abbayes d'Herferd et de Corbie <sup>1</sup> ruinées. Il construit quelques villes, comme Getha,

<sup>·</sup> Ou Meissen, capitale de margraviat de Misnie.

## OTHON I", SURNOMMÉ LE GRAND, DOUZIÈME EMPEREUR.

956. Voci: enfin un empreur véritable. Les dios es les contac, les éviques, les abbés, et tous audies et les seigneurs puissants qui se trouvent à kit-à-le fais seigneurs puissants qui se trouvent à kit-à-le fais seigneurs puissants en la se trouvent à kit-à-le fais pas dit que les députés des bourgs aisent li II nest pas dit que les grands seigneurs, devenus plus puissants sous literi-i-le foiseler, les essent rais e d'unit antarte il 18 e put di enceser trais e d'unit antarte il 18 eput encere que les communes, à l'élection de literi-l'Oiseler, que usent donné leurs sait, cussent dans le reus acchanations no sa leurs suffrages ; et c'est ce qui est plus variamilable.

L'archevique de Mayunes annonce au peuple cette deviction, le surce, et lui met la courune sur la tête. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les les des Pranconie, de Southe, de Barière et les des de Pranconie, de Southe, de Barière et de Lorraine, servicent à table, l'ende d'êranconie, par exemple, en qualité de maître-d'hôdel, et le dont de Southe en qualité d'entance. Cett crêté des de Southes qualité d'entance. Cett crêté des l'entances de la commande de Southe en control de l'entance d'Ata-le-Chapelle, brâlée par les Normands, et sous encorr réddite.

Les Huns et les Hongrois viennent encore troubler la sète. ils s'avancent jusqu'en Vestphalie, mais ou les repousse.

937. La Bohème était alors entièrement barbare, et à moitié chrétienne. Henreusement pour Othon, elle est troublée par des guerres civiles. Il en profite aussitôt. Il rend la Bohême tributaire de la Germanie, et y rédablit le christianisme.

933-939-940. Othon thelte de se rendre despocique, et les seigneurs des grands fiefs, de se rendre indépendants. Cette grande querelle, tantôt ouverte, tantôt cachée, anhoiste dans les espeits depais plas de huit cents années, ainsi que la querelle de Rume et de l'empire.

Gette Intile dir possuite rossi qui vent tonjone cortore, et de li Brierd qui in ve vent tonjone cortore, et de li Brierd qui in ve vent point erder, a long-tempa agidi tonte l'Europe chriticane, a long-tempa agidi tonte l'Europe chriticane, contra le les subsites ne Europa tent que les circliens y eurent les Naures a combattre; après quoi l'autorité ouveraine prês de dessus. Crèt e qui trouble la France jusqu'un militen du règue de Louis su; ce qui a multir calide na Augisterre le gouvernement matte anquel clie dois sa grandeur; cei qui a cimenté en Poigne la Brierti du noble et l'escharque de proprié. En même eppris a trouble la Soiche et de Brieflande, La même cause a propositi garfont différents cflets. Mais, dans les plus grande états, la nation a presupe tonjoure réé inerifice aux limitation proposition au fautorité par la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations prompt de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la della la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la della la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la mation a presupe tonjoure réé inerifiée aux limitations de la matière de la della la mation a presupe tonjoure de la mation a presupe de la matière de la della la mation a presupe de la matière de la della la mation a presupe de la matière de la della la matière de la matière de la della la matière de la della la matière de la d

térêta d'un seul homme ou de quelques hommes : la raisou en est que la multitude, obligée de travailler pour gagner sa vie, u'a ni le temps ul le pouvoir d'être ambitieuse.

potivor e sere ampaiereuse. Le duce de faire hommage. Le duce de Bavière refuse de faire hommage. Othou entre en Bavière avec une armée. Il rééduit le duc à quelquies etreres allodisés. Il crêc un dés frères du duc comte palatin em Bavière, et un autre comte palatin vers le fibili. Cette dignité de comte palatin est renouvelée des comtes du palais des empereurs romains, et des comtes du palais des rois francs.

Hdonne la même dignité à un duc de Frauconie. Ces palatins sont d'abord des juges suprêmes. Ils jugent en dernier ressort au nom de l'empereur. Ce ressort suprême de justice est, après une armée, le plus grand appui de la souveraineté.

Othon dispose à son gré des dignilés et des terres. Le premier marquis de Brandebourg étant mort sans enfants, il doune le marquisat à un comte Gérard, qui n'était point parent du mort.

Plus Othon affecte le pouvoir absolu, plus les seigneurs des grands fiels s'y opposent : et dès lors a'établit la coutume d'avoir recours à la France pour soutenir le gouvernement féodal en Germanie contre l'autorité des rois allemands.

Les ducs de Franconie, de Lorraine, le prince de Brunsvick, s'adressent à Louis-d'Ontremer, roi de France. Louis-d'Ontremer entre dans la Lorraine et dans l'Alsace, et se joint aux allés. Othon prévient le roi de France; il défait vers le

Rhin, auprès de Brisach, les ducs de Franconie et de Lorraine, qui sont tnés.

Il ôte le titre de palatin à la maison de Franconie. Il en pourroit la maison de Baviere: il attache à ce titre des terres et des chiteaux. C'est de fi que se forme le palatinat du Rhiu d'anjond'hul. C'estal d'abord mi juge, à présent c'est un prince electeur, un souverain. Le contraire est arrivé en France.

941. Comme les seigneura des grands fiefa germains avaient appelé le roi de France à leur secours, les seigneurs de France appellent pareillement Othon. Il poursuit Lonja-d'Outremer dans toute la Champagne: mais des conspirations le

rannellent en Allemagne.

\$12-945-944. Le despotisme d'Othon aliénait étilement les espriis, que son propre frère Henri, duc dans une partié de la Lorralne, \$4'clai tuui avec plusieurs seigneurs pour lui der le trône et la vie. Il repasse donc en Alemange, cionfie la conspiration, et pardonne à sou frère, qui apparemment était assez puissaut pour se faire pardonner.

Il augmente les priviléges des évêques et des abbés pour les opposer aux seigneurs. Il donne à l'évêque des Trèves le titre de prince et tous les droits régaliens. Il donne le duché de Bavière à son frère Henri, qui avait conspiré contre lui, et l'ôte aux héritiers naturels. C'est la plus graude preuve de son autorité absolue.

945-946. En ce temps la race de Charlemagne, qui régnait encore en France, était dans le deruier avilissement. On avait cédé en 912 la Neustrie proprement dite aux Normands, et même la Bretagne, devenue alors arrière-fief de la France.

Hagues, dur die Ille de France, du sanc de Charlemagne par les foumes, prive de Hugues Capet, gendre en première noce d'Édouard vir d'Angletere, bean-trère d'Oblan par un se-cond mariage, était un des plus pulsants seignems de l'Europe, et le roid e France à les un des plus pulsants seignems pottis. Ce l'augres avait rappelé Louis-d'Outreme pour les coursonnes et pour l'asservir, ét not l'appelait Hugues-le-Grand, parce qu'il s'éait rendu puissant aux d'épons de son maltre.

Il s'était lié avec les Normands qui avaient fait le malheureux Lonis-d'Outremer prisonnier. Ce roi, délivré de prison, restait presque sans villes et sans domaine. Il était anssi beau-frère d'ont, dont il avait épouse la sour. Il lui demandes a protection, en cédant tous ses droits sur la Lorraine.

Othon marche jusque anprès de Paris. Il assiége Rouen; mais étant abandonué par le comte de Flandre, il s'eu retourne dans ses états après une expédition foutile.

947-948. Othon, u ayant pu battre Hugues-le-Grand, le fait excommunier. Il convoque nu coucile à Trères, où un legat du pape prononce la sentence, à la requisition de l'aumonier d'Othon. Hugues n'en est pas moins le maître en France.

Il y avail, comme ou a vu, uu margrave à Stesvick dans la Chersouise Cimbrique, pour arrêter les courses des Danois. Ils tuent le margrave. Othon y court en personne, reprend la ville, assure les frontières. Il fait la paix avec le Danemarck, à condition qu'on y prêchera le christianisme.

949. De la Othon va tenir uu concile auprès de Mayence à Ingelheim. Louis-d'Outremer, qui n'avait point d'armée, avait demandé au pape Agapet ce concile, faible ressonrce contre fluguesle-Grand.

Des évêques germains, et Marin, le légat du pape, y parenent comme juges, Othon comme protecteur, et Louis, roi de France, en suppliant. Le roi Louis y demanda justico, et dit: « Jai tés r econno roi par les suffrages de tous les seiageurs Si on prétend que j'ai commis quelque critue qui inérite les traitements onn le souffrecritue qui inérite les traitements onn le souffreje suis prêt de m'en purger au jngement du
 concile, suivant l'ordre d'Otbon, on par nn
 combat singulier. »
 Ce triste discours pronve l'usage des duels,

Ce triste discours pronve l'usage des dueis, l'état déplorable du roi de France, la puissance d'Othon, et les élections des rois. Le droit du sang semblait n'étrealors qu'nne recommandation pour obtenir des suffrages. Higues-le-Grand ést cité à ce vain concile: ou se doute bieu qu'il u'y comparut point.

Ce qui n'est pas moins prouvé, c'est que l'empereur regardait tous les rois de l'Europe comme dépendants de sa couronne Impériale; c'est l'ancienne prétention de sa chancellerie, et on fesait valoir cette chimère, quand il se trouvait quelque malheureur roi assez (aible pour s' sommettre.

950. Othon denne l'investiture de la Souabe, d'Augsbourg, de Constance, du Virtemberg, à son fils Ludolphe, sauf les droits des évêques.

931, Othon retourne en Bobbine, but le due bol, qu'on appette Boeless. Le moi de fac chez ces peuples désignait nu chet, C'est de fa upon de la commandation de la co

Adélaide, sœur d'un petit roi de la Bourgegne Transjurane, reune d'un roi on d'un usurpateur du royaume d'Italie, apprimée par un autre usurpateur, Bérenger n, asségée dans Canosse, appelle Othon à son secons. Il y marche, la délivre; et étant veut flors, il l'épouse. Il entre dans Parie en triomphe avec Adélaidé. Mais il fallait du temps et des soins pour assujettir le reste du royaume, et surtout Rome, qui ne voolait polat de Ini.

932. Il laisse son armée à no prince nommé Conral, qu'il a fait duc de Lorraine, et son gendre; et ce qui est assez commun dans ces tempsb, Il va tenir un concile à Augsbourg, au lieu de poursuivre ses conquêtes. Il y avait des évêques italiens à ce concile : il est vraisemblable qu'il ne le tint que pour disposer les esprits à le recevoirent talie.

955. Son mariage avec Adélaîde, qui semblait devoir lui assurer l'Italie, semble bientôt la lui faire perdre.

Son fils Ludolphe, anquel il avait donné tant d'états, mais qui craignait qu'Adélaîde, sa bellemèro, ne lui donnût un maître ; son gendre Conrad, à qui il avait donné la Lorraine, mais à qui il ôte le commandement d'Italie, conspirent contre lui ; un archevêque de Mayence, un évêque d'Augsbourg, se joigneut à son fils et à son gendre : il marche contre son fils : et au lieu de se faire empereur à Rome, il soutient une gnerre civile en Allemsgne,

954. Son fils dénaturé appolle les Hongrois à son secours, et on a hien de la peine à les repousser des bords du Rhin et des environs de Cologne, où ils s'avancent.

Othon avait un frère ecclésisstique nommé Brunon; il le fait élire archevêque de Cologne, et lui donne la Lorraine.

955. Les armes d'Othon prévalent. Ses enfauts et les conjurés viennent demander pardon : l'archevêque de Mayence rentre dans le devoir. Le fils du roi en sort encore. Il vient eufin pieda nus se jeter aux gennux de son père.

Les Hongrois appelés par lui ne demandent point grâce comme lui ; ils désolent l'Allemagne. Othon leur livre bataille dans Augsbourg, et les défait. Il paralt qu'il était assez fort pour les battre, non pas assez pour les poursuivre et les détruire, quoique sou armée fût composée de légions à peu près selon le modèle des anciennes légions romaines.

Ce que craignait le fils d'Othon arrive. Adélaide accouche d'un prince; c'est Othon II.

Depuis 956 jusqu'à 960. Les desseins sur Rome se múrissent, mais les affaires d'Allemagne les empêchent encore d'éclore. Les Slaves et d'autres barbares inondent le nord de l'Allemagne. encore très mal assurée, malgré tous les soins d'Othon. De petites guerres, vers le Luxembourg. et le Hainault, qui étaient do la Basse-Lorraine,

ne laissent pas de l'occuper encore, Ludolphe, ce fils d'Othon envoyé en Italie contre Berenger, y meurt ou de maladie, ou de débauche, ou de poison.

Berenger alors est maître absolu de l'ancien royaume de Lombardie, et non de Rome; mais il avait nécessairement mille différends avec elle comme les anciens rois lombards.

Un petit-fils de Marozie, nommé Octavien Sporco, fut éin pape à l'âge de dix-huit aus par le crédit de sa famille. Il prit le nom de Jean xu en mémoire de Jean xI sou oncle. C'est le premier pape qui ait changé son nom à son avénement au pontificat. Il u'était point dans les ordres quand sa famille le fit pontife. C'était un jeune homme qui vivait en prince aimant les armes et les plaisirs.

On s'étonne que, sous tant de papes scaudaleux, l'Eglise romaine ne perdit ui ses préroga-

les autres Églises étaieut ainsi gouvernées; les évêques, ayant toujonrs à demander à Rome on des ordres on des grâces, n'abandouuaient pas leurs intérêts pour quelques scandales de plus ; et leur intérêt était d'être toujours unis à l'Église romaine, parce que cette union les rendait plus respectables aux peuples, et plus considérables aux yeux des souverains. Le clergé d'Italie pouvait alors mépriser les papes ; mais il révérait la papauté, d'autant plus qu'il y aspirait : enfin, dans l'opinion des hommes, la place était toujours sacree, quoique souillée.

Les Italiens appellent enfin Othon à leur secours. Ils voulaient, comme dit Luitprand, contemporain, avoir deux maîtres pour n'en avoir réellement aucun. C'est la une des principales causes des longs malheurs de l'Italie.

961. Othon, avant de partir pour l'Italie, a soin de faire élire son fils Othon, né d'Adélaide. rol de Germanie, à l'âge de sept ans : nouvelle preuve que le droit de succession n'existait pas, Il prend la précaution de le faire couronner à Aixla-Chapelle par les archevêgnes de Cologne, de Mayence, et de Trèves, à la fois. L'archevêque de Cologne fait la première fonction : c'était Brunon, frère d'Othon.

Il passe les Alpes du Tyrol, entre encore dans Pavie, qui est toujours au premier occupant. Il recoit à Monza la couronne de Lombardie.

962. Pendant que Bérenger fuit avec sa famille. Othou marche à Rome ; on lui ouvre les portes. Il se fait couronner empereur par le jeune Jean xu. auquel il confirme quelques prétendues donations qu'on disait faites au pontificat par Pepin-le-Bref, par Charlemagne, et par Louis-le-Faible. Mais il se fait prêter serment de fidélité par le pape sur le corps de saint Pierre, qui n'a pas été plus enterré à Rome, que Pepin, Charles, et Louis, n'ont donné des royaumes aux papes. Il ordonne qu'il

y ait toujours des commissaires impérinux a Rome. Cet iustrument écrit en lettres d'or, souscrit par sept évêques d'Allemagne, cinq comtes, deux abbés, et plusieurs prélats italiens, est gardé encore au château Saint-Ange. La date est du 43 février 962. On dit que Lothaire, roi de France, et Hugues Capet, depuis roi, assistèrent à ce couronnement. Les rois de France étaient en effet si faibles, qu'ils pouvaient servir d'ornement an sacre d'un empereur : mais les noms de Lothaire et de Hugues Capet ue se trouvent pas dans les signatures de cet acte, si on en croit ceux qui en oat tant parlé sans l'avoir vu.

Tout ce qu'on fait alors à Rome concernant les Églises d'Allemagne, c'est d'ériger Magdebourg en archevěché, Mersebonra en évěché, pour contives ni ses prétentions ; mais alors presque toutes vertir, dit-on, les Slaves, c'est-à-dire ces peuples scythes et sarmates qui habitaient la Moravie, une partie du Brandebourg, de la Silésie, etc.

À peine le pape s'était donné un maître qu'il s'en repentit. Il se ligue avec eo unême Bérenger, rélugié chez les mahométans cautomés sur les côtes de Provence, Il sollicite les Hongrois d'enter en Allemagne; c'est ce qu'il fallait faire auparavant.

965. L'empereur Othon, qui a schevé de soumetre la Lombardie, restourne à Kome. Il assemble un conclie. Le pape Jean XII se esché nu l'assemble un conclie. Le pape Jean XII se esché. In l'accuse un ploin conceile, dans l'église de Saint-Pierre, d'avoir joui de plusieurs femmes, et sur not d'une nomme b'inneute, concainhe de son père; d'avoir fait évêque de Lodi un enfant de brit, d'avoir fait évêque de Lodi un enfant de brit, d'avoir fait évêque de Lodi un enfant de brit, d'avoir éver erreir les press' à son de l'article, d'avoir éver erreir les press' à son de l'article, d'avoir invoir erreir les press' à son de l'article, d'avoir invoir peut le diable : deux elsoses qui sembleut se controllére.

Ce jenne pontife, qui avait alors vingt-sept ans, parut être déposé pour ses incestes et pour ses seandales, et le fut en effet pour avoir voulu, ainsi que tous les Romains, détruire la puissance allemande dans Rome.

On élit à sa place un nouveau pape nommé Léon viu. Othou ne peut se rendre maître de la personne de Jean xii; eu s'il le put, il fit une grande faute.

964. Le nouveau pape Léon viii , si l'en en croit le discours d'Arnould , évêque d'Orléans , n'étrit ni ecclésiastique , ni même chrétien.

Jean XI., pape délaucié, mais prince entreprenant, soulves les Romains du fond de sa retraite; et tandis qu'Othon va faire le siége de Camerion, le poullés, sidé des a maltiresse, rentre dans Rome. Il dépose son compétieur, fuit coupre à la main droite au cardinal lem, qui avait écrit la déposition coutre lui, oppose concile à concile, et la fist stature « qua jamais l'aleférire ne pourra « der le rang au supérieur; « cela veut dire que jamais emprereur ne pourra d'apose un pape. Il se promet de chasser les Allemands d'Italie; mais a milleu de ce grand desseti, liet autassimé dans a milleu de ce grand desseti, liet autassimé dans

les bras d'une de ses maîtresses.

Il avait tellement animé les Romains et relevé leur courage, qu'ils osèrent, même sprès sa mert, soutenir un siége, et ne se rendirent à Othen qu'à l'extrémité.

 Gratien, est suspect; mais ce qui ne l'est pas, c'est le soin qu'eut l'empereur victorieux de se faire assurer tous ses droits.

Après tant de serments, il fallait que les empereurs résidassen à Bone pour les sière garder. 965. Il retourne en Allenagne. Il froute toute la Loranius solutive contre on frère Brunon, archevèque de Cologne, qui gouvernaît la Loranius solutive contre on frère Brunon. Archevèque de Cologne, qui gouvernaît la Loranius la cologne de long de l'audomner Trèves, Metz, Toul, Verduu, à leurs évêques. La Bauterariae passe dans la main d'un conte de Bar, et c'est e seul pays çu'ou appelle aujourchait loujours Loranius. Brunon use se révere que les provinces du Rhin, de la Messe, et de l'Escaut. Ce Brunon était, d'isen, un savant auss-détaché de la grandeur que l'empereur Othon, son frère, éstit audolieux.

La maison de Luxembourg prend ce nom du château de Luxembourg, dont un abbé de Saint-Maximin de Trèves fait un échange avec elle.

Les Polousis commencent à devenir chécieux.

966. A poine l'empecur Othon échi-il en Allemagne que les Remains voulurent étre libres.

Le pééde de tome, les tribians, l'esécut, penuel

Le pééde de tome, les tribians, l'esécut, penuel

Le péde de tome, les tribians, l'esécut, penuel

dans un temps et une extreprise de héros, de
vient dans d'autres une révolte de sédifieux.

Obba revole en little, fait pendre une partie du

sécut. Le préde de Rome, qui avait vaulu être

un Brutus, la fottetté dans les carefours, pro
mené nu sur un âne, e! péé dans un echel oi îl il

de domination allémande chêtre aux Italians.

967. L'empereur fait venir son jeune fils Othon à Rome, et l'associe à l'empire.

968. Il négocie avec Nicéphore Phocas, empereur des Grees, le mariage de son fils avec la fille de cet empereur. Le Gree le trompe. Othon lui prend la Pouille et la Calabre pour det de la jeune princesse Théophanie qu'il n'a point.

969. C'est à cette aunée que presque tous les chronologistes placent l'aventure d'Othon, archevique de Mayonce, assiégé dans une bour au milieu da Rhit par une armée de souris qui passent le Rhin à la nage, et viennent le dévorer. Apparemment que ceux qui chargest enour Phisoire de ces inquêse, veulent seulement laisser subsister ces aucieus monuments d'une supervillon imbeile, pour moutre de quelles ténders Elsa-

rope est à peine sortie.

970. Jean Zimiscès, qui détrône l'empereur
Nicéphore, envoie enfin la princesse Théophanie
à Othen pour son fils; teus les auteurs ent écrit
uu Othen, avec cette princesse, eut la Pouille et

que cette riebo dot ne fut point donnée.

971. Othon retourne victorieux dans la Saxe, 972-973. Lo duc de Bohême, vassal de l'em-

piro, envahit la Moravio, qui devient une aunoxo de la Bohême.

On établit un évêque de Prague. C'est le due de Bohêmo qui le nommo, et l'archovêque de Mayence qui le saero.

Othon déclare l'archevêque de Mavence archichancelier de l'empire. Il fait de ce prélat un prince. Il en fait antant do plusieurs évêques d'Allemagno, et mêmo de quelques moines. Par la il affaiblit l'autorité impériale chez lui , après l'avoir établie à Romo, Ce n'est que sous Henri IV que l'archevêque de

Cologno fut chancelier d'Italie. C'est après la mort de Frédéric 11 que la dignité

do chancelier des Gaules fut attachée à l'évêché de Trèves. Il ne s'agit que d'avoir des forces suffisantes pour exercer cette chargo.

Du temps d'Othon 14, les archevêques de Magdebourg fondaient leur puissance. Le titre de métropolitains du Nord, avec do grandes terres, en devait faire un jour de grands princes.

Othon meurt à Minleben lo 7 mai 975, avec la gloire d'avoir rétabli l'empire do Charlemagne en Italie : mais Charles fut le veuzeur de Rome : Othon en fut le vainqueur et l'oppressenr, et son empire n'eut pas des fondements aussi vastes et aussi fermes que celni de Charlemagne.

# OTHON II. TREIZIÈME EMPEREUR.

974. Il est clair quo les empereurs et les rois l'étaient alors par élection. Othou 11 avant été déjà élu empereur et roi de Germanie, se contente de se fairo proclamer à Magdebourg par lo clergé et la noblesse du pays; ce qui composait

Le despotisme du père, la crainte du pouvoir absolu perpétué dans une famillo, mais sartout l'ambition du duc do Bavièro Heuri, cousin d'Othon, soulèvent le tiers do l'Allemague.

uno médiocre assemblée.

Heuri de Bavière se fait couronner empereur par l'óvêque de Freisingen. La Pologno, lo Danemarck, entront dans son parti, non commo membres de l'Allemagne et do l'empire , mais commo voisins qui ont intérêt à le troubler.

975. Le parti d'Othon 11 armo le premier, et c'est ce qui lui conserve l'empire. Ses troupes franchissent ces retranchements qui séparaient lo

la Calabre. Le savaut et exact Giannono a prouvé | Danemarck de l'Allemagne, et qui ne servaient qu'à montrer que lo Danemarck était dovenu faible.

Ou entre dans la Bohême, qui s'était déclarée pour Henri do Bavière. On marche an duc de Pologno. On préteud qu'il fit sermeut de fidélité à Othon commo vassal.

Il est à remarquer quo tous ces serments se fesaient à genoux, les mains jointes, et quo c'est ainsi que les évêques prêtaient serment au roi. 976, Honri do Bavière, abandonné, est mis en

prison à Onedlimbourg, do là envoyé en exil à Elrick, avec un évêquo d'Augsbourg, son par-

977. Les limites de l'Allemague et do la France étaient alors fort incertaines. Il n'était plus question de France orientale et occidentale. Les rois d'Allemagne éteudaieut leur supériorité territoriale jusqu'aux confius do la Champagne et de la Picardie. On doit entendre par anvériorité territoriale, non le domaine direct, non la possession des terres, mais la supériorité des terres. droit de paramont, droit de suzeraineté, droit de relief. On a ensuite, uniquement par ignorance des termes, appliqué cette expression de supériorité territoriale à la possession des domaines mêmes qui relevent de l'empiro, ce qui est au contrairo une infériorité territoriale.

Les ducs do Lorraine, do Brabant, de Haiuaut, avaient fait hommage de leurs terres aux derujers rois d'Allemague, Lothaire, roi do France, fait revivre ses préteutions sur ces pays. L'autorité royale prenait alors un peu de vigueur en France ; et Lothaire profitait de ces moments pour attaquer à la fois la Haute et la Basse-Lorraine.

978. Othon assemble près de soixaute mille hommes, desole toute la Champagno, et va jusqu'a Paris. On ne savait alors ni fortifier les frontières, ui faire la guerro dans lo plat pays. Les expéditions militaires n'étaiont quo des ravages.

Othon est battu, a son retour, an passage de la rivièro d'Aisne. Geoffroi, comte d'Anjou, surnommé Grisegonelle, le poursuit sans relâche dans la forêt des Ardennes, et lni propose, aelon les regles do la chevalerio, do vider la querelle par un duel. L'empereur refusa le defi, soit qu'ilcrût sa dignité au-dessus d'uu combat avec Gri-, segonelle, soit qu'étant cruel, il ne fût point courageus.

979. L'empereur et le roi do France fout la paix, et par cetto paix, Charles, frèro de Lothaire, reçoit la Basse-Lorraine do l'empereur, avec quelque partie do la Hante. Il lui fait hommage à genoux ; et c'est, dit-on, ce qui a coûté le royaume de France à sa race; du moins llugues Capet se servit de ce prétexte pour le rendre odieux.

Pendant qu'Othon u s'affermissait eu Allemague,

les Romains avaient voults soustraire Ptallie au joing alkemand. Un nommé Censius s'était lait déclarer consul. Lui et son parti avaient fait un pape qui s'appela Romilees vu. Un conste de Toucantele, enseau des a faction, avait fait un autre pape; et Bonilees vu. citait als à Cabassation/ple inviter les empereurs grees, Baille et Constautin, à venir reprendre Rome. Les empereurs grees n'éclaret pas unes poissants. Le pape leur Jésgian à venir reprendre Rome. Les empereurs grees n'éclaret pas une poissants. Le pape leur Jésgian nationale qu'allemande. Les chrécheus grees et les musultanns africains unissent leurs Boties, et leuraparet ainsid du pays de Nayles.

Othon 11 passe en Italie, et marche à Rome. 981. Comme Rome était divisée, il y fut reçu. 11 se luge daus le palais du pape; il invité à dincr plusieurs sénateurs et des partisans de Censius. Des soldats eutrent pendant le repas, et massacrent les couvives. Cétait resouveler les teupades Marius, et était tout e qui restait de l'an-

eienne Romé. Mais le fait est-il liées vai? Codefroy de Viterbe le rapporte deux cents ans après. 982. An sortir de ce repas sanglant, il faut aller combattre dans la Pouille les Grecs et les Sarrasins, qui venaient venge Rome et Passervir. Il avait heaucoup de troupes italiennes dans son arnée: elles ne savaient alors que trabir.

Les Allemands sont entièrement défaits. L'évaque d'Augsburg et l'albè de Fulde sont tois les armes à la main. L'empereur s'eufuit déguisé; il se fait recevoir comme un passager dans un vaisseau grec. Ce vaissean passe près de Capote. L'empereur se jette à la nage, gagne le bord, et se réfusie dans Canoue.

985. On touchait au moment d'une grande révolution. Les Hlemands étaient petités de perûre l'Italie. Les Grecs et les musulmans allaient se disputer Bone; sumé Scapue est toujours fatale aux vaisqueurs des Bomains. Les Grecs et les mateurs de l'angueurs de Bomains. Les Grecs et les que de l'arches ne pouvaient être unis; leur armée était peu momileurse; ils domnent le lemps à Othou de rassemble les dédris de la sienne, de faire déchare empereur à Véroue son tils Othou qui n'avait pas dis na n'avait pas dis na direction de l'arches de l'arch

Un Othon, duc de Bavière, avait été tué dans la bataille. On donne la Bavière à son fils. L'empereur repasse par Rome avec sa nonvelle armée.

Après avoir saceagé Benévent intidéle, il fait dilre paps son énanceller d'Italie. On croirait qui l' va marcher contre les Arabes et coutre les Gres; mais point. Il tient un concile. You cles fait voir évidemment que sou armée était faible, que les valuquers l'étaient aussi, et les Romains davantage. Au fieu dour d'altre combattre, il fait confirmer l'érection de l'ambourg et de Brême en archevèché. Il fait des réglements pour la Save, et il meurt dans Rome, le 7 décembre, sans gloire; mais il laisse son fils empereur. Les Grees et les Sarrasins s'eu retourneut après avoir ruiné la Pouille et la Calabre, ayant aussi mal fait la gnerre qu'Othon, et ayant soulevé contre eux tout le pays.

#### -----

# OTHON III,

985. Comment reconsaltre en Aflemappe un empereure du nei ofi de Grannia elgà de dia nas, qui a avait été recounu qui à Véroue, et dont le preve result d'étre vaine par les Naraisse? Co mêtes Henri de Bavière, qui avait dispuné la commen par les varie de la prince de Mastrickt, où il était renfermé; et, sons précette de servir de teuer au jeune empereur Obban na, son petitiente qui de vait transeré en Aflemappe, il se conduit a l'autre de la comment de la comm

981. L'Allemagne se divise en deux factions. Henri de Bavière a dans son parti la Bohème et la Pologue; mais la plupart des seigneurs de grands fiefs et des évêques, espérant être plus maîtres sous un prince de dix ans, obligent Henri à mettro le ieune Othon cu liberdé et à le reconnaître.

moyeunant quoi on lui rend enfin la Bavière. Othou m est donc solennellement proclamé à Veissemstadt.

Il est servi à diner par les grands officiers de l'empire. Heuri de Bavière fait les fonctions de mattre d'hôtet, le comte palatin de grand-échanson, le duc de Saxe de grand-écuyer, le due de Franconie de grand-énamellan. Les dues de Bohent et de Pologne y assistèrent comme grands-vassaux.

L'éducation de l'empereur est couñée à l'archevêque de Mayence et à l'évêque d'Ildesheim. Peudant ces troubles, le roi de France Lothaire

Peudant ces troubles, le roi de France Lothaire essaie de reprendre la Haute-Lorraine. Il se reud maître de Verdun.

986. Après la mort de Lothaire, Verdun est rendu à l'Allemagne. 987. Louis v. dernier roi en France de la race

de Charlemague, étant mort après un an de règne, Charles, duc de Lorraine, son oucle et son héritier naturel, prétend en vain à la couronne de France. Hugues Capet prouve par l'adresse et par la force que le droit d'élire était alors en vigueur.

988. L'abbé de Verdun obtient a Cologne la permission de ne point porter l'épèc, et de no point commander en personne les soldats qu'il doit quand l'empereur lève des troupes.

othon us confirme tous les priviléges des évê-

ques et des abbés. Leur privilège et leur devoir étaient donc de porter l'épée, puisqu'il fallut une dispense partieulière à cet abbé de Verdnu.

989. Les Danois preunent ce temps pour entrer par l'Elbe et par le Véser. On commence alors à sentir en Allemagne qu'il faut négocier avec la Suède contre le Danemarek; et l'évêque de Slesviek est chargé de cette négociation.

Les Suédois battent les Danois sur mer. Le uord de l'Allemagne respire.

990. Le reste de l'Allemagne, ainsi que la France, est en proie aux guerres partieulières des seigneurs; et ees guerres, que les souverains ne peuvent apaiser, montrent qu'ils avaient plus de droit que de puissance. C'était bien pis en Italie.

Le jaspe Jean xv., fils d'un prêtre, fenait alors le saint siège, et était favorable à l'empereur. Crescence, nouveau consul, fils du consul Crescence dont Jean x fut le père, voul-ait mainte-ini l'oudre de l'ancienne république; il avait classé le page de Rome. L'impératrice Théoplanie, mère d'ûthon III, était veuu avec des troupes commandées par le marquis de Brandeburg souteuir daus l'Italie l'autorité innériale.

Pendant que le marquis de Brandebourg est à Rome, les Slaves s'emparent de son marquisat.

Depuis 991 jusqu'à 996. Les Slaves, avec un ramas d'autres barbares, assiègent Magdebourg. On les repousse avec peine. Ils se retirent dans la Poméranie, et cèdent quelques villages du Brandebourg qui arrondissent le marquisal.

L'Autriebe était alors un marquisat aussi, et non moins malheureux que le Brandebourg, étant frontière des Hongrojs.

La mère de l'empereur était revenue d'Italie sans avoir beaucoup remédié aux troubles de ce pays, et était morte à Ninègue. Les villes de Lombardie ne reconnaissaient point l'empereur.

Othon m lève des troupes, fait le siège de Milan, s'y fait couronner, fait élire page Grégoire v, son parent, comme il aurait fait un évéque de Spire, et est sacré dans Rome par son parent, avec sa femme l'impératrice Marie, fille de don Gareie, roi d'Aragon et de Navarrie.

997. Hest étraifige que des susteurs de nos jours, vi blambourge, et unit d'autres, rapportest écouve la fablé des amours de cite impératries avec un la fablé des amours de cite impératries avec un la maltresse. Que contre l'amant, il braîtée sa femme toute vive, et condamns seudment son rival à perire la tâte; que la veuve du contre s'autre provié l'innocease de son mari, est ounte ayant provié l'innocease de son mari, est contre l'autre d'innocease de son mari, est d'innocease de son mari, est d'autre d'innocease de son mari, est d'innocease de l'innocease de son mari, est d'autre d'innocease de son mari, est d'innocease d'innocease de son mari, est d'autre d'innocease de son mari, est d'innocease d'innocease d'innocease de son mari, est d'innocease d'innocease d'innocease d'innocease de son d'innocease d'innocease de son d'innocease d'innocease de son d'innocease d'innocea

dont le sage et savant Muratori prouve la fausseté. L'emperenr reconnu à Rome retourne en Allemagne; il y trouvo les Slaves maîtres de Bernbourg, et on ôte à l'archevêque de Magdebourg le gouvernement dans ce pays pour s'être lassé

buttre par les Slaves.

998. Tandis qu'Othon m est ocenpe contre les barbares du Nord, le consul Crescence chasse de Rome Grégoire v, qui va l'excommunier à Pavie;

et Othon repasse en Italie pour le punir. Crescuere souiteut un siège dans fouse; il rend la viille au bout de que ques jours, et se retire daus le mille d'Artien, appelé alors le millé de Crescueze, et depuis le chiteux Saint-Ange. Il y meurt en compositant, sons que lo nosche le genre des amort; nuis li semblait mèriter le nom de counsil qu'il portait. L'empreure prend a veuve pour maiportie. L'empreure prend a veuve pour mainuis si semblait mèriter le nom de counsil qu'il au pape de la nomination de Crescueze. Mala auns onit qu'il Olhan et as maltresse firme ploitience, qu'ils allérent en péterinage à un monastère, qu'ils conchèrent même sur une auté de ju-

999. Il fait un décret par lequel des Allemands seuls auront le droit d'elire l'empereur romain, et les papes seront obligés de le couronner. Grécoire v, son pareut, ne manqua pas de signer lo décret : et les papes suivants de le réprouver.

4000. Othon retourne en Saxe, et passe en Pologne. Il donne au due fe titre de roi, mais non à ses descendants. On verra dans la suite que les empereurs créaient des dues et des rois à brevet. Boleslas reçoit de lui la couronne, fait hommage à l'empire, et s'oblige à une legère redevance an-

audie. Le pape Salvestre II, quelques années après, lui confére assuile littre de reis, prétendant qu'il it apparetants) que hape de le doumer. Il est étrange que des sourceains demandent des littres à d'autres outreains, aussi l'ouge celt lemaitre de tout. Les blacerieurs diesai qu'oblom, allant ensitée à le manager, et qu'ou l'rours et en appereur encore lemager, et qu'ou l'rours et en appereur encore lond frais, sais sur un folse d'or, une couronne de piercreiss sur la false, et un grand coptre d'or à la main. Si Ton avait enteré sinsi Charlemanne, les Nermands, qui défruisitera Aris-Ocha-

pelle, ne l'auraient pas laissé sur son trône d'or. 1001. Les Grees alors abandonnaient le pays de Naples, mais les Sarrasins y revenaient souvent. L'empereur repasse les Alpes pour arrêter leurs progrès et ceux des délenseurs de la liberté itati-

que, plus dangereux que les Sarrasins. 1002. Les Romains assiégent son palais dans

Rome, et tout ee qu'il peut faire, c'est de s'enfuir avec le pape et avec sa maîtresse, la senvo de Crescenee. Il meurt à Paterno, petite ville de la campagae de Rome, à l'âge de près de trente ans. Plassieurs autents sièmet que san faitesse l'empoisonna, parce qu'il n'avait pas voulu la laire impératric; d'autres, qu'il fut empoisonné par les Romains, qui ne voulaient point d'empéragr. Ce fait est peut-érro vraiscenhâbel, mais il n'est autllement prouvé. Sa mort laines landeis phus que princ, des Romains contre l'un et l'autre, et de la liberté ilaileme courter la pissasse sultenantel. La les dispersas de la contre l'autre, l

Ces trois Othon, qui ont rétabli l'empire, ont tous trois assiège Rome, et y ont fait couler le sang : et Arnoud, avant eux, l'avait saccagée.

1003. Othon in ve laissait point d'enfants. Viegt seigneurs prétendirent à l'empire; un des plus puissants était Henri, duc de Bavière: le plus opinaître de ses rivaux était Ékard, marquis de l'Inturinge. Ou sassasine le marquis pour faciliter l'élection du Bavarois, qui, à la téte d'une armée, se fait sacers à Mavence le 19 iuillet.

# HENRI II. Quinzième empereur.

A peine Heard de Bavière est-il couronuc, qu'il fait déchare Hermann, duc de Sousbe et d'Aisse, son compétiteur , ennemi de l'empire. Il met Strasbourg dauss es intérêts : était dépi que ville puissante. Il ravage la Souabe ; il marche en Saze ; il se fait prête serment par le duc de Saze, par les archevêques de Magdebourg et de Brême, par les comtes palatins, et même par Bolestas, roi de Pologne. Les Slaves, habitants de la Pomérauie, le reconsurent.

Il cpouse Cunégonile, fille du premier comte de Luxembourg. Il parcourt des provinces; il reçoit les hommages des évêques de Liégo et de Cambrai, qui lui font serment à genoux. Enfin le duc de Saxe le recunsult, et lui prête serment comme les autres.

Les efforts de la fuilseose italienne coutre la domination allemande er renouvellent sans cesse. Un marquis d'hrée, nommé Ardonin, entrepend de se faire noi d'haile; jils esfait dire par les séleques de filian commonquient la précedent qua on censentement, comme les papes présendairen qu'on se pouvait fiire un capperera rans eux. Arnolphe, archevêque de Milan, s'adresse au roi llenrit car se cont toujours les litalieurs qui appellent les Allemands, dont ils ne peuvent se passer, et qu'ils ne peuveut souffrir.

Heuri envoie des troupes en Italie sous un Othou, duc de Carinthie. Le roi Ardoniu bat ces troupes vers le Tyrol. L'empereur Henri ne pouvait quitter l'Allemagne, où d'autres troubles l'arrétaient.

4001. Le nouveau rei de Pologne chrétien profité de la falificació el mo Botelas, de de Boltène, feit de la falificació el mo Botelas, de de Boltène, ser cred multre de ses étas, el hi fait erceve les yeux, en se conformanta la méthode des empereurs chrétiens d'Orient et d'Occadent. Il prend toute la Boltène, la Missie, et la Lusse. Heari n' se contente de le prier de lui fair hommage des titus qu'il a cavabia. Le roi de Pologne rit de la demande, et se ligne contre Heari avec plusieurs princes de l'Allemagne, Heuri us sogrédonde conserver l'Allemagne, avant d'aller s'opposer au souveau césar d'Italie.

4005. Il regagne des évêques; il négocie avec des seigneurs; il lève des milices; il déconcerte la ligue.

Les Hongrois commenceut à embrasser le christionisme par les soins des missionuaires, qui ne cherchent qu'à éteudre leur religion, peudant que les princes ne veulent étendre que leurs états.

Étienne, chef des Hongrois, qui avait épousé la sœur de l'empereur Henri, se fait chrétien en co temps-la; et heureusement pour l'Allemague, il fait la guerre avec ses Hougrois chrétiens coutre les Hongrois idolátres.

L'Égliss de Rome, qui s'était laissé préveuir par les emperques fans la somination d'un roi de Pologne, prend les devants pour la Bongrie. Le pape Jean xunt dounne à Étiene de Bongrie le titre de roi et d'apôtre, avec lo droit de faire porter la croit devant hij, comme les archeréques. D'autres historiens placent ce finit quelques aunées plus 6d, sous le pontificat de Silvestre In. La Hongrie est divisée en dix évéchés, heucoup plus remplis adors d'idolktres que de chrécieur

L'archevêque de Milan presse lleuri un de venir en Italie contre son roi Ardouin. Benri part pour l'Italie, Il passe par la Bavière. Les états ou le partement de Bavière y disent un due: Hende de Luxembourg, beau-frère de l'empèreur, a tous les suffrages. Fait important qui montre que de droits des peuples étaient comptés pour quelque chose.

Heuri, avant de passer les Alpes, laisse Cunégonde son epouso entre les mains de l'archevêque de Magdebourg. On prétend qu'il avait fait vœu de chasteté avec elle: vœu d'imbécillité dans uu esu-

A peine est-il vers Vérone que le césar Ardouin

s'enfuit. On voit toujours des rois d'Italie quand les Allemands n'y sont pas ; et dès qu'ils y mettent les pieds, on n'en voit plus.

Henri est couronné à Pavie. On y conspire contre sa vie. Il étouffe la conspiration ; et après beaucoup de sang répandu, il pardonne.

Il ne va point à Rome, et selon l'usage de ses prédécesseurs, il quitte l'Italie le plus tôt qu'il peut.

1406. C'est toujours le sort des princes allemands que des troubles les rappellent chez eux quand ils pourraient affernir en Italie leur domination. Il va défentére les Bohémiens contre les Polonais. Revu dans Frague, il donne l'investitrer du duché de Bohéme à Jaromire. Il passe l'Oder, poursait les Polouais jusque daus leur pays, et fait la puix avec eux.

Il bâtit Bamberg, et y fonde un évêché; mais il donne au pape la seigneurie féodale: on dit qu'il se réserva seulement le droit d'habiter dans le château.

Il assemble un concileà Francfort-sur-le-Mein, uniquement à l'occasion de ce nouvel évêctié de Bamberg, auquel s'opposait l'évêque de Vurtzbourg, comme à un d'emembrement de son évêché. L'empereur se prosterne devant les évêques. Ou discute les droits de Bamberg et de Vurtzbourg sans s'accordes.

4007. On commence à entendre parler des Prussiens, ou des loursaiens. Céribent des lax-lares qui se nouvissaient det sang de cherta. Il habitatient depairs par de décrés calver la Polague et la mer Baltique. On dit qu'ils adoraient des represts. Ils pillaitent savavent les terres de la Polague. Il faut blein qu'il y dit enfin quelque chos de paper cher ser, poisque le Polague. Il faut blein qu'il y dit enfin quelque chos aussi faire des incursions : mais dans eet pays savarages, on envahibatil de sterres sécriles avec la néture fureur qu'on usurpait alors des terres fécondes.

4008-1099. Othon, due de la Basse-Lorraine, le dernier qu'on connaisse de la race de Charlemagne, étaitt mort, Henri in donne ce dutché à Godefroi, comte des Ardennes. Cette donation cause des troubles. Le duc de Bavière en profite pour inquiéter Henri, mais il est chassé de la Bavière.

4010. Hermann, fils d'Ékard de Thuringe, reçoit de Henri II le marquisat de Misule.

4014. Encore des guerres contre la Pologne. Ce n'est que depuis qu'elle est fendataire de l'Allemagne, que l'Allemagne a des guerres avec

Glogau existait déjà en Sllésle. On l'assiége. Les Silésieus étaient joints aux Polonais.

1012. Henri , fatigué de tous ces tronbles , veut

se faire chanoine de Strasbourg. Il en fait vœu; et pour aecomplir ce vœu il fonde un canonicat, dont le possessenr est appelé le roi du checur. Ayant renoncé à être chanoine, il va combattre

les Polonais, et calmer des troubles en Bohème.
On place dans ce temps-la l'aventure de Cunégonde, qui, accusée d'adultère après avoir fait

gonde, qui, accusee d'adultere apres avoir lait vœu de chastelé, montre son innocence en maniant un fer ardent. Il faut mettre ce conte avec le bûcher de l'impératrice Marie d'Aragon.

4015. Depuis que l'empereur avait quitté l'Italie, Ardouin s'en était ressaisl, et l'archevêque de Milan ne eessait de prier Henri u de venir réguer.

Henri repasse les Alpes dn Tyrol une seconde fois ; et les Slaves prennent justement et temps-la ponr rennneer au peu de christianisme qu'ils connaissaient, et pour ravager tout le territoire de llambourg.

1014, Die que l'empereur est dans le Yérannis, Ardouig perola loitie. Les Riomains sont prêts à recevior [leuri, Il vient à Rome es faite ou couronner arce (congonde. Le pape Benoît vim change la formule. Il lui demande d'abord une les es moi et à mes successoms la fidélité en toute et coner le c'était une espéce d'hommage que l'adresse du pape extorquiit de la simplicité de l'empereur.

L'empereur va soumettre la Lombardie. Il passe par la Bourgogne, va voir l'abbaye de Clunl, et se fait associer à la communauté. Il passe ensuite à verdun, et veut se faire moiue daus l'abbaye de Saint-Vall. On prétend que l'ablé, plus sage que llenrl, lui dit : « Les moines doi- « rent obcissance à leur abbé : je vous ordonne de « rent obcissance à leur abbé : je vous ordonne de « restre empereur. »

1013-1016-1017-1018. Ces années ne sons remplies que de petites guerres ne llobilme et sur les frontieres de la Polopie. Toute cette partie de Alfennague depris. Elle net plus habrar et plus milheureuse que Jamais. Tout seignene qui punta armer quelques paysma arg'l feadul la querre nui armer quelques paysma arg'l feadul la querre fefe à avient en cumêmes des guerres à somient; les obligacies le tens vasaux de laisers l'aureque refle. pour revenir les servir ; cela s'appelait le droit de trère.

Comment les empercurs restaien-lisa m milieu de cettle harlante, au lieu d'aire resider la fonugé e'est qu'ils avaient besoin d'être puissants ebez les Allemands pour être reconnau des Roussins. 1919-1902-19021. L'autorité de l'empercur était affermie dans la Lombardie par ses lieutenants: mais les Sarrasins remainent tujqiurs d'asu la Sicile, dans la Pouille, dans la Calabre, et se

jetèrent cette année sur la Toscane; mais leurs | ne sait s'il a mieux figure sur un autel que sur le incursions en Italie étalent semblables à celles des Slaves et des Hengrois en Allemagne, ils ne pouvaient plus faire de grandes conquêtes, parce qu'en Espagne ils étaient divisés et affaiblis. Les Grecs possedaient toujours une grande partie de la Pouille et de la Calabre, gouvernées par un catapan. Un Melle prince de Bari et un prince de Salerne s'éleverent contre ce catapan.

C'est alors que parurent, pour la première fois, ces aventuriers de Normandie qui fondèrent depuis le royaume de Naples. Ils servirent Melle contre les Grecs. Le pape Benoît viii et Mello, craignant également les Grecs et les Sarrasins, vont à Bamberg demander du secours à l'empereur.

Henri 11 confirme les donations de ses prédécesseurs an siège de Reme, se réservant le pouvoir souverain. Il confirme un decret fait à Pavie , par lequel les cleres ue deivent aveir ni femmes, ni concubines.

4022. Il fallait, en Italie, s'epposer aux Grecs et aux mahométans : il y va au printemps. Son armée est principalement composée d'évêques qui sont à la têté de leurs troupes. Ce saint empereur, qui ne permettait pas qu'un sous-diacre eût une femme, permettait que les évêques versassent le sang homain : contradictions trep ordinaires chez les hommes.

Il euvoie des troupes vers Capoue et vers la Pouille, mais il ne se rend point maltre du pays ; et c'est une médiocre conquête que de se saisir d'un abbé du Ment-Cassin déclaré contre lui , et d'en faire élire un autre.

4025. Il repasse bien vite les Alpes, selen la maxime de ses prédécesseurs, de ne se pas éleigner long-temps de l'Allemagne. Il convient avec Rebert, roi de France, d'avoir une entrevue avec lui dans nu bateau sur la Meuse, entre Sedan et Mouzon. L'empereur prévient le roi de France, et va le trouver dans son camp avec franchise. C'était plutôt une visite d'amis qu'une conférence de rois; exemple pen imité.

4024. L'empereur fait ensuite le tour d'une grande partie de l'Allemague dans une profonde paix , laissant partout des marques de générosité et de justice.

Il sentait que sa fin approchait, queiqu'il n'eût que cinquante-deux ans. On a écrit qu'avant sa mort il dit aux parents de sa femme : « Vous me « l'avez donnée vierge , je veus la rends vierge ; » discours étrange dans uu mari , encore plus dans un mari couronné. C'était se déclarer impuissant ou fanatique. Il meurt le 14 juillet; son corps est porté à Bamberg , sa ville favorite. Les chaneines de Bamberg le firent canoniser cent aus après. On trone.

# CONRAD II , DIT LE SALIQUE ,

#### SEIZIÈME EMPEREUR.

1024. On ne peut assez s'étonner du nombre prodigieux de dissertations sur les prétendus sent électeurs qu'en a crus institués dans ce temps-la. Jamais pourtant il n'y eut de plus grande assemblée que celle où Courad a fut élu. Ou fat ebligé de la tenir en plein champ entre Vorms et Mayence. Les ducs de Saxe, de Bohême, de Bavière, de Carinthie, de la Souabe, de la Franconie, de la Haute, de la Basse-Lerraine; un uombre prodigieux de comtes, d'évêques, d'abbés, tous donnerent leurs voix. Il faut remarquer que les magistrats des villes y assistèreut, mais qu'ils ne dennèrent point leurs suffrages. On fut campé six semaines dans le champ d'élection avant de se déterminer.

Enfin le choix tomba sur Conrad, surnommó le Salique, parce qu'il était né sur la rivière de la Saale. C'était un seigneur de Franconie, qu'on fait descendre d'Othon-le-Grand par les femmes. Il y a grande apparence qu'il fut choisi comme le meins dangereux de tous les prétendants ; en effet, en ne voit point de graudes villes qui lui appartieunent, et il n'est que le chef de puissants vassaux , dont chacun est aussi fort que lui

1025-1026. L'Allemagne se regardait touionrs comme le centre de l'empire : et le nem d'empereur paraissait confondu avec celui de roi de Germanie. Les Italiens saisissaient toutes les occasions de separer ces deux titres.

Les députés des grands fiefs d'Italie vont effrir l'empire à Robert, roi de Frauce ; c'était offrir akirs un titre fert vain, et des guerres réelles, Robert le refuse sagement. On s'adresse à un duc de Guienne, pair de France : il l'accepte, avant moins à risquer. Mais le pape Jean xx et l'archevêque de Milan font venir Courad-le-Salique en Italie. Il fait auparavant élire et couronner son fils Henri roi de Germanie ; c'était la coutume alors en France, et partout ailleurs.

Il est obligé d'assièger Pavie. Il essuie des séditiens à Ravenne. Tout empereur allemand appelé en Italie y est toujours mal reçu.

1027. A peine Conrad est couronné à Reme qu'il u'y est plus en sûreté. il repasse en Allemagne, et il y treuve uu parti contre lui. Ce sont là les causes de ces fréquents voyages des empereurs.

4028-1029-1030. Heuri duc de Bavière étant

mort, lo roi de l'Inagrio Èlienoo, parent par a mère, demande la Bavière, a un projudice do lis du dernice duc; preuve que les droits du sang n'itaient pas encore hien établis et un offet, rieu no l'étalt. L'empereux donne la Bavièro au list. Le flongreis veut l'avoir les armes à la main. On se bat, et on l'apsiso. El après la mort de cet L'iteme, l'empereur a lo crédit do fair polser art le rième do lliongre un parent. d'Élienne, et l'empereur a lo crédit do fair polser art le rième do lliongre un parent. d'Élienne, et rendre hommage et de so faire payer un tribut par ce roi Pierre, que les llongreis trités appeieux l'errei èlienne, de paren, qui creatient loujours avoir érigé la flongrei en royame, areatest volus qu'ou l'appelà l'érrec-le-l'homain.

Ernest, due do Souishe, qui avait armé contre l'empereur, est mis an ban de l'empire. Bun signifiait d'abord lannière; ensuite édit, publication; il signifia aussi depuis bamiszement. Cest un des premières esemples de cette procription. La formule était : « Nous déclarons ta femme veure, tes « enlants orphélins, et nous l'envoyous au nom « du diable aux quatre coins du monde. »

4 051-1052. On commence alors à connaître des souverains de Silésio, qui ne sont sous lo joug ni de la Bohème, ni do la Pologno: la Pologne se détache Insensiblement de l'empire, et ne veut

plus le reconnaître. 4052-1053-1054. Si l'empire perd un vassal dans la Pologno, il en acquiert ceut dans le royaumo de Rougrogno.

Le dernier roi, Rodolphe, qui n'avait point d'enfants, laisse en morrant ses état à Contralle-Sailage. Cétait très peu de domaine, avec la espériorité territoriale, on du moint des précentions de supériorité, c'est-d-iro de susceinnée, de domaine supériorite, c'est-d-iro de susceinnée, la france, sur le Suisse, les Grisons, la Provence, la Franche-Comité, la Savoite, Genère, la Pranche-Comité, la Savoite, Genère, le Emphilac. Cest de li que les ceres an-dédu du les supériorités de la que les ceres an-dédu du les suigneurs de ces cantons, qui referaiset aupseraux de Rodolduce, robbem de l'empereur.

Quelques óvêques s'étaient érigés aussi en princes feudataires. Conrad leur donna à tous les mêmes droits. Les empereurs élevèrent toujonrs les évêques pour les opposer anx seigneurs ; ils s'en trouvèrent bien quand ces deux corps étaient divisés, et mai quand ils s'unissaient.

Les sièges de Lyon, do Besançon, d'Embrun, de Vieune, de Lausanne, do Genève, de Bălo, de Grenoble, de Valonce, de Gap, de Die, furent des fiefs impériaux.

De tous les feudataires de la Bourgogno, un seul jetto les fondements d'une puissance duralie. C'est Bumbert aux blanches mains, tige des ducs de Savoie. Il n'avait que la Maurienne, l'empereur Iui donne le Chablais, le Valais, et Saint-Maurice; ainsi, de la Pologne jusqu'à l'Escaut, et de la Saôno au Garillan, les empercors fesaient partout des princes, et se regardaient comme les seigneurs suzerains de presque toute l'Europe.

Depuis 10.53 jusqu'à 10.53. L'Italia e accore troublée rappello encore Conrad. Ce même archevêque de Milan qui avait courronné l'empereur était par cette raison-là mêmo contre lui. Ses droits et ses présentions o avaient augment. Conrad le fait archéer avec trois autres évêques. Il est ensuite obligé d'assiége Milan, et il no peut le prendre. Il y perd une partio de son armée, et il perd par conséquent Louis on crédit daus Rome.

Il va fairo des lois à Bénévent et à Capoue; mais pendant ce temps les aventuriers normands y font des conquêtes.

Enfin il rentre dans Milan par des négociations, et il s'en retourne selon l'usage ordinaire.

Une maladic le fait mourir à Utrecht le 4 juin 1039.

### HENRI III,

# DIX-SEPTIÈME ENPEREUR.

Depuis 4039 jusqu'à 4042. Henri in, surnommé le Noir, fils de Conrad, dejà couronné du vivant de son père, est recounn sans difficulté. Il set couronné et acré use recondo fois par l'archevâguo de Cologne. Les premières années de son règno sont signalées par des guerres cont a Bohême, la Pologne, la Hongrie, mais qui n'opèreul auren grand dévianders.

Il donne l'archevèché de Lyon, et investit l'archevêque par la crosse et par l'annean, sans aucuuc contradiction; dens choses très remarquables. Elles prouvent que Lyon était ville impériale, et que les rois étaient en possession d'investir les évêques.

Depuis 4042 jusqu'à 1046. La confusion ordinaire bouleversait Rome et l'Italie.

La maison do Toscanello avait toujours dans Rome la principale autoritié. Elle avait acheté le poutilicat pour un enfant de douze ans de cette maison. Deux autres l'apant acheté anssi, ces trois poutifes partagérent en trois les revenus, et s'accordèrent à vivre paisiblement, abasdoumant les affaires politiques an chef de la maison de Toscanelle.

Ce triumvirat singulier dura tant qu'ils euront de l'argent pour fonrnir à leurs plaisirs; et quand ils n'en enrent plus, chacun vendlt sa part de la papaulé au diacre Gratien, que le P. Maimbourg appelle un saint prêtre, homme de qualité, fort riche: mais comme le jeuue Benolt x avait cic élu loug-temps avant les deux autres, on lui laissa, par uu accord solennel, lo jouissauce du tribut que l'Angleterre payait alors à Rome, et qu'on suppelait le denier de saint Pierre; à qu'on sorie d'Angleterre s'étaient soumis depuis longtemps.

temps.

Ce Gratien, qui prit le nom de Grégoire v1, et qui passe pour s'être conduit sagement, jouissait paisiblement du pontificat, lorsque l'empereur Heuri III viut à Rome.

Jamais empereur u'y exerça plus d'autorité. Il déposa Grégoire vi, comme simoniaque, et nomma pape Suidger <sup>1</sup>, son chancelier, évêque de Bamberg, saus qu'on osat murmurer.

Le chancelier, devenu pape, sacre l'empereur et sa femme, et promet tout ce que les papes out promis aux empereurs, quaud coux-ci ont été les plus forts.

4047. Henri nu doune l'investiture de la Pouille, de la Calabre, et de presque tout le Ruéveruin, excepté la ville de Beinévent et son territoire, aux priuces normands qui avaient conquis ces pays sur les Grecs et sur les Sarrasins. Les papes ne prétendaient pas alors donner ces étals. La ville de bénévent apparteuait eucore aux Paudolles de Toscantelle.

L'empereur repasse eu Allemagne, et coufère tous les évêchés vacants.

4048. Le duché de la Lorraine Mosellanique est donné à Gérard d'Alsace, et la Basse-Lorraine à la maison de Luxembourg. La maison d'Alsace, depuis ce temps, u'est connue que sous le titre de marquis, et ducs de Lorraine.

Le pape étant mort, on voit encore l'empereur donner un pape à Rome, comme ou donnait un autre béuéfice. Henri ili envole un Bavarois nommé Popon, qui sur-le-champ est reconnu pape sous le nom de Danasse II.

1609. Damase mort, l'empereur, dans l'assenblé de Vorus, nomme l'évêque de 1001, Bruuon, pape, et l'envoie preudre possession : c'est le pape L'envoir se l'envoir preudre possession : c'est le pape de l'envoir se l'envoir se l'envoir se l'envoir se l'envoir se qu'est les empereurs disposent ainst du sant sière. Théodor et sharoib y avient accentinue les fiales en le l'envoir se de l'envoir se l'envoir se l'envoir se l'étact et let noipurs été déprendant. On leur reli l'airé les picis, et ils ensent dé reclaves.

Plerre, renoncent à la religion chrétienne, et à l'hommage qu'ils avaient fait à l'empire. Henri in leur fait une guerre malheureuse : il ne peut la finir qu'en donnant sa fille au nouveau roi de peuples ne le fusseut pas. 1055. Le pape Léon 1x vient daus Vorms se plaindre à l'empereur que les princes normands

devienment trop puissants.

Henri in reprend les droits fodaux de Bamlerz, et donne au pape la ville de Béuéveit en c'change. On ne pouvait donner au pape que la ville, les princes uormands ayaut fait hommage à l'empire pour le reste du duehé: mais l'emprerur donna au pape une armée avec laquelle il pourrait chasser ces uouveaux couquérauts devenus trop voisins de flome.

Léon ix mêne contre eux cette armée, dont la moitié est commandée par des ecelésiastiques.

Hunfrol, Richard, et Robert Guiscard ou Gulchard, ces Normands si faucux dans l'histoire, tailleut en pièces l'armée du pape, trois fois plus forte que la leur. Ils preunent le pape prisounier, sejtetut à se piets, lui demandent sa lévolúction, et le mèneut prisonnier dans la ville de Bénévent.

4054. L'empereur affecte la puissauce absolue. Le due de Bavière ayant la guerre avec l'évêque de Ratisbonne, Beuri in preud le parti de l'évêque, ette ledue de Bavière devant sou conscil pirix/ édopuille le due, et donne la Bavière à son propre fils Henri, âgé de trois ans : c'est le célèbre empereur Henri iv.

Le duc de Bavière se réfugie chez les Hongrois , et veut en vain les intéresser à sa vengeance.

L'empereur propose aux seigneurs qui lui sont attachés d'assurer l'empire à son fils presque au berceau. Il le fait déclarer roi des Romains dans le château de Tribur, près de Mayence. Ce titre n'était pas nouveau; il avait été pris par Ludolphe, fils d'Othou per.

4053. Il fait un traité d'alliance avec Contarini, duc de Venise. Cette république était déjà puissante et riche, quoiqu'elle ne battlt mousaie que depuis las 950, et qu'elle ne fût affranchie que depuis 98 d'une redevance d'un mauteau de drap d'or, seul tribut qu'elle avait payé aux empereurs d'Occident.

Gènes était la rivale de sa pulssance et de sou commerce. Elle avait déjà la Corse, qu'elle avait prise sur les Arabes; mais son négoce valait plus que la Corse, que les Pisans lui disputèrent.

Il u'y avait point de telles villes en Allemagne, et tout ce qui était au-delà du Rhin était pauvre et grossier. Les peuples du Nord et de l'Est, plus pauvres encore, ravagoaient toujours ces pays.

4036. Les Slaves font eucore une irruptiou , et désolent le duché de Saxe.

Henri in meurt auprès de Paderborn, entre les les du pape Vietor II, qui avant sa mort sacre

Hongrie André, qui était chrétieu, quoique ses peuples ne le fussent pas.

<sup>\*</sup> Il prit le nom de Clément 11.

aus.

# HENRI IV.

DIX-HUITIÈME EMPEREUR. 1056. Une femme geuverne l'empire : c'était

une Française, fille d'un due de Guienne, pair de France, nommée Agnès, mère du jeune Heuri IV; et Agnès, qui avait de droit la tutèle des biens patrimoniaux de son fils, n'eut celle de l'empire que parce qu'elle fut habite et courageuse.

Depuis 1057 jusqu'à 1069. Les premières années du règue de Henri 1v sout des temps de trouble obscurs.

Des seigneurs particuliers se fent la guerre en Altemague. Le duc de Bohême, toujours vassal de l'empire, est attaqué par la Pologne, qui ne veut plus en être membre.

Les Bongreis, si leng-temps redoutables à l'Allemagne, sont obligés de demander enfin du seconrs aux Allemands contre les Polonais, devenus dangereux ; et malgré ce secours ils sont battus, Le rei André et sa femme se réfugient à Itatisbonne

il paralt qu'aucune politique, aucun grand dessein, n'entrent dans ces guerres. Les sujets les plus légers les produisent : quelquefeis elles ent leur source dans l'esprit de chevalerie introduit alors en Allemagne. Un comte de Hollande, par exemple, fait la guerre contre les évêques de Cotogne et de Liége pour une querelle dans un tournoi.

Le reste de l'Europe ne prend nulle part aux affaires de l'Allemagne, Peint de guerre avec la France, nulle influence en Angleterre ni dans le Nord, et alors même très peu eu Italie, quoique Henri IV en fût roi et empereur.

L'impératrice Agnés maintient sa régence avec beaucoup de peine. Enfin en 1061, les ducs de Saxe et de Bavière,

oncles de Henri IV, un archevêque de Cologne, et d'autres princes, enlèvent l'empereur à sa mère, qu'en accusait de tout sacrifier à l'évêque d'Augsbourg, son ministre et son amant. Elle fuit à Reme, et y prend le voile. Les seigneurs restent maltres de l'empereur et de l'Allemagne jusqu'à sa majerité.

Cependant en Italie, après bien des troubles toujours excités au sujet du pontificat, le pape Nicolas II, en 1059, avait statué dans un concile de cent treize évêques que désormais les cardinanx sents eliraient le pape, qu'il serait ensuite présenté an peuple pour faire confirmer l'élection; « sauf, ajoute-t-il, l'henneur et le respect

l'empereur son fils lienri av , âgé de près de six ; « dus à notre cher fils Henri , maintenant roi , e qui, s'il plait à Dieu, sera empereur selen le droit que nous lui en avons déjà donné.

On se prévaluit ainsi de la minorité de flenri 1v pour aceréditer des droits et des prétentiens que les pontifes de Rome soutinrent toujeurs quand ils le purent.

Il s'établissait alors une coutume que la crainte des rapacités de mille petits tyrans d'Italie avait introduite. On donnait ses biens à l'Église sous le titre d'oblata; et en en restait possesseur feudataire avec une légère redevance. Voifa l'origine de la suzeraineté de Rome sur le royaume de Naples,

Ce meme pape Nicolas II, après avoir inntilement excommunié les conquérants normands, s'en fait des protecteurs et des vassaux ; et ceuxci, qui étaient feudataires de l'empire, et qui craignaient bien meins les papes que les empereurs, font hommage de leurs terres an pape Nicolas dans le coneile de Melphi en 1059, Les papes, dans ces commencements de feur puissance, étaient comme les califes dans la décadence de la leur ; ils donnaient l'investiture au plus fort qui la demandait.

Rebert recoit du pape la conronne ducale de la Peuille et de la Calabre, et est investi par l'étendard. Richard est confirmé prince de Capoue, et le pape leur denne eucore la Sicile, en cas qu'ils en chassent les Sarrasins.

En effet. Robert et ses frères s'emparèrent de la Sicile en 1061, et par la rendirent le plus grand service à l'Italie.

Les papes n'eureut que long-temps après Bénévent, laissé par les princes normands aux Pandolphes de la maison de Toscanelle.

1069, Henri IV, devenu majenr, sort de la captivité où le retenaient les ducs de Saxe et de Bavière. Tout etait alors dans la plus berrible confu-

sion. Qu'on en juge par le droit de rançonner les voyageurs; droit que tous les seigneurs, depnis le Meiu et le Véser jusqu'au pays des Slaves, comptaient parmi les prérogatives féodales. Le droit de dépouiller l'empereur paraissait

aussi fort naturel aux ducs de Bavière, de Saxe. au marquis de Thuringe. Ils forment une ligue contre lui. 1070. Henri IV. aidé du reste de l'empire, dis-

sipe la ligue.

Othon de Bavière est mis au ban de l'empire. C'est le second souverain de ce duché qui essuje cette disgrâce. L'emperent donne la Bavière à Guelfe, fils d'Azon, marquis d'Italie.

1071-1072. L'empereur, quoique jenne et livré aux plaisirs, parcourt l'Allemagne pour v mettre quelque ordre.

HENRI IV. 657

L'année 1072 est la première époque des fa- | meuses querelles pour les investitures.

Alexandre is avait été élu pape saus consulter la cour impériale, et était resté pape malgré elle. Hildebrand, né à Soane en Tescane, de parents iuconnus, moine de Cluui sous l'abbé Odilon, et depuis cardinal, gouvernait le pontificat. Il est assez connu sous le nom de Grégoire vii ; esprit vaste, inquiet, ardent, mais artificieux jusque dans l'impétuosité : le plus fier des hommes, le plus zele des prêtres. Alexandre avait dejà , par ses conseils, raffermi l'autorité du sacerdoce.

Il engage le pape Alexandre à eiter l'empereur à son tribunal. Cette témérité paraît ridicule ; mais si l'ou souge à l'état où se trouvait alors l'empereur, elle ne l'est point. La Saxo, la Thuringe, nne partie de l'Allemagne, étaient alors déclarées contre Henri IV.

1073. Alexandre 11 étant mort, llildebrand a le erédit de se faire élire par le peuple sans demander les voix des cardinanx, et sans attendre le consentement de l'empereur. Il écrit à ce prince qu'il a été élu malgré lui, et qu'il est prêt à se démettre. Henri 1v envoie son chancelier confirmer l'élection du pape, qui alors, u'ayant plus rien à craindre, lève le masque.

Henri continue a faire la guerre aux Saxons, et à la lique établie coutre lui. Henri av est vainqueur.

1075. Les Russes commençaient alors à être chrétiens, et connus dans l'Occident. Un Démétrius (car les noms grecs étaient par-

venus jusque daus ectte partie du monde), chassé de ses états par son frère, vient à Mayence implorer l'assistance de l'empereur; et, ce qui est plus remarquable, il envoie son fils à Rome aux pieds de Grégoire vu, comme au juge des chrétiens. L'empereur passait pour le chef temporel, et le pape pour le chef spirituel de l'Europe. llenri achève de dissiper la ligue, et rend la

paix à l'enspire.

Il paralt qu'il redoutait de nouvelles révolu-

tions : car il écrivit une lettre très sonmise au pape, dans laquelle il s'accuse de débauche et de simonie; il faut l'en croire sur sa parole. Son aveu donnait à Grégoire vu le droit de le reprendre ; e'est le plus beau des droits ; mais il ne donne pas celui de disposer des couronnes,

Grégoire vu écrit aux évêques de Brôme, de Constance, à l'archevêque de Mayence, et à d'antrea, et leur ordonne de venir à Rome, « Vous « avez permis aux elercs, dit-il, de garder leura « concabines, même d'en prendre de nouvelles ; « nous vous ordonnons de venir à Rome au pre-« mier coneile. «

Il a'agissait aussi de dimes ecclésiastiques,

que les évêques et les ables d'Allemagne se dis-

Grégoire vu propose le premier une croisade : il en écrit à Henri IV. Il prétend qu'il ira délivrer le saint sépulcre à la tête de cinquante mille hommes, et veut que l'emperenr vieune servir sous lui. L'esprit qui réguait alors ôte à cette idée du pape l'air de la démence, et n'y lasse que celui de la grandeur.

Le desseiu de commander à l'ompereur et à tous les rois ne paraissait pas moins chimérique : e'est cependant ce qu'il entreprit, et non sans quelques succès.

Salomon, roi de Hongrie, chassé d'une partie de ses états, et n'étant plus maître que de Presbourg jusqu'à l'Autriehe, vient à Vorms renonveler l'hommage de la Hongrie à l'empire.

Grégoire vu lui écrit : « Vons devez savoir que « le royaume de Hongrie appartient à l'Église « romaine. Apprenez que vous épronverez l'indi-« guation du saint siège, si vous ne reconnaissez « que vous tenez vos états de lui, et non du roi « de Germanie. »

Le pape exige du due de Bohême cent marcs d'argent en tribut annuel, et lui donne en récompense le droit de porter la mitre.

1076. Henri IV jouissait toujours du droit de nommer les évêques et les abbés, et de donner l'investiture par la crosse et par l'anneau; ce droit lui était commun avec presque tous les princes. Il appartient naturellement aux peuples de choisir ses pontifes et ses magistrats. Il est juste que l'autorité royale y conconre : mais cette antorité avait tout envahi. Les empereurs nommaient aux évêchés, et Henri IV les vendait. Grégoire, en a'opposant à l'abus, soutenait la liberté naturelle des hommes ; mais en s'opposant au concours de l'autorité impériale, il introduisait un abus plus grand eucore. C'est alors qu'éclatèrent les divisions eutre l'empire et le sacerdoce,

Les prédécesseurs de Grégoire vit n'avaient euvoyé des légats aux empereurs que pour les prier de venir les secourir et de se faire couronner dans Rome. Grégoire envoie deux légats à Henri. pour le citer à veuir comparaître devant lui comme un acensé.

Les légats arrivés à Goslar sout al andonnés aux insultes des valets. On assemble pour réponse une diète dans Vorms, où se trouvent presque tous

les seigneurs, les évêques et les abbes d'Allemagne. Un cardinal, nommé Hugues, y demande instice de tous les erimes qu'il impute au pape. Grégoire y est déposé à la pluralité des voix : mais il fa!lait avoir une armée pour aller à Rome sontenir ee jugemeut.

Le pape, de son côté, dépose l'empereur par

une bulle. « Je lui défends , dit-ll , de gouverner « le royaume tentouique et l'Italie ; et je délivre « ses sujets du serment de fidélité. »

Grégoire, plus bablie que l'empereur, savaltbies que ces excommunications seraient seconde par des guerres civiles. Il met les évêques allemands dans son parti. Ces évêques gagnent des esigneurs. Les Saxons, anciens eunemis de Henri vleur sert de préctete.

Ce même Guelfe, à qui l'empereur avait donné la Bavière, s'arme contre lui de ses bienfaits, et soutient les mécontents.

Enfin, la pinpart des mêmes évêques et des mêmes princes qui avaient déposé Grégoire vu soumettent leur empereur au jugement de ce pape. Ils décrèteut que le pape viendra juger définitivement l'empereur dans Augsbourg.

1077. L'empereur veut prévenir ce jugement fatal d'Augsbourg; et par me résolution inouie, il va, suivi de peu de domestiques, demander au pape l'absolution.

Le pape était alors dans la forteresse de Canosse sur l'Apennin, avec la comtesse Mathilde, propre

cousine de l'empereur. Cette comtesse Mathilde est la véritable cause de tontes les guerres entre les empereurs et les papes qui ont si long-temps désolé l'Italie. Elle possédait de son chef nne grande partie de la Toscane, Mantone, Parme, Reggio, Plaisance, Ferrare, Modene, Vérone, presque tout ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine de Saint-Pierre de Viterbe jusqu'à Orviette, une partie de l'Ombrie, de Spolette, de la marche d'Ancône. On l'appelait la grande comtesse, quelquefois duchesse; il n'y avait alors aucune formule de titres usitée en Europe : on disait aux rois votre excellence, votre sérénité, votre grandeur, votre grâce, indifféremment. Le titre de majesté était rarement donné anx empereurs; et c'était plutôt une épithète qu'un nom d'honneur affectó à la dignité impériale. Il y a encore un diplôme d'une donation de Mathilde à l'évêque de Modène, qui commence ainsi : « En présence de Mathilde , par la grâce « de Dieu, duchesse et comtesse. » Sa mère, sœur de Heuri m, et très maltraitée par son frère, avait nourri cette pnissante princesse dans une haine implacable contre la maison de Henri. Elle était soumise au pape, qui était son directeur, et que ses eunemis accusaient d'être son amant. Son attachement à Grégoire et sa haine contre les Allemands allèrent au point qu'elle fit nne donation de toutes ses terres an pape, du moius à ce qu'on prétend.

C'est en présence de cette comtesse Mathilde qu'au mois de janvier 1077, l'empereur, pieds

nus et convert d'un cilice, se prosterne aux pieds du pape, en lui jurent qu'il lui sera en tout parfaitement soumis, et qu'il ira attendre son arrêt à Aussbourg.

Auguourg.
Tous les seigneurs lombards commençaient alors 
à être beaucoup plas mécoatents du pape que de 
l'empereur. La donation de Mathidé leur donnait 
des alarmes. Ils promettent à Henri uv de le 
secourir, s'il casse le traité honteux qu'il vient de 
faire. Alors ou voit cequ'on n'avaitpoint vuencore: 
un empereur allemand secourir par l'Italie, et

abandonné par l'Allemagne. Les seigneurs et les évêques assemblés à Forcheim en Franconie, animés par les légats du pape, déposent l'empereur, et réunissent leurs suffrages en faveur de Rodolphe de Reinfeld, duc de Souabe.

4078. Crégoire se conduit alors en juge suprême des rois. It a déposé Heari v, mais jî peat lui par-donner. Il trouve mauvais qu'on n'ait pas atlendu son ordre précis pour rescrer le nouvel étu à Mayence. Il dicèture, de la forteresse de Canosse, où les seigneurs lombards le tiennent blequé, qu'il reconnaîtra pour empérent et pour rois d'Allemagne cefui des concurrents qui lui obéira le mient.

Henri 1v repasse en Allemagne, ranime son parti, lève nne armée. Presque toute l'Allemagne est mise par les deux partis à feu et à sang. 4079. On voit tous les évêques en armes dans

cette guerre.

Un évêque de Strasbonrg, partison de Henri, va piller tous les convents déclarés pour le pape. 4080, Pendant qu'on se bat en Allemagne, Grégoire vn, échappé anx Lombards, excommunie de nonveau Henri; et par sa bulle du 7 mars : Nous domons. dit-il. le royaume teutonique à

« Rodolphe, et nous condamnons Henri à être « vainen. » Il envoie à Rodolphe une couronne d'or avec

Il envoie à Rodolphe une couronne d'or avec ce mauvais vers si connu :

e Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodolpho. s

Henri IV, de son côté, assemble trente évêques et quelques seigneurs allemands et lombards à Brixen, et dépose le pape pour la seconde fois anssi juutilement que la première.

Bertrand, comte de Provence, se soustrait à l'obéissance des deux empereurs, et fait hommage an pape. La ville d'Arles reste fidèle à Henri.

Grégoire vu se fortifie de la protection des princes normands, et leur dônne nne nouvelle investiture, à condition qu'ils défendront tonjours les papes.

Grégoire encourage Rodolphe et son parti, et lenr promet que Henri mourra cette année. Mais daus la fameuse bataille de Mersebourg, Heari IV, assisté de Godefroi de Bouillon, fait retomber la prédiction du pape sur Rodolphe son compétiteur, blessé à mort par Godefroi même.

1081. Henri se venge sur la Saxe, qui devient alors le pays le plus malheureux.

Avant de partir de l'Italie, il donne sa fille Agnès an baron Frédéric de Stauffen, qui l'avait aidé, ainsi que Godefroi de Bouillon, à gaguer la bataille décisive de Mersebourg. Le duché de Souabe est sa dot. C'est l'origine de l'illustre et malheureuse maison de Souabe.

Henri vainqueur passe en Italie. Les places de la comtesse Mathilde ini résistent. Il amenait avec lai un pape de sa façon, nommé Guibert : mais cela mine. L'empléhe d'abord d'Atre recu la Rome.

cela même l'empéche d'abord d'être reçu à Rome.

1082. Les Saxons se font un fantême d'empereur : c'est un comte Hermann à peine connu.

1085. Henri assiége Rome. Grégoire lui propose de venir encore lui demander l'absolution, et lui promet de le couronner à ce prix. Henri pour réponse prend la ville. Le pape s'enferme dans le château Saint-Ange.

Robert Guiscard vient à son secours, quoiqu'il eût eu aussi quelques années anparavant sa part des excommunications que Grégoire avait prodiguées. On negocie : on fait promettre au pape de

couronner Henri.

Grégoire, pour tenir sa promesse, propose de descendre la couronne du haut du château Saint-Ange avec une corde, et de conronner aiusi l'em-

4084. Henri ne s'accommode point de cette plaisante cérémonie; il fait introniser son nutipape Guibert, et est couronné solennellement par lui.

Cependant Robert Gaiscard ayant reçu de nouvelles troupes, cet aventurier normand force l'empereur à s'éloigner, tire le pape du château Saint-Ange, devient à la fois sou protecteur et son maître, et l'emmêne à Salerne, oû Grégoire demeura jusqu'à sa mort prisonuier de ses libérateurs, mais toujours parlant en maître des rois, et en martir de l'Églies.

4085. L'empereur retourne à Rome, a's fait reconsailer bit et ou pape, et se blue de retourner en Allemagne, comme tous ses prédecessens; qui paraissisent n'être veuus prendre Rome que par cérémonie. Les d'uisions de l'Allemagne le rappélaient : il fallait écraser l'anti-empereur, et dompter les Sarons; muis il ne poul januais avoit de grandes armées, ni par conséqueut de succès entiers.

4086. Il soumet la Thuringe; mais la Bavière, soulevée par l'ingratitude de Guelfe, la moitié de la Souale, qui ne veut point reconnaître son gen-

dre, se déclarent contre lul; et la guerre civile est dans toute l'Allemagne.

1087. Grégoire vn. étant mort, bidier, ablé du Mont-Cassin, est pape sons le nom de Victor m. La comtesse Mathilde, fidele à sa baine contre llemri v., fournit des troupes à ce Victor, pour chasser de Roune la garnison de l'empereu et son pape Guibert. Victor meurt, et Roue n'est pas moiss soustraite à l'antorité impériale.

4088. L'anti-empereur Hermann n'ayant plus ni argent ni troupes, vient se jeter aux genoux de Heuri iv, et menrt ensuite Ignoré.

Henri IV épouse une princesse russe, veuve d'un marquis de Brandebourg de la maison de Stade; ce n'était pas nu mariage de politique.

Il donne le marquisat de Misnie an comte de Lanzberg, l'au des plus anciens seigneurs saxons. C'est de ce marquis de Misnie que descend toute la maison de Saxe.

Ayant pacilié l'Allemagne, il repasse en Italie; le plus grand obstacle qu'il y trouve est toujours cette comtesse Mathilde, remariée depais peu avec le jeune Guelfe, fils de cet ingrat Guelfe à qui Henri iv avait donné la Bavière.

La comtesse soutient la guerre dans ses états contre l'empereur, qui retourne en Allemagne sans avoir presque rien fait.

Ce Guelle, mar de la comtesse Mahilde, est, dit-on, la première origine de la faction des Guelles, par laquelle on designa depuis on Italie le parti des papes. Le mot de Gibblin fut long-temps depuis appliqué à la faction des empereurs, parce que Henri, his de Conrad m, naequi tà Ghibbling. Cette origine de ces deur, most de guerre est aussi probable et aussi incertaine que les autres.

1090. Le nouveau pape Urbain II, anteur des croisades, poursuit Henri IV avec non moius de vivacité que Grégoire VII.

Les évêques de Constance et de Passau soulèvent le peuple. Sa nouvelle femme Adétaide de Russie, et son fils Conrad, ne de Berthe, se révoltent contre lui; jamais empereur, ni mari, ni père, ne fat plus malheureux que Benri rv.

1091. L'impératrice Adélaide et Conrad son beau-fils passent en Italie. La comtesse Mathilde leur donne des troupes et de l'argent. Roger, duc de Calabre, marie sa fille à Conrad.

Le pape Urbain, ayant fait cette pnissante ligue contre l'empereur, ne manque pas de l'excommunier. 1092. L'empereur, en partant d'Italie, avait

laissé une garuison daus Rome; il était encore maître du palais de Latran, qui était assez fort, et où sou pape Guibert était revenu.

Le commandant de la garnison vend au pape la 42. garuison et le palals. Geoffroy, abbé de Vendôme, qui clait alors à Rome, prêce à Urbain ur l'argent qu'il faut ponr ce marché; et Urbain ul le rembourse par le titre de cardinal qu'il lui donne, à lui et à ses sncesseurs. Aluis, dans tous les gouvernements monarchiques, la vanilé a toujours fait ses marchés avec l'avarice. Le pape Guibert s'enfigh.

1095-1094-1095. Les esprits s'occupent pendant ces anuées, en Europe, de l'idée des croisades, que le fameux ermite Pierre préchait partout avec un enthousiaame qu'il communiquait de ville en ville.

Grand concile, ou plutôt assemblée prodigieuse à Plaisance en 4095. Il y avait plus de quarante mille hommes, et le concile se tenait en plein champ. Le pape y propose la croisade.

L'impératrice Adélalde et la comtesse Mathikle y demandent solennellement justice de l'empereur Henri 1v.

Conrad vient baiser les pieds d'Urbaiu  $\pi$ , lui prête serment de Bidelité, et conduit sou cheral par la bride. Urbain lui promet de le couronner empereur, à condition qu'il renoucera anx investitures. Eusuite il le baise à la bouche, et mange avec lui dans Crémone.

4096. La croisade ayant été prêchée en France avec plus de succès qu'à Plaisauce, Gauthiersaus-avoir, l'ermite Pierre, et un moine allemand nommé Godescald, prennent leur chemin par l'Allemagne, auivis d'une armée de vagabonde.

1097. Comme ces vagabonds portaient la croix et u'aviaent point d'argent, et que les luifs, qui fessient tout le commerce d'Allemagne, en aviaent beancoup, les croisés commenchernt leurs expéditions par eux à vorms, à Cologne, à Mayence, à Trèves, et dans plusieurs autres villes; on tes égorge, on les brûle : presque toute la ville de Marence est réquise en coeffes par ses désordres.

L'empereur Henri réprime ces exces antant qu'il le peut, et laisse les croisés preudre leur chemiu par la Hongrie, où ils sont presque tous massacrés.

Le jeuue Gnelfe se brouille avec sa femme Mathilde ; il se sépare d'elle , et cette brouillerie rétablit uu pen les affaires de l'empereur.

4098. Henri tient une diète à Aix-la-Chapelle , où il fait déclarer son fils Conrad indigne de jamais

regner,
4099. Il fait élire et couronner son second fils
Henri, ue se doutant pas qu'il aurait plus à se

plaindre du cadet que de l'ainé. 1400, L'autorité de l'empereur est absolument

détruite en Italie, mais rétablie eu Allemague.

Florence. Le pape Pascal II, auquel les faibles licutenants de l'empereur en Italie opposaient en vaiu des anti-papes, excommunie Henri IV, à l'exemple de ses prédécesseurs.

4102. La comtesse Mathilde, brouillée avec son mari, renouvelle sa donation à l'Église romaine.

Brunon, archevêque de Trèves, primat des Gaules de Germanie, investi par l'empereur, va à Rome, où il est obligé de demander pardou d'avoir recu l'investiture.

1104. Henri iv promet d'aller à la Terre-Sainte; c'était le senl moyen alors de gagner tous les cenrits

4403. Mais, dans ce même temps, l'archevêque de Mayence et l'évêque de Constance, k'gats du pape, voyant que la croisade de l'empereur n'est qu'une feinte, excitent son fils Henri cuntre lui; ils le relèvent de l'excommunication qu'il a, disent-lis, encourne pour avoir été futée à son père. Le pape l'encourage; ou gagep élu-

sicurs seigneurs saxona et bavarois. Lee partisano du jeune Henri assemblent un cuncile et une armée. On ne laisse pas de faire dans ce concile des lois sages; ou y coufirme co qu'ou appelle la trère de Dica, monument de l'horrible harbarie de ces temps-la. Cette trève ciati une défeue aux seigneurs et aux barons, tous en guerre les uus contre les autres, de se tuer les diumaches et les fêtes.

Le jeune llenri proteste dans le concile qu'il est prêt de se soumettre à son père, si son père se soumet au pape. Tout le coucile cria Kyrie eleison, c'était la prière des armées et des couciles.

Cependant ce fils révolté met dans son parti le marquis d'Autriche et le duc de Bohème. Les ducs de Bohème prenaient alors quelquefois le titre de roi, depuis que le pape leur avait donné la mitre.

Son parti se fortifie; l'empereur écrit en vain au pape Pascal, qui ne l'écoute pas. Ou indique une diète à Mayence pour apaiser tant de trou-

l.e jeune Henri feint de se réconcilier avec son père ; il lui demande pardon les larmes aux yeux; et l'ayant attiré près de Mayence dans le château de Bingenheim, il l'y fait arrêter et le retieut en prison.

4106. La dicte de Mayence se déclare pour le lis perfide outre le père malheureux. On signifie à l'empereur qu'il faut qu'il envoie les ornements impériaux au jeune llenri; on les lui prend de force, on les porte à Mayence. L'usurpateur dénaturé y est couronné; mais il assure, en souprant, que c'est malgré lui, et qu'il reudra la couronne à son père, des que Henri 1v sera obéissant au pape.

On trowve, dans les Constitutions de Goldast, une lettre de l'empereur à son fils, par laqueile il le conjure de souffiri au moins que l'évêque de lidge lui douen en maile. Laisser-moi, dië-il, «rester à Liége, sinue ne empereur, du moins eu publis à la viètre, que je sois faces de mender de l'entre de nouvenn sailer dans le temps de Pâques. Si vonu m'accorder ce que je vous domande, je vous en autrait une grande obligation : al vons me refuser, ji raj plutid vivre u villagosis et am le party de trangers, que de marcher ainsi et dans les pats étrangers, que de marcher ainsi entrefois fui tempe lor de sur mempire qui surféciés înt le mempire cap surféciés lui mempire cap.

Queile lette d'un empereur à son fils I l'àvportie et infeitle durrée de ce jeune prince rendit queiques partissas à leuri 11. Le nouvel d'un voiaux sière à Lière l'aite de son père fut repouse. Il alla demandre en Aisace le serment de fécilié, et le skacieras, pour tout bommage, battient les troupes qui l'accompagnaient, et le contraignirent de prendre la finie; mais ce léger, de échec us fit que l'irriter et qu'aggraver les maiheurs du père.

L'évêque de Liège, le duc de Limlourg, le duc de la Basse-Lorraine, protégeaient l'empereur. Le contie de Blainaut élait contre lui. Le pape Paseal écrit au conate de Blainaut : « Poutsuiver partout « Henri, chef des hérétiques, et ses fauteurs; » vous ne pouvez offrir à Dieu de sacrifices plus « agréables».

Henri I'v eulin, presque sans secours, préd d'irte forcé dans liée, écrit l'à blaché de Cumi; il semble qu'il méditat une retraite dans ce convent. Il menrà l'alighe l'a obai, racabié de douleur, et en récriant : » Dieu des vengennes, vous vengerez ce parriède; » c'étail ne opinion aussi aneienne que vaine, que Dieu exauçuit les médicitions de mourrants, et surout des pères; erreur utile, si elle cêtt po réfrayer ceux qui méritaient ess médicitions.

Le fils dénaturé de Henri IV vieut à Liége, fait déterrer de l'église le corps de son père, comme celui d'un excommunié, et le fait porter à Spire dans une cave.

# HENRI V,

# DIX-NEUVIÈME EMPEREUR.

Les seigneurs des grands fiels commençaient. On priteud que sa forme eut pour doit une somme alors à s'affermir dans le droit de souveraineté. Ils s'appeisient co-imperantes, se regardant ling, Cela composerait plus de ciuq millions d'é-

comme des souverains dans leurs Belt, et vassuu, de l'empire, no de l'empire, no de l'emperen. In recevaient à la vérité de lui les Bést vacants; mais la même autorité qui les treu donnait ne pouvalt les leur doter. Cest ainsi qu'en Pologue le roi confère les destinution. Eneflet, on peut recevoir par grâce, destinution. Eneflet, on peut recevoir par grâce, l'empire destinution. Eneflet, on peut recevoir par grâce. Plusièreur vassaux de l'empire s'initiubient dijà ducs et contes par la grâce. Le dives et de l'empire s'initiubient dijà ducs et contes par la grâce.

Cette Indépendance que les seigneurs s'assuraient, et que les empereurs voulaient réduire, contribua pour le moins, autant que les papes, au trouble de l'empire, et à la révolte des enfants contre leurs pères.

could feel personal a "accretional" de la failbeas da tóne. Ca pour termenent (fodal fails paus pris le même no France et an Tragon. Il in 'y avall pias de oryamme en Italie; tous les seigenurs s' cantonnaien: l'Europe était foute bérissée de chât teaut et couvrete de brigands; la barbarie et l'importance régulient. Les babliants des cimpagnes ciucient dans la servinde, les bourgois des villes ciucient dans la servinde, les bourgois des villes merçunes près, en Italie, l'Europe n'était, d'un botat l'autre, qu'un thétatre de miser.

La première chose que fait Henri v, des qu'il s'est fait couronner, est de maintenir ce même droit des investitures, contre lequel il s'était élevé pour détrêner son père.

Le pape Pascal étant venu en Frauce, va jusqu'à Chàlons eu Champagne pour conférer avec les princes et les évêques allemands, qui y viennent au nom de l'empereur.

Cette nombreuse ambassade refuse d'abord de faire la première visite an pape. Ils se rendent pourtant cher lui à la fin. Brunon, archevêque de Trèves, soutient le droît de l'empereur. Il étail bien plus naturel qu'un archevêque réclamât coutre ces investitures et ces hommiges, dout les évêques se plaiganeint ant; mais l'indrêt particulier combat dans loutes les occasions, l'intérêt général.

1107-1108-1109-1110. Ces quatre années us sont guère employées qu'à des guerres contre la Hongrie et contre une partie de la Pologne; guerres sans sujet, sons grand succès de part ni d'antre, qui Binisseut par la lassitude de tous les partis, et qui laissent les choses comme elles, étaient.

1111-1412. L'empereur, à la flu de cette guerre, épouse la filie de Heari III, noi d'Angleterre, filis et second successeur de Guillaume-le-Conquérant. On proteud que sa femme eut pour dot une somme qui revient à euvirou nenf cent mille livres sterline. Cela composerait puts de join millions d'é-

cus d'Atlemagne d'aujourd'bui, et de vingt millions de France. Les bistoriens manquent tous d'exactitude sur ces faits ; et l'histoire de ces tempslà n'est que trop souvent un ramas d'exagerations.

Enfin , l'empereur pense à l'Italie et à la couronne impériale; et le pape Pascal II , pour l'inquiéter, renouvelle la querelle des investitures.

Henri v envoie à Rome des ambassadeurs, suivis d'une armée. Cependant il promet, par un écrit conservé encore an Vatican, de renuncer aux investitures, de laisser aux papes tout ce que les empereurs leur ont donné; et, ce qui est assez étrange, après de telles soumissions, il promet de ne tuer ni de mutiler le souverain pontife.

l'ascal II , par le même acte , promet d'ordonner aux évêques d'abandonner à l'emperenr tous lenrs fiefs relevants de l'empire : par cet accord, les évêques perdaient beauconp, le pape et l'em-

pereur gagnaient.

Tous les évêques d'Italie et d'Allemagne qui étaient à Rome protestent contre cet accord; Heari v, pour les apaiser, leur propose d'être fermiers des terres dont ils étaient auparavant en possession. Les évêques ne veulent point du tont être fermiers.

Henri v. lassé de toutes ces contestations, dit qu'il veut être couronné et sacré sans ancune condition. Tout cela se passait dans l'église de Saint-Pierre pendant la messe; et à la fiu de la messe l'empereur fait arrêter le pape par ses gardes.

Il se fait un soulèvement dans Rome en faveur dn pape. L'empereur est obligé de se sauver ; il revient sur-le-champ avec des troupes, donne dans Rome un sanglant combat, tue beaucoup de Romains, et surtout de prêtres, et emmène le pape

prisoonier avec quelques cardinaux.

Pascal Int plus doux en prison qu'à l'antel. Il fit tout ce que l'empereur voulnt. Henri v, an bout de deux mois, recondnit à Rome le saint père à la tête de ses troupes. Le pape le couronne empereur le 43 avril, et lui donne en même temps la bulle par laquelle il lui confirme le droit des investitures, il est remarquable qu'il ne lui donne, dans cette bulle, que le titre de dilection. Il l'est encore plus que l'empereor et le pape communièreot de la même bostle, et que le pape dit, en donnant la moitié de l'bostie à l'empereur : « Comme cette « partie du sacrement est divisée de l'autre , que « le premier de nous denz qui rompra la paix a soit séparé dn royaume de Jésus-Christ, a

Henri y achève cette comédie en demandant an pape la permission de faire enterrer son père en terre saiote. lui assurant qu'il est mort pénitent : et il retourne en Allemagne faire les obsèques de Henri IV , sans avoir affermi son pouvoir en Italie. Pascal is ne trouva pas manyais que les cardinanx et ses légats, dans tous les royaumes, desavouassent sa condescendance pour Henri v.

Il assemble un concile dans la basilique de Saint-Jean de Latran. Là, en présence de trois ceuts prélats, il demande pardon de sa faiblesse, offre de se démettre du poutificat, casse, annulle toot ce qu'il a fait, et s'avilit lui-même pour relever l'Eglise.

4115. Il se peut que Pascal II et son concile n'eussent pas fait cette démarche, a'ils n'eussent compté sur quelan'nne de ces révolutions ani ont toujours suivi le sacre des empereurs. En effet, il v avait des troubles en Allemagne au suiet du fisc impérial : autre source de guerres civiles.

1114. Lothaire, duc de Saxe, depnis emperenr, est à la tête de la faction contre Henri v. Cet. empereur avant à combattre les Saxons comme son père, est défenda comme lui par la maison de Souabe, Frédéric de Stauffen, duc de Souabe, père de l'empereur Barberousse, empêche Henri v de succomber.

1115. Les ennemis les plus dangereux de Henri v sont trois prêtres : le pape, en Italie; l'archevêque de Mayence, qui bat quelquefois ses troupes : et l'évêque de Vurtzbourg, Erlang, qui, envoyé par lui aux ligueurs, le trahit et se range de leur côté.

1116. Benri v, vainquenr, met l'évêque de

Vurtzbourg, Erlaog, au ban de l'empire. Les évêques de Vurtzbonrg se prétendaient seigneurs directs de tonte la Franconie, quoiqu'il y eût des dues, et que ce duché même appartint à la maison impériale. Le duché de Françonie est donné à Conrad, ne-

veu de Heuri v. Il n'y a plus aujourd'hui de duc de cette grande provioce, non plus que de Souabe, L'évêque Erlang se défend long-temps dans Vnrtzbourg, dispute les remparts l'épée à la main, et s'échappe quand la ville est prise.

La fameuse comtesse Mathilde meurt, après avoir renonvelé la donation de tous ses biens à l'Église romaine.

1117. L'empereur Henri v. déshérité par sa consine et excommunié par le pape, va en Italie se mettre en possession des terres de Mathilde, et se venger do pape. Il entre dans Rome, et le pape s'enfuit chez les nonveaux vassaux et les nouveaux protecteurs de l'Église, les princes normands.

Le premier couronnement de l'empereur paraissant équivoque, on en fait un second qui l'est bien davantage. Un archevêque de Brague en Portugal, Limousin de naissance, nommé Bourdin, s'avise de sacrer l'emperenr,

1118, Henri, après cette cérémonie, va s'assurer de la Toscaoe. Pascal II revient à Rome avec une petite armée des princes normands. U de la France.

meurt, et l'armée s'en retourne apres s'être fait paver.

Les cardinaux seols élisent Gaiètan, Gélase II.
Censio, consul de Rome, marquis de Frangipani,
déroue à l'empereur, entre dans le conclare l'pée
à la mais, saisit le pape à la gorge, l'accable de
coups, le fait prisonnier. Cette férocité brutale
met Rome en combustion. Henri v va Rome;
Gélase se retire en France; l'empereur donne
le nonificent à son Limousia Bourdis.

i 119, Gélase fant mort au concile de Vienne te en Dauphiné, les cardinaux qui étaient à ce concile élisent, conjointement avec les érèques et même avec des laigues romains qui s' provarient, Goi de Bourgogne, archerêque de Vienne, âls d'un duc de Bourgogne, et du sang royal de France. Ce n'est pas le premier prince élo pape. Il prend le nom de Caliste n.

Louis-le-Gros, roi de France, se rend médiateur dans cette grande affaire des investitures entre l'empire et l'Eglise. On assemble un concile à Reims. L'archevêque de Mayence y arrive avec cinq cents gendarmes à cheval, et le comte de Trojes va le recevoir à une demi-lieue avec un pareil nombre.

L'empereur et le pape se rendent à Mouzon. On est prêt de s'accommoder; et, sur une dispute de mots, tout est plus brouillé que jamais. L'empereur quitte Mouzon, et le concile l'excommunie.

4120-1121. Comme il y avait dans ce concile plusieurs évêques allemands qui avalent excommunié l'empereur, les autres évêques d'Allemague ne veulent plus que l'empereur donne les investitures.

1122. Enfin, dans une diète de Vorms, la paix de l'empire et de l'Eglise est faite. Il se trouve que dans cette longue querelle on ne s'était jamais entendo. Il ne s'agissait pas de savoir al les empercurs conféraient l'épiscopat, mais s'ils pouvaient investir de leurs fiefs impériaux des évêques canoniquement élus à lenr recommandation. Il fut décidé que les investitures seralent dorénavant données par le sceptre, et non par un bâton recourbé et par un annean. Mais ce aul fot bien important, l'empereur renonca en termes exprès à nommer aux bénéfices ceux qu'il devait investir. Eqo, Henricus, Dei gratia, Romanorum imperator, concedo in omnibus ecclesiis fieri electionem et liberam consecrationem. Ce fut une brêche irréparable à l'autorite impériale. 4125. Troubles civils en Bohême, en Hongrie.

en Alsace, en Holiande. Il n'y a, dans ce temps malheureux, que de la discorde dans l'Église, des 4124. Voici la première fois que les affaires d'Augleterre se trouvent mélées avec celles de l'empire. Le roi d'Angleterre Heurl 1<sup>ex</sup>, frère du duc de Normandie, a déjà des guerres avec la France an snjet dece duché.

L'empereur ître des troupes, et a'avance vera le Rhill. On toil ansai que dès ce temps-în même tous les seigneurs allemands ne secondaient pas l'empereur dans de telles guerres. Plusieurs refuserat de l'assister contre une puisance qui, para position, devait dêtre naturellement la protectrice des seigneurs des grands fiels allemands contre le dominateur suzeraln, ainsi que les rois d'ânqueterre s'unifert devois avec les grands tressure.

1425. Les malheurs de l'Europe étaient an comble par une maladle contagieuse. Henri v en est attaqué, et meurt à l'urecht le 22 mai, avec la réputation d'un fils dénaturé, d'un hypocrite sans religion, d'un voisin inquiet, et d'un mauvais maltre.

#### .....

# LOTHAIRE II , VINGTIÈME EMPEREUR.

1422-1428-1427. Volci mus époque singuiser. Le France, pour he première feis, qu'onju in décadence de la maison de Charlemagne, se mule eu Malenagne de l'écrites d'un emprerer. Leclèbre moine Suger, abbé de Saint-Denis, et ministre d'état sous Lonis-le-Cerox, va à la diéte de Mayence avec le occiége d'un souverain pour partie de la compartie de Souske. Il y rétouit, soit par bumbers par intrigues. La diéte paraque cloid d'in dec-paraque choist d'in decentre de la comparage de la co

Cournd, due de Francoule, de la maison de Stautien-Sousie, et Prédérie, due de Sonale, protestent contre l'élection. L'abbé Suger fet, parmi les ministres de France, le première qui ceclui des guerres civiles en Allemagne. Courad se fait proclamer roi à Spire; mais, sen lieu de soutenir sa faction, il va se fait proi de Lombardie à Milan. On loi prend ses villes en Allemagne; mais il en gazen en Lombardie.

1428-1429. Sept ou huit guerres à la fois dans le Danemarck et dans le Holstein, dans l'Allemarne et dans la Flandre.

1150. A Rome le peuple prétendait toujours élire les papes malgré les cardinaux, qui s'étaient

guerres particulières entre tous les grands, et de la servitude dans les peuples.

<sup>.</sup> Non a Vienne, mais dans l'abbaye de Cluni

reisert ce drois, es persisatis à ne reconnaître l'éla que comme une évêque, et uno comme son souverain. Rome estière se partage en deux factions. Une dell'innocent, l'autre élit els ou péti-fils d'un juif, nomme l'évan, qui prend le non d'Anaciet. Le ilst ai juif, comme plus riche, chases son compétiers de Rome. Innocent in se réfugie en Transea, dereune l'aile des papes opprimes. Ce l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre l'autre l'autre la courenne emprerur avec son épouse, et exonpousie ses commétiers.

4433-1432-1433. L'anti-empereur Contral de Fraêncine et Tanl-ippe Austet ou tu grand parti en Italie. L'empereur Lothaire el le page innocent tout à fonne. Les deur pages se soumettent au jugement de Lohaire: il décide pour lonceent. L'anti-page se retire dans le châleus Saint-Ange, dont il était eucore maître. Lothaire se fait ancrer par lanceent s, sedon les suages alors établis. L'un deces usages était que l'emperer festait d'host serment de ouserer eau page la vie et les membres ; mais on en promettait autent à l'empereur.

Le pape cède l'usufruit des terres de la comtesse Mathille à Lohaire et à son gendre le duc de Bavière, seulement leur vie durant, moyennant une redevance annuelle au saint siège. C'etait une semence de guerres pour leurs successents.

Pour faciliter la donation de cet usufrult, Lothaire n baisa les pieds du pape, et couduisit sa mule quelques pas. On croit que Lothaire est le premier empereur qui ait fait cette double cérémonie.

4154-1455. Les deux rivaux de Lothaire, Conrad de Franconie et Frédéric de Souabe, abaudonnés de leurs partis, se réconcilient avec l'empereur et le reconnaissent.

On tient à Mag lebourg une diète célèbre. L'empereur grec, les Vénitiens y envoient des ambassadeurs pour demander justice coutre Roger, roi de prétent à l'empire serment de fidelité, pour conserver apparemment la Poméranie, dont ils s'étaient emparée.

4136. Police établie en Allemagne. Hérédités, et coutames des fiéls et des arrière-liels coufirmées. Magistratures des bourgmestres, des maires, des prévôts, soumises aux seigneurs féodaux. Priviléges des églises, des évêchés, et dos abbayes, confirmés.

1437. Voyage de l'empereur on Italie. Roger, duc de la Pouille et nouveau roi de Sicile, tenaît le parti de l'anti-pape Anaclet, et meuaçait Rome. On fait la guerre à Roger.

La ville de Pise avait alors une grande considé-

ration dans l'Europe, et l'emportain misus eur Veniue et sus Géne. Ces trius illes commerçantes fournisaisent à presque tout l'Occident toute les délicitesses de l'aut. Elles a étistent touriement enrichies par le commerce et par la liberté, tandis que les désablaton de gouvernement fodal répandiém presque partout ailleurs la servitude et pandiém presque partout ailleurs la servitude et quarante gairres au securra de l'empereur; et miser. Le l'imparante de l'empereur; et some cur l'empereur a nauris par réciter. On dit exemplaire du Digeste, et que l'empereur en 84 présent la s'ulle de l'ise.

Lothaire n meurt en passant les Alpes du Tyrol vers Trente.

\*\*\*\*\*\*\*\*

# CONRAD III, VINGT-UNIÈME EMPEREUR

4138. Henri, due de Bavière, surnommé le Superbe, qui possédait la Saxe, la Misnie la Thuringe, en Italie Vérone et Spolette, et presque tous les hiens de la corntesse Mathilde, se saisit des ornements impériaux, et crut que sa grande puissance le ferait reconnaître empereur; mais ce fut précisément ce qui lui da la couronne.

Tous les seigneurs se réunissent en faveur de Courad, le même qui avait disputé l'empire à Lothaire II. Henri de Bavière, qui paraissait si puissant, est le troisième de ce nom qui est mis su ban de l'empire. Il faut qui lai ctée plus impredeut encore que superle, puisque étant si puissaut, il put à peine se défende.

Comme le nom de la maison de ce prince était Guelle, cenx qui tinrent son parti furent appelés les Guelfes, et on s'accontuma à nommer ainsi les ennemis des emprepers.

4159. On donne à Albert d'Anhalt, surnommé l'Ourz, marquis de Brandebourg, la Saxe qui appartenait aux Guelfes; on donne la Bavière au marquis d'Autriche. Mais cuffu, Albert l'Ours ne pouvant se mettre en possession de la Saxe, on s'accommode. La Saxe reste à la maison des Guelfes, la Bavière à celle d'Autriche; L'out a changé depuis.

1440. Henri-le-Saherpe mourt, et laisse au becceau Henri-le-Lion. Son free Geelle soutient la guerre. Roger, roi de Sicile, lui dounait mille marcs d'argent pour la faire. On voit qu'à penie, qu'ils songent à ferme le elemin de Rome aux empereurs par toutes sortes de moyens. Frédèric Barberousse, neveu de Conard, et si eélèbre depuis, se signale déjà dans cette guerre.

Depuis 1110 jusqu'à 1146. Jamais temps ne

parut plus favorable aux empereurs pour venir établir daus Rome cette puissance qu'ils ambitionuèrent toujours, et qui fut toujours contestée.

Arnaud de Brescia, disciple d'Abélard, homme d'enthousiasme, préchait dans toute l'Italie coutre la puissance temporelle des papes et du clergé. Il persuadait tous eeux qui avaient intérêt d'être persuadis, et surtout les Romains.

En 1144, sous le court ponificat de Lucius II, les Romains veuleut eucore rétablir l'ancieur en publique; ils augmentent le sénat; ils éfisent patrice un fils de l'anti-pape Pierre de Léon, nommé fourdain, et donnent au patrice le pouvoir tribuultial. Le pape Lucius marcho coutre eux et est tué au pied du Capitole.

Cepeudant Conrad III ue va point eu Italie, soit qu'une guerre des Hongrois coutre le marquis d'Autriehe le retienne, soit que la passion épidémique des croisades ait déjà passé jusqu'à lui.

4146, Saint Bernard, abbé de Ciercaux, ayant préché la croisade en France, la prèche en Allemagno. Mais eu quelle langue préchait-il donc l'in énendait point le tudesque, il ue pouvait parler latiu au peuple. Il y fils baucoup de mira-cles; cela pout être: mais il oe joiguit pas à ces miraeles le don de prophôtie; cen il annonça de la part de Djeu les plus grands succès.

L'empereur se eroise à Spire avec beaucoup de seigneurs.

4117. Corred un fait les préparaills des acrèssed dans la dicie de Francier. Il fils, avant son départ, oueronner son fils liver ir nú des Romains. On dablit le conseil impérial de la forteil pour juger les canses en dernier ressort. Ce couseil était comprosé de doure harons. La présidence lui donnée comme un dici la maison de Schults, e'cet-à-dire comme un dici la maison de Schults, e'cet-à-dire continue de la tromange, et d'un rerlevance. Ces espèces de dets commençaient à s'intro-duire.

L'empereur s'embarque sur le Danube avec le célèbre évâque de Preisingen, qui a écrit l'histoire de ce temps, avec ceux de Batishonne, de l'assau, de Bile, de Mett, de Toul. Frèdèrie Barberousse, le marquis d'Autribe, Henri, due de Bavière, le marquis d'Autribe, Henri, due de l'avière, el marquis de Montferrat, sont les principaux princes qui l'accompagnent.

Les Allenands étaient les derniers qui recaient à ces expélitions d'abord si brillantes, et bientit après si malbeureuses. Déjà était érigé le petit royaume de Jérusalem : les étaits d'Antioche, d'Édesse, de Tripoli, de Strie, étaient formés. Il s'était élerd des comtes de Joppé, des marquis de Galilée et de Sidou; mais la plupart de ees conquêtes étaient perdues.

4448. L'inempérance fait périr une partie de l'armée allemande. De la tous ces bruits que l'em-

pereur grec a empoisonné les foutaines pour faire périr les eroisés.

Conrad, et Louis-le-Jeane, roi de France, joigenet leura armées affaillétes vers Loudicée. Après quéques combats contre les musulmans, il va en péléringae à Érraisalen, au lieu des rendre naitre de Damas, qu'il assiége ensoile inutilement. Il s'en recourse presque sans armée sur les viaisseux de son leura-frère Manuel Commène: il alorde dans le golde de Venis, n'oustat aller en Italie, encore moins se présenter à Rome pour y être couronné.

1118-1149. La perte de toutes ces prodificieuss armées de croisés, dans les pars où Alexandre avait subjugué, avec quarante mille hommes, un empire beaucoup plus puissant que cetui des Arabes et des Tures, démontre que dans ess entreprises des chritises il y avait un tecrardical qui devait nécessairement les déruire : c'était le gouvernement (éoal, l'indépendence des shefs; et par connéquent le désunion, le désordre et l'impra-

dence. La seule eroisade raisounable qu' on fit alors fut celle de quelques seigneurs llamands et anglais, unus sprinciplement de plosteurs Allemands des borch de fiblin, du Mein et du Véere, qui s'emnauprierat pour aller eccordir l'Espange, toigneurs la compare de la contraction de la consiste de la contraction de la contraction de la consiste l'Espange contraction de la contraction de la consiste l'Espange contraction de la contraction de la condernitation de la contraction de

On en fealt une autre contre les poleus du Vord; car l'espir du tempe, ches les chrétiens, était d'aller combattro ceux qui n'étalent pas de cher religion. Les récique et Maglécury, de Brandbourg, piotears abbés, animent cette croisade. Ou marche avre une armé de soitante mille tanté de la premain de la companya de la contre la cont

sulter l'empereur, et elle tourne même contre lui. Henri-le-Lion, due de Saxe, à qui Conrad avait ôté la Bavière, était à la tête de la eroisade contre les paiens : il les laissa bientôt en repos pour attaquer les ehrétiens, et pour reprendre la Bavière.

1430-1451. L'empereur, pour tout fruit de son vorage en Palestine, ne retrouve done en Allemagne qu'une guerre civile sous le nom de guerre sainte. Il a hien de la peine, avec le secours des Bavarnis et du reste de l'Allemagne, à contenir lleuri-le-Lion et les Guellés.

1132. Conrad III incurt à Bamberg le 15 fé-

vrier, sans avuir pu être couronné en Italie, ul laisser le royaume d'Allemagne à sou fils.

# FRÉDÉRIC I°, DIT BARBEROUSSE. VINGT-DEUXIÈME EMPEREUR.

4152. Frédéric 1er est élu à Francfort par le consentement de tous les princes. Son secrétaire Amandus rapporte dans ses Annales, dont on a conservé des extraits, que plusieurs seigneurs de la Lombardie y donnèrent leur suffrage en ces termes : « O vous ufficiez, officiati, si vous y cona sentez. Frédéric aura la force de son empire. »

Ces officiati étaient alors au nombre de sis : les archevêques de Mayence, de Trèves, de Cologue, le grand écuyer, le grand maître d'hôtet, le grand chambellau ; on v ajouta depuis le grand échauson. Il paralt indubitable que ces officiati étaient les premiers qui recognaissaient l'empereur élu, qui l'annoncaieut au peuple, qui se chargeaient de la cérémonie.

Les seigneurs italiens assistèrent à cette élection de Frédéric : rien n'est plus naturei. On crovait. à Francfort, donner l'empire romain en donnant la couronne d'Allemagne, quoique je roi ne fût nommé empereur qu'après avoir été couronné à Rome. Le prédécesseur de Frédéric Barberousse n'avait eu aucupe autorité ni à Rome, ni dans l'Italie; et il était de l'intérêt de l'élu que les grands vassaux de l'empire romain joirnissent leur suffrage aux voix des Allemands.

L'archevêque de Cologne le couronne à Aix-la-Chapelle; et tous les óvêques l'avertissent qu'il n'a point l'empire par droit d'hérédité. L'avertissement était inutile : le fils du dernier empereur. abandonné, en était une assez bonue preuve.

Son règne commence par l'action la plus imposante. Deux concurrents , Suenou et Canut , disputaient depuis lung-temps le Danemarck : Frédérie se fait arbitre; il force Canut à céder ses droits, Suenon soumet le Danemarck à l'empire dans ja viile de Mersebourg. li prête serment de fidélité, il est investi par l'épée. Aiusi, au milien de tant de troubles, un vuit des rois de Pologne, de Hongrie, de Danemarck, aux pieds du trône Impérial.

1153. Le marquisat d'Antriche est érigé en ducité en faveur de Heuri Jasamergott, qu'un ne conualt guère, et dont la postérité s'éteignit environ un siècle après.

Henri-le-Linn, ce due de Saxe de la maison guelfe, abtient l'investiture de la Bavière, parce qu'ii i'avait presque toute reconquise; et il devient partisan de Frédéric Barberousse, autaut qu'il avait été enuemi de Conrad r".

Le pape Eugène III envoie deux légats faire le procès à l'archevêque de Mavence, accusé d'avoir dissipé les biens de l'Église; et l'empereur le

4154. En récompense, Frédéric Barberousse répudie sa femme, Marie de Vocbourg ou Vuhenbourg, sans que le pape Adrien IV, alors siégeant à Rome, le trouve mauvais.

4155. Frédéric reprend sur l'Italie les desseins de ses prédécesseurs. li rédult plusieurs villes de Lombardie qui vanlaient se mettre en république; mais Milan lui résiste.

Il se saisit au nom de Benri, sou pupille, fils de Conrad III, des terres de la comtesse Mathilde, est couronné à Pavie, et députe vers Adrien ty pour le prier de le couronner empereur à Rome.

Ce pape est au des grands exemples de ce que peuvent le mérite personnel et la fortune. Né Anglais. fils d'un mendiant, inng-temps mendiant lui-même, errant de pays en pays avant de pouvoir être recu valet chez des moines en Dauphiné 1, enfin porté au comble de la grandeur, il avait d'autant plus d'élévation dans l'esprit qu'il ctait parvenu d'un état plus abject. Il vonlait couronner no vassal, et craignait de se donner un maltre. Les troubles précédents avaient introduit la coutome que, quand l'empereur venait se faire sacrer, le pape se fortifialt, le peuple se cautonnait, et l'empereur commençait par jurer que le pape ne serait ni tué, ui mutilé, ul dépoulllé.

Le saint siège était protégé, comme on l'a vu. par le roi de Sicile et de Naples, devenu voisin et vassal dangereux.

L'empereur et le pape se ménagent l'un l'autre. Adrien, enfermé dans la forteresse de Città-di-Castello, s'accorde pour le couronnement, comme on capitule avec son ennemi. Un chevalier armé de toutes pièces vient lui jurer sur l'évaugile que ses membres et sa vie seront en sûreté; et l'empereur lui livre ce fameux Arnaud de Brescia qui avait souleré le peuple romain contre le pontificat, et qui avait été sur le point de rétablir la république romaine. Arnaud est brûlé à Rome comme un hérétique, et comme un républicalu que dens souve-

Le pape va au-devant de l'empereur, qui devait, selon le nonveau cérémontal, ini baiser les pleds, lui tenir j'étrier, et conduire sa haquenée blanche l'espace de neuf pas romains. L'emperenr ne fesait point de difficulté de baiser les pieds, mais il ne vaulait point de la bride. Alors les cardinanx s'enfuient dans Città-di-Castello, comme si Frédéric Barberousse avait donné le signal d'une guerre civile. On lui fit voir que Lothaire u avait

rains prétendants au despotisme s'immolaient.

<sup>\*</sup> Pare le monustère de Soint-Ruf, a Volence.

accepté ce cérémonial d'humilité chrétienne, il s' soumit enflu; et comme il se trompait d'étirei; il dit qu'il n'avait point appris le métier de palefrenier. C'était en effet un grand trimphe pour l'Église de voir un empereur servir de palefrenier à un mendiant, fils d'un mendiant, devenu évêque de cette Rouse ob cet empereur devait commander.

Les députés du peuple romain, devenus aussi plus hardis depuis que tant de villes d'Italie avaient sonat le tocsin de la liberté, viennent dire à Frédéric : Nous veus avons fait notre citoyen et notre prince, d'éranger que vous étiez, etc. » Frédérie leur impose ailence, et leur dit: « chae lemagne et Othon vous ont conquis ; je suis votre maître, etc. »

Frédéric est sacré empereur le 48 juin dans Saint-Pierre.

On savii si peu ce que c'était que l'emplez, toutes les préclaiment étaient si contradictoires, que d'un côté le peuple romain se sontera, et il y ent beaucoup de anuy everé, parc le pape avait couronné l'empereur sans l'ordre du sérant et du peuple; et de l'autre côté le pape d'était conferèn peuple; et de l'autre côté le pape détien écrivait dans toutes ses lettres, qu'il avait conferèn trédéric le hécide de l'empler comain, Beneficiam imperii romani. Ce mot de beneficium siguifaits un ét doit puis de l'autre de l'autre de l'autre guidaits un ét alor.

Il fit de plus exposer en public un tablean qui représentait Lothaire ut aux genoux du pape innocent in, tenant les mains jointes entre celles du pontife; ce qui était la marque distinctive de la vassalité. L'inscription du tablean était:

- Rex veuit ante fores jurans pruss urbis bonores;
   Post homo fit paper, sumit quo dante coronam.
- « Le roi jure à la porte le maintien des henneurs
- « de Rome, devient vassal du pape, qui lui donne « la couronne. «

413.6. On voit déjà Frédérie fort puissant en Allemague; car il hai tondument e comte palsuin du Rhin à son retour dans une diète pour des mulrersations. La pinei éatis, tedo ri ancienze loi de Sonahe, de porter un ebien sur les épaules un ille d'Allemagne; l'archevique de Mayence est condamné à la même peine ridicule: on la leur épargne. L'emperent fait détruire plusieurs petits ebhteux de brigands. Il épouse à Vurtibourg la fille d'an contre de Bourgeagne, c'ést-d'iné de la Franche-Comié, et devient par la ségiour direct de cette counté rétavant del l'empire.

Le comte son beau-père, nemmé Renaud, ayant obtenu de grandes immunités en faveur de ce mariage, s'intitula le comte franc : et c'est de la qu'est veau le nom de Franche-Comte.

Les Polonais refusent de payer leur tribut, qui

était alors fixé à cinq cents marcs d'argent. Frédéric marche vers la Pologne. Le duc de Pologne donne son frère en otage, et se soumet au tribut, dont il paie les arrérages.

Prédéric passe à Benançon, derents an damine; il y reçois les ligats du pas evie sambassaclears de presque tous les princes. Itse plaint avec hauteur à ces legista du terme de l'énéritée dont la cour de Rome usait en parlant de l'empler, et du tablean du blathair » it deit prépetent écomme vassal du raint siége. Sa gloire et su puissance, ainsi que son d'ord, justifient etet bauteur. Un légat ayant dit : « Si l'empereur ne tient pas l'empire du pape, de qui le inter-il douré - le comate palatiu, pour répouse, veut tuer les légats. L'empereur les renvois à Rome.

Les droits régalieus sont confirmés à l'archevêque de Lyon, reconsu par l'empereur pour primat des Gaules. La juridiction de l'archevêque est, par cet acte meurantée, étendue sur tous les Bels de la Savie. L'original de ce diplône subsiste encore. Le secan est dans une petite bulle ou boite d'or. C'est de cette manière de seeller que le nom de bulle a été donné aux constitutions.

4158. L'empereur accorde le titre de roi au duc de Bobéme Vladislas, as ie durant. Les empereurs dounsient alors des titres à vie, même celui de monarque; et on diatir roi par la grân et l'empereur, sans que la province dont on devenii roi ful no royaume: de sorte que l'on voit daus les commencements, taubit des rois, taubit des ducs, de Hongrie, de Pologne, de Bobéme.

Il passe en Italie: d'a bord le comte pastain et le chanceire de l'emperenc, qui le fast pas confondre avec le chanceire de l'empire, vont recevoir les serments de plusieurs villes. Ces serments étaient conçus en ces termes: s le jure d'être s toujours lidée à monségneur l'empereur Frédéric contre tous ses ennemis, etc. » Comme il était brouilé alers avec le pape, à cause de l'aventure des légats à Beannon, il semblait que ces

serments fussent exigés contre le saint sière.

Il ne parali pas que les papes fussent alors souverains des terres données par Pepin, par Charlemagne, et par Glion 1". Les commissaires de 
l'empereur exercent tous les droits de la souveraineté dans la marche d'Ancône.

Adrica y cervole de nouveaux légats à l'empeceur dans Augshours, où il assemble son armée. Frédéric marche à Nilan. Cette ville était déjà la plus poissante de la Lombardie; et Parice et Ravenne étaient peu de chose en comparasion : elle s'était rendue libre des le temps de l'empereur lleuni v; la fertilité de son territoire, et surtout sa liberté, l'avaient eurichie. A l'approche de l'empercur, elle envoie offirir de l'argent pour garder sa libret; mais Frédèrie veut l'argent et la mijéthon. La ville est assiégée, et se dédend j. bentôt ses consuls captiulent : on leur due le droit de battre monnaie, et tons les droits régatiens, on condamne les Milanais à bâtir un palais pour l'empereur, à payer neur mille marcel argent. Tous les habitains font serment de fidélité. Minan , sans duc et sans comte, fut gouvernée en ville suiette.

Frédéric fait commencer à bâtir le nouveau Lodi, sur la rivière d'Adda, il donne de nouvelles lois en Italie, et commence par ordonner que tonte ville qui transgressera ces lois paiera cent marcs d'or; un marquis, einquante; un comte, quarante; et un seigneur châtelain, vingt. Il ordonne qu'aucun fief ne pourra se partager; et comme les vassanx, en prétant hommage aux seigneurs des grands fiefs, leur juraient de les servir Indistinctement envers et contre tous, il ordonne que dans ces serments on excepte toujours l'empereur; loi sagement contraire aux contumes féodales de France, par lesquelles un vassal était obligé de servir son seigneur en guerre contre le roi; ce qui était, comme nous l'avons dit ailleurs, une inrisprudence de guerres civiles.

Les Génois et les Pissas avaient depais longtemps enlevé la Corse et la Sardigne aux Sarrasins, et s'en disputaient encore la possession : c'est une preuve qu'ils étaient très poissants; mais Frédérie, plus pulssant qu'eux, envolué des commissaires dans ces deux villes; et parce que les Génois le t'aversent, il leur fais payer une amende de mille marcs d'argent, et les empèche de continuer à fortifler Gins.

Il renet l'ordre dans les flets de la comtesse Mathilde, dont les papes ne possiciant rien ; il les donne à un Guelle, cousin du duc de Saze et de Baviere. On oublie le ueven de cette comtesse, fils de l'empereur Courad, lequel avait des droiss sur ces ilés. En ce temps l'université de Bologne, la première de toutes les universités de l'Europe, commerçait à à établir, et l'empereur lui donne des privilées.

4159-4160. Frédérie re commençait à être plus maître en Italio que Charlemagne et Othon ue l'adient été : la flafabili le pape en souteunt les prérogatives des sénateurs de Rone, et encore plus en mettant des froupes en quartier d'hiver dans ses terres.

Adrien IV, pour mieux conserver le temporel, attaque Frédéric Barberonsse sur le spirituel. Il ne s'agit plus des investitures par un hâtou ourbé ou droit, mais du serment que les évêques prêtent à l'empereur; il traite cette cérémonie de

sacrifège, et cepeudant, sous main, il excite les peuples.

Les Milanis prenneut cette occasion de recouverc un peu de liberté. Frédéric les fait déclarer déserteurs et ennemis de l'empire; et par l'arrèt leurs lièens sont livrés au pillage, et leurs personnes à l'eschavage; arrêt qu'i ressemble plutôt à un ordre d'Attila qu'à une constitution d'un empereur circlien.

Adrien v saisit et temps de troubles pour redemander tons les fiefs de la comtesse Mathilde, le duché de Spolette, la Sardaigne, et la Corse. L'empereur ne îni donne rien; il assiége Crême, et qui avait pris le parti de Milan, prend Crême, et la pille. Milan respira, et jouit quelques temps ab honheur de devoir sai libert à son courage.

Après la mort du pape Adrien y , les cardinaux se partagens : la moité dil le cardinal Roland , qui preud lo nom d'Alexandre su, ennemi déclare de l'empereur; l'autre choisit Octavien, son partiaux , qui à appelle Victor. Frédéric Barberousse, suant de ses drois d'empereur, islaique un concile à Parlie pour juger eutre les deux compéditures ; (kivrier 1600) Alexandre rétines de reconstante en sa fencie de l'empereur, islaique un consider à l'artic pour l'empereur si de l'empereur de l'empereur partie en se fencie de l'empereur partie en se de l'empereur d'

Alexandre III, retiré dans Anagui, excommunic Fempercur, et absout ses sujets du sermeut de lidétié. On voit bieu que le pape compait sur le secours des rois de Naples et de Sicile. Januar un pape n'excommunia un roi saus avoir un prince tout prêt à soutenir par les armes cette hardises ecclésiastique: le pape comptait sur le roi de Naples et sur les plus grandes villes d'Italie.

(161. Les Milanais profitent de ces divisions; ils osent attaquer l'armée impériale à Carentia, à quedques milles de Lodi, et remportent une grande victoire. Si les autres villes d'Italie avaient secondé Milan, c'était le moment pour délivrer à jamais ce beau pars du joug étranger.

1102. L'empereur rédabit sou armée et sea sifèrer : les Minants Moqués masquere de vivres; ils capitalent. Les consuls et huit chevallers, chacon l'épée une la main, vienneur mêtre leurs épées aux pieds de l'empereur à Lofi. L'empereur récopue l'arrid qui condamanti les citogens à la servinde, et qui livrait leur ville au pillage il et 27 mars); mas à peine; escél ortic, qui l'airi démaître portes, les requists, tons les chifices l'anches préjags, très fanz, que le sel est l'emblème de la stérillé. Les ltuns, les Goths, les Lombards, a résulte pas sols traits l'unies. Les Génois, qui se prétendaient libres, vienneut prêter serment de lidélité; et en protestant qu'ils ne donnerent point de tribut annuel, ils donnent mille deux cents marcs d'argent; ils promettent d'équiper une flotte pour aider l'empereur à conqueirir la Sicile et la Pouille; et Frédérie leur donne en fief ce qu'on appelle la rivière de Gènes, depuis Monaco jusqu'il Poto-Venere.

Il marche à Bologne, qui était confédérée avec Mains, il y protége les collèges, et fait démanteler les morailles : tout se soumet à sa poissance. Pendant ce temps l'empire fait des conquêtes dans le Nord; le due de Sax e s'empare du Mecklenbourx, pays de Vandales, et y transplante

des colonies d'Allemands.

Pour rendre le triomphe de Frédérie Barberousse complet, le pape Alexandre III, son ennemi,

rousse complet, le pape Alexandre III, son ennemi, fuit de l'Italie, et se retire en France. Frédérie va à Besançon pour intinider le roi de France, et le détacher du parti d'Alexandre.

C'est dans ce temps do sa prissance qu'il somme les rois de Damenards, de Boblem, e d'et ll'ungrie, de venir à ses ordres donner leurs vois dans une diéte contre no pape. Le roi de Damenarck, Valdemar !", olédit; il se rendit à Besançou. On dit qu'il "y' il serment de ficilité que pour le reste de la Vandalie qu'on a bandonnasit à ses conquétes : d'autre disea qu'il renouvel l'hommage pour le Damenarck : s'il est ainsi, c'est le dernier roi de Damenarck qui ai fist libommage de son royamme à l'empire; et cette année ! 162 devient par fa une grandé époque.

1165. L'empereur va à Mayence, dont le peuple, excité par des moines, avait massacré l'archevêque. Il fait raser les murailles de la ville; elles ne furent rétablies que long-temps-après.

elles ne lurent rétablies que long-temps après. 4164. Erfort <sup>1</sup>, capitale de la Thuringe, ville dout les archevêques de Mayence ont prétendu la seigneurie depuis Othon Iv, est ceinte de murailles, dans le temps qu'on détruit celles de Mayence. Établissement de la société des villes anséati-

ques. Cette union avait commenci par Handourg et Libbed, qui liesce que quien peio, e l'exemple des villes maritures de l'Italie. Elles se readirent instruction des villes des villes maritures de l'Italie. Elles se readirent des l'autoritats du constitue de l'autoritat à un tout de l'Attenuage; et de monte, l'autoritat à un tout de l'Attenuage; et de monte, l'autoritats de l'auto

vient que Londres compta par livres esterling, quand elle se fut associée aux villes anséatiques.

Il arrive à l'empereur ce qui était arrive à l'ous ses préciesceurs : on fait contre le dies ligues en liaile, landis qu'il est en Allemagne. Rome se ligue aver Versise, par les soins du pape Alexandre III. Vessise, imprenable par sa situation, était redoutable par son oppleuce; elle avait acquis de graudes richesses dans les eroissades, ausquelles les Vésitiens n'avaient josque alors pris part qu'en descriants ballén.

rédérie retourue en Italie, et ravage le Véronais, qui était de la ligue. Son pape Victor meurt. Il en fait sacrer un autre, au mépris de toutes les lois, par un évêque de Liège. Cet usurpateur prend le nom de Pascal.

La Sardaigne était alors gonvernée par quatre baillis. Un d'eux, qui s'était euricht, vient demander à Frédérie le titre de roi, et l'empereur le lui donne. Il triple partout les impôts, et retourne en Alletnagne avec assez d'argent pour se faire eraindre.

1465. Diète de Vurtzbourg contre le pape Alexandre III. L'empereur exige no serment de tous les princes et de tous les évêques, de ne point recounsiltre Alexandre. Cette diète est célèbre par les députés d'Augleterre, qui viennent rendre compte des droits du roi et du peuple contre les précettions de l'Éxits de Rome.

Frédéric, pour donner de la considération à sou pape Pascal, lui fait cauoniser Charlemagne. Quel saint, et quel fesseur de saints I six-la-Chapelle prend le titre de la capitale de l'empire, quoiqu'il n'y ait point en effet de capitale. Elle obtient le droit de battre monnaie.

1466. Henri-le-Lion, due de State de Bavier, ayant augmente prodigenement as ofonaines, l'empereur o'est pas fiebd de voir nue ligue en Cologne, hardi et entreprenant, s'unit aver pluseur autre d'estque, avre le conten platin, le counte de Tiurringe, et le marquis de Brande-houge, du l'empereur autre d'évoigne, avre le conten platin, le counte de Tiurringe, et le marquis de Brande-houge, du fait à liberri-le-Lion une guerre sangiante. L'empereur les laises se battre, et passe en Italie.

4167. Les Pisans et les Génois plaident à Lodi devant l'empereur pour la possession de la Sardaigne, et ne l'obtienneut ni les nus ni les autres.

Frédérie va mettre à contribution la Pentapole, si solennellement cédée aux papes par tant d'empereurs, et patrimoine incontestable de l'Église.

La ligue de Venise et de Rome, et la baine que le pouvoir despotique de Frédérie inspire, engagent Crémone, Bergame, Brescia, Mantone, Ferrare, et d'autres villes, à s'unir avec les Milanais. Toutes ces villes et les Romains prennent en même temps les armes.

Les Romains attaquent vers Tuscultum une partie de Tarrode impériale. Elle était commandée par uu archevêque de Mayence très célèbre alors, nommé Christien, et par un archevêque de Cologne. C'était un spectacle rare de voir ces deux prêtres entonner une chansou allemande pour animer leurs troupes au combat.

Mais ce qui marquait bien la décadence de Rome, c'est que les Allemands, dix fois moins nombreux, défirent entièrement les Romains. Frédéric marche alors d'Ancoue à Rome; il l'attaque; il brûbela ville Léonine; et l'église de Saint-Pierre est presoure consumée.

Le pape Alexandre s'enfuit à Bénévent. L'empereur se fait couronuer avec l'impératrice Béatrix par son anti-pape Pascal dans les ruines de Saint-Pierre.

De la Frédéric revole contre les villes coufédérées. La contagion qui désole son armée les met pour quelque temps en sûreté. Les troupes allemandes, victorieuses des Romains, étaient souvent vaincues par l'Intempérance, et par la chaleur du clima!

4468. Alexandre III trouve le secret de mettre à la fois dans son parti Emmanuel, empereur des Grees, et Guillaume, roi de Sicile, ennemi uaturel des Grees: taut on croyalt l'intérêt commun de se réunir contre Barberousse.

En effet ces deux puissances envolent au pape de l'argent et quelques trouipes. L'empereur, à la tête d'une armée très dinimuée, voit les Milaniais relever leux murailles sons ses yeux, et presque toute la Lombardie coujurée contre lui. Il se retire vers le comét de Maurienne. Les Milanis, enhardis, le poursuivent dans les montagose. Il échappe à grande peine, et se retire en Alsace, taudis que le page l'excommunie.

L'Italie respire par sa retraite. Les Milauais se fortifient. Ils bâtissent aux pieds des Alpes la ville d'Alexandrie à l'honneur du pape. C'est Alexandrie de la Pallle, alusi nommée à cause de ses maisonnettes couvertes de chaume, qui la distinguent d'Alexandrie fondée par le véritable Alexandre <sup>5</sup>.

En cette anuée Lunebourg commence à devenir une ville.

L'évêque de Vurtxbourg obtient la juridiction civile dans le duché de Franconie. C'est ce qui fait que ses successeurs ont eu la direction du cercle de ce uom.

Guelfe, cousin germain du fameux Henri-le-Lion, duc de Saxe et de Bavière, lègue en mourant

- à l'empereur le duche de Spolette, le marquisat de Toscane, avec ses droits sur la Sardalgue, paya réclamé par tant de compétiteurs, abandouné à
- lui-même et à ses baillis, dout l'uu se disaît roi. 4469. Frédéric fait élire Henri, son fils ainé, roi des Romains, tandis qu'il est prêt à perdre pour jaunais Rome et l'Italie.
- Quelques mois après Il fait élire son second éla Frédéric, due d'Allemagne, et lus assure le doide de Souabe : les anteurs étrangers ont eru que Frédéric avait donné l'Allemagne entière à son flis; mais ce n'éstiq que l'ancienne Allemagne proprement dite. Il u'y avait d'autre roi de la Germanie, nommée Allemagne, que l'empereur.

1170. Frédérie n'est plus reconnaissable. Il négocie avec le pape au lieu d'aller combattre. Ses armées et son trésor étalent donc diminués.

Les Danois prenneut Stetin. Henri-le-Lion, au lieu d'alder l'empereur à recouvrer l'Italie, se croise avec ses chevaliers saxous pour affer se battre daus la Palestine.

4174. Henri-le-Lion, trouvant une trève établle en Asie, s'en retource par l'Égypte. Le sodden voulut étonier l'Europe par sa magnificence et sa générosité: il accabla de présents le duc de Saxe et de Barière; et entre autres Il lui donna quinze ceuts chevaux arabes.

1172. L'empereur assemble enfin une diète à Vorms, et demande du secours à l'Allemagne pour ranger l'Italie sous sa puissance.

Il communece par envoyer une petite armée, commandée par ce même archevêque de Mayence qui avait lattu les Romains.

Les villes de Lombardle étaleat coufédérées, nais jalouses les unes des autres. Lucques était ennemie mortelle de Pise; Gênes l'était de Pise et de Florence; et ce sout ces divisions qui unt perdu à la fin l'Italië.

4473. L'archevêque de Mayence, Christlen, réussit habilement à détacher les Vénitieus de la ligue : mais Milan, Pavie, Florence, Crémonc, Parme, Bologue, sout luébraulables, et Rome les soutient.

Pendant ce temps, Frédéric est obligé d'alter apaiser des troubles dans la Bohême. Il y dépossède le rol Ladislas, et doune la régence au fils de ce rol. On ne peut être plus absolu qu'il l'était en Allemagne, et plus faible alors au-delà des Alpes.

4474. Il passe enflu le Mnni-Cenis. Il assiége cette Alexandrie bâtie pendant son absence, et dont le nom lul était odieux, et commence par faire dire aux habitants que s'ils osent se défendre, on ne pardonnera ni au sexe ui à l'enfance.

4175. Les Alexandrius, secourus par les villes confédérées, sortent sur les imperiaux, et les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alexandrie de la Paille est devenue une place forte très importante.

battent à l'exemple des Milanais. L'empereur, pour comble de disgrâce, est abandonné par Heuri-le-Lion, qui se retire avec ses Saxona, très indisposé contre Barberousse, qui gardait pour lui les terres de Mathilde.

Il semblait que l'Italie allait être libre pour jamais.

4476. Frédéric reçoit des renforts d'Allemagne. L'archevêque de Mayence est à l'autre bout de l'Italie, dans la marche d'Ancône, avec ses troupes.

La guerre est poussée vivement des deux côtés. L'infanterie milanaise, tout armée de piques, défait toute la gendarmerie impériale. Frédéric échappe à peine, poursuivi par les vainqueurs. Il se cache, et se sauve enfin dans Pavie.

Cette victoire fut le signal de la liberté des ltaliens pendant plusieurs aunées : eux seula alors purent se nuire.

Le superbe Frédéric prévient enfin et sollicite le pape Alexandre, retiré dès long-temps dans Anagui, craignant également les Romains qui ne voulaient point de maître, et l'empereur qui voulait l'être.

Frédéric lui offre de l'aider à dominer dans Rome, de lui restituer le patrimoine de saint Pierre, et de lui donner une partie des terres de la comtesse Mathilde. On assemble un congrès à Bolorne.

4177. Le pape fait trausférer le congrès à Venise, où il se rend sur les vaisseaux du roi s Sciele. Les ambassadeurs de Sicile et les députés des villes lombardes y arrivent les premiers. L'archevêque de Mayence, Christieu, y vient couelure la pais.

Il est difficile de déméter comment cette paix, qui devait assurer le repos des papes et la liberté des ltaliens, ne fut qu'une trève de six ans avec les villes tombardes, et de quinze aus avec la Sicile. Il n'y fut pas question des terres de la comtesse Mathide, qui avaient été la base du traite.

Tout étant conclu, l'empereur se rend à visine, Le due le conduit dans sa goudoù à Saint-Marc. Le page l'attendait à la porte, la tiere aux la tièle. L'empereur ans mateut au le conduit an cheur, non bagnette de belecus à la main. Le page prêcha en la langue précher en étendait pas, Après le sernos, l'empereur vient baiser les pieces dans la place Saint-Mare su sortir de l'église; et dans la place Saint-Mare su sortir de l'église; et aux et terrible. Saint et l'empereur paissant et terrible. S'ouel l'Italier regarde Alexanter un comme sou libérateur et no père.

La paix sut jurée sur les Évangiles par douze princes de l'empire. On n'écrivant guère alors ecs

traitéa. Il y avait peu de clauses ; les serments suffisaient. Peu de princes allemands savaient lire et siguer , et ou ne se servait de la plume qu'a Rome. Cela ressemble aux temps sauvages qu'on appelle héroiones.

Cependant on exigea de l'empereur un acte particulier, scellé de son sceau, par lequel il promit de n'inquiéter de six ans les villes d'Italie.

1178. Comment Frédéric Barberousse osait-il après cela passer par Milan, dont le peuple traité par lui en esclave l'avait vaincu? Il y alla pourtant en retournant en Allemagne.

D'autres troubles agitaient ce vaste pays, guerrier, puissant, et malheureux, dans lequel il n'y avait pas encore une seule ville comparable aux médiocres de l'Italie.

Henri-lo-Lion, maltrede la Saxeet de la Bavière, fesait toujours la guerre à plusieurs évêques, comme l'empereur l'avait faite au pape. Il succomba comme lui, et par l'empereur même.

L'archevêque de Cologne, aidé de la moitié de la Vestphaite, l'archevêque de Magdelourg, an évêque d'Italherstadt, étaient opprimés par Henrile-Lion, et lui fesaient tout le mal qu'ils pouvaient. Presque toute l'Allemagne embrasse leur parti.

4479. Benri-le-Lion est le quatrième duc de Bavière mis an ban d'e l'empire dans la ditée de Goslar. Il fallait une poissante armée pour mettre l'arrêt à exécution. Ce prince était plus puissant que l'empereur. Il comanadat alors depois Lobeck, jusqu'au milieu de la Vestphalle. Il avait, outre la Bavière, la Stirie et la Cartinite. L'archevèque de Cologne, son esuemi, est chargé de l'exécution de bau.

Parmi les vassaux de l'empire qui amènent des troupes à l'archevêque de Cologne, on voit un Plilippe, comte de Flandre, aius qu'un comte de Hainaux, et un duc de Brabant, etc. Cela pourrait faire croire que la Flandre proprement dite se regardait toujoars comme membre de l'empire, quoipne pairie de la France; tant le droit féodal traliati après lui d'inoretitudes.

Le duc Heuri se défend dans la Saxe ; il prend la Thuringe ; il prend la Hesse ; il bat l'armée de l'archeveque de Cologne.

La plus grande partie de l'Allemsgne est ravagée par cette guerre civile, effet naturel du gouvernement féodal. Il est même étrange que cet effet n'arrivât pas plus souvent.

1180. Apris quelques succès divers, l'emperentient une diété dans le châtoau de Golhaussen vers le Rhia. On y removatle, on y confirme la proceription de Heuri-le-Lion. Frédèrie y donne la Saxe à Bernard d'Anbalt, il di Albert-l'Ours, marquis de Brandelourg. On lui donne aussi nne partie de la Vestphalie. La maison d'Anbalt parut

alors devoir être la plus puissante de l'Allemagne. La Bavière est accordée au comte Othou de

La Baviere est accordée au comte Othou de Vitelsbach, chef de la cour de justice de l'empereur. C'est de cet Othon-Vitelsbach que descendent les deux maisons électorales de Bavière qui règnent de nos jours après tant de matheurs. Elles doivent leur grandenr à Frédéric Barberousse.

Dès que ces seigneurs furent investis, chacun tombe sur Henri-le-Lion; et l'empereur se met lui-même à la tête de l'armée. §181, On prend au due Henri Lunebourg dont

il était maître ; on attaque Lubeck dont il était le protecteur ; et le roi de Danemarck Valdemar aide l'empereur dans ce siège de Lubeck.

Lubeck déjà riche, et qui craignait de tomber au pouvoir du Damemarck, se donne à l'emperenr, qui la déclare ville impériale, capitale des villes de la mer Baltique, avec la permission de battre monnaie.

Le duc Henri, ne pouvant plus résister, va se jeter anx pieds de l'empereur, qui lui promet de lui conserver Brunsvich et Lunebourg, reste de tant d'états qu'ou lui enlève.

Henri-le-Lion passe à Londres avec as Fenme, chez le roi Henri 1, sou bean-père. Elle lai donne un fils nommé Othon; c'est le même qui fint depois empereur sous le noun d'Othon iv; et c'est d'un frère de cet Othon iv que descendent les princes qui règnent anjourd'luit en Angleterre: de de sorte que le afons de Brussvick, les rois d'Angleterre, les dues de Modène, ont tous une origine commune: et cette origine est latieure.

4182. L'Allemagne est alors tranquille. Frédérie y abolit plusieurs contumes harbares, entre autres celte de piller le mobilier des morts; droit lorrible que tous les bourgois des villes exerçaient au décès d'un boragois, aux dépens des britters, et qui cansait toujours des querelles sanglantes, quoique le mobilier fit alors bien peu de chose. Toutes les villes de la Lombardie jouissent d'une profonde pais, et reprennent la vie.

Les Romains persistent toujnurs daus l'idée de se soustraire au pouvoir des papes, comme à celui des empereurs. Ils chassent de Rome le pape Lneius III, successeur d'Alexandre.

Le sénat est le maître dans Rome. Quelques elercs qu'on prend pour des espions du pape Lucius m, lui sont renvoyés avec les yeux crevés : inhumanité trou indigne du nom romain.

1183. Frédéric re déclare Ratistonne ville impériale. Il détache le Tyrol de la Bavière; il en détache anssi la Stirie, qu'il érige en duché.

Célèbre congrès à Plaisance, le 50 avril, entre les commissalres de l'empereur et les députés de toutes les villes de Lombardie. Ceux de Venise même s'y trouvent. Ils convieunent que l'empereur peut exiger de ses vassaux d'Italie le serment de fidélité, et qu'ils sont obligés de marcher à son secours, en cas qu'on l'attaque dans sou voyage à Rome, ou ou appelle l'expédition romaine.

Ils stipulent que les villes et les vassaux ne fourniront à l'empereur, dans son passage, que le fourrage ordinaire et les provisions de bouche pour tout subside.

L'empereur leur accorde le droit d'avoir des troupes, des fortifications, des tribunaux qui jugent en dernier ressort, jusqu'à concurrence de cinquante marcs d'argent; et nulle cause ue doit être jamais évoquée en Allemagne.

Si, dans ces villes, l'évêque à le titre de comte, il conservera le droit de créer les consuls de saville épiscopale; et si l'évêque n'est pas en possession de ce droit, il est réservé à l'empereur.

Ce traité, qui rendait l'Italle libre sons un chef, a été regardé long-temps par les Italiens comme le fondement de leur droit public.

Les marquis de Malaspina et les comtes de Crême y sont spécialement nommés ; et l'empereur transige avec eux comme avec les autres villes. Tous les seigneurs des fiels y sont comprés en général

sige avec eux comme avec les autres villes. Tous les seigneurs des fiefs y sont compris en général. Les députés de Venise ne siguierent à ce traité que pour les fiefs qu'ils avaient dans le continent; car pour la ville de Venise, elle ne mettait pas sa

liberté et son indépendance en compromis. 1184. Grande diète à Mayence. L'empereur y fait encore recouvaitre sou fils Henri roi des Ro-

mains.

Il aruse chevaliers ses deux fils Benri et Frédéric. Cest le premier empereur qui ait fisit ains
ses fils chevaliers avec les cérimonies alors en
uage. Le souveau chevalier frasit la veille dés
arme, ensuite on le metatie au baitu ji Vensit
recervier l'accolade et le baiser en traispost, ées
céculiers lui attachient ses éproven; il offent
éentieres lui attachient ses éproven; il offent
égitores, mais ce qu'il y avail de plus lidarne,
céct qu'un la teverait à diner saus qu'il lisé fils
permis de manger et de hoire. Il lui était aussi
défendu de rire.

L'empereur va b Vérone, où le pape Lucius III, toujours chassé de Bone, était restiré. On y tenait un petit concile. Il ue fut pas question de rétablir Lucius à Rome. On y traita la graude querelle des terres de la comitesse Mathilde, et on ne couvint de rien : aussi le pape refusa-t-il de couronner empereur Henri, fils de Frédérie.

L'empereur alla le faire couronner roi d'Italie à Milan, et ou y apporta la couronne de fer de Monsa. 1185. Le pape, brouillé avec les Romains, est

assez imprudent pour se brouiller avec l'empereur au sujet de ce dangereux héritage de Mathilde, Un roi de Sardaigne commande les troupes de Frédérie. Ce roi de Sardaigne est le fils de ce bailli qui avait acheté le titre de roi. Il se saisit de quelques villes dont les papes étalent encore en posession. Lucius m, presque dépouillé de tout, meurt à Vérone; et Frédérie, vainqueur du pape,

ne peut pourtant étre souverain dans Rome.

1186. L'emperar marie à Milan, le 6 février,
son fils le rei lieuri, avec Constance de Sicile, sile
foneger a, red de Scilic et de Najes, et peitiefoneger a, red de Scilic et de Najes, et peitieprésonphit ede ce beur reysame; et mariage fais a
source des pius grande et der plus longs malbeurs.
Cette année doit être célèbre en Allemagen
privange printroluisit un évéque de Metz,
nommé Betrand, d'avoir des archives dans lu
lille, et d'y conserve le sacte dout dépendent let
valent par l'unique printroluisit un évéque de Metz,
series lips par families soulment, et proprie famil
se l'avoir de l'avoir

4187. La Poméranie qui, après avoir appartenn aux Polonais, était vassale de l'empire, et qui lui payait un léger tribut, est subjuguée par Canut, roi de Danemarck, et devient vassale des Danois. Slesvich, auparavant relevant de l'empire, devient un duché du Danemarck. Ainsi ce royanne, qui auparavant relevait loi-même de l'Allemagne, lui du 60 tout d'un conn deux provinces.

Frédéric Barberousse, auparavant si grand et si puissant, n'avait plus qu'une ombre d'autorité en Italie, et voyait la puissance de l'Allemagne dininnée.

Il rétablit sa réputation en conservant la couronne de Bohême à un duc ou à un roi que ses sujets venaient de déposer.

Les Génois bâtissent un fort à Monaco, et font l'acquisition de Gavi.

Grands troubles dans la Savoie. L'empereur Frédrie se déclare contre le comte de Savoie, et détache plusieurs flefs de ce comté, entre autres les évèches de Turin et de Genève. Les érêques de ces villes devinents ségiennes de l'empire: de fa les querelles perpétuelles entre les évêques et les comtes de Genève.

4188. Saladin, le plus grand homme de son temps, ayant repris lérusalem sur les chrétiens, le pape Clément in fait prêcher une nouvelle croisade dans toute l'Europe.

Le zèle des Allemands s'alluma. On a peine à concevoir les motifs qui déterminèrent l'empereur Frédérie à marcher vers la Palestine, et à renouveler, à l'àge de soisante-buit ans, des entreprises dont un prince sage devait être désabusé. Ce qui caractérise ces temps-fa, c'est qu'il envoie un conte de l'empire à Saladin, pour lui demander en dérémonle étrusalent et l'avaie cruis. Cette vraie croix était incontestablement une très fausse relique; et cette Jérusalem était nue ville très misérable : mais il fallait flatter le fanatisme absurde des peunles.

On voit ici un singulier exemple de l'esprit du temps. Il était à craitudre que Henri-le-Lion, pendant l'absence de l'empereur, ne tentât de rentrer dans les grands états dont il était dépouillé. On lui fit jurer qu'il ne ferait aucune tentaitre pendant la guerre sainte. Il jura, et on se fia à son serment.

418). Frédérie Barbeousse, avec son fils Frédérie, due de Sounhe, passe par l'Autriche et par la llongrie avec plus de ceut mille croisés. Sil côt pu conduire à Rome cette armée de volontaires, il était empereur en eflet. Les premiers annemis qu'il troure sont les chrétiens grees de l'empire de Costantinople. Les empreurs grees et les croisés avaient eu à se plaindre en tont temps les uns des autres.

L'empereur de Constantinople était Issae l'Ange. Il réuise de donne le titre d'empereur à Prédéric, qu'il ne regarde que comme un roi d'Allemase; il lui fisit d'eque est l'euto-tolent le passage, il luist qu'il qu'en de l'est est est de ces empeconstitutions de closiste le lettre de ces empereur la luis l'Ange n' y donne d'autre titre à Préter l'auto-tolent l'ange n' donne d'autre titre à Préter répond l'al agre q'il est un chien. Ela prés celtre répond l'al agre q'il est un chien. Ela prés celtre répond l'al agre l'est en chien. Ela prés celtre répond l'al agrè lettre de l'estre de l'estre de l'estre de d'il flourire dans des temps excerve plus héviques.

4190. Frédéric s'étant frayé le passage à main armée, bat le sultan d'lconium; il prend sa ville; il il passe le mout Taurus, et meurt de maladie après sa victoire, laissant une réputation célèbre d'inégalité et de grandeur, et une mémoire chère à l'Allemagne plus qu'à l'Italien.

On di qu'il fai enteré à Tyr. On issore o hes la ceudre d'un empereur qui fit tant de brait pendant sa vic. Il fant que ses succès dans l'Asie sient cé beuxoup points soilet qu'échants, çar il no restait à son lib Frédérie de Souale qu'une aranée d'evirons apt à bui mille combattus, de cest mille qu'elle était en arrivant. Le fils mourat benott de madiet comme le père; et il nedébendé comme le père; et il nedébendé de madiet comme le père; et il nedébendé de madiet. Comme le père; et il nedébendé de madiet.

### HENRI VI, VINGT-TROISIÈME EMPEREUR.

4190. Henri vi, déjà deux fois recomm et conronné du vivant de son père, ne renouvelle point

cet appareil, et règne de plein droit. Cet ancien due de Saxe et de Bavière, ce posses-

45

seur de tant de villes, Henri-le-Lion, avait peu respecté son serment de ne pas chercher à reprendre son bien. Il était déjà entré dans le ttolstein ; il avait des évêques, et surtout celui de Brême, dans son parti.

Henri vi lui fivre bataille auprès de Verden, et et vainqueur Enfin on fait la paix avec ce prince, toujours proserit et toujours armé. On lui laisse Brunsvick démantelé. Il partage avec le comte de Blotstein le titre de seigneur de Lubeck, qui de meure toujours ville libre sous ses seigneurs.

L'empereur Henri vi, par cette victoire et par cette paix, étant affermi en Allemagne, tourne ses pensées rers l'Italie. Il pouvait y être plus paissant que Charlemagne et les Othons; possesseur direct des terres de Mathilde, roi de Naples et de Sielle par sa femme, et suzerain de tout le reste.

4491. Il faliair receillir cet britage de Naples et Sicile. Les sejonera du paya se voulisient pas que ce royame, devenu florisant ca si peu de tempo, flu me province sominés 17 Albemagne. Le sang de ces gestitishommes l'ançais, decunas par leur corage leur rois et leurs conspatioles, leur d'ait cher. In élisar laracché, fla du prince concept de la companio de l'attention de l'a

L'empereur traite avec les Génois pour avoir une flotte avec lequelle i allé disputer la Pouille et la Sicile. Des marchands pouvaient ce que l'empereur ne pouvait pas lui-même. Il confirme les privilèges des villes de Lombardie pour les mettre dans son part. Il ménage le pape Gélestin et c'était un vieillard de quatre-vingt-cinq ans, qui n'était sus roêtre. Il renails d'être étu.

Les cérémonies de l'intronistion des papes deiuneit abure des revêtier d'une chipe rouge dès qu'ils éditent nommés. On les cond nistil dans une chaire de pièrer qui était prerée, et qu'on appelait stercourism; consuite dans une chaire de popplyre, sur lasquée on leur donnai den clerk, celle de l'églies de Latrau, et celle du palsis, origine des armes du pape; che fi dans une troisième chaire, sò on feur donnait une cristiture de soise, et une louere dans lasquéel le 17 yaist dours pièreres semblables à celles de l'éphod du grandprêtre des Julis, on ne sait pas quant tous ces usages not commence. Celtra insis que Celestin lut introniée savant d'ext petire.

L'empercur étant venu à Roine, le pape se fait ordonner prêtre la veille de Pâques, le lendemain se fait sacrer évêque, le surlendemain sacre l'empereur Henri vi avec l'impératrice Constance. Roger Howed, Anglais, est le seul qui rapporte que le pape poussa d'un conp de pied la couronne dont on devait orner l'empereur, et que les cardinaux la relevèreut. Il prend cet accident pour une cérémonie. On a cru aussi que c'était une marque d'un orgueil aussi brutal que ridicule. Ou le

iope étaite enfance, on l'aventure o'est pas vraie. L'empercur, pour se rendre le pape favorable dans son expédition de Naples et de Sicile, lui rend l'ancienne ville de l'auculum. Le pape la rend au peuple romain, dont le gouvernement municipal substatit toujours. Les Romains la déruissent de fond et comble. Il semble qu'en cela les Romains eussent pris le gfinie destructeur des Goldst et des tiferels habitusés cher cus.

Cependaut le vieux Gélestin III, comme suscrain de Naples et de Sicile, craignant un vassal puissant qui ne voudrait pas être vassal, défend à l'empereur cette conquête; défense non moins ridicule que le coup de pied à la couroune, puisqu'il ne pouvait empêcher l'empereur de marcher Nacles

Les maladies détruisent toujours les tronpes allemandes dans les pays cliauds et abondants. La moitié de l'armée impériale périt sur le chemin de Naples.

Constance, semme de l'empereur, est livrée dans Salerne au roi Tancrède, qui la renvoie généreusement à son époux.

4192. L'empereur diffère son entreprise sur Naples et Sicile, et va à Yorms. Il fait un de ses frères, Conrad, duc de Souabe. Il donne à Philippe, son autre frère, depuis empereur, le ductié de Spolette, qu'il ôte à la maison des Guelfes.

Établissement des chevaliers de l'ordre teutonique, destinés anparavant à servir les malades dans la Palestine, devenus depuis conquérants. La première maisou qu'ils ont en Allemagne est látie à Coblentz.

Henri-le-Lion renonvelle ses prétentions et ses guerres. Il ne poursuit rien sur la Saxe, rien sur la Bavière; il se jette éncore sur le Holstein, et perd tout ce qui lui restait d'ailleurs.

4495. En ce temps le grand Saludin classasi tous les chreiten de la Syrie, Richard-Court-de-Llon, roi d'Angéterre, après des exploits admirables et loutiles, d'en retourne comme les autres. Il était una lavec l'empereur; il était plus mai avec Lévojd, du cé d'Autriche, pour nou vaine querelle sur un préendu point d'homeur qu'il aux leux avec Lévojd dans les montes qu'un aux leux avec Lévojd dans les maines que guerres d'orient. Il passe par les terres du ône. Le serminet de fantes let roisées, contre les égands dus à un roi, contre les lois de l'homeur et des nations.

Le duc d'Autriche livre son prisonnier à l'empereur. La reine Éléonore, femme de Richard-Cour-de-Lina, ne pouvant venger son mari, offre sa rancon. Ou prétend que cette rançon fut de cent cinquante mille marcs d'argent. Cela ferait environ deux millions d'écus d'Allemagne : et . attendu la rareté de l'argent et le prix des denrées, cette somme équivaudrait à quarante millions d'éous de ce temps-ci. Les historiens, peut-être, out wris cent cinquante mille marques, marcas, pour cent cinquante mille marcs, demi-livres; ces méprises sont trop ordinaires. Quelle que fût la rancon , l'empereur Heuri vi , qui n'avait sur ltichard que le droit des brigands, la reçut avec autant de làcheté qu'il retenait Richarda vec in justice. On dit encore qu'il le força à lui faire hommage du royaume d'Augleterre; honimage très vaip. Richard eût été bieu loin de mériter son surnom de Cœur-de-Lion, s'il eût consenti à cette bessesse.

Un évêque de Prague est fait duc ou roi de Bolième; il achète son investiture de Henri vi à prix d'argent. Heuri-le-Lion, âgé de soixante et dix aus, marie

Heuri-te-Lion, age de solxante et dit aus, marte son ills, qui porte le titre de comte de Bransvick, avcc Aguès, Bille de Courad, comte palatin, ouche de l'empereur. Agnès aimait le comte de Brunsvick : ce mariage, auquel l'empereur consent, le réconcilie avec le vieux duc, qui meurt bientôt après, ce laissant du moius le Brunsvick à ses descendants.

4194. Il est à croice que l'empercur llenri vi ne rançonnait le roi Richard et l'évêque de Bohème que pour avoir de quoi conquérir Nayles et Sicile. Tancrède, son compétiteur, meurt. Les peuples mettent à sa place son fils Guillaume, quoique enfant; marque évidente que c'était moius Taucrède que la nation qui disputait le trône de Naples à l'empereur.

Les Genis fournissent à Henri la flotte qu'ils int ont promise; les Pisans y ajournet doute galères, eux qui ne pourraient pas aujourd'uni formir doute alestaut de pécheurs. L'empreur, avec ces furces, fournies par des Italiens pour cette de la comment d

Les Génois demandent à l'empereur l'exécution du traité qu'ils ont fait avec lul, la restitution stipulce de quelques terres, la confirmation de

leurs privilèges en Sicile, accordés par le rei Roger. Henri va leur répond : « Quaud vous · m'aurez fait voir que vous êtes libres, et que « vous ne me deviez pas une flotte en qualité de vasa saux, je vous tieudrai ce que je vons ai promis, a Alors, joignant l'atrocité de la cruauté à l'Ingratitude et à la perfidie , il fait exhamer le corps de Tancrède, et lui fait copper la tête par le bourreau. Il fait eunuque le jenne Guillaume, fils de Tancrède, l'euvoie prisonnier à Coire, où il lui fait crever les yeux. La reine sa mère et ses filles sont conduites en Allemanne, et enfermées dans un couvent en Alsace. Heuri fait emporter une partie des trésors amassés par les rois. Et les hommes souffrent à leur tête de tels hommes l'et on les appelle les oints du Seigneur I

4495. Henri de Bransvick, fils du Lion, obtient le Palatioat après la mort de son beau-père le palatin Conrad. Ou publie une nouvelle croisade à Vorms : Hen-

ri v promet d'aller combattre pour Jéass-Crist, 1476. Le zié de voyage d'outre me croissait par les malbeurs, comme les religions s'alfernissen par les marbleurs, comme les religions s'alfernissen par les marbleurs. Une seuer du roi de France Philippe-Auguste, veuve de 160a, roi de floogrei, so met à la lété d'one partie de l'armée croisée allemande, et va on Palestine cœuyer le sort de tous seuer qui l'out précédée. Henri vi fait marchet une autre partie des croisées on Italie, où del lui devait têtre plas suit liequ'à l'érrouple soit le partie des croisées on Italie, où dell lui devait l'étre ples suit de pub l'érrouple soit le partie des croisées on Italie, où dell lui devait l'étre ples suit le public de l'érrouple soit le partie des croisées on Italie, où de l'outre plus de l'érrouple soit le partie des croisées on Italie, où de l'outre le partie des croisées on Italie, où de l'outre l'entre de l'outre de l'entre de l'érrouple de l'entre de l'en

Cest ici na des points les plus curieus et les plus intéressants de l'histoire. La grande Chronique belgique rapporte que non seutenent Renique localique resporte que non seutenent Renique l'évidére in , sonce au herceau ) par cinquante-deux seignours ou évêques, mais qu'il fid écherte l'empire hérédiaire, et, qu'il sataux que Naples et Sicile seraleut incorporés pour jamais à l'empire. Si llenir y rup faire ces lois, il les ils sans doute, et il claît asser reloude pour peus renique. Si llenir y rup faire ces lois, il les ils sans doute, et il claît asser reloude sorte de contradéleut, last certain soute de contradéleut l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de la contradé de l'autorité de la contradéleut de l'autorité de l'autor

Ceprodent Henri va posse à Naples par terre; usus les seigenres; vidente a nimice contre lui; un soulèvement gioircia édat à craindre; il Il estdes poullée de leurs lièse, et les donnes aux filemands ou aux tailesse de son part. Le désespoir forme a compignation que l'empereur voultie prévenir. In comme de la compart de la compart de la comcernir, qui le fait par un suspière qu'un creixrait innité des tyrans fabileurs, de l'austiquié; ou faitable un sur sea celaise de le révinnes; qua l'attache un sur sea celaise de le révinnes; qua fait par les cales de la contraine de l'austiquié; ou faitache un sur sea celaise de le révinnes; que l'auteur faitache un sur sea celaise de le révinnes; que l'auteur faitache un sur sea celaise de le révinnes; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que le faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea celaise de la révinne; que faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea celaise de le révinne; que faitache un sur sea de la comme de la comme faitache un sur sea de la comme de la comme faitache un sur sea de la comme de la comme faitache un sur sea de la comme faitache un sea de la comme faitache un sea de l couronne d'un cercle de fer enflammé, qu'on lui attache avec des clons.

4197. Alors l'emperent laisse partir le reste de ses Allemands croisés; ils abordent en Chypre. L'évêque de Yurtzbourg, qui les conduit, donne la couronne de Chypre à Émeri de Lusignan, qui aimait mieux être vassal de l'empire allemand que de l'empire grec.

Ce même Émeri de Lusignan, roi de Chypre, épouse Isabelle, fille du dernier roi de Jérusalem; et de fa vient le vain titre de roi de Chypre et de Jérusalem, que plusieurs souverains se sont dis-

puté en Europe.

Les Allemands croisés éprouvèrent des fortunes diverses en Asie. Pendaut ce temps Henri vi reste en Sicile avec peu de troupes. Sa sécurité le perd ; on conspire à Naples et en Sicile contre le tyran. Sa propre femme, Constance, est l'âme de la conjuration. On prend les armes de tous côtes; Constance abandonne son cruel mari, et se met à la tête des conjurés. On tue tout ce qu'on trouve d'Allemands en Sicile. C'est le premier coup des vêpres siciliennes, qui sonnèrent depuis sous Charles de France. Henri est obligé de capituler avec sa femme ; il meurt, et l'on prétend que c'est d'un poison que cette princesse lul donna : crime peut-être excusable dans une femme qui vengeait sa famille et sa patrie, si l'empoisonnement, et surtout l'empoisonnement d'un mari, pouvait jamais être justifié.

# PHILIPPE 1°7, VINGT-OUATRIÈME EMPEREUR.

4198. D'abord les seigneurs et les évêques assemblés dans Arnsberg, en Thuringe, accordent l'administration de l'Allemagne à Philippe, duc de Souabe, oncle de Frédéric 11, mineur, recounn déià roi des Romains. Ainsi le véritable empereur était Frédéric u : mais d'autres seigneurs, indignés de voir un empire électif devenu héréditaire, choisissent à Cologne un autre roi : et ils élisent le moins puissant pour être plus poissants sous son nom. Ce prétendu rol on empereur, nommé Bertold, duc d'une petite partie de la Suisse, renonce bientôt à un vain honneur qu'il ne peut soutenir. Alors l'assemblée de Cologne élit le duc de Brunsvick. Othon, fils de Henri-le-Lion. Les électeurs étaient le duc de Lorraine, un comte de Kuke, l'archevêgne de Cologne, les évêques de Minden, de Paderborn ; l'abbé de Corbie, et denx autres abbés moines bénédictins.

Philippe vent être anssi nommé empereur ; il est éln à Erfort : voilà quatre empereurs en une année, et aucun ne l'est véritablement.

Othon de Brunsvick était en Angleterre, et le roi d'Angleterre Richard, si indiguement traité par Illenri v., et juste enuemi de la maison de Souahe, prenait le parti de Brunsvick. Par conséquent le roi de France, Philippe-Anguste, est pour l'antre empereur Philippe.

C'etal tenore une occasion pour les villes d'Italie de secouer le jong allemand. Elles devenaient tous les jours plus puissantes: mais cette poissance même les divisait. Les mest tenaient pour Othon de Brunsvick, les autres pour Philippe de Sonabe. Le pape Innocent in restait neutre entre les compétiteurs. L'Allemagne souffre tous les lléanx d'anne merre civile.

1199-1200. Dans ces troubles intestins de l'Allemagne on ne voit que changements de parti , accords faits et rompus, faiblesse de tous les côtés. Et cependant l'Allemagne s'appelle toujours l'em-

pire romain.

L'impératrice Constano restait en Sicile avec le prince Frédires son firs; elle y était painble, elley était régente; et rien ne prouvait mieux que cleis était elle qui avait conspiré contre son mari lleuri yr. Elle retenuit sons l'obléssance du fils con qu'elle vanit sondrées contre le père. Naples et Sicile simaient dans le jeune Frédéric le fils de constance et le sang de leur rois. Ils ne regardainst pas même ce Frédéric it comme le fils de lleuri y; et il y ries gardne paparence qu'il ne l'était pas, poisque es mère, en demandant pour lui l'investiture de Augles et de Sicile su pape Célestin un, avait été obligée de jurer que flouri y call son père.

Le fameux pape Innocent III, fils d'un comte de Segni, étant monté sur le siége de Rome, il faut une nouvelle investiture. Ici commence une querelle singulière, qui dure encore depuis plus de cinq cents années.

On a vu ces chevaliers de Normandie, devenus princes et rois dans Naples et Sicile, relevant d'abord des empereurs, faire ensuite hommage aux papes, Lorsque Roger, encore comte de Sicile, donnait de nouvelles lois à cette lle, qu'il enlevait à la fois aux mahométans et aux Grecs, lorsqu'il rendait tant d'églises à la communion romaine, le pape Urbain II lpl accorda solennellement le pouvoir des légats à latere et des légats-nés du saint siège. Ces légats jugeajent en dernier ressort toutes les causes ecclésiastiques, conféraient les bénéfices, levaient des décimes. Depuis ce temps les rois de Sicile étaient en effet légats, vicaires du saint siège dans ce royanme, et vraiment papes chez enx. Ils avaient véritablement les deux glaives. Ce privilège unique, que tant de rois auraient pu s'arroger, n'était connu qu'en Sicile. Les successeurs du pape Urbain 11 avaient confirmé cette prérogative, soit de gré, soit de force. Célestin un ne l'avait pas coutestée. Innocent un s'y opposa, traita la légation des rois en Sicile de subreptice, exigea que Constance y renonçàt pour son fils, et qu'elle fit un hommage lige pur et simple de la Sicile.

Sicile.

Contance meurt avant d'obéir, et laisse au pape la tutéle du roi et du royaume.

4201. Innocent un er reconnalt point l'empereur Philippe; il reconnalt Othon, et lui écrit: « Par l'antorité de Dieu, à nous donnée, nous vous « recevous roi des Romains, et nous ordonnons « qu'on vous obcisses; et après les préliminaires « ordinaires, nous vous donnerous la ourroune

 impériale.
 Le roi de France Philippe-Auguste, partisan de Philippe de Souabe, et ennemi d'Othon, cerit an pape en faveur de Philippe. Innocent ur lui répond:
 Il faut que Philippe perde l'empire, ou

4 que je perde le pontificat. s

4202. Innocent un publie une nouvelle croisade. Les Allemands u'y ont point de part. C'est dans cette croisade que les chrétiens d'Occident prennent Constantinople au lieu de secourir la Terre-Sainte. C'est elle qui étend le pouvoir et les domaines de Venise.

4205. L'Allemagne s'affaibit du côté du Nord dans ces troubles. Les Dauois s'emparent de la Vandalie; c'est une partie de la Prusse et de la Poméranie. Il est difficile d'en marquer les limites, Te na vait-il alors dans ces pars barbares? Le Holstein, annexé au Danemarck, ne reconnaît plus alors l'empire.

4204. Le duc de Brabant reconnaît Philippe pour empereur, et fait hommage.

4205. Plusieurs seigueurs auivent cet exemple Philippe est sacré à Aix par l'archevèque de Cologne. La guerre civile continue en Allemagne.

And Co. Other, "I the year things a superdecodors, a video en Augletera. Non le page
Consent à l'abandouner: il promet a Philippe de
Level Tecomonunication encoure pae toot prince
qui se dit empereur sans la permission du saint
sige. Il le reconnalite pour empereur léglime,
s'il veut marier sa sœur à nu neveu de sa sainsige. Il et connalite pour object de l'abel de Spoelet, la
Toucane, la Marche d'Aucolne. Voils des propositions bien d'arages; la Marche d'Anolone appartentil de droit au saint sige. Philippe réfuse le
ment une telle doit. Coppondant, en rendant in arcchevitage de Colegno qu'il retenuit prisonnier, il a
son absolution, et ne fait point le marier, il

4207. Othon revient d'Angleterre en Allemagne. Il y paralt sans partisaus. Il faut hien pourtant qu'il en eût de secrets, puisqu'il revenait. 4208. Le comte Othou, qui était palatiu dans la Bavière, assassine l'empereur Philippe à Bamherg, et se sauve aisément.

### OTHON IV 1.

#### VINGT-CINQUIEME EMPEREUR.

Othou, pour s'affermir et pour réunir les par-

tis, épouse Béatrix, fille de l'emperenr assassiné. Béatrix demande à Franciort vengeance de la mort de son père. La diète met l'assassin au ban

mort de son père. La diète met l'assassin au ban de l'empire. Le comte Papeuheim fit plus ; il assassina quelques temps après l'assassin de l'empereur.

1209. Othon 1v, pour s'affermir mieux, confriem aux villes d'Italie tons leurs droits, et recomnait cenx que les papes s'attribuen. Il écrit à l'innocent III: 'Nou sous rendrours lobrissance que s nos préciéesseurs out rendue aux voires. » Il le laises en poussaion det serre que le poutife a déjà recouvries, comme Viterle, Oriette, Pérouse. Il Il ui abandome la supériorité terrioriale, c'està-dire le domaine suprême, le droit de mouvance sur Napies «Sicile».

4210. On ne peut paraître plus d'accord; mais à peine est-il couronné à Rome, qu'il fait la guerre au pape pour ces mêmes villes.

Il avait laissé au pape la suzeraineté et la garde de Naples et Sicile, il va s'emparer de la Pouille, héritage du jeune Frédérie, roi des Romains, qu'on dépouillait à la fois de l'empire et de l'héritage de sa mère.

1211. Innocent III ne peut qu'excommunier Othon. Une excommunication n'est rien contre un prince affermi : c'est beaucoup contre un prince qui a des ennemis.

Les ducs de Bavière, celui d'Antriche, le landgrave de Thuringe, veulent le détrûner. L'archevêque de Mayence l'excommuuie, et tout le parti reconnalt le ienne Frédéric II.

L'Allemagne est encore divisée. Othon, prêt de perdre l'Allemagne pour avoir voulu ravir la Ponille, repasse les Alpes.

4212. L'empereur Othon assemble ses partisans à Nuremberg. Le jeune Frédéric passe les Alpes après lui: il s'empare de l'Alsace, dont les seigneurs se déclarent en sa faveur. Il met dans son parti, Ferri duc de Lorraine. L'Allemagne est d'un bont à l'autre le thétite de la guerre civile.

4213. Frédéric H reçoit enfin de l'archevêque de Mayence la conronne à Aix-la-Chapelle. Cependant Othon se soutient, et il regagne

Voltaire, en pariant d'Othon, à la date de 1181, semble dire que ce prince naquil à cette écque; mais les meilleures, histoires prétendent que ce fut vers 1175. presque tout, lorsqu'il était prêt de tout perdre. Il était toujours protégé par l'Angleterre. Son

Il était toojours prociée par l'Angletere. Son concurrent, Fédérie II, Tétait par la France. Othon fortille son parti en épousant la fille du duc de Brahant après la mort de sa femme Béatrix. Le roil Angletere, Jean, lui donne de l'argest pour attaquer le roi de France. Co Jean n'était pas encrore Jean-sans-tere; mais il était destiné à l'être et à devenir, comme Othon, très malheureux.

4214. Il parall singulier qu'Othon, qui nan auparamat airul dels piene às defendre en Allemagne, puisse faire le guerre la présent à Philpe-Auguste. Mais i détail suivi deu de Birz-loust, du duc de Limbourg, du duc de Loraine, du duc de Limbourg, du duc de Loraine, de duc est experiers de cosports, et du cousté de l'Induée, de lous les sièpears de ces posts, et du cousté de Flandre, que le roi d'ânterre avait agandé. Cest doujours un problème de l'auguste de la comme cassaux de l'empire marker de tobormage à la France, étaient regardés comme rassaux de l'empire marker de thormage.

Othon marche vers Valenciennes avec une armée de plus de cent ving mille comhattants, tandis que Frédérie n, caché vyes la Suisse, attendait l'issue de cette grande entreprise. Philippe-Auguste était pressé eutre l'empereur et le roi d'Angleterre.

#### BATAILLE FAMEUSE DE BOUVINES.

L'empereur Othon la perdit. On tan, dii-on, trente mille Miramadh, nombre probalement eragéré. L'usage était alors de charger de chaines les prisonniers. Le comté de Flamfer et le comite de Bouthgare fureut menés à Paris les fers aux pisits et aux mains. Césti une contume harbare éta-taux mains. Césti une contume harbare éta-taux mains. Césti une contume aprecourte le controit des gens, e on l'avait chargé de fers aunsipessants qui la control de l'acceptant de l'acce

Au reste, on ne voit pas que le roi de France fit aucune conquête du côté de l'Allemagne après sa victoire de Bouvines; mais il en cut bien plus d'autorité sur ses vassanx.

Philippe-Auguste envoie à Frédéric, en Suisse, où il était retiré, le char impérial qui portait l'aigle allemande; c'était un trophée et uu gage de l'empire.

FRÉDÉRIC II,

VINGT-SIXIÈME EMPEREUR.

"Othon vaineu, abandonné de tout le monde, se retire à Brunsvick, où on le laisse en paix, parce qu'il n'est plus à craindre. Il n'est pes dépossérié, mais il est oublié. On dit qu'il devint dévoi ; ressource des maiheureux, et passion des esprits faibles. Sa pénitence était, à ce qu'on prétend, de se faire fouter aux pieds par ses valets de cuisine, comme si les coups de pied d'un marmiton expisient les fautes des princes. Mais duit-ou croire ces inepties écrites par des moines?

1215. Frédéric II , empereur par la victoire de Bouvines , se fait partout reconnaître

Perduat les treulère de l'Alemagne en a vage les Dunis avaient compit heuxong le terres are l'Elle, an nord et à l'orient. Frédérie n'eumeneg par abandonner, ces terres par un trailé. Hambourg à l'touvait comprise; mais cemme à la premier occasion ou revint contre na trailé oftéens, il profile d'une petite querre que le nouveau comis ons, il recell tambourg son sa pour sun insnos, il recell tambourg son sa pour sun insrend essuite: l'ontette commencement d'un règnelitatre.

Second couronnement de l'empereur à Aix-la-Chapelle. Il dépossède le comte palatin, et le palatinat retourne à la maison de Bavière-Vitelsbach.

Nouvelle croisade. L'empereur prend la croix : il fallait qu'il doutât encore de sa puissance, puisqu'il promet au pape lunocent III de ne point réunir Naples et Sicile à l'empire, et de les douuer à son fils dès qu'il aura été sacré à Rome.

1216. Frédérie II reste en Alemagne avec sa none.
1216. Frédérie II reste en Alemagne avec sa croix, ét a plus de desseins sur l'Italie que sur la Pelestine. Il dissi hantement que la vraie terre de promission ciait Naples et Sielle, et ann pas les déserts et les carcerns de Judée, La croisade est en vais préchée à tous les rois. Il u'y a cette fois en vais préchée à tous les rois. Il u'y a cette fois qu'à hprinc était ébrétien, prend la eroix contre les moutlanes, qu'on nomme indidéts.

All Communities of the communiti

4218. Frédério u avait grande raison de n'être point du voyage. Les villes d'Italie, et sariout Milan, refussient de reconnaître un souversie qui , maître de l'Allemague et de Naples, pourait asseviri toute l'Italie. Elles tensient excore le parti d'Othon 1v, qui vivait observément dans un coin de l'Allemagne. Le reconnaître pour empereur, c'était en effet être entièrement libres.

c'était en effet être entièrement libres. Othou meurt auprès de Brunsvick, et la Lombardie n'a plus de prétexte.

1219. Grande diète à Francfort, où Frédéric II fait élire roi des Romains son fils Henri, âgé de neuf ans, né de Constance d'Aragon. Toutes ces diètes se tenaient en plein champ, comme aujourd'hui encore en Pologue.

L'empereur reionne au droit de la jouisance du mobilier des éviques défunts, et des resenus pendant la vacance. C'est ce qu'eu France on appelle la rézale. Il renonce au droit de juridiction dans les villes épiscopales où l'empereur se trouvera saus y teuir sa cour. Presque tons les premiers actes de ce prince sont des renouciations.

1220. Il va cu Italie chercher cet empire que Frédéric Barberousse n'avait pu saisir, Milan d'abord lui ferme ses portes comme à un petit-fils de Barberousse, dont les Milanais détestaient la mémoire. Il souffre cet affront, et va se faire couronner à Rome. Honorins III exige d'abord que l'empereur lni confirme la possession où il est de plusieurs terres de la comtesse Mathilde. Frédérie y ajoute encore le territoire de Fondi. Le pape veut qu'il renouvelle le serment d'aller à la Terre-Saiute, et l'empereur fait ce serment ; après quoi il est couronné avec toutes les cérémonies humbles ou bumiliantes de ses prédécesseurs. Il signale encore son couronnement par des édits sanglants contre les bérétiques. Ce n'est pas qu'on en connût alors en Allemagne, où régnait l'ignorance avec le courage et le trouble : mais l'inquisition veuait d'être établie à l'occasion des Albigeois : et l'empereur, pour plaire au pape, fit ces édits cruels par lesquels les enfants des hérétiques sont exclus de la succession de leurs pères,

Ces lois, confirmées par le pape, étaient visihemont diécère pur jusifier le ravissement des biens ôtés par l'église et par les armes à lu maison de l'outbuse dans la guerrede Allisjoie. Lessomtes de Toulome vasient beaucoup de fiels de l'emprie, Préchére voutié donc alsoulement compaire an pape. De telles lois n'éstetes ni de sou áge ni de ou caractère. Autrie-elles éé de tous fair ni de production de l'empressaire de d'avoir en des seutiments que le titre du livre suppose?

4221-1222-1223. Dans ors années Frddérie II fait des choses plus dignes de mémoire. Il embellit Naples, il l'agrandit, il la fait la métropole du royaume, et elle devient bientôt la ville la plus peuplée de l'Italie. Il y avait encore beaucoup de Sarrasins en Sicile, et souvent ils preaient les zemes; il les transporte à Lucera dans

la Pouille. C'est ce qui donna à cette ville le nom de Lucera ou Nocera de pagani : car on désignait du nom de patens les Sarrashas et les Tures, soit excès d'ignorance, soit excès de haine; et ces peuples, en voyant nos croix et nos images, nous appelaient idolàtres.

appelaient idolâtres. L'académic ou l'université de Naples est établie et florissante. Ou y enseigne les lois ; et peu à

peu les lois lombardes cédéreut au droit romain. Il paralt que le desseiu de Frédéric n était de rester dans l'Italie. Ou s'attache au pays où l'on est ne , et qu'on embellit ; et ce pays était le plus beau de l'Europe. Il passe quinze ans sans aller en Allemagne. Pourquoi eût-il tant flatté les papes. tant ménagé les villes d'Italie, s'il p'avait concu l'idée d'établir enfin à Rome le siège de l'empire? N'était-ce pas le seul moven de sortir do ectte sitnation équivoque où étaient les empereurs ; situation devenue encore plus embarrassante depuis que l'empereur était à la fois roi de Naples et vassal du saint siège, et depuis qu'il avait promis de séparer Naples et Sicile de l'empire? Tout ce chaos cût été enfin débrouillé, si l'empereur eût été le maître de l'Italie : mais la destinée en ordonna autrement.

Il paralt aussi que le grand dessein du pape était de se débarrasser de Frédéric, et de l'envoyer dans la Terre-Sainte. Pour y réussir, il lui avait fait épouser, après la mort de Constance d'Aragon , une des héritières prétendues du royaume de Jérusalem, perdu depuis long-temps. Jean de Brienne, qui prenaît ce vain titre de roi de Jérusalem, fondé sur la prétention de sa mère, donna sa fille Jolanda ou Violanta à Frédéric, avec Jérusalem pour dot, c'est-à-dire avec presque rien : et Frédéric l'épousa, parce que le pape le voulait, et qu'ello était belle. Les rois de Sicile ont toujours pris le titre de rois de Jérusalem depuis ce tempsla. Frédéric ne s'empressait pas d'aller conquérir la dot de sa femme, qui ne consistait que dans des prétentions sur un peu de terrain maritime, resté encore aux ehrétiens dans la Syrie.

4225. Pendant les années precedentes et dans les suivantes, le jeume Henri, fils de l'emprerery, est toujours en Allemagne. Une grande révolution arrive en Danemarck et dans toutes les provinces qui bordent lu mer Baltique. Le roi danois Valdemar s'était emparé de ces provinces, ob halitaient les Slaves occidentaux, les Vandales; de Hambourg à Dantrick, et de Dantzick à Revel, tout reconnaissait Valdemar.

Un comte de Schverin, dans le Mecklenbourg, devenu vassal de ce roi, forme le dessein d'enlever Valdemar et le prince héréditaire son fils. Il l'exécute dans une partie de chasse le 23 mai 1223.

ute dans une partie de chasse le 25 mai 1225. Le roi de Danemarck, prisonnier, implore Honorius n. Ce pape outoure au comte de Schverin, et aux autres signeurs allemands, qui distient de l'eutreptie, de remettre en liberté le roi et son fils. Les papes préclamient avoir donne le outourne de Danmarck, comme celte de Bougrie, de Popes, de Bohente. Les empereurs préclamient aussi les avoir donnechts dans le nor, se dipretate de l'autre de l

Lubeck, Hambourg, reprennent leur liberté et leurs droits. Valdemar et son fils, dépouillés de presque tout ce qu'ils avaient dans ces pays, ne sont mis en liberté qu'en payant une grosse rancon.

On voit ici nne nouvelle puissance s'établir insensiblement: c'est cet ordre teutouique; et il a déjà un grand-maître; il a des fiefs en Allemagne, et il conquiert des terres vers la mer Baltique.

1226. Ce grand-maître de l'ordre teutonique sollicite en Allemagne de nouveaux secours pour la Palestine. Le pape Honorius presse en Italie l'empereur d'en sortir an plus vite, et d'aller accomplir son vœu en Syrle. Il faut observer qu'alors il y avait une trève de neuf ans entre le sultan d'Égypte et les croisés. Frédéric 11 n'avait donc point de vœn à remplir. Il promet d'entretenir des chevaliers en Palestine, et n'est point excommunié. Il devait s'établir en Lombardie, et ensuite à Rome, plutôt qu'à Jérusalem. Les villes lombardes avaient eu le temps de s'associer ; on leur donnait le titre de villes confédérées. Milan et Bologne étaient à la tête; on ne les regardait plus comme sujettes, mais comme vassales de l'empire. Frédéric 11 voulait au moins les attacher à lui : et cela était difficile. Il indique une diète à Crémone, et y appelle tous les seigneurs italieus et allemands.

Le pape, qui craint que l'emperent ne preune trop d'autorité dans cette diète, lui suscite des affaires à Naples. Il nomme à cinq évéchés vacants daus ce royaume sans consulter Prédéric; il empéche plusieurs villes, plusieurs seigneurs de venir à l'assemblée de Crémone; il soutient les droits des villes associées, et se rend le défeuseur de la liberté italique.

4227. Beau triomphe du pape Honorins m.
mis Milan au ban de l'empire,
avant transféré à Naples l'université de Bologne,
prend le pape pour juge. Toutes les villes se soumettent à sa décision. Le pape, arbitre entre l'empereur et. l'Italie. donne son arrét : « Nous or-

 donuons, dit-il, que l'empereur oublie son ressentiment contre toutes les villes; et nous ordonnons que les villes fonnissent et entretiennent quatre cents chevaliers pour le secours de la Terre-Sainte pendant deux ans. « Cétait parler dignement à la fois en souverain et en sontife.

pontitie.

Ayaut aimi jugé l'Italle et l'empereur, il juge
Valdemar, roi de Dasemarch, qui avait fait serment de paret aus seigeurs allemands le reste de
se ravons, se de ne jumair reprendre ce qu'il avait
coper de partie de momentament dies episons,
coper de partie de momentament dies episons,
coper de partie de momentament des prisons,
mais il est latiu. Le seigueur de Luncloung et
de Brunswich, son neveu, qui combat pour lui,
set fait prisonnier. Il n'est étargi qu'un cédant
quelques terers. Toute est capétidies sont toujours des guerres civiles. L'Allemagne alors est
qu'enque temps trougille.

4228. Honorius III étant mort, et Grégoire rx. frère d'Innoceut irr, lui ayant succédé, la politique du pontificat fut la même ; mais l'humeur du nonveau pontife fut plus altière : il presse la croisade et le départ tant promis de Frédéric n ; il fallait envoyer ce prince à Jérusalem pour l'empêcher d'aller à Rome. L'esprit du temps fesait regarder le vœu de ce prince comme un devoir inviolable. Sur le premier délai de l'empereur, le pape l'excommunie, Frédéric dissimule encore son ressentiment; il s'exense, il prépare sa flotte, il exige de chaque fief de Naples et de Sicile huit onces d'or pour son voyage. Les erclésiastiques même lui fonraissent de l'argent, malgré la défense du pape. Enfin, il s'embarque à Brindisl. mais sans avoir fait lever son excommunication.

4229. Que fait Grégoire xx peudant que l'empereur va vers la Terre-Sainte? il profile de la negligence de ce prince à se faite absoudre, ou plutôt du mépris qu'il a fait de l'excomnunication, et il se lique avec les Milanais et les autres villes confedérées pour lui ravir le royaume de Naples, dont on craignait tant l'incorporation avec l'emoire.

Renaud, duc de Spolette et vicaire du royaume, prend au pape la marche d'Ancôue. Alors le pape fait précher une croisade en Italie contre ce même Frédéric II qu'il avait euvoyé à la croisade de la Terre-Sainte.

Il euvoie un ordre au patriarche titulaire de Jérusalem, qui résidait à Ptolémais, de ne point reconnaître l'empereur.

Frédéric, dissimulant encore, concint avec le soudan d'Égypte Melecsala, que nons appetons Mékédin, maltre de la Syrie, nn traité par lequel il paraît que l'objet de la croisade est rempli. Le sultan lni oède Jérusalem, avec quelques petites villes maritimes dout les chréciess étaient encore en possession ; mais c'est à condition qu'il ne résidere pas à lérusalem; que les mosquées laties dans les saints lieux sobisterout; qu'il y aura toujours nu émir dans la ville. Erédérie passa pour gêtre entendu ser le soudan din de tromper le pape. Il va à Jérusalem avec use très petit egrates de la commanda de la commanda. Il récourse contra d'accommanda. Il récourse blendé au royaume de Naples qui exigent su présence.

1230. Il trouve, dans le territoire de Capoue, son beau-père Jean de Brienue à la tête de la croisade papale.

Les croisés du pape, qu'on appelait guelfes, portaient le signe des deux clefs sur l'épaule. Les croisés de l'empereur, qu'on appelait gibelins, portaient la croix. Les elefs s'enfuirent devant la eroix.

Tout était en combastion en Italie. On avait besoin de la pair, on la fait le 25 juillet à San-Germano. L'empereur u'y gagne que l'absolution. Il cousent que décormais les bénéfices se donnent par élection en Stelle; qu'aucan clere, dans ces deux royaumes, ne puisse être traduit dervant un juge laique; que tous les biens ecclésiastiques soient exempts d'impôts; et enfin il douve de l'argent an pape.

4231. Il paralt jusqu'ici que ce Frédéric 11, qu'on a peint comme le plus dangereux des hommes, était le plus patient; mais on prétend que son fils était déjà prêt à se révolter en Allemague : et c'est ce qui rendait le père si facile en Italie.

4252-1255-1254. Il est clair que l'empereur ne restait si long-temps en Italie que dans le dessein d'y fonder un véritable empire romain. Maltre de Naples et de Sicile , s'il eût pris sur la Lombardie l'autorité des Othons , il était le maître de Rome. C'est là son véritable crime aux yeux des papes; et ees papes, qui le poursuivirent d'une manière violente, étaient toujours regardés d'une partie de l'Italie comme les soutieus de la nation. Le parti des guelfes était celui de la liberté. Il eût fallu, dans ces circonstances, à Frédérie, des trésors et une grande armée bien disciplinée, et toujours sur pied. C'est ce qu'il n'eut jamais. Othon IV, bien moins puissant que lui, avalt eu contre le roi de France une armée de près de cent trente mille hommes : mais il ne la soudova pas, et c'était un effort passager de vassaux et d'alliés réuuis pour uu moment.

Frédéric pouvait faire mareher ses vassanx d'Allemagne en Italie. On prétend que le pape Grégoire ix prévint ce coup en soulevant le roi des Romains Henri contre son père, ainsi que

Grégoire vu , Urbain u , et Pascal u , avaient armé les enfants de Henri IV.

Le roi des Romains met d'abord daus son partiplusieurs villes le long du Rhin et du Danube. Le due d'Autriche se déclare en sa faveur. Milau, Bologne, et d'autres villes d'Italie eutrent dans ca parti contre l'empereur.

1235. Frédéric II retourne enfin en Allemagne après quinze ans d'absence. Le marquis de Bade défait les révoltés. Le jeune Heurl vient se jeter aux genoux de son père à la grande diète de Mayenee. C'est dans ces diètes célèbres , dans ces parlements de princes, présides par les empereurs en personne, que se traitent toujours les plus importantes affaires de l'Europe avec la plus grande solennité. L'empereur , dans cette mémorable diète de Mayence, dépose son fils Henri, roi des Romains; et craignant le sort du faible Louis nommé le Débonnaire, et du courageux et trop facile Henri IV, Il condamne son fils rebelle à une prison perpétuelle. Il assure, dans cette diète, le duché de Brunsvick à la maison guelfe, qui le possède encore. Il recoit solennellement le droit canon , publié par Grégoire 1x ; et il fait publier , pour la première fois, des décrets de l'empire en langue allemande, quoiqu'il u'aimât pas eette langne, et qu'il cultivât la romance, à laquelle suecèda l'italienne.

4256. Il charge le roi de Bohême, le due de Bavière, et quelques évêques ennemis du duc d'Autriche, de faire la guerre à co due, comme vassaux de l'empire qui en soutiennent les droits contre des rebelles.

Il repasse en Lombardie, mais avec peu de troupes, et par conséquent n'y peut laire aucune expédition utile. Quelques villes, comme Vicence et Vérone, mises au pillage, le rendent plus odieux aux guelfes sans le rendre plus puissant,

4257. Il vieut dans l'Autriche défendue par les flongrois. Il la subjague, et fonde une université à Vienne. Cependant les papes ont toujours prétendu qu'il n'appartenait qu'a eux d'ériger des universités; sur quoi on leur a appliqué cet anciem mot d'une farce italiemes, e Parce que tus sais lire et écrire, tu to erois plus savant que e moi. »

Il confirme les priviléges de quelques villes impériales, comme de Ratisbonne et de Strasbonn; ; fait reconnaître son fils Coerad rol des Romains, à la place de llent'; et enfin, après ces succès en Allemagne, il ses croit asses fort pour rempilir son grand projet de subjuguer l'Italie. Il y revole, prend Mantone, défait l'armé de sconfédérés.

Le pape, qui le voyait alors marcher à grands pas à l'exécution de son grand dessein, fait une diversion par les affaires ecclésiastiques; et sous, prétexte que l'empereur fesait juger par des cours lafques les crimes des clercs, il excite toute l'Église contre lui : l'Église excite les peuples.

1258-1259. Frédéric 11 avait un bâtard nommé Entius, qu'il avait fait roi de Sardaigne : autre prétexte pour le poutife, qui prétendait que la Sardaigne relevait du saint siége,

Ce pape était toujours Grégoire 1x. Les différents noms des papes ue changent jamais rien aux affaires ; c'est toujours la même querelle et le même esprit. Grégoire 1x excommunie solennellement l'empereur deux fois pendant la semaine de la Passion. Ils écrivent violemment l'un contre l'autre. Le pape accuse l'empereur de sontenir que le monde a été trompé par trois imposteurs, Moise, Jésus-Christ, et Mahomet. Frédéric appelle Grégoire antechrist, Balaam, et prioce des ténèhres. Pent-être le peuple accusa fanssement l'empereur, qui de son côté calomnia le pape. C'est de cette querelle que naquit ce préjugé qui dure encore, que Frédéric composa ou lit composer en latin le livre des Trois Imposteurs : 00 n'avait pas alors assez de science et de critique pour faire un tel ouvrage. Nous avons, depuis peu, quelques mauvaises brochures sur le même sujet : mais personne n'a cté assex sot pour les imputer à Frédéric 11, ni à son chancelier Des Vignes.

La patience de l'empereur était enfin poussée à bout, et il se croyait puissant. Les dominicains et les franciscains, milices spirituelles du pape, nouvellement établies, sont chasses de Naples et de Sicile. Les bénédictios du Mont-Cassin sont chasses aussi, et on n'en laisse que huit pour faire l'office. On défend, sous peine de mort, dans les deux royaumes, de recevoir des lettres du pape.

Tout cela anime davantage les factions des guelfes et des gibelios. Venise et Gênes s'unissent aux villes de Lombardie. L'empereur marche contre elles. Il est défait par les Milauais. C'est la troisieme victoire signalce dans laquelle les Milapais soutieunent leur liberté contre les empereurs.

1240. Il u'v a plus alors à négocier, comme l'empereur avait toujonrs fait. Il augmente ses tronpes, et marche à Rome, où il y avait un grand parti de gibelins.

Grégoire 1x fait exposer les têtes de saint Pierre et de saint Paul. Où les avait-on prises? Il barangue le peuple en leur nom, échauffe tous les esprits. et profite de ce moment d'enthousiasme pour faire une croisade cootre Frédéric.

Ce prince, ue pouvant entrer dans Rome, va ravager le Bénéventin. Tel était le pouvoir des papes dans l'Europe; et le seul nom de croisade était devenu si sacré, que le pape obtient le

vingtième des revenus ecclésiastiques en France. et le cinquième en Angleterre, pour sa croisade contre l'empereur.

Il offre, par ses légats, la couronne impériale à Robert d'Artois, frère de saint Louis, Il est dit dans sa lettre au roi et au baronnage de France : « Nous avons condamné Frédéric, soi-disant em-

e pereur, et lui avons ôté l'empire. Nons avons e elu en sa place le prince Robert, frère du rol : e nous le soutiendrons de toutes nos forces, et e par toutes sortes de moyens. »

Cette offre indiscrète fat refusée. Quelques historieus discot, en citant mal Matthieu Paris, que les barons de France répondirent qu'il suffisait à

Robert d'Artois d'être frère d'un roi qui était audessus de l'empereur. Ils prétendent même que les ambassadeurs de saint Louis auprès de Frédéric lui dirent la même chose dans les mêmes termes. Il n est nullement vraisemblable qu'ou ait répondu une grossicreté si indécente, si peu fondée, et si inutile., La réponse des barons de Fraoce, que Matthieu

Paris rapporte, u'a pas plus de vraisemblauce. Les premiers de ces barons étaient tous les évêques da royaume ; or il est bien difficile que tous les baroos et tous les évêques du temps de saint Louis aient répondu au pape : Tantum religionis in papa non invenimus. Imo qui eum debuit promovisse, et Deo militantem protexisse, eum conatus est absentem confundere et nequiter supplantare, « Nous ne trouvous pas tant de reli-« gion dans le pape que dans Frédéric 11 ; dans e ce pape qui devait secourir un empereur « combattant pour Dieu, et qui profite de son ab-« sence pour l'opprimer et le supplanter méchame ment. .

Pour peo qu'un lecteur ait de bon sens, il verra hien qu'une nation eo corps ne peut faire une reponse insultante an pape qui offre l'empire à cette natioo. Comment les évêques auraient-ils écrit au pape que l'incrédule Frédérie u avait plus de religion que lui? Que ce trait apprenne à se défier des historiens qui érigent leurs propres idées en monuments publics.

1244. Dans ce temps, les peuples de la grande Tartarie menacaient le reste du monde. Ce vaste réservoir d'hommes grossiers et belliqueux avait vomi ses inondations sur presque tout uotre hemisphère dès le cinquième siècle de l'ère chrétienne. Une partie de ces conquérants venait d'enlever la Palestine au soudan d'Egypte, et an peu de chrétiens qui restaient encore dans cette contrée. Des hordes plus considérables de Tartares sous Batou-kan, petit-fils de Gengis-kan, avaient été jusqu'en Pologne et jusqu'en Hongrie.

Les Hongrois, mélés avec les lluns, ancieus

compatriotos de ces Tartares , venaient d'étre vaincus par ces nouveaux brigands. Ce torrent s'était répandu en Dalmaile, et portait ainsi ses ravages de Pékin aux frontières de l'Allemagne. Était-ce la le temps pour un pape d'exommunier l'empereur, et d'assembler un concile pour le déposer?

Grégoire xx indique ce concile. On ne conçoit pas comment il peut proposer à l'empereur de faire une cession entière de l'empire et de tous ses ciats au saint siège pour tout concilier. Le pape fait pourtant cette proposition. Quel était l'esprit du siècle où l'on pouvait proposer de pareilles chooses ;

reilles choses i
4242. L'orient de l'Allemagne est délivré des
Fartares, qui s'en retournent comme des bêtes
féroces après avoir saisi quelque proie.

Grigaire I et un successeur Cidestin re étant un morts prosque dans la mième année i, et e saint saige a paut vaqué long-temps, il est surpremant que l'emprezur presse les Romains de Irire nu pape, et ucime à main armée. Il parait qu'il était de son intérêt que le chaire de ses encemin se l'ât pas remplie; mais le fond de la politique de son interêt qu'en le chaire de ses encemin se l'ât pas remplie; mais le fond de la politique de con temps-fie et tien peu comm. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait que l'rédrir in flut un prince agre, puisque, dans ces temps de toutible; l'Alle-magne et on royaume de Naples et Sicile étaient tranquilles.

4245. Les cardinaux, assemblés à Anagui, élisent le cardinal Fiesque, Génois, de la maison des comtes de Lavagma, attaché à l'empereur. Ce prince dit: « Fiesque était mon ami ; le pape sera » mon ennemi. »

4244. Fiesque, connu sons le nom d'Innocent Iv, no va pas jusqu'à demander que Frédéric a lui còde l'empire; mais il veut la restitution de toutes les villes de l'état ecclésiastique et de la comtesse Mathide, et demande à l'empereur I hommage de Naples et de Sielle.

1245. lunocent IV, sur le refus de l'empereur, assemble à Lyon le concile indiqué par Grégoire IX; c'est le treixième des conciles généranx. On peut demander pourquoi ce concile se tint

dans nne ville impériale : cette ville était protégée par la France ; l'archevêque était prince; et l'empereur n'avait plus dans ces provinces que le vain titre de seigneur suserain.

Il n'y eut à ce concile général que cent quarante-quatre évêques; mais il était décoré de la présence de plusieurs princes, et surtont de l'empereur de Constantinople, Baudouin de Coutenai, placé à la droite du pape. Ce monarque

compatriotes de ces Tartares, venaient d'être était venu demander des secours qu'il n'obtint vaincus par ces nouveaux brigands. Ce torrent point.

Frédéric ne négliges pas d'envoyer à ce concile, où il derait être accusé, des ambassaleurs pour le défendre. Iunocent 19 prononça coutre lui deux longues harangues dans les deux premières sessions. Lu moine de l'erdre de Citeanx, évêque de Carinola, près du Garillau, chassé du royanme

de Naples par Frédéric, l'accusa dans les formes. Il n'y a vajore fului acun tribusul rigita anquel les accusations intentées par ce moine fusent admisse. L'emprece, di-il-il, acret à in â lière ni acc saints; mais qui l'avait dit à ce moine l'Lempercur a plusieurs piones a la fajor, mais quelles étaient cu épouses? Il a des correspondances aucte aoutan de Baléphore, mais pourquel le roi titulatire de écrassieu ne portai-el trafles avec l'entre de Montent étaient de inpoérent y mais où Asternès a-i-il écrit cels et comment prouver que l'emprecur peuse comme Asternès? Il est hérétique; mais quelle est son hérésir et comment pen-il être bérétique sans stre chrésien?

Thadée Sessa, ambassadeur de Fré-léric, répond an moine évêque qu'il en a menti; que son maltre est un fort bon chrétien, et qu'il ne tolère point la simonle. Il accusait assez par ces mots la conr de Rome.

L'ambassadeur d'Angleterre alla plus loin que celui de l'empereur. « Yous tirez, dit-il , par vos i laliens, plus de soisnate mille marcs per an du « royaume d'Angleterre ; vons taxez toutes nos « égitses ; vous excommuniex quiocouque se plaint; » nous ne souffirions nos plus lone-temos de telles

vexations.
Tont cela ne fit que hâter la senteuce du pape.
Le déclare, dit Innocent IV, Frédéric couvainen
de sacrilége et d'hérésie, excommunié, et déchu
de l'empire. J'ordonne aux électeurs d'élire nu
autre empereur, et je me réserve la disposition

Après avoir prononcé cet arrêt, il entonne un Te Deum, comme on fait aujourd'hui après nne victoire.

e du royanme de Sicile. »

L'empereur était à Turin, qui appartenait aiser, au marquis de Sue. Ilse fait donne il nouronne impériale i les empereurs la portaleut toojourne miprisale i les empereurs la portaleut toojourne soi di-il, ne me l'a pas encore ravie; et arant, qu'on ne l'ôte, il y aura bien du sang répandu. » Il eavoie à tous les princes chrétiens me letter qu'on ne l'ôte, il y aura bien du sang répandu. » Il eavoie à tous les princes chrétiens me letter la le clergé sit nous indigeneent traité, et je en character à le clergé sit aussi indigeneent traité, et je en character se extip as le dernière. You en êtte la cuuse, en se cal pas le dernière. You en êtte la cuuse, en co chiéssant à ces h'pocrites dont vous connaisses.

<sup>\*</sup> Ces deux pontifes moururent en 1941; le premier, au mois d'auguste : le second , en novembre.

vous pas d'infamies à Romo qui font frémir la
 nature, etc. | •

4246. Le pape écrit au due d'Autriehe, chassé de ses états, aux dues de Saxe, de Bavière et de Brabant, aux archevéques de Cologuo, de Trères et de Mayence, aux évêques de Strasbourg et de Spiro, et leur ordonno d'élire pour empereur Henri, landérave de Thuringe.

Les ducs refusent de se trouver à la diète indiquée à Vnrtzbourg, et les évêques couronnent leur Thuringien, qu'on appello te roi des prêtres.

Il y a ici deux choses importantes à remarquer : la première, qu'il est évident que les élécteurs n'étaient pas au nombro de sept; la seconde, que Courad, ils de l'empereur, roi des Romains, était compris dans l'exommunication de son père, et déchu de tous ses droits comme un hérétique, selon la loi des papes et selon celle de son propre père, qu'il avait publice quand il voulait plaire aux papes.

Conrad soutient la cause de son père et la sienne.
Il donne bataille au roi des prêtres près do Francfort : mais il a du désavantage.
Lo landeravo de Thuringe, ou l'anti-empereur.

Lo landgravo de Thuringe, ou l'anti-empereur, meurt en assiégeant Ulm : mais le schismo impérial no finit pas.

Cest apparenment cette année quo Frédérie n. n'ayant que trop d'ennemis, ser focusilia avec le due d'Autriche, et que, pour se l'attacher, il tiu donna là niet a less d'encendants le littre de roi, par un dipône conservé à Vienno: ce diplône ces sans alosa. Il est littre d'erape que les dues d'Autriche n'en sient fait neuen usage, il est vraisement de la commentation de la commencia de la

4247. Iunocent Iv offre l'empire à plusieurs princes. Tous refusent nno dignité si orageuse. Un Guillaume, comte de Holhaude, l'accepte. C'était un jeune seigneur devingt ans. La plusgrande partie de l'Miemague ne le reconnaît pas; c'est le légat du pape qui le nomme empereur dans Cologne, et qui le fait chevalier.

1218. Deux partis se forment en Alfemagne, aussi violents que les guelfes et les gibelins en Italio: l'un tiont pour Frédéric et son üls Courad, l'autre pour lo nouveau rol Guillaume; c'était ce que les papes voubient. Guillaume et coronné à Ais-à-Chapello par l'archevêquo do Cologno. Les fêtes do ce couronnements sont de tous oblés du sang répandu et des villes en cendres.

4249. L'empereur n'est plus en Italio que lo eltef d'un parti dans une guerre civile. Son fils Enzio, que nous nommons Entius, est battu par les Polonais, tombe captif entre leurs mains; et

son père ne peut pas même obtenir sa délivrance à prix d'argent.

Une autre aventure funeste trouble les derniers jours de Frédéric II, si pourtant cette aventure est telle qu'on la raconte. Son fameux chancelier Pierro Des Vignes, ou plutôt De La Vigna, son conseil, son oracle, son ami, depuis plus do treute années, le restaurateur des lois en Italio, veut, dit-on, l'empoisonner, et par les mains de son médecin. Les historiens varient sur l'année de cet événement, et cetto variété peut canser quelque soupçon. Est-il croyable que le premier des niagistrats de l'Europe, vieillard vénérable, ait tramé un anssi abominablo complot? et pourquoi? pour plaire au pape son ennemi : où pouvait-il espérer une plus grando fortune? quel meilleur poste lo médecin pouvait-il avoir que celui do médecin de l'empereur?

Il est certain que Pierre Des Vignes eut les yeux erevés; ce n'est pas là le supplice de l'empoison neur de son maltre. Plusieurs anteurs italiens prétendent qu'une intrigue de cour fut la cause de sa disgrace, et porta Frédérie n'à cette cruauté; co qui cut bien plus vraisemblable.

4250. Cependant Frédéric fait enore un offort dans la Lombardio; il fait mene passor les Alpra à quelques troupes, et donne l'alarme au pape, qui était toujours dans Lyon sous la protecion de saint Louis, car ce roi de France, en blâmaut les excès du pape, respectait sa personne et le concile. Cette expédition est la deruière de Frédéric.

Il meur le 17 décembre. Quelques uns croimt qu'il eu des remords du traitement qu'il avait fait à l'èrrer Des Vignes; mais, par son testament, il parait qu'il ne se ropeut de rien. Sa vio et sas mort sont uno époque importante dans l'histoire. Ce fut de tous les campereurs celui qui chertals le plus à établir l'empire en Italie, et qui réussit le moins, ayant tout ce qu'il fallatip our réussit.

Les papes, qui ne voulaient point de maîtres, et les villes de Lombardie, qui défendirent si souvent la liberté contro un maîtro, empêchèrentqu'il n'y eût en effet un empereur romain.

La Sielle, et surtout Naples, furent ser royaumes sorvis. Il augumet act enzelleti Naples et Capsure, làtit Allica, Monte-Louse, Plagelle, Dondona, aquila, et plusiera sutres villes, flords des maiversités, et entiri a les beaux-arts dans cos climats do cus fruits semblor variel d'est mémore; g'était do cus fruits semblor variel d'est mémore; g'était debre; il en fui lo légisheter. Magré noncher le fine fui lo légisheter. Magré noncourage, nos application et set extravas, il fut très malbeureux; et sa mont produisit de plosgrauds malbeures econce.

## CONRAD IV,

## VINGT-SEPTIÈME EMPEREUR.

On peut compler parmi les empereurs conard vi, fils de Frédiei n. J. Pois juste titre que ceux qui on place entre les descendants de Clarlemage et les Othons. Il avait été couverané deux fois roi des Romains; il succédait à un pier expectable : et Cuilbume, comée de follande, son concurrent, qu'on appeint usus il resider prietre, comme le landgrave de Thartinge, a vasit pour tout droit qu'un ordre du pape, et les suffrages de quelques évêques.

Conrad essuie d'abord une défaite auprès d'Oppeubeim, mais il se soutient. Il force son compétiteur à quitte l'Allemagne. Il va à Lyon trouverle pape Innocent IV, qui le confirme roi des Romaius, et qui lui promet de lui donner la couronne iumériale de Rome.

Il était devenu ordinaire de prêcher des croisades contre les princes chrétiens. Le pape en fait prêcher une en Allemagne contre l'empereur Conrad, et une en Italie contre Manfredo on Mainfroi, bâtard de Frédéric II, flidès alors à son frère et aux dernières volontés de son père.

Ce Mainfroi, prince de Tarente, gouvernait Naples el Sicile au nom de Conrad. Le pape fesal réveller contre lui Naples et Capoue. Conrad y marche, et semble abandonner l'Allemagne à son rival Guillaume, ponr aller secouder son frère Mainfroi contre les croisés du pape.

1232. Guillaume de Hollande s'établit pendant ce tempe-la cu Mamagne. On pour los certes rèc une aventure qui prouve combien tous les droite une aventure qui prouve combien tous les droite une aventure qui prouve combien tous les droite une contente de l'Andre et du Hainaut a mon guerre avec le ma D'Avenses, son fils d'un premier il; pour le droit de succession de ce tils mêmes sur les dates de sa mère. On prend saint Louis pour arbitre. Il adjuge le Hainaut à D'Amene d'il au rei Louis ; l'arbitre de l'Arbitre, et l'arbitre, et de l'évêque de l'Évêque de l'Évêque de l'Évêque de l'Arbitre, La Flandre dépend de vous, et vons en me la donne pas.

Il n'était donc pas décidé de qui le Bianaut relevait. La Flande était encor na autre probleme. Tout le pays d'Alost était fiel de l'empire; tout ce qui était sur l'Escant l'était sussi; mais le reste de la Flandre, depuis Gand, relevait des rois de France. Cepeudant Guillaume, en qualité de roid Allemagne, met la comtesse au lain de l'empire, et outisque tont an profit de Jean D'Avenns, en 4252. Cette affaire s'accommode enfin : mais 'en

elle fait voir quels incouvénients la féodalité entralnait. C'était eucore bien pis eu Italie, et surtout pour les royaumes de Naples et Sicile.

1255-1254. Ces auuées, qu'on appelle, ainsi que les suivantes, les aunées d'interrègne, de confusion et d'anarchie, sont pourtant très dignes d'attention.

La maison de Manrienne et de Savoie, qui prend le parti de Guillaume de Hollande, et qui le reconnaît empereur, en reçoit l'investiture de Turin, de Montcalier, d'Ivrée, et de plusienrs ficfs, qui en font une maison puissante.

En Allemague, Jes villes de Francfort, Marence, Cologne, Vorms, Spire, a sasocient puur leur commerce et pour se défendre des seigneurs de châteaux, qui étaient autent de hrigands. Cette union des villes un Blim est moins une imitation de la confédération des villes de Lombardie que des premières villes anséatuques, Lubeck, Hambourg, Brunsvick.

Bienoló la plupart des villes d'Allemagne et de Flandre entreut dans la hanse. Le principal oligiest d'entretenir des vaisseans et des barques à frais comunus pone la súréet de commerce. In billet d'une de ces villes est payé sans difficutié dans les autres. La confiance du négore s'établit. Des commerçants font, par cette alliance, plus de bien à la société que n'en avalent fait tant d'empereurs et de papes.

La ville de Lubeck seule est déjà si puissante, que, dans une guerre intestine qui survint au Danemarck, elle arme une flotte.

Tandis que des villes commerçantes procurrent ces avantages temporels, les chearliers de l'ordre cet avantages temporels, les chearliers de l'ordre tettonique veulent procurrer celui du chiristianisme à ces restes de Vandades qui vivalent dans la Prusse et ans environs. Ottocare 11, voi de Boldene, se croise avec eux. Le nom d'Ottocare citait devenu celui des ruis de Boldene depuis qui lisvanient pris le parti d'Otton v. Ils battent les paiems; les deux chefs des Prussiens reçvient le haptème. Ottocare redisiti Rosnigator.

D'autres scènes s'ouvrent en Italie. Le pape entretient toujours la guerre, et reut disposer du royaume de Naples et Sicile; mais il ne peut recuurrer son propre domaine ni eelui de la contesse Mahilide. On voit toujours le papee puissants an-debors par les excommunications qu'ils lanceut, par les divisions qu'ils fomentent, très faibles chez eux, et surtout dans Rome.

Les factions des gibelins et des guelfes partageaient et désolaient l'Italie. Elles avaient commencé par les querelles des papes et des empereurs; ces noms avaient été partout un mot de ralliement du temps de Fréderic 11. Ceux qui prétendaient acquèrir des fles et des titres que les empereurs donnent se déclaraient gibelins. Les guelles paraissalent plus partisans de la liberté Italique. Le parti guelfe, à Rome, était à la vérité pour le pape anand il s'agissait de se réunir contre l'empereur; mais ce même parti s'opposait au pape quand le pontife, dell'yré d'un maltre, vonlait l'être à son tour. Ces factions se subdivisaient encore en plnsieurs parties différentes, et servaieut d'aliment oux discordes des villes et des familles. Quelques anciens capitaines de Frédéric 11 employaient ces noms de faction oul échauffent les esprits pour attirer du monde sous leurs drapeanx, et autorisalent leurs brigandages du prétexte de soutenir les droits de l'empire. Des brigands opposés feignaient de servir le pape qui oe les en chargeait pas, et ravagenient l'Italie en son nom.

Parmi ces brigands qui se rendirent illustres, Il y ent surtout un partisan de Frédéric II, nommé Ezzelino, qui fut sar le point de s'établir une grande domination et de changer la face des affaires. Il est encore fameux par ses ravages; d'abord il ramassa quelque butin à la tête d'une tronpe de voleurs : avec ce butiu Il leva une petite armée. Si la fortune l'eût toujours secondé. Il devenait un conquérant : mals entin il fut pris dans une embuscade; et Rome, qui le craignait, en fut délivrée. Les factions guelfe et gibeline ne s'éteignirent pas avec lui. Elles subsistèreut long-temps, et furent violentes, même pendant que l'Allemague, sans empereur véritable dans l'interrègne qui suivit la mort de Conrad, ne pouvait plus servir de prétexte à ces troubles.

Un pape, dans cen circoustances, avaliance place difficile i rempire, Obligie, par se qualité d'évique, de précher la paix as milleu de la gouerre-ment rousian sans pouvoir parvenir à l'autorité absolue, a yant à se termavant à bét des gouerre-ment rousian sans pouvoir parvenir à l'autorité absolue, a yant à se décliende des glielles, in deiager les gouelles, cral-guate surtout une maison impériale qui possibilité apparent par les des l'autorités de l'

Conrad fait venir nn de ses frères, à qui Fréderic n avait donué le duché d'Autriche. Ce jeune prince meurt, et on soupçoune Conrad de l'avoir empoisonne : car, dans ce temps, il fallait qu'uu prince mourât de vieillesse pour qu'on n'imputât pas sa mort au poison.

Conrad iv meurt bientôt après, et on accuse Mainfroi de l'avnir fait périr par le même crime. L'empereur Conrad iv, mort à la fleur de son

áge, laisaisí un enhat, e o malbeureux Coursáin dont blainfra jel la tutelle. Le page lunocent iv Poporumá i sur cet enfant la mémoirre de ses pères. Ve popurant s'emparere du royaume de Naples, il, l'offre au rei d'Angleuerre, il l'offre à un rière de siant Louis. Il ment a unifien de sem prejet dans Napleu même que son parti avati conquis. On ero-innit, à vair les destrières entréprése de flumeent ley que c'ésit un guerrier; non: il passait pour un personal tutelle.

1233. Après la moet de Conred IV, co d'ertice tempereur, et ano le dernier prince de la maison de Sombe, il était vraisembâtile que le jeune confidieme de lollande, qui ommençuità réparer sans contradiction co Allemagne, ferait une nouvelle maison lampérile. Ce druit fechol, qui a causse tant de dispotre et tant de genreu, le fait armer contre les risons. Ou présenduit qu'ils étaient vassaux des couples de l'Illiand et a crière-vassaux de l'empler, et la refision su voisibair relever de personne. Il marche coutre cu; il y est tué sur la fin de l'anaire 2355 on au commencement de l'autre 1; et c'est la l'époque de la grande anarchie d'Allemagne.

La même anarchie est dans Rome, dans la Lombardie, dans le royaume de Naples et de Sicile.

Les guelles venaient d'être chassés de Naples par Mainfroi. Le nouveus uppe, Alexandre ny, mal affermi dans Rome, veut, comme son predécesseur, ôter Naples et Sielle à la maison excommunité de Soushe, et dépouiller à la fols le jeune Conradin, à qui ce royaume appartient, et Mainfroi, qui en cat le tateur.

Qui pourrait eroire qu'Alexandre 17 fait précher en Angletere une crisiade contre Conradiu, et qu'en offrant les états de cet eufant au roi d'Angletere, Benari 111, il emprunte, au 1001 même de ce roi anglais, assez il argent pour lever lui-même une armée? Quelles édomarches d'un pontife pour dépouiller un orphénin Un légat du pope commande cette armée, qu'on prévend être de près de cinquaste mille hommes. L'armée du pane est battue et dissisée.

Remarquoss encore que le pape Alexandre 17, qui cervalta pouroir se rendre maltire de deus royaumes aux portes de Rome, n'ose pas rentere dans cetta ville, e se retire daus Vierle-. Rome c'init toujours comme ces villes impériales qui disputeut à leurs arberéques jes dissipations de la comme comme Cològne, par example, dant le gouvernoment municipal est indépendant de l'électeur. Rome resta daus cette situation équivoque jusqu'au temps d'Ateandre 13.

Guillnume er, comte de Hollande, périt le 20 junvier

4286-1237-1238. On veat en Allemagne faire un empereur. Les princes allemands pensaient aus alors comme penseut aujurd'hui les palstius de l'Odopre; in ne vouliente pionit un compatriote to fotopre; in ne vouliente pionit un compatriote pour roi. Une faction choisit Alonse x, roi de Castille; une autre dit Richard, frier du roi d'Augletrer lleuri un. Les deux d'us envoient en de l'augletre lleuri un Les deux d'us envoient peur faire confirmer leuri decention : le pape u'en confirme aucune. Richard cepedant va se foire commoné à ria-d'a-d'apelle, le 47 mai 1227, saus être pour cels plus olci en Allemasme.

Affonse de Castille fait des actes de souverain d'Allemagne à Tolicle. Prodérie III, due de Lorraine, y va recevoir à genoux l'investiture de son duché, et la dignité de grand-sénéchal de l'empereur sur les borts du Rilin, avec le droit de mettre le premier plat sur la table impériale dans les cours piculières.

Tous les historiens d'Allemagne, comme les plus modernes, disent que Richard ne reparut plus dans l'empire; mais c'est qu'ils n'avaieut pas connaissance de la chronique d'Angleterre de Thomas Wik. Cette chronique nous apprend que Richard repassa trois fois en Allemagne : qu'il v exerca ses droits d'empereur dans plus d'une occasion : qu'en 4263 il donna l'investiture de l'Autriche et de la Stirie à un Ottocare, roi de Bohême, et qu'il se maria en 1269 à la fille d'un baron, nommée Falkenstein, avec laquelle il retourna à Londres. Ce long interrègne, dont on parle taut, n'a donc pas véritablement subsisté; muis ou peut appeler ces années un temps d'interrègue, puisque Richard était rarement en Allemagne. On ne voit, daus ces temps-là, en Allemagne, que de petites guerres entre de petits souveraius.

4259. Le jeune Conradin était alors élevé en Bavière avec le due titulaire d'autriche son couain, de l'ancienne branche d'Autriche-Bavière, qui ne subsiste plus. Mainfroi, plus ambitieux que fidèle, et lassé d'être régent, se fait déclarer roi de Sicile et de Naoles.

C'était douner au pape un juste sujet de chercher à le perfer. Aletandre v., comme pouil, avait le droit d'excommunier un parjure; et, comme seigneur suzerain de Naples, le droit de punir un usurpateur; mais II ne pouvait, ni comme pape, ni comme seigneur, ôter au jeune et innocent Cooradin son héritage.

Mainfroi, qui se croit affermi, insulte aux excommunications et aux entreprises du pape.

Depuis 1260 jusqu'à 1266. Tandis que l'Allemagne est ou désolée ou languissante dans son anarchie; que l'Italie est partagée en factions; que les guerres civiles troublent l'Angleterre; que saint Louis, racheté de sa captivité en Égypte, médite encore une nouvelle croisade, qui fut plus malheureuse s'il est possible, le saint siége persiste toujours dans le dessein d'arracher à Mainfroi Naples et Sielle, et de dépouiller à la fois le tuteur coupalle et l'orphelin.

Quelque pape qui soit sur la chaire de saintpierre, c'est todigorie lendre génie, le malte mélauge de grandeur et de fail-lese, de religion et de criuses. Les Romains ne veuleut in recomaltre l'autorité temporelle des papes, ni avair d'empecreurs. Les papes conti peine soofferts dans Rome, et ils dent ou donneut des royaumes. Rome disistat bers un seul s'enfacter, come protecteur de sa liberté, Mainfrei, Pièrre d'Aragon son goodre, le due'd Anjou Charles, frère de saint Louis, priguent tous trois cette dignité, qui était celle de patrice sous un antre nom.

Urbain rv, nouveau pontife, offre à Charles d'Anjou Naples et Sicile, mais il ne veut pas qu'il soit sénateur : ce serait trop de puissance.

Il propose à saiut Louis d'armer le duc d'Aujou pour lui faire conquérir le royaume de Naples. Saint Louis bésite. C'était manifestement ravir à un popille l'héritage de tant d'aïeux qui avaient conquis cet dat sur les musulmans. Le pape calme ses scrupules. Charles d'Anjou accepte la donation du pape, et se fait élire sénateur de Rome malgré lui.

Urbain 1v, trop engagé, falt promettre à Charles d'Anjon qu'il rononcera daus cinq ans au titre de sénateur; et comme ce priuce doit faire serment aux Romaius pour toute sa vie, le pape concilie ces deux serments, et l'absout de l'un, pourvu qu'il lui fasse l'autre.

Il l'ohlige aussi de jurer entre les mains de son légat qu'il ne possédera jamais l'empire avec la couronne de Sicile. C'était la loi des papes ses prédécesseurs; et cette loi montre combien on avait craint Frédéric 11.

Le conte d'Anjou promet surtout d'aider le saint siége à creudire no possession du patrimoire surpripar beaucoup de ségment, et des creres de la contense Matuble. Il serage à payer par an huit mille onces d'or de tribut; centes-and d'être vocument és jamies tos jestement est différé de deux mois: il jure d'abolt sources de la content de d'extre vocument és jamies possession de la maine de Souade avaient est ser les ecclésisatiques, et par là il reconne à la préregalive sinquière de Sciling.

A ces conditions et à beaucoup d'autres, il s'embarque à Marseille avec tronte galères, et va recevoir à Rome, en juin 1265, l'investiture de Naples et Sicile qu'on lui vend si cher.

Une bataille dans les plaines de Bénéveut , lo

26 février 1266, décide de tout. Mainfrol y périt; sa femme, ses eufants, ses trésors, sont livrès an vainqueur.

Le légat du pape, qui était dans l'armée, prive le corps de Mainfroi de la sépulture des chrétiens; vengeance làche et maladroite, qui ne sert qu'à irriter les peuples.

4267-1268. Des que Charles d'Anjou est sur le trône de Sicile, il est criant du pape et hai de ses sujets. Les conspirations se forment. Les gibelins, qui partagosient l'Italie, envoient en Bavière solliciter le jeune Connadin de venir prendre l'héritage de ses pères. Clément 1v., successeur d'Urlain, lui défend de passer eu Italie, comme un souverain donne no nofre à son sajet.

Couradin part à l'âge de seize ans avec le due de Bavière son once, le conte de l'Îrrel, dont il vient d'épouser la lille, et aurtout avec le jenne de Autrice, son coustin, qui réali par plus avec le le le le l'avec de l'avec de l'avec le le l'avec l'avec le l'avec l'avec l'avec l'avec le l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec l'avec

Charles d'Anjou, senateur de Rome et chef de la Toscane, en devenait plus redoutable au pape : mais Conradin l'eût élé davantage.

Tous les comra étaient à Contradin; et par une destinée sinquière, les flouvaines et Masulmans se déclarient en même lemps pour loi. Piun codé, Filnant lleani, riber d'Albones, roi de Castille, trai chevalier errant, passe en latile, et se did cléarres ésameur de Rome pour y sontenir les droits de Couradin; de l'autre, un roi de Tunis leur prête de l'argant et de galières; et tons les Sarrasius qui étaient resiér dans le royaume de Naples prennet les armes en sa faves dans le royaume de

Conradin est reçu dans Rome au Capiuleo comme nn empereur. Ses galferes abordent en Sicile; et presque toute la nation y reçoit ses troupes avec jole. Il marche de succès en succès jusqu'à Aquilla dans l'Abruzze. Les chevaliers français, aquerris, défont entièrement en hataille raine per l'armée de Conradin, composée, à la hâte, de plusieurs nations.

Couradin, le duc d'Autriche, et Henri de Castille, sont faits prisonniers.

Les historiens Villani, Guadelfiero, Fazelli, assurent que le pape Clément ru demanda le supplice de Conradin à Charles d'Anjou. Ce fut sa dernière volonté. Ce pape monrut bientôt après. Charles fait prouoncer une senfence de mort par son protonotaire Robert de Bari contre les deux princes. Il envoie prisonnier Henri de Castille en Provence; car la Provence lui appartenait du chef

de sa femme.

Le 26 octobre, Conradin et Frédéric d'Autriche sont exécutés dans le marché de Naples par la main da bourrea. C'est le premier exemple d'un pareil attentat contre des têtes ouronnées. Con-radin, avant de reveroir le coup, jet son gant dans l'assemblée, en priant qui l'îtit porté l'étrer d'argan, son cousti, gendre de Mainfoit, qui reugers nn jour sa mort. Le gans flut rannassi par de devallet Truchés de Valdbourg, qui excetta de valdbourg porte les armes de Conradin, qui de Valdbourg porte les armes de Conradin, qui controlles de Sonbab. Le jenne det d'autriche est exciuté le premier. Conradin, qui l'ainait tendente, l'amasse as tête, et report en la baissant

On tranche la Meia plusieurs seigneurs sur le même céabasde, Quedque tempa sprés, Charles d'Aujon fait périr en prison la venve de Mainfroit ave le fils qui intente. Ce qui auropend, c'est qu'on ne voit point que saint Louis, frire de Carles d'Anjon, ai jumais fait le be plarar le moindre reproche de tant d'horreurs. Au contraire, ce fils en Beuve de Charles qu'il entreprit en partie sa dernière malheureuse croisade contre le roi de Tuins, roroteleur de Contrel que le roit de Tuins, roroteleur de Contrel que partie en de Tuins, roroteleur de Contrel par de Tuins de Tuins de par de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de par de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de par de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de par de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de par de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de Tuins de par de Tuins de T

le coup de la mort.

1909 à 1972. Les petites guerres consistations totologiers entre les seigneurs d'Altonages. Bodolphe, comit de Habslourg, en Suise, se rendeit d'ip fanceut dans ces guerres, et surtout dans celle qu'il fià l'évique de Blair en faveur de l'abid. de Suise-fail. C'est à ces tamps que commencent les traités de confraternité béréditaire entre les maisons allemandes. C'est une donation réciproque de terres d'une maison à une antre, au déruier survivant des mêles.

La première de ces con raternités avait été faite, dans les dernières années de Frédéric II, entre les maisons de Saxe et de Hesse.

Les villes anséatiques augmentent dans ces années leurs priviléges et lenr puissance. Elles étahilissent des consuls qui jugent toutes les affaires du commerce; car à quel tribunal aurait-on eu alors recours?

La même nécessité qui fait inventer les onsuls aux villes marchandes, fait inventer les anstrègues aux autres villes et aux seigneurs, qui ne vouleut pas toujours vider leurs différents par le fer. Ces austrègues sont, on des seigneurs, on des villes mêmes, que l'on choisit pour arbitres sans frais de iustice.

Ces deux établissements, si heureux et si sages,

geaient d'y avoir recours.

L'Allemagne restait toujours sans chefs, mais voulait enfin en avoir un.

Richard d'Angleterre était mort Alfonse de Castille n'avait plus de parti. Ottocare III , roi de Bohême, duc d'Autriehe et de Stirie, fut proposé, et refusa, dit-on , l'empire. Il avait alors une guerre avec Béla, roi de Hongrie, qui lui disputait la Stirie, la Carinthie, et la Carniole. Ou pouvait lui contester la Stirie, dépendante de l'Autriche, mais non la Carinthie et la Carniole, qu'il avait achetées.

La paix se fit. La Stirie et la Carinthie avec la Carniole restèrent à Ottocare. On ne conçoit pas comment, étant si pnissant, il refusa l'empire, lui qui depuis refusa l'hommage à l'empereur. Il est bien plus vraisemblable qu'on ne voulut pas de lui, par cela même qu'il était trop puissant.

## RODOLPHE I", DE HABSBOURG, PREMIER EMPEREUE DE LA MAISON D'AUTRICHE, VINGT-HUITIÈME EMPEREUR.

1275, Enfin , on s'assemble à Francfort pour élire un empereur, et cela snr les lettres de Grégoire x, qui menace d'en nommer un. C'était une ehose nonvelle que ce fât uu pape qui voulût nn empereur.

On ne propose dans cette assemblée aueuu prince possesseur de grands états. Ils étaient trop jalonx les uns des autres. Le comte de Tyrol, qui était du nombre des électeurs, indique trois sujets : un comte de Goritz , seigneur d'un petit pays dans le Frioul, et absolument inconnu; un Bernard, nou moins inconnn encore, qui n'avait pour tout bien que des prétentions sur le duché de Carinthie; et Rodolphe de Habsbourg, capitaine célèbre, et grand-maréchal de la cour d'Ottocare, roi de Bohême.

Les électeurs, partagés entre ces trois concurrents , s'en rapportent à la décision du comte palatin Louis-le-Sévère, duc de Bavière, le même qui avait élevé et secouru en vain le malheureux Conradin et Frédéric d'Autriche, C'est la le premier exemple d'nn pareil arbitrage. Louis de Bavière nomme emperent Rodolphe de Habsbourg. Le burgrave on châtelain de Nuremberg en ap-

porte la nouvelle à Rodolphe, qui, n'étant plus alors au service du roi de Bohême , s'occupait de ses petites guerres vers Bâlo et vers Strasbourg. Alfonse de Castille et le roi de Bohême protes-

tent en vain contre l'élection. Cette protestation

furent le fruit des mallieurs des temps qui obli- | d'Ottocare no prouve pas assurément qu'il eût refusé la couronne impériale.

> Rodolphe était fils d'Albert, comte de Habsbourg eu Suisse. Sa mère était Ulrike de Kibourg, qui avait plusienrs seigneuries en Alsace. Il était maric depuis long-temps avec Anne de Hæneberg. dont il avait quatre eufants. Son âge était de cinquante-cinq ans et demi quaud il fut élevé à l'empire. Il avait un frère colonel au service des Milanais, et un antre chanoine à Bâle. Ses deux frères moururent avant son élection.

Il est couronné à Aix-la-Chapelle ; on ignore par quel archevêque. Il est rapporté que le sceptre impérial, qu'on prétendait être celui de Charlemagne, ne se trouvant pas, ce défaut de formalité commençait à servir de prétexte à plusieurs seigneurs qui ne voulaient pas lui prêter serment. Il prit uu erucifix : Voilà mon sceptre, dit-il ; et tous lui rendirent hommage. Cette seule action de fermeté le rendit respectable, et le reste de sa conduite le montra digne de l'empire.

Il marie son fils Albert à la fille du comte de Tyrol, sœur utérine de Conradin. Par ce mariage. Albert semble acquérir des droits sur l'Alsace et sur la Souabe, héritage de la maisou du fameux empereur Frédéric II. L'Alsace était alors partagée entre plusienrs petits seigneurs. Il fallut leur fairo la guerre. Il obtint, par sa prudence, des troupes de l'empire, et soumit tout par sa valeur. Un préfet est nommé pour gouverner l'Alsace. C'est jei une des plus importantes époques ponr l'intérienr de l'Allemagne. Les possesseurs des terres dans la Souabe ot dans l'Alsace relevaient de la maison impériale de Souabe; mais après l'extinction de cette maison dans la personne de l'infortuné Conradiu, ils ne voulnrent plus relever que de l'empire. Voilà la véritable origine de la poblesse lmmédiate : et voilà poprquoi l'on trouve plus de cette noblesse en Souabe que dans les antres provinces. L'emperent Rodolobe vint à bout de soumettre les gentilshommes d'Alsace, et eréa un préfet dans cette province : mais après lui les barons d'Alsace redevinrent, pour la plupart, barons libres et immédiats, souverains dans leurs petites terres, comme les plus grands seigneurs allemands dans les leurs. C'était dans presque toute l'Europe l'objet de quiconque possédait un cháteau.

1274. Trois ambassadenrs de Rodolphe font serment de sa part, an pape Grégoire x dans le consistoire. Le pape écrit à Rodolphe : « De l'ae vis des cardinaux, nous vous nommons roi des Romains. .

Alfonse x, roi de Castille, renonce alors à l'empire.

1275. Rodolphe va trouver le pape a Lau-

same. Il lus promet de lui faire resulre la marche, d'anchoe et les terres de Mathille. Il promettait ce qu'il ne pouvait tenir. Tout cels était entre les mains des villes et des serieures qui l'ac étaient omparés aux dépens du pape et de l'empire. L'inlie était paragée en ving principantés ou répaisiques, comme l'uncienne Grèce, mais plus prissantes. Venire, Gébers, et l'êre, avalent plus prissantes. Venire, Gébers, et l'êre, avalent plus puis de l'empire. Forcare de-revait considérable, ci d'ès die était le berreau des boarts artis.

Rodolphe pense d'abord à l'Allemagne. Le puissant roi de Bohème Ottocare nu , duc d'Autriche, de Carinthie, et de Carniole, lui refuse l'hommage. « Je ne dois rien à Rodolphe, dit-il; je lni ai paré sos gages, « Il se ligue avec la Bavière.

Rodolphe soutient la majesté de son rang. Il fait mettre au ban de l'empire ce puissant Ottocare, et le duc de Bavière Henri, qui est lié avec lui. On donne à l'empereur des troupes, et il va venger les droits de l'empire allemand.

1276. L'empereur Rodolphe lat l'un après l'autre uns ouve qui peranent le parti d'Ottocare, on qui veulent profiter de cette division; le comte de Neubourg, le comte de Neubourg, le comte de Pribourg, le marquis de Baté, le comte de Virtemberg, et llenir], due de Batvier. Il fluit tout d'un coup cette guerreavec tes Baravises en mariant une de ses Billes au Illis de ce prince, et en recerant quarante mille ances d'or au lieut de douver une doi a sa ille.

De là Il marche contro Ottocrec; il le force de venir à composition. Le roi de Bobème côde l'Antriche, la Stirie, et la Caralole. Il consent de faire us bontmage-liçe à l'empereur dans l'îlle de Camberg au milieu du Deuube, sous un parillon dont les rideux devaient être fermés, pour lui éparquer use mortification publique. Ottocrac s' rend couvert d'or et de sierreries.

Rodolphe, par un faste supérieur, le reçolt avec Habile le plus simple; et au millite de la ciérionnie les ridesux du pavillon tombent, et font viertus vieux du pupele et des armées qui lordaisent le Danube, le superbe Ottocare à genoux, tessant sen gaius joistes entrel cein amis de son vallequeur, qu'il avait si souvent appelé son maltre-d'héde, et dout il d'evenit le grand-c'hasson. Ce conte est accràdité, et il importe pen qu'il soit vrai. 4277. La femme d'Ottocare, princese plus al-

1277. La femme d'Ottocare, princesse pins altière que son épour, ini fait tant de reproches de sou hommage rendu, et de la cessiou de ses provinces, que le roi de Bohême recommence la guerre vers l'Autriche.

L'empereur remporte une victoire complète. Ottocare est tué dans la bataille le 26 août. Le vainqueur use de sa victoire en législateur. Il laisse la Boliène au fils du vaineu, le jeune Ven-

cestas, et la régence au marquis de Brandelourg. 1278. Rodolphe fait son entrée à Vienne, et s'étabilit dans l'Autrièbe. Louis, duc de Bavière, qui avait plus d'nu droit à ce duché, veut remuer pour soutonit ce droit; Rololphe tombe sur lui avec ses troupes victorieuses. Alors rien ue résiste; et on voit ce prince, que les électeurs avaignt apocé à l'empire, pour y réguer sous pouavaignt apocé à l'empire, pour y réguer sous pou-

voir, devenir en effet le conquérant de l'Allemagne, 1279. Ce maltre de l'Allemagne est bieu loin de l'être en Italie. Le pape Nicolas in gagne avec lui sans peine ce long procès que tant de pontifes out soutenu contre tant d'empereurs. Rodolphe, par un diplôme du 45 février 4279, cèle au saint siège les terres de la comtesse Mathilde, renonce au droit de suzeraineté, désavoue son chancelier qui a reçu l'hommage. Les électeurs approuvent la même année cette cession de Rodolphe. Ce prince, en abandonpant des droits pour lesquels on avait si long-temps combattu. ne cédait en effet que le droit de recevoir un hommage de seigneurs qui voulaient à peine le rendre. C'était tout ce qu'il pouvait alors obtenir en Italie, où l'empire n'était plus rieu. Il fallait que cette cession fût bien peu de chose, puisque l'empereur n'eut en échange que le titre de séuateur de Rome; et encore ne l'eut-il que pour un an.

Le pape viut à bout de faire ôter cette vaiusicale, parce que ce prince ne voulut pas marier son neren avec la nièce de ce poutife, en disant que, « quoiqui à appells trosini, et qu'il cêt les » picès rouges, son sang u'était pas fait pour se « mêler au sang de France.»

Nicolas in de encore à Charles d'Anjou le vicariat de l'empire en Toscane. Ce vicariat n'était plus qu'un nom, et ce nom même ne pouvait subsister depuis qu'il y avait un empereur.

La situation de Rodolphe en Italie était (à ce que dit Girolano Briani) semblable à celle d'un négociant qui a fait faillite, etdout d'autres marchands partagent les effets.

4280. L'empereur Rodolphe se raccommode avec Charles de Sielle par le mariage d'une de ses filles. Il donne cette princesse, nommée Clémence, à Charles Mariel, petit-fils de Charles. Les deux mariés étaient presque encore au herceau.

Charles, au moyen de ce mariage, obtient de l'empereur l'investiture des comtés de Provence et de Forcalquier.

Après la mort de Nicolas III, on élit un Francais nommé Brion, qui prend le nom de Martin IV. Ce Français fait rendre d'abord la dignité de sénateur au roi de Sicile, et veut lui faire rendre aussi le vicariat de l'empire en Toscane. Rodolphe porgit ne guire s'en embarrasser: il est assez occupé en Bohème. Ce pays s'était révolté par la couduite violente du margrave de Brandebourg, qui en était régent; et d'ailleurs Rodolphe avait plus besoin d'argent que de titres.

1281-1282. Ces années sont mémorables par la famense conspiration des vépres siciliennes, Jeau de Procida, gentllhomme de Salerne, riche, et qui malgré son état exercait la profession de médecin et de jurisconsulte, fut l'auteur de cette conspiration, qui semblait si opposée à son genre de vie. C'était un gibelin passionnément attaché à la mémnire de Frédérie p et à la maison de Souabe. Il avait été plusieurs fois en Aragon auprès de la reine Constance , fille de Malufroi. Il brûlait de venger le sang que Charles d'Aniou avait fait répandre; mais ne pouvant rien dans le royanme de Naples, que Charles contenait par sa présence et par la terreur, il trama son complot dans la Sicile, gouvernée par des Provençaux plus détestés que leur maître, et moins puissants.

Le projet de Charles d'Alajon était la compatie de Canstantinopie. Un de grands fruits des croisales de l'Occident avail été de premère l'empire de Grecs en 2015; et ou l'avait periou depuis, aissi que les autres compatées sur les musulmans. La frener d'aller les batter en Palestine a vait passé depuis les mabheurs de saint Lonis; mais la prois de Constantinople partissatif facile à saint; et Charles d'Aujon espérait déroiter Hétale Palelone, qui puedent abre le rende de l'empire long, qui puedent abre le rende de l'empire pour puedent aires de l'empire.

Jean de Procida va dégulsé à Constainprie avertir Michal Pakologue; Il l'exclle à prévenir Charles: de fi Il court en Aragon voir en secret le troi Pierre. Il est de l'argent de l'un et de l'antre; il aggne aisément des conjursé, Pierre d'Aragon équipe une flotte, et, feignant d'aller contre l'Afrique, Il se tient prét pour descondre en Sicile. Procida n'a pas de peine à disporte les Sicilies.

Enfin le troisième jour de Pâques 1282, au son de la cloche de vêpres, tous les Provençanx sont massacrés dans l'Ile , les uns dans les églises , les autres aux portes ou dans les places publiques, les autres dans leurs maisons. On compte qu'il y cut huit mille personnes égorgées. Cent batailles ont fait périr le triple et le quadruple d'hommes, sans qu'on y ait fait attention : mais lei ce secret gardé ai long-temps par tout un peuple; des conquérants exterminés par la nation conquise ; les femmes, les enfants massacrés : des filles siciliennes enceintes par des Provencanx, tuées par leurs propres pères ; des pénitentes égorgées par leurs confesseurs, rendent cette action à jamais fameuse et exécrable. On dit toujours que ce furent des Frauçais qui furent massacrés à ces vêpres siciliennes, parce que la Provence est au-

jourd'hai à la France; mais elle était alors province de l'empire, et c'était réellement des impériaux du'on écoractif

qu'on égorgeait.

Voifa coume on commença enfin la vengeance de Couradin et du duc d'Autriche : leur mort avait été le crime d'un seul homme, de Charles d'Anjou ; et huit mille inuocents l'expièrent!

Pierre d'Aragou aborde alora en Sicile avec sa femme Constance; toute la nation se donne à lui, et, de ce jour, la Sicile resta à la maison d'Aragou; mais le royaume de Naples demeure au prince de France.

L'empereur investit ses deux fils ainés, Albert et Rodolphe, à la fois, de l'Autriche, de la Stirie, de la Carniole, le 27 décembre 4282, dans nne diète à Augsbourg, du consentement de tous les seigneurs, et même de celui de Louis de Bayière qui avait des droits sur l'Autriche. Maia comment donner à la fois l'investiture des mêmes états à ces deux princes? n'en avaient-ils que le titre? lo pulué devait-il succéder à l'alné? ou bien le pulne n'avait-il que le nom , taudis que l'autre avait la terre? ou devaient-ils possèder ces états en commun? e'est ce qui n'est pas expliqué. Ce qui est incontestable, c'est qu'un voit beaucoup de diplômes dans lesquels les deux frères sont. nommés conjointement ducs d'Autriche, de Stirie, ct de Carniole.

Il y a une scule ricille Caronique anonyme qui di que l'emperera Rodolphe i resisti son fils Rodolphe de la Souabe; mais il n'y a su- un document, aucene charte, o lo l'ou trouve que ce jenne Rodolphe ait eu la Souabe. Tous les diphomes l'appellent due d'àurtiche , de Stirie, de Carniole, comme son feère. Cependant un historien a pant atopée écute chronique, nous les autres l'ont suivie; et, dans les tables généraliques, on appelle toujoure, e Rodolphe due de Souabe: s'il l'avait été, comment sa maison aurai-elle perdue c'unhe?

Dans la même diète l'empereur donne la Carinthie et la marche Trévisane au comte de Tyrol son, gendre. L'avantage qu'il tira de sa diguité d'empereur fut de pourvoir toute sa maison.

4285-4284. Rodolphe gouverne l'empire aussi bien que sa maison. Il apaise les querelles de plusieurs seigneurs et de plusieurs villes.

Les historiens disent que ses travaux l'avaient fort affaibil, et qu'à l'âge de soixante-cinq ans passés les méciciens lui conseillerent de prendre uno femme de quinze ans pour fortifler sa santé. Ces historiens ne sont pas physiciens. Il épouse Agnès, fille d'un comte de Bourcogue.

Dans cette année 1284, le rni d'Aragon, Pierre, fait prisonnier le prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, mais sans pouvoir se rendre maltre de relevait de la Frauce.

Naples. Les guerres de Naples no regardent plus | peuse, il lui confirme la charge de grand-échanson. l'empire jusqu'à Charles-Quint.

4285. Les Cumins, reste de Tartares dévasteut la Hongrie.

L'empereur investit Jean D'Avesne du comté d'Alost , du navs de Vass , de la Zélande , du Hainaut. Le comté de Flandre n'est point spécifié dans l'investituro : il était devenu Incontestable qu'il

4286-4287. Pour mettre le comble à la gloire de Rodolphe, il eût fallu s'établir en Italie, comme il l'était en Allemagno; mais le temps était passé. Il ne voulut pas même aller se faire couronner à Rome. Il se contenta de vendro la liberté aux villes d'Italie qui voulurent bien l'acheter. Florence donna quarante mille ducats d'or; Lucques, douze mille; Gênes, Bologne, six mille. Presque toutes les autres no donnèrent rien du tout, prétendant qu'elles ne devaient point reconnaître un empereur qui n'était pas couronné à Rome.

Mais en quoi consistait cette liberté ou donnée ou confirmée? était-ce dans une séparation absoluo de l'ompire? Il n'y a aucuu acte de ces tempslà qui énonce do pareilles conventions. Cette liberté consistait dans lo droit de nommer des magistrats, de se gouverner suivaut leurs lois municipales, de battre monnaio, d'entretenir des troupes. Ce n'était qu'une confirmation, une extension des droits obtenus de Frédéric Barberousse. L'Italie fut alors iudépendante et comme détachée de l'empiro, parce que l'empereur était éloigué et trop peu puissant. Le temps eût pu assurer à ce pars une liberté pleine et entière. Désa les villes de Lombardie, celles de la Suisse mêmo, ne prétaient plus de serment, et rentraient insensiblement dans leurs droits naturels.

A l'égard des villes d'Allemagne, elles prétaient toutes serment ; mais les unes étaient réputées libres, comme Augsbourg, Aix-la-Chapelle, et Metz ; les autres avaient le uom d'impériales, en fournissant des tributs ; les autres suiettes, comme celles qui relevaient Immédiatement des princes. et médiatement de l'empire : les autres mixtes. qui, en relevant des priuces, avaient pourtant quelques droits impériaux.

Les grandes villes impériales étaient toutes différemment gouvernées. Nuremberg était administrée par des nobles : les citoyens avaient, à Strasbourg, l'autorité.

1288-1289-1290. Rodolphe fait servir toutes ses filles à ses intérêts. Il marie encore une fille qu'il avait de sa première femme au jeuno Yeuceslas, roi de Bohême, devenu majeur, et lui fait lurer qu'il ne prétendra jamais rien aux duchés d'Antriche et de Stirie : mais aussi , en récom-

Les ducs de Bavière prétendaient cette charge de la maison de l'empereur. Il semble que la qualité d'électeur fût inséparable de celle de grand officier de la couronne : nou que les seigneurs des principanx fieß ne prétendissent encore le droit d'élire ; mais les grands officiers voulaieut ce droit de préférence aux autres. C'est pourquoi les ducs de Bavière disputajeut la charge de grand maître à la branche de Bavière palatine, quoique aluce.

Grande diète à Erfort, dans laquelle on confirme le partage den fait de la Thuringe, L'orientale reste à la maison de Misnie, qui est aujourd'hui de Saxe; l'occidentale demeure à la maison de Brahaut, béritière de la Mispie par les femmes. C'est la maison de Hesse.

Le roi de llougrie, Ladislas m, ayant été tué par les Tartares cumius, qui ravageaient toujeurs ce pays, l'empereur, qui prétend que la Hongrio est un fief de l'empire, veut donner ce fief à son fils Albert, auquel il avait déjà douvé l'Autriche.

Le pape Nicolas IV, qui croit que tous les royaumes sont des fiefs do Romo, donne la Hongrie à Charles Martel , petit-fils de Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicilo. Mais comme ce Charles Martel se trouve gendre de l'empereur, et comme les Hongrois ne voulaieut point du fils d'un empereur pour roi, do peur d'être asservis, Rodolphe consent que Charles Martel, sou gendre, tâche de s'emparer de cette couronne, qu'il ne peut lui ôter.

Voici encore un grand exemple qui prouve combien le droit féodal était incertain. Le comte de Bourgogno, c'est-à-dire de la Franche-Comté, prétendait relever du royaume de France, et, en cette qualité; il avait prêté serment de fidélité à Philippe-le Bel. Cepeudant , jusque-fa, tout ce qui fesait partio de l'ancien royaume do Bourgogne relevait des empereurs.

Rodolphe lui fait la guerre : elle se termine hientôt par l'hommage que le comto de Bourgogne lui rend. Ainsi ce comte se tronvo relever à la fois de l'empire et de la France.

Rodolphe donne au duc de Saxe, son gendre, Albert 11, le titre de palatin de Saxe. Il faut bien distinguer cette maison de Saxe d'avec celle d'aujourd'hui, qui est, comme nous l'avons dit, celle de Misnie.

1291. L'empereur Rodolphe meurt à Germersheim le 45 inillet, à l'âge de soixante-treize aus, après eu avoir régné dix-huit.

ADOLPHE DE NASSAU, VINGT-NEUVIÈME EMPEREUR.

APRÈS UN INTERRÉSAR DE NEUP MOIS.

4292. Les princes allemands craignant de rendre héréditaire cet empire d'Allemague, toujours nommé l'empire romain, et ne pouvant s'accorder dans leur choix, font un second compromis, dont on avait vu l'exemple à la nomination de Rodolphe.

L'archevèque de Mayence, auquel ou s'er rapporte, nomme Adolphe de Nassau, par le même principe qu'on avait choisi son prédécesseur. Cétait le plus illustre guerrier de ces temps-là et le plus pauvre. Il parsiassit capable de soutenit la gloire de l'empire à la tête des armées allemandes, et trop peu puissant pour l'asservir. Il ue possédait une trois seigueuries dans le comidé o'Assaus.

Albert, due d'Autriche, Rehé de ne point succèder à son père, s'unic contre le nouvel empereur avec eméme comte de Bourgogne, qui ne ver plus être vassa de l'Albemagne ; et tous deux oblément des secours du roide France, Philippe-Bell. La mission d'Autriche commence par ap-peler contre l'empereur ces mêmes Français que les princes de l'empire out depuis s'ouvent ap-pelés contre clie. Albert d'Autriche, avec le secours de la Tracce, fait d'albord la guerre en Suisse, dont sa maison réclame la souverainet.

Ji prend Zurich avec des troupes françaisses.

1295. Albert d'Autriche soulève contre Adolphe Strasbonrg et Colmar. L'empereur, à la tête de quelques troupes que les fiefs impériaux lui fouruissent, apaise ces troubles.

Un différend entre le comte de Flandro et les citoyeus de Gaad est porté au parlement de Paris, et jugé en faveur des citoyeus. Il était bien clairement reconnu que, depuis Gand jusqu'à Boulogue, Arras, et Cambral, la Flandre-relevait uniquement du roi de France.

4294. Adolphe s'unit avec Édouard, roi d'Angleterre, contre la France; mais, coume il craint un aussi puissant vassal que le due d'Antriche, il n'entreprend rien. On a vu depuis renouveler plus d'une fois cette alliance dans des circoustances parcilles.

4295. Une injustice honteuse de Fempereur est la première origiue de ses malhours et de sa fin fineste: grand exemple pour les souversius! Albert de Misnie, landgrave de Thuringne, l'un des ancières de tous les princes de Sare, qui font uno si grande figure en Allettagne, gendre de l'empereur Frédric n. avait trois enfants do la princesse sa femme. Il l'avait trojudée pour une maltresse indigne de lui; et c'est pour cela que les Allemands lui avaient douné avec justice le surnom de Déprané. Ayant un l'abard de cette concbine, il voulait déshériter pour lui ses trois enfants légitimes. Il net ses fiefs en veate malgré les lois; et l'empereur, malgré les lois, les achète avec l'argent que le roi d'Augéterre lui avait donné pour fair le guerro à la France.

Les trois princes soutiennent hardiment leurs droits coutre l'empereur. Il a beau prendre Dresde et plusieurs châteaux, il est chassé de la Misnie; et toute l'Allemagne se déclare contre cet indigne procédé.

4296. La rupture entre l'empereur et le roi d'Angleterre d'un côté, et la France do l'antre, durait toujours. Le pape Boniface vin leur ordonne à tous trois une trève sous peine d'excommunication.

4207. L'empereur avait plus besoin d'une trère avec les signeurs de l'empire. So conduite les révoltait tous. Vencelas, roi de Bohème, duc d'attriche, le duc de Sate, l'archevique de Mayenie, s'assendient à Fraque. Il y vait deux marquis de Brandedourg; con qu'ils possédassent tous deux la même marche; misi, attriche; liste possédassent tous deux la même marche; misi, attriche; liste possédassent tous deux la même marche; misi, com l'empereur dans les formes; et on indique non dikte à Égra pour le déposer.

Albert d'Autriche enviole à Rome soilliciter la dé-

position d'Adolphe. C'est un droit qu'on reconnuls toujours dans les papes quand on crôte profiler. Le duc d'Astriche feiut d'avoir reçui centent du pape, qu'il n'a pourtant pas. L'archevique de Mayence dépose seiennellement l'empereur au mon de tous les princes. Voir comme il s'exprime: « Ou nous a dit que nos cirvoje avaient oltenu l'agriennel du page, c'auters aussirent que le pape l'a refuse; mais n'ayant comme qu'il l'auteride qui nous a déconité, et atons élisons pour rei des moissais le seigneur sellement d'un resultant le l'auteride de l'auteride qu'il nous a Maistri, et atons élisons pour rei des moissais le seigneur sellement de l'auteride qu'il nous a Milert, de d'Auteride de l'Auteride qu'il nous a Milert, de d'Auteride de l'Auteride qu'il nous pour rei des moissais le seigneur soules de l'auteride qu'il nous pour rei des moissais le seigneur soules de l'auteride qu'il nous au l'auteride qu'il nous auteride qu'il n'auteride qu'il n'auterid

1298. Bouiface viii défend aux étecteurs, sous peiue d'excommunication, de sacrer le nouveau roi des Romains. Ils lui répondent que ce n'est pas là une affaire de religion.

Cependant Adolphe ayant dans son parti quelques úvéques et quelques seigeners, avait encorcune armée. Il donue bataille le 2 juillet, auprès de Spire, à sou rival : lous deux se joignent au fort de la mèlée. Albert d'Autriche lui porte uu coup d'épée dans l'eit! Adolphe meurt en combatant, et hisse l'empire à Albert.

\*\*\*\*\*

### ALBERT I' D'AUTRICHE, TRENTIÈME EMPEREUR.

4298. Albert d'Autriche commeuce par remettre son droit aux électeurs, afin de le mieux asaurer. Il se fait élire une seconde fois à Francfort, puis couronner à Aix-la-Chapelle par l'archevéque de Cologne.

Le pape Boniface vm ne veut pas le reconnaltre. Ce pape avait alors de violents démèlés avec

le roi de France Philippe-le-Bel.

4299. L'empereur Albert s'unit incontinent avec Philippe, et marie son fils alné Rodolphe à Blanche, sœur du roi. Les articles de ce mariage sont remarquables. Il s'engage de donner à son fils l'Autriche, la Stirie, la Carniole, l'Alsace, Fribourg en Brisgau, et assigne pour douaire à sa belle-fille l'Alsace et Fribourg, s'en remettant pour le det de Blauche à la volonté du roi de France.

Albert fait part de ce mariage au pape, qui, pour toute réponse, dit que l'empereur n'est qu'un usurpateur, et qu'il n'y a d'autre césar que le souverain pontife des chrétiens.

4500-1504. Les maisons de France et d'Autriche semblaient alors étroitement uuies par ce mariage, par leur haine commune contre Boniface viii, par la nécessité où elles étalent de se défeudre contre leurs vassaux ; car, dans le même temps, la Hollande et la Zélande, vassales de l'empire, fesaient la guerre à Albert, et les Flamands, vassaux de la Frauce, la fesalent au roi Philippe-le-Bel.

Boniface visi, plus fier encore que Grégoire vii, et plus impétueux, prend ce temps pour braver à la fois l'empereur et le roi de France. D'un côté il excite contre Philippe-le-Bel son frère Charles de Valois; de l'autre, il soulève des princes de l'Allemagne contre Albert.

Nul pape ne poussa plus loin la manie de donner des royaumes. Il fait venir en Italie ce Charles de Valois, et le nomme vicaire de l'empire en Toscaue. Il marie ce prince à la fille de Baudouin a. empereur de Constantinople, dépossédé, et déclare bardiment Charles de Valois empereur des Grecs. Rien n'est plus grand que ces entreprises quand elles sont blen conduites et heureuses : rieu de plus petit quand elles sont sana effet. Ce pape, en moius de trois aus, donna les empires d'Orient et d'Occident, et mit en interdit le royaume de France,

Les circonstances où se trouvait l'Allemagne le mirent sur le poiut de réussir coutre Albert d'Au-

Il écrit aux archevêques de Mayence, de Trèves

et de Cologue : « Nous ordonnons qu'Albert com-

e paraisse devant nous dans six mois, pour se e justifier, s'il peut, du crime de lèse-majesté, « commis contre la personne de son souverain

Adolphe. Nous défendous qu'ou le reconnaisse

o pour roi des Romains, etc. a

Ces trois archevêques, qui u'aimaient pas Albert, convieunent avec le comte palatin du Rhin de procéder coutre lui, comme ils avaient procédé contre son prédécesseur; et, ce qui montre bien qu'on a toujours deux poids et deux mesures, c'est qu'ils lui font un crime d'avoir vaincu et tué en combattant ce même Adolphe qu'ils avaieut déposé, et contre lequel il avait été armé par eux-mêmes.

Le comte palatin fait en effet des informations contre l'empereur Albert. Ou sait que les comtes palatius étaient originairement juges dans le palais, et juges des causes civiles entre le prince et les sujets, comme cela se pratique dans tous les pays sous des noms différents.

Les palatius se croyaient en droit de juger criminellement l'empereur même. C'est sur cette prétention qu'on verra un palatin, un bau de

Croatie condamner une reine 1.

Albert, avant pour lui les autres princes de l'empire, répond aux procédures par la guerre. 4302. Bientôt ses juges lui demandent grâce, et

l'électeur palatin paie par une grosse somme d'argent ses procédures.

La Pologne, sprès beaucoup de troubles, élit pour son roi Venceslas, roi de Bohême. Venceslas met quelque ordre dans un pays nu il n'y en avait jamais en. C'est lui qui institua le sénat. Ce Venceslas donne son fils pour roi aux Hongrois, qui le demandaient eux-mêmes.

Boniface vin ne manque pas de prétendre que c'est un attentat contre lui, et qu'il n'appartieut qu'à lui seul de donner un roi à la Hongrie. Il nomme à ce roysume Charobert, desceudant de Charles d'Anjou. Il semblerait que l'empereur u'eût pas dû accoutumer le pape à douner des royaumes; cependaut c'est ce qui le raccommoda avec lui. Il craignait plus la puissance de Venceslas que celle du pape. Il protége donc Charobert; et désole la Bohême avec une armée. Les auteurs disent que cette armée fut empoisonnée par les Bohémiens, qui jufectèrent les eaux voisiues du camp; cela est assez difficile à croire. 1503. Ce qui achève de mettre l'empereur dans

les intérêts de Boniface vm. e'est la sanclante querelle de ce pape avec Philippe-le-Bel, Boniface, très maltraité par ce monarque, et qui méritait de l'être, reconnaît enfiu cet Albert, à qui il avait

· Élisabeth de Noperle.

voulu faire le procès, pour roi légitime des Romains, et lui promet la couronne imperiale, pourvu qu'il déclare la guerre au roi de France.

Alliert paia la compleiasuce du pape par une compleiasuce bien plus grande. Il reconnalit a que « l'empire a été transferi des Grecs aux Allemands par le saiut siége; que les électeurs tiennent « leur droit du pape, et que les empereurs et les rois reçoivent de lui le droit du galve. « Ces coutre une telle déclaration que le comte palatin avartit du faire des procédures.

Ce n'était pas la peine da flatter ainsi Boniface VIII, qui mourut le 12 octobre, échappe à peine de la prison où le roi de France l'avait retenu

aox portes même de Rome.

Cepeudant le roi de France confisque la Flandre sur le comte Goi Dampierre, et demeure, après uue sauglante bataille, maître de Lille, de Douai, d'Orchies, de Béthune, et d'un très grand pays, saus que l'empereur s'en mette en peine.

il ne songe pas davantage à l'Italie, toujours partagée entre les guelfes et les gibelios.

1304-1305. Ladislas, ce fils du respectable Venceslas, roi de Bolième et de la Pologne, est chassé de la Hongrie. Sou père en meurt, à ce qu'ou prétend, de chagrin, si les rois peuvent mourir de cette maladie.

Le duc de Baviere Othon se fait élire roi de Hougrie, et se fait renvoyer des la même aonée. Ladislas, retourné en Bohême, y est assassiné. Ainsi, voils trois royaumes électifs à dooner à la fois, la Hongrie, la Bohême, et la Pologne.

L'empereur Albert fait couronner son fils Rodolphe en Boléme à main armée. Charobort se propose toujours pour la Hongrie; et un seigneur polonais, nommé Vladistas Loctieus, est élu, on plutôt retabli en Pologoo; mais l'empereur u'y a aueune nart.

4506. Voici une injustice qui ne parult pas d'un prince habile. L'empereur Adolphe de Nassau avait perdu la couronne et la vie pour a'être attiré la haioe des Allemands, et cette haine fut principalement fondée sur ce qu'il voulut dépouiller à prix d'argent les héritiers légitimes de la Misuie et de la Thuringe.

Philippe de Nassun, frère de cet empereur, réelam cen pays à injustement acheiré. Albert se déclare pour lui dans l'espérance d'en obteuir une part Les prioces de Thurique se déclandent. Ils soot mis sans formalités au ban de l'ampire. Cette prouvription leur donne des partissans et une reur, qui est trop heureux de les lisiner paisibles de dans leur, édats. O voit lusquiver, en général, dans les Allemands, nu grand fonds d'attachement pour leurs d'est; et est et qui a fait absister

si long-temps ce gouvernement mixte; édifice souvent prêt à écrouler, et cependant toojours ferme.

4307. Le pape Chément v envoia un légat en llongrie, qui donne la couronne à Charoliert au nom du saint siège. Autréois les empereurs dounaient ce royanme: alors les papes en disposaleut ainsi que de cetui de Naples. Les Hongreis almaient miera vêtre rassaux des papes désarmés que des empereurs qui pouvaient les asservir. It valait mieras n'être vassaux des papes des mieras n'être vassaux des papes des mieras n'être vassaux de personne.

#### ORIGINE DE LA LIBERTE DES AUISSES.

La Suisse relevait de l'empire, et une particle en pays était domaine de la maionaire de la Monta del Monta de la Monta de la Monta del Monta de la Mo

L'empereur Albert voulut être despotique dana tout le pays. Les gouverneurs et les commissaires qu'il y euroya y exercèrent une tyranuie qui causa d'abord beaucoup de mallieurs, et qui eusuite produisit le bonheur de la liberté.

Les fondateurs de cette liberté se nomment Mechtal, Stauffacher et Vaither Fürst. La difficulte de proouecer des noms si respectables nuità leur célebrité. Ces trois paysans, homme de sens et de résolution, furent les premiers conjurés. Chaeun d'eux en attira trois autres. Ces neuf apgrèrent les cantons d'Uri, Schritz, et Uuder şadgrèrent les cantons d'Uri, Schritz, et Uuder şad-

Tous les historieus prétendent que, tandis que la conspiration se tramait, on gouverneur d'Uri, nommé Grisler, s'avisa d'un geure de tyrannie ridicule et borrible. Il fit mettre, dit-on, un de ses boonets au haut d'une perche dans la place, et ordoona qu'on saluât le bonoet, sous prior de la vie. Un des conjurés, nommé Guillaume Tell, ne salua point le bonnet. Le gouverneur le condamna à être peodu, et ne ini donna sa grâce qu'à condition que le coupable, qui passant pour archer adroit, abattrait d'un coup de flèche une pomme piacée sur la tête de son fils. La père tremblaot tira, et fut assez beureux poor abattra la pomme. Grisler apercevant une seconde flèche sous l'habit de Tell, demanda ce qu'il en prétendait faire. « Elle t'était destinée, dit le Suisse, si l'avais blesse a mon file, a

Avouens que toutes ces histoires de pommes sont hien suspectes : celle-ci l'est d'autant plus, qu'elle semble tirce d'une ancienne fable danoise. crime.

Mais enfin on tient pour constant que Tell ayant cité mis aux fers, tua ensnite le gouverneur d'une flèche; que ce fut le signal des coujurés; que les peuples se saisirent des forteresses, et démolirent ces instruments de leur esclavage. Voyez l'Essai sur les mœures et l'esprit des nations.

4508. Albert, prêt de commettre ses forces contre ce conrage que donne l'enthousiasme d'une liberté naissante, perd la vie d'une manière funeste. Son propre neven Jean, qu'on a appelé mal à propos duc de Souabe, qui ne pouvait obtenir de lui la jouissance de sou patrimoine, conspire sa mort avec quelques complices. Il lui porta lui-même le dernier coup en se promenant avec lui auprès de Rheiusfeld, sur le bord de la rivière de Renss, dans le voisinage de la Suisse. Peu de souverains out péri d'une mort plus tragique, et nnl n'a cté moins regretté. Il est très vraisemblable que le don de l'Autriche, de la Stirie, de la Carniole, fait par l'empereur Rodolphe de Habsbourg à ses deux enfauts, fut la cause de cet assassinat. Jean, fils du prince Rodolphe, ayant en vain demandé à son oncle Albert sa part qu'il retenait, voulut s'en mettre en possession par un

\*\*\*\*\*\*\*

## HENRI VII,

## TRENTE-UNIÈME EMPEREUR.

4508. Après l'assassinat d'Albert, le trône d'Allemagne demenre vacant sept mois. On compete parmi les prétendants à ce trône le roi de France Philippe-le-Bel : mais il n'y a ancun monument de l'bistoire de France qui en fasse la moindre mention.

Charles de Valois, fière de ce monarque, se met sars les range. Cétait on prince qui allaist parsont chercher des royaumes. Il avait reça la couronne d'arasson des mains du pape Martin 114, et l'avait prété l'hommage el le serment de fidélité que les papes exigenient des rois d'Arasgou: mois il n'avait plan qu'un avia titre. Bolline ev min i vait promis de le faire roi des Romains, mais il n'avait promis de le faire roi des Romains, mais il n'avait pu tenir sa partie.

Bertrand de Got, Gascom, archerêque de Bordeuur, élevé au poutificat de Rome par la protetion de Philippe-le-Bel, promet cette fois la conronne impériale à esprince. Les papes y poursient beaucoups alors, malgré toute leur faiblesse, parce que leur refus de reconsultre le roi des Romains c'èt en Allemagne était souvent un prétexte de factions et de gaerres civiles.

Ce pape Clément v fait tont le contraire de ce

qu'il avait promis. Il fait presser sous main les électeurs de nommer Heuri, comte de Luxem-

bourg. Ce prince est le premier qui est nomme par six Ce prince est le premier qui est nomme par six électeurs senlement, tons six grands officiers de la couronne: les archevêques de Mayence, Trèves, et Cologne, chancellers; le counte paiutin de la maion de Bavière d'aujourd'hui; grand maltre de la maion que de ésace de la maion d'ascanle, grand écuyer; le marquis de Brandebourg de la même maison d'Ascanle, grand écambellan.

Le roi de Bohême, grund échanson, n'y assista pas, et personne même ne le représenta. Le royanme de Bohême édait alors vacant, les Bobémiens ne voulant pas reconnaître le duc de Carintbia, qu'ils avaient éln, mais auquel ils fesaient la guerre comme à un tyran.

Ce fut le comte palatin qui nomma, au nom de six électeurs, Henri, comte de Luxembourg, roi des Romains, futur empereur, protecteur de l'Églize romaine et universelle, et défenseur des veures et des orphelins.

4509. Hont' VI commence per venger l'assasiant de l'empereur Albert. Il met l'assassia fren, prétendu duc de Sonabe, an ban de l'empire. Frédérie et Léopold d'Autriche, ses cousins, descendants comme lui de Rodolphe de Habsbourg, exécutent la sentonce, et reçoivent l'investiture de ses domaines.

Un des assassins, nommé Rodolphe de Varth, seigneur considérable, est pris ; et c'est par îni que commence l'usage du supplice de la roue. Pour Jean, après avoir erré long-temps, il obtint l'absolution du nance, et se fit moine.

L'empereur donne à son fils de Luxembourg le titre de due, sous ériger le Luxembourg en duché. Il y avait des dues à brevet comme on en voit aujourd'bui en France; mais c'étaient des princes. On a déjà vu que les empereurs fesaient des rois à brevet.

L'empereur songe à établir sa maison, et fait élire son fils Jean de Luxembourg roi de Bohème. Il fallot la conquérir sur le duc de Carinthie; et cela ne fut pas difficile, pnisque le duc de Carinthie avait contre lui la uation.

Tous les ruits sont chassés d'Allemagne, et ma grado partie et léopuillée de se lèsin. Ce penple, consacrà à l'aume depuis qu'il et dons ce penple, consacrà à l'aume depuis qu'il et dons a sant toujons excreté en méter à Baltylone, à Alexandric, à l'house, et dans tonte l'Europe, s'etit com prime contrait et de la contrait de la consaltée luite d'immeter un endra le venèred issist, et de poignarder une boulte. On fair forcer, dans plaisteur villes, des processions en génorire de boute qu'ils out lopparadée, et qui ont jeté du sang. Ces accusations ridicules servaient à les dépouiller de leurs richesses.

4540. L'ordre des templiers est traité plus cruellement que les Juifs ; e'est ou des événements les plus incompréhensibles. Des chevaliers qui fesaient vœu de combattre pour Jésus-Christ sont accusés de le renier, d'adorer one tête de cuivre, et de n'avoir, pour cérémonies secrètes de leur réception dans l'ordre, que les plus horribles débauches. Ils sont coudamnés au feu en France, eu conséquence d'une bulle du pape Clément v. et de leurs grands biens. Le grand-maltre de l'ordre, Jacques de Molai. Gui, frère du dapphin d'Auvergne, et soixaute et quatorze chevaliers, jurèrent en vaiu que l'ordre était innocent: Philippe-le-Bel , irrité contre enx, les fit trouver compables. Le pape, dévoué au roi de France, les condamna ; il y en eut cinquante-neuf de brûlés à Paris : ou les poursuivit partout. Le pape abolit l'ordre deux ans après; mais en Allemagne, on ne fit rien contre eux ; peut-être parce qu'on les persécutait trop en France. Il y a grande apparence que les débauches de quelques jeunes chevaliers avaient donné occasion de calomuier l'ordre entier. Cette Saint-Barthélemi de tant de chevaliers armés pour la défense du christianisme, jugés en Frauce, et condamnés par un pape et par des cardinaux, est la plus abominable eruauté qui ait été jamais exercée au nom de la justice. On ne trouve rien de pareil chez les peuples les plus sauvages : ils tuent dans la colère : mais les inges très incompétents des templiers les livrèrent gravement aux plus affreux

supplices, sans passion comme sans raison. Henri vu veut rétablir l'empire en Italic. Ancon

empereur n'y avait été depuis Frédérie n. Diète à Francfort pour établir leau de Luxembourg, roi de Bohème, vicaire de l'empire, et pour fournir au voyage de l'empereur; ce voyage s'appelle, comme on sait, l'expédition romaine. Claque état de l'empire se cotise pour fournir des

soldats, des cavaliers ou de l'argent.

Les commissaires de l'empereur qui le précèdent font à Lusanne, le 14 colòre, le sernenaccontumé aux commissaires du pape; acrment regardé logiours par les papes comme une cârdobéissance et un hommage, et par les empereurs comme une promesse de protection; mais les paroles eu étaient favorables aux prétentions des paroles eu étaient favorables aux prétentions des

papes.
4514-1512. Les factious des guelfes et des gibelim partageaient toujours l'Italie: mais ces factions n'avaient plus le même objet qu'autrefois; elles ne combattaient plus l'une pour l'empereur, l'autre pour le pape; ce n'était plus qu'un mot de ralliement, auqueil il n'y avait guère d'ide fixe attachée. C'est de quoi nous avous vu un exemple en An-

gleterre dans les factions des wighs et des torys. Le pape Clément v fuyait Rome, où il n'avait

aucun pouvoir; il établisseit sa cour à Lyon avec sa maltresse la comtesse de Périgord, et amassait ce qu'il pouvait de trésors.

Rome était dans l'anarchie d'un gouvernement populaire. Les Colonna, les Orsini, les barons romains, partageaient la ville, et c'est la cause de ce long séjour des papes au bord du Rhône; de sorte que Rome paraissait également perdue pour

les papes et pour les empereurs.

La Sicile était restée à la maison d'Aragon. Charobert, roi de Hongrie, disputait le royaume de
Naples à Robert son oucle, fils de Charles II de la
maison d'Anion.

La maison d'Est s'était établie à Ferrare. Les Vénitiens voulaient s'emparer de ce pays.

L'ancienue ligue des villes d'Italie était hien loiu de subsister; elle n'avait été faite que contre les empereurs : mais depuis qu'ils ne venaient plus en Italie, ces villes ne pensaient qu'à s'agrandir aux dépens les unes des autres.

Les Florentins et les Génois fesaleut la guerre à la république de Pise. Chaque ville, d'ailleurs, était partagée en factions; Florence entre les noirs et les blancs, Milan entre les Visconti et les Turriani.

C'est an miliou de ces troubles que Heuri vu paralt enfin en Italie. Il se fait couronner roi de Lombardie à Milan. Les guelfes cachent cette ancieune couroune de fer des rois Iombards, comme si c'était à un petit cercle de fer que fût attaché le droit de régner. L'empereur fait faire une nouvelle couronne.

Les Turriani , le propre chanceller de l'empereur, conspirent contre sa vie dans Milan. Il condamne son chanceller au fen. La plupart des villes de Lombardie, Crôme, Crémoue, Lodi, Brescia, lui refusent obcissance. Il les sommet par force, et il y a beaucoup de sang de répandn.

Il marche a Rome. Robert, roi de Naples, de concert avec le pape, lui ferme les portes, en fesant marcher vers Rome Jeau, prince de Morée, son frère, avec des gendarmes et de l'infanterie.

P'unieurs villes, comme Florence, Bologne, Lucques, se joignent secrètement à Robert. Capendant le pape écrit de L'jon à l'empereur qu'il ne sonbaiter ien taut que son gouvernement; le roi de Naples l'assure des mêmes sentiments, et lui proteste que le prince de Morée u'est à Rome que pour y mettre l'ordre.

Henri vII se présente à la porte de la ville Léonine, qui renferme l'église de Saint-Pierre; mais il faut qu'il l'assiége pour y entrer. Il est battu an lieu d'être couronué. Il négocie avec l'autre partie de la ville, et demande qu'on le couronne dans l'église de Saint-Jean de Latrau. Les cardinaux s'y opposent, et disent que cela ne se peut saus la permission du pape.

Le peuple des e quartier prend le parti de l'empereur. Il es coutonné en tumble par quelques cardinaux. Alors il fait examiner par des jurisconsultes la question : « Si le pape peut ordonner quelque chose à l'empereur, et si le royanme de a Naples releve de l'empire, ou da saint siége, « Se jurisconsultes ne manqueur lapse de éclèder ne sa faveur, et le pape a grand soin de faire décider le contraire par les siens.

4515. C. est, comme on a ru, la destinée des empereurs de manquer de forces pour dominer dans Rome. Heari vu est obligé d'en sortir. Il va assièger insullement Florence, et elte non moins insultienent Robert, roi de Naples, à comparatie devant lui. Il met aussi vainement ez roi au ban de l'empire, comme compable de lèse-majuels, et le bannit à perpétuité sons peine de perdre la rélée. L'arrête stu 22 avril.

Il rend des arrêts à peu près semblables contre Florence et Lucques; et permet, par ces arrêts, d'assassiner les habitants: Yenceslas en démence n'aurait pas donné de tels rescrits.

Il fait lever des troupes en Allemagne par son frère, archevêque de Trèves. Il obtient des Génois et des Pisans cinquante galères. On conspire dans Naples en sa faveur. Il pense conquérir Naples, et ensuite Rome ; mais prêt à partir. Il meurt auprès de la ville de Sienne. L'arrêt contre les Florentins était une invitation à l'empolsonner. Un dominicain, nommé Politien de Montepulciano, qui le communiait, mêla, dit-ou, du poison dans le viu consacré. Il est difficile de prouver de tels crimes, Mais les dominicains n'obtingent du fils de Henri vu. Jean, roi de Bohême, des lettres qui les déclarent innocents, que trente aus après la mort de l'empereur. Il eût mieux valu avoir ces lettres dans le temps même qu'on commençait à les accuser de cet empoisonnement sacrilége.

## INTERRÈGNE DE QUATORZE MOIS.

Dans les deruières années de la vie de Henri yn, Fordre teutonique s'agrandissail, et festai des couquêtes sur les idolatres et sur les chréclens des bords de la mer Baltique. Ils se rendirent même maîtres de Dantziek, qu'ils écdérent après. Ils achetiernt la contrée de Prusse nommée Pomérélle d'un margrave de Brandebourg qui la possédait.

Pendant que les chevaliers tentons devenaient des conquérants, les templiers furent détruits en Allemagne, comme ailleurs; et quoiqu'ils se soutinssent encore quelques années vers le Rhin, leur ordre fut enfiu entièrement aboil. 4514. Le pape Clément v condamne la mémoire de lleuri vii, déclare que le serment que cet enpereur avait fait, à son couronnement dans Rome, était sin serment de fidélité. et par consément

d'un vassul qui rend hommage.

Il casse la sentence de Henri vii portée contre le roi de Naples, « attendu, dit-il avec raison, que

« le roi Robert est notre vassal. » Mais le pape ajonte à ette ruisno des clauses blen étonnantes. « Nous avons, dit-il, la supériorité sur l'empire, et nous succédons à l'empereur pendant la vatance, par le plein pouvoir « que Jésus-Christ nous a donné. » Il faut avoer que Jésus-Christ, comme hotimen, en se doustip pas qu'un prêtre qui se disalt dans Rome successeur de Simon fût un jour de droit drivie maps seur de Simon fût un jour de droit drivie maps.

reur pendant la vacance. En vertu de cette présention , le pape établit le roi de Naples Bobert , vicaire de l'empire en Italie. Ainsi les papes , qui ne craignent rien tant qu'un empereur, aident eux-mêmes à perpétiere cette diguité, en reconnaissant qu'il fant un vicaire dum l'interrègne, mais ils nomment ce vicaire pour se faire un droit de nommer un empereur.

Les décesurs en Allemagné sont long-temp divisés. Il était dép établi duns l'opinion des hommes que le droit de suffrage n'apparteant qu'aux grands officiers de la maison, é est-à-dire aux trois chanceliers ecclésisatiques, èt aux quitre princes séculiers. Ces officiers tavient long-tempe en la première inducence. Ils déclaraient la nomination faite par la pluralité des suffrages : peu le peu lis attirérentà eux seute le froit d'étire.

Cela est si vrai, que le duc de Carinthie, Benri, qui prenait le titre de roi de Bohéme, disputalt en cette seule qualité le 'droit d'électeur à Jeas de Luxembourg, fils de Henri vn, qui en effet était roi de Bohéme.

Les ducs de Saxe, Jean et Rodolphe, qui avaient chacun une partie de la Saxe, prétendaient partager le droit d'élire, et être tous deux électeurs, parce qu'ils se disaient tous deux grands maréchanx.

Le duc de Bavière, Louis, le même qui fut empereur, chef de la branche baravoise, vouluit partager avec son frère ainé Rodolphe, comte palatin, le droit de suffrage.

Il y ent donc dix électeurs qui représentaient sept officiers, sept charges principales de l'empire. De ces dix électeurs, cinq nomment Louis, duc de Bavière, qui, ajontant son suffrage, est ainsi étu par six voix.

Les quatre antres choisissent Frédéric, dec d'Autriche, fils de l'empereur Albert; et ce doc d'Autriche ne compta point sa propre voix; ce qui pronve évidemment que l'Autriche n'avait possit droit de suffrage, ne fournissant point de grand officier.

#### -----

## LOUIS V, on LOUIS DE BAVIÈRE, TRENTE-DEUXIÈME EMPEREUR.

4515. On necomple pour empereur que Louis de Bavière, parce qu'il passe pour vaoir été été lus par lepius grand nombre, mais surtout parce que son rival Frédérice le- Beau fut malheureux. Frédérice ets acré à Cologne par l'archevêque de lleu; Louis, à àtri-la-Chapelle, par l'archevêque de Mayence; et cet archevêque à stâtribue ce pri-vilège, maigré l'archevêque de Cologue, meltro-politain d'Ais:

Ces deux sacres produisent nécessairement des guerres civiles; et celui-ci d'autant plus que Louis de Bavière était oncle de Frédéric son rival. Quelques cantons auisses, déjà ligués, prennent les armes pour Louis de Bavière. Ils défendaient par la leur liberté contre l'Autriche.

Mémorable bataille de Morgarten. Si les Suisses avaieut en l'éloquence des Athènieus comme le courage, extle journée serait aussi célèbre que celle des Thermopyles. Seize cents Suisses des cantons d'Uri, de Schvitz, et d'Undervald, dissipent au passage des montagnes une armée formidable du duc d'autriche. Le clamp de bataille de Morgarten est le vrai berecau de leur liberté.

4516. Jean xxII, pape à Avignon et à Lyon comme ses deux prédécesseurs, n'osant pas mettre le pied en Italie, et abandonuant Rome, déclare cependant que l'empire dépend de l'Église romaine, et cite à son tribunal les deux prétendants à l'empire. Il y a eu de plus grandes révolutions sur la terre, mais il n'y en a pas en une plus singulière dans l'esprit humain que de voir les successeurs des Césars, créés sur les bords du Mein, sonmettre les droits qu'ils n'out point sur Rome , à un pontife de Rome créé dans Avignon ; tandis que les rois d'Allemagne prétendent avoir le droit de donner les royaumes de l'Enrope, que les papes préteudent nommer les empereurs et les rois, et que le peuple romain ne veut ni d'empereur ni de pape.

4517. Il faut se représeuler, dans ces tempsfa, l'Italia sussi divisée quo l'Allemagne. Les guelles et les gibelins la déchirent toujours. Les guelles, à la tête desqueis est le roi de Naples Robert, lieument pour Frédérie d'Autriche. Louis a pour lui les gibelins. Les principaux de cette faction sont les Viscontis à Milan. Cette maison établissait sa puissance sur le prédente de souteuir celle des empereurs. La France roulait déjà se

meller des affaires du Milanais, mais faiblement. 5:18. Guerre eutre Éric, roid e Banemark, et Yaldemar, margravo de Braudebourg. Ce margrave soutient seul cette guerre sans l'aide d'aucun prince de l'empire. Quand un état faible itotété à un plus fort, c'est qu'il est gouverné par un homme supérieur.

Le duc de Lavenhourg, dans cette courte querelle bieutôt accommodée, est prisonnier du margrave, et se racibite pour seite mille marcs d'argeut. On pourrait, par ces rançous, juger à peu pris de la quasulté d'espèces qui roulaient alors dans ces pays, où les priuces avaient tout, et les seudes presque rien.

4519. Les deux empereurs consenient à décider leur querelle plus importante par trente champions : usage des anciens temps que la chevalerie a renouvelé quelquelois.

Ce combat d'homme à homme, de quisse contre quinte, fut comme cettul des héros grecs et troyens. Il ne décida rien, et ne fut que le prélude de la hataille que les deux armées se l'ivrèrent, après avoir été spectatries de nombat des trente. Louis est vainqueur dans cette bataille, mais sa victoire d'est point décisive.

4520-1521. Philippe de Valois, neveau de Philippe-le-Bel, roi de France, accepte du pape Jean xun la qualité de licutenant-général de l'Église contre les gibelins en Italie. Philippe de Valois y va, croyant tirer quelque parti de toutes ces divisions. Les Viscoulis trouvent le secret de lui faire repasser les Alpes, tautôt en affamant se petite armée, et lambt en nécesion.

L'Italie reste partagée en guelles et en gibelins, sans prendre trop parti ni pour Frédéric d'Autriche, ni pour Louis de Bavière.

1522. Il se donne une bataille décisive entre les deux empereurs, encore assez près de Mubldorf, le 28 septembre : le duc d'Autriche est pris avec le duc Henri, son frère, et Ferri, duc de Lorraine. Dès ce jour, il n'y eut plus qu'un empereur.

Léopold d'Autriche, frère des deux prisonniers, continue en vaiu la guerre.

Jean de Luxembourg, roi de Bobbere, flatigue des contradictions qu'il éprouve dues son pays, envois son fils en France pour l'y faire élever à la cour du roi (Lathe-be-le). Il fait un échange de sa couronne contre le palatinat du Rhin, avec l'empereur. Ce à parail incrorable, le possesserr du palatinat du Rhin était Rololphe de Bavière, propre fière de l'empereur. Ces doubles d'était jeté dans le parti de Frédéric d'Autriche contre son frére; el Fempereur Louis de Bavière, qui venait de s'emparer du palatinat, gagne la Bolième à ce marchi. On ne pent pas toujours en tout pays acheter et vendre des hommes comme des bêtes. Toute la uoblesse de Bohême se souleva contre cet accord, le déclara nul et injurieux; et il demeura saus effet. Mais Rodolphe resta privé de son palatinat.

alania.

14:25. In évênument plus extraordinaire encore
arrive dus le Brandelourg. Le margrave de co
arrive dus le Brandelourg. Le margrave de co
margravia pour aller en plécimagn plus
margravia pour aller en plécimagn
plus
margravia pour aller en plécimagn
plus
margravia pour aller en plecimagn
plus
margravia pour aller plus
plus
margravia pour aller plus
plus
plus
margravia pour aller plus
plus
plus
margravia pour aller
paralle plus
plus
margravia plus
plus
margravia plus
margravia
plus
margravia
ma

L'empereur éponse en secondes noces la fille d'un comte de Hainault et de Hollande, qni lui apporte ponr dot ces denx provinces avec la Zélande et la Frise. Aucun état vers les Pays-Bas n'était regarde comme un Bef masculin. Les enpereurs songealent à l'établissement de leurs maisons aussi bien qu'à l'empire.

L'empereur , ayant valueu son concerneur, a le pape encore à valuere. Jean xau, i des brords du fibluse, ne laissait pas d'influer beaucoupe ui Lalie. Il animat la fection des gueffec sortre les gilectims. Il deixer les Victoudis hérétiques, et character fauteur d'hérétiques et, par me bulle du 9 octobre, il l'ordonne à Louis de Bavière de se désitére dans treis mois de l'administration de l'empire, » pour avoir peis lettire de rois de Romains sons attendre que le pape « ait examinés on élection ». L'empereur se contende de prosserse coûtre cette bulle, que pouvant de de prosserse coûtre cette bulle, que pouvant

4324. Lonis de Bavière soutient le reste de la guerre contre la maison d'Autriche, pendant qu'il était attaqué par le pape.

Jean XXII, par une nouvelle bulle du 15 juillet, déclare l'empereur contamax, et le prire de tont droit à l'empire, s'il ne comparait devant sa sainteté avant le 4<sup>se</sup> octobre. Louis de Bavière donne un rescrit par lequel il lavite l'Église à déposer le pape, et appelle au futur concile.

Marcile de Padone, et Jean de Gent, franciscain, viennent offrir lenr plume à l'empereur contre le pape, et prétendent pronver que le saint père est hérét(que. Il avait en effet des opiuions singulières qu'il fut obligé de rétracter.

4525. Quand on voit ainsi les papes , n'ayant pas une ville à eux , parler anx empereurs en

nalires, on devine aisément qu'lls ne font que mettre à profit les préjugés des peuples et les intérêts des princes. La maison d'Autriebe avait encore un parti en Allemagne, quoique le chef fût en prison; et ce n'est qu'à la tête d'un parti qu'une bulle peut être dangereuse.

L'Alsace et le pays Messin, par exemple, temaient pour cette maison. L'empereur fit nne alliance avec le duc de Lorraine sou prisonnier, avec l'archevèque de Trèves et le comte de Bar, pour prendre Metz. Metz fut prise en effet, et paya environ quarante mille livres tournois à ses vainqueurs.

Frédérie d'Autriche dant tonjoure en prins, et personne de le pape vent faire douner l'empire à Chaites-le Bel, roi de France. Il édit éé naturel qu'un page de fait nomme un empereur en listie. C'étai ainsi quon en avail usé envere Charlenaupe, miste long nauge prévaluit, et il Bilati que l'Allenaupen fil l'étection. On gapur éu faveur du raite de France quelques princes à Allenaupen qui double de France quelques princes à Allenaupen qui double control rende-rous au roi à Bareau-alib. Le ris de l'autriche de l'autr

Le roi de France retourne chez lul, affligé des fausse démarche. Léopold d'Autriche, sans res source, renvoie à Lonis de Bayière la lance, l'épéc, et le couronne de Charlemagne. L'opinion publique attachait encore à ces symboles ua droit qui confirmait celui de l'élection.

Louis de Bavière élargit enfin son prisonnier, et lui fait signer une renonciation à l'empire pour le temps de la vie de Lonis. On prétend que Frédéric d'Antriche conserva toujours le titre de roi des Romains.

4326. Léopold d'Autriche meurt, II but liée observer que, malgré les lois, l'usage constant était que les grands llefs se partageassent encore entre les hérliters. Trente cefants auraient partagé le même état en trente parts, et auraient tous portéle même titre. Tous les agnats de Rodolphe de llabbourg portaient le nom de ducs d'Autriche.

Léopold avait eu pour son partage l'Alsace, la Saisse, la Sonabe, et le Brisgan. Ses fières se disputent cet héritage; lis choisisseut le roi de Bohême, Jeau de Luxembourg, pour austrègue, c'est-à-dire pour arbitre. 4527. Louis de Bayèire va enfin en Italie se

mettre à la tête des glielins, et le pape anime de loin les guelles contre lui. L'ancienne querelle de l'empire et du positificat se renouvelle avec lurea: Lonis marche avec une petite armée à Miha; il est accompagné d'une fout de moines frasércains. Ces moines étaient excommuniés par le pape Jean xxxx, pour avoir soutenu que leur capachon devait être plus points, et que leur baire et être. manger ne leur appartenaient pas en prepre.

Ces mêmes franciscains traitaieut le pape d'hérétique et de damné, an sniet de son opinion sur

la visien béatifique. L'empereur est conronné roi de Lombardie à Milan , nen par l'archevêque , qui le refuse, mais par l'évêque d'Arezze.

Dès que ce prince se prépare à aller à Rome, la faction des guelfes presse le pape d'y revenir. Le pape n'ose y aller, tant il eraint le parti gibelin et l'empereur.

Les Pisans offrent à l'empereur soixante mille livres pour qu'il ne passe point par leur ville dans son veyage à Rome. Louis de Bavière assiège Pise, et se fait denner au bout de trois jours trente autres mille livres pour y séjourner deux mois. Les historiens disent que ce sont des livres d'or, mals cette somme ferait six millieus d'écus d'Allemague, ce qu'il est plus aisé de coucher par écrit que de payer.

Nouvelle hulle de Jean xxII . à Avignon , le 25 octobre : « Nous réprouvons ledit Louis comme « hérétique. Nous dépouillons ledit Lonis de tons « ses biens meubles et immeubles, du pulatinat du · Rhin, de tout droit à l'empire; défendons de · fenrair audit Louis da blé, du linge, du vin, « du bois , etc. »

L'hérésie de l'empereur était d'aller à Reme. 4528. Louis de Bayière est conronné dans Reme sans prêter le serment de fidélité. Le célèbre Castrnecio Castracani, tyran de Lucques, créé d'abord per l'empereur comte du palais de Latran et gouverneur de Rome, le conduit à Saint-Pierre avec les quatre premiers barens remains, Colonna,

Louis est sacré par un évêque de Venise, assisté d'un évêque d'Aleria, tous deux excommnniés par le pape. Il y eut peu de troubles dans Rome à ce couronnement.

Orsiui, Savelli, Conti.

Le 48 avril l'empereur tient nue assemblée générale. Il v préside revêtu du manteau impérial, la couronne en tête, et le sceptre à la main. Un moine augustin, Nicolas Fabriano, y accase le pape, et demande s s'il y a quelqu'un qui veuille e défeudre le prêtre de Cahors , qui se fait nem-· mer le pape Jean. · L'ordre des augustins devait produire un jeur na bomme plus dangereux pour les papes.

On lut ensuite la sentence par laquelle l'empereur déposait le pape, « Nous voulons, dit-il . « suivre l'exemple d'Othen r', qui, avec le clergé et le penple de Rome, déposa le pape Jean XII, etc. « Nous déposons de l'évêchó de Rome Jacques de « Cahors , convainen d'hérésie et de lèse-ma-« jesté , etc. »

Le jenne Colonna, attaché en secret au pape,

public son epposition dans Rome, l'affiche à la porte de l'église, et s'enfuit,

Enfin Louis prononce un arrêt de mort contre le pape, et même centre le roi de Naples, qui avait accepté du pape le vicariat de l'empire en Italie. Il les condamne tous denx à être brûles vifs : la colère entrée va quelquefois jusqu'au ridieule. Il erce pape lo 22 msi, de son autorité, Pierre Reinalucci, de la ville de Corbiero eu Corbario. dominicain, et le fait agréer par le peuple romain. Il l'investit par l'annean, au lieu de lui baiser les

pieds, et se fait de nouveau coureuner par lui, Ce qui était arrivé à teus les empereurs depuis les Othens, arrive à Louis de Bavière. Les Romains conspirent contre lui. Le roi de Naples arrive avec des troupes aux pertes de Rome. L'emperenr et son pape sont obligés de s'enfuir.

1329. L'empereur, réfugié à Pise, est fercé d'en sortir. Il retonrne sans armée en Bavière avec dens franciscains qui écrivaient contre le pape. Michel de Césène et Guillaume Okam, L'anti-pape Pierre de Corbiero se cache de ville en ville.

Le roi de Naples Rebert fait rentrer sous la domination, en plutôt sous la protection papale, Reme et plusieurs villes d'Italie.

Les Viscontis, teniones puissants dans Milan. et qui ne ponvaient plus être défendus par l'emperent. l'abandennent. Ils se raugeut du parti de Jean XXII, qui , toujours réfugié dans Avignon , semble denner des leis à l'Europe, et en denne en effet, quand ces lois sont exécutées par les forts contre les faibles.

Louis de Bavière, étant à Pavie, fait un traité mémorable avec son neveu Robert, fils de l'électeur palatin Rodolphe, mert en exil en Angleterre, et tige de tonte la branche palatine. Par ce traité il partage avec son neveu les terres de la maison palatine; il lui read le palatinat du Rhin et le Haut-Palatinat, et il garde pour lui la Bavière, Il règle qu'après l'extinction d'une des deux maisons palatine et de Bavière, qui ent une souebe commune, la sarvivanto entrera en possession de toutes les terres et dignités de l'autre, et que cependant le suffrage dans les élections des empereurs appartiendra alternativement aux deux maisous. Le droit de suffrage, accordé ainsi à la maison de Bavière, no dura pas long-temps. La divisien que eet accord mit entre les deux maisons fut longue.

1550. Le pape frère Pierre de Corbiero, caché dans un château d'Italie, entouré de soldats envoyés par l'archevêque de Pise, demande grâce à Jean xxii, qui lui promet la vie sauve, et trois

mille florins d'or de pension pour son entretien. Ce pape frère Pierre va, la corde au cou, se présenter devant le pape, qui le fait enfermer dans une prison, où il mourut au bout de trois ans. On ne sait s'il avait stipulé ou non qu'il ue serait pas enfermé.

Christophe, rol de Danemarch, est déposé par le ciats du pas. In recours à l'empire. Les dues de Saze, de Mecklenbourg, et de l'Oudraine, sont commie par l'empereur pour jagre entre le prince et les sujes. Cétals faire revirve les drosistécients de l'empire sur le Bonemarch. Mas Gérals, comite de flottein, régient du royaume, ne voultu pas recomalite cette commission. Le roi Cortisuphe, awe les forces de ces princes et d'u margare de Bundelourg, chabe le régent, « terconde sur le Bundelourg, chabe le régent, « terconde sur le

Louis de Bavière veut se réconcilier avec le pape, et lui envoie une ambassade. Jean XXII, pour répouse, maude au roi de Bohême qu'il ait à faire déposer l'empereur.

13.51. Le roi de Bohème Jean, au lieu d'obéir au pape, se li exe c'impereur, et marche en liana pape, se lie avec l'empereur, et marche en lialle avec une armée, en qualité de vicaire de l'empire. Na tréduit quelques tilles, comme Crémon, parme, Pavie, Modene, il est tenté de les garler pour lui , et dans cotte blée il s'unit secrètement avec le pape. Les guelfes et les gibelins alarmés se réunisseut contre Jeau xxii et contre Jean de Bohème.

L'empereur, craignant uu vicaire si dangereux, excite contre lui Othon d'Autriche, frère de ce même Frédéric, son rival pour l'emplre; tant les intérêts changent eu peu de temps i

Il suscite le marquis de Misuie, et Charobert, rol de llongrie, et jusqu'à la Pologne. Il est donc prouvé qu'alors il pouvait bieu peu par lui-même. L'empire fut rarement plus faible : mais l'Allemagne dans tous ces troubles est toujurs respectée des étrangers, toujours hors d'atteinto.

Le roi de Bolième, revenu en Allemagne, bat tous ses ennemis l'un après l'autre. Il laisse son fils Charles vicaire en Italie maigré Louis de Bavière, et pour lui il va jusqu'en Pologue. Ce roi de Bolème Jean était alors le véritable empereur par son pouvoir.

Les guelfes el les gibelins , malgré leur antipatite, se liguent contre le prince Charles de Bohème en Italie. Le roi son père, vainqueur en Allemagne, passe les Alpes pour secourir son Bis. Il arrive lorsque ce jeune prince vient de rempere une victoire signalée le 25 novembre, vers le Tyrnl.

Il rentre avec son fils triomphant dans Prague, et lui donne la marche, ou marquisat, ou margraviat de Moravie, en lui fesant prêter un hommage-lige.

1352. Le pape continue d'employer la retigion dans l'iutrigue. Othon, due d'Autriche, gagné par

lui, quitte le parti de l'empereur; et, gagné pur des moitres, il soumet ses états au saint siége. Il se sécheire vessa de flome. Que l'emps où une telle action ne fut ni abhorrée ni puniel Peu de gens avent que l'Autriché a été donnée aux papes, ainsi que l'Augleterre; c'est l'éflet de la supersition et de la barbare stupidité dans laquelle l'Europe était plonget.

G. tongo étair, orbui de Francelse, Lo rui de Boldine, se feuit reduir de Françon, et asgonit à étailir son crédit dans l'Allemagne, Isaisgonit à étailir son crédit dans l'Allemagne, Isaisdes bastilles insultes. Toute l'Isais-était armé des bastilles insultes. Toute l'Isais-était armé abor, gillenies contre guelles, les unice des source contre les Allemands; foutes les villes s'acceschaite dans leur haine contre l'Allemagne, et toutes se fensiont la guerre, au lieu de s'ensendre pour briere à l'annié leurs chalore.

Pendant ces troubles fordre tentosique est topjours une milie de conquérants vers la Prusse. Les Polonais feur prennent quelques villes. Ce même Jean, roid e Boième, marche à leur secours. Il va jusqu'à Cracovie. Il apaise des troubles es Silésie. Ce prince, maître de la Bohême, de la Silésie, de la Moravie, fessii alors tout trembler.

Sireste, que la sionese, testat anor sous trausor. Strasbourg, Fribourg en Brisgau, et Bâle, s'anissent dans ces temps de trouble contre les tyras voisins. Plusieurs villes entreut dans écute associatiou. Le volánage de quatre cantons suisses, devenus libres, inspire à ces peuples des sentiments de liberté.

of there. On the course of the

Mais l'Allemagne n'est occupée que de ses querelles lutestines. Le due d'Autriche se raccommode avec l'empereur. La face des affaires change continuellement, et la misère des peuples continue. 4353. On a vu Jean, roi de Bohème, combattre

en Italie pour l'empereur; mainteannt le void armé pour le pape. On a vu Robert, roi de Naples, défenseur du pape; il est à présent son emeni. Ce même roi de Bobème, qui vensis d'assiere Cracovie, va en Italie, de concert avec le rôé France, pour y établir le pouvoir du pape. C'est ainsi que l'ambition promème les bommes.

Qu'arrive-t-li? il donne bataille près de Ferrare au roi Robert de Naples, aux Viscoulis, aux L'Escales, princes de Vérone, réunis. Il est défait deux fois. Il retourne en Allemagne après avoir perdu ses troupes, son argeut, et sa gloire.

Troubles et guerres en Brabant au sujet de la propriété de Malines, que le duc de Brabant et le comte de Flandre se disputent. Le roi de Bobême s'eu mêle encore. On s'accommode. Malines demeure la la Flandre.

4554. Cependant l'empereur Louis de Bavière reste tranquille dans Munich, et semble ne plus prendre part à rien.

Le pape Jeau XIII, plus remuant, sollicite toujours les princes allemands à se soulever contre Louis de Bavière; et les franciscains du parti de Michel de Césène, condamués par le pape, pressent l'empereur d'assembler un concile pour faire déclarer le pape hérétique, et pour le déconer.

La mort devait venger l'empereur plus promptement qu'un concile. Jean XXII meurt à quatrevingt-dix aus, le 4 décembre, dans Avignon.

Villani préteud qu'on trouva dans son trésor la valeur de vingt-cinq millions de florigs d'or. dont dix-huit millions monnavés, « Je le sais, dit · Villaui, de mon frère Rommone, qui était marchand du pape. . On peut dire hardiment à Villani que son frère le marchand était un grand exagérateur, Cela ferait environ deux cent millions d'écus d'Allemagne d'aujourd'hui. On eût alors, avec une pareille somme, acheté toute l'Italie, et Jean xxII n'y mit ianuais le pied. Il eut beau ajouter une troisième conronne à la tiare pontificale, il n'en fut pas plus puissant. Il est vrai qu'il vendait beaucoup de bénéfices, qu'il inventa les annates, les reserves, les expectatives, mit à prix les dispenses et les absolutions. Tout cela est une ressource plus faible qu'on ne pense. et a produit beaucoup plus de scandale que d'argent ; les exacteurs de pareils tributs n'en font d'ordinaire aux maltres qu'une part fort légère.

Ce qui est digne de remarque, c'est qu'il eut du scrupule en mourant sur la manière dont il avait dit qu'ou voyait Dieu dans le ciel, et qu'll a'en eut point sur les trésors qu'il avait amassés sur la terre.

4555. Le vieux roi Jean de Luxembourg épouse une jeune princesse de la maisou de France, de de la branche de Bourbon; et, por son contrat de mariage, il donne le duché de Luxembourg au fils qui maitra de cette alliance. La plupart des clauses des contrats sont des semences de guerre.

Voici un autre mariaçe qui produit une suerre lès qu'il est consommé. Le vieux roi de Bolalme rvait un second fils, Jean de Luxembourg, due de Carinthie. Ce jeune prince prenaît le titre de due de Carinthie, parce que sa fename avait des préteutions sur ce duehé. Cette princesse de Carinthie, qu'on appelait. Marguerie-la-grandé-bou-

che, prétend que son mari Jean de Luxembourg est impuissant. Elle trouve un évêque de Freisengen qui casse son mariage sans formalités; elle se donne au marquis de Brandebourg.

L'initré à autant de part que l'amour dans oct admitre. Le margure de Brandebourg dati le ills de l'empereur Louis de Barière. Marguerit-de-grande-benche apportait le Tyro et out, et des droits sur la Carinthie : ainsi l'empereur en di chois sur la Carinthie : ainsi l'empereur en di chois sur la Carinthie : ainsi l'empereur en di choise, et de Bobbane, et de la domer à bun lide de Brande-bourg. Ce maniage excite une guerre qui dure tout l'amnée; et da le domer à bun lide de Brande-bourg, ce maniage excite une guerre qui dure de bobbane, et de la domer à bun lide de Brande-bourg, ce maniage excite la prés besucoup de san grépandu, on en vient à un accommodement singulier; c'extre pur le jeune le me Luxembourg rouve que na femme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son mange avec le Brandebourgons, ille de l'imperment de la comme de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son demme a raison de l'avoir quitté, et approve son de l'avoir quitté de l'avoi

Petite guerre des Strasbourgeois contre les seigneurs des environs. Strasbourg agit en vraie république indépendante, à cela près que son évêque se mettait souvent à la tête des troupes, pour faire dépendre les citoyens de l'évêque.

4556-1557. Ou commence à négocier beaucoup en Allemagne pour la fameuse guerre que le roi d'Angleterre Édouard III méditait contre Philippe de Valois. Il s'agissait de savoir à qui la Frauce appartiendrait.

Il est vrai que ce pays, beaucoup plus resserré qu'il ne l'est aujonrd'hui, affaibli par les divisious du gouvernement féodal, et n'ayant point de grand commerce maritime, n'était pas le plus grand théâtre de l'Europe, mais c'était toujours un objet très important.

The proper de Valeir d'un colé, et Édoural de Tautre, facheut l'empare le prince d'allemagne dans leur querelle; mais il parall que l'Aughsin fe mieux a partie que le Français. Pullippe de Valois à pour lui le roi de Bohème, et Édoural a tous les princes voisies de la Françai. El surtious pour loi l'empereur; il u'en oblents à la vérité que des técrire de l'empire. Le fier Édoural consent rotoulers à exerce et viceria, pour liber de faire déclarer guerre de l'empire la guerre countre la França. Ses provisions prétent qu'il pourra faire prince prouve miesta ce respect sercré qu'un stati prince prouve miesta ce respect sercré qu'un stati dus toute l'Europe pour la égaire limeriale.

Pendant qu'Édouard s'appuie des forces temporclies de l'Allemagne, Philippe de Visiois cherche à faire agir les forces spirituelles du pape : elles étaient alors bien peu de chose.

Le papo Benoît xii, encore dans Avignon comme ses prédécesseurs, était dépendant du roi do France. Il faut savoir que l'empereur u'ayant point été absous par le pape, demeurait toujours exemmunié, et privé de ses droits dans l'opinion vulgaire de ces temps-là.

Philippe de Valois, qui peut tout ure un pape d'Asignon, force Benolt xah différer Hasbouten de l'empereur. Ainsi l'autorité d'un prince dirige convent le ministre positier, et ce ministère, is, ouver le l'autorité positier, et ce ministère, is, duc de Bavière, parent de Louis l'empereur, prenant toujurs, s'abon l'unage, et tier de due sans avoir le doché, mais possédant une portie de la Bavière inférierer. Ce lleurit d'enauto parson au pape par ses députés, d'avoir reconaus ons parent cauche de l'évolutions ou on la retendit.

4558. Le pape Benoit xui avone que c'est Philippe de Valois, roi de France, qui l'empéche de réconcilier à l'Église l'empereur Louis. Volis comme presque tous les papes u'out c'ét que les instruments d'une force c'érangère. Ils ressemblaient souvent aux dieux des Indiens, à qui on demande de la pluie à genoux, e qu' on traine dans

la rivière quand on u'est par esaucé.
Grande assemble des priuses de l'empire à
Reuts sur le fiblin. Ou y declarece qui ne devrait
as avic besoin dêtre déclare; e que cetait qui
a si de cit par le plus grand nombre est véritable
a si de cit par le plus grand nombre est véritable
e empereur; que le nomifrantion ul pape est aleloment insuité; que le page a encore moiss
à técnit de déposer l'empereur; et que l'opide de des de déposer l'empereur; et que l'opiGotte déclaration passe en loi perpétuelle le 8
aussubs l'Erandoch.

Albert d'Autriehe, auronomé d'abord le Contrafai, et qui en unite change en surnou en celui de Supe, l'un des frères de ce Frédéric d'Autriche de Supe, l'un des frères de ce Frédéric d'Autriche qui vait dispuic l'empire, et le seu de tous seu ser frères par qui la race autrichieune s'est perpies, qui n'avaient de lième que leur liberté, la dispuie comme de l'empire, qui n'avaient de lième que leur liberté, lu décinedat tuisquira vace courage, Albert ett mal-heureux dans son entreprise, et mérite le uom de Sage en l'abandouquis, et mérite le uom de Sage en l'abandouquis,

1359. L'empereur Louis ne pense plus qu'à rester traquille dans Munich, peudant qu'Édouard, roi d'Augleterre, nou vicaire, traîne éaquante princes de l'empire à la guerre contre Philippe de Valois, et va conquérie une particle de la France. Mais avant la fin de la campagne, tous ces princes illemands se retirent chez en; et Édouard, assisté des Flamauds, poursuit ses vues ambiléques.

4340. L'empereur Louis, qui s'étalt repenti d'avoir douné le vicariat d'Italie à un roi de Botième guerrier et puissant, se repent d'avoir

donné le vicariat d'Allemagne à un roi plas puissant et plus guerrier. L'empereur était le pensionnaire du vicaire; et le fier Anglais se conduisant eu maltre, et payant mal la peusion, l'empereur lui ête ce vicariat, devenu uu titre inutile.

L'empereur uégocie avec Philippe de Valois, Pendant ce temps l'autorité impériale est absolument aucantie en Italie, malgré la loi perpétaelle de Fraucfort.

Le pape, de son antorité privée, accorde sax deux frères Viscontis le gouveruement de Milan, qu'ils avaient sans lui, et les fait vicaires de l'Église romaiue; ils avaient été auparavant vicaires impériaux.

Le roi Jean de Bolème va li Montpellier pour se guérir, par les sulhurité de l'air, d'un mal qui attaquait ses yeux. Il n'en perd pas moius la rue, et il est connu depuis sous le nom de Jean-l'Avre-gel. Il fait, sou testament, donne la Bolème et la Sifésie à Charles, depuis empereur; à Jeunia Morraire; à Venestas, ud de Béstrit de Bourbou, le Luxembourg et les terres qu'il a eu France du chef de sa femme.

L'empereur cependaut jouit de la gloire de décider en arbitre des querelles de la maisou de Dauemarek. Le duc de Slesvick-Holsteiu, par est accommodement reuonce aux prétentious sur le royaume de Danemarek : il marle sa sœur au roi Valdemar nr., et reste eu possession du Jutland.

4541-4542-4545. Louis de Bavière semble ne plus penser à l'Italie, et doune des tournois dans Munich.

Cément vr, nouveu pape, né Français et réident à Avignon, eis sollèliet de revenir eaûn réabiér en Italie le ponilliest, et d'y achever d'assistir l'autorité impériale, il suit les procédures de Jen xux contre Lonis. Il sollicie l'archerèque de Trèves de faire étire en Allemagne uu uouvel empereur. Il soulère en secret contre lui cer de de Bohème Jean-l'Arcuple, toujours remusant, le duce de Sux, et Albert d'Autrich au de l'acceptant de l'une de Sux, et Albert d'Autriche.

L'empereur Louis, qui a toujours à craudèr qu'un défaut d'absolutiou u'arme coutre lui les princes de l'empire, flatte le pape qu'il déteste, et lui écrit « qu'il remet à la disposition de sa « sainteté sa personne, sou écla, sa liberté, et « as stitres. « Quelles expressious pour uu empereur qui avait condamué Jeau xxu à être brité vif!

Les princes assemblés à Francfort sont moins complaisants, et maintieunent les droits de l'empire.

1544-1545. Jean-l'Aveugle semble plus ambitieux depuis qu'il a perdu la vue. D'uu côté il veut frayer le chemin de l'empire à sou fils roi de Pologue, pour la monvance du duché de Schveidnitz, dans la Silesic.

C'est l'effet ordinaire de l'établissement feodal. Le duc de Schveiduitz avait fait hommage an roi de Pologne : Jean de Bolième réclame l'hommage en qualité de duc de Silésie. L'empereur soutient en secret les intérêts du Polonais; et malgré l'empereur, la guerre fiuit malheureusement ponr la maisou de Luxembourg. Le prince Charles de Luxembourg, marquis de Moravie, fiis de Jeaul'Aveugle, devenn veuf, épouse la nièce du duc de Schveidnitz, ani fait hommage à la Bohême; et c'est nne nouvelle confirmation que la Silésie est une annexe de la couronne de Bohême.

L'impératrice Marguerite, femme de l'empereur Louis de Bavière, et sœur de Jean de Brabant, se trouve héritière de la Hollande, de la Zclande, et de la Frise : elle recueille cette succession. L'emperenr, son mari, devait en être beaucoup plus puissant : il ne l'est pourtant pas. En ce temps, Robert, comte palatin, fonde

l'université de Heidchberg sur le modèle de celle de Paris.

4546. Jean-l'Aveugle et son fils Charles font nn grand parti dans l'empire au nom du pape.

Les factions impériales et papales troublent enfin l'Allemague, comme les guelfes et les gibelius avaient troublé l'Italie. Clément v1 en proûte. Il publie contre Louis de Bavière une bulle le 45 avril. « Oue la colère de Dieu, dit-il, et celle de a saint Pierre et saint Paul, tombent sur lui dans ce monde-ci et dans l'autre; que la terre l'eu-« gloutisse tout vivant ; que sa mémoire périsse ; « que tous les éléments lui soient contraires ; que a ses enfants tombeut dans les mains de ses enne-« mis aux yeux de leur père. »

Il n'y avait point de protocole pour ces bulles, elles dépendaient du caprice du dataire qui les expédiait. Le caprice en cette occasion est un peu violent.

Il vavait alors deux archevêques de Mavence. l'un déposé en vain par le pape, l'autre élu à l'instigation du pape par une partie des chancines. C'est à ce dernier que Clément vi adresse nne antre bulle pour élire un empereur.

Le roi de Bohême, Jean-l'Aveugle, et son fils Charles, marquis de Moravie, qui fut depuis l'empereur Charles sv, vont à Avignon marchander l'empire avec le pape Clément v1. Charles s'engage à casser tontes les ordonnances de Louis de Bavière, à reconnaître que le comté d'Avignon appartenait de droit au saint siège, ainsi que Ferrare et les autres terres (il entendait celles de la comtesse Mathilde), les royaumes de Sicile, de Sardaigne, et de Corse, et surtout Rome; que, si

Charles; de l'autre il fait la gnerre à Casimir, ¡ l'empereur va à Rome se faire couronner, il en sortira le même jour, qu'il n'y reviendra jamais sans une permissiou expresse du pape, etc.

Après ces promesses, Clément vi recommande aux archevêques de Cologne et de Trèves, et au nouvel archevêque de Mayence, d'elire empereur le marquis de Moravie. Ces trois prélats avec Jeanl'Aveugle s'assemblent à Rentz, près de Coblentz. le premier juillet. Ils éliseut Charles de Luxembourg, marquis de Moravie, qu'on connaît sous le nom de Charles IV.

Le jésuite Maimbourg assure positivement qu'il acheta le suffrage de l'archevêque de Cologne huit mille marcs d'argent; et il ajoute que le duc de Saxe, comme plus riche, « fit meil-« leur marche de sa voix, se conteutant de deux e mille marcs. »

1. Ce que le jésnite Maimbourg assure n'est rapporté que sur un oul-dire par Caspinien. 2. Comment peut-on être instruit de ces mar-

chés secrets?

5. Voifa un beau désintéressement dans le doc de Saxe, de ne se désbonorer que pour deux mille marcs, parce qu'il est riche l c'est précisément parce qu'on est riche qu'on se vend plus eber. quand ou fait tant que de se vendre.

4. Le sens commun permet-il de croire que Charles IV ait acheté chèrement un droit très incertain et une suerre civile certaine?

Quoique l'Allemagne fût partagée, le parti de Louis de Bavière est tellement le plus fort que le nouvel empereur et son vieux père, au lieu de soutenir leurs droits en Allemagne, vont se battre en France coutre Edouard d'Augleterre pour Philippe de Valois.

Le vieux roi Jean de Bobême est tué à la fameuse bataille de Créci, le 25 ou 26 auguste, gagnée par les Auglais. Charles s'en retourne en Bohême saus troupes et sans argent : il est le premier roi de Bohême qui se soit fait couronner par l'archevêque de Prague; et c'est pour ce couronnement que l'évêché de Prague, jusque-la suffragaut de Mayence, fut érigé en archevêché.

4547. Alors Lonis de Bavière et l'anti-empereur Charles se font la guerre. Charles de Luxembourg est battu partout. Il se passait alors une scène singulière en Ita-

lie. Nicolas Rieuzi, notaire à Rome, homme éloqueut, hardi, et persuasif, voyant Rome abanbonnée des empereurs et des papes qui n'osaient y retourner, s'était fait tribuu du peuple. Il régna quelques mois d'nne manière absolue; mais le peuple, qui avait élevé cette idole, la detruisit. Rome depuis long-temps ue semblait plus faite ponr des tribuns ; mais on voit toujours cet aucien amonr de la liberté qui produit des se-

consses et qui se débat dans ses chaînes. Rienzi ! s'intitulait, Chevalier candidat du Saint-Esprit, sévère et clément libérateur de Rome, zélateur de l'Italie, amateur de l'univers, et tribun auguste. Ces leaux titres prouvent qu'il était un enthousiaste, et que par conséquent il pouvait séduire la vile populace, mais qu'il était indigne de commander a des hommes d'esprit. Il voulait en vain imiter Gracebus, comme Crescence avait voulu vainement imiter Brutus.

Il est certain que Rome alors était une république, mais faible, u'avant de l'ancienne répnblique romaine que les factions. Son ancien nom fesait toute sa gloire.

Il est difficile de dire s'il y eut jamais un temps plus malheureux depuis les inondations des barbares au cinquième siècle. Les papes étaient chassés de Rome : la guerre civile désolait toute l'Allemagne , les guelses et les gibelius déchiraient l'Italie ; la reine de Naples , Jeanne , après avoir étranglé son mari, înt étranglée elle-même; Edonard m ruinait la France où il voulait régner ; et enfin la peste, comme on le verra, fit périr nne partie des hommes échappés au glaive et à la misère.

Louis de Bavière meurt d'apoplexle le 24 octobre auprès d'Augsbunrg. Des auteurs disent qu'il fut empoisonné par une duchesse d'Autriche. Le prêtre André et d'autres prétendent que cette duchesse d'Autriche est la même qu'on appelait la grande bouche : mais le prêtre André ne fait pas réflexion que Marguerite-la-grande-bouche est la même qui avait quitté son mari pour le fils de l'empereur. Il fallait que les historiens de ce temps-fa eussent une grande baine ponr les princes : ils les font presque tous empoisonner. Un Hocsemius s'exprime ainsi : « L'empereur bavarois, le damué, « meurt d'un poison donné par la duchesse d'Os-« trogothie ou d'Autriche, femme dn dnc Albert. » Struvius dit qu'on prétend qu'il fut empoisonné par une duchesse d'Autriche nommée Anne. Voifa done trois prétendues duchesses d'Antriche différentes accusées de cette mort, saus la moindre apparence. C'est ainsi qu'ou écrivait autrefois l'histoire. On croirait en lisant le P. Barre que Louis de Bavière fut empoisonué par une quatrième princesse nommée Maultasch : mais c'est qu'en allemand maultasch signifie grande bouche ou bouche difforme ; et cette princesse est précisément cette Marguerite, bru de l'empereur. Il s'intitulait Louis IV. et non pas Louis V, parce qu'il ne comptait pas Louis IV, surnommé l'Enfant, parmi les empereurs.

Ce fut Ini qui donna lieu à l'invention de l'aigle à deux têtes : il y avait deux aigles dans ses sceanx ; et les deux têtes d'aigle qu'ou a presque toujours conservées depuis, supposent anssi deux corps, Gunther tombe en apoplexie; et, devenu inca-

dont l'un est caché par l'autre. Le caprice des ouvriers a décide de presque toutes les armoirles des souveraius

#### CHARLES IV. TRENTE-TROISIÈME EMPEREUR.

4548. Charles de Luxembourg, roi de Bohême. va d'abord de ville en ville se faire reconnaître empereur, Louis, margrave de Brandebourg, lai

dispute la couronne.

L'ancien archevêque de Mayence l'excommunie : le comte palatin Rupert, le duc de Saxe, s'assembleut et ne veulent ni l'un ni l'autre des prétendants : Ils cassent l'élection de Charles de Bohême, et uomment Edouard in, roi d'Angleterre, gul n'y songeait pas,

L'empire u'était donc alors qu'uu titre onéreax, puisque l'ambitieux Edouard III n'en voulut point : il se garda bien d'interrompre ses conquêtes en France pour courir après un fantôme.

Au refus d'Edouard, les électeurs s'adressent au marquis de Misnle, gendre du fen empereur; il refuse encore. Mutius dit qu'il alma mieux dix mille marcs d'argent de la main de Charles IV que la couronne impériale. C'était mettre l'empire à hien bas prix; mais il est fort douteux que Charles 1v eut dix mille marcs à donner, lui qui, dans le même temps, fut arrêté à Vorms par son boucher, et qui ne put le satisfaire qu'en empruntant de l'argent de l'évêque.

Les électeurs, refusés de tons côtés, offrent enfin cet empire, dont personne ne veut, à Gunther de Schvartzbourg, noble thuringien. Celni-ci, qui était guerrier, et qui avait peu de chose à perdre, accepta l'offre pour le soutenir à la pointe de l'épée.

4549. Les quatre électeurs élisent Guuther de Schvartzbourg auprès de Franciort. Les deubles élections, trop fréquentes, avaient introduit à Francfort une coutume singulière. Celui des compétiteurs qui se présentait le premier devaat Fraucfort attendait six semaines et trois jours, au bout desquels Il était reçu et reconnu, si son concurrent ue venait pas. Gunther attendit le temps prescrit, et fit enfin son entrée : on espérait beaucoup de lni, Ou prétend que son rival le fit empoisonuer : le poison de ces temps-la en Allemagne était la table.

Il faut avouer qu'il y a un peu loin de cet em pire germanique à l'empire d'Auguste, de Trajan, de Marc-Aurèle, Quel Allemand même se soucie de savoir aujourd'hui s'll y a en nu Gunther? Ce pable du trône, il le vend pour une somme d'argent, que Charles ne lui paie point: la somme était, dit-on, de viugt-deux mille marcs. Il meurt au bout de trois mois à Francfort.

A l'égard de Louis de Bavière, margrave de Brandebourg, il cède ses droits pour rien, u'clunt pas assez fort pour les veudre à Charles, vainqueur saus combat de quatre concurrents, qui se fait couronner une seconde fois à Arx-la-Chapelle, par l'archevèque de Cologne, pour mettre ses droits bors de compromis.

Le marquis de Juliers, à la cérémonie du couronnement, dispute le druit de porter le sceptre au marquis de Brandebourg, Des anocktres du marquis de Juliers avaient fait cette fonction; mais ce prince n'était pas alors au raug des électeurs, ni par conséquent dans celui des grands officiers. Le margrave de Brandebourg est conservé dans son droit.

4550. Dans ce temps-la régnait en Enrope le féau d'une borrible peste, qui emporta presque partout la cinquième partie de soumes, et qui est la plus mémorable depuis celle qui désola la terre du temps d'ilippocente. Les peuples en Allemagne, aussi furieux qu'ignorants, accusent les Julis d'avoir empoisonné les foutaines. On égorge et on brûble s'utifs presque dans toutes le villès.

Ce qui est rare, c'est que Charles se protégea les Juis qui lui donnaient de l'argent, centre l'évêque; et les bourgeois de Straslourg contre l'abbé prince de Murbach et d'autres seigneurs de flefs. Il fat prêt de leur faire la guerre en faveur des Juis

Socte des flagellants renouvelée en Souabe. Co soat des milliers d'hommes qui courent toute l'Allemagne en se fouettant avec des cordes armées de fer pour chasser la peste. Les auciens Romaius, en pareil cas, avaient institué des comédies : ce remède est plus doux.

Un imposteur paraît en Brandebourg, qui se dit l'ancien Valdemar revenu enfin de la Terre-Sainte, et qui prétend rentrer dans son état, donné injustement pendant son absence par Louis de Bavière à son fils.

Le duc de Mecklenbourg soutient l'imposteur. L'empereur Charles Iv le favorise. On en vient à une petite guerre ; le faux Valdempr est abandonné et s'éclipse. On a recueilli dans un volume les histoires de ces imposteurs fameux ; mais tous ne s'y trouvent pas.

4551. Charles IV, veut aller en Italie, où les papes et les empereurs étaient oubliés. Les Visconti dominent toujours dans Milan. Jean Visconti, archevêque de cette ville, devenait un conquérant. Il s'emparait de Bologne : il fesait la guerre aux Florentius et aux Pisans, et méprisait

également l'empereur et le pape. C'est lui qui fit la lettre du diable au pape et aux cardinaux, qui commence ainsi : « Votre mère la Superbe vous « salue avec vos securs l'Avarico et l'Impudicité.»

Apparemment que le diable ménagea l'accommodement de Jean Visconti avec le pape Ckiment, qui lui vendit l'investiture de Milau pour douze ans, moyenuant douze mille florins d'or par an.

4532. La maison d'Autriche avail toujours des droits sur uue grande partie de la Suisse. Le duc Albert veut sommettre Zurich, qui s'allie avec les autres cantons déjà confédérés. L'empereur secour la Bassion d'Autriche dans cette guerre, mais il la secourt en homme qui ne veut pas qu'elle réississe. Il envoic des troupes pour ne point combattre, ou du moiss qui ne combattent pas. La ligue et al liberté des Suisses se fortiles.

et a inserte des Suress se forvatier.

Les villes impériales voulaient toutes établir le gouveruement populaire à l'exemple de Strabourg. Nuremberg chasse les nobles, mais Charles iv les rétablit. Il incorpora la Lusace à son royaume de Bobème; elle en a été détachée depuis. 4535. L'empereur Charles iv, daus le temps 1535. L'empereur Charles iv, daus le temps

qu'il avait été le jeune prince de Bohème, avait gagné des batailles, et même contre le parti des papes en Italie. Des qu'il est empereur il cherche des reliques, flatte les papes, et s'occupe de réglements, et surtout du soin d'affermir sa maison.

glements, et surtout du soin d'affermir sa maison.

Il s'accommode avec les enfants de Louis de Bavière, et les réconcilie avec le pape.

Albert, due de Bavière, se voyait excommanule, parce que no peir l'avait déé. Alin, pour préveuir la piét des princes qui pourraient lui raviv non état en vert de son excomminaciation, il demande très humblement parrôn au nouveur page lanucent 17 dum alque fet pages se prédécesseurs ont fait à l'emprever un père ; il signifie au de Bavière, illi de Louis de Bavière, sui-deite, de de Bavière, illi de Louis de Bavière, sui-deite parties de la louis de Bavière, sui-dent par la silane e Afriles comaines.

Il ne parait pas que ce prince fut forcé à cet excès d'avilissement: il fallait donc dans ces tempsà qu'il y ett bien peu d'bonneur, ou beanconp de superstition.

4354. Il est remarquable que Charles IV, passant par Metz pour aller dans ses terres de Luxembourg, n'est point reçu comme empereur, parce qu'il n'avait pas encore été sacré.

Henri vu avalt déjà donné à Venceslas, seigneur de Luxembourg, le titre de due. Charles érige cette terre en duché ; il érige Bar 1 en margraviat ; ce qui fait voir que Bar relevait alors évidemment

· Bar-le-Duc , chef-lieu du département de la Meuse.

de l'empire. Pont-à-Moussou est aussi érigé en marquisat. Tout ce pays était donc réputé de l'empire. Quel chaos l

1555. Charles IV va en Italie se faire couronuer; il y marche plutôt en péleriu qu'eu empereur.

Le saint siège était toujours sédentaire à Aviguon. Le pape l'aucoent y in avait uul crédit dans Rome, l'empereur encore moins. L'empire u'était plus qu'un nom, et le couronnement qu'une vaine cérémonie. Il fallait aller à Rome coume Charlemagne et Othon-le-Grand, ou n'y point aller.

Charles y el luucent y n'aimàneut que les céremonies. Inucent y cruoi el Arigono le détail de lout e qu'un doit observer au couronnement de l'empereur. Il marque que le précit de Rouse doit porter le glaire devant lui, que ce n'est qu'un bonneur, et non pas une marque de jurificiou. Le pape doit être sur sun trône, entouré de sex-curinaux, et l'empereur doit commence par lui labaire les pieds, puis il lui précente de for, et le saise un trisup, et l'empereur doit commence par lui labaire les pieds, puis il lui précente de for, et le poise un trisup, et l'embant la most, érespectur l'aiment la couronne impériale après. In fin de la promière épiere. Après la messe, l'empereur, sans couronne et saus manieau, tieut la bride du chevral du pape.

Aucune de ces océrémonies n'avait été peatiquée depuis que les papes demeuraient dans kvigenn. L'empereur reconuut d'abord par écrit l'authenticité de ce usages. Mais le pape étant dans kvignon, et ne pouvaut se faitre baiser les pieds à Rome, ni se faite tenir l'étrier par l'empereur, déchara que ce prince ne baiserait pient les pleds, ni ne conduirait la mule du cardinal qui représenterait sa sainteté.

Charles Ivalia douc dounce ce spectacle risidents were mer grande suite, mais saus a ramée; il a vious pas coucher dans Rome, selon la promesse qu'il le cursuit lière au saita lite au sonis piere, Annea sie femme, fille du comie palatin, fut courronnée aussi; et en réfit en vian appareil était plutôt une vasibé de femme qu'un triumphe d'empereur. Charles IV, a'ispain ai arquei, ni ai ramée, et a client veun à Rome que messe, reput des affronts dans toutes les villes d'italie où il passe.

Il y a nne fameuse lettre de Pétrarque qui reproche à l'empereur sa faiblesse. Pétrarque était digne d'apprendre à Charles av à penser noblement.

4556. Charles 1v preud tout le coutre-pleud de ses prédécesseurs, ils avaient frourcis le aplielius, qui étaient en effet la faction de l'empire : pour lui , il favorise les guelfes, et fait marcher quésques roupes de bobleme contre les gibelius ; cette faiblesse et cette inconséquence augmentèrent les troubles et les malbeurs de l'Italie, d'iminuèrent

la puissance de Charles, et fictrirent sa régutation. De retour en Allemagne, il s'applique à yfaire régner l'ordre autant qu'il le peut, et à règler les raugs. Le nombre des électorats était fixé par l'usage platôt que par les lois depuis le temps de ¡Benn's ur, mais le nombre des électeurs ne l'était pas. Les dues de Bavière autrout prétendaient soir droit de suffraçe aussi bien que les contres paliaire.

alnés de leur maison. Les cadets de Saxesecroyaient électeurs aussi bieu que leurs alués. Diète de Nuremberg, dans laquelle Charles ry dépouille les dues de Bavière du droit de suffrage, et déclare que le comte palatin est le seul électeur

BULLE D'OR.

Les vingi-trois premiers articles de la bulle d'es sont publiés à Nuremberg avec la plus grade solocalié. Cette constitution de l'empire, la soule que le public appelle bulle, à cause de la priéte public on bolle d'or dana laquelle le seau est esfermé, est regardée comme une loi fondamentale. Il ue peut vichulir par les homans que des lois de couvention. Celles qu'un loug usage consure sont appelers doubanentales. On a chaugé écal insi

temps beaucoup de choses à cette bulle d'or. Ce fut le jurisconnulte Bartole qui la compost. Le génie du siècle y paraît par les vers latins que eu font l'exorde. Omnipotens acterne Deus, mes

unica mundi; et par l'apostrophe aux sept péchés mortels, et par la nécessité d'avoir sept électeurs à cause des sept dons du Saint-Esprit, et du chandelier à sept branches.

L'empereur y parle d'abord eu maître absolu, sans consulter persoune.

e Nous déclarons et ordonnons par le présent e édit, qui durera éternellement, de notre certaine e science, pleine puissance et antorité impériale. » On n'y établit point les sent électeurs : on les

suppose établis.

Il n'est question, dans les denx premiers chapi

de cette maison.

tres, que de la forme et de la sûreté du voyage de sept électeurs, qui doivent ne point sortir de Francfort « avant d'avoir donné an moude ou au « peuple chrétien nn ehef temporel, à savoir un « roi des Romains futur empereur. «

On suppose ensuite, n° 8, article 2, que cette coutume a été toujours inviolablement observé. 
« et d'autant que tout ce qui est cl-dessus éril « 
« été observé inviolablement. » Charles re Elatole colbisient qu' on avait élu les empereurs trè souvent d'une autre manière. A commencer par

Charlemagne et à finir par Charles IV lui-même. Un des articles les plus importants est que le droit d'élire est indivisible, et qu'il passe de mile cu mále au fils aliós. Il fallati done statuer que les terres electories latiques ne seriaries lpus divisées, qu'elles appartiendraient tooiquement à l'alió. Cest ce qui ou obablé ands se vinqu'ents fameur articles publics à Varennierg avec tant d'apparent, cet que l'empereur fil fire ayant un nespire dans une maine et le globe de l'univers dans l'autre. Tris pen de cas sont prévius dans cette bulle : unulle méthode n'y ent observée, et on n'y traité

lice close tris importante, c'est qu'il y est dit Jarticle 7, n°, que si ue des principautés electroles vient à vaquer au protit de l'empire électroles vient à vaquer au protit de l'empire el tenden dans dont les principautés s'estilières). l'empereur en pourra disposer comme d'une chone dévinde à lui légitimement el l'empire . devone dévinde à lui légitimement el l'empire . prendre pour lui un électrost dont le maison c'est prendre pour lui un électrost dont le maison c'est prendre pour lui un électrost dont le maison c'est à remarquer combien la Bobénne cest forcissé dans tres de l'empireur citat ir de léablénne. C'est le seul pays ûn lie crusses des procès ne dévieux pas cuellular le sité étentul depris à l'esacono de mondifiante à cité fertul d'epris à l'esacono de

princes, et les a rendus plus puissants.

Le lecteur peut consulter la bulle d'or pour le

reste.

On met la dernière main à la bulle d'or dans
Met aus Ries de Noël : on s jaute sept chapitres.
On y répare l'indevertance qu'on avait eue d'oubiler la nucession indivisible des terres électorales. Co qui est de plus chier et de plus capitude
dans les derniers articles, c'est ce qui regarde la
pompe et la vauité je on vôti que Charles ve complait à se faire servir par les électeurs, dans les
cours ploitères.

La table de l'empereur plus hante detrois pieds que celle de l'impératrice, ét celle de l'impératrice plus bante de trois pieds que celle des électeurs; un grost tas d'avoine devant la salle à manger, un duc de Sate venant prendre à cheval na pieotin d'avoine dans ce tas; enfit tout cet appareil ne ressemblait pas à la majestueuse simplicité des premiers césars de Rome.

Un anteur molerne dit qu'on n'a point déregé au dernier article de la bulle d'or, parce que tous les princes parlent français. C'est précisément en cela qu'on y a déregé; gar il est ordonné, par le dernier article, que les électeurs apprendrout le latin et l'esclavon aussi bien que l'Italien: or, peu d'électeurs aujourd'bui se piquent de parler esclavon.

La bulle fut eufin publiée à Metz tout entière ; il y eut une de ces cours plénières ; tous les électeurs y servirent l'empereur et l'impératrice à table ; chacun y fit sa fonction. Ce u était pas eu ces

cas des princes qui devenaient officiers; c'étaient originairement des officiers qui, avec le temps, étaient devenus graods princes.

Le dasphia de France Charles v, depuis so, i vint à cette cour pheiñer. C'étai peu de mois après la funeste journée de Positiers ob son pire les marité de pris par le fameur prince Voir. Le son onche, qui ne pouvait donner que eles fileates on coche, qui ne pouvait donner que eles fileates maister farragie passent-ile occida je pas su cardinal de Périgard dans cette diète. Pourquoi sa maistiers français passent-ile occida pens su son silence l'I histoire est-elle un fatum d'a vocat su maistiers français passent-ile of to tait le bumiliationa?

4337. On volt aisément, par l'exclusion donné dans la buile d'or sur duce de Bavière d'Autriche, que Charles ru ú'eiu lapa l'ami de ces deux maisons. Le premier fruit de ce régionnel parifique la tiu ne petite guerre. Les duce de Bavière et d'Autriche l'evnde tes troupes. Il sassigent dans Danustamifer un commissaire del empereur. L'em de la Bavière, mais er redeant Danustatifica à l'électeur de Bavière, au lieu du droit de suffrage qu'il demandait.

Il y a une grande querelle dans l'empire a napie des Pfahl-Burgers 1, ceta-t-le de fauxbourgoois; querelle dans laquelle il es fort vaientablable que les exteurs es out mégir. La bulle se des la companie de la companie de la à un prince ne se fasseut pas recevoir lourgosis de villes impériels pour se soutrire à leurs princes, à moins de résider dans ces villes. Riende plus juste, riem même de plus facile à nectuer; cer asseriment un prânce empéchers bien un deser de la reception de la companie de la reception.

Pour youd donc y ent-il taux de trouble à Strasbourg pour ces lass lourgois? Fourprojo fit-ton en armen 5 Strasbourg pouvait-elle, par exemple, southerin un sijel de Vinnea qui elle aurnit donné des lettres de hourgeoisie, et qui s'en seral privaiu à Vienne? aon nan doute. Il s'asjusait done de quelque chose de plus important et de plus serc. Des seigneurs vouliseut rarie! leurs sujels le premier droit qui ont les hommes der choise leur service de le leur sujel de leur sujel de leur sujels autre dans les villes littles. Vail pourquiel l'empereur ordonne que les Strasbourgeois ne donnetreat post de l'arme de l'entre de l'entre de l'entre l'entre protes pour le l'entre l'

• Ce mot, composé de pfuhl, qui signifie palissade, et de flurger, bourgeois, peut se readre par bourgeois aux palissades, parce que les faubourgs etaient defendus par des encristes de cette espèce. que les Strasbourgeois veulent conserver ce droit qui peuple pne ville, et qui l'enrichit.

1538. Charles IV, awe l'apparence de la granddorr, astricolis operrierà, à pécient législateur, maître d'un beun pays, et riche, a pourtant pen de credit dans l'empire. Cest qui on ne voultat pas sace à la Boblume, Albert d'Autriche, qui a clastories sur la Lasse, fait toud d'un coup la guerre à l'empereur que pet te tiere d'affaire que par un stratagime qu'on accuse de bassese. On pérénn qu'il roupse le duc d'Autriche par des apions, et qu'il près emsiteres espoisse en frames momaise: qu'il près emsiteres espoisse en frames momaise:

Il vendait des priviléges à toutes les villes ; il vendait au comt de Savoie le titre de Veigire de Pempire; il donne, pour des sommes très lègères. Le titre de villes impériales à Mayere, à Yorna, à Spire, et même à Genère; il confirmait la liberé de la ville de Poncence pir il d'argan. Il en tirait de Venise pour la souveraineté de Vérone, de la ville de Poncence, pais ceux qui le papierent le plus chèrement furent les Visconti, pour avoir la puissance bréfaileire dans Mila sous le titre de gouverneur; coa prétend qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en dédait l'empire qu'il avait deckée qu'il vendait ainsi en de l'empire de l'em

4359. Les princes de l'empire, excités par les universités d'Allemagne, représentent à Charles 14 que, parmi les bulles de Clément vi, il y eu a de déshonurantes pour lui et pour le corps germanique; entre autres, celle où il est dit a que les e empereurs sont les vassaux du pape, et lui prê-« tent serment de fidélité, » Charles, qui avait assez vécu pour savoir que toutes ces formules ne méritent d'attentinn que quand elles sont soutenues par les armes, se plaint nu pape, pour ne pas fâcher le corps germanique, mais modérément pour ne pas ficher le pape. Innocent vi lui répond que cette proposition est devenue une loi fundamentale de l'Église, enseignée dans toutes les écoles de théologie; et pour appuyer sa réponse, il envoie d'Avignon en Allemagne un évêque de Cavaillon demander, pour l'entretien du saint-père, le dixieme de tous les revenus ecclésiastiques.

Le prélat de Cavaillous en retourna en Avignon, nprès avoir reçu de fortes plaintes au lieu d'argent. Le clergé allemand éclata contre le pape, et c'est une des premières semences de la révulution dans l'Église, qu'ou voit aujourd'hui.

Rescrit de Charles IV en faveur des ecclésiastiques, pour les protéger contre les princes qui veulent les empécher de recevuir des biens, et de contracter avec les hiques.

4360. Charles IV. en fesaut des réglements en

Allemagne, abandounait l'Italie. Les Visconi étaient toujours mattres de Milan. Barnabe vec conserver Bologne, que son oncle, archevêque, guerrier, et politique, avait achetée pour douze années. C'est la première et la dernière fois qu'on a vu faire un bair à ferme d'une principanté

Un légat espagnol, nommé d'Albornos, entre dans cette ville au nom du pape, qui est toujours à Avignon, et donne Bologue au pape.

Barnabo Visconti assicge Bologne. Commest petta-o imprimer encore aujunta' bui que le saint père, par un accommodement, promit de pare cent mille livres d'or antiuellement, prodant icia années, pour être maître de Bologne? Les historiens qui répétent ces exagérations savent bies peu ce que c'est que cinq cent mille livres pesast.

4561. Le siège de Bologne est levé sans qu'il en coûte il en pape. Un marquis de Malatesta, qui s'est jeté avec quelques troupes dans la ville, fait une sortie, bat Barnabo, et le renvole chrs lai. L'empereur ne se mêle de cette affaire que par un rescrit inutile en faveur du pape.

Des guerres s'élant élevées entre le Danaeuxie, et le ville de Meckhenbourg et les villes autélieux, et le ville de Meckhenbourg et les villes autélieux, et le ville de Meckhenbourg et les villes quédiques raises de le villes quédiques raises de couronne à vouronne avec le Danaenarck dans liberté fondée sur une industrie respectable. Liberté fondée sur une industrie respectable. Des Réme, et quedques autres villes, font une pais Debet, Rostock, Strabund, Hambourg, Vissur, Brême, et quedques autres villes, font une pais des les consecuents de la composite de la confession de la composite de la compass, et con les temes di fongressis, de son pays; e con le les temes di trailé, termes qui pruverent que le Danaenarck dait libre, et que les villes ansaésiques l'étaient datus-

L'impératrice Anne étant accouchée de Venorlas, l'empreure cuvoie le poids de l'eufint en or à une clus pelle de la Vierge dans Aix; usage qui commençuit à établir, et qui a été pousa é l'excès pour Notre-Dame de Lorette. Ses richesses sont assei grandes que son voyage par les airs de Jérusalem à la Marche ét Anochue est intraculeux.

L'évêque de Strasbourg achète plus cher le titre de landgrave de la Basse-Aisuce. Les landgraves de l'Alsace, de la maison d'OEttingue, s'y opposent, et l'évêque les apaise avec le même moyen dost il a eu son landgraviat, avec de l'argent.

4362. Grande division entre les maisons de Bavière et d'Autriche. Une femme en est la caux-Murguerite de Carinthie, veuve du duc de Bavière, Heuri-le-Vieux, fils de l'empereur Louis, ememie de la maison où elle était entrée, donne tous les droits sur le Tyrol et ses dépendances à Rodolphe, due d'Antriche.

Étienne, duc de Bavière, s'allie avec plusienrs priuces. L'Autrichien n'a dans son parti que l'archevêque de Saltxbourg. On fait une trève de trois ans, et l'inimité secrète en est plus durable.

4365. Charles IV, aussi sédentaire qu'il avait été actif dans sa jennesse, reste tonjours dans Prague. L'Italie est absolument abandonnée; chaque seigneur y achète un titre de vicaire de l'empire.

Baruabo Visconti en veut toujours à Bologne, et est maîtré de beaucoup de villes dans la Ro-

magne

Le pape (c'était alors Urbaiu v) obtieut ainément de vains ordres de l'empereur aux vicaires d'Italie. Ou a écrit que Barnaho vendit eucore ses places de la Romague pour ciuq cent mille florins d'or au pape; mais Urbain, dans Avignou, aurait-il aisément trouvé cette somme?

4564. Ou écrit encore que Charles voulnt faire passer le Dauube à Prague. Cela est encore plus passer le Dauube à Prague. Cela est encore plus incovapile que les cinq cent mille florins du pape. Pour tiere seulement un causal du Danube à la Moldau, daus la Bohéme, il est fallu conduire l'eau sur des montagnes, et dépendre encore de la masion de Bavière, maltresse du coura du Danube. Le projet de Charlemagne de joindre le Danube et le Rhin daus un pays plat était bien plus praticable.

1503. Un fidua , formé en France, au milles des guerres funcació Éboundr un éte d'hislippe de Valois , se répand dans l'Albemague. Ce sont des trigunds qui out fiscrité de ce arriver indécipil-nices, où on les payair mai, qui, joints à d'autres trègunds qui out four trouvent les chemiss ouverts : on les payair mai, qui, joints à d'autres propries. L'empérer es obligé de marches controuvent en la financie control de la control de la

Charles IV va tronver le pape Urbain v à Avigiou. Il s'agissait d'une croisade, non plus pour aller prendra Jérusalem, mais pour empécher les Turcs, qui avaient déjà pris Andrinople, d'accabler la chrétienté.

Un roi de Chypre, qui voyait le danger de plus près, sollicite dans Aviguon cette croisade. On en avait fait plusieurs dans le temps que les musulmans n'étaient point à craindre en Syrie; et mainteuant que la chrétienté est envahie, on n'en fait plus.

Le pape, après avoir proposé la croissile par bienséance, fait un traité sérieux avec l'empereur, pour rendre au saint siène son patrimoine usu-né. Il accorde à l'empereur des décimes sur le clergé d'Alfemagne. Charles 19 pouvait s'en servir pour aller reprendre en Italie les propres domaines de l'empereur, et uou pour servir le pape.

4566. Les grandes-compagnies reviennent enqu'à Avigno. C'est me des causes qui enfin engagent Urbain y à se réfugier à Rome, après que les papes ont été réuglés soixante et douze aus sur les bords du Rhône.

Les Viscouli, plus dangereux que les grandescompagnies, tensient toutes les issues des Alpes; ils s'étaient emparés du Pfemout, ils menacaient la Provence. Urbain, n'ayant que des paroles de l'empreur pour secours, s'embarque sur une ga-Bre de la coupable et malieureuse Jeanne, reiux de Naples.

1367. L'emperent e tecuse de secourir le pape, pour être spectateur de la guerre que la maison d'Antriche et la maison de Barière se font dans le Tyrol; et le pape Urbain v, après avoir fait quelques ligues inuelles avec l'Autriche et la Bongrie, fait voir enfin uu pape aux Romains, le 16 octobre. Il n'y est recu que up remier évêque de la chrétienté, et non en souversin.

4 568. La ville de Fribourg en Brisgau, qui avait voulu être libre, retombe au pouvoir de la maison d'Autriche, par la cessiou d'un comte Égon, qui en était l'avoné, c'est-à-dire le défenseur, et qui se désista de cette protection pour douze mille florins.

Le rétablissement des papes à Rome u'empêchaît par les Visconti de dominer dans la Lombardie, et on était prêt de voir reueltre un royaume plus puissant et plus étendu que celui des anciens Lombards.

L'empereur va enfinen Italie an sevours du pape, ou plutôt à celui de l'empire. Il avait une armée formidable dans laquelle il y avait de l'artillerie. Cette affreuse invention commençait à s'établir; elle était enore incomme aux Turcs; et si on s'en était servi coutre eux, on les eût aisciment chassés de l'Europe. Les chrétiens ne à en servaient encore que contre les chrétiens.

Le pape attirait à la fois en Italie, d'un côté le deul'Autriche, de l'autre l'emprener, cheun avec une puissante armée; c'était de quoi exterminer à la fois la liberté de l'Italie, et delle même da pape. C'est la fatalité de ce beau et malheureux pays, que les papes y ont toujours appelé les étraugers, qu'ils auraient vouls éloigner.

L'empereur saccage Vérone, le duc d'Antriche Vicence. Les Viconti se hâtent de demander la paix pour attendre uu meilleur temps; le guerre finit eu donnaut de l'argent à Charles, qui va se faire sacrer à Rome, selon les cérémonies usitées. 4569. Diéte à Francfort. Édit sévère qui défend aux villes et aux seigneurs de se faire la guerre. A peine l'édit est-il émané, que l'évêque de Hildesheim et Magnus, due de Brunsvick, ayant chacun plusieurs seigneurs dans leur parti, se font une guerre sanglaute.

Cela ne pouvait guère être autrement dans un paya où le peu de bonnes lois qu'on avait étaient asns force : et cette continuelle anarchie servait d'excuse à l'inactivité de l'empereur. Il fallait ou hasarder tout pour être le maltre, ou rester tranquille; et il prenaît ce dernier parti.

Urbain v ayant fait venir les Autricbiena et les Bohémlens en Italie, qui a en étaient retonrnés chargés de déponilles, y appelle les Hongrois contre les Visconti : il n'y manquait que des Turcs.

L'empereur, pour prévenir ce coup fatal, réconcilie les Visconti avec le saint siége.

4570. Valdemar, roi de Danemarck, chassé de Copenhague par le roide Suiclé et par le conate de Holstein, se réfugie en Poméranie. Il d'emande des socurs à l'emprecir, qui lui donne des letters de recommandation. Il s'adresse au pape Grégoire xu. Le pape lin cirvoi des corrations y, els menace de l'excommunier, ini cirviant d'afficiers comme de mes de l'excommunier, ini cirviant d'afficiers comme de l'excommunier, ini cirviant d'afficiers comme de l'excommunier de l'except de value l'adresse de l'except de l'adresse l'inférier de l'except de

Le roi Valdemar rentre dans ses états sans le secours de persoune, par la désuuion de ses ennemis.

4374. L'Allemagne, dans ees temps encore agrestes, polit pourtant la Pologne. Casimir, roi de Pologne, qu'on a aurnommé le Grand, commence à faire bâtir quelques villes à la manière allemande, et introduit quelques lois du droit saton dans son pays, qui manquait de lois.

Gnerre particulière entre Venceslas, duc de Luxembonrs et de Brabant, frère de l'empereur, et les ducs de Juliers et de Gneidre; tona les seigueurs des Pays-Bas y prennent parti.

Rien ne caractérise plus la fatale ausrchie de ces temps de brigandage. Le anjet de cette guerra était une troupe de voleurs de grand chemin, protégés par le duc de Juliers : et malheureusement un tel exemple n'était pas rare alors.

Venceslas, vicaire de l'empire, vent panir le duc de Juliers; mais il est défait et pris dans nue bataille.

Le vainquenr, craignant le ressentiment de l'empereur, court à Pragne, accompagné de plusieurs princes, et surtont de son prisonnier: e Voifa votre frère que je vous rends, dit-il à e l'emperenr ; pardonnez-moi tous deux. » On voit beauconp d'événements de ces temps-

On voit beaueonp d'événements de ces tempsfin mèles ainsi de brigandage et de chevalerie. 1372. Les édits contre ces guerres ayant été instilles une couvelle d'élé.

inutiles, une nouvelle diéte à Nuremberg ordonue que les seigneurs et les villes ne pourrout, dorénavant, a égorger que soizante jours après l'offense reçue. Cette loi appelait assirantaire de l'empire; et elle fut exécutée toutes les fois qu'il fallait plus de soixaute jours pour aller asséger son ensemi.

4373. Les affaires de Naples et de Sielle n'ont plus depuis long-temps aucune liaison ave celles de l'empire. L'île de Sicile était toujours posséée par la maison d'Aragon, et Naples par la reine Jeanne; tout était fief alors. La maison d'Aragon, depuis les vèpres siciliennes, a'était soumise par des traites à refever du royanme de Naples, qui relevait du saint siége.

Le but de la maison d'Aragon, en fesant un vain bommage à la couronne de Naples, avait été d'être indépendante de la cour romaine : et elle y avait réussi quand les papes étaient à Avignon.

Grégoire xi ordonne que les rois de Sicile fusent désornais hommage au roi de Naples et an pape à la fois. Il renouvelle l'ancienne loi, ou plutôl l'ancienne protestation, que jamais nn roi de Sicile ou de Naples ne pourra être empereur; et il ajoute que ces royammes seront l'acompatibles avec la Toscane et la Lombardie.

Charles abandome tontes es affaires de l'Italie, uniquement occupé de a'enrichir en Allemagne, et d'y établir sa maison. Il acètte l'électorat de Brandchourg d'Othon de Bavière qui le possidait, pour se l'approprier à Ini et à sa famille. Ce cas n'avait pas été spécifié dans la balle d'or. Il donne d'abord cet électorat à son fils ainé Vesceslas, puia su cades l'sistemond.

4574. Le saint aiége était revenn à Avignon. Urbain v y était mort après a'être montré à Rome un moment. Grégoire xi se résont enfin de rétablir le pontificat dans son lien natal.

Les seigneurs et les villes qui ae sont emparé des biens de la comtesse Mathilde se liguent contre le pape dès qu'il veut revenir en Italie. La plupart des villes mettaient alors sur leurs étodards et sur les portes ce beau mot libertas, qua l'on voit encore à Lucques.

4575. Les Florentius commençaient à jour dans l'Italie le rôle que les Athéniens avalent en en Grèce. Tous les beanx-arts, incomus sil-leurs, renaissaient à Florence. Les factions goeffe et gibeline, en troubbant la Toucane, avaient animé les esprits et les conrages; la liberté les avait élevés, ce peuple était le plus considéré de

l'Italie, le moins superstitieux, et celui qui voulait le moins obër aux papes et aux empercurs. Le pape Grégoire les excommunic. Il chait bien étrange que cos excommunications, auxquelles on chait tant accoutumé, fisseut encore quelque impression.

1576. Charles fait élire roi des Romains son fils Venceslas, à Rentz sur le Rhin, au même lieu où lui-même avait été élu.

Tous les decleurs s'y trouvirent en personne. Son uecoud list Sigismoud y assistait, quoipue enfant, comme cierctur de Braudehourg. Le pier auti depuis pue transféré et êttre de Vencensa à Sigismond. Pour lui, il avait sa voix de Bohôme. Il restatt cinq descetters à gapene. Out dit qu'il leur prounit à chacun cent multe florians d'or pinternableade que de marcha de la principal de la propriet de la propriet de la comme de la propriet de la comme de la propriet de la comme de la propriet de l'archa de l'action de la propriet de l'archa d'action de la comperent evante d'avoir corrumpu les suffrags. Loin de douner de l'archa à l'écheter pelatin,

Loin de donner de l'argent a l'escreter passan, Il lui vendit dans ce tempe-fà Guittenbourg, Falkenlourg, et d'autres donaiues. Il vendait à vil prix, à la vérité, des droits régaliens aux électeurs de Cologne et de Mayence. Il gagnait à inside l'argent, et dépouillait l'empire en l'assurantà son fils.

1577. Charles IV. âgé de soixante-quatre ans. eutrepreud de faire le voyage de Paris, et ou ajoute que c'était pour avoir la consolation de voir le roi de France Charles v. qu'il aimait tendrement; et la raison de cette tendresse pour un roi qu'il n'avait jamais vu, était qu'il avait épousé autrefois une de ses tantes. Une autre raison qu'on allègue du voyage, est qu'il avait la goutte, et qu'il avait promis à M. saint Maur, saiut d'auprès de Paris, de faire un pélerinage à cheval chez lui pour sa guérison. La raison véritable était le dégoût, l'inquiétude, et la contume établie alors que les princes se visitassent. Il va donc de Pragne à Paris avec son fils Venceslas, roi des Romains, Il ne vit guère, depuis les frontières jusqu'à Paris, un plus beau pays que le sien. Paris ne méritait pas sa curiosité; l'ancien palais de saint Louis qui subsiste encore 1, et le château du Louvre qui ne subsiste plus, ne valaient pas la peine du voyage. On oe se tirait de la barbarie qu'en Toscane, et encore n'y avait-on pas réformé l'architecture.

S'il y eut quelque chose de sérieux dans ce voyage, ce fut la charge de vicaire de l'empire dans l'ancien royaume d'Arles, qu'il donna au dauphin. Ce fut loug-temps une grande question entre les publicistes, si le Dauphiné devait toujours relever de l'empire : mais depuis long-temps ce n'en est plus une entre les souverains. Il est vrai que le derujer dauphiu Itumbert, en doquant le Dauphiné au second fils de Philippe de Valois, ne le donna qu'aux mêmes droits qu'il le possédait. Il est vrai encore qu'on a prétendu que Charles IV lui-même avait renonce à tous ses droits ; mais ils ne furcut pas moins revendiqués par ses successeurs. Maximilien 1er réclama toujours la monvance du Dauphiné; mais il fallait que ce droit fût deveon bieu caduc, puisque Charles-Quint, en forcant François 1" son prisonnier à lui coder la Bourgogne par le traité de Madrid, ne fit aneune meotion de l'hommage du Dauphiné à l'empire. Toute la suite de cette histoire fait voir combien le temps change les droits.

4578. Uu gentilhomme français, Enguerrand de Couci, profite du voyage de l'empereur en France, pour lui demander une ctrange permission, celle de faire la guerre à la maison d'Autriche; il était errière-petit-fils de l'empereur Albert d'Autriche par sa mère, fille de Léopold. Il demandait tons les biens de Léopold, comme n'étant point des fic's masculius. L'empereur lui donne toute permission. Il ne s'attendait pas qu'un gentilhomme picard put avoir une armée. Couci en eut pourtant une très considérable, fournie par ses parents et par ses auis, par l'esprit de chevalcrie, par une partie de son bien qu'il veudit, et par l'espoir du butio qui carôle toujours beaucoup de moude dans les entreprises extraordinaires. Il marche vers les domaines d'Alsace et de Suisse, qui appartiennent à la maison d'Autriche; il n'y avait pas fa de quoi payer ses tronpes; quelques contributions de Strasbourg ne suffisent pas pour lui faire tenir long-temps la campagne. Son armée se dissipe bientôt, et le projet s'évanouit : mais il n'arriva à ce gentilhomme que ce qui arrivait alors à tous les grands priuces qui levaient des armées à la håte.

COMMENCEMENT DU GRAND SCHISME D'OCCIDENT.

Grégoire x1, après avoir vu enfin Rome en 1577, après y avoir reporté le siège poutifical, qui avait été dans Avignon soixante et donze ans, était mort le 27 mars au commencement de 4578.

Les cardinaux italiem prévalent enfin, et on choisit un paper laben et c'est Prignaux, Napolitain, qui preud le nom d'Urbain, houme impétueux, qui preud le nom d'Urbain, houme impétueux et farouche. Prignam Urbain, dans on premier consistoire, déclare qu'il fera justice du roi de France Charles v. et d'Édourd ut, roi d'Angletterre, qui troublent l'Europe. Le cardinal de La Grouge, le meuscant de la main, int irpoud qu'u' are a ment. Ces trois mots plougent la chrétienté dans une sucret de obs de freues adas une sucret de obs de freues active.

La plupart des cardinaux, eloqués de l'iunneur violetup at et intelérable du pape, a retairest à Naples, déclarent l'élection de friguano Urisia forcée et nulle, et choisisent Robert, fils d'Amédes III, counte de Genère, qui prend le sonn de Clément, et va étabiri son siège anti-romain dans Arignon. Europes ep artiges, L'empereur, le Flandre son alliée, la Hougrie apparteuante à l'empereur, reconsissent Urisia.

La France, l'Écosse, la Savoie, sont pour Clément. On juge aisément par le parti que prend chaque puissance quels étaient les intérêts politiques. Le nom d'un pape n'est la qu'un mot de rulliement.

La reine Jeanne de Naples est dans l'obédience de Clément, parce qu'alors elle était protégée par la France, et que cette reine infortunée appelait Louis d'Anjou, frère du roi Charles v, à sou secours.

Les fraules, les assassinats, tous les crimes, qui sigualerent ce grand schisme, ne doivent élouner personne. Cequidoit étonner, c'est que chaque parti s'obstindt à regarder comme des dieux en terre des sociérats qui se disputaient la papauté, c'està-dire le droit de vendre, sous cent noms differents, tous les biendices de l'Europe catholique.

Veneeslas, due de Luxembourg, mourant saus enfants, laisse tous ses fiefs à son frère, et après lui à Veneeslas, roi des Romains.

L'empereur Charles iv meurt bientôt après, laissant la Bohême à Venceslas avec l'empire; le Brandebourg à Sigismond, son second fils; la Lusace et deux duehés dans la Silésie à Jean, son troisième

Il résulte que, malgré sa bulle d'or, il fit encore plus de bien à sa famille qu'à l'Allemague.

#### VENCESLAS,

#### TRENTE-QUATRIÈME EMPEREUR.

1379 d 1382. Le règne de Charies 17, dont on se plaignit tant, et qu'on accuse encore, est un siècle d'or en comparaison des temps de Yenceslas son fils.

Il commence par dissiper les trésors de son père dans des débauches à Francfort et à Aix-la-Chapelle, sans se mettre en peiue de la Bobême, son patrimoiue, ravagée par la coutagiou.

Tons les seigneurs bohémiens se révoltent contre lui au bout d'un au, et il se voit réduit bout d'un coup à n'esse attendre auteun secours de l'empire, et à faire venir contre ses sujets de Bohéme ces restes de brigands qu'or appelait grandes-Gompagnirs, qui couraient alors l'Europe, cher-

chaut des princes qui les employassent. Ils ravagèrent la Bohème pour leur solde. Dans le même temps, le schisme des deux papes divise l'Europe. Ce funeste schisme coûte d'abord la vie à l'infortanée Jeaune de Naples

On se fessit eucore alors un point de religion, comme de politique, de prendre parti pour un pape, quand il y en avait deux. Il edit dé plus agu do n'en reconnaitre aucun. Jenine, reine de Saples, s'était déclarée malbeureusement pour Cémeut, lorsque l'Irlain pouvait tui unire. Elle était cecusée d'avoir assassisé son permier mari, àndré de llongrie, et vivait alors tranquille ave Othon de Brusyeik, son dernier époux.

Urbain, puissant encore eu Italie, suscite contre elle Charles de Durazzo, sous prétexte de venger ce premier mari.

Charles de Durazzo arrive de Hongrie pour servir la colère du pope, qui lui promet la courona. Ce qu'il y u de plus affrest , éest que ce Christe de Durazzo était adopté par la reine Jeanne, déjà arancée en âge. Il était déclaré son héritier. Il aims miers dure la couronne et la vie à relle qui lui avait servi de mère, que d'attendre la couronne de la nature et du temps.

Othon de Brunsviek, qui combat pour sa femme, est fait prisonnier avec elle. Charles de Durazzo la fait étrangler. Naples, depuis Charles d'Aujou, citalit devenu le théâtre des attentats coutre les têtes couronnées.

4585 à 4586. Le trône impérial est stors le thètre de l'horreur et du mépris. Ce ne sont que des séditions en Bohème contro Venceslas. Toute la maison de Bavière se réunit pour lui déclarer la guerre. C'est un crime par les lois, mais il u'y a plus de lois.

L'empereur ne peut conjurer cet orage qu'en rendant au comte palatin de Bavière les villes du Haut-Palatinat, dont Charles Iv a'était saisi quand cet électeur avait été malineurens.

Il cède d'autres villes au duc de Bavière, comme Mulblerg et Bernau. Toutes les villes du Rhiu, de Suale, et de Franconie, se liguent entre elles. Les princes voisins de la France en reçuivest des pensions. Il ne restait plus à Yeuceslas que le titre d'empereur.

4357. Tandia qu'un empereur se dishonore, une femme rend son non immortel. Margurière de Valdemar, reine de Danemarck et de Norviër, devient reine de Suide par des vicioires et des suffrages. Cette grunde révolution un de rapport avec l'Allemagne que parce que les princes de Mecklewbourg, les countes de llottein, jes villee de Bamlourg et de Lubeck s'opposèrent inutilement la cette brécolut.

L'alliance des cantons suisses se fortifie slors,

et toujours par la guerra. Le canton de Berue était depuis quelques années, entré daus l'union. Le duc Léopold d'Autriche veut encore dompter ces peuples. Il les attaque, et perd la bataille et la vie.

1388. Les ligues des rilles de Franconie, de Souabe, et du Rhiu, poursient former un peuple libre, comme celui des Suisses, surfout sous un règne anarchique, tel que celui de Venceslas; mais trup de seigneurs, trop d'intérêts particuliers, et la nature de leur pays, ouvert de tous côtés, ne leur permirent pas comme aux Suisses de se séparer de l'empire.

1530. Sigiamonf, here de Vencestas, acquiert de la gloiren Blompie. Il u') réalis que l'époux de la gloiren Blompie. Il u') réalis que l'époux de la reise que les Blompies appelaient le roi Marie, titre qu'il sout renouvel depuis peu Marie-Thérèse, fillé de Charles vr. Marie était jeune, et les était n'avaient point voidu que non marigon-vernai: ja varaient mieux sinné donner la réguer de l'abraiche de bousien, miere de leur roi Marie; de avriet que Sigiamond ur se travault que l'évalure de sorte que Sigiamond ur se travault que l'évalure de l'autre de l'autre, toutie, à l'aupside ou doussit le sitre de roi.

Les états de Hongrie sont mécontents de la régence, et on ne songe pas seulement à se servir de Sigisuoud. On offre la couronne à ce Charles de Durazzo accoutumé à faire étrangler des reines. Charles de Durazzo arrive, et est ouronné.

La regente et sa fille dissimulent, prennent leur lemps, et le fint assassier à leurs yest. Le ban ou palatin de Croutie se coustitue juge des deux reines, fait coyer la mère, et cofermer la fille. C'est alors que Sigismond se montre digne de règner; il lère des troupes dans son électoras de Brandelours, et dans les ésats de son frère. Il défait les Hongrois.

Le ban de Croatie vient lui ramener la reine as femme, à laquelle il avait fait promettre de le continuer dans son gouvernement. Sigiamond, couronné roi de Bougrie, ne crui pas devoir teair la parole de sa femme, et fil écarteler le ban de Croatie dans la prétie ville de Cinq-Égliese. 1590. Pendant ess horreurs, le grand schisme

de l'Églés augmente; il ponvait être éteint après de l'Églés augmente; il ponvait être éteint après la mort d'Urbain en reconnaissant Cément; mais on élit à fome un Pierre Tomacelli, que l'Allemagne ue reconnaît que parce que Cément est reconnu en France. Il exigé des aunates, c'est-àdire la première anuée du rerenu des bénéfices ; l'Allemagne paie et murmure.

Il semble qu'on voulût ae dédommager sur les Juifs de l'argent qu'on payait au pape. Presque tout le commerce nitérieur se fesait toujours par eux, malgré les villes anséatiques. On les croit si riches en Bohême, qu'ou les y brûle et qu'on les

égorge. On eu fait autaut dans plusieurs villes , et surtout dans Spire.

Venceslas, qui reudait rarement des édits, en fait un pour annuler tout ce que l'on doit aux Juls. Il crut par la rameuer à lui la noblesse et les peuples.

Depuis 4591 jusqu'à 4597. La ville de Straslourg est si poissante qu'elle soutient la guerre contre l'électeur palatin et contre son évêque au sujet de quelques fiefs. On la met au ban de l'empire; elle eu est quitte pour trente mille florlus au profit de l'empereur.

Trois frères, sons trois dues de Bavière, fout un jacet de famille, par lequel un prince havarois se pourra désormais reudre ou aliener un fed qui sou plus proche parent; et pour le rendre à un étranger, il faudra le conseutement de toute la maison : voils une loi qu'on aurait po linsérer dans la bulle d'or, pour toutes les grandes maisons d'Allemagne.

Chaque ville, chaque prince pourvoit comme il peut à ses affaires.

Venceslas, renfermé dans Prague, ne commet que des actions de harbarie et de démence. Il a vazid des temps où son espril était entièrement aliéué. C'est un effet que les excès du vin, et même des aliments, sont sur beaucoup plus d'hommes qu'on ne peuse.

Charles v1, roi de France, dans ce temps-la même, était attaqué d'une maladie à peu près semblable. Elle lui ôtait souvent l'usage de la raison. Des anti-papes divisaient l'Église et l'Europe. Par qui le monde a-t-il été gouverné!

Venceslas, dans un de ses accès de fureur, a ratijeté dans la Moldau et nor je innoise Jean Népomnches, parce qu'il n'avait pas vaulu lui révelle la confession de l'impératrice sa lemme. On diq qu'il marchait quelquesioi dans les ruses accompagné du bourreus, et qu'il fisuit eixentre sur-le-change cens qui lui déplaissient. C'était une blue Récoce qu'il fallui celcaluer. Aussi les magistras de Prague se saisissent de lui comme d'un malfaiteur ordinaire, et le mettent dans un excht.

On lui permet des boins pour lui rendre la santé et la raison.

Un pècheur lui fouruit une corde, avec laquelle il s'échappe, accompagné d'une servaute dont il fait sa maitresse. Dès qu'il est en liberté, un parti se forme daus Prague en sa faveur. Venceslas fait mourir ceux qui l'avaient mis en prison : il ano-

blit le pêcheur, dont la famille subsiste encore. Cependant les magistrats de Prague, traitant toujours Venceslas d'insensé et de furteux, l'obligent de s'enfuir de la ville.

C'était une occasion pour Sigismond, son frère, roi de llongrie, de venir se faire reconsultre roi de Bohème; il ne la manque pas; mois il ne peut se faire déclarer que régeut. Il fait enfermer son frère dans le château de Pragne; de fà il l'envoie à Vienne en Autriche chez le duc Albert, et retourne en Hongrie s'opposer aux Tures qui commencaieut à ciendre leurs consulées de ce chié.

Venceslas s'échappe encore de sa nouvelle prisou; il retourne à Prague; et, ce qui est rare, il y trouve des partisans.

Ce qui est encore plus rare, c'est que l'Allemagne ne se mèle en aucune façou des affaires de son emperent, ni quand il est à Prague et à Vienne dans un cachot, ni quand il revient régner chez lui en Bolème.

4598. Qui croirait que ce même Venceslas, au milieu des scandales et des vicissitudes d'une telle vie, propose au roi de France Charles vi de l'aller trouver à Reims en Champagne, pour étouffer les scandales du schisme?

Les deux monarques e rendent en effet à Reims dans un des intervalies de leur folic. On remarque que dans un festiu que domait le roi de France le l'empereur et au roi de Navare, un patriarche d'Alexandrie, qui se trouva là, sassit le premier à table. On remarque encore qu'un matin, qu'on alla chez Vencesias pour conférer avec lui des affaires de l'Égiès, un le trouva ivre.

Les universités alors avaient quelque crédit, parce qu'elles étaient nonvelles, et qu'il n'y avait plus d'autorité dans l'Église. Celle de Paris avait proposé la première que les prétendants su pontificate démissent, et qu'on étit un unevueu pape. Il s'agissait donc que le roi de France oblint la démission de son pare Ceiment, et que Venceslas eugagetà aussi le sien à en faire autant.

Aucun des prétendants ne voulut abdiquer. C'étaient les successeurs d'Urbain et de Clément. De premier était ce Tomacelli qui , élu après la mort d'Urbain, avait pris le nom de Boniface ; l'autre , Pedro de Luna, Pierre de la Lune, Aragonais, qui s'appelait Benoît.

Ce Benolt siégeait dans Avignon. La cour de France tint la parole donnée à l'empereur : on alla proposer à Benolt d'abdiquer; et, sur son refus, on le tint prisonnier cinq ans entiers dans son proprechâteau d'Avignon.

Ainsi l'Église de France, en ue reconasissant point de pape pendant ces cinq années, mostrait que l'Église pouvait subsister sans pape, de même que les Églises grecque, arménienne, cophte, anglicane, suédoise, danoise, écosasise, nagshourgeoise, bernoise, zuricoise; génevoise, subsistent de nos jours.

Pour Venceslas, on disait qu'il aurait pu boire avec son pape, mais non négocier avec lni.

1399. Il trouve pourtant une épouse, Sophie de

Bavière, après avoir fait moutris à première à les de manuta fraitements, on ne voi point qu'agrès de manuta fraitements, on les vois point qu'agrès de mariage il rétombe dans ses futents; il ne vice up plus qu'à amanes de l'argent comme Classes et les 1 vs, son père; il vend touts. Il vend entits les 1 vs, son père; il vend touts. Il vend entits d'aclient vicentul taux les deriots de l'empire sur le Lombardic, qu'il déclare, selon quod ques sintess; un indépendant a solonnem de l'empire; pour con ciriquante mille écus d'or. Aucune lei ne décendair un déclare de le les déclares, aux expereurs de telles alémations. Sil y en avaite en y viccotti n'aurait point hasardé une somme si considérable.

Les ministres de Venceslas, qui pillaient la Bohéme, voulurent faire quelques exactions dans la Misnie. On s'en plaignit aux électeurs. Alors ces princes, qui n'avaient rien dit quand Venceslas était furieux, s'assemblent pour le déposer.

1400. Agris queiques assemblées d'électems, de princes, de dépicted se villes, neu dité solsnelle se tient à Lanstein près de Mayener. Les trus électeurs céclositatiques, avec le platini, déposent juridiquement l'empereur en présocrée pluseurs princes, qui assistent soluement connse témoins. Les électeurs ayant seuls le droit d'élir, utiliset la conclusion necessaire qu'ils varient ou trialent la conclusion necessaire qu'ils varient les alténations que l'empereur avait faites à prit les alténations que l'empereur avait faites à prit d'arpent; mais Galos Viscout in rendominair pas moins depuis le Piémout jusqu'aux portes de Veuise.

L'acte de la dépositiou de Venceslas est du 26 août au matin. Les électeurs, que lques jours sprés, choisissent pour empereur Frédéric, duc de Brunsvick, qui est assassiné par nu comte de Valdeck, dans le temps qu'il se prépare à son couronnement.

# ROBERT,

TRENTE-CINQUIÈME EMPEREUR

4400. Robert, conte palatin du Rhin, est de à Renta par les quatre mêmes électeurs. Soi detion ne peut être du 22 août, comme on le di, puisque Venceslas varit été déposé le 20, et qu'il varit fallu plus de deux jours pour choisir le doc de Brussvick, préparer son conronnement, et l'assassiner.

Robert va se présenter en armes devaut Franfort, suivant l'usage, et y entre en triomphe su bout de six semaines et trois jonrs ; c'est le dernier exemple de cette coutume.

1401. Quelques princes et quelques villes d'Allemagne tiennent encore pour Vencestas, comme quelques Romains regrettérent Néron. Les magistrats de la ville libre d'Aix-la-Chapelle ferment les portes à Robert quand il veut s'y faire conronner. Il l'est à Cologne par l'archevêune.

Pour gagner les Allemands, il veut rendre à l'empire le Milanais que Veuceslas en avait détaché. Il fait une alliance avec les villes de Suisse et de Souabe, comme s'il n'était qu'un prince de l'empire, et lève des troupes contre les Visconti, La circonstance était favorable. Venise et Florence s'armaient contre la puissance redoutable du nouveau duc de Lombardie.

Étant dans le Tyrol, il envoie un défi à Galéas : « A vnus Jean Galéas , comte de Vérone ; « lequel lui répoud : « A vous Robert de Bavière, nous « duc de Milan par la grâce de Dieu et de Vences-« las. etc.; » puis il lui promet de le battre. Il lui tient parole au débouché des gorges des montagues.

Quelques princes qui avaient accompagné l'empereur s'en retourment avec le peu de soldats qui leur restent; et Robert se retire enfin presque seul. 1402-1405. Jean Galéas reste maitre de toute la

Lombardie, et protecteur de presque toutes les autres villes, malgré elles.

Il meurt, laissant, eutre antres enfants, nne fille mariée au duc d'Orléaus, source de tant de guerres malheureuses

A sa mort, l'un des papes, Boniface, qui n'est ni affermi dans Rome, ni reconnu dans la moitié de l'Europe, profite heureusement de la haine que les conquêtes de Jean Galéas avaient inspirée, et se saisit, par des intrigues, de Bologne, de Pérouse, de Ferrare, et de quelques villes de cet ancien héritage de la comtesse Mathilde que le saint siège réclame toujours.

Venceslas, éveillé de son sommeil léthargique. veut enfin défendre sa couronne impériale contre Robert. Les deux concurrents acceptent la médiation du roi de France, Charles vI, et les électeurs le prient de venir juger à Cologne Venceslas et Robert, qui seraient présents, et s'en rapporteraient à lui.

Les électeurs demandaient vraisemblablement le jugement du rol de France parce qu'il n'était pas en état de le donner. Les accès de sa maladie le rendaient incapable de gouverner ses propres états; pouvait-il venir décider entre deux empe-

Venceslas déposé comptait alors sur son frère Sigismond, roi de Hongrie. Sigismond, par un sort bizarre, est déposé lui-même, et mis en prison dans son propre royaume.

Les Hongrois ehoisissent Ladislas, roi de Naples pour leur roi; et Boniface, qui ne sait pas encore s'il est pape, prétend que c'est lui qui donne la conronne de Hongrie à Ladislas; mais à one Naples se révolte. Il y retourne pour éteindre la rébellion.

Ou'on se fasse ici un tableau de l'Europe. On verra deux papes qui la partagent; deux empereurs qui déchireut l'Allemagne; la discorde en Italie après la mort de Visconti; les Vénitiens s'emparant d'une partie de la Lombardie, Génes d'une autre partie; Pise assujettie par Florence; en France, des troubles affreux sons un roi en démence; eu Angleterre, des guerres civiles; les Maures tenant encore les plus belles provinces de l'Espagne; les Tures avançant vers la Grèce, et l'empire de Constantinople touchaut à sa fin.

1404. Robert acquiert du moins quelques petits terrains qui arrondissent son palatinat, L'évêque de Strasbourg lui vend Offembourg, Celle, et d'autres seigneuries. C'est presque tout ce que lui vaut son empire.

Le duc d'Orléans, frère de Charles VI, achète le duché de Luxembourg de Josse, marquis de Moravie, à qui Venceslas l'a vendu. Sigismond avait vendu aussi le droit d'hommage. Par la le duché de Luxembourg et le duché du Milanais sont regardés par leurs uouveaux possesseurs comme détachés de l'empire.

1405. Le nouveau duc de Luxembourg et le duc de Lorraine se font la guerre, sans que l'empire v prenne part. Si les choses eussent continué encore quelques années sur ce pied, il n'y avait plus d'empire ni de corps germanique.

1406. Le marquis de Bade et le comte de Virtemberg font impunément une ligue avec Strasbourg et les villes de Souabe contre l'autorité impériale. Le traité porte que « si l'empereur ose a toucher à un de leurs priviléges, tous ensemble a lui feront la guerre, »

Les Suisses se fortifient toujours. Les seuls Bålois ravagent les terres de la maison d'Autriche dans le Sundgau et dans l'Alsace.

1407-1408, Pendant que l'autorité impériale s'affaiblit, le schisme de l'Eglise continue. A peine un des anti-papes est mort, que son parti en fait un autre. Ces scandales eussent fait secouer le joug de Rome à tous les peuples, ai on eût été plus éclairé et plus animé, et si les princes n'avaient pas toujours eu en tête d'avoir un pape dans leur parti, pour avoir de quoi opposer les armes de la religion à leurs ennemis. C'est là le nœud de tant de ligues qu'on a vues entre Rome et les rois, de tant de contradictious, de tant d'excommunications demandées en secret par les uns, et bravées par les

Déjà l'Église pouvait craindre la science, l'esprit et les beaux-arts ; ils avaient passé de la cour du roi de Naples, Robert, à Florence, où ils étapeine Ladislas est-il sur les frontières de Hongrie. | blissaient leur empire. L'émulation des universités naissantes commençait à débrouiller quelques chaos. La moitié de l'Italie était ennemie des papes. Cependant les Italieus, plus instruits alors que les autres nations, n'établirent inmais de secte contre l'Église. Ils fesaicut souveut la guerre à la cour romaine, nou à l'Église romaine. Les Alhigeois et les Vaudois avaient commencé vers les frontières de la France. Wiclef s'èleva en Angleterre. Jean lins, docteur de la nouvelle université de Prague, et confesseur de la reine de Bohème, femme de Venceslas, ayant lu les manuscrits de Wiclef, prêchait à Prague les opinions de cet Auglais. Rome ne s'était pas attendue que les premiers coups que lui porterait l'érudition vieudraient d'un pays qu'elle appela si long-temps barbare. La doctrine de Jean Hus consistait principalement à donner à l'Église les droits que le saint siège prétendait pour lui seul.

Le temps ciait favorable. Il y avait deja, depuis la naissance du schisme, une succession d'autipapes des deux côtés : et il était assez difficile de savoir de quel côté était le Saint-Esprit.

Le trône de l'Église étant ainsi partagé en deux, chaque moitié en est rompue et sanglante. Il arrive la même chose à trente chaires épiscopales. Un évêque, approuvé par un pape, conteste à main armée sa cathédrale à un autre évêque confirmé par un autre pape.

A Liége, par exemple, il y a deux évêques qui se font une guerre sanglaute. Ban de Bavière, chi par une partie du cliapitre, se bat contre un autre éta; et comme les papes opposés ne pouvaient donner que des builles, ; févêque Jean de Bavière appelle à on secours Jean, duc de Bourgogne, avec mos armée. Endin, pour savoir à qui demeurera la cathédrale de Liége, la ville est saccagée et presque réduite en cendrées.

Tant de maux, auxquels on ne remédie pour l'ordinaire que quand ils sont extréuses, avaient eufin produit un concile à Pise, où quelques cardinanx retirés appelaient le reste de l'Église. Ce concile est devuis transféré à Constance.

1409. S'il y avait une manière légale et canonique de finir le schisme qui déchirait l'Europe chrétienne, c'était l'autorité du concile de Pise.

Deux anti-papes, successeurs d'anti-papes, prétent leur nom à cette guerre civile et sacrée. L'un est ce fier Espagnol Pierre Luna; l'autre, Corrario, Véntien

Le concile de Pise les déclare tous deux indignes du trône positifical. Vingi-quajare cardinans, avec l'approbation du concile, élisent, le 47 juin 4409, Philarqi, n'en Candie: Philaraj, pape légitime, meurt an bout de dix mois. Tous les cardinans qui se trovaraient alors à Rome nomment, d'un commun consentement, Balthasar

Come, qui preud le sons de Jenna XXII. Il stalléde nouvre à la fois dans l'Églies et dans les armes, s'étant fait corsaire dès qu'il fut disere. Il s'étai signéd dans des courses sur les closs de Niglie en faveur d'Urlain. Il achets d'opsis chèvemen au chapeau de cardinal, et une maltirese, monnée Catherine, qu'il resleva à son mari. Il axili, yèt lèté d'une pétite armée, repris Bolopus sur les Urisconis. C'était un soldet sans meuns; mis estis c'était un pope canoquement de cests c'était un pope canoquement de mes c'était un pope canoquement de cests c'était un pope canoquement de mes c'était un pope canoquement de

Le schisme paraissait done fini par les lois de l'Église; mais la politique des princes le fesait durer, si on appelle politique cet esprit de jalousie, d'intrigue, de rapine, de crainte et d'espérance, qui brouille tout dans le monde.

qui Fromile tout dans le mônde.

Le diete dais assemblée à Prancfort en 1400.

L'emperar flutert y présiduit, le sa milossadem.

L'emperar flutert y présiduit, le sa milossadem sonsidatel. Mais qu'arric-t-l'II ("Impereur lou-tenait une faction d'anti-page; la France, un amaitale. Mais qu'arric-t-l'II ("Impereur lou-tenait une faction d'anti-page; la France, un amarte. L'empereur et l'empire ero-pact que éclait à en ca d'assembler les conciles. La dicte de France for traitait le concile de Fies, assemblé saus lis orders de l'empire, de conciliabute; et ou d'enancidat un concile concendique. Il état donc arriré que le concile de Fies, en croyaut font terminée, avait laigie tros pages à l'Enrope a utile de deux.

Le pape canonique était Jean xxui, nommé balenucliement à Rome. Les deux autres étaient Corrario et Pierre Luna: Corrario errant de ville e ville; Pierre Luna eufermé dans Avignon pai Tordre de la com de France, qui, ansis reconnaître, conservait tonjours ce fantôme, pour Topoposer aux autres dans le besoin.

1440. Tandis que tant de papes agitent l'Europe, il y a nne guerre sanglaute entre les cheraliers teutous, maîtres de la Prusse, et la Pologne, pour quelques l'ateaux de blé.

Ces chevaliers, institués d'abord pour servir des Allemands dans les hôpitanx, étaient deveous une milice comme celle des mamelucs.

Les chevaliers sont battus, et perdent Thorn, Elbing, et plusieurs villes qui restent à la Pologue. L'empereur Robert meurt le 18 mai à Oppenleim. Venceslas se dit toujours empereur sans en faire aucune function.

JOSSE,

#### TRENTE-SIXIÈME EMPEREUR.

4440. Venceslas n'était plus empereur qu'à Prague pour ses domestiques. Sigismond son frère, roi de Hongrie, demande l'empire. Josse, margrave de Brandebourg et de Moravie, son cousia, le demande aussi. Non seulement Josse dispute l'empire à son cousin, mais il lui dispute aussi le Brandebourg.

L'électeur palatin Louis, fils alné du dernier empereur Robert, l'archevêque de Trèves, et les ambassadeurs de Sigismoud, dont nu compte la voix en vertu du margraviat de Braudebourg, nomment Sigismond empereur à Francfort.

Mayence, Cologne, l'ambassadeur de Saxe et un député de Brandebourg pour Josse, nomment ce Josse dans la même ville.

Venceslas proteste dans Prague contre ces deux élections. L'Allemague a trois empereurs, comme l'Église a trois pages sans en avoir un.

#### SIGISMOND.

BOI DE BORÉME ET DE BONGRIE, MARGEAVE

DE BEANDEBOURG,

## TRENTE-SEPTIÈME EMPEREUS.

4111. La mort de Josse, trois mois après son élection, délivre l'Allemagne d'une guerre civile qu'il n'eût pu soutenir par lui-même, mais qu'on eût faite en son nom.

Sigismond reste empereur de nom et d'effet. Tous les électeurs confirment son élection le 24

juillet.

Les villes n'avaient alors d'éviques que par le sort des armes : car, dans les lrigues pour les élections, Jean XIII approvant un évêque, et c'est equi arriva à Colque comme à Liège. L'accet et qui arriva à Colque comme à Liège. L'accetyque Théodoric, de la maison de M'aurs, ne prit possession de son siège qu'après une bataille anaghante oit il avait visines son compétiteur de la maison de Berg. Les chevaillers testoniques represuneut les armes

contre la Pologne. Ils étaient si redoutables que Sigismond se ligue secrétement avec la Pologne contre eux. La Pologne avait cédé la Prusse aux chevaliers, et le grand-maltire devenait insensiblement un souverain considérable.

4412. Sigismond paralt s'embarrasser peu du grand schime d'Occident. Il se vositeroi de Hongrie, margrave de Brandebourg, et empereur. Il voulait assurer tout à soutérilé. Les Véniléens, qu'is agrandissaient, avaient acquis une partie de la Dalmatie dans le temps des croissales; il les détait dans le Frioul, et joint cette partie à la Hongrie.

D'un antre côté Ladislas on Lancelot, ce roi de Hougrie chasse par Sigismond, se rend maître de Rome et de tout le pays jusqu'a Florence. Le pape Jean xxiit l'avait appelé d'abord, à l'exemple de ses predecesseurs, pour le défendre, et il s'était donné un maître dangereux, de crainte d'en trouver un dans Sigismond. C'est cette démarche forcée de Jean xxIII qui lui coûta bientôt le trône pontifical.

4415. Jean transférait les restes du concile de Pise à Rome, pour extirper le schisme et confirmer son élection. Il devait être le plus fort à Rome.

L'empereur fait consoquer le reuteile à Canstance pour perfue le paye. On voil pou de papes italiens pris pour dupes. Celui-cile fut à la fui par siglemonde par ler oide Naples Ladista ou Lancelot. Ce prince, maître de Rome, ésti devenu son ennenia, el Tempereur l'étil eurore davautage. L'empereur écrit aux deux auti-papes, à l'empereur serie en Aragon, et à Corrario, réfugié à Rimini; mais ces deux papes fugilifs protestant contre le coucile de Constante.

Lancelot meurt. Le pape, délivré d'un de ses maitres, no decisit pas se mettre entre les mains de l'autre. Il va à Coustance, espérant la protection de Trédérie, du d'Autriche, lèvitier de la baine de la maison d'autriche contre la maison de Lumenhoure, Le prince, à son tour protégie par le pape, accepte de las lettres in partificat de guierra le des rivaques de l'Égies, et micrea vecu me pensina der traupes de l'Égies, et micrea vecu me pensina et al. Le pape d'unit encore avec le marquis de Bade, et quedques autres princes. Il entre enfin en pompe dans Constance, le 28 octobre, accompagné de neue frantiques.

Cependant Sigismond est couronné à Aix-la-Chapelle, et tous les électeurs font au festiu reyal les fonctions de leurs dignités.

4414. Sigiamond arrive à Constance le jour de Nocl, le duce de Sano pertant l'Épé de l'empire une devant lui, le luorgrave de Norcemberg, qu'il variable de l'empire une devant lui, le luorgrave de Norcemberg, qu'il considération de Brandedourg, por-cenité de Cillel son lous-père. Ce n'est pas ture de Cillel son lous-père. Ce n'est pas ture de Cillel son lous-père. Ce n'est pas ture de la messe, il pit l'évamplie; mais point de piede laiées, point d'eiréer teun, point de mule anexie par la driéte. Le pape la présente une épée. Il y per la friéte, le pape la présente une épée. Il y per la friéte, le pape la présente une épée. Il y per la friéte, le pape la présente une épée. Il y comparte la friéte. Le pape la présente une épée. Il y comparte la friéte le pape la présente une épée. Il y comparte la friéte le par la présente per la présente per la présente de la mille.

4415. Jean xum promet de céder le ponificat eu cas que les auti-papes eu fasent autant, et dans tous les can ois m déposition nera utile au bien de l'Égliuc. Cette deruière clause le perdait. Ou il était forcé a cette déclaration, ou le méter de pirale me l'avait pas rendu un pape habile. Sigismond baise les picds de l'ean, dis que lean out lu cette formule qui lui datit le postificat.

Sigismond est aiscment le maître du concile eu

l'entourant de solchat. Il y paraissist dans toute as gloice. On youil ke décetours de Sanz, du Palatinat, de Mayener, Fadministrateur de Bran-debuurg, le educe de Braiver, d'Attriche, de Si-lèie, ent viugi-luit coutes, deux cents barons, qui cicient ains sequepe chose; vitual-sept am-bassadeurs y représentèrent leurs souverains. On y disputatid elura, de magnificence qu'ou en juge par le nombre de cinquante ordivers qui viureut victulir à Osastance. On y compat ciq cents joneurs d'instruments; et et que les usages de ce temps. En reduct très cevaple, il qu'est sept caut sept cent diri-brit courtisanes sous la protection du magistrat de la ville.

Le pape s'enfuit déguisé en postillon aur les terres de Jean d'Autriche, comte du Tyrol. Ce prince est obligé de livrer le pape, et de demander pardon à genoux à l'empereur.

Tandis que le pape est prisonnier dans un château de ce duc d'Autriche, son protecteur, on instruit son procès. On l'accuse de tous les crimes, on le dépose le 29 mai; et, par la sentence, le concile se réserve le droit de le punir.

Le 6 juillet de la même aunée 1415, Jean Hus, confesseur de la reine de Bohème, docteur en théologie, est brûlé vil par seutence des pères du concile, malgré le suuf-conduit très formet que sigismond lai avait donné. Cet empereur le remet aux mains de l'électeur palatin, qui le conduisit au bûcher, dans lequel il lous Dieu jusqu'à ce que la flamme étonffit sa voix.

Voici les propositions principales pour lesquelles on le condamna à cesapplice borrible : « Qu'il n'y « a qu'une Église exholique, qui resferme dans « son sein tous les prédestinés; que les seigueurs « temporets doiveut obliger les prêtres à observer « la loi; qu'un mauvais pape n'est pas vicaire de

la loi ; qu'un mauvais pape n'est pas vicaire de
 lésus-Christ.
 Croyez-vous l'universel a PARTE RES? lui dit
 nn cardinal. — Je crois l'universel a PARTE MEN TIS ? répondit Jean Hus. — Vous ne croyez dons

 pas la prèsence réelle! a'écria le cardinal. »
 Il est manifeste qu'on voulait que Jean fût brûlé; et il le fut.

1416. Sigismond, après la condamnation du pape et de Jean Hua, occupé de la gloire d'estirper le schisme, obtient à Narbonne, des rois de Castille, d'Aragon, et de Navarre, leur renonciation à l'obédience de Pierre de la Lune, ou

Lunn.

Il va de la à Chambéri ériger la Savole en duché, et en donne l'investiture à Amédée van.

Il va à Paria, se met à la place du roi dans le parlement, et y fait un chevalier. On dit que c'était trop, et que le parlement fut blâmé de l'avoir souffert. Pourquoi? si le roi lui avait douné aa place,

il devait trouver très bou qu'il conférât un bonneur qui n'est qu'un titre.

De Paris il va à Londres. Il tronve eu abordant des seigneurs qui avancent vers lui dans l'eu, l'èpice à la main, ponr lui faire bonneur, et pour l'avertir de ne pas agir en maltre. C'était un aveu des droits que pouvait donner dans l'opinion des peuples ce grand nom de c'ésar.

Il disait qu'il étalt venu à Londres ponr négocier la paix entre l'Angleterre et la France. C'était dans le temps le plus malheureux de la monarchie française, lorsque le roi auglais Heuri v vouluit avoir la France par conquête et par héritage.

L'empereur, au lieu de faire cette pais, s'anit avec l'Augleterre coutre la France malbeureuse. Il l'est lui-mème davantage en Hongrie. Les Turs, qui avaient reuverie l'empire des califes, et qui menaciaent Constantinople, ayant inòndé la terre depuis l'Inde jusqu'à la Grèce, dévataient la llongrie et l'Autriche; mais cu d'étall'enore que des incursions de brigands. On envoie des troupes coutre ens namud lis se refirera.

Taudis que Sigismond voyage, le concile, ague vavir belik lean Inu, cherche une surte vicine dans leichne de Prague, lliérouyme on aérolarde drans leichne de Prague, lliérouyme on aérolarde Prague, discuple de lean III.n., qui lis féait triv supérieur ou espeit et en élospence, fut belik quelque tenus parès son multre. Il hanangus l'assemblés avec une élospence d'autait, plus loschante qu'il el ésti uttrépide. Condamné connes Socrate par des ennemis fantaiques, il mourté avec lu soine grandeur d'âme.

avec la usême grandeur d'âme.
Les papes avaient précendu juger les princes
et les dépositier quand its l'avaient pa; le oze
et les dépositier quand its l'avaient pa; le oze
et les aus pape, cent avoir les mémo desits. Frédérie d'autriche avait, vers le Tyrel, pris det
rittle que l'évolue de Trente réclamant; et l'îtréunit l'évêque prisonnier. Le coucile lai evdume
et reafre l'évêque prisonnier. Le coucile lai evdume
privé lui et ses enfants de tous leurs fiét de
l'Édaise et de l'empire.

Ce Préderic d'Autriche, souverain du Tyrol, sefusit de Countaines. Sou frère Ernest lis prese le Tyrol, et l'empereur met Prédérie au ban de l'empire. Tout s'accommode sur la fin de l'année. Prédérie reprend sou Tyrol, et Ernesii, son frère, a'en tient à la Stirie, qui était son apauage. Mais de suisses, qui d'étaient saissi de quedques visite de ce duc d'autriche, les gardent et fortifices lest ligne.

4417. L'empereur retourne à Constance; il y donne avec la plus grande pompe l'investiture de Maycnee, de la Saxe, de la Poméranie, de plusieurs principautés : investiture qu'il faut preodre à chaque mutation d'empereur on de vassal.

Il vend sou électorat de Brandebourg à Frédéric

de Hohenzollern, burgrave de Nuremberg, pour la somme de quatre ceut mille florins d'or, que le burgrave avait amassée; somme très considérable en cetemps-fa. Quelques auteurs disent seulement cent mille, et sont plus cruyables.

Sigismond se réserve, par le contrat, la faculté de racheter le Brandebourg pour la même somme,

en cas qu'il ait des enfants.

Sentence de déposition pronoucée dans le concile eu présence de l'empereur, contre le pape Pierre Luna, déclaré dans la seuteuce parjure, perturbateur du repos public, hérétique, rejeté de Dieu, et opiniaire. La qualité d'opiniâtre était la seule qu'il méritât bien.

L'empereur propose au coucile de réformer l'Église avant de créer un pape. Plusieurs prélats crient à l'hérétique, et ou fait un pape sans réformer l'Église.

Vingi-trois cardinaux et trente-trois prélats du concile, députies des nations, 'assemblent dans un conclave. C'est le seul exemple que d'autres prélats que des cardinaux aient en droit de suffrage, depuis que le sarcé collège était réservé à lui seul l'élection des papes; car Grégoire vu fut élu par l'acchamolion du peuple.

On étit le 11 novembre Othon Colonne, qui change ee beau nom contre celui de Martin; c'est de tous les papes celui dont la consécration a été la plus auguste. Il fut conduit à l'église par l'empereur et l'édectur de Brandebourg, qui tenaient les rénes de son cheval, suivis de ceut princes, des ambassa-leurs de tous les rois, et d'un coneile eutier. 1418. Au millieu de ce vaste apparell d'un con-

cile, et parmi tant de soins apparents de rendre la paix à l'Église, et à l'empire sa diguité, quelle ful la principale occupation de Sigismond? celle d'amasser de l'argeut.

Non content de vendre son électorat de Brandebourg, il é'athi hâté, pendant la tenue de doncile, de vendre à son profit quelques villes qu'il avait confisquées à Frédéric d'Autriche. L'accommodement fait, il fallait les restituer. Cet embarras et la disette continuelle d'argent où il était, mélaient de l'avilissement à sa gioire.

Le nouveau pape Martin v déclare Sigismond roi des Romains, en suppléant aux défauts de formalité qui se tronvéreut dans son élection à Francfort.

Le pape ayant promis de travailler à la réformation de l'Eglise, publie quelques constitutions tonchant les revenus de la chambre apostolique et les habits des clercs.

Il accorde à l'empereur le dixième de tons les biens ecclésiastiques d'Allemagne pendant un an, pour l'indemniser des frais du concile; et l'Allemagne en murmura. Troubles apaisés cette année dans la Rollande, le Brabant, et le Hainaut. Tout ce qui en résuite d'important pour l'histoire, c'est que Sigismond recoussit que la province de Hainaut ne relève pas de l'empire. Un autre empereur pouvait ensuite admettre le contraire. Le Hainaut avait autréois, comme on a vu, relevé quelque temps d'un érêque de Liége.

Comme le droit féodal n'est point un droit naturel, que ce n'est point la possession d'une terre qu'ou eultive, mais une prétention sur des terres eultivées par autrui, il a toujonrs été le sujet de mille disputes indécises.

1419. De plus grands troubles s'élevaient en Bohême. Les cendres de Jean Hus et de Jérôme de Prague excitaient un incendie.

Les partisans de ces deux infortunes voulurent soutenir leur doctrine et venger leur mort. Le célèbre Jean Ziska se met à la tête des hussites, et tâche de profiier de la faiblesse de Venceslas, da fanalisme de 8 Bobémiens, et de la haise qu'on commence à porter au clergé, pour se faire un parti puissant et s'établir me domination.

Veuceslas menrt en Bohême presque ignore. Sigismond a donc à la fois l'empire, la Hougrie, la Bohême, la suzerainet de la Silésie; ot, s'il n'avait pas vendu son électorat de Brandehourg, il pouvait fonder la plus puissante maison d'Allemagne.

4420. C'est contre ce puissant empereur que Jean Ziska se soutient, el lul fait la guerre dans ses états patrimoniaux. Les moines étaient le plus souvent les victimes de cette guerre; ils payaient de leur sang la eruauté des pères de Constance.

Jean Ziska fait soulever toute la Bohême. Pendant ce temps, il y a de grands troubles en Danmarck an sujet du duché de Slesvick. Le roi Éric s'empare de ce duché ; mais la guerre des hussites est bieu plus importante, et regarde de plus près l'empire.

Sigismond assiége Prague; Jean Ziska le met en déroute et lui fait lever le siége; un prêtre marchait avec lui à la tête des hussites, un calice à la main, pour marquer qu'ils voulaient communier sous les deux espèces.

Un mois après, Jean Ziska bat encore l'empereur. Cette guerre dura seine années. Si l'empereur n'avait pas violé son sauf-conduit, tant de malheurs ne seraient pas arrivés.

4421. Il y avait long temps qu'on ne fessit plus de croisades que contre les chrétiens. Martin v en fait précher une en Allemagne contre les hussites, au lieu de leur accorder la communion avec du vin.

Un évêque de Trèves marche à la tête d'une armée de croisés contre Jean Ziska, qui, n'avant les croisés en pièces.

L'empereur marche encore vers Prague, et est encore battu

1422. Coribut, prince de Lithuauie, vieut se joindre à Ziska, dans l'espérance d'être roi de Bohême. Ziska, qui méritalt de l'être, menace d'abandonner Prague.

Le mot Ziska signifiait borgne en langue esclavonne, et on appelait alusi ce guerrier comme Horatius avait été nommé Cocles. Il méritait alors celui d'avengle, ayant perdu les deux yeux, et ce Jean-l'Aveugle était bien uu autre homme que l'autre Jean-l'Aveugle, père de Sigismond, Il crovait, malgré la perte de ses veux, pouvoir réguer, puisqu'il pouvait combattre et être chef de parti.

1425. L'empereur, chassé de la Bohême par les vengeurs de Jean Hus, a recours à sa ressource ordinaire, ceile de vendre des provinces. Il vend la Moravie à Aibert, duc d'Autriche : c'était vendre ce que les hussites possédaient alors,

Procope, surnommé le Rasé, parce qu'ii étalt prêtre, graud capitaine, devenu l'œil et le bras de Jean Ziska, defend la Moravie coutre les Autrichiens.

1424. Non seuiement Ziska-l'Aveugle se soutient malgré l'empereur, mais eucore malgré Corihut, son défenseur, devenu son rival. Il défait Coribut après avoir vaincu l'empereur.

Sigismond ponyait au moins profiter de cette guerre civile entre ses ennemis : mais dans ce temps-la même il est occupé a des noces. Il assiste avec pompe dans Presbourg au mariage d'un roi de Pologne, tandis que Ziska chasse son rival Coribut, et entre dans Prague en triomphe.

Ziska meurt d'une maladie contagiense au milieu de son armée. Rien n'est plus connu que la disposition qu'on prétend qu'il fit de son corps en mourant, « Je veux qu'on me laisse en plein « champ, dit-il ; j'aime mieux être mangé des e oiseaux que des vers ; qu'ou fasse un tambour « de ma peau : on fera fuir nos ennemis au son de e ce tambour. »

Son parti ue meurt pas. Ce n'était pas Ziska . mais le fanatisme qui l'avait formé. Procope-le-Rasé succède à son gouvernement et à sa réputation.

4425-1426. La Bohême est divisée en plusieurs factions, mais toutes réunies contre l'empereur, qui ne peut se ressaisir des ruines de sa patrie. Coribut revient, et est déclarée roi. Procope fait la guerre à cet usurnateur et à Sigismond, Enfin. l'empire fournit uue armée de près de cent mille hommes à l'empereur, et cette armée est entièrement défaite. On dit que les soldata de Procope .

pas avec lui plus de douze ceuts hommes, taillo | qu'on appelait ics Taborites, se servirent, dans cette grande bataille, de baches à deux tranchants.

et que cette nouveauté jeur donna la victoire. 1427. Pendant que l'empereur Sigismond est chassé de la Bohême, et que les étincelles sorties des cendres de Jeau Hus embrasent ce pays, la Moravie et l'Autriche, les guerres entre le roi de Danemarck et le Bolstein continuent. Lubeck , Hambourg, Vismar, Straisund, sont déclarées contre lui. Quelle était donc l'autorité de l'empereur Sigismond? ii prenait le parti du Danemarck: il écrivait à ces viiles, pour leur faire mettre has les armes,, et elles ne l'écoutaient pas.

li semble avoir perdu son crédit comme empereur, ajust qu'en qualité de roi de Bohême. Il fait marcher encore une armée dans son pays. et cette armée est eucore l'attue par Procope, Coribut, qui se disait roi de Bobême, est mis dans ua couveut par son propre parti, et l'empereur u'a plus de parti eu Bohême.

4428. On voit que Sigismond était très mal secouru de l'empire, et qu'il ne pouvait armer les Hongrois. Il était chargé de titres et de malheurs. Il ouvre enfiu dans Presbourg des couférences pour la paix avec ses sujets. Le parti nommé des orphelins, qui était le plus pulssant à Prame. ne veut aucun accommodement, et répond qu'un peunle libre n'a pas besoin de roi.

1429-1450. Procope-le-Rasé, à la tête de son régiment de frères (semblable à celui que Cronwell forma depuis), suivi de ses ornhelins, de ses taborites de ses prêtres, qui portaient un caiice, et qui conduisaient les calistins, continue à battre partout les impériaux. La Misnie, la Lusace, la Silésie, la Moravie, l'Autriche, le Brandebourg, sont ravagés. Une grande révolution étaltà craindre. Procope se sert de retranchements de bagages avec succès contre la cavalerie silemande. Ces retranchements s'appellent des tabors. li marche avec ces tabors : il pénètre aux confins de la Frauconie.

Les princes de l'empire ne peuvent s'opposer à ces irruptions; ils étaient en guerre les uns contre ies autres. Que fesait donc l'empereur? Il n'avait su que tenir un concile et jaisser brûler deux prêtres.

Amurat il devaste la Hongrie pendaut ces tronbles. L'empereur veut intéresser pour lui le duc de Lithuauie, et le créer roi ; il ne peut en veuk à bout : les Polonais l'en empêchent.

4434. Il demande encore la paix aux hussites; il ne peut l'obtenir, et ses troupes sont encore Lattues deux fois. L'électeur de Braudebourg et le cardinal Julien, légat du pape, sout défaits la seconde fois à Risemberg . d'une manière si complète, que Procope parut être le maître de l'empire intimidé.

pire intimide.

Enfin les Hongrois, qu'Amurat II laisse respirer, marchent contre le vainquenr, et sauvent
l'Allemagne qu'ils avaient autrefois dévastée.

Les bussites, repoussés dans un endroit, sont formidables dans tous les autres. Le cardinal Julien, ne pouvant faire la guerre, vent un concile, et propose d'y admettre des prêtres hussites.

Le concile s'ouvre à Bâle le 25 mai. 4452. Les pères donnent aux hussites des saufconduits pour deux cents personnes.

Ce concile de fille, trem sous Eugènes r, nétai qu'une prodougation de plusieurs autres indiqués par le pape Martin v, tantôk à Pavie, tantô à Sienne. Les prées commenchers par dicharer que le pape n'a mi le droit de dissoudre leur assemble, ni même ceul de la trasafèrer, et qu'il teur doit tree soumis sous peins de poulifon. Les de l'archer de la commentation de la commentation de dériode Jean xxxxx à Constance; on voulais, à Bile, faire candre compte à Eugène r.

Engine, qui se croyait au-dessus du concile, le dissout, mais en vain. Il s'y rot citer pour y comparaître plutôt que pour y présider; el Sigismond prend ce temps pour s'alter faire inntilement couronner en Londbardie, et ensuite à Rome. Il trouve l'Italie puissuute et divisée. Philippe Visconti régnait sur le Milnaise et uur Ghene, malbeureuse rivale de Venike, qui avait perdu se liberté, et qui ne oberchait plus que des maitres.

Les pères de Bâle voulaient imiter ceux de Constance. Mais les exemples trompent. Eugèno était puissant à Rome, et les temps n'étaient pas les mêmes.

4435. Les députés de Boléme sont admis au concile. Jean Hus et l'évême avient (été fulés à Béle: Ils yoldiennest que leurs voir seront comptées. Les prêtres lusaites qui s'y rendent n'y marchent qua la suite de ce Précope-le-Rasé, qui vient avec trois cents gentièlenmes armés; et les péres dissient : « Voils le vainqueur de l'Egliss et de s' l'empire. Le concile leur accorde la permission.

de boire en communiant, et on dispute sur le reste. L'empereur arrive à Bâle; il y voit tranquillement son vainqueur, et s'occupe du procès qu'on fait au pape.

Taudis qu'on argumente à Bâte, les hussites de Boheme, joints aux Polonais, attaquent les chevaliers teutous; et chaque parti croit faire nne guerre saiute. Tous les ravages recommencent : les hussites se font la guerre entre eux,

Procope quitte le concile qu'il intimidait, pour ailler se battre en Bohême contre la faction oppe sée. Il est tué dans un combat près de Prague. La faction victorieuse fait ce que l'empereur n'aurait osé faire; elle condamne an feu un grand nombre de prisonniers. Ces férétiques, armés si

naurait osé faire; elle condamne an feu un grand nombre de prisonniers. Ces hérétiques, armés si long-temps pour venger la cendre de leur apôtre, se livront aux flammes les una les autres.

4455. Si les princes de l'empire hissaient leur chefs dans l'impuissauce de se enger, ils ne négigeaient pas tonjours te bien public. Louis de Bavière, duc d'ingolstadt, ayout tyrannisé ser vassaux, alhorré de sex visins, et n'étant pas assez puissant pour se défendre, est mis au ban de l'empire; et il obtient sa grâce en dounant de l'argent à Sigismont.

L'empereur était alors si pauvre, qu'il accordait les plus graudes choses pour les plus petites sommes.

Le dernier de la branche électorale de Saze, de l'ancieune maison d'Aucusie, meuri sans enfanta. l'Insieurs parents denandent la Saze : et il n'en coûte que cent mitle fories au marquis de Misnie, Frédéric-belliqueux, pour l'obtenir. C'est de ce marquis de Misnie, landgrave de Thuring, que descend la Maison de Saze, si étendue de nos jours.

455. L'empereur, retire en Bongrie, negocie avec ses sujets de Bohent. Les états lui faceut des conditions ausquestés il pourra être reconan; et entre autres, ils demandent qu'il n'altère plus la entre austre, list demandent qu'il n'altère plus la communie. Cette clause fait le bonet, mais honte commune avec trop de princes de ces temps. Il, Les peuples ne sout somis à des sourerains, ni pour dire tyramisés, ai pour être volés. Edin ; l'empereur ayant accepté ne conditions,

Eufin, l'empereur ayant accepté les conditions, les Bohémiens se soumettent à lui et à l'Église. Voith un vrai contrat passé entre le roi et son peuple. 4456-4457. Sigismond rentre dans Prague, et

y reçoit un nouvel hommage, comme teannt nourellement la couronne du choix de la nation. Après avoir apaisi le reste des troubles, il fait recomnattre en Bobème le duc Albert d'Autriche, son gendre, pour héritier du royaume. C'est le dernier éveument de sa vie, qui finit en décembre 4457.

\*\*\*\*\*\*

## ALBERT II D'AUTICHE, TRENTE-HUITIÈME EMPEREUR.

4453. Il partu alors que la maison d'Antriche pouvait étre déjà la plus puissante de l'Europe. Albert II, gendre de Sigismood, se vit roi de Bohême et de Hougrie, duc d'Autriche, souverain de beaucoup d'autres pars, et empercie. Il n'élait roi de Hougrie et de Bohême que par élection; mais, quand le père et l'aleut out été ellus, le petit-lâts se fait aisément un d'ordi héréfultaire.

Le parti des hussites, qu'on nommait les caritites, élit pour rol Casimir, frère du roi de Pologne. Il faut combattre. L'armée de l'empereur, commandée par Albert-l'Achille, albrs burgarae de Nuremberg, et depois électeur de Brandelourg, assure par des victoires la couronne de Bobême à Mabert II d'Autréel.

Dans une graude diéte à Naremberg, on réforme l'ancien tribunal des austrègues, remède inveaté, comme on a vu. pour prévenir l'effusion de sang dans les querelles des seigneurs. L'offensé dat nomme trois princes pour arbitres; ils doivent être approuvés par les états de l'empire, et iuere dans l'année.

On divise l'Allemagne en quatre parties, nonmés crecles, Bavire, Bhia, Soulae, et Vestphalie. Les terres électorales ne sont pas comprises dans ces quatre cercles, chaque électeur croyant de sa dignité de goa verner son état sans l'assojeitir à ce réglement. Chaque cercle a un directeur et un duc ou général, et chaque membre du cercle est taré à un contingent eu bommes ou en argent pour la strete joubilque.

On abolit dans cette diete cette ancienne loi veimique, qui subsistait secore en quelques endroits de la Vestphalle; loi qui n'en mérite pas le nom, poisque c'était [opposé de loutes les lois. Elle s'appelait le jugement secret, et consistait a condamaer un bamme li mort, sans qu'il en sist rieu. Elle dut instituée, comme nons l'avons vu , par Charlemagne contre les Sacon et un partie par par Charlemagne contre les Sacon et un partie par l'avon de l'avon de l'avon de l'avon et l'av

And the massive of jugare, qu'il d'est qu'une manètre d'assanier, a éé prafquée dans plunieurs étates, et surfout à Venine, lorsqu'un dange pressant, ou qu'un indété d'état supérieur aux lois pousuit servir d'excass à cette barbarie. Mais lo décret de la diéte abolit er uni cette lei exicrable : le tribunal servet subsista toujours. Lus page un combient de la comparation de protection de la comparation de la comparation de la comparation de porter une companie qui croit à naire position de compte à rendre. Cette cont islâme ne dui pleinement détraite que par Massinilles de 4439. D'un côté le concile de Bâle coutinue à troubler l'Occident ; de l'autre les Tarcs et les Tartares , qui se disputent l'Orient, portent leurs dérastations aux frontières de la Haugrie.

L'empereur grec, Jean Paléologue n, aaquel il ue restait goère plus que Constantinople, croit en vain pouvoir obtenir du secours des chrélieus. Il s'bumille jusqu'à venir dans Rome soumettre l'Éclise grecque au pape.

Ce fut dans le concile de Ferrare, opposé par Enginer su a consile de Blie, que le ma Pisiologo et son patriarche fureut d'abord reçut. L'empereur gree et son ciergé, dans leur sommismo réelle, gratièrent en apparence la majosté delser empire et la diguile de leur Égliac. Aucan de ces fugitifs ne baiss les pieds du pape; ils avisient su horerur extre écrimonie, reque par les empereurs d'Occident, qui se dissient souvenins de la pupe. Cependint on avail, dans les prenim-

pape. Cependant on avait, dans les preutres siècles, baisé les pieds des évépues grees. Paléologue et ses prélats suivent le pape de Ferrare à Florence. Il y est solennellement décidet convenu par les représentants des Églissiline et greeque, « que le Saint-Esprit procèdeda » Père et du Fils par la production d'inspiration; a me le Père communique tout au Fils. «cepéte

« la paternité ; et que le Fils a de tonte éteraité la « vertu productive , par laquelle le Saiat-Esprit « procède du Fils comme du Père. »

Le grand point intéressant et glorieax pour Rome était l'aveu de sa primatie. Le pape fut solennellement recounu, le 6 juillet, pour le chef de l'Église universelle.

Cette union des Grecs et des Latins fat, à la vérité, désavouée bientôt après par toute l'Édise grecque. La victoire du pape Eugène fat aussi vaine que les subtlités métapbysiques sur les quelles on disputait.

Dans le même temps qu'il rend ce service sar Latins, et qu'il finit, autant qu'il est en lai, le schisme de l'Oriest et de l'Occident, le cocide de Eàlle e dépose du pontificat, le déclare rebeile, aimomiaque, achismatique, hérétique, et parjure.

Il faut avouer que les Pères de Bile agirest quedquefois comme des factiens imprudents, et qu'Engines ecodiusit comme un bomme baible. Mais c'était un grand exemple des iacousépences qui gouvernent le monde, que la religion christienne étant née et détruite en Judée, le chéf de cette religion, souverain à Rome, fût jagé et condamuée en Suisse.

On ne doit pas oublier que Paléologue, de retour à Coustantinople, fut si odleux à son Église, pour l'avoir soumise à Rome, que son propre aix lui refusa la sépulture.

Cepeadant les Turcs avancent jusqu'à Semes-

dria en Hongrie. Au milion de ces alarmes, Albert d'Autriche, dont on attendait beaucoup, meurt le 27 octobre, laissant l'empire affaibli. comme il l'avait trouvé, et l'Europe malhenreuse.

\*\*\*\*\*\*\*\*

FRÉDÉRIC D'AUTRICHE, TROBLÉME DU BOM, TRENTE-NEUVIÈME EMPEREUR.

4440. On s'assemble à Francfort, selon la contume, pour le choix d'un roi des Romains. Les états de Bohême, qui étaient sans souverain, jouissent avec les autres électeurs du droit de suffrage, privilége qui n'a jamais été donné qu'à la Bohême.

Lonis, landgrave de Hesse, refuse la conronne impériale. On eu voit plusieurs exemples dans l'histoire. L'empire passait depuis long-temps ponr une épouse sans dot, qui avait besoin d'un mari très riche.

Frédéric d'Autriche, due de Stirie, fils d'Ernest, qui était hieu moins puissant que le landgrave de Hesse, n'est pas si difficile.

Dans la même année, Albert, due de Batière, refuele a locuronea de Bolcher, qu'ou la ioffre: mais ce nouveur refus vient d'un moif qui doit servir d'exemple aux priesces. La verve de l'enspereu, rio de Bolchime et de Bingries, due l'Albert de Britte eval qu'on nomme Ladisha. Albert de Barière eval qu'on devait avoir égard au sang de ce pupille. Il regard la Bolchime comme l'Indisage de ce enfant. Il ne voulet pas le déposiller. L'intérèt ne gortere partie et a. qu'on le devine de l'année de l'année de l'Albert de Barière partie etx, et la derribent souger que l'année de l'année de l'Albert de l'Albert de l'année de l'Albert de l'Albert de l'année de l'Albert de l'Albert de l'Albert de l'Albert de l'année de l'année de l'Albert d

A l'exemple du Bavarois, l'empereur Frédérie un est de la courone de Bohlem. Voils ce que fait l'exemple de la vertu. Frédérie un ent pas être mois généreux que le deu de Bavière. Il se charge de la tatulé de l'enfant Ladistas, qui devait, par le droit de naissance, possoléer la Basse-Autriche, où est Vienne, et qui était papelé au troue de la Bohlem et les almogrie par le choit des peoples, qui respectaient en lui lesang dont il sortie.

Concile de Freisingen, dans lequel en prive de la sépalture tous ceux qui seront morts en combattant dans un cournoi, ou qui ne se seront point confessés dans l'année. Ces décrets grossiers et ridicales n'ont jamais de force.

4444. Grande diète à Mayence. L'anti-pape, Amédée de Savoie, Félix, créé par le concile de Bible, envoire un légat a lutere à cette diète; on lui fait quitter a croix et la pourpe qu'amédie hi a donnée. Cet Amédie était un bomne hitarre, qui, ayant renoncé hou duché de Saviel pour la vie molte d'ermite, quittait sa retraite de lipaille pour érie pepe. Les Pères du concile de Bible l'avaient éle, quoloqu'il fui écouler. In Bible l'avaient éle, quoloqu'il fui écouler. In Pères n'élaint renardés à Bome que comme des éditient. La diéte de Mayenco tient la balance entre les dem pour les distances de l'accession de centre les deux pour les des des lances de l'accession de la lance entre les deux pour les des l'accessions de l'accession de l'accession de la lance entre les deux pour les de l'accessions de l'accession de l'acc

L'ordre teutonique gouverne si durement la la Pologne.
L'empereur dève ha cour le joune Ludislay.
L'empereur dève ha cour le joune Ludislay.
L'empereur dève ha cour le joune ludislay de la course de la laction de dobben, et le royaume est duministée et au tradiction et des troubles. Tous les électeurs et tradictions et des troubles. Tous les électeurs et tradictions et des troubles. Tous les électeurs et autraites en contranement de l'empereur à Ait-la-Chapelle. Chann autil à sa saite une petite armée. Ils mettaient alors leur gibirs à paraîter avec éclat dans ces autilies. Elle la mettaient des l'est de la course de l'est paraîte à paraîte par la la metteux autoport hiu à voir les paraîtes.

Grand exemple de la liberté des peoples du Nond. Érie, noi de Bonemark et de Suello, désigns son neves successeor de son royaume. Les citats y opposent, no disant que, par les lois fondamensles, la couronne ne doit point être héréfalisire. Leur lo fondamentale est leine différente sujourd'hui. Ils déposèrent leur vieur roi Frie, qui vouisit être trop absoul, et lis appelèrent à la couronne, on plutôt à la première magistrature de rayaume, Christophe de Savière.

magnituture du reyaume, curestophe o service. Atta-fi-tif. La publière, le is lois, les mages, n'avaient rian abre de ceptils out de nes journament maine d'autée contre les Sinese Le dauphin, camaien d'Autée contre les Sinese Le dauphin, camaien d'autée dédende la libret. Le satueurs parless d'ame grande victoire que le dauphin remortapre de la lege mais s'il avait gand une signade bataille, comment put-il n'obteniq qu'à prins la permission d'eutre dans Balla avec ses demestiques? Co qui est certain, c'est que les sousses ne perfetter ly iouit la lievelté, pour la-quelle ils combattaient, et que cette libret às entriés de jour en pour, magier liger un dissente.

sions. Ce n'était pas contre les Suisses qu'Il fellait marcher alors ; c'éuit contre les Tures. Amurat u, après avoir adolipet fempire, l'arait repris à la prière des janissaires. Ce Ture, qu'on pent compter parmi les philosophes , était compté parmi les béros. Il poussait ses conquêtes en Hongrie. Le roi de Pologne Vladislas, lo second des Jageillons, venait d'être du par les Hongrois, au mépris du jeune Ladislas d'Autriche, élevé toujours chez l'empereur. Il venait de conclure avec Amurat la paix la plus solenuelle que jamais les chrétiens eussent faite avec les musulmans.

Amurat et Vladislas la jurèrent tous deux solennellement, l'uu sur l'Alcorau, l'autre sur l'Évangile.

Le cardinal Julieu Cásarini, Jégal du pape en Allemagne, homen fameur par ses poursuiles contre les partisaus de Jean Bus, par le concelle de Bile, aquuel il avait d'alcord préside, par la croisade qu'il préchait contre les Tures, crut que cétat une action sainte de violer un serment fait à des Tures. Cette piété lui parut d'autunt plus convenable, que le sutima était alon except à réprimer des séditions en Asie. Il était du devoir des catolòques de un partier la fest au Périguers, catolòques de un partier la fest au Périguers, catolòques de un partier la fest au Périguers, curvers les muselmans, qui se croisent qu'en Dieu. Le pape Enginer y, penseis par le légal, ordonna au roi de llongrie Vladislas d'être chréiteonement parigire.

Tousies chefs se laissèrent entrainer au torrent, et surtout lanc Orrin Hunisde, ce fameur géréril des armées bougroises, qui combattil si souvent Aumrat et Mahomet n. Vladislas, édoit par de fausses espérances et par une morale encore plus fausse, surprit les terres du saltan. Il le reacourt bientit vers le Pont-Euxin, dans ce pays qu'on nomme aujourd'huils. Bulgarie, et qui était autréluis la Worie, et qui était autréluis la Worie. La bataille se dunna près de la ville de Varne.

Amurta portait dans son sein le traité de pair qu'on veuait de conclure. Il le tira au milieu de la mèlée, dans un moment où ses troupes pisiaeu, et pria Dieu qui puuit les pajures, de veager cet outrage fait aux lois des nations. Le roi Vladistas fut percei de coups. Sa lête, coupée par un janisaire, lui portiée en trioutphe de rang eu rang dans l'armée turque, et ce spectede deheva la déroute.

Quelques uns disent que le cardinal Julien, qui avait assisté à la bataille, voulant, dans sa fuite, passer une rivière, y fut abliné par le poisé de l'or qu'il portait; d'autres disent que les Hongrois mêmes le tuérent. Il est certain qu'il périt dans cette journée.

4443, L'Allemagne devait s'opposer aux progrès des Vottomans; mais alors même Frédérie III, qui avait appelé les Français à son secours contre les Suisses, voyant que ses défenseurs inondent l'Alsace et lo pays Messin, veut chasser ees alliés dangreux.

Charles vii réclamait le droit de protection dans la ville de Toul, quoique cette ville fût impériale. Il exige au même titre des présents de Metz et de Verduu. Ce droit de protection sur ces villes dans leurs besoins est l'origine de la souveraineté qu'enfin les rois de France en ont obtenne.

On fait sur ces frontières une courte guerre aux Français, au lieu d'en faire anx Turcs une longue, vive et bien conduite.

La guerre eccinistique entre le concile dellas el le pape Engine ri dure tuglona, Tognée vinies de déposer les archerèques de Cologne et da l'expe expine de des deposer les archerèques de Cologne et da l'expe parte qu'ils déalest partissan de coacle de Bille. Il u'usait uul droit de les déposer coasse archerèques, encore moias comme fecteurs, Mai que fait-il 71 il nomme à Cologne uu uvere du decde Bourpope, il nomme à Trève uu l'être nature de ce prince; car jismais pape ne put disposer de câtat qu'en arrante un prince courre un autre.

446. Les autres électeurs, les princes prennent le parti des deux évêques vainement déposés. Le pape l'avait préru; il propose un tempéraneul, rétabilités deux évêques; il flaite les Allemanés : et cultur l'Allemanes, qui se tensit mentre entre l'anti-pape et loi, reconnait Eugène pour sed pape légitime. Alors le concide de fâlte tombe dess le mépris, et hientôt après il se dissout insensiblément de lai-mêment de l'anti-partie.

4447. Concordal germanique. Ce concile avalt du molus étabil des réglements utiles, que le corps germanique adopta des lors, et qu'il soutient escore anjourd'hui. Les élections dans les égises cathédrales est abbatiales sont rétablies. Le pape ne nomme aux petits bénéfices que

pendant six mois de l'année.

Ou ne pase rien à la chambre apostolique pour les petits hénéfices; plusieurs autres lois parelles sout confirmées par le pape Nicolas v, qui par li read hommage à ce concile de Bâle, regardé à Rome comme un conciliabute.

4448. Le sultau Amurat n défait encore les Hongrois commandés par le famenx Huntade; et l'Allemagne, à ces funestes nouvelles, ue s'armo point encore.

4449. L'Allemagne n'est occupée que de ptiles guerres. Albert's Achille, écleveir de Farndèours, en a une coatre la ville de Nuremberg, qu'il voinit abbiguer; presque toutes les villes impériales prennent la défense de Nuremberg, et l'emperur reste spectatour tranquille de ces querelles. Il event point donne le jenue Ladislas à la Bohier qui le redemande, et laisse soupçonner qu'il vest andre le bien de sou pusille.

Ce jeune Ladislas devait être à la fois roi de Bobênne, duc-d'une partie de l'Autriche, de la Moravie, de la Silésie. Ces biens auraient pu tenter enfiu la vertu.

Amédée de Savoie cède enfin son pontificat, él redevient ermite à Ripaille.

1450-1451-1452. La Bohême, la Hongrie, la

Haute-Autriche, demandent à la fois le jeune Ladislas pour souverain.

Un gentilhomme, sommé Eisinger, fait goulever tautiche en faveur de Ladista. Frédéric s'accuse tautiours sur ce que Ladistas n'est point majour. Il envoie Frédéric d'Autriche, son frère, contre les séditieux, et prend ce temps-fa pour se faire cogronner en Italie.

Alfonse d'Aragon régnait alors à Naples, et prepait les intérêts de l'empereur, parce qu'il craiguait les Vénitiens trop puissants. Ils étaient maltres de Ravenne, de Bergame, de Brescia, de Crème, Milan était an fils d'un paysan, devenu l'homme le plus considérable de l'Italie. C'était François Sforce, successeur des Visconti. Florence était liguée avec le pape contre Sfurce; le saint siège avait recouvré Bologne. Tous les autres états appartenaient à divers seigneurs qui s'eu étaient reudus maîtres. Les choses demeurent en cet état pendant le voyage de Frédéric III en Italie. Ce voyage fut nn des plus inutiles et des plus humiliants qu'aueun empereur eût fait encore. Il fut attaqué par des vulcurs sur le chemin de Rume. Ou lui prit une partie de son bagage, il y courut risque de la vie. Quelle manière de venir être courougé césar et chef du monde ehrétien!

Il se fait à Rome une innovation unique pusqu'à ce jour. Frédérie un fosait aller à Milan proposer qu'ou lui dounât la couronne de Lombardie. Ni-colas y la lui donne lui-même à Rome : et cels seul pouvait servir de útre aux papes pour créer des rois lombards, comme ils créaient des rois de Naples.

Le pape confirme à Frédéric III cette tutéle du jeune Ladislas, roi de Bohême, de Hongrie, duc d'Autriche, tutéle qu'on voulait lui eulever, et excommonie ceux qui la lui disputent.

Cette bulle est tout ce que l'empereur remporte de Rime; et avec cette bulle il est assiégé à Neustadt en Autriche par ceux qu'il appelle rebelles, c'est-à-dire par ceux qui lui redemandent son pupille Ladislas.

Enfin il rend le jeune Ladislas à ses peuples. On l'a beaucoup loné d'avoir été un tuteur fidèle, quoiqu'il n'eût rendu ce dépôt que forcé par les armes. Lui aurait-on fait une vertu de ne pas attenter à la vie de son pupille?

4435. Cette année es la mémoralaé époque de la prise de Constantinople par Mahonet II. Certes c'était alors qu'il eût fallu des ensiades. Mais il n'est pas étonnaut que les puissances chrétieuues qui, dans ces anciennes croisades même, avaient ravi Constantinople à ses maîtres légitimes, la laissaseast prendre cettin par les Ottomans. Les Véciliens é caitent des long-temps emparée d'une partie de la Grèce. Les Turcs avaient tout le reste. Il ne

restait de l'ancien empire que la seule ville impériale, assicace par plus de deux cent millo hommes; et dans cette ville on disputait encore sur la religion. On agitait s'il était permis de prior

sur la religion. On agitais si etait permis ce priser en latin; si la lumière du Thalor était créée ou éternelle; si l'on ponvait se servir de pain asyme. Le dernler empereur Constantin avait auprès de la la le acquissa l'étique dont la sestie présence

de lui le cardinal Isidore, dont la seule présence irritait et décourageait les Grecs. « Nous aimens « mieux, disajent-ils, voir ici le turban qu'un « chapeau de cardinal. »

Tous les bistoriens, et mêmes les plus modernes, rénétent les anciens contes que firent alors les moives. Mahomet, selon eux, n'est qu'un barbare, qui met tout Constantinople à feu et à sanc. et qui, amoureux d'une Irène sa captive, lui coupe. la tête pour complaire à ses janissaires. Tout cela est également faux. Mahomet 11 était mieux élevés, plus instruit, et savait plus de langues ( qu'aucun prince de la chrétienté. Il n'y eut qu'une partie de la ville prise d'assent par les janissaires. Le vainqueur accorda généreusement une capitulation à l'antre partie, et l'observa fidèlement ; et quand ag meurtre de sa maîtresse, il faut être bien ignorant des usages des Turcs, pour croire que les soldats se mélent de ce qui se passe dans le lit d'un sultan.

On assemble une diète à Ratisbonne pour tâcher de s'opposer ans armes ottemases. Philippe, duc de Bourgsgue, vient à cette délie, et offre de marcher contre les Turcs si on le seconde. Frédérie ne se trouva pas seedement à Ratisbonne. C'est ottle aunée 1455 que l'Autriche est érigée en archiduché: le diolèhone en fait foi.

4434. Le cardinal Æneas Silvius, qui înt depuis le pape Pie n., legat alors en allemagne, soliticite tous les princes à défendre la chrétienic; il s'adresse aux chevaliers teutoniques, et les fait souvenir de leurs voins; mais il ne sont occupés qu'à combattre leurs sujeis de la Poméranie et de la Prusse, qui seconeut leur jong, et qui se donnent à la Pologue.

1455. Personne ne s'oppose done anx conquêtes de Mahomet u; et par nue fatalité cruelle, presque tous les princes de l'empire s'épuisaient alors dans de petites guerres les uns contre les autres.

Le duché de Laxembourg était envahi par le dur de Saxe, et défendu par le duc de Bourgogne au sujet de vingt-deux mille florins.

Le jeune Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, réclame ce duché. Il ne paraît pas que l'empereur prenne part à aucune de ces querelles.

· Il savait le grec, l'arche, le person : il entendait le lutin

Le duché de Luxembourg resta enfin à la maison de Bourgogne.

1456-1457. Ce Ladislas, gul pouvait être un très grand prince, menrt hal et méprisé, Il s'était enfui à Vieuge guand les Turcs assiégeaieut Belgrade. Il avait laissé an célèbre Hunjade et au cordeljer Jeau Capistran la gloire de faire lever le siége.

L'empereur prend pour Ini Vienne et la Basse-Autriche; le duc Albert, sou frère, la Haute; et Sigismoud, leur cousin, la Carinthie.

4458. Frédéric III veut en vain avoir la Hongrie; elle se doune à Mathias, fils du grand Humade son défenseur. Il tente aussi de régner en Bohême, et les états élisent George Podibrade qui avait combattu pour eux.

4459. Frédéric III u'oppose au fils de Huniade et au vaillant Podibrade que des artifices. Ces artifices font voir sa faiblesse; et cette faiblesse enhardit le duc de Bavière, le comte palstin, l'électeur de Mayence, plusieurs autres princes, et jusqu'à son propre frère à lui déclarer le guerre en faveur du roi de Bohême.

Il est battu à Eius par Albert son frère : il ne se tire d'affaire qu'en cédant quelques places de l'Autriche. Il était traité par toute l'Allemagne plutôt comme membre que comme chef de l'em-

4460. Le nouveau pape Æueas Silvius, Pie II. avait convoqué à Mantoue uue assemblée de princes chrétiens pour former une croisade contro Mahomet II : mais les malheurs de ces anciens armements, lorsou'ils avaient été faits sans raison , empêcherent toujours an'ou n'en fit de nouveaux lorsqu'ils étaient raisonnables.

L'Allemagne est toujonrs désunie. Un duc d'une partie de la Bavière, dont Landshut est la capitale, songe plutôt, par exemple, à soutenir d'anciens droits sur Donavert qu'au hien général de l'Europe. Et au contraire, dans l'enthousiasme des anciennes croisades, on eut vendu Douavert pour aller à Jérusalem.

Ce duc de Bavière, Lonis, ligué contre tous les princes de sa maison avec Ulric, comte de Virtemberg, a une armée de vingt mille hommes.

L'empereur soutient les droits de Douavert, ville dès loug-temps impériale, contre les prétentions dn due. Il se sert du fameux Albert-l'Achille, électeur de Brandebourg, pour réprimer le duc de Bavière et sa ligue,

Antres troubles pour le comté de Holstein. Le roi de Danemarck, Christieru, s'en empare par droit de succession aussi bien que de Slesvick, en donnant quelque argent aux autres héritiers, et fait hommage du Holstein à l'empereur.

plus grands par la querelle de la Bavière qui déchire l'Allemagne; antres encore par la discorde qui rèane entre l'empereur et son frère Albert. duc de la lisute-Autriche. Il faut que l'empereur plie, et qu'il cède par accommodement le gonveruement de son propre pays, de l'Autriche vienuoise ou Basse-Autriche. Mais, sur le délai d'un pajement de quatorze mille ducats, la guerre recommence entre les deux frères. Ils en viennent à nue bataille et l'empereur est battu.

Son ami Albert-l'Achille, de Brandebourg, est aussi, malgré son surnom, battu par le duc de Bavière. Tous ces troubles Intestlus aucantisseut le majesté de l'empire, et rendent l'Allemagne

très malheureuse

4464. Autre avilissement encore. Il régnait toujours dans les nations un préjugé, que celui qui était possesseur d'un certain gage, d'un certain signe, avait de grands droits à un royanme. Dans le malheureux empire grec, un habit et des souliers d'écarlate suffisaient quelquefois pour fairo uu empereur. La conroque de fer de Mouza donnait. des droits sur la Lombardie; la lance et l'épéo de Charlemagne, quand des rivaux se disputaient l'empire, attiraient uu grand parti à celui qui s'était. saisi de ces vieilles armes. En Hougrie il fallait avoir one certaine conronue d'or. Cet ornement était dans le trésor de l'empereur Frédéric, qui ne l'avait jamais vonlu rendre, en rendaut aux Hongrois Ladislas son pupille.

Mathias Huniade redemande sa couronne d'or à l'empereur et lui déclare la guerre.

Frédéric in rend enfin ce palladium de la Hongrie. Ou fait un traité qui ne ressemble à aucun traité. Mathias reconnaît Frédéric pour père, et Frédéric appelle Mathias sou fils ; et il est dit que, si ce prétendu fils meurt sans enfauts et sans nevenx, lui prétendu pere sera roi de Hongrie. Enfin le fils donne an père soixaute mille écus.

1465-1466. C'était alors le temps des petitesses parmi les pnissances chrétiennes. Il y avait toujours deux partis en Bohême, les catholiques et les hussites. Le roi George Podibrade, au lieu d'imiter les Scanderbeg et les Huniade, favorise les hussites contre les catholiques en Silésie, et le pape Paul 11 autorise la révolte des Silésiens par uue hulle. Eusuite il excommunie Podibrade, il le prive du royaume. Ces indignes querelles privent la chrétienté d'un puissant secours. Mahomet u n'avsit point de muphti qui l'excommuniât.

4467. Les catholiques de Bohême offrent la couronne de Bohême à l'empereur ; mais dans uue diète à Nuremberg, la plupart des princes prenpent le parti de Podihrade en présence du légat 4464-1462-1463. Autres troubles beaucoup du pape; et le duc Louis de Bavière Landshut dit qu'an lieu de donner la Bohème à Frédéric, il fau la donner à Podihrade la couronne de l'empire. Il diète ordonne qu'on cutretiendra un corps de vingt mille bommes pour défendre l'Alèmagne contre les Turcs. L'Allemagne bien gouvernée eût pu en opposer trois cent mille.

Les chevaliers teutoniques, qui ponvaient imiter l'exemple de Scanderbeg, ne font la guerre que pour la Prusse; et enfin, par un traité solemet, ils se rendeut feudataires de la Pologne. Le traité fut fait à Thorn l'année précédente, et exécuté en 1467.

4488. Le pape donne la Bohôme à Mahiais Illuniade, on Carria, rio di Bongria: c'ad-à-lire que ve inade, on Carria, rio di Bongria: c'ad-à-lire que le pape, dont le grand intérêt était d'opposer une digue aux propris des Tures, nartous après la mort du grand Scanderbe, escile nne genrre civile nutre des chiefeins, et outrage l'impereur et visie nutre des chiefeins, et outrage l'impereur et l'empire en osant déposer un roi diceteur: car le pape n'avait par junt de droit do déposer un roi de Bohôme que ce prison n'en avait de donner le sième de Boné.

Mathias Huniade perd du temps, des troupes, et des négociations pour s'emparer de la Bo-

L'empereur fait avec mollesse le rôle de médiateur. Plusieurs princes d'Allemagne se fout la guerre; d'autres font des trèves. La ville de Constance s'allie avec les cantons suisses.

Un abbé de Saint-Gall unit le Tockembourg à sa riche abbaye, et il ne lui en coûte que quatorze mille Borins. Les Légeois ont une guerre malheureuse avec le duc de Bourgogne. Chaque prince est en crainte de ses voisins; il n'y a plus de centre: l'empereur ne fait riev.

1469-1470-1471-1472. Mathias Huniade et Podibrade se disputent tonjours la Bohême. La mort subite de Podibrade n'éteint point la guerre civile. Le parti hussite élit Ladislas, roi de Pologue. Les catholiques tienneut pour Mathias Huuinde.

La maison d'Autriche, qui devait être puisante sous Fréchier, pord long-riempe bancoupplus qu'elle ne agane. Siginannel d'Autriche, dernier prince de la hanche du Trop, ere du su des de Bourgone, Charles-le-Teineriare, le Briegan, le Sundqua, le conte de Ferriete, qui lui supertenaient, pour quatre-luigt mille ceus d'or. Rien n'est plus comma dans les quatorers de plunières aircles quo des états vendus vii prix. C'achi dedre d'un prince de France, qui alors possellai tons les Pay-Bas. On ne pouvais perévoir qu'un jour les Pay-Bas. On ne pouvais perévoir qu'un jour l'étrique de la mison de Bourgopes creinedrait à la maison d'Autriche. Les lois de l'empire défendent on silvaisings, ij' faut us mois le con-

sentement de l'empereur ; et on néglige même de le demander.

Dans le même temps le dur Cherles de Bourgogne achète environ pour le même prix le duché de Gneldre et le comté de Zutphen.

Ce duc de Bourgogne était le plus puissant de tous les princes qui n'étaient pas rois, et peu de rois étaient aussi puissants que lui; il se trouvait à la fois vassal de l'empereur et du roi de France, mais très redoutable à l'un et à l'antre.

4473-1474. Ce duc de Bourgogne, anssi entrepreuant que l'empereur l'était pen, inquiète tous ses voisins, et presque tous à la fois On ne pouvait mieux mériter le nom de Téméraire.

Il veut envahir le Palatinat. Il attaque la Lorraine et les Suisses. C'est alors que les rois de France traiteut avec les Suisses pour la prémière fois. Il n'y avait encore que huit cantons d'unis : Schvitz, Uri, Undervald, Lucerne, Zurich, Glaris, Zue, et Berne.

Zug, et Berne.

Louis xı leur donne vingt mille francs par an, et quatre fiorins et demi par soldat tous les mois,

4475. Cest tojorors la destinée der Turca que tec chrédiens de échierte detre eus, comme pour laciliter les conquêtes de l'empire ottoman. Mahonet, maltre de l'Épire, du Péloponèe, du IX-le grepont, jait tout trembler. Louis xx ne songe qu'à apre la grader du fice de lourgope dont il est jaloux; les provinces d'Italir, qu'à se mainterir les unes contre les autres (Malhis Bunissle, qu'à disputer la Boblene su roi de Pologne; et réchérier du, qu'à masser quelque argent dont il poisse nn jour faire usage pour mieux échilir sa poisseance.

Mathias Huniade, après une bataille gagnée, se contente de la Silésie et de la Moravie; il laisse la Bobème et la Lusace au roi de Pologne.

Charles-le-Téméraire envahit la Lorraine; il se trouve, par cette usurpation, maître d'un des plus beaux états de l'Europe, des portes de Lyon jusqu'à la mer de Hollande.

4476. Sa poissance ne le satisfait pas; il veut renouveler l'ancien royaume de Bongrogne, et y enclaver les Suisses. Ces peuples se défendent contre lui aussi bies qu'ils ont fait coutre les Autrichieus; ils le défont d'abord à la bataille de Grandson, et ensuite entièrement à celle de Morat \(\text{Lears piques et leurs espadons triomphent de la grosse artillèrei et de la brillation gendarmerie de Bongrogne. Les Suisses faites et al les seult dans l'Europe aui combattisent our les seult dans l'europe au l'e

 Les Français détraistrent, en 1788, la chapelle où avaient été entanés les ossements des Bourguignons tots à la journée de 18 Joln 1876. Cet ossemire a été remplacé par une pyramide. La batallis de Grandson avait été livrée peu de temps avant celle de Boroal, let 5 mar. liberté. Les princes, les républiques même, comme Venise, Florence, Gêues, n'avaient prosque été en guerre que pour leur agrandissement. Jamais peuple ne défendit mieux cette liberté précieuse que les Suisses. Il ne leur a manqué que des historiens.

C'est à cette bataille de Grandson que Charlesle-Téméraire perdit ce beau diamant qui passa depuis au duc de Florence. Un Suisse, qui le tronva parmi les déposities, le rendit pour un écu.

1477. Charles-le-Téméraire périt enfin devant Nanci, trahi par le Napolitain Campo-Basso, et tué, en fuyant après la bataille, par Bansemont, gentilhomme lorrain.

Par sa mort le duché de Bourgogne, l'Artois, le Charolais, Màcon, Bar-sur-Seine, Litte, Douai, les villes sur la Somme, reviennent à Lonis xi, roi de France, comme des fiés de la conrone; mais la Flandre qu'on nonme impéraile, avec tous les Pays-Bas et la Franche-Comté, appartemaient à la jeune priucesse Marie, fille du dernier duc.

Ce que fit certainement de mienx Frédéric 111, fut de marier son fils Maximilien avec cette riche héritiere.

Maximilien épouse Marie, le 47 auguste, dans la ville de Gand; et Louis x1, qui avait pa la donuer en mariage à son ûls, lui fait la guerre 4.

Ce droit féodal, qui n'est, dans son principe. que le droit du plus fort, et dans ses consequences qu'une source éternelle de discordes, allumait cette guerre contre la princesse. Le Hainaut devait-il revenir à la France? était-ce une province impériale? la France avait-elle des droits sur Cambrai? en avait-elle sur l'Artois? la Franche-Comté devait-elle être encore réputée proviuce de l'empire? était-elle de la succession de Bourgogne, ou reversible à la couronne de France? Maximilien aurait bien voulu tout l'héritage. Louis xt voulait tout ce qui était à sa bienseance. C'est donc ce mariage qui est la véritable origine de tant de guerres malhenreuses entre les maisons de France et d'Autriche; c'est parce qu'il n'y avait point de loi reconnue que tant de peuples ont été sacrifiés.

Louis zi s'empare d'abord des dens Bourgognes, et, vers les Pays-Bas, de tout ce qu'il peut prendre dans l'Artois et dans le Bainaut.

4478. Un prince d'Orange, de la maison de Châlons en Franche-Comté, tâche de conserver cette province à Marie. Cette princesse se défend

dan les Psys-Bas sans que on mari poise his fonaris de secure d'Allenange. Matimine n'eiul encere que le mari indigent d'un bérein souveraine. Il prese les princes labrandes d'aubrances as couse. Chacus songrait à la s'enne pre. Un landgrarde de lieue outerain si devere de Gologne, et le retenait en prison. Les cherliers teuinns presuisant Rije en Livoie. Mathias Hanishé était petit de a'accommoder avec Malemet. Un landgraine de lieue que la commoder avec Malemet.

4479. Enfin Maximilien, aidé des seuls Liégeis, se met à la tête des armées de sa fomme; on les appelle les armées flomandes, quoique la Finaire proprement dite, c'est-à-dire le pays depois Lillé inspira Gand, fit en partie aux Français. La princesse Marie eut une armée plus forte que le roi de França.

Maximilieu défait les Français à la journée de Guinegaste au mois d'auguste. Cette lataille n'est pas de celles qui décident du sort de toute une raperse.

4480. On négocie. Le pape Sixte y eavoir on légat en Flandre. On fait une tivre de deux sonées. Où est, pendant tont ce temps, l'empereur Frédéric m? Il ne fait rien pour son lis ni peadant la guerre ni pendant les négociations; més il lul avait douné Marie de Bourgogne, et c'ésit heaucoup.

1481. Cependant les Tures assiègent Rhodes; le fameux grand-maître d'Aubusson, à la tête de ses chevaliers, fait lever le siège an bout de trois mois.

Mais le bacha Acomal aborde daus le roysume de Naples avec cent cinquante galères. Il prond Otrante d'assant. Tout le royaume est prét d'être envahi. Rome tremble. L'indolence des princes circitiens n'échappe à ce torrent que par la mot imprévue de Mahomet 11. Et les Torcs abaséonness Otrante.

Accord bisarre de Jesu, rou de Danemarck et de Suède, avec son frère Frédérie, duc de Holden. Le roi et le duc deivent gonverner le Holden, leif de l'empire, et Slavrick, leif de Danemarch, en commun. Tous les accords out été des sources de guerres, mais celui-ci surtout. Les cantous de Fribonry en Suisse et de Soleure

se joignent aux huit antres. C'est un très légri érénement par lul-même. Deux petites villes as sout rien dans l'histoire du monde; mais derenues membres d'un corps toujours libre, cetts liberté les met au-dessus des plus grandes provinces qui servent.

4482. Marie de Bourgogne meurt. Maximilies gouverne ses états an nom du jeune Philippa ses fils. Les villes des Pays-Bas ont toules des privileges. Ces privilèges causent presque toujours des

Voltaire suit iel l'opinion commune; mais il faut obserere de a princesse ciait benoccep plus faré que le dauphin, et que les Finnande étaient si oppose's o ce marizer, qu'il o condamnèrent a mort deux des principaux ministres de leur souvernior, soupçonnés de puncher pour la France, et les raécusèrent sons les pruz de la princesse, qui demandail leur grâce. X.

dissensions entre le peuple qui veut les soutenir, et le souverain qui veut les faire plier à ses voloutés. Maximilien réduit la Zélaude, Leyde, Utrecht, Nimègue.

Attnegue.

1485-1484-1485. Presque toutes les villes se soulèvent l'une après l'autre, mais sans concert, et sont soumises l'une après l'autre. Il reste toujours un levain de mécontentement.

4466. Un ciati si lois de s'unic contre les Turce, que Mahilas Hunisde, roi de Hongrie, au lieu de proliter de la mort de Mahomet in pour les tataquer, attaque l'empereur. Quelle cei la cause de cette guerre du prêteniu fils contre le prétendu père? Il est difficile de la Mic. Il veut s'emparer de l'Autriche. Quel droit y avais-il Se trouges battent les impériaux, il prend Vienne: voils son seul droit. L'empereur parait insemible à la petre de la Basse-autriche; il vorsage pendant ce tempes h dans les Tay-Bas, et ciécteurs sou fils Matimilles et de fonnains. On se peut avoir moint de gloire personnelle, ni mieux prigares la strandeur des a maleso.

Maximilien est couronné à Aix-la-Chapelle, le 9 avril, par l'archevêque de Cologne; le pape Innocent vin y donne son conseutement, que les papes veulent toujours qu'on croie nécessaire.

L'empereur, qui a ou dans la diète de Francfort le crédit de faire son fils roi des Romains, n'a pas celui d'oblenir cinquante mille florins par mois pour recouvrer l'Antriche. C'est une de ces contradictions qu'on rencontre souvent dans l'histoire.

Ligue de Souale pour prévenir les guerres pasticultires qui décirient l'Allemage et qui l'Affaitissent. Ce fut d'alord un réglement de tous les libissent. Ce fut d'alord un réglement de tous les des princes à la dite de Francher, une loi comminatoire qui met au lant de l'empire tous ceux quil attapureut leurs visinie. Ensuite tous gentifilommes de Souale s'associérent pour vengre les troupes démolir des châteaux de brigands; ils louissent de l'autre de l'archie de Basirier à ne plus persécuter ses vuisins. Cétait la milice du bien public : elle ud un pas.

4487. L'empereur fait avec Mathias Huniade un traité qu'un vaincu seul peut faire. Il lui laise la Basse-Autriche jusqu'à ce qu'il paie au vainqueur tous les frais de la guerre, mais fesant toujours vaior son titre de père, et se réservant le droit desuccèder à son fils adoptif dans le royaume de Honrite.

4488. Le roi des Romains Maximilien se trouve, dans les Pays-Bas, attaqué à la fois par les Francais et par ses sujets. Les habitants de Bruges, sur lesquels il voulait établir quelques impôts

contre les lois du pays, s'avient tout d'un coup de le mettre en pisson, et l'y inonent quatre nois; ils ne lui reodirent sa liberté qu'à condition qu'il ferait sortir le peu de troupes allemandes qu'il avaitave lui, et qu'il ferait la pais avec la France. Comment se peut-il faire que le ministère du jeune Charles vur, roi de France, ne profitat pas d'une si heureuse conjoueture? Ce ministère alors ciuit faible.

1483. Maximilien épouse secrètement en secondes noces, par procureur, la doulesses Anne de Bretagne. S'il l'eût épousée en effet, et qu'il en côte u des cofauts, la maison d'Autriche pressait la France par les deux bouts. Elle l'entourait à la fois par la Franche-Comté, l'Alsace, la Bretagne, et les Paus-Bas

4490. Mathias Corviu Huniade étant mort, it faut voir si l'empereur Frédéric, son père adoptif, lui succèdera en vertu des traités. Frédéric doune son droit à Maximilien son fils.

Mais Beatrix, veuve du dernier roi, fait jurer aux états qu'ils reconnaîtront celui qu'elle épousera; elle se remarie aussitôt à Ladislas Jagellou, roi de Bohéme; et les Hongrois le couronnent.

Maximilieu reprend du moins sa Basse-Autriche, et porte la guerre en Hongrie.

4494. On renouvelle entre Ladislas Jagellon et Maximilieu ce même traité que Frédéric III avait fait avec Mathias. Maximilien est reconnn héritier présomptif de Ladislas Jagellon en Hongrie et en Buhême.

La destinée preparait ainsi de loin la Hongrie à obèir à la maison d'Autriche.

L'empereur, dans ce temps de prospérité, fait na acte de vigueur; il met au ban de l'empire Albert de Bavière, duc de Munich, son gendre Cett uue chose étonantet que le nombre des princes de cette maison auxquels on a fait ce traitement. De quoi s'agissil-il "I'd une douation du Tyrol faite solemnellement à ce duc de Bavière par Sigismond d'Aurthe's; et cette donation ou reute scrète était regardée comme la dot de sa femuse Cunégonde, proye fille de l'empereur Prédérie un.

L'empereur prétendait que le Tyrol ne pouvait pas s'alièner : tout l'empire était partagé sur cette question, preuve indubitable qu'il n'y avait point de lois claires; et c'est en effet ce qui manque le plus aux hommes.

Le ban de l'empire, dans un tel cas, n'est qu'une déclaration de guerre; mais ou a'accommoda hientôt. Le Tyroi resta à la maisou d'Autriche: on donne quelques compensations à la Bavière, et le duc de Bavière reud Ratisbonne, dont il a'était empare depuis peu.

Ratisbonne était une ville impériale. Le duc de Bavière, fondé sur ses anciens droits, l'avait mise au rang de ses états ; elle est de nouveau déclarée | ville impériale : il resta seulement aux ducs de

Bavière la moitié des droits de péage.

4492. Le roi des Romains, Maximilien, qui comptait établir paisiblement la grandeur de sa maison en mariant sa fille Marguerite d'Antriche à Charles VIII , roi de France , chez qui elle était élevée, et en épousant bientôt Anne de Bretagne, épousée delà en son nom par procureur, apprend que sa femme est mariée en effet à Charles viii . le 6 décembre 1491, et qu'on va lui renvoyer sa fille Marguerite. Les femmes ne sout plus des sujets de guerre entre les princes, mais les provinces le sont.

L'héritage de Marie de Bourgogne fomentait une discorde éternelle, comme l'héritage de Mathilde avait si long-temps troublé l'Italie.

Maximilien surprend Arras; il conclut ensuite une paix avantageuse, par laquelle le roi de France lui cède la Franche-Comté en pure souveraineté, et l'Artois, le Charolais, et Nogent, à condition d'hommage.

Ce n'est pas à Maximilien proprement qu'on cède ce pays, c'est à Philippe son fils, comme représentant Marie de Bourgogue sa mère.

Il faut avouer que nul roi des Romains ne commença sa carrière plus glorieusement que Maximilien. La victoire de Gninegaste snr les Français, l'Autriche reconquise, Arras prise, et l'Artois gagné d'un coup de plume , le couvraient de gloire.

1495. Frédéric III meurt, le 19 auguste, âgé de soixante-dix-huit ans ; il en régna cinquante-trois. Nut règne d'emperenr ne fut plus long ; mais ce ne fut pas le plus glorienx.

#### MAXIMILIEN,

## QUARANTIÈME EMPEREUR.

Vers le temps de l'avénement de Maximilien à l'empire, l'Europe commençait à prendre une face nouvelle. Les Turcs y possèdent déjà un vaste terrain : les Vénitiens, qui leur opposent à peine une barrière, conservalent encore Chypre, Candie. une partie de la Grèce, de la Dalmatie. Ils s'étendaient en Italie, et la ville de Venise seule valait mieux que tous ces domaines. L'or des nations coulait chez elle par tous les canaux du commerce.

Les papes étaient redevenus souverains de Rome, mais souveraius très gênés dans cette capitale; et la plupart des terres qu'on leur avait antrefois données, et qui avaient tonjours été contestées, étaient perdues pour eux.

La maison de Gonzague était en possession de

Mantoue, ville de la comtesse Mathitde; et ja mais le saint siège n'a possèdé ce fiel de l'empire, Parme et Plaisance, qui ne leur avaient pas appartenu davantage, étaient entre les mains des Sforces, ducs de Milan. La maison d'Est régnait à Ferrare et à Modène. Les Bentivoglio avsient Bologne; les Baglioni, Pérouse; les Polentini, Ravenne; Jes Manfredi, Faenza; Jes Rimario, Imola et Forli ; presque tout ce qu'on appelle la Romagne et le patrimoine de saint Plerre était possédé par des seigneurs particuliers, dont la plupart avalent obtenu aisément des diplômes de vicaires de l'empire.

Les Sforces, depuis cinquante aus, n'svaient pas même daigné prendre ce titre. Florence en avait un plus beau, celui de libre, sous l'admiais tration, non sous la pulssance des Médicis.

L'état de Savoie, encore très resserré, manquant d'argent et de commerce, était alors bien moins considéré que les Suisses.

Si des Alpes ou jette la vue sur la France, ca la voit commencer à renaître. Ses membres, longtemps séparés, se réunissent, et font un corps puissant.

Le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles vin achève de fortifier ce royaume, accrn sons Louis 11 de la Bourgogne et de la Provence. Elle n'avalt influé en rien dans l'Europe depuis la décadence de la race de Charlemagne.

L'Espagne, encore plus malheureuse qu'elle pendant sept cents années, reprenait en même temps ane vie nouvelle. Isabelle et Ferdinand venaient d'arracher aux Manres le royaume de Gre-

nade, et portaient fenrs vues sur Naples et Sicile. Le Portugal a été occupé d'une entreprise et d'une gloire inoule jusque alors. Il commençait à ouvrir une nonvelle ronte an commerce du monde, en apprenant aux bommes à pénêtrer aux lades par l'Océan. Voila les sonrces de tons les grads événements qui ont depuis agité l'Europe entière.

1494. Les Tures, sous Bajazet 11, moins terribles que sous Mahomet, ne laissent pas de l'être encore. Ils font des incursions en Hongrie, et sur les terres de la maison d'Autriche ; mais ce ne sont que quelques vagues qui battent le rivage sprés une grande tempôte. Maximilien va rassurer la Crootie et la Carniole.

Il épouse à Inspruck la nièce de Ludovic Sforce, ou Louis-le-Maure, nsurpateur de Milan, empoisonneur de son pupille, héritier naturel. Ce a'était pas d'aillenrs une maison où la noblesse du sang pût illustrer les crimes, L'argent seul fit le mariage. Maximilien prit à la fois Blanche de Sforce, et donna l'investiture du Milanais à Louisle-Manre. L'Allemagne en fut ludignée.

. Daus le même temps, ce Louis-le Maure appelle

- Oole

aussi Charles vin en Italie, et lui donne encore de l'argent. Un due de Milan soudoyer à la fois un empereur et un roi de France!

Il tes trompe fous dens. Il croit qu'il pourre partager avec Charles van le conquête de Naples, et il reut que, peniant que Charles van sec no la companie de la companie d

4493. Nouvelle chambre impériale établie à Francfort. Le comte de Hebensollern , alué de la maison de Brandebourg , en est le premier présisident. C'est cette même chambre qui fut depait 'transférée à Vorms, à Nuremberg, à Augsbourg, à Ratisbonne, à Spire, et enfin à Vetizar, eû elle a des procès à jinger qui durent depais la fendation.

Virtemberg érigé en duché.

Grande dispute pour savoir si le dnebé de Lorraine est un fiel de l'empire. Le due Réné fait bomnage et serment de fidélité comme due de Lorraine et de Bar, en protestant qu'il ne relève que pour quelques fiefs. Qui doit aveir plus de poids, ou l'hommage ou la protestatien?

Pendant que Charles vun, appelé en Italie par Lonis-le-Maure et par le pape Alexandre 11, traverse rapidement toute l'Italie en conquérant, et se rend maître du royaume de Naples sur un bâtard de la maison d'Aragen, ce même Louis-le-Manre, ce même pape Alexandre 11, s'unissent avec Maximille en les Vétilles navour l'en chasser. Charles vun devait s'y attendre : il paraissait trop redontable, et ne l'était pas asser.

4400. Maximilien va en Italie des que Charles viri en et chaesel. Il reture e qu'on y a toujours vu, la haine contre les Français et contre les Altenands, la dédiance et la division entre les prisprisances. Sain e qui et als remarquer, é est qu'il prisprisances. Sain e qui et als remarquer, é est qu'il prisson de la companyation de la companyation de la contre que ren et que la companyation de la companyation de Savoir, en marquis de Salonce, au due de Visdène, feudataires de l'empire, de venir le trouver, et d'a sistier à son convonemente l'a Parii. Tens cas éctioners in erdisent, tous lui finst sensit qu'il est éctioners in erdisent, tous lui finst sensit qu'il est éctioners in erdisent, tous lui finst sensit qu'il est éctioners in erdisent, tous lui finst sensit qu'il est indépendants.

Était-ce la faute des empereurs s'ils avsient en Italie si peu de crédit? il paralt que non. Les princes, les diètes d'Allemage, ne leur feurnisscient presque point de subsides. Ils tiraient pen de chose de leurs domaines. Les Pays-Bas n'appartenaient pas à Maximilien, mais à son fils. Le voyage d'Italie était ruineux.

4497. Le droit féolal cause toujours des troubes. Une diste de Vorma syant orlond une taxe légère pour les besoius de l'empire, la Frise ne seus point pagre cette taxe. Elle periend toujeurs manier à l'ète point let de l'empire. Maximilieu y envoie de duc de Saxe en qualité de genverueur, pour réduire les Frisons, peuple pauvre et amoureux de sa liberté, rest du moin en partiel des suciens sa si lierté, rest du moin en partiel des suciens seus décendirent, mais uon pas si beureusement que les Saises.

les trèves, malgré les traités, Maximilien fait une irruption du côté de la Bourgogne; irruption inutile, après laquelle en fait encore de nouvelles trèves. Maximilien persistait toujeurs à réclamer pour son fils Philippe-le-Beau toute la succession de Marie de Bourgoune.

Lonis II rend plusieurs places à ce jeune prinec, qui prête bemmage-lige au chancelier de France dans Arras, pour le Charelais, l'Arleis, et la Flandre; et l'en convient de part et d'autre qu'on se rapportera pour le duché de Bourgogue, à la décision du parlement de Paris.

Maximilien négocie avec les Suisses, qu'en regardait comme invincibles chez eux. Les dix cantens alliés fout une ligue avec les

Grisons. Maximilien espère les regagner par la deucenr. Il leur écrit une lettre flatteuse. Les Suisses, dans lenr assemblée de Zurich, s'écrient: « Point de conflance en Maximilien ! »

4499. Les Autrichiens attaquent les Grisons. Les Suisses défont les Autrichiens et soutiennent non seulement leur liberté, mais celle de leurs alliés. Les Autriebiens sont encure défaits dans trois combats.

L'empereur fait enfin la paix avec les dix cantons comme avec un peuple libre.

4500. La ville impériale de Bâle, Schaffouse, Appenzel, entrent dans l'union suisse, laquelle est composée de treize cautons.

Conseil sulique projeté par Maximillen. Cest une image de l'ancien tribunal qui accompagnati autrofois les empereurs, cette chambre est approuvéede citats de l'empire dans la ditée d'Augstourg, Il est libre d'y potret les causes, aioni qu'u la chambre impériale; mais le conseil sulique ayant plus de pouvoir, fait mieux exécuter des arattes, et devient un des grands soutiens de la poissanes impériale. Cette chambre ne prit sa ferme qu'u n'1512.

L'empire est divisé en dix cercles. Les terres électorales y sont comprises, ainsi que tout le reste de l'empire. Et ce réglement n'eut eucoro force de loi que douze ans après, à la diète de Cologne.

Les directeurs de ces dix cercles sont d'abord nommés par l'empereur. Le cercle de Boargogne, qui compreuait toutes les terres, et même toutes les préteutions de Philippe d'Autriche, est, dans les comuneucements, un cercle effectif comme les neuf autres.

Naissance de Charles-Quint dans la ville de Gaud, le 24 février, jour de Saint-Mathias; ce qu'on a remarqué, parce que ce jour lui fut toujours depuis favorable. Il eut d'abord le nom de duc de Luxemboure.

Daus la même année, la fortune de cet enfant se déclare. Don Michel, infant d'Espagne, meurt, et l'infante Jeanne, mère du jenne prince, devient l'héritière présomptive de la monarchie.

C'est dans ce temps qu'on découvrait un nouveau monde, dont Charles-Quint devait un jonr recueillir les fruits.

4304. Maximilien avait été vassal de la France pour une partie de la succession de Bourgogne. Louis su demande d'être le sien pour le Milmais. Il veusit de conquérir cette province sur Louisle-Maure, oncle et fendalaire de l'emperent, sans que Maximilien etit para s'Inquiêter de la destinée d'un pays si cher à tous ses prédécesseurs.

Lonis xit avalt aussi conquis et partagé le royanme de Naples avec Ferdinand, roi d'Aragon, sans que Maximillen s'en fût Inquiété davantage.

Maximilien promet l'investiture de Miian, à condition que madame Clande, fille de Louis xu et d'Anne de Bretague, épousera le jeane Charles de Laxemboorg. Il veut déclare: le Miianais fiel féminin: il n'y a certainement ni fiel féminin il n'y a certainement ni fiel féminin il ni d'a certainement ni fiel féminin il no maximi par leur asture. Tout ceia dépend de l'usuge insensiblement établi, qu'uue fille hérite ou n'hérite pax.

Louis xu devait blen regarder en effet le Milanals comme un flef féminin, poisqu'il n'y avait prétendu que par le droit de son alenle Valentine Visconti.

Maximilien voulait qu'un jour le Milanais et la Bretagne dussent passer à son petit-fils: en ce cas, Louis xit n'eût vaincu et ne se fût marié que pour la maison d'Antriche.

L'archiduc Philippe et sa femme Jeanne, fille de Ferdinand et d'Isabelle, vont se faire reconnaître hérlitlers du royanme d'Espagne. Philippe y prend le titre de prince des Asturies.

Maximilien ne voit que des grandeurs réelles pour sa postérité, et n'a guère que des titres pour lui-même; çar il n'a qu'une ombre de ponvuir en Italia, et la préséance en Allemague. Ce n'est qu'à force de politique qu'il peut exécuter ses moindres desseins.

1303. Il tente de faire un électorat de l'Autriche : Il n'en peut venir à bont.

Les électeurs conviennent de s'assembler tous les deux ans ponr maintenir leurs privilèges. L'extinction des grands fiefs en France réveillait

en Allemagne l'attention des princes.

Les papes commençalent à former une puissance temporelle, et Maximillen les laissait agir.

semplone, or contamination depends a discrete, vasimed different in labora convenus millres, pur un des Mataris du pape Alexandre vr. C'est ce funent. Cése Bogis, disere, archevique, peince séculier; il emplora, pour estuhir sept on built petite villee, plus d'art, que les Alexandre, les Gengis, el les Tamerlan, a'en mirent à composirpoisonnement et le meurire; el le loir via Louis austrat del long-leury lié vare ces dera hommes avait del long-leury lié vare ces dera hommes rauxi del long-leury lié vare ces dera hommes l'angeleury. Il emblet la dere peetre de va. Pour l'angeleury, la emblet la dere peetre de va. Pour l'angeleury. Il emblet la dere peetre de va. Pour l'Inaire.

La ville de Lubeck déclare la guerre au Danemarck. Il semblait que Lubeck voulût alors être dans le Nord ec que Venise étalt dans la mer Adriatique. Comme il y avait beaucoup de troubles eu Suède et en Dauemarck, Lubeck ne fut pas écrasée.

4594. Les querelles du Danemarck et de la Suède n appartiennent pas à l'histoire de l'empire; mais il ne faut pas oublier que les Suèdes ayant élu un administrateur, et que le roi de Danemarck, Jean, ne le tronvart lars bon, et syant, condamné les sénateurs de Suède comme révelles et parjures, envoja sa seatence à l'empereur pour la faire confirmer.

Ce roi Jean avait été éln roi de Danemarck, de Suède, et de Norvège; et cependant il a besoin qu'un empereur, qui n'était pas puissant, approuve et confirme sa sentence, C'est que le roi Jean, avec ses trois couronnes, n'était pas puissant lui-même, et surtout en Suède, dout il avait été chassé. Mais ces déférences, dont ou voit de temps en temps des exemples, marquent le respect qu'on avait toujours pour l'empire. On s'adressait à lui quaud on croyait en avoir besoln ; comme on s'adressa souvent au saint siège pour fortifier des droits incertains. Maximilien ne manqua pas de faire valoir, au moins par des rescrits. l'autorité qu'on lui attribuait. Il manda aux états de Snède qu'ils eussent à obéir, qu'autrement il procederait contre eux selon les droits de l'empire.

Cette nunée vit naltre une guerre civile entre la branche palatine et celle qui possède la Bayière. La branche palatine est condamnée d'abord dans une dièté à Augsbourg. Cependant on n'en fait pas noins la guerre : triste constitution d'un état, quand les lois sout sans force. La branche palatine perd dans cette guerre plus d'un territoire.

On conclut à Blois un traité singulier entre les ambassadeurs de Maximilien et son ûls Philippe d'une part, et le cardinal d'Amboise de l'autre, au nom de Louis xit.

Ce traité confirme l'alliance avec la maison d'Autriche; allisnee par laquelle Louis xit devait, à la vérité, être investi du duché de Milan, mais par laquelle, si Louis xu rompait le mariage de madame Claude avec l'archiduc Charles de Luxemhourg, le prince aurait en dédommagement le duché de Bourgogne, le Milanais, et le comté d'Asti ; comme aussi, en eas que la rupture viut de la part de Maximilien ou de Philippe, prince d'Espague, père du jeune archiduc, la maison d'Autriche céderait nou seulement ses prétentions sur le duché de Bourgogne, mais aussi l'Artois, et le Charolais, et d'autres domaines. On a peine à croire qu'un tel traité fût sérienx. Si Louis xu mariait la princesse, il perdait la Bretagne; s'il rompait le mariage, il perdait la Bourgogne. On ne pouvait excuser de telles promesses que par le dessein de ne les pas tenir. C'était sauver une imprudence par une bonte 1.

1505. La reine de Castille, Isabelle, meurt. Son testament déshérite son gendre Philippe, père de Charles de Luxembourg, et Charles ue doit régoer qu'a l'âge de vingt aus ; e'était pour conserver à Ferdinand d'Aragon, son mari, le royaume de Castille.

La mère de Charles de Luxembourg, Jeanue, fille d'Isabelle, héritière de la Castille, fut, comus on sait, surnommée Jeanue-la-Folle. Elle mérita des lors ce titre. Un ambassadenr d'Aragon vint à Bruxelles, et l'engagea à signer le testament de sa mère.

1306. Accord entre Ferdinand d'Aragon et Philippe. Celui-consent à régager en commun actes sa femme et Ferdinand; on mettra le nom de Ferdinand le premier dans les actes publics, ensuite le nom de Jeanne, et puis celui de Philippe; manière sûre de brouiller bieutôt trois personnes: aussi le furend-elles.

Les états de la France, d'intelligeuce avec Louis xII et avec le cardinal d'Amboise, s'opposent

Anno de Bretagne, fremme de Louis xii, avail conservie de l'amilié pour l'attaillée, que l'avail défendee contre la France. Elle haissuil le conste d'Angouèlme et sa mère, et les conseillers herous nurieur voole compérber l'anno me considera bretone nurieur voole compérber l'anno et le consideration par la compérie le consideration par la comperie de la compérie le consideration par la térment les privilées de la previere que contre les rois de France. La faiblesse de Louis un pour au femme fui la seule de l'autre, que la pillique du volue face de ce l'atte, que la pillique sit volue bientif. El.

au traité qui donnait madame Claude et la Bretagne à la maison d'Autriche. On fait épouser cette princesse à l'héritier présomptif de la courogne, le comte d'Augoulème, depuis François i". Charles vm avait eu la femme de Maximilien; Francois i" eut celle de Charles-Quint.

Pershaut qu'on fait tant de traitée en des des Apes, que l'hailippe et lenne vout on Espagne, que Maximillen se menage partont, et épis toupours l'héritage de la lougrie, les pres poursailours l'actives de la lougrie, les pres poursaites de la lougrie, les pres poursaistes avec les la lougrie, les presses presses sont souveraintée par la force des armes to, les actours nouvezinées par la force des armes to, les actours les actives de la lougrie de la characte de la characte Alexandre va avait commence; Judes us actère; il proud lougres avez les entroèges, de est Louis su, ou plutôt le cardinal d'Ambies, qui l'assiste dens ou plutôt le cardinal d'Ambies, qui l'assiste dens du cardinal de l'années de la commentation ou plutôt le cardinal d'Ambies, qui l'assiste dens de l'article avez l'article de l'article de l'article de l'article avez l

Le roi titulaire d'Epagne, Philippe, meur à le Burges. Il unome, en mourant, Louis su tuteur de son fils Charles. Ce testament a'est fondé que sur la haine qu'il sair pour Préciliand, sou beanpère; et malgre la rupture du mariage de madem chande, il eropait Louis un Descuop plat honnéte homme que son beau-père Perdianal-le-Catolici que !, monarque thès religieu, mais très perfide, qui avait trompé tout le monde, surtout ses parents, et particulièrement son genérons.

1507. Chose étrangs I les Pays-Bas, dans cette innovité de Charles, se venient point reconnaître l'empereur Maximilien pour régent. Ils diseat l'empereur Maximilien pour régent. Ils diseat peut Charles et Français, parce qu'il est ne à Gand, enpiale de la Flandre, dont son père a fait dis-upp provinces se guvernent elles-mohan poulaut dis-ublu mois, saus que Maximilien poisse empécher cet affront. Il n'y avait point siste de pays plus libre sous des maitres que les Pays-Bas. Il s'en fallait beaucop que l'Angleterre (di prevenue à cederé de libret.)

1308. Une guerre contre la meisou de Guedère, chassée depuis long-temps de ses états, et qui, en ayant recouvré une partie, combattait toujours pour l'autre, engage enfiu les états à défeir ni régence à Maximilien; et Margerite d'Autriche, Elle chèrie de Maximilien, eu est déclarée gouvernante.

Maximilien vent enfiu essayer si, en se fesant couronner à Rome, il pourra reprendre quelque

'Cloris, quoique soullié du meurtre da plusieurs rois, dont la plupari étaient ses parents, n'en est pas moins qualidé de premier sel chrétien; et c'est à Louis xx, qui appelait le bourreau son compère, qu'on a solennellement donné, pour la premaire fois, le titre de soit orts chréties. crédit en Italie. L'eutreprise était difficile. Les Vétidiens, devenus plus poissants que jamais, loi déclarent hanteunent qu'ils l'empécheront de pénétrer en Italie, s'il y artive avec une escorte trop grande. Le pouverener de Milan pour Louis su se joint aux Vénitiens. Le pape Jules 11 loi fait dire qu'il lui accorde le titre d'empereur, mais qu'il ne lui conscille pas d'aller à Rome.

Il s'avance jusqu'à Vérene malgré les Vénitiens, qui n'avaient pas assez tôt gardé les passages. Ils lui tiennent parole, et le forcent à rebrousser à justiencé.

Le fameux Alviano, général des Vénitiens, défait entièrement la petite armée de l'empereur vers le Trenin. Les Veitiens s'emparent de presque toute cette province; et leur flotte prend Trieste, Capod'Istria, et d'autres villes. L'Alviano reutre en triomphe dans Venise.

Maximilien alors, pour tonte ressource, enjoiat par une lettre circulaire à tous les états de l'empire de lui donner le titre d'empereur romain étu, titre que ses successeurs ent toujours pris depais à leur a émenuen. L'usage, auparavant, n'accordait le nom d'empereur qu'à ceux qui avaient été couronnés à Rome.

4309. Il s'en fallait bien alors que l'empire existăt dans l'Italie. Il n'y avait plus que deux grandes puissances avec beancoup de petites. Louis xII, d'un côté, maître du Milanais et de Génes, et ayant une communication libre par la Provence, menaçait le royaume de Naples imprudemment partagé auparavant avec Ferdinand d'Aragon, qui prit tout pour lui avec la pertidie qu'on nomme politique. L'autre puissance nouvelle était Venise, rempart de la chrétienté coutre les infidèles; rempart à la vérité éboulé en cent endroits, mais résistant encore par les villes qui lui restaient en Grèce, par les lles de Candie, de Chypre, par la Dalmatie. D'ailleurs elle n'était pas toujours en guerre avec l'empire ettoman; et elle gagnait beanconp plus avec les Turcs par son commerce, qu'elle n'avait perdu dans ses possessions.

Son domaine en terre ferme commençais à être quelque chose. Les Véaltiess s'étaient emparés, après la mort d'Alexandre vu de Faenza, de Rimini, de Cisène, de quelques territoires du Ferrarois et du duché d'Union. Its avaient Ravenue; ils justifiaient la plupart de ces acquisitions, parce qu'anta taidé les maisons déposacées par Alexandre vu à reprendre leurs domaines, ils en avaient eu ces territoires pour récompens pour recompens pour récompens pour récompens pour récompens pour récompens pour recompens pour récompens pour recompens pour récompens pour recompens pour r

Ces républicains possédaient depuis long-temps Padoue, Vérone, Vicence, la marche Trévisane, le Frioul. Ils avaient, vers le Milunais, Bresse et Bergame. François Sforca leur avait doune Crême:

Louis XII lenr avait cédé Crémone et la Ghiara

Tout cela ne composait pas dans l'Italie nn état si formi-lable que l'Europe dât y craindre les vésitiens comme des conquérants. La vraie poissance de Venise était dans le trésor de Saint-Marc. Il y avait alors de quei soudoyer l'empereur et le roi de France.

Au mois d'avril 1309, Louis xu marche contre les Véuiliess ses aucieus alliés, à la tête d'une geodramerie qui allisit à quinze millé chevaux, de de duze mille hemme d'indanterie française, et buit mille Suisses. L'empereur avance contre eux du côté de l'Istrie et du Frioul. Jules n., premier page guerrier, entre à la tête de dix mille hommes dans les villés de la Romagne.

Ferdinand d'Aragon, comme roi de Naples, se déclare aussi contre les Véultiens, parce qu'ils avaient quelques ports dans le royanme de Naples ponr sureté de l'argent qu'ils avaient prêté autrofois.

Le roi de Hoagrie se déclarait aussi, espérant avoir la Dalmatie. Le duc de Savoie metati la mainà cette entreprise à cause de ses prétentions sur le royaume de Chypre. Le duc de Ferrare, rassal du saint siège, en était aussi. Etain, hors le grand Turc, tout le continent de l'Europe veut accabler à la fois les Véhitieus.

Le pape Jules II avait été le premier moteur de cette singulière ligue des forts coutre les faibles, si conaue par le nom de Ligue de Cambrai: et lui qui aurait vouln fermer ponr jamais l'Italie aux étrangers, en jnondait ce pays.

Louis 311 a le malheur de battre Jes Vénitiens a la journée de Ghiara d'Adad d'une manière complète. Cela n'était pas hien difficile. Les armées mercenaires de Veuise pouvaient bien teuir contre les autres Condottieri d'Italie, mais non pas contre la gendarmerie française.

Le mallieur de Louis XII, en battant les Vénitieus, était de travailler pour l'empereur. Maître de Génes et de Milan, il ne tenait qu'à lui de donner la main aux Vénitieus pour fermer à jamais l'entrée de l'Italie aux Allemands.

La crainte de la puissance de Venise était mal fondée, Venise n'était que riche; et il faltait ferme les yeux pour ne pas voir que les nonvelles routes du commerce par le cap de Bounb-Espérance et par les mers de l'Amérique allaient tarir les sources de la puissance vénitieune.

Louis xn, pour surcroît, avait encore denné cent mille écus d'er à Maximilien, sans lesquels cet empereur n'aurait pu marcher de son côté vers les Aloes.

Le 14 juin 1309, l'empereur denne dans la ville de Trente l'investiture du Milanais, que le cardinal d'Amboise reçoit pour Louis x11. Nou senlement l'empereur donne ce duché au roi; mais, au défant de ses héritiers, il le donne au comte d'Angoulème François 1". C'était le prix de la ruine de Vanise

Maximilien, pour ce parchemin, avait recu cent soixante mille écus d'or. Tout se rendait ainsi depuis près de trois siècles. Louis xu edit pu employer cet argent à s'établir en Italie : il s'en retourne en France après avoir réduit Venise presque dans ses seules lagunce.

L'empereur avance alors du côté du Frioul, et retire tout le fruit de la victoire des Français. Mais Venise, pendant l'alsence de Louis xu, reprend courage : son argent lui donne de nourelles armées. Elle fait lever à l'empereur le siège de Padoue : elle se raccommode avec Jules II, le promoteur de la ligue, en lui cédant tout ce qu'il demande.

Le grand dessein de Jules II était di cacciure i barbari d' Baila, de édèlire une hone fois l'Italia des Français et des Allemands. Les papes autrefois avaient appelées nations pour a papuyer tautot de l'une tanto de l'autre; jules voulait un non immortel en réparaut les fautes de ses prédéesseurs, en s'affernissant par lui-même, en délivrant l'Italie. Maximilien aurait voulu aider Jules heasser les Français.

4310. Jules II se sert d'abord des Suisses, qu'il anime coutre Louis III. Il excite le vieux Ferdiand, roi d'Aragou et de Naples. Il veut ménager la paix entre l'empereur et Veuise; et pendant ce temps-là il songe à s'emparer de Ferrare, de Bologne, de Ravenne, de Parme, de Plaissuce.

logne, de Ravenne, de Parme, de Plaisauce. Au millen de taut d'intérêts divers, une grande diète se tient à Augsbourg. On y agite si Maximilien accordera la paix à Venise.

Ou y assure la liberté de la ville de Hambourg, long-temps contestée par la maison de Danemarch.

Maximilien et Louis x11 sont encore unis; c'està-dire que Louis x11 aide l'empereur à poursuivre les Vénitiens, et que l'empereur n'aide point du tout Louis x11 à conserver le Milanais et Gènes, dont le pape le vent chasser.

Jules 11 accorde enfiu au roi d'Aragon, Perdjinand, l'investiture de Naples qu'il avait promise à Louis XII. Ferdinand, maltre affermi dans Naples, n'avait pas besoin de ettle cérémonie : aussi ne lui eu coûla-ti-l que sept mille écus de reclevauce, au lien de quarante-buit mille qn'on payait auparanant au saint siège. 1541. Jules 1964cher la guerre au roi de France,

Ce roi commençait done à être bien peu puissant en Italie.

Le pape guerrier veut conquérir Ferrare, qui

apartient à lifonse d'Ext., allié de la France. Il protei la Mirandole et Conocrdis elemin fesant, et les recd à la maison de la Mirandole, mais comme fieth du saint siège. Ce sout de petites guerres: mais Joles na vait certainement plus de remources dans l'esperit que sus prédécesseurs, posiqu'il trovatit de quoi faire ces guerres ; et toutes les vieinères de Français sarvious bien pen servi, posiqu'elles ne servaient pas à mettre un frein aux enterprises du pape.

Jules n cède à l'empereur Modène, dont il s'était emparé, et ne le cède que dans la erainte que les troupes qui restent au roi de France dans le Milanais n'en fasseut le siéce.

4512. Enfin le pape réussit à faire signer secrètement à Maximilien une ligue avec lui et le roi Ferdinand coutre la France. Voilà quel fruit Louis xu retire de sa ligue de Cambrai et de taut d'argent douné à l'empereur.

Jules II, qui voulait cacciare i barbari d'Italia, y introduit done à la fois des Aragonais, des Suisses, des Allemands.

Gastion de Foix, neveu de Louis xxx, gouvernous de Mian, yème prince qui acquit la plan grande e Mian, yème prince qui acquit la plan grande rejutation parce qu'il se souteault avec très peu de forces, défait sous les alliés à la batteile de Revenue, mais il est tute dans sa visioire (4 fa xvxi). Le l'util de la vicioire est peuts, equi arrive le fruit de la vicioire est peuts, equi arrive dent le Miannis speis cotte célèbre journée, de Revenue, qui en d'autest tomps dei donné l'empire de l'Italie. Pavie est presque la seule place qui leur reste.

Les Sulsses, qui, excités par le pape, avaient servi à cette révolution, reçoivent de lui, au lieu d'argent, le titre de défenseurs du soint siège. Maximilien continue cependant la guerre contra les Véultiens; mais ces riches républicains se défendent, et réparent chaque jour leurs prenières

pertes. Le pape et l'empereur négocient sans cesse. C'est cette année que Maximilien fait proposer à Jules 11 de l'accepter pour son coadjuteur dans lo pontificat. Il ne voyait plus d'autre manière de rétablir l'autorité impériale en Italie. C'est dans cette vue qu'il prenait quelquesois le titre de Pontifex maximus, à l'exemple des empereurs romains. Sa qualité de lalque n'était point une exclusion au pontificat. L'exemple récent d'Amédée de Savoie le justifiait. Le pape s'étant moqué de la proposition de la coadjutererie, Maximilieu songe à lui succéder : il gagne quelques cardinaux : il veut emprunter de l'argeut ponr acheter le reste des voix à la mort de Jules , qu'il croit prochaine. Sa fameuse lettre à l'archidnehesse Marguerite sa fille en est un témoignage subsistant encore en 1 sont perdus pour la France, aussi Lien que Naples.

L'investiture du duché de Milan , qui trois ans auparavant avait coûté cent soixante mille écus d'or à Louis XII, est donnée à Maximillen Sforce à plus bas prix, an fils de ce Louis-le-Manre que Lonis xn avait retenn dans une prison si rade , mais și juste. Les mêmes Suisses qui avalent trabi Louis-le-Maure pour Louis xu ramènent le fils en triomphe dans Milan.

4545. Jules 11 meurt après avoir fondé la véritable grandeur des papes, la temporelle ; car pour l'antre elle diminuait tous les jours 1. Cette grandeur temporelle pouvait faire l'équilibre de l'Italie, et ne l'a pas fait. La faiblesse d'un gouvernemeut sacerdotal et le népotisme en ont été la cause.

Guerre entre le Danemarek et les villes anséatiques, Lubeck, Dantzick, Vismar, Riga. En voilà plus d'un exemple; on n'en verrait pes aujourd'hui. Les villes ont perdn , les princes ont gagné daus presque toute l'Europe : tant la vraie liberté est difficile à conserver.

Léon x, moins guerrier que Jules n, non moins entreprenant et plus artificieux, sans être plus habile, forme une lique contre Louis xu avec l'empereur , le roi d'Angleterre Henri vm et lo vieux Ferdinand d'Aragon. Cette ligue est conclue à Malines , le 5 avril , par les soins de cette même Marguerite d'Antriche, gonvernante des Pays-Bas, qui avait fait la ligue de Cambrai.

L'empereur doit s'emparer de la Bourgogno; le pape, de la Provence; le roi d'Angleterre, de la Normandie; le roi d'Aragou, de la Guienne. ll venait d'usurper la Navarre sur Jean d'Albret avec une bulle du pape secondée d'une armée. Ainsi les papes, toujours faibles, donnaient les royaumes au plus fort : ainsi la rapacité se servit toujours des mains de la religion.

Alors Louis xu s'nuità ces mêmes Vénitiens qu'il avait perdus avec tant d'imprudence. La ligue du pape se dissipe presque aussitôt que formée. Maximillen tire seulement de l'argeut de Henri vm : c'était tout ce qu'il voulait. Oue de faiblesse, que de tromperies, que de cruautés, que d'inconstance, que de rapacité, dans presque toutes ces grandes affaires !

Louis xII falt une value tentative pour reprendre le Milanais. La Trimouille y marche avec pen de forces. Il est défait à Novarre par les Suisses. On craignalt alors que les Suisses ne prissent le Milanais pour eux-mêmes. Milan, Gênes,

Les Vénitiens, qui avalent eu dans Louis xn un

ennemi si malavise et si terrible, n'ont plus en lui qu'un allie inutile. Les Espagnols de Naples se déclarent contre eux. Ils battent leur fameux général l'Alviano, comme Louis xu l'avait battu,

De tous les princes qui ont signé la ligne de Malines contre la France, Henri viii d'Angleterre est le seul qui tienne sa parole. Il s'embarque avec les préparatifs et l'espérance des Edouard III et des Henri v. Maximilien, qui avait promis une armée, suit le roi d'Augleterre en volontaire, et Henri viii donne une solde de cent écus par jour au successeur des césars, qui avait voulu être pape. Il assiste à une victoire que remporte Benri à la nouvelle journée de Guinegaste, nommée la journée des éperons, dans le même lieu où luimême avait gagné une bataille dans sa jeunesse.

Maximilien se fait donner ensulte une somme plus considérable : il reçoit deux ceut mille écus pour faire en effet la guerre.

La France, ainsi attaquée par un jeune roi riche et puissant, était en grand danger après la perte de ses trésors et de ses bomrues en Italie.

Maximilien emplale du moins une partie de l'argent de Henri à faire attaquer la Bourgogue par les Suisses, Ufric, duc de Virtemberg, y amène de la cavalerie allemande. Dijon est assièré. Lonis XII alfalt encore perdre la Bourgogne après le Milanais, et toujours par la main des Suisses. que La Trimouille ne put éloigner qu'en leur promettant quatre ceut mille écus au nom du roi son maltre. Quelles sont done les viels situdes du monde. et que ne doit-on pas espérer et craindre, puis qu'on volt les Suisses, encore funiants de tant de sang répandu pour souteuir leur liberté coutre la maison d'Autriche, s'armer en faveur de cette maison , et qu'on verra les Hollandais agir de même!

1514. Maximilien, secondé des Espagnols, entretient toujonrs un reste de guerre contre les Vénitiens. C'est tout ce qui reste alors de la ligue do Cambrai : elle avait changé de principe et d'objet ; les Français avaient été d'abord les béros de cette ligne, et en furent enfin les victimes.

Louis xII, chassé d'Italie, menacé par Ferdinand d'Aragon, battn et rançonné par les Suisses. vaincu par Henri vnı d'Angleterre, qui fesait revivre les droits de ses ancêtres sur la France. n'a d'autre ressource que d'accepter Marie, sœur de Henri vm, pour sa seconde femme.

Cette Marie avaît été promise à Charles de Luxembourg, C'était le sort de la maison de France d'enlever tontes les femmes promises à la maison d'Autriche.

4545. Le grand but de Maximilien est tonjours d'établir sa maison. Il conclut le marlage de Louis,

<sup>.</sup> Jufes tt, le 22 juillet 1512, avait excommunié Louis xII, et delle la France du serment de fidelité; mais les sujets de ce prince ne lui confirmèrent pas moins le beau surnoun de Pere du peuple, qui lui avalt été donné en 1506.

prince de Hongrie et de Bohême, avec sa petitefille Marie d'Autriche : et celui de la princesse Anne de Hongrie avec l'un de ses deux petits-fils Charles ou Ferdinand, gul furent depuis empereurs l'un après l'autre.

C'est le premier contrat par legnel une fille ait été promise à un mari ou à un autre au choix des parents. Maximilien n'oublie pas, dans ce contrat, que sa maison doit hériter de la Hongrie, selon les anciennes conventions avec la maison de Hongrie et de Bohême. Cependant ces deux rayaumes étaient toujours électifs; ce qui ne s'accorde avec ces conventions que parce qu'un espère que les suffrages de la natiou seconderout

Charles, déclaré majeur à l'âge de quippe ans commencés, rend hommage au roi de France Fraucois 1" pour la Flandre, l'Artois, et le Charolais. Henri de Nassau prête serment au nom de Charles

la puissance autrichienne.

Nouveau mariage proposé encore à l'archiduc Charles. Frauçois r' lui promet madame Renée sa belle-sœur. Mais cette apparence d'union couvrait une éternelle discorde.

Le duché de Milan est encore l'abiet de l'ambition de François 1" comme de Louis xII. Il commence ainsi que sou prédécesseur par une alliance avec les Vénitiens et par des victoires.

Il prend, après la bataille de Marignan tout le Milanais en une seule campagne, Maximilieu Sforce va vivre obscurément en France avec une pension de trente mille écus. François re force le pape Léon x à lui céder Parme et Plaisance : il lui fait promettre de rendre Modène, Reggio, au duc de Ferrare : il fait la paix avec les Suisses qu'il a vaincus, et devient ainsi, en une seule campaane. l'arbitre de tonte l'Italie. C'est ainsi que les Français commencent toujours.

4346. Ferdinand-le-Catholique, roi d'Aragon, grand-père de Charles-Quint, meurt le 25 ianvier. après avoir préparé la grandeur de son petit-fils. qu'il n'aimait pas,

Les succès de François re raniment Maximilien. Il lève des troupes dans l'Allemagne avec l'argent que Ferdinand d'Aragnu lui a envoyé avant de mourir ; car jamais les états de l'empire ne lui eu fournissent pour ces querelles d'Italie. Alors Léon x rompt les traités qu'il a faits par force avec François 1et, ne tient aucune de ses paroles, ne rend à ce roi ni Modène, ni Beggio, ni Parme, ni Plaisance; tant les papes avaient toujours à cœur ce grand dessein d'élnigner les étrangers de l'Italie, de les détruire tous les uns par les autres, et d'acquérir par la un droit sur la liberté italique dont ils auraient été les vengeurs : grand applique aux choses divines ces indulgences tem-

desseiu dignode l'ancienne Rome, quo la nouvelle ue pouvait accomplir.

L'empereur Maximilien descend par le Trontin. assiége Milan avec quinze mille Suisses : mais ce prince, qui prenait tonjours de l'argent, et qui en manquait toujours, n'en ayant pas pour payer les Suisses, ils se mutinent. L'empereur craint d'être arrêté par eux, et s'enfuit. Voila donc a quoi aboutit la fameuse ligue de Cambrai, à dépouiller Louis XII, et à faire enfuir l'eupereur do crainte d'être mis en prisou par ses mercenaires.

Il propose au roi d'Angleterre Henri viji, de lui ceder l'empire et le duché de Milan, dans le dessein seulement d'en obtenir quelque argent, On ne pourrait croire une telle démarche, si le fait n'était attesté par une lettre de Heuri vin.

Autre mariage encore stipulé avec l'archiduc Charles, devenu roi d'Espagne. Jamais prince ue fut promis à taut de femmes avant d'en avoir une. François I" lui doune sa fille, madame Louise, ågée d'un an.

Ce mariage, qui ue réussit pas mienx que les autres, est stipulé dans le traité de Noyon. Ce traité portait que Charles rendrait justice à la maison de Navarre, dépouillée par Ferdinand-lo-Catholique, et qu'il engagerait l'empereur, son grand-père, à faire la paix avec les Vénitiens. Ce traité n'eut pas plus d'exécution que le mariage, quoiqu'il dût en revenir à l'empereur deux cent mille ducats que les Vénitiens devaient lui compter. François re devait aussi donner à Charles cent mille écus par an, jusqu'à ce qu'il fût en pleine possessinn du royaumed Espagne. Rieu n'est plus petit ni plus bizarre. Il semble qu'an voie des joueurs qui cherchent à se tromper.

Immédiatement après ce traité, l'empereur en fait un autre avec Charles, sou petit-fils, et le roi d'Angleterre, contre la France,

1317. Charles passe en Espagne. Il est reconnu roi de Castille conjointement avec Jeanne sa mère.

4518. Le pape Léon x avait deux grands projets : celui d'armer les princes chrétiens contre les Tures, devenus plus formidables que jamais sous le sultan Sélim II, vainqueur de l'Égypte; l'autre était d'embellir Rome, ct d'achever cette basilique de Saint-Pierre, commencée par Jules II. et devenue en effet le plus beau monument d'architecture qu'aient jamais clevé les hommes,

Il crut qu'il lui serait permis de tirer de l'argent de la chrétienté par la vente des indulgences. Ces indulgences étaient originairement des exemptions d'impôts accordées par les empereurs ou par les gouverneurs aux campagnes maltraitées,

Les papes et quelques évêques même avaient

porelle, mais d'une maoière toute contraire. Les abudiqueces des empereurs stiates des libéralités au peuple; et criles des papes étaient un impôt un le peuple, mittod depuis que la créance du purspatire était généralement établié, et que le volugier, qui fait en tout pays au mons dis-buil parties sur viugt, crovail qu'on pouvait racheter des nécled de supplices avec un norceu de papier acheté à viil prit. In pareille voite publique est des ledes des pulporella un des ces rélientes qui net temberale qu'un result de la comme de l

Il y est partout des bareaux d'indulgences : co les affermait comme des droits d'entrée et de sortie. La plupart de ces comptoirs se tenalent dans les cabarets. La prédicateur, le fermier, le distributeur, chacun y agnaid. Jusque-lis tout fut patible. En Allemagne les augustins, qui avaient été long-temps en possession de presente cette marrotte à ferme, fureto i jalout cet dominicains, auxquels elle fut donnée : et voici la première étincelle qui embrass l'Europe.

Le fis a "un fongerou, se's hièles, fut celui par qui commerça la révipition. Cétali Marin Lather, moine angussia, que ses suspérieurs chargereit de précher coutre la marchandise qu'ils a àvaient pe veudre. La querelle fit d'aberd eutre la barria de la comparation de la comparation de la Lubber, appet avair décrèt les indiquences, estmina le pouvoir de celui qui les doousuit sur christiens. Un coin de vui les fut lest é les peuples animés voulurent juger ce qu'ils avaient alore, Le vious l'échée, échectur de Sax, surromme de Sages, celui- la même qui , après la mort de Le vious l'échée, celui- la même qui , après la mort de configuration de la comparation de la comparaprociosa laufure ouvertement.

protega Lunier ouvertensent.

Ce maine a l'avait par encore de doctri se l'eme
et arrècie. Misi qui jumaine na eu? Il se contents
et arrècie. Misi qui jumaine na eu? Il se contents
communies avec de pais noteliaire é du s'in;
que le péché demerrait dans uu endant après le
sapéture; que el a confession auriculaire étail
sauser lustile; que len papse et les conciles ne
perveut faire des arricles de foi; qu'on ne peut
prouver le purgatoire par les livres canoniques;
que les veux monastiques écairet un alon;
que les veux monastiques écairet un alon;
que fain, tous les princes devalent se réunir
pour adolf les moises mendiants.

Frédéric, duc et électeur de Saxe, était, comme on l'a dit, le protecteur de Luther et de sa doctrine. Ce prince avait, dit-on, assex de religion pour être chrétien, assex de raison pour voir les abus, beaucoup d'envie de les réformer, et beau-

coup plus peul-être encore d'entrer en partage des biens immenses que le clergé posséduit dans la Saxe. Il ue se doutait pas alors qu'il travaillait pour ses ennemis, et que le riche archevêché de Magdelourg serait le partage de la maison de Brandebourz, déis as rivale.

1519. Pendant que Luther, cité à la diète d'Augsbourg, se retire après y avoir comparu, qu'il en appelle au fout rocchie, et qu'il préspue au flue appelle au four concile, et qu'il préspue sans le swoir la plus grande révolution qui se soit foite en Europe dans la religion depuis l'extinction du pagnaisme, l'empereur Maximilleu, d'éju oublié, meurt d'un excès de melon à Inspruck. le 12 insvier.

### INTERRÈGNE JUSQU'AU I'T OCTOBRE 1520.

Les électeurs de Saxe et du Palatinat gouvernent conjointement l'empire jusqu'au jour où le futur élu sera couronné.

Le vid de France, François st", et le vid d'Expaque, Charles é Autriche, brigneun la couronne impériale. L'un et l'autre pouvaient faire revirre opquège ombre de l'empire romain. Le voisinage des Tures, devens si redoutable, metatit les électers dans la occisió dangereus de choisir un empereur poissant. Il importait ha chréfeindé per François on Charles fid étie, missi limportait au pape Léon x que ai l'un ni l'autre ne fita ta portée d'être son mâtre. Le pape avait à craisdre cipitement dans ce temps-fi Clarles, François, le grand Ture, et Luther.

Léon x traverse autant qu'il le peut les deux concurrents. Sept grauds princes doivent donner cette première place de l'Europe dans le temps le plus critique, et cependant on achète des voix.

Parmi ces intrigues et dans cet interrègue, Jes lois de l'Allemagne anciennes et nouvelles ne sont pas sans vigueur. Les Allemands donnent une grande leçon aux princes de ne pas abuser de leur pouvoir. La ligue de Soube se read recommandable en fesant la guerre au duc Ulric de Virtembers. cui maltraisi ses vassaux.

Cette ligue de Sousbe est la véritable ligue du bien public. Elle réduit le due à fuir de son état; mais ensuite elle vend est état à vil prix à Charles d'Autriche. Tout se fait done pour de l'argent! Comment Charles, prêt de parvenir à l'empire, dépouillait-il ainsi une maison, et achetait-il pour très peu de chose le bien d'un autre?

Léon x veut gouveruer despotiquement la Tos-

Les électeurs s'assemblent à Francfort. Est-il bien vrai qu'ils offrirent la couronue impériale à Frédéric surnommé le Sage, électeur de Saxe, ce élu? non. Eu quoi consiste donc son refus? en ce que sa réputation le fesait nommer par la voix publique, qu'il donna sa voix à Charles, et que

sa recommandation entralua entin les suffrages. Charles-Quint est élu d'une commune voix. le 28 juin 1549.

#### CHARLES-QUINT.

#### QUARANTE-UNIÈME EMPEREUR.

Cet année est celle de la première capitulation dressée pour les empereurs. On se contentait auparavant du serment qu'ils sesaient à lenr sacre. Un serment vague d'être juste ouvre la porte à l'injustice. Il fallait une digue plus forte contre l'abus de l'autorité d'un prince si puissant par lui-même.

Par ce contrat véritable du chef avec les membres, l'empereur promet que a'il a quelque domaine qu'il ne possède pas à bon titre, il le restituera à la première sommation des électeurs, C'est promettre beaucoup.

Des anteurs considérables prétendent qu'on lui fit jurer aussi de résider tonjours dans l'Allemagne ; mais la capitulation porte expressément qu'il y résidera autunt qu'il sera possible : exiger une chose injuste eut fourni un trop beau prétexte de ne pas exécuter ce qui était juste.

Le jour de l'élection de Charles-Quint est marque par un combat entre un évêque de Hildesheim et un duc de Brunavick dans le duché de Lunebourg. Ils se disputaient un fief; et malgré l'établissement des austrègues, de la chambre impériale, et du conseil aulique, malgré l'autorité des deux vicaires de l'empire, on voyait tous les jours princes, évêques, barona, donner des combats sangiants pour le moindre procès. Il y avait quelques lois; mais lo pouvoir coactif, qui est la première des lois, manquait à l'Allemagne.

L'électeur palatin porte en Espagne à Charles la nouvelle de son élection. Les grands d'Espagne se disaient alors éganx aux électeurs ; les pairs de France à plus forte raison ; et les cardinanx prenaient le pas sur enz tous,

L'Espagne craint d'être province de l'empire. Charles est obligé de déclarer l'Espagne Indépendante. Il va en Allemagne , maia il passe auparavant en Angleterre pour se lier délà avec Henri vini contre François 1er. Il est conronné à Aix-la-Chapelle le 23 octobre 4520.

4520. An temps de cet avénement de Charles-Quint à l'empire , l'Europe preud insensiblement

grand protecteur de Luther? Int-il solennellement : une face nouvelle. La puissance ottomane s'affermit sur des fondements inébranlables dans Constantinople.

> L'emperent, roi des Deux-Siciles et d'Espagne, paralt fait pour opposer une digne aux Tures. Les Vénitiens craignaient à la fois le sultan et l'empereur

> Le pape Léon x est maître d'un petit état, et sent deja que la moltié de l'Enrope va échapper à son autorité spirituelle. Car dès l'an 4520, depuis le fond du Nord jusqu'à la France, les esprits étaient soulevés, et contre les abus de l'Eglise romaine, et contre ses lois.

> François rer, roi de France, plus brave chevalier que grand prince, avait plutôt l'envie que le pouvoir d'abaisser Charles-Quint, Comment eûtil pa, à armes et à pradence égales, l'emporter sur un empereur, roi d'Espagne et de Naples, souverain des Pays-Bas, dont les frontières allalent jusqu'aux portes d'Amiens , et qui commençait à recevoir déjà dans ses ports d'Espagne les trésors d'un nouveau monde?

> Henri viii , roi d'Angleterre , prétendait d'abord tenir la balance entre Charles-Onint et Francois I'r. Grand exemple de ce que pouvait le courage anglais, soutenn déià des richesses du commerce.

On peut observer dans ce tablean de l'Enrope que Henri viii . l'un des principaux personnages, était un des plus grands fiéaux qu'ait éprouves la terre ; despotique avec brutalité , furieux dans sa colère, barbare dana ses amours, meurtrier de ses femmes, tyran capricieux dans l'état et dans la religion. Cependant || monrnt dans son lit; et Marie Stuart, qui n'avait eu qu'une faiblesse criminelle, et Charles re, qui n'eut à se reprocher que sa bonté, sont morts sur l'échafaud.

Un roi plus méchant encore que Henri vin , c'est Christiern II., naguère réunissant sons son pouvoir le Danemarck , la Norvége , et la Snède , monstre toujours souillé de sang, surnommé le Néron du Nord , puni à la fin de tous ses crimes, quoique beau-frère de Charles-Quint, détrôné et mort en prison dans une vieillesse abborrée et méprisée.

You'la à pen près les principanx princes chrétiens qui figuraient en Enrepe quand Charles-Quint prit les rênes de l'empire.

L'Italie fut plus brillante alors par les beauxarts qu'elle ne l'a jamaia été; mais jamais on ne la vit plus loin du grand but que s'était prenosé Jules II , di cacciare i barbari d'Italia.

Les puissances de l'Enrape étaient presquetoujours en guerre; mais, heureusement ponr les peuples, les petites armées qu'on levait pour un temps retournzient ensuite cultiver les campagnes; et an milion dos guerres les plus scharnes, il n'y avid pes duns l'Europe la cinquième partie des soldats qu'on voit sujourn'ibit dans la plus profunde pais. On ne consussissi point cet effort continuel et finneste qui consume tonte la substance d'un gouvernement dans l'extretien de ces armée sonubreuses toujours subsistantes, qui, u entony de pair, o pe sevent être emphyées que coutre les peuples, et qui un jour pourront être innestes à leurs maltres.

La gendarmerie fesait tonjours la principale force des armées chrétiennes : les fantassina ciaient méprisés ; c'est pourquoi les Allemands les appelaient Lands-Knechte, valets de terre. La milice des janissaires était la seule infanterie redoutable.

Les rois de France se servaient presque loujours d'une indanteir étragnére; les Soises-ne fesaisent encore usage de lear liberté que pour vendre leur saug, et d'ordinaire celui qui avait le plus de Suisses dans son armée ne croyati s'un de la victoire. Il euvent an moine cett réputation jusqu'à la lastaille de Marignan, que Francisir "gagan contre cus a rees sa gendarmerie, quand il voolnt pour la première fois descendre en traite.

L'art de la guerre fut plus approfondi sous charles-Quint qu'in el l'avait été encore. Se grands succès, le progrès des beaux-arts en Italie, le chaugement de religion dans la moitié de l'Enrope, le commerce des Grandes-Indes par l'Océan, la conquête du Mexique et du Pérou, rendent ce sèbel éternellement mémorable.

4521. Diète de Yorms, fameuse par le rétablissement de la chambre impériale, qui ne subsistait plus que de nom.

Charles-Quint établit deux ricaires, non pas de l'empire, mais de l'emperèur. Les vicaires nés de l'empire sont Saxe et Palatin, el leurs arrèts sont irrévocables. Les vicaires de l'empereur sont des régents qui rendent compte an souverain. Ces régents furrent son frère Ferdinand, auquel il avait cédé ses états d'Autriche, le comte palatin, et vintel-deux assesseurs.

Cotte diète ordonue que les dons de Brusariée, de de Lumbourn que Coé, et les oréques d'iliderbeim et de himien de l'autre, qui se fession la geurre, comparitoret, ils méprient et arrêt: on les met an ban de l'empire, et ils méprient et ben. La guerre constitue estre est. La pusionne de Charles-quient n'est pas conore sasse grande pour donner de la Forceaux lois. Dens vérique armés et rebelles in indisposent pas médiocrement les capris. contre l'Egisse contre les biesses de l'Égisse.

Luther vient à cette diète avec un sanf-conduit de l'empereur : il ne craignait pas le sort de Jean Hore: les prêtes su'claient pas les plas foris à la diche. On confer aven lei sum treys einterder; on ne convient de rien; on le laisse publishement retornare es Sac éderire la religion resaine. Le 6 mai, l'empereur donne un édit contre Lather alsemt, et ordenne, con speine de décoléssaisse, a lout prince et état de l'empire d'empirisonne Lutter et ses adicients. Cet ordre était contre le duc de Sace. On sayait bien qu'il n'edérait pas. mais l'empereur, qui s'unissait avec le pape Léon x contre François r'', vouhit paraître catholique.

Il veui, dans cette ditte, faire conclure mue allance cutre l'empire et le roi de Damenarck Christieru ui, son bean-frère, et bai assurer des secons. Il rège de lougher dans les grandes assemblées un sectiment d'horreur pour la tyranule; le roi de hantarie y l'aut teuteler, et l'esthossisme de la vertus e communique. Toute la diété e fètera contre une allance avec un scielrat, le mit da mang de quetre-rhigi-qualories étauteurs messacrès a su yvex par de nouvrean dans Sociébulis réve en versa de la contre de la contr

La notue année, le pape Léon x, plus intriganpout-éve que politique, et qui, se trouvant entre François ?" et Charles-Quint, ne pouvait gaive fre qu'intrigant, fair pesque à la fise un traité avec l'un et avec l'autre; le première et 323, avec l'année avec l'autre; le première et 323, avec l'année à vancer l'autre; le première et 323, avec l'année à vancer l'autre; le première et 324, l'apte en se réservant Galète; et cels en vette de cette dei chincière que qui amais un roi de Naples en ne peut être empereur ; le second en 324, avec et et pour donner le Milanais à l'rançois Store, fils et pour donner le Milanais à l'rançois Store, fils et pour donner le Milanais à l'rançois Store, fils poinée de Louis-le-Maure, et sutroin pour donner au saint sége Ferrare, qu'on voulait toujours ôter à la maison d'Est.

Première hostilité qui met aux mains l'empire et la France. Le duc de Bonillon-la-Marck, souverain du châtean de Bonillon, dèclare solennellement la guerre par un héraut à Charles-Quint, et ravage le Luxembourg. On sent hien qu'll agissait pour François pr', qui le désavonait en public.

Charles, uni avec Henri vm et Léon x, fait la guerre à François : l'a du côté de la Picardie et vers le Milanais : elle avait déjà commencé en Espague, des 4 520 ; mais l'Espagne n'est qu'un accessoire a ces Annales de l'empire.

Lantrec, gouverneur du Milanais ponr le roi de France, général malheureux parce qu'il était fier et imprudent, est chassé de Milan, de Pavie, de Lodi, de Parme, et de Plaisance, par Prosper Colonne.

Léon x meurt le 2 décembre. George, marquis

de Malaspina, attaché à la France, soupçonné d'avoir empoisonné le pape, est arrêté, et se justifie d'un crime qu'il est difficile de prouver.

Co pape avait douze mille Suisses à son service. Le cardinal Wolsey, tyran de Henri suz, qui était le tyran de l'Angleterre, veut être pape. Charles-Quint le joue, et manifeste son pouvoir eu fesant pape son précepteur Adriea Florent, matif d'Urecht, alors régent en Espagne.

Adrien est ein le 9 janvier. Il garde son nom, malgré la coutume établie des l'onzième siècle. L'empereur gouverne absolument le pontificat.

L'ancienne ligue des villes de Souabe est confirmée à Ulm pour onze ans. L'empereur pouvait la craindre; mais il voulait plaire aux Allemands.

4522. Charles va enore en Angletere, repoil à l' Windor l'Ordre de la Jarrelière; l'promet d'éponser sa cossibe Marie, fille de sa tante Cathetine d'Aragon et de Henri var, que sons file Palippe en épossa depois. Il se soumet, par nac clause Cathenane, à paper cinn que na mile de vas d'il n'éposse pas cette princeise. Cest la ciuquième fois qu'il de promis sant étre marié. Il partaga la France en liée ave l'éteir var, qui compte alors faire revivrels précisions deses al que zo crossume.

L'empereur emprunte de l'argent du roi d'Anpleterre. Voilsi l'explication de cette énigme du dédit de cinq cent mille écus. Cet argent prêté aurait servi un jour de dot; et ce dédit singulier est exigé de Henri vut comme une espèce de cantion.

L'empereur donne au cardinal-ministre Wolsey des peusions qui ue le dédommagent pas de la tiare.

Pourquoi le plus puissast empereur qu'on sit vu depuis Charlemage est-il obligi d'alter demander de l'argent à Henri vus comme Massinlien il fiest la gener vers les Prysiènes, vers la Picardie, en Italie, tout à la fois ; l'Allemagne ne in fournissait rien ; l'Espagne peu de chose: les mines du Mexique ne fessient pas eucore un produit rigié; les dépuses de son ouronnement et des premiers d'ablissements en tout geure furnat immenses.

Charles-Quint est heurenx partout. Il ne reste h François I", dans le Milanais que Crémone et Lodi. Génes, qu'il tenait encore, lui est oulevée par les impériaux. L'empereur permet que François Sforce, dernier prince de cette race, eutre daus Milan.

Mais pendant ee temps-fa même la puissauce ottomane menace l'Allemagne. Les Turcs sont en Hongrie. Soliman, aussi redoutable que Seiim et Mahomet m, prend Belgrade, et de fà il va au

siége de Rhodes, qui capitale après na siege de trois mois.

Cette année est féconde en grands événements. Les états du Danemarck déposent solennellement le tyran Christieru, comme on juge un coupable; et en se bornant à lo déposer on lui fait grâce.

Gustave Vasa proscrit en Suède la religion catholique. Tout le Nord jusqu'au Veser est prêt de suivre cet exemple.

1525. Pendant que la guerre de controverse menace l'Allemagne d'une révolution, et que Soliman menace l'Europe chrétienne, les querelles de Charles-Quint et de François 1º font les malheurs de l'Italie et de la France.

Charles et Henri vui, pour accabler Fraequis III, agannt le comachable de Boundro, qui, plus rempli d'ambision et de vengeauce que d'amour pour la patrie, s'engage à attequer le milieu de la France, famía que ses eucuenis piederrent par ses froutières. On lui promet Élonores, seur de Charles-Quiut, veure du roi de Portugal, et, oc qui est plus essentiel, la Provence avec d'autres terres qu'on érâgene se royaume.

Pour poster le deraiter osup à la Franço, l'empereur se ligue encore avec les Vénitiens, le pape Adrien et les Florentins. Le duc François Slorec reste possesseur du Milanais, dont François "est dépositilé: mais l'empereur ne recounait point oucore Slorce pour duc de Milan, et il diffère à se décider sur cette province, dont il sert notjoners multre quand les Français n'y seront plus.

Les troupes impériales entrent dans la Champagne: le connétable de Bourbon dont les desseins sont découverts, fuit, et va commander pour l'empereur en Italie.

Au milieu de ces grands troubles, une petite guerro s'êlve entre l'électeur de Trèves et la noblesse d'Absace, comme un petit tourbillon qui s'agite dans un grand. Charles-Quint est trop occupé de ces vastes desseins et de la multitude de ses intérêts, pour pesser à pacifier ces que-relles passassières.

Clément va soccido à Adrien le 29 novembre ; il était de la maison de Médicia. Sen pontificat est élernéflement renarquable par ses malhoureuses intrigues et par sa faiblesse, qui neusèrent depuis le pillage de Rone, que saccage l'armé de Charles-Quint, par la perte de la liberté des Florentins, et par l'irrévocable défection de l'Augleterre aurachés à l'Édite romaine.

4524. Clement vu commence par envoyer à la diète de Nuremberg nu légat pour armer l'Allemagne contre Soliman, et pour répondre à un écrit initiulé, Les cent griefs contre la cour de Rome. Il ne réussit ni à l'un nià l'antre.

Il n'était pas extraordinaire qu'Adrien, précap-

teur et depuis ministre de Charles-Quint, né avec le génie d'un subalterne, fût entré dans la ligue qui devait rendre l'empereur maître absolu de l'Italie, et bientôt de l'Europe. Clément vu eut d'abord le courage de se détacher de cette ligue.

espérant tenir la balance égale.

Il y avita doro uo homme de sa famille qui était vértiablement lon grand homme; c'est Jean de Médicis, général de Charles-Quint. Il commandait pour l'empereur en Italia evac le conneible de Bonrhon; c'est lui qui aches a de chaser cette année les Frauçais de la petite partie du Minanis qu'ils occupiant encore, qui batti Bonniret à Biggrasse, où fut tué le chevalier Bayard, très romomé en Français.

Le marquis de Pescara, que les Français appellent Pescaire, digne émule de ce Jean de Mid dicis, marche en Provence avec le duc de Bourbon. Celui-ci veut assiéger Marseille malgré Pescara, et l'entreprise -échoue: mais la Provence est ravagcée.

François t<sup>er</sup> a le temps d'assembler une armée; il poursuit les impériaux, qui se retirent; il paus les Alpes. Il rentre pour son malheur dans ce duché de Milan pris et perdn tant de fois. La maison de Savoie n'était pas encore assez puissante pour fermer le passage aux armées de France.

Alors l'ancienne politique des papes se dépòle, et la crainte qu'inspire un empereur Irop puissant lie Ciément vn avec François y fait veut lui donner le royaume de Naples. François y fait marcher un gross détachement de son armée. Par là il s'affaibit en divisant ses forces, et prépare ses malheurs et ceux de Roya

1923. Le roi de France usiège Parie. Le comb calcannoy, riceroi de Naples, Pescare al Bourbon, reulent faire letre le siège, en s'ouvrant un passage par le pare de Mirabel, où Françoise met les impéraixe en dévoute. Le roi de France n'avait qu'à ne rien hire, et ils ciaient vainces. Il veut les pour suive, et il est leut onitérement. Les Suisses, qui fessient la force de son inhaberie, s'enhieut et l'abandoment; et il ne reconsult la faute de n'a soir en qu'in est infinaterie mercenaire et d'avoir per douté en oracents, que d'orqu'i famile fait de l'avoir en qu'il avait outragé, et qu'il avait force à éter re-left.

Charles-Quint, qui était alors à Madrid, apprend l'excès de son bonheur, et dissimule celui de sa joie. On lui envoie son prisonnier. Il semblait alors le maitre de l'Europe. Il l'édit été en effet si, au lieu de rester à Madrid, il etit suivi sa fortune à la têté de cinquante mille hommes; mais ses succès lui fient des ennemis d'autant plus aisément, que

lui, qui passait pour le plus actif des princes, ne profita pas de ces succès.

Le cardinal Wolsey, mécontent de l'empereur, an lleu de porter Henry vm., qu'il gouvernait, à entrer dans la France abandonnée et à la conquérir, porte son maître à se déclarer contre Charles-Quint, et à tenir cette balance qui échappait any faibles mains de Cément vu.

Bourbon, que Charles flattait de l'espérance d'un royaume composé de la Provence, du Daupliné, et des terres de ce connétable, n'est que gouverneur du Milanais.

Il faut croire que Charles-Quint avait de grandes affaires secrètes en Espagne, puisque, dans ce moment critique, il ne venait ni vers la France, où il pouvait entrer, ni dans l'Italie, qu'il ponvait subjuguer, ni dans l'Allemagne, que les nonveaux dogmes et l'amour de l'indépendanc emplis-

saient de troubles.

Les différents sectaires savaient bien ce qu'ils ne voulaient pas croire; mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient croire. Tous s'accordaient à s'elever contre les abus de la cour et de l'Éure romaine: tous introdusaient d'autres abus. Méalanchthon s'onose à Luther sur unedeues articles.

Storck, né en Silésie, va plus loin que Luther. Il est le fondateur de la secte des anabaptistes : Muncer en est l'apôtre : tous deux prêchent les armes à la main. Luther avait commencé par mettre dans son parti les princes; Muncer met dans le sien les habitants de la campagne. Il les flatte et les anime par cette idée d'égalité, los primitive de la uature, que la force et les conventions ont détrnite. Les premières fureurs des paysans éclatent dans la Souabe, où ils étaient plus esclaves qu'ailleurs, Muncer passe en Thuringe. Il s'y rend maître de Mulhansen en prêchant l'égalité, et fait porter à ses pieds l'argent des habitants en préchant le désintéressement, Tous les paysans se soulèvent en Souabe, en Franconle, dans une partie de la Thuringe, dans le Palatinat, dans l'Alsace.

A la vérité ces espèces de murages firent un manifeste que Lycupe anorai signé. Ils demandaient « qu'on ne levit sur eux que les dimes des les dimes des les dimes des les dimes des les petres que le la large de la legis de

Ce qui est très remarquable, c'est qu'à l'exemple de ces anciens esclaves révoltés qui, se sentant incapables de gouverner, choisirent, dit-on, autrefois pour leur roi le seul maltre qui avait échappé an carnage, ces paysans mirent à leur tête nu gentilhomme. Ils s'emparent de Heilbron. de Spire, de Wurtzbourg, de tous les pays entre ces villes.

Muncer et Storck conduisent l'armée en qualité de prophètes. Le vienx Frédéric, électeur de Saxe, leur livre une sangiante bataille près de Franckusen dans le comté de Mansfeld. En vaiu les deux prophètes entonnent des cantiques au nom du Seigneur : ces fanatiques sont entièrement défaits, Muucer, pris après la bataille, est condamné à perdre la tête. li abjura sa secte avant de mourir. Il n'avait point été enthousiaste; il avait conduit ceux qui l'étaient ; mais son disciple Pfiffer, condamné comme iui , mourut persuadé. Storck retourne prêcher en Silésie, et envoie des disciples en Pologne. L'empereur, cependant, négociait tranquillement avec le roi de France sou prisonuier a Madrid.

4526. Principaux articles du traité dont Charles-Oniut impose les lois à François 1er.

Le roi de France cède à l'empereur le duché de Bourgogne et le comté de Charolais : il renonce au droit de souveraineté sur l'Artois et sur la Flaudre. Il lui laisse Arras , Tournai , Mortagne, Saint-Amand, Lille, Douai, Orchies, Hesdin. li se désiste de tous ses droits sur les Deux-Siciles. sur le Milanais, sur le comté d'Asti, sur Gênes, li promet de ne jamais protéger ni le duc de Gueldre. qui se soutenait toujours contre cet empereur si puissant, ni le duc de Virtemberg, qui revendiquait son duché veudu à la maison d'Autriche; il promet de faire renoncer les béritiers de la Navarre à leur droit sur ce royaume ; il signe une ligue défensive et même offensive avec son vainqueur qui lui ravit tant d'états; il s'engage à épouser Éléonore, sa sœur.

Il est forcé à recevoir le duc de Bourbon eu grâce, à lui rendre tous ses biens, à le dédommager lui et tous ceux qui ont pris son parti. Ce n'était pas tout. Les deux fils alnés du roi

doivent être livrés en otage jusqu'à l'accomplisse-

ment du traité ; il est signé le 14 janvier. Pendant que le roi de France fait venir ses deux

enfants pour être captifs à sa place, Lannoy, viceroi de Naples, entre dans sa chambre en bottes, et vient lui faire signer le contrat de mariage avec Éléopore, qui était à quatre lieues de là, et qu'il ne vit point : étrange façon de se marier l

Ou assure que François I' fit une protestation par-devant notaire contre ses promesses, avant de les signer. Il est difficile de croire qu'un notaire de Madrid ait vonln et pu venir signer un tel acte dans la prison du roi.

Le dauphiu et le due d'Orléans sout amenés en Espagne, échangés avec leur père, au milieu de la rivière d'Andaye, et menés en otage.

Charles aurait pn avoir la Bonrgogne, s'il se l'était fait céder avant de relâcher sou prisonnier, Le roi de France exposa ses deux enfants au courroux de l'empereur en ne tenant pas sa parole. Il y a eu des temps où cette infraction aurait coûté la vie à ces deux princes.

François 1er se fait représenter par les états de Bourgogne qu'il n'a pu céder cette grande province de la France. Il ne fallait donc pas la promettre. Ce roi était dans un état où tous les partis étaient tristes pour lui.

Le 22 mai, François I", à qui ses malheurs et ses ressources ont donné des amis, signe à Cognac nne ligue avec le pape Clément vis, le roi d'Angleterre, les Vénitiens, les Florentins, les Suisses, contre l'empereur. Cette ligue est appelée sainte, parce que le pape en est le chef. Le roi stipule de mettre en possession du Milanais ce même duc François Sforce qu'il avait voulu déponilier. Il finit par combattre pour ses anciens ennemis. L'empereur voit tout d'un coup la France, l'Angleterre, l'Italie, armées contre sa puissance, parce que cette puissance même u'a pas été assez grande pour empêcher cette révolution, et parce qu'il est resté oisif à Madrid au lieu d'aller profiter de la victoire de ses généraux.

Dans ce cabos d'intrigues et de guerres, les impérisux étaient maltres de Milau et de presque toute la province. François Sforce avait le seni château de Milau.

Mais dès que la ligne est signée, le Mijanais se soulève: il prend le parti de son duc. Les Vénitiens marchent et enlèvent Lodi à l'empereur. Le duc d'Urbin, à la tête de l'armée du pape, est dans le Milanais, Malgré tant d'enpemis, le bonheur de Charles-Quint Ini conserve i'Italie. Il devait la perdre en restaut à Madrid; le vieil Antoine de Lève et ses autres généraux la lui conservent. François rer ne peut assez tôt faire partir des troupes de son royaume épuisé. L'armée du pape se conduit lâchement; celle de Venise moliement. François Sforce est obligé de rendre son château de Milan. Un très petit nombre d'Espagnols et d'Allemands, bien commandés et accoutnmés à la victoire, vaut à Charles-Quint tous ces avantages, dans le même temps de sa vie où il fit le moins de choses par lui-même. Il reste toujours à Madrid. Il s'applique à régler les rangs et à former l'étiquette ; il se marie avec Isabelle, fille d'Emmanuel-le-Grand, roi de Portugal, pendant one le nouvel électeur de Saxe. Jean-le-Constant, fait profession de la religion nouvelle, et abolit la romaine en Saxe ; pendaut que le landgrave de Hesse, Philippe, en fait autant dans ses états ; que Francfort établit un sénat Inthérien, et qu'enfin un asset grand nombre de chevaliers teutous, destinés à défendre l'Église, l'abandonnent pour se marier et approprier à leurs familles les commanderies de l'ordes.

On avait brûlé autrelois einquante chevaliers du temple, et aboil l'ordre, parce qu'il n'était que riche; celui-ciait puissant. Albert de Brandebours, son grand-maître, partage la Prusse avec les Polonais, et reste souverain de la partie qu'on appetle la Prusse ducale, en rendant hommage et payant tribut au roi de Pologne. Ou place d'ordinaire en 4250 ecte révolution.

Dans ces circonstances, les luthériens demandent l'autement l'établissement de leur réligiou dans l'Allemagne à la diète de Spire. Ferdiand, qui tient cette diète, demande du secours contre Soliman qui revenait attaquer la Hongric. La diète n'accorde ul la liberté de la religiou, ui des secours aux serdiesse contre la serdiesse contre la serdiesse contre la serdiesse contre la serdiesse contre les Olumans.

Le jeuus Louis, roi de Hougrie et de Bodème, erroit pouvoir souterie seul l'éclit de l'empire ture. Il ose livrer bataille à Solinan. Cette jourtie appeide de bloats, du nom de kamp de lataille, non lois de Bode, est aussi functe aux la noblean de Bode, est aussi functe aux l'experiment de la language de la companye de la ripième; le rei est myé dans un marais en en pièces; le roi est myé dans un marais en pième; le rei est myé dans un marais en prisonniers après la taille, et qui l'est un affic décapiter quisure cests nobles hougrois man fit décapiter quisure cests nobles hougrois prisonniers après la taille, et qui l'act roi-qui le portrait du malheureux roi Losis. Il roit qu'exer cospitale qu'un bomme qu'inti couper des aux froid quisure ceuts têtes mobles, en prisonniers après des characteriste de l'est près une ce et ce deux fais sont également douper une et ce ce deux fais sont également dou-

Soliman prend. Bude, et menace tous les environs. Ce milheur de la chrièteite finit la grandeur de la maisou d'Autrich, L'archidote Feniland, Frierde Chairde-Quini, demande la Hougrie et la Bolème, comme des ciass qui doivent lai revent par les pactes de famile, comme un héritage. On coucilie ce drait d'héritage avec le drait d'évetion qu'a suivait les peuples, en soutenant l'un par l'autre. Les éstas de Hougrie l'élisent le 26 octobre.

Pendant ce temps-la même un autre parti venait de déclarer roi dans Albe-Royale Jean Zapoli, comte de Scepus, vayvode de Traussylvanie. Il ny cut quire depuis ce temps-la de royaume plus malbeureux que la Rongrie, il fu presque tocajours partagé en deux factions, et inondé par les Tures. Copendant Ferdinand est asser heureux pour classer en peu de jours son rival, et pour être couronné dans Bude d'où les Turcs s'étaient retirés.

4527. Le 24 février, Ferdinand est élu roi de Bohème saus concurrent; et il reconnalt qu'il tient ee royaume ex libra et bona voluntate, de la libre et bonne volonté de ceux qui l'ont eboisi.

Charles-Quint est toujours en Espagne pendant que sa maison acquiert deux royaumes, et que sa fortune va en Italie plus loin que ses projets.

Il payait mal ses troupes commandées par le duc de Bourbon et par Philibert de Châlons, prince d'Orange; mais elles subsistaient par des rapines, qu'on appelle contributions. La sainte ligue était fort dérangée. Le roi de France avait negligé une vengeance qu'il cherchait, et u'avait point encore envoyé d'armée delà les Alpes. Les Vénitiens agissaient peu, le pape encore moins, et il s'était épuisé à lever de mauvaises troupes, Bourbon mene ses soldats droit à Rome. Il monte à l'assaut le 27 mai 1; il est tué en appuyant une échelle à la muraille : mais le prince d'Orange entre dans la ville. Le pape se réfugie au château Saint-Ange, où il devient prisonnier. La ville est pillée et saccagée, comme elle le fut autrefois par Alaric et par les autres barbares.

On dit que le pillage monta à quinze millions d'ecus. Charles, en exigeant la moitié seulement de cette somme pour la rançon de la ville, edit pu dominer dans Rome. Mais après que ses troupes y current vécu près de neul mois à discrètion, il ne put la garder. Il lui arriva ce qu'éprouvèrent lous ceux qui avaient saccaée cette cavitale.

Il y nut dans es désastre trop de sang répandi ; mais heucoup de soldate crenità s'haltièrent dans le part, et on compta à home et aux envi-rons, an bout de quelques mois, quatre mille mes per centis like enceitare. Rome fut pruplée d'És-pusols et d'Allemands, apris l'armé di attre-fois de cotta, d'Hérales, de Vandales. Le sang punols et d'Allemands, apris l'armé de attre-fois de cotta, d'Hérales, de Vandales. Le sang de Romains s'était mês sous les césars à celui d'une foide d'érangers. Il ne reste pas apique-d'àul dans Rome nue seule famille qui puisse se ditre romaine. Il n'y a que le nom et les raities de la maîtrese de monde qui indistinct.

Pendant la prison du pape, le duc de Ferrare, Alphonse r<sup>6</sup>, à qui Jules II a vait enlevé Modèncet Reggio, reprend cet état quand Clément vin capitule dans le château Saint-Anze. Lés Malatesta se ressaissent de Rimini. Les Vénitiens, alliés du pape, lui preunent Bavenne, mais pour le lui garder, disseut-lis, contre l'empereur. Les Floreu-

Cette date est celle qu'on ili dans l'édition de 1754. Il paraili certain que le duc de Bourbon périt le 6 mai; et , si l'on en croit Bouvenuto Cellini, celèbre artiste de Florence, ce fui ce dernier qui le un d'un coup d'arquebus.

en liberté.

François 1er et Henri viii, au lieu d'envoyer des troupes en Italie, envoient des ambassadeurs à l'empereur. Il était alors à Valladolid. La fortune, en moins de deux aus, avait mis eutre ses mains Rome, le Milanais, un roi de France, et uu page, et il n'en profitait pas. Assez fort pour piller Rome, il ne le fut pas assez pour la garder; et ce vieux droit des empereurs, cette prétention sur le domaine de Rome demeura toujours derrière nu nuage.

Eufin, François 1er envoie une armée dans le Milanais sous ce même Lautrec qui l'avait perdu, laissant toujours ses deux enfants en otage. Cette armée reprend encore le Milanais, dont ou se saisissait et qu'on perdait en si peu de temps. Cette diversion, et la peste qui ravage à la fois Rome et l'armée de ses vainqueurs, préparent la délivrance du pape. D'un côté Charles-Quint fait chanter des psaumes et faire des processions en Espagne pour cette délivrance du saint père, qu'il retient captif; de l'autre il lui vend sa liberté quatre cent mille ducats. Clément vu en paie comptant près de cent mille, et s'évade avant d'avoir payé le reste.

Pendant que Rome est saccagée, et le pape ranconné au nom de Charles-Quiut, qui soutient la religion catholique, les sectes ennemics de cette religion font de nouveaux progrès. Le saccagement de Rome et la captivité du pape enhardissaient les luthériens.

La messe est abolie à Strasbourg juridiquement, après une dispute publique. Ulm, Augsbourg, beaucoup d'autres villes impériales se déclarent Inthériennes. Le conseil de Berne fait plaider devaut lui la cause du catholicisme et celle des sacramentaires, disciples de Zuingle, Ces sectaires différaient des luthériens, principalement au aujet de l'eucharistie, les zuingliens disant que Dieu n'est dans le pain que par la foi, et les luthérieus affirmant que Dieu étalt avec le paiu, dans le pain et sur le pain ; mais tous s'accordant à croire que le pain existe. Geneve, Constance, sulvent l'exemple de Berne. Ces zuingliens sont les pères des calvinistes. Des peuples qui n'avaient qu'nu bou sens simple et austère, les Bobêmes, les Allemands, les Suisses, sont ceux qui ent ravi la moitié de l'Europe an siège de Rome.

Les anabaptistes renouvelleut leurs furenrs au nom du Seigneur, depuis le Palatinat jusqu'à Vurtabourg: l'électeur palatin, aldé des généraux Truchses et Fronsberg, les dissipe,

4528. Les anabaptistes reparaissent dans Utrecht, et ils sont cause que l'évêque de cette ville, qui en était seigneur, la vend à Charles-

tins seconent le joug des Médicis, et se remettent | Quint, de peur que le duc de Gueldre ne s'eu rende le maître

> Ce duc, toujours protégé en secret par la France, résistait à Charles-Quint , à qui rien n'avait résisté ailleurs. Charles s'accommode entin avec lui, à condition que le duché de Gueldre et le comté de Zutohen reviendrout à la maison d'Antriche, al le duc meurt sans enfants mâles,

> Les querelles de la religiou semblaient exiger la présence de Charles eu Allemagne, et la guerre l'appelait en Italie.

> Deux hérauts, Guienne et Clarence, l'un de la part de la France , l'autre de l'Angleterre , vieunent lui déclarer la guerre à Madrid. François 1er n'avait pas besoin de la déclarer, puisqu'il la fesait déjà dans le Milanais, et Heuri viu eocore moins, puisqu'il ne la lui fit point.

> C'est une bien vaine idée de penser que les princes n'agissent et ne parlent qu'en politiques : ils agissent et parlent en hommes. L'empereur reprocha aigrement au roi d'Angleterre le divorce que ce roi méditait avec Catherine d'Aragon, dont Charles était le neveu. Il chargea le hérant Clareuce de dire que le cardinal Wolsey, pour se venger de u'avoir pas été pape, avait conseillé ce divorce et la guerre.

> Quant à François 1er, il Ini reprocha d'avoir manque à sa parole, et dit qu'il le lui soutiendrait seul a seul. Il était très vrai que François ?" avait manque à sa parole : il n'est pas moins vrai qu'elle était très difficile à tenir.

> François 1er lui répondit ces propres mots : « Yous avez menti par la gorge, et autant de fois e que le direz vous mentirez, etc. Assurez-nous le « camp, et nous vous porterons les armes. »

> L'empereur envoie un béraut au rol de France. chargé de signifier le lieu du combat, Le roi , avec le plus grand appareil, le recoit le 10 septembre, dans la grand'salle de l'ancien palais où l'on rend la justice. Le héraut voulut parler avant de montrer la lettre de son maître, qui assurait le camp. Le roi lul impose silence, et veut voir seulement la lettre : elle ne fut point montrée. Deux granda rois s'en tinrent à se donner des démentis par des hérauts d'armes. Il y a dans ces procedes un air de chevalerie et de ridicule hien éloigné de nos mœurs.

> Pendant toutes ces rodomontades, Charles-Quint perdalt tont le fruit de la bataille de Pavie, de la prise du roi de France, et de celle du pape. Il allait même perdre le royaume de Naples. Lautrec avait deja pris toute l'Abruzze. Les Vénitiens s'étaient emparés de plusieurs villes maritimes du royanme. Le célèhre André Doria, qui alors servait la France, avait, avec les galères de Gênes, battu la flotte impériale. L'empereur qui , six

mois anparavant , était maître de l'Italie , allait en être chassé : mais il fallait que les Français perdissent toujonrs en Italie ce qu'ils avaient gagné.

La contagion se met dans leur armée : Lautrec meurt. Le royanme de Naples est évacué. Henri, duc de Brunsvick, avec une nouvelle armée, vient défendre le Milanais contre les Français et contre Sforce.

Doria, qui avait tant contribué an succès de la France, justement mécontent de François r<sup>er</sup>, et craignant même d'être arrêté, l'abaudonne, et passe au service de l'empereur avec ses galères.

La guerre se continue dans le Milanais. Le pape Clément vir, en attendant l'événement, négocie. Ce n'est plus le temps d'excommunier un emperenr, de transférer son sceptre dans d'autres mains par l'ordre de Dieu. On en eût agi ainsi autrefois pour le seul refus de mener la mule du pape par la bride; mais le pape, après sa prison, après le saccagement de Rome, inefficacement secouru par les Français, craignant même les Vénitiens ses alliés, voulant établir sa maison à Florence. voyant enfin la Snède, le Danemarck, la moitié de l'Allemagne, renoncer à l'Église romaine, le pape, dis-je, en ces extrémités, ménageait et redoutait Charles-Quint au point que, loin d'oser casser le mariage de Henri viii avec Catherine, tante de Charles, il était prêt d'excommunier cet Henri vin . son allié . des one Charles l'exigerait.

4529. Le roi d'Angleterre, livré à ses passions, ne songe plus qu'à se séparer de sa femme Catherieu d'Aragon, femme vertneuse, dont il a une fille depnis tant d'aunées, et à éponser sa maîtresse Anne de Bolein, on Boffen, ou Bowlen.

François "I laise tonjours ser deux enfants prisonniers auprie de Charlet-Quint en Espagne, et. Espagne, et. Diagne i la fial la guerre dans le Milanis. Le due François Uni fal la guerre dans le Milanis. Le due François Storce est toujour ligió arec er o ; et demande grâce à l'empereur, voulant avoir son duché des mains du plos fort, et craigann de le perdre par l'un on par l'autre. Les extholiques et les protestaus déchieral Halmagne; le sultan Soliman se prépare à l'attaquer; et Charles-Quint est à Valladoid.

Le vieil Antoine de Lève, l'un de ses plus grands généraux, à l'âge de soixante et treize ans, malade de la goutte, et porté sur un brancard, défait les Français dans le Milanais, aux environs de Pavie : co qui en reste se dissipe, et ils disparaissent de cette terre qui leur a été si funeste.

Le pape négociait toujours, et avait heurensment couchs son traité avant que les Français recussent ce dernier coup. L'empereur traita généreusement le pape : premièrement, pour réparer aux yeax des catholiques, dont il avait hesoin, le scandale de Rome saccagée; secondement, pour

engager le pontife à opposer les armes de la religion à l'autre scandale qu'on alfait donner à Londres en cassant le mariage de sa tante, et en déclarant Matarde sa consine Marie, cette même Marie qu'il avait dû épouser; troisièmement, parce que les Français n'étaient pas encore expulsés d'Italie quand le traité fut conclu.

L'empereur accorde donc à Clément vu Raveune, Cervia, Modène, Reggio, le laisse en liberté de poursoivre ess précentions sor Ferrare, lui promet de donner la Toscane à Alexandre de Médécis. Ce traité si avantageux pour le pape est ratifié à Barcelone.

Immodiatement après il s'accommode aussi avec François s''; il en codite deux millions d'eux d'or à ce vio pour racheter ses enfants, et cinq cost mille écus que François doit encore payer à Henri viu pour le dédit anquel Charles-Quint s'était soumis en n'épousant pas sa cousine Marie. Ce n'était certainement pas à François s''à payer les dédits de Charles-Quint; màssi il éta t vaince: :il fallait racheter ses enfants. Deux mil-

payer les dédits de Charles-Quint; mais il éta t valuca: il fallair recheter ses enfants. Deux millions dinq eut milé écus d'or appanvissient à la vérité la France, mais ne valaient pas la Bourgogne que le roi gardait : d'ailleurs on s'accommoda avec le roi d'Angleterre, qui n'ent jamais l'argent du dédit.
Alors la France appanvrie ne paraît point à

eraindre; l'Italie attend les ordres de l'empereur; les Vénitiens temporisent; l'Allemagne craint les Turcs, et dispute sur la religion.

Ferdinand assemble la diéte de Spire, où les luthériens prennent le nom de protestants, parce que la Saxe, la Hesse, le Lunebourg, Anhalt, quatorze villes impériales protestent contre l'édit de Ferdinand, et appellent an futur concile.

Ferdinand laisse eroire et faire aux protestants out eq qu'ils reulent; il le fallait bien. Soliman, qui n'avait point de dispute de religion à apaiser, vonlait toujours donner la couronne de Hongrie à ce Jean Zapoli, vayvode de Transylvanie, concurrent de Ferdinand; et ce royaume derait être tribataire des Tures.

Solimas subjegue toute la Bongrie, prévètre dans L'Autriche, emport Altemborn of Sassatt, met le siége devant Vienne, le 28 septembre; mas Vienne et toujours l'écuel des Turce. Cest le sort de la maison de Bavière de défendre dans ces péris la maison d'Autriche. Vienne fut défende par Philippe-le-Billiquens, l'iren de l'étectaur patalin, par le l'étectaur patalin, solimina, au bout de trouch jours, leve la siège; mais il donne l'investiture de la bongrie a Jean Zapoli, et y reste le maître.

Enfin Charles quittait alors l'Espagne, et était arrivé à Génes, qui n'est plus aux Français, et qui at-

tend son sort de lui : Il déclare Gênes libre et fief de | l'empire; il va en triomphe de ville en ville pendant que les Tures assiégeaient Vienne. Le pape Clément vii l'attend à Bologne. Charles vient d'abord recevoir à genons la bénédiction de celui qu'il avait retenu captif, et dont il avait désolé l'état; après avoir été aux pieds du pape en catholique, il reçoit en empereur François Sforce, qui vient se mettre anx siens, et lui demander pardon. Il lul donne l'investiture du Milanais pour cent mille ducats d'or comptant, et cinq ceut mille payables en dix années; il lui fait épouser sa nièce, fille du tyrau Christiern; ensuite il se fait conronner dans Bologne par le pape; il reçoit de lui trois conronnes : celle d'Allemagne , celle de Lombardie, et l'impériale, à l'exemple de Frédéric III. Le pape, en lui donnant le sceptre, lui dit : « Empereur notre fils, prenez ce sceptre pour · régner sur les peuples de l'empire, auxquels « nous et les électeurs nous vous avons jugé digue « de commander. » Il lui dit en lui donnant le globe : « Ce globe représente le monde que vous « devez gouverner avec vertu, religion, et fer-« meté. » La cérémonie du globe rappelait l'image de l'ancien empire romain, maltre de la meilleure partie du monde connu, et convenait en quelque sorte à Charles-Quint , souverain de l'Espague , de l'Italie, de l'Allemagne, et de l'Amérique, Charles baise les pieds du pape pendant la messe ; mais il n'y eut point de mule à conduire. L'emperenr et le pape mangent dans la même salle, chacnn seul à sa table.

Il promet sa bâtarde Margnerite à Alexandre de Medicis, neveu du pape, avec la Toscane ponr dot.

Par ces arrangements et par ces concessions, il a chi et divident que Cantra-Cupini i raspirati point à éterro du continent christien, comme le fut Charlemagne: il aspirati è ne tres le pricingal personnage, à y avoir la première indisence, à retenir de droit de susteminée sur l'Italis. Si riel et vouls tout avoir pour lui seul, il aurait époisé son crossume d'Espagne d'hommes et d'argent pour voiri y ésablir dans Rome, et gouverner la Lembardie comme not de se provinces il ne le sit pas ; car voulant trop avoir pour lui, il aurait es tros è crisière.

4330. Les Toscans, voyant leur liberté saerifiée à l'union de l'empereur et du pape, ont le conrage de la défendre contre l'un et l'autre; mais leur coursge est inutile contre la force. Floreuce assiégée se rend à composition.

Alexandre de Médicis est reconnu sonverain , et il se reconnalt vassal de l'empire.

Charles-Quint dispose des principantés en juge et en maltre ; il rend Modène et Reggio au duc de Ferrare, malgré les prières dn pape ; il érige Mantouc en duché. C'est dans ce temps qu'il dons Malte aux chevallièrs de Saint-Jean, qui avaient perdu Rhodes : la donation est du 24 mars. Il leur fit ce présent comme roi d'Espagne, et nou comme empereur. Il se vengeni autant qu'il le pouvait des Turcs, en leur opposant ce boulevard qu'ils n'ont jamais pu détruite.

qu us n'ont jamais pu detruire.

Après avoir ainsi donné des états, il va essayer
de douner la paix à l'Allemagne; mais les que-

relles de religion furent plus difficiles à coucifier que les intérêts des princes.

Confession d'Augsbourg qui a servi de règle anx protestants et de ralliement à leur parti. Cette diète d'Augsbourg commence le 20 jain. Les protestants présenteut leur confession de foi en latin et en allemand le 26.

Strasbourg, Memmingen, Lindau, et Constance, présentent la leur séparément, et on la nomme la Confession des quatre villes; elles étaient luthériennes comme les autres, et différaient seulement en quelques points.

Zuingle envoie aussi sa confession, quoique ui lui ni le canton de Berne ne fussent ni luthériens ni impériaux.

On dispute beancoup. L'empereur donne un décret, le 22 septembre, par lequel Il enjoint aux protestants de ne plus rieu innover, de laisser une pleine liberde dans leurs états à la religion catholique, et de se préparer à présenter leurs griefs au coneile qu'il compte convoquer dans six nois. Les quatre vitles s'allient avec les trois cantons,

au coneile qu'il compte convoquer dans aix mois.

Les quatre villes s'allient avec les trois cantons,

Berne, Zurich, et Bâle, qui doivent leur fournir
des tronpes en cas qu'on veuille gêner leur liberté.

La diète fait le procès au grand maltre de l'or-

dre leutonique, Albert de Brandebourg, qui, devenu luthérien, comme on l'a vu, s'etait emparé de la Prusse ducale, et en avait ebassé les chevalers catholiques. Il est mis au ban de l'empire, et n'en garde pas moins la Prusse.

La diète fixe la chambre impériale dans la ville de Spire : c'est par la qu'elle finit ; et l'empereur en indique une autre à Cologne pour y faire élire son frère Ferdinand roi des Romaius.

Ferdinand est élu le 5 janvier par tous les électeurs, excepté par celui de Saxe, Jean-le-Constant, qui s'y oppose Inutilement. Alors les princes protestants et les députés des

tille lutherieumes s'unisceut dans Smaleader, ville du pays de llesse. La ligue est signée au mois de mart pour leur déclause commune. Le zèle pour leur d'elizien, et sortout la crainte de voir l'empire éclicif dévenir une monarchle héréditaire, furent les moisis de cette ligue-entre Jean, duc de Saxe, Philippe, Lundgrave de Hosse, le duc de Virtemberg, le prince d'Anhalt, le contre de Massféd, et les villes de leur communion. 4551. François r", qui fessit brêller les luthérieus chez lul, à unit avec ceux d'Allemagne, et sengage à leur donner de prompts secours. L'empereur alors négocie avec eux; on en poursuit que les anabaptistes, qui s'éciaire d'abbit dans la Moravic. Leur nouvel apôtre Hutter, qui allait faire partout des prosélytes, est pris dans le Tyrol, et brêté dans Inapruck.

Ce Hutler ne prêchait point la sédition et le carnage, comme la plupart de ses prédécesseurs; c'était un bomme eutaté de la simplicité des premiers temps; il ue voulait pas même que ses disciples portassent des armes : il préchait la réforme et l'émitié, et c'est nourroui il foit brâlé.

Philippe, Landgrave de Brose, prince qui miriati piut de jussance et plus de fortus, entrepread le premier de réunir les sectes séparées de se aumunion romaite, projet qu'on a tenté depuis inutiliement, et qui reil pué pargure beaucoup a de saug à l'Europe. Natrin Buser el techargé, au ser nom des secramentaires, de se concilier avec les notubériems. Mais laturé en Mêmethor farent influctibles, et montrèrent en c'els hieu plus d'opinitaires qu'on de positique.

Les princes et les villes avaient deux objets, leur religion et la réduction de la poissance inpériale dans des bornes étroites : saus ce dernier article, il n'y eût point eu de guerre civile. Les protestants s'obstinalent à ne vouloir point reconnaltre Ferdiusunt pour roi des Romains.

1532. L'empereur, inquieic par les protestants et meuscé par les Tures, étodife pour quelques temps les troubles maissants, en accordant dans la diéte de Nuremberg, su mois de juin; tout ce que les protestants denaundent, abolition de toures procédures contre eux, illberté entière jusqu'à la tenue d'an concile ; il laisse même le droit de Perdinand, sur létre, indécès.

On ue pouvait se relâcher davantage. C'était aux Turcs que les luthériens devaient cette indulgence. La condescendance de Charles anima les protestants à faire au-defà de leur devoir. Ils lui four-

La condescendance de Charles anima les protestants à faire au-defà de lour devoir. Ils lui fournissent une armée contre Soliman : ils donneut cent cinquaute mille florins par-dela les subsides ordinaires. Le pape de son côté, fait un effort : il fournit six mille hommes et quatre cent mille ceus. Charles fait venir des troupes de Flandre et de Naples. Ou voit une armée composée de plus de cout mille hommes, de nationa différentes dans leurs mœors, dans leur langage, dans leur culte, animés du même esprit, marcher contre l'ennemi comniou. Le comte palatiu Philippe détruit un corps de Tures qui s'était avancé jusqu'à Gratz en Stirle. On coupe les vivres à la grande armée de Soliman, qui est obligó de retourner à Constantinople. Soliman, malgre sa graude réputation, parut avoir mel con-

duit cette campagne. Il fit à la vérité beaucoup de mal, il emmena près de deux cent mille escluves ; mais c'était faire la guerre en Tartare, et non en grand capitaine.

on grant captuane.

It emperour et son frère, après le digart de la l'actual de l'actual de la plus grande partie était sutiliaire, et seulencent pour le des présent. Il en cresta que peu de troupes sont le drapeux. Tout se fessit alors par secouses; point de fondes assurés pour estréenir long-temps de grandes forces, peu de desseins long-temps soit rout consistait à profiler de monacet. Charle-Quint alors fit la guerre qui on fessit pour le sait de la charle de la cha

4555. Il retourne en Espagne par l'Italie, laissant au roi des Romains, son frère, le soin de contenir les protestants.

A peine est-il en Espagne, que sa tante Catherine d'Aragon est répudice par le roi d'Augeterre et son mariage déclaré nul par l'archevêque de Cautorbéry, Cranmer. Clément vis, qui craignait toujours Charles-Quint, ue peut se dispenser d'acommunier llenri vis.

Le Milanais tenait toujours au ceur de Fraçois ". Ce prince voyant que Charles est painile, qu'il n'a presque plus de troupes dans la Louberdie; que François Sforce, duc de Milau, est ans enfants, essais de le détacher de l'empereur. Il lui envoie un ministre secret, Milanais de nation, nommé Maraviglia, avec ordre de ne point presibre de caractère, quoiqu'il ait des lettres de rivince.

Le sujet de la commission de cet homme est pénétré. Sforce, pour se disculper auprès de l'empereur, auscite une querelle à Maraviglia. Un homme est tue dans le tumulte, et Sforce fait tracher la tête au ministre du roi de Frauce, qui ne peut s'eu venner.

Tout ce que peut faire François ", pour exesentir de taut d'humiliations et de sandant outrages, c'est d'aider en secret le duc de Virtenberg Ulric à rentrer dans son duché et à secont le joug de la maison d'Autriche. Ce prince profestant attendait son rétablissement de la ligne de Samicalde et du secours de la France.

Les princes de la lique eurent asset d'autorilé pour faire décider, dans ane diète à Nurembers, que Ferdinand, roi des Romains, rendrait le de ché de Virtemberg, dont il s'était emparé. La diète, en cel, ay conformait aux lois. Le des aviil un fils, qui du moins ne devait point être peni de fautes de son père. Ultrie u'avait point été corpuble de traibson euvers l'empire, et par consiquent ses états ne devaient point être enlevés à sa postérité.

Ferdinand promit de se conformer au recera de Fempire, et n'en fit rieu. Philippe, landgrave de Hesse, surnommé alors à bon droit le Magnanime, prend les intérêts du due de Vitemberg; il va en Frauee emprunter du roi cent utille écus d'or, lève une armée de quinze mille hommes, et reud le Vitemberg à son prince.

Ferdinand y euvoie des troupes commandées par ce même comte palatin, Philippe-le-Belliqueux, vainqueur des Turcs.

queux, vainqueur des turcs.

1554. Philippe de Blesse, le Magnanime, bat
Philippe-le-Belliqueux. Alors le roi des Romains
entre en composition.

Le duc Ulric fut rétabli, mais le duché de Virtemberg fut déclaré fief masculin de l'archiduché d'Autriche; et comme tel il doit retourner, an défaut d'héritiers mâles, à la maison archiducale.

C'est dans cette aunée que Henri vIII se soustrait à la communion romaine, et se déclaro chef de l'Église anglicane. Cette révolution se fit sans le moiudre trouble. Il n'en était pas de même en Allemague; la religion y fesait répandre du sang dans la Vestbalie.

Les seramentaires sont d'atord les plus forts à Munster, et cu chassent l'évoque Valéer, les nanbuptises succédent aux sercamentaires, et s'emparent de la ville. Cette secte s'étendait abors dans la Frise et dans la tiollande. Un tailleur de Lerde, nommé lean, va au secours de ses frères avec une troupe de prophètes et d'assansis; il se fait proclamer noi et conroaner solennellement à Munster le 24 juin.

L'évêque Valdec assiége la ville, aidé des troupes de Cologne et de Clèves: les anabspistes le comparent à Holoferne, et se croient le peuple de Dieu. Une femme veut imiter Judith, et sort de la ville dans la même intention; mais au lieu de reutere dans sa Béthulle avec la tête de l'évêque, elle est pendue dans le camp.

 dans tous les états de la maison d'Autriche, et c'était beaucoup. Il avait joint neuf galères à la flotte espagnole. Charles en personue va combattre l'armée de Chérédin, très supérieure à la sienue

en nombre, mais mal disciplinée.

Plusieurs historieus rapportent que Charles, avanta habaille, dit à se giénciaux: : Les sielles «mûrissent avec la paille; mais la paillede notre l'enteur fait pourrir et non pas mâris les nièlles « de la valeur de nos soldats. » Les priaces ne s'expriment point aines. Il faut les faire parler digeneuent, on plutolt îl în faut jamais leur faire dire eq qu'ils n'ont point dit. Presque toutes les haraques sout des féttions mélées à l'histoire.

Charles remporte une victoire complète, et rétablit Mulei-Assem, qui lui cède la Goulette avec dix milles d'étendue à la ronde, et se déclare lui et ses successenrs vassal des rois d'Espagne, se sonmettant à payer un tribut de vingt mille écus tous les ans.

Charles retourne vainqueur en Sicile et à Naples, menant avec lui tous les esclaves chrétiens qu'il a délivés. Il leur donne à tous libéralement de quoi retourner dans leur patrie. Ce furent autant de bouches qui publièrent partout ses Jouanges; ismais il ne joint d'un si beau triomphe.

Dans ce baut d'egré de gloire, ayaut repoussé Soliman, donné un roi à Tunis, réduit François 1" à n'oscr paraltre en Italie, il presse Paul 111 d'assembler un concile. Les plaies foites à l'Église romaine augmentaient tous les jours.

Calvin commençait à dominer dans Genève: la secte à laquelle il eut le crédit de donner son nom se répandait en France, et il était à craindre pour l'Église romaine qu'il ne lui restât que les états de la maison d'Autriche et la Pologne.

Cepeudant le duc de Milan, François Sforce, meurt sans enfants. Charles-Quint s'empare du duché, comme d'un fled qu'il ui est dévolu. Sa puissance, ses richesses eu augmentent, ses volontés sont des lois dans toute l'Italie; il y est bien plus naultre qu'eu Allemagne.

Il célèbre dans Naples le mariage de sa fille naturelle Marguerito avec Alexandre de Médicis, le crée duc de Tuscaue; ces cérémonies se font au milieu des plus brillantes fêtes, qui augmentont eucore l'affection des peuples.

1556. François r" ne perd point de vue le Mila nais, ce tombeau des Français. Il en demande l'in vestiturean moins pour sonsecond fils Henri. L'empereur no douue que des paroles vagnes. Il pouvait refuser uettement.

La maison de Savoie, long-temps attachée à la maison de France, ne l'était plus ; tout était à l'empereur : il n'y a point de prince dans l'Europe qui n'ait des prétentions à la charge de ses voisins ; le roi de France en avait sur le comté de Nice et sur le marquisat de Saluces. Le roi y envoie une armée, qui s'empare de presque tous les états du duc de Savoie dès qu'elle semontre : ils n'étaient pas alors ce qu'ils sont anjourd'hui.

Le vrai moyen pour avoir et pour garder le Milanais eût été de garder le Piémout, de le fortifier. La France, maltresse des Alpes, Feût été tôt ou tard de la Lombardie.

Le duc de Savoie va à Naples implorer la protection de l'emperenr. Ce prince si puissant n'avait point alors une graude armée en Italie. Ce n'était alors l'usage d'en avoir que pour le besoin présent : mais il met d'abord les Vénitiens dans son parti : il v met jusqu'aux Suisses, qui rappelleut leurs troupes de l'armée française ; il augmente bientôt ses forces ; il va à Rome en grand appareil. Il y entre en triomphe, mais non pas en maltre, ainsi qu'il eût pu y entrer apparavant. Il va au consistoire, et v prend place sur un siége plus bas que ceiui du saint père. On est étonné d'y entendre un empereur romain victorienx plaider sa cause devant le pape; il y prononce une harangue contre François rer, comme Ciceron en prononçait contre Antoine. Mais, ce que Cicéron ne fesait pas, il propose de se battre en duel avec le roi de France. Il y avait dans tout cela nn mélange des mœurs de l'antiquité avec l'esprit romanesque. Après avoir parlé du duel, il parle du

Le pape l'aul us publie la bulle de convocation. Le roi de France avil entrojé assez de troupes pour a'emparer des états du due de Saroie, alors presque sans défease, mais non assez pour résistet à l'armée formidable que l'empereur eut bieutôt, et qu'il conduissit avec une foule de grands hommes formés par des victoires en Italie, eu Hongrète, en Flandre, en Afrique.

Charles repend tout le Périnont, excepé Turia. Il entre en Provence ave une armée de cinquanie mille hommes. Une flotte de cent quarante vaisseaux, commande par Doria. horde les côtes. Toute la Provence, excepté Marseille, est conquise et vangée; il pour aut dors fair verbai ele auciens devits de l'empire aux la Provence, sur le Dauphine, sur l'auccie novaime d'Arts. Il presse la public, sur l'auccie novaime d'Arts. Il presse la mée d'Allemands qui, sous le counte de Reus, per déguée, et à vance encer pais lois.

François I", au milieu de ces désastres, peré son dauphin François, qui meurt à Lyon d'une pleurésie. Vingt auteurs prétendent que l'empereur le fit empoisonner. Il n'y a guére de calounie plus absurde et plus méprisable. L'empereur craignali-il ce jeune prince qui n'avait jamais combatta? que aganai-il à as mort? quel crime bas et honteux avait-il commis, qui pôt le faire somconner? On prétend qu'on trouva des poisons dans la cassette de Montécuculli, domestique du dauphin, venu en France avec Catherine de Médicis. Ces poisons prétendus étaient des distillations chimiques.

Montécuculli fut écartelé, sous prétente qu'il était chimiste, et que le daupbin était mort. On lui demanda à la question s'il avait jamais entretenu l'empereur. Il répondit que lui ayant été présenté une fois par Antoine de Lève, ce prince lui avait demandé quel ordre le roi de France tenait dans ses repas. Était-ce fa une raison pour soupconner Charles-Quint d'un crime si abominable et si inutile? Le supplice de Montécuculli, ou plutôt Montécucullo 1, est au rang des condamnations injustes qui ont déshonoré la France. Il faut la mettre avec celles d'Enguerrand de Marigni, de Semblancai, d'Anne Du Bonrg, d'Augustin De Thon, du maréchal de Marillac, de la maréchale d'Ancre, et de tant d'antres qui rempliraient un volume. L'histoire doit au moins servir à rendre les inges plus circonspects et plus humains,

L'invasion de la Provence est foneste ans Fracia, sans être frectieuse pour l'empereur; il ne peut prendre Marsellle. Les maladies détruient une partied es on armée, il s'en retorne à Génes sur la flotte. Son autre armée est obligée d'évacuer la Pieznéle. La France, toujours pête d'être accable, résiste tonjours. Les mêmes causs qui avaient fait perche le oryaume de Napele François s'' font perdre la Provence à Charles-Quiat. Des estreprises l'obtaines réussissent rarement.

L'empereur retourne en Espague, laissant l'Italie soumise, la France affaiblie, et l'Allemagne

tosjours dans le trouble.

Les anabapticts continuent leurs ravages dans la Frize, dans la Bollande, dans la Vestphile.

Les anabapticts continuent le de la Vestphile.

Les rabapticts de la Vestphile.

In vont au secours de leur prophète-rui Jens de Legle; lis sont desdiss par Gorge Schenck, governeur de Frize. La ville de Munuer et prixles and Leyde et ses principau complices susservent de Frize. La ville de Munuer et prixles de Leyde et ses principau complices susservent de Frize. La ville de Munuer et prixavoir déchirés avec des tenuilles ardenses. Le parti

des luthérieus se fortifie; les anionsités s'ausmeutent; la ligue de Samakale ne produit puist

encre de sucrer civile.

1537. Charles en Espagne n'est pas tranquille; il faut soutenir cette guerre légèrement commencés par François re, et que ce prince rejetait sur l'en

per eur.

Le parlement de Paris fait ajourner l'empereur,

le déclare vassal rebelle, et privé des comtés de

A S. Same

Montecuccoli parati stre son vrai nom.

Flandre, d'Artois et de Charolais. Cet arrel etit été bou après avoir couquis ces provinces: il n'est que rélicule après toutes les défaites et toutes les pertes de François s''. Les troupes impériales , malgré cet arrêt, avaucent en Picardie. François s'' va en personne assièger Besdiut dans Frantois ; mais il est repris ; on donne des petits comhats dont le succès est indécès.

François 1" voulait frapper un plus grand coup.
Il hasardait la chrétienté pour se venger de l'empereur. Il s'était eugagé avec Soliman à desceudre dana le Milauais avec une grande armée, taudis que les Turcs tomberaient aur le royaume de Nables et sur l'Autriche.

Soliman tint sa parole, mais François "me fut pea sases fort pour feir la sisene. Le fameuz capitan pache Chérédin descend avec nne partie des sa gaires dans la Pouille, l'autre aborde vers Otrante: il ravage ees pass, et fait seite mille encives chéricies. Co Chérédin, vice-noi d'algar, est le mèmequa les auteurs nomment Barberousser. Ces noirique avant iéé douné à son frire, couquierant d'une partie des côtes de la Barbarie, mort en 1519.

Soliman a'avance en Hongrie. Le roi des Romains, Ferdinand, marche au-devant des Turcs entre Rude et Reigrade. Une sangiante bataille se donne, dana laqueile Ferdinand prend la fuite, après avoir perdu vingt-quatre mille hommes. On croirait l'Italie et l'Autriche au ponvoir des Ottomans, et François re maître de la Lombardie : mais non. Barberousse, qui ne voit point venir François 1" dans le Milanais, s'eu retonrne à Constantinople avec son butin et ses esclaves. L'Autriche est mise en aûreté. L'empereur avait retiré ses troupes de l'Artois et de la Picardie. Ses deux sœurs . l'une Marie de Hongrie , gouvernante des Pays-Bas, l'autre Éléonore de Portugal, femme de François 1", avant ménagé une trève aur ces frontières. l'empereur avait consenti à cette trève pour avoir de nouvelles troupes à opposer aux Turcs . et François 1er afin de pouvoir passer en liberté en Italie.

Diği le dupplin Benri étsil dass le Přímont, les Françis éciate les naltires de presque toutes les villes, le marquis del Visto, que les Françis epident. Bugant, défestals le rette. Alers on couclut une trive de quétiges mois dans ce pays. Cétain pes sa litera garere sériesement, après de si grands et de si dangeroux projets. Celsi que sa litera de la dangeroux projets. Celsi que sa litera de la dangeroux projets. Celsi que sa litera de la dangeroux projets. Celsi que de se s'accident de la dangeroux projets. Celsi que de s'accident de la dangeroux projets. Celsi que de s'accident de la dangeroux projets. Celsi que la deserva de la dangeroux projets. Celsi que la deserva de la dangeroux projets. Celsi que la deserva projets de la comparison de la Propessa coutes se places.

1558. La trève se prolonge pour dix années

entre Charles-Quint et Frauçois 1<sup>er</sup>, et aux dépens du duc de Savoie.

Soliman, mécouteut de son allié, ne poursuit point sa vietoire. Tout se fait à demi dans cette guerre.

Charles, ayant passé en Italie pour conclure la trève, marie sa bâtarde Margnerite, veuve d'Alexandre de Médicis, à Ottavio Farnèse, fils d'un bâtard de Paul III, due de Parme, de Plaisance et de Castro. Ces duchés étaient un ancien héritage de la comtesse Nathilde : elle les avait donnés à l'Église, et non pas aux bâtards des papes. On a vu qu'ils avaient été annexés depuis au duché de Milan. Le pape Jules II les incorpora à l'état ecclésiastique ; Paul III les en détacha, et en revêtit son fils. L'empereur en prétendait blen la auxeraineté, mais il aima mieux favoriser le pape que de se brouiller avec lui. C'était hasarder beaucoup pour un pape de faire son bâtard sonverain à la face de l'Europe indignée, dont la moitié avait déja quitté la religion romaine avec horreur; mais les princes Insultent tonjours à l'opinion publique, jusqu'à ce que cette opinion publique les accable.

Après toutes en grandes levées de boucliers. François "qui étais ure les froutires do Frimous, s'en retourne. Charles-Quint fait voile pour l'Espança, et voit François "à Aigus-Abreta vere la mins familiarité que si ce prince n'eût été jamais donn de démentis, point appelé en duet; que le roi de François (Parles de La Parles (Parles ), de François (Parles ), de l'artic de l'artic de n'est point souffert que Charles - Quint est été traité d'emotéonis de l'artic de l'artic de production de l'artic de l'artic de l'artic d'emotéonis d'emotéonis de l'artic d'emotéonis d'emotéonis de l'artic d'emotéonis d'e

1559. Charles-Quint apprend en Espagne que la viile de Gand, lieu de sa naissance, soutient ses privilèges jusqu'à la révolte. Chaque ville des Pays-Bas avait des droits : on n'a jamais rien tiré de ce florissant pays par des impositions arbitraires : les états fournissaient aux souverains des dons gratuits dans le besoin ; et la ville de Gand avait. de temps immémorial, la prérogative d'imposer elle-même sa contribution. Les états de Flandre, avant accordé douze cent mille florins à la gouvernante des Pays-Bas, en répartirent quatre cent mille sur les Gantois ; ils s'y opposerent, ils montrèrent leurs privilèges. La gouvernante fait arrêter les principaux bourgeois : la ville se soulève, prend les armes ; c'était une des plus riches et des plus grandes de l'Europe : elle veut se douner au roi de France comme à son seignenr suzerain; mais le roi , qui se flattait toujours de l'espérance d'obteuir de l'emperent l'investiture du Milanais pour un de ses fila, se fait un mérite auprès de lui de refuser les Gautois, Qu'arriva-t-il? François 1º n'eut ni Gand ni Milan ; il fut tonjonrs la dupe de Charles-Quint, et son inférienr en tout, excepté en valeur.

L'empereur prend alors le parti de demander passage par la France pour aller pouri la révoite de Gand. Le dauphin et le due d'Orleins vont le recevoir à Bayone (Français et la au-denant de lui à Chatellerant, il entre dans Paris le prensier le le conglimente Paros de la ville; on bit porte les clefs; les prisonniers sont délivriés en son son; il distance, et il fait un devalier. On avait trouve manvais, dit-on, eet set d'autorie dans Sigiemond : on le trouves boud sons Charles-dans significant on le trouves boud sons charles significant significa

La elievalerie avait été en grand bouneur dans l'Enrope : mais elle n'avait iamais été qu'un nom qu'on avait donné insensiblement aux seigneurs de fief distingués par les armes. Peu à peu ces seigneurs de fief avaient fait de la ehevalerie une espèce d'erdre imaginaire, composé de cérémonies religieuses, d'actes de vertu et de débauche ; mais jamais ce titre de chevalier n'entra dans la constitution d'aucun état : on ne connut jamais que les lois féodales. Un seigneur de fief recu chevalier ponyait être plus considéré qu'un autre dans quelques châteanx : mais ce n'était pas comme chevalier qu'il entrait aux diètes de l'empire, aux états de France, anx cortes d'Espagne, au parlement d'Angleterre : c'était comme baron , comte, marquis ou duc. Les seigneurs bannerets, dans les armées, avaient été appelés chevaliers; mais ce n'était pas eu qualité de chevaliers qu'ils avaient des bannières; de même qu'ils n'avaient point des châteaux et des terres en qualité de preux : mais on les appelait preux parce qu'ils étaient supposés faire des prouesses.

En général, ce qu'on a appelé la chevalerie appartient beaucoup plus au roman qu'à l'histoire, et ce n'était guère qu'une momerie honorable. Charles-Quint n'aurait pas pu créer en France un baillí de village, parce que c'est uu emploi réel. Il donna le vain titre de chevalier, et l'effet le plus réel de cette cérémonie fut de déclarer poble un homme qui ne l'était pas. Cette noblesse ne fut recounte en France que par courtoisie , par respect ponr l'empereur ; mais ce qui est de la plus grande vraisemblance, c'est que Charles-Ouint voulut faire croire que les empereurs avaient ce droit dans tous les états. Sigismond avait fait un chevalier en France; Charles voulut en faire un aussi. On ne pouvait refuser cette prérogative à un empereur à qui on dounait celle de délivrer les prisoquiers.

Ceux qui ont imagiué qu'on délibéra si on re-

tiondrait Charles prinomier, Lord dit aust accuse prente. François "a sersit convert" Apparbe s'il chi retenua, par une lame perfilir, prini min il matti dit e respiti par le cert dei venue, il y a des crimes d'itat que l'unge autorier il 1, ora d'autres que l'unes, et surrout il cherlacte de ce tempe-h, n'autorisaient pas. On tient que l'une la fit entre prenter de donne le Ni-lamais an due d'Orléans, frere du dauphin fleur, et qu'il se condent d'une parole s'auge; il se pi-qua, dans cette occasion, d'avoir plus de ginératique.

Charles entre dans Gand avec deux mille cavaliers et six mille fantassins qu'il avait fait venir. Les Gantois pouvaient mettre, dit-on, quatrevingt mille hommes en armes, et ne se défendirent pas.

4360. Le 12 mai, on falt pendre vingstquitte lourgeois de Gand, on feet la ville see privitéger; or jette les foodements d'une citatelle, et es ciupens aout onodament à laper trois con mille decate pour la blir, et neef mille pen pour l'extréent de la grazione. James in our ef pour l'extréent de la grazione. James de contraction de la grazione de la companie de avail été impris de la companie, au seu de contraction de la companie de la contraction de la contraction de la contraction de princesse : elle fait accablée quand elle realist contenir de Verichiede droist.

François r<sup>e</sup> envoie à Bruxelles sa femme Élénore solliciter l'uvestiture du Milanais; et, pour la faciliter, non-seulement il reasonce à l'alliance des Turcs, mais il fait une ligue officative cooler cux arve le pape. Le dessein de l'empereur était de lui faire perdes son allié, et de ne lui point donner le Milanais.

En Allemagne, la religion luthérienne et la ligue de Smalcalde prennent de nouvelles forces par la mort de George de Saxe, puissant prince souveraiu de la Misnie et de la Thurippe : c'était un catholique très zélé; et sou frère Heuri, qui continua sa brauche, était un luthérien déterminé. George, par son testament, déshérite son frère et ses uevenx, en cas qu'ils ne retournent point à la religion de leurs pères, et donne ses états à la maison d'Autriche : c'était un ras tout nouveau. Il n'y avait point de loi dans l'empire qui privât un prince de ses états pour cause de religion. L'électenr de Saxe, Jean Frédéric, et le magnanime landgave de Hesse, gendre de George, conservent la succession à l'héritier naturel, en lui fouruissant des troppes contre ses suiets catholiques. Luther vient les prêcher, et tout le pays est bieutôt aussi luthérien que la Saxe et la Hesse.

Le luthéranisme se signale en permettant la polygamie. La femme du laudgrave, fille de Coorge, indulgente pour son mari, à qui elle use pouvait plaire, in jermit d'en avoir use scoude. Le landgrave, amoureux de l'Arguerite de Saal, tiber d'un geutlionne de Saxe, demaude à luther, à Melanchthon, et à Bucer, s'il peut en conscience avoir deux foumes, et si la loi de la nature peut s'accorder avec la loi chrétienne; la truis agâxtee malbrarasés ilui et donneut scrétement la permission par écrit. Tous les maris pouvaient en faire autant, puisqu'en fait de conceience in d'y a pas plus de privilége pour un analya avec que pour un antre bounne; mais cet dufficulté durie four fernnes ches soi étant jus grande que le écont d'en avoir une seule.

L'empereur fait ses efforts ponr dissiper la ligue de Smalcalde; il une prut en dictacher qu'Albert de Brandebourg, surnommé! Alcibiade. Ou tient des assemblées et des conférences entre les catholiques et les protestants, dont l'effet ordinaire est de ne pouvoir s'accorder.

4544. Le 48 juillet l'empereur publie à Ratisbonne ce qu'ou appelle un interim, un inhalt; c'est un édit par lequel chacun restera dans sa croyance en attendaut mieux, sans troubler personne.

Cet intrim était nécessaire pour levre des troupes contre les Turcs. On a édip menarque qu'alors on ne formait de grandes armées que dans le besoin. On a vu que Soliman avait édé le protecteur de Jean Zapolt, qui avait toujour disputé la couroune de Bongrie à Ferdinand; cette protection avait éde le précette des invasions des Turcs. Jean était mort, et Soliman servait de tuteur à son fils.

L'armée impériale assiège le jeune pupille de Soliman dans Bude; mais les Turcs vieunent à son secours, et défont sans ressourée l'armée chrétienne.

Le sultan, lassé entin de se battre et de vaincre tant de fois pour des chrétiens, prend la Houge pour prix de ses victoires, et laisse la Transylvanie au jeune prince, qui, selon lni, ne pouvait avoir par droit d'héritage uu royaume électif comme la Hougrie.

Le roi des Romains, Ferdinand, offre alors de se rendre tributaire de Soliman, s'il veut lui rendre ce royaume: le sultan lui répond qu'il faut qu'il renonce à la Hongrie, et qu'il lui fasse hommage de l'Autriche.

image de l'Auritine.

Les choes restent en cet état, et tandis que Soliman, dont l'armée est diminuée par la contagion, retourne à Constantinople, Charles va en Italie: il s'y prépare à aller attaquer Alger, au lieu d'aller ontever la Bougrie aux Tures : c'était être plus soigneux de la Bjoire de l'Espapan que de tre plus soigneux de la Bjoire de l'Espapan que de

celle de l'empire. Multre de Tunis et d'Alger, il cut range toute la Barbarie sous la domination espagnole, et l'Allemagne se serait désendue contre Soliman comme elle aurait pu. Il débarane sur la côte d'Alger, le 25 octobre, avec autant de monde à peu près qu'il eu avait quand il prit Tunis : mais une tempète furieuse avant sebmercé quinze galères et quatre-vingt-six vaisseaux, et ses troupes sur terre étant assaillies par les orages et par les Maures, Charles est obligé de se remharquer sur les bâtiments qui restaient, et arrive à Carthagène au mois de novembre, avec les débris de sa flotte et de ses troupes. Sa réputation en souffrit : on accusa son eutreprise de témérité ; mais s'il eût réussi comme à Tunis, ou l'eût appelé le vengeur de l'Europe, Le fameux Fernand Cortes, triomphateur de taut d'états en Amérique, avait assisté en soldat volontaire à l'entreprise d'Alger : il v vit quelle est la différence d'un petit nombre d'hommes qui sait se défendre, et des multitudes qui se laissent égorger.

On ne voit pas pourquois Soliman demeuero dis alprais seu computées; mais on voit pourquoi di après seu conquiées; mais on voit pourquoi l'Allemagae les lui isiase; c'est que les princes caudiciagaes s'unisente contre les princes prodestants; c'est que la ligue de Smalesde fait la guerre au duce de Braussich et actionique, qu'elle le classes de sou part, et rançonne fous les certifications de sou part, et rançonne fous les certifications et de l'ancient de l'Allemant, part et de l'ancient de l'Allemant part de l'ancient de l'anc

L'empire et la vie de Charles-Quint ne sont qu'un continuel crage. Le sultan, le pape, Venise, la moitié de l'Allemagne, la France, sui sont perque toujours opposés, et souvent à la fois; l'Ansleterre tantiéle seconde, fundité teravers. Journais empereur ue fut plus craint, et n'eut plus à

craindre. François I'r envoyait un ambassadeur à Constantinople, et un autre à Veuise en même temps. Celui qui allait vers Soliman était un Navarrois nommé Rinçone; l'autre était Frégose, Génois. Tous deux, embarqués sur le Pô, sout assassinés par ordre du gouverneur de Milan. Ce meurtre ressemble parfaitement à celui du colonel Saint-Clair, assassiué de nos jours en reveuant de Constantinople en Suède ; ces deux événements furent les causes ou les prétextes de guerres sanglantes. Charles-Quiut désavous l'assassinat des deux ambassadeurs du roi de France. Il les regardait à la vérité comme des hommes nés ses sujets et devenus infidèles ; mais il est bieu mieux preuvé que tout homme est né avec le droit naturel de se choisir une patrie, qu'il u'est prouvé qu'un prince a le droit d'assassiner ses sujets. Si c'était une des préle Piémont.

rogatives de la royauté, elle lui serait trop funeste. Charles, eu désavouant l'attentat commis en sou nom, avouait eu effet que ce u'était qu'un crime bouteux.

La politique et la vengeance pressaieut également les armements de François 1e7.

Il envoie le dauphin dans le Roussillou avec que armée de trente mille hommes, et sou autre fils, le duc d'Orléans, avec un pareil nombre dans le Luxembourg.

Le duc de Clèves, béritier de la Gueldre, envahie par Charles-Quint, était, avec le comte de

Mausfeld, daus l'armée du duc d'Orléans. Le roi de France avait encore une armée dans

L'empereur est étonué de trouver tant de ressources et de forces dans la France, à Jaquelle il avait porté de si granda coups. La guerre se fait à armes égales et sans avantage décidé de part ni d'autre. C'est au milieu de cette guerre qu'on assemble le concile de Trente. Les impériaux y arrivent le 28 janvier. Les protestants refusent de a'v rendre, et le concile est suspendu.

4543. Transaction du duc de Lorraiue avec le corps germanique dans la diète de Noremberg , le 26 auguste. Son duché est reconnu souveraineté libre et judépendante , à la charge de payer à la chambre impériale les deux tiers de la taxe d'un électeur.

Cependant on publie la nouvelle ligue conclue entre Charles-Quint et Henri vin contre Fraucois 1"7: c'est ainsi que les princes se brouillent et se réunissent. Ce même Henri viii, que Charles avait fait excommunier pour avoir répudié sa tante , s'allie avec celui qu'on crovait son ennemi irréconciliable. Charles va d'abord attaquer la Gueldre, et a'empare de tout ce pays, appartenaut au duc de Clèves , allié de François 1". Le due de Clèves vient lui demander pardon à genoux. L'empereur le fait renoncer à la sonveraineté de Gueldre, et lui donne l'investiture de Clèves et de Juliers.

Il prend Cambrai , alors libre , que l'emplre et la France se disputaient. Tandis que Charles se ligue avec le roi d'Angleterre pour accabler la France , François 1et appelle les Tures une seconde fois. Chérédin, cet amiral des Turcs, vient à Marseille avec ses galères ; il va assiéger Nice avec le comte d'Enghien ; ils prennent la ville ; mais le château est secouru par les impériaux, et Chèrediu se retire à Toulon. La descente des Tures ne fut mémorable que parce qu'ils étaient armés au nom du roi très chrétien.

Dans le temps que Charles-Quint fait la guerre à la France, en Picardie, en Piémont, et dans le Roussillon, qu'il négocie avec le pape et avec les

protestants; qu'il presse l'Allemagne de se mettre en sûreté contre les iuvasions des Turcs, il a eucore une guerre avec le Danemarck.

Christiern 11, retenu en prisou par ceux qui avaient été autrefois ses sujets, avait fait Charles-Quint héritier de ses trois royaumes, qu'il n'avait point, et qui étaient électifs. Gustave Vasa régnait paisiblement en Suède. Le duc de Holstein avait été élu roi de Dauemarek en 1536. C'est ce roi de Danemarek . Christiern m . qui attaquait l'empereur en Hollande avec une flotte de quarante vaisseanx : mais la paix est bientôt faite. Ce Christiern ni renouvelle avec ses frères . Jean et Adolplie. l'aneien traité qui regardait les duchés de Holstein et de Slesvick. Jean et Adolphe et leurs descendants devaient posseder ees duches eu commun avec les rois de Dauemarek.

Alors Charles assemble une grande dicte à Spire, où se trouveut Ferdinand son frère, tout les électeurs, tous les princes catholiques et protestants. Charles-Quint et Ferdinand y demandent du secours contre les Turcs et contre le roi de France. On y doune à François per les noms de renegat, de barbare, et d'ennemi de Dieu.

Le roi de France veut envoyer des ambassadeurs à cette grande diète. Il dépêche un héraut d'armes nour demander up passe-port. On met sou héraut en prison

La diète doune des subsides et des troupes; mais ees subsides ue sont que pour six mois, et les troupes ne se montent qu'à quatre mille geudarmes, et viugt mille hommes de pied : faible secours pour un prince qui n'aurait pas eu de grands états héreditaires.

L'empereur ne put obtenir ce secours qu'en se relàchaut beaucoup en faveur des luthériens. Ils gagneut un point bien Important, en obtenant dans cette diéte que la chambre impériale de Spire sera composée moitié de luthériens, et moitié de catholiques. Le pape s'eu plaignit beaucoup, mais iuntilement 1.

a Le P. Barre, auteur d'une grande histoire de l'Allemegne, met dans la booche de Charles-Quisi ces paroles : Le appe cas bien heureus qui es princes de la ligre de Smissacide ne m'airen pas proposé d'une taure processas ; ca e s'ils l'avaient voute, je ce sais pas ce que j'aurais fait. On sail que c'est la réponse de l'empereur Juseph ter, quand le pape Clement xi se plaignil à lui de ses condescendances pour Charles XII. Le P. Barre ne s'est pas contenté d'imputer à Charles - Qoint ce discours qu'il ne tiot jamais : mais il s dans son histoire , inséré un très grand nombre de faits et de discours pris mot pour mot de l'histoire de Charles III. Il es a copié plus de deux cents pages. Il n'est pas impossible, à la rigueur, qu'on ail dit et fait , daos les douzième, tretzieue et quatoraieme siècles, précisément les mêmes ch dans le dix-huitieme ; mais cela n'est pas bien vraisemblable. On a été oblige de faire cette note, parce que des journi-listes, ayant vu dans l'histoire de Charles xis et dans crite d'Allemagne tant de traits absolument ses cusé l'historien de Charics an de plagial , ne fesad (as re

Le viel amiral Barberousee, qui avait passe l'Itiere à Toulou e à Marseille, y, a corore avager les côtes d'Italie, et ranien ses gabres chargées les côtes d'Italie, et ranien ses gabres chargées et controlle voir extraire une carrière qui fui long-temps fache à la chricienté. Il était triste que le roi nommé très chriction e dei jumais eu d'amiral redontable à son service qu'un maloméan barbare; qu'il soudojat de Turce en luisie, tensiè qu'on assemblait un concile; et qu'il fit herdier à patit fou de mallemagne.

François \*\*' jouit d'un succès moins odieux et plus par la batalile de Cérsoiles, que le comte d'Enghien gague dans le Piémont le 11 avril sur le marquis del Yasto, Jameus général de l'empereur; mais cette victoire fut plus inutile encore que tous les succès passagers de Louis sur et de Carles vin. Elle ne peut conduire les Français dans le Milanais, et l'empereur pé-

nêtre jusqu'à Soissons, et menace Paris. Heuri vin, de son côté, est en Picardie. La France, malgré la victoire de Cérisoles, est plus en dauger que jamais. Cependant, par un de ces mystères que l'histoire ne peut guère expliquer, François 1er fait une paix avantageuse. A quoi peut-on l'attribuer qu'aux défiances que l'empereur et le roi d'Augleterre avaient l'un de l'autre? Cette paix est conclue à Crépi le 18 septembre. Le traite porte que le due d'Orléans, second fils du roi de France, épousera une fille de l'empereur ou du roi des Romains, et qu'il anra le Milanais ou les Pays-Bas. Cette alternative est étrange. Quand ou promet une province ou une autre, il est elair qu'on ue donnera aucune des denx. Charles , en donnant le Milanais , ue donnait qu'un fief de l'empire, mais en cédaut les Pays-Bas, il dépouillait son fils de son héritage.

Pour le roi d'Angleterre, ses conquêtes se bornèrent à la ville de Boulogne; et la France fut sauvée contre toute atteute. 4545. On fait euflu l'ouverture du concile de

Trente, au mois d'Avril. Les protestants déclarent qu'ils ne reconnaissent point ce concile. Commencement de la guerre civile,

Henri, duc de Brunsviek, dépouillé de ses états, comme on l'a vu, par la ligne de Smalcalde, y rentre avec le secours de l'archevêque de Brême, son frère. Il y met tout à feu et à sang.

Philippe, ce fameux landgrave de Hesse, et Maurice de Saxe, neven de George, réduisent Renri de Brunsvick aux deruières extrémités. Il se rend à discrétion à ces princes, marchant tête nue, avec son fils Victor, entre les troupes des vainqueurs. Charles approuve et félicite ces vainqueurs dangereux. Il les ménageait encore.

Tandis que le coneile commence, Paul III, avec le consentieme de l'empereur , donne so-lennellement l'iuvestiure de Parme et de Plaisance à son îlis ainé Pierre-Louis Farnèse, dont le fils Octave avait dépé posué la blardre de Charles Quint, veuve d'Alexandre de Médicis. Ce couron-uement du blaidre d'un pape fessit un bean courasté avec un concile convoqué pour réformer l'Édise.

L'ôlecteur palaits prit ce temps pour renoncer la la lecommonio comaine. Cétait sinor l'indérêt de tous les princes d'Allemagne de seconer le goige de l'Églier comaine. Ils rentrainet dans les lièteus prodigués par leurs ancêtres an clerge et aux moines. Letter morent heind apprès à liebles, le 18 l'érrier 1345, à compter selon l'aucien cardier. Il avait et a la staffaction de constraire condrier. Il avait et la staffaction de constraire motainet de la staffaction de constraire motainet de l'action de la conquére de la conque

4546. La mort du due d'Orléans, qui d'evait jouver nue file de l'empereur, ca tori les Pays-Bas on le Milansis, tire Charles-Quint d'un grad melarras. Il en auti assez d'autres; les princes protestants de la ligue de Sualealde avaient en felfe divide l'Aleanque en deux parties. Dans l'une, il n'avait guère que le non d'empereur; l'une, il n'avait guère que le non d'empereur; l'une, il n'avait guère que le non d'empereur; qu'on el da, il, s'elle n'els pas c'è presque anéantie qu'on el da, il, s'elle n'els pas c'è presque anéantie ches les princes protestants.

Ces princes signalent leur crédit en menageant la paix entre les rois de France et d'Angleterre. ils envoient des ambassadeurs dans ces deux royaumes : cette paix se conclut, et Heuri VIII favorise la ligue de Smalcalde.

Le luthéranisme avait fait tant de progres, que l'électeur de Cologne, Herman de Neuvied, tont archevêque qu'il était, l'introduisit dans ses etats, et n'attendait que le moment de pouvoir se séculariser lui et son électorat. Paul xu l'excommunie . et le prive de son archevêché. Un pape peut excommunier qui il veut; mais il n'est pas si aisé de déponiller un prince de l'empire ; il fant que l'Allemagne y consente. Le pape ordonne en vain qu'on ne recounaisse plus qu'Adolphe de Schavembourg, cosdjuteur de l'archevêque, mais non coadjuteur de l'électeur : Charles-Quint reconnaît toujours l'électeur Herman de Neuvied, et le menace, aûn qu'il ue donne point de secours anx princes de la ligue de Smalcalde; mais, l'année snivante, Herman fut eufin déposé, et Schavembourg eut son électorat.

ficulon que cet historien avait écrit plus de quinze ans avant l'autre

La guerre civile avait déjà commencé par l'aventure de Henri de Brnusvick , prisonnier chez le landgrave de Hesse, Albert de Brandebourg, margrave de Culembach, se joint à Jean de Brunsvick. neveu du prisonnier, pour le délivrer et le venger. L'empereur les encourage, et les aide sous main. Cen'est point la le graud empereur Charles-Quint, ce u'est qu'un prince faible qui se plie aux conjonctures.

Alors les princes et les villes de la ligue mettent leurs troupes en campagne. Charles, ne pouvant plus dissimuler, commence par obtenir de Paul III envirou dix mille hommes d'infanterie et ciuq ceuts chevaux legers pour six mois, avec deux cent mille écus romains, et une bulle pour lever la moitié des reveuus d'une année des bénétices d'Espagne, et nour alieuer les biens des monasteres jusqu'à la somme de cinq eent mille écus. Il n'osait demander les mêmes concessions sur les églises d'Allemagne. Les luthérieus étaient trop voisins, et quelques églises eusseut mieux aimé se séculariser que de payer.

Les protestants sont déjà maîtres des passages du Tyrol; ils s'étendeut de la jusqu'au Danube. L'électeur de Saxe Jeau-Frédérie ; Philippe, landgrave de Hesse, marchent par la Franconie. Philippe, prince de la maison de Brunsvick, et ses quatre fils, trois princes d'Anhalt, George de Virtemberg, frère du duc Ulrie, sont dans cette armee; on y voit les comtes d'Oldenbourg, de Mansfeld, d'OEttingen, de ttenneberg, de Furstemberg , beaucoup d'antres seigneurs immédiats à la tête de leurs soldats. Les villes d'Ulm, de Strasbourg, de Nordlingue, d'Augsbourg, v ont envoyé leurs troupes. Il y a buit régiments des cantons protestants suisses. L'armée était de plus de soixante mille hommes de pied, et de quinze mille ebevanx.

L'emperent, qui n'avait que peu de troupes. agit cependant en maître, en mettant l'électeur de Saxe au ban de l'empire, le 18 inillet, dans Ratisbonne. Bientôt il a une armée capable de soutenir cet arrêt. Les dix mille Italiens envoyés par le pape arrivent. Six mille Espagnols de ses vieux régiments du Milanais et de Naples se joignent à ses Allemands. Mais il fallait qu'il armât trois uations, et il n'avait pas encore une armée égale à celle de la ligue, qui venait d'être renforcée par la gendarmerie de l'électeur palatin.

Les destinées des princes et des états sont tellement le jouet de ce qu'on appelle la fortune, que le salut de l'empereur viut d'un prince protestant. Le prince Maurice de Saxe, marquis de Misnle et de Thuringe, cousin de l'électeur de Saxe, gendre du landgrave de Hesse. le même à qui ce landgrave et l'électenr de Saxe avaient conservé ses états, et dout l'électeur avait été le tuteur, oublia ce qu'il devait à ses proches, et se rangea du parti de l'empereur. Ce qui est singulier, c'est qu'il était comme eux protestant très zélé : mais il disait que la religion n'a rien de commun avec la politique.

Ce Maurice assembla dix mille fantassins et trois mille chevaux, fit one diversion dans la Saxe. défit les troupes que l'électeur Jean-Frédéric-Benri y envoya, et fut la première cause du malbeur des alliés. Le rol de France leur envoya deux ceut mille écus : e'était assez pour entretenir la discorde, et non assez ponr rendre leur parti vain-

L'empereur gagne du terrain de jonr en jonr. La plupart des villes de Franconie se rendent et naient de grosses taxes.

L'électeur palatin, l'un des princes de la ligue, vient demander pardon à Charles et se iette à ses genoux. Presque tout le pays jusqu'à Hesse-Cassel est soumis.

Le pape Paul III retire alors ses troupes qui n'avaient dû servir que six mois. Il craint de trop seconrir l'empereur, même contre des protestants. Charles n'est que médiocrement affaibli par cette perte. La mort du roi d'Angleterre, Heuri viii , arrivée le 28 janvier, et la maladle qui conduisait dans le même temps François 1er à sa fin , le délivraieut des deux protecteurs de la ligue de Smal-

4517. Charles réussit aisément à détacher le vieux duc de Virtemberg de la ligne. Il était alors si irrité contre les révoltes dont la religion est la cause ou le prétexte, qu'il voulut établir à Naples l'inquisition, dès long-temps reçue en Espagne; mais il y ent une si violeute sédition, que ce tribunal fut aboli anssitôt qu'établi. L'empereur aima mleux tirer quelque argent des Napolitalus pour l'aider à dompter la ligue de Smalcalde que de s'obstiuer à faire recevoir l'Inquisition dout il ne tirait rien.

La ligue semblait presque détruite par la soumission du Palatinat et du Virtemberg; mais elle prend de nonvelles forces par la jonction des citoyens de Prague et de plusieurs cantons de la Bohême, qui se révoltent contre Ferdinand leur souverain, et qui vont secourir les confédérés. Le margrave de Culembach, Albert de Brandebourg, surnommé l'Alcibiade, douton a déia parlé. est à la vérité pour l'empereur ; mais ses tronpes sont défaites, et il est pris par l'électeur de Saxe.

Pour compenser cette perte, l'électeur de Brandebourg, Jean-le-Sévère, tout luthérieu qu'il est, preud les armes en faveur du chef de l'empire, et donne du secours à Ferdinand contre les Bobémiens.

Tout était en confusion vers l'Elbe, et on n'entendait parler que de combats et de pillages. Enfiu l'empereur passe l'Elbe avec une forte armée, vers Muhlherg. Son frère l'accompagnait avec ses enfants, Maximilien et Ferdinand; et le due d'Albe était son principal général.

can our jumpiege getzelen... Priciérie-Henri, der Cetter de Star, și edicie par son ambieur. Cette lucialile de Muhlbere, près de l'Elle, fut decirire. On dit qui în y out que quarante lommes de tués du côté de l'empereur; ce qui est bien difficile à crivire. L'exicteur de Star, blessé, est difficile à crivire. L'exicteur de Star, blessé, est prisonaire avec le jume prince Ernest de Brussvick. Charles fait condamner le 1 ami l'écteur de Star, par le conseil de guerre, à perdire la tâte. Se conseil de guerre, à perdire la tâte. se creciaire du consoli signifia te même part l'asseteure à l'électeur, qui se mit à jouer aux échec avec le prince Ernest de Brunsvick.

Le due Maurlee, qui d'eruit svoir son électoria, voit entere savoir la spirie ainée de demander sa grâce. Charles seconde la vie à l'électeur à cousi-dition qu'il renouvers, pour lui et ses efants, à la dignité électorale cu faveur de Maurice. Ou lui laissa la ville de Gothat et se dépondances; mais on en démoit la forteresse. Cest de lui que descendent le ducs de Gothat et se divendances; mais on en démoit la forteresse. Cest de lui que descendent le ducs de Gothat et de Virianza. Le duc Maurlee à raugupa la lui faire une pension de ciname la descendant de de constant de virianza. Le duc Maurlee à raugupa la lui faire une pension de cinamie un les constants de constant de constant de la constant de la

Sa femme Sibylle, sœur du duc de Clèves, vint inutilement se jeter aux pieds de l'empereur, et lui demander en larmes la liberté de son mari. Les alliés de l'électeur se dissipèrent bientôt. Le

laudgrave de Hesse ne pensa plus qu'à se soumettre. Ou lui imposa pour condition de venir embrasser les genoux de l'empereur, de raser toutes ses forteresses à la réserve de Cassel ou de Ziegenheim, en pavant cent cinquante mille écus d'or.

Le nouvel diecteur, Maurice de Saze, et l'électeur de Brandelourg, promiern par écrit au hongrare qu'on ne ferait aucnne entreprise sur sa liberté. Ils s'en rendirent caution, et consentirent d'être appelés en justice par loi on par ses enfants, et à souffrir eux-mêmes le traitement que l'empereur lui ferait contre la foi promise.

Le landgrave, sur ess assurances, consentit à tout. Granvelle, évêque d'Arrss, depuis cardinal, rédigea les conditions, que Philippe signs. Ou a toujours assuré que le prélat trompa ce malhenreux prince, lequel avait expressément stipnlé qu'en venant demander grâce à l'empereur, Il ne resterait pas eu prisou. Grauvelle écrivit qu'il ne resterait pas toujours eu prison, il ne fallait qu'un wà la place d'un n pour faire ettle étrange différence en langue allemande. Le traité devait porter nicht mit c'iniger gefængniss, et Grauvelle écrvit resier.

Le laudgrave u'y prit pas gardeen reiisant l'acte. Il voir or qui d'extra t' gire ; et dans exite confiauce il alla se jeter aux geaux de Charles-Quint. En effet, il paralt indubitable qu'il ne serait pas sorti de chez lui pour aller recevoir as grêce, i'il avait cru qu'o ni emettrait ou prisson. Il fut artelét quand il croyait s'en retourner en sèreté, et conduit tons-tenns à la suite de l'empereur.

Le vainqueur se saisit de toute l'artillerie de l'électeur de Saxe Jean-Frédérie, du landgrare de llesse, et même du due de Virtemberg. Il confisqua les biens de plusieurs chefs du parti ; il imposa des lates sur ceux qu'il avait vaincus, et n'en exempta pas les villes qui l'avaient servi. Ou prétend qu'il en retira seize cent mille écus d'or.

Le roi des Romains, Perdinand, puuti de son côté les Bobémiens. Ou 6ta aux citoyens de Prague leurs priviléges et leurs arroes. Plusieurs fureut condamnés à mort, d'autres à une prison perpétuelle. Les lases et les confiscations furent immenses. Elles entrent toujours dans la vengeance des souverains.

Le concile de Trente s'était dispersé pendaut ces troubles. Le pape voulait le transférer à Bologue.

L'empereur avait vaineu la ligue, mais nou pas la religion protestante. Ceux de cette communion demandent, dans la diéte d'Augshourg, que les théologieus protestants aieut voix délibérative dans le concile.

L'empereur était plus mécontent du pare que des théologies protestants. Il ne lis pardonnait pas d'avoir rappele les troupes de l'Église dans le puls fort de la gour de Smaled. Il lui il sentir son indignation au sujet de Parme et de Plaisance. Il avair sollettra de le saint pêtre en donnat l'intestimer à son bâtard dans le temps qu'il le condait méasage; mais quand il en fut écontent, il a cresovoint que Parme et Plaisance avsient dés une dépendance du Milanis, et que c'édait la l'empereur seul à en donner l'investimer. Paul un de son cidé, a fame de la puissance de Charles-Quiet, négécalit quotre lul avec Benri II et les Vésiliers.

Dans ces circomstances, le fils du pape, odieux à toute l'Italie par ses crimes, est assassité par des conjurés. L'empereur alors s'empare de Plaisance, qu'il ôte à son propre geodre, malgré sa tendresse de père pour Marguerite sa fille.

1548. L'empereur, brouillé avec le pape, en

ménageit davantage les protestants. Ils armient loujours roots que le coucile se luit dans use ville d'Allemagee. Paul nr renait de le transférer à Bo-pue. C'était concre un nouveau signi de querrelle, qui envenimait celle de Plaisance. D'un déé, le pape menue l'empereur de l'encommenication, s'il ne restitusié cette ville; et par fui il donnait trop de prise me l'un approchastas, qui relevaient comme il faut le rédirule de cea armes perituelles, emplorées par un pape on faveur de ses fils; de l'autre côde, Charles-Quint se fesait en cuelque manière cod de la redigion en Alles-

magne.

Il publie dans la diète d'Augshourg, le 15 mai, le grand interim. C'est un formulaire de foi et de discipline. Les dogmes en étaient eatholiques; on 5 permettait seulement la commanion sous les permettaits escellentes il commanion sous les res. Plusieurs céreinonies indifférentes y étaient sacrifiées aux luthériens, pour les engager à recevoir des choses uno d'issi bus essonitéles.

Ce tempérament était risionnable, c'est pourquoi II en content personne. Les esprisi éxisent trop nigra : l'Église romaine et les luthérieus se l'appairent et échine-équin vit qui lus plans sidplagairent et échine-équin vit qui lus plans sidplagairent et échine-équin vit qui lus plans sidnions. Manrice, le nouvel électeur de Sara, noust en vinn, pour lei complaire, faire recevoir le nouvean formulaire dans ses éstas; les misniters professats invere plan séru que la L'électeur de Brandelourg, l'édecteur palatin, acceptant et destinables de l'apparent de l'apparent de l'apparent échine la libert, un'il n'oblesse poursant nas.

L'ancieu électeur de Saxe, Jean-Frédéric, tout prisonnier qu'il ext, refuse de le signer. Quelques autres princes et plusieurs villes protestantes suivent son exemple; et partout le eri des théologiens s'élève contre la paix que l'interim leur présentait.

L'empereur se contente de menacer; et comme il en veut alors plus au pape qu'aux luthériens, il fait décréter par la diéte que le concile reviendra à Treute, et se charge du soin de l'y faire transférer.

On met, dans cette diète, les Pays-Bas sous la protection du corpa germanique. On les déclare exempts des taxes que les états doirent à l'empire, et de la juridiction de la chambre impériale, tont compris qu'ils étaient dans le distieme cercle. Ils ne sout obligés a readre aucun segvice à l'empire, excepté dans les guerres contre les Turcs; alors ils doivent coutribuer autant que trois électeurs. Ce réglement est souscrit par Charles-Quinte 126 juine.

Les habitants du Yalais sont mis au ban de l'empire pour n'avoir pas payé les taxes; ils en sont exempts aujourd'hui qu'ils ont su deveuir libres, La ville de Constance ne reçoit l'interim qu'après uvoir été mise au ban de l'empire.

La ville de Strasbourg obtient que l'interim ne soit que pour les églises catholiques de son distriet, et que le luthéranisme y soit professé en liberté.

Christiern III, roi de Dauemarck, reçoit par ses ambassadeurs l'investiture du duché de Holsteia, en commun avec ses frères Jean et Adolphe.

Maximilieu , fils de Ferdinand , épouse Marie, sa cousine , fille de l'emperent. Le mariages és id. à Valladoidi , les demines jours de septembre; et Maximilieu et Marie sont conjointement régents d'Espague; mais c'est toujours le conseil d'Espague, commé par Charles-Quint, qui gouverne.

pagne, uonnue par Chartes-Quint, qui gouverne. 1349 L'empereur, retiré dans Bruxelles, fait prêter bommage à son fils ainé, Pbilippe, par les provinces de Flandre, de Hainaut, et d'Artois.

Le conseile de Trente restait toujours divisé. Quelques prélate attachés à l'empereur étaien la Trente. Le page en avait assemblé d'autres à bologue. On eraignait un schisme. Le page craignait encoure plus que la maison de Bentivigoi, dépossédée de Bologne par Jules III, n'y reutrét avec la protection de l'empereur. Il dissout son concile de Bolonne.

Ottario Farniere, gendrer de Charles-Quint et peticifile de Paul "a ejaplement le peticifile de son bean-père et de son grand-père. Le bean-père et de son grand-père l'actat trendit avec le pape; et son grand-père lui retenuit Farne, pet petic qui contra l'actat trendit avec le pape; et son grand-père lui retenuit Farne, pet proce qui l'échi troudifie avec l'empereur. Il vost se saisir au moins de Parme, et n'y réusit pas. Do préciend que le pape mourat des chagiris apre histories de famille et l'empereur; mair de la contra de l'empereur; mair de l'empere

1350. Les Tures à inquiètent point l'empre; Soliman était ver l'Euphrate, Les Persans suvaient l'autriche; mais les Turcs restaient toujent autres de la plus grande partie de la Bontin-Herst in , roi de France, paraissait trauquille. Les neuveus pages, jules un, évaie colontrates der percur l'était davantage de son interim, qui casist toujent est troubles en Allemagne, Quand ou voit des hommes aussi peu serupuleux pie Faul III, Jales III, et Clardes-Quille, décider de

la religion, que peuvent penser les peuples?
La ville de Magdebourg, très puissante, était
en guerre contre le duc de Mecklenlourg, éteit
liquée avec la ville de Brême. L'empersur condamne les deva villes, et charge le nouvel étecteur
de Saxe, Maurice, de réduire Magdebourg; mais
il l'irritait en lui marquant ectte confiance. Marrice instifiait son ambition qui avait éthouillé voir

tatenr et son parent de l'électorat de Saze, par les lois qui l'ariant attaché un che d' empire; mais il cryalit son homneur perdu par la prison de landgrava de llesso, son beaus-pier, retient toujours capif, malgrès a garantie, et unalgrè celle de l'électer de Brandebourg. Ces deux prisones pessaisent continuellement l'empereur de dégager leur parie. Charles present de singulier parti d'annuler leur promunes. Le landgrave tente de s'érader, il en covide la tête à équêque-uns de se sons-sispas.

L'électeur Mairiee, indigné contre Charles-Quint, n'est pas for empress è combaitre pour un empereur dont la poissance se fait seutir si depositiquement à tous les princes; ji ne fait sud effort contre Mapfeloure, Il loisse tranquillement et soiégeants baitre le duce de Mechelourer, et le prendre prisonaler; el Tempereur so repenit le le ni avoir donne l'éclevars. Il n'auxi que trop de raison des repenits'. Mairice sunquit à selaire et du parti grotestant, à metre non seulement Magdehourg donn ses indréts, mais aussi le sapour balancer estin de l'ampereur, by il nispesiali sur ces principes avec literi 1s, et un nouvel orage se prévenit dans l'emire.

4531. Charles-Quint, qu'on croyait au comble de la puissance, c'aint dans le plus graud embarras. Le parti protestant ne pouvait ni lui étre attache ni être détruit. L'affaire de Parmer et de Plaisance, dout le roi de Frauce commençait à se mêler, lui fosait envisager une guerre prochaine. Les Tures citient fuojures ne flongrie. Tous les espiris étaines révoltés dans la Bohême coatre son frère Ferdinand.

Charles imagine de donner un nouveau poida bon autorité, en emagenatu no frire à coder à non fils Philippe le titre de roi des Romains, et la succession l'empire. La tendreses paternelle pouvait suggière ce desselu : mais il lest sûr que l'autorité imprisale vanis besoin d'un chef qui, maître de l'Espagne et du Nouveau-Monde, aurait auect de prisacer pare cousteil à la fois les consenis et les prisaces de l'empire. Il est sûr aussi que les prisces de l'empire. Il est sûr aussi que les prisces de des, et qu'ils les cervines (fils chierants précis sur vues de l'empereur. Elles ne servirent qu'à insidme les républications de la brouille re sécut réres.

Charles romptouvertement avec Ferdinand, demande sa déposition aux élections, et leurs suffrages en faveur de son lils. Il ne recueille de toute cette entreprise que le chagrin d'un refus, et de voir les électeurs du Palainta, de Saxe, et de Tendebourg, s'opposer ouvertement à ses desseins plus dangereux que sages.

L'électeur Maurice entre enfin dans Magdebourg par capitulation ; mais il soumet cette ville pour

Ini-mème, quolqu'il la prenue au nom de l'empereur. La même ambitiou qui l'avait porté à recevoir l'électorat de Saxe des mains de Charles-Quint le porte à s'unir contre lui avec Joachim, électeur de Brandelbourg; Frédéric, comte palatin; Christophe, due de Virtemberg; Ernest, marquis de Bade-Dourlach, et plusieurs autres princes.

Date ligae fut plus dangerense que cete de Sanskolik. Le rei de France, Benri n., jeune et Sanskolik. Le rei de France, Benri n., jeune et Sanskolik. Le rei de France, Benri li devisit foreire deux ceu quazantu mille ceu. Il devisit foreire deux ceu quazantu mille ceu la ceu treis permiers meis de la guerre, et sui tante mille treis permiers meis de la guerre, et sui tante mille por chaque mois suivant. Il se ered malter de Cambraï, Metz, Tsul, et Verdun, pour les parder, comme viciarie de saiste mépric, give singulier qu'il pressit alors pour présente, comme si c'en cital un.

Le roi de France s'ésit déjà servi du prétette de Parme pour porter la guerre en Italie. Il ne paraissait pas dans l'ordre des choses que ce fit lui qui dit protéger Octare Farnèse contrel empereur, son lessu-père; mais il deits itantel que Illenri 11 tàchât par toutes sortes de voies, de rentrer dans le duché de Milan, l'objet des prétentions de ses prétécesseurs.

Henris unissait aussi avec les Turcs, selon le plan de François 1"; et l'amiral Dragut, non moins redoutable quece Chérédiu, surnomné Barberousse, avait fait une descente en Sieile, où il avait pillé la ville d'Agosta.

L'armée de Soliman s'avançait en même temps par la Hongrie. Charles-Quint alors n'avait plus pour lui que le pape Julos III, et il s'unissait avec lui contre Octave Farchès son gendre, quoique dans le foud l'empereur et le pape cussent des d'roits et des intérêts différents, l'un et l'autre précendant être suserains de Parme et de Plaisance.

Les Français portaient aussi la guerre en Piémont et dans le Montferrat. Il s'agissait donc de résister à la fois à une armée formidable de Turcs en Hongrie; à la moitié de l'Allemagne liguée et déjà en armes, et à un roi de France, jeune, riche, et hien servi, impatient de se signaler et de réparer les mahours de son prédécesseur.

L'intérêt et le danger raccommodèrent alors Charles et Ferdinand. On a d'abord en Hougrie quelques succès coutre les Turcs.

Ferdinand fit assex heurent dans ce temps-fit même pour acquérir la Transpiranie. La veure de lean Zapoli, reine de Hongrie, qui n'avait plus que le nom de reine, gouvernait la Transpiranie, au nom de son fit Étienne Sigismond, aous la protection des Turcs; protection tyramique dont elle était lassec. Martinosius, erêque de Varadin,

depuis cardinal, porta la reine à céder la Transylvanie à Ferdinand pour quelques terres en Silésie, commo Oppeln et Ratibor. Jamais reine ne fit un si mauvais marché. Martinusius est déclaré par Ferdinand vayvode de Transylvanie. Ce cardinal la gouverne, au nom de ce prince, avec autorité et avec courage. Il se met lui-même à la tête des Transylvains contre les Tures, Il aide les impériaux à les repousser ; mais Ferdinand, étant entré en défiance de lui, le fait assassiner par Pallavieini, dans le château de Vintz.

Le pape, lié alors avec l'empereur, n'ose pas d'abord demander raison de cet assassinat; mais il excommunia Ferdinand l'année suivante. L'excommunication ne fit ni bruit ni effet. C'est ce qu'on a souvent appelé brutum fulmen. C'était pourtant une occasion où les hommes qui parlent au nom de la Divinité semblent eu droit de s'élever en son nom contre les souverains qui abusent à cet excès de leur pouvoir : mais il faut que ceux qui jugent les rois soient irrépréhensibles.

1552. L'électeur Maurice de Saxe lève le masque, et publie par un manifeste qu'il s'est allié uvec le roi de France pour la liberté de ce même Jean-Frédéric, ei-devant électeur, que lui-même avait dépossédé, pour celle du landgrave de llesse. et pour le soutien de la religion.

L'électeur de Brandebourg, Joachim, se joint à lui. Guillaume, fils du landgrave de llesse, prisonnier; Henri Othon, électeur palatin; Albert de Mecklenbourg, sont en armes avant que l'empereur ait assemblé des tronpes.

Maurice et les confédérés marchent vers les défilés du Tyrol, et chassent le peu d'hupériaux qui les gardaient. L'empereur et son frère Ferdinand, aur le point d'être pris, sout obligés de fuir en désordre. Charles menait toujours avec lul son prisonnier, l'ancien électeur de Saxe. Il lui offre sa liberté. Il est difficile de rendro raison ponrquoi ce prince ne vonlut pas l'accepter. La véritable raison peut-être, c'est que l'empereur ne la lui offrit pas.

Cependant le roi de France s'était saisi de Tout. de Verdun, et de Metz, dès le commencement du mois d'avril. Il prend llaguenau et Vissembonrg : de là il tourne vers le pays de Luxembourg, et s'empare de plusieurs villes.

L'empereur, pour comble de disgrâces, apprend dans sa fuite que le pape l'a abandonné, et s'est déclaré nentre entre lui et la France, C'est alors que son frère Ferdinand fut excommunié pont avoir fait assassiner le cardinal Martinusius. Il eût été plus beau au pape de ne pas attendre que ces censures ne parussent que l'effet de sa politique.

Au milieu de tous ces troubles, les pères du con-

cile se retirent de Trente, et le concile est encore suspendn.

Dans ee temps funeste toute l'Allemagne est en proie aux ravages. Albert de Brandebourg pille toutes les commanderies de l'ordre teutonique, les terres de Bamberg, de Nuremberg, de Vurtzbourg, et plusieurs villes de Sonabe. Les confédérés mettent à feu et à sang les états de l'électeur de Mayence, Vorms, Spire, et assiégent Francfort.

Cependant l'empereur, retiré dans Passau, et ayant rassemblé une armée, après tant de disgràces, amène les confédérés à un traité. La paix est conclue le 12 août. Il accorde par cette paix célebre de Passau une amnistie générale a tous ceux qui out porté les armes contre lui depuis l'année 4516. Non seulement les protestants obtiennent le libre exercice de la religion, mais ils sont adnris dans la chambre impériale, dont on les avait exclus après la victoire de Muhlberg. Il y a sujet de s'étonner qu'on ne rende pas une liberté eatière an landgrave de Hesse par ce traité, qu'il soit confiné dans le fort de Rheinfeld jusqu'à ce qu'il donne des assurances de sa fidélité, et qu'il ne soit rien stipulé ponr Jean-Frédérie, l'ancien électeur de Saxe.

L'empereur cependant, rendit bientôt après la liberté à ce malheureux prince, et le renyova dans les états de Thuringe qui lui restaient.

L'heureux Maurice de Saxe, ayant fait triompher sa religion, et avant lumpilié l'empereur, jouit encore de la gloire de le défendre. Il conduit seize mille hommes en Hougrie; mais Ferdinand, malgré ce secours, ne peut rester en possession de la Hante-Hongrie, qu'en souffrant que les états se soumettent a paver on tribul aunuel de vingt mile éeus d'or à Soliman.

Cette année est funeste à Charles-Quint, Les tronpes de France sont dans le Piémont, dans le Moutferrat, dans l'arme, Il était à craindre que de plus grandes forces n'entrassent dans le Milanais, ou dans le royaume de Naples. Dragut infestait les côtes de l'Italie, et l'Europe voyait toujours les troupes du roi très chrétien jointes avec les Tures contre les elirétiens, tandis qu'on ne cessait de brûler les protestants de Frauce par arrêt des tribunaux nommés parlements.

Les finances de Charles étaient épnisées, malgré les taxes imposées en Allemagne, après sa victoire de Mublierg, et malgré les trésors du Mexique. La vaste étendue de ses états, ses royages, ses guerres, absorbajent tont : Il emprunte deux cent mille écus d'or an duc de Florence, Cosme de Médieis, et lui donne la souverainelé de Piombino et de l'île d'Elbe; aidé de ce secours, il se soutient du moins en Italie, et il va assiéger Metravec une puissaute armée.

Albert de Brandebourg, le seul des princes pretestants qui était encore en armes contre lui, alamidouse la Fance dont il a reçu de l'argent, et sert sons Charles-Quint au siège de Mett. Le fameus Français, due de Guise, qui défendait Met, avec l'élite de la noblesse française, l'oblige de lever lesiège, le 26 décembre, au bout de sixtantecinq jours : Charles y perdit plus du tiers de son armée.

4555. Charles se veuge du malheur qu'il a essuyé devant Metz, eu curoyant les comtes de Lalain et de Reuss assièger Térouane: la ville est prise et rasée.

Philibert Emmanuel, prince de Piémont, depuis duc de Savoie, qui devient hientôt un des plus grands généraux de ce siècle, est mis à la tôte de l'armée de l'empereur; il prend Hesdin, qui est rasé comme Téroune. Mais le duc d'Arschot, qui commandait un corps considérable, se laisse hattre, et la fortune de Charles est encore arrêcée.

Les affaires en ttalie restent dans la même siutation; l'Allemagne n'est pas tranquille. L'inquiet Albert de Brandebourg, qu'on nommait l'Alcibiade, toujours a la tête d'un corps de troupes, les fait subsister de pillage; il ravage les terres de Heuri de Brunsvick, et même de l'électeur Maurice de Saxe.

L'électeur Maurice lui livre bataille auprès de lildesheim, au mois de juillet; il la gagne, mais il y est tué. Ce prince n'avait que treute-deux aus, mais il avait acquis la réputation d'un grand capitaine et d'un grand politique : sou frère Auguste lui succède.

Albert Melbiade fait emore la guerre civile; la chambre inspériale vili alts oprocès; il n'es couliuse pas moins ses ravages: mais eufin, manquant d'argent et de troupes, il se réingie en France. L'empereur, pour mieux souteuir cute grande puissance, qui avait reçu fant d'acroissement et tant de diminution, arrête le mariage de son fils Philippe avec Marie, reine d'Angleterre, fille de tteuri vine de Catherine d'Aragon.

Quisque le parlement d'Angleierre sjoutil ans chausse du contra de maringe, que l'allance entre les Frauçais et les Anglais subsisterait, Charles en rêne epérait pa somise, et avec risono, que cette alliance serait blemité rouppus. C'était en fêlet arme l'Angleierre courte la France, que de lui donner son fils pour roi; et à Marie avait eu de enfants, la muison d'Autrieles vorsit sons ses lois tous les états de l'Europe depuis la mer Baltique, excepté la France.

1354. Charles cole à son fils Philippe le royaume de Naples et de Sicile, avant que ce prince s'embarque pour l'Angleterre, où il arrive au mois de juillet, et est couronné roi conjointement avec Marie son épouse, comme depuis le rol Guillaume l'a été avec une autre Marie, mais non pas avec le pouvoir qu'a eu Guillaume.

Cependant la guerre dure toujonrs entre Charles-Quint et Henri II, sur les frontières de la France et eu Italie, avec des succès divers et toujours babuces.

Les tronpes de France étaient tonjours dans le Piemont et dans le Montferrat, mais en petit nombre. L'empereur n'avait pas de grandes forces dans le Mikoais; il semblait qu'un fût épuisé des deux côtés.

Le due de Florence, Come, armait pour l'empereux. Siene, qui crisquait de tombre us jour au pouvoir des Florentins, comme il lui est arric, étali protégie par les Français. Merlechno, marquis de Marigana, général de l'armée du dux de Florence, remporte une victoirs aur quelques troupes de France et sur leurs alliés, le 2 auguet; c'est en mémoire de cette victoire que Comme institus l'endre de Saint-Étienne, pare que c'éstit le jour de Saint-Étienne que la hataille avait été gagairé.

du Lauembourg, est pêté de reprendre, par les artifices d'un cocletier, la sille de Meta, que l'empereur a avait pu récluire avec cinquaint libonarde, ce cordeiler, nomme Léonard, gardiest du couvent, qui avait été coufesseur du des de Gnise, et qui no respectait dans la ville, fesait entrer tous les jours de vieux noblats, allemands, espapolo, et initiess, drigities en orde-liers, sous prétente d'un chapitre général qui devait se tenir.

Un chartreux découvre le complot : on arrête le P. Léonard, qu'on trouva mort le lendemain ; son corps fut porté au gibet, et en se contenta de faire assister dix-buit cord-liers à la potence. Taut d'exemples du dauger d'avoir des moines n'ont pu encore les faire al-olir.

L'ancienne politique des papes se renouvelle sous Paul IV, de la maison de Caraffe: cette politique est, comme on a vu dans le cours do cet outrage, d'empècher l'empereur d'être trop puissant en Italie.

Paul 17 ne songe point au concile de Trente, mais à faire la guerre dans le royaume de Naples et dans le Milanais, avec le secours de la France, pour donner, s'il le peut, des principantés à ses neveux. Il s'engage à joindre dix mille bonimes aux nouvelles troupes que l'euri it doit envoyer.

La guerre allait donc devenir plus vive que jamais, Charles voyait qu'il n'aurait pas un moment de repos dans sa vie; la goutte le tourmenait; le fardeau de tant d'affaires devenait pesant; il avait joué long-temps le plus grand rôle dans l'Europe : il voulut finir par une aetlon plus singulière que tout ce qu'il avait fait dans sa vie, par abdiquer toutes ses conronnes et l'empire.

Tandis qu'il se préparait à reasser à tans d'états paur s'anescelle dans un monastère, il assurait la liberté des protestants dans la dire d'aussleur; il lure alamolamit les bless ecclesiatiques dont ils s'étainet enparés; un chapaçut en leur haver la formule du sorment des conseillers de la chambre impériale; un un elevait plus jurre par les sistint, anis cettemient par les plus jurre par les sistint, anis cettemient par les distinctions de la conseille par le partie de la chambre impériale; un un elevait in la mivestir; et prét d'aller virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en philosophem de la les virez en moire, il acquisité en principal de la les virez en moires en moires en la les virez en moires en les virez en moires en la les virez en moires en la les virez en

Le 24 novembre 1, il assemble les états à Bruxelles, et remet les Pays-Bas à son fils Philippe: le 10 janvier suivant, il lui cède l'Espagne, le Nouveau-Monde, et toutes ses provinces héréditaires.

Il pardonne à Oetave Farnèse, son gendre ; il lui rend Plaisance et le Novarais, et se prépare à céder l'empire à son frère, le roi des Romaius,

4 356. Tout le dégotainit, Les Turcs étaient toujours maltres de la Hongrie jusqu'à Bude, et inquiédaient le reste; les Transylvaius souffinaient impatienment le jour; le protestantisme pénétrait dans les étais autrichieus; et l'empereur avait résolu depuis long-temps de dévoler à taut dessius uns vielluses pérenaturées duiffume, et un esprit détrompé de toutes les Illusions; il ue voulait pas muntres var let rôue as décreleure.

Ne pouvant done céder l'empire à sou fils, il le cède à sou frère; il demande préalablement l'agrément du saint siège, lui qui n'araît pas certainement deuaudé cet agrément pour être élu empereur.

Paul IV abuse de la soumission de Charles-Quint, et le refuse ; ce pontife était à la fois très satisfait de le vuir quitter l'eupire, et de le elagriuer.

Charles-Quint, sans consulter le pape davanlage, euvoie de Bruxelles son abdication <sup>2</sup>. le 47 septembre 4536, la trente-sixième anuée de son empire.

Le prince d'Orange porte la contrause et le sceptre impérial à Ferdinand. Charles s'emlarque aussiblt pour l'Espague, et va seretirer dans l'Estramadure, au moussière de Saint-Just, de l'ordre des hierourginises. La commune opinion est qu'il se erpenuit; opinion fondée seulement sur la faiblese humaine, qui croit impossible de quitter saus regret ce que tout le monde envie avec furreur. Charles oublia absolument te ficilire où il

 Le 25 octobre selon Robertson.
 D'après Robertson, Charles-Quias abdiqua le 27 auguste 1256. avait joué un si graud personnage, et le monde qu'il avait troublé, parce qu'il sentait bien, dans son affaiblissement, qu'il ne pouvait le troubler davantage.

davastage. Paul rv engage les électeurs ecclésiastiques à Paul rv engage les électeurs ecclésiastiques à ne point admettre la démission de Charles-Quist, étà ne point reconsultre Ferdinand. Son lutérés étàit de mettre la division dans l'empire, pour avoir plus de pouvrier la litale, en éllet, tous les actes dans l'empire forent promulgaés au unm de Locher-Quist, lapan'à l'aurée de sa mort; foit aussi important que véritable, et qu'aucuu historien n'a rapport.

## FERDINAND PT,

### QUARANTE-DEUXIÈME EMPEREUR.

4557. L'aldication de Charles-Quint laise la puisance des princes d'Allemagne affernie. La maison d'Autriche, divisée en deux branches, est ce qu'il a de plus considérable dans l'Europe; mais la branche espagnole, très supérieure à l'autre, tont occupie d'intérêts séparés de l'empire, ne fait plus servir les troupes espagnoles, Ilalieunes, flamandes, à la grandeur impériale,

Ferdinand r" a de grands états en Allemagne; mais la Haute-Hongrie, qu'il possède, ne lui rapporte pas à leaucoup près de quoi entretein assex de trouges pour faire tête aux Tures. La Bohême semble porter le Jong à regret, et Ferdinand ne peut être puissant que quand l'empires è joint à lui.

La première année de son règne est remarquable par la diète de Batishonne, qui confirme la paix de la religion, par l'accommodement de la maison de ll'esse et de celle de Nassau.

L'électeur palatin, celui de Saxe, et le duc de Clèves, choisis pour austrègues, adjugent le comté de Darmstadt à Philippe, laudgrave de Hesse; et le comté de Dietz à Guillaume de Nassau. Cette année est encore marquée par une petite

guerre qu'un archevêque de Brême, de la maison de Brunsviek, lait la Frise. On vit alors de quelle utilité pouvait être la sage Institution des cercles et des directeurs des cercles par Frédéric 111 et Maximilien. L'assemblée du cercle de la Basse-Saue rétablit la paix.

4338. Enfin, le 28 février, les électeurs confirment à Francfort l'addication de Charles et le règue de son frère. On envoie une ambassade au pape, qui in event pas la recevoir, et qui prétend toujours que Fredisand n'est pas empereur. Les ambassadeurs font leur pratestation , et se retirent de Bonne. Ferdinand n'eu est pes moiss reconsus en Allemagne. Quelle étrange idée dans su prêtre étu évêque de Rome, de prétendre qu'on ue peut être empereur sans sa permission!

Le duelié de Slesvick est eucore reconun indépendant de l'empire.

Le plus grand événement de ectte année est la mort de Charles-Quint, le 24 septembre, On sait que, par une dévotiun bizarre, il avait fait célébrer ses obsèques avant sa dernière maladie; qu'il v avajt assisté lui-même eu hal-it de deuil, et a'était mis dans la bière au milieu de l'église de Saint-Just, tandis qu'on lui chantait un De profundis. Il sembla, dans les dernières actions de sa vie, tenir un peu de Jeanne, sa mère, lui qui n'avait, sur le trône, qu'agi en politique, en béros, et en homme sensible aux plaisirs. Son esprit rassemblait tant de contrastes, qu'avec cette dévotion plus que monacale, il fut soupconne de mourir attaché à plus d'un dogme de Luther. Jusqu'où va la faiblesse et la bizarrerie humaine! Maximilien voulut être pape : Charles-Quint meurt moine, et meurt soupçonné d'hérésie.

Depuis les Innérailles d'Alexandre, rieu de plus superès que les obséques de Chaires-Quint dam superès que les obséques de Chaires-Quint dam totates les principales villes de ses etals. Il en colda soisantes et dis mille doutas à Bruzulles, dépenses nobles, qui, en illustrau la mémoire d'un grand homme, emplosite et encouragent les arts. Il vaudraît mieux encore elever des momments duradrait mieux encore elever des momments durables. Une obsetulation passagère est trop peu de chone. Il faut, autant qu'on le peut, agir pour l'immortalité.

1539. Ferdinand tient um elitée à Augshourg, dans laquelle es abussaleure de roi de France, elleuri 11, sont istroduis. La France vensil de faire paix aver billièpen, roi d'Expage, à Catesu-Cambreisi. Les Français, par ectie paix, ne gardient plus dans Fillale que Turin , et quelques villes qu'ils rendirent eausite; mais its gardiares villes qu'ils rendirent que l'empte pourait re-dectron, que l'empte pourait re-dectron, que l'empte pourait resultant de l'augs de la voie de l'augs et à l'augs de la voie de l'augs de l'au

Le nouveau pape, Pie Iv, n'est pas si difficile que Paul Iv, et recouualt sans difficulté Ferdinand pour empereur.

1366. Le concile de Trente, si long-temps suspendu, est eufin réabil par une bulle de Pie v, du 29 novembre. Il isidique la tenue du concile à tous les princes; il la signifie même aux princes protestants d'Allemagne; mais comme I alerses des lettres portait A notre très cher fils, ces princes, qui ne veuelne joint être enlauts du pape, renvoient la lettre saus Jouvrir.

1561. La Livonie, qui avait jusque-là appar-

tem à l'empire, en est détachée. Elle se douae le la Pologne. Les clevaliers de Livnie, brusche des chavaliers tentoniques, s'étaient depuis long-temps emparés de cette province sous la protection de l'empire; mais ces chevaliers ne pouvant point resister aux Russes, et d'étant point securous des Allemands, ecleut cette province à la Pologne. Le vid des Polonies, Sigismond, donne le duché de Courlande à Gothard kettler, et le fait vice-roi de Livroie.

Ou recommence à teuir des séances à Trente, 1502. L'ambassadeur de Bavière conteste, dans le concelle, la précéance à l'ambassadeur de Venice. Les Vétileires sont insistemes dans les possession de leur rang. Une des premières choses qu'on dictute dans le concelle en la cemanulous sous les deux espèces. Le concelle une la permet ni en la déque l'appear de la permet ni en la déque l'églies a rel éparte causes de la profilier; et les l'ères s'en rapportéreut, pour la décision, su ingements seul du pape.

Le 24 novembre, les électours, à Fraudort, de des des des des lomands, rois des Romains. Tous les électours font en prorouce, à este de cérmonle, les fonctions de leurs charges, sebon la teneur de la bulle d'or. Du ambande de l'annable de l'annable de la bulle d'or. Du ambande de Solina assisté à cette colemité, et la reud plus giorieux en signant entre les deux empires une pais par leuquel les lituites de la l'inogrie estrémité entre de la flongrie outemane un partie de la flongrie outemane de la flongrie estrémité. En produit tette pais un foit pas de longre durée; mais le corps de l'empire fut alors transcuille.

1565. Cette année est mémorable par la clôture du concile de Trente (4 décembre). Ce coneile, si long, le dernier des œcuméniques, ne servit ni à ramener les eunemis de l'Église romaine, ni à les subjuguer. Il fit des décrets sur la discipline qui ne furent admis chez presque aucune nation catbolique, et il ne produisit nul grand événement. Celui de Bâle avait déchiré l'Eglise, et fait un anti-pape. Celui de Constance alloma, à la lueur des bûchers , l'incendie de trente ans de guerre, Celui de Lyon déposa un empereur, et attira ses vengeances. Celui de Latran dépouilla le comte Raimond de ses états de Toulouse. Grégoire vii mit tout eu feu, au huitième coucile de Rome, en excommuniant l'empereur Henri IV. Le quatrième de Constantinople, contre Photius, du temps de Charles-le-Chauve, fut le champ des divisions, Le second de Nicée, sous Irène, fut encore plus tumultueux, et plus troublé pour la querelle des images. Les disputes des mouotbélites furent sur le point d'ensanglanter le truisième de Coustantiuople. On sait quels orages agitèrent les conciles tenus au sujet d'Arius. Le coucile de Trente fut presque le seul tranquille.

4584. Ferdinand meurt le 23 juillet. Un testament qu'il avait fait vingt ans auparavant, en 4515, et auquel il ne dérogea point par ses dernières volontés, jeta de loin la semence de la guerre qui a troublé l'Europe deux cents ans après.

Ce fameux testament de 1545 ordonnait que est que la posición indice ferrifinament de Character sa que la posición indice ferrifinade de Characteria sia libit activação; la estata autrichiens revienciarea às su libit anno, seconde fille de Ferdinand, épouse d'Allert n., due de Bavière, et à ses entants. L'événement prévu est arrivé de nos jours, et a d'enanté l'Europe. Si le testament de Ferdinand, assus bien que le coutrat de marigine de su fille, avaient dé énoncés en termes plus chirs , il ett prévenu des événements funentes.

On peut remarquer que cette duchesse de Bavière, Anue, avait pris, aiusi que toutes ses sœurs, le titre de reiue de Hongrie dans son contra de mariage. Ou peut eu effet s'iutituler reine saus l'être, comme ou se nomme archiduchesse sans possoider d'archiduché: mais cet usage n'a pas été suivi.

Au reste, Ferdinaud laissa, par son testament , à Maximilien, son fils, roi des Romains , la Hongrie, la Bohème, la Haute et la Basse-Autriche ; A son second fils Ferdinand , le Tyroi et l'Au-

trielle antérieure ; A Charles, la Stirie, la Carinthie, la Carniole, et

ce qu'il possédait en Istrie. Alors tous les domaines autrichiens furent di-

visés: mais l'empire, qui resta toujours dana la maison, fut l'éteudard auquel se réunissaient tous les priuces de cette race. Ferdinand ne fut courouné ni à Rome ni en

retrainant le tut courouse il a some il te Lombardie. On s'apercevnii enfin de l'inutilité de ces cérémonies, et il était bieu plus essentiel que les deux branches principaies de la maison impériale, c'est-à-dire l'espagnole et l'autrichieune, tussent toujours d'intelligence. C'était la ce qui rendait l'Italie soumise, et mettait le saint siège dans la dépendance de cette maison.

MAXIMILIEN II.

# QUARANTE-TROISIÈME EMPEREUR.

1364. L'empire, comme on le voit, était deveuu héréditaire sans cesser d'être électif. Les empereurs, depuis Charles-Quint, ne passalent plus les Alpes pour alier chercher une couronne de fer et une couronne d'or. La puissance prépondérante en Italie était Philippe n., qui, vassal à la fois de l'empire et du saiut siége, dominait dans l'Italie et dans Rome par sa politique, et par les rielesses.

du Nouveau-Monde, dont son père n'avait eu que les prémices, et dont il recueillait la moisson.

L'empire, sous Maximilieu u comme sous Ferdinand ", était donc e offet l'Allemagne suzoraine de la lombardie; mais cette Lombardie, étant entre les mains de Philippe u, appartenait plutôt, à un affié qu'à un vassal. La Hongrie devenait le domaine de la maison d'Autriebe, domaine qu'elle disputait sans cesse contre les Tures, et qui était l'avant-mur de 'Allemagne.

Maximilien, des la première appée de son règne, est obligé, comme son père et son aleul. de soutenir la guerre contre les armées de Soliman. Ce sultan, qui avait lassé les généraux de Charles-Quiut et de Ferdinand, fait encore la gnerre par ses lieutenaots dans les dernières années de sa vie. La Transylvanie en était le prétexte ; il y voulait toniours nommer un vayvode tributaire . et Jean Sigismond, fils de cette reine de Hongrie qui avait cédé ses droits pour quelques villes en Silésie, était reveuu mettre son héritage sous la protection du sultan, aimant mieux être souverain tributaire des Turcs que simple seigneur. La guerre se fesait done en Hongrie. Les généraux de Maximilien prennent Tokai, au mois de janvier. L'électeur de Saxe, Auguste, était le seul prince qui secourût l'empereur dans cette guerre. Les princes catholiques et protestants songesient tous a s'affermir. La rejigion occupait plus alors les peuples qu'elle ne les divisait. La plupart des catholiques . en Bavière , en Autriche , en Hongric , en Bohême, en acceptant le coneile de Trente, voulaient seulement qu'on leur permit de communier avec du pain et du vin. Les prêtres , à qui l'usage avait-permis de se marier avaot la clôture du concile de Trente , demaudaient à garder leurs femmes. Maximilien II demande an pape ces deny

points: Pie IV. à qui le concile avait alandonné le décision du caliee, le permet aux hiques allemands, et refuse les femmes aux prêtres; mais ensuite ou a ôté le caliee aux sechiers. 4563. On fait une trève avec les Torres qui restent toujours maltres de Bude; et le prince de Transtylanie demeure sous leur protection.

Soliman envoie le bacha Mustapha assieger Malte. Rien n'est plus connu que ee siége, on la fortune de Soliman échoua.

4566. Malgré l'affaiblissement du pouvoir impérial depuis le traité de Passan, l'autorité législative résidait toujours dans l'empereur, et cette antorité était en vigueur quand il u'avait pas affaire à des princes trop puissants.

Maximilien II déploie cette autorité contre le duc de Mecklenbourg, Jean-Albert, et son frère Ulric. Ils prétendaient tous deux les mêmes-droits sur la ville de Rostock. Les habitants pronvaient qu'ils étaient exempts de ces droits. Les deux frères se fesaient la guerre entre eux, et s'accurdaient seulement à déponifler les cituyens.

L'empereur a le crédit de terminer cette petite guerre civile par une commission impériale qui achève do ruiner la ville.

La flotte de Sofimau preud la ville de Chio sur les Veintiens. Maximilieu en preud occasion de demander, dans la diète d'Augsloung, plus de secours qu'on n'en avait accorde à Charles-Quint lorsque soliman était devant Vieune. La diète ordonne une levée de soldata, et accorde des mois romains pour trois ans; ce qu'on n'avait point fait encore.

Soliman, qui touchait à sa fin, u'en fesait pas moius la guerre. Il se fait porter à la tête de cent nille hommes, et vient assieger la ville de Zigeth. Il meurt devaut cette place; ses janissaires y entrent le sabre à fa main, deux jours après sa

Le comte de Serin, qui commandait dans zigeth, est tude on se défendant, a pers avoir mis lui-mème la ville en flammes. Le grand-visir envoie la tête de Seriu à Maximilien, et lui fait dire que lui-même aurait d'â hasardre la sienne pour venir défendre sa ville, puisqu'il était à la tête de près de cent vingt mille bommes.

L'armée de Maximilien, la mort de Solimau, et l'approche de l'hiver, servent au moins à arrêter les progrès des Turcs.

Les états de l'Autriche et de la Bohème prolitent du mauvais succès de la campagne de l'empereur, pour lui demander le libre exercice de la confession d'Augsbourg.

Les troubles des Pays-Bas commençaient en même temps, et tout était défa en feu en France au sujet du calvinisme : mais Maximilien fut plus heureux que Philippe nı et que le roi de France. Il refusa la liberté de conscience à ses sujets; et son armée, qui avait peu servi coutre les Turcs, mil techz lui la tranquiffité.

4567. Cette année fut le comble des malbeurs pour l'ancienne branche de la maison électorale de Saxe, dépouillée de sou électorat par Charles-Quint.

L'électoral douvé, comme on a ru, à la herache cadette, devait être l'objet des regrets de l'aluée. Un gentilhoume nommé Groumbach, proscrit avec plusieurs de ses compliees pour quelques crimes, s'éalt retiré à dotha chez Jean-Frédérie, s'ha de ce Jean-Frédérie à qui la bataifle de Minhlberg avait fait perdre le duehé et l'électorat de Saxe.

Groumbach avait principalement en vue dese venger de l'électeur de Saxe, Auguste, chargé de faire exécuter contre lui l'arrêt desa proscription.

Il était associé avec plusieurs brigands qui avaient vecu avec lui de rapiues et de pillage. Il forme avec eux uue conspiration pour assassiner l'électeur. Un des conjurcs, pris à Dresde, avoua le complot. L'électeur Auguste, avec une commission de l'empereur, fait marcher ses troupes à Gotha. Groumbach, que le duc de Gotha soutenait, était dans la ville avec plusieurs soldats determinés, attachés à sa fortune. Les troupes du duc et les bourgesis défendirent la ville; mais eulin il faflut se rendre. Le duc Jean-Frédéric . aussi malbeureux que son pere, est arrêté, conduit à Vienne dans une charrette avec un bonnet de paifle attaché sur sa tête, ensuite à Naples ; et ses états sont donnés à Jean-Guillaume sou frère, Pour Groumbach et ses complices, ils fureut lous exécutés à mort.

1508. Les troubles des Pays-Bas augmentaient. Le prince d'Orange, Goillaume le-Taciturne, déjà chef de parti, qui fonds la république des provinces-tuies, d'adress à l'empereur, coname au premier souverain des Pays-Bas, toujours regardés comme apparteaunt à l'empire : et en éflet l'empereur euvoie en Epagage son frère charles d'Antiche, archibule de forats, pour adoucir l'espeit de Philippe n; mais il no put ni fichie l'en d'Esquape, ui emphécher que la plupart des princes protestants d'Altenague u'envoyassent du secont au prince d'orassent l'emport.

Le due d'Albe, gouverneur sanguinaire des Pays-Bas, presse l'enquereur de lui litrer le prince d'Orange, qui alors levait des troupes en Allemagne. Maximilien répond que, l'empire ayant la juridicion supréne sur les Pays-Bas, c'est à la diète impériale qu'il faut s'adresser. Une telle réponse montre asser que le prince d'Orange n'était pas un bomme qu'on pit arrête.

L'empereur laisse le prince d'Orrange faire la guerre dans les Pay-Bas, à la tic des troupes allemandes contre d'autres troupes allemandes, ans se miére de la querelle. Il était poursant naturel qu'il assistat l'aligne n, son consiu, dans turel qu'il assistat l'aligne n, son consiu, dans cette affaire importante, d'autral plus que cette cette affaire importante, d'autral plus que cette estre du grand Soliman, Déliviré de Turv.; il combitique son sinivit fui d'affariné in religion crabulit que son sinivit fui d'affariné in religion crabulit que son sinivit fui d'affariné in religion craturelle que son sinivit fui d'affariné in religion craturelle qu'il que mois resultante qu'après cette pair on se lui parsit plus de mois remains.

Lain d'aider le roi d'Espagne à somettre ses sejes des Pays-Bas, qui demandaieut la liberté de conscience, il parut désaprouver la conduite de Philippe, en accordant hientit dans l'Autriche la permission de suivre la coulession d'Angelourg. Il promit après an pape de révoquer cette permission. Tout ceta découvre un gouvernement écé. faible, inconstant. Ou et dui tou Massimilien eraignait la puissance des ennemis do sa communion, et en effet toute la maison do Brandebourg était protestante. En fils de l'électeur Jean-George, élu archevêque de Magdebourg, professait publiquement le protestantisme; un évêque de Verden en fesait autant ; le due de Brunsvick . Jules . embrassait cette religion qui était délà celle de ses sujets , l'électeur palatin et presume tout son pays était calviniste. Le catholicisme ne subsistait plus guero en Allemagne que chez les électeurs ecclésiastiques, dans les états des évênues et des abbés : dans quelques commanderies de l'ordre tentonique, dans les domaines béréditaires de la maison d'Autriche et dans la Bavière, et encore y avait-il beaucoup de protestants dans tous ces pays; its fesaient même en Bohême le plus grand nombre. Tout cela autorisait la liberté que Maximilien donnait en Autriche à la religion protestante : mais une autre raison plus forte s'y joignait; c'est que les états d'Autriche avaient promis à ce prix des subsides considérables. Tont se fesait pour de l'argent dans l'empire , qui dans ce temps-la n'en avait guère.

1569. An milieu de tant de guerres de religion et de politique, voici une dispute de vanité. Le due de Florence Cosme II 1, et le duc de Ferrare Alfonse, se disputaient la préséance, Les rangs étaient réglés dans les diètes en Allemagne : mais en Italie il n'y avait point de diete; et ces querelles de rang étaient indécises. Les deux dues tenaient tous deux à l'empereur. François, prince héréditaire de Florence, et le duc de Ferrare, avaient éponsé les sœurs de Maximilien. Les deux ducs remettent leur différent à son arbitrage, Mais le pape Pie v , qui regardait le duc de Ferrare comme son feudataire, le duc de Florence comme son allié, et tontes les dignités de ce mande comme des concessions du saint siège, se bâte de donner un tilre nouveau à Cosme ; il lui confère la dignité de grand-due avec beaucoup de cérémouie; comme si le mot de grand ajoutait quelque chose à la puissanco. Maximilien est trrité que le pape s'arroge le droit de donner des titres aux feudataires de l'empire, et de prévenir son jugement. Le duc de Florence prétend qu'il n'est point feudataire. Le pape soutient qu'il a non seulement la prérogativo de faire des grandsducs, mais des rois. La dispute s'aigrit : mais enfin le grand-duc, qui était très riche, fut reconnu par l'empereur.

1570. Diète de Spire, dans laquelle on rend presque tous les états de la branche ainée de la maison de Saxe à un frère du malheureux duc de

Gotha qui reste confiné à Naples. On y conclut que paix entre l'empereur et Jean-Sigizmond, priuce de Transylvanie, qui est recomm souveraix de cette province, et resource au titre de roi de Bonggrie; titre d'aillerar très vain, puisque l'empereur avail une partie de ce royaume, et les Tures l'autre.

l'autre. 

4371. On y termine de très grands différends qui avaient long-femps trumblé le Nord au sujé de la Lironie. La Sudée, le Damearde, la To-legne, la Russie, s'étaient disputé exte province que l'ou regardail encere en Altemagne comma province de l'empire. Le roi de Sudée, Sibient mond l', céel à Massimilien eq qu'il dessi la Urvanie. Le reste est mis sous la proéction de l'empire. Le roit de Sudée, Sibient de l'empire. Le roit de Sudée, Sibient de l'empire. Le reste est mis sous la proéction de l'empire. Le reste est mis sous la proéction de la comprise dans cette paix, comme partie principale. Tous les prévillèges de son commerce soit confirmés ance la Soide et le Damemarck. Ellé duit eurore ruissaule.

Les Ventitens, à qui les Turcs enteraient toujours quelque possessinn, avaient fait une ligne avec le pape et le roi d'Espagne. L'empereur refossit d'y entrer, dans la crainte d'attirer encore en Rogrie les forces de l'empire ottoman. Philippe n u'y entrait que pour la forme.

u' entres que pour sa brotae.

Le gouverneur du Milansia leva des trousper, mais co foi pour euvair le marquista de Fini appartement à la maison de Caretto. Le Goine avaient des vaue sur ca production de fiquidant de sur la comparte de la comparte de la carette de la carette de la carette de Caretto desfà s' l'emme de l'anne de l'anne

1572. Après la mort de Sigismond II, roi de Pologne, dernier roi de la race des Jagellous, Maximilien brigue sous main ce trône, et se fiatte que la république de Pologue le lui offrira parune amiassade.

 La république croil quo son trône vaut bien la peine d'être demandé; elle n'envoie point d'ambassade, et les brigues secrètes do Maximilien sont inutiles.

1575. Le due d'Anjou <sup>8</sup>, l'un de ses comptéleurs, est élu, le 1<sup>st</sup> mai, au grand méconteilement des princes protestants d'Allenagne, qui virent passer chez eux avec horreur ce prince teint du sang répandu à la journée de la Sain-Barthélemi.

1574. Le prince d'Orange, qui se sontenait dans

<sup>1</sup> Cétait Jean 111 qui régnait alors Son fits Sigismond as l'éi succéda qu'en 1592.

» Depuis roi de France , sous le nom de Henri H

<sup>\*</sup> Liser: e Cosme ler; » né en 1819, mort le 21 avril 1874; Cosme 11 ne maquil qu'en 1380.

les Pays-Bas, par sa valeur et par son cródit, contre toute la puissance de l'hilippe n, tient à Dordrecht une assemblée de tous les scigneurs et de tous les députés des villes de son parti. Maximilien y envoie un commissaire impérial pour souteuir en apparence la majesté de l'empire, et pour ménager un accommodement entre Philippe et les

confidérés.

1575. Maximilien u fait élire son fils alué Rodolphe, roi des Romains, dans la diéte de Ratisbonne. La possession du trône impérial dans la maison d'Autriene devenait nécessire par le long usage, par la erainte des Turcs, et par la convenauce d'avoir un ehef capable de soutenir par luimont en dignité impériale.

Les princes de l'empire n'en jonissaient pas moins de leurs droits. L'électeur palatin fonrnissait des troupes aux calvinistes de Frauce, et d'autres princes en fournissaient toujours aux calvinistes des Pays-Bas.

Le due d'Anjou, roi de Pologne, devenn roi de France par la mort de Charles IX, ayant quitté la Pologne, comme on se sauve d'une prison, et le trône ayant été déclaré vacant, Maximilien a enfin le crédit de se faire élire roi de Pologne le 43 dé-

Mais nne faction opposée fait na sanglant affront à Maximilien. Elle proclaume Étienne Battori , vayvode de Transylvanie, vassal du sultan, et qui u'était repardé à la cour de Vienne que comme un rebelle et un surepateur. Les Polonais fui font épouser la sœur de Sigismond-Auguste, reste du sanc des Jazellons.

Les cara ou tazr de Russie, Jean, offre d'appuyer leparti de Maximilieu, espérant qu'il pourra regagner la Livonie. La cont de Moscou, toute grossière qu'elle était alors, avait déjà les mêmes vues qui se sont manifestées de nos jours avec tant d'éclat.

La porte ottomane, de son côté, menaçait de prendre le parti d'Étienne Battori coutre l'empereur. C'était encore la même politique qu'aujourd'hni.

Maximilien essayait d'engager tont l'empire dans sa querelle; mais les protestauts, au lieu de l'aider à devenir plus poissant, se conteutfrent de demander la libre profession de la coufession d'Augsbourg pour la noblesse protestante qui habitait les pays ecclésiastiques.

4576. Maximilien, très incertain de pouvoir soutenir son élection à la couronne de Pologue, ment à l'âge de quarante-neuf ans . le 42 d'octobre. RODOLPHE II,

QUARANTE-QUATRIÈME EMPEREUN.

4577. Rodolphe, couronné roi des Romaius du vivant de son père, prend les rêues de l'empire qu'il tient d'une main faible. Il n'y avait point d'autre capitulation que celle de Charles-Quint. Tout se fesait à l'ordinaire dans les diètes ; même forme de gouvernement, mêmes intérêts, mêmes mœurs. Rodolphe promet seulement à la première diète tenue à Francfort de se conformer aux réglements des diétes précédentes. Il est remarquable que les princes d'Allemagne proposent dans eette diète d'apaiser les troubles des Pays-Bas en diminuant l'autorité, ainsi que la sévérité de Philippe 11; par la ils fesaient sentir que les intérêts des princes et des seigneurs flamands leur étaient chers, et qu'ils ne voulaient point que la branche ainée de la maison autriehienne, en écrasaut ses vassaux, apprit à la branche cadette à aliaisser les

Tel étai l'esprit du corp germanique; et il parut bien que l'empreor Rodolphe n'était pas plus absoit que Maximilieu, puisqu'il ne put enphère son rière l'archible Natlaisa d'eccepter le gouvernement des Pays-Bas de la part des onsidéris qui étaient es armes ontre Philippe 11; de sorte qu'on vopait d'un Oché dou Juan d'Autriche, de Philippe 11 en Plaudre; et de l'autre, son nece Mathia à la tête des rebelles, l'empreur neutre, et l'Allemagne vendant des soldats aux deus partis.

Rodolphe ne se remunit pas davantage pour l'irruption que les Russes fesaient alors en Livonie.

1578. Les Pays-Bas devenaient le théâtre de la confusiou, de la guerre, de la politique; et Philippe 11 n'ayant point pris le parti de venir de houne beure y remettre l'ordre, comme avait fait Charles-Quint, jamais cette faute ne fut réparée. L'archidue Mathias, ne contribnant que de son nom à la cause des confédérés, avait moins de pouvoir que le prince d'Orange, et le prince d'Orange n'en avait pas assez pour se passer de secours. Le prince palatin Casimir, tuteur du jeune électeur Frédérie IV, qui avait marché en France avec uue petite armée an secours des protestants, venait avec les débris de cette armée et de nouvelles troupes soutenir la eause des protestants et des mécontents dans les Pays-Bas. Le frère du roi de France, Henri ni, qui portait le titre de due d'Aujou, était aussi déja appelé par les confédérés, tout eatbolique qu'il était. Il y avait ainsi quatre puissances qui eberebaient à profiter de ces troubles . l'archidue le prince Casimir le duc d'An-29

jou, et le prince d'Orange, lous quatre désunis; et don Juan d'Autriche, célèbre par la bataille de Lépante, seul contre eux. On prétendait que co même don Juan appirait aussi à se faire souverain. Tant de troubles étaient la suite de l'abus que Philippe u avait fait de son autorité, et de ce qu'il n'avait pas soutenu cet abus par sa présence.

Don Juan d'Autriche meurt le le cotobre, et on accuse Philippe n son frère de sa mort, sans autre preuve que l'envie de le rendre odieux.

1579. Pendant que la désolation est dans les Pays-Bas, et que le grand capitaine Alexandre Farnèse, prince de l'arme, successeur de don Juan, soutient la cause de Philippe 11 et de la religion catholique par les armes, Rodolphe fait l'office de médiateur, ainsi que son père. La reine d'Augleterre Élisabeth et la France secouraient les coufédérés d'hommes et d'argent, et l'empereur ne donne à Philippe 11 que de bous offices qui furent inutiles. Rodolphe était peu agissant par son caractère, et peu puissant par la forme que l'empire avait prise. Sa médiation est éludée par les deux partis. L'inflexible Philippe II ne voulait point accorder la liberté de conscience, et le prince d'Orange ne voulait point d'une paix qui l'eût réduit à l'état d'un bomme privé. Il établit la liberté des Provinces-Unies, à Utrecht dana cette aunée mémorable.

4380. Le prince d'Orange avait trouvé le secret de résister aux succès de Faruèse, et de se débarrasser de l'archidue Matbias : cet archidue se démit de sou gouveruement équivoque, et demanda aux états une pension, qu'on lu lassigua sur les revenus de l'évêché d'Utrecht.

1581. Mathias se retire des Pays-Bas, u'y ayant crien fait que de stipoler sa pension, dont on lui retranche la moltie, comme la un officier lautitie. Le dats giedera su soustrainest jurisdipenment de Espanye, malt lis ne renocent point à être était d'Espanye, malt lis ne renocent point à être était d'Espanye, malt lis ne renocent point à être était de l'empire. Le ure situation a ver l'Allemagne reste indécise; et le duc d'Anjun, qu'on venait d'être de de Braban, graut depuir vous assevir la motion qu'il venait déciende, înt obligé de 2 na motion qu'il venait déciende, înt obligé de 2 na l'empire d'or-page fris penhastat oue limais.

1882. Gréquire xiu syani signalé son pontificat par la réforme du calendrie, les protestants d'Allemagne, ainsi que tous les autres de l'Eupre, s'opposent la riception de cette réforme nécessaire. Ils n'avaient d'autre raison, ainon que c'était un service que Rome readait aux mations. Ils craignaient que cette cour ne partitrop faire pour instruire, et quo les peuples, en recessant des loid dans l'astronomie, n'en recussent dans la religion. C'empereur, dans une diéte à dans la religion. C'empereur, dans une diéte à

Augsbourg, est obligé d'ordonner que la chambre impériale conservera l'ancien style de Jules-César, qui était bon du temps de César, mais que le temps avait rendu mauvais.

Un évéuement tout nouveau inquiète, cette aunée, l'empire, Gebhard de Trucisès, archevêque de Cologne, qui n'était pas prêtre, avait embrassé la confession d'Augsbourg, et a était marie scerètement dans Bonu avec Agnès de Mansfeld , religieuse du monastère de Guerisheim. Ce n'était pas une chose blen extraordinaire qu'un évêque marié : mais cet évêque était électeur : il voulait éponser sa femme publiquement, et garder son électorat. Un électorat est incontestablement une dignité séculière. Les archevêques de Mayence, de Trèves, de Cologne, ne furent point originalrement électeurs parce qu'ils étaient prêtres, mais parce qu'ils étaient chanceliers. Il pouvait arriver très aisément que l'électorat de Cologne fût séparé de l'archevêché, ou que le prélat fût à la fois évêque luthérien et électeur. Alors il n'y aurait eu d'électeur catholique que le roi de Bohême et les archevêques de Mayence et de Trèves. L'empire serait bientôt tombé dans les mains d'un protestant, et cela seul pouvait donner à l'Europe une face nouvetle.

Gebbard de Tructobe cossavil de remôre Gologie ultriément. Il 37 réussit par. Le chapitre et le sénat édaient d'autaut plus attachés la religion actibilique qu'ils partiguent en beaucoup de chouse la souveraineté avec l'électeur, et qu'ils craignalent de la porte. En effet, l'électeur, quique souverain, était bein bind être a boud. Obbegoe et une ville tible in bind être a boud. Obbegoe et une ville in l'emper des doubts de part et d'autre, et l'archevique fit d'abord la guerre avec souch pour sandiresse.

4385. Les princes protestants prirent le parti de l'électeur de Cologue. L'électeur palatin, ceux de Sace et de Brandebourg, écrivient en sa faveur à l'empereur, au chapitre, au sénat de Cologue; main il s'en tiureut là; et comme ils n'avaient point un intérêt personnel et présent à faire la guerre pour le mariage d'une religieuse, ils ne la firent noint.

Trachels ue fui secouru que par des princes puissants. L'archevique de Briene, marié comme lui, amena de la cavalorie à son secoura. Le conate de Soins et quedques gentilhonames luthérieus de Vestphalie donnérent des troupes dans la première chalera de l'événement. Le prince de Parme, d'un autre Orde, de la prince de Parme, d'un autre Orde, de la première de Sant qui est la même que cetté de Brunsvich, commandait l'arracé du chapitre, et prétendait que c'était une querre sainte.

L'électeur de Cologne, n'ayant plus rien à mé-

nager, célébra publiquement son mariage à Rosenthal, au milieu de cette petite guerre. L'empereur Rodolphe ue s'en mêle qu'eu exhor-

taut l'archeveque à quitter son église et son électorat, s'il veut garder sa nouvelle religion et sa religieuse.

Le pape Grégoire au Il l'ecommunie comme un membre pourri, or dordune qu'un dilée un nouvel archevique. Cette holle du pape révolte les priaces protestants; mais fire se fout que des instances. gen et d'Illideabeim, est élu électeur de Coloque, et soutient son droit par la voie des armes. Il n'y cut abors que le prince palatin Castimir qui rescourst l'électeur depossédir, mais ce fut pour très peu de temps. Il ne resta hienaté plas à l'unteix que la ville de Bonn. Les troupes envoyces par le duc de Farne, jointes à celles de son combienté.

4584. L'ancien électeur lutait encore contre sa mauvaise fortune. Il lui restait quelques troupes qui inrent défaites; et enfin, n'ayant pu être ui asses habile ni asses beureux pour armer de grands princes ons faveur, il n'eut d'autre resource que d'aller vivre à la Haye avec sa fename dans un état au-dessons de la médiocrité, sous la protection du prince d'Orange.

L'intérieur de l'empire resta paisible. Le nouveau calendrier romain fut reçu par les catholiques. La trève avce les Tures fut prolongée. C'était à la vérité à la charge d'un tribut, et Rodolphe se crojait encore trop heureux d'acheter la paix d'Amurat Iu.

4585. L'exemple de Gebhard de Truchsès engage deux évêques à quitter leurs évêchés. L'un est un fils de Guillanme, duc de Clères, qui renonce à l'évêché de Munster pour se marier; l'autre est un évêque de Minden, de la maison de Brunsvick.

1386. Le fanatisme délirre Philippe II of prince d'Orange, e que dix nas de guerre n'avient put faire. Cet illustre foudateur de la liberté des Provinces-Unies est assaciné par Ral-theaser Gerard, Franc-Comtois; il l'avail déja de ganaravant par un nommé Jaurieur, lincayen, mais II Celai gardi de si hiesaure. Salcèle avail goil et d'écrit availent communié pour en préparer à cette action. Philippe II anobili tions les désendants de la famillé de l'assassis : singuière no-blesse! L'intendant de la Franche-Comté, M. de Vanolle, les a remais la taille.

Maurice, son second fils, succède, à l'âge de dix-huit ans, à Guillaume-le-Taciturne. C'est lui qui devint le plus célèbre général de l'Europe. Les princes protestants d'Alfemague ne le secoururent pas, quoique ce fût l'intérêt de leur religion; mais ils euvoyèrent des troupes en France au roi de Navarre, qui fut depuis Heuri IV. C'est que le parti des calvinistes de France était saxez riche pour soudoyer ses troupes, et que Maurice ne l'était pas.

4587. Le prince Maurice continue toujours la guerre dans les Pays-Bas contre Alcxandre Farnèse. Il fait quelques levées aux dépens des états chez les protestants d'Allemagne: e'est tout le secours ou'il en tire.

Un nouveau trône s'offrit alors à la masson d'Autriche; mais cet honnenr ne devint qu'une nouvelle preuve du peu de crédit de Rodolphe.

Le roi de Pologo, Élieme Battori, vayvote de Trausyranie, dan torn le 13 décembre 1306, le cara de Rusie, Fodor, se met sur les rangs; mais la est manimente refuel. Une facilion dit Sigimond, roi de Sudel, fils de Jean un et d'une priamond, roi de Sudel, fils de Jean un et d'une priacuse du nan que Angelonu. L'une autre facilion proclame Maximillen, frère de l'empereur. Tous deur, se rendent en Pologo, à la lête de quelques troupes. Maximillen et défait; il ne retire en Silésie, et son compétieur est ouvronné.

4388. Maximilien est vaincu nne seconde fuis par le général de la Pulogne, Zamoski. Il ost enfermé dans un château auprès de Lublin; et tout ce que fait en sa faveur l'empereur Rodolphe, son frère, c'est de prier Philippe II d'engager le pape Sixte v a écrire en faveur du prisonnier.

4589. Maximilien est enfin élargi, après avoir renoncé au royaume de Pologne. Il voit le roi Sigismond avant de partir. On remarque qu'il ne lui dunna point le titre de majesté, parce qu'en Allemagne ou ne le donnait qu'a l'empereur.

4590. Le senl événement qui peut regarder frempire, c'est la guerre des Pays-Bas, qui désole les frontières du côté du Rhin et de la Yestphalie, Les cercles de ces provinces se contentent de « an plaindre aux deux partis. L'Allemagne était alors dans une langueur que le chef avait communiquée aux membres.

4591. Henri Iv, qui avait son troyanne de France à conqueir, envolele vicunde de Turenne en Allenagne, négocier des troupes avoc les princes protessatis. l'emperuer's popose en vain, l'élècter de Saxe, Caristiern, exclui par le vicomté de Turenne, prêta de l'argent et des troupes, mais il mourut forsque cette armécéaul en chemia, et il n'ea arrivie en Prance qu'une petile partie. C'est tout or qui us pessati alors de considérable en Allemagne.

4592. La nomination a l'évêché de Strasbourg cause une guerrecivile commeà Cologne, mais pour nn autre sujet. La ville de Strasbourg était protestante. L'évêque extholique, résidant à Saverne, était mort. Les protestants élisent Jean-George de Brandebourg, luthérien. Les catholiques nomment le cardinal de Lorraine. L'empereur Rodolphe donne en vain l'administration à l'archiduc Ferdinand, l'un de ses frères, avec une commission pour apaiser ce différend. Ni les catholiques ni les protestants ne le reçoivent. Le cardinal de Lorraine soutient son droit avec dix mille hommes. Les cantons de Berne, de Zurieh, et de Bâle, donnent des troppes à l'évêque protestant; elles sont jointes par un prince d'Anhalt, qui revenait de France, où il avait servi inutilement Henri IV. Ce prince d'Aubalt défait le cardinal de Lorraine. Cette affaire est mise en arbitrage l'année auivante; et il fut enfin couvenu, en 1605, que le cardinal de Lorraine resterait évêque de Strasbourg, mais en payant cent trente mille écus d'or au prince de Brandehourg, Jean-George. On ne peut guère acheter un évêcbé plus cher.

4393. Une affaire plus considerable réveillait li trève, et les Tores ravagesient déjà la Haute-Hongrie. Il n' y eut que le duc de Bavière et l'archevique de Saltbourg qui fournirent d'alord des secours. Ils joignirent leurs troupes à celles des ciats hérédiaires de l'empereur.

Ferdinand, Irère de Rodojpe, avait un fis nommé Charle d'Autriche, qu'il avait eu d'un premier marige avec la fille d'un sénateur d'Augneure. Gel fa c'était point reconsu prince, mais il méritait de l'être. Il commandait un corps considerable. Un comb Rodoreable un commandait un autre; creux qui ont porté en nom ont été des indicates de l'autre beurestement pour la maison d'autriche. Les Serin, les Nalsait, les Palla, fische la tête de mitte de la tête de mitte de l'autre l'un considerable un product de l'autre l'un considerable un la tête de mitter su considerable de l'autre l'un considerable de l'autre l'autre l'autre l'autre de l'autre l'autre l'autre de l'autre l'au

mans.

4394. Les Turcs étalent en campagoe, et Rodolphe tenait une ditée à Augsbours, au mois de
juin, pour Soposer è eux. Cròristico un qu'il lui
voïdonale de mettre us trome à la perte de noties
voïdonale de mettre us trome à la perte de noties
buttons tolonitaires C Cest la première fois qui oua
demandé l'aumône pour faire le guerre. Cependint
les troupes impériles et hougorises, quoique mal
parjées, combattiernt (no joura avec courage. L'archidon Mahlais voutte commande l'armé, et la
commanda. L'archidon Maximillen, qui gouvernait R carimitée et à Grectie a un on de l'empereur son frère, se joint à lui; mais ils ne peuvent
mighéer les Turce de prendre la ville de Javarin.

4595. Par bonheur pour les impériaux, Sigismond Battori, vayvode de Transylvanie, secoue le

joug des Ottomans pour prendre celui de Vienne. On voit souvent ces princes passer tour à tour d'un parti à l'autre : destinée des faibles, obligés de choisir entre denx protecteurs trop paissants. Battori s'engage à prêter foi et hommage à l'empereur pour la Transylvanie, et pour quelques places de Hongrie dont il était en possession, il stipule que, s'il meurt sans enfants mâles, l'empereur, comme roi de Hougrie, se mettra en possession de son état; et ou lui promet en récompense, Christine, fille de l'archiduc Charles, le titre d'illustrissimus, et l'ordre de la toison d'or. La campagne fut heureuse : mais les troncs établis à la porte des églises pour payer l'armée n'étant pas assez remplis, les troupes impériales se révoltèrent, et pillèrent une partie du pays qu'ils étaient venus défendre.

4696. L'archidue Maximilien commande cette année contre les Turcs. Mahomet III, nouveau sultau, vient en personne dans la Hongrie. Il assiége Agria, qui se rend à composition; mais la gratison est massacrée en sortant de la ville. Mahomet, indigné contre l'aga des janissaires, qui avait permis este perfidie, lui fait trancher la tête.

Mehomet défait Maximilien dans une bataille, le 26 octobre.

Pendant que l'empereur Rodolphe reste dans Vienne, s'occupe à distiller, à tourner, à chercher la pierre philosophale, que Maximilien son frère est hattu par les Turcs, que Mathias songe déià à profiter de l'inaction de Rodolphe pour a'élever. Albert, l'un de ses frères, qui était cardinal, et dont on u'avait point entendu parler encore, était depuis peu gouverueur de la partie des Pays-Bas restée à Philippe II. Il avait succèdé dans ce gouvernement à un antre de aes frères, l'archiduc Ernest, qui venait de mourir après l'avoir possédé deux années sans avoir rien fait de mémorable. Il u'en fut par de même du cardinal Albert d'Autriche. Il fesait la guerre à Heuri 1v, que Philippe is avait toujours inquiété depuis la mort de Henri III. Il prit Calais et Ardres.

Henri IV, à peine vainqueur de la ligue, demande du secours aux princes protestants ; il n'en obtient pas, et se défend lui-même.

1307. Les Turce sont teojunt dann la Bongfile apsann de l'Attriche, Joulés pri les troupes l'apparant de l'Attriche, Joulés pri les troupes impériales, se soulivent, et metteut eur-nôment le de l'attriche de l'attriche de l'attriche de d'avvoyer contre eux une partie de l'attriche (C'attat une hiet Arorable coessino pour les Turcs; mais, par une fatalité aisquière, la Baute-Bone grie a presque toujours dé le serme de leurs proprès, et cette annés, les révoltes des janissaires ferrat le sulte d'armée impériale.

1598. Le comté de Simmeren retombe par

la mort du dernier comte à l'électeur palatin.

Il s'agissait de ebasser les Turcs de la Haute-Hongrie. La diète accorde vingt mois romains pendant trois aus pour cette guerre.

Le même Sigismond Battori, qui avait quitté les Turcs, et fait hommage de la Transylvanie à l'empereur, se repent de ces deux démarches. On lui avait donné en échange de sa souveraineté et de la Valachie les mêmes terres qu'à la reine, mère d'Étienne-Jean Sigismond, c'est-à-dire Oppela et Ratibor en Silésie. Il ne fut pas plus content de son marché que cette reine. Il quitte la Silésie; il rentre dans ses états; mais, toujours iucoustant et faible, il les cède à un cardinal, son cousin. Ce cardinal, André Battori, se met aussitôt sous la protection des Tures, reçoit du sultan une veste, comme un gage de la faveur qu'il demande. Semblable à Martinusius, il se met comme lui à la tête d'une armée : mais il est tué en combattant contre les impériaux.

4399. Par la mort du cardinal Battori, et par la little de Sigismond, la Transpiraniereste l'empereur; mais la llongrie necesse d'être dévastée par les Tures. Ceux qui s'étonnent aujourd'hoi que ce pays si fertile soit si dépeuplé, en trouveront aisciment la raison dans le nombre d'esclaves des deux sexes que les Tures ont si souvent cullevés.

L'empereur, dans cette aunée, se résolut à affranchir enfûn le Virtemberg de l'inféodation de l'Autriche. Le Virtemberg ne releva plus que de l'empire; mais ildoit toujours reveuir ala maison d'Autriche, au défaut d'héritier.

4600. Les Turcs s'avancent jusqu'à Canise, sur 18 Turce, vers la Strie. Le duc de Mercour, célèbre prince de la maison de Lorraine, ne put empecher la prise de cette forte place. Alors les peuples de Transylvanie et de Valachie refusent de reconnaître l'empereur.

4601. La fortune de Sigismond Battori est aussi iuconstaute que lui-même ; il rentre eu Trapsyl-

vanie, mais il y est défait par le parti des impériau. Ce ue sont que des révolutions continuelles dans ces proviuces. Heureusement ce même duc de Mercœur, qui n'avait pu ni défendre ni reprendre Canise, prend sur les Turcs Albe-Royale.

1602. Enflu l'archiduc Mathies, plus agissant que son frère, et secondé du duc de Mercœur, penètre jusqu'à Bude; mais il l'assiege inutilement. Tout cela ne fait qu'nue guerre ruineuse, à charge à l'empereur et à l'empire.

Sigitmond Battori, beaucoup plus malheureux, et méprisé par les Turcs qui ne le secouralent pas, va so reudre enflu aux troupes impériales sans aucu coudition; et ce prince, qui devait éponser une archiduchesse, est alors trop heureux d'être haron en Bobème avec nne peusion très modique.

4605. Il y a tonjours une fatalité qui arrête les conquêtes des Tures. Nabomet in, qui menaçait de venir commander en personne une armée formidable, meurt à la fleur de son âge. Il laisse sur le trêne des Ottomans son fils Achmet, âge de quiuze ans. Les factious troubleut le sérail, et la guerre de Hongrie languit.

La diéte de Ratisboune promet cette fois quatre-

La dete de Ratissonne promet cette (os quarrevingts mois romains, Jamais l'empire n'avait encore donné un si puissant secours; mais il ne fut guère fourni qu'en paroles. Dans cette année. Lubeck. Dantzick. Cologne.

Hamilourg, et Brène, villes de l'ancienue banse d'Allemsgue, obtiennent en France des priviléges que ces villes précludateut avoir ous, et que le lemps avaitabulis. Les négociants de ces villes furent exemptés du droit d'aubaine, et le sont encore. Ce ne soot pas la des événements d'éclat, mais ils coctribueut au bien public, et presque tous ceux qu'on a vuis édétusieut.

4604. L'empereur est sur le point de perdre la partie de la llaute-Hoogrie qui lui restait. Les exactions d'un gouverneur de Cassovie en sont cause. Ce gouverneur ayant exigé de l'argent d'un seigneur bougrois nommé Botski, cel Bongrois es souleve, fait révolter une partie de l'armée, et se déclare seigneur de la Buute-Hongrie, sans oser prendre le titre de roi.

14693. Il ne reste à l'empereur en Bongrie que Presbongri: En Furse et le révoile Botskia suisein le reste. L'archidue Mathias était dans Presbourg avec une armée, mais le grand-visir était dans la ville de Pett; Botskai se fait proclamer prince de Transytranie, et reçoit solvmethement dans Pest la coorenne de Bongrie, par les anails du grandvisir. L'archidue Mathias est obligé de s'accommoder avec les seigneurs hongries, pour commoder avec les seigneurs hongries, pour comecrere co qui reste de ce pays. Il fut stiguid que dant la suite de state ol longrie, qui arient tonjours chi leur roi, citariant est-mêmes leur gourerener, an ome de leur roi. La comination aux eréchés était nu droit de la couronne, mais les dats seigèrent qu'on ne nonmersit jamais que des Bongrois, et que les ériques nommés par l'empereur à nursient point de part an gouvernement du royanne. Mojennant ces concesions et judepless autres, l'artichile Mattain obidit que l'outes autres de l'artichile de l'artichile l'artichile l'outes de l'artichile de l'artichile l'artichile de l'artichile l'artichile aux livre que l'artichile l'artichile aux livre que l'artichile l'artichile aux livre que l'artichile l'artichile aux l'artichile de l'artichile aux l'artich

Sous ce gouveruement faible de Rodolphe, l'Allemagne n'était pour taut pas troublée. Il n'y avait alors que de très petites guerres intestines, comme celle du duc de Brunsvick, qui voulait soumettre la ville de Brunsvick, et du duc de Bavière, qui vonlait subjuguer Donavert. Le duc de Bavière, riche et puissant, vint à bout de Donavert; mais le duc de Brunsvick ne put prévaloir contre Brunsvick, qui resta long-temps eucore libre et impèriale. Elle était soutenue par la hanse teutonique. Les grandes villes commerçantes ponvaient alors se défendre aisement contre les princes. On ne levait, comme on sait, de troupes qu'en eas de guerre. Ces milices pouvelles des princes et des villes étaient également mauvaises; mais depuis que les princes se sont appliqués à tenir en tout temps des troupes disciplinées, les choses ont bien changé.

L'Allemagne d'ailleurs fast tranquille, malgré treis religious opposées l'ane l'a l'active, malgré les guerres des Peyr-Ess, qui l'oujeticitent sans cesse les frontières, malgré les troubles de la flougrie et de la Transytranie. La faiblesse de Rodolphe en Allemagne n'est pas le même sort que celle de flerrit me Prance. Tons les seigneurs, sous l'entrit par volution et devenir independant et policiert in, volution d'erreit independant et polileurs de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année de la comme de la comme de la comme l'année l'a

4606. L'archidue Mathias traite avec les Turcs, mais sans effet. Tant de traités avec les Turcs, avec les Ilongrois, avec les Transtvains, ne sont que de nouvelles semences de troubles. Les Transstvains, après la mort de Botaks, disens (Signand Racocci pour vayvode, makgré les traités faits avec Pemperour, et l'empereur le sooffre.

1607-1608. Rodolphe, qui achetait si chèrement la paix chet lui, négocie pour l'établir enfin dans les Pays-Bas; on ne pouvait l'avoir qu'aux dépens de la branche d'Autriche espagnole, comme il l'avait à ses dépens en Hongrie. La fameuse il l'avait à ses dépens en Hongrie. La fameuse

anion d'Urecht, de 1579, dait trop poinsaite pour céder. Il fails treconaite les états giriraus des sept Province-Unies libres et indépendant c'était principalement de l'Espagne que les sept c'était principalement de l'Espagne que les sept leuge. Rodolphe leur écrit : v'ous des des états a mouvants de l'empire; votre constitution a part changer sans le consentement de l'empeer eur, votre chef. » Les états-généraus ne firent pas seulement de répinse à coste lettre. Ils condnuent l'artiler avec l'Espagne, qui reconnut eule, en 1699, leur indépendance.

Cependant cette philosophie tranquille et Indifférente de Rodolphe, plus convenable à un homme privé qu'à na empereur, enhardit enfin l'ambition de l'archidue Mathias, son frère : Il sonce à ne lui laisser que le titre d'empereur, et à se faire souverain de la Bongrie, de l'Autriche, de la Bohême, dont Rodolphe négligeait le gouvernement. La Hongrie était envahie presque tont entière par les Turcs, et déchirée par ses factions ; l'Antriche exposée, la Bohême mécontente, L'inconstant Battori , par nne nouvelle vicissitude de sa fortune, venait encore d'être rétabli en Transylvanie par les sulfrages de la nation et par la protection du sultan. Mathias negociait avec Battori, avec les Tures, avec les mécontents de la Hongrie. Les états d'Antriche lui avaient fourui beaucoup d'argent. Il était à la tête d'une armée ; il premit sur lui tous les soins, et vonlait en recneillir le fruit.

L'empereur, retiré dans Prague, apprend les desseins de son frère, il craint pour sa sûreté. Il ordonne quelques levées à la bâte. Mathiss, son frère . lève le masque ; il marche vers Prague, Les protestants de la Bohême prennent ce temps de crise pour demander de nonveaux priviléges à Rodolphe, qu'ils menacent d'abandonner. Ils obtiennent que le clergé catholique ne se mêlera plus des affaires civiles, qu'il no fera aucune acquisition de terres sans le consentement des états, que les protestants seront admis à toutes les charges. Cette condescendance de l'empereur irrite les catholiques : il se voit rédnit à recevoir la loi de son frère. Il lui cède, le 44 mal, la Hongrie, l'Autriche, la Moravle; il se réserve sculement, dans ce triste accord, l'insufruit de la Bobême et la suzeraineté de la Silésle. Il se déponillait de ce qu'il avait gouverné avec faiblesse, et qu'il ne ponvait plus garder. Son frère n'acquérait d'abord en effet que de nonveaux embarras. Il avait à se concilier les protestants de l'Autriche, qui demandaient, les armes à la main, à lenr nonveau maître l'exercice libre de leur religion, et auxquels il fallut l'accorder, dn moins hors des villes. Il avait à ménager les Hongrois, qui ne voulaient pas qu'ancun Allemand cût chez eux de charge unblique. Mathias fut obligé d'ôter aux Allemands leurs emplois en Hougrie, Voilà commo il tàchait de s'alfermir pour être eo état de résister enfin à la puissance ottomane.

ottomane.

i 609. Plus la religion protestanto gaguait de terrain dans les domaines autrichiens, plus ello devenait puissante en Allemagne. La succession de Clères et de Juliers mit aux mains les deux paris, qui s'éctaeit loug-temps ménagés depuis la pair de l'assau. Elle fit renaître une ligne protestante plus dangerense que celle de Smalealde, et

produisit une ligue catholiquo. Ces deux factions furent prétes de ruiner l'empire.

Les maisons de Brandelourg, de Nenbourg, do Deux-Ponts, de Saxe, et eufin Charles d'Autricho, marquis de Burgau, se disputaient l'héritage de Jean-Guillaume, dernier due de Clèves, Berg, et Juliers, mort sous enfants.

L'empereur crut mettre la paix entre la sprétendants, ne sirvestrant le festia que l'on dispatalt. Il envise l'archiduc Léopoté, son cousintalt. Il envise l'archiduc Léopoté, son cousinprendre possession du duché de Clèse y misé d'alord l'électeur de Brandelourg, tens-Sigismond, s'accorda avec lou de Neulourg, son compeliteur, pour s'y opposer. L'illaire devient biensité teur, pour s'y opposer. L'illaire devient biensité son d'autriche. Les princes de Brandelourg et de revelours, dié pa possession, et mis par le damvelours, d'action possession, et mis par le damde l'électeur palatin Frédérier y, implorent le secourse d'Best il v. viol de France.

Alors se formèrent les deux lignes opposérs : la protestante, qui soutcrait les massions de Brandebourg et de Neubourg ; la catholique, qui pernait le parti de la maison d'Austriche. L'dectour palatin, Frédérie ru, quoique calviniste, était à la tête de tous les codoférés de la condiciéres de la condiciéres de la condiciéres de la condiciéres de la condiciére de la de tiene-Coast e, le margare d'aposte, le marder de tiene-Coast e, le margare d'aposte, le marde d'annos évagellés et le margare d'aposte, le marde d'annos évagellés et le margare d'aposte et le mar-

o moto "raigerque.

Les chefs de la ligue catholique opposée étaieux frantinilien, due de Bavière, so électeurs catholique, of tous les princes de cetes communion. L'évaper, d'ous les princes de cetes communion. L'évaper de la communion de la communion. L'est de la ligue catholique. Il n'y avait accome raison qui plut faire de cette querelle ane querelle et religion; mais les d'eux parties se exvisient de ce nom pour animer les penples. La ligue catholique mit le pare Paul ve le roi d'Espage Philippe un dans son parti. L'union érangélique mit Henri rudans son des l'appages aux les payes et le vide Espages que d'Espages me

donnalent quo leur nom; et Henri Iv allalt marcher en Allemagne à la tête d'uno armée disciplinée et victoriense, avec laquello il avait déjà détrnit une ligue catholique.

4610. Car mois de railliennet catholique, écuagifique, ce nou da pape, dans uno que rela touto profines, fireme la vérilable et mêque cause de l'assainate du para ditent ri, usé, comme con sair, le 14 mai, an milien de Paris, par na finazique miécile de fairoix. On se peut es donter y l'interrogatoire de Ravaillier, c'idevant moine, porte qu'il assainais lient ri parce qu'en dinit pertout « qu'il alisti faire la guerre su pape, et que c'était e faire à l'est.

Les grands desseins de Henri ry périrent avec lui. Cepeudaot il resta encore quelque ressort de cette grande machine qu'il avait mise en mouvement. La liguo protestante ne fut pas détruite. Quelques troupes françaises, sous le commandement da maréchal de la Châtre, sontinront lo parti de Brandebourget de Neubourg.

En vain l'empereur adjuge Cièves et Juliers, par provision à l'étéceur de Saxo, à condition qu'il prouvera son droit; le maréchal de La Châtre n'eu prend pas moins Juliers, et n'en chasse pas moins les troupes de l'archidue Léopold. Juliers reste en commun, pour quelques temps, à Brandebourg et à Neubourz.

1611. L'extrème coofisions où était slors IAILmagne moutre e que liberi vi aurait fui s'il oùt vicu. Bodolphe philosophait et s'occapait à tier e mercure, dans Frague. L'architoc Lépold, chainé de Juliera nec son armét mal parie, ra cu manis tonte l'autorité de l'emperer, qui se voit ééposillé de tous côtés par les princes de son may, hathais, qui varié de liber son l'évre la la céder tant d'étas, no veut pas qu'un autre que la voit possible de de se masson. Il vient à l'rapso arec das troupes, et s'intre son l'ère à priere in cressille.

Mathias est sacré roi de Bohêmo le 24 mat; il ne reste à Rodolphe que le titre do roi, anssi vain pour lui que celui d'empereur.

16/12. Bodolpho meuri is 20 janvier, à compre edou le nouveau calcodirer. Il di vavid jamale vocil se marier. Se maison, doet on avail tuni rezinit in vaste poissance, n'est perquo ascenno considération du son tempe en Europe, depeis il cocomissorement du dis-septimes rédoc. Se noncomissorement du dis-septimes rédoc. Se noncomissorement du dis-septimes rédoc. Se nonen farcet il neuse. Bodolpha avail perdu ser étaxt, et conservé de l'arquet complatut. On présend qu'on trouva dans son éparpo quaterna milliona d'écus, Cada douver use aux no petités. Avec ons d'écus, Cada douver use aux no petités. Avec ons quatorze millions et du courage, il eût pu reprendre Bnde sur les Tures, et readre l'empire respectable : mais son caractère le fit vivre en homme privé sur le trône; et il fut plus heureux que ceux qui le dépouillèreut et le méprisèreut.

......

#### MATIIIAS.

# QUARANTE-CINQUIÈME EMPEREUR.

4612. Mathias, frèro de Rodolphe, est élu unanimement, et cette unanimité surprend'Europe. Mais les trésors de son frère l'avaient enrichi, et le voisinage des Turcs rendait nécessaire l'élection d'un priuce de la maison d'Autriche, roi de Hongrie.

La capitulatiou de Charles-Quint n'avait point jusque-fa été augmentée. Elle le fut de quelques articles ponr Mathias, dout l'ambitiou s'était assez manifestée.

La Hongrie et la Transylvanie étaient toujours dans le mêtue état. L'empereur avait peu de terrain par-dela Presbourg; et le uouveau prince de Transylvanie, Gabriel Battori, était vassal du sultau.

1613. Ces deux grandes lignes, la protestante el actubique, qui aviante menne l'Allemagne el la catubique, qui aviante menne l'Allemagne d'une guerre civile, s'éclaint contune dissipées d'ellematines après la mort de lleuri n'. Les protestants se contentisient seilmenue de refuer de l'argent à l'empereur dans les diéces. La querelle sur la succession de Juliers, qu'on crossit dessir maisser l'Europe, ne derint plun qui une do ces maisser l'Europe, qu'entientières qui ent trollège, pas des l'est de l'es

Le duc de Neubourg et l'réceteur de Braunfbourg, s'étant mis en possession de Circes et de Juliers, deraient être ûnécessirement brouillépour le partage. Les noullet, doan far l'écteur de Braudelourg au duc de Neubourg, ne posifia par le différend. Les deux princes se firent la guerre. Le duc de Neubourg se firentholique pour widt la profescion de l'emperour et d'ort of d'Exwidt la profescion de l'emperour et d'ort of d'Exsertine dans le pap pour ainner la ligne protentant en si feve pour ainner la ligne protentant en si feve pour ainner la ligne pro-

Cependant les autres princes demeuraient dans l'inaction; et l'eléceure de Saxe lui-même, malgré le jugemeut impérial reude on a faveur, ne remusir pas. Les Pays-Bas espagnols et holinadais se mélaient de la guerelle. Deux grands généraux, le marques de Spinoln, de la part de l'Espagne, secoursit Neubourg; le comate de Maurice, de la l'art des états génér les comte de Maurice, de la l'art des états génér les comte de Maurice, de la l'art des états génér les comte de Maurice.

bourg. C'est une suite de la constitution de l'Allemagne, que des puissances étraugères pussent

magne, que des purses pueses pueses pueses prendre plus de part à ces querelles Intestines que l'Allemagne même. L'iutérieur du corps germanique n'en était point dérandl. Cetle pair intérieure était souvent troublée par les fréquents démèlés d'une ville avec uue autre, des princes avec les villes, des princes avec les princes mais le corps germanique subsistait par ces divisions mêmes, qui metaiset une balance à peu pies

égale entre ses membres.

Il n'en était pas de même en Hougrie et en Transylvanie. L'empereur Mathias se préparait contre le Turc. Le vayvoele de Transylvanie, dabriel Battori, se ménageait entre l'empereur chréties et l'empereur musulman. Les Turcs poursuivent Battori : il est abandonné de ses sijets; l'empereur ne peut le secourir. Battori se fait donner la mott par un de ses soldats. Exemple

unique parmi les princes modernes. 4614. En bacha iuvestit Bethlem-Gabor de la Transylvanie. Cette province semblait à jamais perdue pour la maison d'Autriche. Le nouveau sultan Aehmet , maltre d'une si graude partie de la Hougrie, jeune et ambitieux, fesait craindre que Presbourg ou Vienne ne devlnt les limites des deux empires. Ou avait été tonieurs dans ces alarmes sur la fiu du règne de Rodolobe : mais la vaste étendue de l'empire ottomau, qui depuis si long-temps inquiétait les chrétiens, fut ce qui les sauva. Les Tures étaient souveut en guerre avec les Persans. Leurs frontières, du côté de la mer Noire, souffraient beaucoup des révoltes des Géorgiens et des Mingréliens. On contenuit difficilement les Arabes; et il arrivait souvent que dans le temps même qu'ou craignait en Bongrie et eu Italie une nouvelle inondation de Turcs, ils étaient obligés de faire une paix même désa-

vautageuse pour la défense de leur propre pays. 4615. L'empereur Mathias a le bonheur de conclure avec le sultan Aehmet un traité plus levorable que la guerre u'eût pu l'être. Il stipule, sans tirer l'épée, la restitution d'Agria, de Canise, d'Albe-Royale , de Pest , et même de Bude : ainsi il est en possession de presque toute la Hougrie, en laissant toujours la Transylvanie et Bethlem-Gabor sons la protection des Ottomaus. Ce traité augmente la puissance de Mathias. L'affaire de la succession de Juliers est presque la seule chose qui inquiète l'intérieur de l'empire; mais Mathias ménage les princes protestants, en laissaat toujours ce pays partagé entre la maison palatine de Neubourg et celle de Brandebourg. Il avait besoin de ces menagements pour perpetner l'empire dans la maison d'Autriche.

1616. Cette annee et les suivantes sont rem-

piles de négociations et d'intrigues. Mathias écui sans enfants, et avuit perdu sa sande és son activité. Il falisit, pour assurer l'empire à su maisson, commencer par loi assurer à Bohémeet la llongrie. Les conjonctures étalent délicates : les ciats de ces deux royanmes étalent allotats à l'estat de ces deux royanmes étalent jaloux du éroit d'élection; l'esprit de part! y régunt, et l'esprit d'alsephendauce eucore plus : la différence des religions y nourrissait la discorde; l'esprit d'alsephendauce eucore plus et la différence des religions y nourrissait la discorde; capatri de l'esprit d'alsephendauce eucore plus de l'esprit de l'e

Il hi fout done commencer par saurer la succession de la bloème et de la founçe; il avait ravi ces data à son frère; il n'en fait point passer l'hériage aux frères qui lui retent, Masimilien et Albert. Il n'y a guère d'appareuce qu'ils y ainti tous dour renonce de hon gré. Albert surfout, à qui le roi d'Espagne avait luisel les Pays-Bas, anat dé plas qu'in moûtre et des soutenir la dignité impériale, y ait de régué sur l'appareuce d'appareuce de l'appareuce de l'appareure de l'appa

4617-4618. Ferdinand est élu et reconun successeur au royaume de Bohême par les états , et couronné en cette qualité le 29 iniu. L'union évangelique commence à s'effaroucher de voir ces premiers pas de Ferdinand de Gratz vers l'empire. Mathias et Ferdinand menagent plus que iamais l'électeur de Saxe, qui n'est point de l'union évangélique, et qui, dans l'espérauce d'avoir Clèves, Berg, et Juliers, embrasse toulours le parti de la maison d'Autriche. La maison palatine, ayant des intérêts tout contraires, est toujours à la tête des protestants : et c'est la l'origine de la funeste guerre entre Ferdinand et la maison palatine ; c'est celle de la guerre de trente aus , qui désola tant de provinces, qui fit venir les Suédois an milieu de l'Allemagne, et qui produisit enfin le traité de Vestphalie, et donna une nonvelle face à l'empire.

1618. Mathia enage la hranche d'Autriche espanola à côte les précetulous qu'elle peut sepanola à côte les précetulous qu'elle peut sevier un is longrise et sur la Bobéme. Philippe m, roi d'Espane, a bandonne se droits sur ces royaumes à Prédiannd, à condition qu'au édèaut de la postérité même de Ferdiannd, la longrise et la Bobème appartiendront sur fils de Philippe m; ou les filles, et aux cufants de ses silles, sedon l'ordre de la primogéniture. Par ce paste de famille cu états pourrient sidement fondier à la mille cu états pourrient sidement fondier à la

maisou de Frauce; car si une fille héritière de Philippe III épousait un roi de France, le fils ainé de ce roi acquérait un droit à la Hongrie et à la Bohème

Ce pacte de famille était évidemment contraire au testament de l'empereur Ferdinand 197. Les dispositions des hommes, pour établir la paix dans l'avenir, préparent presque toujours la division. Enfin ce nouveau traité révoltait les Hongrois et les Bohémiens, qui voyaient qu'on disposait d'eux sans les consulter. Les protestants de Bohême commenceut par se confédérer, à l'exemple de l'nnion évangéliquo; bientôt ils entraînent les catholique dans leur parti, parce qu'il s'agit des droits de l'état, et uou de la religion. La Silésie, ce grand fief de la Bohême, se joint à elle : la guerre civile est allumée. Un comte de Thurn, ou de La Tour, homme de génie, est à la tête des confédérés ; il fait la guerre régulièrement et avec avautage; ses partis vont jusqu'anx portes de

4619. L'empereur Mathias meurt au mois de mars, au milieu de cette révolution subite, sans prévoir quel sera le destin de sa maison.

Son cousin Ferdinand de Gratz est assez heureux d'abord pour ne point éprouver de grandes contradictions en Hongrie, dont il avait chassé les Turcs par un traité qui le rendait agréable an royaume; mais il voit la Bohême, la Silésie, la Moravie, la Lusace, liguées contre lui, les protestants de l'Autriche prêts à éclater, et ceux de l'Allemagne peu disposés à l'élever à l'empire. La maisou d'Autriche n'avait point encore eu de moment plus critique : d'un côté quatre électeurs offreut la couronne impériale à Maximilien , duc de Bavière ; de l'antre , la Bohême offre sa souveraineté, d'abord au duc de Savole, trop éloigné pour l'accepter; et ensuite à l'électeur palatin Frédéric v, qui l'obtint pour son malheur. Cependant ou s'assemble à Francfort pour élire nn roi des Romains, un roi d'Allemagne, un empereur. Presque toutes les cours de l'Europe sont en monvement pour cette grande affaire ; les états de la Bohême députeut à Francfort pour faire exclure Ferdiuand du droit de suffrage : ils ne le reconnaissaient pas pour roi ; et conséquemment ils ne voulaient pas qu'il eût de voix Non seulement il était menacé de u'être pas empereur, mais même de n'être pas électeur : il fut l'un et l'autre. Il se donna sa voix pour l'empire ; il eut celles des catholiques, et même des protestants. Chaque électenr fut tellement ménagé, que chacuu crnt voir sou intérêt particulier dans l'élévation de Ferdinand de Gratz. L'électeur palatin lui-même, à qui la Bohême déférait la couronuo, fut obligé de donner sa voix , dont le refus aurait été juutile.

Cette élection fut faite le 40 auguste 4619; il est courouné à Aix-la-Chapette le 9 septembre; il signe auparavaot une capitulation un peu plus étendue que celle de ses prédécesseurs.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

## FERDINAND 11, QUARANTE-SIXIÈME EMPEREUR.

1619. Dans le temps même que Perdianad n es corromés emperer, los états de Boheme nomment pour roi l'éveleur palatin. Cet honneur cain devenu plus diagneres qu'aupravant par la nomination de Perdianad à l'ampre; c'étit le temps prédir état de évenur par no leur-père lacques, roi d'Angleterre, le succès partissait assuré; mais s'augres ne loi donna que des cososile, et ces conseils furent de refuser; il ne le crut pas, et s'ahandonna à la fortune.

Il est solenuellement couronné dans Prague se 4 novembre avec l'électrice priocesse d'Angleterre; mais il est couronné par l'administrateur des hussites, non par l'archevêque de Prague.

Cela seul annonçait une guerre de religion aussi bien que de politique; tous les princes protestants , hors l'électeur de Saxe , étaient pour lui : il avait dans son armée quelques troupes anglaises. que des seigneurs d'Angleterre lui avaient amenées par amitié pour lui, par haine pour la religion catholique, et par la gloire de faire ce que son beau-père Jacques I'r ne fesait pas, Il était secondé par le vayvode de Transylvanie , Bethlem-Gabor, qui attaquait le même ennemi en Hongrie. Galsor pénétra même insqu'anx portes de Vienne, et de la il retourna sur ses pas prendre Presbourg. La Silésie était toute soulevée contre l'empereur ; le coute de Mansfeld soutenait en Bohême le parti du palatin ; les protestants même de l'Autriche inutiétaient l'empereur. Si la maison bayaroise avait été réunie, comme celle d'Autriche le fut toujours, le parti du nouveau roi de Bohême aurait été le plus fort : mais le duc de Bayière , riche et pnissant, était loin de contribuer à la grandeur de la branche alnée de sa maison. La jalousie, l'ambition, la religion, le jetèrent dans le parti de l'empereur, de sorte qu'il arriva à la maison bavaroise sous Ferdinand de Gratz, ce qui était arrivé à la maison de Saxe sous Charles-Quint,

La ligue protestante el la ligue catholique étaient à peu près également puissantes dans l'Altemagne, mais l'Espagae et l'Italie appuyaient Ferdinand; elles lui fournissaient de l'argent levé sur le clergéet des troupes. La France, qui n'était pas encorgonvernée par le cardinal de Richelieu, oubliait !

ses anciens iutérêts. La conr de Louis xin, fall·le et orageuse, semblait avoir des vues (supposé qu'elle en eût) toutes contraires aux desseins du grand lieuri iv.

grand lieuri iv.

(202. Lusis xur envole en Allemagne le dur d'Aspoliène, à la tôte d'une ambanude solenchele, paur offire sea hous prisence assemblé à luchele, paur offire sea hous prisence assemblé à lutille toute de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la forte et an de Venise favorient cette révotuito des états de Hongrie dans lus livid de Neutbanuel. On ni était pas accontumé à voir sinsi fest 
trons de la Venise action de vita de la forte de la forte et an del Venis favorient de voir sinsi fest 
passed, on ni était pas accontumé à voir sinsi fest 
processes de l'accontinué de la forte de

Tonte l'Europe était partagée dans cette querelle, mais plubit par des vœux que par des effets; et l'empereur était bien mieux secondé eu Allemagne que l'électeur palatin.

D'un olté l'électeur de Saxe, déclaré ponr l'empereur, entre dans la Lusace; de l'autre, le duc de Bavière pénètre en Bolième avec une puissante armée, tandis que les armes de l'empereur résistent, au moins en Hougrie, contre Bethlem-Galor.

Le pattin est attaqué à la foise é dans son nouceus royaume de hobème, et dans son flectorat. Henri-Fréderic de Nassan. fetre, et depuis suscesseur de Maurice, le statisonée de Provincescesseur de Maurice, le statisonée de Provinces-Unies y, combattait pour lui. Il y avait enceve de anglais; mais contre lui distil e céltifere Spinolis, are l'élité des troupes des Pays-Bast enquenés. Le Patidates est range. En bestallé cécle des Boème patidité. Le la maillo d'autriche et de la maillo patidité.

auprès de Prague, par son parent Maximilien de Bavière. Il fuit d'abord en Silésie avec sa femme et deux de ses enfants, et perd en nn jour les états de ses aleux et conx qu'il avait acquis.

4621. Le roi d'Angieterre, Jacques, négocie en faveur de son malheurenx gendre aussi infructueusement qu'il s'était couduit faiblement. L'empereur met l'électeur palatiu au ban de

l'empire, par un arrêt de son conseil aulique, le 20 janvier. Il proscrit le duc de Jagendorff en Silésie, le prince d'Anhalt, les comtes de Hobenlohe, de Mansfeld, de La Tour, tous ceux qui ont pris les armes pour Frédéric.

Ce prince vaineu n'a ponr lui que des Intercesseurs et point de vengeurs. Le roi de Danemarck presse l'empereur d'user de clémence. Ferdinand n'en fait pas moins passer par la main de bourrean nn grand nombre de gentilshommes bohémiens.

Un de ses généraux, le comte de Bucquoi, achève de soumettre ce qui reste de rebelles en Bohème; et de là il court assurer la llaute-llongrie contre Behlmer, achor. Bucquoi est tué dans ecte campagne; et Ferdinand s'accommode bientôt avec le Transylvain, auquel il cède un grand terrain, pour étre plus sûr du reste.

Cependant l'électeur palatin se réfugié de Silésie en Danemarck, et de Danemarck en Hollande. Le duc de Bavière s'empare du Baut-Palatiuat, tandis que le marquis de Spinola répand dans le Palatinat les troupes espagnoles, fournies par l'archiduc, gouverneur des Pars-Bas.

Le palatin n'avait pu obtenir de son beau-père le roi Jacques, et du roi do Danemarck, que de bons offices et des ambassades inutiles à Vienne. Il n'obtenait rien de la France, dont l'intérêt était de prendre son parti. Ses seules ressources étaient alors dans deux hommes qui devaient naturellement l'abandonner. C'était le duc de Jagerndorss en Silésie, et le comte de Mansfeld dans le Palatinat, tous deux proscrits par l'empereur, et pouvant mériter leur grâce en quittant le parti du palatin. Ils firent pour ini des efforts incrovables. Mansfeld surtout fut toujonrs à la tête d'nne petite armée, qu'il conserva malgré la puissance antrichienne. Elle u'avait pour touto solde que l'art de Mansfeld de faire la guerre en partisan habile, art assez en usage alors, dans un temps où l'on ne connaissait pas ces grandes armées tousours subsistantes, et où un chef résolu pouvait se maintenir quelque temps à la faveur des troubles. Mansfeld réveillait et eucourageait les princes protestants voisins.

Christiern surtout, prince de Brunsvick, administrateur, ce qni, au fond, ne veut dire qu'asurpateur de l'évéhé d'ilaberstaft, se joignit Mansfeld. Ce Christiera l'initiulsit, Ami de Dieu et ennemi des prêtres; il u'était Jas moins ennemi des peuples dont il ravageait le territoire. Mansfeld et lui firent beaucoup de mal au pays, sans faire du bien l'étécteur palatiu.

Les princes d'Ornage et les Trovinces-Unies, qui classien la genre comir es Espagnols, sur Pays-Bas, étaieu obligh d'y camplore toutes leurs fores, et d'éctent pas en état de donne ra upalatin des secons elloaces. Son parti était accablé; mais la ne hissait par de donne et le tempe ne temps de violentes seconses : et, à la moindre occasion, ju se trouvait quelore prince protestant qui armait en sa faveur. Le landgrare de llesse-Cassed dispatit quelques terre su landgrare de Demstadat. Fiqué contre l'empereur, qui favorisait son competition, il austent qu'il le pouvint, le

parti de l'électeur palatin. Le margrave de Bade-Dourlach s'unissait avec Mansfeld; et, en général, tous les princes protestants, craiguant de se voir bientôt forcés de restituer les biens ecclésiastiques, paraissaient disposés à prendre les armes dès qu'ils seraient secondés de quelques puissances.

1622. C'est tonjuurs le duc de Bavière qui fait le bonheur de Fréinand. Ce sont ses généraux et ses troupes qui achèvent de ruiner le parti du pais-tus son prents. Tille, générals havaries, qui depuis fut un des plus grands généraux de l'empereur, dedit entièrement auprès d'Actalenbourg co prince de Brunsrick surnommé à lon droit l'ementides préters, puisori l'iveatil de piller l'ablaye de Fulde et toutes les terres ecclaissitiques de cette partie de l'Allemagno.

Il no restait plus que Mansfeld qui pôt défendre ecoror le Palaitain; ç il ne était capable, étant. À la tâte d'une peitte armée qui, avec les détridecelle de Bransfeld s'alti lus pia d'un tille tonmes. Mansfeld était un homme extraordinaire, blatrd d'un conte de ce nou, n'apard é fortansque suo conrage et son hailété; secour un secrede prices d'orage et des antres protestants, il se trouvait général d'une armée qui n'appartenait qu'à lui.

Le malheurenx Frédérie fut assez mal conseillé pour renoucer à ce secours, dans l'espèrance qu'il obtiendrait de l'empereur des conditions favorables qu'il ne ponvait obteuir que par la force. Il pressa Ini-même Bronsrick et Manfsfeld de l'alandonner. Ces deux chefs errants passent en Lorraine et en Alsace, et cherchent de nouveaux pays à trauger.

Alors Ferdianad 11, pour tout accommodement aver l'édectur palain, envoir e l'illy victorieux aver l'édectur palain, envoir e l'illy victorieux aver l'édectur palain, envoir e l'illy victorieux out or qui apparentait à l'édectur fut regardé comme le bien d'un procerit. Il avait ît la plus nom-treuse et la plus belle biblioblebpe de l'Alfonnagne, suriout en manuscrits ; elle fut transportée chez le ducé de Baixler, qu'il evroya par eva na Rome. Plus du dies rist perdu par un nautrage, et le reste est connexé encore d'asse le Vatican.

La religion et l'amour de la liberté excitent conjuny applies troubles ne Bobles; mais en es cont pius que des séditions qui finisent par des cont pius que des séditions qui finisent par des applient. L'empereur fait soutri de Prague tous seniativa luthérieus, et fait fermer leurs tensaries. Il donne su finisité par leur tensaries de Prague. Il donne su finisité par leur leur tensaries de l'angue. Il donne su finisité par leur leur seu la lougarie qui plus joudiers la prospérité de l'empereur. Il achère de s'ausurer la paix avez Bethiem-Galor, en le reconnaissant sourcerin de la Transylvanie, et en lui cédent un rele frontières de sou d'est, aprè comisé qui composer disquante de sou d'est, aprè comisé qui composer disquante par leur leur de la contrain de la co

lienes de pays. Le reste de la Hongrie, théstre éternel de la guerre, ravagé depois long-temps sans interruption, n'était encore à la maison d'Autriche d'aueune ressource; mais c'était toujours un boulevard des états autrichiens.

1623. L'empereur, affermi en Allemagne, assemble une diète à Ratisbonne, dans laquelle il déclare « que l'électeur palatiu s'étant rendu erie minel de lèse-majesté, ses états, ses biens, et ses diguités, sont dévolus au domaine impérial : a mais que, ne vontant pas diminuer le nombre · des électeurs , il veut , commande , et ordonne · que Maximilien , due de Bavière , soit investi « dans cette diéte de l'électorat palatin. » C'était parler en maltre. Les princes catholiques accédérent tous à la volonté de l'empereur. Les protestants firent quelques remontrances publiques. L'électeur de Brandehonrg, les ducs de Brunsviek, de Holstein, de Mecklenbourg, les villes de Brême, de Hambourg, de Lubeck, et d'antres, renouvelerent la tigue évangélique. Le roi de Danemarck se joignit à eux : mais cette lique n'étant que dé-

fensive laissa l'empereur en pleine liberté d'agir. Le 25 février, Ferdinand, sur sou trône, investit le due de Bavière de l'électorat palatin. Le viceebancelier dit expressément que « l'empereur lui « confère cette dignité de sa obeine puissance. »

On ne douna point, par cette investiture, les terres du Palatinat au due de Bavière; c'était un article important qui fesait encore de grandes difficultés.

Jean-George de Hohenzollern l'alné, de la maisou de Brandebourg, est fait prince de l'empire à cette diéte.

Brunsvick, l'enzemi de prêtre, et le famese général Mansiéle, juojours socrietement apopués par les princes protestants, reparaissent dans l'Alemagne. Europius à réabit d'abord dans la Basse-Saxe, et ensuite dans la Vestphalte. Le comte de l'ily dédit son armée et la disperse. Mansiéd demeure toujours inébranlable et invincible. Cétait le seul apopi qu'elt alors le palain et cet appui ne suffissit pas pour loi faire rendre ses domaines.

1621. La ligue protestante couvait toujours an feen prêt à écânte contre l'emperent. Le roi d'Angéletere, Jacques i'', n'ayant pu rien obtenir en foveur du palatin son gendre par les négociations, s'anit enfin avec la ligue de la Basse-Sauc; et le roi de Danemarck Christiern Iv est décharé ched de la ligue : mais en résuit pas enorce la le che qu'il fallait pour tenir tête à la fortune de Ferdinand II.

Le roi d'Angleterre fournit de l'argent, le roi de Danemarck Christiern IV amèue des troupes. Le fameux Mansfeld grossit sa petite armée, et ou se prépare à la guerre.

4625. A peine le roi d'Angleterre a-t-il pris enfin la résolution de secourir efficacement son gendre, et de se déclarer coutre la maison d'Autriche, qu'il meurt au mois de mars, et laisse les coufédérés privés de leur plus puissant secours.

Ce n'était qu'une partie de l'union évaugélique qui avait levé l'étendard. La Basse-Saxe était le thélitee de la guerre.

1626 Les deux grands géuéraux de l'empereur Tilly et Valstein, arrêtent les progrès du roi de Danemarek et des confédérés. Titly défait le roi de Danemarek en bataille rangée, près de Northeim, dans le pays de Brunsvick. Cette victoire paralt laisser le palatio sans ressources. Mansfeld, qui ne perdait jamais courage, traosporte ailleurs le théâtre de la guerre, et va par le Brandehoarg, la Siksie, la Moravie, attaquer en tlongrie l'empereur. Bethlem-Gabor, avec qui l'empereur à avait pas tenn tous ses engagements reprend les armes, se joint à Mansfeld, et Ini amène dis mille hommes. Il arme les Turcs, qui étaient toujours maltres de Bude : mais ee projet si grand et si hardi avorte sans qu'il en coûte de peine à Ferdinand. Les maladies détruisent l'armée de Mansfeld. Il meurt de la contagion à la fleur de sou àge, en exhortant ee qui lui reste de soldats à sacrifier leur vie pour la liberté germanique.

Le prince de Brunsvick, est autre sonties de l'écleure palsair, chil mort quedque temps superavant. La fortune était au palatin tous les scours, et favorisait en tout Ferdinand - cet empreur venait de faire clier son fils Ferdinand-Ernest de flongrie. Belthom-dalor voet ou raus sotieris ses droits sur ce royaume; les Turcs, dans la morité du sustan Ammart 1, ra perseux le scoerir; il désolte la vérieté la Stirte, mais Valáciné personase comme il a repossaé les Bunois, edit l'empereux, heureux par se ministres comme per l'empereux par se ministre comme de l'empereux par l'empereux par se ministre comme per l'empereux par l'

agrest in inter ue casor.

1627. Tout résuit à Perdinand sans qu'il àir d'untre soin que de souhaite et d'ordonne. Le comié de Tilly poursuit le rei de Bausaine de discourse de Tilly poursuit le rei de Bausaine de distoite née de Bausaine de Bausaine de l'autre de Bausaine de l'autre de Bausaine de l'autre de Bausaine de Bausain

Ferdinand, joignant les intérêts de la religion à ceux de sa politique, veut retirer l'évêché de Blalerstaut des mains de la naison de Brunavick ; et les archevêchés de Magdebourg et de Brême des mains de la maison de Saxe, pour les donner à un de ses fils avec puisseurs ablaves.

Il avait fait clire son fils Ferdinand-Ernest roi de llongrie: il le fait couronner roi de Bohême saus clection; car les Hongrois, voisins des Turcs et de Bethlem-Gabor, devaient être mênagés; mais la Bohême était regardée comme asservie.

1628. Ferdinaud jouit alors de l'autorité absolue.

Les princes proiestauts el le roi de Danemarch Christien ru s'abresont secrément au ministère de l'France, que le cardinal de litchelieu commencità è rendre respectable dans l'Erapoe. Ils se flattient, avec raisou, que ce cardinal qui vouluit écraser les proiestants de France, souttendrait ceax d'Allemagne. Le cardinal de Richelieu fait donner de l'argue au roi de Danemarch, et encourage les princes protestants. Les banois marchent vers l'Eller mais la ligne protestante defarsje o los se déclutre ouvertement pour lui, et le bouhem de l'empereur n'est point source listertourpe. Il proserti le due de Meckenbourg, que d'unes con direcht, Valeriei.

4629. Le roi de Dauemarck, toujours malheureux, est obligé de faire sa paix avec l'empereur au mois de juin. Jamais Ferdinand u'eut plus de puissance, et ue la fit plus valoir.

Christiern 11, qui avait des démètés avec le due follotteir, raragail le duété de Selevich avec ses troupes qui ne servaient plus coutre Ferdinand. Le cour de Vienne lui evané des Herris moitibles de la cour de Vienne de lui evané des Herris moitibles de la cour de Vienne de l'an été un fiel impérial comme celui de floidein. Le cour de Vienne réglique que le vous unes de Danemarck indée de Vienne réglique que le vous unes de Danemarck boiligé des conformers à la volant de l'emperarch de la vienne de l'appending de la conformer à la volant de l'emperarch de la vienne de l'appending des conformers à la volant de l'emperarch de l'appending de la volonie de la volent de grandeur.

Jusque-la l'empire avait paru comme entièrement détaché de l'Italie depois Charles-Quint. La noct d'uu duc de Mantoue, marquis de Montferrat, fit revirre ses anciens droits qu'on avait cèthors de portée d'exercer. Ce duc de Mantoue, Viucent 11, était mort sans eufauts malles. Son geordre \*, Charles de Gouzagne, duc de Nevers, prétendait la succession en vertu de ses couventions matrimoniales. Son parent César Gonzague, duc do Guastalle, avait reçu de l'empereur l'investiture éventuelle.

Le duc de Savoie, troisième prétendant, voulait ceclure les deux autres, et le roi d'Espague voulait les exclure tous trois. Le duc de Nevers avait déjà pris possession, et se lessait reconnaître duc de Mantoue; mais le roi d'Espague et le duc de Savoie s'unisseut onsemble pour s'emparer daus le Montferrat de ce qui peut leur convesir.

L'empereur exerce alors, pour la première fois, son autorité en Italie; il euvoie le comte de Nassan cu qualité de commissaire impérial; pour mettre cu séquestre le Mautouan et le Montferrat jusqu'à ce que le procès soit jusé à Vienne.

Ces procédures étaient inoules en Italie depuis soixante aus. Il était visible que l'empereur roulait à la fois soutenir les anciens droits de l'empire et enrichir la branche d'Autriche espagnole de ces dépouilles.

Le inhistère de France, qui épait toute lescocations de mettre une dique la la prissance autrichieme, secourt le duc de Mantone; elle a était de plantière de la Valletine; elle a viait en qu'april de la branche d'Autriche espagnole de s'emparer de ce pays, qu'ell covert une commoniparer de le pays, qu'ell covert une commonident branches d'Autriche pay les Alpes, comme des l'éclaient teres le Bilar par les Fays-Bass. Le cardinal de Richelien prend donc, dans cet esprii, le partid de duc d'Austone.

Les Vénitiens, plus voisins et plus expoxés, enclorent dans le Mantousu une armée de quinze mille hommes. L'empereur déclare rebelles tous les vassaux de l'empire, en Italie, qui prendrout parti pour le duc. Le pape Urbaiu viu est obligé de favoriser ces décrets.

Le nomificat alors était décendant de la maison

d'Autriche; et Ferdinand, qui se voyait à la tête de cotte maisou par sa dignité impériale, était regarde comme le plus puissant prince de l'Europe.

Les troupes allemandes, avec quelques régiments espagnols, prenuent Mautone d'assaut, et la ville est livrée au pillage.

Ferdiaand, beureux partout, croit enfin quo le temps ext venu de rendre la puissance impériale despotique, et la reliziou catholique entièrement dominante. Par un édit de son conseil, il ordonne que les protestants resittuent tous les liens ecciésisatiques dout ils s'échieut emparés depuis le traité de Passau, siense par Cherles-Quint. C'estat

qui suit prouve qu'il existe une omission. En ajoutant le mot midre, nous donnons à ce passage le seul sens qui soit vraisemblable.

<sup>4</sup> Toutes les éditions portent sant enfants; mais la phrise

porter le plus grand oup au parti protestaut; il fallait rendre les archevechcis de Magdebourg et de Brême, les ércheis de Brandebourg, de Lebus, de Gamina, d'ilavellera, de Lubeck, de Misnie, de Namibourg, de Mersebourg, de Schrerin, de Minden, de Verden, de Balberstadt, une fouie de béedices. Il n'y avait point de prince soit inthérien, soit calviniste, qui n'eût des biens de l'Égise.

Alors les protestatas n'ont plas de nœuires à garder. L'électure de Sare, que l'esprême d'avoir Cibres et Juliers avait long-temps retens, c'etate enfin cette empéranes s'allubissait d'autant plus que l'électeur de Brandebourg et le due de Veubourg éléctui accordés: le premier jouissait de Cibres paisiblement, et le second de Juliers, sait de Cibres paisiblement, et le second de Juliers, sait que l'emperer les inguélétà. Ainsi le due de Sane vorsait ces provinces lui échapper, et aliait previer Magéelourag de herreun de plusteurs et-

L'emperenr alors avait près de cent einquante mille hommes en armes; la ligue catholique en avait environ trente mille. Les deux maisons d'Autriche étaieut intimement unies. Le pape et toutes les églises catholiques encourageaient l'emperonr dans son projet: la France ne pouvait encore s'y opposer nuvertement; et il ne paraissait pas qu'aucune puissance de l'Europe fût en état de le traverser. Le due de Valstein, à la tête d'une puissante armée, commeuça par faire exécuter l'édit de l'empereur dans la Soualse et dans le duché de Virtemberg; mais les églises gagnaient peu à ces restitutions : nn prenait beaucoup aux protestants, les officiers de Valstein s'eurichissaient, et ses tronpes vivaient aux dépens des deux partis, qui se plaignirent également.

1650. Perdinand se voyal précisement dans le sande Charles-Guist au temps de la ligue de Smalcadle. Il fallait or que tous les princes de l'empire fouset cutériement sounis, or qu'il succomble; i c'était la lute du pouvoir impérial despoitque contre le gauverneum féodaj; et les pupies, pressés par ces doux colosses, étaient écrasés. L'étecture de sax er repentait alors d'avoir aidé à accalher le palatin; et ce fut lui qui, de concert cernes Guisser-Andolphe, roi de sa, pois servertement de la companya de la

L'électeur de Bavière n'était guère plus attaché alms à l'empereur; il aurait voult toujours commander les armées de l'empire, et par là tenir Ferdinand lul-même dans la dépendance : enfin il aspirait à se foire élire un jour roi des Romains, et négociait en secret avec la France, tandis que les protestants appelsient le roi de Suède.

Ferdinand assemble une diété à Ratisbone. son dessoné cité de faire êlier roi des Ramian Ferdinand-Ernest, son fils: il voulait engere l'empire à le sconder costre Gustar-Adolpe, si ce roi vensit en Allemapre; et costre la Françe en cas qu'elle continutà à protéger coutre lui le due de Mantoue: mais, malgré sa puissane; il trouves is peu de home volonté dant Esprit des ciècteurs, qu'il n'ose pas même proposer l'élection de son fils.

Les électeurs de Saxe et de Brandebourg u'étant point venus à cette assemblée, y exposent leurs griefs par des députés. L'électeur de Bavière même est le premier à dire « qu'on ne peut délibérer lie brement dans les diètes tant que l'empereur « anra cent einquante mille hommes. » Les électenrs eccléslastiques, et les évêques qui sont à la diète, pressent la restitution des biens de l'Église; ee projet ne peut se consommer qu'en conservant l'armée : et l'armée ne pent se conserver qu'aux dépens de l'empire qui est en alarmes. L'électeur de Bayière, qui veut la commander, exige de Ferdinand la dépositiou du duc de Valstein. Ferdinand pouvait commander lul-même, et ôter ains tout prétexte à l'électeur de Bavière ; il ue prit point ce parti glorieux : il ôta le commandementà Valstein, et le donna à Tilly : par là il acheva d'aliéner le Bavarois ; il eut des soldats, et u'eut plus

La puisance de Ferdinand II, qui festi craire aux ciata d'Allemagne leur perte prochaies, inquicitait en même temps la France, Venise, et jusqu'au pare. Le cardinal de Richelion efecoidi alora arce l'empereur su sujet de Mantone; mis i rompt le traité des qu'il apprend que Gustine-Adolphe se prépare à entrer en Allemance. Il rittel alora avec em mourque. L'Angleterre et les Provinces-Universe de font autant. L'électeur pair, qui desti un momente auparrent que en prés d'être secourre par toutes en puissances. Le ré d'âtre secourre par toutes en puissances de l'autent d'âtre secourre par toutes en puissances de l'autent de l

Gustare part enfin de Sinde le 23 jún, aémharque arec treise mille hommes, et alercite en Poméranie. Il précioulait déjà cette province en tout on ca partie pour le fruit de ses expéditions. Le dernier due de Poméranie qui régunit aber n'arait point d'entais. Ses états, per des acts de confrateraité, deraient revenir à l'élécteur de Brandeboure, Gustave stipula qu'au cas dels most du dernier due, il garderait le Poméranie en séquette jusqu'an rembourement de frait de la guerre. Or, séquestre une province el fauspre, c'est à pur près la même chose.

1651. Le cardinal de Richelieu ne consomme l'alliance de la France avec Gustave que lersque ce roi est eu Poméraule. Il u'eu coûte à la France que trois cent mille livres une fois pavées, et neuf ceut mille par an. Ce traité est un des plus habiles qu'en ait jamais fait. On y stipule la neutralité pour l'électeur de Baylère, qui pouvait être le plus grand support de l'empereur. On y stipule celle de tous les états de la ligue catholique, qui u'aiderent pas l'empereur contre les Suedois ; et on a soiu de faire promettre en même temps à Gustave de couserver tous les droits de l'Église romaine dans tous les lieux où elle subsiste. Par la en évite de faire de cette guerre uue guerre de religion ; et ou denne un prétexte spécieux aux eatheliques même d'Allemagne de ne pas secourir l'empereur. Cette ligue est signée le 25 janvier dans le Brandebourg. Ce traité est regardé comme le triomphe de la politique du cardinal de Richelieu et du grand Gustave.

Les citals protestants economagés i assemblent i, chipicia. Ils y révolveut de faire de très humbles remoutrances à Ferdinand, et d'appayre leur crequeté e quarraite mille homme pour réablir la que de la commanda de l'order i la no pete noudre. Les habitants périsseut par le fer et par les flammes : éviennems touter de la commanda de la commanda de la commanda de les callentités de ce temps-la. Tilly, mastre de les callentités de ce temps-la. Tilly, mastre de les callentités de ce temps-la. Tilly, mastre de

L'empereur, après iétre accommodé essin avec la Fraure, au sujet du duc de Mantoue, rappelait toutes ses troupes d'Italie. La supériorité était encore tout entière de son côté. L'électeur de Saxe, qui le premier avait apped Gustare-Adolphe, est alors très embarrassé; et l'électeur de Braudebourg, se trouvaut précisément entre les armées impériale et sucleise, est très irrésolu.

Daus cette crise , Gustave force , les armes à la maiu , l'électeur de forandebourg à se jeindre à lui. L'électeur George-Guillaume lui livre la fer-teresse de Spaudau pour tout le tempse de la gaerre, lui assure tons les passages , le laissant recruter dans le Brandebourg , et se ménageant auprès de l'empereur la ressource de s'excuser sur la contrainte.

L'électeur de Saxe donue à Gustave ses propres troupes à commauder. Le roi de Suède s'avance à Leipsick. Tilly marche au-deraut de lui et de l'électeur de Saxe à une lieue de la ville. Les deux armées étaient chacune d'envirent trente mille ombattants. Les troupes de Saxe aouvellement

levies ne font ancune reistance, et l'écécteur de Sax est entraîted dans leur faite. La discipline suédaise répara ce malheur. Gustave commençait à faire de la guerre un art neuveu. Il avait accoutamés son armée à un ordre et à des manoeuvres qui n'éciatest point consus ailleurs; et quoique Tilly fût regardé comme un des meilleurs goidraux de l'Europe, ji flut valance d'une manière compléte : cette hataille se denna le 27 septemire,

Le vaisqueur poursuit les impériaux dans le Francoucie; culte asoumet la déquisi l'Elle juaqu'au Rhiu. Toutes les places lui eu rrent leurs portes, pendant que l'électeur de Sara ex jusque dans la Bohême et dans la Silesie. Ganstur rélabit tout d'un coup le duc de Meckleulongrainus ser éstat à un bout de l'Allemagne; etil cist déjà à l'autre bout, dans le Palatinat, après avoir pris Mayeuce.

L'électeur palatin dépossédé vient l'y trouver, pour combattre avec son pretecteur. Les Suédois vont jusqu'en Alsace. L'électeur de Saxe, de son côté, se rend maître de la capitale de la Behême, et fait la conquête de la Lusace. Teut le parti protestaut est en armes dans l'Allemagne et profite des victoires de Gustave. Le comte de Tilly fuvait dans la Vestphalie avec les débris de son armée . renforcée des troupes que le duc de Lorraine lui anienait; mais il ue fesait aucun mouvement pour s'opposer à taut de progres rapides. L'empereur . tombé eu moins d'une année de ce haut degré de graudeur qui avait paru si redoutable, eut enfin recours à ce duc de Valsteiu qu'il avait privé du géuéralat, et lui remit le commandement de ses troupes, avec le pouvoir le plus absolu qu'on ait jamais douué à un général. Valsteiu accepta le commaudement, et eu ue laissa à Tilly que quelques troupes pour se tenir an moins sur la défensive. La protection que le roi de Suède dennait à l'électeur palatin reudait à la vérité l'électeur de Bavière à l'empereur ; mais le Bavarois ne se rapprocha de Ferdinand, dans ces premiers temps critiques, que comme un prince qui le menageait, et neu comme un ami qui le défeu-

L'empereur u'avait plus de quoi entretoir ses sombreuses armées, qui l'avaient endu si formidable; elles avaient anhaisté aux dépens des étais cathleiques et protestants, "avant la bataille de Leipsick; mais depuis ce temps il n'avait plus les mêmes ressources. Cétait à Vaistein à former, à crevuter, et à conserver son armée comme il pou-

Ferdinaud fut réduit alors à demauder au pape Urbain van de l'argent et des troupes. On lui refusa l'un et l'antre. Il voulut engager la cour de Rome à publier une croisale contre Gustave ; le saint père promit un jubilé an lien de croisade

1632. Cependant le roi de Suède repasse des bords du Rhin vers la Franconie. Nuremberg lui ouvre ses portes. Il marche à Donavert vers le Danube: il rend à la ville son ancienne liberté. et la soustrait an domaine du due de Bavière. Il met à contribution dans la Souabe tout ce qui appartieut aux maisons d'Autriche et de Bavière. Il force le passage du Leck, malgré Tilly qui est blesse à mort dans la retraite Il entre dans Augsbourg en vainqueur, et y rétablit la religion protestante. On ne peut guere pousser plus loin les droits do la victoire. Les magistrats d'Augsbourg lui prétèrent serment de fidélité. Le due de Bavière, qui alors était comme neutre, et qui n'était arme ni pour l'empereur ni pour lui-même, est obligé do quitter Munich , qui se rend au conquérant le 7 mai , et qui lui paie trois cent mille risdales pour se racheter du pillage. Le palatin eut dn moins la consolation d'entrer avec Gustave dans le palais de celui qui l'avait dépossédé.

Les affaires de l'empereur et de l'Allemagne semblaient désespérées. Tilly , grand général , qui n'avait été malheureux que contre Gustave, ctait mort. Le duc de Bavière, mécontent de l'empereur, était sa vietime, et se voyait chassé de sa capitale. Valstein, créé due de Friedland, plus mécontent encore du duc électour de Bavière. Maximilien, son rival déclaré, avait refusé de marcher à son secours; et l'empereur Ferdinand, qui n'avait jamais voulu paraltre en campagne, attendait sa destinée de ce Valstein, qu'il n'aimait pas, et dont il était en déliance. Valstein s'occupait alors à reprendre la Bohême sur l'électeur de Saxe, et il avait autant d'avantage sur les Saxons que Gustave en avait sur les impériaux.

Enfin l'électeur de Bayière obtient avec peine que Valsteiu se joigne à Ini. L'armée bavaroise, levée en partie aux dépens de l'électeur, et en partie aux dépens de la ligue catholique, était d'environ vingt-cinq mille hommes. Celle de Valsteiu était de près de treute mille vieux soldats. Le roi de Snède n'en avait pas vingt mille; mais on lui amène des renforts de tous côtés. Le landgrave de Hesse-Cassel, Gnillaume, et Bernard de Saxe-Velmar , le prince palatin de Birkenfeld , se joiguent à lui. Son général Banaier lui amène de nonvelles troupes. Il marche, amprès de Nuremberg, avec plus de einquante mille combattants, au camp retranché du due de Bavière et de Valstein. Ils donneut une bataille qui n'est point décisive. Gustave reporte la guerre dans la Bavière. Valstein la reporte dans la Saxe : et tous ces

différents mouvements achèvent le ravage de ces provinces.

Gustave revole vers la Saxe en laissant doure mille hommes dans la Bavière. Il arrive près de Leipsick par des marches précipitées, et se trouve devant Valstein, qui ue s'y attendait pas. A peine est-il arrivé, qu'il se prépare à donner ba-

Il li donne dans la grande plaine de Lutten, le 15 novembre. La victoire est long-temps dispuée. La Soleida la resportent, mais lis percheul lour roi, dont le cenps dut cher comps d'ipoète lour roi, dont le cenps dut cher comps d'ipoète lour de l'entre de Sac-Veiniar acheva la vicoler que Guasse a rait commence a rant d'être une de m'a-leo pas acritis sur la mort de cer grand homme l'On acessa un prince de l'empire, qui servait dans son armé, de l'avoir assander so imputa sa mort au cardinal de Richelien, qui arait lessiné de av le. Yest-il donne pas naturel qu'un roi, qui s'esposait en sohlat, soit mort en soldat?

Cette perte fut fatale au palatin, qui attendalt de Gustave son retablissement. Il était malade alors à Mayence. Cette nouvelle augmenta sa maladie, dont il mournt le 19 navembre.

Valstein, après la journée de Lutzen, se reîte dans la Bohème. On s'altendoit dans l'Entope que les Suédois, n'ayant plus Gustave à leur lête, sortiraient bientôt de l'Allemagne; mais le giórral Bannier les conduisit en Bohème. Il fessil preter au milieu d'enx le corps de leur roi, pour les exciter à le venere.

16.55. Gustave laissait sur le trône de Solde une fille âgée de six ans 1, et par conséquent des divisions dans le gouvernement. La même division se trouvait dans la ligue protestante par la mort de celui qui en avait été le chef et le soutien. Tout le fruit de tant de vietoires devait être perdu , et ne le fut pourtant pas. La véritable raison peut-être d'un événement si extraordinaire, c'est que l'empereur n'agissait que de son cabinel, dans le temps qu'il eût dû faire les derniers efforts à la tête de ses armées. Le sénat de Snède charges le chancelier Oxenstiera de suivre en Allemagne les vues du grand Gustave, et lui donna un pouvoir absolu. Oxenstiera alors joua le plus besa rôle que jamais particulier ait eu en Europe. Il se trouva à la tête de tous les princes protestants d'Allemagne.

Ces princes s'assemblent à Heilbron, le 19 mars. Les ambassadeurs de France, d'Angleterre, des états-généraux, se rendent à l'assemblée

Christine, célébre par sa conversion au catholicisme, el le meurire de Monaldeschi.

Oxenstiern on fait l'onverture dans sa maison, et il se signale d'abord en fesant restituer le Haut et le Bas-l'alatinat à Charles-Lonis, fils du palatin dépossédé. Le prince Charles-Lonis parnt comme électeur dans uue des assemblées; mais cette cérémonie ne lui rendait pas ses états.

Osenstiern renouvelle avec le cardinal de Ribedieu le traité de Gustave-Adolphe; mais on ne lui donne qu'in million de subsides par an, au lieu de douze cent mille livre qu'on a vait continué de donner à non maitre. Il semble petit et hontoux que le cardinal de Richelien marchaude et dispute sur le prix de la destinée de l'empire : mais la France n'était pas richo, et il faliait soudover le Nord.

Ferdinand négocie avec chaque prince protestant. Il reut le divier, il ne réssi pas. La tant. Il reut le divier, il ne réssi pas. La tant. Il reut le divier, il ne réssi pas. La tant. Il reut le décide. L'Autriche es il e seul pays qui n'en fut pas le thôtre, soit du tempa de Gastare, soit apprès loi. La branche de Autriche espagnole n'avait encere secoura que faiblement de la branche impériale elle fait suit lun offort; riu al branche impériale elle fait suit lun offort; ra marce avarion a tipa mile hommes; mais il perd en avait en la company par en la company par en la company par et dans se marché dans ses marches et dans ses marches.

L'électur de Trèves, évôque de Spire, avait blut de retifié Philiolong. Les troppes impériales s'en ésient emparées malgré lui. Ozenstiern la sit rendre à l'écetter par les armes des Suciois, malgré le duc de Féria, qui vent en vain faire evre le siège. Cité mage politique tendis à Paire voir à l'Europe que en a'estit pas à la religion achéquie qu'on en voisil, et que la Sucie, excachèquie qu'on en voisil, et que la Sucie, excachèquie qu'on en voisil, et que la Sucie, excachèquie qu'on en voisil, et que conscionte et le cacholiques ; conduite qui metalic accore plus le pape en droit de refuer à l'empereur des troupes, de l'argent, et une evisuée.

4634. La France u'était encore qu'une partie secrète dans ce grand démèlé ; il ne lui en coûtait qu'un subside médiocre pour voir le trône de Ferdinand ébranlé par les armes suédoises ; mais le cardinal de Riehelieu songeait déjà à profiter de leurs conquêtes. Il avait voulu en vain avoir Philisbourg en séquestre; mais, à chaque occasion qui se présentait, la France se rendait maîtresse de quelques villes en Alsace, comme de Haguenan, de Saverne, qu'elle force le comte de Salms, administrateur de Strasbourg, à lui céder par nu traité. Louis xut , qui ne déclarait point la guerre à la maison d'Antriche, la déclarait au duc de Lorraine, Charles, parce qu'il était partisan de cette maison. Le ministère de France n'osait pas encore attagner onvertement l'empereur et l'Es-

pagne qui pouvaient se défendro, et tombait sur la faible Lorraine. Le duc dépossédé était Charles 1v, prince célèbre par ses bizarreries, ses amours, ses marlages, et ses infortunes.

Les Français avaient une armée dans la Lorraine et des troupes dans l'Alsace, prêtes d'agir ouvertement contre l'empereur, et de se joindre aux Suédois à la première occasion qui pourrait justifier cette conduite.

Le due de l'éria, poursuivi par les Suédois jnsqu'en Bavièro, était mort après la dispersion presque entière de son armée.

Le duc de Valstein, au milieu de ces troubles et de ces malheurs, s'occupait du projet de faire servir l'armée qu'il commandait dans la Bohême à sa propre grandeur, et à se rendre indépendant d'un empereur qui semblait ne se pas assez secourir lui-même, et qui était toujours en défiance de ses généraux. On prétend que Valstein négociait avec les princes protestants, et même avec la Suède et la France : mais ces intrigues, dont on l'accusa, ne furent jamais manifestées. La conspiration de Valstein est au rang des histoires reçues, et on ignore absolument quelle était cette conspiration. On devinait ses projets. Son véritable erime était d'attacher son armée à sa personne, et de vouloir s'en rendre le maître absolu. Le temps et les occasions eussent fait le reste. Il se fit prêter serment par les principanx officiers de cette armée qui lui étaient le plus dévoués. Ce serment consistait à promettre de défendre sa personne et de s'attacher à sa fortune. Quoigne cette démarche pût se justifier par les amples pouvoirs que l'empereur avait donnés à Valstein, elle devait alarmer le couseil de Vienne. Valstein avait contro lui, dans cette cour, le parti d'Espagne et le parti bavarois. Ferdinand prend la résolution de faire assassiner Valstein et ses principanx amis, On ehargea de cet assassinat Butler, Irlandais, à qui Valstein avait donné nn régiment de dragons, un Écossais nommé Lascy, qui était capitaine de ses gardes, et un autre Ecossais nommé Gordon, Ces trois étrangers ayant recu leur commission dans Egra, où Valstein se trouvait pour lors, font égorger d'abord dans un souper quatre officiers qui étaient les principaux amis du duc, et vont ensuite l'assassiuer Ini-même dans le château, le 45 fevrier. Si Ferdinand 11 fut obligé d'en venir à cette extrémité odieuse, il faut la compter pour un de ses plus grands malheurs.

Tout le fruit de cet assassinat fut d'aigrir tous les esprits en Bohème et en Silèsie. La Bohème ne remua pas, parce qu'on sut la contenir par l'armée; mais les Silésiens se révoltèreut, et s'nnirent aux Suédois.

Les armes de Suède tenaient toute l'Allemagno

en cècte, comme du temps de leur roi; le gioteral Baunier dominait sur tout le cours de l'Oder; le marcéald de llerm, vers le hàn; le due Bernard de Veimar, vers le baunte; l'électeur de Saxe, dans la Bohème et dans la Lussee. L'empreure rotati toujours dans Vienne. Sou bonheur veulut que les Tures ne l'attapasseen pas dans ces justes et conjonctires. Anurat in étalt eccepte costre les Persuss, et Belhem-Gabor était mort.

Ferdinand, assuré de ce côté, tirait teujours des secours de l'Autriche, de la Carinthie, de la Carniole, du Tyrol. Le roi d'Espague Ini fournissait quelque argent, la ligue entholique quelques troupes ; et enfin l'électour de Bavière , à qui les Suédois ôtaient le Palatinat, était dans la nécessité de prendre le parti du chef de l'empire. Les Autrichiens, les Bavarois réunis, soutenaient la fortune de l'Allemagne vers le Danube. Ferdinand-Ernest , roi de Hongrie , fils de l'empereur, ranlmait les Autrichiens en se mettant à leur tête. Il prend Batisbonne à la vue du due de Saxe-Veimar. Ce prince et le maréchal de Horn, qui le joint alors, fent ferme à l'entrée de la Soualie : et ils livrent aux Impériaux la bataille mémorable de Nordlingue, le 5 septembre. Le rei de Hengrie commandait l'armée : l'électeur de Bayière était à la tête de ses troupes ; le cardinal infant, gouverneur des Pays-Bas, conduisait quelques régiments espagnols. Le duc de Lorraine, Charles 1v. dépouillé de ses états par la France, y connuandait sa petite armée de dix à douze mille hommes, qu'il monait servir tautôt l'empereur, tautôt les Espagnols, et qu'il fesait subsister aux dépens des amis et des ennemis. Il y avait de grands généraux dans cette armée combinée, tels que Piccolomini et Jean de Vert. La bataille dura tout le jour, et le lendemain encore jusqu'à midi. Ce fut une des plus sanglantes, presque toute l'armée de Veimar Int détruite : et les impériaux soumirent la Soualse et la Françonie, eù ils vécurent à discrétion,

et la Francoune, en la secreta decretion.

Ce malhieur, ommenna la Suelei, aun proteslante d'allemagne, et la France, fut précisionne
lante d'allemagne, et la France, fut précisionne
et qu'il ni valut en fon la ponession de l'Alacre. Le
chanceiter Occustiern a ravait point veulte jusquelange la France s'agrandit trop dans cer pays; il
voubait que tout le fruit de la genere fût pour les
stodois, qui en avaient tout le fariedau. Aussi
Louis xur ne s'éviait point déclaré ouvertement
outre l'empereur, Mais, parés la lasalité de Nerdlingen. Il affaut que les Sucions priasseut le miniture de France de uoutir les en semitaile de Nerdlingen, il affaut que les Sucions priasseut le
miniture de France de uoutir les en semitaile de Nerdlingen, il affaut que les Sucions priasseut le
miniture de France de uoutir les en semitaile de Nerd
longe de la contraction d

du consentement de la France et de la Suède. Ce traité est signé à Paris le f<sup>er</sup> novembre,

4635. En conséquence, le ruí de Prime extuse une arraée na lhace, met gration dans toutes les villes, excepté dans Strasfourg, abes inépécution, et qu'in dans la ligue le personage d'un allié considérable. L'électeur de Trèves était son la protéction de la France. L'empercur le 8 calever : se fait une ration de déclairer enfait in gracer à l'empercur. Cet décence d'elle exprises gracer à l'empercur. Cet décence d'elle exprises fait excure un prétente de déclairer la guerre à la la resurbe attrictionne essuancile.

La France n'unit done ses armes à celles des Suéduis que quand les Suédois furent malheureux, et lorsque la victoire de Nordlinane relevait le parti impérial. Le cardinal de Richelieu partagrait défà eu idée la conquête des Pays-Bas espagnols avec les Hollandais : il comptait alors y aller commander lui-même, et avoir un prince d'Orange (Frédéric-Henri) sous ses erdres. Il avait en Allemagne, vers le Rhin, Bernard de Veimar à sa solde : l'armée de Veimar, qu'on appelait les traupes veimariennes, était devenne, comme celle de Charles IV de Lorraine et celle de Mansfeld, une armée isolée, indépendante, appartenante à son chef : on la fit passer pour l'armée des cercles de Sonabe, do Franconie, du Baut et Bas-Rhiu, quoique ces cercles ne l'entretinssent pas, et que la France la pavái.

C'est là le sort de la guerre de trente ans. On veit d'un côté toute le maison d'Autriche, la Bavière, la ligne catholique ; et de l'autre, la France, la Suède, la Hellande, et la ligue pretestante.

L'empereur ne pouvait pas uégliser de delomit cettellique protestute après la victiore de Vordingue; et il y a grande apparence que la France y la poit trop parl pour désture la guerre. Si else feit faite dans le temps que Gustave-Adolphe d'arquait en Allemagne, les troupes françaises ettraient alors sans résistance dans un pays novoent et effrancede de la domination de Ferdinard; mais, après la mort de Gustave, après Nordingos, et les venaient dans un temps so I Milename étit lasse des désustations des Suédois, et où le parti impêrit a presental ta supériorité.

Dans le temps même que la France se déclaril, Clempereur ne manquait pas de finir ave la plapart des prânces protestants un accommoderant notessaire. L'échern de Saxe, celtal-la même qui avait appelé le preuier les Suichois, fin le preuir à les alandonnes pra ce traité, qui s'appelé le paix de Prague. Peu de traités font mieux voir comme un s'en joue, et comme on la sacrifie dans les les les des services de la comme on la sacrifie dans les les les les les comme on la sacrifie dans les les les in. L'empereur avait mis l'Allemagne en fen pour la restitution des heidiess; et, dans la pais de Pragne, il esumence par alaudomner l'ancheviche de Magellourge to tous les litesa cedésiatiques à l'élècteur de Save, luthérien, moçumant une pression qui on paise autre se même levidiese à l'élècteur de Brandelourg, calviniste. Les lutéries de la maison palatine, qui avairai allauné cette touguer guerre, furreut le monduier dejet de ce traité. Les montres de la maison palatine, qui avairai allauné cette touguer guerre, furreut le monduier dejet de ce traité, une modesiatence à la verve de ce duit qui avait été roi de floiéne, et au patient son fils, quand il servisi sommis il patoriels innériales.

L'empereur s'engageait d'ailleurs à rendre tout ce qu'il avait pris sur les confélérés de la ligue protestante qui arecileraient à ce traité : et ceruie des-aient rendre tout ce qu'ils avaient pris sur la maison d'Aurithei; ce qui fait peu de choe, puisque les terres de la maison inpériale, excepté l'auritée autérieure, ju avaient jamais été exposés dans cette goerre.

Une partie de la maison de Brunsvick, le duc de Mesklenbourg, la maison d'Auhalt, la brauche de Saxé établic à Gotta, et le propre frère du due Bernard de Saxe-Veimar, signent le traité, ainsi que plusieurs villes impériales; les autres négocient encore, et attendent les bous grands avantages.

Le farcheun de la guerre, que les François avalent laissé parter tont cutifre à Giustas e Adolphe, reluncia abusciar ens cui 1637; et cette guerre, s'exita faire des bards de la mer Baltique jusqu'an civila faire des bards de la mer Baltique jusqu'an raine, en Francie-Counti, sor les frontières de la France. Lunis sul, qui n'axait jasc'que douze cent mille frances de anisides à Gustave-Adolphe, de vinant pour cuitrécuir les troupes venantieunes : et enorse le ministère françois cede-tel à ect ou fair promet qu'i à la prétentions sur l'Alsace, et on fair promet qu'i à la Vilènce.

Il But avoure que si en rétait pas le cantinal de Richeire qui ot that re traité, on le troussrait kien crange. Comment douanti-il à un jeme prince allemand, qui pouvait avoir des enfants, ette province d'Alsace qui était al fort à la hiecaieme de la France, et dout elle possolait déja quéques villes? Il est bien prodatle que le canina de Richeire m'avait point complé d'abend garder l'Alsace. Il n'espérait pas une plus annexer ba France la Lorraine, sur l'aspetie on a douit auxun droit, et qu'il faithit bien resulter à la paix. La comment de l'archeire de la cartinal auxun droit, et qu'il faithit bien resulter à la paix. La comment de l'archeire de la cartinal auxun droit, et qu'il faithit bien resulter à la paix. Le l'étris, L'espérance de partager les Pas-Bas avec le Bollantini était le reinferal debét du cartinal les Bollantinis était le reinferal debét du cartinal

the Bichelieu ; e c'iuit la co qu'il avait tellement a corr, qu'il axii robot, sis sa said et les salizies le lui cussent permis , d'y aller contannabre ne personue. Capendant Toight etta Pyra-Bas fut celui dans lequel il fut le plus matheureux, et l'àleu, qu'il domait in lièri-bement la Bernard de Veinar, fut, sprès la mort de ce mellant, le parca, qu'il domait in lièri-bement la Bernard de Veinar, fut, sprès la mort de ce mellant, le particular de la companie de la c

1656. Utalie entrait enore dans cette grande querele, mais non pas comme du temps des maisons impériales de Sate et de Souale, pour défense sa liberté coutre les arreas ellemandes. C'étai cité se liberté coutre les arreas ellemandes. C'étai cha la brancée autrichémen d'Espaçue, dominante dans l'Italie; qu'o vouble dispute, en defà ties Alpes, exte même supériorité qu'on disputait à l'autre lemache en des du filhin. Le ministère de l'Espaçue vanit slors pour lui la Savoie; il venuil de classer les Espaçues de la Validien ce un attaquait de tous oliés ees deux vastes corps autrichieus.

La France scule envoyait à la fois cinq armées, et attaquait ou se soutenist vres le Piémont, et le Rhin, sur les frontières de la Flandre; sur celles de la Franche-Comtó et sur celles d'Espagne. François f' avait fait autrefois un parell effort; et la France à rarait jamais montré depuis taut de ressources.

Au milieu de tous ces orages, dans cette confusion de puissances qui se choquent de tous les côtés ; tandis que l'électeur de Saxe , après avoir appelé les Sué lois en Allemagne, mêue contre eux les troupes impériales, et qu'il est défait dans la Vestphalie par le général Bannier, que tont est ravago dans la Hesse, dans la Saxe, et dans cette Vestphalie; Ferdinand, toujours uniquement net cupe de sa politiquo, fait enfiu déclarer son fils Ferdisand-Ernest roi des Romains, dans la diète de Ratisbonne, le 12 décembre. Ce prince est conronné le 20. Tous les eunemis de l'Autriche crient que cette élection est pulle. L'électeur de Trèves . disent-ils, était prisonnier; Charles-Louis, fils du palatin, roi de Bohême, Frédérie, n'est point rentré dans les droits de son palatinat : les électeurs de Mayence et de Cologne sont pensionnaires de l'empereur : tout cela, disait-on, est contre là bulle d'or. Il est pourtant vrai que la bulle d'or n'avait spécifié aucun do ces cas, et que l'élection de Ferdinand su, faite à la pluralité des voix, était aussi légitime ou'aucone autre élection d'un roi des Romains faite du vivant d'un empereur ; espèce dont la bulle d'or ne parle point du tout.

4637. Perdinand in meurit e 13 férrier à ciuquante-neuf ans, après di-b-uit ans d'un règne toujours troublé par des guerres Intestines et tempères, o l'arus jimais combattus que de son cabinet. Il fut très malheureux, poisque, dans ses succis, ils eeu todifigé d'être sanquiniere, et qu'il fallut soutenir ennaite de grands revers. L'Allemagné eitai plus antheureuse que lui ; rassgés tour à tour par elle-même, par les Saciois et par les Francis, d'oprouvant la famina, in disette, et plougée dans la barbarie, suite inévitable d'une guerre i longue et ai malbeureuse.

# FERDINAND III.

### QUARANTE-SEPTIÈME EMPEREUR

4637. Ferdinand un monta ser le trêue d'Allimagne daux un tempo di le propie fatigués commençaient à espérer quedque repor; mais ils s'en mençaient à copiere quedque repor; mais ils s'en congrès 2 Cologne et à Hambourg, pour donner as moins au publie se papreneres de la réconciliation prochaine: mais ni le conseil autrichien ni le cardinal de l'ibèbelien en coulaient la paix. Chappe parti espérait des avantages qui le mettraient en état de donner la bi.

Cette longue et funeste guerre, fondée sur tant d'intérêts divers, se continuait donc parce qu'elle était entreprise. Le général suédois, Banuier, désolait la Haute-Saxe : le duc Bernard de Veimar. les bords du Rbin : les Espagnols étaient entrés dans le Languedoc, après avoir pris suparavant les sles Sainte-Marguerite, et ils svaient pénétré par les Psys-Bas jusqu'à Pontoise. Le vicomte de Turenne se signalait dejà dana les Pays-Bas contre le cardinal infant, gouverneur de Flandre, Tant de dévastations n'avaient plus le même objet que dans le commencement des troubles. Les ligues catbolique et protestante , et la cause de l'électeur palatin, les avaient exeités ; mais alors l'objet était la supériorité que la France voulait arracher à la maison d'Autriche; et le but des Suédois était de conserver nue partie de lenr conquête en Allemague : on négocisit, et ou était eu armes dans ces deux vues.

1638. Le duc Bernard de Veimar detient un ennemi aussi dangereur pon Ferdinand III, que Gustave-Adolphe l'avait éé pour Perdinand III. Il donne deux balailles en quinse jours auprès de Bheinfeld, l'une des qualtre villes forraithres dont il se rend maltre; et al seconde basielle, il déruit toute l'armée de Jean de Vert, célèbre giséral de l'empereur; il le fait prisonaire avec tous les officiers généraux. Jean de Vert et entonyé à

Paris. Veimar assiége Brisach; il gagne une trosième bataille, sidé dn maréchal de Goèriant i et du vicomte de Turenne, contre le général Grats; il en donne une quatrième contre le duc de Lorraine Charles 19, qui, comme Vimar, n'avait pour tout état que son sruée.

Après avoir remporté quatre vietoires en moins de quatre mois, il prend le 18 décembre la forteresse de Brisach, regardée alors comme le clef de

l'Alsace.

Le come palstin, Charles-Louis, qui srait eafin rassemblé quelques troupes, et qui brûlait de devoir son rétablissement à son épée, n'est pas is heureux en Vestphalie, où les impérians débat sa faible armée; mais les Suédois, sous le géorial Bannier, font de nouvelles conquêtes en Ponéranie. La première année du règne de Ferdinand un ries pressuse célèbre que par des disardees.

4639. La fortuue de la maison d'Antriche la délivre de Bernard de Veimar, comme elle l'avait délivrée de Gostave-Adolphe. Il meurt de maladie, à la floor de son âge, le 18 juillet; il n'était âgi

que de trente-einq ans.

Il hissuit pour bérilage non armée et ses conquêtes; cette armée était à la vérilé sondorie secrétement par la France; mais élte apparéauit à Veinar; elle a suit flat sement qu'à niu. Il l'att négocier avec cette armée pour qu'elle paus en service de la France, et nou à c'etul de la Sudé: à hissor aux Sudéois, c'était dépendre de sous contrait de la sudé de la commandation de la Sudé : de la sudé de la sudé de la sudé de la Sudé : à hissor aux Sudéois, c'était dépendre de sous contraités de la sudé de la sudé de la sudé : un sudé de sudé de sudé de la sudé :

Les traitée et l'argent feasient tont pour his il siposait de la fisse entière, province qui formit de hoss soldits. La célètre Amélie de Basse, mid de hos soldits. La célètre Amélie de Basse, tretenais, à l'aide de quelques subsides de l'Prance, nea remée de dir mille hommes dans ce pays rainé qu'elle avait réabil ; jonissant à la fisit de cette condériention que dounnet toute les vertus de ces sexe, et de la gloire d'être un ché de partir redoublisse.

La Hollande, à la vérité était neutre dans le querelle de l'empereur; mais elle occupait toujours l'Espagne dans les Pays-Bas, et pur la opérait

une diversiou cousidérable. Le général Banuier était vaiuqueur dans tous les combats qu'il dounait; il soumettait le Thoringe et la Saxe, après s'être assuré de toute la Poné-

Mais le principal objet de taut de troubles, le

\* Le comie de Guébriani ne reçui le bison de maréchi

qu'en mars 1612.

rétablissement de la maison palatine, était ce qu'il y avait de plus négligé ; et par une fatalité singulière, le prince palatin fat mis en prison par les Français mêmes qui, depuis si long-temps, semblaient vouloir le placer sur le siège électoral. Le comte palatin, à la mort du due de Velmar, avait concu un dessein très beau et très raisonnable : e était de rentrer dans ses états avec l'armée vaimarienne, qu'il voulait acheter avec l'argent de l'Angleterre, Il passa en effet à Loudres ; il y obtint de l'argent ; il retourna par la Frauce : mais le cardinal de Richelieu, qui voulait bien le proteger et non le voir indépendant, le fit arrêter et ne le relacha que quand Brisach et les troupes veimarieunes furent assurées à la France ; alors il lui donua un appui, que ce prince fut contraint d'accepter.

4640. Les progrès des Français et des Suédois continuent. Le duc de Longuerille et le maréchal de Guébriant se joignent au général Bannier. Les troupes de Hesse et de Lunebourg augmentent encore cette armée.

Sans le général Piccolomial ou marchait à Vienne; mais il arrêta tant de progrès par des marches savanters. Il était d'allieurs très diffielle à des armées nombreuses d'avancer en présence de l'ennemi, daus des pays ruises depuis si longteups, et où tout manquait aux soldats comme aux peuples.

La fiu de ectte anuée 4640 est encore très fatale à la maison d'Autriche. La Catalogne se soulère, et se doune à la France. Le Portugal, qui depuis Philippe II n'était qu'une province d'Espagne appauvrie, chasse le gouverement autrichies, et devieut bieufot pour jamais un royaumes éparé et florissant.

Ferdinaud commence alors à vouloir traiter sérieusement de la paix; mais eu même temps il denande à la diète de Ratisbonne une armée de quatre-vingt-dix mille hommes pour soutenir la gnerre.

4641. Tandis, que l'empereur est à la diéte de Ratisbonne, le géuéral Bannier est sur le point de l'enlever lui et tous les députés; il marchait avec sou armée sur le Dauube glacé, et sans un dégel qui auxvint, il prenait Ferdinand dans Ratisbonne, qu'il foudrova de son canon de qu'il foudrova de son canon.

La même fortune qui avait fait périr Gustave et visipar au milleu de leurs coaquéles, délivre encore les impériaux de ce fameux général Bannier : Il meurt dans lo temps qu'il était le plus à craiudre; une maladie l'emporte le 20 mai, à l'âge de quarante ans, dans l'alborstadt. Auenn des généraux suédois o et une longue carrière.

On négociait toujours ; le cardinal de Riche-Lieu pouvait donner la paix, et ne le voulait pas :

il seutalt trop lea svantages de la France; et il vocaliti se rendre nécessaire peudant. la vie et après la mort de Louis xm; dont il prévojait la fin prochaine; il ne prévejait pas que lui-mône meurrait avant le roi. Il conclut donc avec la reiue de Suède, Christine, un nouveau traité d'alliance officaire pour préliminaire de cette paix, dont on flattait les peuples oppressés y et il augmenta le subside de la Suède de deux ceut in mille livres.

Le coute de Tortenson succède su général Bannier dans le commandement de l'arruée sufcioise, qui c'aix res offet que arruée d'Allemanda, Prespue tous les Suédes qui vaisset combattu sons Gustave et sous Bannier étaient morts; et c'aix sous le non de la Suéde que de Allemanda combattisées contre leur pairle. Tortensons. d'un set maitre. Le marchai de Guédicins et lui déboit encore les impérieus, près de Volffenbutch. d'un set maitre, nyres de Volffenbutch.

o'est jamais entanuée; l'empereur résiste toujours. L'Allemappe, depuis le Meia jaçon' la mer Balli-que, était toute ruinée; ou ne porta jamais la guerre dans l'Autriche. On u'avait donc pas assex de forces: ces victoires tant vantées n'étalent denc pas entièrement déclaives: ou ne pouvait donc poursaitive à la fois tant d'antreprises, et attaquer paissamment un obté sans dégaroir l'autre.

46/12. Le nouvel électeur de Brandebourg. Frédérie-Guillaue, tritule avec la France et avec la Subda, dans l'espérance d'olteuir le duché de Japerndorffe Siblieie duché donné autrédis par Ferdinand m' à uu prince de la maison de Brandebourg, qui avait été on gouverneur, condequé depuis par Ferdinand n, après la victoire de Fragor, et après le malheur de la maison platine. General de Brandebourg empéral de returne de la contract de la

Le duo de Lorraine implore aussi la faveur de la France pour rentrer dans ses étais; on les lui rend, en retenant les villes de guerre; c'est encore un appui qu'on enière à l'empereur.

Melgré bant de peries, Perdinand un sénies longiquer: la Sux, a Bavière, sout toujours deux son parti; les provinces héréditaires hais fournisson parti; les provinces héréditaires hais fournissont des coldats. Terristenous dédits encore es Silésie ses treupes commandées par l'archive Lépode, paré le duce Sixe-ka-sembourq et Piecolomisi; mais cette victoire n'a point-de utile; l'espasse l'Eles Ji reutre en Sasa, li assiège Lépzici; il gagne encore une batalle signalde anc pays no les Sodoisi avantes troujours dér viaiquents. L'épode est viaique dans les plaines de présigne les 20 combines d'archive dans les plaines de présigne les 20 combines d'archive des les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne de la combine d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive d'aux les plaines de présigne les 20 combines d'archive les des présides de la combine d'archive d'aux les des présides d'archive d'archive d'archive d'archive d'aux les des présides d'archive d'a Leipsick le 15 découbre. Tout cela est funeste à la vérité pour la Saxe, ponr les previnces de l'Allemagne; mais on ne pénètre jamais jusqu'au centre, jusqu'à l'empereur; et après plus de vinet défaites il se soutieut.

Le cardinal de Richelieu meurt le 4 décembre ; sa mort donne des espérances à la maison d'Autriche.

1615. Les Suédois, dans le cutres de cette guerre, étaient plusieurs fois entrés eu Bobèue, ou Sifésie, en Moravie, et en étaient sortis pour se rejeter vers les provinces de l'Occident. Torstensen vout entrer en Bohème, et n'en pent venir à lout, maltré loutes ses victoires.

On négoria toujeurs fres lentement à Hambours, peudant qu'en fui la gener viveneur. Louis xin meurt le 14 mai. L'empereur en est plus éloigné d'une paix générale; il su flatte de décacher les Succiolis de la Pranee dans les troubles d'une minorité: unais dans ectte minorité de Louis ux, quelque très-regues, il ariva la même chone que dans celle de Christine: la guerre coatinua aux déposse de l'Allemagne.

D'alord le parti de l'empereur se fertifie du due de Lorraine, qui revient à lui après la mert de Louis xui.

C'est escore une ressource pour Ferdinand que la mort du marchat de Guébriant, qui est usé en assiégent Rothweil; c'est le quatrième grand général qui périt un milieu de ses victoires contreles impériaux. Le lombeur de l'empereur veut encore que le marchat de fantatur d', successeur de Guébriant, soit défait à Dutlinge en Souabe par le général Mercl.

Ces vicissitudes de la guerre retardent les conférences de la paix à Munster et à Osnabruck, où le congrès était enfin fixé.

Ce qui contribue eucore à faire respirer Ferdinand in, c'est que la Suède et le Danemarck se font la guerre pour quelques vaisseaux que les Danois avalent saisis aux Suédois. Cet accident pouvait rendre la supériorité à l'empereur. Il montra quelles étaiont ses ressources en fesant marcher Gallas, à la tête d'un petit corps d'armée, au secours du Danemarck, Mais cette diversion ne sert qu'à rainer le Holstein, théatre de cette guerre passagère ; et e est dans l'Allemanne une province de plus ravagée. Les hostilités entre la Suède et le Danemarck surprirent d'antant plus l'Europe, que le Dauemarck s'était porté pour médiateur de la paix générale, il fut exclus, et dès lors Romo et Venise out senles la médiation de cette paix encore très éloignée.

Le premier pas que fait le comte d'Avaux, plé-

nipotentiaire à Monster, pour cette paix, y met d'abord le plus grand elistacle. Il écrit aux princes, aux états de l'empire assemblés à Ratisbanne pour les engager à soutenir leurs prérogatives, à parlager avec l'empereur et les électeurs le droit de la paix et do la guerre. C'était un droit tonjours contesté entre les électeurs et les autres états impériaux. Ces états insistaient à la diète sur leur droit d'êtro reçus aux conférences de la paix, comme parties contractantes : ils avaient en cela prévenu les ministres de France. Mais ces ministres se servirent dans leur lettre de termes injurieux à Ferdinand. Ils révoltérent à la fois l'empereur et les électeurs ; ils les mirent en droit de se plaindre, et de faire retomber sur la France le reproche de la continuation des troubles de ГЕнгоре.

Heur ossement pour les plénipotentiaires de France en apprend dans lemême temps que le doc d'Enghien, le grand Condé, vient de remporte à Rocroti, sur l'armée d'Autriche espaguele, la plus mémorable vient, et qu'il a déruit dans cette journée la célèbre infanterie esstillane et valouse qui avait tant de réputation. Des pleinteniaires soutenus par de telles victeires peuvent écrire ce qu'ils venleur.

4614. L'empereur pourait au meins se flatter de voir le Danemarch déchar pour lui, On lui de cuevre cette ressource. Le cardinal Mazarin, socesseur de Richelieu, se hête de réunir le Danmarch, et la Stoide. Ce n'est pas tout : le ni de Danemarch s'estage encore à no secourir aucus des entemis de la France.

Les négociations et la guerre sont également malheureuses pour les Autrichiens. Le due Gfaglien, qui avait vaineu les Espagnols l'anné précrèdente, donne vers Frilourg trois combats de suite en quatre jours, du ciun au neuvième-arguste, contre le général Merei; et, 'vainqueur toutes les trois fois, ils er rend maltre de tout le pois, de Mayence jusqu'à Landau, pays doit Merris éctit renaire.

Le cardinal Mazzin et le chancelier Oversiera, pour se rendre plus maltres des nésoritions, suscient etoere un nouvel cumeni à Perdinand nu. Ils encouragent Rosceri, souverain de Trauss hauie dequais 1629, hevre enfu l'étendré de la brete. Beveci ne manquait pas de prétente de la brete. Beveci ne manquait pas de prétente, ai nême de nisons. Les protestats hourrois prosécutés, les privilléges des peuples in-précis, quêment infractions aux meireus traités forment le manifest de Rosceri, et l'argent de la Prancelui municipal sur les autres las la main.

Pendant ce temps-fa même , Torstenson poursnit les impériaux dans la Franconie : le général

<sup>·</sup> Rentzou ne fet nommé maréchal que le 66 Juillet 1645.

Gallas fuit partout devant lui et devant le comte de kænigsmarek , qui marchait déjà sur les traces des grands capitaines suédois.

1645. Ferdinand et l'archidue Léopold, son parent, étaient dans Frague. Torstenson victorieux entre dans la Bohème. L'empereur et l'archidue se réfugient à Vienne.

Torsterson poursuit l'armée impériale à Tabor. Cette armée était commandée par le général Gouta, et par ce même Jean de Vert racheté de prison. Gouts est tué, Jean de Vert fuit. C'est une défaite complète.

Le vainqueur marche à Brûnn, l'assiéga, et Vienne enfin est menacce.

Il y a toujours, dans cette longuo suite de désastres, quelque circonstance qui saure l'emperour. Le siège de Brûnn traîne en bonqueur; et, au lieu que les Français devisient alors murcher en vainqueurs verse le baeule, et alber donner la main aux Suicdois, la vicente de Turenne, au conneneuement de sa route, est battir par le gicièral Merci à Mariendal, et se retire dans la llesse.

Il est à croire que daus ce torrent de prospérités des armes françaises et suédoises, il y eut toujours un vice radical qui ampécha de recueille tout le fruit de tant de progrès. La crainte mutrelle qu' un des deux alliés ne prit krop de supériorité sur l'autre, le manque d'argeut, le défaut de recrues, tout cela metait un terme à chaque succès.

Après à célèbre bataille do Nordlingue, ou ne s'attendait pas que les Autrichiens et les Bayarois regagueraient tout d'un coup le pays perdu par cette bataille, et qu'ils poursuivensei jusqu'au Necker l'armée vieturieuse, où Condé n'était plus, mais où était l'ureune. De telles vicissitudes ont été fréqueutes dans cette guerre.

Cepeadant l'empereur, fatigad de tant da socousses, pense sériousement à la paix. Il rend la liberté enfin à l'électeur de Trèves, dont la prison araît servi de prétexte à la déclaration de guerre de la France; mais ce sont les Français qui rétablissent cet électeur dans sa capitale. Turenue en chasse la garnison impériale; et l'électeur de Trèves a unit à la France, comme à sa blenfaitrice. L'électeur palatin eût pu lui atoir les mêmes obligations; mais la France ne fessit encore pour lui rien de décisif.

Ce qui avait fait principalement le saint de l'empereur, c'était la Saxe et la Bavière, sur qui le fardeau de la gnerre avait presque toujours porté: Mais enfia l'électeur da Saxe épuisé fait une trève avec les Suédois.

Ferdinand n'a done plus pour lui que la Bavière. Les Tures menaçient de venir en Hongrie: tont chi dió perdu. Il s'empresse de attisfaire Recozi; pour use spas attiere les arrase ottomanes. Il le recommil prince souverán de Transpixanle, prince de l'empire, et lui rend tout es qu'il avait donné à son prédécesseur Belblem-Gabor. Il perd ainsi à tous les traités, et presse la conclusion de la pair de Vestpfaille, oi il doit perdre davantane.

1646. Le pope lancents x cital le premier midiateser de cette pais, dans laperle fen catholiques denisot faire de si graedes pertes. La ripubblique de Veniso citals la seconde médiatrice. Le cardinal Chici, deptir le pape Mesandre vuj. présidal dans Musete an mond or pape; Contirini, pan nom de Veniso. Chaque purisance indirescie frasit des propositions sobre ace préprances et ses craintes : mais ce sout les victoires qui font les traiside.

Pendant ces premières nésociations, le maréchal de Tureune, par une marche imprévue et hardie, se joiat à l'armée suédoise vers le Necker, à la vue de l'archidue Léopold. Il s'avance jusqu'à Munich, et augmente les alarmes de l'Autriche. Un autre corps de Suédeis va eucore ravager la Silésie; mais toutes ces expéditions ne sont que des courses. Si la guerre s'était faite pied à pied, sous un seul chef qui eut suivi tonjonrs opiniâtrément le même dessein, l'emperenr n'eût pas été en état, dans ce temps-fa même, de faire couronner son fils aine Ferdinand à Prague au mois d'auguste, et ensuite à Presbourg. Ce ieune roi mournt ensuite sans jouir de ces états 4. D'ailleurs , son père pe pouvait donner alors que des trônes hien chancelants.

1647. L'empereur, en vollant assurer des ruyaumes la son filis, peralt plus que jameis près de tout perdre. L'électeur de Suse avait été force, par les malheurs de la guarre, de l'abandonner. L'électeur Massinilian de Beuvier, son heun-trèse, est entire de la comple. Il signent un traité de Cologue suit est exemple. Il signent un traité de neutralité avec la France. Le machèal-le fluremen

<sup>\*</sup> Perdinand tv mourut le 9 juillet 1654

met aussi l'électeur de Mayence dans la nécessité de prendre ce parti. Le landgrave de Hesse-Darmstadt fait le même traité par la même craiute. L'empereur reste seul, et aucun prince n'ose prendre sa querelle. Exemple unique jusque-la dans une guerre de l'empire.

Aber un nouveau pinioria sudolas, Vrangel, un avai successi de Torestones, premé gara. La Bobbine, tant de lois ascengie, I rest encore. Le danger partai signad, que l'électeur de Barière, malgré son grand ágec et le péril où il metaits ées cours, et rompit son traité avec la France. La cours, et rompit son traité avec la France. La guerre se fessil toujour dans polisieurs endroisit à la fois, selon qu'on y pouvuit subsister. Au moisite avantage qu'avait l'empecur, se militaire toujour de la polisieur, se militaire toujour de la polisieur, se militaire de la constitue avantage qu'avait l'empecur, se militaire de constitue avantage du vient l'empecur, se militaire de la constitue de la constitu

46.88. Le retour du duc de Bavière à la maisou d'Autriche n'est pas heureux. Turenne et Vrangel batteut ses troupes et les autrichiennes à Summerhausen et à Lavingen, près du Dauube, malgré la belle résistance d'un prince de Virtemberg, et de ce Montécucuill qui était déjà digne d'être opposé à Turenne. Le vainqueur s'empare de la Bavière; l'électeur se rélugie à Salthourn.

En même tempe le comte de Konigsmarck, à la 14té des Suédois, aurprend en Bobhen la ville de Prague : ce fut le coup décisif. Il était tempe enfin de faire la pais : la flaitait en recevoir les conditions, ou risquer l'empire. Les Français et les Suédois u'avaieut plus dans l'Allemagne d'autre ennemi que l'empereur. Tout le reste était silié ou soumis, et on attendait les lois que l'assemblée de Munstre et d'Onnabruck donnerait à l'empire.

### PAIX DE VESTPHALIE.

Catle pair de Vestphalie, ajmée enfin à Monster et à Ossalvache le de cloches élés, l'uconvenue, donnée et reque comme une loi fondamentale et perpétalelle: ce sont les propres termen du traité. Ellé doit servir de lasse una capitalations impériales. Cet une loi santi reçue, austi accepé jaque l'a présent que la balle d'or, et bien supérireur è cette traité embrance, de tous les droites qu'il auures, et des changements faits dans l'état civil et dans la réligion.

On travaillait dans Munster et dans Otnabruck, depuis six ans , presque sans relâche à cet ouvrage. On avait d'abord perdn beaucoup de temps dans les disputes du cérémonial. L'empereur ue vouleit point donner le titre de majesté aux rois seev ainqueurs. Son muistre Lutau , dans le premier

acte de 1641, qui établissait les sanf-conduits et les conférences, parle des préliminaires entre sa sacrée majesté césarienne et le sérénissime roi très chrétien. Le roi de France, de son côté, refusait de reconnaître Ferdinand pour empereur; et la cour de France avait eu de la peine à donner le titre de majesté au grand Gustave, qui croyait tous les rois égaux, et qui n'admettait de supériorité que celle de la victoire. Les ministres suédois au congrès de Vestphalie affectaient l'égalité avec ceux de France. Les plénipotentaires d'Espagne avaient voulu en vain qu'on nommât leur roi immédiatement après l'empereur. Le nouvel état des Provinces-Unies demandait à être traité comme les rois. Le terme d'excellence commençait à être en usage. Les ministres se l'attribuaient ; et il fallait de longues négociations pour savoir à qui on le donnerait.

Dans le fameux traité de Monster, on nomme sa sacrée majesté impériale, sa sacrée majesté très chrétienne, et sa sacrée majesté royale de Suède.

Le titre d'escellence ne fut donné dans le cours des conférences à aucun plénipotentiaire des électeurs. Les ambassadeurs de France ne cédaient pas même le pas aux électeurs chez ces princes ; et le comte d'Avanx écrivait à l'électent de Brandehourg-Monsieur 1, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous servir. On qualifiait d'ordinaire les états-généraux des Previnces-Unies, les sieurs états, quand c'était le roi de France qui parlait : et même quand le comte d'Avaux alla de Munster en Hollande, en 4644, il ne les appela jamais que messieurs. Ils ne pureut obtenir que leurs plénipotentiaires eussent le titre d'excellence. Le comte d'Avaux avait refusé même es nouveau titre à un ambassadeur de Venise, et ne le donna à Contarini que parce qu'il était médiateur. Les affaires furent returdées par ces prétentions et ces refns que les Romains nommaieut gloriole, que tout le monde condamne quand on est saus caractère, et sur lesquels on insiste des qu'on en a un.

sus des lettres, les suscriptions, les formules, mai varié dans sous les temps. Souvens la nedigience d'un secrétaire suffit pour fonder un titre. Les langues dans lespentles on ércit déabliment des formules qui passent ensuite dans d'autres langues qui extra mai la comparation de la comparation, qui extra qui ma de l'angue, L'empereurs, qui extra partie, lutrip dent lous les princes dans cette langue qui admét cotte grammaire. Ils ont continué à tutoyr les comers de l'empire dans la langue allemade, qui réprouve exe expressions.

Ces usages, ces titres, ces cérémonies, les des-

' Ce monaieur était Frédéric-Guillaume ter, bisaleul du rot de Prusse Frédéric II.

On trouve partout de tels exemples, et ils ne tirent plus aujourd'hui à conséquence.

Les ministres médisteurs furent plutôt témeins qu'arbitres, surtont le nouce Chigi, qui ne fut fa que pour voir l'Èglise sacrifiée. Il vit donner à la Suède luthérienne les diocèses de Bréme et de Verden; cera de Maglebourg, d'Halberstadt, de Minden, de Cammin, à l'électeur de Brande-

Les évêchés de Ratzbourg et de Schverin ne furent plus que des fiefs du duc de Mecklenbourg.

Les évechés d'Ouanbruck et de Lubeck ne furent pas à la vérité sécularisés, mais alternativement destinés à un évêque luthérien et à un évêque catholique; réglement délicat qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans les premiers troubles de religion, mais qui ne s'est pas démenti chez une nation naturellement tranquille, dans laquelle la fureur du fanaisime était éteinte.

La liberté de conscience sut établie dans toute l'Allemagne. Les sujets luthériens de l'empereur en Silésie eurent le droit de faire bâtir de nourelles églises, et l'empereur sut obligé d'admettre des protestants dans son couseil aulique.

Les commanderies de Malte, les abbayes, les bénéfices dans les pays protestants, furent donnés aux princes, aux seigneurs, qu'il fallait indemniser des frais de la guerre.

Ces concessions fainent hier differentes de l'édit de Ferdinand II, qui vait ordonné in cestitution de brient exclédissiques dans le temps de ses propriéts. La nécessité, le respon de l'empires initérent la loi. Le nonce protesta, fulmina. On n'avait jamais ve necore de médistente rondamen le Iranié auguel il avait présidé; mais il ne lui sepait pas de mais ren escuré démarche. Le pase, par sa loille, casse de sa pleius poissance, annule tous les articles de la pait de Vestphalie, concernant la re-ligion; ; mais s'il avait étà la place de Ferdinand m; il det traité qui absista malgrée les bulles du pape : hulles autréfois si révérée, et aujourch bui si unéprisées!

Cette révolution pacifique dans la reitigiou était a accompagnée d'une antre dans l'état. La Suède derenait membre de l'empire. Elle eut toute la Poméranie citérieure, et la plus belle, la plus suite partie de l'autre, la principauté de Rugen, la ville de Vismar, besucoup de bailliages voisius, le duché de Brêune et de Verden. Le duc de Holstein y gagna aussi quéques terres.

L'électeur de Brandebourg perdait à la vérité beancoup dans la Poméranie citérieure, mais il acquérait le fertile pays de Magdebourg, qui valait mieux que sou margraviat. Il avait Cammiu, Halberstadt, la principauté de Minden.

Le duc de Mecklenbourg perdalt Vismar, mais

Enfin ou donnait aux suédois cinq millionn d'écut d'Allemage, que sept cercle devrient paper. Ou donnait à la princesse landgrave de Hense sizceut mille deux ; et c'était sur les biens des archevèches de Mayence, de Cologne, de Paderborn, de Munuter, et de l'abbaye de Fulde, que cette somme devait d'ere parée. L'Allemagne, s'appaurrissant par cette paix, comme par la guerre, ne pouvait guirer pare plus cher ses protecteurs.

Ces plaies étaient adoucies par les réglements nities qu'on fit pour le commerce et pour la justice; par les soins qu'on prit de remédier aux grieß de toutes les viilles, de tous les gentlishommes qui présentèrent leurs droits au congrès, comme à une cour suprême qui réglait le sort de tout le monde. Le détaile ni fut prodigieux.

La France s'assura pour toujours la possession de Trais-Erchée, et l'acquisition de l'Alsace, exopté Stratsburg; mais au lieu de recevrit de l'argent comme la Subde, elle en donna; les archierche s'ent comme la Subde, elle en donna; les archide livres pour la cession de leurs droits sur l'Alsace
st ure le Sundqua. La France pays la guerre et la
paix, mais elle n'acheta para cher une si belle province; elle ent eucorer l'ancien Bristent et ses dépendances, et le droit de mettre garaison dans
productions de l'archeta para de l'archeta para de l'archeta para de l'archeta para del prediction de l'archeta para de l'archeta para

Il y a peu de publicites qui ne condamnent fimoncé de cette censon de l'Ainec dans ce lamour traité de Musute; ille en trouvent les expression qui voque su enfet, coder tous servé de jurisdiction et de sousceraineté, et céder la préfectur de la suiter libre appriales, sont deux closes diffitier suiter libre appriales, sont deux choses diffitier le la companya de la companya de la lajora de la companya de la companya de la lajora de la companya de la companya de la companya faut laiser derrière un voile que le temps et la puissance font tomber.

La maison palatine fut enfin rédablie dans tour ser droits, excepté dans le Haut-Pallants, qui démeurs à la branche de Braifer. Ou créa un huitime décetors et avoir en la palatine décetors et avoir en la palatine de constant de la partie d

et l'affaire de Juliers. L'Allemagno eut la paix après trente ans de guerre, mais la France ne l'eut nus.

Les troubles de Paris, vers l'au 1647, enhardirent l'Espagne à s'en prévaloir ; elle ne voulut plus entrer dans les négociations générales. Les états-généraux, qui dovaient, ainsi que l'Espagne, traiter à Mouster, firent une paix particulière avec l'Espagne, malgré toutes les obligations qu'ils avalent à la France, malgré les traités qui les liaieut, et malgré les intérêts uni semblaient les attacher encore à leurs anciens protecteurs. Le mluistère espagnol se servit d'une ruse singulière pour ongager les états à ce manque de foi ; il leur persuada qu'il était prêt de donner l'Infante à Louis xiv, avec les Pays-Bas en dot. Les états tremblèrent, et se hûtèrent de signer ; cette ruse u'était qu'un mensonge ; mais la politique est-elle autre chose que l'art de meutir à propos? Louis xI u'avait-il pus raison, quand son ambassadeur, se plaignant que les ministres du due de Bourgogne mentaient toujours, il lul répondait : Elu! bête, que ne mens-tu plus qu'eux?

Dans cet important traité de Vestphalie il ne fut presque point question de l'empire romain. La Spède n'avait d'intérêt à démêler qu'avec le roi d'Allemagno, et non avec le suzerain de l'Italie : mais la France ent quelques points à régler, sur Jesquels Ferdinand ne pouvait transiger que comme empereur. Il s'agissait de Pignerol, de la succession de Mantone, et du Montferrat; ce sont des tiefs de l'empire. Il fut réglé que le roi de France paierait eucore six cent mille livres à monsieur le due de Mantoue, à la décharge de mousieur le duc de Saroie, movement quoi Il garderait Piguerol et Casal en pleine souveralneté indépendante de l'empire. Ces possessions ont été perdues depuis pour la France, comme Brême, Verden, et une partie de la Poméranie ont été enlevés à la Suède. Mais le traité de Vestphalie, on ce qui concerne la législation de l'Allemagne, a toujours été réputé et est toujours demeuré inviolable,

TABLEAU DE L'ALLEMAGNE, DEPUIS LA PAIX DE VESTPHALIE JUSQU'A LA MORT

Co class du gouvernement allemand ne fut done hien débrouille d'après espi cents aus. à compère du rèsne do Henri-l'Oiseleur; et avant lo temps de Henri II n'avait pas céé un guuvernement. Les prévoluties de sois d'Allemagne ne furrent rostrénites dans des bornes consuers, la plupart des droits des élections, des princes, de la noblesse immédiate et des villes ne furrent fixés et inconteatables, quo par les traités de Vestpha-

lie. L'Allemagne fut une grande aristocratie, à la têté do laquelle était un roi, à peu pris coume en Angletere, en Shède, en Pologue, et connon acicionement tous les états fondés par les peuples venus du Nord et de l'Orient Unerent goavernés. La diéte tenait lieu de parlement. Les villes impériales y eurent droit de suffrage pour résondre la paix et la gourre de la paix et la gourre pour les paix et la gourre de la paix et la paix e

Ces villes impériales jouissent de tous les droits régaliens comme les princes d'Allemagne : elles sont états de l'empire, et non de l'empereur; elles ne paient pas la moindre imposition, et ne contribuent anx besoins de l'empire que dans les cas urgents : leur taxe est réglée par la matriculo générale. Si elles avaient le droit de juger en dernier ressort, qu'on appelle de non appellando. elles seraient des états absolument souverains : ceneudant avec tant de droits elles ont très peu de puissance, parce qu'elles sont entources de princes qui eu out beaucoup. Les inconvenients attachés à un gnuvernement si mixte et si compliqué, dans une si grande étenduo de pays, ont subsisté; mais l'état aussi. La multiplicité des souverainetés sert à tenir la balance, jusqu'à ce qu'il se forme dans le sein de l'Allemagne une puissance assez grande pour engloutir les autres.

Ce vaste pays, après la paix de Vestphalle, répera insensiblement ses pertes : les campagnes furent culti-cés, les villes relaties; ce furent fa les plus grands événements des années suivantes dans un corps percé et déchir de toutes partes, qui se rétablissait des blessures que lui-même s'était faites pendant trente années.

Quand on dit que l'Allemagne fut libre alors, il faut l'euteudre des princes et des villes impériales; en pour les villes médiates, elles sont sujettes des granis vassaux auxqués elles apparfiennent; et les habitants des campagues forment un état miltoren eutre Teschave et le sujet, mais plus approchant de l'eschave, surtont en Souabe et en Bohlime.

La Houghe étalt comme l'Allemagne, respinatal peine après se pacers intestines et les instalions di fréquentes des Tarres, agant lessoin d'être défendue, repupalée, policie, mais toujours jalouse de son droit d'êtire son souverain, et et de conserver sons lini se privilères, Chand Ferdinand un fit élire, en 1651, son fits Léopald, de defi-serga ands, 'mai de Houghes, on tit siday de disserga and s', mai de Houghes, on tit sipas donné par les Hougrois à qui n'était pos empreter me rule de Romains'), on list fi signer.

Léopold-lunace, né le 9 juin 1640, avait quinze ant seulement quand il fut élu roi de Hongrie le 99 Juin 1600; ce qui s'accorde avec l'âge de dix-built ans que Volture donné plus bas à ce prince, en juille 1628. dieje, une capitulation aussi restrelgmante que celle des empereurs: mais les seigneurs hongrois n'étaient pas annsi puissants que les princes d'allemagne. Ils n'avaient point les Français et les Succios pour garants de leurs privilèges; lis étaient plutôt opprimés que soutenus par les Ottomans: c'est porquo la Hongraie e ciéc enfia entièrement semnise de nos jours, après de nouvelles guerres intestimes.

L'empereur, après la paix de Vestphalie, se trouva paisible possesseur de la Bohême, dévenue son patrimoine; de la Hongrie qu'il regardait aussi comme un héritage, mais que les Hongrois regardaient comme un royaume électif; et de toutes ses provinces; jusqu'à l'extrémité du Tyrul. Il ne possèdait aucun terraie en Italie.

Le nom de saint-empire romain subsistait toujours. Il était difficile de défiuir ce que c'était que l'Allemagne, et ce que c'était que cet empire. Charles-Quiut avait bien prévu que si son fils Philippe 11 n'était pas sur le trôue impérial , si la même tête ne portait pas les courouues d'Espagne, d'Allemague, de Naples, de Milan, il ne resterait guère que ce nom d'empire. En effet, quand le grand fief de Milan fut , aussi bien que Naples, cutre les majus de la brauche espagnole, cette branche se trouva à la fois vassale titulaire de l'empire et du pape, en protégeant l'un, et en dounant des lois à l'autre. La Toscane, les priucipales villes d'Italie, s'affermirent dans leur ancienne indépendance des empereurs. Lu césar qui n'avait pas en Italie un seul domaine, et qui n'était en Allemagne que le chef d'une république de princes et de villes, ne pouvait pas ordonuer comme un Charlemagne et un Othon.

On voit, dans tout le cours de cette histoire, deux grands desseins soutenus pendant buit ents aunées ; celui des papes d'empêcher les empereurs de réguer dans Rome, et celui des seigneurs allemands de conserver et d'augmenter leurs priviléors.

Ce fut dans cet état que Ferdinand III laissa l'empire à sa mort en 4637, peudant que la maison d'Autriche espagnole soutenait encore contre la France cette lougue guerre qui finit par le traité des Pyrénées, et par le mariage de l'infante Marie-Ihérèse avec Louis xw.

Tous ces événements sont si recents, si connus, écrits par tant d'historiens, qu'on ne répétera pas ici ce qu'on trouve partout ailleurs. On finira par se retracer une idée générale de l'empire depuis ce temps jusqu'à nos jours.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ÉTAT DE L'EMPIRE SOUS LÉOPOLD P., OUARANTE-HUITIÈME EMPEREUR.

On pout abord considére qu'appis la most de Prédinain ul l'empire fui prét de voir de la maison d'Autriche, mais que les électeurs se cruvent esti obligés de choirier et 628 L'épode-L'ignore, fib de Ferdinand III. Il a'avait que dit-huit sus: mais le laise de l'état, le voitisage de Turca, les jabouise particulières, contribèrent à l'élection d'un prince deut la maison édat sere puisante pour nouvelle l'allemant, a les asses pour l'aice de l'avait present pour de l'avait presque point de denaine : l'empire édait continué à sa race, parce qu'elle ca vavit leancopp.

Les Tures, toujours maîtres de Bude, les Fraucajes passessurs de l'Alace, les Suchais de la Poméranie et de Brême, rendaieut nécessaire cetto élection : taut l'ide de l'équitibre est naturelle chet les hommes l'in emperare de suite dans la maison de L'oppolé élaieut encore, en sa faveur, autant de sollicitations qui sout torjours-écouties, quand on se croît point la fillerté publique en dauger.

C'est ainsi que le trôue, toujours électif en Pologne, fut toujours béréditaire dans la race des Jagellous,

L'Illaie ne pouvait être un objet pour le minisbère de Léopoli, il n'était plus question de demander une couronne à Rome, encore moins de faire seutir ses droits de surcenjo. à la lerande d'Autriche qui avait Naples et Milau. Mais la France, la Suele, la Tarquie, cocuprent totiquars les Allemandas sous ce rèque : ces trois puissances forrent, l'une appeir l'autre, ou condenueue, our exponsaces, ou vaineues, sans que Léopold tirist l'èrèc.

Ce prince, le moins guerrier de son temps, altaqua tonjour z louis zur dans les temps les plus Borissunts de la France; d'alsord après l'invasion de la Hollande, lorsy u'il donne aux Provinces-Luies un secours qu'il n'avait pas donné à sa propre naison dans l'invasion de la Flandre; ensuite quelques années après la pair de Nincique, lorsqu'il fil cette finence il gire d'augisour; contre Luisi xu; estin, à l'avierment étonnant du petic-lis du roi de France au trône d'Essarane.

til-nis cui roi de France au trone da suspane. L'éopoid au t dans toutes oes guerres intéresser le corps de l'Alfeunagne, et les faire décharer ou qu'on appeile guerres de l'empire. La prensière fut assez mallecureuse, et l'empereur reçut la loi a la paix de Nimégue. L'intérieur de l'Alfeunagne. L'intérieur de l'Alfeunagne. D'un principal de l'autorité de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers dét dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de d'une celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de l'ausorité de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de l'ausorité de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de l'ausorité de dans celle de trutet aus ; mais les froutiers de l'ausorité de dans celle de trute aus ; mais les froutiers de l'ausorité de dans celle de trute aus ; mais les froutiers de l'ausorité de la celle de l'ausorité de l'ausorité

côté du Rhin furent maltraitées. Louis x1v eut ! toujours la supériorité; cela ne pouvoit arriver autrement : des ministres babiles, de très grands généraux, un royaume dont toutes les parties étaient réunies, et toutes les places fortifiées, des armées disciplinées, que artillerie formidable, d'excellents ingénieurs, devaient nécessairement l'emporter sur un pays à qui tout cela manquait. Il est même surprenant que la France ue remportât pas de plus grands avautages contre des armees levées à la hâte, souvent mal payées et mal pourvues, et surtout contre des corps de troupes commandés par des princes qui s'accordaient peu, et qui avaient des intérêts différents. La France, dans cette guerre terminée par la paix de Nimègue, triompha, par la supériorité de son gouvernement, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Hollaude réunles, mais mal réunles.

La fortuse fut moins inégale dans la seconde guerre, produite par la lique d'Aughourg. Louis sur ent alors contre lui l'Aughourg. Louis sur ent alors contre lui l'Augheterre jointe a l'Allemagne et à l'Espagne. Le duc de Savoie entra dans la ligue. La Sude, si long-temps ailéée du la France, l'Anadonau, et fournit même des troupes contre elle en qualifé de membre de l'emple. Cependant tout ce que tant d'ailéis pureut faire, ce fut de se défender. On ne put même, à la pais de Rysvie, a rerebe Strastoupel, Louis aux.

La troisième guerre fut la plus heureuse pour Lépodd et pour l'Allemagne, quand il roi de France était plus puissant que jamais, quand il gouverait l'Espane sous le nom de non petiells, qu'il avait pour lui lour les Frat-Bas espagnisée : la Bavière, que sea armées étaites un milieu de l'Italie et de l'Allemagne. La némorable betaille suivante, qu'il Sa, avec l'Aléveque l'Aracse serait bientit accabile, et que l'Alsses serait résuite à l'Allemagne.

Ce qui servit le mieux Léopold dans tout le cours de son règne, ce fut la graudeur même de Louis xiv. Cette grandeur se produisit avec taut de faste, avec tant de fierté, qu'elle irrita tous ses voisins, surtout les Anglais, plus qu'elle ue les intimida.

Ou lui imputai l'idée de la monarchie universile : mais ai Copole avait en la mocession de l'Autriche espegnole, comme il fut long-temp en revisionable (et l'Autriche espegnole, comme il fut long-temp en revisionable) et l'Iraveni, janc réalit ort enpereur qui, maître aboit de la litogrie dout le souve désirat recelles, devenue preput out plaisant de l'autriche de

uniwezelle. Ou affects de la craindre daus Louis xx, Incrugi Yuotta, après la pair de Nimègus, faire dépendre du Troit-Évéchés quelques terres qui réchessite de l'empire; et on ae la creation de l'année de l'année et on les qui la fuer par de l'année de l'année et l'année qui la fuer que de d'année et l'Allecapse, qui la fuer que le l'année de l'année d'année l'Espagne et l'Italie. Louis xxv, en efferonchant triche qu'il ue loi avait fait de mal par sa puismenc.

### DE LA HONGRIE ET DES TURCS DU TEMPS DE LÉOPOLD.

Dans les guerres que Léopold fit de son cabiuet à Louis xIV, il ue risqua jamais rien. L'Allemague et ses alliés portaient tout le fardeau, et défendaient ses pava héréditaires. Mais, du côté de la Hongrie et des Turcs, il u'y eut que du trouble et du danger. Les liongrois étaient les restes d'une nation nombreuse, échappés aux guerres civiles et au sabre des Ottomans; ils labouraient, les armes à la main, des campagues arrosées du sang de leurs pères. Les seigneurs de ces cantons malheureux voulaient à la fois défendre leurs priviléges contre l'autorité de leur roi , et leur liberté contre le Turc, qui protégeait la Hongrie et la dévastait. Le Turc fesait précisément en Hongrie ce que les Suédois et les Français avaient fait en Allemagne: mais il fut plus dangereux : et les Hongrois furent plus malbeureux que les Allemands.

Cost mille Turcs marchest Jesqu'à Nouhaussé en 465.1 let vria qu'ils sout vaitem l'année d'après à Salnt-Gethard, sur le Raab, par le fameux Montécoeuili. Ou vanté beaucoup cette victoire, mais certainement élne nut pas décisive. Quel fruit d'une victoire qu'une trère honteuse, par lasquélle on côde au suitan la Transtytanie avec tout le terrais de Nenhausel, et ou rase jusqu'aux fondements des citadéles voisines!

Le Ture douus ou piutôt confirms la Transylvanie à Abaffi, et dévasta toujours la Hongrie, maigré la trève.

Léopold u'avait alors d'enfaut que l'archiduehesse, qui fut depuis électrice de Bavière. Les seigneurs hougrois songent à se donner uu roi de leur nation, en cas que Léopold meure.

Leurs projets, jeur fermeté à soutenir leurs droits, et enûn leurs complots, coûteut la tête à Serini, à Frangipani, à Nadasti, à Tattembach. Les impériaux s'emparent des châteaux de tous les anis de ces infortunés. Os supprime les diguités de palatin de Hongrie, de juge du royaume, de han de Croatie; et le pillage est exercé avec les formes de la justice. Cet existe sévririté produit d'abord la consternation, et ensulte le désespoir. Émérick Tékéli se met à la tête des mécontents : tout est en combustion dans la Haute-flougrie.

Tédié traite avec la Porte. Alors la cour de Vienne méange les esprits irrics. Els résabis la charge de paistin; elle confirme tous les privièges pour lesquels on combattui; elle promot de rendre les biens confisqués; mais cette condescendance, qui vient après lant de deretés, ne parait qu'un prige, Tédié creit ples gagers à la cour ottomane qu'a celle de Vienne. Il est fait prince de Blougrie par les Tarres, moyennant un tribut de quarrante mile sequins. Déja, en 1642, Tedis, side des mile sequins. Déja, en 1642, Tedis, side des et ce bochs permit de la companie la contraction de et ce bochs permit de la companie de la contraction de e saltan Mémoarte y Propiesai l'Armennest le pius formidable que jamais l'empire ottoman ait destité contre les christies.

Si les Turcs eussent pris ce parti avant la paix de Nimègue, on ne voit pas ce que l'emperenr eût pu leur opposer; car après la paix de Nimègue même il oppossit peu de forces.

Le grand-visir kara Mustapha traverse la Hongrie avec deux cent cinquante mille hommes d'infanterle, trente mille spahis, une strillecie, un bagage proportionné à cette multitude. Il pousse le duc de Lorraine Charles y devant lui. Il met le siège sans résistance devant Vienne.

SIÉGE DE VIENNE, EN 4683, ET SES SUITES,

Ce siège de Vienne doit fixer les regards de la postérité. La ville était devenue, sous dix empereurs consécutifs de la maison d'Antriche, la capitale de l'empire romain en quelque sorte; mais elle n'était ai forte ni grande. Cette capitale prise, il n'y avait, jusqu'au Rhin, ancone piace capable de résistance.

Vienne et ses faubourgs contenaient environ cent mille citoyens, dont les deux tiers habitaient ces faubourgs sans défense. Kara Mustapha s'avançait sur la droite du Danube, snivi de trois cent trente mille hommes, eu comptaut tout ce qui servait à cet armement formidable. On a prétendu que le dessein de ce grand-visir était de prendre Vienne pour loi-même et d'en faire la capitale d'un nonveau royaume iudépendant de son maître. Tékéli, avec ses mécontents de Hongrie, était vers l'autre rive du Danube. Toute la Hongrie était perdue, et Vienne menacée de tous côtés. Le due Charles de Lorraine u'avait qu'environ vingt-quatre mille combattants à opposer aux Tures, qui précipitaient lenr marche. Un petit combat à Petronel , non loin de Vienne, venait encore de diminner la faible armée de ce prince.

Le 7 juillet, l'empereur Léopold , l'impératrice

sa belle-mère, l'impératrice sa femme, les archidues, les archiduchesses, toute leur maison, abandonnent Vicane et se retirent à Lintz. Les deux tiers des habitants suivent la cour en désordre. On ne voit que des fugitifs , des équipages , des chariots chargés de meubles ; et les derniers tombèrent entre les mains des Tartares. La retraite de l'empereur ne porte à Lintz que la terreur et la désolation. La cour ne s'y croit pas en sûrcté. On se réfugie de Lintz à Passau. La consternation en augmente dans Vienne : il faut brûler les faubourgs, les maisons de plaisance, fortifier en bâte le corps de la piace, y fairc entrer des munitions de guerre et de bouche. On ne s'était préparé à rien , et les Turcs allaient onvrir la tranchée. Elle fut en effet ouverte le 16 juillet an faubonrg Saint-Ulric, à cinquante pas de la contrescarpe.

Le comte de Staremberg, gouverneur de la ville, avait une garnison dont le fonds était de seiter mille hommen, mais qui n'en composait par en effet plus de huit mille. On arma les bourgeois qui étaient restés dans Vienne; on arma jusqu'à l'université. Les professeurs, les écoliers, monièrent la garde, et ils eurent un médecin pour major.

Pour comble de disgrêce, l'argent manquait, et on eut de la peine à ramasser cent mille risdales. Le duc de Lorraine avait en vain tenté de con-

server une communication de sa petite armée avec la ville ; mais il n'avait pu que protéger la retraite de l'empereur. Forcé enfin de se retirer par les ponts qu'il avsit jetés sur le Dannbe, il était loin au septentrion de la ville, tandis que les Turcs, qui l'environnaient, avançaient leurs tranchées au midi. Il fesait tête aux Hongrois de Tékéli, et défendait la Moravie; mais la Moravie allait tomber avec Vienne an pouvoir des Ottomans. L'empereur pressait les secours de Bavière, de Saxe, et des cercles, et surtont celui du roi de Pologne. Jean Sobieski, prince long-temps la terreur des Tures, tandis qu'il avait été général de la couroque, et qui devait son trôue à ses victoires; mais ces secours ne pouvaient arriver que len tement.

On écii déjà an mois de septembre, et il y avait cufin nue brèche de six taiseau corps de la place. La ville paraissait absolument auns ressource. Elle derait fouber sous les Turcs plus aisément que Constantiquole, mais co l'écit pas un Mahomet u qui l'assiègeait. Le mépris brutal du grand-visir pour les chrèciens, sou inactivité, sa mollesse, fireut languir le siège.

Son parc, c'est-à-dire l'encios de ses tentes, était aussi graud que la ville assiégée. Il y avait des baius, des jardins, des fontaines; on y voyait partout l'excès du luxe, avant-coureur de la ruine. Enfin , Jean Sobieski avant passe le Dannbe quelques liènes au-dessus de Vienne , les troupes

de Saxe, de Bavière, et des cercles, étant arrivées, on fit, du haut de la montague de Calemberg, des signanx anx assiégés. Tout commençait à leur manquer, et il ne leur restait plus que leur courage.

Le armées impériale et polouaise descendirent du haut de cette montagne de Calemberg, dont le grand-visir avail négligé de s'empare; elle s'éjéculéracie no formant un vaste amphiliétère. Le roi de Pologne occupait la droile, à la tête d'ention douze mille gondrame; et de trois à quatre mille hommes de pied. Le prince décandres mille hommes de pied. Le prince décandre et de l'électeur de Saie marchait à la guele d'empereur et de l'électeur de Saie marchait à la guele d'empereur et de l'électeur de Saie marchait à la guele roinne. Les troipes de l'avière montaient à d'in mille hommes, cettes de Saie à peu près au même nombre.

Jamais on ne vit plus de grands princes que dans cette journe. L'éclectur de Sare, Jean George un, édait à la tiée de ses Saxons. Les Bara-fon a citaine point ouduits par l'écleteur Marie-Emmanuel, leur duc. Ce jeune prince vouluit servir comme volubuit au après du du de Lurraine. Il avait reçu de l'empreur une épéc enti-hei de diamans ; et lorsque Léopoli Peritu dans Vienne, après sa délivrance, le jeune électur, le sabutat avec ette nûme épéc, nel fix uria quel usege il employait ses présents. Cest le même fecteur qui fit ut nic depuis volume de l'empire.

Le prince de Sax-Clavembourg, de l'ancienne et moheureus maison d'Ascanie, mensit la cavalerie lupériale; le prince Herman de Bade, l'infanterie; les troupes de Franconie, au nombre d'envirou sept mille, marchaisent sous le prince de Valdeck. On distingualt parmi les volontaires trois erlners

de la maison d'Anhalt, deux de Hannere, trois de la maison de Save, deux de Neubourg, deux de Virtemberg, tandis qu'un troisieme se signafait dans la ville, deux de Holstein, un prince de Hesse-Cassel, un prince de Holseuzolleru: il n'y manqualt que l'empereur. Cette armée moutait às-osixante et quatre mille

cominatunis. Celle du grand-visir étais supérieure de plus du doublé ; ainsi cette bataille peut être comptée parmi celles qui font voir que le petit nombre l'a presque toujourse mporté sur le grand, peut-être parce qu'il y a trop de confusion dans les armées immenses, et plus d'ordre dans les autres.

Ce fut le 42 septembre que se donna cette bataille, si c'en est une, et que Vienne fut delivrée Le grand-visir laissa vingt mille hommes daus les tranchées, et fit donner un assaut à la place, dans le temps même qu'il marchait contre l'armée chrétienne. Ce dernier assant pouvait réussir contre des assiégés qui commençaient à manquer de poudre, et dont les canons étaient démontés : mais ta vue du secours ranima teurs forces. Cependant, le roi de Pologne ayant harangné ses troupes de rang en rang, marchait d'un côté contre l'armée ottomane, et le duc de Lorraine de l'autre. Jamais journée ne fut moins meurtrière et plus décisive. Deux postes pris sur les Tures déciderent de la victoire. Les chrétiens ne perdirent pas plus de deux cents hommes. Les Ottomans en perdireut à peine mille : c'était sur la fin du jour. La terreur se mit pendant la nuit dans le camp du visir. Il se retira précipitarument avec toute son armée. Cet avenglement, qui succédait à une longue sécurité, fut si prodigieux, qu'ils abandonnérent leurs tentes, leurs bagages, et jusqu'au grand étendard de Mahomet, !! n'y eut , dans cette grande jonruée, de faute comparable

à relle du visir, que celle de ne le point poursuivre. Le roi de l'Oojen ceuvoy l'éveland de Mahomet au pape. Les Allemands el les Polounis érarichtent des déposible des Tures. Le roi de l'objent cérvité à la reine sa fomme, qui che réposible cérvité à la reine sa fomme, qui celle le gand-visir l'avait list soul révirer et qu'il a vait trouvé dans ses tentes la valeur de plusieurs miltimos de ducets, lo comail assec et le lettre dans laquelle il lui dit : « Yous ne direz pos de moi ce que disent les fommes tentres quand elles vioieut « reuter beurs maris les maiss vides : Yous a (rès-» reuter beurs maris les maiss vides : Yous a (rès-» telles, polique vour revene saispolique vour revene sais-

Le lembemain 45 aptembre, le rol Jean Scietti di chautre le Te Deum dina i cauthériale, el l'entoma Ini-même. Cette derimonie fut suivie d'un sermon dont le prédicator per l'gour l'exte: « Il flut un homme euvoyé de Dieu, nommé Jean, » Inte la ville d'un person de veuir readre grâce à ce noi, et de baiser les mains de sou lliérateur, comme il le raconie limième. Ce procesur s'en vien comme il le raconie limième. Ce progress avriva une par pour lei, il vii le roi de Polegoe hors de mars, et il y que le de difficulté pour le cértionial, dans un temps où la reconnaissance devait l'emporter sur les formalités.

Cette gloire et ce bonbeur de Jean Sobiesti non ront bientôt sur le point d'être éclipés par un désastre qu'ou ne devait pas attendre après nue victoire si facile. Il s'agissiit de sounctire la Hongrie et de marcher à Gran, qui est la même ville que Strigonie. Pour aller à Gran, il fallait passer par Barkan, où un locha avait un corys

de tronnes assez considérable. Le roi de Pelogne i de mars 4687, et il y resta iusqu'à la fin de l'années'avançait de ce côté evec ses gendarmes, et ne veulut poiut uttendre le duc de Lorraine qui le suivait. Les Tures tombent, auprès de Barkan, sur les troupes polonaises, les chargeut ou flanc. leur tuent deux mille bemmes ; le vainqueur des Ottomans est obligé de fuir ; il est poursuivi , il échappe à peine en laissant son manteau à un Ture qui l'avait dejà jeint. Le due Charles arriva enfin au secours des Polonais, et après avoir eu la gleire de acconsler Jean Sebieski dans la délivrance de Vienne, il eut celle de le délivrer lui-même.

Bientôt la Rongrie, des deux eôtés du Danube jusqu'à Strigonie, retombe soua le pouvoir de l'empereur. On prend Strigonie ; elle avait appartenu aux Tures près de cent einquante années; enfin on tente deux fois le siège de Bude, et on le prend d'assaut eu 1686 : ce ne fut depuis qu'un enchalnement de victoires. Le due de Lorraine défait, avec l'électeur de Bavière, les Ottomans dans les mêmes plaines de Mohatz, où Louis 11, roi de Hongrie, avait péri, lorsqu'en 1526, Soliman II, vainqueur des chrétiena, couvrit ces plaines de viugt-cina mille morts.

Les divisions , les séditions de Constantinople . les révoltes des armées ettemanes combattaient eucore pour l'henreux et tranquillo Léopold. Le soulèvement des janissaires, la déposition de Mahemet IV, l'imbécile Solimau III place sur le trône après une prisou de quarante années, les troupes ottomanes mal pavées, découragées, fuyant devant un petit nombre d'Allemands, tout favorisa Léopold. Un empereur guerrier, seconde des Pelonaia victorleux, eut pu aller assièger Constantinople après aveir été sur le peint de perdre Vienne.

Léopold jugea plus à propos de se venger sur les Hongrois de la crainte que les Turcs lui avaient donnée. Ses ministres prétendaient qu'on ne pouvait contenir la puissance ottomane, si la Hongrie n'était pas réunie sous un pouvoir absolu. Cepeudant on avait chasse les Tures devaut Vienne avec les troupes de Saxe, de Bavière, de Lorraine, et des autres princes allemands qui n'étaieut pas sous un joug despotique ; on avait surtout vaincu avec les secours des Polomis alliés. Les Hongrois auraient donc pu servir l'empereur comme les Allemands le servaient, en demeurant libres comme les Allemands; mais il y aveit trop de factions en llongrie; les Tures n'étaient pas hommes à faire , des traités de Vestphalie en favent de ce royaume, et n'étaient alors en état ni d'opprimer les Hongross ni de les secourir.

Il u'y eut d'autre congrès entre les méconicuts de Hougrie et l'empereur qu'un échafaud; ou l'éleva dans la place publique d'Éperies au mois

Les bourreaux I furent lasses à immoler les victimes qu'on leur abandonnait sans beaucoup de choix, ai l'on eu eroit plusieurs historiens eeutemporains. Il n'y a point d'exemple, dans l'autiquité, d'uu massacre si long et si terrible : il y a eu des sévérités égales, mais aucune n'a duré ai long-temps. L'humanité ne fremit pas du nembre d'hommes qui périssent dans tant de batailles : on y est accoutumé; ils meurent les arnies à la main et venges; mais voir pendaut neuf mois ses compatriotea tralnés jurkliquement à une loucherie toujours ouverte, c'était un apectacle qui soulevait la nature, et dent l'atrocité remplit encore aujourd'hui les esprita d'horreur.

Ce qu'il y a de plus assreux pour les peuples, c'est que quelquesois ces cruautes reussissent, et le succès encourage à traiter les hommes comme des bêtes farouebes.

La Hongrie fut soumlse, le Turc deux fois repoussé, la Transylvanie conquise, occupée par les impériaux. Enlin , tandia que l'échafaud d'Eperies subsistait encore, on convoquu les principaux de la neblesse de Hongrie à Vienne, qu'i déclarèrent au nom de la nation la couronne héréditaire : ensuite les états assemblés à l'resbourg en porterent le dérret, et on cournana Joseph, a l'age de neuf ana, roi héréditaire de flongrie.

Léopold alors fut le plus puissant empereur dopuis Charles-Quint; un concours de circonstances heureuses le met en état de souteuir à la lois lu guerre contre la France jusqu'à lu paix de Itysvick. et contre la Turquie jusqu'à la paix de Carlovitz, conche en 4699. Ces deux paix lui furent avautogeuses; il négocia avec Louis xiv, à Rysvick, aur un pied d'égalité qu'on n'attendait pas après la paix de Nimègue; et il traita avec le Turc en vainqueur. Ces auccea donnérent à Léopold, dans les diétes d'Allemagne, une supériorité qui n'ôta pas la liberté des suffrages, mais qui les rendit toujours dépendants de l'empereur.

### DE L'EMPIRE RONAIN SOUS LEOPOLD I".

Ce fut encore sous ce règne que l'Allemagne renoua la chaîne deut elle tenait autrefeis l'Italic : ear dans la guerre terminée à Rysviek , lorsque Léopold, ligué avec le due de Savoie, ainsi qu'avec tant de princes contre la France, envoya des troupes vers le Pô. Il exigca des contributiens de tout ce qui n'apportenait pas à l'Espagne. Les états de Toscane, de Venise en terre ferme, de Gênes, du pape même, payeront plus de trois cent

<sup>\*</sup> Ces bourreoux, oux cores d'un prince élevé par les jesuites dans les minuties de la devotion, étaient au nosebre de trente, sans compter les valets

mille pistoles. Quaud il fallut, au commeucement du siècle, disputer les provinces de la monarchie d'Espagne au petit-fils de Louis xiv. Léopold exerça l'autorité impériale, en proscrivant le duc de Mautoue, en donuaut le Montferrat mautouan au duc de Savoie. Ce fut encore eu qualité d'empereur romain qu'il douua le titre de roi à l'électeur de Braudebourg : car les uations ne sout pas convenues que le roi d'Allemagne fasse des rois ; mais uu ancien usage a voulu que des priuces recussent le titre de roi de celui que ce même usage annelait le successeur des césars.

Aiusi le chef de l'Allemagne, ayant ce uom, douuait des noms ; et Léopold fit uu roi sans cousulter les trois colléges. Mais quand il créa uu ueuvième électorat en faveur du duc de Hanovre, il créa cette dignité allemande avec le suffrage de quatre électeurs, en qualité de chef de l'Allemagne ; eucore ne put-il le faire admettre dans le collége des électeurs , où le duc de Hanovre n'obtint séance qu'après la mort de Léopold.

Il est vrai que dans toutes les capitulations on appelle l'Allemagne l'empire; mais c'est un abus des mots autorisé des long-temps. Les empereurs jurent dans leurs capitulations de ne faire entrer aucunes troupes dans l'empire sans le consentement des électeurs, princes et états : mais il est clair qu'ils eutendent alors par ce mot empire, l'Allemagne, et non Milan et Mautoue; car l'empereur euvoie des troupes à Milan sans consulter personne. L'Allemagne est appelée l'empire, comme siége de l'empire romain : étrange révnlution dont Auguste ne se doutait pas. Un seigneur italieu s'adresse sans difficulté à la diète de Ratisbonne : il s'adresse aux électeurs de Saxe , de Bavière et du Palatinat, pendant la vacance du trône; al en obtieut des titres et des terres quand personne ne s'y oppose. Le pape , à la vérité , ne demande point à la diète la confirmation de son élection : mais le duc de Mantoue lui présenta requête quand Léopold l'eut mis au bau de l'empire eu 1700. Cet empire est donc le droit du plus fort, le droit de l'opinion, fondé sur les heureuses incursions que Charlemagne et Othou - le - Grand firent dans l'Italie.

La diète de Ratisbonne est devenue perpétuelle sous ce même Léopold depuis 4664 : il semble qu'elle devrait en avoir plus de puissauce , mais c'est précisement ce qui l'a énervée. Les princes qui composaient autrefois ces célèbres assemblées. n'y vieunent pas plus que les électeurs n'assistent au sacre. Ils ont à la diète des députés ; et tel député agit pour deux ou trois priuces. Les graudes affaires, ou ne s'y traiteut plus, ou languisseut; et l'Allemagne est en secret divisée sous l'apparence de l'union.

DE L'ALLEMAGNE

DU TEMPS DE JOSEPH IN 1 ET UE CHARLES VI %.

L'empereur Joseph ser avait été élu roi des Romains, à l'âge de douze ans, par tons les électeurs, eu 1690, preuve évidente de l'autorité de Léopold, sou père ; prenve de la sécurité où les électeurs étaient sur tous leurs droits, qu'ils n'auraient pas voulu sacrifier ; preuve du concert de tous les états d'Allemagne avec son chef, que la

puissance de Louis xIV réunissait plus que jamais. Il signa dans sa capitulation qu'il observerait les traités de Vestphalie, excepté dans ce qui con-

cernait l'avantage de la France.

Le règne de Joseph 1er fut encore plus heurenx que celui de Léopold ; l'argent des Auglais et des Hollandais, les victoires du priuce Eugène et du duc de Marlborough , le rendirent partout victorieux, et ce bouheur le rendit presque absoln. Il commença en 1706 par mettre de son autorité au ban de l'empire les électeurs de Bavière et de Cologne, partisaus de la France, et s'empara de leurs états. Voici la sentence que porta la chambre impériale de Vienne au nom de l'empereur , malgré les lois de l'empire.

e Nous déclarous que Maximilien , jusqu'à prés seut électeur et duc de Bavière... a encouru de e fait le ban et le rebau de nous et du saint - eme pire romain, ainsi que toutes les peines qui sont e attachées de droit et par l'usage à de semblables e déclarations et publications, on qui en sout la conséqueuce : Nous le déposous , le déclarons , e et dénonçons déposé, privé, et déchu des graces, e priviléges, droits régaliens, dignités, titres, e scels , propriétés , expectatives , états , possessions, vassaux, et sujets, quels qu'ils soient, e qu'il tient de nous et de l'empire : Nous alane dounons aussi le corps dudit Maximilien, cie devant électeur de Bavière , à tous et à un chae cun , de manière qu'étant privé , de notre part e et de celle de l'empire, de toute paix et de e toute protection, et ayant été mis, ou plutôt e s'étant mis par son propre fait, dans un état e où il ne devait avoir ni paix ni sûreté, un chae cun pourra tout eutreprendre coutre lui, impae nément et sans forfaire... Défendous aussi à tous e et à uu chacun, dans l'empire, d'avoir avec lui e aucun commerce, de lui donuer l'hospitalité

e ni prêter secours ou protection, etc. e Les électeurs réclamerent contre cet acte de despotisme : on les apaisa eu leur promettant de le faire ratifier à la diète de Ratisboune, et leur haine contre Louis XIV l'emporta sur la considéra-

<sup>1</sup> Joseph ter, empereur en 1705, mourul en 1711. \* Charles ve regna de 1711 à 1740

tion de leurs propres intérèts. Joseph 1<sup>ee</sup> donna le Haut-Palatinat à la brauche palatine, qui l'avait perdu sous Ferdinand II, et qui le rendit ensuite à la branche de Barière, à la paix de Bastadt et de Bade.

and a pair virtulalement en empereur romain dans l'Itale; èl consigno not le Mantonan a son preidi, prit d'abord pour lui le Minains, qui il donna escuici à son ferir l'archibine, mais doni il garala les places et les recenus, en démendavant de ce pays. Alexandrie, Valenta, la Imurilion, en faveur du duc de Saxole, ausque'il donna encore l'investiriote. Il déponilia le duc de la Mirandobe, et di precenteson et al marine, a consistente de la conrole. Il déponilia le duc de la Mirandobe, et di na vala pas de plus souverans en lastie le paye precenteson et and un dec Boloène. Cardis-cipital na vala pas de plus souverans en lastie le paye unem v. v. lought "a falla lin diver le duché de Ferrare, pour le tendre à la maison de Modené que les payes en avaient privée.

Ses armées, maîtresses de Naples au nom de Tarehidne on frère, et maîtresse eu son propre nom du Itolomais, du Ferrarois, d'une partie de la Romagne, menaçalent déjà Rome. Cétait Finéret du pape qu'il y edt une baburce en Italie; mais la vietoiro avait brisé ettle balance. On faisait sommer tous les princes, tous les possesseurs des

liefs, do produire lenrs titres.

On ne doma que quizze jours aó due de Parme, qui relevait dos sub suist sice, pour faire bounmage à l'empereur. Ou distribuait dans Roma em amulistes qui attaquait la poissance temporelle du pare, et qui annubit toutes les donations deempereurs laties aux l'internations de l'empire. Il est vai que, si par ce manifeste on sometait le papa à l'empereur, un y festil des demontestit le adverté impériaux de orige sermanique : mais les deverté impériaux de orige sermanique : mais dans un autre, et l'in se a'agissait que de dominer en Italie à quelque titre et à quelque prix que ce foit.

Tous les princes éuient consternés. On ne se serait pas attendu que treute-quarte certifiusar, cuscuit cu alors la bardienes et la générosité de faire ce que in Vineire, ni Florcese, ni Gènes, ni Parrue, i nosient cuttepreudre. Ils levèrent une petite armée à leurs dépens : l'ans domas cent millé cèns, fautre quarte vinignam fliet; celli-ci cut devaux, ce autre éloquante flustassin, ies paysans farent armés: mais tout le fruit de tous paysans farent armés: mais tout le fruit de connair, aux conditions que prescrivi, loceph. Le pape fut obligé de conçidére son armés, de ne convere que clen quille comme dans bout l'état celésistique, de nourrir les troupes impériales, de leur abandoune connaccine, et de reconsaîter

l'archidue Charles pour roi d'Espagne. Amis et enneuis, tout ressentit le pouvoir de Joseph : il ôte : en 1709, le Vigevanasc et les fiefs des Langues au duc de Savoie, et cependant ce prince n'ose quitter son parti.

Joseph 1" meurt à tronte-trois aus, en 1711, dans le cours de ses prospérités.

dans le cours de ses pecapieiles. Castries v. 19, un frère , se trouve maître de presque ionte la Hongrie soumier, des états hériduites d'Allemagne forissants, de Mibanis, du Mantaeum, de Nagles et Sciét, de seuf provise de Mantaeum, de Nagles et Sciét, de seuf provise de Des des la companyation de la companyation de Hongrie de la companyation de la companyacional de la companyation de la companyacional de la companyation de la companyamercerat contre la reine Aune, qui la relability aer marcerat contre la reine Aune, qui la relability aer presidante de la companyation de la companyada paín d'irventir ant la latine course Louis xvi presidante de la companyation de la l'Europe, après su sinte particulité de Bade et de Russial.

Mais quelque puissant qu'il fût quand il prit possession de l'empire, le corps germanique sontint plos que jamais ses droits, il les augmenta même. La capitulation de Charles vi porte qu'uncuin princo, accun état de l'Allemagne ne pourra être mis au lam de l'empire que par un jugement des trois coléges, et. do. Ir appolle cucror dans cette capitulation les traités de Vestphalie, regardés toujours comme une loi fondamentale.

L'Allemagne fut trauquille et florissante sous ce dernier empereur de la maison d'Autriche : car la guerre de 4716 contre les Tures ne se fit que sur les frontières de l'empire ottoman, et rien ne fut plus glorieux.

Le prince Engène y acerut encore cette grande réputation qu'il s'était acquise en Italie, en Flandre, en Allemague. La victoire de Péterwaradin, la prise de Temesvar, signalerent la campagne de 4716, et la suivante eut des suceès encore plus étonnants ; car le prince Eugène , en assiègeant Belgrade, se trouva lui - même assiegé dans son eamp par cent einquante mille Tures. It était dans la même situation où fut Gésar au siège d'Alorie ; et où le czar Pierre s'était trouvé au hond du Pruth. Il n'inuita point l'empereur russe, quimendia la paix. Il fit comme Cesar; il battit ser nombreux ennemis, et prit la ville. Couvert de gloire, il retourna à Vienne, où l'on parlait de lui fairo son procès, pour avoir basardé l'état qu'il avait sauvé, et dont il avait reculé les bornes. Une paix avantageuse fut le fruit de ces victoires, Le système de l'Allemagne ne fut dérangé ni par cette guerre ni par cette paix, qui augmentaient

les états de l'empereur : au contraire , la constitution germanique s'affermissait. Les disgràces du roi de Suède , Charles xu , accrurent les domaines des électeurs de Brandebourg et de Hanovre. Le corps de l'Allemagne en devenait plus considérable

Les traités de Vestphalie reçureut à la vérité me atteinte dans ces aequisitions; mais no conserva tous les droits aequis aux états de l'Allemagne par ces traités, en enle-sant des provinces aux Sachois, à qui on devait en partie ces droits mêmes dont on jouissait. Les trois religions établies dans l'Allemagne s'y maintiment paisiblement à l'ombre de leurs privilèges, et les petits différends inévitables n'y causèrent point de troubles civils.

Il futt surfout doserver que l'Altenague change que attèrement de face, du temps de Lépode, de Joseph "," et de Claries v. 1. Em mours auparacut (dastier réade, ), hvi dure, les beaux - aris vant (dastier réade, ), hvi dure, les beaux - aris unte, prompte pas une seule: ville agràdiment bille, sourem maison d'un architecture régulière et noble, point de jardine, point de manufactures et noble, point de jardine, point de manufactures to mode, point de jardine, point de manufactures et noble, point de jardine, point de manufactures et noble, point de jardine, point de manufacture régulière et noble, point de l'action de l'action de l'action de l'action terrette années de temps, « cet plus différentie terrette années de temps, « cet plus différentie l'action jardine de l'action jardine jardine l'action de l'action jardine l'action de l'action

Charles vi fut constamment heureux jusqu'en 1754.

Les célèbres victoires du prince Eugène sur les Tures, à Témesvar et à Belgrade, avaient reculé les frontières de la Hongrie. L'empereur dominait dans l'Italie. Il y possédait le domaine direct de Naples et Sicile, dn Milanais, du Mantouan, Le domaine Impérial et suprême de la Toscane, de Parme et Plaisance, si long-temps contesté, lui était confirmé par l'investiture même qu'il donna de ces états à don Carlos, fils de Philippe v, qui par là devenalt son vassal. Les droits de l'empire exercés en Italie par Léopold et par Joseph 1er étaient donc encore en vigueur ; et certainement , si un emperenr avait conservé en Italie tant d'états. tant de droits avec tant de prétentions, ce combat de sept cents années de la liberté Italique contre la domination allemande pouvait aisément finir par l'asservissement.

Ces prospérités enrent un terme par l'exercice même que Charles vi fit de son crédit dans l'Europe, en procurant conjointement arce la Russie le trône de Pologne à Auguste III, électeur de Saxe.

Ce fut une singulière révolution que celle qui l

lul fit perdre pour jama's Naples et Sicile, et qui enrichit encore le roi de Sardaigne à ses dépens, pour avoir contribué à donner un rol aux Polonais. Rien ne montre mieux quelle fatalité enchalue tous les événements, et se joue de la préveyance des hommes. Son bonheur l'avait deux fois rendu victorieux de cent cinquante mille Turcs; et Naples et Sicile Ini furent eulevés par dix mille Espagnols, en une seule campagne. Aurait-ou imaginé, en 1700, que Stanislas, palatin de Posnanie, serait fait roi de Pologue, par Charles au; qu'avant perdu la Pologne. Il deviendrait duc de Lorraine, et que pour cette raison-la même, la maison de Lorraiue aurait la Toscane? Si on réfléchit à tous les événements qui ont troublé et changé les états, on trouvera que presque rien n'est arrivé de ce que les peuples attendaient, et de ce que les politiques avaient préparé.

Les dernières années de Charles va furent encore plus malheureuses ; il crut que le prince Eugène ayant défait les Tures avec des armées allemandes inférieures, il les vainerait à plus forte raison quand l'empire ottoman serait attaque à la fois par les Allemands et par les Russes : mais il u'avalt plus le princo Eugène; et tandis que les armées de la czarine Anne prenaient la Crimée , entraient dans la Valachie, et se proposaient de pénétrer à Andrinople, les Allemands furent vaincus. Une paix dominageable suivit leur défaite. Belgrade, Temesvar, Orsava, tout le pays entre le Danube et la Saxe demeura aux Ottomans; le fruit des conquêtes du prince Eugène fut perdu; et l'empereur n'eut que la ressource cruelle de mettre en prison les généraux malheureux, de faire couper la tête à des officiers qui avaient rendu des villes, et de punir ceux qui se hâtèrent de faire, suivant ses ordres, une paix nécessaire.

Il mourut bientôt après. Les révolutions qui suivireut sa mort sont du ressort d'une autre histoire; et ces plaies, qui saignent encore, sont trop récentes pour les découvrir.

Un lectur juliosophe, après avoir parcourt cette longue suite d'aupereure, pour faire récit longue suite d'aupereure, pour faire rédiction qu'il n' à ce que Frédérie ni qui ait passé sontante et quince au, comme permi les rois de suite de la contraire un très graud nomière de popen dont la carrière a ciè au-ché de quater-roigts nunées. Ce n'est pas qu'en giécral les lois de la nature concéent une rèpul lousque un latique qu'en Alfenangue et su France; mais c'est qu'en ghérie auqu'ète commonent plus tarda e réquer, et qu'il 1, a plus de papes que d'empereurs et de rois de France.

La durée des règnes de tous les empereurs qui

oni passe de revue, sert à confirmer la règle qu'a donnée Nexton pour réformer l'ancienne chronologie. Il vout que les générations des aneiess souverains se compett à vingit et un as centrens, l'une portant l'autre. En effet les cinquante encomposent une périodie de peri de mille amoérs; ce qui dume à elseum d'eux vinut aus de règne, ce qui dume à elseum d'eux vinut aus de règne. Du peut même réduire encore lesacoup cette règle de Nexton dans les citas sujes à des récolutions fréquentes. Saus remonder plus haut que l'empire roussis, ou trouvers exvison quatelempire roussis, ou trouvers exvison quatelempire roussis, ou trouvers exvison quatelempire roussis, ou trouvers exvison quate-

Une autre réflexion impératate qui se pérsente, c'est que de lous ces empreurs on n'ex vois c'est que de lous ces empreurs on n'ex vois presque pas un, depuis Charlemagne, dont on puisso dire qu'il a dès leureurs. Charle-Quint est celui dont l'évlat hit disparaître tous les autres devant hit junis base des seconses continuelles de sa vie, et faigné des tourments d'une administration à éjournes, plus encore que détrompé du n'euit des grandeurs, il alla cecher dans une retraite une vicilitées orécitatives.

Nous avons vu depuis peu uu empereur, pleiu de qualités respectables, essuyer les plus violents revers de la fortune, tandis que la nature le conduisait au tombeau par des maladies cruelles au milieu de sa earrière.

Cette histoire n'est donc presque autre chose qu'une vaste scène de faiblesses, de fantes, de crimes. d'infortunes, parmi lesquelles ou voit quelques vertus et quelques suecès, comme on voit des vallés fertiles dans une longne elaine de rochers et de précipieses: et il en est ainsi des autres histoire.

......

LETTRE

A MADAME

LA DUCHESSE DE SAXE-GOTHA.

A Colmar, 8 mars 1754.

MADANE,

Votre auguste nom a orné le commencement de ces Annales : permettes qui l'in ecourane la fia : ce petit abrégé fut commencé dans votre palais , avec le secours de l'ancien manuscrit de mon essai sur l'històrie universelle, qu'elle possée de pais long-temps : et , quoisque ce manuscrit un soit qu'un amas très informe de matérianx , je ne laissai pas de m'eu servir. J'avais déjà fait ne laissai pas de m'eu servir. J'avais déjà fait

imprimer tott le premier volume des Annales de L'empire, lorsquo j'appris que quelques cahiers de cet aniesu mauuscrit étaient tombés dans les maius d'un libraire de La Haye.

Ces cahiers, sous ordre, saus suite, transcrits sans doute par une main iguoraute, défigurés, et falsifiés out été à mon grand regret, réimprimés plusieurs fois à Paris et ailleurs.

Votre altese sérénissime m'en a marqué son indignation dam ses lettres; elle sait à quel point le véritable manuscrit, qui est en a possession, diffère des fragments qui on a rendus publics. Le deciais répouver et condamner hautement un et abus; je m'acquittai de ce devoir, il y a quatre mois, dans la Lettre à un professeur d'historier, et je reitère aujourd'hui, sous vos auspices, madame, cette iuste orssetsation.

A l'égard de ce petit abrégé des Annales de l'empire, eutrepris par les ordres de votre altesse sérénissime, ces ordres mêmes, et l'envie de vous plaire, m'auraient reudu la vérité encore plus chère et plus serée, si elle ue devait l'être uniquement par elle-même.

Cette vérité, à laquelle sacrifia notre illustre De Thou, qui lui attira tant de chagrins, et qui rend sa mémoire si précieuse, pourrait-elle me nuire dans un siècle beaucoup plus éclairé que le sieu?

Quel hautique indicide pourrait me reprocheda voir respecté les trois religious autorises dans la d'avoir respecté les trois religious autorises dans l'empire? quel insensé vou rirait que j'enuse fait le controversiste au lieu d'écrire en listorien? Je me suis borné aux faits; ces faits sont aviets, sont subtendiques; mille plames les out écrits; auxens bomme juste ne peut s'en plaindre. Une sons autorises parade reine dissilair propos d'un listorien : En nous parlant des fautes de pos prédécesseurs , al nous montre no deviarle. Com qui nous entourent nous carbent la vérité; les seuls historieus pous la dienent.

Il y ac udes empereurs injustes et cruels, des papes et des éviques indigues de l'être ; qui en doute! Ils consolation du genre humain est d'avoir des aunales fédére qui , en exposart les crimes, excitent à la vertu. Qu'importe au sege empereur è qui rèpue de nos jorns, que liberti ve et Benri va aleu été cruels? qui împorte au poutife cidarie, juste, moders et qui emporte au cidarie, juste, moders et qui emporte au considere de l'action de l'action de l'action de monite collement l'as harveurs des siècles passés four l'éboc du siècle creicht. Malbeur à ceux unit.

François 100, cinquante - deuxlème empereur, éponx de Marie-Therèse. Benoù xre, à qui Veltaire dédia Mahomet.

chargés de l'éducation des princes , leur cachent | les antiques vérités ! ils les accoutument des leur ment le plus inviolable, enfance à ne rien voir que de faux, et ils préparent, dans les berceanx des maîtres du monde. le poison du mensonge dont ils doivent être abreuvés toute leur vie.

Vons, madame, qui aimez la vérité, et qui avez voulu que je la dise , recevez ce nouvel hommage que je rends à vous et à elle.

Je suis avec le plus profond respect et l'attache-

DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME Le très humble et très obéissant serviteur,

v.

FIN DES ANNALES DE L'EMPIRE.

### TABLE DES MATIÈRES

### ESSAI SUR LES MOEURS ET L'ESPRIT DES NATIONS

Arts us insert an (Vinisine), Prog. 1. — Profriender in the Comment data is global, 1. — Des
Giffernites in the Trainment, 2. — It is surprised that is
Giffernite in the Trainment, 2. — It is surprised to the
Giffernite in the Comment, 3. — Des and 1. — Des
Giffernites in the Comment, 3. — Des
Giffernites in the Comment, 4. — Des
Giffernites in the Comment of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of the Comment
of th

#### ECCLI

## SUR LES MITURS ET L'ESPRIT DES NATIONS, AVANT-PROPOS, qui contient le nian de cet puyrage, nuec le

pricis for orgivisario capitalisment is cultions exclude, at the raison per leaguelles on commence et eller, at the raison per leaguelles on commence et eller, at the raison per leaguelles on the commence of the control of the commence of

tures, ibid. — Imprimerie, 78. — Astronomie, ibid. — Géométrie. Foyer les Lettres de Parennin, thid. — La Chine, monnrebie tempérée, 79. — Usages utiles, ibid. — Lol admirable, ibid.

Case. II. De la religion de la Chite. Que le gauvernement inten point alber; que la cheritatione n'y n point réé prêche un expitione siècle. De confirme che cheritation dans le pays, 80. — Morale de Confirme Cher destinier dans le pays, 80. — Morale de Confirme Cher de children de la pays de la fissi d'atticione et d'abblièrie, 81. — Secte de Poon Foé, bild. — Graud Lama, libd. — Marérialistes, 11d. — Fausse lacerjoine, libd. — Juffe à la Chice, 30.

Case. III. Des indes, 8t. — Pythagore n'est pas l'inventeur des propriétés du triangin rectangle, ibid. — Belse idéa d'en brame, 8t. — Chiffres indiens, ibid. — Année indienne, ibid. — L'homme est-di originaire de l'inde? ibid. — L'inde matrédat plus ciendes, 8s. — Affreuse superstition, ibid. — Chrètienne de santo Thomas, thid.

Cass. IV. Des Brachmenes, du Voidam, et de l'Étour-Veidam, 86. — Fouuse idée qu'on n des Brarhmenes en Europe, ibld. — Paroles tirres du Voidam même, 87. — Le Veidam, origine des fables de la Grèce, ibid. — Peu de christitatione dans l'inde, 88.

CHAP. V. De in Perse nu temps de Mahomet le prophèta, et de l'ancienne religion de Zoroastre, 89. — Autiquité des Perses, libid. — Baptèma des nuclèus Perses, 91 — Les deux principes, ibid.

Cara, YI, De l'éculie, et de Mahanet, 20. — Meyer des Arches, (id. d. Enfance de Mahanet, (id. d. Berriet vingt-ting ans, ibid. — Son caractère, libid. — D'abord propleme dels aig. u. s.— Son pression discaples, ibid. propleme des aig. u. s.— Son pression discaples, ibid. — Son mort, ibid. — Mahanet savari poer son treps, p. 1. — Son mort, ibid. — Mahanet savari poer son treps, p. 1. — Naturel des devirans orientars, ibid. — Anbelber, 10d. — Son mort, ibid. — Mahanet savari poer son treps, p. 1. — Testament removement file, ibid. — Anbelber, 10d. — Testament removement file, ibid. — Mahanet son dels Anbelbers, 10d. — Mattro des Arabes, semblables a celtes des paerriers de 10d. — Mattro des Arabes, semblables a celtes des paerriers de 10d. — Mattro des Arabes, semblables a celtes des paerriers de 10d. — Mattro des Arabes, semblables a celtes des paerriers de 10d. — Mattro des Arabes, semblables a celtes des paerriers de

CHAP. VII. De l'Alcoran, et de la loi musulmane. Examen al la réligion musulmane était nouvalle, et si elle a été perseculante, 20. — Polygamie, laid. — Paradis de Malomet, le même que chez tous les naciens, thid. — L'aicoran, thid. — Que la religi in mahométane était très assenan, 20. laismisme, 200. — Sectes mahométanes, libé

nrabes, thid

Caze. VIII. De l'Italia et de l'Église avant Charlemagne, Camment le christianisme s'etali établi, Fazemen III a sooffert attant de perécessione qu'on le dit, 100. — Julis isogiors privilegies, ibid. — Examen des perécessions contre les elevitiens, 100. — Diocétiles procéession contre les elevitiens, 100. — Diocétiles procéession arriyra, 104. — Veris marryra, 104.

CHAP. IX. Que les fauses légendes des premiers chrétiens n'ont point nui à l'établissement de la religion chrétieune,

CHAP. X. Suite de l'établissement du christiauisme. Comment Constantin en fit is religion dominante. Decadence de l'aurienne Rome, 107. — Eusèbe, bisterienin romanerque, thiel. — Constantin de Constantin, Sbid. — Donatine de Constantin, 108.

Cnap. XI. Causes de la rhute de l'empire romain , 109,

- CHAP. XII. Suite de la décadence de l'ancienne Rome, 111.

   Entière liberie de conscience en Italie, mais courie, fibid Pages na peuvent être consacrés qu'avec la permission de l'exarque, ibid.
- Gnar, XIII. Origine de la polestare des papes, Dirmulos sur le serte des rois, Lettre de saint Flerra Fepra, maier de France, devena roi. Petriendeur donations au saint selve, 142. Le pape vient impliere le maire Prijas, 18td. Pipin n'est pas le penuier roi seré ne Europe, comme nie dit, 152. Second sacre de Pepin, 18td. Origine du sarer, libid. Usur de bairer les pieds, 114. Danation de Pein au superet, 18td.
- Criar. XIV. État de l'Eglise en Orient avant Charlemagne. Querelles pour les images. Revulution de Rome coumennée, 115. — Lettre admirable d'un pope qu'un eroit hérétique, ibid. — Nulle dispute dognatique cher les anciens, 186. — Images, ibid. — Guerre civile pour les images, ibid. — L'évêque de Rume, jbid.
- a coupt de hore, 1000. coonnes, 1000.

  CHAP. XVI. Charlemagne, empereur d'Orcident, 110. —

  Folygaosie, ibid. Fin du royaume lombard, Rid. —
  Rome, ibid. Charlemagne, patrice, 120. Charlemagne,
  empereur, libid. Donation de Charlemagne tres douveue.

  Find. Charlemagne ordonne a son fils de se courannes

  [ini-mémo, 151.
- iui-mêune, 181.
  Guara, XVII. Moura: , pouvernement, et uagera, vura la temps de Charlemagne, 122. Barbarie de ces siècles , ibid. Meura atroces, ibid. Prendiers rota Franza ne sont pas reconnut rois par les empereurs; 185. Maires du palsis; ibid. Le derreg ne fait un ordre dans l'était que sous Pepin, ibid. Le tirre remarquoible; libid. Detre remarquoible; libid.
- CHAP. XVIII. Suite des unages du temps de Charlamagne, et avant lui. S'il était despotique, et le royaume héréditaire, 125.
- taire, 125.

  CHAP XIX. Suite des usages du temps de Charlemagne.

  Commerce, finances, sciences, 124. Milices, thid. —

  Armes, 125. Forces navales, thid. Commerce, libid.
- Monasies, bid. Sciences, tas. Cuav. XX. De la religion du temps de Charlemagne, tat. — Second concile de Niche; 1877. — Anathematise par le concilie de Francieri, bid. — Habilete da pape, thid. — Grande dispata sur le Saint-Eaprit, 1878. — Fastes de éretales, ibid. — Gouvernement ecclésiastique, ibid.
- Freitres june. Womes richen, jibid. Fin die moede annonele, 12b. Moines richen, jibid. Fin die moede annonele, 12b. Abbies seigneurs, jibid. Cierce, jibid. Carea, LAI. Situte des rites reinieurs du tump de Charlemanne, 12b. De la Messe, 13b. Communico, jibid. Coniession, jibid. Cardenet, jibid. Cardenet, jibid. Laidenet, jibid.
- Angietere, 1864.

  CHAP, XXII. Suite des usages du temps da Charlemagne. De la Justice, des lois. Coutumes singulières. Épreuves, 432.

   Comtes, ihid. Duels, jugements da Dieu, ibid. —
- Contes, ihid. Duels, jogements da Diez, ibid. Epreuves, 133. — Epreuves palennes, Ibid. — Le loi salique resardee consue barbare, ibid. Gnap. XXIII. Louis-le-Faible, ou le Débonnaire, deposé
- par ses enfants et par des prélats, 18a. Le Debonais il crever les ryats a son seve Bernard, 18d. — Saint non binocifique, 18d. — L'abbé Vala, 18d. — Abbé vold (Wei, 18d. — Eveque contier lenguerent, 18d. — Eveque des Francs Févilient au paye, 183. — Champ du message 18d. — Louis-Dealbe en pentiener, 18d. — Except de publisser, 18d. — Louis en prison, 18d. — Mort de Louis L'authe.
- CRAN XXIV. État de l'Europe après la mort de Lusin-Dèbonnaire, ou le Faible. L'aliemagne pur implant separte de l'empire fance, ou francéis, 156. — Emperent deponés par des révigues, (37. — Ordonnance que le pape ne sera plus éta par le peuple, mais par l'empereur, libé. — Chaires-le-Chauve scheel Prempire de pape, 150. — Le Chauve empoisonné, a ce qa've dit, libéd.— Rome toujuers pilles, jubi. — Tribut pape par je pape aus mahométans,

- Ibid. Charles-le-Gros déposé, Ibid. Un bâtard empefeur, Ibid.
  Caux. XXV. Des Normands vers le neuvième siècle. esta.
  - Normanda, belts iproces, esorgeal d'autres bêtre, libid. la désolent l'Allemane, l'Angleterre et la France, ibid.— Sellivar de son léprodaires, libid.—Belte résistance des Farrivent, 181.—Evèpac courageax et grand homme, ibid.— Rollen s'etablit à Rouen, ibid.— Bassesse de la coar de France, ibid.
- CHAP. XXVI. De l'Angleserre vers la neuvième siècie. Alfredle-Grand, 144.
- Cash. XXVII. De l'Espane et des musilianss materes au buildiment des retrimes siefers, § 28.— L'Espaner, qui rèsistat aux Romaies, ne reista point aux barbares, Biol.— Ariens ac Espaner, Biol.— Revolte de ainst Hernalisch. Biol.— Insbetilité du roi Vamba, Biol.— Bittoire de domie Laline et de Flerinde, ries vasperte, 18.— Deur de Marchael de la company de la company de la Vexa d'un roi d'Espaner époure d'un malométan, Biol.— Alliners—Chaist poerquis, 18.
- Alfonte-Re-Limited processes of muslimans on Aric et en Earope and holitime et neavième elecie. L'Italie attaque par est. Condulle maganime du pape Leon ri, 160. — Auron-24-Riscolle, 101d. — Pape León, 101d.
- Cmap. XXIX. De l'empire de Constantinople aux buillème et pautiense siècles, 4 té. — Horreurs abominables des empereurs chréticus grees, thid. — Théodora, persécutrites san-
- CHAP. XXX. De l'Italie; des papes; da divorce de Lothaire, roi de Lorraliee; et des actres affaires de l'Église, aux balitiques de neuvième siècles, (48.— Gouvernement de Rome, ibid. — Polyamie très ordinaire en Karope, cher les princes, ibid. — Aventuer de anroi de Lorraine et des femme, ibid. — Nicolas 1 juge un roi, ibid. — Eaconsunications. 190.
- CHAP. XXXI. De Paoties , et da schlume entre l'Orient et l'Occident , 400 — Mépris des Grees pour l'égise lutire, ibid. — Variations remarquables , 190. — Tolérance récesaire , ibid. — L'Egise de Constantinuple dispute sa supériorité à celle de Reme, 151. — Moite fouetté pour la grice efficace, libid. — Convelidonnaire ; libid.
- Cuar. XXIII. État de l'empire d'Occident à la fin da neuvième siècle, 4ad. — Papes veulent répore à Rome, ibid. — Les Bomainn ne veulent plus d'empereur, libid. Cuar. XXXIII. Des fiefs et de l'empire, 13d. — Érêques
- et abbes princes, 135. Cuar. XXXIV. D'Othon-le-Grand au dixieme siècle, 135. — L'empetrur semble juger les rois, 154.
- CHAP, XXXV. De la paparté au divième sècie, avant qu'Uthen-de-Orand se rendit maître de Rome, 181.— Sondiese de Rome, 1864. — Le pape Pormone extonné et condamme, 1864. — Une pro-clinde rouverne Rome, 185.— Son amani est fait pape par elle, 1864. — Ratorefi fili pape son fils, bâtard d'an pape, 1864 — Jean XXI appeile les Aliemandes en Lisla, écei la souvre da fous les maibrest e
- de ce pays, 1bid.

  Cmar. XXXVI. Suite de l'empire d'Othon et de l'Hat de
  l'Halle, 156. Othon dépose le pape, qui l'avait appeté
  à son serours, ibid.—Vengeance da pape Jean XII, ibid.—
  Hypocrisie commune, ibid.—Vengeance
- Cars. XXXVII. Des empereurs Othon 11 et 111, et de Roor,
  LEZ.—Crimes et milleurs dans Rome, jhid.—Barbane
  Gothon 11, ibid.—Son brees phys. Autre pape chass' et
  MERITAIST. 138.—Romains toupurs oppostes aux comprears, jbid.—I Frimmirat de pape, jbid.—Il y armit ce
  des empereurs vii a valent demogra Rome, jbid.—Lie
  GOUT du Constitution[opie merite à cour remains, jbid.
- Cast. XXXVIII. De la France, vera le iemps de Bugors-Capet, 439. — Anarthie Rodale en Franco, ibid. — Daistemes fredales, ibid. — Armete, ibid. — Lois, ibid. — Pairs, 160. — Hugors Capet, ibid. — Hagues Capet l'estpare du royaume a force ouverte, ibid.
- Cuap. XXXIX. Etat de la France aus disième et onzième siècles. Excommunication du roi Robert, 161. - Superstition horrible, mais nun prouvee, Ibid. - Autres appersti-

- tions, flid. Une Russe épouse du roi Heari 1, lbi Étrange jugement à Rosse contro un seigneur fra
- Gara, X., Carquite de Naples et de Sicile par des gemil hommes normands, 164. - Amerche dans it Poulli-Apulle, Ibid. - Beuur exploits de geatilishoames no mards, 163. - Leu fii de Tancrede, 1846. - Le pape fa prisonaier par les princes normands, 161. - Depte Dommane des rois de Naples aux papes, 1864. - Napvassale de tempire, depuis du TEglus romanas, 1866.
- Case, X.I.I. De la Sicile en particulier, et du droit de légilion dans cette lle, 165. — Draine des droits reclassalujus des rois de Sicile, 166. — Premier roi de Napies ut de Sicile lind. — Saist Bernard dechage in susceniment du pape un avergation, thid. — Autre pape pers par les princes nov-
- (sar. A.1.II. Conquête de l'Angleterre par Guillaume, du de Normandie, 161. — Edourd-le-Saunt, ou le Confessour, 1846. — Ecrouelles, Ibid. — Guillaume-le-Bistord, 1846. — 18 d'est de succession alors, 1809. — Estatile de Bastines, 1856. — Chemon de Roland, 1856. — Vértisbie Ideo de conquête, 1864. — Guerrement de Guillaume-le-Bistor,
- Thid. Ridicule tyranaie impube à Guillaume, 100 Gregoire vis veul l'houmage de l'Angleierre, ibid.
- Garr, A.L.III. De l'Etat de l'Europe aux dissense et ontres a écles, 109. — Le nord de l'Europe commence à d' chrétieu, Ibid. — Venise at Gênes, 170. — Commencement de Venise, Ibid. — Premier doge, ibid. — Héraciée, capita de l'État vénitien. Ibid.
- CHAP, XLIV. De l'Expagne et des mitométans de croyaus jus, u'au commencement du douzième sercle, cff. — Fo tous des Maures en Espagne, loid. — Wiriage des mais métans avec des chrétiennes, libid. — Le Cid, 172.— Alfons roi d'Espagne, épouse une mahométane. Usage commu-
- Can. XIV. De la religion et de la supersistion aux distème et notaines sécles, 17.3. Effertiques besieve 176 sous se real Robert, șit ca su precence, 17.4. — Origine des commutuous de l'Evonop siparce de Rome, indic. — Bei crompie de tolerance mai lunité, lind. — Eurobritite, isportance rei disposar. (Ind. — Ratiran se cett just perfence réfeit, laid. — Berrentre moviene publiquement que Dres n'est pour le la communication de la communication de la communication juid. — Parpatioler, réfeit de mottre, 17.5. — Eprovare, fabiles, loid. — Petrus Ignera, juid. — Combat pour le missel, 17.1. — Le fict des fous, side.
- MIMON, 1/1.— Le cue use lown, more consultation of care. XLVI. De l'empire, del l'Italie, de l'empereur Beuri 1v, at de Grégoire v11. De Rome et da l'empire dans le onzième tècle. De la donation de la comisson Mainhille. De la fin malha-cresse del l'empereur Benri 1v et du pape Grégoire v13. l'. Que de la Grégoire v14, 104. Le page ous ciler devant lul l'empereur Heari 1v, 104. Hardinsse de Grégoire v11, 104. Grégoire v14, 104. Grégoire v14, 104. Térajoire v14, 104. Térajoire v14, 104. Térajoire v14, 104.
- imp.res, Bid. Hent iv pericout, Bid. Il demade pardo as a pape i gancur, its. I'ttalla perned particuture le pape, Bid. Grisolite donne l'resuper, Bid. Grisolite donne l'resuper, Bid. Rent donne la populit. Bid. Grisolite vita i bid. s., Bid. Rent donne la populit. Bid. Grisolite vita i bid. s., Grisolite vita i bid. Si de Grisolite vita i bid. Grisolite
- CHAP. XLVII. De l'empereur Benti V, et de Rome jusqu'a Frédèrie I, 182. — Henri V ayant condumné son pere, l'imite, bled.— Benri v cide enfin au pape, 183. — Election des papes, source des guerres civiles, ibid. Amour de la liberté, é'est-à-dire des lois, un Italia, ibid.— Fortrait des Romaina, par ainti Bernard, 184.
- Gian. XLVIII. De Frédéric Barberousse. Cérémonies du couronnement des empereurs et des papes. Suite des guerres de la liberté istilique coutro la pursancea allemande. Belle sondule de pape Alazandre 111, valaqueur de l'empereur par la politique, et bienfaiteur de grese humini, 184. — Sermenta réciproques des ampereurs et des papes da na repoint faire assassione, thic. — Cerémonies sinquiètres, lach

- Empire, héndice à la colletion du pape, 183. Paper de Sanard Ser convoince et d'ex on piella, lbd. Adres ur fait les rois de Sielle paper cierc eu, ibid. Il denn: Ily-ciade, lbd. Grandra actions de Barberouse, lbd. Schiage à Rome, 186. Pape habite triomphe de Barberouse.
- Cnap. XLIX. De l'empereur Henrivi, et de Rome, 187. -Empereur vassal du pape, ibid. - Empereur Henri ve
  - The C. Entitle II Prince et al. P. Andrews mention I has mentioned by the prince of some II model by Principal control of the Principal Conference of the Principal Conf
- Cas. II. D'Othen vi et de Philippe-August, as treatments de la bestielle de la treatment de la commentation de la commentation
- Gas. LL. De l'emporeur Frédérie II, de une querrilen avec les papes; et le l'empire allemand. Per acrusation contre Frédérie II. De l'Irve de Frènie Impositorible De emelle de cellus; alle de Frédérie II economisté, luid. — Pérénes livre des Trois Impositorible De communié, luid. — Pérénes livre des Trois Impositors, luid. — Sain Lesis adillisés en value par les papes de favorier l'une préfere allemés de sulp mar les papes de favorier l'une préfere. Idad. — Accusations distractes contre le coré Reme, libd. — Despoisses de pope sur le cherg, libd. — Jours coltre de présentation de pape sur le cherg, libd. — Jours coltre de popes, libd. — Droude contre l'accusation de l'empire.
- Char. Liil. De l'Orient tu temps des eroludes, et de l'état de la Palesties, 199. — Commonorment des Turcs, ibid. — Décadence des califes, 200. — Décadence de Constantionoje, ibid. — Tabless de la Palestine, ibid.
- Canz. LIV. De la nivembre coistada jusqu'à la prise da Jivualem, 90.1. "Us fanelique auther des croistedes, bid. — Croisade diclairés, 905. — Armement profileires, bid. — Julis massaries sur la roccio par les croises, bid. — L'Ermite sans armée, bid. — Princes croisés, 903. — Intrèt des paper sons croissées, bid. — Ceractère des priscipaux croisés, bid. — Magnificence de l'empereur Alexis, 904. — Prince de Jérosadem, 205.
- Cars. IV. Creisades depois la prise de Jérassim. Louisle-Desse persol la creat. Saita Rezand, qui d'ailleurs fais des miscales, prédit des viciolres, et as est batts. Sabdois pend Jérassimes; que exploit; a conduite, Que la divisore de Louis 111. dit le Jesus, etc., 98.— Respectuoses, labid.— Cheralieurs esteuns, 98.— Saita Respecturelles fastes des croisis, 207.— Béassires de Louisle-Jesus, 1984.— Cheralieurs esteuns de Louiste-Jesus, 1984.— Cheralieurs esteuns de Louisle-Jesus, 1984.— Cheralieurs esteuns de Louisle-Jesus, 1984.—
- Cnar. LVI. De Saladie, 908. Alliance du roi chrétien de Jérnalam avec un soudau, ibid. — Horrible tremblement de terre, ibid. — Saladie, ibid. — Le roi de Jérasalem capiti de Saladie, ibid. — Générosité de Saladin, ibid. —

II purifie la mosquée, ibid. — Croisade dans le nord, 200. Dinne saladine, ibid. — L'empereur de Constantinople eillé de Saladiu, ibid. — Philippe-Auguste ei Richard-Caur-de-Llou, ibid. — Mort de Saladiu: son iestament, 210.— Venise gagne aux croissdes, shid.

CRAP. LVII. Les croisés envehissent Constantinople, Majhoure de cette ville et des empereurs grees. Crossade en Égypte. A venture singolière de saint François d'Assire. Districes des chrétiess, \$10. - Révolutions horribles dens l'empire grec, \$11. - Prise de Constantinople par les croises, ihid. - Election singulière d'un empereur, ibid. Debria de l'empire gree, 212. — Croisades degenérées en folie, ibid. — Le roi de France fait un roi de Jérusalem, lhid.—On coupe le tête à cinq compagnens de saint Frenpols, 913. — Defaits des chrétiens, ibid. — Comment Fré-déric 11 se démélait des croissdes, Ibid. — Suite d'événcmenta étronges, Ibid. - Autres brigands, 21 s.

CHAP. LVIII. De saint Louis. De sou gouvernement, en croi sade, nombre de ses veisseaux, ses dépenses, sa veitu, son Imprudence, ses malheors, 21s .- Portreit de saiot Louis, ibid. - Son væu d'entreprendre une croisade, \$15. - Ses depenses, ibid. - Il va en Egypte, ibid. - Defeit et pris, ibid. - Febies de Joinville, dont on n'a point la véritable histoire, 316. - Générosité des valpageurs, ibid. - Saint Louis de retour en France, ibid. - Son gouvernement en France, ibid. - Il repart pour sa croisade, 217. - Etat de

la Syrie, ibid. - Mort du roi, ibid. - Pertes de l'Europe, ibid. CHAP, LIX. Suite de le prise de Constautinopie par les croises. Ce qu'était alurs l'empire nomme grec, 218. - Les Françaie règneut e Cousientinepie, ibid. - Les Grecs re-preuneni l'empire, ibid. - Leurs mœurs, ibid.

CHAP. LX. De l'Orient, et de Gengis-kan, 219. - Des Torteres, Ibid. - Leurs mœurs, Ibid. - Leur culte, Ibid. -Prèirs Jeau chimèrique, ibid. — Lois de Gengis, 230. — Conquêtes de Gengis, Ibid. — Armées prodigieuses, 231. — Cour plénière , Ibid. - Moet de Gengla, ibid. - Hommes egorges sur son tombeso, 223. - Ses enfants partagent le moitié du monde, Ibid .- bil les princes de la rece de Geneie staient despotiques, ibid. - Descendants de Gengis, ibid. Causes des succès de cette famille, 253. - Tertares foot la guerre do Japon à l'Italie, ibid.

Coap. LXI. De Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles. De Mainfroi, de Conradin, et des Vépres siciliennes, 223. -Pourquol Naples et Sicile dépradent des papes, 224. - Les papes veulent dépouiller l'héritier de roysume, ibid .- Les papes prennent pour eux les Beux-Siciles, \$25. - Rol de Naples cité devant le pape, ibid. - Manfred! se sontient toujours contre les papes, ibid. - Marché de Clément re avec Charles d'Anjou, ibid. - Manfredi valneu: mo cadevre sans sepulture, ibid. - Conredio : son droit, ses malheurs, 236. - Cooredin et Frederic d'Autriche exécutés par l'ordre de l'usurpateur, ibid. - Vèpres siciliennes,

CHAP. LXII. De la croisade contra les Languedociens, 227. - Albigeois, ibid. - Commencements de l'inquisition, ibid. Luxe des moines, ibid. - Le romte de Toulouse persecuté, thid. - Tour les habitants de Begiers executés, ibed. injustice du jesuite Baniel, 928. - Évêques croisés contre les Languedocsens, ihid. - Bataille tacroyable, ibid. - Le comte de Toulouse va demender grâce à Rome, ibid. - Le croisade contre le Languedoc sous saint Louis, 229. -Groelle paix fifte avec le conste de Toulouse, Ibid. - Le comtat d'Avignon demeuré oux papes, Ibid. - Aristote brule dans un couelle, 250 .- Grand inquinteur en France, scélérat reconnu, ibid.

Citap. LXIII. État de l'Europe eu treizième siècle, 250. -Aoarchie en Allemogne, ibid. - Election de Rodolphe de Habsbourg, ibid. - Popes jugent presque tous les rois, 231. - Papes donneni presque tous les royaumes, ibid.-Science scolustique, pire que la plus honteuse ignoreuce,

17 ap. LXIV. De l'Espagne oux douzième et ireixième siècles, 23t. Le Cid, Ibid. - Grende preuve que les japes dou-oaient les royaumes, 233. - Prètre évêque, morié et roi par dispense du pape, ibid. - Premier roi d'Aragou à qui oo fait serment, 834. — Étata d'Aragon égaux en roi, ibid. Justification d'Alfonse-le-Sage, 233. - Lois d'Alfonse-

le-Sage, Ibid. - Papre prétendent droit sor l'Aragon, 276. CHAP. LXV. Du rol de France Philippe-le-Bel, et de Boujfoce vmr, 356. - Quel étast Buniface, ibid. - Quel était l'état de Rome, thid .- Boniface comme Charles de Valore empereur d'Orient, Ibid. - Observation importante, 257, Temerité de Bontfoce, ibid. - On brule sa bulle, 23s. -Le confesseur du roi va rendre compte de la conscience de son peniteni en cour de Rome, Ibid. - Philippe fait saisir la personne du pape, lbid. Procès criminel feit e la mé-moire du pape, 2'9. - Julfs chassès, ibid.

CHAP. LXVI. Du supplice des templiers, et de l'extsuetion de cei ordre, 200. - Templiers accoses, ibid. - Templiers interrugés, 340. - Templiers brulés vils, Ibid. - Justifiés. ibid. - Dépouilles partagées, 244.

CHAP. LXVII. De le Suisse, et de sa révolution au con menerment du quatoreième siècle, 211. - Description de la Sulsse, ibid. - Maison d'Autriche, Ibid. - Fondeteurs de la liberte belvetique, ibid. - Fable de la pomme, #12. - Sulsses vainqueurs, ibid .- Bonheur de le Suisse, ibid. Citar. LXVIII. Suite de l'état où étalent l'empire, l'Italie et

le papeuté, au quatorzième siècle, 348. - Trensmigration du siège papal, 263. - L'empereur Henri vis è Rome, ibid. - Hearl vit cru empoisonne, Ibid. - Jean xxit, Ibid. -Jean XXII dépose l'empereur Louis de Bovière, 214. - Aoteur âgé de cent gulnze ens, ibid. - Louis de Bavière dépose is pape et le condemne à mort, ibid. — Cordeliers brulés, ibid. — Jean xxrr bérétique, ibid. — Popo Jean xxrr très riche, ei peurquoi, 245. - Rome veut toujours ètre libre, ibid. - Cola Rienzi, tribun du peuple, ridicule, et essasine, ibid.

CHAP. LXIX. Be Jennne, reine de Naples, 243. — Crimes et mulbeurs de la beile Jeonne, reine de Naples, ibid. — Les troubles de sa maison commencent par un motoc, ilvid. -Meri de Jeanne etranglé, 246.- Mari de Jeanne vengé, Ibid. - Jeenne vend Avignon ou pape, Ibid. - Jeenne se remarie souvent, ibid. - Jeanne déposée par un pape, ibid. Jegone étouffe, 217.

CHAP. LXX. De l'empereur Charles IV. De la bulle d'or. Du retour du saint siece d'Avignon e Rome. De sainte Catherine de Sienne, etc., 247.—Buile d'or, ibid. — Solennité de la bulle d'or, thid.—Origine des sept électeurs , ibid.—Origine des charges de l'empire, ibid. - Dignité impériale suprême et vaine, 248. - Dauphin de France précédé par un cardinal, ibid. - Charies IV servi par des souverains, meis ne peut coorber e Rome, thid. - Venceslas et le rol Cheries ve maledes du cerveau en même temp., Ibid .- Les papes rétablissent enfin leur cour e Rome, 249. - Sainte Cotherine de Sienne et sainte Brigitte, ibid.

Cnap. LXXI. Grand schisme d'Occident, 249. - États de saint siege, ibid,-Emportements do pape Urbain vt. ibid. On en éilt un soire, ibid. - Excommunication et guerre civile, ibid. - Urbain prisonnier : ses vengeances exectahies, 250. - Le schisme continue après Erbain, ibid. -La France ne reconnaît aurun pape, Ibid .- Le concile élit le corsaire Cozze, 251. - Aventures du pope Cozze, ibid.

CHAP. LXXII. Concile de Constence, 831. - Préparatifs du concile, 2id .- Etet de l'Europe, so temps du concile, shid - Le pape s'enfult du concile, ibid. - Le pape est pris, bid - Condemné, 253. - Martin v, Ibid.

CHAP, LXXIII, De Jean Illus, et de Jerôme de Pracue, 253. - Esprit de ces temps, thid. - Wiclef, 254. - Origine de is persecution contre Hus, ibid. - Jean Hus innocent et opiniètre, 235. - Étrangra discours des pères du coucle, ibid. - Beau témoignage de Poggio, ibid. - Suites de la

cruauté du coucile, ibid. CHAP. LXXIV. De l'état de l'Europe vers le temps do con-cile de Constance. De l'Italie, 206. — Républiques chrè-

tiennes, ibid. - Florence, Ibid. - Tyrans divers, Ibid. -Venise, \$57. - Pise, Ibid. - Porme et Plaisance, thid. -Empire et saini siège, ibid. - L'Italie ne fit jamais ou rps comme l'Allemagne, ibid. - Naples et Sicale, ibid. Les deux Jeannes, Ibid.

CHAP. LXXV. De la Frence et de l'Angleierre do temps de Philippe de Valois, d'Édouard II, et d'Édouard III. Dépo-sition du roi Édouard II per le parlement. Édouard III, veluqueer de la France. Exemen de le loi salique. De l'etullerie, eis, 300. — Edouard 1., entine für Anglain Mich. — Chalarbe der Gemmanne, Dale. — Edouard 4., veres, s. — Chalarbe der Gemmanne, Dale. — Edouard 4., veres, s. — Edouard 5., etc. — Edouard 5., et

Gao. ALNVI. Des la France vous le rei Ben. Gibber teste der 841-betreuer. Espelité de Falles. Relatio de la France. Relatio de la France. Chevalerie, etc., pht.—Assassimits et cour, jidd.—Falles monacio, jidd.—Bital-périera mêmerables, jidd.—Bitallië de Fraiter. Rich-périera mêmerables, jidd.—Bitallië de Fraiter. Relatio principal de Partiera de Bitallië de Fraiter. Bet de Fraiter. Epsidement des diannes, jidd.—Autrespinecis de payans et de soldat liszeries, jidd.—Ben no portant payer, retourne à Londres, et meurt, jidd.—Cherafer en hotsmer dans our turn plus fraites, jidd.—Lidd.

Cast. LXVII. Du Prince Noir, du rei de Castille don Pedre-le-Cruel, el du constebble Du Guecila, 965. — Pierre reude cruel pri des ribelles cruesta, 981. — Sa forme cospable, ibid. — Du Guecila, a la tête des briganda, ibid. — Du Guecila, un biatard, et une armée de voleres, coutre Pierre, ibid. — Batalile de Navarette, ibid.— Le bătard tue nos friere, roi lejdiume, ibid.

Cash IXXVIII. De la France et de l'Angleterre du tempe de roi Charler v. Comment ca prae habité déposition de roi Charler v. Comment ca prae habité déposition for l'anglet de l'experiment la rei l'experiment de l'experiment la rei l'experiment de l'experiment de l'experiment de Charler v. Johd. — Mort de Bertrand Du Guarellis ; coès l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment l'experime

Can. L.X.X. To evid & Frence Charine v. De va malodic. De la nouvelle invasion de la France par Heint v, nel d'Amplietre, 200. ... Tout le fruit de la saguese de Caurine v monorchi, blid. ... Tout le fruit de la saguese de Caurine v monorchi, blid. ... Tout le fruit de la saguese de Caurine v monorchi, blid. ... Tout le monorchi, blid. ... Tout d'Orienna saussine, blid. ... Tout de partie l'assainable, blid. ... Per l'annier le refre, vit de la partie l'assainable ne d'un le monorchi, blid. ... Tout le refre de la chapita in saussine le deue de Bourg et et verse, le did ... Le chapita in saussine le deue de Bourg et et verse, le did. ... Le chapital ne sinchette, blid. ... Condamed au l'addit ... Le chapital ne sinchette, blid. ... Condamed au l'addit ... Le condamed au l'addit ... Le chapital ne sinchette, blid. ... Condamed au l'addit ... Le condamed au l'addit ... Le chapital ne sinchette, blid. ... Le condamed au l'addit ... Le condamed ... Le condamed au l'addit ... Le condamed ... Le

Graz. LXXX. De la France on temps de Charies VII. De la Precific, et de Laquesc Grue, Fix... Qu'était le Facella d'Unican, ibid. — La Facella prisonaise accusée par la Grazia (d'Allena, ibid. — La Facella prisonaise accusée par la certa de la Charies (d'Allena, ibid. — Obervation, Fix. — Philippe-le-Bon., père de quinza biturés, ibid. — Entrée de Charles vu de Paris, reru par les sept pecche mories, ibid. — Englés, ibid. — Englés, ibid. — Englés, ibid. — Gray, ibid. — Gray,

GHAP. LXXXI. Mours, usages, commerce, richesues, vers les trésième et quatorithme sécles, 377.—Villes pauvres, 788.— Disette appeiée frugalité, lide.— Lue ches se seignesse et prélets, ibid.— Evarc énorme en nauge, preuve de misère; et misère, preuve de sotties, 279. GHAP. LXXXII Sciences et beux-arts uns treisibme et qua-

torzième siècles, 279.-Langue romouce adoucle, thid.-Ci-

tailons essentielles, lüd.—L. Denns, lüd.—Pétrarque, Riv.
Beccace, lüd.—Climaleu, fe tiolic, lüd.—Torcas nos
maintes, püt.— Bemarque, lüd.—Laipur francias alors
maintes, püt.— Bemarque, lüd.—Laipur francias alors
dans FAnis, lüd.— Traderition 6. Sad, pite.—Settles
d'Europe, lüd.— Fêre de FAne, lüd.— Figepflant, lüd.
d'Erradion, sortleges, gat.—Barkarie et misres, lüd.—
Grands bonnese qui ne purvent corrier iers niecht, lüd.
Moder françalise, pat.—Barkarie et misres, lüd.—
Moder françalise, pat.—Barkarie et misres, lüd.—

Cuar. LXXXIII. Affranchissements, priviléges des villes, étals-pierraus, 281. — Serviude établie dans presque toute l'Eerope, ibid. — Serviude abolit en quelques pays, ibid. — Anoblissements, ibid. — Tiers-état appéie aus porkements du royaume, ibid. — Les communes en Angleterre, 282.

Cmar. LXXXIV. Tailles et monunics, 280. — France aans lois, ibid. — Subsides noblement accordes, ibid. — Tailles anciennes, ibid. — Mountie faible, 280. — Pru d'argent comptant, ibid. — Première mounaie d'or su coin du roi d'Augietere, ibid.

Case, LXXV. De partement de Paris jumpin Caster vr., 20s. — Ca qu'esti le partement de Paris, 5r. — Pairs, Mol. — Bufference entre partement, cour de justice, et partiemeit de la nation, bid. — Peuropei cor soveraior, luid. — Errépea exteix de critic cour, jud. — Reture en partiement, jud. — Perference de Paris sembalha es abrud en est d'Austièrere, 20s. — Confes viu condama de partement de Paris, jud. — On rous prevete outrie de de conment de Paris, jud. — On rous prevete outrie de cotexiste. Jud. — Toutes in et hayres denbler en Preser, por
sicité, jud. — Toutes in et hayres denbler en Preser, por
L'uspen dans les jugaments des pairs.

Casa. LLXVI. De concile de Baie tere de temps de Praperura Situanode et de Charier vari, as quinariens sicies, ma. — Su na concile a la droit de dépourr un pape, un reique prince, libid.— Différence sette in conceite de Etie, 1866. — Tour plus adrait d'un pape Eugene, 1866. — Etie tou passagère de Reibes gravque et iniciae, 1866. — Cott uno nanibenation et Constantispois. Engree dépous, 1866. — Cott une mais de la constantispois. Engree dépous, 1866. — Cott une constantise et Constantispois. Engree dépous, 1866. — Cotture de la constantispois. Engree dépous, 1866. — Cotverille sant de la constantispois. Engree dépous de visat-quent et de la constantispois. En pape de la converille su value de la constantispois. Le pape Par il renvealure basalies et cooscile, 3986.

CHAP. LXXXVII. Décadence de l'empire gree, soi-disant empire romain. Sa fableus, sa supertition, etc., 992.—Soities greeqees, Ibd. — Ottomas, Ibd. — Empereur gree, bean-père de sultan ture, Ibd. — Bajazet, 985. — Le due de Bourgagne prisonnier de Bajazet, ibid.

Cnap. LXXXVIII. De Tamerlan, 285. — Bejazet vaincu et pris, 294. — Fables de la care, et de la raison qui empéche les sultans de se marier, ibid. — Hommares rendus è Tamerian, 285. — Religion de Tamerian, ibid.

Cass. LXXXIX. Soits de l'Distoire det Tares et des Grees, jusqu'à la prise de Constantinople, 2005. — Mariages des Tures avec des chricimans, et des chricims avec des Tarques, blid. — Grande muraille en Grèes, blid. — Pais avec les chricims, rompon, blid. — Décision qu'il ne fant pas gardes la fei sun messimans, blid Cass. X.C. De Sanderberg, 207.

Cass. NCI. De la prise de Constantinopie par les Turcs, 207.
—Wahmett, audian, 200.—Son errardere, libid.—Siège de Gentantinopie, sibid.—Nei prince sérvicies ne servour Constantinopie, 200.—Manière describen de servour Constantinopie, 200.—Manière describen, 200.—No erreurs ser les Turcs, 200.—Mabbanet fait ou patriarche, 1862.—Unique de Turcs, 1864.

CHAP. XCII. Entreprise de Mahomet II, et sa mort, 301. — Competes de Mahomet II, Ibid. — Rhodes, ibid. — Chrétien grand-vieir, Ibid.— Miracle rapporté par Chalcendyle, 302. — Mort de Mehomet II, ibid.

Cnar. XCIII. État de la Grèce sous la jour des Tures , leur gouvernement, leurs meurs, Nr. — Athènes, Ibid. — Lacedémons, Ibid. — Eufants de Iribut, Nr. — Seilans son despoliques, Ibid. — Gouvernement ture, Ibid. — Mænrs, Ibid. — Férochi égate desse toutes les nations, 304. — Opi-

nice de Marsigli , ibid. - Administration non uniforme, ibid. - Puissance torque, surnaturelle selon Ricant, 305. CHAP. XCIV. Du roi de France Louis XI, 365. - Conduite de

Louis 11 avec les amis de son père, 206. - Avec le duc de Bourgogne, ibid. - Avec soa frère, qu'il empoisonne, ibid. Avec le roi d'Angieterre, dont il achète l'inaction, ibid. -Avec ses ministres, 307, - Avec les seigneurs du royaume, ibid. - Avec le duc de Nemours, dont il fait couler le sang sur la tête de ses eufants, ibid. - Avec les enfants du due de Nemours, mis dans des caeliots, ibid. - Avec ses maitresses; avec la sainte Vierge, ibid. - Avec Martorillo , depuis saint François de Paule, 308. - Ses bonnes quali-

tes, ibid. - Sa pelssance, ibid. CHAC. XCV. De la Bourgogae et des Suisses un Helvétiens, du temps de Louis 11, au quinzième siècle, 369. - Grandeur des dues de Bourgogne, Ibid. - Origine de la guerre contre les Helvétiens, 310. - Mort de Charles-le-Teméraire, ibid. - Mariage de sa fiile, 311, - Maximilien, depuis empereur, mis en prison par les bourgeoia de Broges,

CHAP. XCVI. Du pouvernement féodal après Louis XI, au quinxieme siècle, 311.

Cnac. XCVII. De la chevalerie, 312.

CHAP. XCVIII. De la noblesse, 314. -- Bourgrois Ilbres, bourgrois serfs, 315. - Anoblissements très anciens, Ibid. - Taupins gentlishonsmes, ibid. - Papes font des nobles, 318. - Gens de Inis, ibid. - Secrétaires do rei, 317. - Vilains, Ibid. - Nobles a faire tire, Ibid.

CHAP. XCIX, Des tournois, 318.-Origine des tournois, thid. - Paurquel tourneis, Ibid. - Leis des tourseis, thid. -Pas d'armes, ibid.-Armoiries, ibid.-Tournois excommurics, 319. - Abalition des tournois, ibid. - Beruiers carrousels, ibid.

Cuar. C. Des duels, 580. - Coutumes des Romains bien plus nob'es que les nôtres, ibid. - Formule du meurtre, ibid. - Prètres ducilistes, ibid. - Code des maurtres . Ibid. -Evèques ordognent le dugl, 321 - Duels des rois tous sens effet, Ibid. - Origine de don Quichotte, 328. - Cessation des duels juridiques, ibid.

CHAP. Cl. De Charles viiz, et de l'état de l'Europe, quand il entreprit la conquête de Naples, 383. - Le parlement ne se mèle ai de l'état ni des tinanres, Ibid. - Le bon rol Louis x11 d'abord rebelle et prisonnier, ibid.

Cn.ac. Cil. État de l'Europe a la fiu du quinxième siècle. De l'Allemagne, et principalement de l'Espagne. Du malleu-raux règne de Henri IV, surnommé l'impuissant. D'ingbelle et de Ferdinand. Prise de Grenade. Prriécution coatre les juifs et contre les Maures, 3:5. - Empire puissant et empereur faible, Ibid. - Angleterre, 364. - Espa-gue : dé-ordres d'un nouveau genre, ibid. Roi déposillé ea efrigie, Ibid. - Fille du rot nes en légitime mariage. declaree hitarde, ibid. - Et encore betarde, quand sou père ca mourant la dit legitime, 345. - Ferdinand et Isabelle, les pius injustes dévots de leur temps, ibid. — lis prennent Grenade, ibid. — Juis riches et chassés, 366. — Bulle de la Cruzade, remarquable, Ibid. - Musulmans parrécatés, 327.

CHAP. CHI. De l'etat des Juifs en Europe, 387.

Cuae. CIV. De ceux qu'on appelait Bobbues ou Egypileas, 528

CRAP. CV. Suite de l'état du l'Europe au quinzième siècle.
De l'Italie, De l'avassinet de Galeas Sforre dans une exilse. De l'assassinat des Medleis dans une éclise : de la pari que Sixie ir est à c. tie conjuration, 329.—Les Siseces, ibid. — Les assassins de Galeas invoquent saint Étienne et saint Ambroise, ibid. - Cosme de Medicis, 330. - Ses perits dis assassines a la messe, ibid. — Sisje su auteur de ce meurea, ibid. — Beflesion sur ces crimes, ibid. — Un des assassies livré par les Tures, 33s.

Cuae. CVI. De l'état de pape, de Venise, et da Naples, au quinziene siècle, 531. - Seigneurs de l'Etat ecclesias-tique, ibid. - Alexandre v1, ibid. - De Vealse, ibid. -De Napies, 334.

CHAP. CVII. De la conquête de Naples par Charles will , roi

de France et empereur. De Zizim, frere de Bajanet 11. Du pape Alexandre vs, etc., 308. - Mantera dont les Ital ens fesalent alors is guerre, ibid .- Charles vitt à Rome, XXI.-Le frère du grand-ture livre se pape par le roi de France, Ibid. - Mort du frere du grand-ture, ibid. - Charles vitt perdoane au pape, et sert sa messe, ibid. - Charles, maître de Naples, 334. - Chassé d'Italie, ibid. - Charles cité à Rome, ibid.

CHAP. CVIII. Dr Savonarole, 334

CHAP. CIX. De Pic de la Mirandole, 335.

CHAP. CX. Du pape Alexandre vi el du rel Louis XII. Crimes du pape at de son fils. Malhi urs du faible Louis XII, 330.

— Noces Jacesturuses: jeox abominables, 337. — Louis XII vertoeux, ullie d'un pape souillé de crimes, Ibid .- Duché de Milas, cause des malheure de la France, ibid. - Batard du pape apporte a Louis xu permission d'un divorce, thid. - Louis xxx introduit la venalité des emplois, 538.li entre dans Milan, ibid. - Louis-le-Maure trahi, et méritant de l'être, ibid. - Injustices borribles at commones,

CHAP. CX1. Attentate de la familie d'Alexandre vi et de César Borgio. Suite des affaires de Louis zu avec Ferdinandle-Catholique, Mort do pape, 330 .- Sacriléges et meurires, ibid. - Excis de superstition, ibid. - Excès de croauté et d'infamie, ibid. - Français battus; action berolger du chevaller Bayard, Ibid. - Mines laventées, Ibid. - Mort d'Alesandre vi, 340. - Voelut-il empoisoner neuf car-diauus ? ibid. - Mori du bitard de pape, 3tt.

Cnae. CXII. Sulie des affaires politiques de Louis Sit, 341. -Ambition du cardinal d'Amboise plus loué que louable, Ibid. - D'Ambolse veui être pape, ibid. - Traité de Blois,

Cane. CXIII. De la Ligue de Cambrel, et quelle en fut la suite. Do pape Jules II, etc., 34t. - Conduite de Louis xtt dans Genes, ibid. - Jules tt veut accaisler les Venitiens par les Francais, 342 - Tous les princes contre Venise, ibid. -Louis xu ne sert qu'à la grandeur du pape, ibid .- Jules st vaut chasser les Français qui l'ont servi, 345. - Louis xit assemble ses évêques coatra le pape, ibid. - Le pape umploie jusqu'sux Tores contre Louis XII, thid - Louis XII coavoque un concile contre la pape, 346. - Le chevaller Bayerd, Gaston de Foix, Ibid. - Affliction de Louis XII, Ibid.

CHAC. CXIV Suite des affaires de Louis xit. De Ferdinaudle-Catholique, et de Henri viii, roi d'Angleterre, 345. -Ferdinand-le-Catholique, babile et non vertueux, fbid. -Maximillen, stipendialre du roi d'Angleterre, ibid. -Louis xtr paie a Henri vttt la paix et sa sœur, ibid .- Gouvernement de Louis XII, ibid.—Reveau de Louis XII, ibid. -Paris bien different de éc qu'il est aujourd'hui, 346.

CHAP. CXV. De l'Angleterre, et de ses melheurs oprès l'invasion de la France. De Marguerite d'Anjou, femme de Henri VI, etc., 346. - Superstitions, crimes, et barbaries eu Augieterre, Ibid. — Marguerite d'Anjon, béroine ambi-tieuse, ibid. — Roses blauche et rouge, 347. — Un capitaine du valuseau fait tranciser la tête au due de Suffolk, Ibid. — Trois rois attaques du cervenu, Ibid. - Quatre femmes guerrières, Ibid. - Marguerite d'Anjou général et soldat , Ibid .- Henri vi captif et détrôné, 348. - Marguerite d'Anieu inebraalable, ibid.

CHAP. CXVI. D'Édouard sv. De Marguerite d'Anjou, et de la mort de Henri vz, 348. - Marguerite passe la mer et va chercher den secours, ibid. - Henri vi encore prisonnier. 340. - Edouard zv rol, ibid. - Revolutions rapides, Ibid. - Comble de férocité, Ibid, - Hearl va tue; on en falt un saint, e'etait ua imbécile, ibid. -

Cuae CX VII. Suite des troubles d'Angleterresons Edouard 1v sous le tyran Richard III, et jusqu's la fin du rêgne de Henri vit, 330. — Barharie, ibid. — Barharie et bassesse, ibid. — Vengrenre, 331. — Tyran pual, ibid. — Fin des troubles, Ibid. - Impostrur famoux, 302.

CHAP. CXVIII. Idée générale du setzième siècle, 359.

CHAP. CXIX. État de l'Eurone du temps de Charles-Quiat. De la Moscovie ou Russia. Digressioa sur la Laponie, 333. Découverie d'Archagel par mer, 334. - Lapons vraisemblishiement autorthones, 355, - De la Pologae, ibid. - Gouvernement de la Pologae, Ibid. - Gouvernement de la Pologne semblable a crist de tous les conquérants du Nord, 336. - Les Polonais out en tard

- De la Soède et dn D je comme un benefice, ibid. - Un bau de Croatie condamne une reine à être noyée, 360. - Rois de Hongrie électifs. Nobles presque souverains. Peuples serfs, Ibid. et soiv. — Rois nobles et peuples misérables, 361. — De l'Éposse, thid .- Maison Stuart, la plus infortunée qui Jamaia att été sor le trône, 302.

CHAP, CXX. De l'Allemagne et de l'empire aux quinzième et selzione siècles, 302. - Maximilien Pochi Danari, ibid. - Etat de l'Allemagne, 363.

Co se CXXI. Usage des quinzième at selatème siceles, et de l'état des benus arts, 363. - Peu de princes absolus, ibid, - Armes, 36t. - Cardinaux a la tête des armers, ibid. -Preseances, ibid. - Luse, ibid. - Beaux-arts dans la seule Italie, 365. - Premiers livres imprimes, saisis en France comune cravres de sorviers, 367. - Nelle vraie philosophie avant Galilée, Ibid. - Remarque sur les sécles des arts, Ibid. et suiv.

CHAP, CXXII. De Charles-Quint et de François 1 jungu'à l'election de Charles à l'empire, en 1819. Du projet de l'empire, en 1819. Du projet de l'empereur Maximilien de se faire papo. Be la lataille de Marignan, 368. - Quel était l'empire en Italie, ibid. -Cuaries et François brigaent l'empire, ibid. — Léon x tiche de jour François et Charles, ibid.—Suisses engagés au pape, ibid. — Bataille de Marignan, ibid. et suiv.

CHAP. CXXIII. De Charles-Quint et de François 1. Malher de la France, 369. - Charles-Qoint vassal du pape, ibid. - Erreurs de Puffendorf, Ibid. - Charles-Quint fait son précepteur pape, 530. — François 1 vend tout, ibid. — Il s'attire la revoite du connétable de Bourbon, ibid. — Mort de chevelier Bayerd, 37t.

Ga debestier Bayerd, 331.

CLAR. CXXIV. Prince de Prançois I, Rome sacropic, Soli-man reposus, Pracipatrie donneer, Compute de Trairi,
Question vi Charlec-Quint visalità in montrelle univer-lous de la compute d

CHAP. CXXY. Conduite de François s. Son entrevne avec Charles-Quint, Leurs querelles, leur guerre. Alliance du roi de France et du sultan Soliman. Mort de Francois I. roi de France et du sultan Soliman. Mort de François ; 74. - François 1, pour veite Milsin, se liuce avec les Furez, bid. ... Fait brâlec les Istheriens en France, et les pais en Allemanne, 275. - Remarque interesante, bid. ... Charles-Quint réficulement accour d'avoir empoisonné le diophis, 376. - Condamne su partiement de Paris, bid. ... — Charles et François se voient familierement, bid. ... — Charles et François se voient familierement, bid. ... — Charles et François se voient familierement, bid. ... — Les conditions de la condition de la voyage ou chartes en France, 100. — Deux minis-i François I assassinés, 371. — Tures et mosquée à 1, lbid. — André Doria, Ibid. — Cérisoles, Ibid. — e François 1, 378. — France un pes polie sous son

Cnap. CXXVI. Tropbies d'Allemagne. Botaille de Muiberg, Graudeur et disgrace de Charles-Quini, Son abdication, 378,

CHAP. CXXVII. De Léon x et de l'Église, 579. - Resnue de joutes les horreurs produites par la querelle des deux gleives, ibid. — Medicia cardinal è quatorze ans, presque doyen à trente-six, et pape, 380. — Braux jours de Léon x, 38t.—Un cardinal pauvre, penda; un riche, échappe, ihid. Trente cardinaux pont un, ibid.— Concubinea des prétria permises pour un écu, 392. — Vente d'indulgences et de péchés, Ibid. — Les sciences, première cause de la chute du pauvoir ecclesiastique, 383. - Secondo canse. L'abus des indulgences, ibid.

GHAP. CXXVIII. De Luther. Des indulgences, 383.-Reforme nécessaire, thid. -- Luther protégé, 384. -- Déchainement

GHAP. CXXIX. De Zologio, et de la cause qui rendit la gion romaine odicase dans one partie de la Soisse, Si Etrange aventure des dominicains, ibid. - Profanation sacriiege, imposture, essassinat, empoisonnement, pour soulenir l'honnenr de l'ordre, ibid. et suiv.

CHAP. CXXX. Progrès du Intiéranisme en Spède, en Danemarck, et en Allemagne, 380. - Mussacres ordonnés par Christiarn , le Néron du Nord, et l'archevêque Troll , son ministre, ibid .- Gregoire 11 permit autrefois d'avoir deux femmes, Ibid.—Philippe, Inndgrave de Hesse, demande à Luther permission d'avoir deux femmes, 500.—Remarques ser la polygamie, ibid.

CHAP. CXXXI. Des aughaptistes, 390. - Éculité préchée. sonree des plus horribles massacres, ibid.

CHAP, CXXXII. Suite du luthéranisme et de l'anabaptisme, 301.-Progrès des réformateurs, ibid.-Jean de Leyde, garcon taillear, prophète, et roi, ibid.-Il a dix femmes, ibid. -11 est tensillé et brûlé, 592 - Anabaptistes devenu paistbles et Irréprochables, Ibid.

CHAP. CXXXIII. De Genève et de Caivin, 392. - Belle méthode de réforme , ibid. -- Reformateurs sustères et noo débauchés, su moins pour la plupart, 505.

Cnap. CXXXIV. De Calvin et de Servet, 383 .- Luther oussi violent que Calvin, 391,

CHAP. CXXXV. Du roi Henri viii. De la révolution de la religiou eu Angieterre, 365. - Amours de Benri van : origine de la réforme, 206 - Il veut faire casser son martare par le pape, ibid. - Le pape n'ose, ibid. - Lévitique et Deutéronome appointes contraires, ibid. - Décisions de doctours achetees, 307. - Le pape excommonie Benri, et perd l'Angleterre, ibid. Fraudes des moines découve tes, thid. - Moines abolis, Ibid. - Chancelier, cardinal, évêque, exécutés, 30%. - La reine Anne de Boulen executé

créque, exécutés, 30s.—La reire Anne de Booles executés

Obs.—Nouveau mariagars insurant directes, 10d.—Les

Annes de la reire de la reire

CHAP, CXXXVII. De la religion en Écosse, 400.

CHAP. CXXXVIII. De la religion en France, sous François s et ses auccesseurs, 403 .- Exactions de Rome, Ibid. - Concordat où le roi et le pape gagnent, ibid.—Indignation uni-verseile contre le concordat, ibid.—Raisons de François I verserie contre e concistuat, juit.— assoons de François e pour demeurer catholique, 405. — Massacres jaridiques à Mérindoi et à Cabrières, 405. — A vocat-genéral pende pour les massacres, ibid. — Conseiller pendu, 406.

Caar. CXXXIX. Bru ordres religieux, 400.—Les papes n'on point invente les ordres monastiques, ibid.—Basile et enoit en Occider )rient, Jibid. — Benoit en Occident, thid. — Inconvé nie les molnes, 407. — Rénedictins, 406. — Carmes, Ibid. — Ch reux, Ibid. — Prémontrés, Ibid. — Franciscains, Jibid livres de conformistes, dernier excès de la superstit Imbécile, ibid. - Dominicains, Ibid. - Augustins, 409. - Mi-nimes, ibid. - Jesuitre, ibid. - Oratoriens, 411. - Pilles de la charité, ibid. - Rédemption des captifs, ibid. - Religieuses, Ibid. - De la juridiction secrète des moines, ibid. - En France, plus d'ecclesiastiques que de soldats, 419. -Moines encore pis, Ibid.

CHAP, CXL. De l'inquisition, 412.—Encore pis, ibid.—Ontrage e le bicrarchie, ibid.—Inquisition en Fronce, meis passapère, ibid. - Restrointe à Venisc, 443. - Nulle à Naples , ihid. - Mediocre en Aragon, ibid - Abominable en Espagne, ibid .- Torquemada, monstre dominicala, bourreau en surplis, 4t4. - Portrait de l'inquisition, ibid. - En Portugal, ibid.-Cadavre d'un roi condamné par l'inquisition, 415. - A Goa elle détruit le commerce, ibid. - Fables en sujei de l'inquisition, ibid. - Inquisition à Rome, Ibid.

CHAP. CXLI. Des découvertes des Portagais, 416.-les Por-

- tunée, bl.d. Premier uang de la boussele, libit. Le priore Henri I, netter de totte les découverts, libit. Madère, 417.—(ap. Boynder, libit. Madère, 417.—(ap. Boynder, libit. Remarque importante sur les Niers, bl.bl. Urigite des gruines 64 Annéleters, libit. Prédection accomplie, et ce s'est pas une prédiction, libit. Direction de L'aiguille almanier, 418. Blottentots, race differente des autres, libit. Mahometans au fond de l'Afrique, libit. Commerce de teurre shangé, libit. Pro-
- digieus etablissements dans Tlude, 410.

  Grap. CXLII. Bu Japon, 419. Gouvernement pomifical, plid.—Suicide, 440.—Libert de constrience, libid.—Miracles attribués à Xavier, libid.—Ambassade du Japon au pape, libid.—Origice de la perte du christianisme au Japon, 441.

  Antiquité et gouvernement du Japon, libid.—Commerce
- Immense, ibid.

  Curar CXLIII. De l'Inde en decji et della fe Ganpe, Des especes d'hommes differeiste, et de leurs coutinne, 441.—

  Lours CXLIII. De l'Inde en decisione, 441.—

  Inde de l'entre de l'entre de l'entre coutinne, 441.—

  Inde, Bid.—Boussaire de couleur d'entre, 442.—Balais, Ibid.—

  Femme qui se hevient pour l'entre maris, Ibid.—Ge qui récubere, 146.—Boussaire de l'entre partie de l'entre de l'e
- CHAP. CXLIV. De l'Éthlopie, ou Abyssinie, 424.—Abyssins, juils et chrétiens: et al l'on ni l'autre, libid.—Pretendu prêtre Jean, 485.—Éthlopiens Ignorants et pauvres, ibid. Patriarehe latin en Éthlopie chassé, ibid.
- Case CALV. De Colombo et de l'Auérige, 183- Calombo obblent de le cour d'Itable la permission de deceverir P. Auérige, ass.—Colombo mis au fers pour prit d'avoir entre l'Especial de la control d'Especial de la colombo de la co
- Ca.ar. C.X.V.I. vaines dispuies, Comment l'Amérique a tépueples. Différences spériques enter l'Amérique et l'anérem mode. Religion. Anthropophager. Ruisons pourquis nouvens monde est moint pepil, peul anieu, ser. — Don nouvens monde est moint pepil, peul anieu, ser. — Don Animaus. sourriture, tout différe de nos climats, 60. — Varreté dans l'espeke bumain, julid.— Soleil aderé, 20. — Supersitions cresclies, l'ind.— Authropophages, julid.— Ri-Ca. — Founkilles, judic. de l'alle, julid.— Sodomie, co. — Founkilles, judic.
- Carar. CLAVII. De Fernand Cories, Suc.—Battepties entire is Mexique, Ibid.— Description of Seriaco, Ibid.— Sacrifices d'ionames, Suc.—Respands pris pour des dieux, Ibid.— Tribat Immerae du Mexique, AS.—Corrès maitre du Hatque avec citeq resis hommes, Ibid.— L'empercar du Resique prinomie des Espandis, et taé par ses sujets, Ibid.— Carlès "pereraet paur avoir vaineu l'Amérique. Carlès "pereraet paur avoir vaineu l'Amérique. Carlès pour avoir vaineur in Souveau-Monde, Sur
- Cu.a., CXLVIII. De la conquête du Perou, axx.—Grandeur des Incas, Ibid.—Usage des Péroviens, Ibid.—Magnificence utile, 450.—Goerre civile entre les valinqueurs, 457.—Depositions de Las Casas contre les Espagnois, Ibid. Cu.a., UXLIX. Du premier voyage autour du monde, 438.
- Habitants des lies Mariannes sans religion, ignorant le tien et le siène, libid. — Toujours nouvelles espèces d'hommes, lbid. — Le pape s'avise de douner l'Orient et l'Occident, lbid. Cuar. U.L. De Brésil, 439.—Quelsétalent les Brasiliens, lbid.
- Anthropophages, Biol. Persev que l'ascien monde n'avait jamais connu le nouveau, Ibid.—Portugal pauvre avec or et diamais, 440. Cnar. Cl.1. Des possessions des Français en Amérique, 440.
- Chap. Cl.1 Des possessions des Françaia en Amérique, 440.
  Le Brésil perdu pour des querelles de rollgion, ibid. Eldorado. Cayenne, ibid. Pendus, ibid. Canada, 645. —

- Encore des antbropophages, ibid.— Jésuites et huguenois pèle-mèle ambarques, tbid.—Acadie, ibid.—Louisiane, 442 — Grozat et Bernard, ibid.
- Cnan. C.I.I. Des lies françaises et des filoutiers, 442.— Saint-Domingue, mais saus on il argent, Ibid.—Origine des filousiers, 443.—Singuliers u-sage des filousiters, Ibid.— Atrocties, Ibid.—Grandes entr. priess, Ibid.—Ils traverseut l'Amérique, 444.—Nègres, Ibid.
- Cnar. CLIII. Des possessions des Anglais et des Hollandais ru Amérique, 445.— Luke, législaiteur de la Carolina, 445. Virginie, bluid—Primitifs oquakers de Pensylvanse, ibid. — Admirable conduite des primitifs oquakers, ibid. — Boston, 446.— Horrible fanatisme, ibid.—Possessions hollandaises, ibid.
- Carar, C.IV. Du Paragaal. De la domination des jécules area dans cette partie de l'Amérique, de leurs quereils area les Espagnols et les Portugais, 445.—Eublissement des jécules comparé a cetie des printifis nommés qualers, 445.—Comment ils assertiusent le Paragasal, jilid Gomernet ils assertiusent le Paragasal, jilid Gomernet ils assertiusent le Paragasal, jilid Gomernet de l'América d
- Fortugal, S. S. La Pale: as temps des découveries des CLUS, CLUS, De De La Clane, Indie — Denaute d'éven, libid. Per utagé de l'empire Passet de la Chine, S. S. — Défense de se lètre moline à la Chine avant quayarante ano, libid. — Preuve qu'ou n'a jamais rende à Confucitus les homeurs divina. Ibid. — Foit, Ibid.— Arts, libid.— Treit ve, Bid.— Siyte, 438, M'rdecine, libid.— Petit peuple partout sot et fripou, libid. — — Endaut torovés, libid.
- GRAP. CLVI. Des Tartares, 452 Les Tartares ont subjugué la moltié de l'hémisphère, Ibid. — Aujourd'hui misérables, aubjugues, ou vagabonds, 455.
- Cnap. CLVII. Du Mogol, 48X.—Quatrenations daes l'Inde, lbid.—Grands ouvrages, lbid.—Contradiction daes les hisloires de l'Inde, 483.—En quel sens le grand-mogol est maître de toutes les terres, [bid.—Eaux du Ganget aupersittion, [bid.—Ne cosse en mogous point, [bid.
- Gras. CLVIII. De la Perse et de sa révolution au setzleme siècle; de seu usages, de set moruts, etc., 455. — Premier sophi, indo.—Chef de la religion nouvelle mis à mort, destiner ordinaire, ibid.—Le martyre fait des protélytes, ibid.— Règne de Sha-Abhas, 48c. — Usages de Prese, jibid.—Do-Irrance des religious. Juifs des dix tribus, lbid.—Sciences, 457.
- Cuan. CLIX. De l'empire ottoman au selzième sibèle; ses usuges, son gouvernement, ses revenus, 497. Conquêtea de Selim 1, libd. Mancieux d'Egypte, lbid. Esamen de Vibisteler d'Egypte at de la elromelulon, libd. et sulv Eryptiens dégenéres, 488. Soliman, lbid. Chyere ojoutes a l'empire, 499. Suproirité des Ottomans, ibid. Finances, lbid. Confession, d'oil affreux , ibid. Appointements me déforces, 600.
- CHAP. CLX. De la batalle de Lépante, 460. Piev fait la goerre aux Tures, ibid. — Il n'est secondé que par Philippe et et les Vénitiens, ibid. — Victoire unique, 461.
- Case. CLNI. Des obtes d'Afrique, 461.—Pays où fut le temple de Jupiter Ammon, Ibid.—Afger, anelen royaume de Juha, 462. — Nuls monumenta du ciristianisme: plustrars des Rossalas vianqueurs, Ibid.—Belle situation de Byzanee, ou Constantinople, Ibid.
- Chap. CLXII. Du royaume de Fez et de Maroc. 463.— Maroc autrefols le séjour de la gloire et des arts, hid.— Querelles de religian chez ces harbarea comme parmi nous , 403.— Pourquel les Espaenols n'ont pu les entamer, ibid. — Bonézais sérbitlens, hid.
- Cana, C.X.III. De Philippe 11, rol of Espagee, 6x. Puisances de l'Eweppe, loid. — Puisance d'Espagee, loid. — Caractère de Philippe 11, lòid. — Sommaire de malet de hen, 644. — Quel parti prit i page, loid. — Basille de victolre, lòid. — Calais repris par les Français, lòid. — Stallife de Gravelline, lòid. — Basille de Caleau-Cambresis, lòid. — Gerrer fisic par un mariase, romme tant d'autres, 6x. — Philippe can Espagee, lòid. — Philippe persone.

- Care, CLIV, Fendulum du Inspikijen der Freitensen, au. 1- Inflieden dephilipen in haufe, jubd. Curse, son. 1- Inflieden dephilipen in haufe, jubd. Curse, son. 1- Inflieden dephilipen in haufe, jubd. vest der trep shorle, set Caractier de Gulliman, bernier d'Ursen; bled. Is fernate, ibs. In Billiander of Caractier, de Gulliman, der Leyels, jubd. Don June, post entere der Psys. ibs., de Leyels, jubd. Don June, post entere der Psys. ibs., de Jesufen Caractier, der Gulliman, der Leyels, jubd. Don June, post enter der Psys. ibs., de Jesufen Caractier, der Gulliman, der G
- Gasr. CLAY. Suite do reque de Philippe is. Naiheur de don Sheatien, noi de Portugai, 4T. — Sebastien débarque en Afrique, ibid. — Bataille où trois rois périent, ibid. — Le pareur de l'inte sou bilard rois de Portugai, ibid. — Le prieur de Cato dispote le Portugai, 1th. — La France doune des secons as prieur, lide. — Poite française, ibid. — Que de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la
- GRAP. CLXVI. Ibe Tilevastine de l'Angletare, projetée par Philippes II. De la finite la récelhé De parevit de Phil lippes et ne France. Essence de la mort de don Carles, etc., 73.— Malègre cotte perte, Philippes et est ser le point de subjugere la France, ett. — Le duc de Savoie reconnu protecteur par le patienente de Prevence, julid. — Frozre de Philippe en France, julid.— Sa politique avec la France, Julid. — Le masque de la religion, la pais forte de ser de la companya de la religion, la pais forte de ser Genève, 4%.— Il échoue enfin dans toutes use entreprises, Julid. — But de Verina, julid.— Ser ercono, sas dépenas.
- bid. Sa mort, Bid. Sa reputation, Bid. Exames de la mort de din Carto, Mid. et seiv.

  CRAP CLXVII. Des Anglals sous Édonard vi, Marie, et Elizabett, S. S. Ja mer a fost tien grandier resonue feur eitre de la Company de
- CRAP. CLXVIII. Do la reine Élisabeth, 477. Première lecons données par la malheur, 478. — Elle chause é réligion, iblid. — Elle en est le cher', iblid. — Liberte c conscience, 479. — Pailippe 11 vont la dérioner, iblid. Belle lettre à Henri 17, 400. — Jévuites pendus, iblid.
- CHAP, CLXIX. De la reine Marie-Stuari, 480. Premier querelies d'Eliabethe ste le Narie, jild. — Marie moureu d'un muiclen italien, jild. — Le musicien tue, jild. — I marie de la reide aussission dausi, 481. — La reine pur l'assassin, jild. — Marie prisonnière d'Eliabeth, jild. — Marie arcière. 482.
- Caze. CLXX. De la France, vers la fin du scrième sirésons Practols II, 88.—Pourquel la cour e déclare cont les réformatiers, 1064. — conspiration d'Ambelse, 482. A utrefois tous les rois de l'Europe n'avalent qui sus gartes métiores, 1064. — Paroche de Guise a la paissan des maires du pales, 1064. — Procés fait au prince Condé, 1064. — Mort de François II, 484. — Titre de m
- Craz. CLXX. De le Prace. Bisselle de Charles tr., as—
  Espression de l'rype et de le role, lid.— L'Ust entée
  et par conségont follide, Bisé.— Goldeque de Pisiel, as
  L' Marine Lincure s' dan conject de la l'en collège.
  L'Alle Charles s' dan conject de la l'en collège.
  Bisé.— Praceira de Guinz aussainé per Poirte de l'encollège.
  En Prèpar de Pouvaria, cardant, protestant, et maBisé.— Praceira de Sain; Deurs, Jad.— Arme activair
  de Sarries de Sain; Deurs, la des l'encollège.
  L'Alle de Sain; Deurs, l'alle Arme activair
  de Jarries de Marine de Sain; Deurs, l'alle Arme activair
  de Jarries de Marine de Sain; Deurs, l'alle Arme activair
  de Jarries de Marine de Sain; Deurs, l'alle Arme activair
  de Jarries de Marine de Sain; Deurs, l'alle Arme activair
  de Jarries de Marine de Jarries de Marine de Jarries de Marine
  de Jarries de Marine de Jarries de Marine de Jarries de Jarries de Marine
  de Jarries de Marine de Jarries de Marine
  de Jarries de Jarries de Marine de Jarries de Marine
  de Jarries de Jarries

- CHAP. CLXXII. Sommaire des particularités principales riu concile de Trente, 480. - Idée des conciles, Ibid. - Pallavicini et Fra-Paolo comparés, ibid. - Où se tiendra le coneile, ibid. - Bonne buile de Paul 111, ibid. - Quatre ans-d'indulgences ou environ , 400. — Plaisant sermon a l'ouverture du concile , ibid. — Premières disputes au concile, ibid. - Bonne décision, ibid. - Gallus Cantat, lbid. - Question sur la résidence, thid, et suiv. - De la grace, profoud, 491. - Piursiità des benétices, délicat, ibid. - Coucile transféré a Bologne, ibid. - Fils du pape assassine, et quelle suite, ibid. - Interam, ibid. - Affaires sérieoses, ibid. - La querelle de Parme traverse toujours le coueile, 402 - Le roi très chrétien contre le coucile, Ibid. - Cordeliers et Jacobins en goerelle sur l'eucharistle, ibid. - Pretendu bal donné par le coneile, ibid. - Cardinal essassinė, ibid. - Le concile s'enfuit, ibid. - Il recommence, 405. - Sulsses offrent de tuer les ennemis du coneile, ibid. - Querelle sor le punttillo, ibid. - Dispute sur la résidence , ibid. - Pia sy donne de l'ergeni à Catherioe de Medica , ibid. - Plaiotes de l'empereor Ferdinand , e qui ou ne donne point d'argeut, ibid. — Disputes sor la celice, 494. — Piaisant discours du pésuite Lainez, Ibid. — Peres gagnés par argent , ibid. - Théologiens français mel payes, ibid. — Décret contre les rois, ibid. — Decret sur les mariages, ibid.—Reliques, ibid.— Moines, 435. — Iudulgences e quatre sous, ibid. - Fiu du coneile, ibid. CHAP, CLXXIII. De la France sons Henri III. Sa transplen-
- Collection (1997). The property of the propert
- Addition, 522. Première lettre de Heart ist à Cartande d'Andusin, veuve de Phillièret, coute de Grammont, 533. Seconde lettre à la même, libid. Troisième lettre à la meme, 184. Clinquieme lettre à la même, 184. Clinquieme lettre à la même, 184. Clinquieme lettre à la même, 184. Septeme lettre à la même, 185. Huttleme lettre à le même, 186. Nouvement lettre à la même de la même lettre à la même lettre à la même lett
- GHAP, CLXXV. De la France, sous Louis xiii, josqu'no mi

France, Administration malbenreuse. Le maréchal d'Anere assanine; sa femme condamnée a être brûlée, Ministère du dur de Leines, Goerres civiles, Comment le cardinal de Riehelleu entra ae conseil, 516. Le parlement de Paris force par le due d'Epernon de donner la résence a Marie de Medicis, ibid. - Nouvelles mesures, Ibid. - Etatsgeneraox, ibid. - L'université veut y assister, ibid. - Singuliere dispute, ibid. - Concini, 517. - Heart prince de Condé, ibid. - Troubles civils, ibid. - Concini, maréchal d'Auere, assassiné au Louvre, 518. - Le corur de Concint grille et mange, ibid. -- Sa femme condamnée : eing conscillers refusent d'assister au jugement, ibid. - Brulee comme sorriere, ibid. - La reine-suere titée de prison par le due d'Epernon, ibid. - Sermon rensarquable, ibid. -Intrigues, 519. - Geerre civile, ibid. - Eglise, ibid. --Morars, Ibid. - Desordre de l'état, 530. - Beaucoup de seigneurs devenus puissants et dangereux, ibid. - Csividistes en France forment des cercles comme dans l'empire, 52t. – Le roi leur fait la guerre, ibid. – Ancienne for-malité des berauts d'armes, ibid. – Benjamin de Rohan, grand homme, Ibid. - Siege de Montauban, ibid. - Carme qui prophétise, ibid. - Mort du connétable de Luines, - Sulte de la guerre contre les calvinistes, 382. Rebelles récompensés par le rol. ibid. - Intrinues: paix avec les huguenots, ibid. - Le prince de Condé à Rome, sas. - Le cardinal de Richelieu au conseil, ibid. - Introduit par la reine-mère, Ibid. - Le cardinal de Richelleu n'est et ne pout être l'auteur de Testument politique, ibid.

Carlo, CLAVI. De ministere de credisat de Riedeley.

San — La Vereille prince, Mid. — Reviller, Mid.

Les laggerens français anima per les Epaganols, comme

ne la protestant dissussión francé que se l'Arrae, Mid. —

Les laggerens français anima per les Epaganols, comme

ne protestant dissussión francé que se l'Arrae, Mid. —

de Riedeler, Marc. 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Marc. 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Marc. 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Marc. 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Marc. 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de Riedeler, Mid. — Il 1 (m. 1975) per l'arrae, Mid. —

de

CBAP. CLXXVII. Du gouvereement et des morurs de l'Espagne depuis Philippe 11 junge'à Charles 11, 200. – Philippe 111 conclut une trêve de douerans avec la Hollande, ibid. — Expulsion des Maures, ibid. — Elle affaibilit la monarchie, 500 — Philippe 19 prend le nom de rand, ibid. — L'Espagne pauver malgré tout l'or du Nouveau. Monde, Ibid. — Les Hollandais culévent le Brésil à l'Espagne, Ibid. — Le Portugal scouse le joug de l'Espagne, Ibid. — Le Portugal scouse le joug de l'Espagne, Ibid. — Pareille d'Ulivarse et de Richelleu, Stit. — Sciences, mœurs, arts, ibid. — Le jésuite Nitard, premier ministre, Stit. — Le jésuite Nitard, premier ministre, Stit. — Le jésuite Nitard bouleverse tout, Ibid. — On le chasse I il est fait cardinal, ibid.

CHAP. CLXXVIII, Des Allemands sous Rodolphe 21, Mr tidas, et Perdinand II. Des malheurs de Frederie, éle teur palatin. Des conquétes de Gustave-Adolphe. Palx de Vestphalie, etc., 512. - Plus de couronnement des empereurs à Rome, 545. - L'Allemagne subsiste ; l'empire, nou, ibid. - Etat de l'Allemagne, ibid. - Rodolphe empereur très médiocre, bou chimiste, ibid. - Guerre faite par aumones, thid, et suiv. - Ligge catholique et protesti Allemanne cause la mort du roi Benri 1v. 544. - L'empereur Rodolphe astronome, ibid. — Ticho-Brahe, ibid. — Copernic, Ibid. — k-pier, ibid. — Causes de la guerre de Trente ans, ibid. - Liberte permanique, 545. - Guerre de trente aua, ibid. - Malheurs de l'électeur palatiu, ibid. -Deux princes déclarent la guerre à tous les prêtres, Ibid. ereur absolu, ibid. - Dévastation de l'Allemagne, - L'Italie esclave, Ibid. - Ferdinand 11 se croit arbitre de l'Eerope, ibid. - Tout s'unit contre Ferdinand 11, ibid. - Le grand Gustave en Allemagne, ibid. - Succes de Gustave, ibid. - Batsille de Leipsick, ibid. - Le pape bien alse, 567. — Gestave teć, libid. — Suédois toujoors vain-queurs, libid. — Valstein assassiné, libid. — Ozenstiern, libid. — Velmar, libid. — Mori de Ferdinand 11, libid. —

1864. – Eust de l'Allemans, 1866.

CLAN, CAXXIA, Phajelerre jusqu'à Piande (614, 384 –
Décadeux passagire de l'Angletere, 1864. – Compiration
considération de l'Angletere, 1864. – Compiration
constitution de l'Angletere, 1864. – Compiration
constitution de l'Angletere, 1864. – Service, 1864. – Service, 1864. –
certain, 1864. – Augusta, 1864. – August, 1864. –
L'Angletere, 1864. – Naviente, 1864. – Naviente, 1864. –
L'Angletere, 1864. – Naviente, 1864. – Navi

Perdinand 111, Ibid. - Velmar, 518. - Palx de Vestphalle,

Gene CLYM. Ber ambiener et je h mort de Oarlet :

S. — Genger de in Under to Armet in Control :

S. — Genger de in Under to Armet in Control :

Service de de propulsites, jida — Cambre lesses, possessor

soure et depopulsites, jida — Cambre lesses, possessor

de de propulsites, jida — Cambre lesses, possessor

soure jude brene que les final, dat.— Excis de norte vir, bette de control propulsites de la control de la con

In 10te, 509.

Gaz, GAXXII, De Cromwell, 830. — Bépublique, Ibld.
Gaz, GAXXII, De Paqqietere usor Garte ri, 50r. —
Thisman, 52. — Thister, 52. — See Charles ri, 50r. —
Thisman, 52. — Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thister, 52. —
Thi

BRP. CLXXXIII. De l'Italie, et principolement de Rome, à la fin du scialture stele. De a cancile de Trette, De la reforme du calendirer, etc., 308. — Papes veulent avoir Napire, ibid. — Cardinaux pendos, ibid. — Concil de Trente, libid. — Libertès galifeanes, ibid. — Italie sans police, 500. — Arta cultivés, ibid. — Supersitions, ibid. — Pier r, ibid. — Salatt Uzarles Borromée, joid. — Réforme de calendaire. 870. — Histuire du calendrier, ibid. — Résistance au calendrier, ibid. — Ambassoda du Japou au pape, 571.

CHAP, CLXXXIV. De Sixte-Quint, 571. 7 Papes nés dans l'observité, ibid. — Tempesti, cordeleira, a écrit en cordeire, ibid. — Poisce de Mons, ibid. et asiv. — Mayraces des Munsius, 571. — Gospole de Saint-Perre, ibid. — Bibliotaque de Vallena, ibid. — Percipi pasarve, ibid. — Bibliotaque de Vallena, ibid. — Percipi pasarve, ibid. — Bibliotaque de Vallena, ibid. — Percipi pasarve, ibid. — Bibliotaque de Saint-Papes de Carlo de Carlo de Saint-Papes de Carlo de Car

Figure CLXXVV. Des auterencers de Situe-Delas, STA.
Grigolav v. I., Did. - (Ebrens 1), ST. - (Ebrens 1) denne la discipline à Berni I v. un le don de Depreron et d'Oras, Ibid. - Peul I, Ibid. - (Dereil I, de Paul I v. ver Verius, Ibid. - Berni I, Ibid. - Un de Paul I v. ver Verius, Ibid. - Berni I, Ibid. - Un de Paul I v. ver Verius, Ibid. - Shajons, chassed de Verius, 25%. - Henri V un redibid. - Ebren I verius de la companion de la companion (25% - Maisre des peuples, Ibid. - Peupopulation de Rome, Ibid. - Bre-oppulation de Rome, Ibid. - Bre-

Coap. CLXXXVI. Saits de l'Italie nu dix-septième sièc 576. — De la Toscane, tbid. — Venise florissaote, 577. Conjaration de Bedmard, ibid. — Malte, 578. — Siège Malte, ibid.

Cuar. CLXXVII. De la Hultande au dix-septème sièch 578. – Fragalité, simplicité, et grandeur, lind. — Qurerle théologiques imperfinement et affreues, 579. — Mourele vieillard Barnevelt, thid — Grands établisseaneuts des Hol landais. Est.

CHAR. CLXXXVIII. Du Danemarch, de la Suède, et de la Pologne au dis-septième siècle, 781. — Le roi de Danemarch despolique par contrat, ibid. — Seude toat au contraire, ibid. — Crinse atroce, ibid. — Périlamee ridicule, ibid. — Ungas de la Suède, Dest. — Gutstaphe-Adolphe, ibid. — Christine, ibid. — Goavernement de la Suéde lieu channé, ibid. à saiv

CHAP. CLXXXIX. De la Pologne au dis-septième siècle, et des socialent, ou unitaires, 505. — Pologne sare, nor couquérante, ibid. — Saéclols plus dangereus à la Pologne que les Tures, tbid. — Cosaques, tbid. — Jésuita deveno rost, libid. — Sobieatt, 504. — Religioti, libid. — Socialents, libid. — Une des erreus de Malmbourg, libid.

des erreurs au Manuscours, sons.

CHAR, CK. De la Russie aus arieliene et dis-septième niceles,

ESS. — Premier Demetri, imposteur, libit. — Second Demetri, imposteur, SSS. — Frossense Demetri, imposteur, libit.

— Quarireme Demetri, imposteur, libit. — Cinquiene Demetri, imposteur, sor. — Sisiéme Demetri, imposteur, libit.

— Maurar de la Rousie en eest impo-tia, libit.

— nouver of a nouse on ex semple, incl.

Caux. CX.I. De l'empire utoman as dis-septième siècle,
Ssiege de Candie. Faux Messle, scr. — Amerat 111, lbid. —
Ssiege de Candie. Faux Messle, scr. — Amerat 111, lbid. —
Ssiege de Candie. Faux Messle, scr. — Ferce a vialqueur des
Tures, lbid. — Gouvernement lure pas si desposible en quie
fe crit libid. — Gouvernement lure pas si desposible en quie
fe crit libid. — Gouvernement lure pas si desposible transfe,
fibit. — Amarat 117, conquerant, lbid. — Heabing, lbid. —
Re revieres giver Utoman, juscolin, fibit d'Estajon 1880.—

Brahim déporé, Ibid. — Menonogus halanéngas au ites Turre, Bids. — Unairver souffer, ecla revisat souvera, Ibid. — Siège de Candie plas long que celai de Trois: pas a finerre, Ibid. — Le doc effencior tos devant Candie 500. — Candie prise, comme Trois, par le atratageme d'an deve, Ibid. — De Sabate-Seri, qui pri la qualité de nonlere, Ibid. — De Sabate-Seri, qui pri la qualité de nonlere, Ibid. — De sabate-Seri, qui pris la qualité de nonlere, Ibid. — Sabatel devant la suitant, 2014. — Ce mestis a Cali ture, Ibid.

Citte. CXCII. Progrès des Tures. Siège de Vienne, 202. — Malbrurs des Hongrois, Ibid. — Kara Mustapha usarehe à Vienne, 2025. — L'emperear Léopodé Svafati, Ibid. — Vienne déturre, Ibid. — Mahomet déposé, 203. — Preuve du nun despotisme des emperears tures, Ibid.

GEAR CACHII. De la Perse, de ses mours, de sa dernière revolution, et de Thamas Kouli-lan, ou Sha-Nadir, 2014.

Persana sintéride réalirés, blad. — Persa bien peuplée, peuplée, de la commence de la commentation de la comme

Ibid. — Commencements de Sha-Nadir, Ibid. — Sha-Nadir dans l'Inde, 207.
Carr. CXCIV Du Mogol, 207. — Grand mogul rarement absolu, Ibid. — Aurugaeb, le premier des hypocrites, Ibid.

a.v. C.AUV De Bogol, 507. — Grand mogal rarmenat aboul, blid. — Aarongabe, le premier des hypocrites, libid. — Parreide et dével, libid. — Trèsor da grand mogol, 508. — Trèsor de Plade de Vec, libid. — Le grand mogol benlet de la companie de la companie de la companie de la — Trèsor Immenses, loid. — Revisition, libid. — Examen de depositisme, libid. — Polygamle, libid. — Examenate, libid. — Boalversement, libid. — Folygamle, libid. — Examenate, libid. — Boalversement, libid. — Polygamle, libid. — Examenate, libid. — Boalversement, libid. — Polygamle, libid. — Examenate, libid. — Boalversement, libid. — Polygamle, libid. — Examenate, libid. — Boalversement, libid. — Polygamle, li

Cana. CXV. De la Chine as dix-replime siècle et au commencement du dix-builteme, Com. — Tribunas gardiens des lois, Ibid. — Avec tribunas pes de despoisses, Ibid. — Le captilise d'enta bende simple de despoisses, Ibid. — Le captilise d'enta bende simple de la Chine, Ibid. — Exemple d'urgoril, Ibid. — Un emperera faible faits in dynastie chineche, Ibid. — Saite de la coopiete, Ibid. — Carrelles semdialesses des missionnaires d'Europe I in 1804.

Gaza. CXVI. Du Japon au dix-septime aléche, et de Pralaterion de la religion christienne en epay, 630. — Le Japon previue chritien, libid. — Christianisme proserti, libid. — Toute-le se sette en pais au Japon, libid. — Compation des materials rhéviens, libid. — Le Japon formé au commerce au Japon, libid. — Dislondais obligat de marcher sar la revius, libid. — Des Pranquis veulent an vain commerce au Japon, libid. —

CHAP. CXCVII. Résumé de tuate cette bistoire jusqu'aa tempa où commence le beau siècle de Louis xiv, 603. — Faits historiques, ibid. et saiv.— Bieura, 606. — Servitude, ibid. — Merara salatiques comparèes aux nôtres, ibid. et suiv.

### ANNALES DE L'EMPIRE.

Introduction. Charlemagne, premier empresar. Louis-le-Bébonnaire, on le Faible second empes Lothaire, troisième emperear.

| Lettre à madame la dachesse de Saxe-Gotha.              | 6t      |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Avertissement de l'antear.                              | ibid    |
| Chronologie des empereurs et des papes.                 | GU      |
| Rois de Bohême , depuis la fin du treizième siècle.     | 615     |
| Electrors de Mayence, depuis la fin da treixième siècle | Ibid    |
| Electears de Cologne, depuis la fin du treizième siecle | 611     |
| Electeurs de Treves, depuis la fin da treizième siecie. | Ibid    |
| Electeurs Palatins, depuis la fin du treiziène siecle.  | 630     |
| Elecieurs de Sase, depuis la fin da treizieme siècle.   | Ibid    |
| Electeurs de Brandel-oare, après plasicars electeu      | rs de   |
| maisons d'Ascanie, de Bavière et de Laxembourg.         | ibid    |
| Electeurs de Bavière                                    | Ibid    |
| Electours de Hanovre.                                   | Ibid    |
| Vers techniques qui contiennent la suite chronologique  | se de   |
| empereurs et des principaas événements depuis C         | har be- |

Loais 11, quatrième empereus Charles-le-Chauve, cinquieme empercur. 638 Loais ttt, oa le Bezue, sixieme empercur. lbid-Charles 111, uu le Gros, septième empereur. Arnoad, huitieme empereur. 679 640 Louis IV, neavième empercar. 644 Conrad 1.7, dixieme empereur. 612 Henri-l'Oiscleur, onzième empereur. Ibid. Othon to, surnomme ie Grand, doorlème empereur. 614 Othon 11, treizième empereac. GIN Olbon 111, quatorzième empereue. 649 Centi II, gulnzième empercar. 651 Conrad 11, dit le Salique, seizième empereu 623 Beuri III, dix-septième empereur. 621 Henri IV, dix-buitieme empereur. 636 Henri v. dix-neuvieme empereur. 661 Lothaire tt, viogtieme empereur. 643 Conrad III, vingi-unitime empereus GEA Frederic I, dit Barberousse, vingt-deuxième empereur. 666 Henri VI, vingt-trossieme empereur. Philippe 1, vingt-quatrieme empereur. 676 Othon IV, vingt-cinquième empereur. 677 Bataille fameuse de Bouvines 678 Frédéric II , vingt-sixième empereur. Ibed.

Conrad IV, vingt-septième unpereur. (ax) Rodolphe 1, de Habsbourg, premier empe 626 d'Autriche, vingt-huitieine empereur. Adolphe de Nassau, vingt-nuavième empereur, après un interrègne de neuf mois. 660

Albert 1, d'Autriche, trentième empereur. Orizine de la liberté des Suisses. 601 690 Henri vis, de la maison de Luxembourg, trentee empereur. 606 Interrezne de quatorze mois 639 Louis v, ou Louis de Bavière, trentu-deutie

Charles IV, trente-troisième empereur. Bulle d'or.

Commencement du grand schisme d'Occident Vencesias, trente-quatrieme empereur

Pages Robert, comte Palatin du Risin, trente-ciem.prreur. 716 Josse , trente-saxiému empereur 718

Sigismond , roi de Bohème et de Hongrie , margrave de Brandebourg, treate-septieme empereur. Albert 11, d'Autriche, treate-huitieme empereur. 715 721 Fredéric d'Astriche, troisième du nom, trenie-neuvième pmbereut.

710

776

797

Maximilien, quarantième empereur. Interrègne jusqu'au 1+r octobre 1520. Charles-Quint, quarante-unione empereur. Ferdinand 1, quarante-deuxieme empereur. Maximilien II , quaraote-troisième empereur Rodolphe II , quaraute-quatrième empereur. Mathias, goarante-cingojeme empereur. Ferdinand 11, quarante-sixième empereur. Ferdinand III , quaraole-septione empereur.

Pais de Vestphalie. 793 Tablezu de l'Atlemagne depuis la paix de Vestpha qu'a la mort de Ferdinand III. THE État de l'empire sous Léopold 1, quarante-huitié reur.

De la Honorie et des Tures du temps de Léopol Siege de Vienne en 1605, et ses suites. De l'empire romain soos Léopold 1. De l'Allemagoe du temps de Joseph 1 et de Charles VI Lettre a madame la duchesse de Saxe-Gotha.

FIN DE LA TABLE ET DU TOME TROISIÉME.

ape-600

200

708

714



Ë

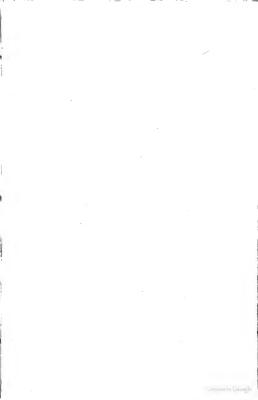

